



The Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA









## ELENCHUS AUCTORUM ET OPERUM

QUI IN HOCCE VOLUMINE CONTINENTUR.

#### PYRRHUS CORRADUS.

Praxis Dispensationum Apostolicarum.

#### ANTONIUS.

De sacris Ritibus Christianorum.

INDEX RERUM.

Charles States

# PERMIT IN MILANTALIS

season around around a room really

RIGHTS CORRESPOND

particulations, amointaining of compl

W STORY

marinamicidal modern vivacent

SCHOOL SHOES

THEOLOGIÆ

CURSUS COMPLETUS,

EX TRACTATIBUS OMNIUM PERFECTISSIMIS UBIQUE HABITIS, ET A MAGNA
PARTE EPISCOPORUM NECNON THEOLOGORUM

EUROPÆ CATHOLICÆ,

UNIVERSIM AD HOC INTERROGATORUM, DESIGNATIS,
UNICÈ CONFLATUS,

Plurimis annotantibus presbyteris ad docendos levitas pascendosve populos altè positis.

ANNOTAVIT VERO SIMUL ET EDIDIT

### TOMUS DECIMUS-NONUS.

DE DISPENSATIONIBUS. — DE SACRIS RITIBUS.





PARISIIS,

APUD EDITOREM,

IN VIA GALLICÈ DICTA:

RUE D'AMBOISE, BARRIÈRE D'ENFER.

# Theology Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California

Objectives consideration of the feeting ferris



plants file merchanic Long sammen in Mangraph sammen was

## PYRRHI CORRADI VITA.

CORRADUS (Pyrrhus) in Terra Nova, diocesis Rossanensis, in Calabria, protonotarius apostolicus ac Neapolitanæ Ecclesiæ canonicus, necnon magnus Romæ Inquisitor, decimo septimo seculo floruit. Celeberrimo, ut ipse testatur, patre jureconsulto Fabio Corrado ortus, juris utriusque peritissimus ipse, in collegium Officialium Dispensationum in Cancellarià Apostolicà per summum Pontificem cooptatús, rescriptorumque S. Pœnitentiariæ muneri deputatus est. Ipsius libri de Dispensationibus, quos nunc omnium canonistarum plausu, necnon pro maximâ parochorum et confessariorum utilitate typis recudimus, his lucubrationibus accensendi sunt, de quibus potissimum Ecclesia catholica, sive ob juris ecclesiastici reconditissimam scientiam, sive ob practicam conscientiæ fori evolutionem, in perpetuum gloriari debet. Illud nempe opus, quod hoc inscripsit titulo : Praxis Dispensationum apostolicarum pro utroque foro, ex solidissimo Romanæ Curiæ stylo hactenùs servato, sacrorum Canonum, conciliorum, aliarumque Constitutionum apostolicarum sanctionibus, concilii Tridentini definitionibus, S. Rotæ Romanæ decisionibus, classicorum auctorum doctrinis, ac peritissimorum virorum observationibus et responsis illustravit inclytus auctor, quem laboris sui finem materiamque, methodum simul et usum procemiali statim oratione exponentem audire neminem certè pigebit.

#### AUCTORIS PROŒMIUM.

Miraberis fortassè, amice lector, ad quid tanta libro- in est modus, qui in illis ritè rectèque tum à partibus rum copià, nostro hoc tempore exuberante, ego quoque noctuas, ut aiunt, Athenas perferre constituerim; ut ergo justissimæ admirationi respondeam, omnem consilii mei rationem in hoc opere edendo aperiam. Et quidem ut ab illius utilitate ac necessitate sumatur exordium, quot et quàm gravia incommoda universæ reipublicæ christianæ ex apostolicarum gratiarum subreptione proveniant, is duntaxat ignoret, qui animum non advertit, quàm sæpè accidat ut ex falså assertione aut narratorum non plenà verificatione, aut exponendorum substantialium ignoratione, aut etiam obtentæ gratiæ non recta executione; modò vota, præsertim, non solvantur, modò censuræ non absolvantur, modò irregulares promoveantur, modò bona Ecclesiæ dilapidentur, modò ( quod cogitatu horribile, dictuque lacrymabile est ) ipsa etiam matrimonia irrita ineantur; innumeræque gratiæ, quarum usus is esse debuerat, ut animarum salus, quæ antea periclitabatur, in tuto collocaretur, in earumdem certiorem perniciem, ex impetrantium aut imperitià, aut utinam non sæpè malitià funditùs evertatur. Accedit quòd pragmaticorum quandoque avaritia in dispensationibus apostolicis impetrandis, causas commentitias summo Pontifici proponendas effingit; quo fit ut Constitutiones Apostolicæ eludantur, gratiæ subripiantur, partium pecuniæ dolo extorqueantur, conscientiæ denique inextricabilibus laqueis irretiantur; proindè hominum, Dei, naturæ ipsius jura solvantur. Sanè universas animi vires eò conjeci, ut quidquid in Romanâ Curià, officio fungens, libros revolvens, negotia pertractans, peritioresque consulens, pluribus annis non oscitanter accepi; id demùm utilitatis peperisset, ut nimirùm tantam, quoad fieri posset, averteret calamitatem. Cæterùm quantùm operæ ad hanc rem contulerim, tum materia quam aggredior, tum ordo procedendi, tum demùm doctrinæ usus aperiet. Materia est, praxis Dispensationum Apostolicarum; praxis, inquam, id

ipsis, sive pragmaticis, aliisque curialibus, impetran dis; tum à judicibus ad id delegatis exequendis, servandus est. Complectitur autem omnes dispensationes quæ ab ipså Romana Curia tum ex Dataria et Cancellarià apostolicà pro utroque foro, tum ex Officio S. Pœnitentiariæ urbis, cum cæteris illius rescriptis pro foro tantùm conscientiæ noscuntur emanare; beneficialibus tamen dispensationibus, aliisque quibusdam illis affinibus exceptis; de quibus opportunioribus locis fusiùs pertracto: quòd si quid aliud supererit, quod ad hujusmodi praxis integritatem fortassè desideretur, illud in meis amplissimis Additionibus ad Hieronymum Paulum, celeberrimum Cancellariæ apostolicæ vicecorrectiorem, suo tempore dandis supplere curabo. Methodus ea est, ut primum aliqua generalia ad doctrinæ integritatem, ac jura, quæ secundùm materiam ex causa relaxari petuntur. præmittantur; deinde ad praxim descendendo formulæ tùm supplicationum summo Pontifici porrigendarum; tûm ubi necessitas postulaverit, carum quæ desuper expediri solent litterarum apostolicarum ad Romanæ Curiæ styli præscriptum proponantur; illæ quidem juxta moderna tempora usu receptæ, ac ab. omni prorsùs labe et superfluitate purgatæ; quibus velut exemplis in suâ quisque, vel alterius re cauté gerendâ uti poterit; denique tam supplicationum quàm litterarum earumdem gravioris momenti particulæ, assertiones, petitiones, causa, clausulæ omnes, ctiam restrictivæ seu limitativæ ac modificativæ ita expenduntur, ut ex iis non solum impetrandi ac concedendi modus, item quid à judicibus commissariis in gratiarum executione servandum sit; sed etiam quam mirè praxis cum communi jure conveniat, ac invicem firmentur, innotescat : propterea enim textus ad id doctoresque congessi. Porrò ut eå quà par est fide quæ profero accipiantur, omnes monitos esse volo, Praxim hane, Romanæ Curiæ stylo inconcusso, sa

School of Theology at Claremont

TH. XIX.

A11753

crorum canonum, conciliorum, aliarumque constitutionum apostolicarum sanctionibus, congregationis S. Tridentini concilii declarationibus, S. Rotæ Romanæ decisionibus, classicorum auctorum solidissimus doctrinis, peritissimorum denique virorum observationibus ac responsis munitam, ornatamque prodire; quibus et studiosi ipsius Curiæ tyrones (quos potissimum alloqui profiteor) rem, ut aiunt, per causam addiscere; peritiores verò eorum quæ verè sciunt, aliqualem ideam in hoc opere contemplari non dedignentur. Id quod fidentiùs assero, tum quòd varias doctrinas à quàmplurimis insignis notæ scriptoribus, alià occasione ferente allatas ad rem hanc firmandam comparavi; tùm verò, et eò amplius, quòd ea quæ diutina Romanæ Curiæ experientia didici, profero in medium. Ut verò omnia mea, unde potissimum accepi, eò referam, non est silentio prætereundum, quod inter omnes doctores quos magistros agnosco, non postremas retinet partes dulcissimæ memoriæ Fabius Corradus genitor meus jureconsultus, suo tempore celeberrimus; is enim non communibus tantùm adjumentis, quod omnes parentes solent, qui filios Minervæ dederunt; sed peculiaribus stimulis me à teneris annis semper urgebat optimo applicationis exemplo, prout tot sua MMSS. testantur, quibus tum in Salernitanæ civitatis auditoratûs, quod munus iteratò obivit; tùm in repetitis judicis et gubernatoris apud Rossanensem, tunc regiam Civitatem inclytam. officiis; tùm denique in supremo onere auditoris generalis, ad quod à Nicolao Bernardino Sanseverino, tune Besignanensium principe, seu mavis ut ita dicam regulo, vocatus fuit, ita se comparavit, ut non minori vitæ integritate quam doctrinis eximiis et præsentibus jus disceret, et posteris ad jus dicendum scribendumque, pararet iter. Utinam tanti parentis vestigia persequi liceat! Quoniam verò de stylo Romanæ Curiæ memini, cui inprimis hæc mea Praxis niti profitetur, illud advertendum occurrit, quòd quamvis stylus prædictus tam varius quotidie appa-

reat, ut proinde, modò album, modò nigrum appellaverint Felin. in c. Rodulphus, num. 22, de Rescript., et Cassad., decis. 2, n. 4, eod. tit., ex eo, quoad summorum Pontificum mutationem mutatur; qui pro temporum varietate etiam ad prædecessorum suorum statuta mutanda, non tamen ex levi causâ, se pronos exhibere videntur; modò enim obsoleta innovant, modò vigentia enervant, modò ex parte, modò in totum immutant, aut etiam nova condunt, prout notavit Joan. Andr. in cap. 1, Elect. (quod præsertim in dispensationibus observatum extitit; quarum scripturæ sub diversis formulis comperiuntur emanasse, juxta casuum et occurrentium materiarum varietatem, ut propterea certa regula certaque doctrina de illo tradi non videatur), non tamen ab hujus operis lectione te convenit abstinere : polliceor etenim hanc, que hic proponitur, Praxim, circa ea potissimum versari, quæ semper stabilia manent ac firma; nec præsertim per ipsorum summorum pontificum successiones, substantialem admittunt variationem. Hujus denique operis usus is esse poterit pro tyronibus supradictis, ut qui dispensationum earumdem impetrationes moliuntur, supplicationes, instar ejus, quæ sibi proponitur concipiant; quòd si materiam quam animo obversant, ipsissimis terminis in hâc Praxi, veluti in speculo non conspicient, noverint se paucis tantummodò immutatis, illam reperturos. Enimverò ne hoc opus in incommodum volumen excresceret. quamvis accuratissimè omnes formulas descripserim, ab iis tamen, quæ ad aliquas, velut species ad genus, vel ut simile ad consimile revocari possunt, meritò abstinui, ea duntaxat adnotando, quæ illi propria sunt; in reliquis verò, quæ cum cæteris habent communia, ad illas eos remitto; quippe si modicam adhibuerint industriam, optatò fine potientur, ac si extensæ omnes formulæ fuissent. Atque hæc certè fuit, ut ingenuè fatear, mei consilii ratio, lector benevole. Si opus placuerit, proba, consilium certè non despicies. Vale.

## **PRAXIS**

## DISPENSATIONUM APOSTOLICARUM.

LIBER PRIMUS.

## DE DISPENSATIONE IN GENERE.

-ing@emin

CAPUT PRIMUM.

De definitione dispensationis.

Eam majores nostri probavêre consuetudinem, ut dùm longiori sermone aliquid pertractandum susciperent, ante omnia ex Ciceronis praccepto in principio,

de Offic., statuerent omnem eorum institutionem à definitione debere proficisci, ut sciatur quid sit id de quo disputatur; ordo enim in omni scriptionis genero necessarius est, ut notavit Bald. in procem. si in princip.; scire enim quid facias, et quo ordine facias ignorare, persectæ non est cognitionis. Id quidem nobis servandum omninò proposuimus. Ut hujus igitur nostræ praxis, juxta Rom. curiæ stylum, veritatem, eà quà par est sedulitate, aperiamus, omnia breviter, quæ ad generalem dispensationis cognitionem pertinent, duximus proponenda. Cùm enim definitio rei naturam, vim atque potestatem demonstret, ut ex Philos. 7, Metaph. et per Bretium, quem refert Accurs. in 1. Omnis definitio, de Reg. jur., et patet in 1. 1, ff. de Just. et Jur., et idem in § His igitur generaliter cognitis, instit. eod. tit., profectò dispicere non poterimus quid simus pertractaturi, nisi priùs ab ipsà dispensationis definitione in genere exordium sumpserimus.

Dispensatio igitur latissimè sumpta nil aliud est quàm justa distributio rei communis in singulos, juxta cujusque necessitatem ac dignitatem, Syl., verbo Dispensatio, q. 1; Covar., de Spons., c. 6, § 9, n. 1. At in re nostrâ, verbum dispensare, accipitur pro eximere, seu solvere à vinculo legis; et ob id dispensatio hæc à doctoribus definitur, quòd sit juris communis relaxatio, facta cum causă justă et rationabili ab eo qui jus habet dispensandi, Abb., in c. Fraternitatis, de Schism.; Angel., Tab. et Armil., in verbo Dispensatio; Glos. in c. Requiritis, § Nisi rigor. in ver. Ut plerisque 1, q. 7, unde si non præcessit causæ cognitio, non potest dici dispensatio, arguendo à definitione vocabuli; quare inferior arctatur ad causæ cognitionem pænitendum; aliàs autem non dicitur dispensatio, licèt prince; s non astringatur ad hujusmodi causæ cognitionem; nam in eo sufficit sola voluntas, ut ex Innoc. et Panormit. comprobat Sayr., de Cens., I. 7, c. 14, n. 14. Secundùm verò Host. dispensatio est rigoris juris, per eum ad quem spectat, misericors, canonicè facta relaxatio; quæ quidem definitio videtur etiam desumpta ex d. c. Requiritis, Bald. etiam in addit. ad specul., ait dispensationem esse rigoris mitigationem, vel pœnalitatis moderationem, per habentem auctoritatem, factam, suadente publică utilitate vel alià rationabili æquitate, quam lex civilis indulgentiam appellavit.

Et dicitur juris communis relaxatio, quia de jure illicitum, fit ex dispensatione licitum; et hic est propriè effectus dispensationis; nam, ut dixit Innoc. in c. Pastoralis, de Caus. poss. et prop., facit impossibile possibile; quia dispensatus restituitur in integrum, et redditur aptus et legitimus ad ea super quibus fuit dispensatus; sicut erat ante incursum impedimentum, c. Ex diligenti, de Simon., etc., si quem pænituerit, 12, q. 3. Unde quotiescumque casus est possibilis et licitus, non dicitur fieri dispensatio; sed potiùs justitia, Oldrad., cons. 203.

Sed hìc notanda sunt illa verba Innoc. nimirùm, ad ea super quibus, etc., propter id eteuim discrimen constituitur inter dispensationem et legitimationem; quandoquidem illa tanquàm arida et odiosa, ut infra dicitur, tantùm valet, quantùm sonat; per eam namque tollitur impedimentum, seu defectus quoad quid; veluti cùm, e. g., illegitimus dispensatur super defectu natalium, vel in certo alio casu, ultra quem remanet illegitimus. Ista verò est favorabilis et ampla, per quam omnis macula tollitur ac quis natalibus et ingenuitati,

ac ad omnes effectus plenè restituitur; quatenùs illa fiat ab habente hanc plenam potestatem, Ludovis., dec. 353, n. 14, et simpliciter habet omnia jura quæ habent qui ab initio legitimi nati sunt, Auth., Quib. mod. natur. eff. sui, § Sanciendum, Gamb., de Auth. leg., lib. 7, n. 208.

Dicitur, cum causâ, quia illa semper requiritur in dispensatione; nam si non adsit, certum est peccare prælatum ita dispensando; et data facultas dispensandi intelligitur, si adsit legitima et rationabilis causa, ac propterea etiam princeps dispensando sine causâ, maximè ubi adsunt scandalum et damnum tertii, non dicitur prudens et fidelis dispensatio; non prudens, quia sine ratione dispensat; neque fidelis, quia minus convenienter utitur suà potestate, unde dicitur Luc. 12: Quis putas est fidelis dispensator, et prudens? etc.

Decreto insuper conc. Trid., sess. 6, c. 2, cavetur, quod dispensationes concedantur ex veris et rationabilibus causis, et sess. 24, c. 6, in fin., ne Papa dispenset in secundo gradu, nisi inter magnos principes, et ex publicà causà, et sess. 25, cap. 13, ibi, cim ils ex causà visum fuerit dispensare. Imò in quibuscumque dispensationibus, in quibus quævis causa allegatur, illa debet esse publica, exemplo Salvatoris nostri, qui noluit removere Judam ab apostolatu, licèt adesset causa quam ipse sciebat, ex eo quòd non erat aliis nota. Ex Ferett., cons. 52, n. 26.

Ad hæc id. Oldrad., cons. 325, n. 2, ait, quòd nunquàm causa subintelligitur, nisi exprimatur; ac propterea illa non expressa, redditur nulla dispensatio; unde sic dispensatus non erit tutus quoad Deum, Abb., in c. Quæ in Ecclesiarum, de Constit. Imò peccaret toties quoties uteretur dictà dispensatione; sicut peccaret, si contraveniret legi super quà obtinuit dispensationem, quia cùm dispensatio prædicta sit nulla, nihil ci prodest, nec eum excusat quoad Deum. Valer. in tract. de Diff. utr. jur., verbo Dispensatio, diff. 1.

Secùs tamen esset in foro exteriori, in quo hujusmodi dispensatio excusat; quia taliter dispensatus non poterit excusari vel puniri, si contraveniat legi, virtute dictæ dispensationis, quæ aliàs nulla est, ut per Gl. in c. Non est, verbo Adimplere, de Vot.; Innoc. in c. fin. de Renunt., ubi loquens de absolutione à juramento factà sine causà legitimà, ait illam non valere.

Cùm verò causa in qualibet re sit inprimis cousideranda, ut per Menoch., de Præs., l. 5, c. 17, n. 2
potissimùm locum sibi vendicare dignosciturfaciat scriptis dispensationum; circa quas operaland. Dec., recedere à regulis juris, l. Si hominempell., dunmodò in c. Cum sit Romana, num. 1 desta et honesta; scili-illa per tria requisita reddai sit licita, conveniens cet quòd secundùm com secundùm utilitatem, id Mehonestati, et experimos secundùm utilitatem, id Mehonestati, et experimos acusa diversimodè capi, varios es cus possit ipsa causa diversimodè capi, varios es cus considerare, finalem scilicet et impulsivam. Finalem cam dicimus, quae est ipsius principis disposi-

tionis inductiva, ut per Rom., cons. 180, n. 6, vers. Ad quod ostendendum, relatum per Lotter., de Re benesic., lib. 2, q. 56, n. 4, scilicet, quæ in toto et funditùs movet animum disponentis, qui aliàs non esset ita dispositurus; aut illa non allegata, petitam gratiam denegaret, unde magis attenditur causa finalis, quæ est causa causarum, quàni causa impulsiva. Ipsa verò causa impulsiva est, quæ non est propriè causa, sed quoddam motivum ad magis adjuvandum animum concedentis ad concedendum, ut ait Bald., in 1. 1, col. 2, C. de Fals. cau. Jas. in l. Cùm quid, col. fin. ff. si cer. pet.; Felin. in c. Postulasti, de Rescrip., et tunc talis etiam dicitur, quando ipse princeps gratiam quidem concederet, non tamen ita de facili; cùm illa simpliciter occasionem præstet, Sanch., de Matr., 1. 8, disp. 21, n. 6, id. Lotter., l. 1, q. 45, n. 46. Notandum verò est quòd in materià dispensationis, non solum falsitas causæ finalis, verum etiam impulsivæ reddit gratiam ipso jure nullam; Oldrad., cons. 256, vers. Primum videtur, et sequitur Dec. in c. Cum cessante, de Appell., etiamsi sine dolo facta esset, et ita fuisse factum coram Oradino; in una Pientin. parochialis de Monticello, ait Caputaque, decis. 274, n. 9, part. 3.

Est igitur causa hujusmodi adeò necessaria, ut sine illà vix aut rarò dispensetur. Propterea videndum erit, quænam sint justæ causæ de stylo Romanæ Curiæ receptæ, et ad praxim deductæ; quibus summus Pontifex frequenter et in dies uti consuevit; nam licèt eæ quamplurimæ sint, quæ non ita facilè numerari possent, ac propterea dispensantis arbitrio committantur, ut per d. Gamb., l. 10, n. 176, vers. Decimò quæro; nihilominùs, quæ in ipså notorià praxì receptæ sunt, enumerantur, ut inf.

Prima igitur causa est personæ, cujus merita satis juvant ad impetrandam dispensationem, c. Innotuit, in fine, de Elect., et circa sublimes et litteratas personas, c. De Multà, de Præb. Secunda causa est necessitatis, cùm videlicet Ecclesia indiget ministro, et nullus alius reperitur idoneus c. Necessaria, 1, q. 7. Tertia causa est loci, cujus ratione aliquid conceditur, quod aliàs non concederetur, de quo est tex. in c. Ad audientiam, 1, de Eccles. ædif., ubi notatur, quod ob loci distantiam, potest construi nova ecclesia in alterius parochiâ, etiam in illius præjudicium; quia difficultas aliquid permittit quod aliàs prohibetur, c. Cùm longè, dist. 65, l. Si longius, ff. de Judic. Quarta causa est temporis, ut in c. Quidam, 25, q. 3, ubi cùm Anassent ad fidem noviter conversi, cum eisdem, ut math. him in quarto gradu contrahere possent, dispensatu. dispensation assititit, d. c. Necessaria. Quinta causa est utilitas Ecclesia d. c. Necessaria. Verum utilitas et necessitas in materia, espensationis aliquando æquiparantur, ad not. in c. Per translationem, de Renunt. et in c. 1, de Reb. eccl. non sien. Sexta causa est ætatis, cujus ratione faciliùs dispenatur, c. Pænitentes, 50 dist. et c. Si duo, 35, q. 6, quia si est ætas infantilis, quidquid vidit, ignorat; et ideò imas non potest pro delicto puniri juxta text. in l. Infans, ff. ad.

1. Juliam de sicc., quia huic ætati nondum est plenum rationis judicium, teste Arist., l. 1, Pol. c. ult. Septima causa est scandalum, quod justam causam præbet ad dispensandum, c. Cùm teneamur, de Præb, Glos, in c. 2, de Rescrip. Octava causa est majus bonum, ut in c. Quod scripsi, 35, q. 3, et in c. Dispensationes, 1. q. 7. Nona causa est futurum bonum, ut in c. Ipsa pietas, 22, quæst. 4, ubi dispensatur cum hæreticis, ut faciliùs convertantur. Decima causa est eventus rei, veluti, cùm faciliùs dispensatur in jam factis, quàm in faciendis, c. Decernimus, et ibi not. 28, dist., ac cùm proles inter consanguineos suscepta est, inducitur causa dispensandi, ut in c. Quia circa, de Consang. et Affin. Undecima causa est discretio, quæ potest exemplisicari in eo quod habetur in c. Nisi cum pridem. § Personæ, de Renunt. Duodecima causa est pietas, de quâ habetur in c. 1 et 2 de Cler. pugn. in duel. Tertiadecima causa est misericordia, quia dispensatio ex misericordià introducta est, c. In singul., dist. 86. Quartadecima causa est religio, quæ justam causam dispensandi inducit, ut habetur in c. Si quis diaconus, 50 dist. Nonnullas etiam causas referam in meâ Praxi benef., lib. 7, c. 2.

#### CAPUT II.

De origine dispensationis.

Quò verò ad dispensationis originem, nulli dubium est, eam exordium sumpsisse à Deo Optimo Maximo, bonorum omnium dispensatore, qui eâ solâ misericordiâ creavit universa, eaque homini subjecit, § In pecudum, instit. de Rerum divis., et juxta illud Psal. 8: Omnia subjecisti sub pedibus ejus, dùm ejus creaturam tot tantisque privilegiis illustravit; unde etiam apud Ovid. 1 Metamorph.:

Pronaque cum spectent animalia cætera terram, Os homini sublime dedit, cælumque videre Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.

Hoc idem asseruit Cic. de Leg. : Natura cœteros animantes ad pastum abjecit; solum hominem erexit, ad cælique cognitionem et domicilii pristini conspectum excitavit. Et de Amic. : Homini datur ascensus ad coelum ob mentem; unde Raphael Regius sup. verb. Pronaque cùm spectent, etc., colligit hominem fuisse ad imaginem Dei creatum; quia cùm animalia curva sint in terram, solus homo ore sublimi ad cœlumque erecto præditus est, ut Deum ad cujus similitudinem creatus est, assiduè contempletur, et ait id. Cic., de Offic. : Homini soli datum est loqui, quod non accidit cæteris animantibus; sic etiam in l. Justissime, ff. de Ædili. ædict. et l. Ancillarum, ff. de Petit. hæred. et in Gen. c. 1, ubi admirabilia Dei beneficia sunt collata, neque unquam ab ejus solità donorum largitione cessavit dispensando cum Adam et Evâ divini præcepti transgressoribus; nam post pænitentiam, eis peccatum dimisit, c. Serpens, et c. Sicut primi, dist. 1, de Pœnit. Ex dispensatione etiam salvavit Noe et filios ejus, cùm unus illorum, scilicet Cham, esset reprobus, c. Quia ex solâ, 24, q. 1. Sicut etiam ex dispensatione liberavit Abraham à Chaldæis, ut 35, q. 1, § fin. Ex dispensatione liberavit Jacob de manu Esaü, 22, q. 2, § fin. Dispensavit etiam Deus cum humano genere, quando pro nostră redemptione misit filium suum, c. In Scripturis, 8, q. 1. Sic igitur mirum non est, si etiam homines cum hominibus dispensant, cùm omnis Dei actio nostra sit instructio, c. Exemplum, 12, q. 1. Et si Dominus est largus dispensator, non debet famulus esse avarus; cùm meliùs sit de misericordià, quàm de severitate reddere rationem, c. Allegant., 26, q. ult., de quibus et similibus multa congerit Specul. in princ. hujus tit. ibi; Originem autem traxit, etc.

Fuitque dispensatio inventa ut esset pars justitiæ distributivæ; quia cùm legislator faciat legem communem, omnes comprehendentem, l. 1, ff. de Leg., et eveniant multæ causæ, propter quas naturalis ratio, et illa extrinseca veritas facti non animadversa nec considerata à legislatore, suadet factum illud non debere comprehendi sub illà generali determinatione; lex voluit esse unum qui secundùm terminos justitiæ dispensaret adversùs tenorem legis, et hic est princeps, qui est viva ratio et lex animata; unde omnis dispensatio reducitur ad causam juris; aliàs enim dicitur dissipatio, id. Gamb. d. lib. 10, num. 157.

## CAPUT III. De divisione dispensationis.

Visis difinitione et origine dispensationis, videamus etiam quotuplex sit dispensatio. Et secundum terminos generales et in praxi deductos dicendum est dispensationum quatuor esse species; alia enim dicitur debita, alia prohibita, alia concessa, alia permissa.

Debita dicitur illa, ubi multorum strages jacet et de scandalo timetur. c. Ut constitueretur, 50 dist., Glos. fin. in c. Noti, 23, q. 4, Abb. in c. Cum nobis, in 10, notab. de Elect.Lambert, de Jurepatr., art. 3, q. 9, p. 4, l. 1; Mil. in Repert., verbo Dispensatio quædam. Dicitur etiam debita ratione temporis, personæ, pietatis, vel necessitatis Ecclesiæ vel utilitatis, aut eventûs rei, ut supra diximus, et probatur in c. Exposuisti, de Concess. præb. vel alio modo dici potest debita, quæ ex legitimà causà peti potest à superiore per officium judicis, si non per actionem; et si denegatur, potest haberi recursus ad alium superiorem; quia tunc non est mera gratia, sed justitiæ executio, Gl. in c. Exiqunt, 1, q. 7; Arch., in d. c. Ut constitueretur.

Undè infertur quòd hæc dispensatio non potest peti aliquo jure, quia solum dicitur debita in praelato, qui tenetur occurrere et providere occurrentiis Ecclesiæ subditorum, d. c. Ut constitueretur, in fin. et in c. Domino sancto, dist. 50, ibi; Illos ad pristinum statum redire canones præcipiunt, etc., et exinde eo magis deducitur esse debita, quia verba canonis id præcipiunt, et sunt apposita dispositive, ut habetur in Clem. fin. et ibi Gl. in verbo Jubemus, de Cens. et in c. Quod præcipitur, 14, q. 1, adeò ut, si ipse prælatus nolit dispensare, non evadat peccatum mortale, cum hoc verbum, jubemus, importet necessitatem ut in c. Raynutius, de Testam., et in Clem. un. de Reliq. et Vener. sanct. Et sic dispensatio hæc dicitur in agente tantum, non autem in patiente; et prælatus recusans dispensare, ubi adest rationabilis causa, peccat

propter inobedientiam, Card. in Clem. Ideòque, eod. tit.

Prohibita dispensatio est illa quæ minimè fieri potest, absque manifestà juris dissipatione, vel quandò justa causa dispensandi non adest, text. in c. Tali, et c. Si illa, 2, q. 7, c. Innotuit, § Multa, de Elect. et hoc habet locum etiam Papà dispensante sine rationabili causà, ut voluit Innoc. in c. Inquisitioni, de Sent. excom. Joan. Andr. in c. Innotuit, de Jud., et habetur in Gl. in c. Requiritis, in verbo Et plerisque, 1, q.7.

Concessa dispensatio per se patet, cum sit illa quae ubicumque à jure, conceditur, sitque quadam commensuratio communis ad singula; et est de jure concessa ob impossibilitatem providendi de omnibus particularibus; sicut navigantes quadam in mare projiciunt, ut alia salva fiant, c. Dispensationes, 1, q. 7.

Concessa dispensatio est illa quæ etiam arbitraria appellatur, nempe ubi in jure fit prohibitio, cujus moderatio relinquitur arbitrio superioris, ut habetur in c. Si quis presbyter, 50 dist., vel etiam quando aliquid permittitur ut pejus evitetur, c. 2, de Spons. sicut est, quando aliquid prohibitum toleratur ex principis dissimulatione, quæ potius tolerantia vocari debet adversus legem scriptam, quia idem princeps sciendo et patiendo illod non observari, videtur dispensare, ne videatur velle animas illaqueare contravenientium, Abb.in c. Quia circa, de Consang. et Affin.

Hæc itaque dissimulatio, seu tolerantia principis in actu jure prohibito, regulariter inducit dispensationem ad ipsius actûs validitatem, d. c. Quia circa, et ibi Gl. et doctores, et not.ibi Butr., num.7,Abb., num. 8 et alii, et planè per Jason in l. Rem non novam, num. 4, cum seqq. de Jud. Undè omnis actus justificatur propter scientiam et patientiam superiorum, tex. in l. Quòd si, § Quia assidua, ff. de Ædilit. c. Constitutus, ubi Abb., num. 6, de Relig. dom., c. Nisi essent, de Præb. Tiraquell., de Pæn. temp. causà 42; Guttier, pract. q., lib. 3, pract. 29, n. 20, cum seq. Sicut etiam dicimus, quòd usus scitus, et diù à Sede Apostolicà toleratus, debet pro lege servari, c. Extitteris, cùm ibi not. de const. c. Quàm gravi, de Crim.fal.

Est tamen intelligendum de dissimulatione rationabili, et in principe, non autem in inferiore ab illo; quia inferior exercens talem actum cum subdito contra legem, eo casu quo potest dispensare, non propterea videtur dispensare, ut per Innoc. in c. Veniens, de Fil. presb. et nos infra dicemus. In principe tamen aliter dicendum est, cùm in eo non requiratur causæ cognitio; sed sola voluntas sufficiat, id. Innoc. in c. Cùm ad monasterium, de Stat. regul.

Alio item modo distinguitur dispensatio; nam alia dicitur voluntaria; alia rationabilis non necessaria; alia rationabilis et necessaria. Voluntaria est illa quam solus princeps concedere potest justà existente causà, ut not. in c. Non est, de Vot. Inst. de jur. nat. § Sed et quod principi placuit, c. Cuncta per mundum, et c. Principalem, 9, q. 7. Rationabilis non necessaria estilla quæ fit ob meritorum prærogativam, quæ etiam soli principi competit veluti in duplicibus beneficiis conferendis, ut in c. De multà, de Præb. et simil. Rationalia di principi conferendis, ut in c. De multà, de Præb. et simil. Rationalia di principi conferendis, ut in c. De multà, de Præb. et simil. Rationalia di principi conferendis, ut in c. De multà, de Præb. et simil. Rationalia di principi conferendis, ut in c. De multà, de Præb. et simil. Rationalia di principi conferendis principi conferendis principi conferendis que conferendis principi conferendis que conferendis principi conferendis que con

nabilis et necessaria est illa que etiam episcopo competit in duplicibus, ad not. per Host. in Sum. de Ætat. et qualit. ætat., vers. Dico ergo, et de Præb., § Cui conferenda, vers. Sed numquid.

Triplex etiam dicitur dispensatio: Alia legis ut in d. c. Litteras, ibi: Permittimus ipsum ordinari in clericum; alia hominis, ut illa, de quâ nos in præsenti agimus; alia mixta, quando scilicet lex concedit ut homo dispenset, ad text. in d. c. De multa, de Præb.

Insuper dispensatio adhuc triplex: alia justitiæ, alia gratiæ, alia etiam mixta. Justitiæ est illa quæ dicitur debita, ut supra; gratiæ est illa quæ continet merum privilegium, meramque principis liberalitatem; mixta est illa quæ innititur partim justitiæ, partim gratiæ; et in håc mixtå potest etiam comprehendi principis tolerantia, Abb. in d. c. Nisi, de Præb.

Item dispensatio duplex est; alia collativa, alia restitutiva; collativa est illa quæ fit quoad quid futurum; restitutiva verò quæ fit ut ex retro quando nimirùm quis restituitur antiquis natalibus, quia per eam efficitur verè legitimus, Grat., c. Discept. for. 496, num. 30.

Præterea dispensatio, alia excusabilis, alia laudabilis, alia fidelis excusabilis est quando urget necessitas, quia ipsa legem non habet, et propterea tunc legis rigor infringitur, ubi enim necessitas urget, dispensatio dicitur excusabilis; ubi verò utilitas provocat, dispensatio dicitur laudabilis; Barbos., de Potest. episc., Gl. 15, in verbo Non cupidum, n. 7; Felin. in c. 1, n. 49 et 50, de Constit., Menoch. de Arb. jud., lib. 2, cent. 2, casu 151, num. 1, quia nulla lex, quantumvis generalis, censetur excludere casum urgentis necessitatis quæ facit licitsm quod aliàs esset illicitum, Abb. in c. At si clerici, § de Adult., n. 9, de Jud., ubi plura in proposito congerit. Laudabilis est illa ubi communis provocat utilitas, quæ à jure æquiparatur necessitati, Innoc. in c. Cùm omnes, de Const. Fidelis est illa, quando in eâ concurrit aliquid præmissorum juxta dictum Apost. ad Cor. 4: Hic jam quæritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur; aliàs enim non dispensatio, sed dissipatio diceretur, ut supra diximus, Barb., de Pot. Epis., p. 1, tit. 2, Gl. 15., num. 7; undè D. Bernardus, l. 3, de Consid. ad Eug. pap., sic ait: Quid inquis, prohibes dispensare? non, sed dissipare. Non sum tam rudis ut ignorem positos vos dispensatores; sed in ædificationem, non in destructionem. Denique quæritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur. Ubi necessitas urget, excusabilis dispensatio est. Ubi utilitas provocat, dispensatio laudabilis est : utilitas dico communis, non propria. Nam cum nihil horum est, non planè fidelis dispensatio, sed crudelis dissipatio est. IIæc ille.

Triplex alio modo dicitur dispensatio, seilicet, magna, major et maxima: magna, ut illius vigore possint illegitimi promoveri ad ordines, etiam sacros, et altaris ministerium et obtinere beneficia ecclesiastica, etiam curata, nec non regulares prælaturas, ut probatur in c. 1, c. Veniens, et c. Proposuit, c. Ex transmisså, et c. Extirpundas, de Fil. presb. Major, ut in paternà Ecclesià et beneficio succedant, aliquo tamen

medio, ut in d. c. Transmissa, Majol de Irregul. p. 4, tit. de Fil., præsb. n. 3, vers. Major, Maxima, ut nullo medio ad episcopatum succedant, ut in c. Ex tuâ, eod, tit. idem Burgas., dicto num. 3.

Ad hæc, dispensatio duplex est; alia generalis, alia particularis. Generalis est illa quando aliquis generaliter dispensatur ad beneficia et successiones. Particularis verò, quandò dispensatur ad certa beneficia, vel certos ordines, Gamb. dicto lib. 7, anten. 233.

Nec non dispensatio duplex item est, videlicet alia propria, alia impropria: propria dicitur illa quæ est vera juris communis relaxatio; impropria est illa quæ potiùs dicitur quædam licentia, seu facultas; et est consensus quidam, seu approbatio superioris non relaxans obligationem legis, ut per Sanch., de Mat., 1. 8, disp. 3, num. 1.

Rursùs, dispensatio quadruplex est, scilicet semiplena, ad minores c. Si quis hæreticæ, 3, q. 1. Plena, ad sacerdotium, c. Convenientibus, 1, q. 2. Plenior ad episcopatum, c. Nos consuetudinem, 12 dist. Plenissima, ad primatum, omnes ordines et dignitates, c. Ipsa pietas, 23, quæst. 4.

Aliam etiam et præcipuam capit dispensatio divisionem, ut scilicet, alia sit tacita, alia expressa.

Tacita est, quando princeps concessit officium alicui inhabili, vel Papa beneficium; nam tunc videtur tacitè super illius inhabilitate dispensare; ita communiter doctores in l. Quidam consulebant, ff. de Re jud.

Quod tamen intelligitur, quando Papa vel princeps sciebat inhabilitatem illius, cum quo dispensavit; secùs verò, si ignorabat, Gl. in l. *Universis*, c. de Prec. imper. offer., quia nunquàm censetur princeps remittere vitium ignoratum, c. *Si eo temp*. de Rescript. in 6.

Hodiè tamen hujusmodi tacita Papæ dispensatio est minùs frequens in usu, ob regulam cancellariæ Apostolicæ, cujus verba hæc sunt : Item quod per quamcumque signaturam in quâvis gratiâ, nullatenus dispensatio veniat, nisi dicta gratia totaliter effectum hujusmodi dispensationis concernat; vel aliàs nihil conferat aut operetur. Et sic licèt regulariter princeps disponendo ad favorem inhabilis, datā scientiā illius inhabilitatis, censeatur secum tacitè dispensare, ut dictum est; tamen urgente supra dictà regulà, est contrarium dicendum; nec attenditur propterea contraria doctorum conclusio, prout signanter tenuit Calder. cons. 8., de Rescrip., Felin. in c. Cùm inter, col. 1 et 2, de Except. et ibi Dec., num. 29; nam licèt aliàs fuisset resolutum in casu prædicto habere locum dispensationem, scilicet non factà de ea mentione, ut per Rot. in una Salamant. coram D. Mohedano anno 1543, cùm tamen fuisset opposita dicta regula cancellariæ, fuit recessum.

Voluit tamen Put. dec. 15, de Dispens. quòd quando Papæ est expressus defectus, si ille concedit gratiam, videtur dispensare, non obstante quòd oppositum sit de supradictà regulà; qui tamen in fine d. decis. dicit, quòd videndum est, quomodò respondeatur dictæ regulæ, ut per Beltr. ad Decis. Ludov. 409, num. 13. Hoc autem de Papæ dispensatione. Quo verò ad dispensationem episcopi, secùs dicendum est, si enim ipse

aliquem aliquod impedimentum habentem promoveat, in sationem expressam inducit, d. c. Litteras, de Fil. super quo potest dispensare, si illud sibi innotescat, censetur ipso facto dispensare, licèt de dispensatione ipså nihil dixisset, Host. in Sum., tit. de Temp. ord., n. 6, Vivian. in Praxi jurispatr., lib. 6, c. 4. num. 57.

Verior tamen ac tutior sententia, cui satis adhæret praxis quotidiana, est, ut scientia tantùm episcopi circa hoc non inducat dispensationem, nisi illa expressè concedatur; episcopus enim promovendo illegitimum, non censetur cum eo dispensare; de quâ quidem praxi testatur Rebuff. in Praxi, tit. de Disp. sup. def. nat., n. 9, vers. Cæterùm, ubi ait, quòd episcopus ante collationem beneficii vel tonsuræ dispenset cum illeguimo; aliàs non valebit actus; nec conferendo videtur dispensare, et allegat doctores in c. 1, de Fil. presh.

Hujus autem rei evidentissima est ratio, quando quidem episcopus promovens indignum, punitur ut in c. Nihil est, de Elect., indèque satis arguitur promoventem non dispensare, ut per Gl. in c. Un., verb. Dispensaret, de Ætat. et Qualit., quia ubicumque canon imponit pænam ordinario, illi prohibere censetur dispensationem, Abb. in c. Ad abolendam, n. 3, de Fil. præsb., Lotter., de Re. benef., lib. 2, q. 48, n. 144, qui n. 146, ita id intelligendum esse ait, ut episcopus non excedat limites sibi concessæ facultatis, quæ restricta est ad ordines minores, et beneficium non curatum, sed simplex; non enim potest dispensare ad beneficium cui annexus est sacer ordo; nam si eidem episcopo prohibeatur dispensare cum illegitimo ad sacros ordines, consequens est quòd non possit dispensare ad beneficia, tales ordines annexos habentia.

Unde licèt nonnulli tenuerint præmissa sibi locum vendicare etiam in episcopo, ut hic; attamen pars negativa tenenda est tanquam per totum in praxi deducta et recepta, quæ satis docet episcopum non eo ipso, quòd sciat impedimentum, dispensare, Navar. in Man., c. 25, n. 74, vers. Sed dubium est, ubi ait quòd licèt contraria opinio fortassè locum habeat in foro conscientiæ, non tamen in exteriori; quia licèt communis opinio doctorum sit quòd dissimulatio Papæ vim habeat dispensationis tacitæ, hoc est, si Papa sciens defectum vel irregularitatem alicujus, et nihilominùs eum ad ordines promoveat, vel ei beneficium, conferat, eo ipso tacitè dispensat; in aliis tamen prælatis inferioribus, dissimulatio hæc non habet vim dispensationis, nisi causæ cognitione præmisså; hæc est, si sit prælatus inferior, non eo ipso intelligitur dispensare circa jus commune, in quo aliàs posset, nisi exprimat causæ cognitionem, et expressè dicat : Dispenso tecum; per ea, quæ tradunt Gloss. in c. 2. verbo Dispensatum, et Joan. Andr. ibi de Schism.; Innoc. in c. Veniens, de Fil. presb.; ita Sayr., de Cens., lib. 7, c. 14, num. 10, vers. Secunda opi-

Expressa verò dispensatio dicitur illa in cujus litteris narratur defectus impetrantis, et in illis Papa utitur verbo Dispensamus, d. c. At si clerici, & de Adulter., et c. De multa, de Præb., idemque esset, si in illis uteretur verbo, Permittimus, quo etiam dispenpresb., c. un. de Ætat. et Qual. in 6, et docet notorius cancellariæ Apostolicæ stylus.

Postremò, dispensatio altera dicitur præventiva, altera præservativa. Præventiva est illa cujusvis quoad defectus juris positivi, ea est, quòd quis dicatur esse in eâdem habilitate, veluti cùm Papa dispensat cum aliquo, ut etiam si contingat per illum bigamiam contrahi, possit pensionem ecclesiasticam retinere; quia ipse Papa præveniendo casum extinctionis hujusmodi pensionis per contractum matrimonii, relinquit ipsam pensionem in primævo statu; unde dicta dispensatio resistit incursui bigamiæ.

Præservativa verò est illa quæ exemplificatur, cùm Papa dispensat cum clerico bigamo, ut possit retinere pensionem, quo casu per dictam dispensationem, præservatur clericatus ad hunc effectum, ut per dictam bigamiam non amittatur; vel quando dispensatur cum clerico ad bellum; quia ille tunc per hanc dispensationem præservatur ab irregularitate.

Et ex his, hæc dispensatio, alia dicitur antecedens, alia verò subsequens. Antecedens præservat; subsequens verò tollit, ut in casu dec. Ferrar. pensionis coram virili 21 mar. 1627, per tot. quam reperie infra, c. 7, sub. num. 21.

#### CAPUT IV.

An in dispensatione requiratur verbum, Dispensamus.

Quia verò paulò ante diximus, propter supra dictam regulam cancellariæ, requiri ipsum verbum, dispensamus ad validitatem dispensationis; dicendum est idem procedere etiam de jure communi, ut per Glossam, in c. Litteras, de Concess. præb., in verbo Vacare, ante fin. et Glossa, in c. Nos consuetudinem, in verbo Prohibemus, 12, dist., Innoc., in c. Diversi fallaciis, de Cler. conjug., nec refert quòd nonnulli doctores, teneant contrarium, quia ex vi dictæ regulæ formatus est stylus Curiæ Romanæ, qui pro lege servatur, c. Quàm gravi, de Crim. fals. Mar. Ant. var. Resol., lib. 1, Res. 24, num. 2, et in dies videmus, quòd in dispensationibus jam factis, scilicet in forma gratiosâ, semper Papa utitur verbo dispensamus; ex quo deducitur, quòd patientia et tolerantia principis non semper inducit dispensationem, Gloss., in c. Cùm jam dudum, de Præb., et doctores in c. Super eo, de Cogn. spirit.; nam propterea utitur Papa verbo dispensamus, ut exprimatur intentio ipsius dispensantis; non enim sufficit velle, nisi exprimatur ore; cùm voluntas in mente clausa, nihil valeat in actibus hominum, 1. Quidem cum filium, ff. de Hæred. instit., ac propterea ex quibuscumque verbis generalibus in rescripto appositis non inducitur dieta dispensatio Caputaque, dec. 145, num. 7, p. 1, adeò ut nec dispensatio ipsa elici possit ex gratia, motu proprio concessà : nam licèt illa sit latè et favorabiliter interpretanda, c. Si pluribus, de Præb. in 6; Felin. in c. Causam, quæ num. 8, vers. Sed limita, de Rescript,, nunquàm tamen inducit dispensationem, c. Si motu proprio, eod. tit. et libro, cum Glossà 2, vers. Ob hoc,

et ibi Joan. Andr. post princip. ibi : Motus proprius | non inducit dispensationem, Gloss. in Clem. Si Romanus, in verbo Validum, de Præb, idem Felin. in c. Cum ecclesiasticæ, ante fin. vers. Rescriptum, de Except., quamvis aliter dicendum sit de clausula, Ex certà scientià, quæ omnem dispensationem et habilitatem inducit per textum, in l. 2, C. de Crim. sacr. in verbo Elegerit, licèt quotidiana nos doceat praxis vix aut rarò id evenire posse, stante super hoc dictà regulà cancellariæ : quia de dispensatione debet constare verbis claris et non ambiguis, Felin. in c. Mandato, n. 4, de Simon.; et latissimè tradit Ferret. cons. 32, num. 35, in materià dispensationis super pluralitate beneficiorum. Quare hic non videtur subsistere illa vulgaris conclusio, nempe quòd princeps disponendo ad favorem inhabilis, datâ scientiâ inhabilitatis, censetur secum tacitè dispensare; hoc enim non vindicat sibi locum in summo Pontifice, stante regulà cancellariæ 51, in quâ disponitur quòd dispensatio nullatenùs veniat nisi gratia totaliter effectum dispensationis concernat.

Verum tamen est quòd non desunt casus in quibus Papa absque eo quòd utatur verbo, dispensamus, tacitè dispensare censetur, quando ei est expressus defectus; namque si, verbi causà, reservet pensionem militi Hierosolymitano, cùm ista qualitas pensionarii fuerit expressa Papæ, ipse illam reservando censetur dispensare. Rot. decis. 656, vers. Neque etiam elevat, sub n. 7, p. 4, recent., et dico in meà Praxi benef., l. 4, c. 5, n. 225, vers. Nec est novum.

Cessat tamen conclusio hæc, quòd requiratur verbum, dispensamus, in rescripto dispensationis, ac ipsiusmet regulæ dispositio in nonnullis casibus, in quibus necessaria, non tamen expressa cadit dispensatio. Exempli gratia, in commendà beneficii, quia ipsa dicitur dispensatio palliata ab obtinendum aliquod beneficium, aliàs obtineri prohibitum ob incompatibilitatem ratione tituli, vel supplendi aliquem defectum, Rota, decis. 217, num. 1, part. 1, Divers.; Gonz. ad reg. 8; cancell. Glos. 5, § 8, num. 6, et hæc sola commenda habet vim dispensationis, Rebuff. in tit. de Commendà, num. 33, nec propterea requiritur alia dispensatio, neque quòd exprimatur per verbum dispensamus, Prob. ad Monach. in c. Super eo, de Præb. in 6, num. 45 et 46. Sed datur sub hâc formulâ, videlicet : Tibi tale beneficium apostolicà auctoritate conceannus et commendamus, per te quamdiù vixeris, obtinendum, etc., quamvis minus sit habere commendam, seu administrationem, quam provisionem alicujus beneficii, cùm provisio sit major et dignior; idem Gonz. d. § 8, sub num. 66.

Ac propterea declarat Sarnen, in 5, q. Reg. de trien., quòd hodiè commendæ perpetuæ inducunt incompatibilitatem; inferendo, quòd per eas dispensatur ad incompatibilia; unde jura prohibentia plura beneficia per eumdem retineri posse, per has modernas commendas tolluntur, seu adversus eas tacitæ dispensationes resultant, Mandos. in reg. 32, q. 7, num. 5, ubi tanquàm optimus practitus, id ita exem-

plificat, videlicet: Datur beneficium regulare in commendam perpetuam clerico seculari; deinde eidem conceditur aliud beneficium in commendam absque dispensatione; ista beneficia commendata inter se incompatibilia erunt. Et similiter practicatur, ut si habenti beneficium seculare in titulum detur alterum regulare in commendam, adhuc exinde resultet tacita dispensatio: et absque eo quòd summus Pontifex utatur verbo dispensamus, hoc rescribendi modo uti consuevit, videlicet: Tibi per te, quo ad vixeris, etiam unà cum tali beneficio tenendum, regendum et gubernandum; ita quòd tibi liceat debitis et consuelis dicti monasterii supportatis oneribus, tertià parte omnium et singulorum fructuum, reddituum et proventuum mona sterii hujusmodi in restaurationem illius fabricæ, seu ornamentorum emptionem, aut pauperum alimonium, prout major exegerit, et suaserit necessitas, ac omnibus aliis deductis oneribus, de residuis illius fructibus, redditibus, et proventibus disponere et ordinare sicut illius abbates, qui pro tempore fuerunt de illis disponere et ordinare potuerunt, seu etiam debuerunt; alienatione tamen quorumcumque bonorum immobilium tibi penitus interdictâ, apostolicâ auctoritate commendamus; curam ipsius monasterii ac hujusmodi regimen et administrationem tibi in spiritualibus et temporalibus 'plenariè committendo.

Nec propterea in dictis litteris fit mentio dispensationis. Et nihilominùs hujusmodi commendatarii habentur uti titulares ac dispositio; et jura loquentia de titularibus, seu de veris prælatis, habent locum in istis commendatariis, qui possunt etiam esse delegati apostolici; juxta c. Statutum, de Rescr. in 6, sicut titulares; nec non juxta concil. Trid., sess. 25, c. 10, de Reform., possunt designari in judices synodales, et in eos delegatio, seu commissio sub nomine dignitatis facta transire; et etiam tales commendatarii non poterunt removeri, sicut neque titulares, ita Garc., de Benef., p. 4, c. 4, num. 48, cum seqq.

Id tamen declaratur procedere in commendà perpetuà, scilicet quæ conceditur favore personæ, eo modo, quo supra visum est, per quam commendatarius consequitur jus et titulum in illo beneficio, Paris. de Resign. benef., lib. 2, q. 47, num. 41.

Secus verò dicendum est in commenda temporali ad utilitatem Ecclesiæ, scilicet ad nutum revocabili facta, donec de rectore seu ministro perpetuo debita præcedente cognitione, provisum sit; id Mandos. d. reg. 32, q. 7, num. 4.

#### CAPUT VI.

An dispensatio sit amplianda vel restringenda.

Dispensationem esse odiosam, et vulnerare jus commune, ac exinde aridam et arctam, ait Fel. in c. Postulàsti, num. 8, de Rescrip. nec non sterilem et infecundam, vocat. text. in c. 1, fin. de Fil. præsb. in 6, ubi Fr., num. 4; Caputaque, dec. 505, p. 2; Sayr., de Cens., lib. 6, c. 11, d. num. 16, et alii, et propterea strictè interpretandam et intelligendam, d. c. 1, de Fil. presb. in 6, c. Non potest, de Presb.

eod. lib.; Sanch., de Matr. lib. 8, disp. 1, num. 3; Marc. Ant. var. Res., I. 3, res. 2, n. 18; Campanil. ın divers. jur. can. rub. 11, cap. 13, n. 90; Hojed, de Incompat., benef. p. 2, c. ult., n. 67, cum aliis relatis per Garc., de Benef., p. 1, c. 6, n. 58, cum plurib. seqq., cum omnis recessus à jure qui sit per ipsam dispensationem, sit odiosus et restringendus, d. c. 1, de Fil. presb.; adeò ut in materià dispensationis non valeat argumentum de majori ad minus, id Caputaque, dec. 8, et 274, p. 1; Ludovis., dec. 353, num. 15, Garc., de Ben., p. 1, c. 6, num. 58 et 59; nam licèt hujusmodi argumentum valeat regulariter in jure, reg. cui licet, de Reg. jur. in 6, l. Juris gentium, § Adeò, ff. de Pact.; Cravett., cons. 290, num. 7, et cons. 326, n. 10, nihilominùs contrarium dicendum est in materià dispensationis, aut in privilegiis particularibus, seu dispositionibus odiosis, c. fin. de Translat. prælat., c. Cuide non sacerdotali, de Præb., in 6; Joan. Andr. in c. Ea quæ, de Reg. jur., eod. lib. subdit quòd ex dispositione monacho concessa, ut possit beneficium curatum retinere, juxta dispositionem, c. Quod Dei timorem, de Stat. monach., non poterit propterea simplex beneficium possidere Barb., de Pot. episc., alleg. 33, n. 14.

Unde in eâ non procedit argumentum, neque ab identitate, neque à majoritate rationis, ut dictum est; Caputaque, decis. 8, n. 6, p. 1; Rota, decis. 491, n. 2, p. 5; hoc tamen limitatur primò, ut non procedat quando dispensatio habet causam expressam, quæ militat etiam in casu non expresso. Sanch., de Matr., lib. 8, disp. n. 34, et fuit dictum in una Nullius, seu Caputague pensionis, 18 aprilis 1616; secundò non procedit in dispensationibus generalibus et favorabilibus; sed solùm in dispensationibus particularibus et odiosis, ex pluribus adductis per Addit. ad Ludovis., decis. 87, n. 17; aliàs autem non ita dicendum est: nam si mandetur provideri de majori præbendå, non poterit provideri de minori; sicut etiam dispensatus ad dignitates, seu ad curata, non censetur dispensatus ad beneficia simplicia, Innoc. in c. Cùm dilectus 3, de Præb.; Felin. in c. Veniens, de Accusat. Et eò minús, si quis fuerat dispensatus ad quæcumque beneficia ac quascumque dignitates, veniet episcopatus ob excellentiam et præeminentiam dignitatis. Unde docet stylus Curiæ quòd cùm illegitimus aliquis petit dispensari ad quascumque dignitates, etiam episcopales, archiepiscopales et patriarchales, ut aliquando peti consuevit non ita passim signetur à Papa supplicatio, nisi de meritis et qualitatibus oratoris fuerit plenè certioratus; quare hujusmodi dignitates debent expressè narrari, quia sunt speciali notà dignæ, ut testatur Abb. in c. Dilectus, n. 1 de Concess. præb.; ubi in propriis terminis docet quòd dispensatio ad dignitates, non extenditur ad dignitatem episcopalem; id Garc. d. part. 1, cap. 6, n. 66; sic etiam dispensatus ad beneficia, non censetur dispensatus ad pensiones, ut infra dicetur, nisi de ipsà pensione fuerit facta expressa mentio, per text. in c. Quamvis, et d. cap. Cui de non sacerdotali, nisi tamen dispensatus ad benesicium illud postea resignaverit ad savorem alterius, reservată sibi aliquă pensione super illius fructibus; nam pensionem hujusmodi licité percipere potest absque novă dispensatione, per text. in c. Nisi de præb., quia si potuit obtinere benesicium integrum, ergo etiam partem illius, scilicet prædictam pensionem; quia idem juris est de toto quoad totum, quod de parte quoad partem, c. Majoribus, et ibi Glos. in verb. Divisionem, de Præb., et arg. c. Si quis episcopus, 1, q. 1, l. Quæ de totă, sf. de rei Vend.

Unde aliàs dixerunt domini abbreviatores majoris præsidentiæ, quòd si regularis dispensatus ad unum seculare sine clausulà permutandi, resignet illud, et eidem super fructibus illius reservetur pensio, erit capax illius absque novà dispensatione, licèt non haberet clausulam permutandi, cùm dicta pensio succedat loco dicti beneficii, ad quod secum fuerat dispensatum. Verum est tamen quòd super his contrarium servari videmus.

Et est in hâc nostrâ praxi notandum, sicut docet ctiam notorius Romanæ Curiæ stylus, quòd stante naturâ dispensationis, hunc, inter cæteros effectus, ea produxit, quòd secunda dispensatio dicitur subreptitia, si adjiciatur primæ dispensationi, non facta mentione defectús super quo orator fuit dispensatus : hæc enim expressio verisimiliter Papam retraheret à novâ concessione, ut est text. in c. 2, de Fil. presb. in 6, ex quo colligitur etiam quòd subreptio in dispensationibus reddit eas ipso jure nullas, Gloss. in c. Ad audientiam, 2, de Rescrip., quod tamen limitatur. quando videlicet secunda dispensatio impetratur à Papâ; secus si ab episcopo, Clem. fin. de Off. ord. et text, in d. c. 2 de Fil. presb. in 6, et per Gloss. in d. c. 2, et est maximè notandum, quòd licèt illa in verbo defectu loquatur de naturali defectu, tamen etiam est intelligendum de accidentali; nam etiam supradicta praxis docet quòd si dispensatur cum homicidà, vel aliàs irregulari, ut non obstante delicto vel irregularitate possit promoveri ad sacros ordines, et beneficium obtinere, si postea impetret dispensationem super pluralitate beneficiorum, non factà mentione primæ gratiæ, non valebit impetratio, quia secunda dispensatio additur primæ, per rationem supra allatam, nempe quia non est verisimile, etc., ut in d. c. 2, quia supradicti defectus non sunt in totum per dispensationem sublati; nam hic non intervenit ( quoad illegitimitatem) plena restitutio natalium, seu legitimatio, sed tantùm dispensatio, quæ strictè intelligenda est, c. 1, eod. tit.; aliàs si intervenisset legitimatio (maximè in eo casu quo tota constitutio canonica faciebat illegitimum), tunc, cùm vitium esset totum sublatum, valeret secunda dispensatio, non factà mentione primæ gratiæ vel defectùs; quod tamen intelligendum est, quando dispensatio additur dispensationi; secus verò, si non adderetur dispensationi: exempli gratià, si cum illegitimo vel homicidà sit dispensatum, ut non obstante tali defectu, possit beneficium ecclesiasticum consequi, et ipse postea, tacito tali defectu vel dispensatione impetret beneficium;

une profectò valebit impetratio, cùm non sit nova dispensatio addens primæ dispensationi, sed quædam executio dispensationis jam factæ; et ita tenet et observat dicta Curia, teste Joan. And. in d. c. 2, et ego dicam in meå Practica benef. tom. 1, in 2 part., signatura vers. Necnon dicti oratoris dispensationes, etc., et reassumam in meis Additionibus ad Hieron. Paul. cancell. apost, correctorem, lib. 7, cap. 7, titulo, Quando mandatur creari canonicus in una Ecclesia.

Quò verò ad reliqua, generalis regula constituenda est, videlicet, quòd in quibuscumque dispensationinus, seu mandatis ad dispensandum, illud jus tantùm tribuitur, quantùm exprimitur, ut per d. Joan. And. in c. Ex eo, de Elect. in 6, et hoc propter naturam dispensationis, quæ propter recessum à jure, ut dictum est, venit restringenda.

Contrarium autem circa hos sentientes, nullo modo sunt audiendi, inter quos Henriq. in Sum. 1. 15, c. 57, § 5; sicut pari modo neque audiendus Sayr. de Cens., 1.7, c. 14, n. 22, v. Tertium est, dicens quòd dispensatus ad ordines videtur dispensatus ad beneficia simplicia, quæ conferri solent, et convenire clerico, hoc vel illo ordine minori initiato, quia beneficium simplex non videtur aliquid amplius exigere quam exigat ordo clericalis, propter quem illud beneficium simplex conferri solet; id enim falsum est, sicut ait idem Garc. d. cap. 6, n. 70, et scimus nimis distare à stylo Curiæ super his omnibus noto.

Supradictam tamen conclusionem, per quam dictum est non valere circa hoc argumentum, etc.; limita primò, quando illud minus est aliquo modo annexum majori, tanquam illius pars, c. Per venerabitem, ubi Abb., Qui fil. sint legit, quia licèt dispensatio non extendatur ad connexa separabilia, quando videlicet ille cum quo dispensatur in principali, erat etiam inhabilis ante dispensationem ad connexum, attamen aliud dicendum est, quando taliter dispensatus non erat inhabilis ad accessorium, sed ad solum principale, quia, eo remoto per dispensationem, consequens et accessorium liberum erit ab omni maculà; et sic poterit utrumque exerceri, Felin. in c. Postulàsti, n. 11 de Rescript., quod quidem exemplificari poterit in canonico qui non potest habere vocem in capitulo, nisi fuerit in sacro subdiaconatûs ordine constitutus, concil. Trid., sess. 22, c. 4. Quod tamen est non per se et principaliter ratione defectus ætatis, sed ratione defectûs ordinis, eam ætatem requirentis. Undesi Papa super defectu ætatis, hujusmodiad subdiaconatûs ordinem suscipiendum dispensaverit, censchitur etiam cum eo dispensatum, ut habere possit vocem in capitulo, Sanch., de Matr., 1. 8, dis. 1, n. 53.

Limita secundò, quando sumus in necessariis consecutivis et accessoriis quia tunc dispensatio concessa super principali, censetur etiam concessa super necessariis consecutivis et accessoriis; et generaliter dispensatus ad aliquid, videtur dispensatus ad omnia accessoria, per Gloss. communiter receptam in c. Quia intantum, vers. Plures Ecclesias, de Præb.; Sanch., de Math., l. 8, disp. 1, n. 19; Rota, decis. 12, n. 33, in recent., p. 5, sicut etiam dispensatus ad duo beneficia incompatibilia, censetur etiam dispensatus super illorum residentià, licèt non exprimatur, Gloss. in c. Si quis in clero, vers. Solemnibus, 7, q. 1; Host. in c. Cùm in cunctis, de Elect.; et in tali dispensatione subintelligitur clausula, quò dispensatus deserviat per substitutum seu vicarium, Mandos. super reg. 20, q. 7, n. 4, et comprehendit solùm ea quæ veniunt in necessariam consequentiam et inseparabilem, non autem separabilem, Felin. in c. Postulàsti, n. 10 de Rescr.; aliàs enim talis dispensatio redderetur prorsùs inanis, nullumque operaretur effectum; id Felin, in d. c. Postulàsti.

At pari ratione, dispensatus ad presbyteratum, censetur etiam dispensatus ad minores ordines; nam quamvis dispensatio sit stricti juris, extenditur tamen ad species inclusas et necessariò consequentes vel antecedentes, Archid. in c. Cùm ex eo, de Elect. in 6, ubi ait quòd dispensatus ad Ecclesiam parochialem, videtur etiam dispensatus, ut non teneatur infra annum promoveri; quia si infra id tempus non promoveretur, illa vacaret; et sic nihil talis dispensatio prodesset, c. Licet canon, de Elect.; sicut etiam dicimus de infirmo dispensato ad carnes, prout in dies Papa dispensat de utriusque medici consilio, ac secretò, et sine scandalo, et præterquam in sextis feriis, ac sabbatorum, et quatuor temporum diebus, nec non vigiliis de præcepto, et totà majori hebdomadà, et durantibus infirmitatibus tantum, tunc taliter dispensatus censetur etiam dispensatus ad lacticinia, etiamsi supradicta licentia ab alio concedatur; sicut etiam is cui data est facultas comedendi ova, etiam butyro, lacte et caseo uti potest, cum ex his oya præparari soleant; sic etiam concessà facultate comedendi carnes. ea etiam concessa intelliguntur, quæ ex carnibus originem ducunt, Medina in Instruct., l. 1, c. 14, § 10. Azor, cap. 10, q. 3.

Illud autem quod in consequentiam venit, trahitur etiam contra naturam suam, à principali, quod aliàs frustra videretur concessum, 1. Papinianus, § Si ex causà, ff. de inoff. Testam.; et videmus in praxi receptum, quod cum ad præscriptum consilii Trid., sess, 24, cap. 2, de Reform., provisi de quibuscumque beneficiis, curam animarum habentibus, in manibus episcopi vel vicarii; et provisi de canonicatibus et dignitatibus in ecclesiis cathedralibus, etiam in capitulo, professionem fidei emittere teneantur, nihilominus si daretur provisò indultum de percipiendis fructibus in absentiam per necessarium antecedens censetur dispensatus à professione sidei faciendà, ut fuit resolujum in una Carthaginens. fructuum, die prima julii 1588, coram Plato, teste Garc., de Benef., p. 3, cap. 3, n. 77; jura namque correctiora, et quantumvis exorbitantia, loquentia in casu expresso, trahuntur ad casum qui solet venire in consequentiam alterius, c. Miramur, de Serv. non ordin.

Et non aliter qu'am ut præmittitur, intelligendi sunt text. in c. Per venerabilem, et ibi Abb. Qui fil sint leg., qui videntur innuere quod si quando in jure 📗 in cap. At si clerici, § De adulteriis, circa fin. de Jud. casus expressus ad dispensationem non reperitur, debemus confugere ad similes casus, quia in materià dispensationis valet argumentum à majori ad minus. Id enim, ut jam supra dictum est, optime declaratur per Joan, Andr. in c. Postulâsti, de Rescript., videlicet ut hujusmodi argumentum procedat in causis minoribus annexis, vel inclusis sub majori; secus autem in separatis.

Unde notandum est ex supradictis, quòd dispensatio nunquàm trahitur ad consecutiva ejus, super quo dispensatur quando ipsa dispensatio imprimit effectum validum super actu in quo dispensatur absque eo quòd extendatur ad illius consecutivum, ut optimè tradit Abb. in c. Cùm in cunctis, § Cùm verò, de Elect.

Sicque cessat illa communis doctorum opinio, nempe quòd dispensatus ad ordines censetur etiam dispensatus, ut unum tantum beneficium simplex possit obtinere; quod videtur inter cæteros firmare Borgas. de Irreg., p. 5, rubr. de Fil. presb., num. 9; câ ratione, quia ex intentione concedentis, talis dispensatio est favorabilis et ampla, ne videlicet talis dispensatus in opprobrium ordinis clericalis mendicare cogatur, c. Cum secundum, de Presb., quia contrarium verius est, ut supra diximus; satis enim liquet quòd unum sine altero stare potest, id Abb. in cap. Pro illorum, 3, notab. de Præb., sicut etiam ait Glossa in Clem. 2, in verb. Annexi, de Ætat. et Qualit., quòd dispensatus ad præbendam, sacrum ordinem annexum habentem, non est dispensatus ut possit habere vocem in capitulo cùm pariter possit unum sine altero subsistere, et sic dispensatio non remanet frustratoria, ut etiam tenet Imol. in d. Clem. 2. Canonicus namque, nisi fuerit in sacro ordine constitutus, non habet de jure vocem in capitulo, concil. Trid. d. sess. 22, cap. 4.

Limita tertiò in facultate concessà alicui de dispensando, non expressis nominibus dispensandorum; sed in favorem illius cui datur potestas dispensandi, quia tunc tanquàm favorabilis est latè interpretanda, Felin. in c. final. de Simon.; Garc. de Benef., part. 1, cap. 6. num. 73. Et hic est regula constituenda, quòd ad judicandum an dispensatio sit favorabilis vel odiosa, inspicitur principalis intentio disponentis, an videlicet fuerit odium vel favor, Tiraquel. de Retract. lignag., § 30, glos. 1, num. 5; Roman. cons. 4, num. 2.

Secùs verò ubi expressa sunt nomina ipsorum dispensandorum, quia dispensatio secundum propriam sui naturam stricté interpretatur, Abb. in d. c. sin., nec propterea placet, tanquam in praxi non recepta, illa opinio Bart. in lib. 2, ff. de verb. Oblig., quòd concessà potestate dispensandi cum adulterino vel incestuoso, poterit dispensari cum eo qui patitur utrumque defectum. Hoc enim est communiter reprobatum, teste Gamb. de Auct. leg., lib. 7, num. 202, ex c. Per venerabilem, qui fil sint legit., quia hoc nullo modo potest ad utrumque conjunctim extendi, sed disjunctim, Borgas. de Irreg., p. 2., n. 11, ubi ait quòd in dispensationibus, in simplici non venit mixtum, Butr.

Limita quartò, ut dispensatio non veniat strictè interpretanda in eo significatu, qui ex verborum impropriețate comprehenditur; quia ab ipsă proprietate non est recedendum, nisi quando aliter constat de mente dispensantis, c. Ad audientiam, de Decim. 1. Non aliter, ff. de Leg. 3.

Limita quinto, dispensationis significatum non adeò restringi, ut illa reddatur inefficax et nullius valoris; quia semper sumenda est interpretatio, ut actus magis valeat, quàm pereat, Felin. in cap. 1, vers.. Privilegium continens, de Rescript, 1. Quoties, sf. de Rebus

Limita sextò, ut latè interpretetur dispensatio, quando est motu proprio concessa; quia tunc extenditur etiam ad consecutiva, sine quibus dispensatio in alio prodesset, Hest. in c. Cum in cunctis, col. 3, de Elect.; Rot., decis.. 1 de Temp. ordin. in antiq., ubi dicitur quòd si Papa motu proprio ob publicam utilitatem dispensat cum episcopo, ut non teneatur conseerari intra tempus datum ad consecrandum, tamen dispensatio extenditur ut possit obtinere priora beneficia; et sic quando dispensatio fundatur super communi utilitate, est favorabilis; sicut etiam quando concurrit favor religionis aut animarum, Felin. in d. c. Postulâsti, de Rescript. id. Garc. d. 6, n. 64.

Limita septimò, quando dispensatio conceditur ad præterita validanda, veluti si cum aliquo fuerit dispensatum, ut possit de fructibus suorum beneficiorum testari, et ante talem dispensationem obtentam jam fecerat testamentum; illud enim virtute hujusmodi dispensationis validabitur, Castr. in l. Filiæ meæ, § Si sic, ff. de Const. et Demonst. et in 1. Militibus, C. de Testam. milit. et ex præmissis satis constat non semper segui dispensationem esse odiosam, et non favorabilem; quia teste Abb. in c. Ad aures. num. 8, de Rescript., jam datur dispensatio favorabilis, quamvis contrarium teneat Felin. in d. c. Postulâsti, sibi contrarius, dicens dispensationem dici semper odiosam, propter recessum, à jure communi.

#### CAPUT VI.

An dispensatio sine litteris suffragetur.

Exploratum habemus dispensationem, litteris super ea minimè expeditis, nequaquàm suffragari; quidquid enim sit de jure communi, exstat hodiè regula cancellariæ 52, quæ sic ait: Item cum concessiones super gratiis dispensationum quarumcumque, quibusvis per ipsum D. N. concessarum vel concedendarum, per regulas cancellariæ Apostolicæ sint providè limitatæ, licèt aliquando in petitionibus super hujusmodi concessionibus oblatis, multa sint petita; ne quis talium concessionum prætextu, id dispensativè tenere aut facere præsumat, ad quod concessiones hujusmodi se non extendant, voluit idem D. N. quòd nulla talis dispensatio cuiquam in judicio, vel extra suffragetur, antequam super ea litteræ apostolicæ sint confectæ. Hæc quidem regula satis videtur etiam ipsi juri conformis; cum gratia

semper concedatur sub quâdam tacità conditione, scilicet, si litteræ super eå expediantur, ut ait Sarnen. super Reg. de non jud. juxta form. supplic., q. 1, n. 2, subdens ibi quòd sola supplicatio indubitatam probationem juris non inducit, propter interpretationem clausularum, quæ in expeditione litterarum per abbreviatores et alios officiales fieri solet; aliàs autem, etiam de jure communi, solo verbo Papæ, gratia perficitur, c. Inquisitionis, 25, q. 1, Clem. dudum, § ult. de Sepul. Archid. et Joan. Andr. in procem. 6; Felin. in c. In nostrà, in fin. de Rescript. Unde si ipse velit aliquem doctorem creare, id solo verbo efficere potest; ita evenit casus, cùm dominus Joannes Aloysius Riccius patritius Neapolitanus et canonicus hujus metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ fuisset per sanctissimum fel. record. D. N. Urbanum papam VIII, promotus ad episcopatum Ecclesiæ Vican, neque adhuc lauream doctoratûs suscipere curâsset, cùm idem summus Pontifex id rescivisset, licèt ex constitutione Gregorii XIV debuisset esse graduatus, attamen Sanctitas sua, cui benè innotuerat eumdem Joannem Aloysium, suis scriptis et doctrinis, prout tot illius opera in lucem edita testantur, nostrum seculum illustrâsse, unde omnium scientiarum arca potest jure optimo nuncupari, hæc dixit: Papa solo verbo doctores facit; ac propterea nos te doctorem facimus. Ita etiam, sicut scribunt doctores statim quòd Papa pronuntiat aliquem in episcopum alicujus civitatis, ille dicitur episcopus, Mascard, de Probat., concl. 842, num. 20. Regulariter tamen ad probationem gratiæ requiritur scriptura, id. Mascard., num. 10. Unde ait Gonz. gloss. 12, num. 47, quòd in linguâ principis stat gratia, et in scriptura testimonium, et in executione commodum. Sed præcipuè secundum dictam regulam sicut per aliam de non judicando juxta formam supplicationis, prohibitum est judici aliter judicare, propter duplicem rationem, quarum prima est, ut evitentur falsitates, quæ in supplicatione faciliùs committuntur, quàm in Bullis, per appositionem manuum plurimorum officialium; è contra si probaretur testibus, multa absurda evenirent, quia difficillimum et quasi impossibile esset seire omnem continentiam gratiæ, ut tradit Card. in proœm. Clem., v. Nec sanè, ut per Paris., de Resign. benef., 1. 8, q. 2, n. 8, cum seq., qui secundam rationem subdit num. 45, nempè, quòd si sola supplicatio sufficeret, officialibus Romanæ Curiæ præjudicium inferretur : qui officia bonâ fide à Sede Aposto licâ emerunt, ut aliquid inde emolumentum capiant ex appositione manuum; et summus Pontifex deputavit dictos officiales ad litteras super gratiis à se concessis, expediendas, quibus dedit regulas cancellariæ, ut litteræ possint expediri vel denegari, et cum clausulis consuetis.

Propterea licèt respectu dispensationis seu alterius gratiæ, illa dicatur facta absque expeditione litterarum, ut dictum est, attamen quia regula hæc est similis prædictæ de non jud. jux. form. suppl., ideò dicendum est quòd quando gratia ipsa deducitur in exercitium, n. 1, de Rescript. ut ait Joan. Andr. in Procem. 6 Decretal., n. 2, fuisse per doctores consideratum, quòd supplicatio sola nullius est effectus extra curiam, nisi in eâ addatur, quòd sola supplicatio sufficiat, et ubique in judicio, et extra sidem saciat, quia juxta formam supplicationis prohibentur judices judicare.

Imò ex his concludendum est, hodiè solam supplicationis signaturam, neque in foro conscientiæ sufficere, quanquam etiam moderni scribentes id affirment, qui forsan non perspexerunt modernas regulas super hoc editas, volentes quòd sola supplicationis signatura non suffragetur, neque in judicio, neque extra illud; quæ quidem verba à tempore Pii V, addita fuerunt.

Aliquas nihilominùs regula supradicta, Quòd dispensatio non suffragetur, nisi litteris expeditis, admittit limitationes, et præcipuè

Limitatur primò illam non procedere in dispensatione concessà accessoriè simul cum provisione, seu quâvis aliâ concessione, super quâ erunt expeditæ litteræ; quia tunc sufficit de dispensatione constare per supplicationem; ratio autem ea potissimum est, quæ affertur per Cassad., decis. 35, super d. Regulà, num. 1, nempè quia regula et statutum parem habent interpretatiomem, cùm sint constitutiones extra corpus juris; ergo regulariter strictè interpretantur, et prout verba sonant, et in casibus tantum expressis; sed hac regula non loquitur expresse, quando dispensatio est cum provisione, seu alià concessione; ergo, etc.

Et sic cùm dicta regula loquatur in casu simplici, non autem mixto, nempe quando dispensatio conjuncta est tum alià concessione, ut dictum est, benè suffragatur dicta dispensatio, etiam sine litteris; quia hic, cùm simus in odiosis, in simplicibus non continetur mixtum, Gonz. Gloss. 9, n. 20, et alia ad id conducentia videri possunt apud eumdem Cassad. decis. 25, et 36, super dictà regulà de non. Jud. juxta for., etc.

Limitatur secundò, quando supplicatio fuerit signata cum clausulà in illius calce apposità, nempe quòd sola præsentis supplicationis signatura sufficiat, et ubique in judicio et extra fidem faciat, regulà in contrarium non obstante; quo casu debet in litteris dari specifica derogatio hujus regulæ, quæ, sicut aliarum regularum duobus modis concedi solet, uno videlicet ut hic in supplicatione peti consuevit, absque eo quòd narrentur verba regulæ, per extensum, sicut ut plurimum fit circa regulas, quæ respiciunt modum expediendi litteras apostolicas in cancellarià; altero verò quando petitur derogatio regularum de dandis, id est, judicialium; et tunc extenditur in supplicatione tenor regulæ, saltem in substantiå, ac postmodum in litteris apostolicis juxta stylum cancellaria, post illarum exordium inscritur tenor regulæ ad longum, videlicet: Hinc est quòd nos qui dudum inter alia voluimus, quòd, etc., ac postmodùm in clausulâ, non obstantibus, apponuntur hæc verba, videlicet non obstantibus est necessaria expeditio litterarum. Mant. decis. 3, voluntate priori, et ordinationibus præmissis ac constitutionibus, etc.; aliàs enim pro illius derogatione non sufficiet clausula generalis, non obstantibus, etc. Paris. de Resign. benef., l. 1, quæst. 2, num. 8. Alia insuper infra circa id suo loco adducam.

Cæterùm supradicta regula quòd dispensationes non suffragentur, litteris non expeditis, ita intelligenda est, nimirùm, quòd gratia non propterea perditur; sed ejus tantummodò effectus retardatur, donec litteræ expediantur, firmâ remanente ipsâ gratiâ, illius usu suspenso, ut per Borgas, de Irreg. par. 6, tit. de Cleric. non resid., num. 14.

Cùm verò paulò superiùs dixerim, litteras expediri debere ad probandam gratiam Papæ, sive sub plumbo, sive in formâ brevis, sub annulo Piscatoris, accidit nihilominus aliquando alio modo illam concedi, nempe ipsius vivæ vocis oraculo, cùm nimirùm sic expediat. Quod quidem pluries observavimus, præsertim verò pro religiosis, ad petitionem alicujus ex eminentissimis dominis cardinalibus, cui credendum est quando ipse testatur aliquid, cùm Papa est præsens in loco illo ad quem facilè quisque confugere potest; quia non est præsumendum ipsum mentiri; et ab omnibus receptum est, credi cardinali asserenti de gratia, seu commissione sibi factà vivæ vocis oraculo à summo Pontifice, ut per Immol. in c. Super his, et ibi Fel. sub n. 10, de Fid. instrum.; Barbat. de Præstan. card. in 2 p., in 1 qu., Jason. in recept. l. Admonendi, n. 189, ff. de Jurejur., id Jas. conc. 145, l. 4; Rota in unà Romanâ, inter canonicos ei beneficiatos S. Petri, cum allis alleg. per Paris, de Resign. benef., l. 8, q. 11, n. 34.

Dixi gratias hujusmodi concedi, quando ita expediat; quia de more Papæ est, concedere religiosis plures gratias ore proprio, quibus ipsi secretò utuntur; nec ipse Papa vult litteras expediri, ne alii prælati seu religiosi insurgant, puta, quando alicui clarissimo et probatissimo religioso concedit quòd possit absolvere à casibus episcopalibus; quia si hoc innotesceret episcopis, recalcitrarent, ut ad verbum ait Fel., cons. 6, n. 2.

Quod quidem servatur etiam in aliis gratiis seu concessionibus, et cùm, sicut dictum est, illæ conceduntur ad intercessionem cardinalis, licèt ipsi simpliciter sit credendum; consuevit nihilominùs ab ipso litteras expediri, quas sub sequenti formulà vidimus conceptas, pro milite S. Lazari, qui viduam in uxorem duxerat, videlicet:

Octavius miseratione divinà tituli S. Alexii S. R. E. presbyter cardinalis Paravicinus nuncupatus. Universis et singulis præsentes nostras litteras inspecturis, visuris, lecturis et audituris, salutem in Domino sempiternam; eisdemque fidem indubiam facimus, et in verbo veritatis attestamur, quòd S. D. N. Clemens papa VIII ad intercessionem nostram volens dilectum nobis in Christo Augustinum Varanum Ravennaten., illustrissimi et reverendissimi domini mei Marci Sitici, tituli S. Mariæ in Transtiberim, ejusdem S. R. E. presbyteri cardinalis ab Altemps nuncupati domesticum et familiarem, qui pià devotione ac religionis zelo ductus, habitum per fratres militum SS. Mauritii et Lazari ordinis, seu sub re-

gulà S. Augustini gestari solitum suscipere, et professionem per eosdem consuetam, expressè emittere desiderat; sed quia mulierem alterius viri prædefuncti relictam, atque ita viduam duxit, et adhuc habet in uxorem, suum hujusmodi desiderium, obstantibus dictæ militiæ statutis, adimplere non potest, nisi ad hoc sibi suæ Sanctitatis indulgentià suffragetur, specialis gratiæ favore prosequi. ac in hoc suo laudabili proposito confovere volens, vivæ vocis oraculo desuper facto, cum dicto Augustino Apostolicà auctoritate dispensavit, ut etiam constante matrimonio, quod cum dictà uxore sua contraxit, habitum per fratres milites dictæ militiæ gestari solitum, et professionem per easdem emitti consuetam, expressè emittere, ac deinde quæcumque et qualiacumque ejusdem militiæ præceptorias, prioratus, et hospitalia, cæteraque alia beneficia ecclesiastica quomodolibet qualificata, et qualitercumque nuncupata, sibi ritè conferenda recipere. et quoad viveret, retinere; nec non omnibus et singulis privilegiis, prærogativis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, indultis concessionibus, et quibusvis aliis gratiis, tam spiritualibus quàm temporalibus, quibus alis ejusdem militiæ fratres milites, etiam non conjugati vel non bigami, de jure, statuto, usu, privilegio vel consuetudine, aut aliàs quomodòlibet utuntur, fruuntur, potiun tur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, ipse similiter et pari formiter, ac æquè principaliter, et absque ullà prorsus differentia ctiam uti, frui, potiri, et gaudere, vocemaus activam et passivam ubique habere; nec non ejusdem militiæ officia, dignitates et munia gerere, recipere et exercere liberè et licitè possit ac valeat ita ut inter ipsum Augustinum et cæteros milites, etiam non conjugatos, vel non bigamos, aliqua differentia non existeret. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non prædictæ militiæ etiam juramento, confirmatione apostolicà, aut quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, nec non stabilimentis, usibus et naturis. privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eidem militiæ illiusque magistro, seu administratori, nec nor conventui, seu fratribus militibus, et aliis superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis in contrarium quomodòlibet facientibus; ac etiam iteratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis specialis, specifica et individua mentio facienda foret (illis aliàs in suo robore permansuris), idem Dominus noster latissimè, hâc vice, derogavit, ac derogatum fore et esse voluit. Decernens litteras quas nos exinde conficeremus, eidem Augustino suffragari debere, ac si iller in formà brevis sub annulo Piscatoris, vel sub plumbo more Romanæ Curiæ confectæ et expeditæ forent. In quorum omnium et singulorum præmissorum fidem et testimonium, has præsentes litteras manu nostra subscriptas, fieri, et per secretarium nostrum infra scriptum subscribi, sigillique nostri consueti jussimus appensione communiri. Dat. Romæ in ædib. nostræ solitæ habitationis, prope Montem Jordanum, anno Domini, etc.

Locus + sigilli. O. Cardinalis Paravicinus.

N. Secretarius,

Et sub prædictå formulå dantur supradictæ litteræ cardinalis attestantis de gratiå Papæ vivæ vocis oraculo concesså, mutatis mutandis, juxta ipsius gratiæ qualitatem; et regula est, quòd præsertim in his ipsi cardinali sit credendum in omnibus, quæ ipse testatur, Pontificem ad suam instantiam, etiam pro aliis concessisse, prout ea tenuit Rota in una Pergamen. Bonorum de anno 1562, coram Oradino, relata per Marches. de commiss., p. 2, § unico, c. 11, n. Etiam, 11.

Aliam gratiam simili modo concessam, vidi ad intercessionem bon. memb. cardinalis Zabatta super commutatione recitationis horarum canonicarum pro episcopo Pampilon., eo quo sequitur modo, videlicet:

Nos Antonius miseratione divina tituli S. Crucis in Jerusalem S. R. E. presbyter cardinalis Zabatta nuncupatus, universis et singulis, præsentes nostras litteras inspecturis, visuris et audituris salutem in Domino sempiternam, eisdemque fidem indubiam facimus, et in verbo veritatis attestamur, quòd S. D. N. D. Paulus divinà providentià Papa V, ad intercessionem nostram, volens reverend. in Christo patrem et dominum D. Antonium Vanegas, Dei et Apostolicæ Sedis gratia episcopum Pampilon. favore prosequi gratioso, vivæ vocis oraculo nobis facto, quòd ipse D. Antonius episcopus, omnibus diebus Jovis cujuslibet anni, non impeditis festo duplici aut semiduplici, officium SS. Sacramenti, loco officii ejusdem diei, recitare, et per recitationem hujusmodi, recitationi quarumcumque horarum, tam diurnarum quam nocturnarum, quæ illo die caderent, satisfacere posset, et valeat, apostolicà auctoritate concessit et indulsit. Decernens præsentes nostras litteras eidem D. Antonio episcopo suffragari debere ac si illæ in formâ brevis sub annulo Piscatoris, vel sub plumbo, more Romanæ Curiæ confectæ et expeditæ forent. In quorum omnium et singulorum præmissorum fidem et testimonium, præsentes nostras litteras, manu nostra subscrit plas fieri, et per secretarium nostrum infra scriptum subscribi, sigillique nostri consueti jussimus, et fecimus appositione communiti. Datum Romæ in ædibus nostræ solitæ residentiæ, anno Domini, etc.

Antonius Cardinalis Zabatta.

Locus + Sigilli.

N. Secretarius.

Net de prædictarum litterarum est aliquo modo ambigendum, licèt litteræ apostòlicæ super gratia, modo præmisso concessa, non conficiantur; nam quoad ipsius gratiæ substantiam, certum est illam valere; neu de necessitate requirit supradictas litteras, quæ solummodò requiruntur ad probationem: Sarnen., super reg. de non jud. juxt. for. suppl., q. 1, n. 2: nam, ut aliàs diximus, gratia stat in lingua principis, et in scriptura testimonium, ac in executione commodum, Gonz. ad reg 8, glos. 12, n. 47, et antea dixit Fel., rubr: de Constit., n. 8, vers. Et conclusio est, ubi, quod statim etiam prolato simplici verbo Papæ, gratia dicitur facta ante litterarum confectionem, ut etiam docet text. in c. Inquisitionis, 25, q. 1, Clem. Dudim, § fin. de Sepult., id. Felin., in cap. In nostrà, in fin.

de Reser., Cassad.; decis. 4, n. 2, de Caus. poss. et propr.; Bursat. cons. 593, n. 4, cum aliis relatis per Paris., de Resig. ben., l. 8, q. 2, n. 8.

Et licèt gratia dicatur informis litteris non expeditis, Rot., decis. 20, n. 5, de Concess. præb. in nov. id. Paris., lib. 1, q. 12, n. 38, et l. 8, q. 3, n. 11, ac lib. 10, q. 1, n. 8, tamen hic hujusmodi gratia non dicitur sine litteris concessa, quæ licèt non sint apostolicæ, sunt tamen ipsius cardinalis, cui à Papâ conceditur ut ille possit super dictà gratià litteras expedire, ut apparet ex formulis supra positis. Nam si in expeditione litterarum apostol, creditur officialibus ad id à Papâ præpositis, tam in cancellaria quam in camera et in præfecturå brevium, qui litteras apostol. formant super supplicationibus ab ipso Papâ signatis, eò magis credendum est cardinali de gratia ore tenus factà attestanti, qui dicitur frater Papæ, Host. in c. Ad liberandum, de Judæis, n. 3, Paris., l. 3, q. 1, n. 71, et facit unum corpus cum ipso Papâ, id Host. in cap. Antiqua, de Privileg.; nam ipse cardinalis, qui obtinuit à Papa gratiam firmat suas litteras eo modo quo supra visum est ex illius voluntate, nec præsumitur dicere mendacium, id. Paris. d. lib. 8, g. 11, n. 54, et insuper testatur quòd Papa decrevit, prædictas litteras ab ipso cardinale super hâc gratiâ expeditas, habere vim litterarum apostol., ibi decernens litteras quas nos exinde confecerimus, eidem suffragari debere, ac si illæ in formå brevis sub annulo Piscatoris, vel sub plumbo more Romanæ Curiæ confectæ et expeditæ forent; unde cùm supradictæ litteræ fuerint ab ipso cardinale de mandato Papæ, intrat illa conclusio, quòd omnia nostra facimus, quibus auctoritatem nostram impartimur, c. Si apostolicæ, de Præb., in 6, 1. 1, c. de vet. Jur. enuch., nec non regula, quâ qui per alium facit, per seipsum facere videtur, c. Qui per alium, de Reg. jur. in 6, 1. 2, ff. Rem pupill. salut. fore; Boer., decis. 348, sub., n. 5; Vivian., de Jur. patr., l. 6, cap. 9, n. 18.

Sciendum est tamen quod hodie, quoad hujusmodi concessiones à Papà vivæ vocis oraculo factas, adest constitutio fel. record. Gregorii XV, in forma motas proprii moderatoria supra dictarum gratiarum, quam hic subnectere placuit, tenoris sequentis, videlicet.

#### GREGORIUS PAPA XV.

Ad perpetuam rei memoriam, Romanus Pontifex in speculà militantis Ecclesiæ divinà providentià constitutus, gratias et indulta à se, et prædecessoribus suis concessa, justis interdum suadentibus causis, juxta creditum sibi pastoralis officii debitum moderatur aut revocat, prout rerum et temporum qualitatibus debitè pensatis conspicit in Domino salubriter expedire. Itaque motu proprio, etc., omnia et singula indulta, facultates, privilegia, gratias et concessiones quascumque spirituales et ecclesiasticas, tam ad forum interius quàm ad exterius spectantia, ac tam ad supplicationem partium quàm motu, scientià, et potestatis plenitudine similibus à Sède Apostolicà, que tamen vivæ vocis oraculo hactenus quandovumque et qualitercumque ex quàvis, etiam de necessitate exprimendà

causa, quibusvis collegiis, capitulis, ordinibus, tam mendicantium quam non mendicantium, societatibus, etiam Societati Jesu, ac congregationibus quibuslibet, sive eorum et earum respective præpositis, decanis, magistris, ministris, prælatis, prioribus, rectoribus, generalibus, vel provincialibus quocumque nomine nuncupatis superioribus, et quomodòlibet exemptis, ac Sedi prædicta immediate subjectis, cujuscumque dignitatis, præeminentiæ, aut quovis privilegio munitis; non tamen ad supplicationem regum concessas, in iis videlicet quæ non sunt sortita effectum, tenore præsentium revocamus, cassamus, tollimus, abrogamus et annullamus, ac revocata, cassa, sublata, abrogata et annullata, viribusque et effectu vacua perpetuò fore et esse, neque in posterum cuiquam suffragari posse vel debere, neque aliquem iis de cœtero uti ullo modo posse, etiamsi expressa et specificamentio, etiam de verbo ad verbum de iis facienda esset, decernimus et declaramus, firmis tamen, et in suo robore permanentibus omnibus indultis et aliis concessionibus prædictis, vivæ vocis oraculo S. R. E. cardinalibus, ad ipsorum vel aliorum quorumcumque favorem propria S. R. E. cardinalium manu firmatis, pro ipsis vel aliis factis, et de quibus iidem S.R. E. cardinales testimonium in scriptis præbuerunt. Decernentes, præsentes litteras, et in iis contenta quæcumque, etiam ex eo, quòd quicumque præmissis interesse habentes, seu habere prætendentes ad hoc vocati et auditi non fuerint, de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostræ, seu alio quocumque defectu notari, impugnari, redargui in jus vel in controversiam vocari, ad terminos juris reduci, aut adversus illas, quodeumque juris gratiæ vel facti remedium impetrari nullatenus posse; sed illas semper validas et efficaces existere et fore, suosque

plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. Sicque per quoscumque judices, etc., sublata, etc., ac irritum, elc. attentari; non obstantibus præmissis ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, ordinibus, societatibus et congregationibus prædictis, eorumque præpositis decanis, magistris, ministris, prælatis, prioribus, rectoribus et aliis superioribus prædictis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis. ac irritantibus et aliis decretis in genere, vel in specie, ac aliàs in contrarium præmissorum quomodòlibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etc.. derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque, etc. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die 2 julii 1622, pontificatûs nostri anno secundo.

#### S. Cardinalis SANCTÆ SUSANNÆ.

Est tamen hic advertendum, quòd postmodùm similis Urbanus VIII, alià suà constitutione, in similis formà motùs proprii, sub die 20 decembris 1634, omnia prædicta vivæ vocis oraculo, tam per ipsum quàm per alios summos pontifices, datà et concessà, etiamsià cardinalibus firmata sint, quibuscumque religiosis, tam in particulari quàm universali, cassavit, abrogavit et annullavit, ac præcepit sub excommunicatione, aliisque pænis ipso jure incurrendis superioribus generalibus, ut infra tres menses tunc proximos, omnes et singulos provinciales de prædicto motu proprio certiores redderent, ipsisque provincialibus, ut illum in conventibus suarum provinciarum publicari facerent sub iisdem pænis.

#### LIBER SECUNDUS.

## PRAXIS DISPENSATIONIS SUPER IRREGULARITATE EX DEFECTU SACRAMENTI, BIGAMIÆ VIDELICET, ET REITERATIONIS BAPTISMI.

#### CAPUT PRIMUM.

Praxis dispensationis super bigamia.

Hane modò praxim dispensationum apostolicarum aggrediendo, dicendum est priùs illas variis temporibus, vario stylo à Sede Apostolica emanasse. Nos verò recentiorem ostendere duximus. Verùm quia inter alia juris impedimenta, super quibus requiritur apostolica dispensatio, illa sunt quæ ex irregularitate proveniunt, et super quibus in dies dispensari videmus, et inter cæteras irregularitates, prima est ea quæ contrahitur ex bigamia, quæ ex antiquioribus Apostolorum decretis driginem duxit, ut probatur 1 Tim. 3, ubi prohibetur quis ad Dei ministerium accedere, nisi vir unius tantum uxoris fuerit, et D. Hieron. in Ep. 82, ad Oceanum, ut habetur in c. 1, et ibi Glos. in verbo Unius, dist. 26, quod tamen intelligitur, vel unius axoris, vel nullius, prout declarat Innoc. in Ep. 3. D. Ambr., de Offic., lib. 1, cap. 50. Ideò non abs re ab ipså dispensatione super bigamiå exordiri visum est, illius priùs definitionem præmittendo, ac postmodùm, quonam pacto super eå detur dispensatio, declarando.

Dicamus igitur cum omnibus summistis, quòd bigamia est irregularitas ex defectu sacramenti procedens, c. Acutius, 26 dist., Host. in Sum., lib. 1, tlt.
de Bigam. non ordin., n. 1; Covar. in Clem. Si furiosus, in 1 par., § 2, Inum. 1 de Homleid. Eaque
triplex est, scilicet vera, interpretativa et similitudinaria, Glossa communiter recepta in c. 2, de Bigam.
Navar. in man. cap. 27, num. 195, vers. 2. Et vera
dicitur, quando quis secundas contraxit nuplias,
Glossa in d. c. 2, de Bigam. Interpretativa, cum
viduam in uxorem accepit, eamque carnaliter
cognovit, c. Si quis viduam, 34 dist., c. A nobis,
de Bigam., et dicitur propterea interpretativa, quia
fingitur duas habuisse uxores, id Navar. loc. cit. et
idem erit, si cum virgine post adulterium ab ea com-

missum, cognità, aut ex duobus matrimoniis consummatis, invalidis; aut uno valido et altero invalido. Similitudinaria autem est quæ contrahitur ex matrimonio contracto et consummato, etiam cum virgine per adstrictos ordine sacro aut voto solemni, c. fin., hoc tit. Garc., de Benef., p. 7, cap. 4, num. 15.

Et licèt ex his videatur bigamus non peccare, ex eo, quia prima et secunda irregularitas sine culpâ contrahitur; unde bigami non solum non habent in se peccatum, sed ex illà consequentur gratiam et meritum, prout sunt in matrimonio, ut not. in e. Aperiant, 31, q. 3, attamen ipsi in jure canonico variis pœnis, ob hujusmodi defectum plectuntur; cùm nudati sint præcipuè omni privilegio clericali, etiam quoad personam; ita quòd non gaudeant privilegio can. Si quis, 14, q. 7, et subjiciuntur foro seculari, c. un. de Bigam. in 6; ibi bigamos omni privilegio clericali declaramus esse nudatos, c. Subdiaconus, dist. 34, et conc. Trid., sess. 24, c. 17. Majol., de Irreg., l. 1, c. 28, et sic non solum privantur tonsura clericali, d. c. un. verùm etiam habitu, ut ex d. c. colligitur; si fuerint tantùm in minoribus ordinibus constituti; quia si fuerint in sacris, non privantur omni privilegio, nisi degradentur; ac propterea permittitur eis deferre habitum, et tonsuram ob reverentiam sacrorum ordinum; sicut etiam, nec bigami similitudinarii, ob eamdem rationem amittunt hoc privilegium, aut religiosi professi; qui jam nullo modo possunt contrahere matrimonium, c. Nuper, 1, de Bigam. et c. Sanè, 2, de Cler. conjug.

Est præterea bigamus incapax eujuscumque beneficii ecclesiastici, etiam simplicis, quamvis fuerit tonsuratus, d. c. un. quia merus laicus reputatur, Rebuff., de Pacif. poss., n. 493, Navar. cons. 1, de Bigam., quia, cùm jam reddatur inhabilis ad ordines, sic etiam ad beneficia, et quæ dantur propter officium, et docet text. in c. 1 et 2, de Cler. conjug., quòd elericus qui cum unicà tantùm et virgine contraxit, ad ordines aut beneficia non admittitur; sed eo ipso, quòd matrimonium contrahit, statim amittit quæcumque beneficia ecclesiastica, c. 1, et ibi Glossa in verb. Relinquendæ, eod. tit.

Et est adeò gravis hujusmodi irregularitas, ut neque tollatur per ingressum religionis, per quem regulariter tollitur omnis macula. Sayr., de Cens., lib. 7, cap. 15, et neque episcopus super ea dispensare potest, neque ad minores ordines; cùm hujusmodi privilegiorum privatio sit à summo Pontifice inducta, d. c. un. hoc eod. tit. et nihil possit episcopus super jure communi pontificio, nisi in casibus sibi permissis; quamvis in bigamià similitudinarià possit licitè dispensare, per tex. in c. 1, Qui cler. vel voven., ubi impartitur sibi hujusmodi facultas, ibi, injunctà sibi pænitentià de utroque excessu, post cam peractam dispensativè poteris ei diaconatûs officium reddere, et si perfectæ vitæ fuerit, eum in presbytarum ordinare.

Cùm igitur hujusmodi impedimentum bigamiæ alio modo tolli non possit, quam sola dispensatione, d. c. Acutius, summoque tantum pontifici competat facultas

super eâ, quomodocumque proveniat, dispensandi ad omnes ordines, etiam pontificales, et quæcumque beneficia ecclesiastica, Innoc. in c. 2, hoc tit. Majol., lib.1, c. 35, num. 14, propterea videamus qualiter cum ipsis bigamis dispensetur, et quid servetur circa hanc praxim, juxta prædictum recentiorem stylum. Super quo ita res se habet, ut tam super ipså bigamiå, quàm super quibuscumque aliis gratiis apostolicis, quæ per datariam apostolicam transeunt, illæ petantur et concedantur per supplicationem; ex quâ, cùm fuerit à summo Pontifice signata, oriuntur postmodùm litteræ dispensationis, ut infra dicetur, ipsaque supplicatio sit à practicis viris illam solità methodo conficere scientibus in medietate unius folii papyri; vel si materia prolixa erit, in integro folio aperto; ac postea porrigitur R. P. D. datario, et revidetur à quibusdam officialibus ad id deputatis, à quibus in calce ipsius supplicationis apponitur summarium in eâ contentorum, quod solet legi vel referri per ipsum datarium eidem Pontifici, qui signat supplicationem, ipsaque signata, iterum revidetur ab officialibus præpositis super compositionibus, et ibi solvitur compositio, si materia hoc exigit; quâ solutâ, ipsa supplicatio revertitur ad eumdem D. datarium, ut in ea apponat datam, ac postea consignatur officiali de missis nuncupato; qui ab ea aufert parvam datam et summarium, et supplicatio mittitur ad registrum; et postquam ibi est registrata, et auscultata à magistris ipsius registri, mittitur in cancellariam, ubi postea expediuntur litteræ apostolicæ, teste Paris., de Benef. resign., lib.8, g. 7, num. 19, cum segg.

Supplicationis igitur formulà pro hâc dispensatione conficitur eo modo quo sequitur, videlicet:

Beatissime Pater, cum devotus S. V. orator Philippus Mariconda laicus Neapolitanæ diæcesis devotionis fervore accensus, plurimum eupiat clericali militiæ adscribi, ac ad omnes etiam sacros et presbyteratûs ordines promoveri, verum, quia aliàs cum una illaque de medio sublatà, cum alterà ad præsens defunctà mulieribus virginibus, matrimonium per verba de præsenti contraxit et consummavit, bigamiam contrahendo, desiderium suum adimplere non potest absque Sedis Apostolica dispensatione. Supplicat igitur humiliter, E. S. V. orator præfatus, quatenus ejus votis hac in parte favorabiliter annuendo, eumque specialis gratiæ favore prosequendo, cum dicto oratore, ut bigamia cundo, cum ex præmissis contractà, non obstante, clericali charactere insigniri, ac ad omnes, etiam sacros et presbyteratus ordines promoveri, et promotus, in illis etiam in altaris ministerio ministrare: necnon quæcumque et qualiacumque cum curà et sine curà beneficia ecclesiastica, etiam si canonicatús et præbendæ dignitates, etiam majores et principales administrationes, vel officia, etiam curata et electiva in cathedralibus etiam metropolitanis, vel collegiatis ecclesiis, seu si parochiales ecclesia, vel earum perpetua vicaria fuerint, si sibi aliàs canonicè conferantur, aut ipsa obligatur, præsentetur, vel aliàs assumatur ad illa, et instituto in eisdem, recipere, et dummodò simul plura non sint, quam quæ à concilio Tridentino permittuntur,

retinere; nec non quascumque pensiones annuas super similium vel dissimilium beneficiorum ecclesiasticorum fructibus, reditibus et proventibus, ac etiam distributionibus quotidianis, apostolicà auctoritate sibi reservandas, pe cipere, exigere et levare, ac in suos usus et utilitatem convertere liberè et licitè possit et valeat, dispensare dignemini de gratià speciali. Non obstantibus eàdem bigamià, ac constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, exterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., de speciali dispensatione præfatà, aliisque præmissis, ut supra in formà gratiosà latissimè extendendis; et quòd præmissorum omnium et singulorum, etiam denominationum, aliorumque necessariorum, major et verior specificatio et expressio ficri possit in litteris. Et committatur ordinario; et dummodò orator ad id reperiatur idoneus, vitæque ac morum probitas, et alia virtutum merita sibi aliàs suffragentur, nec aliud ei canonicum obsistat.

Fiat, M. Dat. Romæ apud S. Petrum, quarto kal. junii anno decimo sexto.

Et sic non aliàs quam per supplicationem impetrantur dispensationes; et quævis aliæ gratiæ apostoliæ, quæ transeunt per datariam, et stylus ac observantia Romanæ Curiæ testantur quòd litteræ apostoliæ non soleant expediri sine supplicatione; aliàs enim tanquam suspectæ de falsitate rejiciendæ essent, Butr. et Abb. in c. Quod super his, de fid. instrum. et id. Abb. in c. ex parte 2, de Offic. deleg. Roman, cons. 376, num. 12, vers. Secunda ratio. Facit etiam text. in l. Lubeo, ff. de Stat. lib. Felin. in c. 2, num. 16, in verbo Stylus Curiæ, de Rescript.

Conficitur verò non aliàs quam latino sermone omnis supplicatio, quæ per supradictam datariam transit, quod præcipuè usu receptum est, quia talis sermo tanquam dignior intelligitur ab omnibus nationibus, et est frequentior aliis, maximè ob diversitatem nationum officialium summi Pontificis, per quorum manus transeunt et revidentur omnes supplicationes, ut dictum est supra; sicut ipse latinus sermo attenditur, quando constitutio respicit omnes nationes, vel quando concernit genus hominum diversi idiomatis, ut ait id. Felin. super rubr. de Constit., col. 1, in fin. c. eoque magis, cum lingua latina sit propria Romanorum, quia dicta est à Latio; unde Virgilius Maro in princip. Æneid. ait.

Genus unde latinum

Albanique Patres, etc.

ut per Mandos., reg. 20, quæst. 40, n. 4, qui subdit quòd ista fuit lingua propria, naturalis et materna urbis Romæ, et quòd aliæ linguæ sunt accidentales et extraneæ; ac propterea hæc lingua tanquàm naturalis attendi debet, per text. in l. Si quis posthumos, et ibi Bart. ff. de Lib. et Posth., cùm Roma sit communis patria, l. Roma, ff. ad municip., et dixit Valer. Max. lib. 2 de Inst. antiq. quòd Romani, ut faciliùs à subditis intelligerentur, tanti idioma suum fecerunt, quòd eorum magistratus, quanquàm optimè linguam græcam callerent, nunquàm tamen Gracis, nisi latinè

responsa dabant, cosque per interpretes loqui cogebant, non Romæ tantùm, sed ctiam in Græcià et Asià, ut ait Sarnen., super reg. de Idiom., q. 1, n. 21.

Benè tamen verum est, quòd innumeræ gratiæ conceduntur, non per viam supplicationis in formà signandi, ut patet ex supraposità formulà; sed per supplices libellos vulgò memorialia nuncupata; et hujusmodi gratiæ conceduntur per præfecturam brevium sub annulo Piscatoris, ubi summus Pontifex omnia hujusmodi memorialia remittit, ut secretarius sanctitatis suæ illa referat; quæ quidem licèt respiciant et contineant petitiones et commoda personarum totius orbis, et sic diversarum linguarum, nihilominus conficiuntur vulgari sermone, inter Romanos consueto.

In confectione autem supradictarum supplicationum nimis invigilant illarum compositores, ne in eis utantur verbis impropriis et inusitatis, à quibus tam ipse summus Pontifex, quam ipsius officiales semper abhorruerunt. Quare cum his temporibus quidam eruditissimus prælatus in propositione cujusdam supplicationis in signatură gratiæ usus esset quodam vocabulo sibi tantùm cognito, ipse Pontifex in plena signatură dixit, se non parûm mirari de hâc vocabuli novitate, non sine ipsius prælati maximå erubescen tià; nec id deviare cognoscimus à jure communi; videmus enim expressum in c. Nuper à nobis, in fin., de Donat. inter vir. et uxor. quòd ibi Clemens III reprehendit consulentem, eò quòd non fuerit usus vocabulis propriis, et Abb. in d. c. nuper, num. 7, dicit, quòd iste consulens fuit reprehensus de ineptitudine vocabulorum; et ubi requiritur aliqua expressio, illa debet proferri verbis quæ possint intelligi, et sint usitata in Rom. Curià; et non sufficit uti verbis usitatis in patrià illius, qui supplicat, ut docet Felin. in c. In nostrâ, sub n. 15, coroll. 12.

Obeamdem causam nonnullas supplicationes vidi tam per ipsum D. datarium, quàm ilkius officiales lacerari. Hujusmodi enim supplicationes antequàm signentur à Papà, revidentur etiam ab eodem D. datario, ut diximus, per cujus manus transeunt omnes gratia, qui accuratissimè considerat an gratia sit concedenda vel deneganda; nam quamvis Papa concedat gratias, et non datarius, ut per Rot., decis. 458, n. 5, l. 3, parte 3, divers., nihilominùs Sanctitas sua ad illas concedendas vel denegandas, moveri solet secundùm intentionem datarii, cui desuper rem totam commisit, quique tam ante quàm post signatas ipsas supplicationes, in illis et de illis, prout ratio suadet, addit vel demit; quapropter meritò datarius dicitur organum mentis et vocis Papæ, Gonz. Glossa 63, à num. 58.

Postquam igitur formulam supradictam apposuimus, operæ pretium esse duximus illius verba quæ illam tantum supplicationem concernunt, enucleare; alia enim, nec non clausulas, quæ concernunt litteras, deinde super ipså supplicatione expediendas, supplebimus in declaratione earumdem litterarum. Verba autem et clausulæ ipsius supplicationis, ita explicanda sunt, videlicet:

#### CAPUT H.

Praxis clausularum primæ partis supplicationis dispensationis super bigamià.

Beatissime. - Quod semper apponitur in principio cujuscumque supplicationis exemplo D. Hieronymi, qui Damasum Papam beatissimum appellavit in suâ Epistolà ad eumdem, et in c. sin., 22 dist., appellatur senioris Romæ sanctissimus; Card. in Clem. 1, de Probat.: sieut etiam Ecclesiam Romanam sanctissimam nuncupatam videmus, imò etiam episcopus sanclissimus, et beatissimus vocatur in proœm. ff. jbi.: Quam beatissimus ejusdem civitatis episcopus, et juxta text. in c. Retulerunt, ubi etiam Papam episcopum sanctissimum appelat, de Consecr., dist. 4. Verum est tamen, quòd hic honor solùm summo Pontifici debetur, ut per Troil. Malvet, de Cannoniz. sanct., q. 1, n. 16. sicut à toto orbe terrarum fieri videmus per diversas Epistolas diversis summis pontificibus missas, quæ his titulis prænotantur; nam cum Franciscus rex Bungi, ac Protasius rex Arimanorum, nec non Bartholomæus princeps Omuranorum duos præclaros principes eorum consanguineos ad Gregorium XIII, ex Japoniæ regnis misissent, Francisci litterarum sub die 11 januarii 1582, inscriptio erat : Adorando et cæli regi in terris locum obtinenti, magno et sanctissimo Papæ; Protasii verò sub die 8 januarii 1582 : Reddatur epistola magno illi et sancto domino, quem adoro, Dei vices gerentem; Bartholomæi autem sub die januarii 4582: Sublatis manibus adorans sanctissimo domino Papæ magni Dei vices gerenti has litteras offero. Necnon Don Sancius Omuræ etiam dominus, Sixto V: Offero, ait, præsentes magno et sanctissimo Papæ Sixto V, quem humillimè ut Dei vicarium veneror. Et ad Paulum V alii legati regis Voxii venerunt, illiusque litteras attulerunt sub dat. in civitate et curià Fendai, anno decimo octavo, quoquo quarto die lunæ nonæ, quod est anno 1613, pridiè non. octobris, quarum inscriptio erat : Magni et universalis, sanctissimique totius orbis patris domini Pauli V, pedes cum profunda submisione, et reverentià osculando, Idate Masamune, in imperio Japonico rex Voxii suppliciter dicimus.

PATER. — Sieut enim Deus est omnium Pater, ut in Deut., cap. 23, ibi: Numquid non ipse est Pater tuus, qui possedit te, fecit, et creavit te; et in Joan. 3: Videte qualem charitatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nominemur et simus; sie etiam Papa est omnium pater, cùm vices Dei gerat in terris, c. quàm gravi, de Crim. fals., c. ult. de Pact., in 6, et dicitur pater spiritualis omnium Christianorum; Abb. in c. ult. de Purgat. can., Dec. in c. At si clerici, num. 47 de Jud., et sponsus universalis Ecclesiae, Card. in c. Sicut, num. 3, 7, q. 1. Sicut etiam Ecclesia Romana dicitur communis mater, c. penult, in fin. junctà Glos. de Consecrat., dist. 1, ac aliarum Ecclesiarum mater, c. Non deceat, 12 dist.

Cum devotus. — Eà videlicet devotione, quæ est erga Deum et summum Pontificem ejus vicarium, ac Romanam Ecclesiam, et circa fidem catholicam, per

text. in c. 2, in princ., junctà Glos. in verb. Devotione, de Suppl. negl. præl.; nam sicut princeps solet devotos vocare suos subditos, ita, et subditi tanquàm tales se debent gerere erga superiores. Unde supplicatio quæ ipsi principi porrigitur, debet esse devota, text. in l. 4, et ibi Bald. in verb. Devotis, de Pact. const.; et omnes aliquid à Sede Apostolicà postulantes, se humiles et devotos exhibere debent, c. Veniens, de Jurejur.; sicut etiam ipse imperator, qui debet esse devotus et fidelis Romanæ Ecclesiæ, Felin. in c. Constitutus, n. 9, de Rescript.

S. V .- Ita enim convenit loqui cum summo Pontifice, sicut etiam cum ipso Deo, ut in psalm. 29: Psallite Domino sancti ejus, et confitemini memoriæ Sanctitatis ejus; et hæ duæ litteræ scilicet S. V., de stylo semper apponuntur abbreviatè, quæ significant, Sanctitati vestræ; nec tamen per extensum scriptæ redderent rescriptum subreptitium, quidquid dicat Rebuff. in formå signat. hoc vers., volens, quòd si hæc verba fuerint abbreviatè scripta, signatura præsumatur suspecta. Horum namque et similium verborum exempla habemus in Auth. Ut etiam Eccles. Rom. vers. Habeatque Sanctitas vestra hanc legem ac etiam ibi : Sanctitas itaque vestra, nec aliquo modo in jure prohibitum reperitur, orationes, verba et clausulas extensè scribi, ita id Mandos. form. 2, commiss. verbo S. V. ubi nimis propterea invehit contra dictum Rebuff.

ORATOR. — Idem est quod deprecator qui supplex rogat, et ad denotandam efficaciam cum qua aliquid petitur, quia major humilitas ostenditur per verbum orare quam petere; ita dixit Luc. de Pen., super rubr. c. de Leg., lib. 10.

PHILIPPUS MARICONDA. - Nomen et cognomen oratoris necessariò exprimi debent in supplicatione, nec possunt illa quâcumque de causâ in albo relinqui, seu mutari; aliàs enim supplicatio non reciperetur, sicut etiam servatur in oblatione libelli, text. in c. 1 de Libell. obl. et in l. 1, ff. de edend., et debent poni extensè, tam in supplicatione, quam in litteris apostolicis ut per Imol. in c. Cum accessissent, et ibidem Felin, vers. Hodiè, de Const., neque ea debent mutari, unde etiam si erretur, ut nomen pro nomine ponatur, rescriptum omninò vitiatur, quod satis docet Gloss. in c. Significante, verbo Non de remensi, et ibi Abb.. n. 1 de Rescript., cùm nomina ipsa adinventa sint, ut homo ab homine discernatur, text. in l. Ad cognoscendos, c. de Ingen. manumiss., Menoch, cons. 173, n. 5. Nec cancellaria apostolica admittit correctionem proprii nominis in litteris expediendis, ut aliàs diximus; parum enim refert quòd regula fin. ipsius cancellariæ, quæ est n. 72, facultatem tribuat vicecancellario et illius regenti circa correctionem nominum et cognominum, quia id tantummodò eis conceditur cum hâc limitatione, videlicet, non famen corum quibus gratia et concessiones fiunt; et de hâc necessitate exprimendi proprium nomen oratoris, plura congerit Lotter. de Re benef., lib. 3, q. 34, per tot.

Nec alicui, præter officiales ad id deputatos, licet

nomen aut cognomen sive aliquid aliud proprià auctoritate in ipså supplicatione aut in litteris corrigere, postquàm supplicatio fuerit signata, ac litteræ in totum expeditæ, quod quidem sub atrocissimis pænis prohibetur. Quòd si fortè id ignoranter, et bona fide contigerit, per dictam regulam conceditur eidem vicecancellario ac cancellariæ prædictæ regenti facultas, quòd possint committere absolutionem illorum qui ignoranter in supplicationibus vel in litteris apostolicis aliquid scriberent, corrigerent vel delerent; et ita est receptum in praxi.

Laicus. — Ilæc qualitas de stylo semper exprimenda est, ubi orator est laicus; hic autem præcipuè apponitur ad denotandum quòd orator prædictus non modò sient bigamus, verùm etiam sient laieus est incapax spiritualium, cap. Si quis deinceps, 17, q. 7, c. Messam, c. Sacrosancta, de Elect. cap. Causam, quæ de Præscript.

NEAPOLITAN. DIOECESIS. - Debet ciiam de stylo exprimi diœcesis oratoris, ut per Rebuff, in sua Praxi, in formå signat. vers. Magalonen., quòd si orator, sive oratores nullius fuerint diœcesis, erit proinde in supplicatione exprimendum sub quà provincià erit locus corum originis, sive domicilium, veluti: Exponitur humiliter S. V. pro parte N. talis loci, nullius diœcesis, provinciæ Placentin. Idemque servatur, si fuerint duo episcopatus sub una eademque denominatione: quia etiam tune illi distinguuntur per provincias, provinciæ verò per archiepiscopatus, veluti: Placentin, provinciæ Compostellan, et Placentin, provinciæ Bononien.; et sic de singulis, quia provinciæ secundùm canones distinguuntur per archiepiscopatus. Bart. in constit. Qui sint rebell., verb. Lombardiæ, n. 7. Et iste est notorius stylus datariæ et cancellariæ apostolicæ, ex cujus libro excerpta est illa series omnium mundi episcopatuum, quæ proinde provincialis Ecclesiarum prætitulatur; et per Hieron. Paulum ejusdem cancellariæ vice connectorem in calce suæ praxis. Cætera circa expressionem diœcesis oratorum vide infrà, lib. 7, c. 4, n. 25 et segg., et l. 9, c. 11, n. 8, cum segg.; et in praxi notandum est quòd necessariò exprimendum est an orator fuerit civitatis vel diœcesis; nam si unum pro altero quoquo modo apponatur, litteræ non poterunt executioni demandari, nisi priùs corrigantur, quia civitas et diœcesis sunt diversa, c. Ego Ludovicus, 63, dist., c. Si civitas de Sent. excomm. in 6, quamvis sub una jurisdictione, sive uno episc. sint, cap. Venerabili, de Cens.

Circa quod est etiam in praxi notandum quòd non modo oriundi ex diœcesi dicuntur diœcesani, verùm etiam domicilium habentes, per Gloss. in c. Statutum, Is Cum verò, et Gloss. in verbo Dictam, in fin., ubi dicitur quòd diccesanus, cùm alind non adjicitur, debet intelligi de diœcesano domicilii, de Rescript., in 6, quia illa propriè est diocesis alicujus, in quà quis habet domicilium habitationis, licèt sit alibi natus, Franc. in c. Præsenti, § Sanè, num. 3, super Gloss., vers. Originis, de Præb. eod. lib.

expressio requiri solet ad sic super bigamiæ impedimento dispensandum, nisi devotio ipsius oratoris; principis voluntas absque caus e expressione sufficiat, 1. Quidam consulebant, ff. de Re jud., c. Præterea, ubi Felin., de Test. cogen., gloss. in 1. Universa, c. de Preeib. imper. offer.; Ægid. decis. 694, ubi ait: Agentem actum, cui certum obstaculum, quod scit, opponitur, in dubio censeri tollere illud, quando potest. Non tamen apud curiales est ignotum, quòd si aliquando juxta qualitatem petitæ gratiæ levis adducatur causa, tunc ci additur ctiam causa devotionis, cum hæc sola per se non sufficiat.

CLERICALI MILITIE. - Adscribi; non enim potuit orator à suo ordinario clericali charactere insigniri, cùm ista facultas, etiam quoad hoc summo tantùm Pontifici competat, d. c. 1, de Bigam., in 6, ubi habetur quòd bigamus non possit ad primam tensuram, nec ad minores ordines ab ordinario promoveri, ut aliàs diximus, et testantur sum. Pisan. in verb. Bigamia, § penult., dùm ibi absoluté dicit non posse ordinarium super hac irregularitate dispensare, Covar. in Clem. Si furiosus, § 2, n. 4 de Homicid., dicens ibi: Nec ipsum ordinarium posse dispensare, si bigamiam contraxit post clericatum susceptum; quinimò nec magnà existente causă; Navar. in Man., c. 27, n. 197, vers. Sextò dico, cum sit privatus omni privilegio clericali, c. Cognoscamus, ibi, neque clericum debere esse, qui secunda conjugia sortitus est, dist. 34, Archid. in c. Lector, dist. 34, et communiter doctores.

Ac ad omnes. - Etiam sacros et presbyteratûs ordines promoveri. Hoc enim modo petitur dispensatio, etiam quoad minores. Si enim primà tonsurà non possit orator ab episcopo initiari, multò minùs ad minores ordines promoveri. Ad illud autem quod dicit D. Thomas, quòd episcopus potest bigamo concedere ut minores ordines suscipiat, et sie beneficium simplex eidem conferre, dicitur quòd neutrum horum est usu receptum, teste Azor. Instit. moral., p. 2, cap. 4, vers. Undecimò quæritur, et ita docet notoria Romanæ Curiæ praxis, quæ profectò fulcitur fundamento ipsius, c. unic. de Bigam. in 6, contra quod non potest episcopus dispensare in bigamià verâ vel interpretativà, etiam quoad minores, aut usum susceptorum. Præterea exstat declaratio sacræ Congregationis relata à Garc., de Benef., part. 7, c. 6, n. 5, his verbis: Episcopus auctoritate sua ordinaria cum sibi subdito vero bigamo, qui aliàs cum duabus virginibus successivè legitimum matrimonium contraxit, et modò defunctæ sunt. dispensare non potest, ut primam tonsuram et simplicia beneficia, à se vel ab aliis accipiat. Ita censuit Congregatio die 50 januarii 1589, et Sixtus V approbavit.

MULIERIBUS VIRGINIBUS. - Oportet enim in supplicatione exprimi qualitatem bigamiæ super quâ petitur dispensari; non enim sufficeret, si simpliciter diceretur quòd orator bigamiam contraxit, quia id satis deviat à notorio stylo, ac propterea in supra posità supplicatione dicitur quòd cum duabus virginibus successive contraxit, ut est vera bigamia; nam licet Devotionis fervore. -- Accensus, nec alia causa: 🎚 fuerit interpretativa, quae est minor yerâ, vitiaret

do minus quam majus, arg. l. 1, c. de Fals.; Bart. et Bald. in 1. Presbyteri, c. de Episc. et Cleric. Verum est tamen quòd ad impetrandam dispensationem super impedimento bigamiæ, nullum videmus in praxi discrimen constitui super illius provenientià, sive videlicet fuerit matrimonium contractum cum duabus virginibus, ut hìc; sive cum una vidua, vel cum una virgine et alterà viduà, dummodò id explicetur in supplicatione, quamvis Garc., de Benef., part. 8, cap. 3, num. 79, dicat quòd si quis ter vel quater contraxit nuptias, id non sit necessarium exprimere in supplicatione bigamiæ, ex Navar., cons. 2 de Bigam. et aliis auctoribus per eum ibi allegatis; id enim est contra notorium stylum Curiæ, qui non admittit tales supplicationes, nisi in eis fuerit expressa qualitas et provenientia bigamiæ. Vidimus enim quandoque fuisse trigamo, nempe ci qui cum virgine et successivè cum viduà contraxit, denegatam dispensationem, quidquid dicat id Navar. d. cons. 2 de Bigam., num. 4, in fine, scilicet, quòd nullus unquàm Pontifex maximus curavit de trigamià; aliud enim nos docet notoria praxis, licet etiam ipsi trigamo quandoque detur dicta dispensatio.

MATRIMONIUM. — Si enim sponsalia tantummodò per verba de futuro contraxisset, non egeret dispensatione, quia non dicitur contrahere bigamiam, etiamsi sponsalia ipsa fuerint jurata, Sot., 4, dist. 27, quæst. 3, art. 1, § Bigamus, nec non iteratà, etiam cum eà copulà, quia hanc irregularitatem non inducunt, Sayr., de Cens., lib. 6, cap. 2, n. 14.

LEGITIME. — Scilicet, quòd matrimonium fuerit legitimo modo contractum, Joan. Andr. in reg. Factum legitimè, in princip., de Reg. jur. in 6, ac juris ordine servato, et secundùm canones, Gloss. et Abb. in cap. Consanguinei, de Re jud.; Seraphin., decis. 290, n. 2, et decis. 433, n. 6; Card. Tusc. pract. Concl., t. 2, litt. D, conclus. 305, num. 1; quod enim fit lege permittente, legitimè factum-censetur, lib. Graccus, ff. ad l. Jul. de Adult. Unde si hujusmodi matrimonium ob aliquod impedimentum esset nullum, non contraheretur bigamia, Navar. cons. 1 de Bigam.; Henriq., de Sacram. matrim., l. 2, cap. 6, § in fin.

Successive contraxit. — Quia diversis temporibus duas habuit uxores, c. Aperiant, 31, quæst. 1, et ad demonstrandum quòd adulteria etiam iterata, fornicationes, aut plures concubinatus non inducunt hanc bigamiæ irregularitatem, etiamsi id contingat cum virginibus, sive viduis, ut constat ex c. Quocirca, de Bigam.; Majol., de Irreg., lib. 1, cap. 53, n. 3 et 10, quia sicut etiam docet quotidiana praxis, in impetrandà hujusmodi dispensatione non admittitur supplicatio, nisi in ea fiat mentio de matrimoniis legitime contractis ex quo non sufficit ad id impedimentum inducendum quæcumque carnalis commixtio; sed illa quæ accidit per contractum sacramentum matrimonii de jure vel de facto; fornicaria enim conjunctio non significat unionem Christi cum Ecclesià, Sayr., de Cens. d. lib. 6, cap. 3, n. 16, ac propterea tune bigamiam quis

dispensatio, cujus falsitas committi potest tam narrando minus quam majus, arg. l. 1, c. de Fals.; Bart. et Bald. in l. Presbyteri, c. de Episc. et Cleric. Verum in c. Tam liberis, de Test., et ibi Joan. And.

ET CONSUMMAVIT. — Pluralitas enim uxorum per verba de præsenti, si cum omnibus matrimonium non fuit carnali copulà consummatum non inducit bigamiam; quo casu potest quis ad omnes ordines licitè promoveri, et beneficia ecclesiastica obtinere, Sot., 4, dist. 27, quæst. 3, art. 1, § Bigamus, Sum. Coron. tract. de Irreg., num. 6; Cucc., lib. 1, Instit. can, tit. 5, ac propterea intelligendum est, si cum utrâque consummaverit; aliàs non esset bigamus, c. Debitum, de Bigam., c. Valentino, 34 dist., etiamsi matrimonium cum eisdem esset ratum, nondùm tamen consummatum, Majol, de Irreg., c. 33, num. 10, lib. 1.

Supplicat igitur humiliter, etc. - Supplicatio namque debet esse humilis, quia ita supplicans faciliùs obtinet ea quæ petit, ad not. in c. Eum contingat, § de Præscrip., et juxta illud Eccles. 3 : Quantò magnus es, humilia te in omnibus, et coram Deo invenies gratiam. Unde omnes etiam reges et principes terræ summo Pontifici cum humilitate submittunt, ut patet etiam ex supra dictis, qui ad ipsos Pontifices par suos legatos, supra dictas epistolas miserunt; quorum subscriptiones tales erant, videlicet : Sanctissimis pedibus Beatitudinis vestræ substratus, Franciscus Bungi rex; Sanctitatis vestræ substernitur calceis Don Protasius; advolutus pedibus Sanctitatis vestræ, Arimano Sciarinò Daibù, Don Protasius. Ego Don Bartholomæus sanctis eis pedibus humi substratus, elevatis manibus, et summà reverentià has litteras pedibus Sanctitatis vestræ offero, Omura Scim Paciro Nobù, A. che Don Sancio; prout hæc, et similia refert Capac. in lil. nuncupato Secret. lib. 1, fol. mihi 140, cum seqq.

QUATENUS, etc. — Reliqua declarantur in infra scriptå formulå litterarum; ac propterea hic tanquam superflua, consultò omittuntur quoad primam partem signaturæ.

FIAT UT PETITUR, M. — Omnes supplicationes dispensationum ad ordines et beneficia signantur proprià manu summi Pontificis; prout etiam regulariter omnes supplicationes beneficiales, præter quasdam exigui valoris, puta minoris 24 ducatis auri de camerâ, quæ à D. datario mittuntur ad signaturam, per concessum; et quamvis penes summum Pontificem plures sint gradus, seu modi super supplicibus libellis signandis, iste tamen (per Fiat) omnibus aliis antecellit, Mandos, in procem, reg. signaturæ, per Fiat, circa med. Et aliquando ipse Papa ipsas supplicationes, præsertim gratiam continentes, per seipsum signat, non per alium, sive in plena signatura, convocatis coram eo, statută die, quibusdam cardinalibus doctoribus in theorica et praxi primariis, et omnibus referendariis gratiæ ac D. datario : licèt aliàs absque plena signatura signet in cubiculo, seu alibi, porrigente sibi ipso D. datario supplicationes; quarum quidem supplicationum licèt nonnullæ consucverint signari per concessum à cardinali præfecto seu prælato habente hanc signaturam, nihilominus signantur ab

ipso Papa per Fiat. In secundà autem parte signaturæ signat etiam, ut supra visum est, Fiat M.

ET CUM ABSOLUTIONE A CENSURIS, etc. - Hæc est secunda pars signaturæ quæ continet clausulas in litteris desuper expediendis, extendendas, ut infra. Et in omnibus serè supplicationibus Papæ porrigendis adjicitur; nec tamen comprehendit S. R. E. cardinales, quia non egent hujusmodi absolutione, cùm nunquàm includantur in generali constitutione, maximè pœnali et odiosà; nisi nominatim de eis sit cautum; Martin. Laud. de Card., quæst. 26; cùm sint speciali notà digni, et tanquàm membra Ecclesiæ, præsumitur illes non subjacere excommunicationi, et optimè comprobat Dian. in Sum., p. 1, per tot, tit. Cardinales, quòd non includuntur in sententià suspensionis et interdicti lată à Papă; quod quidem deducit ex c. Quia periculosum, de Sent. excomm. in 6, qui licèt loquatur de episcopis tantum, à doctoribus tamen extenditur ad cardinales. Et comprobatur etiam de stylo cancellariæ Apostol., quæ notat, quòd ubi cardinalis malè percepit fructus beneficii, non propterea rehabilitatur, sed solum narratur factum; ex quo apparet quòd alius indiguisset co casu rehabilitatione: sed cardinali non datur absolutio, quia non notest excommunicari, ut ex notab. dict. Cancell., fol. 16, à tergo. Hinc igitur est quòd quando porrigitur in datarià apost. supplicatio nomine cardinalis, in principio secundæ partis ejusdem supplicationis, omissis illis verbis: Et cum absolutione à censuris, etc., incipit dicta secunda pars his verbis, videlicet: Et quòd dictæ creaturæ obstantiæ et beneficiales, etc., vel aliàs, secundum casús contingentiam. Si verò cardinalis insimul cum persona privata supplicet, pro dicta persona tantùm ponuntur dicta verba, nempe : Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., quoad dictum oratorem tantium. Et quòd dictæ creaturæ obstantiæ, etc., vel aliàs, etc.

#### CAPUT III.

Praxis clausularum secundæ partis supplicationis ejusdem.

Quia verò, ut aliàs diximus, tam dispensatio quàm quævis gratia apostolica, ante litterarum expeditionem, est informis, teste Oldrad., cons. 324, n. 5, cùm gratia principis scripturam exigat, Abb. in c. Ex diligenti, ult. not. de Sim., et per consectionem litterarum ad suum esse perducatur, Bellam., decis. 432, ac sine illis difficillime probaretur per testes; cum præter ea quæ sunt in supplicatione apposita, multa substantialia addantur in litteris, quæ super illå expediuntur, ideò pro his quidem litteris construendis, limitandis, ac ad debitam formam reducendis, summus Pontifex deputavit abbreviatores majoris præsidentiæ, in cancellarià apostolicà, quibus dedit regulas dictæ cancellariæ, ut litteras possint expedire vel denegare, ac gratiam in supplicatione contentam ampliare, limitare, ac pro, vel contra impetrantes mentem Pontificis interpretari, Mandos. 51, quæst. 7, num. 3. Quod etiam servatur si ipsæ litteræ expediantur per cameram et per viam secretam pro cardinalibus,

aliisque personis qualificatis et benè meritis; nam licèt illæ non transcant per manus eorumdem abbreviatorum, ad hoc tamen Alexander VI constituit officium summatoris earumdem litterarum, ne præmissorum ratione, ex malà ipsarum expeditione cum sedis apostolicæ ignominià, partes detrimentum sentiant; cùm ipsius summatoris officium sit recipiendi, videndi, summandi et referendi litteras apostolicas, quæ per cameram apostolicam pro tempore expedientur, ut ex constitutione ejusdem Alexandri, quæ est in viridi observantià, et palam est omnibus qui aliquà ex parte Romanæ Curiæ negotia hujus generis callent. Adsunt insuper alii officiales in ipså cancellarià, qui ibi pro manuum suarum appositione, earumdemque litterarum revisione interveniunt, qui, ut ait id. Mandos., num. 4, oculis lynceis, etiam usque ad minimam syllabam, omnia prospiciunt; præcipuèque observant ne in illis aliqua falsa latinitas interveniat, ad evitandam suspicionem falsitatis, juxta text. in cap. Ad audientiam, et ibi Glossa in verbo Manifestum, de Rescrip., nam licèt d. Glos. arguendo per text. in l. Imperator Titus, ff. de Stat. hom., dicat quòd falsa latinitas non vitiat scriptum, ibi tamen agitur de testamentis, et ita solvendo argumentum dicit, quòd aliud est in testamentis, et aliud in litteris Papæ; nam testamentum committitur tabellionibus, cujus scripturam, sive latinum nullus corrigit; unde falsa latinitas non vitiat testamentum, dummodò constet per ipsum de intentione testantis; secus autem in litteris Papæ; quia per multas manus transeunt, et magnå maturitate digeruntur, cap. Apostolicæ, 35, q. 5.

Quin imò ab antiquo tempore fuit in cancellarià prædictå institutum quoddam officium, de prima visione nuncupatum, cujus officialium proprium munus erat videre et legere omnes litteras apostolicas, quæ in eådem cancellariå expediebantur, an in illis adesset præsertim aliqua falsa latinitas; quam, si aderat, corrigi faciebant ab ipsis scriptoribus litterarum : quamvis hodiè adsit officium, nec tamen subeatur onus illi injunctum; et ad obviandum insuper falsitatibus, quæ non modò in supplicatione, verùm etiam in ipsis litteris committi possent, retinuit cancellaria apostolica antiquum stylum conscribendi dictas litteras charactere gallico, aliàs bullatico, ex communi Curiæ usu loquendi, nuncupato: quia cùm littera hæc non sit ordinaria, nec omnes illam delineare et scribere sciant; non potest aliquo modo falsificari, sic ut possent supplicationes, quæ etiam quâvis litterâ, seu quovis charactere confici et scribi possunt, id. Mandos., reg. 15, quæst. 2, num. 2.

Nec ignotum est quòd falsa latinitas vitiat litteras apostolicas, etiamsi constaret de mente Papæ, quo casu perfectio intellectús non supplet imperfectionem scripturæ, juxta text. in 1. Cùm pater, § Cùm imperfecta, ff. de Leg. 2; si verò adesset defectus orationis aliter quàm per falsam grammaticam, non nocet, dummodò colligatur mens Papæ, secundùm ea quæ dicit Innoc. in c. Ex parte, de Fid. instrum., ubi ait quòd defectus dictionis seu orationis non nocet, dum-

modò colligatur mens Papæ, ut per Felin. in c. Ad audientiam, num. 1, de Reserip., ubi sic exemplisicat: Volumus providere Titio de spectante ad talem Ecclesiam, et desicit, beneficium; non nocet, vel si diceretur : Volumus Titio de beneficio spectante ad collationem episcopi, deficit providere; neque nocet, quia con stat de mente Papæ; quod quidem mirabile, ait id. Felin., loc. cit., quia præsumitur falsitas, ex eo, quia non creditur transisse per tot manus materia tam malè constructa. Quod habet locum etiamsi falsitas grammatica esset in uno solo capitulo separato; quia vitiat totum rescriptum; nam deficit tota auctoritas et sides, et ideò non valet; qui sides ejusdem rescripti est indivisibilis, et sic ipsa grammatica facit videre rescriptum esse extra voluntatem et extra cancellariam; quia est signum quòd totum rescriptum caret examine; nam examinantes vidissent errorem.

Quod tamen limitatur, dummodò falsa latinitas sit manifesta, secùs si dubitabilis, vel nisi error grammaticæ procedat ex defectu unius litteræ, sive littera deficiat, sive loco unius litteræ sit posita alia, secundùm exemplum quod ponit id. Felin., loc. cit. de Indulgentià, in quà dicebatur : Præsentibus litteris perpetuis temporibus duraturas, et debebat dicere duraturis, dummodò varietas litteræ non mutet substantiam, vel inducat æquivocationem. Vel nisi sit defectus orationis aliter quam per falsam grammaticam, et non impediat perceptionem mentis litterarum; quia oculus officialis sæpè fallitur, et magis inspicitur sensus quàm scriptura; quia virtus humanorum actuum non stat in uno modico atramento, sed in mente hominis, ut de notario qui dixit Facinia pro Falcidia, et Valeriano pro Velleiano, sicut etiam de dicto notario, qui dixit jure restitutionis pro institutionis, quia non nocet, et quòd superfluitas in una littera, vel syllaba, vel verborum inculcatio non nocet, nisi daretur alteratio sensûs; et text. in c. Retulerunt, de Consecrat., dist. 4, quòd illa verba : In nomine patria, filia, et spiritus sancta, etc., non vitiant baptismum.

Alio item modo, præter superiùs dieta, deprehenditur falsitas prædictarum litterarum circa personam Papæ ipsas litteras dirigentis, neenon personam cui illæ diriguntur, ut est text, in cap. Quàm gravi, de Crim. fals., ubi Innocentius III, scribens episcopo Attinacen., sic ait : Nos verò litteras, quæ tibi sub nostro nomine præsentatæ fuerunt diligentius intuentes, in eis, tam in continentià quam in dictamine deprehendimus falsitatem, ac in hoc fuimus admirati, quia tu tales litteras à nobis credideras emanasse. Cum scire debeas Apostolicam sedem consuetudinem in suis litteris hanc tenere, ut patriarchas, archiepiscopos et episcopos, fratres, cæteros autem, reges, principes, vel alios cujuscumque ordinis, filios in nostris litteris appellemus. Et cum uni tantum personæ nostræ litteræ diriguntur, nunquam ei loquimur in plurali, ut vos, sive vester, et his similia in ipsis litteris apponamus. In falsis autem litteris tibi præsentatis, in salutatione, e dilectus in Christo e filius vocabaris : cum in litteris quas aliquando tibi transmisimus, te, videre potueris, à nobis fratrem vene- 🖟 in v. Lieu. de Crim. I.Is., in quo prima species falsi-

rabilem appellatum. Propter quod sie litteras apostolicas studeas intueri, tam in bulla, filo et charta, quam in stylo, quòd veras pro falsis, vel falsas pro veris litteris, modo aliquo non admittas.

Quod quidem, tam in litteris sub plumbo, quàm in formà brevis, et sub annulo Piscatoris cum cerà rubeá observatur. Hoc tamen inter eas, discrimine constituto, namque in litteris sub plumbo quæ in crassa charta pergamena, gallico sen bullatico charactere conscribuntur, titulus Pontificis apponitur in principio primte linete, dicendo: Innocentius episcopus servus servorum Dei. In brevi autem et in illius capite, Innocentius Papa X. Et licèt in simili chartà communi charactere, aliquantulum tamen formato scribatur, illa tamen tenuis est, ita ut ad modum litteræ missuræ commodè complicari possit.

In litteris sub plumbo incipit narrativa: Exhibita siquidem nobis nuper pro parte N., vel, alio simili modo In brevi autem Exponi nobis nuper fecit N., et ubi in dictarum litterarum commissione dicitur : Discretioni tuæ per apostolica scriptamandamus; in Brevi dicitur: Per præsentes committimus et mandamus.

In litteris sub plumbo et illius datà apponitur annus Incarnationis dominicae, et per consequentiam litterarum videlicet; Millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto, et per kalendas, nonas et idus. In brevi verò notatur data per numerum, ut dicunt, ordinalem, nempe; Die 15 maii 1654, non autem per consequentiam litterarum, veluti : Die decima quinta maii mille simo sexagesimo quinquagesimo quarto, vel alio modo, videlicet, die 15 maii 1654, qui appellatur numerus cardinalis, quem nec dataria nec cancellaria Apostolica admittere consuevit; quòd si in supplicatione Papæ porrigendà, esset mentio facienda de datà litterarum Apostolicarum; illa etiam notatur per kalendas, etc., ut supra.

In litteris sub plumbo plurium officialium subscriptiones requirentur, præterquam in illis quæ transeunt per viam secretam; in brevi autem unius ex secretariis apostolieis subscriptio sufficit; quia sigillum Papæ cætera supplet; nam regulare est, quòd sigillum de voluntate domini impressum et subscriptio pari passu ambulant, et faciunt eamdem probationem. Roman., cons. 303, in fin. Menoch , de Præsumpt., lib. 2 Præsumpt. 57, num. 53; nunquam enim Papa subscribit brevia; et quamvis concil. Trident. sess. 24. num. 20, de Reform. disponat quòd causæ non avocentur in primă instantià ab ordinariis, nec committantur aliis, nisi quando Papa per speciale rescriptum manu propriâ subscriptum, contrarium judicaverit, intelligi debet, satis esse si tale rescriptum annulo piscatorio semper penes Papam existente, sit sigillatum, quamvis ab illo subscriptum non sit, quia idem importat sigillatio quod subscriptio, ut per Gonz. ad reg. 8, Cancell. Gloss. 61, num. 38.

Cæterûm verò ad dignoscendas falsitates in supradictis litteris Apost, generalem regulam dedit Innocent. III archiepiscopo et canonicis Mediolanens., ut

tatis est, ut falsa bulla (id est, plumbum) falsis litteris apponatur. Secunda, ut filum de verâ bullâ extrahatur ex toto, et per aliud filum immissum falsis litteris inseratur. Tertia, ut filum ab eå parte, in quà charta plicatur, incisum, cum verâ bullâ falsis litteris immit tatur sub cådem plicaturå, cum filo similis canapis restauratum. Quarta cum à superiori parte bullæ altera pars fili sub plumbo rescinditur, et per idem filum litteris falsis inserta reducitur infra plumbum. Quinta cum litteris bullatis et redditis in eis aliquid per rasuram tenuem immutatur. Sexta cum scriptura litterarum, quibus fuerat apposita vera bulla cum aquâ vel vino universaliter abolita, seu deleta, eadem cum chartà, calce et aliis juxta consuetum artificium dealbata de novo rescribitur. Septima cùm chartæ cui fuerat apposita vera bulla, totaliter abolitæ vel abrasæ alia subtilissima charta ejusdem quantitatis scripta cum tenacissimo glutino conjungitur. In cæteris autem diligens indagator falsitatem poterit intueri, ut in d. c. Licet, § In cateris, etc., et dixi, l. 7, c. 7.

Est tibi præterea sciendum quòd cùm ad supra dictos dominos abbreviatores perveniat supplicatio, ad effectum conficiendi minutas litterarum, multas in ea quandoque reperiunt cassaturas, sive ab ipsis partibus ante illius porrectionem, sive etiam post signatam, ab officialibus revisoribus factas; nec propterea videtur falsitatis suspicio inde aliqua exoriri, quia aliquando vel aliquam tantum syllabam, vel verbum supersiuum, aut ineptè appositum, aliquando plures syllabas, vel verba impertinentia delent, et sic denotare etiam solent limaturam rei non substantialis, aliquando denegationem petitorum; aliquando etiam concessionis amplioris gratiæ; quamvis, ut plurimum practici curiales in compositione seu confectione supplicationum non audeant petere exorbitantia, sed supplicant juxta consuetam, et leges datariæ, submittendo se voluntati summi Pontificis, per ea quæ tradit Alciat. de Præsumpt. reg. 3, præsumpt. 36, quod quidem procedere docet notaria praxis, non modò de stylo, verùm etiam de jure; et non solùm in gratiis simplicibus, in quibus unus tantùm pro oratore nominatur; verùm etiam in correspectivis, utpote in resignationibus beneficiorum ad favorem cum reservatione pensionis et similibus; in quibus agitur de amissione juris et de præjudicio oratorum, qui supplicant sub expresså conditione, non aliàs, aliter, nec alio modo ut scilicet rejecta, restricta, et cassata per officiales conditione insolità, nihilominùs gratia sustineatur. Caputaque, decis. 89, part. 3. Quod quidem servant ipsi officiales præsertim, ut rescripta emanent secundum jus, et nemini præjudicium inferant : quapropter ad datarii munus obeundum semper assumitur insignis Romanæ Curiæ prælatus, qui in magnis et arduis negotiis versatus, eximia probitate, fidelitate ac maturitate consilii, ac precipuè canonum et legum peritissimus existat; ex eo quòd omnia rescripta apostolica continent suas clausulas restrictivas et limitativas, quæ eliciuntur ex visceribus utriusque juris; quinimò videmus quòd rescripta quantumvis gratiosa, semper 🎚 postquam partes ipsæ minutam ipsam, de verbo ad

reducuntur ad dispositionem juris communis, in quantum sieri potest, juxta text. in l. Si quando, c. de Inoff. testam.; Bald. in I. Bonorum, c. Qui admit. cap. causam, quæ de rescript. Unde ipse datarius sic ad hoc onus assumptus, videtur potins divinitus, quam humanitùs vocatus, ad text. in capitel. Cùm deputati, de Jud. ibi: Qui undecumque venerint, gratià divinà vocati, dummodò laudabiliter exsequantur officium sui ordinis.

Similiter illius revisores supplicationum assumuntur qui saltem longo usu et exercitatione, in Romanæ Curiæ, præsertim ipsius datariæ negotiis maximè versati existant; et hi duo sunt, primus, scilicet et secundus nuncupati, qui omnibus supplicationibus, etiam manu Papæ signatis, ipsas clausulas restrictivas, ac decreta materiæ convenientia addunt, et ex eis, si opus est, detrahunt, notissimum est practicis dictæ Curiæ, ut supra dictum est.

Quæ quidem omnia aptantur seu cassantur, antequàm supplicatio fuerit registrata; unde optima ratione, stylo datariæ statutum est, quòd cùm possit in supplicatione talis adesse restrictiva seu cassatura, quæ secundum desiderium impetrantis, posset destruere totam gratiam, propterea postquam quævis supplicatio componibilis pervenit ad officium componendarum, in eo datur partibus facultas, inspiciendi suas supplicationes, et tempus deliberandi ac cogitandi an eo modo restrictivæ et cassaturæ sibi placeant, necne; et si quid addendum vel minuendum erit ad instantiam partis seu sollicitatoris, quod tamen gratiæ substantiam non mutet seu alteret, libenter additur vel detrahitur ab ipsis revisoribus. Si verò partes erunt à Romana Curia absentes, ad obviandum erroribus ac dispendiis, quæ ex mala negotiorum expeditione pervenire possent, optima cautela erit, antequam supplicatio registretur, imò ante solutionem illius compositionis, si talis erit materia, desumere illius copiam cum omnibus suis restrictivis, et cassaturis, illamque ad partes transmittere, ut orator videat, an velit uti dictà gratià sic concessà et restrictà, ne sic quòd postea in litteris super ea expediendis reperent quod sibi non placet, imputetur sollicitatori, qui ipsas partes de præmissis omnibus ante confectionem ipsarum litterarum non certioravit. Hoc insuper pro majori cautelà ego in gravibus arduisque negotiis servare consuevi, nimirùm cùm quandoque neque ipsius supplicationis copia ad partes transmissa sufficeret, ex eo quòd ipsi domini abbreviatores in conficiendis minutis ipsarum litterarum, nonnulla quandoque addunt, quæ non adsunt in supplicatione; cùm ipsi possint in gratià concessà aliquid detrahere et addere secundum eorum regulas cancellariæ, quæ est organum mentis et vocis Papæ, ut per Mandos., reg. 34, quæst. 45, num. 2, desumpta copia supplicationis jam signatæ cum suis cassaturis et restrictivis, super câ ab aliquo ex ipsis dominis abbreviatoribus, sive ab illorum peritissimo substituto curavi confici et extendi minutam litterarum exinde expediendarum, illamque ad partes transmitti, ad hoc, ut

verbum, et per extensum viderint, possint deliberare an dietæ litteræ sie expediendæ sibi sint profuturæ, cùm multa in litteris addantur et restringantur, quæ non fuerunt addita neque restricta priùs in supplicatione, ut dietum est, et interim supplicatio, si componibilis est, ex dieto officio componendarum non relaxatur, nisi solutà compositione. Sed ibi retinetur sub aretà custodià, usque ad centum annos.

Idem quoque pro cautelà servari potest, si gratia expedictur per breve, et in præfecturà brevium super supplici libello, aut quocumque alio modo tune enim, cùm non signetur supplicatio in formà solità, sed tantùm in ipsà præfecturà fiat minuta litterarum in formà brevis, potest peti copia ipsius minutæ quæ dari consuevit in materiis gravioribus et extraordinariis; quæ quidem copia subscribitur ab ipso præfecto in hune modum, videlicet: Sumptum ex minutà originali brevium fel record. Urbani Papæ VIII, collationatum concordat Franciscus Cajetanus.

Locus sigilli † ipsius præfecti.

Ipsaque copia postmodum transmittitur ad partes ad effectum supra scriptum, et rarò datur duplicatum litterarum in formà brevis, et in annulo Piscatoris.

Similiter supradicta facultas inspiciendi supplicationes datur partibus, etiam in registro, ut dictura est, et antequam registrentur; quia postquam registratæsunt, non est ampliùs locus replicandi adversùs restrictiva et cassaturas, neque illas ab ipsis officialibus corrigi faciendi, licèt aliquando visum fuerit in ipså supplicatione jam registratå, per ipsum dominum datarium aliquid fuisse correctum, quod etiam in quinterno illius registri eodem tempore corrigit; quod tamen tantummodò fit ex gratià peculiari, et quando illud quod corrigit non excedit syllabam, aut unicum verbum, et quòd res non patiatur dilationem, ut quòd erratum, vel aliàs corrigendum est, non possit exspectare tempus ad supplendum per gratiam reformatoriam, de quâ in meà praxi benefic, abundantiùs dicam.

Quòd si fortè aliquando contingat aliquid per errorem officialium in supplicatione cassari, possunt tunc domini abbreviatores pradicti interpretari cassaturam fuisse factam per errorem, sicut docet stylus cancellariæ.

Eòque magis, si aliquid in litteris fuerit erratum errore prædictæ cancellariæ, quia tune absque aliquo partis aut sollicitatoris dispendio sive impenså error ipse corrigitur, putà si per incuriam et inadvertentiam scriptoris litterarum aliquid fuerit in eis expressum aut omissum, quod exprimi vel omitti non debebat; talis enim erronea expressio, sive omissio non debet nocere parti, quia error iste nibil officit veritati; prout in simili dixit text. in 1. Si in nomine, cod. de Testam., Staphil., de litt. Grat. de lit., Expect. 4, formà n. 14, ac propterea licèt pro correctione alicujus erroris ex causà partis seu sollicitatoris provenientis aliquid solvatur; quando tamen est error ipsius cancellariæ, nibil est solvendum, cùm sit error scribentis, qui non

debet alicui nocere, ut dixit text. in l. Errore, cod. eod. Ac propterea voluit Martianus V, in suà constitutione quæ incipit, In Apostolicæ. Quòd si abbreviatoris culpă litteræ, quarum fecerit minutas, et pro quibus salaria seu emolumenta recipit, fuerint rescribendæ, illius expensis rescribantur, qui fuerit in culpă, et quoad scriptores apostolicos repetit; quòd si littera fuerit in cancellarià rescribenda judicata, infra tres dies, cujus culpă judicata fuerit, rescribenda, expensis suis propriis, sine quocumque alio salario quantumcumque modico, etiam gratis oblato teneatur rescribere, aut rescribi facere, sub pœnâ suspensionis ab officio scriptoriæ litterarum, et ingressu cancellarire; si verò fuerit abbreviator, similiter compellatur litteram scribi facere infra prædictum terminum sub pœnâ suspensionis ab ejus officio, et ejus ingressu cancellariæ per tres menses; quo suspensionis tempore durante, nihil eidem distribuat vicecancellarius, aliasque pœnas in d. constitutione contentas ipse abbreviator incurrat.

Negari tamen non potest quin si per talem errorem, deprehendatur non esse servatum stylum Romanæ Curiæ, in dictis litteris servari consuetum, possint
illæ argui de falsitate et impugnari, quia tunc non est
eis aliqua fides adhibenda, donec per correctionem
ipsarum litterarum de veritate constat, per text. in
cap. Porrecta, de Confirm. util., et hic est notorius
et vulgaris stylus.

Hujusmodi autem cassaturæ licitè possunt in supplicatione intervenire, sive ante, sive post illius signaturam; nec indecorum est supplicationes summo Pontifici signandas deferre etiam cum variis cassaturis, sivè à partibus, sive ab ipsis officialibus factis, cùm ex illis arguat potiùs Papa fidelitatem et vigilantiam suorum officialium, qui non sinunt illas transire, nisi per ignem et aquam; ad coercendam etiam arrogantiam oratorum, qui ut plurimum prorsus sibi deneganda petere non erubescunt. Sicque stante pluralitate dictorum officialium, parum curat idem Pontifex quòd plures restrictivas diversis manibus in supplicatione conscriptas etiam diversis atramentis comperiat; quamvis regulariter atramenti diversitas reddat scripturam suspectam in locis in eà alteratis, Curt. jun. cons. 52, in fin.; Succin. jun. cons. 41, num. 7, lib. 1; Rot decis. 137, num. 1, p. 2 divers.; dummodò in supplicatione non appareat aliqua quantùmvis minima rasura, à quâ tota dataria semper abhorruit, cum inducat suspicionem fraudis et doli, ead. Rot., decis. 541, num. 14, lib. 3, p. 3, divers. Unde tolerantur potius multæ cassaturæ in una supplicatione quam rasura, etiam unius litteræ, quod est omnibus curialibus notum.

Sed eò redeuntes unde digressi sumus, dicimus quòd regula de non jud. juxt. form. Suppl., de quà supra aliquid diximus, locum sibi præsertim vendicat in materià dispensationis, quæ nullo modo oratori suffragatur, nisi litteris expeditis; præterquàm ut infra, unde dixit Sarnen., super d. reg., q. 4, num. 4, quòd hæc regula, nec non illa quæ disponit quòd commis-

siones non valeant litteris non expeditis, concordant in uno fine, et eamdem mentis intentionem habent; nam lieèt verum sit quòd si Papa solo verbo pronuntiavit aliquem episcopum vel abbatem, ille sic pronuntiatus, est episcopus seu abbas, ut per Bald. in l. Humanum, cod. de Leg. et Angel. Cum salutatus, c. de Sent. pass., ubi habetur quòd verba imperatoris, Iste sit doctor, incontinenter faciunt quòd iste sit doctor: dixit tamen id. Bald. loc. cit., quòd supradicti non debent recipi pro prælatis, nisi gratiam probent per litteras apostolicas.

Est tamen receptum dispositionem dictarum regularum non habere locum ubi non agitur de canonizatione gratiæ, Seraph., decis. 338, n. 4, quia tunc sola supplicatio sufficit absque aliqua litterarum expeditione, id. Seraph., decis. 775, n. 3, sicut etiam ad effectum simplicis absolutoriæ, Ludovis., decis. 540, et ibi, Addit. n. 8, et in una Burgenn. canonicatus, 19 januarii 1560, coram Oradino fuit resolutum, regulam, quod commissiones non suffragentur litteris non expeditis, non habere locum in eo, qui commisit causam jactationis et molestationis, qui est reus; et non tenetur expedire litteras pro absolutorià, teste Garc., de Benef., part. 5, cap. 2, n. 25, ubi plura in proposito adducit ex num. 19, ad fin., quia dieta regula non adimit supplicationi vim probationis, sed tantùm judici solam facultatem judicandi, quando agitur ad canonizationem tituli, prout fuit dictum in una Lonchen. beneficii, 10 junii 1628, coram patriarcha Manzanedo, et in una Neocastienn, parochialis, 11 martii 1650, coràm Durano, in qua sirmatur expeditionem litterarum non esse necessariam ad effectum audientiæ et disputationis; sed sufficere, quando petitur causam expediri. Addit. ad Buratt., decis. 747, n. 5 et 6.

Idemque dicendum est ad effectum docendi de jure tertii, quia neque requiritur litterarum expeditio, quod pro simplicibus curialibus, legum non professoribus, ita exemplificari potest, videlicet: Vacavit benesicium ecclesiasticum in uno ex mensibus ordinariis vigore alternaturæ; quod ab ipso ordinario fuerat collatum N. Ego verò illud impetravi à Papa, tanquòm sibi et Sedi Apostolicæ reservatum; ex eo quòd ille, per cujus obitum beneficium vacavit, erat protonotarius, juxta reg. 1, Cancellariæ. Modò verò volo probare hanc reservationem; et sic defunctum fuisse protonotarium; hoc enim casu non teneor docere de litteris expeditis super gratià dieti protonotariatûs; sed illam sufficit probare per supplicationem, manu Papæ signatam et registratam, vel (quod idem est) per ejus sumptum; nam ex quo non agitur de canonizandà gratià protonotariatûs, sed de câ probandà ad verificationem gratiæ beneficii à dictà Sede impetrati; nulla prorsùs adest diflerentia inter supplicationem protonotariatus et litteras super eo expeditas, ut fuit in Rotà resolutum in una Burgenn, abbatiæ de Salas, sub die 14 maii 1612, et sic non obstat regula de non jud. juxta formam suppl., quià hoc casu protonotariatus allegatur, non ad canonizandam gratiam protonotarii defuncti (in quibus terminis procedit supradicta

regula), sed ad probandam reservationem beneficii de dicto cap., in quo sola supplicatio sufficit, Seraph. in una Calciatenn. jurisdictionis, decis. 775, n. 5, et in propriis terminis, Mandos. super d. reg., quæst. 10, quærit an reservatio probetur per supplicationem signatam, et affirmativè concludit, et præcipuè in terminis probandi reservationem resultantem ex creatione protonotariatus ad effectum canonizandi provisionem apostolicam contra provisum ab ordinario.

Cujus quidem rei ratio potissima est, quia cùm gratia sit perfecta ex solà signaturà Papæ, et supplicatio registrata sit titulus non minùs quàm bulla, ut per Cassad., decis. 8 de Rest. spol., n. 8 et 9; Garc., de Benef., p. 4, cap. 2, num. 10, cum pluribus seqq., Gonz., Gloss. 12, n. 45, et probetur per testes, prout probatur reservatio, ut per Rot. in antiq. decis. 5 de Probat., multò magis probatur per supplicationem, manu Papæ signatam et registratam; et sie per scripturam, plus quam publicam, per ea quæ tradunt id Cassad., n. 3, 4 et 6, et Mandos., n. 2 et 3, ac propterea Ægid., cons. 34, n 24, vers. Sed ultimò, inquit, quòd reservatio non insurgit ex litterarum confectione; sed ex supplicationis signatione, subdens ibi, reservationem probari per signaturam, de quà constat per registrum supplicationis, etiam litteris non confectis, et ipsum refert, et sequitur id. Mandos. in supradictà q. 10, n. 2, qui ibi concludit nihil aliud esse necessarium, nisi ipsam gratiæ concessionem, quæ in solå supplicatione, seu in solo verbo Papæ verificari potest, et n. 3 ait etiam Rotam in una Compostellann, parochialis coràm Romano conclusisse solam supplicationem probare reservationem.

Aliud exemplum erit, quando quis petit à Papa subrogationem in juribus defuncti; nam si ipse subrogatus habet litteras suæ subrogationis expeditas, sufficit quòd ille de jure defuncti doceat solum per supplicationem signatam et registratam; nam satis est subrogatum suam gratiam subrogationis habere per litteras expeditas; ad eam tamen verificandam, et probandum circumstantias et narrata in dictis litteris, sufficit docere per solam supplicationem de jure tertii, ut per Cass., decis. 8, n. 13 de Restit. spol., aliaque; etiam quamplura exempla circa hoc adduci possent; et regulariter dicendum est quòd circumscripta regulà cancellariæ, supplicatio sufficit ad probandum quamlibet gratiam, Gabr., cons. 190, n. 12, lib. 1, et cons. 194, n. 2, lib. 2, Sarnenn. super reg. de infir., quæst. 18, col. penult., vers. Nec obstat, ubi ait quòd sufficit sola supplicatio supradicta, etiam ad canonizationem, nisi opponatur de regulà.

#### CAPUT IV.

Praxis litterarum dispensationis super cadem bigamia.

Expedità in totum supplicatione, super eà conficitur minuta litterarum per aliquem ex D. Abbreviatoribus majoris præsidentiæ, vel aliquo illorum substituto, quæ traditur deinde alicui ex scriptoribus apostolicis, ut ex eà litteras apostolicas de verbo ad verbum conscribat. His igitur paucis præmissis, consonum est, ut tenorem litterarum, quæ super prædictå supplicatione de more expediri consueverunt, subjiciamus, qui talis est, videlicet:

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio vicario venerabilis fratris nostri archiepiscopi Keapolitani in spiritualibus generali, salutem et apostolicam benedictionem. Sedis Apostolica copiosa benignitas, rigorem juris mansuetudine temperans, nonnulla quandoque dispensativè concedit, quæ sacrorum canonum severitas interdicit. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Philippi Mariconda laici Neapolitana diacesis petitio continebat, quòd ipse devotionis fervore accensus, plurimum cupit clericali militiæ adscribi, ac ad omnes, etiam sacros et presbyteratus ordines promoveri. Verum quia aliàs cum una, illaque de medio sublatà, cum altera, ad præsentes defunctà, mulieribus virginibus matrimonium per verba legitimè de præsenti successivè contraxit et consummavit, bigamiam contrahendo, desiderium suum adimplere non potest, absque speciali nostrà et dictæ Sedis dispensatione. Quare pro parte dicti Philippi nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus sibi in præmissis de opportunæ dispensationis gratià providere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur prædictum Philippum, aliàs apud nos de vitæ ac morum honestate, aliisque probitatis et virtutum meritis multipliciter commendatum, horum intuitu, gratioso favore prosequi volentes, et à quibus vis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pænis à jure vel ab homine, quâvis occasione vel causà, latis, si quibus quomodo libet innodatus existit ad effectum præsentium duntaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tuæ per apostolica scripta mandamus, quatenus cum ipso Philippo, ut defectu bigamiæ hujusmodi non obstante, clericali charactere insigniri, illiusque privilegiis uti, ac ad quaturr minores, nec non meritis et idoneitate sibi aliàs suffragantibus, et dummodò aliud ei non obstet canonicum impedimentum, ad sacros etiam presbyteratus ordines promoveri, et promotus, in illis etiam in altaris ministerio ministrare ; quæcumque et qualiacumque, cum cura, et sine cura, beneficia ecclesiastica, etiamsi canonicatus, et præbenda, dignitates, etiam majores, et principales, personatus, administrationes, vel officia, etiam curata et electiva, in cathedralibus, ctiam metropolitanis, vel collegiatis Ecclesiis, seu si parochiales Ecclesiæ, vel earum perpetuæ vicariæ fuerint, si sibi aliàs canonicè conferantur, aut ipse eligatur, præsentetur, vel aliàs assumatur ad illa, et instituatur in cisdem, recipere, et (dummodò simul plura non sint quam que à concilio Tridentino permittuntur) retinere; nec non quascumque pensiones annuas, super similium vel dissimilium beneficiorum ecclesiasticorum, fructibus, redditibus et proventibus, ac etiam distributionibus quotidianis, apostolicà sibi auctoritate reservandas, percipere, exigere et levare, ac in suos usus et utilitatem convertere, libere et licite valeat, dicta auctoritate dispenses; non obstantibus bigamià hujusmodi, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscum que. Datum Romæ apud S. Petrum, anno incarnationis Dominica millesimo sexcentesimo trigesimo octavo, quarto kal. junii, pontificatús nostri anno decimo sexto.

Quarum quidem litterarum apostolicarum verba et clausulas pro junioribus explananda duximus, ut infra, videlicet:

Alexander.—Quocirca notandum est quòd in litteris apostolicis, etiam in formà brevis, nunquàm fit inscriptio sub nomine proprio summi Pontificis, sicut in supplicatione, in quà ipse ponit primam litteram sui nominis, videlicet F, cùm ipse vocetur Fabius, Felinin c. 2, ante n. 18, vers. Et dicit Abb., de Rescrip, adeò ut non in titulando se nomine Papæ, ipsæ litteræ, non facerent fidem; sicut si scriberetur Papæ sub nomine proprio bap:ismali, posset ille ratione dicere: Istæ litteræ non diriguntur ad me, ut per Rebuff. in form. mand. apost. in verb. Leo, vers. Nota tamen.

Et hie posset novus curialis quærere cur siat ista nominis mutatio in Papa, postquàm ille assumptus est ad apostolatûs apicem? Et quamvis multi multa dixerint, placet tamen ratio allata per Gonz., Gloss. 1, num. 44, ubi ait id sieri propter summam majestatem et excellentiam ipsius Papæ, qui statim, postquàm est electus, mutat primum nomen, quia ex subdito efficitur omnis creaturæ superior et Dominus; unde justum est ut quando præest omnibus, non appelletur ampliùs nomine antiquo, sed novum nomen habeat, sicut de novo omnium Dominus et Dei vicarius effectus est, ut per Vital. in Proæm. Clementin. n. 21, verb. Joannes.

Sed hinc oritur aliud et majus, imò pulchrius dubium, scilicet cur Papa supplicationes signat proprio nomine baptismali, in litteris autem proponatur nomen pontificatûs? Et pluribus omissis placet inhærere sententiæ Sarnen. in compend. utr. sign. n. 6, ubi duas rationes assignat, quarum prima est, ad denotandum utrumque nomen, seu utramque personam; nam in supplicatione nomen proprium generationis ponit, in bullis verò nomen sui pontificatûs, id est, regenerationis, et sic duplicem personam, videlicet privatam et publicam repræsentat. Secunda est, quòd in supplicatione, ideò proprium nomen ponit, quia illud verum, naturale et originale nomen est; nomen verò Pontificis, inductivum et accidentale, et quia in supplicatione verus scribendi actus attenditur, uti talis, ut verus et non repræsentativus homo scribit; ideò vero nomine utitur. In bullis verò, quia Papa non scribit, nec manum suam apponit, sed illæ per officiales expediuntur, ideò in illis officii sui nomen, id est, papatûs, ponitur. Quando enim Papa organo vocis suæ loquitur, tanquàm privata persona logui videtur; quia per se scribere et loqui sunt actus personalitatem denotantes; quando autem per litteras seu bullas loquitur, quia non loquitur Papa per organum propriæ vocis, sed officialium, tunc ut privatus homo loqui non dicitur, sed ut Christi vicarius, et sic signando supplicationem, et ita scribendo, denotat actum privati homiid. Sarnen. loc. cit.

Aliam item rationem affert Gamb., de Auth. leg. à lat., lib. 8, sub tit. de Pot. leg. in judicialibus, num. 208, nempè, hoc inductum esse ne pontificale nomen in vili scedulà descriptum reperiatur. Videmus enim quòd infinitæ supplicationes, manu Pontificis signatæ, ex justis supervenientibus causis, solent etiam ab ipso datario lacerari, et in terram projici, antequàm tamen illæ fuerint registratæ; cum usque ad illud tempus possit ille denegare gratias nomine summi Pontificis, et illarum supplicationes lacerare, sicut notissimum est curialibus.

Et cùm in dictis litteris sufficiat præpositio nominis Papæ, nulla illius subscriptio necessaria est, sed ejus loco apponitur plumbum, in quo impressum est illius nomen ex una; ex altera verò partibus, adsunt essigies, et nomina SS. Petri et Pauli. Et regulariter sufficit quòd cujuscumque nomen præponatur; unde si in epistolà dicatur, Caius Sempronio salutem plurimam dicit et postea non scribatur proprium nomen mittentis, hæc epistola probat. text. est in 1. Cùm antiquitas, § Cùm autem, c. de Test.

Nonnullæ nihilominùs adsunt litteræ apostolicæ, quæ ab ipso Papå subscribuntur, ut sunt cardinalatûs, aliorumque graviorum negotiorum, cum hujusmodi subscriptione, videlicet: Ego Alexander catholicæ Ecclesiæ episcopus, et se in illis subscribunt etiam omnes cardinales in Romanâ Curiâ præsentes.

Jam verò, quoniam et plumbi et essigiorum SS. Petri et Pauli in ipso impressarum, mentionem fecimus, curiosiùs etiam inquiret aliquis, cur in prædicto plumbo pontificiorum diplomatum, eædem sacræ imagines Apostolorum ita collocatæ sint, ut Paulus dexteram occupet, Petrus verò sinistram; cùm dextera honoris sit, ac majoritatis signum; satis autem constat Petrum Paulo auctoritate præcelluisse.

Respondetur autem pluribas modis: Primò, si id honoris gratia factum esse velimus, tribus potissimùm de causis rationabile esse, primò, quoniam plus videtur Ecclesiæ profuisse Paulus, quam Petrus; plures enim ex gentibus ad Christi fidem adduxit; plures provincias summo cum labore peragravit, plura scripta eaque utilissima nobis reliquit. Secundò quia Paulus doctor gentium præcipuè fuit, Petrus Judæorum: ut igitur significaret Ecclesia, gentiles Judæis tandem antepositos esse ab eo qui dixit : Major serviet minori; Paulum anteposuit Petro. Tertiò, quoniam Petrus à Christo vocatus fuit, adhuc mortali, et quodammodò in sinistris constituto; Paulus autem de cœlo vocatus est à Christo immortali, et regnante, ac à dextris Patris sedente, ut ait Pet. Dam. ep. ad Desid. de hâc re, Innoc. III, serm. de Evangelistis, et S. Thom., lect. 1, in epist. ad Gal. Addit etiam id. Pet. Dam. quartam rationem. quia Paulus de tribu Benjamin erat, et in ipso Benjamin demonstratus ac typicè expressus; Benjamin verò, licèt postremus erat inter fratres suos, tamen et à patre filius dexterme est appellatus, et à Joseph | hus, 17, q. 1, verum etiam universalis Ecclesiae, com

nis; in bullis verò dignitatis nomen apponitur. Hæc | cunctis fratribus antepositus, Gen., cap. 35 et 42.

Porrò quantacumque sit Pauli dignitas et auctoritas ac honor illi ab Ecclesià delatus, Petri primatui nihil officit: ea enim dignitas et auctoritas extraordinaria erat, quanta tandem esset; honor verò, quo eumdem colit Ecclesia, non tam à dignitate desumitur, quàm ab utilitate et gratitudine in ipsum. Certè Stephanus et Laurentius diaconi tantùm erant, quorum ille S. Jacobo episcopo et apostolo, iste S. Sixto summo Pontifici ministravit; et tamen Ecclesia magis honorat Stephanum quam Jacobum; magis etiam Laurentium quam Sixtum, ut ex eorum Octavis patet; quia clarissima horum diaconorum martyria toti Ecclesiæ præluxerunt. Ita etiam magis honorat Ecclesia S. Hieronymum et S. Thomam Aquinatem simplices presbyteros, SS. quoque Antonium, Benedictum, Franciscum, ne presbyteros quidem, quàm non paucos martyres, episcopos, imò et summos pontifices colat; quoniam illi scriptis libris, isti religiosorum ordinum institutione plurimum Ecclesiæ profuerunt.

Respondetur secundò, ex Ant. Nebrissenn, in Annot. ad 50 script. loca, non semper dexteram, majoris honoris indicium fuisse : nam olim cum duo simul incedebant, id observabatur, ut senior et honoratior ad lævam esset; junior autem latus ei dexterum elauderet, et nonnihil præcederet in signum obsequii; inde enim dicti sunt laterones, et per contractionem latrones qui dextrum latus nobiliorum hominum defensionis causa tegebant; Eusebius verò, I. 1 de Vita Constant... scribit se vidisse in Ecclesia Constantinum adolescentem obeuntem provinciam cum seniore Augusto, semperque ad dexteram ejus incedentem. Neque dubium esse potest, quin Constantinus adolescens, ac penè privatus, in loco minus honorato esset quam senior Augustus.

Respondetur tertiò neque perpetuum esse ut in antiquis imaginibus Paulus dexteram teneat, siquidem in iis quæ Romæ nunc exstant, quemadmodùm in quibusdam, Paulus cernitur ad dexteram, ita in aliis non paucioribus, cernitur ad sinistram; et sicut in diplomatibus pontificiis, Paulus obtinet dexteram, ita in numismatibus obtinet sinistram. Et fortassè non sine consilio id à veteribus observatum est, ut ex duobus Apostolis, modò unum, modò alterum anteponerent; nimirùm, ut eo modo significarent hos Apostolos, vel pares esse inter se, vel certè ignorari, uter alteri præstet. Nam etsi Petrus major est potestate; Paulus tamen major est sapientià, ut eleganter monet S. Maximus, serm. ult. SS. Petr. et Paul., ubi Petro clayem potentiæ, Paulo clavem sapientiæ datam esse dicit. Hœc omnia ferè desumpta sunt ex Bellarm., lib. 1 de Rom. Pont. c. 27, per tot., ubi agit de comparatione Petri cum Paulo. Alii etiam scribentes hanc rationem adduxerunt, nempe, ideò Paulus ita in dextris collocatur, quia virginitatem conservabat, quà Petrus uti conjugatus carebat, ut per Gonz. in reg. 8, Cancell. Glossa 1, num. 58.

Episcopus. - Non modò urbis Romæ, c. In canoni-

sit vicarius Dei et successor Petri, Paris., de Resign. benef., lib. 8, q. 7, n. 5, cum seqq., et cum respectu ordinis non detur ordo in Ecclesiastica hierarchia, qui sit major ordine episcopali; propterea Papa vocat se episcopum. Lotter., de Re benef., lib. 1, q. 26, num. 51, quia idem nomen episcopi, etiam ipsi Domino nostro Jesu Christo convenit, prout 1 Petr., cap. 2, in fin.; ibi: Sed conversi estis nunc ad Pastorem et Episcopum animarum vėstrarum; sieut nec propterea dicitur episcopus, quòd habeat Ecclesiam certam, cujus ratione ita vocetur, licèt vulgus arbitretur, eum esse episcopum S. Joannis Laterani, ut per Rebuff. in tit. de Approb. Con. verbo Episcopus, sed quia ipsi Papæ omnis cura omnium civitatum, omnium magistratum, omnium episcoporum, omnium hominum, omnium animarum demandata est, Mandos. in dict. Glossà Cam. tit. Superscriptio, cod. verbo Episcopus. Et ita intitulatur in suis litteris, etiam ante illius coronationem : nam utitur tunc eadem bulla, qua post coronationem, quamvis nonnulli perperam contrarium dicant; non animadvertentes desuper emanasse Extravag. Quia nonnulli de sent. excom. quæ est ult. inter commun. illis verbis : Asscrere non verentur, quòd summus Pontifex ante suæ coronationis insignia, se non debet intromittere de provisionibus, reservationibus, dispositionibus et aliis gratiis faciendis; nec se in litteris episcopum simpliciter, sed electum episcopum scribere. Nec etiam uti bullà, in quà nomen exprimatur ipsius. Nos talium temeritates compescere cupientes, singulos, qui occasione hujusmodi, aliquas litteras nostras super negotiis quibuscumque confectas, quæ à nobis ante coronationis nostræ insignia emanarunt, ausi suerint impuquare, excommunicationis sententià innodamus.

Unde non benè nonuulli dicunt, quòd de stylo, Papa non exprimit suum nomen in bullà, ante dictam coronationem, sed tantùm utitur medià bullà, in quà insculptæ sunt imagines prædictorum SS. Petri et Pauli, alterà ipsius parte vacuà remanente; nam licèt mortuo Papà statim frangatur plumbum, nihilominùs etiam illicò post novi Pontificis creationem formatur novum plumbum, ab unà parte habens dictas imagines, ab alterà verò nomen novi Pontificis, et nihil aliud immutatur, nisi data supplicationis et litterarum; cùm ante ipsam coronationem loco ipsorum verborum, pontificatùs nostri, dicatur, suscepti à nobis apostolatùs officii, anno primo, teste Garc. de Benef., p. 6, cap. 4, sub num. 3, in fine formulæ brevis de cap. poss. nom. cam.

Serves Servorum Dei.— Ut in c. Salvator, 1, q. 3, et in pluribus locis decretorum et decretalium, Papa servus servorum Dei se inscribit, et hic est consuetus modus se inscribendi in litteris apostolicis sub plumbo, quod ita inolevisse, ait Abb. in c. 2, de Clerven. 1 not., quia ipse utilitatibus et commoditatibus servorum Dei, se ingerit. Cujus quidem inscriptionis auctor fuit Gregorius primus, qui ita se inscripsit, exemplo Salvatoris, dicentis: Discite à me, quia mitis sum et humilis corde, et non venit filius hominis ministrari, sed ministrare, quod etiam fecit ad reprimen-

dam Joannis patriarchæ Constantinopolitani insolentiam, qui superbià inflatus, ac imperatorio favore subnixus, concilio Constantinopoli habito, se œcumenicum, id est, universalem appellare episcopum instituerat, eum sibi titulum vendicans, qui ex antiquis conciliorum decretis, soli Romano Pontifici conveniebat : ad affectati etiam principatûs suspicionem atque invidiam apud homines evitandam, præcepti illius dominici memor: Qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur, ut cunctis mansuetudinis exemplum daret, primus se servum servorum Dei, appellari instituit anno 595, ut quantò major esset, tantò in omnibus se ampliùs humiliaret : quem morem successores subinde ejus acceptum in hunc usque diem constantissimè tenuerunt, et insigniter usurparunt, ut eisdem verbis refertur in libro Lign. vitæ nuncupato, de Religione sancti Benedicti, p. 2, c. 12, lib.5, fol. mihi 607. Quod quidem satis deviat ad instituto principum secularium, qui sæpè titulorum multiplicitate se decorari affectant, quod non modò inter principes nostros locum sibi vendicare videmus, verùm etiam aliarum nationum. Scimus namque regem Persarum sic se inscribere: Rex regum Sapor, particeps syderum, frater Solis et Lunæ; Regem Moscoviæ dixisse: Magnus Dominus imperator, atque magnus dux Basilii; similiter Altum Joannem Ægypti, secundum linguam regionis Belul Jan, qui vulgariter Prete Janni nuncupatur, se inscribendo ita dicit: David supremus regnorum meorum, à Deo unice dilectus, altera Columna fidei ortus ex stirpe Juda, filius David, filius Salomonis, filius Columnæ Sionis, secundum carnem, filius sanctissimorum Petri et Pauli, secundum gratiam imperator superioris et majoris Æthiopiæ, et amplissimorum regnorum; rex Gow, Gaffates; Jutigar, Angoræ, etc. Dominus partis Nubiæ, quæ in Æquptum extenditur; de quibus aliisque titulis videre est apud Capac., I. Secr. nuncupato I. 1, fol. mihi 159. Nec tamen hunc inscribendi modum à jure communi deviare cognoscimus, cum unicuique liceat inscribere titulos dignitatis suæ, juxtà text. in l. Hac consultissimâ, in princ. c. de Testam. Summus autem Pontifex ob sui singularem humilitatem titulo tantum servi servorum Dei contentus est, cum nihil aliud ambiat, nisi ipsum Dominum nostrum imitari. Quam quidem humilitatem non tantum quoad se exercet, verum etiam alios hortatur, præsertim consanguineos, ad illam insectandam, unde in epistolà, quam Clemens IV, cuidam suo consanguineo scripsit, habentur hac verba, videlicet : Multis de nostrá promotione gaudentibus nos soli sumus, qui certius immensitatem oneris experimur; idcircò, quod aliis gaudium, nobis subministrat metum et fletum. Sanc, ut scias qualiter his auditis debeas te gerere, scire te volumus, quòd humilior solito debes esse; neque enim quod nos vehementer humiliat, debet nostros extollere, maxime cum honor hujus seculi momentaneus sit, et sicut ros transeat matutinus. Nec ad nos te, nec fratrem tuum, vel ex aliis nostris aliquem venire volumus sine nostro speciali mandato; quia spe suà frustratus, si secus venire præsumere oporteret, ut rediret confusus. Sed nec in sororis ! tuæ nuptiis quæras propter nos altiorem, nec enim nos haberet propitios, nec in aliquo adjutores; si tamen eam filio (millies) desponsaveris in trecentis libris Turonensibus tibi proponemus subvenire. Et si altiora quæsieris, nec à nobis denarium speres unum; et hoc ipsum secretissimum esse volumus, et tibi et matri solummodò notum esse. Illud etiam scias, quòd nullum, nullamque de sanguine nostro sub nostræ sublimationis obtentu, infari volumus; sed tam Sibillam, quam Caciliam, illos viros habere volumus, quos haberent, si essemus in simplici clericatu. Sibillam visitu, et dic ei, quòd locum non mutet, sed remaneat apud Susam, et omnem maturitatem, et habitus honestatem observet, et preces apud nos pro aliquo non præsumat assumere; nam et ei, pro quo fierent, essent inutiles; et ipsis qui rogaverint, damnosæ. Et si fortè per aliquos, ex hàc causà munera offerantur, ea respuat, si vult nostram gratiam relinere. Hujus epistolæ exemplum habes etiam penes Barbos., de pot. Episc., in addit. ejusd, ad tit. Glos., num. 31.

DILECTO FILIO VICARIO. — Decreto sacri concilii Tridentini, sess. 22, cap. 5, cavetur expressè quòd dispensationes quâcumque auctoritate concedendæ, si extra Romanam Curiam committendæ erunt, committantur ordinariis illorum, qui eas impetraverint: Quod dicendum est etiam de dispensationibus gratiosis, quæ nec suum effectum fortiri possunt, nisi primò à prædictis ordinariis tanquam delegatis apostolicis summariè et extrajudicialiter cognoscatur an preces veritate nitantur; vel subreptionis aut obreptionis vitio haberent, prout etiam declaravit S. Congregatio Eminentiss. DD. Cardinal. supradicti concilii interpret. sub die 14 januarii 1588, per hæc verba, videlicet: Dispensationes gratiosas debere præsentari ordinariis, ut ab eis de subreptione et obreptione cognoscatur. Rota, decis. 406, n. 1, p. 1, recent., et sub nomine ordinarii intelliguntur etiam inferiores episcopis, si habeant jurisdictionem, quasi episcopalem, ut Garc., de Benef., part. 9, capite 2, num. 142. Et licèt in clausulis supradictæ supplicationis additum fuerit: Et committatur ordinario, consueverunt nihilominùs hujusmodi dispensationes committi vicario generali episcopi, juxta consuetum stylum cancellariæ apostolicæ: ipse enim vicarius generalis est etiam ordinarius, cap. Romana, et ibi Glossa de Appel. Glossa in capite 2, verb. Officialem, de Off. vicar., lib. 6; Innoc. in cap. Tua nobis, eod. tit. Mandos., regulà 24, q. 6, n. 6; Sanch., de Matrim., lib. 3, disp. 29, num. 1; Garc., p. 5, cap. 8, num. 21; nam unum et idem tribunal constituunt, d. c. Romana.

Et licèt quandoque vicarius vocetur officialis, ista tamen diversitas oritur pro consuetudinibus patriæ, seu regionum; unde si commissio fieret ultra montes, expediretur sub nomine officialis, non autem vicarii; nam ibi vicarii episcopi officiales appellantur, quod idem est; nam in effectu nulla inter eos adest differentia, nisi in nomine; et sicut testatur id. Barb., alleg. 54, num. 53, Romanæ Curiæ stylus observat ut in expeditionibus, seu delegationibus ad Italiam,

Ungariam, Dalmatiam, Epyrum, sive Albaniam, Sclavoniam, Cretam et partes Orientales, Siciliam, Sardiniam et Corsiceam, concernentibus, cancellaria semper utatur verbo, Vicarius; sed ultra montes Alpinos, ut in Hispanià, Gallià, Germanià, Polonià, Anglià, et in Ultramontanis, ut in Africà, officiales nominentur, ut ex libro Provinciale, nuncupato Her. Paul., vers. In salutatione non ponitur, fol. mihi 12, et docet inveteratus stylus cancellariæ Apostolicæ.

Et hoc modo satisfit prædicto concilii decreto, circa quod non incongruum hic subnectere visum est pro nostra praxi per illa ipsius concilii verba, nimirùm, si extra Romanam Curiam committendæ erunt, etc., quòd præmissa commissio locum sibi vindicet extra Curiam; si etenim contingat oratores dispensatos tempore impetrationis in ipsâ Romanâ curià degere, præsertim si ibi domicilium contraxerint, tunc dispensationes ipsæ committuntur vicario urbis aut illius vices gerenti, vel alicui prelato signaturæ Papæ referendario, et quandoque alicui ex S. Rotæ Romanæ auditoribus prout pluries vidi, præsertim, si dispensatio, etiam cum aliquâ absolutione dependeat ab aliqua causa vertente coram ipso prælato vel auditore, ut habui in praxi pro quodam oratore qui pro consequendis cujusdam beneficii fructibus, recursum habuit ad judicem secularem; ac postmodum, causà in S. Rotæ auditorio introductâ, petiit à præmissis absolvi, nec non cùm ob irregularitatem ex celebratione in excommunicatione contractam, dispensari petiisset, litteræ absolutionis et dispensationis hujusmodi fuerunt commissæ ipsius Rotæ auditori, coràm quo lis pendebat ut oratorem in utroque foro simpliciter, vel ad cantelam, ad effectum, ut litem, et causam in ipso Rotæ auditorio prosequi posset, absolveret, et cum eo dispensaret.

VENERABILIS FRATRIS NOSTRI ARCHIEPISCOPI NEAPO-LITANI. - Papa episcopos, archiepiscopos, et partriarchas, venerabiles fratres appellat, ut docet text. in c. Quam gravi, de Crim. fals., ibi : Cum scire debeas Apostolicam Sedem consuctudinem in suis litteris hanc tenere, ut patriarchas, archiepiscopos et episcopos fratres, cæteros autem reges, principes, vel alios cujuscumque ordinis filios in nostris litteris appellemus, Rebuff. in Prax., tit. declarat. nov. prov., vers. Et filios vocat, id. Hieron. Paul. in d. libro nuncupato Provinciali, tit. de Instit., vers. Item nota. Ac propterea si supradictos episcopos, archiepiscopos et patriarchas fillos appellat, erunt litteræ de falso suspectæ, d. cap. Quàm gravi, ibi: In falsis autem litteris tibi præsentatis in salutatione, dilectus in Christo filius vocabaris, cum in litteris, quas aliquando tibi transmisimus, te videre potueris à nobis fratrem venerabilem appellatum.

In spiritualibus. — In quibus consistit administratio, videlicet ut possit excommunicare, suspendere, interdicere, conferre, instituere, confirmare, eligere, præsentare, visitare, corrigere et punire, collatio etiam sacramentorum, tota potestas fori pænitentialis, dispensatio ac votorum commutatio, et alia juxta facultatem sibi ab episcopo attributam, prout in form. car., id. Barbos., alleg. 54, n. 56.

GENERALI. - Si autem constitutus esset in spiritualibus tantum, non videtur dici posse vicarius generalis, qui talis tunc esse dicitur, quando in spiritualibus et temporalibus esset constitutus, cum scilicet quoad temporalia habeat administrationem in judicio, et extra, habens temporalem jurisdictionem pleno jure, quoad merum et mixtum imperium, ac omnem jurisdictionem ac etiam administrationem in omni specie alienationis, nec non facultatem locandi, ad firmam dandi census, redditus, et pensiones colligendi. Rebuff. in Formâ vicar. episc., n. 21 et seq., ct sic talis non esset, nisi haberet utramque jurisdictionem, cap. final. de Suppl. negl. præl.; Garc., de Benefic., part. 5, cap. 8, n. 120.

Quoad hujusmodi tamen delegationes, quæ emanant à Sede Apostolicà, puto sufficere quòd vicarius sit in spiritualibus tantùm constitutus, ut dici possit etiam generalis; nam licèt ex eo consueverit constitui in spiritualibus et temporalibus, quia Ecclesia solcat habere spiritualia et temporalia, id. Barbos. dict. allegat. 54, n. 57, nihilominus fieri potest quòd habeat spiritualia tantùm. Quòd si episcopus jurisdictionem in duos vicarios dividat, alterum constituendo in spiritualibus, alterum verò in temporalibus, tune dicendum est sufficere quòd sit generalis vicarius in spiritualibus, juxta materiam concernentem rem spiritualem, et ibidem ipse auctor ait quòd in brevibus summi Pontificis, cum aliqua committuntur episcopis, seu corum vicariis, vicarii generales in spiritualibus appellantur, dicendo sic: Venerabili fratri episcopo N. sive ejus vicario in spiritualibus generali, id. Garc., loc. cit.

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. - HOC modo salutat Papa, tam judices executores gratiarum et aliorum rescriptorum, quàm ipsos oratores, quibus rescribit in formâ gratiosâ; quo quidem salutandi more, primus usus fuit Cletus Romanus, summus Pontifex, quem servaverunt postmodum omnes pontifices successores, ex eo quòd hæc salutatio producit actus charitatis, pietatis, largitatis, fidelitatis, sedulitatis, tranquillitatis et jucunditatis, ut ait id. Rebuff. in form, mandat, apost, in verb. Salutem, ubi etiam advertit quòd hæc salutatio debet scribi litteris longis, et tota debet poni in una linea; ita quòd tria ultima puncta retorta non fiant extra, sed intra lineam lateralem; quòdque aliqua dictio in litteris Papæ non debet dividi, ut in fine unius lineæ sit principium, et in principio alterius sit finis.

Mos tamen iste salutandi cessat quando summus Pontifex rescriberet schismaticis, hæreticis vel excommunicatis aut aliis, qui ab Apostolicæ Sedis obedientià se subtraxerunt, Phil. Franc. in proœm., lib. 6, n. 3, et multa in dies emanant brevia et litteræ apostolicæ pro hujusmodi personis, quas neque filios appellat, sed tantum cum, v. g., scribit Hebræo, dicit, Benjamin, sanioris consilii spiritum, teste etiam Specul. in tit. de Rescript. præsent., § Ratione formæ,

vicariatus, que habetur, apud Sbroz., de Offic. vi- n. 3, vers. Item principium, Joannes Andreas in procem., d. l. 6, et ibi Felin., n. 20, vers. Et adde; Butr. in procem. decret., col. 4, vers. Quæro an Papa, n. 32. Cùm verò litteræ diriguntur omnibus Hebræis alicujus loci, dicit: Universis et singulis utriusque sexûs Hebræis in almà urbe commorantibus et commorari solitis, viam veritatis agnoscere, et agnitam custodire. Ad illam enim agnoscendum non desunt salubria remedia; nam propterea novissimė Gregorius Papa XIII suâ Constitutione præcepit patriarchis, archiepiscopis et episcopis, aliisque Ecclesiarum prælatis, etiam cardinalatûs honore præditis, ut in suis quisque civitatibus, terris et locis, in quibus competens aliquis numerus Judæorum, qui Synagogam constituant, commoratur, curent sabbato, vel alio cujuscumque hebdomadæ statuto die ad Judæos ipsos in leeum præstitutum, non tamen sacrum, nec ubi sacra confici solent, convocatos, per aliquem magistrum in Theologia, aliumve idoncum virum ab eis eligendum, cum mercede congruâ illi ex ipsorum Hebræorum collatione, aut aliàs, prout commodius eis videbitur, Hebraicæ, si fieri poterit, linguæ peritum, sermones vel lectiones haberi, in quibus, illis exponantur Scripturæ veteris Testamenti, Moysis, scilicet et prophetarum, præsertim verò quæ eo sabbato leguntur, seu lectæ in eorum sint synagogis, juxta sanctorum Patrum interpretationes, ad verum catholicæ Ecclesiæ sensum, et aliàs ad præscriptum ejusdem constitutionis editæ sub datum Romæ apud Sanctum Marcum 1584, kal. septemb, anno decimo tertio. Quos quidem Hebræos sancta mater Ecclesia tolerat in memoriam passionis Dominicæ, eisque plerùmque multa concedit, ut Christiana benignitate allecti, errorem suum recognoscant, et ad verum, quod est Christus, lumen tandem convertantur, ut dixit Sixtus IV, in quâdam suâ constitutione, 48 in ordine; quà inter cætera, eisdem Hebræis concessit, ut dùm illos ab uno loco ad alium iter agere contigerit, in ipso itinere biretum seu pileum nigrum deferre ; eâ tamen conditione, ut si ultra unam dictam in uno loco moram traxerint, postea solitum biretum glauci coloris gestent, quem colorem glaucum pro signo ipsorum Hebræorum, Pius V declaravit illum esse, qui vulgò dicitur, gialdo.

Et Paulus IV, in alia sua constitutione, ait quòd Ecclesia Romana Hebræos tolerat in testimonium veræ fidei Christianorum; ac propterea convenit ut quamdiù in eorum erroribus persistunt, effectu operis recognoscant se servos, Christianos verò liberos per Jesum Christum Dominum nostrum effectos fuisse.

Si tamen in proposito contingat Papam salutare excommunicatum, clarum est, quòd per salutationem præsumitur illum absolvere, ut per Gloss, in cap. Si quandò, in verb. Salutationis, de Sent excomm., et ad hoc ait id. Butr. in c. Ad consultationem, de Re jud., quòd ipse vidit quasdam Ktteras Gregorii XIII, quas quidam illius orator detulit regi Franciæ et quibusdam ducibus schismaticis, in quibus aderat solita salutatio, scilicet: Salutem et apostolicam benedictionem, Gratian. Discep. for., c. 558, per tot.

Praxis narrativa earumdem litterarum.

SEDIS APOSTOLICÆ COPIOSA BENIGNITAS, etc. - In omnibus ferè litteris gratiæ, non autem illarum supplicationibus, consuevit præponi exordium, sive proæmium, quod semper desumitur ex visceribus litterarum prædictarum, et nihil afiud est, nisi quidam sermo generalis perambulatorius librorum, seu constitutionum, ostendens in generali quæ postea continentur in speciali; interùdm pleraque complectens, ut notat Joannes Andreas in Exord. Clement. in verb. Quoniam; quod præcipuè operatur, ut si aliquando contingat de ipså gratià, sive illius parte hæsitari, submoveri possit dubium ex verbis ejusdem proœmii; unde semper ex co inter alia colligitur causa finalis eorum quæ continentur in ipså gratià, seu constitutione; nam sicut corpus ab animâ, ita dispositio à ratione procemiali regulatur, ut dixit Jas. in l. Qui quadringenta, col. 2, ff. ad Trebell .Corn., cons. 311. n. 4, vol. 2, sicque ad ipsum exordium recurritur, juxta text. in l. ult. ff. de Hæred. instit., Bart. in l. Cum ii § Eam transactionem, ff. de Transact. Docet insuper Gaius in l. 1, ff. de Orig. jur., quòd nesas videtur esse nullà præfatione factà, rem exponere; nam præfationes libentiùs ad lectionem propositæ materiæ perducunt, Gonz., super procem., reg. 8; cancell. n. 3, ac propterea apud rhetores vocatur prima pars orationis. quà auditoris attentio, benevolentia et docilitas captantur; unde princeps in gratiarum concessionibus, se oratoribus benevolum reddit, juxta illud Cicer. 2 de Orat. : Jubent exordiri, ita ut eum qui audit, benevolum nobis faciamus; insuper dum Papa hic in procemio dicit rigorem juris mansuetudine temperans, ostendit quòd ipse rigor aliquando temperatur, ut sæpè fit, et docet text. in c. fin., et ibi Gloss. in verb. Rigor, de Sent. excom.

Exhibita nobis, etc. — Ex quo habes quòd Papa semper loquitur in plurali, ut videre est per totum ferè corpus juris canonici: licèt si contingat ipsum proprià manu in suis bullis se subscribere, loquatur in singulari, videlicet: Ego Maphæus catholicæ ecclesiæ episcopus, ut supra diximus; vel : Ego Maphwus S. R. E. episcopus consensi et subscripsi; cujus rationem diversitatis docet Mandos. in Gloss. cam. vers. Nos qui, fol. 90, ubi distinguit quòd aut loquimur in subscriptione et Papa loquitur in singulari, nempe: Ego Maphæus; vel sumus in narrativâ aut dispositivă et subdistinguit, quòd si loquimur juxta tempora antiqua, tunc dicamus quòd tam singulari quàm plurali numero utebatur; si verò loquimur de modernis temporibus, dicemus Papam semper loqui in plurali; quòd si aliter ejus litteræ expeditæ reperirentur, essent de falso suspectæ; sicut etiam quando ipse Papa uni tantum scribit, nunquam ei loquitur in plurali, quod præcipuè docet text. in d. c. Quàm gravi, de Crim. fals. his verbis: Et cum uni tantum personæ nostræ litteræ diriguntur, nunguam ei loguimur in plurali, ut vos, sive vester, et his similia in ipsis litteris apponamus. Sic etiam, si partim in plurali, partim in singulari, ut si diceretur: Vobis Titio, etc.; nam tunc pari modo ipsæ litteræ erunt de falso suspectæ, id. Mandos., loc. cit. in fin.

70

Dilecti film Philippi, etc., Papa omnes Christianos dilectos filios appellat; non autem infideles, hæreticos. vel excommunicatos, sicut supradictum est; nam sicut omnes sumus filii Dei per fidem charitate firmatam sic filii omnes sumus ejus vicarii, scilicet Papæ, curâ et honore, ex eo quòd ipse curam omnium Christianorum habet; et omnes vocat filios, sive laici illi sint, sive clerici, Hostiens. in cap. Ad deliberandum, vers. Cateri autem, de Judæis, et non modò hodiè, verùm etiam antiquitùs tales appellabat, ut patet per diversa loca decreta. Mulieres verò dilectas in Christo filias appellat; cujus appeilatio ex monialibus exordium duxit, quas ita semper appellabat, ut in cap. Dilecta in Christo flia abbatissa de Bubrigen, et in c. Dilecta in Christo filia abbatissa Jotren., de Excess. præl., quem postea seribendi modum ad omnes mulieres extendit.

MATRIMONIUM, etc., SUCCESSIVÈ etc. — Hæc irregularitas, quando nimirùm quis plures duxit uxores, duobus modis contrahi potest: uno modo, si ipsæ omnes vivant, quarum unam de jure, aliam de facto, duxit, ut supra diximus, et sic simul; et contra istos qui polygami vocantur, proceditur per tribunal Sancti Officii, tanquàm suspectos de fide; cùm malè sentiant de sacramento matrimonii; et ultra polygamiam, efficiuntur infames, ut per Majol., de lrregul., l. 1, cap. 33, n. 14, vers. Posset autem.

Altero verò modo, videlicet si mortua priore conjuge, duxit secundam; quo casu ad effectum suscipiendi ordines, et obtinendi beneficia ecclesiastica, opus est dispensatione; quamvis alioqut non prohibeatur quis plures successivè ducere uxores, ut habetur in c. Adaperiant, 31, q. 1, ibi: Non damno bigamos, imò nec trigamos, et, si dici potest, octogamos.

ET CONSUMMAVIT. - Non enim sufficit matrimonia hujusmodi contraxisse, nisi quis illà carnali copulà consummâsset; nam aliàs irregularitas hæc non contraheretur, Vivald. in Candel. aur., hoc tit., num. 21, quidquid dicat Magist. Sent. 4, dist. 27, dum tenet quòd per solum consensum in duobus matrimoniis contractis per verba de præsenti, constituitur impedimentum bigamiæ; quod profectò nunquàm fuit, saltem in praxi, receptum. Sicut etiam neque constituitur per matrimonium ratum, nondùm tamen consummatum, cum ex sola animorum conjunctione nulla contrahatur irregularitas, id. Majol., de Irreg., lib. 1, c. 33, n. 10; ubi etiam subdit quòd si quis matrimonium contraxit cum arctà, à quà postea solutus est, et aliam ducit, non efficitur irregularis, quia nulla inde apparet carnis divisio.

Absque Sedis Apostolicæ dispensatione.—Nullus quippe, præter Papam, potest super hac irregularitate dispensare, quæ secundum omnem sui speciem jura canonico inducta est; unde dispensatad omnes ordines

benesicia et dignitates, ctiam pontisicales; sic enim legimus dispensatum exstitisse per Lucium Papam, cum archiepiscopo Panormitano, qui erat bigamus, ut per Savr., de Cens., lib. 6, num. 4, qui subdit ibi, quòd, quamvis Papa non possit facere de bigamo non bigamum, quia tamen bigamum non promoveri, est de statuto, et ordinatione Ecclesiæ; ideò potest cum eo dispensare, sicut potest homicidam ordinare, quamvis non possit facere quòd non fuerit homicida; quia adhuc talem existentem non promoveri, est sola Ecclesia ordinatio, et decretum.

QUARE PRO PARTE DICTI PHILIPPI NOBIS FUIT HUMI-LITER SUPPLICATUM. - Hoc modo loquendi semper utitur Papa in suis rescriptis, sive orator sit in Curià Romanâ præsens, sive ab eå absens : quod præcipuè considerandum est in dispensationibus, que ad partis petitionem regulariter conceduntur; non autem motu proprio, per text. in c. Innotuit, in fin., de Elect., c. fin. de Schismat., quia, ut docet text. in lib. 4, § Hoc autem, ff. de Damn. infect., non debet aliquid solvi seu relaxari, nisi parte petente, instante et supplicante; quamvis negari non possit quin multotiès videantur etiam motu proprio concedi hujusmodi dispensationes, prout testatur Mandosa in praxi, titulo Dispensationes, verb. Dispensatio ad partis petitionem conceditur. Unde orta est illa quæstio an dispensationem petens censeatur fateri impedimentum super quo petit dispensari. Et super hoc etiam, secundum praxim, dicendum est quòd licèt non appareat dispensationem fuisse impetratam ab ipsomet oratore, præsumendum est tamen quòd saltem fuerit de ejus mandato impetrata, propter impensam quæ in illius expeditione requiritur, Bar. et Alex. in 1. Cùm servus, ff. de verb. Oblig., etiamsi nullo modo appareat de illius mandato, cujus interest, cùm non sit verisimile quòd solvens voluerit prodigere suas pecunias per text. in l. Cam indebito, ff. de Probat., cap. Super hoc, de Renunt.; non enim est actus (præcipuè in casu præsentis dispensationis in quâ requiritur magna impensa) ad quem quis verisimiliter sine mandato accederet, saltem per litteras privatas. Unde, ut omnibus curialibus notum est, quæcumque dispensationes possunt pro aliis impetrari absque speciali mandato, teste Gonz. ad reg. 8, cancell. Gloss. 63, num. 16, et de stylo Curiæ, eo ipso quòd quis pro alio impetrat aliquod rescriptum gratiæ aut justitiæ, ac in tali impetratione pecunias expendit, ac laborem ponit, resultat mandatum præsumptum, quia creditur ordinem et mandatum illius, cujus interest, habere; nam alias non tereret tempus, pecuniam et laborem, Cassad. decis. 3, num. 4, de Procur.; Ludovis. decis. 331, num. 8, eò que magis, quando orator ipsam dispensationem o roducit : quia videtur fateri omnia in ea contenta esse vera, id. Bart. in l. Post legatum, ff. de His quib. ut, indig., Bald. in I. Scripturæ, c. de Fid. instrum.; Alex., cons. 30, n. 1, 1.7; Mohed., decis. 1, de Regugular.; id. Ludovis. decis. 385.

Verùm hìc te monitum volo quòd Rota Romana non ta simpliciter tenet quòd supplicatio præsumatur porrecta ab eo in cujus favorem cantat, nisi quando ulteriùs concurrit notabilis impensa, ut dictum est; vel materia est difficilis impetrationis, Seraph., decis. 560, et abundantiùs fuit dictum in una Parmen. bene ficii, 11 decembris 1604, coràm sacrato, ubi dicitur quòd aliàs daretur magna occasio fraudibus; quòdque hoc procedit, etiamsi ille qui in oratorem in supplicatione nominatus est, esset in Romana Curia præsens, ac etiamsi supplicatio esset registrata; id. Ludovis., decis. 331, n. 19.

APUD NOS DE VITÆ AC MORUM HONESTATE, - etc. Licèt summus Pontifex per hæc videatur moveri ad dispensandum, attamen verba ista non egent verificatione coram delegato, quia non scribuntur conditionaliter, ut docet Innoc. in c. fin., in princ., de Præsumpt.; sed apponuntur de consuetudine, ac propterea non probant ita esse, ut per Rebuff. in formà mand. apost. fol. mihi 556, ubi etiam ait quòd verba, quæ in exordiis gratiarum apponuntur, dicuntur causa impulsiva, non autem finalis, per Gloss. in l. 2, ff. de Donat, quà cessante, non propterea cessabit gratia vel mandatum, I. 1, § Sexum, ff. de Postul., c. Cum cessante, de Appell., et quod propterea, si probaretur contrarium, nempè oratorem non esse honestæ vitæ, non minus esset ei gratia concedenda; tum quia hæc solent de consuetudine apponi, ut dictum est; tum quia verba narrativa non probant, sed de stylo scribuntur, et ad ornamentum potius, quam ad veritatem, juxta communem opinionem, prout etiam de stylo receptum esse videmus.

Specialibus favoribus. — Clausula hæc licèt quandoque locum sibi vendicet in gratiis beneficialibus; potissimum tamen procedit, quando Papa dispensat cum uno, ut plura beneficia obtinere possit, et sic regulariter in dispensationibus; quia tunc ipse Pontifex gratiam et favorem impartitur illi, cum quo dispensat; de quâ quidem clausulâ videndus est idem Rebuff. in Praxi, tit. Bulla dispen. super defect. ætat., n. 5, fol. mihi 290.

EUMDEMQUE PHILIPPUM, A QUIBUSVIS, etc. — De hâc clausulà dicam in meà praxi benef., et de ejus effectu vide Vivian. in Praxi jurispatr., 1. 13, c. 8, num. 124. cum pluribus segq.; quomodò autem prædicta clausula in litteris extendatur, vide supra.

PER APOSTOLICA SCRIPTA MANDAMUS. - Per hæc verba habetur tantùm mandatum de dispensando, non autėm dispensatio jam facta, ut aliàs dixi; ex hoc etiam habes, quòd ad perfectionem gratia, requiruntur litteræ super supplicatione expediendæ; et nunquam sufficit sola supplicatio, nisi summus Pontifex dicat illam sufficere. Alius item stylus retroactis temporibus usque ad tempus felice recordatione Gregorii XIII servabatur; nimirum, ut pro nonnulis materiis, tam justitiæ, quàm gratiæ minoris momenti, neque litteræ ex integro conficerentur; sed supplicatio in totum expedita introclaudebatur litteris, in formâ brevis clausi, et ad partes transmittebatur, et in fine clausularum ejusdem supplicationis, addebantur hæc verba: Et per breve S. V. hác supplicatione introclusá. Mox

73

breve expediebatur sub hujusmodi tenore, videlicet : Venerabilis frater, salutem, etc. Mittimus fraternitati tuæ supplicationem, præsentibus introclusam, manu dilecti filii nostri Alexandri cardinalis Sfortiæ in præsentià nostrà signatam. Volumus, et tibi committimus, et mandamus, ut ad illius executionem procedas; juxta ejus continentiam et signaturam. Dat. Romæ, etc. Iste tamen rescribendi modus jam ab aulà recessit cùm præsertim extra Curiam, vel dentur litteræ apostolicæ vel supplicationes cum dictà clausulà, quòd sola supplicationis signatura sufficiat; et ubique fidem faciat.

ET DUMMODO ALIUD EI NON OBSTET CANONICUM IMPEDI-MENTUM. — Clausulam istam reperio desumptam ex c. 1, de Fil. presb. in 6, ubi Bonifiacius VIII, concedendo episcopis facultatem, ut cum illegitimè natis valeant dispensare quoad minores ordines, et unum simplex beneficium, hæc verba addidit, scil.; Si ei aliud canonicum obsistat, etc., et in c. un. de Ætat. et Qual., eod. lib. Unde in quibuscumque dispensationibus, quæ super quovis impedimento petuntur, præsertim ad ordines et beneficia, passim doctores officiales datariæ in calce supplicationis supra dictam clausulam adjiciunt, quæ est secundùm jus: quia ultrà ea super quibus dispensatur seu disponitur, omnia alia habilia et disposita, et quod impedire non possint, supponuntur ad 1. Ut gradatim, verb. Et si lege de Mun. et Hon., ubi dicitur, quòd statutum disponens, aliquos in honore præferri, illos habiles et idoneos ut præferri possint supponit, l. Qui testam., ff. de Test., 1. 1, § Lex falcidia., ff. Ad leg. falcid., 1. Furiosum, ibi, Si omnia alia accesserint, etc. C. Qui testam. fac. poss., sic igitur in casu nostro, dispensatio super uno impedimento seu defectu, supponit nullum aliud impedimentum adesse, d. c. un. de Ætat. et Qualit., in 6, ibi, aliud non obstet canonicum, et ibi, Gloss. in verb. Canonicum; exemplificat, quia non sunt illegitimi, non corpore vitiati, non bigami, non vitiosi, etc., et ibi ait Franc., num. 2, quòd habens liberam potestatem dispensandi super certà ætate et super uno defectu, non potest concurrente alio defectu dispensare, quia cùm in dispensationibus fiat stricta interpretatio, super uno defectu illà concessà, non extenditur ad aliud.

AD OMNES ETIAM SACROS, etc. - Alias autem intelligeretur de solis ordinibus minoribus, quia, cùm simus in materià dispensationis, quæ de suî naturà strictè interpretanda est, sufficiet, si suum effectum sortiretur in minoribus ordinibus, nisi essemus in casu, in quo jam ordinarius ad minores ordines dispensavit, puta cum illegitimo, ut suo loco dicemus; quia, si tunc erit orator in minoribus ordinibus constitutus, ne dispensatio evanescat, et ut aliquid operetur; intelligeretur etiam de sacris ordinibus, licèt id non exprimeretur in litteris dispensationis, juxta text. in c. Si à Papâ, de Privil. in 6. Et sic regulariter hujusmodi dispensationes super bigamiâ dantur, nedum quoad ordines, ut supra visum est, verum etiam quoad beneficia ecclesiastica; licèt quandoque dentur quoad ordines tantum; et alias vidi similem

dispensationem concessam bigamo, more graco uni versi, litteris super eà ordinario loci directis, sub hâc formâ, videlicet:

Urbanus Papa VIII, venerabilis frater, etc., salutem, etc. Exponi nobis fecit dilectus silius N. clericus Cassanensis diœcesis, pauper, ritu græco vivens, quòd ipse fervore devotionis accensus ad omnes, etiam sacros et presbyteratùs ordines promoveri, et promotus in illis Altissimo, quoad vixit, famulari summoverè desiderat. Verum quia aliàs cum una virgine jam defuncta, deinde cum alià viduà jam superstite mulieribus successivè matrimonium contraxit, ex quo bigamus effectus est; desiderii sui voti compos in hâc parte fieri nequit absquvestrà, et Sedis Apostolica dispensatione: nobis propterea humiliter supplicari fecit. Quare, etc., fraternitati suæ, etc., committimus, ut constito tibi legitimè de dictà exponentis paupertate ac consideratis, etc., super bigamià hujusmodi, etc., ita ut illà non obstante ad omnes, etiam sacros, etc., dummodò idoneus reperiatur; nec aliud canonicum obstet impedimentum, etc., promoveri, et promotus, etc., ministrare, etc., dispenses. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem, die 20 augusti 1638, pontificatús nostri decimo quarto.

NECNON QUÆCUMQUE ET QUALIACUMQUE, etc. - Non enim sufficit dispensationem peti ad ordines tantum, sed debet etiam impetrari ad beneficia; quia satis constat beneficium dari propter officium clericale, c. fin. de Rescript. in 6, ac propterea quicumque fuerint ad ordines inhabiles, erunt etiam ad beneficia, id Sayr., d. lib. 6, c. 11, num. 22. Et sic nunquàm dispensationes hujusmodi peti et concedi consueverunt quoad ordines tantùm. Liberum tamen est parti petenti vel unico contextu litteras ad utrumque, scilicèt ad ordines et beneficia, expedire; vel divisim, ad ordines tantùm, ac postmodùm occurrente assecutione beneficii, illius provisionem cum dispensatione ad beneficia in eâdem supplicatione contentâ à Sede Apostolicà impetrare; ubi tamen materia hanc de stylo capiat divisionem. Et ex vi præsentis dispensationis ad ordines, non erit dispensatus orator ad beneficia, etiam extra casum bigamiæ, neque ad unum tantum, etiam simplex, ut supra probavimus, quia unum sine alio consistere potest, ut videlicet dispensatio sortiatur effectum in ordinibus, Abb. in c. Litteras, num. 6, de Fil. presb. Felin. in c. At si clerici, § de Adult., n. 17, de Jud. Paris. cons. 88, n. 21, vol. 4.

Et notandum est quòd licèt supra dicta verba, quacumque et qualiacumque; comprehendant beneficia tàm majora quàm minora; tàm curata quàm simplicia, nec non dignitates et præbendas; Garc. de Benef., p. 4, c. 6, num. 37; id tamen intelligi debet in facultate alicui datà ad dispensandum; quia tunc ipsa dispensatio favorabilis reputatur, et cum beneficium sit genus, omnes species propriè comprehendit; id Garc., num. 38.

Atverò, cùm hìc simus in dispensatione particulari, appellatione beneficii non veniunt omnia beneficia, Felin. in c. Postulàsti, num. 8, de Simon. acpropterea exprimi debent, ut infra, omnes qualitates benefi-

ciorum, ad quæ orator cupit, ac petit dispensari.

Cum cura. Hic est consuetus stylus qui servatur in dispensationibus ad ordines et beneficia, ut in exprimendis illorum qualitatibus, incipiatur à beneficiis curam habentibus, cum beneficia curata cæteris digniora et nobiliora sint, ut ait Vital. in Clem. 1 de Præb. relatus per Gonz., Glosså 6, num. 9, ubi ait quòd cura tantò est pretiosior, quantò periculosior. Est præterea ista expressio necessaria, quia in dispensatione nunquàm venit beneficium curatum, nisi de co fiat specialis mentio; Majol. de Irreg., lib. 1, c. 9, n. 2, ex c. Pro illorum, ibi, quòd nisi fiat expressa mentio de curà, non venit beneficium curatum, de Præb. Unde secundum hanc praxim testatur id. Gonz. ad Gloss. 6, n. 44 et 15, quòd dispensatus ad beneficia quæcumque non intelligitur dispensatus ad beneficium curatum, nisi expressè in supplicatione fiat mentio de curato; ita ut non sufficiat illius expressio per æquipollens, veluti si diceretur, Ecclesia baptismalis, vel habens cœmeterium, seu jus sepeliendi : hæc enim possunt etiam esse in Ecclesia non parochiali, ut per Federici. de Sent., cons. 175.

Quod quidem non modò procedit in materià odiosà, ut hic, in quâ stricte proceditur, Alleg. jur., verùm etiam in materià favorabili, nempè si Papa det alicui facultatem conferendi beneficia in genere, quia neque tunc venit beneficium curatum, si de hoc non fiat specialis mentio; Calder. in c. Nostra, q. 4, de Rescript., ubi dicit, quòd nulla tam expressio requiritur, quàm de curâ, id. Rebuff. in praxi, tit. de Dispens. rat. ætat., vers. Etiamsi cura, ubi, quòd si quis esset dispensatus, ut quæcumque duo beneficia recipere possit et retinere, non intelligitur de curatis; quia sub verbis, quantùmvis generalibus, non comprehenduntur; etiamsi cura esset expressa per æquipollens, ut supra dictum est, etiamsi dispensatio fuerit motu proprio concessa; quia licèt ille excludat subreptionem, cap. Si motu proprio, de Rescript., in 6, non propterea in illius concessione comprehenditur curatum, id. Gonz. d. Gloss. 6, num. 10, eòque magis, quando dispensatio conceditur ad petitionem partis, ut hic.

Imò semper tenuit cancellaria Apostolica, id procedere etiam in beneficiis curatis habitu tantùm, et non actu; quia si parochiani forsan ob aliquam causam recesserunt, potest tamen contingere eos ad eorum Ecclesiam reverti, Felin., in c. Postulàsti, num. 1, de Rescript., et Card., cons. 48. Quamvis aliter dicendum sit in impetratione horum beneficiorum, ut suo loco dicemus.

Nam licèt propter supra dicta verba, quœcumque, appareat quòd dispensatio sit exuberans, ac propterea censeantur venire beneficia curata; Crescent. decis. 1, num. 1, de Privil., inspiciendum est nibilominùs, quòd in hujusmodi concessione potest adesse defectus intentionis concedentis, ac propterea non extenditur, nisi ad ea tantùm quæ exprimuntur. Dec. in c. Postulûsti, num. 13, de Rescript.; id. Garc., d. c. 6, num. 50; Nald. in Sum. verbo litteræ, num. 3, ac propterea in his et similibus dispensationibus impetrandis, sunt

omnia exprimenda; cùm ita etiam servetur de stylo Curiæ, à quo non est recedendum, cap. Quàm gravi, de crim. fal.

Et sine cura,—id est, beneficia simplicia, que talia sunt, etiamsi personalem residentiam requirant, dummodò dentur in titulum, Abb. in c. Recolentes, vers. Altaria, de stat. monach. et in c. fin. de Cens.; et hæc non habent clerum vel populum aut administrationem, c. 2, de Renunt.

Beneficia.—Ut paulatim descendamus ad singulorum declarationem, quæ in prædictå supplicatione continentur, dicamus quòd beneficium in genere sumptum, nil afiud est, nisi benevola actio, gaudium tribuens capientibus, de quo per Bald., cons. 412, lib. 2, Gonz. ad reg. 8 Cancell. Glossà 6, num. 3; id. Garc. d. p. 1, cap. 1, num. 1, in præsenti tamen materià intelligendum est, de beneficio ecclesiastico, ut in c. Ex parte, de concess. præb. et ita definitur, nempè quod sit benevola actio proveniens ex proventibus ecclesiasticis, et Deo dicatis per habentem potestatem et auctoritatem, gaudium tribuens capientibus, ut per d. Gonz. num. 4, et d. Garc. num. 5, qui dicit, quòd in materià ecclesiastică, appellatione beneficii, intelligitur beneficium ecclesiasticum. Veriorem tamen definitionem beneficii, quæ omnibus suis partibus constat, puto illam quam tradit Tolet, in sua Summa, 1. 5, c. 76, nempè quòd beneficium est jus percipiendi fructus ex bonis Deo dicatis, clerico propter divinum officium competens, quàm desinitionem explicat, idem Garc. d. cap. 1, num. 3, cum seqq., eamque amplectuntur communiter recentiores, et abunde dicam in pract. benef.

ECCLESIASTICA.—Ad differentiam beneficiorum temporalium quæ sunt feuda, comitatus, ducatus et similia, de quibus omnibus loquitur text. in c. Felicis, § Si quæ verò, de Pœn. in 6; idem Rebuff. in Rubr. de Collat. § Præfatique Ordinarii, verbo Ecclesiasticorum.

Ad hoc tamen, ut beneficium dicatur ecclesiasticum, sex necessariò requisita concurrere debent. Primùm, quòd sit erectum et fundatum auctoritate episcopi, Sarnen, in reg. de Ann., q. 20, Rebuff, in suà Praxi, in tit. Quare sint instituta beneficia, num. 10, Gonz., Glosså, 5, num. 7, ubi subdit rationem, nempè, quòd nullus privatus sine episcopi auctoritate potest locum sacrum vel spiritualem constituere, per text. in c. Ad hæc de Relig. dom. Secundûm, quòd habeat aliquid spiritualitatis annexum, undè propter divinum officium, datur ecclesiasticum beneficium; id Gonz. d. Gloss. 5, num. 8. Tertium, quòd conferatur clerico, non autem laico, c. Cum adeò, de Rescript.; Clem. Quia contingit, § Nunc autem, de Relig. dom. et sic, cum mandatur provideri clerico, intelligitur de beneficio vel officio ecclesiastico, c. Quam sæpè, de Præb. in 6. Gonz. d. Gloss. 3, num. 9, cum laicus sit incapax spiritualium. Mandos. in Praxi, signat. grat. tit. provis. vers. Indubitati juris est. Quartum, quòd conferri non possit nisi ab ecclesiastică personă; cùm laicus sit penitùs incapax juris conferendi beneficia ecclesiastica. ctiamsi in limine fundationis fucrit apposita conditio. ut illud conferri possit à laico, quamvis ad id interveniat consensus episcopi, Rota, decis. 318, p. 2, Divers. Nisi tamen laicus id habeat ex privilegio Papæ, text. in c. Dilectus, de Præb., c., ult. de Concest. præb. Bald. in lib. Rescripta, c. de Prec. Imp. offer. Imò ex privilegio sufficit collatio, absque alià ordinarii institutione, idem Garc., p. 1, c. 2, num. 33, cum seqq. Quintum, quòd sit perpetuum, cap. Veniens, de Fil. presb. Sextum, quòd sine aliquà conditione conferatur; Barb. in Clem. Causam, § Si forsan, sub num. 30; alioquin committeretur simonia, c. Sanctorum, 1, q. 1, Gonz. d. Glossà 5, num. 15, et latê dicam in d. meà Praxi benef.

ETIAMSI CANONICATUS ET PRÆBENDÆ. — Neque sub tali dispensatione venirent canonicatus et præbendæ nisi in supplicatione id exprimeretur; loquendo tamen de canonicatibus in cathedralibus aut collegiatis ecclesiis; non autem de quibusdam simplicibus beneficiis ecclesiasticis, nullam personalem residentiam requirentibus, quæ tamen canonicatus nuncupatur; qui forsan longo cursu temporis, ex aliquâ causâ amiserunt ipsam residentiam, sicut in frequenti curiæ praxi habemus; cùm in his et similibus impetrationibus dici consueverit: Cum perpetuum simplex beneficium ecclesiasticum, canonicatus nuncupatum, etc.

Quamvis autem hic addatur, et præbendæ; videtur tamen id exprimi ad cautelam; licèt enim adsit differentia inter canonicatus et præbendam, eò quòd canonicatus nil aliud est, nisi jus habendi stallum et locum in choro ac vocem in capitulo, proveniens ex receptione in fratrem, c. In Genesi, et ibi Glossa in verbo Vel quasi de elect.; Card. in Clem. 2, de jud. Præbenda verò est jus percipiendi fructus in Ecclesià, competens præbendato, ex officio divino, tanquàm uni de collegio, c. Relatum, de Præb.; nihilominùs dispensatus ad canonicatum; censetur etiam dispensatus ad præbendam, quæ venit in consequentiam canonicatûs, d. c. Relatum; Mandos. reg. 11, q. 10, num. 10, ubi adepto canonicatu, præbenda debetur de jure, c. Si postquàm, de Præb. in 6, quamvis nonnulli teneant, quòd nisi exprimeretur hic, præbenda non veniret, cùm illa in materià strictà, non includatur appellatione beneficii, per ea quæ dicit text. in c. Tua nobis, cum ibi not, de verb. Signif, cum non modò in collegiatis, verùm etiam in cathedralibus, etiam metropolitanis, possint esse canonicatus sine præbenda, ut paulò inferiùs dicetur.

Nonnulli etiam sunt canonicatus, qui etsi præbendas habeant, non tamen cas habent in ipså cathedrali, vel collegiatå, sed in alià Ecclesià; et in illorum impetratione à summo Pontifice, sic exorditur supplicatio: Cim canonicatus ad Sanctæ Mariæ ad plateam nuncupatæ præbenda Ecclesiæ Napolitanæ, etc.

Aliqui reperiuntur etiam canonicatus, nullam prorsus præbendam habentes, sicque in eorum impetrationibus à Sede Apostolicà, ita orator incipit supplicare, videlicet: Cùm canonicatus præbendà carens, Ecclesiæ N., sicut è converso in quibusdam partibus valor canonicatuum consistit totus in fructibus, nullis prorsus existentibus distributionibus quotidianis. Et signanter in

Ecclesiis cathedralibus Corduben. et Salamantin., te ste Gonz. super reg. 8, Cancell. § 7, procem. num. 168.

Cur autem quandoque in canonicatibus nullam habentibus præbendam, seu fructus, illi nihilomínùs exprimantur ad 24 ducatos auri de Cam. dicam in d. meà Praxi benef.

## CAPUT VI.

Praxis primæ partis dispositivæ earumdem litterarum.

DIGNITATES. — Nec etiam in præsenti materià, tanquàm restringibili et odiosà, veniunt appellatione beneficii, dignitates, c. Ad aures, et ibi DD. rescript. c. sin. de Præb., et c. Quamvis, eod. tit., 1. 6, Garc., d. p. 1, cap. 6, n. 52. Et idem erit, si, verbi gratià, concedatur mandatum ad beneficia curata, et quæcumque alia, quia tunc neque includitur dignitas, licèt illa sit beneficium, Innoc. in c. Cum accessissent, de Const. et in c. Quia nonnulli, de Jud.; Card. in Clem. 2, vers. Quid sit dignitas, de Præb., quia hæc dictio quacumque alia, includit tantum similia, Gloss. in c. Ex litteris, de Off. deleg., Butr. et Imol. in c. Sedes, de Rescript. ; Achill. de Grass., decis. 113, num. 5, ac propterea dignitas est necessariò exprimenda, ut illa veniat in dispensatione, Clem. 1, de Sequestr. poss. et fruct., ubi Papa, dùm de beneficio loquebatur, subjunxit, etiam dignitates, Clem. 1, de Caus. possess., et propr. Sarpenn. in reg. de ann., quæst. 29, num. 2, et in c. fin. § Cùm igitar, de Præb.; id per hæc verba declaratur: Cùm igitur mandatum hujusmodi, se ad talia non extendat, nec ad rectoriam, vel dignitatem nostra feratur intentio, cum pro simplici beneficio, jussio nostra manat, ubi Gloss. in verb. Ad talia, dicit: Ad dignitates, vel rectoriam. Ac eâdem ratione, si mandatum erit ad beneficia curata, et quæcumque alia, ut dictum est, profectò non includetur dignitas curata, Clem. Ne in agro, § Cæterùm, de Stat. Monach.; Rota, decis. 343, n. 2, p. 1, divers., quæ quidem dignitas non excluditur, ex eo quòd non sit beneficium ecclesiasticum : sed quia est qualificatum, id. Sarnenn. in procem. Regul., quæst. 5, num. 4, ubi ad comprobationem ait, quod in legato lanæ, non venit lana tincta, nec in donatione marmoris, venit qualificatum, videlicet figura ex marmore facta, per text. in l. Si cui lana, ff. de Leg. 2. et in 1. Quæsitum, § Illud, ff. de Leg. 3. Unde satis distat definitio dignitatis à definitione beneficii, ut ex præmissis patet. Dignitas namque est præeminentia cum jurisdictione, ut in cap. Quamvis, de verb. Sign., et cognoscitur, quando quis habet administrationem rerum ecclesiasticarum cum jurisdictione, Abb. in cap. De multa præb., et sub nomine dignitatis post pontificalem, veniunt abbas, præpositus, prior, decanus, archidiaconus, primicerius sive præcentor aut cantor, item succentor, archipresbyter, thesaurarius aut sacrista, custos, scholæ magister sive scholarius, capellanus magnus; ex quibus aliquæ, juxta locorum warietatem, nomen accipiunt; et unum atque idem diversis vocabulis appellatur; quapropter dixit Abb., in cap. De multa, de Præb., quod in multis Ecclesiis dignitas

personatus vocatur, et in quibusdam, quilibet beneficiarius, cui cura est animarum commissa, dicitur personatum habere, ubi tandem concludit, illum habere dignitatem, qui vocatur nomine, quod in jure significat dignitatem, etiamsi jurisdictione careat; ut si vocetur archipresbyter, archidiaconus, primicerius, thesaurarius sive sacrista, quodque is etiam dignitatem habet, qui pro more vel consuetudine patriæ vel Ecclesiæ censetur esse dignitate præditus; quamvis omni administratione rerum ecclesiasticarum et jurisdictione in clericos careat. In proposito igitur dicendum est ctiam quòd, sicut dispensatus ad beneficia non censetur dispensatus ad dignitates; ita è confra dispensatus ad dignitates, non censetur dispensatus ad beneficia, propter naturam dispensationis, ut per Innoc., in cap. Dilectus, de Præb.

ETIAM MAJORE. — Non tamen sub hujusmodi verbis venit episcopatus, propter excellentiam, et præeminentiam dignitatis, quæ est culmen dignitatum, ac speciali notà digna abb. in cap. Dilectus, de Concess. præb., num. 1; Garc., d. p. 1, cap. 6, num. 66, qui num. seq. improbat Enriq. in Sum., lib. 43, cap. 57, § 5, dicentem quòd dispensatus ad curatum non eget novâ dispensatione pro episcopatu; et quòd homicida, si per dispensationem legitimam fiat habilis ad omnes ordines sacros, et illorum usum, videtur factus habilis ad beneficium, etiam curatum et pontificale; et quòd dispensatus ad ordines, etiam presbyteratûs, potest consecrari episcopus, et quòd ita dixerunt Salmaticenses theologi, et jurisperiti, et datarius Papæ consulti; quæ omnia pro falsis habet, et quidquid dixerint Salmaticenses theologi et Jurisperiti, datarium Papæ non credit id dixisse, id. Garc., num. 69. Nec in hujusmodi supplicationibus peti etiam consuevit dispensari ad episcopatum, nisi rarò, cùm ut plurimùm ad talem dignitatem dispensetur regulariter unico contextu, tempore provisionis Ecclesiæ episcopalis, seu archiepiscopalis; hic autem pro majoribus. dignitatibus, ut ex contextu ipsius supplicationis patet, intelligitur de majoribus post episcopales, quas neque caperet simpliciter dispensatus ad dignitates, nisi dicatur majores post Pontificales, Rebuff. in Form. mand. apost. vers. Nec comprehenditur, fol. Mihi 570. Et sic per supradicta verba, etiam majores, et non aliter, venit orator ad illas dispensatus, attentâ eorumdem verborum natură, quæ sunt implicativa, et exprimunt casum magis dubitabilem, 1. Etiam, ff. de verb. Sign., I. Conventicula, ff. de Epis. et Cler.; Menoc, de Arbitr. jud., lib. 1, quæst. 49, num. 8; Farinac., decis. 222, num. 3, et decis. 721, num. 6 et 7, tom. 1, part. 2.

De minoribus autem dignitatibus, nulla subest dubitatio quin orator censeatur ad illas dispensatus, absque aliqua earum expressione; nam licèt simus in materia exorbitanti; nihilominus cum verbum, major, sit comparativum, ex sui natura necessario supponit positivum, nempe minores dignitates, per text. in l. 4, ubi doctores ff. de Verb. oblig., nec quoad hoc refert, alias dixisse, quòd in dispensatione non valcat

argumentum, etiam à majoritate rationis; cùm aliud hie sit dicendum, teste cod. Garc., p. 5, c. 1, num. 268.

Majores autem dignitates sunt omnes post pontificalem, scilicet, archiepiscopatum, episcopatum etc., illius Ecclesiæ, in quo adest ipsa dignitas; quarum quidem dignitatum majoritas, regulariter quatuor mo. dis considerari potest: Primò ratione temporis; secundò ratione prærogativæ ordinis; tertiò ratione prærogativæ ordinantis, seu constituentis; quartò ratione majoris officii.

Verius tamen est, quòd ad cognoscendum hanc majoritatem, considerari debet præcipuè ordo et administratio; id. Mandos. reg. 3, quæst. 1, num. 1, qui ibi allegat Glos. in cap. Deliberatione, in verbo Electionis de Offic. delegat. lib. 6, et ibi Gemin., num. 6; subdit tamen idem Mandos., num. 2, recurrendum esse ad consuetudinem provinciarum et Ecclesiarum; ead. Gloss. in d. c. Deliberatione, quam quidem consuetudinem amplexa est Rota de mense martii 1554, in una Tudenn Abbatiæ, coram Montistasconenn, et sic aliquando prima dignitas est archidiaconatus, aliquando verò archipresbyteratus, secundùm locorum consuctudines, Dec. cons. 451, num. 2; Alex. cons. 142, lib. 6; Boer. decis. 282, Ludovis. decis. 411, sub num. 5, vers. Verum, et ante omnia: licèt hâc consuetudine circumspectà, de jure communi, Archidiaconatus sit major dignitas.

ET PRINCIPALES, — videlicet in collegiatis Ecclesiis; quia majores tantummodò sunt post Pontificales in cathedralibus, et harum principalium cognitio pari modo habetur, sicut diximus supra de majoribus, nempe juxta consuetudinem Provinciarum et Ecclesiarum, quæ etiam constituit principalem dignitatem in Collegiatis Ecclesiis, id. Boer., decis. 286, num. 8; id. Rebuff. in Praxi, titulo de Reservat., num. 6.

Nee est omittendum, quòd quandoque dicitur etiam dignitas principalis in collegiatà, illa quæ consistit in cathedrali, quamvis non sit prima dignitas post Pentificalem; sed tamen ex indulgentià Sedis Apostolicæ, aut consuetudine, vel alio quolibet jure habet principalem præeminentiam in Ecclesià collegiatà, ut per Gonz. Gloss. 51, num. 55.

Hic verò fuit aliàs dubitatum inter dominos abbreviatores majoris præsidentiæ, num gratia dispensationis ad dignitates majores in cathedralibus, et principales in collegiatis Ecclesiis, ut hic, comprehendat etiam dignitatem monocularem, scilicet, quandò non adest, nisi una tantùm dignitas. Ratio autem dubitandi ea fuit, quia dispensatio strictam capit interpretationem, ut supra pluries dictum est; ac propterea non valet, nisi quantum sonat; quia majoritas, et principalitas non potest demonstrari in Ecclesia, ubi una tantum adest dignitas; Mandos. reg. 3, q. 5, num. 1, ubi dat exemplum, si, scilicet homo unus esset in civitate, non posset propriè dici, quòd talis esset principalis, seu major; quia principale præsupponit accessorium, et major præsupponit minorem. id. Gonz. Gloss. 9, § 4, num. 12.

fuit per omnes ferè inclinatum, nempè adhuc posse oratorem, sic dispensatum, obtinere hanc dignitatem monocularem; ex eo, quia Rota et curiales totum contrarium tenent; nam communis usus loquendi ipsorum curialium est, appellare dignitatem majorem in cathedrali, et principalem in collegiată, etiam ubi nulla alia adsit dignitas, per d. Gonz., sub num 18., vers. Quinimò, ubi, loquens de dignitate principali in collegiatà, ait intelligi principalem respectu aliorum de collegio; et sic etiam intelligi debet de majori in cathedrali, respectu videlicet aliorum, etc., vel clariùs dicendum, quòd non semper principale, et majus dicit relationem ad minus principale, et ad minus; sed satis est, si excludat principalius, et majus se; ita primus et primogenitus dicitur aliquis, etiamsi non habeat secundum; sed ex eo tantùm, quòd non habet priorem se; juxta quem sensum dicitur de B. Virgine, quòd peperit filium suum primogenitum, Matth. 1, ut exponit S. Hieronymus in eum locum. Pari ratione, dignitas monocularis dici potest major et principalis, non quòd in eâdem cathedrali vel collegiatâ sint aliæ illà inferiores, sed quòd non adsit alia major eâdem.

Personatus. — Est etiam personatus beneficium ecclesiasticum, cap. Cum accessissent, de constit. et est quædam prærogativa in Ecclesiâ sine jurisdictione et administratione, dùm habet stallum in choro ho-· norificum præ aliis, abb. in c. De multa, de præb. ac majorem præeminentiam, quàm alii canonici, etiam ante recepti in choro vel capitulo, ac processionibus; non tamen habet tantam prærogativam, quantam illi qui habent dignitatem; qui enim cæteris canonicis aut collegio præest duntaxat, nec jurisdictionem aut administrationem aliquam habet, dicitur personatum habere. Arch. in c. 1, de Consuet., lib. 6. Undè in proposito dispensationis, si orator obtinuerit sibi provideri de personatu, non poterit vigore talis dispensationis obtinere dignitatem cum administratione vel jurisdictione, nisi id in supplicatione petierit, ut supra, arg. c. Quamvis, de Præb. in 6.

Administrationes, - scilicet ecclesiastica, qua auctoritate episcopi erectæ sunt in titulos, juxta Gloss. in Clem. fin., verbo Beneficium, de Decim.; Rebuff. in Praxi, tit. Seculare beneficium quotuplex, quia ab illarum fundatoribus fuit apposita conditio, ut per clericos administrentur; ac propterea tales administrationes ecclesiasticæ vacant per contractum matrimonii, sicut quodcumque aliud beneficium ecclesiasticum, ex eo quòd respectu testatoris dicitur administratio ecclesiastica, Cæs. de Grass., decis. 114, à num. 2, et debent esse perpetuæ, datæ aliquibus piis operibus, vel aliis rebus concernentibus cultum divinum: ut faciendo celebrari missas, etc. quarum impetrationes receptæ sunt in Dataria Apostolica, illarumque initium tale est: Cum perpetuum simplex beneficium ecclesiasticum, administratio nuncupatum, etc., quia, ut dictum est, sunt verè beneficia eccle-

In contrariam tamen partem, scilicet affirmativam 🜓 siastica, Fusc. de Visit. lib. 2, cap. 11. num. 6, cum

Vel officia, - similiter ecclesiastica, de quibus loquitur text. in c. Cum accessissent, de const., c. Dudùm, de Elect., et c. Quòd Dei timorem, de Stat. monach.; ista enim verè beneficia sunt, ut thesauraria, sacristia, primiceriatus, archipresbyteratus, præpositura, et similia, ut per Gonz. Gloss., 5, § 11, num. 2, et ita definiri potest officium ecclesiasticum nempè quòd sit administratio rerum ecclesiasticarum sine præeminentià et honore, ut in c. 1 de Off. sacris, et sic sub isto nomine non comprehenduntur officia secularia, quæ ab uxoratis retineri possunt, nec alia officia, quæ licèt sint spiritualia, habent tamen admixtam temporalitatem, ut sunt vicarii episcopi, Eleemosynariæ, Sacristiæ, Cellarariæ, quæ non dantur in tituļum de quibus loquitur etiam id. Gonz. d. Gloss. 11, num. 11, ubi dicit, quòd omnia jura loquentia de beneficiis ecclesiasticis, habent locum in istis officiis ecclesiasticis, d. § 41, num. 2, quæ possunt etiam resignari, sive simpliciter; sive ad favorem, Paris., de Resig. benefic., lib. 2, q. 1, à num. 92.

ETIAM CURATA.—Adsunt etenim nonnulla officia quæ etiam sunt curata, sicut archipresbyteratus, cujus nomen licèt sit officii, nihilominùs curam animarum, ut plurimum exercet, ut in cap. 1, ibi, positos curam gerere animarum, de Off. archipresb.

Et electiva.—Hæc præsertim beneficia neque veniunt in dispensatione prædictà, nisi exprimantur : ex eo quòd sunt speciali notà digna. Et in impetratione beneficii electivi, debet necessariò fieri mentio hujus qualitatis; aliàs impetratio erit nulla, et subreptitia, id. Gonz., num. 6, et jam videmus etiam in praxi, quòd si mandetur provideri de beneficio, spectante ad præsentationem, institutionem, collationem, et quamlibet provisionem, non poterit provideri de beneficio spectante ad electionem, juxta text. in c. Cùm in illis, § Illis verò, et Gloss. in verbo Electionis, ubi expressè ait, quòd electio non includitur, sub verbo provisionis vel dispositionis; quia hæc tria nimis inter se differunt, de Præb., in 6.

Tunc autem dicitur beneficium electivum, quando in eo proceditur per electionem, quæ exigit confirmationem superioris; secùs autem, si ipsa confirmatio non esset necessaria, ut ait Gloss, in Clem. Quia contingit, verbo Electionem, de relig. dom. Hæc tamen electio recipit in se restrictionem, nam debet fieri per capitulum Ecclesiæ cathedralis, seu collegiatæ aut conventualis, non autem per beneficiatos Ecclesiarum parochialium; taliter enim electi non egent confirmatione superioris; quia hoc modo dicuntur beneficia collativa, et talis electio dicitur provisio, ut fuit conclusum in Rotâ, in unâ Vercellen. canonicatus 4 maii 1598, coram Cordubâ, teste Garc., d. p. 1, c. 6, num. 26.

In cathedralibus. - Non enim censeretur orator dispensatus ad beneficia aut dignitates ac canonicatus et præbendas in cathedralibus, nisi hoc expressisset in supplicatione, per text. in cap. Quamvis, in fin. de

Fil. presb. in 6, Felin., in cap. Postulàsti, de Rescript. Calder., cons. 31, de Præb. Selv. de Benef., p. 3, q. 11, num. 20, et fuit tantùm in una Oxomen 28 junii 1552, coram D. Vestano, ubi fuit conclusum dispensationem non suffragari, nisi in ea specialis mentio habita esset de cathedrali, cap. Quamvis, § Quanquam, de Præb. in 6, id. Garc., d. cap. 6, num. 60, qui num. 63, limitat, præmissa non procedere, quando dispensatio fuit motu proprio concessa per Abb., in cap. Cum in cunctis, § 1, num. 6, de Elect. et id. Felin. in d. c. Postulàsti, num. 13, limit. 6.

Ratio enim cur in dispensatione non veniant dignitates et beneficia in cathedralibus, est ob præeminentiam et honorem Ecclesiæ cathedralis, ut desumitur ex d. cap. Quanvis, ibi: Ad cathedralem Ecclesiam, quam propter ipsius honorem, sub hac generalitate nolumus hoc casu includi, se mandatum hujusmodi non extendit.

ETIAM METROPOLITANIS.—Videntur primâ facie verba hæc apposita ad tollendam ambiguitatem, omnemque hæsitationem; quia dispensatus ad beneficia in cathedralibus, ex supra adductis, poterit illa obtinere, etiam in metropolitanis, cùm appellatione cathedralis veniat etiam metropolitana, imò et patriarchalis, ut dictum est, c. Cleros, vers. Omnes autem, dist. 21.

His tamen non obstantibus, contrarium servat praxis Curiæ Romanæ; nam si orator non expresserit suam dispensationem ad beneficia in metropolitanis Ecclesiis, profectò non se extenderet ad illa; hæc enim praxis mihi videtur fundata in d. c. Quamvis, in d. c. 1, de Fil. presb., ubi, Joannes Monach. et aliis, Rebuff. in Rubr. de Collat. § 1, in verbo Metropolitana, qui satis docet quòd dispensatus ad beneficia in cathedrali, non censetur dispensatus, ut illa possit obtinere in metropolitanà, et cùm hoc sic etiam de stylo receptum, est omninò servandum, prout reipsà servatur, c. Quàm gravi, de Crimine fal. Dec. cons. 699, num. 5.

Vel collegiatis Ecclesiis, — quæ, licèt in plerisque æquiparentur Ecclesiis cathedralibus, cap. Quia sæpè, in princip. de Elect. in 6, Gloss. in c. Statutum, verb. Cathedralium, de Rescript. eod. lib. Clem. 2, de Ætat. et Qualit. in materià tamen restringibili, ut hìc, nulla fit comparatio, ac propterea, nisi exprimerentur hìc beneficia in collegiatis, ea non venirent; cùm hìc cesset argumentum, ctiam à majoritate rationis, ut aliàs diximus, veluti si dispensatus, ut possit tenere beneficia in cathedralibus et metropolitanis, possit illa obtinere in collegiatis; doctores in c. Postulàsti, de Rescript.

Oportet tamen, quòd Ecclesia collegiata, ut hìc habeat suas partes necessarias, veluti, quia fuit fundata, ut esset Ecclesia collegiata; et dummodò ad minùs, tres fuerint in eà instituti; quia pauciores non faciunt Collegium 1. Neratius, ff. de verb. Sign. Gloss. in c. 4, de Elect. Innoc. in c. Postulàsti, de Jure patr., licèt, secundùm aliquos, duo sufficiant, ut in c. 4 de Elect., necnon quandò plures canonici conveniunt in eà, habentes commune sigillum, commune archivium, et ar-

cam unam ac tractatum communem, c. Tertio loco, de Prob.; Felin. in cap. Attendentes, de Præscript. Unde de jure communi, omnis Ecclesia cathedralis dicitur collegiata, cap. Novit, etc., quantò, de his quæ fiunt à pral.

Sed quia in casu petitæ dispensationis, eo modo quo supra visum est, oportuit qualitates supradictarum Ecclesiarum exprimere, non alienum erit à nostrâ praxi, videre quid sentiendum de Ecclesiis patriarchalibus. Dubitatum enim fuit pluries in cancellaria Apostolica inter dominos abbreviatores, an dispensatus ad hujusmodi dignitates in cathedralibus, censeatur dispensatus, ut illas possit obtinere in Ecclesiis patriarchalibus. Et prima facie videbatur eisdem in partem negativam inclinandum; ea potissimùm ratione, quia in materià non favorabili, ut in beneficialibus, stricta debet fieri interpretatio, per text. in c. 2, de Fil. presb. in 6, c. Postulàsti, et ibi, Felin. de Rescript., et propter honorem patriarchalis dignitatis, quæ super omnes alias eminet, sub håc dispositione, que potius est restringenda, quam amplianda, videtur, quòd non veniant dignitates in Ecclesiis patriarchalibus, de quibus non fuit facta mentio in supplicatione. Attamen, pluribus deinde affatis pro parte affirmativă, omnes, uno tantum excepto, tenuerunt in hoc casu, venire etiam dignitates in ipsis patriarchalibus Ecclesiis; quæ benè veniunt appellatione cathedralium et metropolitanarum, per text. in cap. Cleros, vers. Omnes, 21 dist., ubi dum quæritur de differentia inter patriarcham, archiepiscopum, metropolitanum et episcopum, dicitur, quòd omnes isti ordines uno eodemque vocabulo episcopi nominantur, quia hujusmodi nomina sunt ad distinctionem potestatum; et nomen Ecclesiæ convenit tam patriarchali quàm aliis cathedralibus, ut in c. Constantinopolitanæ, 22 dist., ac propterea extensio fieri debet etiam quòd simus in materia odiosa, præsertim, cum non possit assignari diversa ratio, I. Senatûsconsultum, ff. de Rit. nupt.; Alex. in 1. Si quis iniquum, § Si procurator, num. 17, ff. Quod quisque jur. Mandos. reg. 3, q. 2, à num. 2, ad 7, loquens ibi in materià reservationis beneficiorum, qui, d. num. 7, ait quòd secundùm communem usum, tam in cancellarià quàm alibi, exprimendo simpliciter Ecclesias, vel cathedrales, vel metropolitanas, intelligimus etiam de Patriarchalibus, quòdque extensio de uno casu ad alium, secundùm communem usum comprehensum, fit etiam in materià strictà et odiosà, per text. in I. Is cui bonis, § fin. de Testam. Ad evitandum tamen aliquam sophisticam interpretationem seu cavillationem, solet expressio hæc fieri in supplicatione, dicendo, etlam in patriarchalibus. Alià tamen die, habito inter eosdem dominos abbreviatores de eâdem re sermone, præmissis maturiùs discussis, contrarium tenuerunt, scilicet in materià dispensationis, appellatione Ecclesiarum cathedralium non venire patriarchales, ut dictum est supra in verbo, Etiam Metropolitanis, pluribus juribus per eos allegatis.

SEU SI PAROCHIALES, etc. — Diximus supra, non

comprehendi in dispensatione, beneficia curata, nisi exprimantur; hic verò ostenditur, neque parochiales Ecclesias venire: nam licèt istæ cum curatis quodammodò confundantur, ut per Lotter. de Re benef. 1. 1, q. 20, num. 55, ubi ait inter curatam et parochialem Ecclesiam, se nullam cognoscere differentiam per rationes ibi per eum allatas; tamen omissis, quæ hinc indè adduci possent, ad hanc differentiam constituendam, quæ videri poterunt apud Rebuff, in Rub. de Collat. § Statuimus, 2, verbo Parochiales, Gonz. Gloss. 6, num. 34, cum plurib. seg.; id. Garc. d. p. 1, cap. 6, num. 3, cum segg. dicendum est hic, quòd multoties in hujusmodi rescriptis apponuntur verba superflua ad occurrendum malitiis et subtilitatibus, undè dixit Felin. in c. Eam te, num. 15, vers. Ex his infertur, de Rescrip, quòd non semper est vera traditio, quòd non debeat esse aliquid superfluum, et in c. Venerabili, num. 1, 3, not. de Off. deleg. dicit, quòd sæpè quid bis ponitur, ad evitandam malitiosam et sophisticam interpretationem, id. Gonz. d. Gl. 6, num. 29, cum segq., ubi plura in proposito congerit.

85

Vel earum perpetuæ vicariæ. — Quod enim dictum est de parochialibus, vendicat sibi locum etiam in vicariis perpetuis, de quibus, etiam extra materiam hujus dispensationis, idem est judicandum, ac de ipsis parochialibus, Clem. un. de Off. vicar., quia eodem jure reguntur, quo ipse parochiales; et omnia jura loquentia de beneficiis curatis, habent locum in vicariis perpetuis, Paris. de Resig. benef. lib. 3, quæst 1, num. 455.

Est autem duplex vicaria, alia temporalis, alia perpetua; temporalis est illa, quando tantummodò ad voluntatem constituentis fit vicarius; puta, cùm quis habet duas parochiales, æquè principaliter unitas; tunc enim unus curatus est utriusque et non tenetur constituere vicarium perpetuum in altera; sed tantum ad tempus, juxta text. in c. Temporis, 16, q. 1, quia quando Ecclesia habet proprium rectorem, non datur vicaria perpetua. Vel etiam vicarius temporalis datur ab episcopo, habità notitià vocationis Ecclesiæ parochialis, cum congruà ejus arbitrio fructuum portionis assignatione, qui onera ipsius Ecclesiæ sustineat, donec ei de Rectore provideatur, concil. Trident. sess. 24, c. 18. Perpetua autem vicaria, ut hic, est, quando beneficium unitur accessoriè, quia tunc apponitur, vicarius perpetuus, d. Clem. un. et dicitur perpetuus, id est, ad vitam ipsius vicarii.

Quomodò autem constituatur vicarius perpetuus, et ex quibus causis, dicendum est quòd constituitur in Ecclesià parochiali auctoritate episcopi, quoties beneficium aliquod Parochiale, curam habens animarum, alteri Ecclesiæ, vel collegio aut capitulo canonicorum, vel seminario clericorum, vel cœnobio monachorum, vel academiæ, aut hospitali, sive alteri loco, pietatis causà extructo, vel dignitati, aut Præbendæ fuerit unitum et annexum, juxta text. in c. Extirpandæ, § Qui verò, de Præb., et plura de hâc vicarià perpetuà potest videre penes de Gonz. Gloss. 5, § 3, per tot., qui num. 3, docet duplicem rursus esse vicariam perpe-

tuam, unam videlicet que continet curam animarum actu; alteram, que consistit in Ecclesià cathedrali, vel collegiatà, quando videlicet cura residet habitu penes capitulum et exercitium penes vicarium.

## CAPUT VII.

Praxis secundæ partis dispositivæ earumdem litterarum.

SI SIBI ALIAS CANONICÈ CONFERANTUR. - Hæc clausula, ni fallor, videtur extracta ex c. Si gratiosè, ibi; Prætextu verò talis concessionis, quæ debet (cum sit ambitiosa) restringi, ca solùm beneficia, quæ canonicè obtines, licitè retinere de Rescrip. in 6, et ex c. Non potest, § Illud autem Apostolicæ Sedis adultum, ut quis duo beneficia curam animarum habentia, si aliàs canonicè conferantur eidem, possit recipere, et c. de Præb. eod. l. 6. Et illa dicitur canonica collatio, quæ facta est secundùm canones, et à jure canonico probata, Rebuff. in Praxi, tit. Canonica institutio quæ dicatur, num. 1, ubi per text. in cap. Causam, in fin de Rescript. subdit, quòd illud canonicè fieri dicitur quod jure fit, et secundùm jus canonicum. Quæ quidam clausula refertur tam ad habilitatem conferentis, quam recipientis; id. Rebuff. in tit. de Dispens. rat. ætat. num. 1. Sic etiam intelligitur de quâcumque dispensatione ad beneficia, etiamsi dicta clausula non fuerit apposita; Franc. in c. Non potest, § Illud, num. 1 de Præb., in 6, subdens ibi quòd si Papa dispensat, ut quis possit retinere duo beneficia, quæ obtinet, intelligitur de his quæ legitimè obtinet, per d. c. Si gratiosè, et etiam hic si dicta clausula non esset apposita, nihilominùs subintelligeretur; Garc. p. 11, c. 5, num. 21.

Conferantur. — Quamvis hoc verbum videatur respicere tantum beneficia libera, quæ providentur propriè per collationem, existimo tamen illud sibi adhue locum vindicare in beneficiis jurispatronatus; nam bigamus et quilibet alius irregularis est incapax cujuscumque beneficii, sive liberæ collationis, sive jurispatronatus, quia canones id prohibentes nullum constituunt discrimen inter utrumque beneficium; imò, ut ait Mandos. reg. 32, q. 4, num. 2, sub verbo collationis, vanit præsentatio et institutio, per text. in c. un. Ut benef. eccles. sint dimin.; confer. Clem. un. juncta Gloss. in verb. Conferantur, de rer. Permut., quod etiam paulò post inferius declaratur in verbo, præsentetur.

AUT IPSE ELIGATUR, — scil. canonicè. Et sunt adhùc verba hæc necessaria in hoc rescripto, ut expressè docet text. in cap. fin. de Præb. in 6, ubi dispensatus à Papà ut promoveri possit ad ordines et beneficia, non poterit beneficium obtinere, ad quod quis consuevit per electionem assumi, sicut supra diximus; et ideò bic subdit ordo circa canonicam electionem, quæ fieri debet servatà formà juris per capitulum Ecclesiæ cathedralis, seu collegiatæ aut conventualis, juxta text. in cap. 4 de Elect. et tunc præsertim dicitur canonica electio, quando facta est de habili, cap. Cùm in nostris

de Concess. præb. cap. Quia propter, de Elect., et electores eligunt infra tres menses à die vacationis, cap.

Ne pro defectu, eod. tit. et electus infra mensem consentit, c. Quàm sit, eod tit., l. 6.

Præsentetur, — ad beneficia scil. jurispatronatús. Tunc etiam dicitur canonica facta præsentatio, quando in eà concurrunt omnia requisita necessaria, quorum primum est, quòd patronus sit in quasi-possessione præsentandi, c. Consultationibus, de Jurepatron. Secundum, quòd patronus, vel ejus procurator, præsentet, c. Ea noscitur, et c. fin. de Concess. Præb. Tertium, quòd præsentatio fiat intra tempus à jure præscriptum, nempe, si juspatronatus sit laicale, infra quadrimestre, cap. Cùm propter, de Jurepatr.; si verò ecclésiasticum, infra semestre, cap. un. et ibi Gloss. eod. tit., lib. 6. Quartum, quòd post præsentationem, proponatur edictum, Lambert., de Jurepatr., lib. 2, p. 2, q. 6, art. 22. Quintum, quòd beneficium vacet, c. Illud, hoc tit. Sextum, quòd præsentatus, sit præsens, Gloss. in Clem. Dudùm, § Statuimus, de Sepult., et per illius præsentiam inducitur acceptatio; Vivian., in Praxi Jurispatr., p. 2, lib. 8, cap. 8, num. 11; aliàs enim, si præsentatus esset absens, deberet acceptare præsentationem infra idem tempus datum ad præsentandum; id. Lambert., d. 1.2, p. 1, g. 41, articulo 5; idem Vivian., d. p. 2, lib. 6, cap. 11, à num. 8.

ET INSTITUATUR IN EISDEM, - quia in dubio, Papa nunquàm intendit approbare institutionem beneficii non canonicam, Franc., in c. Non potest, § Illud, n. 2, de Præbend. in 6, et tunc dicitur canonica, quando est facta juxta formam, cap. fin. de Elect., in 6, ubi inter extera habetur, quòd debeant proponi edicta, alfàs non valebit institutio, nec puto valere consuetudinem in contrarium, per ea quæ notat Joan. Andr., in addit. ad Specul., in tit. de act. et petit., § Super petitionibus, vers. Per litteras verò, circa fin.; Oldrad., cons. 146. Regula verò est, quòd canonicè præsentatus, veniat etiam canonicè instituendus, mediis requisitis; et sic canonica institutio dicitur facta secundum canones, id Joan. Andr., in d. c. Non potest, in princip. de Præb., in 6, c. Cum olim, de Dol. et cont. Ex parte verò episcopi instituentis, requiritur, quòd ille instituat præsentatum simpliciter et absque conditione. quod potest exemplificari, quando præsentatus, tempore suæ præsentationis, obtineret aliud beneficium, aliquo modo incompatibile; tuncenim non poterit episcopus illum instituere sub conditione, nempe, dummodò postea obtineat dispensationem à Sede Apostolicâ; cùm debeat omninò cessare quævis conditio, c. 2 de Concess. præb., c. 2, de Elect. in 6; Put. dec. 396, p. 1; Caputaque decis. 298, n. 5, p. 2; Mohed., decis. 30, n. 2, de Præb., quia provisio in beneficialibus est actus legitimus qui non recipit diem, neque conditionem, c. Si tibi absenti, de Præb. in 6, reg. Actus iegitimo, ff. de Reg. jur., et licèt jura prædicta loquantur de collatione, idem tamen dicendum de institutione, Gloss. in Clem. 1, de Rerum permut. In isto tamen casu, cùm non possit ordinarius dispensare super retentione istorum beneficiorum incompatibilium, post præsentationem factam, debet præsentatus petere institutionem à summo Pontifice, et dispensationem in simul, quæ datur in eisdem litteris apostolicis super hujusmodi institutione, sicut docet inveterata praxis, et dicam in meà Praxi benef.

Cessat tamen supradicta institutio, quando laicus ex privilegio Papæ confert beneficium, quia tunc per talem collationem acquiritur beneficium sine aliquâ institutione, seu confirmatione episcopi aut alterius clerici, Garc., p. 1, c. 2, n. 54.

RECIPERE. — Nam, ut ait Rebuff. in Praxi benef., tit. de Dispens. rat. ætat. vers. Recipere, hoc verbum ideò apponitur, quia priùs quis reddi debet capax ad recipiendum, quàm ad conservandum: recipere enim est primus actus, conservatio verò est ejusdem actús continuatio.

Et dummodo simul plura non sint, quam quæ a concilio Tridentino permittuntur.—Posset hic in dubium revocari an per hanc clausulam, quæ opponi consuevit in dispensationibus cùm irregularibus, seu inhabilibus, possit ita dispensatus, plura beneficia, aliàs non incompatibilia, adipisci, etiamsi illorum unum sit sufficiens ad sui sustentationem, et affirmativè resolvit id. Garc., p. 41, cap. 5, n. 355, eà præsertim motus ratione, quia concilium Tridentinum, sess. 24, cap. 45, in hoc non ligat, ac propterea supra dicta clausula non restringit aut modificat dispensationem, sed exprimit tantùm id quod inest de jure supra dicti concilii; et ponitur ad denotandum quòd Papa non intendit dispensare super retentione incompatibilium, et sic non sonat in conditionem, sed in monitionem.

His tamen non obstantibus, quidquid aliàs dictum fuerit, circa hoc extra casum dispensationis factæ cum inhabili, contrarium est verius satisque apertum, quòd licèt verba hujus dispensationis, scilicet quæcumque et qualiacumque beneficia, referantur ad facultatem recipiendi, ita ut possit orator quæcumque beneficia, etiam ultra duo, recipere, sive illa fuerint simplicia, sive curata; aut etiam dignitates; non tamen poterit vigore prædictæ dispensationis plura in simul retinere, nisi forsan, cùm primum beneficium non erit sufficientis redditùs; quo casu, oratori episcopus conferet dispensativè secundum, ut in sess. 24, cap. 17, prout fuit etiam resolutum coram Pamphilio, decis. 528, impressà per Farinac., num. 5. Supra dieta enim dietio, dummodò, restringit hanc dispensationem ad mentem ipsius concilii: nam quoad plura insimul, præter in dieto concilio expressa, non est dispensatus; quod etiam fuit tentatum in una Cæsaraugustan, parochialis de Maella 21 junii 1621, coram illustrissimo D. Coccino Rota Decano, quam habes impressam penes Vivian, in calce suæ praxis jurispatr., decis. 47, n. 16, per hæc verba: Neque etiam obstat, quòd Ludovicus suit dispensatus, ut plura recipere, et dummodò plura non essent, retinere, etc., quo casu datur quiden, acquisitio, sed non retentio, c. Non potest, in fin. de Præb. in 6; Clem. Si plures, eod. tit.; Rot. decis. 528, num. 1, p. 1, in recent. Unde generaliter

ista clausula restringit ipsam dispensationem ad unius 📳 tantum beneficii retentionem, ut optime postmodum declaravit id. Garc., in addit. ad num. 335, cap. 5, p. 11, ubi ad id refert declarationem sacræ Congregationis concilii 1 julii 1595, tenoris sequentis, videlicet : Congregatio concilii censuit, qui dispensatus est ad beneficia, dummodò simul plura non sint, non posse obtinere plura, quam unum, quamvis illud ad vitam obtinentis honorificè sustentandam non sufficeret. Et in proposito refert Consil. Navar. 26, de Præb., quòd ista clausula cœpit apponi suo tempore in dispensationibus, quibus Papa dispensat ad ordines sacros, et beneficia cum illegitimis dispensatis ab episcopo ad quatuor minores, et unum simplex (hodiè tamen apponitur in quibuscumque dispensationibus ad ordines et beneficia) subdens ibi id. Nav. quòd cùm res esset obscura et ejus declaratio à mente concedentis gratiam, pendere videretur, consultus super hoc D. Datarius respondit, mentem Papæ et suam esse, ut virtute hujusmodi dispensationis nullus duo beneficia simul retinere possit; sed quod in hoc tantùm prosit; ut qui absque illà non poterit obtinere, nisi unum simplex et primum quod sibi conferretur, virtute hujus poterit obtinere et retinere illud quodcumque maluerit; modò non retineat duo simul, et hic est verus intellectus supra dictæ clausulæ, cui adstipulatur communis praxis Curiæ, ut fatentur qui eamdem praxim benè callent. Unde si quis petierit sibi postmodùm aliud beneficium conferri, tenetur exprimere dispensationem priùs obtentam cum dictà clausulà : Dummodò simul plura non sint ; et sic petere dispensationem; et ita successive quoties novum beneficium assequetur.

Est tamen hic advertendum quòd per plura beneficia ea intelligimus quæ inter se divisa sunt, et in titulum; quæ enim sunt legitimè unita vel connexa, illicitum non est retinere, ut habetur in cap. unic. 20, quæst. 3, et in cap. Cum venissent, de Rest. spol. cap. Eam te, de Ætat. et Qualit., c. Extirpandæ, § Qui verò, de Præb., sicut nec etiam veniunt unum in titulum, et aliud commendatum ad sex menses tantum, et sic commenda temporalis, ut in c. Nemo potest, de Elect., et in notorià praxi servatur.

Dixi, commenda temporalis, quia aliter dicendum est de commenda perpetua, quæ nihil differt ab aliis provisionibus beneficiorum; quinimò ipsa commenda perpetua dicitur dispensatio palliata ad obtinendum aliquod beneficium, alias in titulum obtineri prohibitum, sicut dicitur de unione temporali, Cassad., decis. 33, num. 5, super reg.

RETINERE. — Tam per supra dieta, quam alia jura constat, quod dispensatus ad retinendum et recipiendum, non est dispensatus ab obtinendum, Mar. Ant. var. Resol., 1, 4, resol. 19, n. 14, aliud enim est posse recipere, et aliud posse retinere, Franc. in c. Non potest, § Illud, num. 2, de Præb. in 6, ubi ait quod dispensatio facta, ut quis possit simul duo beneficia curata recipere, non includit quod possit illa simul retinere, nisi hoc fuerit expressum; et sic in prohibitis, ut hic, verbum, recipere, non includit retentionem,

ut per Rebuff. in Praxi, tit. de Dispens. rat. ætat. vers. Et insimul; Rot., decis. 225, n. 26, p. 1, divers. Ideò subditur verbum, retinere.

AC QUASCUMQUE PENSIONES, ANNUAS SUPER SIMILIUM, VEL DISSIMILIUM BENEFICIORUM FRUCTIBUS, etc.-Fuit pluries in dubium revocatum an dispensatus ad beneficia censeatur etiam dispensatus ad pensiones, absque co quòd id exprimeretur in dispensatione. Et omissis quæ pro parte affirmativà adduci possent, solùm mihi visum fuit eam tantum opinionem amplecti, quæ in quotidianâ praxi tanquàm verior recepta est; nempe quòd si pensio reservetur loco beneficii, ut commodiùs orator sustentari valeat, vel ex causà resignationis, seu cessionis, ne nimirum dispendium patiatur, erit de hoc facienda mentio; nam perinde est ac si esset beneficium, Gar., de Benef., p. 1, num. 81, et sic hodiè quælibet pensio quæ reservatur ad vitam recipientis succedit loco beneficii; et propterea non includitur sub illà generalitate, quæcumque et qualiacumque, etc., quia mat ria est odiosa, et cessat argumentum à paritate rationis; Navar., cons. 11, num. 2, de Temp. ordin., ubi ait quòd qui non est capax beneficii, neque est pensionis, saltem secundum stylum Curiæ, qui est servandus, c. Quàm gravi, de crim. fal. Garc., d. c. 5, num. 121.

The tamen licet de dispensatione super bigamia, agatur pro laico petente secum super ea dispensari ad ordines et beneficia, ac ad pensiones annuas, non propterea à nostra praxi devium agnovimus, si præmissis quædam nova et celebris Rotæ decisio annectatur, quæ inde emanavit pro validitate translationis pensionis ad favorem principis Perretti, per bon. mem. cardinalem de Montalto, vigore indulti transferendi à Sixto V sibi concessæ, non obstantibus bigamia per ipsum principem contracta, et aliis in eadem decisione expressis; quæ cùm in hac materia dispensationis super irregularitate bigamiæ, plures casus, etiam in praxi scitu dignos contineat, illius tenorem hic subnectere visum est; permissis priùs ipsius indulti verbis, ut sequitur, videlicet:

Tecum, ut etiamsi contigerit vel non contigerit te quaiemcumque militium eujusvis ordinis et professionis, reqularem ingredi, habitumque per illius fratres gestari solitum suscipere, et professionem per eos emitti consuetam, expressè emittere, et etiam matrimonium cum quâcumque muliere, etiam viduâ, et successive cum diversis nuptâ, ac aliter corruptà, semel vel pluries præter, vel contra formam stabilimentorum et privilegiorum dictæ militiæ sub quibuscumque tenoribus, et formis concessorum, etc., contrahere, et ad secunda, ac etiam plura laicalia seu etiam matrimonialia vota, aut secundas vel plures nuptias transire, ac carnali copulà consummare, etc., quascumque pensiones annuas, etc., retinere, recipere; habere, etc., liberè et licitè possis, et valeas apostolicà auctoritate tenore præsentium, de specialis dono gratice dispensamus.

Prædictæ verò decisionis tenor talis est, ut sequitur. R. P. D. Virilli Ferrariens. pensionis. 21 martii 1627.

Sixtus Papa V Cardinali Montalto ex sorore germanà pronepoti duas facultates transferendi pensiones concessit: unam ad favorem unius, vel plurium personarum ecclesiasticarum, quibus translationes suffragari voluit, perinde ac si per ipsum pontificem consistorialiter legitimis, et urgentissimis causis de cardinalium consilio factæ fuissent; alteram ad favorem unius, vel plurium personarum etiam hospitalium regularium expressè professorum, aut alias similibus de causis incapacium, aut nondùm clericali charactere insignitorum ex nune, prout ex tune, postquàm eodem charactere fuerint insigniti.

Idem quoque Sixtus dispensavit D. principem Perrettum pronepotem jam clericali tonsurâ insignitum ad retinendum et recipiendum quascumque pensiones reservatas et reservandas, etiamsi contigerit vel non contigerit contrahere matrimonium cum quâcumque muliere etiam viduâ et successive cum diversis nuptà, ac aliter corruptà semel vel pluries, et ad secunda ac etiam plura laicalia, seu matrimonialia vota, aut secundas nuptias transire decernendo per contractum matrimonii etiam pluries, ut præfertur reiterari pensiones minimè extinctas esse, aut fore, minùsque annullari aut invalidari, cum derogatione provincialium, synodalium, Lateranensis, aliorumque etiam generalium conciliorum, necnon Pii Papæ V, declarantis pensiones per futuri matrimonii contractum extinctas censeri.

Virtute supradictarum facultatum cardinalis Montaltus annuam pensionem scutorum trium millium auri in auro sibi reservatam super fructibus episcopatūs Ferrariensis transtulit ad favorem principis Perretti ejus fratris, et disputato dubio coram Remboldo sub die 14 junii 1624, dixerunt domini, translationem sustineri, quo iterūm reproposito sub die 15 maii 1626, domini steterunt in decisis. Undè cum D. cardinalis Lenius voluisset tertiā vice audiri, utrâque parte informante sub die 21 martii 1627, censuerunt domini, non esse recedendum à decisis tam inspectis ambabus facultatibus cardinalis Montalti, quàm dispensatione D. principis.

Prima enim facultas transferendi est ad favorem unius, vel plurium personarum ecclesiasticarum, et D. princeps ad differentiam laicorum, secundum subjectam materiam pensionis, est persona ecclesiastica. cùm habeat primam tonsuram quæ efficit, ut dicatur clericus, et persona ecclesiastica, cap. Cum contingat, de Ætat. et Qualit., c. Cleros, 20 dist. conc. Trid. sess. 23, cap. 2; Lap. alleg. 458, num. 12, et dixit Rota in Abulen. pensionis 27 junii 1608, coram card. Lancelloto, et in Verronen. pensionis 23 febr. 1600. coram eodem, in quâ dùm ageretur de interpretatione indulti Pii V, ad favorem cardinalis Alexandrini, ut posset transferre pensiones in personas ecclesia ticas, fuit dictum marchionem Bonellum uxoratum esse personam ecclesiasticam, ex quo habebat primam tonsuram; verba enim de personis ecclesiasticis sunt intelligenda secundum subjectam materiam pensionum, de quibus Sixtus V loquebatur, Aym. consil. 16, n. 3; Seraph., decis. 398, num. 7, et decis. 121, n. 41, et decis. 559, n. 2, et ideò ad effectum pensionis acquirendæ, princeps dicitur persona ecclesiastica per præallegata.

Secunda verò facultas transferendi est ad favorem illorum qui non fuerint clericali charactere insigniti, ex nunc, prout ex tunc postquàm eodem charactere fuerint insigniti, et consequenter multò magis virtute istius secundæ facultatis, sat est quòd princeps jam haberet tonsuram, cum hìc Sixtus conformet se cum eisdem verbis concilii, sess. 23, c. 2, ibi : Qui jam clericali tonsurà insigniti essent. Unde tales habentur pro clericis et personis ecclesiasticis, ad effectum pensionis.

Neque obstat quòd princeps per bigamiam reman. serit denudatus omni privilegio clericali, cap. 1 de Bigam. in 6, et ideò non sit persona ecclesiastica, sed purus laicus, et qualitas clericalis remanserit extincta, cùm secundùm theologos prima tonsura non sit ordo, nec imprimat characterem, quia quidquid dicant theologi, magis communis sententia canonistarum tenet contrarium, quam Rota pluries secuta est, quòd scilicet prima tonsura sit ordo, et clericalis character indelebilis, et bigamus amittat quidem privilegia, sed non characterem indelebilem, et remaneat clericus; text. enim in cap. I dicit quòd bigamus est nudatus omni privilegio clericali, non tamen dicit quòd non remaneat clericus; ita tenent Butr. in c. Joannes, n. 17; Imol. n. 18, in sin. de Cler. conjugat., c. Cùm contingat, et ibi Gloss. in verb. Abbati, de Ætat. et Qualit.; Host. col. 1; Joan. Andr. col. 2; Butr. num. 6; Card. q. 2; Ægid. q. 7, Anch. in fin.; Abb. num. 1; Gemin. in c. Cleros, col. 3, in fin., ubi Præpos., num. 4, distinct. 21; Abb. in c. 1, num. 6, de Vit. et Honest. cleric.; Felin. in c. Sicut pro certo, n. 2, de Simon.; Gabr. cons. 181; n. 3, lib. 2, Rot. divers. decis. 731, n. 5 et 6, p. 1, Sylvestr. in Sum. in verb. Ordo; Covar. in c. 4, Quia nos, n. de Testam.; Card. in Clem. Dudùm, in 8, not. de Sepult.; Gregor. decis. 516, n. 8 et 9; Rot. decis. 1, n. 6, bigam. in nov. et fuit dictum in supra dictà Veronen, pensionis, et in Cæsaraugustana pensionis 18 Junii 1610, coram card. Lancellotto. Stant enim simul quòd quis remaneat clericus, non tamen gaudeat privilegiis clericorum, Abb. in c. 1, num. 6, de Vit. et Honest. cleric., et propterea princeps per characterem impressum et indelebilem habita semper remanet ciericus.

Nec dicatur quòd per bigamiam amittantur clericorum privilegia, et eorum exercitium, illisque princeps remanserit denudatus, et character mortificatus, juxta d. c. 4 de Bigam. in 6, quia cum Sixtus V ad effectum pensionis (ut supra relatum est) dispensaverit principem ante incursum bigamiæ, versantur in dispensatione præventivå et præservativå, quæ removendo de medio obstaculum Canonis inductivi bigamiam, impedit incursum bigamiæ, et efficit ut remaneat non solùm præservatus clericatus habitu indelebilis, sed etiam exercitium ad effectum dispensatum respectu pensionum, juxta tenorem dispensationis præventivæ,

ac si bigamia nunquam esset incursa, ita ut remaneat l princeps in eodem statu primævo, prout erat ante bigamiam; Turrecrem. in c. Quisquis ante, n. 1, et ibi Præpos. n. 1, et Gemin. ibid., dist. 84; Molin. de Just. et Jur. tom. 2, tract. 2, disp. 108, vers. Quoniam eo ipso; Suarez de Leg. lib. 6, cap. 11, n. 4 et 5; Sanch. de Matrim. lib. 8, disp. 1, num. 1; Azor. Instit. moral., lib. 3, cap. 15, in princ., et quò ita dispensatus remaneat idem ac si non indiguisset dispensatione, Joan. Andr. in regul. in generali, num. 5, vers. Quadragesimus septimus, de Reg. jur., in 6; tanta enim est vis apostolicæ dispensationis præventivæ, quoad defectus juris positivi, quòd quis dicatur esse in eâdem habilitate, et idem sit esse habilem de jure communi, vel ex dispensatione Papæ; Anchar. cons. 404, in primo dub.; Dec. cons. 542, n. 4; Rebuff. super concord. rubr. de Collat. § Præfatique ordinarii, in v. Idoneis. Idemque sit esse habilem de jure qu'am ex privilegio, tam in odiosis qu'am in favorabilibus, Bald. in 1. Cùm exoratione, in princ. ff. de Excus. tutor.; Rol. cons. 79, n. 7, lib. 1, et propterea decisio in Cæsaraugustanâ pensionis 18 junii 1610, coram card. Lancellotto, n. 43, dicit quòd ubi adest dispensatio Papæ, præservatur clericatus ad effectum pensionis, nec per bigamiam amittitur clericatus et tradit Capr. concl. 97, n. 82. Sicuti dispensatio clerici ad bellum præservat ab irregularitate. Molin. d. tom. 2 de Just. et Jur. tract. 2, disput. 108; Avila de Censur. part. 7, de Homic. in bello, disp. 6, dubit. 2, in concl., et judices in vim privilegii antecedentis præservantur ab incursu irregularitatis; Sayr. de Censur. lib. 6, cap. 18; si ergo impeditur incursus bigamiæ, pinguius jus concessit principi Papa, quàm si expressè dispensâsset super bigamiå.

Eòque magis, quia Sixtus derogavit conciliis generalibus, et sic d. c. 1. desumpto ex concilio generali Lugdunen. Dec. cons. 341, n. 10, vers. Et in tali clausulà, Prob. ad Monach. in cap. Cùm in tua, num. 24. de Consuet. Abb., in cap. Ex parte, n. 2, vers. Saltem in genere, de Cappell. monac. Gozad. cons. 6, n. 53, et fuit dictum in Conchen. exemptionis decimarum 17 Martii 1587, coram Orano.

Nec obstat quòd in dispensatione principis adsint verba: Si contigerit contrahere matrimonium, etc., quasi, verba: Si contigerit, conditionalia, effectus dispensationis fuerit collatus post incursam bigamiam, quia omisso, quòd verba dicunt: Et si contigerit, vel non contigerit, etc., quæ fuerunt apposita, ut exprimerentur casus dispensationis, cùm Papa de præsenti dispenset; ex quo utitur verbo temporis præsentis, dispensamus; dispensationis attendi debeat, licèt, ut præventionis executione et effectu quis fruatur, exspectandi sint casus futuri expressi in dispensatione; Gig. de Pens. cons. 23, n. 40, vers. Puto tamen, et fuit dictum in Cæsaraug. pensionis 48 Junii 1599, coram Gypsio.

Et quòd effectus dispensationis sit purus ante incursum bigamiæ, apparet ex sequentibus verbis dispensationis, videlicet: Decernentes per contractum matrimonii etiam pluries, ut præfertur, reiterari, pensiones minimè extinctas esse, aut fore, minusque annullari, et invalidari; ergo præveniendo et præservando; nam cùm per contractum matrimonii pensiones extinguerentur, Gig. de Pens. q. 54, et cons. 23, n. 7 et 10, et dicitur in supradictà Cæsaraugustanâ pensionis 18 junii 1610, coram cardinali Lancellotto, Papa non reviviseendo pensiones, sed præveniendo casum extinctionis reliquit cas in primævo statu, et una pars dispensationis aliam supplet et declarat, I. Qui filiabus, ff. de Leg. 1, et propterea supradicti doctores distinguunt tantum inter dispensationem antecedentem et subsequentem; nam antecedens præservat, subsequens tollit: Suar. de Leg. lib. 6, cap. 11, num. 4; Molin. d. disput. 108, § Est verò, Azor. Instit. moral. lib. 5, cap. 15, in princ.

Nec dicatur quòd Papa dispensaverit cum principe tanquam laico, qui de jure est capax pensionis temporalis, non autem tanguam persona ecclesiastica, quia apertè apparet Papam voluisse dispensare cum eo uti habente primam tonsuram et personà ecclesiasticà, tum quia litteræ dispensationis sunt inscriptæ: Michaeli Clerico; ex inscriptione enim declaratur Papæ voluntas ad ea quæ tradit, Joan. Andr. in Reg. Non licet, n. 2, de Reg. Jur. in 6; Lap. alleg. 7, per tot.; Gig. de Pens. quæst. 22, n. 8; Rot. in. Toletana indulti 14 martii 1625, coram Remboldo, tum quia si princeps non obstante bigamià remanchat clericus et habebat characterem indebilem secundum opinionem canonistarum à Rotâ approbatam, ut supra dictum est, sit potiùs verisimile quòd Papa voluerit considerare hanc qualitatem quam princeps habebat, et præservare exercitium characteris impressi ad effectum retinendi et consequendi pensiones, cum longe facilius detur retentio et dispensatio, ut quis ministret in ordine jam suscepto; Seraph, decis. 625, num. 6, et in puncto bigamiæ; Sanchez, de Matrim.; lib. 7, disp: 86; tum quia cùm de stylo Curiæ pro pensionibus requiratur clericatus, intentio Papæ et ejus gratia recipit interpretationem à supradicto stylo; Felin. in cap. Super litteris, n. 8 de Rescript.; Cassad. decis. 12, n. 14, de Præbend.; Put. dec. 181, num. 6, lib. 1; tum quia pro pensione ad favorem laici non requirebatur derogatio conciliorum etiam generalium, ex derogatione colligitur qualitas gratiæ et intentio Papæ; Bald. in l. Eam quam, n. 36, c. de Fideicom.; tum quia ista dispensatio est præventiva, et sic resistit incursui bigamiæ, ut supra deductum est; tum quia sequeretur quòd ante bigamiam princeps retineret pensionem uti clericus, postea verò uti laicus, et ista mutatio non præsumitur, sed potiùs continuatio et conservatio ejusdem statûs, tum quia magis decori Ecclesiæ, ut tanquàm clericus retineat et acquirat pensiones, quàm uti laicus; tum quia parùm aut nihil ista dispensatio suffragaretur, si intelligeretur concessa uti laico.

Non obstat quòd princeps non gaudeat privilegio fori, et aliis privilegiis, seu effectibus elericatus, quia sufficit quòd sit dispensatus pro pensionibus: nam in hoc casu dispensationis retinet princeps clericatum illæsum; Turreer. in c. Quisquis, in princ., vers. Nisi cum tali dispensetur, et ibi Præp., vers. Tamen si corrigantur, et Gemin., dist. 84.

Nec obstat quòd dispensatio ad obtinendas et consequendas pensiones reservatas et reservandas non comprehendat casum translationis pensionis, nisi exprimatur, ut videtur desumi ex Verall. decis. 322, part. 2, et ex decis. 143, n. 1, part. 2, in recent., quia in supradictà dispensatione, sub verbis retinendi, recipiendi, consequendi ac exigendi pensiones reservatas et reservandas, comprehenditur etiam casus per piam translationis; Greg. decis. 18, num. 3, et 'uit dictum in Romanà pensionis 17 junii 1622, coram Buratto, et ratio est quia in translatione extinguitur pensio antiqua et reservatur nova; Gabr. cons. 186, n. 6, lib. 1.

Non obstat quòd præventio et præservatio dispensationis operetur quoad culpam et pænam, non autem quoad antiquum statum personæ ecclesiasticæ, de quo bigamus remanet denudatus, cum Papa non occultaverit explicité aut implicité contrarium, ut sit in postliminio in quo sit occultatio contrarii per sictionem contra veritatem fingendo nunquàm quem fuisse apud hostes, § Si ab hostibus, vers. Nam postliminium, Inst. quib. mod. jus patriæ potestatis solvitur, l. Postliminii, ff. de c. et postlimin. rever. Nam exemplum postliminii subsequitur factum, et ideò per fictionem requiritur sublatio et occultatio illius quod habuit effectum; at in dispensatione præventiva, non requiritur aliqua occultatio, cùm illa præservet ab incursu bigamiæ, ut supra deductum est, unde si non sequitur eventus et factum incursûs bigamiæ, non requiritur occultatio, ultra quod secundum opinionem canonistarum post bigamiam remanet clericatus impressus indelebilis, et sic bigamia non est contraria clericatui, nec illi repugnat; Joan. Andr. in cap. Super, num, 12, de Bigam.; Rot. d. decis. unic. num. 3 de Bigam. in nov.; Navar. de Redditibus, Eccles. monit. 1, q. 57, num. 9, in fin., et num. 12 et 13; Archidiac. in cap. Lector, num. 2, dist. 34; sed cessat privilegiorum exercitium per dispensationem, c. 1 de Bigamis, in 6, quæ dispositio, seu obstaculum, quod exercitium, si forsan habet vim contrarii, non solùm occultatur, sed de medio tollitur, et conservatur exercitium clericatûs ad effectum pensionum ex dispensatione præventivå supradictà cum derogatione conciliorum etiam generalium, et sic, d. c. 1 de Bigam., in 6, de quo propterea nulla est habenda consideratio.

Nec etiam applicatur exemplum cæcorum, et mancorum, et curvorum, et spurii, qui si dispensentur ad succedendum remanet macula; Achill. dec. 6, n. 2, Qui fil. sint legit.; Seraph. dec. 351, n. 14, prout cæci, manchi et curvi remanent cum eorum defectu, quamvis dispensentur.

Primò quia ubi Papa plenariè legitimat, vel cum derogatione obstantium, removetur omnis macula nativitatis; Glos. in Auth. Quib. mod. natur. efficiant sui, § fin. in verb. Participium; Castr. cons. 41, n. 2,

lib. 2.; Anchar. cons. 225, n. 2; Peregr. de Fideicom. art. 25, n. 32, vers. Secunda est, et paulò post, vers. Cum derogatione obstantium; Rot. decis. 505, n. 6, part. 1, divers.; hic autem Papa dispensavit cum derogatione amplissimà omnium conciliorum, etiam generalium, et sic d. cap. de Bigam. in 6.

Secundò exempla supradicta sunt in casibus in quibus macula est incursa; hic incursus bigamiæ non evenit ob dispensationem præventivam et ob derogationem, cap. 1 de Bigam. in 6; est obviatum denudationi exercitii clericatùs ad effectum pensionis; Oldrad. Consil. 327, in princ., Bart. cons. 47, num. 4 et 2, lib. 2, Feder. de Sen. cons. 30, vers. Sed dispensatio non est; Bellam., consil. 32, n. 5 et 17; Abb. in cap. fin., n. 4, de Schismat.

Tertiò quidquid sit quoad defectus naturales, si illi per dispensationem Papæ removeantur, vel ne, et requiratur fictio, ut tradunt doctores, in 1. Gallus, § Quid si tantum, ff. de Lib. et Posthum.; Bart, in 1: fin. num. 2, c. de His qui ven. ætat. impetr., utique in defectibus juris positivi, si Papa dispensat verè, et non fictè disponit, et præveniendo efficit ut etiam secundum rei veritatem nunquam ut incursa bigamia. vel irregularitas inducta ex dispositione canonis, ita ut propterea verè et propriè semper quis remaneat idem, prout ab initio erat ante bigamiam vel casum irregularitatis, c. Lector, dist. 24, ubi Archidiac. n. 3. Turrecrem. in c. Quisquis, ante num. 1, vers. Nisi cum tali dispensetur, Præpos. vers. Tamen si corrigantur; Gemin. super 1 Glos., vers. Nihilominus, dist. 84; Joan. Andr. in Reg. in generali, n. 3, de Reg. jur; in 6; Oldr. cons. 215, n. 5; Dec. in c. At si clerici, § de Adult. num. 168, de Judic., et cons. 206, numero 6; Rot. Divers., decis. 505, num. 3, in fin., part. 1.

Gratià Clementis Papæ VIII non indiget princeps, et nisi ad effectum non gestandi habitum et tonsuram, cùm (quidquid sit respectu pensionum quas princeps obtinebat, et non deferebat habitum et tonsuram, et ideò intrare posset constitutio Sixti V contra non incedentes, etc., adversùs quam adest gratia Clementis VIII et revalidatio), tamen respectu istius pensionis nuper translatæ, de quà agitur, non intrat Constitutio, cùm post gratiam de non incedendo in habitu et tonsura fuerit acquisita; constitutio enim Sixti extinguit pensionem ob non delationem habitus et tonsuræ, non tamen reddit illum incapacem obtinendi pensiones futuras.

Nec obstat quòd dicta constitutio Sixti innovet constitutionem Bonifacii VII, relatam in cap. unico de Cler. conjug. in 6, quia constitutio Bonifacii loquitur in clerico qui cum unică virgine contraxerit, nam si tonsuram et vestem clericalem deferat, retinet duo privilegia, illud videlicet cap. Si quis suadente, 17, q. 4; alterum quòd non possit conveniri coram judice seculari pro suis delictis, juxta Parisiense concilium; si verò non deferat, privatur istis duobus privilegiis, ex quà constitutione Bonifacii nihil potest inferri ad incapacitatem clerici gaudentis pensionibus, et nou

deferentis habitum et tonsuram, respectu acquisitionis pensionis futuræ.

Atque ex his et aliis meliùs explicatis in duabus decisionibus Remboldi, ita fuit resolutum.

Ista tamen dispensatio vix, et rarò concedi consuevit, etiam personis sic qualificatis, sicut omnes sciunt curiales. Quinimò idem Sixtus V, abstulit his facultatem percipiendi et retinendi hujusmodi pensiones, voluitque ut laici etiam extra conjugium et in cœlibatu viventes, ac bigami, et clerici conjugati nullas novas pensiones possint capere, et qui conjugati non sunt, si ad primas aut alias nuptias transirent, antiquas deinceps percipere; clerici verò et alii matrimonium, etiam cum unicà et virgine contracturi, nec antiquas retinere posse, ut in suà Constit. sub. dat. kal. octobr. 1568, Lotter., de Re benef., I. 1, q. 40, n. 205.

Quia verò Papa nullis adstringitur legibus vulg. jur., videmus propterea nonnunquàm, etiam non qualificatis personis, nullisque meritis intercedentibus, hanc facultatem, pensionem retinendi in statu conjugali concessisse, licèt non sine maximis et extraordinariis favoribus, prout inter cæteros D. N. Urbanus Papa VIII, cum Ludovico Francolisio clerico Neapol., qui cùm nonnulla beneficia ecclesiastica in hâc civitate consistentia ad favorem alterius resignâsset, reservatà sibi super illorum fructibus pensione annuà ducatorum triginta monetæ hujus regni, secum sub hujusmodi tenore dispensavit, videlicèt: Tibi, ut etiamsi contingat, te matrimonium cum quàvis muliere, etiam viduâ, nullo tibi jure prohibità, semel vel pluries, successive tamen et legitime contrahere, illudque carnali copulà consummare, ac in habitu, et tonsurà clericalibus non incedere contingat, nihilominus pensionem præfatam percipere, exigere et levare, ac in tuos usus et utilitatém convertere, liberè et licitè valeus, apostolicà auctoritate concedimus et indulgemus. Decernentes pensionem hujusmodi per contractum matrimonii, aut habitus et tonsuræ clericalium non delationem, minimè cessaré, neque extinctam dici vel censeri posse. Irritum quidquid secus super his, etc., attentari, prout in litteris in formà brevis, sub annulo Piscatoris, sub dat. Romæ, apud sanctum Petrum, die 23 januarii 1637, pontificatûs nostri anno quartodecimo.

Ex quibus nihilominùs apparet quòd, licèt summus Pontifex nimis difficilem se reddat ad hujusmodi dispensationes concedendas cum clerico in matrimonio futuro, id quandoque concedit, præsertim ex suppositione continuationis status clericalis, ne forte pusilli et ignorantes scandalizentur, ut ait Lotter., lib. 1, q. 40, num. 198, ex Navar. in Manual., cap. 25, ante num. 120, vers. Nec tamen probo. Nullibi namque ambigitur posse Pontificem justè pensionem etiam conjugato concedere, non solùm ob ministeria quæ conjugatus ipse præstitit Ecclesiæ, sed etiam ratione paupertatis, aut alià justà causà occurrente, cùm non sit ipsius Pontificis potestas in assignandis pensionibus alligata, ut ex solà causà famulatûs Ecclesiæ illas reservet, ita docet Sanch., de Matrim., lib. 7, disp. 44, num. 9, circa finem.

Apostolica auctoritate sibi reservandas. — Nam obtinens beneficium, non potest illud auctoritate proprià aut etiam episcopi, pensionibus onerare, cap. Nisi De præb., c. Præterea, de Cens., solus enim Papa constituit, assignat et reservat pensiones super beneficiis in quibus habet plenissimam potestatem, id Garc., d. c. 5, num. 274. Pensio namque aliter reservata non comprehenderetur sub præsenti gratià dispensationis.

Auctoritate nostra dispenses. — Quia, ut supra dictum est, nemo à Papa potest super bigamiæ impedimento dispensare, quinimò, cum contingat sunmum Pontificem aliquibus personis qualificatis indulgere, ut possint dispensare cum eorum subditis super quibuscumque irregularitatibus, ex illis semper excipitur ea quæ provenit ex bigamià; sicut videmus inter cæteros in Constitutione Pauli III, quæ irreipit: Licet.debitum, qua conceditur generali, et de ejus licentia, provincialibus, præpositis Societatis Jesu, pro tempore existentibus, et illorum vicariis et loca tenentibus, ut cum ejusdem societatis personis, qui ex quavis causa, irregulares fuerint, præterquam ex causa homicidii voluntarii, bigamiæ et mutilationis membrorum, valeant dispensare.

Non obstantibus. — Eâdem bigamiâ ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etc. Hæc enim clausula tollit omnia quæ gratiæ obstare possunt, ut per Rot. decis. 506, num. 1, p. 1, in recent.

Necnon Ecclesiarum, in quibus, etc. — Quid contineat et operetur hæc clausula derogatoria statutorum, abundè dicam in meà Praxi benef. tom. 1, c.7, per tot.

DATUM. — Triplicem datam habemus in rescriptis apostolicis, quæ nihilominus idem tempus demonstrat: prima est, quando statim ac fuerit signata supplicatio, defertur ad officialem parvæ datæ nuncupatum, qui in calce ipsius supplicationis notat parvam datam; quæ propterea parva appellatur, quia paucis verbis inscribitur, videlicèt: Apud sanctum Petrum quarto kal. junii, anno decimo sexto, quæ ideò statim apponitur, ut dignoscatur quo die gratia concessa est; quod ita servatur, sive gratia sit concessa à Papâ, sive ab alio, ejus nomine. Scias tamen quòd hæc parva data, in supplicatione apposita, nullam fidem facit in judicio, nec aliquid operatur quoad alios, sed tantum apud D. datarium qui illam, si sibi videtur, latius modo infrascripto extendit; ac multoties dat indifferenter has parvas datas, postea autem, ex causa sibi benevisa, illas extendere recusat, et hæ sunt temporales; quia post quoddam tempus, non solet eas extendere, et sic inserviunt in signum memoriæ super gratia concessa vel concedenda, ut ad datam illius temporis retrotrahatur, teste Mandos., reg. 15. quæst. 2, num. 5.

Secunda data est, cum per ipsum D. datarium, post revisam supplicationem à revisoribus ad id deputatis, apponitur in ipsâ supplicatione paulò supra parvam datam, dicendo sie: Dat. Roma, apud sanctum Pe-

trum, quarto kal. junil, anno decimo sexto. Ipsius enim D. datarii proprium munus est, datare omnes supplicationes, tam gratiæ quam justitiæ, extendendo ipsam datam, ut dictum est. Quod quidem munus datandi erat etiam antiquitùs concessum insigni personæ quæ primicerius vocabatur, cui inter protonotarios, in signum majoris prærogativæ, concessa erat hæc facultas, et exindè pervenit ad manus bibliothecarii sedis Apostolicæ, qui pro vicecancellario accipiebatur, ut ait Sarnen. in procem. regul., q. 1, n. 6, et ab ipso bibliothecario observatum est, pervenisse ad unum ex insignibus prælatis Romanæ curiæ; unde hoc datarii munus excelsius sublimiusque cunctis omnibus censetur, licèt illius officium per obitum summi Pontificis omninò expiret, ut ex Constitutione Pii IV, 61, super reformatione conclavis in electione Romani Pontificis, constat; quâ etiam cavetur ut ipse datarius non solùm datas, per eum antea notatas, extendendi potestate careat, sed quascumque supplicationes, sive gratiæ, sive justitiæ, quæ tempore obitûs prædicti summi Pontificis penès eumdem datarium et ejus officiales datariæ reperiuntur, etiamsi supplicationes ipsæ datatæ fuerint, collegio cardinalium statim sub sigillo clausas, præsentare teneatur, futuro summo Pontifici reservandas; prohibendo insuper ne cardinales et prælati signaturæ gratiæ et justitiæ, ipså sede vacante, supplicationes et commissiones aliquas, etiamsi supplicantes, parvas datas, ut moris est, antea obtinuerint, signare valeant; sed eorum officia omninò cessare intelligantur; quòd si contra præmissa quidquam ad cujusvis, etiam cardinalis, instantiam, attentare præsumpserit, irritum et inane existat et nihilominùs falsi crimen incurrat; illius rationem futuro Pontifici redditurus, ut in d. constit. quæ incipit: In eligendis, sub dat., Romæ, apud S. Petrum, 1562, septimo id. octobris, anno tertio.

Ac propterea, cùm omnia præmissa cessent per obitum summi Pontificis, introductum est ut, statim post illius decessum, fiat congregatio cardinalium tunc præsentium in Urbe, in camerà consistorii, in qua rumpitur annulus Piscatorius, et plumbum, ac postea mandatur, ut ad præscriptum dictæ constitutionis, sigillentur dictæ supplicationes et præsententur, ut suprà dictum est.

Tertia data est illa quæ pinguiùs extenditur in litteris, super supplicatione expediendis, et hoc modo videlicet: Dat. Romæ, apud S. Petrum, anno incarnationis dominicæ millesimo sexcentesimo trigesimo octavo, quarto kal. junii, pontificatùs nostri anno decimo sexto.

De vi tamen et effectu datæ, sive parvæ, sive magnæ, satis multi scripserunt, ac propterea aliquid ampliùs hie non repetam, ne eorum dicta transcribere videar, quamvis aliqua de necessitate dicam in meis Additionibus ad Hieron. Paul. cancell. Apost. correctorem, lib. 5, c. 9, à n. 51 ad 61.

ROME. — Ubi propria sedes est summi Pontificis, cum Romana civitas obtineat principatum et caput pationum, ut in cap. Fundamenta, de Elect., in 6, et

ibi fuerit divinitùs sedes Apostolica ordinata, cap. Per venerabilem, qui filii sint legit., ac propterea justum est quòd Papa ibi resideat, Gonz., Gloss. 13, num. 5, quòd divinà providentià constitutum est, nam licèt ipse Papa peculiari nomine vocetur episcopus urbis Romæ, c. Si quis Episcopus, 7, quæst. 1, est tamen propriè ordinarius cunctorum, Host. in e. Dilecti filii, n. 5, de For. comp., quia licet urbs Roma non dicatur habere diœcesim, Burgas., de Irregul., p. 6, q. 2, n. 4, nihilominùs neminem latet, Papam totum orbem habere pro proprià diœcesi, Felin. in c. Gratiæ, num. 2, vers. Et de hoc aliàs, de Offic. ordin., sicut etiam totus mundus dicitur parochia Papæ, id. Gonz. in § 1, procem. num. 7 et 8, et sic tanquam pater omnium, cum vices Dei gerat, c. ult. de Pact. in 6, extendit commodiùs manus suas per totum, ut omnibus suis dilectis filiis provideat, illosque custodiat, gubernet et regat, undè non immeritò dicta sedes collocata est in urbe Romanâ, cùm illa in medio mundi sita sit, ut per Mandos., reg. 16, q. 41, num. 7, per auctorem ibi per eum allegatum, cujus verba sunt hæc: Cùm ergo à naturâ rerum hæc ita sint in mundo collocata, ut omnes nationes immoderatis mixtionibus sint disparatæ, placuit ut inter spatia totius Orbis terrarum regionumque medio mundi populus Romanus possideret fines, etc.

Quamvis ex pluribus datis diversarum litterarum apostolicarum, legamus multos summos Pontifices ad diversa loca, ex diversis causis se transtulisse ut, inter cæteros, legitur de Alexandro IV, qui cùm esset pronuntiatus summus Pontifex in hâc civitate Neapoli, confirmavit in ipsâ ordinem fratrum et militum hospitalis leprosorum sancti Lazari Hierosolymitani, sub regulà S. Augustini, sub dat., Neapoli, tertio kal. maii, anno primo.

Per multos etiam annos Romani Pontifices civilus persequentibus ab Urbe exulare compulsi sunt, ut patet. tum ex historiis, tum ex B. Bernardo, epist. 242 ad populum Romanum, et epist. 243 ad Corradum imperatorem; sponte quoque manserunt in Galliis, cum totà curià, per annos septuaginta. Nihilominùs tamen sedes nunquàm translata fuit, aut Romanus episcopatus eum Avenionensi aut alio aliquo commutatus. Jussu enim Domini Romæ fixa est Apostolica Petri sedes, ut testatur S. Marcellus Papa et Martyr in epistolà ad Antiochenos, ubi dicit Petrum, jubente Domino, Romæ sedem suam ex Antiochià transtulisse; id etiam testatur B. Ambrosius in Oratione de non tradendis basilicis, ubi refert Christum omninò voluisse ut Petrus Romæ moreretur, et ideircò ei fugienti dixisse : Venio Romam iterum crucifigi; quod est manifestam signum Deum voluisse, per mortem Petri, Romæ firmari ejus sedem, ut optimè argumentatur Bellarm., lib. 4, de Rom. Pontif., cap. 4.

Ex quibus colligitur quòd actualis etiam Papæ residentia debeat esse Romæ, Oldrad., cons. 85, num. 1, qui in fin. ait quòd, quando Constantinus dedit Urbem B. Sylvestro, ista fuit potissima ratio, quia non erat dignum quòd, ubi sedebat vicarius Christi, aliquis ha-

beret terrenam potestatem, ut in c. Fundamenta, de Elect., in 6, unde legimus quòd Gregorius Papa XI ex Gallià Romam se contulit, motus maximè verbis cujusdam episcopi, qui interrogatus à Pontifice dùm simul ambularent cur non rediret ad Ecclesiam suam, quando malum erat tamdiù illam sine pastore nudam relinqui, respondit: Cur tu, summe Pontifex, cæteris exemplum daturus, tuum episcopatum non repetis? qui Romam reversus, ibi mortuus est, ut legitur in Sum. Concil., c. 69, fol. mihi 410.

Apud S. Petrum. — Licet enim ex expressione loci generalis, tacitè deprehendatur locus specialis, cum sit quasi notorium, ubi Papa manet, Archid. in c. Abbate sane, de Re judic., et in c. Cum Redemptor, 12, q. 3, tamen apponitur locus specialis, causa demonstrationis, ne forsan contingat gratiam concessam falsitatis redargui; maximè, cùm possit per eam alicui præjudicium inferri, ut in Auth. Quibus mod. nat. effic. legit., sicut dicitur de instrumento, in quo ob eamdem rationem, debet fieri mentio de loco speciali, ubi celebratum est, Joan. Andr. in c. Inter dilectos, vers. Facilius, de Fid. instrum.; Angel. in l. Scripturas, c. Qui potiores; et sic data erit apud S. Petrum, si Papa resideat in palatio Vaticano, quod ita dictum est, ex eo quòd populus Romanus eò potitus sit vatum responso, secundum Fest., vel à vaticiniis, quæ ibi dari solebant vi atque instinctu Dei Vaticani, ut ait Gell., l. 16, c. 17. Si verò Papa commoretur, sicut æstivo tempore commorari consuevit in monte Quirinali, sic dicto, quòd in eo Quirini templum erat, qui hodiè, à duobus equis marmoreis in hoc colle sitis, vulgariter monte Cavallo nuncupatur, tunc dicetur: Dat. Romæ in monte Quirinali; tempore autem Pauli V, quando commorabatur in ipso monte Quirinali, ob eximiam ipsius erga Dei genitricis devotionem illiusque ecclesiam S. Mariæ Majoris, in quâ celeberrimam capellam suo nomine construi curavit, voluit quòd deinceps diceretur: Dat. Romæ, apud S. Mariam Majorem, etc. Et sicut quando Papa commoratur extra Urbem, scilicet in villà Tusculanà, dici consuevit Dat. Tusculi, imò antea dicebatur : Dat. Frascati Tusculan. diœcesis, ita cum sanctissimus D. N. Urbanus Papa VIII commoraretur in arce Gandulphi, dicitur: Dat. in arce Gandulphi Albanen, diœcesis, quamvis aliàs dici posset, quòd in quovis loco Papa moram trahat, adhuc dicere posset : Dat. Romæ, cum satis dici queat, quòd ubi est Papa, ibi Roma, etiamsi ille esset in tugurio rusticano reclusus, ut dixit Bald. super rub., ff. de rer. Divis., num. 24.

Anno Incarnationis Dominicæ, etc. — Hic annus ex stylo Curiæ incipit ab 8 kal. april., quæ est dies vigesima quinta Martii, Annuntiationi B. M. Virginis, et Incarnationi D. N. sacra. Cum autem variæ fuerint apud diversas mundi nationes annorum ac temporum supputationes; alii enim lunationum rationem habent, ut Sinenses, Japonenses, Æthiopes, ut ex eorum historiis patet; alii Olympiadum, hoc est, singulorum quinquienniorum à ludis Olympicis, ut Plutarch. in lib. de Homero, à principio; alii à constructione vel

destructione urbium insignium, ut à Româ conditâ, Trojà eversâ, et similibus; Ecclesia tamen catholica ab Incarnatione dominicâ potiùs quàm à creatione mundi aut aliter exorditur; tum ob insigne nostræ Redemptionis beneficium, quod est omnium maximum, ut enim ait B. Gregorius, nihil nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset; tum quia inde incipit sexta mundi ætas usque ad seculi finem duratura.

QUARTO KAL. JUNII. — Ad evitandas fraudes ubi præcedunt dictiones numerales, emanavit regula cancellariæ apostolicæ, quâ præcipitur ut dictiones numerales in litteris apostolicis ante kalendas, nonas et idus, per litteras et syllabas extensè scribantur, et si aliter scriptæ fuerint, ad bullariam mittantur. Quod sanè puto extractum ex text. in l. 2, § Eamdem pænam, de vet. jur. Enucl., ibi: Numeros per consequentiam litterarum volumus, non autem per signa manifestari. Ipsæ verð kalendæ, nonæ et idus non extensè scribuntur, sed abbreviatè, ut supra, scil. kal. non. id. secundùm cancellariæ Apostolicæ stylum, de quo testatur Mandos., super Reg. de diction. numeral., ubi optimà ratione statutum id esse probat. nempe quia si ipsæ dictiones scriberentur abbreviatè, videlicèt, VI kal., posset addi num. I, et diceret VII, et sic de aliis; vel posset abradi illud l, et diceret V, et data, quoad tempus anterius vel posterius accommodari; quod minimè fieri poterit in casu dictionum kal. non. id.; in his enim non potest cadere aliqua suspicio, mutatio, additio vel deletio sine evidentissimâ fraudis conjecturâ. Imò cùm ipsa fraus possit committi etiam in supplicatione, propterea D. datarius extendendo in eà datam, ponit semper dictiones numerales per eamdem consequentiam litterarum, veluti dicendo: Decimo septimo kal., et sic de singulis.

Quo verò ad dictiones, kal. non. id., nec non alias. quæ etiam abbreviatè et truncatè scribuntur, nec propterea suspicionem fraudis afferre possunt, id factum fuisse observavimus ad evitandam prolixitatem litterarum. Unde scimus Pium II, causa abbreviandi et reformandi stylum, voluisse quòd in litteris apostolicis quæ videlicet sub plumbo expediuntur, non apponerentur diphthongi, teste Hier. Paul. in suo Provinc. fol. mihi 7; sicut pari ratione factum esse putamus ipsas litteras sine punctis et virgulis conscribi; cùm alias punctandi modus sit adeò necessarius tam in conscribendis epistolis, quam aliis scripturis; prout etiam stylus inolevit ut etiam nonnullæ dictiones in ipsis litteris apostolicis, imò in supplicationibus non extensè, sed truncatè apponantur, præsertim civitates et diœceses, ut cum dicitur Neapolitana, Capuana, Aversana, inscribatur, Neapolitan., Capuan., Aversan., ut constat ex quàmplurimis locis decretalium, in quibus præsertim civitates sic abbreviatè appositæ sunt.

Hoc autem quoad datam litterarum apostolicarum sub plumbo. In litteris verò in formà brevis sub annulo Piscatoris, alius servatur modus omuibus notus: quandoquidem, omissis supradictis dictionibus numeralibus, et iis quæ sequuntur, brevior apponitur ipsa data; exempli gratià: Dat. Romæ apud S. Petrum sub

annulo Piscatoris die 25 januarii 1638, pontificatus nostri anno decimo sexto; quid si aliter hic extenderetur, nempe eo modo quo extenditur in dictis litteris sub plumbo, illæ erunt de falso suspectæ, tanquam contra Romanæ Curiæ stylum, per text. in c. Quam gravi, de Crim. fals.

PONTIFICATUS NOSTRI ANNO DECIMO SEXTO. - Mos antiquissimus est tum sacrorum tum profanorum librorum ad temporum chronologias designandas, summorum principum annos in regno describere; et quidem in sacris litteris non solum in prophetalibus, sed etiam in historicis compertum est : cùm etenim summus Pontifex, et ecclesiasticæ hierarchiæ, et supremi muneris sanctitate cunctis principibus, tum sacris tum secularibus, qui in utroque testamento ac in universo mundo notari possunt, longè præcellat, meritò ejus pontificatûs anni in suis diplomatibus designantur; notanter autem post Dominicæ Incarnationis annos describuntur; tum ut pontificia potestas ad Christum principem referatur qui est Sacerdos in æternum, tum ad significandum quòd post Christi potestatem excellentiæ, non sit potestas major in terra quam ejus vicarii. Hæc autem pontificatûs notatio pertinet tum ad pontificiæ majestatis declarationem, tum ad litterarum apostolicarum pleniorem fidem, præsertim quoties dubitatio aliqua suboritur, cum utraque chronologia referatur, Incarnationis Dominicæ, nimirùm, et summi pontificatûs. Ex quâ quidem temporum concordantià multæ hostium fallaciæ, multaque mendacia à sacris scriptoribus detegi solent; quod præsertim præstitit oculatissimus Bellarminus, tam sæpè contra omnes hæreticos quam præsertim lib. 3 de Roman. Pont. cap. 24; ubi contra Platinam et alios fabulam de Joanne Papà confutat. Et hic notatur quòd annus pontificatûs incipit à die consecrationis et coronationis, quia de consuetudine ipse Papa non scribit pontificatum in datâ ante eamdem consecrationem et coronationem, sed, sicut supra diximus, loco pontificatûs nostri, dicit : Suscepti à nobis apostolatus officiianno primo ; quamvis de jure ex solà electione legitimè factà summus Pontifex absque alià confirmatione, plenam administrationem consequitur; Franc. super datâ sext. Decretal., n. 7, pers. Et adverte.

### CAPUT VIII.

Praxis expeditionis earumdem litterarum.

Porrò hujusmodi litteræ expediuntur in cancellariâ Apostolicâ, cum subscriptionibus ac manuum appositionibus plurium officialium; et primò taxantur à dominis scriptoribus apostolicis, deinde à reliquis officialibus, qui pro suis taxis accipiendis regulantur à taxà supra dictorum scriptorum; hi enim officiales sunt abbreviatores minoris præsidentiæ, jannizzeri et collectores plumbi, præter alios officiales, qui licèt suas etiam manus apponant, nihilominùs in receptione suorum emolumentorum non regulantur à taxà corumdem scriptorum.

Præsertim verò omnes hujusmodi litteræ subscribuntur ab aliquo ex dominis abbreviatoribus majoris præsidentiæ, et sine tali subscriptione, voluit Leo X illas esse nullas, ac illis utentes teneri pænå falsi, ac sententias, censuras et pænas ecclesiasticas contra falsarios litterarum apostolicarum incurrere.

Ratio autem est quia prædicti domini abbreviatores (ut de his obiter pauca dicamus) sunt magnæ auctoritatis circa ca quæ concernunt expeditiones litterarum cancellariæ, unde voluit Martinus V quòd cùm deceat abbreviatores litterarum prædictarum assistentes vicecancellario, aut locum tenenti seu præsidenti in hujusmodi litterarum in cancellarià prædictà, expeditione, abbreviaturæ litterarum ipsarum officium, esse sufficientes et expertos, ac etiam circumspectos, prudentes et probos, nullus de cætero ad assistendum prædicto vicecancellario, seu locum tenenti vel præsidenti in litterarum apostolicarum expeditione, nisi per majorem partem ipsorum abbreviatorum continuantium cancellariam antedictam, primitùs examinatus fuerit, et ad id repertus sufficiens et etiam approbatus, nullatenùs admittatur, ut in suâ Constitutione, que incipit: In apostolice dignitatis, sub dat. Gabennis kal. septembris anno primo.

Quâ etiam statuit quòd prædicti abbreviatores, horâ super hoc, per vicecancellarium prædictum deputandà singulis diebus, quibus ipsa cancellaria tenebitur ad eam venire, et in ipsâ quousque tenta fuerit, residere debeant; nec interim ab ipsâ recedere possint, cessante excusatione legitimâ, quam eidem vicecancellario, aut locum tenenti, seu præsidenti, si præsentes fuerint, vel in eorum absentiâ, prædictis assistentibus exprimere debeant, vel jurare se legitimam excusationem habere, nisi super hoe à vicecancellario vel locum tenente licentiam habureint specialem.

7. Horum autem abbreviatorum collegium fuit primò institutum à Pio II, ac postea innovatum à Sixto IV, per suam constitutionem quæ incipit : Divina, sub dat. Romæ apud S. Petrum 1478, tertio id. januarii, pontificatûs sui anno nono; in quâ voluit quòd in cancellarià apostolicà præter alios officiales, esse debeant septuaginta duo abbreviatores duntaxat, inter quos duodecim præsidentes de Parco majori, viginti duo de Parco minori, reliqui verò examinantes litteras in primà visione, et omnes abbreviatores nuncupentur et existant, ac unum collegium invicem constituant: et quòd ad hujusmodi officium non admittantur nisi probi viri, et in ætate decenti constituti, ac in officio abbreviatoriæ instructi. Ex quibus abbreviatoribus, sex de majori præsidentià, septem de minori Parco, ac octo examinatorum in prima visione, dum vacant, provisio spectat ad vicecancellarium; reliquorum verò ad summum Pontificem. His multa privilegia: etiam Paulus V concessit, ex eo quòd ipsi in concessionibus gratiarum interpretandis et delucidandis egregias operas navare noscuntur, prout ipsemet Paulus in minoribus existens abbreviatoris hujusmodi muncre fungens, plurium annorum experimento cognovit, ut in sua Constitutione, quæ incipit : Romani Pontificis, sub dat. Romæ apud S. Petrum 1605 kal. julii.

Quò verò ad taxas à supradictis officialibus, pro

litterarum expeditionibus recipiendas, ac ad obviandum fraudibus tam in cancellarià prædictà quàm extra eam, alia officia exercentibus, emanavit constitutio Julii II, cujus tenorem hic in studiosorum gratiam inserere placuit, qui talis est, videlicet:

Julius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Etsi Romanus Pontifex, in apostolicâ sublimitatis speculà constitutus, ex debito pastoralis officii, divinà dispositione sibi commissi, assiduà meditatione cordis vigilare, et sollicité intendere debet ut cuncta quæ christianæ reipublicæ commoditatem et utilitatem respiciunt, salubriter dirigantur; per Apostolicæ tamen Sedis officia, per quorum exercitium, in spiritualibus et temporalibus fidelium negotia geruntur, si qua labentis temporis cursu, aut calamitate, seu perversorum malitiâ excrescente, per ipsos officiales deformata fuerint, ad statutum debitum redigenda, solertioris diligentia studium vertit, ut per suæ provisionis ministerium appetitus noxii limitentur, Christique fideles perinde non lædantur, sed justitià et æquitate vigente, inordinata et damnosa, ad debitæ reformationis reducantur effectum, prout rerum et temporum qualitate pensatà, conspicit in Domino rationabiliter expedire. Sanè, non sine gravi molestià accepimus quòd quamvis per fol. record. nonnullos Romanos pontifices, seu ab eis deputatos, et per nos in institutione et erectione seu aliàs regimine et gubernatione officiorum prædictorum, quantum illorum officiales pro taxis, salariis, emolumentis, laboribus, seu mercedibus eorum, recipere deberent, diversæ constitutiones, ordinationes et statuta edita suerint, tamen plurimi officiales præfati, sive temporum adversà conditione inducti, aut avaritià excæcati seu prædecessorum nostrorum indulgentià et mansuetudine abutentes, eorum conscientiarum prodigi, excommunicationis sententiam contra eos latam et promulgatam, qui contra secerint; inordinationum et statutorum hujusmodi contemptum incurrere non expaventes; constitutiones, ordinationes et statuta præfata non observant; sed in taxis, salariis, seu mercedibus recipiendis, facultatibus ampliandis et extendendis, modum et formam in eis expressam excedunt; quinimò (quod etiam nullatenus ferendum est ) etiamsi nihil eis à partibus negotia prosequentibus debeatur, nova gravamina et angarias quotidiè imponentes, pro eorum arbitrio pecunias expetunt et exigunt, in animarum ipsarum periculum, et partium detrimentum, perniciosum exemplum et scandalum plurimorum, totiusque Romanæ Curiæ infamiam et jacturam. Nos igitur attendentes quod fideles præfati, ex diversis mundi partibus, tum ad dictam Sedem venerandam, tum ad animarum salutem promerendam et procurandam, et pro incumbentium negotiorum expeditione accedunt, indecens, iniquum et non tolerandum fore duximus, pietatem in dispendium retorqueri. Cupientes igitur hujusmodi damnandis conatibus et indebitis exactionibus, more boni pastoris cujus non est pati ovem deglutiri, sed conservari, opportunè providere, habità super his cum venerabilibus fratribus nostris (Raphaele Ostiens camerario, et Marco Prænestin. episcopis, et Thoma tt. S. Martini in Montibus, et Leonardo tt. S. Susannæ Majori pænitentia-io, nec non Antonio tt. S.

Fitalis, et Petro tt. S. Eusebii presbyteris, et Alexandro S. Eustachii; et Loysio, S. Mariæ in Cosmedim, diaconis, S. R. E. cardinalibus, reformatoribus per nos nuperrimè deputatis) discussione et deliberatione maturà, pro utilitate et conservatione dictà curiæ officialium, ac ad tollendos clamores, querelas es quærimonias, quæ in dies propterea audiuntur, motu proprio, non ad aliquorum, nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed de nostrâ merà deliberatione; et ex certà scientià, constitutiones, ordinationes et statuta prædecessorum præfatorum, et nostra hujusmodi, circa taxas, salaria et emolumenta, facultates, et mercedes dictorum officialium disponentia auctoritate apostolică, tenore præsentium innovamus, et quoad illa (ut in eis continetur) statuimus, et ordinamus, illisque stare, et ea inviolabiliter observari debere decernimus. Et nihilominus omnibus et singulis urbis nostræ qubernatori, senatori, cameræ Apostolicæ auditori, clericis et præsidentibus, notariis dictæ sedis de numero participantium ac secretariis nostris, subdiaconibus, acolitis, caremoniarum clericis, cubiculariis, litterarum apostolicarum, etiam de majori præsidentià abbreviatoribus, scriptoribus et sollicitatoribus, earumdemque, ac pænitentiariæ apostolicæ, brevium apostolicorum; et archivii Romanæ Curiæ scriptoribus, plumbi, et ipsarum litterarum ac supplicationum per nos, et de mandato nostro signatarum, registrorum magistris; clericis, et registratoribus, plumbatoribus, taxæ plumbæ collectoribus, audientiæ contradictarum, et causarum palatii apostolici auditoribus, judicibus, et commissariis Curiæ præfatæ, pænitentiariæ et audientiæ hujusmodi procuratoribus, advocatis consistorialibus, cursoribus, sacri palatii apostolici, sameræ, et auditoris cameræ notariis, ripæ præsidentibus, parafrenariis nostris et venerabilium fratrum nostrorum sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalium, servientibus armorum officialibus ad portam ferream, cæterisque officialibus sedis et Curiæ prædictarum, nunc et pro tempore existentibus, ne pro taxis, mercedibus, emolumentis, laboribus, regalibus, aut cujusvis alterius lucri et receptionis nomine, aliud in pecuniis, rebus, bonis aut promissionibus, quomodocumque et qualitercumque directè, vel indirectè, etiam à sponte dantibus et offerentibus, ultra quàm in eorum officiorum primævå institutione seu erectione respective (si de ed constare aut apparere potest, et in ea de taxis, salariis, mercedibus vel emolumentis hujusmodi, caveatur) alioquin, quàm temporibus piæ memoriæ Nicolai V, Calisti III et Pauli II, etiam prædessorum nostrorum, Romanorum pontificum officiales, qui tunc tempotis officia hujusmodi obtinentes et exercentes, similiter respective capiebant seu capere poterant, seu consueverant, petere, recipere, vel exigere per se vel alium præsumant sub excommunicationis latæ sententiæ, à quâ (excepto mortis articulo), non nisi per Romanum Pontificem absolvi possint, et pro primâ, centum ducatorum auri de camerâ, pro secundâ suspensionis exercitiis et perceptionis emolumentorum ad sex menses fabricæ basilicæ principis apostolorum dictæ Urbis, applicandorum; pro tertià verò vicibus, quibus contrafecerint, privationis officiorum pænis, ipso facto incurrendis ( absque aliqua declaratione) mandamus. Nec non ipsos officiales contra facientes, ad restituendum quidquid ultra promissa receperint, illis à quibus ea perceperint, obligatos fore decernimus et declaramus. Quarum pænarum executores, venerabiles fratres nostros camerarium, vicecancellarium, et pænitentiarium majorum, S. R. E. cardinales, qui nunc sunt et pro tempore erunt, esse volumus. Et ipsis non exequentibus, aut non curantibus procedere, juxta qualitatem officialium eis subditorum, et ab ipsis dependentium; executionem dictarum pænarum per prædictos venerabiles fratres nostros reformatores, et quemlibet ex ipsis octo cardinalibus insolidum, fieri volumus et mandamus, omni prorsus exceptione et cavillatione remotis, ipsosque ex nunc executores præmissorum facimus, constituimus, ordinamus et eorum quemlibet. Ne tamen propter præmissa gravamina et indebitas exactiones, ac inhonestas taxas in perniciem publicæ utilitatis tendentia, et tendentes, aliquibus officiis in Romana Curia, per inadvertentiam, vel aliter tempore institutionis et fundationis per bon. mem. prædecessores nostros, vel non impositas approbare et confirmare videamur, declaramus, tenore præsentium, nostræ intentionis non fuisse, nec esse, illa aliquo modo probare seu confirmare per præmissa, sed habità cum reformatoribus maturà et diligenti discussione, et examine, ad rectitudinis et æquitatis normam reducere et reformare, illasque et illa corrigere et emendare. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, statutis quoque et consuetudinibus officiorum hujusmodi, eliam juramento, confirmatione Apostolicà, aut quavis alià firmitate roboratis privilegiis, indultis, litteris et mandatis Apostolicis, etiam in quinterno cancellariæ Apostolicæ, aut libris cameræ præfatæ, vel alibi descriptis, publicatis et innovatis etiam motu et scientià similibus, ae de Apostolicæ potestatis plenitudine, etiam cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, fortioribus, efficacioribus, insolitis, aut magis urgentibus, ac dannorum, etiam pro fide catholicà passorum, jurium cessorum seu ablatorum, vel quâvis alià grandi et inexcogitabili consideratione, intuitu vel respectu, officiis seu officialibus hujusmodi concessis (quibus etiamsi de illis eorumque tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales, idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda foret, et in eis cavcretur expresse quod in illis non nisi sub certis inibi expressis modis et formis, aut nullatenus derogari possit, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum præsentibus insererentur, pro expressis habentes, motu et scientià prædictis derogamus), cæterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ innovationis, statuti, ordinationis, decreti, mandati, voluntatis, deputationis, constitutionis, declarationis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romæ apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominica millesimo quingentesimo duodecimo, tertio kal. aprilis, pontificatus nostri anno nono.

At verò, còm ex supradictà constitutione summis pontificibus successoribus, neque saus cautum videretur, supradictis fraudibus evitandis: per regulam cancellariæ Apostolicæ, quam quilibet summus Pontifex cum aliis regulis innovat provisum est, ne officiales aliquid exigant ultra debitum, sub gravissimi poenis.

Et hæc quoad supradictos officiales: quò verò ad alios, qui aliquid pro justitià vel gratià obtinendà promittunt, vel recipiunt saluberrima emanavit constitutio Gregorii XIII, per quam habetur, excommunicationem incurrere eos qui pro prædictis obtinendis apud Sedem Apostolicam promittunt, dant vel accipiunt aliquod; imò et scientes non revelantes intra triduum, quin etiam utentes sic obtentis, et auxilium, consilium, vel favorem ad id præstantes; nec ab aliquo, quàm à Papà posse absolvi, omniaque obtenta esse invalida, et omnes sua beneficia et officia perdere ipso jure, et aliàs, prout in dictà constitutione, quae tanquàm speculum, cùm illa maximopere vigeat, ante omnium oculos hìc per extensum subnectere non incongruum visum est, cujus tenor sequitur, videlicet:

Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Ab ipso pontificatus nostri principio, quàm maxime possumus, innitimur atque contendimus, ut domus et Curia nostra à sordibus expurgetur. Cui salubri consilio incumbens fel. record. Bonifacius Papa VIII excommunicavit, et anathematizavit omnes clericos, religiosos et laicos utriusque sexús, sive familiares Curiæ, sive undecumque alios, qui aliquod pactum facerent; seu quid parum, vel magnum promitterent, vel promissionem reciperent, aut ex pacto, vel promissione occultà vel manifestà, sive sub verbis generalibus, et plenè non expressis, sive specialibus, et apertè expressis factà, quidquam darent aut reciperent pro justitia sive gratia, sive pro se, sive pro alio, in causis, vel judiciis, seu aliàs per !itteras apostolicas, et quibuscumque aliis modis apud Sedem Apostolicam obtinenda, et eam sententiam ad promittentes et acceptantes, dantesque et recipientes dixit extendendam: illos etiam qui sibi intra triduum non renuntiarent eum quem in culpà esse scirent, vel alicui, per quem ad se fideliter referretur, simili voluit sententiæ subjacere; ac decrevit, ut nullus hanc incurrens excommunicationis sententiam, absque speciali mandato suo absolutionis beneficium valeret obtinere, nisi in mortis articulo constitutus; sed nec quisquam admitteretur ad absolutionis gratiam, nisi prius erogatum esset pauperibus quantum ille dedisset vel etiam recepisset. Justitiæ verd. sive gratiæ expeditiones sic obtentæ nullius prorsus essent roboris vel momenti; et scienter illis utentes simili sententià innodavit; ac reservans sibi absolutionem eorum cum prædictis, ad pænas similes in omnibus obligavit. Sed hoc scelus ita hodiè in mores inductum est, ut plerique cupiditate improbi quæstûs potentiorum suffragationibus adnixi hujusmodi negotiorum expeditiones hàc illàc conquirentes turpissimè nundinentur. Alii alios, quos gratia præstare arbitrantur, donis, pollicitationibus ambiant. Quidam etiam se talium operam atque indu-

striam pretio et muneribus quæsisse affingant. Quæ cum I pessima sint et Curiæ prædictæ existimationem gravissimè offendant, in eos qui talia agunt, animadvertendum fore arbitrati, constitutionem prædictam cum suis censuris et pænis omnibus innovamus; easdemque omnes extendimus ad audentes qualecumque horum facinorum, quæ adscripsimus, dantesque illis et aliis supradictis auxilium, consilium vel favorem. Quin etiam eos omnes omni beneficio et officio ecclesiastico et seculari, sive temporali, sive perpetuo ipso jure privamus, ac privatos esse declaramus, et præterea infamià subjectos perpetuò ac inhabiles ad illa et alia esse volumus. A quibus etiam prout quæque res erit, tales pænæ exigantur, quæ cæteris sint exemplo. Illis tamen qui rem adhue incognitam, complicesque fautores, et socios detexerint, impunitas concedatur. Dat. Romæ apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicæ millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, nonis novembris, pontificatûs nostri anno tertio.

109

M. Datarius.

Cæs. Glorierius.

A. de Alexiis.

Registrata apud Cæsarem secretarium

Anno à nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, indictione secunda, die verò octava mensis novembris, pontificatûs santissimi in Christo Patris, et Domini nostri domini Gregorii divina providentia Papæ XIII, anno tertio, retroscriptæ litteræ Apostolicæ affixæ, et publicatæ fuerunt ad valvas Basilicarum S. Joannis Lateranens. et Principis Apostolorum de urbe, nec non cancellariæ Apostolicæ, et in acie Campi Floræ per nos Alexandrum Anstancollum, et Antonium clerici sanctissimi domini nostri Papæ cursores, Petrus Aloysius Gayta magister curs.

Contra illos autem, qui etiam fraudulenter non uterentur, litteras apostolicas in ipså cancellaria gratis, sub ficto colore exemptionis, expedire, emanavit etiam motus proprius Leonis X, quem, cùm adhuc sit in viridi observantia, tanquam nimis salutarem, ut omnibus innotescat, etiam inserere hic placuit, qui est talis, vi-

Motu proprio, etc. Inhærendo vestigiis prædecessorum nostrorum Romanorum pontificum, cum, sicut non absque gravi displicentià accepimus, nonnulli animæ suæ prodigi, et avaritiæ morbo laborantes, ut litteras apostolicas gratis expediant, et Romanæ Curiæ officiales debità eorum portione defraudent, in eisdem litteris nonnunquam venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. vicecancellarii, et aliorum cardinalium ant dilectorum filiorum abbreviatorum de majori præsidentià seu litterarum prædictarum scriptorum, nec non aliarum personarum quarumcumque, ex quarum qualitatibus et privilegiis, sive antiquà consuetudine, litteras ipsas gratis expedire solent, nepotes et quandoque germanos, interdum verò familiares continuos commensales fuisse et esse affirmare, et ut tales in dictis litteris se inscribi facere et secisse non vereantur, cum reverà tales non suerint, in animarum suarum periculum ac officiorum ejusdem Romanæ Curiæ non modicum præjudicium, et gravamen: nos igitur fraudibus et deceptionibus hujusmodi,

videre volentes, motu proprio, et ex certà nostra scientia ac de apostolicæ potestatis plenitudine, omnes et singulos, cujuscumque statús, gradús vel conditionis fuerint, et quocumque nomine nuncupentur, qui se vicecancellarii, aut aliorum cardinalium vel abbreviatorum, seu scriptorum eorumdem aut aliarum personarum quarumcumque ex quarum qualitatibus et privilegiis, sive ex antiquâ consuetudine hujusmodi litteras ipsas in toto, vel in parte gratis expedire solent, nepotes, fratres, aut familiares continuos commensales, in eisdem litteris, etiam motu proprio concessu nominaverint, si reverà tales nepotes aut fratres vel familiares continui commensales non fuerint; necnon officiales præmissa fieri procurantes seu permittentes, excommunicationis sententiam, à quâ non nisi per Romanum pontificem pro tempore existentem (articulo mortis excepto ac debità satisfactione prævià) absolvi possint, auctoritate apostolicà per præsentes innodamus, eosque excommunicationis sententiam hujusmodi in dictum eventum ex nunc prout ex tunc, et è contra incurrisse declaramus, et pro talibus publice judicari mandamus; ac ipsos officiales procurantes seu permittentes hujusmodi, a suorum ocffiiorum perceptione emolumentorum per annum continuum, ultrà alias pænas quas propterea incurrent, omninò suspendimus. Et nihilominus concessiones et gratias in eisdem litteris contentas quascumque ipsasque litteras hactenus tam per cameram quam cancellariam expeditas et expediendas viribus omninò carere, eisque quos concernunt, et eorum singulis in aliguo suffragari non potuisse, negue in futurum posse, sed omnino surreptitias, invalidas et nullas fuisse, esse, et fore. Sicque per quoscumque judices, etiam S. R. E. cardinales, ac sacri palatii apostolici auditores in quâcumque instantià, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter interpretandi et judicandi facultate, interpretari et judicori debere, ac irritum et inane quidquid secus super iis quavis auctoritate etiam per nos et successores nostros Romanos pontifices, qui pro tempore fuerint, scienter vel ignoranter contigerit, attentari, motu et scientià similibus decernimus et declaramus; ac volumus quod mandatum, decretum et declaratio nostra hujusmodi in cancellarià apostolicà publicentur, et in illius libro describantur, ac perpetuis futuris temporibus observentur. Non obstantibus præmissis ac constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ac quibuscumque privilegiis et indultis, eisdem vicecancellurio et aliis cardinalibus, ac quibusvis personis, sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriis concessis, et in posterum concedendis, quæ eis aut corum alicui, quoad præmissa, nullatenus volumus suffragari, cæterisque contrariis quibuscumque. Placet publicetur et describatur. I.

prout nostro incumbit officio, de remedio opportuno pro-

Lectum et publicatum suit supra scriptum mandatum Romæ in cancellarià Apostolicà, anno Incarnationis dominicæ millesimo quingentesimo decimo septimo, die verò vigesimà mensis februarii, pontificatus sanctissim Domini nostri Leonis Papæ X, anno quinto.

Præposuimus modum expediendi litteras apostolicas, datas ab ipsomet Pontifice, qui supplicationem

signavit; verùm quia sæpè contingit post obitum ejusdem Pontificis supplicatione tantùm ab eo signatà litteris autem super eà nondùm expeditis, illas expediri ab illius successore, in formà: Rationi congruit; operæ pretium esse duximus, illa tantùm hic adnotare quæ circa hane praxim et Romanæ Curiæ usum cognovimus adnotanda.

Et priùs sciendum est quòd inter alias cancellariæ regulas, quas summus Pontifex mandat publicari in crastinum suæ assumptionis ad apostolatûs apicem, adest regula de Concessionibus expediendis, in formâ: Rationi congruit, quæ hodiè decima inter regulas D. N. Urbani Papæ VIII, et generaliter hæc regula videtur præsertim tracta ex corpore juris canonici, nam in c. Litteris, de Rescript. videmus quòd in casu in eodem text. expresso, Papa exequitur concessa per prædecessorem suum, ibi : Cum factum prædecessoris nostri potius quam nostrum fuerimus prosecuti; et sic mentionem tantum facit de concessione factà i prædecessore, nihil de novo concedendo, sed solum attestando, vel fidem faciendo, et gratiam à prædecessore factam executioni demandando; Mandos. super hâc reg., quæst. 2, num. 5. Et sic patet quòd per hanc concessionem expeditionis in dictà formà, non inducitur confirmatio, seu comprobatio gratiæ per prædecessorem factæ, quia Papa successor in expeditione litterarum hujusmodi, solùm attestatur super gratià jam factà, et litteræ expediuntur ut illa possit executioni demandari; Bald. in l. Humanum, c. de Leg. ad not. in cap. Si super gratià, de Off. deleg. in 6. Ratio autem peculiaris est quòd licèt Papa moriatur ante confectionem litterarum, non tamen expirat jus quæsitum oratori, sed debent fieri litteræ à successore; Franc. in procem. decret. lib. 6, § fin., n. 2, circa med., et propterea, ne gratiæ factæ et non expeditæ reddantur inutiles, cùm sine litterarum expeditione probari non possint, ex regulà de non judicando juxta formam supplicationis; et alia, quod dispensationes nulli suffragentur, litteris non expeditis, emanavit hæc regula, de litteris expediendis in formà: Rationi congruit; quod quidem non solùm locum sibi vindicat in summo Pontifice, verùm etiam in quocumque principe seculari, qui tenetur litteras expediri facere super gratiis ab ejus prædecessore concessis, Gonz. Gloss. 12, num. 49; unde per talem expeditionem litterarum nullum jus additur, aut conceditur, seu confirmatur, imò nec ipse Papa, nec eorum officiales præpositi, litterarum expeditionibus provisionem, seu aliam gratiam forsan invalidam, seu jus inutile confirmare intendunt, id. Mandos. q. 10, num. 2, et paulò superiùs diclum est.

Idem esset si Papa concessisset gratiam solo verbo, prout potest, cap Institutionis, 25. q. 2, Clem. Dudum, 8 ult. de Sepult.; Arch. et Joannes Andræas in com. 6; Gemin. cons. 106, col. 3, post num. 6; Edin. in cap. In nostrå, de Rescript.; Jas. cons. 146, cl. 5, post n. 3; Cassad. decis. 4, num. 2, de caus. ess. et propr.; nam, ut ait id. Mand. quæst. 11, sub 11. 2; ratio hujus regulæ non magis militat in gratià

super quâ supplicatio signata est, quàm super gratià verbo tantùm factà, et in fine addit quòd si Papa mandaret expediri litteras in formà: Rationi congruit, super gratià olim verbo factà et per testes probatà, jure procederet; verùm si id denegaret, nemini injuriam faceret, resistente cancellariæ stylo, qui litteras in formà: Rationi congruit, nunquàm concedere solet nisi super supplicatione signatà; quòdque si Papa prædecessor supervixit post gratiam verbo concessam, orator sibi imputet, qui dùm gratiam obtinuit, non curavit super eà signari supplicationem; et propterea nullo modo est audiendus.

Regula autem hæc habet locum in quibuscumque supplicationibus et gratiis per illas concessis, cùm illius verba indistinctè loquantur, quæ, ut statim ante oculos habeas, hic inserere volui, et sunt videlicet: Item voluit idem D. noster Papa quòd concessa per fel. record. Paulum V et Gregorium XV prædecessores suos, et de eorum mandato expediantur in forma: Rationi congruit, à die assumptionis suæ ad apostolatûs apicem, et idem quoad concessa per piæ memoriæ Leonem XI etiam prædecessorem suum, ad sex menses duntaxat ab ipso die assumptionis incipiendos, observari voluit. Ex quâ quidem etiam patet quòd permittit litteras posse expediri sub hâc formâ, non solùm quoad concessa per Paulum et Gregorium prædictos, verùm etiam per Leonem XI; in regulis autem aliorum pontificum videmús hanc facultatem extendi ad duos tantúm prædecessores; hic tamen extendit ad tres pontifices, dùm comprehendit etiam concessa per Leonem XI, ut in regulà 10 Urbani Papæ VIII.

Verùmtamen non omittam quòd licèt in regulà supradictà restricta sit facultas expediendi ad sex menses duntaxat, et propterea videatur, quòd dictum tempus non possit ampliari, nihilominùs vidimus quòd semper summi pontifices tolerare solent et concedunt facultatem expediendi hujusmodi litteras in toto pontificatu ipsius pontificis viventis, saltem super supplicationibus signatis à pontifice immediatè prædecessore. Ut autem per extensum percipias quid contineat, et quomodo concipiatur formula: Rationi congruit, rationi itidem consonum existimavi eam super alià re hìc in extensum apponere, quæ talis esse potest, videlicet:

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio vicario venerabilis fratris nostri archiepiscopi Neapolitan. in spiritualibus generali, salutem et apostolicam benedictionem. Rationi congruit, et convenit honestati, ut ea quæ de Romani Pontificis gratià processerunt, licèt ejus superveniente obitu, litteræ desuper confectæ non fuerint, suum sortiantur effectum. Dudùm siquidem fel. record. Paulo Papæ V prædecessori nostro pro parte dilecti filii N. N. clerici Neapolitan. exposito, quòd cum ipse aliàs fervore devotionis accensus, plurinum cupere Altissimo famulari, et à suo ordinario litteras dimissoriales ad effectum ut se clericali charactere insigniri, ad quatuor minores, nec non ad omnes etiam sacros et presbyteratùs ordines promoveri faceret, impetrare posse diffideret; litteris hujusmodi à se falsò fabricatis ab alio

bente, dicto charactere, aliàs ritè insigniri, ac ad minores ordines hujusmodi rite quoque se promoveri fecerat, et promotus in illis, in eorum proprio officio (non tamen in contemptum clavium) ministravit, censuras et pænas à sacris constitutionibus comminatas incurrendo: et in eadem expositioni subjuncto quòd dictus N. de præmissis plurimum dolucrat et dolebat, ac à similibus in posterum abstinere intendebat; quare pro illius parte eidem prædecessori humiliter supplicato, quatenùs ejus statui et conscientiæ quieti, ac aliàs in præmissis opportune providere de beniquitate apostolica dignaretur. Idem igitur prædecessor, qui recurrentibus ad eum, post excessum, cum humilitate filiis se propitium exhibebat et benignum, attendens quod Sedis Apostolicæ exuberans clementia gremium suæ pietatis veniam petentibus claudere non consueverat, prædictum N. apud prædictum prædecessorem de vitæ ac morum honestate, aliisque probitatis et virtutum meritis multipliciter commendatum, illorum intuitu, favore prosequi, et à quibusvis excommunicationis, etc., præterquam præmissorum occasione, vet causo latis, si quibus quomodolibet innodatus existebat, ad effectum infrascriptorum duntaxat consequendum, absolvens, et absolutum fore censens, sub dat. videlicet, sexto decimo kal. februarii, pontificatus sui anno sexto decimo; hujusmodi supplicationibus inclinatus, voluit et concessit discretioni tuæ dari in mandatis, quatenùs eumdem N. si id à te petiisset humiliter, imposita ei aliquâ, gravi tamen, pænitentià salutari, paritoque priùs judicato, si quòd sit, à quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, et censuris, et pænis, quas propter præmissa quomodolibet incurrerat, in utroque foro, apostolicà auctoritate, citra tamen aliquam dispensationem, absolveres, et totaliter liberares, non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque. Ne autem de absolutione, voluntate et concessione prædictis, pro eo quod super illis ipsius Pauli prædecessoris ejus superveniente obitu, litteræ confectæ non fuerunt, valeat quomodolibet hæsitari, dictusque N. illarum frustretur effectu, volentes, et similiter dictà auctoritate decernentes, quòd absolutio, voluntas et concessio prædecessoris hujusmodi perinde à dictà die sexto decimo kal. februarii suum sortiatur effectum, ac si super illis, ipsius prædecessoris litteræ sub ejusdem diei dat. confectæ fuissent, prout superius enarratur, quòdque præsentes litteræ ad probandum plenè absolutionem, voluntatem, concessionem prædecessoris hujusmodi, ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur, eidem discretioni tuæ per apostolica scripta mandamus, quatenus dictum N. si id à te humiliter petierit, à præmissis auctoritate nostrâ, sub certis modo et formà tunc expressis, ac juxta voluntatem et concessionem prædecessoris hujusmodi absolvas, et totaliter tiberes in forma Ecclesiæ consuetà, non obstantibus omnibus supradictis. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum tertio decimo kal. martii, anno primo.

113

Quo verò ad litteras expeditas vivente Romano Pontifice, nondum executoribus præsentatas ante dicti Pon-

catholico antistite, communionem Sedis Apostolicœ habente, dicto charactere, aliàs ritè insigniri, ac ad minores ordines hujusmodi ritè quoque se promoveri fecerat, et promotus in illis, in eorum proprio officio (non

Et ideò emanavit quia quoad litteras justitiæ, nempe ad lites, clarum est illas expirare morte Papæ concedentis, per text. in cap. fin, § Officium; de Off. deleg., in 6; et in 1. Mandatum, c. Mandati.

De litteris autem gratiæ, idem dicendum est, ubi gratia ipsa non fuerit in formå gratioså expedita, sed ei datus sit executor, juxta text. in cap. 2, de Rescrip., et c. Exhibita, de Judic.

Nec potest, etiam in praxi sustineri, quod circa litteras gratiæ tradunt scribentes, nempe quòd adhuc possunt ordinarii illas expedire, etiam Sede Apostolicâ vacante, quamvis re integrâ, et antequàm exeat regula revalidatoria litterarum gratiæ et justitiæ, håc ratione moti, quia gratia dispensationis, et quælibet alia censetur jam facta, et est gratia singularis, certa et determinata, cujus executio et in esse deductio committitur, et mandatur Ordinariis, ut sunt Majolus de Irregul., lib. 4, cap. 51, num. 6; Silvest. in verb. Gratia, num. 3; Suar. de Cens., disp. 41, sect. 7. tom. 5; nam contrarium est verius, et in praxi receptum; quod profectò ex tenore earumdem litterarum desumitur : neminem enim latet quòd si Papa committat ordinario ut cum oratoribus dispenset, quatenus preces veritate nitantur, ac moriatur ipse Papa, postquàm litteræ fuerint expeditæ in formå commissarià, et directæ ipsi ordinario, et hoc re integrâ, nempe nondùm litteris dispensationis executis, seu exsequi cœptis, moriatur, non poterunt ipsæ litteræ executioni demandari, et juxta hanc praxim tenet Navar. in Man., cap. 27, n. 253, vers. Nono, et in c. Placuit, n. 162 et 163, de Pœnit: dist. 6, nam aliud est mandatum seu commissio ad faciendam gratiam, verificatis narratis, aliud verò est gratia jam facta et alicujus executionis ministerium non requirens, nam mandatum et commissio semper, ut aliàs diximus, mortuo mandante vel committente, expirant, l. Mandatum, Cod. mand., l. Et quia, ff. de Jurisd. omn. jud. Gratia verò jam perfecta nequaquàm expirat, veluti cùm conceditur dispensatio ipsimet oratori directa, quæ in formå gratioså dicitur, vel cùm ab ipso Papâ vel episcopo conceditur alicui licentia eligendi confessorem, audiendi confessiones, administrandi sacramentum pœnitentiæ, prædicandi vel non residendi, aut conceduntur litteræ dimissoriales ad suscipiendos ordines ab alieno episcopo, quia hæc nunquàm expirant per mortem concedentis; cùm quælibet ex suprà dictis sit gratia facta, nisi per successorem revocetur, Garc., de Benef. p. 6, c. 2. num. 519 et 321.

Undè satis firma remanet conclusio, quòd commissio, quæ fit alicui cum clausulà: Si preces veritate niti repereris, vel alià simili, ut cum aliquo dispenset, seu aliam gratiam faciat auctoritate committentis, non est gratia facta, sed facienda; ac proindè expirat morte concedentis; nam clarum est quòd, si narrata

in gratia non verificentur, denegabitur executio, sicut multoties vidi hoc modo denegari, et ita concludit Sayr., l. 7, c. 14, n. 6, quia hujusmodi gratia non continet quid perfectum, sed datur ad aliquid faciendum, id. Nav., cons. 3, de Fil. presb.

Nec refert quòd diversa jura à prædictis scribentibus adducantur ad excludendam hujusmodi litterarum invaliditatem; nam Papa, qui est solutus legibus, 1. Princeps, ff. de Leg., et est supra jus, c. Cuncta per mundum, q. 9, 3, per dictam regulam revalidatoriam intendit ipsas litteras fuisse extinctas, quatenùs suis executoribus non fuerint debito tempore præsentatæ, quandoquidem regula hæc emanavit ad succurrendum negligentibus in præsentando, vel exsequi faciendo litteras, tempore aliorum Pontificum impetratas. Quòd si post obitum iliius Pontificis qui dictam regulam edidit adhuc non fuerint dictæ litteræ præsentatæ, ob iteratam hanc negligentiam, difficiliùs oratoribus subvenitur aut indulgetur, juxta text. in 1. Nemo deinceps, c. de Episc. aud., Mandos.. super hâc reg., q. 5, num. 3; et sicut pluriès observavi, ad prædictorum jurium præscriptum, quando petitur revalidari gratia nimis antiqua, etiam per peculiare rescriptum, sub prædictà formà, consuevit ista revalidatio denegari, si negligentia ipsa fuerit pluriès iterata, veluti, si neque orator tempore successoris Pontificis curavit litteras præsentare. Ex quo patet non esse audiendos doctores contrarium sentientes, ut supra dictum est; nam quamvis regula prædicta nonnullis videatur quodammodò dura, est nihilominùs attendenda, tum attentis præmissis, tum etiam quia ita scripta est, l. Prospexit, ff. Qui et à quib., c. In memoriam. 19, dist., et omnes regulæ cancellariæ conduntur magna maturitate, ob idque quando fiunt, Papa non vadit venatum, ut ait Bald. in lib. 1, sub num. 12, c. Si contra jus, vel. util. publ., sed semper in illis condendis conveniunt abbreviatores majoris præsidentiæ, duo auditores Rotæ antiquiores, totidem advocati et procuratores magis docti et practici, ut per Cassad., decis. 3, num. 2, de Reservat. super reg.; Gonz., Gloss. 30, num. 17 et 18.

Hujus autem regulæ, harum litterarum revalidatoriæ tenor talis est, videlicet, item prædictus D.N. omnes et singulas ab ipsis Paulo V et Greg. X V, Romanis Pontificibus prædecessoribus suis infra annum ante diem obitus eorum concessas gratiæ vel justituæ litteras, temporibus debitis eorum executoribus seu judicibus non præsentatas, omninò revalidavit, et in statum pristinum, in quo videlicet antea fuerant, vel pro quibus erant obtentæ, quoad hoc plenariè restituit; ac decrevit per executores seu judices prædictos, vel ab eis subdelegandos, ad expeditionem negotiorum in eis contentorum, procedi posse et debere juxta illarum formam, ut habetur in regulis ejusdem S. D. N. Urbani Papæ VIII.

Ratio autem cur in dictà regulà revalidatorià litterarum præscribatur tempus unius anni, et non aliud majus vel minus, non pertinet ad nostram materiam; sed nihilominùs dici potest cum cod. Mandos. super hac regulà, q. 4, per tot., quòd annus dicitur con-

gruum tempus ad omnia peragenda, vel quia jura canonica ac civilia, imò et divina in infinitis rebus solita sunt præfigere tempus unius anni.

At ubi præstitum tempus in dicta regula, scilicet unius anni, lapsum jam fuerit, nec tam magna impetrantium negligentia appareat, præsertim, si aliquod allegetur impedimentum, propter quod adhuc litteræ dictis executoribus, pro illarum executione non fuerint præsentatæ, deficere nunquam consuevit summi Pontificis clementia ad dictas litteras, post id tempus revalidandas; ac propterea notorius docuit stylus, ut a vivente Pontifice impetretur alia gratia, quæ de more curiæ intitulatur Indultum, quod Judex procedat ad executionem litterarum non obstante obitu prædecessoris; cujus quidem indulti formula ea esse poterit, ut sequitur, videlicet.

Beatissime Pater, aliàs fel. record. Paulo PP. V. S. V. prædecessori pro parte tunc existentium rectorum seu magistrorum et confratrum confraternitatis sub invocatione B. Mariæ Virginis de Laureto nuncupatæ in ecclesià ejusdem S. Mariæ loci de Forio Isclan. dioc. canonicè institutæ, exposito, quod ipsi licèt à multo tempore, in pacificà possessione, seu quasi dictam ecclesiam, illiusque bona regendi, qubernandi et administrandi, ac in eà missas celebrari faciendi, atque alia divina officia, more confratrum dicendi, necnon eorum congregationes habendi, existerent; nihilominus dubitant ne ab aliquibus eorum quieti invidentibus, et spe lucri illectis, dictam ecclesiam in titulum beneficii collativi erigi obtineretar, seu extorqueretur, ipsique exponentes in eorum possessione hujusmodi turbarentur tempore procedente, idem prædecessor supplicationibus rectorum, seu magistrorum ac confratrum prædictorum ea in parte sibi porrectis, tune inclinatus, eisdem rectoribus, seu magistris ac confratribus prædictis, ut de cætero perpetuis futuris temporibus, ecclesia ipsa ab Ordinario loci, seu quibuscumque aliis, etiam Sedis Apostolica legatis de latere, aut ab eadem Sede Apostolica, ad cujusvis instantiam, seu etiam motu proprio, et de certà scientià in ecclesiam collatîvam erigi, vel uti beneficium ecclesiasticum in titulum, commendam, aut administrationem, cuicumque personæ seculari, vel regulari, aut loco pio concedi, vel aliàs de ea provideri nullatenus posse!, nec ea sub quibusvis erectionibus, institutionibus, impetrationibus, provisionibus, expectativis, specialibus, vel generalibus reservationibus, aut aliis quibuscumque dispositionibus, et per dictam sedem, seu legatos aut ordinarium hujusmodi, cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, atque aliis quantumvis fortissimis et insolitis clausulis et decretis irritantibus, absque expresso dictorum confratrum consensu comprehenderetur vel comprehendi posset, et quæcumque dispositiones de dictà ecclesià contra præmissorum tenorem imposterum faciendæ, nullæ, irritæ et inanes, nulliusque roboris et momenti forent, nec cuiquam suffragarentur, perpetuò concedi et indulgeri mandavit; prout in litteris Apostolicis desuper expeditis, et ordinario Isclan. seu ejus vicario in spiritualibus generali directis, pleniùs continetur. Cum autem, Pater sancte, rectores, seu magistri et confratres prædicti, litteras prædictas ordinario seu vicario hujusmodi hactenùs minimè præsentaverint, hincque ad illarum executionem procedi non possit absque novo S. V. et S. Apostolicæ mandato. Supplicant igitur humiliter, E. S. V. devoti illius oratores moderni rectores seu magistri, et confratres dictæ confraternitatis, ne dictarum litterarum frustrentur effectu, eidem ordinario, size ejus vicario in spiritualibus generali committere, et mandare dignemini, quatenùs negotium hujusmodi assumens, litterasque prædictas valere decernens, ad illarum executionem, servatà aliàs earum formà, procedat, perinde ac si idem Paulus prædecessor adhuc viveret, non obstantibus omnibus illis, quæ idem prædecessor in dictis litteris concessis non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., et de commissione, mandato, aliisque præmissis, ut suprà latissinie extendendis, et quòd præmissorum et singulorum etiam dominationum, qualitatum, nuncupationum, invocationum, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris, per officium contrudictarum expediendis. Et servatà aliàs formà dictarum litterarum.

Ex hâc igitur notorià praxi nullus remanet ambigendi locus, an videlicet litteræ, ut supra, infra annum minimè præsentatæ, mortuo Pontifice, expirent, vel ne. Et cùm aliàs in hâc curià archiepiscopali evenisset casus, fuissetque dubitatum, an mortuo summo Pontifice; dispensationes matrimoniales commissæ vicario, possint ab illo expediri, ac primà facie videretur, quod sic, ex c. Si super gratia, de Offic. deleg., in 6, ubi gratia non expirat per mortem Papæ. Contrarium tamen fuit dictum, quia ille textus procedit, quando gratia summi Pontificis est jam perfecta, et datus merus executor : secùs verò si adhibenda erit causæ cognitio; quoniam si, antequam adhibeatur, moriatur Pontifex, expirat, per diversa jura, quæ hic allegat Genuen, in praxi curiæ archiepisc. Neap., cap. 94.

#### CAPUT IX.

Praxis dispensationis cum reiterantibus Baptisma.

Sequitur modò praxis dispensationis super irregularitate proveniente ex baptismi iteratione, per quam quanta huic sacramento fiat injuria, satis liquet ex c. 2 de Apost. Unde canones plurimum ab hac reiteratione, quasi Anabaptistarum hæresi abhorrent; quapropter, etiam pænam irregularitatis imposuerunt iis qui sivè scienter, sivè ignoranter rebaptizantur, d. cap. 2, et c. Quâlibet, 1, q. 7, adeòque tam magna ista irregularitas existimatur, ut nec clericatus quidem et tonsura eis conferri possint, quinimò, si clerici sunt deponuntur, Majol. de Irregul, lib. 3, c. 14. num. 1, communis DD. apud Tol., lib. 1, c. 6; Enriq. de Bapt., c. 31, § 1, et de Irregul., cap. 4, § 3. Ratio autem cur ab Ecclesià imposita sit talis pœna, est propter reverentiam baptismi, Filliuc., tract. 20, cap. 6, num. 164. Quam quidem irregularitatem incurrit tam baptizans quam baptizatus, d. c. 2, de Apostol., c.

Eos, de Consecr., dist. 4; Suar., tom. 3, disp. 31, sect. 6. Ampliatur autem ut eam incurrat, etiam ministrans baptizanti; quia, ut dicitur in d. c. 2, cooperator extitit rei nefandæ. Ampliatur etiam ut se extendat ad scienter baptizatum ab hæretico, ex cap. Inventum est, 1, q. 1, et ex cap. In quâlibet, 1, q. 7, quod factum est, in odium hæresis, id. Filliue., num. 172. Id verò intelligitur in hoc sacramento baptismi, non autem in aliis, etiam imprimentibus characterem, quia fuit hoc de baptismate tantummodò decisum contra Anabaptistas, Silvest., in verb. Irregularitas, num. 6; Zerol. in prax. Epis. eod. verb. vers. Undecimò irregularitas est, p. 1

Quod quidem in tantum procedit quòd hanc irregularitatem contrahit etiam qui ignoranter rebaptizat; tam ignorantià juris quàm facti : id enim jure etiam civili cautum est, l. 1, c. Ne sanctum baptisma irritetur, ibi : Antistitem, qui sanctitatem baptismatis illicità usurpatione geminaverit sacerdotio indignum esse censemus; eorum condemnamus crrorem, qui Apostolorum præcepta calcantes, Christiani nominis Sacramenta sortitos, alio rursus baptismate non purificant, sed incestant, lavacri nomine polluentes; quinimò ipso jure civili, tam rebaptizanti quàm culpâ suâ rebaptizato imposita est pæna capitis, l. 2, c. Eodem; ex concilio autem Tridentino, sess. 7, canon. 11, de Baptism., hæc habemus verba : Si quis dixerit verè et ritè collatum baptismum iterandum esse illi qui apud infideles fidem Christi negaverit, cùm ad pænitentiam convertitur, anathema sit.

Porrò hæc procedunt in eå ignorantiå quæ non excusat à culpà : cæterùm ignorantia invincibilis, tum juris, tum facti, sicut excusat à culpâ, ita etiam ab hâc irregularitate quæ ex delicto contrahitur, communis DD. ex Suar., tom. 3, disp. 31, sect. 6; Navar., cap. 27, num. 246; Silvest., verbo Irregularitas, quæst. 4; Bonac., disp. 7, de Cens., quæst. 3, part. 3, num. 3, et aliis; idemque etiam est in infantibus rebaptizatis aut baptizatis ab hæreticis : non enim manent irregulares, quia infans excluditur à culpâ. Et quamvis in cap. In quâlibet, 1, quæst. 7, dicatur rebaptizatos in quâlibet ætate manere irregulares, intelligendum tamen est de ætate adulta; ut declaratum est ex cap. Qui apud, et cap. Placuit, de Consecrat., dist. 4, cap. Jure, qui bis, câd. dist., quod loquitur etiam de ignorantibus invincibiliter, non est Pontificis alicujus, aut concilii, ideò caret auctoritate, ut notavit idem Filliuc. d. n. 166, ex Scot. et Suar. et aliis; neque verò contrarium probatur ex legibus

Pro nostra verò praxi praemittendum est quod à pluribus in dubium revocatum extitit, an irregularitas inde proveniens, impediat susceptionem ordinum superiorum, an verò usum susceptorum. Difficultas autem insurgit ex eo quòd cùm irregularitas simpliciter dicta utrumque impedimentum includat, et doctores communiter dicant ex hoc peccato incurri irregularitatem, insinuare videntur impediri, quominùs quis in susceptis ministret, aut ordines de novo accipiat; super quo Suar., tom. 3, in 3 par., disp. 31, sect. 6,

quem sequitur id. Filliuc. loco cit., num. 177, assirmat solum impedire ascensum ad ordines superiores; ea motus ratione, quia in cap. 2 de Apostat., solùm pro hibetur acolytus ad ordines superiores ascendere; et sic pænæ sunt restringendæ; Navar. autem in Manuali, cap. 27, num. 191, ait aliquas irregularitates impedire solum susceptionem ordinum, non autem usum susceptorum; ac propterea in partem affirmativam inclinari posse videtur: alii tamen, inter quos idem Majol., d. c. 14, n. 3, affirmant, nec susceptos ordines exercere, nec alios suscipere posse sine dispensatione. Et hæc sententia tanguam probabilior et communior recepta est, Host., in dict. cap. 2, de Apostat., Summa Angelica, in verbo Irregularitas, § 24, qui affirmant tales secundum canones, si clerici sint, deponendos esse; si verò laici, excommunicandos; ex quibus verbis volunt non posse in susceptis ministrare, et præsertim in d. c. In qualibet apertè declaratur hanc irregularitatem non modò à susceptione, verùm etiam ab usu ordinum impedire, Sayr., De cens., lib. 7, cap. 8, n. 5, per tot. Cæterùm hanc irregularitatem incurri ipso facto nec expectandum etiam judicis sententiam, est communis opinio, usu et consuctudine recepta, ut testatur Filliuc., loc. cit., num. 178.

Quo verò ad dispensationem desuper impetrandam, dubitabatur etiam, numquid hæc irregularitas contraheretur propter rebaptizationem solummodò, quando delictum est publicum, an etiam quando est occultum? In quo Scot. 4, dist. 6, q. 8, ait utroque modo incurri cum hac tamen distinctione, quòd, si crimen sit publicum, solus Papa dispensat, si verò occultum, potest episcopus dispensare. Alii tamen tenent nullam contrahi irregularitatem, quando delictum est occultum; quod tamen aversatur communiori et receptiori sententiæ, ex Suar., d. sect. 6, per quam utroque casu docentur, ipsam contrahi irregularitatem, Henriq., lib. 14, cap. 4, § 5, et cap. 20, § 3, et in occulto potest profectò episcopus dispensare vigore decreti concil. Trid., sess. 24, cap. 6, de Reformat.; idem Sayr., num. 6, per tot., docons ibi, occultum tale delictum censeri, quamvis rebaptizatio fuerit publica, si ratio culpæ sit occulta; unde, clericus fuit justè accusatus de rebaptizatione, vel de excommunicatione, sed jam evasit, eò quòd se defendit per falsos testes, occulta nihilominus censetur irregularitas; quo casu episcopus vigore dicti concilii poterit cum eo dispensare, ut dietum est.

Nostra verò praxis versatur circa dispensationem apostolicam in suis casibus; ac propterea, cùm ad summum tantummodò Pontificem spectet hic in utroque fora dispensare, juxta communem doctorum sententiam, Summa Confess., lib. 3, tit. 24, quæst. 7; Summa Pisanella, verbo Dispensatio, § 6; Angelica, verbo Irregularitas, 1, § 24, et alii, quos recenset id. Sayr., n. fin., et horum omnium sententiæ adstipuletur notoria Romanæ curiæ praxis; propterea quomodò ipsa se habeat, per supplicationis formulam indicabimus, quæ ita formanda est.

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris N. N. clerici Neapolitan. diœcesis. Quòd cùm ipse aliàs, dum transiret per quamdam viam, ubi mulier quædam recenter pepererat, eò accersitus fuisset, ut illius insantem penè expirantem baptizaret; ipse verò formam et modum baptizandi se nescire respondens, rogatus tandem enixè, ipsum infantem baptizavit; ter proserendo sormam baptismatis, nimirum: Ego te baptizo in nomine Patris et Filii, et Spiritûs sancti : quâlibet vice aquam super caput infantis infundens. Cum autem. Pater sancte, dictus orator ad præmissa non suo, sed prædictæ mulieris errore devenerit, dubitetque propterea, se inde aliquas censuras et pænas ecclesiasticas incurrisse; supplicat igitur humiliter E. S. V. dictus orator, quatenus sibi opportune providendo, eique specialem gratiam faciendo, eumdem oratorem ab excessibus præmissis, in utroque foro apostolicà auctoritate absolvere, et totaliter liberare; ac pænas, quas propter præmissa quomodòlibet incurrit, sibi gratiosè remittere et condonare, secumque super irregularitate per eum ex præmissis quomodòlibet contractà; quodque illà et aliis præmissis non obstantibus, suo clericali charactere, quo aliàs rite insignitus fuit, illiusque privilegiis uti, ac ad omnes, etiam sacros et presbyteratûs ordines promoveri, et promotus, in illis etiam in altaris ministerio ministrare liberè et licitè valeat, dictà auctoritate dispensare; omnemque inhabilitatis et infamiæ maculam, sive notam circa eum et præmissis quomodòlibet insurgentem, ab eo penitus tollere et abolere; ac illum in pristinum, et eum, in quo ante præmissa quomodòlibet erat, statum restituere, reponere, et plenariè redintegrare dignemini, de gratia speciali, non obstantibus præmissis, ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum (et hic fuit additum), et dummodò dictus orator, ad id ætate, moribus et scientià idoneus reperiatur, ac aliàs ei merita suffragentur. Et citra dispensationem ad beneficia.

Post tamen aliquot annos, idem Pontifex cum supradicto oratore dispensavit, etiam ad quæcumque beneficia ecclesiastica in forma consueta, attentis illius simplicitate, et bona fide, ignorantis exinde aliquod impedimentum provenire; nam licèt reiteratio baptismi sit prohibita jure divino, cujus ignorantia prætendi vix potest, sicut etiam pænæ per legem positivam impositæ in illum qui contra jus divinum agit, ut per eumdem Sayr., d. lib. 7, cap. 8, num. 13, fuit tamen iste quodammodò excusatus; quia præmissa ignorabat esse peccatum, aut jure divino prohibitam baptismi iterationem, aut pænam irregularitatis impositam esse ab Ecclesia.

Et etiam pro istà praxi notandum putavi, quòd supradicta jura prohibentia baptismi iterationem, intelligenda sunt, quoties ille collatus est in formà Ecclesiæ; quia tunc nullo modo est iterandus: at verò, quando, puta, ab hæreticis datus est in alià formà, non dicitur iteratus; cùm nunquàm fuerit collatus: ita enim sunt intelligendæ omnes auctoritates, quæ solent adduci ad probandum baptizatos ab hæreticis

iterum baptizandos esse; loquuntur enim quoties hæretici in baptismo conferendo, non servaverint propriam formam Ecclesiæ; secus verò, si servåssent, cùm ab hæreticis vera sacramenta conferantur. Dire ctor. inquisit., p. 1, comment. 12, vers. Hæc autem lex. Unde proposità meo tempore quadam supplicatione coram felic. record. Paulo V et cardinalibus congregationis adversus hæreticam pravitatem, pro oratore qui narrabat se quemdam juvenem baptizâsse, quem in partibus harreticorum sciebat esse baptizatum, ipseque pro certo haberet ex fide dignorum testimonio quòd in illius baptismo non fuerat servata forma, et propterea petebat nihilominus dispensari ad ordines et beneficia, vidi in calce supplicationis per hæc verba responsum, Stantibus præmissis, non eget; et ita etiam in similibus audivi fuisse responsum, et vidi adnotatum in quibusdam memorialibus, Antimi Marchesani, qui fuit datarius Pii V.

Cæterùm ubi ex aliquâ causâ dubitatur de validà collatione baptismi, certum est posse sub conditione illum conferri; qui sic collatus prodest ad cætera sacramenta suscipienda, cùm sit janua omnium sacramentorum, ex omnium theologorum sententia, præcipuè Suarez tomo 3, p. 3, disp. 23, sect. 2, in corp. et loc. cit., sect. 1, § Congruentia, dicitur, quòd homo per baptismum fit capax omnium sacramentorum; ut tamen ille sit validus, est necessaria intentio et voluntas baptizantis etiam ex communi doctorum sententià, teste Barth., ab Angelo dialog. 2, § 7, licèt quoad baptismum requiratur etiam voluntas ipsius suscipientis, id. Barth., loc. eit.; Suarez. d. p. 3, disp. 22, sect. 1, § Dicendum. Et sic dum consertur sub conditione, non dicitur iteratus, cum nunquam fuerit collatus, ut supra dictum est.

Nec longè abest casus, quo, cùm quidam parochus genitorem infantis odio prosequeretur, ipsum infantem baptizavit, sine tamen intentione et voluntate baptizandi; post multos verò annos in articulo mortis constitutus, secretè de hoc, mediante quodam presbytero, monuit sic baptizatum, qui proindè petiit sibi per officium S. pœnitentiæ Apostolicæ, ut infra, provideri, videlicet.

Venerabili in Christo Patri, cuicumque catholico antistiti, gratiam et communionem Sedis Apostolicæ habenti, in proprià diæcesi residenti, vel in alienà de licentià diæcesuni, ordines conferre valenti, per latorem præsentium, ad infra scripta specialiter eligendo, Nicolaus miseratione divinà tituli S. Mariæ Angelorum S. R. E. presbyter cardinalis Ludovisius, salutem et sinceram in Domino charitatem. Ex parte religiosi latoris præsen-

tium nobis oblata petitio continebat quòd ipse de anno millesimo sexcentesimo septimo habitum suscepit cujusdam religionis, et in ea uti Clericus professionem emisit reqularem, ubi primà clericali tonsurà insignitus, ad omnes. etiam sacros et presbyteratûs ordines promotus fuit, et in eis ministravit; ac varia suæ religionis officia obtinuit et exercuit. Nuper verò, dùm ultimum diem ageret quidam parochus, in cujus parochiâ lator natus est, secretè ac in confessione, mediante altero presbytero, monuit latorem, quòd ipse verè non erat baptizatus; et sic ille decessit absque alià declaratione quomodò hæc acciderint, an ex defectu intentionis, vel alterius circumstantiæ; et quamvis lator post dicti parochi mortem, in libro ubi scribuntur baptizati, compererit se verè adscriptum, nihilominus ob monitionem prædictam, dubitare cæpit an verè sit baptizatus. Cùm autem, sicut eadem petitio subjungebat, lator prædictus, securus non sit an ut præfertur, sit baptizatus; cum baptismus sit janua omnium sacramentorum; ac propterea invalidè sacramenta receperit, et nulliter omnia fecerit, ideò, pro suæ conscientiæ quiete cupit ad cautelam vobis mediantibus baptizari, et sacramentum confirmationis de novo recipere; necnon professionem emittere, ac secum desuper dispensari. Quare supplicavit humiliter sibi super his de opportuno remedio provideri. Nos igitur, etc., auctoritate apostolicâ specialiter nobis concessa, circumspectioni vestræ committimus, quatenus, si est ita, postquam lator à vobis secretè, sub conditione sacramenta baptismatis et confirmationis receperit, cum eodem latore, audità priùs ipsius sacramentali confessione, ac suffragantibus sibi dignis virtutum meritis, alioque ei canonico non obstante, in manibus vestris professionem denuò emittere, à clericis prædictæ suæ religionis regularem, emitti solitam, necnon à vobis clericali charactere, sine litteris dimissoriis sui ordinarii seu commendatitiis suorum superiorum, ne se prodere cogatur, insigniri, et ad omnes, etiam sacros, et presbyteratûs ordines, eliam extra tempora à jure statuta, tribus festivis, etiam continuis vel interpolatis diebus, suscipere et postmodum in dictis ordinibus, etiam in altaris ministerio ministrare licitè valeat, dispensetis, eumdemque latorem in pristinum statum restituatis, et reintegratis foro conscientiæ, et in ipso actu sacramentalis confessionis tantum, et non aliter, neque ullo alio modo; ita quòd hujusmodi dispensatio et reintegratio latori in foro judiciario nullatenus suffragentur. Insuper vobis, ut dicto latori prædicta omnia conferre, et facere valeatis, eadem auctoritate indulgemus. Dat. Romæ apud S. Petrum sub sigillo Officii pænitentiariæ undecimo kal. junii pontificatûs domini Innocentii Papæ X, anno decimo.

# LIBER TERTIUS.

PRAXIS DISPENSATIONIS SUPER IRREGULARITATE PROVENIENTE EX DEFECTU CORPORIS ET ANIMÆ.

CAPUT PRIMUM.

Praxis dispensationis cum illegitimis ad ordines et beneficia.

Super defectu natalium frequenter datur dispen-

satio, eò quòd illegitimi justis de causis sunt jure canonico irregulares et inhabiles tàm ad ordines quàm ad beneficia ecclesiastica; ut est text. in cap. Cùm in cunctis, et c. Innotuit, de Elect. c. 1, et fin. de Fil. presh., et c. 1, eod. tit. lib. 6; præcipua autem ratio est quia isti plusquam alii, ut plurimum solent esse imitatores paternæ incontinentiæ, et malè morigerati, eò quòd à parentibus non ita sollicitè, sicut legitime nati, instruuntur, c. Si gens, 56 dist. ac propterea, cum claritas hominis non parum obscuretur ex origine vitiosà; ideò illegitime nati repelluntur à susceptione ordinum, nisi cum iis dispensetur; et tantò est eorum dispensatio difficilior, quan') eorum ori o turpior, ita Sayr. de Cens. 1. 6, cap. 40, n. 2.

Propterea notorio stylo docemur quòd in impetrandis his dispensationibus, necessariò exprimenda est qualitas illegitimitatis; non enim sufficit narrare oratorem pati defectum natalium; nisi illius provenientia explicetur, veluti, si ex soluto et conjugată, aut è contra juxta text. in 1. Si quis, ff. de Rit. nupt. et Glossa in c. Per venerabilem, verbo Non naturalis, qui filii sint legit.; text. enim in d. c. 1, collocatur sub titulo de Fil. presbyt. et aliis illegitimè natis, et declarat ibi Glossa in d. c. 1, 1.6, in verbo, d. text. indistinctè intelligendus est, prout jacet de quocumque defectu, sive sit spurius sive adulterinus, sive naturalis, licèt, quoad successiones distinguantur; nec ita de facili dispensetur cum uno, sicut cum reliquis. Et sic de qualitate incestûs facienda est specialis et individua mentio. Paris. cons. 9, n. 86, et cons. 15, n. 54, vol. 2; Menock. de Arb. jud. l. 2, cent. tertià, casu 203, num. 2, cum alfis adductis per Marium Anton. var. Resol. 1. 1, Resol. 108, n. 13; nam in legitimatione debet exprimi illa qualitas quæ alterat naturam concubitàs vel illegitimitatis, licèt non oporteat exprimi illam quæ aggravat vitium parentûm, prout habet stylus Curiæ, Rota, decis. 306, num. 30, p. 5, recent., ubi, n. seq., refertur notabile cancellariæ, fol. 154, in quo habetur quòd patiens defectum ex conjugato nobili, duce, marchione vel alio domino temporali, et solutà, impetrat dispensationem narrando se natum ex conjugato et solutà, et tacendo qualitatem nobilitatis vel similem aggravantem, valet dispensatio; nec est stylus Curiæ quòd tales qualitates parentum aggravantes exprimantur, etc. Idem si narrat se natum ex clerico vel presbytero et solută, non factă mentione quòd soluta erat filia parochiana clerici vel presbyteri, et quodammodò spiritualis filia, aggravatur delictum et videtur commissus durior incestus, quod dicitur ibi perpetuò notandum. Secus si esset filia spiritualis propriè levata de sacro fonte, vel soluta fuisset illustris, nobilis, vel similis, et hæc etiam notanda, quia facilè poterunt in cancellarià occurrere, et sunt de pane lucrando. Unde quoad ordines, et beneficia, licct id sit de stylo explicandum, non tamen reddit difficiliorem dispensationem; cum ad illius concessionem solummodò consideretur, quòd hi omnes æquè vitio alieno laborent; ac propterea æquè venià digni sunt; id. Sayr. d. lib. 6, cap. 11, num. 8, vers. Primò, sive sit genitus, etc., quidquid ipsemet dixerit d. c. 10, num. 20,

Illegitimo autem qui fucrit postea effectus legitimus per subsequens matrimonium, non erit opus dispensatione, cum possit absque en promoveri ad ordines et obtinere beneficia, virtute text. m c. Tantæ, verbo Illegitimi, qui fil. sint legit. præter tamen cardinalatum, qui excipitur vigore constitutionis Sixti V, editæ anno 1595, tertio nonas decemb., quâ cavetur, quòd Cardinales creandi sint ex legitimis et honestis natalibus exorti, neque; ullà prorsùs labe, aut illegitimorum natalium suspicione quovis modo laborent, sed omni maculà et impuritate careant; alioquin ad tam eminentem dignitatis gradum penitùs inhabiles et illius incapaces sint et esse censeantur. Sic etiam in aliquibus provinciis et dominiis nobilitate, et privilegiis non gaudent, nec ad secularia officia, et honores, et dignitates, neque ad nobilium feudorum, et statuum successiones admittuntur : undè multò magis indecorum videretur, si hujusmodi legitimi, etiam per subsequens matrimonium legitimati, assumerentur in cardinales, ut habetur in d. constit. de. S. R. E. cardinalium creandorum præstantiå. Quare non abs re ait Sarnen. super reg. de Trienn., q. 2, sub. num. 2, vers. Et quòd ista regula; veteres summos pontifices diligenter curâsse, ne sacrum cardinalium collegium hâc labe pollueretur, nam refert Nicol. de Voaldis Rotæ auditor, in Tr. success. ab intest., col. 49, à Paulo II. proprio ejus ore audivisse quemdam spurium, per Eugenium IV ad cardinalatum assumptum, ante receptionem pilei, quasi miraculosè rebus humanis exemptum; subdens ibi quòd cùm idem Nicolaus apud cumdem Paulum Rotæ nomine supplicaret, licere eis inquirere contra quemdam, qui ab eodem Paulo mandatum ad auditoratum habuerat, numquid bastardus esset, Paulus libenter annuit, ac ob eam causam Philippum Decium ad auditoratum mandatum habentem, fuisse exclusum, ut per Lot. de Benef. l. 1, in Appar., n. 137. Sic etiam nullus admittitur ad numerum referendariorum, nisi sit ex legitimo matrimonio honestisque parentibus procreatus, etc., ut voluit Sixtus in constitutione quæ incipit, Quemadmodum, 10 kal. octob. 1586, anno 2. Quinimò in dictà constitutione statuit idem Sixtus ac prohibuit ne aliquis qui utriuslibet sexûs filium, seu filios ex legitimo matrimonio susceptos, vel nepotem, seu nepotes ex eis habeat. nullatenùs in cardinalem assumi aut promoveri possit. ne propterca variis propriæ domûs negotiis ac multiplici liberorum curà distractus, Ecclesiæ negotia sibi credita aut negligenter tractet, aut minus sollicité, et fideliter ejusdem Ecclesiæ jara tueatur.

Et ex præmissis non incongruè sequitur dubium an legitimatus per subsequens matrimonium, possit absque dispensatione saltem, ac simpliciter præsentari ad beneficium jurispatr. et in illo institui, si in illius fundatione caveatur, ut ad iltud præsentari non possit, nisi qui fuerit ex legitimo matrimonio procreatus. Et videtur affirmativè respondendum, per d. Glossam, eod. verb. Legitimi, quæ ait quòd per subsequens matrimonium efficitur quis legitimus quoad omnia, unde nihil videtur excludi; nam dictio omnis est universalis, 1. Testatorem, ff. de Leg. 3. Tiraqueil. in 1. Si unquàm, verbo Totum, c. de Revoc. donat.

His tamen non obstantibus, contraria sententia ve-

rior est: nempè quòd talis legitimatus non possit sine speciali dispensatione apostolicà ad tale beneficium præsentari cum derogatione fundationis. Ratio autem ea est quæ affertur à doctissimo jureconsulto Donato Antonio de Marinis, Quotid. resol., c. 226, num. 3, ex Mant. de conject., l. 11. tit. 12, num. 21; nempe, quia licèt legitimatus per subsequens matrimonium nihil differat ab eo qui nascitur constante matrimonio, ut in d. c. Tanta, id tamen procedit in iis quæ à lege, non autem quæ testatoris judicio deferuntur; nam tune spectanda est voluntas testatoris; dummodò tamen ipse testator disposuerit ut præsentandus debeat esse de legitimo matrimonio natus; idem de Marinis, num. 3.

Porrò episcopi hanc dispensandi facultatem ita restrictam habent, ut cum illegitimis possint tantummodò ad minores ordines et beneficium simplex dispensare, per text. in d. cap. 1, de Fil. presb., in 6; cujus quidem verba hæc sunt : Is qui defectum patitur natalium, ex dispensatione episcopi licitè potest, si et aliud canonicum non obsistat, ad ordines promoveri minores, et obtinere beneficium cui cura non imminet animarum; dummodò sit tale, super quo per episcopum valeat dispensari. Ad ordines verò majores, vel beneficia curam animarum habentia, super quibus nequit episcopus dispensare, sine dispensatione Sedis Apostolica, promoveri non potest; Vivian., in praxi jurispatrou., 1. 6, c. 4, n. 24, in quo obiter nota quòd episcopus potest cum talibus dispensare, quomodocumque proveniat impedimentum, sive orator sit genitus ex soluto et solutà, seu ex conjugato et solutà, seu ex presbytero, aut religioso, et solutâ, per d. Gloss., in d. cap. 1, in verb. Defectum, id. Sayr., loco cit. Hanc eamdem ita dispensandi facultatem habent abbates et commendatarii habentes jurisdictionem quasi episcopalem; et alias sacra congregatio concidii declaravit abbatem commendatarium posse dispensare super illegitimitate et quatuor minores ordines, si habet jurisdictionem quasi episcopalem in suo territorio separato, prout in una Nullius Oppidi Pinarol, 48, Nov. 1628, teste Barb., in coll. Bull., v. Dispensare, fol. 275, v. 2.

Ac insuper quòd dispensatus ab uno episcopo ad ordines minores, et ad unum simplex beneficium censetur dispensatus, ut illud obtinere possit in aliena diœcesi alterius episcopi; quòd inter cæteros probat Majol., de Irregul., lib. 1, c. 8, num. 8, et seq., ubi legitimatus in una civitate, servato illius more, licèt ille mos legitimandi in aliis civitatibus non sufficeret ad legitimationem, inspecto tamen more loci, à quo emanat, habetur pro ritè legitimato ubique locorum, ut per Abb., in c. Cum olim, not. 4; de Cler. conjug.: Henriq., lib. 14, c. 8, § 10, in fin.; quia hoc est de jurisdictione ecclesiastică, et nulli præjudicium infertur; id. Sayr., diet. c. 11, num. 12, qui ibi in fin. ait, ex Palud., 4, distin. 41, q. 3, art. 3, concl. 1, quòd si episcopus scienter suo subdito illegitimo conferat ordines, vel beneficium simplex, eo ipso dispensare videtur; quod tamen von est ita tutò credendum, per ea quæ infra suo loco dicentur.

Cùm igitur ad summum Pontificem spectet cum illegitimis ad omnes ordines, ac beneficia, et dignitates ecclesiasticas per totum mundum dispensare, c. Per venerabilem, et ibi DD. Qui fil. sint legit., ex eo quòd legitimare, nihil aliud est quàm impedimenta juris canonici tollere; idem Sayr., d. l. 6, c. 9. Videndum erit, quid circa hanc praxim servetur, et quomodò supplicatio super hujusmodi dispensatione concipiatur; illius igitur formula talis esse potest, videlicet:

Beatissime Pater, cum devotus S. V. orator Matthæus Balbinus laicus Neapolitan. ex fervore devotionis plurimum cupiat clericali charactere insigniri, ac ad omnes etiam sacros et presbyteratûs ordines promoveri, et promotus in illis Altissimo, quoad vixerit, famulari; quia tamen defectum natalium, ex conjugato et solutà genitus, patitur, desiderium suum hujusmodi adimplere non valet absque Sedis Apostolicæ dispensatione. Supplicat igitur humiliter E. S. V. dictus orator, quatenus ipsum specialibus favoribus et gratiis prosequendo, secum ut, defectu natalium hujusmodi non obstante, clericali charactere insigniri, ad omnes etiam sacros et presbyteratûs ordines promoveri, et promotus in illis, etiam in altaris ministerio, ministrare; necnon quæcumque, et qualiacumque cum curà et sine curà beneficia ecclesiastica, etiamsi canonicatus, et præbendæ, dignitates, etiam majores, et principales, personatus, administrationes, et officia, etiam curata et electiva, etiam in cathedralibus et metropolitanis, vel collegiatis ecclesiis, seu si parochiales ecclesia, vel earum perpetua vicaria fuerint, si sibi aliàs canonicè conferantur, aut ipse eligatur, præsentetur, vel aliàs assumatur ad illa, et instituatur in eisdem, recipere, et dummodò simul plura non sint quàm quæ à concilio Tridentino permittuntur; necnon quascumque pensiones annuas super quorumvis beneficiorum fructibus, apostolicà sibi auctoritate reservandas, constituendas, et assignandas, percipere et retinere liberè et licitè valeat, dispensare dignemini, de gratià speciali. Non obstantibus defectu prædicto ac Pictaven. concilii contra illegitimos, ac quibusvis aliis constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, necnon ecclesiarum, in quibus, ut in formula supplicationis dispensationis, no bigamo posità, lib. 1, cap. 2, num. 22.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., ut in supradictà formulà supplicationis, super dispensatione cum bigamo; sed additur lic: Et committatur ordinario cum clausulà, quatenus consideratis, etc. Et citra dispensationem ad dignitates, ac canonicatus, et prabendas in cathedralibus, et dignitates principales in collegiatis ecclesiis.

Et est in hâc praxi notandum: primò, quòd, licèt secundùm cursum hujus styli admittatur integra narrativa apposita in supplicatione, quâ petitur dispensatio ad omnia beneficia in eà expressa; restriegitur illa tamen postmodùm et limitatur per suas clausulas limitativas et restrictivas, apponendas per ipsius datariæ officiales, qui in fine secundæ partis signaturæ excipiunt supradicta beneficia qualificata per éa ver-

ba: Et citra dispensationem ad dignitates, etc., et sic parùm refert, quòd in narrativa prædicta nihil fuerit deletum per ipsos officiales, et quòd illa videatur repugnare supradictæ limitationi; nam ex communi usu, verba dispositiva, magis quàm narrativa, sunt attendenda, Ludovis., decis. 522, num. 4; sicut dicimus etiam de contractibus et aliis negotiis, in quibus non attenditur quid tractatum sit, sed quid conclusum, l. Si voluntati, ubi Bald. et Salyc., in 1 not., c. De rescind. vend.; Alex., cons. 28, num. 3, lib. 1, quia ex tractatu non infertur ad conclusionem, Dec., cons. 448, num. 10. Unde sæpissimè videmus in proposito plura peti in supplicatione, quæ postea restringuatur in calce ipsius, et in fine clausulatur, sicut secundæ partis supplicationes prædictæ; et cùm signatura Papæ quandoque ampliet et quandoque limitet narrativam, tunc statur concessioni per text, in c. Inter dilectos, de fid. instrum., ubi petitio erat de confirmatione, et concessio fuit de confirmatione et donatione, et sic ibi Papa ampliavit gratiam. Felin., in c. Super litteris, sub n. 10, de Rescript., ubi quòd Papa signando supplicationem, restringit petitionem, et tunc non prodest impetranti dedisse generalem petitionem, prout habetur in supradictà petitione ad quæcumque et qualiacumque beneficia; nam nihilominùs Papa restringit supradictam gratiam per illam restrictivam : Et citrà dispensationem ad dignitates. Et omnes sciunt periti curiales, quòd tota vis supplicationis consistit in illius conclusione, ac verbis dispositivis, juxta dictum Innoc. in c. Super litteris, de Rescrip., ubi non quod narratur, seu petitur, sed quod concluditur attendi debet, etiam quòd narrativa fuerit quantùmcumque generalis ; Abb. in cap. Ex parte, de For. compet., 2 notab., Roman. cons. 123; vel quòd dicta clausula restrictiva sit apposita, sive in principio, sive in fine, cùm satis constet de mente Papæ, qui voluit totam gratiam restringi per clausulam supradictam. Hinc est quòd quoties præsentantur similes supplicationes, sive justitiam, sive gratiam continentes, cum variis clausulis contentis in eis, tunc signatura addit alias clausulas, secundùm quas vult regi totam gratiam, quasi dicat Papa: Fiat quidquid velis; volo tamen concedere ea in hoc modo, videlicet, cum his limitationibus, etc. Rot. decis. 676, num. 5, lib. 3, p. 3, divers.; et aliàs dixit Bald., in c. Cum in veteri, de Elect., ineptum esse narrationem vitiare dispositionem, cum ex narrativis non valeat argumentum, c. Si Papa, De privil. in 6, quod tamen locum sibi minimè vendicare certum est, si in Papæ narrativa agatur de facto proprio; quia hoc casu narrativa litterarum papalium, si agitur de suo facto, et super his fundatur gratia, vel intentio. satis probat; huic enim narrativæ est credendum; text. est expressus cum Gloss. in dict. cap. Si Papa, verb. Asserat, et ibi in figuratione casus, de reliquo autem, ut suprà dictum est, nequaquam probat; cum regulariter conclusio ampliet, restringat, et declaret qualiter concessio gratiæ et omnia præcedentia sint intelligenda; unde dixit id. Bald., in I. Nec quidquam, §, Ubi decretum, ff. de Off. procons., per conclusionem

restringi narrata in libello ad ea quæ conclusivè petuntur: nam licèt in supradictis gratiis, supplicationes non sint attendendæ, sed litteræ, secundùm quas videtur declarata per officiales cancellariæ Papæ intentio, ut per Cæs. de Grass., dec. 1, de prob., n. 7; attamen verum est etiam ipsas supplicationes emanare secundùm jus, unde per ea quæ suprà dicta sunt, satis liquet in dispensationibus pro illegitimis semper excipi supradicta qualificata beneficia; quamvis aliàs officiales datariæ non possint mutare substantiam gratiæ summi Pontificis, Butr., cons. 49, num. 4; Cavaler., decis. 285, per tot.

Clausula item ista sic restrictiva apponitur etiam in hujusmodi dispensationibus cum quantumvis qualificatis et privilegiatis personis, sicut semper vidimus observari, præsertim cum conclavistis; quibus etsi amplissima privilegia concedantur, et inter cætera, cum eis novus Pontifex dispensat ut, non obstante natalium defectu, quem forsan aliquis illorum patitur ex quocumque damnato et illicito coitu, etiamsi ex nobilissimis parentibus et vilissimis feminis forsan procreatus sit, ut, defectu prædicto non obstante, si aliud canonicum ei non obstet, ad omnes etiam sacros et presbyteratûs ordines promoveri, ac quæcumque et qualiacumque beneficia ecclesiastica valeat obtinere; attamen quoad dignitates supradictas, additur clausula: Non tamen dignitates majores post pontificales, aut principales in collegiatis.

Litteræ autem apostolicæ super hujusmodi dispensatione, seu mandato ad illam, modo sequente per cancellariam dari consueverunt, videlicet:

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio vicario, etc., Neapolitan., etc., salutem, etc. Ex parte dilecti filii N. scholaris Neapolitan. nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus cum eo qui, ut asserit desectum natalium, ex soluto et soluta genitus, patitur, quòd, defectu hujusmodi non obstante, clericali characteri insigniri, et ad quatuor minores, necnon omnes etiam sacros, et presbyteratus ordines promoveri, et promotus, in illis etiam in altaris ministerio ministrare; necnon quæcumque et qualiacumque cum curà et sine curà beneficia ecclesiastica, etiamsi canonicatus, et præbendæ, seu dignitates, personatus, administrationes, vel officia, aut parochiales ecclesiæ, vel earum perpetuæ vicariæ fuerint, et ad dignitates, personatus, administrationes, vel officia hujusmodi consueverint, qui per electionem assumi, eisque cura immineat animarum, si sibi aliàs canonicè conferantur, aut ipse eligatur, præsentetur, vel aliàs assumatur ad illa, et instituatur in eisdem, recipere et relinere, necnon quascumque pensiones annuas, super similium beneficiorum ecclesiasticorum fructibus, redditibus, proventibus, et distributionibus quotidianis, sibi apostolicà auctoritate reservandas, constituendas, et assignandas, percipere, exigere, et levare ac in suos usus et utilitatem convertere liberè et licitè valeat, dispensare de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur eumdem N. à quibusvis, etc., censentes, etc., inclinati, discretioni tuæ, de quâ in his specialem in Domino fiduciam obtinemus, etc., mandamus, quatenus consideratis dili. genter circumstantiis universis quæ circa idoneitatem dicti N. fuerint attendendæ, si ipse paternæ incontinentiæ imitator non sit, sed bonæ conversationis et vitæ, ac uliàs ad id reperiatur idoneus ad hujusmodi dispensationis gratiam obtinendam; super quo tuam conscientiam oneramus, cum eodem N. super præmissis; ita tamen quòd beneficia hujusmodi, dignitates, aut canonicatus, et præbendæ in cathedralibus et metropolitanis, aut dignitates principales in collegiatis ecclesiis non sint; nec idem N. plures simul ex beneficiis prædictis retinere valeat, auctoritate nostrâ dispenses, prout, secundum Deum, animæ suæ saluti videris expedire. Non obstantibus defectu præmisse, ac Pictaven. concilii contra illegitimos, aliisque constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, necnon ecclesiarum, in quibus beneficia hujusmodi forsan fuerint, juramento, confirmatione apostolicâ, vel quâvis firmitate alià roboratis, statutis, et consuetudinibus contrariis quibuscumque. Dat. Romæ, etc.

Hìc verò, et pro hâc praxi adnotare placuit, circa supradictam clausulam, ita tamen quòd beneficia hujusmodi, dignitates, aut canonicatus et præbendæ, etc., quæ ita restringit, et qualificat gratiam dispensationis, quandoque summum Pontificem consuevisse nihilominùs postmodùm dispensare cum eodem oratore, etiam quoad canonicatus, imò dignitates prædictas, frequentiùs tamen quoad canonicatus supradictos; et quando ita supplicatur, dantur litteræ tenoris sequentis, videlicet: Innocentius, etc., Vicario, etc., Neapolitan., etc., Dignum, etc., Dudum, etc. Cum itaque canonicatus et præbenda majoris ecclesiæ N. per liberam resignationem B., etc., nos volentes, etc., N. cum quo dudum, ut, defectu natalium, quem, ut asserebat, ex soluto et solutà genitus, patitur, non obstante, clericali churactere insigniri, ac ad omnes etiam sacros, etc., promoveri, et promotus, etc., ministrare; necnon quæcumque, et qualiacumque cum curà et sine curà, ac aliàs certis modo et formà tunc expressis, qualificata beneficia ecclesiastica; dummodò illæ dignitates, aut canonicatus, et præbendæ in cathedralibus, seu dignitates principales in collegiatis ecclesiis, et plura simul non essent, recipere et retinere, etc., valeret; apostolicà auctoritate dispensatum, seu dispensari mandatum extitit, prout in litteris apostolicis desuper confectis pleniùs continetur, apud nos, etc., discretioni tuæ, etc., mandamus, quatenùs, si per diligentem examinationem, etc., super quo, etc., oneramus, canonicatum, et præbendam prædictos quorum, etc., fructus, etc., sive pramisso, etc. Nos enim cum eodem N. ut canonicatum et præbendam supradictos, si illos sibi per te vigore præsentium conferri et assignari contigerit, ut præfectus, recipere et quoad vixerit, retinere liberè et licitè valeat, defectu prædicto, ac Pictaven. concilii, necnon quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac prædictæ ecclesiæ, etc., roboratis, etc., cæterisque contrariis, nequaquam obstantibus, apostolicà auctoritate præfatà, earumdem tenore præsentium, de speciali dono gratiæ dispensamus, etc. Dat., etc.

Consuevit nihilominùs summus Pontifex, non tamen sine maximà difficultate, et ad instantiam magnatum hunc rigorem postmodum relaxare, non obstante dictà clausulà, et citra dispensationem ad diquitates, etc., ad ipsa sic qualificata beneficia dispensare; prout quandoque etiam legatis à latere et nuntiis, tam ad regna Hispaniarum quam alibi transmissis, vidimus desuper attributam facultatem, quam solitam concedi testatur etiam Ludovis. dec. 353, num. 4, in quâ, cùm quidam Michael impetrâsset certo modo canonicatum, nempè ob illegitimitatem cujusdam Francisci, cum ipse Michael ex diligentiis factis in registris Romanæ Curiæ, negativam dispensationis dicti Francisci probaret, fuit dictum hanc negativam non subsistere, respectu dispensationum apostolicarum, cùm dispensatio potuerit esse obtenta à legatis, vel nuntiis, quibus, ut dictum est, concedi solet præsertim hæc facultas, et sub sequenti formà, videlicet: Concedimus, ut super natalium, etiamsi ex adulterio, incestu, vel nefario, aut quocumque illicito coitu procreati fuerint, defectibus dispensare, ut quæcumque, quotcumque, et qualiacumque beneficia ecclesiastica, cum curâ et sine curâ, secularia et regularia invicem compatibilia, etiamsi secularia, canonicatus, dignitates et præbendæ, et si de nobili genere procreati fuerint, etiam majores, et principales, personatus, vel officia in cathedralibus et metropolitanis vel collegiatis ecclesiis, et in illis in auibus dictorum patientium defectum natalium, patres beneficia obtinuerint; dum tamen insimul non ministrent in altaris ministerio, recipere; et dummodo illis immediatè non succedant, retinere, et quod de natalium desectibus hujusmodi, nullam in quibuscumque litteris, et gratiis sibi concedendis mentionem facere teneantur, indulgendi. Consimilis facultatis tenorem habes penes Gamb. de Auth. leg. libro 7, sub. tit. de Potest. leg. in legitimando spurios, etc., num. 5. Rationem autem, cur ista clausula sic restrictiva regulariter apponatur, præter illam quæ in jure habetur, ostendit etiam Rebuff. in Praxi, tit. de Dispens. super defect. natal., num. 86, prout etiam dicunt antiqui curiales, nempe ne legitimi videantur similes illegitimis, qui ab omni jure sunt exosi: ac ob id Bonifacius, martyr scribens ad Anglorum regem, ipsos nec bello seculari fortes, nec in fide stabiles, neque hominibus honorabiles, neque Deo amabiles, exclamat: Imò reputantur infames; ac propterea repelluntur ab honoribus; et ad sacros ordines promoveri prohibentur i jure; et in cap. Pervenit, qui filii sint legitimi, habetur, quòd adeò lex tam Mosaica quàm canonica eos detestatur, quòd in Ecclesiam non intrabunt. Et verè felix illa Ecclesia, quæ tali peste caret : aliaque permulta de his et similibus, vide Marchesan. de Commiss., p. 1, c. 18, num. 33.

Diximus supra aliquando Papam postquàm cum illegitimo dispensavit ad beneficia, adjectà clausulà in litteris, videcicet; Ita tamen quòd beneficia hujusmodi, dignitates aut canonicatus et præbendæ in cathedralibus et metropolitanis, aut dignitates principales in collegiatis Ecclesiis non sint, consuevisse ampliare hujusmodi dispensationis gratiam, etiam ad supra dictos canonicatus et dignitates per aliud peculiare rescriptum

quod de more datariæ apostolicæ Ampliatia gratiæ nuncupatur; et quandoque eidem oratori conceditur, ut neque in quibuscumque collationibus sibi faciendis de beneficiis teneatur mentionem facere de sua illegitimitate, prout de jure tenetur. Et litteræ alterius ampliationis gratiæ, nempe non faciendi mentionem de hujusmodi defectu in supra dictis collationibus erunt tenoris sequentis, videlicet.

Alexander, etc., Vicario, etc., Neapolitan., etc., salutem, etc. Laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus dilectus filius N. scholaris Neapolitan. apud nos fide digno commendatur testimonio, nos inducunt ut eum specialibus favoribus et gratiis prosequamur. Hinc est, quòd nos cumdem N. cum quo dudum, ut defectu natalium quem ipse N. ex soluto et soluta genitus, patitur, non obstante, clericali charactere insigniri, ac ad omnes etiam sacros, etiam presbyteratûs ordines promoveri, et promotus, etc., ministrare necnon quæcumque et qualiacumque, cum curá et sine curá, ac aliàs certis modo et formà tune expressis qualificata beneficia ecclesiastica, dummodò illa, dignitates aut canonicatus, et præbendæ in cathedralibus, aut dignitates principales in collegiatis ecclesiis simul plura non essent, quoad viveret; necnon quascumque pensiones annuas, etc., percipere, etc., apostolicà auctoritate dispensatum, seu dispensari mandatum extitit, prout in litteris apostolicis desuper expeditis, et debitæ executioni demandatis, pleniùs continetur, præmissorum meritorum suorum intuitu amplioris gratiæ favore prosequi volentes, et à quibusvis, etc., censentes, etc. Discretioni tuæ, de quâ, in his specialem in Domino fiduciam obtinemus, etc., mandamus, quatenus cum eodem N. meritis, et idoneitate sibi aliàs suffragantibus, et dummodò aliud ei non obstet Canonicum impedimentum, ut eodem desectu non obstante quoscumque canonicatus, et præbendas ac dignitates in cathedralibus, et metropolitanis, ac collegiatis ecclesiis; dummodò tamen majores post pontificalem in cathedralibus et metropolitanis, ac principales dignitates in collegiatis ecclesiis hujusmodi non sint, quoad vixerit, libere, et licite possit et valeat, auctoritate nostrà dispenses. Sibique, quod de cætero, in quibuscumque dispensationibus, indultis, impetrationibus, provisionibus, collationibus, commendis, unionibus, et litteris Apostol., ac quibuscumque aliis tam gratiam, quam justitiam, separatim, seu utramque mixtim concernentibus, à Sede Apostolicà ejusque legatis, seu locorum ordinariis, aut aliàs qualitercumque impetrandis et obtinendis, sibique etiam motu proprio concedendis, nullum de hujusmodi defectu mentionem facere teneatur, ac concessiones, gratiw, dispensationes, indulta, impetrationes, provisiones, commendæ et uniones hujusmodi de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, aut intentionis defectu nullatenus notari possint, ac valida et efficacia existant, ac sibi suffragentur in omnibus, et per omnia, perindè ac si in illis, de defectu et dispensatione hujusmodi expressa mentio facta foret, dictà auctoritate nostrà concedas et indulgeas ac quidquid secus, super his à quoquam, quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, et inane decernas. Non obstantibus defectu vræmisso, ac Pictaven.

concilii contra illegitimos, et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac ecclesiarum, in quibus canonicatus et præbendæac dignitates hujusmodi fuerint, juramento, etc., roboratis etc., cæterisque, etc. Dat. Romæ, etc.

Sanè circa hujusmodi dispensationes ad ordines et benesicia pro illegitimis, quas frequentem in datarià, et cancellarià Apostolicà cursum habere non ignoramus, notandum est in praxi, quòd in quâcumque summi Pontificis dispensatione, indulto, aliisque gratiis ad ordines et beneficia supra dicta semper sit facienda mentio hujusmodi illegitimitatis; hæc etenim praxis satis superque elicitur ex notorio text. in c. 2, de Fil. presb. num. 6; ibi enim statuit Bonifacius VIII, quòd si is cum quo fuit per Sedem Apostolicam dispensatum, ut non obstante defectu natalium, quem patitur, ad omnes ordines promoveri valeat et obtinere beneficium, etiamsi curam habeat animarum, dispensationem aliam, tacito de prædicto defectu, postmodùm obtineat à sede præfatà, ut duo aut plura beneficia similem curam habentia possit recipere, etc., talis dispensatio, cum non sit verisimile sedem ipsam cum illo patiente prædictum defectum voluisse, si hoc fuisset expressum, eidem in pluralitate beneficiorum hujusmodi dispensare, veluti per subreptionem obtentâ, nullius penitùs sit momenti, ut sunt formalia verba prædicti text., et ibi Franc. num. 3 et 5.

Hujus namque rei ratio assignatur ab Oldrad., cons. 215, num. 5, nempe quia licèt orator fuerit ad id aliàs dispensatus nihilominùs quia in co, etiam post dictam dispensationem remanet quædam nebula, eum afficiens, ac propterea de cà necesse est fieri mentionem.

Verùm, circa hoc apprimè necessarium est scire distinctionem, quà dataria et cancellaria Apostolica utuntur, diù practicata, quam etiam tangit id. Oldrad. de cons. 215, et clariùs distinxit Put., decis. 196, lib. 1, quem sequitar Rota in pluribus decisionibus relatis per Garc. de Benef., p. 7, cap. 2, num. 73. Distinguit namque idem Put. circa mentionem faciendam de supra dictà illegitimitate ad ordines et beneficia, ad præscriptum supra dicti text. in d. c. 2; quòd aut impetratio continet dispensationem, quæ additur primæ dispensationi, et tunc non valet impetratio, non factà mentione primæ dispensationis, et ita procedit text. in d. c. 2, aut impetratio non continet dispensationem, addentem priori dispensationi, sed est executio dispensationis jam factæ, veluti quia orator obtinuit dispensationem in genere ad ordines et beneficia in futurum obtinenda, ut apparet ex formulis supplicationis, necnon litterarum apostolicarum idem continentium, quas supra adjecimus, et tunc non est opus facere de câ mentionem. Ac proindè cùm in decisione Burgen. abbatiæ coram Blanchetto, penes eumdem Garc., loco cit., objiceretur, quod G. in litteris provisionis cujusdam abbatiæ non fecerit mentionem suæ illegitimitatis, et quòd licèt esset dispensatus, tamen debebat facere mentionem dispensationis, ex d. c. 2, fuit tamen responsum, quòd in gratia supra dicti G. non erat necessaria mentio sux dispensationis, cum

gratià ipsius Gregorii sit executio suæ dispensationis, ut supra dictum est.

Et hic est stylus qui tenaciter servatur hodiè absque alia contradictione. Quinimò, stante clausula, quæ in supplicationibus beneficialibus semper adjicitur in principio secundæ partis supplicationis, nempè: Et quod oratoris dispensationes habeantur pro expressis, et proinde valet impetratio etiamsi adderetur dispensatio dispensationi, nihilominus tempore pontificatus Sixti V, qui abhorrebat ab istis illegitimis, non dabatur ista clausula, nisi in hâc limitatione, videlicet, non tamen super defectu natalium, quia idem Sixtus nolebat conferre beneficia ecclesiastica supra dictis illegitimis, etiamsi aliàs essent antea dispensati; et sic erat necessarium exprimere dispensationem super defectu natalium in impetratione, etiam quòd esset executio dispensationis, ut testatur etiam Garc., d. p. 7, c. 2, num. 74, cum pluribus seqq., et hoc modo vidi nonnullas supplicationes, tempore prædicti Sixti ab eo signatas, in quibus per additionem officialium datariæ apostolicæ adjiciebantur supra dicta verba. non tamen super defectu natalium.

Iste autem stylus tanquam nums rigorosus recessit à Curia, ac propterea standum est supradictæ distinctioni, de qua id. Garc., loco cit., num. 75.

Nec ab hâc praxi alienum, imò consentaneum agnovimus quòd cùm naturaliter unusquisque proprios defectus propalare effugiat, arg. text. in leg. Cum profitearis, c. de Revoc. donat., optimum erit à Papa impetrare indultum, quòd orator in quibuscumque impetrationibus apostolicis, ut supra diximus, non teneatur de hujusmodi defectu facere mentionem, quod rihilominùs rarò ac pro personis plurimùm qualificatis concedi consuevit; pro quibus porrigitur Papæ supplicatio sub eâdem formulà, quà petitur ista dispensatio ad ordines et beneficia pro illegitimo, quam supra præposuimus, videlicet in illius prima parte, ac post illa verba, liberè, et licitè valeat dispensare, sic addendum erit, videlicet: Necnon eidem oratori, ut de cætero, perpetuis futuris temporibus, tam in sua ad dictos ordines promotione quam in quibuscumque dispensationibus, indultis, impetrationibus, provisionibus, collationibus, commendis et præfectionibus, necnon pensionum et aliis reservationibus, concessionibus, aliisque gratiis et sitteris apostolicis, tam gratiam quam justitiam, divisim seu mixtim concernentibus à Sede Apostolicà, vel ejus legatis de latere, seu vicelegatis, nuntiis, ac etiam ordinariis, aut aliàs quâcumque auctoritate et ratione quarumcumque dignitatum etiam episcopalium, vel archiepiscopalium, monasteriorum et aliorum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum desuper per eum, seu ejus nomine ab eadem sede, seu ejus legatis, vel locorum ordinariis, aut aliàs qualitercumque impetrandorum et obtinendorum, sibique etiam motu proprio concedendorum, nullatenus de hujusmodi defectu, et super eo ipsi concessà dispensatione mentionem facere teneatur. Et nihilominus dispensationes, indulta, impetrationes, commendæ, præfectiones reservationes, concessiones et aliæ aratiæ, etiam litteræ desuper conficiendæ hujusmodi de

subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, intentionis S. V. vel quopiam alio defectu notari, impugnari, invalidari, in jus aut controversiam vocari non possit; sed semper et perpetuò valida, et efficacia existere, ac sibi suffragentur in omnibus et per omnia, perinde, ac si in illis de hujusmodi defectu, et dispensatione, ac indultis desuper per eum obtentis expressa mentio facta fuisset, dictusque orator de legitimo thoro natus esset, concedere et indulgere. Sicque et non aliter per quoscumque judices, etc., etiam causarum palatii Apostolici auditores judicari, etc., ac quidquid secùs super his à quoquam, etc., attentari, ac irritum, etc., dignemim de gratia speciali. Non obstantibus, etc.,

Secluso igitur hujusmodi indulto, ac tacito prædicto defectu, ut supra diximus, clarum est quamcumque dispensationem subjacere vitio subreptionis, ex juribus superiùs allegatis; quod quidem certum est locum sibi vendicare, etiam in permutatione, namque si illegitimus dispensatus ad obtinendum beneficium, et illud assecutus, postea idem beneficium permutet, nontenet permutatio, sed est ipso jure nulla; Arch. in c. 1, num. 5, in fine, in verbo Obtinere, de Fil. presb., quia virtus prædictæ dispensationis consumitur in primo actu, prout receptum est ex stylo et observantià, de quá testatur Cresc., decis. 1. num. 6. de Reb. eccles. non alien. Lott. de Re, benef. lib. 2, q. 48, num. 22 et seq. qui, n. 25, subdit quòd propter errorem juris dubii, et facti ignorantiam datur compermutanti irregressus ad beneficium sic permutatum, ex ibi per eum allegatis.

Quo verò ad dispensationem circa pensionem, in ipsà supplicatione expressam, teneo, illam non esse necessariam, quinimò superfluam, quamvis de stylo ita hujusmodi supplicatio fabricetur; quia licèt illegitimè natus non possit sine dispensatione obtinere benesicium, ut in d. dist. 1, de Fil. presb. in 6, poterit tamen, obtinere pensionem super fructibus alicujus beneficii, quatenus fuit prima elericali tonsura initiatus, et ad illam dispensatus; unde Rota in una Legionen. pensionis 10 octobris 1577, tenuit quòd illegitimus non est inhabilis ad obtinendum pensionem; nisi ratione clericatûs, ex quo non potest esse clericus; et ideò cùm sit dispensatus super clericatu, non indiget alià dispensatione super illegitimitate, et ita tenet Gonz. Glosså 5, §, 5, num. 24, ubi alias decisiones allegat, improbando contrariam aliorum opinionem, et ibi affert rationem, nempe quia pensio est quoddam jus temporale formatum et per se distinctum à dicto beneficio, num. 25, subdens num. 26, quòd exinde privatus et inhabilitatus ad beneficia non est privatus ad obtinendas pensiones, per Navar. cons. 12, num. 15, de Rescript.

Sicut pari modo dicendum est de infante, qui licèt sit incapax pensionis, nihilominùs si à Papà ante septennium dispensetur, ut fiat clericus, potest hujusmodi pensionem obtinere, ut est casus in una Foroliviens. pensionis coram Penià, decis. 206, tomo 1; ibi enim cùm fuisset reservata pensio N. scholari in sexto sua actatis anno constituto, cum clausula; Postquàm clericat;

charactere insignitus foret, et idem N. ante reservationem dictæ pensionis fuerat ex dispensatione effectus clericus, cùm dubitaretur de validitate d. reservationis, fuit pronuntiatum pro ea, cum infans propterea sit pensionis prædictæ incapax; quia non potest esse clericus, ut fuit decisum in una Veneten. pensionis, coram Oriolen., 10 decembris, 1572, et 10 aprilis 1575, et coram Gypsio in una Cathanen, pensionis, 4 maii 1553, sicut etiam illegitimus ob eamdem causam est incapax pensionis, ut dictum est, et hic constaret de clericatu valido, non fuit necessarium, quòd dictus N. efficeretur septennio major, ad pensionem obtinendam, cum per clericatum sibi ritè collatum sublatum esset incapacitatis impedimentum. Et ad contraria fuit responsum ea procedere, quando Papa ex narratis non poterat intelligere N. esse inhabilem, nec in eo potuisse adimpleri illas conditiones, nisi jure extraordinario; sed quando Papa ex narratis intelligit ipsum esse inhabilem, tunc nedùm intelligit de jure extraordinario, sed statim etiam censetur dispensâsse et habilitâsse, ex DD. in d. decis., n. 6, allegatis.

Secundò notandum quòd per illam clausulam: Si paternæ incontinentiæ imitator non sit, etc., quæ postea additur in litteris, non inducitur conditio, ut aliqui voluerunt, præcipuè Felin. in cap. Ex parte, 1, de Rescrip., num. 6, vers. Clausula, si preces; si enim importaret conditionem, infinitæ dispensationes hujusmodi nullæ et irritæ essent; nam si dispensaretur sub dictà conditione, sub contrarià conditione non censeretur dispensatus; hæc enim sunt verba simpliciter extracta ex concil. Trid., sess. ult., c. 15, de Reformat., prout in exordio d. c., ibi : Ut paternæ incontinentiæ memoria à locis Deo consecratis, etc., Mandos. in Prax. signat, grat., tit. Dispens., § Super defectu natal., vers. Sed advertendum, cum seqq., quidquid super hoc teneant, et dicant etiam moderni scribentes.

Tertiò notandum quòd in dietà supplicatione, ac in illius obstantiis debet omninò derogari concilio Pictaven. contra illegitimos edito, quod est relatum in dict. cap. 1, de Fil. presb., cujus titulus est, videlicet : Ex concil. Pictaven., verba autem hæc sunt : Ut filii presbyterorum, et cæteri ex fornicatione nati ad sacros ordines non promoveantur: nisi aut monachi fiant, vel in congregatione canonicà regulariter viventes; prælationem verò nullatenus habeant, etc. Cùm igitur hæc dispensatio desumatur ex constitutione conciliari, necessariò debet de eâ fieri expressa mentio cum illius derogatione; quia non sufficit illi derogare per consuetas clausulas derogatorias, etiamsi diceretur: Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ac etiam in provincialibus seu synodalibus conciliis editis, etc., quia si nihilominùs petitæ gratiæ adversatur etiam aliqua conciliaris constitutio, si non appareat de illius specificâ derogatione, videtur Papam, quoad eam, voluisse illam illæsam remanere, Cavaler., decis. 601, num. 3, et sic observatur in quibuscumque gratiis, quæ fiunt à Romano Pontifice adversùs aliquam constitutionem conciliarem, sicut etiam dicimus de concilio Lateranen, quod fuit celebratum sub Leone X, sess. 9, § Dispensationes, in reformatione curice; neque sufficit ipsi conciliari constitutioni simpliciter derogari, verbi gratià, si dicatur: Non obstante concilio Lateranen. seu Pictaven., sed oportet quòd etiam addatur illud quod dictum concilium disponit circa illum casum, super quo petitur dispensari; veluti, cùm dispensatio petitur pro illegitimo, ut supra, oportet quòd dicatur: Non obstante concilio Pictaven. contra illegitimos edito.

Circa derogationem hujus concilii Pictaven. fuit aliàs inter dominos abbreviatores dubitatum, quid dicendum esset, cùm patiens defectum natalium fuerit dispensatus ad quæcumque beneficia, invicem tamen compatibilia, vel cum clausulà : Dummodò simul plura non sint, quam quæ à Concilio Trident. permittuntur, et in ipså dispensatione fuit derogatum concilio Pictaven. ut supra, numquid si orator postmodùm petiisset dispensari ad duo incompatibilia, debuisset denuò derogari supradicto concilio? Nonnulli ex ipsis dominis tenuerunt non requiri hanc derogationem; quia cùm jam fuerit dispensatus ad quæcumque invicem compatibilia, nunc dispensatur ad duo incompatibilia, et hoc tantummodò operatur dicta secunda dispensatio; unde postquam beneficia hujusmodi facta sunt compatibilia, orator retinet ista vigore primæ dispensationis; ac propterea non indiget secunda dispensatione, quia jam dispensatus est ad quæcumque compatibilia, ac ista duo beneficia modò facta sunt compatibilia, ut dictum est; et ideò non debet poni derogatio concilii supradicti.

Quidam tamen ex eisdem contrarium tenuerunt; quia ad ista sic incompatibilia obstat etiam defectus natalium, ac propterea non est omittenda dicta derogatio; et quatenùs de jure non requireretur attento, quòd nunc tantùm incompatibilia fiunt compatibilia, ad quæ jam videtur dispensatus, omnes unanimiter in fine tenuerunt poni debere dictam derogationem ad cautelam, prout in Notab. Cancell., fol. 129, et ita videmus semper illam apponi, quod in gratiam simplicium curalium tantummodò hìc apponere visum est; quia adhuc audio præmissa etiam de recenti in dubjum revocata extitisse.

Huic praxi alius cancellariæ Apost. stylus accedit; quòd, si fortè hujusmodi constitutionis derogatio fuerit in supplicatione omissa, poterit per DD. abbreviatores in litteris super eà expediendis, suppleri; quod intelligitur non modò de constitutione conciliari, verùm etiam de quaenmque alia; dummodò pars illa concilii, quæ obstat gratiæ sit registrata in corpore juris, sicut pluriès vidimus practicari, et testatur Germ., de Indult. card., §. Per quæ sublatis, num. 74.

Fuit etiam aliud dubium propositum in cancellaria, nempe aliquis patitur defectus natalium, et cum eo fuit dispensatum ad quæcumque, non obstante defectu: modò impetrat beneficium, et in supplicatione narratur, qualiter patitur defectum natalium; sed non dicit ex quibus genitus sit, et quod est dispensatum secum: nunc pars est absens, et sunt litteræ expediendæ, et sollicitator ignorat ex quibus sit genitus.

An possint expediri cum simplici narrativà, quòd patitur defectum natalium absque alià expressione, exquibus, etc.; et fuit dictum in cancellarià, quòd, postquam non erat dispensationis prædictæ ad quæcumque, satis poterat tolerari, ut in prædictis notab. cancell., fol. 124 à tergo.

Sic enim servat praxis circa hujusmodi conciliorum derogationes. Verum cum aliæ peti consueverunt adversus disposita in ultimo concilio Lateranen. sub Leone Papà X celebrato cæteris frequentiores, sicut nos quotidiána docet praxis, nonnulla circa illam hic pro novis curialibus subnectere visum est. Ipse itaque Leo in dicto concilio, constitutionem edidit super reformatione Romanæ Curiæ, quæ sic exorditur: Leo episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante concilio, etc., et inter cætera nonnulla statuit quæ ad officium datariæ et cancellariæ Apost. pertinere noscuntur, etc.

Primò ut super fructibus patriarchalium, metropolitanarum ac cathedralium ecclesiarum, non reserventur pensiones, nisi ex resignationis causâ, aut etiam alia quæ in secreto consistorio justa, probabilis et honesta visa fuerit.

Secundò ut de cætero parochiales Ecclesiæ, ac dignitates majores et principales, aliaque beneficia ecclesiastica, quorum fructus, redditus et proventus, ducentorum ducatorum auri de camerà secundùm communem æstimationem, valorem annuum non constituunt, vel attingunt, etc.; S. R. E. cardinalibus non commendentur, aut alio quovis,titulo conferantur, etc.

Tertiò ut uniones perpetuæ, præterquam in casibus à jure expressis, vel sine rationabili causa nequaquam fiant, et alia, ut dictà constitutione: Sub Dat. Romæ, in publicà sessione in Lateranen. sacrosanctà ecclesià solemniter celebratà, anno Incarnationis dominicæ 1514, tertio nonas maii, pontificatus ejusdem Leonis anno secundo.

Cùm igitur petitur gratia à summo Pontifice, adversatur dicta constitutio, continens hujusmodi statuta et ordinationes, ne ipsa gratia reddatur inanis, erit petenda et concedenda supradicta derogatio sub sequenti formà, nimirùm:

Circa primum: Nonobstan. concilii Lateranen. novissimè celebrati, pensiones annuas super fructibus mensarum episcopalium, nisi ex cessionis, aut alià probabili causà reservari prohibentis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon dictæ Ecclesiæ juramento, vel quâvis firmitate alià roboratis, statutis et consuctudinibus contrariis quibuscumque. Et hæc derogatio hoc casu sufficit, quod detur per cancellariam, super cameram in litteris reservationis hujusmodi pensionis; quia super hoc non expeditur supplicatio, sed tantùm cædula, et contra cædula, super quâ expediuntur litteræ tam episcopatûs quàm reservationis pensionis, teste Sarnen., super reg. De non judice juxta form. suppli., q. 9; Caputaq., decis. 290, p. 1. De modo autem et praxi provisionis Ecclesiarum cathedralium abundè dicam in meâ Praxi benef., tom. 2, lib. 9, cap. 9.

Hic tamen advertit Paris., de Resign. benef., lib. 6,

q. 2, n. 59, quòd licèt verba et ratio dieti concilii Lateranen, hanc prohibitionem continentis, videantur comprehendere beneficia, etiam non consistorialia; attamen stylus et consuctudo Romane Curiæ contrarium servat, teste cod., Caputaque, decis. 477, p. 1, ubi dicitur ita fuisse tentum et declaratum per nonnullos peritissimos abbreviatores de majori; hoc igitur casu non videtur petenda derogatio diet. concilii.

Illud autem quod ait id. Paris., d. q. 2, sub n. 34, vers. Si verò, veluti, quod si resignetur ecclesia metropolitana vel cathedralis, et imponitur pensio super illius mensæ fructibus, si illorum valor excedat ducatos mille, ut cautum est concilii Trident. decreto, sess. 24, cap. 13, de Reform., § Ad hæc: In posterum omnes hæ cathedrales ecclesiæ, quarum redditus, summam mille, et parochiales, quæ summam ducatorum centum secundum verum annuum valorem non excedunt, nullis pensionibus aut reservationibus fructuum graventur, si siat contra dictum decretum, oportet derogari in specie dicto concilio Trident. negatur omninò; quia, quidquid sit de aliis constitutionibus conciliaribus, necessariò expressam derogationem requirentibus, fallit in decretis concilii Tridentini, per ea quæ infra adducemus.

Circa secundum, dicendum est: Non obstan. concilii Lateranen. novissimè celebrati, beneficia ecclesiastica (vel aliud prout casus requirit) quorum fructus, redditus, etc., ducentorum ducatorum auri de camerà, etc., S. R. E. Cardinalibus commendari, seu conferri prohibentis; ac insuper addi etiam consuevit: Ac aliorum, quorumcumque statutorum et privilegiorum; indultorum, ac litterarum apostolicarum, etiam contra commendas, aut aliàs in contrarium quomodòlibet concessorum; quorum omnium tenores ad effectum sufficientis derogationis eorum, latissimè exprimi possint, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etc.

Nec omittam circa illud, quòd pro hâc praxi pluries in dubium revocatum audivi, nempè quod, stante dicto concilio, similes commendas, ac provisiones ita prohibente, voluerunt aliàs domini de Rotà, quod hujusmodi provisio facta cardinali post dictum concilium, non esset valida; eâ moti ratione, quia licèt illud non haberet decretum irritans, satis tamen est legislatorem prohibuisse, l. Non dubium, Cod. de legib., et quia iste casus fertur per Cassad., in Decis. 2, sub tit.-de Præb., insum dubitasse ait de veritate dictæ decisionis; ex quo in dictà Constitutione solùm dicitur, quòd, non provideatur, non quòd si fiat, nulla sit provisio; cùm non sit sinipliciter verum, ex solà inhibitione induci nullitatem; ac propterea per alia jura, et exempla in d. decis. adducta, deducitur, quod licèt dicta constitutio loquatur, quòd dictis cardinalibus ita provideri non debeat, tamen si provideatur, valet provisio; et quamvis aliqua in dictà decisione fuerint in contrarium adducta, tamen concludit non posse contrarium sustineri, scilicet, and similes provisiones sint validæ, præsertim, cum ipse Papa pro simili gratià ad favorem cujusdam cardinalis, in signatură dixerit, quod non poterat, si valor beneficii ad ducentos ducatos non ascendebat;

5

ergo ejus fuit interpretari, cujus fuit condere, cap. Cum venissent de judic. Attamen quidquid sit, sufficit dicere quòd de validitate dictæ provisionis semper potest dubitari; cum jam stylus inveteratus obtinuerit, non disponi adversùs dictam constitutionem, nisi ei expressè derogetur. Quocirca ait Mandos, in Praxi signat. grat., titulo Provisiones, vers. Beneficiavaloris annui, quod ipse pro cardinali Neapolitano obtinuit prædicto concilio Lateranen. derogari, nec voluit dubitationi locum relinquere, an ex quo Papa ex certà scientià commendabat, videretur habilitare adversùs concilium, cum constitutio conciliaris expressam derogationem requirat, ut per Archid, in cap. 1, in verbo Noscatur, in fin., de Constitut. in 6.; Joann. Andr., in cap. 1, de Excess. præl., eod. lib. et hanc praxin sequuntur omnes periti curiales in petendà in his casibus expressâ dicti concilii Lateranen, derogatione; quos ad id observari, nunquam ab hac cautela discessisse; ac proinde magni fecisse Puteum, decis. 483, per quam neque certa scientia Papæ etiam pro illius nepote, aut guâvis aliâ dilectâ personà; etiam cum quibusvis clausulis generalibus, arguit mentem Pontificis, velle dicto concilio derogare: et sic regulariter dicendum est de quibuscumque aliis conciliis generalibus; quod est ab ipsis curialibus non oscitanter notandum; quia ob non petitam hujusmodi expressam derogationem, quamplurimas lites in ipså Romanå Curià insurrexisse compertum est.

Circa tertium dicendum est: Non obstan. concilii Lateranen, novissimè celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus à jure permissis, fieri prohibentis, aliisque constitutionibus, etc., nec unquam omittenda est ista derogatio in unionibus quæ fiunt per Sedem Apostol. ac ordinariis sunt prohibitæ: exempli gratia, in unione factà ab episcopo ipsis capitulo, requiritur auctoritas Papæ; cùm non possit ad hoc suam ordinariam auctoritatem interponere in facto proprio, ut est Glos. in Clem. Si una, in verbo Mensa, de Reb. eccles. non alien. Potissima autem ratio est quia capitulum et episcopus, fictione juris unam constituunt repræsentationem, cap. Quanto de his quæ fiunt à præl. fin. cons. cap. Et sic de singulis perpetuis unionibus; quod quidem intelligas, etiamsi unio prædicta fiat vigore concilii Trident., sess. 21, cap. 5, de Reform. Et denique oportet supradictam derogationem petere supradicti ultimi concilii, ad differentiam aliorum conciliorum etiam Lateranen., quæ antea fuerunt sub diversis summis Pontificibus celebrata, inter quæ unum fuit generale sub Innocentio II, anno 1215, in quo interfuerant patriarchæ Hierosolymitanus, et Constantinopolitanus, Metropolitani septuaginta, episcopi quadringenti duodecim, abbates et priores conventuales octingenti, Graci et Romani imperii legati, regum verò Jerusalem, Francia, Hispania, Anglia, et Cypri oratores. Si quis verò inquiret cur dicatur Ecclesia Lateranen. ea, in quâ fuit dictum concilium celebratum, ea est responsio, quòd ita dicitur, quasi latens rana; nam rana quam vomuit Nero intra illam ecclesiam statim latuit, nec potuit âmpliùs conspici, ut legitur in

Actis sanctorum Petri et Pauli, et refert Rebuff., super concord. tit. de Approbat convent. per Lateranen. Cencil. fact., fol. 50, ubi ait putare diabolum cor tyranni Neronis fuisse ingressum, et eum postea sic evomuisse in ranæ specie; vel, ut idem ibi subdit, ideò Lateranen. dicta est, quia Lateranensium nobilissimæ gentis in ædibus exstructa est. Et hæc per transitum dixisse sufficiat de derogatione supradictorum conciliorum; reliqua et abundantiùs dicam in meis amplissimis Additionibus ad Hier. Paul. cancell. Apost. vicecorrec.; ibi enim hæc materia pro eo quod ad praxim pertinet, tractatur.

Quoniam verò circa ea tantùm quæ ad nostram praxim pertinent, pauca hæc de constitutionum conciliarium derogatione dicere oportuit, non immeritò, pro novis simplicibusque curialibus videndum est quid sentiendum circa decreta concilii Tridentini, an videlicet illa adhuc specialem ipsam derogationem requirant; cum quotidie videamus summos Pontifices disponere contra dicta decreta. Causa dubitandi ea est, ut docet Sanch., lib. 3 De Matrim., disp. 26. n. 7, quod non censetur derogatum prædicto concilio Tridentino, nisi de eo expressa fiat mentio, nimirùm, non obstante aliqua lege, aut constitutione in concilio generali edità, per nonnullos auctores, ibi per eum relatos; ex quo, cum decreta concilii ita matura deliberatione sancita sint, videntur continere vim clausulæ derogatoriæ ad alia decreta posteriora contraria. nisi de illis faciant specificam mentionem, et ibi idem Sanch. loquitur in specie de dieto concilio Tridentino. et concludit quòd, cùm illud sit generale et modernum, oportet illius facere mentionem, neque sufficiet generalis derogatio cujuscumque concilii.

llis tamen non obstantibus, contrarium verius est, ac in praxi receptum, prout omnibus curialibus, etiam mediocriter versatis, notum est : nunquam enim visum fuit per ipsos summos Pontifices adversus prædicti concilii Tridentini decreta dari specificam derogationem; quinimò in supplicatione appositam, per suos officiales, tanquam prorsus non necessariam. deleri. Id enim inter cætera resolutum fuit in causâ Sancti Angeli, pensionis, 16 decembris 1594, coram Pamphylo, ubi fuit consideratum quòd, quamvis quoad alia concilia sit necessaria expressa derogatio, c. Ex parte, de capell. monach., tamen secus est quoad concilium Tridentinum, cum in cap. Fin., sess. 25, expressè disponatur quòd omnia decreta illius intelligantur facta, salvà Sedis Apostolicæ auctoritate; et sic Papa, utendo suà auctoritate superiore, potest quaslibet gratias facere, absque dicti concilii derogatione, cùm tunc potiùs uti videatur facultate sibi reservatà; quàm contra concilium aliquid facere; idque etiam fuit resolutum in una Bononien. Pioratus, 9 junii 1606, coram D. Manzanedo, quam quidem decisionem affert Gonz., ad reg. 8, Cancell. Glos. 6, n. 20, vers. Ac præsertim; qui tamen ibi ait id solùm procedere, quando constaret Papam voluisse eidem concilio derogare, Cavaler, decis. 601, n. 3; et à practicis curialibus observatum semper extitit.

Idemque antea declaravit Pius Quintus suo motu proprio anno 4570, cujus tenorem hic subnectere optimė visum fuit, qui talis est, videlicet:

Motu proprio, etc. Cum plerumque contingat dubitari in causis in Rotæ auditorio nostro, et alibi pendentibus super provisionibus, et commendis, unionibus, et aliis dispositionibus ac gratiis apostolicis que contraveniunt decretis concilii Tridentini, an sit opus speciali derogatione ejusdem concilii. Nos quacumque dubia desuper mota et movenda submovere volentes, ac guorumcumque decretorum concilii hujusmodi tenores præsentibus pro expressis habentes, motu simili, etc., ex certà nostrà scientià et de apostolicx potestatis plenitudine, hác nostrâ perpetuà valiturà constitutione declaramus neque speciali neque generali derogatione ejusdem concilii opus suisse, et esse in quibusvis collationibus, provisionibus, commendis, unionibus, etc., et aliis dispositionivus de quibusvis beneficiis ecclesiasticis, cum curà et sine curà, secularibus, et quorumvis ordinum regularibus, etiam monasteriis conventualibus ct consistorialibus, ac curam animarum habentibus, quæ quomodòlibet vacârunt, et vacabunt, ac etiam gratiam et justitiam concernentibus, et aliis gratiis, ac concessionibus apostolicis per nos, ac felicis recordationis Pium Papam IV, prædecessorem nostrum, necnon quoscumque Romanos pontifices successores nostros, nostrà tamen, et prædecessoris, ac successorum prædictorum proprià manu siquatis, ac Sedem Apostolicam quibusvis personis, colleqiis, et aliis piis locis, et aliàs quomodolibet factis et faciendis, ac concessis, et concedendis; et ita per quoscumque judices, etc., ac causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales in quibusvis causis, eciam per appellationem pendentibus, judicari, et diffiniri debere, sublata, etc. Non obstantibus, etc.

Ac subinde proposito etiam dubio in sacrà Congregatione ejusdem concilii per hac verba: An ad derogationem sacri concilii Tridentini sufficiat Papam contra illud rescribere absque aliquà speciali vel generali derogatione, ut Pius V declaràsse dicitur, sic respondit: Si supplicatio manu Papæ signata fuerit, non requiritur nec specialis nec generalis derogatio. Hoc idem fuit declaratum per dominos abbreviatores majoris præsidentiæ in cancellarià Apostolicà, ut refert Garc., de Benef., p. 4, cap. 5, à n. 30, ad 36.

Quæ quidem omnia videntur potius ad exuberantiam quam ex necessitate emanasse, cum satis totum id declaretur per d. Concil., d. sess. 25, cap. 21, dum dicit: Postremò sancta Synodus omnia et singula, sub quibuscumque clausulis et verbis, quæ de morum reformatione atque ecclesiasticà disciplinà, tam sub fel. record. Paulo III ac Julio III, quam sub Beatissimo Pio IV, pontificibus maximis, in hoc sacro concilio statuta sunt, declarat ita decreta fuisse ut in his salva semper auctoritas Sedis Apostol. sit, et esse intelligatur.

Unde ex præmissis ista super hoc inolevit dataria; Apostolicæ observantia, quòd D. datarius illiusque officiales nunquàm supplicationes, per quas petitur disponi adversus conciliares constitutiones, etiam supradicti concilii Tridentini, mittant ad signaturam,

quæ fit per concessum, neque ad ipsum signaturæ, sive gratiæ, sive justitiæ, cardinalem præfectum, sed summo Pontifici tantummodò regulariter illæ offeruntur signandæ per Fiai, ut petitur; quamvis negari non possit quòd etiam stantibus supradictis tales supplicationes adhuc subsisterent signatæ per concessum, cùm id fiat in præsentia Papæ, et de illius voluntate, seu mandato; ut enim omnes sciunt, quædam supplicationes, gratiam continentes, signantur per Papam, et non per alium; quædam coram eo. et in ipsius præsentia ejusdem nomine et auctoritate; quædam etiam ejus nomine et auctoritate, sed in ejus absentià; et sic, cùm alii à Papâ de illius mandato, scientià et voluntate signant, perinde est ac si ille signaret : omnia enim nostra facimus, quibus auctoritatem nostram impartimur, ait tex. in l., §. in l. 1, Sed neque, c. de Vet. jur. eru.

Et hic pro coronide, in gratiam novi curialis apponere visum est quòd, si contingat peti dispensationem pro patiente defectum natalium, qui jam aliquo modo fuerat promotus absque dispensatione ad sacros ordines, cosque etiam exercuit, non propterea erit petenda dispensatio super irregularitate, quam eum contraxisse prætenditur ob exercitium dictorum ordinum; sicut meo tempore quidam doctor de hâc re altercabatur cum D. Lamberto Ursino, eximio abbreviatore majoris præsidentiæ in cancellarià Apostolicà; fuit enim sibi responsum quòd hoc non est jure cautum, quia irregularitas non contrahitur, nisi in casibus à jure expressis, cap. Is qui de sent. excom., in 6, licèt talis celebrando peccet, ut per DD. in cap. fin de Clerie. excomm. ministr.

Quapropter, in vim supradictæ conclusionis, docet nos vulgaris praxis quòd in tali impetratione, scilicet dispensationis super defectu natalium, sufficit facere mentionem (si res ita se habet) quòd orator non obstante defectu hujusmodi, se fecit ad dictos sacros ordines promoveri, nullà factà mentione de novâ prætenså irregularitate; et iste est notorius stylus, de quo testatur etiam Rebuff., in d. prax., hoc tit., n. 13 et 14; neque eo ipso quòd fuerit ad ordines promotus, manet suspensus, ut voluit Scot., 4 dist., 25, q. 1, art. 3, concl. 1. Ratio enim jam expressa est, nimirum, quia non est in jure cautum quòd iste in censuram aliquam incidit, sed solum peccat mortaliter, vel celebrando, vel ordines suscipiendo; eo enim ipso quòd est irregularis, prohibitus est recipere ordines. vel in susceptis ministrare; quia eàdem irregularitate quâ prohibetur ordines suscipere tanquam illegitimus, prohibetur etiam in susceptis absque dispensatione ministrare, Sayr. de Cens., lib. 6, cap. 10, n. 38; et sic, licèt irregularitas cumulari possit, non ob id is qui irregularis est ex defectu corporis, si celebret, novam irregularitatem incurrit, sed tantùm gravissimè peccat; Innoc., in cap. Si celebret, de cler. Excom. min.; Majol, de Irreg., l. 1, cap. 2, n. 8; et hoc scitu dignum putavi pro novis curialibus, ne in his casibus frustrà petant dispensationem super hâc novà prætenså irregularitate, sicut pluries, etiam à

praxin dispensationis ad ordines et beneficia cum illegitimis latiùs prosequar in meâ Praxi benef., 1. 2, e. 12, à n. 90.

# CAPUT II.

Praxis dispensationis cum expositis ad ordines et beneficia.

Omnia quæ servantur in dispensatione pro illegitimis, habent locum etiam in expositis, secundum notorium stylum datariæ; nam licèt nonnulli teneant expositos posse promoveri ad omnes, etiam sacros, et presbyteratûs ordines, et beneficia ecclesiastica obtinere absque apostolicà dispensatione, cum sint pro legitimis habendi, hâc duntaxat ratione moti, nimirim quia multi etiam legitimi exponuntur; et licèt veritas circa hoc constare non possit, nihilominùs debet sieri interpretatio in meliorem partem, et in favorem prolis, auctoritate text. in cap. ex tenore, Qui fil. sint legitimi. Attamen, cùm illorum genus tam obscurum existat, ut nec origo, nec parentes sciantur, non abs re dubitari contingit an inter legitimos connumerentur, quamvis plures etiam legitimi ob suorum parentum egestatem, exponi consueverint; quod tamen non ita sæpè contingit sicut de illegitimis, qui ob turpitudinem à parentibus vitandam exponuntur; ideò non immeritò inter illegitimos connumerandi sunt, quando corum parentes ignorantur : quòd si parentes agnoscuntur, nihil refert quòd expositi fuerint; et sic, sicut cæteri legitimi possunt ad ordines promoveri, et beneficia ecclesiastica obtinere, cùm in jure nil eis adversetur, cap. 1 de Infant. expos. Cùm autem nihil constat de legitimis parentibus, æquius est illos pro illegitimis haberi, non solùm quoad honores seculares, sed etiam quoad ecclesiasticos ordines, cum verisimilius sit eos extra matrimonium nasci, qui sic à genitoribus contemnuntur; imò suspicandum est ab infamibus generatos esse, qui licèt infames non erant, hoc ipso tales effecti sunt, eò quòd proprium partum mortis periculo exposuerunt, cap. ult, 87 dist., Majol., de Irreg., lib. 1, cap. 11, n. 1 et 2.

In proposito igitur fuit semper tentum et servatum quod præcipuè meo tempore defendebant in cancellarià Apostolicà domini Ulpianus Ulpius et Lambertus Ursinus, eximii abbreviatores majoris præsidentiæ, ut in hujusmodi expositis agi debeat conjecturis quòd filii legitimi exponi non solent; sed potiùs qui nascuntur ex furtivis et fornicariis congressibus, cum verisimile admodùm sit eos extra matrimonium nasci. Insuper, quia sicut omnes incogniti ab ordinibus excluduntur, ita multò magis isti expositi, qui, cùm possint esse rebaptizati, ex hoc solùm, etiamsi ignorantes id patiantur, non admittuntur ad clerum, cum sola dubitatio an quis sit rebaptizatus, efficiat irregularem. Et propterea, sicut etiam, ait Garc., p. 7 c. 2, n. 30, experientia docet quòd, quamvis aliqui legitimi exponantur, attamen hi sunt paucissimi, et ferè omnes qui exponuntur, sunt illegitimi, et ex centum plusquam nonaginta sunt illegitimi, et sic in dubiis

peritissimis, id perperàm observari visum est. Hanc [ tutior pars est eligenda, cap. Illud, de Cler. excommun. min., prout in dubio facti de homicidio quis censendus est irregularis, cap. ad Audientiam, et cap. Significasti, de Homicid.; et sic supradictus stylus docet la jusmodi dispensationes peti et concedi cum omnibus qualitatibus, conditionibus, clausulis et decretis cum quibus conceduntur pro illegitimis. Supplicatio igitur pro exposito, secundum eumdem stylum, ita concipi poterit, videl.:

Beatissime Pater, cum devotus S. V. orator Joannes de Olivares, laicus Capuan., ex fervore devotionis, plurimum cupiat clericali militiæ adscribi, ac ad omnes, etiam sacros, et presbyteratûs ordines, promoteri, et promotus in illis Altissimo, quoad vixerit, famulari; sed quia ab infantià suà in quodam hospitale prædictæ, seu alterius, civitatis, vel diœcesis, ubi pueri expositi recipi et educari solent, expositus suit, licet credat se ex legitimo thoro procreatum esse; quia tamen incertis parentibus ortus est, desiderium suum in hâc parte adimplere non posse dubitat, absque Sedis Apostolicæ dispensatione. Supplicat igitur humiliter E. S. V. dictus orator, quatenus sibi suoque statui in præmissis opportunè providendo, eumque specialis gratiæ favore prosequendo secum, super quocumque natalium defectu, si quem forsan incertis parentibus genitus patitur, illoque non obstante, clericali charactere insigniri, ac ad omnes, etc; ut in priori supplicatione pro illegitimo.

Et inter cætera apponitur etiam clausula restrictiva, nempe: Et citra dispensationem ad dignitates, ac cunonicatus, et præbendas in cathedralibus, nec non dignitates principales in collegiatis ecclesiis; per quam, servatur, quod quando cum illegitimis et expositis dispensatur, semper excipiuntur supra dicta sic qualificata beneficia. Ratio enim est quia ad dignitates ac canonicatus, et præbendas hujusmodi, semel minùs dignè assumpti postmodům successu temporis, paternæ incontinentiæ imitatores, quietem publicam et statum cæterorum Deo famulantium, perturbare consueverunt. Unde hàc motus ratione Sixtus V, per suas litteras in formà brevis sub dat. Romæ apud S. Marcum, 22 augusti 1588, anno quarto, voluit, quòd deinceps, quoties canonicatus, et præbendæ ac dignitates Ecclesiæ Valentin. vacare contigerit, ipsi canonicatus, et præbendæ ac dignitates dictæ Ecclesiæ alicui, vel aliquibus qui ex legitimo et vero matrimonio procreati non sunt, spuriis aut illegitimė genitis, etiam apostolica, imperiali, regià vel quàvis auctoritate legitimatis, aut natalibus et primævis juribus naturæ restitutis, per Romanos pontifices, seu de latere legatos, vel pro tempore existentem archiepiscopum Valentin, aut alios ad quos de jure vel aliàs quomodòlibet spectat et spectabit in futurum, conferri nullo modo debeant.

In ipså verò Urbe voluit Gregorius XI, in suà constitutione sub dat. Avinionen. tertio id. novemb. pontificatûs sui anno quarto, quòd de cætero nullus elericus defectum natalium patiens, in Lateranensis, vel B. Petri principis Apostolorum, aut B. Mariæ Majoris patriarchalibus Ecclesiis urbis Romæ, vel aliquâ eorumdem, canonicatum, et præbendam, aut dignita

tem, personatum, vel officium prætextu cujuscumque dispensationis, sibi super eodem defectu, sub quâcumque formà, seu conceptione verborum à Sede Apostolicâ jam forsan concessæ, cujus auctoritate quis nondùm fuerit canonicatum et præbendam, dignitates, personatus, vel officia hujusmodi assecutus, vel de cætero concedendæ; etiamsi dispensatio ipsa contineat, quòd in aliquibus cathedralibus, etiam metropol. et patriarchalibus Ecclesiis possit canonicatus, et præbendas, dignitates, vel officia licitè obtinere, si sibi aliàs canonicè conferentur; nisi de prænominatis Ecclesiis patriarchalibus dictæ Urbis, seu illa ex eis in quâ canonicatus et præbendæ, aut dignitates, vel officia hujusmodi, seu aliquod ex eis impetrata fuerint, et toto tenore præsentium in litteris dispensationis hujusmodi, caveatur expressè, valeat obtinere. Et hic ponit idem Gregorius primo loco Lateranenseni Ecclesiam; quia jam alià suà constitutione, quæ incipit, Super universas, decimo kal. februarii anno secundo declaravit, et diffinivit Ecclesiam ipsam Lateranensem inter omnes alias Urbis et orbis ecclesias et basilicas, etiam super Ecclesiam seu basilicam S. Petri principis Apostolorum de Urbe supremum locum tenere.

Negari tamen non potest quin sæpè videamus summum Pontificem, etiam ad sic beneficia qualificata eodem tempore dispensare cum personis graduatis, vel valdè dignis, aut eidem gratis, vel cum maximis favoribus, sive expositi, sive manifestè illegitimi fuerint, sicut pluries vidimus.

Consueverunt quandoque summi Pontifices nonnullis piis locis, ubi isti filii exponuntur, per peculiarem bullam concedere, ut hujusmodi expositi habeantur pro legitimis ac puri sanguinis, tam ad ordines, quàm ad beneficia, vel ad ordines tantùm; sicut Papa Nicolaus, archiepiscopo Neapolitano pro tempore existenti, ut pueros, qui pro tempore in hospitali domûs sanctissimæ Annuntiationis Neapolitan, projecti, seu reperti forent, et qui in futurum reperirentur, et projicerentur in illo, non obstante, si forsan dubitaretur an de legitimo matrimonio procreati existerent, ad omnes, etiam sacros ordines, statutis tamen anni temporibus, promoveri possent, apostolicà auctoritate indulsit, confirmando idem privilegium ab aliis etiam summis Pontificibus concessum. Romæ autem expositi apud hospitale S. Spiritûs, pro spuriis habentur, tractantur et nominantur ab omnibus, teste Grat. discep. for. c. 35, à n. 31; Garc. in suis Addit. ad p. 7, c. 2, n. 7.

Absque tamen speciali facultate dispensandi ad ordines sacros et beneficia episcopis permittitur dispensare cum expositis, quoad minores tantum, et unum simplex, sicut cum illegitimis, ut supra dictum est, Covar. in Clem. un. de Homicid. p. 1, num. 9; Vivian. in Praxi jurispatr. lib. 6, cap. 4, num. 27.

Quandoque etiam hanc fàcultatem Papa concedit superioribus nonnullarum religionum, sicut præsertim constat ex constitutione Pauli III editâ anno 1549, kal. novembris, quâ conceditur generali ac provincialibus et præpositis societatis Jesu, ut cum ejusdem societatis personis, defectum natalium ex adulterio, sacrilegio, incestu, et quovis alio nefario et illicito coitu provenientem, patientibus, postquàm in dictà societate vota emiserint, ut ad quoscumque etiam sacros, et presbyteratús ordines promoveri et promoti ministrare, et ad quascumque administrationes, et officia dictæ societatis eligi, recipi et assumi, illaque gerere et exercere, dispensare possint.

Et hic incidenter nota, quòd exponentes suos filios, ut supra dictum est, sive legitimos, sive naturales tenentur ad omnes expensas, quas hospitalis, sive alius pius locus fecit in illis alendis; nisi notabilis paupertas eos excuset, cap. Cum haberet, de eo qui duxit in matrim, etc., et ibi Panorm., quia patres tenentur alere filios etiam naturales, si possunt, eisque per totum tempus vitæ eorum providere ad not. in dicto cap. Cùm haberet; et in nonnullis locis scio tales exponentes esse excommunicatos ab illorum ordinariis, et absolutionem Sedi Apostolicæ reservatam; nec possunt absolvi, nisi à commissariis hujusmodi hospitalium, seu aliorum locorum, facta priùs restitutione. Quid autem juris in dubio, si mater asserat filium esse illegitimum circa ordines et beneficia, dicam infra. hoc lib. cap. 5.

Ad beneficia autem in Ecclesiâ, in quâ pater fuit, vel est beneficiatus, nunquàm vel rarò conceditur dispensatio, sive filius sit illegitimus, sive legitimus, cap. Ad extirpandas, et cap. 2, de Fil. presb. Id enim inter cætera cavetur novo jure concilii Tridentini, sess. 25, cap. 45, de Reform. ibi, ut paternæ incontinentiæ memoria à locis Deo consecratis, quos maximè puritas, sanctitasque decet, longissimè arceatur, non liceat filiis clericorum, qui non est legitimo matrimonio nati sunt, in Ecclesiis, ubi eorum patres beneficium aliquod ecclesiasticum habent, aut habuerunt quandocumque etiam dissimile beneficium obtinere, nec in dictis Ecclesiis quoquomodo ministrare, nec pensiones super fructibus beneficiorum, quæ parentes eorum obtinent, vel aliàs obtinuerunt, habere, etc.

Et quia hìc non minùs obstat dictum decretum concilii Tridentini, quàm constitutio Clementis VII, qua est in viridi observantià, non incongruum visum fuit illius tenorem hìc subnectere, qui talis est, videlicet:

Clemens episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, ad canonum conditorem non est dubium pertinere, cùm statuta à se vel prædecessoribus suis, ad animarum Christi fidelium salutem edita, propter eorum abusum, qui successu temporum, malitià hominum succrescente magis in dies dignoscitur obesse, quàm prodesse animadvertit, ne ulterius obesse valeat providere. Sanè postquàm fel. record. Alexander Papa III, prædecessor noster, filios præsertim sacerdotum in Ecclesiis paternis succedere prohibuerat, easque nihilominùs, medià intercedente personà, filios ipsos habere disposuerat, cùm passim sacerdotes, ut Ecclesiis suis eorum filii potrentur, satagentes, in Alexandri prædecessoris hujusmodi dispositione confisi, Ecclesias suas, quas ad eorum pervenire filios gestiebant, in favorem personarum, quæ

Ecclesias ipsas, etiam illarum possessione non habità, in ! ipsorum resignantium filios, ex fornicatione genitos, illicò mox resignare. Ipsique filii Ecclesias ipsas, dispensatione super defectu natalium, quem ex dictis sacerdotibus resignantibus geniti patiebantur, etiam patris nomine expresso, obtenta consequi hactenus consueverint, profectò perniciosum semper et abominabile, ac in gravem divina Majestatis offensam tendere, videlicet, quòd ipsi presbyteri corum crimen, quod erat occultum, non sine turpitudine, ob inordinatum spuriorum filiorum amorem detegere non erubescerent. Judicavimus propterea, quòd ubi tempus, quod omnia palam facit, et præsentium ratio quid in futurum cavendum sit, admonet, meritò admonemur, ut ad tollendum hujusmodi abusum necessarium arbitrati sumus ejusdem Alexandri prædecessoris canonem corrigere potius quam talia cum tanto hominum scandalo tolerare. Habità igitur super his cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus maturà deliberatione, de eorum consilio et unanimi consensu, auctoritate apostolicà, tenore præsentium statuimus et ordinamus, quòd de catero filii presbyterorum ex fornicatione nati, ecclesias cathedrales, etiam metropolitenas, ac monasteria, quibus eorum patres præfuerunt, seu illa, et illas dignitates, etiam majores, et principales personatus, administrationes, et officia, etiam curata et electiva, et alia quæcumque beneficia ecclesiastica, cum curà et sine curà, secularia, et quorumvis ordinum regularia, quæ presbyteri et clerici, ac religiosi corum patres in titulum, vel commendam, aut administrationem ad tempus, seu in perpetuum aliquando obtinuerunt, nullo unquàm tempore quoquomodo obtinere possint, nec cum eis super hoc dispensare intendimus. Et si quas dispensationes per nos concedi contigerit, tanguam per præoccupationem, et contra mentem nostram concessas, eis nullatenus suffragari, talisque dispensationes nostris volumus exulare temporibus, et quod nobis licere non patimur. nostris successoribus indicamus. Non obstantibus præfati Alexandri prædecessoris, et aliis constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque. Volunius autem quòd præsentium transumptis manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus prælati, vel personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis, ea prorsus fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si essent exhibita, vel ostensæ. Nulli ergo, etc., ordinationis, statuti, intentionis, indicationis, et voluntatis infringere, etc. Si quis autem, etc. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicæ millesimo quingentesimo trigesimo tertio, nonas junii, pontificatûs nostri anno septimo.

Quà etiam constitutione sic stante, sciendum est quòd hodiè hujusmodi dispensationes videntur à Curià exulare, ut supra dictum est; quòd si aliqua forsan concedatur, non nisi cum sudore sanguinis, ac maximis et extraordinariis favoribus; imò cas meo tempore indistinctè vidi denegari, etiam ad instantiam nonnullorum magnatum, cujus quidem denegationis ratio esse potest, ne beneficia jure hæreditario concedi videantur, quod est prohibitum, ut patet in c. 1, de Præb.

Aliquas nihilominus dispensationes hujusmodi postmodùm audivi concessas per Paulum V et Gregorium XV, cum derogatione supra dictæ constitutionis et aliorum contrariorum, per hæc verba, videlicet : Non obstantibus fel. record. Bonifacii Papa, prædecessoris nostri, aliisque constitutionibus apostolicis, necnon litteris piæ mem. Glem. VII etiam prædecessoris nostri. per quas idem Clemens prædecessor de tunc S. R. E. cardinalium consilio, et unanimi consensu. statuit. quod ex tunc de cætero filii presbyterorum ex fornicatione nati, canonicatus et præbendas, ac alia beneficia ecclesiastica, quæ videlicet genitores clerici, aliquando obtinuissent, nullo unquam tempore quoquo modo obtinere possent; et si quas dispensationes eis super hoc per D. Clementem prædecessorem concedi contigerit, tanquam per præoccupationem, et contra mentem suam concessas, eis nullateniis suffragari, talesque dispensationes suis temporibus exulare voluit, et quod sibi licere non patiebatur, aliis interdixit.

Quòd si fortè hujusmodi derogatio non fuerit facta in specie, ut præmittitur, dispensatio non valebit, prout testatur ctiam Rebuff. in sua Praxi hoc tit. n. 24. et nihilominus per dominos datariæ officiales additur in calce supplicationis hac restrictiva, nempe: Et dummodò in beneficio patris non succedat, nec cum eo in altaris ministerio ministret. Insuper novos curiales hic monendos puto, ut quotiescumque aliqua petitur à summo Pontifice dispensatio, cui resistit vehemens prohibitio, etiamsi illa non esset constitutio concilii generalis, expressam requirens necessariò derogationem, optima erit cautela petere ipsam derogationem; prout pluries didici à peritissimis et antiquissimis curialibus, ac idem reperio docuisse Felin., in cap. Nonnulli, num. 21, de Rescrip.; Alex., cons. 195, num. 16, lib. 2; Menoch. de Arbitr., casu 203, n. 12.

Verum quoad beneficium, de quo filius legitimus et naturalis petit sibi provideri in Ecclesià, in qua pater, etc., licèt obstet jus antiquum, nempe text. in c. Ex transmissà, c. Ad extirpandas, et c. Michael. de Fil. presbyt., attamen dataria et cancellaria Apost. tenent non esse ad id necessariam dispensationem expressam, sed sufficere quòd Papa sciat oratorem esse filium legitimum et naturalem beneficiati defuncti; ac proindè videnius quòd in supplicatione Papæ porrigenda sufficit dicere: Beatissime Pater, cum tale beneficium, quod quidam Antonius obtinebat, etc., vacaverit, etc., supplicat igitur, etc., Franciscus, prædicti Antoniu natus legitimus et naturalis, quatenus, etc.

Et in specie cancellaria tenet hanc solam expressionem sufficere, per quam inducitur tacita dispensatio.

Et cum quidam Savinus Perettus familiaris Clement. VIII resignasset quoddam beneficium ad favorem Petri Peretti ejus nati, dicebatur in litteris provisionis ipsius Clement.: Nos tibi asserenti te prædicti Savini filium legitimum et naturalem ex legitimo matrimonio procreatum existere.

## CAPUT III.

Praxis tegitimationis quoad honores et successiones.

Quo verò ad honores et successiones, datur legitimatio, etiam per archivium scriptorum Romanæ Curiæ ex diversorum Romanorum pontificum privilegiis ut constat ex constitutione Julii II, super erectione eorum collegii, sept. kal. decemb. 1550; quæ fuit confirmata per Leonem X ac Paulum III, et Pii V, per suam constitutionem, quæ incipit, *Pridem*, in ordine 89. Cujus quidem legitimandi formula hæc est:

Collegium archivii Romanæ Curiæ scriptorum. Universis, et singulis, præsentes litteras, sive hoc præsens publicum legitimationis instrumentum inspecturis, lecturis, visuris pariter et audituris, salutem in Domino sempiternam. Sicut Salvatoris nostri immensa clementia non modò peccati maculam, quam primi parentes humano generi reliquerunt, sacri baptismatis regeneratione delere; sed eos qui proprii peccati infelicitate laborant, panitentiam agentes, benignè recipere, et peccata remittere non dedignatur. Ita Romanus Pontifex, cui cœlestis aulæ collatæ sunt claves, ad gremium Ecclesiæ recurrentes, minimè repellere; sed ad exauditionis gratiam, præsertim cùm non suà, sed alienà graventur culpà, admittere consuevit. Cum itaque pro parte Lelii N. Neapolitan., seu alterius civitatis vet diæcesis nobis humiliter supplicatum fuerit, quatenus ipsum, qui defectum natalium ex Jacobo Marinetto, et muliere, solutis, vel conjugatis, seu aliàs genitus, patitur, legitimare, ac ad omnia et singula jura legitima, nec non successiones, hæreditates, legata, libertates, honores, dignitates, prærogativas, officia, status, et actus quoscumque legitimos restituere, reponere, et reintegrare, ac habilem, et idoneum, ac sufficientem ad hwc omnia et singula, defectum, et inhabilitatem, ac maculam genituræ ipsius Lælii tollere; et aliàs in præmissis auctoritate apostolicà providere dignaremur. Nos igitur considerantes, ut ex fide dignorum testimonio percipimus, supra dictum Lælium bonæ conversationis et famæ, aliisque probitatis et virtutum meritis insignitum esse, ut sperandum sit, in virum evadere virtutibus præditum; ejus igitur supplicationibus inclinati, auctoritate S. D. N. Papæ, cujus in hac parte vices gerimus, ex indulto apostolico collegio nostro gratiosè concesso, ac de consensu et maturà deliberatione admodum illustris et excellentis D. N. juris utriusque doctoris, nostri collegii hujusmodi magistri correctoris, et egregii viri D. N. dicti archivii scriptoris et clerici, per nos in generali nostrà congregatione deputatorum, eumdem Lælium, de speciali gratia, tenore præsentium (absque tamen præjudicio venientium ab intestato) legitimamus et habilitamus; ac ad omnia et singula jura legitima, nec non patris et matris, ac quorumvis aliorum parentum, et aliorum quorumcumque successiones, hæreditates, legata, libertates, honores, dignitates, prærogativas seculares, seu mundanas, officia, statusque, et actus quoscumque legitimos restituimus, reponimus, et plenariè reintegramus, ac aliàs habilem, idoneum et sufficientem ad hæc omnia et singula, auctoritate Apostolica prædicta, reddimus et facimus per præsentes, omnemque defectum, et inhabilitatem, ac genituræ maculam

ipsius Lælii cassamus, tollimus et penitus abolemus. Ita quod deinceps dictus Lælius, tanquam legitimus ac de legitimo thoro procreatus, possit, et valeat in corumdem suorum patris, et matris, ac quorumcumque aliorum parentum suorum agnatorum, et cognatorum proximorum suorum, et quorumvis aliorum, rebus, et bonis mobilibus et immobilibus, necnon juribus et actionibus quibuscumque succedere, illiusque necnon quibuscumque officiis, honoribus dignitatibus et prærogativis publicis et privatis, secularibus, seu mundanis ubilibet uti, frui, potiri et gaudere; ac ad ipsa officia, bona jura, et actiones quascumque et quodlibet eorum recipi, et admitti; illiusque, et eorum cuilibet præfici et præesse possit, et valeat, decernentes eumdem Lælium fore et esse legitimum, ac ad omnia, et singula jura legitima, et quoscumque alios actus legitimos esse ubilibet admittendum, prout nos auctoritate et tenore præmissis, admittimus, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, legibus quoque imperialibus, et provincialibus, ac synodalibus, et municipalibus statutis et consuetudinibus, privilegiis et indultis, quâvis auctoritate roboratis, cæterisque in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque. In quorum omnium et singulorum fidem, præsentes litteras exinde fieri, et per unum dicti archivii scriptorem infra scriptum, subscribi, sigillique nostri, quo in talibus utimur, jussimus et fecimus appensione communiri. Datum Romæ in palatio Apostolico et camerà dicti archivii, anno à Nativitate Domini, etc., indictione, etc., die verò, etc., pontificatûs, etc. Præsentibus N. N. ejusdem archivii Scriptoribus testibus ad præmissa vocatis, specialiter atque rogatis. Sequitur subscriptio cum sigillo.

Datur ctiam ista legitimatio per rescriptum apostolicum, ac litteras sub plumbo, in quibus etiam apponitur clausula: Et citra præjudicium venientium ab intestato. Id enim cavetur etiam regulâ cancellariæ, quâ summus Pontifex vult, quòd in dispensationibus super defectu natalium, ut sic dispensati, possint succedere in bonis temporalibus, ponatur clausula quòd non præjudicetur illis ad quos successio bonorum ab intestato pertinere debet, et ita intelligendum est in quibuscumque legitimationibus, factis ab habentibus ad id potestatem à Sede Apostolicà; ac propterea, si à supradictis aliquis legitimetur absque prædictà clausulà, ipsa legitimatio non operaretur in præjudicium venientium ab intestato, quia istæ facultates non dantur, nisi cum eâdem clausulâ, quæ procul dubio operatur eumdem effectum, quando est in facultate, quem operaretur, si esset in legitimatione posita, ut per Paris., cons. 14, num. 43, l. 2, quia quibuscumque verbis usus sit, sive comes Palatinus, sive alius habens facultatem, legitimando, non potuit plus operari, quàm sibi esset concessum, Socein jun. cons. 120, num. 20, 1. 2. Et deducendo in praxim hanc clausulam, constat ex eâ, ita legitimato legitimam non deberi, ut per Dec. cons. 576, num. 6, quia illum excludit à successione intestati, id. Dec. cons. 338, num. 4; nam legitima ei non debetur, qui ab intestato non succedit; cùm sit portio portionis debitæ ab intestato

sicut etiam legitimatus cum dictà clausulà, non potest dicere testamentum ex causa præteritionis, nec legitima debetur ei, cui præterito, querela, vel aliud jus impugnandi testamentum non datur, text. est in l. Cùm quæritur c., de Inoff. testam. ad quod videndus est Ludovis., decis. 135, per tot.

Et ita videmus Papam modo præmisso per totum orbem supradictam legitimationem concedere, cum ipse possit quemcumque etiam quoad temporalia et successiones, sicut potest legitimare ad ordines et beneficia, ut supra dictum est.

Nec de effectibus et validitate hujus legitimationis est quoquomodo ambigendum, etiamsi in illius instrumento non fuerit expressa qualitas illegitimitatis, attentis amplissimis causis in eâ appositis vigore amplissimorum privilegiorum summi Pontificis; ac proinde semper et ubique hujusmodi legitimationes suum sortiuntur effectum. Soccin., cons. 93, num. 15, in fine vol. 3, Gozad., cons. 48, n. 1; Roland à Valle, consil. 96, num. 16, lib. 3. De cujus facultatibus legitimandi spurios, et jam ex quâcumque illicitâ conjunctione natos fuit dictum in una Interamnensi de Paradisis penes Farinac. in posthum., decis. 5, n. 1, tomo 1. Nec refert si in legitimatione, ut dictum est, non fuerit expressa supra dicta qualitas illegitimitatis, quia nihilominùs perinde est ac si esset expressa, dùm in supra dicto instrumento legitimationis dicitur, maturà deliberatione ad hujusmodi legitimationem processisse; ac etiam, præfatumque desectum, necnon omnem inhabilitatem, et genituræ maculam tollere. Quæ verba tanquàm universalia, omnes defectus ultra expressos comprehendit. Ruin., cons. 73, n. 12, 15 et 18. Id. Roland., cons. 12, n. 48, lib. 4, quibus accedit omnia alia verba, in illà legitimatione, videlicet : Plenariè reintegramus, ac omnem genituræ maculam penitùs ac omninò abolemus. Gonz. cons. 6, n. 45 et 62, et cons. 86, n. 16. Necnon adjicitur clausula: Non obstantibus quibuscumque. Ex quâ constat de mente legitimantis et volentis legitimare non obstante quocumque; defectu spurietatis, adeò quòd non possit de subreptione opponi, Alex. cons. 60, in fine lib. 2; Paris, cons. 15, n. 67, cum segq, eò magis quia dictum collegium legitimat in dies super quâcumque spurietate sibi expressâ, et sic taciturnitas hujusmodi spurietatis non inducit subreptionem, Felin. in c. postulâsti, de Rescript. et alii allegati in d. Interamnens. de Paradis.

Et cùm legitimatio sit de reservatis principi; Paris. cons. 2, n. 7, et cons. 3, num. 8, vol. 2, cum aliis adductis per Surd., cons. 210, n. 42. Hinc illa etiam fit per excell. D. proregem Neapolis auctoritate sibi attributà ab invictissimo Hispaniarum rege catholico, et nomine suæ Majestatis sub sequenti tenore, videlicet:

Philippus III, Dei gratià rex. Don Petrus Giron dux Ossunæ comes Uregnæ, marchio de Pignafiel, camerarius major suæ Majestatis, ejusque major notarius in regnis Castellæ, et in præsenti regno vicerex locumtenens, et capitaneus generalis, etc., universis et singulis præsentium seriem inspecturis tam præsentibus quam futuris. Sequentes studium vetustæ providentiæ, conditionem pristinam cupientes adjuvare natura, ut ingenuitatis jus in republicà polleat, et natalium illegitimorum status inferior principum reparatione et beneficio adjutus, exurgat. Expositum nobis nuper pro parte N. hujus fidelissima civitatis Neapolis, quemadmodum existens ipse solutus, procreavit ex quâdam muliere similiter solutà N. N. M. ejus filium; et desiderans in præsentiarum dictum ejus filium legitimari ad omnes et quoscumque legitimos actus, honores, dignitates et præeminentias, prærogativas, jurisdictiones, gratias et jura, quas et quæ eidem illicita procreatio abstulerat tantum, humiliter nobis supplicavit, ut circa reparationem status dicti ejus filii, auctoritate regià, legibus absolutà ac nobis attributà, benignè, providere, et culpam quam in hoc contraxêre parentes, abolere, ipsumque legitimare ad omnes honores, actusque prædictos legitimos tantum, et non aliter, nec alio modo, admittere et restituere dignaremur. Nos autem, auctoritate prædictà, hujusmodi supplicationibus benignè et favorabiliter annuentes, animadvertentes ad naturæ primordia, quæ quando sola sanciebat inter homines, antequàm scriptæ pervenirent leges, naturales et legitimos non distinxit; et quòd origo naturalis, non ejus qui nascitur, sed gignentis est vitium, et quòd augeri rempublicam expedit, et multis legitimis hominibus frequentari, eumdem M. ex certâ scientia auctoritateque regià nobis attributa, per beneficium plenæ restitutionis in integrum, tenore præsentium, reintegramus, restituimus et legitimamus, ac omninò habilem et idoneum reddimus et restituimus ad omnes, et quoscumque legitimos actus, honores et dignitates, præeminentias et prærogativas, jurisdictiones, gratias et jura, quas et quæ eidem illicita procreatio abstulerat, habilem et cupacem reddimus in omnibus prædictis tantum, et non aliter, nec alio modo, non secus ac si esset de legitimo matrimonio natus, conceptus ac procreatus, taliter quòd nullo modo possit dici bastardus, et ad legilimorum consortium adjungimus et admittimus; ita quòd privilegio hujusmodi nostræ reintegrationis adjutus, et natalium splendore illustratus, ad omnes et quoscumque honores. legitimos actus et gradus, dignitates, præeminentias, prærogativas, jurisdictiones, gratias et jura, quas et quæ eidem dicta illicità procreatio abstulerat, habilis efficiatur, atque capax, nostri hujusmodi privilegii auctoritate, per prædictam Majestatem nobis attributa, ex certâ scientià nostrà, notà et maculà illicitæ prolis penitus quiescente atque sopità, ad prædicta tantum legibus, constitutionibus, juribus, tam communibus quam municipalibus, capitulis, et observantiis quibuscumque contrariis. et aliis ex adverso facientibus, non obstantibus quoque modo, et signanter lego primà, § final. quib. mod, natur. effic. legit. et leg. Licet, cod. de Natural. liber. et leg. Qui contra, authent. ex complexu, cod. de Incest. nupt., et si qua sunt similia, quibus expressè de dictà nostrà scientià ac nomine regiæ Majestatis auctoritate prædictà nobis attributà, derogamus, et derogatum esse volumus, et jubemus. Supplentes nihilominus de dictà ostrà scientià, et pro suppletis haberi volentes et de-

cernentes, omnes et quascumque solemnitates, clausulas, ct desectus in præsenti privilegio fortè omissas, et in talibus observari solitas, et de jure necessarias, seu requisitas, sub quibusvis verborum expressionibus sive formis. Ita quidem quod præsenti privilegio legitimationis, et natalium restitutionis ac habilitationis, et gratiæ eidem concessæ, et in eo contentis expressis et declaratis in judiciis, et extra judicia, et coram quibusvis judicions, seu Tribunalibus non possit aliquatenus de vitio deficientiæ, subreptione, culpà, obreptione, vel omissione, aut aliquo defectu opponi, etiam quod esset vel esse prætenderetur, vel diceretur ex quovis illicito coitu procreatus, conceptus et natus, sed hujusmodi nostra legitimatio, et natalium restitutio et habilitatio, ac ex gratià præsens privilegium exinde subsecutum, hic, et ubique locorum plenissimum et validissimum robur, et vigorem obtineat, omniaque et singula contenta in dicto privilegio, et declarata semper intelligantur et interpretentur, intelligique et interpretari debeant de regià potestate nobis attributà in favorem utile, et commodum dicti M. ac reintegrationis ipsius quoad honores tantum, ut supra, omni sinistrà interpretatione et impedimento cessantibus: et ut præmissa illum quem volumus debitum sortiatur effectum, mandamus illustribus, specialibus, magnificis viris, hujus regni magno camerario, protonotario, magistro justitiarum, eorumque locatenentibus, præsidentibus, et rationalibus regiæ cameræ summariæ, et aliis in sacro consilio deputatis et deputandis, regenti, et judicibus magnæ curiæ vicariæ, qubernatoribus, provincialibus, capitaneis, assessoribus, syndicis et electis, universitatibusque omnibus, aliisque officialibus et personis quibuscumque majoribus et minoribus, tam demanialibus, quam baronum, præsentibus et futuris, quatenus forma præsentis privilegii per eos et unumquemque ipsorum diligenter attentà, illam prædicto M. ut supra legitimato inviolabiliter observent, et observari faciant per quos decet, juxta præsentium seriem, continentiam, et tenorem; omni dubio et difficultate cessantibus, et contrarium non faciant pro quanto gratiam prædictæ regiæ et catholicæ Majestatis curam habent, pænamque ducatorum mille cupiunt evitare. In quorum fidem hoc præsens privilegium fecimus, magno predictæ regiæ, et catholicæ Majestatis sigillo pendenti munitum. Datum Neapoli in regio palatio, et propè Castrum novum, die 12 mensis maii, millesimo sexcentesimo decimosexto.

> El Duque. Vidit Constantius regens.

Vidit de Ponte Præses.

Solvit ducatos 12. Hieronymus Riva.

Pro taxatore solvit ducatos quatuor.

Et ut patet ex ipså formulå litterarum legitimationis, oportet in eå fieri mentionem de qualitate spurietatis, nisi tamen in ipsis litteris adessent verba prægnantia omnes defectus etiam non expressos, comprehendentia, nempe si diceretur, qualitercumque et ex eo quocumque coitu natus ille sit, ut per Fel. in cap. Postulåsti, n. 2, vers. Declara prædicta, n. 2, de Rescript. Marescott. var. Resol. lib. 2, cap. 87, num. 5.

CAPUT IV.

Praxis dispensationis ad beneficia cum filiis hæreticorum.

Ad nostram etiam praxim videre pertinet quid servetur circa dispensationem cum filiis hæreticorum, et an isti sint eadem irregularitate irregulares, quæ oritur ex defectu natalium. Et affirmativa est responsio; quandoquidem omni ecclesiastico gradu privantur. nec restitui possunt, nisi præviå dispensatione apostolicà text. est in cap. Excommunicamus, § Si verò clericus, § Sanè de hæret.; hos enim adeò Ecclesia detestatur, ut nec ipsorum prolem, usque ad secundam generationem, ad ullum beneficium vel officium admittat ; et sic filii et nepotes ex paternâ lineâ promoveri non poterunt, si eorum pater, vel avus in hæresi mortuus est; Majol., de Irreg., l. 5, c. 46, num. 5; id enim ipse probat ex cap. Quicumque, de Hæret., in 6, et cap. Statutum felicis, eodem tit. et lib.; ubi filii hæreticorum et credentium hæreticis, vel fautorum, vel receptatorum, promoveri non possunt ad beneficia ecclesiastica, vel officia publica, et consequenter inhabiles sunt ad ordines; Navar., in Manuali, cap. 27, num. 205, § Tertiò dico; et licèt hic contrarium sentiat circa inhabilitatem ad ordines, Sayr., de Cens., l. 6, cap. 10, vers. Cæterùm, nihilominùs Romanæ Curiæ praxis hic nos errare non sinet; ibi enim videmus frequentem dispensationum apostolicarum desuper cursum haberi, cùm illæ à Papâ debeant omninò emanare, c. de Eo, dist. 50, ad quem illi confugiunt; cùm sint ita inhabiles ad ordines et Beneffcia obtinenda post delictum parentis, ac ipso jure beneficiis privati, Farinac., de Hæres., q. 191, num. 46. Propterea oratori filio hæretici dari consuevit absolutio ab infamià, et restitutio ad famam, gradus, honores, dignitates, officia publica, et privata; et quòd clericali charactere insigniri et ad quatuor minores ordinis duntaxat promoveri, necnon quæcumque beneficia ecclesiastica sine curâ, et sacrum ordinem non requirentia, extra parochiales, aut collegiatas ecclesias consistentia, accipere, ac pensiones, et fructuum perceptiones et reservationes suscipere, exigere, et levare possit, et valeat; et quod petitur in supplicatione, denuò repetitur in fine clausularum, juxta consuetum.

Porrò optimà ratione, etiam filii supradictorum hæreticorum, fautorum et cæterorum similium, ita à supradictis omnibus arcentur, ut in facto et praxi docemur; unde gratiæ apostolicæ sic eis concessæ ita restringuntur, ut hie visum est; ipsi enim infames sunt, cùm paterna infamia eos afficiat; deinde quoniam in odium paterni sceleris, visum est non modò animadvertere in ipsos sceleratos, sed etiam in progeniem damnatorum, cap. Vergentis, de Hæret. Denique ut parentes à tanto crimine patrando avocentur, in filios eorum leges quandoque sæviunt; sæpè enim contingit ut parentes magis filiorum pœnà quàm proprià terreantur, ob vehementissimum amoris affectum, quem erga filios gerunt, l. Isti quidem, ff. de Eo quòd

met. caus., ut in direct. inquis., part. 3 quæst. 104, comment. 163, litterà C; ubi quamvis inferiùs, vers. In hâc quæstione, dicat convenire interpretes filios quocumque modo illegitimos pœnis in hæreticorum filios latis plecti, per auctores ibi per eum allegatos nihilominus videmus quòd quidquid sit quoad alies effectus, aliud se habet Curiæ stylus circa ordines et beneficia ecclesiastica, cùm neminem lateat curialium quòd usus jam receptus est ut cum illegitimis ex quocumque damnato coitu dispensetur ad quæcumque beneficia, exceptis tantummodò dignitatibus, canonicatibus in cathedralibus, ac dignitatibus principalibus in collegiatis, ut suprà diximus; cum filiis verò hæreticorum et aliorum, ut suprà, vix dispensari consuevit ad ordines minores et beneficia simplicia eo modo quo dictum est; imò quandoque eis denegatur dispensatio, ut ipsa beneficia possint in civitate, vel oppido, aut in illorum Ecclesiis obtinere, sed tantummodò extrà ea', ut observatum est à pluribus antiquissimis curialibus.

Unum tamen pro hâc nostrâ praxi omittere noluimus, quòd porrectà aliàs domino datario supplicatione pro parte cujusdam Roberti N. filii cujusdam hæretici, qui duo beneficia ecclesiastica obtinuerat antequam ejus pater id crimen admitteret, in ipså supplicatione fuit tantummodò petita dispensatio ad ordines et beneficia consequenda; at cum idem dominus datarius ore tenùs accepisset oratorem tunc temporis obtinuisse supradicta duo beneficia, dicebat quòd pro eis tenebatur ille petere dispensationem, etiam super illorum retentione, quandoquidem omnes DD. tenent filios et nepotes hæreticorum fautorum, et similium, non modò fieri inhabiles ad officia et beneficia in posterum obtinenda, verùm etiam ipso jure privari omnibus quæ jam obtinebant, eo tempore quo eorum parentes hoc crimen patrârunt, secundum diversa jura tunc allegata; et signanter voluit Præpos., in cap. Satis perversum, dist. 56; Imol., in l. Insulam, ff. Solut. matrim.; Director. inquisit., p. 3, q. 104, comment. 143, litt. E.

Attamen pro firmiori et veriori sententià, responsum extitit supradictos filios ipsis beneficiis jam antea obtentis minimè privari, cùm ad ea tantummodò inhabiles reddantur, quæ post dictum admissum crimen impetrata fuerunt; quapropter fuit dicta supplicatio signata quoad dispensationem super beneficiis secundo modo impetratis, prout tenet Repert. inquis., verbo Filii, § Suprà dictum est, vers. Sed salva, etc., quod allegat d. Direct. in d. Comment. 143, sub eâdem litterà D., vers. Sententiam superiorem, cum omnibus seqq., præsertimauctoritate text. in d. cap. Quicumque, § Hæretici, de eod. lib. 6, in quo solum videtur excludere filios hæreticorum à beneficiis in futurum obtinendis per verba ipsius text. ibi: I psorumque filii usque ad secundam generationem ad nullum ecclesiasticum beneficium scu officium publicum assumantur; quandoquidem verbum illud, assumantur, nullo modo dici potest, quòd inducat privationem beneficiorum obtentorum ipso jure, cùm sit futuri temporis.

Pro iis verò qui forsan, etiam presbyteri, hæreticis supradictis adhæserunt, et modò reversi petunt absolutionem et dispensationem si in supplicatione narretur quòd jam orator fuerit vigore alicujus facultatis ad id in partibus absolutus ac in alicujus manibus omnes hæreses et hæreticam pravitatem abjuraverit, nec non fidem catholicam juxta articulos à Sede Apostolica propositos cum solemni juramento professus sit; et absolutionem ac facultatem divinis officiis se immiscendi, ac missas celebrandi obtinuerit; tunc committi consuevit ordinario, qui, attento quod dictus orator pænitentiam egit, abjuravit, et professus est, ut suprà, eum absolvat, ac faciat, prout petitur; citra tamen dispensationem ad beneficia curata, et ipso oratore ab executione suorum ordinum ad triennium, seu si eidem ordinario videbitur, ad aliud longius tempus, suspenso. Quòd si nondùm per dictum oratorem præmissa adimpleta fuerint, committitur ordinario, qui illum, postquàm hæreticam pravitatem et omnes hæreses in genere abjuraverit, et detestatus, ac fidem catholicam, etc., professus fuerit, ac aliàs juxta indultum et facultatem nonnullis episcopis et prælatis Franciæ (si ibi, vel inde fuerit orator) hæreticos absolvendi concessam, et non aliàs, absolvat et dispenset, ut suprà; ipso oratore, arbitrio ejusdem ordinarii, suspenso; et cum prædictis, etiam dispensatur ad retinendum beneficia quæ obtinere expressit, ut suprà visum est. Quoad eos verò qui scienter animoque deliberato hæreticorum libros, vel cujusvis auctoris scripta propter hæresim, vel falsi dogmatis suspicionem, damnata legunt, vel habent; quique propterea ipso jure in excommunicationis pænam incidunt, et ob eam causam tanquàm de hæresi suspecti possunt inquiri, ut in bullâ Pii IV, ut refert Leo, in Thesaur. for. eccles., par. 3, cap. 5, num. 63, petitur absolutio per officium sacræ pænitentiariæ Apostolicæ, si factum occultum est. Quòd si fortè orator fuerit presbyter qui propterea inciderit in censuras ecclesiasticas, suosque ordines exercendo irregularitatem contraxerit, dantur sibi litteræ discreto viro cuicumque confessori directæ, cui committitur, quatenus oratorem, aud tå prius illius sacramentali confessione, postquàm libros prædictos inquisitori consignaverit, vel alteri per quem ipsi inquisitori cautè consignentur, dummodò ex lectione hujusmodi nullam hæresim hauserit, ab excommunicationis aliisque sententiis, censuris et pœnis ecclesiasticis, etc., absolvat, etc., injunctâ, etc., pœnitentià salutari, et aliis, etc., ipsoque ab executione suorum ordinum suspenso. Demùm, dummodò præmissa occulta sint, etc., super irregularitate, etc., dispenset, declarando ipsum oratorem licitè retinere posse beneficia sibi ante præmissa, canonicè collata. Datur aliquandò dispensatio oratori ut possit etiam obtinere quæcumque beneficia ecclesiastica cum curâ et sine curà, si quæ illi in futurum, aliàs tamen canonicè, conferantur.

Licèt enim antiquitùs nulla aderat excommunicatio contra prædictos, ut colligitur ex cap. Fraternitatis, et ibi Gloss. de Hæret., hodiè tamen præter constitu-

tionem, seu decretum supra dicti Pii IV, adest etiam excommunicatio contenta in bulla Cænæ Domini. Est tamen, pro consolatione multorum, hie notandum quòd . licèt nonnulli teneant hanc excommunicationem incurri etiamsi unam tantùm, vel alteram lineam legunt, dummodò contineat integram et perfectam hæresim: inter quos fuit Card. Tolet. in quodam scripto super Bullà Cænæ, verius tamen est illam supra dicto modo non incurri ob tam modicam quantitatem, quia, sicut in aliis rebus privatas materiæ excusat à peccato mortali, ita etiam excusat ab incursu majoris excommunicationis, quæ peccatum mortale necessariò supponit; ita idem Sayr., lib. 3, c. 5, num. 12, vers. -Ad hanc autem, circa med. et vers. seq.; qui fundatur in verbis ejusdem bullæ in Cænà Domini, dùm ibi dicitur: Qui legerit librum hæreticum; unde, qui duas, tres, quatuor, aut decem lineas legit, non dicitur legere librum hæreticum; subdit idem tamen ibi quòd ex hâc sententià quæ mitior est, non est de facili accipienda occasio ita legendi, sed ante factum timendum et abstinendum est omninò à quâcumque minimâ parte; quòd si ex humanâ fragilitate et curiositate contingeret aliquem legisse quantitatem prædictam, non de fallaci damnandus erit incurrisse dictam excommunicationem, neque facilè neganda crit illi absolutio. Hæc idem Sayr., loc. cit.

Quoad laicos autem qui aliquo modo opinionibus hæreticis adhæserunt, in illorum absolutionibus semper additur clausula: Dummodo non habeant complices; quòd si habuerint, factà priùs illorum denuntiatione, auditàque eorum confessione, postquam præfatos errores et omnes quascumque alias ab Ecclesià damnatas hæreses coram eodem confessario abjuraverint, et detestati fuerint in formà solità, eos absolvat in foro conscientiæ tantùm. Quomodò autem facienda sit denuntiatio, vide Farinac, de Hæresi, q. 185, num. 67, cum seq.

### CAPUT V.

Praxis dispensationis cum illegitimis regularibus.

Pro iis autem qui, cùm sint illegitime nati, cupiunt religionem ingredi, de jure per illius ingressum ac professionem in eà emissam omnis irregularitas ex illegitimitate proveniens tollitur, non modò quoad ordines minores, verum etiam quoad sacros, ut docet Gloss. in c. fin. verbo Sedis Apostolica, de Fil. presb.; et licèt extet constitutio Sixti V contra ipsos illegitimos, quæ incipit: Cùm de omnibus, etc., quâ illis prohibetur non modò professio, verùm etiam ingressus, fuit tamen dicta constitutio moderata, et ad terminos juris communis reducta; ac propterea licité possunt ii ad professionem et ordines supra dictos admitti, non autem ad officia et dignitates religionis, quo casu recurritur ut plurimum ad officium sacræ pænitentiariæ, quæ habet facultatem dispensandi super hoc cum religiosis professis; ut, si nullum aliud canonicum obstet, dicto natalium defectu non obstante, quæcumque officia et dignitates sui ordinis, si ad illa aliàs canonicè et juxta ejusdem ordinis regularia instituta eligantur vel assumantur, recipere, gerere et exercere licitè valeant; et misericorditer dispensetur in foro conscientiæ, et in ipso actu sacramentalis confessionis tantům.

Idemque practicatur quoad moniales; nam, si contingat aliquam talem defectum pati, qui occultus est, ipsaque jam fuerit electa ad abbatissatum, vel prioratum, aut aliud officium, seu aliam dignitatem, similiter committitur confessario, aut audità sacramentali confessione, dummodò defectus natalium hujusmodi occultus sit, aliudque canonicum non obstet, ut dicto defectu non obstante, dictum abbatissatûs, seu prioratûs officium retinere, gerere et exercere liberè et licitè valeat, dispenset.

Hanc dispensationem vidi etiam concedi per datariam cum litteris cancellariæ Apostolicæ in utroque foro pro moniali quæ asserebat se defectum natalium ex soluto et solutà pati, et habitum monialis suscepisse, professionemque emisisse, tanquam de legitimo matrimonio procreatam, et bonâ side; postmodům verò accepisse se esse legitimam; propterea petiit ad præmissa habilitari et restitui, ac ad officia et dignitates suæ religionis dispensari; quapropter fuerunt prædictæ litteræ directæ ordinario loci , illique commissum quatenùs cum oratrice, dummodò vitæ munditia morumque probitas ac alia merita ipsi suffragentur, et fundatio monasterii non obstaret, super præmissis, non tamen ad abbatissatum, et dummodò ipsa, prætextu dispensationis hujusmodi, duo ex officiis et dignitatibus, simul retinere nequeat, apostolică auctoritate dispensaret, prout ipsius animæ salutis viderit expedire, cum derogatione concilii Pictaven, ac monasterii statutorum. Multoties has dispositiones videmus concedi, etiam per litteras sacræ Congregationis regularium.

Nec incongruè aliam praxim sequitur hic videre. numquid videlicet filius in possessione legitimæ filiationis existens, teneatur credere matri asserenti eum esse illegitimum; ac propterea, quatenùs ita credat, egeat dispensatione ad ordines et beneficia? Iste casus perquam frequens in Romana Curia occurrit in petendà desuper dispensatione, cum narrativà præmissorum, ac proinde ibi semper responsum extitit quòd de jure non tenetur ei sidem adhibere; sic ctenim omnes communiter affirmant ex lib. 1, ff. de Carbon., edic., Bart. et alii, ac ibi Gloss. in lib. Si vicinus, c. de Nupt. et I. Si posthumus, ff. de Liber. et posthum.; Abb. in c. 1, de Fil. presb., et in c. Officii. de Pænit. et remiss., eo quod matres sæpè, prout ipsis libet, facilè ac temerè modò aiunt, modò negant; et alleganti turpitudinem tuam non est credendum; Alex., cons. 111, num. 2; Mascard., de Probat., conclus. 439, num. 31, vol. 1; et solum matris dictum non sufficit ut quis debeat se existimare illegitimum, etiamsi illa id asserat cum juramento, et in articulo mortis constituta; est ferè communis sententia, ex Suar., disp. 49, sect. 4, n. 5; Navar., c. 27, n. 201, nisi sufficienter probetur tempore conceptionis, eam non fuisse cognitam à marito, juxta text. in 1. Filius. ff. Qui sunt sui, vel alieni jur., et procedit, etiamsi ille credat eam esse l adulteram; quandoquidem ex adultera possunt orir

filii legitimi, Filliuc., tract. 9, de Cens., c. 5, n. 144, quocirca melior est conditio possidentis, sufficitque quòd ab omnibus pro legitimo habeatur, sitque in possessione legitimitatis cum publicâ voce et famâ, quòd sit legitimus, quæ plurimum in hoc probant, cum jus et possessionem habeant ad bonum nomen ex publicâ famâ, et in hâc parte adsit matrimonii favor; cùm natus sit ex parentibus matrimonio conjunctis simulque habitantibus; hoc enim casu, nullà opus est dispensatione. Si verò habeat ille conscientiam læsam, seu adsit dubium, tutius est promovendus, ob periculum animæ, abstineat ab ordinibus suscipiendis, per text. in c. Accedens, de Purgat can., ac obtineat secum dispensari; quòd si jam fuerit promotus, inspicienda est propria conscientia; nam si pendeat ad credulitatem, debet abstinere, si verò secùs, nec abstinere nec petere tenetur dispensationem, Majol., de Irreg., lib. 1, c. 7, num. 3 et 4. Si autem fuerit infamatus, quòd non sit legitimus, non debet ad sacros ordines promoveri, nisi priùs se purgaverit, per text. in d. c. Accedens, et ibi Gloss. in verb. Purgatione, ubi quærit quomodò fieri poterit ista purgatio, cùm negativa directè probari non possit, et docet id indirectè probari posse, scilicet quòd fuerit filius talis laici, et uxoris ejusdem, qui pro legitimâ eam tenebat; unde post dictam purgationem, talis licitè poterit absque dispensatione promoveri.

Alius item casus, hic satis in praxi frequens subnectendus venit. Quid nimirùm sentiendum est de eo, qui licèt illegitimus, promotus est nihilominùs ad sacros ordines, et beneficia ecclesiastica; postmodùm verò ad illius notitiam aliquo modo pervenit, se tanquàm illegitimum, malè ad præmissa fuisse promotum, an videlicet hoc casu teneatur petere dispensationem, vel ne. Et duplex datur responsio, aut enim sciens præmissa admiserit, aut verò ignoranter et bonâ fide. Primo casu graviter peccaret, licèt novam irregularitatem non contraheret, ut per Innoc. in cap. Si celebret, de Cler. excomm. min. Secundo verò casu, cùm nimirùm id ex ignorantià evenerit, neque peccavit, neque irregularitatem contraxit; etiamsi in dictis sacris ordinibus scienter se exercuerit, sicut nos alibi diximus, ut etiam ait Rebuff. in Prax., tit. de Dispensat. super defect. notal., n. 13, neque in dispensatione desuper petendà, opus erit mentionem habere de supradicto exercitio ordinum, cum sufficiat exprimere se esse illegitimum, et sacros ordines suscepisse; sicut neque suspensionem incurret ob exercitum dictorum ordinum; quidquid alii in contrarium dixerint, quod prorsùs Romanæ Curiæ stylus rejicit, quando in his casibus petitur dispensatio, et orator declarat, scienter ad dictos ordines se promoveri fecisse; unde sibi conceditur, ut dictos ordines exercere et benesicia ecclesiastica obtinere possit, ut per Archid. in cap. Apostolica, dist. 56; Azor. Instit. moral., p. 2, lib. 6, cap. 4, litt. D.

Nec ab hac nostra praxi dissonat, quod servari in Curià videbimus in petitione dispensationis ad ordinio invalido, ob occultum impedimentum inter conjuges; circa quod consi deratus fuit, an parentes, cùm nuptias contraxerunt bonâ fide, id impedimentum ignorabant, an verò sciebant. Nam, primo casu, legitimi erunt; quia jus canonicum habet prolem pro legitimâ; textus est clarus in cap. Cùm inter, cap. Ex tenore, et cap. Reserente, qui filii sint leg. Secundo verò contrarium est dicendum, et quod dictum est in primo casu, nempe legitimam esse censendam prolem, idem tenendum erit, si parentum alter sciebat, alter verò ignorabat tale impedimentum; tunc enim omnis proles legitima habenda est, favore matrimonii; unde pluries in casibus petendæ hujusmodi dispensationis, fuit per D. datarium responsum, oratores, stantibus præmissis, non indigere dispensatione; quod etiam omnibus curialibus notum est; licèt aliter fuerit tentum, etiam in praxi, in casu dispensationis matrimonialis super impedimento dirimenti, cùm videlicet unus contrahentium illud sciret, alter verò ignoraret, ut suo loco diximus.

# CAPUT VI.

Praxis dispensationis cum corpore vitiatis.

Dixit Abb. in cap. Quia diversitatem, 1 not. de Concess. præb., quòd corporis deformitas, animi, et morum deformitatem declarat; nec tamen ex istà solà causâ prohibetur corpore vitiatus ordines suscipere, et beneficia ecclesiastica obtinere; sed quia ex Levit. 21, constat hanc irregularitatem provenire ex veteri Testamento, ubi omnis qui habuerit maculam de semine Aaron sacerdotis, accedere prohibetur ad offerendas hostias Domino aut panes Deo suo.

Ut autem circa nostram praxim, sciatur, quisnam dicatur corpore vitiatus, indeque dignoscatur, an et quando super tali vitio requirenda sit apostolica dispensatio, dicamus quòd in hâc materià, tales illi dicuntur, qui sunt aut debilitati, aut mutilati: ille autem dicitur debilitatus, qui licèt omnia membra habeat, attamen aut unum, aut plura ex illis habet inutilia, puta oculum cœcum, aut manum aridam, aut crus contractum, et alia similia. Mutilatus verò, ille dicitur qui aliquo membro necessario ad usum ordinum careret, veluti manu, aut oculo.

Unde, quicumque caret aliquo ipsius corporis membro, ad usum ordinis necessario, vel, licèt habeat membrum, habet tamen impeditum ad dictum usum, vel quemcunque habet defectum deformem corporis qui propterea scandalum generet in populo, erit irregularis, tam quoad ordines quam ad beneficia, tum propter inhabilitatem ad exequendum officium, tum ob deformitatem, ac etiam, quia indignum est offerre Deo quod homo dedignatur, ut habetur in c. fin., 49 dist., nec est habilis ad beneficia quia quicumque est inhabilis ad ordines, erit ctiam ad beneficium quod ordo ille requirit; nam inhabilis ad unum censetur etiam inhabilis ad ei necessario annexum, ita Sayr. de Cens., 1. 6, c. 2, n. 22, qui n. seq. addit id non procedere, quando irregularitas talis est, ut licèt impediat usum nes, et beneficia pro cis, qui nati sunt ex matrimo- 🎚 unius ordinis, non tamen impedit usum alterius ita suscepti, et talis defectus sine culpà contractus est, i nam in hoc potest quis habere beneficium, sed tale, quòd non requirat alterius ordinis usum quàm illius quem exercere potest, ut est casus in c. 2, de Cler. ægrot., ubi ei cui abscissi fuerunt duo digiti et pars manûs, sine culpâ, permittitur conferri beneficium, non requirens celebrationem; non autem illam requirens, Nav. in c. 27, n. 252.

Et ne tempus frustra teratur in illicitè iis petendis, quæ licitè denegantur, omnes supplicationes in dataria rejiciuntur, cùm petitur dispensari cum oratore habente talem defectum, qui faciat magnam deformitatem in quâcumque parte corporis, aut membro, quo personæ claritas nimis obscuratur; veluti, si ille habeat nasum amputatum, aut insignem maculam in oculo, sive alium notabilem defectum; nam licèt vitium hujusmodi sive mutilatio non obstet substantiæ sacramenti, quominùs verè ministretur ac suscipiatur, est tamen contra præceptum Ecclesiæ, idem d. Sayr., lib. 6, c. 7, n. 2

Ubi autem dubitatur an talis sit deformitas vel debilitatio quæ irregularitatem inducat, standum erit judicio episcopi, Abb. in c. 2, de Cler. ægrot.; Innoc. in c. Significâvit, de Corp. vit., licèt non possit ipse super dictis impedimentis dispensare, cum hoc ad solum Papam spectet, c. Nonconfidat, 50 dist.; Butr. in c. Significâsti, de Corp. vitiat., si enim episcopis aliquo modo permitteretur hæc dispensatio, periculum esset eà cum detrimento debitæ sacramenti reverentiæ ac populorum scandalo abutendi; omnis enim corporis defectus, quantumvis parvus vel occultus, si faciat sacramenti administrationem minùs tutam, vel si generet scandalum aut periculum scandali imminentis, reddit hominem irregularem, Majol., de Irreg., l. 1, c 2, n. 1, vers. Quarta, omnis corporis defectus.

Id verò quantùm dedeceat, nostri temporis probavit eventus, quo quidam episcopus quemdam Didacum, quem alii pigmæum, alii balænam vocitabant, ob sui corporis deformitatem, tum quia staturâ pusillus, tum etiam quia ex utrâque parte mirum in modum gibosus est, non sine gravissimo scandalo in ordinantem et ordinatum, ad omnes sacros etiam presbyteratûs ordines promovit. Cæterùm priscis illis temporibus non modò episcopus abstinebat à tali promotione quam non faciebat, nisi de consensu plurium episcoporum, sed etiam ipse summus Pontifex tam grave negotium, non uni tantum episcopo committebat, sed, licet litteræ dispensationis hujusmodi uni dirigebantur, puta archiepiscopo, aderant tamen in illis inserta verba, videlicet, de consilio suffraganeorum sworum, ut in c. 2, de Corp. vit, ubi Gloss. in verb. Cum consilio, dicit quod isti suffraganei delegati censentur; ita ut sine istorum consilio, episcopus seu archiepiscopus nihil disponere debeat, aliàs non valeret, cap. Cùm in veteri, de Elect.

Est tamen circa hanc praxim sciendum, quòd in dispensatione cum corpore vitiatis, id potissimum servat Romana Curia, ut si culpâ suâ deformati fuerint, veluti si quis ex indignatione vel causà continentiæ et sie proprià voluntate virilia sibi amputaverit, vel quid 🖁 rint , puta si quis partem digiti aut alterius membri

simile fecerit, denegetur illi dispensatio; quia sui homicida est, text. in c. Si quis abscidit, et ibi Gloss., dist. 55, nec prodest quòd circa hoc nonnulla possent exempla in contrarium adduci, præsertim de Origene, qui se eunuchum fecit, ut liberiùs in occulto posset prædicare tempore persecutionis Ecclesiæ mulieribus, qui tamen postea apud Cæsarem factus est sacerdos. Sic etiam Marcus præscidit sibi pollicem, ut sic sieret indignus sacerdotio, et postea tamen sactus est sacerdos, ut legitur in historià ecclesiasticà: ouia hæc non sunt trahenda in consequentiam, ut ait Gloss. in d. c. Si quis abscidit, in verbo Clericus. Cùm verò per Papam cum eunucho dispensatur, hujusmodi dispensationis litteræ quoad ordines erunt tenoris sequentis, videlicet:

A tergo: Venerabili fratri Archiepiscopo Neapolitan. Intùs verò:

URBANUS VIII. -Venerabilis Frater, lutem etc. Exponi nobis nuperfecit dilectus silius Gregorius Andreas de Avossà collegii scminarii Neapolitan. alumnus, quòd ipse devotionis fervore accensus, clericali charactere insigniri, ac ad omnes etiam sacros et presbyteratûs ordines promoveri et promotus, etc., famulari summoperè desiderat. Verùm quia ipse eunuchus existit, desiderii sui compos hac in parte fieri nequit absque speciali nostrà et Sedis Apostolicæ dispensatione seu indulto; nobis propterea, etc. Nos igitur dictum Gregorium Andream in suo laudabili proposito confovere, ac specialibus favoribus, etc., discretioni tuæ per præsentes committimus et mandamus, quatenus cum eodem Gregorio Andreà, licèt ipse eunuchus existat, ut præfertur, nihilominùs si nullum aliud canonicum obstet impedimentum, et dummodò ipse an id idoneus reperiatur, servatisque aliis servandis, clericali charactere hujusmodi insigniri, ac ad omnes cliam sacros et presbyteratus ordines promoveri, et promotus, etc. ministrare, etc. liberè et licitè possit et valeat, auctoritate nostrà Apostolicà dispenses, illique concedas et indulgeas. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus caterisque contrariis quibuscumque. Dat. etc., apud S. Petrum, 9 februarii 1643, pontificatus nostri anno vigesimo. M. A. Maraldus.

Quoniam verò defectus alicujus membri occulti, qui notabilem deformitatem in facie, manibus aut corpore non generat, si ex proprià culpà non acciderit, irregularitatem non generat, veluti si ex causâ justâ, non autem sponte, sed invitus sibi ab inimicis per insidias, aut vim; vel etiam si ita natus, aut puer in cunabilis virilia amiserit, aut aliud membrum occultum non generans deformitatem, talis promoveri potest ad ordines, et in susceptis ministrare, Sayr., de Cens., l. 6, c. 7, num. 14, ubi multas congerit doctorum auctoritates, cum iste non sit irregularis; nec tenetur testes sibi abscissos secum deferre, ut vulgus falsò opinatur, prout dixit Abbas in c. Exparte, n. 1, de Corp. vitiat; Covar. in Clem. un., p. 1, num. 5, et alii.

Si autem casu, præmissa et alia hujusmodi evenc-

Married P. C. Company of Street

sibi abseidit, dùm aut operi rustico curam impendit, aut aliquod faciens, se non sponte percussit, ut in c. Qui partem, d dist. 55, similiter, si pro ægritudine, naturalia à medicis qui secta habuerit, vel alias, ut in cap. Si quis pro ægritudine, d. dist. 55, datur dispensatio; adhibitis tamen moderationibus et decretis in infra scriptà formulà supplicationis appositis.

Modus igitur et praxis supplicandi summo Pontifici pro dispensatione ad ordines et beneficia cum corpore vitiatis, constant ex sequenti formulà supplicationis pro patiente defectum oculi Canonis, cujus dispensatio in Romana Curia frequens est, videlicet:

Beatissime Pater, cum devotus S. V. orator Rhodericus Montesanus laicus Neapolitan., devotionis fervore accensus, plurimum cupiat clericali charactere insigniri, et ad omnes, etiam sacros et presbyteratus ordines promoveri, et promotus in illis, etiam in altaris ministerio ministrare; verum quia ex causa cujusdam infirmitatis, visum oculi Canonis amisit, licèt inde non tanta causetur deformitas quæ scandalum generet in populo, aut divinis præstet impedimentum, sui voti compos effici non potest, absque Sedis Apostolicæ dispensatione; supplicat igitur humiliter E. S. V. dictus orator, quatenus ejus pio desiderio hâc in parte favorabiliter annuendo, eumque specialis gratiæ favore prosequendo, cum eodem oratore, ut defectu hujusmodi non obstante, dicto clericali charactere insigniri, ad omnes, etiam sacros et presbyteratus ordines promoveri, et promotus in illis, etiam in altaris ministerio ministrare; necnon quæcumque et qualiacumque cum curà et sine curà beneficia ecclesiastica, etc.; prout in formula supplicationis dispensationis ad ordines et beneficia pro bigamo, lib. 2, c. 1.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., et de dispensatione, aliisque præmissis, ut supra latissimè extendendis, et quòd præmissorum omnium, et singulorum, etiam denominationum, qualitatum, nuncupationum, invocationum, aliorumque necessariorum major et verior specificatio, et expressio fieri possit in litteris per breve S. V. seu officium minoris gratiæ (non tamen quoad beneficia hujusmodi) expediendis. Et additur : Et committatur ordinario, qui inspecto per seipsum, et considerato diligenter dicto defectu, si talis non sit, nec ex eo tanta proveniat deformitas, quæ scandalum generet in populo, aut divinis impedimentum præstet, super quo ejusdem ordinarit conscientia oneretur, cum eodem oratore, dummodò ad id reperiatur idoneus, vitæque ac morum probitas, et virtutum merita sibi aliàs suffragentur; nec aliud ei obstet impedimentum, dispenset, ut

Cùm autem hujusmodi dispensatio conceditur super prædicto defectu oculi Canonis, tunc, ne ipse patiens, legendo Canonem, vertat se ad populum, cùm velit ad Canonem ipsum oculum dextrum dirigere; id etiam additur in fine dictarum clausularum, videlicet: Et quoties missam cetebrabit, tabellam Canonis in medio altaris tenere debeat.

Ex hâc verò formulà est etiam in praxi notandum. Primò, quòd cùm in executione litterarum desuper expediendarum, maxima sit diligentia adhibenda, cir-

ca ipsius defectûs inspectionem, si orator erit in Romanâ Curiâ præsens antequàm signetur supplicatio, se præsentabit coram D. datario, qui inspiciet et considerabit defectum, quem orator ipse patitur; quandoque verò inspiciendum et considerandum ille committit D. regenti cancellariæ, cum aliquibus ex abbrevia. toribus majoris præsidentiæ; vel saltem uni ex ejusdem Curiæ referendariis. Imò sæpè contingit ut si orator est ab ipsâ Curiâ absens, et illius defectûs qualitas non permittat summum Pontificem de ordinario confidere circa talem inspectionem, præcipit oratorem ipsum ad Urbem accedere, si id sine magno ipsius oratoris dispendio fieri possit; ubi considerato defectu, videatur an sit super eo concedenda vel deneganda dispensatio; quo casu, licet litteræ dirigantur ordinario pro executione aliorum in eâ narratorum, non tamen committitur amplius eidem talis defectus inspectio; sed in ipsis litteris dicitur: Nos igitur qui dictum N. per quosdam probos viros diligenter inspici fecimus, et ex eorum relatione accepimus hujusmodi defectum talem non esse qui notabile scandalum generet in populo, ipsius supplicationibus inclinati, etc.

Pro oratore verò absente regulariter committitur ordinario, qui inspecto per seipsum et considerato diligenter defectu, ut ex supradictà clausulà supplicationis, debet ille vigore litterarum dispensationis, seu potiùs mandati ad illam, judicare quenam sit ea deformitas aut debilitas vel infirmitas, sive horribilitas, et quale constituat in oratore impedimentum, ac propterea illum subjiciet conspectui oculorum, per text. cap. Communiter, 53 distinct., juxta illud:

Segniùs irritant animos demissa per aures,

Quàm quæ sunt oculis subjecta fidelibus. Quarum quidem litterarum executionem ordinarius non poterit alteri subdelegare, per tot clausulas supra additas; præcipuè per illa verba, per seipsum; quæ, cùm sint personalissima et demonstrativa ad oculum, ut in l. 1, § Adipiscimur, ff. de Acquirend. possess.; Abb. in cap. fin., n. 1, et Felin., n. 3 de Off. deleg.; Rota, decis. 359, n. 36; p. 5, recent., imponunt necessitatem ut id alteri non committatur; sicut quando in commissione causæ dicitur quòd illam per se cognoscere debeat, capite 1, ut Eccles. ben. fin. dim. co.f. l. Prætor, ff. de eden.; las. in l. A judice, num. 11, vers. Sextò limita, c. de Jud., maximè quia sumus in re gravi, que impedit omninò sub delegationem; Menoch. de Arbitr. jud., lib. 1, q. 54, n. 7. Ego aliàs vidi similem supplicationem signatam à Clemente Papâ VIII, qui, cùm in ipsâ fuissent ob inadvertentiam revisoris omissa dicta verba, per seipsum, ipse Pontifex proprià manu illa addidit; quando autem summus Pontifex non intendit impedire subdelegationem, utitur illis consuetis verbis, videlicet : Quatenùs per te, vel alium, seu alios, etc., ut omnibus notum est; unde per dictas clausulas omninò est electa industria personæ, ut per Imol., Abb. et alios cap. Final., per illum text. de Off. deleg.; Alexand. in d. l. A judice, et Bald. in cap. Si pro debilitate, de Off. Et quomodòcumque ista dispensatio concedatur, sive oratori præsenti in Romanà Curià, ubi defectus fuit recognitus, ut supra dictum est, sive à dictà Curià absenti, nunquàm dantur litteræ dispensationis, sed tantùm mandati de dispensando; nec in re tam gravi confidit summus Pontifex de vicario episcopi oratoris, sed similes dispensationes diriguntur ipsi episcopo tantùm, per text. in d. c. 2 de Corp. vitiat., ibi: De maculà verò, archiepiscopo prædicto mandavimus, ut cum consilio suffraganeorum suorum, quod exinde visum fuerit, exequatur; in quo tibi ex maximà dispensatione curavimus provideri; ac proinde benè nòrunt curiales quòd nunquàm hujusmodi impedimentorum cognitio per similia rescripta apostolica tollitur ab oratoris superiore ordinario.

Quod quidem adeò inconcussè observatur, ut cùm sacra pœnitentiaria Apostolica, ex facultate sibi tradità, dispensat cum religiosis professis corpore vitiatis, nunquàm alteri quàm ordinario illius loci, ubi orator professus est, rescribat, dando ei facultatem cum illo di pensandi super corporis vitio, seu defectu, cum illis limitationibus et clausulis quibus utitur cancellaria Apostolica, sed gratis quoad omnia.

Rationem autem cur in his et similibus casibus parùm summus Pontifex confidat de prædictis vicariis, eam potissimum esse puto, quòd quandoque, sicut hodiè videmus, pauci sunt vicarii episcoporum, qui eorum munus rectè explere sciant, cùm, ut plurimùm ad id officium assumantur viri rudes et imperiti, qui neque prima norunt legum elementa; unde optimà ratione Azor., Instit. moral., p. 2, lib. 3, cap. 37, invehit contra vicarios ignaros, dicens quòd vicariorum ignorantia destruit diœceses episcoporum, et pro eis tenetur episcopus, cùm mala electio sit in culpà, vulg. jur., ac propterea ait Sbroz., de Off. vicar., lib. 1, quæst. 33 et 34, quòd episcopus in assumendo vicario, non oscitanter se gerere debet, sed tenetur eligere personam qualificatam, circumspectam, bonæ et approbatæ vitæ, timentem Deum, veridicam, liberalem, temperatam, fortem, magnanimam, mansuetam, doctam, et quæ non declinet neque ad dexteram, neque ad sinistram.

Secundò notandum, quòd restringitur dicta dispensatio per illa verba: Dummodò ex impedimento hujusmodi non proveniat deformitas, quæ scandalum generet, etc. Quam quidem restrictivam reperio extractam ex capite Presbyterum, ibi : Quia nec securè propter debilitatem, nec sine scandalo propter desormitatem membri, hoc sieri posse considimus, de Cleric. ægrot., et per eam ostenditur papam non dispensare si adsit magna deformitas vel defectus, præstans divinis impedimentum, quia, cùm, verbi gratia, habeat quis oculos maculatos, vel nimiam in eis distillationem ac putrescentem, quæ affert horrorem inspicientibus, non debet episcopus, cui directæ sunt litteræ hujusmodi dispensationis, illa exequi in his casibus, quia id remittitur illius arbitrio; Majol., de Irreg., lib. 1, cap. 20, num. 5.

Et facilius summus Pontifex dispensat cum patiente

defectum oculi dextri quàm oculi sinistri, qui de stylo Curiæ dicitur oculus Canonis, quia sinister oculus est magis utilis et decens ad legendum Canonem missæ; nam qui illo caret, Canonem oculo dextro aspicere non potest sine indecentià; oportebit enim se vertere versùs populum, ut dictum est; Sayr., de Cens., lib. 6, cap. 9, num. 8. Nihilominùs ista dispensatio in casibus præmissis adhuc concedi frequenter consuevit, cùm tali indecentiæ provideatur prævià dictà tabellà Canonis, in medio altaris posità.

Et cùm in supradictis attendatur deformitas, et non defectus, sæpè fuit conclusum in cancellarià non esse cum difficultate concedendam dispensationem ei qui licèt sit notabiliter corpore vitiatus, non tamen ex tali defectu habet deformitatem aut impedimentum in celebratione missæ, si aliquo modo sibi occurri possit, verbi gratiâ, valgio, cui crura sunt in diversum acta, si aliàs idoneus erit, etiamsi talos ante habeat, digitos verò retrò, quia veste talari teguntur, id Majol. d. lib. 1, tit. de Claudicantibus, n. 3, ubi ait quòd in his claudicantibus dispensandis, plurimum versatur arbitrium episcopi, ut dictum est, qui inspicere debet an ista claudicatio sit valdè ridiculosa; præsertim ob mutilationem per culpam; quo casu non dispensabit, sed remittet oratorem ad Papam, ad quem dispensatio hujus culpæ et magni defectûs pertinet, per text. in cap. 1, de Cler. pugn. in duel.

In multis namque corporis defectibus, qui tamen non generant scandalum, vidimus eos compensari cum aliis bonis oratoris qualitatibus; unde non ignoramus quamplurimos viros, licèt ex naturâ seu casu defectuosos, proinde non fuisse exclusos à ministeriis ecclesiasticis: nam Beda fuit eximius concionator, ac doctissimus sacræ Scripturæ interpres, licèt cæeus. Item Didimus Alexandrinus fuit cæcus, et sciebat vetus et novum Testamentum. Joannes Palæstinus fuit etiam cœcus, et referebat omnia verba S. Scripturæ, et nihilominus ex supradictis causa prædicationis potest dispensari cum cæco, ut possit promoveri ad sacerdotium, imò etiam ad episcopatum. Etiam dicitur de Roberto Scoto cæco à puerili ætate, ani Parisiis theologiam ita didicit, ut Romæ fuerit creatus sacerdos et archiepiscopus Armacanens., ut per Paris., de Resign. ben., lib. 5, q. 6, n. 39, cum plur. seqq.; ubi etiam alia ad id luculenter adducit.

Et meo tempore vidi per fel. record. Paulum V, ex causis sibi narratis, ut infra, dispensari cum quâdam puellà mutà, et partim sine auditu, ad effectum suscipiendi habitum monialis et profitendi; quæ quidem dispensatio fuit habita pro singulari, illiusque tenor talis est, videlicet:

Paulus, etc., dilecto filio vicario, etc., episcopi Cu man Salutem, etc. Apostolicæ Sedis copiosa benignitas vigorem juris interdium mansuetudine temperans, nonnulla aliquando dispensative concedit, quæ sacrorum canonum severitas interdicit. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Joannis Antonii Crucei nobilis Cuman. petitio continebat: Quod ipse dilectam in Chri-

sto filiam Brigidam ejus natam sexdecim annorum, habet, quæ licèt septem circiter ab hinc annis, ex quodam sinistro sibi supervento accidente, sine loquelà, et partim sine auditu remanserit, iis tamen est ingenii dotibus prædita ut quidquid sibi nutu, signis et gestibus indicatur, ac etiam verbis significatur, perspicaciter comprehendat et faciat, adeò ut apertè videatur, Deum optimum maximum illi hujusmodi defectuum damna, longe nobilioribus ingenii dotibus liberaliter rependere voluisse. Cùm autem, sicut eadem petitio subjungebat, exterioribus indiciis evidenter appareat dictam Brigidam regularis vitæ cupidissimam et observantissimam esse, et dictus Joannes Antonius timens ne ipsa quæ eleganti vultûs formâ et corporis compositione præstat, in seculo innupta remanens, tempore procedente aliquod pudicitiæ detrimentum patiatur; et propterea, tam suo suorumque honori quàm etiam ipsiusmet Brigidæ saluti, et spirituali consolationi paternè prospicere volens, eam in monasterio manialium S. Agathæ, civitatis Cuman. in quo jam per tres annos, educationis causá permansit ad hoc, ut inibi professionem emittat regularem, collocare desiderare, ipsæque moniales quæ ejus animi candorem, pietatem et devotionem diutinam trium annorum, quibus in eo permansit, experientia haud dubiis signis, et argumentis probè agnoverunt, illamque insociam, et consororem suam recipere paratæ existant, idque summoperè exoptent; sed cum id stantibus prædictis defectibus, effectum sortiri non possit absque Sedis Apostolica licentia. Quare pro parte dicti Joannis Antonii nobis humiliter supplicatum extitit, quatenus in præmissis opportune providere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur eosdem Joannem Antonium et Brigidam, et eorum quemlibet à quibusvis, etc., censentes, necnon aliquarum, si quæ sint ipsius Brigidæ dispensationum tenores præsentibus pro expressis habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tuæ, de quâ in his specialem in Domino fidutiam obtinemus, per apostolica scripta mandamus, quatenus cum eadem Brigida, super dictis defectibus, ac and illis non ostantibus, dictum monasterium, quatenus abbatissa seu priorissa, et conventus monialium hujusmodi cam recipere velint, ingredi, et habitum per illius moniales gestari solitum suscipere, ac professionem regularem per eas emitti consuetam, nutu, signis, et gestibus apparentibus, emittere liberè, et licitè possit, et valeat pro arbitrio tuo, auctoritate nostrâ, dummodò tamen ad id aliàs idonea reperiatur, dispenses; necnon ejusdem monasterii abbatissæ seu priorissæ, et conventui prædictis, ut illam in monialem hujusmodi recipere et admittere possint, licentiam et facultatem dictà auctoritate concedas et impartiaris, non obstantibus defectibus, aliisque præmissis, ac quibus vis constitutionibus et ordinationibus apostol. necnon monasterii et ordinis, cujus ıllud est, etiam juramento, confirmatione Apost., vel quâvis firmitate alià roboratis statutis et consuetudimbus, privilegiis quoque indultis, et litteris apostolicis, illis earumque superioribus, et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, etiam cum quibusvis clausulis et decretis in contrarium forsan quomodòlibet concessis quibuscumque. Dat. Romæ, apud S. Mariam Majorem,

anno Incarnationis dominica 1613, sexto idus augusti, pontificatús nostri anno nono.

Et dantur supradictæ, ac similes dispensationes, seu potius mandatum ad sic dispensandum cum supradicta clausula, videlicet, de qua in his specialem in Domino fiduciam obtinemus, quæ proinde impedit subdelegationem, ut dicam infra, 1. 7, cap. 6, n. 5.

In proposito autem, quia ut supra jam diximus, potiùs attenditur deformitas quàm impedimentum, proinde dicendum illud attendi tam in qualibet parte deformi, quàm in totà hominis statura, si talis deformitas, sive ridicula conditio scandalum afferret; namque etiam in eâ re, quæ de sui natura, non impedit executionem ordinis, illud scandalum sufficit ad inducendum impedimentum, ne quis promoveri possit, veluti cum quis adeò est brevis staturæ corporis, ut quasi monstrum videatur; nam licèt capax sit characteris ordinis, tamen apud omnes magnam admirationem inducit, ut sunt pygmæi, qui non debent facilè ad ordines admitti propter scandalum et vulgarem admirationem, quod tamen intelligendum est de iis quorum nimia brevitas affert contemptum, risum et admirationem, sicut legitur de Gregorio episcopo Turonensi, quem, cùm Romam venisset, omnes ferè ob pusillam staturam parvi pendebant; unde et ipsemet summus Pontifex Gregor. I miratus est quomodò vir tam brevi corpore in episcopum promotus fuisset, qui ille respondit : I pse Deus fecit nos, et non ipsi nos. Et sub Bonifac. VIII, Joannes Maria de Castello Bononiensis mansionarius, tam brevi staturâ erat, ut cùm stans verba faceret coram Papâ, genu flexus putabatur, prout refert Majol, de Irreg., lib. 1, cap. 13, sub. 9. Nec non de Alphonso Ritio, qui cùm coram summo Pontifice staret, et crederetur pariter genu flexus, jussus ab ipso Pontifice surgere, respondit ille: Beatissime Pater, non sum plus, quo responso, non modò adstantibus ingentem movit risum, sed et ipsi Pontifici, ut refert Menoch. in Addit. ad. lib. 2 de Arbitr. jud., casu 226, num. 12.

Quamvis negari non possit, quin aliquando doctrina, cæteræque animi dotes, hujusmodi defectibus suppleant; nam prædictus Gregorius episcopus Turonensis fuit apud Gregorium Magnum supradictum in magnà veneratione habitus, sicut etiam ipse Joannes Maria fuit in jure canonico peritissimus, [id. Majol., loco cit.

Ex præmisså ratione, cùm non tam vitium corporis in se quam deformitas et impedimentum attendatur, ut quis censendus sit irregularis, sicut paulò ante diximus, si tale vitium non obstet ad ministrandum in altaris ministerio, nec apparebit, non erit opus aliquà dispensatione; exemplum affert Campanil. in divers. Jur. can., rubr. 41, cap. 47, sub num. 431, vers. Quinimò, ubi ait quod accidit Venetiis, quemdam hominem visum fuisse crus lævum à nativitate, breve habentem, eoque nutantem, et convaluisse ex ictu scopitti in dextro recepto, quod optimum fuit temperamentum, et opportunum remedium, ut crure lon-

giore decurtato, et cum brevi exæquato, claudicare desierit.

Porrò hujusmodi claudicantes non possunt uti baculo, accedentes ad celebrandum, cùm id summâ ratione statutum fuerit in c. Nullus episcopus, d. 1, de Consecrat., ubi Zacharias Papa, in synodo Rom., voluit ut nullus episcopus, presbyter, aut diaconus ad solemnia missarum celebranda præsumat cum baculo introire; aut velato capite altari Deo assistere; quoniam et Apostolus prohibet viros velato capite orare in Ecclesià, et qui temerè præsumpserit, communione privetur. Sed cùm istud caput duo contineat, unum scilicet, nec cum baculo quis accedatead altare, alterum verò, nec velato capite : quoad primum, nulla datur dispensatio, quia baculo non potest occurri periculis et necessitatibus, quæ ex notabili impedimento presbyteri proveniunt, et aliàs vidi presbyterum quemdam ad altare cum baculo accedentem in die festo sancti titularis Ecclesiæ, qui, dùm ad divina ibi convenisset populi multitudo, nescio quo casu, in terram concidit, cum maximo ejusdem populi scandalo. Quoad secundum, quidquid dicat Navar., cons. 7, de Celebrat. miss., num. 1, videlicet, quòd nullo jure cavetur, vel specialiter prohibitum est, et n. fin., quòd si causa esset dubia, et posset commodè adiri episcopus, deberet ab eo impetrari dispensatio, adest d. cap. Nullus, quo id expressè prohibetur; quo verò ad dispensationem, nullo modo competit episcopo, super quo decreta congregationis cardinalium super negotiis episcoporum adsunt, sub die 2 januarii 1590, et 7 januarii 1595, per quæ concessit usum pileoli episcopo Faventin., et proposito in ea supplici libello pro parte archiepiscopi Urbitanen., super eâdem re, eidem ipsa Congregatio respondit, eo non posse uti, sine speciali sedis Apostolicæ licentià; prout refertur etiam in synodo diœcesanâ Neapolitan, celebratà anno 1632, per hæc verba, videlicet: Concessionem usús pileoli in missæ celebratione sedi Apostolicæ tantum reservatam esse, sacra rituum congregatio declaravit; propterea in missarum celebratione à sacerdotibus, sub pænis nostro arbitrio reservatis, absque dictæ sedis dispensatione adhiberi interdicimus, et vetamus; dictaque congregationis declaratio emanavit sub die 31 januarii 1626, quia cum canon ipse prohibeat episcopo velatum caput, ergo neque secum, neque cum aliis dispensare potest. Hec autem delatio prohibetur, non obstante quâcumque contrarià consuetudine, ut etiam per dictam sacram rituum congregationem est

Datur propterea desuper dispensatio, ubi legitima causa intervenerit; unde mihi facultas per litteras in formà brevis attributa extitit, eo quo sequitur modo, videlicet:

URBANUS Papa VIII, dilecte fili, etc., vitæ ac morum honestas, etc. Cùm itaque, sicut nobis nuper exponi fecisti, tu continuâ ferè distillatione è cerebro ad nares, seu ebataro, præsertim hiemali tempore, labores, et missam, capite detecto celebrando, non modicum valetudinis tuæ detrimentum patiaris, et provterea tibi per

nos, ut infrà, indulgeri summoperè desideras. Nos te pramissorum meritorum tuorum intuitu, specialibus favoribus et gratis prosequi volentes, et à quibusvis, etc., censentes, etc. Tibi ut dum sacrosanctum missæ sacrificium celebras, caput biretino tectum (non tamenà præfatione, usque ad peractam communionem) habere liberè et licitè possis et valeas, apostolicà auctoritate tenore præsentium concedimus et indulgemus, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis à cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ, etc.

Et quòd ista facultas dispensandi super delatione biretini competat soli Pontifici, declaravit etiam præd. S. congregatio sub die 2 januarii 1590 et 51 julii 1626.

Quinimò supradicta sacra rituum congregatio, ut ea qua decet reverentia, sacrum conficiatur, non modò præmissa circa hujusmodi pileoli delationem statuit, verum etiam per eamdem usus annuli in missa prohibetur protonotariis non participantibus, et quibuscumque aliis doctoribus die 11 februarii 1623. Item et canonicis cathedralium fuit prohibitus die novembris 1628.

Quo verò ad cætera corporis impedimenta seu deformitates, videndi sunt doctores de hoc tractantes. inter quos Filliuc, tract. 9, de Cens. c. 6, præsertim à num. 165, inde enim elicitur, in quibus casibus opus sit dispensatione. Dubium solum remanet, an ex ipsius faciei turpitudine impediatur promovendus, et certè tenent doctores quòd, si quid est deforme in ipsa facie, quod ad monstruositatem et ridiculosam faciem vergeret, prohibetur quis profectò promoveri. Ipsius verò faciei color, sive candidus, sive rubens, sive niger, ut in Mauro vel Æthiope, nequaquam impedit. necaliquo jure isti prohibentur promoveri, Majol., l. 1, cap. 21, n. 2, ubi etiam refert, quòd illi qui faciem fuco illiniunt., aut crines, vel barbam tingunt, non nisi post pænitentiam admittendi sunt, et quandoque deponendi, afferens ibi exemplum, nempe quòd Philippus Alexandri pater, Antipatrum ex ordine judicum deposuit, quòd barbam tingeret; dicens, in pilis infidelem, in negotiis nequaquam fidelem existimes; et sieri non potest, ut veram mentem gerat, qui caput habet adulterinum; et adversùs hos pilorum tinctores scribit Clem. Alex. relatus per eumdem Majol. loco cit., ubi videtur innuere, quòd tales sint irregulares; quod tamen nullo jure probatur : si enim ita esset, hodiè quamplurimi istorum egerent dispensatione.

Hæc autem quoad defectus corporis extrinsecos, continuatos et apparentes; quo verò ad defectus intrinsecos et non continuatos, interpellatim tamen apparentes, ut sunt, videlicet, podagra, paralysis et similia hujusmodi, certum est quòd podagra et chiragra inducunt canonicum impedimentum ad ordines suscipiendos, tanquàm gravis morbus, qui ut plurimum viros nobiles invadit, etferè incurabilis est. Cap. penultimo. de Cler. ægrot., et juxta illud Ovidii de pont.

Tollere nodosam nescit medicina podagram.

Majol. de Irregul., l. 2, c. 21, et quandoque ex otio causatur; quare, ut ait Plin., l. 26, c. 10, Roma, cum sudando et laborando vivebat, hoc malum non cognovit; quòd etiam ex in gluvie ortum ducat, certius est; saluberrimum proinde antidotum et præservativum S. canones docent adhiberi, juxta text. in c. Legimus., de Consecr., dist. 5, ibi: Legimus quosdam morbo articulari et podagræ humoribus laborantes, proscriptione bonorum, ad simplicem mensam et pauperes cibos redactos, convaluisse. Caruerant enim sollicitudine dispensandæ domûs, et epularum largitate, quæ et corpus frangunt et animam. Quare contraria contrariis curanda sunt. c. Si quis semel, de Pœnit. dist. 21. Unde supradictis nunquàm, aut rarò datur dispensatio ad ordines quia tales sunt, qui impossibilitatem celebrandi inducunt, vel quia scandalum aut periculum timetur, et eò minùs datur ipsa dispensatio arreptitiis, sive dæmoniacis, caducis aut furiosis, habentibus dilucida intervalla, etiamsi sani appareant, per Gloss. in c. 1, 31, dist.

Nec unquam vidi desuper dispensari sed semper supplicationes omnino rejici, præsertim pro hujusmodi arreptitiis, circa quos, scio D. datarium semper respondisse, quòd cum semel quis talis apparet, nunquam potest promoveri; quod satis ostenditur in c. Maritus, 33 d., quia sæpè tentatur ab illo dæmone; qui dum se fingit recessisse, tamen sæpè permanet, etiam per annos, quod clarè colligitur ex verbis Evangelii Marci, cap. 19: Surde et mute spiritus, ego præcipio tibi, exi ab eo, et amplius ne introeas in eum; que quidem verba ideò locutus est Dominus, quia semel arreptitius sæpè tentatur ab illo dæmone, ut dictum est, Borgas., p. 5, tit. de Corp. vit., num. 18.

# CAPUT VII.

Praxis dispensationis cum neophytis.

Post praxin dispensationis super corporis defectu. jam propositam, videre est quid ipsa Romana Curia, circa dispensationem super irregularitate ex defectu animæ proveniente, sentiat, illo, inquam, defectu, super quo ex causis rationabilibus inducitur summus Pontifex ad dispensandum; quandoquidem multi sunt hujusmodi animæ defectus, qui non immeritò ipsum Pontificem ab illorum dispensatione quandoque retrahunt. Constat enim praxim ipsam ad hunc ferè defeetum restringi, quæ frequentiùs docet, quomodò et quando cum neophytis dispensetur; eos enim irregulares esse deprehenditur per totam dist. 48, nec non c. Si officia, et c. Hoc ad nos, et c. Ordinatos, dist. 59, et per alia jura allegata per Sayr., de Cens., 1. 6. cap. 14, num. 10, ac propterea neque ad ordines sunf promovendi, Cov. in Clem. Si furiosus, in 1 p. Relect., § 2, num. 7; neque eis beneficia ecclesiastica sunt conferenda, cum eis indigni reputentur, ut per D. Paulum in 1 ep. ad Timoth. c. 3; Hojed. de Incomp. benef. 1, c. ult., num.1; quod tamen intelligitur, dùm isti neophyti recenter legem Christi professi sunt; cum isti propriè tales dicantur, ut per Covar. loco cit.; postquam enim moribus, et christiana doctrina

instructi sunt, possunt licitè promoveri, ut est text. in cap. 1, dist. 57; Felin. in cap. Cium sit, de Jud., nec non labere possunt beneficia supradicta; idem Hojed. loco citato.

Ouid autem dicendum sit de filiis Judæorum, servat stylus Curiæ, ut illi efficiantur capaces beneficiorum ecclesiasticorum, ac etiam dignitatum, si Christiani sunt, per text. in cap. Eam te, de Rescrip., cap. Si quis in agritudine, d. dist. 57; Navar. in Sum., cap. 25, num. 205, quamvis non possint ad sacros ordines promoveri, ut statuit Paulus IV, quod etiam confirmavit Gregorius XIII., qui id extendit, etiam ad descendentes ex Mauris, ut per Navar., cons. 1, de Judæis. Quinam autem propriè dicendi sunt neophyti in jure canonico, hoc nomen restringit idem Sayr., num. 11; ex pluribus per eum allegatis doctoribus ad eos solum qui ex lege Judaica, Mahumetica vel Ethnicâ, noviter fidem Christi professi sunt; et per baptismum Christo initiati. Cum his summus Pontifex dispensat ad omnes ordines et beneficia ecclesiastica, quando ipsi semper vixerunt catholici, teste Mandos. in praxi signat. rat., tit. Dispensatio cum neophytis, vers. 6, qui vers. seq. ait, quòd si de noviter ad fidem conversis non habeatur firma spes, seu morum et vitæ ipsorum certitudo, non statim ad ordines et beneficia ecclesiastica sunt admittendi seu dispensandi, quinimò, neque ad minores ordines; et quamvis Covar., in d. Clem. Si furiosus, d. num. 7, vers. Tertià conclusione, dicat satis esse ut cum supradictis possit episcopus dispensare, habità ratione temporis et personæ; ac propterea non sit exspectanda summi Pontificis dispensatio, et quòd, licèt in aliquibus Ecclesiis soleant esse constitutiones à Sede Apostolica approbatæ, quibus isti, qui genus et originem à Judæis vel Saracenis ducunt, quantumvis ab infantia baptizati, excludantur à beneficiis, possunt tamen ad sacros ordines promoveri, et alibi, tam isti qui ab infantià baptizati sunt, quàm ii qui in ætate adultà ad fidem Christi convertuntur, si in câ benè instructi sunt, in eâque per longum tempus laudabiliter vixerint, episcopi judicio ad ordines sacros et ecclesiastica beneficia admitti, id. Sayr. num. 12.

Huic tamen sententiæ, quoad episcopalem dispensationem, neminem latet, adversari Curiæ stylum et consuetudinem, quæ jam diù admisit, ad Romanum tantùm Pontificem dispensationem hujusmodi pertinere; qui non ita passim cum his dispensare consuevit, præsertim, cum de recenti ad fidem conversis, nisi re maturè discussà, per quam ii dignoscantur digni tali dispensatione, ac cum opportunà prædictorum statutorum expressà derogatione; et proinde consuetus modus desuper supplicandi, talis esse debet, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris N. quòd aliàs ipse qui parentibus Muhametanis natus, per bon. mem. Octavium cardinalem de Aquavivà nuncupatum, tunc Ecclesiæ Neapolitan. archiepiscopum ex concessione et dispensatione apostolicà, à quodam cive Neapolitan., cujus

ipse orator servus erat, proprio ære redemptus, ejusque jussu septemnis, assumpto nomine et cognomine dicti Octavii cardinalis, baptizatus, et mox ab eo tempore, undecim annorum spatio, side catholica, omnibusque ad eam facientibus imbutus, et in collegio seminarii Neapolitan. in quo adhuc moratur, litteris operam navans, ac sacrosancta Pænitentiæ, et Eucharistiæ sacramenta frequentans, educatus existit, ex fervore devotionis, ac aliàs, clericali militiæ adscribi, et ad omnes, etiam sacros, et presbyteratûs ordines promoveri, et promotus in illis, Altissimo, quoad vixerit, famulari summopere desiderat, supplicat, etc., quatenus, etc., cum eodem oratore, quòd præmissis non obstantibus, clericali charactere insigniri, illiusque privilegiis uti; necnon ad omnes, etiam sacros et presbyteratûs ordines promoveri et promotus, etc., ministrare, necnon quæcumque et qualiacumque, cum curà et sine curà, beneficia ecclesiastica, etiamsi canonicatus, et præbendæ, etc., in formå.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et committatur ordinario. Et dummodo reperiatur idoneus, vitæque ac morum probitas, ac alia virtutum merita sibi aliès suffragentur, nec aliud canonicum obsistat.

Nec supra dicta dispensatio restringitur ad certa qualificata tantum beneficia; sed conceditur, sicut aliis inhabilibus, præterquam patientibus defectum natalium. Isti enim neophyti, cum sint sufficientes et habiles, promoveri possunt, etiam ad dignitates, id. Mandos., dict. tit. v., Si igitur; imò tanta esse potest integritas neophyti, ut etiam ad episcopalem dignitatem evehatur, ut per Majol., de Irregul., lib. 1, cap. 31, n. 4, cum seqq., ubi plura in proposito congerit.

# CAPUT VIII.

Praxis dispensationis super defectu libertatis.

Alia insuper species irregularitatis adest, quæ ex defectu libertatis procedit, et ad quatuor genera reducitur à Sayr., d. lib. 6, cap. 14, num. 1, nimirùm eorum qui sunt servituti subjecti; obligati ad ratiocinia; obligati curiæ seculari; vinculo matrimonii obstricti; qui propterea inhabiles redduntur ad ordines, ut in totà dist. 54.

An autem cum istis, durante eorum vinculo, servitute, ratiocinio aut matrimoinio, dispensatur, parum hic refert immorari, cum hujusmodi dispensationes vix aut rarò concedantur.

Quia verò servi, ut hìc, illi intelliguntur, qui cujusvis alterius obsequiis subjecti sunt, præsertim mancipia in bello, seu aliàs quomodolibet capta, ut in d. dist. 54, propterea videamus, quid in praxi servetur, circa illorum libertatem acquirendam Romæ in Curià capitolii: his enim illa competit libertas, super quà Deus Optimus Maximus ex solà misericordià dispensavit cum homine, cujus dominio omnia subjecit, ut diximus in principio in tit. de Orig. dispens.

Pro cujus quidem rei notitià sciendum est hanc facultatem competere illustriss. dominis cameræ Urbis conservatoribus, vigore cujusdam legis, seu constitutionis editæ ab Antonino Pio, ipsisque diversis summis Pontificibus confirmatæ, cum pænæ excommunicationis adjectione contra impedientes. Inter hos fuit Paulus III, per suum motum proprium reintegratorium, cujus quidem tenorem, saltem pro exteris, hic subnectere visum est, videlicet:

Motu proprio, etc., novimus, quòd in hâc almâ urbe nostrà, quæ caput Ecclesiæ existit, sicut hactenus ante christianam religionem, totius orbis sibi et meritò caput obtinebat, ob reverentiam christianæ religionis, asperum servitutis jugum penitus extinctum fuerit; quinimò ex causa prædicta, mancipia quæque ad sacri senatus cameræ Urbis officium, et ejusdem nostræ Urbis conservatores confugientia, et libertatem acclamantia, libertatem consequi, veteri instituto consueverunt, ac forsan etiam magistratus præfati, ex speciali privilegio pontificali, seu imperiali, potestatem, mancipia hujusmodi ab aspero servitutis nexu liberandi, habeant privilegia, quæ hujusmodi tam temporis diuturnitate, quam etiam in Urbis direptione deperdita esse potuerunt. Nos volentes dignitatem conservatoriam prædictam in præmissis speciali favore prosequi, et ambiguitates tollere, harum serie, motu et scientià, similibus, de apostolicæ potestatis plenitudine, jurisdictionem, potestatem et facultatem, per quam mancipia, quæcumque sub jugo servitutis quoquomodò obligata ad sacri senatus cameræ Urbis officium, et pro tempore existentes Urbis conservatores confugientia, et libertatem acclamantia, per eosdem conservatores libertate donari, et Romani cives liberique homines effici possint et debeant, reintegramus, et quatenus opus sit, de novo damus, concedimus, et gratiosè impartimur; ita quòd mancipia quæcumque ab eisdem conservatoribus liberata hactenus fuerunt, et in posterum liberabuntur, pro liberis hominibus, et Romanis civibus in omnibus, et per omnia ubique habeantur, teneantur, et reputentur, et tractentur, et facultatem habeant in judiciis standi, contrahendi, et alia faciendi, sicut cæteri cives Romani liberi homines facere consueverunt et faciunt, et ita ex nunc prout ex tunc, et è contra, libera esse volumus, et mandamus, ac liberamus, omni jure cujuslibet statuti, consuetudine, vel aliorum contrariorum rigore penitus rejecto, irritum, et inane decernimus, quidquid scienter, vel ignoranter contra præsentium tenorem factum et attentatum fuerit, et ab omnibus judicibus, tam ordinariis quàm delegatis, etiam quâcumque jurisdictione fungentibus uliter judicandi, sententiandi, et definiendi potestate et facultate sublatà, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, stylo palatii, privilegii, indultis, statutisque etiam juramento firmatis, in specie, vel in genere editis cum quibasvis clausulis, et derogatoriarum derogatoriis, et per quoscumque Romanos pontifices prædecessores nostros, etiam per litteras sub plumbo, et cum derogationibus quibuscumque emanatis, aliisque contrariis non obstantibus quibuscumque. Quibus, omnia et singula illorum tenores, etc., pro expressis habentes, et aliàs latissimè extenden. derogamus.

#### Fiat ut petitur, A.

Et cum absolutione à censuris ad effectum præsentium, et quòd litteræ etiam in formà brevis expediri possint, et obstantiæ habeantur pro expressis. Et cum derogationibus solitis, et potestate, et facultate latius extendendis.

Datum Romæ apud S. Petrum, quinto kalendas julii, III anno primo.

Idemque voluit Pius V in suâ constit. 17, quæ incipit Dignum, 5 Id. septembris 1566, nempe quòd sclavi baptizati, si ad conservatores almæ Urbis confugiunt, libertatem consequantur; confirmando constitutionem præd. Pauli III, per hæc verba : Motu simili, etc., eosdem conservatores, etc., speciali favore, etc., ipsos conservatores, ac officium senatûs cameræ Urbis, in jurisdictionem, facultate et potestate, mancipia quæcumque sub jugo servitutis quomodolibet alligata, ad hujusmodi senatus cameræ Urbis officium pro tempore existentis, ac ipsius Urbis conservatores confugientia, ac libertatem acclamantia, per eosdem conservatores libertate donari, et Romani cives liberique homines effici possunt, prout ipse Paulus prædecessor redintegraverat, ac pro poliori cautelà, de novo damus, concedimus, ac gratiosè impartimur. Itaque mancipia, seu sclavos, eadem, quæ ab eisdem in posterum liberabuntur, pro liberis hominibus et Romanis civibus, in omnibus et per omnia ubique haberi, teneri et reputari debere. Dantes, etc., eisdem mancipiis, etc., facultatem in judiciis standi, contrahendi, testandi, et alia faciendi, quæ cæteri cives Romani liberi homines facere consueverunt, et faciunt, et ea in omnibus, et per omnia haberi, et libera esse decernimus, volumus et mandamus, etc.

Ad præmissorum igitur præscriptum petens sibi hujusmodi libertatem impartiri accedit ad curiam capitolii in die audientiæ; ac se coram prædictis dominis conservatoribus præsentando, eis sufficientem fidem sui baptismatis ostendit; ibique genu flexus exponit, qualiter, cum esset per tantum tempus mancipium, petit propter amorem Dei libertatem. Tunc primus ex dominis conservatoribus, attentâ supra dictâ side baptismatis, ab ipsis recognità, ponit manum dexteram super ipsius mancipii caput, hæc proferendo verba, nimirùm: Esto liber. Postmodùm verò super hujusmodi libertate expediuntur litteræ patentes, quæ per totum orbem terrarum, etiam ab ipso Mahumete Turcarum principe in maximâ veneratione habentur.

Formula autem harum patentium litterarum hæc est, videlicet:

Nos Octavius Mandosius, Marcus Casalius, et Petrus Vincentius Cavalerius cameræ almæ Urbis conser-

Universis et singulis, has nostras litteras visuris, inspecturis, lecturis pariter et audituris, salutem. Cùm discretus juvenis Augustinus Scalia, ante Baptisma nuncupatus Assan, Turca de Lepanto, olim mancipium illustriss. D. Melchioris Borgiæ, ætatis suæ annorum triginta quinque circiter, staturæ parvæ, coloris castanei, lator præsentium, coram nobis in nostro capitolio, publicà audientià comparuerit, humiliterque supplicaverit, ut postquam plures annos in servitutis jugo permanserit, cum beneficio civitatis Romæ, quæ sola libertate lætatur, à vinculis servitutis eripere, et natalibus quibus omnes homines à principio liberi nascebantur, restituere dignaremur. Et Redemptor noster, totius conditor orbis, ad hoc propitiatus, kumanam voluit carnem assumere, ut de rupto quo tenebamur captivitatis vinculo pristinæ. nos restitueret libertati; salubriterque agatur, si omnes homines, quos ab initio natura liberos procreavit, et servitutis jugo jus gentium contra naturam subjecit, in quà nati fuerant, libertati reddantur. Propterea, præsentium tenore, vi litterarum apostolicarum, nostrique officii auctoritate, vice et nomine senatûs, populique Romani, ac omnibus melioribus modis, vià, jure et formà; quibus magis, melius, validius et efficacius, de jure fieri potest, et debet, ac nos possumus, et debemus prædictum Augustinum Scaliam, qui, ut per fides nobis porrectas, in Basilicà S. Joannis in Laterano Urbis baptizatus ac militiæ Christi adscriptus fuit, liberum declaramus, et ab omni vinculo servitutis eximimus, absolvimus et liberamus, suique juris efficimus; ita ut ab hâc die, et deinceps in posterum, quò voluerit, pergat, et æquè ac si suerit Christianus ingenuus, et ex liberis parentibus procreatus, agat. Declarantes eidem Augustino præsenti, et intelligenti, jura et meram libertatem, rerumque suarum generalem et particularem administrationem competere; ita ut sine aliquo servitutis, aut aliarum quarumcumque contradictionum obstaculo, possit emere, vendere, donare et in judicio stare, testimonium dicere, testamentum facere, omniaque alia, quæ quilibet ingenuus, liber, et sui juris facere potest, liberè exegui. Nulli ergo hominum liceat hanc libertatis paginam infringere, vel ei ausu temerario contraire vel contradicere ac facere, contrariis non obstantibus quibuscumque. In quorum fidem præsentes per nostrum secretarium fieri, nostroque solito sigillo, quo in talibus utimur, communiri jussimus. Datum ex nostro capitolio, hâc die 24 aprilis 1632.

Octavius Mandosius, conservator. Marcus Casalius, con-

servator.

Petrus Vincentius Cavalerius. conservator.

Antonius Citarella, prior almæ Urbis.

Locus + sigilli.

Andreas Origus, S. P. Q. R. Secretarius.

# LIBER QUARTUS.

PRAXIS DISPENSATIONIS SUPER IRREGULARITATE PROVENIENTE EX DEFECTIV ÆTATIS ET TEMPORIS.

CAPUT PRIMUM.

Praxis dispensationis super defectu ætatis ad ordines et

ter apostolica datur dispensatio quia per concilium Tridentinum circa hoc multa sunt innovata; nam, quoad simplicia beneficia ecclesiastica obtinenda hodiè Ad ordines et beneficia super defectu ætatis frequen- 🖫 nullus primâ tonsurà initiatus, aut etiam in minoribus

ordinibus constitutus, ante decimum quartum annum 1 beneficia hujusmodi poterit obtinere, ut ejusdem concilii decreto cavetur, sess. 23, cap. 6, de Reformat.; contra quod nullo modo potest episcopus dispensare, quia id soli Papæ est reservatum, ut constat ex notorio text. in cap. Vel non est compos, de Tempor. ordin., Thes. for. eccles., p. 2, c. 3, n. 15, Vivian., in praxi jurispatr., lib. 6, c. 4, n. 38. Nec refert aliquos ténuisse episcopos posse dispensare cum majore septem annorum, ad simplex beneficium ecclesiasticum, ac etiam ad horas canonicas recitandas, ut loco earum alias preces recitet; hoc enim falsum esse testatur Navar., de Hor., cap. 11, num. 24, quandoquidem neque legati dispensant super defectu ætatis ad beneficia obtinenda requisitæ, cùm neuter ipsorum dispenset contra concilia generalia, Navar., loco cit., idque privativè quoad alios spectet ad Papam, quem pluries videmus etiam cum simplici infante ita dispensare. Episcopus autem non potest cuiquam indulgere ut ante quartum decimum annum inceptum possit beneficium simplex obtinere : quòd si secus fecerit, peccabit mortaliter, et collatio erit nulla, Barb., de Pot. epis., allegat. 60, n. 75, nisi tamen in beneficii fundatione expressè contrarium caveatur; undè sacra congregatio concilii pluriès declaravit quòd, si fundatione cavetur quòd minor ætate quatuordecim annorum possit tale beneficium obtinere, debet hæc dispositio servari, quia per dictum concilium non est derogatum fundationi, ut per Gonz. ad reg. 8, Cancell., gl. 5, n. 91, Garc. de Benef., p. 7, c. 4, n. 10.

Præmissorum autem ratio est quia lex posita in fundatione ad unguem est servanda, Crescent., decis. 7 de Jurepatr.; si tamen fuerit usu recepta, et non aliàs. Vivian., d. lib. 6, capite 6, num. 17.

Est tamen, ex pluribus ejusdem S. congreg. declarationibus, advertendum prædictum decimum quartum annum ad simplex beneficium obtinendum non oportere esse expletum, sed tantummodò cœptum; id. Gonz., n. 95, et Garc., d. n. 10, ubi etiam affert declarationem dictæ congr., quæ sic censuit: Hoc cap. non prohibere, quin ille qui jam quartum decimum annum suæ ætatis attigit, licèt nondùm explevit, possit beneficium simplex obtinere, quicquid dixerit Mandos., de Ætate min., c. 4, n. 15, tenens quòd quis ante decimum quartum annum completum non possit præsentari ad hujusmodi beneficium; quod puto ita dixisse quia nondùm eo tempore emanaverant tot dictæ S. congreg. declarationes. Et quod est de simplici beneficio, intelligitur etiam de canonicatu collegiatæ ecclesiæ; pro quo sufficit etiam prædicta ætas quatuordecim annorum, ut etiam declaravit supradicta cong. declarando d. concil., sess. 24, c. 12; ex quâ quidem ratione, sicut potest episcopus dispensare cum illegitimo ad beneficium simplex, ut infra dicetur, sic etiam ad canonicatum et præbendam collegiatæ ecclesiæ; id. Gonz., num. 98.

Ad dignitatem verò, canonicatum, aut portionem, ex eodem concilio, d. c. 12, non admittitur nisi qui co ordine sacro sit initiatus, quem illa dignitas, præ-

benda, aut portio requirit, aut in illà ætate, ut infra tempus à jure et à dicto concilio statutum, scilicèt infra annum, initiari valeat, ut in sess. 22, cap. 4, de Refor.

Ad parochiales autem ecclesias, seu beneficia curata, necnon dignitates quascumque quibus subest cura animarum, debet promovendus attingere vigesimum quintum suæ ætatis annum, ut in cap. Cùm in cunctis, § Inferiora, de Elect., et in d. conc. Trid., dict. sess. 24, cap. 12; et eodem modo quo supra dictum est, potest quilibet obtinere beneficia curata et quælibet alia sacerdotalia aptitudine, etiamsi tantùm habet primam tonsuram, dummodò sit in supra dictà ætate; id Garc., num. 44, qui, nu. 47, affert sacræ congregationis declarationem in proposito, quæ sic ait : Licèt ex decretis hujus concilii, post minores ordines expectandus esset annus, antequàm quis ad sacros ordines promoveatur, ut in cap 11, sess. 23; potest tamen quis parochialem acquirere, etiamsi non habeat aliquem ordinem sacrum, et infra annum promoveri ad sacerdotium aebet. Et alia, quæ sic ait : An obtinentem beneficium curatum oporteat esse diaconum, vel saltem subdiaconum; cùm intra annum debeat promoveri ad sacerdotium, congregatio censuit non oportere.

Stantibus itaque præmissis, provisio facta non habenti ætatem in beneficio requisitam, est nulla, tex. in cap. Licèt canon. de Elect. in 6, quia quicquid fit contra legem, est nullum, l. Non dubium, c. de Leg.; præsertim quia supra dictum concil. Trid. habet decretum irritans, quod annullat actum, Abb. in cap. Dilectus, nu. 4, de Præb.; nec iste defectus videtur posse suppleri per consuetas clausulas generales supplicationis aut litterarum, ex quibus non inducitur dispensatio; Paris., de Resig. benef., lib. 4, q. 9, num. 34. Quod quidem procedere ait id. Garc., n. 84, etiamsi ad ætatem requisitam desit quantùmvis parum et modicum tempus, ut unus dies, vel hora; quia in his quæ à jure determinata et limitata sunt, non licet arbitrari; ac proindè gratia erit subreptitia; verum tamen est quòd, sicut omnes sciunt curiales, summus Pontifex faciliùs dispensat cum propinquo ætati requisitæ, quàm cum alio, teste Caputaque, decis. 274, num. 3. par. 1.

Hæc autem ætas est numeranda non à die conceptionis ut nonnulli falsò asseruerunt, sed à die nativitatis ex utero, quia, ut ait id. Mandos., d. tit., cap. 1, num. 1, nativitatis primus effectus est ut als ipso ejus initio quis verè et propriè homo dicatur, per tex. in 1. Cim inter veteres, c. de Fideicom. libert.; quamvis aliter dicendum sit quoad irregularitatem incurrendam per eum qui datà operà occidit foetum animatum in ventre matris; nam hoc casu etiam ante nativitatem committitur homicidium, ut infrà in praxi dispensationis super irregularitate ex homicidio.

Est tamen, contra nonnullos, advertendum quòd dispensatus super defectu ætatis, licèt narret se tot annos tantùm habere, si postmodùm in verificatione litterarum constiterit se plures habere annos quàm

expressit, non propterea subreptitia dici poterit dispensatio; quia isti qui nituntur contrarium tenere ob naturam dispensationis, quæ est stricti juris, ac propterea tantùm valeat quantùm sonat, ut aliàs diximus, loquuntur sine aliquo fundamento; cùm reverà, si quis habet majorem ordinem, vel ætatem, quam requirit præbenda, seu beneficium, vel ad alium effectum, non propterea debet excludi, sed admitti; quia narrans majorem ordinem, non recedit à minore, et, habens majorem ætatem non desinit habere minorem, cap. Continebatur, de Homicid.; cap. Degradatio de pen. gemin.; in cap. Si pro clericis, col. 1, in fin., vers. Quid de illo, n. 5, de Præb. in 6; id. Gonz., n. 99; et sic semper minus continetur sub majori, c. 1, de Arbitr.; 1. 6, c. Plus semper, de Reg. jur., eod. 1.; non autem è contrario, majus sub minori, 1. In eò quod plus, ff. de Reg. jur., et qui 70 annos natus est, utique potest affirmare se esse in ætate quinquaginta annorum constitutum, l. 1, § Si stipu..., ff. de Verb. oblig., 1. 3, vers. Sed quia plus, if. de adim. leg., 1. Qui concubinam, § 1, ff. de Leg. 3, ut per Ludovis., decis. 230, num. 3; et præter id quod dictum est de contrarià dispositione in fundatione apposità, excipitur etiam à prædictis capellania, quæ licèt erecta fuerit in titulum beneficii ex bonis alicujus, accedente consensu episcopi, potest ex ordinatione fundatoris dari puero antè primam tonsuram titulo seculari donec fiat clericus, qui suo tempore tenebitur ordinari et sieri clericus, et cum capax fuerit, et habilis ad horas canonicas recitandas; cùm id non repugnet hujusmodi fundationi auctoritate superioris; non ut antè primam tonsuram illam teneat quis in titulum beneficii, quod fieri non potest, sed pro eo tempore non sit beneficium, donec fiat clericus, et ex tunc tenebit eam ut beneficium et in titulum beneficii accedente collatione ordinarii; nisi forsan à principio quo eam obtinuit, ipsius ordinarii auctoritas intervenerit. dummodò in specie ipsius capellaniæ fundator disponat quòd ea possit dari puero ante primam tonsuram titulo seculari; ita idem Garc., part. 1, c. 2, num. 30, et in simili infrà dicemus.

### CAPUT II.

### Praxis eadem sequitur.

Deveniendo nunc ad praxim petendi hujusmodi dispensationem, sciendum est quòd illa nunquàm, aut rarò, cenceditur ad partem: veluti si minor inhabilis ad beneficia petat secum dispensari ut possit quæcumque beneficia ecclesiastica obtinere non obstante defectu ætatis; sed datur in provisione, scilicèt, cùm vocat beneficiam, et orator est in minori ætate constitutus, ac eget propterea dispensatione apostolicà, debet à Papa petere provisionem illius beneficii super quo erit ita dispensandus; licèt beneficii hujusmodi collatio tune non spectet ad Papam; hoc enim casu, in narrativà supplicationis si beneficium fuerit simplex, dicitur: Supplicat igitur humiliter S. V. devotus itius crator N. in duodecimo, vet circa, sua ætatis anno constitutus, qui in litteris ita versatus existit

ut divinum officium commodè recitare valeat, quatenùs, etc.; et in fine ejusdem supplicationis, post illa verba, eidem oratori conferre, additur, secumque super defectu ætatis hujusmodi dispensare dignemini, etc.

Et quia, sicut ordinarius non potest dispensare super defectu ætatis ordinandi, cap. Dilectus, de Tempor. ordinat., ita nec beneficium conferre minori, per ea quæ supra dicta sunt; propterea vacante beneficio, cujus collatio spectat ad ordinarium, cum ille non possit illud conferre oratori minori, oportet quòd ratione dispensationis prædictæ petatur, ut dictum est, provisio apostolica, cujus ratione solvuntur jura cameræ apostolicæ consueta; unde si beneficii hujusmodi fructus excedant valorem 24 ducatorum auri de cam., solvenda erit etiam annata Annatistis; perindè ac si illius collatio spectaret simpliciter ad Papam; non enim poterit hoc casu beneficium conferri per ordinarium, et dispensatio peti ad partem à Papà; sed utrumque, scilicèt et provisio et dispensatio unico contextu, unicâ supplicatione, et unicâ bullà conceditur ab ipso Papå.

Idemque erit, si orator minor fuerit præsentatus ad beneficium simplex de jure patronatûs; quia ad illud non poterit, etiamsi fuerit compatronus, vel hæres patronorum, præsentari, contra nonnullos contrarium sentientes; eâ forsan ratione, quia, ut ait Mar. Ant. Var. resol., lib. 1, resol. 4, num. 9, aliàs fuit decisum per Rotam, minorem quatuordecim annorum posse obtinere beneficia simplicia de jurepatronatûs laicorum : cùm de jure communi sufficit, quòd sit major septennio, quòdque concilium Tridentinum intelligendum est de simplicibus beneficiis liberæ collationis, non autem de jurepatronatûs; cùm in correctoriis sit facienda restrictio, Jas. in auth. non licèt, num. 6, cum seq. c. de Liber. præter. Contrarium enim verius est : nam licèt olim de jure communi minor quatuordecim annis esset habilis ad obtinenda beneficia simplicia: nihilominus hodiè per nova jura ejusdam concilii, sess. 25, cap. 6, de Reform., est inhabilis, ut per Navar., concil. 11, num. 1 de Præb.; Leo in Thes. for. Eccles., par. 2, cap. 18, n. 14, id Mar. Ant., resol. 112, casu 51, versic. In primo fuit resolutum, ubi prosequitur quod, non obstante Rota Rom., dec. 482, num. 3, in fin., dicente d. concil., habere tantum modò locum in beneficiis liberis, tamen testatur in praxi de contrario; et ita se vidisse observari, et sic in casu præmisso obtineri dispensationem apostolicam pro patiente defectum ætatis 14 annorum ad beneficia simplicia de jurepatronatûs, sicut etiam hoc testari potest universa euria Romana, subdens ibi quòd, cùm id concilium loquatur generaliter de beneficio, illius appellatione venit etiam beneficium de jurepatronatûs, Vivian. in d. Praxi, par. 2, 1. 6, cap. 6, n. 8, qui num. 9, ait se vidisse plures dispensatos super ætate ad beneficia simplicia, etiam jurispatronatûs, cum essent novem vel decem annorum, ex aliquâ causâ rationabili, puta si clericus præsentatus sit ex consanguineis patronorum, vel sit de compatronis, vel ex alià causà: cùm enim non possit ab ordinario ob minorem

ætatem institui ob defectum potestatis in dispensando, petenda erit institutio et dispensatio à Papa, co modo quo supra dictum est; nisi forsan in fundatione dicti jurispatronatûs caveatur, quòd in illo beneficio possit institui etiam minor quatuordecim annis, ut etiam supra diximus. Et quod dicitur de beneficio jurispatronatûs, intelligitur etiam de beneficio, in quo proceditur per viam electionis, aut alterius cujuscumque provisionis, stante generică dicti concilii Tridentini prohibitione, et ob verbum in eo appositum, obtinere, quod generale est, et infinita significat juxta subjectam materiam, ut probat Mandos., in regulà 13 cancell., q. 3, et regul. 5, q. 4, Barbos., gloss. 60, num. 78.

Nec poterit ordinarius minorem hujusmodi præsentatum instituere sub conditione, videlicèt, dummodò taliter præsentatus et institutus obtineat dispensationem à summo Pontifice, et non aliter; quia, sicut nec collatio, ita neque institutio fieri potest sub conditione, Caputaque, decis. 298, num. 5, id. Mar. Ant., d. resol. 112, casu 4.

Benè tamen admisit Romanæ curiæ stylus, ut possit minor, vel aliàs inhabilis præsentari sub expressà conditione impetrandi à summo Pontifice dispensationem. vel super ætate, vel etiam super aliis in fundatione requisitis; nec propterea ita præsentans privatur eå vice facultate præsentandi, eò quòd scienter præsentaverit indignum et inhabilem; ratio est quia, cùm præsentatio fuit facta cum decreto impetrandi dictam dispensationem, poterunt patroni, durante tempore ad præsentandum, hujusmodi dispensatione non obientà, de novo, saltem cumulando, præsentare; et sic stante dictà conditione, non privantur supra dictà facultate; sicut neque propterea devolutio fiet ad alios, nisi elapso dicto tempore, de quo stylo, et praxi testacur Vivian., d. c. 6, num. 19.

Vendicant sibi tamen præmissa locum in iis beneficiis ecclesiasticis, quæ omnia eorum requisita habent, ut aliàs diximus; secùs enim, etiam circa hanc praxim, dicendum est de aliis, veluti capellaniis, quæ at plurimum fundari solent absque episcopi, sive alterius superioris auctoritate; nam licèt illæ sint perpetuæ, sicut alia beneficia ecclesiastica, habeantque cætera requisita, non tamen dicuntur beneficia ecclesiastica, cùm sint erecta auctoritate privatà, veluti taicali testatoris, qui ratione sui patrimonii, eas constituit sine auctoritate ordinarià, vel delegatà, juxta ea quæ notantur in cap. Dilectus, de Jurepatron., quamvis ipse testator disposuisset, ut adveniente vacatione præsentetur sacerdos, qui ex familià sua reperiretur in sacerdotio; ad quod facit optimum consil. Navar., 5 de Præb., quod quidem in tantùm procedit, etiamsi fundator fuerit episcopus, qui fundavit, non episcopali auctoritate, sed privata, et communi laicorum; quia poterat uti bonis patrimonialibus, id. Navar. consil. 7, eod. tit., et sic, cùm non sint beneficia ecclesiastica, non erit super defectu ætatis, aut aliquo modo, ex illorum causà, petenda dispensatio; sicut pluries responsum audivi per ipsos datariæ apostolicæ officiales, præsertim in easibus hujusmodi capellaniarum, quæ sæpè fundari solent in partibus Hispaniarum, de quibus loquitur Gonzal., gloss. 5, à n. 20, et in propriis terminis dispensationis super defectu atatis quatuordecim annorum ad obtinendas dictas capellanias, loquitur Rota, decis. 482, num. 5, in fin., part. 1, divers., his verbis: Reservârunt Domini, an ex quo non probatur, quod Antonius sit constitutus in quartodecimo anno, prout requirit concil. Tridentin., sess. 25, cap. 3, sed tantum in duodecimo, ei obstet dictum concilium. In quà difficultate illustrissimi cardinales congregationis sacri concilii Trident. censuerunt non obstare, die 2 julii 1585.

Ac pro præmissorum corroboratione, ait id. Gonz., d. gloss. 5, num. 42, quòd licèt fundans capellaniam, nequeat in illius fundatione adjicere gravamen, quòd episcopus aut alius superior non se intromittat in provisione vel dispositione illius; aliàs ex nunc, prout ex tunc cassat, revocat, et annullat dictam fundationem, et tanguam pro non facta et constituta haberi vult, et omnes illius fructus et redditus converti in aliud opus pium, etc., attamen talis conditio est contra naturam beneficii; et nemo potest facere, quin jura desuper constituta in sua fundatione, locum habeant; aliter enim dicendum est de capellaniis, quæ sine alicujus superioris auctoritate fundatæ sunt; prout dicitur de legatis piis, seu missarum celebrationibus, quie etiam minori quatuordecim annorum conferri possunt absque alià dispensatione; nisi fortè illa fuerint consueta conferri in titulum perpetuum simplicis beneficii ecclesiastici, quia tunc omninò requiritur dispensatio, sive super defectu ætatis, sive ratione pluralitatis, aut alterius incompatibilitatis, prout stylus curiæ servat.

Hic tamen te monitum volo, quòd cùm ad sedem apostolicam habendus est recursus per oratorem minorem qui ad beneficium jurispatronatus ecclesiastici præsentatus fuit, et ob defectum ætatis petit seeum dispensari, si vacatio supradicti beneficii occurrerit in aliquo ex mensibus reservatis, contingere posset, quòd Papa non ipsi oratori minori, sed alteri, prout ei placuerit, dictum beneficium conferat, sicut pluriès vidimus, licèt orator asserat se ab illius patronis infra legitima tempora præsentatum; quia etsi regula reservatoria cancellariæ, sive quælibet alia constitutio, non comprehendat in suà reservatione beneficia jurispatronatûs laicorum, ut inter cæteros firmavit Lapus, alleg. 48, num, 6, ubi ampliat procedere, etiani stantibus illis generalibus verbis, videlicet, ad cujuscumque collationem, provisionem, electionem, præsentationem, vel quamvis alian dispositionem, Mandos., reg. 1, q. 10, num. 2. Gonz., gloss. 8, sub n. 2, vers. Et in terminis nostræ regulæ; attamen secus dicendum est, quoad juspatronatûs ecclesiasticum; quia illud compreheuditur sub quâcumque reservatione; ratio autem est quia huic juris patronatus facile præjudicatur, cap. Cum dilectus, de Jurepatr., et cap. Dilectus, de Offic. leg., qui text. quotidiè in proposito recitantur, ab officialibus datariæ apostolicæ; unde per solam simplicem collationem factam à Papa de hoc beneficio, censetur derogatum juripatronatús ecclesiastico, etiam absque aliâ expressâ derogatione; imò neque opus est aliquam de eo fieri in litteris mentionem, Cassad., decis. 4, num. 2, de Jurepatronatús; Garc., de Benef., part. 5, capitulo primo, num. 552.

Quia verò dictum est supra dispensationem super defectu ætatis hujusmodi ad beneficium obtinendum, non dari à summo Pontifice, nisi in ipså provisione beneficii; visum tamen fuit interdum, illam ad partem, et absque aliqua provisione concedi, sed tantummodò Citramontanis, et quandòque pro aliis personis, nec sine maximis favoribus; et tunc sub sequenti formula, videlicèt:

Beatissime Pater, supplicat humiliter S. V. devotus illius orator N. quatenus sibi, qui in undecimo sua atatis anno constitutus existit, specialem gratiam faciendo, cum ipso oratore, ut defectu ætatis hujusmodi non obstante, quæcumque, et qualiacumque beneficia ecclesiastica simplicia, ac unum canonicatum, et unam præbendam alicujus cathedralis, seu collegiatæ ecclesiæ, si sibi aliàs canonicè conferantur, aut ipse eligatur, præsentetur, aut aliàs assumatur ad illa, et instituatur in eisdem, recipere et retinere, necnon quascumque pensiones annuas super quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum fructibus, etiam distributionibus quotidianis sibì, etiam canonicè reservandas et assignandas, percipere, exigere et levare, ac in suos usus et utilitatem convertere liberè et licitè valeat, dispensare dignemini de gratià speciali. Non obstantibus defectu ætatis hujusmodi, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostol., ac etiam in synodalibus et provincialibus, et in quibuscumque conciliis generalibus vel specialibus editis vel edendis, necnon ecclesiarum in quibus, etc., etiam juramento, etc., statutis, etc., ut in formulà supplicationis dispensationis pro bigamo.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et quòd aliw dicti oratoris dispensationes habeantur pro expressis, seu in toto, vel in parte exprimi possint in litteris. Et dispensatione ad supradicta omnia pro eodem oratore, aliisque præmissis, ut suprà in formà gratiosà, latissimè extendendis; et quod præmissorum omnium, et singulorum, etc., fieri possit in litteris.

Et ex supradictà formulà, aliisque præmissis, constat, praxim esse explicandi præcisam oratoris ætatem, aliàs enim non admittitur supplicatio; quia ab octo vel novem annis circa rarò conceditur ista dispensatio.

Est præterea advertendum pro iis qui non benè callent hanc praxim, quòd illa dictio vel circa primo loco allata, non semper admittitur in supplicatione; sed distinctè exprimendum est in eå oratorem tot annos, et tot menses suæ ætatis habere, propter fraudes, quæ circa talem expressionem committi solent; et quatenùs aliquando admitteretur, prout ego pluriès vidi, ipsa tàm in his dispensationibus, quàm in quibuscumque aliis concessionibus, in quibus oportet fieri mentionem de ætate cum istà dictione, non est attendenda illa doctorum explicatio, nempè, quòd minimum et modicum dicitur attentà qualitate rei, secundùm judicis arbitrium, juxta textum in 1. Legitimos, ff. de Legit.

tut.; Corne, cons. 179, incip. ex puncto, coll. 2, vol. 3, vers. Præterea, ubi loquens de hâc dictione, dicit, quòd illa refertur ad modicum tempus, et quòd tempus trium annorum potest censeri modicum respectu quinquagintà ita Redoan., de Reb. eccles. non alien., rubr. Quid et quomodò dicatur modicum. Imò nec hodiè attenditur, quod advertit Mandos. in Glos. Aud. cam., § Volentes, vers. Circa, ubi ait non esse subreptitium rescriptum, si in undecimo anno constitutus, asserat se in duodecimo, et sic propter hanc dictionem vel circa, non potest impugnari impetratio beneficii, vel alia gratia, etiam si orator sit in undecimo anno constitutus sed tantummodò quandò intercedit favor, seu commendatio alicujus principis vel cardinasis. In partibus verò Poloniæ vidimus etiam concedi prædictam dispensationem partim ad retinendum plures canonicatus, et alia beneficia incompatibilia. Nam verius est, quod Mandos., loc. cit., prosequitur, nempè per hanc dictionem, non fieri extensionem ultra sex menses ad plus, arg. text. in d. l. Non tantùm, et ibi Gloss., in verb. Semestre, ff. de Excuss. tut., et dicit Rebuff. in suâ Praxi benef., tit. de Disp. ratione ætatis, vers. Seu circa, num. 4, quòd dictio hæc intelligi potest de duobus, tribus, quatuor, vel quinque, aut ad summum sex mensibus; et verè juxta étiam currentem praxim importat sex tantum menses. quatenus dietio hæc admitteretur, habita tamen ratione ad expressionem quantitatis annorum; unde ita erit de illà circa hoc judicandum, sicut quando, verbi gratià, narratur resignantem suum beneficium illud possedisse per quinque annos, vel circa, quo casu sufficit verificare, quòd possedit per quatuor annos, cum dimidio, Menoch., de Arbitr., 1.2, casu 46, n. 5, Rota in una Meliten. parochialis, 2 junii, 1552, coram Caputaque, in quâ fuit dictum, quòd, cùm testes dicant à tot annis vel circa, Rota per illam dictionem, vel circa, tollit sex menses, ead. Rot., decis. 297, lib. 2, part. 3, divers., n. 1, ubi de ætate narratâ in coadjutorià pro coadjuto sexaginta annorum, vel circa, solùm tollitur dimidius annus, ut per Garc., p. 11, c. 3, n. 49, qui, n. 50, ait quòd si aliàs diceretur, quòd illud possedit per quinque annos, vel quòd illud obtinet à quinque annis, sine dictione, vel circa, deberet illud

Quòd si beneficium, quod à minore impetratur, annexum habeat presbyteratûs ordinem, additur decretum, quòd orator cùm primum ad ætatem legitimam, ordinem quemcumque sacrum suscipiendi, pervenerit, proximis inde temporibus, ordinem quem ætas postulaverit, videlicèt subdiaconatus, diaconatus et presbyteratus, suscipere omninò teneatur, alioquin, eo deficiente in quibuslibet temporibus prædictis, beneficium ipsum vacare censeatur eo ipso.

tempus integrè verificari.

In canonicatibus autem aliisque beneficiis personalem residentiam, vel aliquod munus personale requirentibus additur, ut interim eisdem canonicatui, et præbendæ, ne debitis fraudentur obsequiis, per substitutum, seu sacerdotem idoneum ab ordinario loci, seu capitulo dictæ Ecclesiæ approbandum, deservire possit, et tencatur. 185

Quandoque etiam ex officio, cancellaria in hujusmodi provisionibus addit clausulam: Volumus autem, quòa canonicatus, et præbenda hujusmodi debitis propterea non defraudentur obsequiis, sed eorum congruè supportentur onera consueta : et sic servatum fuit, cùm vacâsset primiceriatus hujus Ecclesiæ Neapolitan. de jurepatronatûs laicorum, videlicet familiæ de Januario, ad quem fuit præsentatus D. Aloysius Vincentius de Januario patritius Neapolitanus, qui cum esset in vigesimo tantum suæ ætatis anno constitutus, dictusque primiceriatus, presbyteratûs ordinem annexum haberet, litteras provisionis, seu institutionis à summo Pontifice obtinuit, ut defectu ætatis hujusmodi non obstante dictum primiceriatum retinere posset; cum supradicto decreto: Volumus autem, ut cum primum, etc., cujus vigore ordinarius ad consueta munia subeunda, ob minorem ætatem hujusmodi, deputavit primum canonicum ex ordine presbyterorum, ejusdem Ecclesiæ, addito etiam supradicto alio decreto, videlicèt, Quòdque dictus Aloysius Vincentius cum primum ad ætatem, etc. Hoc insuper in eisdem litteris adjecto, ut ultra vacationem ob non promotionem supradictam, ad restitutionem fructuum per eum perceptorum obligatus existeret, sub datum Romæ sexto idus martii 1628.

Qui quidem orator, licèt stantibus præmissis potuisset se promoveri facere ad præscriptum supradicti decreti, nihilominùs postmodùm ab eodem summo Pontifice obtinuit secum dispensari, ut si, et quando unus annus tantum de ætate legitima, ad id à sacro concilio Tridentino requisità, defecerit, defectu hujusmodi non obstante ad sacrum presbyteratûs ordinem promoveri valeret. Ac insuper, cùm pro parte ejusdem oratoris fuisset Sanctitati suæ expositum, canonicatus et præbendas in Ecclesiâ Neapolitan, pro tempore obtinentes, indulto utendi mitrà à sede Apostolicà eis concesso, dummodò in ætate triginta annorum constituti existant, gaudere; primiceriatumque obtinentem, qui primus in ordine presbyterali existit, juxta Rituale romanum, ac etiam ex antiquâ consuetudine, archiepiscopo Neapolitan. solemniter celebranti assistere consuevisse, dictumque oratorem de nobili genere procreatum esse, eique nuper primiceriatum hujusmodi apostolicà auctoritate collatum fuisse, et, possessione subsecutà, archiepiscopo celebranti cum mitrà, ob defectum ætatis triginta annorum hujusmodi assistere non posse, prout cæteri dictæ Ecclesiæ canonici assistunt, eidem oratori, ex voto congregationis cardinalium ritibus ecclesiasticis præpositorum, ut etiam si trigesimum suæ ætatis annum nondùm attigerit, in omnibus dietæ Ecclesiæ functionibus, ac processionibus, mitrà uti valeret, etc., indultum fuit sub dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die 14 martii 1634.

Est verò notandum quòd licèt minor, tempore præsentationis ad beneficium jurispatronatûs, supplicaverit summo Pontifici pro institutione cum opportuna dispensatione, si tamen à signatura supplicationis usque ad tempus confectionis litterarum, tantum tempus

effluxerit, quòd orator ad ætatem jam legitimam pervenerit, licèt in ipsis litteris non debeat dari dispensatio, cùm verè illa non sit necessaria, nihilominùs de utroque tempore in ipsis litteris, secundùm consuetum stylum mentio habenda erit, exempli gratià: Nuper vacante perpetuà capellanià N. de jurepatronatûs clericorum (vel sub aliis verbis, quibus cancellaria Apostolica in simili jurepatronatûs utitur, etc.) ad illam sic vacantem, N. qui tunc decimum tertium suw ætatis annum attingebat, etc., præsentatus fuit; et in dispositivà prosequitur: Nos volentes cundem N. asserentem se in ætate legitimà de præsenti constitutum existere, etc.

Mirabitur tamen quis fortassè hic: Ad quid ista litterarum apostolicarum expeditio, cum jam interim idem orator legitimæ ætatis effectus sit ad idem beneficium assequendum? Responsio tamen, quæ contemnenda non est, desumitur etiam ex notorio stylo cancellariæ Apostolicæ, quæ omninò tenet, oratori prædicto dandas esse supradictas litteras; quandoquidem per appositionem manûs summi Pontificis, alteri non remanet facultas providendi seu investiendi de dicto beneficio, ex vi hujusmodi manûs appositionis in necessarià tunc ejusdem summi Pontificis collatione, respectu petitæ dispensationis; quæ licèt modò cesset ob supervenientiam legitimæ ætatis, nihilominùs etiam ex eo, quòd agitur de beneficio jurispatronatūs ecclesiastici, illud propter præmissa remancat affectum, pro quo facit quod tradit Gonzal., ad reg. 8, cancell. Gloss., num. 23, quamvis aliàs dicendum esset de beneficio jurispatronatûs laicalis, quod per dictæ manûs appositionem minimè remanebit affectum, teste eodem Gonzal. d. Gloss., num. 64, licèt me non lateat ipsam cancellariam pluriès contrarium tenuisse, per rationem desuper allatam.

Non est autem omittendum quòd si orator infra tempus in prædicto decreto, seu forsan in fundatione, aut alias ex statuto, seu quomodolibet præscriptum non posset ad illos ordines promoveri, ne collatio sibi facta evanescat per illius lapsum, petere potest, antequàm id tempus labatur, prorogationem ad se promoveri faciendum, quæ concedi consuevit ad aliud tempus D. datario benè visum; et hujusmodi prorogationes sunt admodùm in Rom. curià frequentes.

Quòd si tempus prædictum jam fuerit elapsum, petenda erit nova gratia, scilicet restitutionis adversùs lapsum temporis ad suscipiendum ordines; et exprimendum in eâ est an fructus perceperit; quia si ita est, cùm illos non fecerit suos, debet super illis componere cum D. datario, ut aliàs dictum est. Et insuper additur consueta clausula præservativa juris tertii, scilicet: Dummodò tempore datæ præsentium, ob lapsum temporis hujusmodi, non sit alicui indicta capellania specialiter jus quæsitum.

Quo verò ad pensiones obtinendas, non requiritur eadem ætas, quæ ad beneficium, scilicet quatuordecim annorum ex dicto concil. Trident, sess. 23, cap. 6, quia cùm circa hoc nihil fuerit in eo expressum, ante concilium, quod loquitur duntaxat de beneficiis; et sic nihil innovat quoad pensionem; et ita declarâsse sacram congregationem ipsius concilii, et in praxi servari, testatur Gonzal., gloss. 5, § 5, sub num. 26.

Sæpè accidit in Romanâ curiâ, peti dispensationem pro minori ad canonicatum et præbendam Ecclesiæ cathedralis; ignoratur tamen, quem ordinem illi requirant, ac propterea ne retardetur expeditio litterarum datur decretum, quòd orator, cum primum 22 suæ ætatis annum attigerit, ad subdiaconatús ordinem, et si canonicatus et præbenda prædicti, alios ordines requirant, ad illos, ætate legitimà sibi suffragante, in tunc proximè successive futuris temporibus à jure statutis, se promoveri facere omninò teneatur; alioquin præsens gratia nulla sit; ipsique canonicatus et præbenda vacent eo ipso; ubi tamen in catholica Ecclesia non est fortè facta distinctio præbendarum, sacrum ordinem requirentium, neque sacri ordines singulis ejusdem Ecclesiæ canonicatibus et præbendis ex præscripto dicti concilii adhuc designati existunt, ut in sess. 24, cap. 13, ibi : In omnibus verò Ecclesiis cathedralibus omnes canonicatus et portiones habeant annexum ordinem presbyterii, diaconatûs, vel subdiaconatûs, etc., vel, si forsan ex aliquo statuto, seu fundatione aut consuetudine, vel aliàs nullum ordinem sacrum annexum habeant, cùm propterea non requiratur dispensatio, debet de hoc fieri mentio in supplicatione et in litteris.

Præterea servatur, ubi orator fuisset dignitate, seu alio beneficio, gradum aliquem requirente, provisus, ac tempore collationis non esset graduatus, et propterea apponeretur decretum, quòd infra annum, vel aliud tempus, gradum doctoratûs vel licentiaturæ, aut alios suscipere teneretur; alioquin collatio ipsa seu alia gratia nulla esset eo ipso: tunc circa hoc idem est in praxi, quod in aliis supradictis casibus, in quibus datur etiam prorogatio et restitutio adversus decretum hujusmodi cum supradictis clausulis et decretis.

Hic autem, saltem per transitum, videamus circa hujusmodi decretum susceptionis gradûs doctoratûs in provisionibus apost. appositum, quid in praxi servandum, quando Papæ narratur oratorem non esse graduatum, prout dignitatis, aut aliàs beneficii qualitas ilļum requirit tempore provisionis. Ipsius quidem tenor talis adjici consuevit per revisores datariæ apost. nempe: Et cum decreto, quòd orator infra sex menses (quandoque verò infra annum) à datâ præsentium computandos, gradum magisterii in theologià, seu doctoratus vel licentiaturæ in utroque jure, vel saltem in decretis, in aliqua universitate, ubi studium generale viget, prævio rigoroso examine, suscipere, et ad illum promoveri realiter et cum effectu teneatur; aliàs præsens gratia, ac inde secuta quæcumque ei minime suffragentur, ipseque archidiaconatus vacare censeatur eo ipso.

Certum est enim, quòd si dictus orator non satisfaciat ad unguem huic decreto, beneficium vacat, et potest à quocumque, si ita ille qualificatus sit, impetrari; nisi eidem oratori succurratur per viam proro-

remanet id dispositioni juris communis, prout erat 📳 gationis aut restitutionis ad suscipiendum hujusmodi gradum, ut supra dictum est. Nam voluit Julius III, fel. record., circa eos qui in Rom. Curià extorquent insignia doctoratûs ab aliis, quàm excellentissimis DD. advocatis consistorialibus, et assumerentur ad gradum doctoratûs in utroque seu altero jurium, assumptiones ac creationes doctorum, ac insignium doctoralium traditiones cum inde secutis, irritas et inanes censeri, ac nemini suffragari, ac si nulliter assumpti pro non doctoribus haberi; prout in suô constitutione, quæ incipit, Cùm sicut, sub dat. Romæ apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 6 februarii 1552, pontificatûs sui anno secundo.

> Id ipsum fuit in sacro Rotæ auditorio determinatum in una Romana juris doctorandi in qua causa diligenter discussâ, fuit dictum cessare super hoc omnem difficultatem ex posteriore privilegio concesso per Sixtum V, supradictis DD. advocatis, sub dat. 7 kal. septembris 1587, cum derogatione regulæ de jure quæsito non tollendo, et cum clausula; Quorum tenores, per quam procul dubio revocatum censetur privilegium dominorum protonotariorum, ut ex Seraph... decis. 1271.

> Quod quidem jam ipsa praxis comprobat; namque Papa privilegia protonotariatûs nunquàm concedit, nisi cum clausula: Et citra facultates legitimandi, ad gradus promovendi, ac notarios creandi, aliaque similia privilegia, eisdem notariis de numero participantium, concessa, seu prætensa, quibus nullibi uti valeas, prout formula litterarum protonotariatûs, quam apposui lib. 5, cap. 6, num. 50.

> Ad præmissorum corroborationem, de mandato felic. recordation. Urbani Papæ VIII, emanavit edictum in Urbe, tenoris sequentis, videlicet:

## EDITTO.

Octaviano raggi protonotario Apostolico dell' una, et l'altra signatura referendario, et della camera apostolica auditore generale.

Essendo stato provisto altre volte da Sommi Pontefici, per ovviare à molti inconvenienti, che nascevano, che in Roma, et suo distretto nessuno possa essere addottorato in legge, ò canoni da altri, che dal collegio de Signori avvocati Consistoriali, et del tutto espeditone privilegii à favore d'esso collegio, con le pene alli contraventori, contenute in essi; quali ultimamente sono stati confirmati dalla selice mem. di Clemente Ottavo, causa cognita, et con decisione Rotale. Et perche s'intende, che non ostante detti privilegii, alcuni ardiscono addottorare, et quel che è peggio, ancora quelli che dall'istesso Collegio, come non idonei, sono reprovati, Però d'ordine espresso di N. S. datoci à bocca, per il presente publico editto comandiamo espressamente, che nessuno sotto qualsivoglia pretesto, et privilegio ardisca creare, et far dottori in legge, ò canoni contro la forma di detti privilegii, sotto pena, oltre la scommunica, et altre contenute in essi di scudi mille d'oro in oro per ciascheduna volta d'applicarsi ipso facto alla camera Apostolica, en 📳 caso di contraventione, et dell'essilio da Roma, et altre pene corporali, ad arbitrio nostro. Dichiarando, che nell' istesse pene incorreranno quelli, che si faranno dottori, et i testimonii, che interverranno in simili dottorati, et li notari, et segretarii, che se ne rogaranno, oltre le pene sodette, incorreranno nella pena del falso. Dichiarando ancora nulli per il presente editto tuti li privilegi de dottorati, che dalla detta confirmatione di Clementi Ottavo sino al presente saranno stati concessi da altri, che dal collegio sodetto, et questi addotterati dopò detta confirmatione, non possino essercitare l'officio di dottore, ne farsi chiamare tali sotto pena del falso. Volendo che quelli s'intendano incorsi in detta pena, che passati tre giorni dopò la publicatione del presente editto controverranno. Et acciò non si possa in alcun tempo pretendere ignoranza del præsente editto, comandiamo, che ciascun notaro ne debbia tenere una copia affissa nel suo officio sotto le pene predette. Datta in Roma, quasto di 2 di luglio 1640.

Ottaviano raggi auditore della camera. Santi Florido notaro decano.

Publicatum 4 julii 1640.

Supradictum edictum fuit renovatum etiam ab illustrissimo Domino Odoardo Vecchiarello ejusdem cameræ auditore, sub die tertia novembris 1654, de mandato fel. record. Innocentii Papæ X.

Cùm igitur ex supradictis satis constet, demptam esse omnibus aliis facultatem ad gradus promovendi, proinde dicendum est, ad beneficia ecclesiastica assequenda, neminem posse sic promoveri, nisi à supradictis dominis advocatis consistorialibus in Urbe prædicta, quod quidem statutum etiam est per fel. record. Pium V, in sua constitutione, quæ incipit, Quamvis à Sede Apostolica; cùm enim ille accepisset nonnullos comites Palatinos et diversos alios, prætextu facultatum, sibi à Romanis pontificibus, et à Sede Apostolicâ concessarum, quamplurimos, tam laicos quàm clericos, tam jure civili quam canonico et theologia, nullo aut non debito examine prævio, indoctos et inhabiles, doctores, licentiatos et magistros creâsse et promovisse, uti ad dignitates, cæteraque beneficia ecclesiastica faciliùs assumerentur, et de eis providerentur, in animarum suarum jacturam, et quamplurimorum scandalum, omnia et singula, facultates, et indulta eisdem comitibus, ac etiam quibusvis officialium Romanæ Curiæ collegiis, singulisque aliis personis cujuscumque statûs, gradûs, ordinis, et præeminentiæ existentibus, ad doctoratûs, licentiaturæ et magisterii gradum promovendi per quoscumque Romanos pontifices prædecessores suos quomodolibet concessa et confirmata et innovata revocavit, cessavit et annullavit, ac dècretis concil. Trid. inhærendo, decrevit et declaravit, eos qui à comitibus et aliis præfatis promoti fuerunt, quoad dignitates, cæteraque beneficia ecclesiastica, nullà gradûs prærogativâ frui, et gaudere posse, vel debere. Sub dat. Romæ apud S. Petrum 1568, kal. junii, pontificatûs sui anno tertio.

Quare, supradictis sic stantibus, licèt nonnulli curialium tenucrint posse nihilominùs sic promotos ad hujusmodi gradum, dignitates, aliaque beneficia ecclesiastica assequi, saltem ex privilegio concesso excellentissimo duci Sfortia, quod dicitur inniti concessioni diversorum summorum pontificum, nempè Pauli III, quod fuit confirmatum à Gregorio XIII et Sixto V; attamen prædicto Urbano fuit lectum privilegium quoddam doctoratûs, à supradicto duce concessum, quod erat tenoris sequentis, videlicet:

In Christi nomine, Amen. N. de comitibus Sfortia sacri Romani imperii princeps, dux Signiæ, princeps Valtis Montanæ, comes Dei gratià Sanctæ Floræ, marchio Proceni, et eques ordinum Galliarum regis Christianissimi.

Universis et singulis præsentes litteras visuris, lecturis et audituris, salutem et omne gaudium. Noveritis quòd fel. record. Paulus Papa III, per litteras desuper concessas, ac sub plumbo expeditas, sub dat. Romæ apud Sanctum Petrum, anno dominicæ Incarnationis 1533. mensis maii, pontificatûs sui anno quinto, nobis et cæteris omnibus de familià ac prosapià Sfortiæ, amplam, liberam ac omnimodam facultatem, et licentiam concessit, doctores in jure canonico et civili creandi, ac solemniter ordinandi, et quos benemeritos, dignos et sufficientes, ac idoneos reperiremus, ad doctoratûs gradum, recipiendi, declarandi et pronuntiandi, aliaque faciendi in præmissis necessaria et opportuna, prout in dictis litteris plenè continetur, quæ fuerunt confirmatæ à fel. record. Gregorio XIII et Sixto V; cùmque illustr. D. N. N. vir, scientià, moribus, ingenio, doctrinà, studiisque præclarus, qui assiduis vigiliis, multis abhinc annis, juri canonico et civili operam impendit laboriosam, suorumque laborum præmium assequi cupiens, doctoratûs gradum, et insignia in utroque jure humiliter à nobis sibi concedi postulavit, et propterea illustr. et excell. D. N. illum coram nobis præsentaverit per rigorosum et tremebundum examen ab illustr. et excell. D. N. N., in hoc casu locum tenente, idoneum repertum; et ideò ad insignem doctoratûs lauream promoveri posse, nobis attestante. Ea propter infra scripta puncta illi assignata videlicet in canonico. c. Sanè, de foro comp., et in civili, l. Mandati, c. Mand., ita miro ordine ac methodo recitavit, continuando rubricas, textus dividendo, notabilia colligendo, casus figurando, dubitationes solvendo, doctorum dicta reassumendo, et argumentis acuté, et subtiliter respondendo, adeò doctè se habuit, quòd fuit à nobis, et supradictis in utroque jure sufficiens et idoneus judicatus. Et ob id unanimiter, concorditer, pari voto, nemine penitus discrepante, vivâ voce, vivisque suffragiis, jure et meritò approbatus. Nos igitur N. Sfortia, consideratis scientià, moribus et virtute quibus eumdem D. N. altissimus illustravit; præcedente fidei catholicæ professione, ac juramento ab eo præstito in manibus nostris, auctoritate apostolicà, et etiam imperiali, quà fungimur ordinarià, eumdem D. N. dignum, sufficientem, et idoneum, ac benemeritum judicavimus, cique juris utriusque doctoratùs insignia assumenda et recipienda fore et esse, pronuntiamus et declaramus, ac ipsum in utroque jure doctorem fecimus, creavimus, et solemniter ordinavimus; ita quòin futurum omnibus et singulis privilegiis, immunitatid

bus, exemptionibus, libertatibus, favoribus, gratiis, indultis, dignitatibus, et præeminentiis, quibus alii doctores et magistri de jure vel consuetudine, aut aliàs utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere solent, debent et possunt vel unquam potuerunt, ipse quoque D. N. doctor creatus utatur, potiatur et gaudeat, ac uti, potiri et gaudere possit et valeat. Dantes insuper, et concedentes sibi licentiam, liberamque facultatem et auctoritatem glossandi, consulendi, interpretandi, et magistralem cathedram ascendendi pro ejus libito voluntatis. His sic peractis, prædictus D. N. considerans quòd ad perfectionem cujuslibet humani actûs, finis congruus appetendus est, per quem appareat principium et medium aptè præcessisse, solita doctoratûs insignia sibi dari et concedi humiliter postulavit; cui honestæ petitioni annuentes, ipsum in cathedrà collocandum, eique libros clausos, mox et apertos in manibus dandos, et digito annulum pro desponsatione, et capiti biretum pro coronà imponendum per illustrem et excellentem D. N. prædictum ejus promotorem fraterno osculo muniendum, ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, Deiparæque Virginis Mariæ, et sanctorum omnium. In quorum omnium et singulorum fidem præsens hoc doctoratûs instrumentum manu nostrà subscriptum, et nostro solito sigillo munitum publicari mandavimus. Dat. in Terrâ nostrâ S. Floræ anno à Nativitate Domini, etc., indictione, etc., die prima mensis septembris, Pontificatus sanctissimi in Christo patris, et D. N. D. Urbani divinà providentià Papæ VIII, anno, etc., præsentibus, etc., vocatis atque rogatis.

### N. Dux Sfortia. N. Secretarius.

Quo quidem benè per eumdem Urbanum VIII audito, respondit illud non suffragari ad obtinenda beneficia prædicta, quicquid dicendum esset quoad alios effectus.

Redeundo autem unde digressus sum, dispensatio super defectu ætatis ad suscipiendos sacros ordines adeò semper exulavit à Curia, ut vix pro aliquo ultra montes existente, et cum maximis favoribus concessa fuerit; quamvis ex urgentissimâ causâ videatur non consuevisse denegari; quod jam visum est annis proximè elapsis, quibus, grassante non modò in civitate Neapolitan., verùm etiam in nonnullis aliis mundi partibus, tum peste, tum pestilente et immani morbo strangulatorio, vulgò, mal di gola, seu di canna nuncupato, iidemque morbi ab infantibus et pueris ad natu majores transeuntes, ferè omnes qui in illos inciderunt, de medio sustulerunt unde etiam numerus sacerdotum, tam secularium quam regularium imminutus valdè remansit; propterea sanctissimus D. N. fel. record. Urbanus Papa VIII, ne Christi sideles sacrisicii missæ fructu aliquando destituti ob dictorum presbyteratorum penuriam remanerent, tam cum clericis secularibus quam regularibus super defectu ætatis, etiam ultra annum dispensavit ad suscipiendos sacros efiam presbyteratûs ordines; necessitas enim facit recedere à regulis juris, cap. 2, in fin. de Observ. jejun.; Menoch. de Arbitr. jud., lib. 2, casu 182, num. 1, et per tot.

Sed ne quis miretur cur plerumque in supradictis, aliisque similibus casibus, petatur specificè in supplicationibus dispensatio, de illà tamen nulla fiat mentio in litteris apostolicis, supradictas gratias concernentes, scire oportet quòd etiam secundùm stylum et praxim datariæ et cancellariæ Apostolicæ, inter cæteras gratias apostolicas, quæ inde emanant, adsunt dispensatio et indultum, qui quidem termini satis inter se diversi sunt; nam dispensatio datur in his quæ sunt contra juris communis dispositionem, ut patet ex ipsius dispensationis definitione, scilicet quòd sit juris communis relaxatio, et tunc necessariò ad illius validitatem summus Pontifex utitur verbo, Dispensamus, nisi essemus in illis casibus in quibus regulâ cancellariæ non obstante, seu quodam inveterato stylo, sufficit Papæ ad aliquid disponendum ad alicujus favorem contra, absque eo quòd utatur verbo, Dispensamus.

Atverò, ubi non disponitur contra jus commune, non cadit dispensatio; exemplum erit inter alia, ut hic: nam Papa, providendo minori quatuordecim annis de simplici beneficio, non dicitur disponere contra concilium Tridentinum, loc. cit., sed uti jure suo; ut enim aliàs diximus, in sess. 25, cap. 21, statuitur omnia ipso concilio ita decreta esse, ut in his salva semper auctoritas Sedis Apostolicæ sit, et esse intelligitur. Unde hæc reservatio excludit præcisam dispensationem; atque ideò nunquàm, etiam de stylo Curiæ, datur, aut cadit dispensatio contra disposita per idem concilium, sed sufficit quòd Papa contra illud ex certâ scientiâ ita disponat; ac propterea in litteris provisionis pro eodem minore dicatur: Nos volentes dilectum filium N. in undecimo suæ ætatis anno constitutum, etc., quibus verbis ostendit se jam habere scientiam inhabilitatis oratoris, unde potius dici posset, Papam indulgere, quam dispensare, licèt indultum propriè detur contra statuta fundationis, vel regulas in quibus non dicitur jus solvi, ut per Hier. Paul. in suo Provinc., tit. Notab. tam circa benefic. reserv., etc., et ego dicam in meà Praxi benef. et latiùs prosequar in amplissimis meis Addit, ad eumdem Hier. Paul., lib. 9, cap. 21, à num. 3, ad 10, præsertim vers. Sed an ista ratio.

Quia verò, ut supra ostendimus, oportet quòd in provisione apostolicâ supradictâ, cum insertâ dispensatione super defectu ætatis fiat mentio, quòd orator ad horas canonicas ratione sibi collati beneficii recitandas, idoneus existit, propterea hic pro hujus materiæ conclusione, illiusque praxi, dicendum est quòd cùm beneficium detur propter officium, illud obligat saltem ad dictarum horarum recitationem, ut per doctores in capite 1 de Celebr. Miss., quanquam illius fructus sint quantúmvis exiles, et tenues, Zerol in Praxi episcoporum part, 2, verbo Beneficium, § 2, et infra dicetur, licèt secùs dicendum esset, si illud nullos prorsús habeat redditus, quia tunc ad dictas horas non tenetur, Garc. de Benefic. part. 3, capit. 1, num. 41, qui, num. 44, ait id procedere etiam in beneficio quod initio et tempore fundationis habuit redditus, sed temporum calamitate perierunt; propterea in similibus dispensationibus super prædicto defectu ad simplicia, semper juxta formulam superiùs positam, additur clausula habilitatis oratoris ad dictas horas recitandas; aliàs enim, si sciret summus Pontifex illius inhabilitatem circa hoc procul dubio à prædictà collatione retraheretur, ut pluriès visum fuit; nisi fortè ex speciali gratià sibi indulgeret; prout sæpè solet, ut loco divini officii, donec ad illud recitandum fiat habilis, recitet officium B. Mariæ Virginis, quod tantum habentibus pensiones ecclesiasticas, ex præcepto constitutionis Sixti V, concessum est.

E Nec incongruè, etiam juxta præsentem casum dispensationis, hic dubitare visum est, primò, an ratione solius tituli beneficialis, absque illius possessione, ohligetur idem orator ad dictum officium recitandum? Est negativa responsio, quando quidem in jure quis non censetur habere beneficium, nisi perfectè illud habeat; quod profectò non accidit absque pacificà possessione, vel saltem, si per eum non stet quominòs illam adeptus fuerit, arg. capite *Licèt episcopis*, de Præbend., in 6. Durum etenim videtur quòd aliquis sine mercede laboret; Paris., de Resign. benefic., lib. 1, q. 9, num. 15, quicquid dicat Navar., de Orat. capitul. 7, num. 28 et 29.

Secundò dubitatur an idem teneatur ad officium prædictum recitandum, ratione possessionis absque fructibus. Et est affirmativè respondendum, quatenùs adsit certa spes illos recipiendi; is enim completum habet beneficium, nec necessaria est ipsorum fructuum anticipata solutio, ut est communis opinio; quod profectò est intelligendum, etiamsi fructus integrè alteri solvantur, solà administratione retentà. Id tamen limitatur, ubi beneficiatus neque habeat administrationem, sed tantùm nudum titulum, ut accidit in resignatione abbatiarum quas possident cardinales et alii prælati, qui eas ex licentia Papæ renuntiant suis nepotibus, aut aliis consanguineis, ut in dies accidit, tunc enim onus recitandi officium manet penes fructuum reservatarium loco pensionis, quia apud illum manent administratio, et alia onera, id. Navar. cap. 25, n. 104.

Tertiò dubitatur an ratione tenuitatis beneficii excusetur idem à dictarum horarum recitatione; et quidem communis opinio docet, quantùmvis tenue beneficium obligare ad dictas horas; Covar. lib. 3 var. Resol., cap. 13, num. 8; Suar. de Relig. tom. 2, lib. 4, cap. 21, num. 4. Ratio enim est quia, quamvis beneficiatum tenues habeat fructus, gaudet tamen beneficiatus cæteris privilegiis beneficiatorum, quandoquidem concil. Lateran. sub Leone X, sess. 29, capite 9, indistinctè ad id obligat omnes beneficiatos; et sic, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, c. Quia circa, de Privil., l. Quanvis, et ibi Jas. in 1, not., ff. de Jus. voc.; Bart. in l. Eû mente, ff. de Furt.

Et licèt nonnulli contrarium asserant, ac propterea nimis laborent, arbitrando quodnam dicatur tenue benesicium, ad effectum evadendi onus recitationis huiusmodi ofsicii, attamen unusquisque propriæ conscientiæ consulat; ego autem pro nunc nihil firmo; aliqua tamen circa hoc dicam in mea Praxi benef., tom. 2, lib. 3, cap. 3, à num. 21 ad 37.

Præmissa verò circa recitationem prædictarum horarum canonicarum, secundum nostram praxim, limitanda etiam sunt, dummodò post provisionem beneficii, seu sacrorum ordinum susceptionem, non efficiatur quis aliàs inhabilis inhabilitate superveniente; in his enim casibus, cùm reverà beneficiatus, seu ad dictos ordines promotus, non possit dictas horas recitare, satis excusatur; impossibiliúm enim nulla est obligatio, 1. Impossibilium, ff. de Reg. jur., 1. Cùm hares, § 1, ff. de Stat. lib., § Impossibilis, Instit. de hæred. instit., c. Nemo potest, de Reg. jur., in 6, unde Pius V, inter facultates quas concessit summo pœnitentiario his qui dicunt se ob infirmitates non posse recitare officium, et ideò petunt declarari se non teneri, mandavit sic responderi : Aut verè non possunt, et satis sunt excusati absque alià excusatione seu declaratione; aut possunt, et Sanctitas sua non vult quidquam indulgere, sed tantùm relinqui conscientiis confessariorum suorum, qui, si dixerint eos non teneri, poterunt ipsis acquiescere.

Unde Navar., de Hor. can., cap. 11, n. 39, loquens de quibusdam personis, ibi expressis, non valentibus dietas horas canonicas recitare, dicit quòd tales, licèt de rigore juris non teneantur aliquid dicere determinatum, de illius tamen consilio, ipsi et omnes qui non possunt dicere horas prædictas, deberent dicere tot Pater Noster, et Ave Maria aliasque preces, quot arbitrio boni viri ad id sufficerent, et aliquando arbitratus fuit supradictos sic recitare non valentes debere tantum temporis plùs vel minùs insumere in attentè dicendis Pater Noster, et Ave Maria, et Salve Regina, quantum insumpturi essent in recitandis omnibus horis, si eas recitare possent, addendo ter, Ego peccutor, semel manè supplentes matutinum, et iterùm supplentes primam, tertiam, sextam et nonam, et tertiò, vespere supplerent vespertinam et completorium; ac propterea addit ibi quòd si sibi à maximo Pontifice committeretur commutatio horarum canonicarum in aliquod aliud, commutaret in hoc quod videtur hodiè posse servari, quando confessarius non valenti dictas horas recitare absque alià facultate sibi attributà, vellet in locum dictarum horarum, aliqua injungere, eo modo quo supra dictum est, prout à pluribus peritissimis theologis et confessariis vidi et audivi in praxi servari, quamvis à pluribus annis, citra, circa commutationem hujusmodi per dispensationem apostolicam aliud servetur; nam Clemens Papa VIII, sub die 22 mensis aprilis 1593, concessit Julio Antonio Sanctoro cardinali Sanctæ Severinæ, majori pænitentiario, facultatem dispensandi super recitatione prædicti divini officii, seu horarum canonicarum, propter aliquam impossibilitatem vel difficultatem, cum commutatione in alias preces, seu orationes, aut illarum injunctione, hoc eâ occasione, quia fecit verbum ipse major pœnitentiarius cum ipso Clemente, de quâdam supplicatione cujusdam monialis monasterii Sanctæ Mariæ de Donna

Romita hujus civitatis Neapolitan., ordinis sancti Benedicti; quæ, cùm pervenisset ferè ad annum septuagesimum, nunquàm potuit addiscere divinum officium, et ideò nec etiam profiteri; quapropter supplicabat, ut secum dispensaretur, quatenus in eâ ætate tam gravi (ne sancto habitu et merito regularis professionis privaretur) possit in eodem monasterio profiteri vota religionis, non obstante quòd divinum officium, more aliarum monialium professarum, recitare non valeret; cui per alias preces satisfaceret; ipseque Clemens concessit ut loco matutini diceret coronam beatæ Mariæ Virginis, et loco primæ ac aliarum horarum alia recitaret, arbitrio ejusdem majoris pœnitentiarii, qui propterea censuit ut ad primam et alias horas et completorium, septies Pater noster et septies Ave Maria; in vesperis autem, saltem duodecim Pater noster, et duodecim Ave Maria recitare teneretur; lieèt postmodùm tractu temporis ad formulam infra scriptam commutatio ipsa extensa fuerit. Unde licèt, præmissis non obstantibus, rarò ipsa sacra pænitentiaria concedat, etiam cum quâvis urgentissimá causâ commutationem recitationis hujusmodi horarum canonicarum, sed tantùm huic petitioni sic respondere consuevit, videl., si non potest, non tenetur; quamvis summus Pontifex possit per suam dispensationem excusare aliquem ab horis canonicis, cùm illæ sint jure humano præceptæ; ipseque Papa possit circa omne jus humanum dispensare, cap. Proposuit, de Concess. præb, id. Nav. d. cap. 11, num. 31.

Scimus tamen quòd si fortè aliquis ad importunas petentium preces commutationem ipsam concedat, puta presbytero qui propter visûs debilitatem, vel pro moniali quæ aliàs infirmitate, 'quâ laboravit, lumen dextri oculi amisit, altero maculoso remanente, et in eis continuam lacrymationem patiente, propter quod inhabilis redditur ad dictas horas recitandas, et in aliis similibus casibus, tunc ut plurimum committitur ordinario ut per se, vel alium, et quandoque confessario approbato ab ipso ordinario sub sequenti formulâ, videlicet : Quatenus si est ita, cum eodem oratore, auditâ priùs ipsius sacramentali confessione, ut loco matutini coronam beatæ Mariæ Virginis et aliquot psal mos, quos memoriter recitare potest, arbitrio suo, vel saltem miserere mei, Deus, cum cantico Zaccharia; loco verò singularum aliarum horarum, videlicet, primæ, tertiæ, sextæ, et nonæ, septies Pater noster, et toties Ave, Maria, ac psalm. De profundis; loco vesperarum, duodecies Pater noster, et toties Ave, Maria, ac psalmum Dixit Dominus Domino meo, cum cantico beatæ Mariæ Virginis, et loco completorii, etiam septies Pater noster et toties Ave, Maria, ac psalmum, Qui habitat in adjutorio Altissimi, cam cantico Simeonis, Nunc dimittis servum tuum, Domine, et symbolo Apostolorum, singulis diebus recitet; misericorditer dispenset in foro conscientiæ tantùm.

In utroque autem foro, per datariam diversimodè hujusmodi commutationes vidi concessas; quandoque enim non valenti dictas horas canonicas recitare, fuit ndultum ut illarum loco recitaret officium Beatæ Mariæ virginis, ac insuper aliquam eleemosynam Christi fidelibus, vel alicui pio loco, elargiretur; quandoque ut pro singulis matutinis et laudibus ac horis, necnon vesperis et completorio, recitaret septem psalmos pœnitentiales, aut rosarium, seu aliquam illius partem arbitrio ordinarii; aliquando verò, ut hujusmodi septem psalmos pœnitentiales ter, ac quinquies orationem Dominicam, et toties salutationem Angelicam cum symbolo Apostolorum, et antiphonà currenti cum versiculo ac oratione de beatà Marià Virgine quotidie celebraret.

Conceditur adhuc frequenter hæc horarum canonicarum recitationis commutatio, etiam per litteras in formâ Brevis sub annulo Piscatoris per ipsam Brevium præfecturam, per quam committitur ordinario tantum, quatenus, constito sibi legitime de præmissis, oratrici recitationem divini officii hujusmodi in recitationem aliarum precum sibi benè visarum auctoritate apostolică, arbitrio ejusdem ordinarii, et de consensu ejusdem oratricis confessarii commutet, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dicti monasterii et alius ordinis, etiam juramento, confirmatione apostolicà vel quâvis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, cæterisque contrariis quibuscumque; prout novissimè concessa fuit dispensatio hæc Euphrasiæ de Basio, moniali expressè professæ monasterii monialium Sanctissimæ Trinitatis Neapolitan., cum expressione causæ quòd eå capitis vacillatione laborabat, ut divinum officium, videlicet horas canonicas recitare non posset; quæ propterea petiit secum desuper indulgeri, prout in eisdem litteris, sub dat. Romæ apud Sanctum Petrum, die quintâ martii 1657, pontificatûs sanctissimi dom. nostr. Urbani Papæ VIII anno decimo quarto Similiter facultatem commutandi dictas horas cano nicas impartiri etiam consuevit sacra congregatio car dinalium super negotiis episcoporum, prout pluriès

Et læc pauca circa praxim commutationis horarum, quasi per transitum dixisse sufficiat.

In proposito autem, nisi assereretur oratorem esse aptum ad celebrandum horas canonicas, vix aut cum maximâ difficultate dispensaretur, sicut neque talis dispensatio sive ad ordines, sive ad beneficia, conceditur penitùs illitterato et ignoranti, cùm de jure isti censendi sint indigni, ut per Glos. in capitul. de his, distinct. 28; et fuit dictum in Rota in una Calaguritan. portionis, die veneris 27 januarii 1576; talis enim collatio eis facta non tenet. Abb., in capitul. Gum nostris, de Concess. præbend. Quod tamen intelligitur. ut dictum est, de eo qui nec prima rudimenta grammatices didicit; quia juxta oneris qualitatem, debet quis esse scientià præditus. Unde Honorius III, relatus in capitul. Quamvis, de Ætat. et Qualitat., mandat quemdam episcopum à pontificalis officii executione et ab administratione sure Ecclesiæ abstinere, eo gnod ipse coram eodem Honorio confessus est se nunquàm de grammatică didicisse, nec etiam legisse Donatum, et sic ver evidentiam facti de sua illitteratura constabat; cui quadrat illud Ovid., lib. 2 de Trist. Quod minimè novit, nemo docere potest; ac propterea illitteratura defectus est omninò indispensabilis. Nec me latet meo tempore institisse quemdam oratorem regis Hispaniarum, penès Paulum V felice recordatione, pro collatione cujusdam simplicis beneficii, ac pro litteris super eà in formà gratiosà, non autem in formà dignum, expediendis: sed quoniam ipse orator fassus est petentem de eo beneficio sibi provideri, esse prorsùs illitteratum, ideò Pontifex noluit cum eo super hujusmodi defectu dispensare; attento quòd litteratura requiritur de jure divino; Cardinal. Turrecrem., in capitul. Si in laicis, distinction. 58. Vidi aliàs quoddam indultum faciendi celebrari horas canonicas

Cæterùm, dictas horas canonicas non recitantes, neque dispensationem ex gravi causà, ut dictum est, impetrantes, si in sacris ordinibus constituti fuerint, peccant mortaliter; si verò beneficiati, post sex menses ab obtento beneficio illas omiserint, fructus suos non faciunt pro ratà omissionis officii et temporis, illosque restituere tenentur eo modo quo cavetur constitutione Pii V, desuper edità; cum sit in viridi observantià, hic inserendam putavi, cujus tenor talis est, videlicet:

per alium, etiam ex gravi causă, additâ clausulâ:

Ipso oratore præsente, et audiente, ac recitante, et

saltem corde, si ore nequiverit, prosequente.

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Ex proximo Lateranen. concilio pia et salubris sanctio emanavit, ut quicumque habens beneficium ecclesiasticum cum curâ et sine curâ, si post sex menses quam illud obtinuerit, divinum officium, legitimo cessunte impedimento, non dixerit, beneficiorum suorum fructus, pro ratà omissionis officii et temporis, suos non faciat; sed eos tanquam injuste perceptos in fabricas ipsorum beneficiorum, vel pauperum eleemosynas crogare teneatur. Verumtamen multorum animi suspensione tenentur, cujusmodi ratæ prædictæ ratio sit habenda. Nos huic rei evidentiùs atque expressiùs providere volentes, statuimus ut qui horas omnes canonicas uno vel pluribus diebus intermiserit, omnes beneficii, seu beneficiorum suorum fructus, qui illi, vel illis diebus responderent, si quotidiè dividerentur; qui verò matutinum tantùm dimidiam; qui cæteras omnes horas, aliam dimidiam; qui harum singulas, sextam partem fructuum ejusdem diei amittat; tametsi aliquis choro addictus non recitans omnibus horis canonicis cum aliis præsens adsit, fructusque et distributiones fortè aliter assignatas, solà præsentia juxta statuta, consuctudinem, fundationem, vel aliàs sibi lucrifecisse prætendat is, etiam præter fructuum et distributionum amissionem; Item ille qui primis sex mensibus officium non dixerit, nisi legitimum impedimentum ipsum excusaverit, grave peccatum intelligat admisisse. Declarantes præstimonia, præstimoniales portiones, et qualiacumque alia beneficia, etiam nullum omninò servitium habentia, obtinentes, cum prædictis pariter conveniri. At quicumque pensionem, fructus, aut alias res ecclesiasticas, ut clericus percipit, eum modo prædicto ad dicendum officium parvum beatæ Mariæ Virginis decerninus obligatum, et pensionum, fructuum rerumque ipsarum amissioni obnoxium. Nulli ergò omninò hominum liceat hanc paginam nostrorum statuti, declarationis, et decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Dat. Romæ apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo septuagesimo primo, duodecimo kal. octobris, pontificatùs anno sexto.

Cæs. Glorius. H. Cumyn.

Verùm si contingat oratorem, ob omissionem recitationis prædictarum horarum, fructus suos non fecisse, ac propterea illorum restitutioni obnoxium remanere, et ob illius paupertatem illos restituere non valere, consuevit recursum haberi ad officium saeræ pænitentiariæ, quæ confessario committit quatenus oratorem absolvat, injuncta ei pænitentia salutari, necnon erogatione alicujus partis dictorum fructuum, quæ ipsi confessario juxta modum facultatum oratoris visa fuerit, in pauperum alimoniam, aliosve pios usus; ac idem residaum fructuum indebité perceptorum gratiosè remittat, et condonct in foro conscientiæ tantum; sicut etiam illos condonat, quando orator beneficiatus non incessit in habitu clericali, eidem confessori mandando ut ipsum oratorem absolvat: quòdque faciat elemosynam ejusdem confessarii arbitrio. Et bæc etiam obiter dixisse sufficiat circa fructus lucrari solitos, ratione recitationis horarum canonicarum, illorum amissionem, ac super eisdem dispensationem.

# CAPUT III.

Praxis dispensationis super defectu ætatis ad matrimonium requisitæ.

Quia verò, sicut in matrimonio spirituali, quod inter beneficiatum, seu rectorem, illiusque ecclesiam contrahitur, ad sacrorum canonum præscriptum, certa et determinata ætas requiritur, ita etiam in matrimonio carnali, per jura infra scripta, non nisi in pubertate annorum, videlicet, duodecim in fæminà, ut in cap. Continebantur, de Desp. impub.; in viro autem quatuordecim, ut in cap. ex Litteris, eod. tit.; propterea, postquàm de dispensatione, illiusque praxi super defectu ætatis ad beneficia ecclesiastica assequenda actum est, non incongruum videtur subnectere quid circa dispensationem ad matrimonium contrahendum, dum opportuna deficit ætas, romanæ Curiæ stylus servet.

Est tamen necessariò præmittendum hùcusque ex DD. aut summistarum conclusionibus parum aut nihil liquidò deprehendi, quoniam taliter contrahentes, proximi dicantur pubertati; ad hoc ut jura sibi ad sic contrahendum indulgeant, ubi malitiam constet supplere ipsorum ætatis defectum, cùm omnes supradicti adeò obscurè loquantur, ut relicto omnibus ambigendi loco, nemo, ad quem spectat, tutò audeat proximitatem hujusmodi declarare, ut juribus desuper suffragantibus possit licitè matrimonium contrahi; dixerunt nonnulli tune quem dici pubertati proximum,

cum ab ea per menses distat, auctoritate text. in l. Non tantum, ff. de Excusat. tutor. Alii verò, cùm nihil certi asserere potuissent, id judicis arbitrio remiserunt, per illam communem et tritam conclusionem: nimirum, quòd judicis arbitrio relinquantur ea quæ sub certà lege definita non reperiuntur à jure, juxta vulg. 1. 1, ff. de Jur. deliber.; in cap. Sedes, n. 2, de Rescript., et cap. Si pro debilitate, in Fin. de Offic. deleg. Unde omnes in tantâ hujus rei ambiguitate, ne quid contra leges admittant, quamvis ejusdem rei declaratio ad ipsum judicem spectet, nihilominus, ut tutiùs agant, oratores ad summum Pontificem remittunt, ut ab eo opportuniùs, prout facti qualitas exposcit, sibi consulatur, cùm de ipsius summi Pontificis potestate nullibi super hoc remaneat dubitandi locus; licèt enim jure naturali ætas aliquorum annorum requiratur ad matrimonium contrahendum, determinatio autem ejus quòd requiratur in masculo ætas quatuordecim annorum completorum, in feminâ verò duodecim, jus est humanum; et ita licèt Papa non possit dispensare, quòd nullorum annorum ætas requiratur ad contrahendum matrimonium, potest tamen ex causa dispensare, quòd non requiratur ætas quatuordecim anuorum in masculo, et duodecim in femina; ita Navar. cons. 4, n. 9, de Desp. impuber.

Præter dispensationem, seu declaratoriam ad contrahendum- matrimonium, super defectu d. ætatis, petitur quandoque pro minoribus præd. dispensatio super aliquo canonico impedimento, puta consanguinitatis, seu affinitatis, etc., quæ tamen non erit subreptitia, si taceatur minor ætas oratoris seu oratricis ad contrahendum matrimonium, cum sufficiat eos postmodum contrahere, quando sunt legitimæ ætatis, quia dispensatio non fuit petita ad effectum contrahendi ante ætatem, quo casu non solùm est necessaria dispensatio super gradu, sed super ætate, Dec: cons. 602, n. 19; et fuit dictum in una Mediolanen. matrimonii, penès Farinac. in Posth. Decis. 27, n. 4. Et sic vidimus pluriés practicari, et in una tantum bullà datur dispensatio super gradu, ita ut contrabere possint, cum fuerint in ætate legitima, ut in infra scriptà formulà litterarum, videlicet:

Innocentius, etc., vicario, etc., Beneventan., etc., salutem, etc., oblatæ, etc., pro parte dilecti filii Josephi Castrocuceo laici Neapolitan., et dilecta, etc., Antoniæ Riccardæ mulieris Bojanen. diæcesis, in octavo suæ ætatis anno constitutæ, et in civitate Beneventan. commorantis, etc., continebat, quòd ipsi, qui de nobili genere procreati existunt, ex certis rationabilibus causis, etc., cupiunt, postquam dicta Antonia ad ætatem legitimam pervenerit, invicem matrimonialiter copulari; sed quia tertio consanguinitatis gradu invicem sunt conjuncti, etc.; quare, etc; nos igitur, etc.; discretioni tuæ, attento quòd d. Antonia in civitate Beneventan, commoratur, ut præfertur, etc., mandamus, quatenus, postquam dicta Antonia ad ætatem legitimam pervenerit, deposita per te, etc.; te diligenter informes, et factis proclamationibus canonicis, etiam in parochialibus Ecclesiis originis eorum, si habità relatione professione proclamationum, per informationem eamdem, etc., tunc, etc., quòd impedimento tertii consanguinitatis, etc., dispenses; prolem, etc.; volumus autem, etc. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem anno 1651, id. febr. pontificatús nostri anno octavo.

An autem in aliquo casu possit etiam episcopus cum hujusmodi impuberibus ad matrimonium contrahendum dispensare, quæstionem hanc movet Sanch. de Matrim., lib. 7, disp. 104, n. 12, ubi affirmativè concludit ex verbis supradicti c. 2, de Desp. impub., ibi : Districtiùs inhibemus ne aliqui ante ætatem à canonibus præscriptam, conjungantur; nisi fortè aliqua urgentissimà necessitate interveniente, utpote pro bono pacis, talis conjunctio toleretur; sieque duo ex supra dictis verbis textus eliciuntur, unum, nimirùm, ut hæc cognitio spectet ad episcopum, ex nonnullis doctoribus per eumdem Sanch., loc. cit., allegatis; alterum, quòd requiratur urgentissima causa, quæ tamen cùm non ita reddat tutum episcopum, desuper dispensantem, antiquus jam inolevit usus, ut habeatur propterea recursus ad Sedem Apostolicam; tametsi minimum tempus, puta duorum mensium, desit ad ipsam legitimam ætatem; quod quidem à suâ theoricâ non longè distat, per rationem text. in d. cap. Tuæ nobis. ubi Innocent. III, proposità muliere ad contrahendum matrimonium in ætate duodecim circiter annorum, sic ait : Quia verò nobis constare non potuit, cujus atatis esset puella, cum eidem viro extitit desponsata; cum dicatur quòd circiter duodecim annos habebat, etc., respondemus, etc., quod procul dubio inter eos, non conjugium, sed sponsalia contracta fuerunt, etc. Et ita in hac Curia archiepiscopali servatum semper extitit per Jacobum Terragnolum vicarium generalem Neapolitan., Patritium Beneventanum, qui suo tempore. tum vitæ integritate, tum doctrinæ magnitudine et experientià, nulli inferior fuit; semper enim res, quomodòcumque esset, dubia sibi visa est, tum ratione præmissorum, tum etiam quia ubi ad id deficit legitima ætas, vix intervenire soleant omnes circumstantiæ supplentes defectum ætatis; et in tali minori ætate vix etiam detur perfectus consensus undequàque; et multoties ita contrahentes nesciunt quid agant; et si perfectè scirent, matrimonium fortassè non contraherent; cùm igitur erit desuper summo Pontifici supplicatio porrigenda, quæ de stylo Curiæ intitulatur, quòd impubes, in quo malitia supplet ætatem, possit contrahere matrimonium, eo, quo sequitur modo, ad ejusdem Curiæ præscriptum, concipi solet,

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotum illius oratorum Pomponii Gerviani laici, et Indicta Melasponta mulieris Neapolitan. diacesis, quòd ipsi, ex certis rationabilibus causis, animos eorum mo ventibus, cupiunt invicem matrimonialiter copulari; et licèt oratrix undecimum tantum sua atatis annum cum dimidio agat, in eù tamen malitia supplet atatem, ut de jure matrimonium contrahere possit; nihilominus, ne de contractu matrimonii hujusmodi hasitari contingat, supplicant humiliter E. S. V. oratores pradicti, quatenus

per confectis, ac delegato præsentatis, ad infra serigratiam faciendo, ordinario loci, seu ejus vicario in spiritualibus generali, committere et mandare, quatenùs se de præmissis diligenter informet, et si per informationem eamdem, sibi verè et legitimè constiterit, in prædictà oratrice malitiam supplere defectum ætatis, cum eisdem oratoribus, quòd ætatis defectu hujusmodi non obstante, matrimonium inter se publicè, servatà formà concilii Tridentini, contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere, liberè et licitè valeant, prout juris fuerit, declaret, dignemini de gratià speciali, non obstantibus præmissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc.; et de commissione, mandato, aliisque præmissis, latissimè extendendis, et quòd cognominum aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris, per officium contradictarum expediendis. Et committatur ordinario, sive ejus vicario in spirituatibus generali, qui declaret, ut supra. Et prout de jure, et dummodò, exploratà priùs oratricis voluntate, ipsa non vi, metu, vel blanditiis, aut promissionibus ad matrimonium cum prædicto oratore contrahendum, inducatur, nullumque aliud canonicum impedimentum obsistat.

Porrò verbum, malitia, accipitur hic pro prudentià, ut docet text. in cap. De illis, 2, de Desp. impub., ibi: Cùm in eis ætatem supplevisse malitiam constet, ubi Gloss. in verbo Malitia, ait, alibi appellari prudentiam, ut in c. Tuæ nobis, § Quia verò, ibi: Quia verò nobis constare non potuit, etc., utrumne prudentia tunc in illa suppleret ætatem; et paulo inferius: Et ætatem in eå, prudentia non supplebat, ubi Gloss. in verbo Prudentia, exponit, id est, carnalis concupiscentia, eod. tit., quæ ut plurimum evenire solet ante prædictam ætatem in illis qui inter delicias nutriuntur, qui vires majores, majusque robur corporeum sibi quærunt, ut ait id. Nav. d. cons. 4, num. 13, ubi ex D. Gregorio, lib. 4 Dialog., refert quemdam puerum, ætatis novem annorum, nutricem suam reddidisse prægnantem, et D. Hieron. se audîsse, quemdam puerum decem annorum gravidam etiam fecisse suam nutricem; quòdque fuerunt viri magnâ fide digni, qui asseruerunt quamdam puellam decem annorum, ante paucos annos peperisse in regno Neapolitano; ibique alia affert similia exempla: unde, quidquid cæteri per malitiam hujusmodi senserint, satis apertè docet id. Sanch., lib. 7, disput. 104, num. 21, quòd multò probabilius est, nomine malitiæ supplentis defectum ætatis ad matrimonium contrahendum, comprehendi potentiam ad copulam, ac prudentiam et discretionem ad intelligendum consensûs conjugalis vim, quæ, cùm sit res gravissima, et perpetua, exigit majorem discretionem ea quæ in tenerâ ætate reperitur; quare non sufficit ad matrimonii impuberis valorem, sola generandi potentia, ætatem præveniens, nisi in eå quoque prudentia adsit. Hæc id. Sanch., loc. cit.; ac proinde, litteris desu-

pta regulariter per eum procedendum erit : primò, videlicet, ut ipse per se vel per alium deveniat ad explorationem voluntatis oratricis, à quâ intelligat an ipsa velit nubere, et cum quo; secundò, an sciat quid sit sustinere onera matrimonii; tertiò, an matrimonium contrahat ex suâ voluntate, aut per vim, vel metum, vel aliquid ei promissum fuerit, aut inde speret; quartò, an ipsa noscat se aptam ad hujusmodi matrimonium contrahendum, oneraque illius sustinendum, seque carnaliter copulandum cum prædicto N. Deinde alii testes ad præscriptum supra dictorum omnium examinabuntur. Postmodum deveninitur ad decretum per quod declarabitur quòd tam ex ipsius mulieris quàm testium depositionibus, ac etiam extrajudiciali informatione habità ab aliis personis veridicis et fide dignis, sibi constat prædictam mulierem, quamvis in undecimo tantum anno cum dimidio, constitutam, talem existere, ut in eâ malitia suppleat defectum ætatis. Propterea ex actu explorationis voluntatis ipsius, per eum facto, per quam comperit quòd ipsâ sponte, non autem vi, metu, vel blanditiis aut promissionibus ad matrimonium cum dicto N. contrahendum inducatur, nullumque aliud eis obstet canonicum impedimentum, cum supradictis M. et N., ut defectu ætatis hujusmodi non obstante, matrimonium inter se publicè, servatà formà concilii Tridentini, contrahendi, auctoritate Apostolicâ sibi commissâ, et quâ fungitur in hâc parte, licentiam et facultatem concedendam duxit, non obstantibus defectu prædicto, ac Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque, quæ summus Pontifex in prædictis litteris voluit non obstare, ad præscriptum earumdem litterarum, etc. Et in præmissorum fidem, etc. Et iste ordo circa hoc servatur in hâc Curiâ archiepi-

Ex supradictis nihilominus patet, quòd ubi hujusmodi ætatis defectus ad contrahendum matrimonium
intervenerit, ut ex hâc praxi desumitur, potius declaratio quædam requiritur, quam propriè dispensatio:
cum, stante, quòd malitia supplet ætatem, possit
matrimonium contrahi per omnia supradicta jura;
unde si aliquando, loco hujusmodi declaratoriæ, petatur dispensatio ad supradicta, videtur potius ex
communi usu loquendi, etiam sic nominari, quam,
propriè dispensationem dici posse; cum non simus in
actibus de directo contra jus commune, ubi propriè
cadit ipsa dispensatio, ut alias diximus.

Hoc tamen, circa hanc praxim, de stylo Curiæ servatur, ut si fortè oratores nimis, et per notabile tempus distent à legitimà ætate ad matrimonium contrahendum, tunc, licèt asseratur malitiam supplere ætatem, potiùs dispensatio, quàm declaratio datur : quo casu, sæpè summus Pontifex, sive illius D. Datarius mandat pro eisdem oratoribus in sic tenerà ætate constitutis, eorum parentes, seu in illorum defectum, alios proximiores consanguineos, preces ad id porrigere, præsertim pro privatis personis; ac pro-

pterea quando Pontifici supplicatur pro hujusmodi declaratorià, narratur, quòd orator ex certis causis, etc., cupit matrimonium contrahere de consensu parentum suorum, et litteræ declaratoriæ diriguntur executori sub hâc formà, videl.

Discretioni tuæ, etc., mandamus, quatenùs, si tibi verè et legitimè constiterit inprimis, et ante omnia de dicti N. parentum expresso consensu malitiam supplere defectum ætatis.

Quamvis aliud regulariter, inter magnates, seu alias qualificatas personas, servetur: sic enim inter cæteros, vidimus felic. recordation. Gregorium XV, dispensâsse cum duce Fiani, et principissà Venusii, pro quibus emanârunt litteræ tenoris sequentis, videl.

GREGORIUS Papa XV. Ad futuram rei memoriam. Cùm, sicut accepimus, dilectus filius nobilis adolescens Nicolaus Ludovisius dux Fiani, noster secundum carnem ex fratre germano, nepos, dilectam in Christo filiam nobilem puellam Isabellam Jesualdam, principissam Venusii, et Compsæ comitissam, in uxorem ducere intendat, ipsique invicem matrimonialiter copulari cupiant; et licet Nicolaus in undecimo, Isabella verò prædicti in decimo corum ætatis anno duntaxat constituti existant; nihilominus, eam in dicto Nicolao, prudentiam, familiari experientià, esse comperimus, ipsam verò Isabellam tali etiam prudentià decoratam esse, ex fide dignorum relationibus intelleximus, ut cujuslibet eorum prudentia suppleat defectum ætatis. Ne tamen de ipsius matrimonii validitate, ob defectum ætatis hujusmodi ab aliquibus hæsitari contingat, cum eis desuper opportune dispensare decrevimus. Idcirco ipsos Nicolaum et Isabellam, ob eximium erga nos et Sedem Apostolicam, devotionis affectum, specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et à quibusvis, etc.; censentes, motu proprio et ex certà scientià nostrà, ac de apostolicæ potestatis plenitudine, cum eisdem Nicolao et Isabellà, ut defectu ætatis hujusmodi non obstante, ex nunc matrimonium inter se per verba legitime de præsenti, publicè, consuetis etiam proclamationibus, seu denuntiationibus desuper, juxta formam concilii Trident. faciendis, minimè factis, etiam in domibus privatis, et corum quocumque sacerdote, per eos seu alterum ipsorum eligendo; cui sacerdoti sic electo, loco proprii parochi, matrimonio hujusmodi assistendi, licentiam et facultatem concedimus contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere liberè et licitè valeant, apostolicà auctoritate, tenore præsentium dispensamus; eisque matrimonium hujusmodi ad invicem contrahendi, plenam, liberam et omnimodam facultatem et potestatem impartimur, prolemque suscipiendam exinde, legitimam nuntiamus. Decernentes, matrimonium hujusmodi verum et validum matrimonium, et pro tali, quoad omnes, tam juris quam facti effectus, censeri et reputari debere, omnesque in eo defectus supplentes. Sieque per quoscumque judices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apost. Auditores, sublatà eis et eorum cuilibet quâvis aliter judicandi ct interpretandi facultate et auctoritate, judicari et definiri

debere; ac irritum et inane, si secus super ins à quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit, attentari. Non obstantibus ætatis hujusmodi defectu, aliisque præmissis, ac constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die undecimà aprilis 1622, pontificatus nostri anno 2. S. Cardinalis S. Susannæ.

Atverò, quia, nisi desuper dispensatio seu declaratio supradicta intervenerit, matrimonium ante legitimain ætatem contractum, in dubio declarandum est nullum; Surd., cons. 364, per tot. vol. 4, tam ex defectu præsumpto naturalis vigoris ad generandum, quàm ex defectu conjugalis consensus, cap. fin. de Despons. impub.; Sanchez., de Matrim., lib. 7, disp. 104, num. 1, quamvis hoc intelligendum sit, quando malitia non supplet ætatem, id Sanch., d. disp. 104, num. 3, et fuit dictum in una Viterbien. Matrim. 19 januarii 1629, coram Pirovano. Verùm, ut malitia dicatur supplere defectum ætatis, requiritur copulativè potentia ad carnalem copulam, necnon prudentia rationis ad discernendum sufficienter vim conjugalis consensûs; nec satis est alterum tantum adesse; Rota decis. 246, num. 16, p. 4, divers. Et cum præsumptio sit in contrarium contrahenti matrimonium ante legitimam ætatem, incumbit onus probandi habilitatem, quæ suppleat utrumque defectum prædictum, prout firmavit Rota in d. Viterbien. matrimonii; et ut malitia suppleat ætatem circa potentiam generandi ante pubertatem, probatur concludenter, si femina impubes ab alio cognita, vel puer impubes aliam feminam cognoverit, ut dicimus in supra alleg. Viterbien. matrimonii. Quæ quidem copula subsecuta in muliere impubere, probatur ex relatione obstetricum deputatarum per judicem ad id dignoscendum, quæ probatio passim admittitur urgente necessitate, ne matrimonium contractum dissolvatur; ut in d. Viterbien. et ex aliis, quæ ad id adducit Addit. ad Buratt., decis. 530, num. 28, cum pluribus seqq., qui num. 35, subdit prædjetam exceptionem, quòd malitia supplet ætatem, admittitur, etiam in his qui pubertati adeò proximi non sunt, ut ab ea plusquam sex mensium spatio distent ut in d. Viterbien., in quâ fuit dictum, sustineri matrimonium contractum cum puellà annorum decem et novem mensium, proinde sciendum est, quod in tali casu docuit idem Navar., cons. 3, de Despons. impub., tales qui ita contraxerunt debere dicere ordinario, quòd ipsi ex causà quâdam, quam non oportet ei notam facere, habent scrupulum, qui jam cessavit de valore matrimonii sic contracti coram parocho ante tot annos; et quòd ad deponendum illum vellent denuò contrahere, et quòd supplicant ei, ut det eis licentiam id faciendi coram suo parocho, vel alio sacerdote de suâ licentià, non præmissis denuntiationibus, per concil. Trident requisitis; attento quòd jam antea cum illis contraxerunt; et post illam licentiam habitam, adeant suum parochum, vel alium sacerdotem, cui ipse, vel ordinarius ad assistendum matrimonio contrahendo, licentiam dederit, et vocatis duobus, vel tribus testibus amicis suis , qui rem teneant secretam, contrahant, etc.

Et cum hic casus, in quodam loco Alerien, direcesis meo tempore contigisset, ac oratores juxta prædictum consilium Navarri, omnla ad amussim peregissent, cum adhuc ipsi circa præmissa aliquo modo hæsitarent, consulta desuper sacra congregatio concicilii, omnia in vim litterarum, episcopo Alerien, directarum approbavit sub die 17 julii 1616.

Super defectu, etiam temporis ad aliquid peragendum datur adhuc dispensatio; veluti, cùm nemini regularium liceat ante completum annum probationis, ad professionem regularem admitti, concil. Trid., sess. 25, c.15, ibi: Nec qui minores tempore, quam per annum post susceptum habitum in professione steterit ad professionem admittatur, unde aliter, id est, intra dictum annum emissà, nihil ageret, ex eod. concil. loco cit., nisi fortè in casu ex privilegio à Pio Papâ V concesso novitiis religionum, in articulo mortis existentibus ante expletum annum probationis, qui, ut lucrentur ac consequantur indulgentias, possunt profiteri, si tamen in ætate legitimå ad profitendum fuerint constituti, ut in sua constitut. sub dat. Romæ die 21 augusti 1570, qui tamen tenentur, postquam convaluerint ex ea infirmitate, ipsam professionem, integro probationis anno elapso, complere. Igitur ( præter casum prædictum ) in hoc etiam consuevit quandoque summus pontifex ex causis sibi benè visis, dispensare, pro quo affertur exemplum similis gratiæ dispensationis cuidam nobili puellæ Neapolitan. concessæ, quæ est, ut sequitur, videlicet :

A tergo : Dilectæ in Christo filiæ Laura de Sangro puella nobili Neapolitan. Intùs verò : Urbanus Papa VIII, dilecta in Christo filia, salutem et apostolicam benedictionem. Cum sicut nobis nuper exponi fecisti, tu, quæ, ut asseris, in vigesimo ætatis tuæ anno constituta, et dilecti filii nobilis viri moderni ducis de Vietre, soror germana existis, aliàs cùm tu septimum tuæ ætalis annum ageres, in monasterium Sancti Sebastiani monialium ordinis Prædicatorum Neapolitan., in quo semper vitam exemplarem duxisti, jejunia omnia de præcepto dicti ordinis, observâsti, choro, tam diù quàm noctù interfuisti, necnon habitum per dicti monasterii moniales gestari solitum, continuò detulisti, quando quidem ab eo tempore, quo rationis usu prædicta fuisti, è dicto monasterio non egredi, sed in eo monachari statuisti, educationis causà ingressa fueris; ad præsens verò habitum per dicti monasterii moniales gestari solitum suscipere, et professionem per easdem emitti consuetam, quanto citiùs espressè emittere desideres, regularem : Nos te specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et à quibusvis, etc., censentes, supplicationibus tuo nomine nobis super hoc humiliter porrectis, inclinati tibi, ut de prædictarum dicti monașterii monialium et earum superiorum consensu, habitum prædictum suscipere et professionem præfatam, peractis duntaxat sex novitiatus mensibus, emittere libere et licite possis et valeas, apostolicà auctoritate, tenore præsentium, concedimus et indulgemus, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, necnon ordinis et monasterii hujusmodi, etiam intomento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià, roboratis, statutis et consuetudinibus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud S. Mariam majorem, sub annulo Piscatoris, die 16 maii MDCXXXVI; pontificatûs nostri anno tertio decimo. A. M. Maraldus.

Pari modo concessum exstitit nobili mulieri Joannæ della Cerda, Antonii de Aragona, et Moncada, ducis Montis alti, conjugi, quòd cùm ipsa habitum alicujus à Sede Apostolica approbati ordinis monialis gestari solitum suscipere, et professionem per easdem emitti consuctam, expressè emittere regulares, præfatus verò Antonius clericali militiæ adscribi, et ad omnes, etiam sacros, et presbyteratûs ordines promoveri respective desiderarent, fuit pro parte dictæ ducissæ S. D. N. Urbano Papæ VIII supplicatum, qui de S. R. E. cardinalium negotiis, et consultationibus regularium præpositorum consilio, archiepiscopo Neapolitan, sive ejus vicario generali commisit, ut eidem Joannæ, quatenus illa, habitum per moniales alicujus ab eâdem Sede Apostolicâ approbati ordinis, in quo benevolas invenerit receptrices, gestari solitum, suscipere, et sex tantum mensibus novitiatus in ea peractis, professionem per easdem moniales emitti consuetam, expressè emittere, necnon omnibus, et singulis privilegiis, facultatibus, libertatibus, immunitatibus, prærogativis, indultis, aliisque gratiis, tam spiritualibus quam temporalibus, quibus aliæ ordinis cujus habitum suscepisset, moniales utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possunt, et poterunt quomodolibet in futurum, pari modo uti, potiri, et gaudere valeret; dummodò tamen ipsa Joanna, prior professionem hujusmodi emitteret, et successivè, codemmet die Antonius dux prædictus ad sacrum subdiaconatùs ordinem promoveretur, concederet et indulgeret, cum opportuna contrariorum derogatione, prout in litteris in formà brevis sub dat. Romæ apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die 24 decembris 1625, pleniùs continetur.

## CAPUT IV.

Praxis dispensationis de promovendo extra tempora

Concilii Trident. decreto cavetur ne quis, nisi post annum à susceptione postremi gradûs minorum ordinum, ad sacros ordines promoveatur, nisi necessitas, aut Ecclesiæ utilitas judicio episcopi aliud exposcat; ut in sess. 23, cap. 14. Et quòd promoti ad sacrum subdiaconatûs ordinem, si per annum saltem in eo non sint versati, ad altiorem gradum ascendere, nisi aliud episcopo videatur, non permittatur, d. sess. 23, cap. 13.

Hine est quòd si nulla subsit causa ex qua possit episcopus dispensare super hujusmodi interstitiis, recurritur ad summum Pontificem, qui causa tantum devotionis oratoris, dispensat passim, ut possit ille infra annum, in temporibus tamen à jure statutis, ad sacros, etiam presbyteratus ordines, promoveri; que quidem dispensatio, ex communi Romanæ Curiæ vocabulo, dicitur, In temporibus, et hujusmodi gratiæ concessio frequentissima est.

Alter tamen modus, minus frequens est, cum scilicet petitur dispensatio ad suscipiendos dictos ordines extra quatuor tempora; quam quidem dispensationem in Curia Romana, curiales appellant, Extra tempora, Barbos. de Potest episc. glos. 17, num. 5.

Guæ regulariter concedi consuevit iis tantum, qui ratione curati, sive alterius benficii ecclesiastici, cui onus missarum incumbit, post illorum pacificam adeptam possessionem, per seipsos, tanquam arctati celebrare tenentur. Verùm, cùm id dependeat à voluntate ipsius summi Pontificis, sæpè ab eo conceditur hujusmodi dispensatio, sive indultum, non modò supradictis, tanquàm arctatis; verùm etiam obtinentibus beneficia, quibus, licèt missarum celebrandarum onus incumbat, non tamen tenentur beneficiati, id onus per seipsos obire; sed tamen illis indulgetur, ut adhuc extra tempora valeant promoveri, ut onus hujusmodi valeant, etiam ex causa devotionis, per seipsos explere; necnon aliis personis, puta, nobilibus, graduatis, aut trigesimum ætatis suæ annum excedentibus, vel saltem in eo constitutis, seu benè meritis, ac aliàs ipsi Pontifici gratis; aut sacerdotum attenta penuria concedi; sicut hucusque videmus in pontificatu sanctissimi D. N. Urbani Papæ VIII, qui attentà populi diminutione, ob morbum epidemiæ, qui per totam ferè Italiam grassatur, adeò diminutus est, ut maxima clericorum penuria inde exorta fuerit; ipsa enim penuria presbyterorum, omni tempore causam præbuit ad ita dispensandum. Nam ob præd. sacerdotum penuriam potest etiam episcopus concedere parocho, ut diebus festivis bis celebret, prout declaravit sacra congregatio concilii sub die 7 aug. 1627, teste Barbos., in coll. Bull. ver. paroch. fol. 534. Nec tamen peculiaris ad id Ecclesiæ necessitas admittitur, nisi per oratorem asseratur, ut ipse, penuriæ sacerdotum in illis partibus urgenti faciliùs subvenire valeat; licèt delegari non consueverit dispensatio hæc pro corumdem sacerdotum penuriâ in Ecclesiis regularium, quatenus illorum superiorum, pro aliis verò, proprii ordinarii, super ea, in Romana Curia, testimonium, regulariter exhibeatur.

Sunt etiam nonnulli, qui ex ipsius summi Pontificis privilegio, hâc utuntur facultate; præcipuè in Urbe inter cæteros, scholares colleg. Anglici, quibus per fel. record. Gregorium XIII, concessum est, ut de consensu rectoris ejusdem collegii et examine præcedente, etiam extra tempora à jure statuta, et ctiam absque suorum ordinariorum litteris dimissorialibus, ac sine aliquo titulo beneficii, vel patrimonii, et non obstante quovis natalium defectu, super quo cum talibus per suam constitutionem dispensavit, ad omnes, etiam sacros et presbyteratûs ordines promoveri, et postquàm promoti fuerunt, in illis, etiam in altaris ministerio ministrare possint, ut in dietà constitutione, quæ incipit : Quoniam divinæ, sub datum Romæ apud S. Petrum 1579, non. kal. martii Pontificatûs sui anno septime.

Similiter Urbanus VIII, cum audivisset quòd professores ord. S. Francis, de observant, in Indiarum Occidentalium partibus commorantes nimis ibi proficerent in spiritualibus exercitiis, ad supplicationem commissarii generalis ejusdem ordin. in Rom. Curià omnibus et singulis eumdem ord. S. Francisci in supradictis partibus tantum expressse professis, ut de suorum superiorum licentià à quocumque, quem malucrint, catholico antistite gratiam et communionem Sed. Apost. habente, et in proprià diœcesi, etc., vel in alienà, etc., pontificialia exercente, per eos eligendo, ad omnes, etiam sacros et presbyteratûs ordines, etiam extra tempora, etc., minimè servatis, etc., et si in unoquoque, etc., minimè se exercuerint; dummodò tamen idonei reperiantur, ac servatis aliàs servandis promoveri et promoti, etc., ministrare, etc., indulsit sub dat. Romæ apud S. Mariam Majorem, 20 junii 1625.

Item fratribus ordinis S. Joannis Hierosolymitani indultum est, ut à quocumque catholico antistite sub Rom. Sed. obedientià constituto, sacros ordines, etiam extra tempora, tribus diebus festivis, et in quibusvis tam secularium quàm regularium Ecclesiis, absque alicujus licentià suscipere possint, teste Barbos. de Pot. episc. alleg. 4, in fine.

Necnon Clem. Papa VIII, concessit PP. cong. S. Joan. Baptistæ per suas litteras in formå brevis 23 novemb. 1596, ut possint etiam promoveri extra tempora, Barb. in collect. DD. ad loca concil., fol. 270, num. 7.

Consueverunt etiam summi pontifices, sive per litteras sub plumbo, sive per supplicationem in formâ motùs proprii, cum eorum cubiculariis ac familiaribus, necnon continuis commensalibus clericis, ut, si ipsi voluerint, tam in Romanâ curiâ, quàm extra eam, à quocumque maluerit, catholico antistite, etc., quem ipsi duxerint eligendum ad omnes etiam sacros, et presbyteratùs ordines, aliquibus tribus dominicis, vel aliis festivis diebus, extra tempora à jure statuta, proprii ordinarii, aut cujusvis alterius licentià desuper minimè requisità, si aliàs ad id idonei reperti fuerint; antistitis conscientiam super hoc onerando, promoveri, et in illis promoti, etiam in altaris ministerio ministrare valeant dispensare.

Patribus insuper Societatis Jesu per fel. recordat. Gregorium XIII, indultum est, ut possint tam ad minores quam ad majores ordines, etiam extra tempora promoveri, cujus quidem indulti verba hæc sunt: Præcipimus episcopus ut extra tempora à jure statuta, tribusque dominicis, vel aliis festivis diebus continuis, ad sacros, etiam presbyteratus ordines promoveant. Nos enim illis ordines prædictos sic suscipiendi, ac prædictis antistitibus, eos ordines ipsis conferendi facultatem tribuimus. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, etc. Præsentis autem 'gratiæ communicationem aliis mendicantibus interdicimus omnino. prout in suis litteris, in formâ brevis sub dat. Tusculi, 12 septembris 1582. Necnon similis recordationis Clemens VIII patribus congregationis S. Joannis evangelistæ Portugaliæ, de mense septembris 1596, idem indulsit.

Modus autem sive praxis ab ipso summo Pontifice

impetrandi hujusmodi dispensationem, duplex est: alter videlicet, per porrectionem supplicis libelli in præfecturå brevium extra datariam; alter verò per supplicationem in formà signandi, ipsi D. datario sive ejus deputato porrigendam, cujus formula talis est:

Beatissime Pater, cum devotus S. V. orator Laurentius Manifolus canonicus Ecclesiæ N. ratione canonicatůs, et præbendæ dictæ Ecclesiæ, qui sacerdotales existunt, et quos nondùm ab anno obtinet, ad omnes sacros, etiam presbyteratûs ordines, infra annum promoveri teneatur, nec tempora à jure statuta exspectare possit, supplicat igitur humiliter E. S. V. dictus orator, quatenus ipsum specialis gratiæ favore prosequendo, eidem oratori, ut à suo ordinario vel de ejus, cujus testimonio, vita, mores, et probitas sui commendentur, licentia, à quocumque alio, quem maluerit, catholico antistite, gratiam et communionem Sedis Apostolica habente, in proprià diœcesi residente, vel in alienà de diœcesani loci licentià, pontificalia exercente, per eum eligendo, ordines conferre valente, ad quatuor minores, quatenus illos rondum susceperit, quatuor feriatis, vel non feriatis, seu unica, et subinde ad sacros subdiaconatûs; diaconatûs et presbyteratûs ordines, tribus Dominicis, seu aliis festivis diebus continuis, vel interpolatis etiam extra tempora à jure statuta, ad titulum dictorum canonicatûs et præbendæ, quorum fructus ad suî sustentationem sufficientes existunt, promoveri, et promotus in illis, etiam in altaris ministerio ministrare liberè et licitè valeat, apostolicà auctoritate concedere et indulgere, nec non ordinario prædicto et antistiti, ut præfertur, eligendo, ac oratori licentiam desuper et facultatem impartiri dignemini de gratià speciali. Non obstantibus quòd dictus orator, tempore promotionis suæ ad quemcumque ex ordinibus prædictis, se in alio vel aliis antea susceptis minimè exercuerit, nec exerceat, aliisque constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, caterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., et de concessione, indulto, licentià, facultate, impertitione, aliisque præmissis, latissimè, ut supra in formâ gratiosà extendendis; et quòd præmissorum omnium et singulorum, etiam cognominum, qualitatum, nuncupationum, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris, per breve S. V. seu officium minoris gratiæ expediendis. Et additur: Et dummodò orator ad id reperiatur idoneus, et constito priùs quòd canonicatum et præbendam prædictos pacificè possideat, illique sacerdotales sint.

Idemque erit, cùm orator quodcumque beneficium obtinuerit, cujus ratione de jure, consuetudine, privilegio, statuto Ecclesiæ, vel fundatione, aut aliàs annexum habeat onus aliquod missarum, quas orator, tanquàm arctatus, teneretur per seipsum tantùm, et non aliàs, celebrare. Arctatus enim dicitur ille qui aliquid facere tenetur sub certà pœnà. Quinam verò sint hujusmodi dies festivi, in quibus ordines sacri sint conferendi, vigore supradicti indulti de promo-

vendo extra tempora, dicendum est sufficere eos esse de præcepto; et quòd in diœcesi episcopi ordinantis sit solemnitas diei festi, licèt ubique illa non celebratur, Barb. de Potest episc., gloss. 11, n. 18; Addit. ad Buratt. n. 14, decis. 758; prout etiam, qui sede episcopali vacante erit præsentandus ad aliquod beneficium, et caret primâ tonsurâ, quo casu vicarius capitularis dabit ei dimissorias ad illam; Vivian. in Prax. jurispatron. 1. 6, c. 6, n. 55 et 56; quo casu, juxta mentem concilii Trid., sess. 7, c. 10, ille dici potest arctatus occasione beneficii recipiendi, qui habet jus seu est vocatus ad aliquod beneficium vacans, seu capellaniam quæ requirit actu certum ordinem quo ille caret; sicut etiam ille qui cum non sit ordinatus prima tonsura, est præsentatus ad beneficium, cùm benè possit sic præsentari cum conditione ut infra tempus datum ad præsentandum siat clericus; et ita intelligenda declaratio S. congregationis, quæ sic ait : Vicarius capituli, sede vacante, infra annum potest concedere dimissorias ad primam tonsuram ei qui est præsentandus à patronis laicis ad beneficium ecclesiasticum jurispatronatûs ipsorum, ut illud obtinere valeat; Garc. de Benef. p. 5, c. 7, n. 99, et p. 7, c. 1, n. 30, ubi refert declarationem concilii; et d. c. 7, n. 102, ait non dici arctatum occasione beneficii recipiendi cum cui aliquis vult resignare aliquod benesicium, requirens actu ordinem, quo ille caret, quia hoc est merè voluntarium. Cæterùm quocumque modo petat promoveri orator ad titulum cujuscumque beneficii, semper intelligitur de beneficio jam sibi collato, et illius possessione adeptà, quia ad titulum beneficii, etiam de proximo sibi conferendi, quamvis ille habeat patrimonium sufficiens, non dabitur ei hæc dispensatio de promovendo extra tempora, nisi aliud visum fuerit summo Pontifici pro personis ut supra qualificatis. Ad titulum etiam coadjutoriæ, cum futurå successione, datur licentia promovendi ad ordines, etiam extra tempora, si ipsi clerico coadjutori promovendo fuerit à coadjuto, apostolicà auctoritate assignatum salarium, ad sui congruam sustentationem, ut plerùmque fieri solet : nam stante supradicto concilio Trid., sess. 21, c. 2, disponente quòd nullus ordinetur, nisi ad titulum beneficii, potest quis ordinari ad titulum supradictæ coadjutoriæ; Gonz. gloss. 5, § 9, n. 8, et ita servatur passim, quia etiam illa dicitur beneficium ecclesiasticum; id. Gonz. loc. cit. num. 1.

Et dummodò supradictum salarium sit pariter sufficiens, quia ea ratio de illo habenda erit, quæ de quocumque alio beneficio ecclesiastico; et idem erit si beneficium nullos fructus habeat, sed tantummodò in distributionibus quotidianis consistat, quia ad effectum constituendi titulum pro ordinibus suscipiendis, ipsæ distributiones habentur, ac si fuissent fructus certi; et ita servatur passim cum canonicis ad sacros ordines promovendis, cum canonicatibus nullam habentibus præbendam, sed tantùm distributiones quotidianas.

Admittitur etiam promotio ad sacros ordines ad ti-

constet quòd illa sufficiat pro oratoris alimentis, et quòd ad vitam duret, ut docet vulgaris Romanæ Curiæ stylus circa dispensationes ad ordines.

Sic etiam ad titulum alicujus portionis distributionum, cum clausula: Dummodò servitio illius Ecclesiæ se adscribat, et portio distributionum hujusmodi lucrari solitarum, ad congruam oratoris sustentationem sufficiat.

Et nihilominùs circa hanc praxim notandum quòd si fortè contingat oratorem, sic arctatum etiam vigore apostolicæ dispensationis extra tempora, ad requisitos ordines, sive ex decreto summi Pontificis, sive alio quovis modo intra præstitutum sibi tempus promoveri ex aliquâ causâ non posse, ne propterea orator ipse aliquod dispendium sentiat, ei occurri potest per viam prorogationis ad se ita promovendum. Unde cùm casus evenerit, dabitur supplicatio hujusmodi prorogationis, quæ ita concipi poterit, videlicet:

Beatissime Pater, aliàs perpetua capellania sub invocatione sancti Francisci in Ecclesià S. N. Neapolitan. certo tunc expresso modo, vacante, de illà sic vacante, devoto S. V. oratori Annibali Corsetto, clerico Neapolitan. diœcesis, apostolicà, seu quâvis auctoritate, provisum fuit, in cujus fundatione expressè cavetur quòd eam pro tempore obtinens, sacerdotalem ordinem, infra annum assumere teneatur, et quæ forsan personalem residentiam non requirit, prout in litteris desuper expeditis, pleniùs continetur. Cùm autem, Pater sancte, dictus orator, certis ex causis præpeditus, ad dictum presbyteratûs ordinem infra annum hujusmodi, in quo adhuc existit, se promoveri facere non potuerit, neque posse speret; supplicat igitur humiliter E. S. V. dictus orator, quatenus sibi in pramissis opportune providendo. eumque specialibus favoribus et gratiis prosequendo, dictum annum, ad alios sex menses, à fine dicti anni computandos, intra quos idem orator aa presbyteratus ordinem hujusmodi se promoveri, ac omnia alia, quæ quomodolibet facere tenetur, facere et adimplere liberè et licitè valeat; perinde ac si infra dictum annum adhuc existeret, apostolicà auctoritate prorogare et ampliare, irritum, etc., decernere dignemini, de gratià speciali, non obstantibus præmissis, ac constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, necnon fundatione prædictà, caterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

ET CUM ABSOLUTIONE A CENSURIS AD EFFECTUM, etc. Et datur ad tres vel quatuor menses, vel ad aliud tempus, prout causa ipsa suadet, et summo Pontifici visum fuerit; et si petatur restitutio ob lapsum hujusmodi temporis, datur cum additione clausulæ præservativæ juris tertii, cùm ob lapsum hujusmodi temporis petuerit ab alio beneficium impetrari ob non promotionem; quod etiam passim servatur pro provisis de parozaialibus ecclesiis, pro quibus frequens est usus in Romana Curia impetrandi has prorogationes. cum hi de jure infra annum teneantur ad sacros ordines promoveri, c. Licèt canon, c. Cùm ex co, et c. Commissa, de Elect. in 6; aliàs elapso anno parochia-

tulum massæ communis, cum clausulà: Dummodò y lis ecclesia hujusmodi vacat; concil. Trid. sess. 24, cap. 12, de Reform., ibi : Aut in tali ætate, ut infra tempus à jure et ab hâc synodo statutum, initiari valeat, prout etiam declaravit ejusdem concilii congreg.; Vivian. in Praxi jurispatron. l. 5, c. 5, n. 50; insuper per regul. cancell. ult. datur vicecancellario facultas quòd possit ad ordines suscipiendos arctatis prorogare terminos de dictis suscipiendis ordinibus, usque ad proxima tunc à jure statuta tempora, in quibus sic arctati successivè ad ipsos ordines promoveantur.

## CAPUT V.

Praxis dispensationis de promovendo in temporibus et intra annum.

Frequentior tamen omni tempore visa est dispensatio de promovendo, ut supra diximus, in temporibus à jure statutis, infra tamen annum, cujus supplicationis formula sequens est:

Beatissime Pater, cum devotus S. V. orator Octavius Aquaviva clericus Neapolitan., fervore devotionis accensus, plurimum cupiat ad omnes, etiam sacros et presbyteratûs ordines, ad titulum sui patrimonii, quod ad id sufficiens habet, promoveri, et promotus in illis Altissimo, quoad vixerit, famulari. Supplicat igitur humiliter E. S. V. orator præfatus, quatenus ejus votis hac in parte favorabiliter annuendo, eumque specialibus favoribus et gratiis prosequendo, eidem oratori, ut à suo ordinario, vel cum ejus litteris dimissorialibus, à quocumque alio, quem malucrit, catholico antistite, gratiam, et communionem Sedis Apostolicæ habente; et in proprià diæcesi residente, vel in alienà de diœcesani loci licentià, pontisicalia exercente, per oratorem eligendo, unicâ die feriatâ, ad quatuor minores, quatenus illos nondum susceperit, et deinde ad omnes sacros, etiam presbyteratús ordines, in temporibus à jure statutis, intra tamen annum, annique curriculo non exspectato, minusque à concilio Tridentino designatis interstitiis, servatis, sub dicto titulo, promoveri, et promotus, in illis, etiam in altaris ministerio ministrare liberè et licitè valeat, apostolicà auctoritate concedere, et indulgere; necnon ordinario, prædicto et antistiti, ut præfertur, eligendo, etc., ut in priori formulà, Extra tempora.

Et cum absolutione à censuris, etc., et de concessione, indulto, etc., ut in supra positis clausulis ejusdem formulæ.

Et additur:

Et dummodò orator ad id reperiatur idoneus, et alicujus Ecclesiæ servitio se adscribat. Et constito priùs quòd patrimonium hujusmodi ad congruam ejus sustentationem sufficiens verè et pacificè possideat. Cum decreto, quòd illud sine ordinarii sui licentià alienare, seu quoquo modo distrahere nequeat, nisi priùs in ecclesiasticis, vel aliis redditibus annuis habuerit, unde commodè vivere possit.

Quâ quidem supplicatione signatâ, et in totum, consueto more expedità, conficiuntur super eà litteræ apostolicæ, sive sub plumbo, sive in formå brevis, prout sollicitatori opportunius visum fuerit, et utroque modo, semper expediuntur in formâ gratiosâ, etiamsi 🏾 hæc dispensatio annexa fuerit alteri gratiæ pro eodem oratore, si tamen non requirat aliquam indaginem ordinarii; exempli gratia, fuit similis dispensatio de promovendo extra tempora concessa Claudio Blanditio Neapolitano, asserenti, se regiæ cameræ summariæ Neapolitan, præsidem existere, ac petenti sibi indulgeri super retentione hujus officii; quapropter in litteris super hoc expeditis, additum est: Tecumque ut etiam, postquam presbyter factus fueris, officium præsidis hujusmodi, qui in civilibus tantum jurisdictionem exercere consuevit, quoad vixeris, exercere, omniaque et singula quæ ad hujusmodi præsidis officium de jure, usu, consuetudine, aut aliàs quomodòlibet pertinent, quoad civilia duntaxat, facere, et exequi, etiam liberè et licitè possis et valeas, auctoritate et tenore præmissis, dispensamus.

Formulam verò litterarum, quæ super dictà supplicatione expediuntur, ut dictum est, parùm refert hìc subnectere; cùm in illis, ultrà narrata in supplicatione, nihil aliud addatur, nisi procemium, Vitæ ac morum honestas, etc., et in fine illarum, clausula: Nulli ergo, etc., sed tantummodò ipsius supplicationis clausulas, ex quibus illa constare debet dilucidemus: dicitur ergo:

BEATISSIME PATER, etc. — De hoc aliàs diximus in formulà supplicationis pro bigamo, vers. eod.

CLERICUS NEAPOLITAN. — Ita dicitur, sive fuerit originarius, sive domiciliarius, sive beneficiatus, ut infra.

AD TITULUM SUI PATRIMONII. - Frequenter ignorari contingit in Romana Curia, an orator petat hanc dispensationem de promovendo ad titulum beneficii vel patrimonii, propterea, ne retardetur expeditio, admittitur illa sub titulo patrimonii; nam, licèt postea ipse orator non habeat reverà patrimonium, sed beneficium; absque aliquo vitio subreptionis, poterit ad titulum dicti beneficii promoveri; quia si id à summo Pontifice petiisset, faciliùs sibi concessum fuisset, arguendo à majori ad minus 22, l. 1. C. de Neg. gest. 1. Non debet cui, quod plus est, ff. de Regul. jur.; imò ctiam de jure non habenti beneficium, permittitur quòd possit promoveri ad titulum patrimonii, ut est text. in cap. Tuis, de Præb., cujus verba sunt hæc: Tuis quæstionibus respondemus, quòd clericos in minoribus ordinibus constitutos, de matrimonialibus bonis, habentes, unde possint congruè sustentari, etsi nondum beneficium ecclesiasticum assecuti; dummodò aliud canonicum non obstat, ad superiores poteris ordines promovere, et ibi glossa in verba Patrimonialibus, ait, quòd isti habent patrimonium pro titulo.

Et sub hoc nomine patrimonii, secundùm hanc materiam, non solùm intelligitur, quidquid ex bonis paternis filio obvenit, verùm etiam totum id quod aliunde, et ex quâvis causá, eidem filio delatum est; cùm, quomodocumque proveniat, satisfiat menti conc. Campan. in divers. jur. can. rub. 8, c. 4, n. 1, Ugol. de Pot. episc. c. 26, § 9, n. 3.

Et hic incidenter notandum est illud quod diximus, 1. præced. c. 2, n. 44, nempe, quòd licèt capellania non

fuerit collativa, si tamen sit perpetua, id est, ad vitam capellani, ac sufficientis redditus, poterit quis ad illius titulum ad sacros ordines promoveri, tanquam si esset patrimonium.

Ad titulum quoque receptitive Ecclesive datur quandoque indultum promovendi cum clausulà: Et dummodò ex illius servitio tantium percipias, quantium ad congruam sui sustentationem sufficiat. Et additur hoc decretum, videlicet: Volumus autem, quòd donec tibi de aliquo ecclesiastico, vel alio annuo redditu, ad congruam sui sustentationem sufficiente provisum fuerit, si te ad titulum dictwe Ecclesive promoveri contigerit, ab illius servitio recedere nequeas, nec debeas; nisi fortè ad alia ministeria cum alià commodiori sustentatione transeas, et illis adscribaris; et aliter recedens ab executione ordinum per te suscipiendorum arbitrio ordinarii suspensus remaneas.

Circa tamen utrumque titulum, beneficii scilicet et patrimonii discrimen notoriè versatur quoad facultatem ordinarii, ad promovendum ad sacros ordines; quia non omnis ad titulum patrimonii promovendus est, nisi dispensativè, ut elicitur ex verbis concil. Trid. sess. 21, c. 2, de Reform., dùm dicit, patrimonium verò, vel pensionem obtinentes ordinari posthàc non possint, nisi illi quos episcopus judicaverit assumendos pro necessitate vel commoditate Ecclesiarum suarum; circa quod ita Barbos. de Potest, episc. alleg. 19, n. 53, quòd non semper convenit hanc dispensationem elargiri, sed tantûm ex causâ, prout ejusdem concilii verba demonstrant, scilicet ex necessitate vel commoditate; quæ tamen commoditas, seu utilitas regulariter adest in personis doctis et probatæ vitæ. Garc. de Benef. part. 2, cap. 5, n. 75, dicens ibi quòd ideò hodiè potest quis ordinari ad titulum patrimoni vel pensionis, referens declarationem sacræ congregationis, quæ sic ait: Cùm ad patrimonii vel pensionis ecclesiasticæ titulum ordinari non possint, nisi illi quos episcopus judicaverit assumendos pro necessitate, vel utilitate Ecclesiarum suarum, juxta cap. 2, sess. 21, clerici autem absentes, Ecclesiis necessitatem habentibus, aut subvenire aut utilitatem aliquam afferre non possint, quæritur an hujusmodi clericis litteras dimissorias episcopus concedere possit? congregatio censuit, posse et ad ipsum spectare.

Dataria tamen apostolica semper tenuit, et præcisè tempore Pauli V, quòd tales dispensativè promoveri poterant ad titulum patrimonii vel pensionis, imò in clausulis restrictivis supplicationis semper per officiales addebantur hæc verba: Et dummodò Ecclesiæ necessitas vel utilitas ita postulet; quia clericus debet promoveri ad titulum beneficii potiùs quàm patrimonii, eà potissimum ratione; quia multæ fraudes quotidiè fiunt ordinatoribus: cum postea clerici cogantur, promoti ad sacros ordines, mendicare panem in dedecus et opprobrium Ecclesiæ, et cleri, ut ait Redoan. de Reb. Eccles. non alien., q. 51, cap. 43, n. 6.

Et quod dicitur de titulo beneficii quoad ordines, idem quoque dicendum est de distributionibus quotidianis sive canonicatús sive dignitatis, sive cujuscum-

que alterius beneficii, cujus fructus in solis distributionibus quotidianis consistat, dummodò illud sit perpetuum, id est, ad vitam obtinentis, quatenus ipsæ distributiones sufficiant pro titulo ad congruam sustentationem, Lotter. de Re benef. lib. 1, q. 19, n. 7.

Unde ad hujusmodi fraudes evitandas, servatur in pluribus locis, præcipuè in hâc civitate, et diæcesi Ncapolitana, quòd cùm clericus petit promoveri ad titulum patrimonii, ante omnia obtinebit ab ordinario dispensationem, ut possit ad dictum titulum promoveri pro necessitate seu utilitate Ecclesiæ; deinde debet docere de sufficientia dicti patrimonii, quòdque illud consistat in bonis stabilibus censibus, vel alris annuis redditibus, de quibus, jam per prius, fuerit in pacificà possessione. Et cum ipse clericus non habet per se patrimonium, et contingit donationem seu assignationem ab aliis sibi sieri, producitur publicum instrumentum, ab utrâque parte juramento vallatum, quòd donatio seu assignatio hujusmodi sit realis, omni dolo et fictione carens; quòdque neque in præteritum confectus fuerit, neque in futurum conficietur actus seu contractus aliquis in præjudicium dictæ donationis, seu assignationis cum annullatione, etc.

Et si talis donatio, seu assignatio fiet à patre vel matre ipsius, sive ab aliis parentibus, illa debet ratificari per publicum instrumentum à fratribus, sororibus seu quibuscumque aliis personis, super tali donatione seu assignatione, interesse prætendentibus, illique promittere debent, se nullo unquam tempore illam ex quâcumque causâ annullare; quod si secus fieri contingat, protestantur totum id nullum et invalidum, nulliusque roboris vel momenti existere; quod etiam idem ordinandus, medio ejus juramento, confirmabit, præcipiturque etiam sub pænå excommunicationis donatori, ne præsumat talem donationem seu assignationem efficere super censibus, seu redditibus alteri forsan obligatis, vel quorum ipse non esset verus et legitimus dominus. Et hæc est tuta praxis, quam etiam innuit Quar. in Sum. bull. verbo Ordo, versic. Quod intellige, circa fin. Ex quo patet, quòd potest quis ad titulum donationis promoveri ad sacros ordines, prout sacra congregatio concilii censuit, sequentibus declarationibus, quarum prima est : Ad titulum donationis alicujus potest quis ordinari, si ita episcopus judicaverit assumendum pro necessitate et utilitate Ecclesiarum; et si donatio est realiter vera, et non ficta, quæ deinceps alienari non possit absque episcopi licentià, donec beneficium sufficiens adeptus fuerit, vel aliunde habeat, unde commodè vivere possit. Secunda: Potest aliquis ad sacros ordines promoveri ad titulum bonorum, quæ donantur, si episcopus judicaverit eum assumendum pro necessitate, vei utilitate Ecclesiarum, donationesque hujusmodi verè, et absque ulla fraude, in forma valida fiant de tot bonis quot promovendo sufficiant ad vitam honestè sustentandam: quæque deinceps nullo modo alienari possint sine licentià episcopi, donec beneficium sufficiens adigiscatur, vel aliunde habeat, unde vivere possit.

Unde etiam ex prædictis declarationibus, voluit ipsa

donationes, quæ simulatæ censentur, quando inter donatorem et donatarium fiunt apparenter, non autem verè et animo donandi; vel si factæ fuerint cum pacto de illis non utendo; tunc enim hujusmodi donationes non sunt reales, sed verbales tantum, quæ nihil operantur, ut per Garc. de Benef. part. 2, c. 5, n. 53.

Ad occurrendum verò, quantum fieri potest circa hujusmodi donationes, omnibus fraudibus, sacra congregatio cardinalium controversiis jurisdictionalibus præpositorum censuit clericos non gaudere exemptione pro bonis ad suscipiendos sacros ordines eis assignatis, donec non fuerint in eisdem sacris ordinibus constituti, et episcopum cognoscere debere super dictis fraudulentiis. Dat. Romæ die 18 septembris 1639.

Et cum alias pro parte communitatis et conductorum gabellarum communitatis terræ Itri Cajetan. diæcesis füisset S. congregationi immunitatis ecclesiasticæ expositum, qualiter crescente dominorum malitià sæpè sæpiùs acciderat quamplures donationes in dies fieri per laicos in personam clericorum, sub ficto prætextu, ut cum illis faciliùs possent ad sacros ordines promoveri, ac multoties postea occurreret dictos clericos habitum clericalem dimittere, vel uxores ducere, ipsique donatores se movebant ad hujusmodi donationes faciendas, ad fraudandas gabellas, et ab illarum solutione se eximendum : Ideò d. sacra congregatio cardinalium controversiis jurisdictionalibus præpositorum censuit clericos non gaudere exemptione pro bonis, ad suscipiendos sacros ordines eis assignatis, donec non fuerint in eisdem sacris ordinibus constituti, et episcopum cognoscere debere super fraudulentis donationi-

Dat. Romæ die 18 septemb. 1639. B. cardinalis Gypsius.

Franciscus Paulutius, S. C. Secretarius.

Et antea episcopus Venusimus Vitiator apostolicus de anno 1628 in hoc regno, suo edicto mandavit ut de cætero clerici donationibus bonorum sibi factis à suis patribus, matribus, sororibus, in fraudem, solutionem, onerum universitatem, non possint uti nisi pro viridi portione tantùm, et quod reliquum est, spectet ad dictos patres, matres, sorores et fratres, qui obnoxii sint oneribus universalibus.

Per quod quidem edictum postmodùm supra dicta sacra congregatio declaravit, voluit, et ordinavit, non intelligi prohibitum supra dictis clericis, tàm in minoribus, quam in sacris ordinibus constitutis, donationem etiam ultrà virilem fraudibus cessantibus: eodemque modo bona sic donata pro portione virilem excedente, ac alia bona supra dictorum, non solùm ad quorum titulum ipsi fuerint ordinati, sed etiam patrimonialia extra titulum esse exempta à gabellis juxta dispositionem sacrorum canonum, donec in ipså S. congreg. vel in alio foro ecclesiastico competente, servatis servandis, supra dictæ donationes fuerint fraudulentæ declaratæ, prout ipsa S. congregatio scripsit episcopo Avianensi sub die 28 januarii 1633.

Cùm verò titulus erit ratione successionis hæredisacra congregatio, cautum esse promoto, circa tales 🎚 tariæ, exhibebit particulam testamenti, et medio præambulo, vel alià publicà scripturà, ostendet se esse y aut aliàs quomodolibet transferri, illius pretium in alia hæredem, et ex ipså hæreditate saltem summam ipsi titulo requisitam, liberam, immunem, et exemptam à quocumque onere et debito possidere.

Debetque hujusmodi patrimonium pro ordinibus suscipiendis constitui tantummodò super re immobili, ut dictum est; aliàs enim non satisfieret menti concilii prædicti : quia si in rebus mobilibus consisteret, cùm illæ de facili consumi et exstingui possint, ordinatus remaneret sine titulo; Navar., consil. 54 de Temp. ordin.; Azor, Instit. moral., part. 2, lib. 3, cap. 4, q. 7; Barbos., alleg. 19, num. 55; ac proindè non potest quis ordinari ad titulum censûs non perpetui, sed redimibilis; nam ad libitum vendentis redimi et exstingui potest, et propterea idem est ac si esset res mobilis; ex Ugolin., de Offic. episcopi, c. 26, § 10, n. 2; Garc., in Addit. ad p. 2, c. 5, post num. 95, vers. Nec est necessarium.

Quibus adde quòd si clericus ordinandus plura et diversa bona possideret, ad quorum titulum specialiter et nominatim ordinaretur, illa solùm deservirent pro titulo, et non alia; Garc., par. 2, c. 5, num. 78; et cùm ipse titulus debeat esse perpetuus, non debet constitui super rebus mobilibus, puta mercibus, animalibus, aut obligationibus personálibus; cùm hæc omnia facilè pereant, et lapsu temporis consumentur; licèt secùs dicendum esset, si hujusmodi bona mobilia statim converti possint, et cum effectu convertantur in bonis stabilibus, ex quibus percipiatur sufficiens titulus pro sustentatione; quia hoc modo satisfit concilio supra dicto; id. Azor., loc. cit.; Graff., concil. 4, de Temp. ordinat.

Rræmissa tamen non ita passim, nisi valdè cautè, admittenda esse existimarem; quia postquàm clericus ita promotus fuerit ad S. ordines, de facili ipsum concilium eluderetur; nam ipsa bona mobilia possent postmodùm, sive in totum, sive paulatim alienari, et sic committerentur fraudes, quibus omninò est obviandum ; l. Si legatarius, cod. de Leg.; Jas., in l. Cùm fundus, § Servum tuum, num. 4, ff. Si cert. pet. Ad hæc si quis dives, seu sufficiens, habens patrimonium ordinatus nullà factà assignatione censi fundi pro patrimonio, censetur ad titulum totius patrimonii sui ordinatus; ex eo quòd ea expressio non sit necessaria; Lotter. de Re benef., l. 1, q. 2, num. 36.

Ac propterea, cùm adsint in Romanâ Curià nonnulla officia perpetua, id est, quæ durant ad vitam officialis, licèt eorum unumquodque sit amplissimi redditûs, nihilominùs illa obtinentibus, ac petentibus ad illorum titulum ac S. ordines promoveri, sæpè vidi summum Pontificem præmissis non ita libenter annuisse, cùm hujusmodi officia consistant in rebus mobilibus; ac propterea, si id aliquandò concedatur, adjicitur in calce supplicationis ac in litteris talis promotionis clausula ista, scilicet: Et cum decreto, quòd dictus orator officium hujusmodi vendere vel resignare nequeat, nisi priùs in ecclesiasticis vel aliis redditibus annuis habuerit, undè commodè vivere possit. Et si antea contigerit officium prædictum ab eo vendi, seu resignari,

bona, vel census aut officia, pro eodem oratore, donec, ut præfertur, aliundè commodè vivere queat, omninò convertatur.

Ego verò, dùm S. pœnitentiariæ Apostolicæ inservirem, ac ratione mei officii tenerer, juxta constitutionem Pii V, super ordinatione novi statûs ejusdem pœnitentiariæ, ad S. ordines promoveri, petii à fel. record. Paulo V licentiam suscipiendi prædictos ordines ad titulum supra dicti officii, tanquam perpetui, et in concursu obtenti, sicut sunt nonnulla eiusdem pœnitentiariæ officia; ipse autem Paulus negativè respondit, sed potiùs nonnulla mihi beneficia ecclesiastica benignè contulit; quamvis antea nonnullos ejusdem pænitentiariæ officiales sciam fuisse ad titulum illius officiorum, ad sacros ordines promotos; et inter cæteros hi sunt, nimirùm : Hercules Flecinius, de mense junii 1602; et Jacobus Danielius, scriptor de eodem mense junii 1605; necnon Joannes Priamus, procurator, de mense februarii 1606.

Porrò officiales summi Pontificis, qui officia ad eorum vitam obtinent et ad quorum titulum, eo modo quo supra dictum est, possunt ad sacros ordines promoveri, quosque nunc temporis in memoriam revoco, hi sunt videlicet:

Auditor generalis cameræ Apostolicæ, unus. Thesaurarius generalis, unus. Clerici cameræ Apostolicæ, duodecim. Protonotarii apostolici participantes, duodecim. Secretarii apostolici, viginti quatuor. Scriptores apostolici, centum et unus. Scriptores minoris gratiæ, viginti septem Scriptores brevium, octoginta unus. Scriptores archivii, nonaginta unus. Registratores supplicationum, viginti. Registrator secretus earumdem, unus. Registratores bullarum salariati, octo. Registratores earumdem non salariati, quatuor Regens cancellariæ Apostolicæ, unus. Abbreviatores majoris præsidentiæ, duodecim. Abbreviatores minoris præsidentiæ, sexaginta. Jannizzeri, centum. Præfectus sollicitatorum, unus. Milites S. Petri, quadraginta unus.

Milites S. Pauli, ducenti. Milites de Lilio, trecenti quinquaginta. Milites Lauretani, trecenti. Milites Pii, sexcenti quinquaginta quinque. Magistri plumbi, tres. Præsidens plumbi, unus.

Collectores plumbi, centum et quatuor Magistri registri supplicationum, quatuor. Clerici ejusdem registri, sex.

Corrector contradictarum, unus. Correctores archivii, decem. Cubicularii, sexaginta. Scutiferi, centum quadraginta.

Portionarii, sexcenti triginta duo. Subdiaconi, quinque.

Acoluthi, octo.

Auditor contradictarum, unus.

Procuratores contradictarum, quatuordecim.

Procuratores minoris gratice, viginti quatuor.

Depositarius militum SS. Petri et Pauli, unus.

Depositarius præsidentium, portionariorum et mili-

tum de Lilio, unus.

Depositarius montis sidei, unus.

Depositarius cubiculariorum et scutiferorum, unus.

Judex confidentiarum, unus.

Notarii auditoris cameræ Apostolicæ, decem.

Notarii eminentissim. Vicarii Urbis, quinque.

Notarii capitolini, triginta.

Notarius ripectæ, unus.

Cursores, decem et novem.

Mazzerii, viginti quinque.

De virgå rubeà, decem et septem.

De portâ ferreâ, sex.

Mandatarii gubernatoris Urbis, septem.

Cæteros verò, si qui eidem memoriæ occurrerint, sicut etiam supra dictos, elegantiori ordine, etiam quo ad eorum officiorum collationem, valorem et redditum, in meâ praxi beneficiali supplere curabo, ubi circa ea, nonnulla ad praxim pertinentia referam; nunc autem dicere sufficiat ad effectum prædictum, ea haberi adinstar beneficiorum ecclesiasticorum, cùm vacent tam per obitum quàm per resignationem, non autem per ingressum religionis et professionem in eå emissam, ut patet ex eorum collationibus, quandoquidem in supplicationibus semper apponuntur illa verba, quòd censeantur vacare per obitum; et licèt professio sit mors civilis, attamen non comprehenditur sub dictà dispositione, cùm in jure non reperiatur cautum quòd in istis terminis mors civilis æquiparetur morti naturali; Alex., consil. 109, num. 4, lib. 2; ubi ait quòd mors civilis, resultans ex ingressu monasterii, non facit monachum haberi pro vero mortuo, nisi in casibus à jure expressis, ut per Glos. in c. Placuit, 2, verbo Mortuus, 16, q. 2, quandoquidem verba sunt intelligenda de morte naturali; arg. l. fin., c. De his qui ven. ætat. impetr., et l. fin., ff. de Condit. et demonst., 1. Cum pater, § Hæreditatem, ff. de Leg., 2 l. Ex eâ parte, § In insulam, de verb. Obliq., et tradit Joan. Andr. regulam, quòd nunquàm mors civilis aquiparatur naturali, nisi ubi hoc reperitur in jure expressum; et dixit id. Alex., consil. 282, vers. Secundò, quia mors civilis, vol. 2; mors enim deducta ab homine in conditione non intelligitur de fictà civili, sed tantum de vera et naturali, per jura desuper allegata, præsertim cum, sieut dictum est, secundum consuetum stylum et praxim Romanæ Curiæ semper apertis verbis dicitur quòd prædicta officia vacent per obitum; non autem dicitur per mortem, et appellatione obitûs de suî naturâ, non venit mors civilis, 1. Si decesserit, ff. Qui satisd. cogam; unde parum refert quòd beneficia ecclesiastica per emissionem professionis vacent; hoc enim idcircò evenit, quia regulares, sine dispensatione apostolica, sunt incapaces beneficiorum secularium, cap. Cùm de beneficio, de Præb.

in 6; et habes ad id optimam Rot. decis. 543, p. 2 tom. 2, in recent.

UT A SUO ORDINARIO. Proprius oratoris ordinarius dicitur, vel ratione originis, vel domicilii, aut beneficii, per tex. in cap. Cùm nullus, de Tempor. ordin. in 6. Et quoad originem, sæpè videmus per episcopos, præsertim hujus regni, illam nimis extendi; cum vix tolerari debeat circa hoc paterna origo ad effectum ut quis ordinetur propter fraudes, quas in dies inde oriri videmus; licèt reverà aliud doceat tex. in c. 1, verbo Alienigenas, de Usur. in 6, cùm ctiam esse locum originis ostendat jus civile, in quo pater natus est, ut habetur in l. Assumptio, ff. ad municip.; et dicit tex., in l. Filios eod tit., quòd filius sequitur originem patris, licèt natus sit in civitate matris, et hâc ratione videtur tolerari posse, cessante fraude, quamvis doctores, in d. c. Cùm nullus, asserant hoc non esse consulendum, sed post factum excusandos esse tam ordinantem, quàm ordinatum; Nav., Consil. cons. 19, de Temp. ordin.; quem ideò puto id cum aliis tenuisse, quia sæpè compertum est nonnullos fuisse non modò ordinatos ratione originis paternæ, verùm etiam maternæ, necnon avi et proavi; ex quo diversa mala et inconvenientia orta sunt; ac propterea dicit Glos., in d. c. 1, de Usur., in addit., quòd oriundus de civitate dicitur, qui ibi ortus est, vel ejus pater inde originem duxit; et quòd non sic in avo; nam aliàs inquirendus esset ager Damascenus, ubi Adam formatus est.

Et cùm aliàs in sacrà congregatione concilii, ad instantiam bon. mem. cardinalis de Aquaviva, tunc archiepiscopi Neapolitani, fuissent nonnulla dubia proposita per congregationem declaranda, in quinto capite proponebatur: Quòd sunt nonnulli qui cùm Neapoli domicilium habeant, ibique nati sint, tamen cùm parentes illorum ex alià civitate sint oriundi, suscipiunt ordines ab ordinario civitatis originis paternæ, absque litteris dimissoriis, et sine attestatione de vità et moribus ordinari Neapolitan., idque non semel contigit in diœcesibus Puteolan. Vican. in abbatiâ montis Cassinen., et alibi contra præscripta sac. concil. Trid. Ipsa congregatio nil aliud circa hujusmodi dubium respondit, nisi per hæc verba, videlicèt : Ad quintum sacræ congregationi non videri in præsenti, in hac re quicquam novi juris statuere. Unde concludit propterea, Campan. in divers jur., can. rubr. 9, c. 8, sub n. 9, posse tum præsulem originis paternæ, tum propriæ, illum ordinare, dicens etiam, d. n. 9, quòd non esset reprehendendus qui defenderet non tantum excusari præsulem post collatos ordines, sed insuper tutè induci posse præsulem ipsum originis paternæ ad ordinandum illum; neque hoc ratione caret, quando quidem etiam quoad ordines persona patris non est diversa à persona filii; tex. in 1. fin., cod. de Impub., et ad subst. 1. Cum simus, § fin., c. de Agric. et Cens., lib. 12; nam pater et filius sunt una identitas; Bald., cons. 294, n. 1, ante med. 1; Tiraq., in l. Si unquam in præfat., n. 15 et seg.; c de Revoc. donat.; Ludovis., decis. 498, num. 7. In hậc tamen Curia archiepiscopali nullomodo quis admittitur ad ordines ratione originis paternæ, sine litteris dimissorialibus episcopi propriæ originis, ut testatur Genuen. in praxi archiepiscopi. Neapolitan., c. 47, num. 3. Cæterùm hodiè circumferuntur pro parte affirmativà declarationes S. congr., quas etiam refert Diana, resol. 148, p. 4, tract. miscel. resol. mor.

Sanè paternam originem intelligimus attendendam, etiamsi filius in aliquo loco fortuito natus sit, quem mater pertransibat; aut illuc, non animo permanendi, iverat; aut pater ad matrem accesserat absque animo ibi permanendi, et interim filium peperisset, quem postea absque eo quòd contraheret domicilium, ejus pater cum totà familià extraxerat ad locum undè digressus fuerat; talis enim filius non diceretur esse illius loci, in quo sic per transitum natus fuit, ita ut neque ratione originis sequeretur forum dieti loci; ita Barbos., de Pot. episc.; gloss. 4, n. 18, ex Panorm. in c.; Rodulphus, num. J, ubi Felin., n. 13, de Rescript., et aliis; quia tunc filius sequitur originem patris ; nam non inspicitur quod per accidens est, sed quod per se; sicut etiam præd. filius habebit originem patris, si natus sit in mari; id. Barb., loc. cit., ex Ugol. de Pot. episc., c. 26, § 1, n. 5; et proptera talis filius non potest promoveri ab episcopo, ubi per transennam sic natus est, nec ab alio de ipsius licentià; idem Barb., lo. cit., num. 19; quidquid nonnulli in contrarium dixerint, nempè quòd poterit ab episcopo illius loci promoveri, maximè si ibi statim baptizatus fuerit; quia baptismus dicitur nativitas, et per eum homo de novo nascitur, c. debitum, de baptis.; nam verior est prior opinio, ut docet praxis.

Ratione domicilii promovetur quis ab ordinario loci ubi illud contractum est; quod quidem tunc contrahi dicitur, cùm in aliquem locum domicilium suum transtulit, ut patet in l. Pupillus, § Incola, ff de Verb. sign., I. Domicilium, ff. Ad municip., I. Cives, c. de incol., ubi in eo loco quis dicitur domicilium habere, ubi larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, undè rursus non sit discessurus, Gloss. in 1. fin., verbo Inter absentes, c. de Præscript. per larem autem intelligitur focus, domus tota, et Gl. in d. l. Cives, verbo Larem, intelligit animum habitandi perpetuò, et ut de facto habitet. Quamvis ad alium effectum, aliter dicendum sit, puta in capitaneo, aut alio officiali, qui in aliquo loco exerceret officium; quia licèt inde sit discessurus, poterit ibi contrahere matrimonium coram parocho ipsius loci; cùm jam ad id sufficienter dicatur ibi contraxisse domicilium, ex illà communi doctorum conclusione, nempe, quòd ille qui in aliquâ civitate est electus ad honorem, dicitur civis, et gaudet privilegiis civilitatis, Glos. in d. l. Cives, verbo Electio.

Debet tamen, qui petit ordinari ratione domicilii, expressè declarare se habere animum ibi contrahendi dictum domicilium; aliàs enim non dicitur mutare sedem qui non mutat mentem, c. Scias, 7, q. 4, Anch. in se præsenti, num. 1, de Præb., in 6; nam facta tali declaratione, statim illud acquirit, Butr. in d. c. Ad apostolicam, de Decim., quamvis Rota, decis. 250, num. 8, p. 2, divers. teneat hanc tantummodò animi declarationem minimè sufficere, nam copulative requiritur aliquis actus significativus domicilii, scilicet, quòd emerit domum, d. l. Cives, ff. de Incol.

Sufficiens etiam conjectura erit, continua habitatio in aliquo loco per decennium, cum animo ibi perpetuò manendi, l. 2 c. de incol.; aliàs enim non essent incolæ, qui in aliquo loco commorantur, sine animo constituendi ibi domicilium; sola enim habitatio, non facit aliquem incolam; quia requiritur etiam animus ibi commorandi, Bart. in l. Quæsitum, ff. de Leg. 3; Sanch. de Matr. lib. 3, disp. 23, n. 1. Et aliàs orator Nuscan. diœcesis obtinuit per breve summi Pontificis dispensationem super defectu natalium ad ordines, directum ordinario Neapolitano pro illius executione, cum narrativâ, quod præd. orator à teneris annis commorabatur Neapoli, ubi domicilium contraxerat.

Sed reverà, decennalis habitatio, ad hunc effectum non videtur necessaria; sed statim atque quis incipit in aliquo loco habitare, cum animo ibi perpetuò manendi, domicilium acquirit, Menoch., de Arbitr. jud. lib. 2, cent. 1, casu 86, num. 2. Si enim haberet animum recedendi, licèt per mille annos moratus fuerit in tali loco, domicilium non contrahit, Barbos., de Offic. episc., alleg. 4, num. 25, dicens ibi, quòd hoc practicatur in Urbe, ut cùm quis fuerit per decennium ibi commoratus, poterit à vicario Papæ ordinari. Id tamen non ita passim practicari videtur, nisi cum quibusdam personis valdè cognitis et benè meritis, ac summo Pontifici benè visis; et de quibus aliàs probabilis sit conjectura, illos nunquam dolose ab ipsa Urbe discessuros, cum satis probabile sit, clericos exteros ibi existentes, ut plurimum ad beneficia dignitatesque ecclesiasticas aspirantes, de illis postea provisos ad propriam patriam reversuros; et sic, cum ad hunc finem in ipså Urbe commorentur, semper habent animum ab ea discedendi, prout dicendum est de eo qui causà studiorum ad aliquam civitatem se confert, non animo in eà permanendi, sed ut finito studio ad patriam revertatur, ut per Bart. in I. Lex Cornelia, § Si tamen, ff. de Injur., cùm dulcis sit amor patrix, l. Qui habebat, post principium, et ibi not. Glossa 1, in fin. ff. de Leg. 3. Cæterùm verò per acquisitionem hujusmodi domicilii nunquam censetur renuntiatum domicilio propriæ originis, illudque nunquam perditur; quia cum sit naturale, dicitur immutabile; ac proindè Bursatt., cons. 74, num. 113, vol. 1, ait focum originis esse irremissibilem et principaliorem, Marius Antonin. var. Resol. 1. 2 resol., 59, casu 10.

In hac tamen curià archiepiscopali Neapolitan., ita servatur, quòd clerici exteri, qui cum dimissorialibus litteris suorum ordinariorum in civitate Neapolitan. commorantur, quamvis declarent se habere animum contrahendi domicilium in ea, et per longum tempus habitaverint, non tamen admittuntur ad civilitatem Neapolitanam, nisi captà informatione, quòd in corum patrià non habent aliqua bona, et tamdiù Neapoli habitaverint, quòd præsumptio sit, ampliùs non habere animum redeundi ad dictam patriam, et postea mediante decreto, declarantur cives Neapolitani, et nisi prædicta omnia serventur, non habentur pro talibus, nec conferentur eis ordines sine dimissoriis suorum ordinariorum, nec permittitur eis celebrare missas in dictà civitate et diœcesi, si testatur id. Genuen. d. c. 47, num. 2, ubi subdit, causam hujusmodi observantiæ fuisse, quia multi clerici delinquentes, condemnati ab eorum episcopis, accedunt ad hanc civitatem; et non valentes ampliùs ab illis obtinere dimissorias pro exercendis ordinibus susceptis, vel pro suscipiendis, de facili declarant, se habere animum habitandi in eå; et nisi ita ficret civitas Neapolitana abundaret pessimis clericis, ad not. in c. fin. de Consuetud., quamvis talis esse posset qualitas personæ quæ, non obstante hâc observantiâ, posset statim admitti ad hanc civitatem, d. num. 2.

An autem baro possit ab episcopo ad ordines promoveri in cujus diœcesi habet feudum, de hoc sæpè quæri solet præsertim in håc civitate, et videtur affirmativè respondendum, etiamsi in feudo non habitet, prout resolvit Campanilis in divers. jur. can., rubr. 9, c. 8, n. 20. Eå ratione, quia baro dicitur primus civis prædicti feudi, et sic, licèt inde absens, habet tamen præsumptum domicilium, quod ad id sufficere videtur, licèt requiratur, quod ipse baro habeat suam determinationem à feudo, castro, terrâ, etc. Quòd si baro renuntiaverit feudo, etc., non poterit promoveri à prædicto episcopo, quia sic cessat domicilium. Quod ita demùm intelligendum videtur, ut si dùm esset baro fuit ita promotus, post dictam renuntiationem non poterit ampliùs ab eodem episcopo promoveri: ex adductis per d. Campanil. loco citato.

At quidem verius est, dictum baronem in tantum posse à prædicto episcopo promoveri, in quantum ibi domicilium verè et formaliter contraxerit; et hæc fuit semper mens sacræ congregationis concilii Tridentini, quæ in casu sibi proposito circa promotionem ad ordines respondit, prout in quarto capite infra scriptæ declarationis, quæ ita se habet; videlicet:

Cùm à S. congregatione concilii Trid. fuerit declaratum, rectores beneficiorum, qui missas per alios celebrare possunt, tribuere posse sacerdotibus celebrantibus eleemosynam congruam juxta morem regionis; non autem ad rationem majorum reddituum ipsorum beneficiorum, quæritur an id procedat quoad capellanos amovibiles ad nutum patronorum, qui missas per eos celebrandas faciant per alios celebrare.

Secundò quæritur an sacerdotes diversarum diæcesium, in quibus fuerunt ad ordines promoti, qui tamen ratione beneficiorum non sunt residentiæ adstricti, et per decennium, et ultra habitàrunt in civitate Neapolitanà, et ratione hujusmodi domicilii fuerunt-declarati cives Neapolitani, possunt ab episcopis dictarum diæcesium cogi pænis et censuris ad synodum accedere.

Tertiò quæritur an tidem sacerdotes cogi possint pænis et censuris accedere ad processiones.

Quartò quæritur an barones, patritii Neapol. prætextu, quòd sint cives in eorum civitatibus et locis, pos-

sint præsertim post dimissionem baronatûs ab ordinariis earumdem civitatum et locorum ad ordines promoveri absque litteris dimissorialibus ordinarii Neapolitan. et quatenus non possint, in quas pænas incurrant.

Die 18 martii 1645, S. congreg. eminentissimorum DD. cardinalium concilii Trid. interpretum ad dubia superius proposita respondit, ut sequitur:

Ad 1, non procedere, quando hujusmodi capellanis datur certa eleemosyna pro qualibet missa celebranda; secus verò si annuatim constituti sint pro capellania certi redditus perpetui, et eidem capellano assignati.

Ad 2, si nulla habeant beneficia, non posse cogi; si verò habeant beneficia tantummodò simplicia, non teneri accedere, nisi concurrente consuetudine, vel quando ageretur in synodo de rebus concernentibus beneficia diæcesis, vel totum clerum: scu de notificandis et intimandis decretis synodi provincialis; et tunc tenentur accedere ad synodum diæcesanam episcopi, cui ratione habitationis et domicili subjiciuntur.

Ad 3, si nu.la habeant beneficia, cogi non posse; si verò retineant beneficia tantùm simplicia, cogi posse, si in diacesi habitent; secùs si ratione habitationis in aliâ diacesi alteri episcopo subjiciantur.

Ad 4, non posse ad ordines promoveri ab ordinariis civitatum, et locorum baronalium absque litteris dimissorialibus ordinarii Neapolitan. nist in iisdem civitatibus et locis baronalibus haberent domicilium; aliàs sic ordinati remanent suspensi ab exercitio ordinum arbitrio ipsius ordinarii Neapolitani.

F. card. episcopus Portuensis.

L. (†) S. Francis. Paulutius S.C.C. secret. Gratis etiam quoad scripturam.

Regist. Fol. 77.

Domicilium namque etiam ad effectum suscipiendi ordines debet omninò formaliter et legitimè acquiri, et probatur ex animo habitandi et permanendi, l. Domicilium ejus, § Celsus, ff. Ad municip. Abb., in c. fin. de Paroch.; Surd., cons. 346, n. 4; Menoch., de Arbitr. cas. 86, n. 2. Et habitatio cum totà familià in loco præd. domicilii ubi bona mobilia transportavit, et habet domum apertam, cum aliis adductis in una Granaten. capellaniæ, quæ est decis. 188, num. 1 et 2, p. 3, recent.

Sed quid dicendum de exposito cujus parentes ignorantur? Numquid poterit ordines suscipere ab ordinario loci, ubi expositus est? Et absque aliquà hæsitatione affirmativè est respondendum; quia non solùm quis judicabitur municeps, et civis loci in quo natus est, sed etiam in quo expositus, Bart, in l. 1, num. 21, ff. Ad municip., l. Hæres absens, § 1, ff. de Judic. Barbos., alleg. 4, num. 37.

De liberto autem dicendum est, quòd, si cum ordinari contingat, promovendus erit ab ordinario illius loci, unde ejus patronus trahit originem, Campan. in d. Divers, rubr. 9, c. 6, num. 24.

Ejectus ab aliquâ religione in quâ professionem regularem emisit, ob aliquod delictum, propter quod fuit ordine et habitu exutus, poterit promoveri ad ordines ab episcopo propriæ originis; si tamen nullum ei obstet impedimentum, et aliàs idoneus reperiatur.

225

Ratione beneficii efficitur etiam quis subditus episcopi illius diœcesis, in quâ habet beneficium ecclesiasticum, et potest ab eodem episcopo, sive de ejus licentià à quocamque antistite promoveri, d. c. Cùm nullus, et remanebit subditus, donec ibi beneficium tenet, Boer., decis. 260, num. 20, quem ad hoc allegat Mar. Ant:, var. Resol., lib. 1, resol. fin., casu. 24, etiamsi ipsum beneficium residentiam non requirat, id. Campan. rubr. 8, c. 8, n. 12. Qui quidem episcopus ratione præd. beneficii non solum potest clericum ordinare, sed etiam cum eo dispensare in interstitiis, ac etiam in illegitimitate ad minores ordines juxta terminos d. c. Cùm nullus, de Fil. presbyt. in 6, ex eâ ratione, quia cùm ratione beneficii sit illius subditus quoad ordines, est etiam subditus quoad omnia concernentia et illis annexa, Garc., de Benef., p. 2, c. 4, num. 14. Et elegantissimè probat D. meus Paulus Squillante juris utriusque doctor celeberrimus, canonicus hujus metropol. eccles. Neapolitan., vir tum vitæ integritate, tum doctrinæ magnitudine et experientià nulli inferior, in suo utilissimo tractatu de Privileg. cleric., cap. 4, dub. 18, num. 228.

Cujus autem redditus debeat esse hujusmodi beneficium, ad effectum de quo agitur, id non reperitur jure cautum, nec expressum, text. enim in d. c. Cùm nullus, nullo modo loquitur de quantitate reddituum; unde cùm lex non distinguat, nec nos distinguere debemus, l. Illam, cod. de Collat., ac propterea concludit Piaset. in sua Praxi, cap. 1, num. 15, quòd sufficit illos esse quatuor aureorum.

Attamen non est novum, quòd lex generaliter loquens, recipiat interpretationem, et sic restrictionem à ratione, l. Cùm pater, & Dulcissimis, ff. de Leg. 2; Bart. in 1. Pater, § Fundum, in fin. ff. de Leg. 3; tempore enim quo Bonifacius Papa VIII, edidit hanc decretalem, non vigebat hominum malitia, sicut hodiè, maximè circa ordinationes clericorum; quod si aliàs fuisset, utique in d. cap. expressisset quantitatem reddituum beneficii, ut illius ratione sieret quis subditus ordinario, sicut postmodùm tractu temporis, per nonnullos summos pontifices provisum fuit in aliquibus locis, ne clerici promoverentur ab ordinario tenuis beneficii, ratione præsumptæ fraudis. Unde consulta sacra congregatio conc. Trident. ab archiepiscopo Neapolitano super hoc dubio, videlicet, alii sunt, qui cùm Neapoli primam tonsuram, vel quatuor minores ordines susceperint, deinde ad subterfugiendum examen, et probationem patrimonii sufficientis, prout constitutiones synodales Neapolitanæ requirunt, adeunt aliquem ex vicinis episcopis, puta Caven. Acerrarum, Vican. Litteren. et Amalphitan. à quo provideri sibi de aliquo, etiam tenuissimo beneficio, curant, cujus ratione, tanquam illi episcopo subditi sint, ab eo ad subdiaconatûs, diaconatûs et presbyteratûs ordines, promoventur: ac mox Neapolim reversi, ordines per supra dictam fraudem susceptos, exercent, ita respondit, videlicet : Ad quartum, nec item hos, ad effectum ordinationis, beneficium adipiscentes, debere ordinari ab

episcopo, conferente beneficium, ordinatosque in suspensionem incidisse, et episcopum à collatione ordinum per annum suspensum esse; et sic in dies secundum casuum contingentiam, emanant ab Urbe ordinationes circa hoc.

His accedit, quòd cùm supra dictus text. in c. Cùm nullus, loquatur de beneficio jam collato, non potest purus laicus, sive alius pro eo exigere beneficium in aliena diœcesi, ut illius ratione promoveatur ab illo episcopo; quia sola erectio non facit eum subditum; nec post erectionem potest illud sibi conferre, cùm sit laicus; nec potest à prædicto episcopo tonsurari, cùm adhuc non sit illius subditus; quod quidem sæpè occurrere solet, cùm quis ad effugiendum ordinarium propriæ originis satagit ad alium confugere, credens talem erectionem sufficere, cùm d. c. Cùm nullus, ut dictum est, requirit quòd ordinandus ab episcopo beneficii illud jam obtineat, prout ait id. text. ibi : Seu in cujus diœcesi obtinet beneficium ecclesiasticum; et sic verbum obtinere intelligitur, quòd verè et cum effectu habeat beneficium ad text. in 1. Nomen, § fin., et 1. Habere, ff. de Verb. signif.

Sed numquid poterit orator, si plura habeat beneficia in diversis diœcesibus, ordinari ab unoquoque illarum episcopo, seu litteras dimissoriales ad ordines obtinere? Et certè sic, Ancharan., in d. c. Cùm nullus, num. 1, vers. Circa secundum; Innoc., in cap. Cùm jam dudùm, num. 3, de Præb. Barbos., d. alleg. 4, num. 51. Quod intellige etiam præter episcopum originis, vel domicilii, à quo poterit ordinari, etiamsi beneficium sit manuale, seu ad nutum amovibile; quia licèt non possit ad illius titulum ad ordines promoveri; tamen poterit ratione illius ad alium titulum ordinari, Garc., de Benef., p. 2, c. 4, num. 3. ldem quoque dicendum est de commendà perpetuà; quia adhuc ratione illius potest ab episcopo commendati beneficii ordinari; quia cùm illa sit perpetua, reputatur ut titulus Garc., loco citato, num. 10. Et episcopus beneficii potest non solùm ordinare, sed etiam dimissorias concedere, etiamsi beneficium esset subjectum alteri episcopo quoad promissionem alterius episcopi; sed si esset alteri subjectum, etiam quoad jura episcopalia, quia ad illum tunc id spectabit, in cujus diœcesi esse videtur; Garc., l. cit., num. 15.

Ratione autem pensionis, quis nequaquàm efficitur subditus episcopo; nam licèt nonnulli dixerint idem dicendum esse de pensione, ex eo quòd pensio dicatur beneficium ecclesiasticum, Barbos. in cap. Ad audientiam, de Rescrip., num. 6; Gigas de Pens. q. 56, attamen verius est contrarium; nam in præsenti materià agitur de beneficio quod datur in titulum, habens jus spirituale, quod profectò non habet pensio, quia consistit in merà temporalitate; nec per eam quis intitulatur et obligatur Ecclesire, sicut per beneficium; Archid. in cap. Quamvis, de Præb. col. 2, vers. Provideri.

Nec tamen est silentio prætereundum, quòd si quis subditus sit tribus episcopis, scilicet originis, domicilii et beneficii, semper poterit circa ordinum susceptio-

nem illos variare : unde uno seu pluribus ordinibus, a ab uno illorum susceptis, non prohibetur deinde recursum habere ad alium, pro reliquis ordinibus, seu eorum aliquo, suscipiendis; ista enim variatio, quoad hoc, non est in jure prohibita nec expressa, cum possit quis ea quæ sunt facultatis, pluries variare; Anchar. consil. 214; probat textus in d. cap. Cum nullus, qui loquitur de clerico cupiente ad superiores ordines ascendere, et illi datur electio ut valeat ordinari vel dimissorias ad ordines impetrare ab episcopo domicilii, vel originis, aut beneficii, quod fundatur ex principio d. c. ibi : Cùm nullus clericus, etc., et ita intelligit ibi Gloss, in traditione casûs, per quem textum Abb. et Butr., in c. Cùm in distribuendis, de Tempor. ordin., concludunt quòd unus qui ordines suscepit ab uno episcopo, potest ad superiores ordines promoveri ab alio ex dictis tribus episcopis, quia sufficit quòd illi sit subditus ratione domicilii, vel originis aut beneficii; cùm tantummodò speciale sit in ordinato à Papâ ut nequeat ab aliis inferioribus promoveri, d. c. In distribuendis, Gonz. ad reg. 8 cancell., § 3, Proœm., n. 117, et Gloss. 52, num. 24, cùm ipsi Papæ datum sit in prærogativam supremæ potestatis, ut in quibus ipse manus apposuit alii se intromittere non possint, c. Ut nostrum, de Appell.; Mandos., super regul. cancell. in procem., lib. 1. q. 5, num. 9.

Quamvis non desint qui contrarium teneant, inter quos Barb. in Addit. ad alleg. 4, sub. n. 1, dicens quòd si subditus, aliquo ex prædictis tribus modis, semel elegisset unum episcopum, à quo aliquem ordinem suscepisset, non posset variare, et assumere alios ordines ab alio ex dictis episcopis, nisi episcopus qui priùs illam ordinavit, judicàsset cessare causam ordinationis, et remitteret ordinatum ad alium ex dictis episcopis; quamvis quoad ordinarium domicilii dixit id Barbos., dict. alleg., num. 41, non idem esse, nempe quòd ratione domicilii nullus ordinari potest, nisi priùs consulto priore episcopo, cùm locum suum primum, illo inconsulto, deserere non possit; sed tamen prosequitur ex conc. Trid., sess. 23 de Reform., verius esse non requiri licentiam episcopi in domicilio mutando, ex juribus ibi allegatis; tenetur tamen portare veritatis testimonia circa mores sufficientia, et ratalitia, nisi à teneris annis domicilium fuerit translatum, et illic habitatio continuata usque ad tempus promotionis, in quo potest tunc servari quod disponit concil., sess. 23, cap. 5, de Reformatione, circa diligentias ordinandorum præmittendas.

Ex his modò infertur, sicut etiam in praxi docemur, quòd, si aliquis oriundus ex aliquà diœcesi, habens domicilium vel beneficium in alià diœcesi, impetret beneficium, dicendo se clericum diœcesis beneficii, et non originis, talis gratia valet, nec est subreptitia, Garc. p. 7, c. 9, num. 17, quia ad hoc, ut quis verè dicatur esse diœcesis N., satis est ibi habere originem, domicilium vel beneficium.

Verum, si clericus unius diœcesis, parochialem ecclesiam obtineat in alià diœcesi, et favore studii cupiat habere dispensationem, ut usque ad aliquod tem-

pus non teneatur promoveri, solus episcopus, in cujus diœcesi sita est parochialis ecclesia, potest de jure communi super hoc dispensare, non autem episcopus domicilii, seu originis, per text. in c. Cim ex eo, de Elect. in 6; nam ut notabiliter per Domin. in d. c., in verb. Subjectus, quando requiritur dispensatio personæ respectu rei, tunc ille debet dispensare qui rem habet subjectam, respectu cujus dispensatio requiritur, et si ab alio dispensaretur, dispensatio non traheret effectum suum extra territoriorum dispensantis.

Et quamvis præmissis nihil obstare videatur, attamen negari non potest quin ex supra dictà variatione, possint multæ fraudes committi: nam, ut plurimùm, cùm quis se agnoscit minùs idoneum ad suscipiendos ordines, relicto episcopo originis, confugit ad episcopum domicilii seu beneficii à quo facit se ad ordines promoveri; unde optimà ratione provisum est per hanc curiam archiepiscopalem, ut nullus originarius clericus Neapolitanus, ad sacros ordines, ab aliquo ex episcopis domicilii, sive beneficii, promotus, possit postmodùm in civitate et diœcesi Neapolitanà, missas seu alia munia exercere, nisi priùs denuò Neapoli examinatus et approbatus fuerit, tam quoad doctrinam, quàm ad cætera requisita.

Quòd si orator fuerit nullius diœcesis, litteræ dispensationis ad dictos ordines non dantur, nisi cum clausulà: Ut ab ordinario viciniore, vel cum illius litteris dimissorialibus, à quocumque alio antistite, etc., sicut semper fit, quandò in quâcumque gratià impetratà asseritur oratorem esse nullius diœcesis. Quod etiam servatur si narretur oratorem, licèt nullius diœcesis, subditum tamen esse abbati seu alteri, separatum territorium et jurisdictionem quasi episcopalem habenti; quia, licèt possit ille ex privilegio concedere dimissorias, etiam ad ordines sacros, nihilominus indultum de promovendo ad dictos ordines non datur utisi cum supra dictà clausulà, scilicet: Ut ab ordinario viciniore, etc.

Ita etiam si ex duobus episcopis uterque prætendat habere jus conferendi ordines, vel ad illos litteras dandi dimissoriales clerico alicujus loci, et super id lis vertitur inter illos; tunc enim petitur posse promoveri, etiam ab ordinario viciniore, attento quòd inter dictos episcopos controversia super jurisdictione prædicti loci vertitur, vel de ejusdem vicinioris licentià, à quocumque alio, etc.

Quòd si adhuc de ordinario viciniori hæsite.ur, quoad facultatem promovendi, et dimissorias ad ordines concedendi, sicut olim subertà lite super hoc, inter episcopum Gravinen viciniorem, et archipresbyterum secularis et collegiatæ Ecclesiæ terræ Altamuræ, nullius diœcesis, provinciæ Baren, tunc debet de hoc fieri mentio, et conceditur ipsi oratori ut à quocumque alio ordinario, vel de ejus licentià, etc., absque tamen archipresbyteri præfati jurium præjudicio.

Admisit etiam Romanæ Curiæ stylus, seu praxis, at eun quis voluerit ad ordines promoveri, sunsque

ordinarius, quem ipse debitè requisivit, ut illum ad | ordines prædictos promoveret, vel litteras dimissoriales daret, id facere recusaverit, committatur ordinario viciniori, quatenùs iterùm requisito ordinario oratoris, ejusque procuratore fiscali audito, si idem ordinarius ipsum oratorem ad dictos ordines promovere, aut ei litteras dimissoriales dare recusaverit, causamque legitimam suæ recusationis non adduxerit, ipsum oratorem, absque litteris dimissorialibus ordinarii sui constituto tamen eidem ordinario viciniori, priùs, per legitimas probationes, de vità et moribus legitimisque natalibus, et aliis requisitis qualitatibus suis, promoveat, etc., et in hoc casu, solent litteræ apostolicæ super hoc committi ordinario viciniori tantùm absque consuetà clausulà: Vel de ejus licentià, etc., à quocumque, etc., quod quidem cencordat cum jure communi, ut per Archid. in cap. Primates in fin., dicentem, quòd si proprius episcopus denegat sine causà commendatitias litteras ad ordines concedere, potest clericus agere coram Papâ, ut eum licentiet, ex pluribus in proposito per Lambert. de jurepatr., 2 p., lib. 1, art. 1, q. 1, sub num. 5, fol. 278.

Supra dicta etiam clausula apponi consuevit in novis commissionibus pro mutatione judicis super executione quarumcumque litterarum apostolicarum, quandò videlicet primus executor in illis datus ex aliquà assertà et non legitimà causà, recusat procedere ad illarum executionem; quia, nisi fortè fuerint litteræ beneficiales, quæ habeant plures executores, juxta formam constitutionis Pii V, de expediendis litteris in formà Dignum, datur supra dicta mutatio judicis, cum dictà clausulà: Requisitis denuò ordinario et ejus promotore fiscale. De his autem mutationibus judicum, fusiùs suo loco diximus.

Item, quia sæpe contigit, inter episcopum et clericum, ejus subditum, propter litem aut ipsius episcopi sævitiam, vel aliàs, inimicitiam exortam esse, quæ omnes sunt causæ se eximendi à jurisdictione ipsius episcopi; propterea quotidiè à Sede Apostolicà emanant hujusmodi exemptiones, prout testatur Paris. de Resign. benef., lib. 3, quæst. 11, num. 7, qui ita ait censuisse sacram congregationem concilii 7 julii 1575, et ipsum vidisse plures exemptiones propter hoc fuisse cencessas per sacram congregationem episcoporum, quoad ordinationes; sæpè etiam videmus quòd ex causà inimicitiæ, committitur etiam ordinario viciniori, ut attento quòd inter oratorem et episcopum N. ordinarium suum, notoriè vertuntur inimicitiæ, absque litteris dimissoriis dicti ordinarii, ab ordinario viciniore, constito illi priùs per legitimas probationes de prædictis inimicitiis, ac de vitâ et moribus, etc., idem orator promoveatur, etc.

Et regulariter, clericis non obtinentibus ab eorum ordinariis, sine legitimâ causâ, ad ordines promoveri, per præmissa succurritur, quod præsertim habetur in constitutione Pii IV, super reformatione Officii sacræ Pænitentiariæ, quâ majori pænitentiario, aliisque illius officialibus, præcipitur ne litteras de promovendo ad sacros ordines, ac etiam ad primam tonsuram à

quocumque catholico antistite concedant, nisi allegetur justa causa propter quam ab ordinariis suis promoveri, aut ab eis corumque officialibus litteras dimissorias obtinere non valeant; et tunc concedi possint, ut à quocumque ordinario, vel pro eo pontificialia exercente, etc., et sì causa allegata falsam saltem fuisse deprehendatur, sic promoti ab executione ordinum per suos ordinarios suspenduntur. Unde patet quòd ex justà causà possunt hujusmodi litteræ concedi, sicut hodiè passim conceduntur non modò per officium sacræ Pœnitentiariæ prædictæ, quod Minoris gratiæ nuncupatur, verùm ctiam per breve, sub annulo Piscatoris, ut frequentissimè videmus.

Idque ratione fundatur: nam ex causâ abusûs jurisdictionis ordinariorum, est concedenda subditis exemptio, Boer., decis. 404, num. 5; Cassad., decis. 6, num. 1, de Privileg.; Caputaque decis. 62, num. 4, part. 2; undè dixit Bald. in tractatu de Exempt. inter tractatus diversorum DD., num. 24, quòd ordinarii faciunt majores abusus prætextu suæ jurisdictionis, quàm exempti prætextu suæ exemptionis; ac propterea subditis litigantibus cum suo episcopo, non modò per dictam sacram congregationem, verim etiam per signaturam durante lite, conceditur universalis exemptio ab illius jurisdictione; id Casad. d. num. 1 et seq.; quapropter stante dictà universali exemptione. datur clericis sæpè facultas de promovendo ab alieno episcopo, etiam sine litteris dimissorialibus proprii episcopi.

Si, etiam sede episcopali vacante, et infra annum vacationis, petatur licentia de promovendo, sive extra tempora, sive in temporibus, infra annum, cum alias per decreta concilii Trid. id sit expresse vetitum, ipsa licentia non datur nisi ut orator possit promoveri ab ordinario viciniore, vel de illius licentia, ab alio antistite; quòd, si absque aliqua dispensatione super interstitiis, cupiat promoveri, cum non possit vel nolit orator ipse exspectare donec plena sit sedes, concedi consuevit facultas vicario capitulari, per litteras privatas sacræ congregationis episcoporum, ut ipsi oratori concedat litteras dimissoriales ad ordines.

Prout etiam similem facultatem quandoque impartiri visum est, cùm jam orator supradictam dispensationem de promovendo, vivente illius ordinario, obtinuerat cum solità clausulà, videlicet: Tibi, ut ab ordinario tuo, vel de ejus testimonio, etc., et antequàm orator cœpisset uti dictà licentià, dictus ordinarius obierit; tunc enim, ne ipse frustretur effectu dictarum litterarum, consuevit cidem vicario capitulari, ad instantiam ipsius oratoris, per dictam sacram congregationem, dari in mandatis, ut eidem oratori concedat litteras dimissoriales uni et certo ordinario, qui eum promoveat.

Est insuper præmissis addendum quòd etiam proprius episcopus est ille in cujus familiaritate ordinandus reperitur; sed tamen videamus quisnam dicatur verè familiaris, ad effectum suscipiendi ordines, juxta decretum concilii Trid., dùm præcipit quòd episcopus familiarem suum sibi non subditum ordinare non possit, nisi per triennium secum fuerit commoratus, et quaeumque fraude cessante, statim reipsa illi beneficium ecclesiasticum conferat, ut sess. 23, capitulo nono.

Et præmittendum est quòd ille dicitur familiaris qui cum aliquo inhabitat, cap. In litteris, et cap. Insinuante, de Offic. delegat., ac insuper de jure communi, ii dicuntur familiares, qui subsunt alicui ratione potestatis, et cum eo cohabitant, cap. ult. de Verb. sign. in 6; Bald. in 1. 2, c. de Test.

Sed quantum ad rem nostram pertinet, ille dicitur familiaris episc., qui ei inservit vel ministrat, ad text. in 1. 1, § Familiæ, ff. de Public., l. Pronuntiatio, § Servientium, ff. de Verb. signif., sunt servitores vel famuli, cap. fin., eod. titulo, lib. 6.

Non sufficit tamen solùm servitium, si ipse familiaris abfuerit ab ipsius episcopi familià, etiam si illius sumptibus vivat; Quarant. in sumpt. bull., verb. Ordo, versic. Limita in eo, ubi ait quòd hoc intelligitur procedere in illis familiaribus qui cum episcopo commorantur, id est præsentibus, et ipsius obsequiis assistentibus; secùs verò, si absentes fuerint in regione remotà etiam si ipsius sumptibus vivant; Ugol. de Potestate episc., cap. 26, § 4; Barbos. allegat. 5, n. 6, quia mens supra dicti concilii fuit ut episcopus per hanc continuationem familiaritatis experiatur mores sui familiaris, quos procul dubio posset difficilè experiri, propter hujusmodi absentiam; id. Quar. loc. cit.

Verum est tamen quòd parvi interest si dictus familiaris non habitet in eodem palatio episcopi, et illi continuò serviat, ut per Genuens. in praxi, cap. 81, n. 3, dummodò hoc triennale tempus non sit interpolatum; nam per illa verba concilii, fuerit commoratus, hoc tempus debet esse continuum; id Barbos. d. alleg. 5, num. 9. Si aliquando contingat ipsum familiarem à domo episcopi abesse, animo tamen revertendi in brevi, vel infra modicum tempus, adhuc dicitur in domo episcopi continuò commorari. Et per rationem supra allatam, sufficit quòd tempus triennii hujusmodi incœperit antequàm ordinator esset episcopus; Garc., p. 1, c. 5, n. 83; id. Barbos., d. alleg. 5, num. 8; sicut etiam fuit pluries declaratum per S. congr. ejusdem concilii.

Putant nonnulli attentà ratione finali concil., nempè, ut ab episcopo cognoscerentur mores ordinandorum, potuisse etiam nepotes, sive alios consanguineos, cum eo per dictum triennium commorantes, absque eo quòd ipsi episcopo inserviant, ab illo promoveri, absque litteris dimissiorialibus proprii ordinarii; nec tamen advertunt ad hoc non solum sufficere familiaritatem, sed etiam requiri servitium; quod tamen regulariter adesse non solet in nepote, vel alio consanguineo, nisi ille fuerit deputatus ad aliquod servitium; ad doctr. Bart., in l. 1, § Familiæ, num. 5, ff. de Probat.; nam illi appellantur familiares, qui actu deserviunt, et continuò in domo commensalitatem habent, ut dicit tex. in c. fin., de Verb. sign., in 6; sicut nec ipsa commensalitas sufficit, nisi etiam actus servitutis concurrat, cùm utrumque copulativè requiratur, ut in d. cap. sin. Undè, si ipsius episcopi ne-

pos, seu alius consanguineus, ilti actualiter inserviat, sicut cœteri, ita, et non aliter, ab eo promoveri potest, per jura superius allegata.

Atverò huic sententia quam nonnulli episc. exquisitis, seu potiùs mendicatis, rationibus satagunt sustinere, acquiescere potui, propter innumeras fraudes inde insurgentes, quandoquidem certum est quòd ad illius familiaritatis essentiam requiritur continuum servitium, atque continua commensalitas, undè in dict. c. fin. Bonifacius VIII intelligi vult familiares, sine fraude, ac propterea oportet familiarem esse deputatum ad servitium episcopi, adeò ut dicatur illius servitor et famulus quòd vix fieri potest ut episcopus nepotem, aut alium consanguineum hune locum occupare sinat, nisi quando velit illum ordinare, et aliquod ei pingue beneficium, tunc vacans, aut de proximo vacaturum, conferre, prout experientia docuit, tanquàm rerum magistra. Paris., de Consid., q. 7, n. 3; Buratt., decis. 651, n. 9.

Silentio tamen hic prætereundum non est quòd non desunt qui teneant collationem beneficii esse dicto familiari faciendam in minoribus ordinibus tantum, non autem in prima tonsura constituto, ea moti ratione, quia videlicet concil. Trident., loco cit., non loquitur de primâ tonsurâ, sed de ordinibus minoribus; et propterea in ipsâ primâ tonsurâ sola familiaritas sine aliquâ beneficii collatione sufficere non potest, per Glos. in cap. Eos, in verbo Figmento, in fin., de Tempor. ordin., lib. 6. Id tamen communiter est reprobatum; quia dictum concilium loquitur generaliter de ordinibus, inter quos connumeratur prima tonsura; Rota, in una Cremonen, pensionis, decis. 731, num. 13, p. 1, divers., ubi num. 15, ait quòd ad hunc effectum non est differentia inter primam tonsuram et alios minores ordines; rationem subdens, num. 14, quia collatio beneficii requiritur ut ordinatus ab episcopo non suo, ratione beneficii efficiatur de ejus foro, et sit ei subditus; quæ ratio militat in prima tonsura, cum etiam tonsurandus debeat esse subditus tonsuranti: nam, quidquid teneant theologi qui negant primam tonsuram et episcopalem dignitatem esse ordines, juxta magis communem et receptam canonistarum opinionem, etiam clericale initium inter ordines ecclesiasticos connumeratur, et est character indelebilis, ut post Hostien. concludunt communiter alii in cap. Cùm contingat., de Ætate et Qualitate; Abb., in cap. 1, num. 6, de Vit. et Honest. cleric.; Felin., in cap. Sicut pro certo, num. 2, de Simon.; Gemin., in cap. Cleros; et ibi latè Præpos., num. 4, dist. 21, qui testatur de communi; Gabr., cons. 181, num. 3, lib. 2, cum aliis per Garc. de Benef., p. 7, cap. 1, num. 2, et seqq.; et d. Glos. in d. verbo Figmento, in fin.; dùm, loquendo alternativè, videtur sentire quòd sufficiat familiaritas sine beneficio, loquitur contra communem opinionem; ac propterea cùm hoc sit in satis notorià praxi deductum et receptum, parum refert super hoc immorari. Dicam tantum quòd sacra congregatio concilii declaravit supradictum decretum habere locum tam in minoribus quam in majoribus ordinibus, in unà llieracen., 6 septembris 1581; et sic in utroque casu requiritur beneficii collatio; Quar. in Sum. bull., verb. Ordo., vers. Limita in eo, circa med.

Ex ante jam dictis igitur constat collationem beneficii esse omninò necessariam, ut familiaris efficiatur prædicto episcopo, qui si alias promoveret illum, sive ad minores, sive ad majores ordines, absque eo quòd sequatur statim dicta collatio ad præscriptum prædieti concilii Tridentini loco superiùs citato, incurrerentur pænæ tam contra ordinatum quam contra ordinantem alienum clericum inflictæ, et quoad ordines sacros intraret constitutio Pii II, quæ incipit, Cum ex sacrorum. Et cùm aliàs quidam clericus Neapol. familiaris triennalis episcopi Nicoteren. bonâ fide ab eo fuisset ordinatus ad subdiaconatûs et diaconatûs ordines ad titulum patrimonii, et in dictis ordinibus aliquoties ministrasset, à sacra congregatione concilii petiit absolutionem et dispensationem, et.eminentissimi Patres, bonæ fidei hujusmodi ratione habitâ, suspensionem eidem remiserunt, ac absolutionem et dispensationem super irregularitate concesserunt, dummodò se examini in civitate Neapolitanà se subjiceret pro illius idoneitate, quoad susceptos ordines, constito de congruo patrimonio. Die 11 iunii 1611.

## CAPUT VI.

Praxis sequitur clausularum ejusdem.

VEL CUM LITTERIS DIMISSORIALIBUS ORDINARII SUI. -Hæc clausula, ut ait Mandos., in Praxi signat. grat., titul. Licentia ad ordines, vers. Si tamen, cum apponitur in litteris de promovendo, plures tollit abusus, quia solent infames et imperiti loca propriæ nationis declinare, et ad alios ordinarios confugere, à quibus sæpe ca quæ à propriis ordinariis obtinere non possent, extorquerent Unde nullus episcopus potest alienum subditum sine prædictis litteris dimissorialibus ad ordines promovere; quare etiamsi nuntius apostolicus promoveat ad ordines sacros suæ provinciæ clericos absque facultate Sedis Apostolicæ, ipse etordinati incurrunt pœnas impositas à sacro concilio Tridentino, sess. 23, cap. 8, prout declaravit ipsius concilii sacra congregatio in una Taurinen., 16 aprilis 1633.

Quo verò ad primam tonsuram, vicarius Urbis habet facultatem conferendi cam exteris, maxime curialibus, ut habetur in una Colimbrien. reservatoris fructuum penès Seraph. decis. 1292, n. 3, ubi dicitur quòd hoc quotidiè practicatur, prout ego non semel observavi, et promoto dantur litteræ tenoris sequentis, videlicet:

Frater Antonius Barberinus, miseratione divinâ tituli S. Petri ad vincula S. R. E., presbyter cardinalis S. Honuphrii nuncupatus; sanctiss dom. nostri Papæ provicarius generalis, Romanæque Curiæ, ejusque districtus judex ordinarius; universis et singulis præsentes nostras litteras visuris, lecturis pariter, et audituris, notum facimus et attestamur admodum illustrem et R. D. D. Joannem Baptistam Alterium episcopum olim Came-

rinensem, nostrum vices gerentem, Romæ die vencris undecimà mensis maii anni 1640, in ejus domo, et mansione, ordinationes particulares celebrando, dilectum nobis in Christo perillustrem D. Jacobum Galeottum filium q. domini Horatii et q. Bernardinæ conjugum Neapolitanum, etiam absque litteris dimissorialibus sui ordinarii, in vim facultatum nobis concessarum et confirmatarum, prævio examine, ab examinatoribus in urbe deputatis, idoneum repertum et admissum, clericali charactere insignivit, militiæ clericali aggregavit, eidemque primam clericalem tonsuram cum ceremoniis, juxta S. R. E. ritum et consuetudinem, ritè et rectè in Domino contulit. In quorum fidem, etc., dat. Romæ hoc die 11 maii 1640; pontificatús sanctiss. D. N. Urbani Papæ VIII anno ejus 14.

Possunt eminentiss. domini cardinales suis familiaribus triennalibus dimissorias, ad ordines suscipiendos, ex consuetudine concedere, quamvis illis nec anteà nec statim postea conferant beneficium, prout declaravit sacra congreg. conc. sub die 22 januarii 1602, teste Barbos., in Collect. bull., verb. Cardinalis, fol. 56, vers. 5. Et istæ litteræ dimissoriales sunt in duplici differentiå: aliæ enim sunt speciales, aliæ verò generales.

Speciales sunt, quando conceditur ordinando ut possit ab uno et certo episcopo promoveri; et tunc, si ab alio promoveatur, non juvabitur ordinibus per eum susceptis, ut ait Rebuff. in Praxi, tit. de Dimissoriis, num. 2. De quibus quidem specialibus dimissoriis, quoad hoc regnum Neapolis, emanavit decretum sacræ congregationis cardinalium pro negotiis jurisdictionis ejusdem regni, tam quoad concessionem prædictarum litterarum, quam quoad alia in eodem decreto contenta, ad obviandum fraudibus et excessibus illorum, qui diversis artibus quærebant ordines perperàm suscipere; cujus quidem decreti tenor talis est:

Sacra cardinalium congregatio negotiis jurisdictionis regni Neapolitani præpositorum, justis gravibusque adducta causis, de S. D. N. Greg. XV speciali ordine, vivæ vocis oraculo, desuper habito, expressè percipit, et mandat omnibus et singulis ejusdem regni archiepiscopis, et episcopis, et aliis inserioribus, legitimam facultatem habentibus, ut antequam ad primam tonsuram, sive ad minores ordines aliquem promoveant, parocho, seu alteri, cus magis expedire videbitur, committant ut nominibus et desiderio corum qui volunt promoveri, publicè in Ecctesia propositis, de ipsorum ordinandorum natalibus, ætate, moribus et vità, à side dignis diligenter inquirat, et litteras testimoniales, ipsam inquisitionem factam continentes, ad ipsum committentem, quamprimum transmittat, ad hoc, ut tam ex his, quam ex aliis, ex sacro concil. Trident. præscriptis in cap. 3, sess. 23, de Refor., adhibendis diligentiis, sibi constet promovendos illis esse qualitatibus præditos, quæ per sacros canones idemque concilium requiruntur; quod, et observetur in litteris dimissoriis concedendis, in quibus exprimatur præfatas diligentias præcessisse. Dictæ autem litteræ dimissoriæ uni tantum et certo ordinario, ad electionem concedentis, in posterum dirigantur, et pluribus directæ sint nullæ. Prædictaque vult inviolabiliter observari, donec aliud fuerit ordinatum. Si quis verò contra formam præsentis decreti fuerit ad primam tonsuram, sive ad minores ordines promotus ab executione collati et susceptione superioris ordinis perpetud suspensus sit eo ipso, et ulterius condignis pænis puniatur. Ordinans verò, vel dimissorias concedens, ultra divinam ultionem, quam incurret, à collatione ordinum per annum suspensus sit eo ipso. Præterea iisdem ordinariis injungit ut decreta per sacros canones, sacrumque concilium Tridentinum, et Apostolicas constitutiones, quoad delationem clericalis habitûs, et tonsuræ, servitiumque Ecclesiæ præstandum, ita curent per hujusmodi clericos observari; et in eos qui contra fecerint, statutis per ea pœnis, animadvertere, ut ipsi nequeant de damnabili circa hoc negligentià redargui. Romæ, decimo kal. julii 1623.

Octavius card. Bandinus.

Laurentius Campegius, secret.

Ad præscriptum verò supra dicti decreti, formula dimissorialium litterarum talis esse potest, videlicet :

Nos, Dei et Apostolicæ Sedis gratià episcopus, N. dilecto nobis in Christo N. N. salutem in Domino, ut à perillustri et reverendissimo episcopo N. in proprià diæcesi residente, vel in aliena, de diæcesani loci licentia, pontificalia exercente, primà clericali tonsurà initiari, et ad quatuor minores ordines in temporibus ad id à jure statutis, promoveri possis et valeas, antistiti præfato licentiam desuper, et sacultatem in Domino concedimus et impartimur; stante quod tuo nomine et desiderio publicè in nostrà cathedrali ac tuà parochiali ecclesiis, propositis, factà que diligenti inquisitione, juxta formam sacri concilii Tridentini, ac decretorum S. congregationis compertum est, te esse legitimis natalibus ortum, in ætate legitima constitutum, bonaque vita, et moribus esse præditum, non inquisitum, non contumacem, nec ullo censurarum vinculo, quod nobis innotescat, innodatum, sed habere omnes qualitates requisitas juxta sacrorum canonum, ejusdem sacri concilii dictorumque decretorum ejusdem sacræ congregationis præscriptum; prout ex actis nostræ curiæ episcopalis constat. Dummodò prævio examine quoad doctrinam, ad id idoneus repertus fueris, super quo tuam et prædicti episcopi conscientiam oneramus. Et in præmissorum fidem, etc.

Hic verò silentio prætereundum minimè duximus abusum quemdam desuper irrepsisse, per quem certum est, à formà prædicti decreti plurimùm recedi, quando quidem eo cautum est, quòd supra dictæ litteræ dimissoriæ, uni tantûm et certo ordinario ad electionem concedentis in posterum dirigantur; unde non videtur ipsi decreto satisfactum, si ordinarius dimittens concedat ordinando præd. litteras, relicto in albo quovis prætextu, vel causà nomine episcopi ordinantis, prout sæpè vidimus, ut sic idem ordinandus postmodùm ad sui libitum, in eodem albo nomen episcopi ordinantis scribat, undè fit, quòd iste episcopus, non ab episcopo dimittente, sed ab ipsomet dimisso eligitur, contra formam supra dicti decreti; quare supra dicti non videntur immunes à pænis in eo,

et de mandato Papæ inflictis, ibi: Si quis contra formam præsentis decreti, etc.

Et cùm anno 1626 quæsitum esset an prædicto decreto, comprehenderentur fratres ordinis Minorum sancti Francisci, capuccini nuncupati, in dicto Regno Neapolitano, pro tempore de familià commorantes; fuit sic responsum: Sacra congregatio cardinalium negotiis regularium præposita, censuit decretum, ut supra editum ad capuccinos, aliosve regulares non pertinere; Romæ, die 27 julii 1626.

Laud. card. S. Sixti.
P. Fagnanus. secret.

Aliæ verò sunt litteræ dimissoriales generales, nempe cùm episcopus dimittit subditum suum ordinandum à quocumque antistite, sicut servatur per totum ferè orbem, ut ait Rebuff. in suà Praxi benef., in tit. Form. litter. dimis. Vel etiam generales dici possunt respectu ordinum suscipiendorum, quia conceduntur ad minores et majores ordines, id. Rebuff., eod. tit., vers. Vel etiam sunt general.

Ab hujusmodi tamen litterarum dimissorialium concessione, excipiuntur inferiores prælati, nisi illis à Sede Apostolicà fuerit id desuper specialiter indultum, ut habetur in d. c. Cùm nullus, § Inferiores, de Tempordin. in 6, vel eis id competeret ex consuetudine, ut per Glossam in d. § Inferiores, verbo Indultum, dumnodò hæc consuetudo fuerit legitimè præscripta, d. § Inferiores. Hoc enim jus est præscriptibile, sicut alia jura episcopalia; dummodò adsint requisita, notata per Innocent. in cap. Bonæ, de Postul. præb., et in c. 2, de in integrum Restitut. Campan. in divers. Jur. can., rubr. 9, cap. 6, num. 2.

Vicario autem generali episcopi non competit hæc facultas, nisi episcopo in remotis agente, ut per d. Rebuff. in Praxi in formà vicariatus, num. 47, Ugol. de Pot. episc., c. 4, § 7, vers. Quintò dimissorias, vel si talis vicarius ad hoc habeat speciale mandatum d. c. Nullus, § Episcopo.

Vicario capitulari, sede episcopali vacante, hodiènon competit supra dicta facultas, nisi elapso anno, ex decreto conc. Trid., sess. 7, c. 40, ubi decrevit, quòd non liceat capitulis eccles., sede vacante, infra annum à die vacationis, ordinandi licentiam, aut litteras dimissorias, seu reverendas ( ut aliqui vocant ) tam ex juris communis dispositione, quàm etiam cujusvis privilegii aut consuetudinis vigore alicui, qui beneficii ecclesiastici recepti, seu recipiendi occasione, arctatus non fuerit, concedere. Si secùs fiat, capitulum contraveniens ecclesiastico subjaceat interdicto; et sic ordinati, si in minoribus ordinibus constituti fuerint, nullo privilegio clericali, prasertim in criminalibus, gaudeaut; in majoribus verò, ab executione ordinum ad beneplacitum futuri prælati, sint ipso jure suspensi.

Quare restricta est hæc facultas, quoad capitul. ut nonnisi elapso anno, à die obitûs præsulis, possit hujusmodi litteras dimissorias concedere, cum limitationibus tamen supra dictis, etiamsi haberet territorium distinctum et exemptum ex immemorabili possessione; 237.

ac ettam, si sint judices ordinarii. Quar. in Sum. bull., verbo Capitulum sede vacante, vers. Decimo quæro.

Quo quidem conc. decreto sic stante, quoad concedendas hujusmodi dimissorias, sufficit sola concessio ad incurrendam pœnam, licèt promovendus eis usus non fuerit; super quo declaravit S. congr. conc., his verhis: Vicarius capitularis sede episcopali vacante, litteras dimissoriales ad ord. concessit infra duos menses à die vacationis. Verùm, cum is, cui concessæ litteræ fuerunt, eis usus non esset, dubitatum fuit, an pæna, c. 10, sess. 23, in hoc casu locum haberet, congregatio censuit concedentem incidisse in pænam, licèt is cui concessit, usus non fuerit: nam actus fuit perfectus, quoad concedentem, per quem non stetit.

Non tamen erit idem dicendum de vicario sum. Pontificis, Sede Apostolica vacante, quia ipse non prohibetur etiam statim, post vacantem Sedem Apost. concedere dictas litteras, ex eo quòd conc. Trid. non restringit jurisdictionem dicta sedis vacantis, ut per Majol. de Irreg. 1. 4, c. 5.

Potest tamen capitulum concedere litteras testimoniales, que satis different à litteris dimissorialibus, fa ciendo testimonium, etiam idoneitatis ordinandi; nam ad hoc, ut quis possit ordinari ab alieno episcopo non sufficient istæ litteræ testimoniales, quas concedendo capitulum, seu vicarius capitularis, non dicitur concedere dimissoriales litteras, et sic non incurrit aliquas censuras quia non facit aliquod, sibi per dictum concilium prohibitum, ut ait Navar., cons. 27, de Temp, ord.; id. Quar., verbo Ordo, vers. Tertio limita.

Has litteras dimissoriales, concedent, etiam superiores regulares suis subditis, qui ordinandi sunt, servatà tamen formà tradità per fel. record. Clementem Papam VIII, illius decreto super hoc edito, cujus tenorem hic inserere placuit, qui talis est, videlicet:

De mandato sanctissimi D. N. Clementis, divinà providentia Papæ VIII, tenore præsentium mandamus omnibus et singulis quorumcumque regularium superioribus, ut de cætero observent, et observari faciant ea quæ in decreto S. congr. conc. Trid. continentur, cujus tenor talis est: Congr. conc. censuit superiores regulares posse suo subdito, item regulari, qui præditus qualitatibus requisitis, ordines suscipere voluerit, litteras dimissorias concedere ad episcopum tamen diæcesanum, nempè illius monasterii, in cujus familià, ab iis ad quos pertinet, is regularis positus fuerit, et si diæcesanus abfuerit, vel non esset habiturus ordinationes, ad quemcumque alium episcopum, dum tamen ab eo episcopo, qui ordines contulerit, examinetur, quoad doctrinam; et dum ipsi requlares non distulerint de industria concessionem dimissoriarum in id tempus, quo episcopus diacesanus, vel abfuturus, vel nullas habiturus esset ordinationes; verum, cum à superioribus regularibus (episcopo diaces. absente, vel ordinationes non habente) litteræ dimissoriæ dabuntur, in eis utique hujusmodi causam absentiæ diæcesani episcopi, vel ordinationum ab eo non habendarum exprimendam esse; quòd qui non fecerint, officii et dignitatis seu administrationis, ac vocis activæ et passivæ privationis, ac aliàs, arbitrio ejusdem S. D. N. Papæ reservatas pænas incurrent. Datum Romæ, die 15 martii 1596.

Et quia per dictum decretum, non ita plenè provisum erat super hoc, unde quandoque nonnulla inconvenientia circa hujusmodi ordinationes in dies oriebantur, propterea fuit illud per eamdem S. congregationem in aliquà ipsius parte immutatum; ac propterea aliud postea emanavit decretum tenoris sequentis, videlicet:

Sacra congregatio cardinalium, concilii Tridentini interpretum censuit, superiores regulares posse suo subdito itidem regulari, qui præditus qualitatibus requisitis, ordines suscipere voluerit, litteras dimissorias concedere ad episcopum tamen diæcesanum, nempè illius monasterii in cujus familià, ab iis ad quos pertinet, is regularis positus fuerit. Et si diæcesanus abfuerit, vel non esset habiturus ordinationes, et sive absens, alium sui loco antistitem qui ordinationes habeat, non adhibuerit; ita ut jam continuo integroque spatio sex mensium in ed diacesi, generales ordinationes habita non suerint, sedes episcopalis vacaret, ad quemcumque alium episcopum. dum tamen ab eo episcopo, qui ordines contulerit examinetur quoad doctrinam; et dum ipsi regulares non distulerint de industrià concessionem dimissoriarum in id tempus, quo episcopus diæcesanus, vel abfuturus, vel nullas habiturus esset ordinationes. Verum, cum à superioribus, episcopo diæcesano absente, vel ordinationes non habente, litteræ dimissoriæ dabuntur, in ejus utique causam absentiæ diæcesani episcopi, vel ordinationum ab eo non habendarum, exprimendam esse. Quod si regulares ordinandi morentur in monasteriis nullius diæcesis. hujusmodi dimissorias concedendas esse ad episcopum viciniorem, in eoque procedere omnia quæ de episcopo diæcesano superiùs præscripta sunt.

Hieronymus cardinalis Pamphilius.

Porrò hujusmodi dimissoriæ ad ordines, durant etiam mortuo episcopo concedente; card. in Clem. fin. p. 5, num. 9, in fin. de Elect.; Gonz. ad reg. 8, cancell. gloss. 12, num. 36. Ratio enim est quia hujusmodi litteræ continent meram gratiam, quæ non expirat morte concedentis; sicut etiam dicendum est quoad delegationem et commissionem jurisdictionis ad absolvendum, quæ neque expirant ex supra dictà ratione, Garc. de Benef. p. 6, cap. 2, num. 521.

Sic etiam si concedantur à capitulo, sede vacante, sicut aliæ concessiones et dispensationes ipsius capituli; sed potiùs sortiuntur effectum, finità potestate capituli, c. un. de Major. et Obed. in 6; id. Gonz., num. 37, cum plurib. seqq., ubi in proposito, more suo, plura congerit: nam finità ejus potestate per supervenientiam novi episcopi, non expirabunt, quia gesta à capitulo valida sunt, et durant si rectè gesta sunt, c. His quæ, de Majorit. et Obed., nisi tamen novus episcopus illa revocaverit, antequàm executioni mandata fuerint; cùm enim agatur de gratià factà, illa non expirat; Quar., in verbo Capitulum, versic. Secundò dubitatur.

Sicut etiam dicendum est de indulto à Papa con-

cesso de suscipiendis ordinibus etiam extra tempora à jure statuta; nam ipso Papà mortuo adhuc illud durat etiam re integrà, quia est gratia jam facta, quæ non est directa alieno executori, sed ipsi oratori, et proinde neque intrat regula revalidatoria novi Pontificis, quia illa loquitur de litteris justitiæ vel gratiæ, quæ habent suos executores. Gonz. glos. 12, num. 51, et ita passim servatur.

Debebit tamen episcopus ordinans, semper inspicere, à quanto tempore fuerint dictæ litteræ dimissoriales concessæ, sicut faciebat S. Carolus Borromæus archiepiscopus Mediolanen., qui in edicto de S. Ordinatione, in § Afferant, ait quòd hujusmodi dimissoriæ non debent esse vetustiores duobus vei tribus mensibus à die ultimæ ordinationis, computandis, nisi ob absentiam superioris, Zerol., in Praxi, verbo Dimissoriæ., vers. Ad octavum, p. 1, ubi assignat rationem, nempe, quia si superior esset præsens et ordinandus haberet dimissorias veteres, poterit interim incidisse in aliquam censuram, vel aliquod canonicum impedimentum, et sic esse inhabilis ad ordinem suscipiendum. Si verò superior abesset, vel ipse ordinarius esset in longinquis regionibus, potest accidere, et probabiliter credi, intercessisse tantum temporis curriculum, absque aliquo defectu, ut optimè concludit Navar., conf. un de Cleric. peregr., ubi ait, quòd, si magnum intervallum interfuit inter dimissorias ad presbyterium et illius assumptionem, satis videretur egere novâ dimissorià quoad hoc, ut justè possit et debeat reputari non impeditus ad celebrandum; quia testimonium tacité datum de moribus ejus, per licentiam accipiendi presbyterium longè antequam illud acciperet, non videtur probare mores præsentes. Unde nec dimissoria quà episcopus proprius significaret dimissum esse probatis moribus, videtur sufficere, si multo tempore antea fuisset concessa.

Et sicut pro concedendis dimissoriis hujusmodi, nihil potest episcopus, neque cancellarius recipere, ut per d. concil., sess. 11, cap. 1, statutum est, nisi decimam partem unius aurei, ubi ipsi cancellario, salarium non est assignatum, ita nec episcopus ordinans, attentà declaratione sacræ congregationis ejusdem concilii, potest ab ordinandis accipere, neque forbices, neque tobaleas aut pectines, sed tantum cereum juxta pontificale Romanum, ut refert Genuen. in suà Praxi, c. 81, n. 8.

A QUOCUMQUE, etc., CATHOLICO ANTISTITE, GRATIAM ET COMMUNIONEM, etc. — Hæc quidem verba puto desumpta ex c. Veniens, ibi: à Vesprimen. episcopo postulabit, siquidem catholicus fuerit, et gratiam Sedis Apostolicæ habuerit, de Præscrip., ubi notat Glossa in d. verbo Gratiam, quòd episcopus non sit excommunicatus, suspensus et interdictus. Et antiquitùs cùm supra dicta verba non apponerentur in supplicatione, nihilominùs in eà semper addebatur ab officialibus clausula: Et promoveatur per aliquem catholicum antistitem, gratiam et communionem Sedis Aposlicæ habentem; declarat etiam supra dicta verba Glossa in c. Quod sedem, § Consultationi, et Glossa in verbo Gratiæ, de

Offic. ordin.; Mandos. in Praxi sign. grat., tit. Licentiæ ad Ordines, vers. Additur.

Clericis verò ritu Græco viventibus, non aliter quàm sub formâ infra scriptâ datur hujusmodi indultum de promovendo etiam extra tempora, videlicet:

Innocentius, etc. Volentes tibi, qui ut, asseris, ex diæcesi Hidrantin. oriundus existis, ac in diæcesi Neritonen. ab octo annis contracto ibi domicilio commoraris, et Græcus, et ritu græco vivis, et doctor existis, et fervore devotionis, etc. ad omnes sacros etiam presbyteratûs ordines ad titulum patrimonii tui seu perpetui simplicis beneficii ecclesiastici, etc. promoveri et promotus, etc. Tibi, attento, ut præfertur, in diæcesi Neritonen. contracto ibi domicilio commoraris, et venerabilis frater noster Fabius episcopus Neritonen. munere nostri, et Apostolicæ Sedis nuntii in partibus inferioris Germaniæ fungens, à suis civitate et diæcesi procul abest, ut cum litteris dimissorialibus, etc. Vicarii ejusdem Fabii episcopi in spiritualibus generalis, ab aliquo antistite Græco, gratiam et communionem, etc., de diæcesani licentià pontificalia exercente per te eligendo, clericali charactere, etc. ac ad quatuor minores, quatuor feriatis, vel non feriatis, seu unicâ, ac subinde ad sacros, etc., etiam presbyteratûs, etc., etiam extra tempora, etc., idoneus reperiaris, ritu graco promoveri, et promotus, etc., ministrare, nec non antistiti graco per te eligendo, etc., Dat. etc. 31 januarii 1647.

## M. A. Maraldus

De dioecesani loci licentia pontificialia exercere, nisi in proprià diœcesi et jurisdictione, non autem extra, sine consensu ordinarii loci; Gloss. magna, in Clemarchiepiscopo de privil. confirmata per concil. Trid. sess. 6, cap. 5, de Reform.; Ledesm. in Sum. p. 1, de Sacram. Ord., c. 8, conclus. 4, dub. 4.; Majol. de Irreg., lib. 2, c. 2, num. 2, ubi chyrotecas cum annulo baculum et caudatam vestem deferre non poterit, nisi eodem ordinario consentiente, sive sit patriarcha, sive archiepiscopus, sive episcopus.

Imò nec primam clericalem tonsuram potest episcopus in alienà diœcesi suo subdito conferre, sine ejusdem diœcesani licentià; quidquid dixerit Rebuff. in
tract. Nomin., quæst. 14, num. 28, ubi ait, num. 29,
quòd, sicut legatus existens extra terminos suæ legationis, potest beneficia conferre, quæ vacaverunt in
provincià sibi commissà, sic etiam episcopus, suis
subditis tonsuram in alieno territorio concedit, quia
cùm hæe sententia careat fundamento, nullo modo
videtur posse practicari; ac propterca omninò reprobanda; Campan., in divers. jur. can., rubr. 6, cap. 1,
num. 2.

Formula autem, sub qua conceditur supra dicta licentia, talis esse potest, videlicet:

dicta verba non apponerentur in supplicatione, nihilominùs in eà semper addebatur ab officialibus clausula: Et promoveatur per aliquem catholicum antistitem, gratiam et communionem Sedis Aposlicæ habentem;
declarat etiam supra dicta verba Glossa in c. Quod
sedem, § Consultationi, et Glossa in verbo Gratiæ, de
in primà clericali tonsurà constituto, à quocumque illustri

et communionem sanctæ Sedis Apostolicæ habente, Neapoli commorante, ostiariatûs et lectoratûs ordines, Servatis tamen temporum interstitiis, recipiendi, et antistiti prædicto, illos tibi conferendi, et hâc de causâ, pontificialia exercendi, de mandato tamen prædicti emimentissimi et reverendissimi D. cardinalis archiepiscopi, facultatem concedimus et impartimur; attento quòd de minibus requisitis necessariis, in actis hujus archiepiscopalis curiæ constare fecisti; ac prævio examine, quoad doctrinam coram admodum reverendis examinatoribus, peracto, idoneus repertus fuisti. Volumus autem quòd bullæ collationis supra dictorum ordinum scribantur per infra scriptum nostrum actuarium. Dat. in palatio archiepiscopali Neapolitano, die, etc.

De mandato eminentiss. D. mei card. archiep. Neap.
N. vic. generalis.

Et in calce supra dictæ licentiæ fit fides episcopi ordinantis de collatione supra dictorum ordinum; formula supra dicta poterit etiam deservire, si contingat hujusmodi licentiam concedi pro exteris, mutatis mutandis.

Quod si contingat episcopum ordines conferre in loco exempto, non solum requiritur licentia superioris loci exempti, verum etiam illius episcopi intra cujus fines locus exemptus est constitutus, Barbos. de Potest. episcop., p. 1, alleg. 4, n. 12.

IN TEMPORIBUS A JURE STATUTIS, INTRA TAMEN ANNUM, ANNIQUE CURRICULO NON EXSPECTATO. - Ad differentiam alterius facultatis de promovendo, extra tempora à jure statuta, ut supra diximus. De minoribus ordinibus nullum penitùs tempus præfixit supra dictum concilium Tridentinum, ac propterea, licèt omnes simul una die conferri possint, ut per Gloss. in cap. 2, in verbo Minores, de co qui furt. ordin. suscepit; card. in Clem. Generalem, n. 5, de Ætat. et Qualit.; Barb., d. alleg. 11, n. 13, nec si simul conferantur extra tempora, aliqua pœna incurritur, quia constitutio Pii Il non comprehendit clericos ad minores ordines promotos, sed tantum ad sacros, ut recté deprehenditur ex illius procemio, cujus verba sunt: Cum ex sacrorum ordinum collatione, etc.; Rebuff. super reg. cancell. 23, vers. Item cupiens, ubi testatur sic de consuetudine servari; sicut neque obstat constitutio Sixti V, quæ incipit: Sanctum et salutare, quia illa fuit reducta per Clementem VIII, ad viam juris, Mandos. sup. reg. 24, de malè Promotis, q. 1, ubi ait quòd supra dicti quatuor minores ordines possunt simul extra tempora recipi, Rebuff. sup. reg. 23 cancell., vers. Item cupiens, et cùm nulla exinde incurratur pæna, vidi nonnullos episcopos ordines supra dictos ita contulisse; sic ut nec incurreretur aliqua pœna, si primam tonsuram et omnes quatuor ordines minores unicà tantùm die ex consuetudine conferrent : quinimò etiam dictà consuctudine possunt ipsi quatuor minores et prima tonsura ipsa unicà die conferri, nec proinde aliqua pœna seu irregularitas incurreretur aut contraheretur; quò verò ad prædictos ordines suscipiendos, prima tonsura non habet aliquod tempus determinatum; sed in omni tempore potest conferri ex allegatis per eumdem Barbos.,l. cit., n. 49. Quatuor verò minores sunt conferendi eodem tempore quo ordines sacri conferuntur, et sic in quàlibet Dominicà seu festivà die de præcepto; quo verò ad locum ubi dicti quatuor minores sunt conferendi, dicendum est illos conferri posse in quacumque ecclesià, licèt non sit cathedralis, dummodò sit in diœcesi proprià, vel in alienà de diœcesani licentià, vel etiam in domo episcopali, imò etiam non episcopali, sì ita se habeat consuetudo, prout ait Campanil., in d. Divers. jur. can., rubr. 6, c. 2, num. 17, ubi ait quòd ita non semel servari vidit, quem refert idem Barbos., l. cit., num. 20.

Aliud tamen dicendum est de sacris ordinibus, namque concilii Tridentini decreto sessionis 23, capitulo 8, de Reformatione, cautum est ut illi conferantur in ecclesià cathedrali, quamvis de consuetudine illis possit episcopus conferre in quâvis alià ecclesià, et ibi etiam dicitur quòd si in alio diœcesis loco præsente clero, loci dignior, quantum fieri potest, ecclesia semper adeatur, quare alibi non possunt prædicti ordines sacri conferri; unde nimis incautè nonnullos episcopos scio supra dictos ordines contulisse in privato proprii palatii oratorio: nam licèt nulla proinde pœna incurratur, nihilominus agunt contra dispositionem dicti concilii, cùm ex illo debeant conferri in ecclesia, et aliàs S. congregatio concilii, cum sibi propositum esset quòd quidam episcopus conferebat ordines sacros aliquando in capellà sui palatii, respondit : Ad decimum, etc., sacrorum ordinum collationes in cathedrali ecclesià vocatis, ac præsentibus ad id ecclesiæ canonicis. publicè celebrari debere, quam declarationem refert Garc., de Benef. p. 8, capitulo primo, num. 77, in fine.

Landabilius tamen est, à prædictorum minorum ordinum collatione, sic, ut præmittiur, abstinere, nisi immineret necessitas vel alia urgens causa, episcopo benè visa; ita Macerat., var. Resol. lib. 1, resol. 121, casu 26, ubi etiam ait hoc suaderi ex illis verbis concilii Tridentini, sess. 3, cap. 11, videlicet: Atque ita de gradu in gradum ascendant, ut in eis cum ætate, vitæ meritum et doctrina major accrescat; ac propterea, putat, neque laudabiliter facere episcopos, qui, si non in eâdem die, saltem in diversis diebus, sed in unâ hebdomadâ, vel mense, illos conferunt; cùm cesset in hoc casu etiam prædicta ratio concilii, et dicatur in continenti fieri ob interventum brevis temporis. Id. Barb., loc. cit., num. 14

Sed cùm non sit in jure determinatum, quonam tempore minores ordines conferri possint, eò magis Papa indulget oratori ut illos, unicâ die feriatà vel non feriatà suscipiat; prout aliquando concedere consuevit, ut possit quis unicâ item die primam clericalem tonsuram et dictos quatuor minores ordines insimul habere; quia nec de primà tonsurà, reperitur determinatum tempus ad illam suscipiendam; Armill. in verbo Ordo, num. 7; Henriq. lib. 10, cap. 15, § 1.

Quo verò ad majores ordines, clarum est illos conferendos esse servatis temporum interstitiis, nempe uno anno clapso post susceptionem ultimi minoris, ad subdiaconatum, et sic ad diaconatum, post annum, et II post alium ad presbyteratum, ex d. concil., sess. 23, cap. 11, 13 et 14. Quæ quidem interstitia ad hoc statuta sunt ut interim ordinandi commodiùs edoceri possint, quantum sit pondus et dignitas ordinis quem susceperunt, etc., ex eod. concil. Trid.

NEC NON ORDINARIO, etc. - Ista clausula, licet apponatur de stylo in supplicatione, nihilominus, si omitteretur, illius omissio non vitiaret rescriptum, quia, et oratori et ordinario supra dictis ex vi connexionis videtur data licentia ordinandi, eo ipso, quòd ipsi oratori datur licentia recipiendi ordines ab eodem episcopo; nam conferre ac suscipere, sunt correlativa quorum eadem est regula ac ratio, Franc., in cap. Eos qui, de Tempor. ord.

Non obstante quod tempore promotionis, etc.-Nisi apponeretur clausula ista, posset oratori adversari decretum conc. Trid., sess. 23, cap. 11, quo cavetur ut in minoribus ordinibus, debeat promotus se exercere, sicut etiam in majoribus, d. sess. 23, c. 13, ubi promoti ad subdiaconatûs ordinem, si in eo per annum saltem non sint versati, ad altiorem gradum, nisi aliud episcopo videatur, ascendere non permittuntur. Ratio autem est quia interim ordinandi commodiùs edoceri poterunt, quantum sit ordinum quos suscipiunt pondus et dignitas; Ugol., de Potestate episcop., cap. 26, § 27, num. 2, ac juxta illud: In vacuum gratiam Dei non recipiatis; Majol. de Irreg., lib. 3, n. 1, cap. 27, ubi subdit, quòd si quis in sacris ordinibus positus, nunquàm deservierit, non erit tam facile admittendus ut ascendat, nisi priùs causa cognoscatur, quare non deservierit an per negligentiam, aut quia vagus, aut quid simile.

Eximuntur tamen ab observatione supra dictorum decretorum, Patres societatis Jesu, nempe viatores omni tempore parati, exspectantes diem et horam quâ vel ad extremas orbis regiones, cum venerit usus, emittuntur, et quisque pro suo captu, et juxta datam sibi à Domino sapientiam, sese invià Domini excolendà exercet, prout in litteris in formâ brevis Gregorii XIII, incipit: Pium et utile, sub datam Tusculi, die 21 sept. 1582, anno 11, qui propterea, præcipiendo omnibus episcopis et antistitibus, in perpetuum interdicit ne ab hujusmodi promovendis, qui licentiam à proposito generali dictæ societatis, pro tempore existentes, vel ejus delegatis, habuerint, quidquam requirant, vel exigant, sed ipsos etiam absque ulla functione in ordinibus ipsis, interstitiorumque ad illos suscipiendos, observatione aut inquisitione de cantu, officiis et cæremoniis ecclesiasticis, idoneitate, proprii ordinarii licentià, et aliis requisitis, ad minores, ac etiam extra tempora à jure statuta, tribusque Dominicis vel aliis festivis diebus, etiam continuis, ad sacros, etiam presbyteratûs ordines promoveant, ac si illis omnibus requisitis præditi essent, etc.

ALIISQUE CONSTITUTIONIBUS ET ORDINATIONIBUS APO-STOLICIS. — Ista clausula, licèt passim apponatur in rescriptis Apostolicis, tanquam necessaria ad tollenquentis voluntatis, per ea quæ dicit Bart. in I. Omnes populi, num. 31, vers. E contra, ff. de Just. et Jur., non tamen necessariò requiritur pro derogatione supra dicti concilii Tridentini, præscribentis interstitia ad ordinas; cum satis sit quod Papa contra ipsius concilii decreta, absque aliquâ illius derogatione, disponat, quamvis aliter dicendum sit de aliis conciliis generalibus, in quibus expressa requiritur derogatio, ut aliàs diximus; sed supra dicta clausula tollit cætera quæ huic dispositioni forsan adversarentur.

Nunquam enim vidimus alicui contrariæ constitutioni in similibus expressè derogari, præcipuè circa supradicta interstitia, licèt id tantùm servetur in promotionibus ad cardinalatum, in quibus pluribus contrariis constitutionibus derogatur in specie per hæc verba, videlicet : Non obstantibus fel. record. Sixti Papæ V, de certo cardinalium numero, et de illis, non nisi in jejuniorum decembris, temporibus tantum creandis, ac Eugenii IV similis memoriæ Romanorum pontificum, et aliis quibuscumque constitutionibus et ordina tionibus Apostolicis, etiam forsan consensu omnium cardinalium etiam absentium, illis prius ad hoc specialiter vocatis, atque ad certum tempus exspectatis, vel majoris partis éorum collegialiter habito, in card. creatione intervenire consuctis. Et, si cardinalis creandus fuerit alterius cardinalis consanguineus, vel affinis, additur: Necnon ipsos cardinales creandos celsis aliis qualitatibus præditos, nec secundo, vel altero consanguinitatis vet affinitatis gradu, cum aliis cardinalibus conjunctos esse debere; alioquin eorum creationem nullam censeri debere, disponentibus.

Derogatio autem supradictæ constitutionis Eugenii IV (quod per transitum dictum sit) in ipså cardinalium creatione plurimuni videtur necessaria; illiusque omissio in aliqua parte posset aliquam circa id hæsitationem afferre: quia, ut refert Tusc., in suis pract. Conclus., conclus. 98, aliquando fuerunt declarati cardinales, etiam post obitum summi Pontificis; nam Paulus II creavit quatuor cardinales, videlicet Joannem archiepiscopum Strigoniæ, Petrum Foscarum Venetum protonotarium, Joannem Baptistam Sabellum protonotarium, Federicum de Cluniaco protonotarium, ut essent cardinales S. R. E., statimque post obitum Pontificis publicarentur, supplevit omnes defectus ex certà scientià, et de plenitudine potestatis; sed quia in specie non derogavit extravag. Eugenii IV, fuit dubitatum de promotione, an esset valida, et pro validitate consuluerunt, Alexand. cons. 141; Perspectis., lib. 6, et Corn. cons. 478, lib. 3. Paulus III creavit similiter Bernardinum della Cruce, qui post mortem Pontificis præsentavit suum breve, et collegium cardinalium non admisit, sed et breve prædictum laceravit, et ab inde citra abiit in desuetudinem hic modus creandi cardinales, qui reverà posset afferre magnam perniciem, et maximum scandalum in Ecclesià

Si verò ad rem nostram, in hujusmodi indulto de promovendo, addatur aliqua dispensatio oratoris super dum præcedentem dispositionem derogatoriam subse- 📗 aliquo impedimento, ad dictos ordines suscipiendos,

derogabitur profectò in specie constitutioni vel ordinationi contrariæ, si ita opus erit.

#### CAPUT VII.

Praxis decretorum ejusdem.

ET DUMMODÒ ORATOR IDONEUS REPERIATUR. — Id non solùm intelligitur de scientià, verùm etiam de natalibus, ætate, moribus aliisque in prædictà formulà litterarum dimissorialium contentis, et ad præscriptum supra dicti concilii Tridentini, sess. 23, cap. 5, de Reform. ibi, de ipsorum ordinandorum natalibus, ætate, moribus et vità; ac insuper genere, institutione, patrià et fide, ut in capite Quandò, 24 dist.

Et quoad primam tonsuram, servatur in curià archiepiscopali Neapolitanâ, ut cùm quis petit ea initiari, mandet archiepiscopus, ut initiandus, exhibeat pro necessariis requisitis, infra scriptas attestationes, quarum prima est legitimorum natalium, facienda per illius parochum; secunda ejusdem parochi de vità et moribus; tertia magistri scholæ in quà educatur, et quòd ibi vacet litteris grammaticalibus, ibique sit assiduus; quarta ejusdem parochi de Baptismate; quinta confirmationis, quæ debet esse authentica facta à compatrino, sin minus stabitur juramento ipsius initiandi accipiendo per notarium dictæ curiæ, seu alium ad id deputandum; sexta perquisitionis factæ in magnå carià vicariæ, in quà appareat ipsum non esse inquisitum, aut contumacem; septima frequentiæ sacramentalis confessionis et communionis per illius confessarium; octava publicationis in cathedrali et parochiali ecclesià.

Quo verò ad scientiam; habetur in supradicto concilio, quòd primà tonsurà non initientur, qui sacramentum confirmationis non susceperint, quique legere et scribere nesciant, et fidei rudimenta edocti non fuerint, sess. 23, cap. M.

Requiritur etiam quòd sit in ætate legitimà constitutus, nempe septem annorum completorum, cap. fin. de temp. Ordin., in 6, cap. Cum adeò, de Rescrip.; Rebuff. in Praxi, titulo de Dispens. rat. ætat., in princip.; Paris, de Resign, benefic., lib. 4, q. 2, n. 9, dictam tamen primam tonsuram recipiens ante dictum septennium, non peccat mortaliter, si nondùm pervenit ad usum rationis; episcopus autem, qui ante dictam ætatem conferret, peccaret mortaliter, quia facit contra prohibitionem Ecclesia in regravi, Barbos., de Potest. episc., allegat. 11, num. 3. Et licet quoad alios ordines minores suscipiendàs nulla sit præscripta ætas, attamen ex communi usu Ecclesiæ conferre consueverunt, videlicet ostiariatus et exorcistatus in ætate duodecim annorum, acolythatus verò in quarto decimo anno, ut ex Campanil in Divers. jur. can., rubr. 7, cap. primo., per. tot., quem sequitur id. Barbosa, loco cit., n. 2, qui numero 1, ait supra dictam ætatem septem annorum completorum sufficere etiam quoad tres primos minores, quantvis aliud servetur, ut dictum est.

Ad minores-ordines promovendus, intelligere debet saltem linguam latinam ac bonum à parocho et magistro scholæ testimonium de litteris et moribus habere, ex d. conc. Trid. sess. 23, cap. 5 et 11, quæ quidem latinitas non rectè capi potest, nisi maternas seu vulgares compositiones latinè verterit per omnes regulas grammaticales, et audicrit aliquot lectiones humanitatis; quia tune intelligitur lingua latina aliquantulùm, ut ait Zerol. in Praxi, verbo Ordo, vers. Secundum dubium, p. 1, ex concilio quidem desumitur, quod majorem scientiam linguæ latinæ admittit, propter illam dictionem, saltem, quæ de suî naturà est subsidiaria, nec restringit quod expressum est, sed majus includere intendit, per text. in cap. Excommunicatus, § Addamus, de Hæret.

Advertit tamen, Menoch, de Arbitr. jud., casu 425, n. 58, arbitrari posse episcopum magis expedire Ecclesiæ, si alicui conferat ordines min., qui licèt adhue linguam latinam nou intelligat, est tamen bonæ indolis ac proætate docilis, quia illitteratus puer dici non debet qui pro ætate didicit, quique ostendit se proficere, Barbos., p. 2, alleg. 41, num. 6.

Ad subdiaconatûs et diaconatûs ordines, requiritur quòd probè sit in minoribus versatus, et in illis benê instructus, d. sess. 23, cap. 13.

Ad presbytetatum verò promovendus, requiritur, quòd possit populum docere ea quæ ad salutem necessaria sunt, d. sess. 23, cap. 23, ac quòd sciat canones pænitentiales, cap. Quæ ipsis, dist. 38.

Debet propterea animadvertere episcopus an promovendus ab initio ostendat suam habilitatem, ut possit tantùm proficere, quôd sit spes, tempore procedente, se futurum habilem ad omnes ordines suscipiendos; sunt enim nonnulli, qui primâ tonsurâ se faciunt initiari, et aliquando ordines, etiam minores suscipiunt, in quibus postea remanent, sine ascensu ad sacros, dicentes id facere ad imitationem aliquorum sanctorum, qui ob suam humilitatem, noluerunt sacros ordines suscipere; quod licitè fieri posse affirmat Nav. in Man., cap. 25, n. 108, cùm tamen id expressè neget Zerol., in Prax. episc., verbo Ordo, vers. Primum dubium, p. 1, si id sieret, causa vitandi judicil secularis, ex eod. Navar., de Hor. can., cap. 7, num. 16, dicente, magnà laude dignos esse episcopos, qui primam tonsuram et quatuor minores ordines non conferunt, nisi ei qui per se si fucrit adultus, aut per parentes si puer, juraveritse velle ad minores ordines ascendere; nam multi sunt qui, ut deludant utrumque forum, solum accipiunt minores ordines vel primam tonsuram, ut laxiorem ducant vitam, nec in hâc præsertim civitate, desunt hujus farinæ homines qui pro ea fraude divinam ultionem severiorem sibi et ordinatoribus suis conciliant.

Negari tamen non potest quin cessante fraude hujusmodi possit quis in minoribus ordinibus remanere, si vellet servire Deo, contentus illo statu minorum ordinum, id. Zerol., d. p. 1, vers. *Primum dubium*, et supra diximus.

Licèt enim multi clerici ordinentur ad hoe, ut eximantur à foro seculari, sintque immunes à gabellis aliisque impositionibus; nihilominus, si secus episcopus deprehendat, ac probabilem esse conjecturam, illos huic militiæ adscribi, ut Deo promptiùs exhiberant famulatum, profectò non poterunt domini temporales, sive barones conqueri quòd omnes ferè cives fiant clerici; etiamsi non babeant animum ascendendi ad ordines superiores, ut dictum est, ita concludit Navar., d. cap. 25, num. 104, licèt aliud dicendum sit de clericis beneficiatis, qui ratione suorum beneficiorum, tenentur juxta illorum qualitatem, ad dictos superiores ordines ascendere, et ad id compelli possunt.

Atverò cùm idoneitas ordinandi, quoad doctrinam, fuerit nota episcopo, nihil obstat quin idem possit, si ita sibi videbitur, absque alíquo examine, illum ordinare; quia vigore supra dicti decreti, dummodò orator idoneus reperiatur, non inducitur conditio, ut debeat omninò examinari; cùm totum id caveatur decretis supra dicti concilii, etiamsi decretum ipsum non fuerit in supra dictis litteris appositum; quod virtute dicti concilii tacitè mest, argum. text. in capite Præsentium, de Solut., et sic expressio corum quæ tacitè insunt, nihil operatur, 1. Conditiones, quæ ff. de Condit. et Demonstr.; cùm enim dicitur hic: Dummodò idoneus reperiatur, non propterea inducitur conditio seu forma, annullans actum, ob illius non observantiam, sed liberè poterit episcopus omittere examen, si oratoris doctrina sit aliàs eidem episcopo nota; unde videmus in Romanâ Curiâ, multos viros, quorum doctrina cognita est vicario summi Pontificis, non supponi examini, sicut cæteri ordinandi, sed illos, tanquàm idoneos reputatos, permittit ad omnes sacros, etiam presbyteratûs ordines, promoveri; quia novâ demonstratione non indigent, quæ jam demonstrata sunt, l. 1. ff. de Dot. præleg., ubi dicitur quòd quidquid demonstratæ rei adjicitur satis demonstratæ, frustra est, et manifestà non indigent probatione; l. Emptorem, et ibi Glossa in verbo Manifestum, de Act. empt. Imò etiam de jure habemus, quòd notus promoveri potest absque examine, quod aliàs in incognito requireretur, cap. Qui episcopus, junctà glos. 2, 23 dist., cap. Veniam, vers. Eustachium verò à me sæpissimè comprobatum, 55, quæst. 9, cap. Nullus, 2, junct. Glos., ubi, quod potest notus absque examine ordinari, dist. 25. Nisi tamen, supra dictum examen requireretur pro forma, ut dictum est; tunc enim illa non potest præteriri, Abb., in cap. fin. de Rest. spol.

Quamvis, quoad cæteras personas ad ordines promovendas, in ipså Urbe degentes, debeant omninò inibi examinari; quinimò contra tales hodiè viget quoddam publicum edictum à Paulo V emanatum, dum vicarii in spiritualibus generalis Clementis VIII officio fungeretur; quo cautum est ne quisquam elericus in dictà Urbe, pro tempore commorans, etiam prætextu quarumcumque litterarum dimissorialium sui ordinarii, à quibusvis locorum ordinariis, extra dictam Urbem, se ad sacros ordines, nisi prævio examine, ab examinatoribus in ipså Urbe deputatis, sub suspensione ab exercitio eorumdem ordinum, ac aliis pænis, approbatus fuerit, promoveri facere possit. Unde stantibus præmissis, si contingat aliquem sic

promoveri, opus est rehabilitatione ac absolutione à prædictis censuris, et datur clausula, quòd remaneat ab ipsorum ordinum exsecutione, suspensus, donec per examinatores prædictos, prævio diligenti examine, fuerit examinatus ac idoneus repertus.

Cùm verò contingit episcopum dimittere clericum suum subditum ab alio episcopo ordinandum, vel ei dare debet litteras dimissorias cum mentione illius idoneitatis, vel erit ille examinandus ab episcopo ordinante; verum est tamen melius esse eum non dimittere nisi examinatum à proprio episcopo, quo casu non erit denuò examinandus ab episcopo ordinante, prout declaratum est à S. congregatione. Molfes. in Sum. theol. moral. tr. 2, c. 2, n. 21, dicens Sixtum V. audità sententià congregat. præd. declarasse, quòd si episcopus litteras dimissorias concedens subditum examinavit, et in litteris dimissorialibus hec affirmaverit, non tenetur episcopus ad quem ordinandus mittitur, illum exacinare, nec inquirere super idoneitate et litteraturâ. Barbos. in Add., ad. alleg. 7, n. 26.

ET ALICUJUS ECCLESIÆ SERVITIO SE ADSCRIBAT. — Hocitidem cavetur concilio Tridentino, sess. 25. c. 11, 13, 14 et 16, dùm ibi dicitur, quòd nullus debeat ordinari qui judicio episcopi non sit utilis, aut necessarius suis Ecclesiis, etc, et nullus in posterum ordinetur, qui illi Ecclesiæ, aut pio loco, pro cujus necessitate aut utilitate assumitur, non adscribatur, ubi suis fungatur muneribus, ne incertis vagetur sedibus, etc.

Eòque magis, cùm orator petit sic promoveri ad titulum patrimonii, quia in sess. 21, c. 2, dicitur quòd patrimonium vel pensionem obtinentes, ordinari posthàc non possint, nisi illi quos episcopus judicaverit assumendos pro necessitate vel commoditate Ecclesiarum, sicut aliàs diximus.

Si verò clerici essent absentes ab Ecclesiis, quibus adscribuntur; ac propterea illarum necessitatibus subvenire, aut aliquam utilitatem afferre non valeant, potest adhuc episcopus eis litteras dimissorias concedere, ut declaravit S. congr. concil., teste Garc. de Benefic. q. 2, cap. 5, num. 76, et taliter promoti, ac servitio Ecclesiae in proprià diœcesi adscripti, juxta decretum supra dicti concilii, si moram extra eam trahunt, non possunt ab illius episcopo compelli, et ad dictam diœcesim revocari ad inserviendum eisdem Ecclesiis, prout pluries per sacram congregationem conciliiTridentini fuit declaratum, et ad nonnullorum in stantiam rescriptum episcopo Policastren, tenoris sequentis, videlicet:

Reverendissime domine, uti frater, S. Joannes Colastutus presbyteristius diacesis, ad titulum patrimonii promotus, ac matrici Eccclesiae adscriptus, nullum obtinet beneficium aut officium ecclesiasticum, quod personalem residentiam requirat; sacra congregatio cardinalium concilii Tridentini interpretum, amplitudini tuae injungit, ut permittate eum Neapoli commorari, quo de ejusticentiase dicit contulisse, et ubibona, et consanguincos habet, undeve pater traxit originem; sed si quid est quod justè amplitudinem tuam ab hujusmodi licentiae concessione abducat, id ad

sacram congregationem diligenter perscribite, et valeat in Domino. Romæ, die 12 aprilis 1620.

Ampl. Tuæ Reverendissimæ,

Uti Frater,

H. Cardinalis Lancellottus.

Eidem episcopo fuit pariter tenoris sequentis rescriptum, videlicet:

Reverendissime domine, uti frater, cum actum esset in sacrà congregatione cardinalium concilii Tridentini interpretum, in sacerdotes istarum ecclesiarum servitio in ordinatione adscripti, atque ob ipsarum ecclesiarum itidem utilitatem, vel necessitatem, ad titulum patrimonii promoti, ad sacros ordines tenerentur, cogive possint isthuc redire, atque eisdem ecclesiis inservire; illustrissimi Patres, istius negotii circumstantiis, singularumque personarum qualitatibus maturè perpensis censuerunt tres quidem ex iis, nempe Joannem Colastutum. Marcum Antonium Ciccolum, et Hieronymum Adatum, sinendos esse Neapoli commorari; similiter Antonium Bolutum, qui ab amplitudine tuâ institutus fuit in beneficio cum onere sex missas in hebdomada per se, vel per alium celebrandi, nequaquam compelli posse ab amplitudine tuà inservire, nisi eidem beneficio, quo intitulatus est, ad fundationis præscriptum. De reliquis verò quatuor presbyteris, censuerunt Patres, ipsis auditis, maturiùs esse deliberandum; sed interea eos teneri observare interdictum, ab ampl. tuâ promulgatum, atque à divinorum exercitio abstinere. Reliquum est ut ampl. tua sacræ congregationis sententiæ, quam nunc tenet, alacriter adhæreat, et benè valebit in Domino. Romæ, die 10 junii 1622.

Ampl. Tuæ Reverendissimæ, Uti Frater

H. Card. Ubaldinus.

Quinimò habetur quandoque recursus ad auditorem cameræ Apostolicæ cui præmissa exponuntur, et ab eo conceditur monitorium, cum inhibitione, directum omnibus et quibuscumque personis ecclesiasticis, quatenus inhibeant omnibus qui supplicantem cogere voluerint ad sic residendum, ut sub pænå ducatorum quingentorum, et in juris subsidium, quatenus opus sit, excommunicationis, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis, debeant ab omnibus et singulis molestationibus, et impedimentis, dicto supplicanti illatis, ac inferri comminatis seu comminandis in futurum realiter et cum affectu abstinere; nec præsumant supplicantem ipsum alibi, præterquam coram codem auditore cameræ, vel ejus in civilibus locum tenente, molestare, perturbare, aut in judicium trahere quovis prætextu.

Ratio enim est quam supra adduximus; et sic non sunt ab episcopo denegandæ litteræ commendatitiæ sacerdotibus et clericis qui non habent beneficia residentiam requirentia; et etiam aliàs S. congregatio card. congreg. episcoporum decrevit episcopum non posse revocare subditos ecclesiasticos alibi degentes, nec eos cogere; sed tenetur litteras eis dare extra volentibus morari, si ratione beneficii non adstringerentur in suà diœcesi residere, prout ait Campanil. in

suo divers. jur. can., rub. 9, c. 6, n. 4; ubi ait se ita in causa propria obtinuisse; quem refert Barb., de Pot. episc., alleg. 21, n. 5; ubi, num. seqq., ex eodem Campanil., quòd episcopus nec clericum potest cogere ad residentiam in diœcesi, si in ea habet beneficium simplex; sed poterit ille ire quò voluerit. Ludovis., decis. 175, per tot.; Barb., d. alleg. 21, n. 6.

Quod patrimonium ad congruam ejus sustentationem, etc. — Licèt quantitas patrimonii quoad ordines nullibi reperiatur expressa, nec in ipso concil. Trid., tanta tamen debet esse, quòd ex illius fructibus seu redditibus valeat ordinatus commodè sustentari, quod est de mente ipsius concilii, sess. 21, cap. 2 de Refor.; circa quod versatur arbitrium ordinarii, ut est videndum apud Menoch., de Arbitr. jud., casu 380.

Nec propterea circa hoc attenditur nobilitas, vel alia qualitas ordinandi, quia tam dictum concilium quàm jus antiquum requirit tantum sufficientiam ad se honestè sustentandum; adeò ut non cogatur mendicare; et ob id decens et honesta qualitas clerici attendenda est, non quasi sui particularis; Barbos., de Potest. episc., cap. 26, § 12, in princ.

Quoniam verò nonnulli ex clericis civitatis et diœcesis Neapolitanæ ad titulum minùs sufficientis beneficii fuerunt ab alienis episcopis promoti, habuerunt postmodùm recursum ad S. congregationem concilii pro opportuno remedio; ac proinde ipsa congregatio concessit, sub die 18 novembris 1611, archiepiscopo Neapolitano facultatem absolvendi duodecim oratores. ac cum eis dispensandi, et in pristinum statum restituendi, qui ab alienis episcopis S. ordines susceperunt, prætextu tenuis beneficii, ut ab eis ordinari possent in eorum diœcesibus obtenti, cum expressione nominum et cognominum eorumdem oratorum, qui adierunt primò summum Pontificem, remedium desuper postulantes: etiamsi postmodùm ipsi ministraverunt, et irregularitatem contraxerunt. Eidemque archiepiscopo, sub die 17 decemb. ejusdem anni 1611. præd. S. congreg. nomine summi Pontificis concessit similem facultatem absolvendi alios duodecim oratores à præmissis, et cum eis, ut supra, dispensandi; addito in his posterioribus litteris, quòd si adhuc alii adessent, qui egerent similibus absolutione et dispensatione, eamdem facultatem ipse Pontifex eidem archiepiscopo impartiretur.

Debet tamen ipse episcopus in arbitrando considerare non modò quantitatem reddituum ex dicto patrimonio proveniendorum, juxta tex. in c. Episcopus, et ibi DD. de Præb., verùm etiam locum originis clerici; quandoquidem in uno loco minorem impensam, quàm in alio fieri contingit; et sic minùs patrimonium clerico sufficit, si moretur in oppido, seu villà, quàm si in civitate, ut probat Hartaman. decis. 3, de Probat., circa quod tradi non potest certa regula, ut ait Zerol., in sua Praxi, verbo Dimissoriæ, vers. Quartum dubium, p. 1.

VERÈ ET PACIFICÈ POSSIDEAT, — scilicet de præsenti, quia non potest quis ordinari ad titulum de futuro,

veluti in aliquâ certâ spe acquirendi, ac propterea si promovendus exspectaret ex bonis paternis vel maternis etiam amplam hæreditatem, non poterit sub hâc spe ordines suscipere; nam licêt valeat argumentum, pater est dives, ergo et filius, § Hwc autem, ubi Glos. Instit. de hæred. qual., Alexand. in 1. Suis, ff. de Lib. et Posth., nihilominùs. servanda est forma tradita ab ipso concilio, requirente quòd dictum patrimonium verè possideat; quæ quidem dictio, verè, importat veram ac realem possessionem, excludendo omnem fictionem, ut per Gonz. ad reg. 8, Cancell. glos. 43, n. 45 et 46.

Quare, prorsus rejicienda est illa opinio Gratian., discept. for., c. 57, n. 30, dicentis quòd doctor et persona graduata non habens patrimonium, aut beneficium, poterit legitimè ordinari, non obstante concil. Trid., sess. 21, c. 4, de Refor., ex eo quòd verisimile est illum posse commodè sustentari ob doctrinam; cum leges non permittant illarum professores vivere in paupertate, et quòd jura illis spem præmiorum pollicentur, § fin. auth. de Hæred. et Falc.

Similiter Gonz., glos. 4, num. 36; ubi ait se aliquando consilium dedisse quòd quidam doctor in sacrà theologià, vel jure canonico, aut aliàs persona graduata et litterata, quamvis non haberet patrimonium, aut heneficium, posset legitimè ordinari; quia, cùm dicta litteratura satisfit menti d. concil. Nam verisimiliter, ei congrua sustentatio non deficiet.

Contrarium enim, tanquam magis rationi congruum, etiam in praxi servatur; nam persona graduata quæ petit promoveri, majus et pinguius debet habere beneficium, seu patrimonium, ut valeat juxta sui qualitatem honestè sustentari; ac propterea, licèt redditus beneficii seu patrimonii pro clericis Neapolitanis, ad sacros ordines promovendis, debeat esse triginta sex ducatorum monetæ hujus regni, nihilominus vix aut rarò hujusmodi personæ admittuntur, nisi habeant ad minus redditus quinquaginta similium ducatorum; quamvis regulariter sufficiat, ut valeant se honestè sustentare, non habito respectu ad qualitatem personarum. Nec tamen desunt qui, quamvis doctrinà et virtute insignes, promoti cum tenui vel ficto titulo, ad extremam inopiam redacti, miserabiliter mendicare, cum maximo dedecore statús clericalis, non rarò cogantur. Et per illam dictionem, pacificè, demonstratur quòd patrimonium supra dictum non debet esse litigiosum; aliàs enim repelleret ordinandum; quia non dicitur quis pacificè possidere, si aliquam super hujusmodi possessione patiatur juris vel facti controversiam in judicio, vel extra, Felin., in c. Cùm Joanne, n. 55, de Fid. instr.; Cassador., decis. 6, de Cau. poss. et prop.

Cum decreto, quod illud sine ordinarii sui licentia alienare, seu quoquo modo distraiiere nequeat, nisiprius, etc. — Quæ quidem clausula desumpta est etiam ex supra dicto concilio Trid., d. sess. 21, c. 2, de Reform., ibi: Atque illa deinceps sine licentia episcopi alienari, aut exstingui, vel remitti, nullatenus possint,

donec beneficium ecclesiasticum sufficiens sint adepti, vel aliunde habeant unde vivere possint.

Quia verò, quandoque petit quis hujusmodi indultum de promovendo ad titulum patrimonii, seu perpetui simplicis beneficii ecclesiastici, si quod obtinet, propter illam dictionem, seu, quæ passim, ut hic admittitur, et disjunctim accipitur, ut in 1.1, § Sublata, ff. ad Trebell., et 1. Si quis ita legaverat, ff. de Aur. et Arg. leg., et licèt ponatur inter diversa, arguit tamen similitudinem, Seraph, decis. 393; propterea in decretis litterarum additur: Volumus autem, quod donec tibi de aliquo ecclesiastico vel alio annuo redditu ad congruam tuî sustentationem sufficienti provisum fuerit, patrimonium tuum, si te ad titulum illius promoveri contigerit, alienare, vel hypothecare nullo modo possis. Et si orator petit promoveri ad sacros ordines, ad titulum pensionis annuæ sibi super fructibus alicujus beneficii ecclesiastici auctoritate apostolica reservatæ, additur decretum, quòd dictus orator dictam pensionem cassare, exstinguere, aut transferre nullo modo possit, donec aliunde habuerit unde commodè vivere possit; quod et servatur in cassatione ipsius pensionis, quæ passim concedi consuevit ut in eå apponatur clausula, dummodò ille qui hanc cassationem petit, quatenùs sit in sacris ordinibus constitutus, habeat aliunde, etc.; et cùm petit ad eosdem ordines promoveri ad titulum pensionis, et beneficii aut pensionis, et patrimonii, vel beneficii et patrimonii insimul, ut in dies occurrit in litteris de promovendo ad dictos ordines; cùm unumquodque eorum per se non sufficit, prohibet summus Pontifex cassationem pensionis, resignationem beneficii, et alienationem patrimonii, donec orator habuerit, etc., ut quotidiana praxi docemur, et omnibus notum est.

Bona etenim super quibus constituitur patrimonium supra dictum, sunt subrogata loco beneficii, et assumunt illius naturam, ob idque non possunt aliquo modo distrahi; Paris., de Resign. benef., lib. 2, quæst. 6, n. 1; et habent privilegia à jure concessa bonis ecclesiasticis; Barbos., de Potest. episc., allegat. 19, num. 91. Imò ex ipsomet concilio habetur quòd non solùm integrum patrimonium, verùm nec etiam illius pars poterit alienari, propter illam dictionem, nullatenùs, quæ annullat actum ipso jure; Glos. in Clem. 1, versic. Nullatenus, de Sequestr. poss. et fruct.; et negat. omnem casum omnemque potentiam, 1. ult., c. de Testam. milit., habetque vim præcisæ prohibitionis, Stephan. Grat., decis. March. 51, n. 8; et cùm sit universalis negativa, excludit etiam quamcumque minimam partem; Glos. in reg., Nemo potest, de Reg. jur. in 6; Card. Tusc., pract. conclus., tom. 2, litt. D., concl. 315, num. 1.

Porrò, si post ordinationem ad subdiaconatum, ad titulum patrimonii sibi donati, illud renuntiaverit et retrocesserit in favorem parentum, vel alterius, nec postea fecerit se promoveri ad reliquos sacros ordines, non propter id remanebit suspensus; quia si ipsa donatio fuerit sibi validè facta, qicta renuntiatio seu retrocessio, erit nuflius momenti, ac pro non facta

Quaran. in Summâ bullarii, verbo Ordo, versic. Quotidianus casus est; quod quidem procedit, etiamsi ipsum patrimonium fuerit donatum ipsi clerico, cum pacto de eo restituendo, postquam ille fuerit promotus ad sacros ordines, nec eo casu aliter ordinatus incurrit suspensionem; quia ille est verè ordinatus cum vero patrimonio, neque refragatur pactum in dictà donatione adjectum, ex eo quòd illud'non obligat, attentà dispositione prædicti concilii prohibentis remissionem, seu alienationem dicti patrimonii; Barbos, alleg. 20, num. 30, par. 2.

Cùm autem contingit oratorem de aliis redditibus annuis post promotionem ad sacros ordines provisum fuisse, ac propterea patrimonium, ad cujus titulum promotus est, velle alienare; seu aliàs distrahere, id nullo modo sibi permittitur sine ordinarii licentiâ; quidquid alii dixerint; quia obstat dictum concilium id expressè prohibens, actum annullando; ex quo inducitur forma quæ nullo modo potest præteriri, cap. Cum dilecta, de Rescript., etiam in casu licitæ alienationis dicti patrimonii, licèt orator aliunde habuerit unde commodè vivere possit, per illa verba supra dicti concilii, scilicet Quodque deinceps sine licentià episcopi, etc. Nec refert quòd supra dicta dictio, donec, sit limitativa et restrictiva temporis, habeatque naturam suspensivam, l. Legatum, ff. de An. leg.; Menoch. consil. 151, num. 4; Surd., consil. 186, num. 15; quia his non obstantibus aliud est circa hoc dicendum, ut scilicet, etiam postquam orator habuerit aliunde, etc., non possit dictum patrimonium, sinc consensu episcopi, alienare; Barbos., alleg. 19. num. 90, quia, ut ait Campan., in Divers. jur. can., rubr. 8, cap. ult., num. 9, versic. et obviam, ponderando verba supra dicti concilii, duo concurrere debent in supra dicta alienatione: unum videlicet, quòd alia res subrogetur pro decenti victu clerici promoti; alterum verò quòd episcopus cognoscat, et comperto ita esse assentiat; id Barbos., d. num. 90; et sic in praxi receptum videmus; nam in hujusmodi alienat.one adhibetur consensus ordinarii, prævio supplici libello, qui mandat desuper capi informationem, et comperto, rem subrogatam esse similis vel majoris redditûs; medio ejus decreto, fit alienatio; aliàs enim mens concilii facilė eluderetur, et fraudes committerentur, ad text. 1. Hæres meus, § sin., ff. de Cond. et Demonstr., I. Quod in conditionibus, junctà Glos. ff. de Donat. cau. mor.

Negari tamen non potest quin promoto concedi possit licentia in aliquo casu, dictum patrimonium alienandi, quamvis ille non habeat unde commodè vivere possit; veluti, si ejus parentes essent captivi: nam ob illorum redemptionem poterit licitè alienari. absque eo quòd habeat aliunde; et idem dicendum est, si pater aut frater clerici, esset ob homicidium vel aliud delictum puniendus pœnâ mortis; nisi accusanti daretur certa quantitas pro remissione, aut etiam ipsius sorori providendum esset, quæ in magno honoris discrimine versaretur, Garc. p. 2, c. 5, mm. 188.

licentiam, remanere tutum in conscientià, etiamsi clericus non haberet aliunde, etc., quia necessitas eum excusat; nam quidquid fit ob necessitatem, fit licitè, et licitum sieri censetur, Glossa in c. quoniam, 48, dist., et quod non est licitum in lege, necessitas facit licitum, c. Quod non est licitum, de Reg. jur., nec refert, quòd dictum patrimonium sit constitutum pro honestà sustentatione clerici; quia necessitas facit, ut omnia bona sint communia, c. Sicut hi, dist. 47, 1.2, § Cum in eadem navi, in fine, ff. ad l. Rhod, de Jact., et in quibus casibus ob necessitatem, legis rigor infringatur, vide Felin in c. 1, n. 49 et 50, de Constit., Jas. in l. 1, c. de Præc. imper. offer.

Quibus etiam adde quòd ordinatus ad titulum pa : trimonii, cui post crdinationem illud retrocedit, seu renuntiat, vel alienat, quamvis peccet mortaliter, quia facit contra prohibitionem concilii, et propterea puniri potest per episcopum, non tamen incurrit aliquam suspensionem, ut probat Barbos., d. alleg. 21, n. 32. Prout eò minus remanet ab executione susceptorum ordinum suspensus, si patrimonium aliquâ causâ amisit, puta chasmate, vel alluvione, ut per Glos. in c. Tuis., in verb. De patrimonial. ac præbend.

Id verò quod dictum est supra de sufficientià tituli pro clericis, ad sacros ordines promovendis, procedit etiam, quoad clericos regulares, nulliter professos, et ad dictos sacros ordines in religione promotos ad titulum paupertatis: nam ita servat Romanæ Curiæ praxis, ut si petant ii propter aliquam legitimam causam, declarari nullam professionem; in litteris hujusmodi declaratoriis istius nullitatis, semper adjicitur clausula, qued orator ab executione susceptorum ordinum suspensus remaneat, donec habuerit unde commodè vivere possit. Quo casu constituendus erit ei titulus eo modo quo à principio constituitur clericis secularibus ad dictos sacros ordines promovendis; ac propterea debet ad id intervenire decretum ordinarii, qui dillgenter inspiciat, an supra dictus titulus sit verus et sufficiens, propter identitatem rationis; unde idem jus constitui debet, § Pari ratione, instit. quib. mod. juspatr. potest. solut., l. A Titio, in fin., ff. de Verb.

Quo verò ad patres societatis Jesu, Sixtus V, audità relatione sacr. congregationis sic declaravit: Quoad Jesuitas, cum post sacerdotium exire non possint, nisi à superioribus ejiciantur, provideant illis de redditu 40 aureorum annuorum ex bonis religionis. Quoud alios, qui arbitrio suo exire quando volunt, possunt, ne detur illis occasio exeundi, ut fruantur illo redditu, vocentur priùs et intelligantur, quâ alià vià prospici possit; deinde maturè deliberandum.

Datur denique hujusmodi dispensatio, nedùm in temporibus, verum etiam extra tempora sine titulo beneficii, aut patrimonii, et sine litteris dimissorialibus, quatenùs causa aliqua ita suadeat : sic enim vid. 4 mus dispensatum per sum. Pont. cum quodam Transylvano, eo modo quo sequitur, videlicet:

Ferià 5, die 10 junii 1638, in congregat. generali S.R. Qui, n. 189, subdit, episcopum, concedendo talem 🖠 et universalis inquisitionis habità in palatio apostolico Montis Quirinalis coram S. D. N. Urbano divinà providentià Papà VIII, ac eminentiss. et reverendiss. cardinalibus in universà republicà christianà adversùs hæreticam pravitatem generalibus inquisitoribus, à sanctà Sede Apostolicà specialiter deputatis. Lecto memoriali D. Stephani Desy Transylvani ex patre hæretico calvinistà nati, matre autem catholicà S. D. N. Urb. Papa prædictus cum eo dispensavit, ut promoveri possit à quocumque episcopo ad omnes ordines, etiam sacros et presbyteratùs ad titulum missionis, non servatis interstitiis, extra tempora et sine litteris dimissorialibus.

Joan. Antonius Thomasius S. Romanæ, et universalis inquisitionis Not. Registrata fol. 11.

Locus † sigilli.

### CAPUT VIII.

Praxis dispensationis cum malè promotis extra tempora.

Quomodò etiam malè promotis ad dictos ordines, per apostolicam dispensationem succurratur, ex infra dicendis, unicuique innotescet. Adeò etenim invaluerunt, præsertim in hoc Regno, malæ promotiones ad ordines, ut oratores summi Pontificis aures in dies infestare non desinant circa petitiones dispensationis super hujusmodi impedimentis, quando quidem potissimum obstat constitutio fel. record. Pii II, quâ cavetur, ut promoti ad ordines sacros extra tempora, sive ante legitimam ætatem; aut sine litteris dimissorialibus proprii episcopi, sint ipso jure suspensi; et in ordinibus sic susceptis ministrando irregularitatem incurrant. Et cum his Papa tantummodò dispensare potest. Antequàm tamen ad praxim petendæ et concedendæ dispensationis cum taliter promotis, accedamus, ejusdem constitutionis tenorem hic inferendum duximus, qui talis est, videlicet :

Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam. Cum ex sacrorum ordinum collatione, character invisibilis animæ imprimatur, sacra mysteria dispensentur, et ipsarum cura tribuatur animarum; in eorum susceptione, excessus graves, tantò magis plectendi sunt, quanto ex illis majora in mentibus fidelium scandala generantur; cum itaque (sicut fide dignorum relatione, non nisi molestè accepimus) nonnulli clerici, extra tempora à jure statuta quidam antè ætatem legitimam; aliqui verò sine dimissoriis litteris, contra sanctiones canonicas, se faciunt ad sacros ordines promoveri; nos eorumdem temeritatem, tali castigatione reprimentes, ut aliis inposterum committendi similia, aditus præcludatur; auctoritate apostolica, hac constitutione perpetuò valitura, statuimus et ordinamus, quòd omnes et singuli qui absque dispensatione canonicà aut legitimâ licentiâ, sive extra tempora à jure statuta, sive ante ætatem legitimam, vel absque dimissoriis litteris, etiam citramontani à citramontanis (præterquam si in hoc ultimo casu, per cameram Apostolicam; juxta illius stylum) ordinati fuerint, et ad aliquem ex sacris ordinibus se fecerint promoveri, à suorum ordinum executione ipso jure supensi sint; et si hujusmodi suspensione durante, in eisdem ordinibus ministrare præsumpserint, eo ipso irregularitatem incurrant. Præterea, ultra alias pænas in tales generaliter à jure inflictas, beneficiis ecclesiasticis possint jure privari. Volumus autem quòd præsens nostra constitutio, in Romanâ Curiâ existentes, post quindecim dies; absentes verò Italicos, post duos menses, alios verò ultramontanos post sex menses, ab ipsius in audientiâ contradictarum, et cancellariâ Apostolicâ, publicatione et affixione, ligare incipiat. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostrorum statuti, ordinationis et voluntatis, infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romæ apud S. Petrum, anno ab Incarnatione dominicâ, millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, quintodecimo kal. dec. pontificatûs nostri anno quarto.

Quam quidem constitutionem (cum in multis locis, ac ferè ubique extra Urbem ignota esset, ut ait Sayr. de Cens., lib. 4, c. 44, num. 14) confirmârunt Sixt. V in alià suà constitut. quæ incipit Sanctum et salutare, nonis jan. 1588, et Clem. VIII, in alià quæ incipit Romanum Pontificem decet, pridie kal. martii 1595, et quilibet summus Pontifex in crastinum suæ assumptionis ad summi apostolatûs apicem, eam etiam renovat inter alias regulas cancellariæ, sub titulo de mulè promotis, per hæc verba, videlicet:

Item de clericis extra tempora à jure statuta, sive ante legitimam ætatem, aut absque dimissoriis litteris ad sacros ordines se promoveri facientibus pro tempore, etiam voluit, constitutionem piæ mem. Pii II, similiter prædecessoris sui desuper editam; et in dieto cancellariæ libro descriptam, quæ incipit: Cùm ex sacrorum ordinum, etc., pari modo observari.

Unde patet qu'am perper me loquantur qui dicunt hanc constitutionem Pii II non esse usu receptam; quod quidem fuit etiam à Rota Romana rejectum: in praxi enim videmus quotidié ob hujusmodi malas promotiones, recursum haberi ad datariam apostolicam pro absolutionibus et dispensationibus super eis; quia dicta constitutio fuit solemniter publicata, sicut aliæ constitutiones apostolicæ, et in quinterno cancellariæ Apostolicæ registrata, ac in Bullario impressa; unde necessariò præsumitur usu recepta, ut per Put., dec. 181, n. 1, lib. 1, dictaque regula addita est pro approbatione prædictæ constitutionis, quæ antea non solum exteris, verum etiam ipsis curialibus incognita erat, ob idque indignit tali revalidatione, seu confirmatione.

Ab incursu tamen pœnæ hujus constitutionis, quoad primum caput sunt immunes fratres minores, et omnes qui illorum privilegiis concessis et concedendis fruuntur, ex concessione Clementis VIII; hi enim possunt extra tempora à jure statuta, dominicis et aliis festivis diebus, sacros ordines suscipere; sicut etiam patres societatis Jesu ex indulto Gregorii XIII ipsis concesso. Barbos. alleg. 17, num. 6 et 7.

Quoniam verò ex his tribus capitibus malæ ordinationis, in ipsà constitutione contentis, primus est, cùm quis ad dictos ordines sacros facit se promovere extra tempora à jure statuta, ideò cùm ita promotus petit secum desuper dispensari, supplicatio concipienda erit eo modo quo sequitur, videlicet:

Beatissime Pater, Exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris N. presbyteri Neapolitan. diæcesis. Quod ipse aliàs in quatuor minoribus ordinibus constitutus, cupiens quamprimum ad sacros ordines promoveri, ad omnes sacros, etiam presbyteratûs ordines, interstitiis à conc. Trid. statutis minime servatis, à devotà creaturà vestrà episcopo N. promoveri dolo se fecit, et in illis, etiam in altaris ministerio (non tamen in contemptum clavium) ministravit, suspensionem incurrendo et irregularitatem contrahendo. Cùm autem, Pater sancte, dictus orator, de præmissis plurimum doluerit, et doleat ad præsens; supplicat igitur humiliter E. S. V. quatenus ejus statui et conscientiæ securitati, in præmissis opportune consulendo, eumque specialibus favoribus et gratiis proseguendo, eumdem oratorem à malà promotione hujusmodi; nec non à quibusvis sententiis, censuris, et pænis ecclesiasticis, quas propter præmissa, quomodòlibet incurrit, in utroque foro apostolicà auctoritate absolvere, et totaliter liberare; dictasque pænas sibi gratiosè remittere et condonare; secumque super irregularitate, per eum ex præmissis quomodòlibet contractà, quodque illà et aliis præmissis non obstantibus, suo clericali charactere, quo aliàs ritè insignitus suit, ac omnibus sacris, etiam presbyteratûs ordinibus, illorumque privilegiis uti, ac in cisdem etiam ordinibus, et in altaris ministerio ministrare: nec non quæcumque, et qualiacumque, cum curà et sine curà, beneficia ecclesiastica, etc., dispensare dignemini, etc. Non obstantibus, etc.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et additur: Et committatur ordinario, imposità oratori aliquà pænitentià salutari, ipsoque ab executione suorum ordinum ad triennium, et deinde arbitrio ejusdem ordinarii suspenso.

Huic constitutioni concordat illud quod antiquo jure circa hoc statutum erat; nam si quis extra tempora à jure statuta; aliquem ordinem sacrum recepisset, ab ejus executione suspensus erat, ut est text. in c. Cùm quidem, de Temp. ord., ubi relataxie hujus suspensionis, summo tantùm Pontifici reservatur, quamvis postea fuerit relataxa per Gregorium IX, ut in cap. Consultationi, eod. tit., qui facultatem eam relaxandi episcopis concessit, Sayr., de Cens., lib. 4, cap. 14, n. 21, ubi ait quòd licèt olim inter veteres canonistas fuerit controversia, an promoti extra tempora essent ipso jure suspensi, hodiè tamen omni dubio caret, præsertim ob declarationem dictæ constitutionis, et sic suspensi, si celebrent, fiunt irregulares à solo Papâ absolvendi et dispensandi.

#### CAPUT IX.

Praxis dispensationis cum malè promotis ante ætatem.

Secundus casus in dictà constitutione expressus est cùm quis ante legitimam ætatem, ad supra dictos ordines se fecerit promoveri; quod etiam magnam habet cum ipsius juris communis dispositione, conformitatem. Veluit enim Alexander III, relatus in cap. Indecorum, de Temp. ordin., ut interdictum esset pueris ullà dignitate fungi; ne, qui sibi nihil adhuc prodesse possunt, aliis dignitate præfulgeant, cùm ipsi nunquàm ad ullum munus putentur idonei, cap. Superinordinata, de Præb., et hodiè ex novo jure concilii Trid.; sess. 23, cap. 6, admitti non possunt vel ad beneficium simplex, ante quatuordecim annos, ut aliàs diximus; quamvis olim septennium sufficeret tam ad primam tonsuram, quàm ad beneficia simplicia, Majol. de Irreg., lib. 1, c. 30, n. 1 et 2. Ex ipsà autem constitutione Pii II ante ætatem legitimam ordinatus, scilicet, aliquo ex sacris ordinibus, est ipso jure suspensus; et in ipsis ordinibus ministrando, efficitur pariter irregularis; cum quo solus Papa dispensare potest, sicut etiam in aliis casibus ejusdem constitutionis; nisi forsan irregularitas inde proveniens sit occulta, quia tunc potest super eà episcopus dispensare, ex concil. Trid., sess. 24, cap. 6, de Refor.; Sayr., de Cens., lib. 4., c. 14, n. 11. Quod quidem intelligas, etiamsi ad ipsam ætatem quantumcumque minimum tempus deficiat ;-cum per d. concil. Trident. fuerit jam præstitur tempus, ut in sess. 23, cap. 12, ubi: Nullus in vosterum ad subdiaconatûs ordinem ante vigesimum secundum, aa diaconatum ante vigesimum tertium, aa presbyteratum ante vigesimum quintum ætatis suæ annum promoveatur

Cùm igitur opus erit hujusmodi dispensatione in utroque foro super hâc irregularitate, porrigenda tenoris sequentis erit supplicatio, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris Lucii Alberici presbyteri Neapolitan. diæcesis, quòd ipse aliàs in vigesimo, vel circa, suæ ætatis anno constitutus, sacerdotalis dignitatis fervore accensus, ad omnes sacros etiam presbyteratûs ordines, ab episcopo Minoren. ante ætatem legitimam, aliàs tamen ritè, se promoveri fecit, et in eisdem omnibus (non tamen in contemptum clavium) ministravit; quapropter archiepiscopus Neapolitan., crimen hujusmodi conspicatus, contra ipsum oratorem desuper procedens, illum in quasdam pænas condemnavit, ac ab executione prædictorum ordinum suspensum declaravit; donec à Sede Apostolicà absolutionis beneficium et dispensationis gratiam meruisset obtinere. Cum autem, Pater Sancte, dictus orator in vigesimo tertio sua atatis anno constitutus, de præmissis plurimum doluerit, et doleat, cupiatque absolutionis beneficium, et dispensationis gratiam per dictam sedem sibi misericorditer impendi, supplicat igitur humiliter E. S. V. dictus orator, quatenus ejus statui et conscientiæ securitati in præmissis opportune consulendo; eumque specialibus favoribus, et gratiis prosequendo, cum à mala promotione hujusmodi, necnon à quibus vis sententiis, censuris, et panis ecclesiasticis, quas propter præmissa quomodolibet incurrit, in utroque foro, Apostolicà auctoritate absolvere, et totaliter liberare, dictasque pænas sibi gratiosè remittere et condonare; secumque super quâcumque irregularitate ex præmissis per eum quomodolibet contractà; quòdque, illà et aliis præmissis non obstantibus, suo clericali charactere, quo alias ritè insignitus fuit illiusque privilegiis, ac omnibus, etiam sacris, et presbyteratus ordinibus, per eum, ut præfertur, quoque susceptis, postquam ad legitimam ætatem pervenerit, uti, et in illis etiam in altaris ministerio ministrare; necnon quæcumque et qualiacumque, sine curà et (ætate legitima sibi suffragante) cum curà, beneficia ecclesiastica, etiamsi canonicatus, etc., dignemini, etc.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et additur, et committatur ordinario, imposità oratori pænitentià salutari, tandiu duraturà quantum ei deerat ad ætatem legitimam, cum promotus fuit; ipsoque ab executione suorum ordinum ad biennium, et deinde arbitrio ejusdem ordinarii suspenso.

Quoties autem orator fuerit sic promotus à non suo ordinario, additur etiam: Ita quòd tempore hujusmodi elapso, suspensio prædicta minimè sibi relaxetur, donec prævio diligenti examine super vità, moribus, et doctrinà, ac sufficientià patrimonii, vel beneficii ecclesiastici titulo, ab eodem ordinario approbatus fuerit. Et quoad dispensationem, dummodò oratori nullum aliud canonicum obstet impedimentum. Si verò orator tempore impetrationis hujusmodi gratiæ, neque pervenerit ad ætatem legitimam, additur: Ipsoque oratore ab executione suorum ordinum, donec ad ætatem legitimam pervenerit suspenso, ut dictum est in corpore supplicationis.

Si autem orator narraverit in supplicatione se bonà fide, eò quòd putaret esse legitimæ ætatis, promotum fuisse ad sacros ordines, sublatà supra dictà pœnitentià salutari, committitur ordinario cum clausulà: Dummodò constet oratorem, ignorantem defectum ætatis hujusmodi, promotum fuisse, ipsoque ab executione suorum sacrorum ordinum, donec vigesimum quintum ætatis suæ annum attigerit, et deinde ad beneplacitum ejusdem ordinarii suspenso. Namque ad incurrendas pœnas d. constitutionis requiritur quòd ordinatus dolosè et in contemptum susceperit ordines præd., et in illis ministraverit; Abbas, in c. Pastoralis, § Verum, n. 5, de Appel.; Cart., in Clem. Si furiosus, p. 1, § 1, n. 4, de Homicid.; Cavaler, decis. 1, n. 1 et 2, ubi dicitur quòd iste dolus et contemptus non solum de jure communi, sed etiam ex d. constitutione Pii II, quæ loquitur contra eos qui ministrare præsumpserint; quia verbum præsumpserit inducit contemptum; et fuit, in d. decis. n. 3, excusatus ordinatus stante attestatione matris, cui credere potuit, cum præsumatur habere veram notitiam ætatis filiorum, et sic cùm habuerit justam causam credendi matri, cessat in eo omnis dolus et contemptus, ac propterea non incurrit irregularitatem, ut in d. decis. sub n. 6, in fine.

Contingit ut plurimim oratorem sic male promotum obcinuisse benesicium etiam curatum; quo casu petenda erit nova provisio à Papa, et in calce supplicationis addi consuevit: Et committatur ordinario, imposità oratori aliquà pænitentià salutari, ipsoque ab executione suorum ordinum ad octo menses, et deinde arbitrio ejusdem ordinarii suspenso; et dimissà prius per ipsum oratorem prædictà parochiali ecclesià. Et quoad novam provisionem, committatur cum clausulà:

Si per diligentem, etc., et deputato per eumdem ordinarium, durante suspensione hujusmodi, vicario idoneo în dictă parochiali cum congruâ portione illius fructuum pro sustentatione ipsius vicarii. Et hæc ita practicantur in utroque foro.

Fuit alias tempore Clementis VIII, petita commissio declaratoria nullitatis susceptionis subdiaconatûs in decimo septimo anno per vim parentum; et commissum ordinario quatenûs, si, vocatis qui forent evocandi, ac inquisità per eum super præmissis diligentiùs veritate, rem ipsam ita esse reperisset prout narrabatur; oratorem ad servandam continentiam non teneri, sed matrimonium cum aliquâ muliere sibi benè visà, nullo alio jure sibi prohibità, contrahere, illudque in facie ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodùm remanere, prolemque susceptam exinde legitimam fore, alio canonico non obstante impedimento, liberè et licitè posse apostolicà auctoritate, nuntiaret et declararet, prout juxta casus hujusmodi exigentiam de jure esset faciendum.

In foro autem conscientiæ, quando videlicet irregularitas in his casibus occulta est, licèt super ea possit episcopus dispensare virtute concilii Tridentini; quia tamen quandoque credit forsan non tutò se posse dispensare, propterea pro ipså dispensatione recurritur ad officium sacræ pænitentiariæ, quæ committit confessario per oratorem eligendo, quatenùs ipsum oratorem, audità priùs ipsius sacramentali confessione, à quibusvis sententiis, censuris, et pœnis ecclesiasticis, quas propter præmissa quomodòlibet incurrit, et excessibus hujusmodi, absolvat hâc vice in formâ Ecclesiæ consuetâ; injunctâ indè ei pro modo culpæ gravi pænitentià salutari, quæ duret per tantum tempus quantum ei deerat ad ætatem legitimam, cùm promotus fuit, et aliis quæ de jure fuerint injungenda; ipsoque ab executione suorum ordinum suspenso; demùm dummodò pramissa occulta sint, et orator legitimam ætatem expleverit, cum eodem. prenitentià vel illius parte peractà, et suffragantibus sibi dignis pœnitentiæ fructibus et meritis, alioque ei canonico non obstante super irregularitate per eum ex præmissis quomodòlibet contractà, quia interim sic ligatus missas et alia divina officia, non tamen in contemptum clavium, celebravit; vel aliàs divinis se immiscuit; quòdque, illà et aliis præmissis non obstantibus, postquam in hujusmodi suspensione steterit per tempus arbitrio confessoris statuendum, in suis ordinibus etiam in altaris ministerio ministrare; et sibi ante præmissa canonicè collata retinere, et si quæ in futurum, aliàs tamen canonicè, conferantur beneficia ecclesiastica cum curà et sine curà, invicam tamen compatibilia, recipere et similiter retinere licitè valeat, misericorditer dispenset in foro conscientiæ, et in ipso actu sacramentalis confessionis tantùm, et non aliter, neque ullo alio modo: Ita quòd absolutio et dispensatio hujusmodi oratori in foro judiciario nullatenùs suffragentur.

Atverò posse episcopum in hoc dispensare, quando videl., promotus pervenit ad ætatem legitimam, in du-

bium minimè revocatur: quod etiam patet in declatione S. congregationis concilii super sess. 24, c. 6,
de Ref., ut infra, videl.: Item congregatio censuit, si
is clericus pervenit jam ad ætatem legitimam, posse episcopum cum illo dispensare tam super irregularitate,
quàm super suspensione, ex delicto occulto tamen proveniente; quia se fecit promoveri non in ætate legitimā.
Si nondum ad ætatem legitimam pervenerit clericus,
episcopum non posse, sed petendam absolutionem à Sede
Apost.; quam quidem declarationem refert Garc., de
Benef., p. 2, c. 5, n. 51.

Si verò orator sic irregularis, tempore supra dictæ dispensationis, obtinuerit beneficium curatum, semper sacra pœnitentiaria exquirit an illud obtinuerit in concursu; quòd si ita esse respondetur, fit de hoc mentio; et in litteris prædictæ dispensationis additur ut orator prædictus illis quibus ipse in concursu per fraudem sic prælatus fuit, satisfaciat, vel cum eis concordet; ac cum eo confessarius dispenset, ut in suis ordinibus ministrare valeat; et postquam prædictis satisfecerit, vel cum eis concordaverit, eidem concedat retentionem beneficii prædicti cum condonatione fructuum perceptorum; quorum quantitas debet omninò eidem sacræ pænitentiariæ explicari. Et hæc in illius prætorio servantur, quoties petitur retentio beneficii curati, quoad aliorum concurrentium præjudicium; quod etiam illius praxis servat circa fructuum malè perceptorum expressionem, et iamin beneficiis simplicibus; quandoquidem, si ipsorum beneficiorum fructus sic percepti ascendunt ad aliquam notabilem summam, præcipitur ut ex illis fiat aliqua eleemosyna alicui ecclesiæ, seu alteri loco pio.

Dispensatio etenim ad beneficia omninò petenda est, cùm ad illa inhabilis existat promotus ante tempus à jure statutum; Clem., fin., de Ætat. et Qual.

Et magis declaratur in supra dictà constitutione Pii II, §: Præterea, ultra alias pænas in tales generaliter à jure inflictas, beneficiis ecclesiasticis possint jure privari. Quod tamen intelligendum est de ordinatis sacris ordinibus, de quibus ipsa constitutio loquitur; nam si conferantur ipsa beneficia clericis in minoribus constitutis, illaque nu lum sacrum ordinem annexum habeant, tenet collatio, ut ex ipsà constitutione elicitur.

Ouapropter, ex præmissis deducitur notoria praxis datariæ Apostolicæ, quæ in casibus supra dietis, nimirùm, quando quis ante legitimam ætatem sibi obtinuit absque apostolică dispensatione provideri de beneficio curato, cùm jam pervenerit ad legitimam ætatem, illi datur etiam nova provisio, quæ committitur ordinario, et beneficio per oratorem prædictum priùs in manibus ejusdem ordinarii realiter dimisso; et quoad novam provisionem, cum clausula: Si per diligentem, etc. Et præcipitur quòd infra sex menses proximos ad subdiaconatús ordinem, quatenús illum nondùm susceperit, necnon cùm primùm ad ætatem legitimam suscipiendi sacros diaconatûs et presbyteratûs ordines pervenerit, proximis inde temporibus; ad illos promoveri et interim eidem beneficio per presbyterum idoneum deserviri facere, omninò teneatur: alioquin, eo in singulis præmissis deficiente, beneficium prædictum vacare censcatur eo ipso; quòdque idem orator quamdiù presbyter non fuerit, fructus hujusmodi beneficii nullatenùs suos facere, sed in usum ecclesiæ quam sic obtinuit, vel illius sacristiæ, detractà congruà portione pro dicto presbytero deserviente, converti omninò debeant; et ita passim in his et similibus casibus servari videmus.

# CAPUT X.

Praxis dispensationis cum male promotis sine litteris dimissoriis.

Tertius verò et ultimus ex supra dictis tribus casibus est, cùm quis fuerit ad ipsos sacros ordines promotus absque litteris dimissorialibus proprii ordinarii, vel etiam ab ipso oratore, aut (quod idem est) ab alio falsò fabricatis; et cùm ista mala promotio adhuc jam creverit in immensum, frequentiorem reddit in dies petitionem super eà dispensationis. Quapropter sanctissimus dominus noster Urbanus Papa VIII, ad obviandum tot malis inde jugiter provenientibus, aliam edidit super hoc, et aliis capitibus, constitutionem, quæ cùm satis inconcussè servetur, non incongruum visum fuit illius tenorem hìc inserere, qui talis est, vid.:

URBANUS Papa VIII, ad perpetuam rei memoriam. Secretis æternæ providentiæ consiliis nullo nostrorum suffragio meritorum speculatores domûs Israel, in sublimi Apostolatus culmine constitut, ieò potissimum pontificiæ sedulitatis officia convertenda esse arbitramur, ut qui in sortem Domini vocantur, Christique militiæ dant nomen, spiritualem Ecclesiæ tranquillitatem non perturbent, sed pacem confirment, vires augeant, ac tam strenuè se gerant, ut ipsam terribilem, quasi castrorum aciem ordinatam, inseræ potestates ac principes tenebrarum quotidiè magis perhorrescant. Hæc autem quantò impensius fieri optamus, tantò majori indignatione irreligiosam quorumdam impudentiam detestamur, ac sacrilegam temeritatem execramur, qui sacros canones summorumque pontificum decreta non verentes, clericales ordines illegitime suscipiunt, ac dum in ecclesiasticorum ministrorum catum per nefas irrepunt, Dei cultui, animarum saluti, omnibusque ad optimum Christianæ reipublicæ regimen pertinentibus, plurimum obesse noscuntur, aliàs siquidem felicis recordat. Clemens Papa IV prædecessor noster volens periculis animarum eorum obviare, qui vinculo excommunicationis adstricti, aut apostatæ, seu irregulares, vel aliàs ordinum sacrorum susceptione indiqui suam patriam, in quò de his haberetur notitia, fugientes, se in remotis partibus faciebant ad hujusmodi ordines promoveri, statuit ut nullus episcoporum Italiæ de cætero aliquem ultramontanum clericum ordinare - præsumeret, nisi ab eodem Clemente prædecessore, vel ab episcopo, de cujus diæcesi traxerat originem ordinandus, vel in cujus diœcesi beneficiatus existebat, per ejus patentes litteras causam rationabilem continentes, quare ipsum nolebat, aut nequibat ordinare, specialem licentiam haberet; eos verò quos contra præmissa contigisset ordinari, manere vo-

luit absque spe dispensationis super hoc à Sede Apostolicà obtinendæ, suspensos ac ordinantes condignà pænitentià puniri. Cum autem, non sine gravi animi nostri molestià, nobis innotuerit, quàm plures ultramontanos suæ salutis immemores, Deique timore postposito, ad ordines prædictos, cum falsis dimissorialibus litteris, seu etiam cum titulo patrimonii ficto, vel fiduciario, seu etiam falso, cum maximo bonorum omnium scandalo, se promoveri fecisse. Nos innumeris, quæ ex minus canonica clericorum ordinatione hujusmodi proveniunt, malis, quantum nobis ex alto conceditur, providere volentes, prædictam Clem. prædecessoris constitutionem, cum omnibus et singulis in eà contentis approbantes et innovantes, motu proprio et ex certà scientià ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, venerab, fratribus patriarchis, archiepiscopis et episcopis in Italià existentibus tenore præsentium prohibemus, ne quovis prætextu, et ex quâcumque causâ, Hispanos, Lusitanos, Gallos vel Germanos, aliosque quoscumque ultramontanos, et ex quibusvis locis extra Italiam oriundos, non solum ad sacros, sed neque etiam ad minores ordines, vel clericalem characterem promovere audeant, seu præsumant nisi dimissoriales suorum ordinariorum litteras à nostris, et hujus S. Sedis nuntiis seu collectoribus in illis partibus commorantibus recognitas, probatas et subscriptas habeant, corumdemve nuntiorum seu collectorum subscriptiones à dilecto filio nostro in almà Urbe vicario in spiritualibus generali similiter examinatæ, recognitæ et probatæ fuerint; atiàs promoventes ad annum ab exercitio pontificalium; promoti verò perpetuæ suspensionis pænam, absque spe dispensationis à Sede Apostolicà obtinendæ incurrant eo ipso. Insuper promotos hujusmodi, ac etiam eos qui cum falsis, vel fictis, aut siduciariis patrimonii titulis scienter se ad ordines hujusmodi promoveri fecerint, non solum prædictis, verum etiam majoribus arbitrio nostro. et pro tempore existentis Romani Pontificis infligendis pænis. Italos verò, si quos in posterum clericali charactere insigniri, vel ad minores ordines promoveri ab alieno episcopo, cum falsis dimissoriis contigerit, etiamsi qualitatibus per con. Trid. decretum, cap. 16, sess. 23, requisitis præditi sint; nihilominus, secuta tamen prius desuper judicis Eccles. declaratione, fori privilegio minimè gaudere, sed seculari jurisdictioni, ut antea, plenè in omnibus subjacere et subjectos esse respectivè volumus; sicque et non aliter per quoscumque judices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, sublatà eis, et eorum cuilibet quâvis aliter judicandi, et interpretandi facultate et auctoritate, judicari et dissiniri debere; ac irritum et inane, si secus super his à quoquam, quâvis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit, attentari. In contrarium faciendum non obstantibus quibuscumque. Per præsentes autem, constitutioni rec. mem. Pii Papæ II, prædecessoris nostri contra malè promotos editæ nullatenus derogare intendimus; sed illam cum omnibus et singulis in eà contentis, in suo robore et efficacià permanere, perinde ac si præsentes non emanâssent, decernimus. Ut autem præsentes litteræ ad omnium notitiam faciliùs devenire

possint, volumus, quòd illæ, sive earum exempla in valvis Basilicarum sancti Joannis Lateranen. ac principis apostolorum de Urbe, et cancellariæ Apostolicæ, necnon in acie campi Floræ, ut moris est, affixa, omnes et singulos quos illæ concernunt, perinde arctent et afficiant, ac si unicuique personaliter intimatæ fuissent; quòdque earumdem transumptis, etiam impressis manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus personæ in dignitate ecclesiasticà constitutæ munitis, eadem prorsus fides in judicio, et extra illud ubique adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die 11 decemb. M.DC.XXIV, pontificatůs nostri anno secundo.

## V. THEATINUS.

Anno millesimo sexcentesimo vigesimo quarto, indictione septimà pontificatùs sanctissimi D. N. D. Urbani divinà providentià Papæ Octavi, die verò decimo sexto mensis decembris retroscriptæ litteræ apostolicæ affixæ lectæ et publicatæ fuerunt ad valvas Basilicarum S. Joannis Lateranen., principis apostolorum de Urbe, ac cancellariæ Apostolicæ, aciei Campi Floræ, per nos Alexandrum de Rocchis, et Fabium Emilianum sanctissimi D. Papæ Curs.

Brandimartes Latinus pro mag. DD. Curs. Quæ constitutio adeò viget, et observatur, ut nunquam aut rarò cum talibus promotis summus Pontifex dispenset, ut patet ex illis verbis: Promoti verò perpetuæ suspensionis pænam absque spe dispensationis à Sede Apostolicà obtinendæ, incurrant eo ipso, sicut etiam ab ipså dispensatione abstinuerunt nonnulli sui prædecessores; vel saltem illam vix, et cum maximà difficultate concesserunt, sed præcipuè hodiè rigidè ista constitutio, ut dictum est, servatur; nam, non solùm Papa facta suorum prædecessorum cum magna reverentià custodit, teste Gonz., ad reg. 8, Cancell. gloss. 9, num. 77, sed frequentiùs etiam arctatur suâ proprià voluntate ad observantiam suorum decretorum, imò si posset, etiam ligaret ad hoc suos successores, quod cùm facere nequeat, idem Gonz., d. gloss. 9, num. 74, quandoque his utitur verbis in suis constitutionibus et decretis, videlicet, et quod nobis licere non patimur, nostris successoribus indicamus; cum non possit ipsis legem imponere potestati, seu voluntati, Rot., decis. 137, n.8, part. 1, divers., et sic in proposito videmus, quòd Papa ad amussim solet observare propria decreta, propriasque constitutiones; unde, cum quibusvis quantumvis maximis favoribus nunquam, vel saltem rarò adversùs ea disponere consuevit; aliàs enim multa inconvenientia sequerentur; ac propterea actus pontificis debent esse stabiles, Felin. in cap. Cum olim, num. 5, de Sentent. et re judic. Unde in his et similibus, neque pro sanguine sibi conjunctis, sive aliàs dilectis, benè meritis, et præclaris viri, vidi hanc dispensationem concedi. Quare benè confert illud Catonis in distichis moralibus, scilicet: Patere legem, quam tu ipse tuleris, quod citat Glossa in caput Cim omnes, in verbo Legem, de Constitut, et text. in lib. 1, fr. Quod quisquis juris; quamvis summus Pontifex ita constituendo, non imponat sibi legem, quin saltem, ad sui libitum possit ab eâ recedere, l. Princeps, ff. de Leg.,, l. Digna vox, cap. cod., l. pen., ff. de Arb., ubi nemo sibi ipsi imperare, seu legem imponere potest l. Si quis, in princ., ff. de Leg. 5.

265

Ista tamen dispensatio non modò difficilis redditur per illa verba supradictæ constitutionis, scilicet absque spe dispensationis, etc., verum etiam id antiquo jure cavetur, ut in cap. 1, de Temp. ordin., num. 6, ubi causæ explicantur, per quas prohibetur quis, sine litteris dimissoriis, ad ordines promoveri; nempe quia sæpè contingit, quod nonnulli clerici, vinculo excommunicationis astricti, aut apostatæ seu irregulares, vel aliàs ordinum sacrorum susceptione indigni, suam patriam, in quâ de his habetur notitia, fugientes se in remotis partibus faciunt ad hujusmodi ordines promoveri. Unde sic prosequitur text.: Nos igitur volentes animarum ipsarum periculis obviare, statuimus ut niullus episcoporum Italiæ de cætero aliquem ultramontanum clericum ordinare præsumat, nisi à nobis specialem licentiam habeat, vel ab episcopo, de cujus diœcesi traxit originem ordinandus, vel in cujus diæcesi beneficiatus existit, per ejus patentes litteras, causam rationabilem continentes, quare ipsum nolit aut nequeat ordinare. Eos verò quos contra præmissa contigerit ordinari, manere volumus, absque spe dispensationis, super hoc à Sede Apostolicà oblinendæ, suspensos, etc., ut in princ. d. constit.

Quibus sic stantibus, licèt à Sede Apostol. petantur absolutio à malà promotione hujusmodi, necnon dispensatio ad suscipiendos sacros ordines; nibitominùs petitio hæc restringi semper consuevit, quoad absolutionem tantùm: quod si aliquando pro jam promotis, etiam ad sacros ordines, petitur absolutio, hæc cum dispensatione sub sequenti formulà datur, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris Landulphi de Aprano clerici Neapolitan diccesis, quòd cum ipse aliàs fervore devotionis accensus, plurimum cuperet, dum laicus esset, Altissimo famulari; et à suo ordinario litteras dimissoriales, ad effectum, ut se clericali charactere insigniri, et ad quatuor minores, necnon ad omnes sacros, etiam presbyteratus ordines promoveri faceret, impetrare posse diffideret, litteris hujusmodi à se falsò fabricatis, ab alio catholico antistite, communionem Sedis Apostolica habente, dicto charactere insigniri, ac ad dictos quatuor minores, necnon subdiaconatus, diaconatus et presbyteratus ordines, aliàs tamen ritè promoveri se fecit, et promotus, in illis etiam in altaris ministerio (non tamen in contemptum clavium) ministravit, et aliàs divinis se immiscuit, irreqularitatem contrahendo. Cùm autem, Pater sancte, dictus orator de præmissis plurimum doluerit et doleat ad præsens, supplicat igitur humiliter S. V. quatenùs sibi absolutionis beneficium misericorditer impendendo, ac aliàs in præmissis opportune providendo, eumdem oratorem ab excessibus hujusmodi, in utroque foro absolvere, et totaliter liberare; necnon cum eodem oratore, super dictà irregularitate, quodque eà et aliis præmissis non obstantibus, dicto clericali charactere quo antea ritè insignitus fuit, illiusque privilegiis, ac dictis quatuor minoribus, et sacris ordinibus prædictis uti, et in illis, etiam in altaris ministerio ministrare, necnon quæcumque et qualiacumque, cum curà et sine curà beneficia ecclesiastica, etc.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et additur: Et committatur ordinario; imposità oratori aliquà gravi pænitentià salutari: ipsoque ab executione suorum ordinum ad biennium, et deinde arbitrio ejusdem ordinarii suspenso; nec tapso tempore suspensionis hujusmodi celebrare possit, donec prævio diligenti examine super ejus vità, moribus et scientià, ac legitimis natatious, necnon patrimonii, vel beneficii ecclesiastici, ad congruam ejus sustentationem sufficientià, aliisque ad id requisitis ab eodem ordinario approbatus fuerit, suspenso.

Idemque servatur in S. pœnitentiariæ prætorio, quæ non dispensat neque in foro sententiæ tantum cum taliter promotis. Unde orator promotus ad primam tonsuram et quatuor minores, ac ad subdiaconatum cum falsis dimissoriis, petiit ibi absolutionem, necnon dispensationem; sed obtinuit tantum absolutionem; ita quòd illa in foro judiciario nibil suffragetur, ipseque intelligeret secum minimè dispensatum esse super irregularitate, per eum ex præmissis contractà, sed suspensum remanere ab executione sic susceptorum ordinum.

Vidi quandoque oratori impositam fuisse pœnam suspensionis ad majus tempus, puta ad sex annos, quia summus Pontifex ab hujusmodi malà promotione præsertim sine litteris dimissorialibus, maximè abhorret ac propterea in ipsis clausulis restrictivis addi consuevit pro majori declaratione, quod durante tempore suspensionis, orator beneficia curata, aut aliàs sacrum ordinem requirentia, seu annexum habentia, obtinere nequeat.

Solet tamen summus Pontifex quascumque suspensiones, ex aliquâ causâ relaxare præcipuè cùm orator intra tempus suspensionis hujusmodi, personaliter accesserit ad Urbem; vel, si sit pauper, et ad longum tempus abstinuit ab exercitio suorum ordinum; nam clerici, præsertim pauperes, sunt alendi beneficiis eclesiasticis, quæ dicuntur patrimonium Christi, cap. Cùm secundum, de Præb.

Denique ex supradictæ constitutionis contextu satis elicitur, non includi eos, qui præmissa agunt simpliciter, et absque dolo et temeritate; quia lex punions præsumentem aliquid facere, non includit taliter facientes simpliciter, bonà fide, et absque dolo et temeritate, ut per Cardin. inClemen. 1, 9, 38, de Privileg., cùm isti excusentur à pænà suspensionis, ipso jure inflictà per eamdem constitutionem.

Ad hæc, silentio non prætereundum existimavi, supradictam constitutionem, saltem quoad hanc nostram praxim, nonnullis egere declarationibus, sicut in facti contingentià, ac in casibus petendæ dispensationis, pluries occurrit: propterea

Dubitatur primò an illa habeat locum etiam in regularibus, ut si fortè ii, sic mali promoti fuerint, incurrant pœnas ibi inflictas et consequenter indigeant apostolicà dispensatione, et rehabilitatione. Et pro negativà responsione facit, quòd appellatione clericorum non veniunt fratres, ac monachi; cùm in jure ponantur tanquàm diversi, ut in c. Quisquis, 17, q. 4, c. Si quis suadente, eâd. quæst. 8, prout etiam è contra, constitutio loquens de regularibus, non comprehendit clericos seculares, Clem. 1, et ibi Glossa in verbo Religiosus, de Reb. eccles. non alienand. Ad hoc plurimùm confert, quòd, quando Papa voluit fratres seu monachos comprehendi in regulis cancellariæ, illos expressit, faciendo de eis expressam mentionem, ut in pluribus regulis dictæ cancellariæ; unde si Papa id voluisset, expressisset.

His tamen non obstantibus, contrarium potius est verius, et hoc propter identitatem rationis, quæ militat tam in regularibus, quàm in secularibus; quando quidem non minùs errant ipsi regulares, quàm seculares contra dictam constitutionem; unde stante dictà identitate rationis, constitutio ipsa omnes ligat, argum. text. in I. Si postulaverint, § Ratio, ff. de Adulter. Id enim magis liquet ex procemio ejusdem constitutionis; cujus verba applicari optimè possunt in sacrorum ordinum collatione, quæ fit etiam monachis, aliisque regularibus, nec aliquem latet, quòd constitutio, quæ emanavit in favorem animarum indistinctè ligat omnes, nemine penitùs excluso. Abb. in cap. Significâsti, de For. compet., ac insuper, quia dicta constitutio dum loquitur de clericis, indistinctè veniunt etiam monachi, et quicumque regulares, text. in cap. Duo sunt genera, 12, quæst. 1, ubi colligitur, quòd terminus iste, clericus, est nomen univocum; præterea dicta constitutio loquitur per verba satis generalia, dùm dicit: Ordinamus, quòd omnes et singuli, etc., ad aliquem ex sacris ordinibus se fecerint promoveri, etc., illa enim dictio, omnes, generalitatem, et universalitatem infert, Clem. 1, et ibi Glossa in versic. Quovis modo, de Reb. eccles. non alienan.; Alexand., consil. 30, n. 14, et ita in facti contingentià pluries fuit tentum et judicatum.

Dubitatur secundò an prædicta constitutio vendicet sibi locum in eo qui tanquàm episcopo ordinanti notus, fecit se ab illo promoveri, absque litteris dimissorialibus proprii ordinarii? Et omissis quæ pro parte negativâ afferri possent, concludendum est prorsùs affirmative; fundamentum autem est, quia supradicta constitutio pro formà requirit litteras dimissoriales, quæ procul dubio inducitur, quando illa non modò disponit super aliquo actu faciendo, sed ultra procedit, nimirùm annullando actum, quando ipsa forma non servatur; Alexand. in lib. 1, num. 6, ff. de Lib. et Posth.; Dec. consil. 455, num. 7, ipsam namque formam in eå constitutione traditam jam habemus ex illis verbis, et ad aliquem ex sacris ordinibus se fecerint promoveri, à suorum ordinum executione ipso jure suspensi sint, etc. Neque hic proderit ratihabitio superveniens proprii episcopi, quia licèt illa de sui naturâ regulariter validet actum præcedentem ac æquipolleat mandato tollatque omnem inhabilitatem, quæ à voluntatis defectu causari possit, ut dicit text. in l. Julianus, ff. Qui satisd. cogan., Bald. in l. fin., cap. de Paet., attamen in casu nostro, ista ratificatio, seu consensus, post actum à principio nullum, seu potiùs illegitimum superveniens, non operatur, l. Quod ab initio, ff. de Reg. jur.; Bart. in 1. Observari, quæst. ult. de Offic. procons.; Alex. cons. 78, n. 24, vol. 5, et satis patet per diversa jura quòd ordinatio sine litteris dimissorialibus, nulla est ipso jure, quoad executionem susceptorum ordinum, ut probat text. in cap. Illud, in fin., et in cap. Si quis, 71 dist.; Gloss. in cap. Significâsti, de Offic. archid., quæ tenet hujusmodi ordinationem non valere, quoad suum episcopum: quapropter per illius ratihabitionem minimè reviviscit, neque ejus consensus superveniens proderit; nec pæna ipsa, quæ incurritur per hanc contraventionem, pænitentiå superveniente, tollitur aut purgatur post actum consummatum; text. in l. Non prodest, ff. Vi bon. rapt., 1. 1. § Si rem depositam, ff. Depos. Insuper quando iste fuit ordinatus sine litteris dimissoriis, id nequaquàm fecit nomine et prætextu sui episcopi, sed nomine et auctoritate ipsius episcopi ordinantis; ac propterea quis ratum habere non potest, quod suo nomine gestum non fuit, text. in l. Si servus, ff. de Precar., et quod majus est, neque hujusmodi ratihabitioni datur locus, ob non servatam supradictam formam, ut per Beld. in 1. Executorem, n. 15, c. de Execut. rei jud.; Mandos. in reg. 35, q. 4, n. 6, cum seqq.

Dubitatur tertiò an prædicta constitutio habeat locum in promoto absque litteris dimissorialibus in proprià ipsius diœcesi, ab alieno episcopo, qui inibi consuevit ordines conferre, propositis publicè edictis, proprio episcopo sciente et non contradicente; et cum d. Mandos., q. 5, per tot., resolvitur adhuc negativè : quia licèt scientia cum patientià operetur idem quod deputatio ad aliquod officium, seu ad aliquid peragendum, ut est text. in l. Qui patitur, ff. Mand., ac proinde cùm episcopus proprius potuerit alienum episcopum ad sacros ordines conferendum deputare, et propter eam scientiam et tolerantian, videatur ipsum deputâsse; nihilominus, quia, sicut supra dictum est, litteræ ipsæ dimissoriales pro formå omnind requiruntur, taliter ordinatus subjicitur pænis supradictæ constitutionis; id. Mandos., d. q. 5.

Dubitatur quartò quid si quis ad dictos sacros ordines promoveatur cum litteris dimissorialibus vicarii generalis, an incurrat pœnas supradictæ constitutionis; et pro parte negativà facit, quia illius tenor indistinctè se habet de litteris dimissorialibus; ac propterea quomodòcumque illæ concedantur, censetur satisfactum huic constitutioni; cùm satis certum sit vicarium generalem episcopi, habentem generale mandatum, illas concedere posse. Ipse namque vicarius generalis, seu vices alicujus gerens, omnia potest quæ is cujus vices gerit, l. 1, § Hi quibus, ff. de Leg. 3, et vicarius generalis est ordinarius, cap. Romana, in princ., et ibi Gloss. de Appell., ac propterea potest ea quæ sunt legis diœcesanæ et jurisdictionis, et sic dictas litteras dimissoriales concedere.

Contraria tamen sententia verior est, nimirùm, uì dictis pœnis subjiciatur; cùm ipse vicarius, qui dictas litteras concessit caret ad id speciali mandato; textus est expressus in capitulo Cum nullus, § Episcopo, de Tempor. ordin., in 6, et in cap. Significâsti, de Offic. archidiac., quia non sufficit generalis vicarii constitutio. Quod tamen declaratur, nisi videlicet episcopus sit in remotis, quia isto casu, poterit ipse vicarius dictas litteras concedere, d. § Episcopo, de Tempor. ordin. in 6, et ibi Franc. in 4 not., æquiparat, quòd habeat speciale mandatum ad hoc, vel quòd habeat solum generale, et episcopus sit in remotis, et notavit Archidiae. in c. Reatina, post med., 63 distinct., quòd ubicumque regis, vel comitis, aut archiepiscopi consensus requiritur, et ille sit absens extra regnum, comitatum vel archiepiscopatum, sufficiat requirere illius vicarium. Idemque dicitur de vicario ab ipso Papâ deputato, prout in dies deputari consuevit, cum facultate concedendi etiam litteras dimissoriales ad ordines, juxta text. in 1. 1, et ibi Barthol. ff. de Leg. 3; Cassad., decis. 4, num. 1, de Constitut.; alia multa circa hæc videri possunt penes d. Mandos, super regulà de malè promotis, per omnes illius quæstiones. Et hæc sunt maximè notanda, quia frequenter accidunt in praxi.

#### CAPUT XI.

Praxis dispensationis cum malè promotis sine titulo.

Quia verò adhuc ipsa mala promotio ad sacros ordines ex falsà tituli constitutione insurgit, ad quem quis petit promoveri, non absonum quærere visum est, quid hic sentiat ipsius Curiæ praxis; circa quod ita disserendum est, ut priùs tres constituantur casus, quorum primus est quando quis titulo carens exposuit episcopo ordinanti se nullum habere titulum, et nilfilominus episcopus prædictus sciens, vel scire debens illum ad dictos ordines absque titulo promovit; et tunc ita ordinatus non incurrit suspensionem, adeò ut celebrando efficiatur irregularis; nam hoc casu ipse ordinatus habet actionem contra dictum episcopum vel successorem, ut eumdem sumptibus suis alere cogatur, vel de beneficio providere, cap. Accepimus, de Ætat. et Qualitat., cap. Cùm secundum, de Præb.

Alter casus est quando quis habet titulum, non tamen sufficientem ad sut congruam sustentationem; nam si episcopo ordinanti id narravit, et nihilominus dictus episcopus illum ordinaverit, nec etiam ipse ordinatus incurrit aliquam suspensionem, quia poterit agere contra episcopum ad supplementum, Gloss. in cap. Tuis, de Præb., et sic taliter ordinatus in his duobus casibus nullam incurrit suspensionem.

Tertius verò casus, quando ordinatus fuit in culpà, exponendo patrimonium, sive in totum, sive in partem, falsum, et sic fraudulenter decepit episcopum ordinantem, affirmando se habere patrimonium vel beneficium sufficiens; tunc enim incurritur ab ordinato suspensio à jure imposita in capite Neminem, et

in cap. Sunctorum, dist. 70. Concilium namque Tridentinum, sess. 51, cap. 2, nullas alias pœnas innovat, nisi eas quæ continentur in dictis capitibus, ubi cavetur ordinatum sine titulo, esse suspensum; eoque magis còm solòm ordinatus est in culpà decipiendo ordinantem, mentiendo titulum, Paris., de Resign. benefic., lib. 2, quæst. €, n. 48, ubi expressè ait quòd sic ordinatus est suspensus, et sic per concil. tali casu est innovata pœna, d. c. Neminem, et c. Sanctorum; ac propterea si cà suspensione durante, ordinatus in suscepto ordine ministraverit, incurrit irregularitatem, super quà solus Papa dispensare potest; Quarant. in Summ. bull., verbo, Ordo, versic. Quia hæz conclusio, cum seqq.

Ex his, Navarr., consil. 1, quæst. 16, de Constitut... quærit an in concil. Trident., sess. 21, cap. 2, ipso jure sit suspensus qui absque patrimonio ordinatur, vel habens quidem beneficium, sed insufficiens, et quas pænas innovet concil., quando in d. cap. dicit, antiquorum canonum pænas super his innovando. Et respondet ibi quòd hæc quæstio satis difficilis est, et fuit aliquando controversa in sacro pœnitentiariæ prætorio; non tamen distinguit in quo casu ipsa pænitentiaria teneat, ordinatum, hanc suspensionem incurrere, ac propterea quidquid tam ipse in d. quæst. quàm alii super hoc dixerint, solum mihi videtur tutò adhæreri posse praxi ejusdem sacræ pænitentiariæ; ego enim per multos annos observavi ipsam semper, in posteriori casu, nempe quando ordinatus decipit episcopum ordinantem cum ficto titulo, vel minùs sufficienti, sive patrimonii, sive beneficii, tenere, oratorem esse suspensum; et celebrando, irregularitatem incurrere ex verbis finalibus, d. c. 2, videlicet in priori casu, pænas esse statutas, scienter ordinan. tibus, sine vel cum insufficienti titulo; quo casu tenetur episcopus illi sic ordinato spondere, vel supplere necessaria ad victum, ut in d. cap. Cum secundum, de Præb., et declaravit sacra congregatio ejusdem concilii; nec aliquo modo pœnæ, d. cap. Cùm secundum, comprehendunt taliter ordinatos, qui nullo modo sunt suspensi, ac propterea si celebrent. non sunt irregulares; quamvis perperàm nonnulli contrarium tenuerint, inter quos Abb. in cap. Veniens, 1, not. de Fil. presb.; Burgas., de Irregul., p. 4, q. 5, num. 24; Majol. eod. tract., lib. 4, cap. 45, num. 1. Cùm verò ordinatus est in culpâ, ut dictum est, cò quòd jam incurrit suspensionem, celebrando, efficitur irregularis, quia quoad eum, per d. conc. innovata est pæna, cap. Neminem, et cap. Sanctorum, et ita servat communis Romanæ Curiæ praxis, etiam pro absolutionibus et dispensationibus super hoc in utroque foro impetrandis.

Quòd si casus fuerit occultus, per sacram pœnitentiariam absolutio cum dispensatione, committiur confessario, quatenùs si est ita, oratorem, audità priùs ipsius sacramentali confessione, à quibusvis sententiis, censuris et pœnis ecclesiasticis, quas propter præmissa quomodolibet incurrit, et excessibus hujusmodi, absolvat in formà Ecclesiæ consuetà injunctà inde ei

pro modo culpæ pænitentiå salutari, et aliis quæ de jure fuerint injungenda, ipsoque ab executione suorum ordinum suspenso. Demùm, dummodò præmissa occulta sint, cum eodem oratore, pœnitentiâ, vel illius parte peractà, et suffragantibus sibi dignis pœnitentiæ fructibus, et meritis, alioque ei canonico non obstante, super irregularitate per eum, quia interim sic ligatus missas et alia divina officia, non tamen in contemptum clavium, celebravit; vel aliàs illis se immiscuit, quomodòlibet contractà; quousque illà, et aliis præmissis non obstantibus, quæcumque beneficia ecclesiastica cum curâ et sine curâ, invicem tamen compatibilia, si quæ sibi aliàs canonicè conferantur, recipere et retinere: necnon, postquam legitimum titulum beneficii, vel cum conditionibus à sacro concilio Tridentino requisitis, sufficiens patrimonium habuerit, atque in hujusmodi suspensione steterit per tempus arbitrio ejusdem confessoris statuendum, in suis ordinibus, etiam in altaris ministerio ministrare licitè valeat, misericorditer dispenset in foro conscientiæ, et in ipso actu sacramentalis confessionis tantùm, et non aliter, neque ullo alio modo; ita quòd absolutio et dispensatio hujusmodi oratori in foro judiciario nullatenùs suffragentur.

Idem servat etiam dataria apostolica, quæ dispensat in utroque foro super hujusmodi irregularitate, et quoties supplicatur pro dispensatione pro oratore promoto ad sacros ordines sub ficto titulo, committi ordinario ut imposità eidem oratori aliquà pænitentià salutari, ipsoque ab executione suorum ordinum ad annum, vel biennium, aut aliud tempus, D. datario benè visum, suspenso; ita ut nec finito suspensionis hujusmodi tempore, restituatur ad executionem dictorum ordinum, antequàm ab ipso ordinario idoneus repertus et approbatus fuerit, ac in ecclesiasticis vel aliis redditibus annuis habuerit, unde commodè vivere possit, dispenset.

#### CAPUT XII.

Praxis dispensationis cum malè promotis per saltum.

Pari modo per saltum promotus, id est, ad ordinem superiorem, non recepto priùs ordine inferiori, irregularis est, capite Un., ubi doctores de Cler. per salt. prom., ibi P. Presbyter diaconatûs ordine prætermisso, se fecit ad sacerdotii ordinem promoveri. Sicut etiam de jure civili dicimus quòd est per saltum promotus, quando quis gradum licentiaturæ ante gradum baccalaureatûs suscepit, ex eo quòd saltavit de baccalaureatu ad doctoratum, cum sit gradatim ascendendum, ut in l. Ut gradatim, ff. de Muner. et Honor. l. 1, c. Ut dignitatis ordo servetur, quia casum appetit qui ad summi loci fastigia postpositis gradibus per abrupta quærit ascensum, c. Sicut, dist. 48, ut per Rebuff. in tr. Nominat., q. 21, n. 37, ubi dicitur quòd sic per saltum promotus, qui suscepit ordinem sacerdotii post quatuor minores, vel primum sacrum post subdiaconatum; concil. Tridentin., sess. 23, capite 14, in fin., de Reform.; Navar., capite 27, numer. 242; Majol. de Irregular. libro 4, capite 12; Zerola in Prax. part. 2, verbo Irregularitas, § 3, ac propterea dispen-

satione apostolicà indiget, si in suscepto ordine ministravit, Henriquez in Summ. part. 2, libro 3, de Excommunic., Campanil. in divers. jur. canon. rubr., cap. un., numero 4, quia suspensus est ab executione ordinis superioris, ad quem per saltum promotus est, quousque ordinem inferiorem recipiat, quem prætermisit, ut docet text. in d. cap. un.; Navarr. in Manual., capite 25, numer. 71, et consil. d. 40, de Tempor. ordin.; Majol., d. cap. 12; Vivald. in Candel. aur. tit. Suspens., num. 48; Sayr., de Cens., lib. 4, cap. 14, num. 26, ubi ait quòd id intelligitur de ordinibus sive majoribus, sive minoribus, ut censuit congregatio cardinalium, anno 1588; circa quod ait id. Vivald. d. tit. n. 48, quòd potest episcopus dispensare, antequàm taliter promotus ministret, et dummodò omissum ordinem suscipiat, antequam utatur tali dispensatione. Si verò ante dispensationem, ordine suscepto utatur, solus Papa dispensat, sive scienter, sive ignoranter ministraverit; ita ut ministrans in ordine suscepto ante dispensationem, semper indigeat dispensatione apostolicà ad hoc ut ad majores ordines ascendat, idem Majol., d. lib. 4, num 2, ubi ait quòd suppletio sola non sufficit quoniam requiri etiam debet dispensatio, ut ascendere et ministrare possit. Est tamen advertendum quòd taliter promotus non est irregularis respectu ordinum inferiorum, quos legitimè suscepit, cùm ab illorum usu non sit suspensus, quod benè declarat Silvest. in verbo Irregularitas, § 11, et Abb. in d. cap. un. ult. notab., dicens quòd ordinatus præposterè non potest sine dispensatione ministrare in ordine sic suscepto; Garc., de Benefic., part. 7, cap. 7, n. 262. Si verò impedimentum exinde proveniens occultum erit, non requiritur dispensatio apostolica, sed tantum episcopi, ex vi concilii Tridentini, sess. 24, capitulo 6; et ex eodem concil., sess. 23, capitulo 14, idem episcopus cum promotis per saltum si non ministraverint, poterit ex legitimà causà dispensare.

Dispensatio super irregularitate contractà ex hujusmodi malà promotione quando spectat ad Sedem Apostolicam, conceditur in dies in utroque foro per datariam, ac in foro conscientiæ per officium sacræ pœnitentiariæ, si factum erit occultum, prout sæpè contingit, et sic primo casu porrigitur supplicatio tenoris sequentis, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris N. diwcesis N. quòd ipse aliàs sacerdotalis dignitatis fervore accensus, quatuor minoribus ordinibus prætermissis, ad sacros, etiam presbyteratús ordines promoveri se fecit, quapropter suus ordinarius N. contra ipsum desuper procedens, illum in quasdam etiam pecuniarias pænas condemnavit, ac à sacrorum ordinum prædictorum executione, donec à Sede Apostolicà absolutionis beneficium et dispensationis gratiam meruisset obtinere, suspendit. Cùm autem, Pater sancte, dictus orator de præmissis plurimum doluerit et doleat, cupiatque sibi desuper opportunè provideri, ac propterea absolutionis beneficium hujusmodi ac dispensationis gratiam sibi misericorditer impendi, supplicat iqitur humi-

liter E. S. V. dictus orator, quatenus ejus statui in In præmissis opportunè providendo, eumque specialibus favoribus et gratiis prosequendo, dictum oratorem à malà promotione hujusmodi, necnon à quibusvis sententiis, censuris et pænis ecclesiasticis, quas propter præmissa quomodolibet incurrit, in utroque foro absolvere, dictasque pænas sibi gratiosè remittere et condonare; secumque super irregularitate, per eum ex præmissis quomodolibet contractà, quòdque sic omissos quatuor minores ordines supradictos à suo ordinario suscipere liberè et licitè valeat, dispensare, dictasque pœnas sibi gratiosè remittere et condonare; ac postquam ad dictos quatuor minores ordines promotus fuerit, in illis, ac etiam sacris, et presbyteratûs ordinibus ministrare, necnon quæcumque, et qualiacumque, cum curà et sine curà beneficia ecclesiastica, etc., ut in aliis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et additur: Et committatur ordinario, ipsoque oratore ab executione suorum ordinum, quousque dictos quatuor minores ordines secretò ac ritè susceperit, et deinde arbitrio ejusdem ordinarii suspenso, et aliàs parito integrè judicato.

Qui quidem stylus procedit, quando in hujusmodi malà promotione ordinarius non fuit in culpà. Secùs verò, si fuerit culpabilis; nam tunc dataria, seu cancellaria Apostolica id committit metropolitano, vel ordinario viciniori, qui oratorem absolvat, et cum eo dispenset, aliaque faciat, ut supra; eumdemque secretò promoveat; imposità ei gravi pœnitentià salutari, quæ cæteros deterreat à similibus committendis; ipsoque ab executione suorum ordinum, saltem per triennium, aut ampliùs, suo arbitrio, suspenso; et contra ordinarium N. seu alium antistitem, qui oratorem per saltum ordinaverit, juris et facti remediis procedat.

Cùm tamen casus fuerit occultus concessit Gregorius XIII majori pœnitentiario, ut cum sic promotis possit dispensare, ac subinde Paulus V concessit etiam Scipioni cardinali Burghesio itidem majori pœnitentiario, ut cum hujusmodi promotis per saltum, et in occultis in foro conscientiæ tantùm dispensare posset; habilitando alienum episcopum, ut unicâ die, edum quatuor minoribus ordinibus, sed etiam prima tonsurà, cum ipsis ordinibus eos initiare possit: unde si casus occurrerit, si quis quatuor minoribus ordinibus prætermissis ad sacros ordines se promoveri fecerit, recurrat ad officium sacræ pænitentiariæ, quæ id non committit ordinario oratoris, aut alteri peculiari, sed generaliter venerabili in Christo Patri cuicumque catholico antistiti, gratiam et communionem Sedis Apostolicæ habenti, in propriâ diœcesi residenti, vel in aliena de licentia diœcesani, ordines conferre valenti, per oratorem eligendo, quatenùs si est ita, dictum oratorem, auditâ priùs ipsius sacramentali confessione, à quibusvis sententiis, censuris et pœnis ecclesiasticis, quas propter præmissa quomodolibet incurrit, et excessibus hujusmodi absolvat hâc vice in formâ Ecclesiæ consuetà, injunctà inde èi pro modo culpæ pœnitentià salutari, et aliis quæ de jure fuerint injungenda. Ipsoque ab executione suorum ordinum sus-

penso. Demùm, dummodò præmissa occulta sint, cum eodem oratore, pœnitentià, vel illius parte peractà, et suffragantibus sibi dignis pœnitentiæ fructibus et meritis, super irregularitate per eum ex præmissis quomodòlibet contractà; quòdque illà et aliis præmissis non obstantibus, postquòm in hujusmodi suspensione steterit per tempus arbitrio ejusdem episcopi statuendum, ab eodem, dictos quatuor minores ordines, secretò, etiam sine litteris dimissoriis, sive commendatitiis sui ordinarii, ne suum delictum prodere cogatur, ac etiam extra tempora à jure statuta, quatuor festivis, etiam continuis, vel interpolatis diebus, suscipere, ac postmodům, in dictis sacris et presbyteratûs ordinibas jam susceptis, etiam in altaris ministerio ministrare licitè valeat, misericorditer dispenset in foro conscientiæ, et in ipso actu sacramentalis confessionis tantùm, et non aliter, neque ullo alio modo; ita quòd absolutio et dispensatio hujusmodi oratori in foro judiciario nullatenùs suffragentur. Insuper eidem antistiti, ut dictos quatuor minores ordines dicto oratori conferre valeat, eâdem auctoritate indulgendo.

Quòd si orator obtinet, seu obtinere intendit beneficia ecclesiastica, debet adhuc in dicto officio sacræ pænitentiariæ in eâdem gratia petere dispensationem ad illa, cum sit inhabilis ad dicta beneficia; quia non habet executionem ordinis, et qui eam non habet est beneficii ecclesiastici incapax, c. fin. de Cler. excommun. ministr.

Est autem benè advertendum circa hujusmodi inhabilitatem ad beneficia, non procedere id in provisione beneficii, quod non requirit alium ordinem, præter illos inferiores, quos jam legitimè susceperat; quia ut docet Suar., 5 tomo de Cens. in 3 part., disp. 40, sect. 4, n. 38, quando irregularitas non est totalis, sed respectu alicujus actûs aut temporis, tunc non reddit elericum incapacem cujuscumque beneficii, sed tantùm illius, quod habet annexam obligationem tali irregularitati repugnantem ; quia cùm hæc prohibitio nascatur ex prohibitione circa exercitium ordinis, non potest ampliùs extendi, quàm illa ex quâ nascitur. Unde si orator jam obtinuerat alia beneficia, suis ordinibus jam ritè susceptis, convenientia, parùm refert petere in supplicatione dispensationem pro retentione dictorum beneficiorum; sed illorum tantum quæ obtinuit post ordines sic malè susceptos proutservatur in praxi.

Contra hujusmodi promotiones per saltum, super quibus petuntur frequenter dispensationes apostolicæ, exclamabat bon. mem. Benedictus Paulinus, datarius Clementis VIII, quia sæpè visum est, taliter promotos pro beneficiis obtentis egere novis provisionibus ac dispensationibus, et propterea dicebat, quòd non ita passim admitti deberet illa communis doctorum conclusio, nempe quòd ad probationem clericatûs, et minorum ordinum satis sit probare, et ostendere majores, ut per Put., decis. 144, lib. 2, num. 5, ubi fuit conclusum in unâ Conchen. Parochialis, quòd clericatus sufficienter probaretur per ostensionem quatuor minorum, quia tune probatis majoribus, probantur minores maximè, ubi

illa narrativa fit à persona fide digna; circa quod ait [ Navarr., consil. 4, de Jurejur., quòd probato acolytatu, non probatur prima tonsura, nec alii minores ordines, sed probato sacerdotio, censentur probati etiam omnes minores, quando agitur de ordinatione antiquâ, et probatur quòd ordinator erat insigni virtute præditus; quòdque non idem dicendum erit probari alios minores ordines, probato acolytatu; ac propterea requirenda est facti veritas ob periculum, ne objiciatur in foro exteriori, promotio per saltum, constito de acolytatu, et non appareat de promotione ad alios minores ac psalmistarum. Hæc id. Navarr. d. consil. 4, num. 2. et in una Burgen. beneficii 13, novembris 1595, coram Pamphilio, fuit resolutum, ex litteris subdiaconatûs, probari clericatum; cùm regulariter non præsumatur quis per saltum promotus, ut per Garc., parte 7, cap. 1, num. 168, ubi ait id sine difficultate procedere, quando ordinarius est discretus et prudens, taliter, quòd nisi sibi de præcedentibus ordinibus constitisset, verisimiliter sequentes non contulisset, ut fuit resolutum in una Bononien. canonicatus 24 maii 1599, coram Pamphilio; aliàs enim procederet opinio Domin., consil. 91, col., 2, ubi ait non sufficere si quis se probet sacerdotem, quia oportet probare omnes alios ordines, cum potuisset per saltum promoveri, et ut per Rebuff. titulo de Pacif., possess., numero 192.

Nec longè abest casus quo quidam laicus, licèt professus in religione, se, omissis primà clericali tonsurå, ac exteris ordinibus fecit se ad presbyteratůs ordinem promoveri. Deinde verò obtinuit à Papà absolutionem co modo quo cernitur in sequentibus litteris, videlicet:

Urbanus, etc., venerabilis frater, seu dilecte fili, salutem, etc. Exponi nobis nuper fecit dilectus filius frater Bonaventura de Girigliano laicus expressè professus, ordinis S. Francisci de Paulà minimorum nuncupatorum, in domo regulari Neapolitan. dicti ordinis ad præsens commorans, quòd ipse alias, licet in ordine hujusmodi professionem laicalem emisisset, nihilominùs quâdam animi levitate ductus, ad sacrum presbyteratûs ordinem, clericali charactere, ac quatuor minoribus et aliis sacris ordinibus prætermissis, cum falsis dimissoriis, aliàs tamen ritè se promoveri fecit, in co tamen nunquam ministravit, nec missas celebravit. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, dictus exponens de præmissis plurimum doluerit, et doleat ab intimis, cupiatque ab eis absolvi, ut infrà; ideò nobis humiliter supplicari fecit, exponens prædictus, quatenus ejus statui, ac alias in præmissis, etc., dignaremur. Nos igitur, attendentes Sedem Apostolicam, piam matrem, filiis ad eam, post excessum, cum humilitate recurrentibus, gremium suce pietatis claudere non consuevisse, ipsumque exponentem specialis gratiæ favore prosequi volentes, necnon à quibusvis, etc., quâvis, præterquam præmissorum occasione, etc. Censentes, certam tamen de præmissis notitiam non habentes, etc., inclinati, fraternitati tuw, etc., mandamus, quatenus, constito tibi de præmissis, cumdem exponentem, si id à te humiliter petierit, à quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque

ecclesiasticis sententiis, censuris et panis qua propter pramissa quomodolibet incurrit, aut incurrisse dici, vel censeri potest, in utroque foro imposità ei aliquà gravi salutari tamen pænitentià; ipsoque ab executione suscepti ordinis hujusmodi, perpetuò suspenso, et ascensu ad reliquos ordines, ac primam tonsuram eidem etiam perpe tuò interdicto; ita ut semper, ut frater laicus remaneat ut antea, et parito judicato, si quod sit, salvâque regulari disciplina, auctoritate nostra, in forma Ecclesiæ consuetà, absolvas et totaliter liberes, dictasque sententias, censuras et pænas ei gratiosè remittas et condones. Non obstantibus præmissis, ac quibusvis apostolicis, necnon in synodalibus, provincialibus et universalibus conciliis editis constitutionibus et ordinationibus, ac ordinis prædicti, etiam juramento, confirmatione apostolicà, vel quâvis firmitate alià roboratis statutis, et consuctudinibus, cæterisque, etc. Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris, die 15 novembris 1635, pontisicatûs nostri anno tertiodecimo.

## H. Rainerius.

Ex hâc praxi habetur, quòd eò difficiliùs hìc datur dispensatio, quò major est saltus, nedùm in casu prainsertarum litterarum cum regularibus, verùm etiam cum secularibus, sic per saltum promotis. Quare orator in eisdem litteris nominatus, saltando de statu laicali ad sacerdotalem incidit in foveam quam fecit, cùm aliàs benè potuisset suffragantibus tamen sibi meritis, et idoneitate sic ascendere, et per ostium intrare, prout non rarò ex summi Pontificis dispensatione evenire non ignoramus, porrigendo supplicationem, modo sequenti conceptam, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris fratris A. ordinis fratrum minorum S. Francisci de observantià nuncupati, quòd ipse orator, qui laicus existit, ac in dicto ordine professionem per fratres laicos ejusdem ordinis emitti solitam à quatuordecem annis vel circa emisit, nunc in vigesimo nono circiter suæ ætatis anno constitutus, ex singulari devotionis fervore, desiderat ad statum clericalem et ad sacerdotium ascendere, cum ad id sufficientem et idoneum se reputet, ac propterea commissarius generalis ejusdem ordinis ipsum oratorem bis examinari fecit, eumque sufficientià et vità exemplari idoneum judicavit. Supplicat propterea humiliter E. S. V. tam dictus A. qu'am commissarius prædictus, qui etiam ob penuriam sacerdotum et copiam laicorum in provincià N. existentem, summoperè id desiderat, quatenus in præmissis opportune providendo, ipsumque oratorem specialibus favoribus et gratiis prosequendo, eidem oratori, ut ex statu laicali hujusmodi, ad prædictum statum clericalem ascendere, ac habitum per fratres clericos, seu choristas dicti ordinis gestari solitum, suscipere, et professionem per cos emitti solitam. emittere regularem, necnon se clericali charactere insigniri, et ad omnes, etiam sacros et presbyteratús ordines promoveri facere, et promotus in illis, etiam in altaris ministerio ministrare, ac omnibus et singulis privilegiis, facultatibus, præeminentiis, prærogativis, indultis et aliis gratiis tam spiritualibus quam temporalibus, quibus alii dicti ordinis fratres seu clerici.

choristæ de jure, statuto, usu, consuetudine, aut aliàs 📳 quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri, gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, ipse pariter, et pariformiter uti, potiri et gaudere, vocemque activam et passivam habere, ac quæcumque dicti ordinis beneficia, dignitates, prælaturas, officia et munia, etiam quomodolibet qualificata, si ad illa assumatur, vel eligatur, recipere, et exercere liberè et licitè valeat, dispensare, sibiaue desuper concedere, et indulgere dignemini de gratià speciali. Non obstantibus præmissis, ac constitutionibus et ordinationibus avostolicis, dictique ordinis, etiam juramento, etc., roboratis statutis, etc., privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eidem ordini, illiusque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, etc. Quibus omnibus, etc., derogare placeat, cæterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris, etc. Et de dispensatione, concessione, adulto aliisque præmissis ut supra pro dicto oratore in formâ gratiosâ latissimè extendendis, et quòd præmissorum omnium et singulorum, etiam denominationum, qualitatum, nuncupationum, ordinis, ahorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris per breve S. V. seu officium minoris gratiæ expediendis.

Hujusmodi supplicationes usque ad tempus Pauli V, fel. rec. consueverunt remitti ad sacram congregationem regularium, quæ ad relationem procuratoris ordinis attestantis de qualitate, meritis et sufficientià oratoris ac causis, etiam per eamdem sacram congregationem examinatis, si supplicatio videbatur per Papam signanda, illam ad eumdem transmittebant; hodiè autem id non video, nisi rarò servari.

Litteræ autem in formå brevis super hujusmodi indulto dantur semper ferè ut in formulà sequenti, videlicet:

A tergo: Dilecto filio A. ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de observantià. Intùs verò:

URBANUS, etc. Dilecte fili, saluiem, etc. Religionis zelus, vitæ, ac morum honestas, etc. Cùm itaque nobis exponi fecisti quòd tu, qui, ut asseris, habitum per fratres oblatos, seu laicos ordinis Fratrum S. Francisci de observantià nuncupatorum gestari solitum, suscepisti, ac novitiatum et professionem regularem adinstar fratrum dicti ordinis fecisti, et respectivè emisisti, fervore devotionis accensus, ad statum clericalem transire, ac ad omnes, etiam sacros, et presbyteratús ordines promoveri, et promotus in illis Altissimo famulari desideras; quare nobis humiliter, etc. Nos igitur in tuo laudabili proposito hujusmodi te confovere, specialibus favoribus, etc., prosequi volentes, et à quibusvis, etc. Censentes, etc. Tibi, quòd de superiorum tuorum licentià, si nullum aliud canonicum obstet impedimentum, et dummodò tu ad id idoneus reperiaris, servatisque alias de jure servandis, clericali charactere insigniri, ac ad omnes, etiam sacros, et presbyteratûs ordines promoveri, et promotus, etc., ministrare liberè et lecitè valeas, apostolicà auctoritate, tenore præsentium concedimus et indulgemus; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dicti ordinis, etiam juramento, confirma- I in insà religione acceptatos, licet ante vel post corum

tione apostolicà vel quavis firmitate alià roboratis sta tutis, et consuetudinibus, cæterisque contrariis, quibuscumque. Dat. Roma, apud S. Mariam Majorem, die 13 januarii 1630, pontificatûs nostri anno septimo. M. A. Maraldus.

Ubi igitur pro istis laicis intercedunt merita et idoneitas, nihil est quin possint ipsi ex dispensatione, sive indulto apostolico, ad statum clericalem transire, juxta tex. in c. Metropolitano, in fin., 6 dist., et in leg. sin., cod. de Stat, et Imag., ubi, quòd virtutum merita tribui convenit merentibus, cum aliis adductis per Mandos., reg. 33, q. 14, n. 20.

Quò verò ad laicos, seu conversos ordinis Eremitarum S. Augustini, videlicet ex statu laicali valeant ad clericalem pertransire, adest decretum sacræ congregationis regularium, tenoris sequentis, videlicet:

Cum sac. congregationi S. R. E. cardinalium negotiis, et consultationibus episcoporum et regularium propositæ, innotuisset nonnullos fratres laicos seu conversos ord. Eremitarum S. Augustini, propriæ conditionis et statûs oblitos, vel graduum altiorum appetentes dignitatem, ad statum clericalem absque legitimâ Sedis Apostolica licentià pertransisse; alios quidem, postquam habitum per laicos, seu conversos quosdam alicubi gestari solitum, quem vulgò zimarretam appellant, ante, vel post eorum acceptationem, seu receptionem inter clericos assumpserant dereliquisse, et inter clericos postmodum se cooptari, vel recipi fecisse; alios, postquàm in statu laicali, seu conversorum fuerant jam recepti, aut etiam professi, et in actibus laicorum, seu conversorum se exercuerant; proprià item auctoritate. vel, etiam de superiorum suorum, nempe generalium, vel provincialium licentià, habitum clericorum assumpsisse, et vel in propriis provinciis remanentes, vel ad alienas transeuntes, aut alias remotiores partes peragrantes, ad ordines etiam sacros cum debitis dimissoriis se promoveri fecisse : alios denique, postquam, ut supra, inter laicos, seu conversos fuerant recepti, vel professi, et in actibus eorum se exercuerant, ementitis litteris testimonialibus suorum superiorum, et suæ receptionis, clericalem habitum, et ordines minores, et sacros suscipere, et in altaris etiam ministerio ministrare, sacraque panitentia et Eucharistia sacramenta, ac curam animarum exercere veritos non esse; eminentiss. ejusdem sac. congreg. Patres, ne res tam mali exempli ulteriùs progrediatur, et ipsi tantæ temeritatis impunes non pertranseant, pro eo quantum fieri potest prospicere votentes, auditis priùs Patre generali et procuratore generali ejusdem ordinis, ac negotio hujusmodi primum in congregatione particulari desuper deputatà tùm in plenà congregatione, semel atque iterum diligenter examinato, ac maturè discusso, communicato, etiam consilio cum S. D. N. Urbano Papâ VIII, atque ex peculiari Sanctitatis suæ facultate, in has quæ sequuntur, resolutiones decernendum esse censuerunt:

Primò, omnes et singulos quos eorum provincialibus seu vicariis generalibus respective, unà cum duobus saltem patribus definitorii constiterit, fuisse pro clericis

acceptationem, seu receptionem inter clericos, habitum, ut supra à laicis gestari solitum, zimarrettam nuncupatum, detulerint, dummodò in actibus laicorum seu conversorum illo tempore se non exercuerunt, mandant, et hâc de causa, non molestari, eisque ut in prædicto habitu et statu clericali liberè et licitè remanere possint, indulgent; et quatenus ex hâc eâdem causâ reperiantur ab exercitio suorum ordinum suspensi, eos in omnibus ct per omnia in integrum restituunt, ac ad exercitium suorum ordinum plenariè reintegrant; utque in posterum clerici à laicis, tam ante quam post corum acceptationem, seu receptionem, et professionem, etiam per habitum distingui possint, districtè mandant et præcipiunt ne ullus jam receptus, aut acceptatus, vel de proximo acceptandus, seu recipiendus inter clericos, habitum prædictum, zimarrettam nuncupatum, per seipsum assumere, aut à generali, provinciali, vel alio superiore, quocumque nomine censeatur, etiam in generali, vel provinciali capitulo assumendi, vel deferendi licentiam, seu facultatem obtinere, vel concedere præsumat; qui secus fecerit, à statu clericali dejectus, ad habitum et statum laicorum, seu conversorum reducatur; et superiores qui prædictam zimarrettam quomodolibet dederint, aut deferri permiserint, vel deferendi licentiam concesserint, perpetuam officiorum quæ tunc obtinebunt, vocisque activæ et passivæ privationem, ipso facto, et absque alià declaratione, incurrant.

Secundò, quos inter laicos, seu conversos, jam receptos, aut professos, ut ad habitum et statum clericalem transire et ad ordines promoveri possent, falsis litteris testimonialibus eorum receptionis, vel professionis, seu licentiis suorum superiorum ad hujusmodi transitum faciendum, vel promotionem obtinendam usos fuisse, eisdem provincialibus, seu vicariis generalibus, respective, unà cum duobus saltem patribus definitorii

constiterit, eos à statu clericali dejici, et ad statum et exercitia laicorum, seu conversorum reduci, atque ab exercitio ordinum quos temerè assumpserunt, absque spe ulterioris promotionis, vel rehabilitationis, perpetuò suspendi debere mandant et præcipiunt.

Tertiò de his qui cum verà et legitimà suorum superiorum licentià transitum hujusmodi fecisse, vel cum eorumdem superiorum legitimis litteris testimonialibus ad ordines se fuisse promotos deduxerint, sacra congregatio, in casibus particularibus, pensatis cujusque rationibus, et circumstantiis providebit.

Ac postremò, generali, provincialibus, vicariis generalibus, et aliis quibuscumque superioribus præsentibus, et qui pro tempore fuerint ordinis hujusmodi, quocumque nomine censeantur, districtè prohibet atque interdicit ne cuiquam laico, seu converso inter laicos jam acceptato, seu recepto, vel acceptando, seu recipiendo, etiamsi professionem in statu laicali nondum emiserit, ad habitum clericalem posthàc transire, tonsuram clericalem suscipere, aut ad ordines se promoveri facere permittant; si secus factum fuerit, superiores qui de præmissis aliquid concesserint, vel permiserint, officiorum quæ tunc obtinebunt, vocisque activæ et passivæ privationem, ipso facto, absque alià declaratione, arbitrio ejusdem sacræ congreg. duraturam, incurrant; sicque transeuntes, tonsuram suscipientes, vel se promoveri facientes, ab exercitio suorum ordinum perpetuò suspensi remaneant, à statu et habitu clericali dejiciantur, et ad habitum et statum laicorum seu conversorum reducantur. Constitutionibus ejusdem ordinis, etiam auctoritate apostolicà confirmatis, privilegiorum communicationibus, aut aliis apostolicis concessionibus et indultis, cæterisque contrariis quibuscumque non obstantibus. Roma, die 23 januarii 1643.

M. Cardinalis Ginettus. Loco + Sigilli.

L. Archiep. Theb. Secret.

# LIBER QUINTUS.

# PRAXIS DISPENSATIONIS SUPER IRREGULARITATE EX QUOCUMQUE HOMICIDIO PROVENIENTE.

CAPUT PRIMUM.

Praxis dispensationis super homicidio ex delicto.

Irregularitas ex homicidio proveniens, est etiam ex antiquioribus, ut constat Exod. cap. 21, ibi: Si quis per industriam occiderit proximum suum, et per insidius, ab altari meo evellas eum. Et ex novo jure concilii Tridentini, sess. 14, cap. 7, de Reform, ubi homicida voluntarius excluditur à quocumque beneficio, etiam simplici, ab ordine et officio ecclesiastico; Majol., de Irregul., lib. 5, cap. 48, num. 5.

Quoad praxim verò impetrandi dispensationem super irregularitate ex hujusmodi homicidio proveniente, sciendum est quod licèt summus Pontifex in omni irregularitate ex homicidio voluntario, etiam notorio, proveniente, dispensare possit, ut est communis opinio DD., et testantur Inno., Host, et Panor., in cap.

Sicut dignum, num. 52; et id. Panorm. in cap. Continebatur, n. 3, et in cap. Ad audientiam, n. 4, de Homicid., ex co quòd hæc sicut omnis alia irregularitas, sit introducta jure positivo, Anchar. in Clemen. 1, de Homic., Silvest., verbo Irregularitas, vers. fin.; Suar., disp. 40, sect. 4, num. 11; Filliuc... tract. 19, cap. 2, num. 32; Sayr., de Cens., lib. 7, cap. 7, num. 3, ubi ait falsum esse fundamentum eorum qui asserunt hanc irregularitatem esse de jure divino propter illud Paralip. 22: Non ædificabis mihi domum, quia vir sanguinis es : quia non omnia quæ in Scripturis dicuntur, de jure divino sunt, et propterea indispensabilia, sed ea solum quæ Deus præcipit, vel qui Scripturas scripserunt, à Deo immediaté tanquam præceptum divinum Ecclesiæ tradendum susceperunt; nihilominùs idem summus Pontifex in dispensationibus hujusmodi concedendis non parum difficilem se reddit, nimisque ab eis abhorret; cùm abominabile sit quòd effundens sanguinem humanum offerat sanguinem Christi, et hostiam immaculatam, vel officium Deo ad altaris ministerium præstet, dicente Prophetà: Virum sanguinum et dolosum abominabitur Deuts, ut per Borgas., de Irregul., p. 1, q. 4, num. 1; ac propterea in illarum petitione, ipsius homicidii qualitas est exprimenda; nam magna est differentia, an ipsum homicidium sit voluntarium, per industriam, seu datà operà; an verò casuale, vel non ex proposito, seu vim vi repellendo et ad defensam, teste Mandos., in praxi Signat, titul. absol. et rehabil. ab homicidio, versicul. Circa absolutionem; et ut omnes sciunt versati curiales.

Et quoad homicidium voluntarium super eo pluriès vidimus dispensari, justis ac arduis suadentibus causis; Felin., in c. fin., de Major. et Obed., in fine; ubi ait quòd Papa dispensat ex causà sicut et Paulus, qui priùs fuit vir sanguinis, ac Christianorum sævissimus macellator, et meruit dispensativè inter Apostolos præhonorari. Sicut etiam magnoperè attendi consucvit tempus perpetrati delicti, an videlicet homicidium ipsum sit recens, vel antiquum; nam si est de recenti patratum magis punitur, ac difficiliùs datur dispensatio, ac remittitur, quàm antiquum; juxta tex. in l. c. de Rapt. virgin.; id. Mandosius, dict. tit., vers. Absolutio ab homicidio. Et tantò minùs conceditur dispensatio hæc ab eodem summo Pontifice, si homicidium prædictum sub illius pontificatu patratum fuerit; testatur id. Mandos., vers. Nec consuevit. Nec refert quòd orator narret in supplicatione quòd in perpetrando homicidio necessitas aut causa quævis urgentior intervenerit, ut faciliùs obtineat dispensationem; nam si ipse dabat operam rei illicitæ, ipsi imputabitur homicidium, juxta doctr. Angel., in l. Si cum servo, ff. de Jur.

Hæc autem dispensatio longè faciliùs conceditur jam promoto, et super retentione beneficiorum jam obtentorum, quàm cum promovendo, et ut ille possit beneficia ecclesiastica obtinere; Glos. per illum tex., in capit. Quicumque pænitentes, 50. dist. arg., capit. Quemadmodum, de Jurejur. Ac præmissa omnia procedere certum est, etiamsi fuerit secuta mors, aut mutilatio hominis cujuscumque, sive Saraceni; Palud., 4, dist. 25, q. 3, art 2, conclus. 2. Et idem erit si occiderit fœtum animatum in utero matris, qui, si est masculus, solet animari intra quadragesimum diem; si verò femina, intra diem octuagesimum, Sayr. de Conf. lib. 6, cap. 15, n. 9, ubi prosequitur quòd si sit dubius an occiderit fœtum, quando fuit animatus, debet se habere tanquàm irregularem, cùm in dubiis tutior pars sit eligenda, puta fœtum fuisse animatum; id. Palud. d. dist. 25, q. 3, conclus. 3, ut aliàs diximus.

Hae etiam praxis se extendit, ut quamvis homicidium appareat casuale, adhuc tamen petenda sit dispensatio; nam licèt orator videatur propterea carere culpâ, nihilominùs obtinebit litteras, committendas episcopo, vel alteri delegato, saltem per viam declaratoriæ, quia ipse orator non debet putare se, ipso jure, evasisse irregularitatem, ita ut absque licentiâ summi Pontificis possit ad ordines promoveri vel susceptos exercere; licèt enim illi debeatur dispensatio, tam ad ordines, quàm ad beneficia quæcumque ac dignitates, ut ex concilio Tridentino, sessione 14, capitulo septimo de Reformatione; nihilominùs ad id accedere debet causæ cognitio, quæ coram ordinario vel viciniore episcopo, vel metropolitano fieri debet per commissionem Papæ; aliàs enim, si quis post tale homicidium, ordines susciperet, vel in susceptis ministraret, non habità supradictà declaratorià, esset severè puniendus, ita Majolus de Irregularitate, lib. 5, capite 48.

Modus autem et praxis impetrandi hujusmodi dispensationes et concipiendi supplicationem, ex sequenti formulà patebit, quæ talis esse potest sicut nuper casus evenit, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris Ludovici Maresca clerici Neapolitan. in quatuor minoribus ordinibus constituti, quòd cim aliàs ipse orator, et duo ejus fratres, ac quidam corum consanguineus ad verba cum quibusdam adversariis suis devenissent, et prædicti oratoris pater ibi, dùm altercarentur, existens, eos placare, et altercationes hujusmodi componere conatus esset, id impetrare nequiverit, et interim unus ex dictis adversariis prædicti oratoris consanguineum in facie cum effusione sanguinis percussisset, et alius etiam ex eisdem adversariis cultrum, animo alterum ex fratribus ipsius oratoris, offendendi, evaginasset; atque ob id dictus orator videns etiam alium ex ipsis adversariis, saxum arripuisse, ut periculum sibi et dicto fratri suo imminens, evitaret, adversarium qui saxum hujusmodi arripuerat, cultro quem secum deferebat in pectore vulneràsset, et dictus adversarius ex ipso vulnere quinque, aut sex post diebus, sicut Domino placuit, è vità decessisset, ac prædicti oratoris consanguineus sic, ut præfertur, percussus, pugionem cuidam illic astanti, qui eum deferebat, eripuisset, subindeque in adversarios irruens, ab eis confossus fuisset; postmodum ordinarius loci ad instantiam procuratoris fiscalis, desuper procedens, licèt de homicidio per oratorem, ut præfertur, commisso, apertè non constaret, tamen ex nonnullis indiciis, eumdem oratorem, per nonnullos menses antea carceratum, in exilium à civitate et diœcesi Neapolitanâ ad decennium condemnavit, illinc tamen ad triennium, ver circa, quo tempore dictus orator exilium hujusmodi servavit, secutà inter utramque partem pace residuum ipsius exilii eidem oratori condonavit et remisit; prout in processu et sententià desuper formato, et latà pleniùs continetur. Cum autem, Pater Sancte, dictus orator, qui ab inde semper sine scandalo vixit, de præmissis ex intimis doluerit et doleat, ac à similibus in posterum committendis firmiter abstinere intendat; proindeque plurimum cupiat absolutionis beneficium et dispensationis gratiam per S. V. et Sedem Apostolicam benignè sibi impendi; supplicat igitur humiliter E. S. V. orator præfatus, quatenus sibi in pramissis opportune providendo, Il eumque specialis gratiw favore prosequendo, dictum oratorem ab excessibus præmissis, ac quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pænis, quas propter præmissa quomodolibet incurrit, in utroque foro, auctoritate apostolicà absolvere, et totaliter liberare, illasque sibi gratiosè remittere et condonare; ac secum super quâcumque irregularitate per eum ex præmissis quomodolibet contractâ; quodque illà et eisdem præmissis non obstantibus, suo clericali charactere, quo aliàs ritè insignitus fuit, illiusque privilegiis ac quatuor minoribus ordinibus per eum aliàs ritè quoque susceptis, uti necnon quacumque et qualiacumque simplicia, et nullum sacrum ordinem annexum habentia beneficia ecclesiastica, etiamsi in cathedralibus et metropolitanis, ac collegiatis Ecclesiis fuerint, si sibi aliàs canonicè conferantur, aut ipse eligatur, vræsentetur, vel aliàs assumatur ad illa, et instituatur in eisdem, recipere, et dummodò simul plura non sint, quam, que à concilio Tridentino permittuntur, quoad vixerit, retinere liberè et licitè valeat, dispensare; omnemque inhabilitatis et infamiw maculam sive notam circa eum ex præmissis quomodolibet insurgentem, ab eo penitus tollere et abolere ac illum in pristinum, et eum, in quo ante præmissa quomodolibet erat statum restituere, reponere et plenariè reintegrare dignemini de gratià speciali; non obstantibus præmissis, ac quibuscumque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; nec non Ecclesiarum, in quibus beneficia hujusmodi fuerint, statutis, etiam juramento, etc., roboratis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis earunque præsulibus, etc., quibus omnibus, etc., latissimè derogare placeat, cæterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et quòd processus et sententiæ præfatarum, necnon inde secutorum quorumcumque tenores, etiam veriores habeantur pro expressis, seu in toto, vel parte exprimi possint in litteris. Et de absolutione, liberatione, remissione, condonatione, dispensatione, abolitione, restitutione, repositione, reintegratione, aliisque præmissis, ut supra in forma gratiosa, in litteris latissimè extendendis. Et quod præmissorum omnium et singulorum, etiam denominationum, qualitatum, nuncupationum, invocationum, aliorumque necessariorum, major et verior specificatio et expressio sieri possit in litteris, per breve S. V. seu officium minoris gratiæ (non tamen quoad dispensationes ad beneficia hujusmedi) expediendis. Et additur : Et committatur ordinario, qui veris existentibus prænarratis, oratorem, imposità ei aliquà pænitentià salutari et attentâ pace, ut præfertur, habitâ, absolvat, secumque, dummodò ad id reperiatur idoneus, vitæque ac morum probitas, ac alia virtutum merita, sibi aliàs suffragentur, nec aliud canonicum ei obsistat, ad beneficia simplicia, nullumque sacrum ordinem annexum habentia, ac quatuor minores tantum dispenset pro suo arbitrio, et parito prius judicato.

Nec ita passim hujusmodi supplicationes signantur à Papà, nisi postquàm porrectæ fuerint domino datario, ab eodem priùs remittantur ad congregationem cardinalium concilii Tridentini, ubi ipsæ supplicationes proponuntur, discutiuntur et plenè examinantur, ut inde discernatur an gratia sit concedenda, vel deneganda; quòd si videatur concedenda, remittitur supplicanti ad datariam cum his verbis in illius calce appositis, scilicet: Videtur signanda, si sanctissimo placuerit, et hoc modo postmodùm signabitur et expedietur per registrum secretum, additis priùs post secundam illius partem, verbis, seu clausulis restrictivis, quæ incipiunt ab illis verbis: Et committatur ordinario, etc., ut supra.

Et idem erit de homicidio casuali, super quo non potest epicopus dispensare, nisi ex commissione Papæ, ut dictum est, et causà cognità, Tolet. 1. 1, cap. 88, in fin., quamvis aliquibus nuntiis, præcipuè Hispaniarum, consuevit per summum Pontificem tribui facultas dispensandi super irregularitate contractà ex homicidio casuali, etiam publico, ut per Garc. p. 1, cap. 41, n. 35.

Sic etiam praxis ista servatur in dispensatione super homicidio per clericum primæ tantům tonsuræ, patratum; quo casu committitur ordinario, ut secum dispenset quoad usum clericalis characteris, illiusque privilegiorum, et ad quatuor minores ordines, ac ad simplicia, seu aliàs sine curà, et sacrum ordinem non requirentia beneficia ecclesiastica tantům, vel, citra dispensationem et ascensum ad sacros ordines et beneficia curata, aut aliàs S. ordinem annexum habentia, et quandoque citra ascensum ad S. ordines per integrum biennium; vel aliud tempus, prout qualitas facti suadet, quæ quidem decreta restrictiva extracta sunt ex c. Si quis post acceptum, ibi: Si ad clerum admissus fuerit, diaconi non accipiat diguitatem, 51 dist.

Est quidem hic et in similibus casibus petenda etiam abolitio infamiæ, ut in supra dictà formulà; quia in infamià juris et in irregularitate, quæ ex ipsà procedit, solus Papa dispensat, Barbos, de Pot. episc., alleg. 43, n. 30, ut etiam in quibusdam aliis casibus, præsertim de damnato ad triremes; quia liberatus finito tempore adhuc remanet infamis per text. in l. Ad tempus, quibus ex causis infamia irrog. Et quoad hoc hodiè exstat decretum sequenti tenore emanatum, videlicet:

Ferià V, die 4 januarii 1635, in generali congregatione S. R. et universalis inquisitionis habità in Palatio Apost. apud S. Petrum coram S. D. N. D. Urbano divinà Providentià Papà, et Eminent. DD. S. R. E. cardinalibus in universali republ. christianà adversùs hæreticam pravitatem gen. Inquis. à Sede Apost. specialiter deputatis S. D. N. D. Urbanus prædictus justis de causis animum S. S. moventibus decrevit ut in posterum tam presbyteri seculares, quàm cujuscumque ordinis regulares damnati ad triremes perpetuò, vel ad tempus, et cum effectu fuerint in eisdem triremibus remiges, finito tempore dictæ pænæ nunquàm habilitentur ad executionem suorum ordinum. Quod decretum refert Squill. de Priv. episc. p. 3, c. 22, n. 34.

Pro presbytero autem, qui homicidium commisit in rixà, semper consuevit committi ordinario, qui constito sibi, homicidium hujusmodi in subitanea et im-

provisà rixà per oratorem fuisse commissum, et aliàs narrata vera esse, ipsum oratorem absolvat, et injunctà ei aliquà pœnitentià salutari arbitrio suo, cum eo dispenset. Ipsoque oratore ab executione suorum ordinum arbitrio ejusdem ordinarii suspenso.

Quòd si ipse presbyter fuerit aliquo modo culpabilis, dabitur decretum, ut ab ordinario absolvatur, injunctà ei gravi pœnitentià salutari, quæ cæteros deterreat à similibus committendis, ipsoque oratore ab executione suorum ordinum ad decennium, et deinde arbitrio ejusdem ordinarii suspenso, et dummodò orator non celebret in loco commissi delicti, et quandoque (quod idem est) in Ecclesià loci, ubi commissum fuit delictum, nunquam celebret. Ouod si fucrint duæ Ecclesiæ æquè viciniores loco delicti, intelligitur de utrăque, ut declaravit Clemens VIII, et vidi adnotatum in quibusdam notabilibus manuscriptis Bernardini Paulini, qui fuerat illius datarius, quod quidem adinventum fuisse per signaturam, ait Mandos., d. tit. vers. Aliquando, quia sicut quis puniri debet in eo in quo deliquit, vulg. jur., ita puniri seu privari debet, ne in loco à se offenso celebret, vel aliquid commodi seu honoris habere possit, ex juribus ibi per eum allegatis.

Ad hæc, pro presbytero, parochialem Ecclesiam obtinente, qui pariter homicidium patravit, additur clausula: Ipsoque ob executione suorum sacrorum ordinum per biennium, et deinde arbitrio ordinarii suspenso, cum decreto, quòd durante suspensione hujusmodi, eidem Ecclesiæ de vicario idonco ab ipso ordinario approbato, cum assignatione congruæ portionis illius fructuum, provideatur. Pro aliis verò datur aliquando clausula: Ipsoque oratore ab executione suorum ordinum perpetuò suspenso. Et citra dispensationem ad beneficia curata; sacrumque ordinem annexum habentia, vel requirentia cum deputatione vicariò, etc., vel aliàs, prout D. datario videbitur.

Presbyter, qui monachum interfecerat, obtinuit secum dispensari, et litteræ fuerunt suo ordinario directæ, qui verificatis narratis, eique injunctà aliquà pœnitentià salutari, ac inter alia, ut jejunaret in pane et aquà singulis sextis feriis, donec viveret, ac pro animà occisi recitaret officium singulis diebus, ac finità suspensione, celebraret unam missam defunctorum pro animà interfecti quàlibet hebdomadà, ipsoque ab executione suorum sacrorum ordinum per integrum triennium, et deinde arbitrio ejusdem ordinarii suspenso, dispensaret.

Et tam in præmissis quam in quibuscumque similibus casibus addi consuevit clausula, Parito judicato, et si homicidium patratum fuerit in statu ecclesiastico, additur: Et citra bona fisco incorporata, quæ tunc ita dicuntur, quando in numero et corpore aliarum rerum fiscalium sunt redacta, Felin. in fcap. Translato, de constit. ad Mandos. tit. Absolvat, et rehabilit. vers. Incorporata.

Et quia in casu prædicto peti consuevit absolutio et dispensatio à summo Pontifice, propterea, etiamsi orator fuerit in aliquo ex sacris ordinibus constitutus, datur absolutio tantum in utroque foro, cum clausulà: Citra aliquam dispensationem, nec ad ordines, neque ad beneficia, vel alia: Et citra ascensum ad reiquum presbyteratus ordinem, et dispensationem ad altaris ministerium. Pluries tamen cum supradictis visum est per ipsum Pontificem ad utrumque dispensari, etiam cum oratoribus ejusdem status ecclesiastici.

Vidimus aliàs dari absolutionem et dispensationem ei qui promotus ad subdiaconatûs ordinem, postmodùm homicidium commisit, ac bellis interfuit, nec erat aptus ad reliquos sacros ordines suscipiendos. fuitque sibi concessum, ut ingrederetur aliquem ordinem militarem, cum indulto super recitatione horarum canonicarum; fuitque appositum in calce supplicationis tale decretum, videlicet : Et committatur ordinario, qui oratorem, imposità ei pænitentià salutari, ipsoque ab executione dieti subdiaconatûs ordinis suspenso, et citra ascensum ad alios sacros ordines, ab excessibus hujusmodi absolvat, ac secum super irregularitate, per eum ex præmissis quomodolibet contractà ut habitum per fratres milites alicujus militiæ approbatæ, gestari solitum, suscipere ac professionem per eos emitti consuetam, expressè emittere; dictumque habitum gestare et deferre loco habitus et tonsuræ clericalium; ita ut in illis incedere minimè teneatur; necnon loco horarum canonicarum, rosarium B. Mariæ Virgis recitare, ac juxta militiæ instituta in cælibatu perpetuo permanendo, bellum contra fidei catholica hostes gerere, et deferre liberè et licitè valeat, dispenset

Neenon, ubi ratio ita postulat, additur clausula: Habità prius pace ab hæredibus defuncti, si in supplicatione non erat expressum, quod jam pax et remissio à dictis hæredibus secutæ fuerint; quo casu faciliùs Papa movetur ad gratiam hujusmodi concedendam, quia faciliùs parcitur delinquenti concordatà parte adversà, juxta notoriam consuctudinem ubique vigentem, id. Mandos., eod. tit. vers. Et quod facilius par catur.

Nec propterea qualitas hæc est necessariò exprimenda in supplicatione, propter defectum potestatis Papæ, qui forsan sine pace supra dictà obtentà, non posset concedere absolutionem et dispensationem; sed tantùm erit id exprimendum, ob quamdam ipsius Papæ beneficientiam, et pietatem, nam si simpliciter absolveret, et dispensaret, fillis defuncti, nepotibus, et aliis consanguineis pecuniam, et panem quotidianum subtraheret; quod etiam exemplificat id. Mandos. vers. Sed quæro, in eo qui interfecit advocatum, procuratorem, medicum, vel alium qui ex proprià doctrinà vel artificio domui suæ victum, et alia acquirebat; quo casu illis non sunt alimenta subtrahenda, ad text. in 1. Necare, ff. de 1. Aqn.

Negari tamen non potest, quin aliquando detur clausula: Et præstità cautione idoneà per dictum oratorem de satisfaciendo hæredibus et proximioribus defuncti, si qui sint, arbitrio ordinarii; vel: Ita tamen quòd exul à dicto loco tam diù remaneat, donec pacem à consanguineis defuncti obtinuerit; quod præsertim addi consuevit in dispensationibus cum ultramortanis,

Quid autem operetur, et in quibus casibus sit id necessarium, et quibus competat hujusmodi pacem et remissionem facere, videatur Julius Clarus, lib. 5, § fin., quæst. 58.

Et quamvis idem dicendum videretur de irregularitate contractà ex homicidio proveniente ex veneficio, attamen sciendum est quòd in his dispensationibus concedendis se summus Pontifex difficiliorem reddit, quia plus est hominem veneno inficere quàm gladio occidere; text. in l. 1, c. de Venef. Circa quod ait Hostien., in Summa de Homicid., § Quis dicatur homicida, vers. Item qui homines, quòd venenum emens, præparans, conficiens, habens, dans, vendens, vel quantum in se est ministrans, vel alteri propinans, homicida est, et uti talis punitur, ut per Burgos., de Irregul., par. 6, tit. de Venesiciis, num. 1 et 4, dicentem, n. 6, quòd venenatio est crimen qualificatum, et longè deterius homicidio, cùm sit crimen occultum, ut dixit etiam Bald. in l. Cùm fratrem, c. de His quib. ut indigni. Et propterea licèt eadem sit irregularitas, sicut in homicidis voluntariis, attamen in his casibus Papa difficiliùs dispensat, propter atrocitatem et proditionem, ut sciunt curiales.

Quoniam verò ut plurimum hujus modi delicta sunt occulta, propterea sicut in aliis casibus, et delictis occultis, pre illorum dispensatione recurritur ad officium sacræ pænitentiariæ, ubi dispensatio super hoc non impetratur nisi maximâ cum difficultate, et propter gravissimas causas; nec ibi prævalent favores, aut personarum contemplationes, et idem servatur quoad dispensationem super irregularitate ex abortu fœtûs animati, pro jam promoto ad sacros ordines; quæ etiam faciliùs, ut dictum est suprà, dispensat cum jam promoto, dummodò adsit gravis causa; nam si presbyter qui tale delictum abortûs patravit, non poterit abstinere ab executione ordinum sine scandalo, tunc committitur discreto viro confessori, etc., quia si ita est, ipsum oratorem, auditâ priùs ipsius sacramentali confessione, absolvat, injunctà ei gravi et perpetuà pœnitentiá salutari, ipsoque ab executione suorum ordinum suspenso. Et quandoque dispensatur, ut possit suos ordines exercere, et in altaris ministerio ministrare, si ob scandalum non valet à præmissis abstinere; ac propterea additur clausula: Et dummodò ipse orator ab executione ordinum abstinere non valeat sine scandalo, cum eo dispenset, etc.

Hæc tamen causa scandali vitandi non semper censuevit admitti in his et similibus casibus; nam, si explicabitur quòd aliàs orirentur scandala, respondebitur : Si timet scandala, discedat.

Solet etiam in supra dictis easibus dispensari super retentione beneficiorum quæ forsan orator obtinet. etiamsi fuerint beneficia curata, licet rarò, ut ipsa praxis docet.

Pro presbytero autem qui alium presbyterum interfecit, ex gravissimis etiam causis dari consueverunt absolutio et dispensatio super irregul. inde contractà, injunctà ei pro modo culpæ gravissimà et perpetuà tur, ac sentiat atrocitatem admissi sceleris, ut inde animæ suæ pleniùs consulatur, et quam discretio confessoris ita moderetur, ut quod occultum est non veniat in apertum, injunctis etiam eleemosynis pro modo facultatum ipsius oratoris, pro orationibus, et celebratione missarum pro animâ defuncti; quodque iis quibus presbyter occisus, dùm viveret, subvenire forsan solebat, satisfaciat et subveniat in eo in quo tenetur. Insuper additur quòd neque illà ratione prosit, quominùs feudo hæreditario, seu jurepatronatûs, si quod ab ecclesià in quà dictus presbyter occisus forsan intitulatus erat, obtinet, ipse ejusque hæredes illo perpetuò sint privati.

Et nec per datariam in utroque foro, neque per sacram pœnitentiariam in foro conscientiæ, dantur hujusmodi dispensationes, nisi in specie exprimatur unde sit irregularitas contracta, ut aliàs dixi; quare hodiè non admitteretur illa clausula in supplicatione, quam dicit Mandos., loco cit., vers. Tempore Pauli III, dùm ait quòd ipse tempore ejusdem Pontificis pro familiari cujusdam cardinalis excogitavit clausulam hanc, videlicet: Ipsumque specialibus favoribus et gratiis prosequendo, eumdem oratorem ab hujusmodi homicidii reatu, ac omnibus et singulis excessibus, delictis, et criminibus qualitercumque et quomodocumque usque in præsentem diem, etiam forsan dicto homicidio majoribus et gravioribus, cujuscumque qualitatis sint, etiam iteratis et reiteratis vicibus, etiam occasione militiæ, vel alia quâcumque, etiam inexcogitabili causâ per eum patratis, etc.; licèt enim mihi sufficiat credere eidem Mandos., unum tamen scio, quòd neque ante, neque post tempus supra dicti Pauli III, reperitur gratia hæc particulari personæ concessa, cùm totum oppositum fateantur etiam antiqui curiales fuisse servatum; nisi forsan dicemus fuisse alicui sive Sedis Apostolicæ legato, sive nuntio hanc facultatem ita dispensandi concessam; cùm apud omnes etiam Romanæ Curiæ novitios satis notum sit irregularitatis provenientiam esse omninò in specie exprimendam; quod servari videmus, tam in datarià pro utroque foro, quàm in sacrâ pœnitentiarià in foro tantum conscientiæ, sicut aliàs diximus.

Quoniam verò dispensationes super irregularitate ex occulto impedimento proveniente peti etiam consueverunt per dictum officium sacræ pænitentiariæ, sicut jam diximus, propterea hic pro novis curialibus opportune additur quod text., in cap. Is qui de sent. excom., in 6, præcipuam hanc capit interpretationem; nam licèt in c. ad Audientiam, 1 de Homic. habeatur, censendum esse irregularem eum qui de irregularitate dubius est, sic etiam in c. Significâsti, eod. tit., et alibi. habetur quòd in dubiis sit tutior pars eligenda; quapropter videtur quòd irregularitas ipsa non modò contrabitur ubi est expressa, verum etiam ubi de ea dubitatur. Hanc tamen contrarietatem ita concordant DD., nempe, ubi dicitur illam non contrahi nisi in casibus à jure expressis, id intelligi debere in foro judiciali et exteriori, nimirùm quòd judex, seu alius pœnitentià salutari , per quam corpus acriter affliga- 🎚 non debet in foro judiciali aliquem in dubio irregula-

rem judicare, prohibendo ei ordinum susceptionem | aut administrationem; suprad. verò jura in c. ad Audientiam, et in c. Significâsti, dicunt procedere in foro consc., quia tunc in dubio debet talis se irregularem reputare, et à susceptione ordinum vel administratione abstinere; etenim bonarum mentium est timere culpam ubi culpa minimè reperitur; c. fin., dist. 5, et c. 2, de Observ. jejun.; unde hæc inde emanat conclusio, quòd in foro contentioso, quoad pœnas juris, in dubio non judicatur irregularitas; secus verò in foro conscientiæ; Abb., in d. c. ad Audientiam; nam in foro conscientiæ præsumitur delictum, ut per Dec., in c. Præsentia, notab. 12, in fin., de Probat.; Majol., de Irreg., lib. 1, cap. 2, reg. 7, n. 3, in fin.; et super hoc videndus est Sayr., de Censur., lib. 6, c. 2, n. 15 et 16. Sicque ex præmissis praxis inolevit ut etiam, ubi orator dubius est de irregularitate super casu occulto, habeat recursum ad dictum officium sacræ pœnitentiariæ; quia nunquam aut rard id concedit dataria pro utroque foro, ibi enim si petatur talis dispensatio in casu dubio, et ad cautelam, semper ferè rejicitur supplicatio, ut practicis curialibus no-

Pro iis verò homicidis, seu facinorosis, qui cupiunt ingredi religionem, cùm eis obstet constitutio Sixtì V, que incipit : Cum de omnibus, etc., ut in § Omnes autem, ibi omnes autem, et quoscumque criminosos vel suspectos, etc., ad religionem perpetuò inhabiles declaramus, cum clausulà irritanti, dictà constitutione non obstante, datur per d. officium sacræ pænitentiariæ dispensatio, cùm orator ad peccatorum suorum pœnitentiam peragendam petit licentiam ingrediendi ipsam religionem, necnon dispensari ad ordines et ad illius officia et dignitates; unde diriguntur litteræ religioso viro cuicumque superiori cujusvis religionis à Séde Apostolicà approbatæ, quatenùs oratorem, postquàm cum fisco concordaverit, et hæredibus occisi, si nondùm satisfecit, satisfecerit, à quibusvis sententiis, censuris, et pœnis ecclesiasticis, quas propter præmissa incurrit, homicidii reatu, et excessibus hujusmodi in utroque foro (ad effectum ingrediendi religionem duntaxat) absolvat, injunctà ei pænitentià salutari, etc.; ac cum eodem ut, d. constitutione Sixti Papæ V contra facinorosos editâ non obstante, religionem à Sede Apostolica approbatam (non tamen ordinis sancti Spiritûs, seu S. Antonii, vel aliquam aliam militarem), ubi benevolos invenerit receptores, ingredi, et in câ professionem emittere, ac, post emissam professionem, suffragantibus sibi dignis pænitentiæ fructibus et meritis, alioque ei canonico non obstante, super irregularitate per eum ex præmissis quomodolibet contractà; quòdque illà et aliis præmissis non obstantibus, clericali charactere, si eo nondùm insignitus existit, insigniri, ac ad omnes, etiam sacros, et presbyteratûs ordines, si ad idaliàs idoneus reperiatur, premoveri, et postquam promotus fuerit, in illis etiam in altaris ministerio (non tamen in loco perpetrati delicti) ministrare; et quæcumque dictæ religionis officia et dignitates, si ad illa aliàs canonicè et juxta ejusdem

ordinis regularia instituta eligatur, vel assumatur, gerere et exercere, vocemque activam et passivam nabere licitè valeat, misericorditer dispenset.

Petitur aliquando dispensatio hæc pro homicidâ qui uti conversus, seu laicus, ob causam prædictam cupit ingredi religionem, et tunc dantur litteræ supra dicti tenoris; sed tamen simpliciter dispensatur ut valeat ipsam religionem, uti conversus, seu laicus, ingredi, et in câ professionem ab eisdem conversis emitti solitam emittere; ibique, quoad vixerit, remanere et perseverare possit.

Ubi verò contingit ut monachus monachum ad rixam, vel provocatus, interficiat, per eamdem sacram pœnitentiariam, etiam in utroque foro, præsertim si à superioribus suis desuper punitus fuerit, pœnasque sibi injunctas adimpleverit dispensatur ad suos ordines exercendos, et religionis officia et dignitates consequenda, præsertim si de eo à dictis superioribus bonum feratur testimonium.

Quo verò ad eum qui ante ingressum religionis, sed dùm esset in seculo, aliquem interfecit, ac postea ipsam religionem ingressus, in ea professionem emisit, modò verò cupiat ab ipso homicidio absolvi et secum dispensari, committi consuevit confessori magistro in theologià, etc., quatenùs, si est ita, bonumque testimonium de oratore ab illius superioribus, oneratis super hoc eorum conscientiis, afferri repererit, eumdem, audità illius sacramentali confessione, absolvat in foro conscientiæ tantùm, secumque dispenset ad omnes ordines; ita tamen ut ille non celebret in locis ubi publicum sit homicidium ab eo commissum; necaon dispensatur ad officia et dignitates dictæ religionis.

Quòd si fortè religiosus, dimisso habitu regulari, apostatavit, et insuper homicidium patravit, tribuitur facultas confessario ut oratorem, postquàm habitum ipsum reassumpserit, et ad claustrum, ibi sub obedientià regulari permansurus, redierit, audità illius confessione, illum ab apostasià et homicidio absolvat; injunctà ei gravi pœnitentià salutari, quæ duret quamdiù ipse vixerit; et, dummodò præmissa occulta sint, secum, ut in suis ordinibus, etiam in altaris ministerio, quamdiù in religione manserit, jussus duntaxat, et non aliàs, ministrare valeat, dispenset in foro conscientiæ tantum.

### CAPUT II.

Praxis dispensationis super defectu lenitatis perfectæ.

Quia verò plures sunt homicidii species, pluribusque modis illa committuntur, sicut summistæ aiunt, nimirùm, solà voluntate instigante, casu eveniente, necessitate cogente, et justitià mediante; de hoc ultimo, illiusque dispensationis praxi hic agendum occurrit, cùm exercitium crudelium actuum cum sanguinis effusione, adhuc impedimentum irregularitatis inducat, impediatque promovendos, jamque promotos rejiciat, ut docet text., in cap. Sententium sanguinis, ne cler. vel mon., et in c. 1, dist. 51; propterea sequitur modò videre praxim impetrandi dispensationes super irregularitate proveniente ex defectu lenitatis

in causa sanguinis fuerunt prætores, seu potestates, m vel judices, assessores, advocati, procuratores, notarii, officiales, testes, aut scriptores, vel legentes, seu lectores sententiæ sanguinis, aut aliàs criminalibus se immiscuerunt; in illisque tulerunt sententias ex quibus secuta fuerunt ultima supplicia, vel mutilationes membrorum; isti enim efficiuntur inhabiles et irregulares, et egent dispensatione ad ordines et beneficia; c. Clerici, et d. c. Sententiam, ubi Abb., num. 1 et 11, et ibi Innoc., eod. tit., Leo in Thesau. for. eccl., par. 2, c. 8, num. 31; et quotidiè videmus infinitas dispensationes et rehabilitationes desuper in Romanâ Curiâ peti, etiam pro illis qui aliquo quovis modo se præmissis ingesserunt; licèt postmodùm mors secuta non fuerit, neque sanguinis effusio, quia nihilominùs remanent irregulares, cum per ipsos non steterit quominùs omnem operam præstiterint ut mors, aut sanguinis effusio sequeretur, ut ait Mandos., in Praxi, art. Absol. et rehabil., vers. An autem advocatus, dicens ibi quòd propter præmissa, scilicet quòd non fuerit mors, aut effusio sanguinis secuta, poterit ordinarius dispensare; quod tamen satis deviat à praxi ejusdem Curiæ, cùm ex consuetudine pro hujusmodi dispensatione recurratur ad summum Pontificem (quamvis nonnulli teneant hoc modo nullam contrahi irregularitatem); et quocumque modo contracta fuerit ista irregularitas, pro petendà super eà dispensatione, concipi consuevit supplicatio modo sequenti, et aliàs juxta facti qualitatem, mutatis mutandis, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris Francisci Boerii, laici diœcesis N.; quòd ipse, devotionis fervore accensus, plurimum cupit clericali militiæ adscribi, ac ad omnes, etiam sacros, et presbyteratûs ordines promoveri, et promotus in illis Altissimo, quoad vixerit, famulari. Sed quia aliàs in civitate et diecesi N., ac alibi, diversis temporibus, judicis, assessoris et commissarii officio fungendo, sententias capitales ad ultimum supplicium condemnatorias ac alias corporis afflictivas contra reos et facinorosos homines protulit : illasque , justitià mediante , executioni demandari fecit; necnon aliàs diversimodè criminalibus sese immiscuit, irregularitatem contrahendo, desiderium suum hac in parte adimplere non potest, absque Sedis Apostolicæ dispensatione. Supplicat igitur humiliter E. S. V. dictus orator, quatenus de opportunæ dispensationis gratià, ac aliàs sibi in præmissis opportune providendo, cum codem oratore, quòd præmissis non obstantibus, clericali charitate insigniri, ac ad omnes, ctiam sacros et presbyteratus ordines promoveri, et promotus in illis etiam in altaris ministerio ministrare, necnon quacumque et qualiacumque, cum curà et sine curà beneficia ecclesiastica, etiamsi canonicatus, et præbendæ, seu dignitates, etiam majores, et principales in cathedralibus, aut collegiatis Ecclesiis, seu parochiales Ecclesia, vel earum perpetua vicariæ fuerint, si sibi aliàs canonicè conferantur, aut ipse eligatur, præsentetur, vel aliàs assumatur ad illa, ct instituatur in eisdem, recipere, et dummodò simul plura non sint, quam quæ à concilio Tridentino permittuntur, retinere liberè et licitè valeat, aispensare dignemini de gratià speciali. Non obstantibus præmissis ac constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et additur: Et committatur ordinario, et dummodo orator reperiatur idoneus, vitæque ac morum probitas, aliaque merita sibi suffragentur; nec aliud canonicum obstet impedimentum. Et quòd de cætero à similibus abstineat.

Hæc autem dispensatio satis frequentem cursum habet in Romana Curia, cum detur super irregularitate proveniente ex homicidio justo, et ex morte alteri illata, vel mutilatione absque culpa, et sine peccato, illa verò irregularitas, quæ provenit ex homicidio injusto, difficiliùs admittit dispensationem, juxta ea quæ not. Navarr. in Man., cap. 27, num. 218, et tota Curia testatur, ac nos supra diximus.

Quare ex hâc praxi habetur oratorem qui se exercuit in criminalibus, non modò secutà morte, verùm etiam illa non secutà, egere apostolicà dispensatione, licèt contrarium probare contendat dominus meus Joannes Baptista Ciarlinius Carpensis in suis Controv. forens., tomo. 2, c. 103, per tot.; pati enim non potest me dixisse non solum eos qui se ingesserant in criminalia, secutà morte, quod nemo negat, sed eos etiam qui in iis versati sunt, non secutà morte, esse irregulares, et quotidiè petere in Rom. Curià dispensationes; quia etiam non secutà morte incurritur irregularitas, cùm per eos non steterit, quò minùs ad eam operam præstiterint; id quod mihi ita certum est, ut etiam formulam apposuerim supplicationis, quæ de more solet ab oratore usurpari pro petendà hujusmodi dispensatione: quamvis nonnulli teneant non secutà morte nullam incurri irregularitatem. Ipse verò D. Ciarlinius Carpensis, loc. cit., n. 4, sic prosequitur.

Non obstant allegata per Corradum in d. Praxi, 1. 5, c. 2, n. 3, quia ipse in principio dixit effectum requiri ad incurrendam irregularitatem, et propterea non est audiendus, dùm postea sibi contradicit. Nec est ei credendum, dum testatur de consuetudine petendi dispensationem apostolicam quia scio multos fuisse ordinatos sine dispensatione, quia effectus sententia sanguinis non fuerat secutus. Et licèt fortè aliqui petant talem dispensationem in Romanâ Curià, id non fit ex necessitate, sed ad cautelam, ad evitandas opiniones et tollendos scrupulos corum qui nesciunt acquiescere, et non denegatur, ut mihi super hoc facto consulenti responsum fuit. Unde Corradus non potest dicere id esse de stylo; quia in formà brevis hujusmodi dispensationis, cujus verba ipse refert, legitur narratum, quòd sententiam sanguinis orator ille executioni demandaverat. Unde colligitur, quòd etiam Romæ in concedendis hujusmodi dispensationibus consideratur an effectus sit secutus.

Cui ut satisfaciam, fateor me dixisse, ad contrahendam irregularitatem, effectum requiri : cum verò ipse perfectæ, quæ contrahitur ab illis qui post baptismum infert me non esse audiendum, quia ipse mecum pugno, nemo, etiam lynceus deprehendet, me pugnantia loqui; quandoquidem tam ordinatè semper consentanea contexens, tam demonstrativè ad praxim descendo, ut nullus ambigendi locus sit, circa eos qui criminalia exercuerunt.

Subjicienti verò D. Ciarlinio Carpensi, non habendam mihi fidem, dicenti hujusmodi dispensationem etiam in hoc secundo casu esse petendam, eò quòd multos viderit ordinatos, morte non secutâ, sine nullâ dispensatione, et quòd in formulà supplicationis expressè affirmetur, oratorem nominatum, sententiam sanguinis executioni demandâsse; ex quo colligitur, etiam Romæ in concedendis hujusmodi dispensationibus, consiliari an effectus sit secutus; respondeo, licèt verum in ipså formúlå legatur, me tamen nunquàm, neque ibi neque alibi dixisse illam restringendam ad illos tantùm oratores qui secutà morte indigent dispensatione, cùm possit mutatis mutandis eadem formula etiam iis deservire, qui in criminalibus se exercuerunt, morte non secutà; ut in operis præfatione dixi, et loc. cit. sub num. 4, declaravi subdens, quocumque modo hæc irregularitas contrahatur, porrigi Papæ supplicationem sub eâdem formulâ, paucis mutatis; ergo mihi non contradico, ergo credendum mihi vera dicenti, ergo ipsi Carpensi carpere me non licet; quia me cùm carpit, carpere videtur stylum datariæ, et cancellariæ Apostolicæ, quibus innititur hæc mea praxis; quanquàm nisi sit nimiùm carpendi cupidus, erubescere deberet. tam audenter doctrinæ adversari, cui et totus orbis non dedignatur consentire, et ego nondùm alium passus sum adversarium, nisi D. Ciarlinium Carpensem, virum alioqui spectabilem, sacerdotem et vicarium generalem Ecclesiæ Regien.

Noverit D. Ciarlinius Carpensis doctrinam quam carpit me Romæ addidicisse (hoc est, in eå urbe, ubi sacri canones conduntur, interpretantur atque usurpantur) à viris ibi summæ auctoritatis ipså quotidianà praxi comprobatam; et quoties res tulit, in ipsâ datarià et cancellarià Apostolicà à me ipso usurpatam, et à nullo unquàm, sive primario, et iis officiis præposito, seu privato doctore, rejectam. Hinc factum est. ut cùm videret mihi aliquid profecisse, typis mandare statuerim has lucubratiunculas ad Omnipotentis Dei gloriam, et proximi nostri utilitatem. Sed quid mirum si me carpit Ciarlinius Carpensis, si ipsos carpit Romanos curiales, peritissimos et consummatissimos in theoricà et praxi, ut homines cupidiores, et nimis lucro inhiantes, non alio nomine, nisi quia ab eo de hâc re consulti, ex meo sensu responderunt? Verùm nunc de his hactenus. Quòd si D. Ciarlinius Carpensis paucis his non acquieverit, suo tempore, cùm plus dabitur otii, fusiùs ac dilucidiùs respondebitur, ut aliquando carpere desinat immerentem.

Pro iis autem qui sive clerici, sive presbyteri fuerint, opera charitatis exercent in cos qui ad mortem, mediante justitià, condemnantur, ut faciunt nonnullæ sodalitates id institutum habentes, præsertim in Urbe, ubi similis erecta est in Ecclesia sancti Joannis Baptistæ nationis Florentinæ, et in nonnullis aliis civitatibus et locis, quoniam damnatum hortando ad benè moriendum, contingit, ut in fine exhortationis, hortator ipse eumdem moriturum ad nomen Jesuter invocandum excitet, quo veluti signo dato, carnifex afflictum impellendo, laqueo præfocat; quod sine irregularitatis notà sieri nequit; opportunè provisum est ut hujusmodi sodales, qui inter alia laudabilia opera, quæ sodalitas sive confraternitas ipsa exercet, ad mortem damnatos hortari, consolari, et ad benè et patienter mortem obeundam pro viribus auxiliari consueverunt, ad evitandum omnem conscientiæ scrupulum. qui in eis pro tempore oriri posset, si fortè in hâc pià occupatione, et charitatis officio exercendo, aliquid contigerit, propter quod de alicujus irregularitatis incursu dubitandum esset, à summo Pontifice peterent, quatenus ipsos et eorum quemlibet ab omni irregularitatis, propter præmissa usque tunc quomodolibet contractæ, incursu, necnon censuris et pænis ecclesiasticis exinde provenientibus absolveret et dispensaret; necnon cum eis, ut in casibus prædictis tantùm, nullam propterea censuram ecclesiasticam, aut irregularitatis notam incurrant, neque incurrisse dici valeant, apostolică auctoritate dispensaret. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolieis cæterisque contrariis quibuscumque. Et ubi interim accidit, ut ipsi confratres, ante hujusmodi dispensationem, præmissa egerint, additur decretum, quòd ipsi pœnitentiam à confessario ab ordinario approbato, per eos eligendo, illis propter præmissa injungendam adimplere omninò teneantur.

Cæterùm, ubi clericus, sive presbyter, aut in aliquo ex sacris ordinibus constitutus, consiliam dedit ad accelerandam mortem ultimo supplicio afficiendi, pluries peti vidimus absolutionem et dispensationem ab officio sacræ pænitentiariæ, per quam committuntur confessario per oratorem eligendo, ut audità illius sacramentali confessione, eum absolvat, injunctà pænitentià salutari. Ipsoque ab executione suorum ordinum suspenso. Et dummodò occultum sit ipsum dedisse dictum consilium, cum eodem, pænitentià, vel illius parte peractà, et suffragantibus, etc., super irregularitate inde contractà dispenset, ut valeat in suis ordinibus ministrare, et quæcumque beneficia ecclesiastica, cum curà et sine curà recipere et retinere.

#### CAPUT III.

Praxis dispensationis cum exercentibus artem medicinæ,

Ex antedictis satis congruè sequitur videre quomodò se habeat Romanæ Curiæ praxis circa eos qui artem medicinæ, seu chirurgiæ exercuerunt; postmodùm verò supplicant secum dispensari ad ordines et beneficia. Contrahitur enim per eosdem irregularitas, quandoquidem sæpè inde mortis periculum inducitur.

Borgas., de Irreg., part. 6, tit. de Phys. et Chirurg.; ac. ob id non sunt facilè promovendi, si medicandi usum exercuerint, ex quo forsan per imperitiam aut negligentiam, etiam morti prædictæ causam dederunt juxta text. in 1. Imperitia, ff. de Reg. jur. et 1. Idem juris, ff. ad l. Aquil. et ut plurimum ad adustionem et cauteria, vel abscissionem membrorum devenerunt, ut in c. Tua, de Homicid., et sicutipsis clericis non licet operari, seu artem medicinæ exercere, ita neque in scholis physicam audire, cap. Non magnopere ne cler. vel mon., qued profectò locum habebit, sive in majoribus, sive in minoribus ordinibus ii fuerint constituti, quia eisdem id non licet, nisi gratis pro miserabilibus personis, vel suis consanguincis, quatenus non fuerint sufficienter beneficiati, id. Bur., Glos. à part. 6, num. 5, licèt contrarium teneat Majol., lib. 2, cap. 42, num. 7, ubi ait quòd clerici, etiam primæ tonsuræ, adeò artem medicinæ et chirurgiæ exercere prohibentur, quòd nec pro miserabilibus personis, nec pro consanguineis exercere permittuntur: quinimò, și ita exerceant, de rigore juris, susceptum ordinem sacrum administrare prohibentur, etiamsi mors, vel mutilatio vacet omni culpâ, ex d. cap. Tua. Ratio autem cur prædictis personis ecclesiasticis, præsertim sacerdotibus sit id jure prohibitum, ea est, quia isti debent esse medici animarum, non autem corporum, c. Cùm sit, art. de Ætat. et Qualit.

Idemque dicendum est de medico, qui publico vel privato stipendio conductus, officium suum non exequitur, si quem ejus negligentià vel ignorantià mori contingat; nunc enim sit irregularis, cùm clarum sit illum dici à medico occidi; quod quidem homicidium quodammodò voluntarium dicitur: Henriq., lib. 14, cap. 12, § 7, et alii, quos citat Sayr., de Cens. lib., 7, cap. 4, n. 5. Nec non medicus, qui requisitus etiam à divite qui pecuniam vel mercedem ei non assignat, negligat eum curare, postquàm curare cœpit, aut cum deserat, in culpà est, si ægrotus moriatur; et ideò promoveri non debet, quia licèt merces ipsi non solveretur, poterat post convalescentiam vel ejus mortem, sumptus et stipendia petere et obtinere; id Majol., de Irreg., lib.2, cap. 12, num. 4, et in simili casu vidi desuper peti dispensationem pro quodam Joanne Lavez, ex cujus negligentià, ut in supplicatione asserebatur, infirmus obierat, pro quo pluries fuit prædicta dispensatio denegata. Harum enim dispensationum praxis, ubi nullam oratoris culpam intervenisse asseratur, talis est. ut conficienda sit supplicatio, eo modo quo confici consuevit pro iis qui se criminalibus immiscuerunt, nt supra mutatà ratione facti, cui additur; Et committatur ordinario, et quoad dispensationem, dummodò orator moribus, scientià et ætate idoneus reperiatur, nullumque aliud ei canonicum obstet impedimentum. et ab exercitio artis prædictæ de cætero abstincat. Et quandoque additur, quòd per hujusmodi gratiam super homicidio, si quod per ipsum in exercitio hujusmodi artis commissum fuerit, dispensatus non intelligatur.

ad ordines et beneficia ob irregularitatem inde forsan contractam, ita quo que datur indultum, ut possint supradictas artes exercere; quod quidem concedi consuevit ut plurimum pauperibus clericis, vel aliàs, prout summo Pontifici visum fuerit; ac proinde concipitur supplicatio eo modo quo sequitur, vide-

Beatissime Pater, cum devotus S. V. orator Cynthius Misignanus clericus Neapolitanæ diæcesis art. et med. doct. qui nullum beneficium Ecclesiasticum obtinet, et clericali charactere duntaxat insignitus existit, ac per plures, annos medicinæ artibus, variis studiis ac vigiliis insudavit, in eisque multum profecit, ac forsan plures experientias circa diversarum personarum infirmitatum curationes, casdem personas incolumes, et sanas, divino auxilio, reddendo, hactenus fecit; et si artes hujusmodi desereret, nonnullis personis, quibus suà scientià et experientià prodesse potest, maximo esset detrimento: propterea artem medicinæ kujusmodi circa pauperum et egentium, aliarumque personarum curationem, exercere summopere desiderat. Supplicat igitur humiliter E. S. V. dictus orator, quatenus in præmissis opportune providendo, eumque specialibus favoribus, et gratiis prosequendo, sibi, ut donec aliquod beneficium ecclesiasticum assecutus, seu sacris ordinibus initiatus fuerit, et non ultra, artem medicinæ hujusmodi circa pauperum, et egentium, aliarumque personarum curationem, exercere et practicare ac præfatis, necnon quibusvis aliis personis infirmis ad ipsum recurrentibus, medicinas, remedia et antidota, prout earumdem personarum sanitati, ex artis medicinæ hujusmodi regulis ac præceptis expedire viderit, citra tamen incisionem et adustionem alicujus membri præbere, ac curam earumdem personarum assumere; necnon quoscumque actus, per medicos legitimè exerceri solitos, exercere liberè et licite, ac absque alicujus irregularitatis incursu: ita quòd interim, clericali charactere, quo aliàs ritè insignitus fuit, illiusque privilegiis uti et gaudere possit et valeat, apostolicà auctoritate concedere et indulgere ; eumdemque oratorem à censuris et pænis ecclesiasticis per ipsum ob præmissa incursis, etiam absolvere, sibique desuper, quatenus opus sit, dispensare dignemini de gratià speciali; non obstantibus pramissis, ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Fiat, ut petitur. M.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et de concessione, indulto, absolutione, dispensatione, aliisque præmissis, ut supra in formâ gratiosâ latissimè extendendis. Et quod præmissorum omnium et singulorum, etc. Et additur : Et citra incisionem et adustionem alicujus membri, et cum decreto, quòd dictus orator ponitentiam salutarem, quam confessarius per eum eligendus, et propter præmissa injunget, adimplere omnind teneatur, alioquin præsens gratia in foro conscientiæ, sibi nullatenus suffragetur.

Fiat. M.

Datur aliquando cum his limitationibus, videlicet: Et sicut supradictis concedi consuevit dispensatio 🖾 Quamdiù sucros ordines non susceperit. Et quòd cùm

primum .n ecclesiasticis, seu aliis redditibus habuerit, unde commodè vivere possit, ex tunc ab exercitio dictæ artis medicinæ omninò abstinere debeat. Quo verò ad dictam clausulam: Citra incisionem, etc., nunquam hic omittitur, illamque video extractam ex d. c. Sententiam, ne cler. vel monachi, ibi: Nec ullum chirurgiæ artem subdiaconus, diaconus vel Sacerdos exercere, quæ adustionem vel incisionem inducit.

Vidi aliquando hujusmodi indultum concedi ex eâ causâ, quia nimirum in illis partibus, vel in eo loco non adessent medici christiani, seu tantummodò medici Judæi, quia, præter alia jura, ex constitutione Gregorii XIII, nec Judæi, nec alii infideles possunt vocari ad curandos christianos infirmos, pæna privationis sacramentorum necnon sepulturæ ecclesiasticæ ipsis christianis imposità; quod quidem non modò intelligendum est de medicis et physicis, verùm etiam de chirurgis, et quibuscumque aliis, quodcumque remedium ægrotis parantibus; quo casu ad evitandum tale consortium, conceditur potiùs etiam presbytero indultum medendi cum decreto: Dummodò tamen gratis, et ubi periculum mortis non imminet; et citra adustionem et incisionem; et quamdiù alius medicus orthodoxus commodè haberi non poterit. Et quidem supradicta verba, dummodò gratis, quibus aliquando additur, et amore Dei, extracta sunt ex dicto capitulo Tua nos, § Volumus, ibi : Si tamen pietatis, et non cupiditatis id egerit.

ldem indultum largiùs per præfecturam brevium pluries concedi vidimus, etiam pro simplici laico qui ipsam medicinæ artem exercuit, irregularitatem propterea contrahendo; ac modò cupit ex fervore devotionis clericali charactere insigniri, ac ad omnes sacros ordines promoveri; ac propterea cum oratore super irregularitate hujusmodi, ita ut illå non obstante, si nullum aliud sibi obstet canonicum impedimentum, et dummodò ad id reperiatur idoneus, servatisque aliis servandis, clericali charactere hujusmodi insiguiri, et ad omnes, etiam sacros et presbyteratûs ordines promoveri, et promotus ministrare possit, dispensando. Nec non eidem oratori, ut postquàm clericali charactere hujusmodi insignitus fuerit, ac ordines prædictos susceperit, donec in redditibus ecclesiasticis habuerit unde commodè vivere possit, artem medicinæ prædictam (citra tamen membrorum incisionem vel adustionem) exercere, et medicamenta, aliaque desuper necessaria præbere liberè et licitè valeat, etiam absque alicujus irregularitatis incursu; dummodò tamen nihil petat, sed à spontè dantibus tantùm, à pauperibus verò nihil recipiat, indulgendo. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus cæterisque contrariis quibuscumque. Et hoc modo fuit supradictum indultum concessum Joanni Jacobo Sclano Neapolitan. diœcesis, sub dat. apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die 5 januarii 1634, pontificatûs Hrbani VIII, anno undecimo.

eis possit imputari, ipsamque artis scientiam opportunè adhibuerint, et intrinsecus nulla mordeantur conscientia, poterunt legitimè promoveri, etiamsi sub corum curà multi mortui fuerint, cap. Ad aures, de Ætat. et Qual., his verbis : Quòd cùm in arte physica eruditus sis, pluribus juxta ipsius artis traditionem exhibuisti cum diligentià medicinam, licèt pluries in contrarium succes serit, et quibus putabas adhibere medelam, medicinis perceptis, mortis periculum incurrerunt; verum quia ad sacros ordines desideras promoveri, super eo nos consulere voluisti; tibi breviter respondemus quod, si super præmissis conscientia tua te remordeat, ad majores ordines de nostro consilio non ascendas.

Unde, si quævis levis culpa imperitiæ vel negligentiæ illis imputari possit, ab ordinibus excludi debent. si mors vel mutilatio inde secuta fuerit, id. Majol. d. n. 2, circa med.

Præmissis igitur cessantibus, et sic, si nihil de contingentibus juxta medicinæ præcepta omiserint, habentque super hoc probabiliter conscientiam serenam, licitè possunt ad dictos ordines promoveri, absque aliqua dispensatione. Et cum super hoc fuisset habitus sermo coram D. datario Pauli V, dùm quidam clericus Nicein. fuisset à suo episcopo ad urbem missus pro obtinendà desuper dispensatione, fuit conclusum ipsum illà non egere, pro quo fuit allegatum, d. cap. Ad aures, per quod ei non imputatur eventus mortalitatis ut, in l. Illicitas, § Sicuti, ff. de Offic. præsid.

Nec propterea circa hanc praxim omittendum est quamplurimos similes dispensationes ad cautelam impetrare, ne fortè tempore procedente, eos vexari, aut molestari contingat à suis ordinariis, ac præterea quia bonæ mentis est ibi culpam timere ubi culpa non est vulg. jur.

# CAPUT IV.

Praxis dispensationis patrocinandi in causis civilibus.

Quemadmodum clericis in arte medicinæ seu chirurgiæ peritis, datur indultum medendi, ita iis qui juris utriusque scientià pollent, indulgetur, ut possint eorum patrocinium in causis etiam civilibus præstare. cùm alias id personis ecclesiasticis sit jure prohibitum; unde dixit Innoc. in c. Dilecta, in fin., de Excess. prælat., quòd clerici non possunt officia civitatis exercere; nam debent attendere circa rempublicam spiritualem, arg. cap. Duo sunt, c. 12, q. 1, debentque versari circa vitam contemplativam, nec habere curam de rebus mundanis, nisi quatenùs necessaria sunt ad corporalem vitam, cap. Si quis objecerit, 1, q. 1, neque exercere officium procuratoris vel advocati; quod quidem intelligitur tam de constitutis in sacris ordinibus quàm habentibus beneficia ecclesiastica, cap. 2, Ne cler. vel monachi, cap. Te quidem, § Ex his omnibus, 11, q. 1.

At ubi clericus sit pauper, qui beneficio ecclesiastico aut patrimonio careat, unde se valeat commodè sustentare, licitum ei erit, etiam jure communi inspecto, absque aliquâ dispensatione, advocati munus, At verò ubi nulla omninò imperitia vel negligentia 🌡 etiam in curià seculari, seclusà accusatione in causis criminalibus, exercere, Navarr. in tract. de Spol. cleric., § 7, n. 5, vers. Eâdemque ratione.

Ratio autem ea potissimum videtur, scilicet quòd si hoc pro pauperibus facere potest, necnon miserabilibus personis, ad succurrendum eorum necessitatibus, cap. 1 de Postul., tantò magis sibi conveniens ac licitum erit ut propriis necessitatibus consulat, cum ordinata charitas incipiat à se ipso, l. Præses, c. de Serv. et Aqu. Sicut etiam monachus posset de licentia sui prælati pro utilitate et sustentatione monasterii pauperis, advocati officium exercere, prout faciebat abbas Lapus, qui monachos suos alebat ex lucro suæ advocationis, ut per Ignat. de Salcedo relatum à Gonzalez, gloss. 2, n. 34, ubi plura in proposito congerit.

Neque his advocati munus interdicitur pro sanguine conjunctis, imminente supradictà necessitate: Silv. in verbo Advocatus, n. 2, q. 2, n. 4, necnon pro personis ecclesiasticis ac aliis quæ enumerantur in l. 1, § Fin., ff. de Postol.

Et quotiescumque reperitur clericos non posse esse procuratores, vel similia exercitia exercere, semper intelligendum est generaliter; ad unum namque negotium, sive clericorum, sive laicorum, procurare vel administrare non prohibentur, ut tradit id. Innoc., in c. 1, in fin., de Obligat. ad ratioc.

In Romanâ autem Curiâ, non ignoramus, ex summi Pontificis patientià, omnes clericos, etiam in sacris ordinibus constitutos, et quantumcumque beneficiatos, contra omnes juris regulas, advocationis publica munera indiscriminatim exercere, sicut etiam procurationis; ex quo Romanæ Curiæ procuratores, cùm sint scientia, experientia ac prudentia, optimisque moribus ornati, verèque et summà ratione asserere possimus eos non solum non esse comparandos procuratoribus exteris quinimò exteris advocatis in omnibus præponendos, ut ait Mandos., reg. 4, q. 8, n. 7, circa med., ideireò summus Pontifex, ne tantorum eximiorum virorum doctrina et experimentum ociari noscantur, ipsos ad munia hujusmodi obeunda tolerat; licèt enim supradictis specialis et expressa facultas ad id non tribuatur, nihilominus hæc tolerantia inducit dispensationem, c. Quia circa, ubi Glossa fin., in fin., de Consang, et Affin.

Cùm autem frequens sit in ipsa Curia usus concedendi extra eam personis prohibitis, indulta patrocinandi, videamus, quomodò illa inde emanent, cum suis limitationibus, ac proinde consuetam supplicationis formulam hic subjiciamus, quæ talis esse potest, videlicet:

Beatissime Pater, cum devotus S. V. orator N. clericus Neapolitan. utriusque juris doctor redditus annuos pro congruà sui sustentatione sufficientes juxta sui gradus et conditionis exigentiam non habeat; proindeque, ut quidquid didicit, reipsà experiri valeat in infruscriptis causis patrocinari et advocare summopere desiderat. Supplicat igitur humiliter E. S. V. orator præfatus, quatenus in præmissis opportune providendo, eunque specialibus favoribus et gratiis prosequendo, sibi, ut

quoad vixerit, etiam postquam presbyter factus fuerit. quorumcumque, ad ipsum pro justitiæ complemento consequendo, aut jurium suorum defensione pro tempore recurrentium, causas quascumque, etiam civiles, profanas, ecclesiasticas, meras et mixtas, criminales quoque ad defensam tamen duntaxat suscipere, ac in judicio et extra, coram quibuscumque judicibus ctiam laicis et secularibus, ubicumque locorum, agere, prosequi, tueri, defendere ac in illis patrocinari, postulare et advocare, ac salarium sive mercedem sui laboris petere et percipere; et si contingat ipsum in judicem seu alicujus judicis ecclesiastici vel secularis, in assessorem in similibus causis eligi, assumi vel deputari, etiam ea quæ ad judicis et assessoris hujusmodi officium quomodòlibet spectant et pertinent, et quæ alii causarum procuratores, judices, advocati et assessores legitimè facere et exequi consueverunt, in similibus causis itidem facere et exequi liberè et licitè possit et valeat, etiam absque excommunicationis, inhabilitatis, irregularitatis et infamiæ maculâ sive notâ, aut privationis beneficiorum et officiorum, vel alicujus alterius pænæ incursu, absque aliquo conscientiæ scrupulo; perinde ac si patroni, seu procuratoris, judicis vel assessoris hujusmodi officium minimè exercuisset, seque super præmissis à quoquam molestari aut inquietari minimè posse; sicque per quoscumque judices ordinarios, vel delegatos, quâvis auctoritate fungentes, judicari, et definiri debere, concedere, et indulgere dignemini de gratià speciali: non obstantibus, etc., et ordinationibus apostolicis, illis præsertim, quibus inhibetur, ne clerici secularibus negotiis se immisceant, cæterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

# Fiat, ut petitur. M.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., et de concessione, indulto, aliisque præmissis, ut supra in formà gratiosà latissimè extendendis. Et quòd præmissorum omnium, et singulorum, etiam denominationum, qualitatum, nuncupationum, invocationum, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris, per breve S. V. seu officium minoris gratiæ expediendis. (Et quandoque additur: Et in causis civilibus ecclesiasticis tantum.) Et donec orator in ecclesiasticis vel aliis redditibus annuis habuerit unde commodè vivere possit.

#### Fiat M.

Quòd si orator aliquod tenue benesicium personalem residentiam requirens obtinet, additur: Et dummodò à debito servitio ac officio dicta: ecclesiæ nullatenùs propterea avocetur, seu distrahatur.

Si autem hujusmodi indultum petitur pro onusto parentibus, vel consanguineis pauperibus, ope et auxilio oratoris indigentibus, prout peti sæpè vidimus, tunc datur illud, durantibus necessitatibus earumdem, vel donec eis aliter subveniri possit. Quòd si asseratur oratorem tenues redditus beneficiales habere, additur: Et quatenus fructus-ad oratoris congruam sustentationem non sufficiant. Aliquando additur restrictiva: Et in Curiis ecclesiasticis et in criminalibus defendendo tantum, et pro pauperibus, gratis et amore Dei; et donec orator habuerit, etc

Quibus adde in praxi quòd, còm ex juribus præmissis constet supra dictas personas secularibus negotiis se immiscere non posse; neque etiam tutò posse suscipere onus tutelæ, licèt non modò presbyteri, veròm etiam episcopi possint illud suscipere, etiam sine alicujus licentià; quia illà indigentes connumerantur inter miserabiles personas, c. Pervenit, 86 dist., et tot. dist. 87 et 88, nec propterea à supra dictis ob hujusmodi oneris susceptionem incurritur aliqua suspensio ipso jure, ut per Navar., cons. 1, per tot. ne cler. vel mon.

Tamen, quia quandoque presbyteri, ob talis oneris susceptionem, et exercitium, verentur ab ordinario seu ab alio molestari, propterea ab iis recurritur ad summum Pontificem, cui narratur per supplicationem, exempli gratiâ, quòd cùm N. defunctus in suo ultimo testamento instituisset hæredem N. suam filiam, eigue oratorem in tutorem deputâsset, quia officium tutoris hujusmodi exercere posse dubitat absque sedis Apostolicæ indulto, propterea dictus orator dictæ N. suæ neptis seu aliàs consanguineæ pudicitiæ, et aliàs meliori qua poterit ratione, consulere cupiens, supplicat ut eidem oratori, quoad vixerit, donec dicta N. ætatem legitimam matrimonii contrahendi, aut aliquam approbatam religionem ingrediendi, attigerit, tutorio et curaterio nominibus omnia et singula quæ ad hujusmodi officium pertinent, etc., facere, exequi et adimplere valeat, ipsamque desuper ab ordinario loci, seu quopiam alio, quâvis auctoritate fungente, directè vel indirectè, quovis quæsito colore, etc., molestari, etc., nullatenus unquam possit; ac quicquid, etc., irritum, etc. Ac propterea mandatur ordinario ipsius oratoris quatenus ei, ut præmissa omnia facere possit et valeat, citra tamen facultatem exercendi mercaturam, ac in litibus eidem N. jam forsan motis vel movendis per se ipsum coram judicibus laicis comparendi, sed id per procuratorem facere debeat, auctoritate apostolicà concedat et indulgeat, omnimodamque licentiam et auctoritatem sibi desuper impartiatur, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque, etc.

Accedit etiam eidem praxi ut nedùm summus Pontifex ad præmissa dispenset sive potiùs indulgeat, aut licentiam concedat, verum etiam frequenter dispensare consuevit ut clericus, cum hujusmodi tutelæ exercitio, præsertim pro personis sibi conjunctis, possit se criminalibus negotiis immiscere, ut per formulam infra scriptam patet; maximè quòd de jure clerici habentes jurisdictionem temporalem, possunt absque incursu irregularitatis judices et magistratus constituere, qui inquirant delicta ut ea secundum leges puniantur, cap. fin., Ne cler. vel. mon., in 6, ibi : Nam licèt clericis causas sanguinis agitare non liceat, eas tamen, cum jurisdictionem obtinent temporalem, debent et possunt, metu irregularitatis cessante, aliis delegare; Sayr., de Cens., lib. 6, cap. 18, num. 16; sicut pari modo ipsis clericis non est interdictum

leges et statuta condere, vel compilare, aut principi consulere, ut certis delictis irroget pænam ultimi supplicii, vel mutilationis, absque irregularitatis incursu. Glos. in cap. Omnis, dist. 3; ubi, Archid. Host., in c. Ex litteris, de excess. præl.; Abb., in cap. 1 de Frut.; quandoquidem etiam ipsi principes, leges condentes, per quas vindictam sanguinis comminantur, nunquàm fiunt irregulares, etiamsi per judices ipsorum executioni mandentur; id. Archid., in cap. Officia, 23, quæst. 5. Hinc videmus quòd etiam Papa, licèt propriis manibus aliquem occidens, legem exequendo, videatur indignè agere; attamen procul dubio potest legem condere sub pæna mortis, aut mutilationis, tanquam princeps supremæ potestatis; sic etiam eamdem potestatem aliis delegare potest, eosque ab incursu irregularitatis servare immunes, prout in dies suos ministros ad id delegat; de quo vide Majol. . de Irregul., lib. 2, cap. 10, sub num. 10, vers. Nam licèt Papa: proindeque frequenter videmus desuper, ut infra, dispensari cum ipsis clericis. Cùm igitur casus se offert petendæ dispensationis ad præmissa, eo quo sequitur modo, in formâ gratiosâ peti et concedi consuevit, videlicet:

A tergo: Dilecto filio nobili viro Hieronymo de Cardenas, cler. Neap. Intùs verò: Urbanus Papa VIII: Dilecte fili, salutem, etc. Cum sicut nobis nuper exponi fecisti, quondam Joannes de Cardenas, frater tuus germanus, relictà dilectà in Christo filià Fulvià ejus natà, in tertio suæ ætatis anno constitutà, decesserit; et propterea, ut ejusdem Fulviæ indemnitati, quantum fieri potest, consulatur, tu illius tutelam unà cum dilectis filiabus Fulvia Coracciolà et Marcià Carrafà, primò dictæ Fulviæ avià, et genitrice respective, gerere posse summopere desideras, si nostra ad id tibi suffragetur licentia et facultas; nos specialem tibi gratiam, etc., et à quibusvis, etc., censentes, etc.; supplicationibus nobis tuo nomine humiliter porrectis, inclinati; tibi, ut dictae Fulviae neptis tuæ hujusmodi tutelam, et, pro tempore, curam unà cum secundo dictà Fulvià et Martià prædictis suscipere et gerere, omniaque et singula quæ ad tutorem et, pro tempore, curatorem hujusmodi de jure, usu, consuetudine, vel aliàs pertinent, facere et exercere; ac tutelæ, et, pro tempore, curæ hujusmodi ratione, et illarum occasione duntaxat, negotiis et causis criminalibus quisbuscumque, quoties opus suerit, te immiscere, ac in eis consilium, mandata, et jussiones, tam verbo quam in scriptis dare, et debitæ executioni demandare facere, etiamsi sanguinis effusio, membrorumque mutilatio, seu etiam mors inde sequatur, libere et licite, ac absque ullo irregularitatis, vel censurarum, aut pænarum ecclesiasticarum incursu, possis et valeas ; dummodò tamen præmissorum occasione in mercaturà aliisque clericis interdictis negotiis nullatenus te immisceas et à sententia in causa sanguinis per te ipsum ferenaa omnino abstineas, apostolicà auctoritate tenore præsentium licentiam concedimus, et impartimur; non obstantibus apostolicis ac in universalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, caterisque contrariis quibuscumque, Dut. Romæ, apud S. Mariam Majorem, die 23 maii 1627, pontificatus nostri anno quinto.

M. A. Maraldus.

Sicque quocumque modo hujusmodi indultum concedatur, sive per præfecturam brevium, sive per ipsam datariam apostolicam, semper restringitur ad duo: nimirum, ne præmissorum occasione orator exerceat mercaturam, quòdque abstineat à ferendâ sententiâ per seipsum in causâ sanguinis; quæ quidem non aliàs emanare solent quàm ad præscriptum juris communis, unde desumpta est supra dicta praxis; nam quoad primum, certum est clericos omni jure prohibitos esse negotiari, cum habeamus in jure integrum titulum : Ne clerici vel mon. secul. se immisc. negot., et textum clarum in capit. fin., de Vit. et Hon. cler., ubi clericus qui, tertiò monitus, à negotiationibus secularibus non abstinet, interim perdit quoad bona privilegium clericale, ut in ejus summario dicitur, Clem. 1, § Adversus, eod. tit.; et magis patet in cap. 1, 83 dist., ubi : Decrevit sancta synodus nullum deinceps clericum aut possessiones conducere, aut negotiis secularibus se immiscere, nisi propter curam pupillorum, et orphanorum, ac viduarum; aut si fortè episcopus civitatis ecclesiasticarum rerum sollicitudinem habere præcipiat, et in cap. 2, ead. dist., ibi: 1d plurimos clericorum negotiationibus inhonestis et lucris turpibus immiscere, nullo pudore cernentes Evangelicam lectionem, quà ipse Dominus negotiatiores è templo verberatos flagellis asseritur expulisse, ac Apostoli verba recolentes, quibus ait : Nemo militans Deo, implicat se negotiis secularibus; Psalmistam quoque David surdà dissimulante aure cantantem: Quoniam non cognovi negotiationes, introibo in potentias Domini; et in cap. Quid est, ead. dist.; negotiatores ergo illi abominabiles existimantur, qui, justitiam Dei minimè considerantes, per immoderatum pecuniæ ambitum polluuntur, merces suas plus perjuriis onerando quàm pretiis; et tanquàm pestem fugiendum esse clericum negotiatorem docet text., in cap. Negotiatorem, 88, dist. Quo fit ut neque ipsis clericis liceat conducere agros, eosque per suos colonos excoli facere, ut fructus inde provenientes vendant, urgente adhuc prohibitione tex., in cap. Pervenit, 86, dist. ibi: Quidam, propter turpis lucri gratiam, alienarum possessionum conductiones et causas seculares suscipiunt, et à sacris quidem officiis se per desidiam separant; et inter cæteras causas, ea potissimum esse creditur. cur clericis sit interdicta mercatura : quia nimirùm illa vix exerceri potest sine peccato et mendacio, ut in cap. Summa 1, 4, q. 4, c. Quæcumque, eod. cau., et 9; Abb., in c. fin. de Usur.

Attentà tamen præfatorum jurium dispositione non veniunt profectò clerici qui proprios agros colunt, aut conducunt eos ab Ecclesià; hoc enim nullo sibi jure prohibetur, juxta illud Levit., cap. 25, ibi: Terra quoque non vendetur in perpetuum, quia mea est, et vos advenæ, et coloni mei estis. Ac proinde fuit aliàs per S. congr. concil. declaratum non deberi propterea clericum super hoc molestari sub prætextu illicitæ negotiationis, sicut pari modo si vendat ille vinum, frumen-

tum, aut oleum, ex redditibus sui benencii, ut per Guttier., de Gabell., q. 93, n. 25, quinimò ad vendendum vinum quod ex possessione suâ, vel Ecclesiæ, colligit, etiam tenere potest tabernam in domibus Ecclesiæ, dummodò non per se ipsum, sed per alium vendat; Franc., in cap. un. de Vit. et Honest. cler., in 6, ubi ait ita Domin. defendisse unum clericum qui vendebat vinum per alium; Genuens., in Prax., cap. 67, numer. 7; ubi ex eâdem ratione censet hujusmodi vinum posse vendere, etiam, ut vulgò dicitur, ad munitum. Similiter, licèt prohibeantur clerici tenere animalia, seu jumenta et alia similia ad vecturam, cùm id sit species negotiationis, et hoc casu equorum locatores appellentur, nihilominùs ea tenere possunt ad usum proprium; Carol., de Grass. effect. 6, n. 10 et 11, qui supradictam generalem conclusionem pluribus etiam modis ampliat : Primò nimirùm, ubi dictus clericus etiam emeret dicta animalia ut illa pascat in propriis prædiis, et, cùm pinguia facta fuerint, vel cùm partus ediderint, illa et eorum partus vendat, quod ei non est interdictum; Redoan., de Spol., q. 2, num. 14; id. Carol., loc. cit., num. 18, limit. 1; sicut etiam potest locare ipsa animalia, ac oves et boves, si habet ex decimis, vel successione, aut aliàs sibi data; aut si, habens pascua multa, emit animalia ut illa depascerent ad sustentationem sui, et suorum parentum ac pauperum; secus verò, si emeret, ut traderet ad incrementum, vel aliud ageret in fraudem, ac per viam negotiationis, ut post alios concludit id. Redoan., loc. cit. Secundò, ubi clericus semel tantum emeret, vel venderet : quia per unieum contractum de mercibus factum non dicitur mercatura, Gloss., in l. Mercis, ff. de Tribut; id. Carol., num. 19, limit. 2; unde dixit id. Franc., in d. cap. un., quòd ex unico actu quis non efficitur joculator, vel mercator; quia nomina verbalia, significantia officium, vel artem, aut alium actum licitum, non verificantur ex unico exercitio; unde non dicitur mercator ex unica mercatura, vel hospitator ex unicâ hospitatione, ut docet tex., in d. 1. 1, ff. de Trib.; secùs autem, si verba ipsa significent delictum, veluti raptor, vel adulter; quia unico tantum actu verificantur, ut habetur in l. Maritus, § Qui quæstum, ff. de Adult., licèt aliter dicendum sit quando aliqua est inflicta pœna contra aliquos turpia exercentes, nimirum vitium sodomiæ, vel aliud; quo casu non inducitur exercitium per unicum actum, sed plures vices requiruntur; id. Genuen., in d. Prax., cap. 67, n. 1. Tertiò, quandò clericus non per se ipsum, sed per interpositam personam, ut dictum est, negotiatur; nam hoc modo sibi non prohibetur, cap. 1 de Vit. et Hon. cler.; Molin., de Contract., disp. 343, n. 10; id. Carol., n. 23, limit. 5. Quartò in clericis pauperibus, in necessitate constitutis, habito respectu ad eorum conditionem, d. cap. 1, ne cler. vel mon.; id. Redoan., d. q. 2, n. 16; id. Carol., n. 42, limit. 6. Quintò in clericis exercentibus agriculturam, cùm ea illis permittatur pro quærendo victu, unde possunt affictare terras et prædia, ac in eis laborare, quatenus aliter honeste vivere non possent, d. c. 1; id Carol., n. 28, limit. 7. Sextò ubi clericus habet propria animalia, ut dictum est, vel vineas, aut oliveta, ex quibus nascuntur et colliguntur fructus; tunc enim illos ad sui libitum potest vendere; id. Anchar. et Imol., in cap. fin., de Vit. et Hon. cler.; id. Carol., num. 33, limit. 9; alias verò limitationes, quas id. Carol. inter n. 18 et 36 ibid. ponit, tanquàm minùs hìc necessarias consultò omisimus.

Præmissis etiam non parùm confert quædam declaratio S. congreg. concil. ad instantiam nonnullorum presbyterorum et clericorum terræ Altimontis Cassanen. diœcesis, tenoris sequentis, videlicet:

Illustrissimi et reverendissimi domini, presbyteri et clerici terræ Altimontis Cassanen. diæcesis, qui, ut plurimùm, ob loci, montium, personarum, ac temporum qualitatem, aliqua ex infra scriptis rationibus necessaria ad suam et familiæ sustentationem coguntur quærere, ad obviandum vexationibus commissariorum, petunt ut declaretur an liceat eis hæc facere absque reatu illicitæ negotiationis:

Primò, an liceat eis terras patrimoniales ac beneficiales per laicos colere.

Secundò, an pro necessario culturæ usu possint emere boves et alia animalia, et fructus illorum vendere.

Tertiò, an ii qui in propriis terris hubent quercus et castaneas, quarum fructibus sues vescuntur, possint sues emere, eosve alere, ac pro suâ et familiæ sustentatione vendere.

Quartò, an iidem clerici cum foliis suarum arborum possint in propriis ædibus arti sericæ operam dare, vel idem opus alteri ad medietatem committere, ut in illis partibus fieri consuevit.

Sacra congregatio concilii interpretum, ad 1, censuit licere clericis agros beneficiorum ac bonorum patrimonialium suorum operà laicorum colere absque reatu illicitæ negotiationis.

Ad 2, posse similiter clericos pro hujusmodi culturæ usu, boves et animalia emere necessaria; illorumque fætus justo pretio, atque honestâ ratione vendere; nec propterea eos prohibitæ negotiationis prætextu vexari posse aut debere.

Ad 3, Ibidem posse pro suâ et familiæ sustentatione, dummodò in emendis, alendisve seu distrahendis suibus, nihil sordidum, aut indecens ordini clericali exerceant.

Ad 4, licere clerico arborum in propriis bonis existentium folia, alicui laico concedere, eo pacto adjecto, ut lucrum, quod ex bombycibus provenerit, inter utrumque dividatur. Et pariter eidem licere earumdem arborum foliis per se ipsum absque officii sui duntaxat detrimento, ac pro suâ et familiæ sustentatione arti sericæ operam dare; dummodò in artificio hujusmodi personas non suspectas adhibeat; et quoad hoc episcopi licentiam, quæ gratis detur, obtineat.

C. cardinalis Torres.

Et hace quoad primam clausulam scilicet: Dummodò præmissorum occasione in mercaturà aliisque clericis interdictis, etc.. qua semper apponitur, eòque magis, quia pluries compertum est, quòd hujusmodi clerici sub clypeo tutelæ conjunctæ sibi personæ ex professo

mercabantur; unde usque ad aures summi Pontificis pervenerunt prædictorum clericorum querelæ contra commissarios ad id destinatos; eorumdem illicitorum negociatorum conscientias exonerantes.

Quo verò ad secundam clausulam restrictivam in supraposità formulà adjectà, nimirùm: Et à sententià in caus à sanguinis per te ipsum ferend à omnino abstineas, nil ea adhuc deviat à juris communis dispositione; quinimò, si illa non fuisset expressa, nihilominùs censeretur apposita, quia summus Pontifex in suis rescriptis, præter concessionem gratiæ principalis, si expedit in reliquis se conformat cum jure communi, quod semper considerat, et secundum illud censetur rescribere Glossa fin., in fine, in cap. Consultationi, de Tempor. ordin. et Gles. in verbo Consultationem, in cap. Ex tuâ, de Fil. presb. Felin.; et alii în cap. 1, num 17, de Constit., ac propterea in similibus indultis et dispensationibus cum clericis, ad exercendum tutel'am pro sanguine conjunctis, etiam in criminalibus aliquando non apponuntur dictæ clausulæ, et nihilo minus censentur appositæ. Juris igitur communis dis positio in hâc præsenti materià, ea est quòd clericus habens jurisdictionem temporalem, potest, et debe delegare causam sanguinis, ut habetur in c. Episcop. ne cler. vel mon. ibi : Nam licèt clericis causas sanguinis agitare non liceat, eas tamen cum jurisdictionem obtinent temporalem, debent et possunt metu irregularitatis cessante, aliis delegare. Hic tamen Papa tribuit oratori omnimodam facultatem exercendi ea quæ pertinent ad officium tutoris, et curatoris, cùm repræsentet personam pupilli, Bald. in l. Etiam, de Fideicom., etiam se criminalibus immiscendi, dummodò à ferendâ sententiâ in causâ sanguinis abstineat, juxta text. in c. Sententiam, ne cler. vel. mon. ibi : Sententiam sanguinis nullus clericus dictet, aut proferat, sed nec sanguinis vindictam exerceat, et in hoc restringitur, etiam supradictum indultum; licèt ipse Papa potuisset oratori providere, ut sine pœnà irregularitatis, posset per se ipsum sententiam sanguinis proferre, id. Franc. in cap. Episcopus, eod. tit., lib. 6.

# CAPUT V.

Praxis dispensationis cum presbyteris ad studendum juri civili.

Licet clericis, non modò in majoribus, verùm etiam in minoribus constitutis, munus sive advocati, sive procuratoris à jure sit interdictum, ut supra demonstravimus; inter infra scriptas tamen personas ecclesiasticas, non nisi in sacro presbyteratûs ordine constitutis, juri civili operam navare, ut infra prohibetur. Unde quid Romanæ Curiæ stylus, circa opportunum desuper indultum concedendum servet, videamus. Frequentissimè etenim per sedem Apostolicam indulgetur seu dispensatur.cum ipsis presbyteris, ut possint audire jura civilia; ac propterea circa hane praxim videndum erit, primò, unde et quare emanaverit prohibitio circa hoc. Secundò, an alius præter summum Pontificem queat hane facultatem impartiri. Tertiò,

quomodò, et cum quibus conditionibus et clausulis dispensetur.

Et quoad primum, satis omnibus innotuit illa prohibitio contenta in c. Super specula, de Privil., ubi statuitur, ne quisquam Parisiis docere vel audire jus civile præsumeret; cui alia accessit, ut in c. Non magnopere, ne cler. vel mon., ubi prohibetur cuilibet post votum religionis, ac emissam professionem, ad physicas, vel leges mundanas audiendas, exire. Si verò exierint, et ad claustrum suum, infra duorum mensium spatium, non redierint, sicut excommunicati ab omnibus evitentur, et in nullà causà, si patrocinium præstare voluerint, audiantur, reversi autem in choro, capitulo, mensà, et cæteris, ultimi fratrum existant, et nisi fortè ex misericordià sedis Apost. totius spem promotionis amittant.

Supervenit postmodùm decretalis Honorii III, qui hanc prohibitionem extendit ad archidiaconos, decanos, plebanos, præpositos, cantores, et alios, personatus habentes, necnon presbyteros, ut in c. Super specula, ne cler. vel mon.

Ex quibus notat cancellaria apostolica quòd religiosi et habentes dignitates vel personatus, seu presbyteri non possunt audire leges, vel physicam; et si audirent, statim sunt excommunicati, et efficiuntur inhabiles de cætero ad ordines et beneficia sine apostolicà dispensatione per Glos. et doctores in d. c. Super specula, et sic videtur quòd possint beneficia per istos obtenta post hanc pænam impetrari in formà juris, cùm sint inhabiles et irregulares. Clerici tamen et alii beneficiati non habentes dignitates et personatus, nec presbyteri, vel rectores Eccles. parochialium non includuntur in prædictis juribus; et quod dicitur de rectoribus, intelligitur ratione Ecclesiæ, si tamen essent presbyteri, ut in d. Notabili, fol. mihi 195.

Quarum quidem prohibitionum due sunt cause finales, una videlicet, que habetur in d. c. Non magnopere, ibi: Ne occasione scientiæ, spirituales viri, mundanis rursùs actionibus involvantur, altera verò in d. c. Super specula, ibi, quia theologiæ studium cupimus ampliari, ut dilatato sui tentorii loco, funiculos suos faciat longiores, etc.

Nec ad id refert, summum Pontificem, Parisiorum civitatem, ut supra, tantummodò expressisse; quia nihilominus prohibitiones hujusmodi per totum orbem extenduntur; et dùm statuit, ne quis Parisiis audire, vel docere leges seculares præsumeret, hoc fecit ratione frequentioris usus in illa civitate; quia frequentiùs sacerdotes legebant leges Parisiis, quàm alibi; et sic, expressum frequentiæ causà non restringit, Glos. in cap. 1, de Confess., lib. 6, et gratia frequentioris usûs expressa, non excludit alia similia quæ rariùs contingere solent, Mandos. in Reg. Cancell. 53, q. 6, n. 5; Glos, in procem. decretal., in verbo Bononiæ, quæ ait : Etsi text. dicat Bononiæ, propter frequentiam studii, tamen illa constitutio, ad omnes universitates extenditur, et per Rebuff. in tract. nominat., num. 26, qui num. 27, ait, quòd propterea mirandum non erit, si stantibus præmissis, summus Pontifex, Romæ, ubi

debet vigere studium theologiæ, dicat velle habere studium generale juris divini et humani, canonici videlicet et civilis, ut habetur in cap. 2 de Privileg. in 6, quia hoc concessit ex privilegio et ex causis in d. cap. contentis, ibi, cùm de diversis mundi partibus, multi confluant ad sedem Apostolicam, quasi matrem, nos ad communem tam ipsorum, quàm aliorum omnium commodum, et profectum paternà sollicitudine intendentes, ut sit eis mora hujusmodi fructuosa, providemus, quòd ibidem de cætero regatur, et vigeat studium juris divini et humani, etc.

Quoad secundum, quæri potest, numquid possit episcopus super hoc dispensare. Et videtur, quòd sic; regula enim generalis est in cap. Nam concupiscentiam, de Constit., ubi omnia videntur concessa, nisi sint prohibita, l. Necnon, § Quod eis, ff. Ex quibus caus. major., et sic cùm hoc non reperiatur à jure prohibitum episcopis, erit eis permissum, facit cap. Milités, 11, q. 1. Nec ex supradictis apparet, conditorem supradictorum canonum sibi reservâsse hanc facultatem; ac propterea illam ipsis episcopis videtur concessisse. cap. Nuper, de Sent. excom., ubi Glos. dicit episcopos posse dispensare, quando dispensatio eis prohibita non est, cap. Apud de spons., et hæc est communis opinio doctorum in c. Dilectus, de Temp. ordin., et in .cap. Excommunicamus, § Sanè, de Hæret., ubi dicitur, quòd episcopus potest dispensare, ubicumque non prohibeatur, nisi immutaret universum statum Ecclesiæ, c. A nobis, in fine, eod tit.; Abb. in cap. At si clericis, § de Adulteriis, de Judic., et in c. Quibusdam, de Pœnit.; videmus etenim, quòd lex puniens aliquod delictum, et apponens postea verbum impersonale. videlicet, nisi fuerit dispensatum, vel possit dispensari; refertur etiam ad episcopum, Glos. in d. c. In quibusdam, et in c. Quisquis, de Elect., Archid. in c. Nulli, dist. 38; Glossa in c. ult. de Apost., et in c. Virginum, 27, q. 1.

His tamen non obstantibus, contraria opinio verior est, et in praxi recepta, et stylus Curiæ obtinuit ut nullus, præter Papam, possit desuper dispensare, tam cùm sacerdotibus secularibus, quàm regularibus teste Archid, in cap. Non dicatis, 12, q. 1. Unde sæpè etiam videmus, quòd novus Pontifex inter facultates, quas conclavistis concedit, cum eis dispensare consuevit, ut si qui eorum fuerint presbyteri, possunt audire jura civilia, et in eis doctoratús gradum suscipere, teste Paris., de Resign. benef., lib. 7, q. 7, n. 14, et ex his satis constat facultatem hanc ad solum Papam pertinere. Navar., cons. 2, in fine, ne cler. vel mon.

Porro, quod dictum est de prædictis personis beneficiatis prohibitis in d. cap. Super specula, ne cler. vel mon., intelligendum est non modò de titularibus, verùm ctiam de commendatariis, de quibus, licèt olim dubitabatur an comprehenderentur in dictà constitutione, attamen, re delatà ad Gregorium XIII, fel. record. dispensavit ipse cum quodam commendatario, qui audierat leges civiles sine apostolicà dispensatione; ob eam rationem, quia isti cùm sint commendatarii perpetui, hodiè non differunt à veris titularibus, ut

omnes doctores fatentur, et dicit Zerol. in sua Praxi Episcop. in verbo Studium, vers. Ad tertium.

Ne tamen circa præmissa, quæ pro parte affirmativà dicta sunt, nimirùm, quòd possit episcopus dispensare in casibus sibi non prohibitis, simplex curialis decipia tur quoad ea quæ in praxi contingere possunt, sciat. huj usmodi conclusionem, locum sibi minimè vendicare. qu ando agitur de dispensatione adversùs aliquam consti tutionem conciliarem; quandoquidem, etiamsi dicatur per verbum impersonale, dispensetur, seu alio modo, sicut aliàs diximus, nihilominùs id procedere non ignoratur, quando agitur de dispensatione super canone pontificio; secùs autem, si super aliquâ constitutione conciliari; eo enim casu, licèt eo modo loquendi, videatur aliis hæc facultas concessa, nihilominùs neque episcopus, neque alius inferior poterit dispensare; quia cùm decreta ejusdem constitutionis conciliaris egeant expressà derogatione, Henriq., lib. 13. c. 57, num. 1; Gratian., discept. forens. cap. 397; Caputague, decis. 176, parte 1; Azor. Instit. moral. parte 2, lib. 5, cap. 14; Garc. de Benef. parte 4, cap. 5, num. 30. propterea episcopus, seu alius inferior ipsam constitutionem conciliarem tollere, aut in ea dispensare minimè potest; id. Henriq. d. 57, § 1, litterà C. nec tuta prorsùs yidetur contraria opinio asserentium, posse episcopum ex causâ magnæ necessitatis dispensare, præsertim in casu prædicto, quando subest legitima causa, sicut tenuit Staphil. in Tr. brev., num. 21; nam dicta opinio non est vera, cùm nec episcopi, nec legati possint dispensare contra concilia generalia, ut tenet Glossa, in cap. Cum dilectis, in verbo In ætate, de Elect.; Abb. in cap. Dilecto, num. 5, de Præb. cùm summo tantùm pontifici facultas hæc competat, Leo in thes. for. Eccl. part. 2, cap. 8,

Quoad tertium, et circa illius praxim dicendum, quòd hæc dispensatio conceditur à summo Pontifice quandoque per supplicationem, suà manu signatam, quæ transit per 'datariam, ac postmodùm super eà expediuntur litteræ apostolicæ, sive per officium minoris gratiæ sub plumbo, sive per breve sub annulo piscatoris; aliquando autem per simplex rescriptum sacræ congregationis card. concilii Trid. in calce memorialis appositum; quandoque per privatas litteras d. cong.

Aliquando etiam ipse summus Pontifex consuevit non modò cum supradictis conclavistis, verùm et cum suis familiaribus et capellanis motu proprio, sub hâc formà dispensare, nimirùm: Ut etiamsi ipsi presbyteri fuerint, ac dignitates et officia obtinuerint leges et jura civilia, etiam publicè in scholis et universitatibus studiorum generalium ad quinquennium duntaxat, dummodò iidem, trigesimum ætatis annum non excesserint, audire, et si habiles et sufficientes reperti fuerint, etiam ad doctoratús gradum in hujusmodi facultate se promoveri facere, ipsaque jura, etiam publicè docere, atque judicis, advocați et procuratoris officium in causis ecclesiasticis civilibus tantum exercere, libère et licitè possint et valeant, de specialis dono gratiæ dispensamus, ut înter cæteros

concessit Gregorius XV, in suo motu proprio in formâ Brevis sub dat. Romæ apud Sanctum Petrum die 22 martii 1621, pontificatûs sui anno primo. Ex illis tamen verbis, etiam ad doctoratûs gradum, te notare non pigeat, quòd etiamsi non esset apposita, censetur nihilominùs Papam dispensare cum ipsis, ut possint assumere dictum gradum; Caroll. de Grass. de Eff. cleric. eff. 29, num. 5.

Priori modo dantur litteræ sub formulå sequenti, videlicet :

URBANUS Episcopus servus servorum Dei, dilecto filio N. N. presbytero Neapolitan. salutem et apostolicam benedictionem. Vitæ ac morum honestas, etc. Hinc est quòd nes te, qui in vigesimo sexto tuæ ætatis anno constitutus existis, ut fructuosior et utilior in Ecclesia Dei minister evadere possis, utrique juri operam navare desideras, præmissorum meritorum tuorum intuitu, gratioso favore prosequi volentes, et à quibusvis excommunicationis, etc. Censentes, tuis in hâc parte supplicationibus inclinati, tibi, ut ad proximum triennium tantum in quâcumque; tibi benè visà universitate, in qua studium viget utriusque juris, pro majori sacrorum canonum intelligentià, utrique juri hujusmodi operam navare, ac omnes et singulos gradus, per alios scholares ecclesiasticos seu seculares eidem juri studentes, suscipi, aliaque per eosdem fieri et exerceri consueta, servatis servandis, suscipere ac facere et exercere liberè et licitè valeas ; dummodò nullum beneficium ecclesiasticum, personalem residentiam requirens, obtineas, et de consensu tui ordinarii, auctoritate apostolicâ, licentiam et facultatem concedimus et impartimur; teque desuper à quoquam quovis prætextu, causa vel occasione molestari, inquietari aut quoquo modo impediri nullatenus possis; ac quicquid secus super his, etc., irritum et inane decernimus. Non obstantibus, etc. Dat. Romæ, etc.

Altero vero modo, per rescriptum, videlicet supradictæ S. congregationis, quod ita datur, videlicet :

Die prima maii 1636, sacra congregatio cardinalium concilii Tridentini interpretum auctoritate sibi attribută, benigne concessit oratori, nullum officium aut beneficium ecclesiasticum, personalem residentiam requirens, obtinenti, ut ad majorem sacrorum canonum intelligentiam, studiis legum civilium per biennium operam navare possit, dummodo trigesimam ætatis suæ annum non excedat.

Robertus card. Ubaldinus.

Locus † sigilli. F. Paulutius secretarius.

Sanè ex narratis et concessis in supradictis formulis tria tibi notanda sunt :

Primum, necessariam esse expressionem ætatis oratoris; cui, si fortè excesserit trigesimum annum, denegabitur dispensatio; nisi tamen in dictà ætate, studium antea incæptum non perfecerit, quia ad illud perficiendum, ut plurimùm non denegatur, sicut vi-

Cur autem excedenti hujusmodi ætatem denegetur hæc dispensatio, in promptu est responsio, nempe quia studium neque post vigesimum quintum annum incipiendum est, tunc enim minùs aptus quis reputatur

demus servari.

ad scientiam, 1 1, et ibi Bart. c. Qui ætat. se excus., lib. 10, ubi probatur quòd studentes habent immunitatem à muneribus personalibus, usque ad vigesimum quintum annum; quòdque hoc privilegium non habet locum nisi in minoribus viginti quinque annis, quasi præsumat imperator quòd postquàm hanc ætatem quis excesserit, nunquam benè addiscat; igitur multò minùs si excedat trigesimum annum; undè benè congruit illud proverbium vulgari sermone prolatum ab eod. Zerolà in Praxi Episc., in verbo Studium, part. 1, vers. Ad secundam, quòd, qui in trigesimo anno ignorat, et in quadragesimo non habet; neque addiscendi neque habendi spem ampliùs habet, ubi etiam ait quod sacra congregatio censuit; quòd si fuerit major triginta annorum, non datur ei licentia, nisi jam studium incepisset, adhuc illud non absolvisset.

Sic fuit etiam aliàs decisum per dictam sacram congregationem concilii, quòd licentia, quæ à jure communi conceditur non residendi studiorum causà; ut in cap. Fin., de Magistr., cap. Relatum, de Cler. non resid., cap. Cùm ex eo, de Elect., in 6, non est danda habenti ætatem triginta annorum, teste Gonz. glos. 4, sub num. 35, vers. Hinc fuit decisum in sacrà congregatione; prout nos alibi diximus.

Ratio autem, quâ movetur summus Pontifex ad dispensandum cum oratore excedente vigesimum quintum annum, ea esse fertur, nempe quòd licèt prædictus imperator post id tempus non præsumat quem benè addiscere, ut dictum est; negari tamen non potest quin diligenti studio possit quis proficere quod in juventuțe omisit; unde Accursius glossator juris civilis, quando incœpit studere, erat viginti octo annorum, et tantoperè floruit, ut ait Bart. in d. l. 1, et ob majorem ætatem hujusmodi, non debet quis recedere à studio, quia imò senex potest in illo proficere, et Glos. in cap. Si habes, in verbo Senex, 14, q. 3, refert dictum Senecæ dicentis, quod nulla ætas sera est ad discendum; quod tamen tanquam rarum, parum attenditur in casu petendæ prædictæ dispensationis.

Est propterea notandum quòd quò minor est oratoris ætas, eò faciliùs conceditur supradicta dispensatio; nam quòd senex, sive alius supra trigesimum annum addiscat, est de rarò contingentibus, ac sic non est in consideratione, l. Nam ad ea, ff. de Leg., id. Gonz. d. n. 35, vers. Hinc fuit decisum, in fin. Ac propterea potiùs laudandus est Bartolus, qui, ut ipsemet refert in l. Quidam cùm filium, ff. de Verb. Oblig., in decimo quarto suæ ætatis anno in civitate Perusii sub Cino Pistoriense jura civilia audire incœpit; quòdque taliter continuò studendo, profecit, ut in vigesimo anno, Bononiæ repetendo et disputando, demùm in vigesimo primo anno doctoratus fuit.

Secundum, quòd dispensatio hæc nunquàm aut rarò conceditur ultra triennium; nam licèt ad sic modicum tempus non possit quis multa addiscere, Gloss. in capite *Tum ex litteris*, de in Integ. rest., verb. *Instructus*, ex eo quòd ad perficiendum studium legale,

requiritur quinquennium, § Quibus, in proæm., et nemo repentè fit summus, cap. Charitas, de Pœnit., dist. 1, restringitur hic tamen id tempus à Papâ, præsertim cum iis qui ad aliquam residentiam fortè tenentur; ne prætextu longioris temporis studendi, presbyteri et alii superiùs expressi, à suis ecclesiis absentes, vagentur, et ea ad quæ tenentur negligant; Mandos. in Praxi signat. grat., tit. Licentia audiendi leges, vers. Adde ctiam; ac occasione scientiæ, spirituales viri, diutiùs mundanis actionibus involvantur, ut in d. cap. Non magnoperè, et nimis à contemplatione distrahantur, cùm per jus civile non dirigatur principaliter homo in Deum, sicut per jus canonicum, cap. Ut animarum, de Constit., in 6.

Elapso tamen tempore ita concesso, consuevit aliud de novo concedi, vel saltem primum prorogari, si studium ipsum non fuerit completum; quæ quidem nova concessio, seu prorogatio interpretari debet juxta terminos prioris gratiæ. Si enim orator post eam obtinuisset aliquod beneficium, personalem residentiam requirens, nullà de hoc habità mentione, subreptitia censebitur hæc secunda concessio, Ludovis., decis. 522, num. 17, quia cum tali expressione summus Pontifex, vel gratiam non concessisset, vel saltem difficiliùs.

Circa tamen hujusmodi tempus dari non potest certa regula; vidimus enim nonnullos summos pontifices longius, alios verò brevius concessisse; et quandoque nobilibus minus, plebeis verò majus, quod servatum legimus tempore Pii IV, ut in quibusdam notulis, quas in Romanâ Curiâ vidimus circumferri. Hujus tamen rei discrimen adhuc omnes latet, nisi fortè ridiculam afferamus rationem, nimirùm quia regulariter, nobiles meliore pollent ingenio, ideò brevi addiscere possunt et citiùs quàm alii; illi enim ex delicatioribus cibis quibus vescuntur, puriores spiritus generant, qui intelligentiæ serviunt, quàm rustici, qui grossioribus escis aluntur, ut observavit Gloss., in 1. Servis urbanis, ff. de Leg., l. 3; nobilium item educatio (si tamen ea quâ decet diligentià curetur), et quæ illam sequitur indoles, aptior est ad officia rationis quàm cæterorum, ac propterea breviori, si velintestudere, poterunt nobiles, esse perfecti et docti in scientiis, quam alii, ut per Rebuff. in tract., Nomin. q., 12, num. 3.

Tertium, prædictam dispensationem concedi oratori, ad faciliorem sacrorum canonum intelligentiam; licèt enim opprobrium sit clerico ostendere se peritum causarum forensium, l. Consulta divalia, in fin., c. de Testam., nihilominùs id illi permittitur, cùm jus canonicum, et civile sint adeò inter se connexa, ut unum sine altero vix intelligi possit; unde Bald., in procem. Decretal., dicit quòd juris canonici sanctitas juris civilis sublimitate decoratur, et juris civilis majestas canonum auctoritate firmatur, et qui non sapit in utroque, non habet tantam dulcedinem, et unum alio coruscat; Barbos. in Rubr., de Testam., col. 1, et sicut ex medicinà et philosophià fit perfectus me dicus, ita sciens jus canonicum et civile, fit perfectus jurisconsultus, et nisi quis sciat canones cum legibus,

non potest practicam judiciorum cognoscere; id. Bald. in cap. Cùm causam, col. 2, de Probat. Roman., singul. 654, et habetur in cap. 1 et 2, 39 dist., quòd quidem Petrus diaconus, episcopus electus, fuit à B. Gregorio repulsus, propter ignorantiam rerum civilium et secularium; Menoch., de Arbitr., casu 425, num. 24 cum seqq.

Hinc est ut etiam leges non dedignentur sacros canones imitari, cap. Clerici, de Jud., sicuti neque canones dedignantur jura civilia adducere; cap. 1 de Caus. poss. et propr., et statuta sacrorum canonum. principum consultationibus adjuvantur, cap. 1 de nov. Oper. nunt.; quinimò, civilis sapientia etiam sanctissima est, l. 1, § Proinde, ff. de Var. et extraord. cogn., et ibi Glossa, in verbo Sanctissima, dicit quòd ejus præcepta concordant cum divinis, quia habent eumdem finem; nam sicut de jure canonico, ut habetur in procem. Decretal., fit ut appetitus noxius sub juris regulâ limitetur, per quam genus humanum, ut honestè vivat, alterum non lædat, jus suum unicuique tribuat, informatur, ita de jure civili habetur in § Juris præcepta, instit. de Just. et Jur., ibi : Juris præcepta sunt hæc, honestè vivere, alterum non lædere, jus suum cuique tribuere.

Nec ad alium finem leges civiles ab ecclesiasticis addiscuntur, nisi quia in negotiis ecclesiasticis decidendis sunt adjumento, cap. Si in adjutorium, 10 dist., et ait Glossa in cap. 1 de nov. Oper. nunt., § Quia verò, in verbo Adjuvantur, quòd ita in causis ecclesiasticis possumus leges allegare, ut, etiamsi canones deficiant, possit judicari secundùm leges, et nonnullæ materiæ, de quibus tractat jus canonicum, non possunt sine legibus haberi, veluti materia testamentorum, possessionum et dominiorum, emptionum, etc., in quibus intelligendis simplex canonista facilè potest errare, ut ait Gambar., de Auth. leg., lib. 2, num. 182, et Salyc. in l. Precibus, col. 3, c. de Impub. et Al. subst., ubi vocans miseros canonistas, ait, quòd merus canonista est merus asinista. Et in proposito concedendæ hujus modi dispensationis concludendum est quòd jus pontificium ideò non potest perfectè intelligi sine legibus, quia illud est medulla legum, et jus canonicum est practica juris civilis; Barbat., in cap. Conquestus, col. 3, de For. compet.

Et dùm dicta prohibitio loquitur de presbyteris, non includit subdiaconos aut diaconos, nisi fortè habeant personatus vel dignitates, aut alias in dictà constitutione expressas personas; unde clerici seculares obtinentes beneficia, etiamsi sint subdiaconi et diaconi, non ligantur hoc canone, Sayr., de Cens., lib. 3, cap. 32, num. 9. Secùs verò etiam simplices clerici in minoribus comprehenduntur, si habent dignitatem, etc., id. Zerol., loc. cit., vers. Primum dubium.

Postremò videndum erit cuinam competat facultas absolvendi ab excommunicatione supradictorum canonam, eos qui illam incurrerunt. Et breviter resp. quòd cùm illa non sit Papæ reservata, potest liberè, cùm episcopus, tùm quilibet sacerdos facultatem habens absolvendi à peccatis, absolvere; ex quo ipse

Papa illam sibi non reservavit; ac propterea aliis relicta censetur, ut per Glossam in d. c. Super specula, ne cler. vel mon., cap. Nuper, et c. Tuæ, de Sent. excomm., cap. Dura, de Crim. fal., cap. De multâ, in fin., de Præb.; Navarr. in Manual., cap. 27, n. 39; Guttier., can. qq. lib. 1, c. 5; Suar., tom. 5, disp. 6, sect. 4; Sayr., de Cens., lib. 2, cap. 19, à num. 2, et communiter doctores, in d. cap. Non magnoperè, et ita fuit semper servatum et practicatum, præsertim in casibus præsentis materiæ.

# CAPUT VI.

Praxis dispensationis super residentià, et de percipiendis fructibus pro canonicis.

Egimus superiori capite de dispensatione cum presbyteris ad studendum juri civili, illiusque praxi; eadem nunc sequitur super residentia beneficiorum. etiam causâ studii, ac fructuum perceptione in absentià ad tempus. Jure etenim communi inspecto, non modò cautum est contra obligatos ad residentiam, ut tot. tit. de Cler. non resid. pluribusque sac. Concilii Tridentini decretis, ut in sess. 6, de Reform., cap. 1 et 2, ubi : Episcopi inferiores, etc., opportunis juris remediis, residere cogantur; nullique privilegia seu indulta perpetua de non residendo, aut de fructibus, in absentiâ percipiendis, suffragentur; indulgentiis verò et dispensationibus temporalibus ex veris et rationabilibus causis tantum concessis, et coram ordinario legitime probandis in suo robore permansuris; nec non sess. 23, cap. 1 et 2, et sess. 24, c. 2, ac constitutione Pii V, super residentià faciendà in parochialibus per eas obtinentes, canonicatus, aut dignitates, seu aliud beneficium, verùm etiam contra obtinentes beneficia simplicia, quæ adhuc de jure communi residentiam requirunt, ut in cap. fin. de Rescript. in 6; Paris. de Resig. benef. lib. 1, q. 10, num. 3, licèthodiè ex generali consuetudine aliter servetur; circa quod, plures declarationes in proposite affert Garc., de Benef., parte 5, cap. 2, num. 3, cum pluribus seqq., ubi tamen num. 11, limitat hanc conclusionem non procedere, ubi aliud fuerit jure speciali inductum, cum videlicet, ipsa simplicia beneficia possunt ex statuto particulari, vel consuetudine alicujus Ecclesiæ personalem residentiam requirere, ut ipse dicam in meâ Praxi benef.

Ut autem, circa nostram praxim, capiat unusquisque an, quando et quomodò super residentià dispensetur, præmittendum est, quòd residentia ipsa triplex est, nimirùm, continua, discontinua et causativa; quandoque enim requiritur continua residentia præcisa, sub privatione tituli, quandoque non continua, sed tantùm in certis temporibus: quandoque verò continua, non tamen simpliciter, seu causativè, et solùm respectu privationis fructuum: ita ut, licèt quis non residendo, privetur fructibus, titulo tamen privari non potest, ut per Gonz. ad reg. 8 Cancell. Gloss. 15, n. 21, Vivian. in Praxi jurispatr., lib. 1, cap. 1, num. 455.

In quolibet ex prædictis residendi modis, dupliciter dispensatur; quandoque scilicet à jure, quandoque verò

ab homine. Dicitur enim dispensatio juris, quando propter necessitatem, seu utilitatem Ecclesiæ, quis à residentià excusatur; quo casu potest constituere vicarium, etiamsi residere juraverit, cap. Ex parte, illat. 2, de Cler. non resid. Cum aliis casibus notatis per Rebuff. in Praxi benef., tit. Dispen. de non resid. à num. 21, cum plur. seqq. Dispensatio autem hominis, est illa quæ conceditur à summo Pontifice, vel ab episcopo, justà existente causà, ut in cap. Relatum hoc, tit. cap. Proposuit, de Fil. Presbyter.; id. Rebuff., num. 53.

Aliàs enim nemo poterit desuper dispensare, præsertim, si de canonicis, sive cathedralis sive collegiatæ Ecclesiæ loquamur; quandoquidem neminem latet, capitulo aliquo modo non licere habilitare canonicos ad non residendum, et ut possint percipere distributiones quotidianas, illasque eis donare, qui ab Ecclesià abfuerint; etiamsi id faciant per viam donationis, vel dimissionis; quia neque per hoc talis habilitatio sustinetur, licèt Rot., decis. 61, num. 3, p. 1, in recent. admiserit, quòd postquàm distributiones sint quæsitæ, possunt illi, quibus accreverunt, eas remittere, id est, consentire, ne absens portionem suam perdat, Beltram. ad Ludovis., decis. 154, num. 6, in fin.; quapropter, qui eas ita recipiunt, id est, antequàm distributiones ipsæ quæsitæ sint, tenentur ad restitutionem chim illas suas facere non possint, Quarant. in Summà bull. verbo Residentia, vers. Item propositionem illam, etc., tales enim distributiones punquam debentur non intervenientibus nisi in casu infirmitatis, seu justæ et rationabilis corporis necessitatis, aut etiam necessitatis Ecclesiæ, ut supra dictum est, et ait id. Ludovis., d. decis. 154, num. 2, et licèt non desint qui teneant, id fieri posse, saltem per viam gratiæ, attamen, certum est capitulum (seeluså tamen consuetudine) non posse hujusmodi licentiam impartiri. cùm non possit dispensare in lege superioris, Garc., d. parte 3, cap. 2, num. 402, quandoquidem, distributiones quotidianæ dantur ratione ministerii, ac operæ personalis et laboris, ut per doctores in cap. un. de Cler. non resid. in 6. Unde, nec episcopus, præterquàm in casibus à jure expressis, potest hanc licentiam concedere; quinimò aliàs à sacra congregatione, hæc emanavit declaratio, scilicet: Nec episcopus potest aliquem excusare à residentià in choro, nisi juxta dispositionem capitis 1, de Cler. non resid. in 6, et quia forsan episcopi aliter interpretabantur d. conc. sess. 6, capit 2. de Reform., propterea, ne ex illis verbis, expediens videbitur, prætenderent aliquam fuisse eis facultatem attributam desuper dispensandi in residentia, ex quavis causa sibi bene visa, alia emanavit ejusdem sacræ congregationis declaratio super d. cap. 1, quæ sic ait : Per hoc non datur facultas ordinariis dispensandi in residentia ex quavis ratione; quam quidem declarationem refert id. Garc., num. 409, nec honestum videtur ut non laborans emolumentum laborantis accipiat; quoniam qui non laborat non manducat, ait Apostolus 2 Thessalonic. 3, ac propterea, juxta quantitatem laborum, debetur remuneratio, cap. Ecclesiasticis, q. 2, et ut justa mensura adhibeatur, juxta text. in § Sinimus, in auth. de non alien., coll. 2, adinventus fuit modus punctandi canonicos, etiam in choro absentes: unde in unaquaque Ecclesia, ubi de iure, vel consuetudine celebratur divinum officium, constituitur punctator, qui notet absentes vel præsentes, Zerol. in Praxi episc., in verbo Horæ canonicæ, vers. Ad octavum, ut pro qualibet hora, debeat fieri portio, Gloss. in Clem. 2, verbo Certis horis, de Ætat. ct Qual., prout etiam dicitur de missà; quæ venit appellatione divinorum officiorum, cap. Alma Mater, de Sent. excomm. in 6. Et licèt hic punctandi ordo desumi possit ex dictis per conc. Trid. sess. 24, cap. 12, de Reform.; scio tamen omnes ferè totius orbis cathedrales et collegiatas Ecclesias regi circa hoc ad instar basilicæ principis apostolorum de Urbe; quæ, cùm sit veluti cunctarum Ecclesiarum speculum et exemplar, et in ea quiescat sanctitatis Ecclesiæ principatus, id inviolabiliter servat; tam circa modum prædictum punctandi canonicos absentes, quàm eos ex causis infra adnotatis, excusandi. In condendis etenim statutis et consuetudinibus ejusdem basilicæ pro illisque servandis, sancivit Nicolaus IV, in suà constitutione, quæ incipit, Civitatem sanctam, sub dat. Romæ apud Sanctum Petrum, tertio non. febr. 1278, de consensu ac voto unanimi ac concordi capituli Basilicæ prædictæ, ut non reputetur præsens canonicus, nisi chorum intraverit in matutinis ante finitum, Gloria primi Psalmi, qui dicitur post Venite; et in missa, ante finitum ultimum Kyrie Eleyson. In omnibus autem aliis horis ante finitum Gloria primi Psalmi; qui in ipså horà cantatur, et præsens fuerit, quando circa finem missæ et horæ fuerit denariorum distributio facienda; ubi etiam prosequendo voluit, ut caveat sibi, ne quis absque causa necessaria, vel utili evidenti, chorum exeat, aut divinum officium intermittat. Illi autem qui de mandato archipresbyteri, vel ejus vicarii et capituli, vel solius capituli, absentibus ab Ecclesià archipresbytero, et ipsius vicar. absentes ab Ecclesià fuerint, vel ab horis propter servitia seu negotia Ecclesiæ procuranda, quamdiù sic absentes fuerint, percipiant distributiones horarum, et portionem suam integrè, sicut cæteri residentes; et in iis pro residentibus habeantur; propter perceptionem tamen hujusmodi, majus temperamentum, et moderamen poterit ad hiberi circa expensas eorum de præsentibus Ecclesiæ seu cameræ faciendas. Si qui autem de residentibus canonicis sic infirmati vel debilitati fuerunt, eo scilicet tempore quo in ipså Ecclesiå resident, vel pro residentibus sunt habendi, tantaque seu talis esset eorum infirmitas, seu debilitas, quod absque periculo proprii corporis, vel multum notabili, et magna indecentià, quæ posset horrorem vel scandalum generare, scilicet ex ligaturis, emplastris in locis indecentibus, ut hujusmodi horis interesse non possint, non excludantur à distributionibus supradictis; sed eas percipiant durantibus ipsis infirmitatibus, et debilitatibus ac indecentiis; quas etiam percipient medicinati semel in anno, diebus quatuor, et minuti, sex vicibus

in anno duobus diebus in unâquâque minutione : dummodò prædicti in ipså Ecclesià fuerint residentes, vel in urbe, de licentià tamen archipresbyteri, vel ejus vicarii et capituli, et solius capituli, absentibus ab Ecclesia archipresbytero, et ejus vicario, commorentur. Si quis autem ab archipresbytero vel ejus vicario et capitulo, seu solo archipresbytero, vel solo capitulo, in illius absentià, vel solis etiam camerariis, haberetur suspectus, quòd infirmitatem vel debilitatem, seu indecentiam non haberet, quæ ipsum, propter periculum vel indecentiam, juxta quod dictum est à chori vel horarum servitio meritò redderent excusatum, hujusmodi suspicione durante, sibi distributionum medietas subtrahatur, quousque rationabiliter ostenderit, se nihil agere simulatè, et sibi non esse, juxta hanc ordinationem, distributiones hujusmodi subtrahendas; vel evidenter appareret ipsum eas percipere non debere; in quo casu, sicut privandum est omnibus, sic etiam in alio sibi debent distributiones integrè ministrari suspicionis tamen exceptæ, medictatem tantùm recipiat, ut dictum est.

Nunc autem constitutio supra dicta Nicolai IV est servanda, prout servatur in omnibus suis partibus, cùm S. Rotæ Rom. auditores pluries resolverint illam esse factam pro bono regimine et gubernio basilicæ S. Petri; nec est abrogata per non usum, vel per contrarium usum aut aliam præscriptionem. Et propterea est omninò, et in omnibus servanda, nisi contraria constitutio ostenderetur, per quam abrogata vel reformata esset, ut fuit dictum in unà Romanà Concordiæ S. Petri coram Caval., quæ est decis. 246, per tot. p. 1, divers. recent., etc.

Estque adeò ista observantia punctandi attendenda, ut præter casus in jure expressos, non possit canonicus, sive beneficiatus residentiæ obnoxius, aliâ se ratione tueri, ut servitium in aliquà parte omittat, ac distributiones percipiat; satis enim liquet, quòd etiamsi ipsi in eâdem Ecclesià celebreat privatè missam tempore divinorum officiorum seu horarum, neque pro præsentibus in choro habentur: prætermissis enim nonnullis juribus, ad id facientibus, sufficit ita statutum fuisse per sequentes declarationes. Prima est, An canonici vel alii officiales chori habentes in cathedralibus vel collegiatis capellanias in titulum, vel uti mercenarii, eo tempore quo in dictis capellaniis celebrant, distributiones recipere debeant, licèt absint à choro : et quid, si devotionis causà, vel, si à superiore Eeclesia injungatur eis, ut eo tempore celebrent? Sunctissimus Dominus Noster, etiam ex sententià congregationis, declaravit non posse, nisi quando sic jussi essent à suo superiore; quem tamen admoneri voluit, ut ab hujus modi jussu abstineant. Secunda, canonici, qui sunt in Ecclesià, sed extra Chorum, licèt etiam celebrent causà devotionis-in eadem Ecclesia, non censentur præsentes; secus si jussu superioris, superior tamen eis hoc mandare non debet; quod procedit etiam in illis canonicis, qui sunt in eadem Ecclesia, capellani, et missas celebrare tenentur. Tertia, quo tempore cantatur una hora in choro, qui missam celebrat in eadem Ecclesià ex devotione vel obligatione, non dicitur interfuisse illi horæ, nec illius distributiones accipere potest; si verò jussus fuerit à superiore ut celebret, tunc recipiat, superior tamen cavere debet à tali jussione.

Hinc neque Capitula haberi posse ex infra dicendis patet, tempore, quo divina officia, et præsertim missa major celebrantur; et consequenter non teneri quem nec licité posse interesse Capitulo Nav. de Orat., c. 12, n. 5, ubi ait non esse utile, imò potiùs damnosum, Capitula tenere ante horas interim, dùm advenit hora recitandi eas, ut iis inceptis, egrediantur à capitulo. et ingrediantur chorum; datur enim per id occasio ut canonici, priusquam mentes affectibus carnalibus et secularibus in capitulo conceptis, exuantur, properanter intrent chorum cum aliis, jam cœpta prosecuturi. quia ille abusus jam in nonnullis Ecclesiis cathedralibus et collegiatis irrepserat cum notabili divinorum officiorum detrimento, proinde cum Clemens VIII, id intellexisset, inolevisse in multis Ecclesiis, per suas litteras in formâ brevis sub datum Romæ apud Sanctum Petrum, 18 januarii 1601, declaravit capitula, congregationes, tractatus et actus capitulares per canonicos metropolitanarum, cathedralium et collegiatarum Ecclesiarum, peractis divinis officiis, et præsertim misså majori, ne divinus cultus, propter ministrorum subtractionem minuatur, habendos esse; quòd si dùm missæ et alia divina officia celebrantur, aut horæ canonicæ recitantur, capitula habere voluerint, nisi fortè urgens aliqua et evidens necessitas id postulaverit, ejus horæ in quå id commiserunt, quotidianas distributiones minimè levare debere; atque ita, et non aliter, etc., cum generali derogatione sta tutorum in contrarium facientium.

Quibus annectendum duxi excusari canonicum, qui tenetur assistere capitulo et congregationibus capitularibus, in quibus ejus assistentia est necessaria pro administratione rerum Ecclesiæ, et capituli, si tamen, ut ait Garc., part. 3, cap. 2, num. 537, fuerit legitimo impedimento detentus, aut ex alià justà causa ad non assistendum; tanta enim causa potest concurrere ut ab illis justissimè quis excusetur, etiam ordinariè; ut si in capitulis tanta esset perversio, et ita malè procederetur, et ex abrupto; sine lege, ordine, modo, et ac cum tyrannide, violentià et insolentià præsidentium et potentiorum, non habentium aliam legem aut rationem quam suam voluntatem et gustum; ut qui vellet satisfacere suæ conscientiæ et illam exonerare, non posset id facere sine magnis molestiis inquietudinibus et occasionibus ordinariis; ac etiam periculo aliquando cadendi, aut sine magna notâ singularitatis, proterviæ ignorantiæve, maximè ubi vota feruntur publicè, quod in capitulis est perniciosissimum et perversio magna, et regulariter votum illius prodesse non speratur; quia per fas et nefas omnia fiunt, prout volunt præsidentes et potentiores, quos plerique ob humanos respectus, aut ignorantiam sequuntur, nec audent contradicere; quibus damna et mala gesta imputabuntur, ac prælatis etiam, qui non curant id evitare et cavere ut tenentur officio,

dando debitum modum et ordinem votandi et procedendi, et etiam congregandi capitula; congregantur enim passim, et non legitimè, ac faciendo servari jura, et statuta, refrænandoque insolentiam potentiorum; illorumque excessus castigando, interessendoque aliquando capitulis; de quo rationem Deo sunt reddituri, sicut etiam de aliis etiam omissionibus et negligentiis, id. Garc., loc. cit.

Canonicus autem pœnitentiarius, audiendo in eâdem ecclesià confessiones, præsens censetur in choro, prout declaravit eadem sacra congregatio per hæc verba: Cùm pænitentiarius audit confessiones, vel casuum reservatorum, vel venialium peccatorum, præsens in choro censetur; per quam quidem declarationem, satis constat eum censeri præsentem in choro, dum actu confessiones in ecclesià audit, non enim sufficit manere in confessionario, etiamsi sibi privatim officium recitel; quia antea confessiones audivit, vel, ut postea opportuniùs illis incumbat; ut fuit etiam resolutum, per ipsam sacram congregationem, eo quo sequitur modo: Pænitentiarius habendus est pro præsenti in choro, dum audit confessiones in ecclesià sive in confessionario, sive extra; non autem pro tempore quo residet in confessionario, nec audit confessiones, aliis in choro divina celebrantibus, nec recitans officium privatè; quia antequàm recitarentur horæ canonicæ in choro, audivit confessiones: nec si dixerit missam, est censendus præsens in choro. Et non modò censetur esse præsens in choro, dum dictas confessiones audit, verum etiam in processionibus et exequiis defunctorum, et lucratur omnes distributiones, et emolumenta, ut ex sequentibus declarationibus patet, videlicet: Pænitentiarius censetur præsens in choro, et lucratur tam distributiones quotidianas quam eleemosynas qua distribuuntur pro associandis vel sepeliendis cadaveribus defunctorum, vel pro supplicationibus et processionibus habitis. Et alia sic se habet : Pænitentiarius non solum censetur præsens in choro, et non potest privari, quando confessiones audit, sed etiam censetur præsens processionibus et exequiis defunctorum quæ eo tempore fiunt, quo ipse audit consessiones; sed non sufficit quòd sit in confessionario, nisi realiter ipse confessiones audiat.

Nec tamen ad effectum lucrandi supradictas distributiones, et ut præsens esse censeatur in choro, requiritur quòd supradictus pœnitentiarius audiat confessiones tantum casuum reservatorum, quia ad effectum prædictum, non modò debet, verùm etiam tenetur, etiam integras confessiones audire, etiam casuum non reservatorum; cùm sit confessor ordinarius; et omnibus confiteri volentibus, tenetur sui copiam facere horis opportunis; non enim potest recusare audire confessiones, volentium ei confiteri prout sacra congregatio, his verbis declaravit : Congreg. concilii censuit pænitentiarium non posse recusare audire confessiones illorum parochianorum ubi sunt pænitentiarii, olentium eis confiteri sua peccata; quapropter, si ipse pœnitentiarius nolit audire confessiones, potest puniri et privari ab episcopo, ut eadem sacra congregatio censuit sequentibus verbis : Si pænitentiarius eo quo sequitur modo concipi potest, videlicet :

vigore hujus decreti deputatus, renuerit confessiones audire, puniri potest ab episcopo, et privari; quas declarationes refert idem Garc., part. 5, cap. 4, num. 417, cum sea.

Quò verò ad canonicum, sive cathedralis, sive collegiatæ Ecclesiæ, habentem præbendam lecturæ, sacræ Scripturæ, seu theologalem, si loquimur de jure communi, licèt possit percipere fructus sui canonicatûs pro illis horis quibus legit, distributiones tamen quotidianas minimè lucratur, per text. in cap. Quia nonnulli de magistr., et'ibi Glos., in verbo Proventus, quæ sic ait : Non tamen percipient quotidianas distributiones, quæ tantum residentibus dari consueverunt. Unde ad ejusdem Glos. præscriptum, fuit alias declaratum per sacram congregationem concilii his verbis: Theologus quamdiù legit, pro residente habeatur, et recipiat omnes fructus, præter distributiones quotidianas, præsupposito quòd absit massa grossa, seu præbenda; alia: Non debentur lectori distributiones quotidianæ pro illis horis, quibus legit, ex dispositione juris communis, quos dixit sanctitas sua non loqui respectu illius lectoris qui in ecclesià suà legit, ut facit iste, de quo hic tamen S. D. N. Gregorius XIII, audità relatione congregationis, ex gratià illas deberi eis voluit, non modò pro illis horis, ut si mane legunt pro horis matutinis, et missà solemni, sed etiam pro totà die; et ita sæpiùs consultus respondit; alia : Idem censendum est de docentibus in ecclesiis, qui quanivis à servitio chori absentes essent, possunt percipere fructus sui canonicatûs, exceptis quotidianis distributionibus, sed ex gratià diebus quibus legunt, habendi sunt sicut præsentes in choro, et inservientes, ut declaravit S. D. N. Gregorius XIII, ut supra, sed non gaudent isti lectores sacræ Scripturæ in ecclesia aliis privilegiis, quibus gaudent docentes in scholis publice; alia: An theologus, ut qui divinis pro præsente habeatur diebus quibus legit, censendus etiam sit præsens matutinis, quæ ex antiquà ecclesiæ consuetudine, dicuntur sero præcedenti pro die sequenti: sacra congregatio respondit: Non censeri; refert id. Garc., part. 3, c. 2, n. 118, qui n. 120 ait, quodlicet supradictus Gregorius XIII declaraverit. prædicto lectori deberi prædictas distributiones pro totà die quo legit, intelligendum est quoad horas quibus non legerit, procedere solùm in illis qui gratiam ipsam specialiter petierint, ut sibi dixit auditor cardinalis Matthæi, præfecti sacræ congregationis concilii.

His igitur sic præmissis, videamus quid servet praxis circa has dispensationes, et cujus sit facultas dispensandi super non residentià. Et ait Rebuff. in d. prax.. loc. cit., n. 75, eum hanc habere facultatem, qui residendi necessitatem imponit; cùm ejus sit solvere, cujus est ligare l. Si puellæ, ff. De spons. ipsique datum sit, non residendi facultatem, omnibus beneficiatis indulgere; prout etiam episcopis idem à jure permissum est, ut in capit. Licet canon., de Elect. in 6, et id. Rebuff., d. num. 75.

Petitur autem dispensatio consueto more, per supplicationem, ipsi summo Pontifici porrigendam, quæ

Beatissime Pater, cum devotus S. V. orator Mattnæus Marra canonicus Ecclesiæ N. in vigesimo quarto suw wtatis anno constitutus, ut ejusdem Ecclesia, ac in vineà Domini fructuosior minister evadere possit, plurimum cupiat sua studia ad infrascriptum tempus prosequi, supplicat igitur E. S. V. quatenus eumdem oratorem in hoc suo laudabili proposito, confovendo, sibique specialem gratiam faciendo, eidem oratori, ut ad triennium, à datâ præsentium computandum, litterarum studiis sacræ theologiæ in aliquâ approbatâ universitate operam dare omniaque et singula canonicatûs, et præbendæ, quos in dictà ecclesià pacificè obtinet, fructus, redditus et proventus, jura, obventiones, distributiones quotidianas et alia emolumenta universa, ordinaria et extraordinaria, etiam illa quæ ratione absentiæ vel non residentiæ, fabricæ ejusdem Ecclesiæ applicari consueverunt, in quibusvis rebus consistentia, et undecumque provenientia, etiam solis præsentibus, singulisque canonicis interessentibus dari solita et consueta, cum illà prorsus integritate quà illa perciperet, et levaret, ac percipere, et levare posset, si apud dictam Ecclesiam personaliter resideret, percipere, exigere et levare, ac in suos usus et utilitatem convertere libere, et licite valeat, apostolica auctoritate, de consensu decani et capituli prædictæ Ecclesiæ concedere et indulgere; dictumque oratorem, durante triennio prædicto, ad residentiam apud eamdem Ecclesiam minimè teneri, nec ad id quâvis auctoritate, invitum cogi, seu compelli, et ob non residentiam hujusmodi dictos canonicatum, et præbendam minimè vacare, nec oratorem, illis aut illius fructibus in toto vel parte privari, neque aliàs molestari, seu perturbari, aut inquietari posse, imò eidem interim de omnibus, et singulis fructibus prædictis per Capitulum et canonicos dictæ Ecclesia, et alios, ad quos spectat, toto triennii hujusmodi tempore, responderi. Sicque per quoscumque judices, etc., judicari, etc., irritum, etc., decernere dignemini, de gratià speciali. Non obstantibus præmissis, ac Pii Papa IV, Pii V, ac Sixti V, Romanorum Pontificum S. V. prædecessorum, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non dictæ Ecclesiæ, etc., statutis, etc., roboratis, etc., privilegiis quoque indultis, et litteris apostolicis, eidem Ecclesiæ, illiusque præsuli, capitulo, canonicis, aliisque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etc. Quibus omnibus, etc., latissimè hâc vice specialiter et expressè derogare placeat, caterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

### Fiat, ut petitur. M.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et additur: Et ad triennium tantum, quo durante, orator in aliquà approbatà universitate studii generalis, seu gymnasio publico, studio theologiæ, aut decretorum, actu operam navare teneatur; alioquin fructus suos non faciat et de consensu archiepiscopi, ac omnium canonicorum dictæ Ecclesiæ.

# Fiat. M.

Hic verò pro novis ac simplicibus curialibus, non putile prorsùs visum est, dictæ supplicationis partes

examinare; cùm illius clausulæ, quippe omnes ferè è corpore juris communis extractæ, sint necessariò in ipså supplicatione inserendæ; quas non ita facilè opportunas arbitrabitur, qui hanc praxim non benè callet; cùm tamen ob illarum alicujus omissionem, pluries compertum sit, in hujusmodi dispensationibus, nonnulla in dubium revocata fuisse, per quæ, gratiæ minùs utiles redditæ sunt; igitur.

Prima illius pars est, quòd orator studia, per eum jam cœpta, prosequi desirat; ob id enim faciliùs dispensatur, quàm cum eo qui adhuc studia non incœperit, si trigesimum suæ ætatis annum excesserit, ut aliàs diximus : quamvis etiam illi qui nondùm incœperit, detur ista dispensatio, quæ aliàs denegari consuevit; et oratori indulgetur, ut studio theologiæ aut decretorum vacare possit; cum intentio Papæ sit ut hujusmodi studium dilatetur : et ne personæ ecclesiasticæ se ingerant anfractibus judicialibus, et vagentur per scholas juris civilis, ubi interdùm pravi mores addiscuntur, Zerol. in d. verbo Studium, primo dubio. Benè tamen quandoque datur eidem oratori facultas audiendi, etiam jura civilia pro majori sacrorum canonum intelligentià, cum dispensatione super absentià, ut aliàs diximus.

Secunda, ut fructuosior in Ecclesià Dei minister evadat; illitterati enim ministri quidem, non tamen fructuosi esse possunt, sed potiùs perniciosi, ut etiam habetur in conc. Tolet. 4, cap. 25. Ignorantia mater cunctorum errorum maximè in sacerdotibus Dei vitanda est, qui docendi officium in populis susceperunt, et refertur in cap. Ignorantia, dist. 38, et si in laicis vix tolerabilis videtur inscitia, quanto magis in iis qui præsunt, nec excusatione digna est, nec venià, cap. Si in laicis, ead. dist., cæterum legenda est tota hæc dist. 38, et præcedens 36. Novissimè verò Trid., sess. 23, cap. 14, de Ref. inter ea quæ requirit in iis qui ad presbyteratùs ordinem assumuntur, illud est, ut ii sint qui ad populum (inquit) docendum ea quæ scire omnibus necessarium est ad salutem, et ad ministranda sacramenta, diligenti examine præcedente, idonei comprobentur. Ex quo Tridentini loco occasionem nactus est Pater Franciscus Pavonius Cathacensis Societatis Jesu theologus, non solum ad populum, sed ad clerum præsertim declamator et instructor insignis, nonnulla axiomata statuit circa scientiam ad sacerdotium requisitam, quæ, quoniam aurea sunt ut reliqua certè omnia, quæ in eâ præcipuè septimâ distinctione congessit, 2 part. Introd. in Sac. doct., ibi quemcumque in vincâ Domini proficere cupientem omninò remittimus.

Tertiò datur ista dispensatio ad triennium tantum; ex eo quia hujusmodi tempus posset sufficere ad perficienda ipsa studia; cùm jam orator in supplicatione nominatus, petat sibi dispensationem concedi ad dictum tempus: cùm autem, ex supradictis decretis concilii Tridentini, non appareat quantum tempus possit hic indulgeri ad studendum, profectò totum id remanet dispositioni juris communis; nan text. in cap. Super eo, et ibi Gloss. dicit posse dari per septen-

nium licentiam studendi, et in cap. Super specula, ne cler. vel mon. dicit, per quinquennium; sacræ Theologiæ verò non minore opus est tempore quàm septennio, const. tamen Pii IV, cujus tenorem inferiùs inseremus, dicit [tantùm ad quinquennium, vel aliud tempus: unde videmus in praxi idem tempus in his dispensationibus diversimodè concedi, videlicet, secundùm necessitatem oratoris, et voluntatem dispensantis.

Quarta. Hæc gratia suffragatur à die date; ideò ut, si tempus in eå præfixum labatur, antequàm orator sua studia perfecerit, non faciet ampliùs fructus suos, sed tenebitur deinde ad pænas non residentium; nisi desuper sibi nova gratia concedatur ad aliud tempus per viam prorogationis.

Quinta, oportet in supplicatione petere, etiam dispensationem pro fructibus percipiendis: alioquin illa non veniet, nisi hoc expressè concedatur, ut per Rebuff., loc. cit., num. 60. Quod si fortè sibi indulgetur, ut possit dictos fructus percipere, non tamen intelligitur de distributionibus quotidianis; ut declaratum fuit per sacram congregationem, sequenti declaratione, videlicet: congregatio censuit canonicum absentem studiorum causa, percipere quidem posse fructus præbendæ, non autem distributiones quotidianas; quòd si in hujusmodi distributionibus, omnes capituli redditus constant, percipere etiam posse distributiones, demptà tertià parte, quæ inservientibus accrescit; nullo autem casu, ipsum canonicum debere percipere distributiones quotidianas, missis, aut defunctorum anniversariis applicatas. Et alia sic ait: Absentia, causă studiornm, etiam obtenta à sede Apostolicâ, non excusat ab amissione istius tertiæ partis detractæ, sicut nec excusat ab amissione cæterarum distributionum quotidianarum, quæ, ne præcedenti declarationi adversetur, in hunc sensum recipienda est. ut per Quar., verbo Residentia. in addit. vers. 1, circa med.

Hæ namque declarationes, aliæque similes super hâc re editæ, emanârunt profectò ad præscriptum sacrorum canonum, cùm apertissimi juris sit quòd litteris operam dantes, vel magistri, docentes in aliquà academià ad majorem utilitatem Ecclesiarum, licèt in absentià possunt percipere beneficiorum fructus, non tamen habebunt distributiones quotidianas, text. est in cap. Licèt, et ibi Glossa, in verbo Distributiones, de Præb.; Gonz., § 7, proœm. num. 478, qui num. seq. testatur id etiam procedere, quamvis de licentià Papæ, sit absens studiorum causa; ut censuit sacra congregatio concilii declarans cap. 3, sess. 21, de Reform.

Est autem notandum quòd licèt à supradictà formà supplicationis appareat fuisse oratori concessum ut integros fructus, etc., ac distributiones quotidianas percipere possit, id tamen ad instantiam cujusdam magnatis factum exstitit, cùm rarò hoc modo concedatur; sed semper ferè additur clausula: Detractà tertià parte distributionum quotidianarum dictorum canonicatùs et præbendæ pro præsentibus et divinis officiis

interessentibus, etc. Et hic accesserat jam consensus archicpiscopi et omnium canonicorum illius Ecclesiæ.

Sexta, est præterea petenda in supplicatione derogatio statutorum et consuetudinum Ecclesiæ, sive cathedralis sive collegiatæ, in quå orator obtinet canonicatum et præbendam; quandoquidem in illis talia esse possunt hujusmodi statuta, quæ procul dubio obstarent, nisi eis fuisset derogatum, de quibus videre est penes Garc., parte 3, c. 2, à num. 255, ad num. 254.

Septima, est notandum quòd ad hanc dispensationem obtinendam non sufficit fuisse per oratorem narratum, se velle studere in aliqua approbata universitate; quia, nihilominùs in clausulis secundæ partis supplicationis additur, ut dicto tempore durante, studeat in aliqua approbata universitate studii generalis seu gymnasio publico theologiæ, aut decretorum, etc. Ac propterea, cùm hæc verba non addantur nisi ut servetur forma hujus facultatis, non possunt per oratorem in aliquo æguipollenti adimpleri. Clausulæ enim quæ in supplicationibus per dominum datarium illiusve officiales apponuntur, non sunt nugatoriæ, sed omnes ad præscriptum, præsertim sacrorum canonum, in rescriptis adduntur; cum illæ sint extractæ ex corpore et visceribus utriusque juris. Unde clausulam supradictam reperio desumptam ex c. Tuæ de Cler. non resid., in quo hæc verba habentur: Quæsivisti præterea, ut cum interdum canonici, quibus studiorum gratià, est indultum, ut in absentià suà fructus percipiant præbendarum suarum, acceptà licentià, se ad villas transferunt, vel castella, in quibus nullum est, vel minus competens studiorum exercitium, utrum præbendarum suarum fructus sint talibus conferendi. Ad quod breviter respondemus eis qui hujusmodi fraudem committunt, cum fraus et dolus nemini debeat patrocinium impartiri, præfatam indulgentiam competere non debere, ubi Glossa in verbo Ad villas, ait, quòd in regiis civitatibus et non in parvis villis, sive in castris, jura docenda sunt; ut in procem. ff. § Heec autem, ibi, et in aliis quosdam imperitos homines divagari, et doctrinam discipulis adulterinam tradere, etc. Quapropter debent studere in famosis civitatibus, puta Neapoli, Romæ, aut Bononiæ, seu Salmanticæ, Parisiis, vel aliis in civitatibus, ubi vigent studia generalia, Zerol. in praxi Episc. verbo Studium, vers. Ad quartum; idipsum etiam innuit Pius IV, in suâ constitutione quæ incipit, Sanctissimus, ibi, ut litterarum studio, in loco, ubi illud vigeat generale, et sic debent studere in studio generali, seu celebri universitate, d. cap. Tuw, et per sacram congregationem, sic fuit declaratum, videlicet: Primò oneretur conscientia eorum quibus hujusmodi licentiæ conceduntur, ut debeant verè et actu in ipsà famosà universitate studio theologiæ, vel sacrorum canonum operam dare; alioquin fructus suos non faciant; ac pænå non residentium teneantur; perinde ac si nullam licentiam habuissent. Hoc insuper requiritur, quòd dictum studium generale sit erectum et institutum per Papam, regem, seu principem, ut per Garc. d. p. 3, cap. 2, num. 55 et seqq., quòdque facultatem habeat doctoratûs insiguia, examine rigoroso præcedente, conferendi. Si igitur orator studuerit extra universitatem, non sufficit ad præmissa; quia privilegia data sunt tam legentibus in universitate quam discentibus, non autem domi, ut in procem. Decretal. et in procem. Sexti, ibi, Bononiæ commorantibus; nisi tamen studuisset domi tempore pestis, quia tunc perinde esset, ac si in universitate, ut per doctores in l. Recusare, & fin. cum l. seq. ff. de Trebell.; aliàs enim, si ex quocumque levi impedimento, non satisfieret huic decreto, gratia non suffragaretur; cùm non gratis addita sint supradicta verba, in studio generali; quia in hujusmodi rescriptis, quodcumque verbum, non est sine virtute operandi, ut dixit Bald. in leg. c. de Contrah. empt. quæst. 9. Sie etiam si studeret in civitate, sed extra studium generale; cùm privilegium concessum sit legentibus et studentibus in studiis generalibus et approbatis, Bart. et Alber. in § Hac tria, in procem. ff. Clem. Dudum., verbo In studiis autem generalibus, de Sepult. In hoc enim prodest studere in famosis civitatibus, tum propter doctorum peritiam, quæ major est quam in aliis non famosis, tum propter urbis auctoritatem Rebuff, in Concord., rubr. de Collat., in verbo Universitate studii generalis.

Et subditur in calce supradictæ supplicationis, actu operam navare, quod intelligendum est cum effectu; mens enim summi Pontificis ea est ut orator fiat antea discipulus, ut postea sit doctor, et possit alios docere, quod didicit; qui enim litteris operam non navavit, non potest esse litterarum præceptor, cap. fin. 59, dist. id. Rebuff. loco cit., et sequitur verbum, teneatur, quod præceptum et necessitatem ostendit, text. in Clem. Exivi de Paradiso § Item ordo, de Verb. signif., cap. Per hoc, injuncta Glossa in verbo Teneatur, et ibi ad hoc; Gemin. de Hæret.; lib. 6; quod enim præcipitur imperatur, et quod imperatur necesse est fieri, cap. fin. 14, quæst. 1, additis etiam illis verbis, alioquin fructus suos non faciat; per illam enim dictionem, alioquin, inducitur conditio contraria, l. Et eleganter, § Si dolo, cum Glossâ in verbo Alioquin, ff. de Dolo, 1. Si finita, § Ex hoc edicto, cum Glossá in d. verbo Alioquin, ff. de Damn. infect., et cum ista dictio faciat conditionem, quæ hic, quoad fructus percipiendos, inducit formam, nisi servata fuerit, gratia erit nulla, Bald. in 1. Comparitiones, in 3 opposit. c. de Fid. instrum. Ac propterea ex his non sufficit oratori, ut hujusmodi sibi tradità facultate fruatur, si in studio moretur, et scholas ingrediatur, si cum effectu non proficeret, operamque daret, ut addisceret, sed superficialiter videretur hujusmodi studio vacare; cæterùm autem, si in dictà universitate vagaretur, et non studuerit, non debet gaudere ipsa facultate de non residendo, cum oporteat per supradictum tempus multum studere, diù noctuque insudare, ac passim facere mensam de libris, ut dixit Glossa in 1. Unicuique, verbo Parum observasse, c. de Prox. sacror. scrin. dictitabat ob idque Fabius Corradus genitor meus, celeberrimus suo tempore jurisconsultus, quòd si ad acquirendam mediocrem scientiam, maximum studium requiritur, quid autem ad scientiam perfectam requiretur; ac propterea invehit Alber. de Rosat. in l. Et qui data, numer. 4, ff. Ex quibus causis major, contra eos qui vadunt ad studium, non causâ studendi, sed ut habeant fructus beneficiorum sine labore residentiæ, quem refert Prosp. de August. in Addit. ad Quarant., d. verbo Residentia, vers. Limita ut non sufficiat.

Octava et ultima. Hæc gratia nunquam, aut rarò conceditur, nisi de licentiâ ordinarii; quidquid alii dixerint, inspecto jure communi, quod non obligat ad hujusmodi licentiam, sive consensum ordinarii impetrandum, propter text. in cap. fin. de Magistr. aliter enim nos docet hodierna praxis, per quam inconcussè servatur forma constitutionis Pii IV, desuper edita; cùm antea innumeræ fraudes committerentur, prætextu studiorum, ac propterea non sufficit hanc licentiam petere, sed oportet eam obtinere; tum ne proprius prælatus contemni videatur, tum etiam, quia ipse episcopus cognoscere et dijudicare debet an absentia sit pro causa studii; quanto tempore duratura, et ad quam scientiam adipiscendam; qui etiam, tanquàm superior licentiandi; arbitrari debet an sit habi\* lis, sive aptus ad discendum; ne illi ingenium et natura repugnent et resistant; ac attendere debet qualitatem statûs ipsius Ecclesiæ, ne ob talem discessum grave detrimentum patiatur in cultu divino ex ministrorum defectu, et alia diligenter inspicere, quæ recenset Quar. d. verbo Residentia, vers. Prædictam conclusionem. Hanc autem licentiam, si episcopus, sive prælatus sine causå negaret, poterit recursus haberi ad superiorem, qui illum ad eam concedendum compellat, id. Quarant., loc. cit., vers. Prædictæn conclusionem, in fin. Cùm autem, etiam hujusmodi fraudibus occurratur per supradictam constitutionem, quæ non modò loquitur de curatis, de cujus praxi seq. cap. dicemus, verùm etiam de aliis beneficiis residentiam requirentibus, et est in viridi observantia, supervacaneum minimè visum est, illius tenorem hìc inserere, qui talis est, videlicet:

Sanctissimus in Christo pater, et Dominus noster Dominus Pius divina Providentia Papa IV, ad cujus aures nuper pervenit, nonnullos curata vel aliàs sacros ordines, aut personalem residentiam requirentia, beneficia obtinentes, sub prætextu, quòd litteris operam dare cupiebant post confirmationem concilii Tridentini per Sanctitatem suam factam et publicatam, secum, ut litterarum studio in loco, ubi illud vigeat generale, actu insistendo, ratione beneficiorum per eos obtentorum hujusmodi usque ad quinquennium, vel aliud tempus tunc expressum, dummodò infra primum illius annum subdiaconi fierent; ad reliquos ordines promoveri minimè tenerentur, et tam iidem quòd interim, quàm alii, etiam ad eosdem ordines, vel eorum aliquem, seu aliquos promoti, quod similiter studentes, beneficiis per eos obtentis, per vicarios idoneos, per locorum ordinarios, etiam congrua fructuum beneficiorum hujusmodi portione illis assiqnatâ, vel aliàs deputando in divinis deserviendo, animarum curam illis imminentem, exercendo, et alia incumbentia onera supportando, usque ad simile tempus personaliter in eisdem beneficiis residere non tenerentur, et nihilominus interea omnes eorumdem beneficiorum fructus percipere possent, per ordinariam Sanctitatis suæ signaturam, seu pænitentiariæ suæ officium dispensari, sibique pariter indulgeri obtinuerunt, nullum in his vel fraudi vel circumventioni locum, præsertim quoad absentes à Romanâ Curiâ, de quorum qualitatibus facilis notitia haberi non potest, quantum humanâ ratione provideri potest, relinquere volens, concilii etiam Tridentini decretis inhærendo hujusmodi dispensationes et indulta hactenùs concessa, ac tam ipsius pænitentiariæ, quàm apostolicas et alias desuper confectas, et conficiendas litteras; processusque habitos, et habendos, per easdem, dictis absentibus nullatenus suffragari, nisi singulorum ordinariorum locorum, in quibus singula beneficia hujusmodi consistunt, consensus gratis præstandùs ad id accedat, apostolicà auctoritate declaravit, decernens irritum, etc.

Hisce de causis hujusmodi licentiæ solent committi ordinario, ut eas exequatur; quare in calce supplicationis ita addi consuevit: Et committatur ordinario.

Hie autem non importune quæritur, quod pluries in praxi occurrit, nimirùm, numquid attento quòd hæc licentia concedi consuevit ad certum tempus limitata, præsertim ad quinquennium, eo transacto ac hujusmodi studio adhuc minimè consummato, poterit hâc de causâ idem ordinarius hanc facultatem oratori ad aliud sibi benevisum tempus prorogare. Et omni prorsùs hæsitatione remotâ, negativa datur responsio, quandoquidem sacra congregatio concilii desuper consulta, in hunc modum respondit, videlicet: Licentia ut quis abesse possit causà studii à servitio suæ Ecclesiæ vel sui canonicatús, non suffragatur ultra quinquennium, impetrata à die quo capit studere; quam quidem declarationem in hoc proposito refert Prosp. de August. in addit. ad Quarant., verbo Residentia, versic. Et quoniam. Additur insuper ut plurimum in fine ejusdem supplicationis, ut infra, videlicet: Et dummodò propter hujusmodi absentiam divinus cultus in dictà Ecclesià detrimentum non patiatur; et quòd durante prædictà absentià, dictus orator teneatur, etc., operam navare, et intra annum ad subdiaconatûs ordinem; et sic canonicatus et præbenda præfati alium, vel alios sacros ordines requirant, ad diaconatûs et presbyteratûs ordines, quamprimum per ætatem licuerit, promoveatur in tunc proximè successive futuris temporibus; alioquin fructus suos non faciat; et pænå non residentium teneatur, ac semper ferè subditur, et distributionibus quotidianis exceptis; quòd si omnes fructus in eisdem distributionibus consistant, tunc detractà earum tertià parte pro præsentibus et divinis officiis interessentibus, orator reliquas duas tertias partes tantum, durante studio hujusmodi, percipere valeat. Et ad triennium tantum. Et quandotque additur decretum, quòd oratoris conscientia onereur ut debeat verè et actu ipso theologiæ in universitate studii generalis aut collegio approbato operam dare alioquin fructus, etc., et pænå, etc. Quandoque etiam addi consuevit, quòd nisi orator promoveatur, ut supra, canonicatus, et præbenda vacent eo ipso.

Pro oratoribus autem in Urbe beneficiatis diversimodè licentiæ hujusmodi dari consueverunt; si enim ex. gr. concedatur alicui beneficiato S. Joannis Lateranens. additur in supplicatione: Et de consensu capituli dictæ Ecclesiæ, et quòd orator singulis diebus Dominicis, et aliis de præcepto Ecclesiæ festivis diebus, impedimento cessante legitimo, in dicta Ecclesia divinis officiis interesse teneatur; alioquin gratia hujusmodi nulla sit.

Fuit similis facultas sic concessa alteri beneficiato ejusdem Ecclesiæ S. Joannis Lateranen., ut posset studere in seminario Urbis ad triennium tantùm. Et dummodò eo durante, idem orator verè, et actu ipso (super quo ipsius conscientia oneratur) litteris operam navare teneatur, et singulis dominicis, et aliis festivis diebus de præcepto Ecclesiæ servari solitis, ac etiam die recreationis in qualibet hebdomada ejusdem seminari scholaribus concedi solito, dictæ Ecclesiæ deserviataliàs fructus suos non faciat, et pæna non residentium teneatur. Et si dictum beneficium sacros etiam presbyte: ratus ordines requirat, infra annum à data præsentiumi quatenus in ætate legitima constitutus existat, alias à die quà in eà constitutus suerit, ad subdiaconatús, et successivè quamprimum per ætatem licuerit, ad diacon. et presbyteratûs ordines se promoveri faciat ; aliàs beneficium ipsum vacet eo ipso.

Vidi nihilominùs indultum D. Francisco Antonio Sacchetti canonico Ecclesiæ Lucerin, per Urban, VIII. ut attento quòd servitiis eminent. card. Sachetti insistebat, tanquàm illius auditor, per annum eximeretur à residentia sui canonicatus ita tamen ut interim reputaretur et haberetur tanquam præsens, ac proinde gauderet omnibus fructibus, redditibus, obventionibus ac distributionibus quotidianis ordinariis et extraordinariis, eo modo ac si esset præsens divinis officiis ac horis diurnis pariterque nocturnis. Quare inhibitum fuit capitulo et canonicis d. Ecclesiæ, et aliis ad quos spectabat, quatenùs in virtute S. obedientiæ præd. canonicum tanquàm talem reputarent et haberent. Non obstantibus quibuscumque ordinationibus apostolicis aliisque in contrarium facientibus. Sub dat. Romæ die 10 januarii 1633.

Regulariter autem hujusmodi indulta non dantur, nisi exceptis distributionibus quotidianis, modo et formà superiùs expressis et infra exprlmendis. Imò sacra congregatio concilii declaravit, quòd absenti à residentià, dùm esset cubicularius ad Bussulam summi Pontificis, non deberentur distributiones quotidianæ, prout in unà Reatinà 13 novembr. 1627, teste Barbos. in collect. Bull. verbo Abesse, fol. 17, num. 3.

Hæc quidem quoad facultatem hujusmodi, quæ particularibus personis concedi consuevit: concedunt etiam summi Pontifices corum Capellanis, aliisque familiaribus hanc exemptionem à residentià, ut plurimum tenore sequenti, videlicet: Necnon etiam, quam-

diù nobis inservierint tantum, et beneficiis ecclesiasticis, non tamen parochialibus, vel curam parochianorum habentibus per eos pro tempore obtentis, etiam de jure, statuto, fundatione, vel privilegio, personalem residentiam requirentibus, etiamsi dignitates in metropolitanis vel cathedralibus majores, et in collegiatis Ecclesiis hujusmodi principales fuerint, personaliter residere non teneantur; nec ad id per locorum ordinarios, aut Ecclesiarum earumdem capitula, seu quosvis alios ad residendum interim in illis, inviti compelli possint; omnesque et singulos illorum beneficiorum fructus et redditus, durante servitio prædicto, cum ea integritate (distributionibus quotidianis duntaxat exceptis ) illos perciperent, si in eisdem Ecclesiis, sive locis personaliter residerent, percipere, exigere et levare. Proviso tamen per eos, ut onera eisdem dignitatibus et beneficiis quovis modo incumbentia, congruè supportentur.

Supradicta enim praxis satis apparet juri communi conformis, ut in cap. Cùm dilectus, de Cler. non resid.; ibi: Mandamus, quatenùs non obstante constitutione, quæ contra absentes canonicos, inter nos dicitur emanâsse, fructus præbendæ suæ assignetis eidem, in nostro servitio commoranti; cùm familiares nostri, qui circa nos se obsequiales exhibent universi, minori non debeant prærogativà gaudere quàm vestrum singuli, quorum negotia per ipsos sæpiùs promoventur; et in c. Audientiam, eod. tit.

Capellani etiam ac cantores regiæ capellæ actu inservientes ex constitutione Leonis X, ad instantiam claræ memoriæ Caroli V, omnium beneficiorum suorum ecclesiasticorum fructus, redditus et proventus, etiamsi fuerint canonicatus et præbendæ, dignitates, personatus, vel officia, aut curata beneficia, cum eorum integritate, quotidianis distributionibus duntaxat exceptis, percipere possunt; prout illos percipere possent, si in suis Ecclesiis personaliter residerent, et ad residendum interim in eisdem minimè teneantur. Non obstantibus apostolicis, ac fel. record. Bonifacii Papæ VIII aliisque constitutionibus, etc., sub Dat. Romæ, apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 2 novembris 1519. Pontificatûs prædicti Leonis anno septimo.

Atverò aliud est hodie dicendum ex eo, quòd per concilium Tridentinum ista privilegia sunt revocata, quod proinde præcipit locorum ordinariis, ut pro bono Ecclesiarum regimine, compellat omnes opportunis juris remediis residere, nullique privilegia, seu indulta perpetua de non residendo, aut de fructibus in absentià percipiendis suffragentur, ut in sess. 6, c. 2, de Ref.; Garc., de Ben., p. 3, c. 2, n. 264, ubi quòd privilegia perpetua concessa certis personis, seu certo generi personarum, sunt revocata per d. concilium, et idem dicit numer. 423, ex declaratione sacri concilii, in quà re privilegium concessum à Paulo III capellanis regis Hispaniæ, usque ad certum numerum, de non residendo et percipiendis fructibus in absentiâ, id. Garc., loco cit. d. num. 265, ait esse revocatum.

Quod quidem, quoad supradictam residentiam, intelligendum est etiam de arctatis ad celebrandum

missas per seipsos, quarum ratione adhùc tenentur residere.

Quare cum in nova capella Thesauri S. Januarii, intus majorem ecclesiam Neapolitanam, fuerint apostolica auctoritate institutæ duodecim perpetuæ capellaniæ, pro duodecim perpetuis capellanis, in presbyteratus ordine constitutis, vel tali ætate, ut ad illum proximis ex tunc provenientibus temporibus à jure statutis promoveri possint et debeant, qui per seipsos legitimo impedimento cessante, omnibus anni diebus, uno die cujuslibet hebdomadæ duntaxat excepto, missas ad altaria dictæ capellæ celebrare, cum contingitaliquem ex dictis capellanis à civitate abesse, ac proinde missas per alium celebrare id sibi minimè permittitur, sede apost. inconsulta.

Quare duobus ex prædictis capellanis, uni videlicet ex causå in simplici libello narratå, per sacram congregationem concilii ita sibi indultum exstitit, videlicet:

Die 28 octobris 1640, sacra congregatio eminentissimorum cardinalium, concilii Tridentini interpretum, auctoritate sibi attributà, benignè indulsit sacerdoti oratori, ut ad effectum accedendi ad urbem, occasione sanctissimi jubilæi, necnon ad almam domum Lauretanam, per tres menses à suà residentià abesse possit, constituto interim idoneo substituto qui onus in prædictà capellanià impleat.

Petrus Aloysius cardinalis Carrafa.

Franciscus Paulutius S. C. C. secret. Alteri verò, ex urgenti causà, simile indultum pe-

Alteri verò, ex urgenti causà, simile indultum petenti, ita pariter concessum est, et eo quo sequitur modo, videlicet:

Die 23 februarii 1647, sac. congregatio eminentissimorum cardinalium, concilii Tridentini interpretum, indulsit, ex causis supra expressis, ut per tres menses orator abesse possit à suà residentià; ita tamen, ut interim per substitutum celebrare faciat missas ab eo celebrandas.

Petrus Aloysius cardinalis Carrafa.

Franciscus Paulutius, S. C. C. secret.

Idem quoque dicendum est de absentibus pro utilitate Ecclesiæ, necnon causâ reipublicæ, quia etiam tunc præsentes reputantur, et gaudent supradictis distributionibus quotidianis, cap. Ex parte, de Cler. non resident., et capite Unde cler. non residen., in 6, quod jam non modò in beneficiis ecclesiasticis, sed in ipsis officiis locum habet; unde absens pro Romana Ecclesià, seu pro Sede Apostolicà, præsens omninò existimari debet, Mandos., reg. 16, quæst. 33, numer. 4; quapropter, ut exempla aliqua proferamus, decanatus collegii auditorum Rotæ Romanæ, spectat ad Auditorem, tempore vacationis in Curia præsentem; aut ex causa publica absentem, et extra Rom. Curiam à Rom. Pontifice destinatum, qui omnes alios auditores, etiam antiquiores semper in quibusvis sessionibus, disputationibus, votis, et aliis actibus publicis et privatis præcedet; nec per alios auditores, etiam antiquiores, tunc absentes, etiamsi postmodum incontinenti, ad dictam Curiam se conferant, et in e& continuò resideant, super ipso decanatu impediri aut molestari valeat, ut voluit Pius IV, in sua constitutione, quæ incipit, *Dudùm*, 1562, sexto kal. augusti; pontificatus anno tertio, qui etiam voluit, ut collegii cardinalium decanatus de cætero, non nisi ad episcopum cardinalem antiquiorem in Curia præsentem, aut ex causa publica absentem, et extra Curiam, per Romanum Pontificem destinatum, devenire posset.

Cùm autem ista dispensatio, de cujus praxi agimus, præcipuum ferè operetur effectum circa distributiones quotidianas in absentia percipiendas; ac propterea si non possent eas absentes percipere, redderetur ipsa inutilis et sine effectu; videndum idcircò est an, et quinam sint casus in quibus, sine aliquâ dispensatione, absentes lucrantur dictas distributiones; quod quidem à nostrà praxi alienum non agnovimus, cùm sæpè ea nos doceat, peti desuper dispensationem apostolicam minùs necessariam. Ipsos igitur casus, quos congessit Vivian., in Prax. jurispatr., part. 3, lib. 15, cap. 3, hic summatim, et pro eo quod eamdem praxim respicit, referam; quorum primus est, cum quis ex causa pestis non potest residere; si tamen adsit consuetudo, quòd ex justà causà absens percipiat ipsas distributiones; Monet., de Distr. quotid., part. 2, q. 5, num. 76. Secundus. In infirmitate constitutus, etiamsi quis ex proprià culpà infirmetur; Fusc., de Visitat., lib. 1, cap. 20, num. 26, quod tamen intelligas, si talis infirmus, quando erat sanus, solitus esset interesse divinis officiis et residere; aliàs enim supradicta infirmitas non præstat causam absentiæ, et sic non lucrabitur dictas distributiones quotidianas; Navar., de Orat. et Hor. canon., cap. 11, à num. 9, et si infirmus ad balnea vel ad alium locum pro recuperanda sanitate pergat, distributiones lucratur. Monet., d. quæst. 6, num. 10. Tertius. In sene, quando ita senio confectus est, ut nequeat commodè personaliter ecclesiæ descrvire; Monet., d. part. 2, quæst. 7, num. 5. Quartus. In eo qui est datus obses ad Ecclesiam, vel captus causa repræsaliarum; Monet., d. part. 2, quæst. 5, num. 56. Quintus. In absente ob necessitatem vel causam evidentem, utilem Ecclesiæ, stante consuetudine; Covar., d. lib. 3, cap. 13, num. 9. Sextus. In inquisitore hæreticæ pravitatis, ex privilegio speciali favore fider, concesso à Paulo III et Pio V, quod procedit etiam in consultoribus S. officii inquisitionis.

Et pluries sacra congregatio universalis inquisitionis censuit canonicos, tam cathedralis quàm collegiatæ Ecclesiæ inservientes, uti notarii, fiscales et consultores in tribunali S. officii, esse exemptos à servitio suarum Ecclesiarum, ac proinde posse percipere omnes fructus, necnon distributiones quotidianas, acsi actualiter prædictis Ecclesiis inservirent, etiam contradicentibus cæteris canonicis; quare ipsa sacra congregatio rescripsit illustrissimo et reverendissimo D. Felici Tamburello episcopo Sorano ministro generali ipsius supremæ universalis inquisitionis de Urbe in hoc regno, quatenùs secundò dictos canonicos suæ Ecclesiæ cogeret ad solvendos omnes fructus, ac supra dictas distributiones quotidianas canonico inser-

vienti suo tribunali juxta decreta ipsius sac. congregationis de hàc re pluries emanata, prout ex litteris sub dat. Romæ 27 februarii 1649, quas refert dominus meus Paulus Squillante in suo utilissimo tract. de Privil. episc., cap. 18, sub num. 10.

Præterea consultores, sive assessores S. officii gaudent etiam privilegio exemptionis ab ordinarii juridictione, nedum in causis criminalibus, sed etiam in causis civilibus, prout eadem sacra congregatio rescripsit bonæ mem. Antonio Ricciulo, tune ministro generali præfatæ supremæ universalis inquisitionis, necnon sanctæ memor. cardinali Boncompagno, archiepiscopo Neapolitano; ac litterarum exemplum habes penes illustriss. D. Carolum Marantam in suis celeb. Resp., tomo 3, resp. 66, sub num. 68.

Idem quoque dicendum est de collectoribus generalibus cameræ Apostolicæ; nam isti, ae etiam subcollectores, advocati, procuratores, fiscales et notarii in causis spoliorum et jurium prædictæ cameræ, eorum officio durante; nam omnes lucrantur etiam distributiones quotidianas in absentià, ex Bullà Sixti V, sub dat. Romæ in monte Quirinali sub annulo Piscatoris, die 8 maii 1590, sui pontificatůs anno sexto.

Præterea supra dicti subcollectores et commissarii ratione quorumvis prætensorum excessuum, criminum et delictorum subsunt jurisdictioni nuntiorum et collectorum, ad quos illorum cognitio spectat, etiamsi illa fuerint patrata post divinum officium, ex constitutione Urbani VIII, cujus tenor talis est, videlicet:

URBANUS Papa VIII. Ad perpetuam rei memoriam, aliàs rec. mem. Gregorius Papa XIII, prædecessor noster, indemnitati ministrorum cameræ Apostolicæ, ne ullis molestiis, litibus vel incommodis fatigarentur, opportune providere cupiens, quod omnes et singulæ causæ (une motæ, et pro tempore movendæ quorumvis prætensorum excessuum, criminum et delictorum per quoscumque subcollectores et commissarios, tam generales quam particulares in quibuslibet provinciis, civitatibus et diæcesibus regni Neapolitani pro tunc, et pro tempore existentem nuntium apostolicum et collectorem generalem deputatos, commissorum, à tunc et pro tempore existente nuntio apostolico in codem regno commorante, solum, non autem à quibusvis aliis judicibus, etiam locorum ordinariis non modò durante corum officio, sed etiam post ipsum dimissum, donec viverent, audiri, cognosci et decidi possent et deberent, statuit et ordinavit; prædictisque judicibus et locorum ordinariis, ne in illis sese quovis prætextu sen quasito colore intromittere quoquo modo ullutenus auderent vel præsumerent, districtius inhibuit. prout in suis litteris in simili formà Brevis sub datum die 4 januar. MDLXXV, pontific. sui anno 111, expeditis pleniùs continetur. Cùmque postea, ut accepimus, fuerit à nonnullis pluries dubitatum, an prædictæ litteræ Gregorii prædecessoris prædicti de prætensis excessibus, criminibus et delictis, durante officio duntaxat; an verò eliam de aliis post finitum corum officium, ut prætenditur, donec viverent, commissis, intelligi deberent, et desuper diversas resolutiones, etiam ad invicem contrarias emanàsse asseratur, Nos volentes finem huic dubitationi

imponere, e. attendentes quod eidem subcollectores et commissarii in concernentibus servitium cameræ et Sedis Apostolicæ, timidiores ac negligentiores fierent, si sub prædictorum judicum et ordinariorum jurisdictione post finitum eorum officium, se relictum iri timerent, ct propterea justo metu retraherentur à gerendo ut debent eorum officio, dubitantes ne, illo finito, prædicti judices, et locorum ordinarii in illos, etiam ex causis mendicatis sævirent; quod in non modicum præjudicium cameræ et Sedis Apostolicæ redundaret. Idcircò motu proprio et ex certà scientià nostrà, deque apostolicæ potestatis plenitudine, håc nostrå constitutione perpetuò valiturà, cognitionem et decisionem causarum, prætensorum excessuum, criminum, et delictorum per prædictos subcollectores et commissarios, à nuntiis et collectoribus apostolicis, tam in regno Neapolitano quam in aliis provinciis, regnis et locis, etiam speciali notà dignis, et ubique terrarum et locorum per nuntios sive collectores apostolicos hactenus deputatos, et pro tempore deputandos, quomodocumque etiam post finitum officium, commissorum, ut prætenditur, et patratorum spectasse, et spectare ad nuntios et collectores apostolicos pro tempore existentes privativè quoad quoscumque alios judices, etiam locorum ordinarios prædictos declaramus, et quatenus opus foret, decernimus, statuimusque et ordinamus; ne autem inde major libertas delinquendi, et excessus committendi eisdem subcollectoribus et commissariis nascatur, et ne eorum delicta, si quæ patrata essent, vel patrarentur in posterum impunita remaneant; volumus quod collectores cameræ apostolicæ nunc et pro tempore existentes inter statuta per eosdem subcollectores et commissarios observanda tanquàm ab ipsis collectoribus jam edita, etiam impressa, addant comminationem de eosdem subcollectores et commissarios privando hujusmodi privilegio, et illos ordinariæ jurisdictioni submittendo, quatenus post dimissum officium ab excessibus et delictis committendis non se abstineant, quòdque prædicta statuta in cancellariis episcoporum et aliorum ordinariorum retineantur et stent affixa. Decernentes præsentes litteras, et in eis contenta quæcumque etiam ex eo, quod quicumque in præmissis interesse habentes, seu habere prætendentes vocati, et auditi non fuerint, aut præmissis non consenserint, seu causæ propter quas præsentes emanarint, adductæ, verificatæ, seu alias justificatæ non fuerint, aut alia quavis de causa de subreptionis vel obreptionis, seu nullitatis vitio aut intentionis nostræ, vel alio quopiam defectu notari, impugnari, invalidari, in jus vel controversiam revocari, ad terminos juris reduci, seu adversus illas restitutionem in intregrum, appetitionem oris, aut quodcumque aliud juris vel facti, gratiæ, vel justitiæ remedium impetrari, seu eo impetrato quomodocumque uti, seu se juvare in judicio, vel extra nullatenus posse, sed eas semper validas, firmas et efficaces existere et sore, sicque per quoscumque judices ordinarios et delegatos etiam causarum Palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et nuntios sublatà eis et eorum cuilibet quàvis aliter judicandi et interpretandi facultate, et auctoritate judicari, et diffiniri debere, ac irritum et inane, si secus super his à quoquam quavis auctoritate, scienter

vel ignoranter contigerit, attentari. Non obstantibus, quatenus opus sit nostra de jure quæsito non tollendi ac quibusvis aliis cancellariæ apostolicæ regulis, necnon constitutionibus et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis in genere, vel in specie, etiam motu proprio, et consistorialiter, ac aliàs quomodolibet in contrarium concessis, confirmatis, invocatis. Quibus omnibus etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium tenorem præsentibus pro sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hâc vice duntaxat specialiter, et expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romæ, apud S. Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die secundà julii MDCXXXVI, pontificatùs nostri anno decimo tertio.

# M. A. Maraldus.

In cæteris autem omnibus, supradicti subcollectores et commissarii, dimisso officio, ut præfertur, remanent jurisdictioni ordinarii omninò subjecti, cui tenentur, ut decet, absque contradictione parere, nec quisquam aliud hujusmodi exemptionis prætendere possunt, et aliàs sacra congregatie rescripsit episcopo Isclano, ut sequitur, videlicet:

Illustre et molto reverendo signore come fratello, l'essere stato soccollectore apostolico, non hà da essentare D. Luca Castaldi di cotest a diocesi, mentre non esserciti più il medesimo carico; ne dalle processioni inditte da V. S. nella synodo, ne da altro giusto ordine, che ella habbia fatto, ò sia per fare in qualsiveglia materia. Servasi dunque della sua authorità, et sforzilo con i remedii, che gli danno i sacri canoni alla dovuta obedienza; ch'é quanto hò da dire in nome della sacra congregatione. Et Dio la prosperi. Di Roma 11 di agosto 1626, Di V. S. come fratello.

#### Ludovisio cardinale di S. Sisto.

Septimus casus. In clerico excommunicato pro causà suæ Ecclesiæ et defensione suorum jurium, si injustè sit excommunicatus; sicut dicendum est de clerico injustè suspenso ab officio seu beneficio; et idem de clerico injustè carcerato. Octavus. In auditore Rotæ Romanæ ex indulto Clem. VII. Id. Viv., num. 140. Nonus. In collectore generali cameræ apostolicæ, et subcellectore, advocato, procuratore fiscali et notario in causis spoliorum, durante corum officio, ex bulla Sixti V sub die 8 maii 1596. Decimus. In canonico seu archidiacono Ecclesiam visitante, seu bona et redditus suæ præbendæ; Monet., d. part. 2, quæst. 11, num. 63. Undecimus. In beneficiato præsente concilio generali, id. Vivian. num., 143. Duodecimus. In canonistà, seu theologo, qui nomine sui capituli intersit concilio; Monet., d. q. 11, num. 91. Decimus tertius. In examinatoribus in synodo dice-

cesana deputatis, si causa examinis à choro absint. Decimus quartus. In canonico misso à proprio episcopo ad visitanda limina Apostolorum, vel comitante ipsum episcopum ad eadem limina. Decimus quintus. In canonico pœnitentiario, dùm audit confessiones; concil. Trident., sess. 24, cap. 8, de Reform. Decimus sextus. In eo qui exercet curam animarum Ecclesiæ in quå est canonicus, Garc., part. 3, cap. 2, num. 335. Decimus septimus. In canonico, facto vicario capitulari, sede vacante, Rot., part. 2, decis. 222, num. 6, divers. Decimus octavus. In canonicis existentibus in servitio sui episcopi, ut in visitatione, in componendà synodo, et simili, si adsit consuetudo. Decimus nonus. In canonico theologo, qui in die quo legit, sive de mane sive de sero legat, totà die à choro est exemptus, et distributiones quotidianas lucratur; Garc., d. capite 2, num. 118, et seq., diximus supra. Vigesimus. Ex gratia speciali et concessione summi Pontisicis, idem Garc., d. cap. 2, num. 354, quæ tamen rarò conceditur quoad omnes distributiones quotidianas lucrandas, nisi personis valdè dilectis et benè meritis. Cùm verò diebus retro elapsis, saer. congreg. eminentissimorum cardinalium negotiis episcoporum et regularium, pro parte D. Don Josephi Minadoi Gomez Neapol. V. I. D., ejusdemque civitatis patritii, et illius metropolitanæ Ecclesiæ canonici meritissimi, ætate juvenis, moribus tamen, doctrina negotiis pertractandis rerumque experientia senis, quem gratiarum Dominus, industriæ claritate, morum elegantià aliisque ingentibus virtutum titulis decoravit, fuisset expositum, ipsum oratorem, pro administrandà tutelà sui consanguinei, domini in temporibus plurium terrarum, ipsum ibi personaliter, interesse oportere, supplici per eum libello eidem sacræ congregationi porrecto, petiit sibi indulgeri, ut præmissorum occasione, ab câdem Ecclesià per sex menses singulis annis abesse, et interim distributiones quotidianas percipere valeret; ipsa sacra congregatio, eo quo seguitur modo, respondit, videlicet:

Sacra congregatio cardinalium negotiis episcoporum et regularium præposita censuit, oratori permittendum esse, prout præsentis decreti virtute permittit, ut prædictam testamentariam tutelam exercere possit, intercedente consensu Eminentissimi ordinarii, cujus conscientiæ hoc onus imponitur. Et ab Ecclesià, in quà canonicatum obtinet, quatuor mensium spatio pro una tantum vice abesse possit, et interim distributionibus quotidianis cæterisque emolumentis cumuletur, quibus alii canonici fruuntur. Romæ, die 6 maii 1659.

Frater Antonius card. S. Honuphrii.

Locus † sigilli. C. Fachenettus.

Cùm autem postmodùm per eumdem oratorem in dubium revocaretur, an in dictis quatuor mensibus comprehenderentur tres menses, canonicis per conc. Trid., sess. 24, c. 12, concessi pro absentià, consulta desuper ipsa sacra congregatio, per litteras privatas significandum duxit eminentissimo archiepiscopo Neapolitano, præfatos tres menses, non esse sic aliter comprehensos, ac proinde posse ipsum oratorem

septem mensibus à dictà Ecclesià, ex causa prænarratà, abesse. Sub dat. 27 august. 1639.

Hæc autem, quoad praxim dispensationis super residentià canonicorum; quo verò ad presbyteros qui nullum beneficium ecclesiasticum, personalem residentiam requirens, obtinent, jam aliàs diximus, eos ob non residentiam non debere ab eorum ordinariis molestari; licèt quandoque isti sine licentià ordinarii abesse non possint, ut aliàs casus evenit pro quodam presbytero, qui in susceptione presbyteratûs, ac forsan aliorum sacrorum ordinum, juramentum in manibus sui ordinarii præstiterat, sub pæna excommunicationis latæ sententiæ, se nunquàm à civitate et diœcesi discessurum; postmodům verò ex quibusdam assertis causis domino datario oretenus notificatis, sibi fuit per Sedem Apostolicam indultum, ut hujusmodi juramento non obstante, ab ejusdem civitate et diœcesi, etiam absque ejusdem ordinarii litteris dimissorialibus, recedere, et extra eas ubicumque ad suum beneplacitum residere, et beneficia ecclesiastica, si sibi aliàs canonicè conferrentur, recipere, et illis inservire, necnon in minoribus, ac omnibus sacris et presbyteratûs ordinibus hujusmodi, etiam in altaris ministerio, absque alicujus perjurii, seu excommunicationis, vel irregularitatis, aut aliarum censurarum, et pænarum ecclesiasticarum incursu; ipsius ordinarii et cujusvis alterius licentià desuper minimè requisità, ministrare liberè, et licitè valeret, ac stante indulto hujusmodi. ipsum oratorem desuper ab codem ordinario, seu quovis alio, quâvis auctoritate et potestate molestari, inquietari, seu impediri nullatenus posse, neque debere decernendo, cum derogatione præmissorum, et aliorum obstantium. Et in calce supplicationis fuit additum: Et dummodò orator servitio alicujus Ecclesiæ civitatis, vel diæcesis adstrictus, aut propter aliquod delictum in ipså diæcesi inquisitus, vel processatus non sit, sub anno XI pontificatûs Pauli V, nono kal. januarii. Istæ tamen exemptiones non ita passim conceduntur, ut omnibus notum est, sed ex gravissimis et urgentissimis causis; ex quo experientià compertum est, ut dicebat Ulpianus Ulpius bon. mem., tunc secretarius congregationis episcoporum et regularium, ob plures querelas episcoporum apud ipsam congregationem ex causà exemptionum prædictarum, quòd istæ ut plurimùm perturbationem in episcoporum jurisdictione excitant, et exemptis, occasionem laxioris vitæ præbere dignoscuntur; et licèt multi adsint exempti, qui cripiuntur à jurisdictione ordinarii, Glos. in cap. Cum olim, de pri. Dec., concil. 113, num. 7, attamen per concil. Trident., sess. 24, cap. 11, de Reform., ad occurrendum tot malis, quæ ob hujusmodi exemptionem oriebantur, dùm ibi dicitur : Quoniam privilegia, et exemptiones, qua variis titulis plerisque conceduntur, hodiè perturbationem in episcoporum jurisdictione et exemptis occasionem laxioris vitæ præbere dignoscuntur, etc.; propterea hâc de causâ idem concil. loc., etc., quibuscumque non obstantibus, tribuit episcopis, tanquam Sedis Apostolicæ delegatis, uper exemptos facultatem; volens quòd nihil ex privilegiis, eisdem concessis, intelligatur esse ordinariis detractum; Paris., de Resign., Benef. lib. 3, quæst. 11, num. 3, cum pluribus sequentibus, ubi num. 8, plures congerit casus, in quibus exempti subjiciuntur jurisdictioni ordinariorum.

Quoniam verò inter cæteras personas in ipso concilio expressas, quas illud subjicit jurisdictioni ordinariorum, connumerantur protonotarii apostolici extra numerum participantium, qui inadvertenter (ut ita dicam) tenent, ob privilegium protonotariatàs, simpliciter ipsis ordinariis se obnoxios nequaquàm remanere; quod etiàm ab aliis in dubium revocatum audivimus, operæ pretium esse profectò diximus hìc subnectere, quid Romanæ Curiæ praxis servet in concessionibus hujusmodi privilegiorum, quæ in dies fiunt personis graduatis, aut aliàs nobilibus seu qualificatis.

Ne tamen ipsius Curiæ tyrones lateat quinam sint, undè, et quomodò protonotarii apostolici exordium in Ecclesia duxerint, breviter pariter præmittam, Clem. 1, anno 48, septem notarios deputâsse, interquos Urbis regiones distribuit, non quidem ut ipsi vitas martyrum, aut omnia eorum gesta scriberent, ut nonnulli dixerunt, quos refert Sarnen., in proœm. Reg., tit. de Orig. et off. prot., sed tantùm ut ipsorum martyrum agonem accuratè scriberent, nimirùm ut dùm ii ad supplicium ducerentur, eorum verba ac circumstantias alias, quibus corum invicta fortitudo demonstrabatur, ut refert Baron. et Spond. in Annal., quos refert Lotter. de Re benef., lib. 2, q. 28, num. 33.; postmodùm verò cessante persecutione, Julius I mandavit, eos quascumque res ad Ecclesias pertinentes scripto mandare. Crevit postmodùm ipsorum notariorum honor, ut ad differentiam aliorum notariorum Urbis, protonotarii appellarentur; quasi primi inter alios notarios; πρώτος enim græcè, latinè primus dicitur, sicut protomartyr, primus martyr, id Sarnen., loco cit., supradictus verò numerus illorum retentus fuit usque ad pontificatum Sixti V, qui anno 1586, illum ad duodecim ampliavit cum multis privilegiis et emolumentis, qui hodiè propterea dicuntur participantes; id Lotter., d. q. 28, num. 37, cùm habeant proprios et distinctos introitus et reditus à Sede Apostolică, necnon quædam emolumenta ex expeditione quarumdam litterarum apostolicarum, habentque proprium locum in cancellarià apostolicà, teste Mandos. in Praxi signat, tit. Protonotarii et acolythi. Sunt etiam familiares et domestici Papæ; habent quotidiè panem, pariterque vestes in morte et coronatione ipsius Pontificis, ac locum in equitatibus, seu cavalcatis; possunt legitimare spurios, et creare notarios, seu tabelliones; suntque exempti à jurisdictione ordinariorum; eorumque familiares arma gestare possunt, ex constitutione Sixti V, decimo sexto kal. decembr. 1585. Eisdem concessum est privatè quoad omnes alios prælatos, pileum nigrum, cum cordulis et ornamentis violaceis per sacr congr. Rit. in una Urbis protonotariorum, 17 febr. 1607. Ipsique præcedunt canonicos cujuscumque cathedralis, etiam quatuor patriarchalium Urbis, ead. congr. Rit. in unâ Urbis 4 maii 1613. Et in capellà summi Pontificis debent præcedere sacristæ et abbatibus usum mitræ habentibus, ead. S. congreg. Rit. in unâ Romanâ 13 julii 1601; refert Barb. in collect. Bullar., verbo Protonotarius, fol. mihi 588, in princ. Reliquos verò protonotarios extra numerum, id est, non participantes, honorarios appellamus.

Quo verò ad antiqua eorum privilegia et prærogativas, sciendum est quòd tam participantes quàm non participantes, sunt in magnà dignitate constituti. Hos enim Leo X, in concil. Lateranensi, sess. 10, sub dat. quarto non. maii anno III, inter cætera exemit à prædictà jurisdictione ordinariorum, tam in civilibus, quàm in criminalibus, ut in sua constitutione, quæ desuper emanavit, cujus quidem tenor, quoad præmissa, hic inserere placuit, qui talis est, videlicet: Notarii autem dictæ sedis, quorum officium in illis primitivæ Ecclesiæ initiis à fel. record. Clem. I, ad sanctorum gesta perquirenda, atque conscribenda noscitur institutum, ad protonotariatûs officium assumpti, habitum et rochettum deferentes, et alii nostri, et dictæ sedis officiales actu sua officia exercentes tam in civilibus quàm in criminalibus, ab omni ordinariorum jurisdictione sint exempti; alii verò notarii habitum non deferentes protonotariatus, nisi illud infra trimestre post præsentium publicationem assumpserint, et ipsi ac alii in posterum assumendi habitum et rochettum hujusmodi continuè non gestantes, atque alii nostri et dictæ sedis officiales officia sua actu non exercentes, tam in criminalibus quam in civilibus ratione causæ summam viginti quinque ducatorum auri de camerà, non excedentis duntaxat, eorumdem diæcesanorum et ordinariorum jurisdictioni subjaceant : in civilibus verò causis summam hujusmodi excedentibus, plenà gaudeant exemptione; et à dictorum diæcesanorum et ordinariorum jurisdictione penitus sint exempti. Exemptiones autem de catero absque rationabili causà, et quorum interest, minimè citatis pro tempore concessæ, nullius roboris, vel momenti esse decernimus.

Attamen, quia, ut dictum est, ex supradictis privilegiis et exemptionibus, multa in dies inconvenientia oriebantur; propterea concil. Trid., sess. 24, cap. 11, inter personas ibi expressas, ipsis protonotariis dictam exemptionem subtraxit, ac proinde circa hos honorarios inspiciendum est, tam quoad hoc, quam ad alia, tenor privilegii sibi concessi, ut infra patebit ex formulâ litterarum hujusmodi protonotariatùs, ad text. in c. Accepimus, et seg. de Fid. instrum., cap Cùm plantare, ante fin., cap. Porrò, de Privileg.; ibi; Quod totum ex inspectione privilegiorum suorum pleniùs advertere potes, et secundum quod inveneris, ita observes, sic enim eos voluimus privilegiorum suorum servare tenorem, quod eorum metas transgredi minime videatur, et sic à formà verborum dicti privil., non est recedendum c. Ad audientiam, de Decim., cùm in sua forma tantum servari debeat, et non ultra extendi, Glos., in d. c. Porrò, verbo Tenorem.

Ipsa itaque formula, sub qua hodie conceditur pri-

vilegium protonotariatús, ea est quæ sequitur, vide-

A tergo: Dilecto filio Joanni Baptistæ Marino presbytero Neapolitan. diæcesis, nostro, et Sedis Apostol. notario.

Intus verò:

URBANUS Papa VIII. Dilecte fili, salutem, et Apostolicam benedictionem. Pastoris æterni, qui prout vult, dispensat singulis, etiam plusquam merita, et vota eorum poscunt, munera gratiarum, vices quanquam immeriti gerentes in terris, minores interdum honoribus efferimus, ut fiant eorum humeri in observantià mandatorum Domini fortiores. Nos itaque te, qui (ut asseris) de nobili genere procreatus existis, nostrisque et hujus sanctæ Sedis Apostolicæ obsequiis insistere intendis, grato affectu prosequi, ac personam tuam dignioris nominis titulo decorare volentes, teque à quibusvis excommunicationis, etc. Censentes te in nostrum et ejusdem sedis notarium, auctoritate Apostolicà tenore præsentium recipimus et admittimus, ac aliorum nostrorum, et dictæ sedis notariorum numero et consortio favorabiliter aggregamus, tibique, ut etiamsi habitum et rochettum non deferas, nihilominus omnibus et singulis favoribus, honoribus, indultis, privilegiis, præeminentiis, exemptionibus et prærogativis, quibus alii nostri, et dictæ sedis notarii, tam de jure quam de consuetudine, aut alias quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri, et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, pari modo (absque tamen aliorum nostrorum, et dictæ sedis notariorum de numero participantium præjudicio, et citra exemptiones à saero concilio Tridentino sublatas, itu ut, nedium quoad criminalia, sed etiam quoad civilia subjaceas ordinariis. Et citra facultates legitimandi, ad gradus promovendi, ac notarios creandi, aliaque similia privilegia eisdem notariis de numero participantium concessa, seu ab eis prætensa; quibus nullibi uti valeas; et si secus à te factum fuerit, irritum et inane existat) uti, frui, potiri et gaudere liberè et licitè possis et valeas ; auctoritate et tenore præmissis concedimus et indulgemus. Non obstantibus Lateranensis concilii de certo eorumdem notariorum numero, cui per hoc aliàs non intendimus derogare, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac collegii dictorum notariorum, etiam juramento, confirmatione Apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis statutis, et consuetudinibus, cæterisque contrariis quibuscumque. Tu igitur, dilecte fili, sic de bono in melius virtutum studiis intendas, ut in Nostro, et ejusdem Sedis conspectu ad majora te semper exhibeas meritorum cumulis digniorem; nosque proinde ad faciendam tibi uberiorem gratiam et honorem meritò arctiùs invitemur. Volumus autem, quòd antequàm præsentis nostræ gratiæ effectu perfrui valeas, in manibus alicujus personæ in dignitate Ecclesiasticà constitutæ, professionem fidei, juxta articulos pridem à sede prædictà propositos, emittere, et solitum fidelitatis juramentum omninò præstare tenearis. Dat. Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 15 februarii MDCXXXVI; pontificatûs nostri anno decimo tertio. M. A. Maraldus.

Et non aliàs quàm modo præmisso conceduntur hujusmodi privilegia, in quibus ut plurimùm, ad submovendam quamlibet hæsitationem, adjicitur etiam supra dicta clausula, nimirùm: Ita ut nedum quoad criminalia, etc., sub eâdem quidem ferè formulà dantur etiam à Legatis, Nuntiis, Episcopis assistentibus in capellà Summi Pontificis, et aliis, quibus id est per ipsum Pontificem indultum: quibus quidem præscribitur modus creandi supradictos protonotarios per hæc verba, nimirùm:

Ac tibi tres viros, vitæ ac morum probitate aliisque virtutum donis commendatos, qui nostris et Sedis Apostolicæ obsequiis insistere proponant, in nostros et ejusdem Sedis notarios, auctoritate nostrà Apostolica recipiendi et admittendi, ac aliorum nostrorum et Sedis Apostolicæ notariorum numero et consortio favorabiliter aggregandi; illique, ut etiamsi habitum, et rochettum non deferant, nihilominus omnibus et singulis favoribus, honoribus, privilegiis, gratiis, indultis, præeminentiis, exemptionibus et prærogativis, quibus alii nostri et dictæ sedis notarii, tam de jure quam de consuctudine, aut aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, similiter uti, frui et gaudere possint et valeant, sine tamen aliorum nostrorum, et ejusdem sedis notariorum de numero participantium præjudicio, et citra exemptiones à sacro concilio Tridentino sublatas; ac facultates legitimandi, ad gradus promovendi, ac notarios, seu tabelliones creandi, aliaque similia privilegia eisdem notariis de numero participantium concessa, seu ab eis prætensa, quibus notarii à te vigore præsentium creandi, nullibi uti valeant et si secus ab eis fieri contigerit sirritum et inane existat, indulgendi.

Modus autem sive forma, sub quâ hujusmodi protonotarii consueverunt, sive ab ipsis illustrissimis episcopis assistentibus, sive ab aliis hanc facultatem habentibus creari, patet, ut infra, videlicet:

Æmilius Alterius patritius Romanus, Dei et Apostolicæ Sedis gratià episcopus Camerinen. sanctissimi D. N. Innocentii divinà providentià Pupæ X, et Sedis Apostolica in regno Neapolis nuntius, spoliorumque ac jurium cameræ apostolicæ debitorum collector generalis, ejusdemque S. D. N. prælatus domesticus, ac unus ex episcopis in illius capellà pontificià assistentibus, dilecto Nobis in Christo N. clerico, seu presbytero Neapolitano V. I. D. de nobili genere procreato, salutem in Domino sempiternam. Singularis devotionis affectus, quem erga præfatum sanctissimum D. N. sanctamque Sedem Apostolicam, ac nos gerere comprobaris; necnon litterarum scientia, vita ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, quibus clarescere dignosceris, ac de quibus omnibus apud nos fidedignorum testimonio commendaris, nos inducunt, ut sedes prædicta cujus auctoritate cum aliis illustrissimis episcopis in eadem capella assistentibus fungimur, te specialis favoris prærogativa prosequatur. Cum itaque tu, qui V. I. D. ac de nobili genere procreatus existis, ejusdem S. Sedis Apost. servitiis insistere intendas, tuis in hac parte, supplicationibus nobis desuper porrectis, inclinati, te in ejusdem S. D. N. Papæ et sedis præ.

dicta notarium, protonotarium nuncupatum, auctoritate apostolicà, ac vigore facultatis ad id nobis, tanguàm uni ex prædictis DD. Illustrissimis episcopis assistentibus à fel. record. Urbano Papa VIII, concessa (cujus tenorem, cum ad id non teneamur, hic minime inserendum duximus) recipimus, admittimus, et favorabiliter aggregamus; tibique etiam, si habitum et rochettum non deferas, nihilominus omnibus, et singulis favoribus, honoribus, privilegiis, gratiis et indultis, præeminentiis, exemptionibus et prærogativis, quibus alii prædictæ sedis notarii tam de jure quam de consuetudine, aut alias quomodolibet utuntur, fruuntur, ac potiuntur et gaudent, similiter uti, frui, ac potiri et gaudere possis et valeas; sine tamen aliorum ejusdem S. D. N. sedisque prædictæ notariorum de numero participantium præjudicio, ac citra exemptiones à S. concilio Tridentino sublatas, ac facultates legitimandi, ad gradus promovendi, notariosque creandi, aliaque similia privilegia, eisdem notariis de corumdem numero concessa, seu ab eis prætensa, quibus tu vigore præsentium nullibi uti valeas; et si secus à te fieri contigerit, irritum et inane existat; ac alias ad ejusdem facultatis nobis prædictà auctoritate attributæ præscriptum, concedimus et indulgemus; teque super præmissis omnibus à quoquam indebitè molestari, vexari, perturbari aut inquieteri minime permittentes, cut permissuri; contradictores per censuras ecclesiasticas, aliaque juris et facti remedia opportuna simili auctoritate compescendo. Non obstantibus omnibus illis quæ idem S. D. N. Urbanus in litteris hujusmodi facultatis voluit non obstare. Verum cum onus ad quod tu vigore præsentium dignosceris deputatus, fidei zelum, integritatem, singularemque probitatem præ se ferat, volumus quòd antequàm effectu præsentis gratiæ uti valeas, in manibus alicujus personæ in dignitate ecclesiasticà constitutæ sidei catholicæ professionem juxta articulos pridem ab eadem sede propositos emittere, so-Litumque sidelitatis juramentum omninò præstare tenearis. Dat. Neapoli in palatio apostolico, nostraque solitæ residentiæ, die, etc., anno, etc.

Æmilius episcopus Camerinen, nuntius apostolicus. N. secretarius.

Nec aliis quam personis qualificatis vigore sibi attributæ facultatis eam dignitatem contulit Illustriss. et Reverendiss. D. Æmilius Alterius episcopus Camerin. qui sua generis claritate, morum elegantia, eximia doctrina, integritate, singulari probitate, cæterisque virtutibus ac gratiarum muneribus, quibus hominum largitor eum decoravit Altissimus, apostolici nuntii munere in hoc regno Neapolitano feliciter et gloriosè perfunctus, omnium corda in discessu secum traxit, iis ingenti desiderio sui relictis.

Ex quibus patet etiam ipsos protonotarios sic creatos perinde haberi, aesi ab ipso Papà crearentur,
quamvis nonnulli in materià reservationis beneficiorum discrimen constituere videantur inter creatos à
Papà et creatos à legats seu aliis personis supra
dictis; cùm omnes dicantur habere protonotariatum à
Papà; ac propterea verè es realiter sint protonotarii
apostolici, ut per Lotter., de Re benef., d. lib. 2,

quæst. 29, num. 10, et ego latiùs dicam in meâ Prax benef. circa praxim reservationis, ex capite protonotariatûs; interim tamen nonnulla ad ipsam praxim conducentia per S. Congregationem declarata circa ipsos protonotarios honorarios, seu titulares, referenda duximus, etc.

1° Protonotarius titularis non participans potest apponere pileum super insigniis, et habere annulum, dùm celebrat, dummodò non cum gemmâ; S. congreg. Rit. in una Climacen. et Neocastren., 21 augusti 1601. 2º Protonotarii titulares, neque supra, neque inter canonicos locum habere debent; S. congreg. Rit. in una Spoletan. Terræ Casciæ, 23 martii 1619. 3º Protonotarius titularis, debet cedere locum digniorem officialibus episcopi et dignitatibus ac canonicis Ecclesiarum cathedralium; S. congreg. Rit., in una Castellæ et Legionis, 30 aprilis 1604. 4° Protonotarius titularis præcedit canonicis cathedralibus uti singulis. non autem collegialiter; S. congreg. Rit., in una Concordien., 16 maii 1601. 5° Protonotarius titularis, non debet ratione sui protonotariatûs munera, aliis de jure, seu consuetudine spectantia, sibi vindicare; S. congreg. Rit., in una Caputaquen., 16 maii 1601. 6° Protonotarii titulares, si in Ecclesia cathedrali habent dignitatem, vel canonicatum, debent uti habitu canonicali, vel sure dignitati convenienti; et sedere, stare et incedere in loco sibi debito, aliàs non lucrantur distributiones quotidianas suæ præbendæ; S. congreg. Rit., in una Asculan, in Apulia, 6 martii 1610. 7º Protonotarii titulares, si voluerint in habitu protonotarii in Ecclesià, in quà habent dignitatem vel canonicatum, incedere, reputantur tanquam extranci; eisque assignatur locus, non inter canonicos, sed post abbates, et non lucrantur distributiones, in câd. Asculan. 8° Protonotarius titularis canonicus non potest, dùm in choro assistit horis canonicis, uti rochetto sub cottà; S. congreg. Rit., in una Trivican., 15 martii 1614. 9° Protonotarius archidiaconus non potest in functionibus, et aliis actibus publicis, sibi tanguam archidiacono competentibus, uti habitu protonotarii, sed suo habitu canonicali; S. congreg. Rit., in una Asculan., 19 novembris 1611. 10° Protonotarius canonicus potest in Ecclesià uti subtanà violaceà, licèt reliqui canonici deferant nigram; dummodò in reliquis gerat habitum similem, et æqualem reliquis canonicis; S. congreg. Rit., in una Panormitan., 14 januarii 1612. 11° Protonotarius, si sit prima dignitas, potest in choro deferre rochettum cum mantelletto, si verò non sit prima dignitas, sedere debet in suo stallo, cum suo habitu canonicali; S. congreg. Rit., in una Climacen. ex Neocastren., 21 august. 1601. 12° Protonotarius utens habitu protonotarii et prælati, etiamsi non sit prima dignitas, debet præcedere archidiacono primæ dignitatis dummodò tune non lucretur distributiones quotidianas; S. congreg. Rit., in una Nullius Terra Piscia, 45 januarii 1611. Non autem potest uti dieto habitu in processionibus et aliis actibus publicis, in quibus cum capitulo intervenit; ead. S. congreg., die 9 novem

bris 1611. 13° Protonotarii canonici non lucrantur distributiones quotidianas, nisi proprio habitu canonicali intersint choro, processionibus, etc.; S. congreg. Rit., in una Meliten., 7 augusti 1621. 14º Protonotarius, ut dignitas, non potest præparare Abacum, dùm celebrat more prælatorum; S. congreg. Rit., in una Climacen. et Neocastren., 21 augusti-1601. 15° Protonotarii in Ecclesiâ cathedrali, in quâ habent dignitatem vel canonicatum, si voluerint celebrare, debent sumere paramenta in sacristiâ, ut canonici alii, et non ex altari; sacr. congreg. Rit., in una Asculan. in Apulià, 6 martii 1610. 16° Protonotarius, quando est vicarius generalis, potest uti rochetto et mantelletto in choro, processionibus, et aliis functionibus in locis per diœcesim suæ jurisdictionis; si verò sit de capitulo, non lucratur distributiones quotidianas, nisi utatur habitu proprio canonicali; sacr. congreg. Rit., in una Climacen., 4 julii 1615; si verò non sit protonotarius non debet uti rochetto et mantelletto; S. congreg. Rit., in una Lauretan., 20 aprilis 1602. 17° Protonotarius extra numerum non potest prohiberi deferre habitum prælatitium, nempe rochettum cum mantelletto coloris violacei, et in ecclesiis, et functionibus ecclesiasticis cum codem habitu incedere et sedere juxta dispositionem cæremonialis, lib. 1, cap. 13, circa fin.; sacr. congreg. Rit., in una Mazarien., 28 septembris 1650. 18° Protonotarius ex privilegio in civilibus est exemptus à jurisdictione ordinarii quoad causas excedentes summam 25 ducatorum ex Bullà 8, Leonis X, quia concilium non derogavit privilegiis protonotariorum, nisi in causis criminalibus; sacr. congreg. conc., in una Papien., 14 decembris 1630. 19° Protonotarius titularis non participans, in habitu prælatitio in Ecclesià, et in processionibus stare, sedere et incedere debet juxta dispositionem libri cæremonialis, lib. 1, cap. 13; sacr. congreg. Rit., in una Cathanen., 5 julii 1637. 20° Protonotarius in habitu clericali incedens, tam in civilibus quam in criminalibus causis fori privilegio gaudet; quamvis non sit adscriptus servitio alicujus ecclesiæ; sacr. congreg. conc., in una Toletan., 27 martii 1632. 21° Protonotarii honorarii gaudent privilegio fori et clericali, etiamsi ecclesia non inserviant; sacr. congreg. conc., die 9 julii 1626. Quæ quidem omnia reperies, etiam collecta per celeberrimum jureconsultum, August. Barbos., suis collect. bullar., verbo Protonotarius. Cæterùm verò hujusmodi protonotariatus tam à Papa quam ab aliis ab eo facultatem habentibus regulariter concedi non consueverunt, nisi personis nobilibus seu graduatis, ac in ætate legitimà constitutis ex præscriptà constitutione Pauli II, quà statutum est neminem ante 20 annum protonotarium creari debere, nisi nepos, aut filius principis sit, quibus privilegio indulget, ut post 17 annum prædictum munus obire queant, prout refert Felin. Bened., in Repet., c. Raynutius, verbo Adjectæ impuberi, num. 11 et seqq., de Testam.; Petr. Rebuff., in tr. de Pacif. poss., n. 181, fol. 1196; quibus accedit Monet., de Conserv., c. 1, num. 161, ut |

per Didac. de Narbona de ætat., ad om. hum. act. tit., annus viges., q. 10, fol. 355. Et possunt portare rochettum, si 20 annos habuerint, aliàs non; nec antea possunt fieri protonotarii, ut statuit prædictus Paulus II, et etiam quòd post annum à die promotionis ad ordinem subdiaconatûs ordinarentur ex eod. Bened. Capr., l. cit., ut per Cassan., in catal. gl. mun. 4, p. consid. 29, vers. Et extraordinarii, ubi quod dignitas istorum hodiè vilescit propter eorum numerum excessivum, ut ait Abb. in c. 1, de Privil. Reliqua verò circa alias facultates ac habitus delatio anem eorumdem patent ex sequentibus litteris declaratoriis illustriss. collegii protonotariorum tenoris, ut sequitur, videlicet:

COLLEGIUM illustrissimorum DD. Protonotariorum S. D. N. Papæ, et S. Sedis Apostolicæ de num. participantium. Noverint universi et singuli, qualiter perillustris et admodum R. D. N. clericus Neapolitanus uti protonotarius Apostol. honorarius à S. D. N. Innocentio Papa X, prout in litteris Apostol. in forma brevis sub dat. Romæ, apud S. Petrum sub die, etc. Anni, etc. (ad quas relatio habeatur, et de quarum tenore priùs constare debet; aliàs præsentes litteræ nullæ sint eo ipso) habet, et in futurum habere debet; extra tamen Rom. curaim facultatem, et auctoritatem deferendi rochettum et mantellettum, ac subtanam tam nigri quam violacei coloris, et aliàs incedendi in habitu protonotariorum more prælatorum Rom. curiæ; nec non utendi pileo seu capello in insigniis, seu stigmatibus, quibus d. protonotarii et prælati per seipsos, et in eorum insigniis vel stigmatibus utuntur; non tamen dicto capello seu pileo cordulis violaceis circumornato ac serico violaceo suffulto; cum istud sit peculiare signum et prærogativa collegio nostro tantum à Sede Apostolicà concessa privativè quoad omnes alios prælatos et protonotarios. Et insuper declaramus in canonizationibus sanctorum ad eumdem Dominum N. uti protonotarium in loco conficiendi examinis seu processus existentem, curam et munus spectare, ipsumque Dominum N. uti protonotarium esse dignitatem ecclesiasticam; eidemque causas seu lites beneficiales ecclesiasticas et mixtas per Apostolicas litteras, seu alio quovis modo committi, vel delegari posse et debere. In quorum sidem, etc. Datum Romæ in cancellarià Apost. anno à Nativitate Domini, etc. Indictione, etc., die verò, etc. Pontificatûs præfati S. D. N. Innocentii divina providentia anno, etc.

L. A. Protonotarius Manfronius.

Joan. Philippus Gherardellus protonotariorum
Apostolicorum collegii secretarius.

Locus † sigilli pendentis, in quo adest impressa imago S. Clementis cum litteris circumcirca, videl. S. Clemens collegii protonotariorum de numero participantium patronus: quia iste, ut supra diximus, septem Urbis regiones divisit septem notariis, singulis attribuens, qui passiones martyrum diligentissimè conquisitas litteris mandarent, ut in ejus vità

# CAPUT VII.

Praxis dispensationis super residentia, pro curatis. Quo verò ad parochiales ecclesias, vix, aut rarò datur dispensatio, sive indultum de non residendo in illis: super quo etiam emanavit aliàs declaratio suprad. congregationis, die 22 februarii 1590, quæ sic ait : Parocho, causà studiorum, non dandam licentiam, cùm hodiè per concilium non admittantur, nisi qui per concursum magis idonei fuerint judicati; et sic patet, quòd, quidquid fuerit ante dictum concilium (tunc enim poterat parochus studiorum causâ, etiam per septennium de ordinarii licentia abesse, per text. in cap. Cùm ex eo, de Elect. in 6, ) hodiè tamen ordinarii minimè dare possunt hanc licentiam, nec parochi ex præfatå causå absentiam facere, ut declaravit ipsa sac. congregatio., Gonz. ad reg. 8, glos. 6, n. 250, qui n. 2, affert supradictam rationem, nimirùm, quòd, cùm hodie per d. Conc., cap. 18, sess. 24, ecclesiæ parochiales provideantur per concursum, præsupponitur quòd ille qui tanquàm magis idoneus, parochialem ecclesiam per eumdem concursum, alios superando, assecutus fuerit, jam priùs ita studuerit, quòd studiorum causa abesse non oporteat; et ideò cessat occasio absentiæ; ne sub hoc prætextu servitium defraudetur. Quare cum hujusmodi fraudibus occurrere studuisset Pius IV, ut in supra allegatà constitutione, quia post ejusdem concilii Tridentini decreta, nonnulli recursum habuerunt ad Sedem Apostolicam pro obtinendà licentià de percipiendo fructus in absentià, causâ studiorum, eamque obtinuerunt, et exinde grave parochialium ecclesiarum præjudicium resultabat, sancivit quòd tales licentiæ non suffragentur, nisi de consensu ordinarii, ut supra dictum est; et proinde sacra congregatio concilii censuit : Omnia hæc committantur episcopo, qui ea executioni demandet, etiam in illis parochialibus, quarum collatio ad inferiores spectat, etiamsi inferiores essent abbates regulares.

Sicque priori declaratione non obstante, adhuc videmus aliquando, rectoribus parochialium ecclesiarum à summo Pontifice tribui hanc facultatem, quandoque ad biennium, quandoque verò ad annum seu sex menses, addito decreto: Et deputato interim vicario idoneo, ab ordin. approbato, et cum assignatione congruà portionis fructuum. Et quia quandoque contingit oratorem habere suam parochialem ecclesiam vicinam universitati, in quâ intendit studere, eo casu additur etiam: Et quando ipse orator tempore vacantiarum, itemque in festis solemnibus personaliter accedat ad ipsam parochialem ecclesiam: quod quidem decretum fuit aliàs in simili casu additum ex voto supradictæ sacræ congregationis : ex eo quòd, cùm dicta universitas esset adeò vicina, in eà residendo videbatur residere in parochiali. Quæ licentia à solo pontifice petenda est, cùm eam nequeat episcopus impartiri; super quo sacra congregatio censuit: Non licere parochis causà studiorum à suis parochialibus ecclesiis post concilium abesse, et episcopum licentiam ad id concedere non posse, eaque si concessa fuerit, non suffragari.

Verum quia pluries contingit à Sede Apostolica ex legitima causa, peti dispensationem super retentione parochialis ecclesiae cum canonicatu, seu quavis alia dignitate, ac taliter dispensari, prætextu hujusmodi dispensationis, parochianorum curâ ferè relictâ, in magnam animarum jacturam, alibi residebant, propterea Pius V, super hujusmodi residentià suam edidit constitutionem, quæ cum sit in viridi observantià, et ad illius præscriptum similes dispensationes ab ipså Romanà curià, necnon declarationes sac. congreg. conc. emanare in dies consueverint, non incongruè illius tenorem hìc inserere placuit, qui talis est, ut sequitur, videlicet:

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, cupientes pro nostri pastoralis officii munere Christi fidelium animarum saluti, quantum cum Deo possumus, salubriter consulere, et parochialibus ecclesiis ab earum parochis, prout tenentur, in divinis debitè et laudabiliter deserviri, inhærendo etiam decretis sacri concilii Tridentini, motu proprio, et ex merà deliberatione, certâque scientià nostrà, ac de apostolicæ potestatis plenitudine, hâc nostrâ perpetuò valiturà constitutione, omnes et singules rectores parochialium ecclesiarum cujuscumque dignitatis, statûs, gradús, ordinis, conditionis et præeminentiæ fuerint, in quibuscumque regnis, provinciis, civitatibus, diœcesibus ac aliis christiani orbis partibus consistentes, qui parochialem ecclesiam, ac canonicatum, aut dignitatem, etiam post pontificalem majorem seu principalem in quibusvis patriarchalibus aut metropolitanis vel cathedralibus seu collegiatis ecclesiis, seu aliud quodcumque beneficium ecclesiasticum, etiam quarumcumque dispensationum à Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris, seu etiam à nobis hactenùs quomodòlibet impetratarum, ac litterarum Apostolicarum desuper expeditarum titulo, quas omnes hâc præsenti constitutione abolemus et revocamus, seu quocumque alio prætextu obtinent, cùm prima et præcipua debeat esse cura animarum, eos ad residendum in ecclesià parochiali, et ibi in divinis inserviendum, debitoque eorum officio fungendum omnino teneri et obligatos esse, ac ad id per episcopos et aliorum locorum ordinarios; etiam tanquam Apostolicæ Sedis delegatos, sub sententiis et censuris ecclesiasticis, ac pecuniariis arbitrio eorum declarandis, ac etiam privationis dictarum parochialium, et aliorum quorumcumque beneficiorum pænis, quâcumque appellatione remotà, cogi et compelli posse et debere auctoritate Apostolicà, tenore præsentium statuimus, præcipimus et ordinamus. Eos tamen sic residentes in ecclesiis parochialibus omnes et singulos fructus, redditus et proventus, etiam canonicatas sui, vel dignitatis, seu alterius cujuscumque beneficii, exceptis duntaxat quotidianis distributionibus, et aliis quæ ex juxtà causa absentes percipere non solent, lucrari volumus. Sicque per quoscumque judices et commissarios, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, sublatà eis, et eorum cuilibet quàvis aliter judicandi et inter pretandi facultate, interpretari, judicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane, quidquid secus super his à quoquam, quâvis auctoritate, scienter vel ignoranter attentatum forsan est hactenus, vel in posterum contigerit attentari, decernimus et declaramus. Non obstantibus præmissis, ac quibusvis dispensationibus et exemptionibus, litterisque apostolicis desuper confectis; necnor

apostolicis, in provincialibus et synodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, et etiam juramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et litteris apostolicis quibusvis personis in genere, vel in specie, et aliùs quomodolibet concessis et approbatis, in posterumque concedendis et approbandis, quibus omnibus, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica et individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret; eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur præsentibus pro sufficienter expressis habentes; illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice duntaxat ad effectum præsentium specialiter et expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quòd harum litterarum transumptis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, ac sigillo alicujus personæ in dignitate ecclesiasticà constitutæ, munitis, eadem prorsus sides tam in judicio quam extra adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ abolitionis, revocationis, statuti, præcepti, ordinationis, decreti, declarationis, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Dat. Romæ apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, id. julii, pontificatus nostri anno tertio.

Porrò non abs re nostrà visum fuit in proposito, circa residentiam et modum residendi in parochialibus, nonnullas etiam ejusdem sacræ congregationis declarationes, quarum aliquas habeo authenticas, hic recensere; sunt autem:

Prima: Rector, seu parochus, qui habet parochiam, intra cujus limites adhuc habitant parochiani, tenetur in eå residere, etiamsi tantùm essent in illå parochià tres vel quatuor incolæ, et ubi fuerint duæ ecclesiæ unitæ, residendum est in digniori; quod si non constet quæ sit dignior, in frequentiori; quòd si una fuerit extra, et altera intra Urbem, residendum est in eå, quæ est intra, ut decisum etiam refert idem Garc., de Benef., p. 3, cap. 2, n. 79.

Secunda, an si parochialis, tribus aut quatuor tantum milliaribus distet à civitate, possit in hac rector habitare, Dominicis tantum diebus ad suam ecclesiam accedens, et habeatur pro præsente? Congregatio censuit non posse; decisum etiam refert idem Garc., loc. cit. in 17 declarat.

Tertia, an propter intemperiem aeris, relicto ibi vicario approbato, parochus non inde oriundus, possit alibi habitare, congregatio censuit non posse; si tamen rector infirmus esset, et in loco parochialis curari non potest defectu medicorum medicinarunve, tunc posse ab ordinario dari ci dilationem trium vel quatuor mensium, ut in locis vicinioribus maneat recuperandæ sanitatis causà; posito interea ab ipso ordinario in parochiali,

vicario cum congruà portione ex redditibus parochialis; idem Garc. d. n. 79.

Quarta: Habens parochialem, in quà vicarium perpetuum legitime institui obtinuit, co vivente, residere non tenetur; Gonz., glos. 6, n. 99; Barbos., alleg. 53, n. 78.

Quinta: Rector qui habet vicarium perpetuum in suâ parochià seu rectorià, potest et debet compelli ad personaliter residendum, nisi tota cura animarum translata fuisset legitime in solum vicarium perpetuum; id. Garc., loc. cit., n. 175.

Sexta, an episcopo liceat pro cathedralis ecclesiæ servitio, et etiam suo, aliquem ex curatis suæ diæcesis ex ipsorum ecclesiis, constituto in illis idoneo vicario, ad certa negotia adhibere, qui quando in hujusmodi sint servitio, minimè abesse censeantur, congreg. censuit, non licere; id. Gonz. d. glos. 6, 258; id. Garc., d. cap. 2, in 42: Quar. in Sum. bull., verbo Residentia, fol. 446.

Septima, an si episcopus judicaverit expedire uti operà alicujus curati pro secretario, vel vicario foraneo, possit abesse, vel excusetur à residentià, dummodò cura suæ ecclesiæ diligenter exerceatur. Congregatio censuit non posse; ita decisum refert Armend. penes Barbos., d. alleg. 53, n. 86, in fin.

Octava: Parochialem Ecclesiam habens cum canonicatu, in parochiali residere debet, quod est conforme bullæ Pii V, quæ incipit: Cupientes pro nostris, publicata Romæ octavo id. julii anno 1568 super hoc edita, et percipit fructus præbendæ, et solüm ejus distributiones quotidianas perdit. Si autem canonicatus in eodem loco, ubi est ecclesia parochialis, potest utrique deservire, et percipere quotidianas distributiones; si autem alter ab altero distet per leucam, seu dimidium leucæ, etiamse canonicatus esset in cathedrali, tenetur nihilominùs un parochiali residere. Quod procedit, non obstante quàcumque nobilitate canonicorum, aut Ecclesiæ cathedralis, etiam metropolitanæ; id. Garc., loco cit., declar. 7.

Nona: Residens in parochiali quæ non longè abest à collegiatà in qua canonicatum obtinet, diebus ferialibus ad Ecclesiam collegiatam accedere, et in ea divinis inservire potest, modò in omnibus diebus et horis suis debitis et congruis, parochiali inserviat, et nihil prorsùs relinquat; idem Armend. penes eumdem Barbos., loco cit., n. 85.

Decima: Habens canonicatum et parochialem, et residens in parochiali ex præscripto bullæ Pii V, distributiones quotidianas lucratur, si canonicatus consistit solum in distributionibus quotidianis, non habens præbendam. Hoc procedit, si utrique servire nequiverit, quia si ambobus commodè servire possit, lucraretur solum juxtu servitium quod præstaret. Gare., d. p. 3, c. 2, n. 114.

Undecima: Obtinens Ecclesiam baptismalem, cui incumbit sola cura baptizandi omnes infantes oppidi, et existentes sub curà archipresbyteri, an teneatur ad residentiam; præsupposito, quòd in Ecclesià archipresbyter præter baptismum, cætera sacramenta administret. Congregat. die 21 julii 1587, censuit teneri ad residentiam, ad minus tanquàm coadjutorem Ecclesia parochialis; id. Garc., loco cit., num. 167.

Duodecima: Obtinens canonicatum, cui sit unita pa-

rochialis ad vitam obtinentis, tenetur in parochiali residere, si unio sit ad vitam obtinentis tantum; idem Garc., d. num. 179, declarat. 12.

Decima tertia: Episcopus potest pro visitatione sua diacesis uti opera parochi, qui tamen ob eam causam ultra quadrimestre singulis annis abesse non potest, et interea poni debet in eà vicarius idoneus congrua portione fructuum dicta parochia, arbitrio episcopi assignata; idem Garc., d. cap. 2, num. 43, qui tamen num. seq. ait, quòd ista declaratio videtur jam sublata, et correcta per aliam declarationem per ipsum antea adductam num. 42, qua sic ait: « Episcopus non potest uti opera parochi in visitatione, vel in alio servitio sua diacesis, nisi pro tempore hic permisso, duorum mensium et tunc pro tempore idoneus vicarius deputatur.)

Decima quarta: Cum de jure communi obtinens beneficium, curam animarum jurisdictionalem habens, teneatur residere et sacris initiari. Extravag. Execrabitis, de Præb., et Glossa ibi: Idem congregatio censuit intelligi de commendatariis: per omnia enim æquatæ sunt commendæ titulis, id. Garc., d. cap. 2, num. 166.

Decima quinta: Parochus Ecclesiæ in quà fuit constitutus capellanus, cui ex institutione capellaniæ imposita fuit tota cura animarum seu vicaria perpetua, quoad capellanus vixerit, non tenetur in eà residere; id. Garc., loco cit., n. 167.

Decima sexta: Congregatio censuit etiam vicarios perpetudo teneri ad residentiam sicut tenentur veri curati, etiamsi in aliis beneficiis inservirent in cathedralibus; id. Garc. d. cap. 2, num. 167.

Decima septima: Infirmitas excusat à residentià quando in loco parochiæ non sunt medici, vel medicinæ, et quando infirmitas alibi curari potest; hoc casu per quatuor menses dispensat episcopus, ut dictum est supra in tertià declaratione.

Decima octava: Congregatio censuit solam distantiam loci, etiam cum necessitate ab eo discedendi, non excusare parochum, ut possit abesse à suâ Ecclesià sine licentià in scriptis obtentà, nisi talis necessitas repentè se offerat, quæ non patiatur dilationem hujusmodi licentiam petendi; quo casu quamprimim de discessu et necessitate ordinarium faciendum priorem esse ut de causà cognoscere possit; Garc., d. cap. 2, sub num. 34.

Decima nona: Ob inimicitias excusatur quis à residentià: et dentur litteræ ordinario, ut cognoscat si sunt veræ et graves inimicitiæ quæ narrantur, et absque ipsius culpà, et postquàm obtinuit illud beneficium exortet, et det dilationem, ut in alio viciniori et tutiori loco manere possit, durantibus duntaxat tomen inimicitiis; dummodò non ultra annum durent. Interea autem idoneum vicarium in illà Ecclesià constituat, assignatà ei congruà portione ex redditibus ipsius Ecclesiæ. Quod si esset canonicus, et fructus consisterent in distributionibus quotidianis, illas canonicus lucrabitur, deductà tamen tertià parte pro deservientibus. Barb., alleg. 53, n. 89.

Vigesima: Inimicitiæ culpå parochi non contractæ, excusant à residentià, et cum talibus episcopo conceditur dispensare per annum, dummodò in parochiali expensis parochi maneat idoneus vicarius; aç interim curare de-

bet episcopus, ut inimicitiæ extinguantur; si id perficere non potest, rescribere debet ad cardinales congregationis concilii, cujus culpa factum fuit, quo minus reconciliatio processerit; id. Garc., loc. cit., declar. 5.

Vigesima prima: Congregatio sic ait: Arguuntur episcopi qui causă infirmitatis constituunt in parochialibus Ecclesiis vicarios perpetuos, dată etiam facultate rectori, de non residendo, cui quidem declarationi alia adjicitur, quæ ait: Parochus debet residere in loco, ubi sita est Ecclesia parochialis, etiamsi ei datus esset coadjutor ratione infirmitatis; id. Garc. d. cap. 2, num. 178.

Vigesima secunda: Congregatio concilii censuit, bimestre tempus abesse non posse parochos sine licentià episcopi, et valet consuetudo episcopi ne parochi possint abesse ultra duos dies sine licentià; Barb., d. alleg. 23, num. 97.

Vigesima tertia: Vicarius amovibilis in exercitio curæ animarum, arguit curam esse penes deputantem, et ideò ipsum teneri ad residentiam; id. Garc., d. cap. 2, num. 179, declarat. undecimà.

Vigesima quarta: Habens duas parochiales unitas perpetuò invicem principaliter, et non unam alteri accessoriè, ambasque pares, ita ut una non sit dignior et principalior alterà, potest, in quà maluerit, residere; id. Garc., d. num. 179, declarat. 16, ubi ait, ita episcopo Abulen. fuisse rescriptum die 15 martii 1575.

Vigesima quinta: In monasteriis et abbatiis, qua curâ et conventu carent, non est necessaria residentia; id. Garc., d. cap. 2, sub d. num. 179, declarat. nonâ.

Vigesima sexta: An deficiente magistro grammaticae in civitate, possit in eà curatus habitare, relicto idoneo vicario et approbato cum congruà mercede in parochiali, dummodò solemnibus diebus intersit. Congregatio censuit non posse; Gonz., ad reg. 8, glos. 6, n. 254; Quaran. in Sum., bul., verbo Residentia, vers. Prater summistas, fol. mihi 576.

Vigesima septima: Licèt Ecclesia parochialis sit in loco, ubi minor pars parochianorum habitat, et major pars habitat longè in oppidis, nihilominus, parochus habitare tenetur propè Ecclesiam in civitate, sed succurrendum est eis qui longè habitant, secundum antiquam loci consuetudinem, per dispositionem capituli 4, sessione 21, de Reformat., Garc., d. part. 3, c. 2, n. 179.

Vigesima octava: Congregatio concilii censuit rectores parochialium debere residere in domo ipsarum
parochialium, quòd si parochiales domos non habent,
tunc in alià domo, quæ sit intra limites parochiæ, aut
saltem ita vicina parochiali Ecclesiæ, ut inde commodè
possint per scipsos ei inservire; id. Gare., loco cit., declarat. 21.

Vigesima nona: Congregatio concilii censuit, parochum cogendum esse habitare in domo Ecclesiæ; vel si Ecclesia eam non habeat, in propinquiori intra limites parochiæ; quòd si nonhabitaverit, teneri ad restitutionem fructuum, de quibus in hoc decreto; id. Gare., loco cit., declarat. 22.

Trigesima: Episcopus ad residentiam cogere potest rectorem, licet ejus Ecclesia parochialis pertineat ad in-

loco cit., declarat. 27.

Est tamen hic advertendum quòd dicta sacra congregatio censuit quòd in his quæ pertinent ad residentiam, observanda sint quæ habentur in cap. 2, de Reform., sess. 23, et in reliquis, si non possint servari decreta concilii Tridentini prædicti, id agendum est quod commodius et melius potest, et qui non habet domum propriam in loco ubi residere tenetur, aliquam conducere debet. Ubi verò populus non potest victum suo curato subministrare, ordinarius ea observare debet, quæ habentur in c. 2, sess. 24, de Reform. Et in casu quo, jura disponunt, non debet pro juris declaratione ad Papam recurrere; id. Garc., d. num. 179.

Præmissa equidem omnia adeò sanctè per supradietum concilium sancita sunt circa præfatorum curatorum residentiam, ut vix, et non sine urgenti causà dari eis consueverit dispensatio de non residendo, ut dictum est; cum circa curam animarum accidere possit in puncto quod non contingit in anno, nec semper id munus expleri potest per vicarium, ad hoc deputatum quod benè per ipsum curatum fieri potest, qui accuratiùs injunctum sibi onus obire consuevit; unde valdè maximam sibi compararent injuriam, si de illis dicere contingeret: Parvuli petierunt panem, et non erat, qui frangeret eis; cum præter sacramentorum administrationem, ex eod. concil. Trid., sess. 5, cap. 2, de Reform., ubi de his curatis loquitur, eis etiam præcipiatur ut pascant populum salutaribus verbis, annuntiando vitia quæ eos declinare, ac virtutes quas sectari oportet, et sess. 23, cap. 1, de Reform., mandatur eis ut oves agnoscant; ac pro his sacrificium offerant, verbique divini prædicatione, etc., ubi licèt loquatur de episcopis, non tamen in eodem loco intelligit, etiam de curatis; quod iterum etiam idem concilium percipit sess. 24, c. 7, de Reform., ibi : Exponant sacra eloquia et in lege Domini populum erudire studeant.

De parochialibus autem Ecclesiis habitu tantum, et non actu, dicendum est, illius rectorem non teneri ad residentiam, etiam absque aliquà dispensatione, si videlicet populus sit destructus, et omnes parochiani ex aliqua causa mortui sunt, et esse desierunt. licèt Ecclesia parochialis semper firma mancat, Gonz. ad regul. 8, Cancell., glos. 6, n. 89 et seq.; Azor., Instit. moral., p. 2, lib. 6, c. 8, q. 9, ubi ait quod si quis ad hanc Ecclesiam promoveatur, non tenetur infra annum ad sacerdotium ascendere; si verò parochiani, quia fortè captivi erant, redierint, parochialis ipsa, quasi jure postliminii, ad sua jura et bona revertitur; unde illius rector debet intra annum, computandum ab eo tempore, quo Ecclesia cœpit parochianos habere, ad sacerdotium ascendere, ut per Barbos., de Potest. episc., alleg. 53, num. 68, et videnda erunt, quæ dicam in meà Praxi benef.; ibi enim materia opportuniùs cadit.

Quo verò ad clericos seu presbyteros, simplicia beneficia, quæ personalem residentiam non requirunt,

ferioris collationem, etiam abbatis regularis; id Garc., p obtinentes, et de dispensatione cum illis, parum hic est immorandum; quia cùm nullo modo possint ii ad resi dendum compelli, ita nec cum eis super non residentià dispensari necesse est; sicut pluries jam diximus; super quo emanavit declaratio congregationis ejusdem concilii super cap. 2, sess. 6, de Reform., tenoris sequentis, videlicet: Obtinens beneficium, licèt adsit titulus alicujus sancti, dummodò sit simplex, non tenetur in eo residere; nec eum ad residentiam cogere potest episcopus; quamvis ille in suorum ordinum susceptione, alicujus Ecclesiæ servitio adscriptus sit, juxta decretum supra dicti concil., sess. 23, c. 6, ibi: Nullus in posterum ordinetur, qui illi Ecclesiæ, aut pio loco, pro cujus necessitate aut utilitate assumitur, non adscribatur, ubi suis fungatur muneribus, etc., quandoquidem neque huic denegandæ sunt litteræ commendatitiæ sui episcopi, quatenùs velit extra diœcesim morari, etc., unde alia emanavit declaratio dictæ congregationis, his verbis: Non sunt denegandæ litteræ commendatitiæ ab episcopo, sacerdotibus et clericis qui non habent beneficia requirentia residentiam in titulum.

> Hæc autem duplicem capiunt limitationem: Prima est, si Ecclesia in quâ sic promotus, ob diminutionem in ea ministrorum, magnum inde sentiat circa cultum divinum detrimentum; tunc enim benè poterit compelli ab episcopo ad illi inserviendum, ut probat Felin, in cap. Quoniam frequenter, n. 23, ut lit. non contest.

> Secunda verò, si beneficium, licèt simplex, ex statuto aut consuetudine, vel ex fundatione requirat personalem residentiam, ut supra diximus.

## CAPUT VIII.

Praxis dispensationis super residentià pro episcopis.

Quod dictum est de parochis, eò magis dicendum est de episcopis et aliis pastoribus, qui tenentur personaliter residere, non modò de jure canonico, verùm etiam de jure divino ac naturali, ac pascere gregem sibi commissum; quapropter ad residendum compelluntur, ex conc. Trid., sess. 6, cap. 1, de Reform., et omnes resolvunt, ut per Garc., de Benef., p. 3, cap. 2, num. 16. Ex non residentià etenim episcoporom quamplurima mala sequuntur; quandoquidem clerici efficiuntur irreligiosi, seculares, irreverentes, perit doctrinæ puritas, pauperes nimis patiuntur, et alia munera pastoralia obiri non possunt, ex eod. conc., loco cit. Ibi enim episcopis singulis annis non ultra tres menses abesse, et tantum ex causa rationabili, et sine gregis detrimento permittitur; non tamen in adventu, quadragesimà, nativitate Domini, resurrectione et Pentecostes, et festis corporis Christi; ultra verò tres menses non liceat, nisi urgeat christiana charitas, urgens necessitas, evidens reipublicæ utilitas, vel evidens Ecclesiæ utilitas, et debita obedientia; et licentia concedenda est in scriptis, et approbanda à Papà aut metropolitano, vel viciniori episcopo; nisi causa sit notoria et repentina, ut in d. cap. 2. Has autem causas explicat Barbos., de Potest. episc., alleg. 55, à num. 6.

Circa autem praxim petendi dispensationem, ut ipsi episcopi possint ab eorum Ecclesiis abesse, parùm hìc licet immorari, sed dicendum est tantummodò quòd datur ista facultas per litteras privatas, nomine summi Pontificis. Nec tamen ita passim conceditur ultra tempus à prædicto concilio præstitutum, cùm maxima pietas ac providentia ipsius summi Pontificis, quoad fieri possit, non sinat episcopos ab eorum Ecclesiis abesse: debent enim jugiter omnibus sui populi necessitatibus superintendere, illis pro virili non subveniendo, obdormire dicitur, nec episcopi nomen eis convenit, ut in cap. Fratrem, 86 dist., et dicit text. in cap. Nulli, 25, quæst. 1, quia non ita passim pro quâcumque causâ debent suas oves relinquere, ne de eis dicatur: Mercenarius autem, et qui non est pastor, cujus non sunt oves propriæ, videt lupum venientem, et dimittit oves, et fugit, et lupus rapit, et dispergit oves, ut notavit Mandos. in tract. de Ingratit., cap. 14, tit. de Ingratit., episc. erga populum; unde cum divo Bernardo, lib. 5, de Consid. ad Eugen., cap. 21, exclamandum esset: O miserandam sponsam, talibus creditam paranymphis. Hinc dixit Glossa in l. ult. c. ad l. Flaviam, de Plagiar., paria sunt, maritum non habere, et illum inutilem habere; Rol., cons. 9, num. 34, lib. 1, quia verò alia in proposito, ego ipse adducam in meâ Praxi benef.

Inter cæteras verò causas ex quibus multoties summum pontificem cum episcopis ad tempus dispensare consuevisse comperimus, duas potissimum receptas, et ad praxim videmus deductas; quarum altera est, ob malitiam plebis, ut in cap. Nisi cum pridem, § Propter, de Renunt.; ibi enim non modò dispensatur ex hác causá super residentià, verùm etiam cogitur ille interdùm à suæ Ecclesiæ regimine declinare, quando videlicet plebs adeò duræ cervicis existit, ut proficere nequeat apud ipsam; sed propter ejus duritiam, quò magis satagit, eò magis justo judicio deficere permittatur. Ista verò causa licèt perpetuò eximat prælatum à residentia, veluti per renuntiationem suæ Ecclesiæ, nihilominùs dispensatur cum eo ex eâdem causâ, etiam ad tempus; plures enim vidimus exinde à suis Ecclesiis abesse, etiam ex causâ inimicitiæ, quam ibi habent, juxta Glos. in cap. Ad supplicationem, in verbo Morari, de Renunt., et quòd hæc causa etiam excuset à residentià, docet Glos. in c. fin., verbo Excusationem, de Clerc. non resid., et testatur Paris., de Resign. benef., lib. 5, quæst. 3, num. 256, quòd propterea congregatio episcoporum indulget aliquos menses, citatis ob hanc causam, ut pluries ipse servari vidit, subdens num. 265, id ratione probari; nam inimicitiæ potentiorum, sive partialitates, et factiones justam causam timoris et absentiæ præbent, per jura ibi per eum al-

Altera verò causa, ex qua etiam ad tempus dispensatur, est aeris intemperies, nimirum, quia quædam anni tempora sunt suæ naturæ contraria, veluti cæli, locique gravitas; quapropter justam præbet causam non morandi in loco aliquo, intemperies, ut dixit Sfort. Odd. de Restit. in integr., p. 1, q. 7, num. 95, et si-

gnanter excusat à residentià, Glos. in Clem. Ne in agro, in fin. in verbo Rationabili, de Stat. monach.; id Paris., d. lib. 5, q. 3, num. 246 et seq

Quinimò, nec episcopi titulares, sunt ab eorum residentià immunes; nisi quatenùs justa causa non residendi, suadeat. Videmus enim quòd eisdem qui præficiuntur in partibus infidelium, summus pontifex, inter cætera præcipit, quòd postquàm litteras super provisione et præfectione hujusmodi ipse electus habebit expeditas, ad suam Ecclesiam N. se conferat, et in eå personaliter resideat; quòdque cùm ipse ad dictam Ecclesiam nequeat commodè se conferre, et apud eamdem personaliter residere, ipse Papa cidem electo concedit, ut quousque ab infidelibus dicta Ecclesia detinebitur, ad illam accedere, et apud eam personaliter residere minimè teneatur : quodque postquàm munus consecrationis susceperit, in civitate, et diœcesi N., si ad id per modernum, ac pro tempore existentem archiepiscopum, requisitus fuerit, de ejus speciali licentià, pontificalia officia exercere liberè et licitè valeat. Non obstantibus priore ipsius Papæ voluntate ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque.

Necnon ad residentiam teneri episcopum, qui habet Ecclesiam in loco, ubi omnes incolæ totius diœcesis sunt schismatici, et adeò incorrigibiles, ut nulla adsit spes proficiendi apud illos, ut decisum refert Aldan. in Compend. canon. resolut., l. 1, tit. 4, n. 11, sub die 2 septembris anno 1617, et eumdem refert Barbos., in Coll. in var. loc. Concil. super sess. 6, de Reformat. cap. 2.

Quia verò ut plurimùm hujusmodi episcopi titulares (quod per transitum dictum sit) assumuntur in coadjutores aliorum episcoporum cum assignatione alicujus pensionis ex redditibus mensæ episcopalis, ad vitam ipsius coadjutoris, ista pensio eis non debetur, nisi quatenùs inserviant; et cùm aliàs evenisset casus, quo quidam coadjutor post assignatam sibi pensionem, nolebat inservire, prætendebat nihilominùs pensione gaudere. Unde re delatà ad Urbem, censuit sacra congregatio concilii, quòd episcopus titularis suffraganeus alterius episcopi, cui annua pensio ducentorum aureorum super fructibus episcopatûs, cujus est suffraganeus, reservata fuit, illam accipere debet, quatenus inserviat, aliàs assignanda est successoribus, de sacr. congr. sub die 11 junii 1592, prout refert Barbos. in suis collect. verbo Episcopus suffraganeus, cap. 3, ubi etiam subdit quòd episcopus titularis canonicatum obtinens in Ecclesià cathedrali, potest et debet in ea uti habitu ordinario, quo utuntur episcopi in Romanâ curiâ, id est, rochetto supra subtanam et mantelletto violacei coloris; et debet præcedere omnibus aliis canonicis ejusdem Ecclesiæ, et scdere in primo stallo supra omnes, ut fit et servatur Romæ, simili casu eveniente, in tribus Ecclesiis Patriarchalibus S. Joannis Lateranen., S. Petri et S. Marire Majoris, d. S. congreg., in una Compostellana, 11 julii 1617.

Caterum episcopus regulariter residens in sua dice-

cesi liber est à residentià suarum dignitatum, et benesiciorum simplicium, quæ obtinet in alia diœcesi, nec aliud amittit, nisi quotidianas distributiones, et alia, si quæ sint, quæ absentes justà de causà non percipiunt, ut declaratum refert per d. sacr. congreg. Armendar. teste eod. Barbos., verbo Episcopo, cap. 1.

Nec aliud circa residentiam prælatorum in suis Ecclesiis pro eo quod ad nostram praxim pertinet, indagare visum est, licèt nonnulla circa hoc adducam in meå Praxi benefic.

#### CAPUT IX.

Praxis dispensationis cum simoniacis simonia reali.

Et sicut ob non residentiam, non modò beneficiati amittunt beneficiorum fructus, verum etiam ipsis beneficiis ex sacrorum canonum decretis, privantur, id multò magis accidit in eorumdem beneficiorum malâ ac detestabili assecutione, cum videlicet aliquod in eâ pretium, sive pactio intervenit; dicente Domino: Quod gratis accepistis, gratis date, Matth. 10, et refertur in cap. Quidquid invisibilis, 5, q. 1. Unde pro beneficiis obtinendis, omnis pactio, omnisque conventio debet omninò cessare, cap. Tua nos, de Simon., et c. Quam pro, in fin. 1, q. 2, quandoquidem per dationem et promissionem pro consequendis spiritualibus, vel illis annexis, simonia committitur; Host. in Sum., hoc tit. Abb. in cap. Extirpandæ, § Qui verò, col. penult. de Præb. Unde sic ea definitur, videlicet, quòd simonia est studiosa voluntas emendi vel vendendi spirituale vel spirituali annexum. Nav. in Man., c. 23, n. 10; Less., lib. 2, de Just., cap. 35, dubit. 1, n. 3, et sumitur ex cap. Quæsitum, de Rerum permut. Dicitur primò studiosa voluntas, quia omnia prædicta voluntatis deliberationem requirunt. Dicitur secundò, emendi aut vendendi, quod latè interpretandum est, ut comprehendat omnem contractum onerosum, seu reciprocum, quo res temporalis et spiritualis vicissim commutantur; id. Nav. cap. 23, num. 105, et ita colligitur ex cap. ult. de Pact. Dicitur tertiò, aliquid spirituale, id est, quodvis supernaturale donum ad animæ salutem directè institutum. Dicitur quartò, spirituali annexum: ut comprehendantur non solùm, quæ ex jure divino, spiritualia sunt, sed ex Ecclesiæ institutione per potestatem à Christo traditam, talia effecta, ut sacra vasa, vestes, ecclesiastica beneficia, patronatus, etc.; Nav., d. num 100, vers. Secundo; quare hæc definitio comprehendit simoniam, tum juris divini, tum juris ecclesiastici, ut ait Suar., tom. 1 de Relig., tract. d. lib. 4, de Simon., cap. 7. Dicitur autem simonia à Simone Mago, qui primus tempore legis Evangelicæ, tali peccato se obstrinxit, act. 7. Licèt autem in jure peccatum hoc, hæresis simoniaca passim appelletur, ut in c. Quoties, de Sim., et c. Presbyter, c. Quisque, c. Quicumque, c. Fertur, et c. Petrus, 1, quæst. 1, certum tamen est hoc vitium posse absque intellectus errore consistere, ut notavit Suar. lib. 4 de Sim., cap. 1, num. 6, et sumitur ex Gloss. în cap. Firmissimè, verbo Hæreticum, de Hæret. Hinc fit ut gravissimis plectantur pænis simoniaci, quandoquidem omnia crimina, ad comparationem simoniacæ

pravitatis, quasi pro nihilo reputantur, ut in c. Tanta, hoc tit. cap. Citò, § Qui ergo, 1 quæst. 1, et ait Rebuff. in suà Praxi, tit. de Simon. in Re sign., simoniacos, veluti primos et præcipuos hæreticos, ab omnibus sidelibus respuendos; et inter extera adest hodiè constitutio Pii V; ibi : Quicumque igitur detestabile crimen simoniacæ pravitatis commisisse convictus fuerit, in consequendis ordinibus, eo ipso sit ab illorum executione per decennium, sine spe dispensationis, suspensus, et per annum carceribus mancipetur. Qui dignitates ecclesiasticas simoniace acquisierit, illis sit ipso jure privatus, et in futurum inhabilis ad eas, et quacumque alias obtinendas. Qui beneficium, aut officium Ecclesiasticum simoniace adeptus fuerit, illis similiter sit ipso jure privatus; et ad fructuum omnium quos perceperit restitutionem teneatur et perpetud sit inhabilis ad ea, et quæcumque alia beneficia ecclesiastica obtinenda.

Antequàm tamen ad praxim petendi dispensationem cum simoniacis descendamus, operæ pretium esse duximus, unamquamque simoniæ speciem hic pro tyronibus, declarare; ad dignoscendum quando orator licitè petere possit dispensationem apostolicam ac rehabilitationem ad præmissa retinendum. Est ergo triplex simonia.

Est quidem, realis, conventionalis et mentalis. Realis est illa quæ propriè dicitur ab actu, scilicet à rei traditione, quia in dando rem et recipiendo consistit. Quare tune fit, quando pactio ex utrâque parte completa est, saltem inchoate, ut si collatio beneficii facta sit, et pretii pars soluta; Less. lib. 2, cap. 35, dub. 6; Layman., lib. 4, tract. 10, c. ult., § 6. Conventionalis est quæ dicitur à conventione; quia aliquid promittitur; quæ sic etiam definiri potest; est externa conventio seu pactio de re spirituali pro temporali, absque tamen executione saltem utrinque factà; Abb. in c. Nemo, hoc tit., et Cassad., decis. 5, de Constit. Et hæc conventionalis duplex est; quædam, videlicet neutrâ ex parte executa, quæ propriè dicitur conventionalis, cùm stetur in terminis nudæ promissionis et conventionis; nullà secutà traditione rei, et temporalis dationis, ut in cap. ult. de Pact. Quæ verò ex unà tantùm parte executa est, secundùm aliquos, transit in realem; si complementum siat ex parte illius qui promisit spirituale; nam tunc sufficit ad constituendum simoniam realem; secus autem est in complemento promittentis temporale : non enim efficit ut simonia desinat esse conventionalis, et fiat realis, secundùm Cajet., 2-2, q. 100, art. 6, ad sextum, relatum à Paris., de Consid. benef., q. 1, num. 142, ubi subdit, quòd secundum receptionem quam stylus obtinuit, contrarium est tenendum in judicando et consulendo, ut nunquam videlicet efficiatur realis, nisi abutrâque parte demandetur executioni et compleatur; sufficit tamen ad eamdem inducendam, quòd ex una parte sit in totum completa, et ex alterà in parte tantùm; ut quia ex una parte fuerint dati ordines, aut data beneficia; ex alià autem parte, non tota pecunia conventa, sed illius pars tantum, ut dictum est, Nav., conse 40, num. 2, de Simon.

Differentia autem quæ versatur inter simoniam realem et simoniam conventionalem, ea potissimum est, quia realis habet annexam excommunicationem, et privationem ipso jure, id. Nav., cons. 42, eod. tit.; attamen utraque scilicet tam realis, quàm conventionalis, inducit inhabilitatem ad obtinendum de cætero beneficia, quamvis minor sit conventionalis, quæ frequentior est reali, quía promissiones faciliùs fiunt, quàm dationes; unde vulgò dicitur quòd promittere et servare promissa, diversa sunt; nam plura promittun tur, quæ postea non attenduntur, ad text. in I. Titía, ff. de Verb. oblig., l. Sciendum, ff. de Ædil. edict.

Est tamen notandum quòd simonia realis multum distat à confidentià; quia illa committitur actualiter, et per dationem et receptionem rei, ut supra diximus : hæc verò per promissionem, et sic interpositionem fidei; cùm tota in fide sit posita; quare est species conventionalis, ut docent morales theologi, præsertim Less. et Laym. locis citatis. Unde hæc confidentia ita definita reperitur per Nav. in Man., cap. 23, num. 109. Confidentia est certa spes de re aliqua, quod ita fuit, est, vel erit; sed in proposito, aptiùs et congruentiùs antea aliam dedit definitionem Mascard., de Probat. cons. 2306, num. 2, nimirùm, confidentia beneficialis est ea qua quis confidit quòd alter acceptans beneficium, sibi postea vel alteri conferat; id. Paris., in d. tract. d. q. 1, num. 48, qui num. seq. ita illam befinivit: Confidentia est spes quædam quòd collator conferat, patronus præsentet, eligens eligat, aut quis accipit, vel renuntiat beneficium, pacto modo vel conditione expressă, vel tacită, sibi aut alteri.

Simonia verò mentalis ea est quæ consistit, non quidem in solo interno proposito simoniacè contrahendi (quamvis hæc etiam simonia dici possit), sed in proposito interno, quo quis, dùm confert alteri spirituale, intendit illum obligare ad reddendum temporale; vel contra, quando confert temporale, intendit illum obligare ad reddendum spirituale sine ullo pacto externo; ponit exemplum Less., loc. cit., si quis serviat episcopo hâc intentione ut in mercedem ei conferat beneficium; et tandem illud ei conferatur,, nullà tamen externis verbis aut nutibus factà conventione, erit simoniacus mentalis. Hæc autem simonia propterea non inducit nullitatem, nec simoniacus mentalis tenetur ad resignationem, cap. fin. de Simon., et sie nullam censuram aut pænam incurrit; Ecclesia enim, quæ de occultis non judicat, pro peccatis merè internis pœnas infligere non solet, nam pæna sequitur judicium, ut communiter doctores. Unde dixit Gloss. in cap. Qui studet, 1, q. 1, verbo A communione, simonia cum sola voluntate, non esse excommunicandum, quia, nec ex naturà rei, nec ex jure naturali aut divino, aliquam nullitatem inducit; cùm nulli fiat injustitia, ut patet ex d. cap. fin., quàm iste mentalis simoniacus teneatur ad cordis satisfactionem, ut in cap. ult., hoc tit., ibi : In quo casu delinquentibus sufficit per solam pænitentiam suo satisfacere Greatori.

Unde propter hoc incurritur saltem peccatum; sed pro eo vitando, cum casus contigerit, si nimirum, pro aliquâ concordià inter partes incundă, vel alias in beneficialibus intervenit simonia mentalis, puta, cum duo vellent inter se sua beneficia permutare, quorum unum, sive juris patronatûs, sive liberæ collationis, erigitur apostolică auctoritate ad effectum et animo permutandi, cum hic interveniat simonia, non est necesse, ut in supplicatione id exprimatur, sed practicatur, ut D. datarius supplicationem porrigendo summo Pontifici super permutatione beneficiorum, quæ petitur, factum illi aperiat verbo tantum, qui libenter super hoc annuit, et sic sola ipsius Pontificis scientia sufficit circa hoc ut in simili dicemus in nostra practica benesiciali, et ita sciunt omnes curiales practicari; quandoquidem supra dicta scientia Papæ facit cessare omne vitium; Cassad., decis. 2, de Simon., simoniam mentalem, et omnem scrupulum et suspicionem, Redoan., de Simon., part 2, cap. 13, num. 4.

His paucis sic præmissis, descendendo ad praxim petendæ et concedendæ dispensationis pro prædictis simoniacis, dicendum est quòd cum illis rarò dispensatur, et hæc dispensatio soli Papæ competit, ut patet in c. Erga, 1, q. 1, Glossa in c. Minor, 50, d. c. Si quis ordinaverit, junctà Glossà in verbo Per sedem Apost., de Simon. Et quotiescumque petitur desuper absolutio, et dispensatio à summo Pontifici, debent exprimi fructus percepti ex beneficio simoniacè acquisito, cùm illi debeantur cameræ apostolicæ, ac propterea consignari D. datario, vel datariæ præfecto, licèt hodié pro dictis fructibus fiat transactio, et ex illis remittatur o: atori tertia vel major pars, prout ipsi D. datario videbitur; quamvis de rigore omnes sint, ut supra, restituendi, juxta illam conclusionem, nempe quòd omnia scelere acquisita applicantur fisco, lib. Lucius, ff. de Jur. fis. 1. Si quis cum falso et ibi Glos. ff. de Fals.

Quod quidem mirandum non est, quia licèt de jure pecunia simoniacè acquisita veniat Ecclesiæ cui facta est injuria, applicanda et restituenda, ut in cap. Hoc, et cap. Audivimus, de Simon., Camera tamen Apostolica, seu fiscus, pecuniam hujusmodi vindicare consuevit; Mandos. in Praxi signat., tit. Dispens. cum simon., vers. Et licèt de jure.

Si igitur petatur dispensatio pro publico simoniaco, habendus erit recursus ad datariam apostolicam, ibique porrigenda supplicatio pro utroque foro, quæ modo sequenti concipi poterit, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris Theodori N. presbyteri N. diæcesis, quod cùm ipse superioribus bellorum procellis, in Gallià ab hæreticis captus et vinculis detentus esset, devoto vestro Nicolao N. si eum ab hujusmodi captivitate solveret, se parochialem ecclesiam S. N. loci N. quam tunc ipse obtinebat, in favorem cujuslibet personæ, dicto Nicolao benè visæ, resignaturum promisit; quà promissione dicti Nicolai ope, qui quamdam pecuniæ quantitatem propterea impendit, liber factus est, dictus orator præs

missa adimplere volens, prædictam parochialem ecclesiam in manibus Romani Pontificis ad favorem tamen dictæ personæ resignavit. Cum autem, Pater sancte, dictus orator, de præmissis plurimum doluerit et doleat, ac à similibus in posterum committendis abstinere firmiter proponat; cupiatque absolutionis beneficium et dispensationis gratiam sibi super eisdem per S. V. misericorditer impendi; supplicat igitur humiliter E. S. V. orator præfatus, quatenus sibi in præmissis opportunè providendo, eique specialem gratiam faciendo, eumdem oratorem à quibusvis sententiis, censuris et pænis ecclesiasticis, quas propter præmissa quomodòlicet incurrit, simoniæ labe et excessibus hujusmodi, in utroque fore absolvere et totaliter liberare; dictasque pænas sibi gratiosè remittere et condonare, omnemque inhabilitatis et infamiæ maculam contra eum, ex præmissis quomodòlibet insurgentem, ab eo penitùs tollere et abolere; secumque super irregularitate per eum, ex præmissis quomodòlibet contractà, quòdque illà et aliis præmissis non obstantibus, suo clericali charactere quo aliàs rilè insignitus fuit, illiusque privilegiis, ac etiam omnibus sacris et presbyteratus ordinibus, per eum ali às rite quoque susceptis, uti et in illis, etiam in altaris ministerio ministrare, necnon quæcumque et qualiacumque cum curà et sine curà, beneficia ecclesiastica, etiamsi canonicatûs et præbendæ, etc.; et instituatur, non tamen ad dictam parochialem ecclesiam, ad quam consequendam perpetuò inhabilis remaneat, etc., uti in aliis rehabilitationibus.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc.; et additur: Et committatur ordinario, imposità oratori aliquâ pænitentià salutari, ipsoque ab executione suorum ordinum, arbitrio ejusdem ordinarii, suspenso. Et quoad dispensationem dummodò oratori aliàs merita suffragentur, nec aliud canonicum ei obstet impedimentum.

Atverò, ubi ordinarius loci simoniacè beneficium contulerat, committi consueverunt litteræ ordinario viciniori, his adjectis verbis in calce signatæ supplicationis, videlicet: Ei attento quòd ordinarius N. suspensionis et alias in simoniacos à jure inflictas pænas (secundùm in ipså supplicatione narratâ) incurrit, quæ per hoc ei relaxatæ aut remissæ minimè censeantur, committatur ordinario viciniori, in cujus manibus, antequàm ad absolutionem aliaque præmissa procedat, dictus orator eamdem parochialem ecclesiam (quatenus illam nondum dimiserit, vel illà privatus existat) illiusque possessionem realiter : et cum effectu dimittere omninò teneatur. Ita tamen ut de illa per Sedem Apostolicam duntaxat disponi possit; irritum, etc., ac imposita, etc. Et quandoque additur : Et durante tempore suspensionis hujusmodi, dictus orator beneficia, curam aut aliàs sacrum ordinem annexum requirentia, obtinere nequeat, etc.

Quòd si unum beneficium canonicè, alterum verò simoniacè assecutus est, puta primum, parochialem ecclesiam, deinde canonicatum et præbendam, licèt illà non sit privatus, istis verò sic, pro dictà parochiali erit nihilominus petenda nova provisio. Ratio est quia licèt non sit illà privatus, nihilominus, quia propter præmissa incurrit excommunicationem, debet petere illam retentionem per viam dictæ novæ provisionis.

Unde ordinario committiur ut in ejus manibus, antequàm ad absolutionem et dispensationem super inhabilitate oratoris procedat, dictus orator canonicatum et præbendam, ac parochialem ecclesiam hujusmodi realiter dimittere teneatur; ac imposita, etc.; ipsoque, etc., arbitrio ejusdem ordinarii suspenso, et si absolutione hujusmodi factà, per diligentem examinationem, dictum oratorem ad id idoneum esse repererit, et merita sibi aliàs suffragentur, parochialem ecclesiam, non autem canonicatum et præbendam præfatos, ad quos obtinendum perpetuò inhabilis existat, illi ex misericordià conferat.

Et sic nunquàm datur retentio beneficii super quo fuit commissa simonia ex præscripto supradictæ Constitutionis Pii V, supra à nobis summatim circa id relatæ; cùm sit illo privatus ipso jure, ac inhabilis ad illud, cæteraque in futurum obtinenda; Franc. Leo in Thesauro for. eccles., p. 3, cap. 2, n. 12.

Idem etiam notoria praxis docet, ubi simonia, ignorante proviso, commissa reperitur, quandoquidem ipsi ordinario, in cujus manibus erit dimittendum prius beneficium sic assecutum, committitur eo modo quo superius dictum est, imposità ipsi oratori etiam aliqua gravi pœnitentia salutari; et si ipsi ordinario constiterit quòd simonia hujusmodi, ignorante prorsus dicto oratore, à principio commissa fuerit, illud ei ex misericordia conferat. Sicut pariter in simili casu dari oratori consuevit nova provisio super beneficio, cum commissione ordinario facta, et additur: Et committatur ordinario, in cujus manibus, antequam ad absolutionem et novam provisionem procedat, dictum beneficium dimittere teneatur, imposita, etc.

Quo verò ad fructuum inde perceptorum expressionem, sufficit illos tantummodò exprimere, quos post habitam supradictæ simoniæ notitiam percepit, Nav., cons. 35, num. 2, de Simon., quia illos tantum restituere tenetur, vel super illis componere, ubi enim deest delictum, non debet adesse pæna, l. Sancimus, c. de Pæn., l. Aliud, ff. de verb. Sign.

Et nihilominus cum omnibus limitationibus supradictis neminem latet quam difficilem se reddat summus Pontifex ad sic dispensandum cum simoniacis et quantum abhorret ab hac pestifera pravitate, pestem enim cam appellat Hostiens. in cap. Tanta, num. 2, hoc. tit.

#### CAPUT X.

Praxis dispensationis cum confidentiariis.

Sequitur hic videre, quomodò praxis ipsa se habeat etiam circa confidentiam beneficialem, quæ ipsius simoniæ species est, juxta definitiones à nobis superiùs allatas, et tradit Caputaque, decis. 202, num. 2, part. 1, et decis. 314, num. 3, pag. 2, cùm adhuc simplex modus prohibeatur in collatione, resignatione, electione et præsentatione beneficii, c. Cùm quidem, de Pact.; Gloss. et DD. in c. Cùm universorum, de rer. Permut.; Paris., de Confid., q. 1, num. 64.

Licèt enim ante Constitutiones Pii IV et Pii V confidentia non solùm non puniretur aliquà pœnà, sed pravà consuetudine, imò potiùs corruptela à principi-

bus ecclesiasticis in omni genere personarum toleraretur, adeò ut quamplurimi essent, etiam in ipsa Curià, qui beneficia in confidentiam tenerent, et etiam S. R. E. cardinales hoc vitio essent implicati, et ut plurimum officiales et scriptores apostolici, ita ut hæc prava consuetudo fuerit adeò recepta ut incorperit paulatim jus in supremis tribunalibus pro fide præstandà reddi, et sic compelli non reddentes beneficia in custodiam et confidentiam recepta, ut testatur Nav. in Manuali, cap. 23, num. 111, nihilominùs, cùm tot mala inde orirentur, illis remedio opportuno, supradictis summis Pontificibus occurrere visum fuit; multi enim ipsa beneficia jure retinere nequeuntes, alii, ne congerentur ad sacros ordines, ad residentiam, ad incedendum in habitu clericali, ut ad bellum proficiscerentur, ut inimicos occiderent, alii, ut alieno nomine lites agerent aut defenderent, alii propter crimina incapaces, quidam, ut purgato delicto, vel absolutione consecutà, illa repeterent, eadem beneficia in alios deponebant, aliaque mala oriebantur, ut in d. constitutione Pii V, quæ incipit Intolerabilis, in § Multi, sub dat. Romæ die 6 augusti 1569.

Ac propterea, eâdem constitutione, omnes et singulos qui usque tunc ecclesias, monasteria, beneficia, fructus, pensiones, aliasve res, intercedente hoc confidentiæ vitio, receperunt, retinent, nisi statim ad se reversi et resipiscentes celeri dimissione sibi prospexerint, et quidquid tale admiserint in futurum, etiam omnibus et singulis aliis ecclesiis, monasteriis, dignitatibus, administrationibus, officiis et beneficiis obtentis, necnon fructibus, et pensionibus, et aliis rebus ecclesiasticis, ac etiam Romanæ Curiæ, et aliis officiis temporalibus, privavit, et ad futura inhabiles decrevit; et in juris subsidium, excommunicationis sententià innodavit, ut in dict. constitut., § Sed ne quisquam.

Quâ quidem privationis et inhabilitationis pœnà sic stante, operæ pretium esse duximus, etiam circa hanc simoniæ speciem, aliqua in praxi annotare quoad dispensationes et rehabilitationes cum ipsis confidentariis; cum quibus ipse Pontifex non minùs se gerit, quàm cum ipsis propriis simoniacis, ut ex infra dicendis patebit. Pro confidentiariis igitur qui in utroque foro petunt secum dispensari et-rehabilitari, ipsius Curiæ praxis admisit ut pro eo supplex libellus porrigatur, qui in formà consuetæ supplicationis conscribitur, puta, tenoris sequentis, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris N. Gandaver presbyteri N. diœcesis, quòd aliàs perpetuà capellanià in parochiali Ecclesià S. N. loci N. diœcesis prædictæ, quæ de jure patronatús laicorum ex fundatione vel dotatione existit, certo tunc expresso modo vacante, ad illam sic vacantem dictus orator à tunc existentibus dictæ capellaniæ patronis, etiam existentibus in pacificà possessione, seu quasi juris præsentandi personam idoneam ad camdem, dim pro tempore vacabat, eà tamen conditione per unum ex dictis patronis adjectà, quòd præfatus orator, quotiescumque aliquis ex ipsius patroni natis, nepotibus, aut

consanguineis, ad sacros ordines promoveri desideraret, " capellaniam præfatam ad illius favorem resignare teneretur, infra legitima tempora præsentatus : ipseque orator, præsentationis hujusmodi vigore, in ipså capellanià, ordinarià auctoritate, institutus, illiusque possessionem adeptus fuit, fructus, redditus, et proventus, triginta ducatorum auri de camerâ valorem non excedentes, percipiendo ex cadem. Deinde ipse orator credens se ex præmissis nullam simoniam commisisse, ad sacros subdiaconatus, diaconatus et presbyteratus ordines, ad præfate, necnon alterius perpetue sine curà capellanie in dictà Ecclesia quam tune canonicè obtinebat, prout obtinet de præsenti, titulum, se promoveri fecit, et sic promotus, in illis, etiam in altaris ministerio, non tamen in contemptum clavium, ministravit. Cum autem, Pater sancte, dictus orator, de præmissis, quorum notitiam deinde consecutus est, plurimum doluerit, et doleat ad præsens; ac à similibus in posterum committendis omninò abstinere intendat; supplicat igitur humiliter E.S.V. idem orator, qui primò dictam capellaniam coram notario et testibus dimisit, secundò dictam verò, cujus fruclus, etc., quinquaginta ducat. aur. de ca., etc., non excedunt, obtinet, quatenus et in præmissis de absolutionis beneficio, et dispensationis gratià opportune providendo, dictum oratorem à simonia labe, et excessibus hujusmodi in utroque foro, apostolicà auctoritate absolvere, et totaliter liberare, ac pænas quas propter præmissa quomodolibet incurrit, sibi gratiosè remittere, et condonare, secumque super irregularitate per eum ex præmissis, etiam ex eo quòd censuris hujusmodi sit ligatus, missas, et alia divina officia, non tamen in contem ptum clavium celebravit, quomodolibet contracta, quodque illa et aliis præmissis non obstantibus, clericali charactere, quo aliàs ritè insignitus fuit, illiusque privilegiis, necnon omnibus, etiam sacris et presbyteratus ordinibus per eum ritè quoque susceptis, uti, et in illis, etiam in altaris ministerio ministrare; necnon quacumque et qualiacumque, cum curâ, et sine curâ beneficia Ecclesiastica, etiamsi canonicatus et præbendæ, etc., recipere, ac illa, necnon secundò dictam capellaniam, ante præmissa sibi canonicè collatam, retinere, liberè et licitè valeat, dispensare, necnon fructus, etc., per dictum oratorem ex primò dictà capellanià perceptos, præfatos, quos in sui necessariam sustentationem expendit, et ob ejus paupertatem restituere non potest; sibi gratiosè remittere, et condonare; omnemque inhabilitatis, et infamiæ maculum, sive notam ex pramissis quomodolibet insurgentem, ab eo penitus tollere et abolere ; ipsumque in pristinum, et eum quo ante præmissa quomodolibet erat, statum, restituere, reponere, et plenariè redintegrare dignemini, de gratià speciali. Non obstantibus pramissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Ecclesiarum in quibus, etc.

Fiat, ut petitur M.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et additur: Et committatur ordinario, et si, vel postquam orator primo dictam capellaniam realiter dimiserit, verificatis prius coram eo supra narratir, et imposità eidem oratori aliqua pænitentià salutari. Ipsoque ab executione

Et quandoque additur in similibus : Prædicto verò patrono, qui oratorem ad dictam capellaniam, seu benesic præsentavit, pro prima vice à præsentatione ad dictam capellaniam, etc., suspenso; ita quòd in primà illius futura vacatione, libere ipse ordinarius conferre possit, etc. Et idem servatur, si omnes patroni ita in præsentatione deliquerunt, quia clari juris esse neminem latet, patronos committentes simoniam seu confidentiam in præsentatione, prædictas pænas incur-

Ex supradictà praxis parte, quòd confidentiarii sunt irregulares, etiam ex ipsà Constitutione Pii V, ut in d. § Sed ne quisquam, ibi : Et ad futura inhabites decernimus, et in juris subsidium excommunicationis sententià innodamus; unde satis constat, quòd privantur obtentis, et inhabiles ad futura beneficia redduntur, super quo benè advertit id. Paris., q. 61, num. 11, quòd hìc satis videtur constare de irregularitate, quæ inter præcipuos effectus hunc inducit, ut irregulari non possint beneficia conferri, ut per Abb. in cap. Cum nostris, de Concess. præb.; Nav. cons. 17, de Simon. Et hie ex duplici capite ipsa irregularitas insurgit, nempe ex contextu supradictæ constitutionis, necnon ex eo quòd orator, dùm esset ex causa præmissorum, censuris ligatus, suos ordines exercuit; unde propterca in supra dictà supplicatione fuerunt illa verba apposita, videlicet: Super irregularitate per eum ex præmissis, etiam ex eo quòd censuris hujusmodi sit ligatus, etc., celebravit.

Necnon privatur beneficiis, ut dictum est quia ista confidentia dicitur etiam simonia conventionalis; Caputag., decis. 201, p. 1, et decis. 238, ac propterea confidentiarii deberent magis puniri, quam simoniaci reales; cùm illi deducant conventionem ad actum, juxta text. in 1. 1 et 1. 15, qui e. de Sicar., et licèt minùs peccent, quàm simoniaci dantes, et recipientes, frequentia tamen delicti minoris, sæpè majori delecto præponderat, cap. Tres autem, vers. Quid autem, de Pœn. dist. 1. et probatur in c. Admonere, 23, q. 2, ubi dicitur quòd delicta frequentata magis debent puniri; ibi enim plus punitur interficiens uxorem, quam matrem, licèt magis peccet qui matrem interficit : quod tamen factum est propter frequentiam, cum homines procliviores et frequentiores reddantur ad occidendas uxores, quàm matres: unde hujusmodi frequentire gravioribus pœnis succurritur; ita Sarnen., super reg. de Trien., q. 12, num. 4 et 5.

Sed hie, quoad hujusmodi privationem, habemus hodie legem expressam in dictis constitutionibus Pii IV et Pii V per quas fertur pœna privationis. An autem confidentiarii sint ipso jure privati, an verò veniant privandi per sententiam, nullam desuper dubitationem insurgere videmus ex præscripto ejusdem constit. prædicti Pii IV, ibi : Ipso jure à die receptionis eorumdem vacavisse et vacare; id. Paris., q. 58, num. 10, rationem ibi assignans, subdensque, num. 11 et seq., per illationem, nullam esse differentiam quoad hoc inter

sacrorum ordinum, arbitrio ejusdem ordinarii suspenso. 📳 simoniam realem et confidentiam beneficialem prohibitam, quia sicut simoniacus realis privatur ipso jure, per Extravag. Paul. II, quæ incipit : Cum detestabile, de Simon., ita qui commisit confidentiam.

> Quod quidem procedit in beneficiis in confidentiam receptis, ut clarè patet ex prædictis constitutionibus, præsertim Pii IV, decernentis non solum vacavisse et vacare, sed etiam confidentiarios ipsorum beneficiorum fructus indebité percipere, suosque facere non posse, neque debuisse; sed illos omnes et singulos ad cameram devolutos fuisse et esse, illique deberi; ac eos ad quorum manus quomodolibet pervenerunt, eorumque hæredes, ad integram illorum restitutionem in utroque foro teneri; ac proinde statim, absque alià sententià vel declaratione, tenentur hujusmodi beneficia dimittere. Ratio autem est quia collatio, vel resignatio, in quo talis simonia committitur, irrita est. Cæterum aliorum beneficiorum, et pensionum antea legitimè obtentarum, quamvis inducatur etiam privatio; eam tamen exequendam non esse in conscientià ante judicis sententiam notârunt Less., 1. 2, c. 35, dub. 26, qui citat Glos. communiter receptam in c. Fraternitas, 12, q. 2; Suar., lib. 4, cap. 43, num. 13, quos etiam citat, et sequitur Laym., lib. 4, tr. 10, c. ult. § 8.

Et, sicut dictum est, videmus non posse, videlicet, confidentiarios prædictos impetrare beneficia, cum ad illa sint inhabiles et incapaces, ut ex præmissis patet, imò nec poterunt ea beneficia quæ dimiserunt, de novo impetrare, et illa ex novo titulo retinere, prout Rota tenuit in una Toletan. Thesaurariæ sanctæ Leotaliæ, coram D. Vestano, nisi ad hoc essent dispensati.

Quam quidem dispensationem verum est rarò concedit, ut ex nostrá supra positá praxi demonstravimus; ubi, per clausulas restrictivas in demonstrationibus, cum simoniacis, etiam considentiariis, satis ostenditur summum Pontificem nolle dispensare ad ea beneficia, sic malè acquisita; quamvis aliquando videamus etiam super ipso beneficio dari talem dispensationem; quam tamen nimis difficilè impetrari omnes sciunt curiales; prout etiam testatur id Paris., d. q. 58, num. 55, ubi ait quòd de stylo dataria non solet concedere dispensationes, ut committentes confidentiam possint ea beneficia retinere super quibus confidentiam commiserunt; quapropter Pius IV, in suâ constitutione, quam edidit, quæ incipit : In sublimi, pro reformatione officii pœnitentiariæ voluit ne pœnitentiarius, scilicet major, in absolutionibus à simonià reali, vel conventionali, etiam occultà, unquam concedat ut ipsi simoniaci beneficia super quibus simoniam commiserunt, seu pecuniam, vel alia pro illis accepta, aut fructus inde post commissam simoniam perceptos, in toto, vel parte retinere possint. Quinimò, ut in absolutionibus hujusmodi apponatur clausula, quòd uterque ad beneficium super quo fuit commissa simonia, perpetuò inhabilis existat; per quæ quidem verba, ait Tolet., in sum. lib. 5, c. 93, quòd summus Pontifex reservavit sibi dispensationem in retinendo beneficio, et fructibus per simoniam conventionalem et occultam perceptis; ut per Quar., in sum. bull., verbo Simonia, fol. mihi 600, v. Caveat autem; quapropter ait id. Paris., d. q. 68, num. 56, id optimà ratione statutum esse; quia valdè scandalosum videtur, et mali exempli, ut quis possit retinere beneficium quo d injustè habuit; adnotat. in c. 1, de Regul. jur., in 6.

Debentque omninò fructus inde percepti in supplicatione exprimi, qui nunquam nec in toto nec in parte remitti consueverunt, nisi ob maximam oratoris egestatem, juxta Glos. et DD., in c. Cùm tu de usur., in 6, Nav., in Manuali, c. 17, num. 75. In casu verò illorum restitutionis, quibus veniant restituendi, satis id cautum est dictà constitutione Pii IV, ubi, in § Et eosdem, declaratur illos ad cameram Apostol. spectare prout etiam supra diximus; et hodie in his casibus practicatur quod dicit supra dictus Paris. de Confid., q. 60, num. 35, circa med., ubi ait quod pro petendà desuper absolutione, cum dispensatione, sit supplicatio, in quâ narratur confidentia commissa, quæ porrigitur D. datario, et ab officialibus ad id præpositis mandatur exprimi, si non est expressum quot fructus ex illo, seu illius beneficiis perceperit : quo facto, signatâ ipsâ supplicatione, postmodum taxatur et solvitur compositio pro prædictis fructibus malè perceptis, ac ipsa supplicatio relaxatur.

Hæc namque restitutionis pecuniariæ expressio optimum fuit ut in dictà constitutione apponeretur, ut supra; quandoquidem in hoc casu nonnulli perperàm dicebant sufficere ut illi restituantur Ecclesiæ cui facta est injuria; nonnulli verò tenebant hujusmodi fructus spectare ad successores in beneficio, in quo commissa est simonia, alii pauperibus, alii verò ei qui hujusmodi pecuniam donavit pro consequendo ipso beneficio; id. Paris., q. 60, num. 45, unde per dictam constitutionem sublata est omnis difficultas.

Est autem hie advertendum, circa hujusmodi fructum expressionem, quòd ipsi confidentiarii tenentur etiam coram Deo exprimere verè fructus perceptos; alioquin, si quantumvis minus expresserunt, non sunt tuti in foro conscientiæ, et ita fuit in Rotå resolutum, Put. decis. 12, de Præb.; unde multi decipiuntur in ipså Romanå Curià expeditores, qui hanc fructuum ita perceptorum expressionem fieri curant per oratores, taliter qualiter, perinde ac si illa non esset de essentià, sed minùs necessaria; ignorantes forsan quòd in beneficialibus subreptio, etiam in minimo, vitiat gratiam; c. Si motu proprio, de Præb. in 6; cò magis, quia dataria, ut aliàs diximus, non solet omnes fructus malè perceptos exigere, sed receptà tantùm illorum aliquà quantitate cæteros remittit.

Porrò, quid circa hujusmodi sceleris mediatores nostra sentiat praxis, hic sequitur adnotare. Pro quo facit illa communis DD. conclusio, quòd mediator criminis dicitur ipsum delictum committere; Franc., in c. 1, num. 2, de Testib., sicut agentes et consentientes pari pœnà puniuntur, c. 1, de Off. deleg.; nec ad effectum, ut talis dicatur mediator simoniæ, seu confidentiæ, requiritur quòd ipse propter id aliquid reci-

piat, cùm satis sit ut simplex mediator fuerit; Nav., cons. 59, de Sim.

Benè tamen notandum est quòd, licèt talis mediator confidentiæ illam committat, exinde tamen non essicitur simpliciter confidentiarius quoad omnes pænas contra veros et proprios simoniacos et confidentiarios incurrendas, sed tantummodò quoad quid; ex quo, ut ait id. Nav., de cons. 59, et probat id. Paris., q. 22, num. 10, ex eodem Nav., loc. cit., mediatorem simoniæ non incidere in aliam pænam inflictam contra simoniacos, quam excommunicationis; et ratio est quia licèt in bullis utriusque Pii nulla mentio extensionis pœnæ excommunicationis ad mediatores facta fuerit, tamen satis exprimitur à Paulo II, in Extr. 2, de Simon., contra mediatores simoniæ in beneficio; quare hæc excommunicatio non incurritur priusquam simonia, etiam confidentialis utrinque, tam ex parte accipientis quam dantis completa sit, ut notavit Suar. c. 43, in fine; cùm autem non sit sermo de alia pœna quàm excommunicationis, sequitur quòd non indigeant aliquâ dispensatione circa beneficia obtenta, et obtinenda; cùm hujusmodi pænæ sint inflictæ adversùs verè confidentiarios dantes, aut recipientes beneficia in confidentiam, quales non videntur propriè consulentes, et consentientes tantum, cum pœna habeat locum in suis casibus expressis; id. Paris., num. 10 et seq.: ubi tamen, sub. num. 14, vers. Hanc autem conclusionem, limitat id non procedere quoties mediator confidentiæ de fructibus beneficii aliquid perceperit; cùm hic casus satis sit expressus in d. const. Pii V, § Denique; eo enim casu, non modò dicitur mediator, sed etiam principaliter facere et committere dilectum confidentiæ, et tenetur ad restitutionem : id. Navar. cons. 30, num. 4, eod. tit., et docet super hoc notoria

A supra dictà tamen excommunicatione non possunt supra dicti confidentiarii absolvi simpliciter à confessariis, sed absolutio est petenda à summo Pontifice per datariam in utroque foro; vel, si factum est occultum, à sacrà pœnitentiarià in foro conscientiæ duntaxat: et si ante dictam absolutionem celebrent, efficiuntur irregulares, debentque propterea super ea petere etiam dispensationem.

Quòd si recurratur ad ipsam pœnitentiariam pro absolutione, ac forsan etiam dispensatione cum mentione fructuum malè perceptorum, remittuntur hujusmodi confidentiarii ad datariam, uti ibi ipsi cameræ solvant dictos fructus, aut super illis componant; et hic est notorius stytus.

# CAPUT XI.

Praxis dispensationis cum simoniacis et confidentiariis occultis.

Cùm autem simonia, sive confidentia, erit penitùs occulta, et propterea orator egeat absolutione cum dispensatione, recurritur ad dictam sacram pœniten tiariam, cum majori pœnitentiario concessit idem Pius V, ut cum his qui etiam scienter simoniam commiserunt, possit dispensare; dummodò tamen priùs

dimiserint beneficium super quo simoniam commiserint, et fructus per eos inde perceptos restituerint Ecclesiæ ipsius beneficii, vel cum D. datario composuerint. Quòd si allegent se neutrum facere posse ob paupertatem, tunc hæc clausula sola adjiciatur, ut fructus restituant Ecclesiæ, cùm primùm potuerint; quod intelligatur cum aliquibus eorum incommodis et indigentiis. Hoc insuper adjecto, ut in omni casu addatur quòd simoniaci admoneant correos suos ut et ipsi consulant saluti animarum suarum. Negue hi simoniaci dispensentur ut possint retinere beneficium post simoniam contractam acquisitum; quod tantum conceditur, quando simonia est ignoranter contracta, puta, per tertium; tunc enim dabitur retentio prædictorum beneficiorum sic acquisitorum, dummodò orator postquàm resciverit simoniam, statim petierit dispensationem. Retentio autem beneficiorum super quibus contracta est simonia, nullo modo dari potest, etiamsi contracta sit ignoranter ab eo qui illud obtinet, et absque ejus culpà, etiamsi allegaret se aliunde vivere non posse; et licèt etiam statim ubi resciverit simoniam, supplicaverit pro dispensatione.

Nihilominùs verò cùm ista scelera sint de his quæ ut plurimum occulté committuntur, ut tradit Cravet., cons. 122, num. 8; Corn., cons. 340, circa fin., vol 1; Menoch., de Arbitr., casu 116, num 2, prout etiam ipsa constitutio Pii V innuit, dùm ibi dicitur vitium quidem confidentiæ occultè irrepsisse; ac proinde cùm secretè et occultè fiant, difficilis sint probationis, Boer., decis., 101, num. 3; Afflict., decis. 57, num. 3; Seccin. jun., cons. 32, num. 12, lib. 2. Ideò frequentior est recursus ad prætorium eiusdem sacræ pœnitentiariæ; quæ præmissis non obstantibus, desuper dispensare quandoque consuevit, licèt in his dispensationibus et rehabilitationibus concedendis non minùs se difficilem reddat in casibus occultis quàm dataria in publicis; ac proinde ad illam recurrentes. sæpissimè suå spe frustrati remanent: sæpissimè enim hujusmodi supplicationes proponuntur in plenà congregatione ipsius sacræ pænitentiariæ, et nimis raræ sunt, quæ signantur. Attamen pro iis casibus in quibus oratoribus ibi succurritur, aliqua de more, ad nostram praxim pertinentia, hic subnectere judicavimus, ut ex ipsius styli cognitione faciliùs homines ad hujusmodi excessibus retrahantur. Ipsa namque praxis per infra scripta exempla patebit.

Primum exemplum, ponamus casum, quòd quidam laicus, cùm haberet jus præsentandi ad beneficium, convenit cum quodam sacerdote ut si eum ad illud præsentaret, aliquam fructuum partem percipere posset, ac propterea petit absolvi et dispensari ad retinendum dictum jus præsentandi et fructus prædictos sibi condonari.

Tunc enim committitur confessario, ex approbatis ab ordinario, quatenus oratorem, audită confessione, à quibusvis censuris, et pœnis ecclesiasticis, simoniæ labe et excessibus hujusmodi absolvat, injunctă pœnitentiă salutari. Quodque dictum presbyterum, et alios, si qui sint, in præmissis culpabiles, quantum

potest, moneat, et inducat ad impetrandam à Sede Apostolicà dispensationem, etc.; sibique fructus indebitè perceptos, factà aliquà eleemosynà arbitrio ejusdem confessarii, remittat et condonet; et quòd occurrente ejusdem beneficii vacatione, etiam eà vice post dicti presbyteri dimissionem, liceat oratori, si jus patronatùs et præsentandi ad ipsum beneficium, dùm pro tempore vacat, ad ipsum alioqui legitimè pertinet; personam idoneam ad illud licitè præsentare misericorditer indulgeat in foro conscientiæ tantùm, etc.; ita ut hujusmodi absolutio et dispensatio oratori in foro judiciario nullatenùs suffragentur; et absolutionis et dispensationis litteræ lanientur, ita ut nullum illarum exemplum exstet, etc.

Secundum exemplum est pro presbytero qui mediante aliquâ pecuniæ summâ, per aliquem laicum procuravit præsentari ad beneficium, illoque assecuto suos ordines exercuit, fructus tamen nondùm percepit. Petit modò uterque à præmissis absolvi, dictusque presbyter etiam secum dispensari, tam super irregularitate contractà quàm super retentione dicti beneficii, cùm non possit illud dimittere absque gravi scandalo. Unde committitur confessario quatenùs dictos oratores absolvat, ut supra dictum est ; quòdque in præmissis culpabiles, si qui sint, mancant, etc.; necnon dictus laicus pecuniam receptam in dicti beneficii utilitatem eroget, et aliis, etc., injungenda; ipsoque presbytero ab executione suorum ordinum suspenso; et dummodò præmissa occulta sint, idemque presbyter dictum beneficium dimittere non possit absque scandalo, cum eodem, pœnitentià vel illius parte peractà, et suffragantibus sibi dignis pœnitentiæ fructibus et meritis, alioque ei canonico non obstante, super irregularitate per eum ex præmissis, quia interim sic ligatus suos ordines (non tamen in contemptum clavium) exercuit. quomodolibet contractà, etc.; postquàm in hujusmodi suspensione steterit per tempus arbitrio eiusdem confessoris statuendum, in suis ordinibus, etiam in altaris ministerio ministrare, dictumque beneficium retinere licitè valeat, misericorditer dispenset in foro conscientiæ tantùm, etc.

Tertium exemplum, pro quodam clerico qui procuravit sibi resignari quoddam beneficium, solutà pecunià resignanti. Modò petit absolvi secumque dispensari ut valeat ad omnes ordines promoveri, et ob ejus paupertatem dictum beneficium retinere, fructusque perceptos sibi condonari. Unde similiter confessario committitur quatenùs, etc., absolvat oratorem, ut supra, injunctà ei pœnitentià salutari, ac erogatione alicujus partis dictorum fructuum in pauperum alimoniam, aliosve pios usus, et culpabiles moneat, etc. Et dummodò præmissa occulta sint, et orator ob illius paupertatem dictum beneficium dimittere non valeat, cum eodem, pœnitentià, etc., ut supra, et suffragantibus, etc., alioque ei canonico non obstante, omnem inhabilitatis maculam, ex præmissis contractam, aboleat; secumque ut, præmissis non obstantibus, clericali charactere, quo aliàs ritè insignitus fuit. uti et ad omnes, etiam sacros, et presbyteratus ordines promoveri, et promotus ministrare; dictumque beneficium retinere licitè valeat, misericorditer dispenset, residuumque fructuum ex dicto beneficio indebitè perceptorum sibi gratiosè remittat et condonet in foro conscientiæ tantùm, etc.

Quartum exemplum, pro presbytero qui etiam pro consequendo beneficio ecclesiastico solvit resignanti quamdam pecuniæ summam, et deinde, censuris propterea incursis, sic ligatus suos ordines exercuit irregularitatem incurrendo. Unde confessario committitur quatenus oratorem, postquam dictum beneficium liberè dimiserit, et fructus ex illo hactenus indebitè perceptos in totum restituerit, vel sibi ob ejus paupertatem in præsentiarum non potest, se restituturum promiserit, cùm primùm poterit, etiam cum aliquali sui incommodo et indigentià, illos in utilitatem Ecclesiæ dicti beneficii cum effectu convertendo, à quibusvis sententiis, etc., absolvat, etc., injunctà, etc.; quòdque alios in præmissis culpabiles, etc.; ipsoque ab executione suorum ordinum suspenso, etc., ut supra. Conceditur aliquando etiam dispensatio ut possit in futurum assequi beneficia ecclesiastica, et tunc addi consuevit post verbum, ministrare: et quæcumque beneficia ecclesiastica cum curâ et sine curâ, invicem tamen compatibilia, si quæ illi in futurum, aliàs tamen canonicè conferantur, recipere et retinere licitè valeat, misericorditer dispenset.

Quintum exemplum, pro presbytero cujus pater solvit quamdam pecuniæ summam ut eidem presbytero de quodam beneficio provideretur, prout provisum fuit, oratore ignorante solutionem hujusmodi. Modò petit idem orator ut possit dictum beneficium retinere, fructusque ex eo hactenùs perceptos condonari. Unde confessario committitur quatenùs, audità confessione, injuncto eidem oratori ut patrem et alios in præmissis culpabiles, etc., cum eodem, dummodò præmissa occulta sint, etc., ut, præmissis non obstantibus, beneficium prædictum retinere illiusque fructus percipere valeat misericorditer dispenset, sibique fructus ex dicto beneficio hactenus perceptos gratiosè remittat et condonet in foro conscientiæ tantùm : ita quòd hujusmodi dispensatio in foro judiciario nullatenùs suffragetur.

Sextum exemplum, pro presbytero qui, mediante ejus fratre, quamdam ecclesiam parochialem per resignationem assecutus fuit; solutà per dictum fratrem resignanti quàdam pecuniæ quantitate; modò verò de simonià certior factus, petit secum dispensari etiam super retentione dictæ Ecclesiæ, cùm eam propter ejus paupertatem et periculum scandalorum dimittere non possit. Unde committitur confessario quatenùs, etc., ut in supradicto quinto exemplo, etc.

Septimum exemplum, pro episcopo qui in collatione beneficiorum aliquam simoniam commisit, censuras ecclesiasticas propterea incurrendo; et deinde suos ordines, et pontificalia quæ ordinem respiciunt, exercendo, etiam irregularitatem contraxit. Modò petit absolvi secumque dispensari ut suos ordines et pontificalia exercere, et alias ecclesias etiam metro-

politanas, si ad eas assumatur, assegui possit. Unde confessario committitur quatenus, audità confessione, postquàm pecunias, si quas recepit, in utilitatem ecclesiarum offensarum converterit, dictum oratorem absolvat, etc., injunctâ, etc.; quòdque culpabiles, etc., ut supra; ipsoque ab executione suorum ordinum et pontificalibus suspenso; demùm, dummodò præmissa occulta sint, etc., super irregularitate, etc., postquàm in hujusmodi suspensione steterit, etc., in suis ordinibus, etiam in altaris ministerio ministrare, pontificaliaque exercere, et quascumque alias Ecclesias, etiam metropolitanas et patriarchales, ad quas eum in futurum transferri, seu quibus de ejus personà provideri contigerit, recipere, eisque similiter præesse licitè valeat, misericorditer dispenset in foro conscientiæ, et in ipso actu sacramentalis confessionis tantùm, etc.

Est tamen hie advertendum quòd, licet per exempla supra posita cognoscatur quomodò cum simoniacis occultis dispensetur, ista tamen dispensatio non ita passim datur, etiam à sacrâ pœnitentiariâ, ut dictum est, cujus prætorium tam maximè abhorret ab hujusmodi delictis; etiamsi allegentur gravissimæ causæ. prout benè nôrunt curiales; nam licèt inter cæteras causas quæ ad id allegari consueverunt, sit oratoris paupertas, quæ videtur in hoc sibi prodesse, ne clericus in opprobrium totius clerici mendicare cogatur, e. Diaconi 1. 5, vers. Mendicat infelix, 93, dist., concil. Trid., sess. 21, cap. 2; item scandalum, cujus ratione, licèt quandoque quis privetur beneficio, ut per Gamb., in Extravag. Julii II, de Simon., Pap. elect., à num. 256, attamen non ignoramus scandalum non inducere justam dispensandi causam in omni casu etiam prohibito, Anchar., cons. 339; Felin., in cap. 2 de Præscript. Nihilominùs ut, quoad fieri possit, quævis, quantumvis minima, simoniæ labes extra Ecclesiam à Romanâ Curiâ eliminetur et arceatur, licèt adsint urgentissimæ causæ, non ita passim illæ admittuntur, neque in hujusmodi dispensationibus pro utroque foro per datariam summi pontificis, neque per illius pœnitentiariam ; ubi à me, tot annis illius prætorio inserviente, satis id compertum est; ibi enim nec favores prævalent, nec oratori continua instantia prodest; quia, ut ait Host. in c. Quoniam, n. 4, eod. tit., simonia accedit hæresi; Abb. in c. Cum venissent, n. 7, de Jud ; estque crimen capitale, Redoan., par. 1, c. 5, n. 2, de Simon.; crimen detestabile, Præpos., in c. Ex multis, n. 1, q. 3, et gravies cæteris; ac propterea simoniaci dicuntur detestabiliores omni peccatore; id. Redoan., p. 4, cap. 12, n. 14; appellantur fures, latrones, suntque ab omnibus respuendi et æternaliter damnati, comparantur homicidiis, et difficile salvantur, Paris., de Confid., q. 8, n. 20, cum plurib. seqq. De cæteris autem istorum malis nominibus videndus est Præpos., in cap. Quos constiterit, n. 3, 1, quæst. 1; unde non immeritò id crimen indispensabile esse ait id. Redoan., d. 4 p., c. 25, n. 2. Ac propterea emanârunt prædictæ constitutiones Pii IV et V ad excludendum et arcendum dolos et

illam exterminandum ab Ecclesiâ, ut ex prædictarum constitutionum procemiis colligitur, quæ causam sinalem ostendunt, l. fin., ubi Bart., ff. de Hæred. instit., et in l. 1, ff. de Orig. jur.

# CAPUT XII.

Praxis formulæ absolutionis et dispensationis cum simoniacis.

Reliquum est tradere quid servet praxis circa modum et formam absolvendi supradictos simoniacos, ac cum eis aliisque irregularibus dispensandi, titulos revalidandi, ac fructus malè perceptos condonandi. Et sanè præmittendum necessariò duximus, per facultatem attributam absolvendi ab omnibus censuris et pœnis ecclesiasticis, non venire potestatem absolvendi ab irregularitatibus; Navar., in Manual., cap. 27, n. 194; Henrig., lib. 14, cap. 17, § 4; Zerol., in praxi episcop., p. 1, verbo Irregularitas, vers. Decimotertiò est notandum; et alii, quorum opinio est in praxi recepta; quandoquidem notorius Rom. Curiæ stylus non ita se habet, ut per hujusmodi facultates absolvendi concessas à peccatis, censuris, pœnis ac sententiis, comprehendatur facultas dispensandi super irregularitate; quapropter audiendi non sunt qui contrariam opinionem tenent, quia dispensatio est major et difficilior absolutione; id Henriq., d. § 4; et censura tollitur per absolutionem, irregularitas verò per dispensationem. Non enim, inter cætera, ignoramus modernos summos pontifices idem sentire, et declarare etiam in eorum Jubilæis, in quibus, post facultatem confessoribus absolvendi attributam, additur clausula per quam declaratur eos non intendere per hoc dispensare super aliquà irregularitate; teste cod. Navar., cons. 7, n. 2, de Tempor. ord.; Majol., de Irreg., l. 5, c. 51, n. 7; Garc., de Benef., p. 7, c. 12, n. 57; ubi ad id, et pro dicto stylo Curiæ, plures citat DD., subdens ibi contrariam sententiam esse falsam; quamvis nonnulli theologi illam amplexi sint, et multi confessarii minùs docti, eorum auctoritate nixi, illà facultate utantur. Cùm enim Papa intendit supradictam dispensandi facultatem tribuere, illam apertis verbis explicat, sicut videmus in aliquibus Jubilæis à Pio V concessis, qui, post consuetam clausulam absolvendi à censuris, subdidit : Et super quibusvis irregularitatibus, quomodolibet contractis, dispensandi. Quæ quidem clausula jam recessit; quinimò, loco ipsius, alia contraria sequentibus et apertis verbis, hodie apponitur, videl. : Non intendimus autem per præsentes super aliquà irregularitate publicà, vel occultà, notà, defectu, incapacitate, seu inhabilitate, quoquo modo contractâ, dispensare, vel aliquam facultatem tribuere dispensandi, seu habilitandi, et in pristinum statum restituendi, etiam in foro conscientiæ. Dicerem tamen hujusmodi clausulam potiùs ex abundanti et pro majori declaratione appositam, cum absque ea, neque ex contextu litterarum veniret facultas dispensandi. Horum etenim ratio est quia in generali concessione non veniunt ea quæ summus Pontifex sibi specialiter

fraudes, et in odium simoniæ et simoniacorum, et ad 🍴 reservare solet, et testatur Vivald., in Candelab. aur. in tract. de Irregul., stylum esse Curiæ Romanæ, ut hæc irregularitas semper reservetur, non obstante clausulà quantumvis generali in litteris apposità.

His igitur paucis sic præmissis, satis liquet aliud esse absolvere, aliud verò dispensare, ut dicitur per Borg., de Irreg., p. 6, n. 19, fol. mihi 261, tit. de Schism.; quapropter sequitur in proposito videre numquid, præter formam absolutionis à præmissis, aliqua adsit peculiaris forma præscripta dispensandi, per quam tollatur irregularitas. Et quidem, si de dispensatione in utroque foro concessà loquimur, pro eà sufficit decretum judicis delegati, qui, vigore mandati de dispensando, dicat dispensare, nullà tamen præcisà ad id interveniente formà, causæ tantùm cognitione præmisså. In foro autem conscientiæ, ut hic, neque alia præscripta forma in jure aut aliàs quomodocumque reperitur, adeò quòd, eâ non servatâ, dispensatio facta non valeat, id. Henriq., d. § 4; et ex communi DD. consensu, nullam certam et determinatam formam reperiri certum est; sed satis, si quibuscumque verbis utamur significantibus irregularitatem, seu quodcumque aliud impedimentum tolli. Unde, tam in ipså urbe quam alibi, vidi et audivi confessarium ad id vigore litterarum absolutionis et dispensationis electum, hâc sequenti formâ uti, ut post auditam oratoris sacramentalem confessionem, illumque secundum formam litterarum prædictarum monitum et instructum, dicat : Misereatur, etc., Indulgentiam, etc., Dominus noster Jesus Christus te absolvat. et ego auctoritate Apostolicà in hâc parte tibi concessà. et mihi commissa, absolvo te à quibusvis sententiis, censuris et pænis ecclesiasticis, quas ob simoniæ labem in assecutione talis beneficii ecclesiastici quomodolibet incurristi, et excessibus hujusmodi, in nomine Patris, etc. Si tamen in eisdem litteris adjecta fuerit clausula suspensiva executionis ordinum oratoris, ipsa suspensione injunctà, illiusque tempore finito arbitrio ejusdem confessoris, dictoque oratore ad eumdem reverso, illum absolvet à vinculo ejusdem suspensionis, sequenquentia proferendo, videlicet: Et eadem auctoritate absolvo te à vinculo suspensionis; deinde dispenso tecum super irregularitate quam, etiam censuris ligatus, celebrando contraxisti, teque habilem reddo, ac executioni ordinum et officiorum tuorum, tibique titulum dicti beneficii restituo, ac fructus ex eo malè perceptos condono, teque ad legitimos actus pariter restituo; in nomine Patris, etc. Quæ quidem formula, licèt aliquantulum prolixa videatur, prudens tamen confessarius illam ad verba magis necessaria pro suâ prudentià restringet; poteritque etiam eadem formula deservire pro quibuscumque irregularitatibus quoquo modo contractis, dicendo: Dispenso tecum super irregularitate, vel irregularitatibus, quam, vel quas contraxisti ob hanc, vel illam causam, vel causas, etc.; vel aliàs juxta casuum contingentiam, ubi certa causa irregularitatis contractæ appareat; quòd si fortè in dubium revocari contingat, an orator aliquam irregularitatem contraxerit, juxta formam quam nonnulli auctores tradunt, in hoc

casu dici poterit: Dispenso tecum super irregularitate, si fortè contraxisti ob hanc, vel illam causam; ut per Sayr., de Cens., l. 7, cap. 12, num. 18.

Stante adhuc supra dictà formulà dispensandi, fuit aliàs dubitatum an tollatur ipsa irregularitas, si confessarius dicat : Absolvo te ab irregularitate, vel irregularitatibus. Ratio enim dubitandi inde insurgit, quia verbum, Absolvo, intelligitur de peccatis, censuris et pœnis; atverò irregularitas nibil istorum est, ac propterea negativa videtur responsio; nonnulli verò partem affirmativam tenent, asserentes solam dispensantis intentionem sufficere ad irregularitatem tollendam, licèt utatur verbo, Absolvo, ac propterea satis esse dicere : Absolvo te ab irregularitate , vel ab irregularitatibus. Verùm quidquid circa hoc sentiendum, aut dicendum sit, tale discrimen circa hoc versari comperimus, nempè : si irregularitas orta sit ex aliquo delicto, volunt aliqui posse eam tolli per dictum verbum, Absolvo; si verò ex aliquo defectu contracta, et sine aliquâ culpâ, quia tunc nec pœna nec censura dici potest, nec sententia, nec vinculum, sed tantùm impedimentum et inhabilitas, non dicitur propriè illam tolli per verbum, Absolvo, cùm propriè per verbum, Dispenso, tollatur; attamen ego in omni casu irregularitatis tollendæ, dicerem confessarium, vel alium dispensantem, debere uti verbo, Dispenso; sic enim scimus pœnitentiarios almæ Urbis servare. Vide ad hoc d. Sayr., d. cap. 12, num. 19.

Hinc etiam in dubium revocari postulat ipsa praxis, numquid, cùm contingat summum Pontificem, sive ejus sacram pœnitentiariam, mandare ut cum aliquo dispensetur super omnibus irregularitatibus, si per oblivionem aliquæ exprimi omittantur, an nihilominùs unica tantùm dispensatio sufficiat; ita ut de sic oblitis non teneatur orator ulteriùs petere absolutionem. Et quidem affirmativa datur responsio, quia per consequentiam videtur dispensatus super omnibus; et hæc est communis sententia, de quâ testatur Navar., in Manual, cap. 26, num. 13, quem sequitur Majel., de Irregul., lib. 5, cap. 51, ubi tamen benè advertit quòd si irregularitas esset orta ex peccato mortali, esset facienda mentio de ipso peccato, non tamen de irregularitate; unde idem Navar., loco cit., consuluit ut, cùm quis petit dispensari super irregularitate, detur clausula: Et de omni alià irregularitate oblità, vel incognità. Nec tamen omittere putavi quòd ista clausula hodiè non datur, quia omnia impedimenta ex quibus oritur irregularitas, sunt penitùs et distinctè exprimenda; nam ubi plura obstant impedimenta, si unum removeatur, alia remanent, capit. Ex tuarum, de Auctoritat. et Us. pall., cap. Pastoralis de privil.; Gemin., cons. 33, num. 8; Put., decis. 109, lib. 1; ac propterea habilitatio in uno non præsupponit habilitatem in aliis, cap. Non potest, § Illud, de Præb. in 6. Unde tot requiruntur dispensationes, quot sunt impedimenta et obstacula; Cassad., decis. 9, n. 4, de Præb.; Rot., decis. 233, num. 22, par. 1, divers.; Menoch., de Arbitr., lib. 2, centuria 3, casu 203, n. 13; Nav., cons. 17, de Rescrip. Regulariter enim, quando sunt plura obstacula, non sufficit clausula generalis, sed de omnibus defectibus facienda est mentio; Bald., in 1. 4, num. 22, c. de Furt.; Gonz., ad reg. 8 cancell.; gloss. 15, à num. 81 ad fin.; quæ quidem omnia impedimenta docet nos notorius stylus debere omninò exprimi, tam in casibus publicis in utroque foro, quàm in occultis pro foro conscientiæ tantum, et plura buic praxi congrua congero in 2 tom. meæ Prax. benefic., lib. 8, cap. 13, à num. 21 ad 31.

#### CAPUT XIII.

Praxis dispensationis ad ordines cum apostatis.

Apostatam etiam, qui scilicet à fide universà recedit, plus quàm hæreticum esse, imò penitùs infidelem, ac propterea ab ordinibus etiam minoribus, et à communione Ecclesiæ arceri, omnique irregularitate notari, neminem latet, Sil., in verbo Irregularitas, quæst. 5; et cum eo, nemo præter Papam dispensare potest. Innocent., in capitul. 1, de Apost.

Est autem triplex apostasia, juxta gl. solemnem et receptam in c. 1 de Apostat., scilicet: à fide, ut dictum est, ab obedientià, et ab ordine. vel religione; Nav., cons. 1, n. 3, eod. tit. Quia verò nostra praxis pro nunc versatur circa dispensationem cum apostatis à religione, dicendum est quòd inter hos apostatas adnumerantur etiam illi clerici qui in sacris sunt ordinibus constituti, si habitum, et tonsuram, ac clericalem disciplinam deponant: omnes enim isti fiunt propterea irregulares, Gl. in c. penult., 50 dist., quandoquidem sacer ordo est species religionis; unde sicut religiosi apostatant non servantes monachatum, ita et clerici prædicti, ut per Abb., in c. Tua de Apost.; Majol., de Irreg., 1. 5, c. 34, num. 4.

Et quia inter cæteras pœnas, quas à religione apostatantes incurrunt, ea est, ut ipsi interim ad ordinem vel dignitatem promoveri non possint, ut in c. fin., de Apost.; Ugol., de Irreg., c. 36, § 4; Majol., lib. 5, c. 31, relati à Bonac., de Cens., disp. 7, q. 3, p. 7, n. 7; et si recipit sacrum ordinem, licèt postea reconcilietur suo superiori, et suscipiat pœnitentiam, sine tamen dispensatione non poterit in suscepto ordine ministrare; Burgas., de Irreg., p. 6, tit. de Apost., num. 7; ideò pro supradictis apostatis in dies emanant absolutiones et dispensationes duplici modo nimirùm: per datariam in utroque foro, ac per officium sacræ pœnitentiariæ in foro conscientiæ tantùm.

Primo modo, omissa formula supplicationis, tanquam minus necessaria, committitur ordinario, qui, ipso oratore ab executione suorum ordinum arbitrio ejusdem ordinarii suspenso, eumdem, postquam redierit, et habitum regularem reassumpserit, absolvat, et cum eo dispenset; impositaque ei pænitentia salutari, et salva regulari disciplina Datur quandoque absolutio cum dispensatione, etiam eum licentia se transferendi, quæ committitur superiori ordinis ad quem oratorem transferri contigerit, cum decreto ut, postquam translatus fuerit, et vitam regularem in claustro ducere statuerit et promiserit, eum absolvat, et cum eo dispenset. Et dummodò translatio fiat intra

tium, addi consuevit ut, si ille exactà diligentià factà non invenerit locum in Mendicantibus, ad quorum ordinem transire valeat, eo casu transire possit ad alios non Mendicantes; non tamen ad aliquam ex militiis regularibus, nec ad Hospítale S. Spiritûs in Saxiâ de Urbe, seu religionem S. Antonii Viennen., neque ad aliquam eorumdem hospitalis et ordinis domum, et sine spe beneficiorum. Itidem, aliquando datur cum clausula, dummodò intra annum proximum transeat ad aliquam domum cujusvis ordinis Mendicantium paris, vel strictioris regularis observantiæ, ubi benevolos invenerit receptores; alioquin talis gratia nulla sit; et committitur superiori domûs in quam oratorem recipi contigerit, qui eumdem oratorem, postquam receptus fuerit, et ibi vitam regularem ducere statuerit, et promiserit, absolvat, ac cum eo dispenset; imposità sibi aliquà pœnitentià salutari, ipsoque ab executione sacrorum ordinum ac voce activà et passivà ad integrum triennium, et deinde arbitrio ejusdem superioris, suspenso.

Secundo autem modo, in vim facultatis concessæ per Greg. XIII majori pœnitentiario, per officium sac. pænitentiariæ dispensatur, seu dispensari mandatur, cùm expediens videbitur, etiam in pristinum statum restituendo, sed in foro conscientiæ tantùm, cum apostatis, super quâcumque irregularitate, inhabilitate, defectu, et infamià. Et antea Pius V pariter majori pœnitentiario concessit ut apostatis qui volunt redire ad suam religionem, et à suis superioribus non recipiuntur, postquam eam quam debent diligentiam adhibuerint, dare possit facultatem transeundi ad Carthusianos, vel eremitas Camaldulenses, vel Capuccinos.

Et licèt aliquando, juxta facti contingentiam, dentur ab ipso officio S. pœnitentiariæ absolutio et dispensatio desuper in foro conscientiæ tantùm, dantur ibi illæ etiam in utroque foro; ac propterea committuntur litteræ superiori religionis : exempl. g., pro religioso qui, post emissam professionem, à suâ religione absque superioris licentià recessit, habitu regulari etiam dimisso; nunc verò petit ad aliam religionem se transferre; propter quod committitur supra dicto superiori quatenus ipsum oratorem à quibusvis sententiis, censuris et pœnis ecclesiasticis quas propter præmissa quomodolibet incurrit, apostasiæ notà, et excessibus hujusmodi in utroque foro, ad effectum infra scriptum duntaxat absolvat, injunctà pœnitentià salutari, etc.; ac cum eodem oratore ut, præmissis non obstantibus, religionem à Sede Apost. approbatam, ubi benevolos invenerit receptores, ingredi, in eà professionem de novo emittere, ibique quoad vixerit remanere et perseverare licitè valeat, misericorditer dispenset; ita quòdà superioribus primò dictæ religionis revocari ac desuper molestari nequeat, non obstantibus præmissis, etc. Et addi hic etiam consuevit ut, si dictus orator intra quatnor proximos menses secundò dictam religionem ingressus non fuerit, nihil ipsi concessæ litteræ suffragentur.

Quia verò contingit quandoque religiosum, post

sex menses, et cum orator est ex ordine Mendican- pemissam professionem in sua religione ad aliam de facto, absque superioris sui licentià, se transferre, ac propterea petere ut in secundò dictà religione remanere possit, datur hæc illi facultas, per quam suo superiori committitur ut oratorem absolvat in utroque foro, ipsoque ab executione suorum ordinum suspenso, et cum codem ut; præmissis non obstantibus, in secundò dictà religione remanere, ibique professionem, quatenus opus sit, de novo emittere possit, ac post emissam professionem, suffragantibus sibi meritis, dispenset, ita ut à superioribus primò dictæ religionis revocari et desuper molestari nequeat, non obstantibus præmissis, necnon ordinum statutis, etc.

> Per idem sacræ congregationis officium conceditur religioso qui certis ex causis de sua religione, quam professus est, exire cupit, ut possit ad aliam se transferre, et in ea professionem de novo emittere; ibique quoad vixerit, permanere et perseverare valeat; et cum eo dispensatur in utroque foro, cum derogatione statutorum aliorumque contrariorum, ut supra; hoc insuper in suis litteris adjecto, ut ille non priùs discedat à religione quam certus sit se in alia religione receptum iri, et statim illam rectà vià ingrediatur, permansurus in eà sub regulari observantià; neque aliter illi hujusmodi litteræ suffragentur.

> Et ad instantiam superiorum religionis supplicantium per ipsum officium conceditur etiam alicui ex ipsis superioribus ut possit religioso concedere licentiam manendi extra monasterium in habitu presbyteri secularis, ob graves infirmitates; eique committitur quatenùs, si est ita, neque ejusdem religiosi saluti in illo ordine commodè, aut sine aliorum perturbatione, provideri possit, cum eodem, infirmitatibus prædictis durantibus, in seculo, sub habitu presbyteri secularis (servatis tamen substantialibus illius religionis), sub obedientià ordinarii loci degendo, donec à suis superioribus revocetur, remanere, et quæ sibi piå fidelium largitione, vel aliàs honestè obvenient, in suos usus convertere licitè possit, misericorditer dispenset, eigue, si aliud non obstet, licentiam impartiatur.

> Consuevit etiam religionis superiori qui supplicavit pro oratore religioso, tribui facultas ut ipsi religioso concedat licentiam manendi extra monasterium ad effectum subveniendi parentibus in extremâ paupertate constitutis; et interim maneat sub obedientià ordinarii, ut dictum est supra; et cessantibus corumdem necessitatibus ad monasterium revertatur.

> Hæc licentia regulariter conceditur religiosis propter subventionem parentum, fratris, vel neptis, in extremâ paupertate existentium, qui aliunde sibi de necessariis sibi providere non possunt; cùm hoc sit præceptum secundæ tabulæ, de quo Exod. 20: Honora patrem et matrem, etc.; qui quidem honor principaliter consideratur in subveniendo eis in magnà necessitate constitutis, ut ipsemet Dominus noster Jesus Christus. Matth. 15, declaravit, reprehendens in hoc pharisæos, qui contrarium suadebant, ex eo quòd hujusmodi opus subventionis fundatur in charitate et misericordià; ac proinde talis necessitas excludit omne

natum et obligationem; nam aliàs ea que sunt intro- la valet; tantoque minùs id poterit superior religionis, ducta in cultum Dei, militarent contra charitatem et nesciremus quid esset misericordiam volo, non sacrificium. Quare si religiosus ante ingressum religionis esset uni obligatus in centum, ob hujusmodi ingressum illa obligatio non tolleretur; unde eodem modo illa obligatio de subveniendo parentibus, quæ, priusquam monasterium ingrederetur, contracta est, eò magis, quia talis religiosus propter hoc non absolvitur ab observantià religionis, que etiam servari potest in domo parentum, ut ex multis adductis per Staphil., in tract. Brev., n. 35, cum plurib. segg.

Et licet hujusmodi licentiæ dentur regulariter per officium sacræ pænitentiariæ apost. in vim illius facultatum à Papa ei concessarum, dantur nihilominùs quandoque per eumdem, ac per litteras in formà brevis, quæ tales esse consueverunt, videlicet:

Innocentius Papa X, ad futuram rei memoriam. Cum, sicut dilectus Filius N. presbyter congregationis S. Joannis ad Carbonariam ordinis Eremitarum S. Augustini in civitate Neapolitanâ nobis nuper exponi fecit, quòd ipse habet duas sorores germanas puellas adversa valetudine utentes, et ut plurimum in lecto ea propter decumbentes; necnon duos infantes, qui sine ejus ope et auxilio mendicare cogerentur, ultra nonnullas lites à quibus eorum res et substantia familiaris dependent, et à quibus ipsi caderent, absque ejusdem N. patrocinio et assistentià; nobis propterea dictus exponens se filium esse conventus S. Joannis d. congreg. in prædictà civitate, humiliter, etc., ut infra providere, etc.; de venerab. fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis, et consultationibus episcoporum, et regularium præsuppositorum consilio, eumdem N. suis superioribus Apostolicà auctoritate, tenore præsentium commendamus ut, constito sibi de expositis, eumdem N. sororum et nepotum necessitatibus pro eorum pietate et arbitrio, et prout magis in Domino expedire judicaverint, religiosè et honestè consulant; dummodò propterea eidem N. licentia degendi extra claustra nullo modo concedatur, nec aliquid certi vel proprii hâc de causa ei assignetur; nec quid aliud à suâ professione alienum permittatur; salvâ tamen semper auctoritate congreg, eorumdem cardinalium, non obstantibus, et c. Dat. Roma, apud. S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 16 martii 1645, pontificatûs nostri anno M. A. Maraldus. primo.

Quam quidem causam, sit vera si, tanquàm rationi consonam videmus pro hujusmodi religiosis, sive per datariam, sive per officium sacræ pænitentiariæ admitti; jure etenim naturæ tenemur parentibus opem ferre, per tex., in l. Veluti, ff. de Just. et Jur.; quinimò, etiam propter infirmitatem suorum, licet cuique festimanter, etiam Papà insalutato, recedere, ut in c. Communis, et ibi not. Glos., 23 dist., ut etiam infra dicemus.

Circa tamen hujusmodi licentiam morandi extra, est sciendum eam non ita passim, sed maximis laboribus et sudoribus impetrari, tam per datariam, quàm per supra dictum officium sacræ pænitentiariæ, licèt gravissimà et justà causà interveniente, ut in capitulo ex rescripto, de Jurejurand.; sine quâ data, neque qui nullo modo potest dispensare contra jus, capitulo Non est, de Vot.; et ibi Glos., et DD. Rebuff., in praxi, titul. de Dispensatione cum regular. facultat.; ac propterea, optimă ratione frequenter licentiæ hujusmodi denegantur, præsertim, cùm circa id vigeat constitutio Pauli IV circa omnes religiosos vagantes, et apostatas, seu fictè, vel malè aut nulliter dispensatos, cum quibus præcipitur esse cum maximo rigore procedendum; nam, si debitam ad id dispensationem non obtinuerint cum legitimis causis, et processionibus, sive cum habitu monachali, sive sine illo, incedant, sunt excommunicati, et pro apostatis habentur, ut in c. Placuit, 2, 16, quæst. 1, et in cap. 2, Ne cleric. vel mon., in 6.

Cum apostatis verò à fide (ut pauca hic circa hanc praxim referam) regula est secundum stylum Curiæ, ut difficiliùs dispensetur cum jam promotis, quàm cum promovendis; quando quidem laici benè poterunt, post pœnitentiam condignam, dispensari ut ordinentur, susceptosque ordines exerceant; jam verò promoti susceptos ordines exercere non possunt, c. Presbyteros, 50 dist.

Et secundum notoriam praxim, quando dispensatur cum oratore à Romana Curia absente, committitur absolutio ab hæresi inquisitoribus illarum partium, ut absolvant et dispensent super irregularitate in hæresi contractà, cum hæreticis, vel suspectis, redeuntibus ad gremium Ecclesiæ, in vim facultatis sibi concessæ à Clemente VII, teste Mandos., in Praxi signat. grat., tit. Absolutio ab hæresi, vers. 1, qui, ultra absolutionem, ait quòd hæreticis datur etiam aliquando rehabilitatio, vel dispensatio à solo summo Pontifice; scimus tamen hanc dispensationem et rehabilitationem non dari ab ipso Papâ, nisi re plenè discussâ in congregatione sanctæ Inquisitionis.

### CAPUT XIV.

Praxis dispensationis cum ejectis à religione.

Quo verò ad cæteros regulares apostatas et ejectos, vigent hodiè decreta sacræ congr. Concilii, quibus modus, sive forma, religionum superioribus præscribitur regulares ipsos ejiciendi à religione, ac eis præsertim inducitur pœna suspensionis ab executione suorum ordinum susceptorum; ac pro illius relaxatione recurritur ad Sedem Apostolicam; proinde, ut aliqua circa hoc ad praxim pertinentia afferamus, præmittendos duximus ipsorum decretorum tenores, qui tales sunt, ut sequitur, videlicet:

DECRETA S. CONGREGATIONIS CONCILII De regularibus apostatis, et ejectis.

Sacra congregatio cardinalium concilii Trid., interpretum, regularium ejectorum et fugitivorum statui consulere, illorumque scandala summovere, et succrescentem numerum frangere, operæ pretium existimans, auditis religionum superioribus, reque diligentissimè perpensà, communicato etiam consilio cum S. D. N. Urbano VIII, atque ex peculiari Sanctitatis suæ facultate, infra scripta decreta edidit.

Ac primò, ut infecta semina, è quibus pravi ejusmodi fructus potissimum prodeunt, deinceps ne serantur in

vineà Domini, censuit esse innovandas, et Sanctissimi auctoritate innovat constitutiones et decreta generalia san. me. Clementis VIII ad regularium reformationem, ac novitiorum receptionem, professionem, atque institutionem spectantia, districtèque præcipit generalibus, atque aliis omnibus ordinum superioribus, ut illa exactè observent, atque ut observentur, efficiant, sub pænis statutis in iisdem constit. A quibus tamen excipiendum censuit caput illud, quo decernitur ne in conventibus, scu monasteriis ad novitios recipiendos hactenus designatis, et approbatis, seu in posterum designandis et approbandis, novitii ad habitum ullatenus recipi possint, nisi prius à congregatione Reformationis Apostolica, vel à propriis locorum ordinariis expresse et nominatim approbati fuerint. A cujus quidem decreti observatione sacra congregatio justis de causis censuit regulares esse absolvendos, prout auctoritate sanctissimi Domini nostri absolvit atque exuit.

Deinde, ut apostatandi opportunitas regularibus praripiatur, statuit ut de catero nullus permittatur ad arctiorem religionem transire, nisi prius superiori legitimè constiterit eam religionem paratam esse illum recipere, qui licentiam petit, tunque regularis rectà vià se transferat ad arctiorem. Quod ut reipsà adimpleatur, idem superior omni studio ac diligentià invigilet.

Rursus statuit ut fugitivi et apostatæ, sive habitum regularem deserant, sive non, possint ac debeant ab episcopo loci ubi moram trahunt, in carceres conjici, ac superioribus regularibus consignari secundum regularia instituta puniendi, utque ipsi quoque superiores teneantur eos perquirere, ad religionem reducere, atque efficere ut apprehendantur; salvà tamen in omnibus facultate ordinariis locorum attributà decreto consil., cap. 3, sess. 6. Quod si apostatæ hujusmodi citra montes infra quatuor, ultra montes verò infra octo menses, à præsentis decreti publicatione inchoandos, suà sponte ad suam quisque religionem redierit, tum pænarum omnium ipsis propter apostasiam inflictarum aut infligendarum remissionem atque impunitatem assequantur; ita tamen ut debeant à superiore absolutionem humiliter petere, et coram eo culpam fateri, atque emendationem polliceri; superior verò è contra benignè illos teneatur excipere, ab hujusmodi pænis absolvere, et paternà charitate complecti.

Ad hæc, ut in posterum è religionibus nullus legitimè professus ejici possit, nisi sit verè incorrigibilis, verè autem incorrigibilis minimè censeatur, nisi non solùm concurrant ea omnia quæ ad hoc ex juris communis dispositione requiruntur, sublatis hac in parte statutis et constitutionibus cujusque religionis et ordinis, etiam à Sede Apostolicà approbatis et confirmatis : verùm etiam unius anni spatia in jejunio et pænitentia probetur in carceribus, proindeque unaquaque religio privatos habeat carceres in quâlibet saltem provincià. Elapso autem anno, si nihilominùs non resipuerit, sed animo indurato in suà pervicacià perseveraverit, ne contagione pestiferà plurimos perdat, tanguam pecus morbida, ac membrum putre ejici tandem possit, sed ab ipsomet generali tantum, de consilio et assensu sex patrum ex gravioribus religionis eligendis in singulis capitulis, vel congregationibus

generalibus; tumque non nisi instructo secundum eorum stylum et constitutiones processu, et plenè probatis causis expulsionis ad sacrorum canonum præscriptum. Interea tamen usque ad primum generale capitulum, seu congregationem proximè celebrandam, si quempiam ex justis et necessariis causis expellere oportebit, ejectio fieri possit à generali cum consilio et assensu sex patrum, ut supra, quos idemmet generalis eligere debeat infra quatuor menses à præsentis decreti publicatione; servatà tamen in reliquis formà superius præscriptà. Sic verò ejecti, quamdiù non redierint ad religionem, in habitu clericali incedant, atque ordinarii loci jurisdictioni et obedientiæ subsint, proindeque generalis illicò expulsionis sententiam eidem ordinario notificare teneatur. Caterum sacra congregatio religionum superiores seriò admonet, ac per Jesu Christi viscera obtestatur, ut, memores paternæ charitatis et mansuetudinis, quam profitentur, nihil intentatum relinquant ut lucrentur animas fratrum suorum ferè in profundum malorum delapsas, antequam gravissimum atque extremum expucsionis remedium experiantur; idque eò magis quòd subditorum sanguinem, qui ex malo negligentium et sui officii immemorum prælatorum regimine peribunt, Dominus noster Jesus Christus in supremo Dei judicio de eorumdem prælatorum manibus sit requisiturus.

Prætereà statuit ut iidem superiores nemini ex religiosis expulsis litteras testimoniales concedant, illos ad Sedem Apostolicam rejicientes, et jubentes aliam ingredi religionem.

Item, ut ejecti, extra religionem degentes, sint perpetuò suspensi ab exercitio ordinum, sublatà ordinariis locorum facultate dictam suspensionem relaxandi, aut moderandi.

Ac vostremò censuit esse innovandam, et suæ Beatitudinis auctoritate innovat constitutionem fel. rec. Gregorii noni relatam in cap. sin. extra. de Regul., ac præterea declarat eam constitutionem in iis quoque vindicare sibi locum, servandamque esse, qui justè definitivèque ac juris ordine servato expulsi fuerint; dummodò tamen in expulsis hujusmodi subsit spes evidens emendationis ex litteris saltem testimonialibus ordinarii, cujus conscientiam in his litteris concedendis sacra eongregatio seriò oneravit.

Ne qua verò difficultas in supra scriptis decretis et or dinationibus exequendis suboriatur, sacra congregatio, sanctissimo Domino nostro annuente atque approbante, universis generalibus, provincialibus, commissariis, ministris, præsidentibus, abbatibus, prioribus, præpositis, guardianis, vicariis, et quibuscumque aliis superioribus quorumcumque ordinum, vel congregationum. monasteriorum, conventuum, collegiorum, domorum, ac locorum regularium ubique locorum existentium, injungit seriòque mandat ut illa diligenter observent. ettes observari procurent in omnibus conobiis, ac monasteriis. collegiis, ac domibus quorumcumque monachorum ac regularium ubique locorum existentibue, efficiantque ut tam decreta supra dicta fel. rec. Glementis VIII. quam præsentes orginationes in singulis einsmodi locis bis saltem in anno legantur in publica mensa.

Si quis verò ipsorum adversus ea quæ superius præscripta sunt, vel eorum aliquid, quoquo modo facere. vel moliri præsumpserit, ipso facto pænam incurrat privationis omnium officiorum quæ tunc obtinebit, vocisque et activæ, et passivæ, ac perpetuæ inhabilitatis ad illa in posterum obtinenda, pænaque hujusmodi sit Sanctitati sua, ac Sedi Apostolica reservata, iisdem superioribus, etiam generalibus, et protectoribus illam moderandi, seu relaxandi, potestate penitus interdictà: et nihilominus sit irritum et inane quidquid secus à quoquam actum extiterit. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, in favorem quarumcumque personarum, atque ordinum, tam Mendicantium, quam non Mendicantium, congregationum, monasteriorum, conventuum, domorum, ac locorum regularium quorumcumque, necnon illorum, etiam juramento, confirmatione Apostolicà, vel quâvis firmitate alià roboratis stalutis, vel consuetudinibus etiam immemorabilibus, exemptionibus quoque, indultis et privilegiis, etiam in corpore Juris clausis, aut ex causa, vel titulo oneroso, vel in limine fundationis concessis, etiam mari magno, seu bullà aureà, aut aliàs nuncupatis, sub quibuscumque tenoribus, et formis, et cum quibus vis etium derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, necnon irritantibus decretis, etiam motu proprio, et ex certà scientià, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, aut aliàs quomodolibet, etiam per viam communicationis, seu extensionis concessis, et iteratis vicibus approbatis, et innovatis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus et formis, specialis et individua, ac de verbo ad verbum, non rutem per clausulas generales idem importantes, mentio, reu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda esset, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitùs omisso, et formâ in illis tradità observatà, inserti forent, præsentibus pro expressis habens, quibus, quo ad ea quæ supra dictis quomodolibet adversantur, illis alià in suo robore permansuris, specialiter et expresse, Sanctitatis suæ auctoritate, derogat, cæterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romæ, die 21 septembris 1624.

C. Card. de Torres.

Locus + sigilli.

Prosper Fagnanus S. Congr. Secr.

Ad quorum quidem decretorum præscriptum, casu eveniente hujusmodi ejectionis, servatis servandis, fertur super hâc re superiorum sententia, per quam dicitur et pronuntiatur talem N. fore et esse ejiciendum à religione N., necnon exuendum vestibus et habitu dictæ religionis, eum declarando suspensum ab executione suorum ordinum, reservatâ tamen facultate dictam suspensionem relaxandi, ac cum eodem ejecto dispensandi, summo Pontifici, seu eminentissimis cardinalibus sac. congreg., episcop. et regularium; ita quòd ipse ejectus, à die suæ ejectionis, et in posterum remaneat subditus ordinariis locorum.

Verum, licèt pro servanda forma decreti hujusmodi ejectionis, requiratur quòd ejiciendus unius anni spa- lex vraxi crim. cam., admod. R. P. D. Marcelli Me-

tio in jejunio et pœnitentià probetur in carceribus, consuevit nihilominùs summus Pontifex super hujusmodi jejunio et carceribus præviis, etiam litteris in formâ brevis, dispensare, quatenùs legitimæ causæ ad id afferantur, per quas ipse Papa inducatur ad sic dispensandum.

Cæterùm autem, ubi ad præmissa minimè dispensatum fuerit, ac proinde ejectionis sententia, servatà ad unguem formà prædictorum decretorum, feratur, formabitur ea tenoris sequentis, videlicet :

Christi nomine invocato, nos N. præpositus generalis talis religionis, cum consilio et assensu infra scriptorum sex patrum in ultimo nostro capitulo generali ad hoc electorum, videlicet A. B. C. D. E. F.; visis et consideratis omnibus et singulis quæ continentur in processu formato coram nobis super incorrigibilitate D. N. nostræ religionis professi, qui in seculo vocabatur B. talis diœcesis; consideratâque ejus pervicacià et verà incorrigibilitate; et cum etiam unius anni spatio in jejunio et pænitentià eum probaverimus in carceribus ad præscriplum decreti sacræ congregationis de regularibus apostatis et ejectis; et cum adhuc animo indurato in suà pervicacià perseveret, ne contagione pestiferà plurimos perdat, tanquam pecus morbida, ac membrum putridum; Deum præ oculis habentes, ut de illius vultu nostrum judicium prodeat, et oculi nostri videant æquitatem, per hanc nostram definitivam sententiam, quam in his scriptis ferimus.

Christi nomine repetito, sententiamus, declaramus, pronuntiamus, atque definimus, dictum D. N. esse verum incorrigibilem, et uti talem à nostra religione esse ejiciendum, ideòque illum per hanc nostram definitivam sententiam à nostrà religione ejicimus, et ejectum esse declaramus; admonentes eumdem nullatenus liberum à votis inter nos emissis remanere; et extra religionem degentem, esse perpetuò suspensum ab executione ordinum; esseque subditum ordinario loci; cui est interdicta facultas relaxandi aut moderandi dictam suspensionem per decretum sacræ congregationis super hoc habitum die 21 septembris 1624. Et quamdiù in religionem non redierit, in habitu clericali incedat; et habitu nostræ religionis nullo modo et tempore utatur, sub pæna falsi, et aliis latis contra eos qui mentite habitum alicujus religionis assumunt; injungentes eidem ut qu'am primum diœcesano suo se præsentet, ejusque jurisdictioni et obedientiæ subjaceat, ut in dicto decreto sac. congr. mandatur.

Lecta, et lata, et publicata suit hæc sententia sedentibus pro tribunali, in tali loco, die 18 mensis februarii 1638, præsentibus N. et N., testibus ad hoc vocatis.

D. N. Præpositus Generalis.

Et subscribatur à singulis sex patribus; dicatque unusquisque:

Ego D. B. ad hoc deputatus à capitulo generali, consilium et assensum præbui.

D. A. Actuarius.

Quam quidem formulam ad verbum transumpsi

galii Squillacensis clerici regularis, viri quidem doctrinà insignis summaque laude digni, c. 21, n. 9; qui ibi pro hac praxi subdit quòd, lectà et publicatà sententià, statim detur illius copia illi incorrigibili, qui exuatur habitu regulari, et indutus habitu clerici secularis, ejiciatur de facto, et expulsionis sententia notificetur ordinario. Cujus quidem sententia vigore, neque religio potest compellere ejectum ad redeundum, neque ejectus pænitens, religionem ad illum recipiendum, cum jam utriusque obligatio, scilicet religionis et ejecti, sit soluta: id. Mejal., loc. cit., num. 10, circa med.

Postmodům verò, per eumdem ejectum cupientem in suis ordinibus etiam in altaris ministerio ministrare, quatenus ad presbyteratus ordinem promotus existat, habetur recursus ad sacram congregationem regularium, sive ejusdem concilii, pro suspensionis hujusmodi relaxatione impetrandà; et quandoque recurritur ad Papam, à quo ejectus, qui non satisfecit decreto præd. § Ad hæc, consuevit ex gratia obtinere dispensationem, etiam integri anni supra dicti circa jejunium et carceres, si aliquis favor, vel saltem legitima causa intercesserit; cujus congregationis eminentissimi patres ipsius oratoris ejecti ordinario eamdem mandant relaxationem, quatenus idem orator sufficienti patrimonii titulo ad ordines munitus existat; totum tamen negotium ejusdem ordinarii arbitrio remittentes; cum enim sic ejectus remaneat suspensus ab executione susceptorum ordinum ex supra dicto decreto congreg. concilii, ac subsequenter ex sententià ejectionis non. poterit susceptos ordines sacros exercere, nisi constituto sibi sufficienti titulo patrimonii, quandoquidem non potest redire ad bona quibus jam ante suam professionem renuntiavit; nam cùm fuerit à religione ejectus tanquam incorrigibilis, nequit ex suo delicto consequi utilitatem, ut possit venire contra dictam renuntiationem; necnon, quia adhuc remanet votum paupertatis. Cardin., in Clem. 1, § Quia verò, q. 1, de Stat. monach.; Navar., com. 2, de Reg., sub. n. 35, vers. Sed est dubium.; Less., de Justitià et Jure, lib. 2, c. 41; Azor., Instit. moral., lib. 12, cap. 16, q. 4; et fuit dictum in una Romana fideicommiss., quæ est dec. 109, n. 4 et 5, inter recent, p. 5; Addit. ad Burat. decis. 756, numer. fin.

Quoniam verò usu venire consuevit bujusmodi ejectionis sententiam diversimodè concipi, aliam consimilem hic subnectere visum est, tenoris sequentis, videlicet:

Frater Nicolaus Rodulfius, sacræ theologiæ professor, et totius ordinis Prædicatorum generalis magister. Cum frater N. professus congregat. S. Mariæ Sanitatis nostri ordinis, de diversis criminibus inquisitus ac processatus pluries fuerit, et in carcere, ubi assignatus ei fuerit annus ad probationem suæ incorrigibilitatis, iuxta tenorem decretorum à sacrà congr. concilii Trident. emanatorum de apostatis et ejectis, ubique per septem menses fuit commoratus; quo effracto, uti apostata, militari habitu indutus, suæ professionis oblitus, secuari se militiæ addixit; volentes cum eo misericorditer

agere, conati sumus ad sinum religionis eum reducere, atque è communi loco militum, arsenali nuncupato, extrahi fecimus, et ad carceres nostri conventus ejusdem S. Maria Sanitatis iterum detrudi, ubi de ejus emendatione periculum fieri posset; et missis ad eum gravioribus patribus qui benignè et misericorditer eum ad emendationem ac suorum agnitionem errorum inducerent; quinimò, etiam coram nobis sisti jussimus, ut paternis affectibus ad sui ipsius resipiscentiam flecteremus; nullisque visis emendationis indiciis, imò potiùs desperationis, cum per aliquot dies voluntariam sibi inediam adjudicasset, tandem iterum, carcere effracto, ubi per quinque alios menses perstitit sine ullà emendationis spe, fugam arripuit, volentes, inquam, ad causæ terminationem venire, habito super ejus causâ maturo discretorum ac graviorum patrum consilio in camerà nostræ solitæ residentiæ, quam pro sede et loco judicii elegimus, Deum et justitiam præ oculis habentes, Christi nomine invocato, visis videndis, consideratisque considerandis, ac præhabitis de jure præhabendis, te præfatum fratrem N. absentem, tanguam præsentem, expellimus, privamus habitu nostræ religionis, ac ejicimus ab ordine nostro, ubi nullum emendationis signum ostendisti; et sic privatum, expulsum et ejectum decernimus, et declaramus, uti incorrigibilem per hanc nostram sententiam definitivam, ne morbida facta pecus, totum nostrum corrumpat ovile, non solum isto, sed omni alio meliore modo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritûs Sancti. Amen. In quorum fidem, etc., Dat., etc., in nostro conventu. N. Die, etc. Anno, etc. Frater Nicolaus magister ordinis; et subscribitur à singulis sex patribus, ut in priori formulâ.

Frater Ignatius Ciantes, magister provincialis
Angliæ, et socius.

Locus † sigilli.

Lecta fuit retroscripta sententia in publico refectorio conventús S. Mariæ Sanitatis, die 20 maii 1639, per me fratrem Dominicum Crescentium de Neapoli lectorem et socium Adm. R. P. vicarii generalis congregationis Sanitatis. In quorum fidem, etc. Præsentibus, etc.

Quo verò ad observantiam formæ in decretis supra dictæ congregationis præscriptæ in § Ad hæc, veluti, quòd, inter catera, ille dicatur incorrigibilis qui etiam unius anni spatio in jejunio et pænitentià probetur in carceribus, etc., cum adjectione decreti irritantis quod inducit formam; Bald., in 1. 1, verbo Quaro ergo, ff. de Lib. et Posth.; Bart., in l. de Ilis, c. de Transact.; Jas., in l. 1, ff. de Lib. et Posth.; et propterea supra dicta forma ad unguem est servanda; Dec., cons. 90, n. 6, et cons. 262, n. 4, et non potest relaxari nisi per ipsum Papam; c. Cùm inferior de major. et obed.; Rot., decis. 72, sub n. 5, p. 1, recent. Lotter., de Re benef., l. 2, q. 15, n. 88, qui, proindè rigorem juris mansucdine temperans, exposito sibi quòd orator fuerit etiam per novem etiam circiter menses detentus in carceribus curiæ archiepiscopalis Neapolitanæ, ipsi oratori indulget, prout patet ex tenore sequentium litterarum, videlicet:

A tergo: Dilecto filio nostro in almà Urbe vicario in spirituali generali. Intùs verò:

URBANUS Papa VIII. Dilecte fili, salutem, etc. Nuper pro parte dilecti filii Thomæ à Sancto Dominico, clerici regularis presbyteri congregationis Pauperum Matris Dei, scholarum piarum nuncupatæ Neapolitan., nobis expositum fuit quòd cùm ipse aliàs pluries è dictà congreg. absque suorum superiorum licentià exivisset, illorum jussu, in almà Urbe nostrà, primum de anno 1638 et 1639, et novissime de anno 1640, in civitate Neapolitan. carceribus dictæ congreg. mancipatus, et inde ad carceres curiæ archiepiscopalis Neapolitan. translatus, et in illis infeliciter spatio novem circiter mensium detentus fuit, infra quod tempus, formato contra ipsum Thomam, uti incorrigibilem, processu, postmodum idem Thomas ad carceres sui conventus reductus à dilectis filiis præposito generali dictæ congreg. illique assistentibus, carcere ad annum in pane doloris et aquâ tristitiæ, aliisque pænitentiis damnatus fuit; cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, dictus Thomas ex variis, quas præmissorum occasione passus est, ærumnis graviter laboret, ad complendum annui carceris hujusmodi tempus sit inhabilis, nobis propterea humiliter supplicari fecit, ut sibi in præmissis opportune providere de benignitate Apostolicà dignaremur. Nos igitur eumdem Thomam à quibusvis, etc., censentes hujusmodi supplicationibus inclinati; circumspectioni tuæ, per præsentes injungimus quatenus, constito tibi de præmissis, eidem Thomæ, quòd tempus novem mensium, quibus in carceribus dicta curia archiepiscopalis detentus fuit, ante prædictorum præpositi generalis et assistentium hujusmodi condemnationem, illi in præfato anno carceris hujusmodi computari et numerari possi! et debeat, auctoritate nostra Apostolica arbitrio tuo concedas et indulgeas, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ac qua: enus opus sit, dictæ congregationis etiam juramento, etc., cæterisque, etc. Dat. Romæ apud S. M. M. sub annulo Piscatoris, die 30 julii 1641 pontificatûs nostri anno decimo octavo.

Ipsis regularibus licitè ut plurimum, et absque aliquâ apostasiæ notâ, jura permittunt à religione exire, habitumque regularem dimittere; quod profectò ad concilii Tridentini præscriptum sæpenumerò contingere consuevit, cùm nimirùm ibi caveatur quòd quicumque regularis prætendat se per vim et metum ingressum esse religionem, aut etiam dicat ante ætatem debitam professum fuisse, aut quid simile, velitque habitum dimittere quâcumque de causâ, aut etiam cum habitu discedere sine licentia superiorum, non audiatur, nisi intra quinquennium tantum à die professionis, et tunc non aliter nisi causas quas prætenderit, deduxerit coram superiore suo et ordinario. Quòd si antea habitum spontè dimiserit, nullatenùs ad allegandum quamcumque causam admittatur, sed ad monasterium redire cogatur, et tanquàm apostata puniatur, etc., ut in sess. 25, cap. 19, de Regular.

Pari modo, cùm quis professus religionem, ob non servatam formam constitutionum summorum pentificum, nulliter professionem ipsam emisit; constitu-

tione etenim fel. record. Sixti V, statutum est circa qualitatem recipiendorum ad religionem et statum regularium, præsertim contra illegitimos, legitimatos, criminosos, reddendisque rationibus obnoxios, ad religionem aliquam transire volentes, ut in § Volentes, ubi districté prohibetur ne illegitimi procreati ex incestu, aut ex sacrilegio, quorum scilicet parentes consanguinitate, vel affinitate, intra tertium gradum invicem conjuncti fuerint, vel quorum alteruter parens castitatem Deo voverit, etiam apostolicà, imperiali, vel regià, aut quâvis alià auctoritate legitimati, aut natalibus restituti, ad aliquam quorumcumque ordinum etiam Mendicantium, et non Mendicantium, fratrum, monachorum, eremitarum, vel canonicorum, aut clericorum regularium, congregationum, aut hospitalium religionem, neque ad habitum, nec profes sionem, regulares recipi vel admitti quoquo modo possint. Quòd si eorum quispiam habitum, post publicationem ejusdem constitutionis, in futurum receperit, vel professionem emiserit, irritam, nullam, invalidam, nulliusque roboris, vel momenti fore, ac nullum exinde, aut ex hujusmodi voto penitus annullato, obligationis vinculo oriri posse; quinimò illos habitu regulari ad quem reassumendum perpetuò inhabiles sint, quamprimum exui, et ab ipsa religione ejici, exterminarique debere, ut in dictà constitutione, quæ incipit: Cùm de omnibus, sub dat. Romæ, sexto kal. decembris 1578.

Necnon decretum similis recordationis Clementis VIII, de novitiis ad habitum regularem et professionem non admittendis, nisi in conventibus designatis, quod incipit: Regularis disciplinæ sub dat. Rom., die 12 martii 1596, per aliud ejusdem Clementis decretum, quod incipit · Sanctissimus in Christo pater, renovatum sub dat. Romæ apud S. Marcum, die 22 mensis junii 1599, in quo præcipit omnibus generalibus, provincialibus, commissariis, magistris cæterisque superioribus conventuum intra Italiæ et insularum adjacentium fines existentium quibuscumque et quorumcumque ordinum Mendicantium, ut de cætero neminem, sub quovis prætextu, aut colore, ad habitum regularem admittant, nisi in conventibus suâ auctoritate in unaquâque provinciâ designandis; volens propterea receptiones et professiones quaslibet eorum qui contra hujusmodi decretum admissi fuerint, nullas et irritas esse ad quemcamque effectum.

Ac etiam cùm quis per vim et metum fuerit ingressus religionem, ut ex eod. conc., d. cap. 19, illum, inquam, metum qui cadere poterat in constantem virum; et cùm ista sit una ex frequentioribus causis, ex quibus datur rescriptum, ut notum est omnibus curialibus, ac ut plurimùm ob defectum probationum hujusmodi causæ illud frustratorium redditur, videndum erit priùs quando vis et metus prædicti dicantur cadere in constantem virum, adeò ut sit causa sufficiens ad irritandam professionem, et quomodò probetur.

Probari autem talis metus dicitur, non modò stantibus protestationibus ingredientis religionem, sæpè iteratis, quæ in hoc maximè conferunt, juxta doctr.

Angel., in l. Metum, l. 3, ff. Quod med. caus.; Dec., in cap. sin., sub num. 21, vers. Benè verum est, de Appel.; Rip., in c. Cùm M. Ferrarien, sub n. 93, vers. Protestatio enim, de Constit.; Natt., cons. 50, n. 18, et, concurrentibus conjecturis et indiciis, eum plenè probant. Bald., in c. Quæ causa, n. 4, in fin. de His quæ vi, met. caus. fi.; sed etiam consideratà qualitate personæ, tam incutientis, quàm patientis metum, Calderin., cons. 1, eod. tit., maximè si metum incutientes erant potentes, severi, irati et minantes, solitique minas exegui contra oppugnantes corum voluntatem; et licèt dicant nonnulli quòd metus reverentialis non sufficit probari in genere, sed probandus sit in specie, satis nihilominùs probari dicitur, quando cum eo coucurrunt alia metûs indicia et adminicula; Bald., in l. Si cogente, ff. de Rit. nup.; Rot., in una Valentin. professionis, 12 aprilis 1570, coram cardinale Lancellotto; nec ad id requiruntur minæ mortis, aut corporis cruciatus, cum sufficiat metus cadens in constantem virum, c. Consultationi, de Spons.; et in dubio, ut dignoscatur qualis debeat esse metus cadens in constantem virum, relinquitur arbitrio judicis; et ista est communis omnium DD. sententia, et probatur ex 1. 3. ff. Ex quib. caus. major., per hæc verba: Sed non sufficit quolibet terrore adductum timuisse, sed hujus rei disquisitio, judicis est; hoc quidem optima ratione, quando quidem non omnes casus ex quibus similis metus infertur, possunt numerari; Glos., in cap. Cum dilectus, verbo Metum, de His quæ vi; Archid., in c. Un. eod. tit., lib. 6, num. 4, et ibi Franc., n. 9, ubi ait quòd in omni casu judicis arbitrio relinquitur quis dicatur justus metus; Bald., in l. Interpositas, num. 3, cod. de Transact.; Silvest., verbo Metus, quæst. 1; Covar., 4 decret., 2 par., cap. 3, num. 3 et 4; Nav., in Sum., cap. 22, num. 51, vers. Secundum; et dixit Bald., d. cons. 1, in princip. hoc. tit., metum justum judicari ex circumstantiis, non modò cruciatum corporis continentibus, verùm etiam, quæ continent verba comminatoria, maximè mortis; Ale., cons. 156, num. 20, lib. 5; attamen ait Felin., in capit. Causam matrimonii, sub num. 4, vers. Quòd talis reverentia, de Off. de leg., quòd reverentia cum terribilitate personæ sufficit pro justo metu, et optime tradit Alber., in Rubr., ff. Ex quib. caus. major., n. 1, quòd timor justus ex affectu metuentis dignoscitur, ac justa metûs suspicio sufficit pro metu; Bald., in l. fin., num, 7, c. de Jur. delib.

Hoc quidem quoad metum viro incussum. Sed cùm sæpè contingat etiam moniales nulliter professas adhuc per vim et metum petere commissiones hujusmodi nullitatis, propterea dicendum est minorem metum requiri in muliere, quàm in masculo juxta Glos. communiter receptam, et practicatam in e. Cim olim, in verbo Metus, de Spons., quando quidem faciltàs in fragiliori sexu metus toleratur et præsumitur; Aret., cons. 24, num. 7, et in debiliori personà minor metus sufficit; Imol., in cap. Cim dilectus, num. 8, de His quæ vi, met.; unde dixit Butr., in d. cap. Consultationi, in 4, notab., et Abb., num. 4, de Spons., non esse

verum quòd in muliere requiratur metus qui cadere potest in constantem virum, cum ille sufficiat, qui cadit in constantem mulierem; Boer., decis. 100, num. 2, in fin., ubi ait quòd licèt metus debeat esse talis, qui cadit in constantem virum, Glos., in d. cap. Cum dilectus, tamen magis excusat mulicrem quam virum, quia non tantus requiritur sicut in viro, ut not. Glos. in cap. Cum locum de spons.; si enim aliter esset dicendum, nimirum, quòd tam in femina quam in viro requireretur metus cadens in constantem virum, parum operaretur regula illa, quòd metus probatur inspectà qualitate personæ, prout dixit Bald. in cap. Super eo, de Testib., ut per Ludovis. decis. 384, per tot.; et cùm metus sit difficilis probationis, ut per Manoch., de Arbitr. jud., casu 116, n. 17, et dixit Rota in una Nicien. Matrimonii, 6 martii 1587, coram card. Seraphino; tam ex parte illum patientis, cùm in ejus animo sit reconditus, unde dicitur metus, tanquam mentem terrens, Butr. in c. ad Audientiam, num. 14, de His quæ met., quam ex parte inferentis, cùm secretò et clam inferatur, præsertim quando filiæ à patre infertur, secum habitanti; Corn., cons. 124, num. 4, lib. 3, maximè quando pater est multùm terribilis, asper, et severus; quæ quidem qualitas in personâ cui debetur reverentia, est multum considerabilis, prout eam magni fecit Rota, in una Neapolitana, Professionis, 15 junii 1598, coram Gypsio; propterea leviores in eo probationes sufficient, et plus creditur duobus testibus de hujusmodi metu et violentià deponentibus, quàm mille de spontanea voluntate, ut voluit Innoc., in cap. Super hoc, de Renunt.; Bald., in 1. Observare, § Proficisci, quæst. 13, ff. de Off. procons.; Boer., d. decis. 100, num. 3; sufficient etiam testes domestici, et aliàs inhabiles; id. Ludovis., decis. 526, n. 5.

Ut autem hoc decretum in praxim deducamus, ex eo satis patet quòd, elapso supra dicto quinquennio, non potest, qui per vim et metum ingressus est religionem, reclamare, etiamsi toto quinquennio eadem causa metûs duraverit, ut censuit S. congreg. cardinalium supradicti conc. interpretum, die 21 aug. 1572, et die 10 decemb. ejusdem anni; quando quidem idem concilium, quasi præscriptione quâdam, voluit ut post quinquennium non audiatur; ac proinde utatur illå dictione, tantiam, quæ de suî naturà excludit aliud tempus; 1. 2, c. de Præter. qui fil. distrux.; Paris., de Resign. benef., lib. 13, q. 5, n. 46 et 47.

Quinimò, licèt antea de stylo introductum videretur, ut etiam infra quinquennium pro hujusmodi irritandà professione, ad Romanam Curiam ejusque signaturam recurreretur, per quam ejusdem nullitatis declaratio committi consueverat, eo item modo quo ab ipso concilio statutum est, nimirùm, ordinario loci et superiori domûs, cum clausulà: Dunmodo quinquennum lapsum non sit, ac indubitanter adhuc etiam potuisse eosdem superiores, absque speciali rescripto, intra dictum tempus super hujusmodi nullitate pronuntiare; ex quo contrarium colligi non potest, ex contextu prædicti concilii, attamen hodie omnis pror-

sùs difficultas sublata est, cum sacr. congreg. concilii, tam super hoc, quàm aliis capitibus, circa hujusmodi professionem, quid de cætero observandum sit, statuerit; dùm præcipit quòd etiam infra quinquennim requiratur specialis summi Pontificis commissio; cujus quidem decreti tenorem, cùm etiam quoad alios casus satis inconcussè servetur, hìc annectere visum est, eo quo sequitur modo, videlicet:

#### DECRETUM

Sacræ congregationis concilii, de novitiis receptis et professis contra formam decretorum.

Sanctissimus dominus noster Urbanus, divinà Providentià, Papa octavus,

Ad occurrendum motibus qui possent in religionibus oriri, occasione receptionis novitiorum, et professionis per eos emissæ, in conventibus non designatis, contra formam decretorum sanct. mem. Clementis VIII, de novitiis ad habitum regularem et professionem non admittendis, nisi in conventibus designatis, audità super hoc sententià S. congregationis concilii, declaravit ac decrevit hujusmodi receptos et professos contra formam dictorum decretorum, allegantes propterea nullitatem receptionis et professionis, non posse super hujusmodi nullitate post lapsum quinquennii quoquo modo audiri.

Quòd si aliqui contra formam præfatorum decretorum recepti et professi è religione infra quinquennium exire, vel superiores extra eam respective illos ejicere voluerint, eadem Sanctitas sua decrevit ut tam ipsi professi quàm superiores respective teneantur jura, quæ sibi favere visa fuerint, priùs deducere coram eâdem sacrà congregatione; quæ ex speciali etiam suæ Sanctitatis facultate super hoc concessà providebit. Inhibendo propterea primatibus, patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus et prælatis inferioribus, jurisdictionem exercentibus, ac quibuscumque judicibus ordinariis et delegatis, etiam causarum palatii apostolici auditoribus, et sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalibus, etiam de latere legatis, Sedisque Apostolicæ nuntiis, ne in posterum in hoc quoquo modo se ingerant absque speciali ejusdem Sanctitatis commissione, sub pæna ipso facto incurrenda, quoad episcopos, archiepiscopos, patriarchas, et primates, interdicti ab ingressu Ecclesiæ; quoad abbates, primates, interdicti ab ingressu Ecclesiæ; quoad abbates, prælatos inferiores, ac alios judices prædictos, excommunicationis latæ sententiæ; quo verò ad nuntios et ad sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinales, etiam de latere legatos, indignationis suæ Sanctitatis; et pænarum arbitrio ejusdem imponendarum.

Si verò iidem, ut supra recepti et professi juribus suis minimè deductis coram sacrà congregatione concilii, et sine illius expressà licentià è religione exire, vel superiores religionis eos eficere ausi fuerint, ipsi recepti et professi, tanquàm apostatæ puniantur, et pro talibus habeantur; necnon contra eosdem juxta formam decreti de regularibus apostatis et ejectis ejusdem Sanctitatis suæ jussu ab eûdem sacrà congregatione sub die XXI septembris M DCXXXIV editi procedatur, et superiores qui ejecerint, pænam suspensionis à divinis, necnon privationis omnium officiorum quæ tunc obtinebunt, ac per-

petuæ inhabilitatis ad ea in posterum obtinenda, vocisque activæ et passivæ ipso facto absque alià declaratione incurrant. Dat. Romæ, die V januarii MDCXXVI.

F. Care Verospius.
Franciscus Paulutius S. C. C. secret.
Locus † sigilli.

Quod quidem decretum comprehendit regulares etiam ordinum militarium propter illam distinctionem, quicumque, quæ est apta comprehendere omnes ordines etiam militares, et facit venirc majora expressis; Felin., in c. de Quartà, n. 15, de Præscript.; Cæs., de Grass., decis. 1, n. 5 et 6; Gonz., ad reg. 8 cancell., gl. 8, n. 61, ubi ait, n. 62, sic fuisse declaratum per sacr. congreg., et præscrtim comprehendit milites S. Joan. Hierosolymitani, Barbos., in collect. concil. d. cap. 19.

Et habet locum etiam in monialibus, propter identitatem rationis, ut ex eodem concil., d. sess. 25, c. 5, colligitur, necnon quia masculinum concipit femininum, Glos. in cap. Si quis suadente, 17, q. 4; Abb., in cap. 2, n. 3, in fin., de Stat. monach.

Est tamen hic in praxi advertendum non desse qui dicant non reclamantem intra quinquennium, veluti quia fuit impeditus, vel quia ignoravit justà ignorantià suam professionem esse nullam ob defectum ætatis, non posse reclamare etiam post quinquennium; hoc tamen est contra notorium stylum Curiæ, ad quam pro opportuno remedio recurritur post dictum quinquennium, et datur restitutio adversus illius lapsum, ac testatur Barbos., in collect., ad io. concil., d. sess. 25, c. 29, n. 10: quòd hodiè, ut quis possit audiri post quinquennium, adit sacram congregationem concil. Trid., seu alteram regularium negotiis præpositam, quæ, priùs cognitis saltem summariè nullitatibus deducendis, et justo impedimento non reclamandi intra quinquennium, restitutionem illius concedere solet. Et idem ait n. 11, quod in una Colimbrien., 27 aprilis 1630, sacra congregat. concil., eod. Barbos. informante, concessit restitutionem in integrum adversus lapsum quinquennii puellæ Colimbrien., prætendenti per vim et metum parentum ingressam monasterium, et professionem emisisse, de quo reclamavit intra quinquennium apud consanguineos et alios examinatos, et mortuis parentibus post quinquennium apud collectorem Portugaliæ, et quòd professio fuerit facta in 14 ætatis anno.

Verum est tamen quòd sive petantur simplices commissiones hujusmodi nullitatis professionis, sive per viam restitutionis in integrum, conceduntur frequentiùs per signaturam summi Pontificis, præsertim dictæ restitutionis, ad hoc, ut censeatur eidem concilio derogatum; quod licèt non requirat expressam derogationem, sicut cæteræ constitutiones conciliares, per ea quæ aliàs diximus, nihilominus requiritur quòd supplicatio fuerit signata manu summi Pontificis; ac propterca, formulam supplicationis pro hujusmodi commissione et restitutione secundum currentem stylum hic apponere visum est, eo quo sequitur modo, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris Joannis Pelliani, aliàs in seculo, Romualdi Pinontis, presbyteri Neapolitan., quòd ipse aliàs genitoris sui in eum sævientis metu perterritus, per vim et metum hujusmodi qui cadere poterant in constantem virum, habitu fratrum gloriosissimæ semper Virginis Mariæ de monte Carmelo suscepto, professionem, per eosdem fratres emitti consuetam, in manibus tunc existentis prioris domûs N. Neapolitan. diœcesis expresse emisit regularem. Cum autem, Pater sancte, professio, ut præfertur emissa, nulla sit et invalida, nullam inducat obligationem, et decennium à die emissæ professionis hujusmodi lapsum non sit, ac propterea dictus orator cupiat illam talem vià juris declarari facere, et, ad hunc effectum, adversus lapsum quinquennii per decreta concilii Tridentini regularibus ad reclamandum præfixi, restitui; supplicat igitur humiliter E. S. V. dictus orator quatenus ordinario loci, seu ejus vicario in spiritualibus generali, et superiori dietæ domis, conjunctim, quatenus vocatis qui fuerint evocandi, eumdem oratorem, indictà domo cum habitu suo regulari, sub obedientià suorum superiorum existentem, adversus lapsum quinquennii hujusmodi, prout de jure, auctoritate S. V. restituant, et in prætensis juribus suis audiant; et constito sibi legitime de præmissis, professionem ipsam nullam et invalidam, minimèque obligatoriam existere, dictumque oratorem diciæ religionis adstrictum non esse, sed habitu regulari hujusmodi dimisso, ad seculum redire, ac in paternis et maternis, vel aliàs quomodocumque sibi et qualitercumque obvenientibus bonis succedere; necnon in susceptis ordinibus remanere, ac in eis etiam in altaris ministerio ministrare; necnon quæcumque et qualiacumque cum curà et sine curà, ac aliàs quomodolibet qualificata, et per clericos seculares obtineri solita, benesicia ecclesiastica sibi canonicè conferenda recipere; et dummodò simul plura non sint, quàm quæ à concilio Tridentino permittuntur, et aliud ei canonicum non obsistat, retinere libere et licite posse declarent, aliaque faciant, prout de jure fuerit declarandum ac faciendum cum potestate citandi, etc. Contradictores, etc., invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii secularis auxilio, aliisque facultatibus, etc., committere et mandare dignemini de gratià speciali. Non obstantibus præmissis, ac constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et de commissione, mandato, aliisque præmissis, ut supra latissimè extendendis, et quòd præmissorum omnium et singulorum, etiam denominationum, qualitatum, nuncupationum, invocationum, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris per breve S. V. seu officium contradictarum expediendis; et additur: Et committatur ordinario et superiori dictæ domûs, qui conjunctim procedant. Et prout de jure, et quòd orator non audiatur, nisi in habitu et tonsurû regularibus, et dummodo professionem hujusmodi tacitè vel expressè non ratificaverit, et decem anni à die emissæ professionis lapsi non sint. Et cum decreto, quòd si re-

stitutionem et declarationem hujusmodi fieri contingat, dictus orator ab executione suorum ordinum suspensus remaneat, donec sufficientem patrimonii, vel beneficii ecclesiastici titulum habucrit.

Fiat M.

Et sic ista declaratio ad præscriptum S. concilii committitur semper ordinario loci et superiori domûs in quâ emissa est professio, qui conjunctim procedant; idemque servatur ubi locus monasterii fuerit nullius diocesis, quia tunc committitur superiori præd. et ordinario viciniori. Et cum alias commissio esset facta præd. superiori tantùm, qui solus pronuntiavit super nullitate professionis, ipsumque oratorem dimisit, et cum postmodum ex hac causa dubitasset de validitate prædictæ declarationis, denuò habuit recursum ad Papam, à quo obtinuit causam ejusdem nullitatis committi præd. superiori, necnon episcopo tanquam viciniori suprad. loco, qui conjunctim procedentes declarârunt nullitatem supradictæ professionis; concilium etenim, sess. 25, c. 19, de Regul., expressè dicit quòd quicumque regularis prætendens dictam nullitatem professionis non audiatur, nisi causas quas prætenderit, deduxerit coram superiore suo et ordinario; quare non poterit supradictus superior procedere contra formam hic traditam per dietum concilium, et jam praxis satis docet quòd in his et similibus aliis casibus, quando asseritur locum esse nullius diœcesis, tunc petitur committi ordinario viciniori; nec videtur quòd possit dari casus quo ubi duo conjunctim procedere tenentur, procedat unus tantum illorum, nisi fortè aliud fuit dictum in commissione; nec etiam videtur admittendum quod ait Barbos., de Pot. epis., alleg. 404, n. 11, nempe quòd si ordinarius simul sit superior, veluti si episcopatui sit unitum monasterium, solus ordinarius potest de hâc nullitate cognoscere; nam concilium, dum utrumque conjungit, præsupponit utrumque adesse.

Hoc enim non videtur posse subsistere; namque de intentione concilii satis apparet quòd in re tam gravi non fuit confisus de una persona tantum, sed de duabus, nempe ordinario et superiore regulari; et Papa, qui rescribit secundum concilium in litteris commissionis, dicit: Mandamus, etc., quatenus vos conjunctim procedentibus, etc.; et contemplatus est duas personas, non unam tantum, ut est casus in una Nucerina paganorum, quæ est decis. 204, per tot., p. 5, recent.; ubi commissa cognitione evidentis utilitatis Ecclesiæ archidiacono et vicario, cum ipse archidiaconus esset etiam vicarius, et litteras nihilominus executioni demandasset, fuit dictum de nullitate prædictæ executionis; sic ego in hoc casu.

Ex supra dictà verò formulà, hæc quæ sequuntur adnotanda duximus, ut clariùs dignoscatur quid requi ratur ad hujus rescripti executionem, postquàm litteræ fuerint super dictà supplicatione confectæ. Et pri mò, ista commissio nunquàm fieri consuevit, nisi or dinario et superiori domùs ad præscriptum supra dicti concilii, ibi: Nisi causas quas prætenderit, deduxerit coram superiore suo et ordinario. Quaproptez,

quicumque regularis tenetur probare conjunctim coram proprio superiore regulari illius monasterii, in quo professionem emisit coram ordinario illius loci ubi existit monasterium, nullitatem suæ professionis; prout decisum testatur Armendar., sub die 1 decembris 1593, quem refert Barbos, in collect, concilii, sess. 25, de Regular. et Monial., numer. 23, et de Potest. episc., alleg. 104, num. 12, tit. Episcopus quando habeat jurisdict. in regul., etc. Superior autem, cui commissiones super nullitate professionis ex præscripto concilii super hoc directæ sunt, unà cum ordinario, intelligitur de superiore monasterii, non autem religionis; prout fuit decisum in una Meten. et Roman., 7 aprilis 1629; id. Barbos., in dd. coll., num. 25, ubi num. seg. subdit fuisse aliàs resolutum causas nullitatis professionis ita proponendas esse coram superiore et ordinario copulative, ut si superior per se solum professionem nullam declaret, religiosumque è monasterio ejiciat, illum teneatur ad monasterium revocare; ex quo, cùm decretum superioris prædicti super nullitate factum fuerit contra formam prædicti concilii, erit nullum, ut declaravit sacra congregat., de mense januarii 1618; si verò ordinarius simul sit superior, nimirùm si episcopatui est unitum monasterium, solus ordinarius potest de hujusmodi nullitate cognoscere; ex quo dùm concilium utrumque conjungit, præsupponit utrumque adesse, ut ait id. Barbos., d. alleg. 104, n. 11.

Et quia, sicut supra dictum est, idem decretum habet locum etiam in religiosis hospitalis S. Joannis Hierosolymitani, hujusmodi commissiones ac restitutiones pro eisdem diriguntur ordinario et magno magistro dicti hospitalis, seu ab eo deputando, prout aliàs vidi in datarià Apostolicà observatum pro quodam fratre dicti hospitalis, qui habitum dimiserat, ac propterea supra dictis committebatur, ut, vocatis qui forent vocandi, conjunctim procederent, eumdemque oratorem, postquàm habitum suum regularem reassumpsisset, et in aliquo tuto loco se constituisset, vel ille idoneè cavisset, ita ut judicati executio contra ipsum fieri potuisset, adversùs lapsum quinquennii eum restituerent, ac in juribus suis audirent. Hoc autem non modò servatur quando frater dicti hospitalis professionem suam nullam declarari petens, reperitur in ipså civitate Meliten., in quà residet ipse magnus magister; verùm etiam ubi orator ipse alibi habitum religionis susceperit; tunc enim committi consuevit ordinario et priori provinciæ, inter cujus fratres milites ipse orator adscriptus est, ut conjunctim procedant, etc. Et quia frequenter accidit in primà instantià oratorem in causà nullitatis suæ professionis succumbere, ac propterea ad ipsam sedem Apostolicam appellare; hoc casu, causæ hujusmodi cognitio in secundà et tertià instantià committitur ordinario et superiori ejusdem religionis vicinioribus conjunctim, sive in primà instantià, nisi aliter summo Pontifici videatur : de qua quidem praxi testatur etiam Leo in Thes. for. Eccles., p. 2, cap. 1, num. 42, qui ita decisum refert super d. cap. 19. Quandoque etiamsi expeditio plus æquo differatur, nunc si habeatur recursus ad Papam, prout consuevit in hujusmodi casibus, dantur litteræ super novà commissione tenoris sequentis, videlicet:

A tergo: Venerabili fratri episcopo Minoritan., sive, etc., ejus vicario generali, et dilecto filio superiori domûs regularis congregationis pauperum Matris Dei, scholarum piarum nuncupatæ, introscriptæ domui regulari viciniori. Intús verò:

Urban., etc., venerab. frater et dilecte fili, salutem, etc. Exponi nobis nuper fecit dilectus filius Joan. Andreas Politus Neapolitan., seu alterius civitatis vel diæcesis, quòd, licèt ipse exponens usque de anno Domini 1633 obtinuerit committi causam nullitatis professionis per eum in congregatione pauperum Matris Dei scholarum piarum nuncupatorum emissæ, venerabili fratri archiepis. Neapolitan., sive ejus vicario, etc., et dilecto filio superiori domûs regularis d. congregationis Neapolitan. et coram eis suas probationes fecerit, metumque cadentem in constantem virum probaverit; adhuc tamen in tot annis causæ expeditionem obtinere non potuit, etsi dicti judices ter ac pluries requisiti suissent; unde d. exponens coactus fuit ad sedem Apostol. appellare. Ideò nobis, etc., paternâ sollicitudine curaremus. Nos igitur unicuique justitiam, ut decet, ministrare cupientes, ac statum et merita causæ, et causarum hujusmodi præsentibus habentes, etc., ipsumque exponentem à quibusvis, etc., censentes, Discret. vestræ, etc., mandamus quatenus vos conjunctim procedentes, vocatis, etc., causam et causas, etc., cum omnibus suis incedent, totoque negotio principali, constito de denegatà justitià, justificato priùs gravamine, auctoritate nostrà audiatis, etc., exeundi, etc., et exequendi plenam et liberam concedimus; non obstantibus, etc. Dat., etc. 28 junii 1638.

Fuit meo tempore petita similis restitutio cum commissione nullitatis professionis pro quodam religioso conjugato, professo ante ætatem, necnon per vim et metum; fueruntque litteræ pariter directæ ordinario et superiori monasterii, ut orator, etiamsi attento quòd conjugatus existebat, habitum regularem prædictum non reassumeret, postquàm tamen à muliere separatus fuisset, et in aliquo loco tuto se constituisset, ut supra audiretur, etc.

Declaratoria pro simili apostată conjugato fuit commissa ordinario tantum sub hâc formulă, videlicet: Et committatur ordinario qui, vocato abbate, vel alio superiore d. monasterii, et aliis qui fuerint evocandi, præd. oratorem, et si ipse attento quòd conjugatus existit, habitum regularem non resumpserit, nec ad aliquem regularem redierit, postquâm tamen à prætensă uxore separatus fuerit, et in aliquo tuto loco se constituerit, vel idoneè caverit ita ut judicati executio contra ipsum fieri possit, adversus lapsum quinquennii à concilio Trid. præfixi restituat; ac in prætensis juribus suis audiat, ac faciat prout juxta casus hujusmodi successum et qualitatem fuerit de jure faciendum.

Aut etiamsi professio ipsa emissa fuerit, anno probationis nondùm expleto, ex conc. Trid. decrete,

sess. 25, cap. 15, ibi : Nec qui minori tempore quam ! per annum post susceptum habitum admittatur. Professio autem antea facta sit nulla, nullamque inducat obligationem ad alicujus regulæ, vel religionis, vel ordinis observationem, aut alios quoscumque effectus. Quod tamen intelligendum, nisi orator fuerit dispensatus à summo Pontifice ad ipsam professionem emittendam, antequam compleatur integer annus probationis, licèt rarò consueverit dispensari, nisi ex rationabili causâ, ut mox dicam; quandoquidem ideò annus præscribitur, ut novitius infra illum asperitates regulæ experiri possit, ac etiam cognoscat si propriæ complexioni, viribus et voluntati congruant, ut ait id. Barbos., de Pot. episc., alleg. 101, num. 16, et ideò Papa nunquam, aut rarò; et tunc ex aliqua sibi benè visa causâ dispensare solet super defectu ipsius anni ad emittendam professionem; nisi fortè quando jam puella monasterium educationis causa ingressa, per aliquot annos ibi permansit; cum jam satisfactum sit menti supra dicti concilii quoad experiendas ipsas asperitates, prout non semel practicatum fuit.

Nam pluries tam pro ipsis puellis monachandis quam viris religiosis vidimus haberi recursum ad sacr. congr. regular.; et cum quidam regularis post 20 annos cognovisset professionis nullitatem, quia emisit illam ante completum integrè annum probationis, et supplicavit S. C. regularium at ei concederet dispensationem emittendi denuò professionem absque repetitione alterius novitiatus, aut supplemento partis quæ anno ejus defuerat; et S. C. concessit per hæc verba, videlicet:

Sacra congregatio card. negotiis regularium præposita, attentis narratis, benignè annuit ut prænominatus F. Antonius in manibus cujusvis superioris ordinis hujusmodi ad solemnem professionem per fratres ejusdem ordinis emitti solitam denuò privatim admitti possit; utque professio hujusmodi sic per ipsum Antonium denuò emissa eosdem prorsus effectus habere intelligatur, et reipsà habeat tam respectu temporis, quam respectu quorumcumque officiorum, graduum ac dignitatum ejusdem ordinis, cæterorumque actuum in præterito vel in futurum personam prædicti Antonii quomodolibet tangentium, non secus atque si ipse à principio valide atque omnibus solemnitatibus adhibitis ad præscriptum constitutionum seu statutorum sui ordinis, necnon apost. constitutionum et decretorum, vel alias cujuslibet laudabilis et approbatæ consuetudinis, ad habitum ejusdem ordinis suisset receptus; et anno probationis integrè peracto ad solemnem professionem fuisset admissus supplendo omnibus et singulis defectibus, ut supra præmissis, cæterisque contrariis non obstantibus quibuscumque. Ro-

Quinimò summus Pontifex quandoque ex gratià speciali concedit oratori ut nonnullis mensibus in ipso anno probationis existenti eo non expleto, valeat professionem emittere sub sequenti formà, videlicet:

A tergo: Dilecto Basilio Maronica ordinis fratrum sanctissimæ Trinitatis, Redemptionis captinorum pro-

fessori. Intus verò : Urbanus Papa VIII. Dilecte fili, salutem, etc. Religionis zelus, etc. Cum itaque sicut nobis nuper exponi fecisti, tu qui, ut asseris, habitum per fratres ordinis sanctissima Trinitatis gestari solitum in domo regulari, seu conventu dicti ordinis Neapolitan., suscepisti, in trigesimo quinto circiter ætutis tuæ anno constitutus, ac de regulà dicti ordinis optime informatus existis; necnon spatio quinque annorum in codem conventu versatus fuisti, professionem per eosdem fratres emitti consuetam quantò citiùs emittere posse, postquàm tibi per nos ut infra provideri summoperè desideras; nos, etc., tibi, ut professionem prædictam, peractis sex duntaxat mensibus, in eodem conventu expressè emittere de superiorum licentia libere et licite possis et valeas, apostolicà auctoritate tenore præsentium concedimus, et indulgemus; tecumque quatenus opus sit dispensamus; non obstantibus, etc., necnon dicti ordinis et conventûs, etc., statutis, etc. Dat. Romæ apud S. M. Maj., 15 octob. 1637, pontificat, nostri anno 1.

M. A. Maraldus.

Causa concessionis hujusmodi indulti, sive dispensationis, ea est, nimirum: quia, sicut in supra dictà formulà, orator ante receptionem ad habitum spatio quinque annorum in eodem conventu versatus fuit, et est informatus de regulà et austeritatibus pradicti ordinis, sieque cognovit si propriæ complexioni, viribus et voluntati congruant, ut dictum est; aliàs enim si professionem prædictam anno probationis currente de facto emitteret, nihil ageret, concil. Trid., sess. 25, c. 45; Azor., Inst. mor., p. 4, l. 42; Camp., in Divers. jur., can. rub. 42, c. 3, cum aliis allegatis per Barb., d. alleg. 101, n. 16.

Atverò, ubi expletus fuerit integer annus probationis, licèt nulliter ex aliqua causa, sic professus nulliter volens suam professionem ratificare, non tenetur novitiatûs annum iterare, si aliàs fuit validus, ut probat Sanch., de Matr., lib. 7, disp. 37, n. 45, dicens ibi quòd dictum concilium solùm decernit ad professionis validitatem esse præmittendum integrum novitiatûs annum; quod verificatur, quoties professioni præmissus fuit validus; præsertim, quòd sit continuus, non autem interpolatus; Navar., cons. 2, n. 2, cons. 31, num. 2, cons. 36, num. 1, de Regular.; tunc enim dicitur interpolatus, sive interruptus, quando novitius dimisso suo habitu regulari egreditur monasterium, animo deserendi religionem; adeò ut si postea pœniteret, ad religionem reversus et receptus, debeat ex integro à principio inchoare novitiatum : si verò novitius de licentià superioris cum habitu ex aliquâ justă causă intra annum probationis monasterium egrediatur, post aliquot verò dies reversus fuerit, post accessum potest licitè profiteri; nec propterea annus probationis dicitur discontinuus; id. Nav., cons. 10. n. 3, de Cler. non resid. Sic etiam si novitius cum simili licentia, suo habitu indutus, exeat monasterium causa peregrinandi ad stationes, vel ad alia loca, aut visendi parentes, aut cognatos ægrotantes, vel mendicandi, aut alia hujusmodi; aut ob malam valetudinem maneat extra monasterium; tunc enim habetur

pro præsente, ac si nunquam fuisset egressus, et potest adimplere annum probationis, conjungendo primum tempus cum sequenti, ut resolutum per sacr. congr. concil. refert Grat., discept. for., c. 466; Barbos., in collect. ad loc. concil., sess. 25, cap. 45. num. 19; ubi prosequitur, dicens quòd si novitia, durante probationis anno, curandæ valetudinis causâ, de superiorum licentià à monasterio exierit, et post revertatur, eodem tempore professionem emittere potest, ac si nunquam egressa fuisset. Idem dicendum est, si novitius, retento habitu, superiorum severitate, iracundià, aut odio, vel minis perterritus, abditè exeat, causa se celandi, dummodò habcat animum redeundi, et exitus non sit talibus circumstantiis factus, quòd probabiliter præsumi possit novitium non habuisse animum redeundi. Id. Barbos., loc. cit, n. 59 et 40. Vel etiam ante legitimam ætatem ad profitendum præscriptam; cum ex supra dicto concil. Trid., cap. 15, præcipitur ut in quâcumque religione, tam virorum quam mulierum, professio non fiat ante decimum sextum annum expletum; super quo fuit aliàs per sacr. congreg. concil. declaratum in una Montis Regalis, 43 novembris 1627, monialem non posse emittere professionem ante decimum sextum annum in mortis articulo, ad effectum, ut monasterium succedat in bonis et dote, Barbos., in Collect: bull., verb. Professio regularis; quapropter invalida existimabitur professio ipsa facta etiam in ultimă die decimi sexti anni, attentis verbis ipsius concilii, quod satis apertè dicit annum debere esse completum, nec refert, si dicamus quòd modicum non est considerabile, sed pro nihilo habetur; 1. Scio, ff. De in integr. restit., c. Licet causam, in verb. Modica, vel Nulla, de Probat.; et præcipuè, quòd modicum tempus pro non tempore habetur, ut in 1. Titius, & Lucius, ff. de Lib. et Posth.; facit Gloss. in c. Tenore, 31 dist.; ubi ait quod duos dies nulli existimantur propter paucitatem; Mandos., ad reg. 17, q. 19, n. 3, dicens quòd tempus unius diei, tanquàm modicum, non est habendum in consideratione; id tamen in hoc casu locum sibi minimè vendicare dignoscitur, quia, cùm idem concilium generaliter loquatur, includit etiam minimum, cap. Si proponente, de Rescript.; eòque magis, quia tempus à d. concil. præscriptum, est de formà, quæ satis clarè ex ipsius verbis elicitur, dum dicit quòd professio antea facta sit nulla; ipsa namque forma: tunc verè inducitur, quando constitutio non solum disponit super aliquo actu faciendo, sed ultra procedit, nimirùm, annullando actum ob ejusdem formæ inobservantiam; Bald., I. 1, vers. In contrarium; et ibi Alex., n. 6 et 7, vers. Nisi statutum ulterius procederet, ff. de Lib. et Posth.; quòd autem decretum d. concilii ulteriùs procedat patet, dùm aliàs irritatur professio, ac propterea prædictum tempus debet integrè expleri; Gloss., in cap. sin, vers. Per annum, de Irregul.; Silv. in verb. Religio, 3, n. 16; Barbos., ad collect. in loca concil., sess. 25, cap. 15, de Regular. et Monial., num. 14, ex DD. per eum ibi allegatis; aliàs nulla erit professio, si deficiat unus dies ante

decimum sextum annum expletum, et etiam non completo anni circulo adhuc per duas horas, ut decisum fuit 14 januarii 1617, subdens ibi quòd propterea religiosus qui suà professione emissà tribus horis ante completum annum probationis à religione discessit, et in habitu clericali laudabiliter vixit, si postea redeat ad religionem, debet ratificare professionem, et ei locus debetur à die ratificationis, ut fuit decisum die 1 februarii 1631.

Secundò, notandum quòd dùm orator petit restitutionem adversùs lapsum prædicti quinquennii, ista restitutio non datur, nisi prout de jure; quapropter requiritur causa quæ in hoc casu satis verificatur, allegando professionem nullam ex causa metus, durante etiam post quinquennium, cum tunc posset etiam dici de nullitate, cum metus duret, durante ejus causa; Bar., in l. Penult., ff. Si ob turp. caus.; Innoc., in c. 1, Quod met. caus.; Alex., cons. 156, vol. 4; vel quia orator intra dictum quinquennium non reclamavit quia fuit impeditus, vel quia justă ignorantia ignoravit suam professionem esse nullam ob defectum ætatis; tunc enim potest reclamare etiam post quinquennium, et uti remedio extraordinario beneficii restitutionis in integrum; quod quidem etiam in notorià praxi sciunt omnes, nunquam solere denegari ratione justa ignorantiæ, aut impedimenti ad reclamandum, et non solum competit minori ratione fragilis ætatis, verum etiam majori, saltem ex illâ vulgatâ clausulâ in similibus restitutionibus, etiam de more Curiæ apponi consuetà, scilicet: Si qua mihi justa causa, etc., quæ habetur in 1. 1, ff. Ex quib. caus. major.; quandoquidem licèt contra præsumptionem juris et de jure non admittatur probatio in judicio ordinario, datur tamen restitutio in integrum in eo judicio extraordinario, ut docct Alex., in 1. Si inter stipulantem, § 1, n. 3, ff. de Verb. oblig.; non enim novum est, etiam adversùs sententiam que transivit in rem judicatam, succurri ex causà, ut habetur in 1. Si mater., ff. de Excep. rei jud.

Cessat propterca opinio asserentium post dictum quinquennium elapsum non posse reclamari nec competere dictam restitutionem; licèt enim concilium Tridentinum per supra dictum decretum induxerit præsumptionem juris et de jure, seil. ratificationis professionis per dictum quinquennii lapsum, non propterea excluditur concessio restitutionis ex causă just.e. ignoranțiæ, aut impedimenti, vel fragilis ætatis; et sic intelligendum est tam de minoribus quàm de majoribus; Sanc., de Matr., lib. 7, disp. 37, n. 22, ubi dicit non obstare supra dictum concilii decretum ad denegandam audientiam post lapsum dicti quinquennii, quominus restitutio hæc concedatur, subdens ibi quòd per illud verbum, audiatur, in dicto decreto apposito, non tollitur beneficium restitutionis; et ibi plura in proposito cumulat, ubi est omninò videndus; ita etiam censuit S. cong. concil. prædicti, cujus seutentia fuit à Greg. XIII approbata. Leo., in Thes. for. eccles., p. 2, cap. 1, n. 42.

Quinimò etiam absque constitutione præd. potest

orator audiri; si tamen intra dictum tempus deduxit dictam nullitatem. Unde S. congreg. cminentiss. cardinal., negotiis regularium præposita, censuit posse ordinarium loci ubi existit monasterium in quo orator professus est, et conjunctim cum superiore regulari ejusdem monasterii, cognoscere, prout juris, causam prætensæ nullitatis professionis ipsius oratoris non obstante lapsu quinquennii; dummodò eisdem legitimè constiterit quòd dictam nullitatem intra quinquennium à die emissæ professionis verè deduxerit, et non aliter, nec alio modo. Dat. Romæ, die 18 martii 1639. Fr. Antonius cardinalis S. Honuphrii.

Tertiò, quòd orator non audiatur, nisi in habitu regulari; aliàs enim, si antequàm causa coram ipsis judicibus deducatur, proprià auctoritate habitum dimiserit, non erit audiendus; quinimò tanguam apostata puniendus esset; ex quo petens professionem annullari, non debet audiri, nisi habitu retento. Verum est tamen, quòd si quis in hoc casu, cessante scandalo et præjudicio alterius, habitum dimittit, et fugit de carceribus ante reclamationem, et antequam deducat causas nullitatis suæ professionis coram ordinario et superiore, sciens aut justè credens suam professionem non valuisse coram Deo, in foro conscientiæ, non peccat mortaliter; nec etiam quoad forum exterius merentur subire pœnas in d. concilio ei impositas, qui aliqua justa causa interveniente, habitum dimiserit, et illo non retento, reclamaverit; nimirùm, cùm ille non possit habere licentiam eundi ad reclamandum, neque ire, nisi demisso habitu, aut non sibi permittatur causas nullitatis suæ professionis coram superiore et ordinario proponere, ita Barbos., de Pot. episc., alleg. 104, n. 12, ex Navar., tom. 4, de Regular., num. 73 et 77, qui ibi ait se vidisse in Romana Curia multos qui priùs dimisso habitu, ac postea reassumpto, benignè exauditi sunt.

Quapropter supra dictum decretum concilii tunc locum sibi dignoscitur vendicare, quando, videlicet orator absque causa et temerè suum habitum dimiserit, ac proinde, si habet justam causam illum dimittendi, potesi audiri, ut supra dictum est; quandoquidem ipsum concilium, in supra dicto decreto, temerariam tantummodò habitûs dimissionem punire intendit, non autem temerè ille in his casibus videtur dimitti. Sanch. de Matr., lib. 7, disp. 37, n. 3. Quinimò ipse Pontifex quandoque ex legitimà causà concedit regulari sui habitûs dimissionem ad tempus, vel saltem illius delationem subtùs, prout concessam vidi cuidam regulari confessario cujusdam magnatis, ex quo cùm in quibusdam partibus habitus regularis, nonnullis de fide, ex catholicà religione malè sentientibus, odibilis existat, et orator suum habitum, dicti magnatis obsequiis insistendo, facilè deferre non poterat, sibi concessum exstitit, ut quamdiù, et quousque in dictis obsequiis et servitiis permaneret, et ubicumque pericula, occasione religionis viguerint, habitu dimisso, tutà conscientià, et absque aliquo scrupulo, in quibusvis, etiam publicis locis dum iter faceret tantum, deferre non teneretur: ita tamen ut in urbibus, curiis et aliis locis manens, vel commorans, habitum suum semper et ubique reassumeret.

Quartò, additur supra dicta clausula, dummodò hujusmodi professionem tacitè vel expressè non ratificaverit; quo casu si constaret aliquo modo illam oratorem ratificâsse, non admitteretur ad proponendas suas nullitates; et in dubio intentionis de ratificandà professione intra quinquennium, eo transacto, præsumitur illam ratificâsse; cùm in dubio, in favorem religionis præsumendum sit, Barbos, ad collect, in loco Coneil. sess. 25, cap. 15, num. 14, ex Navarr., consil. 13, n. 10, de Regular., et hujusmodi professio præsumitur per gestationem annalem habitûs indistincti; idem Navar., d. consil. 13, num. 3; necnon inducitur per ordines in religione susceptos, ut per sac. congreg. episc. et regul. in una Beneventan. 20 decemb. 1619, declaratum refert idem Barbos. in Collect. bullar., verbo Professio regularis, c. 2, ubi etiam ait quòd tacitæ professiones non tolluntur decreto supra dicti concilii d. sess. 25, cap. 15, de Regular., sed manent in suo pristino valore, ut declaravit cong. ejusdem concilii.

Quintò, adjicitur in hujusmodi restitutionum commissionibus clausula, dummodò decennium à die emissæ professionis lapsum non sit; quæ tamen antea non apponebatur, sed tantùm à nonnullis annis citra; ita mandante sanctissimo D. N. Urbano Papa VIII, et sine dictà clausulà vix et rarò conceduntur, ut nos ista observantia docet; aliter enim, elapso dicto decennio, orator, nullo modo in prætensis juribus suis audiretur. Decem verò anni hujusmodi, sicut etiam ipsum quinquennium in professione expressè emissà, incipiunt currere à die illius emissionis; in tacitâ autem, ab ipso die quo novitius fecit actus solummodò professo convenientes; Azor., Institut. moral. part. 1, 1. 21, c. 4, q. 10; idem Barbos., in Collect. ad loc. conc., sess. 9, c. 19, n. 7, ubi habetur diem illum computandum esse de momento ad momentum, prædictumque quinquennii spatium computandum esse à die professionis etiam in illo qui tunc temporis laborabat ignorantià invaliditatis professionis, aut alio impedimento.

Sextò, quando hujusmodi commissio datur pro religioso, qui in religione, sive ante illius ingressum, fuit ad sacros ordines promotus, vigore hujusmodi rescripti remaneat à dictorum ordinum executione suspensus, donec habuerit sufficientem patrimonii aut beneficii ecclesiastici titulum; qui propterea ei constituendus est, sicut cæteris clericis secularibus; nec aliàs hujusmodi suspensio sibi neque per summum Pontificem relaxatur, sicut in praxi quotidiè videmus.

### CAPUT XV.

Praxis dispensationis sive licentiæ pro mulieribus ad egrediendum et ingrediendum monasteria monialium.

Hactenus de regularibus è religione ejectis, aliisque legitime ab ea dimissis, et quid circa hoc servat Romanæ Curiæ praxis, egimus; nunc autem sequitur

videre, quomodò ipsa se habeat circa moniales, legitimis suadentibus causis, ex earum monasteriis exeuntes, postquàm professionem regularem in eis ad sacrorum canonum præscriptum emiserumt; et quidem, cùm in re tam gravi versemur, ut unusquisque perpendat hujusmodi facultates non ita passim concedi, putavimus omninò præponendum, illas non minùs cautè impetrari quàm concedi; ne sub diversis prætextibus, plura, quæ non decent, sequantur; virginem enim inclusam domi consistere debere, docet text. in cap. Mulieres, in fin., de Judic., in 6, ubi quòd feminæ religiosæ sub clausura morari debent, ac in omnibus circa illas cautè procedendum est, ut ea vitentur quæ earum pudicitiæ possent insidiari aut ait Mandos., in Praxi signat., tit. de Licentiis, versic. Alia licentia. Unde non immeritò Bonifacius Papa VIII sancivit universas moniales cujuscumque religionis, sive ordinis, in quibuslibet mundi partibus existentes, sub perpetuà in suis monasteriis debere de cætero permanere clausură, ita quòd nulli earum, religionem tacitè vel expressè professæ sit vel esse valeat quâcumque ratione vel causă (nisi fortè tanto et tali morbo evidenter earum aliquam laborare constaret, quòd non posset cum aliis absque gravi periculo seu scandalo commorari) monasteria ipsa deinceps egrediendi facultas, nullique aliquatenus inhonestæ personæ, nec etiam honestæ, nisi rationabilis et manifesta causa existat; ac de illius ad quem pertinet, speciali licentià ingressus, vel accessus pateat ad easdem, ut sic à publicis et mundanis conspectibus separatæ, omninò servire Deo valeant liberiùs, et lasciviendi opportunitate sublata, eidem, corda sua et corpora in omni sanctimonià diligentiùs custodire, ut in c. Periculoso, § 1, de Stat. regul., quod est nimis famosum, et quotidiè præsertim in Romanâ Curiâ, quoad hanc et omnes alias sul partes in medium profertur, et concil. Trid. sess. 5, c. 5, de Regular. et Monial., cavetur, quòd nemini sanctimonialium liceat post professionem exire à monasterio, etiam ad breve tempus quocumque prætextu, nisi ex aliquâ legitimâ causâ ab episcopo approbanda, indultis quibuscumque, et privilegiis non obstantibus.

Denique Pius V, cùm nihilominus moniales aliquando parentes, fratres, sorores, aut alios agnatos vel cognatos, necnon monasteria et alia, filiationes nuncupata, etiam eis subjecta visitandi aut insirmitatis causà, aliove prætextu à monasteriis exire, et per secularium personarum domos discurrere et vagari contingebat; quo veluti colore, eximium quoque honestatis et pudicitiæ decus in discrimen committebant, huic malo salubriter occurrere volens, inhærendo etiam decreto supra dicti concilii Trid. de clausurâ monialium disponenti, ac aliis suis litteris super hujusmodi clausură editis, adjiciendo, voluit, sancivit et ordinavit quòd nulli abbatissarum, priorissarum, aliarumve monialium, etiam Carthusien. Cistercien. S. Benedicti, et Mendicantium, et quorumcumque aliorum ordinum, etiam militiarum ac statuum, graduum, conditionum, dignitatum ac præeminentiarum existentium, etiam à regià vel illustri prosapià ortarum, de cætero, etiam infirmitatis, seu aliorum monasteriorum, etiam eis subjectorum, aut domorum, parentum aliorumve consanguineorum visitandorum, aliâve occasione et prætextu, nisi ex causà magni incendii vel infirmitatis lepræ, aut epidemiæ, guæ tamen infirmitas, præter alios ordinum superiores, quibus cura monasteriorum incumberet, etiam per episcopum, seu alium loci ordinarium, etiamsi prædicta monasteria ab episcoporum et ordinariorum jurisdictione exempta esse reperiantur, cognita et expressè in scriptis approbata sit à monasteriis præfatis exire; sed nec in prædictis casibus extra illa, nisi ad necessarium tempus stare licere. Aliter autem, quam ut præfertur, egredientes, seu licentiam exeundi quomodocumque concedentes, necnon comitantes, ac illarum receptantes personas, sive laicas aut seculares vel ecclesiasticas. consanguineas, vel non, excommunicationis majoria latæ sententiæ vinculo, statim eo ipso, absque alia declaratione, subjacere, à quo (præterquam in mortis articulo) absolvi nequeat, ut in sua constitutione, qua incipit, Decori et honestati, publicatà Romæ die 27 februarii 1570.

Hinc est quòd dispensationes sive licentiæ exeundi è dictis monasteriis, ipsis monialibus non nisi causarum cognitione, in sacrà cong. regularium, aut concilii plenè examinatà, concedi consueverunt: licèt enim antea frequenter ex duabus potissimum causis concederentur, nimirum, quando pater monialis, sive mater graviter ægrotabat, præsertim si nullum consanguineum habebat qui ei assisteret; quod quidem rationi ferè consentaneum videtur; cum filia jure naturæ teneatur parentibus opem ferre, ad text. in l. Veluti, ff. de Just. et Jur., et quòd propter infirmitatem suorum, liceat unicuique festinanter, et aliquo, etiam Papà insalutato, recedere, probat text. in cap. Communis, et ibi Glos., in verb. Suorum, 23, dist. Mandos. in Praxi signat., tit. de Licentiis, vers. Ex duabus.

Item, quando ipsa monialis graviter ægrotabat, nec spes erat, eam in monasterio evasuram esse infirmitatem, aut propter aeris intemperiem seu defectum, ut plerùmque accidit Romæ in monasterio S. Silvestri, quo casu à tali loco recedere licet, probat id. Mandos., loco cit., versic. Altera erat.

Pro curandis igitur propriis infirmitatibus, concurrentibusque consuetis requisitis et attestationibus, datur quandoque moniali per summum Pontificem sive sacræ cong. regularium licentià, prout aliàs vidi concessam moniali valetudinariæ eundi ad balnea, pro suà infirmitate curandà: quæ fuit commissa ordinario, qui vocato superiore monasterii de hujusmodi infirmitate diligenter inquireret; et si per informationem hujusmodi, ac proborum et peritorum attestationem cum juramento eorum factam, reperirent talem esse infirmitatem, quæ intra septa monasterii curari non posset, licentiam oratori tribueret ad balnea, et quoddam hospitale ibi contiguum demigrandi, ibique permanendi, donec ipsa convaluisset. Ita ut statim recuperatà sanitate ad suum monasterium reverteretur.

ut ad aliud monasterium se conferre posset, ac durante infirmitate, ibi permanere; quæ pariter ordinario commissa fuit, cùm hoc tamen, quòd si ille adhibito superiore primi monasterii et judicio medicorum, oratricem à suis infirmitatibus in suo monasterio curari non posse, aliud monasterium, seu alium regularem locum, etiam diversi ordinis in eadem civitate eligeret, ad quod dicta oratrix licitè transire, et in eo sub clausura, durantibus infirmitatibus tantum, permanere posset; ita ut postea illa ad suum monasterium quamprimum reverteretur.

Cuidam moniali monasterii, ubi ex proprio instituto vesci carnibus non dabatur, cum proinde graviter ægrotåsset, indultum exstitit, ut transire posset ad aliud monasterium in quo aderat usus carnium; atque in præfato indulto continebatur, quod illud intelligerefur citra franslationem, quòdque infirmitate durante de utriusque medici consilio, carnibus, ovis, butyro, aliisque lacticiniis et cibis, juxta statuta ordinis et monasterii prædictorum in eodem monasterio ac în cella sua, ut înfirmaria tantum, non autem în refectorio vesci, et uti liberè et licitè valeret.

In similibus indultis quandoque adjicitur ut ordinarius si adhibito superiore primi monasterii repererit, opinione medicorum oratricem; aliter quam per mutationem loci et aeris, sanitatem consegui non posse, licentiam illi tribueret transeundi ad aliud monasterium, vel alium regularem idoneum locum in quo oratrix maneret durantibus infirmitatibus tantum.

Simile indultum concessum est abbatissæ seu priorissæ et conventui ut infirmam monialem ad aliud monasterium transmitteret, illamque illuc transire in societatem unius mulieris, seu monialis laicæ idoneæ provecte ætatis, ibique per unum mensem, tunc proximè venturum, aut etiam ultra, si opus fuerit, ac tamdiù quamdiù ejus valetudo postularet, manere liberè et licitè valeret.

Datur etiam moniali, ex voto sacræ congreg, regularium, facultas se transferendi ad arctiorem religionem; quæ committitur ordinario, qui, animo oratricis et quibus moveatur causis diligenter exploratis atque observatis, et per diligentem inquisitionem invenerit eam, non temeritate vel levitate in jacturam vel injuriam sui monasterii et ordiilis, sed spiritu Dei, et stimulo vitæ sanctioris agi, super quo ipsius ordinarif conscientia oneratur, eidem oratrici, etiamsi petita ab ipsa cum humilitate à superiore licentia, illa contradixerit, liberam transeundi ad ordinem N. et illius monasterium, si ibi verè vigeat observantia regularis et stricta in eo clausura servetur, licentiam concedat. quatenus ibi benevolas invenerit receptrices.

Neminem quippè latet moniales posse ad aliam religonem perfectiorem transire, ex duo neque concil. Trid. neque constitutio Pii V id prohibet, sicut etiam illæ quæ dum in proprio monasterio, ex aliqua causa corrigi non possunt, ad aliud monasterium, correctionis causà transferuntur; Barbos, in Collect, ad loc. concil. sess. 25, c. 5, de Monial. et Reg., num. 35 et

Similis etiam licentia alteri moniali concessa exstitit, 1 et 36, ubi ait quòd locorum ordinarii, vel superiores regulares de uno monasterio in aliud transferre possunt monialem sibi subjectam, ex causa seditionis. vel incorrigibilitatis ant criminis perpetrati, ut fuit aliàs declaratum per sacram congreg. conc. 27 maii 1603, cujus declarationis forma ab ordinariis est attendenda.

> Ex his propterea inolevit praxis ut quando petitur similis translatio, etiam per datariam apostolicam ex voto sac. congreg. commissio fiat ordinario, qui de licentià superioris primi monasterii, gratrici de primo ad secundum monasterium, de consensu tamen abbatissæ, et majoris partis conventus ejusdem, transeundi licentiam tribuat, quæ postquam sic translata fuerit, vitam regularem in secundo dicto monasterio sub illius regularibus institutis perpetuò ducere statuat, spondeat et promittat; et dummodò in secundo dicto monasterio strictior vigeat observantia regularis et translatio hujusmodi intra sex menses proximos nec ad evitandam aliquam commissorum criminum pœnam fiat; alioquin præsens gratia nulla fit eo

> Prout etiam servatur in translatione monachi cui conceditur, ut petità et non obtentà per ipsum oratorem ab ejus superiore licentià ac servatà aliàs formà constitutionis Sixti V desuper editæ, ubi opus fuerit. et dummodò in secundo ordine strictior vigeat observantia, etc., ut supra, nec ad evitandam aliquam commissorum criminum pænam, etc., prout quandoque hujusmodi licentias videmus dari etiam per ipsam datariam; et juxta præmissa aliàs emanavit declaratio congreg. episc., sub die 13 septembris 1583.

> Datur-hæc ficentia, per sac. congreg. episcorum et regularium; quam novissímé vidi concessam sub tenore sequenti, videlicet:

> Quò arctius sibi quis in regulari disciplina præfinit institutum, eò ampliori laude dignus est. Quare, cum D. Joseph è Neapoli, qui nunc mitiorem Cassinensium vitam profitetur, ad strictioris observantia monachos S. Basilii transire cupiat; sac. etc., regularium congregatio, laudabili ejus voto plane assentitur, dummodò supplicem iidem, severioris disciplinæ monachi, in suum numerum libenter excipiant, et à patre generali Cassinensium facultatem petat; quà non impetratà, nisi aliqua justa causa subsit, illuc se transferre poterit, quò laudabiliter pergere destinavit; dummodo melioris vitæ fer. vore, ardore aut desiderio trahatur; non ut alicujus patrati criminis pænas evadat, novis superioribus se sistat, licet capituli provincialis cogendi consuetum tempus non dum advenerit, et dum intermedio tempore discessum maturat, primi ordinis superioribus subjiciatur; nec absque eorum facultate, extra claustra divagari possit. In cæteris servetur forma constitutionum fel. record. Sixti Papæ V, super transitum hujusmodi editarum, utaturque præsenti gratia infra terminum 3 mensium; allas irrita statim censeatur. Roma, die 26 novemb. 1638.

> > Fr. Ant. card. S. Honufrii. C. Fachenettus.

Ad laxiorem verò religionem, datur per eamdem

sacram congreg. monacho se transferendi licentia ex causà infirmitatis, ut infra:

Justitiæ zelus arctè atque adeò perfectè charitati copulatur, ut charitas sine justitià, et justitia sine charitate esse non possit. Quare, cum Frater Basilius Gambatesa ordinis S. Francisci de observantià, gravi morbo laborans, aliisque de causis fratrum Observantium securam viventi rationem, absque vitæ discrimine sequi nequeat, equum omnino visum est eminentis. patribus, negotiis regularium præfectis, ac charitati consonum, ut è severà eorumdem fratrum Observantium disciplina, ad mitiorem fratrum Conventualium ejusdem ordinis, se ipsum transferre valeat; dummodò tamen eosdem fratres Conventuales benevolos ipse inveniat receptores, et illus rectà vià transferat, quò pergere destinavit. Interimque; dum discessum maturat, primi ordinis superioribus subjiciatur, nec absque eorum facultate, extra claustra divagari possit. In reliquis servetur forma constitutionis fel. record. Sixti V, necnon Pauli V, super transitu hujusmodi editarum. Utaturque præsenti gratia infra terminum duorum mensium; aliàs irrita statim censeatur. Romæ, die 20 augusti 1638.

Datur quandoque hæc licentia se transferendi ad laxiorem religionem etiam per ipsum summum Pontificem, et per suas litteras in formâ brevis; quandoque verò per officium sac. pænitentiariæ Apostolicæ; etiam utroque foro, quare cum religiosus, certis ex eausis, de sua Religione, quam professus erat, ad aliam se transferre desideraret, petiit secum desuper dispensari; ac proinde litteræ fuerunt suo superiori regulari, qui cùm eodem fratre N. accedente consensu utriusque religionis superiorum, ad secundo dictam religionem, si ibi benevolos invenerit receptores, se transferre, et in eà professionem de novo emittere, ibique quoad vixerit remanere, et perseverare licitè valeat, misericorditer dispenset in utroque foro; non obstantibus, etc., necnon dictorum ordinum statutis et privilegiis, cæterisque contrariis quibuscumque. Cum hoc tamen, quòd prædictus frater N. non priùs discedat à religione, quàm certus sit, se in alià religione receptum iri, et statim illam recta vià ingrediatur, permansurus in ea sub regulari obedientià, neque aliter illi hujusmodi litteræ suffragentur.

Hanc se transferendi facultatem concessit alias ipsa sac. pœnitentiaria cuidam religioso; qui post emissam professionem, à suâ religione absque superiorum licentià recessit, habitu regulari etiam dimisso; postmodùm verò petiit ut ad aliam Religionem se transferre posset, ex eo quòd illius superiores eum recipere recusaverant; ac propterea fuerunt litteræ hujusmodi facultatis superiori directæ, qui ipsum fratrem illarum vigore ab apostasia et excessibus hujusmodi ad hunc effectum in utroque foro absolvit, ac cum eodem, ut religionem à Sede Apostolica approbatam, ubi benevolos invenisset receptores, ingredi; et in ea professionem de novo emittere, ubique quoad viveret, remanere valeret, dispensavit. Ita quòd à superioribus primò dictæ religionis revocari, ac desuper molestari non posset.

Cum religiosus ordinis S. Francisci de Observantia gravi morbo laborans, aliisque de causis fratrum Observantium securam vivendi rationem absque vitæ discrimine sequi nequiverit, æquum omnino visum est eminentissimis patribus, negotiis regularium præfectis, et charitati consonum, ut è severà corumdem fratrum Observantium disciplina ad mitiorem fratrum Conventualium ejusdem ordinis seipsum transferre valeat, dummodò tamen eosdem fratres Conventuales benevo los ipse invenerit receptores, et illucrectà via se transferat quò pergere destinavit. Interimque antequàm discedat, primi ordinis superioribus subjiciatur, nec absque eorum facultate, extra claustra divagari possit, in reliquis servetur forma constitutionum fel. record. Sixti V, necnon Pauli V, super transitu hujusmodi editarum, utaturque præsenti grafia infra terminum duorum mensium; alias irrita statim censeatur, sub dat. Romæ 20 august. 1638.

Sanè hujusmodi licentias ad laxiorem se transferendi religionem, neminem à Papà, sive sac cons. concilii seu regularium concedere posse, nos docet etiam quotidiana praxis; nec sine causà concedi consueveverunt. Causæ autem quæ ad id adduci et admitti solent, et in praxi versantur, illæ sont, nimirûm, cûm religiosus, ob infirmitatem aut corporis debilitatem, nequeat religionis austeritates sustinere, ad quam primò se transtulit; vel si religiosus in priori religione odio habetur à cæteris religiosis, aut indignè et malè tractetur; aut si aliis sit exosus, seu si propter suam simplicitatem, non intellexit sufficienter regulam, vel constitutiones tempore professionis; aut si habet parentes in gravi necessitate constitutos, quos non potest in priori religione juvare.

Aliàs enim Papa vix, et non sine maximà difficultate, hanc translationem impertiri solet, sine aliquà ex præmissis, seu aliis sibi benè visis causis et cum voto supra dictæ sac. congreg., quantvis, si velit, etiam absque aliquà causà posset dispensare, licèt sie sine causà translatus, non remaneat tutus in foro conscientiæ; ac propterea ipse summus Pontifex non solet hanc licentiam sine justà et legitimà causà concedere; Barbos. in Collect. ad loc. concil., sess. 25, cap. 19, num. 29, cum seqq.

Ex causa novæ fundationis monasterii vel correctionis, aut reformationis, seu præfectionis, datur ipsis monialibus licentia se transferendi; or ... 3 dicant nonnulli, in hoc casu monialem, que ideired transfertur, non egere licentià Sedis Apost., cùm hujusmodi casus concernant totam communitatem religionis, non autem particularem utilitatem alicujus monialis; cum exeant ad plantandum vel ædificandum aliquod monasterium, prout pluries censuit sac. congreg. super negotiis episcoporum et regularium, in una Nanneten. 16 januarii 1616, et una Redonen. 31 januarii 1617 et in una Messanen. 9 octobris 1619, teste celeberrimo Barbos., de Potestat. episc., alleg. 102, num. 25, ubi tamen testatur etiam ipsam sac. congreg. cantiùs postea censuisse, in his recurrendum esse ad sedem Apost, que ex causa quibusdam monialibus concessit ut possent transire ad aliud monasterium alterius obedientiæ; et ita hodië, et non aliter servatur, sicut omnibus notum est; quapropter ordinariis locorum id minimè permittitur, neque superioribus regularibus, præsertim ad monasteria recenter erecta pro novitiarum in eo introducendarum institutione, nisi obtentà à sede prædictà, vel à sac.congreg. speciali facultate, prout ipsa congreg. episc. et regular., censuit in unà Terdonen. 27 maii 1603, et in unà Barchinonen., 10 aprilis 1615.

Et aliàs ex eàdem causà quindecim ex monialibus monasteriis S. Joannis Baptistæ civitatis prædictæ tredecim videlicet choristæ, et duæ conversæ, ab eodem Urbano VIII licentiam, se ad novum monasterium divini Amoris nuncupati ejusdem civitatis transferendi obtinuerunt, ex eo quòdipse ex relatione bon. mem. cardinalis Boncompagni, archiepiscopi, acceperat, in primò dicto monasterio remanere decentem ac sufficientem numerum monialium choristarum, ac etiam illis inservientium.

Postmodùm verò prædictæ moniales, jam ut præfertur translatæ, egerunt pro restitutione earum eleemosynarum dotalium in beneficium novi monasterii, sed tamen fuerunt legitimè exclusæ. At cùm nihilominùs instetissent, saltem sibi subministrari alimenta, adhuc etiam denegata exstiterunt. Unde re ad Urbem delatå, idem Urbanus hujusmodi causam delegavit tribus Rom. Curiæ primariis prælatis, qui neque prædicta alimenta deberi decreverunt, ut infra, videlicet:

Cùm domini præsules à S. D. N. ad cognoscendam definiendamque causam vertentem inter moniales monasterii Neapolitani S. Joannis Baptistæ, et alias quindecim moniales ex dicto monasterio egressas, speciatim deputati, diù negotium alimentorum examinaverint, rationesque et jura ab utrâque parte allatà accuratè perpenderint, post repetitas congregationes demùm die 16 novembris anni præteriti decreverunt ex hactenus deductisàmonialibus monasterii S. Joannis Baptistæ non deberi alimenta dictis monialibus egressis. Romæ, die primà mensis martii 1639.

Marcus Aurelius Maraldus, dep. Franciscus Paulutius, dep. Cæsar Fachenettus, dep.

Quibus adde ipsas moniales non posse transferri ad monasterie acviter erecta, nisi ipsa constiterit priùs fuisse constructa auctoritate Sedis Apost. ac prævià visitatione, earumdem monialium capacia, eisque accommodata, atque ita absoluta reperta fuerint, ut cœmentariis, aliisve fabris, nullà ædificationis causà in ipsa postea ingrediendi necessitas relinquatur, ut sac. congreg. concil. censuit in una Ulixbonen. 17 julii 1615; idem Barbos. in Collect. bullar., verbo Monialium translatio, c. 8.

Et hujusmodi translationes non modò conceduntur, ut fiant de loco ad locum in eâdem civitate, verùm etiam, ut plurimum de una civitate ad aliam, prout fuit similis translatio concessa D. Joannæ de la Zerda ducissæ Montis Alti, cui sanctis. D. N. Urbanus Papa

VIII, cùm pro eo quem erga ordinem B. M. de Monte Carmelo, ipsa gerere dixit, devotionis affectum, habitum per ejusdem ordinis moniales discalceatas nuncupatas, gestari solitum suscipere, professionemque ab eisdem emitti consuetam expressè emittere desiderans regulares, et nullum monialium hujusmodi monasterium in toto regno Siciliæ reperiretur, monasterium monialium S. Josephi Neapolitani ejusdem ordinis, in quo, ut asserebat, habitum per illius moniales gestari solitum suscepit, et professionem per easdem emitti consuetam, expressè emisit regulares, religionis zelo ducta, ingredi coacta fuerit. Deindè verò tam ipsa quàm Ant. dux, ejus vir, ad omnipotentis Dei, et gloriosæ Dei Genit. M. divinique cultûs et Religionis catholicæ augmentum in civitate Panorm, unum ejusdem ord. discalceatarum nuncupatarum, monasterium fundare, illique pro ejus dote et manutentione, ac monialium illud pro tempore introducendarum, sustentatione, onerumque illi incumbentium supportatione, summam 15000 scutorum ex bonis patrimonialibus ipsius Ant. ducis assignare intendebant. Ipsa verò Joan. ducis. ad idem monasterium, postquàm canonicè constructum, et debità convenientique clausurâ munitum, sacrâque ac profanâ supellectile instructum fuisset, se transferre, sibique ut infra indulgeri cuperet, ipse summus Pontifex, archiepisc. Neapolitano, sive ejus vicario in spiritualibus generali commisit, quatenùs, constito sibi priùs legitimè, quòd monasterium noviter construendum hujusmodi perfectum, debitâque clausurâ munitum, sacrâque ac profana supellectile prædictis instructum, in eoque duodecim moniales introductæ existerent, eidem Joannæ ducissæ, ut ex monasterio S. Josephi, ad noviter construendum monasterium hujusmodi se transferre liberè et licitè posset et valeret, dummodò translatio hujusmodi fieret cjusdem Joannæ ducissæ consanguineis, gravibusque matronis, cam comitantibus, et ab uno ad aliud monasterium absque diverticulo, et oris parte velată, tenderet, nullibi nisi causă hospitii, eoque casu nonnisi apud honestas personas, et si fieri posset, consanguineas, pernoctaret, et dummodò ipsa ducissa, et dux ejus maritus, de licentià ipsius summi Pontificis, sacerdos ordinatus, simul iter non haberent; nec unquam in eadem domo pernoctarent, aut simul refectionem sumerent, apostolicà auctoritate concederent, prout in litteris in forma brevis desuper expeditis, continetur. Hæc quidem quoad egredientes.

Quo verò ad ingredientes monasteria ipsarum monialium, cùm inter cætera jura, decreto concilii Tridentini cautum sit, ut nemini cujuscumque generis, aut conditionis, sexús, vel ætatis fuerit, sine episcopi vel superioris licentià in scriptis obtentà, sub excommucationis pænà ipso facto incurrendà, intra septa monasterii ingredi liceat, ut in sess. 25, cap. 5, et hìc agimus tantum de casibus in quibus ad ingressum monasteriorum monialium requiritur licentia Sedis Apostolicæ, seu sacræ congregationis regalarium; propter ea quæ ad hanc praxim spectant, hìc annotanda puta"imus, et quia frequentissimus est usus ingrediendi | in dictis monasteriis pro puellis ibi educandis, propterea, sicut jam omnibus notum est, debet tale monasterium esse capax hujusmodi puellarum educandarum, pro quibus in eo debent adesse loca particularia destinata, ut sacra congreg. concil. censuit in una S. Severini 16 januarii 1615. Necnon debet præcedere consensus omnium monialium singulariter præstitus; ac propterea, non est standum simplici relationi abbatissæ, ut censuit sac. congreg. episc., in unå Amerin. 3 januarii 1608; Barbos. in Collect. ad loc. concil., sess. 25, cap. 5. Nec recipi possunt minores sentennio, ac majores viginti quinque annis, et ut ex infra scriptà formulà patebit, in quà præscribitur, ut ipsa puella sola ingrediatur, propterea cùm ex parte parentum cujusdam puellæ ingressuræ in monasterium S. Greg. Armeni, vulgò Sancti Ligorii Neapolitan. fuisset institum penes sacram congregationem, quatenùs ipsa secum ducere posset famulam, sacra congreg. censuit ancillam non dari pro educandis, ut in unà Neapolitan. 12 martii 1619; idem Barbos., loco cit., n. 102, prout etiam respondit pro quâdam Chrysostomâ Caracciolâ ex eâdem causâ, in monasterio Dominæ Reginæ ejusdem civitatis.

Et hic est notandum quòd puella monasterium ingressa educationis causà, si ibi permanserit usque ad vigesimum quintum annum, nec velit effici monialis, neque ipsa neque ejusdem monasterii superiores incidunt in excommunicationem, seu alias censuras, licèt episcopus possit ei terminum præfigere, intra quem puella ipsa velit monialis effici, aut è monasterio egredi, absoluto tempore, ut fuit alias per eamdem sacram congregationem super d. cap. 5, declaratum teste Leone in Thes. for. Eccles. part. 2, cap. 2, num. 54.

Istæ verò puellæ, quæ educationis causâ manent in monasterio, possunt inde exire, et deinde ad habitum suscipiendum recipi, sine aliquâ licentiâ ejusdem cong.; secus verò, si non ad effectum habitum suscipiendi, regredi ex eâdem causâ educationis voluerit; tunc enim nova licentia, ut infra, requiritur, ut per eamdem sacram cong. fuit decisum, teste eod. Leone loc. cit., num. 53.

Forma autem licentiæ ipsis puellis, educationis causà in monasteriis, non aliàs datur, quàm cùm infra scriptis conditionibus, quarum

Prima est quòd monasterium consuevit ipsas puellas ad effectum educationis admittere et recipere; quocirca sciendum est, et cùm pro parte episc. Hieracen. fuisset quæsitum an puellæ in monasteriis educationis causå permanere possint, ab câdem sac. cong. fuit responsum quòd jamdudùm ab eâdem cong. statutum erat, nullo concilii decreto, prohiberi, quominùs puellæ in monasteriis monialium educentur; si tamen eadem monasteria ante concilium consueverunt hujusmodi puellas recipere, sicque à superioribus monasteriorum scriptam licentiam impetraverint, atque abbatissæ et reliquarum monialium consensus accesserit: tum verò hæ ipsæ puellæ eo vestitu in monasteria intromittantur, quæ virginali

pudori ac modestiæ conveniat, nullamque secum famulam adducant, nec in eis manere possint, nisi usque ad ætatis suæ annum vigesimum quintum, atque in eis dum erunt eamdem servent clausuræ legem, quam moniales ipsæ, et si semel exierint, nullam habeant ad ea revertendi facultatem; proinde ipsa cong. hanc facultatem eidem episc. concessit, ut quotiescumque in civitate et diœcesi Hierac. id expedire idem judicaverit, possit permittere puellas in monialium monasteria, in quibus piè et honestè instituantur, introduci; adhibitis tamen conditionibus supra scriptis sub dat. Rom., die ult. august. 1572, prout harum litterarum exemplum habes penes Quar. in Sum. bull. verbo Monasteria monialium, vers. de Puellis, fol. 449. Et hic patet, quòd tunc temporis hujusmodi facultates concedebantur per litteras privatas et missivas ad episcopos ab eâdam sac. cong., prout ego vidi, et audivi penes secretarium ejusdem congreg., licèt, postmodùm negotiis hujusmodi in immensum auctis, visum fuerit, easdem facultates dari impressas cum sigillo cardinalis capitis ejusdem cong. ac subscriptione illius secretarii. Secunda est, quòd in monasterio sit locus separatus à loco, ubi manent moniales professæ et novitiæ pro dormitorio et laborerio. Tertia est, quòd non admittatur et recipiatur, nisi de consensu abbatissæ et monialium, et per secreta suffragia capitulariter. et licentià in scriptis earumdem superioris. Quarta, quòd excedat septimum, et sit infra vigesimum quintum annum. Quinta, quòd non sit super numerum præfixum. Sexta, quòd quolibet semestre, monialibus anticipata portio solvatur pro alimentis præviå idoneå cautione. Hoc autem quoad ipsas puellas educationis causă recipiendas, ut hic; quo verò ad eas quæ petunt ad habitum monachalem admitti, non licet monialibus recipere pecunias, vel aliquod aliud anticipatè, ad computum eleemosynæ dotalis, quam quævis puella ipsum habitum monachalem susceptura persolvere debet; alioquin tam recipientes, quàm persolventes, subjaceant anathemati decreto conc. Trid., sess. 25, de Regul., capitulo 26, prout episc. Camerin. ead. congreg. rescripsit anno 1508; Barbos. de Jur. eccles., lib. 1. cap. 44, num. 47. Septima, quòd ingrediatur sola, sine ancillis, ut supra diximus. Octava, quòd eo utatur vestitu, quod virginali modestiæ et pudori conveniat. Nona, quòd servet leges clausuræ, et collocutorii sicut ipsæ moniales. Decima, quòd si semel è monasterio exierit, ampliùs non recipiatur in eodem, nec in alio monasterio, nisi ad effectum, ut fiat monialis. Undecima, ipsa licentia consignetur iis quibus pro illius executione dirigitur; et in actis illorum cancellariæ registretur, alioquin viribus careat.

Sanè, cum ad præmissorum præscriptum, oporteat puellam recipiendam educationis causå, non debere adesse supra numerum præfixum, contingit sæpissimè, ut super dictum numerum petat illa admitti; proinde ipså S. cong. annuente, aptantur in calce ejusdem licentiæ impressæ etiam manu ipsius sollicitatoris, antequàm tamen ea subscribatur per dictum secretarium consuetoque sigillo muniatur, ut id con-

cedatur, dummodò ibi sit locus capax pro ipsă puellă quinto, che sia maggiore di sette anni, e minore di vensupranun erariă, ut supra, absque incommodo monialium, aliarumque puellarum educandarum; et non
alias.

Quinto, che sia maggiore di sette anni, e minore di venticinque, e pervenendo alli vinticinque, debba uscir
subito, sotto pena di violata clausura da incorrersi
ipso facto, senza altra dichia ratione, con obligari i

Cum verò inter exteras conditiones prædictas, puella ipsa excedere debeat septimum ætatis suæ annum, si qua in longe minori ætate, puta quatuor vel quinque annorum constituta, ac forsan consanguineor m curà destituta, aut ex alia causa petat, non obstante defectu ætatis hujusmodi, ex eadem educationis causa recipi et admitti, non sine maxima difficultate sibi id in tam modică ætate indulgetur : ex quo non decet in ipsis monasteriis teneri infantulas, quasi in cunis, quæ ut plurimum totum ferê monasterium subvertunt, monialium ipsarum spiritum et devotionem impediendo, prout sæpenúmero id experiri videmus. Si tamen causa adsit, que rationabilis eminentissimis cardinalibus ad sie dispensandum, seu indulgendum videatur, id non conceditur fisi negotlo plene examinato, et in ipså sacrà congreg. discusso; quòd si ita opportunum ab eisdem judicatum fuerit, eidem ista facultas tribultur sacræ congr. ordinarlo directas, qui per litteras verificatis causis in ea marratis, ejusdem sacræ congreg. nomine hanc impartiatur "cen-

Hæc tamen formula circa puellas, ut supra educandas, ad evitanda nonnulla inconvenientia, ac fraudes innovata; postmodum exstitit per cardinales sacre congregationis; jussu felicis recordationis Urbani VIII, quæ hodie est tenoris sequentis vulgari sermone conscripta, videlicet:

MARTIUS S. R. E. cardinalis Ginettus, episcopus Albanensis.

Da questi eminentissimi è reverendissimi miet signori cardinali della sacra congregatione sopra i negotil, è consulte de vescovi; è regolari si da facottà che in virtu della presente possa far filcevere net monasterio di

### l'honesta Zitella.

ad effetto di educarvisi, con l'infrascritte conditioni, e non altrimenti.

Primo, che il detto monasterio possa, e sia solito tener Zitelle per l'effetto sudetto, ne vi sia alcuna prohibitione particolare, nel qual caso, ne questa, ne qual sivoglia altra licenza sin di alcun valore, se non si presentar a lettera della sac. congregatione, che faccia espressu mentione, e deroghi alla prohibitione sudetta.

Secondo, che vi sia luogo particolare per l'edu ande, commodo, distinto, e separato da quello, dove te mona che professe, ed anco le novitie sogliono habitare, massime per il dormire, e lavorerio, e capace in modo, che ciascuna possa, e debbia dormir sola.

Terzo, che vi sia numero prefisso dell'educande conforme alla capacità del luogo, e che dello numero non possi passar la metà delle monache, non computatevi le novitie, e converse.

Quarto, che habbia tutti i requisiti necessarii, e venga accettata dalle monache capito larmente e ver voti secreti. Quinto, che sia maggiore di sette anni, e minore di venticinque, e pervenendo alli vinticinque, debba uscir subito, sotto pena di violata clausura da incorrersi ipso facto, senza altra dichia ratione, con obligari i parenti più prossimi a riceverla, così nell'età sudetta, come anco in ogni altro caso, che dall'ordinario, o dalle monache fusse giudicato espediente di mandarla fuori.

Sesto, che non sia sopra il numero prefisso.

Settimo, per essa si sia idonea sigurtà di pagare all'abbadessa pro tempore ogni semestre in denari contanti gl'alimenti anticipati, quall debbano essere avantaggiosi, e di utile considerabile al monastero, e morendo, o mancando per altro accidente la sigurtà, debbia rinovarsi nel termine di un mese, e quello passato, e non dandosi, si mando subito fuora.

Ottavo, che entri sola modestamente vesta, ed osservi le leggi della clausura et parlatorio, come le monache istesse.

Nono, che uscendo una volta, non possa senza nova licenza esser più ricevuta in quello, o altro monasterio, escetto per farvisì monacha.

Decimo, e finalmente, che la presente sia consignata a quelli, a' quali è indrizzata per l'essecutione, e si registri negli atti della loro cancellaria; il che tutto si faccia gratis, e senza alcuna sorte di mercede, o recognizione, e si vagliano della presente dentro il termine di sei mesi prossimi, altrimente sià di niun valore. E che essendovi alcuna aggiunta sopra le righe, o cassatura, non debbia in verun modo esseguirsi. — In quorum fidem præsentes manu secretarit ejusdem sacræ congregationis roboratas, sigilli nostri impressione muniti jussimus. Datum Romæ, etc.

Præterea in quibusdam Italiæ locis, præsertim provincia Lombardia, in monasteriis monialium ex eorum instituto, seu alfas, non recipiuntur puellæ supranumerariæ ad effectum suscipiendi habitum monachalem, sine speciali licentia ejusdem sacræ congregationis regularium, quas etiam, ut supra impressas concedit, et non alias quam cum infra scriptis conditionibus, quarum prima est quòd tale monasterlum sit capax, moniales eam per secreta suffragia et capitulariter acceptent, sicut pro educandis. Secundò quòd præter consuetam supellectilem mobilium, tribuat monasterio duplicatam eleemosynam dotalem, que major scutorum quadringentorum, non autem minor esse possit; et antequam puella ipsa ad habitum monachalem admittatur, ipsius eleemosynæ fiat penes personam side et sacultatibus idoneam, reale depositum, pacto adjecto, quod amoveri non possit, nisi ad effectum illud investiendi in emptionem censuum, seu montium non vacabilium aut aliorum bonorum stabilium, boni redditûs, ad ipsius monasterii commune commodum, adhibito desuper consensu ordinarii, licèt monasterium ipsum curæ et gubernio regularium, sive alterius cujuscumque, licèt exempti, subjaceat. Quòd si forte depositum hujusmodi in census annuos investiri contigerit, id in ipso instrumento

adjiciatur pactum, quod ipsius ordinarii notitia adhibeatur, in casu illius extinctionis, ad hoc ut iterum pecunia ipsa in ejusdem monasterii utilitatem applicetur; et donec eleemosyna ipsa non investiatur, ut supra, idem depositum per pactum expressum adjiciendum in ejusdem depositi actu, semper in suo robore permaneat. Si autem contingat depositarium illud irrequisito ordinario prædicto solvere, remaneat, quibuscumque non obstantibus obligatus. Si verò aliter depositum ipsum fiet, nequeat puella ad suam regularem professionem, sacrà congregatione inconsultà, admitti. Tertiò, quòd in ipsà puellà omnia ad id concurrant necessaria requisita, in reliquis autem sacrorum canonum, conciliique Tridentini, summorumque pontificum constitutionum forma servetur. Quartò, quòd acceptationi supra hujusmodi numerum, specialis aliquis ordo, aut aliud în contrarium non repugnet. Quintò, quòd si monasterium hujusmodi mitteret ad quæsturas, moniales, seu conversas, sive clausuram, aliquo modo non servantes, præsentibus uti minimè valeat, sed hoc casu irritæ et revocatæ censeantur. Sextò quòd exdem præsentes, iis quibus pro illarum executione diriguntur, consignentur, et in actis eorum cancellariæ registrentur; aliàs nullius roboris vel momenti existant : sicut de licentiis pro educandis, in fine dictum est.

Sanè, præmissa circa eleemosynam dotalem ad præscriptum declarationum sacræ congregationis ejusdem conceduntur cùm debeant ordinarii in singulis monasteriis, etiam curæ regularium seu militarium subjectis, certum numerum juxta cujusque monasterii facultates præscribere: si quæ verò supra numerum statutum recipientur, tenentur duplicem eleemosynam afferre, ac supra numerum locum tenere; duplicis verò eleemosynæ nomine, intelligitur duplicata summa ejus, quæ in receptione cujuscumque monialis intra numerum, in quolibet monasterio constitutum erogari pro tempore consuevit, prout declaravit sacra congreg. episc. et regul., sub die 6 septembris 1604, refert celeberrimus Barbos. in Collect. bull. titulo Moniales supranumerariæ, c. 6.

Ipsæ autem elecmosynæ dotales pro monialibus, sive infra, sive supra numerum præfixum, solvi debent in ære; neque permittitur assignatio bonorum stabilium, aut censuum, ut fuit resolutum per sacram congregationem episcop, et regul., in una Camerinen. 28 martii 1588. Et debent durante anno probationis deponi juxta formam in decreto generali præscriptam, ad hoc, ut professione emissà valeant in bonis stabilibus implicari. Et cum etiam, sicut supra dictum est, illarum fieri debeat reale depositum penes personam fide et facultatibus idoneam, propterea non modò pro ipsis locis in quibus præscribitur modus recipiendi ad habitum monachalem mulieres supra numerum, sicut in secundà formulà supra posità, verùm etiam pro quibuscumque locis generaliter fuit resolutum, quòd ipsæ dotales eleemosynæ, apud monialium consanguineos, vel affines, nullatenus relinquantur, sed antequam puellæ habitum suscipiant, deponantur actualiter apud

mercatorem, vel penes aliam personam side et facultatibus idoneam, ut statim professione emisså, in emptionem tot bonorum stabilium aut annuorum reddituum investiantur, ut censuit sac. congreg. episc. et regular. in una Lusitan. 6 junii 1615, in iis locis, ubi non adsunt mercatores seu banchi, ipsum depositum sieri debet in manibus probi viri et facultosi, qui ad omne mandatum monialium, et absque alia exceptione eam obliget se soluturum, ut censuit eadem sacra congreg. in una camerinen. 15 martii 1594.

Quo verò ad puellas, ad habitum monachalem in monasteriis monialium hujus civitatis Neapolitanæ recipiendas, in vim litterarum sacræ congreg. eorumdem, eminentissimo archiepiscopo directas sub die 16 novembris 1629, circa eleemosynarum dotalium reductionem cautum est, quòd de cætero eleemosyna dotalis pro puellis intra numerum recipiendis, summam ducatorum mille, et quingentorum ducatorum monetæ Neapolitanæ excedere nullo modo queat; ita tamen ut monasteria illa quæ hucusque minorem summam ex eâdem causå accipere consueverunt, possint in ipså consuctudine permanere, quando nimirům; eorum attentà paupertate, eidem eminentissimo archiepiscopo citra hujusmodi dotium augmentum, citra tamen prædictæ summæ terminum, aliter non videretur.

Pro monialibus tamen supranumerariis, ipsa dotalis eleemosyna summam ducatorum duorum millium, et quingentorum similium pariter non excedat; ipsæque dotes in ingressu ipsarum puellarum nequaquàm monasterio consignentur, sed ante earumdem ingressum fiat reale depositum in pecunià numeratà penes montem pietatis, sive publicum alium ac idoneum bancum; ad hoc, ut statin secutà professione, per monasterium in tot bona stabilia, consensu et licentià ipsius eminentissimi archiepiscopi expressè accedentibus convertantur, cui etiam datur facultas ut monialibus ex causà urgentis necessitatis, necnon monasteriorum fabricæ necessariæ dotes ipsas puellarum ex numero existentium impendendi licentiam impartiri queat.

Licet quandoque postmodum, attentis temporum calamitatibus, ipsa sacra congregatio, ad instantiam partium id petentium, arbitrio ipsius eminentissimi archiepiscopi mandare consueverit, ut pro ipsà dotali eleemosynà, tot bona stabilia boni redditùs cum nonnullis conditionibus ipsius monasterii utilitatem recipientibus, valeant assignari.

Hoc autem, quoad prædictas eleemosynas dotales pro puellis ad monachalem habitum, ut supra recipiendis, quibus licèt permittatur pro earum religiosis necessitatibus aliquid honestum vitalitium tenere cum conditionibus, modificationibus et limitationibus infra scriptis, nihil tamen aliud quod proprietatem sapiat, habere possunt tot juribus refragantibus, ut in cap. Non dicatis, § Cum hujus, 12, q. 1, ubi quod non licet habere proprium iis qui suis renuntiant, et communiter vivere spondent, et in d. § Cum hujus, ibi: Cum hujus nostræ congregationis fratres non solum facultatibus, sed voluntatibus propriis, in ipså ordinationis susceptione renuntiaverunt, et se per promissam obes

dientiam penitus aliorum potestati et imperiis in Christo, | et pro Christo subdiderint, certum est eos nihil habere, possidere, dare vel accipere debere sine superioris licentià; quod si propinquus vel amicus, vel quilibet fratrum cuiquam aliquid offerre voluerit, primò quidem priori insinuetur, et sic suscipiatur, si ipse mandaverit. De quo tamen nihil aliud, nisi quod priori placuerit. Et in cap. Cùm ad monasterium, § fin., ubi summus Pontifex abbati et conventui Sublacen. sic ait: Nec æstimet abbas quòd super habenda proprietate, possit cum aliquo monacho dispensare; quia abdicatio proprietatis, sicut et custodia castitutis adeò est annexa regulæ monachali, ut contra eam nec summus Pontifex possit licentiam indulgere. Et ex novo jure concilii Tridentini, sess. 25, c. de Regular., cautum est ut nemini regularium tam virorum quàm mulierum liceat bona immobilia vel mobilia, cujuscumque qualitatis fuerint, etiam quovis modo ab eis acquisita tanquàm propria aut etiam nomine conventûs possidere vel tenere; sed statim ea superiori tradantur, conventuique incorporentur.

Quibus sic stantibus, non videtur admittendum quod nonnulli dixerunt, nempe, moniales de licentià suorum superiorum, pro suis occurrentibus necessitatibus, posse habere aliquos census, sive redditus annuos, cùm non videatur ipse habere proprium; quia ex debità obedientià eos retinent, semper paratæ illos dimittere ad libitum superiorum, ut ait Barbos. de Potest, episc., alleg. 102, n. 5, qui ad id citat Joan. Andr. Panorm. et Dec. relatos per Navar. in repet. c. Nullam, 18, q. 2, cap. 3, à num. 25. Subdit tantum ibi idem Barb. quòd in hâc quæstione dicendum putat, prædictas moniales non licere habere census sive redditus annuos, eo modo quo in aliquibus partibus habentur ab eisdem, sed tamen cum debitis circumstantiis, ac moderationibus, non omninò videtur illicitum, easdem habere quosdam redditus vitalitios, ex quibus possint vivere, et providere suis particularibus necessitatibus pro victu et vestitu, et aliis quæ sibi à monasteriis non suppeditantur, et hoc casu eos habentes non peccare, ex Azor, Instit. moral. p. 1, lib. 12, cap. 9, q. 2, et aliis allegatis per Barbos., loc. cit., d. num. 5.

Verùm cùm posset quandoque in dubium revocari an videlicet præmissa per dictas moniales tuta conscientià haberi et teneri possint, propterea vidimus circa id obtineri licentiam à Papa, quo illam sub formulà sequenti impartiri consuevit, videlicet:

A tergo: Venerabili fratri archiepiscopo Neapolitan. Intùs verò:

URBANUS Papa VIII. Venerabilis frater, salutem, etc. Exponi nobis nuper fecit dilecta in Christo filia Olympia Mormilis, monialis professa monasterii de Jesu nuncupati Neapolitan. Ordinis S. Francisci Reformatorum nuncupatorum, quod ipsa summam triginta scutorum annuorum sibi à diversis consanguineis suis, ultra ejus subventionem dari solitorum, in usus sibi benè visos, ac etiam in eleemosynam erogare posse desiderat, Nobis propterea eadem Olympia humiliter supplicari fecit, ut sibi in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica di-

tiæ favore prosequi volentes, et a quibusvis, etc. Censentes hujusmodi supplicationibus inclinati, fraternitati tuæ eidem Olympiæ, quatenùs illa summam triginta sculorum hujusmodi singulis annis in sibi benè visos licitos tamen usus, ac etiam in eleemosynam Christi pauperibus erogare liberè et licitè, posse valeat, de consensu tamen superiorissæ dicti monusterii. Et cum hoc, ut si ab ea requisita fuerit, rationem administrationis pecuniarum hujusmodi reddere teneatur, arbitrio tuo concedendi, et indulgendi facultatem, apostol. auctoritate, tenore præsentium, concedimus et impartimur; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon monasterii et ordinis prædictorum etiam juramento, etc., roboratis, etc. Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem, 5 januarii 1630, Pontificatûs nostri anno septimo.

M. A. Maraldus.

Quinimò ex declaratione sacræ congreg., monialis quidquid singulæ quoquo titulo acquisierint, totum rectè ad abbatissæ manus deferri oportet etiam quod suis manibus laborando acquirunt, vel eis à parentibus donatur, abbatissa tamen inprimis ex hujusmodi acquisitionibus suo arbitrio necessitatibus illius monialis, cujus operà, vel contemplatione fuerint parta, subvenire poterit, et quod reliquum erit, in communem usum totius monasterii convertere debet, etc., ut refert Leo in suo Thesauro fori eccles. p. 2, c. 1, n. 41.

Illud autem quod dictum est de monialibus circa præmissa, dicendum profectò est de religiosis viris; quandoquidem sacra cong. censuit regulares utriusque sexûs non posse tenere propria, sed omnia dare debere suis superioribus a quibus primò subveniendum est necessitatibus earum, vel eorum quibus munera destinata fuerunt; reliquum verò conferendum in usum monasterii, ut ex Navar., in tractat. de Reddit. eccl., q. 1, num. 84; Barbos. in dict. allegat. 103, n. 3.

Unde hi similiter-recurrunt ad summum Pontificem pro obtinendà facultate aliquid retinendi, et in suos pariter religiosos usus et necessitates impendendi, aut etiam ex commissione parentum aliquid ab eis sibi relictum in charitatis opera post illorum obitum largiendi, ut ex formulà litterarum, quæ hic subnectitur, patet, videlicet:

URBANUS, Papa VIII. Ad futuram rei memoriam. Aliàs pro parte dilecti filii Martini Arilza Toletan. seu alterius civitatis, vel diœcesis, nobis exposito quòd ipse centum ducatos annuos monetæ regni Neapolitan. dilecto etiam filio Ambrosio similiter de Arilza ordinis fratrum Prædicatorum professori, ejus nato, dare et assiquare desiderabat, Nos eorumdem Martini et Ambrosii supplicationibus nobis desuper humiliter porrectis, inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis regularium præpositorum consilio, eidem Martino, quòd centum ducatos annuos prædictos dicto Ambrosio, pro sus religiosis necessitatibus dare et assignare, ipsi verò Ambrosio, ut illos pro eisdem necessitatibus accipere, percipere et levare liberè et licitè valerent; dummodò tamen pecuniæ hujusmodi rectè deferrentur in commune depositum conventûs, ut ipsum gnaremur. Nos igitur eamdem Olympiam specialis gra- 🌡 Ambrosium commorari contingeret; et exinde de manu

depositarii, et de licentià Superioris, ipse Ambrosius reciperet, atque in religiosas suas necessitates duntaxat, quantum et quatenus opus esset applicaret; applicatorumque eidem superiori, quotiescumque ab eo requisitus foret, rationem redderet, residuum verò in communes ipsius conventûs necessitatis erogaretur; licentiam concedimus, prout in nostris in simili formà brevis, desuper expeditis litteris, quarum tenorem, præsentibus pro expresso haberi volumus, plenius continetur. Cùm autem, sicut idem Martinus nobis nuper exponi fecit, ipse quædam charitatis opera quæ palàm fieri non possunt adimplere teneatur, neminemque habeat cui operum hujusmodi adimplementum tutiùs committere possit, quàm eumdem Ambrosium natum suum, cui propterea alios centum annuos ducatos, his conditionibus, nempe ut dictus Ambrosius ex his et prædictis aliis centum ducatis nonnisi triginta in totum, quotannis pro suis religiosis necessitatibus applicare, reliquos verò centum et septuaginta ducatos annuos in prædicta charitatis opera juxta mentem et voluntatem ipsius Martini dum vixerit, eidem Ambrosio, verbo, vel scripto, et in eventum quo ab humanis decedat, testamento declarandam, integrè impendere teneatur, necnon ut quoad centum et septuaginta ducatos hujusmodi ipsius Ambrosii superiores regulares sese ingererc, aut illis prætendere, vel dictum Ambrosium in illis, ut præfertur, expendendis, impedire non possint, assignare desideret; Nobis propterea idem Martinus humiliter supplicari fecit, ut sibi et Ambrosio prædicto in præmissis opportunè, etc., dignaremur; Nos igitur eosdem Martinum et Ambrosium amplioribus favoribus et gratiis prosequi volentes et ambos à quibusvis, etc.; censentes, etc.; inclinati eidem Martino, ut ducentos ducatos hujusmodi Ambrosio prædicto, sub dictis conditionibus, et ad prædictum effectum dare et assignare; ipsi verò Ambrosio, quòd ducatos ducentos hujusmodi recipere, percipere, et levare liberè et licitè valeat ; ita tamen, ut ex illis triginta tantum ducatos pro suis religiosis necessitatibus, servatà prædictarum litterarum nostrarum formà, expendere possit, reliquis autem centum et septuaginta ducatos hujusmodi in opera charitatis, ad quæ dictus Martinus, ut præfertur, obligatus existit, juxta mentem et voluntatem ejusdem Martini ut supra declarandam, ad implementum et non alios usus, integrè impendere teneatur, et quòd centum et septuaginta ducatos hujusmodi, ejus superiores regulares se ingerere, aut illum quomodolibet impedire, seu eos prætendere non possint apostolicà auctoritate, tenore præsentium, ficentiam concedimus et impartimur; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti ordinis, etiam juramento confirmatione apostolică, vel quâvis firmitate aliâ, roboratis statutis et consuetudinibus, cæterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris, die 19 septembris 1631, pontificatûs nostri anno decimo nono.

## M. A. Maraldus.

Ex his igitur patet, requiri licentiam ad id summi Pontificis, ex eo quòd nullus superior potest concedere monacho facultatem retinendi aliquid ad usum irrevocabilem, ut tenent Navar. concil. 47, n 2, de Regular. in antiq. et cons. 15, num. 2, de Stat monach. cum aliis relatis per Barbos., dict. alleg. 103, num. 4.

Ad hæc non possunt ultra duas sorores in uno eodemque monasterio habitum regularem suscipere, professionemque ibi emittere, absque sacræ congreg. regularium licentià; per quam cautum est etiam, ut si tertia soror, ad eumdem habitum admittatur, tamdiù careat voce activâ et passivâ, donec altera ex prædictis duabus sororibus obierit; necnon tenetur solvere dotem duplicatam quatenùs fuerit intra numerum ; si verò supra, triplicatam: quo casu adimpleri debent conditiones supra dictæ licentiæ pro monialibus supranumcrariis; item, ubi laudabiles adesset consuetudo, vel apostolică constitutione cautum, quòd nec duæ sorores in codem monasterio habitum suscipiant prout servatur Florentinæ, et alibi, ita servari debeat, prout eadem sacra congreg. scripsit archiepiscopo Bracharen., sub die 26 Augusti 1616, idem Barb., cap. 44. num. 14, ubi numero sequenti, ait quòd non debent ad professionem, nec ad chorum moniales admitti, nisi legere noverint, prout eadem sacr. congreg. rescripsit episcopo Argentin. 22 januarii 1604.

Prout etiam ipsa sacra cong. censuit, quòd moniales velatæ aut conversæ supra numerum non recipiantur, nisi obtentà licentià sac. cong. et quoad velatas, supra numerarias, servari debeant conditiones in licentiis impressis, contentæ. Et moniales ipsæ non subrogentur in locum monialium decedentium intra numerum; nec impediantur, quin aliæ in locum earumdem demortuarum, intra numerum recipi possint; ac propterea, ne impediant hujusmodi loca, remanent semper supranumerariæ, licèt in cæteris ab aliis nihil differant, et in omnibus æquales juxta cujuslibet monasterii institutum esse debeant, ut sacra cong. conc. declaravit, 2 julii 1602; id. Barbos. loco citato.

Viduis itidem quandoque contingit, ut suæ pudicitiæ conservationi, non aliàs, quàm per alicujus monasterii monialium ingressum, consultum velint: quapropter pro hujusmodi viduis decisum fuisse, testatur id. Barbos. de Pot. episc., alleg. 102, num. 67, quòd illæ quæ viris mortuis, honestatis causa, se contulerunt in monasterium, dummodò sint bonæ existimationis et famæ, legibusque monialium pareant, tolerari debent, et quòd de cætero nullæ hujusmodi viduæ recipi debent, nisi moniales fieri vellent; quæ nihilominùs postmodùm nequeunt abbatissæ vel priorissæ officia obire absque speciali sedis Apost. licentià prout declaravit sacra cong. episc. et regular. in una Cassanen. 29 jan. 1585, teste Barb., in Collect. bull., verbo Abbatissa, fol. 12, v. 2, id Barb., d. n. 7, ubi advertit, non posse episcopum dare licentiam viduæ ingredi volenti, atque in habitu laicali permanere, etiamsi toto tempore vitæ suæ illic degere, nec ampliùs inde exire vellet, quia in istis nulla adest causa necessaria.

Ac proinde in hujusmodi casibus fit recursus ad papam pro licentià ad id necessarià, quæ eo modo quo sequitur concedi consuevit, videlicet; A tergo ; Venerabili fratri archiepiscopo Neapolitan.

URBANUS Papa VIII. Venerabilis frater, salutem, etc. Exponi nobis nuper fecit dilecta in Christo filia Agnes de Aponte Marchionissæ viduæ terræ Padulæ, Neapolitan. seu alterius civitatis vel diacesis, quòd ipsa Deo melius serviendi studio ducta in aliquod monasterium monialium civitatis Neapolitan., unà cum una ancillà, quæ illi in suis necessitatibus assistat se recipere, inibique in habitu seculari quoad vixerit permanere posse summoperè desiderat. Nobis propterea supplicari fecit, ut sibi epportunam ad hoc licentiam concedere, etc., dignaremeir. Nos igitur, etc., fraternitati tuæ, etc., mandamus, quatenus eidem Agneti, quòd ipsa monasterium prædictum, dummodò illud mulieres seculares hujusmodi. recipere soleat, et actu retineat, unà cum una ancilla, ut præfertur, ingredi, et in eo quoad vixerit, in habitu seculari permanere liberè et licitè valeat, licențiam auctoritate nostrà Apost. arbitrio tuo concedas, his videlicet legibus, videlicet, quòd inprimis et ante omnia, dilectarum in Christo filiarum abbatissæ seu priorissæ, et monialium dicti monasterii capitulariter et per secreta suffragia præstandus, et illarum superiorum ad id accedat assensus; ipsaque Agnes eleemosynam extraordinariam competentem eidem monasterio, ante illius ingressum, arbitrio similiter tuo, realiter et cum effectu impendat, ac de suis, et ejusdem ancillæ alimentis in singulos sex menses, anticipatè persolvendam, idoneè caveat, ipsaque ancilla in dicto monasterio, educationis causà, dummodò illud puellas, ex eadem causa recipere soleat, et illas actu retineat, commoretur, ac habitu cultuque utantur modesto, sine jocalibus, auro, sive serico; locutorii, et clausuræ leges observent; ac ipsa ancilla eidem Agneti debitum interim præstet famulatum, sintque cellulæ pro eis vacuæ, et à nemine occupatæ; et si semel è dicto monasterio exierint, in illud amplius, absque nova hujus sanctæ sedis licentià reverti non possint; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac dicti monasterii, et illius ordinis, etiam juramento confirmatione apostolicà, vel quâvis firmitate alià, roboratis statutis et consuetudinibus, cæterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris. Die 14 augusti 1632, pontificatûs nostri an-M. A. Maraldus. no vigesimo.

Nec aliàs hujusmodi licentiæ concedi consueverunt, nisi cum supra dictà clausulà, inter cætera: Dummodò monasterium mulieres seculares recipere soleat, et actu retineat, etc.; sic etiam quoad ancillas, licèt aliquando viderim dari prædictam licentiam, etiam sublatà ipsà elausulà, quando videlicet causæ urgentiores intercedunt, quæ Papam à petitione minimè retrahunt; prout vidi concessum D. Paulæ de Teixeira mulieri viduæ nobili Ulixbonen. in civitate Neapolitanà commoranti quæ summo Pontifici exposuit, quòd ipsa, quò meliùs honori suo consultum sit, in Conceptionis B. M. Virginis, seu aliud monasterium monialium civitatis Neapolitanæ, in quo benevolas inveniret receptrices, una cum duabus ancillis quæ illi in suis necessitatibus assisterent, se recipere, inibique, per aliquod temporis

spatium, in habitų seculari, summoperė permanerę desiderabat, ac proinde summus Pontifex commisit archiepiscopo Neapolitano, quatenus ipsi oratrici, quòd ipsa, monasterium hujusmodi, licèt illud mulieres secularis hujusmodi recipere non soleat, unà cum dictis duabus ancillis ingredi, et in eo quoad vixerit in dicto habitu seculari permaneret, licentiam concederet cum his conditionibus: Dummodò, etc., accedat assensus, ut supra, etc., necnon eleemosynam extraordinariam, etc., ipsæque ancillæ dicto monasterio educationis causà, licèt illud puellas ex eadem causà recipere non soleat, nec illas actu retineat, commorcntur, etc., sub dat. Romæ, sub annulo Piscatoris, apud S. Petrum, 5 februarii 1642.

Quo verò ad mulieres quæ sunt in discordià cum maritis, timentque eorum sævitiam, si extra culpam sunt, quamdiù justam timendi causam habuerint, debent, si sunt in monasteriis, tolerari; in posterum verò non debent recipi. Si verò mulier venerit in suspicionem marito, quo timet ne ab eo aliqua vis inferatur, debet permitti ut possit ingredi monasterium monialium, si modò constitutiones monasterii non repugnent, et accedat consensus superiorum, abbatissæ et monialium, et causà cessante ingressàs, debet indè exire, et si semel exierit, nunquam postea idem monasterium ingredi poterit; et tenetur ad clausuram, sicut aliæ moniales, et stare sine ancillis: Zerol., in Praxi episc. part. 1, versic. Ad decimum secundum, et licèt Navar, concil. 1, de Divort, et ibi apostilla dicat sacra congreg. dedisse quamdam formulam circa hoc; et ideò occurrente casu, ad eam esse recurrendum; tamen ipse Zerol., loco cit., ait se vidisse formulam quæ est, ut primò conveniat constitutioni monasterii; secundò de consensu abbatissæ et monialium; tertiò, sine ancillis; quartò, ut servet clausuram, ac propterea censuit succedente casu repentino, posse episcopum hoc facere; quia in casibus repentinis et periculosis, non potest ita de facili habere recursum ad sedem Apostolicam, et ita ait se vidisse practicari in multis civitatibus.

Ad hæe nemo est qui ignoret quàm infelices exitus pariant matrimonia inter impares, præsertim ætate; ex Bald. in 1. Si major, c. de Legit. hæred., et in auth. Res quæ, col. penult., vers. ult. notà C. commun. de Legat. Et dicam infra lib. 7, cap. 5, num. 46, v. Sic refert Baldus. Quandoquidem semper ferè secum afferunt rixas et dissensiones inter conjuges, eòque magis ubi sævitia viri intercedit, quæ ut plurimim ex eadem ætatis imparitate, tanquèm radice procedunt; potissimèm verò si ob viri sævitiam non possit mulier absque gravi damni et vitæ periculo cum viro habitare, quæ satis sufficieus causa est etiam ad separationem thori juxta text. in cap. Litteras, de Restitutione spoliat.; Buratt. decisione 656, num. 5.

Quare in istis casibus summus Pontifex totis viribus satagit scandalis obviare, ut dicam, d. lib. 7, c. 3, n. 3, et in praxi patet, ex tenore litterarum, quæ hic subne ctuntur, videlicet:

A tergo: Venerabili fratri archiepiscopo Neapolitan.

Intus verò :

URBANUS Papa VIII. Venerabilis Frater, salutem, etc. Nuper pro parte dilectæ in Christo filiæ nobilis mulieris Jounnæ de Capoa principissæ terræ Caspoli Neapolitan. seu alterius civitatis, vel diœcesis, nobis expositum fuit, quòd ipsa à dilecto filio nobili viro Joanne, etiam de Capoa principe dictæ terræ, marito suo, cui alias invita nuptui data fuit, malè cum sævitià et minis, ac etiam vitæ periculo tractatur, ob suspiciones quæ inter eos oriuntur ob ætatis ipsorum disparitatem; cum ipsa Joanna eximiæ pulchritudinis, ac vigesimo secundo duntaxat suæ ætatis anno constituta, dictus autem Joannes valdè zelotypus, et ferè septuagenarius respective existant; ac insuper idem Joannes cuncta bona sua dilapidaverit unde dictu Joanna timens, ne ex diuturniori sua cum prædicto Joanne cohabitatione, sibi aut illi grave malum, etiam privationis vitæ forsan eveniat; et ne bona, in quibus eadem Joanna genitrici suæ successura est, in potestatem dicti Joannis deveniant, cum illorum dilapidationis periculo. Propterea, ut sibi rebusque suis consultum sit, ipsa Joanna sese in aliquod monialium civitatis Neapolitanæ monasterium, etiam ejus marito invito, cum duabus ancillis quæ illi inserviant, recipere, et inibi habitu seculari retento, per aliquod temporis spatium commorari posse desiderat : Nobis idcircò humiliter supplicari fecit, ut sibi desuper opportunè providere, etc., dignaremur. Nos igitur dictam Joannam specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et à quibusvis, etc., censentes, etc.; fraternitati tuæ, per præsentes committimus et mandamus, quatenus veris existentibus narratis eidem Joannæ, quòd ipsa monasterium hujusmodi, dummodò illud mulieres seculares hujusmodi recipere soleat, et illas actu retineat, etiam ejus marito invito, ut præfertur, cum duabus ancillis ingredi, et inibi ad tempus, eidem Joannæ per te præfigendum, habitu seculari retento, permanere, liberè et licitè valeat, licentiam, auctoritate N. Apost. arbitrio tuo concedas; his videlicet legibus, quòd inprimis et ante omnia, dilectarum in Christo filiarum abbatissæ seu priorissæ, et monialium dicti monasterii, capitulariter et per secreta suffragia præstandus, et illorum superiorum expressus ad id accedat assensus; ipsaque Joanna eleemosynam extraordinariam monasterio hujusmodi, arbitrio similiter tuo ante illius ingressum realiter et cum effectu pendat, deque suis et earumdem ancillarum alimentis in singulos sex menses anticipate persolvendis idoneè caveat; ipsæque ancillæ sint virgines ac honestæ conditionis et samæ, tituloque educationis, in eodem monasterio degant; dynimodò tamen illud puellas ex eadem causà recipere soleat et illas actu retineat; habitu cultuque utantur modesto sine jocalibus auro sive serico; locutorii et clausuræ, leges observent sintque cellulæ pro eis vacuæ, et à nemine occupatæ, ac eidem Joannæ debitum interim præstent famulatum; et si semel è dicto monasterio exierint, in illud amplius, absque nova hujus sanctæ sedis licentia reverti non possint. Non obstantibus præmissis ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis ac monasterii, hujusmodi et illius ordinis etiam juramento, etc., statutis et consuetudinibus, cæterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris; die decembris 1642, pontificatàs nostri anno vigesimo.

M. A Maraldus.

Ipsis tamen monialibus jam professis, quæ ex aliquâ legitimâ causâ egent peculiari ope alicujus famulæ, videmus præsertim in monasteriis hujus civitatis. illam sibi, sive per sacram congregationem regularium per litteras privatas, ordinario loci directas : sive in vià litterarum apostolicarum in formà brevis, concedi, si videlicet Papæ narretur, ipsam monialem egere unjus famulæ operå, quæ illi in suis necessitatibus inserviat, qui proinde ipsi ordinario mandare consuevit, quatenus si preces veritate niti repererit, eidem moniali, unam ancillam duntaxat, pro ejus servitiis in dicto monasterio, dummodò aliquæ illius moniales. ancillas apostolica auctoritate retinere sint solitæ, et illas actu retineant, introducendi licențiam, arbitrio suo concedat. His tamen legibus, quòd inprimis, et ante omnia abbatissæ, seu priorissæ, et monialium illius monasterii, ad id capitulariter votisque secretis consentiant; necnon dieta ancilla sic assumenda sit virgo, et honestæ conditionis et famæ, ac titulo educationis in eodem monasterio; dummodò tamen ipsum puellas ex hâc causa recipere soleat, et illas actu retineat, utque ancilla hujusmodi habitu, cultuque utatur modesto, absque jocalibus, auro sive serico; col locutorii et clausuræ leges observet, ac debitum interim eidem moniali præstet famulatum, ejusdemque monialis consanguineorum, vel affinium sumptibus eidem monasterio singulis semestribus anticipatè persolvatur, alatur, nec monasterio onerosa sit, et in loco pro puellis ibidem educandis destinato sit cellula pro eà vacua, et à nemine occupata, ac numerus puellarum in dicto monasterio educandarum non sit completus; et si semel è dicto monasterio exierint, in illud ampliùs, absque novà sedis Apostolicæ licentià reverti non possint.

Et sic sub câdem formulà, datur etiam pro ancillis simul ingredientibus monasterium, cum mulieribus viduis, aut qui aliàs ex sedis Apostolicæ licentià, se recipiunt in monasteriis monialium, ut patet ex aliis licentiis supra positis.

Cæterùm quoad alias mulieres qualificatas, testatur Mandos. in Praxi. signat. tit. de Licentiis, yersic. Datur licentia, fol. 74, quòd datur honestis, nobilibus et valdè dignis mulieribus quater in anno, ut cum tribus vel quatuor honestis mulieribus intrare possint quæcumque monasteria monialium, quorumcumque ordinum etiam S. Claræde licentià illarum que monasteriis præfuerint, cum clausulà: Dummodò ibi non pernoctent; et alias, vidisse ipsum concedi nobili mulieri, quòd cum duabus mulieribus posset quæcumque monasteria regni Portugalliæ cujuscumque ordinis, etiam S. Claræ et militarium duodecies in anno ingredi et morari, et aliquando in quadragesima pernoctare, de licentià abbatissæ, alicujus alterius superioris licentià minimè requisità.

Quia verò summi pontifices pluribus diversisque mulieribus sic qualificatis, etiam in perpetuum, scilicet ad vitam impetrantium, id concesserant; ex quo non-

nulla fortè inconvenientia oriebantur, propterea fel. record. Gregorius XIII revocavit omnes licentias et facultates ingrediendi monasteria, domos, et loca monialium, ac etiam virorum quorumvis ordinum, quibusvis, etiam comitissis, marchionissis, ducissis, et aliis cujuscumque statûs et conditionis mulieribus, et omnes licentias ingrediendi monasteria, domos et loca sanctimonialium concessas quibuscumque viris ejusdem statûs et dignitatis, à quibuscumque pontificibus, et Sedis Apostolicæ legatis, quomodolibet, et ad instantiam cujuscumque concessis, prout in suâ constitutione quæ incipit : Ubi gratiæ, id. junii 1565. Insuper fel. record. Sixtus V aliam constitutionem earumdem licentiarum revocatoriam edidit; per quam, easdem licentias revocavit quæcumque monasteria ingrediendi, et ibi permanendi mulieribus secularibus cujuscumque statûs et conditionis existentibus, etiam comitissis, marchionissis et ducissis concessas, ut in suà constitutione quæ incipit : Sanctimonialium, die 5 januarii 1589.

Postremò, Paulus V, similis record., in alià constitutione, quæ incipit: Monialium, 10 julii 1612, id prohibuit mulieribus secularibus, etiam fundatricibus, aut donatricibus ad breve, vel ad longum tempus, etiamsi à Sede Apostolicà hoc eis specialiter esset indultum.

Nec tamen hodiè hujusmodi licentiæ denegantur personis jurisdictionem tamen temporalem habentibus, cum conditionibus et clausulis in formulà infra scriptà contentis, quæ in formå gratioså, et sub annulo Piscatoris in dies à Rom. Curià emanant, tenoris sequentis, videlicet:

A tergo: Dilectæ in Christo filiæ Suevæ de Avalos de Este principessæ terræ Conchæ, Neapolitan. seu alterius diæcesis.

Intùs verò:

URBANUS Papa VIII. Dilecta in Christo filia, salutem et apostolicam benedictionem. Spirituali tuw consolationi, quantum cum Domino possumus, benigne consulere; teque specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et à quibusvis, etc.; censentes, supplicationibus, tuo nomine nobis super hoc humiliter porrectis, inclinati, tibi, quæ, ut asseris dilecti filii nobilis viri Nicolai ex principibus ab Este, uxor existis, ut à quatuor honestis mulieribus, modesto ac decenti habitu indutis, quas semel electas, nec variare, nec mutare possis, nisi alicujus earum obitu eveniente, associata; et super veritate narratorum cognitione per ordinarium loci adhibità, monasteria monialium civitatis Neapolitanæ, quatuor ricibus in totum, non autem eorum singula, quolibet anno, de carumdem monialium capitulariter, et per secreta suffragia præstando, et illarum, superiorum consensu, non tamen Dominicis, seu aliis sestivis aut vigiliarum diebus, neque Quadragesimæ, vel Adventûs temporibus, ingredi, ac cum risdem monialibus conversari, et refectionem etiam sumere corporalem; dummodò tamen monialium particularium cellas, præter eas quarum causa monasteria hujusmodi ingredieris, non visites, neque tu, minusque dictæ mulieres inibi pernoctetis, liberè et licitè valeas, licentiam et

fucultatem, etc. concedimus; non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, et dictorum monasteriorum, etc., statutis, etc. Dat. Romæ apud Sanct. Petrum 19 decembris 1638, pontificatus nostri anno decimo sexto.

M. A. Maraldus.

Aliis insuper mulieribus sic ingredi posse petentibus, non tribuitur ista licentia, nisi etiam jurisdictionem habeant temporalem, ac propterea non datur, seu saltem dari non consuevit, nisi cum clausulâ, tibi, quæ ut asseris terræ N. jurisdictionem habens ducissa existis, etc., quapropter, nisi ita sit, licentia minimè suffragatur; quia licèt expediatur tanquàm gratiosa, nihilominùs adjicitur alia clausula, nimirùm: Et super veritate narratorum cognitione per ordinarium loci adhibità; ac proinde cùm ista licentia fundetur in assertione ipsius oratricis, requirit omninò probationem, cùm referatur ad impetrantem, qui tenetur asserta verificare; Cassad., decis. num. 1, de Rescript., et decis. 7, de jurepatr., licèt secùs dicendum esset si per verbum impersonale diceretur, ut asseritur, quod indiget persona nominis, vel pronominis, puta, à me, à te, ab illo, Mandos. reg. 34, quæst. 47, num. 1, et sic perinde est, ac si diceretur, si ordinarius preces veritate niti repererit : quæ quidem clausula, licèt non esset in rescripto apposita, nihilominùs subintelligeretur; cùm quælibet gratia habeat in se hanc tacitam conditionem, cap. Ex parte, 1, de Rescript.; Marches. de Commis. parte 1, num. 225, fol. mihi 71, Gonzal, ad reg. 8, Cancel., glos. 9, tit. annot. cont. null. num. 229. Et aliàs in hâc Curià, similis licentia non fuit admissa, cùm oratrix non probaverit hanc jurisdictionem temporalem, quæ ut dictum est, venit omninò verificanda; ex quo summus Pontifex, non aliter hujusmodi licentias quàm modo præmisso, concedit, et ex prædictà causà, quæ nisi verificetur, facit corruere gratiam, etiamsi ipsa causa videretur tantummodò impulsiva, ut per Menoch. de Arbit. jud., casu 201, num. 12.

Et sub hujusmodi formulà vidimus prædictas licentias concedi , videlicet :

A tergo: Dilectis in Christo filiabus nobilibus mulieribus Dianæ de Capua, et Portiæ Caraffæ ducissis terræ seu loci de Laurenzano Neapolitanæ seu alterius civitatis vel diæcesis.

Intùs verò:

Urbanus, etc. Dilectæ in Christo filiæ mulieres, etc., salutem, etc., spirituali, etc. Vobis, quæ, ut asseritis, terræ seu loci de Laurenzano jurisdictionem habentes, Neapolitanæ seu alterius diæcesis ducissæ existitis, ut à tribus matronis honesto ac decenti, etc., quas, etc., nisi, etc., associatæ, etc., tribus vicibus, etc., ut in priori formulà. Dat. in arce Gandulphi, diæcesis Albanen., die 13 octobris 1656; pontificatús nostri anno decimo quarto.

Notandum præterea, quòd hujusmodi licentiæ neque suffragantur, nisi accedat expressè consensus monialium capitulariter et per secreta suffragia, prout voluit etiam idem Urbanus Papa VIII, in suå consti-

tutione quæ incipit : Sacrosanctum, die 27 octobris 1624.

Insuper, quôd non concedantur, nisi pro quatuor vicibus ad summum; aliàs verò, pro tribus tantùm vicibus, vidi concessas; nisi qualitas personæ, et summi Pontificis benignitas aliud suadeat; quòd si fortè simpliciter concederetur, absque eo quòd exprimeretur per quot vices, intelligeretur de prima vice tantum, et non ultra, arg. l. Boves, § Hoc sermone, ff. de Verb. sign.; Alex. consil. 56, versic. Unde si alicui, vol. 4; Felin. in cap. 2, de Trug. et pace; Jas. in l. Divortio, § quod in anno, col. 3, ff. solut. matr. 1. Duobus, § Si ei qui, ff. de Jurejur. licèt iste casus rarò posset evenire, cùm in prædictis licentiis, quando Papa vult, exprimit dicendo; pro unâ vice tantum, prout alias vidi; et hoc modo cessant conjecturæ, ad text. in l. Ille aut ille, ff. de Leg. 3, 1. Continuus, § Cum ita, junctà Glossà, in verbo Nullus, ff. de Verb. oblig.

Denique supra dictæ licentiæ conceduntur ad præscriptum constitutionis supra dicti Pauli V, qui præscripsit modum utendi facultatibus concessis à Romanis pontificibus ingrediendi monasteria monialium per quam ordinavit, quòd nulla persona cujuscumque gradûs et conditionis existat, vigore licentiarum, plura monasteria, pluribus vicibus ingrediatur, sed quòd licentiæ hujusmodi, respectu universorum, non autem aliquorum, vel singulorum monasteriorum, suffragentur, ita ut , cui bis in anno, vel ampliùs plura monasteria ingredi conceditur, ei bis, vel ampliùs tantùm universa, non autem eorum aliqua vel singula ingredì liceat : etiamsi prædicta monasteria in diversis civitatibus, terris, diocesibus et locis existant, teste Barbos. in Collect. ad loc. conc. sess. 25, c. 5, de Monial, et Regular., num. 9.

# LIBER SEXTUS.

PRAXIS DISPENSATIONIS AD BENEFICIA SECULARIA PRO REGULARIBUS, ET È CONTRA.

CAPUT PRIMUM.

Praxis dispensationis ad beneficia secularia pro regularibus.

Regulares, non modò ad diversa quæ hactenùs dicta sunt, verum etiam ad beneficia secularia assequenda, sæpenumerò dispensantur; idcircò quid circa id ipsa Romana Curia servet, videamus. Et quidem satis in jure expressè cavetur, ut regularia beneficia in titulum regularibus professis provideri consueta, cum per obitum aut resignationem, vel aliàs illa in titulum obtinentis vacare contigerit, religiosis tantum illius ordinis, vel iis, qui habitum omninò suscipere et professionem emittere teneantur, et non aliis; ne vestem lino lanâque contextam induant, conferantur, ut inter cætera jura novissimè cautum est per concil. Trid. sess. 14, cap. 10, de Reform., indecorumque admodùm sit rationique minimè congruum, si etiam secularibus conferantur; ne homines disparis professionis, vel habitûs, Ecclesiis præficere, aut in una eademque Ecclesia sociari; quapropter secularia beneficia, secularibus; regularia verò, regularibus conferri debent c. Cum de beneficio, de Præb., in 6, cum aliis, nisi tamen prout aliàs fieri audivi, beneficia ipsa regularia, ad secularitatem apostolică auctoritate reducta fuerint; quod quidem nunc rarò, et non sine maximis causis fieri contingit, ut omnes ferè possunt testari curiales, licèt Ecclesia secularis, possit facilè ficri regalaris, ut probat Lap., alleg. 44, allegans ibi d. cap. Ciun de beneficio, ubi, quod beneficium quod consuevit regi in statu regulari efficitur seculare.

Hinc fit ut regularis, sine summi Pontificis dispensatione inhabilis reddatur ad beneficium seculare; sicut è contra, secularis ad beneficium regulare; unde benè nôrunt, non modò curiales ipsi, verùm etiam exteri, quòd si monachus quisquam sive alius regularis impetret beneficium seculare, nullà secularitatis hujusmodi habità mentione, aut è converso, nulla prorsùs et invalida redditur collatio; Felin. in cap. In nostra, num. 41, de Rescript;, Cassad., decis. 4, num. 1, de Præb. Quod profectò procedere neminem latet, etiamsi collatio ipsa fuerit motu proprio facta; quandoquidem ipse motus proprius nunquam aufert inhabilitatem personæ, aut alios substantiales defectus; Barbos., claus. 79, num. 22; neque firmat gratiam contra mentem concedentis, Menoch., de Arbitr. jud. casu 201, num. 80.

Ne autem, te, qui simplex es curialis, per ignotos terminos procedere contingat, scias quòd regularia beneficia illa dicuntur, quæ ex sua fundatione seu institutione vel consuetudine, religiosis sunt addicta; Rebuff., in Concord., rubr. de Collat., § Volumus, in verbo Regularia; vel illa quæ per quadraginta annos consueta sunt regi per eosdem; d. cap. Cum de beneficio.

Ab hâc tamen nostrâ praxi devium non agnoscas, ut quoad parochiales Ecclesias seculares, hoc ordine procedatur; nimirûm, quòd licèt in dubium aliàs revocaretur, an scilicet stante dispositione text. in c. Quoa Dei timorem, de Stat. monach., liberè posset canonico regulari conferri beneficium curatum seculare; ac propterea docuerit inter exteros Gonz. ad Reg. 8 cancell., gloss. 7, n. 53, in primà impressione, quòd hodiè nulli regulares, etiamsi sint canonici, habere possunt beneficia curata sine dispensatione apost., neque in perpetuum, neque ad tempus, quodque ita observari vidit, ac desuper emanaverat quædam declaratio S. congr. concilii ubi, etiam, quod licèt olim dabatur monachis dispensatio ad unum beneficium curatum, contra cap. Monachi, de Stat. monach., hodiè non admittuntur,

nec dispensantur, prout disponitur in const. Pauli V, quæ incipit: Postquàm divina bonitas, tertio decimo kal. aug. anno 1518, per quam disponitur, etiam privari regularem quibuscumque beneficiis ecclesiasticis, qui absque dispensatione illa obtinuerit; et quamvis dicta constitutio fuerit redacta ad terminos juris communis per Pium IV, quæ incipit: Sedis Apostolicæ solertia, tertio non. aprilis 4560, tamen praxis admisit, quòd canonici regulares sine dispensatione Apostolicâ talia beneficia obtinere non possunt, præsertim stantibus decreto Greg. XIII, et prædictâ dispositione concil. Trident.

Attamen id. Gonz. loco cit. in addit., in secundâ impressione, versic. Cwterum, ait quòd re maturius consideratà, contrarium est tenendum; tum quia de jure communi canonicus regularis potest obtinere parochialem Ecclesiam, d. c. Quod Dei timorem, tum etiam quia per d. conc. Trid. non modò est aliquid derogatum, imò potius approbatum in sess. 14, c. 11, dum statuit, quòd hujusmodi canonici translati de uno ad alium ordinem, non possint obtinere beneficia curata; unde quoad non translatos, videtur id. concil. approbare dispositionem juris communis.

Unde ex his videtur ipsos canonicos regulares, sine dispensatione Sedis Apost., adhibità tamen licentià suorum superiorum, posse dicta beneficia secularia curata obtinere; præsertim, cum videatur sublata difficultas per decis. Rot., in una Papien. Jurispatr., die 6 martii 1598, coram Seraphin., ubi, proposito dubio, an scilicet canonico regulari poterat hodiè de sui superioris licentià conferri beneficium seculare curatum, fuit dictum et resolutum, quòd licèt secularia beneficia non sint conferenda regularibus, possunt nihilominus curata conferri canonicis regularibus, et novissimè sequitur, et tenet Vivian. in Praxi jurispat., in append. ad c. 2, 1. 6, in fine d. Praxis, ubi testatur, S. Carolum Borromæum, prævio concursu, anno 1584, quarto idus januarii, contulisse parochialem Ecclesiam S. Remigii Vicemodroni Mediolan. diœcesis, D. Theophilo Varisio, canonico regulari congr. Eateran., habenti talem facultatem à suo generali; et à Clemente VIII, fuit collata præpositura D. Pauli Tapparello Pedemontano, canonico regulari-Lateranen., ante tamen collationem, visum fuit an præmissis non obstaret decretum concil. Trid. et sac. congr. respondit, non obstare, nisi esset translatus; id. Vivian. loco citato.

Nec præmissis adversari aliquo modo videtur declaratio S. cong. quam refert id. Gonz., d. gl. 7, n. 35, mecnon quoddam decretum Greg. XIII, per hæe verha: S. D. N. noluit licere canonicis regularibus cong. Lateranen., ctiam de licentià sui generalis, absque consensu summi Pontificis, assumere curam animarum, etiam ad tempus multòque minus beneficium curatum ad tempus, ut per Garc., de Benef., part. 7, c. 10, sub n. 32, in fine. Quia quoad dictam declarationem concil. quamdiù non constat de intentione Papæ, nihil facit, ut in auth. Si quis in aliquo, c. de Eden.; quo verò ad sententiam supra dicti Greg. XIII, neque sufficit aliquantentiam supra dicti Greg.

do ipsum noluisse, poterat enim postea velle, l. 4, ff. de Admin. tut., quia voluntas non reducta ad actum legis, vel dispositionis, nihil operatur, l. Quidam cum filium, post princip. ff. de Hæred. instit., l. Cum in plures, § Locator. ff. Locati, c. Quemadmodum, de Jurejur. Sicque hodiè ad præscriptum supra dictæ decisionis in partem affirmativam inclinari posse videtur.

Atverò ego in tutà praxi ad negativam inclinandum esse existimo, nimirùm, ut non obstante d. Putei Decis., canonicos regulares non esse admittendos ad curam Parochialem Ecclesiarum absque sedis Apostolicæ dispensatione, ita enim resolutum fuisse per sacram. congr. episc. et reg. in una Cremon., 1 septemb. 1630, testatur ad coll. DD. num. 7, fol. mihi 149, et sic vidi pluries servatum in praxi, à quâ vera legum interpretatio desumitur; Bald., in cap. 1, num. 7, de Feud. 51, c. Amitt. Illud enim est quod satis urget, nempe quia supra dictæ dispositioni text. in d. cap. Quod Dei timorem, fuit derogatum per concordata Leonis X, ut per Rebuff., in rubr. de Collat. § Volumus, 1, verbo Et conformitatem, quapropter absolutè dicendum est, ipsis canonicis regularibus non posse conferri beneficia secularia prout non modò testantur omnes peritissimi et antiquissimi curiales, verùm etiam multi pontifices significârunt, teste Sanch., in Præcepta Decalogi, tomo 2, lib. 7, cap. 26, num. 71, quem refert Barbos., de Jur. Eccles., lib. 3, cap. 4, num. 71, vers. Diximus, circa fin., ubi concludit, quòd hodiè Canonicus regularis absque dispensatione summi Pontificis, non potest ad parochialem Ecclesiam promoveri, et per extensum affert dictam declarationem in hæc verba videlicet: Canonici regulares, non obstante cap. Quod Dei timorem, non admittuntur ad curam parochialem Ecclesiarum, absque sedis Apostolica dispensatione.

Ratio autem cur ipsis canonicis regularibus erat indulțum, ut per d. cap. Quod Dei timorem, beneficia curata secularia obtinere potuissent, jam expressa est in eod. cap. in § Licet, per hæc verba, videlicet : Licet autem in Lateranen. concilio de monachis caveatur, ne singuli per villas et oppida per quascumque parochiales ponantur Ecclesias, etc., quia tamen illud de canonicis regularibus specialiter non cavetur, qui etsi à sanctorum monachorum consortio non putentur sejuncti, regulæ tamen inserviunt laxiori et per antiquos canones, etiam monachi possunt ad Ecclesiarum parochialium regimen in presbyteros ordinari, ex quo debent prædicationis ofsicium (quod privilegiatum est) exercere, sic annuendum duximus postulatis, ut exercens plebani officium, si commodè fieri poterit, unum canonicum regularem secum habeas, ad cautelam, cujus, in his quæ Dei sunt, et reqularis observantiæ, tam consortio quam solatio perfrua.

Et ob hanc eamdem rationem, puto Leonem X concessisse his canonicis regularibus in episcopos promotis, ut tam in capellà pontificali, quam extra eam, habitus et colores clericis secularibus in episcopos promotis concessos, gestare possint: prout in suis litteris in formà brevis expeditis, sub dat. Romæ apud

Sanctum Petrum, anno 1549, pontificatús sui anno septimo.

Hec autem quoad canonicos regulares, ad ipsa benesicia curata, quo verò ad alios regulares, eos, etiam attentis juribus superiùs allegatis, omninò esse inhabiles ad eadem beneficia obtinenda, non ambigitur, nisi tamen sint episcopatus; quia ad dignitatem episcopalem, et monachus nedum potest eligi, et de ea provideri text. in cap. 1, 18, quæst. 1, Clem. 1, de Elect.; nam, et ipse episcopus appellatur religiosus c. Ex multà voto, verum etiam habet jus succedendi, et liberatur à tribus substantialibus regionis, cap. un. 18, quæst. 1, quia de filio jam factus est pater, facitque fructus suos in vità, et de eis disponere potest non minus quam secularis; Bald. in cap. Clerici 2, num. 7. de Vit. et Hon. cler. Navarr., consil. 15, numer. 4. et per tot. de Regular., ibi n. 8, ait praxim totius christiani orbis ita servare, et plura de hâc revideri possunt penes Ludovis., decis. 401, absolutus tamen à vinculo, non potest habere officia, et dignitates sui ordinis, redeundo ad illum, ex constitut. Pauli IV, quæ incipit: In sacra, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, 19 julii 1059.

Cæteram nunquam eis talia beneficia conferuntur, nisi in casibus in infra scriptis duabus declarationibus sacræ congregationis concilii contentis per quas conclusio prædicta hanc recipit restrictionem, nimirùm si accedat dispensatio Papæ ex aliquâ urgenti necessitate, quæ tunc, ut nostra praxis docet, dari consuevit, quando clerici seculares idonei minimè reperiuntur; ex quo in defectum clericorum secularium, possunt beneficia secularia regularibus conferri; et è contra beneficia regularia secularibus; tunc enim necessitas non habet legem, cap. Abbate, in fin., de Verb. signif. Quod præsertim est intelligendum de Ecclesiis curatis; unde emanârunt duæ sequentes declarationes sacræ congregationis concilii, quarum prima est: Quaritur an Ecclesia parochiali, ex necessitate, nempe ob penuriam sacerdotum, regularis perpetuò possit præfici, sacra congregatio respondit permitti posse, ita tamen, ut deducto victu, quod reliquum fuerit reddituum, in utilitatem Ecclesiæ et pauperum convertatur, ob id autem necessariam esse hodiè dispensationem, contra opinionem communem antiquorum doctorum dicentium, quòd ita de stylo observari consuevit, quod si magis placeret S.D. N. Sixto posse quod petitur, ad tempus concedi, quoad scilicet episcopus provideret de clerico seculari : nihil tamen concedendum nisi, instante episcopo, pro necessitate vel utilitate Ecclesia supra dictam priorem sententiam congregationis, probavit Sanctissimus. Secunda verò. Quidam clericus miles S. Stephani petiit admitti in concursu cujusdam Ecclesiæ parochialis; congregatio parva censuit, significandum datario, concilium non prohibuisse, quin regulares possint habere seculares parochiales; jus etiam vetus, non obstare videat ipse si institutum militiæ suæ obstat. Sanctissimus noluit, quia dixit prohibere concilium Lateranense in concordatis cum Leone; Rebuff. in Concord., et ided scribendum episcopo, ne regularem admittat ad

concursum, quod non debuit istum, scilicet, admittere, refert Garc. part. 7, cap. 10, num. 32.

Ut autem supra dictas declarationes sacræ congregationis circa parochiales Ecclesias in praxim deducamus, sciendum est quòd servat stylus Curiæ ut in supplicationibus dispensationum pro dictis beneficiis curatis per regulares obtinendis semper exprimatur habilitas oratoris, nimirum: Supplicat igitur humiliter S. V. devotus illius orator N. expresse professus ordinis Minorum domûs N. frater ordinis Minorum de observantià nuncupati, ordinem ipsum, in domo corumdem fratrum expressè professus, theologiæ professor ac verbi Dei concionator, quatenus eidem oratori, pro quo devota creatura vestra episcopus seu vicarius N. aut parochiani dicti loci ob penuriam presbyterorum secularium in illis partibus ob eximiam prædicandi verbi Dei oratoris scientiam, E.S. V. humiliter supplicant, conferre, et de illa etiam providere, secumque, ut illam recipere, et quoad vixerit retinere liberè et licitè valeat, dispensare dianemini de gratia speciali, etc.

Alias similes dispensationes pluries vidi in ipsà Romana Curia concessas pro Parochialibus Ecclesiis vacantibus, etiam per resignationem ad favorem diversorum regularium, quarum provisiones committebantur locorum ordinariis in forma, Dignum novissima cum infra scriptis decretis, videlicet : Et de licentia sui superioris; ad cujus nutum ipse orator regularis quandocumque ad claustrum revocari possit. Et cum decreto quod, detracto ex fructibus parochialis Ecclesiæ quod necessarium fuerit pro oratoris congruà sustentatione. quod ex eis reliquum erit, in pauperes illius loci, aut reparationem ædificiorum, et in emptionem ornamentorum ejusdem Ecclesiæ, arbitrio ordinarii convertatur. Et cum expressione, quòd hæc gratia fit ob eximiam scientiam et periliam prædicandi verbi Dei ipsius oratoris, et difficultatem inveniendi probos et peritos Rectores seculares his calamitosis temporibus, in quo munere prædicandi ipse orator se exercere, et in dicto loco, habiture. gulari retento, continuò personaliter residere, ac eidem parochiali Ecclesiæ per seipsum deservire, et parochialia officia gerere et exercere debeat ; aliàs dicta Ecclesia vacet eo ipso.

Et hæc propter canonicos regulares, procedunt de stylo Curiæ, nempe ut exprimatur, oratorem regularem esse aptum concionatorem, vel quid simile, circa quod non potest dari certa regula; qui quidem stylus non longè distat à jure communi, per quod habetur, sicut diximus, tunc secularia beneficia curata esse regularibus conferenda, quando videlicet urget ipsa necessitas; c. Inter quatuor, de Religios. domibus; Rebuff. in concord. tit. de Collat. § Volumus, 1, verbo Et conformitatem.

Similem gratiam vidi concessam pro dignitate principali curatà apud Helvetios pro fratre ordinis Eremitarum S. Augustini, magistro in theologià pro quo committebatur ordinario, ut sequitur: Et postquàm orator fidem catholicam juxta articulos pridem à seds Apostolicà propositos, in ejus manibus professus fuerit, ei propter defectum personæ secularis, quæ curam ani-

marum hujusmoat exercere posse, et eximiam dicti oratoris scientiam, ac prædicandi verbi Dei peritiam, ita expedire judicaverit, illumque per diligentem examinationem ad id idoneum esse repererit, omnes et singulos fructus, ac etiam distributiones ejusdem archipresbyteratûs eidem oratori pro stipendio ratione exercitii curæ animarum hujusmodi, donec de alià personà seculari idonea, cui dictus archipresbyteratus conferri possit, per Sedem Apostolicam prospectum sit, illius titulo interim suppresso, ita ut à quoquam impetrari nequeat, concedut et assignet, citra provisionem, seu commendam dicti archipresbyteratus, et de licentia superioris dicti oratoris qui in munere prædicandi verbi Dei se sedulo exercere, et habitum suum regularem, ut antea semper gerere et retinere ubique debeat, ac ad nutum dicti superioris ad claustrum quandocumque revocari possit; et quod, detracto ex fructibus et distributionibus quotidianis, quod necessarium fuerit pro ejus congruâ sustentatione, quod reliquum erit domui, in quà ipse orator professus est, cedat.

Iste item ordo servatur, cum ex decreto concilii Trid., sess. 5, cap. 1, non reperitur clericus secularis pro theologali præbendâ in cathedrali Ecclesiâ; unde aliàs à sacrà congregatione ipsius concilii emanavit sequens declaratio, videlicet : Congreg. concilii censuit, quando clericus secularis idoneus pro theologali præbendå non reperitur, collationem illius suspendendam esse, donec inveniatur idoneus theologus secularis сні fieri possit, et interim nullum esse deputandum custodem aut curatorem fructuum ipsius canonicatûs; sed cos omnes tradendos superiori alicujus ordinis, qui curet ut alianis theologus ex suis regularibus publice in cathedrali Ecclesià doceat sacram Scripturam, prout mandatur decreto conc. cap. 1, sess. 5, eique inprimis necessaria subministret ex dictis fructibus; quod reliquum fuerit in usum monasterii convertat. Ac proinde quando casus evenit ut petatur per sedem Apostolicam desuper provideri, committitur ordinario, cum decreto: Et citrà provisionem: sed de concessione et assignatione duntaxat omnium, et quorumcumque fructuum et distributionum quotidianarum canonicatûs et præbendæ præfatorum, eidem oratori pro stipendio præbenda theologalis, ad vitam ipsius oratoris, seu donec de alio magistro in theologià titulari idoneo, cui canonicatus et præbenda præfati conferri possint, per loci ordinarium prospectum sit; illorum titulo interim suppresso; ita ut à quoquam impetrari nequeant. Et de licentià superioris dicti oratoris, qui habitum suum regularem, ut antea, semper gerat, et retineat ubique; aliàs præsens gratia nulla sit eo ipso. Quamvis non ignoremus quòd aliquando ctiam, ob necessitatem personæ graduatæ, canonicatus et præbenda theologalis conferantur elerico seculari non graduato; præsertim, ubi illorum fructus sunt tenues; quapropter in dispositivà litterarum apostolicarum hujusmodi collationis, prosequitur : Nos votentes præfatum N. presbyterum asserentem, se, licet in theologià graduatus non sit, ad explendum tamen munus eidem præbendæ, tanquam sheologali incumbens, habilem existere ac in civitate et diæcesi prædictis, nullum graduatum, aut qui intra annum in theologià graduari possit, adesse, apud nos, etc.

Beneficia autem secularia simplicia, pari ratione nequeunt adhùc obtinere religiosi, licèt canonici regulares fuerint, etiam cum dispensatione episcopi, Navar., cons. 11, de Statu monach., et fuit resolutum in d. Papien. Jurispatronatûs, beneficium seculare non posse conferri canonico regulari, sine apostolica dispensatione, nisi sit parochialis, ut per Garc., de Benef., p. 7, cap. 10, num. 29; quidquid dicat Vivian., in append. ad fin. suæ Praxis jurispatr., dùm indistinctè tenet, canonicum regularem sine speciali dispensatione Sedis Apostolicæ cum solâ licentia sui superioris regularis, posse obtinere beneficia secularia in titulum, et ibi affert exemplum, dicens Paulum V contulisse canonicatum Ecclesiæ Capritan. D. Antonio Caracciolo, canonico regulari de cujus tamen collatione non constat, et quatenus ita sit, credo dictum canonicatum fuisse sibi dispensativè collatum, aut non factà mentione, quòd dictus Antonius esset canonicus regularis, et allegat ipsc Vivian. D. Gabriel. Pennott. ex congreg. Lateranen., in suâ tripartità Historià, lib. 2, de Orig. ordin. canonic. regular., in quo ego vidi fieri mentionem de prædictà collatione canonicatûs Capritan., nec tamen ibi distinguit modum collationis prædictæ; neque sufficit quòd tales canonici regulares quando professionem emittunt, inter cætera dićant, quòd nunguàm absque licentià capituli generalis, vel ejus auctoritate fungentis, aliquod cum curâ, vel sine curâ beneficium acceptabit intùs, vel extra ordinem eorum; renuntiando omnibus juribus et privilegiis et consuetudinibus in contrarium eis competentibus, vel quomodolibet competituris, etc., quia, etiam de licentia superiori, ad simplicia beneficia requiritur apostolica dispensatio; et illa verba, vel extra ordinem nostrum, non possunt intelligi de beneficiis secularibus, sed de regularibus alterius ordinis; attento quòd beneficia regularia solita per ejusdem monasterii monachos gubernari, nullatenùs possunt conferri aliis clericis regularibus diversi ordinis et religionis, cum non conveniat ut homines disparis professionis, vel habitûs simul in eisdem monasteriis associentur, ut d. in Clem. 1, de Elect., Gonz., ad Regul. 8, gt. 8, n. 9 et seq., ubi plura ad hoc more suo congerit. Et cum annis proximè clapsis occurrisset vacatio quorumdam simplicium beneficiorum secularium de jure patronatûs, in hâc civitate, seu diœcesi, fuissetque ab illorum patronis præsentatus ad illa idem D. Antonius, canonicus regularis, consultus ego ab codem, respondi eum esse inhabilem ad eadem, et ob id debebat petere institutionem à sede Apostolica cum opportuna dispensatione; atverò cum ille petiisset institutionem hujusmodi in hâc curiâ archiepiscopali, fuit sibi denegata; et licèt pro parte suâ fuisset allegatus text. dicto cap. Quod Dei timorem, de stat. Monach., L fuit responsum d. textum habere tantummodò locum in beneficiis curatis secularibus pro ipsis canonicis

regularibus, non autem in beneficiis simplicibus. Il derogationem obstantium, sequitur decretum : Volu-Quinimò, nec religiosi ordinis militaris, sunt horum beneficiorum secularium simplicium capaces sinc apostolicà dispensatione, quod procedit, etiam in Religiosis Ordinum Militarium S. Joannis Hierosolymitani, et similium; quia eis non possunt conferri talia beneficia ecclesiastica secularia; id. Gonz. glos. 8, n. 42; cùm enim emittant ipsi tria vota substantialia, obedientiæ videlicet, paupertatis et castitatis, sunt verè religiosi; licèt his frequentior detur dispensatio apostolica ad beneficia simplicia; et non aliàs quàm cum limitationibus et clausulis infra scriptis, secundum recurrentem stylum datariæ apostolicæ; ac proinde pro milite religionis Hierosolymitanæ emanârunt litteræ provisionis apostolicæ cum opportunà dispensatione, eo quo sequitur modo, vide-

licet: Paulus, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Fabritio Girundo, presbytero Neapolitano, fratri capellano hospitalis S. Joannis Hierosolymitani, salutem, etc. Religionis zelus, vitæ ac morum honestas, etc. Cum itaque postmodum ecclesia seu capella, aut legatum pium, uni clerico seculari, in titulum perpetui simplicis beneficiis ecclesiastici, conferri et assignari solitum in certà portione cujusdam terræ prædii la Bufalara nuncupati in territorio loci Villæ Juliani Aversan., diæcesis consistens, quam, seu quod bonæ mem. Octavius episcopus Nicoteren. dum viveret, in titulum ex concessione seu dispensatione apostolicà obtinebat; per obitum dicti Octavii episcopi, qui extra Romanam Curiam de mense martii proxime præterito, debitum naturæ persolvit, vacaverit et vacet ad præsens, nullusque, etc. Nos tibi, etc., qui examinatus et idoneus repertus, testimonio ordinarii tui Neapolitani de vità et moribus prædictis ac idoncitate, cliam commendaris, et, ut asseris, habitum et crucem per fratres capellanos hospitalis S. Joannis Hierosolymitani gestari solitos, pridem suscepisti; ac professionem per eos emitti consuetam, expressè emisisti, regulares, præmissorum meritorum tuorum intuitu, etc. Nos enim tecum, ut ecclesiam, seu capellam, aut legatum hujusmodi, vigore præsentium recipere, et quoad vixeris, retinere, liberè et licitè valeas, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac præfati hospitalis, etiam juramento, confirmatione apostolicà vel quavis firmitate alià roboratis statutis, et consuetudinibus, cæterisque contrariis quibuscumque nequaquam obstantibus, dicta apostolica auctoritate, earumdem tenore præsentium de specialis dono gratiæ dispensamus. Volumus autem quod tu, per publicum instrumentum, in archivio Curiæ episcopalis Aversan. retinendum, seu per inscriptionem duraturam in pariete dicia ecclesia, seu capella faciendam, declarare tenearis, eamdem ecclesiam seu capellam, aut legatum hujusmodi, non regularem seu regulare, sed merè secularem, seu sceulare esse; nec per regulares, sed per seculares clericos obtinere consuevisse; aliàs præsens gratia nulla sit eo ipso. Nulli ego, etc. Dat. Roma, elc.

Et sie habes ex hâc formulà litterarum, quod ultra

mus autem, etc., per quod cautum est, ne de cætero, ipsa ecclesia, seu capella, per hujusmodi collationem, prætendi possit acquisivisse statum regularitatis; qui facilè, tractu temporis posset mutari; ad quod tamen requiritur possessio quadraginta annorum cum bonâ side; textus in d. c. Cùm de benesicio, ihi, Ut præscriptio legitima sit completa, et ibi Glos., in verbo Legitima, de Præb., in 6, quando videlicet constat de verà qualitate beneficii, ac illius anteriori statu sublatis provisionibus apostolicis, et earum temporibus apostolicis, et earum temporibus, quæ non mutant statum; Achill. de Gras., dec. ult., de Jurepatr., nisi appareat esse factas animo mutandi statum; id Garc., p. 7, cap. 10, num. 55, circa fin.; si etenim de contrarià qualitate et anteriori statu non constaret, attendendus esset ultimus status, maximè, si est secularitatis; id Garc., dicto cap. 10, num. 34, ex quo ob assistentiam juris, beneficia præsumuntur secularia, nisi regularia probentur, quandoquidem, ut ait Gonz., gloss. 7, n. 2, cùm'S. Petrus apostolorum princeps, fuerit secularis, præsumuntur sie fundata beneficia, sequendo hune primum patronum. Quare ex hâc ratione dicimus quòd papatus sit beneficium seculare, c. 1, de maled. Gonz. ad reg. 8, glos. 7, num. 39. Ex hac igitur ratione, licet ad præscribendum statum regularitatis, requiratur præscriptio quadragenaria, ut dictum est, ad præscribendum tamen statum secularitatis sufficient decem anni; cùm ob assistentiam juris communis, siat reductio ad primævum statum; id. Gonz. num. 8 et 9, út dictum est.

Et quia ad effectum dignoscendi, an et quando in similibus impetrationibus sit petenda dispensatio vel ne, non erit prorsus à simplicibus curialibus respuendum, scire quasnam conditiones requiri ut beneficium fiat ex seculari regulare, et è centra. Et quidem sex sunt, quarum prima est, ut tempore ad legitimam præscriptionem administratum sit beneficium per seculares, ut fiat seculare, ut infra dicetur, vel per regulares, ut fiat regulare. Secunda, ut tale beneficium possidentes, sint in co instituti. Tertia, ut in ipso beneficio sint instituti tanguam rectores, non autem tanguam vicarii vel conductitii clerici administrantes. Quarta, ut administretur beneficium à regularibus, tanquam regulare, ut transeat in regulare; secùs aufem, si gubernetur tanquam seculare, ad instar clericorum secularium, veluti, si præficiatur regularis Ecclesiæ curatæ, vel si beneficium regulare, seculari; vel seculare regulari ex dispensatione conferatur; et si possideatur per tempus quadraginta annorum. Quinta, ut conferens, animo et intentione beneficium conferat, ut velit imprimere illum statum beneficio. Sexta, ut beneficium regulare possideatur bonâ fide à seculari, et seculare à regulari ; quas quidem conditiones congerit Rebuff., in Concord. dict. § Volumus, verbo Regularia, et ex pluribus doctoribus, Barbos. de Jur. eccles., l. 3, c. 4, sub n. 68.

Et cùm in dubio, ad hoc, ut beneficium dicatur

seculare, vel regulare, attendatur ultimus status, an T scilicet vacaverit illud per obitum personæ secularis. vel regularis, ut per Put., decis. 189 et 192, lib. 1, ob id datarius, ejusque officiales nimis hodiè invigilant super hujusmodi provisionibus et dispensationibus, qui nunquàm sinunt similes supplicationes et abbreviatores majoris præsidentiæ, litteras apostolicas transire sine prædictis limitationibus et decretis; licèt antea ista praxis minimè introducta erat; ac proindè facillimè allegari poterat præscriptio alterutrius statůs; quod profectò contingere non potest adhibitis cautelis in supra dictà formulà litterarum appositis, nunquàm allegari quadragenaria præseriptio, quando adest privilegium, vel dispositio Papæ cum decreto irritante, quod benè advertunt Franc. et alii, in d. cap. Cum de beneficio, de Præb., in 6, Crescent., decis. 4, n. 6, de Privileg.; id Garc., d. c. 10, n. 35.

Cum istis fratribus hospitalis S. Joannis Hierosolymitani vidi pluries dispensari, ut possint etiam retinere officia secularia, et præcisè in ipså cancellarlà apostolicà; in quà vidi unum ex ipsis provideri per summum Pontificem de uno ex officiis sollicitatorum, seu jannizzerorum, et fuit sibi data dispensatio cum indulto illud recipiendi et exercendi, cum derogatione privilegiorum dicti hospitalis.

Dispensatur quandoque regularis ad pensionem, etiam super fructibus beneficii secularis; et tunc datur hoc decretum: Et de reservatione pensionis prædictæ in administrationem pro dicto oratore ad usus religiosos tantum, ita ut ejus superiori, quandocumque et quotiescumque, ab eo requisitus fuerit, rationem administrationis hujusmodi reddere omninò teneatur.

Fuit alias dispensatum cum milite S. Jacobi, ut pensionem ad quamdam certam summam ascendentem sibi reservandam, percipere posset; postmodum verò in casu illius reservationis, pro executione dictæ dispensationis, fuit dictum quòd, quoad pensionis hujusmodi reservationem, ita intelligeretur, dummodò ad hoc cum ipso oratore fuerit sufficienter dispensatum, ac præfata pensio, et aliæ ipsi jam forsan reservatæ pensiones annuæ, insimul summam sub dicta dispensatione comprehensam non excederent.

Regulari Mendicanti vidi alias pensionem reservari; et fuit in supplicatione expressum, quòd ipsa pensio sibi reservabatur in administrationem, ad hoc ut suis necessitatibus provideretur usque ad summi Pontificis eam reservantis, et Sedis Apostolicæ beneplacitum duntaxat, tenendam, percipiendam et exigendam ac levandam, ita tamen ut ejus superiori quandocumque, etc., ut supra.

Necnon religioso ordinis Prædicatorum in theologià ac sacri palatii apostolici magistro, ob insignia ejus merita, ut tam illius quam personarum ei, etiam extra claustra ministrantium, et deservientium necessitates in aliquo sublevare valeret; fuit similiter reservata pensio in administrationem ad beneplacitum, ut supra, et fuit in supplicatione additum ut ipsam pensionem pos-

set in suos honestos, et aliorum pios usus convertere.

Et quomodocumque pensio ipsa regulari reservetur semper dicitur ut illam possit retinere in administrationem, ctiamsi sibi reservetur ex causa resignationis, et cum modificationibus et conditionibus supra dictis; et quandoque additur, ut illa utatur ad usus tantummodò religiosos, sicut supra dictum est.

Si verò ipse regularis dispensatus ad unum beneficium seculare, illud resignet, et super illius fructibus sibi pensio aliqua reservetur, illius erit capax absque novâ dispensatione, cûm dicta pensio succedat loco beneficii, ad quod secum dispensatum fuerit; est tamen hic non oscitanter advertendum, quòd domini officiales cancellariæ Apostolicæ in his et similibus càsibus tenent, oratorem egere desuper novâ dispensatione, ut possit ipsam pensionem percipere dicentes dispensationem prædictam fuisse consumptam in primo actu, nec extendendam ad secundum; hic tamen quandoque prævalent partes et industria optlmi sollicitatoris, quia ipsi domini officiales dicunt requiri novam dispensationem ob illius naturam, quæ, cùm sit contra jus, venit strictè interpretanda, et non extenditur ad casum non expressum.

Cùm autem beneficia regularia conferri non possint, nisi expressè professis, juxta text. in cap. Nullus, de Elect., in 6, ibi, nisi antea fuerit ordinem regularem expressè professus; Franc. in cap. Beneficium, num. 1, circa finem, de Regular. in 6, Clement. Quia regulares, de Suppl. negl. præl., propterea dispensari consuevit cum clerico seculari ad regimen monasterii, cum decreto videlicet, Ut habitu regulari per fratres monasterii gestari solito non suscepto, ac professione per eos emitti soliță non emissă; præfatum monasterium recipere, et ad biennium ab hodiè computandum, retinendum, et deinde habitu suscepto ac professione hujusmodi emissa, illi præesse, illudque in spiritualibus et temporalibus regere, et gubernare liberè et licitè valeat, dispensare. Et addi consuevit in calce supplicationis: Cum eo tamen, quòd orator habitum hujusmodi suscipere, ac prosessionem prædictam emittere, ante finem dicti biennii omninò teneatur, et sine spe commendæ de dicto monasterio facienda alioquin dicto biennio clapso, monasterium hujusmodi vacare censeatur eo ipso, et ad restitutionem fructuum interea perceptorum penitus sit adstriclus.

Datur ctiam provisio monasterii oratori, qui nondum ad ætatem legitimam pervenit, neque habitum suscepit, prout cam vidi concessam pro quodam canonico Meten., et pro co fuit porrecta supplicatio; in quà aderant hæc verba, de personà dicti oratoris, ex nunc, prout ex tunc, postquàm ad ætatem legitimam pervenerit, ac habitum susceperit, et professionem emiserit, ante dictos providere, illumque ei in abbatem præficere; curam ipsius monasterii in spiritualibus et temporalibus plenariè committendo. Ne verò idem monasterium, donec ipse orator ætatem legitimam attigerit, aliqua in eisdem spiritualibus et temporalibus detrimenta patiatur, priorem claustralem ejusdem monasterii, nunc, et pro tempore existentem, illius administratorem in eisdem spiritualibus et temporalibus, donec, et quousque guitant guita

Eâ in calce ipsius supplicationis dabatur decretum tenoris sequentis, videl. : Et cum decreto, quòd dictus orator, ante habitum per eum possessionem regiminis et administrationis dicti monasterii canonicatum, et præbendam dictæ Ecclesiæ Meten. quos obtinet, dimittere omnino teneatur; alioquin tam illi quam monasterium hujusmodi vacent eo ipso. Et committatur ordinario, privatio, seu illius declaratio in formà juris et prout de jure. Et de provisione in eventum, etc. Et cum alio decreto, quòd idem orator intra sex menses à die fuctà privationis, seu declarationis hujusmodi computandos, habitum suscipere, et deinde anno probationis clapso, professionem hujusmodi expresse emittere omnino teneatur; nec in regimine et administratione dicti monasterii illiusque bonorum, antequam habitum susceperit, et professionem hujusmodi emiserit, legilimamque ætatem attigerit, se intromittere possit; alioquin præsens gratia, cum indè secutis nulla sit, dictumque monasterium vacare ctiam censeatur eo ipso.

Est tamen hic advertendum supra dictum modum ita dispensandi cum prædictà clausulà: Ex nunc, prout ex tunc, postquam habitum susceperit et professionem, etc., locum sibi tantummodò vendicare in his provisionibus et dispensationibus apostolicis : quod dupliciter potest contingere, nimirum quando Papa dispensative providet de beneficiis regularibus vacantibus in mense ordinarii, qui eâ vice providet non professo, seu religionem nondùm ingresso : item quando ipse Papa providet ratione mensium apostolicorum; cùm jam ipse per regulam octavam reservaverit sibi omnia beneficia ecclesiastica cum curâ et sine curâ secularia, ac quorumvis ordinum regularia, qualitercumque qualificata, ubicumque existentia; non tamen in provisionibus, quæ fiunt ab ordinariis inferioribus. et hoc in vim declarationis sac. congr. concilii, quæ sic declaravit : In provisionibus beneficiorum, quas ordinarii inferiores faciunt non professis, non esse apponendum hoc decretum, ex nunc, prout ex tune, et postquam in solis provisionibus apostolicis apponi consuetum, sed provisiones faciendas esse purè et simpliciter ad formam concilii, d. cap. 10, ut qui habitum omninò suscipere, et professionem emittere teneantur; id. Garc. d. cap. 10, num. 15.

Idemmetque stylus in ipså datarià apostolicà servatur in provisionibus monasteriorum monialium, quando videlicet moniales ipsæ in provisionibus egent aliquà dispensatione apostolicà, secundum casuum contingentiam, præsertim adversûs decreta concil. Trid., sess. 25, c. 7, ubi modus præscribitur eligendi abbatissam, priorissam, et quocumque alio nomine præfectam vel præpositam; quandoquidem mulicr potest habere beneficium, habens in se digoitatem et administrationem; et communiter doctores posse concludunt summum Pontificem concedere feminæ dia

illam abbatissam, seu priorissam, aut præpositam vel præfectam perpetuam; Paris. de Resig. benef., 1. 3, q. 12, ferè per tot., quas quidem prælaturas possit illa resignare, etiam ad favorem, ac cum reservatione pensionis, in Paris. d. q. 12, n. 19, sicut multoties in Romanâ Curiâ vidimus practicari, et ubi frequenter expediuntur pro eisdem dispensationes, quando nimirum, illarum aliqua patitur aliquem defectum, propter quem non potest eligi, seu jam electa, electio non subsistit, præsertim, si fuerit vidua seu corrupta. quæ nullo modo potest obire officium absque speciali Sedis Apostolicæ, aut sacræ congregationis episcoporum et regularium licentià, ut ipsa censuit in unà Cassanen. 29 januarii 1585, et aliàs eadem sacra congregatio censuit quòd si vidua monasticum habitum assumat, ad abbatissæ, seu priorissæ munus obeundum, absque Sedis apostolicæ dispensatione, eligi non potest; prout in una Sarzanen. 15 julii 1616, nec electio aliàs de eis facta aliquo modo tenet. Et pluries vidimus ordinarium nomine prædictæ S. congregationis cum hujusmodi monialibus dispensare.

Hæc autem dispensatio non datur, nisi ex gravibus et urgentissimis causis; ex quo, sic electa debet esse virgo, prout omnia jura testantur, et pro hac nostra praxi tenet etiam Joan. And. in c. Indemnitatibus, de Elect., in 6, ac ideò nullo modo hic est audiendus Archid., in cod. cap., quia loquitur contra notorium stylum et praxim Romanæ Curiæ, cùm dicit posse adhuc episcopum dispensare et, nihilominus non video quomodò hæc sua opinio validis fundamentis fulciatur, cum episcopus non possit contra jus commune dispensare, nisi ei sit expressè concessum, text. in c. Dilectus, de Tempor. ordin. Vel etiam contingere potest concedi dispensationem super defectu ætatis! cum abbatissæ officium obire non possit monialis minor quadraginta annorum; nec super hujusmodi ætate potest episcopus dispensare; et aliàs fuit per sac. congr. conc. declaratum, quòd abbatissæ electio, quæ ætatem quadraginta annorum requisitam non habebat; si in monasterio non desint aliæ moniales quadragenariæ atque habiles, licèt non adeò idoneæ sicut electa, est nulla, in una Viterbien. 16 martii 1623. Quando autem datur dispensatio super defectu hujusmodi ætatis, præsertim per litteras apostolicas, sive in formå brevis, sive sub plumbo semper additur : Cum decreto quod oratrix, donec ad wtatem saltem triginta annorum pervenerit, in regimine et administratione monasterii, quoad spiritualia, nisi de consilio et cum interventu pro tempore existentis antiquioris monialis ejusdem monasterii, millatenus se intromittere debeat; alioquin gratia ei concessa cum dispensatione ad præmissa nulla sit eo ipso; aut eliam dispensatur cum eisdem super defectu natalium, ut alias diximus, cum non possit abbatissa eligi monialis, quæ est illegitima absque Sedis Apostolieze dispensatione, aliàs enim electio de ea facta est de jure communi, irrita, circumscriptis tamen privilegils refigionum, ut censuit sac. congreg. concil. dle 27 aprilis 1630; Barbos. in Gollect. bull., verbo Abba

tissa, fol. 22, vers. 5, quamvis alibi contrarium tenuerim ex quadam alia declaratione ejusdem concilii in qua dicebatur, quòd moniales ex illegitimo thoro procreatæ attentà Constitut. Pii V contra regulares illegitimos edità, non comprehenduntur, quominus ad officium aut dignitatem abbatissæ, vel priorissæ, aliave monasterii munia eligi possit, ut fuit declaratum in una conchen. de anno 1582, cum reverà, aliud nos doceat notoria praxis, quinimò ab hujusmodi dispensationibus, excipitur officium quandoque abbatissatus, sicut pluries in similibus dispensationibus vidimus.

Hæc autem intelligenda sunt quoad præfectas perpetuas in monasteriis monialium, extra Italiam existentium, præsertim in partibus Franciæ; quo verò ad ea quæ sunt in Italià, præmissa rarò accidunt; quia cùm fel. record. Gregor. XIII, videret varia et multiplicia damna quibus plerùmque afficiebantur monasteria monialium, quæ per abbatissas præfectas perpetuas reguntur, è contra verò abbatissas, aut alias præfectas triennales, scientes lapso triennio suæ administrationis rationem esse reddituras; ac sperantes de bonis gestis laudem promereri, pœnam verò, si malè gesserint, metuentes, majori studio ac diligentià regimen, et administrationem monasteriorum sibi commissorum gerere; propterea voluit ut abbatissa et aliæ præfectæ monasteriorum monialjum in Italiå ad triennium tantum eligantur, ut in sua constitutione, quæ incipit : Exposcit debitum, sub dat. Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die primo januarii 1583, pontificatûs sui anno undecimo; quæ guidem constitutio habet locum in omnibus monasteriis monialium, etiam quarumvis militiarum, et S. Joannis Hierosolymitani, ut censuit sac. congreg. episcoporum et regularium sub die 22 maii 1604, neque possunt hujusmodi abbatissæ, aut priorissæ sive præfectæ, expleto suorum officiorum triennio prædicto, iterùm ad eadem officia denuò eligi Sede Apostolica înconsultă, aut de sac. congregationis licentia, ut declaravit sacra Rituum congreg., teste Barbos. in Collect. bullar, verbo Abbatissa, versic. Abbatissa seu vriorissa, cùm non possit ordinarius dictum triennium prorogare, ut censuit congreg. episc. 20 februarii 1615, et aliàs sacra congreg. concil. censuit jus confirmandi abbatissas minimè fuisse episcopis attributum, declarando constitutionem fel. record. Greg. XV, de exemptorum Privilegiis; quam declarationem impressam vidisse ait id Barbos. in Collect.; DD. in loca conc. Trid., super sess. 15, de Regular., cap. 7, n. 18. Ac proinde denuò electà post triennium abbatisså seu priorisså, recurritur ad sacram congreg. episcop. et regular., quæ ordinario rescribit pro illius confirmatione, servatâ formâ sacrorum canonum.

Tenor autem prædictæ constitutionis Gregorii XIII talis est ut sequitur, videlicet:

Gregorius Papa XIII. Ad perpetuam rei memoriam. Exposcit debitum pastoralis officii quod disponente Domino gerimus, ut ad ea sollicitè intendamus, per quæ monasteria et alia religiosa loca, præsertim Ded dicatarum sanctimonialium, secundium regularis disciplinæ

normam regantur et gubernentur. Perpendentes igitur varia et multiplicia damna, quibus plerumque afficiuntur monasteria monialium, quæ per abbatissas vel alias præfectas perpetuas reguntur, è contra verò abbatissas et alias præfectas triennales scientes lapso triennio suæ administrationis rationem esse redditurus ac sperantes de benè gestis laudem promereri, pænam verò, si malè gesserint, metuentes, majori studio ac diligentià regimen et administrationem monasteriorum sibi commissorum gerere. His et aliis rationabilibus causis adducti, hâc nostrâ perpetuò valiturà constitutione statuimus et ordinamus, quod de-cætero perpetuis suturis temporibus in omnibus et singulis monasteriis monialium Sancti Benedicti, Cistercien. Carthusien. et aliorum quorumcumque ordinum in universà Italià, et præsertim in utriusque Siciliæ regnis consistentibus, quæ nunc per abbatissas vel alias præfectas perpetuas reguntur et gubernantur, cum primum abbatissæ, aut aliæ præfectæ hujusmodi regimini et administrationi ipsorum monasteriorum cesserint, etiam apud Sedem Apostolicam vel decesserint, eorum abbatissatus seu præfecturas vacare contigerit, abbatissæ, aut aliæ præfectæ non amplius perpetuæ, seu ad vitam (quarum nomen ac titulum, ex nunc prout ex tunc apostolicà auctoritate ex certà nostrà scientià, deque apostolicæ potestatis plenitudine tenore præsentium perpetuò extinguimus et abolemus) sed triennalis tantum à conventu uniuscujusque monasterii, et aliàs juxta decreta sacri concilii Trident. et regularia suorum ordinum instituta eligantur et præficiantur, quæ postmodum elapso triennio, suis officiis perfunctæ præesse desinant, omnique prorsus careant auctoritate, ac à regimine et administratione monasterii per triennium à die finitæ administrationis inchoandum abstineant, quo elapso, servatâ câdem formâ concil. Trid., iterum et pluries eligi possint. Districtius inhibentes omnibus et singulis dictorum monasteriorum conventibus, superioribus et personis, ne aliquam abbatissam, aut aliam præfectam perpetuam, seu ad vitam, sed triennalem tantum eligere, et præficere ullo modo audeant et præsumant. Quòd si secus à quoquam quâvis auctoritate fuerit attentatum, electionem et præfectionem hujusmodi, ac omnia singula quæ indè sequentur, irrita, nulla et inania, nulliusque roboris vel momenti fore; sicque per quoscumque judices ordinarios et delegatos quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac sanctæ romanæ Ecclesiæ cardinales, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quàvis causà et instantià judicari et definiri debere decernimus; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dictorum monasteriorum et ordinum juramento, confirmatione apostolicà, vel quâvis firmitate alià. roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis, eisdem monasteriis eorumque superioribus et personis sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis in genere, vel in specie, ac aliàs in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus et singulis eorum tenores, ac si ad verbum insererentur præsentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter et expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Cæterùm, quia difficile foret præsentes nostras ad singula quæque loca, ubi necessarium fucrit, deferre, volumus quòd illarum transumptis manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus personæ in dignitate ecclesiasticà constitutæ munitis, eadem prorsùs sides in judicio et extra adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Dat. Romæ, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die prima januarii 1585, pontificatùs nostri anno undecimo.

Cæs. Glorierius.

Anno à nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio, indictione undecima, die verò quartà mensis januarii, pontificatus sanctissimi domini nostri Gregorii divinà providentià Papæ decimi tertii anno undecimo, retroscriptæ litteræ affixæ et publicatæ fuerunt in acie campi Floræ, dimissà earum copià, auscultatà et collationatà cum dictis litteris in valvis ejusdem aciei affixà per me Joannem Freile, curs. sanctissimi domini nostri Papæ.

Petrus Delbequez, magister curs.
CAPUT M.

Praxis dispensationis, sive retentionis beneficiorum et pensionum pro clericis societatis Jesu.

Quid autem de clericis societatis Jesu dicemus? numquid possint ipsi beneficia secularia, et saltem jam ante illorum religionis ingressum sibi collata, nec non pensiones annuas, super beneficiorum ecclesiasticorum secularium fructibus, itidem ante cumdem ingressum sibi reservatas retinere, etiam nulla desuper obtenta dispensatione.

Est hie necessariò præmittendum quòd in societate Jesu est vera traditio religionis per vota simplicia, ut in constitutione fel. record. Gregorii XIII, super instituto ejusdem societatis de anno 1584, quæ est in libro litterarum dictæ societatis; eamque affert Azor, I. 13, cap. 7, in fin.; quæ postmodum fuit confirmata per eumdem Gregorium per aliam suam constitutionem, in quâ habetur quòd emittentes in dictà societate. elapso biennio probationis, tria vota, licèt simplicia, constituentur nihilominus in statu veræ religionis, ex quo per ea se societati dedicant atque tradunt, divinoque servitio se in ea emancipant; in câque est vera traditio, et acceptatio Ecclesiæ, ut in d. constit. in § Statuimus, per hæc verba, videl. : Statuimus atque decernimus tria vota hujusmodi, etsi simplicia, ex hujus sedis constitutione ac nostrà etiam declaratione esse vera substantialia religionis vota; ac in d. societate, tanquàm in religione approbatà, per sedem eamdem admissa fuisse, et esse, ac per nos admitti, etc.

In quâ quidem constitutione statuitur etiam discedentes post dieta tria vota, obnoxios remanere pœnis apostasiæ, necnon excommunicationis. Hinc igitur patet voti solemnitatem ex solà Ecclesiæ constit. inventam esse, ut in c. un., § Nos igitur attendentes, quòd voti solemnitas ex solà constitutione Ecclesiæ est inventa; et ibi Franc., num. 1, de Vot., in 6. Ubi ait quòd dicta

solemnitas à constitutione Ecclesiæ, et sic à jure divino, sicque hujusmodi solemnitas voti formaliter consistit non in traditione, quam ipsum votum includit, sed in hoc tantummodò, quòd Ecclesiæ auctoritate statutum est hujusmodi votum esse solemne; seu in hoc, quòd siat ut Ecclesia decernit, et sub formà et conditionibus ab ipså Ecclesia præscriptis, substans tali Ecclesiæ statuto, nempe in religione approbata et in manibus superioris, vel in susceptione sacri ordinis, ut ait Garc., de Benef., p. 7, c. 10, n. 58; ac propterea ait Sanch., de Matrim., lib. 7, disp. 25, num. 2, quòd non constituitur differentia specifica et essentialis inter votum simplex et solemne in traditione; sed illo statuto Ecclesiæ. Cùm igitur voti solemnitas sit de jure positivo canonico, ut dictum est, satis liquet summum Pontificem posse dispensare in voto solemni religionis, sicut in voto simplici et præsertim circa hoc de quo agitur : nimirum, in voto solemni paupertatis; et licèt nonnulli teneant quòd ad dispensandum in voto solemni castitatis justa causa possit occurrere; in voto verò paupertatis ex defectu causæ, quæ his non potest occurrere, non potest dispensare, ut ait Emman. Rodr., qq. regul., tomo 3, q. 29, art. 6, relatum per d. Garc., d. cap. 10, num. 61; ibi tamen ipse, n. 67, satis congruam dat responsionem, videl., quod voto paupertatis non tam repugnat dominium quam usus, et signanter loquitur de ipsis patribus soc. Jesu, qui ad gradus professorum et coadjutorum formatorum nondùm pervenerunt, qui sunt verè religiosi, et tamen bonorum suorum jus et dominium retinent, ut in d. const. habetur; aliaque permulta ad id conducentia videri poterunt apud eumdem Sanch., d. disp. 25, in ult., in fin.

His igitur paucis præmissis, nullus remanet ambigendi locus, an videlicet patres dictæ societ. possint etiam supra dicta beneficia ecclesiastica, etiam ad præscriptum earumdem const. Greg. XIII, in dictâ eorum religione possidere.

Cùm nihilominus alias evenisset casus quo quoad eorumdem beneficiorum retentionem ac etiam annuarum pensionum aliter prætenderetur, fuit causa introducta in sacro Rotæ auditorio coram Martino Andrea, et conclusum pro validitate dictæ retentionis, ut in una Nullius, seu Caputaquen. pensionis, quæ in decisionibus ejusdem Martini est 78; et in ipsa Romana curia multoties, tanquam in proposito celebrem, audivi allegatam; ac propterea illius tenorem hic, summatim tamen, et quoad ea quæ ad nostram praxim conducunt, subnectere visum est, eo quo sequitur modo, videl.:

Ibi enim ex facto inciderat quòd, aliàs auctoritate apostolicà, fuerat reservata annua pensio ducatorum centum monetæ Neapolitanæ super fructibus abbatiæ S. Angeli ad Fossanellam, nullius diœcesis, provinciæ Salernitan., ad favorem Francisci Nerei presbyteri; qui cùm, post plurium annorum exactionem, religionem societatis Jesu ingressus fuisset, ac elapso biennio probationis in eå tria vota simplicia emisisset, abbas prætendebat dictam pensionem fuisse exstin-

ctam; quod quidem ipse Franciscus negabat; propter quod causà commissà in Rotà, dubitatum fuit an per emissionem dictorum trium votorum simplicium post biennium probationis esset exstincta pensio; circa quod domini negativè responderunt. Ratio autem fuit, quia quamvis adscripti huic societati, post trium votorum simplicium emissionem, sint verè et proprie religiosi, ut definitum est constitutione XIII, quæ incipit: Quantò fructuosius, sub dat. Romæ, kal. februarii 1582; et in alià incipiente: Ascendente domino, sub dat. octavo kal. junii 1584; Sanch., de Matr., 1. 7, disp. 25, n. 15; Garc., de Benef., p. 7, c. 10, n. 53. Nihilominus, secundum statuta dictæ religionis, auctoritate apostolica confirmata, ante solemnem professionem possunt retinere beneficia quæ ante ingressum habebant; et in hậc materia tanquam favorabili, appellatione beneficii venit pensio; d. Garc., p. 1, cap. 5, num. 114; unde, si à pari procedunt vacare beneficium et exstingui pensionem, ubi sumus in casu vacationis beneficii: quando è contra non vacat beneficium, ut in casu nostro, per emissionem trium votorum simplicium; nec dici poterit exstingui pensionem, quia quod operatur propositum in proposito, idem operatur oppositum in opposito; l. Et si contra, ff. de Vulg. Accedit quod in utraque constitutione Greg. expressè conceditur ut qui emiserunt dicta tria vota simplicia possint retinere jus et dominium bonorum suorum, ad effectum ea distribuendi in pios usus; appellatio autem bonorum latissimè patet, ut comprehendat ctiam pensionem, saltem ubi viget eadem ratio, ut fuit decisum in una Conchen. pensionis, 6 martii 1598, coram peregrino. Insuper hæc emissio trium votorum ( quid sit quoad ipsos emittentes, qui quantum in eis est remanent perpetuò obligati) non sit irrevocabiliter quoad ipsam societatem; cujus superior generalis potest eos semper dimittere cum causa, etiam absque illorum culpa, juxta statuta dictæ religionis: quapropter, ut majorem societas habeat libertatem illos, si opus esset, cum minori offensione dimittendi, sapienter fuit provisum ut eis liceret retinere bona sua et beneficia, ne postea eis privati remanerent, ut in constit. d. societatis, part. 4, c. 4, litterà E, in fine, et part. 6, cap. 2, litterà H. Et est eadem ratio, qua motus Bonifacius VIII, in cap. Beneficium de Regul., in 6, decrevit beneficium ingressi religionem intra annum probationis non vacare; et interim beneficiatum facere fructus suos, quia potest ad seculum redire. Et licèt text., in 1. c. Beneficium, loquatur de ingresso, qui nondùm emisit professionem; attamen ejus ratio attendenda est: quia, scilicet, ille potest ad seculum redire; quæ ratio æquè militat in eo qui emisit dicta tria vota simplicia; atque ita idem jus constitui debet, text. in 1. Illud, ff. ad l. Aguil. Addendum præterea quòd illi qui emiserunt dieta simplicia vota in dietà societate, donec in ea expressè professi fuerint, semper dicuntur esse in probatione. Postremo facit pro hac parte observantia subsecuta, et inconcussus dietæ societatis usus, in quâ tam noviții quam illi qui'emiserunt dicta tria simplicia vota, retinent jus et dominium bonorum

suorum, non solum temporalium, sed etiam in specie retinent beneficia et pensiones. Et licèt per emissionem dictorum trium votorum simplicium dicti patres societatis Jesu constituantur veri regulares, non tamen hoc impedit quin ipsi possint interim retinere jus et dominium suorum bonorum, donec superior aliter mandaverit, ut per dictas constitutiones, per quas isti regulares non sortiuntur naturam aliorum regularium, sed penitus diversam; ita quòd non liceat ab aliis regularibus ad istos arguere, cum ex diversis non fiat illatio. Rot. decis. 772, num. 2 et seq., part. 1, et decis. 216, num. 12 et 13, p. 2, divers. Et in hoc in specie differunt isti regulares societatis ab aliis regularibus, quòd isti qui emiserunt tria vota, possunt ad tempus arbitrio superioris retinere dominium bonorum, sed sine usu et administratione; cæteri autem possunt retinere administrationem et usum, non tamen dominium. Neque refert quòd dictæ constitutiones societatis non loquantur de pensionibus, sed de bonis temporalibus et de beneficiis; unde non sunt extendendæ ad pensiones ea ratione, quia in dispensationibus non valet argumentum ab identitate vel majoritate rationis; quia hoc procedit in dispensationibus particularibus et odiosis; secus verò in generalibus et favorabilibus, ut in casu nostro, in quo agitur de favore religionis, et per viam legis proceditur, Sanch., de Matrim., lib. 8, disp. 1, num. 8, 33 et 36. Cæterùm omnium præmissorum ratio expressa in const. Greg, est, ut majorem societas habeat libertatem eos qui emiserunt tria vota hujusmodi, minori cum offensione dimittendi, ut dictum est; quæ ratio militat tam in pensionibus quam in beneficiis et bonis temporalibus. Et ita conclusum pensionem non esse exstinctam.

Cæterùm quoad alios religiosos quod obiter dictum sit, aliter se res habet, cùm ille qui ingressus religionem professionem in ea emisit, postmodum verò ex aliquâ causâ obtinuit à summo Pontifice dispensationem seu licentiam exeundi claustra, ac degendi in habitu clerici secularis, sicut quandoque conceditur; ac ideireò, si dispensatur ut possit etiam beneficia ecclesiastica obtinere, aperti juris est ad illud idem beneficium redire non posse, quod ante religionis ingressum obtinehat, ac ante professionem eam ob causam dimisit. Et ita in facti contingentià memini meo tempore in ipså Romanå Curiå evenisse; et post multas altercationes, fuit dictum obstare textum in cap. Ex transmissa, § Verum, in fine, ibi: Ut illum, non tanquam unum de Ecclesia, sed tanquam de novo recipiant in socium et in fratrem, Innoc., Hostien., et Abb., in c. Post translationem, eod. tit., vers. Quid si aliquis. Et antequam ab hac praxi discedamus, visum est subnectere quòd ob hanc rationem tenent nonnulli dispositionem sac. concil. Trid., sess. 25, cap. 16, habere locum etiam in resignatione beneficii, ne quis renuntiet eo tempore quo manet in novitiatu, ac postea contingat eum carere beneficio et monachatu, si forsan non admittitur, aut ipse nolit professionem emittere; ut non possit quis intra annum probationis beneficio renuntiare; et hoc propter verba ejusdem

concilii, dum dicit : Nutta quoque renuntiatio, aut obligatio antea facta, etiam cum juramento, vel in favorem cujuscumque culpæ piæ valeat, nisi cum licentià episcopi, vel ejus vicarii, fiat infra duos menses proximos ante professionem; ac non alias intelligatur effectum suum sortiri, nisi secutà professione; aliter verò facta, etiamsi cum hujus favoris expressà renuntiatione, etiam juratà, sit irrita, et nullius effectus; ac proinde dicunt quòd stylus Romanæ Curiæ servat ut cum quis ingressus religionem intra probationis annum et ante dictos duos menses velit beneficio renuntiare, debeat de hoc fieri expressa mentio in supplicatione; ut signanter ait Paris., de Resign. benef., lib. 5, q. 13, n. 1. Hoc ctenim omninò negatur tam in theorica, quia licèt id. Paris., d. q. 15, num. 4, id teneat ob præmissas rationes, necnon Campanil., in Divers. jur., can. rubr. 12, c. 3, n. 10, et alii quos refert Barbos. in Collect., DD. in loc. concil., super d. sess. 25, c. 16, num. 14, omnibus supra dictis absque aliquâ hæsitatione responderi potest dietam concilii dispositionem locum sibi nequaquam vendicare in prædicta renuntiatione beneficii; cùm ea loquatur tantummodò de renuntiatione et obligatione bonorum; Garc., de Benef., p. 41, c. 10, n. 12 et seq.; et renuntiatio beneficii, illiusque collatio non debet esse in pendenti, ut non secutà professione non intelligatur suum effectum sortiri; quia debet esse perpetua et stabilis, non autem temporalis, et licèt id. Paris., d. q. 13, num. 5, dicat sæpiùs censuisse sac. congreg. concilii supra dictum decretum habere locum in resignatione beneficiorum, attamen id. Garc., d. c. 10, n. 14, dicit quòd non credit dictam sac. congr. ita censuisse; nec vidit, neque invenit talem declarationem; et hoc idem ego intellexi à peritissimis et antiquissimis curialibus. Quinimò, cùm aliàs evenisset casus quo quidam in partibus instabat annullari resignationem sic factam à novitio, cujusdam beneficii simplicis, ac proinde produxerat quamdam declarationem ejusdem concilii , quæ continebat dictum decretum habere etiam locum in resignationibus beneficiorum; tamen dicta declaratio non fuit habita pro verà, præsertim quia carebat subscriptionibus officialium; quandoquidem declarationes concilii Trident. non probant in foro contentioso, nisi afferantur authenticæ cum sigillo et subscriptionibus officialium congregationis ejusdem concilii, ut in decreto impresso die 2 augusti 1631. Et tunc qui noluerit illis obtemperare, animadversione dignus judicatur, et ab auditore cameræ cogendus est obedire, prout declaravit sac. congreg. in una Brundusina; Barbos., in Coll. - bull., verb. Decretum.; gloss. 259, vers. 3; quod intel. de decretis omnium S. congr. Urbis, pro quibus non solum ipse auditor dat monitoria, sed Papa expedit brevia pro illorum observatione.

In praxi autem multoties viri dari apud datariam apostolicam quamplurimas supplicationes similium resignationum, nec in eis aliquo modo fiebat mentio quòd novitius resignaret beneficium ante dictos duos menses, quamvis id in mandatis ad resignandum assereretur: quapropter praxim et observantiam hujus-

modi puto sufficere, ne circa hoc remaneat dubitandi locus, cùm illa sit vera legum interpres; l. Si de interpretatione, ff. de Legib.; l. Sed, etsi Julianus, § Perinde, ff. ad Maced., l. Quædam, in fin., ff. de Reb. dub.; et arguit mentem Papæ esse ut ita dictum decretum concil. intelligatur absque alià declaratione; cap. Porrecta, de Confirm. util. vel inutil.; Cassador., decis. 5, de Rescript.

Vertitur modò hic in dubium, an videlicet religiosus per simplicia biennio novitiatûs anno transacto vota in societate Jesu emissa, si ab eå retrocedat, et à prædictis votis absolvatur, reincidat in pristinam irregularitatem ex defectu natalium contractam, quæ jam purgata erat per illa vota? Movet hoc dubium celeberrimus Barbos., de Jur. Eccles., lib. 1, cap. 42, n. 192. Et per jura ibi per eum allegata concludit talem retrocedentem, atque à prædictis votis absolutum, si jam promotus sit, posse uti ordinibus per eum susceptis, et quatenus non fuerit promotus, promoveri, ponderando verba text., in cap. 1, de Fil. presb., et similia; cùm hæe jura decernant hujusmodi irregularitatem deleri per religionis ingressum; nec decidunt reincidi desertà religione; neque obstat quòd cessante causa finali, ob quam concessa est dispensatio, cessare debet ipsa dispensatio, si ea nondùm fuerat suum effectum sortita ; nam respondit ipse eam dispensationem concessam esse ipsi religioso in favorem statûs quem assumpsit, et in præmium actûs Deo gratissimi quo ille seculo renuntiavit; quæ non cessant, quamvis ille religiosus postea vel retrocedat à religione, vel ab ea dimittatur; quia jam actus suum effectum sortitus est. Hæc id. Barbos., loco citato.

### CAPUT III.

Praxis dispensationis beneficialis per viam commenda.

Inhabiles ad ipsa beneficia in titulum, habilitantur quandoque etiam per commendam; quæ cùm dispensatio licèt palliata appelletur, non incongruè sequitur hic videre quomodò se habeat praxis circa commendas beneficiales; de quibus operæ pretium duxi aliquid summatim hic adnotare pro introductione simplicis curialis; quem scire oportet frequentem haberi sermonem tam in dataria quam in cancellaria apostolicà, de titulis et commendis beneficialibus; ac propterea, ne per ignotos terminos eum procedere contingat, memoriæ inprimis mandari debet quidnam discrimen versetur inter titulum et commendam bepeficialem. Dicamus igitur eos satis inter se differre; quandoquidem titulus beneficialis est quilibet modus obtinendi beneficia ecclesiastica, à jure approbatus, et ideò procedit etiam in præsentato et instituto, ut do cet Hostien., in Summa de Instit., § 1; et dicitur verus et justus titulus, quando nihil vitii habet; aliàs enim, si ille habet colorem, figuram et apparentiam tantum tituli, dicitur titulus coloratus; exempli gratia, quando îlle processit ab alio collatore qui, licet habeat facultatem de beneficio disponendi, est nihilominus ipse invalidus ob aliquem defectum recipientis, ut per Mandos., reg. 16, q. 27, num. 6 et 7.

Papa aliter de beneficio commendato disponat. Hinc est quòd commendatarius interim tenetur procurare ne bona beneficii commendati dissipentur, cum illud sibi detur in custodiam et administrationem; Gonz., ad regul. 8, gloss. 5, § 8, num. 38. Ac propterea commenda duplex est : alia temporalis, alia perpetua; sive altera in utilitatem Ecclesiæ, altera verò in utilitatem ipsius commendatarii ut per Garc. dicitur, de Benef., p. 4, cap. 4, num. 7; quæ quidem commenda in favorem Ecclesiæ nil aliud est, nisi quoddam depositum temporaneum, ad nutum revocabile pro utilitate et commodo Ecclesiæ factum, donec de rectore, seu ministro perpetuo, debità præcedente cognitione, provisum sit, ad text., in c. fin., de Elect., in 6; ac propterea hujusmodi commenda ad tempus non dat jus, sed quandocumque revocari potest; Mandos., ad reg. 32, quæst. 7, num. 4; unde dixit Rebuff., in suå Praxi, tit. de Commendâ, num. 5, fol. mihi 205, quòd sicut quis non potest habere duas uxores, ita nec obtinere titulum duorum beneficiorum; ob idque Papa unum dat in sponsam, et alterius curam concedit, id est, commenda à Romanis pontificibus ad hoc introducta fuit ut qui non est habilis ad obtinendum beneficium in titulum ob aliquod impedimentum, sive ob aliquam incapacitatem, sit habilis ad illud obtinendum saltem in commendam, præsertim cum alio incompatibili: id. Garc., dict. cap. 4, num. 24, ubi ait quòd ad hunc effectum, et non aliàs, Papa dat beneficium in commendam; sicque ipse providet regulari de seculari, et è converso. De commendà temporali parùm refert hic sermonem habere, cùm illa ferè nihil ad nostram praxim pertineat, sed tantum de commenda perpetua illiusque praxi; cujus quidem perpetuæ commendæ concessionem nemo est qui nesciat ad summum Pontificem spectare; cum nullus inferior possit perpetuò commendare; quinimò, neque hodiè potest beneficium curatum ad sex menses, sicut olim passim fiebat; puta si rector Ecclesiæ curatæ incideret in furorem, vel abesset ab ipså ecclesià, non relicto vicario, tunc poterat ordinarius commendare quousque furor, seu absentia durabat : quod tamen hodiè cessat; et omnia jura de hoc lequentia post concilium Trid. abierunt; et magis patet per sequentem declarationem ejusdem concilii, his verbis : Commendæ quæ ad sex menses in Ecclesiis curatis fieri poterant ab ordinaviis, cap. Nemo potest, de Elect., in 6, ampliùs post concilium locum non habent, cum debeat in eis deputari vicarius ad formam, cap. 18, sess. 24. Et licèt quoad alia beneficia videatur quòd ordinarius possit etiam ultra sex menses, ac etiam ad vitam commendare, juxta text. in cap. Dudùm, de Elect., id tantummodò locum sibi vendicat in iis commendis quæ fiunt in Ecclesiæ utilitatem; per quas non datur licentia disponendi liberè de fructibus, illosque convertendi in proprios usus, et stante causà, quæ tamen rarò aderit, dandi perpetuò in commendam, ut ait id. Garc., d. cap. 4, num. 17 et 18.

Acturi autem tantummodò de praxi circa commen-

Commenda verò est quoddam depositum, donec apa aliter de beneficio commendato disponat. Hinc apa aliter de beneficio commendato disponat. Hinc at quod commendatarius interim tenetur procurare bona beneficii commendati dissipentur, cùm illud bi detur in custodiam et administrationem; Gonz., I regul. 8, gloss. 5, § 8, num. 58. Ac propterca comenda duplex est: alia temporalis, alia perpetua; ve altera in utilitatem Ecclesiæ, altera verò in utilitem ipsius commendatarii ut per Garc. dicitur, de gnef., p. 4, cap. 4, num. 7; quæ quidem commenda favorem Ecclesiæ nil aliud est, nisi quoddam depotum temporaneum, ad nutum revocabile pro utilitate commodo Ecclesiæ factum, donec de rectore, seu inistro perpetuo, debità præcedente cognitione, pro-

Hoc enim modo hujusmodi commendæ, quæ passim conceduntur, hodiè æquiparantur aliis provisionibus beneficiorum, quæ habent verè titulum canonicum, text. in cap. Dudum 2, de Elect.; Rebuff., de Pacif. possess., n. 53; nec refert quòd in litteris hujusmodi commendarum nulla detur expressa dispensatio; quia et ipsa commenda dicitur palliata dispensatio, habetque vim dispensationis; et propterea non requiritur alia dispensatio; quam quidem commendam perpetuam, seu temporalem, non in favorem Ecclesiæ, collationem Papæ dispensatoriam appellàrunt omnes curiales.

Nec ex eo quòd beneficium, seu prioratus regularis detur in perpetuum, requiritur quòd talis commendatarius teneatur emittere professionem; quia licèt hujusmodi beneficia alicui conferri non possint nisi provisus sit monachalem ordinem expressè professus, Clem., In agro, § Cæterùm, de Stat. monach., cap. Cùm de benefic., et ibi Glos., in verb. Secutari, de Præb., in 6; attamen id non procedit, quando tale beneficium datur in commendam; Mandos., in Prax. signat., tit. Provisiones, vers. Prioratus; id. Garc., d. c. 4, n. 67; quod quidem facilè evenire posset, nisi tam in supplicatione quàm in litteris fiat mentio hujusmodi commendæ, prout fieri mandatur per regul. cancell. 43, his verbis: Item voluit quod nulli seculari de regulari, nec religioso de seculari, beneficiis commenda detur, nisi in signaturà, per clausulam ad partem super petitione commendæ hujusmodi, de commenda ipsa mentio fiat.

Praxis autem impetrandi ac concedendi hujusmodi commendas, secundùm hodiernum Romanæ Curiæ stylum, ea est quæ sequitur, videlicet:

Beatissime Pater, cùm monasterium, seu prioratus S. N. civitatis, vel diœcesis N. Sancti Benedicti, vel alterius ordinis, quòd, seu quem bon. mem. Vincentius S. R. E., presbyter cardinalis N. nuncupatus, in commendam ad ejus vitam ex concessione et dispensatione apostolicâ, dùm viveret, obtinebat, commendâ hujusmodi per obitum dicti Vincentii cardinalis, qui apud Sedem Apostolicam nuperrimè debitum naturæ persolvit, cessante, adhuc, ex quo ante commendam ipsam vacabat, vel aliàs certo alio modo vacaverit, et vacet ad præsens. Supplicat igitur humiliter S. V. devota illius creatura N. tituli S. N. presbyter cardinalis N. nuncupatus, quatenus sibi, ut statum suum juxta cardinalatûs splendorem decentius

lenere, et expensarum onera, quæ illum jugiter ex necessitate subire oportet facilius perferre valeat, de alicujus subventionis auxilio providendo, ac specialem gratiam faciendo, monasterium, seu prioratum prædictum, enjus et illi forsan annexorum fructus, etc., 400 ducat. aur. de ca. se. com. ext. val. an. non excedunt, quovis modo, aut ex cujuscumque personà, seu per liberam cessionem, seu resignationem dicti Vincentii cardinalis, vel cujusvis alterius de illo, illiusve regimine, et administratione in Romanâ Curiâ, vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus spontè fuctam unionis, etc., dissolutionem, vel constitutionem, Execrabilis, aut assecutionem; etc., vacet etiamsi devolutum, affectum, electivum, curatum curâ, etiam jurisdictionali, specialiter, vel aliàs ex quâvis causà in litteris dispositive exprimendâ, generaliter reservatum, etiam in petitorio, vel possessorio litigiosum, cujus litis statum, etc., existat, ac de illo consistorialiter disponi consueverit, seu debeat, illiusque disposițio ad Sedem Apostolicam, ex quâvis causă hâc vice pertineat, eidem N. cardinali; per eum, quoad vixerit, unà cum Ecclesià S. N. quæ titulis sui cardinalatûs existit, et quibusvis aliis, etiam cathedralibus, et metropolitanis, aliisque Ecclesiis, necnon monasteriis, etiam consistorialibus, prioratibus, etiam conventualibus, præposituris, præceptoriis, dignitatibus, etiam majoribus, et principalibus, personatibus, administrationibus, et officiis, etiam curatis et electivis, cæterisque beneficiis ecclesiasticis cum curâ et sine curâ secularibus, et quorumvis ordinum, et militiarum, ac hospitalium, etiam S. Joannis Hierosolymitani regularibus, quomodolibet qualificatis, quæ ex quibusvis concessionibus et dispensationibus apostolicis in titulum, commendam et administrationem, aut gliàs quomodolibet et in posterum oblinebit, quæcumque et qualiacumque fuerint; necnon quibusvis fructibus ecclesiasticis, loco pensionum annuarum, ac pensionibus ipsis, super similibus vel aliis fructibus, etc., sibi reservatis, et assignatis, ac reservandis, et assignandis, transferendi quascumque pensiones, ac testandi cæterisque facultatibus, et indultis ei concessis, tenendis: ita quod liceat sibi de fructibus, etc., disponere, alienare, etc., interdicta commendare, curam, regimen et administrationem ipsius monasterii, seu prioratús, sibi in spiritualibus et temporalibus plenariè committendo, dignemini de gratià speciali; non obstantibus præmissis, ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis; necnon monasterii, seu prioratus, et ordinis, cujus existit, statutis, etiam juramento, etc., roboratis privilegiis quoque indultis, et litteris apostolicis, illis corumque superioribus, et personis, sub quibuscumque tengribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, etc., efficacissimis, et insolitis clausulis, irritantibusque, et aliis-decretis in genere, vel in specie, eliam motu proprio ; et consistorialiter, ac aliàs in contrarium forsan quomodolibet concessis, etc. Quibus omnibus, etiamsi de illis, etc., latissimè hàc vice specialiter et expressè derogare placeat, cæterisque contrariis quibuscumque clausulis oppor-Fiat motu proprio M.

Et quod verus et ultimus monasterii seu prioratûs hu-

jusmodi vacationis modus, etiamsi ex illo quævis generalis reservatio, etiam in corpore juris clausa, resultet, necnon lites, et causæ, si quæ sint, status, et merita, nominaque, et cognomina judicum, et collitigantium, corumque, ac dicti N. cardinales, aliorumque quorumcumque concessiones, provisiones, commenda, possessiones; aliaque jura, et tituli, etiam nulli, et infectivi, etiam proprii tituli, ac lites, et possessiones habeantur pro expressis, sea in toto, vel parte exprimi possint in litteris; et cum clausulà generalem reservationem importante, ex quavis causa litteris etiam dispositive exprimenda; et de commenda monasterii seu prioratus hujusmodi pro dicto N. cardinali, per eum quoad vixerit, ut supra, cum supra dictis, tenendà, cum gratificatione opportunà, quatenus illis locus sit; ita quòd litteræ desuper in formà simplicis commendæ gratiosæ subrogationis etiam quoad possessionem, gratiæ si neutri, si nulli, si alteri, perinde, et etiam valere, simul, vel ad partem expediri possint; et cum derogatione regularum de non subrogandis non collitigantibus, quia non in potentiorem, ac de annali possessore, quoad primam ejus partem, ac supra dictorum omnium, et aliorum quorumcumque quomodolibet contrariorum, necnon cujuscumque jurispatronatûs, quatenus de illo existat, quod dispositive in litteris, si videbitur, regulâ contrarià non obstante, exprimi possit : videlicet, si laicorum tantum, etiam nobilium et illustrium, eisque ex fundatione, vel dotatione competat. pro medietate; aliàs, seu si litigiosum, vel devolutum sit, in totum latissime extendenda; et cum suspensione quarumcumque specialium, vel generalium, etiam mentalium reservationum, unionum, et suppressionum, mandatorum, etiam de providendo, exspectativarum, aliarumque gratiarum præventivarum, j'acultatum, indultorum quibusvis etiam cardinalibus, ac eis etiam in nullius favo rem, quomodolibet concessorum; cum decreto desuper opportuno, quòd se ad præmissa non extendant; citra tamen accessum et regressum, ac de consensu coadjutoris; et quòd præmissorum omnium et singulorum, etiam denominationum, qualitatum, nuncupationum, invocationum, annexorum, fructuum, etc., etiam augendo, vel minuendo, aliorumque necessariorum, major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris. Et additur : Et quatenus monasterium seu prioratus hujusmodi non, ut præfertur, regulare, seu regularis S. Benedicti, seu alterius ordinis, sed Ecclesia secularis, sine curà, abbatia, seu prioratus forsan nuncupata, et dictus N. cardinalis, illam in titulum, seu commendam ex concessione et dispensatione apostolicà ad ejus vitam obtinuerit, quòd exprimi possit in litteris, et tunc de illius commendâ, etc., pro eddem creaturà, ut supra et cum clausulis supra dictis, et aliis desuper necessariis, et opportunis latissimè extendendis. Et citra approbationem jurispatronatús.

Fiat.

Dantur ut plurimum hujusmodi monasteria, etiam motu proprio, in commendam, non modò ipsis cardinalibus, verum etiam aliis benè meritis, ac qualificatis personis ac summo Pontifici gratis; alio item modo, cum sic illius supplicatio exorditur, videlicet: Motu proprio, etc. Cum accepimus. Monasterium S. N. per

obitum quondam N., etc., commendamus; ex quibus quidem verbis arguetur hujusmodi concessionem fieri et ex merà etiam principis voluntate, ut docet tex., in cap. Si motu proprio, ubi Quæ de nostrà merà libertate processit, de Præb. in 6; et text. in lib. 3, post princip., e. de Leg.; ubi motus proprius appellatur spontaneus motus; aliàs enim gratia præsumitur, et creditur impetrata ad instantiam partis, et procurata; d. cap. Si motu proprio, in fin.; Bart., in lib. 3, ff. Quòd quisque jur.; fas., in lib. Ex hoc jure, num. 56, ff. de Just. et Jur.; Mandos., reg. 16, q. 6; num. 2 et 3, ubi dicit quòd gratia facta propter benè merita, et facta motu proprio, æquiparantur.

Neminem tamen latet curialium quòd licèt gratia dicatur fieri motu proprio, tamen fieri ut plurimum consuevit ad instantiam et petitionem partis; Glos., in lib. sin., e. de Fruct., et tit. Expens., ubi text. ponit propriam voluntatem principis: et ibi Glos. supplet, postulatione præcedente, et dixit card., cons. 142, quòd licèt dicatur gratia facta motu proprio, sæpè tamen etiam ad instantiam impetrantium facit, ut apponantur hæc et similia; Dec., in cap. Ex parte, in 2 not. de Rescript.; id. Mandos., d. reg. 16, q. 4, n. 5, ubi ait quòd in dies videmus impetrantes ipsos subministrare hujusmodi gratias cum clausulà Motús proprii, signandas. Negari tamen non potest, dato quòd supponeremus, impetrantem supplicasse et instetisse coram principe pro gratià obtinendà quin possit dici et esse verus motus proprius, et operetur omnes effectus veri et naturalis motús proprii, ex quo in mente principis duo simul motiva concurrere possunt : scilicet, concedendi motu proprio, et ad petitionem partis; stantque ista simul quòd princeps fuerit requisitus, et tamen dicatur potiùs motus ex seipso, quàm ad instantiam alterius, ut per Bald., in c. Nisi specialis, de off. leg., quam refert id. Mandos., loc. cit., num. 9, quamvis magis præsumatur papa instructus super his quæ narrat motu proprio, quam si faceret super substantia narrata per alium; cum primò videatur quasi narrare in facto super quo est certificatus; in secundo verò super facto ab alio narrato, non ita per se certificatus; licèt, sive scribat motu proprio, sive ad instantiam petentis, non sit super hoc magna vis facienda; quia sic potest in facto alieno, motu proprio narrando errare, sicut ad alterius instantiam; Lap., allegat. 7, n. 9. Hodiè tamen, ut etiam omnes Rom. euriæ tyrones sciunt, motus proprius ita passim obtinetur ab ipsis impetrautibus, seu supplicantibus, sicut cæteræ supplicationes, aliaque rescripta; sic enim docet quotidianus stylus, de quo ctiam testatur Sarn., super reg. de Impetr. benef. viv., q. 1, n. 4; quod tartummodò dietum sit pro simplicibus junioribus ipsius Curiæ. Cæterum, quoad alios effectus motus proprii videndus est Rebuff in Concord in forma mandat. apost., verbo Motu proprio, fol. mihi 606; ubi congerit quadraginta unum effectus motûs proprii, et ad illum studiosum lectorem remitto; ex quo nolui sua dieta de una in aliam papyrum transplantare, sicut duo scribentes, tam circa hæc quàm aliàs ad Romanæ

Curiæ rerum praxim pertinentia fecerunt, tacito codem Rebuffo, qui licet nunquam mænia Urbis viderit, teste Rot., decis. 233, n. 17, part. 1, divers., nihilominus de illius rebus ingeniosè et accurate ad utramque sibi immortalitatem comparandam, insudando, conscripsit: quo fit, ut talia sic transcribentes, seu potius surripientes, per labia hominum pervolutari ambientes, mundanam inanemque gloriam quærentes, mortalem immortalitatem nacti sint; quandoquidem non auctores operis, sed tanquam alienæ laudis occultatores, fures dicendi sunt et latrones, ut ait text., in l. Hæreditatum, § fin., ff. ad leg. Falcid.

### CAPUT IV.

Praxis clausularum ejusdem commendæ.

Cùm verò supra dixerimus commendam perpetuamesse titulum canonicum, c. Rebuff. de pacif. Possess., num. 53, ideò circa hanc praxim hæc tibi potissimum notanda sunt, à nostro instituto non prorsùs aliena.

Primò quòd licèt in dubium quandoque revocetur an videlicet hujusmodi commendatariis liceant omnia, quæ veris titularibus attamen dicendum est quòd hodiè omnis difficultas videtur circa hoc sublata; quandoquidem neminem latet hujusmodi commendas perpetuas nihil distare ab aliis provisionibus beneficiorum, ideireò omnia jura loquentia de beneficiis locum sibi vendicant in ipsis perpetuis commendis; ac propterea docemur quotidiana praxi etiam in illis habere locum, capite Licet canon., de Elect., in 6, quod loquitur contra non promotos infra annum, et Clement. Ne in agro, § Cæterum, ibi : Infra annum computandum à tempore collationis et commissionis de Stat. monach., c. Commissa, de Elect., eod. lib. 6, Staphil., super signat., in 4 princip. Mod. vacationis, fol. 71; quem refert Mandos., reg. 32, quæst. 7, num. 12, ubi dicit quòd jura loquentia de titulariis habent locum in commendatariis; quinimò ex hâc ratione ex concil. Trid., sess. 24, de Reform., cap. 7, non possunt teneri duo beneficia incompatibilia, per viam commendæ, nec unum in titulum, et aliud in commendam perpetuam, quamvis nonnulli contrarium teneant; Garc., de Benef., p. 4, cap. 4, num. 42 qui, num. seg., ait id meritò statutum esse, cùm dicta commenda, ex quo fit ad utilitatem personæ, et non Ecclesiæ, non sit propriè commenda; imò censetur titulus, seu habet vim et effectum tituli, seu habetur loco tituli, et æquiparatur titulo: Rebuff., in d. tract. de pacif. possessor. n. 36, cum pluribus seq., ubi plura ait de commendà et commendatario, et latiùs in sua Praxi benef., ubi agit de commendis, fol. mihi 205; et reverà circa earumdem commendarum impetrationem, secundum currentem datariæ apostolicæ stylum, parùm, aut nihil istæ distant ab aliis provisionibus beneficiorum in titulum. Quod quidem in tantum procedere dignoscitur, ut ex præmissà ratione intelligatur etiam de commendà temporali, nimirùm ad utilitatem Ecclesiæ, teste eod. Garc., loc. cit., n. 44; et apertè docet id. Mandos., reg. 30, q. 3, num. 9, ubi exemplum ponit circa hoc, quòd talis commenda temporalis ad utilitatem Ecclesiæ sequitur naturam perpetuarum commendarum; et hoc scire optimum est tyronibus Romanæ Curiæ, qui ut plurimum decipiuntur, et omittunt de his mentionem facere in supplicatione pro nova impetratione alterius beneficii; ex quo postmodum ortæ sunt lites circa non expressionem hujusmodi temporalis commendæ; cum de ca fieri debeat omnino mentio per impetrantem, ut optimè norunt periti et antiqui curiales; et testatur id. Garc., d. c. 4, n. 44 et 45; et ego ipse meis sumptibus in cancellaria apostolicà didici istam praxim in quadam provisione præposituræ cujusdam loci Bononien. diœcesis de anno 1643.

Secundò, notandum ex clausulà supra dictæ supplicationis, ibi, commendà hujusmodi cessante, quòd quamvis commenda sit perpetua, ad vitam videl. commendatarii, ad effectum tamen reservationis non dicitur beneficium vacare, quia cessante commendà per obitum commendatarii, non propterea censetur illud per obitum illius vacare, sed vacat semper ut priùs; quandoquidem attenditur ille prior modus per obitum ejus qui possidebat; ac propterea satis omnibus innotescit stylum cancellarke apostolicæ esse, quòd per commendam, etiam perpetuam non dicatur provisum Ecclesiæ; undè supersluum crit quærere an prima reservatio duret; ex quo omninò beneficium erit reservatum ex vi commendæ: nam quotiescumque summus Pontisex appenit manum in benesicio, ligatæ sunt manus inferiorum, donec plenè providerit. Hinc igitur est quòd, cùm hujusmodi beneficium commendatum vacet ut priùs; profectò nen attenditur mensis in quo illud vacavit, scilicet quando obierit commendatarius; et hæc est satis trita et cognita observantia cancellariæ præd., et pluries audivi à D. Lamberto Ursino, suo tempore celeberrimo abbreviatore majoris præsidentiæ in ipså cancellariå; et ait Mohed., decis. 9, n. 5, de Præb., ubi per appositionem manûs Papæ beneficium commendatum dicitur affectum, ut in eo nihil possit inferior attentare, donec Papa per collationem plenè providerit : et ibi, quòd Papa apponens manum, demonstrat quod ipse vult providere; sed per commendam non dicitur providere, quia durante commendà durat antiqua vacatio; et ita fuit decisum in una Messanen., Prioratus 1 Julii 1596, coram Litta, ut per Gonz., gloss. 5, § 8, n. 49, circa med.

Nota insuper ctiam in praxi quòd totum illud quod dicitur de commendà temporali, habet locum etiam in unione ad vitam, quæ etiam vim habet dispensationis; id. Gonz., gl. 5, § 7, n. 145, quando quidem ipsà unione dissolutà, beneficium unitum vacat, ut priùs; et sic durat reservatio, seu affectio antiqua; et commenda perpetua ac unio ad vitam à pari procedunt ad inducendum reservationem seu affectionem per impositionem manûs Papæ, ut ipsà unione dissolutà ordinarius non possit providere.

Porrò unio hac ad vitam pariter adinventa suit, ut qui duo benesicia incompatibilia habere non potest, mediante dictà unione illa valeat retinere, cum habeat vim dispensationis super incompatibilitate, id. Gonz., d. n. 445. Verum tamen est quòd, quidquid antea observatum fuerit, videntur tamen dictæ uniones ferè ab ipsà Curià exsulare; et qui praxim datariæ apostolicæ benè callet, fatebitur similes uniones rarò in cà admitti, præsertim post concil. Trid., sess. 7, c. 2, quo cavetur ut quicumque de cætero plura curata, aut aliàs incompatibilia beneficia ecclesiastica, sive per viam unionis ad vitam, seu commendæ perpetuæ, aut alio quocumque nomine et titulo, contra formam sacrorum canonum, et præsertim constitutionis Innocentii III, quæ incipit, De multå, recipere ac simul retinere præsumpserit, beneficiis ipsis, juxta ipsius constitutionis dispositionem, ipso jure, etiam præsentis canonis vigore, privatus existat.

Quod quidem ita sancitum est, ne sub prædictarum unionum prætextu quis plura beneficia incompatibilia simul valeat retinere; licèt quandoque similes gratiæ fuerint concessæ, cùm non sit Papæ potestas alligata: est enim supra d. concil.; id. Gonz., cit. num. 146.

Tertiò notandum ex clausulà, nimirùm: UnàcumEcclesià S. N. quæ titulus sui cardinalatis existit, et quibusvis aliis, etc.; quod, ut ait Mandos., in Praxi signat. et tit. Provisiones, vers. Si cardinali, fol. 5, si cardinali provideatur de beneficio regulari, tune etiam debet dari in commendam, tenendum unà cum aliis suis beneficiis, quæ obtinet; si verò daretur in titulum, tune in fine dispens. petenda esset, ut illud obtinere posset, ac propterea tolletur omne obstaculum circa retentionem plurium beneficiorum; cùm non solum non possint teneri duo beneficia incompatibilia per viam commendæ perpetuæ, sed nec unum in titulum, et alterum in commendam perpetuam, ut supra jam diximus.

Quartò notandum ex clausulà. Ita quòd liceat de fructibus disponere, quòd licèt in commendis temporalibus utilitatem Ecclesiæ respicientibus, non sit huic commendatario libera potestas disponendi de fructibus, illosque in proprios usus convertendi, cùm illos non faciat suos, Gloss. et DD., in c. Nemo, et in c. Dudum, de Elect., et vix, dum deserviet Ecclesiæ commendæ, possit vivere ex illius fructibus, per text., in c. Cum secundum, de Præb., cap. Cum non deceat, de Elect.; attamen secùs dicendum est de commendis perpetuis, quia cum sint ad utilitatem prælatorum, possunt percipere fructus, deductis expensis ministrorum, et servatà debità hospitalitate; Abb. in c. de Monachiis, de Præb.; necnon cùm habeant liberam potestatem in spiritualibus et temporalibus, id. Abb., in c. Cum nobis, ult. not. de Elect.; Rebuff., de pacif. Possess., n. 45, procul dubio possunt de ipsis fructibus disponere, eosque etiam locare eo modo quo possunt locari per ipsos titulares; id. Gonz. d. § 8, num. 43 et 14; Mandos. regul. 30, quæst. 3, num. 4, ubi ait quòd commendatarii faciunt fructus suos, præsertim propter clausulas in similibus commendis apponi solitas.

Quintò notandum ex clausula: Eidem N. cardinali

quoaa vixerit commendare, etc., satis demonstrari ipsam commendam esse perpetuam. Aliàs enim si non apparcat an sit talis, vel temporalis, in dubio interpretatur perpetua, ut fuit resolutum in una Salamantin., coram Crescentio, 18 junii 1558, eå ratione, quia actus qui certo spatio temporis non concluditur, perpetuus reputatur, text. in l. Jurisperitus, in princip.; et ibi Bart., ff. de Excusat. tutor.; sicut enim dispositio generalis prolata de rebus et personis generaliter est intelligenda, l. 1, § Et generaliter, ff. de Leg. præst., ita procedit respectu temporis ut dispositio generaliter, id est, in perpetuum intelligatur, cùm valeat argumentum de personis et rebus ad tempus, ut per Paris., de Resign. benef., lib. 11, quæst. 5, num. 41, cum seqq., qui, num. 45, ait ipsum aliàs consuluisse indulgentiam concessam tali die, absque aligua restrictiva, esse perpetuam.

Et sic commendatarius perpetuus potest de dictis fructibus disponere, ita etiam suæ commendæ cedere, sive cum pensione, sive cum reservatione omnium fructuum, sicut passim practicari videmus sub sequenti formula, videlicet : Dictio vero N., ne ex præsenti cessione sua hujusmodi nimium dispendium patiatur, de alicujus subventionis auxilio providendo, sibi omnia et singula dictæ præceptoriæ fructus, redditus, proventus, jura, obventiones, et emolumenta universa in quibuscumque rebus consistentia, et undecumque provenientia, per eum quoad vixerit, percipienda, exigenda, levanda, recuperanda, locanda, dislocanda, ac in suos usus el ulilitatem convertenda; ita quòd desuper ab ipso oratore et successoribus suis prædictis, dictam præceptoriam pro tempore quomodolibet obtinentibus molestari, etc., nequeat; de ejusdem oratoris consensu auctoritate apostolicà reservare, constituere, et assignare; sibique, quo dicto oratore, seu aliquo ex successoribus suis prædictis præfatum oratorem super liberà perceptione fructuum, etc., prædictorum molestante, vel inquietante, seu præsentem illorum reservationem, nullam et invalidam esse dicente, vel allegante, liceat eidem N. ad præfatam præceptoriam liberos habere regressum et accessum; illiusque corporalem possessionem, etc., apprehendere, absque alià sibi desuper de novo faciendà commendà, etc., ac si cessionem hujusmodi minimè fecisset, etc.

Et hujusmodi cessiones passim admittuntur, etiam eo modo quo resignationes sive liberæ, sive cum reservatione pensionis, prout etiam simplicibus curialibus patet (loquor semper de commendis perpetuis ad utilitatem provisi) et docet Put., decis. 94, et decis. 545, lib. 2, Paris. de Resign. benef. lib. 2, q. 47, n. 9; Gonz., d. §8, n. 25; sicut etiam potest permutare commendam ipsam cum alio beneficio in titulum dato; id. Gonz., loco. cit.. num. 24; et hoc ob rationes ante dictas, nimirum, quia per commendam perpepetuam commendatarius consequitur jus in beneficio commendato ac titulum, id. Rebuff., de pacif. Possess., n. 55.

In commendam adhuc episcopo dari consuevit beneficium simplex vacans, ctiam per resignationem,

quæ passim admittitur præsertim attentå fructuum mensæ episcopalis tenuitate, et sub sequenti formulâ videlicet: Supplicat, etc., devota creatura vestra N. episcopus N. quatenus, resignationem hujusmodi admittendo, etc., beneficium prædictum, etc.; eidem N. episcopo, per eum quoad vixerit, etiam unà cum Ecclesià N. cui ex concessione apostolicâ præesse dignoscitur, ac sex, seu septem perpetuis simplicibus beneficiis ecclesiasticis, quæ in titulum vel commendam ex concessione et dispensatione apostolicà obtinet, ac quorum fructus, etc., non excedunt, etc., tenendum. Ita quòd liceat, etc., interdicta de consensu modernorum primò dicti beneficii patronorum, seu illorum medietatis commendare dignemini, etc. In secunda verò parte supplicationis dicitur: Ita quòd litteræ desuper in formâ simplicis commendæ, gratiosæ subrogationis, etc. Reliqua autem prout in aliis supplicationibus resignationum.

Cùm verò beneficium quod commendatur, fuerit de jurepatronatûs, opus est quòd de eo fiat mentio, sicut in omnibus aliis provisionibus beneficialibus, et in suis casibus petere hujusmodi jurispatronatûs (quatenùs laicale existat) derogationem; cùm jura loquentia de titularibus locum habeant in istis commendatariis perpetuis, ut dictum est supra; et plena manu scribit Sarnen., in reg. de Trien.; quæstione 5, num. 11, cum pluribus seqq.

Non tamen est omittendum quòd regulariter, quando abbatia seu monasterium commendatur præsertim privatis personis, ipsa commenda sub sequenti formulà hodiè datur, videlicet: Nos, tam eidem monasterio de gubernatore utili et idoneo, per quem circumspectè regi et salubriter dirigi valeat; quam tibi asserenti te abbatiam nuncupatam S. Antonii de N. diæcesis N. quæ sine curà est, et personalem residentiam non requirit, ac cujus fructus, etc.; 100 duc. aur. cam, etc., non excedunt, obtinere, ut commodius sustentari valeas, de alicujus subventionis auxilio providere volentes, teque à quibusvis, etc., censentes, necnon verum et ultimum dicti monasterii vacationis modum, etiamsi ex illo quavis generalis reservatio, etiam in corpore juris clausa resultet, præsentibus pro expresso habentes, monasterium prædictum, quod sine curà est, et conventu caret, ac cujus et illi forsan annexorum fructus, etc.; ad 35 florenos auri cum uno tertio alterius similis floreni in libris cameræ taxati reperiuntur, secundum verò communem æstimationem 365 ducat. aur. de cam. val. an. non excedunt, ut etiam asseris, quovis modo, aut ex cujuscumque personû, seu per liberam, etc., vacet etiamsi tanto tempore, etc., juxta lateranen. statuta cohcilii, vel alias canonicas sanctiones ad Sedem Apostolicam legitime devoluta existat, et illa ex quâvis causa ad sedem camdem specialiter vel generaliter pertineat, et ad illud consueverit quis per electionem assumi, eique cura jurisdictionalis duntaxat immineat; ac super eisdem regimine et administratione inter aliquos lis seu illorum possessorio, vel quasi molestia, cujus litis status, etc.. existit, etiam præsentibus, etc., indecisa, dummodo tempore dat. præsentium eidem monasterio de abbate provisum, aut alteri commendatum canonice non existat,

cum annexis hujusmodi ac omnibus juribus et pertinentiis suis, tibi per te quoad vixeris, etiam unà cum beneficio prædicto tenendum, regendum et gubernandum. Ita quòd tibi liceat debitis et consuetis dicti monasterii supportatis oneribus, ac tertià parte omnium et singulorum fructuum, reddituum, et proventuum monasterii hujusmodi in restaurationem illius fabricæ, seu ornamentorum emptionem, aut pauperum alimoniam, prout major exegerit et suaserit necessitas, ac omnibus deductis oneribus de residuis illius fructibus, redd. et prov. disponere et ordinare sicuti illius abbates, qui pro tempore fuerunt, de illis disponere et ordinare potuerunt, seu ctiam debuerunt; alienatione tamen quorumcumque bonorum immobilium tibi penitus interdictà apostolicà auctoritate commendamus curam ipsius monasterii, ac hujusmodi regimen et administrationem tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo; non obstantibus fel. recard. Bonif. papæ VIII, prædecessoris nostri, et aliis apostolicis constitutionibus, necnon monasterii et ordinis prædictorum juramento, etc. Volumus autem quod propter commendam nostram hujusmodi, dictum monasterium in spiritualibus non lædatur, et in temporalibus detrimenta non sustineat; sed ejus congruè supportentur onera consueta; quòdque tu, antequàm regimini et administrationi dicti monasterii in aliquo te immisceas, in manibus dilectorum filiorum vicariorum NN. et N. in spiritualibus generalium, vel alicujus corum; quibus hodiè per alias nostras litteras desuper scribimus, nostro et Romanæ Ecclesiæ nomine fidelitatis debitæ, solitum præstes juramentum juxta formam quam sub bulla nostrâ mittimus introclusam; ac formam juramenti hujusmodi quod præstabis, nobis de verbo ad verbum, per tuas patentes litteras, tuo sigillo munitas, per proprium nuntium quanto citius destinare procures. Et insuper ex nunc irritum, etc., attentari.

Et iste modus commendandi servatur cum personis minùs qualificatis, et à Romanà Curià absentibus; et adjicitur clausula: Volumus autem quòd propter commendam hujusmodi, etc.; hoc autem, ne divinus cultus minuatur, quæ quidem verba extracta reperio ex extrav. Ex supernæ, Clem. V, quæ est 2 inter comm. et de commendis loquitur, ibi: Quòd Ecclesiarum et monasteriorum eorundem cura negligitur, bona et jura dissipantur, ipsorum, etc.; et quàmplurima mala ex hujusmodi commendis ut plurimùm evenire solent, quæ commemorat Rebuff. in suà Praxi, tit. de Commendà, num. 12, cum plurib. seqq.

Est autem pro junioribus Romanæ Curiæ apprimè notandum quòd cùm plurimùm contingat ctiam beneficia consistorialia commendari, ea scilicet de quibus Papa disponit in consistoriò coram cardinalibus, ut sunt, præter episcopatus, abbatiæ et quædam aliæ dignitates, tam seculares quam regulares, tunc summus Pontifex quemadmodum providet consistorialiter de episcopatibus, ita de abbatiis et monasteriis; Rot., decis. 584, n. 2 et 3, l. 3, p. 3, divers.

Nec tamen omnia monasteria providentur consistorialiter, sed ea duntaxat quæ cùm sint ampli redditûs magnique momenti, faciliùs in eis fraudes committi possint, cùm à pluribus appetantur et desiderentur, ut ait Sarnen., reg. 14, de insir. Resign., sub num. 2; ac propterea in illorum regimine eminet majus periculum juxta text. in cap. Ubi periculum majus intenditur, ibi procul dubio est plenius consulendum, de Elect., in 6; illorum, videlicet, monasteriorum quorum valor ascendit ad ducatos ducentos auri de camera, quæ ob hanc rationem ego puto fuisse per Sedem Apostolicam reservata per 2 reg. cancell., ibi: Necnon omnia monasteria virorum valorem annuum ducentorum florenorum auri communi æstimatione excedentia, nunc quomodocumque vacantia, et in posterum vacatura; et voluit quod excessus hujusmodi in litteris exprimatur, sicut in concilio Lateranensi ob supra dictam causam fùit statutum ut prædicta monasteria supra dicti valoris providerentur, nonnisi consistorialiter, ut in sess. 9, Rot. decis. 540, n. 5, p. 3, l. 3, divers.; ubi dicitur hoc esse adeò notum curialibus, ut alià non indigeat probatione.

Hinc propterea insurgit praxis, non oscitanter ab ipsis curialibus notanda, ut quoties agitur de provisione monasterii supra dicti valoris ducentorum ducatorum auri de camerà, seu (quod idem est) ducentorum slorenorum, si extra consistorium siat à Papa provisio, sit facienda de hoc mentio in litteris provisio, nis supra dictæ, ut in priori formulà apposità ibi: Etiamsi consistorialiter disponi consueverit, seu debeat, etc.; cum in hoc non sit coangustata Papæ potestas cum hujusmodi monasteriis aliisque beneficiis consist.; sic, ut præfertur, reservatis, summ. Pontifex pro libito voluntatis provideat, etiam extra consistorium; adjectă in litteris provisionis clausulă supra dictà, nimirum: Etiamsi consistorialiter, etc. prout in notorià praxi scrvari videmus, et de qua testatur Paris., de Resig. beneficiorum, lib. 8, q. 6, n. 8, dicens etiam de consistorialibus solere ut plurimum providere, quoties admittit renuntiationem illorum et de eis providet, ut de aliis beneficiis extra consistorium; ut multoties ipse vidit practicari, et communiter serviri à practicis expeditoribus. Aliàs enim, nisi prædicta clausula adjiceretur, possent aliqua circa hoc in dubium revocari, ut in casu supra dictæ decis., à n. 5, ad fin.

Ad hæc non contemnendum in håc praxi, quod docet Lotter. de re Benef., l. 1, q. 26, num. 52, quòd lieèt ista qualitas consistorialitatis, ex causà taxæ in libris cameræ adnotatæ, non probet reservationem, nisi illa ter ducta constituat cam quantitatem ducatorum ducentorum, juxta dictam regulam, nihilominùs ipsa qualitas probatur, sive sit supra, sive infra dictam quantitatem; dicens ibi sic declaràsse congregationem super rebus consistorii; quam secuta est Rot. in una Palatin. abbatiæ, de Benè vivere, 14 aprilis 1617; ex quibus ipsemet Lotter. infert parùm referre, si provisio hujusmodi fieri debeat tanquam de reservato, vel non reservato, et multò minùs, si postquam facta est talis descriptio, provideatur exinde censistorialiter, vel non consistorialiter; cùm qualitas supra dicta

statim imprimatur ex supra dictà descriptione in ipsis | libris cameræ; nec ad eum finem ipsi libri instituti sint, nisi ut sciatur valor beneficiorum consistorialium; quapropter duo libri, quos ego vidi, asservantur in cancellaria apostolica, quibus ipsa unitur, quorum unus continet taxas mercedis officialium litteras apostol, expedientium; aliter verò, valorem benesiciorum consistorialium, ex quibus annatæ solvi debent, quorum quidem libros credunt omnes antiqui officiales et curiales fuisse compositos à Joanne XXII, præsertim, cum primum curia resideret Avenione.

Nec tamen per provisionem apostolicam, sic extra consistorium factam, videtur Papa qualitatem beneficii consistorialis mutasse; cum licet beneficium sit consistoriale, possit tamen ipse Papa, prout sibi placet, extra consistorium de illo providere, ut supra dictum est; etsi hoc modo talis provisio dicatur facta cum minori causæ cognitione; sicut è converso, ubi provisio ipsa facta fuerit consistorialiter, inducitur præsumptio plenitudinis causæ cognitionis; quod quidem inter alios effectus principales hunc parit, nimirum, ut stante provisione consistoriali, cessent in his beneficiis, quando vacant per resignationem ad favorem constitutiones de publicandis, quandoquidem ista beneficia non consueverunt priùs in consistoriis proponi et concedi, nisi antea, persona resignatarii per ipsum summum Pontif. et cardinal. in ipso consistorio approbata fuerit.

Ne tamen simplex qui hæc ignorat, decipiatur, eum monitum hic volui quòd licèt constitutio Pii V de publicandis resignationibus dicat quòd omnia et singula in eà contenta locum habeant in quibusvis beneficiis consistorialibus, id profectò intelligendum est de quibusdam beneficiis minoribus, ut sunt abbatiæ, et similia, quæ licèt sint consistorialia, solent nihilominùs provideri extra consistorium, ut supra dictum est, et clariùs colligitur ex alià simili constitutione Gregorii XIII, quæ incipit ? Humano vix judicio, in § Cæterum, ibi : Et de quibus in consistorio nostro disponi consuevit, seu debet; quæ posthàc ex quâcumque causa sieri, et per nos, et dictos successores, extra tamen dictum consistorium admittentur. Et sic hujusmodi beneficia subacent prædictis constitutionibus.

Hic etiam docet nos communis praxis quòd si contingit Ecclesiam pensione aut fructuum reservatione gravari, nec propterea ad præscriptum sacri concil. Trid., sess. 24, cap. 13, remaneant mille ducati liberi pro episcopo, nihilominùs, si verè non remaneant, non ideireò posset per titularem dici de subreptione vel obreptione; et sic prætendi nullitas, aut moderatio pensionis, seu fructuum; quia, cum jam Ecclesiæ provisio fuerit facta in consistorio, cum plenà causæ cognitione, profectò censetur et ipsi concilio fuisse derogatum, etiam absque illius expressà derogatione, tanquàm non necessarià, sicut aliàs diximus, et fuit tentum in una S. Angeli Pensionis, 16 decembris 1594, coram bon. memor. cardinali num. seq., ait quòd universaliter gratiæ expeditæ per consistorium non egent justificatione, per Rot., decis. 612, num. 1, p. 2, recent., nisi tamen, ut ipse dicit n. 60, appareat aliquid fuisse sub conditione concessum.

Sed cùm verba fecerimus, licèt breviter, de gratiis consistorialibus, scilicet, quæ in ipso consistorio proponuntur, curiosè possent inquirere qui hùcusque mœnia Urbis minimè viderunt, quidnam sibi velit istud nomen consistorium. Et quidem petitioni tam levi non omninò inutile satisfacere existimavimus. Consistorium igitur summi Pontificis est proprius consultationis locus et congregationum, constans ex triplici hierarchico ordine cardinalium; nimirùm episcoporum sex, presbyterorum quinquaginta, diaconorum quatuordecim; quorum quidem ad hunc septuagesimum numerum Sixtus V sua constitutione redegit, ut veteris Synagogæ figuram imitaretur de congregandis septuaginta senioribus Israel qui unà cum Moyse onus populi sustentarent, et non ipse solus gravaretur; quà quidem constitutione, ubi de numero agit, ostendit non solum numerum septuagenarium non esse transiliendum, nec etiam semper æquandum, ubi pauciores possunt ad omnia munera sufficere, teste Paleot., de sacr. Consist., p. 4, q. 1, litterà A; quique non immeritò cœlestium cherubim locum tenere dignoscuntur, cùm omnia scire debeant quæ ad optimam Ecclesiæ militantis gubernationem. cujus ipsi sunt cardines, pertinent; unde numinis divini præsidio roborati, adeò se ad tam magna munia obeunda præparant, ut ipsius sacri consistorii constitutà die, quod semel singulis hebdomadis de mane indici consuevit, quilibet cardinalis, si sacerdos ille sit, rem sacram facere, alii verò Eucharistiæ sacramento se præmunire, aut saltem misså audità, se sanctè colligere, atque Spiritùs sancti paracleti orationem adhibere curabit. Hinc-enim est ut, id. Paleot. ait memb. 5, tit. de Aliis pertinen., litterà C, fol. mihi 373, mirum nemini esse debebit, si nullam peculiarem orationem ad impetrandam Spiritûs sancti gratiam, quemadmodum in aliis cardinalium et prælatorum congregationibus religiosè servari solet, in consistorio palam præmitti audiet; nam cum consistorium mane haberi soleat, ipseque summus Pontifex et iidem cardinales, aut paulò ante fecerint sacrum aut ei interfuerint, verisimile est cos tùm gerenda negotia, tùm seipsos ferventi corde Deo commendâsse; indeque unanimi collectos spiritu. Deo duce, ab oratione ad consistorium se transtulisse; accedit quòd propter augustissimam Christi Domini vicarii præsentiam. cui Spiritûs sancti gratia assistere censetur, veteri ritu observatum videmus ut non eadem cæremoniarum ratio semper in loco ubi ille adest, ac in reliquis, servari soleat; non ut debitæ devotionis officio aliquid subtrahi intelligitur, sed ad sanctioris et secretioris mysterii significationem. Hæc ille. Idemque cardinalis ad palatium apostolicum ipså statutå die deductus, deposito illo quo per Urbem utitur, Pansilio, teste eod. Lotter., dict. quæst. 26, n. 58, qui I vestimento, pariter privatos omnes affectus et veterem sibi hominem expoliandum esse sciat, amictum deinde induens insigniorem, qui cappa lata, seu pontificalis appellatur, cum tota ipsius humeris coram Pontifice incumbat, ac publicam utilitatem præ se ferat; tum memor erit plurimum sibi oneris ex futura ea actione accedere, ac publicam utilitatem, publicam scientiam, publicamque omninò personam induere profitebitur; id Paleot., d. memb. 5, c. 4, littera D.

Hujusmodi autem consistorium duplex est : alterum publicum, alterum verò privatum, seu secretum. Porrò, publicum in duas species potest dividi, nimirùm : ut alterum dicamus consistorium publicum , illud quod fieri solet in receptione novi cardinalis, vel in adventu novi oratoris principum ad summum Pontificem destinati; aut in reditu legati à latere à suâ legatione; alterum verò dicamus publicum consistorium, ex eo quòd Papa solet (licèt rarò) in consistorio publico signare supplicationes commissionum; ut cuncti videant quòd ipse justitiam facit: licèt ista ratio non satisfaciat; cùm Papa, sive in consistorio, sive extra illud, sciunt omnes, quòd justitiam facit. Alia tamen ratio, quæ convenientior apparet, est quod dictas supplicationes aliquando signare consueverit, scilicet, commissiones causarum; eo præsertim tempore, quando nimirum, ipsum habetur consistorium, duo cardinales diaconi vadunt ad recipiendum, et introducendum novum cardinalem, vel legatum; quod quidem summå est ratione statutum, ne videlicet videatur summus Pontifex cum reliquis cardinalibus in ipso consistorio permanentibus, illo medio tempore, nimirum, donec ipsi cardinales ad idem consistorium revertantur, expectare; præsertim, ne videatur Papa tantum ibi adesse propter negotium introductionis et receptionis supra dictorum cardinalium, et nihil aliud agere; ideò reliquum illius temporis vacuum in istis actibus occupatur, ac in propositionibus dictarum commissionum teritur; quas ex arte, et ingenio advocati consistoriales sæpè confingunt, casus atroces et crudeles proponentes, et verbis duris et fictis exaggerantes, ut tempus illud vacuum impleatur; prout eâdem ferè ratione servatum est, ut si guando accideret eo ipso tempore quo indictum fuerit consistorium, nullas esse Ecclesias quæ proponantur, nec legationes quæ expediantur, nec bullas graviores promulgandas, neque arduas actiones, aut alia se offerre consistorialia negotia quæ communem cardinalium omnium exigant congressum, solitos fuisse Pontifices, ne consistorium quasi inane et frustra coactum videretur, dare tunc negotium secretario ut litteras aliquas à legatis seu nuntiis acceptas, aut à regibus vel principibus missas, palam recitare; ex quibus occasionem cum cardinalibus tractandi accipiebant. Solebant item aliquando negotiis publicis, de reformatione, de Turcarum incursionibus, de annona, de muniendis præsidiis, de statu ecclesiastico exonerando, aut de aliis rebus hujuşmodi verba facere, ne dies sine consistoriali aliquâ tractatione præteriisse videretur; id. Paleot., memb. 5, c. 5, littera B. Nec desunt qui

dicant quòd propterea Papa mandat ibi fieri commissionum propositiones ut ostendat principaliter, propter administrationem justitiæ, illum consistorium indixisse, non autem propter novum cardinalem, vel oratorem recipiendum, quasi illo die Papa pro tribunali sedere videatur, volens jus publice dicere; qua de causa omnia tribunalia Urbis cessant, illo tunc jus dicente, ut ait Sarnen. in Compend., utr. signat., num. 19; qui, n. seq., ait quòd ista ratio non quadrat cum semper Papa jus dicat, sive publice sive privatè actum faciat; et quòd cessent eo die tribunalia Urbis, non ex eo causatur quòd Papa pro tribunali sedet, cum semper id faciat; sed quia per cessationem dictorum tribunalium major hominum concursus ad Papæ consistorium accedit, quod non fieret, si judices et alii curiales negotiis suis intenderent et occuparentur, ut sic per illum concursum exteræ gentes quæ illo die publici consistorii ad Papam accedunt, decus et majestatem summi Pontificis, quæ per concursum plurium prælatorum et personarum magis repræsentetur, videant et admirentur. Hæc idem Sarnen., loc. cit., num. 20. Alterum verò publicum dici potest ipsa summi Pontificis publica audientia, quæ in fine cujuslibet mensis cùm illius, ac nonnullorum cardinalium, necnon omnium Romanorum magistratuum, pro communi omnium Romæ degentium ac exterorum utilitate et salute fieri consuevit. Consistorium autem secretum illud appellamus, in quo non interveniunt nisi ipse summus Pontifex omnes. que cardinales; in eoque tractantur res magnæ et arduæ totius Christiani orbis : cuncta nimirùm quæ ad cultum, ad fidem, ad ipsam religionem, ad pacem Christiani gregis, ac ad conservationem temporalis patrimonii S. R. E. pertinent; in eo creantur etiam cardinales et episcopi, fitque provisio de Ecclesiis cathedralibus, de abbatiis, et prioratibus consistorialibus.

Cum verò de ipsorum cardinalium indumentis, tam extra quàm intra dictum consistorium, aliquid supra dixerimus, videtur etiam bic, licèt incidenter, referre cum Barbos., de Jur. Eccles., lib. 1, cap. 4, num. 86, ubi ait quòd cardinales facultatem habent utendi vestibus ex duobus coloribus, nempè rubro et violaceo, exceptis Dominica tertia Adventus, et Dominica quartà Quadragesimæ, quibus diebus in subtanis, mantelletto et mozzetto utuntur colore rosæ siccæ. Qualitas verò vestium corumdem regulariter erit, vel ex panno graviori, vel ex lana leviori, quant sagettam vocant, vel ex cameloto undato, vel etiam in subtani. ex serico undato, vel sine undis, arbitrio illorum, dummodò sit simplex, videlicet ex co quod ormesinum, seu tabi vocant, non autem ex eo quod rasum vocant, aut villutum appellant; quod quidem intelligitur de cardinalibus non regularibus; nam regulares non solent uti vestibus sericeis, et nunquam in habitu mutant colorem; sed semper retinent colorem habitus suæ religionis. Ac subindè, prosequitur id. Barbos. insis cardinalibus novissimè concessum extitisse ut in titulo Eminentissimi et vestræ eminentiæ, una cum antiquo titulo Reverendissimi, in posterum esse debeat proprius et peculiaris cardinalitiæ dignitatis, prout in infra scripto decreto continctur, tenoris sequentis, videlicet:

Die 10 junii 1630, in consistorio secreto,

Fuit facta per D. cardinalem Pium relatio decreti sacræ congregationis cæremoniarum S. R. E. cardinalium, ut infra:

Beatissime Pater, sacra congregatio caremoniarum S. R. E. cardinalium censuit, si Sanctitati vestræ placuerit, loco titulorum illustrissimi et dominationis vestræ illustrissimæ, quibus hactenus usi sunt cardinales, titulos eminentissimi et vestræ eminentiæ, unà cum antiquo titulo reverendissimi in posterum debere esse proprios, et peculiares cardinalitiæ dignitatis; ita ut præfati tituli eminentissimi et eminentiæ à nemine, præterquam ab ecclesiasticis Romani imperii electoribus, ac magistro Hospitalis Hierosolymitani usurpari possint; aut aliis attribui : eosdemque titulos ab omnibus et singulis cardinalibus præsentibus et futuris omninò assunti; illisque inter se, tam voce quam scripto, perpetud uti debere. Quòd si contigerit aliquem cujuscumque dignitatis, gradûs et conditionis (imperatore et regibus exceptis), hujusmodi titulos alicui cardinalium non tribuere, cardinalis ille nullatenus cum eo coram agat, nec ejus litteras quoquomodo recipiat.

Item censuit supplicandum esse Sanctitati vestræ ut per suum consistoriale decretum præcipere dignetur cæteris omnibus et singulis ecclesiasticis cujuscumque conditionis, gradus, et dignitatis, etiam episcopali, archiepiscopali, primatiali, seu patriarchali dignitate præfulgentibus, ne præfatos eminentissimi et eminentiæ titulos quoquo modo sibi usurpent, sub pænis indignationis Sanctitatis vestræ, et Romanorum Pontificum, inhabilitatisque ad alias dignitates et incapacitatis quarumcumque gratiarum seu indultorum sedis Apostolicæ, ac amissionis fructuum suarum Ecclesiarum, et beneficiorum quocumque ipso facto incurrendis.

Item censuit hæc omnia in præsenti consistorio esse referenda, ut Sanctitate vestrà annuente, ab omnibus et singulis cardinalibus recipiantur, et super eorum perpetuà et inviolabili observatione juretur, debitæque executioni demandentur; à præsentibus quidem in consistorio, statim, ab existentibus verò in Curià, post tres dies; et ab absentibus, post duos menses in Italià, et post quatuor extra Italiam. Inter alia super his etiam omnes et singuli cardinales qui in futurum creabuntur, jurare tencantur; præsentes quidem in receptione pilei; absentes verò in receptione birett.

Quà relatione habità, S. D. N. per hæc verba, Quid vobis videtur? omnium DD. cardinalium exquisivit suffragia, et singulorum auditis sententiis, non solum unanimiter consentientibus, verium etiam instantissimè deprecantibus, atque S. Sanctitati supplicantibus, ut hujusmodi decretum et omnia in eo contenta approbaret; sicque probata per suum consistoriale decretum, cum auctoritate imprimendi, etc., et litteras, etiam, in formà brevis expediendi, cum solutis clausulis, etc., confirmaret, Sanctitas sua, ut sequitur, decrevit.

Petitionibus vestris annuentes, proposita nobis per vos omnia admittimus, et approbamus, et desuper litteras, etiam in forma brevis cum clausulis opportunis et necessariis concedimus, et experiri mandamus, cum auctoritate imprimendi. In nomine, etc.

Absoluto consistorio, post discessum summi Pontificis, in congregatione generali omnes et singuli cardinales qui consistorio interfuerunt, tactis sacrosanctis Evangeliis jurârunt, et subscripserunt, ut infra:

Nos, miscratione divinà episcopi, presbyteri, et diaconi S. R. E. cardinales, supra dictum decretum sacræ congregationis cæremoniarum S. R. E. cardinalium à sanctissimo domino nostro approbatum, et à nobis receptum, perpetuò ac inviolabiliter observare promittimus et juramus.

Et hodie adest aliud decretum eminentissimorum DD. cardinalium dictæ congr. cæremoniarum S. R. E. cardinal., quæ censuit Innocentio X, fel. record., esse supplicandum ut districté præciperet S. R. E. cardinalibus etiam quâcumque natalium seu præcellentium aliarum dignitatum prærogativa insignitis, quòd solo nomine cardinalis'absque ullo secularis dignitatis additamento contenti non aliis titulis nuncupentur, nec uti inter eos possint, quam eminentissimi, ac reverendissimi, nec non eminentiæ reverendissimæ, non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus; insuper ut idem Innocentius mandaret ut omnes S. R. E. cardinales ad unitatem et æqualitatem ordinis conservandam jubeant è propriis sigillis et insigniis quibuscumque, vulgò armis nuncupatis, ameveri coronas, signa, ac omnes notas seculares, præfer eas quibus intra scutum armorum eorum familiæ, tanquàm de essentià et integritate eorumdem armorum, utuntur; et ut in posterum ab illorum usu abstineant, solo pileo de pretioso sanguine Christi rubente insigniti ac decorati; ac ulteriùs idem Innocentius inhiberet, sub excommunicationis latæ sententiæ ac aliis arbitrii pænis, sculptoribus, pictoribus, ac aliis quibuscumque, ne præd. notas seculares in sigillis et armis, aliisque insigniis S. R. E. cardinalium sculpere ac pingere, aut sculpi et pingi mandare audeant; et quod postea cardinales in posterum promovendi, si præsentes in ipså Curià fuerint, in ipså pilei receptione; si verò absentes, in ipså bircti impositione, juramento ad id se adstringent. Quæ quidem omnia idem Innocentius per suam bullam confirmavit sub dat. Romæ apud S. Petrum, 1644, 16 kalend, januarii, pontificatûs sui anno primo.

Cardinales autem qui eidem consistorio interfuerunt, et subscripserunt, fuerunt numero 24.

De vestibus autem ipsius summi Pontificis, ut etiam idem Barbos., de Jur. Eccles., lib. 1, c. 1, n. 421, toto anni tempore Papa nullo alio colore utitur, nisi rubro, et albo; videl. veste talari alba, quam subtanam vocant, supra quam induitur rochetto et caputio, seu mozzetta, et bireto rubro, ac calceamentis rubris, cum cruce aurata desuper; octo tantum diebus exceptis, videl., à sabbato sancto post missam, usque ad sabbatum in albis, etiam post missam; quia

tunc utitur etiam bireto rubro, mozzettà, et calceamentis, et stola ejusdem coloris. Qualitas autem vestium quibus ipse Papa utitur, est in duplici differentià : nempe ex serico, vel ex lanà : ex serico diversæ qualitatis; nam hyeme utitur caputio, seu mozzettâ, et bireto levioribus ex serico, quod rasum vocant sine pellibus; infra octavam verò Paschæ Resurrect., octo supra d. diebus, utitur mozzetta et bireto ex serico Damasceno albo, pellibus albis Armellinis circumfultis. Vestes, etiam laneæ, quibus Papa utitur in diebus jejunii et in diebus in infra scripta regula expressis, sunt diversæ qualitatis; hyeme namque utitur caputio et bireto ex panno laneo rubro et graviori, pellibus Armellinis circumfultis; æstate verò utitur eodem habitu ex lanâ leviori, quam sajettam vocant, sine pellibus. Yestis autem talaris, quam subtanam vocant, supra quam Papa utitur rochetto, semper erit alba, sed juxta temporis qualitatem et conditionem, vel ex serico leviori, seu graviori, vel ex panno graviori, seu lană leviori, vel aliâ simili materià albi

Verum toto tempore Adventus, inchoando à prima Dominica, et post Adventum à Dominica Septuagesimæ per totam quadragesimam, ac singulis sextis feriis, vigiliis, quæ jejunantur, et quatuor anni temporibus, et in die Commemorationis defunctorum, et quandocumque celebratur, vel fit officium pro defun-

ctis, Papa utitur vestibus laneis cum pellibus, vel sine pellibus juxta temporum qualitatem, non autem sericis. Excipiuntur tamen quatuor tempora, quæ incidunt immediate post Pentecosten, et omnia festa duplicia etiam in sextis feriis extra tempus Adventûs, Septuagesimæ, et Quadragesimæ, et festum Annuntiationis B. M. Virginis, etiamsi venerit in Quadragesimà. Similiter excipiuntur aliquot alii dies, videl, à vigilià Nativitatis D. N. Jesu Christi per totam octavam Epiphaniæ, à sabbato sancto post officium et missam, usque ad Dominicam sanctissimæ Trinitatis inclusive : per totam octavam festivitatis sanctissimi corporis Christi; per totam octavam Assumptionis gloriosæ Virginis Mariæ; per totam octavam SS. Apostolorum Petri et Pauli, et per totam octavam festivitatis omnium Sanctorum. In aliis autem octavis, videl. Nativitatis beatæ Mariæ Virginis, S. Joannis Baptistæ et S. Laurentii, excipiuntur dies octavæ tantùm. Excipiuntur etiam festum Cathedræ Romanæ, si venerit intra Septuagesimam, nec non alii dies alicujus festi solemnis, ob aliquam publicam lætitiam, vel victoriam, aut similem causam; in quibus quidem temporibus exceptis, Papa vestibus sericis utitur, teste Barbos., de Jur. Eccles., l. 1, cap. 1, num. 121 et 122. Nimis à propositâ materià me divagatum esse videor; nec propterea aliud circa cam hic subnectere visum est.

# LIBER SEPTIMUS.

# PRAXIS DISPENSATIONIS SUPER MATRIMONIIS CONTRAHENDIS IN GRADIBUS PROHIBITIS.

CAPUT PRIMUM.

Praxis impedimentorum ad matrimonium contrahendum.

Quæ in humanis actibus, si perperam fiant, mala atque incommoda reperiuntur, ea omnia in solam ferè dispensationum matrimonialium executionem, nisi ritè rectèque perficiatur, acervatim (ut ita dicam) confluunt et cumulantur; nemo quandoquidem est qui nesciat quænam ex hoc primo malo incommoda, ceu venenato fonte, procedunt. Enim verò hic natalium defectus in prole, hinc iniquæ successiones, atque promotiones, cæteraque ad optimum finem minimè conducentia. Sanè haud procul à tanti mali calamitate distamus; quippè, cum frequentissimus sit nostro hoc tempore harum dispensationum usus, nescio quae prava consuetudo, aut corruptela veriùs, inolevit; quà judices commissarii tantæ rei pondus non æquà lance æstimantes, exposità, quà par est diligentià. veritate niti negligant edoceri, Pontificem dispensâsse contenti, cum reverà non dispensaverit, sed ipsis dispensandi auctoritatem certis sub conditionibus demandaverit; quæ, nisi ut jubetur, impletæ fuerint, quidquid superstruxerint corruet. Olim quippè hujusmodi dispensationes in ipså Romana Curia, causæ cognitione, narratorumque verificatione præcedente,

in forma gratiosa ut plurimum concedebantur; et quidem, ut rarior, ita et tutior illarum erat usus; at quoniam difficile valdèque incommodum id comperiebatur, optima profectò ratione ita sacri canones sancivere, ut omnes dispensationes extra ipsam Curiam locorum ordinariis in forma communi, sive commissarià, dirigerentur; qui non nisi causis in precibus verificatis; tùm demùm apostolică auctoritate dispensaret. At sæpè videmus summorum Pontificum providentiam, ex delegatorum judicum imperitià, aut incurià, ita suo fine frustrari, ut quod ad boni communis ædificationem salubriter conspicimus institutum, id ad certam perniciem, atque destructionem detorqueatur. Porrò ad hoc malum avertendum, nonnullorum desudavit industria: præsertim verò Sanch., tom. 2, lib. 8, de Matrim., tanto viro digna scripta reliquit; at praxim ipsam non ita ex professo, ut rei gravitas postulare videbatur, demonstrârunt. Utinam, quemadmodùm nos tantum negotium alacriter suscipimus, ad illudque tot annorum experientia, quotidiana exercitatio, lucubrationesque non pigræ; præsertim verò consuetudo atque usus nunquàm satis laudatæ memoriæ Ferdinandi Beger, nobilis Romani, supplicum libellorum matrimonialium, itidemque contradictarum revisoris laudatissimi ac sapientissimi, necnon domini mei Joannis Vincentii Beger eius filii.

qui non minori vigilantià, prudentià ac fidelitate potiens, fel. record. Urbani Papæ jussu, parenti optimo morti propinquo ut in meritis ita in officio successit, viam aperire possunt; ita divina favente ope perficiamus ut parum versati erudiantur, incuriosi verò ad rem tanti momenti excitentur ad Dei gloriam, animarum salutem et Ecclesiæ ædificationem pro dignitate tractandam!

Caterum autem pro Romanæ Curiæ tyronibus sic breviter adhuc præfari libuit, quòd etsi inibi harum dispensationum matrimonialium frequentissimus usus materiaque quotidiana existat, parum tamen, ut experientià compertum est, à quamplurimis eà quâ par est sedelitate dignoscitur. Id ex eo potissimùm ortum habuit, quòd illius observationes diversis temporibus diversæ fuerunt, ut præsertim ex antiquis formulariis liquet, et videre est apud Oldrad, consil. 250, ubi dispensationis formulam super matrimonio ignoranter contracto proponit. Ut igitur ejus rei inexperti, tam in ipså Curia quam extra eam degentes, plenam assequantur cognitionem, omnes ferè earumdem formulas frequentiores, non quidem ex more vetusto, ac ut plurimum ab indoctis et in Romanæ Curiæ praxi parum versatis, fabricatas et compositas, sed juxta moderna tempora, usu receptas, et ab omni prorsùs superfluitate purgatas in medium afferemus. Cùm autem plura circa eas, per diversas constitutiones apostolicas, ac novissimè per concilium Tridentinum immutata fuerint, ideò decreta ipsa ac constitutiones, opportunis locis etiam per extensum afferre, alibi verò citare non parcemus; propterea etiam earumdem supplicationum formulas nonnullas extendere placuit, ut Rom. Curiæ tyrones illas ob oculos habeant; nonnullas autem compendiosè inseremus, quæ ad libitum ac ad extensarum formularum præscriptum poterunt suppleri; clausulas insuper et verba non minùs clariora et lucidiora quam gratiora reddere curabimus. Quæ omnia, licèt provectis prorsùs non satisfaciant, negari tamen vix poterit quin ipsis tyronibus sint non profatura modò, sed futura gratissima; quippè qui in hujusmodi supplicationibus componendis videri non debent illas ex earum formulariis, paucis tantum mutatis, de papyro in papyrum, ad verbum transcribere; quod profectò nimis alienum esset, et à Rom. Curià exulare debet omninò; cùm sit ea omnigenarum scientiarum oceanus, ac sapientum parens, juxt a illud Virgil., 4 Georg.: Oceanumque patrem rerum. Curabimus ergo ut ipsi non tantum ex aliorum imitatione, more simiarum, sed per rationis discretionem, ac scienter et prudenter agant, praxim, rationes et causas non ignorando; illud enim verè scire est, cum rem per causam cognoscimus; Bart., in I. Admonendi, ff. de Jurejur. ex Arist., 3, Post., c. 1.

Sed antequam ad ulteriora progrediamur, præmittamus quod ad matrimonium contrahendum dispensatio requiritur, ubi oratores aliquo impedimento; quominus contrahant impediuntur, ac propterea numeranda erunt prius ipsa impedimenta, postmodum verò de dispensatione super illis in quibus frequenter,

et regulariter summus Pontifex solet aispensare, dicendum. Impedimenta igitur, his versibus à doctoribus comprehenduntur, videlicet:

Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultús disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas; Si sis affinis, si forté coire nequibis, Si parochi et duplicis desit præsentia testis, Raptave sit mulier, nec parti reddita tutæ. Hæc socianda vetant; connubia facta retractant.

Quorum duodecim priora ab omnibus DD. referuntur; postmodům verò, cùm duo posteriora impedimenta fuerint inducta per sacrum concilium tridentinum; nempe, quando clandestinè celebratur matrimonium, absque parochi et duorum testium præsensentià; ac quando vir mulierem rapuit, et nondùm in loco tuto et libero, ad præscriptum ejusdem concilii, restituta est; addidit duos posteriores versus Sanch. de Matrim., lib. 7, disp. 6, sub. num. 3. Ex duodecim tamen impedimentis in tribus prioribus versibus contentis, tria hodie per dictum concilium correcta remanent, cæteris in suo robore permanentibus. Nam. quòd impedimentum ex cognatione spirituali proveniens, ultra disposita in titulo de Cognatione spirituali in 6, extat decretum dict. concil., sess. 24, de Refor. matrim., capit. 2; Constitutio Pii V: idem concilium declarans, quibus decernitur et declaratur cognationis spiritualis impedimentum, suscipientes, et susceptum, susceptique parentes, ac baptizantes. et baptizatum, baptizatique patrem et matrem non egredi (quod idem statuit de cognatione quæ ex confirmatione contrahitur), ut ex ipsius constitutionis tenore inspiciendum est, quam infra suo loco inseremus. Quoad impedimentum publicæ honestatis, præter ca quæ disposita sunt per c. Sponsam, de Spons.. et capit. un. eod. tit., libr. 6, attenditur decretum prædicti concil. sess. 24, c. 3, de Reform., et fuit itidem declaratum per eumdem Pium V, suâ constit... suo loco pariter inserendà. Quo verò ad impedimentum affinitatis ex fornicatione proveniens, quod ante prædictum concilium extendebatur usque ad quartum gradum inclusivè, hodie non excedit secundum gradum; quod pariter statutum est per dict. concilium. sess. 24, c. 4, de Reformat. matrim., his verbis: Præterea sancta synodus, eisdem et aliis gravissimis causis adducta, impedimentum quod propter affinitatem ex fornicatione contractum inducitur, et matrimonium postea factum dirimit, et eos tantium qui primo et secundo gradu conjunguntur restringit. In ulterioribus verò gradibus statuit hujusmodi affinitatem matrimonium postea contractum non dirimere; super quibus omnibus vide etiam Quarant., in Sum. Bullar., verbo Matrimonis impedimenta.

Illa verò impedimenta super quibus Papa regulariter dispensat, hac sunt videlicet: Cognatio, sive carnalis, sive spiritualis; affinitas, crimen, votum, publica honestas. Qua quidem, ut perfectè sciatur an, quomodò, et quando super illis, seu ipsorum aliquo petenda erit dispensatio, visum fuit quam brevissimò poterimus declarare; et primò dicendum est quòd

cognatio carnalis, quæ etiam consanguinitas dicitur, est vinculum personarum ab eodem stipite descendentium, carnali propagatione contractum; vel est vinculum personarum quæ propterea quòd ab eadem stirpe oriuntur, sanguinis et naturæ societate junctæ sunt; unde et consanguinei dicti quasi de uno seu communi sanguine nati et propagati; et quòd quasi initium commune nascendi habuerunt, 1.2, ff. Unde cogn. Et propterea dicitur ab eodem stipite, propter affines inter quos, licèt sit vinculum personarum, non tamen adest consanguinitas; sic etiam carnali dicitur propagatione contractum ad differentiam vinculi adoptionis, et cujuscumque similis puta spiritualis; addit Joannes Andreas, in Arbore consanguinitatis, quòd consanguinitas dicitur à cum et sanguine, quia à communi sanguine descendunt, et per lineas et gradus distinguitur.

Hinc ex ipsà consanguinitatis definitione patet etiam illegitimos venire appellatione consanguineorum; quandoquidem, jure naturæ inspecto, etiam illegitimi et spurii dicuntur procedere ex eodem sanguine, ut not. Bart., in I. Pronuntiatio, § Familia, ibi : Cùm ex eodem sanguine proficiscantur; ff. de verb. Signifi., et in l. Tutelas, sub n. 3, ff. d. cap. Dimin.; Felin., in cap. Præsenti, sub num. 22; vers. Est verum, de Prob., cum pluribus cumulatis in duabus decisionibus, die scilicet 6 novembr. 1617, et 16 februarii 1618, coram D. Pirovano, prout etiam dictum fuit in una Pampilonen. capellania, 4 martii 1622, coram D. Remboldo, quam refert Vivian. in calce suæ prax. Juripatr., quæ est 45. Nam licèt in jure multis modis accipi possint, Pereg. de Fideicom., a. 2, n. 35, tamen secundum jus canonicum consanguineus intelligitur pro eo qui quoquo modo sanguine junctus est, vel ex patre, vel ex matre, quocumque gradu et sexu se attingat; nam vocabulum sanguinis, unde consanguinei dicti sunt, generale est, et ad omnes refertur, qui sanguine se contingere possunt; Sanch., de Matrim., 1. 7, d. 50, n. 1, et fuit dictum in una Pamphilonen. Illegitimitatis, penès Farinac., in Posthum., decis. bio., n. 5, tomo 2. Ac proinde, quoad matrimonii impedimentum ac dispensationem super eò impetrandam, nullum discrimen esse constituendum etiam in praxi pro certo scimus; cum indubitati juris sit quòd ad matrimonium impediendum ét dirimendum, par est consanguinitas et affinitas cum illegitimis sicut cum legitimis, Gonz. super Reg. 8, cancell. gl. 5, n. 26, ubi allegat. text. in cap. Per tuas, de Prob., et c. Discretionem, de co qui cognovit. consang. uxor.

Linea autem est collectio personarum, ab eodem stipite descendentium, gradus continens, et cognationes distinguens. Dicitur verò stipes, illa persona, à quà cæteræ personæ, de quarum conjunctione quæritur, descendentium et originem ducunt. Et hæe linea triplex est, una videlicet ascendens, in quà continentur personæ, à quibus nos originem duximus, nempe pater, avus, proavus, et cæteræ personæ ascendentes, in infinitum. Altera descendens, in quà continentur personæ, quæ à nobis originem du-

xerunt, utpotè, filii, nepotes, pronepotes, et cæteri descendentes, pariter in infinitum. Tertia verè linea ex transverso, quæ etiam collateralis dicitur, complectitur illos, qui nobis, ex latere juncti sunt, à quibus non duximus originem, neque ipsi à nobis; et tamen ab uno stirpe, unoque sanguine propagati sumus, ut fratres et eorum filii; patruus, amita, ac reliqui transversales. Quæ guidem linea collateralis dividitur in lineam æqualem et inæqualem; æqualis est, quando gradus illorum de quorum cognatione quæritur, æqualiter, et pariter distant à communi stipite; nempe, duo fratres sunt in lineâ æquali; nam uterque pariter distat, scilicet patre, unogradu; inæqualis verò quando una persona aliam in gradu præcedit, et personæ de quarum consanguinitate quæritur, non æqualiter distant à communi stipite, ut est in fratre et fratris filio, quia frater distat à stipite, patre scilicet, uno gradu, filius verò fratris est stipiti in secundo gradu conjunctus, et propterea sunt in lineà inæquali : quod præcipuè in dispensationibus matrimonialibus impetrandis est notandum; nam licèt primus et secundus gradus, ut hic est, constituant æqualiter impedimentum; in reliquis tamen gradibus remotioribus, puta secundo, et tertio et quarto, etiam ex multiplicatis stipitibus, attenditur remotior; et petuntur litteræ declaratoriæ super propinquiori, ex constitutione Pii V, super expressione propinquioris gradûs in dispensationibus matrimonialibus, prout fusiùs suo loco dicemus.

Gradus verò est quoddam intervallum, quo cognoscitur, quæ persona sit stipiti propinquior, vel est quædam distantia unius personæ ab alià in lineà consanguinitatis, vel proximè personæ ad personam conjunctio; sicut autem linea contingit gradus; ita lineæ et gradus efficiunt arborem. Quæ quidem arbor inventa fuit propter causas matrimoniales: et differt ab arbore juris civilis, in quà computatio attenditur, quando agitur de successionibus et tutelis deferendis proximo consanguineo; de jure verò canonico in causis matrimonialibus, quando quæritur de consanguineis, in quo gradu eis liceat matrimonium contrahere, doctores in leg. Si autem, c. de Success. edicto.

Cognatio spiritualis, quæ alio modo compaternitas appellatur, est propinquitas personarum ex statuto Ecclesiæ consurgens, propter collationem baptismi, vel confirmationis, vel susceptionem recipientis hæc sacramenta; Sanch., de Matrim., lib. 7, disput. 54, num. 1, quæ quidem cognatio est de jure ecclesiastico tantum, non autem de jure divino naturali aut positivo; quia, ut ait id. Sanch., num. 2, nullus in sacrà Scripturà locus invenitur, in quo de illà fiat mentio.

Affinitas, in proposità materià dispensationis, plures recipit divisiones, ac distinctè venit declaranda;
et primò quid illa sit; secundò, quotuplex sit; tertiò
quomodò contrahitur; quartò, quot sint genera affininitatis; quintò, an secundum genus affinitatis sit
prorsus sublatum; sextò, usque ad quem gradum impediat, et dispensationem expostulet; septimò, quid

sentiendum de affinitate superveniente. Et quamvis » per omnes summistas materia hæc satis abundê tacta fuerit, nihilominùs, circa illam, prout concernit praxim dispensationis, aliqua breviter declaranda sunt; et propterea dicendum est: Primò, quòd affinitas, secundum canones, est propinquitas personarum, ex carnali copulà proveniens, omni carens parentelà, ex Joan. Andr., in Declaratione arboris Affinitatis, et Navar., capitulo 22, num. 24. Vel est finium propinquitas, et dicuntur assines, sive confines, quia sinis unius est proximus fini alterius, et ipsum attingens: sicut enim per copulam carnalem fiunt vir et uxor, una eademque caro, ita sanguis unius attingit sanguinem alterius. Vel alio modo, dicitur affinitas, quasi duorum ad unum finem unitas; eò quòd duæ cognationes diversæ, per nuptias, secundùm leges, vel per coitum, secundum canones, copulantur.

Secundò, duplex est affinitas, altera legitima, altera illegitima. Legitima illa est quæ mediante matrimonio contrahitur; illegitima verò, quæ per coitum illegitimum, et fornicarium ad denotandum, quòd ex nudå dispensatione non contrahitur affinitas, sed tantòm publica honestas, quæ, ut infra dicemus, matrimonium etiam impedit, § Si uxor, Instit. de nupt., ex eo, quòd non solùm quod licet, sed quod honestum est considerari debet, l. Semper, ff. de Reg. jur. Et quoad praxim Romanæ Curiæ, illud est notandum', quòd quando simpliciter loquitur de affinitate, intelligitur tantûm de illa quæ est orta ex copula conjugali; nisi aliud exprimatur, non autem ex actu fornicario; eò quòd in dubio, delictum non præsumitur, l. Merito, ff. Pro socio, quia in odiosis, verba sunt intelligenda in potiori significato; ac propterea inolevit stylus Romanæ Curiæ, ut affinitas ex illicito coitu proveniens, exprimenda sit, ut mox dicetur.

Tertiò, affinitas non solum contrahitur ex legitimo matrimonio, sed etiam per actum fornicarium et incestuosum, ut supra dictum est, c. Discretionem, de eo qui cogn. consanguin. uxoris suæ, ad hoc ut matrimonia impediantur: Glossa, in d. cap. Discretionem. verbo Nec affinitas; et constituit ipsa affinitas impedimentum perpetuum, quod durat, etiam mortua persona, qua mediante contrahitur, probat text. c. Fraternitatis, ibi : Porrò, uno defuncto, in superstite affinitas non deletur, nec alia copula conjugalis affinitatem prioris copulæ solvere potest.

Non autem oritur ex pollutione extraordinarià citra vel circa naturalia, et non intrat; ita quòd non tangat claustra pudoris; sed in circuitu palpitando; Glossa in cap. Extraordinariæ, 35, quæst. 3; nam talis pollutio non inducit affinitatem; quia requiritur ea copula quæ sit sufficiens ad generandum, vel cum ea efficiatur sanguinis commixtio, c. Fraternitatis, 35, quæst. 1; Sanch., lib. 7, disput. 74, num. 11; Guttier., de Matrim., c. 87, n. 15, etiamsi ipsa copula secuta fuerit cum muliere invità et coactà, vel ignorante, dormiente, ebrià, insanà, quia quomodocumque perveniat, apta est ad generandum, Barbos., de Potest. episc., alleg.

tionem et carnis unitatem, nulla inde oriretur affinitas. Idemque esset si aliquis reseraret illas seras, nondùm tamen procederet ad consummationem operis; quia nec ibi est sanguinis commixtio, nec unitas sanguinis; sicut etiam dicendum est, si semen alicujus viri, ex operâ dæmonis, deferatur in uterum alicujus mulieris (ex eo, quia dæmones benè possunt in assumptis corporibus hoc modo generare; nam in coitu earnali, sicut in aliis peccatis, summoperè delectantur); tunc enim si aliqua generatio ex illorum coitu succederet, illa non proveniret ex semine illius assumpti corporis; licèt ipse diabolus generet in coitu ipso ex spermate alicujus viri in somniis polluti, aut etiam in vigilià, quotiescumque dæmon in formå succubi se transformat, id est, in forma mulieris, et habet coitum cum viro, et postmodum accipiens formam viri, quam citissime accedit ad mulierem in forma incubi, scilicet viri, et assumens coitum cum eâ, immittit dictum sperma in naturam et matricem mulieris, et inde sequitur illius prægnantia, ac si ipsa mulier cum naturali viro coitum habuisset; nihilominus infans inde ortus non propterea diceretur filius dæmonis, sed illius cujus sperma erit; ita Paul. Grilland., de Sortileg., 1. 2, q. 7, n. 9, 12 et 13, allegans ibi ad divum Aug. et divum Thomam. Unde in proposito, vir ille cujus erat sperma et mulier in cujus utero à dæmone sperma introductum est, non dicuntur propterea una et eadem caro; idemque esset si uterus mulieris casu ad se traheret semen viri cum eâ ludentis; id. Barbos., num.

Placet tamen quod nonnulli dicunt tanquam nimis consonum timoratorum conscientiis, indeque praxi Romanæ Curiæ, nempe, quòd licèt ad causandam affinitatem requiratur concursus utriusque seminis, attamen causâ vitandi peccati jus canonicum et sancta Mater Ecclesia, in dubio præsumunt ex copula, quæ apparet non habere suas circumstantias, concursum nihilominus utriusque seminis, et maris et feminæ intervenisse; quia in dubiis semper certius est tenendum, cap. 2, § Item, de Pœnit. dist. 7, ubi dicitur : Tene certum, et dimitte incertum, c. Ad audientiam, de Homicid., et c. Invenis, de Spons., et in facti contingentià, pluries ego vidi Romæ peti dispensationem super impedimento affinitatis; quamvis reverà, illa (ut ab ipsis oratoribus accepi) non esset contracta. sed tantum intervenerant tactus impudici, ac aliqua pollutio extraordinaria, nempe propè vas, quod fuit semper à peritissimis viris approbatum.

Quartò, quia experientià compertum est, nonnullos in generibus affinitatis investigandis, ut plurimum errare; ac propterea, sæpissimè contingere seimus, dispensationes impetrari super impedimento affinitatis secundi generis; narrantibus simpliciter oratoribus. sese impedimento affinitatis invicem attinere; postmodum in verificatione narratorum per ordinarium. non primum, sed secundum genus affinitatis inter eos adesse reperitur. Ad submovendum propterea omne dubium, quod in dies evenire potest, non ab re visum 51, n. 169; aliàs enim, nisi fecerit sanguinis commix- Il fuit quam brevissimè potui, hic aliqua circa id subnectere. Ac propterea dicendum est quòd tria sunt genera affinitatis, quæ declarantur per exempla posita in Glossa, in c. Non debet, de Consang. et Affin., et ego aliqua insuper addam pro majori illorum dilucidatione. Primum igitur genus affinitatis est quod mediante una tantum persona contrahitur; nam persona addita personæ per matrimonialem conjunctionem primum genus affinitatis constituit, veluti frater meus duxit uxorem Mariam, hæc mihi et omnibus consanguineis fratris mei est in primo genere affinitatis, sicut etiam supra dictum est. Secundum genus est quod mediantibus duabus personis contrahitur; unde persona addita personæ per matrimonialem conjunctionem in primo genere affinitatis, secundum genus constituit. Exemplum, Maria, uxor fratris mei, est mihi in primo genere affinitatis; si nune mortuo fratre meo, nubat Francisco, ipse Franciscus erit mihi et omnibus consanguineis fratris mei in secundo genere affinitatis. Tertium genus est quod mediantibus tribus personis contrahitur; persona namque addita personæ, per matrimonium in secundo genere, tertium genus affinitatis constituit. Unde si hæc Maria decedat, et Franciscus ducat Constantiam, tune ista Constantia erit mihi et omnibus consanguineis fratris mei, in tertio genere affinitatis. Sed clariùs explicando hæc genera affinitatis, constituenda est hæc conclusio, seu regula, nimirum: Persona addita personæ per carnis copulam mutat genus, sed non gradum attinentiæ: exempli gratià, ego et frater meus sumus consanguinei in primo gradu consanguinitatis; hic meus frater ducit uxorem Mariam, quæ est persona addita personæ, scilicet fratris mei per matrimonialem conjunctionem : hæc additio mutat genus attinentiæ , id est, efficit ut alio genere mihi conjuncta sit quam frater meus; nam ipsa Maria est mihi affinis, dictus verò frater est mihi consanguineus; nec propterea mutat gradum; nam sicut frater meus est mihi in primo gradu consanguinitatis, ita Maria uxor illius est mihi in primo gradu affinitatis, quæ est aliud genus attinentiæ; et sic habes primum genus affinitatis. Similiter exemplificatur in reliquis generibus affinitatis; nam adde personam per matrimonialem conjunctionem primo generi, nempè, mortuo fratre meo, si illius uxor Maria, quæ est mihi in primo genere affinitatis, nubat Francisco, ipse Franciscus erit mihi, et reliquis consanguineis fratris mei in primo gradu secundi generis affinitatis. Et sic quoad tertium genus, etc.

Sed ne in hâc diversitate generis affinitatis, aliquo modo decipiaris, conclude quòd primum genus affinitatis, solum contrahitur inter viros et consanguineos uxorum; ac inter uxores, et consanguineos virorum, ut supra dictum est; nam genus affinitatis, quod oritur inter viros et mulieres cognitas ab affinibus eorum, et, è contra inter mulieres et viros cognitos ab earum affinibus, est quidem genus affinitatis, secundum, vel tertium, non autem primum, quod solum hodiè inducit impedimentum post cap. Non debet, de Consang: et Affinit.; Navar., consil. 3, eod. tit.

Quintò non solùm tertium, sed secundum genus af-

finitatis est hodiè prorsùs sublatum; ita quòd nullo modo impediant matrimonium; quòd tantùm impedit primum genus usque ad quartum gradum inclusivè, sicut ipsa consanguinitas, ex d. c. Non debet, et c. Quædam, 35, q. 3, quamvis antiquitùs in omnibus tribus generibus, matrimonium erat prohibitum intra certos gradus; nam in primo genere erat prohibitum usque ad septimum gradum; ut patet in c. Nulli, 55, q. 5. In secundo genere usque ad quartum gradum; et in tertio genere, usque ad secundum, Hostien., in summ. tit., de Affinit., num. 5.

Sextò affinitas impedit matrimonium, quemadmodùm ipsa consanguinitas, nempe usque ad quartum gradum inclusivè, ex d. cap. Non debet. Verùm ubi prius præstabat impedimentum, tam si illa insurgeret ex copulà licità quàm illicità, nempe ex illicito et nefario coitu, et illicitis nuptiis usque ad quartum gradum hujusmodi, hodiè hæc affinitas restricta est usque ad secundum tantùm gradum, ex concil. Trident., sess. 24, c. 4, ibi: Præterea sancta synodus eisdem, et aliis gravissimis causis adducta, impedimentum quod propter affinitatem ex fornicatione contractam inducitur, et matrimonium postea factum dirimit, ad eos tantium qui primo et secundo gradu conjunguntur, restringit: in ulterioribus verò gradibus, statuit hujusmodi afinitatem, matrimonium postea contractum non dirimere.

Sed cùm nihilominus hæsitaretur an hæc affinitas ex actu fornicario hujusmodi in ulterioribus gradibus impediret matrimonium contrahendum, supervenit postmodum bulla declaratoria Pii V, quæ omnem circa id abstulit ambiguitatem; quam quidem tanquam huic praxí necessariam, hic annectere visum est, ut sequitur, videlicet:

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Ad Romanum Pontificem spectat canonicas sanctiones, quæ expressionem sensuum postulare videntur, re diligenter perspectà ita declarare, et aliàs providere, ut omnis dubietas de piis Christi fidelium mentibus evellatur. Sanè postquam ex eo quod Tridentina synodus impedimentum affinitatis ex fornicatione proveniens, per quod non solum matrimonium contrahi prohibetur, sed etiam postea factum dirimitur, ad eos tantum restrinxit , qui primo et secundo gradu conjunguntur, in ulterioribusverò gradibus statuit matrimonium postea factum non dirimi, à pluribus Christi fidelibus, ut accepimus, est dubitatum an liceat in ulterioribus gradibus hujusmodi matrimonium contractum non dirimatur, adhuc tamen juxta antiquos canones contrahi prohibeatur. Et propterea nos omnem ambiguitatem tollere, et animarum tranquillitati ac matrimonii libertati, quantima cum Deo possumus, consulere volentes declaramus et apostolicà auctoritate decernimus, nullum hodiè impedimentum remanere, quoninàs in ulterioribus gradibus hujusmodi liberè et licitè matrimonium contrahi possit; et ita ab omnibus judicari debere mandomus atque statuimus, decernentes irritum et inane, si quid secus à quoquam, quâcumque dignitate, auctoritute, et potestate prædito contigerit judicari, non obstantibus constituționibus, et ordinationibus apostolicis, aliisque contrariis

quibuscumque. Volumus autem quod præsentes litteræ in cancellarià nostrà Apostolicà, et in acie campi Floræ de more publicentur, et inter constitutiones perpetuò valituras describantur. Et quia difficile foret eas ad singula quæque toca deferri, quod earum transumptis, etiam impressis manu alicujus notarii subscriptis, ac sigillo alicujus prælati munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitævel ostensæ. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam hostræ declarationis, decreti, mandati, statuti, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominica millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, quarto kalen. decembris; pontificatûs nostri anno primo.

Cas. Glorierius.

Est sic cùm dicta affinitas restricta sit usque ad secundum gradum, licitè potest matrimonium contralvi in tertio gradu absque dispensatione Apostolicà, Barbos. de Potest. episcop., alleg. 51, num. 165.

Sed quid, si oratores se attinent primo et tertio gradibus hujusmodi affinitatis, an poterunt similiter contrahere sine dispensatione apostolicà? Et videtur negativè respondendum; et ratio colligitur ex dictà constitutione Pii V, ubi voluit quòd in dispensationibus matrimonialibus impetrandis remotior gradus traliat ad se propinquiorem; ac ob id sufficiat remotiorem ipsum exprimerė; dummodò impedimentum, quoquomodo primum gradum non attingat; cùm in eo Sanctitas sua nunquam dispensare intendat; et sic habemus etiam in praxi, ut cùm petitur dispensatio super primo et secundo consanguinitatis seu affinitatis gradibus, quia uterque gradus constituit impedimentum; propterea, dùm supplicatur pro hujusmodi dispensatione, non narratur secundus, tanquàm remotior, et primus tanquam distantia, super qua tanquam gradus propinguioris debeat peti declaratoria, quod non obstet, veluti quando dicimus, quod impedimento secundi, etc. Distantia verò tertit, etc., ut infra in suis formulis patebit, sed dicitur absolute, quod impedimentis primi, et secundi, etc.

His tamen non obstantibus, contrarium est verius, etiam in praxi receptum; nam, cum ex decreto dicti concilii Tridentini, affinitas ex actu fornicario proveniens restricta sit usque ad secundum gradum, ut supra diximus, propterea concludendum est necessariò, primo et tertio gradibus affinitatis hujusmodi se attinentes, posse licité inter se contrahere sine dispensatione, ex ipsa regula text. in c. fin. de Consang. et Affin., ubi remotiorem gradum attendendum esse statutum fuit, sicut conjuncti in primo et quinto gradibus consanguinitatis vel affinitatis ex matrimonio consurgentibus licitè, et absque aliqua dispensatione contrahere possunt, ex d. eap. fin. Nec allquo modo obstat dirta constitutio Pii V, qua cavetur faciendam esse mentionem propinquioris, si is sit primus, nec sufficere expressionem gradus remotionis, quia hec constitutio loquitur in casibus in quibus necessaria est dispensatio, et ubi Papa declaravit se non habere voluntatem dispensandi, nisi exprimatur primus gradus; sed sic est quòd attentis præmissis super tertio affinitatis gradu ex actu fornicario proveniente, non est peronda dispensatio; ergo non sumus in casibus comprehensis in dictà constitutione; qui conjuncti essent in primo et quinto gradibus, ut dictum est, non egent dispensatione super dicto quinto gradu, ita etiam affinitas modo præmisso proveniens, nullum præstat impedimentum in primo et tertio gradibus; et ita docet, etiam notoria praxis.

Ad cujus confirmationem plures emanârunt declarationes sacræ congregationis concilii Tridentini, quibus cavetur quòd impedimentum istud quod propter affinitatem ex actu fornicario contractum dirimit, ad cos tantùm spectat, qui primo et secundo affinitatis se attinent, in ulterioribus verò gradibus, concilium statuit non diremisse.

Et aliàs ipsa congregatio censuit, ad dignoscendum, an subsit impedimentum affinitatis provenientis ex fornicatione, attendendum esse gradum remotiorem; ideòque quemadmodùm inter eos qui tertio gradu affinitatis ex actu fornicario procedentis, conjunguntur matrimonio post concilium Tridentinum, quod huiusmodi impedimentum ad primum et secundum gradum restringit, licitè contrahitur; ita etiam contrahi potest inter eos qui simul secundo et tertio gradibus hujusmodi affinitatis ex fornicatione inductæ conjunguntur; et hoc est adeò etiam in praxi receptum, ut nulla remaneat hæsitatio; sed hoc modo, istà affinitate ad primum et secundum gradus restrictâ, illa tantum remanet, quæ secundum jus antiquum extenditur usque ad quartum gradum inclusivè; Guttier. de Matrim., cap. 99, n. 14; Henrig., lib. 2, cap. 10, num. 1, littera H, Sanch., lib. 7, disput. 65, num. 5, et sublatis jam impedimentis tertii et quarti hujus fornicariæ affinitatis, potest matrimonium contrahi absque dispensatione; sicut eadem ratio habenda est de affinitate superveniente, ut statuit Gregorius XIII qui ex sent ntià sacræ congregationis voluit sublatum censeri impedimentum quoque supervenientis affinitatis post contractum matrimonium : quia si impedimentum dirimens sublatum est. quod majus est; ergo et istud, quod solum impedit. ne is per quem contracta est affinitas, sine peccato possit exigere debitum, quod mínus est; propterea concilium sustulit tertium et quartum.

Crimen. Illud dicitur impedimentum eriminis, cùm quis aliquam per adulterium politerit, fide dată de matrimonio inter se contrahendo post obitum sui viri, at habetur în c. fin. de eo qui dux. quam poll. per adult. Vel, cùm quis machinatus est în mortem axoris, at aliam quam vivente illà carnaliter cognoverat, în conjugem haberet, vel è contra c. Laudabitem, de Convers., în fid. Thesaur. fori Eccles. part. 2, cap. 9, num. 76, et alibi dicam, cùm de dispensatione agam, super hoc impedimento.

Votum duplex est, seilicet solemne, quod impedit

matrimonium contrahendum, et dirimit contractum; et simplex, quod tantum impedii contrahendum, cap. Censuit, qui cler. vel voven.

Honestas, cujus impedimentum dicitur, publicæ honestatis justitia, est propinquitas ex sponsalibus proveniens, robur trahens ab Ecclesiæ constitutione. Sanch. de Matr., lib. 7, disput. 68, num. 1, de quo quidem impedimento habemus text. in cap. Litteras. de Despons. impub. c. Juvenis, c. Veniens, c. Ad audientiam, et c. Sponsam, de Spons., et cap. un. eod. tit., lib. 6. Ratio autem cur ita vocetur hoc impedimentum, assignatur in d. c. Juvenis, ubi dicitur, quòd benesicium honestati Ecclesiæ est, ut propter inchoationem matrimonii, quæ in sponsalibus reperitur, consanguineis alterutrius sponsi, idem matrimonium interdicatur, quod desumitur, etiam ex l. Si quæ, § 1, et l. Semper, ff. de Ritu nupt.; Gl. in c. Non debet, de Consang. et Affin. ubi dicit quòd ideò frater impeditur sumere sponsam fratris propter publicam honestatem; quia scriptum est: Sponsam fratris frater habere non potest, c. Ad audientiam, de Spons. arg. 1. Qui in adoptionem, ff. de Adopt.; idem Sanch. d. n. 1, ubi subdit aliam rationem consimilem, nempe quia per sponsalia conjunguntur sponsi, non tamen perfectè, sicut per matrimonium, sed imperfectè, tanquàm per quoddam matrimonii initium; quodque convenientissimum fuit, ut sicut per matrimonium contrahitur affinitas, subsequentes nuptias dirimens, ita ex sponsalibus aliud vinculum conjunctionis oriretur, minus tamen perfectum affinitate, prout, etiam nos in suo loco dicemus.

#### CAPUT II.

Praxis causarum dispensationum matrimonialium sine copulà.

Quibus sic præmissis causis, cum in unoquoque ex supradictis impedimentis contingat in dies dispensari, nec dispensationes concedantur, nisi cum causæ cognitione, summo Pontifici priùs narrandæ, ut patet ex ipsius dispensationis definitione, quæ, ut aliàs diximus, est juris communis relaxatio, cum causa cognitione, ab eo qui habet potestatem dispensandi. Barbos., de Potestat. episc., allegat. 33, num. 3, idcircò opera pretium esse duximus omnes causas necessarias ad hujusmodi dispensationes matrimoniales obtinendas, et de stylo, ac in praxi receptas, hic subnectere; cum ex sacri concilii Tridentini, decreto, sess. 24, cap. 5, de Reform. matrim., cautum sit, quòd in contrahendis matrimoniis, vel nulla omninò detur dispensatio, vel rarò, idque ex causa et gratis concedatur; in secundo gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos principes, et ex publicâ causă; et licèt probetur per text. in c. Quia circa, de Consang. et Affin., causas cum quibus concedendæ sunt hæ dispensationes, duas esse, nempe, prolem subsecutam, et evitationem scandalorum, ubi ipse textus loquitur de matrimonio de facto contracto; nihilominus aliæ permultæ à S. congr. concilii Tridentini fuerunt declaratæ et approbatæ, cum quibus super hujusmodi

impedimentis diù per summum Pontificem dispensari consuevit, ac in dies dispensatur; sunt autem quæ sequentur, cum suis narrativis, ex quibus aliquæ tantum narrantur per Quarant. in Summ. bull., verb. Dispensationes matrimoniales; reliquas verò, longo temporis cursu in Romana Curia observari, cum per fel. record. Paulum V fuissem, sua benignitate, in collegium dominorum officialium, tam matrimonialium quam aliarum dispensationum in cancellaria Apostolica cooptatus.

Prima igitur causa, propter angustiam loci:

Quòd cùm dicta oratrix in dicto loco, propter illius ad angustiam, virum sibi non consanguineum, vel alium affinem paris conditionis, cui nubere possit, invenire nequeat.

Secunda causa, propter angustiam locorum:

Quòd cùm dicta oratrix in dictis locis, etiam de uno ad alium se transferendo, propter illorum angustiam, virum sibi non consanguineum, etc., ut suprà.

Quòd si contingat aliquando à sollicitatoribus in urbe, ignorari locum, unde oratores orti sunt, ne propterea expeditio differatur; absque eo quòd apponatur locus, sufficit narrare quòd cùm dicta oratrix in locis ex quibus ipsa, et orator prædictus orti existunt, in dietà diœcesi existentibus, etiam de uno ad alium se transferendo, propter illorum angustiam virum silbi non consanguineum, etc., s'eut etiam dicitur quando narratur oratricem domicilium contraxisse in alio loco, etiam alterius diœcesis; tunc enim petenda etiam est dispensatio ob angustiam utriusque loci, scilicet originis et domicilii, cum consuetà elausulà: Factis proclamationibus etiam in parochiali ecclesià originis oratricis, etc.

Cæterum quid sentiendum circa verificationem liujusmodi causæ, dicam infra in declaratione litterarum dispensationis cum cadem causa.

Tertia causa, propter angustiam, cum clausulà : Et si extra, etc.

Quod cum dicta mulier in dicto loco propter illius angustiam, virum paris conditionis, cui nubere possit, invenire nequent, et si extra dictam locum nubere cogeretur, dos quam ipsa habet, non esset competens, neque sufficiens, at cum ed virum, cui juxta status sui conditionem, nubere posset, invenire valeret, etc.

Hae tamen clausula: Et si extra, etc., non requiritur in omnibus gradibus, sed tantum in quibusdam proximioribus, veluti in secundo et tertio à communi stipite, etiamsi fuerint duplicati ex pluribus stipitibus; sie etiam, si ultrà prædictos secundum et tertium concurrent alia impedimenta remotiorum graduum, utpotè in secundo et tertio ex uno et tertio, et quarto ex altero stipitibus, et sie regulariter, quotiescumque ex uno eodemque stipite conjunguntur oratores secundo et tertio consanguinitatis vel affinitatis gradibus quamvis ex altis diversisque stipitibus piures concurrerent remotiores gradus. Cur antem addità sit haec clausula: Et si extra, respondetur quod regulariter, quo propinquior est gradus, eò urgentior requiriture causa ad dispensandum, it satis notum est.

Docet item notoria praxis, quòd in supradictis secundo et tertio gradibus, etiam, ut supra duplicatis vel concurrentibus, etiam aliis gradibus remotioribus, sicut dictum est, semper est necessariò exprimenda qualitas personarum oratorum, nempe si sint nobiles aut principales cives, vel saltem ex honestis familiis. Datur tamen dispensatio sine expressione qualitatum personarum, cum causa pro indotata oratrice, vel propter inimicitias, aut pro confirmatione pacis.

Advertens tamen quòd quando petitur hæc dispensatio in gradibus supra dictis, et cum dietà causà ob angustiam loci, cessat supra dicta clausula: Et si extra, si exprimatur supra dicta qualitas personarum, saltem quòd sint ex honestis familiis, ut supra dictum est, et non aliàs; quia hæc dictio, saltem, secundum stylum Curiæ, admittitur tanquàm subsidiaria, quia diminutionem significat; unde deficiente alià majore expressione hujusmodi qualitatum, recurritur ad illam cui jungitur hæc dictio, veluti, ex honestis familiis, Franc. in c. Statutum, n. 14, de Rescript., in 6.

Licèt regulariter sufficiat simpliciter asserere nomen oratoris, quicumque ille sit, quia circa hanc expressionem, non est habenda acceptio personarum, neque interest inter nobilem et ignobilem, pauperem et divitem, præsertim quia non attenditur hic dispositio, l. 1, c. de Natural. lib. Nec, l. Imperialis, c. de Nuptiis, quæ inter dictas personas distinguebant; et constitutos in dignitate cum humilibus vel libertinis prohibebant contrahere matrimonium: nec taciturnitas divitiarum vel nobilitatis vitiat dispensationem, teste Host. in cap. Fin. de Fil. presb., nisi quando nobilitas præstet causam ad dispensandum in casibus à jure expressis, quia sicut Deus non habet, ita nec ejus ministri debent in dispensando habere acceptionem. Unde servat praxis, quòd non irritatur dispensatio, si non fuerit in precibus dictum quòd orator sit comes, vel baro, etc. Et sic nobilitatis taciturnitas, status, comitatus, vel ducatus non vitiant dispensationem, quidquid dicat Alexand., consil. 195, num. 9, lib. 2.

Cur autem hæc clausula: Et si extra, faciliorem reddat Pontificem ad ita dispensandum, est quia durissimum est cogi feminam extra proprium oppidum nubere; ut si patris, et matris ac consanguineorum consortio destituta, acerbam ac solitariam vitam transigat; Sanchez, lib. 8, disputatione 19, num. 13.

Quarta causa, propter incompetentiam dotis oratricis:

Quòd cùm dicta oratrix dotem habeat minùs competentem, juxta statús sui conditionem, cum quâ virum sibi non consanguineum vel affinem, paris conditionis, cui nubere possit, invenire nequeat, et dictus orator illam cum dictà minùs competenti; dote, uxorem ducere intendat.

Et hic observandum est quòd nonnulli, impropriè hanc causam appellant propter paupertatem, nempe mulieris (quæ communiter appellatur, propter incompetentiam dotis) cum qua credunt oratores evadere solitam solutionem expensarum in dispensatione re-

quisitarum; quas, seu illarum partem tunc evadunt, quando dispensatio petitur cum culpă în formă pauperum, sub quâ formă datur etiam dispensatio, licet inter oratores non fuerit carnalis copula subsecuta, sed tantummodò illius suspicio, unde insurgat oratricis infamia, quæ propter hujusmodi suspicionem, innupta remaneret, ut infra dicemus.

Incompetentia igitur dotis mulieris, causa sufficiens est ad dispensandum, quia ad bonum publicum confert, ne femina, defectu dotis, innupta remaneat quod magis procedit in muliere quæ nullam penitus habet dotem, cum inter cæteras miserias, quæ inde sibi proveniunt, solet à suo viro contemni, ut dixit Jason. Auth. Res quæ, colum. 5, c. comm. de Leg., versic. Quarto quæritur; Paul. de Cast., consil. 456, lib. 2, ubi subjicit quod propterea interest mulierem esse dotatam.

Sed hic ante omnia præponendum videtur quòd quando datur dispensatio ob incompetentiam dotis oratricis, sufficit quòd hæc incompetentia sit respectu procurarum, quæ degunt in loco ipsius oratricis; et si in vicinis locis sint, qui mulierem acciperent cum illà paucà dote, quia nihilominus dispensatio valet, et non vitiatur: card. Bellarm in Declar. S. congr. concil., fol. 357, tit. Declarationis cardinalium.

Sanè, pro executione hujusmodi dispensationis cum dictà causà, videndum erit an oratrix censeatur pauper, et sic dote carens, cum nihil possidet, licet ha beat parentes divites; et profectò negativa responsio vera est, quia hoc casu non admittenda est dispensatio, cum hac causa, scilicet, propter dotem minus competentem, vel pro penitùs indotatà: nam stante quòd illa habet jus succedendi in bonis parentum, ad eos compellendi ad illam dotandum statim, juxta ipsius oratricis qualitatem, ac ipsorum parentum facultates; parum refert, quod juxta præsentem statum nihil habeat; quod procedit, effamsi pater ob aliquam causam recusaret illam dotare, quia ex eo quòd habeat jus succedendi et compellendi, dicitur habere dotem competentem, et jam per supra dictas rationes destinatam. Unde pro hâc parte facit quòd destinata habetur pro factà, juxta ea quæ dicit Bald. in 1. Penult., de Milit. testam., nempe quòd potentia propinqua actui habetur pro actu, l. Qui in utero, ff. de Stat. homin. Sicut etiam valet dicere quòd filia dotata dicitur, cui pater reliquit dotem destinatam ad futurum matrimonium. Gloss. in I. Cum plures, & Cum inter, in verbo, Alio patre, sf. de Admin. tut.

E contrario valebit dispensatio, si in ea narratum fuerit oratricem habere dotem minus competentem, licèt frater aut quicumque alius illam dotare intendat; dummodò nullum pactum dotandi præcesserit, per quod dictæ oratricis jus irrevocabile quæratur; vel etiam, si pactum fuerit dotandi, dummodò illa nubat suo consanguineo; nam, cum ex prædictis, non existente pacto, aut non impletà dictà conditione, nullum jus habeat ad dotem, dicitur verè pauper non obstante certitudine quòd à fratre dotanda erit; San-

chez dictà disputatione 19, num. 24, et sic servatur in praxi.

Sed quid si oratricem non habentem dotem tempore quo obtinuit dispensationem, cum câdem causâ incompetentiæ dotis, seu si penitùs illa indotata existeret, antequam tamen ordinarius, vigore litterarum dispenset, contingeret esse institutam hæredem aut legatariam alicujus quantitatis sufficientis; an possit hujusmodi hæreditatem seu legatum repudiare, ne frustretur effectu dispensationis sou mandati de dispensando; attento quòd stante hæreditate seu legato hujusmodi, cessat causa propter quam ipsa dispensatio fuit impetrata? Et respondendo cum eodem Sanchez, dieta disputatione 19, num. 27, dico quòd si ipsa oratrix cederet, aut renuntiaret hæreditati seu legato in favorem alterius, certum est illam jam acquisivisse hæreditatem seu legatum, et sic effectam fuisse divitem, quia talis cessio est vera donatio et alienatio, l. Si avia, c. de Jur. deliber., ex eo quòd qui vult aliquid, censetur velle omne id quod ad ejus efficaciam necessarium est, arg. libro Secundò, ff. de Jurisd. omn. jud. 1. Singularia, ff. Si cert. pet.; ubi, quando duo actus concurrunt in unum, alter tacitus et alter expressus, idem operatur tacitus ac si operaretur expressus, 1. Quarto, ff. de Don. int. vir. et uxor., ubi non valet tanquàm donatio inter virum et uxorem, si vir donanti sibi jubeat ut donet uxori, quia jubendo donare, est tacita et occulta acceptatio. Unde oratrix, cedendo, ut dictum est, satis se gereret pro hærede, sive cessio siat tacitè, sive expressè. Idem Sanchez, lib. 7, disputatione 4, num. 17, et sic ex præmissis corrueret dispensatio, cum dictà causà incompetentiæ dotis obtenta, quia agitur tantummodò de mandato ad dispensandum, cum causa verificanda tempore executionis, ut infra dicetur,

Sed pone quod oratrix in longinquis partibus degens fuerit ab aliquo instituta hæres vel legataria; quod tamen non potuit ob longinquitatem ad ejus notitiam pervenire, et miserit ad Urbem pro dispensatione, cum dietà causà incompetentis dotis, cujus quidem dispensationis vigore, matrimonium contraxit, postmodùm verò, ad ejus notitiam pervenit se fuisse institutam hæredem seu legatariam; numquid acceptando hæreditatem, seu legatum, carebit effectu dietæ dispensationis?

Et omni prorsus hæsitatione remota, est respondendum negative, quia causa, scilicet incompetentiæ dotis, fuit summo Pontifici narrata, tempore quo ipsa oratrix ignorabat talem institutionem, Sanchez, lib. 8, disp. 19, num. 28. Subdens etiam ibi quòd erit piè credendum, talem fuisse mentem Pontificis, ne dispensationes et matrimonia periculis exponantur.

Circa tamen hanc et alias causas in hujusmodi dispens. verificandas, nulli dubium est, prout tenent omnes doctores sufficere tempore impetrationis illas fuisse veras; licèt postea deficiant; Bald. in 1. 1, n. 11, c. de Cond. indeb.; Ludovis., decis. 406, num. 12. Sicut etiam habemus quòd si detur dos mulieri sub prætextu paupertatis, sufficit quòd à principio fuerit

pauper, ut dotem consequatur; quòd si postea fiat ditissima, habebit nihilominus ipsam dotem, faciunt etiam, quæ in simili scribit Dec., consil. 24, et Joan. Andr., in capitulo Decet de Reg. jur., in 6. ubi quòd si concessa fuerit alicui immunitas propter numerum duodecim filiorum, non debet illa cessare, si contingat aliquos ex dictis filiis mori; sufficit enim quòd una hora fuerint semel vivi; Ann. Singul. 241; Tab. de Constitut., princip. in l. fin., num. 34, fol. 220; nam cum pervenitur ad hunc numerum duodecim filiorum, non est opus illos semper vivere, quia sufficit numerum hunc esse completum, licèt temporis intervallo efficiatur imperfectus in quo quidem numero computantur mares et feminæ, etiamsi illæ fuerint nuptæ, vel religionem ingressæ, sive legitimæ et naturales, sive naturales tantum, Thesaur, decis. 267, num, 5, quæ quidem immunitas, non solum prodest patri, verùm etiam matri; Franc. decis. 259, num. 1. Et ita annis elapsis per regiam cameram summariæ, fuit concessum privilegium hujus immunitatis D. Victoriæ Stantionæ nobilissimæ matronæ Neap., quæ ex 17 suis filiis, octo feminas in diversis ex principalibus monasteriis monialium hujus eivitatis collocavit, in eisque professionem illæ emiserunt, omnesque piè sanctèque vivunt famulatum exemplariter Altissimo exhibentes. Ratio autem præmissorum est, quia etiam mater in procreatione filiorum concurrit tanquam instrumentum necessarium; Surd., d. consil. 218, num. 10. Quod quidem privilegium ampliatur, ut competat etiam filiis, mortuo patre; Menoch., consil. 486. Requiritur tamen quòd tempore impetrationis hujusmodi privilegii dicti filii in communi vivant omnes insimul; Capic., decis. 54, n. 3, quia si corum bona dividantur, cessat hoc privilegium; quod tamen intelligas de divisione voluntarià, non autem necessarià; Rip. Singul., observ. 315, et quod diximus, ut in prædicto numero duodecim filiorum comprehendantur etiam naturales, intelligas pariter, si per rescriptum principis, vel aliàs fuerint legitimati, puta per ingressum Religionis, Navar. consil. 6, num. 6, de Fil. presb., quod obiter dictum sit.

Quòd autem in proposito sufficiat causam ipsam veram esse tempore impetrationis, ita intelligas, videlicet, si dispensatio ipsa concessa fuerit in forma gratiosa; ita ut narratorum non egeat justificatione; tunc enim non mandatum de dispensando, sed propriè dispensatio est; quæ tamen forma gratiosa hodiè regulariter non datur, præsertim în dispensationibus matrimonialibus; sed ad præscriptum concilii Tridentini, omnes dispensationes expediuntur in forma commissaria; ac propterea committuntur ordinario; ut cognità precum veritate, dispenset, ut aliàs diximus: hoc igitur modo, narrata erunt verificanda tempore executionis, licèt tempore datæ non essent Garc., de Benef., parte 6, cap. 2, num. 283.

In dispensationibus autem in quibus pro causa nárratur, inter oratores secutam fuisse carnalem copulam, illius suspicionem; ac propterea, nisi matrimonium contraheretur, oratrix remaneret diffamata scandalaque inde exoritura essent, absque dubio requiritur omnia hæc fuisse vera tempore impetrationis: sic etenim post eam impetratam, consultò copulam habuissent ut sic fraudulenter possent ea scandala verificari tempore executionis: dispensatio hæc non suffragabitur oratoribus, propter dolum qui non debet eis patrocinari; id. Garc., d. cap. 2, num. 287, cum segg.

Et redeundo unde paulisper digressus sum, in verificatione pradictæ causæ incompetentiæ dotis, quærit Genuen. in praxi curiæ archiepiscopalis Neapolitanæ, capite 20, num. 6, quid si pater habens plures filias, posset commodè dotare unam, sed habità ratione dotis aliarum filiarum, non posset unam dotare; an dispensatio reddatur subreptitia, si exprimat dotis incompetentiam et respondet quòd non: nam illud dicitur fieri non posse, quòd commodè fieri non potest, l. Nepos Proculo, ff. de Verb. signif. Verim si quantitas dotis quæ constituitur secundæ filiæ, si juxta consuetudinem loci, quæ plurimum ad id attenditur; Corn. consil. 316, num. 6, vers. Et hoc semper; Cæs. de Gras., decis. 2, num. 15, de Constit.; Ludovis., decis. 63, num. 20: tunc, quamvis secundæ filiæ assignetur minor dos quàm primæ, non potest allegari causa incompetentiæ dotis; sieque minimè curandum erit, quid alteri sorori oratricis constitutum fuerit, sed quantum illi assignandum fuisset; Bald,, consil. 386, in fin., lib. 4, quia æquè dotantur filiæ si benè collocentur in matrimonio, licèt plus uni quàm alteri tradatur; Alciat. tractat. reg. 1, præsumpt. 7, num. 3; Ludovis., d. decis. 53, num. 22 et 23.

Quinta causa, propter dotem cum augmento:

Quod cum dicta oratrix dotem habeat minus competentem, juxta status sui conditionem, cum qua virum paris conditionis, cui nubere possit, invenire nequeat, et dictus orator illam cum dictà minus competenti dote in uxorem ducere; illiusque dotem, usque ad quantitatem, secundum dictæ oratricis qualitatem, competenter augere intendat.

Hic scias quòd augmentum dotis non requiritur in omnibus gradibus, cum dispensatio petitur ob illius incompetentiam; sed tantùm in quibusdam proximioribus, puta in secundo et tertio, seu tertio tantum, sive consanguinitatis, sive affinitatis, etiamsi gradus hujusmodi duplicentur, seu multiplicentur, ex pluribus stipitibus; videlicet in duplici, triplici seu quadruplici, tertio, ac in secundo et tertio, etiam, ut præfertur duplicatis vel multiplicatis, veluti in duplicibus, secundo et tertio, etc., et quoad tertium gradum intelligitur, si ille fuerit absolutus, ex uno videlicet stipite tantum; si enim sint oratores in tertio et quarto à communi stipite, sive ex pluribus stipitibus, puta in duplicibus, triplicibus vel quadruplicibus tertio et quarto, etc., non requiritur hoc augmentum dotis. Requiritur tamen illud in dispensatione in secundo et quarto gradibus à communi stipite similiter provenientibus. Necnon in primo publicæ honestatis justitiæ ac etiam in compaternitate; sicut docet ista praxis.

Nec poterit executor dispensare supra dictis gradibus vigore apostolicæ dispensationis, cum in supra dictà causà, ac etiam si petita fuerit dispensatio pro penitùs indotată, nisi priùs dos ipsa augeatur; vel (si ita petitum fuerit in dispensatione) oratrix ex integro dotetur, ut infra dicetur, ex eo quòd in fine clausularum supplicationis dispensationis per officialem præpositum his supplicationibus matrimonialibus, additur clausula: Et postquam dictæ oratricis dos competenter aucta fuerit, ut præfertur; prout etiam dicitur in litteris ipsius dispensationis. Ex quo tamen nota, quòd stante dictà clausulà, et præcisè, per verbum illud, competenter, non deducitur quòd orator debeat supplere integram quantitatem, sed tantum augmentum, competenter, licet consideratione dignum, attentà qualitate oratricis; unde satis esset, si ex aliquâ parte, ipsa dos augeatur; dummodò illa pars sit alicujus momenti, et digna qualitate oratricis; Sanch., lib. 8, disput. 35, sub num. 6, et quotidiè praeticatur.

Quoniam verò inter verificationes causarum dispensationum matrimonialium periculosior et difficilior est hæc nempe, cùm dispensatio petitur propter incompetentiam dotis, cum augmento; sicut longâ experientià comprobatum est; propterea, ad evitandas fraudes quæ desuper evenire possunt, cum oratorum, necnon ipsius executoris animarum jactură, tenetur ipse executor diligenter examinare hujus causæ veritatem; discutiendo, an orator promittens hujusmodi augmentum, possit reverà illud solvere vel assignare oratrici; et propterea curabit ut illud scriptura publica promittat, muliere acceptante, ut verificetur dotem esse auctam. Advertat insuper an maritus habeat filios ex alià uxore jam defunctà susceptos : cùm enim, augmentum hoc sit causa dispensationis, extrahitur de toto bonorum acervo, etiam in præjudicium dictorum filiorum, ut rectè docet Sanchez, d. disput. 55, num. 7. Nam cum orator auxerit dotem oratricis ad hoc, ut Pontifex dispenset super impedimento, quo ipsi impediuntur, id augmentum datur ob causam onerosam, et sic non est donatio gratiosa, sed contractus cum ipso Pontifice intùs, ut concedat dispensationem; idem Sanchez., lib. 6, disput. 8, num. 3.

Unde benè servatur in hâc curià archiepiscopali, ut non admittatur vir ad constituendum oratrici dotem, sive illius augmentum simpliciter super omnibus bonis suis; sed in specie debet ostendere, si habeat bona particularia, super quibus constituatur, ut cum ipsà dote principali efficiatur unica dos; cùm regulare sit quòd augmentum debeat sequi naturam rei auetæ, l. Inter socerum, § Cum inter, ff. de Pact. dotal., l. Etiam, ubi Bart., Bald. et alii, c. de Jure dot., l. Quod in rerum, § si quid, ff. de Leg. 1, quod principaliter fit, ut sit consultum uxori in casu mortis viri, ne de novo indigeat tali dispensatione, prout testatur idem Genuen., d. c. 20, num. 14, in fin. Quod quidem intelligi et servari debet tam in ipsius augmenti quàm integrae totiusque dotis constitutione.

Consuevit aliquando non ita simpliciter dici in dispensatione quòd orator intendit augere dotem, sed ipsius quantitas specificari, nempe, quòd dictus orator, oratricis dotem in summa tot ducatorum monetæ illarum partium, cum quibus usque ad quantitatem secundum dictæ oratricis qualitatem, competenter aucta erit, augere intendit; et tunc curabit delegatus, ut ipsa summa solvatur in pecunia numerata, nisi aliud sibi visum fuerit pro securitate dicti augmenti, et ita practicatur.

## Sexta causa, pro indotatà:

Quòd cùm dicta oratrix indotata existat, et dictus orator, illam sic indotatam in uxorem ducere, ac usque ad quantitatem, secundùm dictæ oratricis qualitatem, competenter ex integro dotare intendat, etc. Et additur clausula, et si, et postquàm dicta oratrix ex integro dotata fuerit, ut præfertur.

Hodie per S. D. N. Alexandrum VII hæc causa admittitur pro nobilibus etiam in secundo, necnon in primo et secundo gradibus, maximè si concurrat alia causa, etiam ex illis quæ admittuntur in remotioribus gradibus.

Septima causa, quando alius auget dotem:

Quòd cùm dicta oratrix dotem habeat minùs competentem, juxta statús sui conditionem, cum quà virum paris conditionis, cui nubere possit invenire nequeat, et quidam oratorum consanguineus, ad id aliàs non obligatus, oratricis dotem, ita tamen ut oratori nubat, et non aliàs, usque ad quantitatem, secundùm ejusdem oratricis qualitatem competenter augere, dictusque orator, illam cum dictà minùs competenti dote, et illius augmento, in uxorem ducere intendat, etc.

Pro verificatione tamen causæ prædictæ, notandum est quòd ad substantiam dispensationis hujusmodi, ut ex præmissis constat, parum refert an orator vel alius augeat dotem, ad effectum exequendi dispensationem, et contrahendi matrimonium; quia si post impetratam à Papa hujusmodi dispensationem cum causà, quòd orator intendit augere dotem, postmodum compertum fuerit ipsum oratorem non posse seu nolle augere ipsam dotem, et adsit alius qui vellet illam augere, non poterit differre executor dispensationem, quià perinde auget alius, ac si ipse orator augeret, nam pro causâ dispensationis, consideratur paupertas oratricis, non habentis dotem competentem, et ut ei cum istà liberalitate succurratur; et ita pluries in facti contingentià consultus, respondi cum eod. Sanch., d. disp. 35, n. 7, ubi præcisè subdit, quòd si orator narraverit in supplicatione se velle augere dotem, cùm reverà, illam non possit ob ejus paupertatem augere; sed alius esset qui augeret si ipsa oratrix oratori nuberet, se existimare verificari substantiam causæ, ac si valere dispensationem: nam cùm mendacium sit circa rem, nil conferentem ad dispensationem, eam non vitiat. Illud autem, quod dicitur hic de augmento, intelligitur etiam, et practicatur in ipsius dotis integrà constitutione, prout etiam supra dictum est.

Unum tamen, quod in praxi observatur, non omit-

tam nempe quòd si petita fuerit dispensatio ad contrahendum cum causà incompetentis dotis oratricis,
postea verò in illius verificatione, compertum fuerit
ipsam oratricem esse omninò indotatam; vel è contra,
si fuerit ipsa dispensatio impetrata cum causà pro oratrice indotatà, et postmodùm constet eam habere dotem, licèt incompetentem, quamvis orator vellet augere dotem, et sic utroque modo consideretur paupertas ipsius oratricis, propter quod est concedenda
dispensatio, ut dictum est supra; nihilominùs illa
redditur nulla, adeò ut nec possit corrigi; sed est
omninò impetranda nova gratia, saltem in formà,
Perinde valere, et hic est notorius Curiæ stylus.

Notet verò hic obiter novus curialis quòd licèt gratia, Perinde valere, non detur super causà quà movetur Papa ad concedendam gratiam, ut omnibus notum est, hie tamen conceditur, quia in casu supra dicto, nempe paupertatis oratricis, utraque causa tendit ad unum finem, nempe ut oratrix ipsa habeat dotem competentem; et sic còm causa Pontifici expressa, sit tantòm, ut ita dicam, infirma, benè potest sanari per gratiam, Perinde valere, cujus virtus est revalidare gratiam ab ipso Papà concessam ex aliquà parte invalidam, prout in meà Practicà beneficiali dicam.

Octava causa, propter lites super successione bonorum:
Quòd cùm dicta oratrix gravem litem super successione bonorum magni momenti sustineat; et ne ob defectum viri qui litem hujusmodi prosequatur et defendat, ipsam liti hujusmodi succumbere contingat; dictusque orator illam in uxorem ducere, litemque hujusmodi in se suscipere, defendere, ac propriis expensis prosequi intendat, etc.

Admittitur hæc causa per summum pontificem, ex eo quòd ad utilitatem publicam spectat ut lites finiantur, Alex. cons. 190, lib. 3; Bart. in l. Hâc igitur, c. de Nov., c. Faciend., litiumque extinctiones spectant ad conservationem humanæ congregationis; Clement. Dudum, de Sepult., sicut è contrario litium introductio, criminum occasionem et reipublicæ detrimentum præbet, ut habetur in I. Si quis ingenuum, § In cuilib., ff. de Capt. Parumque refert quod extinctio litium pertineat ad commodum reipublicæ, et tamen hie agatur de commodo privato, quia, cum ex quâcumque lite possint oriri odia cæteraque mala, propterea Papa quærit omnibus malis obviare; cum ipse sit pater spiritualis omnium Christianorum. Abb. in cap. Ultim., col. penult. de Purgat. canon.; Dec. in cap. At si clerici, num. 37, de Judic.

Nec aliàs causa hæc per eumdem Pontificem admittitur, si exprimatur hujusmodi litem sustinere oratricem super successione simpliciter quorumdam bonerum; quo casu supplicatio omninò rejicitur, etiam pro dispensatione super gradibus quantùmcumque remotis, cùm non aliàs causa hæc fuerit introducta, nisi eo modo, quo supra narratur: quia pro modicis bonis non datur, ex quo modica et minima non sunt in consideratione, ad text., in l. Scio illud, ff. de in integr. Restit., cap. Licèt, de Probat., l. 1, § Proinde, ff. de Ædil. edic. Cæterum, cujus quantitatis sive qualitatis

bona hujusmodi esse debeant, totum pendet ex arbitrio executoris cui relinquuntur ea que certà lege definita non sunt, certaque sub regula comprehendi non possunt, I. 1, ff. de Jur. delib.; Dec. in c. Sedes, num. 7, de Rescript., et communiter doctores Paris. de Resign. benef., libro 5, q. 6, n. 132, cum seqq.

Nona causa, propter dotem litibus involutam.

Quòd cum dicta oratrix dotem habeat litibus involutam, et dictus orator, qui ad eam prosequendam habilis existit, illam in uxorem ducere, litesque hujusmodi in se suscipere, etc., ut supra,

Causa hæc, sicut et præcedens, quasi in unum et idem tendere videtur, quia mulieri consulendum est ut bona sua aliqua opportuna ratione valeat recuperare; cum omninò destituta sit homine qui ad litem illam studiosè prosequendam se ingeret, ac illius negotium, tanquam proprium gerat, eò quòd periculum adest succumbendi in causa, et hoc modo, ut dicit Sanch. lib. 8, disputat. 29, num. 20, videtur posse dispensari.

Istæ tamen causæ non admittuntur absolute in omnibus gradibus, sed tantum in remotioribus, puta in quarto, seu tertio, et quarto, sive ex uno, sive ex pluribus stipitibus multiplicati; quamvis aliquando, etiam in his remotioribus gradibus, yidi cam his causis dispensationem denegari; satis vorò crit ad inclinandam mentem Pontificis, si ei vel suis officialibus ad id deputatis, suadeatur quod nisi dispensetur, mulier ita destituta bonorum jacturam pateretur, et nihilominus exequentur pro verificatione hujusmodi causæ, debet diligenter inspicere, et ex officio indagare an dictus orator valdè necessarius esset, ratione peritiæ circa illam litem, aut alia de causa, ita ut difficile illi subveniretur, non inito inter eos matrimonio; idem Sanch., dicto num. 20.

Decima causa, propter lites super rebus magni momenti.

Quod cum inter dictos oratores, sive corum parentes, graves lites, super rebus magni momenti ortæ jam sint. et ad præsens vigeant; aliunde tamen quam ex causa matrimonii interdictos oratores contrahendi, provenientes, et ante illius tractatum exortæ; certumque sit quod si oratores ipsi invicem matrimonialiter copularentur, lites hujusmodi omninò componerentur; pro illis igitur componendis, ac pro bono pacis, cupiunt, etc.

Causa hæc affinis est etiam prædictis duabus præcedentibus. Et in calce supplicationis, sicut etiam in ipsis litteris super ea expediendis, semper adjici consuevit ista clausula, nimirum: Et facta prius litium hujusmodi hinc inde cessione, seu earum compositione; ex hoc quidem satis liquet non posse executorem, ad carumdem litterarum executionem procedere, nisi priùs, etiam ipså conditione adimpletà, quæ inducitur ex ablativo absoluto, dum dicitur: Facta priùs, etc., 1. A testatore, ff. de Condit. et Demonstrat.; Caputaque, decis. 111, numero 3, parte 1; aliàs enim huic dispensationi fieret fraus, sicut plunies accidit, ac propterea illi est omninò obviandum, I. In fundo, vers. Neque malitiis, if. de rei Vend.

causam, et jam in secundo, imò in primo et secundo gradibus, non tamen sola, sed unà cum aliis, quæ in gradibus remotis admitti consueverunt; veluti cùm petitur dispensatio in secundo gradu propter lites pro oratrice viginti quatuor annorum, et ultra; aut propter inimicitias, et pro confirmatione pacis, ac etiam pro conservatione bonorum in familià, quatenus oratrix ex nobili aliquâ familiâ ortum ducat. Mensibus retro elapsis sanctissimus dominus noster Alexander Papa VII dispensavit cum oratoribus Cajetan., super impedimento secundi gradûs cum sequentium causarum narrativa, nempe quòd oratrix ex nobilibus et antiquis familiis dictæ civitatis in vigesimo nono suæ ætatis afino constituta nunquam invenire potuit virum paris conditionis, attenta ipsius dotis incompetentia; et sic in his gradibus ita propinquis cum una tantum ex supra dictis causis non sufficit, aliæ aggregantur, sicut aliàs diximus, juxta communem doctorum conclusionem, nempe quôd ubi una tantum causa non sufficit, multæ aggregatæ prosunt. Glossa, in libro 2, in verb. Legitime, ff. Decis. excusat. tutor.; Dec. cons. 146, num. 14; Ludovis., 245, num. 2. Quod quidem semper intelligitur, si non adsit carnalis copula, vel illius suspicio ob mutuam conversationem ut pluries dictum est.

Undecima causa, propter inimicitias.

Quòd cùm inter dictorum oratorum parentes, et consangumers, vel affines, graves inimiciliæ ortæ jam sint, et de præsenti jam vigeant, aliunde tan en quam ex causa matrimonii inter eos contrahendi provenientes, et ante illius tractatum exortæ; certumque sit quòd si oratores ipsi invicem matrimonialiter copularentur, inimicitiæ hujusmodi omninò componerentur; pro illis igitur componendis, ac pro bono pacis, cupiunt oratores prædicti invicem matrimonialiter copulari, etc.

Nec tamen causa hæc admittitur, neque suffragabitur ad sic dispensandum, nisi cum effectu, hujusmodi inimicitiæ pro ipså causå allegatæ, fuerint graves, quando quidem ex levi inimicitià qui non præsumitur aliquem lædere; arg. eorum quæ tradita sunt ab Innoc. in c. Cum oporteat, de Accusat., et ibi cæteri scribentes; benè tamen ex gravibus, præsertim, si illæ fuerint ortæ ex injurià atroci, juxta sententiam Bart. in 1. 3, § Fin., ff. de Adim. leg., vel ex controversià omnium bonorum, Bald. in 1. Parentes, c. de Test., qui etiam dixit causam pecuniariam arduam capitali æquiparari; quæ sanè tunc ardua judicatur, cùm de universà substantià controvertitur; cujus quidem sententiæ ratio potissimum esse potest, quia pecuniæ, præsertim hodiè, sunt loco sanguinis, I. Advocati, c. de Advoc. divers. jud.; Jas. in l. Nec quidquam, § Ibi decretum, num. 2, in fin., ff. de Offic. procons.; Menoch. de Arbitr. jud., casu 110, num. 6. Debentque tales inimicitize, in vim litterarum hujus dispensationis, coram delegato plenè et concludenter omninò probari per testes super dictis inimicitiis deponentes, qui probent earum qualitatem in specie, nec sufficit in genere, nullà adjectà qualitate nec causà inimicitia-Admissam vidimus per summum Pontisicem hanc rum, ut docet Imol. in cap. Raynutius, de Testam.

Bald. in 1. Si quis testibus, num. S, in fin., de Testib., ipsique testes debent sui dicti probabilem rationem reddere; alioquin nihil probabunt. Idem Bald. in 1. Solam, post num. 1, vers. Item si testis producitur, eod. tit., quia testis sine ratione deponens, dicitur ut pecus, et non ut homo; Mascard. de Probat., conclus. 900, num. 7 cum seq., vol. 2, ac ideò probari debent, quia illæ non præsumuntur, cùm sit facti, & Si quis verò, Auth. de Test., 1. In ratione, § Cum quidem, ff. ad leg. Falcid. Unde scimus aliàs contigisse casum quo ipsa causa allegata in simili dispensatione, cùm non fuerit probata, noluit vicarius Lauden. ad litterarum dictæ dispensationis procedere; quinimò, re delatà ad Urbem, fuit ipsius vicarii reprobatio approbata; et proinde fuerunt litteræ dispensationis cum novà allegatà causa, expeditæ. Cæterùm, quænam censendæ sint hujusmodi inimicitiæ graves, judicis arbitrio remittitur; Menoch., de Arbitr. jud., centur. 2, casu 110, lib. 2, qui ex circumstantiis et qualitate personæ et inimicitiæ, æstimabit an illæ verè tales fuerint, quales asseruntur, ad tradita per Jul. Clar. in Pract. crim., lib. 5, § Fin., vers. Sed quid si secuta fuerit reconciliatio.

Et ubi adsunt graves inimicitiæ cum periculo vitæ, dispensatur etiam in gradibus propinquioribus cum personis qualificatis, prout fuit annis retrolapsis dispensatum, ut ex infra scriptis litteris patet, videlicet. A tergo: Venerabili fratri archiepiscopo Neapolitan. Intùs verò:

URBANUS VIII. Venerabilis Frater, salutem, etc. Oblata nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Francisci de Summà Clerici, ad laicalia vota aspirantis, et Beatricis, etiam de Summâ mulieris Neapolitan. dilecti filii nobilis juri Nicolaumariæ similiter de Summà domini in temporalibus principis nuncupati, Collis, et dicti Francisci fratris germani natæ, petitio continebat, quòd multis ab hinc annis inter ipsum Franciscum Nicolaumariam principem subortis, et successive continuatis gravibus litibus, controversiis et dissentionibus civilibus, earum occasione etiam capitalis inimicitia inter eos cum periculo vitæ contracta fuit. Et licèt pluries medio diversarum personarum de litibus prædictis et pace, ac mutuâ reconciliatione inter eos componendis actum fuerit; adhuc tamen aliquis modus opportunus ad id peragendum inveniri nequivit. Novissimè verò dilectus etiam filius nobilis vir modernus prorex Neapolitan. negotium litium compositionis, reconciliationis et pacis hujusmodi inter eos suà auctoritate promovens, nec illud aliter concludi posse animadvertens, arbitratus est inter Franciscum et Beatricem prædictos matrimonium contrahendum fore, et resolutionem hujusmodi ambæ partes suà spe obtinendæ à nobis dispensationis super impedimentis primi et secundi consanguinitatis gradum à communi stipite et ex eo provenientibus; quia dictus Franciscus et ipsius Beatricis patruus, quibus invicem sunt conjuncti, amplexi sunt. Cum autem, sicut eadem petitio subjungebat, nisi contractus matrimonii hujusmodi inter dictos exponentes, qui de verè nobili et antiquiori familià regni Neapol. orti sunt, effectuetur, nedùm lites, controversiæ et differentiæ prædictæ reviviscerent, sed etiam major inter eos inimicitia cum vita periculo hujusmodi et populi scandalo suscitarentur, et bona dicti Nicolaumariæ principis filios masculos non habentis, in extraneos transirent. Cupiunt Franciscus et Beatrix prædicti invicem matrimonialiter copulari; sed stantibus impedimentis hujusmodi, desiderium eorum hac in parte adimplere non possunt, absque Sedis Apostolicæ dispensatione. Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt jam dicti Franciscus et Beatrix quam pro eis dictus prorex, ct dilecti filii electi civitatis Neapol. ut in præmissis opportunè providere, etc., dignaremur. Nos igitur eosdem exponentes à quibusvis, etc., censentes, etc., fraternitati tuæ per præsentes, etc., mandamus, ut deposità omni spe cujuscumque muneris, etc., etiam spontè oblati, à quo te omnino abstinere debere monemus, te de præmissis diligenter informes; et si per informationem camdem preces veritate niti repereris, super quo tuam conscientiam oneramus, cum eisdem Francisco et Beatrice, factà priùs hinc inde litium hujusmodi cessione, seu earum compositione, quod impedimentis primi et secundi consanguinitatis graduum hujusmodi ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis cæterisque contrariis quibuscumque non obstantibus matrimonium inter se publicè, servatà formà concil. Trid. contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere liberè et licitè valeant, auctoritate nostrà apostolicà dispenses, prolem suscipiendam exinde legitimam enuntiando. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die 15 octobris 1652 pontificatus nostri anno 20. M. A. Maraldus.

Duodecima causa, pro confirmatione pacis:

Quòd cùm inter dictam oratricem ac oratorem ipsum, necnon eorum parentes, consanguineos, vel affines, graves inimicitiæ viguerint, aliunde tamen, etc., exortæ; et licèt pax inter eos de recenti inita fuerit, nihilominùs pro illius confirmatione cupiunt, etc.

Hæ duæ causæ similiter tendunt ad unum, nempe ad sedandas inimicitias et pacem confirmandam; et passim admittuntur in supra dictis remotioribus gradibus eo modo quo supradictum est; quia pro bono publico conducit pax civium; id. Sanch., d. disp. 19. num. 8, ex D. Thomâ, dicente has dispensationes matrimoniales concedi potissimum ad pacem firmandam, Mandos. in Praxi signat. grat., hoc tit., vers. Justa causa; quare hic est unus ex casibus, in quibus multa conceduntur, scilicet pro conservanda ipsa pace et concordià; aliàs fieri non possent, c. Nisi essent, de Præb., cap. His quæ ibi pro bono pacis, de Major. et Obed., c. 1, de Mut. petit.; ibi Concordià terminetis; Paris., de Resign. benef., 1.5, quæstione 3, num. 165. Et super omnia, quia tempore pacis benè colitur auctor pacis, Clement. Super cathedram, sepult. fact., capite 2, de Despons. impub., ubi dicit quòd ctiam toleratur contractus matrimonii inter impuberes, quando ex eo sequitur bonum pacis inducendæ; tunc enim juris præcepta relaxantur, ut hic, c. Sanè, de Tempor. ordin.; c. Latores, de Cler. excom. min.; c. Nihil, de Præscript., cap. Ex mjuncto, de nov. Oper., c. Nunc dilectio, de Consang. et Affin., cum aliis adductis à Roman. cons. 332, num. 16, Gloss. in d.

c. 2, de Despons. impub., in verb. Pacis, ubi versus:

Pax, ut servetur, moderamen juris habetur.

Nec discrimen aliquod circa hujus causæ praxim , inspicimus constitutum, an videlicet inimicitiæ ipsæ vigeant de præsenti, an verò pax de recenti inter personas præfatas inita fuerit. Rationem profectò esse putamus, quia posteriori casu, non videtur prorsùs sublatus effectus præcedentium inimicitiarum, prout sentire videtur id. Innoc. in d. c. Cum oporteat, num. 6, de Accusat., quem omnes sequuntur, ut ait Felin. ibi post n. 10, sed potiùs adhuc præsumitur eas odium et nocendi animum retinere; unde post pacem de recenti initam, remanent etiam suspectæ, adeò ut repellantur etiam à testimonio ferendo, Jul. Clar. in Spec. aur. p. 6, tit. Et quandoque appellatur, num. 64; text. Gloss. et doctores, in c. Accusatores, 2, 3, quæst. 5; Gloss. in cap. Per tuas, verbo Inimicitias, et ibi Felin., de Simon.; Tiraquell., tract. Cess. caus., p. 2, limit. 6, num. 7, et aliis quos congerit Mascard. de Prob., conclus. 857, num. 54, vol. 2, in materià etiam testis inimici, præsertim inimicitià, dolo, et fraude procreatâ, ubi idem Mascard. refert. in proposito casum quem ipse de facto habuit, dùm esset vicarius generalis bonæ memoriæ Pauli S. R. E. cardinalis de Arezo, tunc Archiepiscopi Neapolitani.

Decima tertia causa, pro oratrice filiis gravatà:

Quòd cùm dicta oratrix vidua, et quinque filiis, ex alio viro procreatis, gravata existat, et dictus orator illam in uxorem ducere, dictosque ejus filios alere et gubernare intendat. Cupiunt, etc.

Et licèt non ita passim hæc sola causa admittatur, nihilominùs solet summus Pontifex moveri ad dispensandum ex eo quòd orator magnum pondus sibi suis humeris assumit; nam satis vulgare est quòd ultra id onus, si mulier virum præmisit, de novo nubendo, alterum præmittet; sicut è contra dicitur de viro, qui, ut refert Boer., decis. 186, num. 4, postquàm vigesimam sepelierat uxorem, accepit mulierem quæ viginti duos habuerat maritos; et extremo sibi (ut quisque putabat) matrimonio copulato, summa omnium expectatione virorum pariter ac feminarum, post tot rudes disceptationes, quis, quem priùs sepulturæ efferret, vicit maritus, et totius urbis populo confluente, coronatus et palmam tenens, adoratus est à singulis sibi acclamantibus quod mulieris multinubæ feretrum præcederet, ex divo Hieronymo in tertià parte epist., tractatu sexto, epistolâ 26, in litterâ F., sic dicentem: Rem dicturus sum incredibilem; sed multorum testimoniis approbo, ante annos plurimos, cum in chartis ecclesiasticis juvare Damasum Romanæ urbis episcopum, et Orientis atque Occidentis synodicis consultationibus responderem, etc. Hæc id. Boer., loc. cit. Quandò verò conceditur hæc dispensatio, sive cum hâc unicâ causâ. sive cum alià insimul, semper consuevit apponi clausula, seu decretum : Et postquam dictus orator idoneè caverit, se dictis filiis alimenta præstaturum. Hanc tamen causam his temporibus dataria apostolicæ non admittit.

Decima quarta causa, pro oratrice excedente 24 annum;

Quòd dicta oratrix vigesimum quartum annum, et ultra suæ ætatis agens hactenùs virum paris conditionis, cui nubere possit, non invenit, cupiunt, etc.

Hæc causa passim admittitur pro obtinendå dispensatione in quibuscumque gradibus, nec tamen sola sufficit super aliquo ex proximioribus puta secundo, seu primo et secundo; et eò magis admittitur, cùm magis tempus effluxerit ab ætate oratricis ad contrahendum matrimonium, in quo ætas duodecim annorum requiritur, c. Continebatur, de Despons. impub. Unde hinc dicendum est quòd, licèt filia inconsulto patre, ex communi juris gentium constitutione, in matrimonium collocari non possit (quod quidem jus gentium confirmatur 3, q. 5, c. Aliter, ubi refertur dictum D. Ambrosii asserentis non esse virginalis pudoris maritum eligere, sed judicium parentum expectandum) nihilominùs poterit se matrimonio collocare, si ejus pater distulerit usque ad vigesimum quintum annum; ac propterea senserunt leges, intra illud tempus esse nuptui tradendam, ut in § Causas, vers. Si verò, in Auth. Ut cùm, de Appell. cogn., ibi: Si verò usque ad viginti quinque annorum ætatem pervenerit filia, et parentes distulerint eam matrimonio copulare, et forsitan contigerit eam ex hoc, in suum corpus peccare, aut sine consensu parentum, marito se libero tamen conjungere, etc., quia non suâ culpâ, sed parentum id commisisse agnoscitur. Unde summus Pontisex optimă ratione facillime, ut supra dixi, admittit causam hujusmodi ad dispensandum, propter periculum peccandi, quod causam præbet dispensandi, quæ etiam ad scandala vitanda reduci potest.

Hæc tamen causa, pro oratrice viginti quatuor annorum et ultra, non habet locum, neque admittitur in muliere viduâ, quæ velit ad secundas nuptias convolare; ponderando etiam illam dictionem, hactenùs, quæ, licèt de suî naturâ designet tempus præteritum, ut in 1.4, et ibi Glossa in verb. Eatenùs, ff. de nov. Oper. nunc; Card. Tusc. Pract. conclusionum, tom. 2, litterâ D., concl. 283, hic tamen, quia ponitur, negativè et exclusivè ex illis verb. Non invenit, excludit tempus prædictum, usque ad illum diem, dict. l. 1, in princip., ubi doctores § Hactenùs, Instit. de Grad. cognat., Decian., consil. 44, et sic dicta verba non verificantur in eâ quæ habuit alium virum; sicut etiam docet notoria praxis Curiæ Romanæ.

Mulieribus etenim nondùm nuptis, et ipsa jura ut plurimùm favent; unde legatum factum filiabus matrimonio collocandis, de iis profectò intelligitur, quæ nondùm virum habuerunt, non autem de transire volentibus ad dictas secundas nuptias, ut in rubr. c. de secund. Nupt., per tot.; quinimò contra istas plures emanàrunt leges et constitutiones ut in 1. Feminæ, 1. Generaliter, 1. Si quis prioris, § In illo, 1. Hàc edictali, in princip. auth. Ex testamento, c. de secund. Nupt., 1. Mater, c. ad Tertull., auth. Quod mater, c. de Revoc. donat., cum similibus, præsertim cùm ut plurimùm post mortem viri, tribus, aut quatuor elapsis mensibus, ad secundas convolare nuptias cum bonis, sibi per virum relictis, quando liberi non adsunt, non

abhorrent, ut ait Boer., aecis. 186, num. 5, ubi circa medium refert Luc. de Pænit. dicentem, quòd illius tempore orta quæstio perlataque ad Sedem Apostolicam exstitit de muliere, quæ mortuo viro intra dies quindecim, alios duos viros superduxit, quæ peperit filium intra novem, vel undecim menses ab ebitu primi viri, ac propterea dubitabatur, talis partus cujusnam esse judicaretur, et per ipsum Luc., de Pæn., et alios doctores in 1. Gallus, ff. de Lib. posth. quæstio hæc deciditur, sicut è converso, favore viduarum in suæ viduitatis statu permanentium quam plura emanarunt privilegia; quæ omnia hic recensere, superfluum existimavimus. Et quidem non immeritò innumeris dignandæ sunt laudibus, quandoquidem mulier illa quæ casto amore primum virum prosequitur, ejusque pectori atque præcordiis illius memoria medullitùs infixa est, post illius obitum de secundis nuptiis non cogitat; illi adhuc prior ille maritus vivit, ejusque, ac si ille viveret, memoria recreatur, ut ait Tiraquell. in 1. Boves, § Hoc sermone, num. 152. Hæc cum scriberem, mentem subit dilectissima genitrix mea Feliciana Crispa, matrona, suâ ætate omnium oculis conspicua: quie, cum nobilissima Crisporum prosapia inclytæ civitatis Rossanensis, ac plurimis animi, corporis, fortunæque dotibus, inter nobiles feminas gloriaretur; ob quæ ejus connubia à pluribus, iisque insignibus viris expeterentur maluit tamen, præcipui amoris lege, quem erga virum suum Fabium Corradum genitorem meum, jureconsultum suo tempore celeberrimum, æquè, ac dùm viveret, gerebat, post quem è vivis excessit, verè viduam, ut ait Apostolus, desolatamque vitam transigere, quam ad secunda vota, eaque sanè digna, transire; ut quisnam ille fuerit amor, quem erga dilectissimum virum gereret, diuturna ipsa viduitas, morte feliciter consummata, comprobaret; quæ quidem ejus viduitatis laus, cum ad sexagesimum fructum evangelicum, illam, ut sentire æquum est, traduxisset, vel invitum me compulit in ea celebrandâ, ac in reliquarum exemplum præponendâ, modestiæ metas forsan excedere. Verùm amicus lector, eà quà decet in parentes pietate flagrans, id mihi, tantæ charitati deditissimo, facile condonabit.

Cùm autem nondùm nuptæ mulieris favore, causa præmissa ab ipso summo Pontifice, ejusque sacrà congregatione concil. appareat emanâsse, ea illorum profectò mens fuit ut mulieri eidem opportuna hac ratione consuleretur; quapropter causa eadem tanquàm pia et favorabilis præter assertum 24 annorum excessum, non ita rigidè, quoad reliqua narrata scrutanda esse videtur : æquè enim usque ad pontificatum felici record. Pauli V, causa hæc ac illa quam ob loci angustiam crebrò admissam videmus, procedebant, ut cùm utraque tunc militaret, non modò in amplissimis populatisque locis, verùm etiam in quibuscumque præcipuis civitatibus, sublatà tamen per eumdem Paulum augustiæ civitatum causå, hanc pro oratrice 24 annum excedente, tanquam pietati honestatique consonam, motus præsertim rationibus dicto superiori num. 85 allatis, în suâ antiquâ observantia voluit remanere.

Astruit hic insuper hujus praxis observantia, ut in petitione dispensationis super secundo et tertio gradibus, à communi stipite provenientibus, non sufficiat una sola causa allegata, nisi aliquid aliud illa adjiciatur; nimirum, si allegetur dotis competentis defectus, tenetur profectò oratricis dotem prædictam competenter augere; et quatenus penitus existat indotata, illam ex integro dotare. Si loci angustià, additur omninò clausula : Et si extra. Atverò secùs, ubi sequentes tàm piæ ac urgentes allegentur causæ; scilicet propter inimicitias, aut pro confirmatione pacis, tum demum excessus 24 annorum ætatis oratricis, quandoquidem, cum quælibet ex his causis, sola sufficiat, nil ultra requiritur; quinimò minor compositio exigitur, quàm in aliis primò dictis causis, ut notum est omnibus curialibus.

Patet insuper ex eo tantùm, quòd oratrix per tot annorum cursum, vitam sine viro transegerit, ut dici possit, virum hucusque non invenire; tametsi nullam in eo quærendo constet diligentiam præcessisse: nec credendum est quòd si invenisset virum sibi parem, ei nubere noluisset, quatenùs voluisset virum habere; ac propterea quod patet expressè non est probare necesse; nequè manifestà indiget probatione, ad tex. in l. Emptorem, et ibi Glossa, verbo Quia manifestum, de Act. empt. l. Si verò, § Qui pro rei, cum Glossà, verbo Evidentissimè, ff. Qui satisd. cog., l. Ea quidem, cum Glossà, in fin. c. de Accusat.

Iflud autem quod ait Sanch., lib. 8, disp. 19, num. 14, per modum dubitandi, scilicet, qualiter verificanda sit causa non inveniendi virum sibi parem, nùm scilicet, exactissimè, et ut ait ipse, à punto crudo, indagandum sit, ad eam verisicandam, sitne aliquis vir paris in omnibus conditionis, cui femina nubere possit, ibi respondendo resolvit, id non esse strictè accipiendum, sed morali modo; subdens satis esse ad verificandam eam causam, communiter non reperiri in eo loco viros pares, qui non sint consanguinei, vel affines ex pluribus doctoribus, per eum ibi allegatis, et nibilominùs ibi id. Sanch. loquitur de causà angustiæ loci, de quâ duobus præcedentibus numeris locutus est, non autem de causâ excessûs 24 annorum oratricis; quæ ultra hujusmodi excessum aliud non tenetur probare, prout tenent, etiam antiqui et practici curiales; eâ præsertim ratione moti, quia videlicet pro similibus dispensationibus diversimodè concipitur narrativa excessûs 24 annorum; in illis enim narratur quòd cùm oratrix ob angustiam loci, virum sibi non consanguineum, vel affinem paris conditionis, cui nubere possit invenire nequeat, etc., prout, etiam dicitur de causâ incompetentiæ dotis et similibus; hujus verò causæ narrativæ non adduntur illa verba, videlicet, invenire nequeat; sed satis est, ut stantibus præmissis dicatur quòd excedens illa 24 annum, hactenus virum paris conditionis non invenit; absque eo quòd dicatur, invenire possit; quæ quidem verba præsupponunt in perquirendo virum, necessariò diligentias præcessisse, quod tamen apponitur in hâc causâ; semperque in ipsă Curiă tentum exstitit,

ultra hnjusmodi excessum, aliud non debere per oratricem probari, prout alias sub die 24 junii 1612, fuit per D. datarium episc. Hostunea. rescriptum; ac novissimè de eâdem re consultus illustrissimus D. datarius sanct. dom. nost. Urbani Papæ VIII, respondit, prout fuit ab Urbe rescriptum sub die 24 decembris 1639, quòd satis sufficere videtur, cùm ipse datarius dicatur organum mentis, et vocis Papæ Gonz ad reg. 8, Gloss. 63, num. 60, nisi tamen ex oratricis confessione, seu aliundè constet, illam hucusque nubere noluisse.

Et ut patet supra, sufficit, oratricem attingere vigesimum quintum annum, dicendo quòd vigesimum
quartum annum suæ ætatis excedat; cùm favore matrimonii, annus sic incæptus habeatur pro completo,
ut per Bart. et alios in 1. 3, ff. de Minor.; Bald. in 1.
Quà ætate, in fin. ff. de Testam., et licèt oratrix sit
triginta seu quadraginta annorum, sufficit nihilominùs, si adhùc alium virum non habuerit, exprimere,
eam excedere vigesimum quartum annum, ad evitandum illius pudorem cui procul dubio displiceret, tot
annos propalare.

Decima quinta causa, quando locus est ad littus maris:

Quòd cùm dictus locus ad littus maris situs existat; ac propterea continuis invasionibus pyratarum ac infide-lium obnoxius, et sic externi homines cum difficultate, seu non ita libenter ad contrahendum cum ejusdem loci habitatoribus, ad illum accedere velint, cupiunt, etc.

Decima sexta causa, pro Belgis:

Quòd cùm dicti oratores orthodoxæ fidei cultores existant, ac Deo dante, sub obedientià sanctæ Romanæ Ecclesiæ vivere et mori intendant, et in illis partibus, in quibus multi adsunt hæretici, non possint animos singulorum explorare, et qui catholicam religionem verè profitentur internoscere; ac propterea, ne contingat eos hæreticis matrimonium contrahere, cupiunt, etc.

Decima septima causa, pro Germania:

Quòd cùm oratores prædicti noverint, se fidei orthodoxæ cultores, ac Deo dante sub obedientià sanctæ Romunæ Ecclesiæ vivere et mori intendant; et in illis partibus non satis tutum sit, cum quibusvis personis matrimonium contrahere; ipsique oratores pares Religione existant, cupiunt, etc.

Hæc causa cum proximè dictâ pariter in unum tendunt; nam movetur Papa ad dispensandum, ut matrimonium inter pares religione, contrahatur; cùm matrimonium fidelis, cum infideli prohibitum sit de jure divino naturali; ac proindè non liceret, nisi aliquo speciali eventu ita urgens causa occurreret, ut recta ratio hujusmodi matrimonium tunc ineundum dictaret. Sanch., lib. 7, disput. 71, num. 5, subdens ibi, quia hujusmodi matrimonii finis non sola prolis generatio est, sed etiam legitima ejus educatio; cùmque proles apud utrumque parentem educari debeat, si parentes religione dispares sunt, nequibit ipsa proles benè educari; utervis enim parens ad suam religionem pertrahere conabitur.

Hanc causam audio non admitti hodiè in datarià pro Germanià, sed tamen pro nobilibus orthodoxis, tanquàm plurimum urgentem vidimus novissimè admissam per Innocentium X, etiam in primo gradu affinitatis, attentis narratis in supplicatione ipsius manu signatà, cujus tenor hie subjicitur, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oratorum Kunati Iaroslao laici, et Esteræ Eusebiæ Vuratis Lavin mulieris Pragen. diæcesis, quòd aliàs ipse orator, qui imperatoris consiliarius existit, relictis jam hæreticæ pravitatis erroribus, hæresim ipsam publicè abjuravit, propter quod omnibus ejus bonis, irà combustis, expoliatus remansit, ac pro fide catholicà sexdecim annorum spatio, contra ipsos strenuissimè pugnavit, ejusque familiam, infinitosque alios hæretica similiter pravitate infectos ad S. R. E. gremium, mirà industrià indefessoque labore reduxit, ut ejus nati qui penes oratricem, quæ in domo ejusdem oratoris multis ab hinc annis permanet, usque adhuc exstiterunt, melius educentur, et ne ob tractatus de matrimonio inter se contrahendo habitos, scandala, gravesque inimicitiæ oriantur, cupiunt oratores prædicti, qui de nobili genere procreati existunt, orthodoxæque fidei cultores verè existunt, ac sub obedientià S. R. E. vivunt vivereque et mori intendunt invicem matrimonialiter copulari, sed quia primo affinitatis gradu, ex eo proveniens, quia aliàs dictus orator duxit in uxorem oratricis sororem germanam, jam defunctam, invicem se attinent, desiderium eorum hác in parte adimplere non possunt absque Sedis Apostolicæ dispensatione. Supplicant igitur humiliter E. S. V, oratores præfati, quatenus cum eisdem oratoribus, quòd impedimento primi affinitatis gradu hujusmodi non obstante, matrimonium inter se publicè servatà formà concilii Trid. contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodùm remanere, etc., prolem, etc., nuntiando, dignemini, etc.; non obstantibus, etc., cum clausulis opportunis.

Fiat ut petitur. I.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., per breve S. V. expediendis; et committatur ordinario sive ejus officiali qui deposita, etc., dispenset, ut supra; et dummodò oratores orthodoxæ fidei cultores verè existant, et sub obedientià S. R. E. vivant, vivereque et morì intendant.

Fiat. I.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, id. martii, anno nono.

Vidimus etiam aliàs dispensari per summum Pontificem cum catholico, ad effectum contrahendi cum hæreticà, cum infra scriptà narrativà, et fuit porrecta supplicatio tenoris sequentis, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris N. Constantin. Provinciæ Maguntein., quòd ipse qui fidei orthodoxæ cultor existit, aliàs cupiens Ursulam Vain mulierem dictæ diæcesis, ejusque liberos, hæreticà pravitate infectos ad fidem catholicam revocare, de matrimonio cum illo contrahendo tractavit, sed quia in proclamationibus, juxta formam concilii

Trid. sieri solitis, detectum fuit N. et Ursulam prædiclos tertio consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, ulteriùs in contractum matrimonii processum non fuit. Cùm autem, Pater Sancte, si dictus orator matrimonium cum præfatā Ursulā contrahat, non solum ipsa, relictis hæreticæ pravitatis erroribus, hæresim ipsam publice abjurabit, sed sperandum etiam sit ut et dictæ Ursulæ liberi præfati ac etiam alii simili pravitate infecti, fidem catholicam amplexuri sint, cupit propterea dictus orator præfatæ Ursulæ matrimonialiter copulari; sed quia dicto tertio consanguinitatis gradu illi conjuncta existit, desiderium suum in hâc parte adimplere nequit absque Sedis Apostolica dispensatione. Supplicat igitur humiliter E. S. V. orator prædictus, quatenus sibi specialem gratiam faciendo, secum, ut impedimento tertii consanguinitatis gradus hujusmodi non obstante, postquam tamen dicta Ursula hæresim prædictam publicè abjuraverit, et sub obedientià S. R. E. vivere et mori velle professa fuerit, matrimonium cum ea, publice, servata forma concilii prædicti contrahere illudque, etc., remanere, etc., valeant, dispensare; prolem, etc.

Similem dispensationem vidimus concessam per fel. record. Urbanum VIII., porrectà sibi supplicatione tenoris sequentis, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotæ illius oratricis Indictæ Petrum mulieris Agrien. civit. vel diæcesis, quòd ipsa, quæ orthodoxæ fidei cultrix existit, ut Joannem Juricyho, hæreticà pravitate infectum ad S. R. E. gremium reducat, cupit matrimonium, cujus intuitu, alii mille et quingenti fidem catholicam amplexuri sunt, cum eo contrahere, sed quia tertto consanguinitatis gradu illi conjuncta existit, desiderium suum hac in parte adimplere nequit absque Sedis Apostolica dispensatione. Supplicat igitur humiliter E. S. V. oratrix præfata, quatenus sibi specialem gratiam faciendo, secum, ut postquam dictus Joannes hæresim prædictam publice abjuraverit, et sub obedientia S. R. E. constanter vivere et mori professus fuerit, quòd impedimento tertii consanguinitatis gradus hujusmodi non obstante, matrimonium cum eo publicè servatà formà concilii Tridentini contrahere, illudque in facie Ecclesia solemnizare, et in eo postmodum remanere liberè et licitè valeant, dispensare. Protem suscipiendam exinde legitimam nuntiando, dignemini, de gratià speciali, non obstantibus præmissis, ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Fiat, ut petitur. M.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et de dispensatione, nuntiatione aliisque præmissis, ut supra latissimè, extendendis, et quòd affinitatis, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris, et committatur ordinario, vel ejus officiali, qui deposita, etc., dispenset, ut supra; et dummoaò oratrix orthodoxæ fidei cultrix verè existat, et sub obedientià S. R. E. vivat, vivereque et mori intendat.

Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem octavo idaugusti, anno quarto decimo.

Notandum bic videtur quòd supra dictæ dispensationes cum supra dictis oratoribus non sunt super alio impedimento dirimente concessæ, præterquam tertii consanguinitatis gradus; cæterum autem matrimonium prædictum potest inter eos consistere licèt fidelem et hæreticum; nec contractum, si non obstet aliud canonicum impedimentum, irritatur quidquid nonnulli tenuerint ex canone sextæ synodi generalis ibi, non licere orthodoxum cum hæretica conjungi, nec orthodoxam cum hæretico; sed et si quid ejusmodi factum apparuerit, irritans nuptias existimari et nefarium conjugium dissolvi, ut refert Sanchez, de Matrim., lib. 7, disput. 72, n. 1, qui n. 2, ex longâ serie doctorum comprobat, nihilominùs hujusmodi matrimonium, quamvis illicitum, valere; quod etiam satis liquet ex text. c. Decrevit, de Hæret., in 6, ubi Innocentius IV, propter hæresim maritorum uxorum catholicarum, dotes non debent confiscari; et tamen non jubentur separari; nam etsi non liceat christian ' catholico contrahere matrimonium cum hæreticâ; si tamen contrahit, validum est, Navar., cons. 5. num. 1, de Spons. Sed hic pro causà ad dispensandum, adducitur; quòd si orator matrimonium cum dictà Ursulà contraheret, non solùm illa hæresim abjurabit, sed sperandum sit, ut et illius liberi ac etiam alii fidem catholicam amplexuri sint; ut secunda formula supplicationis, quòd oratrix cupit matrimonium contrahere cum Joanne, ut eum reducat ad gremium S. R. E., cujus intuitu, alii mille et quingenti sidem catholicam, etiam amplexuri sint, juxta text. in c. Non oportet, 28, q. 2; nam licèt ibi dicatur, quòd non oportet cum hominibus hæreticis miscere connubia, et vel filios vel filias dare, seguitur tamen ibidem, oportere potiùs accipere, si tamen se profiteantur christianos esse futuros et catholicos, et ibi Glossa, in verbo Hæreticis, ait quòd hæreticus non potest contrahere cum christiana; quòd si contra hat, tenet matrimonium, sicut si contraheret, cum excommunicato.

Verum est tamen quòd sponsalia inter personam catholicam et hæreticam sunt irrita, ex eo quòd talis promissio est de re turpi, et omninò illicità; ac proinde nullam sponsalium obligationem inducere potest, Navar., de Cons. 5, num. 6, de Sponsal., ubi quod secundum omnes est peccatum contrahere matrimonium cum hæreticà (licèt contractum teneat), et consequenter prædicta sponsalia sunt nulla; id. Sanchez, loco citato, numer. 3.

Decima octava causa, ut bona conserventur in familià:

Quòd cùm dicta oratrix unica N. primogeniti, et indubitati successoris domini in temporalibus statůs N. Panormitanæ diœcesis, nata existat; et tam ipsa quàm orator, qui supra dicti M. frater germanus existit, statum hujusmodi post ejusdem M. obitum, ad se de jure spectare prætendant, propterea, oratrix alii quàm oratori, nuberet, graves lites inter eosdem oratores, cum

maximo utriusque partis dispendio, orirentur; ad obviandum litibus hujusmodi ac pro bono pacis, et ne status hujusmodi, ac eorum bona ad alienam familiam transeant, cupiunt oratores prædicti, qui de verè nobili genere procreati existunt, invicem matrimonialiter copulari, etc.

Solet hæc causa admitti, licèt non sine maximis favoribus, in gradibus propinquioribus, puta in secundo, vel primo et secundo gradibus. Ratio autem quâ sic movetur Papa ad dispensandum, ea est, quia expedit conservari statum et bona hujusmodi in eâdem cognatione; ne causa dotis distrahantur in alienam familiam; maximè, cùm illa sunt amplissima, nam, ut ait text. in 1. 1, § Denuntiare, vers. Publice, de Ventr. inspic., bono publico convenit familias locupletes et integras conservari; quia ex tali conservatione, abundat respublica viris nobilibus et locupletibus, qui commodiùs ipsi inservire valeant; ac propterea, ob hanc causam justæ redduntur majoratuum institutiones; nam absque aliqua hæsitatione, tantò faciliùs bona conservantur in ipsâ familiâ, quantò majores sunt facultates; Tiraquell., de Nobilit., c. 25, cum seq.; Rota, decis. 141, n. 2, part. 1, divers.; satis quippe expedit conservatio hujusmodi bonorum; nam familia sine divitiis sordescit, et familiarum decus et honor per divitias conservantur, Card. Paris., cons. 11, n. 19, vol. 3, nec facilè familia dives potest sentire infortunium, cum pecunia dicatur fidejussor futuræ necessitatis; Gloss. in 1. 2, c. de Constit. pecun., et secundus sanguis hominum; Jas., in 1. Ut vim, num. 22, ff. de Just. et Jur. Quare fuit aliàs per fel. record. Gregorium XV concessa hujusmodi dispensatio, addità etiam causà quòd oratores insimul conversati erant, et litteræ dispensationis prædictæ emanârunt tenoris seq., videlicet. A tergo. Venerab. fratri archiepiscopo Neapolitano, sive ejus vicario. Intùs vero : Gregorius Papa XV, venerab. frater, seu dilecte fili, salutem, etc. Oblata, etc., pro parte dilecti filii Andrew marchese, et dilecte in Christo filiæ Annæ etiam marchesiæ mulieris Neapolitanæ petitio continebat quòd ipsi aliàs scientes se primo et secundo consanguinitatis gradibus, à communi stipite et ex eo provenientibus, quia dictus Andreas est ipsius Annæ patruus, invicem esse conjunctos, ne eorum bona quæ magni momenti existunt ad extraneas familias transeant, de matrimonio inter se contrahendo tractarunt, et insimul cohabitantes conversati sunt, carnali tamen copulà inter eos minimè subsecutà. Cùm autem, etc., præmissa publica existant; et propterea nisi matrimonium contraheretur, honor et fama dictæ Annæ verisimiliter detrimentum pateretur, graviaque deinde scandala possent verisimiliter exoriri, cupiunt Andreas et Anna prædicti, qui, ut asserunt, de nobili genere procreati existunt, invicem matrimonialiter copulari, sed stantibus impedimentis hujusmodi, etc. Quare, etc. Nobis, etc. His igitur, etc. Fraternitati tuw, etc., seu discretioni tuæ, etc., mandamus, quatenus cum eisdem, etc., super impedimentis primi et secundi graduum hujusmodi, etc., dispenses. Protem, etc., nuntiando. Non

obstantibus, etc. Dat. Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, die 7 julii 1622; Pontificatús nostri anno secundo.

V. Theatin.

Porrò summus Pontifex in hujusmodi dispensationibus, præsertim in gradibus propinquioribus inter cætera movetur potissimùm ad obviandum scandalis, quæ boni communis interest vitari, ac propterea faciunt recedere à juris communis dispositione cap. 2, de Nov. oper. nuntiat.; Mandos. in Praxi Sign. Grat., tit. Dispensationes matrimoniales, verbo Ad evitanda scandala, cum aliis allegatis per Sanchez, de Matrim., lib. 8, disput. 19, num. 9.

Hace eadem causa hodie admittitur etiam per sanctissimum dominum nostrum Alexand. VII, cum oratoribus magna nobilitate pollentibus, tam in secundo, quam in primo et secundo gradibus.

Decima nona causa, pro illustris familiæ

conservatione:

Quòd cùm ipsi oratores de illustri familià, videlicet, N. existant, valdèque expediat, pro illius conservatione, ut oratrix oratori, et non alteri nubat, cupiunt, etc.

Vel alio modo poterit concipi hæc narrativa juxta facti contingentiam; et tam ista causa, quam proximè dicta, cum sequenti admitti consuevit in dispensationibus, quæ petuntur in gradibus propinquioribus, puta in secundo, aut primo et secundo, sive simplicibus, sive ex pluribus stipitibus duplicatis; et nihilominus non ita passim, sed quatenus causæ ipsæ, rationabiles summo Pontifici, illiusque D. datario videantur, et non nisi maximis præcedentibus favoribus, seu alias, prout facti qualitas suadebit, quod omnibus curialibus satis notum est.

Ratio autem, cur causa hæc introducta fuerit et admitti consueverit, ea potissimum fuit, quia illustri familiæ expedit ut conservetur in eodem sanguine, et ad pictatem, ac ad bonum publicum pertinet. Unde refert Sanch., lib. 8, disp. 49, num. 31, quòd Gregorius XIII, de anno 1575, dispensavit cum D. Luisâ comitissâ sanetæ Gadeæ, ut nuberet Patruo, cui priùs soror ejus nupserat; et insuper illa voto continentiæ adstricta erat, ex Henric., lib. 12, de Matr., c. 3, n. 9. Quod profectò videtur nimis rationi consonum, cùm homines præsertim nobiles, admodùm anxii sint et solliciti, ne principalis eorum domus extra suam familiam alienetur; facit illud Hierem. c. 5 : Hæreditas nostra versa est ad alienos, domus nostræ ad extraneos, et habetur in l. Patet, ff. de Leg. 3; Tiraquell., de Nobilit., cap. 57, num. 25, et savet conservationi familiarum. quèd in illis versetur interesse publicum, l. 1, Scd si servus, ff. de Ventr. inspic.; Alex., cons. 89, num. 3, lib. 6. Et insuper evitatur occasio suscitandi multas lites, à quibus recessus favorabilis est, c. Finem !itibus, de Dol. et Contum., maximè inter personas conjunctas; Ludovis., decis. 286, num. 11.

Vigesima causa, ob excellentiam meritorum ·

Quòd ipse orator, olim præfectus arci Portus Herculis existens, spatio triginta ferè annorum, Philippo Hispaniarum regi catholico, in pluribus bellis, contra fidei catholicæ hostes dimicando, inservivit, in quibus plura vulnera recepit; ac Turcarum et hæreticorum in partibus illis, servus effectus, ut se ab hujusmodi Turcarum et hæreticorum respectivè, captivitate liberaret, magnam pecuniarum summam, quatuor mille ducatos excedentem, exposuit, cupit, etc.

Novissimè vidimus inter cæteros dispensatum per Innocentium Papam X cum DD. Joanne Sanseverino, et Delià etiam Sanseverina super secundo consanguinitatis gradu, ut ex sequent- litteris patet, videlicet:

A tergo: Dilecto filio vicario venerabilis fratris archiepiscopi Neapolitan. in spiritualibus generali.

#### Intus verò

URBANUS PP. VIII. Dilecte fili, salutem, etc. Oblata nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Joannis Sanseverini nati primogeniti moderni comitis de Chiaramonte laici Anglonen. diæcesis et Deliæ, etiam Sanseverinæ, natæ primogenitæ quondam comitis de Saponarià, neptis dum vixit bon, mem. Lucii S. R. E. presbyteri cardinalis Sanseverini nuncupati, et neptis dilecti, etiam filii nobilis viri moderni principis Bisignani, mulieris Neapolitanæ petitio continebat quod ipsi, qui de nobilissimà et antiquissimà familià Sanseverinorum, ex quâ plures S. R. E. cardinales, aliique præstantissimi et eximii, ac de Sede Apostolicâ benè meriti viri prodierunt, qui inter cætera per eos in dictæ sedis servitium præclarè gesta, fel. record. Urbanum Papam IV, prædecessorem nostrum, ab obsidione Caroli Primi, regis Neapolis liberârunt, et similis memoriæ Innocentii Papæ II, etiam prædecessoris nostri, contra Anacletum antipapam partes susceperunt, orti sunt, ut eorum bona jurisdictionalia in familià conserventur, et ne ipsa Delia extranco nubat, hàcque de causà à successione comitatus Saponaria, aliorumque statuum paternorum, ad quos ex dispositione antiquorum fideicommissorum sunt vocati masculi de familia exclusa remaneat; et exinde ob exiguitatem dotis matrimonium contrahere sit adstricta cum viro disparis conditionis, qui non solum hujus familiæ antiquitatem et nobilitatem in aliquo offendat, sed ulterius ex personâ ipsius Deliæ sic in uxorem susceptæ, prætendens illam licèt feminam à successione hujusmodi per dicta fidei commissa minimè exclusam, lites et controversias super ipsis bonis, et præsertim super principatu Bisiquani de facto intentet, prout secerunt aliæ seminæ nuptæ cum extraneis, quæ dictum principem Bisignani in magno discrimine posuerunt; cupiunt invicem matrimonialiter copulari, sed quia secundo consanguinitatis gradu in lineà æquali invicem conjuncti, desiderium eorum in hàc parte adimplere non possunt, etc., dispensatione, Nobis propterea, etc., ut sibi in præmissis opportune providere de benignitate Apostolicà dignaremur. Nos igitur, etc., censentes, etc., inclinati, etc., mandamus quatenus deposita, etc., si, etc., preces veritati niti repereris, super quo, etc., oneramus, cum eisdem, etc.; dummodò, etc., rapta non fuerit, quod impedimento secundi consanguinitatis, etc., constitutionibus, etc., matrimonium inter se, etc., auctoritate nostrà dispenses. Prolem, etc., muntiando. Volumus autem, quòd si spreta, etc. Dat.

Romæ, apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 15 aprilis 1643; pontificatûs nostri anno vigesimo.

Et sic supra dicta dispensatio, seu potiùs mandatum de dispensando, continet nedùm causam excellentiæ meritorum, quæ præcipuè movit Papam ad sic dispensandum, verùm etiam ut bona conserventur in familià.

Aliam quoque similem dispensationem per eumdem summum Pontificem vidi concessam, ut etiam patet ex infra scriptà supplicatione ipsius manu signatà, ut infra, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oratorum Francisci de Monchacâ laici Compostellan. diœcesis, et Eleonoræ Redriguez de Villafuentes mulieris Salamantin. diæcesis, quòd dictus orator, qui de nobili comitum de Graxal, una ex principalioribus familiis regnorum Hispaniarum, ortum habet, ac cujus frater comes de Graxal intimus cubicularius, ac præfectus equorum serenissimi principis Philippi, Hispaniarum regis catholici, existit, cujusque majores, qui apud reges prædictos principaliora munera, videlicet præsidum regii consilii Castellæ ac consiliorum statûs, et belli, ac vicarii Italia, et oratorum apud Romanos pontifices, et alios christianos principes, obiêre et servitiis eorumdem regum adscripti, diversa et maxima servitia eisdem regibus, et etiam Sedi Apostolica, ut postremò Joannes de Vegas, ejus bisavus, servitiis Caroli V, Romanorum imperatoris, insistens, ac in Germanià contra hæreticos, et in campali conflictu contra Turcas strenuissime pugnans, præstitere, alias matrimonium cum tunc in humanis agente Marià Rodriguez de Villafuentes prædictæ Eleonoræ germanâ sorore, ac unicâ dominâ majoratûs ejus patris, dum viveret Joannes Rodriguez de Villafuente contraxit, carnalique copulà consummavit, de matrimonio cum eâdem Eleonorâ contrahendo sub S. V. beneplacito, publicè et palàm tractavit, ac tractatu hujusmodi publico, ut præfertur existente, oratores præfati scientes etiam impedimentum cognationis spiritualis inter eos existere, et ex eo proveniens, quia aliàs dicta oratrix unum filium oratoris ex dictà Marià susceptum de sacro fonte levavit, non quidem peccandi datà operà, etc., insimul in dictæ oratricis domo habitantes diù nocluque conversati sunt, sed non cognoverunt se; et tamen orta est suspicio licèt falsa, quòd se carnaliter cognoverint. Cum autem, Pater sancte, nisi matrimonium inter dictos oratores contraheretur dicta oratrix diffamata et innupta remaneret, et exinde scandala orirentur; cupiunt oratores præfati invicem matrimonialiter copulari, sed stantibus impedimentis hujusmodi desiderium eorum hac in parte adimplere non possunt absque Sedis Apostolicæ dispensatione. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores præfati, ac pro eis Philippus Hispaniarum rex, quatenus eosdem oratores ab excessibus hujusmodi in utroque foro absolvere, ac cum eisdem oratoribus, quòd impedimentis primi affinitatis ac cognationis spiritualis gradûs, ex præmissis provenientibus hujusmodi, non obstantibus, matrimonium inter se publice, servata formà concil. Trid., contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodium remanere, liberè et licitè valcant, dispensare. Prolem suscipiendam exinde

legitimam nuntianáo, dignemini de gratiâ speciali; non obstantibus præmissis, ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

# Fiat ut petitur I.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., et de absolutione, et de dispensatione, aliisque præmissis, ut supra latissimè extendendis, et quòd necessariorum major, et verior specificatio, et expressio fieri possit in litteris per breve S. V. expediendis. Et committatur ordinario, sive ejus officiali, qui deposità, etc., ac imposità oratoribus propter præmissa arbitrio suo pænitentià salutari; et recepto ab eis quod sub spe facilius habendæ dispensationis hujusmodi præmissa non commiserint, eos absolvat et dispenset, ut supra.

Fiat. I.

Dat. Romæ apud S. Petrum, id. januarii, anno secundo.

Idemque esset si alii ministerio ad commune bonum opus suum contulerit; nam hæc et similia expedit à summo Pontifice remunerari, ut homines animosiores reddantur ad ea exercenda, ut probat text. in c. Tali conjunctio, ibi, nisi fortè eos, aut maxima Ecclesiæ utilitas, vel necessitas postulct, vel evidens menitorum prærogativa commendet, 1, q. 7, et in specie, pro hâc eâdem causâ, dicit Sanch., d. d. 19, n. 32, quòd conceditur dispensatio ob meritorum prerogativam, si orator gessit strenuè se in militià contra infideles, vel alii minister., ut supra.

Sed numquid executor litterarum poterit ad dispensationem procedere, absque eo quòd supradicta merita verificentur.

Et videtur affirmativè respondendum; nam merita, non debet probare impetrans, attento quòd, quandò donatio sit ab eo qui potest liberè donare, absque præcedentibus meritis, tunc verba mentionem facientia de meritis, inducunt probationes, ad text. in 1. Aquilius, ff. de Donat., et propterea videmus quòd in quibuscumque gratiis, præcipuè dispensationum, in quarum exordio dicitur: Vitæ ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, etc., non veniunt verificanda coram dicto executore; quia non scribitur in supradietis gratiis conditionaliter: Innoc. in c. in fin. de Præsumpt. in princip.; hæc enim verba solent apponi de stylo cancellariæ Apostolicæ; undè verba, quæ in exordiis dictarum gratiarum apponuntur, dicuntur causa impulsiva, non autem finalis; Gloss. in l. 2, in fin., ff. de Donat., quâ cessante, non tamen cessabit gratia vel mandatum, cap. Cum cessante, de Appell., Rebuff. in formâ mandati Apostolici, in verbo Morum honestas; subdens ibi quòd etiamsi pars probaret contrarium, non minùs esset ei providendum, quia hæc verba solent de consuetudine apponi, tùm quia verba narrativa non probant, tùm etiam quia ex stylo scribuntur et ad ornatum potiùs quàm ad veritatem, et aliàs prout etiam infra dicemus.

His tamen non obstantibus contrarium est verius : scretè quàm imprudenter coarctant oratores, ad verinam quamvis merita eo modo quo supra dictum est ficandas causas, que in ipsorum oratorum animo con-

non debeant procari, tamen cùm præsens gratia sit absolute fundata in meritis oratoris, debent illa necessariò probari; quod satis patet ex pluribus clausulis quæ apponi consueverunt in his dispensationibus; nempe: Discretioni tuæ, de quâ in his specialem in Domino fiduciam obtinebimus, etc., et subindè, si preces veritate niti repereris; super quo tuam conscientiam oneramus: quarum vigore, merita hie allegata sonant in conditionem et per consequens debent probari, Clement. 1, de Offic. delegati; Felin., in cap. fin. de Præsumpt., et nos alibi dicemus.

Vigesima prima causa, ex certis rationabilibus causis:

Quòdipsi qui ex honestis familiis existunt, ex certis rationabilibus causis, animos eorum moventibus, cupiunt., etc.

Hujusmodi dispensationes de stylo curiæ vocantur, sine causā, sæpiùsque dantur super gradibus, non ita propinquis, sed aliquantulùm remotis, teste Sanchez, d. disput. 19, num. 35. Quod quidem, etiam ad justam causam reducitur: nam, cùm in his exigatur copiosior compositio, ea ad sumptus publicos convertitur, quod valdè bono communi confert; id Sanchez, loco cit. Eodemque modo explicanda erit alia ipsorum oratorum qualitas veluti, si sint simpliciter nobiles, ut de nobili vel de verè nobili genere procreati, sive illustres, vel principaliores cives.

Et hic est notandum quòd sicut aliàs observavimus, quandoque Papa licèt in litteris dispensationis dicat, ex certis causis animum permoventibus, tamen adest aliqua causa sibi nota, quam ob honorem mulieris vel aliàs narrari non expedit, quia Papa præsumitur ex causâ dispensare; licèt hoc rarò fiat; ex tunc pro magnatibus aliisque personis qualificatis, et aliquando ad instantiam regis, et tunc datur absolutio ab incestu ad partem.

Nec propterea justificandæ sunt causæ sic expressæ tanquàm rationabiles: sed sufficit tantummodò testes examinare pro verificatione aliorum narratorum in litteris dispensationis; neque debet judex inquirere circa causas prædictas, quia sunt verba generalia apposita, non ut verificentur, sed potiùs ad quodam honestatis specimine, gratiam inducendam; id. Sanch., lib. 8, disp. 35, num. 24, cùm sint verba generalia et nudo sermone effusa et ad colorem, leg. Quod venditor, ff. de Dolo malo. Nam licèt potestas Papæ in dispensando libera sit et absoluta, præcipuè in his quæ procedunt à jure positivo, adeò ut tunc non requiratur aliqua causa, sed stet pro ratione voluntas; Felin. in c. Que in Ecclesiarum, num. 25, de Constit.; verum est tamen, ut fuit etiam ab antiquissimis curialibus observatum, quòd supra dictà potestate utuntur summi pontifices pro corum modestià et pictate, non aliter, quam ex aliqua causa et perpensis omnibus circumstantiis, de quibus per text. in c. Magnæ devotionis, § Et quidem tria, et ibi Glossa in verbo Licet, de Vot.; Host., in Sum., de Fil. presb., num. 9. Quod quidem est in praxi maximè notandum, quia aliquando executores gratiarum apostolicarum non minùs indiscretè quàm imprudenter coarctant oratores, ad verisistunt; quique ad illas verificandas minimè tenentur. In multis enim rescriptis et gratiis apostolicis, ob rationem supra allatam, apponuntur ista verba, ex certis rationabilibus causis, animum suum moventibus.

Memini in proposito cujusdam vicarii Nicoteren. in spiritualibus generalis ad id à Sede Apostolicà delegati : qui recusando executionem litterarum supra dicta verba continentium, petebat ab oratoribus declarari et verificari hujusmodi causas. Unde, re delata ad Urbem; respondit cardinalis Arrigonius, tunc prodatarius Pauli V, quòd oratores non tenebantur supra dictas sic expressas causas verificare, quia ea quæ in mente et animo consistunt, soli Deo sunt cognita, qui est secretorum omnium cognitor et judex; cujus oculis sunt omnia nuda et aperta, ut dicit text. in cap. Deus Omnipotens, 2, q. 1, et sic animus hominis dicitur invisibilis, ac ille directè probari non potest; Corn., cons. 8, num. 16, vol. 1. Nec obstat quòd in dictis litteris sit apposita clausula: Te diligenter informes; quia illa refertur ad impedimentum quod allegatur, in quo est dispensandum, non autem ad præmissa omnia, id. Sanch., loco cit.; nam licèt in dispensationibus debeat exprimi causa ad dispensandum, nihilominus, cum causæ fuerint eo modo quo supra dictum est narratæ, nempe, ex certis rationabilibus causis, Papa concessit gratiam prout petita fuit; et satis expressum dicitur quòd sub istà generalitate verborum continetur, Bart. et doctores in l. 1, ff. de Vulg. et Pupill.; id. Bart. et Jas. Prætor. ff. de Nov. oper. nunt.; Cravet., cons. 162, num. 2, Soccin. Sen., cons. 122, vers. Sed hic insurgit, lib. 5, ubi ex hoc dicit in casu auth. Ex testamento, c. de Collat. esse id ex verbis generalibus, et mente donantis colligi, licèt non sit aliàs specialis aut singularis expressio, et facit text., in 1. Ex parte, § Intestato, et quod ibi dicit Glossa, ff. Famil. ercisc.

Et regulariter habemus, quòd quotiescumque in rescriptis apostolicis adsunt verba, ex certis rationabilibus causis, licèt videantur esse pars gratia, et propterea verificandæ, nibilominùs deserviunt tantum ad explicandum causas in animo et opinione oratorum existentes, quasi dicerent, appensantes, consideran tes et cogitantes certas causas, 5, causà 1, § Causa autem, ff. de Minor., l. 1, c. Ubi pupil. educ. deb., et in prob. Clem.; ubi Glossa Reb. de Verb. sign., fol. 932 et nos alibi diximus.

Idem dicendum, si oratores fuerint nobiles, vel de nobili genere procreati, auf principales oppidi, vel illustres, qui petunt secum dispensari sine causâ, cum dictà narrativà, ex certis rationabitibus causis, adjectà supra dictà illorum qualitate.

Advertendum tamen est cum Sanch., d. disp. 35, num. 25, quòd supra dicta qualitas oratorum aut exprimitur, merè narrando in principio, quòd ipsi qui ex honestis familiis aut nobiles, etc., et tunc non venit verificanda; quia qualitas ipsa non venit tanquàm causa, ex eo quòd subjungitur, ex certis rationabilibus causis, et sic illa dispensatio absque causà conceditur.

Aut exprimitur in corpore narrativæ supplicationis

dispensationis in secundo et tertio gradibus cum causâ, propter angustiam (nam si oratores velint effugere clausulam: Et si extra, etc., necessaria erit expressio qualitatis oratorum) per hæc verba: Cupiunt oratores prædicti, qui ex honestis familiis seu nobiles, etc., quæ sic postmodùm in litteris extendi consuevit videlicet: Quare iidem N. et N. asserentes se ex honestis familiis. seu de nobili genere procreati, sive nobiles existere, nobis humiliter supplicari fecerunt, etc., prout id. Sanch., loco cit., docet, dùm loquitur juxta veram intelligentiam istius elausulæ utroque modo appositæ, et tunc quia qualitas ipsa apponitur per modum conditionis, venit verificanda; ex eo quòd satis constat, quòd secundo modo explicatur inter alias causas, cum quibus petitur dispensatio: et sic intelligitur et practicatur quoties dataria in aliquibus supplicationibus matrimonialibus, in quibus jam causa fuerit expressa, petit præterea exprimi oratorum qualitatem.

Alia insuper qualitas, de more Curiæ, causæ principali allegatæ adjici solet, nimirùm, cùm petitur similis dispensatio pro oratoribus de genere Maurorum, tunc etiam, ita qualitas ipsa in supplicatione exprimitur, videlicet: Cupiunt oratores præfati, qui de genere Maurorum, noviter ad fidem catholicam conversorum existunt, etc. Et cùm ista praxis non sit plenè ab omnibus cognita, optimi executoris partes erunt mandare qualitatem istam, tanquàm causam appositam, unà cum aliis causis in litteris expressis, verificari.

Unde malè servatur in praxi, sicut quotidiè videmus pro verificatione narratorum, parùm curatur de verificandà ipsà qualitate, secundo modo in litteris expressà: posset enim dubitari de validitate talis dispensationis prout etiam audivi à peritissimis Romanæ Curiæ practicis ac primariis advocatis.

Satis enim hìc patet executorem non modò agere contra formam rescripti, verùm etiam contra mentem Papæ, sic dispensantis, qui omninò petit hujus qualitatis expressionem, illiusque verificationem in casibus suis. Pro cujus praxis corroboratione vidi aliàs inter quædam notabilia Bernardini Paulini qui fuerat datarius Clementis VIII adnotatum, Ubi in dispensationibus matrimonialibus, ultra causam principalem expressam additur qualitas oratorum, voluit S. D. N. illam æquè cum ipsâ causâ principali coram delegato verificari; quamvis me non lateat, etiam ante ejusdem Clementis pontificatum, fuisse ita observatum. Ilujus autem rei rationem non unicam tantum afferre possem, sed tamen potiùs dicere libet : Quod principi placuit, legis habet vigorem, § Sed et quod principi placuit, instit. de Jur. nat. gent. et civ., et exinde hie insurrexit iste stylus qui inconcussè servatur et pro lege habendus, Quàm gravi, de Crim. fals. c. Porrecta, de Consir. ut vel inut. Unde, meo tempore per D. Baptistam de Segnis, majoris præsidentiæ in cancellaria Apostolica abbreviatorem, fuit rejecta in parco quaedam bulla similis dispensationis, ob dictae qualitatis non expressionem.

Quo fit, cum ad ipsum executorem spectet ut integram sibi præsentati rescripti formam servare, percontingat, qui si tam istorum quàm caterorum Romanæ Curiæ rescriptorum, eorumdemque decreterum et clausularum, vim, effectum et efficaciam, illorumque praxim, prout decet, minimè callet, mediocrem saltem eorumdem cognitionem habeat. Quæ quidem omnia inter cætera, hâc nostrâ tempestate, in hâc curià archiepiscopali non vulgariter præ se fert perillustris et reverendissimus D. Alexander Lucianus Romanus V. I. D. eminentissimi D. Francisci cardinalis Boncampagni archiepiscopi Neapolitani vicarius generalis, qui præter generis nobilitatem, ingenii perspicacitate, eximià doctrinà, justitiæ zelo, integritate, singularique probitate nimiùm pollet; et à teneris annis, longo usu, et exercitatione ipsius Romanæ Curiæ ex gravioribus etiam sibi credita negotia, ita strenuè fideliterque gessit, ut tanti hujus vicariatûs pondus, ipsum omnium oculis satis conspicuum reddat.

Et quoad priorem expressionem hujusmodi qualitatis, sciendum est, quòd nunquàm conceditur dispensatio sine causà (ubi ita concedi consuevit) absque dictà expressione qualitatis; nec tamen illam coram executore verificari oportet; isto enim casu quo qualitas ista profectò non venit tanguàm causa ad dispensandum, ut etiam testatur id. Sanch., loco infra citando, sed tantum per modum præfationis. Exemplum in provisionibus beneficiorum, in quarum litteris in formâ gratiosà, sic Papa exorditur, videlicet : Vita ac morum honestas, etc., nos inducunt ad gratiam liberales; et tamen neque ipsa morum honestas, neque alia in ipso exordio apposita, tenetur provisus verificare; ex quo non asseruntur ab ipso proviso, sed tantum à Papa, qui hujusmodi honestatem in omnibus præsupponit; nec ad id refertur clausula illa: Te de præmissis diligenter informes, sed tantùm ad allegata impedimenta, teste cod. Sanch., dict. disput. 35, num. 24.

Quo verò ad qualitatem, secundo modo expressam, illa omninò probanda venit, quoad eos præsertim, qui honestis familiis se asserunt existere: debent enim l.oc plenè probare, juxta text. in l. Omnes de his qui ven. ætat. impetr., ibi, sed etiam testibus idoncis advocatis morum suorum instituta, probitatemque animi, et testimonium vitæ honestioris edoceant; sicut etiam de aliis qualitatibus dicendum est, Isidor., l. 2 ethymol. ait quòd honestus dicitur ille qui nihil habet turpitudinis, et sic sufficit probari oratores honestè vivere, eorumque familiam, nullo turpitudinis vitio laborare, et sic in praxi servari posse videtur.

Quo verò ad illos oratores, qui se simpliciter nobiles asserunt, pro illorum nobilitate probandà, sufficit illos nobiliter vivere; ac propterea ab his abstinere, quæ populares facere consueverunt; caque exercere quæ ad statum nobilium spectant, Rebuff. super Concord. in rubr. de Collat., fol. 58, ubi subdit, quòd propterea Ægyptii, Græci, Seytæ, Persæ et Lydi omnes qui artificio incumbunt, pro ignobilibus habebantur; unde non requiritur in hoc casu quòd nobilitas sit ex antiquà progenie, sed tantum sufficit quòd nobiliter vivant; quamvis de jure, laudabilior sit antiqua no-

peram ad vicarii episcopi munus quempiam assumi bilitas, ad text. in l. Tam dementis, c. de Episcop.

Conceditur etiam aliquando dispensatio pro oratoribus de nobili genere procreatis, et tunc non sufficit, eos probare se tantúm nobiles esse, quia nobiliter vivunt, sed debent testes deponere super nobilitate patris et matris; quæ quidem probatio, nisi sieri possit per testes, saltem flat per instrumentum seu privilegium; quia parem vim habent probationes instrumentorum et testium, text. in leg. In exercendis, c. de Fid. instr. quod si per testes, meliùs et congruentiùs potest fieri per concives quam per alios fiat, 1. Cum Laneonis, §. Asinam, ff. de Fid. instr., cùm vicinus meliùs præsumatur seire facta vicini, c. Quosdam, de Præsump., cap. Per tuas de Probat., et quoad hoc ait Sanch., d. lib. 8, disp. 19, num. 6, quòd plus est dicere oratores esse de nobili genere procreates, quàm esse nobiles.

Verùm quia nobilium duo sunt genera, unum nobilium genere, alterum nobilium honoribus vel divitis, ut optimè distinguit text. in l. Nobiliores, c. de Commer. et Mercat., propterea unum pro alio accipi non potest, quando ipsa dispensatio fundatur etiam super expressione nobilitatis; sicut etiam docet praxis, similiter dicendum quòd quando ipsa dispensatio petitur pro illustribus personis, ut frequenter accidit; de illis tantùm intelligitur quorum genus splendet jurisdictione, et imperio ut sunt duces, comites, etc., ut per Barbat., cons. 57, num. 6.

Aliquando conceduntur hujusmodi dispensationes, cum assertione, quòd oratores sunt principales, vel ex principalibus populi; et tune sufficit probare eos esse viros potentes et valdè divites, sicut in praxi servatur, prout id. Saach. testatur, d. n. 6, ubi subdit ita vidisse litteras, in formà Perinde valere concessas à Sixto V, anno 4587, in quibus dicebatur, quosdam esse nobiles, cùm tamen tales non essent; et ad impetrandas dictas litteras Perinde valere, narratum fuit Pontifici eos esse ex principalioribus populi, et jussit admitti, si ex principalioribus populi essent, quamvis non nobiles.

Præterea consuevit summus Pontifex etiam super gradibus proximioribus dispensare cum oratoribus de verè nobili genere procreatis, prout navissime Innocentius Papa X dispensavit in primo affinitatis gradu, cui fuit porrecta supplicatio tenoris sequentis, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oratorum Caroli Pignatelli laici, et Claræ de Giudice mulieris Neapol., quòd ipsi qui de verè nobili genere procreati existunt, ex certis rationabilibus causis animos eorum moventibus, cupiunt invicem matrimonialiter copulari; sed quia primo affinitatis gradu ex eo proveniente, quia aliàs d. orator duxit in uxorem d. oratricis sororem germanam jam defunctam, invicem se attinent, desiderium eorum hâc in parte adimplere non possint absque Sedis Apost. dispensatione. Supplicant E. S. V. oratores prædicti quatenus cum eisdem oratoribus, quòd impedimento primi affinitatis gradus hujusmodi non

obstante, matrimonium inter se publicè, servatà formà concilii Trid. contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodùm remanere liberè et licitè valeant, dispensare. Prolem, etc., nuntiando, etc., de gratià speciali; non obstantibus, etc.

Fiat ut petitur. I. Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Fiat. I. Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem, id. maii anno septimo: et litteræ fuerunt expeditæ sub annulo Piscatoris die 15 maii 1651, Pontificatûs anno septimo.

Porrò hoc etiam modo non ignoramus summos pontifices pluries sie dispensare; nam ait Abbas in c. Per venerabilem, col. 4, qui filii sint legit., se meminisse Papam dispensare, quòd patruus neptem suam duceret in uxorem; et Card. sancti Xisti super 2-2, S. Thomæ, q. 454, refert Papam dispensasse, quòd Emmanuel, rex Portugalliæ, duas sorores successivè acciperet, qui cum primà matrimonium consummaverat, necnon dispensasse, ut Ferdinandus, rex Siciliæ, amitam suam in uxorem acciperet, ut refert Ferret., cons. 52, num. 19.

Idemque Innocentius X dispensavit etiam cum aliis oratoribus super codem primo affinitatis gradu, etiam sine causă, ut infra.

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oratorum Didaci de Benavides, y de la Cueva comitis S. Stephani del Puerto, sevenissimi principis Philippi Hispaniarum regis à consiliis bellicis, ac gubernotoris et capitanei generalis in regno Galitia, laici; et Joanne Corella, y Avillæ marchionissæ de las Navas mulieris Toletan, seu alterius diacesis, et in civitate vel diæcesi Compostellan. ab anno et ultra commorantium, quòd ipsi qui ex illustrioribus Hispaniarum familiis oriundi existunt, et in câdem domo, ubi præfata oratrix educationi liberorum ex sorore germanâ d. oratricis per d. oratorem procreatorum, incumbit, commorantes, ex certis rationabilibus causis animos corum moventibus, cupiunt invicem matrimonialiter copulari; sed quia primo affinitatis, ex co proveniens, quia aliàs d. orator duxit in uxorem oratricis sororem jam defunctam, et tertio consanguinitatis se attinent, et sunt conjuncti, desiderium corum hac in parte adimplere non possunt, absque Sedis A postolicie dispensatione. Supplicant igitur, etc., quatemis cum eisdem oratoribus, quod impedimentis primi affinitatis ac tertii consanguinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, matrimonium inter se publice, etc., valeant, dispensare. Prolem, etc., nuntiando, etc.; non obstantibus, etc., cum clausulis opportunis.

Fiat, ut petitur. I.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., per breve S. V. expediendis, et attento quòd oratores prædicti in civitate seu diæcesi Compostellanà, ab anno et ultra commorantur ut præfertur, committatur ordinario Compostellano sive ejus officiali, qui depositâ, etc., dispenset, ut supra. Fiat. I.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem id. maii anno sexto.

# CAPUT III.

Praxis causarum dispensationum matrimonialium cum copulâ, vel sine illà ob infamiam.

Hactenus de causis dispensationum matrimonialium cum causa, sine copula carnali egimus; nunc verò quia humanæ fragilitatis impulsu oratores ipsos, vires superare minimè posse sæpè conspicitur; proindeque, ubi ipsa copula intervenerit, tum ne salubri animarum remedio, ipsi remaneant destituti, tum ut oratricis infamiæ paternå succurratur charitate; quæ ob id se innuptam, etiam remansuram verisimiliter timet: ubi tamen nulla fraus, ut nimirum, ea carnalis cognitio pro faciliori dispensatione, consulto inter eos minimè noscatur intercessisse : ad evitanda scandala, quæ indè oriri possent, cùm illa justam præbeant dispensandi causam, ut infra dicemus, summus Pontifex oratoribus ipsis numquam renuit remediis consulere opportunis; quapropter superiorem ordinem prosecuturi, similem causarum formulas subjiciemus, ut sequitur, videlicet:

Vigesima secunda causa, cum copulà Scienter, de contrahendo:

Quòd ipsis aliàs scientibus, se tertio consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, orator prædictus, non quidem peccandi datà operà, ut crimene admisso, hæc causa foret, S. V. et sedem Apostolicam, ad misericordiam, et gratiam erga ipsos faciliores reddendi, sed solum vesanà libidine victus, oratricem cognovit; cùm autem, Pater sancte, nisi matrimonium inter dictos oratores contrahatur, dicta mulier diffamata et innupta remaneret, graviaque exindè scandala possent verisimiliter exoriri, cupiunt, etc.

Quare, gratià vitandi scandala receditur à dispositione juris communis, cap. de Nov. oper. nunc., et multa prohibita conceduntur; Paris., cons. 68, numero 232, vol. 4. Ouæ guidem scandala evenire possunt ex pluribus causis, nempe quoties timentur inimicitiæ, et jurgia, vel quoties timetur fornicationis periculum, ratione juventutis contrahentium; Felin., cons. 26, num. 19, vers. Nunc considerandum est; quòd profectò vendicat sibi locum tam in matrimenium contrahendo, ut hic, quàm in jam contracto, Sanch., L. Octavò, disp. 19, n. 10, et prout suo loco dicemus, in illo enim militat hæc eadem ratio, quæ inscienter de contrahendo; nam in utroque casu conceditur dispensatio ad evitanda scandala, videlicet de contrahendo, nisi matrimonium contrahatur; de contracto verò, si divortium fieret.

Vigesima tertia causa, de scienter contracto:

Quòd ipsi aliàs scientes se tertio consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, non quidem peccandi datà operà, etc., matrimonium inter se per verba de prasenti, clandestinè et de facto contraxerunt, à carnali copulà consummàrunt. Cum autem, etc., si divortium inter eos fieret, gravia exinde scandala possunt verisimiliter exoriri, etc.

Vigesima quarta causa, de ignoranter contracto,

quando oratores, detecto impedimento, abstinuerunt à copulà.

Quòd ipsi aliàs ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere, quominus possent invicem matrimonialiter copulari, matrimonium inter se, per verba de præsenti publice, factis proclamationibus in eorum parochiali Ecclesià, juxta formam concil. Trid. nulloque detecto, neque denuntiato impedimento, contraxerunt, illudque in facie Ecclesiæ solemnizârunt, et carnali copula consummârunt; postmodum verò, ad eorum pervenit notitiam eos tertio et quarto à communi stipite provenientibus, consanguinitatis gradibus invicem esse conjunctos; propter quod à carnali copulâ hujusmodi abstinuerunt; cum autem, Pater sancte, oratores prædicti in hujusmodi matrimonio remanere von possint, absque Sedis Apostolica dispensatione; et si divortium inter eos fieret, gravia exinde scandala possent verisimiliter exoriri; supplicant, etc.

Vigesima quinta causa, de ignoranter contracto, quando oratores detecto impedimento, perseverârunt in copulâ.

Quòd ipsi aliàs ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere, etc., ut supra, matrimonium inter se, etc., et carnali copulà consummàrunt, postmodùm verò, etc., esse conjunctos, et nihilominùs in càdem carnali copulà perstiterunt. Cùm autem, etc., et si divortium fieret, etc.

Vigesima sexta causa, propter infamiam, sine copulà. Quòd ipsi scientes se quarto consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, non quidem peccandi datà operà, etc., reddendi, insimul conversati, seque (si oscula intervenerint) deosculati sunt; carnali tamen copulà inter cos minimè subsecutà; et nihilominùs orta est suspicio, licèt falsa, quòd ipsi oratores se carnaliter cognoverint; cùm autem, Pater sancte, præmissa publica existant, et nisi matrimonium inter eos contrahatur, dicta oratrix graviter defamata, et innupta, etc.

Cum supra dictà causà videlicet per Innoc. Papam X dispensatum super secundo gradu consanguinitatis cum oratoribus de verè nobili genere procreatis, sublatà tamen narrativà suspicionis copulæ inter ipsos oratores, ut ex tenore sequentium litterarum, videlicet:

A tergo: Dilecto filio vicario venerabilis fratris archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus generali.

Intùs verò:

Dilecte fili, salutem, etc., Oblata nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Josephi Caraffa laici, et Dianoræ etiam Caraffa mulieris Neapolitanæ petitio continebat, quòd ipsi aliàs scientes se secundo in lineà æquali consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, non quidem peccandi datà opera, ut crimine admisso hæc causa foret, nos, et sedem Apostolicam ad misericordiam et gratiam erga ipsos faciliores reddendi, insimul conversati sunt, ipseque Josephus dictam Dianoram deosculatus est, carnali tamen copulà inter eos minimè subsequenti. Cium autem sicut dicta petitio subjungebat, nisi matrimonium inter dictos exponentes contrahatur, dicta Dianora graviter diffamata, et innupta remaneret, gra-

viaque exinde scandala orirentur; cupiunt exponentes prædicti, qui, ut asserunt, de verè nobili genere procreati existunt, invicem matrimonialiter copulari; sed quia aliàs dicta Dianora matrimonium per verba de præsenti publice, servata forma concil. Trid. cum viro tertio et quarto à communi stipite provenientibus sibi, et dicto Josepho conjuncto contraxit; ex quo ab aliquibus dubitatur ortum fuisse impedimentum publicæ honestatis justitiæ; quamvis matrimonium predictum à te, fili vicarie, ipsâ Dianorâ à prædicto consanguineo omninò intactâ, et in nullo penitùs attentà remanente, per sententiam diffinitivam, quæ transitum fecit in judicatum, nullum declaratum fuerit ex defectu dispensationis apostolicæ quæ præcedere debebat super dictis gradibus, ac stante impedimento dicti secundi gradûs hujusmodi desiderium eorum hâc in parte adimplere non possunt absque Sedis Apostolicæ dispensatione. Ideò nobis humiliter supplicari fecerunt exponentes prædicti ut eis præmissis de absolutionis beneficio, et opportunæ dispensationis gratia providere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur, etc., certam de præmissis notitiam non habentes, ipsosque exponentes specialis gratiæ favore prosequi volentes; nec non eorum quemlibet à quibusvis, etc., censentes, etc., discretionis tuæ, etc., committimus, etc., quatenùs deposità, etc., repereris, super quo, etc., oneramus, eosdem exponentes ab excessibus hujusmodi in utroque foro imposità arbitrio tuo pænitentià salutari, et recepto ab eis juramento, quod subspe faciliùs, etc., præmissa commiserint, auctoritate nostrâ hâc vice duntaxat absolvas in formà Ecclesia, etc., ac cum eisdem exponentibus, dummodò dicta Dianora propè hoc capta non fuerit, quòd secundi in lineà æquali consanguinatis, ac tertii ac quarti publicæ honestatis justitiæ ex præmissis provenientibus quatenus existat, impedimentis hujusmodi ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque non obstantibus matrimonium inter se publicè, servatà formà concilii Trid., etc., Prolem, etc., nuntiando. Volumus autem quòd si spretâ, etc., obtinere. Et nihilominus absolutio et dispensatio hujusmodi à te faciendæ prædictæ nullius sint roboris vel momenti. Datum, etc., apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die prima martii 1644; pontificatus nostri anno vigesimo primo.

## B. Albergottus.

Hæc causa, quoad inducendam dispensationem, est affinis et similis supra dietæ causæ, eum copulà scienter; et noviter est addita per datariam, clausula supra dieta: Non quidem peccandi datà operà, etc., quia fraus et malitia, quæ possunt intervenire ubi copula secuta est, ad effectum reddendi faciliorem Pontificem ad dispensandum, de facili etiam possent Pontificem intervenire, ubi oratores, ad eumdem finem fuissent insimul conversati.

Nec omittam quòd circa osculum supra dictum, nonnulli hujus praxis ignari, tenent ex eo solummodò oriri hanc infamiam, quæ pro causa sufficiat ad dispensandum; id autem valdè est ab ipsa praxi alienum: nam, aut mulier à suo consanguineo, deosculatur causa amoris et conjunctionis sanguinis, et

tune nullum indè ortum malum, cui obviandum erit per dispensationem ad contrahendum; imò hoc casu potiùs adhærendum est dicto Pisistrati Atheniensis tyranni, qui cùm adolescens quidam, amore captus, ejus filiam osculatus esset, uxori hortanti, ut ab eo capitale supplicium sumeretur, respondit : Si eos qui nos amant interficiamus, quid his faciemus, quibus odio sumus? ex Menoch., de Arbitr., casu 287, relato per Baiard. ad Jul. Clar., q. 83, n. 50. Unde, cùm nulla undè possit oriri infamia, cessat causa dispensationis ad contrahendum? Aut vir ipse deosculatur mulierem invitam et per vim, ob singularem tamen amoris affectum, quem tantummodò, ut plurimùm erga illius bona et opulentam dotem gerit, ut faciliùs eam ejusque parentes inducunt ad secum contrahendum; et tunc, cum ipsa ægrè ferat nec aliquo modo consentiat, illæsa profectò remanet illius fama; et sic, neque ex eo insurgit causa ad dispensandum; unde, si licet poetas allegare, ut in capite Forus, § Jurgium, de Verb. sign. ubi allegatur Virgilius, ibi:

Limes erat positus, litem, ut discerneret agnos; et Bert., consil.1, crim. num. 3, allegat eumdem Virgilium, ibi:

Nescio quis teneros oculos mihi fascinat agnos; nec etiam nos pudeat tragicomicum illud ad rem nostram allegare, dicentem quòd os violento osculo delibatum turpitudinem non agnoscit.

Quare, nisi supra dicta suspicio quamvis falsa carnalis cognitionis intervenerit per solum osculum, non datur dispensatio, et insuper omninò talis, per quam mulier inde graviter diffamata ac innupta remaneret. Unde neque perperam additur hodie illa dictio, graviter; ex quo antea etiam sicut hodiè, stante aliquali infamià, nihilominùs, si mulier dotem habeat opulentam, non ita facilè illius connubium à viro recusatur; quòd si ad hoc datà operà se carnaliter cognoverint, efficiuntur indigni dispensatione, et punientur, prout suo loco dicetur.

Hanc causam jamdiù per summos pontifices fuisse admissam, prout hodiè admittitur, nemo est qui ignoret, quandoquidem affinis est causæ ob carnalem copulam secutam, ambæque tendunt ad oratricis honori succurrendum, atque scandalis obviandum. Verum tamen est nonnunquam illam commentitiam adduci, cùm conversatio inter oratores talis non sit, prout præponitur. Satagunt enim ipsi cum nequeant alià causâ juvari in propinquioribus gradibus, puta in secundo, vel primo et secundo, compositionem effugere; quæ si dispensatio petenda esset sine causa, solvenda foret, sicque præter subreptionem cæteraque mala, quæ inde sequuntur, id in maximum datariæ apostolicæ vergeret detrimentum, quæ compositiones accipit pro sustentatione Papæ, illiusque ministrorum universali Ecclesiæ inservientium ac pauperum; illorum præsertim qui tanquàm ob religionem exules ad Urbem crebrò confugiunt atque confluunt. Quod quidem malum certum est evenire ob nimiam delegatorum indulgentiam, qui (salvà aliorum pace) nimis oscitanter se gerunt in verificatione supra dictæ cau $s\alpha$ ; prout jam non vulgari experientià edocti sumus.

Non obstantibus præmissis ac omnibus illis quæ in dictis litteris volumus non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romæ apud S. Petrum, etc., die 13 decemb. 1643; pontificatûs nostri anno vigesimo primo.

Alia insuper adest causa, nempe pro oratrice patre orbatà; quam inter cæteras causas numerare non placuit; cùm nunquam, aut rarò sola admittatur; sed tantùm aliis aggregata in casu proximioris gradûs, et tunc eà ratione admittitur, quia cùm fuerit orbata parentibus, vel saltem patre, orphana dicitur; còque magis si ipsa plures habeat filios ex alio matrimonio, Sanch. lib. 8, disp. 19, num. 54; subdens ibi quòd valdè confert filiis ut vitricus vel noverca sint corum consanguinei, ut sic, non instar vitrici vel novercæ se habeant erga filios, sed tanquàm illis sanguine juncti.

Porrò per expressionem prædictarum causarum non infertur alias causas adduci non posse; nam supra dictæ appositæ sunt tanquam frequentiores. Summus enim Pontifex potest quamcumque aliam causam, sibi rationabilem et benè visam admittere ; quæ tamen antequàm admittatur, discutitur per DD. cardinales sacræ congr. concilii de mandato ipsius Pontificis; in quâ quidem congregatione omnes supra dictæ causæ fuerunt discussæ et approbatæ, ut supra diximus; cum ipsa congregatio habeat facultatem ab ipso Pontifice illas declarandi, quo sensu accipi possint; summoperèque perpendet, an unaquæque causa sit justa et honesta, habeatque sua requisita, quæ tria debent esse, videlicet ut secundum æquitatem sit licita, ut conveniens sit honestati, et expediens sit secundum utilitatem, ut per Menoch., cons. 75, n. 55, lib. 1, quamvis sufficiat per ipsum tantum has causas examinari et admitti, cum Papa sit omnia et super omnia; Gonz. ad reg. 8, cancell. § 1, Procem. num. 39.

Et hæc sufficiant quoad causas, in hujusmodi dispensationibus frequentiores. Est tamen advertendum pro iis qui ignorant praxim Romanæ Curiæ, quòd non quælibet ex dictis causis admittitur indifferenter per summum Pontificem, in quibuscumque gradibus; nam in remotioribus, puta, quarto, vel tertio et quarto, etiam ex pluribus stipitibus, quomodocumque duplicatis seu multiplicatis, ac etiam in secundo et tertio ex communi, seu pluribus stipitibus pariter multiplicatis (dummodò secundus gradus tantùm non proveniat ex uno stipite, puta in secundo ex uno et tertio ex altero), sufficient leviores causæ, nempe angustia loci, incompetentia vel carentia dotis, magna ætas oratricis, quæ excedat vigesimum quartum annum, inimicitiæ, dotes litibus involutæ, etc. In proximioribus verò gradibus, puta in secundo, seu primo et secundo, non nisi rarò dispensatur, et ubi gravia scandala, et oratoribus periculum mortis ex copulà carnali forsan subsecută, vel illius suspicione, immineant; si tamen summo Pontifici placuerit ex aliis causis dispensare, illæ urgentiores requiruntur, nempe ut bona conserventur in familià, aut conservatio ipsius familiæ,

vel excellentia meritorum, etc. At ubi una levis causa | in his proximioribus gradibus non sufficit, nec aliqua gravior ex primò dictis adest, cum quâ peti possit dispensatio, sicut aliàs vidi, plures ex levioribus allegantur, veluti, quòd cùm dicta oratrix patre orbata, trigesimum annum agens, in dicto loco, propter illius angustiam, virum paris conditionis, cui nubere possit invenire nequeat, cupiunt oratores præfati, qui de verè nobili genere procreati existunt, invicem matrimonialiter coputari, sed, qui secundo consanguinitatis gradu invicem sunt conjuncti, etc. Et sic quatuor insimul causæ allegantur, prima, quòd oratrix sit patre orbata; secunda, quòd agat trigesimum suæ ætatis annum; tertia, angustia loci; quarta, nobilitas oratorum, ex quo neque hæc nobilitas per se constituat hic causam dispensandi, nisi cumuletur cum alià causà, ut supra diximus, tametsi in aliis gratiis sola sufficit, præcipuè in conferendis beneficiis; quo casu consideratur nobilitas, per text. in c. De multa, de Præb. Cum adeò, ubi Glossa, de Rescript.; et Glossa, in capite Conquærente, verbo Sufficientia, de Cler. non residend.; Glossa in capitulo Constitutis, 2, in verbo Potentiam, de Appellat., nisi tamen matrimonialis dispensatio concedatur sine causå; quia tune exprimitur qualitas oratorum, nempe an sint nobiles, principales cives, illustres, etc., quæ quidem expressio apponitur ad cohonestandam dispensationem, illiusque concessionem faciliorem reddendam; et in proposito plurium causarum, insimul adductarum, dicit etiam Sanchez, d. lib. 8, disputat. 19, n. 34, quòd, quando causæ aliquæ non sufficiunt, multæ ad invicem aggregatæ prosunt; juxta illud: Singula quæ non possunt, simul collecta juvant, 1. Rationes, et l. Instrumento, c. de Probat. Ludovis. decis. 245, num. 2.

Praxis autem sive modus impetrandi has dispensationes in secundo consanguinitatis sive affinitatis gradu, talis est ut sufficiat oratores exprimere, quòd sint in lineà æquali, et non aliàs; ac propterea illius expressio talis esse debet, nempè, quòd ipsis aliàs scientibus se secundo consanguinitatis vel affinitatis gradu in lineà æquali invicem esse conjunctos, vel se attinere orator præfatus non quidem peccandi datà operà, etc.

Hujusmodi dispensationes super secundo, aut primo et secundo gradibus concedi non consueverunt, nisi ex causà copulæ secutæ, aut illius superioris, et ob infamiam secundùm usum datariæ apostolicæ prout aliàs diximus, licèt modernis temporibus sub hoc pontificatu sanctissimi domini nostri Alexandri VII viderim dispensationem concessam, etiam ex aliis causis, ut infra, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oratorum Bernardi Hector de Macle laici, et Claudiæ etiam Hector de Macle mulieris Parisiensis, quòd ipsi aliàs scientes se secundo in lineà æquali consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, non quidem peccandi datà operà, ne crimine admisso hæc causa foret Sanctitatem Vestram, et Sedem Apostolicam erga ipsos faciliores reddendi, de matrimonio inter se contrahendo tractàrunt, et sub spe futuri matrimonii insimul

familiariter conversati sunt, carnali tamen copulà inter eos minimè subsecutà. Cum autem (Pater sancte) præmissa publica existant et propterea nisi matrimonium inter dictos oratores contrahatur, dictæ oratricis honor et fama maximum detrimentum paterentur, cupiunt oratores præfati, qui de verè nobili genere procreati existunt, invicem, etc., copulari. Sed stante impedimento hujusmodi, etc., supplicant, etc., quatenus cum eisdem oratoribus quod impedimento secundi, etc., matrimonium inter se, etc.; non obstantibus, etc., cum clausulis opportunis.

Fiat, ut petitur. F.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Fiat, F.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, idib. julii, anno primo.

Cùm autem petitur dispensatio in primo, aut in primo et secundo ex actu fornicario, necesse est, quòd impedimenti seu impedimentorum provenientia exprimatur, nempè si oratores fuerint in primo affinitatis, concipietur narrativa hoc modo videlicet: Quòd ipsis aliàs scientibus se primo affinitatis gradu invicem attinere, et ex eo proveniente, quòd aliàs dictus orator præfatam oratricis matrem adhuc superstitem (si fortè illa vivat) carnaliter cognovit, ipse orator non quidem peccandi datà operà, etc.

Pari modo erit hæc provenientia exprimenda, si oratores fuerint conjuncti in primo et tertio, puta, si orator fuerit patruus magnus oratricis; et sic in primo et secundo, ut dictum est, veluti, quòd orator sit patruus, vel avunculus magnus ipsius oratricis, et si fuerit in duplicibus primo et secundo, pariter explicanda erit hujusmodi provenientia, prout est, nempe: Quòd ipsi aliàs scientes duplicibus primo et secundo consanguinitatis gradibus à communibus stipitibus, et ex eo provenientibus, quia orator est patruus et arunculus dictæ oratricis, invicem esse conjunctos, etc., si enim è converso ipsa oratrix esset amita vel matertera magna oratoris, tunc aut non conceditur dispensatio, aut rarò conceditur ob quamdam reverentiam erga majores.

Sed hic est benè advertendum, quòd super affinitate ex actu fornicario, non sine maximà difficultate datur dispensatio, si mulier primò cognita vivat; quod etiam intelligas, si quis cognoverit filiam, et deinde voluerit contrahere cum illius matre; quòd si fortè detur, additur clausula: Et postquàm dictus orator omnem occasionem recidivam conversationis cum prædictæ oratricis genitrice (vel è contra) abstulerit, injunctoque priùs ejusdem oratoribus sub gravissimis pœnis, ne in loco, seu oppido, in quo ipsius oratricis genitricem, vel filiam pro tempore morari contigerit, habitent; quòdque si præcepto hujusmodi non paruerint, desuper conficiendæ litteræ, illis quoad forum conscientiæ nullatenùs suffragentur.

foret Sanctitatem Vestram, et Sedem Apostolicam erga ipsos faciliores reddendi, de matrimonio inter se contrahendo tractarunt, et sub spe futuri matrimonii insimul carceris per annum, aliisque gravissimis pænis, arbitrio ejusque curiæ, sic habitent, ut supra dictum est.

Hæc autem, quoad dispensationes pro utroque foro. In foro autem conscientiæ, cùm impedimentum fuerit occultum, additur tantummodò clausula supra dicta, nempe, sublatà occasione recidivà conversationis.

Est præterea notandum quòd si petatur per officium sacræ pænitentiariæ, dispensatio super impedimento, videlicet primi affinitatis ex actu fornicario, ex eo provenientis, quia fortè orator contraxit matrimonium cum muliere, cujus sororem aut matrem priùs carnaliter cognoverat, committitur confessario, per orațorem eligendo, quatenus eum absolvat, injuncta inde ei pro tam enormis libidinis excessu, gravi pœnitentià salutari ac confessione sacramentali peccatorum suorum, singulis scilicet mensibus, ut minimum, semel vel quoties eidem consessori videbitur, et dummodò impedimentum occultum sit, et separatio inter orato. rem et dictam mulierem fieri non possit absque scandalo, et ex cohabitatione de incontinentià probabiliter timendum esset, eidem confessori visum fuerit; dictâque muliere, de nullitate prioris consensûs certioratâ, sed ita cautè, ut oratoris delictum nusquam detegatur, matrimonium cum eâdem, et uterque inter se de novo secretè, etc., licitè contrahere valeant, dispenset.

Cùm verò contingit virum et mulierem scivisse impedimentum, additur etiam ut debeant ambo de nullitate prioris consensus certiorari, imponiturque eis gravis et diuturna pœnitentia salutaris; quia cùm insimul sciant impedimentum, possunt etiam insimul pœnitere, quòd fortè non ita commodè posset unus tantum, absque periculo detegendi crimen alteri conjugi, ignoranti hujusmodi impedimentum. Et idem erit, si oratores scivissent impedimentum post contractum matrimonium.

### CAPUT IV.

Praxis impetrationis et commissionis earumdem dispensationum.

Jam verò ex his quæ quoad causas cum quibus impetrantur hujus modi dispensationes dicta sunt, ad illarum praxim devenientes, videbimus quonam modo illæ petantur et concedantur. Verùm illud omnes præmonitos velim, quod licèt Romana Curia semper floruerit, sicut floret in præsentia, viris non tantum bonitati, sed etiam sanctitati studentibus; nunquam tamen defuerunt, qui Dei timore postposito, cum vacent ejusdem Curiæ negotiis, non solùm importunè à principe non concedenda petunt, verùm etiam in ipsis negotiis sibi propositis cum ob defectum causæ non possunt dispensationes obtinere; causas ipsas, sive veras sive falsas, partibus suggerere non expavescunt; ne fortè amittant emolumentum, quod ex eis essent consecuturi; quod præcipuè compertum est in dispensationibus matrimonialibus, ut enim dixit Pius II in opusculo de moribus Germanorum, fol. 1045, in Romanâ Curiâ, quam regunt homines, non omnia esse nitida, et plurima fieri digna correctione; unde, non abs re visum fuit hic, tanquam speculum ipsis curialibus, sive officialibus, sive sollicitatoribus præponere motum proprium Pii V super expressione veritatis in dispensationibus supra dictis, editum; quanti enim ponderis sit, unam causam pro alià, ac falsam pro verà exprimere, satis vir timoratæ conscientiæ deprehendet; cùm ex hoc animarum jacturæ hominum, non per tramites rationis et veritatis ambulantium, in immensum oriantur. Cujus quidem motùs proprii tenor talis est.

Pius Papa V. Motu proprio, etc. Cum sicut accepimus nonnulli, suæ conssientiæ prodigi, ac propriæ salutis immemores, ut faciliùs à nobis et sede Apostolica dispensationes matrimoniales, et alias gratias et concessiones obtineant, gradus consanguinitatis, vel affinitatis aut cognationis spiritualis, ac scientiam illorum aliter, quam eis à principio ab ipsis partibus significatum vel narratum fuerit, exponunt, et si matrimonia hujusmodi adhue contracta non fuerint, pro contractis narrant, et aliàs diversimodè veram facti speciem, tam in ipsis dispensationibus matrimonialibus, quàm pro aliis quibuscumque gratiis, et concessionibus obtinendis immutent. ac propterea, cum non solum in impetrationibus hujusmodi falsitas narretur, verum etiam in partibus pleriumque pro verificatione gratiarum hujusmodi, veritas immutetur, et falsitas committatur; Nos igitur hujusmodi abusibus et erroribus obviare cupientes, motu proprio, etc., omnes et singulos procuratores, tam officii sacræ pænitentiariæ, seu contradictarum, quam alios quoscumque sollicitatores et scriptores, quos copistas vocant, qui veritatem facti à narratione quam ab ipsis partibus habuerunt, quòd substantialia, et qualitates necessariò exprimendas, diversim faciunt seu quoquomodò invertunt aut immutant, depravantur, et per subreptionem et obreptionem gratias à nobis extorquent, pænam falsi incurrere. et ea puniri omnino decernimus, et declaramus. Mandantes propterea almæ urbis gubernatori, cameræ Apost. auditori et vicario, quatenus in præmissis reos et culpabiles repertos, pæna falsi, ut præmittitur puniant, cum potestate citandi, etiam per edictum, constito summariè de non tuto accessu, aliaque dicendi et faciendi in præmissis necessaria seu quomodolibet opportuna; non obstantibus præmissis, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis nequaquam obstantibus, irritum quoque et inane, etc., judicari et diffiniri debere, sublată, etc., decernentibus. Et quod præsentis motus proprii et absque datà et restrigaturà, sola signatura sufficiat, et ubique fidem faciat in judicio et extra, requlà contrarià non obstante, ejusque transumptis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ minutis, eadem prorsus fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ, quòdque cameræ et cancellariæ Apostolicæ, ac audientiæ causarum palatii apostolici valvis, et in acie Campifloræ dimissis inibi copiis affixis, omnes ita afficiant et arctent, ac si illis personaliter intimatæ fuissent.

Placet motu proprio. M.

Pro impetrandis igitur litteris dispensationis matrimonialis, ita se habet praxis, ut conficienda sit super eà supplicatie Pontificis, sive ejus officialibus porrigenda, sicut aliàs diximus de cæteris dispensationibus, aliisque gratiis, quibus licèt plures numero præsint, in matrimonialibus tamen unicus est officialis, qui supplicationes hujusmodi videt, et revidet quibus præeat pridem bonæ memoriæ Ferdinandus Beger nobilis Romanus, qui ob eximiam doctrinam, necnon fidei et iustitiæ zelum, integritatem, consilii maturitatem, singularemque probitatem, cæterasque virtutes, quibus clarere dignoscebatur, ab exordio pontificatûs felicis record. Clementis Papæ VIII, ipsis supplicationibus, non tantùm matrimonialium, verùm etiam contradictarum, ingenti hominum laude, jugiter præfuit; ob cujus quidem tanti viri merita, ejus filium Joannem Vincentium Beger, vix ætatis suæ anno decimo septimo expleto, S. D. N. Urbanus Papa VIII, in demortui patris locum subrogavit, qui licèt ætate juvenis, sui tamen genitoris imaginem præ se ferens, non minori admiratione quàm laude, demandatum id sibi munus noscitur exercere.

Quia verò major pars dispensationum matrimonialium, priùs transibat per officium pœnitentiariæ, et
sub nomine majoris pœnitentiarii, sciendum est quòd
postmodùm officium hujusmodi per felicis record.
Pium Papam V, suâ constitutione, translatum fuit in
cancellariam Apostolicam, illarumque officiales, non
ampliùs pœnitentiariæ, sed minoris gratiæ appellari
voluit. Cùmque constitutio hæc multas partes contineat, concernentes non modò statum eorumdem officialium, verùm etiam modum et normam litteras prædictarum dispensationum expediendi, nonabs re visum
fuit illius tenorem pariter pro ipsorum curialium commoditate hìc inserere, et talis est, videlicet:

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. In earum rerum commutatione, quam magis suadentibus causis facere compellimur, hoc quoque à nobis sedulò curandum est, ille ministrorum numerus qui novo ordine composito uno in loco usui esse desiit, in alium magis convenientem commodis rationabilibus elocetur. Cum igitur in generali reformatione officii nostri pænitentiariæ, et quam nuper edidimus, inter alia multa, duo officia correctorum, itemque functiones, et exercitia omnium et singulorum scriptorum, qui viginti septem, et procuratorum litterarum dictæ pænitentiariæ, qui viginti quatuor sunt, in prædicto pænitentiariæ officio de apostolicæ potestatis plenitudine extinxerimus et aboleverimus, ac eorumdem scriptorum et procuratorum, qui tunc litterarum pænitentiariæ erant, rationem aliorsum habituri, eos omnes ab ipso pænitentiariæ officio subduxerimus, quemadmodum litteris nostris desuper confectis pleniùs continetur: Nos dictis officiis scriptorum et procuratorum, eorumque collegiis novum statum inducere, et quantum in nobis est, singulorum ea obtinentium indemnitati consulere volentes, de simili potestatis plenitudine omnia et singula officia et loca scriptorum et procuratorum prædictorum, ipsorumque personas et collegia (novo nomine et titulo utrisque indito, ac liberà concessione, et omnimodà alià dispositione octo officiorum hujusmodi procuratorum majori

pænitentiario eodem quo antea jure perpetuo remanente) ad cancellariam Apostolicam transferimus, et cum ed perpetuò conjungimus, ita ut quondam scriptores litterarum pænitentiariæ dehinc scriptores litterarum apostolicarum minoris gratiæ, alii verò procuratores litterarum earumdem appellentur, et inscribantur. Quibus concendimus et assignamus mensam, seu bancum utrisque commune, in eadem cancellaria post milites sanctorum Petri et Pauli, aut alio ibi loco à delecto filio nostro S. R. E. vicecancellario constituendo, ad quod litteræ omnes hoc dehinc officio litterarum minoris gratiæ expediendæ, inprimis deferantur. Statuentes ut materiæ, quæ in dicto pænitentiariæ officio proximis, ante dictam reformationem temporibus, communiter habebantur, et ex ordinatione nostrà in summam redactæ sunt, deinceps per nostram, ac Romani Pontificis pro tempore existentis, deputatorumve signaturam fiant. Harum omnium libellos supplices, et item litterarum super eis conficiendarum schedulas sive minutas, soli procuratores ad dictæ cancellariæ stylum conscribant. Conscriptas minutas abbreviatores litterarum apostolicarum de majori præsidentid inprimis examinent et corrigant. Correctas soli scriptores hujusmodi litterarum minoris gratiæ describant, ut inde litteræ ipsæ ad cancellariam prædictam, et defensores aliosque præsidentes in banco prædicto deferantur, ibique secundum regulam ad rictum dicti-officii pænitentiariæ moderandam, taxentur. Mox ab abbreviatoribus prædictis, instar aliarum in eadem cancellaria recognitæ, et ad supplicationem collatæ, ad bullariam mittantur, subjectoque plumbo protinùs à sigillatore prædicti officii pænitentiariæ capiantur, qui taxà ad præscriptum nostrum receptà, eas per descriptores ad id assumendos juxta nostras super hoc ordinationes registrari, et registratas ad exemplum, ut in aliis moris est, conferre; denique singulis litteris prædictis omnem impensam per verbum exposuit, ut in litteris officii pænitentiariæ prædicta moris erat, subscribere, idque etiam registro pradicto adnotare procuret. Percipiendorum autem à quoque fructuum et emolumentorum suorum ea ratio esse debeat, ut finito mense inprimis salaria eorum omnium qui ad mensam prædictam defensores, et alio officii munere ex scriptoribus et procuratoribus litterarum minoris gratice hujusmodi constituantur et solvantur. Demùm procuratores et scriptores suam quisque portionem viritim per sua collegiaut antea distribuendam capiant. Reges verò dictæ cancellariæ et abbreviatores prædicti pro laboribus illud idem de singulis expeditionibus, quòd olim prædicti duo correctores, et stipendium et emolumentum liberè et licitè percipiant. Cætera item salaria et emolumenta in plumbo et utroque registro, videlicet supplicationum et litterarum prædictarum, et alibi necessaria, juxta ordinationes nostras prædictas capiantur. De taxà verò à dicto sigillatore capiendà stipendia regentis, datarii, correctoris, theologi, doctoris, procuratorum, scriptorum, sigillatoris cæterorumque ministrorum officii pænitentiariæ, item impensæ omnes etiam pro chartà, atramento, cerà, capsulà, cordulis, et aliàs quomodocumque ad expeditionem litterarum dictæ pænitentiariæ necessarià, quam gratis ubique fieri et concedi jam præcepimus, ante om-

nia desumantur, et singulis persolvantur, quod verò his omnibus omninò deductis et persolutis, reliquum erit, majoris pænitentiarii prædicti esse debeat. Ad hæc quoque prædictus sigillator curam habeat prædictas supplicationes è manu datarii recipiendi, et per alios ad id ordinandos describendi, in registrum ab altero distinctum referendi. et utrumque fideliter custodiendi. Cæterum nullæ omnino supplicationes super hujusmodi materiis signandæ inter abbreviatores prædicto's distribuantur, neque cuipiam relinquantur, neque super iis sumpta, aliave exempla ex registris describantur, etiam post quam litteræ apostolicæ super illis expeditæ, et partibus eas prosequentibus, redditæ fuerint, sed supplicationes ipsæ apud registrum prædictum sub curà dicti sigillatoris, qui pariter ipsi registro præfectus sit, fideliter custodiantur. Præcipimus igitur atque interdicimus abbreviatoribus, scriptoribus, procuratoribus cæterisque prædictis, tam conjunctim quam divisim, ne quid, vel minimum, etiam spontè oblatum à partibus, sive pro expeditionis maturatione, sive alio extraordinario labore capiant; aut à famulis aliisve personis capere permittant, sed suis quisque taxis et stipendiis, uti constituta sunt, contenti esse debeant. Quicumque secus fecerint, præter illas censuras et pænas, quæ in talia perpetrantes impositæ sunt, suorum officiorum privationem incurrant, et ad futura inhabiles, ac etiam infames censeantur, uti nos illos privatos et infames declaramus eo ipso. Et nihilominus mandamus præd. vicecancellario, et abbreviatoribus, necnon rescribendario et scriptoribus apostolicis, cæterisque, ad quos pertinet, tam conjunctim quam divisim, ut scriptores et procuratores præditos, eorumque singulos sic cum universo corpore prædicto conjunctos, fraternâ charitate prosequantur, et ad hujusmodi officia, et ipsorum liberum exercitium, necnon honores, onera et emolumenta omnia recipiant et admittant, ac faciant prædicta omnia et singula inviolabiliter observari, non permittentes quemquam contra præsentium tenorem quomodolibet impediri. Rursùs eisdem scriptoribus et procuratoribus sic cooptatis et adscriptis, ut prædicto vicecancellario, tanquam capiti aliorum dictæ cameræ collegiorum instar obediant et obsequantur. Non obstantibus de certo scriptorum litterarum apostolicarum numero, et aliis eorum, ac dictæ cancellariæ, statutis, stylo, institutione, consuetudinibus, stabilimentis et reformationibus quantocumque tempore observatis; ac etiam juramento, confirmatione apostolică, vel quâvis firmitate aliâ roboratis, cæterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ translationis, conjunctionis, concessionis, assignationis, statuti, præcepti, interdicti, declarationis, mandati et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominica millesimo quingentesimo sexagesimo nono, quarto decimo kal. junii, pontificatûs nostri anno quarto.

Cæ. S. Glorierius. H. Cumvn.

At verò, quia licèt hujusmodi dispensationes, juxta graduum qualitatem, diversimodè ac per diversos officiales expediuntur, quandoquidem, si in primo. aut primo et secundo, seu in primo et tertio, seu in primo et quarto gradibus, sive ex uno tantum stipite. sive ex pluribus, etiam multiplicatis stipitibus, litteræ dantur in forma brevis sub annulo Piscatoris; si in tertio, aut secundo et tertio gradibus, ut supra per cancellariam; in remotioribus autem gradibus, per officium minoris gratiæ; nihilominùs, quocumque modo concedantur, non expediuntur litteræ, nisi super supplicatione, quæ de more Curiæ, in formå signandi nuncupatur, eo modo quo sequitur, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter Sanctitati Vestræ pro parte devotorum illius oratorum Stephani N. laici et Catharinæ de Bajettæ mulieris Neapolitan. diæcesis ex loco de Resina ortorum, quod cum dieta oratrix in dicto loco, propter illius angustiam, virum sibi non consanguineum vel affinem paris conditionis, cui nubere possit, invenire nequeat; cupiunt oratores præfati invicem matrimonialiter copulari; sed quia tertio et quarto à communi stipite provenientibus, consanguinitatis gradibus invicem sunt conjuncti, desiderium eorum hac in parte adimplere non possunt absque sedis Apostolica dispensatione; supplicant igitur hundliter eidem Sanctitati Vestræ oratores præfati, quatenus cum eisdem oratoribus, quòd impedimento quarti consanguinitatis gradûs hujusmodi, non obstante, matrimonium inter se. publice, servata forma concilii Tridentini contrahere. illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodium remanere libere, et licite valeant, dispensare. Distantiam verò lertii gradus prædicti eis non obstare. declarare. Prolem suscipiendam exinde legitimam nuntiando, dignemini, de gratia speciali. Non obstantibus præmissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, caterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Concessum ut petitur in præsentia D. N. Papæ. M. A. Maraldus.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., et de dispensatione, declaratione, nuntiatione, aliisque præmissis, ut supra latissime extendendis; et quod cognominum, affinitatis, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris, per officium minoris gratiæ expediendis. Et committatur ordinario, sive ejus vicario in spiritualibus generali, qui deposita, etc., dispenset, ut supra.

Concessum M. A. Maraldus,

Datum Romæ.

Quà quidem supplicatione expedità, super eà, ux moris est, conficiuntur litteræ apostolicæ juxta qualitatem dispensationis; ac proinde super præmisså supplicatione erunt litteræ expediendæ per officium minoris gratiæ, co quo sequitur modo, videlicet:

URBANUS episcopus servus servorum Dei, dilecto filio vicario venerabilis fratris nostri archiepiscopi Neupolitan. in spiritualibus generali, salutem et apostolicam benedictionem. Oblatæ nobis nuper pro parte dilecti filis

N. mulieris Neapolit. diacesis ex loco de Resina ortorum petitionis series continebat; quòd cùm dicta Catharina in dicto loco propter'illius angustiam, virum sibi non consanguineum vel affinem paris conditionis, cui nubere possit, invenire nequeat, cupiunt Stephanus et Catharina præfati invicem matrimonialiter copulari; sed quia tertio et quarta à communi stipite provenientibus, consanguinitatis gradibus invicem sunt conjuncti, desiderium eorum hac in parte adimplere non possunt, absque sedis Apostolicæ dispensatione. Quare iidem Stephanus et Catharina, asserentes se ex dicto loco ortos existere, nobis humiliter supplicari fecerunt, quatenus eis in præmissis de opportunæ dispensationis gratià providere de benignitate apostolică dignaremur. Nos igitur eosdem Stephanum et Catharinam, et eorum quemlibet à quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pænis à jure vel at homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodòlibet innodati existunt, ad effectum præsentium duntaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, ac certam de præmissis notitiam non habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tuæ, de quâ in his specialem in Domino fiduciam obtinebimus, per apostolica scripta mandamus, quatenus deposità per te omni spe cujuscumque muneris aut præmii, etiam spontè oblati, à quo te omninò abstinere debere monemus, de te præmissis diligenter informes, et si per informationem eamdem, preces veritate niti revereris, super quo tuam conscientiam oneramus; tunc cum eisdem Stephano et Catharina (dummodò illa propter hoc rapta non fuerit) quòd impedimento quarti consanguinitatis gradus hujusmodi, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis nequaquam obstantibus, matrimonium inter se publice, servata formà concilii Trid. contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere liberè, et licitè valeant auctoritate nostrâ, dispenses. Distantiam verò tertii gradùs præfati eis non obstare declares. Prolem suscipiendam exinde, legitimam nuntiando. Volumus autem quòd si spreta monitione nostra hujusmodi, aliquid muneris aut præmii occasione dictæ dispensationis exigere, aut oblatum recipere temerè præsumpseris, excommunicationis latæ sententiæ pænam incurras. Dat. Romæ, etc.

Explicando nunc clausulas et verba præfatarum litterarum cum omnibus iis quæ etiam ad illarum executionem pertinent, dicamus :

Urbanus, etc. Hoc modo præponitur nomen Pontificis, quando litteræ dispensationum matrimonialium, sive, ut dictum est, per officium minoris gratiæ, sive in litteris, quod idem est, ac per cancellariam expediuntur. Quando verò hujusmodi dispensationes dantur super gradibus propinquioribus, puta secundo, vel primo et secundo, seu primo tantum, aut primo et quarto sive simplicibus sive ex pluribus stipitibus mixtis; tune litteræ expediuntur in formå brevis, ut superiùs diximus; in quo breviùs ponitur et intitulatur nomen Pontificis, videlicet Urbanus Papa VIII,

Stephani N. taici, et dilectæ in Christo seliæ Catharinæ N. mulieris Neapolit. diæcesis ex loco de Resina ortorum petitionis series continebat; quòd cum dicta Catharina in dicto loco propter illius angustiam, virum sibi non consavanineum vel assinem paris conditionis, cui nubere exprimi, cum juxta illius dissinitionem, nihil aliud sit nisi commentariolus, summam rerum continens, l. 1, c. de Apoc. publ., Mandos. reg. 27, q. 11, num. 1, consavanineum vel assinem paris conditionis, cui nubere

VICARIO VENERABILIS FRATRIS NOSTRI ARCHIEPISCOM NEAPOLITAN., etc. — Ita enim est statutum ex concilio Trident. sess. 22, cap. 3, de Reform., volente dispensationes esse nullius momenti, nisi illæ ordinario impetrantis committantur, ad denotandum quòd alteri non debeant committi; et etiam ante dictum concilium, idem statutum fuit in Constitui. Pii IV super reformatione officii sac.. pænitentiariæ, ibi: Nec dispensationes matrimoniales in formà gratiosà, sed semper committantur ordinariis prout aliàs fieri consuevit.

Ad hanc praxim conducit videre an hujusmodi dispensationes, sive alia rescripta Sedis Apostolicæ possint dirigi etiam vicario, sede episcopali vacante deputato, pro illorum executione? Et videtur affirmativè respondendum, quandoquidem satis tritum est, capitulum succedere episcopo in spiritualibus et temporalibus, cap. Fin., et ibi Gloss. de suppl. Neglig. præl., et magis patet in Extravag. Execrabilis, § Cæterum, de Præb., ubi postquam dixisset quòd recipientes secundum beneficium curatum, debent-dimittere primum in manibus ordinariorum, subdit: cæterum ordinario intelligamus, etc., vel Ecclesiis cathedralibus vacantibus capitulo earumdem, Paris. de Resign. benef., l. 7, q. 23, num. 24.

His tamen non obstantibus, contrarium est verius, ac in satis notorià praxi receptum, quæ non admittit ut ipsi vicario capitulari, prædicta rescripta dirigantur. Ratio enim est quia ipse non dicitur propriè vicarius episcopi, sed jurisdictionis episcopalis, et ordinaria, quam habet à capitulo; et propterea, si sint vicario generali directæ, prout dirigi consueverant, non poterit vicarius capitularis illas executioni demandare, quia ipse non succedit in jurisdictione delegată, quæ non est in capitulo, nec in ipso vicario capitulari, sed tantum in vicario per episcopum deputari solito; Felin. in c. Eam te, num. 17, verbo In mandato, de Rescript. socc., in c. Qualiter et quando, num. 185, nec aliquis recordatur fuisse unquam aliter observatum, imò meo tempore, cùm orator regis Hispaniarum apud fel. record. Paulum V ardenter institisset, similem dispensationem matrimonialem, ex quibusdam causis, dirigi cuidam vicario capitulari, non autem viciniori, sicut fieri solet, quando vacat sedes episcopalis, ac proinde adducebatur quoddam exemplum, quo officiali majoricen, illius sede episcopali vacante deputato, fuerunt aliàs quædam litteræ apostolicæ pro illarum executione directæ; in quibus dicebatur quòd ipsæ litteræ sibi dirigebantur, etiamsi de illis personis forsan non esset, quibus litteræ apostolicæ exequendæ dirigi solerent; ipse tamen Paulus semper negațive respondit, et sic litteræ illius dispensationis fuerunt commissæ vicario episcopi vicinioris.

Et fuit aliàs declaratum, vicarium capitularem non posse expedire dispensationes matrimoniales directas episcopo et ejus vicario generali; S. congr. concil. sub die 24 maii 1621, quidquid dicat Sanchez., de Matrim., 1. 9, disp. 27, num. 32 et 33.

Sicut neque potest ipse vicarius capitularis exsequi commissiones apostolicas in forma Dignum, et alias directas episcopo, vel ejus vicario generali intuitu officii, vel sub nomine dignitatis; S. congreg. concil. 2, augusti 1631.

Benè tamen potest ipse vicarius capitularis executioni demandare litteras episcopo per sac. congr. directas, et ab illo non executas; ita censuit S. congr. episc. et regular. 10 aprilis 1615, necnon omne illud quod episcopo mortuo, per bullam seu breve in causis jurisdictionem importantibus, concessum, ex eâdem S. congr. in una Tiranen. 26 januarii 1640, et in una Neapolitan. 10 februarii ejusdem anni.

Sed hie videndum est etiam si hujusmodi dispensationes essent commissæ vicario, plena sede episcopali, numquid, si ipsemet vicarius sede prædictà interim vacante, fuerit electus vicarius capitularis, possit ipse dictas dispensationes exequi? Certè non, quia licèt aliqui teneant posse, ut Salas, d. 20 de Legib., sect. 17, num. 124, Sanch., lib. 8, disp. 27, num., 32, dicentes quòd forma committendi non est vicario episcopi, sed vicario generali diœcesis; et quia sede episcopali vacante, vicarius generalis diœcesis est vicarius capituli, propterea poterit ipse vicarius capituli exequi, non obstante quòd dicta commissio fuerit directa vicario episcopi. Tamen dicta istorum auctorum satis deviant à notoria praxi datariæ, quæ ut alias diximus, exprimit commissionem in supplicatione factà episcopo, seu illius vicario generali tantum; de quo testatur etiam Garc., de Benef., part. 6, c. 2, num. 44, dicens, quòd attento stylo Curiæ et Cancellariæ, sede episcopali vacante, non diriguntur hæ dispensationes vicario capituli, quia de illo Papa non confidit, sed episcopo viciniori, sive ejus vicario in spiritualibus generali; nec ut idem Garc. ait, n. 49, juvabit observantia seu consuetudo contraria aliquorum episcopatuum Hispaniæ, ad effectum, ut in illis possit officialis capituli, sede vacante, exequi et expedire dictas litteras et dispensationes, nec aliàs factæ sunt validæ; non enim potest dicta observantia seu consuetudo relevare, nec aliquod jus dare, stante dicto stylo Curiæ et Cancellariæ, quæ est organum Papæ; ex quo clarè apparet non esse suæ intentionis committere officiali capituli, dictam observantiam esse contra mentem committentis; in commissionibus namque et delegationibus, attendenda est mens delegantis, cùm de eâ constat, idem Garc., loc. cit.

Ita etiam observatum in dispensationibus ultra montes, ut alias diximus, ubi vicarii episcopi appellantur officiales, qui non inscribuntur officiales episcopi Illerden., vel archiepiscopi, sed simpliciter officiales Illerden., Toletan., et sic de singulis, teste eod. Garc., part. 5, c. 2, num. 46; nam quamvis simpliciter dicatur officialis Toletan., intelligitur tantum de vicario generali, qui nihil differt ab officiali, ut habetur in Clem. 2, cum Glossa, in verbo Officialis, de

Rescript., ex eo quòd hæc nomina sunt synonyma, seu idem significantia, Joann. Andreas in addit. ad specul. rubr. de offic. Vic., quia in effectu, nulla inter eos adest differentia, nisi in nomine Covar., var Resol. lib. 3, cap. 20, num. 46; Mandos., in tract. de Commiss. in commiss. per breve 28, verbo Vicario, et in Regul. cancel. 14, quæst. 6, num. 16; Gonz. ad Regul. 8 cancel., glos. 5, § 3, num. 8; Barbos., de Offic. et Potestat. episc., alleg. 4, num. 58, ubi testatur ita servare Romanie Curie stylum in expeditionibus, etc., et sic nullo modo poterit intelligi de officiali capituli, quod satis videtur in clausulis supra dictæ supplicationis, dum ibi dicitur: Et committatur ordinario, sive ejus vicario in spiritualibus generali, vel committatur ordinario, sive ejus officiali, idemque docet esse etiam de stylo antiquo, Hieronym. Paul. in suo lib. nuncupato, Provinciale, sub titulo Notabilia super dispensationibus matrimonialibus, versic. Dispensationes matrimoniales, semper committi debent ordinario, folio mihi 411.

Aliàs enim si litteræ dispensationis directæ vicario, seu officiali episcopi, exequerentur per vicarium capitularem sede episcopali vacante, deputatum, executio esset nulla, nullumque matrimonium vigore talis dispensationis contractum. Et cum hoc fuisset aliàs in Rotâ propositum, domini dixerunt dispensationem matrimonii fuisse nullam, quia illa fuit concessa per officialem capituli Tudensis, sede episcopali vacante, in executionem mandati apostolici de dispensando. quod cùm esset directum officiali episcopi, non potuit in illius executione se immiscere Officialis capituli, qui nunquam succedit in jurisdictione delegatà episcopo, seu ejus officiali. Felin. in cap. Eam te, num. 17; Bellam., decis. 166, de Off. deleg., et fuit resolutum in causă Abulen. Beneficii 13 julii 1597, coram Litta; fuitque dictum non obstare, quòd prædictum mandatum de dispensando reperiatur simpliciter dictum officiali Aurien, seu Tuden, et sic possit intelligi directum, etiam officiali capituli; quia contrarium apparebat ex supplicatione ipsius dispensationis, in quå expressè fuit petitum eam committi ordinario seu ejus officiali; nec est dubium, litteras recipere declarationem à supplicatione, quæ tanquàm matrix semper est attendenda; quod comprobatur ex antiquissimo stylo datariæ cancellariæ, quæ semper solet dirigere dispensationes matrimoniales ordinariis, ac etiam ex dispensatione sac. Concilii Trid., sess. 22. c. 5, de Reform., mandando dispensationes esse diri gendas ordinariis impetrantium, cum quâ censetu. Papa se voluisse conformare.

Præterea fuit dictum, non obstare quòd in diœcesi Tuden, non adesset officialis episcopi, ex quo sedes vacabat, quia de tempore datæ dictæ dispensationis, episcopus vivebat, et sie non potuit censeri directa officiali capituli, de quo tune probabiliter cogitari non potuit, cùm adhuc ille in rerum natura non esset, et mors futura episcopi, respectu temporis non erat certa officialibus Papæ; ultra quòd non poterat officialis capituli se intromittere in illius executione, cùm nun-

quam succedat in jurisdictione delegata episcopo, seu vejus officiali, quod etiam probaturex alio stylo cancellariæ et datariæ, quæ sede episcopali vacante, non solet committere dispensationes, nec alias similes gratias officiali capituli, sed episcopo viciniori, seu ejus officiali, ut fuit firmatum in d. Abulen. Beneficiis, ut etiam alias dixi.

Prout etiam fuit dietum, non obstare quòd Papa possit dirigere hujusmodi dispensationes alteri quàm ordinario, et sic stante alternativà, de quà in dicto mandato, ibi Officiali Aurien. seu Tuden., potuerit officialis Tuden. procedere ad illius executionem, quia fuit responsum Papam voluisse committere hanc dispensationem alteri quàm ordinario, sed alternativam illam fuisse appositam propter narrativam supplicantis qui narravit oratores esse diœcesis Aurien. seu Tuden., et ideò intelligendum esse directam illi officiali qui esset ordinarius, quod suadetur ex supplicatione, in quâ fuit petitum committi ordinario seu ejus officiali ex stylo datariæ et cancellariæ, et ex dispositione sac. Concil. Trident., ex quibus probatur hanc dispositionem censeri debere dictam ordinario impetrantium; eòque magis quia aliàs aperiretur via fraudibus, quæ quotidiè committerentur ab illis qui narrando se esse tales vel talis diœcesis, evitarent proprium ordinarium, qui verisimiliter esset infamatus de qualitatibus impetrantium, et posset benè cognoscere de causis dispensationis, et accederent ad officialem extraneum, pro obtinendà executione dispensationis, contra dictam dispositionem sac. Concil. Trident. ac stylum datariæ et cancellariæ.

Et quamvis fuerit etiam dictum, non obstare fidem, et alia, quæ deducuntur ad ostendendum, quod in partibus observatur, similes dispensationes posse executioni demandari per officialem capituli sede episcopali vacante, et sic communis error hujusmodi suffragetur, ad sustinendum matrimonium per text. in 1. Barbarius, ff. de Offic. prætor., quia ultra quòd de tali communi errore non constabat, fuit responsum: Textus in d. l. Barbarius, non habet locum in spiritualibus et sacramentalibus, ut ibi declarat Jas., num. 69, et tenuit Rota in una Cremonen. Pensionis 23 decembris 1582 quæ est inter impress. divers.731, sub. num. 17, part. 1, præsertim quando agitur prout hie de sustinendo matrimonium inter consanguineos in gradu prohibito, prout habetur in una Aurien. Matrim. impressa penes Marchesan., parte 1, cap. 2, fol. 435.

Quoniam supra dicta decisio plurimum confert ad hanc praxim, super qua in dies et in facti contingentia fuerunt nonnulla dubia excitata, placuit proinde illam summatim hic subjicere, ut supra.

Nec omittendum in hâc praxi putavi, quòd licèt hujusmodi commissiones fiant regulariter ipsis vicariis generalibus, attentà alternativà in calce supplicationis, nempe quòd committatur ordinario, sive ejus vicario, etc., sæpè vidimus litteras hujusmodi dispensationum committi episcopo, non autem illius vicario, licèt habeat suum vicarium, quandoque verò quia il-

lum non habet; nam episcopus de jure non tenetur, neque cogitur constituere sibi vicarium generalem; Put., decis. 45, num. 5; Rot. decis. 222, num. 5; Quar., in Sum. bull., tit. Archiepiscopi auctoritas, fol. 77, littera N.; Hojed., de Incompatib. benef., p. 2, cap. 10, qui ita distinguit : nempe, aut episcopus est absens, et in hoc casu non est dubium, quòd cogitur habere vicarium; aut verò est præsens, in hoc casu subdistinguitur, quia, aut ipse episcopus est jurisperitus, et potest per se diffinire ea quæ pertinent ad jurisdictionem contentiosam et voluntariam, et episcopatus est tenuis, et in hoc casu non est compellendus ad habendum vicarium; aut verò non est jurisperitus, vel negotia sui episcopatûs sunt multa, quia episcopatus est magnus et pinguis, et in hoc casu debet per archiepiscopum ad constituendum sibi prædictum vicarium compelli.

Sicut pari modo dicendum est de capitulo sede episcopali vacante, quòd non tenetur sibi constituere vicarium, sed potest per se exercere jurisdictionem, quamvis sit utile illum constituere propter contradictionem et absentiam multorum; Felin. in c. Statuimus, num. 9, de Major. et Obed.

Ex eodem namque stylo receptum est quòd si tunc sedes episcopalis vacat petitur litteras dispensationis committi ordinario viciniori, ut supra dictum est, sive ejus vicario in spiritualibus generali. Unde Papa in commissionibus dispensationum hujusmodi, cùm sedes episcopalis diœcesis oratorum vacat, utitur his verbis: Discretioni tuæ, cùm, ut dicti N. et N. asserunt, sedes episcopalis N. ad præsens vacet, et venerabilis frater noster episcopus N. vicinior ordinarius, qui nunc vivit, existat, per apostolica scripta mandamus, quatenus, etc., et ita fuit etiam in Rota firmatum in una Abulen. beneficii 13 junii 1597, coram D. Litta.

Ita etiam consueverunt hujusmodi litteræ committi à principio ordinario viciniori, si contingat in Urbe dubitari an episcopus, qui tunc graviter ægrotat, vivat an non; ne propterea diù retardetur ipsarum litterarum expeditio, licèt id rarò concedatur.

Pariter id servatur in hujusmodi commissionibus quando oratores sunt nullius diœcesis, quia tunc litteræ committuntur vicario ordinarii vicinioris. Quis autem in proposito dicatur ordinarius vicinior, dicendum est, quòd quando vacat sedes episcopalis, non est recedendum à dispositione c. Statutum, de Rescript., ubi ista vicinitas computatur à finibus diœcesis, cujus episcopus mortuus est; unde cum tempore sedis vacantis Ecclesiæ Neapolitanæ annis elapsis, prætenderet episcopus Acerrarum quòd dispensationes pro oratoribus civitatis et diœcesis Neapolitanæ deberent ipsi, et non alteri committi, cum esset ipse vicinior ordinarius, mordicus tamen se defendebat episcopus Puteolan., asserens ipsum esse omni alio episcopo, diœcesi Neapolitanæ viciniorem, ex eo, quòd inter diœcesim Neapolitan. et diœcesim Puteolan. parva adest distantia, scilicet parum plus medii milliaris, nempe per quod protenditur Crypta, quæ Puteolorum nuncupatur, cùm illa è civitate Neapolitana ingressum, et in diœcesi Putcolana egressum habeat; attamen quia episcopus Acerrarum est etiam in quasi possessione exequendi dictas litteras, etiam ipsi diriguntur pro illarum executione ex eo, quòd quasi possessio multum operatur circa executionem hujusmodi rescriptorum, ut patet ex declaratione sacræ congregationis in causa prioratus de Ucles, quam infra afferemus.

Est tamen hoc casu, in dubio notandum, quòd si de vicinitate hujusmodi disceptetur, attenditur de rigore juris, ista mensura secundum viam, per quam consuctum est iri, per text. in 1. Eos, cum Glos., in fin., ff. de Fals.; Bartol. in 1. 3 de Verb. signif., quando videlicet agitur de distantià ratione itineris, sicut ctiam dicimus quando agitur de causis delegatis; nam de stylo in commissionibus causarum extra Curiam semper petitur derogatio constitutionis Bonifacii VIII, de unà ut in c. Statutum, § Cum verò, illis verbis : Nullus tamen eorum ultra unam dietam à fine suæ diæcesis valeat conveniri, de Rescript. in 6, ac propterea derogatur concilio generali, de duabus dietis, út in capitulo Nonnulli, illis verbis: Statuimus ne quis ultra duas dietas extra suam diœcesim per litteras apostolicas trahi possit; nisi de consensu partium fuerint impetratæ, vel expressam de hâc constitutione fecerint mentionem, extra eod. tit. Nam præmissis summus Pontifex derogando, prohibet ne ultra tres dietas, etc., et in hoc casu intelligitur de dietà legali, videlicet viginti millium passuum pro quâlibet ex prædictis tribus dietis, ut declarat Gloss., in d. c. Nonnulli, in verbo Ultra duas, ac propterea dicit Gamb. de Auth. leg, l. 8, num 66, tit. de Potest. leg. in judic., quòd in computatione istorum viginti millium passuum pro quâlibet dieta, attenditur supra dicta mensura, cùm agatur de distantià, ratione itineris, quodque, secus est, si ex aliâ causă; quoniam tunc mensura capitur per directum, seu è diametro, etiamsi non sit via; subdens numero 68, quòd si disponatur quòd monasteria vel Ecclesiæ distent invicem certo spațio, capietur mensura per directum, non autem secundum viam, ut per Bart. in l. 1, in fin., ff. Quis. caut.; Felin., in c. Olim, col. 2, de Except., ubi multa ponit exempla, et tractat materiam viarum.

Quid autem si tempore datæ litterarum hujusmodi dispensationum, vivebat episcopus, ante tamen illarum præsentationem obierit? numquid poterit illius vicarius, illas executioni demandare? Et omni dubitatione remotà, negativè respondetur; hoc enim casu debent oratores expectare, donec Ecclesiæ vacanti fuerit de pastore provisum, vel super dictis litteris petere novam commissionem, quæ de stylo curiæ, mutatio judicis nuncupatur, quà committatur ordinario viciniori, ut dictas litteras exequatur, servatà aliàs earum formà perinde ac si ipsi à principio hujusmodi littera directæ fuissent; et idem crit si vicarius episcopi defuncti cæpisset litteras exequi, nec potuit eas expedire ante obitum sui episcopi: formula igitur supplicationis pro ipsà judicis mutatione hæc erit, videlicet:

Beatissime Pater, aliàs S. V. pro parte devotorum illius oratorum N. laici, et N. mulieris, N. diæcesis ex

loco N. oratorum exposito, dictam mulierem in dicto loco, ob illius angustiam, virum sibi non consanquineum vel affinem paris conditionis, cui nubere posset, invenire nequire, cupereque oratores præfatos invicem matrimonialiter copulari, sed quia tertio et quarto à communi stipite provenientibus, consanguinitatis gradibus invicem erant, prout sunt conjuncti, desiderium corum in ed parte adimplere non posse, absque sedis Apostolica dispensatione. Quare pro corumdem oratorum parte eidem S. V. humiliter supplicato, quatenus eis in præmissis opportune providere de benignitate apostolicà dignaretur, S. V. precibus dictorum oratorum tunc inclinata vicario episcopi N. in spiritualibus generali, per suas litteras dedit in mandatis quatenus, si preces veritate niti reperiret, cum eisdem oratoribus quòd impedimento quarti consanguinitatis gradûs hujusmodi non obstante, matrimonium inter se publicè servatà formà concilii Tridentini contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in co postmodum remanere l'berè et licitè valerent, apostolicà auctoritate dispensaret; distantiam verò tertii gradus præfati eis non obstare declararet; prolemque suscipiendam exinde legitimam nuntiaret; prout in dictis litteris plenius continetur. Cum autem, Pater Sancte, episc. N. litteris præfatis minimè executioni demandatis, rebus suerit humanis exemptus, et propterea sedis episcopalis N. adhuc pastore careat, supplicant igitur humiliter E. S.V. oratores præfati quatenus, ne propter præmissa, dictarum litterarum executio retardetur, specialem sibi gratiam faciendo, ordinario viciniori, seu ejus Vicario in spiritualibus generali, committere et mandare, ut ipse, postquam dictæ litteræ sibi pro dictorum oratotorum parte præsentatæ fuerint, ad illarum executionem, servatà aliàs earum formà procedat in omnibus et per omnia, perinde ac si illæ sibi, et, non præfato vicario episcopi N. à principio directæ fuissent, dignemini, de gratia speciali. Non obstantibus omnibus illis quæ eadem S. V. ir dictis litteris voluit non obstare caterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et de commissione, mandato aliisque præmissis latissime extendendis. Et quòd præmissorum omnium, et singulorum aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio heri possit in litteris per officium contradictarum expediendis, et committatur ordinario viciniori viventi, vel ejus vicario in spiritualibus generali.

De quo stylo, qui inconcussè servatur, quidquid alii dixerint, videndus est omninò Garc., p. 6, cap. 2, à num. 40 ad 51, ubi duas in proposito affert Rotte decisiones.

Similiter, ista nova commissio, sive judicis mutatio, dari consucvit super rescriptis quæ pro parte fuerunt executa, pro parte verò remanent exequenda, ex causà impossibilitatis primi executoris, sive quocumque alio modo; veluti si quis à sede Apostolicà obtinuit secum dispensari ad ordines, et litteræ hujusmodi dispensationis directæ fuerunt proprio ordinario oratoris, qui vigore prædictarum litterarum, cum dicta oratore ad aliquos tantum ordines dispensavit; sed

cùm dictus orator in aliena diœcesi suum domicilium transtulerit, conceditur mutatio judicis, qua episcopo dicti domicilii committitur, ut si, et postquam prædictæ litteræ dispensationis sibi præsentatæ fuerint, ad illarum executionem procedat; perinde ac si sibi à principio directæ fuissent.

Generaliter autem super quibuscumque rescriptis dari possunt ex causa novæ commissiones sub forma prædictà, secundum facti contingentiam; sicut frequentissimė illas dari videmus, præsertim cum vacat sedes episcopalis, ut dictum est; aut si fuerit in rescripti commissione erratum, puta si uni loco alterius fuerit facta commissio; aut si super jurisdictione loci inter duos ordinarios lis pendeat indecisa; quo casu datur mutatio judicis in personam unius ex aliis vicinioribus, quod contingere potest, sive in principio expeditionis principalis rescripti, sive post illius expeditionem, aut, si vacante sede episcopali, oratores obtinuerunt litteras committi viciniori ordinario viventi; quibus tamen litteris eidem nondum præsentatis, fuit priori Ecclesiæ de pastore provisum, et sic cùm adsit proprius ordinarius ipsorum oratorum, eidem fit nova commissio, quatenus ad priorum litterarum executionem procedat perinde, ac si eidem, non autem prædicto ordinario viciniori, à principio præsentatæ fuissent.

Item dari consuevit ista mutatio judicis, quando proprius oratorum ordinarius, tempore jam impetrati rescripti longè distat, neque relicto vicario; tunc enim committitur ordinario viciniori, sub sequenți formulă, videlicet: Cùm autem, sicut eadem expositio subjungebat, præfatus episcopus à suis civitate, et diæcesi notoriè absens, longè existat, nec adsit vicarius in spiritualibus generalis ab ipso episcopo deputatus. Quare, etc.

Item, quando ordinarius est suspectus, ob idque orator non speret litterarum executionem; quod præsertim in provisionibus beneficialibus sæpè contingere solet; et aliàs in quâdam supplicatione pro impetratione beneficii, certo modo vacantis, in illius calce sic additum fuit: Et attento quòd dictus orator est nepos vicarii episcopi N. et propterea veretur ne dictus N. ipeum ordinarium alleget suspectum, in grave præjudicium et retardationem præsentis gratiæ, committatur ordinario viciniori in formà Dignum antiquà.

Item, quando ordinarius est suspensus, in ejusque Ecclesià est deputatus vicarius apostolicus, tunc pari modo sic additur: Et attento quod episcopus N. ab exercitio pontificalium est apostolicà auctoritate suspensus, committatur ordinario viciniori, seu administratori apostolicà auctoritate deputato, etc.

Similiter, quando proprius oratorum ordinarius sine rationabili causă recusat procedere ad executionem litterarum, tunc etiam dantur litteræ mutationis judicis episcopo viciniori directas; cum hoc inter caetera, ut postquam dietæ litteræ sibi præsentatæ fuerinit iterum legitime requisito priore ordinario, ejusque promotore fiscale audito, si idem ordinarius ad prætatarum litterarum executionem indebite et sine ra-

tionabili causa procedere recusaverit, causamque legitimam suæ recusationis non adduxerit, ad earumdem litterarum executionem, servata alias earum forma, procedat, etc.

Sanè posterior hac judicis mutatio super litteris gratiæ præsertim harum dispensationum matrimonialium, aliis frequentior est, quandoquidem earumdem executores, ubi preces in eis porrectas, veritate niti minimè repererint, ad illarum executionem optimo quidem jure procedere non audeant, imò recusant; quo sit ut cum partes hujusmodi recusationi licet à veræ rationis tramite dissentaneæ, acquiescere pequeant, novum sibi petant desuper judicem executorem deputari; quem nec aliàs quàm modo præmisso concedi omnes sciunt periti curiales; quapropter huic novo judici liberum minimè est, ad priorum litterarum executionem procedere, nisi per eum priore judice requisito; ut raționabili fortasse causa per eum allegată, quâ procedere distulit, seu recusayit, etiam novus hic judex ab earumdem litterarum, executione abstineat. Licet secus, si causa per illum allegata rationabilis rationique consona non videatur; quapropter, etiam pro servanda forma secundi rescripti, non aliàs requirendus venit prior ipse judex, nisi per litteras secundi judicis requisitorias cum inserto tenore litterarum sibi præsentatarum; non enim ad id sufficit partes ipsas, coram priore judice denuò pro executione simpliciter institisse, privatasque scripturas, ac fides, causas hujusmodi recusationis concernentes, ad novum judicem deferre; quia perinde est ac si à denegață executione, partes ipsæ ad summum Pontificem appellässent, quandoquidem à pari procedunt recusatio et appellatio, cap. Super eo, 2, de Appel.; Lancellot., de Attent. post recus. jud., numero 8, ct § seq., ac propterea, omnia hæc sunt formiter in scriptis redigenda; non enim sufficit, si fiant in voce et sine legitima scriptura, prout ubique scimus practicari et docuisse Salyc., Angel. et alios in l. Cum spcciali, c. de Jud., relatos per Marches. in sua Pract.

commiss., part. 2, c. 5, num. 9.

Recusari etiam ut plurimum ipsos judices ordinarios per ipsos impetrantes, in principio impetrationis primi rescripti, ctiam ex causa suspicionis, contingit, peterdo sibi alium et viciniorem judicem deputari; quod guidem in ipsis litteris erit exprimendum, nimirùm quòd ipsi proprium ordinarium, cui litteræ dirigendæ essent, suspectum habent, ut supra dictum est, ab coque ipsarum litterarum executionem non possunt neque sperant reportare, ac proinde ipsum suspectum jurare parati existunt, et quatenus opus sit, jurant; quod quidem sæpenumero contigisse scimus; præsertim cum idem ordinarius sive illius vicarius habeat aliquod in negotio, interesse, proindeque conveniens minime videtur, quod fungatur munere judic's et partis, ad ca quæ tradit Barthol, in 1. Qui jurisdictioni, ff. de Jurisdictione, ff. Omn. jud., allegato tamen episcopo suspecto; si idem episcopus interim moriatur, non erit suspecta persona successoris, nist tamen fuerit recusata dignitas et dignitatis nomen;

tunc enim in ipso successore causa suspicionis perseverat, ut benè docet Tiraquell. in Tract. Cessante causa, part. 1, numero 220, relatus per eumdem Marches. d., cap. 5, num. 14, qui numero 14 subdit quòd episcopus in causa suæ Ecclesiæ, nisi allegetur suspectus, poterit judicare, ut per Felin., capite Cum venissent, numero 1, ubi Abb. de Judic. Hæc tamen judicis recusatio, ut hic, respicit potius praxim signaturæ gratiæ quam justitiæ; quoad istam enim, scilicet, ad lites, alio modo datur novus judex in locum judicis suspecti: tunc enim, cùm ut plurimum litteræ appellationis committi consueverint tribus judicibus, et cuilibet insolidum, poterit adversarius omnes ipsos suspectos, imò suspectissimos allegare, deque illorum perhorrescentia, quatenus opus sit, jurare se exhibere paratum; quo casu unus tantum novus judex ut plurimum ab ipså signatura justitiæ dari consuevit, ut, prævia avocatione, dummodò coram eis, seu eorum aliquo, causa, seu causæ non sint instructæ, neque pro parte appellantis in eorum, sive alicujus illorum júrisdictionem consensum fuerit, cognoscat. Atverò, quia ex causa suspicionis hujusmodi, sæpè pariter contingere solet quamplurimos successivè judices in una cademque causa suspectos allegari ac frequentiorem idcircò reddi recursum ad ipsam signaturam justitiæ, propterea ad evitandam infinitatem, quæ de jure reprobatur, L. qui bona, § fin., ff. de Damn. infect.; Abb. in cap. 1, num. 4, de Privileg.; Alexand. consil. 19, num. 9, volum. 4, consuevit ipsa signatura novo judici sive novis judicibus ita rescribere, ut si scilicet partes ipsæ in ipsum novum judicem consenserint, cognoscat, causamque prædictam sine debito terminet, sin minùs, alium judicem, de consensu partium eligendum, aliàs ex officio suo ad causam ipsam cognoscendam et decidendam, auctoritate apostolicà deputet; cui quidem sic deputato, et ipsi deputanti datur ad id opportuna facultas. In judicibus autem Romanæ Curiæ aliter se habet ista praxis; ibi enim judex in commissione petitus rarò conceditur, cum affectatus videatur, juxta text. in cap. Ad hæc, de Rescript., licet extra Curiam detur ille judex, quem pars petit, nisi adversarius contradicat; ac etiam quia si ad partis petitionem deputaretur, esset alteri parti suspectus; ex quo vehemens oritur exinde suspicio, ne petenti sit propitius et favorabilis, ut per cumd. Marches., part. 1, cap. 13, num. 43, nisi tamen, ut ipse ibi subdit, aliter principi vel signaturæ rescribendo, visum fuerit, aut si earumdem partium accedat assensus. Regulariter tamen in isto casu, nimirùm quando in commissione causarum in ipså Romana Curià contingat dari judicem de consensu partium cligendum, de eo partes ipsæ, præcedente citatione ad concordandum de judice, coram D. Cancellariæ regente concordant; quatenus verò ad ipsam concordiam, prout sæpè contingit, deveniri non potest, ab eisdem etiam partibus petitur ut unaquæque earum det listam judicum confidentium et diffidentium; quòd si ambæ partes unum ex datis nominant in judicem, ille deputatur; si verò plures insimul, unus ex illis 📕 non est dignitas permanens, id tamen limitat non pro-

datur arbitrio ejusdem D. regentis, teste eodem Marches., p. 1, cap. 5, num. 37; quia verò hæc ad nostrum institutum minimè pertinent, propterea per transitum dicta esse volumus.

Cum verò supra dixerimus, sede episcopali vacante, dari litteras vicario episcopi vicinioris viventis directas, numquid idem sit, mortuo sive ab officio remoto ipso vicario, postquàm cœpit ipsas litteras exequi, adeò ut adhuc opus sit alià desuper novà commissione pro executione earumdem litterarum, an verò ipsa commissio transeat in successorem in ipso vicariatûs officio, qui possit ipsas litteras expedire?

Et pro negativà facit communis opinio omnium doctorum, asserentium jurisdictionem delegatam vicario episcopi, co mortuo, vel ab officio remoto, omninò expirare, et ad successorem nequaquam transire, quodque dignitas vicariatûs, sive per illius obitum, sive remotionem, extinguitur, sive mortuo civiliter, sive naturaliter, ut per Barthol. in I. Quod principi, in fin., ff. de Leg. 2; Gemin. in cap. Statutum, versic. Et per hoc, de Rescrip. in 6; Dec. in cap. Quoniam; Abbas, num. 62, de Offic. deleg.; Paris., de Resign. benef., lib. 7, quæst. 24, n. 78, ubi testatur ila fuisse resolutum in una Neapolitana, teste Caputaque, decis. 589, part. 1.

His tamen non obstantibus, contraria sententia verior est, per text. in dict. c. Quoniam, Abbas, et ibi Dec. n. 34, et Abb. num. 44; Garc., de Benef., part. 6, cap. 2, num. 29, distinguendo tamen ibi, nisi ipsa delegatio fuerit facta sub nomine dignitatis, adjectà tamen aliquâ qualitate, ut videlicet ex ea videatur habitus respectus ad personam, non autem ad dignitatem, prout decisum suisse ait in una Capuan. de anno 1552, coram Rossanen, in quâ fuit resolutum quòd commissio facta episcopo sub nomine dignitatis, cum qualitate tamen, ex qua videtur respectus habitus ad personam, et non ad dignitatem, ut quia committitur episcopo Tridentino Neapoli commoranti, duret in personà illius, etiamsi transferatur ad aliam Ecclesiam, et non transit ad successorem in Ecclesià Tridentina, per diversa jura ibi per eum allegata.

Quare, si delegatio in proposito fuerit simpliciter facta vicario generali episcopi N., sine aliqua adjecta qualitate, profectò, cùm Papa habuisset rationem tribunalis, ad ejusdem vicarii successorem ipsam delegationem transire, nemo est, qui ambigat; id Abb. in dict. cap. Quoniam, Abbas, numero 11, et fuit resolutum in una Senen. canonicatus et præbendæ, coram Romano, 25 octobris 1546, teste Put. decis. 487, lib. 2; id Paris., lib. 1, quæst. 11, num. 16, ubi ita distinguit, quòd aut delegatio est facta sub nomine dignitatis, aut expresso nomine proprio. Primo casu transit ad successorem; secundo verò casu, extinguitur morte; idem Dec in diet. cap. Quoniam, Abbas, Genuen. in Praxi cur. archiep. Neapolit., cap. 69, numero 2, ubi licet dicat hujusmodi delegationem non transire in vicarium successorem, ex quo vicarius proprié non dicitur habere successorem, et vicariatus

cedere, quando stylus alicujus curiæ esset in contrarium, ut per Achill. de Grass. decis. 3, de Offic. vicar.; et quod satis mihi placet, est, dùm dicit non procedere supradictam communem opinionem, quando delegans habuit respectum ad tribunal episcopi; quòdque in håc eådem curià archiepiscopali, observantia est contra communem opinionem, quòd vicarius successor cognoscit de causă delegată vicario prædecessori; et in dubio, quando in delegatione non exprimitur nomen proprium, censetur delegantem contemplari tribunal; sed cum jam per totum ferè orbem id servetur et practicetur, jam non videtur id posse aliàs in dubium revocari, maximè quando ex conjecturis patet delegantem habuïsse rationem tribunalis, nullà in ipso rescripto alià qualitate adjectà, per quam videatur Papam habuisse respectum ad personam delegati, ut etiam concludit Sbrozz., de Offic. vicar., libro 2, quæst. 57, et satis per ipsam praxim patet, cùm nunquàm visum fuerit hujusmodi dispensationes, sive quæcumque alia rescripta, dirigi vicario illius nominatà personà, sed tantùm simpliciter sub nomine vicarii in spiritualibus generalis, prout ipsa cancellaria servat; ne sub nomine vicarii alius præterquàm generalis intelligatur, puta foraneus, sive alii episcopi officiales, qui non possunt esse sedis Apostolicæ delegati, neque summi Pontificis rescripta exequi, text. in c. Quoniam, de Rescript. in 6.

Redeundo nunc ad ipsum vicarium, vivente episcopo, dubitari potest num, stantibus verbis commissionis, in clausulis supplicationis adjectis, videlicet: Et committatur ordinario, sive ejus vicario, etc., poterunt litteræ utrique dirigi; et videtur posse, quia illa dictio, sive, ponitur ampliativè, ut in c. Cùm nullus, de Tempor. ordin. in 6; Card. Tusc. in suis Pract. Conclus., t. 2, litterà D, conclus. 272, num. 16.

Sed contrarium est verius, et in praxi receptum, quia cancellaria nunquam consuevit committere, nec committit has litteras episcopo et ejus vicario insimul; ac propterea, cùm jam hic sit stylus inveteratus, ipse est attendendus circa litterarum expeditionem, c. Porrectâ, ibi : Cùm igitur à cancellarià nostră hujusmodi litteras emanasse non credamus, de Confirmat. util. vel inutil.; Abb. et Felin., in cap. Ex parte, lib. 2 de Offic. deleg.; Mandos. regul. 27, quæst. 12, numero 2. Quinimò hujusmodi dispensationes nunquam committuntur alternative, scilicet episcopo, seu ejus vicario, sed uni tantum corum, sicut docet notorius stylus. Hoc proinde non omittam, quòd stante commissione in calce clausularum supplicationis adjectà, scilicet: Et committatur ordinario, sive ejus vicario in spiritualibus generali, contingit quandoque partibus sic petentibus, litteræ hujusmodi dispensationis non vicario, sed ipsi episcopo committi, prout vidimus pluries practicari; quod etiam evenire potest, ubi episcopus non constitueret sibi vicarium generalem, sed ipse solus exerceat utramque jurisdictionem, voluntariam, videlicet, et contentiosam, quandoquidem id nullo modo juri communi dignoscitur repugnare, cùm certum sit episcopum non teneri ex necessitate sibi assumere vicarium generalem, ad not. per Joan. Andr. in cap. Cùm ab omni, de Vit. et Honest. cler; Anchar., consil. 218; Put., decis. 45, num. 1, lib. 2; Rot., decis. 222, part. 2, divers.

Nam licèt Bald. in c. Quoniam, de Off. ord., dicat quòd in qualibet civitate debeat adesse unus episcopus, et unus vicarius, hoc nihilominùs sic distinguendum videtur, nempe quòd aut episcopus est absens, et in hoc casu non est dubium, quòd cogitur habere vicarium, aut verò est præsens, et etiam subdistinguitur; nam aut ipse est jurisperitus, et potest per se dislinire ea quæ pertinent ad jurisdictionem prædictam, et episcopatus est tenuis, prout communiter sunt in Italia, et in hoc casu non est compellendus ad habendum vicarium; aut verò non est jurisperitus, vel negotia sui episcopatûs sunt multa, quia ille est pinguis, prout sunt communiter in Hispania et in Sicilia, et in hoc casu debet episcopus compelli ad assumendum sibi vicarium, prout distinguit Hojed., de Incompat. benefic., p. 2, n. 9.

Et hoc modo est intelligendus Quarant. in sum. bull., tit. Archiep. auctoritas, vers. Præterea, sub num. 21, fol. 77, ubi ait, quòd archiepiscopus potest assignare terminum episcopo ad constituendum sibi vicarium vel officialem; quo elapso archiepiscopus supplebit; quòdque si episcopus sit in diæcesi, et possit omnia episcopalia munera obire, non tenetur habere vicarium, ex juribus ibi allegatis.

Ubi enim episcopus non habeat peritiam utriusque juris, certum est etiam in conscientià debere assumere sibi vicarium, qui ita demùm in theorià et praxi sit versatus, ut suppleat ea quæ episcopo desunt; aliàs autem si cæcus cæcum ducit juxta dictum evangelicum, ambo in foveam cadent, et certum est illitteratum cæco comparari, cap. Post translationem, de Renunt., et in dies experientià comprobatur ignorantiam potissimòm circa hæc esse matrem cunctorum errorum, c. Ignorantia, 38 dist., c. Nisi cùm pridem, § Pro defectu quoque scientiæ, de Nuntiat., Gonz. ad reg. 8; gloss. 9, num. 37 et 38.

Et in proposito assumendi prædictum vicarium idem quoque dicendum est de capitulo, sede episcopali vacante, quòd non tenetur deputare vicarium, sed per se potest exercere jurisdictionem, quamvis utile sit illum constituere propter contradictionem et absentiam multorum; Felin. in c. Cum olim, n. 9, de Major. et Obed., ex Abb. in cap. Irrefragabili, de Offic. ordin.

Unde hinc deducitur quòd commissio hujusmodi litterarum, facta vicario tantum, non poterit expediri per episcopum, etiam ipso vicario ab officio remoto, nec è contra vicarius poterit expedire causam commissam ipsi episcopo cujus est vicarius generalis, nisi episcopus ei dictam causam subdelegàsset, et è contra (quod tamen semper intelligitur, postquàm causa fuerit delegata, non autem priùs, ex eo quòd causæ à Papà delegandæ, et futuræ commissiones, non possunt committi, quia jurisdictio nondùm competens, nec habitu, nec actu committi non potest; Garc., dict.

cap. 2, num. 22 et 23, Navarr. consil. 5, de Offic. deleg.); satis enim tritum est in jure, quòd delegatio, seu commissio facta vicario, non censetur facta episcopo, qui de jurisdictione delegatà vicario, non potest se intromittere, Pavin. de Offic. et Potest. vic.; Marc. Ant. Genuen., in sua Praxi archiep., cap. 83, num. 11; Zerol. in Praxi episcop., part. 1 verbo Vicarius, dub. 5. Hinc, cùm aliàs fuissent cuidam vicario episcopi directæ litteræ cujusdam dispensationis in forma pauperum, in quibus præcipiebatur oratorem debere operam suam conferre fabricæ, vel in aliud servitium alicujus Ecclesiæ vel loci pii, tribus saltem mensibus, cum esset vicarius absens, episcopus pietate ductus, ne in longum protraheretur executio dictarum litterarum ob absentiam ejusdem vicarii, jussit ipsi oratori ut operam suam hujusmodi conferret fabricæ cujusdam Ecclesiæ, quam per totum integrum tempus contulit; eaque sic collata, adiit vicarium, jam ad diœcesim reversum, instante pro executione dictarum litterarum; et sic pro decreto dispensationis: quod quidem ipse vicarius facere recusavit, ex co quòd pœnitentia collationis operæ dictæ fabricæ, fuit sibi à dicto episcopo nulliter imposita; ac propterea debebat orator denuò agere eamdem pænitentiam. Re denique ad Urbem delatå, fuit rescriptum nullam esse habendam rationem pænitentiæ hujusmodi à dicto episcopo impositæ, et sic denuò orator per tres alios menses operam suam contulit; ex quo dictus episcopus carebat istà auctoritate, cùm jurisdictio delegata sit extraordinaria, odiosa et restringenda; Gloss. in c. 1, verbo Processus, de Rescript. in 6; Anchar. consil. 215, num. 8, et propterea ad alias personas non expressas prorogari non potest, C. B. et G. in fin., et Abb. in princip. numeri 13, de Offic. deleg.; Bart. in l. 1, num. 6, et ibi Bald. num. item 6, ff. de Judic. delegat. Et speciale est in episcopo, qui, ut supra dictum est, non potest se intromittere in causă delegată à Papă suo vicario; Card. Innol. et Bonif. in Clem. 2, de Rescript., relati per dict. Genuens. in dict. Praxi, cap. 69, titul. de Caus. deleg.

Sed cùm hæc sint satis in praxi frequentia, addendum ctiam est supra dicta omnia locum sibi vendicare, etiamsi contingat ipsum vicarium creari in episcopum ejusdem diœcesis, vel quocumque alio modo, desinat esse vicarius, quia adhuc cessat commissio, respectu suæ personæ, et sic transit in suum successorem in vicariatu; Sanch., 1. 8, disput. 27, n. 31.

Quid autem dicemus de vicario episcopi confirmati, nondùm tamen consecrati? an ipsi poterunt hujusmodi litteræ dispensationis dirigi? Et sicut nos docet observantia et praxis, procul dubio ei possunt dirigi, quia clarum est episcopum ante illius consecrationem habere plenam jurisdictionem episcopalem, et vicarius dicitur verè vicarius episcopi habentis plenam jurisdictionem episcopalem; id. Sanch., n. 53.

Verum, quia episcopus plures habere potest vicarios generales in sua civitate et diœcesi, cap. Quoniam. de Offic. ordin., cap. Ad hæc, de Offic. Archid., cap. 1, de Celebrat. miss.; Ancharan. in Clem. 2, de Rescript., et potest taliter eos constituere, quòd alter non dependeat ab altero, et quòd sint æquales et in solidum, vel quòd sit unus principaliter, etiamsi constituatur alter in uno, alter in alio loco; quia non attenditur generalitas loci, sed commissionis causarum, et sic sacerent unum consistorium cum episcopo; Zerol. in Prax. episcop., part. 1, verbo Vicarius, quid dicendum, si delegatio fiat simpliciter vicario, cuinam ex ipsis censetur facta commissio? Et dicendum est quòd censetur facta principaliori; idem Sanch. num. 56, qui allegat Clem. 2 de Rescript.. ubi dicitur principalem episcopi officialem esse capacem hujus delegationis, quod itidem servatur quando sunt plures archidiaconi, et commissio fit eorum uni tantùm; nam semper intelligitur de principaliori, ut per Bald., in cap. Quoniam, Abbas, num. 4, de Offic. deleg.

Hic insuper te adnotare oportet, quòd sæpè vidimus in praxi observatum, nimirùm, quòd si continget episcopum ex aliquà causà, censuris ecclesiasticis innodari, ac propterea etiam illius vicarii jurisdictionem suspendi, ipse vicarius retinet nibilominùs habitualem jurisdictionem, tanquàm verus vicarius, sicut ipse episcopus; ac propterea poterit causam sibi, apostolicà auctoritate delegatam, exequi, quia causæ hujusmodi executio non suspenditur per excommunicationem episcopi, cùm sit verus vicarius, et jurisdictio sibi delegata non dimanet à dicto episcopo excommunicato, ut per Sbroz. de Offic. vicar., lib. 3, q. 47, num. 40.

Si verò ex paulò ante dictis duo vicarii erunt æquè principales, et nullus designetur in rescripto, tunc ille debet exequi rescriptum, quem pars elegerit; Gloss. in d. cap. Quoniam, Abbas, verbo Substitutum, de Offic. deleg., quatenùs rescriptum sit gratiosum, Sanch., d. lib. 8, disputat. 27, num. 37, et si partes discordent in illius electione, tunc ille erit judex, cui fuerunt primò litteræ præsentatæ; quòd maximè procedit in commissionibus et dispensationibus quæ non sunt contentiosæ, nec inter partes agitantur, Gloss. in d. cap. Quoniam, Abbas, id. Sanchez, d. disput. 27, num. 37, in fin.

Quid autem nunc dicendum est, si vicarius executor (prout sæpè contigisse scimus) invenerit litteras dispensationis esse subreptitias vel obreptitias juxta facultatem sibi traditam à concilio Tridentino, sess. 22, c. 5, ibi: Ea verò, quæ gratiosè conceduntur, suum non sortiantur effectum, nisi priùs ab eisdem tanquàm delegatis apostolicis summariè tantùm, et extrajudicialiter cognoscantur, expressas precès, subreptionis vel obreptionis vitio non subjacere; cùm illas tales esse pronuntiaverit, numquid poterit postmodim cum oratoribus dispensare, vigore earumdem litterarum? an verò poterit suam sententiam retractare?

Antequàm huic quæstioni satisfaciam, quia frequens in Romana Guria, et alibi est sermo de rescriptis subreptitiè et obreptitiè impetratis; sæpissimèque, con-

tingit concessiones summi Pontificis, sive cujuscumque alterius principis, nihil et nunquam operari in casibus vitiosis, dolosis, obreptitiis, seu subreptitiis, ut docet textum in 1. Non solum, § Si hæres, ff. de Lib. leg.; unde in casibus in quibus requiritur mentio alicujus rescripti, si illud est nullum, veluti subreptitium vel obreptitium, non erit de co facienda mentio, Felin, in c. 1, n. 13, de Rescrip., quod locum sibi potissimum vindicare videmus in beneficialibus, in quibus subreptio et obreptio etiam non dolosa vitiat gratiam, et reddit litteras invalidas, c. Super litteris, ubi Abb. et alii de Rescript., quia in beneficialibus mens Papæ est præcisa; Imol. in c. Super litteris, cod. tit.; nam qualitas quæ de jure exprimenda est, si non exprimatur, vitiat gratiam, etiamsi aliàs Papa litteras concessisset, capite Si motu proprio, de Præb. in 6; Card. cons. 33, ubi ait subreptionem vitiare in beneficialibus, etiamsi insurgat ex simplicitate; quinimò, dixit Innoc. in c. Accedens, de Crim. fals., quòd in gratiosis falsitas semper præsumitur expressa cum dolo, quia impetrans ante impetrationem habebat se informare de veritate, Mandos., Reg. 32, quæst. 25, num. 7, non omninò propterea pigeat eos qui horum terminorum perfectà cognitione carent, scire quodnam versetur discrimen inter subreptionem, quandoquidem, secundum aliorum doctorum opinionem, hæc duo tanguam synonyma habentur, et nihil inter se different; quod signanter tenuerent Dec. in c. Super litteris, 1, not. 4, de Rescript., et Menoch. de Arbitr. jud., l. 2, cent. 1, casu 201, n. 10.

Sed reverà huic opinioni præter doctores contrarium sentientes, adversatur etiam sententia omnium antiquorum ac peritorum curialium; qui unum ab altero ita distinguunt, nempe tunc subreptitium censeri rescriptum, quando scilicet Papa jam intellexit quod ab eo petitur; verùm in ipsa petitione fuit tacita veritas, quæ omnino narranda est; vel fuit in ea falsum aliquod narratum. Rescriptum verò obreptitium illud propriè est, quando videlicet per verborum involutionem aut cautam loquelam, veluti ironicam aut callidam, effugitur plena concedentis intelligentia, ut per Innoc. in c. Cum dilectus, num. 3, de Rescript., quod profectò satis deprehenditur ex diversis rescriptis, seu litteris apostolicis, in quibus dici consuevit, quòd litterre non possint de subreptionis vel obreptionis vitio notari, et alibi, non minus subreptitie quam obreptitiè, etc.; et sic tanquam duo apponuntur : alias enim diceremus, quòd litteræ apostolicæ aliquod superfluum continerent, quod est omninò negandum; Cassad, decis. 5, in fin., de Præb., quia in illis quodlibet verbum debet operari; arg. l. Si quando, ff. de Leg. 1. cap. Si Papa, de Privileg. in 6, in quo habetur supra dicta verba subreptionis vel obreptionis, etc., esse omninò separata; Card. Zabarel. consil. 50, quod satis agnoscitur per eamdem dictionem, vel, quæ de sui naturâ cadit inter diversa, ut per Gonz. ad reg. 8 cancell., gloss. 48, num. 17, et gloss. 52, num. 3.

Ad quæstionem igitur redeundo, eam, inter alios movet Paul. Squil., de Privileg. eler., c. 2, privil. 2,

dub. 11, n. 205 com seqq., cui respondet quod tali casu non poterit executor dictas litteras exequi, sed recurrendum erit ad summum Pontiticem delegantem, quia cùm ipse vicarius, tanquam judex delegatus, functus sit officio suo, extincta est ejus jurisdictio, eò quòd pronuntiando ipsas litteras esse subreptitias, jam protulit suam definitivam sententiam; ex quo decidit totam causam sibi commissam; idem, n. 206, et sic in illà non poterit se ampliùs intromittere, l. Judex posteaquam, ff. de Re jud.; Rip. in 1. Quod jussit, eod. tit., l. Post sententiam, c. de Fruct. et Litt. expens.; Alex. in l. Jubemus, ff. de Jurisd. onin. jud.; Felin. in cap. Qualiter et quando, lib. 2, de Accurat.; Ludovis., decis. 486, n. 8, sicut etiam dicendum est quòd judex delegatus, si semel judicavit, licèt nulliter et invalide, functus est officio suo; nec sibi convenit suam sententiam revocare, I. Paulus, ff. de Re jud., 1. Duo fratres, ff. de Pen., quod quidem ordinario tantum permittitur qui jure proprio judicat; idem Paul. Squill., n. 207, qui, n. 208, subdit quòd si idem judex pronuntiaverit legitimam esse dispensationem, et postea inveniet se deceptum, vel errasse, sive inito matrimonio, sive non virtute dictæ dispensationis, non poterit, uti delegatus, causam hujusmodi reassumere, ex eo quòd jam, ut dictum est, fuerit functus officio delegati; sed quòd tanquàm ordinarius poterit cognoscere de ipso matrimonio contracto, vel contrahendo, an illud validum sit, velne, ex Sanchez, lib. 8, disp. 27, n. 39, licèt secus dicendum sit ubi dispensatio vel quodvis aliud rescriptum remanaverit à sacrâ pœnitentiaria pro foro tantum conscientiæ, prout infra dicemus.

Sed antequam ulterius progrediar, non incongruum visum fuit subnectere an dataria et cancellaria apostolicæ consueverint committere aliis personis executionem hujusmodi litterarum, puta habentibus jurisdictionem, quasi episcopalem, vel eorum vicariis.

Et existimat Sanch., lib. 8, disputat. 27, n. 34, quem sequitur Garc. de Benefic., part. 9, cap. 2, num. 147, in fin., posse, non modò hujusmodi jurisdictionem habentibus, verùm etiam eorum vicariis committi, cùm ipsi sint capaces hujusmodi delegationum, tanquàm vicarii habentium jurisdictionem episcopalem; quia hoc modo isti vicarii sunt ordinarii, sicut vicarii episcopi; cùm eamdem jurisdictionem habeant à canone quàm vicarii episcopi; Cucc., lib. 2 Instit. moral., tit. 8, n. 156, et quòd praxis ita se habet.

Hoc tamen omninò negatur; praxis enim talis est ut hujusmodi dispensationes, sicut quæcumque alia rescripta, non committantur dictis vicariis, habentium talem jurisdictionem; quia cum isti vicarii inferiorum, non sint in dignitate ecclesiastica constituti, sunt hujusmodi commissionum incapaces: id enim docet etiam Gloss. in Clem. Et si principalis, in verbo Episcopali, de Rescript., ubi loquitur tantummodo de officiali episcopi; sicut etiam sentit sacra congregatio cardinalium, ut ex declarationibus infra positis, in quibus dicitur, tantummodo committenda esse probatis, et de l'ac praxi testatur, etiam Hieronymus Pau-

lus in suo Provinciale, tit. de Jud., vers. Itent quando, dicens, quòd nunquàm scribitur, nisi officiali majorum prælatorum, ac propterea illis dirigi consueverunt qui habent hané jurisdictionem; nam constat ex notorio et vulgato stylo, quòd omnes litteræ, sive gratiæ, sive justitiæ, committuntur passim dictis prælatis, habentibus tantum supra dictam jurisdictionem. pro personis et locis sua jurisdictioni subjectis; dummodò sint exempti, et habeant Ecclesias pleno sibi jure subjectas, et per hoc, jus episcopale, et jurisdictionem quasi episcopalem, Innoc. in cap. 2, vers. de Abbatibus, de Transact., et probatur in cap. Abbates, de Privil., in 6, Gloss., in Clem. 2, vers. Proprii, de reb. Eccles. non alien.; text. in cap. Singulis, de Statu monach., cap. Significâsti, de For. compet., et dicit text. in cap. Ne pro defectu, § Statuimus, juncta glossa in verbo Regularis; quod propter præmissa, abbatia et episcopatus æquiparantur, cap. Decernimus, de Jud., ubi Abbates nominantur inter episcopos seu archiepiscopos, cap. 2, de Præb., in 6; nam sicut episcopatus est culmen dignitatum secularium, ita abbatia est caput omnium regularium beneficiorum; et sic hanc æquiparationem intelligit de abbatibus, habentibus jurisdictionem episcopalem; quia isti dicuntur magni abbates seu abbates generales, de quibus loquitur text. in cap. Adrianus, 63 dist., ac propterea, dòm summo Pontifici narratur, oratores esse alicujus loci jurisdictionis alicujus ex dictis abbatibus, seu cujusvis, similem jurisdictionem habentibus, non admittitur supplicatio, nisi in ea dicatur: Exponitur S. V. pro parte N. e! N. ex loco N. jurisdictionis Abbates, seu præpositi N., et in corpore supplicationis: Supplicant igitur humiliter Sanctitati vestræ oratores præfati quatenus Abbati monasterii N. ordinis sancti N. Nullius diæcesis, provinciæ N. particulare, et separatum territorium habenti, ac jurisdictionem, quasi episcopalem in dicto loco exercenti; eliamsi de illis personis non sit, quibus similes causæ per Sedem Apostolicam committi consueverunt, committere et mandare; ut cum eisdem oratoribus, etc., dispenset; postmodum verò hæc eadem verba apponuntur in litteris dispensationis. Et hic stylus inconcussè servatur præsertim ex pluribus declarationibus sacræ congregationis concilii Tridentini; quæ in simili declaravit de anno 1593 in una prioratăs de Ucles., ord. sancti Jacobi, his verbis: Congregatio concilii censuit, dispensationes matrimoniales et alias quascumque quæ subditis inferiorum episcopis à Sede Apostolicà conceduntur, si eas extra Romanam Curiam committi contigerit, et illi inferiores nullius diœcesis existant, et jurisdictionem quasi episcopalem habeant, eisdem inferioribus vicinioribus episcopis esse committendas. Hier. card. Matthæus; quamvis postea eadem sacra congregatio dederit sequentem declarationem ad instantiam cardinalis Toleti, nempe congregatio concilii censuit priùs coram Domino datario c'sse docendum, priorem habere qualitates requisitas ut ipsi dispensationes matrimoniales committi possint, vel esse in quasi possessione, ut prædictæ dispensationes eidem committantur. Hier. card. Matthæus.

Sicut etiam, in una prioratus de Magazela, ipsa congregatio sic censuit, si prioratus, ut proponitur, nullius sit diæcesis, et quasi jurisdictionem episcopalem habeat, litteras dispensationum matrimonialium, et alias ejusdem generis priori committendas, 5 maii 1593. Adest ctiam decisio Rotæ, in una Nullius, della Serenæ 19 novembris 1593, coram cardinale Scraphino, quæ per extensum hic ponitur, videlicet:

Fuit instatum apud sanctissimum dominum nostrum, pro parte R. D. Alphonsi Flori, prioris de Magazela provinciæ della Serena, ut occurrente casu, sibi dirigerentur litteræ dispensationum matrimonialium, et aliæ similes, tanquam ordinario dictæ provinciæ; et causà discussà in sacrà congregatione concilii, fuit resolutum, si prioratus est nullius diœcesis, et prior habet quasi episcopalem jurisdictionem, litteras hujusmodi esse committendas dicto priori; ideò sacra congregatio de ordine sanctissimi D. N. mandavit, ut in Rota videretur, si hujusmodi qualitates verificantur. Ideò causa proposita et visis probationibus, domini dixerunt, probari Priorem de Magazela habere propriam Ecclesiam, et uti ornamentis episcopalibus, baculo et mitra, necnon jus benedicendi et concedendi Indulgentias, et hoc probari ex bullà felicis recordat. Clementis VIII; quòd verò habeat territorium distinctum, et separatum à territorio aliorum ordinariorum viciniorum mediantibus certis limitibus; et quòd conferat beneficia, visitet Ecclesias, et corrigat delinquentes optimè probant testes exhibiti, quibus tamen, quia fuerunt examinati sine alicujus partis contradictione, vel episcoporum vicinorum citatione, et ad hunc effectum, cum agatur de levi præjudicio, an velint domini officiales sanctissimi fidem adhibere, Rota eorum arbitrio censuit relinquendum.

Adest insuper alia declaratio ejusdem S. congregationis, quæ voluit ut præposito Piscien, cui mandata est jurisdictio, visitatio, correctio et superioritas, etiam quoad institutionem, præsentationem et nominationem, prout illam habebat episcopus Lucan, sint committendæ litteræ in formå, Dignum, et dispensationes matrimoniales; quas quidem decisiones teneo authenticas penes me, et postmodum easdem reperiri relatas per Garc., de Benefic. parte 9, capite 2, numero 24 et seq.

Insuper eadem sacra congregatio declaravit, tunc dispensationes hujusmodi posse committi inferioribus ordinariis, quando sunt nullius diœcesis, et habent quasi episcopalem jurisdictionem; Coccin., decis. 346, num. 7.

Abbates verò, priores et præpositi; quibus hodiè frequentissimè hujusmodi dispensationes et alia rescripta apostolica, à datarià et cancellarià diriguntur, prout longo temporis cursu et exercitatione observavimus; omissis aliis de quibus in dubium revocatur. an sint eis hujusmodi commissiones dirigendæ, sunt ii qui sequuntur; eisque tales commissiones fiunt co etiam quo sequitur modo, licèt latiùs in ipsà supplicatione, et in litteris extendantur. His igitur fiunt

commissiones, videlicet:

Abbati monasterii SS. Vincentii et Anastasii, ad Aquas Salvias nuncupatas Cistercien. ordinis, propè et extra mœnia urbis. Abbati monasterii S. Sylvestri terræ Nonantulæ, ordinis S. Benedicti, nullius diœcesis, provinciæ Ravennaten. Hoc tamen quoad expressionem provinciæ, servatur in aliis locis nullius diœcesis Urbi proximis, ut cum non possit dici, provinciæ Romanæ, dicitur ex loco N. Urbi proximo, sicut etiam ex loco N. civitati Narnien, proximo, et sic de singulis, etc. Abbati monasterii S. Salvatoris Majoris nuncupati, ordinis S. Benedicti in districtu Urbis. Abbati monasterii Montis Cassinen. ordinis S. Benedicti, nullius diœcesis, provinciæ Capuan. Abbati monasterii Montis Virginis, ordinis S. Benedicti, nullius diœcesis, provinciæ Benevetan. Abbati monasterii Sanctissimæ Trinitatis Caven. ordinis S. Benedicti, nullius diœcesis, provinciæ Capuan. Abbati monasterii S. Christophori, terræ Castri Durantis, ordinis S. Benedicti, nullius diœcesis provinciæ Urbinaten. Abbati monasterii S. Mariæ oppidi Pinaroli, ordinis S. Benedicti, nullius diœcesis provinciæ Taurinen. Abbati secularis et collegiatæ Ecclesiæ S. Petri oppidi de Lerma, nullius diœcesis, provinciæ Burgen. Abbati monasterii S. Mariæ Farsen, ordinis S. Benedicti, nullius diœcesis in districtu Urbis. Præposito Ecclesiæ B. Mariæ terræ Attini, nullius diæcesis, provinciæ Theatin. Præposito Ecclesiæ S. Mariæ terræ Pisciæ, nullius diæcesis, provinciæ Florentin. Priori monasterii S. Laurentii propè Padulani, Carthusien. ordinis, abbati S. Mariæ de Cadossa, nullius diœcesis, provinciæ Salernitan. Priori prioratûs S. Jacobi de Spatha, nullius diœcesis, provinciæ Compostellan. Priori prioratûs de Magazela, militiæ de Alcantara, nullius diœcesis, provinciæ Compostellan. Priori prioratûs de Ucles, nullius diœcesis, provinciæ Toletan. Abbati secularis et collegiatæ Ecclesiæ S. Martini, oppidi ejusdem S. Martini, nullius diœcesis in districtu Urbis, necnon committuntur illius vicario, ex indulto Innocentii X. Vicario monasterii abbatiæ nuncupatæ sancti Martini capituli et canonicorum basilicæ principis Apostolorum de Urbe, nullius diœcesis dictæ Provinciæ Theatin. ex indulto Urbani VIII. Abbati monasterii per priorem gubernari soliti sanctorum Stephani, et Brunonis de Nemore, nuncupati Carthusien. ordinis, nullius diœcesis, provinciæ Rheginen. quoad Casalia Serræ, Spatulæ, Biunci, Montauri, et Gasparinæ tantùm ex indulto ejusdem Urbani VIII. Necnon Officiali archiepiscopi Tarraconen. in insulà Evice, Tarraconen. diœces. canonicè deputato cum narrativa, attento quod dicta insula à civitate Tarraconen. per 200 milliaria et ultra distat, officiali archiepiscopi Tarraconen. in prædictå insulå ritè deputato, etiamsi de illis personis non sit, quibus similes causæ per dictam sedem committi consueverunt committere, et mandare dignemini, etc.

Prædictorum verò prælatorum vicariis, nunquàm tales fiunt commissiones, sicut supra dictum est, præterquàm vicario dictæ Ecclesiæ collegiatæ sancti

Martini, ac vicario generali prædicti abbatis Montis Cassinen. ex indulto felic. record. Sixti V, prout jam in praxi videmus; et licèt ego indultum hujusmodi nondùm viderim, attamen optima ratione, inter cætera puto motum ipsum Sixtum, ad illud concedendum; ex eo quòd antequàm S. Benedictus accessisset ad Ecclesiam Cassinen. Illa habebat suum episcopum ac præsertim habuit Severum, qui interfuit concilio Lateranensi, anno 487, in quo quidem concilio ipse Severus subscripsit tanquàm episcopus Cassinen., et sic postquàm illuc accessit S. Benedictus, scilicet de anno 529, nemo alius præter monachos Cassinenses, episcopus fuit ibi deputatus et successivè abbates Cassinenses, post S. Benedictum, licèt non essent episcopalia, et omnimodam jurisdictionem semper exercuerunt, diœcesimque habebant, per Rot. in una Soran. beneficii 8 martii 1627, coram Merlino, et refert celeberrimus Barbos., de Jur. eccles., lib. 1, cap. 1, num. 36, cum duobus sequent., et teste P. D. Marco Antonio Scipione in Elogio abbatum sacri monasterii Cassinen.; magna itaque est ejusdem monasterii auctoritas, magnaque inter Italiæ cœnobia præstantia; cùm præter S. Germanii civitatem, triginta duo oppida hodiè possideat, ejusque abbas omnimodam habet episcopalem jurisdictionem : quam liberè in suâ diœcesi exercet, nec habet finitimum episcopum, cui ea demandentur, quæ ex sacri concilii Tridentini decretis, viciniori episcopo sint committenda; proindeque supra dictus Sixtus V, statuit, ea omnia quæ ad juris æquitatem seu indulgentiam ac arbitrium judicis referuntur, ad prædictum abbatem Cassinatem in suà diœcesi spectare, ita in hodiernum diem causæ quæ ad matrimonia et sacerdotia spectant ab eodem abbate cognoscuntur, quas alioqui ad solos episc. pertinere indubitatum est; cùm ipse abbas propriam synodum celebret, propriumque habeat seminarium, examinatores synodales in suâ diœcesi eligat idoneos excipiendis confessionibus approbat, sacris initiandos examini subjicit tonsuram et minores ordines, suis subditis, tum secularibus administrat litteras dimissorias ad majores in aliena diœcesi suscipiendos; ecclesiasticorum concursus ad sacerdotia indicit; confirmationis sacramentum, et alia plura quæ inferioribus prælatis per concilium Tridentinum non licet, administrat et exercet; id. in dicto Elogio, ubi tabellam, sive plantam subjicit, quæ ejusdem monasterii, quod tunc exstat, et oppidorum quæ possidet, descriptionem et formam repræsentat, ac proinde cum prædictus abbas Cassinen. habeat jurisdictionem et Ecclesiam episcopalem, cum diœcesi separată, reperitur descripta inter Ecclesias episcopales in libris cancellariæ et cameræ Apostolicæ; ac propterea est verè censenda cathedr. et episcopalis; cum aliis luculenter congestis per Addit. ad Burat., dec. 667, à num. 8, usque ad fin.

Quoniam verò quoad commissiones faciendas abbati monasterii B. Mariæ Farfen. ac S. Salvatoris Majoris, necnon priori Carthusiæ sanctorum Stephani et Brunonis de Nemore, exempla brevium desuper, expeditorum, ad meas pervenerunt manus, non prorsus ab hác praxi alienum agnovimus illa hic subnectere, quorum primum est tenoris sequentis, videlicet:

URBANUS Papa VIII, ad futuram rei memoriam. Pastoralis muneris divinà dispositione nobis injuncti, ratio postulat ut quis universalis Eclesiæ regimini, licet immeriti præsidemus, ad ea considerationis nostræ intuitum dirigamus per quæ particularium Ecclesiarum, earumque prælatorum dignitas et auctoritas conservari et augeri possit. Cum itaque, sicut accepimus, monasteriorum, abbatiarum nuncupatarum B. Mariæ Farfen. et Sancti Salvatoris Majoris nuncupati invicem, seu aliàs perpetuò unitarum, ordinis sancti Benedicti, in districtu almæ Urbis nostræ existentium, abbas seu commendatarius pro tempore existens, proprium, et ab omni alterius cujuscumque prælati vel antistitis, ordinaria jurisdictione separatum territorium, multa oppida et loca insigni vassallorum et aliorum habitatorum ac incolarum numero referta, continens habeat. Nos singularibus atque eximiis dilecti filii nostri Francisci S. Romanæ Ecclesiæ diaconi cardinalis Barberini nuncupati, nostri secundum carnem, ex fratre germano nepotis, qui monasteria prædicta in commendam ad suî vitam, ex concessione et dispensatione apostolicà obtinet. meritis adjuti, vassallorum et incolarum habitatorumque præfatorum commoditatibus consulere, et dictorum monasteriorum abbatem, seu commendatarium, aliquâ honoris prærogativa, quantum cum Domino possumus, exornare volentes, motu proprio, et ex certà scientià, ac 'maturà deliberatione nostris, deque apostolicæ potestatis plenitudine, eidem Francisco cardinali ejusque successoribus dictorum monasteriorum abbatibus, seu commendatariis in perpetuum, ut quæcumque litteræ apostolicæ, etiam in formâ brevis, tam gratiam quam justitiam concernentes, ac præsertim super dispensationibus matrimonialibus, et in formà significavit, quæ à nobis, et Apostolicà Sede, pro personis sub jurisdictione dicti Francisci cardinalis, ac abbatum seu commendatariorum prædictorum, ratione monasteriorum hujusmodi, existentibus pro tempore, posthàc concedentur, et ad partes transmittentur, eidem Francisco cardinali moderno, et pro tempore existenti dictorum monasteriorum abbati seu commendatario, vel ejus officiali, tanquam loci ordinario, non autem archiepiscopis vel episcopis vicinioribus dirigantur et committantur, qui officialis, litteras apostolicas præfatas dicto Francisco cardinali moderno, et pro tempore existenti dictorum monasteriorum abbati seu commendatario, vel ejus officiali, tanquam loci ordinario, non autem archiepiscopis, vel episcopis vicinioribus dirigantur et committantur, qui officialis litteras apostolicas prædictas dicto Francisco cardinali moderno, et pro tempore existenti monasteriorum prædictorum abbati seu commendatario directas, etiamsi de ipsis officialibus in eis mentio non fiat, aperire et exequi possit, tenore præsentium concedimus et indulgemus. Mandantes proplerea dilectis filiis, datario illiusque substitutis officialibus et cujuscumque generis supplicationum revisoribus. ac S. R. E. vicecancellario et cancellario regenti, ac abbreviatoribus de Parco majori nuncupatis, secretariis,

etiam apostolicis, aliisque ejusdem datariæ et cancellariæ Apostolicæ, ac Curiæ Romanæ officialibus pro tempore existentibus, ut præmissa perpetuò observare debeant. Decernentes aliter dirigendas, litteras apostolicas hujusmodi, nullas, irritas et inanes, nulliusque roboris vel momenti fore et esse ac censeri; neque executioni demandari posse. Quod d. Franciscus cardin. modernus, et pro tempore dictorum monasteriorum abbas seu commendatarius, ejusque officiales in causis et negotiis quæ hujusmodi litteræ concernent procedere in omnibus et per omnia liberè et licitè valeant et debeant, prout alii quicumque ordinarià et episcopali dignitate fulgentes, in suis respective civit. et diæces. possent et debent; non obstantibus quibuscumque apost. in provincialibus ac synodalibus conciliis edictis, generalibus, vel specialibus constit. et ordinationibus, necnon statutis et consuetudinibus, etiam juramento confirmatione apost, vel quâvis firmitate alià roboralis, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut præsentium transumptis etiam impressis manu alicujus notarii publice subscriptis, et sigillo alicujus personæ in dignitate ecclesiasticà constitutæ, munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quæ eisdem præsenvibus adhiberctur, si forent exhibitæ vel ostensæ. Dat. Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris. Die 18 novemb. 1627, pontificatús nostri anno quarto.

Sumptum ex originali minutâ brevium S. D. N. Ur bani Papæ VIII, collationatum concordat.

M. A. Maraldus.

Attentà tamen prædictorum monasteriorum unione, in dubium revocari potuisset quonam modo hujusmodi commissiones fieri deberent; sed tamen ipsa praxis nos docet quòd pro executione rescriptorum apostolicorum pro oratoribus ex locis subjectis monasterii sancti Salvatoris Majoris, licèt utriusque monasterii unus sit abbas seu commendatarius, fiant abbati hujus monasterii, si verò S. Mariæ Farfen, abbati ejusdem B. Mariæ; nam attentà unione prædictà, quæ creditur æquè principaliter facta, unumquodque retinet sua jura, et remanet in suo statu et honore, et gaudet suis privilegiis, Gloss. in Clem. Per litteras, de Præb.; Mandos, reg. 12, q. 1, num. 4, cum aliis relatis per Garc. de Benefic., part. 12, cap. 2, num. 37.

Pro similibus autem commissionibus priori monasterii sanctorum Stephani et Brunonis de Nemore, faciendis, subjicitur exemplum litterarum, etiam in formà brevis, tenoris sequentis, videlicet.

URBANUS Papa VIII.—Ad futuram rei memoriam. Nuper pro parte dilecti filii prioris monasterii sanctorum Stephani et Brunonis de Nemore, ordinis Carthusien., nullius diacesis, provincia Rheginen. Nobis expositum fuit quod aliàs à venerabilibus fratribus nostris sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalibus sacri concilii Trid. interpretibus emanavit decretum, tenoris sequentis, videlicet: Eminentissimi et reverendissimi domini, prior Carthusiæ sanctorum Stephani et Brunonis de Nemore, devotus orator habet omnimodam jurisdictionem ordinariam in spiritualibus et temporalibus, quasi episcopalem et proprum territorium separatum Castrorum, casalium seu bcorum Serræ, Spatulæ, Biunci, Montauri, et Gasparinæ nullius diæcesis, provinciæ Rheginens.; cumque sit inferior prælatus, supplicatur declarari an ipsi inferiori sint committendæ dispensationes matrimoniales, litteræ in formà Significavit, aliaque hujusmodi. Et Deus, etc. Sacra congregatio cardinalium concilii Tridentini interpretum alias censuit, si inferior prælatus habeat jurisdictionem quasi episcopalem et proprium territorium, dispensationes matrimoniales, quoad ejus subditos, litterasque in forma Significavit, aliasque hujusmodi ipsi inferiori esse committendas. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, aliàs per bonæ memoriæ Horatium cardinalem Lancellottum nuncupatum, de voto Rotæ aliàs coram Martino Andrea, et aliis auditoribus dato, decisum et judicatum fuerit, priorem prædictum, jurisdictionem quasi episcopalem et proprium territorium habere; propterea dictus prior decretum præinsertum, apostolize nostræ confirmationis robore communiri summopere desideret. Nos illum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et à quibusvis, etc., censentes, supplicationibus illius nomine, nobis super hoc humiliter porrectis, inclinati, decretum præinsertum apostolicà auctoritate, tenore præsentium approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicæ auctoritatis robur adjicimus, ac omnes, et singulos, tam juris quam facti defectus, si qui desuper quomodòlibet intervenerint, supvlemus. Mandantes propterea dilectis filiis datario. illiusque substitutis officialibus, et cujusvis generis supvlicationum revisoribus, ac S. R. E. vicecancellario et st cancellariæ regenti, abbreviatoribus de Parco majori nuncupatis, aliisque datariæ et cancellariæ Apostolicæ ac Curiæ Romanæ officialibus, ut præmissa observent, litterasque hujusmodi d. priori dirigant ac dirigi curent; decernentes præsentes litteras firmas et efficaces existere et fore; ac ab omnibus ad quos spectat, et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque per quoscumque judices ordinarios et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores, judicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his, à quoquam, quâvis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Dat. Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris. Die 23 augusti 1633, pontificatûs N. anno M. A. Maraldus. undecimo.

Reliquis verò inferioribus prælatis, quantùmvis exemptis, et habentibus episcopalem jurisdictionem, nisi fuerint nullius diœcesis, ac particulare territorium habeant, nunquàm committuntur hujusmodi dispensationes, seu quævis gratiæ exequendæ. Rationem hujus rei adducit Garc., part. 9, cap. 2, num. 146, dicens quòd dispensationes eorum subditis concedendæ, videntur committendæ episcopis intra quorum diœcesim sint, subdens nihilominùs, numero 147, quòd sufficit si habeant territorium distinctum, licèt non sit nullius diœcesis. Sed cùm id videatur repugnare praxi et stylo Curiæ super his commissionibus, nihil pro nunc firmo. Est etiam dicendum quòd, quamvis ad effectum exequendi dictas litteras, suffi-

ciat hujusmodi jurisdictionem habere, licèt non habeant ipsi insignia episcopalia, non propterea sequitur quòd talia insignia habentes, si careant jurisdictione, nec habeant separatum territorium, possint dictas litteras exequi; plures enim sunt qui ex apostolico indulto possunt uti dictis insignibus, et alias prærogativas habere; nec tamen istæ litteræ eis dirigi consueverunt. Exemplum erit de correctore hospitalis Incurabilium hujus civitatis, cui fel. record. Gregorius XV, ut dictum, hospitale ac alia ab eo dependentia egrumque ecclesiæ speciali aliquâ prærogativâ cohonestentur, ac ad majorem decorem et ornatum ipsius correctoris, qui de nobili genere procreatus esse consuevit, eidem correctori pro tempore existenti, perpetuis futuris temporibus, ut durante ipsius correctoris officio duntaxat, tam in ecclesià hospitalis Incurabilium Neapolitan., quàm in quibusvis aliis dicti hospitalis subjectis ecclesiis et capellis, et in proces sionibus aliisque actibus et cæremoniis publicis, dummodò tamen in sacro presbyteratûs ordine et dignitate ecclesiasticà constitutus existat, et non aliter, mitrà et baculo pastoralibus, necnon chyrotecis, annulo, sandaliisque, mantello, seu mozzettâ, pileo, rochetto, habitu, coloribus, cæterisque insigniis pontificalibus uti, illaque induere, deferre et gestare, ac etiam missas et alia divina officia pontificaliter more episcoporum, celebrare; necnon post ipsorum divinorum officiorum solemnia populo ibi interessente, benedictionem solemnem, dummodò aliquis antistes seu Sedis Apostolicæ legatus ibidem præsens non sit, vel si adsit, ejus ad hoc expressus accedat assensus, impartiri, liberè et licitè valeat, apostolicà auctoritate perpetuò concessit, sub datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem 1621, sextodecimo kal. julii, anno primo.

Hanc eamdem facultatem exequendi hujusmodi dispensationes et alias litteras apostolicas habent vicarii apostolici, qui mittuntur cum brevi de consilio cardinalium, super negotiis episcoporum inquisitorum; donec illorum causa decidatur, vel suspensio tollatur; nam ipsi vicarii, ex vi dicti brevis, maximas habero solent facultates; nec tamen ipsis committuntur litteræ apostolicæ; sed licèt expediantur directæ episcopo, sive ejus vicario in spiritualibus generali, exequuntur nihilominùs dictæ litteræ ab ipsis vicariis apostolicis, juxta verba apposita in eorum facultatibus; quamvis aliquando cancellaria Apostolica ac præfectura brevium etiam ipsismet hujusmodi rescripta dirigant.

Verum, quia litteræ pro hujusmodi vicariis plures continere solent facultates non modò circa executionem litterarum, verum etiam alia in praxi scitu digna, non incongruum visum fuit, sub qua forma illæ concedi consueverunt, hic subnectere, quæ talis est, videlicet

A tergo: Dilecto filio Josepho N. clerico Firman. seu alterius diacesis.

Intùs verò:

URBANUS Papa VIII. — Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. Pro nostri pastoralis officii munere,

iis potissimum invigilare debemus, quæ coram dominici 👔 gregis, ut in viam mandatorum Domini ad salutem dirigantur, omnind respiciunt. Volentes igitur, certis de causis, animum nostrum moventibus, Ecclesia N. de vicario apostolico providere ; ac de tuis fide, prudentià, integritate ac doctrina plurimum in Domino confisi; sperantesque, quòd ea quæ tibi duxerimus committenda, cumulatè sis expleturus : te in Ecclesià, et civitate, ac diacesi N. hujusmodi vicarium et officialem generalem, ac in nostrum et Sedis Apostolicæ vicarium in spiritualibus et temporalibus, apostolica auctoritate, tenore præsentium, ad nostrum et Sedis prædictæ beneplacitum. constituimus, eligimus, facimus et deputamus, cum eisdem facultate, auctoritate et potestate, quoad exercendum ea quæ jurisdictionis etiam voluntariæ existunt, exceptà tamen facultate beneficia ecclesiastica conferendi, ac litteras commendatitias, et dimissorias et sacros ordines concedendi, quam episcopus pro tempore existens, habere et exercere solet in universà diæcesi in foro conscientiæ et contentioso; ac aliàs quomodòcumque, et qualitercumque, necnon ecclesias et loca pia omnia, etiam monialium monasteri, etiam exempta, quoad clausuram ad sacri concilii Tridentini præscriptum, visitandi et reformandi, ac ad visitationem hujusmodi celerrimè et debità cum diligentià procedendi; synodum celebrandi, judices, consultores, vicarios foraneos, notarios, actuarios, magistros actorum, promotores fiscales, executores, omnesque alios et singulos officiales, tam majores quàm minores curiæ episcopalis, quibuscumque nominibus censeantur, in civitate et diæcesi prædictis, quotiescumque opportunum fore judicaveris; et aliàs juxta solitum removendi ac alios in eorum loca eligendi, deputandi et subrogandi; mulctasque et pænas pecuniarias, apud aliquem probum et idoneum virum, per te, de clero eligendum, deponendi, piis usibus, arbitrio tuo, applicandas; quascumque litteras episcopo prædicto, sive ejus vicariodirectas et diligendus æquè ac si tibi specialiter dirigerentur, aperiendi et exequendi; litteras monitoriales in formà, significavit, pro rebus deperditis, seu furto sublatis, juxta præscriptum dicti concilii Tridentini et bullæ fel. record. Pii Papæ V, prædecessoris nostri, concedendi, in beneficiis de jure patronatûs, ejusque erectione, constitutione, necnon in locationibus emphyteuticis, alienationibus et permutationibus beneficiorum ecclesiasticorum, juxta formam sacrorum canonum et constitutionum apostolicarum, auctoritatem et consensum præstandi, causas criminales, civiles, etiam per appellationem devolutas, et quæ ad curiam episcopalem quovis modo pertinent de jure vel consuetudine in civitate et diæcesi prædictis cognoscendi, audiendi, committendi, sineque debito terminandi, contra delinquentes per inquisitionem, etiam ex officio, prout juris fuerit, procedendi, eosque corrigendi, mulctandi, puniendi, deponendi et excommunicandi, suspendendi et interdicendi, pænarumque et sententiarum earumdem moderationem, mitigationem tibi reservandi; necnon censuras et pænas ipsas, in casibus à jure permissis, aggravandi et reaggravandi, et ab illis, aliisque casibus episcopo prædicto reservatis, prout tibi videbitur, convenire, in utroque foro absol-

vendi et absolvi faciendi, et exercendi quæ præfato episcopo, rationes jurisdictionis, de jure et consuctudine competunt in præmissis et circa ea; etiamsi talia forent, quæ magis specificam et expressam exigerent commissionem. Et cum facultate substientudi in casu necessitatis, cum simili vel limitatà potestate. Volumus autem quod projuâ et familiæ tuæ sustentatione, ex redditibus ecclesiæ prædictæ, provisio annua ducentorum scutorum monetæ Romanæ persolvantur, et ejus rata de quadrimestre in quadrimestre, anticipatà solutione, ultra expensas pro accessu et recessu, aliaque emolumenta ordinaria et extraordinaria, licita, solita et consueta; ita ut si ii ad quos spectat, in solutionibus, vel eorum aliqua defecerint, suo tempore lapsis decem diebus, ex fructibus mensæ episcopalis pro deficiente portione quæ tibi debebitur, proprià auctoritate capere et exigere liberè et licitè possis et valeas; simulque viaticum pro expensis accessûs et recessûs cum habitatione congruà in palatio episcopali, pro tempore officii, habere debeas. Contradictores quoslibet, et rebelles, uc præmissis non parentes, cujuscumque statûs, gradûs, ordinis vel conditionis existentes, pænis pecuniariis, piis usibus, arbitrio tuo applicandis, ac etiam per censuras et pænas ecclesiasticas, aliaque opportuna juris remedia, appellatione postposità compescendo: invocato etiam ad hoc (si opus fuerit) auxilio brachii secularis; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dictæ Ecclesiæ, eliam juramento, confirmatione apostolicà, vel quâvis firmitate alià roboratis statutis et consuetudinibus, et privilegiis quoque indultis, et litteris apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum tenoribus, præsentibus pro plenè et sufficienter expressis habentes; illis aliàs in suo robore permansuris, hâc vice duntaxat specialiter et expressè derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die 15 septembris 1632, pontificatûs nostri anno decimo.

M. A. Maraidus,

Hæc autem quoad commissiones dispensationum, aliarumque gratiarum, quæ pro utroque foro expediuntur. Pro foro autem conscientiæ tantum, cum sint occultæ, committuntur et diriguntur confessario magistro in theologià, vel decretorum doctori, ex approbatis ab ordinario, per oratorem eligendo. Quocirca notandum putavi quòd licèt stante hujusmodi commissione, dixerint nonnulli, sufficere talem confessorem esse licentiatum, vel, si regularis fuerit, approbatum à suâ religione, vel à rectore collegii; prout tenet Zerol. in sua Praxi Episc., part. 2, verbo Pænitentiarius, versic. Secundo respondetur, qui, versic. seq: ait sic vidisse practicari, subdens quòd alioquin in religionibus vel congregationibus, ubi non fiunt neque magistri neque doctores, non possent eligi ex illis confessarii pro tali effectu; quod non est dicendum, sed mens sacræ pænitentiariæ est ut eligatur vir doctus, et non solum doctor; sed quia regulariter doctores solent esse docti, ideò stylus ponit se in tuto, ut ipse Zerol. loc. cit.; qui perperàm interpretatur dictum stylum, et mentem sacræ pænitentiariæ; pro quo optimè docet Sanchez de Matrim., lib. 8, disputat. 34, num. 7, quòd non sufficit, si talis confessarius sit vir doctus, qui publicè in academià theologiam aut jus canonicum docet; quia oportet ut ad eum doctoris vel magistri gradum provectus sit; nec voluit pœnitentiarius committere has dispensationes nisi solis insignitis hoc gradu, quia tales decet esse delegatos Papæ; et ita vult sacra pœnitentiaria, ut ejus delegati sint in hâc dignitate et ad hos gradus promoti; et propterea, quæ ratione dignitatis doctoribus conceduntur, non porriguntur ad alios, veluti licentiatos in his facultatibus; id Sanchez, num. 8.

Imò verò neque possunt hæ dispensationes expediri per regulares, qui juxta suorum ordinum instituta, magistri licèt tales non sint, appellantur, nisi illi verè ad magisterii gradum in aliquâ academiâ promoti sint; id Sanch., n. 9, qui n. seq. docet, frustrari has dispensationes suo effectu, si ab aliquo expedientur, qui non sit tali gradu insignitus; quamvis communi errore doctor existimetur; licèt è contra, si sit doctor, sed indoctissimus, per rationes ibi per eum allatas.

Nec propterea harum dispensationum gratiæ evanescent, si contingat illas præsentari non habentibus hujusmodi qualitates, et ab illis litteras aperiri, quia nihilominùs aliis ipsius qualitates habentibus, pro illarum executione præsentari possunt, ut sæpè accidit in praxi.

Et in tantum præmissa servantur, quòd pro quacumque causà, sacra pœnitentiaria rarò consuevit has litteras aliis non graduatis, ut supra, dirigere; nisi pro licentiis eligendi confessorem, qui oratorem à quibuscumque casibus, tam Sedi Apostolicæ quàm ordinario loci reservatis, non tamen in bulla Cœnæ Domini contentis, absolvat, prout in formâ solitâ; ne sacra pœnitentiaria videatur arctare pœnitentem ad eligendum necessariò talem confessarium graduatum; quinimò, cùm aliquando accidat in loco oratorum non adesse confessarium magistrum in theologia, vel decretorum, doctorem, ex peculiari gratià solet (rarò tamen) ipsa sacra pœnitentiaria, litteras pro quocumque casu, dirigere confessario simpliciter ex approbatis; absque eo quòd sit magister in theologià, vel decretorum doctor, hoc modo, videlicet: Discreto viro confessori, ex approbatis ab ordinario, per latorem præsentium ad introscripta specialiter eligendo.

Consuevit tamen summus Pontifex nonnullis ministris generalibus religionum, per litteras in formâ brevis sub annulo Piscatoris, hanc impertiri facultatem; ut ipsi, per se vel alios ab eis deputandos, licèt non graduatos, possit dictas litteras aperire, et illas juxta earum formam, exequi.

Sub quâ tamen formâ detur supradictis ministris generalibus sive aliis superioribus ista facultas, patet ex litteris infrascriptis, videlicet:

A tergo: Dilecto filio Claudio Aquavivæ præposito generali societatis Jesu.

Intùs verò:

stolicam benedictionem. Exponi nobis nuper fecisti, quòd aliàs quondam Alexander Frumentus, tunc officii sacræ pænitentiariæ regens, dilectis filiis presbyteris societatis Jesu, cui præesse dignosceris, etiamsi nullo magisterii in sacrà theologià, et doctoratus in jure canonico gradibus, insigniti essent, aliàs tamen idoneis et approbatis ipsius societatis confessariis, ut quascumque obsignatas, etiam magistri in theologià, vel jure canonico doctoribus directas in foro conscientiæ, ejusdem sacræ pænitentiariæ litteras, aperire, et absolutionis beneficium, juxta illarum dispositionem, impendere possent et valerent, verbo tenùs concessit; eaque facultate ipsi presbyteri hactenus usi sunt. Cum itaque ipsius societatis religiosi ad hujusmodi gradus, nisi pro necessitate scholarum suarum, promoveri non soleant, pænitentes etiam ad ipsos presbyteros cum suis litteris absolutionum in dies recurrant, et importunè obsecrent, opportunè etiam eos juvari convenit. Nos idcircò tuis in hác parte supplicationibus inclinati, presbyteris societatis hujusmodi, per te, vel tibi subordinatos, illius superiores, de tuâ licentiâ designandis, et ab ordinariis locorum approbatis vel approbandis, etiamsi magisterii vel doctoratûs, aut aliis gradibus insigniti non sint, litteras hujusmodi aperiendi, confessionibusque fidelium ad ipsos recurrentium, auditis, et imposità salutari, in illis expressà, vel de jure infligendà pænitentià, absolvendi, ac in foro conscientiæ, quascumque sibi verbo vel scriptis commissas absolutiones; disvensationes, et pænitentiarum injunctiones excipiendi et exequendi, licentiam et facultatem, tenore præsentium concedimus et impartimur; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quòd præsentium transumptis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo tuo, seu personæ in dignitate ecclesiastică constitutæ, munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris die tertià aprilis 1583, pontificatûs nostri anno decimo. Cæs. Glorierius.

Porrò circa id videndum restat numquid postquam dictæ litteræ fuerint uni confessario præsentatæ, possit alius pro earumdem executione adiri? Hanc quæstionem movet, Navar., cons. 8, de Offic. jud. deleg., dicens: An postquam pænitens, eui officium sacræ pœnitentiariæ dedit litteras sigillatas, directas discreto viro confessori, per latorem præsentium, ad introscripta specialiter eligendo, eligit unum confessarium, possit, saltem de voluntate dicti confessarii, eo dimisso, alium eligere? et resolvit negativè, per rationes ibi per eum allegatas, nempe quòd jurisdictio delegata non potest prorogari de persona in personam, cap. 1 de Offic. alleg., et cum sit ipsa jurisdictio delegantis, ita ad dictum delegantem cujus illa est, pertinet cam extendere, et non ad partes, nec ad judicem, quorum illa non est, arg. 1. Id quod nostrum est, sine facto nostro in alium transferri non potest, ff. de Reg. jur., quem multi doctores sequuntur, præsertim Zerola in suå Praxi, verbo Pænitentiarius, in principio, ubi etiam negativè respondet, licèt confessarius primò electus Gregorius Papa XIII. — Dilecte fili, salutem, et apo- 🎚 consentiat, quia per primam litterarum præsentationem, uterque functus est officio suo; alter scilicet præsentando, alter verò eas aperiendo; et fundatur in stylo Pænitentiariæ, quæ apponit illam clausulam, quòd datà absolutione, litteræ lacerent; idem dixit Genuens in Praxi Curiæ episcopalis Neapolitan., c. 25.

Ego tamen miror de ipso Navarro, qui cum suo tempore fuisset unus ex consultoribus sacræ pænitentiariæ Apostolicæ, cujus prætorio, tot annis, etiam ego minimus ac prorsus indignus inservivi, ita asserit : cum semper ipsius pœnitentiariæ mens et stylus fuerit, ut hujusmodi litteræ; quomodòcumque sieri poterit, suum sortiantur effectum, quidquid etiam nonnulli perperàm dicant, ut benè docet Sanch., 1. 8, disput. 27, n. 4, ubi ait id procedere non tantum ubi pænitens semel litteras præsentavit cuidam confessario, sed etiam postquàm ab eo pronuntiatum fuit dispensationem esse subreptitiam, posse impetrantem adire alium confessarium, qui fortè in ea sit opinione, ut rescriptum valeat, et posse eumdemmet confessarium, re meliùs perspecta, dispensationem illam, mutata sententia, exetui: quamvis, si semel dispensavit, non possit canere palinodiam. Ratio autem, quam idem Sanch. loc. cit. affert, ea est, quòd cùm ca commissio facta sit in foro conscientiæ, sequitur ejus fori naturam, quæ est ut non adstringatur pœnitens acquiescere sententiæ unius confessarii, sed possit alium adire; atque idemmet confessarius sententiam mutare, et ita per totum orbem servatur'in praxi, et didici in ipso sacræ pænitentiariæ officio.

Ad contraria autem cum eod. Sanch. loc. cit. respondetur: nam non prorogatur jurisdictio de persona ad personam, ex sola partis voluntate, aut confessarii, sed ex voluntate ipsius majoris pœnitentiarii, qui litteras nomine summi Pontificis concessit; cujus voluntas ca censetur esse, ut liceat diversos confessores adire; qui omnes censentur electi ab eodemmet pœnitentario, ut litteras expediat; ac si ea potestas semel eligendi intelligitur de actu consummato; et ita semper tenuit, et tenet cadem sacra pœnitentiaria, quae in his casibus consulta, ita respondit, prout in praxi, omni prorsus hæsitatione remota, servature

### CAPUT V.

Praxis narrative litterarum dispensationis matrimonialis, cum causà et sine copulà.

Præmissis igitur, sic pro harum litterarum executoribus, etiam quoad forum conscientiæ declaratis, earumdem ordinem prosecuturi; ulterius procedendo, ita dicamus, videlicet:

Oblate. — Sic exoriuntur litteræ dispensationum matrimonialium; in quibus de stylo cancellariæ apostolicæ nullum aliud exordium præponitur, sicut in aliis litteris, gratiam concernentibus, ut advertit Ilieron. Paul. in-suo Provinciale Ecclesiarum, vers. Nota, quòd quando aliquid committitur de jure non datur exordium, fol. mihi 389.

PRO PARTE, etc., STEPHANI, etc.— In quibuscumque litteris semper exprimenda sunt nomina et cognomina oratorum, ad evitandum dubia et æquivocatio-

nes, per text. in l. Ad cognoscendum, c. de Ingen. et Manumis. l. Hac consultissima, c. Qui testam. fac. poss., necnon ad evitandam rescripti invaliditatem; quia dum petitur gratia pro uno, non poterit alteri prodesse, cum non extendatur ad illum, cujus nomen, aut cognomen non est expressum in supplicatione porrecta.

Nec verificatur saltem in praxi opinio Sanch., lib. 8, disput. 21, num. 37, dicentis absque dubio hunc errorem non vitiare dispensationem, sed prodesse oratori pro quo est impetrata; quamvis in ejus nomine erratum sit, ex quo error proprii nominis non vitiat rescriptum quando constat de corpore. Id enim satis à notorio Curiæ stylo deviare sciunt omnes curiales; nec refert, quoad hoc, ut de jure id procedat. nempe tali casu, non vitiari rescriptum, ut probatur in 1. Si quis in fundi, ff. de Leg. 1, ibi; Si quis in fundi vocabulo erraverit, et Cornelianum pro Semproniano nominaverit, debebitur Semproniano, et in Instit., tit. de Leg., § Si quis in nomine, per hæc verba: Si quidem in nomine, cognomine, prænomine, agnomine legatarii testator erraverit, si de persona constat, nihilominus valet legatum. Nomina enim significandorum hominum gratià reperta sunt, qui si alio quolibet modo intelligantur, 'nihil interest; id. Sanch. loc. cit. Nam quidquid sit de jure, aliter est de stylo, et in hâc praxi receptum: quia non solum, si erratum fuerit in nomine aut cognomine, verùm etiam in syllabâ aut litterà, dispensatio non meretur executionem. nisi priùs ab officialibus deputatis corrigatur; quinimò, non modò corrigendæ erunt litteræ, verùm etiam illarum registrum; quæ quidem correctio transit per multas munus officialium, præcipuè D. regentis cancellariæ, quidquid etiam dicat text. in l. Qui habebat, ff. de Manu. testa., quem dicit singularem Angel. in l. Si in nomine, num. 1, c. de Testam. Alex. in l. 4, num. 5, de Leg. 1, quibus juribus cavetur, quòd error in syllaba consistens, nihil debeat obesse. Imò addo, quòd quidquid aliàs fuerit observatum, hodiè non datur correctio super nomine proprio oratoris vel oratricis; sed opus est novam gratiam impetrare. et novas litteras expedire; vel saltem præviå novå signatură supplicationis, cum verâ nominis expressione, ipsas jam expeditas litteras eorumdem officialium auctoritate corrigere; quod videtur esse introductum ad evitandas multas fraudes, quæ ob mutationem nominis sub colore erroris, possunt intervenire; cùm omnia jura fraudibus occurrant, illasque prohibeant, l. Si cui, ff. de servit., ibi; per medias vias, l. in fundo, ff. de Rei vendic., nisi forsan deprehendatur alique modo verisimilis error, puta, si diceretur, Antonius pro Antonino, Bernardus pro Bernardino, et similia; și verò expeditæ fuerint litteræ cum expressione nominis oratoris, verbi gratia, Francisci Antonii, in corpore autem litterarum, dica tur Franciscus, vel quovis alio modo, sieut sæpè contingere videmus; tunc litteræ alicui vitio subjacere minimè videntur, pro quo adest optimum; Bart., cons. 470, text. in 1.1, c. de Leg: Certum est anim

quòd habens duo nomina et vocetur Joannes Antonius, potest vocari Joannes distincte et Antonius; Joan. de Anan., consil. 17, num. 10, quod etiam procedit in cognomine; cùm quilibet ex solà cognatione denominari; Bart., cons. 179, in princip., ubi quòd Martinus de Baroncis, potest ctiam appellari Baroncius. Verum tamen est, quòd quoad denominationem cognominis, id non admittitur in litteris gratiæ, sicut etiam dicimus de notario, qui prima vice, aliquem appellavit nomine proprio, et postea alio; nam per hoc non vitiatur instrumentum, id. Bart., d. cens. 179, quia cùm præmissa sæpenumerò eveniant per errorem cancellariæ, non debent partibus obesse, ut aliàs de quibuscumque aliis erroribus ipsius cancellariæ, quæ gratis dictos errores corrigit, quando litteræ exigunt omninò hujusmodi correctionem.

Illud autem quod dicit Dian. in suis Resolut. moral., tract. 10, de Leg. resol. 56, nempe esse validam dispensationem, quando erratur in nomine personæ, ut videlicet, quando nomen Petri exprimatur pro nomine Pauli, omninò negatur; quandoquidem quantum à verà praxi Romante curite longé distet, nullus curialium est, qui ignoret; cum jam ita obtinuerit illius antiquissimus stylus, qui est pro lege servandus, cap. Quàm gravi, de Crim. fal., et licèt communiter diei consueverit, quòd hujusmodi stylus ex variatione rerum prædictæ Cyriæ, fiat fragilis et incertus, ac proinde modò albus, modò niger, ut dixit Lap. alleg. 51, Felin. in cap. Rodulphus, post num. 22, de Rescript., Cassad., decis. 7, eod. tit., num. 4, attamen intelligitur de illo stylo, quem verè, secundùm mutationem pontificum, corumdemque officialium mutari ac variari contingit, non autem de stylo cancellariæ, qui inconcussè, circa litterarum expeditionem, servari debet; id. Felia., in capite ex parte 1, de Rescript., ex quo illa mentem Papæ declarat, Mandos., tomo 1, quæst. 2, num, 3, in proæm. regul.; eumdem namque stylum, qui benè considerat, fundatum reperit in jure communi; si quis verò dixerit, jure communi non vitiari rescriptum per errorem in nomine petentis, ut per jura supra allegata; respondetur quòd licèt id appareat ipso jure communi cautum, eodem etiam jure cavetur, ut cum per proprii nominis oratoris mutationem, quamplurima possent fieri fraudes circa impetrationes rescriptorum, propterea illis omninò occurrendum sit, cap. Sedes, et cap. Ex tenore, de Rescript., quod quidem tantum etiam ab ipså praxi abest, ut, sicut jam supra diximus, nunquam super errore proprii nominis, detur correctio, nisi in iis casibus quibus, semotà omni fraudis suspicione, error hujusmodi correctionem mercatur; in quorum quidem corroborationem, cum quilibet summus Pontifex in crastinum suæ assumptionis, condat regulas cancellariæ Apostolicæ, inter facultates quas in illarum calce concedit vicecancellario et cancellarite regenti, licèt eis facultatem tribuat corrigendi nomina et cognomina personarum, non tamen possunt corrigere propria nomina oratorum, ut patet per hæc formalia verba, videlicet : Item, quod possit

corrigere nomina et cognomina personarum, non tamen eórum, quibus gratia et concessiones flunt ac beneficiorum, dum tamen de corpore constat. Hinc igitur est, ut cùm ipse D. regens non possit nisi tantum cognomina oratorum corrigere, si contingat errorem reperiri post registratam supplicationem, circa proprii nominis expressionem, ante tamen litterarum expeditionem, omninò opus est illud suppleri per signaturam novæ supplicationis in formà reformationis, sub præinsertà priori supplicatione, quæ ita datur, videlicet: Pater Sancte, dignetur S. V. litteras super præinserta conficiendas cum expressione, quòd orator non Cynthius, sed Joannes Capycius, et non aliter nominatur et cognominatur; in reliquis verò, juxta ejusdem præinsertæ vim, formam, continentiam et tenorem expediri mandare de gratià speciali; non obstantibus omnibus quæ eadem E. S. V. in dictà præinserta concessit non obstare cæterisque contrariis quibuscumque. Quinimò in secundà parte supplicationis, in quå dici solet quòd narratorum omnium major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris, id est, suppleri in ipså bullå, quatenus opus fuerit, sicut supra dictum est, nunquàm id dicitur de nomine proprio oratoris, sed tantùm de cognomine, et hic est notorius stylus.

Quod si aliquando contingat ignorari in Urbe cognomen oratoris, seu oratricis, ne propterea retardetur expeditio, si ibi fuerit transmissa arbor consanguinitatis, tunc cautus sollicitator, ex ipså arbore poterit desumere saltem nomen utriusque genitoris oratorum; quod deserviat pro illorum cognomine; exempli gratià, ex dictà arbore desumitur patrem oratoris, vocari Franciscum, patrem verò oratricis, Antonium, sufficiet dicere: Exponitur pro parte Stephani nati Francisci, et Cather. natæ Antonii, et idem erit si in ipså arbore adhærunt nomina matrum oratorum; quia hæc etiam nomina sufficient, utpote, si dicatur, pro parte Stephani nati Isabellæ et Catharinæ natæ Beatricis: et sic pro cognominibus sufficiunt nomina genitorum. Unde dixit Rota penes Buratt., decis. 709, num. 8, non esse novum, cognomen aliquando à nomine patris desumi. Imo admittit etiam Romanæ Curiæ praxis, ut omittatur, ut plurimum illud verbum. nati, et sie dicatur, pro parte Stephani Francisci, et subauditur verbum, nati, absque eo quòd dicatur, pro parte Stephani nati Francisci; sic etiam Catharinæ Antonii, id est, natæ Antonii. Et quia, si diceretur pro parte Stephani Francisci, posset dubitari an Stephanus et Franciscus esset unicum tantum nomen, sicut dicimus, Franciscus Antonius, Petrus Paulus, Joannes Franciscus, etc., propterea ad id dignoscendum eadem praxis docet, ut si Stephanus fuerit filius Francisci, tune uterque scribatur cum primâ litterâ majusculà, ut supra videtur. Si verò erit nomen compositum, prima littera primi nominis, erit tantum majuscula, prima autem secundi nominis parva; nulla distantià adjectà; sed tantum unicum nomen scribitur, nempe, Stephanifrancisci; et idem dicendum est de oratrice; nam si Joanna erit filia Mariæ, tune dicitur, ex parte Joanna Maria, quod idem erit,

ac si diceretur, Joanna nata Maria, prout Joan. Andr., in add. ad specul. in rubr. de fil. presb. ubi ponit se fuisse filium cujusdam Andreæ; et sic, ut omnes legunt, vocatur Joannes Andreæ, id est filius Andreæ non autem, quòd utrumque nomen esset suum, veluti, Joannes Andreas, sicut communiter eum appellamus; guòd si contingat etiam hoc nomen oratricis esse compositum, tunc dicitur Joannæmariæ, tanquàm unicum nomen, eo modo quo supra dictum est de nomine oratoris. Si verò neque ex ipsà arbore neque aliunde poterit haberi notitia horum cognominum, ne tempus propterea amittatur, poterit porrigi supplicatio, confingendo ad libitum ipsa cognomina, quia habitâ postmodum prædictâ notitià de prædictis cognominibus, poterunt illa in litteris dispensationis suppleri; quod quidem conceditur vigore clausularum ipsius supplicationis, ubi petitur, quòd major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris: et præcipuè ex illis verbis dictarum clausularum, videlicet, et quod cognominum, etc.

Advertas tamen quòd hic defectus cognominis non poterit suppleri in litteris dispensationis in formà pauperum, quia in supplicatione delentur illa verba, et quod cognominum, etc., et hoc ad evitandas fraudes quæ possunt contingere ne orator sive oratrix supponat aliud cognomen, et postquàm evaserit solutionem compositionis, expediat litteras supra dictas, cum proprio cognomine; nam hoc modo obviatur fraudibus, juxta text. in l. In fund. ff. de rei vend.

Quo verò ad ipsorum oratorum nomina, quomodò conscribenda sint, dicimus quod tam in supplicatione, quàm in litteris debent scribi clarè et extensè; ac eo modo quo in ipso libro baptismatis descripta sunt; quòdque si plura fuerint sibi apposita nomina, secundùm communem usum distincta, illud sufficit exprimi, quo magis communiter vocari consuevit.

Insuper sciendum est quòd stylus datariæ et cancellariæ non admittit in supplicatione in forma signandi, nomen diminutivum, puta si dicatur, Antonellus, Francischellus, Bellucia, Giomma, etc., sed debet dici, Antonius, Franciscus, Isabella, Hieronyma, etc., ac præcipuè debent advertere mittentes ad Romanam Curiam, et inibi expeditores, ut nunquàm nomina ipsa sive cognomina scribantur abbreviatè seu truncatè, sed per consequentiam litterarum et characteres claros, et ita se habet circa id dictæ Curiæ stylus, de quo etiam testatur Imol. in cap. Cum accessissent, et ibidem Felin., post princip, vers. Hodiè tamen, de Constit.

NEAPOLITANÆ DIOECESIS. — In omnibus rescriptis apostolicis, est oratorum diœcesis exprimenda; quòd si ipsi oratores erunt duarum diœcesium erit utraque explicanda, quidquid voluerit Sanch., libro 8, disput. 35, num. 5, ubi dicit, quod si alter sit Corduben., alter verò Granaten., non est opus in precibus dispensationis explicare utriusque diœcesim, sed sat est alterutrius, dicendo, N. et N. piœcesis Corduben. aut diœcesis Granaten., subdens;

quod ex ipså praxi constat, et quod nunquàm utriusque diœcesis explicatur.

Hoc enim est contra notorium stylum, qui necessariò requirit utriusque diœcesis expressionem; quinimò hujusmodi stylus non admitteret hic supplicationem, nisi in capite illius dicatur, v. g., Neapolitan. et Aversan., postmodùm verò litteræ dispensationis diriguntur ordinario oratricis, ut illas exequatur, id namque apponitur in Clausulis supplicationis, nempe: Et committatur ordinario oratricis, qui deposità, etc., dispenset.

Nec ad rem facit, quoad hoc, ratio quam ipse Sanch. affert loco cit., nempe, quòd sola expressio unius diœcesis, sufficiat, propterea quod poterit alterius contrahentium ordinarius dispensare cum utroque super denuntiationibus matrimonio præmittendis, necnon alterutrius contrahentium parochus copulare matrimonio utrumque, ratione connexionis; nam licèt ca vera sint, non tamen sufficiunt ad effugiendum inconcussum stylum datariæ et cancellariæ, hujus modi expressionem requirentis, qui pro lege servatur; Lap., alleg. 6; Calder., cons. 8, n. 4, de Rescript.; Paris., cons. 44, n. 17, et seq. vol. 1; Bursat., cons. 393, n. 15, vol. 4.

Alias enim, si sic esset, prout ait id. Sanch., loco cit., inverterentur profectò stylus, usus et ordo committendi harum dispensationum litteras, cùm mens ipsius Papæ, ejusque cancellariæ sit semper earumdem executionem committere ordinario oratricis; et nisi utriusque diœcesis fieret expressio, ubi oratores ex duabus diœcesibus orti essent, posset contingere, litteras ipsas dirigi non oratricis, sed oratoris ordinario, contra mentem ipsius Papæ; ac propterea illarum executor, si hujusmodi stylum ignoret, perperam litteras ipsas exequeretur.

Contingit aliquando, eratores esse alicujus diœcesis, cum alià invicem et æquè principaliter unitæ: exempli gratià. Lunen. et Sarzanen. aut Maceraten. et Tolentin. et tunc, licèt utraque uni episcopo tantùm subsit, qui unius illarum dominationem retineat, exorimendum nihilominus erit, ex qua ex his diœcesibus, verè ipsi orti sint; habet enim quandoque episcopus in unaquâque illarum, suum vicarium generalem, cui committuntur litteræ exequendæ; sicut etiam ipse episcopus pro negotiorum qualitate, utriusque diœcesis et Ecclesiæ denominatione utitur, ut constat ex formà litterarum similium unionum, iq quibus dici solet : Ipsam Ecclesiam Tolentin. cum Maceraten. unimus, ita ut pro tempore existens episcopus Maceraten, sit ambarum Ecclesiarum unitarum hujusmodi episcopus; et licet vocetur episcopus Maceraten., tamen in litteris pertinentibus ad civitatem et diæcesim Tolentin., ordinarie se subscribere debeat, episcopus Maceraten. et Tolentin., teneaturque relinere unum vicarium in dictà civitate Tolentin. qui non recognoscat superiorem; nec ab eo habcatur recursus ad vicarium dictæ civitatis Maceraten., sed tantim ad ipsum episcopum. Nam licèt episcopatus duo uniantur, tamen qualibet Ecclesia cathedralis retinebit sua jura, suasque

præeminentias; quamvis sic unitæ, regantur per unum tantum episcopum, per text. in cap. Pracipimus, 16, quæst. 1. Unde videmus quòd licèt episcopatus Viterbien. et Tuscanen. fuerint æquè principaliter uniti, quando tamen episcopus rescribit super concernentibus jurisdictionem, seu administrationem episcopatûs Viterbien, se nominat episcopum Viterbien. et Tuscanen. pro concernentibus autem Tuscanen. episcopatum, se inscribit episcopum Tuscanen. et Viterbien.; Mand. regul. 12, quæst. 1, num. 4, quia rei denominatio semper fieri debet à causâ proximâ, juxta text. in l. Quisquis, § Hæc verba, ff. de Vulg. et pupill. Sicut episcopus in civitate Castellan. vel eius diœcesi existens, civitatis Castellan, et Hortan. est appellandus; ita è converso dùm in civitate vel diœcesi Hortan. commoratur, Hortan. ac civitatis Castellan. Episcopus nuncupari, ac inscribi debet : et si extra diœcesim resideat, in negotiis ad civitatem, et diœcesim Hortan. pertinentibus, Hortan. et civitatis Castellan., in spectantibus verò ad civitatem Castellan, et illius diœcesim, civitatis Castellan, et Hortan. episcopus est denominandus, ut censuit sacra congreg. Concil. in una Castellan. et Hortan. 8, junii 1624, teste Barbos., in coll. bull. verbo Episcopus duarum Eccles. cap. 4.

Sicut autem supra vidimus quid agendum cum contingat error super nomine seu cognomine oratorum; videamus etiam quid juris, circa errorem in diœcesi eorumdem in litteris dispensationis expressorum. Hanc eamdem quæstionem movet Sanch., d. 1. 8, disput. 21, num. 39, dùm quærit quid dicendum sit quando erratur in diœcesi cujus erat is pro quo impetratur dispensatio, nempe si dictum esset oratores esse diœcesis Salamantin., cùm sint Corduben., ac proinde commissio facta sit officiali Salamantin. Et concludit non posse officialem Salamantin. hanc dispensationem exequi; quia hic deficit intentio Papæ committentis, quæ est eam committere legitimo ordinario impetrantis ad præscriptum concilii Trid., sess. 22, cap. 5, de Reform. Hanc insuper ibi subdit rationem, quia error, quantumvis culpa carens, non efficit ut rescriptum extendatur ad casum, qui sub verbis ejus non comprehenditur; quamvis, si is petitus esset, litteræ similiter concederentur, et allegat Innoc. in c. Super litteris, n. 3, vers. et nota, de Rescrip., sicut hâc eâdem ratione non poterunt litteræ hujusmodi exequi, quantumvis minimus error, circa tamen substantialia occurrerit: prout vera praxis docet, ac probitas timorati Judicis executoris expostulat.

Proindeque nihil relevat, quod dicit Dian., dicto tract. de Leg. resol. 36, dùm ait validam esse dispensationem, quando erratur in diœcesi, ut si Petrus, cum quo dispensatur, dicatur esse diœcesis Panormitan. cùm sit Messanen. ob hanc rationem, quia nimirum constat intentionem Papæ esse ut solus petentis ordinarius, cum illo dispenset; et si ordinarius potest dispensare, quando erratur in nomine petentis, sic scopi; et ibi plures doctores allegat pro hac sua opinione, quam dicit bis, ipso consulente, fuisse positam in praxi; quia nihilominùs loquitur contra dictum stylum, qui nunquàm contrarium admisit; ac proinde talis expressio, etiam non dolosa vitiat gratiam dispensationis, donec illa corrigatur, per jura supra alle

Ex loco de Resina. - Specialis loci expressio, seu oppidi aut terræ originis oratorum semper est necessaria, quando dispensatio conceditur cum causà propter angustiam; quod tamen intelligas, dummodò verè illi sint naturales loci expressi; quia licèt admitteretur hæc causa si exprimeretur, oratores esse ibi incolas ex domicilio legitimè contracto; cùm tamen apponatur illud verbum, ortorum; id intelligitur ex verâ origine; quamvis oratores habuerint ibi prædictum domicilium ultra decem annos; quia adhuc non possunt dici verè orti, cùm talis habitatio faciat tantùm incolam, seu domiciliarium, Garc. de Benef., p. 7, c. 9, n. 38, ex 1. 1, cum seq. c. de Municip. et origin., et verba sunt naturaliter et propriè, non autem- civiliter, et fictè intelligenda, l. 3, § Hæc verba, cum glosså, in verbo Hæreditatem, ff. de Negot. gest., Paris. cons. 159, n. 17 et 18, vol. 4, Mandos. regul. 3, Cancell. q. 20, n. 9, id. Garc. d. c. 9, n. 52, ubi infert quòd ad dispensationes matrimoniales, in quibus impetrantes narrant se ortos ex tali loco, non sufficit verificare habitâsse ibi, et habuisse dictum domicifium subdens, n. 34, quòd nec refert, si dicatur quòd si Papa scivisset, nihilominus concessisset; quia, ut inquit Bal., in c. Significante, de Rescript., casus omissus, non habetur pro expresso, sicut supra de diœcesi diximus; et concessio facta in uno casu, non porrigitur ad alium, Dec., in c. Super litteris, de rescript., num. 18, in fin.

Hinc est quòd licet oratores, tempore petitæ dispensationis, alibi quam in loco propriæ originis inhabitent, ubi jam domicilium contraxerint, si commissio fiat simpliciter ordinario, absque eo quòd exprimatur locus originis vel domicilii, censetur in dubio facta ordinario propriæ originis, non autem domicilii; quod quidem sæpè contigisse scimus in iis dispensationibus quæ non requirunt necessariò expressionem loci, eo modo quo petuntur ob loci angustiam, sed tantum ubi aliæ adducuntur causæ, puta dotis incompetentia, excessus legitimæ ætatis mulieris ad contrahendum, vel cum causa infamiæ, aut, etiam sine aliquà causà; sufficit enim tunc ita asserere. Exponitur pro parte N. et N. Neapolitan. diacesis. Quod, etc., nisi forsan ratione prædicti domicilii, exprimendum esset eos in tali'loco, vel in ipsà civitate domicilium contraxisse, prout requiritur; ac proinde non aliàs, quàm sequenti modo concipietur narrativa, videlicet : Exponitur pro parte N. et N. ex loco N. diæcesis Aversan. ortorum, et in civitate Neapolitan. à biennio, et ultra commorantium, etc., quandoquidem, licèt si Papa narraretur oratores ipsos in tali loco doetiam poterit, quando erratur in nomine ipsius Epi- 🎚 micilium contraxisse, cupereque propterea litteras

committi ipsi ordinario domicilii, sine difficultate id obtinuissent, ut dictum est; attamen, nisi id exprimatur, nunquam subintelligeretur, ac propterea vetus inolevit ipsius Curiæ stylus, ut cum oratores cupiant litteras committi ordinario domicilii, expressis verbis id in supplicatione petatur; in cujus calce per officiales postmodum ad id præpositos, additur: Et attento quod oratores (sive oratrix) in loco N. diacesis Neapolitanæ à biennio, et ultra commorantur, in quo domicilium contraxerunt (sive oratrix domicilium contraxit ) committatur ordinario Neapolitan. sive ejus vicario, etc., nec aliàs dabitur ista commissio, nisi saltem per hujusmodi tempus ibi inhabitaverint; quamvis in instanti statim ac quis incipit habitare, animo perpetuò ibi manendi contrahatur domicilium, ut probatur ex 1. Domicilium, ff. Ad municip. Cum igitur hujusmodi stylus, non aliàs esse concedendas tales dispensationes doceat, quam cum expressa mentione supra dicti domicilii; prout tota Curia de hâc observantià testatur, si aliter litteræ prædictæ fuissent expeditæ, executionem eas non mereri certum est: ex quo nunquàm ipsas litteras intendit summus Pontifex ordinario domicilii dirigere, nisi à partibus id expressè petatur, ut dictum est, et ab ipso Papa concedatur; et ita servat dataria Apostolica, ejus datarius est organum mentis et vocis Papæ; Gonz. ad regul. 8, gloss. 63, num. 60, adeòque viget ista tam antiqua observantia, ut meritò, omni prorsus hæsitatione remotâ, inducat super hoc declarationem intentionis Papæ, Rot., decis. 503, n. 2, et decis. 571, n. 3, p. 1, divers.

Negari tamen non potest, quin, si aliud videatur aut suggeratur illustrissimo datario, possit si velit ipse committere executionem litterarum dispensationis ordinario in cujus diœcesi per quodcumque minimum tempus oratrix fuerit commorata. Et aliàs vidi quasdem litteras dispensationis impetratas, ad instantiam Antonii Mariæ Verdutii laici Caputaquens et Faustinæ Altomare muliere Neapolitana, et in civitate Surrentină à novem tantum mensibus commorante, quarum executio fuit commissa vicario Surrentino per hæc verba: Discretioni tuæ attento quòd dicta Faustina à novem mensibus circiter civitate Surrentinà commoratur, etc., et factis proclamationibus canonicis etiam in parochialibus Ecclesiis originis Antonii Mariæ et Faustinæ prædictorum, etc., dispenses, sub dat. Romæ apud S. Petrum an. 1646, id. martii, pontificatus Innocentii Papæ X anno secundo. Similis commissio litterarum dispensationis matrimonialis fuit factavicario Neapolitano pro Alovsio Maria Macedonio, et Julia Brancaccià muliere Ugentin. diœcesis, et in civitate Neapolitanà, in quà domicilium contrahere intendebat; et originaria existebat, à pluribus diebus commorante, cum hujusmodi commissione, videlicet: Discretioni tuæ cum, ut præsati asserunt, ipsa Julia in civitate Neapolitana, in qua domicilium contrahere intendit ac originaria existit, et à pluribus diebus commoratur, ut præfertur, etc., mandamus, sub Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem non. decembris, pontificatûs

ejusdem Innocentii anno septimo.

Audio etiam quod ad instantiam contrahentium, si illi sint nobiles,datur dispensatio insupra dictis casibus cum narrativà quòd ipsi à sex mensibus commorantur in loco ubi domicilium contrahere intendunt. Verùm puto quòd cùm hoc plurimùm deviet ab antiquo stylo, forsitan ista commissio vix aut rarò fiet.

Nihilominùs verò non semel vidimus hujusmodi commissiones factas etiam sine mentione temporis quo oratrix in alienà diœcesi commoratur aut domicilii ibi per eam contracti vel intentionis contrahendi, sed simpliciter, dicendo et Antoniæ N. mulieris Boianen. diœcesis, et in civitate Boianen. Beneventan. commorantis, etc., et in dispositivà litterarum: Discretioni tuæ, etc., attento quòd dicta Antonia in civitate Beneventan. commoratur, ut præfertur, etc., mandamus, etc. ut habetur in litteris hujusmodi dispensationis adjectis lib. 4, c. 3, sub n. 5, vers. Innocentius.

Præmissis addo quòd quando petitur dispensatio ob angustiam loci, exprimendus est locus originis, ut dictum est, sive domicilii oratorum; si verò petitur ex alià causà, vel sine illà, licèt quandoque exprimatur locus prædictus, non est tamen necessaria talis expressio, sed sufficit dicere N. Neapolitan. diœcesis. Verùm quid si fuerit expressum oratores esse ex diœcesi Neapolitanà, cùm tamen.orti sint ex ipsà civitate, numquid litteræ dispensationis erunt subreptitiæ? De hoc vide quæ dicam infra, lib. 9, c. 11, num. 8, cum pluribus seqq., ubi declaratur, quando ipsa civitas comprehendatur in diœcesi.

Neque hic duximus respuendum, quòd licet oratores alibi domicilium, ut dicimus, contraxerint, si tamen petant litteras prædictæ dispensationis, ordinario propriæ originis committi, tenebitur profectò ille ipsas litteras exequi, non obstante quocumque domicilio ubivis per eos, ctiam per viginti annorum continuam inhabitationem, contracto; quandoquidem commissionem hanc, non ex juris aut alicujus observantiæ necessitate fieri omnes fatentur curiales ordinario domicilii oratorum, sive oratricis tantum, sed ad ipsorum instantiam, ac pro majori eorum id petentium commoditate. Nec tamen stylus hic et observantia carent solidis fundamentis, præsertim quia domicilium originis nunquàm deperditur, cùm sit immutabile; id namque discrimen versaturinter domicilium originis et habitationis; illud enim est immutabile, ut docet notorius textus in l. Assumptio, ff. Ad municip., ibi: Neque recusando quis patriam, ex quà oriundus est, mutare potest; hoc autem, sicut proprià voluntate et proprio facto constituitur, ita proprià voluntate et facto mutatur, ut per Sanch., lib. 3, disp. 23, n. 4, qui n. 6, vers. Secundo, quia domicilium, ait quòd domicilium originis unà cum domicilio habitationis retinetur.

His ergo sic stantibus, perperam quidam archiepiscopus denegabat quarumdam dispensationis matrimonialis litterarum executionem, sibi vel ejus vicario directarum, in cujus diocesi oratores orti erant, sive oratrix fantammodò orta erat, prout in eisdem

litteris dicebatur; id enim recusabat sub prætextu quod oratores in alienâ diœcesi domicilium per longum tempus contraxerant; ac propterea dicebat hujusmodi litteras non sibi, aut ejus vicario, sed ordinario, seu vicario prædicti domicilii esse dirigendas; certioratus nihilominùs idem archiepiscopus de stylo Romanæ Curiæ, quæ nunguàm committit has litteras ordinarie domicilii, nisi instantibus ipsis oratoribus, cum etiam non obstante tali domicilio liberum sit partibus obtinere litteras alterutri dirigendas, nihilominus pro sua tuenda opinione, litteras ipsas adhuc exegui recusavit. Re tandem ad Urbem delata, cum ibi fuisset pluries instatum penes dominum datarium pro commissione earumdem litterarum ordinario domicilii, stante recusatione prædicti archiepiscopi, fuit per eum hæc commissio denegata, cò quòd diceret litteras fuisse jam benè commissas dicto archiepiscopo, tanquàm ordinario originis oratorum; sed tantum alias litteras in forma mutationis judicis, expediri mandavit episcopo viciniori directas, qui requisito priùs dicto archiepiscopo pro executione priorum litterarum, si adhue illas exequi recusaret, et aliam causam rationabilem suæ recusationis non allegaret, ipse vicinior ordinarius dictas priores litteras dispensationis exequeretur, prout præcedente dictà novà requisitione, executus est, cum commisit examen pro verificatione narratorum, prædictis litteris dispensationis, in civitate Neapolitana, in qua oratores domicilium contraxerant; omnibusque verificatis devenit ad decretum dispensationis; ac pro servanda forma concilii Tridentini; fuit matrimonium contractum in dictà civitate Neapolitanà coram proprio parocho, quia contra nonnullos contrarium sentientes (quod obiter dictum sit) parochus solius originis, non censetur proprius ad aliquos in matrimonium conjungendos, qui alibi tempore hujusmodi contractûs domicilium contraxerunt; cùm illa propria parochia dicatur, in qua quis habet domicilium propriæ habitationis, juxta decretum concil. Trid., session. 24, cap. 1, Sanch. libro 3, dispens. 23, nu-

Ad hanc autem conclusionem facit notorius textus in cap. Cùm nullus, de Temp. ordin., in 6, ubi eadem ratio viget, cùm alia contraria deprehendi non possit, ac proinde erit ejusdem juris dispositio, I. Si postulaverit, § Ratio, ff. de Adult. 1. Illud, vers. Sed magis, ff. Ad t. Aquil., Oldrad. cons. 185, in fin., Gloss. in 1. Sed et si lege, & Puto posse, vers. Habeant, ante fin., ubi invehit contra notantes, seu considerantes diversitatem casuum, ratione contemptà, ff. de Petit. hæred.; et ad quamcumque hasitationem submovendam, facit permaxime doctr. Bart. in l. Assumptio, ff. Ad municip., ubi satis apertè docet quòd origo, quoad omnes suos effectus, per quanicumque domicilii translationem, nunquàm amissa censetur; idem dixit Alex. in 1. Cùm quædam, n. 4 et 5, de Jurisd. omn. jud., etiam per absentiam mille annorum; quinimò nec illi renuntiari potest, ut per Boer. decis. 13, num. 3, cum naturalia mutari non possint, ut dictum est, § Sed naturalia, instit. de Jur. nat. gent. et civ.; Jas., in 1. Si arrogator, vers. Et istud confirmatur, ff. de Adopt.; id. Boer. num. 12.

Propter illius angustiam.—Hæc est una ex frequentioribus causis, cum quibus conceduntur dispensationes matrimoniales, præsertim in gradibus consanguinitatis, seu affinitatis remotioribus. Sed hic in praxi videamus an ipsæ litteræ dispensationis debeaut executioni demandari, si præfata oratrix in alio loco insigni, vicino suæ patriæ, virum sibi æqualem invenerit; et certè videtur quòd sic, cùm prædicta dispensatio sit libera, et absque conditione concessa; nam licèt ipsa sit stricti juris, et strictè interpretanda, c. Quòd dilectio, de Consang., et Affin., c. 1, in fin., de Fil. presb., in 6. Nihilominus est late interpretanda, quatenus verba sonant, et ipsorum verborum natura requirit; et ita servatur in hâc Curiâ archiepiscopali Neapolitan, teste Marco Antonio Genuen. in sua Praxi, cap. 20, n. 4 et 5, ubi, ex hocita concludit, quia in dispensatione non apponitur aliqua conditio, ac propterea illius verba non sunt aliter interpretanda quam sonant, quia si Papa aliàs voluisset, profectò id expressisset; ac propterea dixisset: Dummodò in alio loco circumvicino suæ patriæ, et insigni, virum paris conditionis invenire nequeat, vel per alia verba æquipollentia; sed hic contentatur, ut sufficiat oratricem non invenire virum paris conditionis in loco unde ipsa orta est, prout narratur in supplicatione; et sic non est recedendum à vi verborum; id. Genuen. loc. cit.; necnon Sanch, lib. 8, disp. 19, n., 13, dicit absoluté esse sufficientem causam non inveniri matrimonium æguale intra proprium feminæ oppidum, quia, ut aliàs diximus, durissimum est cogi feminam extra proprium oppidum nuberc, ne sic parentum consortio destituta remaneat; sicut etiam dicendum est de oratrice habente dotem minus competentem; nam hæc causa est sufficiens, et satis verificabitur, licèt in locis circumvicinis reperiatur matrimonium æquale, et cum illà dote oratricis, non autem in proprio; circa quod subdit id. Sanch. loc. citato, quòd congregatio declaravit ad instantiam archiepiscopi Mediolanens., die 28 novembris 1570, his verbis: Clausula illa, quæ in dispensationibus occasione dotis incompetentia apponi solet, videlicet, quia virum sibi non consanguineum vel affinem paris conditionis invenire nequit, verificatur et justificatur per diligentiam duntaxat præstitam in ipso loco mulieris, et non in locis circum-

Benè tamen advertit idem Genuen., d. cap. 20, n. 14, quòd magnam diligentiam adhibere debet delegatus cui commissa est dispensatio propter angustiam loci aut incompetentiam dotis, quia ut plurimum dictæ dispensationes sæpè solent esse subreptitiæ; et propterea solet aliquando Curia se informare ex officio et non examinare testes à parte productos, maximè quando personæ quæ contrahere intendunt, sunt infimæ qualitatis, et locus non est valdè angustus, nempe Casale Afragolæ, aut oppidum Turris Octavæ hujus diœcesis Neapolitanæ.

Hac eadem causa scilicet, ob angustiam, usque ad annum nonum pontificatús fel. record. Pauli V passim

admittebatur, non modò in locis angustis, verùm etiam amplis et populatis; quinimò etiam in magnis civitatious, nempe Neapolitanà, nec non in ipsà Urbe; ex eo quòd oratrices talis qualitatis esse poterant, quòd respectu illarum non inveniebant in illis viros paris conditionis, cui nubere potuissent. Verùm re maturè perpensà, cùm inverisimile videretur, non solùm in tam insignibus, verùm etiam in parvis civitatibus posse hanc causam ita passim et facilè verificari, ipse Paulus, meo tempore, eam substulit, quoad angustiam civitatis, ut aliàs diximus; suisque officialibus ad id præpositis præcepit ne deinceps illam admitterent, prout ea regulariter denegatur, ut hìc.

Neque hâc ratione, appellatione loci, per cujus angustiam datur ista dispensatio, veniunt suburbia civitatis, licèt aliquantùm ab eâ distent, prout rescriptum fuit episcopo Lauden. à Bernardino Paulino datario Clementis VIII, quamvis si per milliare, sive paulò minùs distent, licitè videtur posse hujusmodi causam admitti, prout admissam diù videmus in loco Pausilyppi hujus diœcesis Neapolitanæ.

Attamen, quia aliquando contingit in quibusdam parvis civitatibus, ut putà Vican. Massalubren., Capritan., Isclan., reverà oratrices ob illarum angustiam non invenire in illis pares sibi viros; sicque causam hujusmodi angustiæ verisimiliter in hujusmodi civitatibus verificari posse existimatur, illam admitti videmus; si tamen de hâc angustià exhibeatur fides ordinarii attestantis civitatem non excedere numerum trecentorum foculariorum; et non aliter hodiè conceduntur similes dispensationes, licèt quandoque sine ipså attestatione; additå semper in illarum supplicationibus qualitate personarum, ut saltem sint ex honestis familiis, quæ tanguam causa venit etiam verisicanda, ut aliàs diximus; ac præter expressionem ab ipsis oratoribus numeri foculariorum civitatis, additur etiam hæc clausula per officiales, nempe: Et dummodò præfata civitas trecentorum foculariorum numerum non excedat.

Idemque servatur si oratrix sit ex loco, orator verò ex civitate orti; nam ex quo narrativa gratiæ dispensationis secundòm usitatum stylum concipi debet, quòd oratrix in loco et civitate præfatis, etiam de illo ad Illam se transferendo, ob illorum angustiam virum, etc., profectò, causa hæc non admittitur, respectu civitatis, nisì illa adeò parva fuerit, ut supra, et cum supra dictis limitationibus et expressionibus.

Hujusmodi autem praxis, sive stylus, à tempore pontificatús prædicti Pauli V, citra ubique ita tenaciter servatur, ut nemini ambigendi locum relinquat; urgente etiam Papæ datario, qui tanquàm illius mentis oraculum, non semel de hàc re consultus, sic servari debere respondit, prout ab omnibus, etiam magni nominis, episcoporum vicariis, ad sic dispensandum delegatis, certum est inconcussè servari; inter quos non postremas retinet partes illustrissimus et reverendissimus dominus Franciscus Gaeta, nobilis Salernitanus, V. I. D. qui tum in vicarii apostolici Ecclesiæ Anglonen., tum generalis, archiepiscopi Zarentin.

aliarumque; pracipuarum hujus regni Ecclesiarum munere obeundo, ob ipsius eximiam doctrinam, vitæque integritatem cæterasque virtutes, quibus clarescere dignoscitur, rescriptorum apostolicorum usum plurimum callens, ad ipsius summi Pontificis mentem, litteras hujusmodi dispensationum debitæ executioni, ea qua par est sedulitate in ipsa facti contingentia, juxta dicta in eodem c. 4, n. 45, nunquam destitit demandare; quorum omnium intuitu, a S. D. N. Alexandro Papa VII, ad Ecclesiam Bitectensem fuit nuper non immerità evectus.

Vidi sub pontificatu Innocentii Papæ X, concedi similes dispensationes pro nobilibus oratoribus, cum hâc narrativâ, videlicet: Quòd cùm dicta mulier in civitate Melphiten, in quâ decem tantum nobilium familiæ existunt, propter illius angustiam virum, etc., et dummodò dicta civitas decem familias nobilium non excedat, etc.

Hujusmodi tamen restrictio non capit ea loca seu oppida quæ ex communi usu loquendi civitates nuncupantur, et secundum consuetum stylum datariæ dici consue vit, oratorem, sive oratricem ortum sive ortam ex tali loco seu oppido, civitate nuncupato, quia hoc tantum intelligitur de vera civitate quæ talis tunc verè est, quando videlicet habet proprium episcopum; Rebuff., super concord. rubr. de Coll., § Statuimus, 2, verbo civitatibus; Bart. in Extrav. Qui sint rebelles, verbo Lombardiæ.

Non consanguineum, etc., paris conditionis.—Hæc verba dependent à proximè dictà clausulà, et in unum et idem tendunt, et augent causam ipsam, moventque Pontificem ad dispensandum; ex eo quòd expedit matrimonium contrahi inter pares; Socc. cons. 53, col. 2, ubi citat carmen poetæ Sulmonensis in epist. Dejaniræ ad Herculem, ibi:

## Si qua voles aptè nubere, nube part

Sie refert Bald. in I. Si major, c. de legit. hær.; Hostiens. in Sum., tit. de Test., vers. His autem deficientibus: Joan. Lup. in Rep. c. Per vestras, de Donat. int. vir. et uxor., quod etiam citavit id. Bald. in Auth. Res. quæ, col penult., vers. Ultimo nota, c. Comm. de Leg. Joan. Fabr. in rubr. instit. de Nupt., ubi monet, hoc præcipuè observandum esse ab his qui matrimonium contrahunt, scilicet, ut parem ducant non solum conditione sed etiam ætate; cujus disparitas, licet'non sit causa ad dispensandum, nihilominus à contrahere volentibus, id est, maxime attendendum, ob insignem et nunquam satis laudatam doctrinam Barth. Cepol. in suis Comment. in tit. ff. de Edilit. edict., l. Præcipiunt. fol. mihi 137, dùm suadet volenti ducere uxorem, ut potiùs ducat juvenem quam vetulam, quò possit illa ad suos mores reformare; si enim aliis fuerit moribus imbuta, nunquam vel rarò de eâ bonum fructum capiet, præsertim si alium habuit virum, cum quo est inveterata; si autem vir esset senex, faciat totum contrarium, quia non debet accipere uxorem juvenem vel puellam, sed coætaneam; alioquin incidet in calamitatem, de quâ idem Cepol, d fol. 137, à tergo num. 7. Præterea dixit Tiraquell.,

de Leg. connub., gloss. 1, p. 6, num. 19, quòd si maritus et uxor sint correspondentis ætatis, quæ placebunt naturaliter uni, placebunt pariter et alteri; si è contra, secùs erit; nam juvenis cupiet ire cubitum, senex verò ad ignem sedere; quoniam in lecto dormire non posset, licèt non adeò indecorum aut novum videatur matrimonia inter viros disparis statûs, et in quâcumque quantumvis provectâ ætate contrahi; cum sæpèvideamus mulieres vetulas juvenes etiam teneræ ætatis in viros, senes juvenculas in uxores ducere, quandoquidem nec sexagenarius dicitur destitutus spe liberos procreandi, Menoch. de arbitr. judic., casu 89, num. 60, et dixit Rota in una Romana donationis de Incasasis, 26 Junii 1626, coram Merlino et in una Romanâ matrimonii, 11 decembris 1630, coram Coccino, in quâ probatur sexagenarios non excludi à connubiis contrahendis, nec carere facultate generandi, quòd lex Papia Popea, quâ contrarium statutum erat, uti injusta fuit abrogata primò per Claudium Cæsarem et deinde per Severum et Justinianum, ut in 1. Sancimus, 2, c. de Nupt.; imò nec etiam septuagenarius, si nullo alio impedimento præter senectutem laboret, sit destitutus spe prolis suscipiendæ, ut in d. Romana donationis, 26 maii 1628, coram Merlino, Add. ad Buratt: decision. 705, n. 7 et 8.

Unde etiam jura facilè inter pares matrimonium præsumunt, non autem inter dissimiles et inæquales, textus est in l. Imperialis, § Imò, c. de Nupt., et ex cap. Qualiter, 30, quæst. 5, desumitur quòd inter impares personas non præsumitur matrimonium, nisi interveniant instrumenta dotalia; quod quidem non solùm videtur sibi locum vindicare in matrimonio, verum etiam in omni societate et amicitià; nam ditiores et nobiliores non debemus segui, sed potiùs æquales, quia neque satis firma, neque tuta est pauperi cum opulentis amicitia. Unde in proposito, etiam Cleobolus philosophus docebat uxorem ex paribus ducere, quia si rusticus nobilem ducat, semper illa eum rusticum vocitabit et contemnet: nobilis enim odio semper habet rusticos, et è contra, Bald. in 1. Per adoptionem, ff. de Adopt. Ad quod multum confert fabula illa Æsopi, in quâ leo, asinus et vulpes societatem inter se inierunt; ut quod venatu cepissent, id in commune partirentur; ubi quampiam prædam nacti sunt, leo jubet, ut asinus partiatur; ille, ut erat stolidus, in tres partes æquales distribuit; quamobrem leo indignatus quòd cæteris æquaretur, asinum dilaniat; restabat vulpes; eum de integro partiri jubet, illa totam fermè prædam leoni attribuit, sibi vix paucula quædam servans. Leo, comprobatà distributione, rogat quisnam illam partiendi artem docuisset, cui vulpes: Calamitas, inquit, asini; ex hoc dicta est leonina societas, in 1. Si non fuerint, § Aristo., ff. Pro societate; idem Tiraquell. in 5, leg. connub. gloss. 1, parte quintà.

Præcipua igitur sententia hinc elicitur, quisquis ille sit, parem sibi ducat; unde Solon, unus ex illis sapientibus, ait: Par pari jugato; conjux, quod impar est, dissidet; proinde consulerem nubere volentibus, ut omnem ad hoc adhibeant diligentiam; nam damnum quod postea suâ culpâ contingit, sibi, et non alteri imputatur, ad text. in l. Inter cohæredes, § Quod ex facto, ff. famil. ercis., l. Si fratres, § Fin., ff. pro soc., l. Quòd quis ex suâ culpâ, ff. de Reg. jur., quia taliter contrahendo, videtur approbare ipsius conjugis mores, non tantùm præteritos, sed futuros, Bajard. ad Jul. Clar. in § Adulterium, numero 145. Et satis experientià compertum est quòd dùm matrimonia inter inæquales contrahuntur, infelices exitus sequuntur; maximè cùm vir pauper feminam ducit divitem, juxta dictum Juvenalis, satirà 6, ibi:

Intolerabilius nihil est, quàm femina dives; et in eâdem satyrâ, ibi:

Veniunt à dote sagittæ,

Libertas emitur;

et dixit Neviz. in Syl. nupt. libro 2, numero 55, quòd qui ducit uxorem pauperem, penit in domo suà paupertatem, et qui divitem, penit tempestatem. Consuluit tamen Alex. cons. 208, col. 2, l. 6, nobilem divitemque mulierem, licèt deformem, quæ pauperem, formosum tamen virum sibi matrimenio despenderit, non videri nupsisse indigno, cùm debeat mulieris nobilitas et divitiarum copia cum formà viri compensari, juxta not. per Bald. in c. Super, t. 2, de Test., et ibi Imol. et Panorm., ac formam mulieris, etiam pauperis, compensari, cum divitiis aut notabilitate viri aliaque ad rem permulta congerit idem Tiraquell., d. gloss. 4, p. 5, num. 16, cum pluribus seqq.

Hæc verò causa inæqualitatis et imparitatis, adeò potissima est, ut non solum summus Pontifex eam admittat ad matrimonium inter consanguineos contrahendum, verùm etiam ad matrimonium ratum, non tamen consummatum, dissolvendum etiam, non adhibito mutuo consensu conjugum; quia existente causa, potest sum. Pontifex dispensare, altero corum invito: ande Sanch. l. 2, disp. 15, n. 7, ait: Si causa justa subsit, repugnantia alterius nequit pontificiam potestatem impedire, ne alteri habenti justam dissolvendi causam, petentique dispensationem, consulat, cum ipse habeat plenam potestatem : nam experientia docuit nonnunquam ipsos summos pontifices dispensasse super hujusmodi matrimonio quandò contrahentes sunt notabiliter conditione impares, ob infelices exitus qui potuissent evenire ex tali matrimonio; sicut etiam, quando adest timor futuri scandali, ex quo possunt rixæ et inimicitiæ exoriri, imò ut plurimùm et neces, ut ait Sanch., dicto lib. 2, disputat. 16, n. 2, 3 et 4; nam licèt difficilis reddatur super hoc dispensatio, attamen meo tempore bis vidi ita dispensari per Paulum V, et suo loco congruentiùs dicemus.

Ad rem igitur redeundo, advertas, contra nonnullos contrarium sentientes, quòd videlicet, narratà per oratores, una causa, non poterit alia, licèt vera, non tamen expressa, juvari; veluti si causa, ob angustiam exprimatur, ut supra; postmodum verò, ea omissa, velint aliam probare coram executore, prout infra dicetur; et alias quidem delegatus fieri id posse prætendebat, ac mordicus defendebat, qui præsentatis sibi litteris dispensationis, cum causa ob angustiam loci; cùm in illarum processu non benè fuisset causa hæc probata, volebat nihilominùs litteras ipsas exequi, ex eo quòd licèt cessasset supradicta causa, attamen alia aderat satis probabilis, nempè incompetentia dotis oratricis, quæ quidem causa, si fuisset expressa Pontifici, utique illam admisisset, maximè cùm in his gradibus remotioribus, passim cam admittat: unde habendum erit pro disposito, quòd verisimiliter Pontifex disposuisset si sibi pro hujusmodi dispensatione cum hae alia causa fuisset supplicatum, arg. l. Tale pactum, § Fin. de Pact., ac insuper quia in his remotioribus gradibus, ipse Pontifex etiam sine aliqua causa frequenter dispensat.

Hoc enim prorsùs negatur; nam secundùm hanc praxim, vulgatis juribus satis fultam, dicendum est quòd nunquàm à delegato erit alia causa in litteris non expressa, admittenda, quia, cùm dispositio fuerit ad unam causam limitatam, non crit extendenda; vulg. l. In agris, ff. de Acquis. rer. dom., l. Milites, ff. de Re milit.; Paris., cons. 94, n. 18, vol. 1; sed denuò sunt preces Pontifici porrigendæ ut novas litteras, cum expressione veræ causæ concedat; vel saltem, cum novâ supplicatione signatà, priores litteræ, aptatà verà causà, priorique delatà, per cancellariam corrigantur, aut aliæ de novo, etiam in formà Perinde valere, si factum ita postulet, expediantur.

Insuper alia et potissima ratio est cur non possit delegatus hanc novam causam in litteris non expressam admittere, nempe quia istæ litteræ tantùm valent quantùm sonant, stantibus clausulis infra positis, videlicet: De præmissis te diligenter informes, etc., et: Si preces veritate niti repereris, etc., onerando conscientiam ipsius delegati, qui non potest excedere fines rescripti, cùm illud stricti juris sit, et non extendatur ad non expressa, c. Fin. de Rescrip.; Marc. Anton. var. Resol. l. 1, res. 39, n. 41.

INVENIRE NEQUEAT.— Non tamen tenetur ipsa oratrix per se sibi virum quærere, cùm id non patiantur illius pudor et honestas; et sic licet in quibuscumque casibus et dispensationibus apposita sint supradicta verba, sufficit tamen quòd in verificatione narratorum testes deponant quòd non inveniatur vel non adsit vir qui velit oratricem in uxorem ducere; et hic est communis usus.

SED QUIA TERTIO ET QUARTO. — Oportet enim ut oratores exprimant quoto gradu consanguinitatis seu affinitatis, vel publicæ honestatis ex matrimonio rato (in quo sunt gradus conjuncti) existunt, contrahere volentes; ut constat ex communi stylo Curiæ, de quo testatur Sanch., l. 8, disp. 24, n. 2, subdens ibi, quia, quò gradus conjunctior est, eò difficiliùs datur dispensatio, ac major compositio, urgentioresque causæ requirintur.

Seu, ne circa expressionem graduum praxin nudam relinquamus, videndum erit quomodò et usque ad quem gradum consanguinitas et affinitas impediat matrimonium contrahendum, propterea dicendum erit quòd olim Ecclesia conjugium interdixerat usque ad septimum gradum, ut habetur in c. Ad sedem, 85,

q. 5; postmodum verò, sub Innocentio III, in concilio Lateranensi restricti sunt gradus consanguinitatis usque ad quartum gradum inclusivè, ut habetur ex cap. Non debet, de Consang. et Affin., cujus verba sunt hæc: Prohibitio quoque copulæ conjugalis, quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de cætero non excedat, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio, hujusmodi prohibitio generaliter observari, etc., et ibi Gloss. in verb. Quarto, ubi dicit quòd idem esset si tertio vel secundo, id est, cum quinto secundum regulam frequentem, quia nihil attinet ei qui ex alià lineà est in quinto, licet magis appropinquet communi parenti, et idem in Clem. Eos, eod. tit., et nos alibi diximus.

Et aliàs sacra congregatio declaravit quòd qui sunt in quarto et quinto gradu possunt contrahere matrimonium sine dispensatione, idem si sunt in tertio et quinto, teste card. Bellarmino in Declarat. ipsius sacræ congreg., fol. 357; quæ et declaravit quòd quando dubitatur an contrahentes sint in quarto vel quinto ordinarius arbitrabitur qui testes vel probationes magis probent, ut illis credat; id. dict. fol. 357.

Cùm igitur ex præmissis prohibitio conjugalis non excedat quartum gradum, profectò cùm attendatur remotior gradus, in quarto et quinto gradibus nullum adest impedimentum, ut in c. Fin., de Consang. et Assin. ibi: Vir qui à stipite, quarto gradu, et mulier quæ ex alio latere distat quinto, secundum regulam approbatam, quà dicitur: Quoto gradu remotior distat à stipite, et à quolibet per aliam lineam descendentium ex eodem, contrahentes, sive impedimenti consanguinitatis sive affinitatis ita conjuncti, licitè possunt matrimonialiter copulari; propterea non requiritur desuper dispensatio ad contrahendum, quamvis ad tollendum murmurationes ignorantium jura, consueverit in hoc casu et in quibusdam locis, sicut etiam in hâc curiâ archiepiscopali Neapolitana ad instantiam prædictorum contrahentium, declarari, nullum inter eos adesse impedimentum, prout testatur Genuen. in Praxi ejusdem curiæ, c. 20, num. 10, et super hoc fieri consuevit declaratorium decretum, tenoris sequentis, videlicet:

Die, etc., viså informatione, quà constat, supradictos contrahentes in quarto et quinto à communi stipite provenientibus consanguinitatis gradibus, invicem esse conjunctos, per reverendissimum D. vicarium generalem Neapolitan. fuit provisum, decretum ac declaratum, distantiam prædicti quarti gradus, stante dicto quinto gradu, non obstare; et propterea per præsentes cum eisdem N. et N. in prædictis gradibus ordinarià auctoritate dispensavit, et declaravit licere eisdem N. et N. matrimonium inter se publicè, servatà formà concilii Tridentini contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solennizare, et in eo postmodùm remanere; prolemque exinde suscipiendam, prædictà auctoritate ordinarià legitimam nuntiando et ita, etc.

Ita etiam potest episcopus, ubi impedimentum est dubium, pari ratione dispensare, quod tamen ita distinguit Sanch., lib. 8, disput. 6, num. 18, quòd si omninò res est dubia an interveniat impedimentum necne, nullà opus est dispensatione quia in boc dubio, præsumptio est pro libertate matrimonii; tune posset pepiscopus, gratià tollendiscandala, declarare non esse opus dispensatione, vel ad cautelam dispensare. Credit ille tamen, hanc non esse veram dispensationem; nam si postea inito matrimonio, constaret de impedimento dirimenti, opus esset nova summi Pontificis dispensatione; cum nullibi reperiatur, posse episcopum in casu dubio impedimenti dirimentis dispensare; cum hæc sit quædam prudentialis declaratio, quam etiam vir doctus facere posset.

Unde pluries in hac curià archiepiscopali practicatum fuit ut quando ab aliquo datur aliquod impedimentum ad contrahendum, sive per malitiam, sive quocumque alio modo, nec tamen postmodùm inquisità diligentiùs veritate, comperiatur adesse tale impedimentum, consueverit per decretum ipsius curiæ declarari; ex quo non constat de tali impedimento licere matrimonium contrahere.

Stante tamen notorio stylo curiæ, ista declaratio ac rejectio falsæ imputationis non videtur liberè, sed tantùm in casibus non ita arduis, ordinario permissa, cùm aliàs pro eà sit omninò recurrendum ad summum Pontificem; sicut tenent antiqui, et practici curiales; unde in similibus casibus in dies, eo quo sequitur modo supplicari consuevit, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oratorum N. et N. Neupolitan. diæcesis, quòd ipsi ex certis rationabilibus causis, animos eorum moventibus, cupiunt invicem matrimonialiter copulari; et licèt nullum eis canonicum obstet impedimentum, quominus id facere possint; quia tamen à nonnullis, id forsan ægrè ferentibus, falsò assertum fuit, dictam oratricem esse uxoris dicti oratoris, jam defunctæ, sororem ex illicito coitu procreutam, quominus contrahant, impediuntur, supplicant, etc., oratores præfati, quatenus eis in præmissis opportune providendo, sibique specialem gratiam faciendo, ordinario loci, vel ejus vicario in spiritualibus generali, committere et mandare, ut se de præmissis diligenter informet; et nisi, inquisità per eum super præmissis, diligentiùs veritate, coram eo legitimè, probatum fuerit, oratricem prædictam esse uxoris præfati oratoris, jam defunctæ sororem, ex illicito coitu procreatam, ut præfertur, eamdem imputationem apostolicà auctoritate rejiciat, câque non obstante, oratores prædictos, dummodò nullum eis canonicum obstet impedimentum matrimonium inter se publice, servatà formà concilii Tridentini contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere liberè et licitè valere, dictà auctoritate declaret, dignemini de gratià speciali; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, caterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., et de commissione, mandato, aliisque præmissis, ut supra la tissimè extendendis; et quod præmissorum omnium et singulorum, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris per officium contradictarum expediendis, et committatur ordinario, sive ejusvicario in spiritualibus generali, qui declaret, ut supra. Datur etiam hujusmodi declaratoria etiam post contractum matrimonium, quatenus ita facti qualitas necessariò suadeat, ut in sequenti formula, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur, etc., pro parte, etc., Antonii N. laici Neapolitan. etiam in civitate Aversan. commorantis, et Joannæ N. mulieris Neapolitan., quod ipsi certis, etc., cupiebant invicem matrimonialiter copulari, et licet nullum obstaret impedimentum canonicum, quominus, etc., possunt, quia tamen à nonnutlis, etc., postquam dictus orator in ejus parochiali Ecclesià in dictà civitate Aversan, monitiones, juxta formam concilii Tridentini fieri curavit, falso assertum fuit dictam oratricem ab oratoris genitore carnaliter cognosci passam fuisse, quominus contrahere posse impediebantur, propter quod oratores præfati matrimonium inter se per verba de præsenti publicè, servatà forma concilii prædicti in civitate Neapolitanâ contraxerunt, illudque in facie Ecclesiæ solemnizarunt, et carnali copulà consummarunt; postmodum verò dicto oratore in civitate Aversanâ, ubi domicilium antea contraxerat, cum oratrice reverso, ordinarius Aversan. eos, prætextu nullitatis matrimonii hujusmodi, sacramentorum ecctesiasticorum participatione privavit seu privari mandavit. Supplicant igitur humiliter S. V. aratores prædicti, quatenùs eis, etc., providendo sibique, etc., faciendo, eidem ordinario Aversan. sive ejus vicario, etc., committere, etc. ut de præmissis, etc., informet, et nisi coram eo legitimè probatum fuerit, dictam oratricem à prædicti oratoris genitore carnaliter cognosci passam fuisse, eamdem imputationem rejiciat, eaque non obstante, eosdem oratores, si nullum aliud eis obstet canonicum impedimentum, in corum sic contracto matrimonio remanere liberè et licitè posse declaret, dignemini de gratià speciali ; non obstantibus, etc.

Littere verò hujus declaratoriæ fuerunt expeditæ sub datum Tusculi 1652, non. junii ; pontificatus S. D. N. Innocentii X anno octavo.

Addit nihilominùs ad superiùs dicta, id. Genuen., d. cap. 20, num. 17, censeri validum impedimentum ad contrahendum matrimonium intra quintum gradum ex consuetudine, quando oriretur scandalum in aliquo loco; et si contraheretur, matrimonium esset nullum, ex juribus ibi per eum allegatis, quod præcipuè occurrere potest, ubi etiam episcopus forsan prohibuerit ne matrimonium contrahatur in quarto et quinto gradu; sed meo judicio frustra additur novum impedimentum præter tot canones, quia cum copula conjugalis quartum gradum non excedat, profectò errant qui suis constitutionibus, decretis, aut aliis modis prohibent, ne in quarto et quinto gradu, sine ordinarii licentià aut declaratione, matrimonia contrahantur; hujusmodi enim impedimenta sunt contra expressum casum legis, d. c. Non debet, de Consang, et Affin., et c. Cum locum, de Sponsal. Leo in thes. for. eccles. p. 2, c. 8, sub num. 39.

A COMMUNI STIPITE PROVENIENTIBUS. — Nisi verba hac adderentur, redderetur profectò subreptitia dispensatio, si fortè id impedimentum ex duobus stipitibus proveniret, nempe in tertio ex uno, et quarto

ex altero: hoc enim modo, duo essent impedimenta, super quibus necessariò requireretur dispensatio; ex quo cessat ratio propinquioris gradûs, super quo petitur declaratio, quòd ille non obstet, ut infra dicemus. Est igitur hoc necessariò exprimendum, sicut expressio multiplicitatis eorumdem graduum, tam si provenient ex uno, quam ex pluribus stipitibus, nempe si tertius et quartus gradus prædicti provenirent ex duobus stipitibus, veluti tertius ex uno, et quartus ex altero, quia urgentior causa requireretur; et sicut præsens dispensatio cum supradictà expressione graduum, videlicet tertii et quarti ab ipso communi stipite, transit per manus officialium minoris gratiæ, ita si essent tertius ex uno, et quartus ex altero stipitibus, expediretur per cancellariam, solutâ majori compositione, et augeretur taxa litterarum; quod est observandum omninò circa gradus simplices, et mixtos, ut infra clariùs patebit.

Consanguinitatis gradus. - Si autem impedimentum consanguinitatis pro impedimento affinitatis, vel è contra fortassè per errorem expressum fuerit in ipsà dispensatione, erunt omninò litteræ corrigendæ; licèt enim consanguinitas et affinitas inter se non differant specie, sed tantùm quoad diversitatem graduum, Cajet., dist. 18, q. 5, art. 4, conclus. 8, Nald. in suâ Summâ, verbo Fornicatio, sub n. 3, id tamen verum est, quoad concessionem gratice, et quoad jura et emolumenta officialibus, ad id præpositis, debita, quæ ob alterutrius expressionem, non alterantur neque minuuntur; ad alios tamen effectus aliter dicendum est; nam exempli gratià, dato quòd consanguinitas, sit affinitate majori, cum tamen simus in materià dispensationis, clarum est non valere in eà argumentum, non modò à paritate, verùm neque à majoritate rationis, Felin. in c. Postulasti, de Rescript., Ludovis., decis. 358, n. 15. Unde perperam litteræ harum dispensationum exequuntur, dum in illis unum pro alio fuerit expressum; cum totum id sit etiam contra mentem Papæ, ac notorium ipsius Curiæstylum, qui debet omninò servari, c. Quàm gravi, de Crim. fal. Ac propterea codem stylo introductum est ad succurrendum erroribus qui circa hanc expressionem occurrere possunt, cùm ignorari contingat an impedimentum super quo petitur dispensari, sit consanguinitatis, an vero affinitatis, ne litterarum earumdem expeditio retardetur, ut possit in illis utraque, alternativè tamen, exprimi, sic dicendo, nimirum: Sed quia tertio et quarto à communi stipite provenientibus consanguinitatis, vel affinitatis gradibus invicem sunt conjuncti, seu se attinent. Nee per hanc alternatam expressionem, consueta jura cameræ in aliquo alternantur, ut dietum est, nisi in quibusdam paucis. Quapropter non advertit Dian. in tract. 10, de Leg. resol. 56, ita se hunc stylum et praxim habere, dùm dicit, quòd si in bullà fuerit erratum incuriâ scriptoris, ut si, verbi gratiâ, Papa commisit officiali quòd, si preces veritate niti repererit, cum oratoribus apostolicà auctoritate dispenset; sed erratum fuit, nam pro tertio affinitatis gradu, fuit appositus tertius gradus consanguinitatis;

valet dispensatio: hoc enim nullo modo, neque in theorica, neque in praxi per rationes supra allatas, sustineri posse videtur ob ejusdem dispensationis naturam, ut dictum est; unde benè contrarium, veramque praxim adstruit Sanch., dicto l. 8, disp. 24, num. 10, dùm dicit quòd si error contingat, narrando majus impedimentum, cum tamen sit minus diversæ speciei, ut si dicatur contrahentes esse consanguineos in secundo gradu, cùm tamen non sint nisi affines in secundo vel tertio, dispensatio crit subreptitia, quia, cùm sint diversa impedimenta, nec unum claudatur in altero, dispensatio in uno, nequit explicari, ut censeatur in altero concessa; ex quo dispensatio super uno defectu, non est dispensatio super alio, et allegat Bald., in c. Innotuit, n. 17, de Elect. et Afflict., in decis. Neapol. 320, n. 12. Quinimò ad hujus praxis corroborationem, addit id Sanch., loco cit., id sibi etiam locum vindicare in generali facultate alicui concessà ad dispensandum, etiam super impedimentis consanguinitatis; quia licèt similis facultas respectu illius cui conceditur, sit latè interpretanda, et contra propriam naturam ipsius dispensationis, sicut aliàs diximus, nihilominùs id intelligitur, quando casus, ad quem fit extensio, potest sub ipso casu expresso comprehendi; quod tamen hic non cadit, cùm simus in casu diversæ speciei. Ac propterea videmus quòd in facultatibus, quæ dantur legato, seu nuntio sive aliis personis ad dispensandum super impedimentis dirimentibus, semper dicitur, ut ipsi possint dispensare super gradibus consanguinitatis, sive affinitatis propter rationem prædictam, videlicet, quia sub una specie altera non continctur; id Sanch., loco citato.

Sunt conjuncti. — Nam propriè consanguinei dicuntur, quia inter se sanguine conjuncti sunt, I. I, § penult., ff. de suis et legit. Hæred. Si verò impediuntur oratores impedimento affinitatis, tunc non dicitur, sunt conjuncti, sed se attinent, ex eo quòd affinitas estattinentia personarum ex copulà proveniens, c. Quod super his, de Consang. et Affin.

Sed cum ad hos, gradus dignoscendos, magis veritas oculată fide quam per aures animis hominum infigatur, ideò necessarium duximus, post narrationem graduum, cos etiam hic inscribi, quatenus possint, et auribus et oculorum inspectione, adolescentes perfectissimam eorum cognitionem adipisci, ut dicitur etiam in § Agnationis, instit. de Gradibus cognationum, ubi Glossa in verbo Per aures, allegat Horatium in Arte poetică dicentem:

Segnius irritans animos demissa per aures, Quam quæ sunt oculis subjecta fidelibus.

Et rationem reddit Seneca; nam homines magis oculis qu'un auribus credunt. Proptereà, c'um sepè contingat matrimonia in gradibus prohibitis per errorem contrahi, ne id facile, maxime inter idiotas personas, eveniat, quantum fieri potest, erroribus hujusmodi occurrere curabimus; ac c'um ex graduum consanguinitatis aut affinitatis imperitia erretur, non ab re consanguinitatis figuras, sed arbores hic inserere

placuit; ut præcipuè distantium personarum habitudo cognoscatur, scilicet, quomodò duæ personæ inter se stent, ut totum id in supplicatione dispensationis exprimi possit. Ad discernendum autem quot modis possint insurgere impedimenta, præsertim quando illa per gradus distinguintur circa matrimonia contrahenda; ac quomodò iidem contingere gradus, sive ex uno tantum sive ex pluribus stipitibus, ad effectum petendi super illorum impedimentis, ipsam dispensationem, ex infrascriptarum arborum cognitione, omnes alias arbores secundum casus contingentes quilibet ex se formare facillimè poterit, ac impedimenta inde provenientia discernere; etiamsi contingat hujusmodi arbores ex pluribus stipitibus duplicari seu multiplicari, ut dictum est. Et primò ponamus arborem tertii et quarti consanguinitatis, quibus oratores in his litteris nominati conjuncti sunt, quæ talis est, videlicet:

Arbor tertii et quarti consanguinitatis graduum.

Ex hac quidem arbore vides quod communis parens fuit Joannes, qui secundum leges dicitur stipes, et juxta communem usum rusticorum, vocatur Cippus ; Angel., in l. fin. de Verb. sign. Ejus filli fuerunt Octavius et Lucas, qui dempto Joanne stipite, sunt in primo gradu; nam jus canonicum, etiam collateralibus primum gradum constituit, ut scilicet frater sit fratri in primo gradu consanguinitatis; quia canonistæ non considerant stipitem, nec computando gradus, procedunt ascendendo et descendendo, sed per saltum de una scala ad aliam; et consideravit jus canonicum, quòd duo fratres tribuant initium lineæ collaterali; ideò eos in primo gradu illius lineæ constituit, et de eodem jure ad causandum novum gradum, duæ personæ requiruntur, quia matrimonium sine duabus personis esse non potest, cum ex sint una cademque dest igitur, ut sequitur, videlicet :

caro et dux personx unum tantum gradum constituant, text. in c. Ad sedem, § Quia verò, 35, q. 5. Ex Octavio descendit Antonius; ex Lucâ descendit Marcus, qui sunt in secundo gradu; ex Antonio descendit Stephanus sponsus, ex unâ lineâ; ex Marco descendit Anna, qui sunt in tertio gradu; ex Annâ autem de-scendit Cathar. sponsa. Unde Stephanus et Catharina sunt conjuncti in tertio et quarto consanguinitatis gradibus, ex communi stipite inæqualiter descendentes.

Proæqualiter verò descendentibus, etiam ex uno eodemque stipite, et in quarto gradu consanguinitatis, hanc arborem subjicimus, videlicet:

Arbor quarti consanguinitatis gradûs.

Nec quia supradicti Matthæus, et Joanna, et qui sunt in quarto gradu, et æqualiter descendunt ex duobus lateribus, dicitur eos esse in quarto gradu ex uno, et quarto ex altero, sicut vulgariter arbitrantur ignorantes jura, ac eamdem computationem, quia, sicut jam diximus, duæ personæ unum tantùm gradum constituunt, per d. c. Ad Sedem.

Sed, cum supra præmiserimus, in his dispensationihus necessariò faciendam esse mentionem duplicitatis, seu multiplicitatis, graduum consanguinitatis, vel affinitatis, sicut aliorum impedimentorum; ex eo quòd, dùm consanguinitas ex duplici seu multiplici parte consurgit, tunc non est unica aut unius sanguinis communicatio, sed est duplex aut multiplex, Sanch., 1. 8, disp. 24, n. 5, propterea hic connectam duplicatum, et subinde quadruplicatum gradum.

Arborem igitur duplicis quarti gradûs consanguinitatis hie subjiciamus, quæ contingere potest, tam si oratores descendant ab uno tantum, quam si à duobus stipitibus, licèt hæ posterior, aliis sit frequentior;

## Arbor duplicis quarti gradûs consanguinitatis.

| Polydorus stipes. |            |
|-------------------|------------|
| s                 | Franciscus |
|                   | I.         |
|                   |            |
|                   | Fabricius  |
|                   | II.        |
|                   |            |
|                   | Octavius   |
|                   | III.       |
|                   | Portia     |
|                   | sponsa     |
|                   | IV.        |
|                   | stipes.    |

| no containg a |                                    |                |
|---------------|------------------------------------|----------------|
|               | <ul><li>Trojanus stipes.</li></ul> |                |
| Antonius      | 3                                  | Julia uxor     |
| I.            |                                    | Joan. Aloysii  |
|               |                                    | I.             |
| Portia        |                                    | Franciscus     |
| н.            |                                    | Antonius       |
|               |                                    | II.            |
| Octavius      |                                    | Joan. Baptista |
| III.          |                                    | III.           |
| Portia        |                                    | Annibal        |
| sponsa        |                                    | sponsus        |
| IV.           |                                    | IV.            |
|               |                                    |                |

Ex hâc quidem arbore, præ oculis habes quòd Annibal et Portia sponsi, ultimo loco hìc positi, sunt in duplici quarto consang. gradu ex duobus stipitibus provenientis. Sub uno namque stipite, scilicet Polydoro, sunt Joan. Bapt. pater Annibalis sponsi, et Octavius pater Portiæ sponsæ; sub altero verò stipite, scilicet Trojano, sunt etiam iidem Octavius pater Portiæ sponsæ, et Joan. Baptista pater Annibalis sponsi; et sic sub utroque stipite, ipsi sponsi habent suos ge-

nitores. Initium verò hujus duplicitatis ex eo provenit, quia Joan. Aloysius, natus Polydori stipitis, duxit in uxorem Juliam natam Trojani stipitis.

Arborem verò quadruplicatam, scilicet in quadruplici quarto ejusdem consanguinitatis gradu, cujus impedimentum sæpè contingere solet, sicut et quintuplicis quarti ejusdem consanguinitatis gradûs, hìc etiam subjiciemus, eo quo sequitur modo, videlicet:

Arbor quadruplicis quarti gradús consanguinitatis inter sponsos, Joannem et Mariam.

Maria Antonius Joanna
I. I. I.

Franciscus Ferdinandus Antonius
II. II.

Nicolaus Franciscus Hieronyma
III. III.

Maria Joannes Maria
sponsa sponsus sponsa
IV. IV. IV.

Joannes et Maria ultimo loco positi sunt in quadruplici quarto consanguinitatis gradu, quia Franciscus et Ludovica genitores Joannis, cum sint in tertio gradu consanguinitatis conjuncti, contraxerunt prævià dispensatione super codem tertio gradu consanguinitatis; et hoc quoad duplicem quartum gradum ex stipite Joanne. Quo verò ad alium stipitem Franciscum, sunt ipsi Joannes et Maria similiter in duplici quarto consanguinitatis gradu, quia Nicolaus et Hieronymas, genitores Mariæ, contraxerunt pariter prævià dispensatione, etiam in tertio gradu consanguinitatis.

Quomodò autem supradicti sponsi per ordinem descendant, jam præ oculis habes, quòd in principio harum arborum, demptis stipitibus, Joannes est vir Mariæ; Antonius verò vir Margaritæ; Ludovicus autem vir Joannæ.

Quo verò ad affinitatem, parùm refert illius etiam arborem hìc declarare, quia, sicut jam supra diximus, cùm illa ex consanguinitate per carnalem copulam oriatur, et ideò eam imitetur, juxta illius gradus omninò regulatur et computatur; ac similiter duplicatur et multiplicatur, juxta supradictas arbores consanguinitatis.

Ne tamen prorsus illius arboris exemplo careas, simplicem figuram in quarto tantum gradu, etiam consanguinitatis, bic subnectere visum est, pro quibuscumque gradibus ipsius affinitatis, ut statim paulo inferius declarabitur et talis est, videlicet:

Unde satis patet Matthæum et Ludovicum esse inter se conjunctos quarto consanguinitatis gradu. Sed ponamus modò Ludovicum habuisse conjugem Mariam, et postea obiisse; ipsa Maria superstes vult nubere Matthæo consanguineo Ludovici in quarto consanguinitatis gradu; qui quidem Matthæus et Maria se attinent quarto affinitatis gradu, juxta regulam à nobis aliàs declaratam; vel è contra, ponamus casum quòd supradictus Matthæus habuisset conjugem Eleonoram; defunctoque Matthæo, voluerit Ludovicus ducere in uxorem Eleonoram, cùm etiam sint affines in quarto gradu, non poterunt contrahere sine apostolicà dispensatione. Ita etiamsi loco Matthæi et Ludovici, erunt duæ mulieres in codem quarto consanguinitatis quarum una erat uxor Joannis; illàque defunctà, ipse

Joannes voluerit ducere consanguineam mulieris in codem gradu; neque poterit, cùm sint impediti quarto ctiam gradu affinitatis; quæ impedit, sicut impedimentum consanguinitatis, co modo, quo supra diximus, nempe usque ad quartum gradum inclusivè, si illa ex legitimo coitu proveniat; cùm simus in affinitate primi generis, de quâ ac secundi et tertii generis, aliàs diximus.

Hæc autem arborum descriptio sufficiat ad dignoscenda impedimenta dirimentia, sive consanguinitatis, sive affinitatis; ne unum pro alio in precibus porrigendis exprimi contingat; sicut multoties contigisse compertum, litterasque dispensationis subreptitias proinde declaratas extitisse scimus; quidquid dicat Sanch., dicto lib. 8, disputat. 24, numero 17, ubi ait quòd si error sit in gradu, explicando majorem, ut secundum, cùm tamen minor sit, ut tertius, valet dispensatio; ibique hanc affert rationem, nimirum, quia licèt dispensatio ipsa non sit specificè concessa pro tertio gradu, est tamen concessa simpliciter super impedimento consanguinitatis, cum errore circa qualitatem accidentalem inclusam à fortiori in gradu super quo dispensatur. Hoc tamen nullo modo practicari, aut aliàs sustineri posse videtur, sicut antiqua et inveterata praxis et observantia docent; nec ad id consenserunt jura ibi per eum allegata, præsertim quòd in hoc casu cesset argumentum à majoritate rationis in dispensatione : ego enim non video, quomodò hæc sua opinio neque in jure, neque in praxi valeat sustineri; quandoquidem ex diametro loquitur contra propriam naturam dispensationis, quæ tantum valet, quantum sonat; cum sit stricti juris, ac propterea strictè interpretanda; adeò ut jure negetur hujusmodi argumentum in eâ non valere, ut plurics diximus.

Accedit hic consuetus modus et stylus summi Pontificis in his dispensationibus concedendis, nempe quia diversimodè eas concedit, ut videlicet, si in remotioribus, putà in quarto, seu tertio et quarto gradibus, eas mandat expediri per officium minoris gratiæ. Si in non tam remotioribus, putà in tertio, per cancellariam. Si in secundo, seu primo et secundo, per præfecturam brevium, et sub annulo Piscatoris. sicut aliàs diximus; ac propterea juxta qualitatem graduum præfatorum, diversa officia cum diversis officialibus sunt constituta. Unde cum mens Pontificis ea sit, ut litteræ dispensationis non aljàs, quàm per suos officiales distinctos, distinctaque collegia constituentes, expediantur, profectò cùm sic inveteratus stylus obtinuerit, si litteræ ipsæ præter dictum stylum ac morem et observantiam Romanæ Curiæ expediantur, tanquam suspectæ de falso erunt rejiciendæ. Butr. et Abb. in c. Quod super his, de Fid. instrum., id. Abb. in c. Ex parte 2, de Off. deleg. Roman., cons. 379, num. 12, vers. Secunda ratio. Quod quidem à contraria sententia tantum abest, ut si quoquo modo contingat unum gradum pro alio in his dispensationibus explicari, non poterit neque verus gradus suppleri per viam correctionis in cancellarià Apostolicà; sed opus est novà impetratione per gratiam, Perinde valere, eo modo quo dictum est de proprio nomine oratoris; nisi tamen error fuerit detectus, postquam fuit registrata supplicatio, et ante expeditionem litterarum, quo casu verior expressio fieri potest per novam supplicationem reformationis, sicut omnibus notum est curialibus.

QUARE ET SUPPLICARI FECERUNT, etc.— Nec quia per alios supplicatum asseritur, requiritur speciale aut generale mandatum ad impetrandas has dispensationes; sed quilibet supplicare potest pro impetrandis dispensationibus, privilegiis aliisque gratiis, text. est in l. Universi, c. de Prec. imper. offer., ubi habetur, quod parum refert, à quo impetratum fuerit privilegium; sed solum sufficit quod à principe fuerit concessum; Sanch., lib. 8, disp. 26, num. 4.

Hic verò, cùm uterque pro impetrandà dispensatione supplicari fecerit, videndum est numquid si oratores de matrimonio contrahendo tractârunt, cum conditione, si Papa dispensaverit, subinde possit post ipsius impetrationem alter pænitere? Et omni hæsitatione omissa, affirmativa est responsio; et cum pluries evenisset casus in hâc curià archiepiscopali, fuit hoc modo judicatum per doctrinam Gutt., lib. 2, canon. Quæst., cap. 22, n. 19, et secundum eumdem, num. 19, fuit pœnitens condemnatus, alteri oratori, conventioni stare nolenti refundere expensas in impetratione hujusmodi dispensationis factas, per Glos. in Clem. fin. de Renunt. Quod tamen habet locum, quando inter oratores fuit conventum, de impetrandà dispensatione communibus expensis, quia, ut ait id. Sanch., lib. 5, disp. 5, num. 52, iste resiliens, tenetur ad id, ratione contractûs, cujus natura est ut possit resilire, servando alterum indemnem; cùm justum non sit ut alter, qui commodum non reportat, sentiat damnum, per text. in 1. c. Si pecuniam, in principio, ff. de Cond. cau. dat.; et num. 39, ait quòd, si dispensatio petatur ad instantiam unius tantum, ipsi incumbet integras expensas solvere.

Cæterum, cujus expensis regulariter debeat ipsa dispensatio impetrari, an videlicet ambo oratores ad illas communiter tencantur, an verò eorum alter tantùm, videndus est Sanch., d. lib. 8, disp. 36, per tot., ubi et signanter n. 1, ait quòd, quando dispensatio impetratur de communi contrahentium consensu, licêt nihil de ipsis expensis conventum fuisse appareat, crit utriusque expensis æqualiter impetranda, ex eo quòd tale negotium est eis commune; quod quidem procedere ait non modò ex consensu expresso, verùm etiam tacito, quia cum quis promittit consanguineæ contrahere cum câ matrimonium, eo ipso quòd illa acceptat, convenitur tacité de dispens, impetrandà, ac propterea communes esse debent expensæ; ubi tamen id limitat. nisi aliter ratione alicujus legati aut successionis ad majoratum, gravatus sit ad tale matrimonium contrahendum, veluti si legatarius vel majoratus successor. eà conditione institutus sit ut consanguineam aliquam ducat; quo casu ille ad integras expensas tenetur: alios insuper casus et distinctiones circa solutionem hujusmodi expensarum congerit id. Sanch., loco cit. et

lib. 5, disp. 5, num. 31 et 32; ad illum propterea lectorem remittimus.

per ea videatur electa industria personæ, arg. 1. 1, vers. Sin verò, c. de Cad, tell., c. fin. § 1, de Offic. de-

AG CERTAM DE PRÆMISSIS NOTITIAM NON HABENTES; —quam si Papa habuisset, dispensasset utique, si voluisset, in forma gratiosa, absque eo quòd præsentes litteræ dirigerentur suo executori in forma commissaria, quod tamen nunquam aut rarò facere consuevit; cum hujusmodi dispensationes semper committantur ordinariis, ut alias diximus.

Nec rectè dicit quidam modernus hane clausulam esse superfluam in his et similibus rescriptis, ob ejus rationes satis frivolas, nulloque solido fundamento suffultas; si enim ita esset, destruerentur omnia rescripta, quæ secum semper habent prædictam, et alias similes clausulas, concernentes verificationem narratorum, nam Papa non tenetur stare assertioni oratorum, nec de ea confidit, neque an res se ita habeat vel ne, tenetur divinare, ad text. in 1. Si fidejussor, § Si cùm debitor, ff. Mand.

## CAPUT VI.

Praxis dispositiva earumdem litterarum, etc.

DISCRETIONI TU.E.—Quæ quidem verba, cùm importent arbitrium prudentiale et rationem regulatam, Menoch., de Arbitr. jud., lib. 1, q. 8, n. 26, cum seq., Judex delegatus omninò debet verificari facere causam, et alia narrata in dictis litteris; id Guttier., c. 19, n. 6; Henriq., l. 11, de Matrim., c. 5, n. 5. Unde si ipse cognoverit, ex matrimonio hujusmodi contrahendo, posse aliquid mali exoriri, poterit denegare hanc dispensationem, præcipuè ad evitanda scandala, ut etiam suo loco dicemus.

DE QUA IN HIS SPECIALEM IN DOMINO FIDUCIAM OBTINEmus. - Nam cum quæcumque dispensationes non sint exequendæ, nisi verificatis supradictis, præcipuè id vindicat sibi locum in dispensationibus matrimonialibus, ubi magis agitur de conscientià quàm in aliis; Hieron. Paul., in suo lib. Provinciale nuncupato, fol. mihi 441, vers. Nota quòd clausula, quia, cùm agatur de re tam gravi, nempe de dispensando super matrimonio contrahendo, et vis mutui amoris inter sponsos facilè posset decipere delegatum, producendo testes minùs idoneos, et non rectè disponentes, debet propterea ipse delegatus perpendere qualitatem ipsorum testium, nam, ut plurimum deponunt per unum, eumdemque præmeditatum sermonem, cum præcisa verba per ipsos sponsos testibus suggeruntur, qui à veritatis tramite sæpè solent deviare. Unde cum causa expressa non remanet verificata dispensationes hujusmodi perperam exequuntur; et tam delegatus dispensans quam dispensati, nec non ipsi testes viam ad inferos sibi parant, quia clausula prædicta non ad ornatum litterarum apponitur, ut dicebat quidam jurisconsultus; sed ut per eam intelligat delegatus se debere procedere super hoc cum pede plumbeo, quia totum negotium committitur conscientiæ suæ, et idem est dicere, de qua in his specialem in Domino fiduciam obtinemus, ac si diceretur, confidentes de tuâ fide, vel, confidentes quòd ea quæ tibi injungimus, fideliter exequeris, quæ omeia non solum impediunt subdelegationem, cum per ea videatur electa industria personæ, arg. l. 1, vers. Sin verò, c. de Cad. toll., c. sin. § 1, de Offic. deleg.; Crescent., decis. 1, num. 1, eod. tit., sed etiam hoe modo ipsius delegati conscientia oneratur; alioquin excederet terminos concilii Trid., sess. 14, cap. 7, de Reform., dùm dicit quòd committantur dispensationes loci Ordinario, qui non nisi causa cognita, et probatis precibus nec aliter dispensare possit, et idem conc., sess. 35, cap. 18, de Reform. ibi: Quòd si urgens justaque ratio, et major quandoque utilitas postulaverit, cum aliquibus dispensandum esse, id causa cognita, ac summa maturitate à quibuscumque ad quos dispensatio pertinebit, erit præstundum; aliterque dispensatio subreptitia censeatur.

Per apostolica scripta. — Sicut enim aliàs diximus, regulà cancellarite cavetur quòd dispensatio non suffragetur, nisi litteris confectis; quod procedit etiam si ipsa dispensatio fuerit per Papam vivæ vocis oraculo concessa: nam adhùc litteræ requiruntur, saltem ad evitanda inconvenientia, quæ ex solà verbali dispensatione sequerentur; ut si non benè intellecta fuerint verba, etc. Ledesm., de Matr., q. 56, art. 4, litterà D., vers. Prima conclusio.

Mandamus. - Cujus quidem mandati vigore, tribuitur supradicto vicario delegato jurisdictio; postquam tamen illud fuerit sibi præsentatum; quia ante illius præsentationem jurisdictionem tantummodò habet in habitu, non autem in actu, c. Pastoralis, in fine de Rescript., c. Super eo, el. 2, de Appell., c. Audita, et ibi Abb. in 6, not. de Restit. spol., Bellam., decis. 110, Bald. in I. Ea quæ, post. princip., c. de Temp. et in integ. Restit., ubi inquit, hâc de causâ Specul. fecisse specialem titulum de Rescripti præsentatione; id. Bald. in 1. 1, c. Ut lit. pend:; Bart. in 1. Multum, num. 2, ff. de Condit. et Demonstrat. Necessario namque requiritur receptio et præsentatio litterarum, ut dictus delegatus possit procedere; nam licèt ille jurisdictionem acquirat tempore datæ dictarum litterarum, illam tamen exercere non potest ante illarum præsentationem et receptionem, d. c. Super eo, Garc. de Benef., p. 6, c. 2, h. 8.

DEPOSITA PER TE OMNI SPE CUJUSCUMQUE MUNE-RIS, etc. - Hujusmodi clausulam, sive decretum habes cæterarum in fine supradictæ supplicationis, ibi : Deposità, etc., quod postea extenditur eo modo quo dictum est in supra dictis litteris; nam licèt in ipsâ supplicatione non fuerit extensum, tamen comprehenduntur virtualiter omnia quæ sunt de natura subjectæ materiæ, et de stylo seu consuctudine, Imol. in c. Significante, n. 3, de Rescript.; Alex. in I. Gallus, § Idem credendum, n. 9, ff. de l. et post., et cum hæc dictio, et cætera, semper in dispensationibus matrimonialibus consueverit ita extendi, propterea includit totum illud, quod, illius vigore solitum est apponi in dictis litteris; Paris., cons. 76, n. 7, lib. 1, quod non solum procedit in materia rescriptorum et commissionum, ut hic, verum etiam contractuum, et ultimarum voluntatum; Rot., decis. 9 et 28, n. 2, de Rescript. in nov., sive scribatur abbreviate, sive ita

nulla adsit differentia, Gonzal. ad regul. 8 cancel., glos. 67, ubi à n. 1, usque ad n. 10, multa cumulat de hâc dictione.

Pro cujus quidem decreti declaratione ejusdemque observantia, non oscitanter ab ipsis delegatis advertendum est, illud antiquitus in ipsis litteris dispensationis minimè fuisse appositum; sed tantùm ab episcopis contra eorum vicarios, aliquid circa hæc extorquentes, excommunicationis latæ sententiæ pænam indictam; ipsis autem vicariis non obtemperantibus cœpit jam pæna prædicta per summum Pontificem bìc adjici, ut ubi priùs excommunicatio hæc erat episcopalis, hodiè esset papalis, prout vidi adnotatum in Urbe in quibusdam notulis, et innuere videtur Zerol., in Praxi episcop., p. 2, verbo Delegatus, § An delegatus.

Porrò, per hoc decretum prohibetur, sub pœnâ excommunicationis latæ sententiæ, ne delegatus cui prædicta dispensatio committitur exequenda, aliquod munus recipiat ab oratoribus, seu eorum altero; nam quamvis summus Pontifex, in fine ejusdem clausulæ dicat, à quo te omninò abstinere debere monemus; et propterea videatur hoc verbum, monemus, importare potiùs consilium quam præceptum, ut per Cened. ad Decret. collect. 104, n. 2, nihilominus, in fine earumdem litterarum, alia subditur clausula, nempe: Volumus autem, quòd si spretà monitione nostrà hujusmodi, aliquid muneris aut præmii, etc., excommunicationis latæ sententiæ pænam incurras, etc., et sic Papa suam intentionem declarat, fulminando dictam excommunicationem in contrafacientem, et hæc clausula semper apponitur, quando dispensatio matrimonialis committitur vicario episcopi; si verò ipsi episcopo, sicut aliquando contingit, ad instantiam ipsorum oratorum dirigitur, tunc eidem episcopo injungitur ut si munus aut præmium qualecumque exegerit, aut oblatum receperit, eo ipso à jurisdictionis et pontificalium exercitio, fructuumque mensæ suæ perceptione tamdiù suspensus, existat, donec à Sede Apostolica relaxationem suspensionis hujusmodi, per satisfactionem condignam, meruerit obtinere, etc. Imò in dispensationibus matrimonialibus quæ conceduntur in formâ pauperum, apponitur, etiam pœna nullitatis absolutionis, et dispensationis, per hæc verba, et nihilominus absolutio et dispensatio hujusmodi à te faciendæ prædictæ nullius sint roboris vel momenti, teste Garc., de Benesic. p. 1, c. 1, num. 108, et nos suo loco dicemus.

Nec mirum videtur, si in his tantum dispensationibus matrimonialibus, hæc clausula apponatur; nam istæ reputantur cæteris dispensationibus graviores; et in eisdem magis imminet periculum, ne corrumpatur judex executor, qui quandoque, etiam parvo munere corrumpitur; unde optima ratione dicitur non solùm, deposità omni spe, sed subditur, cujuscumque muneris, quæ quidem verba, omnia includunt, 1. Julianus, ff. de Leg. 3, 1. A procuratore, ff. Mandati, 1. Quæsitum, § Item si fundum, ff. de Fund. instructo, et ideò apponuntur geminata, ut per ea cognoscatur vo-

VETTO TO THE WALL STATE OF THE PARTY OF THE

per extensum, et cætera, cum inter utrumque modum p luntas Pontificis clara et enixa, ne aliquid quantumvis minimum ratione hujus dispensationis, exigatur, arg. 1. Balista, cum ibi not. ff. Ad Trebell.; Bart., in 1. Cum scimus, c. de Agric. et censit., l. 10; Cravet., cons. 201, n. 42, et cons. 226, n. 6; Cephal., cons. 135, n. 12, l. 1, quia munera excæcant oculos sapientum, et mutant mentem justorum, ut scribitur Deut., c. 15. Hinc dicimus:

> Munera, crede mihi, placant, hominesque, deosque, Placatur donis Jupiter ipse deus.

Ac propterea volens Propheta justum virum describere, ait, qui excutit manus suas ab omni munere, non enim dixit, à munere, sed, ab omni munere, c. Sunt nonnulli, 1, q. 1.

Quare porrecto aliàs supplici libello sacræ congregationi concilii Trident. ex parte DD. canonicorum Ecclesiæ Gerunden. cum pluribus capitibus, contra illorum episcopum, de anno 1588, die 12 augusti, ad unum ex ipsis capitibus per ipsam sacram congregationem, scilicet ad sextum, fuit responsum quòd pro dispensationibus matrimonialibus, non licebat episcopo, sive ejus vicario quidquam accipere, nec ratione sigilli vel alicujus alterius rei; quapropter decretum illud quod solet poni in litteris dispensationum matrimonialium, ut nihil muneris, aut præmii, spontè accipi possit pro illarum executione, ita intelligendum est, ut neque ordinarius ipse nec vicarius ejus quidquam pro mercede laboris, quam eà in re susciperent, capere possent; notarius verò pro examine testium, quartam aurei, seu ducati partem, licitè accipere debeat, ut refert Garc., d. c. 1, sub n. 77, circa fin., et reassumit postmodùm num. 102, tanquam vir in Romanæ Curiæ stylo versatissimus, quòd ordinarii seu vicarii quibus committuntur dispensationes matrimoniales et aliæ, non possunt quidquam accipere pro labore, receptione et examinatione testium, vel alio quovis titulo, ut in sequentibus declarationibus sacræ congregationis, videlicet : Gratis adeò dispensationes matrimoniales concedendæ sunt, quòd etiam ordinarii, quibus istæ dispensationes committuntur, suum officium gratis præstent, ita ut, nec ipse vicarius aliquid suscipiat pro mercede, notarius verò pro examinandis téstibus, et sumendo cæteras informationes, quartam partem aurei seu ducati accipere possit, pro litteris verò absolutionum et dispensationum in foro conscientiæ tantùm, nihil à quoquam accipi possit, ut Romæ fit et declaravit Gregorius XIII. Et sic vicarius nihil accipere potest, etiam pro laboribus in studendo processui, vel pro decreto super his dispensationibus, aut pro accessu ad examinandos testes commorantes in aliis jocis, cum id tendat ad capiendam informationem: licèt notarius possit aliquid accipere prout sacra congregatio declaravit; Grat., discept. for., c. 57, n. 20. Unde satis constat per tot declarationes sacri concilii cessare, quod ad hoc dispensationem text. in c. Mulieres, de Judic., ubi judici permittitur ut ex causis ibi expressis possit expensis partis producentis, accedere ad domos mulierum pro illis examinandis. Quinimò cum istum accessum per judicem quandoque affectari

contingat, hâc motus ratione Bonifacius Papa VIII, in d. c. Mulieres, decretum nimis salutare adjecit, veluti Proviso, quòd casus hujusmodi, videlicet ut judex vadat personaliter, non fingatur, nec fraus interveniat in hâc parte; alioquin auctor hujusmodi, vel fraudator, ipso facto sententiam excommunicationis incurrat; et Glossa in dicto verbo Non fingatur, innuit quòd judex, ut posset visitare dominam faciebat eam nominare in testem.

Unde in proposito, id. Garc., n. 106, miratur de officialibus seu vicariis episcopatuum illarum partium, sicut ego non minùs miror de nonnullis vicariis hujus regni, qui contradictum decretum pro dispensationibus matrimonialibus, quæ in vim littera um apostolicarum conceduntur, certum stipendium, seu sportulas exigunt in magnum eorumdem animarum exitium: nec video quomodò excusari possint ab excommunicatione, contra eos lata et in dictis litteris contenta; licèt verba ejusdem decreti non benè sonent in auribus eorum, cam illis interpretationem aftribuunt quam avaritia ipsa suadet.

Nec immemor sum, quòd tempore pontificatûs felicis record. Pauli V, cujus erat prodatarius bonæ mem. cardinalis Arrigonius, ad querclam nonnullorum, contra quemdam episcopum, fuit ipsi Paulo supplex libellus porrectus, quo de hujusmodi extorsionibus conquerebantur; unde ipse episcopus de mandato ipsius Pontificis, per litteras ejusdem prodatarii monitus, nec de cætero ille aut illius vicarius, aliquid extorquere auderet, contra decretum appositum in litteris dispensationis, cum nihilominus idem episcopus à præmissis non desisteret, fuit secundò aliud memoriale eidem Pontifici porrectum, in cujus calce fuerunt rescripta hæc formalia verba: Si scriva di novo à questo Vescovo, che se astenga, altramente lo faremo pentire. Et cum aliàs similis recursus fuisset habitus ad sacram congregationem episcoporum, procurator episcopi eum desendebat sub prætextu consuetudinis impremorabilis, sed in præfata congregatione fuit dictum, quòd potiùs erant corruptela et abusus; et quatenus adesset consuetudo, profectò non subsisteret per decretum Pontificis in dictis litteris appositum, nempe: Volumus autem, quòd si spretà monitione nostrâ, etc., quia cùm huic consuetudini contradicat prædictum decretum, nullus remanet locus dubitandi; nam satis apertè constat quòd contradictio principis interrumpit consuetudinem, per ea quæ notantur in cap. fin. de Consuetud.

Sed numquid isti delegato ad dispensationem exequendam sit saltem permissum recipere esculenta et poculenta, quæ paucis diebus consumi possunt, juxta terminos cap. Statutum, § Insuper, de Rescript. Et videtur affirmativè respondendum: per istud enim decretum non derogatur permissioni juris communis; ex eo quòd non præsumitur judicem tot modicis muneribus corrumpi, ut ait Sanch., d. lib. 8, disp. 35, num. 52, prout corrumpi poterit pro muneribus alicujus momenti, et sic non videtur intelligendum de paucis aut minimis, quæ profectò non sunt in consi-

deratione, cum inter nil et parum aut minimum seu modicum, non sit differentia in effectu, l. Scio illud., ff. de integr. Restit., cap. Licèt, vers. Quanquum, de Probat., l. Cum in te, in fin., ff. de Re jud., l. 1, § Proinde, ff. de Edil. edic.

His tamen non obstantibus, contrarium verius est cum eod. Sanch., loc. ctt., ubi concludit, id minimè licere; ex eo quòd hic non militat ratio, quæ est in d. cap. Statutum; cùm illud loquatur de delegato quoad lites; quæ quidem commissio, cùm diù duret, sitque magui laboris; propterea magno stipendio digna est; cujus respectu, esculenta et poculenta, nullius considerationis reputantur; quod quidem dici non potest in hoc casu quo expeditio dispensationis brevissima est et facillima; quapropter quodeumque munus reputatur magni momenti; id enim, ut meliùs intelligatur. duobus modis explicat Papa in prædictis litteris: uno modo, cùm primò dicit : Deposità per te omni spe cujuscumque muneris, etc., altero modo, cum secundo dicit, quòd si spretà monitione nostrà, aliquid muneris, etc., et sic per geminatam prohibitionem, ad majorem vim, efficaciam et deliberationem, ac suam intentionem ostendendum; Mandos., reg. 33, q. 11. n. 3, ubi quòd verba geminata, semper aliquid ultra operantur, quam verba simplicia; Bald. in l. Fructus. vers. Item illa verba geminata, c. de Act. empt. quia ex illis colligitur voluntas clara et enixa summi Pontisicis; Bart. in l. Cum scimus, de Agric. et Censit.; Cravet. cons. 201, n. 42, ac etiam, cum hic adjiciat dictionem, cujuscumque quæ cùm sit universalis, omnia comprehendit, l. Quâcumque ratione, ff. de Procur. 1. Hoc articulo; et ibi Bart., n. 6, ff. de Hæred. instit... ac postmodùm subdat, aliquid muneris, etc., hæc dictio, aliquid de sui natura verificatur in qualibet parte. Anchar. cons. 360. Cùm igitur ipsius summi Pontificis id prohibentis, intentio satis apertè desumatur: non est cur delegatus ad id velit aliter dicta verba interpretari, quàm sonant, cùm sint satis clara; ita ut non sit locus interpretationi, seu declarationi, 1. Ille aut illæ, et l. Non aditer, ff. de Leg. 3, nec Glosså indigemus, cum habemus textum, Bald., cons. 343, n. 4. Ac propterea ex his concludendum est nihil pror. sùs per episcopum-sive vicarium, accipi posse. Quòd si fortassè avaritia non sinat tales executores hæc, prout sonant, sed aliter quam par est hujusmodi decretum interpretari, nil aliud hic addi posse videtur, nisi quod ipsi viderint.

TE DE PRÆMISSIS DILIGENTER INFORMES. — Per hanc quidem clausulam, prohibet omninò summus Pontifex executori, ne super narratis velit stare assertioni ipsorum oratorum contrahentium; ac proinde illa refertur tàm ad allegatam causam dispensationis quàm ad ipsum impedimentum, et sic ad omnia præcedentia: Ludovis., decis. 478, n. 3, quapropter per eam parum refert videre hic cum doctoribus an ad probandum consanguinitatis gradum, sufficiat sola confessio oratorum impetrantium dispensationem; et proinde videatur affirmativè respondendum, cùm illa sit facta in judicio, per text. in l. 1, de Confess. et l.

rius est prout servari docet Genuen. in sua praxi archiep. c. 20, sub. n. 12, in hâc curiâ Neapolitanâ, ubi etiam ait quòd ad hoc faciunt supra dicta verba: Te de præmissis diligenter informes; quæ non apponerentur, si assertioni impetrantium standum esset, ac propterea sive consanguinitatis sive affinitatis impedimentum debet probari per testes deponentes per gradus distinctos, et aliàs servatà formâ, c. Licet, 2, § Testes autem, de Testibus, ubi cavetur præsertim quod ipsi testes, personas expressis nominibus vel demonstratione, aut circumlocutione sufficiente designent, et ab útroque latere singulos gradus clarâ computatione distinguant; et in corum juramento concludant se accepisse à suis majoribus quod deponunt, et credere ita esse; sed nec tales sufficiant, nisi jurati deponant se vidisse personas, vel saltem in uno prædictorum graduum constitutas, pro consanguineis se habere. Sunt omnia ferè verba text. d. c. l. Licèt, et in cap. Tua nos, de Consang. et Assin., ubi, quòd testes, qui consanguinitatis gradus computant, à stipite debent incipere, id est, à parentibus vel germanis, et sic per ordinem distinguere gradus, nominibus propriis vel æquipollentibus indiciis; designando personas, præsertim cùm sæpè perhibeant testimonium de auditu, etc., et ita, tam circa verificationem graduum, sive consanguinitatis sive affinitatis in dispensationibus matrimonialibus expressorum quam impedimentorum allegatorum ad contrahendum matrimonium, omni quâ par est, sedulitate servatur in hâc curiâ archiepiscopáli, prout servari credimus, et debet, in omnibus aliis curiis ecclesiasticis.

Quo verò ad alia requisita, circa matrimonium contrahendum necessaria, etiam præter narrata in litteris dispensationis, ubi illà opus est, vigent hodie instructiones officii S. Romanæ, et universalis inquisitionis, quæ inconcusse, summâque vigilantià servantur, quas licèt ad manus omnium ordinariorum pro carundem observantià credimus pervenisse, nihilominùs superfluum minimè visum est, illarum tenorem hic inserere eo que sequitur modo, videlicet:

Instructiones pro examine illorum testium, qui indicuntur pro contrahendis matrimoniis, tam in eurià eminentissimi cardinalis vicarii Urbis, quàm in aliis curiis cæterorum ordinariorum.

Inprimis, testis moneatur de gravitate juramenti, in hoc præsertim negotio, pertimescendi, in quo divina simul et humana majestas læditur op rei de qua traetatur importantiam et gravitatem.

Interrogetur de nomine, cognomine, patrià, ætate, exercitie et habitatione.

Interrogetur an sit civis vel exterus, et quatenùs sit exterus à quanto tempore est in loco in quo testis ipse deponit.

Interrogetur an ad examen accesserit spontè, vel requisitus; si dixerit accessisse spontè, à nemine requisitus. Interrogetur an sciat adesse aliquod impedimentum inter contrahere volentes; et si responderit

Generaliter, de non num. Pecun.; contrarium tamen venegative, testis dimittatur, quia præsumitur mendax; si verò dixerit, accessisse requisitus.

Interrogetur an sibi pro hoc testimonio ferendo, fuerit aliquid datum, promissum, remissum, vel oblatum à contrahere volentibus, vel ab alio ipsorum nomine.

Interrogetur an cognoscat ipsos contrahere volentes, et à quanto tempore, in quo loco et quà occasione; cajus qualitatis vel conditionis existant.

Si respondetur negative, testis dimittatur; si verò affirmative, interrogetur an contrahere volentes, sint cives, vel exteri. Si responderit esse exteros,

Interrogetur à quanto tempore accesserint ad hanc urbem, unde venerint, an venerint simul vel separatim.

Si responderit, venisse de recenti, vel insimul, supersedeatur in licentià contrahendi, donec per litteras corum ordinarii, ac loci, à quo contrahentes recessêre, doceatur, inter ipsos contrahentes non adesse impedimentum et mulierem non esse raptam.

Si verò responderit, venisse à multo tempore citra, vel contrahentes esse cives, interrogetur, sub qua parochia hactenùs contrahentes habitarunt, vel habitent de præsenti.

Interrogetur an ipse testis sciat aliquem ex prædictis contrahere volentibus, quandoque habuisse uxorem, vel virum.

Si responderit affirmativè, non procedatur ad licentiam, nisi producuntur authenticæ et legales attestationes, vel testes fide digni, et verisimiliter informat, de obitu conjugis defuncti.

Si verò testis responderit non habuisse uxorem vel maritum, interrogetur de causà scientiæ, et an sit possibile quòd aliquis ex illis habuerit uxorem, vel maritum, et quòd ipse testis nesciat.

Si responderit affirmative, supersedeatur; nisi ex aliis testibus probabiliter concludatur non habuisse uxorem yel virum.

Si responderit negativè, interrogetur de causa scientiæ, ex qua deinde judex colligere potucrit an testi sit danda fides velne.

Si responderit contrahentes habuisse uxorem, vel maritum, sed esse mortuos, interrogetur de loco et tempore quo sint mortui, et quomodò ipse testis sciat esse mortuos.

Item interrogetur an post mortem dicti conjugis defuncti, aliquis ex prædictis contrahere volentibus transierit ad secunda vota.

Si responderit negative, interrogetur an esse possit quòd aliquis ex illis transierit ad secunda vota, absque eo quòd ipse testis sciat.

Si responderit affirmative, supersedeatur in licentia, donec producantur testes per quos negativa coaretetur concludenter.

Si verò negativè, interrogetur de causà scientiæ, quà perpensà, judex poterit judicare an sit concedenda licentia velne.

quisitus. Interrogetur an sciat adesse aliquod impedimentum inter contrahere volentes; et si responderit tiam contrahendi, nisi doceant per sides ordinariorum suorum, eos esse liberos, et in aliis servatà formà concil. Trid. in cap. Multi, sess. 24.

Fides aliaque documenta que producuntur de partibus, non admittantur, nisi sint munita sigillo et legalitate episcopi ordinarii, et recognita saltem per testes, qui habeant notam manum, vel sigillum.

Pro testibus in hâc materiâ, recipiantur potiùs consanguinei, quàm extranei, quia præsumuntur meliùs informati; et cives potiùs quàm exteri.

Post verò emanatas ab eadem S. congregatione prædictas instructiones, cùm nihilominus nonnulla, circa earumdem observantiam et executionem in dubium revocarentur ob causæ contingentiam, quæ fortè vix in praxim deduci poterant, ad eamdem S. congregationem habitus recursus, ejusdemque eminentiss. PP. supplicatum, quatenus sequentia declarare dignarentur; propterea capita infra scripta ibi proposita, ita declararunt et resolverunt, videlicet: Resolutiones S. C. supremæ universalis inquisitionis de Urbe, et in causis matrimonialibus.

Primò, an præfatarum litterarum forma sit servanda in casu necessitatis ex sic contrahere volentibus, existentibus in articulo mortis. Resp. non esse servandam in articulo mortis; intra quem scilicet probabiliter non adsit tempus sufficiens faciendi diligentias; cum hoc etiam, quòd si infirmus fortè convaluerit, debeant fieri diligentiæ juxta instructionem, antequàm simul conveniant.

Secundò, an attestatio ordinarii requiratur pro exteris, qui discesserunt ab corum infantià, vel tempore non nubili, et pervenerunt ad locum ubi matrimonium contrahere cupiunt; ibique continuò permanserunt. Resp. cam, ut jacet, non requiri.

Tertiò, an requiratur pariter dicta attestatio pro exteris qui per decem annos, et ultra domicilium acquisierunt in loco ubi sunt matrimonium contracturi, si corum status liber probetur per testes fide dignos tam originis quàm domicilii. Resp. requiri.

Quartò, an requiratur dicta attestatio pro illis exteris, qui unicam vel plures uxores duxerunt, et è contra, si mortuæ fuerint in loco, ubi iterùm matrimonium contrahere desiderant; ac ampliùs post mortem à dicto loco non discesserunt. R. requiri.

Quo verò ad illos contrahentes, qui in articulo mortis constituti, aut ex alià causà nequeunt adimplere formam supra dictarum instructionum, emanârunt litteræ supra dictæ sacræ congregationis tenoris sequentis, videlicet:

A tergo. Al molto rev. Sig. il signor vicario generale di Napoli. Intùs verò:

Molto Rev. sign. Consultano cotesti giudici deputati dal sig. cardinale arcivescovo sopra i matrimonii, se le diligenze prescritte da questa sacra congregazione, che si devono far prima di dar licenza di contrahere matrimonii s'habbiano da usare con coloro, che posti nell'articolo della morte bramano contrahere matrimonio per liberarse dal peccato, ò per altro accidente simigliante. E questi miei signori rispondeno, che in tal caso non sono necessarie, quando pero non vi sia tempo di poterle

fare: ma vogliono, che risanato l'infermo, non posse venire alla copula et alla cohabitatione, se non saranno fatte et esseguite le medesime diligenze. Potrà V. S. dare notitia del senso della sacra congregazione à i medesimi oudici. Et il signore la conservi sempre. Da Roma li 10 di luglio 1638.

D. V. S.

Come fratello
Il cardinale Barberino.

Pro Ultramontanis autem in hac civitate commorantibus, in caque matrimonium contrahere cupientibus, cum ob tam maximam loci distantiam, nequeant adhuc, quæ in supra dictis instructionibus continentur, adimplere mitiùs agitur, ita ut illas eo modo quo adimpleri possunt adimpleant, in vim infra scriptarum litterarum ejusdem sacræ congregationis, quæ hic subjicitur, videlicet:

Eminentissimo et rever. sig. mio osservandiss.

Il Signor Carlo del Balzo uno de giudici deputati da V. E. sopra i matrimonii hà rappresentato le difficultà, che occorono sopra quelli, che si desideruno contrarre da gli Oltramontani, quali dimorano in cotesta città; et questi miei eminentissimi signori dopò matura consideratione, hanno risoluto di rimettere al prudentissimo arbitrio di V. E. et al conseglio di monsignor arcivescovo di Cosenza il provedere ne i matrimonii desodetti Oltramontani, quando per la lontananza del paese, non si possino da essi adempire l'instruttioni di questa sacra congregazione. Jo ne do questo cenno à V. E. perche possa dare gli ordini necessarii, quando ociorrerrà il caso, et a V. E. bacio le mani. Di Roma li 10 di Gennaro 1648.

Di vostra eminenza Rever.

Humilissimo et affettuoss, servitore Il cardinale Barberino.

SI PRECES VERITATE NITI REPERERIS. - Circa quod, non est admittendum, quòd licèt per informationem desuper capiendam, constabit de legato, preces veritate niti, si tamen à parte rei non est ita, dispensatio erit nulla, tanquàm subreptitia, propter falsitatem narratorum, Ledes. in Sum., de Matrim., c. 27, ubi ait, ita communiter doctores tenere. Et sufficit, ut aliàs diximus, causam ipsam verificari tempore executionis litterarum, licèt tempore impetrationis illarum, non esset vera, et ita practicatur, nam quamvis Abb. in c. Quia circa, de Consang. et Affin., dicat causam debere verificari tempore datæ, loquitur tamen de dispensatione jam factà, prout antiquitùs fiebat; dùm hujusmodi dispensationes concederentur in forma gratiosa; et sic erat gratia facta; non autem his temporibus, quibus non dantur ampliùs sub dictà formà, sed datur tantummodò mandatum de dispensando.

Et sic non potest delegatus devenire ad decretum dispensationis, nisi priùs verificatis omnibus in litteris expressis, eòque minùs si prædictæ litteræ nec præsentatæ fuerunt, prout fecit quidam vicarius ad id delegatus, qui habità notitià receptionis litterarum, absque eo quòd illi sibi præsentarentur pro verificatione narratorum, dedit oratoribus licentiam contrahendi matrimonium, non obstante, quòd pluries sacra

congregatio declaravit, id minime sieri posse, per hæc verba: Sacra congregatio cardinalium concilii Tridentini interpretum aliàs censuit eos qui obtinuerunt litteras dispensationis super gradu prohibito, et eis non præsentatis, contraxerunt, vel se carnaliter cognoverunt, nova egere dispensatione.

CARDINALIS UBALDINUS .- Omnes enim auctores contrarium sentientes, videntur confundere terminos; nullum constituendo discrimen inter dispensationem, et mandatum de dispensando, sicut dicendum est, de mandato de providendo, et de provisione gratiosa jam factà, Mohed., decis. 40, in addit., sicut aliud est vendere, aliud pactum seu promissio de vendendo, ut inquit Jas. post alios in l. Bonæ fidei, ff. de eo quod certo loco, et per Cassad., decis. 1, n. 6, sub tit. Ut. lit. pend., cum similibus cumulatis per Buratt., decis. 318, n. 7. Cùm igitur dispensatio hæc sit commissaria, nisi in eâ fiat inquisitio circa expressa in litteris, non erit valida; quia per clausulam supra dictam, mandatum redditur conditionale; prout fuit decisum in una Oxomena portionis, coram Vestano, die 20 junii 1552, teste Caputaq., decis. 273, n. 1 et 2, p. 1. Quæ quidem clausula, si est ita, vel, si ita esse repereris, aut, veris existentibus enarratis; et quævis gratia habet in se hanc tacitam conditionem; quamvis in litteris non exprimatur, text. in l. fin., in princip., c. de divers. Rescript., c. 2, de Rescript., et per eam semper est verificanda narrativa gratiæ; id. Caputaque dec. 204, part. 2; Cæsar. de Grass. decis. 1, num. 3, de Rescript.

Quid autem agendum erit, si ultra impedimentum in ipså gratià narratum, et per testes jam probatum, oratores alio impedimento occulto in litteris non expresso, super quo aliam dispensationem obtinuerunt per officium sacræ pænitentiariæ in foro conscientiæ tantum, detineantur, numquid, non obstante dictà clausulà, si preces, etc. Si parochus vel ordinarius sciet hoc impedimentum occultum, et oratores prædicti obtinuerint jam super eo dispensationem in foro conscientiæ, possit permittere eos matrimonium contrahere.

Et quamvis videatur negative respondendum, ex co quòd Ecclesia ex officio tenetur investigare impedimenta, per text. in cap. fin. de cland. Dispensat. Nihilominus aliter crit dicendum; sicut est etiam in praxi receptum; nam, cùm matrimonium ipsum verè contrahatur, vigore hujus dispensationis obtentæ, non posset ordinarius illos propterea impedire, cum coram Deo veri conjuges efficiantur; unde si nullus denuntiat id impedimentum occultum, coram parocho vel ordinario, quamvis illis seu corum alteri constet de hoc impedimento, si etiam eis constet de dispensatione in foro conscientiæ obtentà, possunt dissimulare, ut taliter impediti, matrimonium contrahant; nam licèt ex officio teneantur investigare impedimenta, id evenit ne impediti contrahendo delinquant; et sic ad id non tenentur, quando eis constat illos absque culpâ contrahere ob dispensationem jam obtentam in foro conscientiæ; ita Sanch. lib. 3, disp. 15, num. 14 cum seq, ubi plura cumulat de hac re.

Id tamen intelligas, nisi aliquis denuntiaverit impedimentum hujusmodi coram parocho seu ordinario; quia tunc cum negotium effectum sit publicum, ad ulteriora matrimonii contrahendi procedi minimè potest, donec dispensatio in utroque foro exhibeatur: quinimò parochus ipse cui tale impedimentum innotuit omninò tenetur illud deferre ad ordinarium, seu ad delegatum dispensationis obtentæ in utroque foro; et cum reddantur nullæ litteræ dispensationis pro foro conscientiæ, obtentæ super occulto impedimento, alias litteras in utroque foro in forma, Perinde valere, obtinebunt; vel, si nullum aliud exstet impedimentum, nisi illud quod antea erat occultum, impetrabunt litteras in formâ ordinarià; non enim sufficit in hoc casu, quòd parochus sciat jam oratores obtinuisse dispensationem pro foro conscientiæ; nam ex quo aliquis ei denuntiavit hoc impedimentum occultum intelligitur juridicè denuntiâsse; quia tanquàm ejus minister in foro externo, potest interdicere matrimonium, et rem deferre, ut dictum est, ad ordinarium, ut justitiam ministret; et circa hujusmodi impedimenti cognitionem procedat, ita id. Sanch., loco citato, n. 15.

Quid autem modò dicendum est, si oratores ipsi à judice interrogentur an ultra impedimentum in litteris dispensationis jam in utroque foro obtentis, expressum, aliud sit quoque impedimentum, occultum tamen; super quo etiam obtinuerunt dispensari in foro conscientiæ tantum, teneantur eidem judici, hujusmodi impedimentum adeò occultum manifestare? Et certè non tenentur, cùm id impedimentum adeò occultum sit, ut nullo modo probari possit; id. Sanch., lib. 3, disp. 14, n. 4, quod quidem vindicat sibi locum, sive oratores velint contrahere matrimonium cum dispensatione super occulto impedimento tantùm, nullo alio publico existente, sive etiam occulto, cum alio publico concurrente; super quo est impetrata dispensatio in utroque foro; nam, etiam in hoc casu est eadem ratio, ad text. in cap. Inter cæteras, de Rescrip., et in cap. Fin., de Translat. præl., et in cap. Cùm dilecta, de Confirm. util. vel inutil., l. Illud, ff. Ad, l. Aquil., § Pari ratione, instit. Quib. mod. jus patr. potest solvi, 1. A Titio, in fin., ff. de Verbo oblig.

Et non minùs utiliter præmissis addendum putavi quòd etiam si notarius ex judicis commissione, vel ipsemet judex, per confessionem ipsorum oratorum, sciat eos detentos impedimento occulto et super eo dispensationem impetràsse in foro conscientiæ, poterit notarius vel judex id non scribere, sed admonere dictos oratores ut taceant vel impedimentum negent, utendo æquivocatione, nempe negando impedimentum, ut modò impediat, cùm dispensatum sit super eo, Sanch., lib. 3, disp. 15, n. 16, sicut in simili ait Silv. in verbo Mendacium, q. ult.; quòd si clericus rogatus à custodibus num aliqua portet, ut gabellam solvere compellatur, posset ille juramento negare, intelligendo se nihil portare ex quo gabellam debeat.

Et ex his patet quòd nihilominus dicta clausula: Si preces, etc., satis remanet verificata et servata forma hujus rescripti, etiam stantibus supradictis.

Nec contemnenda insuper praxis accedit, quæ frequentissime occurrit, cum videlicet mulier matrimonium de proximo contractura, habeat impedimentum dirimens, quod non potest sine notabili infamià propalare; velut, quia adest impedimentum affinitatis, ex quo forsan carnaliter se cognosci passa fuerit ab aliquo sui sponsi consanguineo in primo vel secundo gradu, vel quid simile, vel aliàs si suspicio vehemens oriretur alicujus criminis detecti in confessione, si ipsa mulier velit abstinere à nuptiis, aut differre dùm Pontificis dispensatio obtinetur; hoc enim casu fingere potest se aliquo voto, puta castitatis, alligatam, et quòd propterea jussa fuit à confessario ut ab ipsis nuptiis abstineat, donec dispensationem super hujusmodi voto impetraverit à summo Pontifice, et interim dispensationem super vero impedimento occultè impetrare; sicut optimè docet id. Sanch. lib. 2, disput. 40, n. 7, ubi subdit quòd ex causis ibi per eum expressis poterit episcopus super tali impedimento dispensare, etiam quòd illud statutum sit decreto pontificio vel concilii generalis, in cujus lege episcopus tanguam inferior non posset aliàs dispensare, ut per Abb. in cap. Cùm dilecti, n. 10, de Electione, et nos alibi dicemus.

Tuam conscientiam oneramus.—Ex hac clausula non poterit dispensatio subdelegari, cùm sit electa industria personæ, Menoch., de Arbitr. jud., lib. 1, q. 68, n. 2, et lib. 2, de Præsumpt., q. 21, n. 12, et cons. 17, n. 6 et seq., vol. 1; quod tamen intelligendum quoad nudum ministerium dispensationis; nam benè poterit delegatus, dictà clausula non obstante, receptionem testium, et informationem, ut dictum est, alteri committere, ex illà communi doctorum conclusione, quòd quando nudum ministerium unà cum jurisdictione committitur, non poterit tunc nudum ministerium subdelegari, sed tantùm jurisdictio ut per Innoc. in cap. Fin. de Offic. deleg., et etiam infra dicetur.

Et sic pro præmissorum verificatione poterit priùs vicarius delegatus recipere tantum juramenta testium, ac postmodùm aliis illorum examen demandare, ut ait Genuens., in praxi cur. archiep., cap. 69, n. 7, in fin., qui quidem testes possunt examinari, etiam per notarium laicum; Grat. Discept. for., cap 6, n. 32. Imò talis notarius, quamvis non fuerit sibi præcisè data licentia recipiendi juramenta ipsorum testium, sed solum illos examinandi, nihilominus, comanisso hoc examine, habet etiam per antecedens necessarium commissam facultatem recipiendi juramentum; sine quo examen est nullum, per text. in l. 1, ff. de Jurisd. omn. jud.; Mohed. decis. 6, de Test., n. 1, et ita servatur in hâc curiâ archiepiscopali, in quâ notarii laici etiam ex consuetudine recipient examen testium, et etiam illorum juramenta; quamvis quandoque à vicario delegato recipiantur priùs juramenta prædicta, et postea mandet ipsius notariis illos examinare; et quia hujusmodi causæ matrimoniales sunt nimis periculosæ, ex quo plures compertum est testes in eorum depositionibus deposuisse nigrum pro albo; unde ex his dispensationibus, plurimas, longå experientià comperimus (licèt sine executoris culpà, quinimò omni per eum adhibità diligentià) minùs rectè, minùsque fideliter suum verum sortiri effectum, ac propter tale periculum hujusmodi examen committi debet alicui viro integerrimæ fidei et bonitatis, Felin., in cap. Cum causam, n. 28, ubi etiam testatur ita de consuetudine servari.

Est etiam hic in praxi notandum quòd inter hujusmodi testes, consanguinei seu affines oratorum, sunt magis idonei, tanquam magis informati, ad deponendum super impedimento in litteris expresso, juxta text. in cap. Super co, lib. 2, de Test., ut supra diximus; prout, etiam de deponentibus super ætate et aliis requisitis ordinandorum; Zerola, in sua Praxi, verbo Matrimonium, vers. decimo quarto, Quia superius; quòd si ipsi testes, qui debent deponere super verificatione narratorum, non reperiantur in civitate seu diœcesi oratorum, poterit dictus vicarius delegatus committere hujusmodi examen, etiam extra dictam civitatem vel diœcesim, quia, cùm in hujusmodi litteris dispensationis duo committantur vicario exequenda, nempe jurisdictio veritatis precum examinandæ, ac nudum ministerium exequendæ dispensationis, ut diximus; supra dicta jurisdictio, quoad testes desuper examinandos, potest subdelegari, excepto nudo ministerio hujusmodi; Sanch., l. 8, disput. 7, n. 34, circa med., ubi ostendit quòd illa testium receptio, etiam extra diœcesim officialis dispensantis fieri potest; et rationem ibidem reddit, nempe quòd, licèt multi varia scripserint, circa illam clausulam: Conscientiam tuam oneramus, quando tamen dicta verba non diriguntur personæ, videntur posita in vim monitionis, potiùs quàm in forma delegationis, et connominatæ, et consequenter examen per ea verba à Pontifice commissum, poterit subdelegari, eum in hoc non videatur electa industria personæ, et ita reperio fuisse in hâc curiâ archiepiscopali servatum; nam cum pro quibusdam contrahentibus vigore dispensationis, non deessent Neapoli testes pro verificatione narratorum, fuit commissum examen episcopo Marsicens, in cujus dicecesi aderant testes, qui ad id fuerunt examinati, et postmodùm fuit per vicarium Neapolitanum executa dispensatio, receptis desuper litteris testimonialibus super dictorum testium examine.

Dummodo propter noc, etc. — Pluries dubitatum fuit an quarumlibet mulicium raptores, qui non idcircò rapiunt ut eas in uxores ducant, sed ob aliam causam, sint ipso jure excommunicati per concil. Trid., sess. 24, cap. 6, et nonnulli, præsertim per Navar., cap. 17, num. 150, affirmativam partem tenuerunt; nihilominùs contrarium decisum fuit per sacram congregationem ejusdem concilii, die 25 januarii 1536, nempe raptores, ob aliam causam quàm ut in uxores ducant, non comprehendi à concilio, propter eagndem vel majorem rationem; nee consti-

tutio etiam pænalis extenditur in tali casu.

Unde, cum prius in litteris hujusmodi dispensationum simpliciter diceretur: Dummodò mulier rapta non fuerit, postmodum, ad submovendas hæsitationes quæ circa id oriri poterant, consueverunt in dictis litteris apponi supra dicta verba, scilicet, propter hoc, nempe ad effectum matrimonium contrahendi; et per hoc clarè constat quòd in dicto concilio comprehenduntur solum raptores feminarum, ad hunc tantum effectum; per ea etiam quæ congerit Sanch., lib. 7, disp. 13, num. 4, qui fundatur in ipsis verbis ejusdem concilii, quod statim incipit loqui de matrimonio inter raptorem et raptam contrahendo; ac proinde de illo solo raptu intelligi debet, quia causa matrimonii contrahendi committitur; quod quidem confirmari ait id. Sanch., loc. cit., quia, quando causâ matrimonii raptus est admissus, delictum fuit contra matrimonii libertatem; et ab initio in eo interfuit coactio, ac proinde, ut plenior sit libertas, petit hoc decretum, priùs raptam in pristinam libertatem et in locum à raptore separatum restitui, ac raptorem, tanguam iniquum libertatis matrimonii violatorem, punit pœnis in dicto decreto contentis.

Ex quibus deducitur non puniri ex hoc decreto raptum qui est species luxuriæ, non autem ad finem contrahendi matrimonium, ut est, quando causå explendæ libidinis fit, nisi tamen fieret simul causå libidinis et matrimonii contrahendi, qui tunc eå solå ratione quòd causå matrimonii fieret, comprehenderetur sub hoc decreto, ut aliàs vidimus practicari, et sic de co facienda erit mentio in supplicatione, perinde ac si raptus commissus fuisset ad effectum contrahendi matrimonium tantům, quæ quidem omnia servat dataria Apostolica, etiam in eo qui feminam corruptam, sive meretricem, aut aliam inhonestam personam rapuit, prout fatentur omnes practici curiales.

RAPTA NON FUERIT. — Super quo debent etiam testes examinari ex eo quòd, si oratrix prædicta fuisset propter hoc ab oratore rapta, adesset nonum impedimentum, inductum per concil. Trid. d. sess. 24, cap. 6, ubi: Decernit sancta synodus, inter raptorem, et raptam, quamdiù ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse consistere matrimonium. Quòd si rapta à raptore separata, et in loco tuto et libero constituta, illum in virum habere consenserit, tam raptor in uxorem habeat; et nihilominus raptor ipse ac omnes illi consilium, auxilium et favorem præbentes, sint ipso jure excommunicati, ac perpetuò infames; omniumque dignitatum incapaces, et si clerici fuerint, de proprio gradu decidant, teneatur prætcrea raptor mulicrem raptam, sive eam in uxorem duxerit, sive non duxerit, decenter arbitrio judicis dotare.

Sicut etiam dicendum est quòd matrimonium contractum inter raptorem et raptam, dùm sub ipsius raptoris potestate existit, nec separata est, ut supra, est prorsùs irritum; quare raptus pro eo tempore est impedimentum dirimens, attentis verbis dicti concilii; unde desumitur id procedere, quamvis rapta adhuc sub raptoris potestate constituta, reverà liberè consentiat; nam dict. concil. non libertatem exposcit ad

valorem matrimonii, sed ut planė rapta libera sit à potestate raptoris, et hoc propter matrimonii libertatem, juxta mentem ipsius concilii, per quod fuit correctus textus in cap. Fin. de Raptor., ubi raptori permittebatur simpliciter raptam in uxorem ducere, nullà tamen pœnà adjectà, sed solùm ibi dicitur, quatenùs prior dissensus transeat in consensum, et quod ante displicuit, tandem incipiat complacere; imò potiùs id. concil. inhæret antiquis canonibus, prohiben tibus raptorem contrahere matrimonium cum raptà ut per Gloss. in d. cap. Fin.

Præterea, regula cancellariæ 49 cavetur quòd in litteris dispensationum super aliquo gradu consanguinitatis vel affinitatis, aut aliàs prohibito, ponatur clausula: Si mulier rapta non fuerit, quòd si fortè in litteris dispensationis sit omissa, intelligitur nihilominùs in eis apposita de stylo curiæ; nam, ut docet Abb., in cap. Quod translutionem, n. 3, de Offic. deleg., clausulæ apponi solitæ supplentur, quamvis non exprimantur; Sanch., lib. 8, disp. 25, num. 19, qui antea, eodem numero, dixerat subreptitiam esse hujusmodi dispensationem, nisi de raptu in câ mentio fiat.

Notat hie id. Genuens in Praxi cur. archiep., cap. 20, n. 11, etiam in casu exequendæ hujusmodi dispensationis circa informationem raptůs, quòd puella dicitur rapta, etiam volens, dummodò invitis parentibus vel tutoribus, cùm raptus sine violentià esse non possit; quod quidem extendit ad eum qui per munera data aut promissa persuadet mulieri, ut domo exeat, et ad ipsum veniat; hoc enim modo dicitur etiam violentiam inferre; idemque arbitratur, si vir dolosè puellam ad se nolentem accedere, per vicinam vocari fecit in domo ipsius vicinæ, in quá ipse vir manens absconditus eam stupraverit, quæ aliàs ad dictam domum non accessisset, sì scivisset stupratorem ibi manere, ut raptus committátur.

Unde si delegatus compererit oratricem fuisse sic raptam ab oratore, non poterunt litteræ dispensationis hujusmodi executioni demandari; sed opus est de novo preces porrigere summo Pontifici, sub formulà sequenti, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oratorum Athanasii Pellicani et Hortentiæ Seraphinæ mulieris Neapolitan. diæcesis, quod ipsis aliàs scientibus se tertio consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, orator præfatus, non quidem peccandi datà operà, ut crimine admisso, hac causa foret S. V. et Sedem Apostolicam ad misericordiam et gratiam erga ipsos faciliores reddendi, præfatam oratricem de domo parentum rapult, camque carnaliter cognovit. Cum autem, Pater sancte, dicta oratrix à prædicto oratore separata, ac in loco tuto et libero constituta. eumdem oratorem in virum habere consentiat; et nisi matrimonium inter dictos oratores contrahatur, dicta mulier diffamata et innupta remaneret, graviaque exinde scandala possent verisimiliter exoriri; cupiunt oratores præfati invicem matrimonialiter copulari; sed stante impedimento hujusmodi, desiderium eorum hac in parte adimplere non possunt, absque Sedis Apostolica distantatione. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores præfati, quatenus eos à generali excommunicationis sententia, quam propter præmissa incurrerunt, incestus reatu, et excessibus hujusmodi in utroque foro absolvere, etc. Reliqua, ut in simplici formula cum copula scienter.

Fiat, ut petitur F.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc.; et de absolutione, dispensatione, decreto, aliisque præmissis latissimè extendendis; et quod cognominum, affinitatis, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris. Et committatur ordinario, sive ejus vicario in spiritualibus generali, qui depositå, etc., ac imposità oratoribus propter incestum hujusmodi, aliaque præmissa, arbitrio suo, gravi pænitentiâ salutari, eos absolvat et dispenset, ut supra. Et quatemis contra ipsos oratores causa super præmissis in judicium quoquomodò deducta fuerit, parito judicato. Et additur: Et dummodò oratrix prædicta, ab oratore separata, ac in loco tuto et libero constituta, ipsum oratorem in virum habere consentiat. Et cum decreto, quòd oratorum alter alteri super vivens, perpetuò absque spe conjugii remaneat. Et postquam dictus orator eamdent oratricem decenter arbitrio judicis dotaverit.

Fiat F.

Ex quibus habemus, quòd licet in quibuscumque dispensationibus matrimonialibus apponatur clausula, dummodò rapta non juerit, per quam Papa non intendit, cum ipsis oratoribus dispensare super hujusmodi impedimento, ut per Rebuff., in Praxi, tit. de Dispens. in gradibus prohibitis, gloss. 6; nihilominus, quando in supplicatione narratur raptus, conceditur dispensatio, cum omnibus in eâ petitis, absque clausulâ supra dictă, solită apponi în bujusmodi litteris, quidquid dicat id Rebuff., loco cit.; nam aliter se habet quotidiana praxis; circa quam, non omittam quòd nihil refert an inter raptorem et raptam fuerit secuta copula carnalis, vel ne, ad incurrendas pænas dicti concilii; cùm non puniatur raptus causâ libidinis, sed causâ contrahendi matrimonium, ad quod copula nihil confert, quidquid alii dixerint; et si licèt inter oratores non fuerit secuta copula carnalis, pro quâ consuevit peti etiam absolutio ab incestu, attamen, quia per dictum concilium Tridentinum, raptores sunt ipso facto excommunicati, est petenda absolutio à dictă excommunicatione : ac propterea, praxis impetrandi dispensationem super impedimento principali, ac etiam ipsius raptūs, copulā non secutà, sequenti modo admittit supplicationem videlicet, quod ipsis aliàs scientibus se tertio, etc., esse conjunctos, non quidem percandi datà operà, etc., orator præfatus eamdem oratricem de domo parentem rapuit; illam tamen carnaliter non cognovit. Cum autem, etc., cupiunt, etc., copulari; sed stante impedimento hujusmodi aliisque præmissis, desiderium eorum, etc., supplicant igitur, etc., quòd impedimento tertii consanguinitatis gradus hujusmodi, aliisque præmissis non obstantibus, matrimonium inter se, etc. Et in fine clausularum adduntur per datariam supra dicta decreta, quæ sunt ad ejusdem concilii Triden. præscriptum, sicut in formula primo loco posita; ex qua poteris in praxi no-

tare, quòd licèt raptus, secundum mentem ipsius concilii non requirat copulam carnalem, quidquid dicat Genuen. in Praxi cur archiep., cap. 20, num. 11, nempe raptum non considerari sine stupro; quia id non facit ad casum hujusmodi dispensationis, et decreti supra dicti concilii quod adjicit pœnas his raptoribus, tanquam libertatem matrimonii impedientitibus. Cæterum autem raptum non dici sine stupro, non est sic in casu nostro intelligendum; sed tantum in terminis, î. un., c. de Rapt. virg., et ibi omnes ferè doctores, qui dicunt rapientem virginem, si eam non stupraverit, neque carnaliter cognoverit, non esse puniendum pœnà illius constitutionis, sed alia mitiori, quasi illa constitutio exigat raptum cum stupro, ut per Dec. cons. 134, attamen in petenda dispensatione. cum mentione raptûs, est saltem dispensatio ipsa petenda, cum absolutione propter infamiam; ut patet ex supra dictà formulà; et sic omnis alia causa est superflua; cùm sine dubio, mulier rapta difficilè nubere possit alteri quam ipsi raptori; quia ob raptum hujusmodi, nisi raptori prædicto nuberet, remaneret diffamata; et quocumque modo, tam cum copula quàm sine ea, est petenda absolutio ab excommunicatione. per dictum concilium latà contra raptores. Licèt enim absolutio hæc nemini censeatur reservata, juxta Gloss. in cap. Super specula, in verbo Spatium, ne clerici vel mon., id tamen haberet locum, vel quando inter ipsos raptores, non esset contrahendum matrimonium, vel si postquàm rapta à raptore separata, et in loco tuto et libero constituta fuerit, illum consentiat habere in virum; quia, cum præter ipsum raptum, nullum aliud impedimentum dirimens existat super quo petenda esset dispensatio, propterea ordinarius potest eos absolvere, eisque concedere licentiam contrahendi matrimonium; cum conditionibus tamen et modificationibus in concilio Trid., dicto cap. 6, contentis: cum id impedimentum dirimens duret tantummodo, ut dictum est, quamdiù rapta in potestate raptoris manserit; unde cessantibus postmodum dispositis per dictum concilium, poterunt ad præscriptum illius decreti matrimonium licitè contrahere. Atverò, cum pro alio impedimento dirimente, erit petenda dispensatio cum mentione hujusmodi raptûs, nemo potest, nisi solus Papa absolvere raptores ab excommunicatione propterea incursă; nam per illius manuum appositionem. scilicet ex causa petitæ dispensationis, advocat ad se totum negotium, et inferiorum manus ligat, per text., in cap. Ut nostrum, de Appellat., et ita videmus in praxi servari, sicut aliàs in simili diximus. Sed stantibus verbis dicti concilii, ac decreto oppo-

Sed stantibus verbis dicti concilii, ac decreto opposito in calce supra dictæ supplicationis, nimirum quòd raptor teneatur raptam dotare, quæritur, quænam et quanta dos sit oratrici raptæ ab oratore raptore constituenda? Et respondetur, quòd totum id relinquitur arbitrio judicis, ad hoc delegati pro executione dictarum litterarum, inspecta qualitate ipsorum raptoris et raptæ; quia, cum sit pæna injuriæ illatæ, et illa sit major aut minor, attenta qualitate utriusque personæ, id. concil. id remisit arbitrio judicis: Sanch., lib. 7,

disp. 13, n. 1, et quoad dictæ dotis constitutionem, requiritur sententia ipsius delegati, ex d. concil. Trid.,

Sed numquid delegatus poterit exequi has litteras dispensationis, non constitutà dote per oratorem oratrici raptæ, vel saltem præstità cautione de cà constituendà post contractum matrimonium?

Et nullo modo posse ipsum ad dispensationis executionem procedere, patet ex infra dicendis; nam, saltem ex verbis in dictis litteris expressis, satis constat, ipsum delegatum, non priùs cum dictis oratoribus dispensare posse, quàm dos fuerit per ipsum oratorem ipsi oratrici raptæ, constituta, ex illå dictione, et postquàm, in supra dicto decreto, apposità, quæ significat actum perfectum, nempè postquam dos fuerit constituta, per text. in I. Nam et postea, ff. de Jure jur., et in 1. Si quis postea, ff. de Judic. Insuper concil. Trid. docet id omninò servari et adimpleri, dùm loquitur per verbum, Teneatur, quod necessitatem ostendit, Clem. Exivi de paradiso, § Item ordo, ibi quod ubicumque ponitur in regulà hoc vocabulum, teneatur, obtinet vim præcepti et observari debet; de Verb. sign., cap. Per hoc, junctà Gloss., in verbo Teneatur, de Hæret., in 6.

Quid autem si oratrix rapta fuerit dives vel alio modo non egeat ut raptor eam velit dotare? Huic quæstioni videtur posse responderi, quòd decretum supra dicti concilii emanavit ad favorem mulieris raptæ; ne si fortè indotata existat, remaneat innupta attento quòd, cùm ab alio rapta fuerit, nemo velit illam in uxorem ducere, nisi dos sibi fuerit decenter arbitrio judicis constituta; ac propterea, cum jam dicta oratrix rapta raptori nubat, videtur cessare necessitas illam dotandi; eòque magis, cùm totum id videatur fuisse, ut dictum est, à concilio introductum ad favorem raptæ; quæ poterit huic favori renuntiare; declarando se nolle quòd raptor constituat ei dotem ad text. in leg. Si quis in conscribendo, cap. de Pact., leg. 2, ff. de Leg. Quamvis in principio, et ibi not. Bart., n. 1 et 2; Paul. Bastr., n. 2 et 3, ff. de Pignorat. act.; Dec. consil. 12, num. 2, Rip. in I. Si se non obtulit, § Si ex conventione, n. 3, ff. de Re jud.; Archidiac., in capitulo Quam periculosum; n. 47, quæst. 1.

His tamen non obstantibus, contrarium est verius; quia, quamvis mulier ipsa, quantumcumque dives, videatur non egere dote, et quòd possit prædicto privilegio, sive juri, sive desuper competenti, renuntiare, nihilominùs, renuntiatio hæc non pendet ab illius voluntate, sed ab ipso concilii decreto; quod dum loquitur per verbum, Teneatur, debet omninò servari; cùm per dictum verbum in håc parte assignet certam formam; quæ est præcisè servanda, l. Non aliter, ff. de Leg. 3, c. Cùm dilecta, et ibi Felin., de Rescript., unde si ipsa sic tradita forma, deficiat, nihil dicitur actum, et totus actus corruit, Mohed., decis. 17, n. 1, de cau. pass. Caputaque decis. 250, p. 1, ac propterea posset de hujusmodi contracto matrimonio dubitari, cùm dicta forma non fuerit ad unguem servata, Dec. cons. 532, n. 4 et 5. Idemque esset si postquam orator dotaverit oratricem pro servanda forma ejusdem concilii, ac litterarum dictæ dispensationis, post contractum matrimonium hujusmodi, dos raptori à raptà restituatur; quia, præter præjudicium, quod inde oritur filiis nascituris, totum id fieret etiam in fraudem supra dicti decreti concilii, dantis hujusmodi formam; et fraus nemini debet patrocinari, cap. Super litteris, de Rescript. cap. In nostrâ, de Sepult., cap. Avaritiæ, de Elect., in 6.

Quamobrem, pro præmissorum corraboratione, vidi semper in praxi observatum, in casu petendæ dispensationis super aliquo impedimento, cum mentione raptûs, ut si fuerit in supplicatione narratum, quòd oratrix rapta erat dives, et propterea non indigebat oratoris dote, totum id à supplicatione delerctur, et in illius fine, adderetur solita clausula, quòd orator teneatur illam arbitrio ordinarii competenter dotare. Putarem tamen, quòd cùm id remittatur arbitrio prædicti ordinarii, posset ille arbitrari dotem constituendam, attentà qualitate oratricis raptæ, quæ dives est nec indiget câ dote, quâ indigeret si esset pauper; ac propterea pro servanda saltem forma ejusdem concilii, ac hujusmodi litterarum, ipse ordinarius aliquid quantùmvis minimum nomine dotis dictæ oratrici raptæ ab ipso oratore assignari facere posset; cùm totum id remittatur illius arbitrio, ut patet ex d. concilio Trid. et ex illa communi doctorum sententia, nimirum, quòd judicis arbitrio remittitur quod sub certà lege definitum non reperitur à jure, l. 1, ff. de Jur. delib.; Dec., in cap. Si pro debilitate, de Off. deleg., et hoc casu, an dicta oratrix sit dives vel pauper, ejusdem judicis arbitrio relinquitur, ad effectum decernendi sibi quantitatem dotis, arg. eorum quæ dixit Bart. in I. Si constante, num. 14, Alex.. num. 17, et communiter doctores, ff. Solut. matr.

Ad explorandam autem voluntatem oratric's rapta; (quod ante omnia facere tenetur judex), debet illa poni in loco libero, ubi nec ratione dominii, in quo ipsam morari contingat, nec alia ratione metum, aut violentiam timere possit, cap. Cum locum, et ibi Imol., num. 3, de Spons. Thesaur. for. Eccles., part. 2, cap. 9, n. 81, in fine.

QUOD IMPEDIMENTO QUARTI CONSANGUINITATIS GRADUS NUJUSMODI, etc. Cùm ex uno eodemque stipite proveniat impedimentum tertii et quarti graduum, quartus tantùm obstat, tanquàm remotior ex c. Non debet, de Consang. et Affin., licèt peti debeant litteræ declaratoriæ super dicto tertio gradu ad præscriptum constitutionis fel. rec. Pii V, ut infra.

Quando etenim duo consanguinei distant in gradu inæquali intelliguntur tantum distare inter se, quantum remotior distat à communi stipite; quare de ipso remotiore regulariter habenda est ratio in dispensationibus hujusmodi impetrandis; sic etiamsi erunt plura impedimenta ex duobus seu pluribus stipitibus provenientia, in quibus oratores etiam inæqualiter distent ab eorum stipitibus, puta si fuerint in tertio et quarto ex uno, ac tertio et quarto ex altero; nam, sicut docet quotidiana praxis, quando adsunt plura impedimenta ut valeat dispensatio, omnia sunt expri-

menda, quia tametsi in nullo jure caveatur, clarum est i nihilominus quòd eo ipso quòd jura præcipiunt emnia impedimenta narranda esse in dispensatione, et nihil tacendum ex iis quæ aliàs non expressa redderent illam nullam, sine dubio videtur id tacitè præcipi; quia satis est dicere quòd pluribus impedimentis existentibus, difficilior redditur princeps ad concedendam dispensationem, cap. Pastoralis, de Privileg.

Quod tamen locum sibi vendicare intelligas, in casibus impetrandi dispensationes, seu potiùs mandata de dispensando ordinario directa, ut cum oratoribus, eorum nominibus expressis, ut hic, dispenset super tali gradu; quia hoc modo dispensatio concessa super simplici gradu non extenditur ad duplicatum; et multò minus ex pluribus diversisque stipitibus multiplicatum: quia cùm hæc facultas dispensandi detur respectu particularis personæ, erit dispensatio strictè interpretanda, Abb. in cap. fin., de Simon.

Nec valet dicere, ut quidam jurisconsultus nitebatur defendere, quòd hoc non procedit in dispensationibus matrimonialibus, ex eo quòd illæ favore matrimonii, sunt latè interpretandæ, dummodò ex hujusmodi interpretatione non oriuntur scandala, per text. in cap. Quòd dilectio, et ibi Gloss. de Consang. et Affin., quia jam ab håc ambiguitate liberavit nos Clemens VI, per suam Extravag. quæ incipit : Ex injuncto, de quâ meminit Joan. Andr. in dict. cap. Quod dilectio, et in cap. Quia circa, § fin., eod. tit., ubi apertè dicit, quòd hæc facultas est odiosa, et propterea restringenda; et ita etiam servatur de stylo Curiæ, licèt secus esset circa facultatem concessam dispensandi, indeterminatam, veluti, quando legatis vel nuntiis apostolicis conceditur facultas ut possint dispensare in tali gradu cum oratoribus sibi super hoc supplicantibus; quia tunc concessa, v. g., facultate alicui ex supra dictis dispensandi super impedimento quarti consanguinitatis vel affinitatis gradus, hæc facultas erit extendenda ad quoscumque gradus ejusdem generis, veluti in duplici aut triplici vel quadruplici gradu, quia cùm ista sit generalis facultas à Principe concessa, erit laté interpretanda, nempè, ut extendatur ad dictos gradus, etiam multiplicatos ejusdem generis; Oldrad., cons. 152, Alex. in 1. Si ita scriptum, §1, ff. de Lib. et Post., quia in hoc casu potest fieri extensio ad consecutiva, etiam separabilia; Domin. in cap. Nos consuetudinem, 12, quem refert Gambar., de Auth. leg. A latere, lib. 10, n. 181; faciunt ad hoc quæ dicit Felin., in cap. fin. num. 8, de Simon.; Put., decis. 39, num. 2, lib. 3, et decis. 70, num. 3, lib. 2, et nos alibi diximus.

Modernis verò temporibus, in prædictis facultatibus legatorum aut nuntiorum, ad evitandum omne dubium quod ex eisdem facultatibus oriri posset, expressé conceditur, ut possint dispensare cum quibusvis personis, tertio aut quarto simpliciter, aut mixtim tertio et quarto, etiam multiplici consanguinitatis vel affinitatis gradibus invicem conjunctis, seu se attinentibus, et quocumque impedimento publicæ honestatis justitiæ impeditis, etc.

impedimento, nempe super quarto gradu consanguinitatis, videamus quid agendum, si cum eo concurrat aliud impedimentum, sed occultum. Et non recedendo à quotidiana praxi Romanæ Curiæ, dicimus quòd super dicto impedimento occulto, poterit alii dispensatio impetrari ab officio sacræ pænitentiariæ in foro conscientiæ tantum, Navar. cons. 1, quæst. 19, num. 52, de constit., ubi dicit quòd passim in Romana Curià contingit impetrari dispensationem super uno impedimento matrimonii, non factà mentione de alio; ac postea impetratur dispensatio super alio, quorum utraque judicatur valida, quòdque cùm incestus ex magnà parte sint occulti, cognatio autem magnà ex parte publica, si in impetratione impedimenti cognationis exprimendus esset incestus, cogeretur impetrans infamare se, et frequenter alium prodere, contra jus naturale quo vetamur nos et alios prodere, cap. Quis aliquando, § Non tibi dico ut te prodas, de Pænitent., distinctione 1.

Exemplum erit si quis velit ducere consanguineam in quarto gradu, et inter eos adsit etiam impedimentum occultum primi aut secundi gradûs affinitatis ex actu fornicario proveniens; nam, ut ait Sanch., lib. 8, disp. 23, n. 7, piè et jure optimo ea creditur intentio Pontificis, ne similis casus remedio dispensationis destitutus sit; vel cogantur hi crimen occultum in foro externo prodere, cum propriæ famæ jactura et periculo, ut crimen illud sic explicatum, deferatur ad judicium seculare, et damnentur pœnis incestui à jure statutis ; tunc enim in sacră pœnitentiariă utrumque impedimentum exprimendum crit; quia cùm in câ non publicentur nomina oratorum, ut omnes sciunt, manet occultum adhuc crimen, ut utrumque impedimentum remanet notum Pontifici; quandoquidem ita dicta pænitentiaria perpendit necne an dispensare expediat, concurrente eo duplici impedimento; et proinde nihil contra Pontificis mentem impetratur. Et ita consulta sacra pœnitentiaria respondit hoc sufficere et esse necesse; circa quod, benè id Sanch., loc. cit., docet, quod non refert, sive priùs proponatur utrumque impedimentum sacræ pænitentiariæ, et postea publicum Papæ, vel è contra, quia idem est effectus, et in utroque casu intentioni Pontificis satisfit. Exemplum hujus praxis erit in oratore qui, postqu'am aliquam mulierem carnaliter cognoverat, matrimonium cum illius consanguineà in secundo gradu affinitatis ex actu fornicario, et sibi in quarto gradu conjunctà, publicè contraxerat, obtentà priùs à Sede Apostolicà dispensatione in utroque foro, super dicto quarto gradu, nullà in dictà dispensatione factà mentione dicti secundi gradus; et eidem sacræ pænitentiariæ narrata sunt omnia impedimenta, nempe publicum super quo fuit dispensatum in utroque foro, nec non occultum, super quo petitur nunc dispensarii in foro conscientiæ; quapropter committitur confessori, ab ipso oratore eligendo, quatenus, si est ita, et separatio fieri non possit absque scandalo, et ex cohabitatione timeatur de incontinentià, et juxta formam litterarum apostolicarum, verificatisque in eis narratis, super impedi-Quia verò agitur hic de dispensatione super publico I mento quarti consanguinitatis gradús, cum ipso et

dictà muliere dispensatum fuerit, atque occultum sit ] dictas litteras dispensationis, propter præmissa invalidas esse, etc., dispenset. Et sic in hoc casu præsupponitur matrimonium jam contractum vigore dictæ dispensationis, in utroque foro obtentæ, vel quando matrimonium nondùm est contractum, quod exprimitur etiam in sacră pœnitentiaria quæ postea in litteris secretæ dispensationis super occulto impedimento committit confessario ut absolvat et dispenset, postquam superpublico impedimento dispensatum fuerit. Creditur tamen posse nihilominus tunc confessarium, cui sacra pænitentiaria hoc committit, dispensare super impedimento occulto, licèt nondùm impetrata sit dispensatio super publico; ut postea, eâ impetratà, possint oratores licitè contrahere, quia mens ejus commissionis, non est, ut antea non expediat confessarius dispensationem, sed ut non sortiatur plenum effectum concedendæ facultatis ad matrimonium, doncc Pontifex super alio impedimento dispenset. Idem, si cum impedimento publico consanguinitatis concurrat impedimentum voti et similium.

Non importune nunc, circa hanc praxim, sequitur videre, quid si litteræ dispensationis fuerint super duobus impedimentis dirimentibus impetratæ, veluti super tertio consanguinitatis et tertio affinitatis gradibus, postmodum verò in illarum verificatione, delegato constet unum tantum adesse impedimentum, scilicet tertii consanguinitatis, numquid poterit dictus delegatus ipsas litteras executioni demandare.

Et omissis omnibus quæ pro negativa parte adduci possent, affirmativam, tanquam in praxi receptam, tenendam esse docemus, etiamsi in illarum impetratione, ipsorum impetrantium culpa intervenerit; cùm enim duo narrentur impedimenta, et sic ejusdem rescripti partes separatæ existant, non propterea totum ipsum rescriptum annullatur; sed legitimė executioni mandari potest, quoad verum impedimentum, in eo expressum; non enim sumus in materià individuà, in qua utile per inutile vitiatur, ut docet Bart. in 1. Prace. §, Aliud ff. de fideicom. et in l. 1, § Sed et si mihi bonà, ff. de Verb. oblig., neque in actu, qui ratione sure essentiæ, licèt separabilis, propter formam tamen datam, dicitur adhuc individuus; cùm tunc valeat dicere quod utile per inutile vitiatur, ut dixit Jas. in dict. § Sed et si mihi, vers. secundò in quantum, et ibi id. Bart. At sumus hic in actibus prorsus dividuis, quorum unus ab altero non dependet; ac propterea aliàs etiam probavimus, super duobus impedimentis inter se distinctis, posse duas impetrari dispensationes, etiam in una non facta mentione de altera in casibus suis, etiam quòd simus in materià strictà, et odiosà, ut hic; hoc enim non tangit naturam et essentiam dispensationis, nec de illius validitate aut invaliditate agitur, sed tantùm, ut illa valeat pro vero et expresso impedimento; quo autem ad non verum, licèt expressum, nihil commune habet cum vero et expresso, sicut etiam dicimus quòd licèt sententia plura capita contineat, tamen quando illa sunt separata, non dicitur individua, quia individuitas procedit solum in uno capite, vel etiam in pluribus, sed connexis, non autem separatis in quibus utile per inutile non vitiatur, ex allegatis per Marches. de Commiss., part. 3, § 2, n. 133, fol. 19, ex quo cùm hæc duo impedimenta nihil inter se habcant connexionis aut dependentiæ, sed omninò separata sint, si illorum unum erit falsum, litteræ sortientur effectum pro vero impedimento; exemplum simile ponit Lambert. de Jurepatr., art. 12, q. 4, p. 1, lib. 2, num. 2, ubi ait quòd si fuerint duo procuratores ad præsentandum seu eligendum constituti, unus verus, alter falsus, an tunc utile per inutile vitietur, et concludit, in individuis, pro affirmativă, in dividuis autem, pro negativă; licèt mandatum tanquàm strictissimi juris, strictissimè sit interpretandum in omni materia; Paris. de resignatione benefic.. libro 9, qu. 17, num. 133, et in facti contingentià, pluries scimus ita practicatum fuisse, præsertim in hâc curià archiepiscopali; quidquid nonnulli dixerint, contrarium sentientes, quamvis aliter dicendum sit, ubi super dúobus aut pluribus impedimentis, unica impetratur dispensatio ex falsâ causâ, quoad aliqua ex dictis impedimentis; alia vera existente, quoad reliqua; tunc enim subreptio dolosa in una parte vitiabit totam gratiam; ita id. Sanchez, disp. 24, n. 17, libro 8.

## CAPUT VII.

Praxis derogationis obstantium cum sequentibus, etc.

AC CONSTITUTIONIBUS ET ORDINATIONIBUS APOSTOLICIS, CÆTERISQUE, etc., NEQUAQUAM OBSTANTIBUS. — Vigore hujus clausulæ, non supplietur alius gradus, seu aliud impedimentum, in supplicatione et in litteris non expressum; quia illa nullam inducit dispensationem text. in capitulo Non potest, de Præb., in 6; nam necessariò requiritur quòd de impedimento ac dispensatione super eo fiat mentio in narrativa et dispositiva ipsarum litterarum; aliàs nunquàm potest deduci ex dictà clausulà, per tex. in Clem. 1, de Præb.; Felin. in capitulo Nonnulli, col. 8, de rescript.; Rebuff. in Praxi benef., titul. de Dispens. ratione ætatis, numero 7 et 8; et sic nequaquàm operatur ultra narrata; Cornel., consil. 125, num. 14, lib 6, nec tollit alios defectus non expressos; id. Felin. in dicto capitulo Nonnulli.

Hoc tamen operatur dicta clausula, quòd reddit gratiam validam, et confirmat expressa, Dec. cons. 541, num. 21, vol. 4; Ruin., cons. 208, n. 18; Alex., cons. 95, num. 7, vol. 2, Menoch. de Arbitr. jud., casu 203, n. 13, lib. 2. Et juxta hane praxim expressè docet Sanch., lib. 9, disp. 24, n. 6, quòd tacito altero conjunctionis gradu, non proderit hæc clausula, non obstantibus, in litteris dispensationis matrimonialis apposita, ut suppleat gradum non expressum, ut dictum est.

Ad illud autem quod dicit idem Sanch. disput. 24, num. 47, quòd hæc generalis obstantium derogatio sufficiat, quamvis summus Pontifex disponat contra constitutionem conciliarem contentam, ut ipse dicit, in cap. Non debet, de Consang. et Affin., dicendum est, quòd licèt verum sit ipsum Pontificem per dictam

clausulam dispensare et disponere adversus dictam constitutionem, qua prohibetur matrimonium contrahi infra quartum gradum, tamen hæc constitutio non est propriè de conciliaribus, quæ necessario exposcunt specialem derogationem; et sic minus admittitur, quod ipse subdit, d. n. 17, quòd, quando Papa dispensat in speciali et certo casu contra concilii generalis prohibitionem, non est opus hac expressa derogatione: et movetur hac ratione, nempe, quod cum clausula generalis prædicta nequeat vera reddi, nisi in eo solo casu contra concilii prohibitionem, debet hæc generica derogatio reputari pro specifica et expressa, cum alias dispensatio esset nulla.

Ego autem (salvà pace tanti viri) aliter sentio, etiam juxta notoriam praxim datariæ et cancellariæ Apostolicæ; ista enim prohibitio contrahendi matrimonium infra quartum gradum, contenta in d. cap. Non debet, non est propriè conciliaris, ut dictum est et ipse Sanch., loco cit., putat; ac propterca usus Curiæ non adhibet super ea specialem derogationem; patet enim ex titulo ipsius capitis illam esse conditam, non ab ipso concilio absolutè, sed à Papà, qui dicto concilio intervenit; nam in summario d. cap. Non debet, dicitur, idem (id est, Innocentius III, qui priùs præponitur in cap. de Infidelibus, eod. tit.) in concilio generali. Unde, cùm ex hoc censeatur constitutio ipsius Papæ, non est ei specialiter derogandum, nisì fortè ita illa emanet, ut adversus eam requiratur specialis derogatio.

Quando verò est constitutio conciliaris, aliter inscribitur ipsius titulus; non enim dicitur, in conc. generali, sed ex conc. generali, et hic necessariò petenda est expressa illius derogatio; quod est valdè notandum pro tyronibus Rom. Curiæ, ne gratiæ aliter petitæ, inanes reddantur; cùm ex notorio stylo constet, quòd nunquam Papa intendit tollere constitutionem conciliarem, vel aliquid contra eam facere, nisi expressè apponat mentionem, derogationem ad illam constitutionem, juxta text. in cap. Ex parte, ibi: Cùm autem id obviet Lateranensi concilio, de quo nulla mentio est in litteris ante dictis, fraternitati tuæ breviter respondemus, quòd hujusmodi litteras ab Apostolicà Sede non credimus emanâsse; quod si per occupationem forsitan emanaverint, nolumus per hoc derogari concilio supra dieto, de capel. monach. Archid. in cap. 1 de Constit, in 6, Bald. in l. Humanum, c. de Leg.; Abb. in c. 1, in ult. not. de pact., ubi declarat quòd illa dicitur constitutio conciliaris, quando dicitur, ex concilio, secus si dicatur in concilio; quia esset constitutio Papæ, ut etiam alibi diximus.

MATRIMONIUM INTER SE, PUBLICÈ, etc. — Ex eo quòd dispensatio concessa est super publico impedimento; unde aliter servandum erit in matrimoniis contrahendis aut nulliter contractis cum aliquo occulto impedimento, ac propterea de novo contrahendis; propter quæ ait Navar., cons. 14, de Spons., magnam ortam fuisse dubitationem an propter decretum cone. Trid. in hoc secundo consensu præstando necesse sit, saltem adesse parochum, cum duobus vel tribus testibus et propter illa verba: Et hujusmodi contractus.

irritos ac nullos decernit; visum fuit esse necessariam præsentiam parochi et testium; sed quia hoc in multis casibus non posset sieri sine periculo maximi scandali, et in concilio non videtur fuisse cogitatum de hujusmodi casibus occultis, dictum fuit cardinali propœnitentiario, ut nomine totius signaturæ exponeret Sanctissimo videri æquissimum ut per aliquam constitutionem declaretur, quando præcesserunt denuntiationes, vel aliàs servata est forma concilii, in hoc secundo consensu sufficere, ut secreto præstetur; sed ita ut conjux qui ignorabat, in genere intelligat impedimentum dirimens matrimonium subesse et necessarium esse, ut de novo mutuò consentiant, ut matrimonium valeat : ita cardinalis Alciatus propœnitentiarius retulit in signatura, placuisse Sanctissimo, ut in hujusmodi impedimentis occultis quando matrimonium est renovandum, possit hoe steri inter ipsos conjuges secretè, et quòd non sit necessaria præsentia parochi, vel testium, ita exprimenda est clausula, et secretè inter se contrahere, et cons. 3, de co qui dux.. num. 3, dicit quòd ob dictum impedimentum occultum potest matrimonium de novo contrahi clandestinè absque denuntiationibus, ob prædictam declarationem, quæ facta fuit à Pio V; nam aliàs sequerentur multa scandala et inconvenientia; unde non est credibile, voluisse dictum concilium hic dictos conjuges obligare ut iterum publice contrahant. Et hac declaratione semper vidi ipsam sacram pœnitentiariam, cujus prætorio ego minimus et indignus per multos annos inservivi; illiusque vigore, postquam in illius litteris narratum fuerit oratores scientes impedimentum nihilominùs matrimonium contraxisse, mandatur confessario, per ipsos oratores eligendo, quatenús adimpletis cæteris in dictis litteris expressis, cum eisdem, de nullitate tamen prioris consensûs certioratis non obstantibus, matrimonium inter se de novo secreté, ad evitanda scandala, contrahere, et in eo postmodùm remanere licitè valeant, misericorditer dispenset in foro conscientiæ tantùm.

Quòd si alter tantum oratorum sciens impedimentum contraxerit, tunc mandatur ipsi confessario, ut altero ignorante, de nullitate prioris consensus certiorato, sed ita cautè, ut delinquens nusquam detegatur, matrimonium cum eodem, veleadem, et uterque inter se de novo secretè, ad evitanda scandala, etc.

Et sic parum refert circa hoc, quòd de forma sub stantiali, ab ipso concilio præscripta, ad validitatem matrimonii requiratur præsentia parochi et testium, ut infra dicetur; nam, ut id. Sanch. ait, lib. 2, disput. 27, num. 5, vers. Hoc ergo, ratio finalis dicti concilii ut matrimonium celebretur coram parocho et testibus, ea fuit, ut vitentur gravia peccata ex nuptiis clandestinis insurgentia, etc. Unde hic non militat eadem ratio; cum non se extendat ad hunc casum, per ea quæ ipse subdit loco citato.

Advertit tamen num. 10, præmissa sibi locum vendicare, dummodò parochus et testes impedimentum illud ignorarent; nam si scirent, quantumcumque alias esset occultum, necessariò repetendus esset consensus coram parocho et testibus, per ea quæ aliàs diximus.

Præterea te monitum volo quòd cùm contingat peti dispensationem à supra dictà sacrà pœnitentiarià super occulto impedimento, non sufficit illud esse occultum, tantummodò tempore impetrationis dispensationis super eo; sed opus est quòd nullus adsit timor, quòd aliquo modo possit sieri publicum in futurum; aliàs enim major pœnitentiarius remitteret supplicationem ad datariam, ut oratores petant secum dispensari in utroque foro; quia non occultum, sed manifestum dicitur, quod potest probari, per Gloss. in cap. Vestra, in verbo, Notorium, de Cohab. cler. et mul.; Ludovis., dec. 395, sub num. 14; impedimentum autem occultum tunc dicitur, quando non publicê constat, nec facilè constare potest, ac periculum non est ut in foro externo detegatur, ut per Henriq. lib. 11 de Matrim., capite 3, num. 1 et 2, relatum à Sanch., 1. 2, disp. 40, num. 11.

SERVATA FORMA CONCILII TRIDENTINI, CONTRAHERE. -Atverò si matrimonium contrahatur non servatà formà ejusdem concilii, validum erit, ubi ejusdem concilii decretum, sess. 24, cap. 1, de Reform., non est publicatum, prout ejusdem sacra congreg. declaravit in una Carpenctoraten. 17 junii 1617, et una Bossanen. 14 aprilis 1611.

Per dictam clausulam non continetur dispensatio consummata; ac proinde non valet matrimonium, nisi priùs vigore supra dictarum litterarum cum ipsis oratoribus dispensetur; quia, còm illæ, ut alias diximus. contineant tantùm mandatum de dispensando, vicario prædicto directum, cum ante dictà clausulà, si preces veritate nitantur, ut supra diximus, non inducitur vis meræ et consummatæ dispensationis; ac propterea judex præter narratorum verificationem, curabit ut matrimonium ipsum contrahatur ad præscriptum dieti concilii, sess. 24, cap. 1, de Reform. matr., vers. Idcircò, ubi præcipitur ut antequàm matrimonium contrahatur, ter à proprio contrahentium parocho, tribus continuis diebus festivis, in Ecclesià, inter missarum solemnia publicè denuntietur, inter quos matrimonium sit contrahendum; quibus denuntiationibus factis, si nullum legitimum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiæ procedatur, ubi parochus, viro et muliere interrogatis, et eorum mutuo consensu intellecto, dicat : Ego vos in matrimonium conjungo in nomine Patris, etc.

Cum verò istæ denuntiationes ex præscripto ejusdem concilii sieri debeant tribus festivis diebus, numquid poterit episcopus, saltem ex aliqua causa, dispensare, ut fiant, seu illarum aliqua fiat in diebus ferialibus. Et certè negativa est responsio, quia episcopus nullo modo potest dispensare super constitutione conciliari, Zerol. in Praxi episcop., part. 1, verbo Matrimonium, ubi ait ita declarasse sacram-congreg. DD. in capit. Ac si clerici, de Jud. Contrarium tamen tenet Barbos., de Pot. episc., alleg. 42; num. 14, nec sine fundamento; cum enim concilium loco citato tiones sint remittendæ necne, videtur à fortiori illud etiam concedere, ut ex ejus arbitrio pendeat an matrimonium diebus ferialibus sit denuntiandum; quæ omnia ita demùm fieri posse intelligenda sunt, si nimis rationabilis causa subsit, ex quâ ita expedire judicetur, ut ait id. concflium, vel ubi id sit consuetudine introductum, ut per Hurtad. de Matr., disp. 5, difficult. 18, num. 61. Ipsæ tamen publicationes licitè fieri possunt temporibus prohibitis nuptias celebrare, ut censuit sacra congr. episc. et regul. 18 decemb. 1589.

Porrò cùm ad effectum hujusmodi matrimonii inter oratores contrahendi, nonnulla sint adimplenda, quæ tendunt ad executionem litterarum præsentis dispensationis, ea hic opportune subdemus. Ante omnia igitur, ex decreto dicti concilii, debet ipse judex mandare fieri dictas publicationes, ad hoc, ut si quis sciat inter ipsos oratores, ultra impedimentum in dictis litteris expressum aliud adesse, illud valeat denuntiare, prout sæpè accidit; et propterea nulla ratio est cur in hoc ipsæ denuntiationes præmittendæ non sint, sicut in aliis matrimoniis absque dispensatione contractis præmittuntur.

Sed numquid, stante dictà clausulà in litteris dispensationis apposità, quà Papa mandat matrimonium contrahi servată formă concilii Tridentini, cujus decreto cavetur ut præmittantur denuntiationes, ut supra dictum est, possit nihilominùs delegatus exequi dictas litteras, absque eo quòd præmittantur ipsæ denuntiationes? Et videtur quod non; nam aliter non esset servata forma rescripti, quam judex omninò servare debet, cap. Cum dilecta, de Rescript.; Butr. in cap. Ex parte, elect. 2, de For. comp.; Dec. cons. 33, col. 2, ante med.

His tamen non obstantibus, contrarium est veriùs sicut etiam in praxi servatur; nam poterit nihilominùs prædictus delegatus exequi hanc dispensationem apostolicam, prætermissis denuntiationibus ex aliqua causă, ut infra dicetur: nam loquendo etiam de formâ tradità à dieto concilio, adeò illa statuta est, quòd præmittantur ipsæ denuntiationes, ut etiam prudentiæ ordinarii sit relicta, ut dictum est; quod procedit, non solum, si in litteris dicatur, quòd matrimonium contrabatur servată formă concilii Tridentini, nullă factà mentione harum denuntiationum, verùm etiam si in dictis litteris fiat specialis mentio de hujusmodi denuntiationibus, utpote quando oratores commorantur in aliena diœcesi, et propterea, juxta praxim Romanæ Curiæ, dicatur in litteris dispensationis, ut ordinarius loci ubi ipsi oratores contraxerunt domicilium, dispenset, factis proclamationibus in parochialibus ecclesiis originis îpsorum oratorum; nam, etiam explicando, ut fiant denuntiationes, si illis omissis, contraherent coram parocho, et duobus testibus, va leret dispensatio, Sanch., lib. 8, disp. 35, num. 19 propter rationem ibidem ab eo allatam, nempè, qui licet dicatur, et factis proclamationibus, etc., ac pro pterea videantur hæc verba conditionem importare , prudentiæ et judicio ordinarii relinquat an denuntia- Il cum sint posita in absoluto, per text. in l. A testatore,

ff. de Condit. et demonstrat., attamen veriùs dicendum est, id non importare formam aut conditionem, quia quoties in rescripto exprimitur forma juris communis, eo modo quo jure inest, non est intentio papæ dispensantis inducere novam formam et conditionem; sed est admonitio quædam, ut servetur forma juris communis; unde, eà prætermissà, non irritatur actus qui aliàs validus esset, nisi in commissione ea forma exprimeretur; expressio enim ejus, quod tacitè inest, nihil operatur, l. 3, ff. de Leg. 1, l. Eum quid, ff. Si cert. pet., et l. Res, ff. de Jur. dot., quia per idem concil. Trid. inducta est tantum forma, ut matrimonium contrahatur coram parocho et testibus, et aliter irritum sit; nam, ut omnes fatentur, tunc inducitur vera forma, omninò observanda, quando constitutio non solùm disponit super aliquo actu faciendo, sed ultra procedit; Dec. cons. 455, num. 7; nempe quando disponit et adjicit nullitatem actûs adversus non observantiam suæ dispositionis, Alex. in l. Hâc consultissimà, post. num. 4, c. Qui testam fac. poss., et hæc est vera forma substantialis, cujus defectus vitiat actum, non solùm quando agitor contra ipsam formam, sed etiam quando citra vel præter formam; tunc enim eå non servata, etiam in minima ipsius parte, resultat nullitas ipsius actûs; Felin. in cap. Cum dilecta, de Rescript., ac proinde cessant omnia hæc in casu nostro; quæ tunc profectò procederent, quando Papa diceret, quòd delegatus non dispenset, nisi factis priùs publicationibus; quod quidem nunquam observari visum est; cùm se tantum remittat ad disposita per concil. Trid. Talis autem est forma, quæ ab ipso concilio novissimè statuta est circa validitatem matrimonii, ut patet ex ipsius verbis; ibi : Qui aliter quam præsente parocho, vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu ordinarii licentià, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit et annullat. Ex quibus verbis satis patet quòd denuntiationes non sunt de essentià matrimonii, nec illud vitiatur per illarum omissionem; quod si idem concilium voluisset, utique sub eådem formå essentiali comprehendisset etiam ipsas denuntiationes pro validitate matrimonii, ad text. in cap. Ad audientiam, de Decim., c. Illa, ne sed. vac., 1. Illam, c. de Collat., 1. un., c. de Cad. toll.; unde non expressit, ergo noluit, etc.

Cæterùm, ut paueis tota quæstio absolvatur, cùm forma concilii circa denuntiationes illa sit, ut prudentiæ et arbitrio ordinarii remittatur, ca utique ut in litteris præcipitur, servabitur, si episcopus, eà potestate utendo, quæ sibi ab ipso concilio tribuitur, super eisdem denuntiationibus dispensaverit.

Ubi autem ipsæ denuntiationes erunt præmittendæ, si intra quatuor menses post eas peractas, non fuerit contractum matrimonium, non poterit illud contrahi, nisi novæ denuntiationes, arbitrio episcopi præmittantur; Barbos. de Potest. episcop., part. 2, alleg. 52, num. 55. Tutius tamen est inhærere Rituali Romano, ad cujus præscriptum, sicut observat hæc curia

archiepiscopalis, si intra duos menses, post illas peractas, non fuerit matrimonium contractum, debent de novo fieri, ut supra dictum est; quòd si aliquando illas ex aliqua causa omitti contingerit, conceditur licentia contrahendi; sed contrahentibus præcipitur, ut in formulà infra posità, ne copulentur, antequam prædictæ denuntiationes fiant. Cùm autem in multis locis adsit abusus quòd matrimonium consummetur antequam factæ sint denuntiationes in Ecclesia, seu, quod pejus est, antequàm contractum sit per verba de præsenti juxta formam dicti concilii; ideò incumbere poterunt locorum ordinarii ad tollendum hunc abusum, et eos qui contrafecerint puniri pœnâ stupri, sicut censuisse S. congregationem refert Zerol. in sua Praxi Episcopali, verbo Matrimonium, vers. 15, In multis, part. 1.

Ouoniam verò eodem concilio, loco cit, cavetur quòd si aliquando probabilis fuerit suspicio matrimonium malitiosè impediri posse, si tot præcesserint denuntiationes, tunc, vel una tantum denuntiatio fiat, vel saltem parocho, et duobus, vel tribus præsentibus, matrimonium celebretur; ipsæque denuntiationes possint ex causa remitti, Fus. de Visit., lib. 2, c. 3, n. 21; Campanil. in suo Diversor. jur. can., rubr. 11, c. 13, n. 143, illarumque remissio per idem concilium remittatur arbitrio ordinarii; illud debet esse regulatum: quia sine causà non est recedendum à juris dispositione; Menoch., de Arbitr. jud., q. 13; Genuen., in sua Praxi c. 26, ac propterea parochus, celebrando matrimonium, non præmissis denuntiationibus, sine legitimà causà, peccat mortaliter; Valer. Reginal., in Praxi, fori pœnit., l. 31, num. 225, quod etiam intelligas, si ipse moraliter sciret nullum adesse impedimentum; nam ex earum omissione, multa scandala oriri possent, cum agatur de materià gravissimă, prout quotidiana experientia docet.

Notandum est tamen quòd, quamvis idem concilium, d. sess. 24, cap. 1, unam tantùm causam assignet dispensandi super dictis denuntiationibus, videlicet, malitiosi impedimenti, attamen plures aliær causæ adsunt ex quibus principaliores et frequentiores in praxi sunt sequentes, videlicet:

Prima est contrahentium pudor ob aliquam inter eos disparitatem, veluti si valdè dives pauperem, vel senex juvenculam, et è contra, Palud. in 4, distinct, 28, q. 2, art. 3, concl. 3; Navar. in Manuali, cap. 22, n. 70. Ista enim disparitas satis justa causa reputatur; Cucc. 1. 5, Instit. major., titulo 41, n. 63; Sanch. de Matr. lib. 3, disput. 9, num. 3, ubi plures allegat, et n. 4, ait quòd idem dicendum est, quando ambo contrahentes sunt senes, et ægrè ferunt matrimonii publicationem; quia militat eadem ratio, et fieret irreverentia sacramento matrimonii, dùm contrahentes, tam senes irridentur.

Secunda causa est si contingat virginem esse subtutelà iniqui curatoris, qui cam viro ignobili et disparis conditionis tradere intendit; Barbos. de Potest. episc., p. 2, alleg. 32, num. 41; nam, etiam ante concil. Trid., hæc clandestinè et absque peccato contrahere poterat, ut per Cajet. 3, tom. opusc. 4, de Usu matrim.

Tertia causa est quando magnates contracturi sunt matrimonium: hi enim non nisi cum magna deliberatione solent contrahere; id. Sanch., lib. 3, disp. 9, num. 6, dummodò tamen sic contrahentes, ordinariis aliisque gravibus personis sint noti; ac propterea ipse ordinarius certò sciat inter eos nullum existere impedimentum; nam hæ denuntiationes fuerunt introductæ principaliter ad detegenda impedimenta, si quæ fuerint; unde cùm ordinarius sit certus nullum adesse impedimentum, profectò cessat causa; propter quam fieri debent ipsæ denuntiationes, ad ea quæ dicit Bald. in l. Si ob turpem, ff. de Condit. ob turp. caus.; Tiraquel. in Tract. Cessan. caus. num. 418, cap. Cum cessante, de Appell., l. Mancipia, ubi Gloss. et id. Bald. Salyc., c. de serv. fugit.

Quarta causa est cùm aliqui in concubinatu permanentes existimantur tanquàm vir et uxor, quia hæc verecundia sufficit pro causa, Sylv., verbo Matr. 6, q. 7, d. 2.

Quinta causa est quando ex causa premittendarum ipsarum denuntiationum, non possent nuptæ benedici, ex eo quòd instat tempus, quo illæ prohibentur; Bonac., q. 2, punct. 6, n. 7, quod tamen intelligitur procedere, nisi appareat contrahentes voluisse malitiosè differre matrimonium usque ad tempus prohibitum, ne fiant denuntiationes, et hæc est observantia hujus curiæ archiepiscopalis Neapolitanæ, ubi quando omittuntur ex aliqua causa denuntiationes, examinantur duo testes qui deponant cognovisse contrahentes, et nullum inter eos adesse impedimentum.

Sexta causa est quandò priùs contractum est matrimonjum publicè, et reperitur nullum, ob impedimentum occultum; id. Sanch., num. 9.

Septima causa est, cùm repentinus casus offert rationem contrahendi matrimonium, nempe si qui in concubinatu deprehensi, à judice essent plectendi, ut possint dicere se esse conjugatos; id. Sanch., num. 15.

Octava causa, ob periculum animæ, veluti, si duo sint concubinarii et velint matrimonium contrahere, ut in bono statu constituantur, periculumque sit, ne si fiant denuntiationes, interim commisceantur; id. Sanch., n. 17; eadem causa sufficit etiam ad dispensandum super aliquo impedimento occulto, quo ipsi oratores forsan impedirentur ad contrahendum; tunc enim per S. pænitentiariam dabitur eis dispensatio, quæ committitur confessario, utsi ita est, periculumque sit ne ipsi oratores perseverent in concubinatu, et inde, scandalorum, cum illis in foro conscientiæ tantum dispenset.

Nona causa est, cùm meretrix in lupanari exposita, yellet cum aliquo contrahere unatrimonium, ut sic desistat à malo statu, in quo reperitur; ac insuper ob periculum, ne ipsa aut sponsus mutet voluntatem; id. Sanch., d. num. 17.

Decima causa est ad evitanda scandala ob aliquam factionem, quæ vitari possit statim secuto matrimonio; id. Sanch., num. 18.

Undecima causa est dum quis in mortis articulo constitutus, vult ducere in uxorem concubinam, sive ad effectum, ut proles ex ea suscepta legitima remancut,

sive tantum ut securior efficiatur suus transitus; id. Sanch. num. 19, quo casu sufficiet solum auctoritas parochi ex tacità concessione episcopi, si ordinarii copia haberi non possit; quia ante consummationem matrimonii poterit ipse parochus facere denuntiationes.

Duodecima causa est quando vir feminam defloravit, et damnum amissæ virginitatis reparare intendit, et si matrimonium differretur ex causa denuntiationum, periculum esset in mora. Hæ quidem sunt causæ frequentiores in hac curia archiepiscopali in qua in dies super illis dispensatur.

Aliæ insuper causæ possent insurgere ex quibus ordinarius posset dispensare, quæ non omnes possunt ita excogitari, ut sigillatim recenseantur; sed benè erunt ponderandæ an eæ sufficientes sint; nam verba concilii, quòd videlicet sancta synodus ordinarii prudentiæ et judicio relinguit, continent arbitrium prudentiale et regulatum; Mandos. cons. 69, num. 62, et 63, vol. 1; Sanch., lib. 3, disp. 8, num. 1, qui num. 2, infert ex hoc mortaliter peccare episcopum absque legitimà causà super hoc dispensantem; optimum tamen erit, și antequâm dispenset, aliquam saltem mandet adhiberi diligentiam an inter contrahentes possit adesse aliquod impedimentum, quominùs contrahere valeant, ut dictum est; nam ex omissione prædictarum denuntiationum, etiam de licentià ordinarii post contractum matrimonium, impedimentum dirimens detegi sæpissimè contingit; ac postmodùm, non modò dispensationes impetrantur de ignoranter, verùm etiam de scienter contracto et consummato, prætermissis ex dispensatione ordinarii denuntiationibus; narrando summo Pontifici, quòd ipsis oratoribus aliàs scientibus se aliquo impedimento esse detentos, matrimonium inter se, per verba de præsenti, publicè, prætermissis de licentià ordinarii proclamationibus, juxta formam concilii Tridentini sieri solitis, nulloque detecto, neque impedimento, servatâque in reliquis dicti concilii formâ, contraxerunt; illudque in facie Ecclesiæ solemnizârunt, et carnali copulà consummarunt; petendo absolutionem à generali excommunicationis sententià, contentà in Clem. Eos, de Consang. et Affin., quam propter præmissa incurrerunt; et conceditur eis dispensatio cum nonnullis modificationibus, prout suo loco fusiùs dicemus.

Negari tamen non potest, quin aliqua causa existente, si forte non sit copia episcopi, vel ille petitam desuper dispensationem, absque legitima causa negaret, possit nihilominus contrahi matrimonium absque denuntiationibus; id. Sanch., d. lib. 3, disput. 10, n. 25, maxime, si alias scandalum sequeretur; id. n. 6, et sic contractum matrimonium validum fuisse censuit S. congregatio concil. in una mediolanen. 25 februarii 1630.

Quo verò ad verificandam causam pro dispensatione super remissione denuntiationis hujusmodi, l licèt nonnulli dixerint deberi duos testes examinari pro verificatione hujusmodi ad hoc, ut judex perpendat an id expediat, attamen sufficit extrajudicialis ad id cognitio, sicut videmus in hâc curiá serPorrò non solùm ordinarius poterit hanc dispensationem in suà diœcesi concedere, verùm etiam extra illam, cùm sit actus voluntariæ jurisdictionis; Sanch. 1. 3, disp. 8, num. 6, vers. Secundò infertur, ubi subdit id in tantum procedere, ut quamvis exigeretur causæ cognitio judicialis, (nempe si fuerit orta lis circa matrimonium, vel circa dispensationem, scilicet super impedimento, quo oratores detinentur ad contrahendum; quæ causæ cognitio non debet fieri extra diœcesim, tanquàm actus jurisdictionis contentiosæ) nihilominùs posset dispensatio super dictis denuntiationibus fieri extra illam; per ea quæ not. Bald. in l. un., in princip., num. 1, ff. de Off. cons.

Formula autem dispensandi super prædictis denuntiationibus, talis, vel similis esse poterit, per quam proprio parocho committitur, ut infra, videlicet:

N. N. Vicarius generalis, etc., justis de causis, animum nostrum moventibus, his nostris litteris facultatem tibi concedimus ut tribus, vel saltem duobus testibus, præsentibus, N. et N., in matrimonium, cùm nullum aliud præter illud in litteris apost. dispensationis expressum (si pro eis fuerit impetrata dispensatio ad contrahendum) ex informationibus ore tenus sumptis, inter eos tegitimum detectum fuerit impedimentum, conjungere valeas; ita tamen, ut celebrato matrimonio, intra dies quindecim, denuntiationes, tribus proximis continuis festivis diebus, ex præcepto concilii Tridentini fiant; et interim sponsi se à carnali copulà abstineant. In reliquis verò forma ab eodem concilio Tridentino præscripta servetur. In quorum fidem, etc.

N. N. Vicarius generalis.

ex denuntiationibus, nullum aliud appareat impedimentum, ac reliquis adimpletis, parochus oratores in matrimonium conjunget, ad præscriptum ejusdem concilii, d. sess. 24, cap. 1, ibi: Si nullum legitimum (scilicet ultra expressum) opponatur impedimentum, ad celebrationem, matrimonii in facie Ecclesiæ procedatur.

Ut autem matrimonium dicatur contrahi in facie Ecclesiæ, non est opus ut celebretur in ipså materiali ecclesiå, sed sufficit, ut coram aliquå fidelium multitudine solemnizetur, quæ tanquàm catholicorum congregatio, intelligitur etiam Ecclesia, cap. Ecclesia, distinct. 1, de Consecr.; Abb. in cap. fin., num. 8, de Cland. desp. Unde satis dicitur matrimonium contractum in facie Ecclesiæ, si coram parocho et duobus testibus, præmissis denuntiationibus, contrahatur; et sic non est necesse ut in ipså materiali ecclesià contrahatur, Sanch. lib. 3, disp. 15, num. 20; nam pluribus modis dicitur Ecclesia. Primo modo, pro loco parietibus circumdato, ubi consueverunt veniam

peccatorum Deum timentes exorare, § Quia'verò, in auth. Ut lic. matr. et au. Secundo modo, Ecclesia dicitur collectio omnium fidelium, ut supra dictum esi, et ita etiam accipitur in l. Jubemus, c. de Episc. et cler. Tertio modo, dicitur illa, de quà ait Psalmista; Ecclesiam malignantium non introibo. Quarto modo Ecclesia dicitur prælatura ipsius Ecclesiæ, c. Quoniam l. 2, ne præl. vic. su., et de aliis significationibus hujus nominis, vide Turrecrem. in Sum., de Eccles., lib. 1, c. 2. Verum est tamen, quòd quando Ecclesiæ additur, Romana, ea ad illam tantùm materialem restringitur, quæ est Romæ; Oldrad. cons. 72, num. 5.

Quapropter non poterit ordinarius, delegatus, contrahentes cogere ad solemnizandum matrimonium in ipsă materiali ecclesiă, et prohibere ne matrimonium domi celebretur; quia sufficit, ut coram aliquă multitudine fidelium fiat, quæ, tanquam catholicorum congregatio, censetur Ecclesia, ut dictum est; Regin. in Praxi for. pœnit., lib. 31, n. 242.

Nam licèt, ob reverentiam tanti sacramenti, non deberet matrimonium suscipi, nisi in ipså materiali ecclesià quæ est propria sacramentorum domus, Anton. Dia., tit. de Sacramentis, resol. 279, ubi ita statutum esse dicit in concilio provinciali Colonjensi 2, c. 33, et in synodo Panormitana 1615, p. 2, num. 22, nihilominus verior est contraria sententia. ut per Barbos, de Potest, episc., alleg. 32, n. 18, prout etiam sacra congreg. card. declaravit his verbis: Ordinarius non potest prohibere quin matrimonia domi celebrentur, servatà formà concilii; sed cùm maximè deceat ut in ecclesià celebrentur, id hortari debet, non præcipere. Et ita declaratio se habet : dummodo proprius parochus præsens sit in privatis etiam domibus, matrimonia possunt celebrari, licèt maximè deceat, ut in ipså materiali ecclesià celebrentur. Franc. Leo, in Thesaur. for. eccles., p. 2, c. 9, num 48.

Ratio autem ex præmissis esse potest, quia, etiamsi matrimonium solemnizetur extra ecclesiam ipsam materialem, satis sit menti dicti concilii Tridentini, non propter aliud id requirentis, nisi ut matrimonium contractum probari possit, et ne interveniat fraus per ea quæ dixit Bald. in cap. Dilectus filius, col. 1, de Rescript., Bart. in l. Cum pater, § Dulcissimis, ff. de Leg. 2, Dec. cons. 284. Neapoli tamen consuetum est, non solemnizari domi matrimonia, absque licentià curiæ archiepiscopalis. Sanè ex antedictis rationibus, potest eò magis matrimonium in ecclesià non parochiali, intra tamen illius limites, celebrari, prout signanter dixit Rota, decis. 380, num. 34 et 35, p. 5, recent., ubi quod licèt matrimonia debeant de honestate contrahi in proprià parochià, ut dictum est, nihilominus, valide contrahuntur in ecclesià quæ non sit parochialis.

Quisnam autem parochus oratores in matrimonium conjunget, dicendum est quòd parochus oratricis, quia hic est proprius parochus, si matrimonium in domo uxoris contrahatur, nempè cùm vir accedit ad domum uxoris, pro contrahendo vel consummando

matrimonio; Barbos. de Potest. episcop., alleg. 32, numero 64, ubi dicit quòd si matrimonium est contrahendum inter virum qui sit de una parochia, et mulierem de alià, sufficit quòd intersit parochus habitatio ni feminæ, quando contrahitur in parochià habitationis uxoris, sicut sufficit parochus viri, quando contrahitur in parochià habitationis viri. Hoc autem hìc notandum est, quòd statim ac quis incipit habitare animo permanendi, efficitur parochianus, nec est opus expectare ut majori anni parte in parochià habitaverit; Guttier. de Matrim., c. 63, num. 13, 14 et seq., ubi quod statim contrahit domicilium, non expectato alio tempore, Add. ad Buratt., decis. 713, num. 15 et 16, ubi dicitur id procedere etiam si quis mutaret domicilium, animo fraudandi proprium parochum, ex doctoribus ibi allegatis; id Guttier., loco cit., num. 11, ubi tamen id procedere ait cùm domicilium vel parochia verè relinquitur, hoc est, cum animo non revertendi ad illud vel ad illam, sed vagandi aut permanendi in novâ parochiâ, licèt in fraudem, et in odium proprii parochi; secus verò, si domicilium vel parochia non verè, nec animo relinqueretur, sed in fraudem, nempe animo statim contracto alibi matrimonio revertendi ad suum primum domicilium, vel primam parochiam; id. Add. n. 16.

Ad matrimonii etiam validitatem sufficit, si illud celebretur coram alio sacerdote de proprii parochi licentia, ex concil. Trid., sess. 24, c. 1, de Reform., qui dicitur habere sufficientem licentiam, si tamen ipsi generaliter commissa sit cura administrationis sacramentorum illius parochiæ, quia sub illa generali commissione, comprehenditur etiam administratic sacramenti matrimonii; id. Addit. ad Buratt., dict. decis. 713, n. 17.

Ex quibus liquidò constat, parochum ruralem, non esse proprium parochum, quando rus, vel recreationis causa habitatur, aut ad paucos tantùm dies incolitur; cùm non soleat quis esse ruri majori parte anni, sed tantùm per tres aut quatuor menses; Sanch., lib. 3, disput. 22, num. 12.

Duos tamen parochos poterit quis habere, quoad hanc materiam, quando dimidià anni parte în ună parochia, alteră verò dimidià in alia habitat; quia tunc æqualiter sic inhabitans, duas proprias parochias habere potest; et coram parocho utriusque matrimonium contrahere; quia în hoc casu utraque dicitur propria parochia; id. Sanch., disputat. 24.

Si tamen adesset inæqualitas habitationis, majoris temporis pars facit proprium parochum illius loci, in quo habitatio fit; Menoch. cons. 368, n. 16 et 17.

Quòd si quis habitet in confinibus duarum Ecclesiarum parochialium, tunc censetur parochianus illius in quâ domus habet aditum, nam ex aditu judicatur de domo cui cedat, per text., in l. Ei cui ædes, ff. de Leg.

In nonnullis verò partibus, præsertim novarum Indiarum maris Oceani, in quibus religiosi, ob presbyterorum defectum, officia parochi fungebantur, ad petitionem Philippi II, Hispaniarum regis, concessit Pius V

omnibus et singulis religiosis quorumcumque etiam Mendicantium ordinum, in dictis Indiarum partibus, et in eorumdem ordinum monasteriis, vel de illorum superiorum licentià, extra illa commorantibus, ut in locis ipsarum partium, eis de simili licentià assignatis et assignandis, officio parochi, hujusmodi matrimonia celebrando, fungerentur; dummodò in reliquis solemnitatibus concilii Tridentini formam observarent: prout in suis litteris in formà brevis expeditis die 24 martii 1567.

Porrò, ordinem executionis dictarum litterarum non invertendo, dicimus, quod ad contrahendum hujusmodi matrimonium, requiritur inter cætera præsentia supradicti parochi, non solum corporea, sed moralis, cum intelligentià et advertentià; unde hodiè cessant matrimonia præsumpta in vim textûs in cap. Is qui, de Sponsal., quæ transibant in matrimonium per copulam carnalem; Trivis., decis. 20, p. 1; nam hæc præsentia, stante decreto supradicti concilii, requiritur pro formâ; adeò ut matrimonium contractum in præsentiå mille testium et personarum egregiarum, si deficit præsentia proprii parochi, vel alterius sacerdotis de illius, aut ordinarii licentia, clandestinum judicatur, et nullum; nam, ut notat etiam Gonzal. ad regul. 8 cancel., Gloss. 48, num. 29, quando præsentia alicujus pro formâ requiritur, actus gestus sine talis personæ interventu, dicitur occultus et clandestinus, quamvis aliàs publicè fiat, per text. in l. Sciant omnes, ubi Bart., num. 1, c. De his qui ex publ. rationibus mutuam pecuniam acceperunt, et Jas. in § Item si in fraudem, n. 4, instit. de Act. Nec dicta forma potest adimpleri æquipollens, ut fuit pluries declaratum per sacram congregationem ejusdem concilii; Rot., decis. 643, num. 1, et decis. 651, p. 1, divers.

Nec tamen ad hujusmodi matrimonii validitatem refert, an scilicet parochus et testis inviti et per vim compulsi interveniant et minimè consentiant: nam matrimonium sic contractum, validum existit, ut pluries fuit per eamdem sacram congregationem declaratum, ut refert id. Gonz., d. gl. 48, n. 7, dummodò intelligant quid agitur, Navar., cons. 11, de Cland. despons., ex eo quòd, quando requiritur præsentia, non est necessarius consensus, sed sufficit interventus, etiam coactus, ex d. l. Coram Titio. Ratio autem est quia præsentia importat scientiam et intelligentiam, Mascard. de probat. concl. 9, num. 8.

Sed numquid sufficit si parochus et testes ibi casualiter et repentinè reperiantur, et sic ad illum actum adhibiti non fuerint. Et videtur quòd non; nam qui casualiter adest, adesse non videtur, l. Generali, § Uxori, ff. de Uusufr.; Dec., cons. 232, n. 3, sicut etiam dicimus de teste repentino, cujus dictum nullum est, ex quo non præsumitur sufficienter informatus, l. Si quis nec causam, ff. Si cert. pet.

His tamen non obstantibus, contraria opinio verior est, nempe quòd matrimonium valeret, etiamsi parochus et testes specialiter ad hoc vecati non fuerint; Sayr., decis. 24, ubi, quòd contrahere volentes matrimonium, et suspicantes quòd parochus, cujus præstimonium, et suspicantes quòd parochus, cujus præstimonium.

sentia ad matrimonium, post concilium Tridentinum, est necessaria, nollet esse præsens, illi contrahendo; si vocent eum, quasi ad aliud propositum in quamdam domum et mox eo præsente et ignorante quid agere volebant prædicti contracturi, mutuò se in conjuges recipiant per verba de præsenti coram illo parocho, et aliis duobus, vel tribus testibus, quod solum requirit concilium Tridentinum ad substantialem valorem matrimonii, validum matrimonium contrahunt; nec necesse est, ut parochus vel testes regulariter rogati sint, et sciant ad quid rogantur; sed sufficit, quòd præsentes sint ad id quod agitur per sensum corporeum visûs et auditûs, ex Navar., cons. 20, de Cland. despons.

Cùm enim ipsi parochus et testes advertant, verè dicuntur præsentes, ex eo quòd præsentia requisita ad valorem matrimonii contenta est olâ intellectûs advertentià, quà ritè testimonium contracti matrimonii perhiberi possit; concilium autem supradictum nil aliud postulat, nisi celebrationem matrimonii coram parocho et testibus; imò etiam poterit matrimonium celebrari coram parocho et testibus, casu transeuntibus; nam tunc dicuntur etiam verè præsentes; id. Sanch., lib. 3, disputat. 39, num. 11, dummodò advertant, ut supra dictum est; per quam quidem præsentiam procul dubio satisfit menti concilii prædicti, cujus finis est ut possit constare de matrimonio contracto; sicut desumitur ex illius verbis, ibi dum priore uxore, cum quâ clàm contraxerunt relictà, cum alià palam contrahunt; et sic debent percipere consensum contrahentium ex codem concilio, ibi, parochus viro et muliere interrogatis, et eorum mutuo consensu intellecto; ex quibus videtur priùs sponsus interrogandus, deinde sponsa; quod etiam de jure communi procedit, Glos. in 1. 2, de Adopt.; Joan. Andr. in cap. Cùm inter, de Spons., facit text. in cap. Licèt, de Spons. duo, nihilominùs, cùm id non sit ab ipso concilio pro formâ traditum, parùm referre videtur, an priùs vir vel mulier interrogetur. Optimum tamen semper existimarem, ut priùs consensus mulieris scrutetur, ne ipse vir, cùm priùs consentiat, muliere postea renuente, remaneat cum dedecore, ut per Joan. Andr., Card. et Abb., in d. cap. Cùm inter, in 2 notab., et Corset., in cap. Sedes, in princip., de Rescript., ubi dicit id evenire posse propter sexûs fragilitatem et vacillationem seu variationem cerebri : in quo omnes illius ferè infirmitates resident, ut ipsa experientia docet, quæ est rerum magistra, c. Quàm sit, de Elect. in 6, § penult. instit. de Satisd., et naturaliter multò fragilior est quam vir, Specul. in tit. de Action., vers. Item opponit, Glossa, in c. Indemnitatibus, § Sanè, in verbo Divertant, de Elect., et resert Lambert., de Jurepatr., fol. mihi 142, n. 28, ex eod. Corset., quòd Paduæ semel hoc accidit; nam interrogatus priùs vir respondit se eam velle in suam; postmodùm verò, mulier interrogata, negavit se illum velle in suum, et sic remansit derisus, et ex eo tempore, semper Paduæ servatur, ut priùs sponsa interrogetur, prout etiam in multis aliis locis, facit etiam illud : Varium et mutabile emper semma. Unde dicit Abb. in c. Foras, de Verb.

sign., quòd mulier dicitur non à sexu, sed à mollitie mentis, et vir, non à sexu, sed à constantiâ et virtute animi, c. *Proposuisti* 37, q. 7. Cæterùm ordo ritualis Rom. est ut prior vir interrogetur, deinde femina; et ita passim servatur.

Si quis verò ad uberiorem doctrinam alia videre cupit circa assistentiam parochi et testium in matrimonio contrahendo, adeat Sanch., l. 3, tot., tit. de Consens. cland.

Liberè et licitè valeant, etc .- Ex eo quòd matrimonia liberè, non autem coactè contrahi debent; quia ubi est metus, vel vis, abest liber consensus, qui in illis requiritur c. Cùm loc., de Spons., nec refert quod communiter dicimus, nempe quòd voluntas coacta, voluntas est, c. Marito, 15, quæst. 1; nam in matrimonio requiritur de substantia liber consensus, ut dicatur legitime contractum, text. in c. Notificasti, 13, q. 1, ac propterea contrahentes debent gaudere plena libertate et securitate, illorumque animus est indagandus, ne fortè eorum aliquis dicat sibi placere quod odio habet, et deinde sequatur exitus, qui ex invitis nuptiis oriri solet, d. c. Cùm locum, cùm non possit contra naturæ inclinationem cogi ad contrahendum matrimonium, quia ubi non est mutuus amor conjugum, interdum sequuntur adulteria ac tristissimæ calamitates; et multi miseri homines in illis calamitatibus ruunt in indignationem adversus Deum, in desperationem et æternum exitium, ut optime tradit Oyn., l. 1, tit. de Nupt., n. 15 et 16.

Unde aliàs sacra congreg. sub die 15 septemb. 1629. in una Roman, declaravit matrimonium contractum à filià propter metum mortis ab ejus matre incussum, esse invalidum, etiamsi post obitum matris per septennium cum viro permanserit, ac filios susceperit; ex quo ubi adest metus, deficit consensus, 1. Nihit consensus, ff. de Reg. jur., c. Super hoc, et ibi not. Abb. de Renunt., et ubi in matrimonio deficit consensus, non solùm est illud ipso jure nullum, sed etiam dici potest non fuisse contractum; quia ubi deficiunt substantialia, nihil dicitur actum; Ludovis., decis. 195, per tot., ubi quamplurima ad id conducentia recensentur. Verùm quia metus debet inferri super eo super quo quis detinetur, ut metus subsistat; propterea, si metus erit diversus, benè valet actus, puta si quis sit carceratus pro debito, nam potest contrahere matrimonium, 1. Metum, § Quod licet, ff. Quod metu caus. Hinc si aliquando contingat patrem in testamento deputare tutores filiæ, hæredi universali, eå conditione, ut absque illorum consensu nubere non posset sub pœnâ caducitatis, quia ipsi tutores differunt forsan ob aliquod eorum interesse sub diversis prætextibus consentire, vidi propterea multoties recurri ad summum Pontificem pro parte hujusmodi mulierum, quibus concessæ fuerunt licentiæ liberè nubendi, in formâ gratiosâ absque prædictorum tutorum consensu.

Et practicatur in hâc curià archiepiscopali, ut cùm agitur de matrimonio contrahendo, et adest suspicio, ne puellæ inferatur violentia, et consensus ejus non fit liber, ponitur ea in aliquo loco tuto, nempe, Conservatorio mulicrum, aut alio honesto loco, ad finem explorandi ejus voluntatem, et aliter, non conceditur licentia contrahendi, teste Genuen. in suà praxi, cap. 14, num. 1, quia matrimonium debet procedere ex libero consensu, l. Nuptias, ff. de Regul. jur., l. Ciun fuerit, ff. de Condit. et Demonstrat., ac propterea non sufficiunt simplex consensus et voluntas, sed debent esse cum plenà libertate et securitate; quòd si hujusmodi qualitates deficiant, nullum erit matrimonium; Seraph., decis. 687.

Imò, licèt de jure canonico habeamus quòd ad substantiam matrimonii requiratur consensus patris, ut in c. Non omnis, 52, q. 2, ubi dicitur quòd paternus consensus desideretur in nuptiis, nec sine eo illæ legitimæ habeantur; attamen hoc ita intelligitur à canonistis, ut de honestate, non autem de necessitate requiratur; et quòd solum contrahentium consensus sufficiat, c. fin. junctà Glossâ 1, d. 52, q. 2, his verbis, requirendum quidem esse consensum patris, sed non ita necessarium quin teneat matrimonium, sine ejus consensu contractum.

AUCTORITATE NOSTRA. - Nam ad summum Pontificem tantummodò spectat, dispensare super impedimentis impedientibus et dirimentibus; cum clarum sit, ea provenire ex canonibus pontificiis, seu generalibus constitutionibus, in quibus episcopus, aut alius etiam jurisdictionem habens quasi episcopalem, nullo modo potest dispensare, nisi ab ipso Papâ sibi facultas impertiatur; nec in proposito ita simpliciter admittitur illud quod scribentes etiam moderni dixerunt, nempe in quibusdam casibus posse episcopum dispensare, quando fortè matrimonium fuerit bonà fide contractum, cum impedimento occulto, et propter scandala dissolvi non potest; nullum aliud hic addentes requisitum, et nihilominùs clarum est id eis nullo modo licere, nisi insimul concurrant omnia sex requisita, prout infra dicetur. Unde ista eorum opinio omninò respuenda videtur; cum in casibus supra dictis propterea tribuatur facultas hæc dispensandi legatis et nuntiis qui destinantur, præcipuè in partibus longinquis et ultramontanis, ut facilis pateat oratoribus accessus, et in locis citramontanis, facilis est recursus, ad ipsum Pontificem, ejusque sacram pænitentiariam, sicut semper observatum fuisse scimus. Imò si aliàs facultas hæc censeretur ita passim concessa episcopis. profectò, his præcipuè temporibus, majora ipsi sibi usurpare auderent, cùm ut plurimùm facultatem quam non habeant, sibi de facto vendicare non erubescant; ac propterea, ad omnem hæsitationem submovendam, emanavit aliàs declaratio sacræ congregationis concilii super cap. 5, sess. 24, de Reformat., quæ sic ait: Episcopus auctoritate ordinarià, non habet facultatem in gradibus affinitatis seu consanguinitatis à jure prohibitis, contrahentes matrimonia dispensandi, quam quidem declarationem alibi etiam in proposito retulimus; prout etiam de legato aut nuntio intelligendum est, nisi habeat specialem facultatem, et tenent omnes officiales datariæ et cancellariæ Apostolicæ cæterique curiales, quòd licèt supra dicta declaratio lequatur de onsunguinitate et affinitate, nihilominus idem sentiendum est de quovis alio impedimento, quia ista expressio consanguinitatis et affinitatis facta est causâ frequentioris impedimenti, ac propterea non restringitur ad sic expressa, ad text., in c. 1, de Concess., in 6; et in c. Diaconi, 22, dist., Mand., regul. 55, q. 6, n. 4, sicut etiam alibi diximus.

Præmissa autem procedere non ignoramus, non solùm quando malà fide et ex culpà, verùm etiam quando bonà fide, et in facie Ecclesiæ ignorantes impedimentum, oratores matrimonium contraxerunt; nam postmodùm, eo detecto, tenentur adire Sedem Apostolicam pro impetrandà desuper dispensatione, ut omnibus notum est.

Sic etiam parùm refert quod tradit Ledesm. de Matrim., q. 66., art. 5, litterâ C, nempe, se audivisse quemdam prælatum illius regni, qui interfuit concilio Trid., dicentem hoc intendisse id. concil., sess. 24, c. 6, ubi episcopis conceditur facultas dispensandi in casibus occultis. Hoc namque ridiculum ac omninò falsum est, cùm non simus in materià in qua possit extendi casus ad casum; neque hæc inter se habent aliquam connexionem et communionem, ad tradita per Butr., in c. Cùm dilectus, de Capel. monach.; Zabarel., cons. 243; præsertim, quia sumus in materià dispensationum, quæ, cùm sint stricti juris, sunt strictissimè interpretandæ, c. Quod dilectio, de Consang. et Affin.; ac propterea in illis non est licita extensio, nec ad casum habentem majoritatem rationis; Abb., in c. ad Aures, n. 7, de Rescrip.

Et, quod clarius est, cùm concil. loc. cit. loquatur de dispensationibus super impedimento proveniente ex irregularitate occultè contractà; non potest inferri ad dispensationes super occultis impedimentis matrimonii; quod satis longè est ab ipsà irregularitate, ad text., in l. Papinianus, ff. de Minor., quia ex diversis non fit illatio; l. Naturaliter, § Nihil commune, ff. de Acquir. possess., l. Si duo, in fin.; ff. Uti possid.; ac proinde idem postmodùm affirmat id. Ledes., d. art. 5, vers. tert. Conclusio; ex quibus profectò constat nullum præter Papam posse desuper dispensare.

Quamvis pluries visum fuerit summos Pontifices generalem facultatem super his impedimentis dispensandi concessisse aliquibus præcipuis ministris generalibus, ex causa longissimæ absentiæ à Romana Curià; ac præcipuè Paulus III, qui concessit præposito generali soc. Jesu ut cum aliquos ex fratribus seu sociis societatis hujusmodi in Sarracenorum, et Paganorum, aliorumque infidelium terras et provincias aliàs remotissimas, à quibus non potest adiri Sedes Apostolica. miserit, possit eis apostolicà auctoritate facultatem concedere ut cum iis qui ab infidelitate convertentur tantùm, et in locis remotissimis, qui priùs in gradibus non licitis, tamen lege divina non prohibitis, matrimonium contraxerant, ut in eisdem remanere possint, dispensare liberè et licitè valeant ; prout in suà constitutione quæ incipit, Licet debitum, an. 1549, kal. novemb. Et nihilominùs prædicti dispensant apostol. auctoritate; quinimò etiam legati de latere ac nuntii Sedis Apostolicæ, tam dispensando in vim carum facultatum, quàm etiam conferendo beneficia ecclesiastica, semperaucto-

ritate apostolică dispensant, et beneficia hujusmodi conferunt, ac quæcumque indulta et gratias concedunt; prout et major pœnitentiarius, in casibus suis, super impedimentis matrimonii occultis, in foro conscientiæ tantum, non aliàs, dispensat, nisi per hæc verba, videlicet: Nos igitur, qui pænitentiaria D. Papa curam gerimus, etc., auctoritate apostolicà, specialiter nobis concessà, discretioni tuæ committimus, etc. Per quæ apertè confertur potestas delegata, ita ut ab ipso Papà delegante dicatur fieri dispensatio; quod quidem procedit etiamsi Papa eisdem verbis utatur, dùm alicui, puta ordinario, rescribit ut aliquod faciat, quod ipse ordinarius jure ordinario facere tenetur, juxta vulgatam regulam, quòd omnia nostra facimus, quibus auctoritatem nostram impartimur, c. Si Apostolicæ, de Præb., in 6, 1. 1, c. de Vet. jur. enucl.; quod quidem sæpè accidisse vidimus, etiam in materià rescriptorum justitiæ, quando videlicet ordinarius vel negligit, vel ex aliquâ causâ recusat aliquid facere quod spectat ad suam ordinariam jurisdictionem; quo casu ille cujus interest, impetrat ab ipso Papâ rescriptum excitatorium jurisdictionis ipsius ordinarii, qui per illud committitur, ut exequatur vel faciat quod de jure exequi aut facere tenetur; licèt quandoque similia rescripta excitativa viderim, in quibus Papa ipsis ordinariis committit ut faciant vel exequantur etiam auctoritate apostolicâ; ad hoc, ut ipsi ordinarii, tanquam majori suffulti auctoritate, majori cum efficacià hujusmodi rescripta exequantur, ob facultatem sibi etiam apostolicâ auctoritate delegatam; vel si aliqua verba æquipollentia in rescripto adjiciantur, per quæ eamdem potestatem eis tradita fuisse appareat, puta si rescripto ejusdem jurisdictionis excitatorio aliquid æquipollens illius formæ addatur, ut per hoc videatur posse ordinarius, tanquam delegatus Papæ procedere.

Dispenses. - Numquid autem, si delegatus, præter narrata in litteris atque verificata, repererit oratricem ante aliam dispensationem impetrâsse ad contrahendum cum alio jam defuncto consanguineo, debeat requirere in hâc posteriori dispensatione mentionem de primâ? Et videtur affirmativè respondendum, per ea quæ nos alias alibi diximus, nimirum, quòd quando dispensatio additur dispensationi, ut posterior valeat, debet fieri mentio de prima; quod quidem fundatur ratione text., in c. 2, de Fil. presb., in 6; ubi satis apertè habetur, ut subreptitia censeatur dispensatio ad ordines et beneficia, si priùs pro executione hujusmodi dispensationis, quis fuerit ad unum beneficium dispensatus, postmodùm verò in secundà dispensatione ad aliud beneficium, non fecerit de priori dispensatione mentionem. Ratio enim est, quòd si Papa sciat aliàs oratorem ad aliud beneficium fuisse dispensatum, verisimiliter hanc posteriorem dispensationem non concessisset, vel saltem difficiliùs concessisset; et benè valet argumentum à matrimonio carnali ad spirituale, c. Inter corporalia, de Transl. Epis., et c. seq., post princip., ubi optimè summus Pontifex arguit à conjunctione matrimoniali ad conjunctionem episcopi cum Ecclesià, c. Quoniam frequenter, § Porrò,

de Elect., et hoc est propriè secundum ipsius dispensationis naturam, quæ requirit ut posteriori omninò fiat mentio de primà uni eidemque personæ concessà; Put., decis. 246, n. 2 et 4, l. 1. Rebuff., in Concord., in formà mand. Apost., verb. Disp.; Menoch., de Arbit. jud., l. 2, cent. 3, casu 201, n. 39.

His tamen non obstantibus, contraria sententia verior est, et in praxi recepta; hic enim totum id videtur ferè fundatum super d. c. 2, de Fil. presb., in 6; nihilominùs ibi non absolutè et generaliter cavetur prioris dispensationis in posteriori mentionem esse faciendam, sed tantummodò prioris defectûs natalium, ut patet ex verbis ejusdem textûs, ibi, dispensationem aliam tacito de prædicto defectu, postmodum obtinent. Nec valet dicere id evenire ob naturam ipsius dispensationis, quæ est odiosa et stricti juris, c. Quod dilectio, de Consang. et Assin. c. Ordinarii, de Oss. ordin.; Abb., in c. de Mulctà, de Præb., quia in hoc casu, etiam attentà illius naturà, non dicitur subreptitia, si in posteriori non fiat mentio de prima cidem personæ concessà; præsertim quia, cùm una ab alterà non dependeat, neutra indiget alterius mentione; ad quod conferunt ea quæ tradit Sanch, l. 8, disp. 22, per tot.; qui, n. 15, innuit id sibi locum vendicare, etiamsi primà dispensatione impetratà ad contrahendum cum consanguineo, mulier nolit postea illà uti, sed aliam impetret dispensationem ad contrahendum cum alio consanguineo; ac propterea credit in utroque casu non esse necessariam mentionem prioris dispensationis, cùm hujusmodi dispensationes sint super diversis matrimoniis, et una non habeat cum alterà connexionem, et ita non semel ab Urbe rescriptum fuisse scimus.

Cæterum autem, cum ex prædictis, præsertim per illud verbum, dispenses, satis constet id mandatum continere ex quo in diversis mundi partibus, vigore tantùm hujusmodi mandati, absque aliquà narratorum verificatione et decreti interpositione, oratores matrimonium contraxerunt ; propterea mandatum de dispensando à Sede Apostolicâ obtinentes, sciant nullo modo cum eis censeri dispensatum, nisi verificatis narratis, ac per judicem delegatum interposito decreto. Unde nonnulli episcopi in synodo diœcesanâ, ad hos errores vitandos, mandare solent ut cum parochi de prohibitis matrimoniis ad populum verba faciunt, id diligenter doceant et cauté demonstrent; ac præcipuè ut in supplicationibus curent verum exprimi; quòdque, si tale judicium non expectaverint, nullatenùs poterit eis dispensatio suffragari :

DISTANTIAM VERÒ TERTH GRADUS PRÆFATI EIS NON OBSTARE DECLARES. — Hæc verba continent litteras declaratorias expressas in constitutione fel. record. Pii quinti, per illa verba: Obtentis postea litteris declaratoriis super proximiori gradu; et sic perinde est ac si idem Pius statuisset unicà expeditione remotiorem et proximiorem gradus esse exprimendos, nisi forsan in expeditione fuerit omissa expressio proximioris gradus; qui tunc debet expediri novà gratià in formà, Perinde valere, quà revalidantur priores litteræ dispensationis, perinde ac si in illis fuisset facta

mentio dicti propinquioris gradûs; et huic casui potiùs aptari posse videntur illa verba: Obtentis postea litteris declaratoriis, etsi utriusque gradûs expressio regulariter fiat hodiè in eisdem litteris dispensationis, ut dictum est.

Licèt enim Pius quartus suâ constitutione, seu regulà, statuerit ut in dispensationibus matrimonialibus impetrandis exprimerentur propinquiores et remotiores gradus, tanquàm omnes æquè principaliter statuentes impedimenta ad contrahendum, et propterea præceperit quòd in quibuscumque dispensationibus quas pro matrimonio scienter vel ignoranter contracto, vel contrahendo, in quibusvis prohibitis consanguinitatis, aut affinitatis, seu mixtis gradibus, ab eâdem Sanctitate suâ, vel quovis Romano Pontifice successore suo pro tempore existente impetrari, vel aliàs, etiam motu proprio concedi contigerit; commissionibusque desuper etiam ordinariis locorum faciendis, ac litteris quibusvis inde conficiendis, non solum de remotiori, sed etiam de proximiori, aut proximioribus gradibus, quicumque illi fuerint, eorumque distantia specialis et expressa mentio fieri debeat; alioquin dispensationes, declarationes, ac inde conficiendæ litteræ hujusmodi, processusque habendi per easdem, nullius essent roboris, vel momenti, et non pro confectis haberentur.

Superveniente tamen Pio V, dictam constitutionem ad juris communis dispositionem ac stylum Romanæ Curiæ reduxit, sequenti suâ constitutione, quæ, cùm sit in viridi observantià et quotidiè practicetur, non ab re visum fuit illius tenorem hìc inserere, qui talis est.

Sanctissimus in Christo pater, et dominus noster dominus Pius divinà providentià Papa V, attendens per quamdam constitutionem dudùm per sel. record. Pium Papam IV Sanctitatis suæ prædecessorem editam, quà cavetur quòd in dispensationibus matrimonialibus, pro diversis consanguinitatis seu affinitatis ex eodem stipite provenientibus gradibus conjunctus, non remotioris solum, prout olim fieri solebat, sed etiam propinquioris graduum expressa mentio fieri debeat, alioquin dispensationes ac desuper confectæ litteræ nullius sint roboris vel momenti, prout in dictà constitutione pleniùs continetur à dispositione juris communis et laudabili ac antiquo Rom. Curiæ stylo, nimiùm re cedi, ac favorem matrimonii debitum restringi; volensque propterea juri et stylo prædictis, necnon piæ mem. Gregorii XI et Clementis VI, Rom. Pont., etiam Sanctitatis suæ prædecessorum, vestigiis inhærendo, sacramento et libertati matrimonii, quantum, cum Deo potest favere, statuit et ordinavit quòd de cætero in quibuscumque dispensationibus quas pro matrimoniis contractis, aut contrahendis inter viros et mulieres, invicem diversis prohibitis consanguinitatis, seu affinitatis, aut mixtis ex communi, seu ab eodem stipite surgentibus, quicumque illi sint, dummodò primum quoquomodo non attingant, cum in eo Sanctitas sua nunquam dispensare intendat, gradibus conjunctos, ab câdem Sanclitate suà, et pro tempore existente Rom. Pont. aut Sede Apostolicà impetrari, vel aliàs concedi contigerit, ac litteris commissionibusque desuper etiam locorum ordinariis faciendis, gradus remotior attendatur, trahatque secum propinquiorem, ac ob id sufficiat remotiorem tantum gradum exprimere, obtentis tamen postea super propinquiore litteris declaratoriis juxta Gregorii, et Clementis prædecessoris hujusmodi constitutiones, quas quoad hoc innovavit, et inviolabiliter observari mandavit ; - dispensationesque, seu dispensandi commissiones, ad desuper confectas litteras, et processus habitos per easdem, dispensatis, seu his cum quibus dispensari mandatur propter proximioris gradūs hujusmodi non expressionem, de surreptionis vel obreptionis vitio seu intentionis defectu notari non posse, sed in omnibus et per omnia suffragari, perinde ac si in litteris seu in commissionibus hujusmodi de proximiore, seu utroque gradu, specialis et expressa mentio facta fuisset ; sicque per quoscumque judices commissarios, etiam S. R. E. cardinales, sublatà eis quàvis atiter judicandi et interpretandi facultate, judicari et definiri debere, ac quidquid secus super his à quocumque quâvis auctoritate scienter vel ignoranter attentari contigerit irritum et inane decrevit, constitutione Pii prædecessoris hujusmodi, cæterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Videamus modò an hujus distantiæ proximioris gradùs expressio sit adeò necessaria, ut eâ omissâ vitietur dispensatio; adeò ut matrimonium inde contractum sit nullum.

Et videtur quòd non; nam licèt ea verba: Obtentis tamen postea litteris declaratoriis super propinquiori, cùm sint posita in ablativo absoluto, propterea videantur conditionem importare, l. Si debitor, § 1, ff. Quib. mod. pign. vel hypot. solut.; Bart., in f. 1, in 3 g., ff. de Cond. et Demon., ac propterea debeat ipsa adimpleri in formâ specificâ, l. Qui hæred., et l. Mævius, eod. tit., nihilominus hic non important conditionem; cùm hic ablativus supponat actum jam perfectum; et gesta, virtute priorum litterarum dispensationis super remetiori, fuisse valida, ob idque, cum eod. Sanch., loc. cit., num. 28, et per rationes ibi per eum adductas, dicimus, quòd ad hoc tantùm ipsæ litteræ declaratoriæ super propinquiori gradu requiruntur, ut caveatur scandalum ; ne fortè aliqui videntes oratores fuisse dispensatos in gradu remotiori. existiment matrimonium esse nullum, si non sit declaratum non obstare distantiam propinquioris gradûs; et propterea, matrimonium contractum virtute dispensationis super remotiori gradu nullà factà mentione propinquioris adhuc valere absque litteris declaratoriis; quamvis ordinarius in foro externo, exequendo litteras dispensationis, non debeat dispensare, nisiexhibitis litteris declaratoriis super dicto propinguiori; quòd si post contractum matrimonium sciat oratores ( aliquo tamen denuntiante ) non expressisse gradum propinquiorem, deberet illos separare, donec dictas litteras declaratorias exhibuerint; at verò si ob omissionem expressionis hujusmodi nullum scandalum immineat, nec res deducta esset ad forum exterius, valebit matrimonium sine hujusmodi litteris declaratoriis, quæ deserviunt tantum pro foro externo et pro scandalo vitando, id. Sanch., loco citato, tantòque magis possunt hujusmodi litteræ exequi, si in eis fuerit expressum, quòd oratores erant, verbi gratià, in tertio, et quarto, à communi stipite provenientibus, consanguinitatis vel affinitatis, gradibus, cùm reverà fuerint quarto tantùm gradu conjuncti; nam cùm dispensatio fuerit petita, et concessa super quarto gradu prædicto, parùm refert quòd fuerit concessa declaratio, non obstantiæ tertii gradûs, tanquàm proximioris, cùm ille reverà non extet; et ita vidi pluries in diversis tribunalibus ecclesiasticis ab hujusmodi dispensationum executoribus observatum, per rationes alias adductas in casu quo expressis duobus impedimentis unum tantummodò verificatur, etc.

Hæc autem satis desumuntur ex dictà constitutione Pii V qui in casu executæ dispensationis in quâ bonâ fide fuit omissa expressio propinquioris gradûs, non invalidat dictam dispensationem; quia si delegatus ignoraverit adesse etiam dictum propinquiorem gradum, sufficit jam dispensâsse super remotiore tantùm expresso in litteris dispensationis, nec proptereà unquàm visum fuit contrarium practicari, aut peti hanc declaratoriam post matrimonium contractum; quæ tune tantummodò omninò petenda est in formà, Perindè valere, quandò ipsi delegato ante executionem litterarum dispensationis constiterit adesse etiam gradum propinquiorem; quo casu, si nihilominùs dispensaverit, etiam secluso scandalo, peccabit mortaliter, quia contravenit constitutioni pontificiæ, etc.; ac propterea per hanc rationem abstinere omninò debet ab executione dictarum litterarum, donec fuerint impetratæ litteræ declaratoriæ proximioris gradûs.

Sanè hanc remotioris nec non proximioris gradûs distantiæ expressionem ideò in hujusmodi dispensationibus, dolo et fraude cessantibus, necessariam agnovimus, ut etiam ubi plura adsint impedimenta ad contrahendum, ex multiplici consanguinitate, sive affinitate, provenientia, ubi oratores ab corum stipitibus inæqualiter descendunt, omnes distantiæ hujusmodi proximiorum graduum, respectu remotiorum, veniant seorsim explicandæ, ut sic prædictæ constitutionis Pii V super eorumdem remotiorum graduum expressione, cæterorumque sacrorum canonum præscripta forma servetur; ne fortassè ipsorum dispensationum litteræ, nullitatis, sive potiùs subreptionis aut obreptionis, vitio queant ob confusam inordinatamque, sive erroneam præmissorum omnium expressionem, notari; quod quidem non semel evenisse scimus; quare haud ab hâc nostrâ praxi devium existimavimus, si aliqua ejusdem expressionis exempla, pro junioribus, Romanæque Curiæ tyronibus, in medium afferemus, quatenus supplices ad libellos ipsi rectè componant. Præmisså igitur ratione quâ distantia tertii gradûs respectu quarti impedientis supra expressa est, sic cæteræ veniunt respective exprimendæ. Si etenim oratores fuerint, nimirùm in tertio ex uno ac tertio et quarto ex altero communibus stipitibus provenientibus, consanguinitatis gradibus invicem conjuncti, ita veniunt remotior et proximior gradus explicandi, videlicet :

Quòd impedimentis tertii ex uno et quarti ex altero stipitibus provenientibus, consanguinitatis hujusmodi, non obstantibus, matrimonium inter se, etc. Distantiam verò alterius tertii respectu quarti gradûs præfati eis non obstare declarare. Si in tertio et quarto à communi stipite provenientibus affinitatis ac quarto consanguinitatis gradibus invicem se attinent et sunt conjuncti: Quòd impedimentis quarti affinitatis et quarti consanguinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, etc. Distantiam verò tertii respectu quarti affinitatis gradûs præfati eis non obstare, etc. Si in tertio et quarto à communi stipite provenientibus affinitatis ac duplici quarto consanguinitatis gradibus invicem se attinent et sunt conjuncti : Quòd impedimentis quarti affinitatis ac duplicis quarti consanguinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, etc. Distantiam vero tertii gradûs præsati eis non obstare, etc. Si in secundo et tertio ex uno ac tertio et quarto ex altero, communibus stipitibus provenientibus, affinitatis gradibus invicem se attinent : Quòd impedimentis tertii ex uno et quarti ex altero stipitibus provenientibus, affinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, etc. Distantiam verò secundi, respectu unius tertii, ac alterius tertii, respectu quarti graduum præfatorum eis non obstare, etc. Si in tertio et quarto consanguinitatis ac tertio et quarto affinitatis gradibus à communibus stipitibus provenientibus invicem sunt conjuncti et se attinent : Quòd impedimentis quarti consanguinitatis et quarti affinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, etc. Distantiam verò unius tertii respectu quarti consanguinitatis, necnon alterius tertii respectu quarti affinitatis graduum hujusmodi cis non obstare, etc. Si in duplicibus tertio et quarto à duobus communibus [et quarto ex reliquo stipitibus provenientibus consanguinitatis gradibus invicem sunt conjuncti: Quòd impedimentis triplicis quarti consanguinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, etc. Distantiam verò duplicis tertii gradûs præfati eis non obstare, etc. Si in duplici tertio à duobus ac tertio et quarto ex reliquo communi stipitibus provenientibus consanguinitatis gradibus invicem sunt conjuncti: Quòd impedimentis duplicis tertii à duobus ac quarti ex reliquo stipitibus provenientibus, consanguinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, etc. Distantiam verò alterius tertii respectu quarti gradus præfati eis non obstare, etc. Si in secundo, in lineà æquali ex uno ac tertio ex altero affinitatis, necnon tertio et quarto à communibus stipitibus provenientibus consanguinitatis gradibus invicem se attinent et sunt conjuncti: Quòd impedimentis secundi in lineà equali, ex uno et tertii ex altero stipitibus provenientibus, affinitatis, ac quarti consanguinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, etc. Distantiam verò tertii respectu quarti gradûs præfati eis non obstare, etc. Si in secundo et tertio ex uno ac tertio et quarto ex altero consanguinitatis, nec non tertio et quarto ex reliquo communibus stipitibus provenientibus, affinitatis gradibus invicem sunt conjuncti, seu se attinent : Quòd impedimentis tertii ex uno, et quarti ex altero stipitibus provenientibus, consanquinuatis ac quarti affinitatis graduum hujusmodi non

obstantibus, etc. Distantiam verò secundi respectu tertii, ac unius tertii, respectu quarti consanguinitatis, necnon alterius tertii respectu quarti affinitatis graduum hujusmodi eis non obstare, etc. Si in tertio et quarto ex uno communi, et duplici quarto ex aliis stipitibus provenientibus, affinitatis ac quarto consanguinitatis gradibus invicem se attinent et sunt conjuncti Quòd impedimentis triplicis quarti affinitatis, ac quarti consanguinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, etc. Distantiam verò tertii gradûs præfati eis non obstare, etc. Si in tertio et quarto ex uno communi, et quarto ex altero consanguinitatis, necnon duplicibus tertio et quarto à communibus stipitibus provenientibus, affinitatis gradibus invicem sunt conjuncti et se attinent: Quòd impedimentis duplicis quarti consanguinitatis, ac duplicis quarti affinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, etc. Distantiam verò tertii consanguinitatis ac duplicis tertii, affinitatis graduum hujusmodi eis non obstare. etc. Si in tertio et quarto consanguinitatis, ac secundo et quarto ex uno, et tertio et quarto ex altero communibus stipitibus provenientibus, affinitatis gradibus invicem sunt conjuncti et se attinent: Quòd impedimentis quarti consanguinitatis, ac duplicis quarti affinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, etc. Distantiam verò tertii consanguinitatis, ac secundi respectu unius quarti, necnon tertii, respectu alterius quarti affinitatis graduum hujusmodi eis non obstare, etc.

At verò, ubi nulla cadit distantia proximioris gradûs, videlicet, cùm oratores æqualiter ab eorum stipitibus distant, tunc ex quo unusquisque gradus, sive duplicatus, sive multiplicatus, constituit impedimentum, cessat profectò talis distantiæ expressio. Ponamus igitur casum, quòd oratores sint in tertio consanguinitatis ac quarto affinitatis; cùm hìc nulla adsit proximioris gradûs distantia, dicendum quidem erit: Quòd impedimentis tertii consanguinitatis ac quarti affinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, etc.; et sic de singulis.

Ad hæc hujus expressionis ratio etiam est, ut sic exprimendo gradus remotiores ac proximiores à communi stipite provenientes intelligat summus Pontifex an superno, seu duobus aut pluribus impedimentis, sit concedenda dispensatio, ex quo hodiè non servatur constitutio fel. record. Pii IV, quæ omninò requirebat utriusque gradûs expressionem sub pænå nullitatis dispensationis, ut infra dicetur; sed attenditur infra scripta constitutio Pii V, per quam fit redditus ad jus commune, quo cavetur ut remotior tantùm gradus exprimatur; textus est c. Fide consang. et affin., ubi remotior tantùm gradus impedimentum præstat et sic trahit ille ad se propinquiorem; ac propterea ejusdem remotioris tantùm habenda est ratio in dispensatione matrimoniali, ut inter cæteros docet Sanch., lib. 8, disp. 24, num. 24; licèt secundò dictus Pius requirat litteras declaratorias ipsius proximioris gradûs; ac proinde distinguitur in supplicatione impedimentum remotioris gradûs à distantia proximioris, quando videlicet tertius et quartus gradus proveniunt ab uno codemque stipite; tunc enim super quarto datur dispensatio, super tertio autem dantur litteræ declaratoriæ, quòd nimirum ipsa distantia proximioris gradûs non obstet, ut dictum est, et infra dicetur.

Quibus etiam adde quòd per omissionem expressionis alicujus ex his propinquioribus gradibus fraudarentur officiales ejusdem Curiæ, qui emerunt eorum officia pro expeditionibus harum dispensationum; et ob expressionem etiam proximioris gradûs solvitur major compositio, et augetur taxa litterarum in cancellarià Apostolicà : unde cum super his sit officialibus prædictis jus quæsitum, illud nunquam Papa tollere intendit, c. Super eo, de Off. deleg. Ac propterca executionibus harum litterarum, ubi fuerit distantia proximioris gradûs et illius expressio omissa, ab illarum executione convenit abstinere, nisi super hoc sibi fuerint præsentatæ litteræ declaratoriæ per gratiam, Perinde valere, quatenùs prædicta propinquioris gradûs expressio fuerit dolosè et fraudulenter omissa; aliàs dolo et fraude cessantibus, ac habità notitià dicti propinguioris gradus post matrimonium contractum, nisi inde oriatur scandalum, poterit executor acquiescere per ea quæ dicta sunt; aliàs enim oratores remanebunt obnoxii solutioni et restitutioni emolumentorum dictis officialibus propterea debitorum, cum jus suum nemini sit auferendum, 1. Id quod nostrum. ff. de Jur. reg. Id tamen limita non procedere in petendà dispensatione super impedimento publicæ honestatis justitiæ, proveniente ex matrimonio rato non consummato; hæc enim, licèt impediat usque ad quartum gradum inclusivè, sicut ipsa consanguinitas et affinitas, nihilominus, si oratores inæqualiter distent à stipite, non erit propterea necesse exprimere propinquiorem gradum, quia ad hoc non obligat constitutio prædicta Pii quinti, quæ procedit solùm in gradibus consanguinitatis vel affinitatis; et sic valebit dispensatio super remotiori gradu hujus publicæ honestatis, omisså expressione propinguioris; cùm enim aliud non dixerit, profectò nec nos dicere debemus; vulg. 1. Si servum, § Non dixit prætor., ff. De acquir. hæred., Dec., cons. 298, n. 4; quòd si voluisset, utique dixisset; c. ad Audientiam, de Decim.; c. Inter corporatia, de Trans. præl.; et ita pluries in fact contingentiâ vidimus in cancellarià Apostolicâ observa <sup>1</sup> tum; cujus quidem observantia benè declaratipsius Pon tificis mentem; c. Porrecta, de Confirm. utili, vel inut.

Hujus expressionis ratio adhuc cessat, cùm petitur dispensatio super primo et secundo gradibus, vel in duplicibus primo et secundo, ut patet ex câdem constitutione, pro cujus observantià, quando petuntur similes dispensationes, non dicitur in eis quòd impedimento secundi, distantiam verò primi, etc.; sed cùm uterque gradus constituat impedimentum, dicitur tunc quod impedimentis primi et secundi consanguinitatis seu affinitatis graduum hujusmodi non obstantibus, etc., ut ex verbis ejusdem constitutionis, ibi: Dununodò primum quoquomodò non attingat; cùm in eo Sanctitas sua nunquàm dispensare intendat. Ad illud autem quod id. Sanch., disput. 24, n. 5, ait, nempè quòd quando petitur dispensatio in solo foro conscien-

tiæ super affinitate occultà proveniente ex actu fornicario, valeat quamvis gradùs propinquioris mentio facta non fuerit, dummodò non sit primus, nec erunt necessariæ litteræ declaratoriæ; additur etiam quòd hodiè, omni hæsitatione postposità, per nova jura concil. Trident., sess. 24, c. 4, ac constitutione ejusdem Pii V, non habet locum declaratoria proximioris gradûs affinitatis ex copulâ illicità, quia uterque gradus omninò impedit, et idem intelligitur de dispensatione etiam in utroque foro cum eâdem copulâ. Quòd si oratores se attinent secundo et tertio affinitatis ex codem actu fornicario, tantò minùs cadit expressio propinquioris gradûs, scilicet secundi; quia, licèt secùs dicendum esset si impedimentum secundi gradûs ex uno stipite proveniret, et tertii ex altero; quia tunc sublato tertio ex uno, remanet secundum ex altero; nam concilium Tridentinum ac constitutio Pii V habent locum, quando primus et secundus gradus proveniunt ex uno eodemque stipite, sicut etiam docet super hoc communis praxis, et supra diximus, ubi exempla remotioris et proximioris graduum adduximus. Hæc autem omnia quoad gradus remotiores ita intelligas, dummodò alter qui est in gradu remotiori, sit intra quartum gradum; nam extra illum nulla erit necessaria dispensatio, quia cùm duo consanguinei inæqualiter distant à stipite, si unus eorum distet ultra quartum gradum, nempe sit in quinto gradu, poterunt nihilominùs matrimonium contrahere, cùm quintus gradus hic attendatur tanquam remotior, et nullum constituat impedimentum, ut aliàs diximus; nam quamvis unus tantum sit in quinto gradu, profectò omnes censentur esse in eodem gradu, ex regulà d. c. Non debet, de Consang. et Affin.

The verò circa prædictam remotioris gradûs expressionem omittendum minimè duximus quod non semel in praxi evenire observavimus, nempè : Si litteræ dispensationis fuerint expeditæ, exempli gratià, super quarto gradu, et in illarum verificatione constet delegato oratores esse non tantùm quarto, sed tertio et quarto à communi stipite provenientibus consanguinitatis seu affinitatis gradibus esse conjunctos, vel se attinere, vel si fuerint in quibuscumque aliis gradibus propinquioribus et remotioribus ex eadem stipite provenientibus conjuncti, sive se attinentes; an ipse delegatus possit ipsas litteras executioni demandare, non expresso tertio gradu tanquam remotiore, aut litteris declaratoriis prædictis, non obtentis?

Et quidem ait Sanch., de Matrim., lib. 8, disput. 24, num. 39, executionem prædictam esse validam, ac matrimonium exinde legitimè contractum virtute dispensationis, solo gradu remotiore expresso, ut dictum est, etiam non obtentis prædictis litteris declaratoris, quamvis ordinarius in foro fori rectè procedens non debeat dispensare, donce prædictæ litteræ declaratoriæ afferantur; sed quòd post contractum matrimonium juridicè, aliquo denuntiante non esse expressum gradum propinquiorem nec allatas litteras declaratorias, deberet sic conjunctòs separare, donce prædictas litteras afferant.

At verò huic sententite non video quomodò sit acquiescendum in theorica aut praxi, quando quidem satis apertè patet id esse contra mentem Pontificis ac sensum datariæ apostolicæ; nam quando impetratur dispensatio cum narrativâ remotioris gradûs, ubi concurrit etiam propinquior eo modo quo dictum est, ac in verificatione prædictå ab ipso delegato compertum fuerit oratores esse non in quarto tantum, sed in tertio et quarto, ut supra, esse conjunctos, et nihilominus ipse delegatus nulla habita ratione prædicti proximioris gradûs, scil. tertii, procedit ad earumdem litterarum executionem, quarum vigore matrimonium contrahitur, profectò dispensatio erit nulla, prout in facti contingentià pluries observavimus, quia taliter contrahentes, certiores redditi de nullitate prædictæ executionis, nec non matrimonii inde nulliter contracti. tenentur petere novam dispensationem in formâ Perinde valere, super expressione prædicti propinquioris gradûs, scilicet tertii, cum illius declaratorià in formâ solità; et in hâc novà gratià, Papa declarat copulam interim habitam esse incestuosam, filiosque susceptos illegitimos, ipsosque contrahentes esse proinde excommunicatos vigore Clem., Eos, de Cons. et Affin., quia respectu prædicti tertii gradûs contraxerunt scienter in gradu prohibito, ut infra dicetur. Quare, ut omnis ambiguitas hic tollatur, et quid sentiendum sit circa hanc praxim, formulam litterarum novæ dispensationis in formà Perinde valere hic duximus subne. ctendam, tenoris, ut infra, videlicet:

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, venera bili fratri nostro episcopo N. salutem et apostolicam be nedictionem. Aliàs pro parte dilecti filii Joannis Falconii laici, et dilectæ in Christo filiæ, Annæ Sabinæ, mulieris Asculan. diecesis, nobis expositum fuit prædictam Annam dotem habere minùs competentem, juxta statûs sui conditionem, cum qua virum sibi non consanguineum, vel affinem paris conditionis, cui nubere posset, invenire nequiret, et dictum Joannem illam cum dictà minus competenti dote in uxorem ducere, intendere; sed quia quarto consanguinitatis gradu invicem erant conjuncti, desiderium eorum ea in parte adimplere non posse absque Sedis Apostolicæ dispensatione. Quare pro parte eorumdem Joannis et Annæ nobis humiliter supplicatum, quatenus eis in præmissis de opportunæ dispensationis gratià providere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos hujusmodi supplicationibus inclinati, dilecto silio vicario venerabilis fratris nostri episcopi Asculan. per alias nostras litteras dedimus in mandatis, quatenus, si preces veritate niti reperiret, cum eisdem Joanne et Annâ, quòd impedimento quarti consanguinitatis gradûs hujusmodi non obstante, matrimonium inter se publicè servată formă concilii Tridentini contrahere, illudgue in facte Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodium remanere libere et licite valerent, auctoritate nostra dispensaret; protem suscipiendam exinde legitimam nuntiando, prout in dictis litteris continetur. Cum autem sicut exhi. bita nobis nuper pro parte dictorum Joannis et Annæ vetitio continebat, litteris prædictis dicto vicario præsentalis, idem vicarius contenta m eis verificari mandave-

Joannem et Annam secundo et tertio consanguinitatis gradibus invicem esse conjunctos, nihilominus cum dictis Joanne et Annà super impedimento hujusmodi, licèt nulliter et de facto dispensavit, cujus quidem dispensationis prætextus ipsi Joannes et Anna matrimonium inter se per verba de præsenti publicè, servatâ formâ concilii prædicti, nulloque detecto, neque denuntiato impedimento contraxerunt, illudque in facie Ecclesiæ solemnizarunt, et carnali copulà consummarunt, proindeque iidem Joannes et Anna in hujusmodi matrimonium remanere non possint, absque Sedis Apostolica dispensatione, et si divortium inter eos fieret, gravia exinde scandala possint verisimiliter exoriri, quare pro parte corumdem Joannis et Annæ nobis denuò fuit humiliter supplicatum, quatenùs eis, ne dictarum litterarum frustrentur effectu, in præmissis opportune providere de simili beniquitate diquaremur. Nos igitur eosdem Joannem et Annam, ac eorum quemlibet amplioris gratiæ favore prosequi volentes, et à quibusvis, etc.; censentes, posterioribus supplicationibus hujusmodi etiam inclinati, fraternitati tuæ per apostolica scripta mandamus quatenus negotium hujusmodi reassumens, litterasque prædictas valere decernens, monito prædicto vicario, ut à similibus in posterum omninò abstineat, ac imposità dictis Joanni et Annæ propter incestum hujusmodi arbitrio tuo pænitentià salutari; et quatenus contra ipsos causa super præmissis in judicium quoquo modo deducta fuerit, parito judicato, eosdem Joannem et Annam, si hoc à te humiliter petierint, à generali excommunicationis sententià, quam propter præmissa incurrerunt, incestûs reatu, et excessibus hujusmodi in utroque foro, dictà auctoritate absolvas in formâ Ecclesiæ consuetâ; ac cum eisdem Joanne et Annà, quòd impedimento quarti consanguinitatis gradûs hujusmodi non obstante, matrimonium inter se de novo publicè, servatà formà ejusdem concilii, contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere liberè et licitè valeant, eâdem auctoritate dispenses; distantiam verò tertii gradûs præfati eis non obstare declares; prolemque susceptam, si qua sit, et suscipiendam exinde legitimam decernas, ac ad earumdem litterarum executionem, servatâ aliàs earum formâ, de novo procedas, in omnibus et per omnia; perinde ac si in illis Joannem et Annam prædictos non quarto, sed tertio et quarto à communi stipite provenientibus consanguinitatis gradibus esse conjunctos, expressum, ac cum eisdem desuper dispensari, et declarari mandatum, præmissaque secuta minimè fuissent, non obstantibus præmissis ac omnibus illis quæ in dictis litteris voluimus non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Roma, etc.

Consimilem formulam affert Barbos., in Praxi exigen. pens., lib. 4, vot. 3. Et hujusmodi litteræ nunquam ferè diriguntur eidem vicario, qui suà delegatione abusus est, neque ipsi ordinario, ut suprà patet, sed metropolitano aut episcopo viciniori. Unde stantibus præmissis, hæc praxis ex diametro adversatur iis quæ tradit Sanch., loc. cit., num. 30, dicens quòd quamvis ordinarius suo munere abutens dispensaret,

rit, et quamvis in verificatione ipså ei constaret ipsos p, non allatis prædictis litteris declaratoriis, cùm tamen ex actis constaret esse ibi gradum propinquiorem et remotiorem vel si deceptus à contrahentibus falsò probantibus esse solum gradum remotiorem dispensaret, credit valere matrimonium, quia ea dispensatio valida fuit: nec malitia ordinarii malè exequentis, aut partis falsò probantis, tollit ejus valorem, subdens etiam quòd ille ablativus absolutus, Obtentis tamen litteris declaratoriis, non potest conditionem importare, quia supponit actum jam perfectum et gesta virtute priorum litterarum fuisse valida. At verò ab hâc praxi non esse recedendum omnes practici curiales fatentur, quia ex illà satis elicitur hoc modo fuisse matrimonium scienter in gradu prohibito contractum; ac propterea in sumptà formulà litterarum adjicit dataria apostolica omnes clausulas quæ adjiciuntur in litteris dispensationum apostolicarum, quando oratores fatentur matrimonium scienter in gradu prohibito contraxisse, ut dicam infra, l. 8, c. 3, per tot., ubi etiam habes formulam supplicationis de scienter contracto, n. 7.

> Ratio enim est, quia, non servatà constit. Pii V, circa prædictas litteras declaratorias, intrat præcedens constit. Pii IV, qui voluit dispensationem peti debere æquè principaliter, tàm super remotiore quàm proximiore gradu, cum pœnâ nullitatis dispensationis; et quatenus ipse Pius V dicit obtentis postea litteris, etc. illud verbum, postea, ut opinatur Sanch. loc. cit., non refertur ad matrimonium postea contractum, sed intelligendum est quòd antea petatur dispensatio super gradu remotiore, et postea, etiam unico contextu, in eâdem supplicatione iisdemque litteris petatur declaratoria super non obstantià propinguioris gradûs; et hic est inveteratus usus datariæ et cancellariæ Apostolicæ etiam ad præscriptum prædictæ constit. Pii V, ut videlicet dicatur: Quod impedimento quarti, etc., et postea sequatur : Distantia verò tertii, etc., ut est germanus sensus prædictorum verborum, obtentis postea, etc.; licèt ubi proximioris gradûs expressio fuerit sine culpà omissa, possit ante contractum matrimonium suppleri per viam novæ gratiæ. in formà Perinde valere; quare in his certum est supra dicta verba, obtentis postea, importare conditionem; illisque insuper additur alia dictio tamen, quæ etiam de suî natura importat modum et conditionem. Marius Antonin., var. resol., lib. 1, resol. 51, n. 4; Barbos., dict. 347, n. 3, de dict.

PROLEM SUSCIPIENDAM EXINDE LEGITIMAM NUNTIANDO.

—|Hæc clausula videtur hic apposita potiùs ad exuberantiam, omnemque scrupulum submovendum, qu'am ex necessitate; nam etiamsi non esset apposita, proles esset nihilominùs legitima quoad omnia in utroque foro contracto, Sanch., l. 8, disp. 35, n. 23.

Quod totum intelligas, dummodò litteræ dispensationis fuerint per supradictum vicarium delegatum legitimè executæ; quia si non præcesserit informatio super narratis in dictis litteris, et decretum dispensationis, ipsa proles non crit legitima, quia ipsi oratores non habebant bonam fidem, et sciebant, vel

scire debebant, inter ipsos adesse impedimentum.

Quid autem dicendum sit circa legitimationem prolis in dispensatione super aliquo impedimento cum copulà secutà; vel matrimonio in gradu prohibito absque dispensatione contracto, infra suo loco videbimus.

Volumus autem quod si spreta monitione nostra hujusmodi, etc.; vide quæ supra diximus, vers. Deposità per te omni spe, etc.

DATUM ROME, etc. — De datâ aliàs sufficienter diximus in fine declarationis litterarum dispensationis super bigamiâ.

Jam verò, his litteris Executori præsentatis, ac omnibus in eis contentis verificatis, ad illarum totalem executionem, ac decretum dispensationis, ut infra deveniet, nisi forte antea litteras, sicut cætera rescripta, alicujus subreptionis aut obreptionis vitio subjacere compererit; ex quo satis liquet posse judicem cognoscere de subreptione dispensationis matrimonialis; Bald., cons. 97, volum. 2: advertit tamen Genuens., in suâ Praxi, capit. 20, numer. 15, quòd, cùm delegatus nomine summi Pontificis dispensaverit cum causæ cognitione, non potest ordinarius se introgaittere, nisi subreptio fuerit evidens ex confessione par.is, vel ex tenore bullæ; quare intelligenda est praxis, ut cognoscat episcopus de subreptione dispensationis matrimonialis, quando ei præsentatur dispensatio, et ipse debet adhibere causæ cognitionem: secus quando alius commissarius dispensaverit nomine Pontificis cum causæ cognitione, licèt aliàs ista subreptionis cognitio ipsi episcopo prohibita non sit, quando ipse cognoscit-de nullitate matrimonii, si partes producunt dispensationem Papæ; quia tunc incidenter cognoscère potest de subreptione dictæ dispensationis, licèt non fuerit illi directa; ita notat Bald., cons. 97, d. vol. 2; faciunt etiam quæ notat Abb., in c. Cium venissent, de Judic.

Nec tamen ad litteras ipsas eodem modo de falsitate aliquâ redarguendas delegatus ipse se debet exhibere proclivem, ut nimirùm ex levi suspicione litteras easdem debitæ executioni demandare recuset; quod quidem ad id illum movere posset, si litteras in aliquà parte vitiatas arbitretur, veluti si in eis rasura aliqua appareat, quæ ipsum ad hujusmodi falsitatem suspicandam inducat, quamvis in infra scripto decreto dispensationis dicatur litteras non esse vitiatas, vel cancellatas, aut abrasas; id enim intelligitur de iis quæ suspicionem falsitatis non inducunt, licèt quoad hoc aliter dicendum esse nos doceat datariæ apostolicæ usus, ut nimirum non admittat eas supplicationes cum quantumvis minimâ rasurâ etiam unius litteræ; cùm apud Rotam pro indubitato habeatur supplicationem in quâ appareat abrasio litterarum, non carere suspicione fraudis ac dolo; ead. Rota, decis 541. num. 14, p. 3, divers.; sive rasura contingat ante sive post signatam supplicationem; imò potiùs tolerantur plures cassaturæ, etiam per ipsas partes, sive per illum qui confecit supplicationem, factæ, quàm quævis minima rasura; nam omnibus notum est posse multa cassari.

addi, et minui in supplicatione, antequàm à Papa signetur; postquàm verò signata fuerit, solis officialibus id permittitur, non autem parti, vel eorum sollicitatori, quibus neque in eà punctum addere vel delere sub atrocissimis et gravissimis pœnis interdictum est.

Secùs attamen cancellariæ Apostolicæ usum servare novimus, quandoquidem, si delegatus ipse illius praxim omninò non ignoret, sciet utique in quibuscumque litteris apostolicis, antequàm illæ ad plumbum ab ipså cancellarià transmittantur, multa posse abradi et immutari, quæ tamen concessæ gratiæ substantialem mutationem non inducant; quod quidem duplici modo contingere posse videmus : uno scilicet vigore clausularum in supplicatione signata existentium, in quibus dicitur quòd major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris, scilicet in bullà; quæ quidem verba facultatem partibus tribuunt semper faciendi in illis majorem et veriorem expressionem, dùm litteræ ipsæ in dicta cancellaria expediuntur. Altero autem modo, cùm ipsa cancellaria, ejusque domini abbreviatores, qui harum litterarum expeditionibus præsunt, aliqua in ipsis litteris secundùm regalas et instructiones quas ab ipso Papa habent, immutant, addunt, et delent; cùm proinde dicta cancellaria dicatur organum mentis et vocis Papæ, teste Cassad., decis. 3, n. 3, de Reservat. et decis. 2, num. 7, de Union.; quandoquidem, sicut per verborum cancellationem quæ fit ab officialibus datariæ in supplicationibus, declaratur mens Papæ nolentis ea quæ cancellantur, concedere, ita etiam servatur in ipsis litteris, ad not. per Bart. in l. Si quis priore, num, 3, ff. Ad Trebell., l. Tribunus, ff. de Milit. testam.; quinimò, licèt pro conscribendis ipsis litteris apostolicis, constituta sint particularia collegia tam scriptorum apostolicorum, quàm minoris gratiæ nuncupatorum; ac proinde nullus, præter eos, dictas litteras conscribere possit, nihilominus, si in ipsa cancellarià, tempore expeditionis non possit haberi copia proprii scriptoris qui conscripsit litteras, quibus oportet aliquid aptari, seu immutari aut deleri, ut dictum est, quilibet alius ex ipsis scriptoribus potest defectum illum supplere; quinimò, etiam alius, qui non sit propriè eorumdem collegiorum scriptor, dummodò gallicum characterem sciat formare, supplebit: quod quidem admittitur in ipså cancellariå sine aliquâ contradictione; proindèque non mirabitur fortassè harum litterarum executor, si in eis inspiciat aliqua etiam aliena manu ac diverso forsan atramento immutata sive aptata; licèt enim scriptura regulariter, de falso reddatur suspecta ex diversitate atramenti in locis alteratis, prout dixit Anchar., cons. 431, num. 3; Curt. jun., cons. 51, in fin.; Abb., cons. 10, col. 2, l. 1; Alex., cons. 41, col. 1, vol. 1, relatos per Caputaquen., decis. 3, part. 2, n. 14, attamen id jamdiù in ipså cancellarià permittitur ob ingentem numerum negotiorum. Quod quidem etiam in litteris beneficialibus sæpenumerò accidit, in quibus non una tantum periodus aut clausula, sed quandoque tertia ferè illarum pars, istà suadente causà abraditur et

tegram verborum quantitatem æquè suppleri minimè posse, eveniat, tunc, ne lineam sive illius partem, vacuam remanere contingat, totum id quod deest, supplebit scriptor, sive alius per quædam connexa signa, quæ, catenam vocant, similitudinem quamdam habentem cum ipsis gallicis characteribus nihil tamen continentem; quidquid dicat text., in c. fin. de Crim. fals., ubi falsitatem tantùm excludit propter rasuram paucarum litterarum, quæ nequaquam sapientis animum in dubitationem vertere debuerunt; nam etiam pro pluribus et magnis rasuris, neque debet falsitas, aut delictum præsumi, nisi probetur, ad vulg. l. Merito, ff. Pro socio; quapropter in his et similibus casibus potiùs facienda est interpretatio, quod falsum non fuerit commissum, quam è contra; et quoties alia præsumptio sumi potest, illa recipienda est potiùs quàm falsitas præsumatur; id. Caputaq., d. decis. 3, per tot. Zerol. in Praxi episcop., verb. Falsarii, vers. Quarto falsitas, ubi ait quod falsitas multis circumstantiis debet probari, et semper potiùs negativa quàm affirmativa præsumi debet.

Diximus quidem præmissa servari antequàm litteræ ad plumbum transmittantur, ex quo, sicut supplicationi registratæ; non est ampliùs locus in eå addendi vel minuendi, ut aliàs diximus, ita litteris plumbatis nec quidem linea, aut punctus, sub falsitatis aliisque atrocissimis pœnis addi, aut ex eis detrahi potest. Hoc etenim casu licitè de falso argui possunt, nisi correctæ appareant, auctoritate D. cancellariæ Apostolicæ regentis, qui in illarum capite superiori ita dicat: Corrige in registro prout jacet, N. Regens; in inferiori verò parte, ac in illarum plicà versùs dexterem partem, ita pariter dicatur, scilicet: Correcta per me N., registri magistrum. Prout docet notorius stylus. Porrò abrasio hæc frequentior fit in his dispensationibus matrimonialibus, cujus numerus infinitus ferè in ipså cancellaria noscitur. Hinc est quòd licèt in Francià aliisque ultramontanis partibus tales litteræ cum aliquâ minimâ rasurâ, non ita facilè admittantur, ob timorem falsitatis, in partibus tamen Hispaniarum, quò magis litteræ illæ apparent habere rasuras, eò existimantur benè correctæ. Quibus quidem usu et praxi sic stantibus, superfluum profectò existimabit delegatus ipse, earumdem litterarum cursum impedire, etiamsi alteratio, quæ majorem falsitatis suspicionem inducere posset, facta appareat in datà ipsarum litterarum; quod quidem superioris auctoritate contingere posse nemo est qui ambigat, aut etiam à communiter accidentibus in initio millesimi novi. cujus loco interdum per errorem scribitur millesimus vetus ut consideravit Rot., decis. 155, ante n. 1, p. 2, divers., ubi ait quòd causa hujus erroris, est frequentia scribendi millesimum veterem, ex quà inducitur quædam assuefactio manûs in scribendo, causans quandoque errorem, scribendo millesimum veterem pro novo. Et, regulariter potiùs præsumitur error quam malitia, sive falsitas; Felin. in c. Ex litteris, n. 3, de Fid. inst: um., I. penult., in fine, ibi:

immutatur; quòd si fortè quod deletum est, per in- In Credo te magis errare quam in malitiam incidisse, c. de his qui sibi ad scrib. in testam.; Dec. cons. 175, n. 7; at propterea dată possibilitate erroris, non sequitur de necessitate falsitas, ead. Rot. d. decis. 135 ad cujus corroborationem adducit theoricam Cyn. communiter receptam in l. Si vicinis in q. 3, n. 3, c. de Nupt., ubi, quòd si uxor quæ à marito sine judicio Ecclesiæ expulsa ivit ad lupanar, processu temporis, ibi peperit, partus judicabitur legitimus; et ibi reddit rationem, quia possibile est, natum esse ex matrimonio, ex quo maritus quoque poterat ire ad lupanar, et uxorem carnaliter cognoscere, subdens ibi, partum quamdiù possibile est nasci ex matrimonio, legitimum esse, et ex eo natum præsumi, nisi contrarium probetur; ac proinde in cujuscumque alteratione scripturæ magis præsumitur error, tanquam contingioilis, licèt sit de rarò contingentibus qu'am malitia et falsitas, nisi ex aliquibus circumstantiis vel judiciis aliud appareat; per ea quæ tradit Bart. in 1. Quoties, § 1, num. 3, ff. de Hæred. instit., quo casu poterit hujus rei veritas facillimo negotio perserutari, cùm, sive in Curià sive extra eam, possit haberi recursus ad registra earumdem litterarum, sive sub plumbo, sive sub annullo Piscatoris expeditarum, quibus, cum sint publica, et omnibus pateant, fides adhiberi debet, prout docet notorius usus in casibus similibus.

> Carterum, ad dignoscendum quot modis litteræ ipsæ apostolicæ reddi possunt de falso suspectæ, videndus est text. in c. Dura, c. Quam gravi, c. Accedens, et c. fin. de Crim. fals., quos in d. c. Licèt, Glossa ad sex reducit, his versibus, scilicet:

Forma, stylus, filum, membrana, litura, sigillum: Hec sex falsata, dant scripta valere pusillum; de quibus latiùs dixi 1. 2, c. 3.

Nec tamen ad hos tantùm falsandi modos hujusmodi casus restringuntur, quin alii etiam possit contingere. ut per Gloss. in d. c. Licèt, verbo Falsitatis.

Præmissis denique in dictis litteris contentis verificatis, devenitur ad decretum dispensationis, quod sequenti formulà concipi poterit, videlicet:

ALEXANDER Lucianus, V. I. D. protonotarius apostolicus, eminentissimi et reverendissimi domini Francisci S. R. E. cardinalis Boncompagni, archiepiscopi Neapolitani, in spiritualibus et temporalibus vicarius, et officialis generalis, et ad infra scripta per sanctissimum D. N. D. Urbanum Papam VIII, judex, et executor deputatus.

Universis et singulis præsentes litteras inspecturis, notum facimus et attestamur, qualiter nuper coram nobis pro parte Stephani N. et Catharina N. Neapolit. diæcesis exhibitæ, productæ, et præsentatæ fuerunt litteræ prædicti sanctissimi D. N. Papæ plumbeo pendente sigillo ad cordulam fili canapis, more Romanæ Curiæ expeditæ, sanæ, integræ, non vitiatæ, non cancellariæ, non abrasæ, nec in aliqua ipsarum parte suspectæ; sed omni prorsus vitio et suspicione carentes, quas nos cum omni quâ decuit reverentià, recepimus, tenoris sequentis, videlicet: Urbanus, etc.; inscritur

totus tenor dietarum litterarum, et prosequitur : [ lege servatur, diet. c. Quam gradus. Unde dieit Man-Post quarum quidem præinsertarum litterarum apostolicarum præsentationem et receptionem, fuimus pro parte dicti Stephani et Catharinæ, debitâ cum instantiâ requisiti, quatenus ad executionem earumdem litterarum procedere deberemus; nos, autem, attentà illarum formà, mandavimus de expositis in eisdem, capi diligentem et summariam informationem, per quam reperimus, prædictos Stephanum et Catharinam tertio et quarto à communi stipite provenientibus, consanguinitatis gradibus invicem esse conjunctos; dictamque Catharinam, propter hoc raptam non fuisse; omniaque in eisdem litteris apostolicis contenta, fuisse et esse vera ac veritate fulciri. Propterea cum prædictis Stephano et Catharina, ut matrimonium inter se publice servata formà concilii Tridentini contrahere; illudque in facie Ecclesia solemnizare, et in co postmodum remanere licitè possint, apostolicà auctoritate nobis commissá et quà fungimur in hâc parte, dispensandum duximus, prout præsentium tenore dispensamus; impedimento quarti consanguinitatis gradus hujusmodi, ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis caterisque contrariis nequaquam obstantibus; distantiam verò tertii gradus prædictis eis non obstare, declarantes; prolemque exinde suscipiendam legitimam nuntiando. In quorum fidem, præsentes, manu nostrå signatas, et per infra scriptum notarium curiæ archiepicopalis subscriplas fieri jussimus. Dat. Neapoli, die, etc.

Alexander Lucianus, vicarius generalis, judex delegatus.

Quoniam verò post latum decretum dispensationis per judicem delegatum, potest statim contrahi matrimonium, non est leviter notandum, hoc sibi locum vindicare, etiamsi ipsi contrahentes non habuerint notitiam supra dicti decreti; de quo non est aliquo modo dubitandum; quia, ut Rota resolvit coram Justo, 5 decembris 1607, sufficit, quòd matrimonium sit contractum post dispensationem, licèt verisimiliter non potuerit haberi notitia factæ dispensationis : Rota, decis. 280, n. 5, recent. p. 3, quia de jure non est necessaria notitia saltem verisimilis concessæ dispensationis, imò contrarium potiùs videtur probari posse exemplis; nam eligentes qui erant excommunicati, si eligunt post absolutionem quam ignorabat, valet electio, ex Archid. in c. Quanto, in fin. 2, q. 4. Sic itaque in hoc casu valet matrimonium, etiamsi conjuges nondum sciverint sententiam executoris, quia habebant intentionem contrahendi, quatenùs esset consecuta gratia dispensationis, post cujus concessionem conjuges statim facti fuerunt materia legitima ad contrahendum, Garc., de Benef., p. 7, c. 2, num. 40, vers. Quartò oppugnabatur, et vers. seq., in fin.

Insuper repetimus hie optimum esse executorem, hujusmodi et similium litterarum, habere aliquam cognitionem rerum Romanæ Curiæ; nam licèt aliàs peritissimus, nunquam ipsas litteras rectè exequi poterit, ut supra diximus, quia multa in illis observanda sunt, tanquàm ex stylo d. Curiæ procedentia, qui pro

dos., regul. 27, q. 6, n. 5, in fin. in casu probationis litterarum apostolicarum; quòd si adducerentur mille doctores primarii de partibus, et mille notarii tam Romani, quàm forenses, qui cancellariæ Romanæ sint ignoti, vix percipient litterarum aliquarum tenorem et clausulas, postquàm illas iteratis vicibus legerint; satis enim apertum est quòd tam stylus quàm praxis consistit in facto; et propterea, non possunt ab omnibus, etiam peritissimis hominibus sciri, Card. m Clem. 1, q. 18, de suppl. negl., unde dicitur, quòd facta, prudentissimos homines fallunt, 1. Error, ff. de Jur. et fact. ignor., sicut etiam, quoad quæstionem facti, non potest jurisconsultus respondere, cùm facile possit decipi, l. Eum qui tenore, § sin. de Jud.

Sed cùm, ut aliàs diximus, propter frequentiam hujusmodi dispensationum matrimonialium, sæpè contingat, nonnullas earum litteras, seu bullas variis modis amitti; ubi enim, ut vulgò dicitur, multitudo, ibi confusio; videamus pro coronide hujus praxis quid agendum in hoc casu, et quomodò succurratur indemnitati oratorum, ne executio gratiæ retardetur, ob defectum probationis illius.

Et dicendum est quòd secundum stylum dictæ Curiæ omnibus notum, quælibet gratia à Papa concessa, pluribus modis potest probari, quorum

Primus est cum signatam supplicationem, antequam registretur, amitti contingit, et tunc factà fide cå per probos viros qui illam signatam viderint, D. datario, vel aliis, aliam consimilem supplicationem signandam porrigere oportet, in quâ, si ita qualitas materiæ suaderet, posset apponi eadem data, quæ erat in primà supplicatione, si de eà similis fides facta fuerit, vel idem D. datarius memorià id retineret, et super hâc novâ supplicatione signandâ, poterunt litteræ expediri.

Secundus modus est quando supplicatio est amissa post registrum, et tunc, et ut possint litteræ expediri, sumitur illius sumptum authenticum ex registro supplicationum, quod datur cum suscriptionibus officialium ad id deputatorum, et cum consucto sigillo; nec alio modo proderit hujusmodi sumptum, siye in Curià, sive extra eam (dico extra eam, si fortè in ipså supplicatione fuerit clausula, quòd sola illius signatura sufficiat, et in judicio et extra fidem faciat). sicut testatur Rom. cons. 336, num. 5, vers. Caterum, nec sufficit adhibere rescripti transumptum; quía, si non probat ipsa originalis supplicatio signata, quæ requirit expeditionem litterarum, multò minùs probabit sumptum illius extra dictam Curiam.

Tertius modus est, quando bulla deperdita est, antequàm registretur; quo casu, super eâdem supplicatione poterit alia bulla expediri, et sub eâdem datâ; et tune, quia officialibus pro expeditione deputatis, semel fuit integrè satisfactum, parùm pro hâc novâ, expeditione erogabitur; prout etiam fit quando litteræ, post plurium officialium manuum appositionem, à DD. abbreviatoribus majoris præsidentiæ, ob aliquam substantialem causam, lacerantur et rescribi mandantur; nam, etiam tunc, pro novâ manuum appositione, solvitur tantum julius unus cuilibet capellano officialium ad id deputatorum.

Quartus modus est quando bulla deperdita est, postquàm fuerit registrata et tunc sumendum erit sumptum à registro bullarum, quod plenè probat ubique sicut ipsa bulla originalis; Butr., cons. 2, num. 3, Ilis non obstantibus, quod tamen intelligas, sufficere in ipså Romana Curia; nam extra eam non probat, et hoc idem dicendum est de ipsâ supplicatione, dato quòd ipsa probet in casu quo probare solet; ac propterea non sunt in hoc casu audiendi dicentes, quòd, probatâ amissione litterarum, gratia summi Pontificis probari possit per testes; hi sunt Abb. in cap. Ex diligenti, in ult. not., numero 3, de Simon.; Felin., in rubr. de Constit., col. ult., post. num. 6, vers. Tertius casus, Mascard., de Probat., concl. 743, numero 24 et seq., quod tamen probari potest, ut infra, in sexto modo dicetur.

Quippe omnibus curialibus notum est contrarium in Rotà servari; nam, etiam probatà amissione litterarum, non admittitur probatio per testes, teste Bellenc., de Charit. subsid., q. 410, num. 9, et non solùm in ipsà Rotà, sed in quocumque tribunali ejusdem Curiæ; Paris., de Resign. benef., l. 8, q. 2, n. 2, quia in palatio apostolico adsunt duo registra, unum videlicet supplicationum omnium expeditarum, alterum verò litterarum: unde poterit quisque invenire suam gratiam, et extrahere sumptum supplicationum, vel litterarum, quod quidem facilè inveniri potest, etiamsi præcisè non meminerit anni, propter peritiam, et methodum officialium ibi existentium, et hic est stylus vulgatissimus.

Quintus modus est, quando non solum litteræ sunt deperditæ, sed etiam deperditum illarum registrum seu liber in quo illæ litteræ erant registratæ; et tunc, si reperiatur supplicatio super quå ipsæ litteræ fuerunt expeditæ, expediri poterit alia bulla, eo modo quo supra dictum est; si verò supplicatio non adsit, sumitur transumptum ex registro supplicationum, super quo dictæ litteræ expedientur.

Sextus modus est quando omnia perierunt, nempe bulla expedita, liber, seu folium, vel quinternum registri bullarum illius temporis, ac supplicatio originalis, et liber ipse supplicationum illius anni seu mensis; quod tamen rarò eveniet, ita ut nullum præmissorum reperiatur; et tunc, etiam absque derogatione regulæ de non judicando juxta formam supplicationis, etc., ad illarum probationem, possunt admitti testes, et secundum illos judicari, si tamen deponant bullam bullarumque registrum, supplicationem supplicationumque registrum, deperdita esse, puta tempore excidii urbis, vel propter incendium aut alios sinistros eventus, quo casu testes hujusmodi debent deponere concludenter de totà substantià gratiæ, cum suis qualitatibus; nec ad hoc debet quilibet testis admitti; sed oportet ut sint homines valdè experti et practici circa ea quæ concernunt litteras apostolicas. ac clausulas in eis contentas: ac propterea debent esse nimis in cancellarià Apostolicà versati, ut eorum dictis adhibeatur plena fides, prout adhiberetur ipsis litteris ita deperditis, per text. in l. Sicut iniquum, et ibi Gloss. Bart. et alii, c. de Fid. instrum., l. Testium, in fin., c. de Test.; Bald. in l. 1, ff. si cert. pet. Alex. cons. 196, num. 9 et seq., vol. 2; Mandos., regulà 27, q. 6, per tot.

Septimus denique modus, qui præsertim ad rem nostram facit, et in praxi satis frequens est, ut in litteris dispensationis in totum expeditis, ac postea deperditis extrahatur illarum sumptum ex registro bullarum; quod datur clausum et sigillatum, et sic extractum præsentabitur domino auditori cameræ Apostolicæ. seu alicui ex ejus notariis, qui sumptum ipsum aperiet, ac juxta illius tenorem expediet guasdam litteras, quæ de stylo Curiæ appellatur, in formâ vidimus; in quibus apponitur per extensum totus tenor litterarum deperditarum; et si quas clausulas cæteratas in eo notarius repererit, illas, juxta stylum cancellariæ Apostolicæ extendet, ita ut nihil prorsùs desit solicæ formæ litterarum gratiæ obtentæ, et hæ litteræ sufficiunt, perinde, ac si ipsæ litteræ originales executori præsentarentur. Et idem dicendum est de quibuscumque litteris apostolieis sive deperditis, sive non; nam ad illarum probationem, sufficit omninò transumptum, sive etiam processus fulminatus, in quo ipse litteræ sunt insertæ, dummodò postea constet de originalibus parte opponente; Garc., de Benef., p. 6, c. 2, n. 12. Utque modus et forma prædictarum litterarum eiusdem Domini auditoris cameræ, unicuique innotescant. illarum tenorem de more subjiciamus, qui talis est. videlicet:

In nomine sanctissimæ et individuæ Trinitatis, Patris, et Filii, et Spiritus sancti, Amen. Noverint universi et singuli, hoc præsens publicum transumptum inspecturi, quòd Nos Marcus Antonius Franciottus protonotarius apostolicus, utriusque signaturæ S. D. N. Papæ referendarius, nec non curiæ causarum cameræ Apostolicæ generalis auditor, inspeximus litteras apostolicas, sub plumbo, ut moris est, expeditas, ac omni suspicione carentes; quarum quidem litterarum tenor talis est, ut infra, videlicet: Urbanus, etc. (Apponuntur autem omnia per extensum, ut supra dictum est) loco \* plumbi pendentis. Quibus quidem litteris diligenter inspectis, ad requisitionem perillustris, domini Petri Falconetti, per infra scriptum Curiæ nostræ notarium ipsas exemplari mandavimus, et transumi, et in publicam formans redigi. Decernentes et volentes ut huic nostro præsenti transumpto publico, sive exemplo, plena fides deinceps adhibeatur ubilibet, omnibus in locis, ubi fuerit opportunum; ipsumque transumptum fidem faciat, illique stetur, acsi originales ipsæ litteræ apparerent. Quibus omnibus et singulis auctoritatem nostram ordinariam interponimus, et decretum. Dat. Romæ, ex ædibus nostris, etc., anno, etc., indictione, etc., die vero, etc., pontificatûs, etc.

Dominicus Burattus, notarius.

C. Melcius locumtenens. (L. Sigilli.) A. C.

De hujus verò transumpti validitate, nullo modo est dubitandum, quia est authenticum: insertæ litteræ sunt collationatæ; et sic de verbo ad verbum est legitimè facta exemplificatio, quod approbatum est per universum orbem, et approbat Jas. in Auth. Si quis in aliquo, c. de Ædem., n. 1, vers. Quædam; et illud probat ac si originale dictarum litterarum fuisset præsentatum; per Gl. in l. Chyrographus, in verbo Tutores, ubi Bart., ff. de Admin. tutor.; idemque Bart. in l. 1, § Sed si duobus, in fin. bon. pos. et est communis opinio, test. Mascard., de Prob., conclus. 711, n. 17, et ita servatur.

Unde, cùm quidam vicarius delegatus recusaret similes litteras, ita transumptas exequi, fuit sibi rescriptum ab ipso D. auditore cameræ per litteras privatas, ne si eodem transumpto appareret de volantate ipsius, prævio instrumento in formâ prædictâ auderet dictas litteras impugnare; quod quidem præcepit verbis satis minacibus. Quare ipse delegatus, omni morâ postpositâ dictas litteras in eodem instrumento insertas, fuit executus. Sicque nullo modo debet hujusmodi litterarum executio denegari seu retardari; cùm satis etiam de jure constet quòd tale instrumentum, dicitur probatio probata, et probat illud quod cantat, ut per Bald., in l. Interest, n. 2, c. de Solut.; Caputag., decis. 421, n. 1, p. 2, ac facit claram, promptam, manifestam, realem, liquidam, patentem, notoriam, et indubitatam ac definitam rem Gonzal, ad regul. 8. cancell. 64, num. 4 et 5.

Præmissa tamen omnia procedunt in gratiis per summum Pontificem tantùm factis; cùm aliud dicendum sit quoad gratias ordinarii; si enim eorum litteræ non ap-

parerent, veluti, quia sunt deperditæ; probari profectò poterunt per testes; quod quidem potissimum locum sibi vendicare dignoscimus in beneficialibus unde expositio aliàs S. cong. concilii quid juris, de illis qui præsentati et instituti fuerunt, sed non habent bullas, eadem S. congregatio respondet quòd sufficit, si aliundè legitimè constet de tali institutione, nisi instituti, obligati fuissent expedire bullas apostolicas, tunc enim obstat bulla Julii III, adversùs eos qui beneficiorum possessionem adipiscuntur, non acceptis litteris apostolicis; ita Zerol. in Praxi verb. Bull., vers. ad 2.

Licèt quandoque per sedem Apostolicam concedatur oratori indultum super litteris ordinarii deperditis. exempli gratià susceptionis ordinis, nimirùm, cùm quis licèt ab ordinario suo clericali charactere insignitus fuerit, litterasque testimoniales desuper obtinuerit, nihilominus illæ sunt deperditæ, illarumque registrum nullibi reperitur, et episcopus promotor vitâ functus est, ita ut nulla ipsa oratori sit ampliùs spes relicta de insignitione suâ hujusmodi aliàs quàm per suam assertionem ac proprium juramentum fidem faciendi. Et cum propterea dubitet, quoad promotionis suæ usum ac beneficia ecclesiastica consequenda, præjudicium sibi in posterum generari, seque desuper tempore procedente, molestari posse, supplicat propterea, quatenùs eidem oratori, ut postquàm coram moderno suo ordinario, quòd ipse dicto charactere insignitus fuerit, medio juramento deposuerit, ex tunc deinceps, susceptionem clericalis characteris hujusmodi, non aliàs, quàm per eamdem depositionem probare, aut de illo fidem facere teneatur, nec ad id compelli possit, Papa concedat. Non obstantibus, etc.

# LIBER OCTAVUS.

PRAXIS DISPENSATIONUM MATRIMONIALIUM, CUM COPULA SCIENTER ET IGNORANTER, NECNON DE SCIENTER ET IGNORANTER CONTRACTO.

## CAPUT PRIMUM.

Praxis dispensationum matrimonialium, cum copulâ scienter.

Postquam egimus de dispensationibus matrimonialibus cum causis consuetis, necnon sine causa impetrandis, cum inter contrahere volentes, ultra impedimentum dirimens interveniat aliquando copula carnalis, quæ ut ipsa praxis docet, etiam pro causa ad dispensationem obtinendam, allegatur, operæ pretium esse duximus de hujusmodi dispensationibus sic impetrandis agere, ac propterea præmittendum est, copulam inter oratores secutam, necessariò exprimendam.

Licèt enim aliqui opinati fuerint, dispensationem adhùc valere, absque eo quòd copula secuta exprimatur, cùm id jura minimè pracipiant, sicut nec de alio crimine facienda est mentio, ut per Navar, de cons. 8 et 9, Consang. et Affin, quem referunt et sequentur alii doctores, contraria tamen opinio verior

est, nempe hujusmodi dispensationem subreptitiam et invalidam existere, si in illius impetratione, non fiat mentio supra dictæ copuke; ut inter cæteros tradit Genuens. in Praxi archiepisc. Neapol. et alii, quorum opinionem, tanquàm pluribus fultam fundamentis videmus etiam in praxi receptam. Satis etiam clarum est incestuosos, cum propriis consanguineis, prohiberi matrimonium contrahere, text. est in c. Si quis viduam, 32, q. 7, c. Qui propinquam, c. de Incestis, 35, q. 3.

Quibus sic stantibus, cavendum omninò est à contrarium sentientibus præsertim verò à Zerol., in Praxi episcop. verbo, Dispensatio, vers. Aa sextum, part. 4, quia non modò ipse ibi confundit terminos, nullum constituendo discrimen inter matrimonium et sponsalia, dùm per simplicem copulam intelligit matrimonium consummatum, absque eo quòd illud sit contractum, verùm etiam ibi concludit quòd nondùm confectis litteris dispensationis, valet dispensatio, solà supplicatione expedità; ex quo tempore datæ suppli-

cationis incipit currere gratia, cap. Si eo tempore, et ibi Gloss. in verbo Cum tempore, de Rescript., in 6, et subdit ibi, quòd valet dispensatio in foro exteriori, etiam quando adest præjudicium tertii nempe officialium Curiæ, si quis vellet sola supplicatione uti, et non expedire litteras per jura ibi per eum ibi allegata; ac proinde subdit, quòd si vicarius capiens informationem de contentis in litteris dispensationis, reperiret matrimonium fuisse consummatum (debebat dicere copulam simpliciter fuisse secutam) post tempus datæ valebit dispensatio; ac propterea sufficit se informare de requisitis in litteris, et quòd hâc ratione delegatus, ultra sibi delegatam auctoritatem, non potest se extendere, c. Cùm dilecta, de Rescript., sed Papa committit ut se informet de contentis in litteris, in quibus nulla fit mentio de dictà consummatione, cùm non præcesserit, sed subsecuta est supplicationem; ergo poterit dispensare juxta seriem litterarum, ex d. c. Cùm dilecta, de Rescript.

Ipse tamen Zerol., loco cit., circa utrumque errat, primò, dùm dicit valere dispensationem ex vi solius supplicationis signatæ; circa quod dicendum est, id nullo modo admitti posse, præsertim stante regulâ cancellariæ, quòd dispensatio non valeat nisi litteris expeditis; aliàs enim frustratoria esset dicta regula; neque scire potest executor tenorem litterarum, super ipså supplicatione expediendarum; propterea enim constituti sunt officiales in cancellarià Apostolicà, ut clausulas supplicationis aliter in litteris extendant. vel restringant; ac proinde supplicatio non videtur claram certitudinem gratiæ concessæ continere; unde benè totum inspici potest ex formulà litterarum dictæ dispensationis, quæ multas continet clausulas, quas profectò non habet ipsa supplicatio; et nisi sic esset, summus Pontifex frustra in dictà cancellarià tot constituisset officiales, quæ earumdem litterarum expeditionibus præsunt; quibus dedit formam per suas regulas, expediendi ipsas litteras, per quas omne dubium tollitur, et gratia digesta habet totaliter perfectionem suam, cùm sola supplicatio adhùc in utero retineat gratiam, donec per expeditionem litterarum, in mundum producatur, ut dixit Bald. in l. Contractus, c. de Fid. instrum., quem refert Sarnen. in reg. de non Jud. juxta form., etc., ubi plura in proposito adducit; ac propterea dicta regula habet decretum irritans, tum etiam quia indicta est favore officialium ipsius cancellariæ, qui aliàs sentient detrimentum; Rot., decis. 277, n. 1, p. 1, divers., et subdit id. Sarnen., quòd Papa propter duas causas condidit istam regulam quæ similis est regulæ de non Judic., etc. Prima videlicet ut falsitates vitentur, quæ in supplicationibus faciliùs committuntur quam in bullis, propter appositionem manuum plurimorum officialium, ut docet text. in 1. fin., c. de Codicill. Secunda quia si sola supplicatio, absque litterarum expeditione sufficeret, inferretur præjudicium officialibus Romanæ curiæ, qui ob eam causam, bonà fide eorum officia ab Apostolicà sede emerunt, ut ex eorum manuum appositione, aliquod emolumentum recipiant; id. Sarnen., loco eit.; Paris., de Resign. benef., 1. 8, q. 2, num. 15, proindeque secundum istas rationes, aliæ regulæ cancellariæ, litterarum expeditionem concernentes, regulantur, sicque opinio supra dicti Zerol. contrariam sententiam tenentis, tanquam suis destituta fundamentis, omninò reprobatur; nisi tamen essemus in casibus in quibus non agitur de gratia canonizandà: quia tunc regula non habet locum, ut alibi diximus.

Secundò, id. Zerol. adhuc contra stylum et praxim Romanæ Curiæ loquitur, cùm per infra scriptas declarationes sacræ congregationis concilii Tridentini, constet mentionem incestuosæ copulæ esse omninò hic faciendam, quoties illa regulariter eveniat ante decretum dispensationis à delegato faciendum, ut ex eisdem declarationibus patet.

Ut autem clariùs videamus quonam modo reducantur hujusmodi dispensationes ad praxim, et quomodò litteræ expediantur, et quæ in ea necessariò exprimenda erunt, harum litterarum formulam hic subnectere, illarumque clausulas explicare placuit; earum igitur tenor erit talis, videlicet:

ALEXANDER episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio vicario venerabilis fratris nostri archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus generali, salutem, et Apostolicam benedictionem. Oblatam nobis nuper pro parte dilecti filii Laurentii N. N. laici, et dilectæ in Christo filiæ Joannæ N. mulieris Neapolitanæ petitio continebat quòd ipsis aliàs scientibus se tertio affinitatis gradu invicem attinere, Laurentius præfatus, non quidem peccandi datà operà, ut crimine admisso, hæc causa foret Nos, et sedem Apostolicam ad misericordiam et gratiam erga ipsos faciliores reddendi, sed solum vesanà libidine victus, prædictam Joannam cognovit. Cum autem, sicut eadem petitio subjungebat, nisi matrimonium inter dictos Laurentium et Joannam contrahatur, dicta Joanna diffamata et innupta remaneret, graviaque exinde scandala possent verisimiliter exoriri, cupiunt Laurentius et Joanna prædicti invicem matrimonialiter copulari; sed stantibus impedimentis hujusmodi, desiderium eorum in hâc parte adimplere non possunt absque Sedis prædictæ dispensatione; quare idem Laurentius et Joanna, Nobis humiliter supplicari fecerunt, quatenus eis in præmissis, de absolutionis beneficio et opportunæ dispensationis gratià providere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur, qui salutem quærimus singulorum et scandalis quibuslibet, ne eveniant, quantum cum Deo possumus, libenter obviamus, eosdem Laurentium et Joannam, et corum quemlibet à quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pænis, à jure, vel ab homine quàvis occasione, vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium duntaxat, consequendum, karum serie absolventes, et absolutos fore censentes, ac certam de præmissis notitiam non habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, Discretioni tua, de quà in his specialem in Domino, fiduciam obtinemus, per apostolica scripta mandamus, quatenus deposità per te omni spe cujuscumque muneris aut præmii, etiam sponte oblati, à quo te omnino abstinere debere monemus, le de præmissis diligenter informes, et si per informationem eamdem, preces veritate niti repereris, super quo tuam conscientiam oneramus; tunc eosdem Laurentiuni et Joannam ab incestûs reatu et excessibus hujusmodi, imposità eis priùs propter incestum hujusmodi arbitrio tuo, pœnitentià salutari; et recepto ab eis juramento, quòd sub spe faciliùs habendæ dispensationis hujusmodi, incestum hunc non commiserint, hac vice duntaxat in formà Ecclesiæ consuetà, in utroque foro, auctoritate nostrà absolvas; et quatenus contra ipsos, causa super præmissis in indicium, quo quomodo inducta fuerit, parito judicato; ac cum eisdem Laurentio et Joannà, dummodò ipsa propter hoc rapta non fuerit, quòd impedimento tertii affinitatts gradûs hujusmodi, ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis nequaquam obstantibus, matrimonium inter se publicè servatâ formâ concilii Tridentini, contrahere, illudque in facie ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodùm remanere, liberè et licitè valeant dictà auctoritate dispenses, prolem susceptam, si qua sit, et suscipiendam, exinde legitimam decernendo. Volumus autem, quòd si spretà monitione nostrà hujusmodi, aliquid muneris, aut præmii, occasione præmissorum exigere, aut oblatum recipere, temerè præsumpseris, excommunicationis latæ sententiæ pænam incurras. Dat. Romæ, etc.

Ex quâ quidem formulă sic posită, ultra alias clausulas, quas supra declaravimus in aliâ formulă litterarum dispensationis, cum causă propter angustiam, veniunt cæteræ declarandæ secundum præsentem materiam; quæ etiam cadunt in quibuscumque aliis litteris dispensationis, quibusdam quandoque exceptis, quandoque verò additis, ut infra, pro qualitate materiæ fusius demonstrabimus; imò nec incongruum videatur ac superfluum, si juxta materiæ qualitatem, una eademque res sæpiùs repetatur, juxta illud:

Decies repetita placebunt;

§ Supradictis itaque, c. de Emend. cod. just., et patet. in 1. Titia, ff. de Ann. leg. et in 1. Stichus, § Titia, ff. de Aliment. leg. Ad harum igitur declarationes clausularum deveniendo, dicamus:

ALEXANDER, etc.; OBLATÆ, etc., ut aliàs supra diximus.

Quod IPSE ALIAS SCIENTIBUS, etc. - Supponitur quòd uterque orator conscius sit impedimenti ad | contrahendum; ac propterea non refert, quòd ignorantia, quæ fortè in uno est vincibilis, in alio sit invincibilis; ex co quòd non omnes tenentur scire impedimenta matrimonii, quæ etiam à multis sacerdotibus ignorantur, ut ait Sanch., lib. 2, disput. 938, num. 3; nam ignorantia ex parte alterius oratorum, non proderit ad cffugiendum expressionem utriusque scientis; quia est in praxi receptum, ut si unus tantum sciat impedimentum, nihilominùs ob præsumptam scientiam, e iam alterius, supplicatio pro utroque sciente, porrigenda sit; nec pro uno tantùm sciente, unquàm visa est admitti, licèt aliter coiens ignoraret impedimentum, ac propterea non sit totalis, et undequaque incestus, nam, ex quo inverisimile est, ut unus tantum oratorum sciat impedimentum, propterea, pro majori cautelà explicatur utrumque scivisse, et ita docet notorius stylus Curiæ, qui pro lege servatur; Crescent., decis. 1. n. 4, de Reb. non alien.; Caputaq., decis. 351, num. 2, p. 3; Mandos., de commiss., 2 Commissio in verbo Sanctitati vestræ.

SE TERTIO AFFINITATIS. - Quod dicitur de consanguinitate et affinitate, dicendum est etiam de impedimento cognationis spiritualis, ac etiam publicæ henestatis justitiæ, per text., in c. 2, de eo qui cogn. consang. ux. su. c. Duo pueri, de Despons. impub.; Guttier., Canon. q. l. 1, c. 23, num. 15; Menoch., de Arbit., lit. Z, casu 502, ubi dicit, quòd incestus committitur non solùm, cum consanguineis et affinibus, verùm etiam cum cognatis cognatione spirituali, et publica honestate; et ita videmus servare Romanæ Curiæ stylum, qui docet hanc expressionem incestûs non solum esse necessariam in foro fori, sed etiam in foro conscientiæ, tantim prout servari omnes sciunt in sacrâ pœnitentiarià. Nec refert sacram congregationem concilii locutam fuisse de consanguinitate et affinitate tantum; nam pluries, etiam declaravit hujusmodi copulæ mentionem esse faciendam in quocumque alio impedimento, ut infra dicetur.

Non ouidem peccandi data opera, etc .- Si enim fortassè oratores habuissent inter se copulam sub spe faciliùs consequendæ dispensationis; id quidem esset necessariò exprimendum; nam vis hujus clausulæ est reddere Papam faciliorem ad concedendam dispensationem; qui fuisset difficilior, si eà intentione, ut faciliùs dispensationem impetrarent, se oratores carnaliter cognovissent, Garc., de Benef., p. 7, c. 2, num. 40, vers. Neque ista negativa; sic enim, aut non datur dispensatio aut difficiliùs conceditur; cùm dataria Apostolica eos judicet indignos dispensatione; ne facilitas veniæ incentivum tribuat delinquenti, per text. in c. Est injusta, 23, q. 4, c. Ut clericorum, de Vit. et Honest, cler., et cap. Sanè, de Pœnit., dist. 3, et c. fin., § Cùm in eo, de Immun. Eccles.; ibi : Cùm in eo, in quo delinquit puniri quis debeat, et frustra legis, auxilium invocet qui committit in legem, mandamus quatenus publice nuntietis tales non debere gaudere immunitatis privilegio, quia faciunt se indignos, quia ex facilitate consequendi gratiam, homines faciliùs incitantur ad delinquendum, ut ait Boss., de Remed. justitiæ ex solà Clem. Principis, n. 4, Clem. 1, de Offic. ordin., cum aliis adductis per Carol. de Grass., de Effect. cleric., effect. 4, num. 211. Non enim justum est ut ex delicto pro quo potius pænam merentur, commodum reportent, contra text. in c. Si vir, de Cognit. spirit., et in c. Dictum, 50, q. 4; qui enim novit principem concedere aliquam gratiam in necessarium obviandi alicui delicto remedium, ac id committit, ut faciliùs eam impetret, tenetur hunc finem exprimere; aliàs enim subreptitia erit dispensatio juxta dictum B. Augustini, epist. 70 ad Aurelium, ubi : Non est danda via servis Dei, ut facilius putent eligi ad aliquod melius, si facti fuerint deteriores, et transumptive in c. Legit, 16,

quæst. 1, et propterea emanavit supra dictus stylus, qui satis conformatur cum jure communi, quod docet obviari debere malitiis hominum, 1. Magis, § Si pupillus, ff. de Reb. eor; Paris., de Benef., 1. 7, q. 7, num. 3.

Si tamen unquàm contingat oratores summo Pontifici preces porrigere, cum expressione hujus spei conceptæ, supplicatio, alio modo in hâc parte concipietur, nimirum: Quod ipsi alias scientes se tertio consanguinitatis gradu, invicem esse conjunctos sub spe faciliùs habendæ à sede Apostolica dispensationis, carnis fragilitate devicti, se carnaliter cognoverunt. Cum au-!em, Pater Sancte, nisi matrimonium inter dictos oratores contrahatur, dicta mulier diffamata et innupta remaneret, graviaque exinde scandala possent verisimiliter exoriri, cupiunt, etc. Et in fine clausularum additur, et cum decreto quod oratorum alter alteri supervivens, perpetuò absque spe conjugii remaneat, et imponitur ipsi gravis pœnitentia salutaris; nam peccantes sub spe faciliùs consequendæ dispensationis graviter puniuntur, Bald., cons. 122, vol. 1, sicut ille qui peccat spe consequendæ absolutionis virtute indulgentiarum; Boyadill, lib. 2, cap. 14, num. 27, dicens: Nec tamen quia peccata largitione tolluntur, dare licentiam peccandi putes; abolentur enim, si Deo largiris, quia peccaveras, nam si fiducià largiendi preces, non abolentur, l. 1, § Hæc autem actio, ibi, qui hâc spe audacior factus est, et ibi, spe imminentis libertatis, ff. Si quis test. liber ess. jus fuerit; et hæc pænitentia de stylo duplex imponitur oratoribus ab executore seu delegato; nam pro gravi delicto duplicatur pœna, ut habetur in Clement. Ad compescendas, de Sequestr. possess. et fruct., imò ea triplex ponitur in c. 2, de Pœnit. et Remiss., et sic in infinitis juribus, l. Quisquis, c. ad leg. Jul. Majest., ex eo quòd pæna est commensuranda delicto, arg. 1. Rescriptum, ff. de his quibus ut indig., cap. Felicis, de Pœn. in 6, ubi quantitas culpæ debet proportionari delicto; et ut plurimùm in officio componendarum in datarià Apostolicà duplex solvitur compositio in publicos usus convertenda. Quòd si dispensatio hæc petitur in formå pauperum, tunc per ipsum executorem seu delegatum pariter duplicatur pœnitentia publica eisdem oratoribus injungenda, præter pœnitentiam, jam à Papâ duplicatam, impositam circa collationem operæ oratoris; nam cùm in multis locis consueverit ipsis injungi, ut unicâ vice, die dominico seu festivo, manere debeant ante fores Ecclesiæ matricis seu parochialis oppidi, seu patriæ ipsorum oratorum, hic erit eis injungendum ut per duas aut tres vices id faciant; et ita servatur in curià archiepiscopali Neapolitanâ.

Nec te lateat, circa hanc praxim quòd nonnulli, toto cœlo errantes, tenent quòd si spes ista unius tantùm ex oratoribus intervenerit, non erit opus hâc expressione in supplicatione, ac magis hanc praxim lædit inter cæteros, Portell., in Respons. cas. moral., p. 3, casu 5, dùm dicit quòd etiamsi uterque contrahentium sub spe faciliùs consequendæ dispensationis in hoc deliquit, non debeat id in precibus Papæ por-

rigendis, exprimi; aliter enim se habet circa hoc, inveteratus Curiæ stylus, quo introductum est, ut cùm alter tantum spem ipsam facilitandi dispensationem conceperit, ita sit explicandum, ut ipse tantum sentiat pænam proprii delicti : nam graviùs puniri debet, qui per malitiam deliquit quàm qui per ignorantiam, arg. text in 1. 2, et 1. Quod Nerva, ff. depos., et maxime sub spe veniæ, cap. Illud, de Cler. excom. minist., cap. Quando quis, de Consec., dist. 4. Unde alter qui hanc spem non concepit, immunis erit à pœnâ, contra delinquentem imposità; par enim non est, ut delictum alterius, sit causa punitionis innocentis, ad text. in I. Sancimus, c. de Pœn., cessat enim pæna, ubi non est delictum, et culpa, l. Aliud est fraus, ff. de Verb. sign.; Cravet., cons. 311, num. 2, et propterea culpabilis, debet omninò sentire pœnam, quæ tamen non debet egredi ipsum, I. Rescriptum, ff. de His quibus ut indign.; Cephal., cons. 139; Natta, cons. 479, num. 4, et ita in proposito tenet etiam Sanch., de Matr., 1. 8, disp. 25, num. 31, ubi dicit non esse necessarium faciendi mentionem de eo qui non fuit in culpâ.

Volo tamen te etiam monitum esse, quòd licèt unus tantum oratorum, fuerit culpabilis, alter verò innocens ab hac spe facilitandi dispensationem, nihilominùs non sine aliquà difficultate hæc expressio admittitur in datarià, quæ non ita facilè credit, unum tantùm culpabilem fuisse ad hanc spem concipiendam, vel saltem, cùm ab utroque sciatur impedimentum dirimens, super quo petitur dispensatio, videtur quòd uterque consenserit copulæ incestuosæ, et illicitæ; et sic omnes videntur esse in pænå, eò quòd innocens ab hâc spe, fuit in causâ, et juxta vulgatam regulam, quòd qui causam damni dat damnum dedisse videtur, 1. Qui occidit, § Accusare, ff. ad l. Aquil., et hac ratione cœpit Bernardinus Paulinus, tunc datarius Clem. VIII, denegare dispensationem cum hâc expressione, ut ego vidi ex nonnullis suis notabilibus manuscriptis; in quibus etiam dicebatur, quòd id securius est ad con: sulendum saluti utriusque oratoris, cùm melius sit ad cautelam aliquid ex abundantia facere, quam omittere, Fulgos. c. in l. ult., n. 16, (de Edict. divi Adr. toll., quia ubi animæ periculum versari potest, delictum in dubio est præsumendum, et via saluti animæ consulens est eligenda, cap. fin., 14 dist., c. Consilium, post med., de Observ. jejun., cap. Juvenis, de Sponsalibus; Innoc. in cap. Ad audientiam, de Homicidio; Glossa, in cap. un. de Scrut. in ord. fac., et Glossa fin. in c. Consulti, de Regul.; Abb. in c. fin., in 2 not. de his qui fil. occid., sicut etiam dicimus quod bonarum mentium est ibi agnoscere culpas suas ubi culpa non est, c. fin. in fi. dist. 5, et semper attendi debet favor animæ; Lap. allegat. 93, ad sin.

Proinde, partes erunt optimi sollicitatoris, suadere facti veritatem ipsi D. datario, aut ejus officialibus, ut admittant supplicationem, cum mentione alterius tantum cuspæ, et ita obtinchit; tunc enim supplicatio hoc modo concipietur, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter Sanctitati ve-

stræ pro parte devotorum illius oratorum N. N. quòd ipsis aliàs scientibus se secundo et tertio à communi stipite provenientibus consanguinitatis gradibus invicem esse conjunctos, orator præfatus sub spe facilius obtinendæ à S. V. dispensationis, carnis fragilitate devictus, oratricem, nullam spem, eamdem S. V. et Sedem Apostolicam ad misericordiam et gratiam erga eam faciliores reddendi, habentem, carnaliter cognovit. Cum autem, Pater Sancte, nisi matrimonium inter dictos oratores contrahatur, etc. Supplicant igitur humiliter eidem S. V. oratores præfati, quatenùs oratorem à generali, oratricem verò ab excommunicationis sententià, quam propter præmissa incurrerunt, incestus reatu, et excessibus hujusmodi, in utroque foro absolvere, etc. In clausulis autem hujus supplicationis, dicitur: Imposità oratori gravi, propter incestum aliaque præmissa, oratrici verò præfatis, propter incestum hujusmodi, arbitrio ordinarii pænitentià saluturi; receptoque ab ipsà oratrice juramento, quòd sub spe faciliùs habendæ dispensationis hujusmodi, incestum hune non commiserit, eos absolvat et dispenset, ut supra. Et quatenus, etc., parito judicato. Et cum decreto, quod si orator oratrici supervixerit, perpetuò absque spe conjugii remaneat.

Est verò hic notandum quòd supradicta absolutio à generali excommunicatione, que peti et concedi consuevit in dispensationibus matrimonialibus, cum supra dictà expressione facilioris dispensationis, videtur apposita potiùs ex stylo quàm alià ratione : nam satis notum est tunc peti debere absolutionem à generali excommunicatione, quando agitur de dispensatione super matrimonio scienter contracto, quod patet ex elem. Eos de consang, et affin., vel ob aliam excommunicationem in jure, circa hoc expressam; cum quoad præmissa, id nullo jure (ni fallor) caveatur, nisi fortè dicamus, hujusmodi casum comprehensum esse in Constitutione Clem. VII, ex quâ non ita liquidò constat emanâsse, excommunicationem contra incestuosos sub spe consequendæ dispensationis : neque de his gradibus remotis loquitur constitutio Gregorii XIII, per quam tantummodò excommunicantur qui cum spe vel sine spe obtinendæ dispensationis, carnaliter commiscentur, in primo, aut secundo gradu, et non ultra.

Est insuper sciendum quòd, etiamsi supradicta clausula, Supervivens, fuerit apposita respectu utriusque oratoris, in culpà existentis, videlicet, quòd atter alteri supervivens, perpetuò sine spe conjugii remaneat, nihilominùs ubicumque posita sit, non claudit omninò viam superstiti, denuò contraltendi matrimonium si causa legitima intervenerit; et propterea videmus quòd ut plurimum ipsis conceditur dispensatio, ad sic denuò contraltendum cum sequenti narrativà, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris N. laici N. diacesis, quòd aliàs ipse, ejus uxore prædefunctà, à Sede Apostolicà litteras dispensationis, seu mandati de dispensando super impedimento tertii consanguinitatis gradús, quo invicem erant conjuncti, cum clausulà, quòd alter eorum alteri super-

vivens, perpetuò absque spe conjugii remaneret, obtinuerunt, prout in litteris prædictis continetur; et quia
deinde uxor oratoris prædicta sicut Domino placuit, ab
humanis decessit, relicto ipso oratore, qui continenter
vivere posse diffidit, cupit propterea ipse orator ad secunda
vota transire; supplicat igitur humiliter E. S. V. orator
prædictus, quatenùs sibi specialem gratiam faciendo,
cum eodem ut clausula in prædictis litteris apposità, non
obstante, matrimonium cum alià muliere, nullo aliàs sibi
jure prohibità, publicè, servatà formà concilii Tridentini,
contrahere, illudque in facie Ecclesiæ, solemnizure, et
in eo postmodùm remanere, liberè et licitè, valeat, dispensare dignemini: Non obstantibus, etc.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., cum dispensatione aliisque præmissis, ut supra latissimè extendendis; et quod cognominum, affinitatis, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris, per officium minoris gratiæ expediendis.

Quare evitandæ incontinentiæ, vel alia Papæ bene visa causa, tribuitur facultas, denuò matrimonium contrahendi, non obstante clausulà supra dicta.

Ex eâdem causâ incontinentiæ eò magis datur dispensatio super matrimonio contracto adversus eamdem clausulam, Supervivens, et supplicatio concipi poterit modo sequenti, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur, etc., quod alias inse orator, et quondam N. ejus uxor prædefuncta, litteras dispensationis, seu mandati de dispensando super impedimento tertii consanguinitatis gradus, quo invicem erant conjuncti, à Sede Apostolieà obtinuerunt, cum clausula, quod oratorum alter alteri supervivens, perpetuò absque spe conjugii remaneret; prout in dictis litteris continetur. Et deinde prædictà N. vità functà, clausulà hujusmodi non obstante, orator continenter vivere non sperans, non quidem peccandi datà operà, etc., matrimonium cum dictà oratrice nullo sibi aliàs jure prohibita, et hujusmodi clausulæ ignarå, per verba de præsenti publice, etc., et consummavit, prolemque suscepit. Cum autem, Pater Sancte, dicti oratores in hujusmodi matrimonio remanere non possint absque sedis prædictæ dispensatione, et si divortium inter eos fieret, gravia. exinde scandala possent verisimiliter exoriri; supplicant igitur, etc., quatenus dictum oratorem ab excommunicationis sententià, etc., in utroque foro absolvere, ac cum eisdem oratoribus, quòd clausulà in dictis litteris apposità non obstante, in dicto matrimonio remanere, etc., dispensare; prolem susceptam et suscipiendam, etc., decernere dignemini, etc.; non obstantibus, etc.

Et cum absolutione à censuris, etc., et de absolutione, decreto, aliisque, etc., extendendis, et quòd præmissorum omnium et singulorum, etc., fieri possit in litteris per officium minoris gratiæ expediendis. Et committatur ordinario, etc., ac imposità oratori propter præmissa arbitrio suo gravi pænitentià salutari, eum absolvat et dispenset, ut supra, et quatenùs contra ipsum oratorem causà, etc., parito judicato. Et cum decreto, quòd si dictus orator prædictæ oratrici supervixerit, perpetud absque spe conjugii remaneat.

Est præterea sciendum circa antedictam clausulam, , Non quidem peccandi datâ operâ, quòd illa hodie de mandato sanctissimi D. N. Urbani Papæ VIII, apponitur, etiam in dispensationibus, quæ conceduntur propter infamiam, nempe quando ob mutuam conversationem inter oratores, fuit tantum orta gravis suspicio carnalis cognitionis; ac propterea ita, et sub narrativa supplicationis hæc formula concipitur, videlicet : Quòd ipsi aliàs scientes se tali gradu invicem desse conjunctos, non quidem peccandi datà operà ut, crimine admisso, hæc causa foret S. V. et Sedem Apostolicam ad misericordiam et gratiam erga ipsos faciliores reddendi, insimul conversati sunt, carnali tamen copulà inter eos minime subsecuta, etc. Cum autem, Pater Sancte, præmissa publica existant et nisi matrimonium inter dictos oratores contrahatur, dicta oratrix graviter diffamata et innupta remaneret graviaque exinde scandala possint verisimiliter exoriri; cupiunt oratores prædicti qui ex honestis familiis existunt invicem matrimonialiter copulari; sed stantibus impedimentis hujusmodi, desiderium eorum, etc., supplicant, etc., quatenus eos ab excessibus hujusmodi in utroque foro absolvere, etc.; et additur etiam; Recepto ab eis juramento, quòd sub spe facilius habenda dispensationis hujusmodi, pramissa non commiserint, etc.

Miror autem cur eadem clausula non fuerit etiam hic priùs excogitata per alios summos Pontifices, seu eorum officiales; cùm ea fraus quæ potest intervenire in cognitione carnali sub spe facilioris dispensationis, intervenire etiam possit in conversatione hujusmodi, ut ex ea oriatur suspicio dictæ carnalis cognitionis, quæ à multo tempore est causa sufficiens ad dispensandum; et sic cum hic vigeat eadem ratio, eadem debet esse juris dispositio, l. Illud, vers. Sed magis visum est, ff. ad l. Aquil., l. à Titio, et ibi latè Jason., col. 5, ff. de Verb. oblig.; nam fraus quæ potest committi in primo casu, potest etiam in secundo, ac propterea, ut patet, hæc eadem clausula introducta fuit ad obviandum fraudibus, à quibus Papa plurimum abhorret, per text. in l. Si cui, ibi, per medias vias, ff. de Servit.

Et licèt ex prædictis appareat, copule mentionem tunc faciendam esse, quando videlicet oratores scientes inter eos adesse impedimentum, se carnaliter cognoverunt; quod quidem suaderi fortassè videtur ratione text. in cap. Si quis cum duabus, cap. Si quis cum matre, et cap. Quidam, 34, q. 2, cap. Ex litteris, de Eo qui cogn. consang. cum similibus; non tamen ignotus est stylus Curiæ, qui admisit hanc eamdem mentionem sieri debere in dispensatione, etiam quando ignorantes impedimentum, carnaliter copulati sunt; ac propterea audiendi non erunt qui adversus hanc praxim contrarium audent asserere; dicentes, quòd si copula sit habita inter cognatos seu affines, ignorantes probabiliter seu bonâ side, se esse cognatos vel affines, non crit opus in dictà dispensatione narrare copulam; quia tunc non contrahitur impedimentum incestûs, inter quos est Petr. Ledesm., de Matr., q. 55 art. 6, diffic. 5; Cordub., lib. 1, q. 22, quia id satis constat ex dictà praxi, quæ ita se habet, ut de stylo prædicto dicatur, dispensatio cum copulà ignoranter, et in hoc casu sequenti modo erit summo Pontifici supplicandum, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oratorum Laurentii N. et Elisabethæ N. mulieris Neapolit. diœcesis, quòd ipsi alias ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere, quominùs possent invicem matrimonialiter copulari, carnis fragilitate devicti, se carnaliter cognoverunt. Postmodùm verò ad eorum pervenit notitiam se quarto consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos. Cum autem, Pater Sancte, nisi matrimonium inter dictos oratores contrahatur, dictamulier diffamata et innupta remaneret, graviaque exinde scandala possent verisimiliter exoriri, cupiunt oratores præfati invicem matrimonialiter copulari. Sed stante impedimento hujusmodi, desiderium eorum hâc in parte adimplere non possunt, absque Sedis Apostolicæ dispensatione. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores præfati, quatenus eos ab excommunicationis sententià, quam propter præmissa incurrerunt, incestus reatu et excessibus hujusmodi in utroque foro absolvere ; ac cum eisdem oratoribus, quòd impedimento quarti consanguinitatis gradús hujusmodi non obstante, matrimonium inter se publicè, servatà formà concilii Tridentini, contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodium remanere, liberè et licitè valeant, dispensare; prolem susceptam, si qua sit, et suscipiendam exinde, legitimam decernendo, dignemini de gratià speciali: non obstantibus præmissis, ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et de absolutione, dispensatione, decreto aliisque præmissis latissimè extendendis; et quòd cognominum, affinitatis, aliorumque necessariorum major et varior specificatio et expressio fieri possit in litteris, per officium minoris gratiæ expediendis. Et committatur ordinario, sive ejus vicario in spiritualibus generali, qui deposită, etc., ac imposită oratoribus propter incestum hujusmodi, arbitrio suo pænitentià salutari, eos absolvat et dispenset, ut supra. Et quatenus contra ipsos oratores, causa super præmissis in judicium quoquomodo deducta fuerit, parito judicato, etc.

Unde ex istà praxi habes ; necessariò explicandam esse carnalem copulam supra dictam ignoranter habitam ; quia licèt incestus hic tantummodò culpam specialem inducat, quando fuit scienter habitus, ut habetur in cap. 1, de Eo qui cogn. consang., ac ob id cùm ignorantia excusat à culpà incestus, excusabit quoque ab illius pœnà, Sanch., lib. 8, disp. 15, num. 9; nam in hoc casu potest dici incestus materialis, nec fuit formaliter commissum peccatum incestus, ut rectè docet Cajetan. Molin. et Silv. in verb. Ignorantia, q. 6; Covar., in cap. Alma mater, 1 parte, § 10, num. 15, 15 et 16; attamen oratores se carnaliter cognoscendo, etiam ignorantes impedimentum, dederunt operam rei illicitæ; cùm enim haberent intentionem matrimonium contrahendi, debebant expectare, donec

fierent publicationes in eorum parochiali Ecclesià, ad præscriptum concilii Tridentini, sess. 24, cap. 1, de Reform., et detecto impedimento expectare etiam apostolicam dispensationem, ubi ea requiritur; propterea iste inolevit Curiæ stylus, ut in supplicatione prædictà petatur absolutio ab incestu, perinde ac si illum scienter commisissent et oratoribus in forma pauperum impetrantibus, consueta pænitentia imponitur, et cum solitis clausulis, codem modo; licèt minor pœnitentia illis imponatur, et sic quomodocumque impetretur dispensatio, cum narrativa copulæ carnalis ignoranter habitæ, usus datariæ et Cancellariæ ita regulatur, ac si peteretur et concederetur cum copulà scienter habità cum supra dictà modicà tantùm differentià; et ita se habet stylus supra dictus, qui ob minorem oratorum culpam, id inter cætera admisit, ut ideò summus Pontifex procliviorem ad hujusmodi dispensationem concedendam se redderet, et licèt pro ipsis oratoribus fuerit signata et expedita supplicatio cum mentione copulæ scienter, nihilominùs, si ante litterarum expeditionem sciatur, oratores prædictos, non scienter, ut petitum est, sed ignoranter se carnaliter cognovisse, dabuntur nihilominùs in cancellarià Apostolicà litteræ cum copulà ignoranter, vigore ejusdem supplicationis, jam ut dictum est, signatæ absque eo quòd signetur nova supplicatio, cum copulà ignoranter, cùm hoc secundo modo sit minor gratiâ.

SED SOLUM VESANA LIBIDINE VICTUS .-- Unde, orator in hujusmodi excessu, redditur minus culpabilis; ut enim ait divus Ambr. epist. 56, libido velut festuca est quæ citò accenditur, et divus Bernardus de Abel et Cain, quòd sævus criminum stimulus, libido est, quæ nunquam manere quietum patitur affectum, quia nocte fervet, die anhelat; unde vesana dicitur, nempe vecors, crudelis et furiosa; quapropter divus Thom. 1, 2, g. 57, art. 5 et 6, ait quòd qui majori concupiscentià stimulatus peccat, minùs ei imputatur, cùm inter omnes concupiscentias, passio hæc libidinis, vehementissima et efficacissima sit, et licèt augeat voluntarium, minuit tamen liberum, in que consistit ratio peccati; propter quod idem divus Ambrosius dixit, quòd si quis lubricum carnis patitur, venià dignus est; quod profectò videmus, facilem reddere summum Pontificem ad dispensandum, dum dicitur, solum vesanà libidine victus, ad quod probandum non sunt afferendi testes et probationes, sed standum est conscientiæ asserentis.

ORATRICEM COGNOVIT.—Ratio autem quà summus Pontifex præcipit exprimi hanc carnalem cognitionem, ca potissimum est, ut timore hujus manifestationis, arceantur consanguinei, et affines ab incestuosa copula, Sanch, lib. 8, disp. 25, num. 8, et fatentur omnes curiales.

Præterea, quia ita declaravit sacra Congregatio Concilii Tridentinii, ut patet ex infra scriptis declarationibus, quarum prima est: Qui se cognoverunt carnaliter sine tractatu et cogitatione matrimonii, volentes postea matrimonium contrahere, et vetentes sevum dispensione

sari in aliquo impedimento, tacentes, se carnaliter cognovisse, si obtinent ex aliquà causà jam probatà dispensationem, possunt dici obreptitiè et subreptitiè, et sic nullam obtinuisse dispensationem, ex eo solo, quia nor narraverunt cognitionem carnalem.

Secunda est: Congregatio cardinalium concilii censuit dispensationem subreptitiam, si inter consanguineos vel affines, aut spirituali cognatione conjunctos, carnalis copula præcessisset, cujus mentionem in supplicatione non fecissent; propterea auod tales consanguinei, affines et cognati spirituales, per hanc carnulem copulam redditi sunt inhabiles ad contrahendum matrimonium, ex eo quòd dicuntur commisisse incestum, qui impedit incestuosos contrahere matrimonium; ideò pro validitate dispensationis super gradu prohibito, necessariam esse jure expressionem copulæ carnalis, prout stylus curiæ observat; idem advertit Addit. ad Navarr. cons. 9, de Consang. et Assin., dicens : Adverte quia refertur congregationem censuisse consanguineos, vel affines, qui tacità copulà obtinuerunt dispensationem super impedimento consanguinitatis vel affinitatis, esse subreptitios, et matrimonium postca contractum, esse nullum, ac propterea prædictis declarationibus standum esse ait Ledes., de Matr., q. 56, art. 5.

Quæ quidem omnia vendicare sibi locum, certum est quamvis copula prædicta habita fuerit post litteras dispensationis, seu mandati de dispensando, obtentas, nondùm à delegato executioni demandatas; quia adhuc nulla erit talis dispensatio, ob tacitam carnalem cognitionem hujusmodi.

Nam antequàm ipse delegatus dispenset, dispensatio non est perfecta, quia non poterit eam exequi, nisi priùs verificentur in eis exposita; quare ita erit ac si à principio carnalis cognitio hujusmodi contigisset propter rationem desuper allatam; nempe quòd incestus sit de jure impedimentum, ac propterca ad revalidandum hujusmodi mandatum de dispensando, requiruntur necessariò aliæ litteræ in forma, Perinde valere, ubi narrandum erit, videlicet, oratores alias impetrâsse litteras dispensationis, et asseritur in substantià tenor priorum litterarum; ac subinde ita prosequitur, videlicet : Quibus quidem litteris vicario præsentatis, idem vicarius contenta in eis verificari mandavit; et cum in verificatione præfata ei constitisset, ante litteras hujusmodi obtentas, oratoribus prædictis impedimentum hujusmodi scientibus, oratorem prædictum, non quidem peccandi datà operà, ut crimine admisso, hæc causa foret Sanctitatem vestram et Sedem Apostolicam ad misericordiam et gratiam erga ipsos faciliores reddendi, sed solum vesana libidine victum oratricem coqnovisse, ad illarum ulteriorum executionem procedere recusavit. Cum autem, Pater sancte, nisi matrimonium inter dictos oratores contrahatur, dicta oratrix diffamata, et innupta remaneret, graviaque exinde scandala possent verisimiliter exoriri, supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores prædicti quatenus, ne dictarum litterarum frustrentur effectu, amplioris gratiæ favore prosequendo, eidem vicario, ut negotium hujusmodi reassumens, litterasque præfatas valere decernens, eosdem oratores ab

excommunicationis sententià quam propter præmissa incurrerunt, incestus reatu, et excessibus hujusmodi in utroque foro absolvat; prolem susceptam, si qua sit, et suscipiendam exinde, legitime decernat, ac ad dictarum litterarum executionem, servatà alias earum forma procedat in omnibus, et per omnia, perinde ac si in sis de carnali copulà hujusmodi factà, eosdemque oratores desuper absolvi mandatum Juisset, committere et mandare dignemini de gratià speciali. Non obstantibus præmissis, ac omnibus illis, quæ E. S. V. in eisdem litteris non obstare voluit, cæterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Et additur etiam clausula: Et recepto ab eis juramento quod sub spe facilius habendæ dispensationis hujusmodi, incestum hunc non commiserint, de qua quidem clausula, infra erit habendus sermo.

Ita neque valere dicimus dispensationem, si copula carnalis fuit habita post datam supplicationis; Navarr., cons. 10 et 11, de Consang, et Affin., et pluries suit declaratum per eamdem congregationem, ut per infra scriptas declarationes, quarum prima: Qui Romam miserunt pro dispensatione, et habito nuntio, quod litteræ fuerunt expeditæ, contraxerunt vel se cognoverunt, et ita verum est fuisse expeditas, et habere datam ante contractum vel commixtionem, nullas dispensationes esse congregatio cardinalium censuit. Et idem visum est etiam, quod litteræ non essent in totum expeditæ, sed supplicatio signata, et datata, et in totum expedita. Secunda: Congregatio card. concilii censuit, dispensationem reddi nullam ex copula præcedente dispensationem, si de cà non fuerit facta mentio in supplicatione, copulam verò supervenientem post dispensationem ab ordinario factam, non impedire matrimonii validitatem, quas quidem declarationes refert Garc. de Benef. part. 8, cap. 3, à num. 30, ad 92, ubi plura in proposito congerit.

Ait etiam Quar., in Summa Bullar. verbo Matrim. dispensationes, quòd praxis Romanæ Curiæ, pariterque sacra congregatio concilii voluit quòd dispensationes factæ, non expressa copula inter consanguineos vel affines, post commissionem Romani Pontificis factam ordinario de dispensando, antè tamen quam ab ipso dispensatur, subreptitiæ sint et nullæ.

Quando verò copula intervenerit post dispensationem ab ordinario factam, nempe post decretum dispensationis, quòd liceat oratoribus contrahere, non obstante tali impedimento, quamvis virtute talis dispensationis, matrimonium nondum contractum fuerit. dispensatio prædicta absque dubio valet; cujus quidem rei ratio prompta est, nempe quia, ut ait Sanch. de Matrim., lib. 7, disputat. 5, numer. 6, nullà alià ratione accessus ad consanguineam, usque ad quartum gradum, est incestus, nisi quia Ecclesia taliter conjunctos impedit matrimonium contrahere, ac sic contractum dirimit; ergo, sublatà matrimonii prohibitione inter hujusmodi consanguineos, sive per Pontificis dispensationem sive derogationem legis dirimentis, in illo gradu, jam ampliùs coitus, etiam infra dictum quartum gradum, non est incestus; qui nihil

aliud est, nisi commixtio venerea inter consanguineos vel affines, absque dispensatione matrimoniali; quam quidem definitionem tradit Cajet. in Summa verbo Incestus, in princ.; unde sublatis impedimențis matrimonialibus per dispensationem, copula carnalis in omnibus casibus, in quibus cessat matrimonii prohibitio, erit quidem simplex fornicatio, cujus supervenientia, post dispensationem jam factam, licèt matrimonio nondùm contracto, non exposcit novam dispensationem, id. Sanch., n. 6, 15 et 16, quia cum jam oratores sint per decretum ordinarii, in executionem litterarum apostolicarum, dispensati et habilitati ad contrahendum matrimonium, copula postmodùm superveniens ante contractum matrimonium, non erit incestuosa, et consequenter non inducit impedimentum incestûs, et esto esset incestus, non dirimeret matrimonium; cùm solum sit impedimentum impediens; id. Garc., dic. c. 3, num. 74, quod est in praxi valdè notandum, quia etiam peritissimi viri circa id decipiuntur. Idemque erit, si dispensatio fuerit concessa in forma gratiosa, quæ non desideret alicujus executoris ministerium; sed hodiè dispensationes, præcipuè matrimoniales, nunquam aut raro expediuntur in formâ prædictâ, nam illarum executio committitur ordinario, seu illius vicario, qui cognità precum veritate, dispenset, ut aliàs diximus.

Proindeque, ipsa sacra congregatio concilii sub die 12 januarii 1606, declaravit dispensationis litteras super gradu prohibito obtinentes, si eis non præsentatis contraxerunt, vel se carnaliter cognoverunt, novå egere dispensatione. Si verò sic consanguinitatis vel affinitatis gradu conjuncti, carnale commercium habuerunt; eoque expresso, litteras à Sede Apostolicà, quibus ordinario committebantur, obtinuerunt, easque illi præsentàrunt, et veritate causæ probatà dispensationem assecuti sunt; et deinde, non contracto adhuc matrimonio, se iterum carnaliter cognoverunt, nova non requiritur dispensatio, teste Barbos., in Collect. bull., verbo Dispensare, fol. mihi 277.

Quod quidem in tantum procedit, ut etiamsi oratores, post decretum dispensationis ab executore factum, vigore dictarum litterarum, nihilominus, ignorantes hujusmodi decretum, matrimonium contraxerint, seque carnaliter cognoverint, valeat matrimonium, etiamsi nondum sciverint sententiam executoris de co contrahendo, quia ipsi habent jam intentionem contrahendi, quatenùs esset consecuta gratia dispensationis; post cujus concessionem ab ipso executore factam. statim ipsi oratores efficiuntur materia legitima ad contrahendum; id Garc., p. 7, c. 2, sub num. 40, vers. Non obstat, qui superiori vers. Quartò oppugnabatur, id exemplificat in eligentibus; qui, si sint excommunicati, et tamen post absolutionem quam ignorabant, eligunt, valet electio, per Archid., in cap. Quanto, in fin. 2, q. 4, et tenuit Rot. coram Seraph. in una calciaten. canonicatus, 6 martii 1589, sicut ețiam ante notitiam, prodest restitituo principis, ac libertatis concessio, per text. in 1. Ejus qui provincia, § sin., ff. Si cert. pet., et in propriis terminis; vide Ludovis., dec. 461, num. 9, et penes Farin., dec. 166, num. 10, part. 1, tomo 1.

An autem exprimendum sit quot vicibus, ipsa copula carnalis fuerit inter oratores secuta, videtur affirmativè respondendum; per hanc rationem, quia lex et princeps difficiliùs parcit bis aut pluries peccanti quàm semel; nam peccata tantò graviora censentur, quantò diuturniora, ut clarè constat ex text. in cap. fin. in princip. de Consuetud. et c. Non debet, in fin., ibi: Cùm dinturnitas temporum non minuat peccatum, sed augeat, de Consang. et Affin., ac propterea iteranti negligentiam, seu peccatum, difficiliùs subvenitur, difficiliùsque indulgetur, l. Nemo deinceps, circa fin., c. de Episcop. aud., et ibi not. Bart. et facit cap. Hoc vestræ, cum gl. 10, 11, dist. Felin., in cap. Postutisti, vers. Per istum text., de Rescrip.; Paris., cons. 1, num. 70, vol. 1.

Et quòd delictum iteratum gravius puniatur, text. est in l. Capitalium, vers, Quòd si correctio, ff. de Pœn. et in l. Desertorem, circa med., ff. de Re milit, et peccatum iterans, ingratus habetur acceptæ remissionis, c. Qui recedit, de Pœnit., dist. 4.

His tamen non obstantibus, ac omissis responsionibus ad supra dicta contrariis, oppositum servatur in praxi; præcipuè circa hujusmodi dispensationes matrimoniales, cum expressione copulæ secutæ; sufficit enim copulam hujusmodi narrare in genere; et sic dicere, quòd orator oratricem cognovit, ut etiam testatur Sanch., lib. 8, disp. 24, num. 7, quia non facit ad rem, quòd semel, aut pluries illa fuerit secuta, nec majus impedimentum surgit ex copulà pluries habità, quàm ex semel habità, et ita se habet stylus.

Nec circa hanc praxim omittendum putavi quòd si litteræ dispensationis fuerunt in foro conscientiæ tantùm obtentæ per officium sacræ pænitentiariæ super impedimento primi aut secundi gradús ex actu fornicario, occultè proveniente; quia, scilicet orator cognovit mulierem; et deinde illius filiam, vel è contra; aut si unam illarum cognovit, et deinde cum alterà de matrimonio contrahendo publicè tractavit; vel super quocumque alio occulto impedimento, et post dictarum litterarum impetrationem, antequàm tamen confessarius dispenset, denuò orator ipse habet carnalem accessum, sive ad matrem sive ad filiam supra dictam, vel aliàs quoquomodo cum quavis, ex supra dictis mulieribus reiteravit copulam, non ob id opus erit novâ dispensatione; sed liberè poterit ipse confessarius prædictas litteras exequi; attento quòd, tunc tantum requiritur nova dispensatio super nova copulâ, quando videlicet litteræ fuerunt obtentæ pro utroque foro in formà pauperum, ut infra, suo loco dicetur; non autem, si per ipsam pænitentiariam in foro conscientiæ tantùm; aut si pro illis fuerunt soluta consueta jura officialium, cum debità compositione in datariâ Apostolicâ; ita enim, ut omnes sciunt, servata in praxi.

Neque unquam contrarium fuit observatum, aut declaratum per sacram congregationem concilii, cum ea nunquam se ingerat materiis sacrae poenitentia-

riæ, quæ quidem habet suam peculiarem congregationem, in qua deciduntur casus, inibi pro tempore contingentes. Declarationes autem quæ emanant ab ipsa congregatione concilii regulariter loquuntur tantum de dispensationibus matrimonialibus in utroque foro; quæ ad præscriptum ipsius concilii, ordinariis tantum diriguntur, non autem de illis quæ per ipsam pœnitentiariam in foro conscientiæ confessariis tantum-modò committuntur.

In proposito autem tunc tantum obstat supra dicta nova carnalis cognitio ex actu fornicario, quando scilicet accidit post matrimonium contractum; quia, ex illà insurgit impedimentum affinitatis supervenientis, quo conjux prohibetur petere debitum.

Sed hic obiter videamus quisnam possit super hujusmodi impedimento dispensare, an videlicet episcopus vel solus Papa; et quidquid in contrarium-aliqui teneant, absolutè dicendum est, quòd neque episcopus, neque alius habens jurisdictionem quasi episcopalem; quia satis liquet hoc impedimentum oriri ex affinitate, in qua solus Papa dispensat, ut alias diximus; et hoc nos docet notorius Curiæ stylus, per quem alias ita etiam tenuerunt omnes domini abbreviatores majoris præsidentiæ cancellariæ Apostolicæ, unde sæpissimè pro hujusmodi dispensationibus impetrandis porriguntur summo Pontifici innumeræ supplicationes, eo quo sequitur modo, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris Francisci N. laici Neapolitani, quòd aliàs, postquam dictus orator matrimonium cum devotà vestrà Annà N. muliere etiam Neapolitanà per verba de præsenti, publice, servata forma concilii Tridentini, contraxerat, illudque in facie Ecclesiæ solemnizaverat, et carnali copula consummaverat, vesanà libidine victus devotam vestram Joannam, etiam N. dictæ Annæ sororem germanam, adhuc carnatiter cognovit, et ex ea prolem suscepit; quapropter coram judice seculari accusatus, in quasdam pænas, quas jam persolvit, condemnatus fuit. Cum autem, Pater Sancte, dictus orator, præmissa commisisse plurimum doluerit, et doleat, et à similibus committendis abstinere, Deo dante, sirmiter proposuerit, et proponat, cupiatque propterea in matrimonio cum prædictà Annà, ut præfertur contracto, remanere; supplicat igitur humiliter E.S. V. orator præfatus quatenus ejus statui in præmissis opportune providendo, sibique specialem gratiam faciendo, ipsum oratorem ab excommunicationis sententià, quam propter præmissa incurrit, incestus reatu et excessibus hujusmodi in utroque foro absolvere; ac cum eodem oratore, quòd affinitate ex præmissis proveniente hujusmodi non obstante, in matrimonio prædicto cum præfata Anna, ut præfertur contracto, remanere, debitumque conjugale reddere, et petere licite valeat, dispensare, prolem ex dictà Annà susceptam, si qua sit, et suscipiendam, exinde, legitimam decernendo, dignemini de gratià speciali; non obstantibus præmissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., et

de absolutione, dispensatione, decreto, aliisque præmissis latissimè extendendis; et quod cognominum, aliorunque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris, per officium minoris gratiæ expediendis.

Hoc autem quando impedimentum publicum est; cum vero occultum, sufficit illius dispensationem peti per officium sacræ pænitentiariæ, ad quam etiam sæpissimè recurritur pro supra dictà dispensatione; ibidemque dantur litteræ quæ committuntur confessario, qui, si ita est, oratorem, postquam omnem recidivæ conversationis prædictæ occasionem abstulerit, ab incestu et excessibus hujusmodi absolvat, injunctà inde ei pro tam enormis libidinis excessu, gravi pœnitentià salutari, ac confessione sacramentali, etc., ipsumque oratorem in dicto matrimonio remanere, et debitum conjugale reddere posse, et debere declaret; et nihilominùs si impedimentum hujusmodi occultum sit, et de oratoris incontinentià probabiliter timendum est, cum eodem, ut idem debitum etiam exigere licitè valeat, dispenset in foro conscientiæ tantùm; et si uxori supervixerit, maneat sine spe conjugii.

Ad officium S. pœnitentiariæ hujusmodi sæpè visum fuit ab eo haberi recursum, qui matrem et filiam cognovit, et intendit cum aliâ contrahere, nullo sibi jure prohibità; quare commissum est confessario, ut oratorem ipsum ab incestu et excessibus hujusmodi absolveret, et cum ipso oratore, quamvis casus hujusmodi non sit Sedi Apostolicæ reservatus, ut dicto incestu non obstante, cum aliquâ aliâ muliere, nullo aliàs sibi jure prohibitâ matrimonium contrahere posset, dispensaret in foro conscientiæ tantùm.

Cùm igitur ex supra dictis pateat in impedimento affinitatis supervenientis solum summum Pontificem dispensare posse, inde sequitur, nullam habere episcopum super hoc facultatem, nisi forsan ratione jam præscriptæ consuetudinis, quamvis doctores communiter contrarium teneant, ut per Garc., de Benef. p. 11, c. 15, n. 355.

## CAPUT II.

Praxis sequitur narrativæ earumdem dispensationum.

DIFFAMATA ET INNUPTA REMANERET. — Hæc est prima causa, propter quam petitur hic cum oratoribus dispensari, videlicet, ne oratrix ex copulà subsecutà, diffamata et innupta remaneat: et sic ad succurrendum famæ oratricis et occurrendum malis quæ inde evenient, dispensatur; nam, nisi ipsi oratori nuberet, profectò, nemo alius eam sic diffamatam in axorem duceret; ac pejora quidem mala sequerentur, cessaretque bonum quod inde oriretur; cùm matrimonium conferat ad publicam utilitatem, Jas. in l. Veluti, ff. de Just. et Jur., tribuatque humano generi immortalitatem, auth. de Nupt., in princip., facit l. Liberorum, in fin., ff. de Verb. sign.

Notandum est tamen quòd licèt hic et in aliis remotis gradibus sufficiat, quòd ad impetrandam dispensationem, simpliciter dicatur quòd oratrix remaneret diffamata id tamen non ita admittitur apud datariam in propinquioribus gradibus, puta in prime aut secundo, vel in utroque, nisi dicatur quòd ipsa mulier etiam graviter diffamata remaneret; ac insuper, quod ipsis oratoribus vitæ periculum immineret, quæ quidem verba tempore fel. rec. Pauli V initium duxerunt, et ita hodiè observatur. Crederem tamen quòd sufficeret adjicere illam dictionem, graviter, absque eo, quòd dicatur quòd oratoribus vitæ periculum immineret; quia ipsa dictio, absque alio adjuncto, potest denotare periculum, juxta illud Ciceronis, primo de Offic. ibi, sic graviter ægrotare, id est, periculosè; cujus quidem sententiæ sunt etiam periti curiales.

GRAVIAQUE EXINDE SCANDALA. - Sicut prima causa dispensandi desumitur ex justitià oratricis, nimirùm ad ejus famæ dignitatem illæsam conservandam, ita hæc secunda desumitur ex charitate, quæ proximis debetur, et ideò scandala faciunt à rigore juris recedere, c. Ad aures, et ibi Gloss., cum multis concordantibus, in verbo Scandala, de Tempor. ordin., cap. Cùm ex injuncto, de Nov. oper. nunc. 1. Si de pupillo, & Si quis rivos, ff. Eod. doctores, in eap. Nisi cum pridem, de Renunt., Fel. in cap. Nihil, cum scandalo, de Præscrip. et propter scandala multa tolerantur, quæ aliàs repellerentur et corrigerentur, Cov., lib. 3 var. Res., ca. 10; Paris. de Resig. benef., lib. 3, q. 18, num. 15; Macer., var. Res. lib. 3, res. 9, n. 23, et sicut scandalum dat justam causam dispensandi, sic, et dispensationem prohibendi, ut infra dicetur : et pro bono pacis inducendæ et scandali extinguendi, juris præcepta relaxantur, cap. Si fortè, ubi Gloss., dist. 3, dicit quòd princeps debet scandalis obviare, quia dant justam causam dispensandi in omni casu, etiam prohibito, Anchar., cons. 359; Barbos., cons. 1, vol. antepen. lib. 3.

Possent verisimiliter exoriri. - Non enim opus est ad hanc dispensationem impetrandam ut scandala vigeant tempore impetrationis, vel executionis litterarum, neque verò, quòd certò atque evidenter sint omninò futura, sed sufficit ad hanc causam probandam, quòd timeantur futura scandala, utpote inimicitiæ, et jurgia; vel quoties timetur fornicationis periculum ratione juventutis contrahentium; Felin., cons. 26, n. 19, relatus per Sanch., lib. 8, disp. 19, n. 9, qui, n. 10, docet quòd ad ejus veritatem sufficit, vel probabilis timor inimicitiarum, inter utriusque consanguineos, aut incontinentiæ oratorum, vel concubinatûs inter se, vel quòd mulier, ratione infamiæ, non poterit competenter nubere, atque incontinentiæ periculum patietur, et sic causam præbet timor tantum futuri scandali, et ita intendit etiam ipse summus Pontifex per illa verba in dictis litteris expressa, ibi: Nos igitur, qui salutem quærimus singulorum, ac scandalis quibuslibet ne eveniant, quantum cum Domino possumus, libenter obviamus, , etc.; unde loguitur de futuris scandalis, quæ possent exoriri, nisi matrimonium contrahatur; sicut etiam versa vice videmus, quòd episcopus, ut aliàs diximus, potest impedire matrimonium, quando adest timor futuri scandali; abb. in cap. Cam in tua, de Spons.

Idemque dicendum est, ubi causa erit sola infamia,

absque copulà secutà; licèt illius sola suspicio adsit, sed, ut supra dictum est, una suspicio non sufficit, quia plures suspiciones requiruntur, et probandæ erunt, juxta Glossam in 1. 2, § Ætas, ff. de Excusat. tut., ita ut oratrix verè diffamata remaneat ob hujusmodi suspiciones, nisi matrimonium sequeretur; ex eo, quod à nonnullis visum fuit inter ipsos oratores intervenisse oscula, amplexus, et confabulationes; ex quibus deprehenditur, etiam intervenisse copulam, juxta Gloss. in 1. Quod ait lex, ff. ad 1. Jul. de Adult, ubi Gloss. ipsa ait ex his tactibus, induci argumentum sceleris, Ruin., cons. 162, n. 4, col. 1, Bursat, cons. 218, n. 3, vol. 2; Mascard., de Probat., concl. 57, n. 5; Covar., 4, decr. 2, p. 7, § -6, num. 3, ubi voluit mulierem reddi valdè suspectam ex osculo.

SI PRECES VERITATE NITI REPERENS. — Nempe per testium receptionem, qui non solùm deponant super impedimento dirimenti, verùm etiam, quòd fuerit oratrix ab oratore carnaliter cognita, adeò ut scandala possent verisimiliter exoriri; ipsaque mulier diffamata et innupta remaneret, nec fuerit ab oratore, vel ab alio ejus nomine rapta ab ejus domo, sed maneat in suà libertate in ipsà domo.

Hoc insuper etiam in praxi notandum est, quòd si delegato aliquo modo innotuerit, oratores denuò habuisse inter se carnale commercium, non debet propterea retardari executio dispensationis (sicut debet, quando hæc nova copula fuerit secuta, si dispensatio fuit obtenta in formà pauperum, per rationes et declarationes superiùs allatas); nam, ut benè deducit Sanch., lib. 8, disp. 24, num. 8, rectè poterit ipse delegatus exequi dictam dispensationem, quæ jam retinet illius valorem; quia nondùm est consummata dispensatio, sed ordinarius, virtute mandati apostolici de dispensando, debet dispensare; quia per hujusmodi copulam, sic noviter secutam, non augetur impedimentum, et nos etiam infra dicemus.

AB INCESTUS REATU, etc. — Absolutio ab hujusmodi incestu, nemini videtur reservata; ac propterea quilibet inferior potest absolvere oratores; vulg. jur.; attamen, quia ea petitur ad effectum contrahendi matrimonium, prævià dispensatione apostolicà, cùm non possit cum ipsis dispensari, nisi priùs fuerint absoluti ab incestu, propterea stylus ila se habet, ut in supplicatione petatur absolutio, et in litteris dispensationis committatur; et sic per signaturam supplicationis, Papa voluit totum negotium ad se avocare, et inferiorum manus ligare, argum. tex. in cap. Ut nostrum, de Appell., sicut etiam alibi diximus.

Inconveniens etenim esset quòd, licèt absolutio ab incestu non sit Papæ reservata, possit tamen episcopus sive alius inferior ab eo absolvere, ante, vel post dispensationem obtentam à Papà, qui tanquàm necessarium antecedens ad dispensationem trahit ad se etiam absolutionem, nam postquàm summus Pontifex, sive à principio aliquid agit, sive ad se revocat aliquod negotium, ligantur manus inferiorum, ut nibil validè in eàdem causà per illos fieri possit, per tex. in c.

Ut nostrum, de Appell., et in c. 1 et 2, de Confirmutil. vel inut.

In simili enim videmus quòd si habens collationem alicujus beneficii à summo Pontifice, indigeat aliqua dispensatione, non potest episcopus cum eo, quoad tale beneficium, dispensare, licèt alias posset; abb., in cap. Postulàsti, n. 10, de Cler. ord. min., Simonet. de Reser. q. 64, n. 6, ut per Gonz. gl. 52, n. 22, vers. Imò siylus.

Præterea, per jam supra allatas declarationes sacræ congregationis habes quòd expressio hujusmodi incestûs est adeò necessaria, ut nisi ille exprimatur, dispensatio sit subreptitia, et stylus inolevit Romanæ Curiæ, ut in supplicatione pro dispensatione cum incestuosis, ubi agitur de matrimonio contrahendo, secutà copulà scienter vel ignoranter, super gradibus remotis, aliisque impedimentis, petatur absolutio ab excommunicationis sententià, quam oratores propter præmissa incurrerunt, incestûs reatu, et excessibus hujusmodi, etc., et nihilominus postmodum in litteris dispensationis super ipså supplicatione expediendis, nunquam datur absolutio à dicta excommunicationis sententià, sed tantum ab incestu et excessibus.supradietis, cùm dietæ excommunicationis absolutio possit etiam dari in ipsis litteris. Hujus rei ratio est quia contingere potest, quòd oratores ob hujusmodi incestum, reperiantur excommunicati per aliquam constitutionem synodalem ab ordinario promulgatam. sive per illius casus in synodo diœcesana reservatos: quia jam potest dictus ordinarius illos in pænam peccati, excommunicare; cùm de jure incestuosi sint excommunicandi, sicque videtur quòd hic sola supplicationis signatura sufficiat pro absolutione ab hujusmodi excommunicatione, incursa propter talem incestum.

Necessariò tamen danda est hæc absolutio, etiam ab excommunicationis sententia, quæ datur etiam in litteris, ubi oratores petunt secum dispensari super impedimentis primi et secundi gradûs, cum copulâ secutà, aut illius suspicione; quo casu, litteræ expediuntur per breve sub annulo Piscatoris; nam per Constitutionem fel. record. Gregor. XIV, que incipit: Sicut antiquus, anno Domini 1590, kal. martii, anno primo sui pontificatûs, adjectæ sunt excommunicationes, aliceque poenas contra incestuosos hujusmodi, et statuitur, quod deinceps super primi aut secundi tantùm consanguinitatis aut affinitatis graduum, etiam mixtorum impedimentis, cum quibusvis personis, neque in contrahendis, ubi carnalis copula, cum spe, vel sine spe obtinendæ dispensationis, etiam prole susceptà, vel dissamatio copulæ intervenerit, neque in sic, pro tempore contractis, etiam scandalorum et inimicitiarum, vel alio quovis prætextu, neque etiam cessantibus circumstantiis supra dictis, nisi cum personis, nimirum cum magnis principibus, et ex causis, scilicet publicis, à concil. Trid., sess. 24, de Reform. matr.. c. 5, admissis, in contrahendis matrimoniis hujusmodi nullo modo, aut ipse, aut successores dispensare intendant; idque intelligendum sit, nisi contrarium ex-

tute quoque sanctæ obedientiæ, et indignationis suæ pœna, districto præcipiendo interdixit, ne aliquis cujuscumque statûs, gradûs, ordinis, dignitatis, etiam regiæ vel imperialis, summo Pontifici, vel ministris ejus pro hujusmodi dispensationibus obtinendis, quomodolibet intercedat, sciturus, alioquin se in his omninò repulsam passurum. Et demùm, locorum ordinariis, in virtute etiam sanctæ obedientiæ præcipitur, ut contra hujusmodi incestuosos, tam viros, quàm mulieres, cujuscumque statûs, gradûs, dignitatis, ordinis et conditionis existant, juxta sacrorum canonum decreta procedant, ipsosque excommunicatos declarent; ac tanquàm tales à Christi corpore, et Ecclesiæ Dei unitate separatos, ingressu ecclesiarum prohibeant, et graviter puniant, atque matrimonia per eos contracta, dirimant, et irrita declarent, ipsosque ab invicem separent. Et sic etiam in praxi videmus, quòd in litteris dispensationum hujusmodi, quæ, ut dictum est, per breve expedientur, committitur ordinario, seu vicario, ut ipsos oratores, non solum ab incestus reatu et excessibus hujusmodi, verum etiam ab excommunicationis, aliisque censuris et pœnis ecclesiasticis et temporalibus, tam à jure, quam ab homine, contra similia perpetrantes, promulgatis, quas ipsi oratores propterea incurrerunt, absolvat; quod quidem non servatur in dispensationibus super gradibus remotioribus.

ET RECEPTO AB EIS JURAMENTO, etc. — Non enim sufficit oratores narràsse summo Pontifici in principio supplicationis, quòd non se cognoverint sub spe faciliùs habendæ dispensationis, sed ille vult, hæc verba apponi in dispositivà litterarum, quæ magis attenditur quàm narrativa, Ludovis., decisio. 522, num. 4, ut per ea sic geminata deprehendatur, voluisse Papam omninò debere fieri mentionem de incestu, cum spe facilioris dispensationis; quia ista geminatio clausularum seu verborum, ultra solitum, operatur, et ostendit majorem deliberationem, Bald., in 1. Fructus, c. de Action. empti. Jas. in 1. Nominatim, num. 8, ff, de Lib. et Posth.

Quod quidem juramentum debet præstari in manibus ipsi delegati; nam licèt, quoad receptionem testium, possit ille alium subdelegare, ut aliàs diximus; hoc tamen sibi permittitur post accepta juramenta testium, ut ait Genuen., in Praxi curiæ archiep. Neapolitan., cap. 69, sub num. 9, cætera verò omnia tenetur per seipsum explere, per tot clausulas in dictis litteris appositas, ex quibus impeditur subdelegatio; cùm sit electa industria personæ, per ea quæ tradit Menoch. de Arbitr. jud., lib. 1, q. 68, num. 41; Sanch., lib. 8, disp. 27, num. 48; Thesaur. for. Eccles., p. 1, cap. 5, num. 49, et p. 2, cap. 2, num. 16.

Verum, quia attentà veriori opinione, per prædictas clausulas denotantes simpliciter electionem industriæ personæ, non impeditur subdelegatio quoad reliqua; cum quamplurimæ sint diæceses talis amplitudinis, ut oratores satis distent à civitate, ubi est episcopus, et illius vicarius, ita ut non sit ita facilis ad illos acces-

pressè in dictis dispensationibus exprimatur. In virtute quoque sanctæ obedientiæ, et indignationis suæ pæna, districto præcipiendo interdixit, ne aliquis cujuscumque statûs, gradûs, ordinis, dignitatis, etiam regiæ vel imperialis, summo Pontifici, vel ministris ejus pro hujusmodi dispensationibus obtinendis, quomodolibet intercedat, sciturus, alioquin se in his omprævio decreto ejusdemque delegati, tenoris sequencia, videlicet:

Per illustrissimum et admodûm reverendum D. vicarium generalem N. delegatum apostolicum, fuit provisum et decretum quòd supplicantes absolvantur, prout præsenti decreto absolvi mandatur, in foro conscientiæ ab incestu et excessibus in litteris apostolicis expressis, à rever, parocho S. Mariæ Gratiarum loci N., imposità eis pro modo culpæ pænitentià salutari; recepto priùs ab eis juramento, quòd sub spe facilius habendæ dispensationis hujusmodi, incestum non commiserint, etc.

The profecto cadit illa questio, quam movet Sanch., d. lib. 8, disput. 25, num. 45, nempe, quid dicendum sit, quando sum. Pontif. dispensat cum consanguineis, vel affinibus sub hae conditione, dummodo copula non intervenerit? Cui questioni nos breviter, juxta praxim, respondendum esse duximus, quòd hodiè (quidquid antea observatum fuerit) nunquam in dispensationibus istis apponitur clausula, ut super hoc interrogentur, quæ tantum apponitur, quando dispensatio impetrata est cum mentione copulæ; quia tune accipitur juramentum, quòd sub spe faciliùs habendæ dispensationis, non se cognoverint, ut supra dictum est.

Verum, si nihilominus contingat ipsos oratores ab executore interrogari, an copula prædicta intervenerit; si ita sit, eaque fuerit occulta, nec super ea obtenta dispensatio in foro conscientiæ ab officio sacræ pænitentiariæ, tenentur oratores illam fateri ad judicis interrogationem; ait enim id Sanch., d. num. 15, quòd si nolint fateri, non utantur dispensatione; ea enim interrogatio non eò tendit, ut illi puniantur, sed ut impediatur usus subreptitiæ dispensationis, et matrimonium irritum; sed postea contrarium sentiendo, ait, hoc modo oratores, negando ipsam copulam, omni culpà vacare, quamvis id negetur, etiam cum juramento; quia hoc juramentum est verum, cujus sensus est, non feci incestum, ut substat in hoc foro externo, in quo judex rogat.

Nunquam tamen defuerunt, qui sub spe facilius impetrandæ dispensationis, se carnaliter cognoverunt, et litteris dispensationis hujusmodi impetratis, medio juramento, spem hanc ab eis conceptam, negârunt; quod, si fuerit ita occultum, ut per officium sacræ pœnitentiariæ illis succurri possit, ad illud habetur recursus, narrando, quòd ipsi aliàs cupientes invicem matrimonialiter copulari, dispensationem à Sede Apostolicà super impedimento quarti consanguinitatis, quo invicem sunt conjuncti, cum copulà obtinuerunt; nullà tamen factà mentione, quòd sub spe facilius habendæ dietæ dispensationis, se carnaliter cognoverant; imò id coram ordinario loci, cui litteræ prædictæ fuerunt directæ, medio, juramento negarunt; et

quia occultum est oratores, spem hujusmodi tacuisse, publicum verò impetràsse prædictam dispensationem; et nisi illa ad effectum perducatur, scandala orirentur, proindeque confessario committitur absolutio à præmissis, et dummodò occultum sit, dictam dispensationem nullam esse ob spei prædictæ taciturnitatem; ut postquàm cum ipsis oratoribus, super dicto impedimento, et aliis præmissis, servatà formà dictarum litterarum dispensatum fuerit, cum ipsis oratoribus dispenset.

Pari modo succurritur oratoribus, qui cupientes etiam matrimonialiter copulari, ut facilius dispensationem super aliquo impedimento impetrarent, se carnaliter cognoverunt, et cum hâc spe obtentis litteris dispensationis intra tempus separationis sibi à delegato impositæ, se denuò carnaliter cognoverunt; et licèt contenta in eisdem litteris adimpleverint, nondùm tamen ad actum præstationis juramenti, quòd sub dictà spe se non cognoverint, devenerunt; et quia ob tacitam spem prædictam, et novam copulam subsecutam, de validitate dictæ dispensationis dubitant, cùm publicum sit ipsos dictas litteras dispensationis impetrâsse, ac in eis contenta adimplevisse, impedimenta verò ex præmissis provenientia, occulta sint; et nisi matrimonium contrahatur, scandala orirentur, committitur similiter confessario ut cos absolvat; injunctà inde eis gravi pœnitentià salutari; quòdque arbitrio ejusdem confessoris, faciant eleemosynam, illius nutu in pauperum alimenta distribuendam. Et dummodò impedimentum ex incestuosà cognitione ac spe prædictà proveniens, occultum sit, et nisi matrimonium contrahatur, scandala orirentur, cum ipsis oratoribus, postqu'am aliàs ritè et juxta formam litterarum prædictarum, verificatisque in eis narratis super impedimento dicti tertii gradûs consanguinitatis dispensatum fuerit, quòd præmissis non obstantibus, cum eisdem dispenset.

ET QUÁTENUS, etc., PARITO JUDICATO. — Quod quidem intelligendum est si ordinarius ipsos oratores ob hujusmodi incestum fortè declaràsset excommunicatos, ut dictum est, aut illos quoquomodo ad alias pœnas condemnàsset; quandoquidem debent illius sententiæ latæ, seu ferendæ prius omninò parere. Idem quoque dicendum est, si fuerint ad forum judicis secularis delecti, ut plectantur pœnis incestús; utroque enim casu tenentur parere; ut innuit illa dictio, quoquomodo, quæ, cúm sit universalis, comprehendit omnes modos; Menoch., cons. 544, num. 19, Mascard., de Probat., conclus. 1131, num. 16.

Nec prius possunt oratores ipsi ad matrimonium vigore dispensationis admitti, quam judicato paruerint; clausula enim hæc, parito judicato, tribuit jurisdictionem conditionalem; ac propterea illam suspendit, donec fuerit paritum, et processus dictæ dispensationis antea factus, erit nullus, et sine jurisdictione, ket. Rom. apud Farinac., decis. 68, num. 4, tomo 4, p. 4, et ita neque vicarius executor, nec ordinarius potest procedere, nec oratores possunt audiri, nisi prius verificato quòd paruerint judicato;

Put., decis. 16; ut lit. pend. et decis. 429, lib. 1, ac debent parere integraliter; Ludovis., decis. 566, num. 2, et ibi addit. num. 3, quia cùm dicta verba posita sint in ablativo absoluto, conditionem important, l. A testatore, ff. de Condit. et Demonstr., Jas. in l. 2, num. 12, c. de Jur. emphyt.; Caputaq. decis. 111, num. 3, part. 1.

Propterea non sufficit quòd oratores velint præstare cautionem de parendo judicato, ut possit interim delegatus exequi litteras dispensationis; cùm id positum sit sub conditione quare debet adimpleri in forma specifica, non autem per æquipollens, juxta text. in l. Qui hæredi, § Mævius, ff. de Condit. et Demonstr. Surd., cons. 186, num. 19.

IN UTROQUE FORO AUCTORITATE NOSTRA DISPENSES. -Hic enim publicum est oratores inter se carnale commercium habuisse; quia fortè oratrix ab oratore antea gravida reddita est; ac propterea egent absolutione et dispensatione pro utroque foro. Si enim copula esset occulta, parum refert de ea in dispensatione pro foro externo, mentionem fieri, si alia allegatur causa ad contrahendum; cum satis sit petere absolutionem in sacrà pœnitentiarià, explicato quoque ibi impedimento dirimenti, super quo aut dispensavit, aut dispensaturus est Pontifex, et ita docet quotidiana praxis, et testatur Sanch. d. lib. 8, disp. 25, n. 11, qui ibi subdit, quòd super incestu non impetratur vera dispensatio, cum ille non sit impedimentum, sed suppletur vitium dispensationis pontificiæ, in qua narrandus est hic incestus, ut valida esset.

Verum est tamen quòd stylus sacræ pænitentiariæ requirit, quòd in his casibus non modò petatur absolutio ab incestu, verùm etiam dispensatio super impedimento, licèt jam super eo obtenta fuerit, vel obtinebitur dispensatio in utroque foro.

PROLEM SUSCEPTAM, SI QUA SIT, ET SUSCIPIEN-DAM, etc. - Duo in his litteris conceduntur, nempe mandatum de dispensando, ac potestas legitimandi prolem susceptam et suscipiendam; et sic unum ab altero distinctum; unde si fortè mandatum, quoad dispensationem super impedimento dirimenti, non potuisset habere effectum, propter supervenientem mortem alterius oratorum, valebit nihilominus potestas legitimandi prolem hujusmodi, etiam in præjudicium venientium ab intestato, Anchar., cons. 409, quem refert Gonzal. ad regul. 8 cancel. glos. 5, § 9, n. 27; Rot., decis. 207, n. 2 et 3, p. 1, divers. Seraph. decis. 1121, sicut dicimus à pari, quòd nullà existente resignatione, ob non factam publicationem à resignatario cum reservatione pensionis, resignans non amittit pensionem sibi reservatam, vel aliud jus; Paris., de Resign. benef., lib. 11, q. 7, n. 57; quare si hujusmodi beneficium impetretur ab alio, iste impetrans tenebitur ad pensionem jam impositam ad favorem resignantis; Grat., discept. foren., cap. 138, n. 50; ita pariter in gratià coadjutoriæ cum futurà successione, quæ continet in se duplicem gratiam æquè principalem, quarum una est gratia coadjutoriæ, quæ expirat per obitum coadjuti; altera verò continet futuram successionem, cùm primum vacaverit beneficium, juxta tenorem litterarum prædictæ coadjutoriæ, id. Gonz., d. § 9, n. 53, et ego ipse dicam in meå Praxi. benef.

Ita in proposito dicimus, quòd possunt litteræ hujusmodi executioni demandari, quoad illam partem quæ continet legitimationem prolis; quamvis non possint quoad aliam, quæ continet impedimenti dispensationem; Rota, dec. 207, cujus verba sunt:

Domini tenuerunt dispensationem ad effectum legitimationis filiorum valuisse, quia gratia pænitentiariæ continebat duo æquè principaliter, mandatum videlicet de dispensando, at Joannes Baptista et Angela manerent in matrimonio contracto, non obstante quarto consanguinitatis gradu, quo erant conjuncti, et de legitimando filios, jam natos; qui filii tam nati, stante prædicto consanguinitatis impedimento, non efficiebantur legitimi, ob legitimum matrimonium subsecutum, ex Abb., in cap. Tanta, num. 14, qui fil. sint legit., sed proveniebat hæc legitimas ex approbatione Papæ, qui, ratificando matrimonium, ita de facto contractum, legitimavit prolem in figura matrimonii susceptam, ut per Anchar., cons. 409, Put., decis, 484, lib. 2. Unde licèt gratia, quoad contractum matrimonii, non possit habere effectum, debet tamen demandari executioni, quoad legitimitatem; in quà nullum adest impedimentum, Butr. in cap. Constitutus, num. 22, de Rescript., Felin, in cap. Sedes, col. 1, n. 2, eod, tit. Et hæc duo dixerunt domini contineri in gratia, non tanquam connexa vel dependentia ad invicem, sed tanquàm æquè principalia; quia narrata sunt apta et sufficientia ad utrumque etiam principaliter obtinendum.

Nulli enim dubium est, neque inconveniens oritur, quòd eadem gratia pro una parte sit valida, et pro alterà invalida; unde, licèt cesset, quoad partem invalidam, sustinetur tamen quoad validam, d. cap. Si eo tempore, de Rescript., in 6; sicut etiam dicimus, quòd defectus intentionis in una parte gratiæ, nonvitiat gratiam in alia parte distincta et separata, in qua cessat defectus, id. Gonz. d. § 9, n. 59.

Hinc inferri etiam potest ad casum permutationis duorum beneficiorum, quæ non desinit valere, quamvis alter compermutantium, ob supervenientem mortem, non assequatur beneficium; quia, cum una collatio, facta eâ causă permutationis, sit ab aliâ separabilis, licèt altera non habeat effectum, non propterea desinit valere permutatio, quoad aliam, sicut aliàs diximus de eo qui obtinuit dispensationem matrimonialem super duobus impedimentis; nam si tempore executionis litterarum dispensationis, non duo impedimenta, sed unum tantùm aderit, valebit dispensatio, quoad illud impedimentum, quod verè et realiter existit; quia utile per inutile non debet vitiari, ut per Achillem de Grass., decis. 3, n. 4 et 5, super reg. de Valore exprim., sicut passim practicatur, et supra diximus.

Cessabit tamen ratio præmissorum, si obtentà dispensatione cum supra dictà mentione legitimationis prolis, parentes, pœnitentià ducti in casu matrimonii contrahendi, non inirent ipsum matrimonium; nam tali casu credit Sanch., d. disp. 7, num. 5, non valere hujusmodi legitimationem, quæ conceditur tantum in favorem dicti matrimonii contrahendi; cum aliàs dictam legitimationem Papa non concessisset; quia, cum nulla ratio reddi possit, ex quâ hæc legitimatio deprehendatur, profectò ea facienda per executorem dispensationis, dependet à matrimonio contrahendo; quare, nisi illud contrahatur, cessat causa; et sic cessare debet effectus, vulqatis juribus, etc.

Est autem dispar ratio de hoc et casu superiori; in illo enim, quòd gratia dispensationis debitæ executioni non demandetur, impedimentum est necessarium, puta ob mortem; bìc autem est voluntarium; quarè, licet gratia dispensationis super impedimento canonico, sit distincta à gratia legitimationis prolis, quo fit, ut reddità impossibili illius executione, possit hac executioni mandari, nihilominùs tamen, quia prolis legitimatio pertinet ad bonum matrimonii, quod conjuges voluntariè respuunt in secundo casu; ideò sine illo, locum habere non debet.

Hinc dispensatio præsumitur inter virum et uxorem, qui in gradu prohibito contraxerunt, si per decem annes continuos, et ultra in matrimonio vixerunt, et mortui sunt; quia diuturnitas, qua in figura matrimonii fuerunt vir et uxor, facit quòd proles illegitima habeatur pro legitima concurrente publica ignorantia, Caputaquen., decis. 269, part. 1, et dec. 25, n. 1, p. 2.

Neque ab hâc nostrâ praxi dissonat, quod notat Genuen, in Praxi cur. archiep. Neap., cap. unico, in casu dispensationis matrimonialis, nimirum, quòd si ex dispositione testatoris, non possunt aliqui succedere, nisi fuerint nati ex legitimo matrimonio; et quidam consanguinei de facto contraxerunt matrimonium; postmodum verò impetrarunt dispensationem à Papa, directam episcopo, qui cum eis dispensaret, si ipse episcopus malitiosè adhibuerit moram in dispensando; et interim filius natus est, qui natus esset legitimus, si episcopus dispensaret, an talis filius succedat? et concludit affirmativè, cum dispensatio debita fuerit per diversa jura ibi per eum allegata.

LEGITIMAM DECERNENDO. - Non enim sufficit dispensare vigore harum litterarum, ut matrimonium contrahatur, nisi in licentia, seu decreto ordinarii exprimatur, quod etiam legitimaverit prolem antea susceptam; quia illa non remanchit legitima vigore matrimonii; sicut ea quæ post illud contractum, suscipienda erit; nam proles post contractum matrimonium suscipienda, est ex natura rei legitima, tanquam ex vero matrimonio orta; proles verò jam antea suscepta, non legitimatur per subsequens matrimonium; cum illa sit spuria, per text. in cap. Tanta, qui til. sint legit., et sic solum legitimatur ex decreto ordinarii, seu alterius executoris litterarum lujusmodi dispensationis, cui committitur, ut si preces veritate niti repererit, cum oratoribus super impedimento dispenset, ac decernat prolem susceptam legitimam. Sanch., lib. 8, disp. 7, num. 16, circa medium, ubi subdit quòd supra dictum verbum Decernendo, accipitur propriè pro decreto interponendo respectu prolis susceptæ, et impropriè pro declarandó respectu prolis suscipiendæ.

Sed quid agendum si executor, dispensando super impedimento supra dicto, omiserit prolem susceptam legitimam decernere an poterit eam quandocumque decernere, etiam extra actum dispensationis?

Et hoc videtur deduci ex iis que supra diximus, nempe quod unum ab altero non dependet; ac propterea dictus executor, post litterarum executionem, quoad dispensationem, poterit, quandocumque sibi placuerit, durante ejus officio, ipsam prolem legitimam decernere; quia exequendo quoad ad dispensationem tantum, non fuit plenè functus officio suo, partem sibi commissam relinquens; id. Sanch., d. disp. 7, num. 17, ubi etiam subdit quòd si jam executor deposuerit officium, vel obierit, vel fuerit absens à diacesi, ejus successor in officio poterit exequi has litteras quoad legitimationem prolis.

Sicut etiam id-locum sibi vindicat in aliis dispensationibus super impedimento occulto in foro conscientiæ tantùm impetratis; quæ juxta stylum sacræ pænitentiariæ, diriguntur discreto viro confessori magistro in theologià, vel decretorum doctori; nam si ipse dispensaverit tantùm super impedimento occulto, et omiscrit declarare prolem legitimam juxta facultatem sibi traditam, posset orator eligere alium similem confessarium, qui declaret hujusmodi prolem legitimam; et hoc modo creditur intellexisse Sanch., d. num. 17, licèt id non explicet.

Nescio tamen quomodò id posset in praxi servari, stante clausulà apposità in fine litterarum ejusdem sacræ pœnitentiariæ, nempe quòd confessarius teneatur lacerare dictas litteras, postquàm illarum vigore dispensaverit, et hoc sub pœnà excommunicationis latæ sententiæ, ut suo loco dicetur; quomodò enim alteri confessario præsentari poterunt, si illæ non exstant? rescriptum namque tribuit jurisdictionem executori, Cassador, super Regul., decis. 35, num. 5, et de Restit. spol., decis. 8, num. 40.

Superest breviter videamus num filii habiti ex incestu narrato in supra dictis litteris dispensationis, post illarum executionem, efficiantur legitimi per matrimonium subsequens; et ex eo verè legitimi censeantur, quoad omnia, etiam ad successiones, fideicommissa, et majoratus; sicut naturales, an verò legitimatio ista sit censenda, ae si esset facta à summo Pontifice separatim, absque matrimonio; ita ut solum prosit ad spiritualia et ecclesiastica, ut in dies impetrantur ad ordines et beneficia; et sic tanquam facta per rescriptum Papæ?

Hanc quæstionem movet Garc., de Benef. p. 7, cap. 2, num 39, qui, num. 40, resolvit, quòd hujusmodi illegitimi per subsequens matrimonium efficiantur legitimi, quoad omnia, etiamad successiones, fideicommissa et majoratus; cùm ista legitimatio non fiat per Papam, absque matrimonio, sed ratione matrimonii et respectu illius, dependenterque ab illo; extendendo et ampliando dispositionem et favorem,

cap. Tanta, qui fil. sint legit., ut intret etiam in isto casu; ex eo quòd si oratores sic dispensati, postea non contraherent matrimonium inter se, proles antea suscepta non remaneret legitima; nec virtute hujusmodi dispensationis possent, ut diximus, legitimari.

Et hic obiter nota, quòd cùm proles legitimabitur per confessarium, vigore litterarum sacræ pænitentiariæ in foro conscientiæ tantùm; si impedimentum ad contrahendum, quod priùs erat occultum, detegetur, ipsa proles reputabitur illegitima; Sanch., 1. 8, disp. 54, num. 47 et seq., donce desuper fuerint impetratæ litteræ dispensationis in utroque foro, cum consuetà clausulà, legitimationis prolis susceptæ, etc.

### CAPUT III.

Praxis. dispensationum matrimonialium de scienter contracto.

Egimus hactenus de dispensationibus super matrimoniis, in gradibus prohibitis, contrahendis, ubi carnalis tantum copula intercessit; consequens erit videre an et quomodò dispensetur super impedimentis in matrimonio scienter contracto; sæpè enim (quod dolendum maximè est) ante dispensationem obtentam, matrimonia contrahi videmus, ac etiam carnali copulâ consummari; necnon, ut faciliùs postmodùm dispensatio ipsa obtineatur, ut per Boer, decis. 264, n. 26, quod quidem ante concilium Tridentinum causam præbebat faciliùs obtinendi dispensationem ipsam: postmodům verò ex ipso concilio, sess. 24, c. de Reform. matrim., ob eamdem causam retrahuntur summi pontifices ab illius concessione; unde non nisi cum maxima difficultate dispensant, cum tales oratores tali judicent dispensatione indignos, stante decreto ejusdem concilii, sicut antea diximus.

Antequam verò ulterius progrediamur, occurrit videndum an dictum decretum concilii Tridentini, dicta sess. 24, cap. 5, habeat locum in quibuscumque impedimentis dirimentibus, vel tantum in impedimentis consanguinitatis et affanitatis, de quibus tantum modò ipsum concilium loquitur.

Et videtur illud non extendi ad alia impedimenta dirimentia; cum expresse illud loquatur adversus contrahentes intra gradus prohibitos; quod quidem intelligi videtur de impedimentis, qua per gradus distinguuntur, veluti consanguinitatis et affinitatis, non autem de reliquis, que gradus non habent; quareubi illa non exprimuntur à lege, pœna non debet imponi, facit tex. in cap. Cum vos, de Off. ordin., l. At si quis, § Idem labeo, ibi, cum pæna statuta non sit, ff. de Relig. et Sumpt. funer., et facit text. in auth. 4 de non elig. secund. nub., in verbo Non est lex tale quid dicens, et text. in cap. 1, ibi, nusquam cautum reperitur ne sed. vac.; Gloss. in cap. Cupientes, § Quòd si per vigenti, in verbo Privatos, de Elect. in 6, et text. in cap. 15, qui, ibi, cum non sit expressum, de Sent. excom. in 6, Glos. in cap. 2, verbe Debitum, de Cognat. spirit., et in cap. Cum speciali, de Appell.; Abb. in cap. fin., de Rescript., ubi dicit pœnam à lege ipso jure impositam non debere extendi per identitatem rationis, et pro hoc dieit facere c. Pænæ, de Pænit., dist. 1, quod etiam notat Joan. Andreas in regulà Odia, de Reg. jur. in 6, quando enim Papa aliud non explicat, talis constitutio non se extendit, arg. cap. Non est nobis, de Spons., quandoquidem lex limitata, limitatum effectum habet, l. Cum servo, ff. de contrah. Empt., c. 1, de Sepult., Cassad., decis. 56, n. 5, super Regul. Cancell.

His tamen non obstantibus contrarium est verius, de stylo, et in praxi Romanæ Curiæ receptum, ut etiam illius tyrones sciunt; nam licèt concilium Tridentinum loquatur tantum de gradibus prohibitis, ibi : Si quis intra gradus prohibitos scienter matrimonium contrahere præsumpserit, separetur, et spe dispensationis careat, non enim dignus est, qui Ecclesiæ benignitatem facilè experiatur, cujus salubria præcepta temerè contempsit; ac propterea, cum constitutio sit pænalis, non recipiat extensionem, alleg. jur., tamen intelligendum est etiam de quocumque impedimento, quia in co, eadem prorsus ratio textus militat, sicut nos docet diuturna praxis in hujusmodi dispensationibus impetrandis; præsertim ne oratores, sicut clandestinè contrahentes, affectatores ignorantiæ videantur; cum debitam diligentiam non adhibucrint ad inquirendum omnia impedimenta, et ubi ratio expressa in textu omninò militat, lex quantumcumque pœnalis, extenditur ad illum casum, ita Sanch., lib. 3, disput. 42, n. 4, et nos infra dicemus.

Sicut nec etiam refert, quòd hæc Constitutio sit correctoria, et pænalis simul, ac ob id minùs extendenda; quia nihilominùs extenditur ob identitatem rationis in eà expressæ; eòque magis, cùm illa emanaverit favore animarum, ac propterea erit dilatanda, Bart. in I. Si extensio, num. 45, vers. Ex prædictis, ff. solut. Matr.; Abb. in cap. Quæsivit, de Divort., in fine, faciunt etiam tradita per Felin. in cap. Translato, num. 41, de Constit.; cùm enim dicimus, quòd constitutio pænalis est restringenda, id verum est de lege pænali, quæ versatur circà delicti punitionem, quia tunc illius tenor propriissimè intelligendus est per jura supra dicta.

Et licèt, meo tempore, quidam advocatus Hispanus contenderet coram DD. abbreviatoribus majoris præsidentiæ in cancellaria apostolica, id sibi tantummodò locum vendicare inter consanguincos, affines vel cognatos; denique silere coactus fuit, pluribus doctrinis alterius doctoris prædictæ nationis, nempe ejusdem Sanch. sub num. 4, vers. Probatur, aliisque rationibus, per dictos DD. abbreviatores tunc adductis, præcipuè quia virtus legis non consistit in proprietate verborum et cortice, sed in sensu et mente, 1. Scire oportet, § Aliud, ff. de Excusat. tutor., 1. Contra legem, de leg., 1. Cum pater, § Dulcissimis, ff. de Leg. 2, 1. Nominis et rei, § Verbum, ff. de Verbor. signif., cap. Intelligenti, et cap. Propterea, eod. tit., et non tantum causa verborum, et significatio, sed etiam mens agentium est inspicienda, l. Si in venditione, in fine, cum ibi not.; ff. comm. præd., et si, inspectâ mente, Papa interrogaretur, verisimiliter idem responderet; unde haberi debet pro expresso quoad cætera impedimenta dirimentia, l. Tale pactum, § fincum ibi not., ff. de Pact., quæ lex procedit, sive per modum statuti seu rescripti, aut conventionis, seu alterius dispositionis, aliquid cautum existat, secundum Badd. et Castr. ibi, Curt. Jun. cons. 54, col. 2.

Nec refert, quòd non debeamus dicere, quod statutum, aut lex, seu constitutio non dicit; text. in auth. de non elig. secund. nub. in & Optime, coll. 1, 1. At si quis, § Divus, ff. de Relig. et Sumpt. fun.; id enim verum est, nisi ratione materiæ, de quâ loquitur, detur materia interpretandi Textus est expressus in Clem. Exivi de paradis.; de Verb. sign., sicut nec ad rem facit concilium de gradibus locutum fuisse, quia id tantùm gratià exempli expressit inter gradus prohibitos, nec non frequentiores usus; nam habemus in jure quod expressum frequentiæ causa, non restringit, l. 4, junctà Glosså in verbo Illyricanas, c. de quibus mun. vel potestatibus nemini liceat se excusare, ex eò quòd, ut omnibus notum est, major pars dispensationum, quæ petuntur ad matrimonia contrahenda, consistunt in impedimentis quæ per gradus distinguentur; nec tamen totaliter omisit idem concilium id declarare; cum statim post supra dicta verba, subdidit: Si verò solemnitatibus adhibitis, impedimentum aliquod postea subesse cognoscatur, etc., prout in simili aliàs diximus.

His igitur præmissis, circa præsentem materiam de matrimonio in gradu prohibito contracto, dicendum est quòd prohibitio super hoc, ex decreto dicti concilii Tridentini, innititur rationi text. in d. Clem. Eos, de Consang. et Affin., quod quidem concilium vult taliter contrahentes carere spe dispensationis. Clement. verò imponit pænam excommunicationis; sed, ut illius tenorem unusquisque ante oculos per extensum habeat, præcipuè, ut sciat quonam modo in supplicationibus similium dispensationum petenda sit absolutio, illum hic inserere non displicuit, qui talis est, videlicet:

Eos qui divino timore postposito, in suarum periculum animarum, scienter in gradibus consanguinitatis et affinitatis constitutione canonicà interdictis, aut cum monialibus contrahere matrimonialiter non verentur, necnon religiosos et moniales ac clericos in sacris ordinibus constitutos, matrimonia refrenare metu pænæ, ab hujusmodi eorum temeritatis audacià cupientes; ipsos excommunicationis sententiæ ipso facto decernimus subjacere. Præcipientes Ecclesiarum prælatis, ut illos quos eis constiterit taliter contraxisse, excommunicatos publice tamdiù nuntient, seu à suis subditis faciant nuntiari, donec, suum humiliter recognoscentes errorem, scparentur ab invicem et absolutionis obtinere beneficium mereantur. Per prædicta quoque juribus, quæ sic contrahentibus alias pænas imponunt, in nullo volumus derogari.

Quæ quidem constitutio est Clementis V, qui eam edidit in concilio Viennensi, ut patet in titulo ipsius Clementinæ.

Supervenit postmodum Clemens VII, qui cum cognovisset quod, non obstante supra dicta prohibitione dictæ Clem. Eos, nonnulli, contra illius prohibitionem, matrimonia sub spe consequendæ dispensationis contrahebant, carnalique copulâ consummabant, ad tot malis obviandum, aliam edidit constitutionem, quâ demitur spes hujusmodi dispensationis consequendæ, ut ex illius tenore patet, quem etiam hic promajori curialium commoditate, per extensum libuit apponere, et talis est:

consummaverint, non intendimus dispensare; sed illa scandalis, quæ oriri posse formidaretur, minimè attentis, omninò separari mandabinus, absolutionem duntaxat petentibus misericorditer concessuri, cùm gratià dignus non sit, qui canonum conditorem contemnit, illique cum animæ suæ detrimento injuriam facit. Et uv intentio nostra faciliùs ad effectum perducatur, ac omnibus innotescat, apponere, et talis est:

CLEMENS episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, et aliis locorum ordinariis, salutem, et apostolicam benedictionem. Quia plerumque in futurorum eventibus imbecillitas humani judicii adeò fallitur, ut quod utile non solùm conjectura, sed etiam attenta, et provida consideratio pollicebatur, id prorsus inutile, ac animarum saluti maximè dannosum reperiatur, propterca nonnunguàm expedit, ut gratiæ quæ olim consultò et rationabili de causà concedi videbantur, multò consultius in posterum denegentur, id quod necessitas præsentis provisionis evidenter ostendet. Sanè postquam fel. rec. Clemens Papa V, prædecessor noster in concilio Viennensi, eos qui divino timore postposito, in gradibus consanguinitatis et affinitatis contra canonicas sanctiones, matrimonia scienter in suarum periculum animarum contrahere præsumpsissent, excommunicationis sententiæ ipso facto decreverat subjacere; præcipiendo Ecclesiarum prælatis, ut tamdiù excommunicatos publicè nuntiarent, seu nuntiari facerent, donec separarentur ab invicem et beneficium absolutionis obtinerent; sedes Apostolica, et Romani pontifices prædecessores nostri considerantes gravia oriri posse scandala, si matrimonia hujusmodi scienter contracta, et carnali copulà consummata per divortia dirimerentur, ad obviandum hujusmodi scandalis, et ne mulieres perpetuò diffamatæ remanerent, inducebantur ad dispendum cum illis qui in gradibus hujusmodi prohibitis matrimonia ipsa scienter contraxissent, propter quod multi volentes in gradibus prohibitis matrimonia contrahere, ac sperantes venium et absolutionem, ac dispensationem à sede prædictà facilius obtinere posse, illa passim contrahere, et carnali copulà sub tali spe consummare præsumpserunt. Quæ abusio et corruptela cum jamdiù propter inveteratam hominum malitiam, et nimiam dictæ sedis in absolvendo ac dispensando facilitatem, adeò creverit, ut cupientes in gradibus prohibitis hujusmodi contrahere, nullo pacto id fucere vereantur, et unde scandalis remedia patebantur, inde scandalorum materia et occasio nata videatur. Nos, quorum interest agrum Domini ita colere, ut virtutes in eo crescant, abusiones verò quæcumque tollantur, ac malis moribus via et aditus omnis præcludatur, hujusmodi fraudibus et dolis, per quos multi dispensationes in prajudicium animarum suarum à nobis extorquere, ac clementià et misericordià apostolicà sub spe veniæ, quæ, ut experientia rerum magistra docet, peccandi viam pandit, abuti non cessant, obviare volentes, habitâ super his, cum fratribus nostris maturà deliberatione, de ipsorum fratrum consilio, omnibus denuntiandum, seu intimandum duximus, quod in posterum, cum illis, qui in gradibus prohibitis matrimonia scienter contraxerint etiamsi illa

scandalis, quæ oriri posse formidaretur, minimè allentis, omninò separari mandabimus, absolutionem duntaxat petentibus misericorditer concessuri, cum gratiâ dignus non sit, qui canonum conditorem contemnit, illique cum animæ suæ detrimento injuriam facit. Et wintentio nostra faciliùs ad effectum perducatur, ac omnibus innotescat, vobis, et vestrum cuilibet in virtute sanctæ obedientiæ mandamus, quatenus præsentes litteras, seu earum transumpta, quibus manu publici notarii subscriptis, et alicujus prælati, seu in ecclesiastica dignitate constituti sigillo munitis, eamdem prorsus fidem, ac ipsis originalibus litteris præstari volumus, in singulis ecclesiis civitatum et diæcesum vestrarum, etiam vulgari sermone, publicari, et ipsarum ecclesiarum valvis affigi faciatis, ne aliquis ullo unquam tempore, hujus nostræ incommutabilis intentionis et voluntatis ignorantiam prætendere seu allegare possit. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ intentionis, mandati et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Lominicæ MDXXIV, sexto decimo kalendas septembris, pontificatús nostri anno primo.

Unde nullus superest admirationis locus, cur sumnus Pontifex, se ita difficilem præbeat ad sic cum prædictis dispensandum. Quòd si in remotioribus gradibus, vel denegatur, aut cum maximà facultate conceditur hujusmodi dispensatio, longè major difficultas insurgit circa gradus propinquiores; ex eo quòd Paulus ÍV, aliâ suà constitutione, voluit, ut nullus in secundo gradu possit petere has dispensationes; illius verò tenor sequitur, ut infra:

Paulus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, ab ea ipsa die, qua divina bonitas nos (licèt tanto oneri impares) regendæ universalis ejus Ecclesia praficere dignata est, nunquam cessavimus cogitare quo pacto singuli abusus nostrà diligentià tollerentur, diversas superinde constitutiones, juxta casuum exigentiam quotidiè promulgando et publicando. Hinc est quod cum (sicut nobis nuper innotuit) à nonnullis annis citra introductum sit, ut qui matrimonium in secundo consanguinitatis vel affinitatis gradu contrahere anhelant, scientes se dispensationem à sede Apostolicà super hujusmodi matrimonio contrahendo obtinere non posse, sub siducià illam super codem matrimonio postquàm contractum fuerit, reportandi matrimonium ipsum de facto contrahant, et carnali copulâ consumment, excommunicationis sententiam in concilio Viennen. contra matrimonia in gradibus prohibitis scienter contrahentes promulgatam, damnabiliter incurrendo. Et deinde sub prætextu quod si divortium fieret inter eos gravia exinde inter eos et corum consanguineos et affines scandala possent verisimiliter exoriri, et mulier perpetud diffamata remaneret, absolutionem necessariam et dispensationem opportunam, quas sibi debitas concedi expostulent, sicque absolutionem et dispensationem (quas aliàs nou obtinerent) eo prætextu, ut plurimum reportent in scandalum plurimorum; nos considerantes præmissa causam tribuero delinquendi, et incestum committendi, ac ex delicto, loco pænæ, commodum, et appetitus satisfactionem reportari, malitiis hominum occurrere volentes, per has nostras omnibus innotescere volumus, quòd nos lapso tempore, infra quod notitia præsentium in partibus, ex quibus similes dispensationes peti continget, verisimiliter haberi potuerit, absolutiones et dispensationes hujusmodi ex prætextu prædicto, etiamsi proles ex matrimonio sic contracto, subsecuta fuerit, nullatenus, sed solum ex causà urgentissimà pro bono publico, et à jure consideratà, per nos tantim et non alium approbandà, concedemus, et quòd dispensationes ex alià causà nostris temporibus perpetuò exulabunt; quod nobis licere non patimur, nostris successoribus indicantes; nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginem nostræ voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Dat. Romæ apud sanctum Petrum, anno incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto, idus decembris, pontificatûs nostri anno primo.

Quibus sic stantibus, non est ægrè ferendum, si ut plurimum hujusmodi dispensationes, vel denegentur vel difficillimè concedantur; quòd, si aliquando conceduntur, non nisi cum nonnullis modificationibus et limitationibus expediuntur, ut infra dicemus; si etenim liberè concederentur, daretur profectò causa delinquendi, et quotidiè magnates, aures Pontificis infestarent, petendo similes dispensationes, quæ est germana ratio, cur tot remedia emanârint ad repellendam, scilicet omnium importunitatem, sicut solent principes, juxta text. in 1. Omnes, et 1. penult. c. de Fund. patr, lib. 11, Fulgos. cons. 20, col. 3, ante num. 5.

Nan tamen propterea ligantur manus Pontificis ad concedendas hujusmodi dispensationes, non obstantibus supra dictis constitutionibus et concilio Tridentino; et quidem, quoad ipsum concilium, dicendum est quòd cùm sit Papæ auctoritate congregatum, et ab ipso confirmatum, est paris auctoritatis cum ipso Papà: unde par in parem non habet imperium, cap. Innotuit, de Elect., l. Nam et magistratus, ff. de Arbitr. Capel. Tholos., decis. 159, n. 2, imò Papa est supra concilium, cùm sit caput Ecclesiæ universæ, ut pluribus docet Bellarm., lib. 2, de Concil., cap. 15 et 17, tomo 2.

Quamvis juxta doctrinam Sanch., lib. 3, disput. 45, sub n. 3, dicendum sit, quòd in casu quo dictum concil. Trid. statuit, taliter contrahentes carere spe dispensationis, si summus Pontifex absque justissimà causà emergenti dispensaret, lethaliter delinqueret; secùs ex tali causà; subdens ibi, quòd licèt talis dispensatio frequens, sit Ecclesiæ perniciosa, quando tamen est rara, et ex causà justà, conceditur, non est talis.

Quoniam verò in supplicationibus harum dispensationum, inter cætera necessariò adjicitur clausula, quòd matrimonium ita scienter contractum est (nam eo ipso quòd concilium prædictum concernit hos contrahentes carere spe dispensationis, voluit hoc matrimonii impedimentum constituere ad hanc dispensationem impetrandam), ideireò, ut videas, quonam modo supplicatio desuper conficiatur, illius formula, quam hodiernus stylus admittit, erit subjicienda, illiusque clausulæ enucleandæ, ea igitur talis est, ut sequitur:

Beatissime Pater, exponitur humiliter pro parte devotorum illius oratorum, N. et N., diæcesis. N, quòd ipsi aliàs scientes se tertio sanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, non quidem peccandi datà operà, ut crimine admisso, hæc causa foret. S. V. et sedem Apostolicam, ad misericordiam et gratiam erga ipsos faciliores reddendi matrimonium inter se per verba de præsenti, clandestinè, et de facto contraxerunt, ac carnali copulà consummarunt. Cum autem, Pater Sancte, oratores præfati in hujusmodi matrimonio remanere non possint absque sedis prædictæ dispensatione; et si divortium inter eos fieret, gravia exinde scandula possent verisimiliter exoriri, supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores pradicti quatenùs illos à generali excommunicationis sententià, quam propter præmissa incurrerunt, incestûs reatu et excessibus hujusmodi in utroque foro absolvere; ac cum eisdem oratoribus, quod impedimento tertii consanguinitatis gradûs hujusmodi non obstante, matrimonium inter se de novo publice, servata forma concilii Trid. contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere, liberè et licitè valeant, dispensare; prolemque susceptam (si qua sit) et susci piendam exinde, legitimam decernendo, dignemini, de gratia speciali. Non obstantibus præmissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis cæterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Fiat, ut petitur. F.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., et imposità oratoribus propter incestum hujusmodi aliaque præmissa arbitrio suo gravi pænitentià salutari. Et recepto ab eis juramento, quòd sub spe faciliùs, etc. Et quatenùs, etc., parito judicato. Et cum decreto quòd oratorum alter alteri supervivens perpetuò absque spe conjugii remaneat.

Fiat. F.

Quòd si fortè parochus in aliquo deliquit circa matrimonium taliter contractum, erit de hoc mentio facienda in supplicatione: hoc enim casu, post consuctas clausulas supra dictæ supplicationis, additur per officiales: Et punito parocho arbitrio ordinarii, qui poterit illum punire, non solum poena arbitraria, sed etiam triennali suspensione, quia concil. Trid., sess. 24, c. 1, dum ibi decernit parochum hujusmodi esse graviter puniendum arbitrio ordinarii non derogat juri antiquo, ut in capite final. de cland. Desp.

Quoniam verò absque alia formula litterarum, sufficit clausulas in dictà supplicatione contentas elucidare, ideò ill..s sigillatim per ordinem, ut infra declarabimus, unde dicamus:

BEATISSIME PATER, etc., QUOD IPSI ALIAS SCIEN-

res, etc. — Hanc scientiam necesse est exprimere; ex eo quòd hìc prohibentur oratores petere dispensationem, ut supra visum est; ac propterea, tam vigore dicti concilii, quàm dictæ Clem. Eos, non ligantur ignorantes, nempe, ignorantià facti probabili, non autem affectatà, ut benè declarat Glossa, in d. clem., in verbo Scienter; Silv., verbo Excommunicatio, 9, n. 76, § 2, Cajet. omninò videndus eodem verbo, c. 47, veluti, si oratores probabiliter ignorabant esse consanguineos vel affines, ut infra dicetur.

Quòd si eratores ipsi fuissent juris ignari, nescientes gradum prædictum esse prohibitum, certè non excusantur; quia error juris non prodest, Jason. in 1. Si ante, num. 7, ff. solut. Matr.; Imol. in l. Justo, num. 5, ff. de Usucap.; Angel., cons. 70, num. 23; Corn., cous. 148, vol. 3, et communiter doctores quia ignorantia tantùm facti, non autem juris excusat, cap. Ignorantia, de Regul. jur. in 6; Abb. in cap. ultimo, de Constit.; Glossa, in cap. ult. de Postul. præl.; Dec. in I. Si is, num. 32, ff. de Jur. omn. jud. quia ignorare jus est culpa lata, l. Nec supina, ff. de jur. et fact. ignor., l. Regula, & Sed facti ignorantia, ff. eod., et æquiparatur dolo, l. Magna negligentia, ff. de Verb. sign. statuta enim et constitutiones Pontificis præsumuntur pervenisse ad notitiam corum ad quos spectabat; Bald. in l. Leges sacratissimas, numero 2, c. de Legib.; Bart. in l. Omnes populi, num. 67, ff. de Just. et Jur. nec præsumitur ignorantia de his quæ quis tenetur investigare; Glossa et doctores in cap. Innotuit. de Elect., ad falsariorum, de crim. falsi.

Nec refragatur quòd oratores, seu taliter contrahentes, sint personæ idiotæ et rustici, qui ut plurimum cadere solent in hunc laqueum; quia neque hi excusantur ob juris ignorantiam, Bart. in I., num, 6, c. Unde vi; Alex. in l. Venia, num. 3, eod. tit.; Menoch., de Recup. poss., remed. 9, num. 21 et 22; Jas. in l. Si quis, num. 3, ff. de Jurisd. omn. jud., et ut supra dictum est.

A pœnâ tamen harum constitutionum excipitur ille qui scienter in gradu prohibito contraheret cum aliquâ, invitus et coactus, timore cadente inconstantem virum; Silv., d. num. 78, vers. Quintò, prout neque dictas pænas incurret ille qui credit contrahere cum consanguincà vel affine, et tamen illa, talis non erat quia non punitur effectus, id. Silv. d. loco, num. 77, vers. Tertiò et idem in eo qui tantummodò sponsalia contraxit, quia sumus in pœnalibus, in quibus strictè facienda est interpretatio, ad regul. Odia, cum ibi not., de Reg. jur., in 6, cap. Statutum, & Quod si pænale, de Elect., eod. libro, l. Factum cuique, § In pænalibus, ff. de Reg. jur. imò non solùm in hoc casu, verum etiam ex identitate rationis, nulla fit in pœnalibus extensio, l. Et si quis, § Idem labeo, vers. Sed sollicitus, ff. de Relig. et sumpt. fun., § Cùm igitur, in auth. de non elig. sec. nub.

Quid autem dicendum est de minoribus, ita scienter contrahentibus? et respondetur, quòd quamvis, etiam circa casum petendæ hujusmodi dispensationis, fuisset in dubium revocatum, num pænæ dictæ Clem.

Eos, locum sibi vendicarent contra minores, qui lubrico quodam ipsius ætatis, matrimonium sic scienter contraxerunt ; deindé verò majores effecti, à contractu matrimonii hujusmodi recesserunt, per rationem text. in l. Qui contra, c. Incest. nupt., fuit tamen pluries affirmative responsum; licet enim huic responsioni videatur repugnare quod dicit Glossa, in d. Clem. Eos, verbo Scienter, quæ ait non puniri eos qui bonâ fide ab initio contraxerunt, postmodum verò. detecto impedimento, in ipso contractu perseverârunt; lex nihilominùs imponens pænam contrahendi scienter, requirit ut ipsa locum habeat, quando scientia adest tempore contractús; nec sufficit quòd superveniat ex post facto; Franc. in c. Decrevit, de Hæret. in 6, unde si initium fuit bonæ fidei, nulla est pæna, respectu perseverantiæ, ut per Menoch., de Arbitr. jud., lib. 22, centur. 6, num. 81.

Cùm igitur hæc Clem. sit pœnalis, et non loquatur, nisi de matrimonio contracto, non debet extra casum in eà expressum intendi, l. 3, in fin., ff. de Prævar., § Cùm igitur, vers., Sin autem Roman., cons. 129, col. 4; Curt. jun., cons. 119, num. 9.

Non QUIDEM PECCANDI, DATA OPERA, etc. — Hæc clausula meritò apponitur, etiam in matrimoniis scienter contractis; quia in illis militat eadem ratio fraudis ut alias diximus: et propterea, si matrimonium contrabatur, ut faciliùs oratores obtineant dispensationem, necesse erit id summo Pontifici explicare; ne dispensatio reddatur subreptitià stante dictà constitutione Clem. VII.

MATRIMONIUM INTER SE, etc. - Nam pœnis hujus Clem. ligantur ii tantum qui matrimonium contraxerunt, ad excludendum eos qui, ut supra diximus, contraxerunt tantùm sponsalia; nam licèt prohibitio nuptiarum includat etiam sponsalia, l. Oratio, sf. de Spons., c. Cùm haberet, de eo qui dux. in matr., ubi æquiparantur matrimonium et sponsalia; nihilominùs, cùm hic agatur de incurrendà pœnà hujus Clem. contrarium est dicendum; quia valdè inter se distant, et omne simile non est idem, ut aiunt philosophi; quare non sequitur quòd contrahentes sponsalia, incurrant pænas contrahentium hujusmodi matrimonium Glossa in d. Glem., verbo Contrahere; quod enim lex non dicit, nec nos dicere, seu supplere debemus, argum. 1. Si viro, § De viro, ubi non expressum à lege, pro omisso habetur, ff. solut. Matr., l. un., § Ad deficientis, c. de Caduc. toll.; Bald. in 1. Gallus, § Et quid si tantum, vers. Id quod omittitur, ff. de Lib. et Posth. unde si Papa id voluisset, etiam expressisset, arg. tex. in 1. un., § Sin autem, c. de Caduc. toll.

Sed quid de consulentibus? An ipsi saltem hujus Clementinæ pœnas incurrent? Neque verò est inane hoe dubium; vidi enim alias quasdam litteras similis dispensationis, tempore Pii V, expeditas; in quibus narrabatur, quòd oratores fuerunt à quodam eorum communi animo inducti, ad sic contrahendum; ac propterea ipse Pius mandaverat executori, ut dictos oratores absolveret ac moneret, ut dictum amicuminducerent ad absolutionem desuper petendam; quare

videtur affirmativè respondendum. Ratio autem esse potest, quia mediator criminis, dicitur ipsum delictum committere, c. Mediatores, et ibi Gemin. Franc. et alii, de Test., in 6, ubi inferunt, ad statutum contra committentes delictum, ut etiam includatur mediator, ad not. in c. de Off. deleg., c. Nuper, c. Quantæ, de Sent. excom. et satis tritum est, quòd agentes, et consentientes pari pænà puniuntur, cap. Notum, 12, quæst. primà.

Hinc notoria praxis est sacræ pænitentiariæ apostolicæ, ut cum in eå petitur absolutio à quibusdam criminibus, præsertim simonià, semper imponitur confessario, ut oratorem moneat ut in hoc delicto culpabiles (si qui sint) inducat ad absolutionem à sede Apostolicà impetrandam, ut aliàs diximus.

Cæterùm in præsenti casu, aliter dicendum est; et licèt visum fuerit aliàs moneri oratores prædictos ad inducendum consulentes, ad hanc absolutionem impetrandam, hodiè tamen nullo modo id admittitur; quia pæna habet locum in casibus tantùm expressis, l. penult., ff. Pæna, de Pœnit., distinct. 1, et non debet extendi de uno casu ad alium, Gl. in Clem. 1, de Sepult., et imposita contra facientem, non comprehendit consentientem, et auxilium dantem; Cajet. in Sum., verbo Excommunicatio; et sic imposita contra contrahentes, non comprehendit consulente; d. Clem. 1, de Consang. et Affin.

Posset autem dictum Pontificis interpretari, ut consulentes prædicti inducantur ad petendam absolutionem, non quidem à pænå, sed à culpå pravi consilii, et ab eo qui illam impertiendi potestatem habet.

CLANDESTINE. — Hic autem, ut anteguam petatur dispensatio, cum mentione hujus clandestinitatis, sciant juniores quomodò dicatur matrimonium clandestinum, considerandum est, quòd verbum hoc, clandestine, idem est, ac clam, secrete, seu abdite, id est, omissis denuntiationibus, à concilio Tridentino requisitis; et generaliter id dicitur sieri clandestinè quod fit omissis iis, quæ in actu à lege requiruntur, Covar., 4, decret. 2, p. 1, 6, quod præcipuè locum sibi vendicare in præsenti casu; attento concilii prædieti decreto, quod inducit formam substantialem, quæ nullo modo potest alterari; imò, neque per suum æquipollens adimpleri, sed tantum specifice, ut dixit Bald. in 1. Comparationes, 3 oppos., c. de Fid. instrum.; Dec. cons. 90, num. 6, et cons. 262, num. 4, et sex modos matrimonii clandestini enumerat Sanchez, lib. 3, disput. 1, num. 1.

Quorum primus est, quando illud sine testibus contrahitur. Secundus, quando consummatur ante nuptiales benedictiones. Tertius, quando contra fidem priorum sponsalium, alia ducitur uxor. Quartus, quando ante legitimam ætatem matrimonium celebratur. Quintus, quando contrahitur tempore quo nuptiarum solemnitas interdicitur ab Ecclesià. Sextus, quando omissis denuntiationibus celebratur matrimonium, Zerol. in Praxi episcop., verb. Matrim., vers. 3, Cum hæc materia, part. 1, qui vers. 8, quid agendum quærit quando aliqui contraxerunt clandestinè, et

consummârunt; et ex declaratione S. congregationis, ait quòd si nullum aliud obstiterit impedimentum, absque aliquà alià dispensatione possunt, et debent de novo contrahere in facie Ecclesiæ, servatis requisitis sacri concilii et tam ipsi contrahentes quàm qui præsentes fuerunt primo matrimonio clandestino, graviter sunt puniendi arbitrio episcopi, qui potest ex offició inquirere contra utentes matrimonio clandestinè, ob publicam salutem animarum; Navar., cons. 7, de Off. ordin.

Hæc tamen clandestinitas ad tres tantùm illius species restringitur, quod magis confert ad casum nostrum, ac ad petendam hujusmodi dispensationem; quarum prima est, quando in matrimonio testes deficiunt; ac proinde clam omninò celebratur. Secunda, quando omittuntur tres denuntiationes in Ecclesiâ. Ter tia quando deficit præsentia parochi; cujus interventus qualis esse debeat, jam supra aliàs diximus; que verò ad illius qualitatem hæc in praxi addere placuit, nimirum illud quod alias sacra congregatio ejusdem concilii declaravit circa validitatem et invaliditatem matrimonii valide celebrari possit coram parocho non promoto infra annum, die 12 martii 1593. Et contractum coram parocho excommunicato adhuc valere; ex quo iste parochus præstat solum præsentiam, ad effectum tollendi clandestinitatem, die 3 martii 1594. Similiter valere matrimonium contractum coram parocho alieno, de licentia episcopi; quamvis ipse episcopus intentionem haberet, tale matrimonium non alii quàm proprio parocho committendi, ut in una Salen. penes Barbos. in Collect. bull., verbo Matrimonium, fol. 144. Necnon, celebratum coram parocho, qui habet suam collationem nullam ob nullitatem concursûs propter defectum examinatorum synodalium valere, ut in una Ceneten. 31 julii 1627. Respondit etiam ipsa sacra congregatio ad tertium caput episcopo Abulensi, anno 1593, matrimonium contractum coram parocho non sacerdote, utique valere; refert Garc., de Benef., part. 9, c. 2, n. 295, vers. Ad tertium. Item eidem episcopo dubitanti an valeat matrimonium contractum coram parocho illius loci, ubi contrahens moretur tanquàm prætor, judex, seu medicus temporalis, ipsa sacra congregatio ad quintum respondit valere, id. Garc., part. 5, cap. Septimo, num. 11. Præterea matrimonium contractum in parochià habitationis uxoris, coram parocho viri, et è converso validum esse censuit eadem sacra congregatio, recedens à priori contrarià decisione, teste Barbos., de Off. et Potest. parochi, cap. 21, num. 25, et in Collect. bull., verbo Matrimonium, fol. 443.

Ad hæc, quando matrimonium contrahitur inter duos alienigenas, et à parvo tempore in parochià habitantes, qui tamen sunt cogniti quòd non sunt de comprehensis inter vagabundos, proprius eorum parochus intelligitur, in cujus parochià contrahentes habitant tempore quo matrimonium contrahunt, declaravit ead. sacra congreg. 21 martii 1602; id. Barbos., d. verbo Matrimonium, fol. 445, et in una Senen., sub die 17 maii 1600, validum judicavit mas

trimonium cujusdam juvenis cum meretrice contractum, qui dubitaverat illud propterea in civitate contrahere, adhibendo concilii Tridentini solemnitates, eò quòd juvenis parentes cis impedimento de facili futuri erant, ac propterea Romam venerunt, et coram testibus, et parocho in parochià, in quà aliquantulum permorati erant, matrimonium contraxerunt per verba de præsenti; id. Barbos. dicto verbo Matrimonium, eod. fol. 443. Validum insuper judicatum fuit matrimonium contractum post quartum habitationis mensem à muliere coram parocho oppidi, ad quod à civitate in quà habitabat, ad scandala submovenda, jussu principis secularis, translata fuerat, sub præcepto illic non discedendi, donec aliud statutum non esset, sub diè 26 junii 1621.

Matrimonium autem contractum coram sacerdote extraneo, qui habet licentiam à proprio parocho unius ex contrahentibus, et ignorat se illam habere, prout ignorat unus ex contrahentibus, est invalidum; ead. sacra congr. die 5 decembris 1626, et die 15 aprilis 1628, sicut etiam invalidum est contractum coram sacerdote, cui asserebat unus ex contrahentibus, se habuisse licentiam à parocho, ut ipse contraheret matrimonium cum F. coram ipso, si reverà non esset vera hujusmodi licentia, ead. sacra congreg. 7 septembris 1620; id. Barbos. fol. eod.

Si igitur in proposito matrimonium contrahitur sine testibus, licèt cum præsentia parochi, clandestinum, irritum et nullum erit; similiter si cum testibus, et sine præsentiå parochi, licèt cum præsentiå alterius sacerdotis, non tamen de licentià parochi vel ordinarii. Si verò deficient denuntiationes, licèt matrimonium non fiat irritum ac nullum; attamen ad effectum faciendi mentionem in supplicatione pro dispensat. de hujusmodi clandestinitate, sufficit quòd fuerint omissæ denuntiationes, absque licentià ordinarii; qui, ut aliàs diximus, potest remittere, unam, vel duas, aut omnes denuntiationes ex causâ, Zerol. in suâ Praxi, verbo Matrimonium, vers. 3, Cum hæc materia, ubi subdit, quòd, licèt matrimonium ob defectum denuntiationum valeat, tamen si postea oriatur impedimentum aliquod impediens et dirimens, filii interim nati erunt illegitimi, etiamsi matrimonii impedimentum oratores ignoraverint, antequam contraxerint.

ET DE FACTO CONTRAXERUNT. — Hinc ostenditur, dictos oratores nullo modo posse evadere pœnas dietæ Clem. Eos, quia cùm agatur de pœna legali, quæ imponitur ob aliquod factum, quod nullatenùs potest de jure fieri, nec verificari, propterea dicendum est, puòd sit locus dictæ pœnæ; quamvis sit de solo facto gestum; nam Papa, qui imponit pœnam pro tali facto, quod non potest de jure sortiri effectum, consideravit duntaxat nudum factum; nam alias, dicta Clem. esset illusoria, per text. in l. Quid ergo, § Cùm autem, ff. de his qui not. infam., ubi habetur quòd quando lex punit factum quod de jure verificari non potest, non curatur de juris effectu, ad text. in l. 1, ff. de Sepuler. viol., et l. Jubemus, c. de Sacros. Eccles.

Et sic videmus, quòd d. Clem. imponit pænam ex-

communicationis contra scienter contrahentes matrimonium in gradu consanguinitatis vel affinitatis prohibito, et cum moniali professà, et contra religiosum vel clericum in sacris ordinibus contrahentes; et absque dubio talis contractus non potest verificari de jure, sed de solo facto, et sic est locus dictæ pœnæ, ita Card., in eâdem Clem., numero primo, in fin.; Bart. in l. Ubi pactum, num. 14, c. de Transact., unde cùm matrimonium ita contractum non possit verificari de jure, sed de solo facto, certum est quòd ad dictas pœnas incurrendas, solum factum consideratur.

Easdem pariter pœnas incurrent, si matrimonium fuerit ignoranter contractum, sed omissis publicationibus, ex eod. concilio Tridentino, sess. 24, cap. 5, ibi, quòd si ignoranter id fecerit, siquidem solemnitates requisitas in contrahendo matrimonio neglexerit eisdem subjicietur pænis, etc. Quo casu erit de hoc habenda mentio in supplicatione, desuper porrigendà cum sequenti narrativà, videlicet.

Quòd ipsi aliàs ignorantes, aliquod impedimentum inter eos existere, quominus possent invicem matrimonialiter copulari, matrimonium inter se per verba de præsenti, clandestinè et de facto contraxerunt, ac carnali copulà consummârunt; et postmodum verò ad eorum pervenit notitiam, se tertio consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos et nihilominus in eadem carnali copulà perstiterunt, etc., et prosequitur, ut in superiori formulà, petendo etiam absolutionem à generali excommunicatione contentà in d. Clem. Eos, quia oratores erunt profectò in eadem culpa ob omissas prædictas publicationes; cum paria sint aliquid non facere, vel minus legitime facere, l. Quoties, ff. qui satisd. cog., l. 2, c. de Success. edict. Roland. à Val.. cons. 9, num. 7, lib. 1, et cons. 14, n. 25, lib. 2; Ceph., cons. 109, num. 3, lib. 1.

Accidit insuper sæpenumerò, oratores scire inter cos aliquod adesse impedimentum ad contrahendum; quodnam tamen illud fuerit, ignorare; proindeque juxta praxim, et stylum, oportet, quòd illud ita exprimatur videlicet, quòd ipsi aliàs scientes aliquod impedimentum inter eos existere, quominùs possent invicem matrimonialiter copulari, quodnam tamen ignorantes, matrimonium inter se, per verba de præsenti, clandestinè et de facto contraxerunt, etc. Sicut etiam narratur, quando se cum hujusmodi scientià et ignorantià respectivè, se simpliciter carnaliter cognoverunt; licèt, hoc posteriori casu non incurrant pænas à supra dicatis sacris canonibus inflictas adversus contrahentes tantùm.

ET CARNALI COPULA CONSUMMARUNT,— de quâ quidem copulâ ex duplici causâ, facienda est mentio in supplicatione, quarum una est, quòd in quibuscumque dispensationibus matrimonialibus, ubi ea intervenerit, explicanda est, ne dispensatio subreptitia existat, ut aliàs diximus; altera est quia licèt in dictà Clem. Eos, nulla habeatur mentio de copulâ, dùm loquitur de solo contractu matrimonii, attamen id cavetur decreto supra dicti concilii Tridentini, sess. 24, cap. 5, ibi;

Idque in eo multo magis locum habeat, qui non tantum matrimonium contrahere, sed etiam consummare ausus fuerit; quod intelligitur de carnali copulà subsecutà, et ita semper dùm sermo habetur de matrimonio consummato, intelligitur, secutà copulà carnali quod satis docet text. in cap. Ex publico, § Sanè de convers. conjug. ibi: De his quorum matrimonium carnali copulà est consummatum, sine quà consummari non potest.

Si tamen hujusmodi oratores se carnaliter cognoverunt, absque contractu matrimonii profectò pœnam hujus constitutionis non incurrunt, cùm hæc contractum matrimonii tantùm prohibeat, Glossa, in d. Clem. Eos, in d. verbo Contrahere.

ET SI DIVORTIUM INTER EOS FIERET, GRAVIA EXINDE SCANDALA POSSENT VERISIMILITER EXORIRI.—Hæc causa potissima est ut concedatur hæc dispensatio, ut dictum est, et facit recedere à regulis juris, l. Si hominem, ff. Mand., Dec. in cap. Cùm sit Romana, num. 13, de Appel.; Menoch., de Arbitr. jud., lib. 2, centur. 5, casu 52, num. 5. Constat enim ex dictà Clem. Eos, debere oratores separari, ibi, donec suum humiliter recognoscentes errorem, separentur, ac etiam ex dicto concilio, ibi : Si quis intra gradus prohibitos scienter matrimonium contrahere præsumpserit, separetur. Et sic petunt secum dispensari ad evitanda scandala, quæ evenirent, si divortium hujusmodi fieret; hæc enim justa causa est ad dispensandum, Guttier, canon. quæst., lib. 2, cap. 15, n. 107. Et in hoc casu loquitur, text, in c. Quia circa, de Consang, nempe, de matrimonio de facto contracto, ac dispensatione in eo

ET QUATENUS, etc., PARITO JUDICATO. — Si fortè oratores de hoc fuerunt inquisiti, quia tenentur parere sententiæ desuper ferendæ, et possunt puniri juxta formam auth. Incestas nuptias, c. de Nupt., eò magis quia hodiè pœnæ diet. auth. approbantur de jure canonico, ut patet in diet. Clem. 1, de Consang. et Affin. et ibi: Per prædicta quoque juribus, quæ sic contrahentibus alias pænas imponunt, in nullo volumus derogari. Boer., decis. 264, num. 15, circa medium, ubi alios doctores allegat. Reliqua vide quæ circa similem clausulam diximus supra.

Eos a generali excommunicationis sententia, etc. — Quæ nimirùm continetur in diet. Clem. Eos, ibi: Ipsos excommunicationis sententiæ, ipso facto decernimus subjacere; quæ propterea dicitur generalis, quia generaliter lata est à jure, sicut etiam generalis excommunicatio dicitur ea quæ lata est ab homine per sententiam judicis, generaliter latam, vel per modum statuti; quia æquipollet canoni, Covar. in c. Alma mater, p. 1, § 12, num. 4, vers. Secundò, de Sentent. excom., in 6.

Quia verò, experientià compertum est nonnullos hujusmodi matrimonia contraxisse, sub conditione si summus Pontifex super impedimento dispenset, videndum est, an isti incurrant propterea eamdem excommunicationem.

In hac questione variæ sunt doctorum opiniones. Innoe. enim in e. Super eo, de Condit. appos., id fieri posse negat, quam opinionem, dicit esse communem, Aret. in l. Apud Julianum, § Constat., ff. de Leg. 1.

Sed quidquid, tam supradicti quam cæteri doctores dicant, contraria sentenția est verior, et în praxi recepta, nempe posse hujusmodi matrimonia, sub dictă conditione contrahi, prout validissimis juribus tenuerunt, Butr. în d. c. Super eo; Boer., decis. 463, n. 27, ubi ait quòd omnes fere contractus în quibus superioris confirmatio est necessaria, solent fieri sub beneplacito Papæ, aut Principis, vel ejus Curiæ supremæ, Jul. Clar., lib. 5, § Incestus, vers. Et quid si aliquis, în fin., ubi dicit quòd reverà quotidie videmus în hâc forma contrahi matrimonia; ac propterea ab hâc opinione nullo modo esset în pratica recedendum; cum certum sit taliter contrahentes non incurrere excommunicationem latam în d. Clem. Eos.

Quod verò aiunt contrariæ sententiæ doctores quòd pendens à voluntate principis reputatur impossibile, vulg. jur. respondit id. Sanch., d. disp. 5, n. 12, locum sibi tantum vendicare, quando princeps concedere non solet; secus verò, quando solet, per text. in d. leg. Apud Julianum; subdens ibi quòd aeque quando difficillimè concedit, reputatur impossibile; quia hoc potius ad difficultatem, quàm ad impossibilitatem pertinet.

MATRIMONIUM INTER SE DE NOVO. - Clara namque satis est conclusio, quòd quotiescumque, matrimonium ob aliquod impedimentum dirimens non tenet, opus est quòd omnia ex integro ponantur, quæ sunt necessaria et de essentià matrimonii, Guttier., canon. Quæst., c. 18, n. 4; Navar., cons. 4, de Spons., et sic requiritur denuò utriusque consensus, qui est de substantia matrimonii, c. Tun nos, in fin. ubi Glossa penult. Butr., n. 10, et Abb., n. ult., de Spons., cùm sit causa efficiens ipsius matrimonii, c. Sufficiat, 27, q. 2, c. Cùm apud, et c. Tua, de Spons. c. Tuas, de Spons. duor., et ubi in matrimonio deficit consensus, illud non solùm est ipso jure nullum; Abb. in c. 2, n. 2, de eo qui dux. in matr.; sed etiam dici potest non fuisse contractum, quia, ubi deficiunt substantialia, nihil dicitur actum; id. Butr. in c. 1, n. 7, de sacr. Unct., ac propterea omnia veniunt iteranda; cùm in hoc casu non sit locus suppletioni, ut per Joan. Andr. et alii loco cita

Quod quidem præcipuè vendicat sibi locum, si matrimonium fuerit contractum absque præsentià parochi, quem omninò debere intervenire statuit, concil. Trid., sess. 24, c. 1; nam illius præsentia, cùm requiratur de formà, si illa non adimpletur, nullum remanet matrinonium, ex quo ea quæ sunt de formà necessaria debent intervenire tempore quo actus producitur in esse, ut per Bald. in 1. Observari, § fin., n. 3, ff. de Off. procons. Nec ea omissa potest agi de ratificatione ex subsecuto consensu; quia in ratificatione actús nulli, consideratur tempus ratificationis; quæ nunquàm retrotrahitur, ita ut actus ex tunc valeat, sed tantummodò operatur validitatem ex nunc, Bart. in d. l. Observare, Alex. cons. 16, n. 19, l. 6, cum aliis allegatis per Dec. in l. Quod ab initio, in fin., ff. de

Reg. jur. et cons. 442, n. 22, et communiter doctores.

Unde videmus etiam in praxi, quòd cùm procurator constitutus ad resignandum, non servaverit formam in mandato traditam, resignatio non convalidatur ratificatione resignantis, sed denuò est præstandus novus consensus formalis; Put., decis., 111, 1. 3.

Et aliàs sac. congr. concil. declaravit matrimonium nullum ex publicà causà, non indigere præsentià parochi ad illud convalidandum, et non valet dicere fuisse ratificatum per copulam subsecutam, et dicitur notorium ac reputatur publica causa si constet ex libro baptizatorum, aliquem ex contrahentibus tempor matrimonii non esse legitimæ ætatis, ut in unà Balneoreginen. 8 junii 1629.

In his igitur terminis, licèt nonnulli teneant, quòd si matrimonium contractum sit inter prohibitos, etiam cum conditione, videlicet, si Papa dispensabit, adveniente tamen dispensatione, non sit necessarius novus consensus, ut præsertim concludit Butr., in c. Super co, de Cond. app. et Boer., decis. 264, n. 27. Nihilominus contrarium est verius, quòd imò requiritur novus consensus, quia matrimonium sic contractum habet vim tantum sponsalium, sicut alias diximus, ac propterea Papa dispensando, dat tantùm facultatem contrahendi, non autem approbandi, quod illicitè factum est, ut per Card., in c. Super eo, de Cond. appos., et fuit dictum in una Valentin. matr. 10 decemb. 1595; nam si matrimonium fuerit inter inhabiles contractum, licèt inhabilitat, seu impedimentum postea cesset, non tamen ratificatur matrimonium ex priori consensu, sed ex novo, propter qued novum contrahitur matrimonium; id. Boer., d. n. 27; nisi tamen dispensatio fuerit concessa, ita ut oratores possint in corum contracto matrimonio remanere, juxta ea quæ infra dicentur.

Servata forma concilii Tridentini.—Ac propterea erunt faciendæ publicationes, modo præscripto ab ipso concilio, ut alias diximus; ut si fortè, per eas reperiatur aliud impedimentum, ultra expressum, valeant oratores petere aliam dispensationem et reliqua perficere.

Næc præter dictam formam contrahi potest, quod tautum licet, quando videlicet matrimonium fuisset nullum, puta propter defectum consensus per vim et metum provenientem; qui si fuerit occultus, excludit novas solemnitates, sicut declaravit S. cong. ejusdem concilii his verbis, si impedimentum ex vi et metu præsuppositis, occultum contrahere, repetitis solemnitatibus, aliàs ritè juxta formam hujus decreti adhibitis in primo contractu.

Est præterea in håc nostrå praxi videndum; numquid stantibus supra dictis verbis, videlicet, servatå formå concilii Trid., si detur casus quòd fuerit matrimonium contractum, licèt invalidum propter aliquod occultum impedimentum, debeat illud denuò contrahi, cum eisdem prioribus solemnitatibus ab ipso concilio requisitis? Et videtur posse affirmativè respon-

deri, per plura quæ adducit Sanch., lib. 2, disput. 37 Attamen sufficit inhærere praxi quotidianæ, quæ contrarium admisit, et exordium sumpsit tempore pontificatûs fel. record. Pii V, ut ait Navar., cons. 14, de sponsal. in fin. aliàs à nobis ad id relatus, dicens cardinalem propœnitentiarium retulisse, in signaturâ placuisse sanctissimo, ut in hujusmodi impedimentis occultis, quando matrimonium est renovandum, possit hoc fieri inter ipsos conjuges, secretè, et quòd non sit necessaria præsentia parochi vel testium.

Id enim validissimis fundamentis probat id. Sanch. d. disp. 37, ubi sub n. 3, vers. Hos ergo supposito fundamento, ait quòd ratio finalis concilii Trid., sess. 24, c. 1, de Reform. matr., non se extendit ad hunc casum; cùm prius matrimonium invalidum in foro Ecclesiæ validum et publicum fuerit, et subinde, si aliud matrimonium contrahere vellent, impedirentur ab Ecclesià credenti matrimonium illud publicum esse validum; ex eo ignoratur occultum impedimentum adesse; præterea matrimonium hujusmodi esset denuò contrahendum, sequerentur multa seandala et inconvenientia; unde credendum non est, voluisse d. concilium conjuges obligare, ut iterum publice contrahant; quòd jam transivit in stylum sacræ pænitentiariæ, quæ, ut pluries ostendimus in diversis formulis rescribendi, in casibus dispensationum super occulto impedimento, si asseritur matrimonium jam publicè in facie Ecclesiæ contractum exstitisse, semper præcipit ut matrimonium inter se de novo secretè, ad evitanda scandala, contrahere valeant.

Unde hoc stylo sic stante, audiendus non est Pet. Ledesma, de Matrim., quæst. 45, art. 5, dubio pe nult., dùm dicit, id procedere propter declarationem Pii V; nam eâ seclusă, et stando in contextu concilii Tridentini, quamvis probabile esset, matrimonium nullum ob occultum impedimentum, posse clam celebrari; probabilius tamen esset oppositum; quapropter censet supra dictum Pium V, non declarâsse concil., sed in illo dispensâsse; et eumdem Petr.Ledesmam improbat etiam Sanch., d. disp. 37, numero 7, ex quo ait eumdem Pium, non dispensâsse super dieto concilio, sed illud declarasse. Nec ego video, quomodò contrarium alii senserint; cùm tunc debeat servari forma prædicti concilii, quando matrimonium omninò celebratur, veluti præmissis denuntiationibus, ac parocho et testibus intervenientibus; in casu tamen revalidandi illud præviå dispensatione in foro conscientiæ super occulto impedimento, sufficit quòd suppleatur defectus interni consensûs, vel alius defectus occultus; cùm matrimonio priùs contracto jam præmissa intervenerint, ut per Henr., lib. 11, de Matr., c. 12, n. 2, quem refert id. Sanch., d. 1. 2, disput. 32, n. 43, qui tamen præmissa locum sibi vendicare ait d. disp. 37, n. 10, dummodò parochus, et testes ignorent tale impedimentum, aliàs enim, quantumcumque occultum, necessario esset matrimonium denuò coram ipsis Parocho et testibus contrahendum. quia cum ipsis constet, in foro Ecclesiæ, matrimonium esse nullum, non sunt testes valoris, sed nullitatis matrimonii ex eodem Henr. dicto 1. 11, c. 3, n. 7.

ET RECEPTO EIS JURAMENTO, QUOD SUB SPE FACI-LIUS, etc. — Sic etiam matrimonio, ut supra contracto exprimendum erit, cùm petitur dispensatio, an scilicet spes concepta fuerit per contractum hujusmodi, facilius consequendæ dispensationis, ut alias super cisdem verbis diximus, et in individuo tenet Navar. in c. Si quando, except. 5, numer. 6, de Rescript., quòd si ea spe fuerit contractum et consummatum matrimonium, erit de hoc facienda mentio; Tolet., 1. 7, sum. c. 18, num. ult.; Guttier. canon. Quæst., 1. 2, cap. 15, num. penult.

PROLEM SUSCEPTAM, ET SUSCIPIENDAM EXINDE LEGITI-MAM DECERNENDO. - Patet ex hoc quòd Papa ita legitimando prolem ex matrimonio clandestinè et de facto contracto dispensat etiam in radice matrimonii, ut hìc; ita quòd filii ex hujusmodi matrimonio nati, legitimi reputentur, etiam in præjudicium venientium ab intestato; cùm possit idem Papa removere impedimentum quo oratores ad matrimonium contrahendum, inter se detinentur; ac tale impedimentum sit jure canonico statutum; quod magis patet, quando idem Pontifex in litteris hujusmodi dispensationis concedit ipsis oratoribus ut possint in eorum sic contraeto matrimonio remanere, ac proinde illum approbando, prout ex tunc, nimirùm perinde ac si matrimonium ab initio validum contraxissent, Covar., de Spons., 2 p., c. 8, num. 13, Navar. cons. 2, num. 12 et seq., qui fil. sint leg.; Sanch., de Matrim., l. 8, disp. 7, n. 4, et inter cætera patet ex Glossâ in Clem. unicâ immunit. Eccles.; ibi enim habetur, quòd summus Pontifex revocat nonnullas constitutiones suorum prædecessorum, et quidquid ex eis secutum est, et ibi d. Gl. in verbo Infectis, sic ait: Vide quanta est papalis potestas, circa ea quæ simpliciter sunt de jure positivo, quia revocat illa, ut ex tunc; Abb. in cap. Non debet, de Consang. et Assin.; id. Sanch., d. num. 4, text. in cap. Quod nobis, qui fil. sint legit., et Glossa, in cap. 1, de Constit.; ubi, quod Papa habet tantam plenitudinem potestatis, quòd potest revocare omnes leges, à se vel prædecessoribus suis latas, cum omnibus effectibus ab eis productis; ita ut censeantur revocatæ à tempore quo factæ fuerunt; id. Navar. cons. 2, num. 9, qui fil. sint legit. Unde ex hâc dispensatione, in radice matrimonii factà auctoritate apostolicâ, necessariò sequitur legitimatio ipsius prolis, quoad utrumque forum, et successionem in quibuscumque bonis et locis, etiam in terris imperii; cùm enim potuerit Papa facere filios illegitimos, prohibendo matrimonium in certis gradibus, multò magis potest facere legitimos, removendo impedimentum canonis id prohibentis, Gabriel, cons. 21, num. 17, lib. 1, ubi ait hanc esse receptissimam opinionem; Put., decis. 483, num. 4, lib. 2, eòque magis, stante dicto decreto legitimationis ipsius prolis, ut supra ibi, prolem susceptam, etc., quia cùm de jure canonico proveniat ista illegitimitas filiorum ex conjunctione prohibità inde sequitur, ut eà sublatà per dispensationem in radice matrimonii, remaneant quidem filii sic suscepti in eo statu in quo essent, si nulla adesset canonica prohibitio, ut in auth. Quib. mod. nat. effic. sui, 1. Qui liberos, d. cap., ff. de Rit. nup., quia maxima et suprema est Papæ potestas circa matrimonia, ut est text., in c. Proposuisti, de Concess. præb., qui adeò efficere potest, ut in dispositione loquente de filiis natis ex legitimo matrimonio, veniant etiam filii legitimati à Papa, prævia ejus dispensatione in radice matrimonii, Socc. ind. Gallus, & Si ejus, sub., n. 5, vers. Ad argumentum, ff. de L. et Posth., quæ quidem dispensatio, est adeò efficax ut per eam consecutivè oriatur præjudicium tertii, cui propter impedimentum contrahentium matrimonium delata erat successio; propterea sublato dicto impedimento per hujusmodi dispensationem, præjudicium tertii non attenditur Sanch., dict. 7, num. 6.

Nec tamen, quòd hic voluerit Papa dispensare in ipså radice matrimonii, poterit in dubium revocari cùm jam ex contextu supra dictarum litterarum ipsius dispensationis expressè videatur scivisse summum Pontificem, oratores clandestinè, et de facto matrimonium contraxisse, qui postea petunt, ut patet in supra dictà formulà supplicationis, ut possint matrimonium inter se de novo contrahere, sicut hodiè dicitur in hujusmodi dispensationibus; vel etiam concedit ipse Papa ut oratores possint in eorum sic contracto matrimonio remanere, sicut antea concedi consuevit; per quæ quidem verba, videlicet, ut possint de novo contrahere, sive in eo jam contracto remanere, jam satis liquet, dispensationem hujusmodi concedi in radice, id est, origine, seu initio matrimonii; revocando impedimentum quod ipsum irritavit ac si nunquàm irritâsset; efficietque ut dispensatio retrotrahatur ad matrimonium initum; ac proinde censeatur, ac si illud fuisset ab initio validum, nullo impedimento irritante existente : quo casu proles est verè legitima quoad omnia; Sanch., d. num. 4, qui multis ibi id rationibus et juribus comprobat; atque perinde est, ac si approbatum et confirmatum, fuerit ab ipso Papa, removendo impedimentum, quod impediebat illos contrahere, et in contracto permanere, et aliàs Rota in una Pampilonen. illegitimuatis, 10 junii 1609, coram justo, per doctores in ea allegatos, hic contenta est de solo consensu et affectu maritali cum copula, ut proles inde suscepta cum dispensatione, in radice, verè dicatur legitimata, et præsertim clariùs id desumitur ex voluntate Papæ dispensantis in ipså radice, quando concedit in dispensatione, licentiam ut ipsi oratores possint in jam contracto matrimonio remanere; eo enim ipso quòd datur licentia permanendi in matrimonio contracto, dicitur in radice dispensandum, Syl., in Sum., in verbo Legitimus, num. 9, ac proinde, quando proles habita fuit nullo præcedente matrimonio irrito, sed ex concubitú omninò fornicario, non potest summus Pontifex eam, quoad temporalia et secularia, legitimare extra loca suæ temporalis jurisdictionis; eum nulla hie adsit matrimonii radix, in qua Papa dispenset, Abb. in c. litteras, n. 27, in fine de Rest. spol.: Sylv., verbo Legitimus, q. 7, dist. 5; Peregr. de Fideic., art. 24, n. 76, quos refert. Sanch., d. l. 8, disp. 7, num. 7.

Est hic tamen advertendum, quòd non desunt qui dicant, quòd quando Papa cum oratoribus dispensat dando eis licentiam ut possint remanere in matrimonio contracto, non inducitur dispensatio super radice, ut ait Sanch., l. 8, disp. 7, num. 25, qui dicit, ad hoc, ut sic dispensatum censeatur, oportet ut interveniat ipsorum oratorum novus consensus; hanc enim suam opinionem pluries reprobavit Rota; nec id suis fundamentis caret, quia Papa dispensando, quòd conjuges possint in contracto matrimonio ita nulliter contracto remanere, dicitur illud omninò approbare et confirmare, et non est necessarius in hoc casu novus consensus, sed sufficit naturalis ab initio præstitus, quod deducitur ex c. Cùm locum, c. Cùm apud, et c. Tua, de Spons., quod tantò magis confirmatur, quia etiam post mortem alterius ex conjugibus, et quando non potest subsequi novus consensus, potest approbari matrimonium in radice, quatenùs dispensatio fuerit petita eorum vità durante, Navar. cons. 2, qui fil. sint leg., ubi quærit, an Papa possit facere, ut post mortem alterius conjugis putativi ob impedimentum consanguinitatis sive affinitatis, filii incestuosi fiant legitimi, approbando matrimonium inter ipsos, perinde ac sieret si ambo viverent, et approbaretur ab ipso Papa, et affirmative concludit num. 6, ubi ait quòd, quidquid potest justè fieri per canonem, potest sieri per Papam; cùm ipse sit pater et auctor canonum; Rota, decis. 207, num. 1 et 2, p. 1, divers., et quòd non requiratur novus consensus, tenet Glossa, recepta, in c. Non debet, verbo De cætero, de Consang. et Affin.

Quod quidem magis ex supra dictà clausulà, videlicet, prolem susceptam, si qua sit, et suscipiendam exinde legitimam decernendo, patet; quapropter, sicut proles suscipienda, erit sine dubio legitimata in radice matrimonii, ita etiam proles ante suscepta, cùm non debeant diverso jure censeri, l. Cum qui ædes, de Usuc., tantò magis cum verba ipsius clausulæ determinentur ab eisdem verbis, legitimam decernendo; ac propterca æqualis debet esse determinatio, Alex. in l. In test. la prima, c. de Test.; Cephal., cons. 307, n. 55, cum seqq., et subdit præsertim n. 61, dietam clausulam non fuisse necessariam, propter filios natos post dispensationem in figurà matrimonii, sed propter filios tantùm antea natos; ob illam dictionem exinde, ut ibi, prolem susceptam et suscipiendam; quia respectu prolis susceptæ non potest referri, nisi ad tempus vel factum præcedens, ut dicitur de dictione, ex tunc, cum quo quidem terminos omnes admittunt dispensationem esse in radice matrimonii; præsertim cum hic non fiat legitimatio, sed decretum legitimitatis, per illud verbum, decernendo, ex quo Papa, dum tollit impedimentum juris canonici, disponit super ipsà radice matrimonii tanquam à principio; et proles redintegratur ad ipsum principium, ac si nullum affuisset canonicum impedimentum; ac dispensatio in radice

matrimonii est ad differentiam simplicis legitimationis; quando nimirùm impetratur legitimatio circa solam illegitimitatem seorsim, et à matrimonio separatim, prout in una Pampil. illegitimitatis, 10 junii 1609. per tot. penes Farinac., tomo 1, p. 1, decis. 191. Benè tamen advertendum est quòd licet hujusmodi dispensatio concedatur, in ipså radice matrimonii, quæ illud convalidando ab initio, legitimat prolem, Abb. in c. Per venerabilem, num. 22, qui fil. sint. legit., attamen est id intelligendum de prole susceptà in figurâ matrimonii, ut elicitur ex verbis ejusdem supplicationis, in quâ dicitur quòd oratores matrimonium contraxerunt, et carnali copulà consummârunt, prolemque susceperunt; Ludovis., decis. 19, per tot. et ibi Addit., ait quòd dispensatio in radice matrimonii, comprehendit tantùm prolem susceptam in figurâ matrimonii, non autem natam et conceptam ante matrimonium; quæ quidem proles censetur legitima, non solùm quoad parentem habentem bonam fidem, sed etiam quoad alium, malam fidem habentem, ut per Sanch., lib. 3, disp. 42, Addit. ad eumdem Ludovis., decis. 461, num. 11. Nec quidquam prodest quòd proles suscepta ex incestu, non legitimetur per subsequens matrimonium, etiam verum, datā scientiā de tempore, quo fuit suscepta; id enim non procedit stante dispensatione Papæ, cum decreto legitimationis prolis, tam susceptæ quàm suscipiendæ, ut dictum est; hoc enim modo Papa dispensando in radice matrimonii, illud approbando cum ejus effectu, et tollendo impedimentum usque ab initio cum reintegratione prolis, perinde est, ac si nunquàm exstitisset impedimentum, et conjuges fuissent semper in potentià liberà contrahendi matrimonium legitimum; id. Ludovis. dictà decis. 461, n. 6, cum segq.

Cæterùm etiam pro eo quod nostra praxis postulat, neminem latet, hujusmodi dispensationem nequaquam simpliciter, et sine causà concedi; nam licèt, ut ait id. Navar., d. cons. 2, num. 15, Papa, de plenitudine potestatis, possit supra dictam legem de non contrahendo in gradu prohibito revocare, eo modo quo dictum est, id tamen facere minimè potest absque peccato, sine aliquâ magnâ et justâ causâ; cùm idem Pontifex non debeat uti plenitudine potestatis sine causa; licèt possit ita uti, ut valeat actus : ex quo, ut id. Navar. ibidem ait, si vellet, pro libito, sine causa justa, posset tollere omnes canones inducentes jure humano, impedimentum matrimonii; et hâc de causă accederet ad ipsum pontificem innumeralis multitudo, non solum Gallorum, Hispanorum et Germanorum, sed etiam Italorum, ut legitimet filios illegitimos ob impedimenta, per hujusmodi revocationes canonum. Ac proinde nôrunt omnes curiales hujusmodi dispensationem, non nisi cum causa concedi prout in supra posita formulà supplicationis, in quà pro satis sufficienti et legitimà causà allegatur periculum scandalorum; dum dicitur, et si divortium sieret, gravia exinde scandala possent verisimiliter exoriri; stantibus nota et infamià mulieris; cum scandala justam præbeant causam ad dispensandum in omni casu prohibito;

Anchar., cons. 339, Paris. de Resign. benef., lib. 5, q. 3, num. 167, et idem affirmat Sanch., d. disp., num. 5, dùm ibi dubitat gravem culpam à Pontifice admittendam, si absque causa legitima dispensationem hanc concederet; quamvis valida esset tanquam in solo jure humano facta sit; ex quo cedit in grave damnum succedentium in eam hæreditatem si proles non legitimaretur. Et in hoc sensu accipiendum videtur quod dicit additionator ad Navar., cons. 2, in fine, qui fil. sunt legit., nempe Gregorium XIII, anno 1584, mense novembris, negâsse dispensationem hujusmodi à se petitam, et addidisse se non posse dispensare: quod quidem intelligerem, se scilicet no-/ luisse sine causâ dispensare, propter allatam rationem, nempe, ob præjudicium tertii, licèt reverà id possit, ut dictum est; præsertim, quia ut ait id. Sanch., d. numero 4, hoc non est directè dipensare in lege civili, et effectibus ejus, sed indirectè et per quamdam consequentiam; ex quo lege civili incurruntur ea damna à prole, suppositâ legis ecclesiasticæ irritantis matrimonium firmitate, ex quâ subsecutum est ut matrimonium sit irritum, et subinde proles ex eo concepta, illegitima ac subdita omnibus illegitimitatis damnis, jure civili statutis; unde cum summus Pontifex, suà dispensatione in radice matrimonii, tollat directè firmitatem illius legis ecclesiastica camque prorsus aboleat, perinde est, ac si lex illa nunquam emanâsset; ac efficiet indirecté et per quamdam consequentiam, ut ca omnia damna cessent, utpotè quæ ex legis ecclesiasticæ firmitate pendebant. Hoc enim casu, non dicitur posse Pontificem efficere, ut hujusmodi matrimonium fuerit à principio, firmum, vel nunc incipiat valere, absque novo contrahentium consensu, vel ut ex co non sint secuti effectus jure civili statuti, cum hæc non subsint Pontificis potestati; sed tantum dicitur, ita summum Pontificem dispensare posse, prout ex tunc in ipså matrimonii irriti radice; ac delere et revocare omnia damna. quocumque jure humano inde incursa, ac in eum statum prolem restituere, quem haberet, si ex matrimonio valido orta fuisset; sicque destructo legis ecclesiastica valore, cui tanquam fundamento, illegitimitas, ac cætera damna innitebantur, illa omnia corruent. Hinc propterca destruitur objectum, quòd fortassè diceretur hoc tantum probare de damnis jure pontificio secutis, secus verò de secutis jure civili; ex quo, cum nequeat Pontifex in hoc jure dispensare, nequibit quoque in effectibus ex eo consurgentibus. Responsio verò est non posse directè in his dispensare, posse verò indirectè; et per quamdam consequentiam: de destruendo legem suam ceclesiasticam, ex quà tanquam ex fundamento, illa omnia endebant; quandoquidem multa fieri possunt indirectè et per quamdam consequentiam, destruendo suam legem ecclesiasticam, ex quâ tanquam fundamento, illa omnia pendebant; et concludit, quod multa fieri possunt indirectè, et per quamdam consequentiam, quæ directè et principaliter fieri nequeunt; exemplo juris patronatûs, quod licêt per se directè

vendi non possit absque labe simoniæ, cam tamen in consequentiam vendatur, vendito fundo cui est annexum; sic etiam, licèt Papa nequeat directè dispensare in jure civili ac ejus effectibus, poterit utique indirectè et per quamdam consequentiam.

Hæc quidem omnia procedere certò scimus in impedimentis, de jure canonico statutis: quo casu dispensatio ipsius Papæ super matrimonio contracto, lege canonică prohibito, trahitur retrò, usque ad principium contractûs; secùs verò, si fuerit divina lege prohibitum; tunc enim dispensatio non trahitur retrò; sed valet ex nunc, non autem ex tunc; Borgas., de Irregularit., p. 2, tit. de Interpret. et Extens. dis., num. 19; Put., decis. 483, num. 2 et seq., lib. 2, puta in gradibus consanguinitatis, vel quovis alio impedimento de jure divino naturali, matrimonium dirimente, Covar., de Spons., p.6, c. 6, § 10, numero 10; imò in his quæ tendunt ad Deum ex quibus ipsi Deo acquiritur obligatio, non solet summus Pontifex dispensare, sine maxima et rationabili causa, Barbos., de Jur. Eccles., 1. 1, cap. 2, numero 124, quia dispensando, vinculum legis divinæ tollere non potest, c. Sunt quidam, 25, q. 1, cap. Litteras, de Restit. spol., c. Cùm ad monasterium, de Stat. monach., ex quo summus Pontifex tenetur usque ad animam et sanguinem, legem divinam defendere, d. c. Sunt quidam, cum divinum sit immutabile, § Sed naturalia, instit. de jur. pat. gen. et civ., c. fin., § His itaque, dist. 5; solus enim conditor legis suum divinum præceptum tollere, et super eo dispensare potest; quod minimè licet Papæ ejus vicario et inferiori, qui non potest mutare nec destruere legem superioris, c. Cùm inferior, de Major, et Obed. Clem. Ne Romani, § de Elect. Summi etenim Pontificis judicium debet esse conforme judicio et statuto divino, c. Ut nostrum, ut Eccles. benef. fin. dem. confer.; Paris., de Confid., q. 3, num. 16, cum segg.

Nec refert quòd non desint qui simpliciter teneant, posse summum Pontificem in legibus divinis, ex caus dispensare, ut dictum est, quos refert Sanchez, de Matrim., lib. 8, disput. 6, num. 5, quia nibilominus corum sententia nullo nititur fundamento; cum naturalis ratio dictet, subditum non posse tollere legem superioris in casu particulari; id. Barbos., d. cap. 2, num. 120, licèt possit declarare, seu interpretari in aliquo casu particulari deficere obligationem legis divinæ; quod quidem quibus modis, et quando id contingere possit. Vide eumdem Barbos., loc. cit., num. 121, cum seqq.

Præterea, neque præmissa dispensatio, sic in radice matrimonii habet locum, quando illud nullum exstitit ex defectu consensûs; sive in utroque vel altero contrahentium, cum matrimonium ipsum sit jure naturali irritum, et Papa non possit hujusmodi consensum supplere, dispensando in illius radice; id. Burgas., diet. numero 29.

Quod alter alteri supervivens perpetuo absque spe conjugh remaneat. — Quæ quidem clausula additur in pænam hujusmodi delicti, ut patet ex notorio textu in cap. Si quis cum novercà, et in c. Si quis cum duabus, 32, q. 7, sieut et concil. Trid. sess. 24, c. 5, statutum est ut scienter in gradu prohibito contrahentes, careant spe dispensationis, de quà quidem clausulà egimus etiam supra.

Alio item modo hujusmodi dispensationem peti vidimus, nempe cùm oratores publicè contraxerunt, cum sequenti narrativà, videlicet: Quòd ipsi aliàs scientes se tertio, etc., conjunctos, non quidem peccandi, etc., ma trimonium inter se per verba de præsenti publicè factis proclamationibus in eorum parochiali Ecclesià, juxta formam concilii Tridentini, nulloque detecto, neque denuntiato impedimento contraxerunt illudque in facie Ecclesiæ solemnizărunt, etc., consummârunt; cùm autem, etc., et si divortium, etc., ab incestus reatu, etc., imposita, etc. Volumus autem quòd, etc., alter alteri supervivens, etc., ut in fine clausularum præpositæ supplicationis.

### GAPUT IV.

Praxis dispensationis matrimonialis de ignoranter contracto.

Frequentissimè adhuc contingit, matrimonium in gradu prohibito, seu cum alio impedimento dirimente, ignoranter contrahi; quare postquàm egimus de scienter contracto deque illius dispensatione, non incongruè sequitur videre quid in praxi servetur, circa dispensationem super ignoranter contracto, et cum quibus clausulis et decretis dispensari consueverit.

Præmittendum verò est quòd juxta notorium stylum Romanæ Curiæ, quando super hoc porrigitur summo Pontifici supplicatio, necessariò exprimendum est an oratores, qui sic ignoranter contraxerunt matrimonium carnalique copulà consummârunt, detecto impedimento, abstinuerint ab ipsà carnali copulà, an verò in eà perstiterint; ut juxta facti qualitatem, ipsis opportunè consulatur, si enim ignoranter contraxerunt, statim, detecto impedimento, debent separari, et abstinere à copulà, aliàs incurrerent saltem pœnas incestûs, l. Qui contra legem, in fin. c. de Incest. nupt. et in auct., de Incest., in princip.

Quia verò frequentiùs evenire solet, ut etiam impedimento ipso detecto, oratores nihilominus in eâdem copula perseverarunt, proinde litteras ipsius dispensationis, cum hujusmodi perseverantiæ mentione, hic subjicimus, tenoris sequentis, videlicet:

ALEXANDER episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio vicario venerabilis fratris nostri archiepiscopi Neapolitan. in spiritualibus generali, salutem, et apostolicam benedictionem. Ex parte dilecti filii Joannis nati Salvatoris, et dilectæ in Christo filiæ, Franciscæ natæ Laurentii, mulieris Neapolitan., nobis oblata petitio continebat. Quòd ipsi aliàs ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere, quominus possent invicem matrimonialiter copulari, matrimonium inter se, per verba de præsenti, publicè, factis proclamationibus in eorum parochiali ecclesià juxta formam concilii Tridentini, nulloque detecto neque denuntiato impedimento contraxerunt; illudque in facie Ecclesiæ solemnizarunt, ac carnali copulà consummarunt. Postmodum verò, ad

gradu invicem esse conjunctos; et nihilominus in eadem carnali copulâ perstiterunt. Cùm autem, sicut eadem petitio subjungebat, Joannes et Francisca præfati, in hujusmodi matrimonio remanere non possint, absque Sedis Apostolicæ dispensatione; et si divortium inter eos fieret, gravia exinde scandala possent verisimiliter exoriri. Quare iidem Joannes et Francisca nobis humiliter supplicari fecerunt ut eis in præmissis, de absolutionis beneficio, et opportunæ dispensationis gratiâ providere, de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur, qui salutem quærimus singulorum, et scandalis quibuslibet, ne eveniant, quantum cum Domino possumus, libenter obviamus, eosdem Joannem et Franciscam, ac eorum quemlibet à quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pænis à jure, vel ab homine, quâvis occasione vel causa latis; si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium duntaxat consequendum, harum seric absolventes, et absolutos fore censentes, ac certam de præmissis notitiam non habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tuæ, de quâ in his specialem in Domino fiduciam obtinemus, per Apostolica scripta mandamus, quatenus, deposita per te omni spe cujuscumque muneris, aut præmii, etiam sponte oblati, à quo le omninò abstinere debere monemus, de præmissis te diligenter informes, et si per informationem eamdem, preces veritate niti repereris; super quo tuam conscientiam oneramus, tum Joannem et Franciscam præfatos ab incestûs reatu et excessibus hujusmodi, impositâ priùs eis propter incestum hujusmodi, arbitrio tuo, pænitentià salutari, hâc vice duntaxat in formà Ecclesiæ consuetà, in utroque foro auctoritate nostrà absolvas; et quatenus contra dictos Joannem et Franciscam, causa super præmissis, in judicium quoquomodo deducta fuerit, parito judicato; ac cum ipsis Joanne et Francisca; dummodo ipsa, propter hoc rapta non fuerit, et ignorantia hujusmodi probabilis exstiterit, quod impedimento quarti consanguinitatis gradûs hujusmodi, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis nequaquam obstantibus, matrimonium inter se de novo publice, servata forma dicti concilii contrahere; illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere liberè et licitè valeant, auctoritate nostrâ dispenses; prolem susceptam, si qua sit, et suscipiendam exinde legitimam decernendo. Volumus autem, quod si spreta monitione nostra hujusmodi, aliquid muneris aut præmii occasione præmissorum exigere aut oblatum recipere temerè præsumpseris, excommunicationis latæ sententiæ pænam incurras; quâ tamdiù innodatus existas, donec per satisfactionem condignam, absolutionis beneficium à Sede Apostolicà merueris obtinere. Dat. Romæ, etc.

eorum pervenit notitiam, eos quarto consanguinitatis

Clausulæ autem et decreta in supra dictis litteris apposita, eam, ut sequitur, recipiunt declarationem, videlicet:

ALEXANDER, etc.—Quod IPSI ALIAS IGNORANTES, etc.
— Quòd autem si alter tantùm oratorum, impedimentum hujusmodi ignoràsset, alter verò illud scivisset; numquid taliter scienti prodesset hæc dispensatio? Et responsio est negativa; quia nullo modo debet illa alteri prodesse, propter sui indivisibilitatem. Navar., consil. 16, de Consanguin. et Affin., ubi quæritur an dispensatio de contrahendo matrimonio, non obstante quarto gradu consanguinitatis, cum supplicatione, quòd ignorantes impedimentum contraxerunt matrimonium, valeat, si vir sciebat vel scire tenebatur impedimentum, quod tamen femina ignorabat, et respondet decisionem hujus quæstionis pendere ab illâ, an ignorantia impedimenti feminæ, efficiatur, ut ipsa et vir dicantur ignorâsse impedimentum, et putat quòd non: et quòd vir indigeat revalidatione dispensationis: et quia jam scit mulier, indigebit et ipsa. Præterea, quòd dispensatio prædicta non prodest viro, nec per quamdam consequentiam uxori, propter indivisibilitatem, et unionem hujus matrimonii; id. Navar., d. consil. 16, et nos supra diximus, ubi hujus rei praxim declaravimus.

Ut tamen planè scias quænam ignorantia excuset à pœnis contrahentes hujusmodi matrimonia, præmittendum est quòd ignorantia, alia crassa et supina est, alia affectata, alia probabilis; Sayr. de Cens., l. 1, c. 18, n. 2.

Ignorantia crassa et supina est illa quà quis ignorat id quod communiter omnes sui ordinis sciunt, et quod ipse scire debet et potest; id. Sayr., n. 4.

Affectata est ubi quis ignorat quia scire non vult, quod scire debet et potest; id. Sayr., n. 5.

Probabilis, seu alio modo invincibilis, ita dicitur quæ manet postquam homo debitam diligentiam adhibuerit, et qua homines sui status communiter post debitam diligentiam, laborant; qualis est ignorantia, qua homines doctos et timoratos consulens, non rectè instruitur, vel, ut hic, quia publicationes fieri fecerunt oratores in eorum parochiali ecclesia et nullum repertum est impedimentum ad contrahendum; Navar. in Manuali, c. 23, num. 45 et 46.

Agitur verò hìc de ignorantià probabili, ut dictum est, quia dùm d. Clem. Eos, de Consang. et Affin., hìc imponit pœnam contrahentibus matrimonia scienter in gradu prohibito, intelligitur de illà scientià, quam sentit ibi Glossa, in verbo Scienter, ubi ait ignorantiam probabilem, id est, invincibilem, quia ignorabant oratores se esse consanguineos vel affines; aliàs enim ratione plecterentur pœnis in dict. Clem. contentis.

Factis proclamationibus in Eorum parochialibus Ecclesiis,—ad præscriptum concilii Trident., d. sess. 24, de Reform., ibi: Ter à proprio contrahentium parocho, tribus continuis diebus festivis in ecclesià inter missarum solemnia, publicè denuntietur, inter quos matrimonium sit contrahendum; quibus denuntiationibus factis, si nullum legitinum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiæ procedatur.

Præmissis igitur dictis proclamationibus, ac omnibus ex præscripto ejusdem concilii servatis, si aliquod postca detegatur impedimentum, nullam oratores in-

current poenam, sive dicti concilii, sive in d. Clem. Eos, de Consang. et Affin. contentam.

Quanvis, si postea, detecto impedimento supra dicto, perstiterint in copulà, incurrent pœnas incestûs, ut supra diximus; si verò statim abstinuerint, ab omni prorsùs pœnà immunes redduntur, stante ignorantià supra dictà, quod præcipuè statuit ipsum concil., sess. 24, c. 5, ibi: Si verò solemnitatibus adhibitis, impedimentum aliquod postea subesse cognoscatur, cujus ille probabilem ignorantiam habuerit, tunc faciliùs cum eo, et gratis dispensari poterit, et nos infra dicemus

Idemque dicendum est, quando hujusmodi denuntiationes omittuntur de licentià ordinarii; quod quidem necessariò exprimendum erit in supplicatione dispensationis impetrandæ, cujus narrativa, sequentibus verbis concipi consuevit, videlicet: Quòd ipsi aliàs ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere quominus possent invicem matrimonialiter copulari, matrimonium inter se per verba de præsenti, publicè (proclamationibus juxta formam concilii Trident. fieri solitis, de licentià ordinarii prætermissis) servatà tamen in reliquis concilii prædicti formà, nulloque detecto neque denuntiato impedimento, contraxerunt, etc.

Pariterque servat stylus hanc mentionem esse faciendam in supplicatione de scienter contracto, in quâ dicitur: Quòd ipsi aliàs scientes se quarto consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, non quidem peccandi datà operà, etc., faciliores reddendi, matrimonium inter se per verba de præsenti, publicè, prætermissis de licentià ordinarii, etc., ut supra.

Factis igitur supra dictis proclamationibus, nulloque inter oratores reperto impedimento ad contrahendum matrimonium, faciliùs cum eis dispensatur, ut supra, ex d. concilio Tridentino, dictum est, quia, cùm ipsi oratores contraxerint servată formă ejusdem concilii, pœnam non merentur, ad text. in l. Grachus, cum ibi not., c. ad leg. Jul., de Adult., quia ignorantibus dolus imputari non potest, 1. Genero, ff. de Infam.; Cravet., cons. 8, num. 10, qui tunc imputaretur, quando ipsi oratores non curassent inquirere illud quod tenebantur; tunc enim ignorantia nullo modo eos excusat, quando non adhibuerunt diligentiam in inquirendo ex præcepto ejusdem concilii, cap. penult., ante fin., et cap. fin., 37 dist., cap. Innotuit, in verbo Ignorantiam, de Elect., et facit text. in 1. Regula, § Sed facti, ibi, verum ejus qui eam rem diligenter requirendo notam habere possunt, ff. de Jur. et facti ignor. I. Si aviam, in fin., c. de Ingen. manum.

Et sic non debent aliquo modo, ut dictum est, oratores ipsi subjacere pœnis appositis in Clem. Eos, de Consang. et Affin. ac concilii supra dicti, facit doctrina Joan. Andr., in cap. 2, de Constit., lib. 6, dum voluit, pœnam constitutionum, non ligare ignorantem; cùm non habeat animum delinquendi; et ait Anton. de Butr., in dict. cap. 2, quòd statutum addens pœnam in facto damnato de jure communi, non ligat ignorantem, quia non omnes tenentur scire impedi-

menta matrimonii quæ etiam multi sacerdotes ignorant, ut ait Sanch., lib. 2, disp. 38, num. 3, et diximus nos supra. Cùm igitur oratores jam ea adimpleverint, ad quæ ex dicto concilio tenebantur, nempe fieri faciendo debitas publicationes, supra dicta ignorantia illos excusat, per jura superiùs allegata. Et quia in aliquibus Christianorum provinciis decretum concilii Tridentini non fuit promulgatum seu receptum, ut in quibusdam Galliæ partibus, et in Polonjā; quibus in locis, si matrimonium contrahatur absque parocho et testibus, certum est valere, inquit Sanch., l. 3, disp. 18, n. 1, propterea, in hoc casu consuevit id exprimi in supplicatione, per hæc verba, videlicet: Quòd ipsi aliàs ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere, quominus possent invicem matrimonialiter copulari, matrimonium inter se per verba de præsenti, publicè, adhibitis omnibus solemnitatibus, de more patriæ, adhiberi solitis nulloque detecto, neque denuntiato impedimento, contraxerunt; illudque in facie Ecclesiæ solemnizarunt, etc., ut infra scripta fermula de ignoranter contracto, quando oratores abstinuerunt à copulâ.

Quod quidem passim cum istâ narrativâ admittitur pro supra dictis locis, sicut sæpè vidimus practicari; nam lex, vel dispositio principis, non acceptata, neque moribus utentium comprobata, non ligat subditos, quamdiù non fuit observata, sciente et tolerante Principe, ut per Glos., in cap. 1, in verbo Frangere, de Treug. et pace; Navar., cons. 1, de Constit., n. 23, cum plurib. sequentibus; cum semper lex habeat tacitam conditionem, quatenus videlicet illa moribus utentium recipiatur, text. in c. In istis, § Leges, 4 distinct., et cum multæ leges moribus patriæ non conveniant, ideircò permittitur cuilibet provinciæ in suo sensu abundare; Anchar., cons. 218, Gonz, glos. 26, n. 2, cum seqq., quod quidem practicatur, non solùm pro originariis supra dictorum locorum, verùm etiam pro peregrinis, qui per modum transitûs aut hospitii, divertant ad hujusmodi loca, ut constat ex cap. Iæa, dist. 12, ubi Glossa, in verbo Societatem, ait quòd quilibet tenetur vivere secundùm consuetudinem illorum, inter quos versatur: unde illud exordium duxit, videlicet:

Si fueris Roma, Romano vivito more, Et si sis alibi, vivito sicut ibi.

Id. Sanch., d. disp. 48, n. 4, qui n. 5, ait ex pluribus doctorum sententiam hujusmodi hoc moderamen admittere, nempe, ut solus transitus non sit sufficiens ad obligandum ad statuta et consuetudines illius loci, nisi qui transit, illic sistat.

Idemque dicendum esset ubi dictum concilium in aliquà tantum esset sui parte receptum, in alià verò non; quod quidem obstare non videtur; licèt enim Rota pro indubitato teneat, quòd non usus, sive contrarius usus populorum sine consensu Papæ non possit operari contra validitatem Constitutionum Apostolicarum, ex latè deductis in una Romanæ concordiæ S. Petri die 13 novembris 1609, et 12 februarii 1610, coram Cavaleno, ut per camd. Rot. apud Farin., de-

cis. 356, num. 7, nihilominus novum non est, quòd videlicet constitutio servatur quoad aliqua et quoad alia abeat in desuetudinem; Ruin. consil. 55, in fin. lib. 5, Cornel., consil. 20, num. 2, vers. Nec eliam obstat, lib. 3; neque peritos latet curiales, quòd sive non usus, sive contrarius usus nonnullarum apostolicarum constitutionum servatur, etiam in ipsa Romanâ Curiâ, et in cancellariâ apostolicâ, quæ est organum Papæ, Cæs. de Grass., decis. 1, num. 8, de Probat., qui dictum non usum, seu contrarium usum seit et tolerat; nec dici potest, id ab ipso Papa ignorari, quandoquidem non solùm exinde infertur ad scientiam ipsius Papæ, quæ regulariter præsumitur et infertur ex scientia ejus officialium, verum etiam ad consensum, qui colligitur ex co quòd quidquid gessit cancellaria, videtur gestum ab ipso Papa, Rota penes Farinac., decis. 356, n. 8, p. 1, t. 1. Unde tanto magis dici posse videtur de ipso concilio Tridentino, ubi illud non fuit promulgatum, sive in aliquâ parte non receptum, ut dictum est.

Ad hæc sacra congreg. ejusdem concil. aliàs censuit matrimonium celebratum extra locum propriæ habitationis, et in loco ubi non crat publicatum concilium, absque illius solemnitatibus esse validum, si recessus à loco habitationis fuit actus ad evitanda impedimenta, puta inimicitias et obstacula parentum, sub die 7 februarii 1602. Secùs autem si contrahatur inter se transferentes ad locum, in quo concilium non est promulgatum, sub animo sine parocho et testibus contrahendi, ut in unà Colonien. 5 septembris 1626, et in unà Antverpien. 16 decembris 1628.

Hine propterea non potest episcopus per sua decreta synodalia, invalidare matrimonia quæ clandestinè sine parocho et testibus contracta essent, si ibi non esset publicatum concilium Tridentinum; ita ut matrimonia post hujusmodi decretorum publicationem aliter contracta, si nullum aliud obstet legitimum impedimentum, valida ac firma sint, ideòque comuges, qui aliàs inter se validè matrimonia contraxerunt, illisque postca per episcopum tanquàm contra formam sui decreti, nullis declaratis, separati fuerint ac insimul habitare desierint, omninò cogendi sunt ut in dictis matrimoniis contractis permaneant, atque unà simul tanguam veri conjuges cohabitent; ii verò qui primis matrimoniis aliàs validè et publicè contractis et consummatis, ac ab episcopo vigore dictorum decretorum nullis declaratis, secundò contraxerunt, similiter ad priora redire ac in illis permanere cogendi sunt; et hujusmodi matrimonia post publicationem et consummationem priorum contracta, nullo modo, etiam prætextu cujusvis gratiæ, et imminentis scandali, tolerari possunt, aut debent; ead. sacr. congr. in causa Russia 18 novembris, et 2 decembris 1628, teste Barbos., in Coll. bull., verbo Matrimonium.

Quod autem supra diximus, ipsos scilicet oratores evadere pœnas supra dictas, etiamsi ipsæ publicationes fuerint de licentià ordinarii omissæ, ita intelligas, si videlicet non curaverint illas fraudulenter omitti, ne detegeretur impedimentum, quod inter eos forsan existebat; quia tunc propter fraudem et dolum, supra dictas pœnas incurrunt; et propterea carebunt commodo dispensationis, per text. in c. Super litteris, de Rescript, et in cap. In nostra, de Sepult.

ET CARNALI COPULA CONSUMMARUNT. — Non videtur hic necessaria mentio hujus carnalis copulæ; quia, cùm illa sit secuta inter oratores, probabiliter ignorantes se esse consanguineos vel affines, non contrahitur impedimentum incestùs, text. in c. 29, Si quis cum duabus, c. Si quis cum matre, et c. Quidam, 34, q. 2, c. Ex litteris, de eo qui cogn. cons. ux. su., ex eo, quòd non dicitur in hoc casu incestus formalis; nec fuit commissum peccatum incestùs; Ledesm., de Matr., quæst. 51, art. 6, 5 difficultate.

His verò non obstantibus, contrarium est verius, etiam de stylo et in praxi receptum; nam, quando-cumque interveniat inter oratores carnalis copula, erit de eà omninò mentio in dispensatione facienda, etiamsi fuerit ea secuta ipsis oratoribus ignorantibus impedimentum, attento supra dicto stylo Curiæ; qui pro lege servatur, c. Quàm gravi, de Crim. fal., et sicut nos alibi diximus, et quotidiana praxis docet.

Postmodum vero adeorum pervenit notitiam, etc.,quæ profectò sive judicialiter, sive extrajudicialiter contiogere potest, et exprimi consuevit, etiam si illa contigerit, dum oratores ignorantes à principio inter eos adesse impedimentum; curârunt sieri publicationes pro matrimonio contrahendo, ac in illis fuit detectum impedimentum; quo casu, etiam quòd dispensatio petatur cum aliquâ ex consuetis causis, puta ob angustiam, vel propter dotem, etc., tunc enim hujus notitiæ expressio ita fieri consuevit in corpore supplicationis, videlicet: Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores præfati, qui aliàs ignorantes inter eos aliquod impedimentum existere, quominus possent invicem matrimonialiter copulari, denuntiationes in eorum parochiali ecclesia, juxta formam concilii Tridentini fieri curarunt; in quarum proclamationibus detectum fuit eos quarto consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, propter quod in contractu matrimonii hujusmodi ulteriùs non processerunt, quatenus cum eisdem oratoribus, quod impedimento quarti, etc. Et utroque casu, notitia hujusmodi debet esse sufficiens, ut clarum sit impedimentum, super quo requiratur Apostolica dispensatio; ac pròinde non sufficit si unus testis dicat se audivisse impedimentum, quod tamen probare non possit, Abb. in cap. Tua, numer. 3, de Cogn. spirit., prout neque valet testimonium de auditu, sive credulitate; Zerol., in Praxi episcop., verbo Matrimonium, part. 1, § Decimò dubium est, ubi ait quòd si dùm parochus facit denuntiationes in ecclesia, insurgit fama quòd intra contrahentes adest tale impedimentum talis gradûs, tunc opus est dispensatione; ex quo fama magis prævalet, quàm duo testes, quorum alter qui de scientia testimonium perhibet, non jurat; alter verò et si juret, , tamen asserit se ita audivisse. Si verò insurgit fama de , impedimento, sed nullus assignatur gradus, te c

neque propter hoc causatur impedimentum; ex quo fama interdùm oritur ex incerto auctore, et esset ac si multi deponerent de auditu, et nullum assignarent gradum.

Id verò quoad publicum impedimentum; quod aliàs probandum erit ad præscriptum sacrorum canonum, sicut ante diximus. Cùm verò contingit, illud esse occultum etiam in terminis sacræ pænitentiariæ apo stolicæ; sicut docet Sanch., de Matrim., 1. 8, disp. 34, à num. 55, tunc recursus habetur ad officium dictæ pænitentiariæ apostolicæ, à quâ petenda est dispensatio cum licentia remanendi in matrimonio contracto: quod quidem non solum contingere potest eo modo quo superiùs diximus, nimirùm quando oratores matrimonium bonâ fide nulloque in proclamationibus impedimento dirimenti detecto contraxerunt, verùm etiam, quando novum aliud impedimentum impedit executionem litterarum dispensationis jam obtentæ; quod per exempla sequentia, in praxi sæpè occurrentia, patet.

Primò, videlicet, pro oratoribus qui impetrârunt jam pro utroque foro dispensationem, cum quâdam falså assertà causà; postmodùm verò, negotio occulto existente, impetrant à sacrâ pœnitentiarià committi discreto viro confessori, qui, eorumdem audità confessione sacramentali, ipsos à quibusvis sententiis, censuris, et pœnis ecclesiasticis absolvat, injunctà pœnitentia salutari, dummodò occultum sit, dispensationem impetratam, propter falsam expressionem hujusmodi invalidam esse, et aliàs ritè, ac juxta formam litterarum prædictæ dispensationis, verificatisque in eis narratis, super impedimento talis gradûs, cum ipsis oratoribus dispensatum fuerit, aliudque canonicum non obstet, cum eisdom quod præmissis non obstantibus, matrimonium inter se de novo ad evitanda scandala contrahere valeant, dispenset.

Secundò, pro oratoribus qui nondùm receptis litteris dispensationis super aliquo impedimento, quo detinentur, se carnaliter cognoverunt; postmodùm verò, ipsis receptis, illarumque executori præsentatis, coram eo, copulam carnalem, inter eos secutam, eorum medio juramento negârunt; postmodùm verò matrimonium contraxerunt; quapropter petitur absolutio ab incestu, perjurio et excessibus hujusmodi, ut supra.

Tertio, pro oratoribus qui, scientes se aliquo esse gradu conjunctos, se carnaliter cognoverunt; in dispensatione tamen de super obtentà, nullà factà carnalis cognitionis hujusmodi mentione, et ita matrimonium contraxerunt, etc., et similia, secundùm casuum contingentiam, quos longà serie hic enumerare superfluum visum est.

Hoc autem, in casibus quibus facilis patet accessus ad summum Pontificem, sive ejus sacram pœnitentiariam, ad quam recursum frequenter semperque haberi videmus.

Sequitur hinc non incongrue, videre, quid revere sentiendum ac receptum sit in praxi, cum videlicet, neque ad summum Pontificem, neque ad legatum,

aut nuncium vel alium, ad id facultatem habentem, facilis sit is accessus, ac proinde, quid de illà quæstione, an videlicet possit ordinarius, justà exigente causà, dispensare hic super impedimento, matrimonium dirimente?

Facit etenim pro negativa, quia super hoc solum potest summus Pontifex dispensare, cum hujusmodi impedimentum sit jure pontificio inductum; Felin., in cap. At si clerici, num. 4, de Jud.; Archidiac. in c. Licet, canon. de Elect., in c. Abb. in cap. Cùm dilecti, num. 10, de Elect.; Covar. in 4 decret., 2 part., cap. 6, in princ., num. 15 et § 10, num. 11; Guttier. lib. 1, Quæst. canon., cap. 5, num. 10, et hancsententiam tenet Sot., lib. 1, de Just. q. 7, art. 3, et q. 4, d. 37, q. 1, art. 2; Burgas., ex Irregular., p. 6, tit. de Cognat. spirit., num. 1, ubi dicit dispensationem hanc soli Papæ esse reservatam, per text. in cap. fin. de Transact., et. Glossa in cap. Quia circa, de Consang. et Affin., verbo Apostolicà; et idem Burgas. etiam legatis à latere id negat, nisi hoc illis esset specialiter concessum d. p. 6, in tit. de Sponsal. et Matrim. num. 1; Navar., in Manual., cap. 22, num. 88, vers. Tertiò dicendum; Henriq. in Sum., lib. 12, cap. 3, § 1; Sanch., de Matr., lib. 2, disp. 40, num. 1; Garc., de Benef., p. 11, cap. 2, num. 344; Barbos. de Pot. episc., part. 2, alleg. 35, à princip.

Atverò, cùm nostra praxis versetur circa casus urgentis necessitatis, communis est doctorum sententia, teste eod. Garc., 9, cap. 5, n. 347, posse episcopum sic dispensare; quibusdam tamen concurrentibus circumstantiis, quarum prima est, ut matrimonium sit jam contractum; secunda, ut sit contractum ignoranter quoad impedimentum; tertia, ut sit consummatum; quarta, ut impedimentum sit occultum, quinta, quòd contrahentes sint adeò pauperes, quòd non possint ire vel mittere ad summum Pontificem, legatum, seu nuntium, hanc habentes facultatem; sexta, quòd si fieret separatio, scandala verisimiliter exoriri possent, ut per Zerol. in Praxi episcop., verbo Dispensatio, § Ad quintum, part. 1. Ratio autem, quâ ipsi doctores ad id moventur, ea potissimum esse potest, quia nimirum supra dictis concurrentibus, non levis causa ad id insurgit, sed urgentissima necessitas, ne videlicet contrahentes, qui in prædicto casu, summum Pontificem consulere nequeunt, opportuno remedio remaneant destituti, cum absque scandalo separari non possint; eòque magis, quia hæc sententia innititur manifestæ æquitati, ut ait Sanch., de Matrim., lib. 2, disput. 40, sub. n. 4, vers. Sed dicendum, circa med:, ubi subdit quòd talis æquitas suadet, mentem legislatoris non esse ut in eo eventu episcopus nequeat dispensare; sed quando matrimonium est malà fide contractum, mens Pontificis non est iniquitati favere, et perversæ contrahentium audaciæ, et ut illa sit facilioris dispensationis occasio; ne quotidiè hâc spe celebrentur matrimonia, contemptis impedimentis dirimentibus; ubi etiam subdit, n. 5, idem dicendum esse, quamvis contrahentes non sint pauperes, sed expensas habeant necessarias ad impetrandam apostolicam dispensationem; quia etiam in divitibus potest urgens necessitas concurrere, veluti, quia longissimè distant ab Urbe, et esset magnum periculum incontinentiæ, tamdiù expectare; quod quidem sentit, id. d. Sanch., num. 6, etiamsi erunt duo impedimenta dirimentia occulta, si concurrant circumstantiæ requisitæ, nec valet quidem dicere quòd hæc facultas in casu hujusmodi necessitatis, non extenditur ad duo impedimenta, attenta ipsius dispensationis natura, a quæ, cùm sit odiosa, est restringenda, Gambar, de Auctor. leg., lib. 7, num. 202; hoc enim casu potestas episcopi non est ad auferendum quoddam singulare impedimentum, sed ad dispensandum cum impedito; quâ quidem ratione putarem id sibi jure optimo locum vindicare, etiamsi ultra duo concurrerent alia impedimenta.

Nec quidem totum id à recto juris tramite noscitur dissentire; licèt enim episcopus non possit contra canones et concilia dispensare, nisi in casibus in jure expressis, loquendo de ordinaria potestate, attamen novum non est eum in multis ex casibus Sedi Apostolicæ reservatis, posse dispensare, ubi adest magna necessitas aut periculum scandali, si dispensatio differatur, ut in casibus supra positis; text. est notabilis et satis clarus in capite Ut constitueretur, 50 dist., cap. Ipsa pietas, 23, q. 4, cap. Quædam lex, 35, q. 3, ut optime tradit Barbos., de jure Eccles., lib. 1, cap. 11, n. 190, nisi tamen talis dispensatio fieret contra jus divinum, aut præcipuas gravesque Ecclesiæ sanctiones, ut in cap. Sunt quidam, et ibi glos. 25, q. 1, et benè subdit ibi id. Barbos, quòd quando episcopus in simili casu dispensat, talis dispensatio intelligitur cum tacito Sedis Apostolicæ consensu facta, ut in cap. fin. de eo qui furt. ordin. suscep., et salvà ejusdem sedis auctoritate, ut in c. 1, q. 5; facit etiam quòd licet episcopus non possit regulariter dispensare super criminibus adulterio majoribus, id. Gambar., lib. 10, n. 466, id tamen fallit, quando subest causa necessitatis, Abb. At si clerici, § de Adulteriis, de Jud.

Quod enim expressè id jure cautum non reperiri videatur, non id ex eo provenit, quia summus Pontifex in casibus prædictis nolucrit episcopis hanc attribuere facultatem; sed quia necessitas superveniens non fuit ab ipso Pontifice considerata; nec de futuris contingentibus divinare potuit, ut illis provideret, étiam quòd sit summus Pontifex, qui Dei vices gerit in terris, cap. un., § Cum enim, ut Eccles. benef. sin dimin. confer.; licèt enim multa sint negotia qua eidem Pontifici reservata sint, eique adhæreant, ita ut cum generali mandato non transcant, nisi specialiter exprimantur, ut ait id. Barbos., d. lib. 1, cap. 2, n. 137, attamen non ignota est inter cætera jura Glos., satis recepta in l. Tale pactum, § fin. ff. de Pact., ubi id, quod disponens verisimiliter disponeret, si de eo cogitâsset, debet pro disposito haberi, cùm impossibile sit, omnes futuros casus posse prævideri: loquendo tantum hic de dispensatione circa jus positivum, non autem circa legem divinam à Deo conditam, in quâ nulla potest dari justa causa ad dispensandum;

cùm ipse Deus, omnes vidit casus et causas qui sub illà lege divinà cadere debebant, et divina voluntas, à quâ hujusmodi lex proficiscitur, sit omninò immutabilis, ideò sequitur, quòd si aliquo casu voluit legis præceptum manere, justissimum est ut maneat, et justum esse non potest ut auferatur ab inferiore; ac per consequens propriè dispensatio quæ vinculum legis tollit, circa præcepta divinæ legis, à summo Pontifice sieri non potest; ita idem eruditissimus et nunquàm satis laudatus Barbos., d. cap. 2, n. 119, circa. med., ubi plures ad id doctores cumulat.

His insuper accedat, quòd licèt alii casus expressi in jure reperiantur, in quibus episcopis permittitur dispensatio in casibus Papæ reservatis, nulla dispensationis, de quâ hic agitur, factâ mentione, non tamen absonum videtur, casus prædictos fuisse expressos frequentiæ causa quæ non propterea restringit, ut per Glossam in 1. Facto, ff. de Cond. et Demonstr.; expressa enim gratià frequentioris usus non excludunt alia quæ rariùs contingere solent, etiam quòd simus in materià dispensationis, et in dispositione exorbitanti, Mandos., reg. 53, q. 6, n. 4 et 5.

Ex præmissis igitur circa ea quæ ad jus positivum pertinent, censetur profectò Papam, hanc dispensandi facultatem, episcopis in tam urgentibus necessitatibus tacitè permisisse, ad text. in l. Si hominem, ff Mand.; Felin., in cap. Quod super hist., in 1, fall. de Major, et Obed., et in cap. 1, vers. Fallit, septimò, de - Constit.; Jas., in l. 1, c. de Prec. Imper. offi.; Glos., in cap. Latorum, 33, quæst. 2, ubi ait episcopum posse ex urgenti causà relaxare pœnitentiariam injunctam à Papâ.

Quinimò ait idem Sanch., d. disp. 40, posse episcopum non modò dispensare in ipso impedimento dirimente, quando matrimonium est contractum, ut nos supra diximus, verum etiam ante contractum: hoc quidem summâ ratione; quia cùm in utroque casu, militet eadem ratio, debet esse eadem juris dispositio, I. Si postulaverit, & Ratio, ff. de Adult., I. Illud, vers. Sed magis, sf de Aquil., et utroque modo, suit pluries id positum in praxi; et denique pro câdem nostrà sententià, duas optimas rationes, ut semper erudite solet, attulit Pater Megal., tomo 1, var. Resol., 57, num. 2, cum. seqq., quarum prima est quia ex magnà et urgenti causà potest episcopus dispensare in casibus Papæ reservatis, per rationes etiam nobis supra allatas, prout in casu nostro supponitur. Secunda, quia, qui habet verisimilitudinem pro se, habet etiam pro se decisionem legis, ut dixit Tiraquell. in 1. Si unquam, n. 37, c. de Revoc, donat. Sed hic verisimile est summum Pontisicem in hoc casu nolle manere homines ad id, remedio destitutos, ut supra dictum est, quandoquidem, hujusmodi reservationem dispensationis facit summus Pontifex, ob charitatem, ac bonam reipublicæ gubernationem; ergo præsumendum est Papam, velle ut episcopus dispenset; Navar. in Manuali, cap. 22, num. 85.

Omnes autem doctores contrariam sententiam mor-

in facti contingentià, ac proinde, nescio quomodò se gessissent, si casus ipse eis evenisset. Contracto etenim bona fide matrimonio, liberisque inde susceptis. quid facient conjuges, eà spe destituti recurrendi ad summum Pontisicem, tempore quo res non patitur dilationem? separabunturne cum tanto scandalo etiam virorum prudentûm, cum notâ et vilipendio mulieris, et incommodà filiorum educatione? An verò in matrimonio irrito scienter perseverabunt? Certè horum utrumque absurdissimum est, ac eo remedio dignum, ut episcopis ea facultas dispensandi non denegata censeatur, ut optimè notavit Megal., loco ci-

Nec inter alia me latet, certioratum aliàs de hâc re ab episcopo Asten. exstitisse cardinalem Cusentin., prodatarium tunc Sixti V, postquàm idem episcopus, urgente sibi oblată causă, in casu proposito dispensaverat; propterea idem cardinalis, facto priùs verbo cum summo Pontifice, eidem episcopo rescripsit, sibi licuisse sic in hujusmodi casu dispensare, eumque prudenter egisse, stante assertâ necessitate, ut ego audivi à bonæ memoriæ Lamberto Ursino, eximio abbreviatore majoris præsidentiæ; ita etiam docet Zerol., in Praxi episcop., verbo Dispensatio, § Ad quintum, qui testatur de communi, ex Navar., cap. 22, num. 85; Sot., 4 sentent., dist. 37, quæst. un., art. 2; Silv., eod. verbo, § 9; Armill. simili verbo, num. 19, et ait ibi id. Zerol. quod dum ille haberet hunc casum, ita sibi fuit ab Urbe responsum; ac pluries per plures episcopos ita practicatum exstitisse non igno-

Cæterum autem, an hæc dispensatio in casibus præmissis, sit etiam permissa vicario generali episcopi, negativa prorsùs datur responsio, ad not. per Felin. in c. At si clericis, § de Adulteriis, de judic.; Rebuff., in Praxi benef., in formà vicariatûs, n. 44. Sanch., lib. 2, disp. 40, n. 12, cùm hujusmodi facultas nunquam veniat in generali mandato, ut in cap. Quod translationem, de Offi. leg.

IN EADEM CARNALI COPULA PERSTITERUNT. - AC DIOpterea possunt puniri pœnà incestús; debentque petere illius absolutionem, ut patet in supra dictis litteris; quia non sufficit oratores supra dictam ignorantiam allegâsse, cùm postmodùm sciverint impedimentum, et non abstinuerint à carnali copulà; Surd., cons. 574, n. 27, et sic non excusantur à delicto; imò quandoque ista perseverantia inducit indicium præcedentium scientiæ et animi, Cephal., cons. 76, num. 10.

Secus autem si, detecto impedimento, ab ipsà copulà abstinuerunt; quod facit præsumere oratores dolo carere, arg. text. in l. Si quis, c. de Adul., præsertim in matrimonio palam et publicè contracto, Jas., cons. 168, n. 5, vers. Item contrahens matrimonium prohibitum, lib. 4; Ruin., cons. 51, num. 46, lib. 5, quia ita contrahendo præsumitur id non fecisse data opera, sed potiùs errâsse; Bald.. in l. Nemo clericus, num. 12, c. de Sum. Trin. et Fid. cath.; Abb., in cap. de-Homine, n. 6, vers. Et productis, de Celebr. miss., et dicus desendentes, ostendunt cos nondum id habuisse | sic nulla suit corum voluntas, 1. Si per errorem, ff. de Jurisd. omn. jud., 1. Nihil consensui, § Nihil, ff. de Reg. jur., quæ quidem regula nullam recipit limitationem, Bald., in l. Cum testamentum, n. 2, ff. de Jur. et fact. ignor., ac propterea omni hæsitatione remota, dolo et fraude carent, dùm fecerint quod licuit facere, lege permittente; Paris., cons. 72, in fin. lib. 3; Ludovis., decis. 401, n. 14, cum ex subsequentibus, nempe, ex quo abstinuerunt ab ipsâ copulâ, oritur maximum indicium præcedentis animi, nimirùm, quòd sine dolo et bona fide matrimonium contraxerunt, l. Sed et Julianus, § Proinde, ff. Ad Maced., 1. Si servus plurium, § fin. ff. de Leg. 1; Bart., in l. Cætera, § fin., eod tit., quia validum est argumentum à præcedentibus; Glossa in 1. Apud Celsum, ff. de Dol. except.; Cravet., cons. 143, num. 9; Menoch., de Arbitr. Jud., casu 479. Quo casu oratores non egent absolutione, sed tantum petitur secum dispensari ut matrimonium inter se, etiam de novo, publicè, servatâ formâ concilii Tridentini contrahere valeant, cum decreto prolis susceptæ, et suscipiendæ; perinde ac si dispensatio concederetur cum aliquâ ex vulgaribus causis, puta ob angustiam aut incompetentiam dotis, vel aliam similem; ac propterea neque illius compositio nec aliæ expensæ in aliquo alterantur; sed ita fient ac si concederetur cum aliquâ ex dictis causis; ipsæ enim expensæ alterantur, quando petitur absolutio ab incestu, ratione perseverantiæ, quæ hic non cadit; cùm satis ipsi oratores excusentur ob ignorantiam, si superveniente scientià desistant, cùm aliàs iniquum esset ignorantem pœnà affici, ut docet text. in 1. Quicumque, c. de Serv. fug., l. Iniquissimum, et l. ult. de Jur. et fact. ignoran. Ac propterea, si post detectum hujusmodi impedimentum, abstinuerunt à copulâ, ut dictum est, debet exprimi in supplicatione, nempe ubi dicitur: Postmodum verò ad eorum pervenit notitiam, se quarto Lasanquinitatis gradu invicem esse conjunctos, additur, propter quod à carnali copulà hujusmodi abstinucrunt, ut in formulà infra scriptà; et sic per hanc abstinentiam non incurrent ipsi oratores pœnas à legibus et canonibus impositas his qui incestas nuptias contrahunt, quod expressè tenet Glossa, in dict. Clem. Eos, in verbo Scienter, quam omnes doctores approbant, teste Covar., sup. 4 decretal., fol. 99, post num. 22. Ut autem facilior notitia habeatur petendæ dispensationis de ignoranter contracto, quando impedimento detecto oratores ab ipså carnali copulà abstinuerunt, illius formulam bic etiam subnectere visum fuit, quæ sic concipi poterit, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte N. et N., quòd ipsi aliàs ignorantes aliquod impedimentum, etc., matrimonium inter se, per verba de præsenti, publicè factis proclamationibus, etc., contraxerunt; postmodùm verò, etc., esse conjunctos, propter quod à carnali copulà hujusmodi abstinuerunt. Cùm autem, Pater sancte, oratores prædicti in hujusmodi matrimonio remanere, etc., et si divortium, etc., gravia exinde scandala, etc., exoriri. Supplicant, etc., quatenùs cum eisdem oratoribus, quòd impedimento, etc., non obstante, matrimonium inter se de novo publicè, scrvatà

formă concilii Tridentini, contrahere, etc., liberè et licitè valeant, dispensare; prolem susceptam, si qua sit, et suscipiendam exinde legitimam decernendo, dignemini, etc. Reliqua supplentur, ut in priori formulă, quando oratores, detecto impedimento perseverârunt in copulă.

Et cum absolutione à censuris, ad effectum, etc., et de dispensatione, decreto aliisque præmissis, ut supra latissimè extendendis, etc. Et committatur ordinario, etc., qui deposita, etc., dispenset, ut supra. Et additur etiam: Et dummodò ignorantia hujusmodi probabilis fuerit.

Hoc autem, quoad dispensationem, pro utroque foro super publico impedimento. In foro autem conscientiæ, cum confingit oratores impedimentum hoc ignorâsse, nequaquam opus est matrimonium, quod jam aliàs contraxerunt de novo publice contrahere; sed attento quòd impedimentum est occultum, committitur per officium sacræ pænitentiariæ confessario, qui oratores absolvat, et cum eisdem dispenset, ut matrimonium inter se de novo secretè ad evitanda scandala contrahere possint, ut aliàs diximus. Quæ tamen dispensatio non conceditur per dictam sacram pœnitentiariam, nisi oratores, per aliquot annos, in ipso sic contracto matrimonio permanserint, puta per decem annos, vel ultra, quamvis aliquando dispensaverit cum oratoribus, qui etiam per sex annos tantùm perstiterunt in dicto matrimonio sic ignoranter contracto; quia hoc tempus decennii facit præsumere matrimonium legitimè contractum, ut infra dicetur,

ET DUMMODO IGNORANTIA HUJUSMODI PROBABILIS FUE-RIT. Hoc enim ad præscriptum sacri concilii Tridentini, sess. 24, c. 5, de Reform., ibi: Si verò solemnitatibus adhibitis, impedimentum aliquod postea subesse cognoscatur, cujus ille probabilem ignorantiam habuit, tunc faciliùs cum eo, et gratis dispensari poterit.

Sed cùm hic agatur de intellectu supra dictæ clausulæ: Dummodò ignorantia hujusmodi probabilis fuerit quæ nunquàm omittitur in litteris dispensationum de matrimonio ignoranter contracto, etiam ad mentem ipsius concilii, loc. cit., ubi requirit ad id probabilem ignorantiam, dicendum est, quòd hæc ignorantia, quæ secundùm theologos invincibilis, secundùm verò juristas probabilis nuncupatur, ut est illa qua communiter homines, adhibità diligentià, laborant, qualis est hominis consulentis viros scientià et conscientià sufficienti præditos, et pro talibus habitos, qui falsè illi consuluerunt, omninò excusat, ut per Guttier, de Matrim., cap. 48, sub n. 5, vers. Ignorantia autem; vel si contrahentes probent se audivisse à probis viris et honestis, nullum inter eos adesse impedimentum ad contrahendum matrimonium, juxta ea quæ tradit Glossa, in 1. Titio fundus, ff. de Condit. et Demonstr., ubi dicitur excusandum esse eum qui bono viro credidit; et idem, quando in loco vel civitate et vicinià constans erat fama et opinio, quòd non adesset supra dictum impedimentum ad contrahendum; quandoquidem hæc fama excusat à delo, et consequenter à delicto, quod probatur ex l. Si miles, § Mulier, ff. de Adult.; Menoch., de Arbitr. jud., lib. 2, centur. 6, in addit., num. 89.

Quòd si delegatus nolit huic ignorantiæ probabilitatis acquiescere, petatque eam judicialiter probari, tunc oratores allegantes hanc ignorantiam, debent eam probare, uti fundamentum suæ intentionis; quandoquidem, regula quòd ignorantia præsumitur, cap. Præsumitur, de Reg. jur., in 6, non habet locum, quando ignorantia est fundamentum intentionis agentis, quia tunc est plenè probanda; Felin., in cap. Vigilanti, num. 1, vers. Qui allegaret, de Præscript. Cæterùm verò, ne ipsi oratores in utroque foro puniantur, sat erit fuisse præmissas publicationes, servatà formà concilii Tridentini, ut supra dictum est.

Notandum subinde putavimus pro nostrâ praxi, quòd jura dicentia ignorantiam excusare, debent intelligi de ignorantià justà, non autem de crassà et supinà; ratio enim trita est, quia hæc non excusat, imò æquiparatur scientiæ quæ hìc omninò facit incurrere pœnas, Clem. Eos, de Consang. et Affin., et dicti concilii Tridentini sess. 25, cap. 5, etiam quòd simus in pœnis, ut est text. in cap. Ut animarum, de Constit.; facit cap. penult. de Cler. excom., et idem dicitur de affectatà ignorantià, in cap. fin. de Clandestin. despons., cap. 2, de Tempor. ordin., in 6, ubi Glossa in verbo Affectata, et ibi Anchar., num. 2, et docet ipsa Glossa ejusdem Clem. Eos, in d. verbo Scienter, quod quamvis constitutio pœnalis liget scientes tantum, tamen includit etiam ignorantes ignorantià non probabili, ut est illa quæ'includit in se latam culpam; quia crassa, vel supina ignorantia, dicitur lata culpa; et sic levis vel levissima culpa non facit, quin ignorantia dicatur probabilis, et excuset à pœnâ, quod patet, etiam in 1. Liberorum, § Notanter, ff. de Infam., ubi dicitur quòd ignorantia juris communis est lata culpa; nam debet quis consulere peritiores.

Et debet hujusmodi ignorantia coram vicario delegato omninò verificari, quia hæc dictio, dummodò, importat conditionem, cap. Ut præteritæ, de Electe, et probatur per juramentum ipsorum oratorum; quod intellige, non solùm quando est verisimilis, sed etiamsi contra ipsam præsumatur; ea enim quæ sunt in animo aliter probari non possunt, Glos., in c. Significâsti, et primo, de Homicid., et ignorantia in animo consistit. Navar., cons. 1, n. 7, de Constit., et tam' ignorantia, quàm scientia probatur juramento. Mascard., de Probat., concl. 45, num. 48, et conclus. 94, num. 5; Fel., in cap. Si verò, de Jurejur., num. 8, vers. Declara.

Non enim pro hujus ignorantiæ verificatione, standum erit simplici oratorum eam allegantium assertioni, neque illi alio probationis onere sunt gravandi, sed eorum juramento potius in hoc standum erit, si aliunde scientia probari non potest, ut servatur in praxi, per ea quæ docuit Imol. in d. Clem. Eos, num. 7, et ibi Anchar., num. 3.

Quod tamen intelligas, quando non adesset aliqua juris præsumptio contra ipsos oratores; auod diligenter debet advertere ipse delegatus, juxta ea quæ docet Bart., in l. Inter omnes, § Rectè, num. 3, in fin. ff. de Furt.; Felin., in d. Cap. Significasti, num. 3; si enim adessent conjecturæ scientiæ, ignorantia non esset probabilis nec verisimilis; id. Barth., in l. Sicut, § 1, num. 3, verbo Hoc probo, ff. de Accusat.; sicut etiam dicimus, quod, quotiescumque adest præsumpta scientia alleganti ignorantiam, non datur restitutio, ut per Gonzal., cons. 8, n. ult., vers. Quotiescumque, facit Glos. in Clem. 1, in verbo Publicè, de Sepult. Bald., in cap. Quoniam contra, § 1, ut lit. non contest. Gloss. communiter, approbata in l. Situtor, c. de Peric. tut., et Gloss., in l. ult., ff. de Decr. ab ordin. facien.

MATRIMONIUM INTER SE DE NOVO, etc. - Quia regulariter matrimonium contractum inter inhabiles non ratificatur per solam dispensationem Papæ; sed oportet ut novo consensu post dispensationem noviter contrahatur; Navar., cons. 2, qui fil. sint legit. Et ita juxta hoc videmus in praxi servari; nam semper in hujusmodi matrimoniis, sic etiam ignoranter contractis, sive post notitiam impedimenti oratores perseveraverint in copulà, sive ab eà abstinuerint, datur dispensatio, ita ut de novo ipsum matrimonium contrahant publicè servatâ formâ concilii Tridentini; quamvis in supplicatione fuerit expressum, oratores jam servatâ formà hujusmodi contraxisse; quod quidem à nonnullis annis citra id introductum esse scimus, cùm antea præsertim in litteris dispensationum super matrimonio ignoranter et bona fide contracto, ut hic, concederetur oratoribus ut possent in corum sic contracto matrimonio remanere, ut supra diximus.

Nam licèt oratores non subjiciantur pœnis dictæ Clem. Eos, quæ non afficit ignorantes, quoad pœnas extrinsecas, scilicet excommunicationis, benè tamen afficit quoad pœnas intrinsecas, nempe nullitatis matrimonii, ut docet Imol. in Clemen. 1, num. 54, de Elect.; Navar., in suâ Summâ, capitul. 23, num. 44.

PROLEM SUSCEPTAM, etc. - Videtur hæc clausula apponi potiùs ex communi stylo quam ex necessitate: cùm satis constet quòd filii, qui nati fuerunt antequam uterque conjugum sciret impedimentum, sunt legitimi, absque aliquâ summi Pontificis dispensatione; quod tamen procedit, dummodò matrimonium ipsi contraxerint servată formă concilii Tridentini, factis proclamationibus fieri solitis in eorum parochiali ecclesià et nullus denuntiaverit impedimentum; quod satis in jure liquet ex capite 2, ibi : Filfi eorum non debent exinde sustinere jacturam, cum parentes eorum publicè et sine contradictione Ecclesiæ inter se contraxisse noscantur, ideòque sancimus ut filii eorum quos ante divortium habuerunt, et qui concepti fuerant ante latam sententiam, non minus habeantur legitimi; et c. Qui fil. sint leg., et ex cap. Ex tenore, cod. tit., ibi: Intelligentes quòd pater prædicti R. matrem in facie Ecclesiæ, ignorantem quòd ipse aliam sibi matrimonialiter copulàsset, duxerit in uxorem, et dum ipsa conjux ipsius legitima putaretur, dictum R. susceperit ex eadem, in favorem prolis potius declinamus, memoratum R. legitimum reputantes, et ibi Glossa, in verbo Legitimum, ubi dicit quòd sufficit bona fides, etiam alterius parentis, ut filii dicantur legitimi, et Glossa, in c. Cùm inhibitio, verbo Si ambo parentes, de Cland. desp., quod non est dicendum, ut quoad scientem sint legitimi, et quoad ignorantem sint illegitimi, quòdque monstrum esset si aliquis esset partim legitimus et partim illegitimus, sieut quòd aliquis esset partim servus et partim liber, per text. in l. Si duobus, ff. de Stat. lib.; quare ex his videtur, clausulam prædictam posse tantummodò prodesse respectu filiorum susceptorum post detectum ab oratoribus impedimentum.

Per prædicta jura, ait etiam Navar., cons. 2, num. 1, Qui fil. sint legit., quòd, cùm in casu proposito matrimonium contractum sit servatà formà concilii Tridentini, et præmissis denuntiationibus, nemo denuntiaverit impedimentum, si uterque parentôm, vel alter eorum verè ignorabat impedimentum, certum est filios eorum, ante scientiam impedimenti natos, esse legitimos.

Quòd si contingat oratores in gradu prohibito contraxisse, nec constet dispensationem fuisse impetratam, profectò dispensatio ipsa præsumitur inter virum et uxorem; quia ita contraxerunt, si per decem annos continuos, et ultra, in matrimonio vixerunt, et mortui sunt; quia, ut ait Caputaq., decis. 269, num. 2, part. 1, diuturnitas, quà in figurâ matrimonii fuerunt vir et uxor, facit quòd proles illegitima pro legitimà habeatur, concurrente probabili ignorantià, ut hìc, Abb., in cap. Referente, ult. not. Qui fil. sint legit., et ita tentum fuit die 29 maii 1551, coram domino Chisanen., in unà Medusan. dispensationis, et nos alias diximus.

Et fuit dictum in una Valentina illegitimitatis coram Cavaler., decis. 123, num. 2, quòd in casu de quo ibi cohabitatio cum tractatu in figurâ matrimonii spatio 18 annorum, et.cum susceptione duodecim liberorum qui uti legitimi baptizati fuerunt, et semper uti tales communiter reputati probata fuit legitimitas prolis, prout etiam domini censuerunt, non obstare oppositionem, quòd conjuges essent conjuncti in tertio, vel tertio et quarto consanguinitatis gradu; quia ex dictà cohabitatione in figură matrimonii, et ex tractatu, tam m vitâ conjugum, quàm postea spatio longissimi temporis, præsumitur intervenisse dispensationem talem qualem de jure erat necessaria ad effectum legitimationis prolis, Achill., decis. 1, de Præsumpt., ubi Rota firmavit sufficere cohabitationem decem annorum, et ita etiam fuit dictum in una Barchinonen. matrimonii, 19 martii 1604, coram Decano.

Quia verò, sicut quotidiana experientia docet, sæpè occurrit quòd oratores bonà fide matrimonium in facie Ecclesiæ contraxerunt, ignorantes impedimentum; ac postmodùm, cùm per illorum seu alterius obitum, aut ex alià causà non fuerit, detecto impedimento, impetrata dispensatio, ut possint ii in matrimonio contracto remanere cum declaratione legitimationis prolis susceptæ; propterea ad submovendam murmurationem ignorantium jura, et proinde putantium, filios inde genitos

esse illegitimos, consuevit à summo Pontifice, peti et concedi declaratio legitimationis hujusmodi prolis, prout in formulà sequenti, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris N. laici Neapolitanæ diæcesis, quòd aliàs dictus orator, et tunc in humanis agens quondum M. ejus uxor, ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere, quominus potuissent invicem matrimonialiter copulari, matrimonium inter se per verba de præsenti publice, servata forma concilii Tridentini, in facie Ecclesiæ, nullo detecto neque denuntiato impedimento contraxerunt, illudque carnali copulà consummarunt, ac per plures annos in eo permanserunt, prolemque susceperunt. Postmodum verò prædicta M. defuncta, ad ipsius oratoris notitiam pervenit, se dictæ M. quarto consanquinitatis gradu fuisse conjunctum; propter quod dictus orator dubitat, prolem sic, ut præfertur, susceptam, illegitimam dici, aut haberi posse tempore procedentc. Supplicat propterea E. S. V. dictus orator, quatenus sibi in præmissis opportune providendo, eumque specialis gratiæ favore prosequendo, prolem ex hujusmodi matrimonio sic, ut præfertur, bona fide contracto, susceptam, legitimam fuisse et esse, declarare dignemini de gratià speciali; non obstantibus præmissis, ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc.

Et idem esset, si oratores litteras dispensationis obtinuerunt super aliquo impedimento, et antequam fuerint executioni demandatæ, oratrix ab oratore carnaliter cognosci passa fuisset, et gravida remansisset, dictusque orator, antequam dictarum litterarum vigore, matrimonium contractum fuisset, mortuus esset; qui nec in articulo mortis potuissent matrimonium contrahere; quia etiam tunc, ne filius, qui exinde susceptus est, illegitimus dici seu haberi possit, petitur declaratio legitimationis ejusdem filii ita suscepti, per ea quæ supra diximus.

Et in quocumque ex supra dictis, seu aliis similibus casibus, litteræ committuntur ordinario oratorum seu ejus vicario in spiritualibus generali, qui vocatis vocandis, constitoque sibi legitimè de narratis, declaret, ut supra.

# CAPUT V.

PRAXIS DISPENSATIONIS MATRIMONIALIS CUM COPULA, IN FORMA PAUPERUM.

Sæpè contingit cum oratoribus pauperibus, non valentibus solvere compositionem, ac jura officialium, super impedimentis, dispensari; ne ob copulam, jari inter eos, quovis modo subsecutam, aut illius suspicionem ortam, contingat illos cum animarum suarum jactură, in ipsà copulà perseverare.

Et omissà formulà supplicationis pro hujusmodi dispensatione impetrandà, tanquàm minùs necessarià, tantummodò tenorem litterarum, sufficiat hic inserere, qui talis, ut sequitur, esse-consuevit, videlicet:

ALEXANDER, episcopus, etc., dilecto filio vicario venerabilis fratris nostri archiepiscopi Neapolitani, in spiri

tualibus generali, salutem, et apostolicam benedictionem. Oblata nobis nuper pro parte dilecti filii Joannis N. laici, et dilectæ in Christo filiæ Luciæ N., mulieris Neapolitanæ diæcesis, petitio continebat, quòd ipsis aliàs scientibus, se quarto consanguinitatis vel affinitatis gradu invicem esse conjunctos, vel se attinere, Joannes præfatus, non quidem peccandi datà operà, etc., dictam Luciam carnaliter cognovit. Cum autem, etc., cupiunt Joannes, et Lucia prædicti, qui pauperes et miserabiles existunt, invicem matrimonialiter copulari, etc. Nos igitur, etc., discretioni tuæ per apostolica scripta mandamus, etc. Tunc Joannem et Luciam prædictos, qui pauperes et miserabiles existunt, et ex labore et industrià suà tantùm vivunt, inprimis ab invicem separes; deinde, si veniam à te petierint humiliter, cam illis pænitentiam publicam imponas, quæ alios deterreat à similibus committendis, utque dictus Joannes operam suam, fabricæ, vel in aliud servitium alicujus Ecclesiæ, vel loci pii, tribus saltem mensibus, conferat; aliaque injungas, quæ de jure fuerint injungenda. Quâ pænitentià publicà peractà, ac recepto ab cis juramento, quòd sub spe faciliùs habendæ dispensationis hujusmodi, incestum hunc non commiserint, ipsos ab incestûs reatu et excessibus hujusmodi; impositâ priùs eis propter incestum hujusmodi, arbitrio tuo, pænitentiâ salutari, hâc vice duntaxat in formà Ecclesia consuetà, in utroque foro, auctoritate nostrà, absolvas; et quatenus, etc., parito judicato. Demum, si tibi expediens videbitur, quòd dispensatio hujusmodi sit eis concedenda, nec scandalum sit ex eo oriturum; super quo tuam conscientiam oneramus, tunc, cum eisdem Joanne, et Lucià; postquàm ipsi in separatione præfatà, arbitrio tuo perseveraverint, et dummodò ipsa Lucia propter hoc rapta non fuerit, quòd impedimento quarti, etc.; prolem, susceptam, si quæ sit, et suscipiendam exinde, legitimam decernendo. Volumus autem quòd si spretà monitione nostrâ hujusmodi, aliquid muneris, aut præmii, occasione præmissorum exigere, aut oblatum recipere, temerè præsumpseris, excommunicationis latæ sententiæ pænå tamdiù innodatus existas, donec per satisfactionem condignam ab ipså excommunicationis sententia absolutionem à sede prædictà merueris obtinere; et nihilominus absolutio et dispensatio per te faciendæ prædictæ nullius sint roboris vel momenti. Dat. Romæ, etc.

Et absque declaratione aliarum clausularum, quas jam supra suis locis declaravimus, sufficit eas tantum clacidare, quæ continent formulam sub quâ, pro pauperibus, litteræ dispensationis hujusmodi expediuntur; ac proinde sequitur videlicet:

ALEXANDER, EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI, etc.—Qui pauperes.—Sed videndum erit, numquid dicti oratores narrantes in supplicatione se esse pauperes, teneantur de eorum paupertate docere, ad effectum obtinendi litteras dispensationis sub formà prædictà? Et videtur, quòd non, sed sufficere, ut id tantummodò narretur; quia communiter, qualitas ista habet præsumptionem quæ naturaliter inest; cùm quilibet nudus et pauper nascatur, juxta illud Job: Nudus egressus sum de utero matris meæ, et nudus revertar illuc, cap. Sicut hi, 45 dist., et sic qualitas semel posita, quæ

non tollitur ex cursu temporis, præsumitur existere, nisi præsumatur sublata, ut tenet Crot., in l. Si constante, vers. Quid tenendum, ff. Solut. matr.

His tamen non obstantibus, contrarium est verius quia, cum ad obtinendam dispensationem in forma pauperum, absque solutione compositionis, aliarum-que expensarum, illarum remissio fundetur in oratorum paupertate, procul dubio illa probanda est, ut per doctores in l. Si verò, § Qui pro rei, ff. Qui satisd, cog. Afflict. decis. 377; Alciat., de Præsumpt., reg. 2, præsumpt. 27; Covar., var. Resol., resol. 1, resol. 2, cap. 26.

Et ad hujusmodi dispensationes impetrandas, necessariò requiritur paupertas, et miserabilitas utriusque scilicet, tam oratoris quàm oratricis; ac propterea non sufficit, si unus tantum ipsorum sit pauper, alter verò dives; vel saltem talis qui valeat compositionem, aliaque jura solvere; et ita fuit semper observatum.

Et miserabiles. — Sciendum est, quòd semper exstitit consueta forma dicendi, N. et N., qui pauperes existunt, non addito verbo, miserabiles. Verùm quia oratores, ut plurimum licet potuerint solvere compositiones, aliaque jura officialium, se nihilominus mendicato testimonio paupertatis, pauperes singebant, jura prædicta extorquendo; alii etiam ex locupleti industrià viventes, se similiter pauperes asserebant; propterea hoc tempore hujus pontificatûs sanctissimi D. N. Urbani Papæ VIII, ad occurrendum his fraudibus additum est verbum, miserabiles; et sic tam in supplicatione, quam in litteris apponuntur tanquam duo. Quod si ab ipsis oratoribus non fuerit de eorum miserabilitate facta mentio, nihilominùs, quia Papa ejusque officiales non intendunt, nisi pauperibus atque miserabilibus personis concedere hujusmodi dispensationes in forma pauperum, propterea ab ipsis officialibus, additur hoc verbum, miserabiles, et sic utrumque debet coram executore verificari; nec ad exequendas dictas litteras, sufficit verificari paupertatem, nisi probent etiam miserabilitatem; quia dùm dicitur in litteris, et litteris, illa dictio, et, est conjunctiva, et copulativa, 1. Si quis ita stipulatus, ff. de Verb. oblig., 1. Si hæredi plures, ff. de Hæred. instit., l. Titiæ textores, § Nihil, ff. de Leg. 1; Cæsar. de Grass., decis. 1, num. 5, de Reb. Eccles, non alien,, et de sui natura semper addit, Put., decis. 250, num. 2, lib. 2, et sic ex his duobus copulatis debet non solum probari unum, scd omninò alterum, ad text. in I. sin., § Fructus, junctà glossâ, in verb. Nihilo magis, ff. Quæ in fraud. credit. Et fuit hæc dictio, miserabiles, addita ad detegendam fictam paupertatem, nec non fraudes quæ in præjudicium jurium officialium prædictorum committebantur, ut dictum est; quibus omninò obviandum visum fuit sum. Pontif. ad text. in l. Magis, § Si pupillus, ff. de Reb. eor., 1. Quoties, in fin. c. de Fideicom.

Unde, perperam exequuntur delegati hujusmodi dispensationes, si eis non constiterit, oratores esse non modò pauperes, sed etiam miserabiles; quia hujusmodi dictio debet aliquid operari; cùm sit apposita, non ad ornatum similium litterarum, sed cum

effectu, argum. l. Si quando, ff. de Leg. 1; aliàs enim dici posset quòd plures clausulæ seu dictiones in litteris apostolicis essent frustratoriae; quod nullo modo est dicendum, cap. Si à Papa, de Privileg. in 6, Grat. cons. 9, num. 142, vol. 1, quia in dictis litteris nihil frustra apponitur, Cassad., decis. 5, in fin. de Præb.; quinimò, neque syllaba in eis vacare debet, vel superfluè poni, capite fin. Enim, 28, q. 1; Glossa in cap. de Major, et Obed., ac ob id domini abbreviatores majoris præsidentiæ semper detrahunt ex litteris, quod superfluum est; ex quo in dispositione Pontificis, nec minimum verbum sine virtute esse debet, Curt. jun., cons. 85, num. 4; Dec., cons. 47, num. 2; Mandos. reg. 9, q. 2, num. 3. Hæc enim dictio, miserabiles, est de novo introducta, et sic extraordinaria; cùm antea sufficeret dicere quòd oratores essent pauperes, et cùm fuerit adinventa ad obviandum fraudibus, satis apparet quòd per eam inducitur diversitas, et sic verisicanda; Bart. in l. Re conjuncti, ff. de Leg. 3, quia auget, et ampliat dispositionem; Ludovis., dec. 21, num. 3.

Sed hic videndum est quisnam dicatur pauper, quis verò miserabilis, ad effectum impetrandi similes in formå pauperum.

Et respondetur, quòd ille dicitur pauper, qui non habet in bonis quinquaginta aureos, Glossa, in Auth. de Hæred. et falc., et Glossa, instit. de Excusat. tut., § Sed propter paupertatem.

Miserabilis verò ille dicitur ad cujus commiserationem nos natura inclinat, Albert. in suo Dictionario, verbo, miserabilis; circa quæ, debet executor se extrajudicialiter informare, priusquam ad dictarum litterarum executionem procedat; nam illius arbitrio et conscientiæ committitur probatio hujusmodi paupertatis; Mcnoch., de Arbitr. jud., casu 65, num. 7, ac etiam miserabititatis, Jas. in d. r. Titiæ textores, col. 4, de Leg. 1; Alex., cons. 121, lib. 2, in fin.

ET EX LABORE, ET INDUSTRIA SUA .- Nec aliter conceduntur hujusmodi dispensationes in formâ pauperum, nisi oratores sint adeò pauperes et miserabiles, quod ex labore et industria manuum suarum vivant; alias enim facilè fraudarentur prædicti officiales eorum debitis emolumentis, quibus nunquam Papa intendit præjudicare; Paris., de resign. Benef., lib. 10, q, 1, num. 15, ac propterea totum id exprimendum est in testimonio ipsius paupertatis, ut infra dicetur.

TANTUM VIVUNT.—Hæc autem dictio, tantum, apponitur in his dispensationibus, ad denotandum quòd oratores, præter laborem et industriam manuum suarum, nullo alio modo vivere possunt, et sic per eam excluditur omnis alius modus vivendi, ad text. in I. Qui in aliena, § Liberos, ff. de Neg. gest. Rom., cons. 456, num. 1; Dec., cons. 328, num. 1; Surd., decis. 291, num. 19, et de Alim., tit. 1, q. 2, num. 2; Ludovis., decis. 465, num. 5, nam hujus dictionis natura est limitare, restringere et excludere, l. Et non tantum, ff. de Petit. hæred., leg. Adversus, c. Si adversus rem jud., Vinc. de Franch., decis. 123, num. 4.

testimonio paupertatis, ad hunc effectum, ad Urbem transmittendo exhibetur fides proprii parochi oratorum, attestantis de eorum paupertate ac miserabilitate; in quâ dicatur, quòd oratores ipsi sunt adeò pauperes et miserabiles, quòd ex suis labore et industrià tantum vivunt; ac insuper examinantur duo testes in eâdem curiâ, qui idem deponant; et sic deinde juxta prædicti parochi testimonium, testiumque prædictorum depositionem, conficitur fides paupertatis ad Urbem transmittenda, tenoris sequentis, videl.:

N. N. V. I. D. protonotarius apostolicus eminentissimi et reverendissimi D. N. cardinalis N. archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus, et temporalibus vicarius generalis et officialis.

Fidem facimus et attestamur, Joannem N. et Luciam N. hujus Neapolitanæ diæcesis adeò pauperes, miserabiles, existere, quòd ex labore, et industrià suà tantùm vivunt : prout ex fide parochi, aliorumque fide dignorum testimonio nobis constare fecerunt; in cujus rei testimonium, præsentes fieri fecimus, manu nostra subscriptas, nostroque sigillo munitas. Neapoli, die, etc., anno, etc. N. N. vicarius generalis.

Hæc tamen attestatio sive fides non priùs admittitur in officio componendarum, quam recognita fuerit à duobus testibus, ab uno videlicet in formà, scilicet, qui dicat se vidisse episcopum, seu vicarium subscribere, ut docet Alex., cons. 76, num. 4, lib. 3; Felin., in cap. 2, de Fid. instrum.; Achill. de Grass., decis. 193, aliàs 2, eod. titul.; Rot., decis. 115, num. 3, lib. 3, part. 3, divers. Attamen de stylo Curiæ sufficit regulariter hodiè quòd saltem testis deponat habere notam manum scribentis, licèt illum non vidisset scribere, ut per Vestr. in Praxi, lib. 6, cap. 1, num. 8; Rot., decis. 124, num. 2, part. 2, præsertim, si scriptura venerit de partibus, et in Curià non reperiatur qui deponat, illum vidisse scribere scripturam, de quà agitur. Alter verò testis debet recognoscere per similitudinem, seu comparationem aliarum scripturarum, quia, etiam ista comparatio facit fidem; Rom., consil. 46, numero 61. Et ita servatur in ipsâ Romanâ Curià; prout in aliis quibuscumque locis, in quibus facienda est recognitio scripturarum.

Hodiè verò non sufficit, quòd oratorum paupertas fuerit in dictă curiă admissa ; quia , cùm litteræ dispensationis nihilominus expediantur cum clausula, dummodo pauperes et miserabiles existant, ista duo, debent probari coram delegato, ante litterarum executionem.

Et hic nota quod non admittitur testimonium paupertatis ad hunc effectum, nisi dicatur, quòd oratores ex labore et industrià suâ tantùm vivunt, ut dictum est, nam, sicut satis ille dives est, qui pane non eget, ita ille appellatur pauper, qui necesse habet sibi quærere victum suo labore, Glossa in 1. Paupertas, ff. de Excusat. tutor.; Port. in § Non tamen, n. 6, instit. Quibus ex caus. major., etc.; licèt enim regulariter relinquatur arbitrio judicis quisnam dicatur pauper Unde in hac curia archiepiscopali, pro habendo le vel dives Bart. in l. Si constante, num. 14; Alex. num. 47; Jas., num. 444, et communiter doctores, ff. Solut. matrim.; Soccin. sen., cons. 427, num. 27, lib. 4; Ruin., cons. 55, n. 45, lib. 1, ut per Covarr., lib. 2, var. Resol., cap. 6, num. 8, sicut etiam, quæ sit miserabilis persona; Cavalcan., cons. 57, num. 42; id. Covarr., d. cap. 6, num. 3; Menoch. de Arbitr., casu 66; attamen circa hæc non sufficit judicem arbitrari considerata qualitate personarum oratorum; quia de stylo Curiæ, non dantur dispensationes matrimoniales in forma pauperum, absque illa dictione, tantum, quæ, ut supra dictum fuit, taxativa est et ad evitandas fraudes hodiè additur verbum, miserabiles.

Quia verò in casu conficiendi supra dictum testimonium paupertatis, contingit aliquando testes non benè disponere super dictà oratorum paupertate, sed ex eorum dispositionibus constat, eos esse tantum pauperes, attentà eorum qualitate, et habere aliqua bona non magni momenti, tunc cautus ordinarius, ad exonerandam suam conscientiam, cùm non possit simpliciter testificari de ipsorum oratorum paupertate, prout requiritur ad effectum supra dictum, concedit ipsis oratoribus litteras tantummodò testimoniales, integras testium depositiones continentes; ex quibus ipse D: datarius, ejusque officiales vident, an ipsi oratores possint solvere, saltem aliquam partem compositionis, habità consideratione ad quantitatem et qualitatem bonorum, in dictis litteris testimonialibus expressorum: quòd si appareat ita posse, câ solutà, expediuntur litteræ dispensationis, in ipså formå pauperum; nec tamen in illis datur tunc clausula, dummodò pauperes et miserabiles, quæ profectò non poterit verificari coram Delegato, cum ipsi oratores habeant aliquid in bonis. Licèt quandoque post hujusmodi expressionem, viderim sic additum: In reliquis autem pauperes et miserabiles existant.

Quare ad evitandas fraudes, quæ in dies circa id committebantur, volentibus oratoribus suam paupertatem in hâc curiâ archiepiscopali probare, pro habendo hujusmodi paupertatis testimonio, cum nihilominus ex testium depositionibus appareret cos non esse adeò pauperes, quin consueta jura officialibus Romanæ Curiæ solvere valerent, quippe testibus asserentibus, oratores ipsos bona possidere, præclaro sanè integerrimoque judicio statuit illustrissimus et reverendissimus D. Felix Tamburellus, episcopus Soran., dùm eminentissimi et reverendissimi D. cardinalis Boncompagni, archiepiscopi Neapolitani vicarii generalis munere fungeretur, dandas ésse hujusmodi oratoribus, non quidem absolutam fidem paupertatis, sed litteras testimoniales, ad Urbem transmittendas; cum ipsis extensis testium præfatorum depositionibus, ut supra jam dictum est, quatenus ex earum inspectione, possint dataria apostolica, ejusque officiales, de insâ paupertatis veritate decernere; quem quidem stylum, ut ab auctore ex Sedis Apostolicæ ejusque officialium, ac tot lecorum piorum indemnitatis zelo introductum, ipsa dataria libenter recepit et approbavit. Dignam sanè rem quæ à tanto viro proficisceretur, qui tot egregiis muneribus in insignibus civitatibus perfunctus, in omnibus ita præclarè se gessit, ut ad episcopalem dignitatem sit non immeritò evectus!

Si verò contingat oratores, seu alterum ipsorum, non in proprià, sed in alterius diœcesi commorari, in quà domicilium contraxerunt, tunc ordinarius ipsius domicilii attestabitur de ipsorum oratorum paupertate et miserabilitate, his verbis: Fidem facimus et attestamur, prædictos M. et N. seu prædictum M. N. diæcesis Messanen. et in hâc civitate, seu diæcesi Neapolitanà à tot annis commorantes, in quà domicilium contraxerunt, esse adeò pauperes et miserabiles, quòd ex labore et industrià suà tantum vivunt, etc.

Hoc enim casu dataria non admittet fidem paupertatis factam per ordinarium Messanen., quia his sic stantibus, secundùm stylum, debet fieri mentio de hoc in supplicatione, ubi dicetur: Et attento quòd oratores prædicti in civitate Neapolitanà à biennio et ultrà commorantur, et in eà domicilium contraxerunt, committatur ordinario Neapolitano sive ejus vicario in spiritualibus generali; et sic supra dicta fides debet esse conformis supplicationi, et è contra.

Ratio autem, cur oratores egeant attestatione prædictà ordinarii Neapolitani, illa esse potest, nempe quia per domicilium ita contractum, efficiuntur diœcesis Neapolitanæ, cujus ordinarius necessariò debet attestari de eorum paupertate, secundùm stylum datariæ, vel etiam dici potest quòd oratores, qui pro pauperibus habentur in civitate Messanen. poterunt esse divites in civitate Neapolitana, quia vulgò dici solet, mutatio loci, mutatio fortunæ, arg. eorum quæ dicit Bart. in 1. Juris gentium, § Si ante aditam, ff. de Pact.

Sanè, paupertate hujusmodi non obstante tenetur orator cum illius testimonio accedere ad Urbem pro impetrandà dispensatione, si ab eà distat infra centum milliaria (si verò ultra, nequaquàm), nisì talis esset paupertas, quæ non sineret ipsum oratorem ad Urbem ipsam accedere; de quo debet fieri mentio in ipsà fide paupertatis; in quà, post illa verba, ex labore et industrià suà tantùm vivunt, additur, dictusque orator ob hujusmodi paupertatem non valet ad Urbem accedere.

Hic tamen accessus ad Urbem non est ita necessarius, quando oratores sunt conjuncti in gradibus remotioribus, puta in quarto vel tertio et quarto à communi, etiam ex pluribus stipitibus multiplicatis; sed tantùm, quando essent impediti tertio, vel secundo et tertio gradibus consanguinitatis, vel affinitatis, sive simplicibus, sive ex pluribus stipitibus, ut supra duplicatis; nisi ipsa paupertas impediat, ut supra dictum est.

In primo autem, vel in primo et secundo, aut in secundo tantùm, vel in primo et tertio gradibus etiam ut supra duplicatis, pro litteris obtinendis in ipsa forma pauperum, tenetur orator, non obstantibus quacumque paupertate, et distantia ab ipsa Romana Curia, ad eam accedere; quia in his gradibus, ita propinquioribus, sicut etiam pro cognatione spirituali, neque paupertatis, neque alterius cujusvis impedimenti, excusatio admittitur; tam ubi carnalis copula

secuta, qu'am ubi illius suspicio tantum orta fuerit; quia in pœnam tanti admissi criminis, præcipit summus Pontifex ut omninò accedat ad Urbem, etiam mendicando; quamvis fuerit cæcus, claudus, vel alias corpore vitiatus; dummodò possit prædictum iter arripere: sæpè enim videmus hujusmodi oratores, etiam ex longinquis et Ultramontanis partibus, ad dictam Urbem venire pro dictis dispensationibus impetrandis; ibique operam suam in fabricam Sancti Petri, sive alterius loci pii ipsius Urbis conferre.

Vidimus nihilominùs dari ultra montes, ordinario ex gratià speciali, et gravi urgente paupertate ac miserabilitate oratorum, litteras privatas cum commissione dispensandi, etiam in gradibus propinquioribus, cum oratoribus ita pauperibus, attentà copulà carnali inter eos secutà; quinimò verò etiam citra montes cum hujusmodi litteris bonæ mem. cardinalis Barghesii ex commissione fel. record. Pauli V, archiepiscopo Taurinensi transmissas, tenoris sequentis, videlicet:

Si contenta benignamente N. S. che quando Lorenzo di Gio: Paolo, et Donna Aurelia di Aleandro Biancolino da Busso diocesi di V. S., siano poveri, et catholici, et talmente poveri che vivano delle loro fatiche; ella possa despensarli à contrahere matrimonio insieme, non ostante, che siano congionti in secondo grado di affinit à conforme ella avisa; et à tale effetto ne concede S. B. à V. S. ogni opportuna facoltà in virtù della presente. Et me le offero di core, prout in litteris ejusdem cardinalis Burghesii per similis memoriæ cardinalem Lanfrancum recollectis fol. 33.

Quo verò ad accessum ad Urbem, ibique pœnitentiam pro patrato incestu peragendam, sciendum est, quòd sicut pro dispensatione super compaternitate in formà pauperum, oratoribus prædictus accessus remittebatur, prout hodiè remittitur facta per ipsos quædam eleemosyna locis piis ipsius Urbis eroganda; idem quoque servatur à tempore pontificatûs fel. record. Urbani VIII in dispensationibus, super impedimento affinitatis fornicariæ, nedùm in secundo, verûm etiam in primo et secundo à communi, imò etiam in primo gradibus tantùm in eâdem formà pauperum, ipsisque oratoribus pœnitentia collationis operis remittitur in partibus peragenda.

Est autem hic advertendum, quod in his gradibus in quibus orator tenetur omninò accedere ad Urbem, debet secum differre prædictum testimonium, quod non tantùm contineat illius paupertatem, verùm etiam (si res ita se habet) quòd nisi matrimonium contraheretur, gravia scandala exoritura essent, et tam oratori quàm oratrici, vitæ periculum immineret; nam hodiè hujusmodi fides aliter non admitteretur; quod quidem servatur circa dispensationes sub dictà formà impetrandas in secundo, aut primo et secundo gradibus, sive simplicibus sive duplicatis.

Et ultra eam, in ipså Urbe examinandi sunt duo testes coram præfecto datariæ, qui deponant se cognoscere ipsum oratorem; et hoc ad obviandum fraudibus, ne unus pro alio supponatur; per ea quæ dicit Ruin., cons. 450, num. 2, lib. 2, cum aliis, ut per Mascard., de Probat., concl. 825.

Sæpè ulteriùs contingit, oratorem ad Urbem accedentem pro hujusmodi dispensatione obtinendâ, non habere secum sufficiens paupertatis testimonium; et tunc prædictus datariæ præfectus contentatur recipere testes super paupertate dicti oratoris; eòque magis, cùm ex aspectu personæ perpendatur an talis sit qualis ipse se facit; præcipuè, si illum rudibus vilibusque vestibus amictum aspexerit; quia regula communis est, ut eo ipso quis probetur pauper, cùm appareat malè vestitus, Alber, in l. Si verò, § 1, num. 6, qui satisd. cogan.; Gregor. Lopez., in l. 20, Gloss. 2, in fin. tit. 25, p. 3, quos refert Gonzal. ad regul. 8 cancell.; Gloss. 2, sub num. 44.

De istis tamen non semper fidendum esse satis experientià compertum est; quandoque enim sub vestimentis rudibus et miseris, paupertatem ipsam affectant. Nec immemor sum cujusdam notarii Siculi, qui, cùm, meo tempore, ad dictam Urbem accessisset, pro dispensatione super impedimento secundi consanguinitatis gradûs, in formâ pauperum cum copulâ secutâ, impetrandà, suæque paupertatis testimonium sufficiens non haberet, ut requirebatur, ac propterea timeret se repulsam passurum, ob non benè probatam suam paupertatem, ex eo etiam, quia ipse satis erat benè vestitus, curavit sibi commodari vestimentum valdè rude et laceratum, quo indutus accessit ad dictum præfectum, ad quem spectat receptio compositionis, illique testimonium prædictum præsentavit; qui, tanquam minus sufficiens, nolebat illud admittere; quinimò cùm oculos in ipsum Siculum intendisset, dixit, quòd ex illius aspectu non apparebat pauper, debebatque propterea solvere omninò compositionem; unde dictus Siculus, vultu demisso, humillimis verbis respondit se in tali statu esse, quòd ad effectum se conferendi ante ipsum præfectum fecerat sibi vestimentum illud accommodari; quod et jurejurando affirmavit; quapropter idem præfectus, omni hæsitatione circa paupertatem ipsius Siculi, deposită, ci fidem præstițit; qui ita fraudulenter evasit solutionem compositionis prædietæ, obtinuit litteras dispensationis in formå pauperum expediri.

Cüm verò hæc affectata paupertas, nullo modo possit suffragari, Covar., Pract. Quæst., cap. 6, num. 3, vers. Sed et si quis, propterea dicendum est, quòd talis orator, cui pro eleemosyna fucrunt remissa hæc jura, ut præmittitur, debita, tenetur ea restituere illis quos ita decepit, Nald. in summa, verbo Eleemosyna, quia fraus nemini debet prodesse, Abb. in c. Innotut, de Elect., cùm sit prohibitum etiam jure naturali, Bald. in Auth. Ingressi, e. de Sacros. Eccles. cum aliis juribus, ut per Caputaq. dec. 215, num. 1 et 2, p. 3.

Quæritur autem hic quid dicendum si orator verè pauper erat tempore impetrationis dispensationis, ante tamen illius executionem, fuerit factus dives, etiam unà cum oratrice? Respond. id. Nald., in Sum., in

verbo Pauper, sub num. 8, Et tandem, paupertatis gratià obtentum rescriptum, seu privilegium apostolicum, puta, quia tunc orator erat pauper, non vitiatur, quamvis post ea tempore informationis, deficeret illa causa impulsiva, et orator factus sit dives; sufficit enim, causam illam, tempore rescripti, veram exstitisse, per Covar. l. 1 var. Resol. c. 20, num. 5; Henriq. de Irregul. c. 17, in fine; et sic, cum pro obtinenda hujusmodi dispensatione in formâ pauperum, allegetur paupertas oratorum, non potest hæc causa dici falsa, cum jam à principio suerit vera, licèt postea cesset; Bald. in 1. 1, num. 11, c. de Condict. indeb.; Ludovis. decis. 406, num. 12.

At verò hodiè, id non potest sibi locum vendicare in hujusmodi dispensationibus matrimonialibus in formå pauperum; quia, licèt obtineant oratores dispensationem sub hâc formâ, cum side paupertatis sactà per ordinarium, nihilominus, quando postmodum delegato præsentantur litteræ hujusmodi dispensationis, erit de novo probanda illorum paupertas; quia cùm ni dictis litteris apponatur clausula: Et dummodò pauperes et miserabiles existant, hæc conditio nihil ponit in esse, antequam fuerit denuò verificata paupertas; nam ex supra dictà clausulà satis apparet, quod datariæ officialibus non omninò satisfit cum prædicto testimonio ordinarii; cum præter illud, præcipiatur de novo capi informationem, tempore præsentationis rescripti super hujusmodi paupertate, et sic supra dicta responsio Nald. loc. cit., ac forsan aliorum; tunc posset quidem locum habere, quando videlicet rescriptum, sit in formå pauperum, impetratum, nec egeat ministerio executoris; cùm gratia jam fuerit perfecta, absque eo quòd debeant verificari narrata coram ipso executore. Hic autem, gratia datur in formâ commissarià, et cum clausulà, si preces veritate niti repereris: super quo tuam conscientiam oneramus; quæ refertur non modò ad causam expressam, pro ipso principali rescripto, verùm etiam ad ipsam allegatam paupertatem ac miserabilitatem : satis enim est tritum, etiam in nostrâ praxi, quòd quæcumque clausula in fine posita, refertur ad omnia præcedentia, ut est text. in c. Inquisitionis, de Appell.; Felin. in cap. Causam quæ, num. 4, de Rescrip.; Caputaq. decis. 95, num. 4,

Benè tamen placet quod in quibusdam curiis ecclesiasticis vidi observari, nempe, quòd antequàm oratores incipiant pœnitentiam sibi in vim prædictarum litterarum injunctam, curant examinari testes super dictà eorum paupertate, ne fortè contingat, illam non benè probari, et sic post peractam ipsam pœnitentiam, teneantur alias litteras dispensationis, sublată quidem formă pauperum, impetrare, ac solvere integram pro eà compositionem, quo casu non venit ipsis oratoribus pænitentia publica, sed tantùm salutaris, injungenda; ut pluries casus iste eve-

Nec de istà receptione seu solutione compositionis mirandum est, sicut miratur Staphileus, de Litteris in regulà de Dispensat. in grad. prohibit., num. 15, ubi dicit quòd miratur ipse Staphil. quomodò Papa recipiat pro istà dispensatione compositionem, nam aut est justa causa dispensandi, et tunc dispensare debet; si verò non adest causa, dispensationem abjicere debet.

Huic enim admirationi satisfacit idem Rebuff., ib., num. 15, dicens quòd desinet mirari idem Staphil. si consideret quàm multi dispensationes hujusmodi impetrarent, si gratis concederentur, qui saltem impensarum timore deterriti, non audent, et alioqui semper infestarent aures Pontificis; petendo secum dispensari, dareturque materia delinguendi, contra 1. Convenire, ff. de Pact. dotal.

Neque obstant decretum concilii Tridentini, sess. 22, cap. 5, et doctorum opiniones, volentium, ubi causa justa dispensandi subest, deberi dispensari gratis: nam id locum tantùm habet in compositionibus, non autem in aliis juribus, et super hoc sacra congregatio cardinalium concilii Tridentini interpretum, ita declarayit videlicet: Decretum concilii Tridentini, quod ait: ( Dispensationes gratis concedantur, ) habet locum in compositionibus, non in mercede, quæ propter bullarum expeditionem, solvitur ex congregationis sen-

Quamvis, ut ait Garc., de Benef., p. 8, c. 2, num. 101, etiam respectu compositionum, non servatur propter necessitates, et onera Papæ, et Sedis Apostolicæ (cujus auctoritas salva est in decretis ejusdem concil., sess. 25, c. ult.), præsertim verò pro propagandâ tuendâque fide catholicâ, pro quâ, quanta qualiaque sint ejusdem Sedis onera, vix exprimi possunt, etiam ab iis qui ea ex professo experiuntur.

INPRIMIS AB INVICEM SEPARES .- Et sic præsentatis supra dictis litteris prædicto vicario executori, mandabit ipse, ante omnia, parocho oratorum, quatenus eos separet, ne ipsi in peccato perseverent, et ut pœnitentiam agant, juxta text. in cap. Lex continentiæ, 27, quæstione prima, ibi, qui etiam separati pro tantis excessibus, condignam ponitentiam agant, cap. Hæc salubriter, 35, quæst. 8; ibi, quæ in quarto vel quinto gradu conjuncti inventi fuerint, separentur, quoniam scriptum est : « Omnis homo ad proximam sanguinis sui & non accedat, ut revelet turpitudinem ejus, etc. >

Non enim ex eo quòd Papa mandat dispensari cum oratoribus, id concedit liberè et absolutè; quod satis patet ex capite, Super eo, de Cognat. spirit., ibi, et conjunctos, pontificià auctoritate non disseras separare; qui quidem text, licèt loquatur de matrimonio contracto, hæc tamen clausula, quà mandatur oratores separari, semper apponitur in litteris dispensationis, tam de contracto quam de contrahendo, ubi carnalis copula, aut illius suspicio inter oratores orta fuerit, si illæ expediantur in formå pauperum; licèt id præcipuè de jure vendicet sibi 16ccm, quando oratores jam contraxerunt matrimonium; quia, cum sint contra canones conjuncti, debent omninò separari, cap, gratiz, quem refert Rebuff., in sua Praxi beneficiaria, 🖟 Vides, dist. 40, cap. Contradicimus, 55, quest. 3

et etiam de jure civili est text. in l. Non dubium, c. tionem litterarum dispensationis jam obtentæ, cum de Legibus.

Tenor verò decreti separationis prædictæ juxta stylum hujus curiæ archiepiscopalis talis est, ut sequitur, videlicet:

Die, etc., Neapoli, visis et consideratis requisitis ac clausulis contentis in litteris dispensationis matrimonialis impetratæ à S. D. N. Urbano Papà VIII per Joannem N. et Luciam N. hujus Neapolitanæ diæcesis, per admodùm illustrem et reverendissimum D. vicarium generalem. Neapolitanum, fuit provisum et decretum, quòd supra dicti Joannes, et Lucia separentur ab invicem arbitrio supra dicti D. vicarii, prout præsenti decreto eos separari mandatur; nempe, ut dictus Joannes in unà, dicta verò Lucia in alterà domibus separatim vivant; de quà quidem separatione, exhibere teneantur fidem parochi in actis, et ita, etc.

N. N. vicarius generalis, delegatus apostolicus.

Quid autem agendum erit, si durante supra dictà separatione, vel aliàs ante obtentum decretum hujus dispensationis sub hàc formà pauperum, dicti oratores se de novo carnaliter cognoverint, numquid egeant novà dispensatione super hàc novà copulà habità?

Quia verò nullo jure statutum reperitur, an huic quæstioni affirmativa aut negativa responsio danda sit, propterea recurrendum est ad stylum non ignotum ipsius Romanæ Curiæ, qui hoc casu, negativam partem tenere videtur; à peritissimis enim et antiquissimis ejusdem curiæ practicis fuit semper tentum, oratores in hoc casu non egere novâ dispensatione, respectu hujus secundæ copulæ carnalis; eå ratione, quia sufficit Papam semel scivisse inter eos intervenisse copulam prædictam; absque eo quòd in quolibet alio casu, tenerentur novam copulam ipsi Papæ manifestare; quia licèt verum sit esse faciendam mentionem ipsius copulæ in dispensatione, ubi ea intervenerit, ut supra diximus, attamen certum est id nullibi cautum reperiri; ac propterea, quod lex non dicit, nec nos dicere debemus, vulg. 1. Si servum; § Non dixit prætor, ff. de Acquir. hæred.; Dec. cons. 398, num. 4; Cassad. decis. 4, n. 3, de Const.; nam si ipsa congreg. concil. Triden. id voluisset, sicut simpliciter voluit mentionem copulæ fieri debere in petitione hujusmodi dispensationis, id profectò etiam declarasset, argum. text. in l. un. § sin autem, c. de Cad. toll., faciunt ea quæ dixit Alex., cons. 58, num. 8, vol. 6; Anchar., cons. 120; Bald. in 1. Gallus, § Et qui si tantum, ff. de Lib. et Posth., ubi dicit id quod omittitur in statuto, haberi pro omisso.

Cæterùm, affirmativa sententia verior, et in praxi recepta est, nempè debere omninò peti novam dispensationem, ob copulam noviter secutam; sicut in dies practicari videmus. Et aliàs meo tempore, quæstione desuper ortà inter dominos abbreviatores majoris præsidentiæ, die 27 martii 1607, in cancellarià apostolicà, licèt major illorum pars teneret, non esse hanc novam copulam summo Pontifici manifestandam; sed licitè posse vicarium delegatum procedere ad execu-

tionem litterarum dispensationis jam obtentæ, cum mentione prioris copulæ secutæ; attamen minor pars, inter quos aderant DD. Ulpianus Ulpius et Lambertus Ursinus, viri undequaque harum præcipue rerum peritissimi, totum contrarium tenuerunt. Re autem tunc ad felicis record. Paulum V delata, ipse Paulus, ea mature perpensa, dixit etiam hane novam copulam esse Pontifici manifestandam per novam dispensationem, mediantibus litteris in forma Perinde valere.

Ne autem res ita simpliciter acciperetur, subdidit ipse Paulus id esse tantum intelligendum quando prior dispensatio, cum mentione prioris copulæ, fuisset impetrata in forma pauperum; quia sub hac forma, committitur Delegato, ut oratores ab invicem separet, ut supra dictum est; et propterea, si durante separatione, in illius contemptum, oratores se carnaliter denuò cognoverint, ipsi obtentæ dispensationis, frustrentur effectu: quod quidem intelligendum est, etiamsi id eveniat post peractum tempus separationis, ante tamen decretum delegati; quia si ipsi oratores se carnaliter denuò cognoverint, adhuc egent nova dispensatione.

Imò etiam antea idem servabatur, ut testatur Marcus Antonius Genuensis. in Praxi Curiæ archiepiscopalis Neapolitan., cap. 25, n. 5, dicens, fuisse ab Urbe rescriptum anno 1601, quòd si impetrantes, post ipsame separationem à vicario delegato factam, de novo se carnaliter cognovissent, est opus novâ dispensatione, seu, Perinde valere.

Nec totum id videtur ratione carere: dispensati enim oratores in forma pauperum, cum impositione hujusmodi separationis, non habent certam spem consequendi effectum dispensationis faciendæ per ipsum delegatum: potest enim contingere causa per quam illa eis denegetur, cum totum id pendeat ab illius arbitrio, per illam clausulam: Demum si tibi expediens videbitur quòd dispensatio hujusmodi sit eis concedenda, etc., ut infra dicemus.

Secus autem dicendum ac tenendum est, ubi copula ipsa carnalis iterabitur inter oratores qui in forma ordinaria, non autem in forma pauperum, ipsam dispensationem, cum prioris copulæ mentione impetraverint; tunc enim, etsi post hujusmodi impetratam dispensationem, et ante litterarum executionem, se denuò carnaliter cognoverint; ex quo in ipsa forma ordinaria, nequaquam adjicitur ut oratores separentur, non indigent nova dispensatione, respectu posterioris ac reiteratæ copulæ; et ista estnotoria praxis et observantia, quæ nunquam contrarium admisit, sicut fatentur omnes antiqui curiales.

Prout, câdem ratione ait Sanch., lib. 8, disput. 24, n. 8, quod si obtentâ apostolică dispensatione super affinitate ex actu fornicario proveniente, antequam ordinarius dictam dispensationem exequatur, orator iteraret copulam cum câdem consanguinea feminæ à se deducendæ, valere adhnc dispensationem sicut jam aliàs diximus; ex quo, nondum est consummata dispensatio in affinitate; ac propterea ipse ordinarius virtute mandati debet dispensare; ex quo ista nova

copula non auget affinitatem, aut aliud novum impedimentum inducit; cùm sit eademmet affinitas, in quâ dispensatio committitur ordinario; subdens ibi quòd secùs esset si ipsa nova copula accideret, postquàm jam dispensavit ordinarius, aut confessarius in foro conscientiæ; tunc enim ex quo prior affinitas sublata est per dispensationem, contracta est nova affinitas per supra dictam novam copulam, eaque appellabitur affinitas superveniens, super quâ requiritur nova dispensatio, eo modo quo aliàs diximus.

gratiam suam, ex aliquâ parte invalidam, revalidat, adjectà eâ dictione, perinde, quœ est significativa improprietatis et fictionis, text. in leg. Sed et si lege, \$ Perinde, ff. de Petit. hæred., Tiraquel. in l. Si unquàm, verbo Susceperit liberos, num. 7; c. de Revoc. donat., præsertim verò in l. Sed et si restituatur, ibi: Perinde autem habendum esse ac si ipse adiisset hæreditatem, ff. de Jud.; quando autem ista dictio, perinde, veritatem, quando autem fictionem denotet, videndus est Alex. in l. Si quis, in princip. ff. de Acquir. Possess.

In simili declaravit sacra congregatio concil. sub die 12 januarii 1606, dispensationis litteras, super gradu prohibito obtinentes, si eis non præsentatis, contraxerunt, vel se carnaliter cognoverunt, egere movâ dispensatione. Si verò, sic consanguinitatis vel affinitatis gradu conjuncti, carnale commercium simul habuerunt, eoque expresso, litteras à Sede Apostolica, quibus ordinario dispensatio committebatur, obtinuerunt, easque illi præsentârunt, et veritate causæ probatâ, dispensationem assecuti sunt; et deinde, non contracto adhuc matrimonio, se iterùm carnaliter cognoverunt, nova non requiritur dispensatio; refert Barbos. in Collect. bull., verbo Dispensare, vers. Dispensationis litteras, fol. mihi 277.

Cùm igitur ex præmissis, et secundum hanc praxim, satis constet, supervenientis adhuc novæ carnalis cognitionis in casu præmisso, expressionem Pontifici faciendam omninò esse per secundam gratiam, prioris revalidatoriam, nimirum in forma: Perinde valere; cujus quidem rescripti usus in his dispensationibus matrimonialibus, tanquam aliis frequentioribus, frequentior est; ideò non incongruum videtur pro junioribus tantummodò, ac Romanæ curiæ tyronibus, hic summatim indicare hujusmodi rescriptum, necessarium admodùm existimari, ad priorem gratiam; jam obtentam, revalidandam, ne illa oratoribus in aliquà sui parte minus efficax, inanis prorsus reddatur; cujus quidem virtus tota infunditur in hâc gratia revalidatoriâ, seu perinde valere; unde non immeritò posset hæc gratia principalis judicari, cùm illius locum in virtute et in effectu subintret, teste Sarnens. super reg. de non judic. juxt. form. suppl., q. 7, num. 4, ubi ait quòd istæ similes gratiæ revalidatoriæ, seu perinde valere, videntur productæ ad similitudinem quarumdam condignationum, sive pessulorum, quæ ædificiis infirmis, jam ruinam minantibus, apponuntur, sustentationis gratià; unde idem-judicatur de tali additamento. quod de ipsa re, cui adjicitur; ex qua quidem similitudine, sive ratione, dici profectò potest quòd gratia perinde valere suscitat spiritum primi rescripti extincti, Mandos., super reg. 10, quæst. 1, num. 2, et ait Cassad. decis. 33, super reg. num. 6, quòd vivificat quod nullum erat, et insufflat spiritum et animam; et patet ex formulis infra de more subjiciendis, ubi dicitur quòd idem judex, ad executionem posterioris hujus gratiæ procedat, perinde ac si à principio, quod tune exprimi omissum est, fuisset expressum; ex quâ quidem dictione, perinde, desumit, nomen gratia, perinde valere; quæ tunc datur, quando summus Pontifex,

adjectà eà dictione, perinde, que est significativa improprietatis et sictionis, text. in leg. Sed et si lege, § Perinde, ff. de Petit. hæred., Tiraquel. in 1. Si unquàm, verbo Susceperit liberos, num. 7; c. de Revoc. donat., præsertim verò in 1. Sed et si restituatur, ibi: Perinde autem habendum esse ac si ipse adiisset hæreditatem, ff. de Jud.; quando autem ista dictio, perinde, veritatem, quando autem fictionem denotet, videndus est Alex. in l. Si quis, in princip. ff. de Acquir. Possess. Papa enim potest fingere ac statuere ut actus perinde valeat ac si jure factus esset, ut docet Bart. et alii in 1. Si iis qui pro tempore, ff. de Usucap., ac proinde facit ut ipsa prior gratia proinde valeat, ac si valida fuisset tempore impetrationis; Rebuff. in Prax., tit. de Rescripto etiam, et Perinde valere. Nec tamen à junioribus et tyronibus prædictis, hujusmodi rescriptum, perinde valere, tunc prodesse, ad priorem gratiam revalidandam existimetur, quandò nimirùm aliàs illa, alicujus subreptionis vel obreptionis, sive causæ defectûs vitio subjacere fortassè noscatur; quandoquidem, hoc casu nihil operabitur; quia vitiatà gratià principali, omnes aliæ clausulæ in posterioribus litteris adjectis, corruunt, Paris. de Resign. benef. 1. 8, g. 11, num. 46. Quòd si fortè contingat hujusmodi gratiam: Perinde valere, super principali gratià, in quâ fuit aliquid malè et subreptitiè expressum vel tacitum, impetrari, propter quod petitur eadem gratia ad sanandos hujusmodi defectus, oportet quòd ubi dicitur, prout in dictis litteris, ante verbum continetur, sic addatur, videlicet, in quibus, etc., narrando id quod fuit malè et subreptitiè expressum. Et omnes defectus qu quomodocumque in prioribus litteris intervenerint exprimendi necessariò erunt in gratià, Perinde valere, alioquin unius expressio non supplet alios non expressos; pluribus enim impedimentis existentibus, uno sublato, aliud remanet; ac proinde testatur id. Rebuff., loc. cit., quòd in practica Romanæ Curiæ habetur. quod in gratià Perinde valere, non debet suppleri ultra illud quod est in supplicatione; et ibi exemplificat in illegitimo minore, qui impetravit beneficium curatum, non expresso defectu natalium nec ætatis, qui si postmodùm impetret tale rescriptum, exprimendo tantùm defectum natalium, omissà expressione defectûs ætatis, illud non valebit, nec impetratio; cùm omnes defectus non sint expressi; ita intelligendum est quod dicit Mandos. in Prax. signat., tit. Perinde valere, vers. In litteris perinde valere.

Hinc est quod non semel accidisse scimus, adhuc in hac posteriori gratia Perinde valere, neque integrè suppletum extitisse quod in gratia principali fuerat omissum; ac proinde posteriorem hanc gratiam adhuc infirmam existere; quapropter, licèt hæc revalidatoria gratia existat, per aliam tamen gratiam revalidanda erit, quæ de stylo Curiæ: Perinde valere super alio Perinde valere, appellatur; alioquin invalida etiam hæc secunda gratia erit, nisi ea omnia sint in illå expressa quæ in primå exprimenda erant. Nec imperfecta hæc expressio poterit suppleri per illa

verba in infra scriptis formulis apposita, nimirum, in omnibus et per omnia, sicut quidam antiquus curialis dicebat; ipsa enim verba non possunt ultra expressa operari, quæ tantum operantur ut acta et gesta valeant, ac si de eis expressa mentio facta fuerit, ad text. in 1. 2, § Furiosus, ff. de Jur. codicill., per rationem desuper allatam, nempe quia potest fingere expressum Papa, quod non est in prioribus litteris expressum, id. Rebuff., d. tit., num. 59, et hoc modo docemur verba ipsa, quoad expressa, induere omnimodam æqualitatem, necnon operari ut inter subjecta nulla sit differentia, sed sint ejusdem, naturæ, et fortiorem reddant depositionem; Vivian, in Prax. jurispatr. p. 2, lib. 13, cap. 8, num. 344.

Quia verò circa materiam hujus rescripti, ulteriùs progredi institutum nostrum non patitur, ex quo illius praxim reassumam in meà Pract. benef., propterea sufficit pro nunc illud tantummodò tetigisse quod ad harum dispensationum matrimonialium praxim; nunc opportunum agnovimus, ac proinde hujus rescripti formulas, juxta frequentiorum casuum contingentiam, pro imperitis Romanæ Curiæ junioribus, eo, quo sequitur modo, subjicimus, videlicet:

Perinde valere in forma pauperum, super nova copula.

Beatissime Pater, aliàs S. V. pro parte devotorum illius oratorum Balthasaris Ginetti, et Eustochii Laudatæ mulieris Neapolitan. diecesis, exposito, oratoribus prædictis, aliàs scientibus se tertio consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, oratorem præfatum, non quidem peccandi datà operà, ut crimine admisso, hæc causa foret, S. V. et Sedem Apostolicam, ad misericordiam et graficam erga ipsos faciliores reddendi; sed solum vesana libidine victum, præfatam Eustochium carnaliter cognovisse; et nisi matrimonium inter dictos oratores contraheretur, Lictam oratricem diffamatam et innuptam remansuram, graviaque exinde scandala posse verisimiliter exoriri; cupereque oratores præsatos invicem matrimonialiter copulari; sed stantibus impedimentis hujusmodi, desiderium eorum in ea parte adimplere non posse, absque Sedis præfatæ dispensatione. Quare E. S. V. pro corumdem oratorum parte humiliter supplicato, quatenus eis in præmissis opportune, providere, de benianitate apostolicà dignaretur S. V., precibus dictorum oratorum tunc inclinata, vicario archiepiscopi Neapolitan., in spiritualibus generali, per suas litteras dedit in mandatis, quatenus, si preces veritati niti reperiret, eosdem oratores, qui pauperes existunt, et ex labore et industrià suà tantùm vivunt, in primis ab invicem separaret, deinde, si veniam ab eo petiissent humiliter, eam illis pænitentiam publicam imponeret, quæ alios deterretet à similibus committendis, utque dictus orator operam suam fabricæ, vel in aliud, servitium alicujus ecclesiæ, vel loci pii quatuor saltem mensibus conferret, aliaque injungeret, quæ de jure fuissent injungenda. Quà pænitentià publicà peractà, ipsos ab excommunicationis sententià, quam propter præmissa incurrerant, incestûs eatu, et excessibus hujusmodi; imposità priùs eis pro-

pter incestum hujusmodi, arbitrio suo, pænitentiå salutari; et recepto ab eis juramento, quòd sub spe faciliùs habendæ dispensationis hujusmodi, incestum hunc non commisissent et quatenus contra oratores ipsos, causa super præmissis in judicium quoquomodò deducta fuisset, parito judicato, in utroque foro apostolicà auctoritate, eà vice duntaxat absolveret in formà Ecclesiæ consuetà. Demùm, si illi expediens, videretur quòd dispensatio hujusmodi esset eis concedenda, nec scandalum fuisse ex ea oriturum, cum eisdem oratgribus, postquam in separatione præsata, illius arbitrio perseveraverint; et dummodò ipsa oratrix propter hoc rapta non fuisset quod impedimento tertii consangumitatis hujusmodi, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis nequaquam obstantibus, matrimonium inter se publice, servata forma concilii Tridentini contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere libere et licite valerent, eadem auctoritate dispensaret. Prolem susceptam, si qua esset, et suscipiendam exinde, legitimam decernendo, prout in dictis litteris continetur. Quas quidem litteras ipsi oratores præsato vicario præsentarunt, qui contenta in eis verificari mandavit; et cum in verificatione hujusmodi. sibi constitisset, dictos oratores, durante separationis tempore, eis ab codem vicario injunctæ, in câdem carnali copulà perstitisse, seu denuò se carnaliter cognovisse, ad ulterioremillarum executionem procedere recusavit. Supplicant igitur humiliter E. S. V. dicti oratores, quatenus eos, ne dictarum litterarum frustrentur effectu, amplioris gratiæ favore prosequendo, eidem vicario committere et mandare dignemini, quatenus negotium hujusmodi reassumens, litterasque præfatas valere decernens, eosdem oratores ab excommunicationis sententià, quam ipsi de novo propter præmissa incurrerunt, incestûs reatu et excessibus hujusmodi; impositâ priùs eis propter incestum hunc, arbitrio suo, aliquà pœnitententià salutari, in utroque foro, hâc vice duntaxat, absolvat in formâ Ecclesiæ consueta; ac ad dictarum litterarum executionem. servatà aliàs earum formà, procedat in omnibus et per omnia: perinde ac si iidem oratores, post separationem, sibi ab eodem vicario injunctam, in eadem copula minimè perstitissent, seu de novo se carnaliter cognovissent. Non obstantibus omnibus illis quæ eadem S. V. in dictis litteris voluit non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

# Fiat, ut petitur. F.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc.; et de commissione, mandato, aliisque præmissis latissimè extendendis; et quod præmissorum omnium, et singutorum, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris. Et committatur ordinario, sive ejus vicario in spiritualibus generali, qui imposità priùs oratoribus arbitrio suo, aliquà pæpitentià salutari, eosque absolvat ut supra. Et parito judicato, si quod sit. Et dummodò oratores pauperes et miserabiles existant; ac ex suis labore et industrià tantùm vivant.

Fiat. F.

Idemque servatur ordo, cum oratores litteras dis-

pensationis, allegatà causà infamiæ oratricis ob eorumdem oratorum mutuam inter se conversationem, copulà tamen non secutà, impetraverint, quæ tamen intercessit post oratoribus à delegato injunctam separationem, cùm ipsæ litteræ fuerint in eadem formà pauperum impetratæ; tunc enim ita erunt preces porrigendæ, videlicet:

Perinde valere cum copulà super litteris expeditis ob infamiam in forma pauperum.

Beatissime Pater, aliàs S. V. pro parte devotorum ilhus oratorum N. N. diæcesis N. exposito, ipsos oratores aliàs scientes se tertio consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, non quidem peccandi datà operà, etc., in simul conversatos esse, carnali tamén copulà inter eos minimè subsecutâ; et nihilominus ortam fuisse suspicionem, licèt falsam, quòd præfati oratores se carnaliter cognovissent, et nisi matrimonium inter dictos oratores contraheretur, dictam oratricem diffamatam et innuptam remansuram, graviaque exinde scandala, etc., exoriri. Quare, etc., quatenus, etc., reperiret, eosdem oratores, qui pauperes et miserabiles existunt, inprimis ab invicem separaret; deinde, etc., utque dictus orator operam suam, etc. Quatuor saltem mensibus, etc. Qua ponitentià publicà peractà, ipsos ab excessibus hujusmodi imposità eis propter præmissa, etc., pænitentià salutari. Demùm, etc., prout, etc., continetur. Quas quidem litteras, etc., oratores præfati eidem vicario præsentarunt, qui contenta in eis verificari mandavit, verificatisque in eis narratis, cum oratori pænitentiam in prædictis litteris expressam, imposuisset, sibique constitisset, oratores interim, carnis fragilitate devictos, se carnaliter cognovisse, ad ulteriorem dictarum litterarum executionem procedere recusavit. Supplicant igitur humiliter E.S.V. oratores præfati, quatenus eos, ne propterea dictarum litterarum frustrentur effectu, amplioris gratiæ favore prosequendo, eidem vicario, ut negotium hujusmodi reassumens, litterasque præfatas valere decernens, eosdem oratores ab excommunicationis sententiâ, quam propter præmissa incurrerunt, incestus reatu, et excessibus hujusmodi, in utroque foro absolvat; prolem susceptam (si qua sit) et suscipiendam exinde, legitimam decernat : ac ad dictarum litterarum executionem, servatà aliàs earum formâ, procedat in omnibus, et per omnia, perinde ac si carnalis copula præfata secuta ntinimè fuisset, committere, et mandare dignemini de gratià speciali; non obstantibus omnibus illis quæ, etc.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc.; et de commissione, mandato, aliisque præmissis latissimè extendendis, et quod præmissorum omnium, et singulorum aliorumque necessariorum major et verior specificatio, et expressio fieri possit in litteris. Et commitattur ordinario, sive ejus vicario in spiritualibus generali, qui imposità oratoribus propter incestum hujusmodi, arbitrio suo pænitentià salutari, eos absolvat, decernat, ac procedat, ut supra. Et parito judicato si quid sit.

Hujusmodi litteræ sub istå formå: Perinde valere, dari pariter consueverunt, cum videlicet oratores obtinuerunt per Sedem Apostolicam secum, etiam in

formå pauperum, mandari dispensari super quocumque impedimento dirimente, cum expressione quòd ipsi ignorantes hujusmodi impedimentum, se carnaliter cognoverunt; cùm nihilominùs illud non aliter ignorarent: unde narratà in supplicatione, substantià priorum litterarum, juxta formulam supra positam, mutatis tamen mutandis, eo quo sequitur modo, concipi illa poterit, videlicet.

Perinde valere cum copulà scienter super litteris, ignoranter.

Beatissime Pater, alias fel. record. Gregorio Papæ XV, prædecessori S. V. pro parte devotorum illius oratorum N. laici, et M. mulieris Neapolitanæ diæcesis exposito, ipsos aliàs ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere, quominus possent invicem matrimonialiter copulari, carnis fragilitate devictos, se carnaliter cognovisse. Postmodum verò ad eorum pervenisse notitiam se quarto consanquinitatis gradu invicem esse conjunctos; et nisi matrimonium inter dictos oratores contraheretur, dictam oratricem diffamatam, et innuptam remansuram; graviaque exinde scandala posse verisimiliter exoriri; cupereque propterea oratores præfatos invicem matrimonialiter copulari, sed stantibus impedimentis hujusmodi, desiderium eorum in eà parte adimplere non posse, absque S. Apostolica dispensatione. Quare, etc., eidem pradecessori, etc., supplicato, etc., idem prædecessor, etc., quatenus oratores, qui pauperes, etc. Quà pœnitentià publicà peractà, etc., ipsos, etc., imposità cis, etc., prout in dictis litteris continetur. Quæ quidem litteræ dicto vicario præsentalæ suerunt, qui contentain eis verificari mandavit, verificatisque in eis contentis, impositàque pænitentià publicà prædictà, illàque peractà, quia dicto vicario constitit, ipsis oratoribus, ante obtentas hujusmodi litteras, scientibus se præfato tertio consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, oratorem prædictum, non quidem peccandi datà operà, ut crimine admisso hæc causa foret eamdem S.V. et S. Apostolicum, ad misericordiam et gratiam ergaipsos faciliores reddendi, sed solum vesand libidine victum, oratricem cognovisse, ad ulteriorem dictarum litterarum executionem procedere recusavit. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores prædicii, quatenus, ne dictarum litterarum frustrentur effectu, amplioris gratiæ favore prosequendo, eidem vicario committere, et mandare, ut negotium hujusmodi reassumens, litterasque præsatas valere decernens, cos ab excommunicationis sententià quam propter præmissa incurrerunt, incestus reatu et excessibus hujusmodi in utroque foro absolvat; ac ad dictarum litterarum executionem, servatà aliàs earum formà, procedat in omnibus et per omnia; perinde ac si in illis, de carnali cognilione præfatà, ante illas obtentas, ut præfertur, mentio facta ac oratores præfatos desuper absolvi mandatum fuisset, præfatusque prædecessor adhuc viveret, dignemini de gratia speciali; non obstantibus omnibus illis quæ, etc.

Et cum absolutione à censuris, etc. Et committatur ordinario, sive ejus vicario, etc., qui imposità oratoribus, propter incestum hujusmodi, aliquà alià, arbitrio suo, pænitentià salutari, eos absolvat, decernat, et procedat,

ut supra. Et parito judicato si quod sit. Et dummodò oratores pauperes, etc.

Similiter, ubi oratores dispensationem ad contrahendum matrimonium in simili formà pauperum obtinuerunt super aliquo impedimento, verum litteræ hujusmodi dispensationis effectum suum sortiri nequeunt; ex quo, cum ad impetrandam dispensationem hujusmodi omninò requiritur quòd tam orator quàm oratrix debeat esse pauper et miserabilis; propterea ad revalidandas litteras dispensationis hâc qualitate cessante petenda erit nova gratia in formà Perinde valere, eo modo quo seguitur, videlicet:

Perinde valere pro ablatione formæ pauperum.

Beatissime Pater, aliàs S. V. pro parte devotorum illius oratorum N. laici, et M. mulieris Neapolitanæ diæcesis exposito, oratoribus præfatis aliàs scientibus impedimentum publicæ honestatis justitiæ inter eos existere, et ex eo proveniens, quia aliàs dicta oratrix sponsalia per verba de futuro cum fratre germano dictæ oratricis contraxerat: et deinde præfatus oratoris frater, eadem oratrice ab eo omninò intactà, et in nullo penitùs attentatà remanente, sicut Domino placuit, ab humanis decesserat, oratorem præfatum, non quidem peccandi datà operâ, etc., cognovisse, et nisi matrimonium, etc., dictam oratricem diffamatam, etc., graviaque, etc., cupereque, etc., sed stante impedimento, etc. Quare, etc., vicario episcopi, etc., quatenus si preces, etc., reperiret, oratores præfatos, qui, ut tunc asserebant, pauperes et miserabiles existebant, et ex labore et industrià suà tantum vivebant, inprimis, etc., separaret; deinde, etc., utque dictus orator operam suam, etc.; quatuor saltem mensibus conferret, aliaque, etc. Quâ pænitentià, etc., et recepto, etc., et quatenus, etc., parito judicato. Demum, etc.; prolem, etc., prout in dictis litteris continetur. Quibus quidem litteris eidem vicario præsentatis, idem vicarius contenta in eis verificari mandavit : et cum in verificatione præfata, eis constitisset, dictam oratricem pauperem non existere, sed dotem ad valorem quingentorum scutorum ascendentem, habere, ad illarum ulteriorem executionem procedere recusavit. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores præfati, quatenus eos amplioris gratiæ favore prosequendo, eidem vicario committere, et mandare, ut negotium hujusmodi reassumens litterasque præfatas valere decernens, ad earumdem litterarum executionem, servatâ aliàs earum formâ, procedat in omnibus et per omnia, perinde ac si in illis nulla quòd oratrix pauper existat, mentio facta, et oratoribus pænitentia publica prædicta, oratori verò, quòd operam suam fabrica, vel in aliud servitium alicujus Ecclesia, vel loci pii conferret, injunctum minimè fuisset dignemini de gratià speciali; non obstantibus omnibus illis quæ, etc.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc.

ltem oratoribus, qui aliàs litteras dispensationis impetrârunt ob angustiam loci, vel aliam causam, tacità carnali copulă, inter eos priùs secută; tunc enim talis adjicitur narrativa, videlicet :

Perinde valere super matrimonio, tacità copulà

lius oratorum N. et N. Neapolitanæ diætesis, ex loco N. ortorum exposito, dictam oratricem in dicto loco. propter illius angustiam, virum paris conditionis, cui, etc., nequire, cupereque propterea, etc.; sed quia tertio consanguinitatis, etc. Quare, etc., quatenus, etc., dispensaret. Prolem, etc., prout in dictis litteris continctur. Quas quidem litteras, oratores præfati, licèt ante illas obtentas, ipsis aliàs hujusmodi impedimentum scientibus, orator præfatus, non quidem peccandi datà operà, etc., oratricem cognovisset, tacità hujusmodi copulà, eidem vicario præsentarunt; qui contenta in eis verificari mandavit; verificalisque in eis contentis, cum iisdem oratoribus, super impedimentis hujusmodi dispensavit; cujus quidem dispensationis vigore, oratores præfati, matrimonium inter se, per verba de præsenti, publicè, servatà formà concilii Tridentini, nulloque alio detecto, neque denuntiato impedimento, contraxerunt, illudque in facie Ecclesia solemnizarunt, et carnali copula consummarunt. Cum autem. Pater sancte, si divortium inter oratores fieret, gravia exinde scandala possent verisimiliter exoriri. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores prædicti quatenus, ne dictarum litterarum frustrentur effectu, eos amplioris gratiæ favore prosequendo, eidem vicario, ut negotium hujusmodi reassumens, litterasque præfatas valere decernens, ipsos ab excommunicationis sententià, quam propter præmissa incurrerunt, incestûs reatu, et excessibus hujusmodi, in utroque foro absolvat; prolemque susceptam, si qua sit, et suscipiendam exinde, legitimam decernat, ad dictarum litterarum executionem, servata alias earum forma, procedat in omnibus et per omnia, perinde, ac si in illis, de carnali cognitione hujusmodi mentio facta, oratores desuper absolvi mandatum fuisset, committere, et mandare dignemini de gratia speciali; non obstantibus omnibus illis, quæ, etc:

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc.; et de commissione, mandato aliisque præmissis, latissime extendendis. Et quod præmissorum omnium, et singulorum aljorumque necessariorum, major et verior specificatio et expressio, fieri possit in litteris. Et committatur ordinario, sive ejus vicario in spiritualibus generali, qui deno. sità, etc., ac imposità oratoribus, propter incestum hujusmodi, arbitrio suo, pænitentià salutari; et recepto ab eis juramento, quod sub spe facilius, etc., eos absolvat. et dispenset, ut supra. Et qualenus contra ipsos, etc., parito judicato.

Postquam verò oratores receperunt litteras eorum dispensationis, illisque delegato, cui pro carumdem executione directæ erant, nondûm præsentatis, se carnaliter cognoverunt, iidemque insuper, ob admissum incestum, ab eorum ordinario fuerunt ad aliquam pænam condemnati, sicut multoties evenire scimus, tune sequenti formulà erit idem explicandum, videlicet:

Perinde valere super copula secuta, ante litteras præsentatas.

Beatissime Pater, alias S. V. pro parte devotorum illius oratorum Matthæi Parafreni laici, et Euphrosynæ Venosæ, mulieris Neapolit. diwcesis, exposito, dictam Beatissime Pater, aliàs S. V. pro varte devotorum il- Voratricem, dotem habere minus competentem, etc., cui

nubere possit, invenire valeret, et præfatum oratorem, illam, etc., in uxorem ducere; illiusque dotem, etc., augere intendere; cupereque, etc. Sed quia tertio et quarto, etc., quatenus, etc.; prolem, etc., prout in dictis litteris continetur. Quas quidem litteras præsentarunt; qui contenta in eis verificari mandavit; et ciun in verificatione ipså eis constaret, oratores præsatos post obtentas hujusmodi litteras, carnis fragilitate devictos, se carnaliter cognovisse, ad earum ulteriorem executionem procedere noluit; et ipsorum oratorum ordinarius contra ipsos, propter incestum hujusmodi procedendo, eos in certas pænas condemnavit. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores præfati, quatenus eos, ne dictarum litterarum frustrentur effectu, amplioris gratiæ favore prosequendo, eidem vicario, ut negotium hujusmodi reassumens, litterasque præfatas valere decernens, eosdem oratores ab excommunicationis sententia, quam propter præmissa incurrerunt, incestus reatu, et excessibus hujusmodi in utroque foro absolvat, ac ad executionem dictarum litterarum, servatà, etc., procedat, etc., perinde ac si carnalis copula hujusmodi secuta non fuisset. Prolem, etc., legitimam decernendo, committere dignemini de gratià speciali; non obstantibus omnibus illis quæ, etc.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc.

Necnon pro oratoribus, qui jam impetraverant litteras dispensationis super aliquo sive aliquibus impedimentis ad matrimonium contrahendum, puta super tertio et quarto à communi stipite provenientibus, consanguinitatis, gradibus, cum aliud existat impedimentum præter narrata; tunc enim ita erit in supplicatione id exprimendum, videlicet:

Perinde valere super gradu.

Beatissime Pater, aliàs S. V. pro parte devotorum illius oratorum Bartholomæi Todini laici, et Juliæ Manardæ mulieris Neapolitanæ diæcesis, ex loco N. ortorum, exposito, dictam oratricem, dotem habere minus competentem, cum qua virum sibi non consanguineum, vel affinem paris conditionis, cui nubere posset invenire valeret, et dictum oratorem illam cum dictà minus competenti dote in uxorem ducere intendere; cupereque oratores præsatos invicem, etc., copulari; sed quia tertio et quarto à communi stipite provenientibus, consanquinitatis gradibus invicem erant conjuncti, desiderium, etc.: quare, etc., prout in dictis litteris continetur. Quibus quidem litteris eidem vicarió præsentatis, detectum fuit oratores præfatos, alio quarto consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos; propter quod idem vicarius ad dictarum litterarum executionem procedere recusavit. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores prafati, quatenus, ne dictarum litterarum frustrentur effectu, eos amplioris gratice favore prosequendo, eidem vicario, ut negotium hujusmodi reassumens, litterasque præfatas valere decernens, ad illarum executionem, servatà aliàs carum formâ, procedat, ac si cum dictis oratoribus, super impedimentis duplicis quarti consanguinitatis, graduum hujusmodi dispensari, distantiam verò tertii gradùs præfati eis non obstare declarari, in omnibus et per omnia, perinde ac si in dictis litteris oratores præfatos, tertio et quarto

ex uno communi et quarto ex altero stipitibus, provenientibus consanguinitatis gradibus invicem esse conjunctos; distantiam verò tertii gradus hujusmodi, eis non obstare, expressum fuisset, committere et mandare dignemini de gratia speciali; non obstantibus præmissis ac omnibus illis quæ, etc.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc.; et de commissione; mandato, aliisque præmissis, latissimè extendendis; et quod cognominum, affinitatis aliorum que necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris. Et [committatur ordinario, sive ejus vicario in spiritualibus generali, qui decernat, dispenset et declaret, ut supra.

Quandoque autem diversimodè peti et dari contingit has litteras in eâdem formâ, Perinde valere, non modò, videlicet, super gradu, seu gradibus, respectuimpedimenti, ut in formulâ proxime apposita visum est; verum etiam respectu qualitatis gradus sive graduum; ubi praxis et stylus ita suadeat; quandoquidem ipsius gradûs, sive ipsorum graduum qualitate attentâ, nimirùm proximioris, sive proximiorum, alteratur causa, jam in prioribus litteris dispensationis expressa; ex eo quòd, sicut aliàs diximus, quando gradus proximior existit, tantò urgentior causa requiritur, quod quidem, juxta ea quæ circa id non raro contingisse vidimus, eo quo sequitur modo, exemplificatur in oratoribus qui aliàs obtinuerunt litteras dispensationis super quarto gradu cum causâ, ob dotis incompetentiam oratricis, cum tamen sint tertio gradu conjuncti, cujus ratione requiritur dotis augmentum; quod nequaquam in quarto aliisque remotioribus gradibus requiritur, ac proinde concipienda erit supplicatio, co quo sequitur modo vide-

Perinde valere super gradu, cum alteratione causæ.

Beatissime Pater, alias S. V. pro parte devotorum illius oratorum Cassanæi Lamberti laici, et Symphorosæ Carmignanæ, mulieris Neapolitanæ diæcesis, exnosito, dictam oratricem, dotem habere minus competentem, etc., cum quâ virum paris conditionis, etc., invenire valeret, dictumque oratorem, illam cum dicta minus competenti dote in uxorem ducere, intendere, cupereque, etc. Sed quia quarto consanguinitatis gradu invicem erant conjuncti, desiderium eorum, etc. Quare, etc., quod impedimento quarti, etc., prolem, etc., prout in dictis litteris continetur. Quæ quidem litteræ, quia iidem oratores non quarto, sed tertio consanguinitatis gradu invicem sunt conjuncti, iisdem oratoribus suffragari non possunt. Cum autem, Pater sancte, præfatæ oratricis consanguineus, ad id aliàs non obligatus, illius dotem in centum ducatos monetæ illarum partium, cum quibus, usque ad quantitatem, secundum dictæ mulieris qualitatem, competenter aucta erit; ita tamen ut oratori nubat, et non alteri, augere et dictus orator, illam, cum dictà minus competenti dote et illius augmento, in uxorem ducere intendat. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores præfati, quatenus eis, ne dictarum litterarum, frustrentur effectu, specialem gratiam faciendo, eidem vicario, ut etiamsi litteris præfatis,

ei jam præsentatis, ad illarum executionem, propter hoc, procedere distulerit, seu recusaverit, nihilominùs, negotium hujusmodi reassumens, litterasque ipsas valere decernens, cum eisdem oratoribus, postquàm dictæ oratricis dos competenter aucta fuerit, ut præfertur, super impedimento tertii consanguinitatis gradús hujumodi dispenset, ac earumdem litterarum executionem, servatà aliàs earum formà, procedat in omnibus et per omnia, perinde, ac si in eis, oratores, non quarto, sed tertio consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, expressum, ac cum eis desuper dispensari mandatum fuisset, committere, et mandare dignemini de gratià speciali. Non obstantibus præmissis, ac omnibus illis quæ, etc.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et de commissione, mandato aliisque præmissis, ut supra latissimè extendendis; et quòd cognominum, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri in litteris; et committatur ordinario, sive ejus vicario in spiritualibus generali, qui dispenset et procedat, ut supra.

Litteris in simili formâ, Perinds valere, egent oratores, ubi post præsentatas delegato litteras dispensationis, earum vigore matrimonium contraxerunt, carnatique copulà consummârunt, postmodùm verò detectum fuit, aliud, inter eos adesse impedimentum, super quo nova requiritur dispensatio, quo casu explicandum erit, numquid oratores ipsi, tali detecto impedimento, abstinuerunt ab ipsâ copulà, anverò in eà perstiterint, prout servatur, quando petitur dispensatio, de ignoranter contracto, servatâ formâ concilii Tridentini, ut supra suo loco diximus. Erit igitur tunc concipienda supplicatio, co, quo sequitur modo, videlicet:

Perinde valere super alio impedimento, detecto post contractum matrimonium.

Beatissime Pater, aliàs S. V. pro parte devotorum illius oratorum Bizantii Lorenzani, laici, et Dorotheæ Parmesinæ mulieris Neapolitanæ diæcesis, exposito, ipsos oratores, qui ex honestis familiis existunt, ex certis rationabilibus causis, animos eorum moventibus, cupere invicem matrimonialiter copulari; sed quia quarto consanguinitatis gradu invicem erant conjuncti, etc. Quare, etc., prout in dictis litteris continetur. Quibus quidem litteris ordinario præfato præsentatis, idem ordinarius contenta in eis verificari mandavit; verificatisque in eis contentis; cum dictis oratoribus super impedimento prædicto dispensavit; illisque matrimonium contrahendi licentiam concessit, cujus quidem licentiæ vigore, oratores ipsi matrimonium inter se, per verba de præsenti, publicè factis proclamationibus in eorum parochiali ecclesià, servatà formà concilii prædicti, nulloque alio detecto impedimento, contraxerunt, illudque in facie Ecclesiæ solemnizarunt, et carnali copula consummarunt; in eoque per plures annos permanserunt; prolemque susceperunt; postmodum verò ad eorum pervenit notitiam, eos duplici quarto consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos; propter quod à carnali copulà hujusmodi abstinuerunt. Cum autem, Pater sancte, oratores præfati, in hujusmodi matrimonio remanere non possint absque Sedis Apostolicæ dispensatione; et si divortium inter eos fieret, gravia exinde scandala possent verisimiliter exoriri; supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores præfati, quatenus eos, ne dictarum litterarum frustrentur effectu, amplioris gratiæ favore prosequendo, eidem vicario, ut negotium hujusmodi reassumens, litterasque præfatas valere decernens, cum eisdem oratoribus, super impedimento duplicis quarti consanguinitatis gradus hujusmodi dispenset, prolemque susceptum, et suscipiendam exinde, legitimam decernat. ac ad earundem litterarum executionem, servatà aliàs earum formà, procedat in omnibus et per omnia; perinde ac si oratores, non quarto, sed duplici quarto consanguinitatis gradu invicem esse conjunctos, expressum, ac cum eis desuper dispensari mandatum fuisset, committere et mandare dignemini de gratià speciali; non obstantibus præmissis ac omnibus illis quæ, etc.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et committatur ordinario, etc.; qui decernat et dispenset, ut supra.

Pari modo gratia, Perinde valere, petenda venit, ubi oratores præter impedimentum gradûs, sive graduum, sive consanguinitatis, sive affinitatis, aliud concurrat: veluti, cùm fuerit in prioribus litteris exprimi omissum, quod inter eosdem oratores adest præterea impedimentum publicæ honestatis justitiæ: quod quidem, ut in sequenti formulå erit explicandum, videlicet:

Perinde valere super impedimento publicæ honestatis. Beatissime Pater, aliàs S. V. pro parte devotorum illius oratorum Hippolyti Magnesini laici, et Glycerii Gondisalvæ mulieris Neapolitanæ diæcesis, ex loco de Marano ortorum, exposito, dictam oratricem, in dicto loco, propter illius angustiam virum paris conditionis, cui nubere posset, invenire nequire, cupereque propterea oratores præfatos invicem matrimonialiter copulari. Sed quia tertio ex uno, et tertio et quarto ex altero communi, stipitibus provenientibus consanguinitatis gradibus invicem, erant, prout sunt conjuncti, desiderium eorum in eà parte adimplere non posse, absque Sedis Apostolica dispensatione. Quare, etc., prout in dictis litteris continetur. Quæ quidem litteræ quia aliàs præfata oratrix, matrimonium per verba de præsenti cum dicti oratoris fratre germano contraxit; et deinde præfati oratoris frater, eadem oratrice, ab eo omninò intactà, et in nullo penitus attentatà remanente, sicut Domino. placuit, ab humanis decessit, eidem vicario minimè præsentatæ fuerunt. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores præfati, qui ex principalibus dicti loci existuut : quatenus ipsos, ne dictarum litterarum frustrentur effectu, amplioris gratiæ favore prosequendo, sibique specialem gratiam faciendo, eidem vicario committere, et mandare ut negotium hujusmodi reassumens, litterasque ipsas valere decernens, cum eisdem oratoribus super impedimento primi publicæ honestatis justitiæ, ex præmissis provenientis, ac tertii ex uno, et quarti ex altero stipitibus, provenientibus consanquinitatis graduum hujusmodi dispenset. Distantiam verò

declaret: ac ad præfatarum litterarum executionem, servatà aliàs earum formà procedat in omnibus, et per omnia : perinde, ac si in dictis litteris, oratores primo publicæ honestatis justitiæ ex præmissis provenientis, ac tertio ex uno, et tertio et quarto ex altero communi stipitibus provenientibus consanguinitatis gradibus invicem esse conjunctos, expressum, ac cum eis desuper dispensari et declarari mandatum fuisset, dignemini de gratia speciali, non obstantibus omnibus illis qua, etc.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et de commissione, mandato, aliisque præmissis, latissimè extendendis; et quod cognominum, affinitatis, aliorumque necessariorum major et verior specificatio, et expressio fieri possit in litteris. Et committatur ordinario, sive, etc., qui dispenset, decernat, ac procedat, ut supra.

Hæc autem, quoad praxim hujus rescripti in formå Perinde valere. Aliud insuper est rescripti genus, nimis adhuc in ipså Curià frequentis, quod reformatorum nuncupatur; cujus est virtus, supplere ea quæ in supplicatione omissa fuerunt; et in hoc differt à Perinde valere, nimirùm, quia hoc datur super litteris jam in totum expeditis, eas revalidando, ac si à principio omnia fuissent in eis expressa; reformatorium verò, datur super supplicatione jam signatà, datatà ac registrata, et in totum expedit, etiam cum signo illius registraturæ à tergo; cujus quidem integer tenor, eidem reformatorio rescripto, sive reformationi præinseritur, ut in infra scriptà formulà patet, hoc enim, ut Papa intelligat quemadmodum factum se habeat, quapropter dicunt curiales, reformatoriam gratiam, cum rescripto, Perinde valere, magnam inter se habere conformitatem, cum hæc reformatoria gratia ad hoc tendit, ut omissum suppleat, vel malè expressum corrigat, scilicet in ipså supplicatione expedità: Perinde autem valere, revalidat litteras apostolicas, jam, ut dictum est, in totum expeditas; et sicut in Perinde valere, narratur totus tenor gratice priùs concessæ, ita etiam, in reformatione, totus supplicationis prædictæ tenor præinseritur, in cujus calce, sola reformatio subditur, ac sicut in omnibus rescriptis, quæ transeunt per datariam et cancellariam apostolicam, dantur litteræ revalidatoriæ, seu Perinde valere, ita super quibuscumque supplicationibus in formà signandi, dantur reformationes, quando ita casus postulat; quia nunquam Perinde valere datur super supplicatione signata, sed tantum super litteris in totum expeditis, sicut è converso, reformatio non datur super ipsis litteris, sed super supplicatione prædictå.

Nec tamen casus quamplurimos evenire ignorant practici Curiales, ut pro correctione litterarum, jam expeditarum, cum nequeant quandoque illæ per dominum cancellariæ apostolicæ regentem, in vim suarum facultatum, corrigi porrigatur summo Pontifici integra supplicatio signanda, in quâ illud suppletur, quod in ipsis litteris deest, quæ postmodum ab ipso D. regenti ejusdem supplicationis vigore, corriguntur, prout in praxi habetur (quamvis Mandos. in. Praxi si-

alterius tertii respectu quarti gradus præfati, eis non obstare 🌹 gnat, tit. Reformationis, vers. Reformatoria gratia dicat quòd hæc gratia non est necesse ut exprimat qualitates, et alia in prima gratia expressa), et ita intelligendi sunt Felin., in c. Nostra corr., 16, n. 1, de Rescript.; Roman., cons. 383, n. 1 et 4; Mandos., super Reg. 22, q. 9, n. 9.

Nec vigore hujus reformationis, possunt litteræ desuper jam expeditæ, aliquo modo corrigi, prout aliàs dolosè impetrabantur hujusmodi reformationes, quarum vigore corrigebantur litteræ etiam in totum expeditæ, ac proinde hodiè nullo modo id tolerari videmus, quinimò in his reformationibus, per dominos officiales scimus frequenter addi clausulam restrictivam, videlicet quòd, si litteræ in totum expeditæ fuerint, vigore præsentis gratiæ, id est, reformationis non corrigantur.

Hujus igitur reformatorii rescripti, cujus usus adhuc frequentissimus est in Curiâ, circa propositam materiam, formulas nonnullas, pro iis tantum tyronibus, qui hujusmodi praxis, prima elementa, ut ita dicamus, nondùm nôrunt, subjicere visum est; quæ quidem, ut infra proponuntur, videlicet:

Ponamus igitur casum, quòd pro oratoribus fuerit expedita in totum supplicatio, eo modo quod supra dictum est, allegatà causà incompetentiæ dotis oratricis; et tamen fuit postmodum, certioratus sollicitator, quod postquam oratores miserunt ad Urbem pro dispensatione, cùm dictà causà secuta est inter eos carnalis copula, ex quo, ubi copula inter oratores intervenit, ea allegata, prout alleganda erit, quando ea publica est, quavis alia causa cessat, petenda erit reformatio, sequenti formulà; quam unà cum aliis sequentibus, solis ejusdem Curiæ tyronibus subjicimus; quæ ita erit; videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oratorum Propertii de Alitto laici, et Sophiæ Cessanæ mulieris Neapolitanæ dicecesis. Quod cum dicta mulier dotem habeat minus compatentem, juxta statûs sui conditionem, cum quà virum sibi non consanguineum, vel affinem paris conditionis, cui nu bere possit, invenire nequeat; at dictus orator, illam cum dictà minus competenti dote in uxorem ducere; illiusque dotem, usque ad quantitatem, secundum dicta mulieris qualitatem, competenter augere intendat. Cupiunt oratores præfati invicem matrimonialiter copulari. Sed quia tertio affinitatis gradu invicem se attinent, desiderium eorum hac in parte adimplere non possunt, absque Sedis Apostolicæ dispensatione. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores præfati, quatenus cum eisdem oratoribus, quòd impedimento tertii affinitatis gradùs hujusmodi non obstante, matrimonium inter se publice, servatà formà concilii Tridentini, contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere, liberè et licitè valeant dispensare. Prolem, suscipiendam exinde legitimam nuntiando, dignemini de gratià speciali; non obstantibus præmissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Fiat ut petitur. F.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc. Et de dispensatione, nuntiatione, aliisque præmissis, ut supra latissimè extendendis; et quòd cognominum, consanguinitatis, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris. Et committatur ordinario, sive ejus vicario in spiritualibus generali, qui, deposità, etc., dispenset, ut supra postquàm dictæ oratricis dos competenter aucta fuerit, ut præfertur.

Fiat F.

Dat. Romæ apud S. Petrum, kal. julii anno primo. Reformatio.

Pater sancte, dignetur S. V. committere et mandare, quòd litteræ super præinserta conficiendæ, cum expressione quòd postquam oratores, pro hujusmodi dispensatione obtinendà ad Sedem Apostolicam miserunt, ipsis oratoribus scientibus se tertio affinitatis gradu invicem attinere, orator præfatus, non quidem peccandi datà operà, ut crimine admisso, hæc causa foret S. V. et Sedem Apostolicam, ad misericordiam et gratiam erga ipsos, faciliores reddendi, sed solum vesanâ libidine victus, antequam dictas litteras obtinerent oratricem cognovit, et committere ordinario, sive ejus vicario in spiritualibus generali, qui deposità, etc., ac imposità oratoribus propter incestum hujusmodi, arbitrio suo, pænitentià salutari, et recepto ab eis juramento, quòd sub spe facilius habendæ dispensationis hujusmodi, incestum hunc non commiserint, eos ab excommunicationis sententiâ, quam propter præmissa incurrerunt, incestûs reatu et excessibus hujusmodi, in utroque foro, absolvat; ac prolis susceptæ, si qua sit, et suscipiendæ exinde legitimatione expediuntur, de gratià speciali. Non obstantibus præmissis, ac omnibus illis, quæ S. V. in eadem præinsertà voluit non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque.

Fiat M.

Dat. Romæ, apud S. Petrum, non. julii, anno decimo septimo.

Hic autem est modus et forma reformandi hujusmodi supplicationes; pro quibus aliæ formulæ secundùm currentem stylum, in medium afferemus. Exemplum subjiciamus pro oratoribus, qui, ignorantes impedimentum, contraxerunt matrimonium, servatà forma concilii Tridentini, et asseruerunt eos detecto impedimento abstinuisse à copulà, cum tamen perstiterint in ca; super quo concipienda crit ipsa reformatio in hunc modum, videlicet:

Reformatio pro oratoribus qui perstiterunt in copulà.

Pater sancte, dignetur S. V. committere et mandare, quòd litteræ super præinserta conficiendæ, cum expressione quòd oratores postquàm ad eorum pervenit notitiam, eos quarto consanguinitalis gradu esse conjunctos, à carnali copulà minimè abstinuerunt cum opportunà absolutione expediantur de gratià speciali. In reliquis autem juxta ejusdem præinsertæ vim, seriem, continentiam et tenorem; non obstantibus præmissis, ac omnibus illis, quæ in eàdem præinsertà concessa fuerunt non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque.

Reformatio super nomine oratoris.

Pater sancte, dignetur S. V. committere, et mandare, quod litteræ super præinserta conficiendæ, cum expressione quod orator in eå nominatus, non Dominicus, sed Joannes Dominicus, et non aliter appellatur. In reliquis autem juxta ejusdem præinsertæ vim, seriem, continentiam et tenorem, expediantur de gratià speciali, non obstantibus omnibus illis quæ, etc.

Reformatio super loco originis oratorum.

Pater sancte, dignetur S. V. committere et mandare quòd litteræ super præinserta conficiendæ, cum expressione quòd oratores ex principalibus oppidi N., non autem oppidi M., existunt. In reliquis autem, etc., non obstantibus, etc., omnibus illis quæ, etc.

Reformatio super diœcesi oratorum.

Pater sancte, dignetur S. V. committere, et mandare quòd litteræ super præinserta conficiendæ, cum expressione quòd oratores, non Neapolitanæ, sed Aversan. diæcesis, ex loco Juliani orti existunt, expediantur; ac committere ordinario Aversan. seu ejus vicario in spiritualibus generali, qui deposità, etc., dispenset, etc. In reliquis autem, etc. Non obstantibus illis quæ, etc.

Reformatio super commissione litterarum dispensationis.

Pater sancte, quia oratores ad præsens in Urbe commorantur, dignetur S. V. committere, et mandare quòd litteræ super præinserta conficiendæ, cum commissione E. S. V. in Urbe, et ejus districtu in spiritualibus vicario generali qui factis prius proclamationibus canonicis, etiam in parochiali ecclesià originis oratorum, si per informationem desuper faciendam, preces veritate niti repererit, cum cisdem oratoribus, ut supra, dispenset, expediantur de gratià speciali. In reliquis autem, etc.; non obstantibus, etc., omnibus illis quæ, etc.

Reformatio similis.

Pater sancte, quia sedes episcopalis Acerrarum ad præsens vacat, dignetur S. V. committere et mandare quòd litteræ super præinserta conficiendæ, ordinario viciniori, vel ejus vicario in spiritualibus generali, committantur; aliàs autem in omnibus et per omnia, juxta ejusdem præinsertæ vim, formam, etc., expediantur; non obstantibus omnibus illis quæ, etc.

Reformatio super causà.

Pater sancte, dignetur S. V. committere et mandare quod litteræ super præinserta conficiendæ, sub expressione, quod oratrix in dicto-loco N. ob illius angustiam, virum sibi non consanguineum, vel affinem paris conditionis, cui nubere possit, invenire nequit: et si extra dictum locum nubere cogeretur, dos quam ipsa habet, non esset competens, neque sufficiens, ut cum eå virum, cui juxta statús sui conditionem nubere posset, invenire valeret, nullà factà mentione, quod oratrix dotem habea minus competentem, expediantur de gratia speciali. In reliquis autem, etc. Non obstantibus omnibus illis quæ, etc.

Reformatio super gradu.

Pater sancte, dignetur S. V. committere et mandare, quòd litteræ super præinserta conficiendæ, sub expressione, quòd oratores, non quarto, sed duplici quarto coin

sangumitatis gradu invicem sunt conjuncti: et quòd oratrix in dicto loco, ob illius angustiam, virum paris conditionis, cui nubere possit, invenire nequit, et opportunà dispensatione super dicto duplici quarto consanguinitatis, ac aliàs juxta ejusdem præinsertæ, etc., tenorem, expediantur. Non obstantibus omnibus illis

quæ, etc.

Reformatio super gradu, et diœcesis.

Pater sancte, dignetur S. V. committere et mandare, quòd litteræ super præinserta conficiendæ, cum expressione, quòd oppidum N. in eâdem præinsertâ expressum, ex quo oratores orti sunt non Aversan. sed Capuan. diæcesis existit, et oratores ipsi, non tertio sed duplici tertio consanguinitatis gradu invicem sunt conjuncti ordinario Capuan., sive ejus vicario in spiritualibus generali, cum opportuna dispensatione pro eisdem oratoribus, super impedimento duplicis tertii consanguinitatis gradús hujusmodi expediantur, et respective committantur de gratia speciali, in reliquis autem, etc. Non obstantibus præmissis, omnibus illis quæ, etc.

Diœcesum præsertim expressionem, errorem sæpenumerò, in rescriptis apostolicis inducere, quotidiana praxis, et experientia docuêre; tum ob earumdem numerositatem, tum verò, quia quamplurimi sunt episcopatus, quarum diœcesum, quæ non modicam inter se habeant similitudinem, unam pro alterà exprimi, non rarò contigisse scimus; licèt plurimùm inter se differant, veluti, si dicamus:

Alessanen. in Apulià, et Alessien. in Sclavonià. Accien. suffrag. Ianuen. et Vacien. in Ungarià.

Brixien. in provincia Mediolanen., et Brixinen. in

Burgen. în Hispaniâ, Brugen. în Flandriâ, et Bergen. în Norvegiâ.

Bellicastren. in regno Neapolis, et Bolastren. in

Boianen. in eodem regno, et Baionen. in Vasconià. Bisuntin. in Alemanià, et Bituntin. in eodem regno Neanodis.

Calaritan. in Sardinià, et Calaguritan. in Hispanià. Cathanien. in Sicilià, et Cathanen. in Scotià.

Cameracen. in Belgio, et Camenecen. in Polonia.

Cremonen. in provincià Mediolanen., et Cremen. suffrag. Bononien.

Cabilonen. et Cababilionem, ambæ in Francià. Castren. in provincià Idruntin., et Cestren. in Anglià.

Culmen. et Chelmen., ambæ in Poloniå.

Eluen. in Lusitania, Elnen. in Hispania, et Elinen. in Hybernia.

Exonien. et Oxonien., ambæ in Angliå.

Forolivien, in provincià Ravennaten,, et Forojulien, in Francià.

Florentin. in Tuscià, et Ferentin. in Campanià, seu Tuscià.

lacen. et laen., ambæ in Hispania.

Lauden. in provincià Mediolanen., Laudunen. in Francià, et Laudanen. in Anglià.

Licteren. in regno Neapous, et Lictoraten. in Vasconiâ.

Marianen, in provincià Ianuen, et Maurianen, in Francià.

Meden. in Hibernia, Meten. in Alemania, et Hemeten. in Norvegia.

Marsicen. in Terrà laboris, et Marsican, in provincià Aprutin.

Nucerin. et Lucerin., ambæ in regno Neapolis.

Polocen. et Plocen., ambæ in Poloniå.

Policastren. in regno Neapolis, et Polastren. in Sclavonià.

Rossanen, in Calabrià citeriori, Bossanen, in Sardinià; Rosonen, in Sclavonià, et Rossen, in Scotià.

Rheginen. in Calabrià ulteriori, et Rhegien. in provincià Bononien.

Scalen. in regno Neapolis, et Scaren. in Alemania. Segobien et Segobricen., ambæ in Hispania.

Sagonen, in provincià Pisan, Saonen, in provincià Mediolanen.

Senen. et Suanen. ambæ in Tuscia.

Taurinen. in provincià Sabaudiæ, et Iaurinen. in Ungarià.

Tarentin. in Apulia, Parentin. in Dalmatia, et Palentin. in Hispania.

Triventin. in regno Neapolis, et Tridentin. in Dalmatiâ.

Tusculan. ex sex titulis antiquiorum S. R. E. Cardinalium, et Tascalan. in Mexico.

Tullen, in Alemanià, et Tutellen, in ducatu Aquitaniæ.

Visen in Lusitanià, Vicen. in Hispanià, et Vican. in regno Neapolis.

Vratislavien. et Vlatislavien., ambæ in Poloniå.

Episcopatus autem earumque diœceses ejusdem prorsus denominationis, usus cancellariæ apostolicæ est, per provincias, seu alias distinguere, ita nimirum.

Aquen. provinciæ Mediolanen., Aquen. provinciæ Auxitan., et Aquien. in Vasconià.

Asculan, provinciæ Beneventan,, et Asculan, in Marchia Anchonitana.

Bobien. provinciæ Ianuen., et Bobien. provinciæ Rheginen.

Castren. provinciæ Hidruntin., et Castren. in Aquitanià.

Nucerin. in regno Neapolitano, et Nucerin. in ducatu Spoletano.

Placentin. provinciæ Bononien., et Placentin. provinciæ Compostellan.

Pacen. provinciæ Compostellan., et Pacen. in Indiå occidentali.

Valentin. in Hispanià, et Valentin. in Viennà, et sic de singulis, etc.

Alii præterea sunt episcopatus, suas habentes diœceses, quarum latina denominatio, prorsus est à vulgari dissimilis; ob quarum dissimilitudinem, error etiam, ut plurimum circa earum expressionem inducitur; quapropter optimi sollicitatoris partes erunt,

illas opportune discernere, veluti, cùm dicimus:
Ispalen. in Hispania, quæ dicitur Seviglia.
Iustinopolitan., Capo d' Istria.
Montis Regalis, Mondovi.
Pacen., Vadaioza in Hispania.
Sipontin., Manfredonia in Apulia.

Vratislavien., Breslau, in Bohemia, cum similibus. Redeundo autem nunc, unde digressi sumus, videlicet ubi agitur de novæ carnalis copulæ expressione, notandum est, totum illud, quod antea diximus, intelligendum esse, quando impedimentum, super quo dispensatum est, publicum existit; quo casu, nova dispensatio pro utroque foro, requiritur : atverà, ubi illud occultum extiterit, sciendum quidem est, quod sacra pœnitentiaria apostolica, super novâ copulâ, inter eosdem oratores ortà, quæ occulta est, quamvis omnes ad eam recurrant in hoc casu, pro novâ dispensatione in foro conscientiæ tantùm, tenet eam non esse necessariam, sicut quando publicum est, copulam hujusmodi, prima vice intervenisse, sed tantum videtur illam concedere ad cautelam; et nihilominùs, cùm casus contingit, quòd ipsi oratores, qui hanc dispensationem in formà pauperum impetrarunt, cum copulà, sive scienter, sive ignoranter, si durante separatione, et antequam compleverint pænitentiam, aut aliàs ante delegati licentiam de contrahendo, denuò se carnaliter cognoverint, in concessione istius novæ dispensationis, ipsa sacra pænitentiaria utitur consuetâ formulâ, ac si verè necessaria esset nova dispensatio, et committitur discreto viro confessori, quatenus, si est ita, eosdem oratores ab incestu, et excessibus hujusmodi absolvat; et dummodò impedimentum, si quod ex carnali copulâ hujusmodi provenit, occultum sit, et nisi matrimonium inter dictos oratores contrahatur, periculum immineat scandalorum, aliudque canonicum non obstet, cum eisdem oratoribus, postquàm, cum ipsis aliàs ritè, ac juxta formam litterarum dispensationis, ita obtentæ, verisicatisque in eis, narratis, super impedimento gradûs, quo sunt conjuncti, dispensatum fuerit, quòd præmissis non obstantibus, matrimonium inter se publicè, servatà formà concilii Tridentini, et litterarum prædietarum, contrahere, et in eo postmodùm remanere licitè valeant, misericorditer dispenset; prolem legitimam nuntiando in foro conscientiæ tantùm.

Quamvis ex illis verbis, aliud dici posse videatur, nempè, dummodò impedimentum, si quod ex præmissis provenit, ex quibus constat, ipsam sacram pœnitentiariam, præmissa omnia concedere ad cautelam, cum per illam dictionem si, res dubia demonstretur, Menoch. de Præsumption., l. 6, q. 28, n. 4, et sic eatenus conceditur oratoribus supra dicta dispensatio, quatenus illà opus sit, et propterea importat, etiam conditionem, Bart. in l. Si ita quis promisit, num. 1, ff. de Verb. obligat., et in l. Mutuo, § Sub conditione, n. 1, ff. de Tutor., verum tamen est, quòd, sive in utroque foro, sive in foro conscientiæ tantum in casibus supra dictis semper recurritur ad datariam et pænitentiariam; qui in dubiis tutior pars est, eligenda, Glos. in

cap. Veniens, de Spons., Dec. in cap. In præsentià, n. 13, de Probat.; Soccin. jun., cons. 29, n. 31, vol. 4.

#### CAPUT VI.

Praxis imponendi à delegato pænitentiam, in eisdem litteris dispensationis, injunctam.

SI VENIAM A TE PETIERINT HUMILITER, etc. — Cùm enim oratores peccaverint, committendo incestum. debent pænitere, et humiliter veniam petere, facit Tex. in cap. Peccati venia, de Regul. jur. in 6, et docet Innoc. in c. Romana, et ibi Glos. de Sent. excom. in 6, ubi, absolutio non debet concedi, nisi petenti: patet etiam de jure divino, absolutionem, eos tantum obtinuisse, qui peccatum suum confessi fuerunt, et veniam humili corde petierunt; nam absurdum videretur, et inconveniens, quod peccatori non petenti absolutio detur motu proprio, cum peccati venia non detur, nisi petenti, et correcto, ut in d. cap. Peccati venia. Sicque dispensari petens, seu veniam obtinere volens, pænitens esse debet, cap. Nemo, de Simon. gemin., conf. 106, n. 9; Mandos. in Praxi, titulo Dispensationes, vers. Dispensatio ad partis petitionem conceditur.

POENITENTIAM PUBLICAM IMPONAS, - quia, cum publicum sit, oratores habuisse inter eos copulam incestuosam, æquum est, ut eis publica pænitentia imponatur; nam pro publico crimine, venit publica pœnitentia imponenda, per tex., in cap. Quæsitum, de Pœnit. et Remiss., et publicè peccantes, palam sunt corripiendi; quia alios scandalo offendunt, Concil. Trident., sess. 24, cap. 8, ibi: Apostolus monet publicè peccantes palam esse corripiendos, etc. Quando igitur ab aliquo publice, etc., crimen commissum fuerit, unde ulios scandalo ostensos commotosque fuisse, non sit dubitandum, huic condignam, pro modo culpæ pænitentiam publicæ injungi oportet, ut quos exemplo suo ad malos mores provocavit , sua emendationis testimonium ad rectam revocet vitam, etc., et præcipitur, publicam imponi pænitentiam; non autem solemnem, quæ est, quando fit certa forma ignominiosa, cap. ult. 26. quæst. 8, publica verò, ut hìc, est illa, quæ in oculis hominum patet, nullà tamen solemnitate interveniente; et imponitur ipsis oratoribus, vigore prædictarum litterarum, cum alias supra dictus vicarius delegatus non posset eam imponere, Sbroz., de Off. Vicar., lib. 2, quæst. 7, n. 2, cum segg., et q. 18. n. 3; Marc. Ant. Genuens. in Praxi curiæ archiepiscopalis Neapol., cap. 43.

Nec in impositione hujus pœnitentiæ erit habenda ratio, an oratores sint affines, an verò consanguinei, aut aliter inter se impediti; quia, sicut idem est impedimentum circa impetrationes hujusmodi dispensationum, ita æqualis pœnitentia imponitur; ex eo quòd non minùs abstinendum est à conjugio, seu fornicatione affinium, quàm sanguine conjunctorum, cap. Qualiter, cap. Et hoc quoque, et cap. Sanè cum tribus, seqq. 35, q. 7, ubi dicitur, quòd, sicut vir jungitur consanguineis propriis, ita etiam jungitur consanguineis uxoris suæ.

Hæc quidem pænitentia, scilicet publica, cum à [ Papa non præscribatur in supradictis litteris, imponenda est oratoribus, arbitrio delegati quia simpliciter in eisdem litteris dicitur: Pænitentiam publicam imponat; nam si voluisset, expressisset, sicut solet in quibusdam casibus : utpote, cum per suam pænitentiariam mandat, aliquem absolvi à presbytericidio tunc enim committitur ordinario, seu confessario, ut si ita est, oratorem auditâ prius ipsius sacramentali confessione, postquam Ecclesiæ, si qua presbyter occisus, intitulatus erat, vel pro illà, ordinario loci, ac ctiam hæredibus dicti presbyteri, si nondum satisfecit, satisfecerit, vel per eum non steterit; quominùs arbitrio confessoris, satisfaciat competenter, ab excommunicationis sententià, quam propter præmissa incurrit, absolvat; injuncta ei pœnitentia salutari, quam discretio confessoris ista moderetur, ut ei prosit ad salutem; hoc autem in foro conscientiæ tantum, ita ut in foro judiciario nullatenùs suffragetur : sed nec aliquâ ratione absolutio hujusmodi illi prosit, quominus si orator aliquod feudum seu juspatronatus ab Ecclesià, in quà dietus presbyter intitulatus forsan erat; obtinet ipse ejusque hæredes, perpetuò illis sint privati : et ne minus vindictæ, quam excessus memoria prorogetur, ipse ejusque liberi, propter hoc inhabiles censeantur ad beneficia ecclesiastica obtinenda; nisi cum illis, super hoe fuerit misericorditer dispensatum. Cæterum, si delictum sit publicum, vel detegatur, eidem oratori mandet, sub debito præstiti juramenti, ut cum primum tutò poterit, per quinque ecclesias illius loci, ubi tantum facinus perpetravit (si tot ibi fuerint ) nudus, discalceatus, femoralibus duntaxat retentis, virgam in manibus, et corrigiam circa collum deferendo, incedat, suum publicè fatendo reatum: et ante fores dictarum Ecclesiarum, à presbyteris earumdem, psalmum pœnitentialem canentibus, se faciat verberari, dum ibi ad divina convenerit populi multitudo: quæ si facere, et sententiæ sive ordinationi ordinarii super præmissis latæ, seu forsan ferendæ, parere contempserit, in eamdem excommunicationis sententiam relabatur eo ipso.

Licèt si presbyter presbyterum interfecerit, non distinguatur quænam pænitentia erit imponenda oratori, sed generaliter committatur confessario, ut oratorem ipsum, modo præmisso absolvat, injunctà inde ei gravissima et perpetua pœnitentia salutari, per quam corpus graviter affligatur, ac sentiat atrocitatem admissi sceleris; ut inde animæ suæ saluti pleniùs consulatur, et quam discretio ejusdem confessoris îta moderetur, ut quod occultum est, non veniat in apertum, injunctis eleemosynis pro modo facultatum oratoris pro orationibus, et celebratione missarum pro animâ defuncti; quodque iis, quibus ille dum viveret, subvenire forsan solebat, satisfaciat, et subveniat in eo, in quo tenetur, cautè tamen ne se prodat, et aliis, etc. Et sic in aliis casibus.

Unde, cum poenitentia, non sit in litteris præscripta, venit injungenda arbitrio confessarii: sic igitur diciPapa loquitur per verba generalia et indefinita, quæ generaliter et indistinctè accipienda sunt, cap. Solita, de Major et Obed., l. 1, § Et generaliter, ff. de Leg. præstan., l. In fraudem, § fin. ff. de Testam. milit.; Ludovis., dec. 327, n. 3.

Quare ipse vicarius delegatus arbitrabitur pœnitentiæ qualitatem, oratoribus imponendæ; quæ quidem arbitraria potestas restringitur nihilominus, et modificatur secundum circumstantias personarum, rerum et temporum, ut probatur in cap. Tempora, 26, quæst. 7, et in cap. 1, de Poenit. dist., ubi habetur quòd poenitentia debet imponi, consideratis, criminis qualitate, persona, dignitate, conditione, sexu, officio, paupertate, infirmitate, debilitate, consuetudine, et aliis, in d. cap. contentis.

Debet tamen hæc pænitentia esse publica, adeò ut omnibus ferè loci, seu oppidi, aut civitatis, ubi ipsos oratores hujusmodi pœnitentiam peragere contingat, innotescat; veluti, dùm frequens populus, ad missarum solemnia convenit, diebus festivis, et solemnibus, in missa, et dùm celebrantur alia divina officia: sed magis publica videtur in missarum solemniis, in festivis diebus, et solemnioribus; quia tunc verè pœnitentia dicitur publica, Glos. in Clem. 1, verbo Publicè, de Sepultur. cùm omnes tam viri, quàm mulieres, teneantur ad orandum et assistendum sacerdoti celebranti in diebus festivis, Palud. in 4, dist. 25, q. 5,

Ac propterea consuetudine introductum est, ut pro hujusmodi incestu et excessibus, in pluribus mundi partibus præcipuè in hâc civitate, ejusque diœcesi, tale scelus patrantibus, vigore supradictarum litterarum, ita injungitur; ut dùm missa solemnis decantatur in parochiali ecclesià oratorum, in suis manibus teneat unusquisque ipsorum candelam accensam, scrvată formă decreti vicarii delegati, tenoris, sequentis

Die, etc. Neapoli, Per D. vicarium fuit provisum et decretum, quòd supradicti M. et N. in die festivo de præcepto manere debeant ante fores parochialis ecclesias sancti N. loci, aut oppidi N. genibus flexis, cum candelis in corum manibus accensis, à principio usque ad finem missæ magnæ; de quibus omnibus teneantur exhibere fidem parochi ejusdem ecclesiæ, etc.

N. N. vicarius generalis, delegatus apostolicus. IMPONAS. - Quæ quidem pænitentia, cùm committatur vicario, ut eam oratoribus imponat, non poterit imponi per episcopum; quia, cum satis aperta sit differentia inter episcopum et ejus vicarium, seu officialem, ut patet in cap. Venerabilibus, de Sent. excom., in 6, et cùm commissio hæc vicario tantùm facta fuerit, nullatenus potest ad episcopum pertinere: nec refert quòd episcopus et ejus vicarius, constituant unum et idem tribunal; id enim procedit in causis, quæ jure ordinario competunt vicario. Sanch., 1. 8, disput. 27, n. 30, nam quoad rescripta delegatoria, clarum est, illa non excedere personam non expressam, c. Significanti, de Rescript.; Ludovis, dec. 34, num. 2. Unde unus in casu supradictarum dispensationum, in quibus | si ipsa pœnitentia imponeretur ab episcopo non delegato, esset perperam imposita, ut aliàs diximus. Quæ alios deterreat, etc. — Juxta illud :

Oderunt peccare boni, virtutis amore, oderunt peccare mali, formidine pænæ,

et Seneca in proverbiis: Plerique cessant peccare metu. non innocentià et profectò, hi potiùs timidi, quàm innocentes judicandi sunt; si enim oratores evaderent rigorem hujus pænæ, nimis profectò perniciosum esset reipublicæ; ex eo quòd immunitas parit, et tribuit incentivum, et cupiditatem delinquendi, Glos. in Clemen. Ut clericorum, de Offic. ordin., et dicit tex. in cap. Ex injustà, 11, q. 3, quod facilitas veniæ, tribuere solet incentivum ad malum; ac proinde ista principis facilitas ad veniam, vel ad dispensationem in casibus prohibitis reprobatur; quia ansam præbet delicti, Feder. de Sen., consil. 275, n. 2, infin., crescit enim multitudo peccantium, cùm redimendi peccati spes veniæ datur et faciliùs itur ad culpas, ubi est venialis ignoscentium gratia, Covar., Var. resol. lib. 2, cap. 9, num. 2, Card. Tusc., Pract. conclus., tom. 3, concl. 9, litt. F. Hincintelligitur quam perperam agant ii parochi, qui, ut oratoribus remgratam faciant, missam solemnem summo mane decantant, ut in pluribus locis fieri vidi et audivi; unde cum ibi pauci tantum tunc conveniant, nescio quomodò possit servari forma litterarum hujus dispensationis, necnon decreti D. vicarii delegati super hoc, per supra dicta verba, quæ alios deterreat, etc.

OPERAM SUAM, etc.-Inter cætera ipsi oratori, semper consuevit injungi, ut operam suam fabricæ, vel servitio alicujus ecclesiæ vel loci pii, conferat; si tamen litteræ expediantur in formå pauperum, ut hic; quia, cum non valeant solvere consuetam compositionem, etiam locis piis in Urbe, et alibi applicandam, saltem in beneficium eorumdem locorum, seu ecclesiarum, debet orator operam ipsam conferre, etiam si ea fuerint extra Urbem, et in locis oratorum, quia, sicut infra dicitur, unica est Ecclesia; cùm igitur orator ipse non habet in ære, nimirùm, ut solvat consuetam compositionem, æquum est ut luat in corpore, Glos. in c. 1, 15, q. 7, Bald. in 1. fin. § Et si præfatam, c. De jur. delib., Alber. in 1. fin., c. De in jus voc., et idem dicendum est de oratrice, quæ etiam debet tenere candelam, ut supra, accensam in suis manibus: quia adhuc mulier comprehenditur sub dictà regulà, per tex., in I. Si quis id, ff. de Jurisd. omn. jud., quæ licèt videatur habere locum in vilibus tantum personis Bart., in l. 1, § fin., ff. de Pœn., Salyc. in l. Si severior, c. de Infam., Alex., in d. l. Si quis id, col. 1, nihilominùs hæc pæna in casu dispensationis matrimonialis in forma pauperum, imponitur tam civilibus, quam viibus personis, ut docet quotidiana praxis.

Conferat, — scilicet per seipsum, non autem per alium; nam licèt regula sit, quòd qui per alium facit, per seipsum facere videatur, reg. Qui per alium, de Reg. jur. in 6, 1. 2, ff. Rem pupill. salvam fore; attamen cùm hìc agatur de pœnitentià injunctà, non potest illa per alium adimpleri: sicut enim quis per alium vovere non potest, ita nec pœnitentiam acci-

pere, Glos. in cap. Sciendum, 37, quæst. 1, etiamsi ipse orator vellet solvere pecuniam alicui volenti dictam pœnitentiam pro eo peragere; nec unquàm contrarium, circa præsentem casum, visum fuit; nempè, ut sub alià formà, litteræ hujusmodi dispensationum fuerint concessæ, aut dicta pænitentia adimpleta; quod quidem optima ratione servatur, qua juxta dictum Isidori, nullam reus pertimescit pænam. quam scit pecunià posse redimere, per tex., in cap. Pauper, 11, q. 3, debent enim, qui tale scelus patràrunt, castigari pœnitentiis salutaribus, et afflictivis, quæ non debent in aliud gravamen commutari; cùm non sint res, quæ delinguunt sed ipsæ personæ, ut dicit Hostien. in Sum., tit. de Off. ordin., § Quid pertinet, num. 4, et sic non debent puniri bursæ. ubi homines sunt puniendi: quia crimina non debent sic transire impunita, cap: Ut famæ, de Sentent. excom., cap. 2, q. 1, dist. Feder. de Sen. cons. 185. num. 6, ac propterea non alterius operam, sed suam duntaxat conferre tenetur, etiam respectuillius dictionis, suam, quæ importat personalitatem, nec potest in alium extendi, Seraph., decis. 1337, Barbos., d. diction. dicit 344, quia opera unius non est opera alterius, l. Si non sortem, & Libertus, ff. de Cond. indeb. sicut etiam dicimus quòd actus, in quo est electa industria personæ, non potest per alium explicari, capit. final., de Off. deleg., cap. 15, cui eod. tit., lib. 6. ad instar liberi hominis, qui locando operam suam. sicut potest ad certum tempus locare debet personaliter, non per substitutum deservire, leg. Titio centum, § 2, ff. de Conditione et Demonstration; Boer., in tract. de Auth. mag., cons., n. 34.

Nec tamen semel accidisse scimus nonnullos oratores sic dispensatos, pœnitentiam prædictam per interpositas personas, solutà aliquando illis certà pecuniarum quantitate, adimplevisse, in maximam ipsorum animarum perniciem : quia ab ipsarum ecclesiarum. seu locorum piorum rectoribus, testimonium collationis hujus operæ extorserunt. Unde optimum quidem esset, ad occurrendum hujusmodi fraudibus, adjicere in ipsis litteris aliquam pænam, ac forsan nullitatis dispensationis. Et in quibusdam notabilibus manu scriptis, quæ meo tempore in Urbe circumferebantur. vidi adnotatum quòd bonæ memoriæ Matthæus cardinalis Contarellus prodatarius fel. rec. Gregorii XIII. certioratus de hâc re ab episcopo Mazarien., ad cujus notitiam publicè devenit, nonnullos in sua diœcesi. sic dispensatos, pœnitentiam supra dictam per alios adimplevisse, eidem episcopo rescripsit, quatenùs ipsos dispensatos moneret, et induceret ad novam dispensationem à Sede Apostolicà impetrandam. Etcum fuisset in similibus casibus inito matrimonio, recursum ad officium sacræ pænitentiariæ pro opportuno remedio, fuit responsum quòd oratores obtineant denuò dispensationem : nam prima dispensatio fuit nulla, ob non peractam pœnitentiam.

Nec ponitentiam istam poterit vicarius delegatus in aliud opus, praeterquam in litteris expressum, puta salutarem commutare : imò multò minus episcopus,

nam licet possit ex causa poenitentiam à Papa injunctam commutare, per Glos. in cap. Tempora, 26, q. 6, et DD. in cap. At si clerici, § de Adulteriis, de judic., sicut potest parochus impositam ab episcopo, et secundus confessarius, impositam à primo, Sylv. în verb. Confessio, 1, § 27, et alii, hoc nihilominus procedit in ford interiori, non autem exteriori, Dec. in cap. At si clerici, n. 31, et præsertim in delegato, qui tenetur omninò servare formam suæ commissionis, alias enim totus processus corruit, cap. Cum dilecta, et ibi not. de Rescript., Caputaq., decis. 143, num. 5, p. 3, Genuens. in Praxi curiæ archiepisc. Neap., cap. 20, n. 2 quie quidem forma debet præcise et punctualiter servari; cum non possit, neque per æquipollens adimpleri, Ludovis., decis. 258, n. 3, per doctr. Bart., in 1. Non sunt, ff. de Stat. hom. cum concord., adductis per Alexand. in I. 1, sub n. 8, vers. Et ex pradictis, ff. de Lib. et Posth.

Neque hoc, cùm nimirum poenitentiæ qualitas explicatur et præscribitur, poterit considerari qualitas personæ oratoris, puta si fuerit nobilisaut delicata, vel debilis complexionis: quia supra dictus delegatus nihil poterit super hoc arbitrari: cùm id tantummodò servetur in Urbe, ubi orator personaliter accessit pro dispensatione hujusmodi impetrandà: tunc enim habito respectu ad labores et incommoda in itinere habita, injungitur, et commutatur supra dicta pœnitentia, prout R. P. D. datario videbitur: et tunc non aliter, nisi postquàm ibi orator, sibi injunctæ pœnitentiæ collationis hujusmodi operæ, partem adimpleverit.

Et alias, cùm orator impetrâsset secum dispensari super quarto consanguinitatis cum copula, in formă pauperum, eique delegatus imposuisset pœnitentiam, operam suam conferendi, nimis indiscretam, idem orator petiit Romam, ibique dictam operam per quindecim tantum dies cuidam loco pio contulit, et litteras prædictæ dispensationis, quas secum attulit, corrigi in cancellarià apostolicà obtinuit, sublatà clausulà: Ut operam suam, etc., conferat, etc.

Cæterům autem contrarium non semel vidimus in praxi servari, ubi orator ad sic sibi injunctam suæ operæ collationem, prorsùs inhabilis extiterit, puta si mancus, decurtatus, sive quomodocumque corpore impeditus, sive vitiatus; tunc enim etiam eadem stante inhabilitate, non poterit delegatus eam in aliam, præterquam in litteris expressam, pænitentiam commutare; cùm ad summum Pontificem, sive ad ejus D. datarium sit id tantummodò reservatum; qui neque dispensationem hujusmodi fortassè concedet, si ante ejusdem dispensationis concessionem, ipsa sibi inhabilitus innotuerit, puta in iis gradibus remotioribus, in quibus oratori remittitur accessus ad urbem; non autem, ubi dispensatio petitur super propinquioribus gradibus quorum causa ab hujusmodi accessu non erit immunis, puta in secundo, aut primo et secundo gradibus, et similibus; tunc enim, etiam quocumque ex præmissis, impedimento, quantumvis legitimè allegato, ab hujusmodi accessu orator ipse minimè excusa-

bitur, cùm ad id omnind et irremissibiliter teneatur: hoc enim in facti contingentia, pluries pro talibus oratoribus responsum audivimus; quòd mimirum, cum sint pauperes, et miscrabiles, et ad talem pænitentiam peragendam inhabites, ita pariter erunt ad onera matrimonii sustinenda. Nec- alias in urgentioribus casibus, et la lis propinquioribus gradibus, oratoribus pauperibus in ipsa urbe existentibus, collationis opera personalis pænitentia tota in salutarem commutatur, nisi postquam ejusdem operæ partem aliquam contulerint quod quidem non solum in ipsa urbe servatur, quoad oratores in ea præsentes, verum etiam, si ii in partibus sie sibi injunctæ pænitentiæ parte peracta ob aliquod legitimum impedimentum, illius residuum adimplere nequibunt; quo casu ipse D. datarius, delegato, per suas litteras privatas rescribit : quatentis constito sibi legitime de allegato impedimento, oratori, residuum collationis hujusmodi operæ, in aliam commutet, pænitentiam salutarem. Hodie verò, et à pontificatu fel. record. Urbani VIII, nedum ut antea pro dispensatione super impedimento compaternitatis in formà pauperum, remittitur accessus ad urbem, factă per oratorem eleemosynă piis locis in Curia applicandà, verum ctiam pari modo in impedimentis affinitatis ex actu fernicario provenientis, nempe in secundo, aut primo et secundo gradibus; nam pœnitentià ratione incestus, remittitur peragenda in partibus; licèt aliter servetur in primo et tertio gradibus, quia in istis non cadit affinitas fornicaria, ex concilio Trident. et constitutione Pii V, suo loco relatis, utalias diximus.

FABRICE, VEL IN ALIUD SERVITIUM. - Alicujus ecclesiæ, vel loci pii, unde bene poterit delegatus pænitentiam ipsam, etiam servando formam rescripti commutare, nempe ut conferatur opera servitio alicujus loci pii; cùm litteræ supradictæ non se adstringant ad fabricam tantum, sed extendant ad aliud servitium; prout idem Genuensis testatur in supra dictà Praxi. cap. 20, num. 1 et 2, in Nov. impress. Subdens ibi quòd re delata ad Urbem, anno 1601, fuit rescriptum curiæ archiepiscopali, posse siert hanc commutationem: cum enim dicatur fabricæ, vel in aliud servitium, illa dictio, vel, stat alternative, ut docet Bart. in 1. Si quis ila ligaverit. ff. de Aur. et Arg. leg., Abb. Imol. et alii, in cap. Inter cateras, de Rescript., et ex alternativis sufficit unum adimpleri, Bald. in L. Ealege, c. De cond. ob. caus.

Sicut etiam poterit delegatus, ex aliqua sibi benevisa causa, oratori indulgere, ut hujusmodi pœnitentia, sive operæ collatio, jam in una ecclesia, seu in uno loco cepta, possit in alia ecclesia, seu in alio loco perfici; quia sufficit, quomodocumque illam integrè adimpleri; sicut pari modo ipsi oratori permittere operam ipsam, non continuatè, sed interpolatè perficere; dummodò integer sit numerus dierum; cùm si aliàs Papa voluisset, id alio modo expressisset, nimirùm, dicendo, per tres menses, quo casu, illa dictio, perdenotaret temporis continuationem, ut per Bart., in l. Celsus, num. 25, ff. de Usucap., et sic sine ali-

quà intermissione, Gouz. ad Reg. 8, gloss. 9, in annotat., num. 89, et scio aliàs, id fuisse consideratum, et pro affirmativà tantùm; nimirùm, quod interpolatè modo præmisso, possit servitium prædictum impleri.

Et ut paulò antè dixinus, circa opus fabricæ, vel alterius servitii, non consideratur qualitas oratoris, nempè, si fortè fuerit nobilis, sive aliàs qualificatus; nam, etiam ipse debet, juxta patratum scelus, servire atrocitatem, tex. in c. Non afferamus, dist. 34, auth. Omnes peregrini, e. Commun., de Success., Menoch. de Arbitr. jud., casu 266, num. 4, Marsil., cons. 6, in fin.

Quare meo tempore, vidi in Urbe quemdam virum patritium insignis cujusdam civitatis, qui illuc se contulerat pro dispensatione impetrandâ super impedimento primi et secundi gradus consanguinitatis, in formă pauperum, cum copulă carnali subsecută; sub spe facilioris dispensationis; quem fel. record. Paulus V voluit omninò in fabrica divi Petri, publicè laborare, sicut cæteri plebeii, cùmque ipse Paulus, pro parte supradicti patritii fuisset pluries rogatus, ut supra dictum servitium fabricæ, in aliud minùs ignominiosum commutaret, semper negative respondit; ex quo id perceperat ad terrorem, ut illius exemplo cæteri à similibus abstinerent, juxta tex., in l. 1, c. Ad leg. Jul. repet., nam ignoscendo malis, necessariò perduntur boni, facit tex. in c. Est injusta, 203, q. 4, qui sunt nequam propter spem venie, fiunt nequiores, c. Ut samæ de sent.

Negari tamen non potest, quin soleat aliquandò sum. Pontifex miscere lenitatem cum severitate; ne quis multa asperitate exulceretur; neque nimia benignitate solvatur, juxta tex. in c. Disciplina, et c. Omnis qui, dist. 45, 1. Respiciendum, ff. de Pæn., ex quo extrema sunt vitiosa; ac propterea, pœnitentia, sic in ipsâ Urbe, et in his casibus imposita, ita fuit ex summi Pontificis benignitate, moderata, ut scilicet personæ nobiles, in aliquo ipsius fabricæ loco remoto, conferrent operam suam; et sic ex duobus contrariis, fit medium optimum; nam qui nimis emungit, sanguinem elicit, cap. Denique, dist. 4, c. Hinc etiam, & Albuginem, dist. 9, maxime cum hæc lenitas sit verè necessaria in principe, ut tradit Redoan. de Majest. princip. in verb. Ad clementiam pronum, lib. 2.

Et sic regulariter videnus, quòd tam in Urbe, ubi orator est præsens, pro impetrandà hujusmodi dispensatione, quàm extra eam, ubi litteræ dispensationis committuntur, in formå pauperum exequendæ, annuit summus Pontifex; ut peragatur pænitentia, nempè collationis hujus operæ, prout ipsius oratoris qualitas, ac Pontificis pietas suadebit: håc consideratione motus, quia nobiles mitiùs puniuntur quàm ignobiles, § Sit igitur, auth. Jusjuran. quod præst. ab his. Ac propterea, regulariter in casibus supra dietis, admittuntur in Curià ad servitium alicujus hospitalis infirmorum, eis ministrando mane, horà prandii, serò autem, horà cœnæ: sicut etiam ad hujusmodi servitium

admitti consueverunt personæ debilis complexionis; quæ non valent eidem fabricæ, suam operam conferre.

ALICUJUS ECCLESIÆ, VEL LOCI PII. - Pari modo, collatio hujusmodi operæ, neque restringitur ad ecclesiæ tantùm servitium; quia illa extenditur, etiam ad alium locum pium, ut supra dictum est, veluți bospitale, cujus appellatione, veniunt, etiam eleemosynariæ, leprosariæ, xenodochia et operaria, quæ omnia licèt diversis nominibus nuncupentur, juxta usum diversarum regionum, nihilominùs omnia dicuptur hospitalia, ut in Clem. Per litteras, de Presb., ibi, de Xenodochiis, prout dicendum est, etiam de quibuscumque locis piis, habentibus eorum necessaria requisita, putà formam Ecclesiæ, vel altare pro celebratione missarum, quodque fundata fuerint auctoritate episcopi, Guttier. canon. Quæst., lib. 1, c. 32, n. 29, Mascard., de Probat., conclus. 869, Marc. Anton. Genuen. in Praxi archiep., c. 17. Supra dicta enim verba, vel loci pii, non sunt frustra in d. litteris apposita, cùm etiam dictis locis, summus Pontifex succurrere intendat operà et labore oratoris.

Sed numquid, hoc intelligatur tantum de ecclesià. aut loco pio, in diœcesi oratorum, vel alterius ipsorum, existente, adeò ut nullo modo possit orator, extra d. diœcesim, suam operam conferre? De hâc re fuit pluries dubitatum, ex eo quòd quidam, qui similem dispensationem impetraverat, exulabat, extra diœcesim, ac proptercà instare fecit corara delegato suæ dispensationis, quatenùs ille sineret oratorem in eà diœcesi, in quà reperiebatur, conferre d. operam; undè aliàs re ad Urbem non semel delatà, responsum extitit per delegatum concedere oratori, facultatem conferendi dictam suam operam servitio alicujus ecclesiæ, vel loci pii illius diœcesis, in quà tunc ipse orator reperiebatur; cùm id non videretur prohibitum, arg. 1. In prævaricationis, § fin., ff. de Prævar., 1. Dissentientem, c. De divort., 1. Illam, c. De collat., et in facti contingentia, pluries audivi, et vidi in diversis curiis ecclesiasticis ita observari; et ab ipsa Urbe in his casibus rescriptum, cum totum id pendeat ex arbitrio ipsius delegati : ex quo à Christo una tantùm est Ecclesia per totum mundum constituta, licèt in multa membra divisa, sicut episcopatus unus, episcoporum multorum, concordi numerositate diffusus, cap. Novatianus, 7, q. 1.

Sanè, consuetudo ista conferendi operam oratoris fabricæ ecclesiæ, vel alterius loci pii, sicut ab antiquis curialibus audivi, exordium duxit, tempore, quo nonnulli summi Pontifices concesserant facultatem ministris quorumdam locorum piorum, dispensandi super irregularitatibus, ac impedimentis matrimonialibus: attamen Pius IV, revocando hujusmodi facultatem, inhibuit præfatorum piorum locorum præceptoribus, abbatibus, conventibus, confratribus et ministris cujuscumque dignitatis, statûs, gradûs, ordinis, et conditionis existentibus, ac etiam archiepiscopali, episcopali, vel alià majori dignitate fungentibus, ne de cætero uterentur hujusmodi facultatibus, prout in suà constitutione, que incipit, De commisso; sub dat.

bris 1562.

Tribus saltem mensibus. — In hac quidem forma, quoties hujusmodi dispensatio committitur delegato exequendam, cum orator fuerit in partibus, exprimitur, per quod tempus debeat ille suam operam, ut supra, conferre; quod regulatur juxta qualitatem impedimenti, super quo dispensatur, veluti, cùm oratores fuerint in tertio consanguinitatis, seu affinitatis gradu conjuncti, tempus hujus operæ, erit quatuor mensium : cùm verò impedimentum, erit tertii et quarti graduum, etiam mixtorum, ex pluribus stipitibus provenientium, erit trium mensium; si in secundo, et tertio à communi stipite, quinque mensium, et aliàs, juxta qualitatem graduum, sive consanguinitatis, sive affinitatis, vel aliorum impedimentorum; prout docet vulgatissimus stylus datariæ apostol.

Porrò, huic tempori additur illa dictio, saltem: quare notandum est quòd vicarius delegatus non adstringitur ad tempus in d. litteris, tantummodò expressum, nempè, supra dictorum trium mensium; sed suo arbitrio poterit oratori, majus tempus, si sibi videbitur, injungere; cùm supra dicta dictio, de sui naturà sit subsidiaria, Corn., cons. In princip., vol. 1, Surd. cons. 447, num. 27, c. Statutum, § Cum verò, de Rescript. in 6, et sic non excludit majora expressis. neque majorem numerum, c. Excommunicatus, § Addamus, de Hæret., Gloss. in c. Sicut apostolicis, 9, q. 3, non tamen aliquod arbitrium tribuitur ipsi delegato, moderandi supra dictum tempus expressum, si enim aliàs Papa voluisset, profectò in dictis litteris expressisset, quod probatur ex Gloss., in c. Ex tuarum. in verbo, Visum, de Sortileg., ubi præcipitur episcopo, ut suspendat præsbyterum, his verbis: Pænitentiam imponas, quòd per annum et ampliùs, si tibi visum fuerit, eum ab altaris ministerio præcipias abstinere; et sic majus tempus pœnitentiæ, nempe ultra annum relinquitur arbitrio episc., tempus verò præfixum et in litteris expressum nullo modo poterit per ipsum delegatum moderari ; sed debet omninò servari, c. Ad causas. de Offic. deleg., quandoquidem, si id remaneret arbitrio ejusdem, frustra tempus prædictum, expressum fuisset; maximè, cùm ipsa dictio sit adjecta dictioni numerali, ut hic; nam, licèt dicatur, tribus mensibus, non restringit, quin possint esse quatuor, vel quinque menses; quod in facti contingentia vidi et audivi à pluribus delegatis servari, consideratis circumstantiis et qualitate incestûs; quia, quoad hoc, per supra dicta, non excluditur arbitrium ipsius delegati, per ea quæ dicit Cardin. Tusc. in suis Pract., conclus. t. 2, litterà D, concl. 367, n. 1, est enim prædicta dictio. saltem, ampliativa, non autem limitativa, Seraph., decis. 787, num. 8.

Sicut nec ipse delegatus poterit moderari tempus, scilicet diei, quo orator tenetur laborare : puta reducendo laborem ad aliquas tantúm horas diei, permittendo illum laborare quatuor, vel quinque horis cujuslibet diei; quia, ubi pœna imponitur per aliquod tempus, ut hic, intelligitur de tempore continuo et in

Romæ apud S. Marcum, decimo tertio kalen. octo- il dubio, omne tempus debet intelligi quòd sit contitinuum, Franc., in c. Eos qui, num. 5, de Temp. ord.,

> At reverà circa hujusmodi operæ conferendæ tempus, an videlicet integrà die, an verò per aliquot ejusdem diei horas, teneatur orator, eamdem operam conferre; ut inde, injunctæ sibi pænitentiæ satisfactum censeatur; ab ejusdem Urbis observantia minimè videtur recedendum. Ita enim ea se habet, ut cùm juxta qualitatem impedimenti ad contrahendum, teneatur idem orator illuc accedere, ut alias diximus; ita sit in supplicatione Pontifici explicandum; nimirùm: c Cupiunt Joannes, qui pro hujusmodi dispensatione obtinendà, ad romanam curiam personaliter accessit, et in quâ præsens existit, ac indicta oratores præfati, qui pauperes et miserabiles existunt, > etc., tunc enim oratori ipsi, inibi ad fabricæ, vel alterius loci pii servitium deputato, si totà die laboraverit, à præfecto operis, competens victus subministrabitur; sin minùs, tantùm eidem ex ipsà die temporis indulgebitur ut aliquo modo opportunum, necessariumque victum sibi aliunde quærere valeat; quandoquidem, cùm eidem pontifici sint paupertas, ac miserabilitas oratoris explicatæ; propter quas, ex laboribus industriâque manuum suarum tantummodò vivere cogitur, profectò, si per integram diem, operam suam conferret, non haberet unde se valeret, saltem competenter sustentare: cùm alimenta sint necessaria in subsidium vitæ, I. Filiarum, ubi not. Bald., c. De patr. posth., ac proinde, per quatuor, vel ad summum, per sex horas eidem servitio ipsam operam qualibet die impendendo. illius residuum in quærendo sibi necessario victum insumere potest : nec aliàs summi Pontificis exuberans clementia, pietas, patitur servari; cùm sit ille omnium, præsertim pauperum, verus pater, c. Nihil, de Præscript., Hugo in tract. de Off. quatuor præl.. p. 1, commissæ, n. 1, ipsaque Ecclesia dicatur mater pauperum, c. Super prudentiâ, ante fin. 14, q. 2, sufficiatque in reliquis, oratorem, ipsius pontificis mandatis obtemperasse; illius se conspectui præsentando. pænitentiamque hujusmodi ab eo humiliter petendo. Nec proinde practicos latet curiales, quod aliàs fel. record. Clemens Papa VIII, desuper consultus, nimirùm, quod, circa hujusmodi oratores, sentiendum, qui ratione patrati incestûs, ad Urbem personaliter accedunt pro absolutione, et dispensatione in formà pauperum obtinendà, circa tempus ejusdem operæ collationis, ipse Clemens, tale servitium ab hujusmodi oratoribus, non ita rigidè, sed benignè exigendum esse, respondit : cùm oratoris obedientia suppleat in reliquis: quo sit, ut licèt oratore deputato ad opus, festivis de præcepto Ecclesiæ diebus, prohibitum, ipsi dies, quibus ipse ab hujusmodi opere vacat minimè computentur; cùm servitium sit ab eo præstandum ad rationem triginta ferialium dierum, pro singulis mensibus, attamen non modò præscriptum tempus tot mensium ad sic laborandum, sibl abbrevietur; verùm etiam ipsius diei horarum numerus eidem minuatur, ut supra dictum est; nisi fortassè, ipsius in-

cestûs gravitas, aliud suaderet, prout, dùm ego essem unus ex officialibus hujusmodi dispensationum in cancellarià apostolicà, adnotatum audivi ab antiquioribus ex meis collegis, in quibusdam MM. SS. Bernardini Paulini, qui fuerit ipsius Clementis datarius. Si igitur ista viget observantia cum oratoribus qui proinde ad ipsam Urbem accesserunt, quæ nititur supra dictis rationibus, non est profectò, cur cadem non debeat, tanquàm in pari casu, à judicibus ad id extra curiam per Pontificem delegatis, observari; exemplo ipsius Romanæ curiæ, quæ aliarum curiarum, præsertim ecclesiasticarum, est vera magistra et mater, tex. in 1. 1, § Sed, etsi quæ leges, c. De veter. jur. enucl., c. fin. de Sor. comp. in fin. ibi, quia tamen omnium Ecclesiarum mater est eadem et magistra, et tanquàm talis, est ab omnibus utique sequenda, Gig. de Pens., q. 18, num. 2 et 3, cùm inferiores, à superioribus debeant regulari, c. Est ordo, et c. Hac imago, 35, q. 5, et eadem necessitatis causa, quâ in ipsâ curià orator sibi quærendi premitur, vigeat etiam in partibus, ubi à delegato, in vim litterarum hujusmodi dispensationis, ei hæc imponitur pænitentia: ubi enim est eadem ratio, eadem esse debet juris dispositio, l. Si postulaverit, § Ratio, ff. de Adult. 1. Illud, vers. Sed magis, ff. Ad leg. Aquil.

Si tamen hæc collatio operæ fiat in Urbe, ubi orator accessit pro dispensatione obtinendà, consideratis illius laboribus, et ærumnis in itinere perpessis, in accedendo, ut diximus supra, mitiùs cum eo agitur; quia si, verbi gratia; impedimentum, super quo est dispensandum, erit tertii gradûs, et supra quamvis mandetur prævia quadam schedula, præfecto fabricæ, ut oratorem faciat elaborare per tres menses, nibilominus postquam illæ elaboraverit per mensem, aut 25 dies, vel minùs prout D. datario placuerit; residuum temporis trium mensium præfatorum, sibi indulgetur; injuncto tamen eidem, ut per tres, vel quatuor, aut tot dies, quod eidem D. datario visum fuerit, visitet septem vel novem ecclesias, visitari solitas intùs, et extra Urbem existentes, de quo exhibebit sidem ab earumdem ecclesiarum sacristis, seu aliis, ad id deputatis, apud D. præfectum datariæ; qui paucis quibusdam ab oratore solutis, transmittit supplicationem dispensationis ad registrum, quæ inde transmittitur ad cancellariam, ubi litteræ expediuntur gratis, quatenus transeant per ipsam cancellariam: si verò per officium minoris gratiæ recipitur juramentum oratoris, quòd ipse sit orator nominatus in litteris dispensationis, ut possint in forma pauperum transire, sicut infra dicetur. Aliàs enim, licèt pro oratoribus absentibus, nihil recipiatur à DD. scriptoribus apostolicis, quibus sufficit litteras ipsas in forma pauperum videre conscriptas, illas ita subscribant, videlicet : (Gratis pro Deo, ) pro oratoribus tamen pauperibus absentibus ita taxantur per dictum officium minoris gratiæ, ac si illi pauperes non essent, quibus tantùm paupertas prodest, ad evadendam integram solutionem compositionis.

Ne autem quis miretur cur litteræ dispensationum

matrimonialium, quæ privativé, quoad cæteros officiales, transeunt per cancellariam, in forma pauperum super proximioribus gradibus, videlicet in tertio, aut secundo et tertio, sive ex uno, sive ex pluribus stipitibus duplicatis seu multiplicatis, requirant minorem impensam, quam illæ quæ transeunt per officium minoris gratiæ, nempe in quarto vel tertio, et quarto, etiam ex pluribus stipitibus, ut supra duplicatis: cùm nihilominus major requiratur impensa in gradibus proximioribus, quam in remotioribus, sciendum est quòd per cancellariam primò dictæ litteræ pro oratoribus pauperibus, sive præsentibus, sive absentibus, ut dictum est, non taxantur, sed ita signantur, gratis pro Deo, et sic quibusdam tantum paucis, pro certis laboribus solutis, nulla solvitur taxa. Collegium namque scriptorum apostolicorum ( quod est unum ex præcipuis et sublimibus in dictà cancellarià cum in ipso sint adscripti, etiam nonnulli S. R. E. cardinales, imò etiam ipse Pontifex habet unum ex officiis dictorum scriptorum ) signat dictas litteras gratis, sicut et cæteri officiales, illorum exemplo, nec aliquid recipiunt.

Quod quidem non modò servatur in his dispensationibus matrimonialibus in formà pauperum, verùm etiam in aliis gratiis pro oratoribus pauperibus et miserabilibus in Curià, tempore expeditionis, præsentibus, juraque propterea debita solvere non valentibus.

Potissimum verò tam in eâdem cancellarià, quàm alibi in ipsâ Curiâ, circa expeditionem litterarum, indulgentiarum, ex quo felicis rec. Pius IV (ut per transitum hoc dicam ) inconveniens nimis esse existimans, pro concessionibus indulgentiarum, quæ in solis meritis passionis Domini nostri Jesu Christi, ejusque gloriosorum martvrum et sanctorum, consistunt, aliquid temporale exigi, motu proprio, vicecancellario. ejusque in cancellarià locum tenenti, necnon summistæ, scriptoribus, illorumque rescribendario, computatori, receptori et defensoribus, necnon secretariis litterarum apostolicarum, illarumque, tam majoris quàm minoris præsidentiæ abbreviatoribus ac sollicitatoribus, plumbique et registri magistris, collectoribus, earumdemque litterarum apostolicarum registratoribus, bullatoribus et illorum famulis, necnon in registro supplicationum manu, et in præsentià suå signatarum magistris et scriptoribus, aliisque Rom. Curiæ officialibus, et personis, etiam eorum officia ex causă quantumvis onerosă, obtinentibus, cujuscumque qualitatis et conditionis existant; ac quocumque nomine appellantur, sub majoris excommunicationis latæ sententiæ, necnon amissionis ad semestre, omnium emolumentorum corum officiorum, quæ ipso jure, quoties contrafecerint, fabricæ basilicæ principis Apostolorum de Urbe, applicata esse censeantur; et crescente inobedientià, etiam privationis eorumdem officiorum, ipso facto incurrendis pœnis præcepit, -et mandavit, quatenùs in registro supplicationum, magistri et scriptores hujusmodi, ultra salarium inibi pro signaturis ordinariis exigi solitum, alii verò officiales litteras apostolicas, tam sub plumbo quam in forma brevis, super gratiis indulgen-Il tiarum et peccatorum remissionibus, etiam plenaria-

rum, tam pro vivis quam defunctis, tam ad tempus quam perpetuò, ad futuram seu perpetuam rei memoriam, vel in alia forma, ac cum quavis narrativa, pro quibusvis particularibus personis seu ecclesiis cathedralibus et collegiatis, monasteriis, prioratibus, capellis, perpetuis capellaniis, oratoriis, hospitalibus, capitulis, collegiis, conventibus, confraternitatibus, societatibus, universitatibus, et quibuscumque aliis piis locis, ab ipso Pio et successoribus suis Romanis Pontificibus etiam facultatem eligendi confessorem, eum votorum commutatione in se continentibus pro tempore, citra tamen clausulam porrectionis manuum adjutricum, concessis et concedendis, conficienda gratis pro Deo, ubique per eorum officia, absque aliquà taxæ, regalium, seu jocalium, aut cujusvis alterius generis solutione vel exactione, quantumvis ordinarià vel extraordinarià, omnibus recusatione et contradictione cessantibus, illicò nullo alio expectato mandato, expediant; et prosequentibus illarum expeditionem, etiamsi partes, quorum intuitu fuerunt concessæ, in Romana Curia non sint præsentes, sed longè ab illà absint, expeditas tradant, et consignent. Quorum omnium executionem ipse Pius demandavit datario, et prædictæ cancellariæ regenti, pro tempore existentibus, cum pænarum adjectione. Reliqua auten: circa expeditionem litterarum, gratis in ipså Romana Curià, aliaque ad hanc praxim pertinentia latè reassumo in meà Pract. ben.

Scriptores verò minoris gratiæ ( ad nostrum institutum redeundo) prædictas litteras ex integro taxant, nihil prorsùs remittendo oratori, nisi ille fuerit in Romana Curia præsens, quia tunc recepto juramento super identi'ate personæ, ut dictum est, etiam ipsi signant gratis; et similiter cæteri officiales ad id deputati, nihil recipiant pro dictis litteris, pro quibus etiam solvuntur tantum quædam parva emolumenta.

Contingit etiam aliquando oratorem, qui in Urbe pro dispensatione hujusmodi impetrandà, personaliter accessit, non posse inibi ob aliquam legitimam causam à D. datario approbandam, veluti infirmitatis supervenientis, aut alterius impedimenti, pœnitentiam sibi impositam, scilicet conferendi operam suam, ut supra integrè explere; et tunc contentatur ipse D. datarius, ut idem orator residuum prædictæ operæ conferat in partibus, ac propterea committitur delegato, ne setum dispenset, nisi constito sibi priùs quòd ille dictum residuum expleverit, ut aliàs diximus.

Qua Poenitentia publica peracta. — Quare non priùs procedendum erit per delegatum ad absolutionem ab incestu, ac decretum dispensationis, quàm præmissa omnia, scilicet pœnitentiam publicam, ctiam cum dicto servitio, integrè oratores respective peregerint; quia sicut ordinis susceptio non debet concedi clerico in publica pœnitentia existente, per ea quæ notantur, in c. Maritum, dist. 55, ita ad matrimonium transire non permittitur ipsa pœnitentia durante, ut habetur in conc. Arelaten. 2, c. 21 quia non dispensatur nisi peracta pœnitentia de crimine, Butr. in c. At si clerici, § de Adulteriis, de Judic. in 4 notab. Et

hic satis patet non posse delegatum dispensare, nisi dictà pœnitentià integrè peractà; etiamsi orator, quoad operam suam conferendam, voluit præstare quantùmcumque idoneam cautionem de câ conferendà post contractum matrimonium, quia, cum dicta verba, scilicet, quà panitentià publicà peractà, sint posita in casu ablativi absoluti, important conditionem, l. Si debitor, § 1, ff. Quib. mod. pign. vel hypoth. solv., Bart., in l. 1, in 3, q. ff. de Cond. et Demonstr.; Guido Papa, q. 15, n. 2, Ludovis, decis. 492, n. 7, et sub conditione tribuitur delegato, jurisdictio: l. A testatore, sf. de Cond. et demonstr.; quare non impletà dictà conditione, nulla quidem competit jurisdictio: ac proinde, antea per eumdem delegatum gesta, nullius erunt momenti, Put., decis. 429, l. 1 Caputaq., decis. 125 et 150, p. 1, prout indicat illud verbum, peracta, quod rem integram et perfectam ostendit, 1.2, in princip., ff. de Adult. l. Qui procuratorum, in princip., ff. de Procurat.; Tiraquell., in I. Si unquam, verbo, Revertatur, num. 194, c. De revoc. donat., ac propterea debet fides de hujusmodi pænitentià ex integro peractà, in actis produci, ut idem delegatus certus sit de suâ jurisdictione : præterea idem verbum, peracta, cùm sit principium præteriti temporis, denotat actum perfectum et consummatum, text. in leg. 1, § sin., ff. Quod quisque juris, et not. in l. Arboribus, § Idem tractat., if. de Usufruct.; Ruin, cons. 226, r. 6, l. 1. et sic priùs adimpleri debet præmissà pænitentià, ac postmodùm ipsi delegato, erit adhibenda fides eorum parochi, tam de pœnitentià publicà, peractà, ut dictum est, quam de servitio fabricæ, aut alibi præstito; quia non sufficit dictam pænitentiam publicam tantùm dictos oratores egisse, cùm utrumque debeant priùs adimplere, ut constat ex tenore dictarum litterarum, in quibus, postquam Papa dixit, pænitentiam publicam imponas, statim subdit, utque dictus orator operam suam conferat, etc., prædicta enim dictio, ut juncta cum dicto ablativo absoluto, importat etiam conditionem; Surd., cons. 437, num. 30; Barb. in Rub., ff. Solut. matr., p. 1, num. 30.

Et propterea, si delegatus recederet à formâ sibi tradità in prædictis litteris dispensationis, nulliter procederet, c. Pisanis, de Rest. spol., c. Venerabilis, de Off. deleg.; Abb. in c. Causam, num. 10, de re id., quia donec sibi constiterit, oratores omnia supra dicta adimplevisse, nulla ei competit jurisdictio, Glossa, in Clem. 1, in verbo Repererint, de Off. deleg., Card. in Clem. 1; num. 18, de Conces. præb.; Anchar., cons. 36, num. 4, vers. Item ex alio capite. Et in proposito refert Marc. Anton. Genuens., in praxi curia archiep. Neapolitan., cap. 20, num. 3, fuisse ab Urhe rescriptum, quòd incestuosi, qui impetraverunt dispensationem, non poterant contrahere matrimonium, peractà solum pœnitentià publicà, præstità cautione per virum, de conferendo operam suam fabricæ Ecclesiæ; sed omnia expleri debent, et postea concedi licentia contrahendi.

Practicari tamen consuevit his præsertim tempori bus, ut si forte contingat, nisi quamprimum matrimo-

monium contrahatur, aliquod grave scandalum exoriri ac propterea expectari non possit, donec orator integrum servitium fabricæ ecclesiæ, vel alterius loci pli contulerit, pro opportuno remedio recurratur ad D. datarium, qui per suas litteras privatas, committit vicario delegato, ut si sibi constiterit oratorem, partem supra dicti servitii egisse, oratoribus concedat licentiam matrimonium contrahendi; præstitå tamen priùs idoneà cautione, de explendo integraliter dicto servitio, post contractum dictum matrimonium; prout diebus elapsis in simili casu D. Ægidius Ursinus Vivarius, datarius S. D. N. Urbani VIII, per similes litteras rescripsit vicario Neapolitano, in causa dispensationis matrimonialis inter Franciscum N. et Martiam N. Neapolitan., ex quo ipse orator, ex quinque mensibus servitii sibi injuncti in litteris dictæ dispensationis in secundo et tertio gradibus, unum tantum mensem compleverat, dictæque oratrici, qua de proximo paritura erit, vitæ periculum imminebat; nisi tempore partas reperitur contractum dictum matrimonium: prout in dictis privatis litteris sub die 10 maii 1636, ex quo Papa in his præsertim dispensationibus summoperè studet periculis, et scandalis obviare, sient alias diximus.

Tempore item pontificatús felicis record. Gregorii XV, câm similis casus evenisset, D. Ulpianus Vulpius qui tunc illius erat datarius, exhibitá sibi fide ordinarii oratoris, quâ attestabatur de ipsius inhabilitate, ad complendam hujusmodi pœnitentiam, seripsit ei. dem erdinario per litteras etiam privatas, quatenús eidem oratori residuum collationis hujus operæ, in aliam pœnitentiam salutarem commutaret; ipse enim prodatarius, sive datarius, in hujusmodi pœnitentiis injungendis, alterandis, minuendis, et commutandis plenissimam habet potestatem, ab ipso Papà cujus ille est oraculum, et organum mentis et vocis; Gonz., ad regul. 8 cancell., Glossa 65, num. 6.

Hæc pænitentia collationis operæ ex impossiblitate illam conferendi, ut supra dictum est, ita demùm commutari consuevit, si ordinarius per suas litteras de impedimento certiorem reddat illustrissimum datarium, petatque pro oratore commutationem ipsam. Exemplum recens. Nauta quidam dispensatus in formå pauperum, injunctà pœnitentià prædictà, illam repit, nequivitque adimplere; quia necessitate compulsus sibi quærendi victum, cum sua navicula hùc illucque discurrens, nunquam verò consistens, oratrice prægnante, de proximo paritura, proinde ab eodem datario, prædicto ordinario rescriptum est, quatentis prenitentiam sie impositam eidem oratori, in aliam salutarem tamen commutaret; firmå tamen remanente alia publica prenitentia, quæ alios deterreat, etc., ad quod ipse D. datarius movetur ex mente Papre, qui scandalis quibuslibet ne eveniant, occurrere satagit, nec quemquam ad impossibilia intendit obligare, juxta text. in 1. Impossibilium, ff. de Reg. jur., 1. Si stiputer, M. de Verb. oblig., 1. Cum hæres, § 1, ff. de Stat. Fiber, § Impossibilis, instit. de Hæred., instit. c. Nemo potest, de Reg. jur., in 6.

ET RECEPTO AB RIS JURAMENTO. — Here clausula semper apponitur in supplicatione, et in litteris dispensationum, ubi suit narratum quòd oratores selentes impedimentum, se carnaliter cum impedimento dirimenti, vel màtrimonium scienter contraxerum, sicut pluries diximus.

Si tibi expediens videbitur, etc. - Nam heèt per hujusmodi dispensationem pluribus malis occurratur, ut dictum est, poterit tamen illa denegari, si ita ex aliqua causa videbitur vicario delegato; pro quo facit illud Apost. Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt, c. Aliud quidem, 11, q. 1, ubi Glossa dicit, quòd tune non expedit, ad quod licitum est, quando usus ipsius possit aliis inferre impedimentum, c. Sic enim, 28, q. 1. Et sic clarè constat quòd Papa non mandat simpliciter et absoluté cum dictis oratoribus dispensari, nisi si, et in quantum videbitur delegato, cui est negotium commissum; hæc namque clausula, si tibi videbitur, importat arbitrium boni viri, non autem liberam voluntatem; Menoch., de Arbitr. jud., lib. 1. q. 8, num. 1, 2 et 3; Cæsar. de Graff., decis. 134, num. 16, et propterea debet ipse delegatus perpendere an dietam dispensationem debeat oratoribus concedere vel denegare; quia in hoc debet se regulare prout de jure; text. in l. 1, ff. de Leg. 2, l. Fideicommissa, § 1, quanquam, ff. de Leg., 3; Bart. in l. Si sic. in princip., n. 2, ff. de Leg. 1, c. 2, et ibi Glossa, verbo, Visum fuerit, de Corp. vit.

Unde postquam ipsi oratores omnia adimpleverint servata forma dictarum litterarum, et non antea, dictus delegatus videbit, an dispensatio hae orit concedenda, vel deneganda; nam ita docet illa dictio, demum; qua additur supra dictae clausulæ, scilicet, demum si tibi expediens videbitur, etc., nam de suf natura, est taxativa, et restrictiva, l. Si duobus, in princip., ubi not. Aretin. notab. 2, ff. de Vulg. et Pupill. substit.; Card. Tusc. pract. Concl., tomo 2, littera D, concl. 264.

Nec scandalum sit ex ea oriturum.—Nam etiam juxta proximè dicta, sicut ad evitanda scandala quæ orirentur, nisi matrimonium contrahatur, conceditur dispensatio; cùm scandala justam præbeant causam dispensandi in omni casu prohibito, Anchar., cons. 339; Barb., cons. 1, col. antepenult., l. 3, ita è contrà, si oriretur scandalum, ex concessione dispensationis, nullo modo debet illa concedi; text. not. in cap. 1, de Apost., cap. Nihil cùm scandala, de Præscript., ubi latè Felin.

Imò episcopus ex officio debet impedire matrimonium contrahendum, quando est timor futuri scandali, etiamsi nullum adsit impedimentum ad contrahendum, cap. Super eo, de Cogn. spirit.; Marc. Ant. Genuens. in Praxi curiæ Archiep. Neapolitan., e. 2, num.
13, ubl dicit hoc procedere, quamvis pro executione
dispensationis omnia fuerint probata ex doctr. Abb.
in cap. Cùm in tuù, num. 4, de Spons., dicentis quòd
propter scandalum imminens inter aliquas famillas,
debet episcopus præcipere ne inter se contrahant matrimonium, arg. ejusdem, c. Nihil cum scandale, ubi
notat Glossa quòd propter scandalum desistendum est

à jure suo, cap. Ad aures, de Temp. ordin., cap. Cavendum, 10, q. 3, et cap. Nolite, q. 3.

Quod quidem in tantum procedit, ut etiamsi prædicta clausula non esset in litteris apposita, nihilominùs subintelligeretur, arg. d. cap. Ad aures; sed hìc voluit Papa id exprimi, ut magis dignoscatur sua enixa voluntas circa hoc; nam supra dicta verba annectuntur illis verbis: Si tibi expediens videbitur, quia dùm dicitur, nec scandalum, etc., illa dictio nec, licèt de sui natură sit implicativa casûs contrarii ad expressum, juxta text. in l. Milites, § Mulier, ff. de Milit. test. et in l. Nec avus, et ibi Glos., c. de Mancip. liber. nihilominus hic copulat et continuat præcedens dictum, ad text. in l. Nec quidquam, ff. de Off. procons., et ad aliud refertur, l. fin., et ibi. Bart., ff. de Reb. dub., l. Talis scriptura, § ult., ff. de Leg. 1, l. 3, § Filius, ff. de Lib. et Posth., Felin. in cap. Causam quæ, col. 3, de Rescrip., ac propterea dicendum est quòd annexorum idem est judicium, l. An inutilis, ff. de Acceptil.; Paris. de Confid., q. 23, num. 43; Marc. Anton. var. Resolut. lib. 3, resolut. 9, num. 2.

Tunc cum eisdem, etc .- Hæc etiam clausula pendet ab illis verbis, si tibi expediens, etc., et habet locum, post lapsum dictorum trium mensium, seu alterius temporis, quod in dispensationibus matrimonialibus, juxta qualitatem impedimenti, præsigi solet: natura etenim hujus dictionis tunc, est denotare extremitatem temporis expressi, seu designati; ut etiam infra dicetur, adeò ut non possit deveniri per delegatum ad decretum dispensationis, nisi post præmissa omnia adimpleta, ut aliàs diximus, Specul. instit. de instrum. edit., § Videndum restat, ante num. 4, vers. Quid si verbis, Glos. in c. Si eo tempore, de Rescrip. in 6, in verbo Tunc; Dec. cons. 63, num. 2 et 3, cons. 89, num. 3, cons. 90, num. 2, et cons. 523, num. 5; Anchar., cons. 356, col. 3, vers. Tertiò, hoc probat.; Card. Tusc. in suis pract. Concl., tom. 2, concl. 264, num. 1, et in hac eadem materià dicit id. Marc. Anton. Genuens. in d. Praxi, c. 10, sub num. 3, quod in hoc casu fuit per curiam archiepiscopalem considerata hujusmodi dictio tunc, apponi solita in dispensatione, quæ denotat extremitatem temporis, per text. in 1. 4, § fin., ff. de Condit. ct Demonstrat., et etiam illa dictio demùm.

DUMMODO PAUPERES ET MISERABILES EXISTANT .- Hæc verò dictio, et miserabiles, noviter introducta est, ad obviandum fraudibus, cujus adjectioni causam dedit quidam pistor, qui licèt fuisset dives, nihilominùs extorquendo à suo ordinario fidem paupertatis, fecit per testes probari ipsum et oratricem esse pauperes, et ex labore et industrià manuum suarum vivere; et sic intendebant evadere expensas consuetas pro expeditione eorum dispensationis; unde fuit addita hæc dictio sub hac conditione: Dummodò pauperes et miserabiles, quæ ex conjecturata mente Pontificis, non solùm importat modum, verùm etiam conditionem; unde per eam qualificatur tota gratia hujusmodi dispensationis; ac propterea executor nihil agit, donec ea fuerit plenè justificata; nec refert quòd inter conditionem et modum id versetur discrimen, nempe quòd conditio suspendit, modus verò nequaquàm; nam modus adhuc ipsam obligationem coarctat, ita ut, nisi impleatur, nihil actum esse dicatur, arg. 1. Cùm in testamento ff. de Fideicom. libert., et elegantissimè tradit Lotter. de Re ben., lib. 1, q. 28, num. 41 et 42.

Unde scimus quod adest usus curiarum ecclesiasticarum, ut post præsentationem litterarum dispensationis alii testes denuò examinentur super paupertate, et miserabilitate oratorum. Quod si non constiterit ipsos oratores tales esse quales se asseruerunt, denegabitur eis executio dispensationis; et debent alias litteras in forma ordinaria expediri facere, ac solvere consueta jura officialibus ad id præpositis.

Hæc guidem oratorum miserabilitatis probatio non ita passim erit ab ipso delegato, sicut supra jam dictum est, contemnenda; licèt enim eò ipso quòd quis sit pauper, dicatur etiam miserabilis, ad text. in c. 1 de Postul., solaque paupertas faciat hominem miserabilem, Joan. Andr. et Abb. in c. Significantibus, de Off. deleg.; Crescen. decis. 16, de Privileg., attamen hoc verbum et miserabiles, hic aliquid ultra operatur; nec est aliquo modo intelligendum de illis miserabilibus personis, quibus est in jure concessum, præsertim privilegium, l. un., c. Quando imper. inter pupill. et vid., ut sunt viduæ, orphani, senes, decrepiti, diuturno morbo fatigati, debiles, mutilati, leprosi, debilitati, cæci, mercatores, qui in itinere gabellis gravantur, advenæ, publicè pænitentes, expositi, infames, carceribus conjecti, etc., ut per Butr. in d. c. Significantibus, Marches. in prox. commiss., p. 2, c. 4, num. 27, quandoquidem, cùm, e. g., sit etiam viduitati hoc privilegium concessum, adhuc regina vidua dicitur miserabilis persona, ut not. Capibl. in pragm. 8, p. 1, num. 310, de Baron., et ait Tiraquell. in 1. Si unquam, vers. Facultatem, c. de Revoc. donat., reginam Angliæ posse gaudere privilegio miserabilium personarum; non igitur sunt iidem miserabiles, quia sunt pauperes, sed quia ob eorumdem statum hujusmodi natura de omnibus istis movetur ad miserandum, Azor. in Sum. cap., Quando imp. inter pupill. et vid., veluti quia vidua remansit sine viro, orphanus sine patre, etc., proindeque igitur apponitur supra dictum verbum et miserabiles, ut aliquid ultra addatur ipsi paupertati in genere paupertatis; si enim simpliciter diceretur quòd oratores sunt pauperes, intelligi id quidem posset non modò de paupere qui non habet necessaria ad sustentationem vitæ, prout hic intelligitur, verùm etiam de eo cui deficiunt convenientia, quoad sui statum et conditionem, ad not. per Bart. in l. Si constante, q. 1, ff. solut. Matr., ac proinde cum oratores possent consueta jura solvere, illorum nihilominùs solutionem in præjudicium, etiam tot piorum locorum effugerent; ex quo aliàs personæ miserabiles esse possunt, tam si sint pauperes, quàm si divites, Abb. in c. Ex parte, de For. comp., et tamen hujusmodi miserabilitatis probatio in hâc materiâ remittitur arbitrio executoris delegati ad hanc dispens. exequendam, ex doctrina Butr. in c. Ex tenore, de For. comp.

In dispensationibus verò matrimonialibus, quæ pro

Gallicis in formà pauperum expediuntur, illa clausula deinde ita extendi consuevit, videlicet: Deinde, si veniam à te petierint, imposità eis pro modo culpæ pænitentà salutari; receptoque ab eis juramento quòd talia deinceps non committent, neque committentibus præstabunt auxilium, consilium, vel favorem, ipsos ab incestùs reatu, et excommunicationis, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pænis, ecclesiasticis et temporalibus, tam à jure quàm ab homine, contra similia perpetrantes, promulgatis, incurrerunt, in utroque foro absolvere, etc.

Et sic omnibus supra dictis adimpletis, testibus inprimis et ante omnia, super verificatione narratorum in dictis litteris, tempore illarum præsentationis examinatis, devenitur ad decretum dispensationis; cujus tenor talis esse poterit, ut sequitur, videlicet:

N. N. vicarius generalis N. et ad infra scripta delegatus apostolicus. Universis et singulis præsentes inspecturis notum facimus atque testamur, qualiter nuper coram nobis pro parte N. et N. loci N. hujus Neapolitanæ diæcesis, exhibitæ et præsentatæ fuerunt infra scriptæ litteræ apostolicæ in charta pergamena scriptæ, plumbeo pendente sigillo ad cordulam, fili canapis, more Romanæ Curiæ, non vitiatæ, non cancellatæ, non abrasæ, ne. que in aliquà ipsarum parte suspectæ, sed omni prorsùs vitio et suspicione carentes, quas cum omni quâ decuit reverentià, recepimus, hujusmodi tenoris, videlicet: UR-BANUS, etc. (Hic inscritur totus tenor dictarum litterarum de verbo ad verbum (si tamen dictæ litteræ originales remaneant in actis, non erit opus illas inserere), et prosequitur : Post quarum quidem litterarum præsentationem et receptionem, nobis et per nos sic ut præfertur factas et receptas, fuimus pro parte præfatorum N. et N. cum instantia requisiti, quatenus ad executionem earumdem litterarum, ac in eis contentorum, procedere deberemus. Nosque attentà servatàque illarum formà, mandavimus de in eis expositis, capiendam esse diligentem et summariam informationem, per quam reperimus, prædictos N. et N. se tertio et quarto consanquinitatis gradibus invicem esse conjunctos, dictamque N. propter hoc minimè raptam suisse, omniaque in dictis litteris exposita et narrata, suisse et esse vera, ac veritate fulciri. Idcircò inprimis eosdem N. et N. invicem separavimus, eisdemque pænitentiam publicam injunximus, dictusque N. operam suam fabricæ ecclesiæ sancti N. loei N. tribus mensibus contulit; ab eisque juramentum recepimus, quòd sub spe faciliùs habendæ hujusmodi dispensationis à summo Pontifice, incestum supra expressum non commiserunt, ipsos in utroque foro absolvimus, et aliam ponitentiam salutarem ipsis imposuimus; ac cum prædictis N. et N. ut matrimonium inter se publicè, servatà formà concilii Tridentini, contrahere, illudque in facie ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere liberè et licitè possint et valeant; apostolicà auctoritate nobis concessà, et quà in hàc parte fungimur, impedimento quarti consanguinitatis gradus hujusmodi, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis cæterisque contrariis nequaquam obstantibus; quæ idem S. D. N. Urbanus Papa VIII, in prædictis suis litteris voluit non obstare, dispensandum duximus; prout præsentium tenore dispensamus. Distantiam verò tertii gradûs prædicticis non obstare declarantes. Prolem susceptam, si qua sit, et suscipiendam exinde legitimam decernendo, ad præscriptum dictarum litterarum; et in præmissorum fidem, præsentes manu nostrå subscriptas, per infra scriptum actorum magistrum pro Curià fieri et subscribi jussimus. Datum in palatio archiepiscopali Neapolitano, anno à nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo tertio, indictione, etc., die verò, etc., mense, etc., pontificatûs autem ejusdem sanctissimi in Christo patris et domini nostri Urbani Papæ VIII, anno ejus undecimo feliciter, Amen.

N. N. vicarius generalis Neap.executor apostolicus.N. N. Actuarius.

Hæc autem formula decreti potest deservire omnibus dispensationibus matrimonialibus, mutatis mutandis, secundùm earum qualitatem, ac facti narrationem.

### CAPUT VII.

Praxis dispensationis matrimonialis super impedimento publicæ honestatis justitiæ.

Frequens itidem est in ipså Rom. Curiå usus dispensationum super impedimento publicæ honestatis justitiæ, sive cum copulà inter oratores secutà, sive sine eà; quod quidem impedimentum, neque ex consanguinitate, neque ex affinitate procedit, sed ex quadam. quæ in matrimoniis consideratur, honestate inductum est, ex validis sponsalibus, olim usque ad quartum gradum impediens; hodiè verò ex sacro concilio Tridentino, primum gradum non excedens, idque ex sponsalibus de futuro tantùm, et ita observatur in hujusmodi impedimento, ut consanguinei sponsi, vel sponsæ, in primo tantùm gradu existentes sponsum vel sponsam in matrimonium ducere, sine apostolică dispensatione prohibeantur, quæ quidem publica honestas, juxta illius definitionem, nihil aliud est nisi propinquitas ex sponsalibus proveniens, robur trahens ab Ecclesiæ institutione, ex eo quod non est honestum ut quis eam ducat, quam suus consanguineus desponsavit, text. est in cap. Ad audientiam, et in c. Sponsam, de Spons.; ex hoc enim quandoque oriebantur graves inimicitiæ inter consanguineos, cùm uni desponsatam, alius consanguineorum quærebat ducere in uxorem; ac propterea Ecclesia appellavit hoc impedimentum, publicam honestatem; quia non potuit dari congruentius nomen; cùm non posset attribui alicui ex cognationibus, scilicet legali, spirituali vel carnali, Abb., in cap. Juvenis, num. 4, de Spons., et sic prohibitio hæc non consurgit ex consanguinitate, aut affinitate contractà ex nuptiis consummatis, sed ex quadam publica æquitate; et est jus prohibens matrimonium contrahi, et contractum dirimens, ut aliàs diximus.

Et ideò dicitur publicæ honestatis justitiæ, quia in matrimoniis contrahendis, non solùm quod licet, sed quod honestum est consideratur, juxta tex. in l. Semper, ff. de Ritn nupt., et oritur ex sponsalibus, que de jure non sortiuntur effectum, ut latius infra dicemus, et dicit tex., in d. cap. Ad audientiam : et sieut per matrimonium affinitas contrahitur, que nuptias subsequentes dirimit; ita ex sponsalibus oritur aliud viaculum conjunctionis, licet minus perfectum, affinitate, quod etiam matrimonium dirimit, ut supra dictum est, et ostendit Sanch., de Matr., lib. 7, disp. 78, n. 1, in fine.

Ut autem scias quando dispensatio super hoc impedimento reddatur facilis, vel difficilis, præmittendum est, quod duplici modo illud contrahitur, primò scilicet ex sponsalibus, per verba de futuro, secundò, ex matrimonio rato tantum. Primo casu non excedit primum gradum, quando sponsalia sunt valida; et passim conceditur hoc modo dispensatio. Secundo casu extenditur usque ad quartum gradum; perinde ac si esset consanguinitatis, seu affinitas ex fegitimo coitu proveniens; et dic cum difficultate, et non nisi gravissimis et arduis causis, conceditur dispensatio, sicut in primo vel secundo gradu consanguinitatis, vel affinitatis practicatur; quia fortius vinculum est, et majorem conjunctionem importat; cum sit matrimonium contractum, quamvis, ut ait Navar., consil. 11, numer. 4, de Spons., aliqua vocent illud sponsalia, cùm non sint propriè talia : imò sunt verè matrimonium ratum, licèt non consummatum. Et quia à nonnullis nihilominus in dubium revocabatur, an præd. conc., sess. 24, c. 4, de Reform., intelligeretur de sponsalibus de futuro, an verò de matrimonio, per verba de præsenti, contracto, nondùm carnali copulà consummato, placuit fel. rec. Pio V, ad hujusmodi debitum tollendum, id suo motu proprio, declarare, cujus tenor talis est, videlicet:

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuum rei memoriam. Ad Romanum spectat Pontificem, sua sollicitudine diligenter providere, ut sacrorum conciliorum decreta ita sua declarationis adminiculo dilucidentur, quòd nulla desuper dubitandi occasio cuiquam relinguatur. Sane ad aures nostras pervenit, multos esse, qui dubitent, an decretum acumenici concilii Tridentini, sess. 24, de Reformatione matrimonii, capitulo tertio, quo cavetur impedimentum publicæ honestatis, ubi sponsalia valida non fuerint, prorsus tolli, ubi verò valida fuerint, non excedere primum gradum, cum in ulterioribus gradibus non possit kujusmodi prohibitio servari, de sponsalibus, per verba (ut aiunt) de futuro tantium conceptis intelligatur, vel etiam matrimonia, per verba de præsenti contracta, non tamen consummata, quæ interdim sponsalia appellantur comprehendat; ita ut etiam co casu impedimentum inde proveniens sublatum fuerit. Nos itaque, ut omnis difficultas, dubitatioque tollatur, attendentes, quod sponsaliorum appellatione, quad. concilium utitur; non nisi impropriè matrimonium verbis de præsenti conceptis contractum continetur : quodque igitur de correctione juris veteris, quo casu secundum proprietatem verborum duntaxat procedendum est, præserim cum longè majorem rationem prohibitionis in matrimonio per verba de vræsenti contracto, quam in

sponsalibus de futuro vigere, à nemine dubitetur ; idencò motu proprio, auctoritate apostolica, tenore præsentium declaramus, et diffinimus, decretum concilii hujusmodi omnino intelligendum esse, et procedere in sponsatibus de futuro duntaxat, non autem in matrimonio sic (ut præfertur) contracto, sed in eo durare adhuc impedimentum in omnibus illis casibus et gradibus, quibus de jure veteri ante prædictum decretum concilii introductum erat; et ita ab omnibus judicari debere mandamus, atque statuimus. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, aliisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod præsentes litteræ in cancellaria nostra et acie campi Flora, de more publicentur, et inter constituti nes perpetuò valituras describantur. Et quia difficite fortt, præsentes ad singula quæque loca deferri volumus, et etiam declaramus, quod earum transumptis, etian im. pressis, manu alicujus notarii subscriptis, ac sigiilo alicujus prælæti munitis, eadem prorsus fides ubicumque adhibeatur, si forent exhibitæ vel ostensæ. Nutti ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ declarationis, diffinitionis, mandati, statuti, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem Loc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis D.i, ac beatorum Petri et Pauli apostotorum ejus se noverit incursurum. Dat. Romæ apud sanctum Petrum, amo incarnationis Dominica, miltesimo quinqentesimo sexagesimo octavo, kal. julii, pontificatus nostri anno ter-

Et quod primo modo non excedat primum gradum quando scilicet impedimentum oritur ex sponsalibus, constat ex decreto ejusdem concilii Trid., loco citato, dim dicit: Justitiæ publicæ honestatis impedimentum, ubi sponsalia quacumque ratione valida non erunt, sancta synodus prorsus tollit, ubi autem valida fuerint primum gradum non excedant: quoniam in alterioribus gradibus jam non potest hujusmodi prohibitio absque dispendio observari.

Quare prædictum impedimentum restrictum est quoad duo tantum per ipsum concilium, nempe quoad sponsalia valida et quoad gradum, ad quem extendmetur, nempe ad primum, quod intelligendum est, tam in lineà transversà, quam in lineà rectà: unde dicit Sanch., lib. 7, disp. 68, n. 10, circa medium, quod iniens sponsalia non potest validè matrimonium contrahere enm patre, matre, fratribus, sororibus; v. l filiis sponsi alterius, vel sponsæ.

Quoniam verò secundum concilium prædictum tolluntur sponsalia invalida; ac propterea sæpè in ipsafromana Curia, occasione petendæ dispensationis super hujusmodi impedimento, ambigi solet de validitate, aut invaliditate sponsalium prædictorum non ab re visum fuit, hie subnectere, quot modis ipsa sponsalia dicantur invalida; ut nullo modo necessaria sit dispensatio. Sunt ergo invalida:

Primo, quando quis illa contrahit ante atatem în illis requisitam.

Secundò, quando quis emisit votum solemne continentice.

Tert'ò, quando sub conditione contrahuntur ante

illam subsecutam; dummodò conditio non sit impossibilis aut turpis.

Quartò ,quando contrahuntur cum personà incertà. Quintò, quando deficeret consensus alterius.

Sextò, si matrimonium esset contractum sub conditione, ut ait Zerol. mox citandus.

Septimò, non solùm in sponsalibus nullis, sed in matrimonio nullo, nullum est impedimentum.

Octavò, quando contrahuntur à parentibus, nomine filiorum, sive legitimæ ætatis sint, sive non, nisi expressè, vel tacitè consentiant, vel nisi sint præsentes, et non contradicant; vel absentes, et postquàm eis innotuerit, consenserint.

Nonò, ex sponsalibus, et matrimonio clandestinè contractis; nullum oritur impedimentum, quoad forum conscientiæ, ita Zerol. in sua Praxi, p. 2, verbo Sponsalia.

Porrò duæ sunt species sponsalium, quarum altera est nuda et simplex, et est illa, quando scilicet sponsus, simpliciter promisit sponsæ, quod eam ducet in uxorem, et è converso, cap. Ad audientiam, et c. fin. de Spons. Altera verò est, quæ fit arrhis intervenientibus, vel pignoribus loco arrharum datis; de quibus est tex. in 1. fin. c. de Spons.

Quomodò autem illa debeant contrahi, dicendum est quòd sacra congr. concilii Trident. pluries declaravit sponsalibus per verba de futuro contrahendis nullam formam præscripsisse concilium; ideòque eo modo contrahi posse, quo poterant ante ipsum concil.

Censuit etiam eadem sacra congregatio, sponsalia per verba de futuro contracta, posse quandocumque ante contractum matrimonium per verba de præsenti, mutuo contrahentium consensu dissolvi: atque ubi sic dissoluta fuerint, nullum hodiè inducere impedimentum; quia eademmet S. congregatio censuit d. sponsalia esse invalida.

Aliam præterea declarationem affert Rebell., p. 2, 1. 3, q. 14, n. 3, dicentem, si sponsalia dissolvuntur de consensu, congregatio censuit esse invalida. Quapropter nonnulli tenent, cùm fuerint ita dissoluta, contrahentes non egere dispensatione.

Atverò post dictam declarationem, alia ex eådem sacrà congregatione emanavit, qua fuit declaratum non tolli impedimentum hujusmodi, sponsalibus dissolutis, mutuo consensu eorum qui contraxerunt, ut refert Leo in Thes. fori Eccl., p. 2, c. 9, n. 92. Quæ quidem nova declaratio est in usu et praxi recepta, ut omnes curiales sciunt, et tenet Sanch., de Matr., l. 7, disp. 68, n. 21, ubi improbat Eman. Sa, verbo Matrimonium, tenentem contrahi hoc impedimentum de sponsalibus de futuro; nisi soluta fuerint communi utriusque sponsi consensu; et quidquid alii in contrarium dicant, præcipuè Basil. Pont., de Matr, lib. 7, c. 56; Guttier, ejusdem nominis, c. 403, relatos per Antonin. Dian. in Tractat. de Sacram., resol. 222.

Quo verò ad impedimentum publicæ honestatis, proveniens ex matrimonio rato, non tamen consummato, sacra congregatio concilii re maturè discussa, ita censuit: Ex matrimonio contracto per verba de

præsenti, non tamen consummato, non pravenisse inspedimentum affinitatis, sed tantiem publica honestatis justitiæ: et propterea non comprehendi decreto dicti concilii, ubi impedimentum, ex hujusmodi sponsalibus de futuro proveniens, non excedit primum gradum; fundamentum etenim nonnullorum DD asserentium boc impedimentum, ex matrimonio rato, non consummato proveniens, deberi vocari affinitatem, nullo jure vis detur posse sustineri, nam licèt major honestas sit, ut non ducatur consanguinea sponsæ de præsenti, cum quà vinculum matrimoniale contractum est, quam cum consanguinea sponsæ de futuro, ut ait Ledesm., de Matr., q. 55, art. 1, litterà D., vers. In cujus rei expositionem, circa med., attamen iidem communiter concludunt quòd hoc impedimentum dicitur affinitas initiativè, non tamen perfectè et consummatè, cùm ea perfecta affinitas dicatur, eujus definitionem suo loco dedimus; et de hoc nullibi videtur ambigendum, quidquid teneat etiam usus Romanæ Curiæ, ut infra dicetur, licèt hujusmodi impedimentum duret, quantum ipsa affinitas, ut statim subjiciam; pro quo consideranda sunt verba Constitutionis præfati Pii V ... ubi in matrimonio per verba de præsenti contracto, voluit seu declaravit durare adhue impedimentum in omnibus illis casibus et gradibus, quibus de jure veteri, ante dictum decretum concilii introductumerat: quo quidem jure hoc impedimentum ex sponsalibus de futuro proveniens, durabat usque ad quartum gradum inclusive, adinstar consanguinitatis et affinitatis, ex legitimo coitu provenientis.

Unde, ut ait Sanch., l. 7, disp. 70, n. 10, quod errarunt nonnulli DD. qui tenuerunt impedimentum publicæ honestatis, consurgens ex matrimonio rato, esse restrictum per d. concil. Trid., ad primum gradum, adinstar consurgentis ex sponsalibus de futuro, ex Toleto, l. 7, Summæ, c. 10; Lopez in 2, p. Instructorii, c. 50, fol. 1147.

Cavendum igitur omnino est à quadam contraria declaratione, quam etiam in ipså Rom. Curià vidi circumferri; et aliàs, me præsente, ostensam bonæ memoriæ Joanni Francisco Fagnano, tune prædictæ congregationis concilii secretario, negavit ab ipså sacrà Congr. emanasse : et cum similis declaratio fuisset anno 1620 præsentata in håc curià archiepiscopali per virum et mulierem, qui volebant inter contrabere matrimonium, inter quos aderat proveniens impedimentum tertii gradus ex matrimonio rato, non consummato, fuit per D. datarium generalem rejecta, etiam quiá d. declaratió nón erat in forma authentica; quod est maximè (licèt obiter) hie notandum; quia quamvis ferè eadem ratio habenda sit de his que se ibuntur in sacrà congregatione conciliì, ac si à Papà scripta essent, ut ipsamet respondit, Garc., de Benef., in præfat., et Zerol. in Praxi episcop., p. 1, verb. Auth., ejusque declarationes adinstar legis communis soleant allegari, illisque semper rota plurimum detulerit, nec eas nullo modo soleat in dubium revocare, et testatur ipsa rota in una Aversan. benesciorum, 3 junii 1606, coram bon. mein. sacrato; et in una Panormitan. archipresbyteratus, 5 junii 1620, coram bon. mem.; Buratto inter ejus impressas decis. 479, n. 3, et in una Nicien. parochialis, 20 maii 1624, coram bon. mem. Ubaldo seniore, et in una Tiburtin. parochialis, 27 junii 1639, coram Pirovano, et coram Cavalerio 2, decis. 127, n. 8. Verum tamen est, quòd, sicut aliàs diximus, de speciali S. D. N. Urbani VIII Jussu, hæc eadem sacra congreg. sub die 2 augusti 1633 mandavit et præcepit, hujusmodi declarationibus, tam impressis et imprimendis, quam manu, scriptis, nullam fidem esse in judicio, vel extra à quoquam adhibendam, sed tantùm illis, quæ in authenticâ forma, solito sigillo, et subscriptione eminentissim; cardinalis præfecti, ac secretarii ejusdem congregationis, pro tempore existentium munitæ fuerint, sicut etiam censuit sacra congregatio super ritibus ecclesiasticis, quoad illius declarationes, per ea quæ sequuntur, videlicet:

b Cum ad notitiam congregationis sacrorum rituum pervenerit, quamplures declarationes, decreta, seu decisiones sub nomine ejusdem sacræ congregationis, absque illius auctoritate impressas in libris, seu aliis operibus, circumferri, et allegari, multasque ex declarationibus, decretis, seu decisionibus juxta contingentiam casuum, illorumque qualitates et circumstantias, à se diversis temporibus factas secundum ea quæ proponebantur, fuisse alteratas, immutatas, diminutas, ac forsan aliàs, mențio sacræ congregationis nomine confectas nulloque propterea authentico sigillo munitas; illasque per tribunalia, tam in urbe, quàm per orbem circumferri, et allegari, considerans eadem sacra rituum congregatio, quantùm detrimenti recipi possit, si aliqua fides illis adhibeatur. Et ex speciali S. D. N. Urbani divina providentia Papæ VIII jussu, mandat et præcipit hujusmodi declarationibus, decretis, seu decisionibus, tam impressis, quàm imprimendis, ac etiam manuscriptis, nullam fidem in judicio, vel extra, esse adhibendam, sed tantum illis quæ in authentica forma, solito sigillo, et subscriptione eminentissimi cardinalis præfecti ac secretarii ejusdem congregationis pro tempore existentium munitæ fuerint. In quorum fidem hæc proprià manu subscripsimus, et sigilli proprii sacræ rituum congregationis impressione com. muniri, ac typis mandari jussimus. Dat. Rom. die 11 augusti 1632.

C. episcopus Portuen. Cardinales Pius. Locus † Sigilli. Julius Rospigliolus secretarius.

Ad rem verò redeundo, quamvis ex matrimonio rato, non consummato, nulla contrahatur affinitas, remanet tamen impedimentum in omnibus gradibus supra dictis: quinimò docet nos quotidiana praxis, quòd cùm major sit habenda ratio, super hoc vinculo non eà facilitate in impedimento proveniente ex sponsalibus de futuro, dispensatur, sed ex gravissimis causis, ut infra dicetur.

Et licèt non desint, qui hoc impedimentum, ex matrimonio rato proveniens, vocent affinitatem, sicut, etiam ipsa dataria apostolica appellat, licèt impropriè, in casu petendæ dispensationis super eo, hâc forsan ratione; quia per vinculum conjugale, cum potestate

ad copulam, vir et uxor uniuntur in ratione unius principii ad generationem, et inde, inter eos oritur affinitas; ac insuper, quia, cùm non sit aliqua propinquitas inter affinitatem et publicam honestatem, dicendum est, ex matrimonio rato, oriri affinitatem, ita id. Sanch., lib. 7, disp. 64, num. 24.

Contrarium tamen verius est, quòd tenet idem Sanch., d. disp. 64, num. 1, ubi docet quòd, quamvis ex matrimonio rato, non consummato, possit dici impropriè et largè oriri affinitatem, seu affinitatis initium, concludit nihilominùs hoc impedimentum esse propriè publicæ honestatis, non autem affinitatis; quia tunc solùm dicitur affinitas, quando vir et femina, una et eadem caro efficiuntur; unde sanguis unius dicitur sanguinem alterius tangere, d. num. 1, quod quidem dici non potest de matrimonio rato tantùm, nondùm consummato: quod ego vidi etiam declaratum per sac. congr. concil. Trid., quæ ita censuit: Ex matrimonio, per verba de præsenti, copulâ non secutà, non oriri affinitatem, die 27 aprilis, 1568.

Usus propterea est, datariæ apostolicæ, ut in casibus præmissis, ne quoquo modo insurgentis inde affinitatis, locus dubitandi remaneat, aut ea sub involucro verborum malitiosè, seu aliàs ipsa comprehendatur in precibus porrigendis super impedimento publicæ honestatis, sive ex sponsalibus tantùm, sive ex matrimonio rato, non tamen consummato, proveniente, fiat in precibus mentio, quòd defuncta mulier, cum quà hujusmodi sponsalia fuerunt contracta, ab oratore in nullo penitùs attentata remanente, decessit, et è contra, ut in infra posità formulà dicetur; aliàs enim posset dubitari de affinitate inter oratores contractà; et hic est notorius stylus.

Licèt autem ipsa dataria dicat id esse impedimentum affinitatis, non tamen ita illud appellat, quia tale sit, sed potiùs ad retrahendos oratores, omnesque alios à petitione similium dispensationum, cùm perinde sit, ac si esset impedimentum primi, vel secundi, vel alterius gradûs affinitatis, quoad dispensationes super eo impetrandas.

Quæ quidem dispensationes, tunc conceduntur, quando videl. allegantur causæ, quæ allegari consueverunt, in dispensationibus super quocumque impedimento consanguinitatis, seu affinitatis, nempe in proximioribus gradibus, puta in secundo, aut primo, et secundo consanguinitatis, sive affinitatis, quando intervenerit copula, aut orirctur infamia ex suspicione ipsius copulæ, vel ex aliis justissimis et gravissimis causis Papæ benè visis; quod patet exemplo allato per Covar., 4 decret., p. 2, c. 6, § 10, n. 7, ubi dicit, quod fuit dispensatum, cum Catharina Austriacă et Henrico Octavo, post mortem Arturi, ejusdem Henrici regis Angliæ fratris, cum quo illa prius matrimonium contraxerat, nam cùm ille, ob morbum, illud minimè consummâsset, in dicto impedimento, dispensatum, et matrimonio postea, cum ejus fratre germano contractum, et consummatum fuit. Ex hoc igitur dictæ dispensationes non ita passim conceduntur in supradictis gradibus proximioribus, nisi, cùm causa ob infamiam oratricis, propter copulam subsecutam: ex quâ, nisi matrimonium contraheretur, orirentur gravia scandala, et ambobus oratoribus vitæ periculum immineret. Et ex declaratione sac. congr. concil. fuit aliàs concessa dispensatio, pro matrimonio mulieris, cum fratre mariti defuncti, stante matrimonio rato, et non consummato et quod mulier, post mortem viri cognita fuit, et prægnans reddita ab hujusmodi fratre, cum periculo necis, et infamiæ, ut in una Caven., 47 novemb. 1629. Hic verò supplicationis formulam subnectere placuit, frequentioris dispens. quæ super impedimento primi publicæ honestatis justitiæ ex sponsalib. tantùm proveniente, conceditur: quæ, modo sequenti, concipitur, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oratorum N. et N. diacesis N. ex loco N. Quod cùm dicta oratrix in dicto loco, propter illius augustiam, virum sibi non consanguineum, vel affinem, paris conditionis, cui nubere possit, invenire nequeat, cupiunt oratores, præfati invicem matrimonialiter copulari; sed quia aliàs dictus orator sponsalia per verba de futuro, cum oratricis sorore, ad præsens defunctà, contraxit, quæ quidem oratricis soror, ab eodem oratore intacta, et in nullo penitus attentata remanente, sicut Domino placuit, ab humanis decessit, desiderium eorum hac in parte adimplere non possunt, absque Sedis Apostolicæ dispensatione, supplicant, etc., quatenus, etc., quòd impedimento primi gradûs publicæ honestatis justitiæ, et ex præmissis proveniente, hujusmodi non obstante, matrimonium inter se, etc.

Ex quâ quidem supplicationis formulà, nota, necessariam esse hujus provenientiæ expressionem, aliàs enim ipsa supplicatio non reciperetur, quia de facili deciperetur summus Pontifex: posset enim impedimentum hoc provenire ex matrimonio rato, non consummato, ex quo fortius oritur vinculum, et non ita passim dispensatur, ut supra diximus.

Cujus quidem provenientiæ expressio, cessat profectò, quando exprimitur impedimentum affinitatis, ex licità copulà provenientis, super quo petitur dispensatio: nam eo casu non est necesse exprimere publicam honestatem, quia declarando orator, se velle contrahere cum eâ quæ fuit uxor sui consanguinei intra quartum gradum, sufficienter videtur declarare saltem implicité, impedimentum publicæ honestatis, quia, si illa fuit uxor, fuit ctiam sponsa, Ledes. de Matr., q. 56, art. 4, litterâ D, vers. 6, quæritur; ubi rationem etiam subdit, cur non idem sit ex copulâ fornicarià et illicità, nempe ex hoc, quòd si declaretur impedimentum hujusmodi affinitatis, non consequenter declaratur, nec implicitè, impedimentum honestatis, ac propterea debet in hoc casu fieri expressa mentio, cui sententiæ adstipulatur Sanch., lib. 8, disp. 24, num. 36, ad 40.

Quare, his sic stantibus, capere hucusque non potuimus, cur major ferè pars scribentium resideaț in hâc opinione, nimirùm, quod concurrente affinitate, cum publicà, honest. debet utraque sum. Pontif. explicari, cùm nunquàm visum fuerit, utriusque expres-

sionem fieri separatim, ubi ea tantùm affinitas, quæ necessariò in se, etiam publ. continet honestatem, nec in aliquo repugnat unquam stylus Curiæ, ejusque super hoc notoria praxis, facit, etiam notabilis Boer., decis. 253, n. 28, ubi ait quòd, cùm publica honestas necessariò comprehendatur sub affinitate, satis est de ipsà affinitate mentionem facere: exemplum subdens, quòd si ego impetro dispensationem, ut mihi liceat ducere uxorem consanguinei mei defuncti, non obstante affinitate in tertio gradu, ex quo mentionem feci, illam fuisse uxorem consanguinei mei, consequenter feci mentionem publicæ honestatis, et sic per consequentiam, virtuse dispensationis, videtur sublata.

Nec tamen negatur casum posse evenire, quo affinitas et publica honestas insimul concurrant, quandoquidem, si impetravi dispensationem, ut possem ducere uxorem Eleonoram, mihi in tertio gradu affinem; antea verò, cum ejusdem Eleonoræ consanguinea in primo gradu, sponsalia per verba de futuro contraxeram; ipsaque consanguinea in nullo penitùs attentata remanente, decessit; hic profectò duplex erit impedimentum, affinitatis scilicet, et publicæ honestatis: prout, etiamsi ipsa publica honestas insurgat ex matrimonio rato nondùm consummato: hoc enim casu venit necessariò, hæc publica honestas, etiam exprimenda; aliàs enim dispensatio super affinate tantummodò impetrata, non valebit, ex quo, de ipsa publica honestate non fuit facta mentio, nec ex narrativa litterarum dispensationis, potest illa deprehendi, id. Boer., d. num. 2, circa med.

Sanè, hujus impedimenti publicæ honestatis justitiæ, provenientiæ, pariter, imò magis necessaria est expressio; quando ex matrimonio rato, non consummato insurgit; quare in ipså primum supplicatione. deinde in litteris explicabitur, quòd orator aliàs matrimonium per verba de præsenti, cum oratricis sorore, ad præsens defuncta, publice, in facie ecclesiæ, servatâ formâ concilii Tridentini, contraxit, illud tamen carnali copulà minimè consummavit : quæ quidem oratricis soror, ab eodem oratore intacta, et in nullo penitùs attentata remanente, ab humanis decessit, vel è contra. Aut, etiamsi impedimentum hujusmodi, crit circa remotiores gradus, puta secundum, vel tertium, aut quartum; quo casu, explicabitur item, quod orator aliàs, matrimonium hujusmodi, ut dictum est, cum quadam muliere, eidem oratrici, secundo, vel tertio, aut quarto consanguinitatis gradu conjunctâ, similiter, ut præmittur, contraxit, quapropter petitur, quod impedimento, secundi, vel tertii, aut quarti gradûs publicæ honestatis justitiæ, ex præmissis proveniente, hujusmodi, non obstante, matrimonium inter se contrahere valeant. Nee tamen hujus praxis observantia admittit circa hoc proximioris gradûs distantiæ expressionem ubi impedimentum istud, ex inæquali lineâ consurgit, puta in secundo et tertio, aut tertio et quarto, sicut jam aliàs diximus, quandoquidem non sumus in casibus Constitutionis Pii V percipientis, fieri mentionem, etiam, propinquioris gradus; nimirum per litteras declaratorias; ipsa namque constitutio ad aliud minime se extendit, nīsi, quod loquitur de diversis prohibitis consanguinitatis, seu affinitatis, an mixiis, ex communi, seu ab codem stipite insurgentibus gradibus quicumque ill sint; nīhīfi aliud addendo, aut mentionem aliquam faciendo de gradibus publicæ honestatis, ex matrimomio rato non consummato, provenientis; unde cum supradicta constitutio, nil circa id disponat, neque per viam declarationis proximioris gradus distantiæ, remanet quidem iste casus sub dispositione juris communis, adtex în l. Gommodissime, \$ De Lib. et Posth., Felin. in c. Nonnutii, sub n. 34, de Rescrip., et ita servatur ctiam in praxi.

Quomain verò, ex sponsalibus de communi consensu dissolutis, adhac remanere diximus, impedimentum publicæ honestatis justitiæ; propterea sciendum est quòd chim petitur dispensatio, est facienda mentio de hàc dissolutione, unde, de stylo, illius narrativa, ita conchi solet, videlicet, ut post illud verbum, contraxit, subdatur: Et deinde, dieta sponsalia, de communi orastris, et sororis prædictæ consensu, eddem sorore ab oratore intactà, et in nullo penitùs attentatà remanente, dissoluta fuerunt, desiderium corum, etc.

Quari hae occasione solet in praxi, utrum matrimenium ratum, non consummatum, possit sum. Pontificis dispensatione, dissolvi; et tenent aliqui, non posse, inter quos Petr. Ledes. de Sacram. matrim., q. 67, fol. 744, vers. Secunda conclusio, dicens quòd, tisque ad tempora Martini, nunquàm audita est talis dispensatio; cùm tamen in temporibus prateritis, fuerint multa matrimonia maximè odiosa. Imò post tempora Martini V, multi pontifices non sunt ausi dispensare in matrimonio rato; et ita Innocentius VIII respondit cuidam principi, non posse dispensare in matrimonio rato, ut refert Panorm. in c. Ex publico, de Convers. conjug., et Adrianus Sextus, vir doctissimus, noluit concedere talem dispensationem, dicens se non posse et similiter Pius V.

Per hæc tamen, quæ nullis validis rationibus fulciuntur, non constat, sum. Pontif. super hoc dispensare non posse, ut priori vinculo soluto possint aliud matrimonium contrahere.

Hoc etiam docettext. in d. c. Ex publico, § Sanè, ibi, sanè quod Dominus in Evangelio dicit, non licere viro, nisi ob causam fornicationis uxorem suam dimittere, intelgendum est, secundum interpretationem Sac. eloquii, de his, quorum matrimonium carnali coputà est consummatum; sinè quà consummari non potest, ubi Gloss. in verb. Consummatum, dicit quòd matrimonium non consummatum, sortitur naturam, ex eonstitutione Ecclesiæ, ideò, circa illudiatissimè patet Papæ potestas; secus verò in matrimonio consummato, quod ab ipso Domino maturam suam sortitur, et ideò, sola interpretatio circa illud, pertinet ad Papam, non autem dispensatio, vel contrarla constitutio, et ita juxta præfatam gloss. tenet Nav., cons. 5, n. 2, de Spons.

Cause autem, que de stylo admittuntur ad dispensandum super hujusmodi matrimonio, reducuntur ad quatuor, quartum; prima est, notabilis disparitas in qualitate, videlicet quando contrahentes sunt notabiliter conditione impares, et affectione eæcâ, ac levitate quâdam ducti; contrahunt matrimonium; secunda, est gravis timor magni scandali futuri; quia id cedit in magnum damnum commune, nam rixæ graves, et neces inde oriri solent, cum in scandalum posset evenire ob fornicationis timorem, quando coniuges valdè sibi displicent, vel ob inimicitias, quæ inter corum cognatos vel corum consanguineos timenjur; tertia, est lepra, alteri- superveniens, quæ mpedit usum matrimonii; quarta, quando alter contugatorum asserit se non habuisse animum contrahendi, prout easdem causas enumerat, etiam Sanch., 1. 2, disput. 19, per totam, omissis quintà et sextà per eumdem ibidem relatis, tanquam parum usu receptis.

Cùm autem habeatur hic sermo de matrimonio rato, non consummato, ne tu, qui es in Romanâ Curiâ novus, nec juris peritià polles, per ignotos terminos procedas circa hujusmodi dispensationum impetrationes, scire te oportet, quod matrimonium, aliud est legitimum et ratum, aliud ratum et non legitimum, aliud legitimum et non ratum, aliud ratum et consummatum, et aliud ratum non consummatum.

Legitimum ac ratum matrimonium est, quod legitimo consensu ad præscriptum sac. concil. Trid. contrahitur, ut in sess. 24, cap. 1, de Reform.

Matrinonium legitimum et non ratum, est illud quod inter infideles legali institutione, vel provinciæ moribus, contrahitur, inter quos non est ratum, quia mon est firmum, sed violabile, nam dato libello repudii, licet eis ab invicem recedere, et aliis copulari, lege fori, non autem poli. Leo, in Thes. for. Eccles., p. 2, c. 9, n. 34.

Matrimonium ratum, et non legitimum, est illorum fidelium, qui, contemptis omnibus solemnitatibus, solo affectu, aliquam sibi in conjugem copulant, ut in c. fin. 28, q. 1, quod quidem est reprobatum, cùm potiùs dicatur concubinatus, quàm matrimonium id. Leo., d. n. 54.

Matrimonium ratum et consummatum, est illud, quod carnali copulà perfectum est, et inter fideles, à Deo tantummodò dissolvi potest, ut per se patet.

Matrimonium tantùm ratum, non autem consumwatum, est illud quod tantummodò per verba de præsenti contractum est, non tamen carnali copulà perfectum.

Quod si aliquando, in dubium revocari contingat, an in aliquo casu, tale dici possit, recurrendum est ad S. congreg. concil. prout ea aliàs declaravit matrimonium reputari ratum, et non consummatum, ad effectum, ut unus ex contrahentibus, alio contradicente, possit ingredi religionem, si post illud contractum coram parocho et testibus, copula non intercesserit; quamvis priùs non semel, etiam cum promissione de contrahendo, fuissent fornicati, sub die 18 novemb. 1618. Ipsa quoque sacra congreg. sub die 26 april. 1621, declaravit, quod licêt matrimonium ratum non

consummatum per ingressum Religionis dissolvatur, fulfit tamen quoad Jesuitas, qui si ingrediuntur congregationem post d. matrimonium; quia post longum tempus emittunt professionem, non dissolvitur, ne umus diù expectare cogatur, teste Barbos., in Collect.

built. verbo, Matrimonium, fol. 445. Sicut autem, per jura supra allegata, et infra alleganda, constat summum Pontificem posse desuper dispensare, optimum erit videre, an præmissis adstipuletur, etiam Romanæ Curiæ praxis. Et quidem affirmative, ex infra dicendis, erit respondendum; quæ quidem praxis, solidè fundatur super sua theoricà; quandoquidem, ex hoe ideò Papa dispensat super matrimonio rato, non consummato : quia aliud significat matrimonium ante consummationem, aliud autem post; nam per copulam carnalem, illud dicitur confirmari; ac propterea, ipsa copula significat rem indivisibilem, seilicet unitatem, consistentem inter Deum et Ecclesiam per assumptionem carnis humanæ in ntero Virginis,, ut eap. Debitum, de Bigam., Borgas., de Irreg. , p. 6, sub tit. de Spons. et Matrim., n. 4, qur subdit, n. seg., quod licèt matrimonium, etiam nondim carnali consummatum, sit verum matrimonium, quoad sui essentiam, non tamen significat rem indivisibilem, sed divisibilem, quia denotat unitatem quæ consistit in spiritu inter Deum, et fidelem animam; quæ quidem unitas, sæpè dissolvitur intercedente peccato. Et hæc est ratio, quare non est firmum ante copulam carnalem, ham matrimonium, quatenus res est, non est sacramentum, ac propterea potest dissolvi, sicut cæferi contractus; sed quatenùs est sacramentum regulariter à natura et significatione ipsius rei significatæ non potest dissolvi, unde, primo casu dicendum est, quod illud potest dissolvi, Rot., decis. 101, n. 7, p. 2, divers., ut communis est legistarum, et canonistarum sententia, quos longà serie recenset Sanch., I. 2, disp. 14, n. 2, ante fin., vers. Hanc sententiam, et tenuit Rota in una Burgen. Dissolutionis matrimonii, 27 junii 1594, relată inter impress., post 2, vol. consil., Farinac., quæst. 86, n. 1, in fin., vers. Et Domini, ibi enim cum graves discordiæ ortæ essent inter conjuges, ante matrimonii consummationem, oratores supplicationem porrexerunt Gregorio XIII, quatenùs dignaretur, de communi ipsorum consensu, hujusmodi matrimonium, apostolica auctoritate dissolvere, qui pro narratorum verificatione, commisit causam ordinario Burgen, ac cum acta et processus fuissent ad Urbem transmissa, dubitatum fuit in sacro Rotæ auditorio, an stantibus causis allegatis, locus esset matrimonii dissolutioni. Super qua, ipsa Rota respondit per hæc verba, quæ sunt præpositi ibi casus decisiva, videlicet: Et Domini, quoad potestatem dissolvendi matrimonii rati non consummati dixerunt, non esse dubitandum, quia hæc est communis opinio canonistarum, præsertim de consensu conjugum, et ex justa aliqua causa, c. Ex publico, ubi Glossa, verb. Consummatum, de Convers. conjug.; Anchar., Soccin., Dec., et alibi ibidem relati, num. 1. Et secundum præd. dečišionem, pro hujusmodi dissolutione, pro causa alle-

gatum fuit, quòd cùm graves discordiæ essent ortæ inter conjuges, ante matrimonii consummationem, propterea ipsi institerunt pro dictà dissolutione : sic etiam, si maximo odio se invicem prosequantur; et ex eo conatu reciproco, graves intermittentes, etiam pullulent dissentiones, ex quibus neces et gravia scandala inter ipsos et eorum consanguineos, possint probabiliter timeri; et hæc est una ex potissimis causis, quæ justam reddunt dispensationem, ut testatur etiam ipsa Rota d. dec. 86, num 1 et 7, per hæc verba : Si autem probaretur, copulam non esse subsecutam, causa dissolvendi matrimonium, quæ proponitur, visa fuit justissima: quia etiam probatur causa vitandi scandali, per Purpur., cons. 437, num. 9, Dec. dict., cons. 112 et ita fuit decisum, et præter DD. relatos ita consuluit Felin., cons. 26, num. 19, Port. cons. 154, num. 22 et 24; Menoch. præsumpt. 10, mm. 42, l. 2, et cons. 385, num. 7, vol. 4, quos refert et seguitur id Sanch. lib. 2, disp. 16, num. 3, ubi addit cum Port. et Menoch., hoc futurum scandalum, esse ob incontinentiæ periculum, ortum; ex eo, quòd conjuges valdè sibi displicent, vel propter inimicitias quæ inter eos, eorumque consanguincos timentur. Unde optime infert cum aliis id. Sanch., d. disp. 16, num. 4, justam esse eausam hujus dispensationis, quando vir, onani conatu quærit uxorem repellere, absque sanioris mentis probabili spe, quia ex dissidentium voluntate, facilè ad discordiam perpetuam, et uxoris necem, deveniri potest. Sicut enim duorum in unum consensus, amicitiam, ita dissensus, discordias, et mimicitias perpetuas parit.

Papa enim plenissimam potestatem habet in matrimonialibus, inducendo in ipsis matrimoniis varia impedimenta per suas constitutiones canonicas, contra quas matrimonia aliter celebrata, sunt nulla, et separantur. Unde ex his apparet, quòd illa auctoritas, quos Deus conjunxit homo non separet, non est ruditer, et ad corticem intelligenda, ut dicantur conjuncti à Deo omnes qui mutuo consensu contrahunt matrimonium, sed qui canonicè contrahant juxta constitutiones apostolicas. Unde, Papa legitimè conjuncta, separat per suam constitutionem, quos Deus legitimè conjunxit, quia volentes invicem vivere castè, absolvit c. Dudum, de Convers. conjug., et Joan. Andr. in c. Inter corporalia, de Transk Prælatorum, dum text. dicit ibi, ad intellectum illorum verborum, homo non separat, quia non homo, sed Deus separat, quos ipse vicarius Christi separat, cui dedit latissimam potestatem circa articulos fidei in omnibus, ita Felin., consil. 26, num. 12, 13 et 14. Et quod Papa possit dissolvere matrimonium non consummatum, in hae sententia concurrit communis opinio antiquorum et modernorum, qui referuntur ab eodem Felin., loc. cit, n. 16, quando videlicet velit Papa ex justà causà dispensare, que fuit præposita in d. cons., sub num. 19, vers. Ex quibus concluditur, ubi quod ille vir nobilis recusabat consummare matrimonium, unde resultabat periculum fornicationis et scandali, cum mulier cum qua dietus juveris contraxerat, erat juveuis suspectà de incontinentià, c. de

Frigid. et Malef., c. de lis, 33, q. 1, c. Omne, 27, q. 2, c. fin. de Cond. appos., et ob periculum hujusmodi incontinentiæ, videtur rationabilitas dispensandi, item maxima disparitas, quæ erat inter ipsos, quia si talis juvenis duxisset illam mulierem in uxorem, esset dedecus patri et universæ domui, cum aliis adductis in d. cons. 26.

Porrò, id ex usu, variisque concessionibus summorum Pontificum confirmatur. In primis, D. Antonius, 5 part., tit. 1, cap. 21, § 3, affirmat se vidisse hujus dispensationis bullas, expeditas à Martino V et Eugenio IV. Navarrus deinde in Sum. latin., refert, ter, vel quater ad petitionem suam, Paulum III, et Pium IV, dispensasse. Cajetan., tom. 1, opuscul. 28, de Matrimon., q. num. refert, suo tempore, hujusmodi dispensationes emanâsse à summis Pontificibus, Henriq. lib. 11. de Matrim., c. 8, num. 11, in Gloss. litt. F, asserit Gregor. XIII, unica die, cum undecim oratoribus dispensâsse; idemque Gregorius, ad supplicationem cujusdam Joannis Gil, causam similis dissolutionis commisit ordinario Burgen., ac paris commissionis meminit Menoch., consil 385. Nec credendum est, tot summos Pontifices, in re gravissima lapsos, quod nefas esse, et temerarium putat Valentia, 4 par. disp. 10, q. 1, punct. 7, cùm potiùs dicendum sit, illorum usus, maximam huic sententiæ, præstare in praxi, auctoritatem; adinstar legis canonicæ, semper observandam videri; cùm privatorum usus, et consuetudo pro lege habeantur, c. fin. de Consuet., et ex pluribus comprobat Suar., de Legibus, lib. 2, cap. 14, num. 3 et 20, et in causâ Burgen. Dissolutionis matrimonii, 17 junii 1594, coram Justo, in quâ Rota dixit, quoad potestatem Papæ dissolvendi matrimonii rati non consummati, non dubitandum; quia hæc est communis opinio canonistarum, præsertim de consensu conjugum, et ex justà causà, Garc., de Benef. in add. ad p. 7, c. 10, num. 83.

Cavendum est, propterea à quodam libro M. S. quorumdam notabilium, qui in ipsâ urbe, per manus Curialium circumfertur; in quo adnotatum est, Paulum V, similem matrimonii dissolutionem denegâsse etiam ad instantiam oratoris cujusdam magni principis sub die 27 junii 1617, ac propterea, postmodùm à nonnullis ejusdem Romanæ Curiæ primariis doctoribus id in dubium revocatum fuisset. Id enim est omninò falsum; quia, licèt supplicatio desuper porrecta, fuisset rejecta, id evenit, non quidem ex potestatis pontificiæ, sed tantummodò causæ sufficientis defectu; quam quidem supplicationem, sic rejectam, vidi in manibus bonæ memoriæ cardinalis Millini; in cujus calce aderant hæc verba, videlicet: Nihit, quia causa non est sufficiens.

Præterca, totum oppositum, etiam in hujusmodi facti contingentià, non semel asseveràsse scimus, nunquàm satis commendabilis memoriæ, Ferdinandum Beger, Romanum, hujusmodi supplicationibus matrimonialibus, longissimo temporis cursu, et exercitatione, revisorem præpositum; virum quidem sinceræ integerrimæque fidei, quod vidimus, etiam com-

probari, ex quibusdam manuscriptis Anthimi Marchesani qui fuit datarius Pii V, proindeque non est de hoc aliquo modo dubitandum.

Et per fel. record. Urbanum VIII dispensatum, seu dispensari mandatum extitit super dissolutione matrimonii contracti per verba de rato, non tamen consummato inter DD. Michaelem Blanchum, et Joannam filiam principis et principissæ de Concha hujus civitatis Neapolit. præviis litteris in formå brevis, sub annulo Piscatoris expeditis, tenoris sequentis, videlicet: A tergo: Venerabili fratri Archiepiscopo Neapolitan.

Intùs verò:

URBANUS Papa VIII, venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii princeps et principissa de Concha Neapolitan., quòd pro conservatione illorum statuum et familiæ cupiunt Joannam, illorum filiam unigenitam, cum aliquo viro ex dictà familià, matrimonialiter copulari; verùm, quia dicta Joanna, tunc in decimo tertio ætatis suæ anno constituta, matrimonium cum dilecto filio Michaele Blancho, per procuratorem, per verba de rato, contraxit, et quod ratione hujusmodi matrimonii graves lites et inimicitiæ ortæ jam sint, et majores suissent, nisi auctoritate et providentià dilecti filii nobilis viri comitis de Monterey, proregis Neapolitani, provisum fuisset. Nos, etc., fraternitati tuæ, committimus et mandamus quòd matrimonium hujusmodi sic factum, et non consummatum, stante etiam consensu partium, nullum et invalidum ad effectum, ut dictus Michael cum alia muliere, Joanna verd prædicta, cum alio viro de dictà familià, præcedente tamen dispensatione apostolicà super consanguinitatis seu affinitatis gradûs, quatenus opus sit, libere et licite matrimonium contrahere valeant, apostolicà auctoritate declares, non obstantibus præmissis, ac quibuscumque constitutionibus, et ordinationibus apostolicis. Datum Romæ, etc.

Hincque ipsorum oratorum nobilitas, juxta antiquam receptamque Ecclesiæ praxim, faciliorem multò reddit hujusmodi dispensationem, quandoquidem, sicut magnatum, aliorumque nobiliorum potentia, mutuaque inter ipsos amicitia, summoperè conducit ad totius reipublicæ pacem firmandam, ita etiam hujusmodi dispensationes, quæ ab ipsis pro bono pacis petuntur, circa omnem personarum acceptionem, favorabiles semper visæ sunt, ita docet S. Thomas, 2-2, q. 36, art. 2, ad 2; Covar., 4 decretal., 2 part., cap. 6, § 9, num. 7, in fin.; Anton. Cucch., lib. 5 Instit., tit. 13, num. 5; Petr. de Ledes., quem sequitur Sanch. de Matr., lib. 8, disput. 19, num. 5; Ægid. de Sacram., disput. 33, dub. 5, num. 44; Henriq., in Sum., tom. 2, lib. 12, cap. 3, num. 6, littera X; Zerol., in Prax. episcop., verbo Dispensatio, § 2, p. 1; Basil. de Leon., de Matr., lib. 8, c. 14, num. 11, et alii.

Præterea, ad succurrendum ætatis imbecillitati, eodem modo, faciliùs vidimus similes dispensationes concedi. Inde etenim videmus, quòd quamvis in delictis minori non succurratur, cum eo tamen est mitiùs agendum, ætatis commiseratione, ut in 1. Auxilium, § In delictis, eod. tit., et habemus text. in c. 1 et 2, de Delict. puer., et dixit Paulus in 1. Ferè, ff. de Reg

jur., quod in omnibus ferè pœnalibus judiciis, et ætati, et imprudentiæ succurritur.

Unde, alius ex hoc insurrexit Romanæ Curiæ usus, quòd summus Pontifex, sicut aliàs diximus, nimis se parcè gerit in dispensationibus seu-declarationibus concedendis super ætatis defectu, ad matrimonium inter impuberes contrahendum, ubi tamen nimis à legitimà ætate ad id, ii distare noscuntur: licèt in porrectis precibus asseratur, in illis malitiam, sive prudentiam supplere hujusmodi defectum: nec tamen à rectà ratione, totum deviare videtur : quandoquidem conjugia hæc infelices parare exitus consueverunt: cùm sine animi perfectà deliberatione, postposito parentum consilio, quinimò clam et abditè contrahatur. Quare, licèt ad matrimonium contrahendum, eorumdem parentum consensus, de necessitate minimè requiratur, non tamen est, de honestate, respuendus, nec etiam novum est, posse patrem, mediis justis, filium, præsertim ob disparitatem conditionis, aut aliam causam à matrimonio avertere : de quo videndus est Sanch., 1. 3, disp. 9, ferè per tot., quod quidem, potissimum sibi vindicare locum, cum impuberibus, licèt pubertati proximis, non est negandum. Idcircò hodiè denegantur à summo Pontifice hujusmodi dispensationes sive declaratoriæ litteræ, nisi oratorum parentibus preces ad id porrigentibus: nec quidem ratione id carere, quispiam arbitrabitur, dicente Ulpiano quòd fragile est et infirmum hujusmodi ætatis consilium, multisque captionibus suppositum, multorumque insidiis expositum, ut in 1.1, ff. de Minor.

Unde ex his, non est ampliùs ambigendum, an possit summus Pontifex super hoc dispensare: qui non modò in utroque foro, verùm etiam, ubi impedimentum occultum fuerit, in foro conscientiæ tantùm, facultate desuper majori pœnitentiario attributà, quatenùs ex sufficientibus causis, mandet confessario, ut cum oratoribus dispenset, juxta casuum contingentiam, prout meo tempore contigit in sacrà pœnitentiarià, me illius prætorio inserviente, et casus iste fuit, videlicet:

Postquam oratrix matrimonium cum quodam juvene contraxerat, nullà habità cum eo carnali copulà, cum oratore præmissorum ignaro, contraxit matrimonium, ex quo suscepit filiam, et cum ignoraretur, ubi primus juvenis reperiretur, et oratores ipsi separari nequirent, ipseque orator non posset se aliò transferre ob paupertatem, et adultæ filiæ periculum, nec ulteriùs absque evidenti incontinentiæ periculo valerent simul habitare, committebatur confessario, ut imposità eis gravi et longà pœnitentià salutari, ipsos absolveret, et si dictum primum matrimonium occultum esset, oratores verò invicem servatis servandis contraxerint, ita ut publicè haberentur pro veris conjugibus, et sine gravi scandalo separari nequirent, nec nulla ratio obviandi scandalis aptior et opportunior inveniretur, super quo ipsius confessarii conscientia onerabatur, aliudque canonicum non obstaret, matrimonium primum contractum auctoritate apostolicà dissolveret, ac cum ipsis oratoribus, quòd præmissis non obstantibus, matrimonium inter se de novo, secretè contrahere valerent, dispensaret.

Si verò contigerit, alterum oratorum fuisse facti hujusmodi inscium, mandatur confessario, ut oratrix matrimonium cum eo, cum quo secundò sic contraxit, illo tamen de nullitate prioris consensús certiorato, sed ita cautè, ut oratoris delictum nusquam detegatur, de novo secretè, ut supra, etc.

Quoniam verò, prout diximus l. Præcedenti, c. 5, n. 53, hanc causam notabilis inæqualitatis contrahentium sufficientem semper habitam fuisse ad sic dispensandum, non ignoramus, illa tamen semper secum affert periculum scandalorum, aliorumque malorum, quibus summus Pontifex summoperè studet occurrere, cùm propter hoc liceat à rigore juris recedere, cap. 2, de nov. Oper. nunc Paris. cons. 68, n. 132, vol. 4, ac valdè intersit boni communis scandala vitari, Host. in cap. Quia circa, in fin. de Consang., et ibi Joan. And., n. 4, Abb., n. 2, cum aliis relatis per Sanch. de Matr., lib. 8, disp. 19, n. 9, qui n. 2, infert esse similiter justam causam ad dispensandum, quando dispensatio est quasi remedium necessarium obviandi alicui magno delicto, ex D. Thomâ, 2-2, q. 97, art. 4, in corpore.

Quæ omnia fuerunt expressa fel. record. VIII, qui hujusmodi dispensationem concessit anno quarto sui pontificatûs vigore supplicationis sibi porrectæ, tenoris sequentis, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oratorum Riccardi Iouncli laici, et Margarithæ Iouncli Kingo mulieris Lincolinen. civitatis, vel diacesis. Quod aliàs ipse orator nobilis, jam sexennio elapso, matrimonium cum prædictà oratrice famula, et conditioni suæ admodum dispari, servata forma concilii Tridentini contraxit; sed deinde amore in odium verso, neque matrimonium consummavit, neque tot anno. rum spatio ad connivendum cum eâ induci potuit. Cùm autem, Pater sancte, oratoris avus usque ad ultimum vitæ spiritum carceribus, et aliis molestiis pro fide catholicà afflictus fuerit, quolibet verò anno certam mulctam, præter contingentes vexationes pro conscientià exolverit. oratoris verò prædicti pater duas censûs annui tertias ex eadem causa hodie persolvat; et postquam constantissimè Sedis Apostolicæ auctoritatem confessus fuit, ingenti pecunià se titulo juramenti, quod vocant assertæ fidelitatis, propositione redemerit, prædictusque orator hæres sex millium circiter scutorum annui censûs, et nobilis ac præcipuæ familiæ inter catholicos illurum partium existat, et nisi de opportuno remedio sibi per S. V. provideatur, gravia scandala, lites, jurgia, et homicidia possent verisimiliter exoriri. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores præfati, quatenus sibi, eorumque consanguineorum statui, et quieti in præmissis paternè compatiendo, sibique specialem gratiam faciendo, matrimonium sic per oratores prædictos contractum, carnali tamen copulâ inter eos minime subsecuta, de communi eorumdem consensu, et apostolicæ potestatis plenitudine dissolvere et dirimere, eosdemque oratores

ab omni prædicti matrimonii vinculo, et obligatione liberare, necnon quodcumque juramentum per eos, et eorum quemlibet propterea forsan præstitum, ad effectum infra scriptum relaxare, ac cum eodem oratore ut cum quâcumque alià muliere, cum oratrice verò, cum quocumque alio viro, nullo sibi aliàs jure prohibitis, servatà formà concilii prædicti contrahere, illudque in facie Écclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere liberè et licitè valeant, concedere, et indulgere, et ita per quoscumque judices, etc., irritum quoque, etc., devernere dignemini de gratià speciali. Non obstantibus præmissis, ac quibusvis etiam in provincialibus conciliis editis constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Fiat, ut petitur, M.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., et dissolutione, absolutione, liberatione, relaxatione, decreto aliisque præmissis, ut supra, latissimè extendendis, et quod præmissorum omnium et singulorum, etiam denominationum, qualitatum, nuncupationum, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris, per officium contradictarum expediendis. Et committatur episcopo Claudonen. in illis partibus commoranti, qui assignatà inprimis, et ante omnia per oratorem prædictæ oratrici dote qualitati suæ competenti, et constito sibi, legitimè, quòd matrimonium hujusmodi ab oratoribus carnali copulà consummatum non fuerit, procedat ut supra.

Datum Romæ, apud S. Mariam Majorem, kal. julii, anno quarto. Fiat. M.

Quo quidem matrimonio per delegatum legitimè dissoluto, nulli dubium est, posse quemlibet ex oratoribus aliud matrimonium contrahere: nam licèt monnulli de hoc dubitaverint, affirmativè tamen concludit Sanch., de Matr., lib. 2, disp. 14, num. 2, cum sequent., quod etiam jam Papa in litteris, prout in dispositivà supra dictæ supplicationis declarat.

### CAPUT VIII.

Praxis dispensationis matrimonialis super impedimento cognationis spiritualis, seu compaternitatis.

Simili modo super hujusmodi impedimento, sive cum copulâ, ubi ea intervenit, sive cum aliquâ ex consuctis causis, ut infra, dispensari consucvit. Antequam illius praxim aggrediar, præmittendum duxi, quòd, quemadmodùm ex naturali et carnali generatione oritur consanguinitas; ita et spirituali regeneraione, qua illam imitatur per collationem sacramenti Baptismi, vel Confirmationis, vel per susceptionem ex illo, spiritualis cognatio consurgit; et licet antiquitùs latior esset prohibitio, contrahendi matrimonium propter hoc impedimentum, nihilominus postmodum, ne propter multitudinem prohibitionum, matrimonia in easibus prohibitis, ignoranter contraherentur, voluit concil. Trid., sess. 24, c. 2, ut unus tantum, sive vir, sive mulier, juxta canonum instituta, vel ad summum unus, et una, baptizatum de baptismo suscipiant; inter quos, ac baptizatum ipsum, et illius patrem, et matrem, necnon inter baptizantem et baptizatum, baptizatique patrem et matrem tantum, spiritualis cognatio contrabatur.

Ut autem dispensationis necessitas in proposità materià dignoscatur; cognationis hujusmodi spiritualis definitio priùs erit tradenda. Ea igitur est quædam propinquitas personarum, ex statuto Ecclesiæ consurgens, propter collationem Baptismi, vel Confirmationis, vel susceptione recipientis hæc sacramenta, Sanch., lib. 7, disp. 54, n. 2, quod quidem impedimentum impedit et dirimit, ut habetur in c. 1, de Cognat. spirit., in 6, et in cap. Veniens extra, eod. tit.

Et quamvis, de jure antiquo, hæc cognatio triplex esset, nempe paternitas, compaternitas et fraternitas, ut ait id. Sanch., d. 1. 7, disp. 55, n. 9, nihilominùs hodiè restricta est per d. concilium d. cap. 2, eo modo, ut supra dictum est.

Cùm verò post dictum concilium dubitaretur, an extra quasdam personas ibi expressas, ipsa compaternitas contraheretur, Pius V, ad tollendas omnes ambiguitates, que super hoc exoriri potuissent, suam de hâc re edidit constitutionem, tenoris sequentis, videlicet:

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Cum illius vicem, licèt minimè suffragantibus meritis, geramus in terris, de cujus vultu prodit judicium, et vident oculi æquitatem, officii nostri debitam prosequimur actionem, sic obscuros sacrorum canonum sensus ita aperire studemus, ut piis Christi fidelium mentibus nulla dubitandi occusio relinguatur. Sanè licet ex eo quòd in concilio Tridentino decretum fuerit, cognationem spiritualem inter eos tantum contrahi, qui suscipiunt baptizatum de baptismo, ac baptizatum ipsum, et illius patrem et matrem, necnon baptizantem, et baptizatum, baptizatique patrem, et matrem, in reliquis personis, quæ per antiquos canones, occasione cognationis hujusmodi contrahere prohibeantur, omne impedimentum sublatum esse videatur : adhuc tamen ab aliquibus dubitari accepimus, an saltem impedimentum cognationis spiritualis hujusmodi inter maritum, vel uxorem suscipientis, et baptizatum, necnon inter maritum. vel uxorem suscipientis, et patrem ac matrem baptizati viquat: propterea quòd prohibitum de uno conjuge, de altero etiam prohibitum esse videatur; nos piarum mentium quieti, et matrimoniorum favori (quantum ex alto nobis permittitur) consulere volentes, à præcisis verbis concil. minime descendendum in præmissis esse censuimus. Et propterea nullum ampliùs impedimentum, ratione cognationis hujusmodi subesse decernimus, et declaramus, quo minus inter dictos maritum, vel uxorem suscipientis, et baptizatum, baptizatique patrem et matrem, et quascumque alias personas, tam ex parte suscipientis, quam baptizantis, et baptizati, in dicto concilio nominatim non expressas, matrimonium liberè et licitè contrahi possit; et ita ab omnibus judicari debere mandamus atque statuimus. Decernentes irritum, et inane, si quid secus à quoquam, quacumque dignitate, auctoritate et potestate prædito, contigerit judicari. Non obstantibus constitu-

tionibus, et ordinationibus apostolicis, aliisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quòd præsentes litteræ in cancellarià nostrà apost. et acie Campi Floræ. de more publicentur, et inter constitutiones perpetuò valituras describantur. Et quia difficile foret, præsentes ad singula quæque loca deferri, quòd earum transumptis, eliam impressis, manu alicujus notarii subscriptis, ac sigillo alicujus prælati munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, que præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ. Nulli ergo omnind hominum liceat hanc paginam nostræ declarationis, decreti, mandati, statuti, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicæ millesimo quintengesimo sexagesimo sexto, quarto kal. decembris, pontificatûs nostri anno primo.

Ilis igitur præmissis ad praxim petendæ desuper dispensationis, deveniendo dicimus, quòd pro causa ad id sufficit aliqua ex illis quæ requiruntur ad quamcumque aliam dispensationem matrimonialem ingradibus tamen remotioribus, ac post expressam de more, causam in supplicatione, prosequendum est hoc modo, videlicet: Cupiunt oratores præfati invicem matrimonialiter copulari, sed quia aliàs dictus orator prolem dictæ oratricis ex alio viro susceptam, ac sacro fonte levavit (vel si ita se habet), in sacramento confirmationis tenuit, desiderium suum, etc.

Ex hâc quidem formulà apparet, duobus supra dictis modis contrahi tantùm hanc compaternitatem, quæ dispensationem exposcit; unde nunquam ea requiritur, quando quis tenet aliquem in catechisim, qui solet præmitti in Baptismo; cum nomine infantis respondetur sacerdoti interroganti : An credat in Deum, an renuntiet diabolo, etc., quod profectò potest contingere, quando ob necessitatem et periculum, ne moriatur infans, antequam ducatur ad Ecclesiam, baptizatur domi ab obstetrice : hoc enim impedimentum est prorsùs sublatum per d. concilium, ut ex ipsius textu patet, et ad majorem hujus rei comprobationem, emanavit aliàs sac. congreg. ejusdem concilii declaratio his verbis : Qui in ecclesià fuit præsens ei, qui domi fuit verè baptizatus, si deinde in ecclesià fuerunt servatæ solemnitates, nullam cognationem spiritualem contraxit.

Et quamvis in hoc et aliis et similibus easibus fuerit in curià petita dispensatio, responsum semper fuit, oratores illà non indigere; sed consuevit ad eorumdem oratorum instantiam concedi tantùm declaratoria; cujus litteræ committuntur ordinario eorumdem oratorum, per quas, si legitimis probationibus compererit d. N. filium priùs fuisse baptizatum, declaret, nullum inter ipsum N. et dictum filium adesse impedimentum cognationis spiritualis, teste Anton. Dian., tit. de Sacram., res. 260.

Quòd si præmissa fuerint occulta, per officium S. pænitentiariæ, committitur confessario, quatenus, si est ita, nullam ex præmissis spiritualem cognationem

cum prædicta muliere contraxisse, ipsumque in matrimenio prædicto, sic per cum contracto, libere remanere posse, nuntiet et declaret in foro conscientiæ, et in ipso actu sacramentalis confessionis tantum, et non aliter, neque ullo alio modo.

Et in quibuscumque aliis casibus dubiæ compaternitatis, consuevit res, ctiam deferri ad sac. congreg. concilii, in qua alias furt propositum sequens dubium. videlicet : Petrus et Anna conjuges, elegerunt in susecptores baptismo filii, Andream et Lauram; sed adveniente tempore baptismi, audiens Andreas à Petro fuisse electam Lauram in commatrem, rogavit Petrum ut illà posthabità eligeret Rosam; replicavit Petrus se id facere non posse citra injuriam, cui responsioni Andrea non acquiescente, idem Petrus omnia retulit parocho; et factà expressà declaratione animi sui, quod nullo pacto intendebat Rosam in commatrem habere, parochus consilium dedit ut ambæ admitterentur; sed pollicebatur expressè, se nullatenus admissurum Rosam ad tangendum infantem; cui consilio Petrus acquiescens, designavit etiam Rosam in commatrem; ista autem præter intentionem Petri, et promissionem eidem Petro factam à parocho. infantem in actu baptismi, simul cum Laurâ tetigit. Quæritur an fuerit contracta compaternitas etiam inter dietam Rosam et Petrum, an potiùs inter Petrum et Lauram; sacr. congreg. concil., die 10 martii 1631, in causà Aquin., censuit contraxisse etiam cum Rosa, quia fuit designata.

Pariter hanc cognationem spiritualem que matrimonium contrabendum impedit ac dirimit contractum, contrabit compater designatus, qui in baptismo infantis alteratrum præstitit, id est, sive ipsum infantem sacerdoti porrexit, ut in sacrum fontem immergeret, sive post immersionem, cum pretinus è manu sacerdotis suscepit; tametsi in actu baptismi illum non tetigerit, quia cadem ratio militat in porrigente et suscipiente; dummodè puer tangatur, sive ante, sive post, sive in immersione; videtur coim unicus actus per continuationem, accedente præsertim consuctudine. Sacra congr. concil. sub die 27 septembris 1601, ut per Bar. in Collect., bull., verb. Cognatio spiritualis, fol. 199.

Ipsam varà cognationem spiritualem non contrahit mulier, ex co quòd defert puorum baptizandum usque ad januam ecclosiae, abi Illum tradit futuro compatri, à quo puorintrofertur, ac de baptismo suscipitur, absque co quòd dicta mulier ullum actum in actu baptismi præstet, at declaravit S. Cong., teste cod. Barb. cod. verb., d. fol. 199.

Pro eo autem quod spectat ad susceptionem, si plures duobus designati suscipiant baptizatum de baptismo, cum omulbus quidem contrahitur hæc cognatio spiritualis, licet plures patrini ejusdem baptizandi, tam per antiqua jura quam per decreta concilii Trid. esse non debeant, cum non sit major ratio unius quam reliquorum; nec per ipsa jura antiqua aut nova annullatur actus plurium personarum, si fiat, quamvis parochus plures ad id admittendo, erit puniendus Na-

var. cons. 4 de Cognat. spirit., et plures quàm unum. et unam in baptismo designare, esset peccatum mortale, tanquam contra prohibitionem sacrorum canonum, Bonac., de Matr., q. 3, puncto 5, § 2, n. 32, prout idem dicendum est quoad hoc impedimentum inducendum, si duo viri vel duæ feminæ simul suscipiant; licèt id fieri posse per canones prædictos prohibeatur, circa quam neque episcopus potest dispensare, Zerol. in Praxi episc., verbo Baptismus, p. 1, ubi ex declaratione sacr. congreg. ait quòd rationi est consentaneum, ex quo baptismus, cum sit regeneratio spiritualis, conformari debet cum generatione naturali, seu corporali, in quantum potest; sed naturaliter non potest homo generari, nisi ex uno mare et una femina; ergo, etc. Et idem dicendum est quoad omnia præmissa, de sacramento Confirmationis, d. Zerol. d. verbo Baptismus, § 5, qui § 8 dubitando ait an contrahatur ista compaternitas inter omnes tenentes, seu suscipientes, si non scribantur, et omnes tangant, vel teneant, aut suscipiant, respondit affirmativè, sed parochi negligentia est punienda; ac proinde monet ut sic cauti sint curati, ad priùs scribenda nomina compatrum et commatrum, quàm ad baptizandum infan-1em accedant.

Sanè per supra dictum officium sacræ pænitentianiæ, non modò datur declaratio super hujusmodi compaternitate, verùm, si adsit illius impedimentum illudque fuerit occultum, etiam copulà subsecutà, dantur litteræ dispensationis, quibus confessario committitur ut (si jam oratores cum impedimento hujusmodi, se carnaliter cognoverint) ipsos, ab incestu hujusmodi absolvat, injunctà eis pœnitentià salutari; et dummodò impedimentum ex præmissis proveniens occultum sit, et infamiæ oratricis per matrimonium obviatum iri judicaverit, aliudque canonicum non obstet, cum eisdem oratoribus quòd præmissis non obstantibus matrimonium inter se, publicè, servatà formà concilii Tridentini contrahere, et in eo remanere licitè possint, dispenset; prolem legitimam nuntiando, et cum clausulà, Nullis, etc.

Prout etiam eadem sacra pœnitentiaria dispensat super matrimonio jam contracto cum impedimento ejusdem compaternitatis, veluti pro oratoribus quorum alter alterius infantem de sacro fonte levavit; et deinde ipsi matrimonium inter se publicè contraxerunt et consummârunt, atque in eo per plures annos permanserunt, tunc pariter consessario committitur, quatenùs oratores absolvat etiam ab incestu, et dummodò impedimentum occultum sit, et separatio inter ipsos fieri non possit absque scandalo, et ex cohabitatione de illorum incontinentià probabiliter timendum esse, sibi visum fuerit, aliudque canonicum non obstet, cum eisdem, quòd præmissis non obstantibus, matrimonium inter se de novo, secretè, illis de nullitate prioris consensûs certioratis, contrahere, licitè valeant, dispenset; prolem legitimam decernendo, in foro conscientiæ, etc.

Ex hâc quidem praxi omnis prorsùs remota hæsitatio videtur, nempe an impediti hâc compaternitate ad

contrahendum, in impetratione dispensationis super eà teneantur facere mentionem de copulà carnali inter eos secutà.

Eà etenim ratione autumant DD. negativè respondendum, quia hæc expressio facienda est de incestu inter oratores habito, ut aliàs diximus, incestus autem, nihil aliud est nisi consanguineorum, affiniumque conjunctio, ut in § Cüm ergo, 36, q. 1 et 35 causà, quasi per totam, ex quà quidem definitione satis patet cognatos tantùm spirituales non esse consanguineos neque affines, nec in jure canonico aut Cæsareo reperitur expressum hunc esse incestum; ergo, etc.

His tamen non obstantibus contrarium est verius et notorià praxi receptum quidquid dicat etiam Sanch., 1.8, disp. 25, n. 2, ubi ait solum incestum cum consanguineis et affinibus esse exprimendum, quia is solus veram incestus rationem habet, et de eo solo ita obtinet stylus curiæ, et allegat Navar., cons. ult., n. 5 et 9, de Cognat. spirit.; nam uterque istorum, licèt alioqui peritissimus (salvà pace illorum) videtur deviare ab hâc praxi quæ, ut omnes nôrunt curiales, ita docet, ut non modò dicatur incestus inter consanguineos et affines, verùm etiam inter cognatos spiritualiter; et quando pro oratoribus petitur dispensatio, pro causà, si alia non adsit, allegatur copula inter eos habita, et porrigitur supplicatio tenoris sequentis, videlicet:

Beatissime Pater, etc.; quòd ipsis aliàs scientibus impedimentum cognationis spiritualis inter eos existere, et ex eo proveniens, quòd aliàs d. orator prolem oratricis, ex alio viro susceptam, de sacro fonte levavit, orator præd. non quidem peccandi datà operà, etc., oratricem cognovit. Cùm autem, Pater sancte, matrimonium, etc., supplicant, etc., quatenùs eos ab excommunicationis sententià, quam propter præmissa incurrerunt, incestús reatu in utroque foro absolvere.

Et prosequitur, sicut in aliis supplicationibus cum copulâ, pro consanguineis vel affinibus; imò cùm hæc dispensatio petitur in formâ pauperum, ratione prædictæ copulæ carnalis, tenetur orator omninò accedere personaliter ad Urbem; quòd si noluerit, solvet loco accessûs hujusmodi, quamdam eleemosynam pecuniariam locis piis in ipsâ Urbe applicandam, ut aliàs diximus.

Porrò secundùm supra dictum stylum Curiæ, ait etiam Guttier, Canon., l. 1, c. 23, n. 15, quòd incestus committitur cum consanguineis, affinibus et cognatis cognatione spirituali, ac publicà honestate, et patet per declarationes sacræ congregationis, suo loco à nobis allatas, et quando præmissa cessarent, sufficit tantummodò stylus Curiæ omnibus notus, qui pro lege servatur, c. Quàm gravi, de Crim. fals.

A redeundo unde paulisper digressi sumus, dicendum est quòd expressio provenientiæ istius impedimenti compaternitatis adeò est necessaria, ut sine ea non reciperetur supplicatio hujus dispensationis. Ratio autem est quia aliquo modo posset hoc impedimentum contrahi, ut super eo negaretur, aut difficilsi

redderetur dispensatio; utpote si adesset filiatio spiritualis ex eo proveniens, quòd alter alterum de sacro fonte levaverit; vel in sacramento confirmationis tenuerit; cùm multò indecentiùs sit cum filio aut filià spirituali contrahere, quàm cum compatre, vel cum commatre: quia, ut ait Sanch., lib. 8, disp. 24, n. 15, cùm regeneratio hæc spiritualis, ex quâ filiatio ista consurgit, assimiletur generationi carnaliter, ex quâ filiatio naturalis oritur; sicut indecentissimum est inter patres et filios spirituales.

Id verò, circa hujusmodi filiationem spiritualem, etiam constat ex notoria praxi, quæ præcipit omninò hanc provenientiam exprimi, quæ confirmata est tempore fel. record. Pauli Papæ V, qui semper recusavit dispensare super impedimento filiationis spiritualis; quòd si aliquando ex urgentissimis causis dispensabat, volebat quòd deleto in titulo supplicationis, ubi dicebatur, filiatio spiritualis, diceretur compaternitas; et in corpore ejusdem supplicationis, post explicatam provenientiam filiationis, pariter diceretur: Quod impedimento cognationis spirituatis, etc., non autem filiationis, quod tamen exprimitur in narrativa præd. supplicationis; nam in illius dispositiva, necesse est exprimere provenientiam hujus impedimenti, quidquid dicat id. Sanch., disp. 24, num. 15, volens utrùm filiatio hæc aut compaternitas consurgat ex baptismo vel confirmatione, sive orta sit, quia volens contrahere, baptizavit, vel levavit, vel tenuit, non esse opus quidquam horum exprimere, sed satis esse dicere esse filiationem inter illos, vel compaternitatem : quia parùm hæc mutant vel augent. Hoc enim est contra notorium stylum datariæ apostolicæ, quæ nullo modo admittit aut recipit supplicationes hujusmodi, absque hujus provenientiæ expressione, ut supra dictum est.

Nec hine proinde hodiernus dissidet ipsius stylus, qui id quod servat in concedendis dispensationibus in secundo, seu primo et secundo gradibus, hoc idem in filiatione spirituali, cum eisdem clausulis modificativis et conditionibus; quandoquidem etiam in istis, sequenti formulà explicandum erit, videlicet: Quòd ipsis aliàs scientibus impedimentum cognationis spiritualis inter eos existere, et ex eo proveniens quòd aliàs dictus orator eamdem oratricem in sacramento Confirmationis tenuit, orator præfatus non quidem peccandi datà operâ, etc.; cùm autem, etc., nisi matrimonium contrahatur, dicta oratrix graviter diffamata et innupta remaneret, graviaque exinde scandala orirentur, ipsisque viæ periculum immineret, cupiunt, etc. Ac propterea, quando petitur desuper dispensari in formå pauperum, tenetur omninò orator accedere ad Urbem, quocumque etiam legitimo impedimento non obstante, ubi ei imponitur pœnitentia conferendi operam suam fabricæ, vel in aliud servitium ecclesiæ, vel loci pii, per idem tempus quod imponitur pro secundo, aut primo et secundo in simili forma, ut dictum est; et litteræ expediuntur per breve sub annulo Piscatoris; licèt eodem modo, peractà aliqua parte collationis dictæ operæ sibi injunctæ, reliquum ex benignitate summi Pontificis sibi condonatur vel suppletur, per visitationem novem, seu septem ecclesiarum Urbis, per tot vices, quot DD. datario visum fuerit; quòdque in partibus per aliquod temporis spatium, ipsam operam ut supra conferat, puta per alium aut duos menses, et tot sextis feriis jejunet in pane et aquâ, eisdemque diebus, Rosarium beatissimæ Virginis devotè recitet; alioquin litteræ sibi concessæ dispensationis, illi, quoad forum conscientiæ, nullatenùs suffragentur, vel quid simile; prout enim D. datario, oratoris animæ saluti magis videbitur expedire; sicut de dictis secundo, aut primo et secundo gradibus dictum est.

Cæterùm necesse minimè est in hujusmodi supplicationibus exprimere quantitatem filiorum quos orator sive oratrix de sacro fonte levavit vel in sacramento confirmationis tenuit. Hæc enim expressio neque auget, neque minuit impedimentum aut qualitatem gratiæ dispensationis, licèt aliqui contrarium putent; ita enim docet quotidiana praxis, cùm unica sit tantum compaternitas; nam licet olim, et usque ad tempus pontificatûs fel. record. Sixti V semper exprimeretur quantitas præd. filiorum, si plures aderant. nihilominus Clemens VIII, dum esset datarius eiusdem Sixti, declaravit unicam esse tantum compaternitatem, quamvis plures filii suscepti essent, et ita hodiè servatur in his dispensationibus impetrandis, teste Garc., de Ben., p. 8, cas. 5, n. 78; licet non rejiceretur supplicatio, si in eâ ipsa filiorum quantitas exprimeretur, sic dicendo, videlicet : Sed quia aliàs dictus orator duos, aut tres, vel plures ipsius oratricis filios, ex alio viro susceptos (vel è contra) in sacramento confirmationis tenuit, vel de sacro fonte levavit, sicut pluries vidimus.

Non enim ex eo quòd plures filios orator sive oratrix de S. fonte levavit, aut in sacramento Confirmationis tenuit, putandum est duplicem compaternitatem, duplexque insurgere impedimentum ad contrahendum, sicut nonnulli proinde perperàm autumant, etiam curialium; cùm adhuc unica sit tantùm compaternitas constituta: licèt secus dicendum sit, quando nimirùm orator oratricis, oratrix verò oratoris prolem, ut supra tenuit aut levavit; tunc etenim verè duplex compaternitas duplexque oritur impedimentum, ita ut uno per apostolicam dispensationem sublato, aliud noscitur remanere, c. Pastoralis, de Privil., cap. Ex tuarum, de Auth. et Us. pall., ac propterea de utroque impedimento erit mentio facienda, 1. Si domus tua, ff. de Serv. urban. præd., 1. Si priùs, ff. de Aquâ pluviâ arcen. et aliis vulg. jur., Felin. in c. Nonnulli, n. 21 de Rescrip.

Neque verò id, circa taciturnitatem expressionis quantitatis filiorum, caret ratione, quia praxis est in ipsà supplicatione exprimi tantùm, oratorem, mulieris prolem ex alio viro susceptam, vel è contra, levàsse, vel respectivè tenuisse, et ob id dicendum quòd appellatione prolis, non solùm plures filii, sed omnes qui appellatione familiæ comprehenduntur, veniunt, ut probatur in l. Officiales, in auth. Statuimus, c. de Episc. et Cler., et tam masculi quàm feminæ, l. 1, ff. solut. Matr., l. Fin., c. de bon. Proscrip., et l. 1, Ne

rei clem. vel temp., sieut etiam appellatione progeniei comprehenduntur omnes descendentes ex lineà masculinà tantùm, I. Fin. et ibi Bald., c. de Emancip. lib. Et propterea dicitur, prolem ex alio viro susceptam, etc., quia proles propriè dicitur, quæ ex nuptiis nata, secundum Barth. in Rubr., c. de Privil. Donat., in princ.

# CAPUT IX.

Praxis dispensationis matrimonialis super impedimento criminis.

Impedimentum criminis (quod inter cætera, etiam carnalem copulam exposcit) tanquàm impediens, et dirimens matrimonium, ad duos modos, secundúm nostram praxim, reducitur; unum videlicet, ubi adulterium, cum machinatione in mortem alterius conjugis intervenerit; alterum, ubi adulterium secutum est, cum side datà de contrahendo post obitum alterius, similiter conjugis absque tamen machinatione mortis alterutrius conjugis, veluti, quando quis, fide datà de matrimonio contrahendo, adulterium committit; vel de faeto, cum adultera matrimonium contrahit; illius priore conjuge superstite, vel è contra; quia in utroque casu impeditur matrimonium contrahendum, et dirimitur contractum, ita habetur, in c. Relatum, 31, q. 1, dum dicit : Relatum est auribus sanctorum sacerdotum, quemdam alterius uxorem stupro violasse, et insuper mæchæ, vivente viro suo, juramentum dedisse, ut post legitimi mariti mortem si supervixisset, duceret uxorem, quod et factum est. Tale ergo connubium prohibemus, et anathematizamus; ex quibus satis apertè videtur quòd ad hoc impedimentum incurrendum, duo copulativè requiruntur, nempe adulterium, ut etiam habetur in c. sin., § Cæterum, de eo qui duxit in matrim., ac promisso de futuro matrimonio contrahendo; quod notat Glossa in c. Significâsti, et Gloss. in c. Si quis uxore vivente, in verbo Cognovit, eod. tit., ex que, natura copulæ requirit concursum copulatorum, et utramque partem veram esse, 1. Si hæred., ff. de Condit. instit., Glossa et doctores, in c. 2, de Rescript.; Oldrad., cons. 162, col. 1; Bald., cons. 318, in fin., vol. 4; Castrens., cons. 44, col. 2, vol. 1, unde sola fides data, vel tantùm de facto contrahere, non impedit matrimonium uxore defunctà, nisi ad carnalem copulam sit processum; sicut etiam solum adulterium, non obstat, c. Significâsti, de eo qui dux., unde quod dicitur in c. 1 et in c. Illud verò, 31, q. 1, nimirùm, nulli licere, ducere eam quam polluit per adulterium ex præmissis juribus, intelligitur, si adulterium conjunctum fuerit, vel cum promissione de contrahendo, vel cum machinatione in mortem conjugis.

Debetque esse sides prædicta de matrimonio condrahendo, post mortem alterius conjugis, ut patet ex dict. cap. Relatum, quod quidem impedimentum, optimà ratione statutum suisse deprehenditur; quia vivente proprià conjuge, non debet quis dare sidem alteri mulieri, deducendo eam post mortem uxoris, nam graviter peccat, cum hoc modo, præstet votum captandæ martis, sicut enim non valet promissio benesicii vacaturi, c. 2, de Concess. præb., ita nec promissio futuri matrimonii carnalis, Abb. in d. c. Si quis, n. 2, de eo qui dux.

Insuper, hæc duo, nempe adulterium, et sides data, debent intervenire, constante priori matrimonio, aliàs enim non contrahitur hoc impedimentum, dict. cap. sin., unde ut ait Sanch., lib. 7, disp. 79, num. 5, si copula, aut sides, sive matrimonium de præsenti, de facto initum, præcedant illud matrimonium, aut eo dissoluto per conjugis impedimentum, ut si sides data est vivente conjuge; ac copula post ejus obitum est habita, aut è contra, copula, eo superstite, sides autem, eo mortuo.

Requiritur etiam, quòd supra dicta promissio, sit aliquo exteriori signo expressa, nam, si fiat aliquo actu interno, cum adulterio, non præstat impedimentum; id. Sanch., n. 9. Quòdque sit reciproca, quia non sufficit si alter solus promittat; Henriquez, lib. 12, de Matr., c. 4, n. 3, necnon seriò et ex animo; non autem ficta; aliàs enun non esset promissio; Dian., tract. 4, de Sacr. matr., resol. 198. Quare his non intervenientibus, absque aliquà dispensatione, poterit legitimè matrimonium contrahi.

Quia verò, primo modo nunquam datur dispensatio in utroque foro, quando videlicet non modò uterque verùm etiam quando alter tantùm oratorum, in mortem machinatus est, quod etiam servatur in legatorum à latere, ac nuntiorum facultatibus, quibus, postquam summus Pontifex, concedit quòd cum quibusvis personis tertio et quarto mixtim, etiam multiplicis consanguinitatis vel afânitatis gradibus invicem conjunctis, et quocumque impedimento publicæ honestatis, justitiæ subdit, quòd valeant etiam dispensare cum his qui per adulterium se pollucrint; dummodò in mortem defuncti conjugis quidquam machinati non fuerint; propterea aggrediar tantùm praxim quoad posteriorem modum; super quo in dies dispensari videmus; pro quâ dispensatione impetrandà, ita supplicari consuevit, præposito hoc titulo, Neutro machinante, videlicet:

Beatissime Pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oratorum M. et N. diæcesis N., quòd aliàs constante matrimonio inter ipsam oratricem, et cjus virum prædefunctum, oratores ipsi carnis fragilitate devicti; datà sibi invicem fide de matrimonio inter se, post obitum oratricis viri præfati, contrahendo, se carnaliter cognoverunt. Postmodum verò oratricis vir prædictus (neutro tamen corum in ejus mortem machinante), sicut Domino placuit, ab humanis decessit. Cum autem. Pater sancte, nisi matrimonium prædictum inter dictos oratores contraherctur, dicta oratrix diffamata et innupta remaneret; graviaque exinde scandala possent verisimiliter exoriri, cupiunt oratores prædicti matrimonialiter copulari; sed stante impedimento, etc. Supplicant igitur humiliter E. S. V., etc., quatenus, cum eisdem oratoribus, quod impedimento, ex præmissis proveniente hujusmodi, non obstante, matrimonium inter se publicè, etc., dispensare. Prolemque conceptam, susceptam post obitum viri prædicti, si qua sit, et suscipiendam exinde,

non obstantibus præmissis, etc.

Hæc quidem dispensatio in utroque foro conceditur, quando impedimentum hujusmodi est publicum. Si verò suerit occultum, et oratores publicè tractàrunt de matrimonio inter se contrahendo, ad evitanda scandala quæ orirentur, nisi illud contrahatur; recurritur ad officium S. pœnitentiariæ, quæ committit discreto viro confessori per oratores eligendo, quatei nus eos à quibusvis sententiis, censuris, et pænis ecclesiasticis, quas præter præmissa incurrerunt, adulterio et excessibus hujusmodi absolvat; injunctâ inde eis pro modo culpæ pœnitentia salutari, et aliis, quæ de jure fuerint injungenda. Demùm, dummodò impedimentum prædictum occultum sit, et nisi matrimonium contrahatur, pericula immineant scandalorum; aliudque canonicum non obstet, cum eisdem oratoribus, quod præmissis non obstantibus, matrimonium inter se publicè, servatâ formâ concilii Tridentini contrahere, et in eo postmodùm remanere licitè possint, misericorditer dispenset, prolem suscipiendam (non tamen ex adulterio conceptam) exinde legitimam nuntiando, in foro conscientiæ, et in ipso actu sacramentalis confessionis tantum, et non aliter, etc.

Si verò oratores cum prædicto impedimento, antequàm, cum eisdem fuerit dispensatum, jam matrimonium contraxerunt, committitur similiter confessario, qui dictos oratores, dummodò impedimentum prædictum occultum sit, et separatio inter eos fieri non possit absque scandalo; et ex cohabitatione de incontinentià probabiliter timendum esse, ei visum fuerit, et absolvat; ac cum eisdem, ut matrimonium inter se de novo, secretè, illis de nullitate prioris consensûs certioratis, etc., dispenset.

Pro hậc nostrâ praxi, sciendum est quòd dùm esset major pœnitentiarius, Julius Antonius, cardinalis Sanctæ Severinæ, facto verbo, cum sum. Pontifice, quid faciendum in pœnitentiarià, quando supplicatur pro dispensatione in foro conscientize, de contrahendo, cum his qui constante matrimonio legitimosè cum adulterio carnaliter cognoverunt, et dederunt fidem ad invicem, et postmodùm in necem viri, vel mulieris conspiraverunt, et effectum consecuti sunt, ipse Pontifex respondit, quòd, re benè examinatà in signaturà pœnitentiariæ, si visum fuerit, causas adesse legitimas, concedatur dispensatio in foro conscientiæ; quam quidem facultatem postmodum Paulus V concessit cardinali Burghesio, etiam majori pœnitentiario, negotio non communicato in prædictà signa-

In utroque autem foro, si fortè contingat, quòd alter oratorum, sive uterque in mortem suorum conjugum, sive alterutrius ipsorum machinatus fuerit, omni spe obtinendæ dispensationis omninò destitutus remanet; cùm nunquàm visum fuerit ita dispensatum per datariam, quæ ad unguem servat dispositionem textûs in d. cap. Si quis marito, 31, q. 1, ubi habetur quòd si fortè vir, aut mulier, virum qui mortuus fuerat occidisse notetur, aut propinquitas, vel alia quæ-

legitimam decernendo, dignemini, de gratià speciali; A libet actio criminalis impediat, quod si probatum fuerit, sine ulla spe conjugii remaneant perpetuò, cùm pœnitentià. Nec immemor sum, tempore pontificatûs felicis record. Clementis VIII, quosdam potentissimos oratores supplicâsse eidem Clementi pro hujusmodi dispensatione pro utroque foro, super hoc impedimento, altero tantum machinante; et cum fuisset sibi prorsùs hæc dispensatio denegata, fuit per oratorem, præsentem in Romanâ Curiâ allegatum exemplum veteris Testamenti, nempe quòd David machinatus fuerit in morte Uriæ et Bethsabeæ uxorem ejus, cùm quâ priùs adulteratus fuerat, in uxorem accepit; at idem Clemens qui prudentia, integritate legum et litterarum scientia, nulli secundus exstitit, præcipuè, cùm Papa, omnia jura in scrinio pectoris habeat, c. 1, de Constit., in 6, cùm in promptu habuisset Glossa in cap. Si qua mulier, 31, q. 1, unde desumptum fuit supra dictum exemplum, statim respondit, cum eadem Glossa nempe, quòd multa permittebantur in veteri Testamento, causa infirmitatis, quæ hodiè non permittuntur, sicut libellus repudii olim permittebatur, qui hodiè prohibetur, ut ait Sanch., lib. 7, disp. 78; tunc non erat impedimentum ab Ecclesia statutum; sicque nullo modo voluit supra dictam dispensationem concedere; nam ex illius confessione, facillimè præberetur occasio captandæ mortis, cap. Ne captandæ, ibi : Ne captandæ alienæ mortis occasio ex benignitate gratiarum. Sedis Apostolica tribuatur, de Præb. in 6, et id. Sanch. die. disp. 78. n. 1, nil atrocius in conjugio reperitur quam insidias parari, vel dari ansam parandi vitæ alterius conjugis; cum uterque conjux, arctissimo ac summo amicitize vinculo devinciri debeat.

> Quare, si causa urgentissima adest, recurrendum erit pro opportuno remedio ad officium ejusdem sacra pœnitentiariæ, ut dictum est, quæ exempli, gratiå, pro muliere tantum machinante, mandahit confessarto eligendo, ut eam à supra dictis omnibus, ac adulterio, homicidio et excessibus hujusmodi, absolvat : injuncta inde ei pro modo culpæ, gravi et longâ quæ saltem per annum duret, pænitentià salutari et orationibus: ac pro modo facultatum, eleemosynis, etiam ad celebrandum aliquem numerum missarum pro anima occisi; necnon frequentia sacramentalis confessionis. singulis scilicet mensibus, ut minimum, semel, vel sæpiùs, prout animæ suæ saluti expedire confessor judicaverit; quodque hæredibus occisi, et aliis, quibus ille, dum viveret, subvenire forsan solebat, satisfaciat. et subveniat in eo in quo tenetur; cautè tamen, ne se prodat, et aliis, quæ de jure fuerint injungenda. Demùm, dummodò impedimentum ex præmissis proveniens, occultum sit, et planè ignoretur, quòd mors dicti mariti, inde secuta sit, et separatio inter oratracem, et dictum virum sieri non possit absque seandalo; ex cohabitatione verò de incontinentià probabiliter timendum esse, eidem confessori videatur, eum câdem oratrice, ut, dicto viro de nullitate prioris consensûs certiorato; sed ita caute ut delictum suum prodere non cogatur, matrimonium, cum eadem et

uterque inter se, de novo, secretè, ad evitanda seandala, contrahere; prolem legitimam decernendo, etc.

Si autem uterque machinatus fuerit, veluti in mortem viri, utrique præscribitur pænitentia salutaris, veluti, ut singulis sextis feriis per annum jejunent, et pro animà occisi, per annum, in tribus diebus cujuslibet hebdomadæ orent; certasque orationes eis à confessario, prout eorum captu præscribendas, genibus flexis recitent, et si facultatem habent, quinquaginta missas, vel alium numerum, juxta hujusmodi facultatem, pro animà occisi celebrari faciant; injunctà, etiam frequentià sacramentalis confessionis, etc., quodque hæredibus occisi, etc., ut supra.

Quandoque etiam imponitur gravior pœnitentia, juxta qualitatem delicti, imò et denegatur dispensatio per ipsam sacram pœnitentiariam, vel cum maximâ difficultate conceditur, præsertim si oratores veneno machinati sunt in mortem conjugis; nam tunc discu-1iuntur causæ in plenå signaturå ipsius sacræ pænitentiariæ; an illæ, quamvis gravissimæ, debeant admitti, vel ne; quod credo id procedere ex quo, ut dixit Glossa instit. de Publ. jud., § Eadem lege, in verbo Venefici, plus est, hominem veneno occidere, quàm gladio extinguere, per text. in l. 1, c. de Malef. Ratio enim est, quia occidens veneno, proditoriè id agit, ut ille se defendere non possit; quod secùs est in eo, qui gladio occiditur, cum se tueri possit; unde dixit Bald. in l. Nemo clericus, c. de Sum. Trinit. et Fid. cathol., quod venenans aliquem dicitur ipsum proditioriè occidere, Grammat., cons. 35, num. 2.

Et in quocumque casu machinationis, ad effectum petendi dispensationem prædictam, intelligendum est machinationem intervenisse cum effectu; quòd si in supplici libello id fuerit omissum, suppletur per officiales ipsius sacræ pænitentiariæ; quia licèt conatus, sive attentatio ad delinquendum, debeat puniri, etiam si fuerit secutus effectus, vulg. jur., etc., attamen de generali consuetudine, non punitur affectus, neque conatus, sive attentum, nisi sequatur effectus; Alex., cons. 15, num. 2, lib. 1, et cons. 140., num. 2, lib. 2, et ita in causà veneni judicatum fuisse, testatur id. Grammat., dec. 2, num. 8, et cons. 92, num. 10, lib. 1.

Si enim machinatio non fuerit suum sortita effectum, volentes contrahere testimonium nullà indigent super hoc dispensatione, quod patet in dict. c. Si quis vivente, ibi: Nisi fortè vir, aut mulier virum, qui mortuus fuerat, occidisse notetur, quæ verba sunt intelligenda, cum effectu, c. Intelligentia, de Verb. sign. 1. 3, § Hac verba, ff. de Neg. gest.; Marius Antonin. variar. res., lib. 1, resol. 4, n. 9, et tenet Gl. in cap. super hoc, in verbo Machinata, ubi dicit hoc intelligi debere cum effectu, aliàs enim non impeditur matrimonium; quod quidem optima ratione statutum fuisse creditur, quia, cum hoc sit impedimentum juris positivi, non debet ita taxari, ut restringatur facultas contrahendi matrimonium contra dispositionem juris divini, arg. c. Licèt ex quâdam, de Test.; Abb. in c. Super hoc., de eo qui dux.

Nihilque refert ad hoc impedimentum inducendum an vir in uxoris, vel uxor in viri mortem machinetur; id. Sanch., lib. 7, disp. 78, num. 8; Maiol., de Irregul., l. 3, cap. 25, num. 47, vers. Idem quoque erit, et alii, qui indistinctè tenent, hujusmodi impedimentum incurri, quoties alter conjux, in alterius conjugis mortem machinatur; prout etiam in praxi apud Romanam Curiam servatur in petitione, et concessione dispensationis super hujusmodi impedimento.

Sicut etiam sufficit, ad istud contrahendum, sive consilium, sive mandatum ad cooperandum morti conjugis; quia attenditur machinatio, qualiscumque illa sit; Ugol. de Sacram. matrim., c. 19, num. 19; Eman. Sâ, in Aphoris. confes. in verbo Matrimonium, de Imped. matr., num. 7.

Ratio autem occisionis alterius conjugis cum adulterio, non constituit hoc impedimentum; nam, licèt illa æquiparetur mandato, c. Ratihabitionem, de Regulà jur. in 6, l. Ratihabitio, ff. cod.; Ludovis., dec. 295, num. 4, quandoquidem consideranda sunt jura, loquentia de hoc impedimento quæ volunt ut nullo modo possint, quoad hoc, convenire, ratihabitio cum machinatione, quæ dicitur occulta insidiatio; et in casu nostro illa propriè dicitur quando maritus vitæ uxoris insidiatur, et è contra; quia tunc tantùm dicitur machinari in mortem, d. cap. Super. Unde, præmissis cessantibus, liberè remanet facultas contrahendi, absque aliquâ dispensatione.

Quandoque autem contingit virum, vivente priori conjuge, aliud matrimonium, cum alià contrahere, de quo habemus integrum titulum de eo qui duxit in matr. et hic requiritur omninò dispensatio, saltem de stylo Curiæ, cùm uno defuncto conjuge, velint oratores in secundo matrimonio contracto remanere. etiamsi alter contrahentium id impedimentum ignoraret : et hæc servantur in notorià praxi, de quà testatur id. Mar. Antonin. d. lib. 1, res. 112, casu 52, qui in fin. ait ita ex Urbe venisse responsum; unde defunctà postmodùm ipsa priori conjuge, vel è contra, fit recursus ad summum Pontificem, qui non aliter super hoc dispensat, nisi negotio plenè discusso in sacrà Congregatione sanctæ Inquisitionis; et tunc dantur litteræ tenoris sequentis, vel aliàs, juxta facti qualitatem.

A tergo : Dilecto filio Didaco de Roblado , laico Cæsar augustanæ diæcesis.

Intùs verò:

Unbanus Papa VIII. Dilecte fili, satutem et apostolicam benedictionem. Exponi nobis nuper fecisti quòd tu aliàs cogitans tunc in humanis agentem, Angelam N. mulierem Viglevanen. diæcesis, uxorem tuam, defunctam esse, matrimonium cum dilectà in Christo filià Josephà muliere Zamoren, in civitate Salamantin. publicò, servatà forma concilii Tridentini contraxisti, illudque in facie Ecclesiæ solemnizàsti, in carnali copulà consummàsti. Et deinde certioratus, dictam Angelam tunc superstitem esse, in càdem carnali copulà perseveràsti. Postmodùm verò, certo nuntio de dictæ Angelæ obitu accepto, spontè te tribunali sancti Officii inquisitionis hæ-

reticæ pravitatis, in Civitate Neapolitana coram ordinario, præsentâsti; et factà abjuratione de vehementi hæresis suspicione, absolutus fuisti. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, tu de opportunæ dispensationis gratia, per nos tibi providere, et aliàs tuo statui consuli summoperè desideres. Nobis propterea humiliter supplicari fecisti, ut tibi desuper opportune; ut infra providere, de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur, té specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes, et à quibusvis, etc., censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium in universà republicà christianà, adversùs hæreticum pravitatem generalium inquisitorum, à Sede Apostolicà specialiter deputatorum, consilio, tecum, ac Josephâ prædictà, quod præmissis hujusmodi, ac constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque nequaquam obstantibus, matrimonium, stante morte dictæ Angelæ (dummodò in ejus necem, nec tu, nec dicta Josepha machinati sitis) inter vos de novo, publicè servatà formà dicti concilii, contrahere, illudgue in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eis postmodum remanere liberè et licitè valeatis, Apostolicà auctoritate tenore præsentium, dispensamus. Prolem ex dictà Josephà, post obitum prædictæ Angelæ conceptam et susceptam, ac suscipiendam exittde, legitimam nuntiando. Data Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die 23 septembris 1636, pontificatùs nostri anno decimo quarto.

# M. A. Maraldus.

At ubi oratores, similem petant dispensationem, nec asserant se alicui tribunali sanctæ inquisitionis spontè præsentàsse; dantur sibi litteræ, ordinario directæ; qui, prævio examine super intentione, et credulitate ac abjuratione de vehementi; imposità sibi pænitentià salutari, et parito judicato; et dummodò non sint præventi indiciis in aliquo tribunali inquisitionis hæreticæ pravitatis, dispenset.

Pro co autem qui, vivente uxore, matrimonium cum alià quæ prioris matrimonii conscia erat, de facto contraxit et consummavit, mortuâque primà uxore (neutro tamen in ejus mortem machinante) tam vir quàm mulier petunt absolvi, et secum dispensari, ut in secundo dicto matrimonio remanere possint, cùm casus fuerit occultus, consuevit per officium S. pænitentiariæ committi discreto viro confessori, quatenùs oratores ipsos à quibusvis sententiis, censuris, et pœnis ecclesiasticis, quas propter præmissa quomodolibet incurrerunt, adultero et excessibus hujusmodi absolvat, injunctà eis pænitentià salutari, et aliis quæ de jure fuerint injungenda; et dummodò præmissa occulta sint, aliudque canonicum non obstet, cum eisdem oratoribus, de nullitate prioris consensús certioratis, quod præmissis non obstantibus, matrimonium inter se, de novo, secreté, ad evitanda scandala, contrahere valeam, dispenset et hoc modo, plures vidimus concessas, etiam in utroque foro dispensationis, quando casus est publicus.

#### CAPUT X.

Praxis dispensationis matrimonialis super impedimento voti.

Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere: displicet enim ei infidelis et stulta promissio; sed quodcumque voveris, redde. Multòque melius est, non vovere quàm post votum promissa non reddere, ait Ecclesiast. cap. 5. Atverò, ubi justa subest causa, non dedignatur sum. Pontifex votum hujusmodi, dispensando commutare. Antequam tamen descendamus ad hujusmodi praxim, præmittendum est, quod votum est alicujus boni cum deliberatione facta promissio, vel Deo facta pollicitatio; text. in cap. de Viduis, 27,q.1, ac propterea est omninò servandum, ut habetur, etiam in Psalm. Vovete, et reddite, etc. aliàs enim, melius est non vovere, qu'am votum non solvere c. Scimus, 12, qu. 1, ubi dicitur, quod qui Domino est pollicitus, fideliter custodiat, ne damnationem, sed præmium sibi acquirat. Graviùs enim puniuntur qui votum fecerunt, aut fidem perceperunt, et votum non perfecerunt, etc., aut in malis vitam finierunt, quàm illi qui vitam sine voto finierunt, aut sine fide mortui sunt, et tamen bona egerunt opera.

Ad obligationem autem voti in foro conscientiæ, sufficit sola voluntas, et propositum, sine prolatione verborum; Glossa, in c. Sufficit, 37, q. 2, facit text. et Glossa in c. Litterarum, de Voto, et Glossa in c. Neque viduis, 22, q. 1.

Et appellatione voti, in dubio intelligitur, de simplici, ut in cap. Rursùs; ibi, cùm simplex votum apud Deum non minùs obliget, quàm solemne, et in c. Meminimus, qui cler. vel voven.

Quonam modo illius vinculum tolli possit, dicimus quòd variis modis tollitur; nempe, irritatione, commutatione, redemptione, dispensatione et cessatione; attamen, quoad ea quæ ad nostrum institutum pertinent, hic videndum est quid sit dispensatio circa votum. Et respondetur, quòd nihil aliud est, nisi subditum à voto in casu, ubi vovendi ratio cessat, eximere; ac ei contra votum vivendi, licentiam tribuere, et secundum Sot., l. q., ult. art. 3, requiritur spiritualis auctoritas.

In illius verò commutatione, seu dispensatione, requiritur causa; nam aliàs taliter dispensatus non erit tutus quoad Deum, Gloss. in c. Non est, de vot. et vot. Redempt. et Glossa, in c. Quanto, de Offic. ordin., ait quòd licèt quis absolvatur à juramento per Papam, tamen, nisi subsit justa et vera causa, non erit tutus quoad Deum, facit etiam Glossa in c. Monachi vagantes, 17, q. 1.

Quænam autem sint causæ quæ requiruntur ad voti commutationem et dispensationem, satis patebit in decursu hujus praxis; quia, secundùm hodiernum stylum, illius formulas, infra subnectam.

Impedimentum hoc dupliciter contingere potest, uno modo, si fuerit publicum, et tunc egent oratores dispensatione cum commutatione pro utroque foro, quæ per datariam apostolicam, est concedenda.

Altero verò modo, cùm fuerit occultum et tunc

conceditur îd per officium S. pænitentiariæ, in foro conscientiæ tantum, ut infra dicemus; et cum frequenter utroque modo concedatur variique sint casus requirentes dispensationem et commutationem, operæ pretium esse duxi eos hic ordinată serie, subjicere.

Sed quia in principio hujus praxis dispensationum matrimonialium, inter cætera impedimenta, tam impedientia, quàm dirimentia, super quibus concedi consuevit dispensatio, adest impedimentum voti, quod tamen ad effectum dirimendi, intelligitur, de solemni, ut aliàs diximus; propterea, cùm super eo non detur dispensatio, nisi eo modo quo per transennam tetigimus; etiam quoad ipsam praxim, tractabimus hic de commutatione et dispensatione simplicium votorum, quæ tantùm matrimonium contrabendum impediunt: unde in pluribus casibus et ex diversis causis hujusmodi commutationes conceduntur.

Primus modus est, si orator qui vovit eastitatem, non valeat stimulis carnis resistere; votumque hujusmodi eum emisisse, sit publicum: ac propterea litteræ debeant in utroque foro expediri, illæ non aliter, quàm sequenti modo concipiuntur, videlicet:

ALEXANDER, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio vicario venerabilis fratris nostri archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus generali, salutem et apostolicam benedictionem. Circumspecta Sedis Apostolica benignitas, fidelium quorumlibet statui consulere, et interdum vota ab eis emissa, in alia pietatis opera commutare consuevit, prout in Domino conspicit salubriter expedire. Exhibità siquidem nobis pro parte dilecti filii N. N. laici Neapolitanæ civitatis vel diæcesis, petitio continebat quòd aliàs dictus N. Deo vovit, se castitatem servaturum. Cum autem, sicut eadem petitio subjungebat, dictus N. ita stimulis carnis agitetur, ut continentiam servare posse non speret; ac propterea matrimonium contrahere desideret. Quare pro parte ejusdem N. fuit nobis humiliter supplicatum, ut sibi in præmissis opportune providere, de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur, certam de præmissis notitiam non habentes, ipsumque à quibusvis, etc., et absolutum fore censentes; hujusmodi supplicationibus inclinati, Discretioni tuæ, per apostolica scripta mandamus, quatenus constito tibi legitime de pramissis, votum prædictum dicto N. ad hoc, ut matrimonium semel duntaxat legitimè contrahere possit, in frequentiam sacramentalis confessionis peccatorum suorum, singulis scilicet mensibus, semel, vel quoties tibi videbitur, ac in alia pænitentiæ opera per te injungenda, inter quæ sint etiam aliqua quæ quotidiè facere teneatur, ad cum finem, ut ea adimplens, meminisse semper possit obligationis quà hujusmodi voto adstringebatur, prout secundum Deum, ipsius anima saluti expedire judicaveris, secumque desuper dictum votum, dispensando, dictà auctoritate, commutes; non obstantibus præmissis ac constitutionibus et ordinationibus apostoticis, caterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, quòd si dictus N. mulieri, cum quà contraket, supervixerit, maneat postea colebs, et eodem voto, ut prius obligatus. Dat. Romæ, etc.

Petitur etiam in foro conscientiæ tantum ab câdem a nem.

sacrà Pœnitentiarià commutatio hæc, quæ confessario committitur, ut si ita, ac oratorem, audità illius confessione, stimulus carnis adeò agitatum, ut maximè dubitet continere posse, et propterea de illius incontinentiå probabiliter timendum esse, per diligentem examinationem, ac post monita, et consilia opportuna illi præstita, idem confessor repererit, eumdem oratorem, quatenùs sibi videatur, à mutatione propositi absolvat, injunctâ pœnitentiâ salutari; sibique votum prædictum, ad hoc, ut matrimonium legitimè contrahere possit, dispensando commutet, in frequentiam sacramentalis confessionis peccatorum suorum singulis, scilicet mensibus, ut minimum, semel, vel quoties confessori prædicto videbitur, et in alia pænitentiæ opera, per eum injungenda, tamdiù duratura, quamdiù commutationi præfatæ locus erit, inter quæ sint etiam aliqua pietatis, quæ quotidiè facere teneatur, etc. Et cum eodem oratore, ut matrimonium sic contrahere, et in eo postmodùm debitum conjugale exigere, et reddere licitè possit, misericorditer dispenset, etc. Ita quòd si uxori cui conjungetur, supervixerit, castitatem servet, utpote eodem voto obligatus, ut priùs. Quòd si unquàm extra matrimonium fornicatus fuerit, aut matrimonium absque nova dispensatione contraxerit, intelligat, se contra votum facere; et debitum conjugale exigere, non posse, et ita illum moneat.

Secundus casus, cùm quis vovit religionem, et ob cosdem stimulos carnis, non sperat continenter vivere posse, ad effectum itidem contrahendi matrimonium committitur confessario, eo modo quo supra dictum est, qui inter cætera opera oratori injungenda, injungat etiam aliqua religionis quam ingressurus esset, quæ quotidiè facere teneatur, etc., ad eum finem, etc., ut supra.

Tertius casus, cùm mulier quæ voverat eastitatem, sit, verbi gratià, orbata patre, habeatque matrem pauperrimam; ac propterea committitur confessario, ut si ita est, ipsaque oratrix habeat matrem, et utraque pauper sit, ex proprio labore victum quærens, eamdem oratricem à mutatione propositi quatenùs sibi videatur, absolvat, etc., addito etiam, ut si viro supervixerit, codem voto teneatur, ut prius.

Quartus casus, cùm mulier quæ vovit religionem, non habeat dotem sufficientem cum quå in monasterio recipiatur; tunc enim mandatur confessario, quatenùs, audità illius sacramentali confessione si diligenti habità perquisitione, invenerit ita esse, dictamque oratricem adeò pauperem, ut eleemosynam, quàm pro ingrediendo religionem non habeat, neque spem esse de proximo, quòd illam honestè acquirere possit, et sine cà non recipi (si narretur etiam, quòd sit stimulis carnis agilata additur); si in seculo maneat, periculum esse incontinentiæ, camdem oratricem à mutatione propositi absolvat, ut supra, etc.

Quintus casus, cùm mulier emiserit votum de non nubendo, sitque forsitan juvenis, formosa, parentibus orbata, aut ex alià causà petit illius commutationem.

Sed hic pro ista praxi, non incongruum visum est, priùs breviter videre, an votum non contrahendi matrimonium sive perpetuò abstinendi à nuptiis, sit idem quòd votum castitatis, sed hoc satis deprehenditur ex usu et stylo sacræ pænitentiariæ apostolicæ, licèt enim Cajetan., in opusc. tomi 2, tract. 11, g. 1. quem refert Azor, Instit. moral. lib. 11, cap. 19. vers. 5 Quæritur teneat id votum idem esse quòd votum castitatis, adeò ut, sicut solus Papa potest quem solvere à voto castitatis ita etiam à voto non nubendi, cæteri verò scribentes negant, hujusmodi votum esse summo Pontifici reservatum; câ quidem ratione, quia non est simpliciter votum castitatis; ex quo si quis post votum de non nubendo, peccat cum muliere, non propterea agit contra votum castitatis; non votum emissum est de matrimonio non contrahendo; quare talem voventem potest episcopus ab ipso voto absolvere; hujus sententiæ sunt Sot., 4 distinc., q. 4, ad fin.; Angel. verbo Votum; Rosell. verbo Impedimentum, 4, n. 1, et cæteri relati per eumdem Azor. loco citato, præsertim Navar., in Man., c. 12, num. 76, qui ibi testatur ita sequi prætorium sacræ pænitentiariæ apostolicæ, ad quam licèt sæpiùs recurratur pro commutatione hujusmodi voti, tamen declarat ipsà in dictà commutatione, illud non videri Sedi prædictæ reservatum; tunc enim committitur confessario, quatenùs à mutatione propositi, quatenùs sibi videatur, absolvat injunctà ei pœnitentià salutari; sibique votum prædictum de non nubendo (licèt ex narratis non appareat Sedi Apostolicæ reservatum) in illa pœnitentiæ opera perpetua per ipsum confessorem injungenda, prout secundum Deum, etc., ut supra.

Sextus casus, cùm vir uxoratus, constante matrimonio castitatem voverit, et ad effectum petendi debitum conjugale, petit sibi votum hujusmodi commutari; nam mandatur confessario, ut audità oratoris confessione, si de incontinentià ipsius, probabiliter timendum esse repererit, illum à mutatione propositi absolvat, injunctà ei pœnitentià salutari; sibique votum prædictum, ad hoc tantùm, ut à sua uxore debitum conjugale exigere possit dispensando commutet, opera, tamdiù duratura, quamdiù commutationi præfatæ locus crit; prout secundum Deum, etc. Et si orator uxori supervixerit, castitatem servet ut priùs.

Septimus casus, cum quis in juvenili ætate constitutus, voverit castitatem servare, et per aliquod tempus, puta decem annorum, votum servavit, postmodum verò ob stimulos carnis, diffidat vivere continenter; quia pariter committitur confessario, ut audità illius confessione, si de illius incontinentià probabiliter timendum, per diligentem ipsius oratoris examinationem; ac post commemoratam ei tot annorum, cum Dei gratià victoriam adversus inimici tentationes, quando ætate et spiritus viribus imbecillior erat, ac post monita et consilia opportuna illi præstita, invenerit eumdem à mutatione propositi, absolvat, ut supra.

Octavus casus, cum orator alias obtinuerit dispen-

sationem et commutationem voti religionis cum clausulà: Dummodò vitam cælibem ducat; sed quia continenter vivere non potest, cupit matrimonium contrahere; ac propterea committitur confessario, ut si de ipsius oratoris incontinentià probabiliter timendum erit, eidem cælibatum prædictum, in alia pænitentiæ opera commutet; ac cum eodem (salvis tamen alioqui cæteris omnibus, quæ illi in commutatione præfatà injuncta fuerunt) ut matrimonium servatà formà concilii Tridentini, legitimè contrahere, et in eo postmodùm remanere valeat, misericorditer dispenset.

Nonus casus, cùm quis voverit ingredi particulare monasterium; sed cùm in eo non potuit recipi, putans se liberatum esse à voto, matrimonium contraxit; unde mandatur confessario, ut si ita est, ac religiosi superiores, ad quos spectabat recipere, oratorem recusaverint, vel admittere noluerint, eumdem, audità confessione, voto prædicto satisfecisse, declaret in foro conscientiæ tantùm.

Decimus casus. Datur etiam declaratoria voti, puta religionis, cum commutatione voti castitatis pro oratore, unico filio patris sui, stimulis carnis agitato, qui religionem ingredi vovit, et castitatem servare juravit; sed factà diligentià ob infirmitates, quas patitur, non fuit receptus. Quo casu committitur confessario, ut audità oratoris confessione, voto religionis, seu juramento prædicto, satisfecisse, et ad illius observantiam ulteriùs non teneri, nuntiet et declaret. Quo verò ad votum castitatis, si ipsum oratorem talem verè esse, ac juvenem, et stimulis carnis adeò agitatum, ut maximè dubitet continere posse, et propterea de illius incontinentià probabiliter timendum esse, etc., ut in priori formulà voti castitatis.

Undecimus casus. Si orator infirmitatibus oppressus, stimulisque carnis agitatus, petat commutationem voti castitatis, ad effectum contrahendi matrimonium; nam mandatur confessario, ut si ipse orator adeò infirmitatibus et doloribus stimulisque carnis vexetur, ut propterea austeritates religionis ferre non possit, et si in seculo remaneret, periculum sit de illius incontinentià, etc., dispenset, ut supra.

Si verò orator post votum castitatis emissum contrahat matrimonium, tune petenda erit etiam ab eodem officio sacræ pænitentiariæ, absolutio ab illius transgressione, quæ committi etiam consuevit confessario, quatenùs oratorem ipsum ab hujusmodi transgressione absolvat, injunctà ei pænitentià salutari, ipsumque, si aliud non obstet canonicum, in dicto matrimonio remanere, et debitum conjugale reddere posse, et debere declaret; et nihilominùs, si de ejus incontinentià probabiliter timendum esse sibi visum fuerit, cum eodem ut idem debitum etiam exigere licitè valeat, misericorditer dispenset, etc. Ita, quòd si uxori supervixerit, eodem voto teneatur, ut priùs, et ita illum moneat.

Idemque erit, si oratori, cui in commutatione voti religionis, fuerit injunctus cælibatus, et matrimonium nihilominùs postea contraxit; nam eo modo quo supra dictum est, conceditur sibi absolutio ab hujusmodi transgressione, injuncto etiam, ut si uxori supervixerit, vitam cælibem ducere teneatur.

Quia verò aliæ sunt commutationes votorum, etiam religionis, quæ adhuc frequenter ab ipså sacrå pænitentiaria emanant, non incongruum visum fuit hìc, aliquos ex frequentioribus casibus subnectere, quorum, eumdem ordinem prosequendo.

Duodecimus casus. Cùm laicus vovit ingredi religionem, et propter infirmitates quas patitur, non sperat posse sustinere illius onera; unde committitur confessario, quatenùs si ita est, ac oratorem, audità priùs illius sacramentali confessione, propter infirmitates hujusmodi, à quibus non sit spes illum de proximo liberatum iri, onera religionis sufferre non posse, repererit, eumdem oratorem à mutatione propositi, absolvat hâc vice, in formâ Ecclesiæ consuetâ; injunctâ ei pænitentiå salutari, sibique votum prædictum, dummodò vitam cælibem ducat, in frequentiam sacramentalis confessionis peccatorum suorum, singulis scilicet mensibus, ut nimirum semel, vel quoties sibi videbitur, et in alia pœnitentiæ opera, per eumdem confessorem injungenda, inter quæ sint etiam aliqua religionis, quæ quotidiè facere teneatur; ad eum finem, etc., ut dictum est supra in commutatione voti castitatis, usque ad illa verba, et non aliter, neque ullo alio modo.

Decimus tertius casus. Si presbyter, diaconus, vel subdiaconus religionem vovit, fueritque debilis complexionis; ac propterea non potest sustinere onera dictæ religionis; quo casu mandatur confessario, ut si ita est, ac oratorem (auditâ ejus confessione) adeò debilis esse complexionis, ut idcircò religionis onera sufferre non possit, neque spem esse quòd de proximo ita convalescat, ut religioni aptus esse qucat, invenerit; eumdem oratorem à mutatione propositi, quatenus sibi videatur absolvat; injuncta pœnitentia salutari; sibique votum prædictum in frequentiam sacramentalis confessionis peccatorum suorum, singulis scilicet hebdomadis semel, vel quoties eidem confessori videbitur, et in alia pœnitentiæ opera, ab eo, oratori injungenda, partem videlicet earum pænitentiarum, quas regulares ordinis quem vovit, vel, si vovit religionem in genere, ingressus fuisset, ex præscripto ipsius ordinis in abstinentiis, vel jejuniis aut interioribus indumentis, subire solent; inter quæ sint etiam aliqua quæ quotidiè facere teneatur ad eum finem, etc.

Potest etiam peti et concedi codem modo commutatio hæc pro oratore quinquagenario, seu sexagenario, ac valetudinario, ut dictum est supra, pro oratore laico: et quoad ætatem, notandum est quòd consultus felicis record. Gregorius XIII, per D. regentem sacræ pænitentiariæ, super commutatione voti religionis, ob ætatem quinquaginta annorum, concessit ut illa ætas, etiam sola, absque eo quòd aliàs apponatur clausula quòd non possit sufferre onera ipsius religionis, propter debilem complexionem, sufficiat ad commutationem voti, et ita servatur.

Decimus quartus basus. Cùm quis jam susceperit

habitum religionis, ac postmodum ob supervenientem infirmitatem, et debilem complexionem, illum dimisit, nam etiam tunc committitur confessario, ut si orator neque expressam, neque tacitam professionem emiserit, necnon eumdem adeò debilis complexionis esse, ut propterea religionis onera sufferre non possit; neque de proximo ita convalescat, ut religioni aptus esse queat, repererit, eumdem oratorem à mutatione propositi absolvat, etc.

Decimus quintus casus. Cum voverit ingredi monasticam religionem, petatque sibi commutari votum, ut aliam religionem ingrediatur; tunc enim conceditur absolutio à mutatione propositi, si sic confessori videbitur, sibique votum prædictum, ad hoc tantum, ut dictam religionem, puta FF. Prædicatorum, vel aliam, loco alicujus monasticæ, quam vovit, ingredi valeat, commutet.

Cùm verò contingit hæsitari de emissi voti hujusmodi validitate, declaratoriæ litteræ super hoc peti consueverunt, pariter confessario dirigendæ, veluti cùm orator post emissum votum prædictum, sive ante ingressum religionis, sive ante emissam professionem, ob supervenientes infirmitates, de consilio medicorum redditur inhabilis ad onera ipsius religionis; nam eo casu mandatur eidem confessario, ut audità confessione ipsum oratorem, voto præfato satisfecisse nuntiet, et declaret in foro conscientiæ tantùm, necnon attentiùs hortetur, ut inclinationem, quam aliàs ad religionem habuit, non contemnat, sed Deum devotè precetur, ut ipsius mentem ad vitæ statum dirigat, in quo meliùs illi servire valeat, et nihilominùs, eam vitæ suæ rationem, per exercitationem operum religionis, instituat, quà ab ejus proposito non temerè, nec longè recessisse dignoscat, habito desuper doctorum concilio.

Datur adhuc commutatio voti in pœnam, veluti, cum quis, v. g., à carnali conversatione alicujus mulieris, cupiens abstinere, si ampliùs ad illam carnalem habeat accessum, voverit ingredi religionem; et nihilominus, postmodum ad eamdem mulierem, eumdem habuerit accessum. Committitur enim confessario, quatenùs oratorem, à transgressione hujusmodi absolvat, injunctà ei pœnitentià salutari; sibique obligationem intrandi religionem, dummodò vitam cœlibem ducat, in frequentiam sacramentalis confessionis, etc., dispensando commutet, quoad præterita, in foro conscientiæ tantùm, etc. Ita quòd nihil sibi concessum intelligat, quominus contra votum acturus, et eamdem pænam incursurus sit, quoties idem admiserit in futurum, si ita se, cùm vovit, obligare intendit : firmo tamen remanente ipso voto, sub eâdem pœnå.

Quòd si fortè se obligaverit ad pœnam pecuniariam, in casu transgressionis, puta, ultra certam summam, de cætero non ludere, sub pœnà solvendi pro quâlibet vice, tot ducatos alicui loco pio, ac postmodùm, etiam transgressus sit votum, ludendo; datur modo prædicto, absolutio ab hâc transgressione, firmo remanente voto sub eàdem pœnà, et idem confessarius

quoad præteritas pœnas, jam incursas, sic moderetur, et reducat, ut pro omnibus (quotquot illæ sint) vicibus quibus contra votum, ludendo venit, loco prædicto, summam tot ducatorum tantùm solvere teneatur; quam, cùm semel, effectu ipso, solverit, pœnis hactenùs, occasione præfatà, incursis, integrè satisfactum foro decernat in foro conscientiæ tantùm. Per hoc tamen nequaquàm sibi permissum intelligat, usque ad dictam summam, vel aliam, ludere; sed de offensà quæ Deo inde fit, ipsum moneat, et ab co talem propositum exigat circa hoc quod ad sanctum pœnitentiæ sacramentum accedendi, convenit.

Quia verò, ut plurimum contingit, vota ipsa ex legitimă causă, non ita commode adimpleri posse; ac propterea, ne voventes scrupulis agitentur, ipsis consuevit concedi prorogatio ad illa implenda; quæ tamen, absque causâ, nullo modo conceditur; ex quo tenentur cùm primum poterunt, adimplere, juxta illud Deuteron. 23, ibi, cum votum voveris Deo tuo, non tardabis reddere, quia requiret illud Dominus Deus tuus, et si moratus sueris, reputabitur tibi peccatum; ac insuper quia melius est viam Domini non agnoscere quàm agnitam deserere, cap. Ut quidem, de Apost. Vota enim reddenda sunt cum celeritate, ac cum perfectà solutione, et cum rectà discretione, Borgas. de Irregul., p. 6, titulo de Voto, etc., numero 157, ad numerum. 163, qui, numero 166, subdit, quòd vovens religionem, non expresso tempore, debet intrare quàmcitiùs commodè poterit; aliàs peccat ex morâ; unde, notorià praxi receptum est, ut cùm vovens non valeat votum, intra debitum tempus adimplere, debet per eum, ad illud adimplendum, peti dilatio, quæ sibi, ex sequentibus aliisque similibus causis, conceditur, ut ipsa praxis docet, etc.

Primò, cum vovens babet parentes, filios et filias, aut sorores, vel neptes pauperes, tunc enim sibi conceditur dilatio quæ committitur confessario, ut si re diligenter discusså, oratoris parentes, aut alios ex supra dictis, in statu necessitatis esse, eisque aliter quàm operà et auxilio ipsius oratoris, honestè subveniri non posse, repererit; consideratis diligenter quæ circa statum et continentiam oratoris, ipse confessarius viderit consideranda, et circa illa per opportuna monita et consilia, ac aliàs diligenter proviso, ne sub alienæ necessitatis prætextu, in periculo propriæ salutis maneat; cumdem oratorem (si votum emiserit religionis) sic in seculo, durantibus necessitatibus supra dictorum tantùm, remanere posse, declaret : dummodò eisdem cum effectu prosit, et interim vitam cœlibem ducat; ac aliquà religionis, ab ipso confessore injungenda quotidiè faciat, ad eum finem, ut ea adimplens, meminisse semper possit obligationis, quâ hujusmodi voto adstringitur, prout secundùm Deum, etc. lpsumque postmodum, ad ejusdem voti observantiam, necessitatibus supra dictis cessantibus teneri, admoneat.

Secundò, cùm fortè, vovens habeat filiam nubilem, ad effectum illam nubendi, conceditur, ut ille possit in seculo remanere, donec ipsam filiam nuptui tradiderit, dummodò interim vitam cœlibem ducat.

Tertiò, cùm quis voverit castitatem, conceditur, ex simili causà, sibi dilatio, eo modo quo supra dictum est: et additur, quòd circa votum castitatis, ab eo emissum, nihil sibi commutatum, aut concessum intelligat, etc

Quartò, cùm quis voverit visitare sepulcrum dominicum, et propter bella et tumultus non sperat hujusmodi votum commodè adimplere posse, et tempus intra quod tenebatur adimplere, effluxerit; tunc enim, præter absolutionem ab illius transgressione, conceditur dilatio, quousque tempora quieta fuerint, et cum conditionibus supra enarratis.

Quòd si votum hujusmodi, ob aliquam causam legitimam puta ingravescentem ætatem, adimplere orator nequiverit, datur sibi commutatio, quæ similiter committitur confessario, ut si propter ætatem hujusmodi, ipsum laborem itineris ferre non posse repererit, à negligentià, si per illum factum est, ut tamdiù distulerit voto satisfacere, absolvat; injunctà pœnitentià salutari; sibique votum prædictum, in alia pœnitentiæ et pietatis opera commutet.

Quintò, cùm quis, antequam religionem ingrediatur, cupiat perficere cursum studiorum; nam sibi pariter indulgetur, ut quousque in aliquo collegio vel honesto loco, theologiæ cursum finiverit, dilatio sibi concedatur; dummodò vitam cœlibem ducat, quòdque confessarius teneatur eum admonere ut ille sciat se ad ejusdem voti observantiam teneri, prædicto studio theologiæ finito.

Et sic habes quòd nunquàm denegatur dilatio ad præmissa, si causa legitima intervenerit: sic etiam in quibuscumque casibus, in quibus aliquod infra præstitum tempus commodè fieri non potest, nam illud dicitur fieri non posse quod commodè fieri non potest, vulg. jur.

Quare benè nôrunt curiales quòd in quâcumque præfinitione temporis, sive à jure, sive ab homine, eo elapso prorogari illud consuevit, quatenùs, sicut dictum est, ipsa causa adsit et præcipuè in materià voti, in quo semper consideratur an orator habeat causam redimendi, seu commutandi, temporalem vel perpetuam; nam in primo casu datur dilatio, in secundo autem redemptio; quod patet in cap. Super his, § Unde credimus, eod. tit., et ob id fuerit orator impeditus impedimento temporali, expectandus erit, quousque impedimentum cessaverit : quod quidem vindicat sibi locum, etiamsi per fortuitos casus id acciderit; quia adhuc, cum poterit, adimplere tenetur; Glossa, in d. cap. Quod super his., in verb. Dilatio sicut etiam videmus quòd, cùm quis pro violentà manuum injectione in clericum, est vinculo excommunicationis adstrictus; ac propterea ad sum. Pontificem se tenetur præsentare; si habet capitales inimicitias, vel alias justas excusationes, quibus ab itinere rationabiliter excusetur, ita quòd sine periculo apostolico se nequeat conspectui præsentare, licet

diœcesano episcopo, recepto juramento, secundum morem Ecclesiæ, sibi absolutionis gratiam impartiri; est tamen illi sub juramenti debito, injungendum, ut quam citius opportunitatem habuerit, Romanum Pontif. adeat, mandatum Apostol. suscepturus, ut ait text. in cap. De cætero, de Sent. excom., et ita passim practicatur.

Et hic, eirca hanc praxim, obiter nota quòd quotiescumque quis ob violentam manuum injectionem in clericum, vel ob aliud delictum, tenetur accedere ad Urbem, non ita passim eximitur ab hoc accessu, nisi habuerit perpetuum vel temporale impedimentum, ut supra dictum est; pro quo etiam dilatio ad accedendum concedi solet, et juxta stylum, tàm sacræ pænitentiariæ quàm datariæ apostolicæ, illi regulariter excusantur, qui impedimentis infra scriptis laborant, videlicet:

Primò, quando quis est in periculo mortis, c. Si quis suadente; ihi, Nisi mortis urgente periculo, donec Apostolico conspectui præsentatur, ut ejus mandatum recipiat, 17, q. 4, quod quidem periculum, non solùm est intelligendum de infirmitate, verùm etiam, cùm fuerit in quocumque periculo morti vicino, veluti, si timeat hostes, prædonem, vel crudelitatem potentis, vel si sit navigaturus, aut aliàs per loca periculosè incedere debeat, vel senio confectus sit; Ilostien., in Sum., 1. 5, de Sent. excom., § Super sito, vers. Sccunda regula, num. 4. Et si morte præventus, non erit absolutus, si tamen in eo apparuerint signa contritionis; nec per eum steterit, quominùs absolveretur, poterit absolvi post mortem ab eo tantum, qui illum poterat absolvere vivum; et propterea, si absolutio fuerit Sedi Apostolicæ reservata, et necessariò debeat recurri ad summum Pontificem, aut illius sacram pœnitentiariam, porrigenda erit supplicatio, quæ (si factum tale sit) contineat omnia quæ ostendant mortuum petiisse absolutionem; unde formabitur ipsa supplicatio, ac porrigenda erit pro parte alicujus consanguinei ipsius defuncti, vel alterius cujusvis, tenoris sequentis, videlicet:

Beatissime pater, exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius oratoris M. diecesis N., quòd cum quondam B. ejus filius, ex causa honoris (vel alia causa) quemdam A. clericum, seu presbyterum interfecisset, ac propterea excommunicationem incurrisset; ut evaderet manus Curia, se dedit in sugam; cùmque prædictus B. à nonnullis suis inimicis esset repertus, ab illis occisus fuit; sed cum sibi prius mortem imminere cognosceret, singulari studio, ut ei confessor suppeditaretur, petiit; nonnullisque spectantibus, suos omnes excessus, ac præsertim presbytericidium, seu clericidium hujusmodi, detestari, veniamque à Deo desuper precari cæpit; confessoris tamen copia, nondùm habita, ex hâc luce mignavit; ac propterea, illius corpus extra locum sacrum, sepultum fuit. Cum autem, Pater Sancte, dictus B., locum multis pænitentiæ signis, extremum vitæ diem obierit; idcircò dictus orator prædicti filii sui, animæ immensis Ecclesiæ thesauris, subvenire posse, desiderans, supplicat humiliter eidem E. S. V. dictus orator quatentis ordinario loci, sive ejus vicario, in spiritualibus generali, facul-atem prædictam animam à prædicto excommunicationis vinculo, absolvendi; utque præmissis non obstantibus prædicti B. animam per viam, et modum suffragii, ab excommunicationis, aliisque sententiis, censuris, et pænis ecclesiasticis, quas propter præmissa quomodolibet incurrit, absolvere, et totaliter liberare, dictasque pænas ei remittere et condonare valeat, concedere, et indulgere dignemini de gratià speciali; non obstantibus præmissis, etc.

Quam quidem formulam formavi, ex aliquibus verbis contentis in cap. A nobis, de Sentent. exeom., ubi de hâc materià agitur, et fuit in datarià Apostolicà approbata et admissa; et absolutio sic obtenta sufficit, et prodest, ut in loco sacro sepeliatur, ac specialiter pro eo oretur, ac missæ et suffragia celebrentur Sayr. de cens., lib. 3, cap. 28, num. 47.

Et in calce prædictæ supplicationis solet quandoque addi per officiales, ut hæredes defuncti satisfaciant in eo, in quo tenentur hæredibus occisi, juxta disposita in d. cap. A nobis, § fin., ibi: Hæredes quoqueipsius ad satisfaciendum pro ipso, et si monitione præmisså, noluerint, per districtionem ecclesiasticam compellantur; nam clarum est quòd hæredes tenentur ex delicto defuncti; licèt ad eos nihil pervenerit, Glossa in d. cap. A nobis, in verbo, Hæredes, ubi subdit quòd cùm iste pœnituerit et contritus fuerit, quantùm in se fuit, satisfecit, et per eum non stetit; unde hæredes tenentur satisfacere.

Per ipsam verò sacram pœnitentiariam committi hæc absolutio consuevit alicui confessario, quatenùs, si de ipsius defuncti, dùm viveret, pœnitentià, per evidentia signa, constiterit, cidem defuncto absolutionis beneficium ad supra dictum effectum impendat. Ita tamen, ut ejusdem defuncti, sive pater, sive alii consanguinei, arti offensæ, et aliis, quibus pforsan occasione narratorum, defunctus tenebatur, satisfacere omninò teneantur in foro conscientiæ tautùm.

Modus autem impertiendi hujusmodi absolutionem. talis est, videlicet: Si corpus nondum sepultum fuerit verberetur et absolvatur, ut infra : deinde absolutus in loco sacro sepeliatur. Si sepultum fuerit in loco profano, exhumabitur et eodem modo verberabitur; et post absolutionem, in loco sacro sepeliatur. Si autem commodè exhumari non potest, locus sepulturæ verberetur, et postea absolvatur. Si verò sit in loco sacro sepultus, non exhumabitur, sed verberabitur sepulcrum; et dùm corpus sive sepulcrum sacerdos verberat, dicat antiph. : Exultabunt Domino ossa humiliata, Psalm. Miserere mei Deus, etc., et deinde absolvatur dicendo: Auctoritate mihi concessã, ego te absolvo à vinculo excommunicationis quam incurristi, vel incurrisse declaratus es, propter tale factum, et restituo te communioni fidelium, in nomine Patris, etc. Deinde dicatur Psalm. De profundis, etc.: Requiem æternam, etc.; Kyrie eleyson, etc.; Pater noster, etc.; A portà inferi, etc.; Oremus : Da. quæsumus, Domine, animæ famuli tui quam excommunicationis sententia constrinxerat, refrigerii sedem, quietis beatitudinem, et superni luminis claritatem. Per Christum | Aut infirmitate, vel senectute tantà gravatur, quòd ad Dominum nostrum. Amen, ut in Rituali Romano., tit. de sacramento Poenitentiæ.

Secundò, mulieres quæ excusantur, absque aliquà distinctione, nempe, an sint fortes, debiles; viduæ, maritatæ; divites, pauperes; nam sive leviter, sive mediocriter, seu enormiter percusserint, possunt ab ordinario absolvi, quia cum tales vagari non debeant; et jura quæ id statuerunt in c. Mulieres, c. Quamvis, et cap. Ea noscitur, de Sent. excom., nullam apposuerunt distinctionem, simpliciter eas à tali accessu eximunt.

Tertiò, cùm quis habeat inimicitias capitales, et ob id non valeat ad Urbem tutò accedere, sine ipsius vitæ periculo, text., in d. c. De cætero, ibi : Si habens capitales inimicitias, vel alias justas excusationes, quibus ab itinere rationabiliter excusetur, ita quòd sine periculo, apostolico se nequeat conspectui præsentare: Quod quidem intelligendum est, etiamsi proprià culpà contraxerit hujusmodi inimicitias, per text. in 1. Nec timore, ff. Quod met. caus. Id tamen pendet ex arbitrio ordinarii, an seilicet iste possit adire Papam, vel ne, 1. Continuus, § Cum ita, ff. de Verb. oblig.; id. Sayr., d. cap. 28, num. 19.

Quartò, impuberes, c. 1, ibi: Non sunt ad Apostolicam Sedem mittendi, quia eos ætas excusat, de Sent. excom., et hoc intelligas, sive ante, sive post pubertatem; nam isti non tenentur Sedem Apostolicam adire, quia beneficium, semel indultum minori; ex quo cœpit habere locum non exstinguitur per supervenientiam majoris ætatis; id. Sayr., num. 20.

Quintò, nobiles nempe ii qui non possunt terras suas, sine maximo periculo relinquere; ac viri delicati, qui labores in itinere sustinere nequeunt; sed circa hoc ad ordinarium videre pertinet an isti sint adeò delicati, ut non possint ad Urbem personaliter accedere.

Sextò, pauperes ac etiam artifices quia ejus arte, iter agendo, uti nequeunt, et non possunt vivere, et tantà debent paupertate laborare, quòd ad Curiam Romanam ire non possint : quod quidem est allegandum in supplici libello, et postea probandum et verificandum coram ordinario; cui absolutio committitur, Glossa in c. Ea noscitur, in verbo Pauperes, de Sentent. excom., et infra dicetur. Ratio enim est quia, si verè ita sit pauper, non tenetur mendicare, eundo ad Urbem pro impetranda absolutione nisi, forsan iste esset mendicus; quia tune, etiam mendicando, debet illuc accedere; id. Sayr., num. 23, ubi intelligit, si robustus sit, ad eumdem; et nisi mendicando, sibi et uxori providere debet; et iter agendo, id præstare nequeat. Secùs si poterit ire et nihilominùs mendicando, sibi et suis providere possit, sicut in loco mansionis; quodque totum id, etiam arbitrio judicis

Septimò, infirmi, valetudinarii, seu quâcumque corporis impotentià impediti, sive infirmitas sit incurabilis, sive periculosa, vel longus morbus, vel etiam temporalis, propter quem, ex itinere timeatur acceleratio mortis, text. in cap. Quod de his, cod. tit., ibi: A poenitentiario, vel cum ipso summo Pontifice, quo

Ecclesiam Romanam laborem subire non valeat, veniendi. Et dicendum esse tradunt doctores si non immineat periculum mortis, puta in febre tertiană, quartană vel podagra.

Verum quia impedimentum infirmitatis aliquando computatur inter impedimenta temporalia, propterea consuevit sacra pœnitentiaria addere in litteris absolutionis, quòd si convaluerit, ad Urbem personaliter accedant; ac propterea datur absolutio, cum reincidentià in formà solità, secundum d. Glossam in d. c. Ea noscitur, in verbo Valetudinarii.

Octavò, senes quamvis sint fortes et robusti ad ambulandum, et licèt ille dicatur senex, qui major est, septuaginta annis, ut habetur in l. 1, c. Qui ætate, nihilominus, quoad casum nostrum, tales dicuntur qui ratione ætatis, judicio ordinarii, non sine illius vitæ discrimine, possunt ad Urbem accedere; quod etiam animadvertere debet, ut quamvis quis fortis et robustus videatur, tamen periculosè accederet ad ipsam Urbem; id. Sayr. num. 25.

Nonò, qui alienæ potestati subsunt, ita ut non sint sui juris, puta servi ac filii familias : et quoad servos, ita intelligendum est ut non possint illi evadere hanc pænam, si illorum domini allegent quòd nolunt carere servis suis propter iter faciendum ad Urbem; quia, ut dicit text. in cap. Relatum, de Sentent. excom., eluderetur ita Sedes Apost., ubi Papa mandat ordinario, ut eos venire compellat ad ipsam Sedem, cùm plus sit Deo quam homini deferendum; nisi hoc fecerunt in fraudem, ut subtrahant se obsequio domi-

Decimò, membris debilitati, seu destituti, ut sunt exci, claudi, et alii, aliis membris impediti, d. cap. Ea noscitur.

Undecimò, habentes curam animarum; cùm timeant éas, ob eorum absentiam, damnum notabile accepturas; nisi tamen, idoneum vicarium constituere possint, Navar., in suo Manuali, cap. 27, num. 90.

Duodecimò, qui uxorem et filios ob accessum ad Urbem, in magnà necessitate relinqueret, id. Navar., ubi supra; quæ quidem impedimenta, adeò sufficientia sunt, et admittuntur, ut illi qui impedimentis hujusmodi laborant, non tenentur, neque alios, neque corum loco, ad Urbem mittere; quia jus illos ad hoc non obligat, sed solùm præcipit, ut vadant, quatenùs possint; id. Sayr., num. 58.

Nec supradictis, qui hujusmodi laborant impedimentis, erit injungendum, ut, quando poterunt, ad Urbem accedant quia, cum excusentur ob perpetuum impedimentum, quòd habent, nunquàm possunt ipsam Urbem adire, nam talis injunctio, ut ait id. Sayr., num. 34, esset vana et ridiculosa.

Quandoque ob nimiam à Romanâ Curiâ distantiam, remittitur oratori accèssus ad ipsam Curiam tam per officium sacræ pænitentiariæ quam per datariam Apostolicam, et sine aliqua causa, sed tantum ob pradictam distantiam, facto tamen verbo cum majori

casu committitur executori litterarum absolutionis, ut servatis servandis, oratorem absolvat, onusque et periculum personaliter accedendi ad Urbem, in alia pielatis opera, arbitrio suo commutet.

Sanè, quodlibet, ex prædictis impedimentis, erit planè probandum coram ordinario, cui litteræ absolutionis diriguntur; præsertim ab ipså sacrå pænitentiarià, ubi in dies recurritur; prout etiam recurrendum est in casibus, in quibus dubitatur, an orator possit absolvi ab episc., sicut ipsa praxis docet ac propterea in ipsis litteris apponitur non solùm clausula, Si est ita, verùm etiam, si tibi videbitur, vel quatenùs tibi videbitur; nam si de allegato impedimento non constaret, nulla erat absolutio, quatenùs ipse orator vigore dictarum litterarum absolveretur; cùm decretum, ex falsà causà, sit nullum, 1. Sed et si præses, c. de Præd. minor.; Alex., cons. 69, num. 3, 1. 8.

Impedimenta autem temporalia que ad premissa allegari, et admitti consueverunt; quibus cessantibus, tenentur oratores accedere ad Urbem, hec sunt in praxi recepta, que sequuntur, videlicet:

Primum, quamvis supra dixerimus, perpetuò excusari ab accessu ad Urbem eos qui habent inimicitias capitales; tamen hoc impedimentum, aliquando habetur pro temporali ab ipså sacrà pœnitentiarià; quæ propterea mandat, oratores ad Urbem accedere, cùm primum tutò poterunt, ut etiam infra scriptis casibus.

Secundum, cùm orator reperiatur carceribus mancipatus; nam carceres præstant justum impedimentum, Bart., in 1. 2, in fin., ff. de Jus vocan., et in 1. 2, ff. de Custod. reo.; Alex., post Imol. in 1. Quæsitum, num. 6, ff. de Re jud. et cons. 84, num. 6, lib. 3, et in proposito intelligas de carceribus ad tempus, non autem perpetuis, quia tunc satis excusatur ab hoc accessu.

Tertium, idem erit si reperiatur cum aliquâ fidejussione, de non discedendo ab aliquo loco, sub aliquâ pœnâ; nec hujusmodi impedimentum affectetur, puta non satisfaciendo cùm possit per alium fidejussorem, quia, cùm id non possit, excusatur, præcedenti diligentià circa illius remotionem; Dec., cons. 677, num. 4.

Quartum, cùm ob æstivos calores, non potest accedere ad Urbem, quia, ultra incommoda quæ sentiret, non sine discrimine vitæ, id peragere posset, etiam ob aeris mutationem, aut illius intemperiem, quia ab hujusmodi accessu excusatur, sicut ille qui citatus, non potest ob camdem causam comparere, Glossa, in c. communis, 23 dist.; Bart., in l. Recusare, § Si quis alio, ff. Ad Trebell. Eodem modo pestis præbet desuper justissimam causam; Roman., cons. 63, n. 2; Roland. à Valle, cons. 81, num. 33, lib. 1, et tunc oratori præscribitur tempus ad accedendum ad ipsam Urbem, nempe, ut vadat per totum mensem octobris, quatenùs ob æstivos calores; si verò ob pestem quandò tutò poterit.

Quintum, qui ob aliquam causam exules, seu relati sunt, et neque ad Urbem, neque ad ordinarium, sine aliquo periculo accedere possunt, Cravet. cons. 49, num. 1, doctores, in 1. Interpositas, c. de Transact.

Aliaque insuper adesse poterunt impedimenta temporalia, quæ facilè possint per Papam, sive illius pœnitentiariam admitti. Et quamvis primodicta impedimenta admittantur regulariter tanquàm perpetua, negari tamen non potest, quin aliquando, aliqua ipsorum militent tanquàm temporalia; prout eidem sacræ pœnitentiariæ visum fuerit; et cùm talia sint, semper datur absolutio, cum reincidentiâ, ut supra dictum est; et in fine dictarum litterarum apponitur hoc decretum ut si orator satisfacere, cui tenetur, ac sententiæ ordinarii super præmissis latæ, seu ferendæ, parere et ad Urbem, cum primum poterit, venire contempserit, in eamdem excommunicationis sententiam relabatur eo ipso. Supra dicta tamen verba, cùm primùm poterit ad Urbem veniat, cessant, ubi impedimenta erunt perpetua, ut ex præmissis patet.

Quando verò propter præmissa, orator tenetur omninò accedere ad Urbem, absque eo quòd illi concedatur dilatio ad accedendum, ait Sayr., d. c. 28, num. 39, quod sufficit ut impedimentum hoc tanto tempore duntaxat duret, quantum est necessarium à discessu loci, in quo est absolvendus, ad appulsum loci in quo manet Papa, vel legatus, ex Navar., d. num. 90; nam etiam legatus à latere absolvit ab excommunicatione, quæ incurritur ob violentam manuum injectionem in aliis casibus reservatis Sedi Apostol.; text. est in c. Ad eminentiam, de Sent. excom.; Glossa, in c. Auctoritate, § Inhibemus, de Privileg., cùm quidem facultatem habet, etiamsi injuria sit atrox et læsio enormis; doctores in d. cap. Ad eminentiam, Gamb., de Off. et Pot., leg. 8, tit. de Potest., leg. In absolvendo ab excommunicatione, n. 1 et 2, præterquàm in casibus, inibi expressis.

Isti enim, qui non sunt impediti, vel aliquo impedimento temporali cessante, tenentur ad Urbem accedere, non possunt absque causà differre accessum hujusmodi; nam tenentur, quamprimum poterunt accedere, aliàs incidunt in eamdem excommunicationem, quod satis docet text. in c. Eos qui, de Sentent. excom., in 6, his verbis: Si cessante postea periculo, vel impedimento hujusmodi, se illi à quo, his cessantibus, absolvi debebant, quam citò commodè poterunt, contempserint præsentare, mandatum ipsius super illis pro quibus excommunicati fuerint humiliter recepturi, et satisfacturi, prout justitia suadebit, decernimus, nec sic censuras illudant ecclesiasticas, in eamdem sententiam reincidere ipso jure.

Sicque, cùm isti fuerint in morâ culpabili ad arrispiendum hoc iter, incurrunt excommunicationem; Joan. Andr. in Clem. Si quis suadente, in Glossâ, verbo Quàm citò, ubi dicit, quod excusationes absolvendi, non facilè admittuntur, quia non est ei credendum circa hoc, sed totum id manet in arbitrio judicis, quia aliàs, esset absolutus ex frivolis excusationibus frigoris et caloris, et his similibus, et sic constitutionem eluderet subdens ibi, quod non obstat, quòd de occultate et de animæ periculo quæritur, et sic sibi credent.

dum; nam id verum est in foro pænitentiali, et quoad vinculum occultè contralrendum. Unde, ex quo ipse judex scientiam habet de morâ, scire debet eum esse excommunicatum; sed tamen non denuntiabit, nisi priùs, eo vocato, per conjecturas viderit illum esse morosum, cognitione super hoc summariè præmissâ. Verum est quòd ipse judex constituendo oratori tempus ad accedendum, debet considerare omnes qualitates, et circumstantias circa hoc, quia, cùm tempus hoc non reperiatur in jure præcisè expressum, remittitur ipsius judicis arbitrio juxta vulgatam l. 1, de Jur. delib.; Dec., in c. Sede, num. 7, de Rescript., quo casu sufficit ipsi judici, ut talis orator non sit in negligentià et fraude, id. Sayr., d. n. 39, in fin.

Nec in proposito, est omittendum circa hanc camdem praxim, quamvis litteræ hujusmodi absolutionis per S. pœnitentiariam regulariter committantur ordinario oratoris, sive ejus vicario in spiritualibus generali, nihilominus, si delictum fuerit occultum, consuescere illas committi discreto viro confessori, etc., qui eum absolvat, addità clausulà, Quòd si detegi contigerit ipsum oratorem, præmissa commisisse; ac ipse, sententiæ, sive ordinationi ordinarii præmissis latæ, seu ferendæ, parere contempserit; in dictam excommunicationis sententiam relabatur eo ipso.

Quòd si aliquando contingat delictum esse publicum, oratorem verò ob aliquam ex supra dictis causis, non posse, neque ad Urbem, neque ad suum ordinarium accedere, ne diù excommunicatus remaneat, dirigi consueverunt nihilominus litteræ hujusmodi etiam proprio ordinario, seu ejus vicario, in cujus diœcesi ipse orator deliquit, ut sibi visum fuerit, per se, seu per unum confessorem ad sacramentales confessiones audiendas approbatum, ab eo ad hoc specialiter deputandum, audità tamen per ipsum oratoris sacramentali confessione, quatenus postquam dicto clerico, si nondàm satisfecit in eo in quo tenetur, satisfecerit, vel per eum non steterit, quominus arbitrio ipsius ordinarii satisfaciat competenter, ipsum oratorem absolvat: cum hoc, ut ad Urbem accedat, cum solità reincidentià, etc. Si verò delictum erit publicum, et nihilominùs orator ob aliquod legitimum impedimentum aut legitimam causam, non possitsimiliter, ut supra, accedere, tunc consuevit ex gratia committi similiter confessario, per ipsum oratorem, ubique locorum eligendo, quatenus ipsum, postquam clerico, seu (si presbyterum occidit ) Ecclesiæ, si qua dictus presbyter intitulatus erat, vel pro illà loci ordinario, ac etiam hæredibus dicti presbyteri, si nondùm satisfecit, satisfecerit, vel per eum non steterit, quominus arbitrio ejusdem confessoris satisfaciat competenter, eum absolvat juxta formam litterarum absolutionis à presbytercidio supra positam; quæ quidem absolutio datur etiam cum reincidentià, nempe, ut nisi satisfecerit, nec ut supra, accesserit ad Urbem quam primum tutò poterit, in eamdem excommunicationis sententiam relabatur eo ipso: et in fine additur, ut orator in loco ubi ejus delictum est notum, non habcat se publicè pro absoluto. Hæc autem obiter circa id dixisse sufficit.

Sed redeundo unde digressi sumus, sicut'jam supra egimus de commutatione votorum ejusque praxi, non incongruum penitùs erit videre numquid sicut summus Pontifex dispensat super votis prædictis, dispensare possit super voto continentiæ, sacris ordinibus annexo, et cum effectu detur dispensatio? Et quamvis non desint, qui teneant cœlibatum sacro ordini jure divino adjunctum fuisse; ac propterea potestate humanà, etiam papali, non posse dispensari, attamen contraria opinio verior est, cum ex solo præcepto Ecclesiæ sit dictis sacris ordinibus annexa continentia, per plures auctores, quos ad id congerit Barbos., de Potest. episc., alleg. 15, num. 3, qui num. 20, ait Papam dispensare posse, ut promoti ad ordines sacros, matrimonium contrahant; sicut etiam dispensare potest cum religioso professo vel moniali, super voto castitatis et continentiæ, ut matrimonium contrahant. Nec in contrarium circa hoc adduci potest text. in c. Cum ad monasterium, de Stat. regular., per ea verba. videlicet quia abdicatio proprietatis, sicut et custodia castitatis aded est annexa monachali, ut contra eam, nec summus Pontifex possit licentiam indulgere; quandoquidem supra dicta verba, accipienda sunt in sensu composito, id est, ut cum monacho non possit Papa dispensare in votis castitatis et paupertatis : quia sunt de essentià religionis, non tamen negat quin possit cum eo dispensare in sensu diviso, nimirùm faciendo de monacho non monachum et extrahende eum à religione; Garc., de Benef., p. 7, cap. 11, n. 93, et pluribus auctoribus, per eum ibi allegatis.

Nec pro hujusmodi dispensatione desunt exempla. Legimus enim, per Cœlestinum III dispensatum fuisse cum Ramiro rege Aragonum, ut, relictis religione et episcopatu, regnum susciperet, et uxorem duceret; ac cum Constantia filia Rogerii regis, ut, religione desertà, nuberet Henrico VI, Federici imperatoris filio, necnon Alexandrum VI dispensâsse cum Cæsare diacono cardinali, ut uxorem duceret filiam ducis Valentini, ut referunt plures auctores relati per d. Barbos. d. alleg., num. 24. Legitur etiam Alexandrum III dispensasse cum quodam monacho ordinis S. Benedicti Nigrorum, in monasterio S. Nicolai de Littore, Venetiis, de domo Justiniana, qui in ea solus erat. ac cum ipso Papa dispensavit, ut duceret uxorem, prolemque susciperet, quâ postmodum.susceptâ, reverteretur ad monasterium; qui genuit septem filios utriusque sexûs, ac demûm factus senex, rediit ad monasterium, illiusque uxor monialis effecta est, ut legitur in vità B. Laurentii Justiniani, olim patriarchæ Veneti, et refert Burgas. de Irregul., part. 6, tit. de Spons. et Matr., num. 63, vers. Septima, qui post majus. Necnon Gregorium XIII dispensasse cum fratre bonæ mem. cardinalis Joyosæ Galli, sacerdote professo, et provinciali ordinis Capucinorum, refert Bartol. à Sancto Fausto, in Thesauro religiosorum, lib. 3, q. 36, à num. 8, relatus ab eodem Barbos. in addit. ad alleg. 15, d. num. 24.

Ex quibus, sic in praxim deductis, jam satis constat Papam posse super quolibet voto continentiæ, etiam

solemnizato, dispensare, imò ctiam sine causà, ut tenet Hostiens in Sum. de Voto, § Qualiter, circa finem, ac etiam in tit. Qui cler. vel voven., § Si quis vovens, vers. Si quis, et non modò videtur ipsum summum Pontificem id facere posse de plenitudine potestatis, verum etiam ex merà sua ordinaria potestate, etiam sine magna causa dispensare, quòd sacerdos et monachus possint contrahere matrimonium. Ratio autem est quia contra ipsos nulla prohibitio de jure divino reperitur, sed tantum id ex constitutione canonicâ tantummodò vetitum est, quo fit ut si constitutio Ecclesiæ non obstaret, vel ea non emanasset, teneret profectò matrimonium per sacerdotem vel monachum contractum, quod etiam not. id. Hostiens. et Abb. in c. Rursus, qui cler. vel vov., et in cap. Meminimus, cod. tit., ut per d. Borgas. num. 10 et 11, ubi subdit quòd sicut Ecclesia suà voluntate statuit quòd tales non possint contrahere, et si contrahunt, non valeat matrimonium, ita per contrariam voluntatem posset statuere quòd de cætero matrimonia per tales contracta valeant. Unde ex præmissis potest Papa statuere quòd omnes presbyteri, monachi et moniales possent contrahere, ut not. id. Hosticus. et Joan. Andr. in cap. Eum ad monasterium, de Stat. regul.

Istæ tamen dispensationes hodiè non ita passim conceduntur; nam licèt ejus sit revocare cujus est condere, l. ult. c. de Legib., nihilominùs, cùm Ecclesia ex magnà causà id prohibuerit, ita ex magnà causà debet posse revocare, id. Borgas., d. num. 11, et per text. in l. Nil est tam naturale, ff. de Reg. jur.

Sed numquid tales, cum quibus dispensatur ad matrimonium contrahendum, teneantur nihilominus ad horas canonicas recitandas? Sanch., 1. 8, disp. 54, num. 41, ait teneri, donec matrimonium contrahant, et dum habitum non mutant, ad utendum hâc dispensatione; secus autem ubi secularem habitum assumant, et utantur hâc dispensatione ad transeundum ad nuptias; alia circa hoc videre poteris apud eumdem Sanch., loc. cit.

Hic verò non omninò superfluum existimavimus, circa ea que ad praxim exequendi litteras hujusmodi commutationis pertinent, illarum clausulas saltem summatim hic explanare. Et

Primò est notandum, secundùm ordinem earumdem litterarum, quòd confessarius cui littera per ipsam sacram poenitentiariam diriguntur, cum clausulà: Audità priùs oratoris sacramentali confessione, non potest excedere formam hujusmodi commissionis; sed confessio ista debet omninò præmitti, quod elicitur ex iis quæ dicit etiam Sanch., lib. 8, disp. 54, n. 29, ubi ait quòd si Pontifex committens has dispensationes, vult præmittendam esse necessariò prædictam sacramentalem confessionem, id claris verbis explicabit; aliàs enim concedi aliquid pro solo foro conscientiæ, non est restringere ut intra confessionem exerceantur, et allegat ibi Emman. Sà, in Summà, verb. Excommunicatio, num. 1, dicentem facultatem habentem absolvendi vel dispensandi in foro in-

teriori, posse id extra confessionem exequi, prout etiam nititur rationi concil. Trid., sess. 24, c. 6 de Reform., ubi episcopis conceditur ut possint absolvere in foro conscientiæ à quibuscumque casibus occultis; et tamen praxis habet ut extra confessionem absolvant:

Id enim locum habere poterat tempore quo ipse Sanch. hæc scribebat; tunc enim non adjiciebatur in his et similibus litteris supradieta clausula: Audită sacramentali confessione; prout patet ex duabus similibus formulis, quas subjicit ipse d. disp. 34, num. 1 et 2, quæ tamen cæpit adjici tempore felic. record. Pauli V, me ejusdem sacræ pænitentiaræ prætorio ińserviente; quare hodie non potest id in dubium revocari, attento hodierno ipsius S. pænitentiaræ stylo, omnibus noto.

Licèt aliud quandoque ea servet, quando videlicet hujusmodi littera ad instantiam ipsius oratoris committuntur, non ipsi confessario, sed proprio ordinario; tunc enim sine dictà clausula ipsæ litteræ expediuntur. Quare in proposito, confessarius nullam haberet jurisdictionem, non præmisså sacramentali confessione, cùm dicta clausula: Audità, etc., ponatur in ablativo absoluto, qui in commissione tribuit jurisdictionem sub conditione, leg. à testatore, ff. de Condit. et Demonstr., ac proinde benè quidem dicit id. Sanch. d. n. 29, quòd stantibus supradictis duabus formulis, et antiquo stylo sacr. pœnitentiariæ, licèt dicta verba importarent absolutionem sacramentalem, non tamen probantur per modum conditionis, ut ex illarum tenore constat.

Secundò, quòd cùm pro hujusmodi voti commutationis causà, allegetur incontinentia oratoris, ob stimulos carnis quos ille sentit, notandum est non sufficere quascumque carnis tentationes, neque quodcumque periculum lapsûs in eas, út causa hæc verificetur; prout neque sufficit timor unius vel alterius lapsus, sed exigitur maximum periculum frequentis lapsûs, id. Sanch. disp. 34, n. 19, ubi ait quòd illa verba, continenter vivere posse non sperat, important habitum vivendi incontinenter, ac proinde periculum unius vel alterius lapsûs, non præbet justam dispensandi causam in hujusmodi votis; licèt aliàs dici posset quod ad sic dispensandum regulariter pro causà sufficiat quando vovens versatur in periculo transgrediendi votum, si periculum illud oriatur ex ipsius voventis statu, ex quo difficillimum sit in tali statu servare hujusmodi votum, id. Sanch., disp. 20, n. 17.

Tertiò, quòd confessarius tenetur indagare verificationem causæ, secundùm formam in litteris hujusmodi commutationis sibi traditam, ibi : Si ita esse, ac per diligentem examinationem, ac post monita, et consilia opportuna, etc.; verum est quidem quòd per ipsam clausulam : Si est ita, inducuntur conditio et causa finalis, Marches., de Commiss., p. 1, num. 11, fol. mibi 304; attamen cætera verba quæ sequuntur, videlicet : As per diligentem examinationem, post monita, etc., ut ait id. Sanch. d. disput. 34, num. 27, non important formam, adeò, ut, cà non servata

corruat actus, nimirum, ut orator frustretur valore et effectu sibi concessæ dispensationis, juxta ea quæ tradit Philos. in 7 Metaph., et text. in l. Stipulatio, § Opus, de nov. Oper. nunc., l. Mulieris, § 1, ff. de verb. Signif.; sed apposita sunt circa accessoria et accidentalia; nec ipsius commutationis sive dispensationis gratiam respiciunt : quare habemus quòd formă mutată in accidentalibus seu accessoriis non mutatur seu périt substantia gratiæ; sicut etiam dicimus quòd modus adjectus servituti eam non mutat seu destruit, l. Si fundus, § Si res, ff. de Pignor.; unde optimè docet id. Sanch., loco cit., per jura ibi per eum allegata, quòd supradicta verba sonant non in conditionem aut formam, sed instructionem confessarii, qualiter se debeat habere, ut de veritate certior siat, et ita, me præsente, respondit, de hac re consultus bonæ-mem. Benedictus Justinianus è societate Jesu, sacræ pænitentiariæ apostolicæ consultor theologus, et rector pœnitentiariæ S. Petri de Urbe, cum monita et consilia opportuna, ut in dictis litteris exprimitur, tanquam præparatoria et præludia apponantur; quapropter omnino dicendum est illa non inducere formam aut conditionem.

Quartò, eidem confessario committitur, quatenus oratorem à mutatione propositi absolvat. Hic quærit id. Sanch., dict. disput. 34, num. 28, quænam sit ista absolutio à mutatione propositi, et qualis pœnitentia veniat propterea injungenda; ex quo, cum propositi mutatio, ex justà causà facta, procurando dispensationem, omni culpa vacet, nulla absolutio seu pœnitentia est necessaria; resp. tamen num. 29 ita committi, si fortè ea culpa fuit, transgrediente, vovente promissionem. Et si quæras ad quid commissio hæc, resp. quia fortè voti transgressio poterat esse reservata in cà diœcesi.

Quintò, quòd idem confessarius votum fujusmodi commutet in frequentiam sacramentalis confessionis peccatorum suorum, singulis scilicet mensibus, semel vel quoties eidem confessario videbitur; quomodò autem id intelligatur, vide eumdem Sanch. d. disput. 34, num. 32, cum pluribus seqq.

Sextò, adjicitur clausula quòd si orator uxori, cui, virtute hujus commutationis, conjungetur, supervixerit, eodem voto teneatur, ut priùs, et si matrimonium absque novâ dispensatione contraxerit, sciat se contra votum egisse. Per hæc quidem verba clarius declaratur, oratorem ipsum, ex vi hujus dispensationis, non posse nisi semel uxorem ducere, quæ quidem clausula, licèt non fuisset hic apposita, nihilominus subintelligeretur, quia secundum jura satis vulgata, dispensatio hæc, ob illius naturam, intelligitur de primâ vice tantum, et non alias, arg. text. in c. Cum olim, de Off. deleg., c. Susceptum, de Rescrip., in 6, c. Quamvis, l. 1, et c. Cui non sacerdotali, de Præb., eod. 1. 6, et sic concessa super uno matrimonio, et non trahitur ad aliud c. fin. 33, q. 2, et c. Si autem, et ibi glos. 36, q. 2, eo modo quo dicimus de dispensato ad beneficium ecclesiasticum obtinendum, Tiraquell. in 1. Boves, & Hoc sermone, num. 36, de verb.

Sign., ubi plura in proposito, more suo, congerit.

Porrò ista observantia adeò viget, ut etiam in petitione commutationis votorum castitatis et religionis insimul, semper adjiciatur quòd commutatio quoad votum castitatis, sit tantum ad effectum, ut orator matrimonium legitime contrahere, etc.; et si uxori cui conjungetur supervixerit, castitatem servet, utpote eodem voto, ut priùs, obligatus, etc., eo modo que dictum est in formulà commutationis voti castitatis. Itaque nullus remanet ambigendi locus, an scilicet priori matrimonio, vigore hujus dispensationis, soluto, aliud possit orator contrahere, sicut fortè dubitaretur, quando supradicta verba non essent in ipså dispensatione adjecta, sed simpliciter fuisset dispensatum, ut orator possit matrimonium contrahere, tali voto non obstante, prout apparet ex quibusdam antiquis formulis, et tenet id. Sanch. d. l. 8, disp. 31, per tot.

Et quidem ista praxis, juxta præmissa, nos erran non sinit. Ita enim se habet ut, cum dispensatur in voto castitatis, qui ob stimulos carnis vivere diffidit continenter, proinde in litteris sux commutationis adjiciatur dicta clausula, scilicet guòd si supervixerit uxori cui conjungetur, non possit aliud inire matrimonium; si nihilominus, ipsa priori conjuge jam defunctà, adhuc durat eadem causa incontinentiæ; fit ab eo de novo recursus ad eamdem sacram pœnitentiariam, quatenus secum dispenset ad matrimonium secundò contrahendum; et in his posterioribus litteris hæc additur clausula, scilicet: Salvis tamen alioqui cæteris omnibus, quæ illi in priori commutatione injuncta fuerunt; nimirum ut, secundo matrimonio soluto, non possit tertium contrahere. Unde, stante hac praxi, quæ denotat observantiam prioris commutationis hujusmodi voti, non potest aliquo modo in dubium revocari an prior ipsa commutatio intelligatur quoad unum matrimonium tantummodò contrahendum,

Benè tamen annotare non displicuit quòd tàm dataria quàm pœnitentiaria apostolica in his et similibus votorum commutationibus semper dispensat, ut matrimonium orator sive oratrix legitime contrahere possit; quare per illam dictionem, legitimè, non autem ex aliqua causa, nullo : dispositio enim loquens de actu, intelligitur de primo, qui valuit, per text. in l. Qui-per salutem, ff. de Jurejur., et text. in l. Hæc conditio, in princ., ff. de Cond. et Demonstr., ubi hæc apponitur conditio, scilicet, cùm nupserit, quæ proinde non adimpletur, nuptiis inutilibus contractis, Tiraquell. in 1. Boves, limit. 1, per tot., et idem tenet et docet id. Sanch., d. lib. 8 Disp., n. 3, ubi ait quòd, quamvis expressis verbis restringatur ad unum tantum matrimonium dispensatio hæc, intelligendum est, dummodò illud sit validum; aliàs enim non extinguitur ista dispensatio in matrimonio nulliter contracto; ex quo illa debet intelligi cum effectu; quinimò, quod majus est, neque dispensatio hujusmodi evanescet primo matrimonio valido dissoluto, ante illius consummationem, puta ob mortem aut professionem alte-

rius conjugis, aut etiam Pontificis dispensationem cum tali casu matrimonium non dicitur perfectè contractum, nisi consummetur carnali copulâ: hoc enim jam patet ex litteris hujusmodi commutationis, in quibus illa non conceditur simpliciter, et tantummodò ad effectum contrahendi matrimonium; sed ulteriùs in illis proceditur, præsertim secundum stylum sacræ pænitentiariæ; in quibus dicitur quòd confessarius; ipsum votum dispensando, commutet, non modò ut matrimonium ipsum contrahere licitè, verùm etiam ut in eo postmodùm debitum conjugale exigere et reddere possit; idemque docet etiam ipse Sanch., loc. cit., n. 5, ubi ait quòd si matrimonium non est carnali cepula consummatum, dispensatio non est sortita suum effectum; ex quo sola matrimonii consummatio repugnat voto.

Quare, ex ante dictis, si matrimonium fuerit nulliter contractum, quia nimirum, contra formam concikii Tridentini, aliorumque sacrorum canonum, poterit denuò contrabi, adhibitis solemnitatibus de jure re\_ quisitis; quia licèt omissio formæ reddat actum nullum, tamen iterafo sieri potest cum observatione de bitæ formæ; id. Tiraquell. d. limit. 1, num. 1, ubi ait intelligendam esse d. I. Boves, § Hoc sermone, quando primus actus est validus; quam quidem limitationem ita ille declarat num. 29, nisi, si quis primum actum inutilem, prohibitum scienter fecerit, tunc etenim non poterit postmodum ad sui commodum alium actum utilem facere; et similes casus, etiam in materià nostra non semel evenisse audivimus; pro cujus rei confirmatione expressus est text. in 1. Hæc conditio, & de Condit. et Demonstr., ubi, si quis illicitas scienter contraxerit nuptias, non juvatur per alias nuptias; idem docet Sanch. d. disp. 31, num. 4, ubi ait, quod ne ex fraude sua commodum reportet, dispensatio extinguitur in primo actu, licèt invalido, quia fraus nemini patrocinari debet, c. Super litteris, de Rescript., c. In nostrà, de Sepult., c. Avaritiæ, de Elect. in 6; Mandos., reg. 19, g. 8, num. 3.

Recensulmus hactenus nonnullos casus, quorum expeditiones in Romana Curia, cum sunt penitus occulti, ad sacram pænitentiariam apostolicam, pro foro conscientiæ, spectant : de cujus sacro prætorio, potiùs divinitùs, quàm humanitùs instituto, sicut Urbs ipsa, totusque testatur orbis, necnon de ejus officialium side, singularique probitate, locus quidem esset, multa proferre, nisi laudum ejus fulgore deterreret, supervacuisque industriis laboraret, qui solem facibus illustrare conatur, Arg. l. 1, ff. de Dot. preleg.; ca namque in omnes charitate pietateque flagrat, ut ipsius pietatis, charitatisque sinus valcat jure optimo nuncupari, hoc præsertim tempore, quo major est pœnitentiarius eminentissimus et reverendissimus, D. Frater Antonius, tituli S. Honuphrii cardinalis Barberinus, ejusdemque sacræ pænitentiariæ regens illustrissimus, et reverendissimus D. Joannes Baptista Coecinus, S. Rotæ Romanæ decanus; vir quidem à Deo ad præcipuè munus obeundum missus; quippè, tum doctrinæ claritate, morumque integritate, tum

fidei justitiæque zelo, cæterisque animi dotibus plurimum pollet. Ibi potissimum litteræ, nulla prorsus ab oratoribus soluta mercede, celeri expeditione, gratis quoad omnia traduntur, geminata illius sigillatoris inscriptione vallatæ, intus scilicet et extra, his verbis: Gratis ubique, prout hæc, aliaque permulta in illius officio servantur, etiam ad præscriptum constitutionis fel. recor. Pii V, super ordinatione novi status ejusdem sacr. pænitentiariæ, quæ cum non sit omnibus nota, hic in gratiam saltem curialium inseritur, quæ est tenoris sequentis, videlicet:

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpeluam rei memoriam. In omnibus rebus humanis nihil tam perfectè institui, nihil ullis legibus sanctionibusque tam diligenter muniri potest, quin lubrica et præceps malorumque omnium effectrix cupiditas, novis quotidiè artibus pervertere atque corrumpere moliatur. "Quocirca omnes ad hujus præcelsæ dignitatis fastigium evecti, perpetud quâdam necessitate coguntur, nusquam oculos à commisso sibi grege avertere, sed continenter vigiles circumferre, ut quandocumque usus poscit, novis modo legibus ferendis, modo veteribus corrigendis, vel ad usum revocandis, ea quæ paulatim depravata sunt, in melius reformentur. Quod quidem nos jam inde ab ipso pontificatûs nostri principio, et libenter fecunus, et quantum in nobis est, illud idem statutum urgere et prosequi, annuente Deo, conamur; neque quicquam nobis est, vel præclarius, vel optabilius, quam ut collapsos à vetere disciplinà mores ad pristinam suam integritatem denuò erectos, in agro Domini à pravarum consuetudinum absentibus omnia diligenter perpurgata videamus. Sed ne. dum ea, quæ ad communem totius corporis salutem pertinent, tantoperè procurantur, quisquam nos accuset quod eam partem, quæ nobis proxima est, negligamus, neque illius ulceribus necessarium salutis remedium applicemus, divino auxilio freti curiæ nostræ universæ reformationem jam dudum oculis nostris obversantem aggredi decrevimus, pro quà elsi antehàc nonnulli prædecessores nostri multa sanctè et salutariter ordinarunt, hominum tamen fragilitate, non ita multo post, aut neglecta, aut corrupta sunt, aliis atque aliis aliena suo sibi officio usurpantibus, et dictæ curiæ expeditiones invicem confundentibus, quarum singulis sagax illa vetustas proprium et distinctum, pro cujusque diversitate, et materia genere, officium tanto studio assignavit. Unde nos opere pretium fore arbitrati, illud in primis conari, ut quod cuique ordini, quod cuique officio congruit, ad illud idem revocetur; demùm sapienter providere, et providenter statuere, per quos viros, quibusque modis curiæ prædictæ negotia pro rerum, temporum et locorum qualitate deinceps dirigantur ; at quia cæteris omnibus illa anteponere necesse est ex quibus pendere dignoscitur periculum animarum, nos hujusce reformationis exordium à pœnitentiariæ nostræ officio capere instituimus, ejusque rei causà omnem auctoritatem ordinariam et delegatam, omniaque privilegia, facultates, et indulta ideò duximus revocanda, ut habita de ministrorum qualitate, numero, functionibus, et officiis ratione explicatà, novam futuris formana

de integro præscribere valeamus, quâ ipsum pænitentiariæ officium certis quibusdam facultatibus, quæ aliis officiis magis conveniunt, exoneratum atque expeditum, dehinc ea quæ animarum salutem præcipuè concernunt, attentiore studio prosequantur.

Primum igitur omnium de hujusmodi officio, ministris, et functionibus rationem prodere volentes, de Apostolicæ potestatis plenitudine, omnia, et singula, loca, seu officia referendariorum, correctorum et revisoris. necnon functiones et exercitia Scriptorum, qui viginti septem, et procuratorum, qui viginti quatuor sunt, quorumque procuratorum octo officia ad dispositionem pro tempore existentis majoris pænitentiarii pertinere noscuntur, in eodem pænitentiariæ officio perpetud supprimimus, et abolemus, eorumque scriptorum et procuratorum rationem aliorsum habituri, illos omnes jam nunc ab ipso pænitentiariæ officio amovemus; ac dictum officium dehme majore pænitentiario, regente, datario, uno correctore, uno magistro in theologià, uno doctore in decretis, duobus procuratoribus, duobus scriptoribus, et uno sigillatore (quos pro futuris rebus, et negotiis illius satis esse duximus) perpetuò constare volumus : horumque omnium officiorum in ipso panitentiaria officio constitutorum venditionem, aut quamvis aliam ad voluntatem tacitam, vel expressam ea dimittentium dispositionem, expresse prohibemus, sed illa omnia probis et peritis, gratis omninò, et sine aliqua dimittentium, aut aliorum quorumcumque acceptione concedantur; quòd si secus factum fuerit, quæcumque concessiones de illis pro tempore factæ, nullius sint roboris, vel momenti.

Prætereu statuimus et ordinamus, ut deinceps in perpetuum, major pænitentiarius officium suum per se ipsum exerceat qui sit presbyter, magister in theologià, seu decretorum doctor, et causà legitimà à Romano pontifice admissà, absens, seu impeditus fuerit, unum alium ex S. R. E cardinalibus prædictis qualitatibus insignitum, sibi propænitentiarium subroget, qui interim hoc munus etiam per se ipsum prosequatur, litterasque, non pænitentiarii delegantis, sed suo proprio nomine jubeat expediri.

Similiter regens, datarius, magister in theologia, et decretorum doctor viri eximià doctrinà præstantes, casuumque conscientiæ periti. Item corrector in decretis, stylo, cæterisque pænitentiariæ rebus diligenter versatus, et instructus. Ac etiam sigillator probatæ vitæ, et uti id munus postulat, omnium officii expeditionum peritus. Qui omnes majores pænitentiarii curâ et sollicitudine delecti, et à Romano pontifice confirmati, ad summ quisque officium admittantur. Procuratores quoque et Scriptores prædicti vità moribusque integris ornati, ad suum quisque officium exercendum idonei. Ad hæc omnes prædicti officii ministri, etiam procuratores et scriptores sint presbyteri, vel certè in aliquo ex sacris ordinibus constituti, hujusmodi arcanorum continentissimi, quorum etiam juramento de fidelitate præstandà adscribatur, quod nec occultos casus hujusmodi, nec personas unquam cuiquam extra officium revelabunt; qui secus fecerint, non levius quam presbyteri peccatorum confessiones prodere audentes, puniantur.

Procuratoriæ autem, et Scriptoriæ officia ita dervum à majore pænitentiario illis concedantur, qui prius à regente et correctore, super vità, moribus, ætate, scientià et aliis qualitatibus requisitis diligenter, ac propositis edictis, et morà sex dierum præcedente, per concursum examinati, et idonei comprobati fuerint; alioqui omnes concessiones etiamsi à Romano Pontifice ex aliquà causà pro tempore factæ fuerint, pro irritis habeantur.

Omnes verò supradicti ossicia sua per seipsos tum diligenter, tum etiam sideliter exerceant, solique præsentes, et actu exercentes, nisi legitimè impediti, fructus et emolumenta percipiant, quorum singulis certum statutumque aliunde stipendium cuique conveniens assignare intendimus, quo solo contenti esse debeant, nihilque aliud, etiam spontè oblatum à partibus, au aliàs sive pro expeditionis celeritate, sive pro alio extraordinario labore, tam procurando quam scribendo, aut recognoscendo, et examinando capere possint: quicumque secus secerint, ossicio suo hujusmodi privati, excommunicationis quoque sententià innodati co ipso censeantur, cujus absolutionis benesicium ab alio quam Romano pontisice (excepto mortis articulo) nequeant obtinere.

Ut autem negotia universa, quà decet puritate et diligentià dirigantur, prædictus regens, petitiones casusque omnes ad prædictum officium deductos in primis
examinet diligenter, quæque perspicua, et secundium
communem in eodem officio cursum absque difficultate
expediri consueverunt, cadem expediri jubeut, nilnique
omninò, vel ordinarium, aut clarum, nisi priùs ab ipso
recognitum et probatum, procuratores expediri incipiant:
dubia verò vel obscura, vel difficultate obstructa, regens
ipse ad majorem pænitentiarium referat, ut diligentiùs examinentur: demum in ejus signaturà, proposita cum maturo omnium judicio decidantur.

Cæterum materiæ omnes, sive conficiendæ, sive scribendæ, inter procuratores et scriptores, curà sigillatoris æqualiter dividantur.

Sed, ut litteræ prædictæ, stylo suo conscriptæ, sanæ, et incorruptæ emittantur, corrector prædictus antequàm illæ scribantur, scedulas, sive minutas earum à prædictis procuratoribus conficiendas, cum supplicatione expedità, diligenter recognoscat, examinet et corrigat: ut inde litteræ ipsæ mundæ, et integræ, rasurisque prorsùs carentes expediantur; itemque super omnibus materiis, tam ordinariis, quàm extraordinariis supplicationes, ubi illis opus erit, in totum expediri debeant, priùs quàm ad expeditionem litterarum super illis quoque pacto procedatur.

Denique, sigillator prædictus, litteras omnes satenùs recognoscat, ut manus requisitæ illis appositæ sint ; et earum datæ cum libello supplicationis concordent, deinde ipsius sigillo pænitentiariæ obsignet, obsignatas, et in totum gratis ubique expeditas, tunc demùm eas procurantibus resignet.

Illud autem sancte et inviolate apud prædictum officium volumus observari, ut nihil prorsus pro litterarum confectione, et expeditione, nec alius, etiam pro charta, atramento, cera, capsula, cordulis, aliisque rebus ad ipsam expeditionem pertinentibus exsolvatur, rationem maliunde habituri, unde hac omnia, simulque ministrorum omnium stipendia debeant comparari.

Sed ne quid rerum dictæ pænitentiariæ lapsu temporis pereat, neglectumve jaceat, sigillator ipse omnia exemplaria, litteras, scripturas, et instrumenta, quorumcumque privilegiorum, facultatum, concessionum, prohibitionum, reformationum, et cæterorum omnium, dictum officium pænitentiariæ in universum, et privatim concernentium, fideliter, ac cum periculo suo asservet; deque his omnibus authenticum inventarium, ac registrum conficiat, cui quidquid postea additum, statutum, concessum, vel vetitum erit, illud totum qualecumque quamprimium adscribatur, et sic deinceps hæc omnia in futurorum sigillatorum fidem cum eisdem conditionibus, et periculis deponantur.

Ad retinendam verò in dicto officio puritatem, et confirmandam singulorum fidem, districte præcipimus, ut juramenta, quæ in admissione officialium requiruntur ad præsentem nostram reformationem accommodata, quot annis in manibus dicti majoris pænitentiarii debeant iterari.

Monemus insuper omnes et singulos supradictos, ut caveant diligenter, ne in officiorum suorum exercitio fraus, vel dolus quoquo pacto admittatur, vel captio inducatur, neve ipsi partib. quidquam dolosè et fraudulonter suggerant, quo facilius optata impetrare possint, sed solum petitiones justas, rationabiles, et honestas recipiant et proponant. Quod si dolum vel fraudem fecisse, aut quidquam, vel minimum pro labore, aut alio quoquo modo accepisse convicti fuerint, præter illas censuras et pænas, quæ contra talia admittentes quomodocumque propositæ sunt, in pænam privationis officiorum suorum incurrant, et ad futura inhabiles, infamesque reputentur, prout nos illos privatos, inhabiles et infames declaramus eo ipso.

Decernentes ex nunc irritum et inane, quidquid secùs super prædictis, aut eorum aliquo à quoquam quâvis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus nostrà, de non tollendo jure quasito, et aliis apostolicis constitutionibus, ac de certo officiorum prædictorum numero, etiam pluries à Romanis pontificibus reducto, necnon officii pænitentiariæ hujusmodi juramento confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, vetere stylo, et consuetudinibus quantocumque tempore observatis cæterisque contrariis quibuscumque.

Depulsà igitur omnis avaritiæ fæditate, pro se quisque piam castamque mentem ad impositum sibi munus pro Dei æterni glorià, et Christi fidelium salute alacriter intendat, et pro virili parte conetur, ut cuncta prospera, et hoc tanto officio digna succedant, Sedesque Apostolica pro benè gestis condignæ laudis præconio in singulis christiani orbis partibus plenius celebretur. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ suppressionis, abolitionis, amotionis, prohibitionis, statuti, ordinationis, intentionis, præcepti, monitionis, decreti, declarationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Dat. Romæ, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo sexagesimo nono, quintodecimo kal. junii, pontificatus nostri anno quarto.

Hæc autem, quoad ea quæ ad ipsam S. pænitentiariam spectant. Quo verð ad ea quæ expeditiones, pro utroque foro, ac utriusque signaturæ r espiciont, est non oscitanter advertendum, quod per constitutionem Gregorii XIII, fuerunt innovatæ censuræ, et pænæ, quas ejusdem record. Bonifacius VIII edidit contra paciscentes, seu dantes, et accipientes, aut promittentes, et acceptantes pro expeditionibus gratiæ et justitiæ, et cùm hodiè illa sit in viridi observantià, et à nostra praxi minimè alienam agnoyimus, proinde illius tenorem hic inserere placuit, qui est hujusmodi videlicet:

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Ab ipso Pontificatûs nostri principio quam maxime possumus enitimur, atque contendimus, ut domus et Curia nostra à sordibus expurgetur. Cur salubri consilio incumbens fel. record. Bonifacius Papa VIII excommunicavit, et anathematizavit omnes cleriços, religiosos et laicos utriusque sexús, sive familiares curiæ, sive undecumque alios, qui aliquod pactum facerent seu quid parum, vel magnum promitterent; vel promissionem reciperent, aut ex pacto, vel promissione occultà vel manifestà, sive sub verbis generalibus, et plenè non expressis, sive specialibus et apertè expressis, factà, quicquam darent, aut reciperent pro justitià, sive gratià, sive pro se, sive pro alio, in causis, vel judiciis, seu alia per litteras apostolicas, et quibuscumque aliis modis apud Sedem Apostolicam obtinenda : et eam sententiam ad promittentes, et acceptantes, dantesque, et recipientes duxit extendendam; illos etiam, qui intra triduum non renuntiarent eum, quem in culpà esse scirent, vel alicui. per quem ad se fideliter referretur, simili voluit sententiæ subjacere; ac decrevit, ut nullus hanc incurrens excommunicationis sententiam, absque speciali mandato suo, absolutionis beneficium valeret obtinere, nisi in mortis articulo constitutus; sed nec quisquam admitteretur ad absolutionis gratiam, nisi prius eroqutum esset pauperibus, quantim ille dedisset, vel etiam recepisset. Justitiæ verò. sive gratice expeditiones sic obtentæ, nullius prorsus essent roboris, vel momenti : et scienter illis utentes simili sententia innodavit, ac reservans sibi absolutionem eorum cum prædictis, ad pænas similes in omnibus obligavit. Sed hoc scelus ita hodiè in mores inductum est, ut plerique cupiditate improbi quæstûs potentiorum suffragationibus adnixi, hujusmodi negotiorum expeditiones, hàc illàc conquirentes, turpissimè nundinentur; alii alios, quos gratià præstare arbitrantur, donis, pollicitationibusque ambiant; quidam etiam se talium operam atque industriam pretio et muneribus quæsisse affingant. Quæ cum pessima sint, et curiæ prædictæ existimationem gravissime offendant: in eos qui talia agunt animadvertendum fore arbitrati, constitutionem prædictam cum suis censuris, et pænis omnibus innovamus: easdemque omnes

extendimus ad audentes qualecumque horum facinorum y quæ adscripsimus, dantesque illis et aliis supra dictis auxilium, consilium, vel favorem. Quin etiam cos onnes omni beneficio et officio ecclesiastico et seculari, sive temporali, sive perpetuo, ipso jure privamus; ac privatos esse declaramus: et præterea infamiæ subjectos perpetuo. ac inhabiles ad illa et alia esse volumus. A quibus etiam. prout quæque res erit, tales pænæ exigantur, quæ cæteris sint exemplo. Illis tamen, qui rem adhuc incognitam, complicesque fautores, et socios retexerint, impunitas concedatur. Datum Romæ, apud sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominica millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, nonis novembris, Pontificatús nostri anno tertio.

Circa verò taxas ejusdem Romanæ Curiæ officialium, fuerunt per Julianum II, innovatæ plures constitutiones, qui etiam mandayit, ne iidem officiales, pro dictis taxis, etiam à sponte dantibus, ultra quàm id primævå suorum officiorum institutione caveatur, exigant : proindeque mandavit ipsius Curiæ officialibus, et inter cæteros, litterarum Apostolicarum, etiam de majori præsidentià, abbreviatoribus, scriptoribus, et sollicitatoribus; earumdemque ac pœnitentiariæ apostolicæ, Brevium apostolicorum, et archivii Romanæ

Curiæ scriptoribus, plumbi, et ipsarum litterarum, ac supplicationum, de illius mandato signatarum, registrorum magistris, clericis, et registratoribus, taxæ plumbi collectoribus, audientiæ contradictarum, et causarum palatii apostolici auditoribus, ne pro taxis, mercedibus, emolumentis, laboribus, regalibus aut cujusvis alterius lucri, et receptionis nomine aliquid in pecuniis, rebus, bonis, aut promissionibus, quomodocumque et qualitercumque directè vel indirectè, etiam à sponte dantibus, et offerentibus, petere, et exigere, vel recipere per se, vel alium præsumant; sub pœnà excommunicationis latæ sententiæ, et pro primà centum ducatorum auri de camera, pro secunda suspensionis exercitii det perceptionis emolumentorum ad sex menses, fabricæ basilicæ principi Apostolorum urbis applicandorum : pro tertia verò vicibus, quibus contra fecerint, privationis officiorum, pænis ipso facto incurrendis, absque alià declaratione mandavit: ac contra facientes ad restituendum quidquid ultro præmissa receperint, obligatos fore declaravit: ut in dictà constitutione, que incipit : Etsi Romanus Pontifex, sub, Dat. Romæ, anno 1512, tertio kalen. april., anno nono.

# LIBER NONUS.

PRAXIS DISPENSATIONIS SUPER ALIENATIONE BONORUM ECCLESIASTICORUM, IN FORMA: SI IN EVIDENTEM, ETC.

### CAPUT PRIMUM.

Praxis prohibitionum alienandi bona ecclesiastica.

Beneplacitum apostolicum super alienatione rerum ecclesiasticarum ultra triennium, dispensationem appellavit Franc. in eap. 1, vers. Decimo tertio, limita, hoe tit., lib. 6. Quare, non rectè lector arbitrabitur, nos propositæ materiæ finem accedere, si ipsius praxim prosequamur. Frequentissimus quippe est in Romanâ Curiâ usus hujusmodi dispensationis, sive licentiæ, ipsa bona, ut sup. alienandi, necnon alienationes, jam sub Sedis Apost. beneplacito, factas, confirmandi et approbandi potissimum resistente extrav. Ambitiosæ, de Reb. eccles. non alien., cùm ea sit per totum orbem recepta, ac in viridi observantia, ut refert Bertacch. de Episc., lib. 4, p. 4, q. 36, num. 10, ex quo inserta est in corpore juris, Cavalc., decis. 43, num. 4; Crescen., decis. 3, de Junejur.; Cæsar. de Grass., hoe tit., dec. 4, n. 26, ac proinde facit jus commune, id. Cæsar., decis. 135, et in judiciali foro citatur; quotidièque Romana Curia, pro ejus observantià, pronuntiat: et ita ejus praxis se habet in expediendis passim litteris sub hâc formà: Si in evidentem, ex eaque emanant etiam absolutiones à censuris, dispensationes et habilitationes, etiam in utroque foro, quoad contravenientes : ac propterea vult summus Pontifex illam ubique observari, ut ait Quaranta in Summa bullar., verb. Atienatio rerum Ecclesia, sub

n. 28, ac per eam semper vidimus haberi recursum per totum orbem ad eamdem Curiam, tam pro impetranda facultate alienandi, cum causis consuetis, quam pro aliis rebus ab ipså Extravag, dependentibus: præcipuè verò, in hâc civitate, et diccesi Neapolitana recepta est, tam quoad pænas intrinsecas, nempe, nullitatis contractus, quam quoad pænas extrinsecas, videlicet censuram, et alias, teste Genuens. in sua Praxi, c. 50. n. 1, nec consuetudine introduci potest, ut auctoritas Papæ requisita, in alienatione rerum ecclesiæ non interveniat, Joan. Andr., in cap. Nulli, de Reb. Eccl. non alien, quem sequuntur Abb. ibi, ut cæteri communiter, Benintend., decis. 13, num. 7, ubi, non obstare dicitur, quod hospitale fuerit solitum concedere in emphyteusim sine solemnitate, et propterea. cum illius res fuerint solitæ ita concedi, potuerunt concedi sine solemnitate; quia dicta consuetudo non accenditur; aliàs enim quòd una via prohibetur, alia via admitteretur, quod nullo modo dicendum est, cum sit contra regulam c. Gum quid, de reg. jur. in 6, et ne fiat fraus legi, quæ verbis, et non rebus imposita esset, contra text. in 1. 1 et 2, c. Comm. de leg., Marescott., Var. resolut., l. 1, c. 95, num. 23, cum plurib. segg.; et non modò locum habet in locationibus rerum et bonorum; verùm etiam fructuum et reddituum, nam fructus, et redditus beneficii, seu Ecclesiæ, sunt res et bona Ecclesiastica, cum ab Ecclesia proveniant; sintque ejus ministris assignata, propter divinum miquotidiè in praxi observari videmus.

Antequam tamen hanc praxim aggrediamur, præmittendum est bona Ecclesiæ non posse quovis modo alienari, sine solemnitate juris, ut in Auth. Bon. ex porrectum, c. De Sacros. Eccles., c. Nulli, de Reb. Eccl. non alien.; Clem. 1, eod. tit., Surd., cons. 181, num. 14, et cons. 249, ubi ampliat hanc dispositionem, ut nec valeat consuctudo in contrarium, quæ videlicet, remittat solemnitatem requisitam in hujusmodi alienătionibus; per illam induceretur gravamen rebus Ecclesiæ, ut per Abb. et alios in c. 1, per illum text. de Consuet., ac proinde certum absque ulla prorsus distinctione, interdictam esse ecclesiasticis patrimonii Ecclesiæ alienationem, sive sit utilis ipsi Ecclesiæ, sive non, sive speciali summi Pontificis licentia per d. extravag. Ambiliosæ, Redoan. de Reb. eccl. non alien., Rot. decis. 651, n. 1, p. recent. Generaliter enim has alienationes constat fieri non posse :

Primò, de jure divino, ut in lib. Levit., cap. 23, ibi: Terra quoque non vendetur in perpetuum : quia mea est, et vos advenæ, et coloni mei estis; ut per Redoan. de Reb. eccl. non alien., q. 3, n. 43.

Secundò, de jure canonico, per text. in cap. Possessiones, 16, q. 1, ibi : Possessiones, quas unusquisque Ecclesiæ proprio dedit, aut reliquit arbitrio, alienari quibuslibet titulis, atque distractionibus, vel sub quocumque argumento, non patimur, nisi fortè, aut clericis, bonorum meritorum, aut monasteriis, religionis intuitu, aut certè peregrinis, si necessitas largiri suascrit; sic tamen, ut hæc ipsa non perpetud, sed temporaliter perfruantur, et per text. in cap. Non liceat, in c. Monemus, et in c. Sine exceptione, 12, q. 2, et in c.- Nulli, in cap. Si quis, et in cap. fin., et in Clem. 1, ac denique, per d. extravag. Ambitiosæ, eod. tit.

Tertiò, de jure civili, per text. in l. Jubemus, c. De Sacros. ecctes., et per text. in § Nos igitur, vers. Alienationis, in Auth. De non alien. aut permut. reb. Eccles., nam ipsemet imperator, causam prohibitionis ostendit in Auth. de Ecclesiast, rer. immobil. alien. in princip, ubi ait: Scripsimus legem prohibentem, res ecclesiarum omnium alienari; quia videbamus prædia, et possessiones paulatim alienari sine dignis solutis pretiis, et sine causâ inevitabili; unde, si non esset interdicta hæc alienatio, periculum esset quòd Ecclesia ad nihilum redigeretur, d. c. Monemus.

Propterea dixit Rebuff. in Compendio alien. rer. Eccles., in expositione c. Sine exc., 12, q. 2, in verb. Ne quis, quod sicut Ecclesia est mater Religionis, ita ejus patrimonium conservari debet illæsum, d. 1. Jubemus, id. Red., hoc tit., q. 35, ubi ait quòd propter malos prælatos prohibita est alienatio; qui forsan omnia bona Ecclesiæ alienarent.

Sicut autem in quâcumque dispensatione requiritur causa, Felin. in cap. Quæ in ecclesiarum, num. 60, de Constitut., ita etiam adversùs jura prædicta prohibentia hujusmodi alienationes, non klispensatur, nisi causà legitimà interveniente, Molini, de Contract., disp. 468; Sarm., de Redd., p. 1, cap. 2; Cavalc.,

nisterium, Garc, de Benef., p. 2, c. 1, num 32, et ita 👖 decis. 35, n. 31, et decis. 451, num. 33, part. 1; Ann., cons. 38, vol. 1; Seraph., dec. 508.

> Quoniam verò præcipua prohibitio de jure canonico, ca est, quæ continetur in eadem Extravag. Ambitiosæ, et tam ex ipså, quam aliis juribus supra dictis alienatio, sive licentia alienandi, est de Papæ reservatis, cap. Non liceat Papa, et ibi Archid. d. 12, quæst. 2, Leo in Thesauro fori Eccl., p. 3, cap. 1. num. 4, propterea ejusdem extravag, tenorem, de verbo ad verbum, hic inserere placuit, qui talis est, videlicet:

> Paulus episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Ambitiosæ cupiditati illorum præcipuc qui divinis et humanis affectati, damnatione, postposita, immobilia, et pretiosa mobilia Deo dicata, ex quibus ecclesiæ, monasteria et pia loca reguntur illustranturque, et eorum ministri sibi alimoniam vendicant, profanis usibus applicare, aut cum maximo illorum ac divini cultûs detrimento, exquisitis mediis usurpare præsumunt, occurrere cupientes.

> Omnium-rerum, et bonorum ecclesiasticorum alienationem, omneque pactum per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypothecam, locationem et conductionem, ultra triennium, necnon infeudationem, vel contractum emphyteuticunt, præterquam in casibus à jure permissis, ac de rebus, et bonis in emphyteusim ab antiquo concedi solitis, et tune in ecclesiarum evidenti utilitate, ac de fructibus, et bonis, quæ servando servari non possunt, pro instantis temporis exigentià, hâc perpetuò valiturà constitutione præsenti fieri prohibemus.

> Prædecessorum nostrorum constitutionibus, prohibitionibus, et decretis aliàs super hoc editis, quæ tenore præsentium innovamus, in suo nihilominus robore permansuris. Si quis autem contra hujus nostræ prohibitionis seriem, de bonis et rebus eisdem quidquam alienare præsumpserit, glienatio, hypotheca, concessio, locatio, conductio, et infeudatio hujusmodi, nullius omninò sint roboris et momenti, et tam qui alienant, quam is qui alienatas res et bona prædicta receperit, sententiam excommunicationis incurrant.

> Alienanti verò bona ecclesiarum, monasteriorum, locorumque piorum quorumlibet, inconsulto Romano pontifice aut contra præsentis constitutionis tenorem, pontificali, vel abbatiali præfulgeat dignitate, ingressus Ecclesiæ sit penitus interdictus, et si per sex menses immediatè sequentes sub interdicto, hujusmodi animo (quod absit) perseveraverit indurato, lapsis mensibus ersdem à regimtne, et administratione suæ ecclesiæ, vel monasterii, cui præsidet in spiritualibus et temporalibus, sit eo ipso suspensus : inferiores verò prælati commendatarii, et aliarum ecclesiarum rectores, beneficia, vel administrationem quomodolibet obtinentes, prioratibus, præposituris, præpositatibus, dignitatibus, personatibus, administrationibus, officiis, canonicatibus, præbendis, aliisque ecclesiasticis, cum curâ, et sine curâ secularibus, et regularibus beneficiis, quorum res et bona alienârunt duntaxat, ipso facto privati existant, illaque absque declaratione aliqua vacare censeantur; possint

que per locorum ordinarios, vel alios, ad quos eorum prollatio pertinet, personis idoneis (illis exceptis, quæ propterea privatæ fuerint) liberè de jure conferri, nisi aliàs dispositioni Apostolicæ Sedis sint specialiter, aut generaliter reservata: et nihilominùs alienatæ res, et bona hnjusmodi ad ecclesias, monasteria, et loca pia, ad quæ ante alienationem hujusmodi pertinebant, liberè revertantur. Nulli ergo, etc. Datum Romæ apud Sanctum Marcum, anno Dominicæ Incarnationis 1648, kal. martii, pontificàtus nostri anno quarto.

Que quidem extravag, fuit confirmata per Julium III, per aliam suam extravag, que incipit : Siout accepimus, d. anno 155, et totum denique confirmatum per sacrum conc. Trid., sess. 22, cap. 11, de Reform.

Quave omni prorsus hæsitatione remota, dicendum est hodiè suprad. extravag. esse usu receptam per totum orbem; quia cum sit lata et publicata, ac passim jam impressa circumferatur, præsumitur etiam usu recepta, Guttier can. qq. c. 8, cum aliis allegatis decis. 50, n. 5, part. divers. recent., in quâ fuit firmatum, non esse servandam decis. Mohed. dicentis, probandum esse usum suprad, extravag, quinimò dicitur in eâdem decis. 30, quòd cùm usu recepta præsumatur, neganti usum, incumbit onus probandi; maximè cùm hodiè jus commune facere dicatur : et hanc opinionem hodiè servat inconcussè, stante publicatione d. extravag., et impressione in bullario, et fuit etiam resolutum in una Brixien. locationis, 4, decembris 1594, coram Peniâ; maximè, cùm decretum irritans in d. extravag. appositum, impediat contrarium usum, Caputaque decis. 82, lib. 3, prout dictum fuit in una Papiena Bonorum, impressa penes Marium Antonin., var. Resol. lib. 1, res. 98, post num. 89.

Necnon quia constitutiones Papales eo ipso quòd fuerunt promulgatæ, habentur pro effectuatis, et usu receptis, et sic non obstat non usus; quia per non usum ctiam per mille annos, nunquam tollitur lex, vel statutum, Jas. qui testatur de communi in 1. De quibus, n. 33, ff. de Leg.; Alex. cons. 156, n. 19, lib. 2, prout dictum fuit in una Romana Concordiæ penes Cavaler, decis. 85, n. 1, subdens n. seq., quòd neque obstat contrarius usus, quia cum non probator scientia Papæ, contrarius usus non suffragatur, Priepos. in cap. In istis, § Leges, n. 3, vers. Nisi dato consensu Papa, 4 dist., ubi quòd auctoritas Papa non est ab homine, cap. Novit. vers. Cum enim, ibi : Non humanæ constitutioni, sed divinæ porius innitamur, quia potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo : et ideò inferioribus, sine ejus permissione non licet expressè contravenire, ut in d. decis. 85.

Verum à supradictis omnibus fuerunt exempti plures regulares; quibus per diversa privilegia fuerat indultum, ut possent aliqua eovum monasteriorum bona usque ad certam summam alienare: postmodum verò, hæc privilegia fuerunt sublata per novum decretum sacræ congregationis concilii, jussu S. D. Urbani Papæ VIII editum, cujus fenorem non incongroum visum fuit hic etiam subnectere, qui talis est, ut sequitur, videlicet:

Decretum sacræ congregationis concilii S. D. N. Urbani Papæ VIII jussu editum, de rebus regularium non alienandis.

SACRA congregatio cardinalium conc. Trid. interpretum, rerum experimento edocta, quantum religiones accipiant detrimenti ex bonorum immobilium destructionibus, quas crebro faciunt regulares, apostolicis privilegiis innixi; ac proinde operæ pretium putans, illorum facilitatem, aliquà ratione compescere; speciali S. D. N. jussu generalibus, et provincialibus capitulis, vel congregationibus, abbatibus, generalibus, et quibuscumque aliis superioribus regularibus cujusvis ordinis, congregationis, societatis, vel instituti, intra fines Europæ existentibus, omnium rerum et bonorum immobilium, ac pretiosiorum mobilium alienationem, omneque pactum, per quod ipsorum dominium transfertur, census perpetuos, seu vitalitios, hypothecam, locationem, et conductionem ultra triennium concessionem in feudum, vel emphytheusim (præterquam in casibus à jure permissis) fieri perpetuo prohibet, atque interdicit, absque ipsius congregationis expressà licentià in scriptis, et gratis concedendà, sub pænà privationis omnium officiorum quæ tunc obtinebunt, vocisque activæ et passivæ, ac perpetuæ inhabilitatis, ad illa in posterum obtinenda, quàm ipso facto; absque alià declaratione incurrant; sublatà etiam generali et protectori illam moderandi. aut relaxandi facultate; pænis nihilominus apostolicarum constitutionum, et præsertim fel. record. Pauli II. quæ incipit, Ambitiosæ, 'in suo robore permansuris. Alienationes verò, pacta, census, hypothecas, locationes, conductiones, et concessiones quascumque contra hujusmodi prohibitionem faciendas S. suæ auctoritate, ipso jure nullas atque irritas decernit. Non obstantibus constit. et ordinationibus Apost. in favorem quarumcumque personarum, atque ordinum, tam mendicantium, quàm non mendicantium, militiarum, etiam S. Joannis Hierosolymitani, congregationum, societatum, ac cujusvis alterius instituti, etiam necessariò, et in individuo exprimendis, monasteriorum, conventuum, collegiorum, domorum, ac locorum regularium quorumcumque, necnon illorum, etiam, juramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, vel consuetudinibus, etiam immemorabilibus, exemptionibus quoque, indultis, et privilegiis, sub quibuscumque tenoribus. et formis, et cum quibus vis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis; necnon irritantibus decretis, etiam motu proprio, et ex certà scientia, ac de apostolicæ potestatis plenitudine, aut alias quomodolibet, etiam per viam communicationis, seu extensionis, concessis, et iteratis vicibus approbatis, et innovatis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus, ac formis, specialis, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales, idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, et aliqua alia exquisita forma servanda esset, tenores hujusmodi præsentibus pro expressis habentes quibus quoad ea, quæ præsenti decreto, ac prohibitioni adversantur, illis alias in suo robore permansuris, specialiter et expresse sanctitatis suæ auctoritate derogat, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ, die 7 septembris 1624.

Cosmus Card. de Torres.

Locus † Sigilli.

Prosper Fagnanus S. Congr. Secret.

Postmodùm verò ad submovendam omnem ambiguitatem, quæ circa infrascripta, tractu temporis exoriri posset, accessit suprad. declaratio, ut sequitur, videlicet:

Cùm post editum decretum de rebus regularium non alienandis, compertum sit regulares, qui eodem decreto prohibentur census imponere super bonis, ad eorum monasteria provenientibus, loco censuum hujusmodi, pecunias ad cambium, vel mutuò accipere cum solutione lucri cessantis, vel damni emergentis; eùimque ex hujusmodi contractu eludatur mens sacræ congregationis, cui inprimis in votis fuit consulere religionum indemnitati, quæ ex impositione censuum hujusmodi plurimim læduntur, sanctissimo Domino nostro approbante, decrevit ac declaravit, hujusmodi contractus esse contra mentem decreti, ut supra editi: ideòque non licere regularibus pecunias, ut præponitur, accipere; ac si acceperint, in ipsius decretis pænas ipso facto incidere. Datum Romæ, 21 maii 1626.

Cosmus Card. de Torres.

Locus + Sigilli. Prosper Fagnanus.

Deinde cupientes clerici regulares declarari eos exemptos esse à prædictis decretis, porrexerunt eidem sacræ congregationi supplicem libellum, tenoris sequentis videlicet:

Illustrissimi et reverendissimi Domini,

Generalis clericorum regularium exponit humiliter illustriss. DD. VV. qualiter ejus religio, nulto unquam tempore possedit bona aliqua immobilia, animo ea retinendi, cum id expresse prohibeant constitutiones ejusdem religionis: à tali enim possessione voluntariè se abstinent, ut eò liberiùs et promptiùs paupertatem Christi Domini imitetur. Et licet stabile quoddam Panormi, eidem religioni relictum, nondùm alienatum sit, hoc fuit inopia emptorum, et multitudo litium; nunc verò temporis præposito domus ejusdem civitatis injunctum est à capitulo generali, ut quam citissime quocumque modo illud vendat, et quocumque pretio. Quapropter humiliter eadem religio postulat ab hac Sac. Congregatione declarari, non comprehendi sub prohibitione nuper edità de rebus regularium non alienandis; promittendo, prout opus est, ex nunc, et in futurum, juxta formam constitutionum ejusdem religionis firmiter observaturam supradictum institutum; nec ullo unquam tempore recepturam, seu accepturam bona aliaque immobilia, titulo, vel eleemosynæ, vel emptionis, vel quocumque alio, nisi ad effectum ea vendendi, vel pro usu fabrica Ecclesia, seu monasterii; et in tantum intendit tale decretum gratiosum sibi suffragari, in quantum hujusmodi institutum est servatura, etc.

Responsio.

Sacra congregatio cardinalium concilii Tridentini in-

terpretum censuit religionem clericorum regularium Theatinorum, quamdiù institutum superius propositum retineat, quoad bona immobilia, non comprehendi in prohibitione nuper editâ, de Rebus Ecclesià non alienandis.

Cùm verò nostra praxis versetur præcipuè circa pertinentia ad primodictam extrav. Ambitiosæ, operæ pretium esse duximus, ad illius præscriptum, hic addere, quòd stantibus verbis ejusdem Extravag. nempe, ultra triennium, etc.!, illa vindicat sibi tantummodò locum'in rebus quæ quotannis coluntur, et ex eis quolibet anno fructus percipiuntur; aliàs enim. si res Ecclesiæ talis essent conditionis, ut ex eis quolibet triennio unicus tantum fructus colligeretur, nulla opus esset dispensatione, sive licentia, si, verbi gratià, locarentur ad novem annos; ex eo quòd primum triennium unico anno comprehenderetur, et sic secundum et tertium; et si alternatim fructificant, poterunt ad sex annos locari, id. Quarant., d. verb. Alienatio, vers. quarto, amplia, numero 18, ut sunt quædam oliveta, myrteta, Sylvæ cæduæ, et nemora cædua, quæ etiam locari poterunt per quindecim annos absque assensu apostolico, si quolibet tantum quinquennio conductor capit fructus, Zerol. in Prax. episc., eod. verb., vers. Decimo quinto, quia dictum est.

Sicut etiam dicendum de quadam locatione ad sex annos facta defensæ cujusdam Capellaniæ episcopatûs Caurien, nam illa defensa consistebat præcipuè in cultura, et in tota locatione ad sex annos facta, his tantum rumpi debebat, duoque, non autem ampliores redditus pensionis frumenti domino reddendi erant, quare ipsi nondum complebant unam locationem trium fructuum, cum tamen ultra tres sit prohibita locatio; quo casu valet similis locatio, etiam si ultra tres annos fiat; dum tamen ultra tres fructus, conductor, nec locator toto illo tempore recipiat ex natura rei, atque conditione, prout se consuluisse ait Cov. Can. quæst. lib. 1, cap. 8, num. 12 et 13.

Sanè, quoad tempus ipsius triennii, quo ipsa locatio licitè, absque beneplacito-apostolico fieri potest, idem dicendum est, quandò post locationem ipsam ultra triennium factam, fructus præter naturam prædii nulli fuerunt : unde ait Tiraquell. in 1. Baves, § Hoc sermone, ff. nuemro 64, ante primam limit., quod cùm à summe Pontifice concessum fuit episcopo; propter ipsius debita persolvenda, ut fructus primi anni beneficiorum suæ diœcesis intra quinquennium vacaturorum percipiat, si fructus primi anni aut nulli fuerunt, aut chasmate perierunt, consumpta est omninò gratia, nec poterit episcopus, alterius anni, scilicet ultra quinquennium, fructus percipere, per text. in l. Cum certus, ff. de Tit. vin. et ol. leg., ubi si certus numerus amphorarum vini, ex eo quòd natum esset ex tali fundo, relinquatur, et minus natum esset, non amplius debetur quam quod natum est co anno; nec cæteris annis superioribus.

E contrà verò sustinetur ipsa locatio ad triennium tantùm facta, sine apostolicà auctoritate ad præseri-

ptum ejusdem extravag. Ambitiosæ, si prædium fructus in anno attulerit: nec id supervacaneum esset putandum; cùm regiones quædam adsint adeò fecundæ et uberes, ut fructus bis singulis annis ferant; quod quidem alicubi evenire posse putamus, sicut in partibus Indiarum, ut asserit Martianus Capella, lib. 6, et ait Solinus, cap. 65, quod Indiæ bis æstatem habent, et bis legit frugem, et Strato, Indiarum fecunditatem eo maximè declarat, quòd eæ bis fructum ferant, alteram enim sementem habent autumnalem, alteram æstivam, et de nonnullis Italiæ locis ita testatur Virgilius, lib. 2 Georg.:

829

Hic ver assiduum, atque alienis mensibus æstas.
Bis gravidæ pecudes, bis pomis utilis arbos.

Et Diodorus Siculus, lib. 1, cap. 3, scribit oves in Ægypto bis in anno parere, ac bis lanam præbere, aliaque permulta affert id. Tiraquell. in d. Boves, d. num. 7.

Cæterům verò supradicta extravag, prohibet supradictas alienationes bonorum ultra triennium, cům ex illis singulis annis fructus percipiuntur; et ultra triennium prædictum tenent nonnulli, illam valere prodicto triennio permisso, quatenùs dicunt, quòd res Leclesiæ per id tempus licitè locari, vel in emphyteusim concedi, eo autem transacto, vitiari prædictam locationem, ex Bald. in auth. Si quas ruinas, num. 2, c. De sacros. Eccles. et in l. Si pupillorum, § fin. in fin., ff. de Reb. eor. Paul. de Castr. in auth. Qui rem. n. 7, c. de sacros. Eccles., cum aliis adductis in una Brixien. Locationis, coram Coccino quæ est decis. 30, num. 2, p. 1, recent.

Nihilominus verius est semper Rotam contrarium tenuisse, prout servatur et quotidié practicatur, nempe hujusmodi concessionem, neque pro primo triennio sustineri, sed in totum vitiari certum est, quandoquidem forma à lege præscripta videtur, ne rerum ecclesiæ locationes fiant ultra triennium, cum hujusmodi forma sit indivisibilis, prout tenuit Rota, in una Romana Devolutionis domus, 4 februarii 1583, coram de Rubeis, et in alia Placentina, Decimarum, die 2 junii 1546, coram Bubalo, cum aliis innumeris adductis in d. decis. 30, num. 3.

Nec est omittendum, quòd d. Extravag. viudicat etiam sibi locum in rebus, solo concrentibus, nempe in arboribus, que solo cedunt, Monald. cons. 215, vol. 2, Nav., cons. 6, de Reb. eccles, non alien., et in practica sæpe videmus super his impetrari assensum apostolicum.

In sylvå autem cæduå tenent aliqui non habere locum hanc Extravag, sicut nec in nemore, arundineto, aliisque cæduis arboribus, quæ per incisionem sunt in fructu, et renascuntur; quia non deterioratur fundus, Bart. in I. Qui fundum, § Cum fundum, ff. de Contrah. empt., ubi idem dicendum esse docet de arboribus vetustis et corruptis, vel non fructiferis; si in earum locum aliæ substituerentur; aut si ex incisione hujusmodi fundus fructuosior fieret, quàm anteà, incidendo arbores opacas, vel, si nimia densitas poceat ipsis arboribus; sicut etiam nocet nimia rari-

tas; id. Nav., d. cons. 6, ubi dicit quòd sicut licet herbas, rubos, lapides et alia arboribus nocentia tollere ita etiam tollere licet illas arbores quæ impediunt augmentum fructuum, et utilitatem aliarum arborum sufficientium prædio; quia in hoc nulla intervenit alienatio; vide etiam Quar. d. verbo, Alienatio, vers. 17, Amplia.

Et regulariter excipiuntur à dictà Extravag. ea, que magis expedit distrahi quam servari, præsertim, ut sunt vestes attritæ, et animalia supervacua, Redoan. quest. 51, n. 4, Quar., in verbo Atienatio. num. 58, ubi quòd ista possunt vendi absque decreto judicis, ex 1. fin., c. Quando decret. opus non est.

Generaliter etiam præmittamus ad has alienationes duo æquè principaliter requiri, nempe causam et solemnitatem, cap. 1, de Reb. eccl. non alien., in 6, Cov. Res. lib. 2, cap. 17, n. 1; Menoch., cons. 872, lib. 9; Mascard., de prob., concl. 75, num. 6, vol. 1, adeò, ut unum sine altero non sufficiat, Roland. cons. 15, lib. 1 Gram., decis. 79, cùm à jure prohibeantur uniformiter respectu causæ et respectu formæ, cap. Sine exceptione, quæst. 2, cum sola causa legitima alienandi, seu solæ solemnitates, neque ex formå d. Extravag., neque de jure antiquo sufficiant Glossa in cap. 1, et ibi; Abb. de in integr. Restit.; Rot. decis. 178, p. 2, divers., in quâ ob id fuit dictum alienationem terrarum, de quibus agebatur, fuisse nullam, non obstantibus litteris, Si in evidentem, et confirmatione subsecutà, etenim in hujusmodi alienationibus copulativè requiruntur causa et solemnitas, nec unum sine alio sufficit, ut per doctores in d. cap., sine exceptione. 12. qu. 2, ubi latissimè Laurent. de Rudolph., in octavå quæst., Covar., var. Res. lib. 2, c. 17, num. 2. Et licet Papæ auctoritas suppleat solemnitates, juxta cons. Abb. 41, lib. 1, non tamen supplet defectum causæ; imò defectus causæ reddit nullam interpositionem decreti super alienatione, etc.

Causæ autem alienationis quas in dies in praxi servari videmus, regulariter quatuor sunt, quarum prima est, necessitas; non quidem personæ rectoris, sed ipsius ecelesiæ, puta si ipsa pateretur ruinam, quam non possit ipse rector aliunde, nisi ex rerum venditione reparare; aut pateretur defectus ornamentorum, et paramentorum aut vasorum sacrorum; nam hâc de causà conceditur assensus apostolicus, qui aliàs non concederetur, si causa respiceret utilitatem ipsius rectoris; veluti si esset ære alieno gravatus; quia cum tune possit de fructibus satisfacere creditoribus. non admittit dataria similes supplicationes, et in theorica docet id. Redoan.; tit. de Causa utilitatis num. 401, cum segg., quod benè advertunt ipsing datariæ officiales in hujusmodi supplicationum receptione, qui illas non recipiunt nisi in eis explicetur, quòd per hujusmedi alienationem efficiatur melior conditio, tam ipsius rectoris quam Ecclesiæ, cujus bona petuntur alienari, ut infra suo loco dicetur.

Atia insuper poterit esse necessitas, nempe si ecclesia sit ære alieno gravata, nec aliunde sit solvendo, juxta text. in cap. Sicut, 22, quæst. 2, d. Auth. Hoc jus porrectum, c. de Sacros. Eccles.; nam etiam

summus Pontifex, pro causà necessitatis potest non solum alienare bona ecclesiarum inferiorum; Archid. in cap. Non liceat, 12, q. 2; verum etiam ipsius ecclesiæ S. Petri in Vaticano: unde legimus Innocentium Papam VIII, dùm Urbs Roma, in quâ cum Romanâ Carià ipse tunc residebat, per nonnullas armigeras gentes hostiliter opprimeretur, pro illius ab oppressionibus hujusmodi liberatione, grandia subire compulsum fuisse onera expensarum; ad quæ, cum Romanæ ecclesiæ non sufficerent facultates, mitram pontificalem, regnum nuncupatum et alia quamplurima ejusdem ecclesiæ jocalia pretiosa, aurea et argentea, diversis mercatoribus, dictam curiam sequentibus, pro diversis pecuniarum summis, ad quantitatem fortè centum millium ducatorum auri de camerà, ascendentibus pignoravit; quæ cùm commodè ex dictis ecclesiæ proventibus, jam exhaustis, redimi non possent, auxit propterea numerum secretariorum apostolicorum, qui tam antiqui, quàm de novo admissi summam sexaginta duorum millium, et quadringentorum florenorum auri de camera pro redimendis mitra, et aliis jocalibus supra dictis, de eorum propriis pecuniis exsolverunt, ut in sua constitutione, quæ est 7 in ordine, et incip. Non debet, sub datum Romæ 1487, prid. kal. Jan., anno quarto. Neminem verò latet, posse summum Pontificem, ob necessitates, aut utilitates Sedis Apostolicæ, non modò alienare bona immediatè subjecta ecclesiæ Romanæ, verùm etiam res particularium ecclesiarum; ita declarat Castr. cons. 114, lib. 1, Bald. in cap. 1, num. 5 qui feud. dar. poss., quos refert Redoan., de reb. Eccl. non alien., quæst. 44, n. 18. qui ex doct. Bald., in l. penult., c. de Bon. quæ lib., ait Papam posse vendere possessiones Ecclesiæ Romanæ, necessitate cogente, d. q. 44, n. 22. Et quandoque appellatione hujus necessitatis, venit omnis causa justa alienandi, Bellam., in cap. Sed notandum, Archid., in cap. Non habenti, 12, q. 2, et tunc illi statur, qualemcumque exitum habeat; dummodò sit utiliter coepta, ad tex. in l. Sed an ultrò, § 1, ff. de Neg. gest., et omnes serè doctores tenent, omnem justam causam alienandi reduci ad causam necessitatis.

Et cum alias civitas Neapolitana esset à Saracenis navali prælio obsessa, delato eis nuntio, quòd christiani imperatores navale etiam prælium adversùs eos parâssent, ipsi fœderis jure aurum et argentum à Neapolitanis civibus exposcunt, qui statim, ut ea imminentia pericula evaderent, omnia sacra vasa, aurea et argentea majoris Neapolitanæ ecclesiæ, quorum non modicus erat numerus, hostibus pignori dederunt, eo pacto, ut illa ad certum tempus possent redimere; quibus acceptis Saraceni fugam arripientes, in Siciliam recesserunt, propter quod Neapolitanis civibus remansit gradus tristitiæ, eò quòd sacris vasis carentes, festiva solemnia ignobiliter celebrare cogerentur, atque tunc SS. Januarius et Agrippinus, cuidam Neapolitano civi apparuerunt, pontificalibus vestimentis induti, eique dicentes: Pro tristitià civium Siciliam nos pergimus, ut vasa omnia vestræ Sedi exinde deferamus; quâ revelatione exhilarati cives, ac freti eorum Sanctorum patrocinio, mox in Sicilià legatum cum xenis, ac pecunià ad sacra vasa inde redimenda dirigunt, qui statim sine impedimente aliquo ac dispendio, divinà ope adjuti, illa reportarunt, prout refert Bartholomæus Chioccarellus in Catalogo antistitum ecclesiæ Neapolitanæ sub tit. An orator S. Mariæ de Principio, etc., fol. 110, vers. Delato, etc.

Quare cum necessitas in lege non comprehendatur verisimileque sit, D. N. Jesum Christum velle pretium suarum rerum fundi pro redemptione animarum pro quibus fudit sanguinem proprium, ut ex Ant. in cap. Nullus, de Pignor. ait Redoan., de Reb. eccles. non alien., q. 21, num. 10. Ae proinde possunt vendi et obligari, licèt non simpliciter et indistinctè, sed ex formâ et modo à jure traditis, necessitate tamen existente; propter quam vasa sacra, ut sunt calices, vestes, cruces, candelabra, paramenta et ornamenta, in quibus et cam quibus spiritualia ministrantur, quæ propter consecrationem seu benedictionem in illis et de illis factam, quando fuerunt deputata ad usum et sacrorum ministerium, videntur et dicuntur annexa spiritualibus, non obstante quòd sint consecrata, benedicta et deputata ad ministerium et usum sacrorum, quotidiè, auctoritate legum, et canonum permissione, causà existente pignorantur, hypothecantur, venduntur et alienantur; id. Redoan., loco cit., num. 12, ex Glos. in cap. Ea enim, § hoc jus porrectum, 10, q. 2, quinimò, d. Glos. in verbo Conflata, quod in necessitate possunt obligari ad tabernam, et et sub eâdem formâ, ut in cap. 1, de Pignor., ibi: Nullus presbyter præsumat calicem, vel patenam, vel vestimentum sacerdotale, aut librum ecclesiasticum tabernario, vel negotiatori, aut cuilibet laico, vel feminæ in vadium dare, nisi justissima necessitate urgente.

Secunda causa est utilitatis, ut in d. cap. Sine exceptione, et cap. Tua, de his quæ fiunt à præl. absque cons., cap. et per text. in d. cap. 1, de Rebus. eccles. non alienan., in 6, ubi alienatio rerum ecclesiæ est concessa, si adsit utilitas ejusdem, et in Cl. 1, eod. tit., ibi, nisi necessitas aut utilitas monasterii, etc., et sic causa utilitatis est potissima ad alienandum res ecclesiæ; id. Redoan., q. 20, sub n. 16, hoc tit.

Hæc tamen causa utilitatis non sufficit quòd sit utiliter cæpta, sed requiritur quòd ecclesia efficiatur locupletior, Archid. in d. cap. Sine exceptione, in Glos. sed nonne; Rot., decis. 56, num. 4, p. 2, divers.

Tertia causa est pietatis, nempe pro redimendis captivis, per text. in leg. Sancimus, c. de sacros. Eccles., aut pro alimonia pauperum, cap. Aurum, 12, q. 2.

Quarta est commoditatis vel minoris utilitatis, veluti, quia res alienanda, est Ecclesiæ magis damnosa, quàm utilis, cap. Non liceat Papæ, d. cap. Sine exceptione, et cap. Terrulas, 12, q. 2. Et quamvis aliæ adsint causæ, nihilominùs ut pluries observavi in diversis supplicationibus, ad id Papæ porrectis, cum diversis causis, omnes reducuntur ad quatuor supra dictas, et ita etíam docet id. Redoan., q. 19, num. 1,

cum seqq., et istæ reducuntur ad duas, scilicet necessitatis et utilitatis; nec tamen ob aliam causam, præter expressas, prohibetur summus Pontifex super hujusmodi alienatione dispensare, sicut quandoque vidimus in ipså Romanå Curiå servari; quandoquidem neminem latet, Papam novum posse invenire casum licitæ alienationis, teste eod. Redoan., d. q. 14, num. 15.

833

Solemnitas ad id de jure antiquo requisita, quadruplex est. Prima videlicet auctoritas prælati; secunda, tractatus; tertia, consensus capituli; quarta subscriptio singulorum, saltem per Notarium; id. Redoan., q 24, per tot.

Sed cùm nos hic-agamus de alienationibus, prævio assensu apostolico, parùm refert de supra dictis solennitatibus sermonem habere; cùm hodiè per supra dictam Extravag. Ambitiosæ, prohibeatur omnis modus alienandi, etiam in casu licito, et servatis solemnitatibus inconsulto Romano Pontifice, et juxta eam tres casus excipiantur, ut ex lecturà ejusdem patet; ac propterea, ubi ipsius Pontificis auctoritas intervenerit, nulla alia requiritur solemnitas; Dec., cons. 142, num. 4; Ruin., cons. 252, vol. 5; Paris., cons. 24, n. 2, vol. 4; Surd., cons. 181, num. 14, et cons. 301, num. 25; Guid. Pap., decis. 156; Abb., cons. 41, num. 3, fib. 1; Bald., in l. 2, Per illum, text., c. Quando decret. opus non est; Ruin., cons. 35, n. 22.

Quod tamen intelligas, quando Papæ auctoritas legitimè et validè interponitur; at secùs, si fuerit subreptitia, et consequenter nulla; tunc enim nihil operatur, Dec. cons. 142, num. 5, vers. Non obstat, Rota, decis. 65, n. 2, part. 1, diù. Cùm enim ipse summus Pontifex sit omnium bonorum ecclesiasticorum summus administrator, Innoc. in cap. Noverit, de Sent. excomm., Abb. in cap. Constitutus, de Relig. dom., n. 13, de illius potestate, et an alia solemnitas requiratur, non est disputandum.

Concurrentibus igitur causis supradictis, et non aliàs, conceditur hæc facultas alienandi; quod si aliter, et non servatâ formâ ejusdem Extrav. siet alienatio, tam alienantes, quam desuper quomodolibet contrahentes, multas pœnas spirituales, et temporales incurrent! quia bona Ecclesiæ tradita, concessa, donata, aut oblata, sunt Deo data, et oblata, cap. Res, 12, q. 1, eujus Ecclesiæ caput est Christus, qui omnium bonorum illius habet dominium, quæ, quoad substantiam sunt pauperum, quoad administrationem, sunt clericorum, quo verò ad dominium, sunt Christi, id. Redoan., q. 3, n. 34, et habemus text. in cap. 1, 12, quæst 2, ubi, qui Christi pecunias, et ecclesiæ aufert, fraudat, et rapit, ut homicida in conspectu judicis deputabitur; unde legimus dominum super malè tractantes res' Ecclesiæ, effudisse iram suam: ex quo, ut ait Baronius relatus per Leonem, in suo Thesauro fori ecclesiastici, tit. de Emphyt. eccl., n. 11. Berengarius abstulit quæ erant S. Julii, dono piorum principum sollata bona in diecesis Novarien., et imperium perdidit, etc.

Libet factum mirabile hic etiam recensere, ut homines eò cautiùs à prædictis bonis invadendis abstineant, quo acriùs se ab episcopis provinciarum Rhemen, ac Rothomagen. Ludovico regi significatum exstitit, videlicet, quòd Carolus princeps, Pipini regis pater, qui primus inter omnes Francorum reges ac principes res ecclesiarum ab eis separavit atque divisit, pro hoc solo maximè est æternaliter perditus; nam S. Eucherius Aurelianen, episcop., qui in monasterio S. Trudonis requiescit, in oratione positus, ad alterum seculum raptus, et inter cætera, quæ (Domino sibi ostendente) conspexit, vidit illum in inferno inferiori torqueri; cui interroganti, ab angelo ejus ductore responsum est, quia sanctorum judicatione, qui in futuro judicio cum Domino judicabunt. quorumque res abstulit, et divisit ante illud judicium animà et corpore, sempiternis pœnis est deputatus, et recepit simul cum peccatis suis pænas propter peccata omnium qui res suas et facultates in honore et amore Domini ad sanctorum loca in luminaribus divini cultûs, et alimoniis servorum Christi, ac pauperum pro animarum suarum redemptione tradiderant; qui in se reversus, S. Bonifacium, et Fuldrianum abbatem monasterii S. Dionysii, et summum capellanum regis Pipini ad se vocavit; eisque talia dicens, in signum dedit, ut ad sepulcrum illius irent, et si corpus ejus ibidem non reperissent, ea quæ dicebat, vera esse crederent. Ipsi autem pergentes ad prædictum monasterium, ubi corpus ipsius Caroli humatum fuerat, sepulcrumque ipsius aperiens visus est subitò exiisse draco, et totum illud sepulcrum interiùs inventum est denigratum, ac si fuisset exustum; quod quidem, et alia fel. record. Gregorius XIII, jussit registrari post cap. Quia juxta, 16, q. 1.

### CAPUT II.

Praxis supplicationis: Si in evidentem, etc.

Deveniendo nunc ad praxim impetrandi, et exequendi rescripta apostolica in forma supra dicta, Si in evidentem, dicendum est, illa duplici modo impetrari: uno videlicet per supplicationem in dataria apost. porrigendam pro oratoribus secularibus super qua postmodum expediuntur more solito, litteræ sub plumbo, vel annulo Piscatoris; altero modo pro regularibus, pro quibus non expediuntur litteræ, sed tantum per sacram congreg. concilii conceditur simplex rescriptum, vel simplex licentia, quæ extenditur in calce supplicis libelli, seu memorialis inibi porrecti, ut infra dicetur.

Quia verò frequentior est illa, quæ conceditur, præviis supra dictis litteris, propterea de ca priùs agendum erit. Cùm igitur petitur, verbi gratia, licentia locandi ad aliquod tempus, ultra triennium, conficienda erit supplicatio à peritis in ipsa Curia, modo sequenti, videlicet:

Beatissime Pater, ut devotus S. V. orator Joannes Gandulphus, rector sine curâ ecclesiæ Sanctæ Mariæ ad Josaphat, in pertinentiis civitatis Neapolitanæ suam, et dictæ ecclesiæ quam obtinet, conditionem efficiant

meliorem, quoddam terræ petium, modiorum trium mensuræ illarum partium; juxta bona quondam Lucii Sarriani, Francisci Dalani, viam publicam, et alios, si qui sint confines, situm; ac ad dictam ecclesiam legitimè spectans; valoris in proprietate, ducatorum centum, monetæ Neapolitanæ; annui vero redditus, decem ducatorum similium, septem ducatos auri de camerâ, vel circa, constituendum, devoto etiam S. V. Vincentio Bresciano, laico Neapolitano, pro annuo canone seu annua responsione ducatorum sexdecim similis monetæ decem ducatos auri prædicti pariter constituentium, ad tertiam ipsius generationem, in evidentem ejusdem ecclesiæ utilitatem, sub S. V. et Sedis Apostol. beneplacito concedere et locare desiderat. Cum autem, Pater Sancte, locatio et concessio, nuiusmodi, si siat, in evidentem ejusdem ecclesiæ cessura sit wilitetem; ac propterea oratores præsati cupiant sibi, illam faciendi per E. S. V. et Sedem prædictam, licentiam concedi. Supplicant igitur humiliter E. S. V. oratores prædicti, quatenus sibi in præmissis opportune providendo, eosque specialibus favoribus et gratiis prosequendo; aliquibus probis viris, in illis partibus commorantibus, et in dignitate ecclesiasticà constitutis, ut de præmissis se diligenter informent; et si per informationem eamdem locationem et concessionem hujusmodi, in evidentem ejusdem ecclesiæ cedere utilitatem, repererint, illas, ut præfertur faciendi, eisdem oratoribus, licentiam et facultatem, auctoritate Apostolicà concedant, et impartiantur; omnesque et singulos, tàm juris, quam facti desectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, suppleant, committere et mandare dignemini de gratia speciali; non obstantibus præmissis, ac fel. recor. Pauli Papa II, S. V. prædecessoris, de rebus ecclesiæ non alienandis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Fiat ut petitur. M.

Et cum absolutione à censuris ad effectum etc. Et quòd terræ petii hujusmodi situationes, confines, vocabula, et denominationes, etiam veriores, habeantur pro expressis, seu in toto vel parte exprimi possint. Et de commissione, mandato, aliisque pramissis, ut supra, in litteris tatissimè extendendis, et quod præmissorum omnium, et singulorum, aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris; et committatur ordinario, et dignitatem in ejus Ecclesià obtinenti, qui conjunctim procedant. Et si in evidentem, etc. Et cum decreto quod finità vel deficiente terlià generatione hujusmodi, dictum terræ petium, cum omnibus et singulis juribus et pertinentiis suis, nec non quibusvis melioramentis desuper, quomodolibet factis ad dictam ecclesiam, pleno jure, liberè revertantur, illique liberè cedant; absque eo quod renovatio locationis hujusmodi, à quoquam, quovis prætextu, vel causà peti, aut prætendi possit.

Fiat. M

Ex quâ quidem formulâ desumi poterunt tantummodò modus et ordo, quibus similes supplicationes necessitate narrari debere in ipså supplicatione; ut exinde discernatur an verè adsit ecclesiæ evidens utilitas super quo nimis urgebit prudentia conficientis supplicationem; quæ more solito, porrigitur D. datario qui materiam considerat, an talis sit, ex qua clarè constet, petita cedere in evidentem utilitatem; adeò, ut non possit aliquo modo de eâ hæsitari; quòd si res talis erit ut ipsi videatur, gratia super eâ esse concedenda, tunc curabit supplicationem ipsam per sum. Pontificem in camerâ signari. Si verò viderit utilitatem non adesse, vel, quatenus adsit, non tamen esse evidentem; supplicationem ipsam rejicit, et in illius calce apponit hæc verba: Utilitas non est evidens, ut sollicitator videat cur rejecta sit supplicatio, ac curet certiorari partes; ut si ipsæ velint augeant canonem, vel ab alienationis contractu desistant.

Cùm verò talis sit materia, ex qua non ita facilè discerni possit, an verè adsit evidens utilitas, vel ne; tunc, cum inhonestum videatur ut similes et aliæ materiæ, quæ requirunt discussionem super illarum concessione tradantur simpliciter Pontifici signandæ; cum ille non possit, ob innumera Sedis Apostolicæ negotia, et propter multitudinem aliarum supplicationum, examinare hujusmodi supplicationes requirentes maximè altiorem indaginem; nam licèt Papa habeat omnia jura in scrinio sui pectoris c. 1, de Constit., l. Omnium, c. de Testam., non tamen præsumitur aliquando, illa ita prompta habere, propter multitudinem rescriptorum, quæ concedit Cassad. dec. 2, de Reservat.; tune, inquam, ipse D. datarius, has supplicationes remittit ad signaturam ipsius Papæ, quas ipsæmet partes deferunt ad aliquem ex DD. referendariis, nt eas proponant; cum ipsi propterea (ut de eis aliquid per transitum dicamus) constituti sint, ut rem principi commodè fideliterque exponant, ac ineloquentiam, præsertim pauperum, desideria, precumque veritatem aperiant; et quæ concedi vel denegari debeant, principi insinuent; quia, ut ait Gomes., in commend. utr. sign., num. 26, princeps, cum præsidentibus cardinalibus et prælatis signaturæ, non poterat, tum impedientibus innumeris Sedis Apostol. negotiis, tum ctiam propter supplicationum multitudinem, legendis et examinandis supplicationibus. superesse, deputati fuerunt isti, qui hunc laborem subirent, examinarentque priùs, et discuterent, num quæ in supplicationibus petúntur, ab ipsomet principe, sine alicujus înjuriâ concedi possint; in quorum signum, visas supplicationes, supra scriptione nominis sui, proprià manu signarent, ut sic princeps, cantior reddatur sunde, ad hoe emanârunt tituli de Precibus imper. offeren.; Gambar. de Auth. leg., 1.4. tit. Qualiter legatus se gerere-debeat cum provinciam est ingressus, num. 55. Imò antiquitùs observabatur ut nihil à Romano Pontifice subscriberetur, nisi referendarii voce prolatum, nune verò in plerisque inolevit stylus, et ut passim admittantur, cum non omnia proponant, sed ea tantum, quæ difficultatis conficiuntur; ex quo, ut plurimum contingit, multa de 🖟 aliquid habent. In nonnullis autem, satis est libellum, nominis sui titulo, prænotare, quod relationis vicem obtinet, sicut passim practicari videmus.

et alteri concedere; Redoan. de Rebus eccl. nom alien., q. 44, num. 17, tit. Quanta sit auctor. sum: Pout Idemane servisse non ignoramus similis re-

Et cum ob causas prædictas, ipsi DD, referendarii statuti fuerint, eliguntur in jure ac stylo Romanæ Curiæ periti, integræ famæ, atque existimationis; nam si aliàs jura non callent, profectò Pontifici petenti, respondere non poterunt, ac si vitæ labatur integritas, quam poterit sidem princeps adhibere? et si inepti ad dicendum, quomodo princeps poterit aures præbere? id. Gamb., num. 41, cum seq. Ac inter cætera, magnam ipsi adhibent diligentiam, ut honestæ supplicationes, quantum sieri potest, exaudiantur, et petentium importunitates arceantur, et ad hunc effectum fel. record. Sixtus V. infra scriptos cardinales signaturæ gratiæ adscribi voluit, ad hoc, ut omnes signaturam Papæ, quâvis de causa, adeuntes, benignè audiant, porrectasque oblatarum petitionum informationes excipiant; ac summo Pontifici, dùm supplices libelli referentur, assistant; opportunumque consilium afferant; omnique deposito-humano affectu, sincerè suam quisque sententiam, etiam non rogatus, sed, ex conscientia proponat, ac in dicta signatura fuerunt adscripti isti cardinales, qui infra scriptis muneribus, officiis praefecti, essent, videlicet, major pœnitentiarius, præfectus signaturæ gratiæ, præfectus signaturæ brevium, præfectus signaturæ justitiæ; et qui datarii munere fungeretur, si cardinalis fuerit; qui simul atque eas præfecturas et officia adepti fuerint, statim in ipsam signaturam adnumerati censeantur, ut voluit idem Sixtus in sua constitutione, sub dat. Romæ apud Sanctum Petrum, undecimo kal. martii 1588.

Ad rem verò redeundo, supplicationes in formà, Si in evidentem, inter cæteras signaturæ summi Pontificis proponuntur, quando ipsà Ecclesiæ utilitate evidenti, dubitari contingit; potissimum autem tempore supra dicti Sixti V, quippè diseret, multum debere Pontifices invigilare, et circumspectos esse in hujusmodi alienationibus concedendis in forma, si in evidentem, quod non semel cum repetiisse dicebant antiqui curiales, dùm in suâ signaturâ proponebantur hujusmodi supplicationes; nam sicut episcopi vicarius, mensæ episcopalis bonorum alienationi consensum præstando, non benè facit, ita pariter, Papa, Christi vicarius, totius orbis episcopus alienationi et contractibus præmissis jam bonis Deo et Ecclesite quiesitis, quorum ipse purus est minister, cum grano salis, et maxima urgente ecclesiæ necessitate assensum præstare debet ; cum summus Pontifex, bonorum ecclesire administrator sit, non tamen habeat dominium; Felin. in c. Constitutus, num. 19, de Rescript., et licèt sit Dominus omnium ecclesiarum et beneficiorum; cum Romana ecclesia sit domina earumdem ecclesiarum, et caput, c. In primis, 12, q. 2, c. Si Papa, de Privileg., in 6, non tamen dicitur Dominus rerum particularium ecclesiarum et beneficiorum, c. Non liceat, 12, q. 2, et ideò, absque causà, de potestate ordinarià non potest jus alicujus Ecclesiæ detrahere,

et alteri concedere; Redoan. de Rebus eccl. non alien., q. 44, num. 17, tit. Quanta sit auctor. sum: Pont. Idemque servasse non ignoramus, similis record. Clementem VIII, qui hujusmodi alienationes rarissimè, et quasi nunquam in perpetuum, sed ad tertiam tantummodò generationem, seu nominationem concedebat ad summum; in hisque, dùm in signatura proponebantur, plurimum invigilabat; dubitationesque, quæ propter ecclesiasticæ dotis diminutionem exoriebantur, subtilissimè discutiebantur; quem quidem usum, et cæteri summi Pontifices sunt secuti, de quo videre est penes Marches., tit. de Signat. grat. divers., num. 21, cum seqq.

Aliquæ insuper sunt materiæ, quæ, licèt non expediantor per ipsam signaturam, sed tantùm privatim in camerà Papæ, nihilominùs, quia sunt graves, non ita de facili signantur; sed cùm adhùc contineant dubia, et requirant maturam deliberationem, tamdiù jubet Papa eas retineri penes suos officiales, quamdiù post illarum discessionem, videantur benè examinate; ut gratias possit desuper oratoribus impartiri, juxta illud Philosophi, 3, Ethicor.: In magnis et dubiis, diuturna deliberatio, et muitorum consilia requiruntur, in his autem, quæ sunt certa, et determinata, consilium non requiritur.

Unde sæpe videmus D. datarium, sive à semetipso, sive de mandato Papæ ipsas supplicationes, penes se retinere, ut ex se negotium maturiùs, et perfectiùs expleat, possitque postea liberè signari supplicatio, juxta text. in c. Cùm in veteri, de Elect., ubi probatur, quòd post requisitum consilium, est expectandum responsum per tempus necessarium, ut consultor possit cuncta rimari et considerare, quia tempore egimus, ut aliquid maturiùs agamus; Gonz. ad regul. 8, cancell., gloss. 46, num. 40, cum seq. et in procem., hujus operis diximus.

Graviora tamen negotia, summus Pontifex, in consistorio, cum cardinalibus expedit; maximè, ubi ea de sui naturà fuerint consistorialia; cùm ipse solus expedire non solcat; Bald, in l. fin. per illum text., c. de divers. Rescript., ubi refert Urbanum Papam, oratoribus Florentinis supplicantibus, ut quoddam negotium suae patrice privatim expediret respondisse, illud esse negotium consistoriale; et quòd summi Pontifices non consueverunt talia negotia consistorialia in camerà expedire, sed in publico consistorio; quod etiam Carolum imperatorem, aliis idem supplicantibus respondisse refert Gomes. in Regulà de infirm., q. 14, num. 6.

Nec tamen, quia Papa in supra dictis casibus, utitur consilio cardinalium, c. Ad Apostolicæ, de Re Jud., Clem. un. § Cæterim, de Jurejur. ac propterea in rescriptis, quæ inde emanant, dicatur, de Venerabilium fratrum nostrorum consilio, hæc omnia inducunt necessitatem; sed illa apponuntur ex simplici, et quâdam-decentià; quanvis Romani pontifices, pro eorum summà modestià, non consueverunt aliter quàm consistorialiter, negotia hujusmodi expedire; ut tutiùs clausulas, ex certà scientià, et de potestatis plenitu-

dine, aut alias similes, interserant, ut ait Lotter de Re. benef. l. 1, q. 11, num. 57.

Aliæ sunt materiæ quæ, propter earumdem raritatem, non ita passim admittuntur, aut gratiæ super eis conceduntur; quas non propterea mandat summus Pontifex in signatura proponi; sed tantummodò quærit an similis gratia, fuerit per aliquem suum prædecessorem, alicui concessa; et tunc, licèt non adstringatur ad judicandum exemplis, juxta text. in I. Omnium, c. de Sent. et inter Omn. jud., nec respiscere quid actum sit, sed tantum quod agere debeat, Menoch. cons. 72, n. 49, eoque magis, cum summus Pontifex, sit omnia, et super omnia, Paris. cons. 5, num. 71, nihilominus in his gratiis, quæ forte non sibi videntur de facili concedendæ, semper, ex decentià, quærit se confirmare usui; ac sequi vestigia suórum prædecessorum circa ea, quæ sunt solita concedi; cum in dubiis, semper sit facienda interpretatio à solitis, Innoc. in c. Certificari, num. 2, de Verb. sig.; Abb. in cap. Certificari, num. 2, de Sepult., text. in c. Justitiæ, 25, q. 1; ibi , justitiæ et rationis ordo suadet ut qui à successoribus, sua mandata servari desiderant, prædecessoris sui procul dubio voluntatem et statuta custodiant; et sic semper figit oculos ad ea quæ sunt moris et consuetudinis, juxta text. in 1. Apud, § Quia assidua, ff. de Edil., et nunquam ferè disponit ultra consuctum, Fel in c. Cum M. Ferrariensis, num. 6, de Constit., sicut etiam interpretatio fieri debet secundum cursum temporis aliorum Pontificum. Mandos. reg. 8, q. 4, num. 6 et 7. Unde, si petatur à Papa gratia quæ apparet insolita concedi, et allegetur exemplum alterius similis gratiæ, jam concessæ, sive ab ipso, sive ab aliquo ex suis prædecessoribus, mandat ad hoc ipse, vel ipsius datarius, perquiri registrum supplicationum, seu bullarum : quia Papa, neque ab ipsomet confessorum potest quidem reminisci; cùm omnium habere memoriam, sit potiùs divinitatis quam humanitatis, Glossa, in cap. Cum adeò, verbo Moderemur, de Rescript., quòd si alia similis gratia reperiatur concessa, faciliorem se reddit ad consimilem concedendam.

Imò, non solùm ipse Pontifex, privatim, verùm ctiam tota ipsa signatura movetur quandoque simili exemplo ad concedendum vel denegandum. Rot., dec. 215, num. 2, et decis. 244, num: 3, p. 3, divers.

Negari tamen non potest, quin tam Papa, quàm Signatura, aliquando concedat gratias, non semel, sed sepiùs denegatas, Rot., d. decis. 244, num. 6, absque co, quòd fiat mentio, quòd aliàs fuerit denegata, d. decis. 245, num. 4.

Posset tamen adhuc quis mirari cur Papa, ut supra dictum est, ad aliquid concedendum vel denegandum, moveatur exemplo dictorum suorum prædecessorum; cum ipse habeat plenitudinem potestatis, c. Decreto, 2, qu. 6, cap. Ad honorem, de Auth. et Usu pall., ac sibi omnia permissa sint; Abb. in cap. Magnæ, de Vot., sitque supra jus, contra jus, et extra jus, Baldin c. Cum super, de Caus. poss. et propr., ac propter-

ca solutus legibus; nec potuerint illius prædecessores eorum exemplo, illum alique modo ligare, l. Digna
vox, c. de Teg. Poterit nihilominus responderi quòd
licèt hoc dependeat ab illius arbitrio, et non omnium
quæ à majoribus nostris tradita sunt, certa ratio reddi
possit, juxta text. in l. Non omnium, ff. de Leg.,
nec in arbitrariis ratio quærenda sit, sed sufficiat
dicere:

Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas. § Furtive, et ibi Glossa, verbo Furtivarum, instit. de Usu cap. Glossa in 1. Recepta, c. de Constit. pecun., 1. Omnium, et 1. Quod principi, de leg. et 1. Quia poterat, cum ibi not., ff. Ad Trebell., sicut etiam quando ratio legis reddi non potest, sufficit dicere, ita scriptum est; Felin., in c. Si quando, num. 11, de Rescript., ac propterea circa rescripta apostolica, dicendum est quòd in illis non potest dari firma et certa regula, seu certa doctrina, propter diversitatem casuum occurrentium, et varietatem temporum, per quæ signaturæ multipliciter et sæpissimè variatur, juxta text. in c. Non debet, ibi, si secundum temporum varietatem, de Consanguin et Affin. Nihilominus dici potest quòd Papa ad id movetur et adstringitur quodammodò lege honestatis, ut supra dictum est, c. Pervenit, in fin. 11, qu. 1, Joan, Andr., in c. Significati, n. 3, de for. com., Paris., de Resign. benef., lib. 3, q. 1,"n. 17, et ob id sie exacté perpendit an talis gratia, sit semper concedenda vel deneganda; ne postea contingat, vel semel denegatam concedi vel concessam revocari, cum debeat Papa esse immobilis, et habere pedes plumbeos; id. Paris., lib. 11, q. 9, n. 12, quia si illusio et variatio in personis ecclesiasticis sunt vitandæ, Clem. unic. de Renunt., eò magis reprobantur in Papa, Fel. in c. Cum olim, n. 5, de Sent. et re jud., ne quod hodiè concedit cras tollat; quia debet unum calamum, unamque linguam habere. Gonz. ad reg. 8 cancel., gloss. 9, n. 52, subdens ibi quòd Papæ convenit illud, semel locutus est Deus, et quod scripsi, scripsi, et quæ procedunt de labiis meis, non faciam irrita.

Cùm autem contingit aliquando Papam per supplicantium importunitatem vel circumventionem aliqua prorsùs non concedenda concessisse, juxta text. in c. 2, ibi, per promissiones hujusmodi quæ per importunitatem nimiam, per quam non concedenda, multoties conceduntur, et per ambitionem improbam, ut plurimum extorquentur, de Concess. præb., in 6; tunc si supplicatio, non reperiatur jam registrata, mandat Papa, illam per officiales detineri vel lacerari; ex eo quòd meliùs recordatus, agnoscit hujusmodi gratiam non esse concedendam, cum sapientis sit; mutare consilium in melius, ut not. in l. Nonnunquam, ff. de Coll. bonor. Auth. Ut fratrum silii in princip.; Glossa, in cap. Qualiter, de Accusat. Specul. in tit. de Except. § Viso, et sapientis sit revocare quod quis malè locutus sit, secundum B. August. relatum in c. Ma-

# CAPUT III.

Praxis primæ partis narrativæ litterarum in formå:
Si in evidentem.

Redeundo nunc ad rem nostram, dicamus quòd postquàm fuerit registrata, et in totum expedita supplicatio supra dicta, conficitur more solito, minuta litterarum quæ expediuntur ad præscriptum ejusdem supplicationis, modo sequenti, videlicet:

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis primicerio Ecclesiæ Neapolitanæ ac vicario venerabilis fratris nostri archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus generali, salutem et apostolicam benedictionem. Ex
injuncto nobis desuper apostolicæ servitutis officio, votis
illis per quæ Ecclesiarum quarumlibet, utilitates et commoda procurantur, libenter annuimus; eaque favoribus
prosequimur opportunis. Dudum siquidem à fel. record.
Paulo Papà II, prædecessore nostro emanârunt litteræ
tenoris sequentis, videlicet: Paulus episcopus, servus
servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum in omnibus judiciis sit rectitudo justitiæ, et conscientiæ puritas observanda, in multò magis in concessionibus alienationum rerum ecclesiasticarum convenit observari, in quibus de Christi patrimonio et dispensatione pauperum non de proprio cujusque peculio agitur vel tractatur. Quapropter oportet ut in examinandis hujusmodi alienationum causis, quæ à Sede Apostolicà in formà: Si in evidentem utilitatem cedant, oneratis ecclesiasticorum judicium conscientiis, delegantur, nihil favor usurpet, nihil timor extorqueat, nulla expectatio præmii, justitiam conscientiamque subvertat. Monemus igitur, et sub interminatione divini judicii omnibus commissariis et delegatis hujusmodi, districtè præcipimus, ut cauté et diligenter attendant causas in litteris apostolicis, per supplicationes expressas, illasque sollicitè examinent atque discutiant, testes et probationes super narratorum veritate, et solum Deum præ oculis habentes, omni timore aut favore deposito, Ecclesiarum indemnitatibus consulant, nec in læsionem aut detrimentum earum, decretum quomodolibet interponant. Si quis autem commissarius, vel delegatus, conscientiæ suæ prodigus, in gravamen aut aetrimentum Ecclesiæ, per gratiam aut timorem, vel soraes, alienationi consenserit, aut decretum vel auctoritatem interposuerit, inferior quidem episcopo sententiam excommunicationis incurrat, episcopus verò, aut superior ab executione officii per annum noverit se suspensum; ad extimationem detrimenti Ecclesiæ illati nihilominus condemnandus; sciturus quòd si suspensione durante damnabiliter ingesserit se in divinis, irregularitatis laqueo se involvet, à quo nisi per summum Pontificem poterit liberari; is verò qui dolo vel fraude aut scienter in detrimentum Ecclesiarum alienationem fieri procuraverit, aut per sordes vel impressionem alienationis decretum extorserit, similem sententiam excommunicationis incurret, à quâ non nisi per Romanum Pontificem possit absolvi, ad restitutionem nihilominus rerum alienatarum, cum fructibus quandocumque de præmissis constiterit, condemnandus. Volumus autem, audd legati et commissarii prædicti de pænis constitutionis nostræ specificè moneantur, et in quibuscumque litteris, et commissionibus hujusmodi, hoc statutum nostrum inseratur. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ monitionis, præcepti et voluntatis infringere, etc. Si quis hoc attentare autem præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac B. B. Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Dat. Romæ, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicæ, millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, 5 idus maii, pontificatús nostri anno primo.

Et deinde exhibita nobis pro parte dilectorum filiorum Joannis Gandulphi rectoris sine curâ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ ad Josaphat, in pertinentiis civitatis Neapolitan. ac Vincentii Bresciani laici illorum partium, petitio continebat quòd aliàs seu nuper dictus Joannes, ut suam et dictæ sine curà Ecclesiæ hujusmodi, quam obtinet, conditionem meliorem efficere cupiens, quoddam terræ pretium, modiorum trium, mensuræ illarum partium; juxta bona quondam Lucii Sarriani ac dilecti filii Franeisci Dalani, viam publicam, et alios, si qui sint, confines, situm, et ad eamdem sine curà Ecclesiam legitime spectans, valoris in proprietate, ducatorum centum, monetæ Neapolitanæ, annui verò redditûs ducatorum decem paris monetæ, summam septem ducatorum auri de camerà constituentium, eidem Vincentio, in emphyteusim, ad tertiam ipsius generationem, pro annuo canone, seu responsione ducatorum sexdecim ejusdem monetæ, decem ducatos pariter auri de camerà constituentium, locare et concedere decrevit, si nostra et Sedis Apostolicæ sibi suffragentur licentia et facultas. Quare pro parte Joannis et Vincentii præfatorum, asserentium, locationem et concessionem hujusmodi, si fiant, in evidentem dictæ sine curà Ecclesiæ cessuras fore utilitatem, nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eis licentiam et facultatem hujusmodi concedere, aliàsque in præmissis opportune providere, de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, certam de præmissis notitiam non habentes, ac Joannem et Vincentium pradictos, et eorum quemlibet à quibusvis excommunicationis, suspensionis. aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pænis, etc. absolventes, et absolutos fore censentes; necnon terræ petii hujusmodi, situationes, confines, vocabula, denominationes, qualitates et quantitates, præsentibus pro expressis habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati. Discretioni vestræ, per apostolica scripta mandamus, quatenus vocatis qui fucrunt evocandi, servataque forma præinsertarum litterarum, ac dicto terræ pretio, illiusque circumstantiis universis coram vobis specificatis, de præmissis, vos conjunctim procedentes, diligenter informetis, et si per informationem eamdem, locationem et concessionem hujusmodi, si fiat, in evidentem præfatæ sine curà Ecclesiæ, cessuras fore utilitatem, vobis legitimè consisterit, Joanni et Vincentio, præfatim, illas modo et formà præmissis faciendi, licentiam et facultatem, auctoritate nostrà concedatis et impartiamini; omnesque et singulos, tam juris quàm facti defectus, si qui desuper quomodolibet, intervenerint, suppleatis. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apost. cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quòd

finità vel desciente tertià generatione hujusmodi, prædictæ terræ pretium, cum omnibus et singulis juribus et pertinentiis suis, nec non quibusvis melioramentis, desuper pro tempore quomodolibet factis, ad d. sine curà Ecclesiam, pleno jure revertatur; illisque liberè cedat; absque eo quòd renovatio locationis hujusmodi à quoquam, quovis prætextu, et ex quâvis causà peti aut prætendi possit. Dat. Romæ, etc.

Post quarum quidem litterarum præmissarum tenorem illarum verba, ac clausulæ in eis inserta veniunt explicanda; propterea ita dicamus:

Urbanus, etc.; primicerio, Ecclesiæ Neapolitan.

— Per ea namque verba in calce supradictæ supplicationis apposita nempè. Et committatur ordinario, et dignitatem in ejus Ecclesia obtinenti, poterunt oratores, sive eorum sollicitator, quemlibet ex eis dignitatem obtinentibus, ad eorum libitum eligere; nam hujusmodi litteræ expediuntur in formå commissariå, et non aliter quàm ordinario, sive ejus vicario, et dignitatem obtinenti, committuntur.

Sed numquid sub nomine dignitatis comprehendantur etiam canonici ejusdem cathedralis ecclesiæ; adeò ut etiam illis dirigi possint hujusmodi litteræ in forma, Si in evidentem, etc., et videtur affirmative respondendum, quia satis clarum est quòd quoad delegationem Sedis Apostolicæ ipsi æquiparantur dignitatibus, Caputaq., decis. 257, p. 1, et neminem latet quòd in quamplurimis commissionibus justitiæ, dùm in supplicatione petitur executionem committi probis viris, in dignitate ecclesiasticâ constitutis, absque aliqua difficultate committuntur postmodum litteræ, etiam canonicis cathedralis ecclesiæ; et ita debemus interpretari mentem rescribentis, Gl. in I. Vel universorum, ff. de Pignor. act., 1. Scire oportet, § Aliud, vers. Sed et si maximè, sf. de Excus. tutor., cùm ipsi canonici sint in magno honore et præeminentia constituti, text. in cap. Quanquam, de Præb., in 6, cum canonicus dicatur pars corporis Ecclesiæ et episcopi, c. Requisitis, de Testam, e. Novit, de his quæ fiunt à præl. et magis expressum est in c. Statutum, de Reserip., in 6, ubi canonici cathedralis ecclesiæ quoad commissiones æquiparantur constitutis in dignitate, licet ille textus restringatur ad canonicos tantum cathedralis Ecclesiæ, Rip., resp. 23, de Legat., n. 4, et 7, et resp. 10, concludit quòd sint digniores rege, ut per Mandos., reg. 18, q. 2, num. 7.

His tamen non obstantibus contrarium est verius, etiam in praxi receptum; nam canonicus, etiam cathedralis, non dicitur propriè habere dignitatem, sed tantim largo modo, ut est communis opinio, et latet per Sarnen., in d. c. Statutum, Fel. in c. Pastoralis, de Off. deleg.; Caputaque, d. decis. 257, n. 1. Sed hic parum insudare necesse est, alia in contrarium adducendo cum satis notum sit, hujusmodi litteras: Si in evidentem, nunquam committi simpliciter obtinentibus dignitatem, ipsius dignitatis nomine non expresso aded ut videatur etiam canonicus comprehendi, ut in decia. 17, Achill. de Grass., in qua habetur quòd cum quidam Carolus à sac. poenitentiarià

obtinuisset litteras, quòd posset emittere professionem in manibus antistitis, vel alterius cujusque in dignitate ecclesiasticà constituti, emisit professionem in manibus canonici; et cùm de hoc dubitaretur, proposità causà, domini inclinabant, quòd non valeret professio, ex eo quòd erat contra text. in-c. Fin. de Off. deleg., junctà Gloss. in 6, et propterea inclinàrunt quòd consulerentur domini de Pœnitentiarià qui responderunt se etiam canonico illud commisisse, et causà iterùm proposità, cum stylo et mente pœnitentiariæ domini inclinàrunt pro validitate.

Hic autem cessat omnis difficultas, cum versemur circa casum satis expressum, quia licèt Papa committat in supplicatione executionem, simpliciter dicendo, et dignitatem obtinenti, stylus tamen et usus inveteratus cancellariæ apostol. est ut hæc rescripta non dirigat. nisi propriè dignitatem obtinenti; specificando nomen ipsius dignitatis, et ita est mens Papæ, cujus cancellaria dicitur organum, Paris., de Resig. benef., lib. 3, q. 6, n. 3, et lib. 9, q. 26, n. 4, et sic etiam cæteri officiales, per quorum manus transeunt hujusmodi rescripta, benè instructi sunt de mente ipsius Papæ concedentis, qui propterea non sinunt ea transire absque expressione specialis nominis dignitatis, puta, archidiaconi, seu aliæ majoris, usque ad ultimam dignitatem, ex quo unicuique illam obtinenti in ipsâ cathedrali, præter canonico, committi potest; unde, cùm simus in claris, habeamusque legem scriptam, non opus erit conjecturis, nec aliud remanet dubium, ad text. in lib. Ancillæ, cap. de Furt., lib. Continuus, § Cùm ita, ff. de Verb. obl.; Lud. dec. 127. num. 11.

Est enim hic antiquus stylus qui præsertim sumpsit exordium ex constitutione Pii IV super reformatione officii correctoris cancellariæ, et contradictarum; per quod antea transibat ista rescripta, ut in præd. constit. quæ incipit: Universi gregis, sub dat. Rom. 1562, kal. junii, anno tertio; ac etiam per aliam constitutionem super reformatione officii S. pœnitentiariæ, per quod omnes ferè materiæ expediebantur, exceptis beneficialibus ac dispensationibus matrimonialibus in proximioribus gradibus; in quâ idem Pius voluit ut major pœnitentiarius non concedat commissiones alienationum, vel permutationum, aut affrancationum, aut illarum confirmationum de bonis ecclesiasticis in forma quæ dicitur : Si in evidentem, pro rebus, quarum redditus annuus summam 20 ducatorum auri de camera excedat, et commissiones hujusmodi, semper ordinario loci et alteri personæ in dignitate ecclesiasticà constitutæ conjunctim committantur, per hæc verba, videlicet: Et confirmationes hujusmodi semper ordinario loci et alteri personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ conjunctim committantur; et si de ipsius ordinarii interesse vel præjudicio agatur, tunc loco ipsius committatur metropolitano; et si res aa ipsum metropolitanum pertineat, ordinario viciniori, etc., sub datum Romæ 1562, quarto non. maii, anno sacundo; et exinde semper similia rescripta commitți consueverunt ordinario et uni ex d. dignitatibus ia

ejus Ecclesià obtinenti, expresso nomine dignitatis, sicut hodiè servatur; quoad annuum valorem suprad. aliud nunc servatur, ut infra, suo loco dicemus.

Sanè, pro executione similium rescriptorum, quoad civitatem et diœcesim Neapolitan., semper ea dirigi consueverunt, et tam primicerio quam cimiliarchæ, quod videtur ex antiquâ tantum consuetudine receptum, cùm neuter horum habeat propriè dignitatem, secundum propositam materiam, quod præcipuè redundat in maximum honorem capituli tanı insignis cathedralis Ecclesiæ; ubi nulla major ipsius capituli dignitas est, quam non habere in Ecclesia dignitatem; præter pontificalem. In his enim non concurrunt ea quæ requiruntur ad constituendam veram dignitatem, ex quo de jure communi, nulla alia officia ecclesiastica, sicut sunt ista, sonant in dignitatem, nisi archipresbyteratus, Put., decis. 89, n. 1, lib. 3; Card. Tusc. in suis pract. Concl., tom. 1, littera A, concl. 685, n. 3, cùm isti tantùm præsumantur semper habere jurisdictionem; et tunc verè dignitas dicatur, ubi adest jurisdictio; licèt in dubio, tribus signis cognoscatur dignitas, ut ait Boer., decis. 268, quorum primum est, si is qui habet officium, præest administrationi cum jurisdictione, c. Volumus, dist. 39, c. Episcopis gubernationem, 88 dist. Secundum, quando officium habet nomen quod de jure communi sonat in dignitatem, quia nimirùm vocatur archidiaconus, et sic de aliis; licèt de more et consuetudine Ecclesiarum, nullam habeat administrationem nec jurisdictionem. Unde vidimus quandoque dignitatem in cathedrali seu collegiatà Ecclesià in dubio, et ex circumstantiis declarari per papam, seu S. Congreg., quare decanus Ecclesiæ Puteolanæ fuit declarata prima dignitas, eidemque deberi omnimodam præeminentiam, et propterea ad ipsum spectare omnes functiones episcopales, absente vel impedito episcopo; ita sacr. Congr. Rituum in una Puteolana 10 decemb. 1613. Tertium, quando de consuetudine vel constitutione Ecclesiæ, habetur pro dignitate, c. Consuetudo, 12 dist., c. Cùm olim, de Consuet.; id Boer., d. decis. 286, n. 2 et 4. Cæterum autem, neque præpositura, neque primiceriatus, neque plebania, aut similis, est dignitas, cùm non habeat nomen sonans in dignitatem à jure com-7 muni introductum, sed potius in nomen officii, etiamsi præpositus, primicerius, plebanus, et similes, ante omnes sedeant in choro quia non propter hoc censentur habere dignitatem, ut per Bald. in c. Dudum, de Constit., licèt unusquisque ipsorum talis esse posset, quando preharetur, ipsum communi reputatione, habitum fuisse pre dignitate, ut per Barbos., de Jur. Eccles., l. 1, c. 21, n. 34; tune enim tali consuctudine introduci potest, ut possint esse dignitates, præpositus, primicerius, thesaurarius, decanus, cantor, scholasteria, et similes, quibus omnibus ex hoc frequenter consueverunt dirigi bujusmodi rescripta, Si in evidentem; vel si probaretur dignitas ex ejus expressione factà in collationibus apostolicis, sive ordinariis, aut ex declaratione facta per capitulum, et ex pluribus

actibus capitularibus, id. Barbos., d. cap. 21, n. 19, aut ita constaret ex libris ipsius Ecclesiæ præsertim, si essent adminiculati ex annalibus, sive chronicis, quibus plurimùm differtur, Marc. Anton., var. Resol. lib. 1, resol. 46, num. 5; Lotter., de Re benef., lib. 2, q. 33, num. 32 et 33; ergo præmissis cessantibus, ex præeminentiå sedendi, ut dietum est, non inducitur dignitas, id. Barbos. d. cap. 21, num. 33, ac propterea his similia rescripta non diriguntur, nisi forsan ex consuetudine Romanæ Curiæ, diù per summum Pontificem approbatà, ut omnibus curialibus notum est.

Primò quoque hujus Ecclesiæ diacono hæc rescripta, etiam ex antiquà consuetudine diriguntur, licèt ea concipiantur sub nomine archidiaconi; de quo neque est mirandum, quia supposito quòd iste haberet jurisdictionem, nulla est differentia inter primum diaconum, et eum quem in jure appellamus archidiaconum, Gram., decis. 64, num. 17, ubi præcisè loquitur de majori diacono Ecclesiæ Neapolitanæ.

Verum tamen est (ut ad præmissa revertamur) quòd in illis Ecclesiis, ubi nulla prorsùs adest dignitas, ex notorio stylo datariæ, apponitur in calce supplicationis; et committatur ordinario, et uni ex antiquioribus canonicis ecclesiæ N., attento quòd in eâdem, præter pontificatem, nulta adest dignitas qui conjunctim procedant, etc. Et sic ex isto decreto clarè constat, mentem summi Pontificis, illiusque officialium esse, ut quoad præsententem materiam, canonici non veniant appellatione dignitatis; cùm illis tantùm hujusmodi rescripta, Si în evidentem, committantur, in defectum obtinentlum propriè dignitatem in ipsà Ecclesià, ut dictum est.

Hic verò nota quòd quotiescumque litteræ apostelicæ diriguntur antiquiori canonico, vel alicui de collegio, antiquitas hæc intelligitur, non de ætate, sed de tempore receptionis, ex notab. Glos. in c. Fin., vers. Antiquiores, quæ sic ait, non ætate, sed tempore quo in Ecclesià militaverunt, de Consuetud., l. 6; datur enim iste honor antiquiori canonico, propter ejus majora onera et servitia, quæ in Eccl. subiit, c. Miramur, 61 dist., l. 2, in fin., cod. de Officio magistri officiorum. Dicit tamen eadem Glossa quòd si aliter haberetur in d. Ecclesià consuetudo, nempe de antiquioribus ætate, vel majoribus ordine, illa erit attendenda.

Quòd si in cathedrali adsint dignitates, sed tamen tempore impetrationis rescripti corum nomina ignorentur, ne propterea retardetur expeditio litterarum, permittunt officiales, hujusmodi litteras dirigi ordinario, et uni, dignitatem in illius Ecclesià obtinenti absque co quòd nomen dignitatis, quod ignoratur, exprimatur; et aliàs in quibusdam antiquis notabilibus vidi commissionem factam cidem ordinario, et primam dignitatem in illius Ecclesià obtinenti, sine dictà expressione, licèt hodic hoc non ita passim admittatur.

Aliquando committuntur ordinario et nuntio Sedis Apostolicæ, et ibi commoranti, qui conjunctim precedant; quandoque etiam legato, sub his verbis: Et committatur legato Bononien., sive ejus vicelegato, absque eo quòd committatur alteri, dignitatem obtinenti, qui conjunctim, etc.

Dignitatem autem obtinenti, etiam principalem in collegiatà, nunquàm hæc rescripta committuntur, quia per Ecclesiam intelligitur tantùm de cathedrali, ut in c. Gum clerici, junctà Gloss. in verbo Ecclesiæ, de Verb. sign., ubi Ecclesia capitur tantummodò pro episcopo et canonicis cathedralis, Clem. in Plerisque, de Election., ubi non aliàs quàm pro cathedralibus sumuntur ac Metropolitanis, Paris., de Confiden. ben. q. 29, num. 33, et sic, secundùm stylum Romanæ Curiæ, cùm loquitur de Ecclesià, absque alio adjuncto, videlicet collegiatà, parochiali vel simplici, intelligitur de Ecclesià principali, id est, cathedrali, Mandos., reg. 26, q. 3 n. 10; Gonzal. ad reg. 8, Cancell., gloss. 6, num. 22.

Ubi tamen necessitas committendi hujusmodi rescripta aliud suadeat, nihil est, quin commissio fiat eo modo quo fieri potest, et sic etiam obtinenti dignitatem in collegiatà Ecclesià, quare cùm bona alienanda erunt in loco subjecto, puta jurisdictionis abbatis montis Cassinensis, tunc ita committi consuevit: Dilectis filiis abbati monasterii montis Cassinen., nullius diœcesis provinciæ Capuan., ordinis S. Benedicti, ac archidiacono secularis et collegiatæ Ecclesiæ S. Germani, dicti montis Cassinensis, et in corpore litterarum ita prosequitur: Tibi, fili abbas, particulare et separatum territorium habenti, ac jurisdictionem quasi episcopalem in dicto loco exercenti, ac discretioni tuæ, fili archidiacone, per præsentes committimus, etc.

Fuit aliàs similis commissio Si in evidentem, etc., facta soli canonico, prout in una Auximana Bonorum impressa penès Marhesanum, de Commiss., p. 1, cap. 2, n. 3, ubi, quod proinde fuit oppositum, quòd breve fuerit directum canonico, non autem personæ in dignitate ecclesiasticà constitutæ; sed fuit responsum hoc non obstare, quòd videlicet dictum breve fuisset expressè directum cuidam Angelo Massutio canonico, quia sic declaravit Papa se intellexisse de dignitate largo modo in clausulà commissionis, ut in d. dec., num. 3.

Sede episcopali vacante, diriguntur hæc rescripta; ordinario viciniori, ac pariter dignitatem in illius ecclesià obtinenti. Idemque servatur, si de proprii ordi narii interesse agatur; quo casu, etiam committi consueverunt metropolitano, ex præscripto supradictæ constit. Pii IV, his verbis: Et si de ipsius ordinarii interesse, vel præjudicio agatur, tunc loco ipsius committuntur metropolitano viciniori, et ita servatur in praxi, testibus Borg. Cavalc., decis. 56, num. 53 et seq., et Prosp., de August., in add. ad Quarant., verb. Alienatio, sub num. 14, in fin., vers. Commissiones.

Quare, primo casu, ita additur per officiales in calce supplicationis, videlicet: Et attento quòd sedes episco-pulis N. ad præsens vacat, committatur ordinario viciniori, et dignitatem in ejus ecclesià obtinenti, qui con-

junctim procedant, etc. Secundo verò casu: Et attento quòd de supradicti episcopi N. interesse agitur, committatur metropolitæ, seu ordinario viciniori, et dignitatem, etc.

Cæterùm autem, hujusmodi rescripat in dictà forma, Si in evidentem, per illam clausulam: Et committatur ordinario, etc., nunquam Papa, alteri illa dirigere intendit, nisi ordinario illius loci, ubi bona alienanda sita sunt, exceptis casibus supradictis; quamvis ferè semper in his casibus committi consueverunt ordinario viciniori, omisso metropolitano.

Ratio namque est illa, quam affert. Dec. in c. Cùm venissent, col. 5, de Jud. nempe, propter suspicionem, Saly., in l. 1, c. Ne quis in suâ causâ, col. 3, etiamsi in illis partibus adesset consuetudo in contrarium, Abb. in c. Postulâsti, n. 14, de Form. comp.; alioquin tam processus quâm sententia, aliaque inde secuta, nullius essent roboris, cùm non videatur aliquo modo conveniens ut ipse episcopus, sive aliquis ex ipsius Ecclesiâ, gerat vicem judicis et partis in causâ propriâ, Bart. in l. Qui jurisdictionis, ff. de Jurisd. omn jud.; Garc., de Ben., p. 5, c. z, sub n. 46.

Cùm verò agitur de alienatione rerum ecclesiasticarum in ipsà urbe sive ejus districtu existentium. committitur vicario urbis tantùm executio litterarum, et aliquando additur sive ejus vicegerenti, Rot., dec. 65, n. 5, p. 2, divers.

Nec omittam quòd licèt hæc rescripta expediantur in formâ commissariâ, ut supradictum est, nihilominùs si contingit illa concedi ad instantiam regis seu alterius magni principis, tunc nulla fit ordinario aut dignitatem obtinenti commissio, sed quia statur assertioni talium personarum, expediuntur in formâ gratiosâ, cum verisimile nimium sit causas per eas allegatas pro alienatione faciendâ, absque aliquâ hæsitatione, veras esse, ac propterea non egere aliqua discussione, cum sufficiat tantummodò assertio hujusmodi supplicantium, sicut vidi pluries in praxi observari, fueruntque litteræ, hoc modo expeditæ, videlicet : Urbanus, etc. charissimo in Christo filio nostro Philippo Hispaniarum regi catholico, salutem, etc., ac post narrationem dicitur : Idcircò nobis humiliter supplicari fecisti, quatenus tibi, tanquam perpetuo administratori militiæ, etc., de illius, ac præsatæ perceptoriæ evidenti utilitate abunaanter informato, eamdem venditionem faciendi, licentiam et facultatem accedere dignaremur. Nos igitur, etc., majestati tuæ, villam et locum, cum vasallis, Castro ·urisdictione, annexis, bonis, juribus et obventionibus prædictis, eidem N. modo et forma præmissis, vendendi plenam et liberam licentiam et facultatem, attento quòd (ut asseris) hac omnia in evidentem militia, et perceptoria prædictarum utilitatem tendant, apostolicà auctoritate tenore præsentium concedimus, et indulgemus.

Nec quidem semel vidimus, etiam ad instantiam rectoris, seu beneficiati, petentis, confirmari locationem per eum alicui factam de bonis ad suam Ecclesiam spectantibus, parvi valoris, puta in proprietate, quin quaginta, annui verò redditus trium ducatorum, ad viginti novem annos, sub annua responsione quatuor ducatorum cum dimidio, sub beneplacito Sedis Apostolicæ concedi. Quare Papa, stando ipsius rectoris assertioni, non dat in litteris executores, neque aliqua sit in eis mentio litterarum Pauli II, quæ incipit: Cùm in ounibus, sed tantummodò locationem prædictam, dummodò justo pretio facta fuerit, nec illius solutiones anticipentur, approbat et confirmat per hæc verba, scilicet: Tenore præsentium approbamus, et confirmamus, etc., ac omnes defectus, etc., supplemus, cum derogatione extrav. ejusdem Pauli, quæ incipit Ambitiosæ, et aliorum Romanorum Pontificum, præsertim Alexandri VI, quà cavetur, tempus similium locationum, à die facultatis desuper concessæ, non autem à die locationis hujusmodi, incipere debere, et aliis constitutionibus apostolicis, etc. Quæ quidem litteræ dari consueverunt etiam per præfecturam brevium, sub annulo Piscatoris, et cum clausulà : Ad futuram rei memoriam, et cum decreto, quòd finità ipsà locutione, etc., cum omnibus juribus, etc., ad Ecclesiam revertatur prout infra fusiùs loco suo dicemus.

Pro regularibus autem rarò expediuntur litteræ, sed tantum porrecto supplici libello in sac. congreg. concil. Trid., ac proposità materià de quà agitur, extentenditur tantummodò decretum in calce ipsius libelli, quo ordinario tantummodò, et quandoque etiam dignitatem in illius Ecclesià obtinenti, si ita qualitas et gravitas materiæ suadeant, committitur, ut procedant servatà formà litterarum Pauli II, de quà etiam suo loco dicemus.

Ratio autem cur potius hujusmodi rescripta committantur dignitatem propriè obtinentibus, ea præcipuè esse potest, quia in re tam gravi, sicut est alienatio rerum Ecclesiæ, requiritur exacta peritia, quæ semper præsumitur in obtinentibus dignitatem; Paris., de Re sig. benef., l. 1, q. 11, n. 14. Præterea ait Fel. in c. Dilectus filius, 2 de Rescript., quòd ideò talibus, causæ demandantur, quia ob eorum dignitatem curant, ut hujusmodi negotia sine fraude gerantur.

Ac VICARIO, etc.—Parùm enim refert quòd in supplicatione commissio sit facta, non vicario, sed ordinario: hoc enim procedit ex notorio stylo cancellariæ, qui innititur juri communi, cùm vicarius generalis dicatur etiam ordinarius; Glossa, in c. 2, vers. Officialem, de Off. vicar., in 6; Innoc., in c. Tua nobis, eed. tit.; Felin., super rubr., de Off. deleg., col. 3, vers. Vicarius; quamvis aliud esset quando rescripta dirigentur ordinario tantùm, excluso vicario, quia iste, tunc causam, episcopo delegatum, cognoscere non potest, nisi ex speciali ipsius subdelegatione, Barbos. de Off. et Pot. episc., alleg. 24, n. 111.

Stylus insuper inolevit, ut dignitatem in Ecclesià obtineus, præponatur ipsi vicario in hujusmodi rescriptis: rationem autem didici ab antiquis, et peritis in ipso stylo, nempe, quia dignitas in cathedrali est perpetua, vicariatus verò non, cùm sit ad nutum episcopi, amovibilis, et non sit dignitas permanens, ut per Abb. et Felin., in cap. Quoniam; Abb., de Off. deleg., quinimò vicarius episcopi habens jurisdictionem, non habet propterea dignitatem, Barbos. de Jur. Eccles., l. 1,

c. 21, n. 23. Insuper dixit Hieron. Paul., suâ Pract. Cancell., quod stylus est Romanæ Guriæ, ut rescripta Romanorum Pontificum directa ad aliquam dignitatem, et vicarium simul et conjunctim, priùs ipsam dignitatem quàm vicarium nominent, quod est tantum consuetudine introductum, ut ait etiam Azor., Institut. moral. 3, c. 43, litterà E, tomo 2; nam licèt vicarius habeat honorem, seu officium cum jurisdictione, non tamen obtinet dignitatem, seu personatum in aliquâ Ecclesiâ, id Abb., in c. De multâ, n. 23, de Præb.; Menoch., cons. 51, n. 23.

ALIAS A FEL. RECOR. PAULO PAPA II, PRÆDECESSORE NOSTRO EMANARUNT LITTERÆ, etc. — Hæc constitutio quæ etiam Paulina nuncupatur, inseritur in omnibus litteris hujusmodi commissionum alienationum, ut patet ex ipsius tenore, ibi: Volumus ut in quibuscumque litteris commissionum hujusmodi hoc statutum nostrum inseratur; unde, non inseritur tenor ipsius Extravag. Ambitiosæ, ut aliqui, sine praxi loquentes dicunt, præsertim Jo. Franc. Leo, in Thes. for. eccles., p. 4, c. 1, n. 51, vers. Quod autem.

Nunquam tamen primodicta Paulina, seu statutum inseritur in litteris, in formâ brevis sub annulo Piscatoris; quæ expediuntur, quando annuus valor rei alienandæ est exiguus, ut infra dicemus; nec verum est, quod dicit Redoan., q. 20, n. 126, nempe, quòd Paulus Secundus præcepit, ipsam Paulinam inseri in commissione brevis, vel bullæ in materià alienationum; quia dicta Paulina loquitur tantum de litteris, id est, bullis, non autem de Brevibus, ut enim omnes sciunt, brevia non sunt Bullæ, quia diverso nomine nuncupantur; arg. tex. in l. Si idem, c. de Codicill., et licèt videamus, quòd extra Italiam, quamcumque bullam, etiam non plumbatam, quæ veniat de Rom. Curià, ac etiam citationes sub sigillo, vocant litteras apostolicas ut per Crescen., decis. 2, n. 3, de Off. et Pot. jud. deleg. nihilominùs constitutiones loquentes de litteris apostolicis, intelliguntur tantum de bullis sub plumbo expeditis, Clem. un. de Prob. cum ibi not. per Bonif., de Vital., n. 3, vers. Litteris, ubi ipse declarat, d. Clem. intelligi de litteris, in formâ solitâ, expeditis; cum loquatur de provisione beneficiorum, quæ non conceduntur per brevia, sed tantùm per litteras sub plombo. Ratio autem, cur eadem Paulina non inseratur in hu. jusmodi brevibus satis patet ex ipsius definitione, quod ideò sic appelletur, quia nihil aliud est, nisi commentariolus, summam rerum continens, ad text. in l. Excellentia, c. de Erog. mil. anno, Rebuff., in Praxi, tit. de Breve apost., n. 1, ubi, n. 18, dicit quòd ideò appellatur brevis, quia brevibus verbis fit, vel quod in brevibus materiis concedi solet, et summatim negotium continet; ac propterea non solùm in hujusmodi brevibus alienationum, non inseritur supra dieta Paulina, imò nec in eis præponuntur præfationes, nisi rarò, et quatenùs materiæ gravitas aliud suadeat.

Unde, etiam in hoc, alia patet differentia, quia, ut ait Gomes., in tract. brev. litteris apostolicis sub plumbo, major datur fides quam brevibus ex eo quod litteræ sunt patentes, brevia verò expediuntur ferà semper clausa, Gonz. ad reg. 8, cancell., gl. 59, n. 6.

Neque inseritur eadem Paulina in litteris apostolicis, etiam sub plumbo; quando locatio bonorum ecclesiasticorum sit ad modicum tempus, puta novem annorum; quia tunc non dicitur verè alienatio, prout ipsa Paulina requirit, cùm ea talis dicatur, quando saltem fit ad decem annos, et ultra, Redoan., hoc tit. q. 66, n. 41 et 42, optima doctr. Bart. in l. Codicillis, § Instituto, ff. de Leg.; Joan. Andr. et Innoc., in cap. 1, de Reb. eccl. non alien.; Mohed., dec. 12, n. 1, dit. de Loco et Cond.

Vel etiam dici potest quòd regulariter inseritur in materiis gravioribus hujusmodi alienationum, quæ, ut plurimùm expediuntur per cancellariam, aut officium minoris gratiæ in eådem cancellarià, et negotii gravitas suadet prædictæ constitutionis insertionem, ut commissarii, servatà ejus formà, rectiùs procedant.

# CAPUT IV.

Praxis secundæ partis narrativæ earumdem litterarum : Si in evidentem, etc.

ET DEINDE EXHIBITA NOBIS NUPER PRO PARTE DILECTORUM FILIORUM, etc. — Non enim ad supplicationem unius tantùm conceditur hæc facultas, sed uterque orator debet supplicare, quod si ecclesia, seu beneficium fuerit vacans, illius bona alienari non possunt, donec sibi de rectore seu beneficiato provideatur, ut per Imol. et Jo. Andr. relatos per dict. Redoan., q. 34, n. 24.

Hic enim mos est cancellariæ apostolicæ, quòd si in hujusmodi materiis non supplicet prælatus seu rector, sed ille tantummodò, cui quid conceditur titulo venditionis, seu locationis aut emphyteusis, non expedientur litteræ per cancellariam prædictam; ex quo supplicans nullum habet interesse, ut bona ecclesiastica alienentur, etiamsi in supplicatione aut litteris dicetur, de consensu prælati, seu rectoris, seu alterius personæ ecclesiasticæ; quare necesse est quòd supplicet prælatus, seu rector aut alia persona ecclesiastica, cujus sunt bona alienanda. Secùs verò dicendum est, quando sumus in confirmatione alienationis et concessionis factæ per prælatum, seu rectorem, aut aliàs beneficiatum; tunc enim tenet cancellaria sufficere quòd laicus supplicet pro ipsa confirmatione, etiam ad instantiam et supplicationem ipsius laici, cui concessa sunt bona, sed apponetur clausula, vocato prælato, etc., quod tamen cum difficultate et rarò vidi practicari, imò semper utrumque supplicare (ut omnes sciunt curiales) pro quibuscumque confirmationibus, pro quibus aliàs à principio requirebatur, ut uterque supplicaret; in quibus (quod per transitum dictum sit) non omnia formaliter, et ad unguem sunt regulariter narranda; nam licèt cautius esset illa narrare, attamen sufficit, quòd exprimantur substantialia, ex quibus idem resultet sensus. Optimi tamen sollicitatoris partes erunt, ut, quoad fieri poterit, exprimantur omnia pacta, qualitates, et conditiones in instrumento, inter partes inito, adjecta; quando præsertim instant partes pro eâdem confirmatione ex certà scien-

tià, cùm scilicet totus tenor inseritur in supplicatione, per quem summus Pontifex sit de qualitate facti benè informatus, licèt aliter evenit, quando confirmatio concedatur in formâ communi, quia tunc ipsa confirmatio non validat actum in se nullum, cùm stet conditionaliter, quando tenor non sit insertus, ac proinde, si dubia redditur dicta confirmatio, debet illa secundùm juris dispositionem interpretari, et sic confirmatio in hoc casu committitur ordinario, ut precibus verificatis, confirmet per ea quæ dicit Abb. in cap. Quam diversitatem, num. 9, de Concess. præbend. quod non servatur in primo casu; quando scilicet Papa totum tenorem concordiæ in supplicatione sibi porrectæ, vidit expressum, aut saltem per illius officiales et expeditores fuit discussa, ut per Alex., cons. 59, n. 9, et dixit Rot. in una calciaten. jurisdictionis, 27 april. 1589, coram Rubeo.

LAICI ILLARUM PARTIUM. - Qualitas enim hæc est etiam de stylo exprimenda, nempe quòd conductor, sive emptor sit laicus eò quòd ille non potest possidere bona beneficii ecclesiastici, cùm neque patronis liceat bona temporalia beneficii eorum jurispatronatûs ministrare, seu in illis se ingerere, Lambert., de Jurepatr., p. 1, q. 2, prin. art. 5; Abb. in c. Præterea, n. 3, cod. tit.; Fel. in c. Venerabilis, n. 9, de Except., c. Cum laicis, de Reb. eccl. non alien., et ob id, nisi exprimatur supra dicta qualitas; quia bona ecclesiæ non debent profanis usibus applicari, ut habetur in ead. Extravag. Ambitiosæ, tale rescriptum inutile redderetur, text. est in c. 2, hoc tit. lib. 6, ibi : Hoc consultissimo prohibemus edicto, universis et singulis prælatis ecclesias sibi commissas, bona immobilia, seu jura ipsarum laicis submittere, subjicere, seu supponere absque capituli sui consensu, et Apostolicæ Sedis licentiâ speciali, etc.; nam satis clarum est, quòd solus Papa potest facere laicum habilem et capacem rerum spiritualium et spiritualitatis, Redoan., q. 63, num. 20, et ait Glossa, in d. cap. 2, in verbo Speciali, in fin., quòd propterea hoc edictum emanavit, quia in talibus submissionibus majus periculum veritur; et ideò cautiùs quàm in aliis alienationibus est agendum, unde major est alienatio, quæ fit in laicum et usus laicales. quam illa quæ fit in ecclesiam, Grat., discept. for., tom. 3, c. 517, num. 9.

Et eò magis si fuerit ille consanguineus ipsius rectoris, cùm potiùs alienatio præsumatur fieri intuitu consanguinitatis, quàm ecclesiæ utilitatis, et sic in illius fraudem, ad text. in c. Quisquis, 12, q. 2, cap. In canonibus, 36, q. 1, et regulariter constat, ideò prohibitam esse alienationem rerum ecclesiasticarum in consanguineos alienantis, quia ob carnis vinculum, contra personam rectoris præsumitur; quare, licèt prælatus urgente suæ ecclesiæ necessitate, ad ejus utilitatem potest sicut in extraneos, ita et in consanguineos, illius bona alienare, ut per Archid. in cap. Episcopus, in fin. 10, q. 2; Card. in Clem. 1, in verbe Abbati, num. 2, de Excess. præl., nihilominùs prædicta alienatio videtur suspecta, quia, ut ait Abb., cons. 41, num. 1, prælati-circa nepotes aliosque suos consan-

guineos, reputantur cæci, quod quidem ipse Abb. dicit auctoritate text. in cap. Pervenit, 1, q. 3, ibi, et quod gravius est, consanguineis, ubi Glossa, in verbo Gravius, ait quòd minus peccatum, propter adjunctum, graviùs punitur; et concedendo consanguineis enormiter lædunt ecclesias; ac propterea repetit, quod pejus est dare consanguineis; quia inde graviorem sentit ecclesia læsionem, ut in cap. Latorem, 33, q. 2; quare tantus impetus omnia in ipsos consanguineos fundendi, venit restringendus, text. in l. In alio casu, ff. Ad l. Jul., de Adult., unde in similibus alienationibus, nimis tam dataria quam signatura se accurate gerit propter fraudis suspicionem; quâ cessante, ac præjudicio Ecclesiæ, illius bona possunt ita in consanguineos, sicut in extraneos alienari, Archid. in c. Episcopus, in fin. 10, q. 2; Card. in Clem. 1, § Abbates, num. 1, in fin. de Excess. præl., et fuit dictum in una Romana Casalis coram Lauretano, relata per Ludovis., decis. 556, num. 3, et omnes quod ore fatentur, quòd prælatus cessante fraude, potest alienare res ecclesiæ, etiam in consanguineos, Grat., discept. for. cap. 415, num. 13, 14 et 15, et suspicio dictæ fraudis cessat ex confirmatione commissariorum, prout etiam, quando constat de evidenti utilitate Ecclesiæ; Menoch., de Præsumpt. libro 3, præsumptione 54, numero primo, cum aliis adductis per addit. ad Ludovis., dictà decisione 556, numero 9, quo casu constiterit alienationem fieri in utilitatem ecclesiæ, et sine alicujus præjudicio tunc poterit prælatus, sive rector, tam consanguineis, quam extraneis bona eeclesiæ alienare, Imol. in cap. Ut super, num. 13 et 14, et ibi Abb., num. 18 et 19, de Reb. eccles. non alienand.; Rot. decis. 18, num. 5, part. 2, divers., ubi affirmat cessare fraudis præsumptionem, quando reperitur locationem factam fuisse cum debitis solemnitatibus, et in consanguineos idoneos, et bonæ conditionis et famæ, et in casu, in quo cessat omnis præsumptio fraudis, et læsionis ecclesiæ, quod præcipuè deducitur, cum consanguineus recipit æqualibus pactis, et æquali conditione, sicut alius extraneus; sic enim cessaret ratio prohibitionis, Bald. in auth. Quibuscumque, c. de sacros. Eccles. et tenuit Rot. in una Placentin. Domorum, coram Seraph. de anno 1581, et pluries in ipså Rota fuisse decisum testatur id. Seraph., decis. 1125.

UT SUAM ET DICTÆ ECCLESIÆ, etc. — Idemque esset si ipse rector petat licentiam alienandi bona tam ecclesiæ principalis quàm aliarum ecclesiarum primodictæ ecclesiæ perpetuò unitarum, vel si fuerit rector duarum ecclesiarum, aut plurium perpetuorum simplicium beneficiorum ecclesiasticorum, quorum bona petit alienari; quia adhuc unica tantùm supplicatio pro omnibus, et una tantùm bulla sufficit, dummodò dictæ ecclesiæ, seu beneficia in una tantùm diœcesi consistant: si enim in pluribus, erunt pro unaquaque supplicatio et-bulla expediendæ; cùm oporteat litteras dirigi ordinario, et dignitatem obtinenti illius diœcesis, in qua bona alienanda consistunt, sicut jam supra diximus.

Hic verò, juxta seriem prædictarum litterarum erit præcipuè notandum quòd propterea dicitur, suam & dictæ Ecclesiæ, etc., ut successor in ipså ecclesiå teneatur etiam stare præsentis alienationis contractui, cum ille respiciat utilitatem ecclesiæ; alias enim locatio in utilitatem rectoris, seu prælati, non obligaret successorem; ad not. in cap. fin. de Præl. vices suas, etc.; Alex., cons. 160, vol. 6; Dec., cons. 34, vol. 8; secus est, hic servata debita juris solemnitate. prout loquitur etiam text. in cap. 1, de Solut., quia concurrunt omnes qualitates ad id requisitæ, ex eo quòd orator contrahit, etiam nomine ecclesiæ, ac utiliter, servatâque præfatâ juris solemnitate, Quar. in Sum. bull., verbo Alienatio, sub numero 9, vers. Limita in prælato, ubi quatuor casus congerit, in quibus successor tenetur stare colono.

Circa quod non ab hac praxi alienum adnotare quod licèt beneplacitum apostolicum impetretur longè post concessionem factam, hoc parum refert, quia non propterea erit locus pœnitentiæ, nam postquam semel rector consensit, beneplacitum posse impetrari, non potest amplius pœnitere, prout fuit resolutum in una Romana Locationis afflictus, coram Blanchetto, et in una Leodien. Domorum, coram de Rubeis, et in una Nullius emphytheusis, coram Lancellotto, quas decisiones refert Coccin., decis., 74, num. 5, subdens ibi, nec relevare, quòd beneplacitum, licêt fuerit impetratum in vità rectoris, qui fecit concessionem, tamen fuit præsentatum in vita moderni rectoris qui alienationi non consensit, quia nihilominùs, stante apostolicà confirmatione, si contractus est utilis, modernus rector non potest pænitere et tollere jus quod erat jam quæsitum alteri parti, ex Alex., cons. 27, num. 4, lib. 3.

Aliàs enim, si hæc alienatio fieret à beneficiato, nomine proprio, et in suam utilitatem, successor non teneretur stare huic contractui, quia talis censetur personalis obligatio, quæ morte finitur, c. 1, de Prec. Clericus enim in beneficio, comparatur usufructuario, cujus jus morte finitur, c. Illud, 16, q. 6, Archid. in c. Alienationes, vers. Adde, 12, q. 2.

Unde secus erit, si locatio facta fuerit pro utilitate Ecclesiæ, et illius nomine; quia tunc contractus non est personalis, sed realis, Soc., cons. 34, vol. 4; Redoan., d. q. 62, sub. num. 88; Rot., decis. 65, sub. num. 2, p. 1, divers., ubi habetur quòd in quadam locatione factà de Casali Turricellæ, si Papa advertisset, capellanos ecclesiæ, non ipsius ecclesiæ, sed proprium eorum interesse præ oculis habuisse, verisimiliter licentiam non concessisset, vel ad illam concedendam, difficilior redditus.

Sicque stylus inolevit, ut, cùm supplicatur summo Pontifici pro his alienationibus, semper petatur ficentia, sive confirmatio, non solùm nomine proprio oratoris, verùm etiam ecclesiæ, imò reperio, quòd antiquitùs rector supplicabat tantummodo pro ipsa Ecclesià, dicendo quòd ipse, ut dictæ ecclesiæ suæ conditionem efficiat meliorem, cupit, etc., et optima quidem ratione, cùm is non sit verus ecclesiasticorum bonorum domi-

nus, sed in illis habeat tantum gubernium et administrationem, c. Expedit, 12, q. 1, Dec. in c. Constituus, n. 25 et 26, de Rescript.

Nomine autem ecclesiæ indistinctè intelligendum est de omnibus piis locis; ac propterea qualitates requisitæ à jure in elienatione rerum ecclesiasticarum, requiruntur etiam pro bonis hospitalium, vel alterius loci pii, dummodò illa erecta fuerint ordinarià auctoritate, quia quoad alienationem prædictam, æquiparantur ecclesiæ, auth. Hoc jus porrectum, c. de Sacros. Eccles., c. 2, de For. comp.; Mascard., de Prob., concl. 869, num. 9.

Quare seminarii puerorum ecclesiastici bona stabilia ultra triennium locare, nec eadem bona cum aliis in evidentem utilitatem ecclesiæ permutare, nec sterilia, et inculta in emphyteusim ad tertiam generationem concedi possunt, ut declaravit sacra congreg. concil., in una Vercellen., 19 februarii 1633, teste Barbos., in Collect. bull., verbo Seminarium, fol. 633, vers. 1.

Secus verò, si fuerint profana, quia tunc non gaudent privilegiis Ecclesiarum, Glossa, in Clem. Quia contingit, de Rel. dom. Sed eorum ministri, sive œconomi poterunt de eorum rebus disponere, sicut cætera collegia secularia absque alià solemnitate, d. Auth. Hoc jus porrectum.

Nec est silentio prætereundum, quòd totum illud quod dicitur de bonis ecclesiarum ac piorum locorum, vindicat similiter sibi locum in ipså ecclesia, aut oratorio in eå existente, cùm non possint alienari neque aliqua eis servitus imponi sine causå et solemnitate, nec ab alio quàm à summo Pontifice, etiam servitus ipsa imponi potest, quod præcipuè practicatur pro hujusmodi concessionibus quæ frequenter fiunt in hâc civitate Neapolitana mediantibus litteris apostol. pro concessione illius usûs per rectores, confraternitatibus secularibus quod profectò elici videtur ex Auth. Multò magis, C. de Sacr. Ecc., et c. Ad hæc, de Relig. dom., et refert Quar. in Sum. bull., verb. Alien., n. 29.

QUAM OBTINET. - Non enim sufficit ipsum rectorem, ad ipsam ecclesiam, jus habere, etiam in re; quod acquiritur per collationem et acceptationem; nam quamvis Rebuff. super concord. in formâ mandati apost. in verbo Obtinet, dicat etiam tenere, seu retinere, per text. in 1. Clam possidere, vers. Is autem, et ibi Glossa in verbo Obtinenda, ff. de Caus. poss.; Rot. decisione 323, n. 29, p. 1, divers.; Garc., de Benefic., p. 5, c. 1, n. 355. Nihilominùs ad rem nostram requiritur, quod dictam ecclesiam verè et cum effectu possideat, ad l. Nomen, § fin. et l. Habere, ff. de Verb. sign.; Rot. decis. 2089, num. 1, part. 3, divers., nempe possidendo bona ecclesiæ, c. 1, de Rest. spol. in 6; Imol., in Clem. 1, col. 2, ut lit. pen. Unde, non poterit orator prædictus contrahere super præmissis, nisi etiam possideat bona ejusdem ecclesiæ, scilicet ne bona ipsa sint litigiosa; licèt non requiratur ut fuerit adepta corporalis possessio ipsorum bonorum; quia clarum est illam censeri adeptam, eo ipso quòd fuerit apprehensa possessio ecclesiæ seu beneficii; ex quo non tenetur illius rector apprehendere corporalem possessionem bonorum ecclesiæ; nam statim censetur illa translata in ipsum rectorem; et licèt ecclesia careat rectore, non tamen desiit ipsa possidere, et eo mortuo, vacat possessio rectoriæ, vel beneficii, non autem possessio bonorum ecclesiæ, Ludovis., decis. 54, num. 2, et decis. 364, num. 1, quia possessio bonorum venit accessoriè, Mant., decis. 105, sub n. 4, et sequitur naturam sui principalis, c. Accessorium, de Reg. jur. in 6.

Idem quoque dicendum est de commendatario perpetuo; quia, cùm ei competat plena fructuum dispositio, beneficii commendati habet titulum, sicut verus prælatus, cùm illos facit suos; ex eo quòd commendæ hujusmodi cùm pro titulis habeantur, fructus hujusmodi beneficii locare ad plures annos, et alienare bona sui heneneficii servatis servandis et adhibitis solemnitatibus à jure requisitis, per ea quæ tradit Sarnen. super Reg. de Trien., quæst. 5, n. 17.

Servat præterea stylus quòd si bona ecclesiæ, quæ alienantur, fuerint fortè litigiosa, debeat fieri in supplicatione, mentio litis, aliàs enim litteræ desuper obtentæ, nullæ prorsùs erunt, Fel. in c. Super litteris, col. 9, vers. Amplia tertiò, de Rescrip., 1, quo casu, cùm fiat mentio hujus litis, additur decretum in supplicatione et in litteris eo modo, quo sequitur, videlicet: Et dummodò finità generatione hujusmodi, dictum terræ petium, cum omnibus in eis factis melioramentis, absque aliquà refectione expensarum litis, ad dictam ecclesiam revertatur, et quoad dispositionem super vitio litigioso sine præjudicio jurium, parti collitiganti competentium.

Si verò prædictus rector fuerit intrusus in ecclesià, veluti, si illam obtinuerit ab eo ad quem de jure non spectabat collatio, profectò non poterit bona ipsius ecclesiæ alienare; Glossa, in c. Alienationes, 12, quæst. 11; Abb. in c. Nihil, col. 6, de Elect., et in c. 2, de in integr. Restit.

Quod quidem in tantùm procedit, ut, etiamsi à commissariis, ad id deputatis, compertum fuerit, alienationem cedere in evidentem utilitatem ecclesiæ, in quà ipse assertus rector fuerit intrusus, adhuc non valebit rescriptum; Mohed., decis. 3, de Loc. et Cond. cùm intrusio annullet titulum et possessionem; Rip. in l. Naturaliter, § Nihit commune, n. 7; Paris., de Resign. benef., lib. 43, quæst. 5, n. 127, et sic cùm careat titulo, caret per consequens administratione, id. Mand., loco cit.

QUODDAM TERRE PETIUM. — Suis confinibus, ut infra designatum. Oportet enim quòd res quæ petitur alienari, sit certa, et licentia super ea, in formà specifica, non autem generalis; aliàs enim non recipietur supplicatio, et rejicitur, donec fuerit specificata, texti est in c. 2, de Reb. eccl. non alien, in 6, ubi, Fran, n. 6, ait quòd debet esse specialis et expressa per text. in l. Negotium, c. de Neg. gest. Unde oportet, quòd summus Pontifex sciat quare, ex quà causà, et de quibus rebus, sit hæc licentia concedenda; cui

quidem praxi adstipulatur dispositio, Clem. 1, de Of- Il licèt in arbitrium contrahent um sit, uti ea mensura fic. ordin.; Redoan. de Reb. eccles. non alien., q. 20, n. 112, ubi dicit quòd licentia alienandi res ecclesiæ quæ conceditur per Papam episcopo aut clerico per episcopum, debet esse in formà præcisà et specificà, non autem generalis et generaliter formata, quia non valet, nec sufficit in formà generali, ex ec quòd, similis licentia videtur esse ecclesiis onerosa, d. q. 20, n. 114, ubi improbat quamdam licentiam, quam ipse vidit dari per Episcopum in genere, ut posset rector seu prælatus alienare ad tres, vel quatuor annos, quotiescumque casus occurreret utilitatis, vel necessitatis, bona suæ ecclesiæ, nam licèt Papæ auctoritas suppleat omnes defectus, nec propterea requirantur aliæ solemnitates; Abb., consil. 41, n. 3, I. 1; Dec., cons. 341, n. 12; Roland., cons. 69, n. 21, 1. 1, nihilominus, quotiescumque agitur de alienatione rerum ecclesiæ, clarum est quòd debet priùs discuti, an magis hanc, vel illam rem ecclesiæ alienare expediat; sicut oportet etiam quòd summus Pontifex habeat notitiam peculiarem hujusmodi rei alienandæ; nam si fortè sive videatur, quòd ex illius alienatione possit aliquod damnum seu præjudicium oriri, licèt tunc temporis videatur alienatio cedere in evidentem utilitatem ecclesiæ, nihilominùs, licentiam hujusmodi vel denegat vel difficiliùs concedit.

Unde, ferè in totum recessit à Romana Curia, antiquus stylus, qui admittebat modum supplicandi incertè, et indeterminatè, ut colligo ex nonnullis antiquis formulariis, in quibus dicebatur. Cupit orator nonnullus petias terrarum in diversis locis, seu pertinentiis dictæ diæcesis, juxta suos confines sitas; cùm tantummodò facultas hæc concedi soleat legatis ac nuntiis Sedis Apostolicæ, ut ipsi valeant interponere decreta alienationibus rerum ecclesiasticarum pro quibus suis personis ecclesiasticis, bona immobilia ecclesiarum et beneficiorum permutandi, vendendi, et ad longum tempus locandi, et aliàs juxta formam eorum facultatum, quæ respectu ipsorum legatorum ac nuntiorum sunt largé concessa, et largé interpretanda, ut aliàs diximus.

Dixi, ferè in totum, hunc à Curià recessisse stylum, sic indeterminate has licentias concedendi, ex eo quòd vidimus quandoque eas, rarò tamen et ad modicum tempus, puta ad decennium, concedi, locandi nonnullas terras alicujus ecclesiæ; quare illius rectori supplicanti conceditur; ut ipsas terras, cuicumque personæ, meliorem conditionem offerenti, ad decennium, tunc proximum, sub pactis, et conditionibus eidem ecclesiæ utilibus, et proficuis, locare valeret, adjectà clausulà: Et dummodò locatio hujusmodi justo pretio fiat, et non anticipatis solutionibus, cum consueto decreto, quod videlicet finito decennio, ad dictam ecclesiam revertantur; eo modo quo infra dicemus.

Mediorum trium. - Necessaria itidem est hac expressio, præsertim, quia tempore quo dictum terræ , petium esset ad ecclesiam reversurum, contingere posset, non reperiri instrumentum locationis, ac propterea, erit standum sententiæ commissariorum, quæ benè probat quantitatem et qualitatem rei alienatæ; quà velint, quæ si non fuerit declarata in litteris, interpretaretur secundum regionem contrahentium. Afflict., decis. 363, n. 5; nihilominus usus est Romanæ Curiæ, ut fiat ca mensuræ expressio, quæ servari consuevit in loco contractús rei alienandæ. per ea quæ not. in c. Ex parte, ubi Glossa in verbo Parvissimam, de Cens., et ait Ferrar. in forma libelli in causa venditionis, in verbo Perticarum centum, in

MENSURÆ ILLARUM PARTIUM. - Et sic uniuscujusque regionis mensura exprimenda est, etiam juxta notorium Curiæ stylum; nam cum agatur de alienatione rei ecclesiæ, ipsa res debet æstimari ad mensuram, non autem ad corpus; cùm hoc modo, facilè possit ecclesia decipi; unde non debet constitui unicum pretium totius petii seu prædii, sed debet distribui in singula modia, Bart. in l. Julianus, & Si Titius, sub num. 1, ff. de Act. empt.; Salyc., in 1. 2, sub n. 3, vers. Aut est facta venditio, c. de Contrah. empt. relatos per Ludov., dec. 104, n. 3.

Debentque propterea ipsi judices Commissarii, ut benè docet Quar., verbo Alienatio, sub n. 14, vers. Quartò post decretum, eligere expertos agrimensores. et appretiatores, non suspectos, unà cum eis, et partibus, interesse prætendentibus, accedere super faciem loci rei alienandæ, et illam mensurari facere, cum appositione terminorum et relatione confinium.

Qui quidem agrimensores, ad minus sint duo, quique in simul debent de tali mensura et pretio reddere commissarios certiores; quòd si unus tantùm ex duobus mensuratoribus electis hujusmodi, retulerit circa mensuram, relatio erit nulla, per text. in 1. Si in tres. ff. de Arbitr.; id. Ludovis., decis. 545, n. 8, qui n. 9. ait quòd dicta relatio erit etiam nulla, si fuerit facta parte non citatà, nec partes intervenerunt in examinatione negotii; Crescent. decis., 2, num. 2, de Arbitr., quia pars, de cujus interesse agitur. debet intervenire; Surd., cons. 452, n. 34, ex quo totum id fit ad occurrendum indemnitati ecclesiæ; quod procediti etiamsi fuerint adhibitæ omnes solemnitates, quia ecclesia nihilominùs restituitur adversùs hujusmod contractus locationis, si per eum passa fuerit læsionem: Redoan. q. 77, n. 4, per tot.; id. Quar. sub n. 12. vers. Et licet.

JUXTA BONA, etc.—Per hanc dictionem, juxta, designantur confinia dictæ terræ, Oldrad. cons. 49; Ludovis., decis 155, n. 1, quæ quidem designatio est semper necessaria; eò magis, quando res, quæ petitur ad tempus alienari, est ad ecclesiam reversura, ut dictum est; unde ad probandum identitatem rei sic alienatæ, fit expressio confinium, ad text. in l. forma, ff. de Cens., 1. Si quis in fundi vocabulo, ff. de Leg. 1: Bart. in 1. Demonstratio, ff. de Cond. et Demon.; Cravet., cons. 293, num. 7. Ruin., cons. 50, n. 12, lib. 1, et generaliter receptum est verificari locum, in quo res ipsa est, per duos confines, d. l. Forma, et ibi Glossa, in § Vicinos, Rot., decis. 281, p. 1, divers. et fuit dictum in una Bononien., Fideiprocedit, etiamsi tribus vel pluribus confinibus expressis duo tantum illorum conveniant, et tertium sit falsum; id. Bart. in d. I. Demonstratio.

Attamen ego semper consulerem exprimi in ipså supplicatione, ac etiam in litteris, quòd confinia adsunt quia aliqua illorum ex antiquitate temporis, ac mutatione personarum, facilè possunt in damnum Ecclesiæ variari; Mant. dec. 227, n. 9, unde quoad hoc cessat illa conclusio, quòd frustra additur tertia demonstratio, quando res sufficienter per duos confines designatur, I. 1, in fin., ff. de Dot. præleg.; Alex. in 1. Si in nomine, n. 2, vers. Potes sic respondere, c. de Testam., et cons. 73, n. 7, 1. 3.

Nec in proposito omittam quòd de anno 1618 evenit casus, quòd rector ecclesia S. Joannis Baptista Novarien. diœcesis, postquam concesserat quoddam prædium dictæ ecclesiæ, cuidam laico, in emphyteusim, ad tertiam generationem; ea finità, dum successor petebat dictum prædium ad ipsam ecclesiam reverti, recusabat emphyteuta illud integrè restituere, sub quodam tunc asserto prætextu, sed illius partem retinere contendebat; ex quo non constabat de identitate integri prædii, quia confinia, vel non erant expressa, vel malè expressa, qualem tamen exitum habuerit lis super hoc mota ignoro.

Cautela igitur optima erit, ut quotiescumque alienatur res immobilis ecclesiæ, designetur per omnia late a ac confinia, ut ex supra dictis patet, et dicit Bald. in Rub., c. de contrah. Empt. q. 22, in fin.; Alex. cons. 73, n. 5, l. 3, Gloss. in c. 2, vers. Item duos proximos vicinos, de Libell. oblat.; Ruin., cons. 115, n. 5, vol. 5, dicens quòd demonstratio per duos confines, prævalet demonstrationi nominis proprii, et viæ simul, et per Mandos. in Praxi commission., form. 3, super causà profanà, vers. Confinium, fol. mihi 34. Aliàs enim posset facilè ecclesia, rem ad tempus alienatam, amittere; necnon contingere casus amissionis instrumenti, ut dictum est, et nihil aliud remanere, nisi decretum commissariorum interpositum alienationi, vigore rescripti si in evidentem; qui tamen approbando et confirmando alienationem, seu illam faciendi licentiam concedendo, censentur vidisse instrumentum desuper confectum, illudque concordare in omnibus præcipuè confinibus rei alienatæ, ac propterea hoc casu sufficit sententia præfatorum commissariorum; Cæsar de Grass., dec. 4, num. 7, de Loc. et Cond., cujus vigore poterunt contrahentes se tueri per ea quæ dicit Ruin., cons. 50, num. 14, lib. 1, et Mant., decis. 251, num. 6.

AD DICTAM ECCLESIAM LEGITIME, etc., SPECTANS .-Oportet enim quòd ecclesia super re qua petitur alienari, habeat utile et directum dominium; Glossa, in Clem. 1, vers. Ad mensam, de Excess. præl.; doetores, in c. Ut super, de Reb. eccles. non alien. ; id enim propriè significat verbum, spectare., Felin. in Rubr.. de Rescript., col. perult., ad med., vers. Sed si diceretur. Rebuff. in I. Verbumillud pertinere, ff. de Verb.

commissi, de Rubeis, 15 decemb. 1592, quod quidem p signif. Innoc., et Joan. Andr. in c. Dilecta, de Off.

Unde si rem minus juste rector possideat, poterit illam alienare, prætermissis illis solemnitatibus, Bald. in Auth. Si quas, c. de Sacros. eccles..; Innoc. in c. Eum qui de præb.

At verò, istam theoricam, nescio ad suam praxim reducere; ex eo quòd ecclesia, quæ est cultrix justitiæ, et auctrix, c. un. de Feud. alien. non debet posse rem alienare, quam injustè detinet; quare præmissa intelligenda sunt, ut bona sic illegitimè retenta, non possit alienare in aliam personam; sed quod benè possit illa restituere sine solemnitate, cui veniunt restituenda, ut etiam sensit Redoan. de Reb. Eccles. non alien., q. 59, c. 5, n. 1. Hoc enim-casu prælatus non dicitur alienare rem ecclesiæ, si notoriè constet quòd non est Ecclesiæ, sed potius dicitur procurare negotia ecclesiæ, cujus infamia purgatur in restitutione rei alienæ; id. Redoan., d. c. 5, n. 6, et ibi plura in proposito adducit. Sicut, etiam dicendum est de rebus, nondùm bonis ecclesiæ prædictæ incorporatis. Joan. Andr. in c. 1, de Sepult. quia, antequàm illa incorporentur, non potest dici alienatio, sed tantùm dimissio; in quâ non requiritur assensus apostolicus, Jas. in 1. Jusjurandum, § Pupillus, n. 4, ff. de Jurejur.; Felin, in c. Veniens., n. 5, de Rescript.; Nat., cons. 441, n. 1, quo casu potest rector seu prælatus suæ Ecclesiæ præjudicare, Put., decis. 519, p. 2. Quare si alienentur res ecclesice ex necessitate, puta, si ea fuerit incapax, et proprium retinere non possit, ut sunt ecclesiæ fratrum Mendicantium, quorum superioribus licet alienare hujusmodi bona, absque causa et solemnitatibus; imò possunt res ipsas recipere, et vendere; Redoan., quæst. 28, n. 12, pretiumque ex eis proveniens, poterunt absque incursu alicujus pænæ, convertere in eorum necessitates; Dec. in c. In præsentià, n. 69, de Prob.; Emman. Sâ, in Aphoris., concess. n. 7.

VALORIS IN PROPRIETATE DUCATORUM CENTUM MONETAE NEAPOLITANÆ. - Circa quod scias in supplicatione semper debere de necessitate exprimi valorem rei alienandæ in illius proprietate; aliàs enim supplicatio rejicietur, donec ille in ea addatur; nam ex eo Pana illiusque officiale perpendunt an annuus redditus respondeat ipsi proprietati; quòd si viderint non ita respondere ut adsit utilitas evidens esclesia, denuò rejiciunt ipsam supplicationem, et per ipsos officiales apponuntur hæc verba in calce ipsius, videlicet : Utilitas non est evidens; ex quo, vel debet augeri canon. seu responsio, si fuerit locatio vel pretium; si venditio juxta ea quæ tradit Redoan., quæst. 2, n. 107, ubi dicit quod pretium rei, secundum redditum consideratur, per text. in auth. de non alien., § Quod autem, in fin. et in 1. Si fundum, ff. de Leg. 1, 1. Si quas, ibi . Qualitas rei, et reddituum qualitas astimetur, c. de Resein, vend., ubi Redvan, subdit, guòd Roma dicimus valere mille quod communiter locatur et conducitur quinquaginta ducatis.

Et eo modo quo valor Papa exprimitur, debet co-

ram judicibus commissariis verificari; ac propterea agrimensores et appreniatores ad id deputati, consideratâ per eos qualitate rei sic alienandæ, debent ipsis commissariis referre, cum juramento quanti valeat in proprietate, ut valeant considerare an exinde resultet evidens ecclesiæ utilitas; Quar. verbo Alienatio, sub num. 14, vers. Quartò post decretum; per quos tamen sufficit considerari tempus initi contractûs locationis, seu alterius alienationis, per text. in 1. Si voluntate, c. de Rescind. vend., et sic non attenditur tempus præteritum, quo eadem res alienanda fuisset, per text. in 1. Ad rescindendum, eod. tit., quia pretium, non ex præteritå emptione, sed ex præsenti æstimatione constituitur, l. 3, § Divi, ff. de Jur. fisc., prout etiam idem esset, si post præsentem contractum, eadem res efficeretur majoris valoris et æstimationis, ut optime tradit Calder., cons. 5, in tit. de Rer. permut., dùm loquitur in materia permutationis, dicens non obstare quòd res quæ fuit ecclesiæ si post contractum meliorata; quia non tempus superveniens, sed tempus contractûs attenditur, ut supra dictum est; et secundum illud, de ejus valore judicatur, per diversa jura ibi per eum allegata, et per d. Redoan. d. quæst. 20, à num. 157 ad num. 144, et alias in una Romanâ, Locationis domorum, fuit in casu de quo agebatur dictum quòd ad inducendam læsionem, non relevabat domos tunc locari 270 scutis, nam utilitas de tempore contractús est attendenda, nec est habenda ratio valoris provenientis ex impensà et facto conductoris c. Ad aures, et ibi Glossa verbo Tunc, de Reb. eccles. non alien., cum aliis allegatis in d. Romanâ Locationis domûs, quæ est dec. 577, n. 4, p. 2, divers. recent.; quare ad cognoscendum an ecclesia sit læsa, regulariter inspicitur, et inspici debet tempus contractûs ipsius alienationis factæ, non autem, an post contractum res sit reducta ad magnam fertilitatem diligentià acquirentis multùm utili et fructiferà, ex textu, et ibi Glossa, in d. cap. Ad aures, et ibi Hostien., ubi dicit quòd tempus contractûs inspiciendum est, si ecclesia dicat se læsam propter alienationem quam fecit; ita quòd si res sit multùm meliorata, hoc non considerabitur, ne agricultores et emptores suam diligentiam et laborem disperdant, ut per Redoan., quæst. 78, cap. 9, n. 13, ubi in fin., quòd ista est communis opinio canonistarum in rebus ecclesiæ, et idem in rebus profanis per doctores in l. 2, c. de Rescind. vend.

Quid autem hic, si in emptione alicujus rei ecclesiasticæ concurrant duo invicem æmuli, quorum alter obtulit justum pretium, alter verò deinde obtulit satis plus justo pretio, quis ipsorum sit præferendus; cùm hie casus contigisset, nonnullos judices inclinâsse ad favorem ejus, qui plus justo pretio obtulit, tanquàm magis utile ecclesiæ, alios verò, ex co quòd ecclesia est justitie cultrix, contrarium tenuisse, ait Quar., verbo Alienatio, vers. Ad pleniorem, sub num. 12.

Et supra dictis adde quòd pretium repertum tempore belli pro possessione seu territorio, quod propter dictum bellum remanserat incultum, non est verum pretium; quia speratur quòd hujusmodi casus fortuitus possit cessare, et bona hujusmodi ad pristinum valorem reduci; quapropter non debet attendi; Castrens. cons. 109, vol. 5, vers. Nec obstant, num. 2.

Ac propterea seguitur quòd quando valor rei alienandæ probatur per testes, referentes se ad malam temporis conditionem, non dicitur, benè probatus, quia ex hoc non resultat justum pretium rei, ut tenuit Rot. in una Roman. Casalis Turricellæ, 10 martii 1578, ex Corn., in Repet., l. 2, n. 233, c. de Rescind. vend., cùm tempus hujusmodi, tanguàm non successivum et perpetuam causam habens, sed momentaneum, et brevi tempore duraturum, non attendatur; Caval., decis. 46, n. 26, part. 1.

Praxim autem probandi hunc valorem per supra dictos commissarios affert id. Redoan., d. q. 20, à num. 137, ad fin. d. q., quam video desumptam ex Bart in l. Pretia rerum, ff. ad l. Falcid, ubi dicit quòd judex delegatus, vel ipse inspiciat, vel mittat duos bonos æstimatores qui investigent, et referant; eligat autem tales, in quibus est magis judicium, quàm testimonium, ad faciendam æstimationem, et ad proferendum illud judicium; cum quanti res valeat, non possit videri per oculum, sed intelligitur per intellectum ac propterea id. Bart. loco cit., dat ad id modum probandi; dicens ibi, quòd hæc lex debet scribi litteris aureis, propter sui qualitatem.

Et quamvis supra dictum sit, quòd isti judices seu commissarii deberent mittere dictos æstimatores, cautiùs tamen agerent, si ipsi assisterent prædictis æstimatoribus; cum circa executionem harum litterarum, valdè operetur ipsorum conscientia, cùm agatur de alienatione rerum ecclesiæ quæ sunt ipsius Dei, cap. Res, 12, q. 1.

Ad sciendum autem, quomodò et quando fieri possit alienatio rei parvi valoris in illius proprietate absque assensu apostolico, sed tamen cum licentià ordinarii, exactissimè perpendenda est dispositio c. Terrulas, 12, q. 2, cum causis ibi expressis. Verba autem ipsius cap. hæc sunt : Terrulas aut vincolas exiquas et ecclesiæ minus utiles, aut longè positas, parvas, episcopus sine consilio fratrum, si necessitas fuerit, distrahendi habeat potestatem. Ex quibus quidem verbis patet quòd tres requiruntur causæ, ut hujus alienatio fieri possit, prætermissis juris solemnitatibus, quarum prima est quòd res sit exigua. Secunda, quòd non sit utilis ecclesiæ. Tertia quòd adsit necessitas; Guid. Pap., decis. 156, Mar. Ant., var. Resol., lib. 1, Resol. 25, num. 13.

Quoniam verò doctores variè scripserunt super interpretatione d. cap. Terrulas; ac propterea in multis partibus, illies dispositio, in fraudem dictæ Extrav. Ambitiosæ ab ordinariis, pro libito extenditur; håe ratione suffulti, quia judicis arbitrio relinquantur ea quæ sub certà lege à jure diffinita non reperiuntur, juxta text. in l. 1 de Jur. delib.; Dec. in cap. Sedes. n. 7, de Rescript. et in cap. Si pro debilitate, in fin. de Off. deleg. Ideò, licèt conclusio hæc vera sit, nihito-

minus attendenda sunt verba Glossæ in d. cap. Ter- II sic sieret fraus legi, per tex. in l. Non dubium, rulas, in verho Exiguas, quæ licèt dubitativè loquatur, dicendo : Fortè exiguas vocat non valentes ultra viginti solidos, et sic non determinatè, l. Si duo, et ibi Glossa, ff. de Recep. arbitr., et nihil certum ponat, 1. In commodato, § Sicut autem, ff. Commod. 1. In substitutione, et ibi Glossa, in verbo Fortè, ff. de Vulg.; animadvertendum est tamen quòd dicta Glossa recepta est per totum orbem; prout tenent domini abbreviatores majoris præsidentiæ cancellariæ apostolicæ, qui, me audiente, pluries sermonem de hâc re habuerunt; semperque tenuerunt, nullo modo debere recedi à verbis d. Glossæ, ac propterea attendi debet proprietas prædictorum viginti solidorum. Est autem unus solidus, in jure, ac juxta communem usum loquendi in ipsâ Curiâ Romanâ, scutum unum auri in auro stamparum, qui successit loco ipsius solidi; quique alio modo, nummus aureus est dictus : teste Panorm. in cap. Conquerente, ubi Felin. ad Off. ordin., et licet prædictum scutum auri aliquando crescat. et aliquando decrescat, juxta copiam, vel penuriam eorumdem in ipså Urbe, nihilominus constituit hodiè julios quindecim monetæ Romanæ, unde, viginti solidi supra dicti constituunt summam scutorum triginta ejusdem monetæ Romanæ, hujus autem regni Neapolitani, triginta tres ducatorum currentium ad rationem decem carolenorum pro quolibet ducato hujusmodi.

Advertendum est tamen quod de anno 1601, 22 martii fuit decisum in sacrà congregatione episcoporum, d. cap. Terrulas intelligi debere de valore viginti qui que scutorum auri. Et secundum modernum cursum in Romanâ Curiâ constituunt scuta triginta septem circiter monetæ Romanæ, hujus verò regni Neapolis, ducatos quadraginta circiter.

Cùm igitur ita teneat Romana Curia, quæ mater et magistra est aliarum curiarum, et uti talis, ab omnibus sequenda, Gonz. ad reg. cancell., glos. 13, § 1. num. 12, nescio, quo pacto, audeant ordinarii, dispositionem d. c. Terrulas, illiusque glos. prædictam, aliter ad eorum libitum interpretari; cùm nihil valeat circa id eorum arbitrium; attento quòd versamur in his, quæ ex prædictis, sub certà lege diffinita reperiuntur, per text. in l. 1, ff. de Jur. deliber. Dec. in cap. Sedes, num. 7 de Rescript.

Et juxta supra dietas praxim et theoricam, testatur Genuen. in Praxi cur. archiep. Neapolit., c. 50, n. 1, quòd ita in Urbe, et in regno practicatur, quòd vix alienantur modica, sine assensu Papæ, quidquid dicat Redoan., g. 36.

Nec tamen ad rem facit illud quod subdit id. Genuen., num. 3, nempe quòd judicis arbitrio id remittitur qui attendere debet consuetudinem terræ, ac facultatem rei donatæ et venditæ, juxta c. Cæterùm, de Donat. Et Paulò inferiùs, quod fuit dictum in curià archiepiscopali, aliud esse alienare terrulas, aliud autem modicam partem magni prædii ecclesiæ; nam istud secundum fieri non potest, quia hoc modo, paulatim possent alienari omnia prædia ecclesiæ, et c. de Leg.

Unde, ex præmissis neque video tutò defendi posse opinionem Leo. in suo Thes. for. eccl. par. 4, cap. 1, num. 73, ubi putat, rem modicam, dici ad hunc effectum, quæ non excedit valorem viginti quinque ducatorum auri de camera; hi enim, secundum rationem supra dictam, constituunt summam quadraginta circiter scutorum monetæ Romanæ, essicientium summam quadraginta quatuor circiter ducatorum supra dictæ monetæ regni Neapolitani, eòque minùs audiendus est Zerol. in sua Praxi episcop., verbo Alienatio, vers. Ad sextum, p. 1, ubi ex Staphil., de Litteris grat., fol. 352, num. 1 et 2, concludit d. cap. Terrulas extendi ad valorem centum ducatorum, aut annuum censum ducatorum quinque; quod quidem, quantùm à veritate abest, quisque mediocriter in Romanâ Curià versatus, scire potest, ex rationibus supra adductis, quamvis ipse Zerol., ut ibi subdit, ita audierit practicari in archiepiscopali curià Salernitan.. tempore Marci Antonii Columnæ, tunc archiepiscopi illius ecclesiæ.

Benè tamen ab eod. Zerol., d. verbo Alienatio, part. 2, vers. Respondetur, desumenda praxis faciendi hujusmodi alienationes de rebus parvis, ad præscriptum d. car. Terrulas, quem nonnulli scribentes, eo non citato, sequuntur; nempe quòd primò datur memoriale, seu libellus, aut petitio episcopo, qua petitur præstari ab ipso assensum; secundò episcopus decernit capi informationem; quâ captâ, et viso quòd tendit in evidentem utilitatem ecclesiæ, interponit decretum, et præstat assensum; nam etiam in concessione rerum modici valoris, requiritur decretum, sive licentia ordinarii. Mar. Anton., Variar. resol. lib. 1, resol. 25, n. 13, etiam concurrentibus supra dictis tribus requisitis, ut in d. c. Terrulas.

Idem quoque servatur si ista auctoritas præstatur ab episcopi vicario, si tamen ab codem episcopo habuerit hanc facultatem, et non aliàs; nam ad hoc requiritur ipsius Episcopi speciale mandatum, ex Beros., cons. 83, n. 7 et 17, lib. 1, et fuit dictum in una Placentin. Domus, 5 decembris 1629, coram Coccino decano, et in una Cremonen. Bonorum, 9 februarii 1607, coram cardinale Lancelotto juniore, quas decisiones ad id refert Addit. ad Buratt., decis. 938, num. 12.

Benè tamen habet hujusmodi facultatem capitulum, Sede Episcopali vacante, quia mortuo episcopo, potest auctoritatem præstare in alienationibus rerum Ecclesiæ, juxta terminos prædicti c. Terrulas, nam post obitum prædicti episcopi, hoc jus transit ad capitulum, quia est jurisdictionis in qua illud succedat, Redoan, de Reb. Eccles, non alienan., quæst. 42, per tot.

Similiter abbas, et quilibet alius prælatus inferior episcopo habet hanc facultatem, si tamen sit exemptus à jurisdictione episcopi, habet separatum territorium, et in sua ecclesia jurisdictionem quasi episcopalem: nam quoad hoc abbas sive alius prælatus inferior comparatur episcopo, ut ex pluribus probat id. Redoan, d. tract., q. 41, per tot.

In qua quidem alienatione in casibus ordinariis, reverà non requiritur causæ cognitio, nec partis citatio, aut judicis pro tribunali sedentis, decretum, vel sententiæ prolatio et ordo judicialis, et sic illa causæ cognitio, quæ est plena et solemnis; sed ea quæ semiplena est, non solemnis, et impropriè dicitur causæ cognitio, sed potiùs discussio, tractatus et consultatio; Redoan., q. 23, n. 50.

Annui verò redditus. — Qui necessariò est exprimendus, post valorem in proprietate, ut supra expressum, et non solùm dictus annuus redditus est verificandus coram commissariis delegatis, sed etiam exprimendus est summo Pontifici; nec sufficit assertio notarii seu beneficiati aut prælati; id. Mar. Ant. d. lib. 1, resol. 21, n. 4.

Circa quod notandum etiam est quòd annuus redditus, licèt in quibusdam rebus consistat, attamen semper exprimendus est in monetà illarum partium; eaque etiam reducenda in ducatos auri de camerà; ac propterea, non sufficit in supplicatione exprimere quòd supra dietus redditus consistat in tot rubiis frumenti aut sextariis olei, seu doliis vini, sed omnia sunt omninò ut supra reducenda, nec aliter admittitur supplicatio pro quibuscumque facultatibus alienandi, nisi cum supra dietà expressione; sicut etiam dicimus de annuo valore beneficiorum exprimendo, qui omninò est ad dictos ducatos auri de Camerà reducendus.

Verum nihilominus est quòd, licèt expressio supra dicti valoris in proprietate, illiusque redditus necessaria sit, si tamen daretur casus non expressionis, tunc, ad effectum probandi non evidentem utilitatem, sufficit probare, quòd ex locatione factà tempore alienationis, plus percipiebatur; Genuen., in Praxi, cap. 98, n. 6, in fin., ex Jas. cons. 54, n. 4, lib. 1, et Dec. cons. 142, et ita decisum refert in una Anconitan. Bonorum 2 martii 1584, licèt iste casus vix aut rarò hodiè dari possit, cùm secundum leges et regulas datariæ apostolicæ, non admittantur in eà similes supplicationes, sine hujusmodi expressione; quod satis omnibus curialibus notum est.

DUCATORUM DECEM SIMILIS MONETÆ; — et sic priùs exprimendus est redditus in monetà illarum partium, ubi consistunt bona alienanda, et postea reducitur in eâdem supplicatione, et in litteris, ad ducatos auri de camerà, scilicet septem, qui conficiuntur ex dictis ducatis decem supra dictæ monetæ, licèt aliter reducantur, circa solutionem compositionis in Officio Componendarum, in quo, pro singulis quindecim carolenis monetæ Neapolitanæ capitur ducatus unus de Camerà.

PRO ANNUO CANONE, SEU RESPONSIONE SEXDECIM DU-CATORUM PRÆFATÆ MONETÆ NEAPOLITAN. DECEM DU-CATOS SIMILES AURI DE CAMERA CONSTITUENTIUM; — nam, ut summus Pontifex certior reddatur de evidenti utilitate, cùm non possit valoris notitiam habere monetæ illarum partium, tam valor in proprietate, quàm annuus redditus, qui priùs percipiebatur, et qui percipietur in futurum, reducitur ad ducatos auri de camerâ. Est enim consuetus stylus datariæ, omne genus monetæ quarumcumque regionum, reducere ad supra dictos ducatos auri de camerâ, propter rationem supra dictam; porrò ex prædicto annuo redditu, expresso, constat adesse evidentem utilitatem, si tamen ita compererint ipsi commissarii delegati.

Ex quo, juxta doctrinam Bart. in Auth. Qui rem, n. 6, vers. Dixi vobis, quando ecclesia locat, etiam in formà consuetà pro minori pretio quàm ab alio, factà diligenti inquisitione, invenisset, dicitur læsa; et ideò in hoc daretur restitutio, juxta text. in cap. 1, de Restit. in integr. nam, locare pro minori pretio, quàm ab aliis possit haberi, reputatur in jure considerabilis læsio; maximè quia utilitas ecclesiæ, ex expressà juris dispositione est spectanda, ut satis patet ex ipsà Extray. Ambit.

Quare, per expressionem hujus canonis seu responsionis, videtur quòd utilitas debet esse considerabilis. Nec refert quòd jurium ea fuerit intentio, ne ecclesia damnificetur, et quòd illius indemnitati fuerit provisum, ac propterea satis sit, qualisqualis utilitas, sufficiatque quòd ecclesia non sit deteriorata, si non sit locupletata, ut ait Redoan., quæst. 20, num. 86.

Quænam autem, hic debeat regulariter esse utilitas circa hoc, neque antiqua jura, vel moderna id specificant, scilicet, quanta; vel quota, neque propterea videtur, quòd id relinquatur judicis arbitrio; sed tantùm quòd debet esse evidens utilitas, quæ non sufficit qualisqualis, nec manifesta, quæ de facili probari possit, sed in valore proprietatis rei, in redditu, vel proventu, in æquè vicinà, æquè commodà, æquè cautà, etc.; id. Redoan., d. num. 80. Et hanc nos scimus esse practicam datariæ apostolicæ, ut nunquàm admittatur ibi supplicatio, Si in evidentem, nisi illius officiales perpendant annuum redditum, quem ecclesia habebit, excedere regulariter tertiam partem, licèt quandoque minorem, prout D. datario visum fuerit aut aliàs, secundum casuum diversitatem, etc.

Et præterea sciendum quòd ex quantitate prædictorum reddituum, quos ex causa alienationis hujusmodi ecclesia habebit, regulatur expeditio litterarum sub hâc formà, si in evidentem; ea namque triplex est; Nam, si ipse redditus ascendit ad quinque ducatos auri de camerà, illarum expeditio fit per breve, sub annulo Piscatoris; usque ad novem inclusivè, per officium minoris gratiæ, quod aliàs pœnitentiaria nuncupabatur. Et usque ad quamcumque summam reddituum hujusmodi in litteris per cancellariam; licèt quandoque pro hâc majori summa expediantur ex speciali gratia, per breve.

Sanè dicitur hìc, pro annuo canone, qui propriè pro emphyteusi solvitur ut in cap. Ad aures, de Reb. eccl. non alien., non autem, dicendum est, pro annuo seu perpetuo censu, qui de natura emphyteusis nullo modo participat; cum satis differat contractus censuarius ab emphyteutico; in hoc cnim transfertur

tantum utile dominium et possessio naturalis, civili penes directum dominium remanente; in illo
verò transfertur dominium, et utraque possessio,
Abb. in cap. Constitutus, num. 20, de Relig.
dom., et quamvis in hujusmodi rescriptis apostolicis
adesset clausula, Sub annuo canone, seu censu, quod
poterit evenire ob inadvertentiam supplicantium, seu
conficientium hujusmodi supplicationes; ac propterea
videatur, quòd Papa intellexerit de concessione censuali; quia tamen ibi præcedunt alia verba, nempe,
in emphyteusim, etc., illa verba, seu censu, solent
etiam forsan ex communi usu apponi; quamvis impropriè de canone emphyteutico, ut optimè tradit
Seraph., decis. 1195, per totam.

Nec est etiam in praxi omittendum, ipsos commissarios, ad id delegatos, non posse hanc licentiam rectori concedere, si compererint ipsum, majorem expressi canonis quantitatem habere potuisse quàm in his litteris est expressum; cùm clarum sit quòd contractus de rebus ecclesiæ, non est validus, saltem in effectu, si potuisset habere ab aliis majorem utilitatem; nam debet rector seu prælatus contrahere, cum illo à quo majorem utilitatem habere potest, Abb. in cap. Ad aures, de Reb. eccl. non alienan.

Idemque erit, si petatur confirmatio hujus Iocationis; cùm jam super ea fuerit confectum instrumentum; nam si ipsi commissarii in executione litterarum supra dictæ confirmationis repererint conductorem, ex novâ concordia cum ipso rectore inita, velle augere canonem supra dictum, profectò non excedent fines hujus rescripti; ideoque poterunt ipsum canonem augere ad majorem utilitatem ecclesiæ; quod facere procul dubio possunt, pinguius adimplentes id quod per se sustineri poterat, sine dicto augmento; dummodo in reliquis non mutetur substantia contractus primo loco initi; adinstar procuratoris qui exequitur utilius et melius, quam dominus mandasset, quia, propter hoc non potest dici, quòd egressus fuerit fines mandati, cùm procurator utilius executus fuerit, et melius quam dominus mandasset; unde quod utiliter gessit attendi debet, non autem quod omisit, quia illud non debet esse in consideratione, Anchar., cons. 28, p. 3.

Id tamen non video, quomodò possit in praxim deduci; quia si ponamus casum quòd annuus redditus fuerit in supplicatione et in litteris expressus ad novem ducatos auri de camerà, ac propterea litteræ fuerunt expeditæ per officiales officii minoris gratiæ, si postea commissarii in executione carumdem litterarum repererint conductorem, ex nova conventione inità cum rectore, velle augere ipsum canonem, seu annuam responsionem ad summam, puta duodecim ducatorum similium, dictæ litteræ expeditæ cum dictà expressione novem ducatorum ex defectu intentionis concedentis reputantur nullæ, ob præjudicium quod inde infertur aliis officialibus, per quorum officium debent litteræ expediri sub dicta expressione ducatorum duodecim; cùm idem Pontifex nunquàm intendat præjudicare ipsis officialibus, qui ob hanc causam bona side eorum omcia à Sede Apostolica emerunt: ut inde eorum emolumenta capiant, ex eorum manuum appositione ; Paris. de Resign. benef., lib. 8, q. 2, n. 15, et ita pluries audivi à dominis abbreviatoribus majoris præsidentiæ, licèt nonnulli ex illis, in contrariam sententiam inclinaverint; quam nunc ego libenter amplector; namque in quàdam hujusmodi casús contingentià, dùm de hoc dubitaretur, re ad Urbem delata, fuit rescriptum, valere nihilominus contractum alienationis, mediante beneplacito apostolico cum supra dicto canonis augmento; nam majoris considerationis est utilitas ecclesiæ quàm interesse supra dictorum DD. officialium; utilitas namque publica prout est ecclesiæ, præfertur privatæ et tolerari debet quòd propter hujusmodi publicam utilitatem, quis jure suo privatur, Marescott, var. Resol., lib. 2, cap. 120, n. 4, Buratt., dec. 193, num. 22, et in puncto firmavit Rota penes Seraph., decis. 1208, numer. 9; ibi enim dùm proponeretur quòd judices commissarii nulliter processissent, excedendo fines mandati, cum auxerint canonem quem Papa mandabat confirmari, quatenus in evidentem, etc., quia processerunt legitimè confirmando simpliciter locationem, eo modo, quo facta fuerat, deinde augendo canonem de partis consensu ad majorem utilitatem ecclesiæ, id facere potuerunt, pinguius adimplentes id quod per se jam sustineri poterat sine augmento; nec diceretur agere contra commissionem, si ea quæ commissarii excedunt, sunt utiliora, vel de connexis, prout ex pluribus comprobat eruditissimè dominus meus Paulus Squillante, in suo utilissimo tractatu de Privileg. et Obligation. episcop., p. 2, c. 1, num. 39.

AD TERTIAM. — Inter cæteras alienationes, quas in dies fieri videmus rerum ecclesiasticarum, et super quas petendus est assensus apostolicus, illæ frequentiores sunt quæ fiunt ad tertiam generationem, cùm rarò aut cum maximà difficultate summus Pontifex præstet suum assensum perpetuis concessionibus, seu locationibus. Quare, ut plurimum, quando fiunt perpetuæ apponitur conditio de renovando de 29 in 29 annos, quandoque verò simpliciter ad 29 annos.

Hic autem simplices Romanæ Curiæ tyrones non lateat cur ista renovatio locationis debeat sieri de 29 in 29 annis, et quare frequenter bene placitum apostolicum concedatur ad viginti novem simpliciter, non autem ad 30 annos; quandoquidem hujus rei ratio est (quam tantummodò ad praxim, et leges datariæ apostolicæ restringamus) quòd licèt constet de locatione simplici, vel ad langum tempus 10 vel 20 annorum, tamen si fuit continuata conformis solutio per tempus 30 annorum quoad privatos, et 40 quoad ecclesiam et si non indicatur præscriptio, nihilominùs inducitur perpetuatio livelli, vel emphyteusis, vel locationis, ita ut emphyteuta non possit expelli, ut per Ang. Aret. cons. 17, per tot., cum perpetuum dicatur tempus, 30 annorum, Bald. in 1. Si domus, § Si fundus, ff. de Leg. 2; Abb. in cap. Nulli, in ult. not. de Reb. eccles. non alien.; Tusc, in suis pract. Concl. tomo 3, concl. 228, littera E; quare cum summus Pontifex, ejusque

D. datarius, aliique officiales, nimis invigilent, ut quoad qui simpliciter, an verò ad tertiam ipsius emphyteutæ fieri potest, hujusmodi bona ecclesiastica, in perpetuum non locentur cum prohibitæ sint tales alienationes, propterea, sive perpetuò, sive ad aliud tempus petantur, illas quandoque restringunt ad 29 annos; cùm ab hujusmodi perpetuitate nimis abhorreant, sine gravissimà et utilissimà causà; et de locatione ad longum tempus, idem judicetur, quod de alienatione, vel venditione, quandoquidem, prohibità alienatione, vel venditione, talis locatio prohibita videtur, ut per Dec. post alios ibi per eum adductos, cons. 204, vol. 1. Hinc igitur est, sicut etiam ipsa dataria tenet, quòd locatio ad 30 annos dicatur perpetua, non autem locatio ad 29 annos, juxta doctr. Bald. in. Addit. ad Specul., vers. Locatio ad 29 annos, quem refert idem Redoanus, q. 57, n. 51. Cæterùm verò, an, quomodò, et quando circa præmissa, et alia intret præscriptio, habemus integrum titulum c. de Præscript. 30 vel 40 ann.; et ad saturitatem circa hoc potest videri id. Tusc; d. tomo 3, verbo Emphyteusis, per omnes conclusiones, d. litterà E, præsertim concl. 228.

Ac proinde in praxi observatur ut si fortè fuerit impetratum rescriptum confirmatorium concessionis, seu locationis ad viginti novem annos; ac postmodùm commissarii delegati, compererint instrumentum, fuisse celebratum in perpetuum, non poterunt illud confirmare; quamvis longè major adsit utilitas ecclesiæ; cùm tale rescriptum, in hoc casu, sit strictè interpretandum; ac propterea non extendendum ad tempus non expressum, cap. 1, de Off. deleg. in 6, Rot., decis. 8, part. 1, cùm illud debeat aptari petitioni; Bald. in l. Eam, vers. Item, c. de Fideicom.; Dec., cons. 242, num. 4, nec refert, quòd, quocumque modo agant, utiliter agant: ac propterea videatur sustineri posse tale rescriptum; nam semper in dubio, talis præsumitur Papæ voluntas, qualis de jure esse debet; Dec., cons. 123, num 6, vol. 1, et cum rescriptum hujusmodi, fuerit impetratum ad tertiam generationem, ac instrumentum in perpetuum, ipsi commissarii non poterunt, neque ad tertiam generationem illud consirmare; nam, etiam pro ipså tertiå generatione, redditur nulla ipsa confirmatio, ut per Abb., cons. 41, n. 3, lib. 1, quia attenditur supplicatio, non autem contractus prout fuit in Rotâ decisum in una Senen. Prædii, 28 aprilis 1689, coram Seraph.

Imò, ut plurimùm videmus quòd, licèt locatio petatur perpetua, nihilominus D. datarius, justis causis sibi benè visis, si narretur in supplicatione, fuisse confectum instrumentum perpetuæ concessionis, in ipså supplicatione addit: Et ad tertiam generationem tantum, recisa dicta concessione perpetua, etc.

Ipsius. - Nec à proposità materià nimis abesse videtur quærere quando et à quo incipiat prima generatio; cujus cognitio, etiam ad ipsos commissarios spectare dignoscitur. Unde, hujus rescripti ordinem non invertendo, dicendum est quòd, si locatio hæc fiat ad tertiam generationem, tam in instrumento locationis hujusmodi, quam, in decreto dictorum commissariorum exprimi debet an ea fiat ad tertiam

generationem. Nam in primo casu computatur in primâ generatione persona ipsius acquirentis, qui facit primam, filius, secundam, et nepos ex filio tertiam; Bald., in auth. Si quas ruinas, num. 4, c. de sacros. Eccles., adeò ut mortuo ipso nepote, sit extincta locatio, jul. Clar. in § Emphyteusis, q. 34, quo casu proncpos prorsùs excluditur : et hæc est communis sententia, quam probat Menoch., cons. 883, num. 13, lib. 9. Secundo verò casu, nempe cum locatio facta fuerit ad tertiam ipsius generationem, generatio ipsa incipit à filiis ipsius acquirentis; Bello, cons. 80, num. 7; Bero, cons. 109, num. 15, lib. 1, Gabr., de Emphyt., concl. 4, num. 4, Hieron. Gabr., cons. 90, num. 1, lib. 1, et cons. 68, num. 1, vol. 2, id. Menoch., d. num. 13, cùm nemo generat se ipsum; sed talis acquirens, sit tantum principium generationis, sicut distinguit id. Jul. Clar., d. q. 34, ubi ait quòd consideranda sunt verba ipsius investituræ, veluti, si illa sint simpliciter concepta, aut si appareat, distinctam esse personam, acquirentis ab aliis discedentibus, nempe, quia Titio conceditur aliquid in emphyteusim, usque ad ipsius tertiam generationem; eo enim casu, filius facit primam, nepos secundam, pronepos tertiam, et ista fuit etiam opinio Bart, in quodam suo Consilio citato per eumdem Bald., in d. auth. Si quas ruinas, n. 3; Dec., cons. 624, ubi, quòd acquirens non comprehenditur.

Quare est hic advertendum quod dux adsunt decisiones Caputaq., quarum una est 18 part. 2, die 5 junii 1555, ubi nonnulli allegantur doctores tenentes comprehendi acquirentem, etiamsi dicatur, Ad tertiam ipsius generationem; altera verò 112, d. part. 2, num. 2, in quâ allegatur Castr., cons. 338, col. 1, vol. 2, qui etiam tenet hanc opinionem; quas licèt ad id pluries audierim allegari, nihilominus, fuerunt aliæ decisiones contrariæ adductæ; quia satis apud omnes exploratum est quòd ubi emphyteusis vel feudum conceditur alicui simpliciter, usque ad tertiam generationem, unaquæque persona dicitur constituere unam generationem; ita ut veniant tantummodò, et recipiens. et filius et nepos. Secus autem, si hic adderetur Ad eius, vel ad ipsius generationem; quo casu, veniunt recipiens, filius, nepos et pronepos; quare cujuscumque opinio aliter sentientis, ex supra dictis; sive aliàs quomodo libet clarum est, quòd nunquàm fuit recepta, cum satis liqueat, res ecclesiæ hodiè posse transferri ultra nepotes, tam de jure, quam de consuetudine, præsertim quando sumus in casu, quo intervenit apprebatio summi Pontificis, que omne dubium submovet; Mar. Ant., Var. Resol. lib. 1, resol. fin., casu 46, et supra dietam distinctionem secuta fuit pluries Rota in una Farsen. Villæ Caprarolæ, 20 maii 1592, ceram Penia, et in una Bononien. Bonorum, 18 martii, 1611, coram illustrissimo D. Coccino Decano, et in una Assisien. Emphyteusis, 27 junii, 1629, coram D. Merlino, quæ quidem Bota præcipue movetur, ex Bart, qui ita in facti contingentià consuluit, ut dicit id. Bald. in d. auth. Si quas

ruinas, num. 3, vers. Juxta hoc, quem omnes indifferenter sequuntur, et non minus e uditissime, quam copiosissimè scripsit dulcissimæ memoriæ genitor meus Fabius Corradus, celeberrimus suo tempore jureconsultus, in causâ vertente inter rectorem abbatialis ecclesiæ S. Symphoosæ Cusentin. diœcesis, ac Paulinum Fieravante; quæ ex speciali rescripto, fuit in gradu appellationis commissa Alexandro Glorierio, tunc nuntio Sedis Apostolicæ, in håc civitate residenti, de anno 1593. Quare nec contemnenda quidem est ratio, quam etiam circa hoc, affert eruditissimus Augustinus Barbosa, de Jur. eccles., lib. 3, cap. 30, num. 24, nimirum, quòd ipsa ratio differentiæ assignari potest, quia quando simpliciter dicitur, ad tertiam generationem, dominus directus considerat generationes in abstracto et absolutè, non autem respective, et tanquam generationes alicujus certæ personæ; et ideò, tot terminos et gradus constituit in concessore, quot sunt personæ; et sic in tertià personà terminatur concessio, velut in tertià generatione; quoties verò apponit dictionem, ejus, vel, ipsius, tunc in concreto et respective considerat generationes, tanquam provenientes à primo receptore, et benè intrat distinctio inter generantem, seu causam generationis, et ipsam generationem, ex Papon. cons. 86, num. 14, cum segg., Mar. Anton.; Var. Resol., lib. 1, resol. 121, casu 46, Alexan., cons. 125, num. 5, lib. 5, Ruin., cons. 166, num. 6, lib. 1; Mant. de Tacit. et Ambig., lib. 22, tit. 25, num. 16; idem tenuit Specul., in tit. de Locat., § Nunc aliqua, num. 15; Bald. in 1. 2, vers. Quæro, c. de Jur. emphyt. Castr., cons. 338, vol. 2; Socc., cons. 25, cons. 223, vol. 4, Alex., cons. 110, vol. 3; Dec., cons. 62, in principio; Ludovis., decis. 522, num. 1 et 2, ubi ait quòd cùm concessio facta fuerit Antonio ad tertiam ipsius generationem, generatio incipiebat à filiis ipsius Antonii, et terminabatur in ejus pronepotibus, etc., subdens quòd hanc conclusionem non impugnabant informantes pro archiconfraternitate confalonis; sed potiùs eam evitare conabantur pluribus modis; primò, ex usu seu abusu notarii, quem dicebant non agnovisse differentiam, quam constituunt doctores, quando quis recipit emphyteusim ad tertiam generationem, simpliciter, et quando ad tertiam ipsius generationem, cùm promiscuè et indifferenter addat, et non addat illam dictionem, ipsius, etc.

Cæterùm verò, cùm factum in dubium revocari contingit, ut si ex verbis instrumenti hujusmodi concessionis, non ita clarè constet, an talis concessio comprehendat, etiam pronepotes, cùm regulariter emphyteusis ecclesiastica concedatur tribus personis, et respectu ecclesiæ sit odiosa; si aliter ex prædicto instrumento non appareat, debet concessio exclusivè interpretari, tanquàm si simpliciter diceretur, ad tertiam generationem; adeò ut ipsius acquirentis comprehendatur, absque illà dictione, ipsius; hoc autem ut quantociùs fieri possit, investitorum numerus finiatur, ut voluit Tiraquell. de utroque Retr., § 1, gl. 11, n. 45, vers. Etiam ex simplici præsumptione, Felin. in

cap. Per tuas, n. 9, de Probat., tametsi in contrarium sit communis opinio, quòd videlicet possit concedi ad tertiam et ulteriorem generationem etiam inspecto jure communi, ut per Alex., cons. 110, num. 19, vers. Et non obstat, lib. 3, quod magis ex hujusmodi Papæ decreto in his litteris apposito, declaratur.

Quæ tamen generatio, regulariter non comprehendit descendentes ex filià; quia non sunt de generatione, licèt ipsa filia sit de generatione: Castr., cons. 244, n. 3, vers. Super tertio; Tusc., pract. Concl. tomo 3, concl. 157, litterà E, per tot., prout, neque illegitimum qui non succedit in bonis ecclesiæ, in emphyteusim concessis etiamsi esset legitimatus; Bald. in 1. Generaliter, § Cùm autem, num. 1, de Instit. et Substit., ut est communis opinio; ratio enim est quia tales filios, ex illegitimo matrimonio conceptos, maximè Ecclesia abhorret; quare non videtur de illis cogitasse, Jul. Clar. in dicto § Emphyteusis, quæst. 30; Paris., cons. 71, num. 43, lib. 3; Rot. Ruin., cons. 36, num. 18, lib. 1; Gabr., cons. 83 et seq., quod quidem hodiè sine difficultate aliquà procedit, urgente præsertim constitutione Pii V, revocatorià omnium facultatum legitimandi bastardos ad successionem in bonis ecclesiæ, ut per Mar. Ant. var. Resol. lib. 1, resol. 98, num. 1, et ita pluries in facti contigentià evenisse, non ignoramus in causà hujusmodi concessionis in emphyteusim, etiam præcedente beneplacito apostolico, et sæpiùs fuit in Rotà resolutum, tam coram Rubeo, de anno 1579, quam etiam in una Romana, de Peruschis, sub die 29 februarii 1580, coram Oriolien., et in una Perusin. de Ubaldis, 29 octobris coram fel. record. Gregorio XIII, et in causà alimentorum, coram Penia, die 28 maii 1594, ut ex dec. quam affert id. Mar. Ant., d. res. 98, in fin., quod quidem procedit non solum quoad naturalem tantum, verum etiam ad legitimatum; Alex., cons. 94, num. 5, et cons. 126, n. 7, lib. 1.

Hanc autem conclusionem benè limitavit Rota in una Ariminem. Bonorum, 14 aprilis 1574, ut regulariter naturalis tantùm, vel legitimatus non possit succedere in emphyteusi ecclesiastică, non autem non acquisitione; ex quo rectè potest bastardus, volente ecclesia, acquirere bona ecclesiastica in emphyteusim; cùm totum hoc pendeat à verisimili mente prælati ecclesiæ, Rota, decis. 473, num. 2, part. 1, divers., ubi quòd non alià ratione videntur isti incapaces, nisi propter statum ipsiusmet ecclesiæ, quæ cùm sit nobilis, et speculum pudicitiæ, non intelligit in dubio de istis abusivis; sed quando bastardus est vir probus vitæque commendabilis, talis recipitur ab ecclesià, et contrahendo cum bastardo videtur habere notitiam de illius qualitate : quare meritò dicta regula non habe' locum in bastardo acquirente ab ecclesia, et ita præsupponit Bald. in cap. Quæ in ecclesiarum, n. 43, de Const., cum aliis in d. dec. adductis. At verò, quando emphyteusis est acquisita à privato, tunc filii etiam naturales admittuntur; ex eo quòd in contractibus regulariter, filiorum appellatione, veniunt etiam naturales; id. Clar., d. q. 30, in fin.

GENERATIONEM, LOCARE, ET CONCEDERE, etc. - Hoc enim modo, supra dicta concessio, in emphyteusim dicitur facta, quamvis in supplicatione non fuerit ita expressum, prout quandoque exprimitur; ex quo emphyteusis dicitur ab emponemate, vocabulo Græco, quòd idem est quòd melioratio. Alex., cons. 117, num. 12, in fin. lib. 4, et emphyteusis vulgariter dicitur livellus vel locatio perpetua, vel ad longum tempus, ut hic, id. Alex., d. n. 12, id. Tusc., concl. 147, num. 1, de litterà E. Nec secundum hanc praxim, vim aliquam fieri videmus in tali concessione in evidentem; ex quo licèt in supplicatione non fiat specifica mentio de emphyteusi vel locatione, vel contractu livellario, debent attendi conditiones, et pacta de quibus in instrumento, cui scilicet contractui magis conveniant; et secundum illa debet judicari, in quam speciem contractûs cadat; illa enim denominatio nihil facit; sed potiùs attenditur effectus rei, ut ait Jul. Clar. in § Emphyteusis, q. 1, vers. ult.

Quod quidem petitur, quando conductor, seu emphyteuta habet filios; quòd si non habeat, nec fortè ulia adsit spes, illos procreandi, tunc solet peti locatio, non ad tertiam generationem, sed ad tertiam nominationem; et explicatur in supplicatione, ut attento, quòd orator prole caret, et dictum terræ petium ad debitam culturam reducere intendit, ad tertiam nominationem tantùm, ad vitam; scilicet ipsius oratoris et personæ per eum nominandæ, ac demùm alterius personæ quàm ipsa persona sic nominata, duxerit nominandam, nec ultra; ita ut, etiamsi utraque, vel alterutra personarum nominandarum, filios procreaverit, ad eos minimè transeat hujusmodi terræ petium; sed mortuis istis personis, sic, ut præfertur, nominatis, vel aliàs, finità emphyteusi, hoc terræ petium, cum omnibus melioramentis in eo factis, dictæ ecclesiæ liberè cedat.

Quomodo autem, et qualiter emphyteusis concessa ad nominationem, transeat ad nominatos, dicendum est, etiam in hâc praxi, quòd quando conceditur pro se, et filiis et nepotibus, si habuerit, et si non habuerit pro duobus successoribus, ut hic quos eligere et facere voluerit in suo testamento; ad hoc ut transeat ad nominatos, debet forma servari, ut nominentur in testamento, aliàs non valeret nominatio facta sine testamento; in Ang., cons. 351, princip. Tusc. pract. Conclus. tomo 3, concl. 180, litterà E, ubi limitat quòd benè valeret nominatio facta in codicillis, quando codicilli sunt confirmati à testamento, ut quia personæ nominatæ sunt hæredes universales in testamento instituti; id. Ang., d. cons. 352, in fin., ubi benè ait quod licèt nominatio debeat esse formalis, veluti, si plures sint nominandi, debeant nominari ordine successivo; attamen, si simul nominentur plures, sustinetur nominatio ordine successivo, facta ex ordine litteræ; id. Tusc. loc. cit.

Si nostra et Sedis Apostolicæ sibi suffragentur LICENTIA ET FACULTAS. - Aliàs enim incurrerent ipsi oratores pœnas in dictà extravag. Ambitiosæ, contentas. Et hic cautus sit contrahens, quando in instru-

mento alienationis servatur beneplacitum apostolicum; quia si illud reservatur, præsertim cum clausulâ, non aliter, nec alio modo, erit necessariò impetrandum; etiamsi aliàs de jure non requireretur, eò quòd hæc licentia competat forsan episcopo, juxta terminos d. cap. Terrulas, 22, q. 2; nam clausula hæc importat conditionem, quæ est omninò adimplenda; Cassad., dec. 2, num. 7, de Simon., quia facit actum conditionalem; Curt. jun., cons. 77, num. 3, unde, dicto beneplacito non obtento, nihil dicitur actum, argum. 1. Pecuniam, ff. Si cert. petat.; Jas. in 1. Si quis sub conditione, ff. Si quis omissa caus. testam., potissima quidem ratio (ni fallor) ea est quia habemus in jure. quòd pacta quæcumque in investitura adjecta, sunt attendenda, nedùm si erunt superflua, verùm etiam si repugnent naturæ feudorum; Capan. de Jur. relev... p. 4, q. 28, num. 8, et dixit Rota in una Neapolitan. Laudemii 10 decembris 1639, quòd licèt prælatus successor in ecclesià non teneatur solvere relevium pro feudo, tamen hoc fallit, si in investitură cautum sit. ut relevium solvatur, quando prælatus moritur; et in propriis terminis beneplaciti apostolici cum dictà clausula non aliter, nec alio modo, fuit alias dictum, transactionem corruere quamvis alioquin non esset illud necessarium, Ludovis., decis. 192, num. 1, et ibi Add., num. 3, ubi probat ex pluribus decisionibus, Rotam dixisse esse necessarium, quando fuit reservatum cum dictà clausulà, Non aliter, etc., et quòd non sit necessarium, et quòd propterea non sit habenda ratio Gabriel., cons. 92, n. 4, et seq. lib. 1, dicentis non esse necessarium, quando de jure non requiritur, non obstante dictà clausulà: Non aliter, etc., quam ipse ait appositam ad majorem cautelam. Et reverà, doctrina ipsius Gabriel., loc. cit,, satis deviat à praxi quotidianà in hâc materià, per quam omninò requiritur dictum beneplacitum, non obstante supradictà clausulà.

Quamvis regulariter simpliciter reservatum, intelligatur, quatenùs illud sit necessarium; Seraph., dec. 1027, num. 7, Add. ad Buratt., decis. 374, num. 16, subdens num. 17, quòd dicta clausula Non aliter in hoc casu operatur, ut ad unguem sit observandus modus in contractu præscriptus, et importat formam, id. Seraph., decis. 420, num. 6, et suit dictum in una Avenionen. Donationis, 29 aprilis 1619, coram patriarchâ Manzanedo, et quòd nisi interveniat dictum beneplacitum, contractus corruit ex defectu consensûs, qui censetur desicere eo ipso quòd desicit dictum beneplacitum, consensui correspectivum, ex juribus per eumdem, Add. loc. cit. allegatis, et fuit etiam in alienatione rerum ecclesiæ, dictum in una Pisan. Bonorum, 28 octobris 1585, coram Buratt. et in Aretin. Capellaniæ, 16 januarii 1616, coram Buratto, et in una Ferrarien. Decimarum, 23 januarii 1617 Corn. cons. 227, in 5, vol. 4, Aret., cons. 11, num. 2 dicens, contractum conditionalem non esse proprium contractum, ipsa enim conditio nihil ponit in esse, antequam impleatur, d. l. Si quis sub conditione; quod quidem satis ostendit illius definitio, quæ talis est videlicet: Conditio est eventus fortuitus in quo dispositum suspenditur; Nav. cons. 2, num. 1, de Condit. appos. Ac proinde improbatur Gabr., cons. 92, num. 4, et seq., lib. 1, dum ait non esse necessarium expedire beneplacitum, quando illud de jure non requiritur, non obstante dictà clausulà, non aliàs quàm proinde dicit appositam ad majorem cautelam, ut supra dictum est.

Præmissa tamen procedunt, nisi cum reservatione dicti beneplaciti; addatur clausula, Quatenus opus sit, et postea verificetur quod non erat necessarium; Gonzal. ad regul. 8 cancell., glos. 42, num. 98; qui numer. 99, quærit quid si fuerit facta concordia sub beneplacito Sedis Apostolicæ, et illius confirmatio fuit ab uno papà denegata, an possit altera pars instare quòd expectetur ad voluntatem alterius Papæ successoris, cùm Sedes Apostolica non deficiat, et non fuerit facta concordia sub beneplacito nominis proprii, sed dignitatis; et respondet cum Rotà, decis. 290, num. 2, part. 5, divers., ubi concluditur quòd non; nam, ex quo fuit semel denegata, conditio defecit.

## CAPUT V.

Praxis dispositivæ earundem litterarum: Si in evidentem, etc.

QUARE PRO PARTE, etc., ASSERENTIUM LOCATIONEM ET CONCESSIONEM HUJUSMODI, SI FIANT, IN EVIDENTEM, etc. - Nec propterea standum erit aliquo modo assertioni partium confitentium super hujusmodi utilitate, ut per Barbat., cons. 40, col. 5, vol. 1; hoc enim modo pateret via fraudibus, contra text. in cap. Quartò, de Divort, cum eis uti deponentibus in causà proprià, et ad suum commodum, non sit credendum, 1. Omnibus, c. de Test.; Bart. in l. Deferre, ff. de Jur. fisc.; Alex., cons. 32, num. 4, vol. 6; Castr. 301, vol. 1; Osasc., decis. 72, num. 6; Surd., cons. 61, n. 26. Imò neque creditur instrumento asserenti, quòd sit factum causà utilitatis, nisi probetur, c. Non liceat, 12, q. 2, prout neque concessio rectoris seu prælati nocere potest ecclesiæ; Glossa in 1. Certum, § Sed an ipsos, ff. de Confess.; Rebuff., in Compend. alienat., in verbo Prospiciat; Card. in Clement. 1, de Rebus eccl. non alien., verbo Trigesimò quæro.

Vocatis, qui fuerint evocandi. - Hanc clausulam reperio extractam ex pluribus locis, tam juris canonici quàm civilis, præsertim ex c. Exhibita, de Judic.; ibi, ut vocatis qui forent evocandi, super propositis et aliis, negotium concernentibus, inquirant veritatem, etc. Quæ quidem applicari potest, ctiam aliis commissionibus, super gratiis apostolicis, et elicitur etiam ex not. per Card., cons. 92, num. 3, vers. Ad hoc respondeo quòd indulgentia apostolica; Alex., cons. 70, col. 3, vers. Tum etiam, num. 9; Dec., cons. 133, post princip., et cons. 274; Boer., decis. 345, num. 4, vers. Tamen. Hoc enim satis rationabile videtur, et juri conforme: nam citatio partis semper requiritur ubicumque potest alteri præjudicium inferri, vel de alterius interesse agi, text. est expressus in 1. De unoquoque, ff. de Re jud., 1. Nam ita Divus, ff. de Adopt.,

1. 1, § Denuntiare, ff. de Ventr. inspic., l. In diem adjectio, ff. de Aqu. pluv. arcen., l. Si quando, et ibi Bald. c. de Testam., et per hanc clausulam, Vocatis, requiritur citatio partis, sicque commissarii supra dicti sunt mixti executores; ex eo quòd habent cognitionem causæ annexam, ut in c. Novit, de Appell., c. De cætero, de Re jud., c. Pastorati, de Off. deleg., ad differentiam meri executoris, cui non est demandata aliqua cognitio, sed tantum causæ executio, c. De cætero, de Re jud. Unde supra dicti judices non aliter procedere possunt, quàm parte citatà; Fel. in d. c. De cætero, num. 10, vers. Quid de clausulà, eod. tit.; Dec. cons. 173, n. 2, dùm requiritur causæ cognitio; Abb. in c. fin. de Præsumpt. num. 13, et ibi Fel., n. 23, vers. Fallit, Caputaque, decis. 282, n. 4, part. 2.

Et ideò, supra dicti executores debent procedere ad verificationem narratorum; quamvis ea per aliquem non negentur, Paris. cons. 49, n. 31, l. 4, et donec verificentur, semper potest dici de subreptione, saltem, quoad effectum utendi ipså gratià, eò magis cùm illa, tam ex illius tenore quam ex litteris ejusdem Pauli II, in ea præinsertis, contineat certam formam, quæ pro executione narratorum supra dictorum debet omninò servari, Felin. in c. Cùm dilecta, num. 6, cum seq. rescript., et si aliàs exequerentur, malè agerent; Maresch., de Commiss., parte 2, fol. 99, n. 5; nam, si stantibus præmissis, de citatione non constet, alienatio erit prorsùs nulla; Abb. in c. Exhibita, de Jud.; Dec., cons. 173, n. 2, vol. 1, quia in tantum valebit rescriptum, in quantum illius forma servabitur, d. c. Cum dilecta.

Unde debent vocari partes, interesse habentes, seu alii contradictores, fierique processus, cum receptione testium; aliæque legitimæ probationes, ad præscriptum supra dictæ constitutionis Pauli 11, quæ incipit: Cim in onnibus, ibi: Testes et probationes super narratorum veritate recipiant; aliàs enim illius formæ non esset satisfactum; Rot., decis. 716, num. 1, par. 1, divers. et processus fortè annullaretur; Paris. de Resign. benef., lib. 1, quæst. 4, num. 45, de quo quidem processu debet doceri, ne fortè inquisitio super expositis, fiat parte non vocatà, et per falsos testes non juratos, et malè deponentes; Bellam., decis. 617, n. 2.

Hae autem intelligas circa eos qui habent interesse, ut supra dictum est, non autem, quæ pro solemnitate requiruntur; Seraph., decis. 338, num. 3, cùm certum sit Papæ auctoritatem, supplere omnes solemnitates; Abb., cons. 41, n. 3, et ipse non curet de his solemnitatibus sed tantùm de utilitate ecclesiæ; Socc. cons. 45, num. 45, vers. Insuper, lib. 6.

Et practicatur in hâc curià archiepiscopali neapolitanà, quòd inprimis obtento hujusmodi rescripto Judices delegati, ut cautiùs agant neque decipiantur, si antea non fuerint factæ subhastationes, præsertim, si adest suspicio collusionis inter beneficiatum et concessionarium; vel adest dubium an concessio cedat in evidentem utilitatem ecclesiæ, extrajudicialiter copiam rescripti consignent episcopo loci ordinario,

etiamsi ejus vicarius fuerit unus ex Commissariis, ad quem spectat tueri jura suarum ecclesiarum, ut si quid ei pro facti instructione videbitur, ipsis commissariis significet; id. Quar., d. verbo Alienatio, sub num. 14, vers. Obtento rescript.

Quod tamen locum sibi non vindicaret, si contingeret (quod rarò tamen accidit) Papam committere simpliciter delegato, ut se etiam simpliciter informet de utilitate ecclesiæ, prætermisså supra dictà clausulà, Vocatis, et si repererit, in evidentem Ecclesiæ utilitatem cedere, alienationem confirmet, aut licentiam alienandi concedat; quia tune satis est ut adhibeat cognitionem extrajudicialem absque citatione; nam pro eo et ejus sententià præsumitur, absque processu, maximè si assereretur adhibuisse causæ cognitionem, seu se informàsse; Put., decis. 432, lib. 2; Rot., decis. 479, parte 1, divers.

In casu enim supra dicto, circa informationem, statur ejus assertioni, et pro ejus decreto præsumitur absque processu; Garc., de Benef. p. 12, c. 2, n. 436 et 138.

Hujus autem rei rationem, eam esse putarem, quià quando hujusmodi rescriptum uni tantum simpliciter dirigitur, non astringitur iste delegatus ad procedendum servatà formà prædictæ constitutionis Pauli II, in quà, commissariis præscribitur modus procedendi; sed sufficit ipsum tantummodò extrajudicialiter informari.

Quod sæpè fieri et observari videmus, præcipuè cum agitur de alienatione rerum ecclesiarum regularium, super quo emanavit decretum S. D. N. Urbani Papæ VIII, quo prohibendo dictam alienationem, atatuit ut licentia super ea concedatur per sacram congregationem concilii Tridentini, ut supra dixinus, et infra dicetur; et sic in dicto decreto, seu licentia supra dicta, non inseritur dicta constitutio, Cum in omnibus, etc., quamvis pluries viderim hujusmodi licentias concedi, et ordinario dirigi, ut ipse procedat servata forma dicta constitutionis; absque eo quòd illa inseratur in dicta licentia, quod fieri consuevit quando materia est gravis, et ex sui natura dignoscitur requirere partis citationem, ac omnia quæ in se continere solet dicta clausula: Vocatis, etc.

Nec tamen in hâc praxi silentio prætereundum putavimus quòd licèt in hujusmodi litteris, si in evidentem, Papa mandet inseri supra dictam Pauli II constitutionem, si tamen ea fuerit omissa (quod tamen nunquàm aut rard contigisse scimus, præterquàm in casibus à nobis jam expressis), non propterea annullantur supra dictæ litteræ; sicut annis elapsis prætendebat vicarius cujusdam episcopi in executione earumdem litterarum; quo ego consultus respondi, quòd, etsi in re tam magni momenti, qualis est alienatio rerum ecclesiasticarum; voluerit ipse Paulus II ipsam suam constitutionem inseri in omnibus rescriptis, in forma, Si in evidentem, ista tamen constitutio non tribuit facultatem committendi causas super hujusmodi alienationibus, sed solum imponit poenas judicibus commissariis, interponentibus decretum in

læsionem ecclesiæ; ut patet in dictà constitutione, in § Si quis autem commissarius, etc., ubi satis apparet, non propterea substantialem formam induci, adeò ut, dictà constitutione, ut præmittitur, non insertà, annulletur actu; quare talis alienatio, etiam ipsâ constitutione non insertà, erit valida, quandoquidem, si ipse Paulus aliter voluisset, profectò expressisset, sicut facere consueverunt summi Pontifices, quando contrarium voluerent, et in propriis terminis adest, decis. 34, num. 2, coram card. Mellino, in una Bononien. Bonorum, de Marano, 20 novembris 1595, penes Farinac., p. 1, in quâ expressè dicitur quòd quando constitutio, habenti aliàs potestatem faciendi actum, mandat simpliciter, sine clausulà annullativà, illum actum fieri sub certà formà, tunc, quamvis contrafaciens sit puniendus, tamen actus valet, ex Glossâ in Clem. 1, verbo Inhibentes, de Jure patr., et aliis, ut in d. decis., quæ ita concludit, quod nimirùm insertio dictæ constitutionis fieri debet solòm ad effectum, ut judices certiorentur de pænis in bullà expressis, et ideò cùm dicta constitutio non habeat decretum irritum, ideò si illa non fuerit inserta in litteris, Si in evidentem, etc., in quibus inseri consuevit, ut aliàs dixi, non exinde alienatio redditur nulla, ut in d. decis. 34, num. 2.

Pro executione autem litterarum supra dictarum, debent commissarii expedire monitiones per edictum, cum inserto tenore totius rescripti in genere; monendo omnes et quoscumque volentes dicere de subreptione et obreptione, per affixionem ad valvas cathedralis, parochialis, beneficialis ecclesiae, et in loco rei sitæ alienandæ; Quar. verbo Alienatio, sub. num. 15, vers. Secundò expedire poterunt, ac præcipuè debet citari Ecclesiæ rector, seu beneficiatus, nec non concessionarius ad dicendum adversus rescriptum, per edictum, cum inserto ipsius rescripti tenore; aliàs totus processus corruit; Scraph., decis. 1307, n. 2, non tamen vocandi erunt patroni, si ipsa ecclesia, seu beneficium fuerit de jure patronatûs, etiam clericorum; quorum consensus nullo modo ad id requiritur, cùm ex hujusmodi alienatione, nullum eis inferatur præjudicium; Rocch. de Curte in suo tract., de Jurepatr. in verbo Honorificum, q. 3, num. 4, relatum per Redoan., q. 31, num. 1; Abb., in c. un. Eccles. benef. necnon vocandi erunt domini bonorum confinium, pro corum interesse; id. Quar. in d. verbo Alienatio, vers. Quartò post decretum, in sin., ex eo quia quoad dispositionem ecclesiæ, vel dotis, patronus nullum jus habet, cap. Noverint, 10, q. 1, etiamsi contingat alienatio prædicta; cum ex ea non lædatur jus patronatûs, sed tamen ex urbanitate et honestate quâdam, non autem ex necessitate; benè tamen verum est quòd licet illius consensus non sit necessarius pro validitate actus, negari tamen non potest quin possit semper patronus se opponere ne res ecclesiæ dissipentur, aut sine causà distrahantur, cùm in hoc debeat esse ejus præcipua sollicitudo, ut fuit dictum in unà Calaguritanà erectionis cappellaniæ, 15 novembris 1624, coram archiepiscopo Seleuciens., et ex

et seq.

Et ubi materiæ qualitas, sive gravitas aliud suadeat, non incongruum videtur alios ad hujusmodi alienationes faciendas esse vocandos, prout servatur præsertim in alienationibus rerum immobilium ac jurium basilicæ principis Apostolorum de Urbe, necnon in locationibus casalium ultra novennium, vel domorum ultra tertiam generationem, in quibus præter capitulum, debent beneficiati vocari, ita ut habeant vocem consentiendi et dissentiendi; nam licèt aliud sit de jure communi, prout dico in meâ Praxi beneficiariâ, lib. 2, cap. 13, ferè per tot., in hoc casu non est ad illud recurrendym, cùm adsint quoad hoc constitutiones Nicolai III, ut in libello impresso, num. 25, ibi: Hujusmodi verò beneficiati, cùm ad tractatus capituli admittantur, nec vocem in capitulo habeant, nec aliquam potestatem de viribus, bonis, seu quibuscumque negotiis ad ipsam basilicam pertinentibus disponendi, nisi ubi de alienatione rerum immobilium, vel jurium dictæ basilicæ agerentur; tunc enim assentiendi et dissentiendi hujusmodi tractatibus vocem habeant.

Adest insuper motus proprius Pauli III, idem disponens per hac verba ampliativa, nempè: Hoc nihilominus nostro decreto ad præsens declarantes, quòd cum ex antiqua constitutione sancitum sit, beneficiatos non habere vocem aliquam nec potestatem in capitulo, nisi ubi de alienatione bonorum immobilium vel jurium ageretur, eam exceptionem intelligendam esse, etiam ubi tractaretur de locatione casalium ultra novennium, vel domorum ultra tertiam generationem, etiamsi hactenùs prædicta, ultra illud tempus sine ipsorum beneficiatorum interventu locari consueverint, ut habetur in una Romanâ Concordiæ S. Petri, quæ est decis. 197, part. 1 recent.

Et quòd sit hoc contra jus commune, satis docet gloss. in capite Cùm ad hoc, verbo Ascitios de Cler. non resid., ubi habetur beneficiatos debere tantum inservire, non autem vocari ad communes tractatus cum Canonicis, cum regulariter administratio bonorum spectet ad capitulum et episcopum; Felin. in capite Edoceri, numero 3, de Rescript., et in d. meâ Praxi benefic., loc. cit. Unde secluso privilegio summi Pontificis quoad supradictos tractatus, clarum est dictos beneficiatos nullum jus habere canonicæ, nec ad tractatus capituli admittuntur disponendo, neque sunt collegium, capitulum, universitas, sive corpus, neque prælatum, seu rectorem sibi possunt constituere, vel habere, sed subsidunt archipresbytero et capitulo, Cavaler., decis. 57, per tot.

Quòd si fortè ad ipsum beneficium, cujus bona alienantur, aliquis ex aliquâ causâ regressum habeat ex quo de illius præjudicio et interesse posset agi, ipse erit profectò vocandus, ut per Alex., consil. 145, ubi dicitur quòd si facta sit locatio ad novennium, in evidentem utilitatem, cum confirmatione Sedis Apostolicæ, non factà mentione habentis regressum, locatio non valet, ut per d. Red. q. 57, sub n. 81, ubi refert decisionem Putei, 2. de Reb. eccl. non alien., quæ

aliis relatis per Lotter. de Benesic., 1. 1, q. 11, n. 61 m fuit facta in una Bononien. Nullitatis locationis. ubi fuerunt domini moti quia locatio fuit facta in utilitatem prælati, quæ non obligat successorem, per diversa jura ibi allegata.

> Nec citandi erunt, qui de jure non possunt impedire alienationem, Menoch. de Arbit. jud., lib. 1, q. 17, num. 15, et de Recuper. poss. remed. 1, num. 122, Surd., cons. 1, num. 94, cons. 39, num. 20; Fel., in cap. Ecclesia Sanctæ Mariæ, num. 108, de Constit. et in cap. Cùm olim, num. 11, de Sent. et Re judicatâ.

> SERVATAQUE FORMA PRÆINSERTARUM LITTERARUM. etc. -Nec te lateat, qui es in Romanâ Curiâ novus ac illius negotiis operam navaturus, quòd frequens est penes datariam, et cancellariam apostolicam, ac in illius rescriptis, sermo, de hujusmodi formâ; ac propterea scias quòd forma interdùm capitur pro quâdam narratione quæ non est de substantià, ut tradit Bal., in c. Cùm in veteri, de Elect., ex quo ineptum esset, narrationem vitiare dispositionem, cùm ex narrativis non valeat argumentum, c. Si Papa, de Privil. in 6, et hoc modo dicitur forma instrumenti, forma supplicationis, litterarum, etc., quæ etiam, ex communi usu, formula vocatur, cujus narrativa potest ad libitum poni et mutari, dummodò in reliquis non deviet à consueto stylo conficiendi instrumentum, vel supplicationem, etc.

> Atverò forma, quæ necessariò circa propositum nostrum servari debet, duplex est, altera scilicet substantialis, altera verò accidentalis; substantialis illa est quæ dat esse rei; accidentalis verò quæ dat esse materiæ, circa quam res ipsa versatur; et hæc intelligitur deservire rei cui subjicitur tanquam materia, ut optimè tradit Lot. de Re ben., l. 1, q. 4, n. 47 et 48, ex Ang. Aret., in rub. sub n. 1, inst. de Just. et Jur.

> Rursùs forma alia inducta est à lege, alia ab homine. Primo modo accipitur pro solemnitate quæ à jure requiritur in aliquo actu faciendo, nempe in ordine vel modo, à lege tradito; nam ex quo actus debet fieri cum solemnitate, ista solemnitas dicitur de forma ipsius actûs, exempli gratiâ, in testamento condendo. requiruntur septem testes, adeò ut, si unus tantùm deficiat, sit irritum, quia non est servata forma prædicta, text. in l. Si unus, et ibi doctores c. de Testam. Vel etiam in stipulatione, pro forma requiritur ut præcedat interrogatio, seu in contractu emptionis et venditionis, de substantià ipsius contractus, est res et pretium, et alias esset nullus, l. fin. c. de Contr. empt., prout est etiam de formâ judicii quòd præcedat libellus, sequatur litis contestatio, ac postea fiant probationes, et demùm feratur sententia; nam. si iste ordo seu forma, quæ alio modo vocatur figura judicii, non servaretur vel perverteretur, sententia non valeret, per text. l. Prolatam, c. de Sent., sicut etiam de formà est, ut judex sedeat pro tribunali. c. fin. de Jud., in 6, ut per Maran. in suo Speculo aureo. p. 2, per tot., nisi tamen Papa hunc ordinem judicialem, sive hanc formam relaxaverit, prout sæpè con

88

suevit per illam clausulam, apponi solitam in suis rescriptis, nempe, sine strepitu et figură judicii, quia tunc censetur sublatus omnis ordo formalis juris positivi, quoad solemnitatem tantum; id. Maran. supra sub., n. 26, quod potissimum fieri consuevit per ipsum Papam in causis beneficialibus, committendo judici ut procedat summariè, nempe simpliciter, et de plano ac sine strepitu et figură judicii; quia ita procedendum est in causă beneficiali, prout cavetur in Clem. Dispendiosam, de Jud., et in Clem. Sæpè, de Verb. sign., in quâ declarantur hæc verba, sine strepitu et figură judicii.

Ut autem cognoscas quomodò et quando forma hæc inducatur, animadvertere debes quòd tunc ea inducitur, quando videlicet conditor legis aut canonis vel constitutionis, postquàm præscripsit formam ipsam in conficiendo actu, ulteriùs processit, nempe quòd si forma tradita non servetur, corruat actus; Bald. in l. 1, ff. de Lib. et post. Roman., cons. 66, et quandoque imponitur alia pœna, ultra actùs nullitatem, Joan. Andr., in cap. ex tuâ, de cler. non resid.; videmus enim quòd per concil. Trid., sess. 24, cap. 1, de reform., postquàm fuit præscripta forma ad contrahendum matrimonium, nempe coram parocho et duobus testibus, cavetur ut si totum id non adhibeatur non solùm matrimonium sit nullum, sed puniatur parochus.

Unde, ad minùs, illius omissio semper inducit nullitatem actùs, Bald. in 1. comparationes, c. de fid. Instrum., et regulare est quòd non servatà formà permissivà, necessariò succedit forma destructiva; ac consequenter actus nullus efficitur; id. Bald. in 1. Prætor ait, § Sive autem, n. 4, de Nov. oper. nunc. Lotter., d. lib. 1, q. 37., sub. n. 9.

Estque adeò delicatæ naturæ, ut non tantùm illius omissio annullet actum, faciendo contra eam, verùm etiam ipse actus annulletur, quando fit citra, vel præter formam, veluti si aliquid ipsi formæ addatur, vel ex eà detrahatur; Fel. in l. e. Cium dilecta, vers. Septimò nota, de Rescript.

Est etiam tantæ potentiæ et stabilitatis, ut licèt cesset causa ob quam fuit inducta, non propterca cesset illius observatio; Rot., decis. 215, n. 8, p. 4, divers.; imò neque potest adimpleri per æquipollens; exempli gratià, decreto d. concil. Trid., sess. 45, c. 9, cavetur quòd cùm in casu probationis jurispatronatùs, quinquagenaria debeat pro formà probari per authen ticas scripturas, non potest illa probari per testes, quia, forma ipsa, ad hoc à d. concilio tradita, non potest adimpleri per æquipollens; Leo. in Thesauro for. eccles., parte 2, cap. 6, n. 2, ubi dicit ita censuisse sacram congregationem.

Porrò, non modò annullatur actus ex integrà illius omissione, verùm etiam, si in minimo non servetur; Butr., in c. si., 7 not., de Rest. spol.; Felin., in c. Cùm dilecta, de Rescript., Dec. in Prudentiam, in 4, not. de Off. deleg., et hac omnia procedunt, sive forma inducta sit à jure, sive ab homine; Mandos. reg. 27, q. 24, p. 2. Ratio enim est quia actus principis debent

esse stabiles, ac perpetuò permansuri; Felin. in c. Cùm olim, col. 3, de Re jud.

Potest nihilominùs dari casus quo ipsa forma possit per suum æquipollens adimpleri; ut præcipuè tenuit Alex., l. 1, ff. de Lib. et Posth., ubi dicit quòd quoties publica utilitas et necessitas inest alicui actui explicando, et forma à jure requisita non potest in eo servari, tunc, ne talis publica utilitas impediatur, sufficit, quòd talis forma requisita servetur per æquipollens Boer., decis. 2, num. 23.

Ita etiam, quando ipsa forma non potest adimpleri ob aliquod impedimentum, quia satis per diversa jura patet, quòd quoties forma non potest adimpleri specificè, debet adimpleri in casu aquipollenti, et sufficit; Jas., in l., n. 13, ff. de L. et Posth.; Clem. Causam, de Elect., et Clem. un. de Concess. præb.

Et quanvis dictum fuerit supra, requiri in testamento pro illius formà septem testes, si tamen illud fiat tempore pestis, sufficit numerus quinque testium, prout in testamento rusticano, juxta text. in l. fin., c. de Testam., nam, propter hanc necessitatem, remittitur supra dicta forma, et sic valet testamentum tempore pestis, cum numero quinque testium; id. Jas., in d. l. 1; Decius, cons. 282.

Quod tamen in utroque casu intelligas, dummodò jus aut constitutio non prohibeat expressè, formam per æquipollens adimpleri; tunc enim nullà ratione posset quis ab illius observatione excusari. Hujus quidem rei exemplum desumi potest ex constitutione felicis record. Gregorii XIII de publicandis resignationibus, ubi, ad omninò hujusmodi æquipollens evitandum plura dantur remedia, pro ipsius formà servandà, circa hujusmodi publicationes; et denique pro potiori cautelà, expressè in eà cavetur, ne forma hæc possit adimpleri per æquipollens, ut in § Cæterùm ejusdem constitutionis, etc.

Remittitur etiam ipsius formæ observatio ab ipso Papâ, quando dubitatur an ea possit specificè adimpleri. Unde omnibus curialibus, quamvis parùm versatis, notum est quòd in litteris beneficialibus, præcipuè parochialium ecclesiarum, in quibus pro formâ debet orator ab examinatoribus in synodo diœcesana deputatis, examinari (quia potest facilè contingere quòd ipsi examinatores in aliquà diœcesi, tempore executionis litterarum non reperiantur deputati) ne orator frustretur effectu dictarum litterarum, aut illarum executio retardetur, post solitam clausulam, nempe : Si per diligentem examinationem, per te adhibitis examinatoribus, ad hoc à concilio Trid. designatis, adduntur alia verba, videlicet, si istic sint, uti esse debent, in diocesanà synodo deputati, sin autem, absque illis faciendam, etc.

Secundo autem modo forma inducta ab homine ea est cum Papa, a quo aliquod rescriptum emanavit, mandat illius formam servari sub eadem pœna nullitatis actus, ut in d. cap. Cum dilecta, ibi, propter quod processum ipsorum contra nostri formam rescripti, ac juris ordinem attentatum, irritum decernimus et inanem.

et in c. Venerabili, de Off. deleg., ubi etiam Papa cassavit processum habitu, non servată formă rescripți, et in c. Pisanis, de Rest. spol., ibi, mandati formam subdiaconus adimplere nequiverit, et in fine, processum hujusmodi, de fratrum nostrorum consilio, irritum judicamus, ubi Glossa, în verbo Irritum, notat quòd judex, quando non servat formam mandati, irritum est quod facit; Ludovis., decis. 518, num. 2, præcipuè cùm ipsa forma posita sit sub conditione, ut patet ex supra dictis verbis, servatâ formâ præinsertarum litterarum, quæ quidem verba sic posita in ablativo, conditionem important, l. Si debitor, § ff. Quid. mod. pign. vel hy. pot.; Bart., in l. 1, in q. 3, ff. de Condit. et Demonstr.

Quæ quidem forma, cùm debeat etiam servari in confirmationibus alienationum, id operatur ut ipsa confirmatio non revalidet contractum à principio initum sub beneplacito Sedis Apostolicæ; ille enim vires sumit postquèm fuerit supra dieta forma servata, et non antea; quod tamen intelligas procedere, non in vim supra dietæ Paulinæ in dietis litteris insertæ, sed tamèm ipsarum litterarum in formå, Si in evidentem, per ea quæ supra diximus sub n. 12, vers. Nec tamen.

Ratlo enim est quia cùm in rescripto confirmatorio adsit clausula, veris existentibus prænarratis, vel verbum, repereritis, dictum beneplacitum præstitum est conditionaliter, nempe, si exposita sunt vera; et sic, quod positum est sub conditione, non inducit dispositionem, text. in 1. Si quis sub conditione. ff. Si quis, omis. caus. test., nam quando aliquid est de formà, semper illa debet præcedere, et non subsequi, Bald. in Rubr. extr. de Off. ordin.; cùmque assensus sit collatus in tempus futurum, non trahitur ad præsens, Afflict., decis. 355, n. 8.

Sanè pro utriusque formæ observatione dicimus, quod nunquam visa fuit illa remitti, etiam in ipsa Romanâ Curiâ, sine urgenti et gravi causâ; cùm Papa, illiusque officiales invigilent, ne unquam super negotiis ipsius Curiæ, valeat illa, ubi requiritur, præteriri: et cùm ipsa sit magistra aliarum curiarum, Gonz., glos. 13, n. 12, semper insistit pro illius observatione. Nec minimum exemplum reliquit de câ Feliaus Saudæus nam, licèt auditores sacri palatii, quos Rotæ auditores vocamus, creentur, et constituantur ex excellentioribus doctoribus totius orbis, necesse tamen est quòd examinentur, antequam ad Rotam recipiantur; quia examen istud pro formà requiritur : et licèt durum hoc visum fuerit ipsi Felino, qui cum assumendus esset in Rote auditorem, nolebat pati examen: erat enim famà super æthera notus, et qui jura canonica tanto tempore legerat, tandem exemplo plurimorum præstantissimorum jurisconsultorum, qui antequàm ad Rotæ auditoratum admitterentur novo, imò geminato examini, alteri publico, alteri privato, colla subjecerunt, etiam ipse obedienter se submisit. Mandos., reg. 24, q. 3, n. 12.

In proposito igitur, cum Papa dat certum ordinem in rescripto, ille ordo dicitur forma, qua omissa, processus super eo redditur nullus, Caputaque, dec. 143,

num. 5, part. 2, licèt hic, per supradicta verba, servatå formå præinsertarum litterarum, præscribitur tantùm forma ipsis commissariis; pro cujus observatione debent recipere omninò testes et probationes, pro veritate narratorum, Rot., dec. 100, num. 7, part. 3, divers.; aliàs enim erunt puniendi, nec tamen annullatur processus factus in evidentem Ecclesiæ utilitatem, sicut jam supra diximus. Debentque tam ex officio quam ad instantiam partis, prædicti testes coram ipsis commissariis examinari, cum opportunis interrogatoriis, id. Quarant., verbo Alienatio, sub num. 14, verb. Quintò, hoc adimpleto, et in una Placentin. decimarum, quæ est decis. 295, num. 4, part. 5, recent., fuit declarata nulla alienatio quarumdam decimarum, ex eo quòd non fuerit servata forma rescripti Si in evidentem, prout de jure dubitatum est, Scraph., decis. 338, et in una Ferrarien. bonorum, quæ est decis. 624, n. 1, p. 2, recent., in quâ fuit resolutum sententiam esse invalidam, quia lata vigore rescripti Si in evidentem, non servatà illius formà per text. in c. Cum dilecta, et ibi DD. de rescript., Abb. cons. 41, n. 3, cum aliis allegatis in d. decis.

ILLIUSQUE CIRCUMSTANTIIS UNIVERSIS CORAM VOBIS PRIUS SPECIFICATIS. - Hæc clausula non videtur hic necessaria, ob æstimationem quæ facienda est à supradictis peritis, quæ procul dubiò fieri non potest, nisi factà specificatione bonorum, cum eorum qualitatibus, Seraph., decis. 338, n. 5. Nihilominùs, quia in præsenti rescripto ita Papa mandat, si ipsa specificatio non fiet, alienatio erit nulla, Rota in una Cortonen. rescissionis locationis, 26 januarii 1590, coram Orano, et in una Cremonen. coram Blanchetto, 9 maii 1594, ac propterea est necessaria supradicta specificatio à quâ pendet tota validitas alienationis pro utilitate Ecclesiæ, quæ debet esse evidens, ut in c. Sine exceptione, 12, q. 2, Seraph., decis. 508, in princip.; unde vix est quòd utilitas certa aliquà ratione pesset haberi, nisi mediante specificatione hujusmodi, cum humanum judicium circa manifesta feratur, non autem circa occulta, cap. Erubescat, 32 dist., et dicitur in prædictà decis. 624; nam cessante supradictà specificatione, prælatus pro tempore non esset certus de quantitate et qualitate bonorum in alienatione comprehensorum, in quo plurimum favor et utilitas Ecclesiæ versatur, et ne quando super ipsà liquidatione bonorum litigare cogatur, prout in dictà decisione 624,

Nec ad id sufficit illa clausula, quæ communiter secundùm-consuetum stylum datariæ apostolicæ adjicitur in omnibus ferè supplicationibus gratiæ, nempe quòd major et verior specificatio, et expressio fieri possit in litteris; quia ista major expressio, seu specificatio non semper est in prædictis litteris necessaria, prout simpliciter requiritur hìc in litteris Si in evidentem, et sic non sufficit illam adesse in supplicatione, cum omninò debeat adesse in litteris: nam ista Clausula de specificandis bonis et juribus coram commissariis est necessaria, quia utilitas, quæ sola spectatur pro validitate alienationis, vix dignosci potest

sine tali specificatione, nec Ecclesia scire potest quanam bona essent ad cam devolvenda post finitam lineam, seu quocumque alio modo, prout ex plenè deductis in una Ferrarien. bonorum, qua est decis. 780, p. 4, divers. in recent.

Vos conjunctim procedentes. — Optima est hæc praxis, que desumpta est ex c. Prudentiam, § Illa quippe, de Off. deleg., ubi ait quòd fuit antiqua Apostolicæ Sedis provisio, ut hujusmodi causarum cognitiones potiùs duobus quam uni, vel tribus quam duobus, delegaret, cum, sicut canones attestantur. integrum sit judicium, quod plurimorum sententiis confirmatur; et quod à pluribus quæritur sapientibus, facilius invenitur, c. De quibus, 10 dist.; cum enim agatur de alienatione rerum Ecclesiæ, quæ sunt Deo dicatæ, Redoan., q. 3, n. 33, vult summus Pontifex quòd ad hujusmodi alienationem non nisi conjunctim ab ipsis judicibus delegatis procedatur; nam si aliàs voluisset, profectò expressisset, ut solet dicere, veluti, quòd si non omnes interesse nequiverint, alter nihilominùs in causà procedat. Ratio autem est quia, ut vulgò dici solet, plures meliùs discernunt quam pauci, d. c. Prudentiam, § ult., vers. Et per plures homines perfectissimè veritas revelatur, c. de Fideicom., c. De quibus, 20 dist.; per hanc enim personarum numerositatem duobus malis occurritur, quibas frequentissime justitia subvertitur, nempe imprudentiæ et corruptelæ, quæ pari passu ambulant, Lotter. de Re benefic. 1. 1, in Apparatu, n. 109; et hæc fuit intentio Pauli II, in d. sua Constitutione Cum omnibus judiciis, etc., ibi: Si quis autem commissarius vel delegatus conscientiæ suæ prodigus, etc., per gratiam aut timorem, vel sordes, etc., ac proinde hoc debet habere in mente qui juri dicendo præest, nempe ne ob defectum scientiæ sit insipidus, et conscientiæ, ne sit diabolicus, ut ex Boer. decis. 153, num. 31; et Menoch., de Arbitr., casu 559, num. 1, ait id. Lotter., loc. cit., num. 111, subdens quòd utrique malo non ita occurritur ex personâ unius, quantumeumque singularis scientiæ et doctrinæ, sicut ex multorum cœtu.

Hæc quidem verba: Vos conjunctim procedentes, tanquam addita in re tam gravi, denotant electionem industriæ personæ; quare horum delegatorum neuter subdelegare potest, Leo. in thes. for. Eccles. part. 1, cap. 15, num. 49. Atverò hic juniores Romanæ Curiæ (quibus noster semper dirigitur sermo, in concernentibus praxim ipsius Curiæ) scire minimè pigeat, etiam quoad nostrum institutum nostramque praxim, sæpè in ipså Curià, etiam circa rescripta quæ extra cam suis executoribus diriguntur, quomodò et quando in eisdem censeatur electa industria personæ, quod quidem in eorum gratiam breviter hic restringamus: nimirum, quòd quando rescriptum alicui, puta dignitati, illius nomine proprio non expresso, dirigitur co defuncto, rescriptum hujusmodi transit ad successorem; ex quo dignitas nunquam moritur, ut ait text. in c. Si gratiose, de Rescrip. in 6; quare ille qui in eàdem dignitate subrogatur, potest exequi, et de causà cognoscere, c. Quoniam, de Off. deleg., quia, cum dignitati, quæ nunquam perit, sit causa demandata, dùm non est certum nomen expressum, nihil refert mutatio personæ. Quare secus dicendum est quando particulariter esset designata persona, seu nomen expressum, quia illius industria electa est, quæ per mortem expirat; tunc enim de benevolentia, et particulari considentià Papæ apparet; unde notat Sarnen. super reg. de Ann. poss., sub. n. 7, q. 30, quòd plurimum confert in negotiis agendis proprii nominis expressio, et juxta illud Exod. c. 23: Invenisti gratiam coram me, et te ipsum novi ex nomine; quare magna est benevolentia magni principis, quando subditum agnoscit et nominat proprio nomine, id. Sarnen. loc. cit. Colligitur propterea ex his quòd licèt in omnibus ferè rescriptis apostolicis adjiciatur clausula: Tuam conscientiam oneramus, non propterea per eam tantummodò est electa industria personæ, quandoquidem apposita est in vim executionis et monitionis, ut voluit Abb. in c. Fin., § Is autem, in fin., de Off. deleg., ubi ait se ita consuluisse, ac propterea non mutat naturam negotii super quo litteræ conceduntur, attento quòd tacitè inest omnibus commissionibus, quòd judices et executores cuneta agant secundum bonam conscientiam, cap. 1 de Re jud., in 6; unde expressio ejus, quod tacitè inest, nihil operatur et sonat potiùs in monitionem et excitationem quam in conditionem, Innoc. in c. Fin., de Præsumpt., Gratian. in decis., March. 157, n. 9. Jamque totum id in quotidiana praxi habemus, veluti in provisionibus beneficialibus quæ in forma Dignum novissima, expedientur; in quibus licèt summus Pontifex executoribus mandet, quatenùs, si per diligentem examinationem oratorem idoneum esse repercrint, super quo eorumdem executorum conscientia oneratur, non propterea censetur adeò electa industria personæ, quin executores ipsi vel eorum alter possint, sive possit examen ipsum alteri demandare et subdelegare, teste Garc. de Benefic., part. 6, c. 2, n. 140, ubi ait tales executores posse committere alteri vices suas etiam quoad examen, et ita ait esse receptum, non obstante dictà clausulà: Tuam conscientiam oneranus, quia per eam non censentur electa industria personæ, nec prohibita subdelegatio, qui, n. 102, ita distinguit, quòd tune non potest fieri subdelegatio, quando decisio negotii est commissum conscientiæ alicujus dicendo : Conscientiæ tuæ committimus, seu decidas secundum conscientiam tuam; secus verò quando adest clausula, Super quo tuam conscientium oneramus, quia tune adjecta est in vim executionis vel monitionis, ut supra dictum est-

Atverò tunc realiter et propriè est electa industria personæ, quando nimirùm hæc adessent verba in rescripto apposita, videlicet si Papa diceret : Fidei et diligentiæ tuæ tanti momenti committimus negotium, etc., tunc enim ponderando illa verba, fidei et diligentiæ, etc., illa important quamdam particularem confidentiam; ex quà censetur electa industria personæ, ut fuit dictum in unà Tullens. seu Nullitatis matrimonii, 29 martii 4610, penes Farinac., tom. 1, p. 4, decis. 25%, vel aliàs, quando apparet quòd committatur aliquid

faciendum, quod sit ingenii, naturæ, doctrinæ, institutionis, præsertim quòd sit causa gravis et ardua; quâ gravitate sic stante, censetur electa industria personæ, id. Innoc. in d. c. Quoniam Apostolica, n. 3, de Off. deleg.

Quibus sic stantibus attentis tot clausulis appositis in supradictis litteris Si in evidentem, etc., supradicti commissarii delegari non possunt, neque corum alter vices suas alteri subdelegare ex co quòd in supradictis litteris præter supradictas clausulas, sunt apposita verba personalitatem indicantia, ac qualitatem et gravitatem negotii, ut est alienatio rerum Ecclesiæ, quæ propterea à Papà committitur viris ita qualificatis, ut ex pluribus comprobat Ric. in pr. for. Eccl., dec. 110, ubi plura ad id opportunè congerit et ita praxis servat.

Verum est tamen quòd licèt essemus in negotio gravi et arduo, quando tamen illud committitur cum causæ cognit., et sic cum jurisdictione, committitur nudum ministerium, habebit locum subdelegatio quoad causæ cognitionem et jurisdictionem, retento nudo ministerio, id. Grat., dec. 157, n. 12, et nos aliàs diximus.

Ad propositum nunc redeundo, ita etiam operantur dicta verba, conjunctim procedentes, quòd unus sine altero procedere nullo modo potest, per text. in cap. Si duo, de Off. deleg., in 6, Felin. in capite Coram, n. 11, eod. tit., l. Duo ex tribus, ff. de Re jud.; nam aliter non servaretur forma rescripti, unde unus tantum perperàm ad illius expeditionem procederet, c. Cùm dilecta, de Rescript. c. Venerabilis, de Off. deleg.

Quod quidem in tantum procedit, ut neque unus possit proferre sententiam interlocutoriam sine alio, Maran. in Speculo aureo, p. 4, tit. An sit jud. ordin. vel deleg. sub num. 31. Id tamen procedit tantummodò in judicibus delegatis, ut hìc, non autem in ordinariis, quia, ubi plures sunt judices ordinarii, poterit unus sine alio ab initio causam cognoscere, et sententiare, Bart. in l. Si uni, ff. de Re jud. cùm quilibet ipsorum habeat officium insolidum, l. Imperator, ff. de Municip.

Non autem idem erit in præsenti rescripto, in quo de necessitate conjunctim procedi debet : nam etiam si antequàm insimul incipiant cognosceret de causà alienationis, vel dùm fit coram eis processus, alter moriatur, non poterit alter superstes cognoscere causam hujusmodi, cùm satis clara sit illa conclusio, quòd in pluribus delegatis, uno mortuo, expirat officium somnium; adeò quòd ulteriùs ex illà delegatione cognoscere non potest, c. penult. de Off. deleg., ubi Gloss. in verbo, Delegatorum, dicit quòd per mortem unius finitur jurisdictio alterius, et idem esset si alter efficeretur infamis, ut in cap. Sciscitatus, de Rescrip., vel si removeatur ut suspectus; quia neuter illorum judex erit in solidum, ut judicare possit, quia loco unius tantum sunt, et omnes quidem judicare jussi sunt, eo modo quo dicimus de arbitris, ut uno mortuo, eorum officium expiret, cum in eis compromissum sit ut omnes judicent: nisi tamen in compromisso expressum fuerit, ut si alter interesse non possit, alter arbitrium possit proferre, l. Non distinguemus, § Cùm in plures, ff. de Arbitr.

Licèt secùs in pluribus ordinariis, ut not. Abb. in d. cap. penult., quia quilibet habet officium insolidum, d. l. Imperator; at in delegatis, si unus sine alio procedit, processus est nullus, d. l. Duo ex tribus, cap. Causam 1, de Offic. deleg.; quare, cùm hìc jurisdictio non competat supradictis commissariis delegatis in solidum, sed conjunctim, sententia alienationis non potest per unum ferri; sed requiritur ut in quolibet actu omnes conveniant, ac etiam tempore ferendæ sententiæ omnes insimul sint coadunati, et simul judicent; vel unus, aliis præsentibus et mandantibus, et quòd is qui recitat, utatur verbis pluralis numeri : ut puta: Nos tales judices pronuntiamus in hunc modum. etc., ut in c. Cùm ab uno, de Sent. excom.; aliter verò non valeret sententia; sicut etiam si omnes sint præsentes et unus dedisset suum votum, et deinde recessisset, id. Maran. à d. n. 3, ad 35. Et fuit pluries practicatum, quòd in casu mortis, dignitatem obtinentis, cui cum ipso vicario rescriptum dirigebatur, fuit petita et concessa mutatio judicis, quâ commissum fuit alteri, dignitatem pariter in eâdem ecclesiâ obtinenti; et aliàs, cùm in simili casa, non fuisset alia dignitas in prædictà ecclesià, fuit data mutatio judicis in personam antiquioris canonici, qui cum dicto vicario conjunctim procederet, sive res esset integra, sive

Quid autem hic, si commisso rescripto Si in evidentem, etc., dignitatem in cathedrali ecclesiâ obtinenti ac vicario episcopi, qui conjunctim in formá solità procedant, tempore præsentationis hujusmodi rescripti. ipsa dignitas, puta archidiaconus, sit etiam vicarius episcopi, an iste poterit solus procedere ad executionem prædicti rescripti. Iste casus licèt plurimum frequens, non tamen adhuc desunt qui in dies inadvertenter incidunt in hunc scopulum, quandoquidem certa est conclusio, quòd si delegatio alicujus causæ fiat duabus dignitatibus, ut simul ipsam causam cognoscant, et fortè utraque dignitas sustinetur ab una eademque personâ, non potest ab ipsâ solâ personâ cognosci, ex Alexo. in l. De die, § Si fidejuss. in l. Fin., ff. Qui satisd. cog., nec aliam personam sibi adjungere, ut secum cognoscat, Massobr. in Prax. hab. concurs. re quis 5, d. 10.

E Propterea sciendum pro hac praxi responsionem esse negativam, prout ita semper in facti contingentia fuisse declaratum non ignoramus et puncto firmavit Rota; nam fuit per fel. record. Paulum V commissum breve Si in evidentem archidiacono ecclesiæ Caven. et vicario generali episcopi Caven., cum consuetà clausulà: Mandamus, quatenus vos conjunctim procedentes, etc., et cùm prædictum breve fuisset præsentatum prædicto archidiacono, qui etiam erat vicarius generalis episcopi Caven., ipse solus confirmavit quamdam transactionem in evidentem utilitatem Ecclesiæ; sed cùm postmodùm dubitaretur de validitate dictæ

confirmationis, fuit proinde causa commissa in Rota, quæ dixit constare de nullitate dictæ confirmations ex eo quòd Papa super re tam gravi ut est alienatio rerum Ecclesiæ, non fuit confisus de una persona tantum, sed de duabus, ut ex verbis supra dicti brevis, ibi : Dilectis filiis archidiacono ecclesiæ Caven. ac vicario generali episcopi, etc., discretioni vestræ, etc., vobis conjunctim procedentibus, constiterit, etc., ex quibus clausulis geminatis colligitur sumnum Pontificem, ut meliùs consuleret utilitati ecclesiarum, contemplâsse, duas personas, unam ab alterà distinctam, et plurimùm personarum industriam integritatem in duabus dignitatibus separatis, constitutas, et quidem egregias, nempe archidiaconum et vicarium, non solùm ex verbis pluralis numeri, quæ in uno verificari non solent, sed etiam ex verbis : Discretioni vestræ, vobis conjunctim procedentibus; dictio enim conjunctim importat connexitatem et concursum duorum, et omnem singularitatem excludit, I. Quod sæpè, ff. de Contempt., l. Conjunctim, ff. de Leg. 3; Lap. alleg. 50, n. 1, Bald. cons. 123, n. 2, lib. 5, præsertim cùm ageretur de re gravi, ut dictum est, et non judicio unius, tantum committendâ videbatur, sed saltem duobus; nam per plures oculos perfecta veritas magis perspicitur, et quod à pluribus videtur, prudentiùs deciditur, ac interest ecclesiæ plures habere consultores, et plurium virorum judicium adhiberi, c. Prudentiam, de Off. deleg., et propterea sequitur, quòd dùm causa fuit commissa duobus conjunctim, sententia unius est nulla, c. Uno delegatorum, de Off. del., c. Cum ab uno, de Rejud. in 6; Vant. de Nullit. defect. jurisd., num. 182 et seq.; et sic formà rescripti non servatà, confirmatio prædicta fuit nulla, c. Cùm dilecta, de Rescript. Seraph, decis. 1195, n. 2; Rot. in Recent., decis. 624, n. 1, part. 1. Unde fuit conclusum non obstare quod ex adverso opponebatur, nempe quòd cùm archidiaconus esset etiam vicarius, ac ambas dignitates haberet, duasque personas repræsentaret, duorumque vice fungeretur, ipse solus poterat ferre sententiam confirmationis, quia jam ex supradictis patet de contrarià intentione Pontificis, qui præsupponebat et intellexit quòd duæ dignitates separatim possiderentur et administrarentur, et duorum judicium et integritas interveniret in materià tam gravi, cui quidem Pontifici, si fuisset narratum, et scivisset quòd archidiaconatus et vicariatus residebat penes unam camdemque personam, duas dignitates separatas dedisset, et alium subrogâsset; quare cessante præsupposito, ex defectu intentionis Papæ, corruit supradicta confirmatio, l. Mancipio, ubi Gloss., verbo Avocandam, c. de Serv. fugit.; Clem. Fin. de Sent. excom.; Dec. cons. 90, num. 1, in fine.

Et ita fuit dictum in una Nucerina paganorum nullitatis confirmationis, coram card. Virili, quæ est decis. 204, p. 5, divers. recent.

Quòd verò ad alienationem bonorum regularium datur licentia per sacram congregationem concilii per simplex illius rescriptum in calce supplicis libelli appositi; quo ordinario et dignitatem obtinenti comcedant, aliquando verò ipsi ordinario tantùm. Quinimò non semel vidimus hanc alienandi licentiam impartiri absque alià commissione, ut infra. Nam cùm Patres Carthusiani monasterii S. Martini Neapolis pro emptione nonnullorum bonorum stabilium petiissent ut in computum pretii duodecim millium ducatorum possent assignare quinquaginta unum loca montium de Urbe, venditori, habità informatione in ipså sacrà congregatione de evidenti utilitate Ecclesiæ obtinuerunt rescribi ut infra.

Die 2 maii 1645, sacra congregatio eminentissimo rum cardinalium concilii Tridentini interpretum, attentis pluribus attestationibus, super evidenti utilitate mo nasterii, extra judicialiter habitis, benignè indulsit orutoribus ut in solutum dictorum bonorum emendorum, supradicta loca montium cedere, seu resignare valeant.

J. B. cardinalis Pamphilius.

Gratis etiam quoad scripturam.

Franciscus Paulutius S. C. C. Secretarius Alia quoque similis facultas impartita est eadem sacra congregatio, tenoris sequentis, videlicet:

Die decimà novembris 1646, sacra congregatio eminentissimorum cardinalium concilii Tridentini interpre tum, facto verbo cum S. D. N. juxta rescriptum sanctitatis suæ benignè indulsit, ut monachi Carthusiani mo nasterii S. Laurentii de Padulà accipere possint ad inter. esse ducatos quadraginta millia monetæ regni, að effectum emendi dictam terram Padulæ. Ita tamen ut unico contextu eadem summa pro dicto integro pretio persolvatur.

Petrus Aloysius cardinalis Carrafa.

Franciscus Paulutius S. C. C. secretarius.

Hoc autem ad præscriptum decreti ejusdem sacræ congregationis concilii à nobis supra allatum c. 1, n. 11, quo regularibus interdicitur alienatio rerum regularium absque licentiâ ejusdem sacræ congregationis in scriptis et gratis concedenda.

Pro alienandis verò rebus Ecclesiæ pretiosis, vidimus licentiam impartiri ipsis episcopis per litteras privatas sacræ congregationis, ubi talis alienatio fiat cum evidenti ipsius Ecclesiæ utilitate, potissimum pro Ecclesiis quibus præsunt S. R. E. Cardinales, et tunc sub formulà sequenti, videlicet:

A tergo : All'eminentis. et reverendis. sig. mio osserv. il sig. cardinale Filamarino.

Intùs verò: Eminentis. et reverendis. sig. mio osse:-

Concorrono questi Eminentissimi mieisignori colparere di V. E. che si possano far vendere quelli argenti vecchi, ed altere cose d'oro, che non servono, di valore di trecento ducati in circa dal custode, o sia tesoriero della capella del tesoro di cotesta cathedrale, dove si conservano le reliquie di S. Gennaro, per fare in detta canpella li risarcimenți da lei ordinati nellu visita; et però mittitur, ut servatà formà Constitutionis Pauli II pro- 🏙 rimettono in arbitrio di V. E., il dargliene la licenza, et interporui il decreto opportuno con l'authorità, che se le concede col mezo della presente; compiacendosi far auterire, che la vendita si faccia con quel maggior vantaggio, che sarà possibile; cd il denaro, che se ne caverà s'impieghi poi fedelmente, ed con utilità nelli sodetti risarcimenti, onde V. E. potrà pigliare in ciò quella risolutione, che stimarà più espediente. Che io per fine le bacio humilmentele mani. Di Roma, li 24 d'aprile 1643.

D. V. E. Reverendis.

Humiliss. et affett. serv.
M. Card. Ginetti.
L'Arciv di tebe secretario.

Similis licentia ab eâdem sacrâ congregatione concessa exstitit eidem, vendendi annulum cum lapide pretioso cum parvâ cruce argenteâ tanquàm minùs eidem ecclesiæ, ad effectum providendi, ut infra, videlicet:

A tergo : All' eminentiss. et reverendis. sig. mio

Intùs verò: Eminentiss. et reverendiss. sig. mio osserv.

Questi eminentissimi miei signori udita la relazione di V. E. circa la necessità, che hanno gli economi di cotesta chiesa arcivescovale di providere d'alcuni argenti per ornamento dell' Altare maggiore, et d'altre cose per la sacristia, rimetteno in arbitrio di V. E. il dar loro licenza di vendere l'anello con pietra pretiosa di valore di centocinquanta ducati insieme con la crocetta d'argento di valore di altri cinquanta ducati, mentre non sono necessarii per il servizio di detta chiesa; ripromettendo si nel resto, che V. E. si compiacerà far auvertire, che il denaro sodetto s'impieghi poi sedelmente et con utilità nella compra di detti argenti. Onde potrà V. E. pigliar sopra di ciò quella risolutione, che stimarà più espediente; che col mezo di questæ se le da percio tutta l'authorità necessaria. Con che io humilmente le bacio le mani. Di Roma li 19 giugno 1643.

D. V. E. reverendiss.

Humiliss. et affett, serv. M. card. Ginetti.

Et cùm antiquitùs hujusmodi litteræ Si in evidentem expedirentur pro quâcumque summà annui redditûs per majorem pænitentiarium, sub sigillo officii pænitentiariæ, committebantur tribus canonicis cathedralis Ecclesiæ, quorum duo ad minus, conjunctim procederent: licèt postmodùm, tempore procedente, fuerit mutata commissio hæe in vicarium et dignitatem obtinentem, ut supra diximus.

Vos diligenter informetis, etc. — Ratio est quia tractatus, id est, causa cognitio, in alienationibus ecclesiasticis, debet esse diligens, ut in cap. 1, de Reb. eccl. non alien. in 6, ibi: Quia etiam tractatus solemnis et diligens, qui in tatibus concessionibus perpetuis, et alienationibus rerum ecclesiasticarum exigitur, non fuit habitus in eâdem, ordinationem et concessionem ipsâm, etc., decernimus non valere; quare ipsi commissaru subtili investigatione uti debent, cùm hoc propriè importet verbum Diligens, cap. Quàm gravi, de Crim. fals; Re-

doan., quæst. 23, num, 59, ubi num. 60 ait quòd clericis et prælatis regulariter est de præcepto uti diligentia circa res Ecclesiæ, quia eorum negligentia commissa circa res Ecclesiæ punitur.

Insuper, ipsa verba Diligenter informatis, idem sonant quòd de omnibus tractare, de omnibus cognoscere, de omnibus investigare circa Ecclesiæ Interesse, et utilitatem, quia non dicitur diligens inquisitio, tractatus, aut cognitio causæ facta, si de omnibus non sit tractatum, cognitum, et discussum ac deliberatum circa ipsius Ecclesiæ utilitatem, ac circa omnia et singula necessaria, id. Redoan. n. 57.

Hæc tamen omnia, experientià compertum est parùm ab ipsis commissariis delegatis haberi in consideratione: unde aliud non curant, nisi festinanter et perfunctoriè procedere ad interpositionem decreti nil aliud quærentes (salvå pace bonorum) nisi propinam per quam sibi venenosum sibi ut plurimum poculum propinant; cùm malè se gerant in tractandis rebus Ecclesiæ, quæ ei datæ sunt pro remedio peccatorum, ac pro salute et requie animarum, c. Indignè, 12, q. 2. Quare pro narratorum verificatione non erit standum supradictis. Judicibus delegatis, ut etiam infra dicetur; et ait Genuen. c. 40, sub n. 21, quòd non est adhibenda fides executori, cui Papa commisit quòd diligenter se informaret de causa unionis faciendæ; ac propterea, causa debet esse benè et maturè cognita ac discussa, non autem festinanter, vel strangulatim et acceleranter suum assensum, decretum et sententiam interponere, ut docet id. Redoan. q. 23, n. 66. Cujus tamen clausulæ vigore, non oportet quòd super tractatu hujus alienationis fiat separatum instrumentum, prout aliàs requireretur, Natt. cons. 441, n. 8; Roland. cons. 15. n. 21; Gramm. decis. 79, n. 16; Menoch. de Præsumpt., lib. 3, præsump. 153, num 17: nam hodiè totum id suppletur per informationes recipiendas per dictos judices delegatos, per illam discussionem causæ quæ habetur loco tractatús, Marc. Ant., var. Resol. 1. 1, resol. 21,

Locationem hujusmodi In evidentem, eiusdem ecclesiæ cessuram esse utilitati. — In hujusmodi enim alienationibus requiritur nedùm utilitas, verùm etiam quòd illa sit evidens, Cor. cons. 243, n. 3, l. 2, Barbat. cons. 540, l. 1; Seraph. decis. 508, n. 12. Hæc sola causa evidentis utilitatis, sufficit ut exponatur summo Pontifici; nec oratores arctari possunt ad aliam causam probandam coram supradictis commissariis per glos. in Clem. 1, verbo Necessitas, de Reb. ecctes. non alien., et per text. in c. 1, eod. tit., l. 6, ubi, dùm loquitur de necessitate et utilitate, dicit quòd alterum sufficit adimpleri.

Evidens igitur utilitas est causa finalis hujus rescripti, quia in alienatione rerum Ecclesia, et gratia Si in evidentem, vel confirmatione apostolicà. Papa ninil aliud intendit nisi evidentem Ecclesia utilitatem; ac propterea confirmatio non dicitur subreptitia, si narretur terras nunc esse ad culturam redactas, quae

multò antea cultæ fuerunt, cùm sufficiat adesse causam finalem, id est, evidentem utilitatem, ita id. Genuens. in cap. 89, num. 5, ubi refert ita fuisse decisum in Rota, coram cardinale Seraphino, in una Auximan. bonorum, 11 februarii 1581, et coram Bubalo, in una Roman. domûs, 2 novembris 1588, et dicit text. in 1.2, ff. de Constit. princip., quòd evidens utilitas multùm operatur, ut recedatur à jure communi, Mandos. in Prax. sign. grat., tit. Si in evidentem, vers. Hæc verba ea verò tunc dicitur [evidens, quando non est dubia, sed clara et indubitata, id. Genuens. d. cap. 89, num. 1, ubi refert decisionem Rotæ Romanæ in una Roman. invaliditatis censûs, coram Pamphilio, die 14 maii 1591, in quâ dixerunt domini, ex impositione unius censûs, ut alter omninò similis extinguatur, non dici ecclesiam effectam melioris conditionis; et cum utilitas debeat esse manifesta et inotabilis, si fuerit modica, pro nihilo reputabitur ac insuper propterea dicitur evidens, quia non sufficit putativa. Quapropter, si adesset dubium an alienatio sit utilis, necne, ea non teneret, ut in cap. Sine exceptione, 12, quæst. 2, ibi, Non dubium; quia debet esse clarum de utilitate, Bald. cons. 56, n. 1, v. 1, per text. in l. Cùm hi, § Causa, et § Cum prætor, de Transact. Et non solum in corpore supplicationis, per ipsas partes narraturalienationem cedere in evidentem utilitatem Ecclesiæ, verùm etiam per officiales additur in calce ipsius supplicationis, Et si in evidentem, etc., nec de hoc est mirandum, cum Papa non concedat similes gratias, nisi certus reddatur de ipsâ utilitate Ecclesiæ; semper enim summa vigilantia id cavet, ne scilicet ipsius Ecclesiæ dos minuatur, et propterea, ut supra diximus, solent ista supplicationes proponi in signatură, prout etiam testatur Redoan. in tit. de Causă utilitatis, q. 20, n. 4, ac sic, duplici modo Papa redditur certus de ipså utilitate, quandoquidem nunquàm confidit in his casibus, et in re tam gravi, de assertione partium circa hujusmodi utilitatem, quæ non modò debet exprimi in ipså supplicatione, verùm etiam committi postea ipsis commissariis, ut præstent eorum assensum, auctoritate apostolicà, si repererint alienationem cedere in evidentem utilitatem, quod desumitur ex supra dictis verbis, in fine supplicationis, appositis per dictos officiales, ibi, Si in evidentem, etc., et per illam dictionem si, quæ de suî naturâ importat conditionem, l. His legatis, § Si ita scriptum, 1. Demonstratio, § An si conditionaliter, ff. de Condit. et Demonstrat,; Mandos. d. t. Si in evidentem, vers. dict. Si in hoc rescripto conditionem facit.

Unde necessariò sequitur ut utilitas debeat esse nota et evidens, Corn. cons. 244, n. 3, l. 2; Bald. cons. 156, vol. 1; Franc. Leo, in suo Thesauro fori eccles. p. 1, c. 15, n. 80, ubi dicit quòd requiritur ut sit evidens utilitas, tanquàm causa finalis alienationis bonorum ecclesiasticorum, per text in c. 1 de Reb. eccles. non alien., in 6, ex quo apparet non sufficere adesse utilitatem, sed opus est quòd sit evidens, et sic cum qualitate; nam sine illà non sufficeret, quia, dùm requiritur aliquid qualificatum, non sufficit illud

intervenire simpliciter et absque illà qualitate, quæ est coram ipsis commissariis omninò verificanda, à DD. in l. Quicumque, c. de Serv. fug., l. Aut factæ, § 1, ff. de Pœn., l. Si in rixà, ff. de Sicar.; Paris. de Resign. benef., l. 13, q. 1, n. 130; Gloss. in c. Si fortè, in verbo Evidentem, de Elect., in 6.

Et idem esset advertendum si res alienanda fuerit priùs alienata, et postmodùm reversa ecclesiæ, et aliis illius bonis incorporata, quia in hâc novâ concessione non sufficit ea tantum evidens utilitas, quæ intervenit in primà concessione seu alienatione, sed debet etiam esse iterùm evidens in hâc posteriori concessione seu locatione, prout pluries fuit in Rota decisum, teste Cæsare de Grass. decis. 4 de Reb. eccles. non alien., ubi num. 12 dicit quòd quotiescumque cessat causa primæ concessionis, tunc non potest dari res ecclesiæ pro eodem canone, licèt sit solita ita locari, per Abb. in cap. Ut super, sub n. 11. vers. Ego crederem, de Reb. non alien.; quare non sufficit quòd ecclesia non fuerit damnificata, sed requiritur lucrum de tempore alienationis, ut per Imol. in cap. Ad aures, eod. tit., et tenuit Rotâ in una Bononien. devolutionis, 16 novembris 1621, coram illustrissimo D. Coccino Decano, teste Barbos, de Jure ecclesiastico, lib. 5, cap. 30, n. 47.

Quomodò autem intelligatur evidens utilitas, ait etiam Redoan. q. 20, n. 129, quòd illa dicitur evidens utilitas, quæ ita est profutura ecclesiæ, ut in dubium venire non possit; de quà quidem utilitate debet apparere aliter quàm per publicam scripturam hoc continentem; quòdque evidens dicitur quòd semper ita palam est, ut nulla possit tergiversatione celerari, per Glos. in c. 2, de verb. Sig., in 6: nam hoc verbum, evidens utilitas, importat id quod certum et notorium est profuturum, vel alio modo dicendum est quòd utilitas evidens illa est, quæ simpliciter et absoluté est talis, non quæ respectivè et secundum quid, quia verba sunt accipienda absolutè, non autem secundum quid, per doctrinam Bart. in 1. Hoc legatum, ff. deleg. 3.

Nec est in praxi respuendum quod docet id. Redoan. d. q. 20, sub n. 154, nempe quòd, si fortè per judices quos Papa delegavit in aliquà alienatione vcclesiastică faciendă, præcedente causæ cognitione, in informatione et decreto, sit declaratum concessionem cedere vel cessisse in evidentem utilitatem ecclesiæ, nihilominùs, si poterit per alias veriores probationes probari et haberi contrarium, scilicet quòd non sit in utilitatem, sed læsionem vel damnum, eo probato, corruet et corruere habet concessio, quia licèt pro ipsis judicibus delegatis, et pro corum decreto præsumatur, Abb. cons. 41, Dec. cons. 341, n. 12, Capyc. dec. 16, n. 4, tamen id intelligitur, donec probetur contrarium, Sera dec. 1125, quia benè admittitur talis probatio, ut per Gemin. in c. Sine except., 22, q. 2, Panorm. cons. 41, l. 1, Jas. cons. 15, 1. 1. Innoc. in c. Dudium, de Rebus eccl. non affen.; Dec. cons. 142, præsertim quando contrarium deprereg. 3, præsump. 10, limit. 4.

Idemque esset si aliquo modo deprehenderetur non fuisse servatam debitam formam, quia nullo modo tunc præsumitur pro decreto commissariorum Jason. cons. 122, vol. 3.

Cæterùm verò aliud dicendum est, quando intervenit observantia 30 annorum, quæ facit non modò præsumere solemnitatem, verùm etiam utilitatem, Seraph. d. decis. 1125, n. 3, relat. per Beltram in add. ad Ludovis. decis. 343, num. 4, et tenuit Rot. in unâ Neapolitan. fundaci, 1 januarii 1570, et in pluribus aliis relatis in una Burgen, pensionis, 15 decembris 1596, coram Penià; Quarant. in Summà bull., verbo Alienatio, sub num. 46, vers. Hujus articuli, ubi per extensum affert supradictam decisionem Neapolitan. fundaci, in quâ fuit dubitatum an ex lapsu 38 vel 39 annorum, cum continuâ quasi possessione, et solutione canonis, præsumeretur beneplacitum apostolicum; et pro parte affirmativà fuit pronuntiatum, eò magis quando intervenit tolerantia et scientia alterius rectoris successoris, Cavalc. decis. 46, sub. num. 29, p. 1, et locatio suit facta non solum nomine rectoris prædecessoris, sed etiam nomine et in utilitatem ecclesiæ; quòd secus tantum tenendum esset, quando prædecessor locavit nomine proprio rem ecclesiæ; quo casu prædecessore ipso vitâ functo, successor, etiam pro primo anno non tenetur stare tali locationi, quia ex tali contractu non obligatur, sicut nec dominus tenetur ex locatione usufructuarii defuncti, l. Si quis domum, § 1, ff. de Loc. et Cond., Mant., decis. 186, n. 1 et 2. Quare ex temporis diuturnitate omnia præsumuntur legitimè intervenisse, ut ex pluribus probat illustrissimus et reverendissimus dominus meus Joannes Aloysius Riccius patritius Neapolitanus, episcopus Vican., vastissimus utriusque juris pelagus, in suâ Praxi rer. for. eccles., hoc tit., decis. 4, n. 12; quod quidem locum sibi noscitur vindicare, etiamsi in instrumento concessionis non reperiatur enuntiatum, nec reservatum beneplacitum apostolicum, id. Serap. dec. 1042, Rot. dec. 159, n. 4, p. 2, Bellam. ad eumd., Lod. dec. 343, n. 5, etiamsi rector ecclesiæ allegaret litteras super dicto beneplacito licet obtentas, non tamen fuisse executas, prout probat etiam Gonz. ad reg. 8, glos. 12, n. 76, ubi apertis yerbis docet quòd beneplacitum Papæ, si aliter non probetur, præsumitur obtentum et executum, stante observantià cujusvis contractûs per spatium 30 annorum, per Glos. in cap. Pervenit, de Empt. et Vend.; Gabriel, cons. 52, n. 39, lib. 2.

CESSURAS FORE IN UTILITATEM.—Et sic videndum erit quonam tempore requiritar ut interveniat ipsa utilitas; et omnibus superfluis rejectis, dicendum est quòd illa inspicienda est tempore interpositionis decreti per commissarios supradictos; non autem tempose præcedenti, puta tempore contractús, quando sumus in confirmatione, cum jam ipse contractus fuerit nullus, absque assensu apostolico; ac propterea in hoc casu non habet locum fictio, seu retrotractio, per text.

henditur ex actorum inspectione, Alciat. de Præs. 1 in lege Si is qui pro emptore, ff. de Usucapione. Quod tamen intelligas, dummodò rescriptum emanaverit in formà communi, absque eo quòd in supplicatione ac in ipsis litteris fuerint summo Pontifici explicata pacta in instrumento contenta. Secùs autem si ex certà scientià, nempe cum expressione omnium in instrumento prædicto contentorum, quia tunc attenditur tempus contractûs, ad text. in l. Adoptio, ff. de Adopt. Vide Genuens. Praxi, d. cap. 89, sub num. 3, vers. Sed adverte.

> Vobis legitimė constiterit. — Per quam quidem clausulam denotatur etiam causæ cognitio, et partium citatio, Clem. Multorum, de Pœn., Felin. in cap. Si constiterit, de Accus., id. Genuens. c. 40, n. 21, ubi dicit idem servari in alienatione rei pupilli, per Bart. in l. Non puto, § Non passim, ff. de Reb. eor. Et sic in praxi habes quòd quamvis omnia sint Papæ expressa, qui non admittit dictas alienationes, nisi plenè sibi narrentur ea quæ circa hoc necessaria sunt, ut dictum est, ac percipiat verè adesse utilitatem, aliàs rejiciet preces supplicantium; nihilominùs licèt ipse Papa in iis quæ sunt juris, non possit decipi, Felin. in cap. Super litteris, n. 19, de Rescript., Caputaque, dec. 163, n. 2, potest tamen decipi in iis quæ sunt facti; ob idque, nisi postmodùm in partibus omnia verificentur coram ipsis commissariis, rescriptum erit nullum, Leo in Thesaur. fori eccles. p. 1, cap. 15, num. 77, et alio modo quam per assertionem notarii, seu supradicti rectoris, erit probanda utilitas, Socc. cons. 29, num. 10, Roland. cons. 15, n. 17, Surd. cons. 294, ubi ob id subdit, nec esse credendum Papæ de hujusmodi utilitate, Marc. Ant. var. Resol., lib. 1, res. 12, n. 4 et 5, Rot. decis. 716, part. 1 divers., ubi num. 4 ita distinguit quòd, aut Papa simpliciter committit alicui ut se informet, et tunc, circa informationem, statur ejus assertioni, et in his terminis loquitur Abb. cons. 41, lib. 1, vers. Nam Bonifacius; aut committit ut se informet per receptionem testium et probationum, et sic juxta formam Paulinæ; et tunc, narrata aliunde probari debent quàm ex assertione commissarii; sicut dicimus de tractatu qui non ex assertione prælati, sed aliter probari debet; nam evidenter debet constare de utilitate ecclesiæ, per testes et alias legitimas probationes, quia non est aliquo modo credendum assertioni com missariorum; aliàs alienatio erit nulla, prout neque sufficit assertio ipsarum partium facta in supplicatione, ut aliàs diximus, et multò minùs instrumenti. quando sumus in confirmatione alienationis, per text. in cap. 1, de Reb. eccl. non alien., ubi fit mentio de instrumento alienationis, in quo enuntiabatur utilitas ecclesiæ; et quia hujusmodi instrumentum non approbabatur, fuit nulla declarata alienatio; ex quo notatur quòd licet in instrumento narretur utilitatem vel necessitatem alienandi subesse, nisi aliter probetur, non adhiberetur fides, ita Genuens. ex pluribus DD. d. cap. 40, sub numero 21. Quo guidem verbo, Constiterit, semper cancellaria uti consuevit in hujusmodi rescriptis alienationum, teste Redoan. tit. de

Causa util., quæst. 20, num. 99. Et sic parum refert quòd in supplicatione dici consueverit, quatenùs ipsi commissarii alienationem cedere in evidentem utilitatem repererint, quia cancellaria apostolica, quæ est organum Papæ, Gonzal. ad regul. 8, Cancel., glos. 12, num. 12, contenta non est simplici verbo Repereritis, quod licèt importet causæ cognitionem parte citatà, id. Redoan., quæst. 23, num. 72, nihilominùs summus Pontifex, utendo verbo Constiterit, arctat commissarios ad procedendum ad præscriptum prædictæ constitutionis, Cùm in omnibus, etc., attento quòd verbum Repereritis est minoris ponderis quam verbum Constiterit, quod omninò intelligitur de notitià judiciali in casu probandæ evidentis utilitatis, attentis etiam circumstantiis hujus rescripti, quia talis probatio debet esse plena, et concludenter probata, ad text. in 1. Lucius, ff. de Cond. et Demonstr., Fel. post Bald. et alios in cap. Si constiterit, num. 5, de Accusat., non autem perfunctoriè, et per solam ipsorum commissariorum relationem, sed expressè, clarè ac liquidò, de præmissorum verificatione apparere debet, d. Quarant. id. verb. Alienatio, sub n. 12, vers. Declara; nam, si aliàs Papa voluisset, derogâsset profectò supra dictæ constitutioni, requirenti testes et probationes pro veritate narratorum, Rot., decis. 160, num. 7, part. 1, undè non sufficit extra judicialis informatio, nisi fortè eisdem commissariis daretur facultas se extrajudicialiter informandi, sicut visum fuit quandoque servari.

Quocirca regulare est, quòd quando in litteris Si in evidentem non reperitur inserta dicta constitutio, quæ incipit: Cùm in omnibus, ut sieri solet in rescriptis locationum ad modicum tempus, ut aliàs diximus, judices commissarii non tenentur comparare testes, nec alia facere quæ requiruntur in cognitione judiciali, Abb. cons. 61, num. 1, vers. Ex quibus verbis, p. 1, et ita tenuit Rota in una Leodien. prætensi censûs, coram Orano, 20 januarii 1596, et alia decis. ejusdem Rotæ 160, sub num. 7 et 8, part. 2, divers., ubi, licèt dicatur non sufficere extrajudicialem informationem rerum ecclesiæ, secundùm d. Constitutionem Pauli II, nisi in rescripto Si in evidentem illi derogetur, et specialiter concedatur facultas extrajudicialiter se informandi, nihilominus hodie, absque derogatione hujus Paulinæ, sufficit quòd illa non inseratur in rescripto Si in evidentem, ut sic videatur remissus ordo judiciarius, sicut fieri vidimus in locationibus, aliisque alienationibus ad modicum tempus, vel rei parvi momenti, quæ expediuntur per breve, in quo nunquàm inseritur dicta Paulina.

Quam quidem extrajudicialem informationem potest tantum episcopus, ut dictum est, adhibere in casibus ad se spectantibus, juxta terminos cap. Terrulas 12, quæst. 2, cùm d. Paulina constitutio præscribat tantùm formam ipsis commissariis, à Sede Apostolicà ad id delegatis; ac propterea non includit episcopos qui in hoc non tenentur audire testes, nec judicialiter procedere; quia à jure ad id non adstringuntur, Redoan., q. 25, n. 48, ubi probat, n. 49, quòd aliena-

tione rei ecclesia, in supra dictis casibus, necessario non requiritur quòd testes recipiantur per ordinarium, vel quòd ipse interponat decretum, sed satis est quòd interveniat causae cognitio, cum solemnitatum requisitarum interpositione, quamvis hodiè aliter servetur in praxi, nimiròm ut ipsius ordinarii decretum interponatur, sicut aliàs diximus.

Et hie pro istà praxi addere visum est quòd cùm hæc gratia requirat necessariò suos executores, coram quibus debet verificari causa in ea expressa, si ante præsentationem præsentis rescripti, moriatur Papa qui illud concessit, re tamen integrà, executores debent abstinere ab illius executione; cùm enim gratia non sit jam perfecta, expiravit, et in propriis terminis decreti, super gratia Si in evidentem, adest, dec. Ludov. Apeguere, 128, relatà à d. Genuens. in suâ Praxi, cap. 94, ubi alios doctores in proposito allegat; unde insurrexerit praxis ut in his casibus petatur à Pontifice successore indultum, quòd dicti commissarii possint procedere ad executionem ipsarum litterarum, non obstante obitu prædecessoris. sicut servatur pro quibusque mandatis concessis à summis Pontificibus defunctis, sicut aliàs diximus; quod quidem indultum statim et facillimè conceditur per novum Pontificem, etiam super mandatis mediati Pontificis prædecessoris; quibusdam paucis solutis, officialibus cancellariæ.

LICENTIAM, ET FACULTATEM, etc., CONCEDATIS. — Et ita petitur et conceditur, si nondùm fuerit confectum instrumentum; quòd si aliàs jam partes contraxerunt sub beneplacito Sedís Apostolicæ, erit petenda confirmatio contractús hujusmodi alienationis.

Si tamen, antequam porrigatur supplicatio, ignoretur à sollicitatore an contractus fuerit initus vel non, et ob id an debeat ille petere licentiam alienandi, ut hic, an verò confirmationem alienationis jam factæ, sub dicto beneplacito, tutius erit petere in supplicatione licentiam locandi, seu quoquomodò alienandi: et pro cautelà, ne amittatur tempus in certiorandis partibus, post illa verba, in ipsà supplicatione posita. scilicet : Licentiam concedant et impartiantur, bonum erit sic addere: Seu, quatenùs jam ad locationem eamdem, sub ejusdem Sedis Apostolicæ beneplacito, deventum suerit, illam approbent, et confirment; omnesque et singulos tam juris quam facti defectus (si qui desuper quomodòlibet intervenerint in eisdem) suppleant. Quæ quidem verba possunt apponi etiam in litteris desuper expediendis, propter rationem supradictam, ne fortè, si aliter in partibus hujusmodi rescriptum interpretaretur, illud remaneat inutile et frustratorium; et ita de stylo Curiæ receptum est pro eautelà oratorum.

Nam, licèt litteræ que expediuntur in formà Si in evidentem, ut plurimum, loquantur de assensu præstando per commissarios alienationi faciendæ, et sic assensus Papæ debeat præcedere contractum Quarant. d. verbo Alienatio, n. 8, per Abb. in cap. Ut super, n. 17, de Reb. eccles. non alien., quia quando aliquid est de formà in actu, semper illa debet præcedere. Abb.

in c. Nulla, n. 7, eod. tit., Fel. in c. Sicut tuis, n. 8, de Simon.; id. Quarant. d. n. 8. Nihilominùs hoc intelligendum est, ne virtute hujusmodi contractûs inter dictas partes initi traderetur possessio rei alienatæ; aliàs enim parùm refert an præcedat assensus apostolicus necne, cùm notum sit quòd summus Pontifex, quando sibi narratur fuisse confectum instrumentum alienationis, mandat illud à commissariis approbari, quatenus cedat in evidentem utilitatem ecclesiæ; absque eo quòd de novo contractus ineatur, sicut jam supra diximus, quidquid dicat id. Quarant. d. n. 8, nempe quòd in curià archiepiscopali Neapolitatanà practicatur, ut in hoc casu fiat de novo contractus alienationis, cum inserto tenore decreti commissariorum; satis enim est utrique parti non tradere possessionem, etiam si dixerint : Salvo assensu apostolico, ad evadendas pænas hujus Extravag., id. Quarant., n. 9, qui n. 10 pro cautelà consuluit ut beneficiatus, qui terram sui beneficii volebat concedere in emphyteusim, illam locaret per triennium, et eo elapso, in emphyteusim concederet, cùm pactis emphyteuticis in formà, salvo assensu apostolico, infra dictum triennium impetrando, ita quòd, eo elapso, non sit translata possessio nec utile dominium, nisi impetrato et executo assensu apostolico, et non aliter, nec alio modo; aliàs, eo non obtento, habeatur pro non factà dicta concessio, nisi pro dicto triennio tantùm.

Et hodiè, quando petitur confirmatio apostolica super instrumento jam inito alienationis, si partes non narrent in supplicatione quòd non fuit tradita possessio, adduntur per dominos officiales dataria hac verba: Possessione minimè tradità, licèt antea non apponerentur.

Hic verò notandum quòd quando petitur confirmatio alienationis, vigore instrumenti super ea celebrati. apponi consuevit clausula in supplicatione, per ipsas partes, post narrationem facti, videlicet : Ac cum nonnullis pactis et conditionibus in ipso instrumento contentis, etc., sciendum tamen est quòd pacta qualiacumque in instrumento contenta, contra juris dispositionem servare nemo tenetur; nam si in instrumento prædicto fuerit appositum quòd emphyteuta ob non solutionem canonis expelli non possit, vel quid simile, id nunquàm censetur confirmari per summum Pontificem; imò, ad evitandas fraudes contrahentium, cùm in supplicatione apponitur supradicta clausula, cum nonnullis pactis, etc., semper officiales addunt in ipsâ supplicatione hæc verba: Licitis tamen, et honestis, ac sacris canonibus minimè repugnantibus; nisi tamen omnia pacta fuerint ad unguem expressa in supplicatione; tunc enim Papa, si velit, omnia approbabit, quia cùm dispositive fuerint expressa, intelliguntur concessa ex certà scientià, quæ omne tollit obstaculum, Gloss. in c. Statutum, § Sancimus, in verbo Litterarum, de Rescrip., in 6, Dec. cons. 191, n. 3; aliàs enim Papa confirmando non intendit comprehendere ea quæ sunt contra juris communis dispositionem, Alex., cons. 59, n. 9, lib. 1; Roman., cons. 327, n. 7, sicut suora diximus.

Sciendum tamen est quòd hodiè supradicta cautela non habet locum, nempe quòd Papa confirmet alienationem, quatenùs super câ fuerit confectum instrumentum sub beneplacito Sedis Apostolicæ, quia id prohibetur ex novà Constitutione fel. record. Urbani Papæ VIII, de quâ in c. seq., vers. Atverò.

## CAPUT VI.

Praxis suppletionis defectuum in eisdem litteris: Si in evidentem, etc.

OMNESQUE ET SINGULOS, TAM JURIS, etc. - Observant curiales hanc clausulam debere apponi in confirmationibus tantum alienationum; in quibus opus est etiam petere suppletionem ipsorum defectuum, quæ quidem clausula, licèt omissa fuerit in supplicatione, poterit suppleri per cancellariam in litteris de super expediendis, Mandos. in Prax. signat. grat., tit. Si in evidentem, vers. Supplicatione super gratiâ, SI IN EVIDENTEM; ex eo quòd, ut ait Redoan., q. 45, sub n. 13, in hâc materià alienationis et dispositionis rerum ecclesiæ, potest Papa supplere in contractibus, distractibus et concessionibus factis aut faciendis, omnes defectus, etiam substantiales, cùm non sit dubium quòd princeps possit mutare substantiam, subdens quòd, licèt regulariter suppletio defectuum generalis non referatur ad defectus substantiales; secus est, quando de eis facta est mentio in specie, ex doctr. Abb., in c. 1, n. 5, vers. An autem suppletio generalis, de Transl.; sed stantibus prædictis, optimum erit illam etiam inserere in simplici licentià alienandi; cujus quidem clausulæ ea virtus est ut nullitas ampliùs allegari non possit, id. Mandos., vers. Suppletio defectuum.

Verum tamen est, ut omnes curiales sciunt, quòd si petatur suppletio defectuum in genere, solet ea cassari per officiales datariæ, vel etiam si petatur in supplicatione, suppletio defectuum substantialium, quia adhuc hæc verba cassantur, cum per hanc clausulam non intendat aut mandet Papa suppleri alios defectus, præterquam juris positivi, nempe solemnitates à jure requisitas; veluti circa tractatus qui in alienandis bonis ecclesiæ requiruntur; ut qui, licèt habiti fuerunt, minus tamen legitime; si enim concederet Papa suppletionem defectuum substantialium, posset prætendi quòd supplevisset etiam defectum causæ, quem nunquàm intendit supplere, Gemin., cons. 48, n. 9; Dec., cons. 142, n. 5; Menoch., cons. 122, vol. 2; nam aliàs, cùm causa requisita in hâc alienatione sit ipsa utilitas ecclesiæ, ei potiùs damnum inferretur, cùm nunquàm intendat Papa derogare dispositioni d. Extrav. requirentis causam et solemnitatem insimul.

Sed tantùm supplet, ut dictum est, defectus juris positivi contra quod dispensat ac disponit ad suf libitum, c. *Proposuit*, de Concess. præb., non autem juris naturalis, ut est citatio quæ dicitur esse jure naturali et divino, Abb. in c. 1 de Caus. poss. et prop.; Card. in Clem. *Causam*. in 3 not. de Elect., nec defectum mandati ad alienandum, utpote, si non fuerit

speciale, prout requiritur, Marc. Antonin. var. Resol., lib. 1, resol. 21, n. 19. Et in hoc casu debent advertere commissarii, quia si compererint alienationem factam, prævio mandato generali, veluti ad quæcumque bona, non possunt præstare ad id corum assensum, cum oporteat mandatum esse speciale ad alienandum tale terræ petium, seu prædium; vel nisi mandatum erit ad locandum ad triennium tantum, quia non poterit fleri pro majori tempore locatio; imò, etiamsi ipsum mandatum simpliciter fuerit datum ad locandum res ecclesiæ, erit intelligendum ad triennium, et non ultra, Redoan., q. 58, n. 43 et 44.

Et tantò minùs summus Pontifex intendit per supradictam clausulam supplere defectus etiam concernentes personas supplicantium, ut ait Staphil. de Lit. grat., in tit. de Claus. motu proprio, fol. mihi 160.

Nec vigore ejusdem clausulæ inducitur absolutib à censuris et pœnis, quas forsan contrahentes incurrerunt, ob traditam rei alienatæ possessionem, ante obtentum et executum beneplacitum apostolicum, sicut aliàs diximus; quamvis iste defectus videatur esse juris positivi, per ea quæ not. in c. Veritatis, de Dol. et Contum., nec aliqua rehabilitatio, cùm includat tantùm defectus solemnitatis, non autem Inhabilitatis, id. Redoan., q. 45, n. 10. Clausula enim, Absolventes, quæ in omnibus rescriptis inseritur, non extenditur ad defectum substantialem, ut est absolutio à censuris et pœnis incursis.

Ut autem hic aliqua, saltem per transitum, dicamus (etiam praxis nostræ ordinem non invertendo) circa pœnas extrinsecas ipsarum scilicet censurarum, quæ incurruntur per contravenientes huic Extrav. Ambitiosæ, nec non absolutiones et dispensationes desuper impetrandas; ex quo illa, sicut jam aliàs diximus, ligat omnes, et ubique terrarum; nam, cùm sit inserta inter alias, et nota, habetur pro decretali, c. Pastoralis, et ubi Felin. post alios, de Fid. instrum.; contrarium verò sentientes, sub prætextu quòd in quibusdam locis non sit usu recepta, aut non publicata, toto errant cœlo, quia eorum opinio posset procedere. quando nimirùm extravagans seu statutum esset extra certum corpus, quod tunc etiam facilè oblivioni traditur, quare debilis debileque reputatur, 1. 2, § Hæc omnia, l. de vet. jur. eumd., l. Cum prolatis, et ibi Bart., ff. de Re jud., d. c. Pastoralis; Gem., cons. 78, n. 1; Roman., cons. 260, n. 3; Felin. in c. 1 de Re jud.; atverò in casu hujus Extravag. Ambitiosæ, dicendum est sat esse quòd illa fuerit publicata Romæ, Navar., cons. 1 de Constit., n. 29; Put., decis. 281, part-1, Gabr., consil. 83 et consil. 178, n. 54, l. 2; quare cessat ratio illius peculiaris non publicationis, etiam in alique loco vel aliqua civitate, ad not. in c. 2 de Const., Alex., cons. 52, 1. 7; Natt., cons. 149, sub n. 20, quia sufficit illam fuisse publicatam Romæ, ubi residet Papa, qui est supremus dominus; nec non regulariter statutum, quamvis non publicatum, si sit in volumine statutorum insertum, ligat. Corn., cons. 156, col. 2, vol. 3; Benint., decis. 13, n. 9, et tamen hæc Extrav. præsumitur ubique publicata ex antiquitate temporis,

quæ facit ut omnia solemnia ad illius validitatem intervenisse præsumantur, Alex., cons. 39, n. 5, vol. 5; si enim supradicta contraria opinio esset vera, sequeretur quòd etiam de regulis cancellariæ idem dicendum esset; quæ nihilominùs, cùm fuerint Romæ tantùm publicatæ, ubique afficiunt, scilicet tam in Urbe quàm extra eam; et ista est communis opinio, Rebuff., in Tract. nominat., q. 47, vers. Nec refragatur, ubi, quod regulæ cancellariæ sunt extractæ ex rationibus juris naturalis, civilis vel canonici, à populo receptæ, habent vim legis, et ligant omnes, sicut ratio legis, etiamsi non esset regula, cùm non sunt juri contrariæ, nec decretis sanctorum Patrum, ut per Joan. And., in reg. Nemo potest, de Reg. jur., in 6.

Quare, his sic stantibus, nullo modo pænæ hujusmodi Extrav. Ambitiosæ possunt per contrafacientes evitari, nisi forsan in casibus relatis per Quarant. in Sum. bull., verbo Alienatio, num. 50, quorum primus est, quando quis bonâ side alienavit quæ in soro conscientiæ excusat; secundus, ignorantia facti probabilis excusat ab ignorantia juris in personis non ita peritis. Tertius, quando fuisset erratum in subtilitatibus juris, quia tune non peccat mortaliter, vel quando pro alienatione essent aliquæ DD. opiniones, vel esset jus non clarum, vel dubitabile, ubi allegat Navar. in Comment. de reb. eccles. non alien., dicentem quòd non peccat mortaliter qui transgreditur legem humanam malè intellectam, sed credens bonâ fide ita esse intelligendam. Quartus excusat à dictis pœnis revocatio alienationis, et pœnitentia, ante realem et pacificam traditionem. Quintus, apparentia justæ causæ. licèt alienatio esset ipso jure nulla, quia qui bonâ fide facit aliquid contra legem humanam, putans se justam causam habere id faciendi, non peccat mortaliter. Sextus et ultimus, beneficiatus, quia alienat justă de causâ rem ecclesiæ, inconsulto Romano Pontifice, bonà fide faciens conditionem ecclesiæ meliorem, non peccat, quoad Deum, mortaliter, nec incidit in pœnas hujus Paulinæ, tum quia non frangit legem per præsumptionem, tum quia alienat in casu à jure permisso, tum etiam quia, licèt non servet formam juris humani, servat tamen formam, jure naturali et divino necessariam, quæ, ut ipse Quarant. ait, est magna consolatio multorum, qui per simplicitatem vel ignorantiam alienant res ecclesiæ, inconsulto Papâ.

Hoe autem, quando sumus in casu quo beneplacitum apostolicum per sufficiens tempus præsumi non potest; nam aliàs militat illa satis trita conclusio, quòd illud per cursum triginta annorum cum observantià facit præsumere non solùm solemnitatem, verùm etiam utilitatem ecclesiæ, ut per Mantic., decis. 101; Seraph., decis. 1042, add. ad Ludovis., decis. 343, n. 4 et 5, et fuit dictum in unà Romana nullitatis venditionis officii coram Buratt., decis. 45, n. 6, in quà pro responsione ad nullitatem dictæ venditionis fuit dictum, quòd aderat cursus triginta annorum, cum observantià, ex quibus omnes solemnitates præsumuntur, et quòd ita Rota passim servat, Add. ad

Buratt. d. decis. 45, litterà B, ubi plures decisiones ad id allegat.

Quod quidam in tantum vendicat sibi locum, etiamsi prædictum beneplacitum non sit expressè reservatum, contra nonnullos qui tenent quòd ad inducendam hanc solemnitatis præsumptionem, sit necessarium quòd hujusmodi beneplacitum sit enuntiatum, quod profectò est contra communem, necnon ipsam praxim, quæ aliter nos docet, nam Rota pænes Seraph. decis. 1042, eadem Rota, decis. 159, n. 4, part. 1, in recent., per quas apertè habetur supra dicta procedere, etiamsi illud non reperiatur enuntiatum nec reservatum, id. Add. ad Ludovis. d. decis. 343, n. 5, subdens etiam quòd ulteriùs præsumitur utilis alienatio ex solà confirmatione executorum, pro quibus in dubio est præsumendum.

Porrò, ad supradictam præsumptionem inducendam, distinctio communis est, quòd, aut nulla concurrit observantià contractùs, sed solùm allegatur temporis diuturnitas, et hoc casu requiruntur centum anni, si verò cum temporis lapsu concurrit observantia, et nunc, si de levi præjudicio agatur, sufficiunt decem anni; si verò de gravi, ut hìc in materià prædictæ alienationis, requiritur spatium triginta anuorum, ut supra dictum est.

Hæc verò observantia subsecuta quoad hoc ita illam intelligas, nempe quòd intra hujusmodi tempus, nullus adversus prædictam alienationem reclamaverit; et sic si non concurrat dicta observantià, non potest præsumi dictum beneplacitum, id. Seraph., decis. 381., n. 14, et decis. 694, n. 5, part. 1, recent. Tunc autem, exempli gratiâ, cessat dicta observantia, quando infra dictum tempus à die alienationis movetur lis contra possessores bonorum alienatorum ac de invalidà et lesivà rerum alienatione reclamarunt, et ad hoc sufficit quælibet contradictio aut reclamatio, etiam extrajudicialis, ad tollendam observantiam et acquiescentiam; ex quà oritur supradicta præsumptio beneplaciti apostolici, ut fuit dictum in una Messanen. Tenimenti, seu Feudi, coram Verospio, 22 junii 1635, et coram Merlino, 15 februarii 1636, et habetur in una Regien, prædii penes Rub., decis. 202, n. 7 cum duob. segg., tom. 2; et ita fuit per omnes communiter tentum et practicatum.

Atverò hodiè aliter dicendum est, ex novà constitutione felicis record. Urbani Papæ VIII, quæ incipit: Romanus Pontifex sub dat. Romæ apud S. Petrum die 5 junii 1644 sub annulo Piscatoris, quæ emanavit super præservatione jurium Sedis Apostolicæ, et inferiorum ecclesiarum, personarumque ecclesiasticarum à quibuscumque præjudicialibus; quà abstulit omnem præsumptam scientiam, tolerantiam, consensum, seu approbationem Romanorum Pontificum, ac etiam ad præsumendum super alienatione rerum et jurium sedis prædictæ ac aliarum ecclesiarum, fuisse concessum beneplacitum apostolicum, præsertim ubi actum fuit, seu agitur de præjudicio perpetuo, quia semper consueverunt in scriptis expediri, præcipuè per litteras apostolicas sub plombo, sive

in forma brevis sub annulo Piscatoris, et ideò, si in registris apostolicis, quæ sideliter custodiuntur et asservantur, beneplacita apostolica non reperiuntur descripta, seu registrata, vel non exhibentur originalia litterarum apostolicarum, aut transumpta, inde deducitur, neque Romanos Pontifices, nec ipsum Urbanum præjudicialia hujusmodi, approbâsse vel confirmasse, ac declarat omnia et singula acta, decreta, statuta, indulta, concessiones, ordinationes, declarationes, concordias et pacta, etiam nomine ejusdem Sedis Apostolicæ inita, ac venditiones et alienationes, ac quascumque alias dispositiones præjudicialia à quibuscumque legatis et aliis ministris apostolicis qualitercumque contra facultates eis concessa, facta aut aliàs emanata, etiam cum clausulà: Salvo vel reservato Sedis Apostolica beneplacito, vel fortassè etiam cum intentione datà, vel promissione etiam factà illud à prædictà sede impetrandi, etiam cum prætenså illarum executione, et observantià quantumlibet longissima, ac aliis indè quomodolibet secutis quibuscumque, etiam sub prætextu quòd bullæ seu constitutiones apostolicæ non fuerint publicatæ, vel usu receptæ, sed contrario usu abrogatæ. Volens omnia præjudicialia prædicta per quoscumque sufficienti facultate apostolicà non munitos, facta et gesta, tunc omnibus inde secutis, et quocumque tempore, etiam longissimo executioni demandatis, fuisse nulla ac de facto præsumpta, illaque, ex quocumque temporis cursu, nec etiam ex quâcumque prætenså observantiå quantùmlibet diuturnà, longævå, longissimà, seu immemorabili, etiam cum famà prætensi privilegii apostolici, nec aliquam approbationem vel præsumptionem alicujus beneplaciti apostolici, neque bonam fidem, possessionem vel quasi, aut præscriptionem in aliquo posse resultare vel induci, nisi de prætenså approbatione vel confirmatione apostolicà constiterit ex prædictis registris apostolicis.

Verum idem Urbanus, in prædicta constitutione declarat per eam nolle tollere centenariam præscriptionem, concurrentibus de jure requisitis, nec immemorabilem, nisi in casibus in quibus per sacros canones illa reprobatur, seu illi derogatur; firma tamen remanente bulla Cænæ Domini quoad omnia.

Et sic habemus per supradictam constitutionem, quòd alienationes rerum ecclesiæ, non obstante quocumque temporis cursu, ctiam cum observantià, redduntur nullæ ipso jure, nisi doceatur de beneplacito apostolico, adeò ut stante dicta constitutione non ampliùs præsumi possit per cursum temporis intervenisse dictum beneplacitum, ut dictum est, cum vigore clausulæ irritantis ibidem contentæ, non solùm inficiantur contractus futuri, sed etiam præteriti; et tollatur non solum omnis præscriptio et præsumptio, sed etiam bona fides et possessio vel quasi, ut in dictà Constitutione, vers. Nec non reliqua omnia, etc.

Præmissis præterea accidit nil hic obstare quominus contrahentes curent, etiam ante obtentum beneplacitum apostolicum, confici instrumentum super alienatione, sub Sedis Apostolicæ beneplacito, cum 4

ad evitandas pœnas, per eam Extrav. Ambitiosæ, inflictas, sufficiat-quòd rei alienandæ non fuerit tradita possessio; vulgare etenim satis est, quòd super hujusmodi alienationibus frequentissimè conficiuntur instrumenta sub dicto beneplacito, et ante illud obtentum; quare ista praxis docet quòd in his non modò summus Pontifex dat executoribus ut possint concedere facultatem alienandi, ante prædictæ alienationis instrumentum, veluti cum in suis litteris dicit : Eam illis faciendi licentiam et facultatem auctoritate nostrà concedatis, verùm etiam, ubi exprimitur jam inter oratores fuisse hujusmodi instrumentum super ipså alienatione, sub eodem beneplacito confectum; tunc enim, cùm id eidem summo Pontifici in supplicatione narretur; sic ipse in litteris, post facti narrationem, subjicit: Sub nostro et Sedis Apostolica beneplacito concessit, seu vendidit, etc., prout in instrumento desuper confecto, dicitur contineri. Quare, hoc modo ipsis executoribus dat ipse Papa facultatem confirmandi, et apostolicà auctoritate approbandi ipsam venditionem, seu locationem; et sic oratores, pænis in dict. Extravag. Ambitiosæ contentis, obnoxii minimè remanent, cum illæ per solum contractum, sine translatione dominii, aut possessionis traditione, nunquàm incurrantur, prout dicendum est de quibuscumque contractibus, in quibus apponi possunt (ut ita dicam) maria et montes, quæ sub dicto beneplacito cadere possunt, quia, si postmodum illud desit, non solum facta corruunt, Afflict., decis. 83, n. 5, sed etiam omnia revocantur; et perinde est ac si nunquàm de tali alienatione inter oratores actum esset, Marches., de sign. Grat., part. 1, cap. 2, num. 5.

Advertendum est tamen, quod id. Marches., loc. cit., n. 43, dùm dicit quòd si antequàm præstetur assensus apostolicus, inter partes contractus perficiatur, jam censuræ in d. Extravag. comminatæ, sunt incursæ; id quidem puto pro simplicibus et idiotis melius declarandum, videlicet, quòd ita ipse contractus sit perfectus, ut sit tradita possessio, seu alias translatio dominii facta, quia per simplicem contractum, absque aliquo præmissorum, pænæ ipsæ non incurruntur, ut dictum est.

Nec prorsus ab ista praxi devium agnoscas, ut si tempus fortassè in instrumento inter partes præstitutum, ad impetrandum beneplacitum apostolicum, sicut ut plurimum fieri consuevit, jam, ante ipsam impetrationem, lapsum fuerit, optimum quidem erit ut de hujusmodi lapso in supplicatione fiat mentio, nimirum ut, ubi dicitur, sub S. V. et Sedis Apostolicæ beneplacito, infra certum, tunc expressum, ac jam elapsum tempus impetrando, sic apponatur postmodùm sub clausula derogatoria contrariorum, scilicet: Non obstantibus lapsu temporis hujusmodi, attento partium consensu, ac. constitutionibus, etc., quod quidem servatur de stylo Curiæ, ad tollendam omnem hæsitationem, qua ob non hujusmodi expressionem possit oriri. Quare, prudenter quidem agunt sollicitatores Romanæ Curiæ, si in eorum supplicationibus, Papæ porrigendis, attentà qualitate materiæ, aliqua in ipsâ

supplicatione quandoque addant, gratià tollendæ omnis dubitationis, et majoris claritatis; quamvis, si ita non adderent, idem esse arbitrarentur; quod qui dem prodesse poterit, si executores litterarum ignorent forsan (sicut frequenter contingere solet) praxim rescriptorum Romanæ Curiæ; qui quandoque litteras ipsas, ob levissimas causas, et sub prætextu subreptionis vel obreptionis, yerentur illa exequi atque recusant; quare licèt taciti et expressi idem sit judicium, I. Si cui, ff. de Servit., leg. Cum quid, ff. Si cert. pet.; imò etiam si tacitum exprimatur, nihil ultra operetur, l. 3, ff. de Leg. 1, I. Non rectè, ante fin., c. de Fide juss., Abb. in cap. Significâsti, num. 6, de Elect., et expressum, etiam dicatur illud, quod tacitè inest, et ex mente colligitur, 1. Ait prætor, ff. de nov. Oper. nun.; nihilominùs, ad cautelam expressa, non nocent, sed sunt toleranda, licèt superflua, l. Qui mutuam, ff. Mand., l. Quæ intrinsecus, ff. de verb. Oblig., 1. Quæ dubitationis tollendæ causa. ubi Dec. num. 1 et seqq.; ff. de Reg. jur., Abb. in cap. Solitæ, num. 7, de Major. et Obed., et in cap. Certificari, num. 10, de Sepult., ubi ait quod sic non obstat quòd verba debeant aliquid operari, ut in cap. Si Papa, de Privil. in 6; nam, in eo operantur, quod tolluntur dubitationes. Unde hâc de causâ, non modò periti curiales nonnulla petunt in supplicationibus ad cautelam, dummodò à rectâ preces porrigendi ratione non devient, verum etiam ipse summus Pontifex multoties in suis constitutionibus non curat apponere verba superflua, ad occurrendum malitiis. subtilitatibus et cavillationibus nonnullorum, qui nisi exprimerentur, cavillarentur in contrariam sententiam, ut per Host. in cap. Nimis iniqua, n. 2, in fin., et num. 10, Joan. Andr., num. 7; Butr., num. 17 de Excess. præl., quos refert Gonz. ad Reg. 8, glos. 6, num. 29, ubi dicitur quòd dictantes et notarii sic debent scribere verba privilegiorum et instrumentorum, aliarumque dispositionum, etiam si specificentur, non aliàs specificanda, ut tollatur malignorum interpretatio; quod quidem locum sibi vindicare in rescriptis apostolicis satis longo experimento compertum est, etiam quòd aliquod in illis non debeat esse sine aliqua operatione, ac proinde nihil frustra apponi, Paris, de Resig. benef., lib. 8, q. 7, n. 158. quia nihilominùs, ad occurrendum hujusmodi malitiis ac sophisticis interpretationibus, procedit bic quod tradit Felin. in cap. Eam te, n. 15, de Rescrip., videlicet, quòd non semper est vera traditio quòd non debeat esse aliquod superfluum; quod quidem neque tale dici potest, quando illud explicitè et distinctè declaratur, id Gonz., loc. cit., n. 33, quæ etiam obiter, ac pro Romanæ Curiæ tironibus tantummodò dicta sunt.

Ad petendum verò absolutionem à censuris, propter indebitam rei ecclesiæ alienationem, necnon rehabilitationem pro rectore, docet notoria praxis quòd propter prædictarum pænarum incursum, ob traditam possessionem, petitur etiam in eådem supplicatione absolutio à supradictis censuris et pænis; ac pro ipso rectore ecclesiæ etiam rehabilitatio ad benesicia, quo casu in ipså supplicatione additur per dominos ofsiciales hæc clausula, videlicet: Et attento quòd possessio dicti terræ petii jam tradita suit, committatur ordinario, ut prædictum rectorem, ac etiam N. si id ab eo humiliter petierint, absolvat, injunctà eis pænitentià salutari; quo verò ad consirmationem, committatur cidem ordinario, et dignitatem in ejus ecclesià obtinenti, et si in evidentem, etc.; vel dicitur: Et committatur ordinario, et prævià absolutione à censuris per oratores, ob non obtentum S. Apostolicæ beneplacitum, seu dictæ locationis aut venditionis consirmationem à Sede prædictà, antequam eadem locatio seu venditio executioni demandaretur, incursis, imposità eis pænitentià salutari.

In litteris autem fit supra dicta commissio, ut sequitur, videlicet: Discretioni vestræ, etc., mandamus quatenus tu, fili vicarie, N. et N., prædictos à quibusvis, etc., in utroque foro absolvas, imposità cis aliqua pænitentià salutari, auctoritate uostrà absolvas; et si postquam vocatis, etc.

Quandoque, etiam pro rectore petuntur absolutio et rehabilitatio in utroque foro; quia summus Pontifex vult Extravag, ipsam observari quoad omnes sui partes, et inter cæteras pænas in eå contentas, disponit, ut quomodocumque obtinentes beneficia quorum res et bona alienârunt duntaxat, ipso facto illis privati existant; illaque absque declaratione aliqua vacare censeantur, possintque per locorum ordinarios vel alios, ad quos eorum collatio pertinet, etc., liberè de jure conferri, ac propterea, pro ipsis rectoribus petenda est absolutio à censuris et pœnis incursis, necnon rehabilitatio, quæ ut plurimum conceduntur per officium sacræ pænitentiariæ pro foro conscientiæ tantum, præviis litteris, discreto viro confessori, etc., directis, ut oratorem absolvat; ac cum eo dispenset, imposità ei pœnitentià salutari; et quia possessio fuit tradita, et nondum impetratus assensus apostolicus, injungitur eidem oratori, ut intra duos menses, vel aliud competens tempus, rescindat contractum, vel obtineat beneplacitum apostolicum super locatione, seu venditione hujusmodi; quo tempore elàpso et prædictis non adimpletis, reincidat in eamdem excommunicationis sententiam eo ipso; ac illi pariter conceditur rehabilitatio ut possit retinere beneficium, cujus bona sic alienavit, quamvis, ut plurimum, absolutiones et rehabilitationes hujusmodi expediantur in utroque foro per datariam; per ea quæ dicit Quar., d. verbo Alienatio, sub num. 49, in fin., nempe ad obviandum molestationibus quæ in futurum oriri possent, prout etiam dicunt omnes peritissimi ac practici viri Romanæ Curiæ, ac propterea, quando similia rescripta conceduntur pro rectore, qui sic bona ecclesiæ alienavit, petitur etiam nova provisio illius beneficii, cujus bona alienaverat; et in calce supplicationis additur per officiales id quod sequitur nempe: Et committatur ordinario, qui possessoreni dicti terræ petii, juris et facti remediis opportunis cogat, et compellat ad illud demittendum; et postquam demissum

fuerit, supra dictæ ecclesiæ perpetud applicetur; quique postquàm ipse orator dictam ecclesiam in ejusdem ordinarii manibus realiter et cum effectu dimiserit, et non antea, et injunctà ei pænitentià salutari, eum absolvat; et cum eo dispenset, aliaque faciat, ut supra. Et quoad novam provisionem, committatur in formâ Dignum No-VISSIMA. Si verò petitur absolutio pro laico, etiam in utroque foro, additur in ipså supplicatione: Et committatur ordinario, qui oratorem, injunctà ei pænitentià salutari et rescissà ac annullatà dictà locatione, ita quòd nihilominus melioramenta omnia, si quæ per ipsum conductorem in dicto petio terræ hactenùs facta sint, eidem ecclesiæ liberè cedant, absolvat. Quòd si petenda erit absolutio cum rehabilitatione pro capitulo ecclesize, quod absque licentià sic alienavit, committitur pariter ordinario, qui oratores, si vel postquam rem alienatam hujusmodi cum juribus et pertinentiis suis ad jus et proprietatem dictæ ecclesiæ, rescisså illius locatione seu venditione, reduxerit, imposità aliquà pœnitentià salutari, oratoribus ab exercitio suorum ordinum arbitrio ejusdem ordinarii suspensis, eos absolvat et cum eis dispenset, ut supra.

Hic verò videndum, an supra dicta Extravag. Ambitiosæ, prohibeat etiam mandatum ad locandum res Ecclesiæ ultra triennium; ita ut si detur, sit intelligendum ad triennium tantum, quo finito, procurator, absque novo mandato, non possit iterum locare, et idem, si mandatum expressè detur ad locandum bis, ter, aut pluries ad triennium, finitur elapso primo triennio. Hujus opinionis fuerunt Dec., cons. 282, dicens alioquin fraudem fieri prohibitioni juris, cum aliis allegatis per Gonz., de Benef., p. 2, cap. 1, num. 71.

Quæ quidem opinio reprobatur à Molin., de Hispan. primogen., lib. 1, c. 2, disput. 462, in fine, cùm nullo solido fundamento aut juri nitatur, dicens irrationabile esse quòd absens in partes longinquas, non posset dare mandatum ad locandum res sui beneficii toto tempore, quo absens fuerit, et contra hanc sententiam Decii, est praxis universalis et consuetudo recepta.

Quo verò ad pœnas incurrendas ejusdem Extrav. et an ilke habeant locum vigore prædicti mandati ad alienandum, si procurator nomines ui principalis alienavit, et ante obtentum beneplacitum apostolicum tradidit possessionem, et proindè faciat dictum suum principalem incidere in pœnas supra dictas, quidquid ex adverso forsan afferri posset, absolutè dicendum est illum non incurrere; quia procurator, quantumvis generale mandatum habens, non censetur illud habere, ut faciat incidere suum principalem in dictas pœnas, Nav., cous. 445, post Alex. cons. 39, vol. 1, sed requiritur speciale mandatum, ut comprobat Ricc. in Praxi for. eccl. dec. 57, n. 2.

Et juxtà hanc praxim, refert Genu., c. 50, num. 1, quòd anno 1599, cùm dubitaretur, an quidam rector, ex causà supra dictà esset excommunicatus, et incurrisset pænas ejusdem Extrav. Ambitiosæ, ex eo quòd ante obtentum assensum apostolicum, tradiderat pos-

sessionem, quamvis adesset in instrumento, clausula retum illa non recedat, sed velit stare pradicto con-Non aliter, nec alio modo, re delatà ad Clem. VIII, declaravit dictum rectorem incurrisse dictas pænas, et rescripsit vicario Neapolitano, quatenùs dictum rectorem absolveret à dictis censuris in utroque foro: dummodò prius dictus rector revocaret alienationem, et redintegraret ecclesiam in suo statu; aut faceret pro sho posse quòd redintegraretar, movendo litem in judicio, vel alia ad hunc finem faciendo; quòd si prædicta facere non posset ante absolutionem, ad minus promitteret, et se obligaret, quam citius prædicta facere, et quòd dictus vicarius, cum eodem rectore dispensaret, etiam super fructibus malè perceptis, et revalidaret titulum beneficii, ut in sua Praxi, cap. 44.

Quare, hac absolutio, quoad rectorem, semper pertinet ad Papam; qui illam ad se advocat ratione dispensationis super oratoris inhabilitate et retentione beneficii cujus bona sunt alienata, cum nunquam ille, in hoe casu, impartiatur dispensationem sine absolutione, ut omnes sciunt curiales; cum ad summum Pontificem duntaxat spectet cum eo dispensare, qui malè alienavit bona ecclesiastica, inconsulto Romano Pontifice, super retentionem beneficiorum. Gamb., lib. 2, n. 415.

Quo verò ad laicos qui bona prædicta sic recipiunt, sunt etiam excommunicati per d. Extr. Verùm cùm ipsi non egeant, nisi absolutione à supra dictà excommunicatione, et illa nemini sit reservata, ut ex ipsâ constitutione satis constat, quæ illam non reservavit, ac proindè aliis facultatem absolvendi concessisse censetur, c. Nuper, ibi, quia tamen conditor canonis ejus absolutionem sibi specialiter non retinuit, eo ipso concessisse videtur facultatem aliis eam relaxandi, de Sent. exc., c. Dura, de Crim. fals., c. de Multa, in fin. de Præb., quilibet simplex confessarius ab ordinario approbatus, potest hanc absolutionem laicis recipientibus impartiri; nisi forsan episcopus illam sibi reservåsset; prout multi episcopi consueverunt inter casus episcopales sibi reservare. Nec tamen est ipsis, dicta absolutio aliter concedenda, quam eo modo quo illam summus Pontifex, seu S. pœnitentiaria concedere solet, videlicet, ut ipse laicus curet quamprimum rescindi instrumentum dictæ alienationis, ac ecclesiam redintegrari, ut supra. Cæterùm autem, non est audiendus Borgas., de Irreg., p. 6, tit. de Reb. eccles. non alien., n. 1, dùm dieit, hanc absolutionem esse Papæ simpliciter reservatam; cum afiter nos doceat etiam quotidiana praxis.

Nec incongruum hic subnectere visum est quid servandum, etiam in praxi, si præsentato commissariis delegatis rescripto confirmationis locationis aut alterius contractûs, jam inter oratores, sub dicto beneplacito apostelico initi, alterum contrahentium pænituerit, velitque recedere ab hujusmodi contractu.

Sed inprimis notandum est, canones et constit. apostolicas prohibentes alienationem rerum ecclesiae. emanasse ad favorem ejusdem; quare si post contra-

tractu, et altera pars nolit, tunc prædictus contractus ad favorem ecclesia claudicat, Inn. in c. 1, in princ., De his quæ fiunt, etc.; quare si venditio, seu quævis alienatio sit utilis ecclesiæ, quæ velit eam ratam habere, non licet emptori post contractum ab ea recedere, ne illud quod favore ecclesiæ inductum est, in ejus læsionem convertatur, prout dicitur in una Rom. Dom. cor. Mant., dec. 201, n. 1, quæ in proposito mihi videtur celebris; namque in eå respondetur ad omnia contraria, quæ circa hoc afferri possunt, quod tamen intelligitur, impetrando Sedis Apostolicæ beneplacitum, vel aliàs cum legitima solemnitate ex relatis per Grac., loco cit., num. 74.

In facti contingentià plures vidimus oriri circa id dubitationes; et omnibus hinc inde omissis, ea tantùm referamus qua ad nostram praxim pertinent; circa quam cum hac distinctione procedendum esse observatur, nempe : aut nondum est impetratum beneplacitum, et tunc est locus pœnitentiæ; Put., dec. 545, lib. 1; Maris., var. Res. lib. 1, c. 14. Quod tamen intelligas, etiam si fuerit supplicatio signata, nondùm tamen registrata; cùm antequam registretur, nullum jus dicatur partibus, vel earum alteri acquisitum; nullumque præjudicium, imò neque aptitudo ad præjudicium valeat generari; ex eo quòd Papa, donec fuerit ipsa supplicatio registrata, potest, prout sæpè solet, ex aliquâ superveniente causâ. mandare, supplicationem ipsam per illius officiales lacerari; nam gratiam ipsam per solam signaturam supplicationis concessam, absque alicujus injurià denegare potest, teste Gom. in Reg. de jur. quæs. non toll., q. 20, n. 5, ubi apertè docet quòd antequàm supplicatio perveniat ad manus partis, potest cessari et reformari per datarium, et alios officiales, et tanto fortius per Papam; prout non semel in ipsa dataria vidimus; quandoquidem, in quibuscumque gratils quæ per supplicationes, et per ipsam datariam conceduntur, nunquàm dicitur parti jus quæsitum, donec registrata fuerit supplicatio, ac parti tradita, ut supra dictum est. Et ex hoc obiter scias, quòd nunquàm officiales datariæ relaxant supplicationes, nondùm registratas, in manus partis, sed, si fortè intersit ejusdem partis aliquid eidem supplicationi tantùm signatæ aptari, vel ex ea deleri, mutari, aut aliud, quod tamen gratiam ipsam non alteret, supplicatio ipsa traditur alicui personæ cognitæ et side dignæ, ut cum ipsà parte, vel illius sollicitatore deferat supplicationem ipsam alteri officiali, ad id præposito, ad effectum supra dictum; nam si ipsi parti traderetur, possent de facili multæ fraudes, circa supplicationem committi, quibus dataria, illiusque officiales quanta fieri possit vigilantià occurrunt, juxta text. in I. Fundo, vers. Neque malitiis, ff. de Rei vend., c. Sedes, et c. Ex tenore, de Rescript.

Ouibus sic stantibus, conditio apposita in instrumento alienationis, nempe, sub Sedis Apostolica beneplacito, cum per solam signaturam supplicationis. nondum registratæ, purificata non fuerit, nihil ponit

in esse; cùm idem sit ac si dictum fuisset, dummodò Sedis Apostolicæ ad id accedat assensus, vel si Papæ placucrit, cap. Si pro te, et ibi Glossa et doctores de Rescript., 1. Si quis suà conditione, ff. Si quis omiss. cau. test.; Bart. in 1. 1, ff. de Cond. et Demon.

Id tamen procedit respectu ecclesiæ, non autom personæ, cum eå contrahentis; cui nen dicet aliquo modo pænitere; quia, cùm ista solemnitas fuerit introducta favore ecclesiæ, si ipsa velit stare contractui, non poterit altera pars venire contra; contractus enim claudicat favore ecclesiæ; Innocent. in cap. 1, de his quæ fiunt à præl., et alii doctores citat. per d. Genuens., cap. 88, num. 2, ut supra dictum est.

Respectu enim Ecclesiæ d. Extravag. est favorabilis, Abb. in c. Nihil, num. 1, vers. Secundo principaliter, de Elect., Caputaq., dec. 215, n. 6, lib. 3,
nec refert quòd etiam sit partim odiosa, nam sufficit
quòd sit alio respectu favorabilis, quia, quoad utilitatem ipsius Ecclesiæ potius considerandus est favor
quàm odium, Glossa in c. Sciant cuncti, in verbo
Alios, de Elect., in 6, et per Gonz., ad reg. 8 cancell.,
§ 6, proœm. num. 73.

Aut beneplacitum est jam impetratum, quia nimirum supplicatio, non modò signata est, sed etiam registrata; et tunc neque ecclesiæ illiusque rectori, licet pœnitere, quamvis rescriptum adhuc non fuerit per commissarios delegatos, debitæ executioni demandatum, neque lata sententia, neque litteris super eo confectis, ut per Afflict., dec. 253, in fin., et fuit dictum in una Roman. Casalis Trigonii, et antea in una Leodien. Bonorum, coram Robusterio, 8 octobris 1586, et in alia Tirasonen., Decimarum, ut in decis. 102, num. 9, p. 1, divers.

Eòque magis si litteræ fuerint expeditæ, quia non obstat quòd nondùm fuerit secuta sententia confirmatoria commissariorum, si ecclesia velit pœnitere, quia licèt ante beneplacitum sit locus pœnitentiæ, tamen post illud obtentum, partes non possunt ampliùs pœnitere, neque à contractu resilire, etiam antequàm sequatur sententia prædictorum commissariorum, prout fuit resolutum in una Leodien. Domorum, 10 maii 1576, coram Rubeo, et in una Romana Locationis, 4 junii 1584, coram Blanchetto; Buratt. decis. 15, num. 6, et optime declaratur in alia Nullius emphyteusis, 16 novembris 1607, ubi etiam dicitur id procedere, etiam si versaremur in mandato de confirmando, cum solità clausulà Si in evidentem; prout similia rescripta sæpè expediuntur; quia beneplacitum, non propter id redditur conditionale, quoad ejus substantiam, nam licèt sit impedita illius executio, nempe, quia differtur ad tempus, postquam constiterit de evidenti utilitate, attamen effectus hujusmodi beneplaciti eo ipso, quòd fuerit registrata supplicatio, operatur; quia etsi antequam supplicatio registretur, per cujus registraturam jus quæritur parti, ut dictum est, et non antea, licitè possunt pœnitere, cùm tali alienationis jus resistat, cap. Si quis presbyterorum, ubi doctores, de Reb. eccl. non alien.;

attamen ipså supplicatione registratå, dicitur obtentum dictum beneplacitum apostolicum; et sic ejusdem juris resistentia cessat, et consequenter conditio apposita in contractu, ampliùs non durat. Aliam insuper rationem affert Grat. in suis Discept. forens., cap. 514, tom. 3, nempe quia, quòd alienatio hæc cedat, vel non cedat in evidentem utilitatem, est omninò certum in rerum natură, licèt incognitum, ac propterca ejus liquidatio non suspendit effectum supra dicti beneplaciti; id. Mariscot., d. lib. 1, c. 14, num. 2, qui, n. 5, dicit hanc conclusionem habere locum, etiam contra successorem qui alienationi non consensit; qui, licèt post concessionem legitimè et utiliter factam, compererit contrarium evenisse, nempe in damnum ecclesiæ, non propterca potest petere revocationem alienationis; cum satis sufficiat contractum fuisse legitimè factum, ac omnia in rescripto apostolico narrata, per commissarios delegatos approbata, nec appareat fraudem intervenisse. Unde dixit Redoan., q. 20, n. 33, quòd non est imputandum episcopis vel clericis, ex quo bonâ fide et rectà intentione celebraverunt contractum, et meliora Ecclesiæ prospexerunt, licèt aliter contigerit.

## CAPUT VII.

Praxis derogationis obstantium in eisdem litteris
Si in evidentem, etc.

Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, cæterisque, etc.—Hæc clausula derogat præcipuè supra dictæ Extrav. Ambitiosæ; proquâ, licèt in supplicatione fuerit petita expressa derogatio, hoc procedit potiùs ex quodam stylo sic introducto quàm ex necessitate; quia cancellaria illas expressas derogationes admittit, quando videlicet summus Pontifex disponit adversùs constitut. conciliarem, cui necesse est in specie derogare, ex pluribus juribus, per nos ad id aliàs allegatis. Unde, parùm refert, quòd id. Redoan., q. 35, num. 5, advertat quòd in hoc casu debet apponi clausula: Non obstante constitutione Pauli II, propter rationes supra dictas.

Benè tamen ipsa cancellaria consuevit in locationibus omnium, et singulorum bonorum, etiam immobilium beneficii, licèt ad modicum tempus, puta novem annorum, non modò derogare in specie supra dictae Extrav., verùm etiam aliis constitutionibus, videlicet Pii II, Pauli IV, et Pii V, aliorumque Romanorum Pontificum, similes locationes ultra triennium fieri prohibentium, ac etiam Alexandri VI, tempus locationis à die data concessionis gratiæ, non autem alio posteriori, seu anteriori tempore computari debere, disponentibus, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis.

Præterea est advertendum, quòd si beneplacitum Apostolicum petitur super alienatione decimarum, prout sæpè contingit, erit omninò necessaria specifica derossaria concilii Lateranensis, prohibentis decimas in laicos alienari, ut est text. in c. Prohibenus, de Decim., quia cùm hæc constitutio sit fecta à Papa in

concilio generali, requirit specialem derogationem; ita ut non sufficiat derogatio per clausulam: Non obstantibus; Cavaler., decis. 229, num. 3 et 4, et decis. 101, num. 1 et 2, et decis. 247, num. 10 et 11, cum aliis allegatis in una Placentina Decimarum, qua est decis. 350, n. 28 et 29, p. 5, recent.

Quoniam verò aliquando circa hujusmodi alienationes contingit, præter prohibitionem juris concurrere prohibitionem hominis, nempe testatoris, qui in suo testamento dicit quòd res ecclesiæ per eum relicta, non possit vendi, alienari, seu quovis titulo transferri in alium, alias venditio et alienatio nullius fit roboris vel momenti; ex eo quòd idem testator voluit, quòd ipsa res sit perpetuò dictæ Ecclesiæ, propterea, stante dictà prohibitione hominis, alienatio est prohibita, etiam in casu permisso; Mar. Ant., variar. Resol., lib. 1, resol. 15, num. 10, quod quidem in tantum procedere ait Redoan., q. 3, num. 50, quòd si res sint Ecclesiæ relictæ, eå conditione, ut non possint alienari, etiam in maximâ necessitate alienari non poterunt de jure civili, per Glossam in verbo Alienare, § Sanctissimas, Auth. de Alien. et Emphyt., quod etiam procedit de jure canonico per text. in cap. Verum, et ibi doctores de Cond. appos.; nam, concurrente prohibitione hominis, fortificatur prohibitio legis, Imola in cap. Raynutius, de Testam., quibus accedit, quòd prohibitio addita prohibitioni, magis stringit, sicut promissio addita promissioni, magis ampliat, d. § Sanctissimas. Hinc est, quòd cùm præmissa vendicent sibi locum, præsertim in rebus ecclesiæ, ut per Mant., de Conject. ult. volunt., l. 9, tit. 10, num. 12, præbent summo Pontifici causam suum beneplacitum frequenter denegandi, vel saltem difficilem se reddendi ad hujusmodi concessionem, ut ex pluribus docet dominus meus Ricc. in Praxi fori Eccles., decis. 45, per tot.

Ac propterea, cùm sint duo impedimenta, uno remoto aliud remanet, c. Ex tuarum, de Auth. et Usu pall., sicut duabus servitutibus appositis, unâ sublatà, remanet altera, l. Si prius, ff. de Aq. pluvià arcendà; Ludovis., dec. \$7, num. 6.

Propterea docet quotidiana praxis, ut in supplicatione fiat mentio de hâc prohibitione testatoris, et petatur specifica illius derogatio : quod quidem debent animadvertere oratores, sive eorum sollicitatores, qui ab ipsis oratoribus exquirant, num ultra prohibitionem juris, alia adsit hominis; eòque magis, si in hujusmodi prohibitione hominis, erit imposita aliqua pœna caducitatis, sive devolutionis; nam, si istæ qualitates non fuerint expressæ, rescriptum super assensu apostolico impetratum, subjacet quidem vitio subreptionis, et hoc modo, multa similia rescripta vidi impugnari, quæ postmodùm fuerunt revalidata per gratiam : Perinde valere; et quandoque ubi facta fuit supra dicta mentio, vidi per Papam, denegatum assensum, cùm talis prohibitio præbeat justam causam illum denegandi, ut supra dictum est, et dixit Ann. in constitutione quæ incipit : Divæ memoriæ, prout cum effectu ferè semper denegatur, vel cum

maxima difficultate conceditur; et cum D. datarius rejicit hujusmodi supplicationes, ita apponit in calce. servetur voluntas testatoris; nam illa est pro lege servanda, ut in § Disponat., Auth. de Nupt., coll. 4, c. Ult. voluntas, 13, q. 2, quod est adeò verum, ut locum habeat, etiamsi ipsa voluntas commutetur in melius. Videmus enim quòd Papa, licèt plenissimam habeat super hoc potestatem, nihilominus has commutationes, non nisi parcè et cum maximà difficultate concedit, aut illis derogat. Unde ait Mandos. in Praxi sign. grat., in tit. Commutatio ult. voluntatis, quòd non solum periculosa est commutatio ultimæ voluntatis prædictæ ab alio quam a summo Pontifice, verùm etiam, quòd parcè et prudenter Sedes Apostolica concedere solet hujusmodi commutationes; prout ego semper meo tempore vidi servari; quæ non aliter conceduntur, nisi proponantur in plenâ signaturâ, in quâ sæpissimè repulsam patiuntur.

Nec propterea, ad removenda hæc duo impedimenta, sufficit supra dicta clausula generalis: Non obstantibus, nisi de singulis impedimentis, et de utraque prohibitione fiat expressa mentio; Bald. in leg. 1, num. 22, c. de Furt. Felin. in c. Nonnulli, num. 21, de Rescript.

Quia ubi concurrit prohibitio hominis cum prohibitione legis, impeditur quòd etiam in casu permisso possit fieri alienatio per text. in cap. Nihil, § fin., vers. Sic tamen, de Elect. Glossa, in cap. Venerabili, de Off. del., ubi Host. et Abb., Imol. in l. Filius familia, § Divi, ff. de l. 1, ubi Alex., quòd ubi prohibitio testatoris est juncta cum prohibitione legis, operatur quòd impediat alienationem afias permissam, cum aliis allegatis per Redoan., de Reb. eccles. non alien., quæst. 61, num. 2.

Ac propterea, cùm de necessitate sit hac prohibitio testatoris exprimenda, ita erit dicendum in supplicatione, videlicet: Cùm autem, Pater sancte, terræ petium hujusmodi, per quondam N. dictæ ecclesiæ relictum, vel donatum existat, et in hujusmodi donatione ipse prohibuerit illius alienationem, volens quòd illud perpetuò dictæ ecclesiæ sit et esse debeat, ac in eventum alienationis, alienatio ipsa nullius sit roboris, vel momenti, ac pro nullà et non factà habeatur, etc.

Quibus sic in supplicatione ipså narratis, semper adduntur per dominos officiales, et quandoque per ipsum D. datarium, hæc verba, videlicet: Nullå tamen imposità per testatorem caducitatis seu devolutionis pænå; quæ quidem verba magnam habent conformitatem cum jure communi; nam, si per alienationem ipsam esset alteri jus quæsitum, nunquàm Papa illud tollere intendit; quod procedit, etiamsi ille de cujus jure agitur, esset infidelis, vel Judæus; Abb. in c. Quæ in ecclesiarum, de Const.

Quòd si fortè contingeret ipsum Papam jus tollere alicui, præsumitur potiùs per importunitatem et circumventionem, quàm per voluntatem fecisse; Felinin cap. Cùm olim, de Re jud.; nam regulare est in principe, quòd concedendo nemini præjudicium inferre intendat, nullique jus auferre; et citra cujuscums

que injuriam seu præjudicium concedere; quod præcipuè vidimus, etiam in præsenti materià ab ipso Papa servari, juxta text. in c. Super eo, ibi: Non est tamen nostræ intentionis, de Off. deleg.

Unde, ad pramissorum præscriptum committitur judicibus delegatis, ut concedant oratoribus licentiam alienandi, voluntatem testatoris quoad hoc opportunè commutando.

Consuevit aliquando dari decretum, quòd sententia alienationis sive confirmationis non feratur per supra dictos commissarios (si de venditione agatur) nisi postquam pretium, ex hujusmodi venditione habitum, in emptionem tot honorum stabilium utiliorum pro dicta ecclesia, quæ in locum rei venditæ in omnibus et per omnia subrogata sint, et esse censeantur; ac eidem alienationis prohibitioni subjaceant, realiter et cum effectu integrè fuerit conversum; aliàs irritum, etc.

Quando autem in ipso testamento fuerunt bona prohibita alienari sub poenis caducitatis et devolutionis, tune aliud additur decretum, nempe: Et assignatis aliis bonis stabilibus utilioribus, eidem caducitati et devolutioni subjectis, vel aliud simile decretum, nempe: Et committatur ordinario, qui vocatis prædictis omnibus quorym interest, ac de eorum expresso consensu, licentiam hujusmodi concedat.

Quod etiam servatur si adesset prohibitio, ne res possit alienari in certam personam, quia tunc rector ecclesiæ debet etiam curare ne ad illam quovis modo res prohibita perveniat, Bald. in l. Quoties, c. de Fideicom., ac propterea debet de hoc fieri mentio in supplicatione et in litteris super eà expediendis, cum communicatione voluntatis testatoris, eo modo quo supra dictum est; eòque magis quia prohibitio respiciens personam fortior est respiciente rem, cum accipiens quoad hoc sit effectús incapax, per ea quæ not. In l. Si itaquis, § eà lege, ff. de Verb. oblig., et multò magis si respiciatrem et personam, Redoan., q. 65, n. 19.

Hic autem numquid permutari possint bona relicta ecclesiæ, sine beneplacito apostolico, si sic testator disposuerit? Et omnibus aliis omissis, pro affirmativà est respondendum; ratio autem hujus rei potissima est, quia in traditione cujuscumque rei, potest quis adjicere quæcumque pacta, et quascumque conditiones et leges, etiam cum tradit rem Ecclesiæ; textus est expressus in cap. Verùm; de Condit. appos. cum concord.; quilibet enim rei suæ est optimus moderator et arbiter, l. In re mandatà, c. Mand. Quare dispositio hominis facit cessare dispositionem legis, 1. fin., c. de Pact. et not. DD. in l. Fin., c. de Jur. emphyt., et canonistæ in cap. Potuit, de Loc., et hoc est regulare, quòd provisio hominis facit cessare dispositionem legis; d. l. Fin., c. de Pact., l. Maritus, c. de Procur., et in propriis terminis Marius Antonin., var. Resol. fin., cas. 44, ubi ait sic in puncto tenuisse Soccin. sen., cons. 48, num. 4, et cons. 53, num. 16, vol. 1; et pluries in facti contingentià id evenisse non ignoramus, cum, in casu petendi hujusmodi beneplaciti apostolici super similibus alienationibus, bis præsertim observaverim supplicationes desuper non fuisse receptas, tanquàm super re non necessarià porrectas; ex quo, stante dictà conditione, idem est ac si ipse fundator permutàsset, ut per Menoc., de Arbitr. jud., centur. 2, cas. 171; Surd., cons. 30, num. 4, relatos per d. Mar. Anton. d. cas. 44, vers. Secundò, nam stante dictà conditione, etc.

Advertendum est tamen quòd sub pontificatu fel. record. Urbani VIII, magna desuper orta fuit controversia; nam, ita ferente casu, post multa hinc inde deducta coram bon. mem. Ægidio Ursino datario ac pluribus advocatis informationibus, re etiam ad ipsum Urbanum delatà, fuit resolutum negativè, nempe prohibitionem alienationis rerum ecclesiæ locum sibi vindicare, etiam in casu quo res ita donatur vel legatur ecclesiæ ut possit alienari sine solemnitatibus, quia nihilominus illæ requiruntur, non obstante dicta voluntate, quæ tanguam illicita servanda non est, et ita videtur sequenda opinio Quarant., in Sum. bullar. verbo Alienatio, ampliatione decimà sextà, n. 51, ex viribus per eum ibi allegatis; subdens ibi quòd cùm dominium rei sit quæsitum ecclesiæ, res est effecta ecclesiastica, ex Innoc. in c. Verum, de For. compet., et probat etiam id Quarant., ibi non militari rationem hic de re minoris ad rem ecclesiæ, cum rationibus ibi adductis.

Hujus verò rei occasione oblatà, aliqua, quasi per transitum ad praxim derogationis fidei commissi, pertinentia, sive, etiam simplicis commutationis ultimæ voluntatis, notare non absonum visum est : res quandoquidem non est parvi momenti. Frequentissimè etenim summo Pontifici, pro hujusmodi rescriptis impetrandis, porriguntur preces; qui nihilominùs ea non aliàs quàm ex urgentissimis et justissimis causis, præviàque maturà deliberatione, causisque ipsis in plenà signaturà discussis, concedit, ad not. in l. Fin. c. Si contra jus, et per Canonistas in c. Quæ in ecclesiarum, de Constit.; publicè enim expedire dignoscitur; dicunt jura, ut supremæ defunctorum voluntates suum sortiantur effectum, ad text. in leg. Vel negare, ff. Quemad. testam. aper., nihilque magis hominibus deberi quam ut supremæ voluntati liber sit stylus, l. 1, c. de Sacr. eccl., quod quidem non modò locum sibi vindicare omnes sciant curiales in fidei commissis universalibus, verum etiam in particularibus; quando præsertim summus ipse Pontifex. ex sibi desuper porrectis precibus perpendat rem fideicommisso suppositam testatorem ad usum particularem ita destinâsse, ut ea perpetuò in illius familià conservetur; tantòque magis difficiliùs hujusmodi rescriptum concedit, aut prorsus denegat, si negat, si ex propositæ rei conjecturà appareat quòd testator ! particularem in ea affectum habuerit, veluti quia petitur alienari domus in civitate, notabilis, yel in quâ testator fuisset educatus, aut turris antiqua de familià, ad quam testator verisimiliter habuisset affectionem, quia tunc etiam de jure illius alienatio videtur interdicta, ad text. in 1. Si in emptorem, ff. de Minor., Peregr. de

Fideicom., art. 40, num. 33, sicut è contrario, facilem se præbet ipse Pontifex ad hujusmodi derogationem; quando res perituræ aut deteriores futuræ essent, pro quà quidem praxi, adest Glos. notab. in 1. Marcellus, § Res quæ, ff. ad Trebell. necnon si res essent steriles et infructuosæ, vel nimis onerosæ et sumptuosæ, aut in necessarias impensas hæreditatis, rerumque hæreditariarum implicandæ, vel quia fortuitis subjectæ essent casibus, ad text. in 1. Verùm, § Si locupleti, ff. de Min., I. Ait prætor, ff. de Jur. delib. In his enim casibus non solùm licèt petere hujusmodi derogationem, verùm etiam imputaretur hæredi si hæc non alienâsset, maximè tempore peritura, id. Peregr. dict. art. 40, n. 37, circa fin.

Ne autem simplex novusque curialis per ignotos terminos ad hanc praxim transeat, id potissimum sibi ignorare non licet, ut in precibus ad id porrigendis, clarè distinguat fideicommissi qualitatem, quandoquidem tres ipsius fideicommissi formulæ à jure statutæ reperjuntur; quarum prima est, cum testator prohibuit bona sua alienari; ex quo ea vult in suà familià conservari, vel quia vult apud suos posteros et descendentes remanere; et in istà specie DD. tenuerunt pro fideicommisso simplici, quia illa verba prolata per modum causæ, inducunt fidei commissum, ut per Bart. in l. Qui volebat, ff. de Hæred. instit., et in l. Socer & Lucius, ff. Solut. matr.; item quia eadem verba etiam sine aliquà prohibitione sunt de per se acta ad fideicommissum constituendum, 1.2, c. comm. de leg. Secunda formula, cùm prohibitio non fuit nuda, quia dictum fuit ne alienari possint de meo nomine, de meâ familià, de meis descendentibus, quia voluit bona sua in eis vel in sua familia conservari; quo casu, fideicommissum absolutum resultare tam in casu mortis quam in casu alienationis, voluerunt DD., præsertim Curt. Jun., cons. 43, col. 4, versic. Secundo principaliter, n. 17 et 18; Menoch. consil., 327, n. 95. Tertia verò formula, quæ secundæ similis est, cùm testator prohibuisset bona sua extra familiam alienari, ut in familià relinquantur, prout de his formulis loquitur Peregr., de Fideicommiss., art. 14, 16 et 17.

Causas verò quas summus Pontifex ad derogandum admittit, reperio etiam secundum nostram praxim enumeratas per Sarmiens. Select. sentent., lib. 1, c. 8, n. 15 et seqq., quas hic recensere visum non est, sed ad illum lectorem remitto.

Absque causa vere, ad sic derogandum, nullus apud summum Pontificem prævalet favor, nulla instantia, sicut tot annorum cursu didicimus in Curia, præsertim ubi aliquod alicui præjudicium noscitur inferri; quare licèt in Papa duplex consideretur potestas, altera scilicet ordinata, ut secundum leges vivat, altera inordinata et absoluta, secundum quam ipse est supra leges, illisque minime subjicitur, I. Princeps, ff. de Leg., inspecta potestate ordinaria, qua in his utitur, secundum eam jura tuetur; unde illius rescriptum ad mentem juris refertur, l. Rescripta, c. de Precih. imp. offer., quia nunquam ille rescri

bendo pro uno, intendit alteri præjudicium inferre, cùm sit Papa omnium justus pater; et sicut ait text. in l. Meminerint, c. Unde vi, hoc præsertim fit, ne unde jura nascuntur, injuriarum nascatur occasio, etdejure canonico expressum est in c. Ex parte, de Offic. deleg., et in c. Veniens, de Præscript.; quare de facili princeps non utitur plenitudine potestatis adversùs jura scripta, in præjudicium tertii, sed cum causà.

Bene quidem, in rebus fideicommissariis, licita est commutatio de re ad rem, ubi non accessisset expressa prohibitio de non alienando, concurrente fidei commissi utilitate, sicut supra diximus, veluti quia res fidei commissaria subjecta esset ruinæ aut alteri periculo, vel quia pro rerum qualitate, personarum et temporum conditione, constaret fideicommisso utilis; ex quo etiam absque principis decreto permutatio in fideicommissis universalibus, quæ utilis sit, non videtur hæredi gravato interdicta, pretium commutando in alias res utiliores, et magis commodas, et proficuas; ex quo utilis permutatio licita est, Angel., consil. 109, col. 1; Paulus Castrens., consil. 269; Ruin., consil. 118, num. 15, relati per Peregrin., dict. art. 40, num. 23.

Cæterùm verò, accedente prohibitione expressa testatoris, qui voluit rem in suam familiam perpetud remanere, remotà causa publicà, ad interesse privatorum, non facilè princeps præstat assensum; ex quo de potestate ordinaria ordinationes testamentarias commutare nequit, id Peregr., art. 25, n. 159.

Secus autem, ubi res fideicommisso supposita alienatur pro dissolutione æris alieni hæreditarii : et hic. non aliàs, nisi duobus concurrentibus, quorum primum, quòd non adsint alia bona libera, secundum. quòd constet pretium fuisse conversum in solutionem dicti æris alieni, Beltram. in addit. ad Ludovis., decisione 299, n. 6; quare, prohibità alienatione, censetur tantum prohibita alienatio ex causa voluntaria. non autem quæ sit ex causâ necessariâ, sive prohibitio sit hominis, sive juris, ut per Benintend., decisione 48, n. 16, qui, n. 17, ait quòd lex prohibens translationem possessionis litigiosæ, non comprehendit eam translationem quæ fit pro implemento contractûs venditionis; quam quidem conclusionem, non vulgariter, sed ex pluribus elegantissimè exornat illustrissimus et reverendissimus dominus Antonius Ricciullus, in suo celeberrimo tract. de Jur. pers. extr. Eccl. grem. exist., l. 5, c. 36, n. 1 et 2, qui quidem ( ne de tanto viro penitùs sileam ), præter generis nobilitatem, quippe qui è patritià Ricciullorum gente inclytæ civitatis Rhegien., originem traxit, cuique Roblanensis insignis patria lucem dedit natalem; in urbe Româ, etiam ipso suæ juventutis slore degens, inter primarios aulæ Romanæ advocatos ascitus, in publicà Academià, Paulo V sedente, unde jura civilia et orta et aucta sunt, ut in l. Omnis, c. de Serv., ibidem publicè eadem quoque interpretari datum est; plurium quoque episcopatuum titulis insignitus, ac vices gerentis in eadem urbe officio summa omnium

laude perfunctus, sanctissimæque universalis inquisitionis totius christianæ reipublicæ in hoc regno Neapolitano generalis minister, per fel. recordat. Urbanum VIII deputatus, et ad ecclesiam Consentinam translatus, eidem mirificè præfuit.

Satis enim liquet, non dici, quem contravenire prohibitioni alienationis, factæ à testatore, quando hæres alienat pro solvendo ære alieno ab ipso testatore contracto, text. in l. Filius familiàs, § Divi, in fin., ff. de Leg. 1, sicut etiam pro dotandis pauperibus puellis testatoris consanguineis; et super his frequentiorem cursum habere vidimus in ipsà curià, hujusmodi derogationes.

Verum, ne ejusdem curiæ tironibus admirationi locus remaneat, cur videlicet, ubi legitima subest causa, requiratur specialis gratia summi Pontificis, in derogando similibus fideicommissis, operæ pretium me facturum existimavi, si huic etiam tam levis rei admirationi satisfaciam. A pluribus etenim antiquioribus curialibus didici quòd licèt de jure absque gratià principis id fieri possit, cùm hæreditas propriè non intelligatur, nisi detracto ære alieno, ac prohibità aliàs alienatione, non censeatur prohibita ea quæ fit ob necessitatem, per jura superiùs allegata; nihilominùs, ut plurimum petuntur similes fideicommissorum derogationes, ex eo quòd, stante hujusmodi fideicommisso, non ita facilè reperirentur emptores bonorum fidei commisso subjectorum; quare ob corum cautelam et securitatem, firmiora ac tutiora redduntur ea quæ Sedis Apostolicæ munimine roborantur, unde hæc derogatio in casu dubio hujusmodi alienationis plurimum operatur, quia contractui robur adjicit, quod multum prodest, arg. text. in l. 1, vers. Omnia nostra facimus, c. de vet. Jur. enucl., cap. Si apostolica, de Præb. Quare non est mirandum si quandoque in ipså Curià videmus sive licentiam, sive aliquid aliud à summo Pontifice peti, ab eodemque concedi, quod de jure forsan necessarium non videtur, hoc enim plerumque fieri consuevit ad evitandum omne dubium quod ex tali facto, tempore procedente, posset oriri, et sic ad cautelam; quandoquidem, licentiæ, sive confirmationes summi Pontificis, ipsi facto majorem præstant auctoritatem, cap. fin., et ibi Gloss. vers. Auctoritate, 41 dist., et si quid est forsan invalidum, supplent ejus desectum, cap. 1 de Transact., et in confirmationibus ita operantur, quòd sine ejus licentià non possit retractari quod ipse confirmavit, cap. 2, de Consir. util. vel. inutil.

Ex supradictis verò causis jam expressis, ex quibus recursus fieri consuevit ad summum Pontificem pro re præsertim particulari fideicommisso subjectà, hane, quæ sequitur, supplicationis formulam subjicere visum est, ex quà quam plurimæ possunt, secundùm facti qualitatem, formari; ea igitur est, videlicet:

Beatissime Pater, aliàs quondam Matthwus de Surdis, dùm vixit, laicus Bononiens., in suo ultimo, quod condidit, et sub cujus dispositione ab humanis decessit, testamento, inter alia per eum tunc disposita, quamdam bibliothecam à quodam Federico ejus fratre sibi relictam,

pretio quingentorum scutorum, vel circa, æstimatam, perpetuo fideicommisso in ejus familià subjecit, illiusque alienationem hæredibus suis fideicommissariis perpetuò prohibuit; prout in dicto testamento plenius continetur. Cim autem , Pater sancte , bibliotheca hujusmodi , quæ ex legum libris et voluminibus, pro majori parte composita est, devotis vestris Aloysio et Ludovico fratribus de Surdis præfati Matthæi natis et hæredibus, qui litterarum studiis minime incumbunt, nec de præsenti filios, qui eisdem studiis incumbant habent, prorsus inutilis, et infructuosa sit; libri quoque, ubi otiosi remanent, temporis progressu à tineis corrodantur et contabescant; et propterea præfatus Ludovicus, E. S. V. orator, cupiat licentiam vendendi bibliothecam hujusmodi, illiusque pretium in emptionem alicujus annui censûs perpetui, sive, tot bonorum stabilium, quæ hujusmodi fidei commisso, et alienationis prohibitioni perpetuò subjaceant, convertendi, sibi per S. V. concedi et impartiri; nec non eidem fideicommisso, ad hunc effectum, opportunè derogari. Supplicat igitur humiliter E. S. V. orator præfatus, quatenus sibi in præmissis opportunè providendo, eique specialem gratiam faciendo, bibliothecam præfatam à præfato fideicommisso, et alienationis prohibitione, aliisque vinculis et oncribus in dicto testamento, etiam sub quibuscumque prægnantissimis, et efficacissimis verbis, contentis, perpetuò eximere e, liberare; sibique, universam et integram bibliothecam hujusmodi simul vel separatim, ac in una seu pluribus vicibus, pro pretio reperibili, absque alicujus caducitatis, devolutionis aut alterius pænæ incursu, vendere et alienare; pretiumque inde redigendum in emptionem alicujus censûs annui et perpetui, sive tot bonorum stabilium, quæ similibus fidei commisso, et alienationis prohibitioni, loco bibliothecæ præfatæ, subjaceant, et subjacere debeant, convertere et erogare libere et licite valeat, concedere et indulgere : nec non pro potiori cautelà, fidei commissum, et alienationis prohibitionem hujusmodi incensus, seu bona stabilia hujusmodi ex dicto pretio emenda, perpetuò transferre, transmittere atque transfundere, dictosque oratorem, et emptorem, seu emptores, ac ab eis jus et causam habentes propterea, nullo unquam tempore, de super à quoquam, quovis prætextu, occasione vel causà, directè vel indirectè molestari, inquietari, seu perturbari posse. Sicque per quoscumque judices, etc., etiam causarum sacri palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et Sedis Apostolicæ nuntios, sublata, etc., judicari, et diffiniri debere ; irritumque , etc., decernere dignemini, de gratia speciali; non obstantibus præmissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non dicti testatoris voluntate, quam, et quoad hoc, quatenis opus sit, opportune et sufficienter commutare S. V. placeat, cæterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis:

Fiat, ut petitur. M.

Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., et quod dicti testamenti tenores, etiam veriores, ac data habeantur pro expressis, seu in toto, vel parte exprimi possint in litteris. Et de exemptione, liberatione, conces-

decreto, derogatione, aliisque præmissis latissimè extendendis. Et quod præmissorum omnium et singulorum, etium denominationum, qualitatum, nuncupationum, invocationum, annexorum aliorumque necessariorum major et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris per breve S. V., seu officium minoris gratia, aut contradictarum expediendis. Et additur : Et committatur ordinario; et quod integrum pretium ex hujusmodi bibliothecæ renditione proveniens, in emptionem tot bonorum stabilium, vel locorum, montium non vacabilium de Urbe, que loco bibliothecæ hujusmodi vendendæ, in omnibus et per omnia succedant, ac prohibitioni alienandi subjaceant, unico contextu, realiter, omninò convertatur nec emptor, seu emptores dictæ bibliothecæ à fidei commisso hujusmodi liberi sint, nisi postquam dictum pretium conversum fuerit, ut præfertur.

Fiat. M.

Quando autem petitur similis licentia vendendi bona fideicommisso subjecta pro dote filiarum ex sanguine testatoris, hoe adjicitur decretum: Et dummodò orator alia bona stabilia sideicommisso non subjecta non habeat, quæ ad effectum hujusmoai vendi possint.

Pro augmento dotis etiam conceditur similis derogatio, non aliter quam cum restrictiva infra scripta, videlicet: Et committatur ordinario, qui se ei constiterit, dotem relictam à patre puellæ maritandæ, non esse congruam, nec suppleri posse ex legitimà et trebellianicà, licentiam hujusmodi concedat alienandi ex bonis fideicommisso subjectis, usque ad dotis hujusmodi congruam quantitatem.

Simplices etiam commutationes voluntatis defunctorum ad summum tantummodò Pontificem etiam spectare nemo est qui ambigat; hoc probatur ex Clem. Quia contingit, de relig. Domib.; Genuens. in prax. cur. archiep. Neapol., c. 19, ubi ampliat, nec hujusmodi commutationes fieri posse à legato de latere, etiamsi commutatio fiat in meliorem; necnon, si accedat consensus hæredis, de cujus utilitate non agitur; cui possit renuntiare, sed de servanda voluntate defuncti, ubi tamen id. Genuens. multipliciter id declarat, nimirum quando episcopus possit hujusmodi voluntates commutare.

Verum cum ex vi concilii Trid., sess. 22, cap. 6, habeatur quòd in commutationibus ultimarum voluntatum, quæ non nisi ex justà et necessarià causà sieri debent episcopi, tanquam Sedis Apostolica delegati summariè, et extrajudicialiter cognoscant, nihil in precibus tacità veritate, vel suspectà falsitate, fuisse narratum priusquam commutationes prædictæ executioni demandentur, est notandum utrumque ad id requiri, quòd videlicet sit justa et necessaria causa quænam sint justæ causæ, ut episcopus possit dietas ultimas voluntates commuters, videri possunt inter cæteros, penes Barbos., de Pot. episc., alleg. 85, per tot., et ad loc. concil., sess. 22, cap. 6, tit. Ultimæ voluntates circumspecte commutandæ.

Com autem dubitari contingit, an causa sit sufficiens,

sione, indulto, translatione, transmissione, transfusione, we vel ne, tune etiam recurritur ad summum Pontificem, qui præsertim potest indifferenter relictum ad unum usum pium, in alterum convertere, Mandos. in Prax. signat. tit. Commutatio ultimæ voluntatis, vers. Plures concludunt, ubi quòd solus Papa id potest, qui est supra jus. Et nihilominus quam parce se gerat in hujusmodi commutationibus, omnibus innotuit; quas nunquam ferè per privatam signaturam concedit, nisi in ipså plenå signaturå proponantur, et causæ expressè ibi discutiantur, an scilicet sint sufficientes : pro quibus quidem commutationibus, etiam in dictà signaturà propositis, infinitas scio supplicationes fuisse rejectas. Si igitur summus Pontifex ita rigidè et parcè se gerat in his commutationibus, non abs re ait id. Mandos., loc. cit., quòd periculosa sit hæc impetratio ab alio, quam à summo Pontifice : quare non immeritò episcopi non levis conscientiæ, à similibus commutationibus abstinent, quando causa commutationis habet in se aliquid dubii, oratores ad ipsum summum Pontificem remittentes.

> Nec tamen hinc priùs discedam, quàm novos moverim curiales, quod si contingit peti beneplacitum apostolicum super alienatione rei, ecclesiæ, sive cathedralis, sive collegiatæ, aut monasterii, hospitalis, congregationis, vel alterius similis loci, non valentis per peculiare statutum etiam juratum, et apostolica auctoritate confirmatum etiam in evidentem utilitatem, rem ecclesiæ, alienare, si nihitominus ex legitima causa, et cum evidenti utilitate petitur, rem ipsam, sub beneplacito apostolico alienari, tune tali statuto non obstante, necnon, cùmipsum juramentum non debeat in damnum ecclesiæ servari, nec esse vinculum iniquitatis, cap. Quanto, de Jurejur. cap. 1, eod. tit., lib. 6, etiamsi in hujusmodi litterarum si in evidentem impetratione, de tali statuto non fiat præcisa mentio, sufficit quòd in fine primæ partis signaturæ supplicationis petatur in genere, sub consuetà formà, supradicti statuti derogatio; nimirùm post illa verba, cæterisque constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ita addatur videlicet, necnon dictæ ecclesia, scu collegii, aut hospitalis, etc., etiam juramento consirmatione apostolicà roboratis statutis, etc., hoc enim modo aufertur omnis dubitatio, ex quo summus Pontifex potest removere, seu tollere obstantia statutorum, quoad certum actum, ut hic, c. 1, de Constit., lib. 6, Clem. Dudum, de Sepult.; Franc. in cap. Cum aliquibus, num. 1, de Rescrip., lib. 6, ubi n. 2 ait, quod quando statuta sunt jurata, debet fieri specialis mentio de juramento, et ego dicam in meà Pract. benef., ubi opportuniùs hæc derogatio cadit.

## CAPUT VIII.

Praxis decretorum Papæ in eisdem litteris: Si in evidentem, etc.

FINITA TERTIA GENERATIONE hujusmodi supradictum terræ petium., etc .- Pactum devolutionis melioramentorum antiquitùs adjiciebatur in his concessionibus de consensu patrium, absque co, quòd à Papa daretur hoc decretum, nam in hoc casu, ad dignoscendum an

alienatio sit Ecclesiæ utilis, habenda est ratio, quod melioramenta devolvantur finita linea, quia, cùm supradictum pactum respiciat commodum alienantis, dicitur pars pretii, per text. in l. Fundi, ff. de Contrah. empt., et pro potiori cautelà ipsius ecclesiæ, incœpit hoc decretum apponi tempore fel. record. Pii V, in omnibus locationibus ad tertiam generationem, vel ad aliud limitatum tempus, ut in quibusdam notabilibus, sive memorialibus Anthimi Marchesani, qui erat illius datarius, in quibus aderant etiam nonnulla alia notabilia, hujusmodi materiæ nimis proficua, quæ tamen hodie non sunt in usu. Hoc quidem factum est pro evidenti Ecclesiæ utilitate, et ad evitandas lites, quæ desuper exoriri possent, quia, qui conducit rem aliquam finità locatione, videtur reconduxisse, et illo titulo possedisse, Boer., decis. 58, n. 9, per text. in 1. Item Quæritur, § Qui impleto tempore, cum l. Sep., ff. Loc., et infra dicetur.

Hujusmodi decretum, aliquando datur clarioribus, et pinguioribus verbis, nempe : Dummodo locatio hujusmodi, justo pretio, et citra anticipatam solutionem facta fuerit, et quòd finità tertià generatione, omnia, et singula bona, sub locatione hujusmodi comprehensa, cum juribus et pertinentiis suis universis, necnon quibusvis melioramentis, desuper pro tempore quomodolibet factis, ad dictam ecclesiam pleno jure, et omnino revertantur, illique liberè cedant : absque eo quod conductor, ejusque filii, hæredes et successores, consanguinei, vel affines, aut alii quicumque, jus renovationis dicta locationis, quovis prætextu, ex quâcumque causa petere, vel prætendere possint, prout docet etiam Quaranta in Summâ Bullarii in d. verbo Alienatio, sub n. 19, vers. Et quando, etc. Quod quidem decretum dicunt antiqui curiales, fuisse aliàs ita per Clementem VIII, suà proprià manu primò extensum in calce supplicationis: quod tamen non vidi inter notabilia Bernardini Paulini, illius datarii.

A tempore autem supradicti Pii V, usque ad tempus Gregorii XIII, hoc decretum sub alia forma, non ita pingui dabatur, sed in hujusmodi litteris dicebatur: Volumus autem, quòd finità dictà locatione, melioramenta omnia, que cà durante, in dicto terræ petio facta fuerint, eidem ecclesiæ liberè cedant.

Aliàs enim, si supra dictum, vel aliud simile decretum non apponeretur in his litteris apostolicis, lites, et dissentiones insurgerent inter rectorem et emplyteutam, sive conductorem; ex eo, quòd impensæ, et melioramenta, quæ fiunt in rebus Ecclesiæ per emptorem, conductorem emphyteutam, colonum, feudatarium, vasallum, aut alium qui aliquo modo rem ab Ecclesià obtinuit, quæ faciunt rem majoris valoris et prætii, quam fuit temporé concessionis snon debent esse sine aliqua consideratione, cum ut plurimum, facta sint cum magnà impensà, industrià et labore; ac propterea finità, vel deficiente tertià generatione aut alio statuto tempore completo, emphyteuta, seu conductor, amittere illa non debet, Bald. in I. Senatus, § Marcellus, ff. de Leg. 1, Dec. cons. 118, num. 1 et 2, Jul. Clar. in § Emphyteusis, q. 45, ubi dicit hoe sibi

locum vindicare tam in emphyteutà ecclesiæ quam privati, allegans eumdem Bald. in d. § Marcellus, et subdit, in vers. Adde, quòd hujusmodi melioramenta non solùm debentur ipsi emphyteutæ, si vivit, sed etiam ejus filiis et descendentibus, tam masculis quam feminis, quinimò, etiam hæredibus extraneis.

Et sic, cum Papa nolit quòd res ita alienata diutius maneat in posse alterius, vult illam ad ipsam Ecclesiam reverti, vigore supra dicti decreti, cui omninò standum erit, si velint partes hoc rescripto apostolico uti, cujus virtus est ut nullus, finità dictà lineà, possit prætendere renovationem investituræ.

Idemque pariter decretum adjicitur in confessionibus que ad vitam tantum fiunt; in quo dicitur etiam: Volumus autem quod prædicto N. vità functo, prædicta bona sibi, ut præfertur concessa, unà cum omnibus juribus et pertinentiis suis, necnon quibusvis melioramentis desuper quomodolibet factis, etc.

CUM OMNIBUS MELIORATIONIBUS. — Per hanc etiam clausulam in hujusmodi decreto appositam, magis præmissa declarantur, quandoquidem, de jure, emphyteusi finità, sine culpà emphyteutæ, scilicet, finità generatione expressà, hujusmodi melioramenta debentur ipsius emphyteutæ hæredibus, et successoribus, Dec. cons. 318, n. 1 et seq.; quod quidem vindicat sibi locum etiam in istà emphyteusi ab Ecclesià pro se suisque hæredibus concessà; quia etiam si decedat emphyteuta sine descendentibus, adeò quòd emphyteusis sit ad ecclesiam devoluta, debent refici melioramenta extantia tempore devolutionis, respicientia perpetuam meliorationem rei emphyteuticæ.

Et licet hujusmodi pactum non fuerit in instrumento hujusmodi concessionis adjectum, nunquam tamen tale decretum omittitur ab officialibus datariæ in ipså supplicatione; licèt, jure communi inspecto, potuisset illud in ipso instrumento apponi, quia, quando esset conventum, quòd finità generatione, res libera cum omnibus melioramentis revertatur ad dominum directum; ex quo, tunc melioramenta censentur pars reiet non possunt distrahi vel amoveri, quia nec possunt repeti, Menoch., de Recuper. possess., remed. 15. num. 504; Gabr., cons. 168, q. 16, num. 88: nam, ut ait Bart. in l. Jubemus, § Fin., c. de sacros. Eccles., valet pactum quòd melioramenta devolvantur ad dominum directum in omni casu devolutionis, quia ipsa melioramenta dicuntur connexa bonis; et de eis judicatur prout de ipsis bonis, id. Bart. in 1. In simili, ff. de Alim. et Cibar. legat., Tusc. in suis Conclus., tom. 3. concl. 225, n. 20, cum seqq.

Imò, ex vi præsentis decreti statim quòd melioramenta fiunt ipsi petio terræ, seu prædio, et ecclesiis, sunt ad utilitatem ejusdem ecclesiæ incorporata ex mente ipsius Papæ concedentis hanc licentiam, cum præinserto decreto; ac propterea non est ab hoc recedendam, quia, cum Papa consentiat dictæ locationi, illamque faciendi licentiam tribuat, seu jam factam confirmet, sub illo decreto et conditiona quòd melioramenta quacumque ocdant Ecclesiæ, e

primò investitus sub eodem decreto illam acceptaverit, locatione cursu temporis finità, non possunt successores in locatione minimè comprehensi factum primi investiti impugnare, ut per Bald. in tit. Qui success. feud., n. 1, super feud., Leon. in thes. for. Eccl., part. 4, c. 1, n. 25 et 26.

QUOMODOLIBET FACTIS .- Vigore hajus decreti intelligitur devolutionem solùm de ordinariis meliorationibus quas emphyteuta facere tenetur, puta eum solitis impensis, quæ respiciunt consuetam rei concessæ alienationem; verùm etiam de illis in quibus magnæ impensæ extraordinariæ factæ fuerint; totum enim hoc denotat illa dictio, quomodblibet, quæ omnem modum includit, c. Indemnitatibus, § Si qua verò, c. Un., § Præsenti, de Cler. ægrot. in 6; Paris., de Resig. benef., 1. 9, q. 25, n. 50. Nec propterea posset conqueri emphytouta, cùm jam consenserit contractui sub isto decreto, apposito in supra dictis litteris, sine quo summus Pontifex hujusmodi litteras non concessisset, ac propterea cessat hic illa ratio, videlicet quòd pactum non debeat intelligi, ut alteri ex contrahentibus sit nimiùm onerosum; quòdque eo casu magis toleretur, ut non valeat, per text. in 1. 3, § Si quis insulam, et ibi Fulgos., de eo quod cert. loc. et not.; las. ibidem, et in l. 2, n. 1, eod. tit., et in l. Quoties, n. 3, in fin. de verb. Oblig.

Ac propterea non potest emphyteuta, seu conductor, sive ejus hæredes aliquid sibi retinere pro meliorationibus factis; sed sine aliqua diminutione bona reddenda sunt Ecclesiæ cum ipså re, c. 1, ubi Joan. Andr. et Gemin., de Regular. in 6. Imò totum id deduci potest in pactum quod valere et adimpleri debet, dicit Bart. in l. Jubemus nulli, § Sanè, de sac. Eccles., ubi dicit se habuisse quæstionem de facto, cum quædam ecclesia concessisset aream in emphyteusim, cum hoc quòd ibi sieri deberet ædisicium; et quòd sinità generatione concessionis, area simul cum ædificio transiret ad ecclesiam; hoc pactum valuit, Redoan., quæst. 72, cap. 3, num. 5, quia contractus à conventione partium legem accipiunt, l. 1, § Si convenerit, ff. Depos., et similiter, quando per decretum probibetur melioramentorum deductio, quia contra decretum Papæ me' oramenta deduci non possunt, cap. 2, et ibi Glos. in verbo Principi, de Major. et Obed., Leo. in Thes. for. Eccles., part. 4, cap. 1, num. 29.

PLENO JURE.—Nempe in proprietate, possessione et usufructu; nam ita dicit intelligi hace verba Card. Tusc. pract. Conclus., tom. 2, litterâ D, conclus. 331.

REVERTATUR. — Etiam jure communi inspecto, emphyteusis concessa ab Ecclesià vel alio ad certam generationem, finità generatione ipsà, revertitur ad dominum, ipso jure, absque alià sententià vel declaratione, Castr., cons. 68, circa med., vers Similiter etiam, ubi arguendo ait quòd concessio facta usque ad certum tempus, vel certam generationem censetur finita, et negata post illud tempus et illam generationem, id. Tusc., tom. 3, conclus. 245, litterà E, et clariùs declaratur per hoc decretum summi Pontificis: quare, cùm res alienata, post finitum tempus concessionis,

sit ad Ecclesiam reversura, optimum erit ut tempore concessionis ipsi commissarii redigi faciant in scriptis omnes qualitates ac quantitatem necnon circumstantias ipsius rei, ad hoc ut quando ad ipsam Ecclesiam revertetur, sciri possit an sit meliorata, deteriorata, vel occupata à confinibus; quæ omnia fieri debent etiam per ipsos agrimensores et appretiatores cum codem juramento, ut docet Quarant. in d. verbo Alienatio, sub n. 14, vers. Quartò post decretum.

Hicaetiam in praxi videamus, in hujusmodi terræ pretium, ad dictam ecclesiam reversum, finità tertià generatione, vel post aliud tempus possit denuò absque alia solemnitate alienari, seu alias concedi? Hic est unus ex casibus in principio hujus sermonis expressis, nempe cum bona fuerint solita ab antiquo in emphyteusim dari. Et pro resolutione dicendum est priùs quòd, sicut antea diximus, dicta bona, sic reversa, possunt absque solemnitate, scilicet assensu apostolico, in evidentem utilitatem ecclesiæ alienari, quando præcesserunt duæ locationes, cum cursu temporis quadraginta annorum; aut una tantum locatio solemniter facta; et hæc est communis DD. opinio in praxi recepta, de quâ testatur Jas., cons. 115, in princip., vers. Dicitur autem; Ruin., cons. 35, sub num. 30, lib. 1, nempe quando constat quòd res semel fuit licitè et solemniter infeudata, puta auctoritate Papæ. quòdque intervenerint alia requisita in hujusmodi alienationibus, Redoan., q. 65, num. 10.

Quod tamen intelligas ita fieri posse quando bona hujusmodi non sunt ex alià causà ad dictam ecclesiam reversa, ejusque patrimonio incorporata; vel nisi alteratio fieret in novis pactis illi adjectis, quia tunc diceretur: Novus contractus tanquàm talis non potest evadere novas solemnitates; ita Quarant., verb. Alienatio, sub num. 4, vers. Conclusionem hanc, et colligitur ex c. 2 de Feud.; quod ita communiter à DD. interpretatur, Soccin., cons. 169, num. 9, lib. 2.

Ratio autem hujus rei ea est quia hoc modo non dicitur alienare qui alienationem veterem invenit, eamque confirmat, etiamsi in alteram personam transferat, per text. in 1.1, § Permittitur, ff. de Aq. quot.; nam cum bona fuerint solita concedi in emphyteusim, sunt exclusa à generali prohibitione hujus Extravag. Ambitiosæ; ac propterca illorum nova concessio non dicitur alienatio, sed potiùs executio antiquæ alienationis, ut per DD. in d. c. 2, de Feud.; nam, quando res fuit alienata cum debitis solemnitatibus, videtur ex tunc statutum et ordinatum, quasi in vim primæ alienationis, quòd de cætero possit res illa alienari, Rot., decis. 360, num. 12, part. 1, Divers. Unde nihil novi facit prælatus titulum concedens, ut per Feder., de Sen., cons. 173; et dummodò ista nova concessio fiat non tantùm eisdem modo et formâ, quibus supra, verùm etiam quòd non valeat, si priùs fuit facta personis privatis, et modò secundà vice communitati, vel potenticribus, vel militibus, aut Ecclesiæ vel ecclesiasticis personis; ita consuluit Alex., consil. 9, Quæst., vol. 3.

Hoc tamen hodiè non habet locum in civitatibus et

locis S. R. E. devolutis et devolvendis, quia non possunt ampliùs alienari, concedi aut infeudari de novo per constitutionem Pii V, et per aliam sanctissimi D. N. Urbani Papæ VIII.

Hoc insuper circa hoc advertit id. Quarant. d. num. 4, nempe quòd quotiescumque cessaret causa primæ concessionis, et rebus non sic stantibus, non posset dari pro codem canone seu pretio, quando plus fuerit oblatum, vel factà diligenti inquisitione plus reperiri potuisset, propter verisimilem spem majoris perceptionis, quia, licèt causa finalis concedendæ emphyteusis sit melioratio, tamen hoc ipsum beneficium meliorationis nunquam sentiret ecclesia, quia semper prælatus rem melioratam daret, vel relocaret amico vel consanguineo, pro codem antiquo pretio, Cæsar de Grass., dec. 135, num. 14, hoc tit.

Sed quia diximus supra hoc sibi locum vindicare quando bona sic reversa non fuerint ecclesiæ incorporata, propterea notandum erit omnia præmissa cessare, cùm rector seu prælatus bona prædicta expressè describi facit inter bona mensæ seu ecclesiæ, vel saltem quòd supra dictus rector per multum tempus collegerit fructus ipsius rei, prout solet facere de aliis bonis incorporatis, Jul. Clar., in § Feudum, q. 15, vers. Nunc pro intelligentià; tunc enim suà primà naturà amissà, novam assumpserunt, id. Quarant. sub d. num. 4, Crescent., dec. 1, hoc titulo, num. 4.

ILLIQUE LIBERÈ CEDAT.— Quæ quidem dictio, liberè, hic importat præcisam ac totalem libertatem, Aym., cons. 122, num. 5; Ruin., cons. 18, num. 6, etiam contradicentibus quibuscumque; unde in eventum quòd emphyteuta, seu conductor negaverit restituere rem conductam, finità locatione, potest eum rector proprià auctoritate expellere, per ea quæ dicit Jas., in l. 2, vers. Quartò et ultimò; necnon prædictum terræ pretium, aut quamcumque rem, stantibus verbis prædictis, incorporare eidem ecclesiæ, Menoch., de Arbitr., lib. 1, q. 7, num. 36, absque aliquo decreto judicis, sed ex merà voluntate, et nemine vocato, seu requisito, Glos., in c. Cum plures, verbo Liberè, de Off. deleg., in 6.

ABSQUE EO QUOD RENOVATIO LOCATIONIS HUJUS-Modi, etc. - Quia, ut supra dicimus, apertissimi juris est, quòd finità generatione, pro qua locatio concessa fuit, tenetur dominus directus sive ecclesia, illam hæredibus et descendentibus accipientis renovare, Bart., in l. 1, § Permittitur, ff. de Aqu. quot.; Mant., de Tacit. et Ambig., tom. 2, l. 22, tit. 53, num. 1; nam post finitam ipsam generationem, in emphyteusi præcipuum est prædictis competere dictum jus renovandi; alioquin, si eâ finitâ, dominus deneget hujusmodi renovationem, datur appellatio ab hujusmodi denegatione, quia hæredes, seu descendentes emphyteutæ gravantur et injurià afficiuntur; ac propterea judex appellationis debet compellere ipsum dominum ad renovandum eis investituram, juxta notabilem doctrinam, Bart. in l. Si mihi et Titio, ff. de verb. Oblig., nisi tamen ipså emphyteusi finità, voluerit dominus pro se retinere; tunc enim non cogitur

ad renovandum ipsam emphyteusim, per ea quæ affert Genuens. in suå Praxi, cap. 81; propterea hoc decretum apponitur per Papam in quibuscumque aliis locationibus, sive ad longum sive ad breve tempus factis, ut dictum est, nisi tamen in aliquibus locis tale adsit statutum, quòd res ecclesiæ, finità locatione ab antiquis colonis, debeat relocari proximioribus conductoris, seu emphyteutæ, prout statutum hujusmodi esse fertur in captivitate Beneventanà, à Sixto V confirmatum.

A QUOQUAM, QUOVIS PRÆTEXTU, etc., VEL EX QUAVIS CAUSA PETI, AUT PRÆTENDI POSSIT. - Hoc verbum hic maximè operatur, cùm sit admodùm universale Clem. 1, et ibi Glos., verbo Quovis modo, eod. tit., et redditur nullum quodcumque aliud pactum quod fortè inter rectorem et emphyteutam fuerit initium. Quod quidem decretum, sicut omnes curiales sciunt, apponitur etiam in locationibus pro minori tempore, ut dictum est, puta ad decem vel novem annos; et tunc etiam aliud decretum additur, nempe: Et dummodo locatio hujusmodi justo pretio fiat, et illius solutio non anticipetur. Id verò servatur ad præscriptum concilii Trid., sess. 25, c. 11, de Reform.; unde rarò aut cum maximâ difficultate Papa solet suum assensum præstare in alienationibus bonorum, sive fructuum, quæ petuntur fieri anticipatis solutionibus, licèt quandoque videamus has concessiones ad tres annos tantúm quoad dictam anticipationem; quo casu additur decretum in supplicatione, quòd si orator interim moriatur, tertia pars fructuum remaneat pro successoribus.

Unde non est contemnenda cautela quam tradit id. Redoan., quæst. 57, num. 62, ubi dat consilium quomodò possunt negotiatores sibi providere, quando rem ecclesiæ anticipatà solutione conducunt.

Hinc est quòd dataria apostolica semper ferè rejicit supplicationes, cum mentione anticipatæ solutionis; et hoc, ob maximum præjudicium, quod propterea infertur successoribus: et hâc ratione supra dictum concilium, ita sanctissimè statuit loc. cit., cui quidem decreto, tunc temporis causam dedit quidam Ambrosius Catharinus, episcopus Minoren., qui in ipso concilio intervenit, et dum in eo tractaretur de residentiæ decreto faciendo, ut in sess. 6, c. 1, de Reform., ipse exclamavit se non posse residere in ecclesià suà Minoren. quia ab eà suus prædecessor, locando redditus, omnes fructus anticipatis solutionibus abstulerat, ut refert id. Redoan, d. q. 57, n. 63, in fin.

Et cùm aliàs Cynthius Clemens monachâsset quamdam ejus filiam, contraxissetque æs alienum, usque ad summam scutorum duorum millium ad effectum illud exstinguendi, obtinuit ab Urbano VIII, facultatem locandi fructus quinque beneficiorum, quæ obtinebat, per hæc verba: Nobis propterea humiliter supplicari fecisti, ut pro exstinguendo duntaxat ære alieno scutorum duorum millium hujusmodi per te contracto, onnia et singula fructus, redditus, proventus, jura, obventiones et emolumenta ecclesiarum, et beneficiorum prædictorum, per te, vel procuratgrem tuum infra sex menses proximos,

uni vel pluribus personis, meliorem conditionem offerentibus, pro justo tamen, et rationabili pretio, una vel pluribus vicibus locare, arrendare, seu ad annuam, vel aliam pensionem concedere; necnon fructus, et redditus hujusmodi eisdem, qui pecuniam tibi crediderint pro dictà summà duntaxat obligare et hypothecare, vel in solutum, seu aliàs dare, prout in una Romana supervirentiæ, coram Dunozetto, 2 maii 1635, penès Rub., decis, 200.

Et pro nullitate dietæ gratiæ plura fuerunt opposita per successores in dictis beneficiis, post obitum dicti Cynthii, et inter cætera, quia apparebat debita fuisse contracta ex præcisa causa monachationis, et sic successores prædicti non tenebantur stare dictæ locationi fructuum, Innoc. in cap. Ad hac, de Solut.; Menoch., de Arbitr., lib. 2, centur. 5, casu 432, num. 18; Navar., de Spol. cleric., § 10, num. 6, necnon quia non fuerunt adhibitæ solemnitates adhibendæ in locatione, quæ juxta formam brevis, debebant fieri justo, et rationabili pretio, de quo debuerat constare, prævià affixione edictorum pro inveniendo majore oblatore in loco beneficii ; præterea et signanter quia dicta locatio debuerat ficri intra sex menses proximos; quod intelligitur à die datæ brevis, juxta regulam text. in cap. Eam, te, de Rescrip. in 6; Oldrad., cons. 56, num. 1 et 2, et isto lapso tempore, fuit consumpta facultas, et non poterat devenire ad novam locationem in præjudicium titularis; quia adjectio temporis, in similibus taxative, Archid. in c. Si propter tua debita, ex num. 7, de Rescript., et absurdum erat, quòd creditores potuissent, differendo usum gratiæ pro suo arbitrio, prorogare onus servitutis beneficii, ex Joan. Andr. in Add. ad Specul. super rubr. de Cler. non resid.

Ecce igitur quæ sequuntur ex hujusmodi fructuum locationibus anticipatis solutionibus, quod quidem satis perpensum est per sacrum concilium Trid. d. sess. 24, c. 11, de Reform, ubi ait, magnam ecclesiis perniciem afferre solet, cum earum bona repræsentata pecunià, in successorum præjudicium, aliis locantur: omnes igitur hæ locationes, si anticipatis solutionibus fient, nullatenus in præjudicium successorum, validæ intelligantur, quocumque indulto, aut privilegio non obstante; nec hujusmodi locationes in Romana Curià vel extra eam confirmentur. Nihilominus verò summus Pontifex, qui in beneficialibus habet plenissimam potestatem, non obstante dicto concilio, adversus cujus decreto ad sui libitum disponit, necnon aliis præmissis, suadentibus urgentioribus eausis quandoque hanc licentiam concedit, non tamen sine maximis favoribus, ac pro personis sibi gratis et acceptis.

Verum est tamen quòd pro cautelà, cauti negotiatores, qui prævident et prospiciunt casum mortis, sibi provident, quando alicui prælato locanti prædia, vel res ecclesiasticas, censum vel pretium-locationis anticipatè pro multis annuis, vel pro aliquo tempore, solvunt et exbursant, procurant, quod prælatus confirmari faciat contractum celebratum, à Papà, qui solet inseri cum clausulis, vel saltem substantialiter, factà mentione in specie de anticipatà solutione, in brevi Papæ desuper expedito; quà confirmatione obtentà,

sunt cauti, quia Papa pro tali anticipata solutione obligat ecclesiam, et quemcumque in illà successorem; quo casu obligatur successor, qui contractui stare tenetur, etiamsi prædecessor alienaverit omnes fructus integros prælaturæ, vel beneficii, ita idem Redoan., loc. cit., num. 62, subdens ibi, quòd ipse vidit episcopum non potuisse residere in episcopatu; quia propter alienationem fructuum factam per prædecessorem suum anticipatà solutione pro duobus annis auctoritate Papæ confirmatam, non habebat unde viveret; unde fuit coactus pro subvenimento habere recursum ad Pium IV, et Sedem Apostolicam.

Unde non abs re summus Pontifex, nedum prohibuit alienationem bonorum beneficii ultra triennium, verum etiam illorum fructus, etiam anticipatis solutionibus ut supra, quia eidem judicandum est de fructibus bonorum Ecclesiæ, quoad de ipsis fructibus, c. Si annum, et ibi Glos. de Jud. in 6, cum ipsi dicantur pars fundi 1. Fructus, ff. de Rei vend., l. In re, ff. Comm. divid.; Zabar., cons. 146, num. 1; Roman., cons. 509, num. 3, sintque ipsi fructus obligati pro necessitatibus ecclesiæ et pauperum, sicut ipsamet bona, ut dixi hoc l., c. 1, n. 3, et propterea, sicut bona ecclesiæ non possunt ultra triennium, ut dictum est, locari, ita nec fructus, Garc., de Benefic., p. 2, c. 1, n. 36, prout in una Commen. locationum coram Pamphilio, quam ipse refert loc. cit.

In facultatibus autem alienandi bona ecclesiæ litigiosa, additur quòd, finità hujusmodi generatione, dictum terræ petium, cum omnibus in eis factis melioramentis, absquè aliquà refectione expensarum litis, aut melioramentorum dictæ ecclesiæ liberè cedat, et quoad dispositionem, super vitio litigiosi sine præjudicio jurium, parti collitiganti competentium.

In concessionibus verò perpetuis, additur quandoque hoc decretum in datarià, quod videlicet, emphyteuta, seu conductor, ratione hujus concessionis, singulis quindecim annis solitum laudemium rectori pro tempore existenti, solvere omninò teneatur; ac etiam singulis viginti novem annis renovatio concessionis hujusmodi fiat: hoc forsan ad excludendam quantùm fieri potest, perpetuam concessionem rerum ecclesiæ, quæ quidem concessio, cum renovetur singulis viginti novem annis, dici non poterit perpetua, ut aliàs diximus; his præterea in dicto decreto additis, videlicet: Et inprimis, et ante omnia, præsentis, et postquam facta fuerint instrumenta singularum renovationum, ut supra faciendarum in actis curiæ archiepiscopalis registrari; et antequan confirmationis, seu licentiæ alienationis hujusmodi feratur sententia, monumentum lapideum, seriem facti denotans, in aliqua dicta terræ petii eisdem commissariis benevisà parte, apponi omninò debeat; alioquin præsens gratia, ac inde secuta quacumque nulla sint eo ipso. Inscriptio autem in dicto lapide, juxta casum perpetuæ concessionis, talis esse poterit, videlicet: Territorium modiorum tot, ad ecclesiam S. N. legitimè spectans, anno, etc., Apostolicà auctoritate servatis servandis, ac vocatis vocandis per judices delegatos N. in emphyteusim perpetuam singulis viginti novem annis renovandam, sub annuo canone ducatorum tot, monetæ Neapolitanæ, singulis annis in die, etc., solvendorum, concessum, laudemioque itidem quindenniali pro eodem rectore, adjecto; prout omnia apparent ex processu in archivio curiæ archiepis. Neapolit., anno, etc., die, etc.

Idem pariter servari vidimus in praxi in eadem curià, quande petitur concessio rei transeuntis ad manus mortuas, cum expressione, videlicet solutionis laudemii ; quod licèt de jure ita procedat, nihilominùs ad exuberantiam adjicitur, etiam in litteris: manus autem mortua dicitur ecclesia, civitas, collegium, sive aliud quodcumque corpus ecclesiasticum, vel seculare, quod nunquàm, aut rarò solet deficere, et ideò inter alias interpretationes, dicitur manus mortua, quòd sicut morientis hominis manus, id quod comprehendit, firmissimè tenet, neque facilè remittit, sic etiam quidquid universitas, sive corpus hujusmodi semel acquirit, et in potestatem suam, quasi in manum accipit, tenaciter retinet, et non nisi cum magnà difficultate in commune hominum commercium postea remittit, ut dixit Rota, penès Farinac., p. 1, tom. 1, decis. 603, num. 3.

## CAPUT IX.

Praxis venditionis In evidentem, etc.

Prædicta autem sufficere possunt quoad praxim concessionum in emphyteusim, seu aliarum quarumcumque, tam ad tempus, quam in perpetuum. In venditione autem rerum ipsius ecclesiæ, præcipuè, terrarum et possessionum incultarum et sterilium, aut domorum, ruinam minantium, seu aliàs inutilium, nunquàm ferè admittitur supplicatio, nisi in ea dicatur quod pretium ex tali venditione proveniendum, convertetur in emptionem aliorum bonorum stabilium magis ipsi ecclesiæ utilium; ac etiam in evidentem illius utilitatem, juxta text. in auth. Item prædium, c. de sacros. Eccles., et propterea ut appareat evidenter ipsa utilitas, oportet etiam exprimere valorem in proprietate rei vendendæ, ac illius annuum redditum, eo modo, quo supra diximus: ac insuper exprimendum erit, quantum percipietur annuatim ex bonis ita emendis, quæ debent regulariter priùs reperiri, antequàm petatur beneplacitum apostolicum, ac etiam specificari. Quibus sic in dietà supplicatione expressis, additur per dominos officiales, hoc decretum. Et dummodò venditio, et pretii conversio, unico contextu fiant : quod quidem ad hoc additum putamus, ut multis obvietur fraudibus; ac propterea pretium est re investiendum in bonis stabilibus, non autem in censibus, aut aliis introitibus, etiamsi fuerint loca montium non vacabilium de Urbe, quæ, inter stabilia nequeunt connumerari, ac proinde tuta non sunt, et facillimè rectores ea malitiosè distraherent in damnum ecclesiæ; licèt quoad dicta loca montium non vacabilium contentetur aliquando summus Pontifex, donec bona stabilia emenda reperiantur, ut infra dicetur. Quare hujusmodi decretum ita operatur, ut nulla mora, inter utrumque, admittatur; cum illud intelligatur, nullo alio actu interposito, ut sentit text. in 1. Cùm antiqui-

tas, c. de Testam., quia factum diversis temporibus. non valet, quod unico contextu fieri debet, leg. Hâc consultissimà, eodem tit., I. Continuus, ff. de Verb. obligat., Specul. in titulo De his quæ fiunt à præl., num. 3, Paris., consil. 159, num. 16, volum. 4. Iloc enim præcipit Papa, ne pecunia supra dicti pretii remaneat otiosa, cum periculo illius diminutionis; vel eam in alios usus minùs utiles applicandi: quia dictum pretium debet succedere in locum rei alienandæ, Abb. in cap. 1. De his quæ fiunt à præl. Tunc enim dicitur conversio facta in utilitatem ecclesiæ, quando pretium rei venditæ convertitur in rem ecclesiæ duraturam, nempè in emptionem alicujus rei, seu in ædificium, vel aliam rem, per text. in l. 1, ff. de Impens. in reb. dot., Genuen. in Praxi, cap. 89, num. 7, circa med., ac propterea debent ipsi commissarii ad id delegati, omnem adhibere diligentiam circa hujus pretii conversionem, nec antea possunt procedere ad executionem litterarum; quod satis ostendit illa dictio, dummodò, quæ, cùm hic jungatur rei imperfectæ, in fururum faciendæ, inducit conditionem, cap. Ut præteritæ, de Elect.; Mar. Ant., Var. resol., lib. 2, resol. 31, num. 3, ac propterea, non sufficit illud fuisse versum in aliam emptionem, ut supra dictum est; quamvis id appareat per publicas scripturas confectas super confessione ipsius rectoris; nisi constet per instrumentum desuper confectum, et per commissarios supra dictos confirmatum ; aliàs enim de facili, et improvidè posset prælatus, seu rector prodigus, confiteri pecuniam versam esse, quæ non esset versa, juxta text. in leg. Jubemus, § Scientes, c. de Sacros Eccles. Unde dixit Guido Papa, q. 151, quòd, si in instrumento alienationis dicatur quòd illa sit facta causâ utilitatis ecclesiæ, tamen id non præsumitur, nisi aliter probetur.

Cùm enim in proposito petitur à Papa licentia vendendi bona ecclesiæ, præsupponitur, quod jam beneficiatus repererit priùs alia bona emenda in utilitatem ecclesiæ, quod si illa consistant in diversis membris. seu pretiis terrarum, non poterit quidem hujusmodi emptio fieri diversis temporibus, cum totum id debeat fieri simul et semel, tanquam unicus actus, unico contextu explicandus Bald., in l. Petens, num. 59. vers. Et ideo, c. de Pact.; Aym., cons. 298, num. 13, et cons. 356, num. 1; Rota, decis. 952, num. 9, p. 5, recent., et in propriis terminis declarat Marches., p. 1, c. 2, num. 116 et seq., fol. 61, dicens quòd in hoc casu signatura solita fuit, et est, antequàm commissionem Si in evidentem, concedat, scire, an bona emenda, sive subroganda, sint reperta, et quatenùs reperta, ultra clausulam Si in evidentem, ut multis obvietur fraudibus aliam clausulam restrictivam addere solet nempe Dummodo eodem contextu fiat; id est, venditio bonorum ecclesiæ, et reinvestitio pecuniarum in aliis stabilibus subrogandarum, loco venditarum; ex quâ obviatur, ne interim pecuniæ ex re venditâ, receptæ conterantur, et per consequens Ecclesia careat re et pretio.

Cessant tamen præmissa extra casum supra dictum;

quoad emptorem rei ecclesiæ; qui non tenetur probare pecuniam versam in utilitatem; cùm id nullo jure caveatur, sed tantùm tenetur in mutuo, deposito, vel quando res Ecclesiæ venditur pro solvendis illius debitis; quia stante beneplacito Papæ in dictà alienatione, si in ea adsit clausula, quod emptor faciat depositum, ut in casibus infra scriptis, pro facienda emptione aliarum rerum, satis est, ipsum emptorem facere depositum: nec compellitur ad probandum emptionem aliarum rerum, Genuen., cap. 89, n. 7.

Est tamen hic notandum circa supra dicta verba Dummodò venditio, et pretii conversio unico contextu fiant, quòd sicut pænæ Paulinæ non habent locum ubi necessitas alienandi urget cum celeritate causæ, ita ut possit fieri alienatio ubi superioris auctoritas requiri nequeat, ita etiam si stante etiam dictà clausulà Dummodò, etc., pecunia rei venditæ ex causà etiam urgentis necessitatis, veluti, pro alimentis non possit converti in emptionem aliorum bonorum, puta cùm monasterium vendit, et pecuniam erogat in necessariam monachorum alimoniam, quorum necessitatibus non potest aliunde succurri, ut per Abb., in c. fin., n. 8, de Eccles. ædif.; Card. in Clem. 2, q. 12, de relig. Dom.; Quar. in Sum. Bullar., verbo Alienatio, num. 42 et 50, poterit superior monasterii pecuniam prædictam impendere in prædictorum monachorum necessariam sustentationem, cum venter non patiatur dilationem, et fames sit acutissimus gladius, ut inquit Bald. in 1. Tale pactum, c. de Collat., relatus per Surd., de Alim., tit. 1, q. 44, v. 36, ac postmodum ex primis pecuniis perveniendis facere investimentum servată formă rescripti Si in evidentem; quia propter hoc pretii conversio non aufertur, sed differtur ex justà causà, scilicet alendi monachos, ac etiam pro aliis necessitatibus religionis, sive monasterii, quæ celeritatem desiderant, et moram non patiuntur; quia pæna nunquàm censetur inflicta facienti actum ex necessitate; nam, illa semper censetur exclusa in quacumque prohibitione sive legis, sive hominis, sive statuti, id. Surd., tit. 9, q. 22, n. 12, et seq., cum hoc debeat intelligi de possibilibus, non autem in casu necessitatis, quæ nullam habet legem, maximè in materià alimentorum, in quibus nulla major necessitas potest considerari quam famis, l. Quæ propter necessitatem, ff. de Reg. jur.; Bald., cons. 406, lib. 5, namque hoc modo non dicitur contravenire legi; ex eo quòd una necessitas facit cessare aliam necessitatem, emendi videlicet alia bona, Molin., de Just, et Jur., tr. 2, disp. 224, col. 5, in fin., cum aliis hic, et in proposito congestis per Grat. Discep., foren., tom. 5, cap. 931, per tot.

Solet quandoque summus Pontifex concedere licentiam vendendi, seu venditionis confirmationem, absque eo, quòd bona emenda, et ut supra subroganda in utilitatem ecclesiæ, fuerint priùs reperta tempore porrectionis supplicationis; in quà simpliciter petitur, quòd pretium converti possit in emptionem tot bonorum stabilium; et tunc illam concedit cum decreto: Quod non prius procedatur ad venditionem, quàm in-

venta sint alia bona stabilia; in quorum emptionem idem pretium convertatur unico contextu; quod in substantià, idem est cum priori decreto; sed tantùm id operatur, ut non retardatur expeditio litterarum, aut aliàs ex gratià particulari.

Quoniam verò duobus modis aliquid dicitur converti in utilitatem ecclesiæ, primò, quando tantummodò convertitur in rem ecclesiæ, etiam in posterum duraturam, veluti in emptionem alicujus rei; secundò, quando non convertitur in utilitatem perpetuam, sed tantummodò temporalem, puta pro colendis agris, et reparandis domibus non necessariis, aliàs tamen utilibus, et majoris utilitatis quam res vendenda; quia res ecclesiæ pro utilioribus benè possint alienari, cap. Ut super, hoc tit.; Redoan., q. 20, num. 61, cum seq. Propterea, cum petitur licentia vendendi bona ecclesiæ, puta pro illius ædificiis reparandis, et in quibuscumque casibus, in quibus pecunia non reinvestitur in emptionem aliorum bonorum, datur aliud decretum, videlicet: Et quod factà venditione, pecuniæ ex ea provenientes; deponantur penes ædem sacram, aut personam fide, et facultatibus idoneam; donec in reparationem et refectionem, ædificiorum hujusmodi quantocitiùs convertantur; quod quidem decretum videtur desumptum ex I. Acceptum, c. de Usur.

Est autem sciendum in praxi, quod semper in his casibus, scilicet, quando agitur de convertendo pretio in reædificationem aut reparationem alicujus rei, cum maximà difficultate, et rarò, conceditur hæc facultas; et non aliter quam priùs proponatur in signaturà (nisi parvitas materiæ aliud suadeat) quia semper summus Pontifex, quoad fieri potest, abstinere solet ab kajusmodi concessionibus, propter periculum diminutionis dotis ecclesiæ, juxta text. in cap. Nulli liceat, cap. Qui abstulerit, et cap. Videntes, 12, q. 2.

Et ob supra dictam rationem, aliquando præscribitur in supplicatione, tempus ad hujusmodi reparationem faciendam, si ita D. datario visum fuerit, videlicet: Dummodò reparatio saltem infra annum à datà præsentium computandum omninò fieri debet, alias irritum, etc.

Pro solutione debitorum ecclesiæ, conceditur passim licentia vendendi bona minus utilia: sed oportet, ut in supplicatione (quatenus ita sit) narretur quòd aliunde satisfieri non possit; nisi per ipsam venditionem; quia bona ecclesiæ alienari non possunt, quando pro debitis adsunt fructus, ex quibus possit illis satisfieri; aliàs enim non probaretur utilitas ecclesiæ, nam ut id. Genuen. in sua Praxi Archiep., cap. 89, num. 4, non possunt bona ecclesiæ alienari, quando adsunt fructus pro satisfactione: quia, licèt prælatus, seu rector possit fructus ecclesiæ pro se retinere, hoc procedit, quando non subest necessitas alienandi; et sic debet ex ipsis fructibus providere, non autem bona ipsa alicnare, ex Glos., in cap. 1, verbo Defensore, de Reb. eccles. non alien., in 6, et ibi ctiam refert in proposito plures Rotæ Romanæ decisiones.

Ac propterea in hujusmodi venditionibus videmus etiam in praxi receptum, quod in casu, quo sint de necessitate res ecclesiæ alienandæ, hic ordo servari solet, nempe, quòd si ecclesia habet mobilia superflua, illa primò sunt alienanda; sed primo loco sunt alienanda non sacra, postea verò sacra: quæ si alienentur alteri ecclesiæ, possunt alienari in eådem formâ et figurâ: si verò laicis, sunt vendenda conflata, et confracta, cap. Hoc jus, 10, q. 2. Si verò ecelesia non habet mobilia superflua, tunc recurrendum est ad immobilia; quia sine mobilibus necessariis ecclesiæ non potest commodè deserviri : sed benè sine immobilibus: et ita potiùs hæc sunt alienanda, quàm alia. Immobilia verò illa sunt alienanda, quæ minùs utilitatis offerunt ecclesiæ, ut illius semper major utilitas servetur : nam in alienationibus faciendis de rebus ecclesiæ, semper alienans debet prospicere meliora; ac propterea vendendo, non debet incipere à rebus ipsi ecclesiæ utilioribus, sed à rebus successivè minus utilibus : quia non dicitur meliora prospicere, qui vendit res ecclesiæ utiliores; et hunc ordinem semper vidimus in Romanâ Curiâ servari in casibus petendi facultatem sic alienandi.

Pari ratione id servatur, quando à Papà petitur licentia imponendi aliquem censum super bonis ecclesiæ, pro solutione fortè debitorum contractorum, seu aliàs, ut supra dictum est, et infra dicetur. Non enim conceditur hæc licentia, si rector aliundè possit satisfacere creditoribus; unde, in calce supplicationis additur per dominos officiales: Constito de evidenti necessitate, et utilitate, et quod dictus orator alia commodiori, et minùs dispendiosà ratione, æs alienum restituere nequeat. Et cum decreto, quod pecuniæ ad censum, ut præfertur, accipiendæ, in solutionem dicti æris alieni, unico contextu convertantur, id. Redoan., q. 19, à num. 91 ad 94.

Ex hac igitur praxi satis constat quòd census impositio est alienatio, Bald. in c. Ad audientiam, 2, n. 2, de Rescrip., Tiraq., de Retract. lignag., § 1, gl. 6, sub n. 6, eum aliis allegatis in causa Romana Vinearum de Maximis 1577, coram Rubeo, et propterca in ea facienda super bonis Ecclesiæ requiritur solemnitas, et justa causa, c. 1, de Reb. eccles. non alien., n. 6; Covar., resol. 2, cap. 17, sub n. 3, et dicitur, in una Romana invaliditatis census coram Pamphilio impress. penes Statil. Pacif., de Salu. interd., decis. 119, n. 1 et 2; Cavaler., decis. 510, n. 6.

Sanè, totum illud quod supra dictum est de rei ecclesiæ venditione adhibitis consuetis solemnitatibus dicendum est etiam de retrovenditione, quae est verè alienatio, et fieri non potest sine superioris auctoritate; quandoquidem ex ipsà venditione transfertur, etiam dominium, et jus in re, Bald., in I. Sancimus, c. de Reb. eccles. non alien., nec attenditur quod retrovenditio sit simplex resolutio primi contractàs, et fingatur retrò res non esse vendita, et propterea pro retrovenditione non debeat solvi laudemium, ut per Redoan., de Reb. eccles. non alien., q. 66, num. 9, Marius Antonin., Var. resol., lib. 1, resol. 99, n. 1 et 2, Rice. in prax. for. Eccles., decis. 52, in quà dum quærit, an in retrovenditione rei ecclesiæ cum pacto de retrovendendo alienatæ, requiratur solemni-

tas, affirmative concludit; quod quidem suaderi etiam videtur ex verbis generalibus prædictæ Extrav., ex eo quod receptio solutionis dicitur alienatio, l. Qui hominem, § Qui Titium, ff. de Solut., id. Marius Antonin., loco cit., num. 4.

In alienationibus verò prædictis nunquam admittitur supplicatio pro venditione rerum ecclesiæ magis utilium, pro ære alieno dissolvendo, aut aliqua necessitate ipsius ecclesiæ, nisi dicatur quòd aliundè illi subveniri non potest: et nihilominus in similibus supplicationibus semper additur sequens, vel simile decretum, nempe: Et committatur ordinario, et dignitatem, etc., obtinendi, etc. Etsi eis legitimè constiterit, æs alienum, ut prædicitur contractum, aliàs quàm per alienationem prædictorum bonorum dissolvi non posse, ipsamque alienationem pro evidenti necessitate ejusdem ecclesiæ, ac minore illius damno fieri; tunc et non aliàs, eisdem oratoribus, aliqua bona stabilia, minus utilia, aa valorem tot ducatorum in proprietate duntaxat, ct non ultra (dummodò debita per eos contracta, ad hane summam ascendant, et bona vendenda hujusmodi jurisdictionem temporalem annexam non habeant, nec in decimis, consistant ) plus offerentibus, et meliorem conditionem efficientibus vendendi licentiam concedant. Ita tamen, ut pretium inde habendum, in dissolutionem æris alieni, ut præfertur, contracti, omnind convertatur; ac venditio, et conversio hujusmodi unico, et codem contextu fiant, aliàs irritum, etc.

Sicque conceditur hac licentia vendendi ex causá necessitatis, quando ipsa necessitas aliunde reparari non possit nisi alienando rem ecclesiæ, Clem. 1, verb. Necessitas, et ibi Glos., de Reb. eccles. non ainen., quæ quidem necessitas debet esse ecclesiæ, non autem personæ, veluti, si ipsa ecclesia pateretur ruinam, quam non posset aliundè, nisi ex venditione rerum, reparare, aut defectum ornamentorum, et vasorum sacrorum, ut in c. Auram, 12, q. 2. Secus autem, si adesset necessitas personæ, puta quia rector seu beneficiatus esset ære alieno gravatus; tunc-enim, licèt possit satisfacere creditoribus de fructibus, ut in cap. Pervenit, de Fidejus., non tamen poterit alienare bona ecclesiæ, Abb. in c. Reprehensibilis, de Appell.

Frequentiùs, in proposito, conceditur, ut expecunià, ex hujusmodi venditione redactà, antequàm ad executionem litterarum deveniatur, fiat actuale depositum penes montem pietatis, aut mercatorem, sive aliam personam, fide et facultatibus idoneam, non amovenda, donec eadem fuerit conversa in tot bonorum stabilium emptionem; ex quibus, tot ducati quolibet anno percipiantur. Hoc est etenim regulare decretum, quod, sicut supra diximus, per dominos officiales datariæ apostolicæ, nunquàm in similibus supplicationibus omittitur, quando in eis narratur, non fuisse reperta bona emenda ex pretio rei vendendæ; quod tamen rarò, et cum difficultate concedi solet; ex quo summus Pontifex semper ferè mandat priùs reperiri bona prædicta, ad hoc, út venditio, et pretii conversio siat unico contextu. Hic verò, cum ex peculiari gratia ipse Pontifex concedit, ut donec bona

emenda fuerint reperta, fiat actuale depositum ex pecunià rei venditæ, hoc etiam decreto providetur indemnitati ecclesiæ co modo, quo in priori casu, nempe quando bona, ut præfertur, emenda sunt inventa, et debent proinde fieri venditio, et pretii conversio unico contextu; et hoc ne pecunia penes prælatum remaneat ita otiosa, cùm sit fragilis, et de rebus, quæ servando, servari non possunt, ut not. Glos., et DD. in 1. 1, § Fecit quæsitum, ff. Ad Trebell., et est text. in § Constituetur, inst. de Usufr. Dec., cons. 209, n. 15.

Quandoque etiam in casibus similibus, ita addunt domini officiales prædicti, videlicet: Et quod pecuniæ ex pretio venditionis hujusmodi redigendæ, in emptionem tot locorum montium non vacabilium de Urbe interim convertantur, donec reperta fuerint alia bona stabilia, saltem æquivalentia, in quorum emptionem integrum pretium hujusmodi realiter, et cum effectu omninò converti debeat; prout dicitur quando petitur vendi domus, seu molendinum, aut quid simile, quod ecclesiæ est potiùs damnosum, quàm utile, ratione expensarum, vel ex alià causà.

Diversimodè etiam impetratur prædicta impositio censûs super rebus Ecclesiæ in text. in c. Nulli, de Reb. eccl. alien., ibi, neque specialis hypothecæ titulo obligare; per quem, census impositus super rebus alienari prohibitis, est nullus, Dec. cons. 101, num. 18; Rot., in una Romana, census de Cuppis, 17 martii 1577, coram Seraphino, et in una Spoletan. terrarum, 11 novembris 1599, coram Mellino, et prohibitus alienare, prohibetur imponere censum super re immobili, quia talis impositio dicitur alienatio, ut in pluribus decisionibus relatis in una Romana census penès Farin., dec. 178, num. 2, p. 1, tom. 1, in una Romanâ invaliditatis censûs, 24 maii 1591, coram Pamphilio: quare pro hujusmodi censuum constitutione ob aliquam causam, puta pro necessitate ecclesiæ, aut aliàs, frequenter porriguntur in datarià apostolicâ supplices libelli pro licentiâ imponendi censûs super bonis stabilibus ecclesiæ, nec aliàs dantur, nisi cum decreto, quod orator singulis annis, ratam dictorum censuum, cum effectu extinguere et exsolvere teneatur; ita quod hujusmodi census intra tot annos, à datà concessionis licentiæ computandos, omninò redempti, resque et bona omnia prædicta ab illis prorsus liberata sint, et esse censeantur, ipsoque oratore in extinctione, et exsolutione alicujus ratæ hujusmodi deficiente, supradicta licentia, cum inde secutis, nulla sit eo ipso.

Datur etiam similis licentia, non modò pro necessitate ecclesiæ simpliciter, verùm etiam pro melioramentis rei ecclesiæ, quatenùs ipsa cedant in ejusdem ecclesiæ utilitatem, cum consuetà clausulà, scilicet: Dummodò pecuniæ pro dictis censibus constituendis, in solutionem eorumdem melioramentorum unico contextu convertantur.

Hoc itidem vidimus servari, ut si fortè, super fructibus ecclesiæ, apostolicà auctoritate imponatur census pro reparatione domûs, molendini aut alterius rei ejusdem ecclesiæ, conditione expressà quòd illius

rector teneatur singulis annis ratam hujusmodi censûs extinguere, ut supra, additur hoc decretum, videlicet: Quòd si orator ipse ejusque successores ipsam ratam annuatim in extinctionem supra dicti censûs non persolverint, dictâ ecclesià perpetuò sint privati, illaque vacare censeatur eo ipso.

Pro sumptibus litis, et pro capitulo, sive cathedralis, sive collegiatæ ecclesiæ datur aliquando licentia accipiendi pecuniam ad censum, cum hoc tamen, quòd pretium censuum deponatur penès aliquam ædem sacram, vel personam side et facultatibus idoneam ad effectum illud convertendi in sumptibus litis; et præstità priùs per oratores cautione idoneà, arbitrio ordinarii, de depositando quolibet anno tot scuta ex fructibus mensæ capitularis, in monte pietatis, seu, etc., pro extinctione dicti censûs : ita quod singulo biennio, pro summâ scutorum tot, extingui debeat, alioquin suspensi sint à divinis eo ipso: et si talis licentia petatur ab administratoribus alicujus loci pii, aut seminarii, vel similis, additur clausula quòd ipsi administratores, sive deputati, si intra præstitutum sibi tempus, novum censum non extinxerint, ab administratione seu deputatione hujusmodi suspensi sint. Hanc quidem licentiam propter causam supra dictam, non solet dataria apostolica denegare, maximè capitulo; quia talis impositio pro litibus sustinendis, videtur utilis ecclesiæ, ut per Glos. et DD. in cap. Præteritam, de Elect., Gonz., cons. 94, num. 34; Bald., cons. 22, n. 6, vol. 2; Redoan., de Reb. eccles. non alien., et ex pluribus, idem illustrissimus et reverendissimus D. meus Aloysius Riccius in Praxi fori eccles., decis. 49, num. 3.

Præterea, pro accipiendo pecuniam ad censum pro alio censu extinguendo, datur similis facultas, cum clausulà: Si in evidentem, etc., et quòd acceptatio pecuniarum ad novum censum, ac extinctio anteriorum censuum, simul, et unico contextu fiant. Et factà per oratores obligatione de extinguendo novos census infra tot annos, puta decennium, etc., à datà gratiæ, videlicet, quolibet anno, ratam partem totius sortis principalis, sub pœnà nullitatis ipsius gratiæ, et cum decreto irritanti.

Et aliquando additur quòd infra tot tempus tota integra summa principalis posteriorum censuum extinguatur, vel alio modo, prout domino datario videbitur. Hæc autem licentia adhuc frequens est in curià. nec denegatur, quando adest causa; quandoquidem similis alienatio dicitur utilis ecclesiæ, quando hujusmodi censui impositio fit pro alio extinguendo censu, pro quo ipsa ecclesia majori interesse gravatur, Monald., cons. 22, vol. 4, et in una Gadicen. censuum, 23 januarii 1595, coram Seraphino, in quâ fuit resolutum, censum constitutum à capitulo Gadicen., pro extinguendis prioribus censibus, ad majorem rationem creatis, et sumptis à personis particularibus, quorum redditus per plures annos capitulum recognescendo bonam fidem, quòd pro ipsius capituli necessitatibus dicti particulares se obligaverint, solvit, fuisse utilem et validum, non obstante, quòd non constet de veriticatione causæ, nempe, quòd fuerunt creati pro necessitatibus capituli; quia cum hoe fassi fuerint, et negotium fuerit confectum cum auctoritate ordinarii Gadicen., habentis ad hoc auctoritatem à Sede Apostolicà, utique præsumitur pro ipsius decreto, ut in 1. decis. quam affert Garc., de Benef., p. 42, c. 2, num. 437, id. D. meus Ricc., d. dec. 49, num. 2.

Tempore Clementis VIII, fel, record., fuit concessa licentia cuidam episcopo accipiendi mille scuta ad censum pro emendâ domo episcopali pro ipsius episcopi habitatione, cum decreto, quòd census imponendi, infra quinquennium proximum extingui, et bona mensæ episcopalis ab illorum solutione liberari omnino deberent, et interim episcopus orator, ac successores in ecclesià præsules, seu administratores pro tempore existentes, ratam partem censûs hujusmodi annualim exsolvere et extinguere, seu illam penès aliquam ædem sacram, aut, etc., deponere, ad effectum extinctionis hujusmodi, tenerentur, alioquin ab administratione et regimine dictae ecclesie suspenši essent co ipso. Et hic propria manu ipsius Clementis, in calce supplicationis fuerunt addita bæc verba: Et dummodò ex redditibus dictæ ecclesiæ hæc pecuniarum quantitas haberi non possit.

Quando similis facultas conceditur superiori mohasterii, puta pro solutione debitorum ejusdem monasterii, tempore necessitatis contractorum, committitur ordinario, quatenus constito de evidenti necessitate, et quòd oratores, alià commodiori et minus dispendiosa ratione, æs alienum restituere nequeant : addito decreto, quòd pecuniæ ad censum accipiendæ, in solutionem dicti æris alieni unico contextu convertantur; quòdque census hujusmodi infra decennium, vel aliud tempus D. datario benè visum, extingui omninò debeant; ipsique oratores sese ad id efficaciter obligare, ac interim, ad effectum hujusmodi extinctionis, quolibet anno tot scuta in locis montium non vacabilium de Urbe investire teneantur, donec ad dictam summam scutorum tot perventum sit, et tunc extinctio hujusmodi censuum fiat : ipsiusque monasterii bona, ab illorum solutione liberentur; alioquin insi oratores à divinis sint suspensi co ipso. Et quòd dictus ordinarius, cujus conscientia oneratur, curare debeat, quòd ipsa summa ducatorum tot singulis annis cum effectu fiat, subjiciendo ipsum superiorem, et fratres, quoad hoc tantum jurisdictioni dieti ordidinarii : et isto semper modo utitur Papa in impositione hujusmodi censûs, quem mandat semper extingui, non in unica tantum vice, sed illius ratam quolibet anno, prout illa praxis docet, de quâ testatur Rot. in una Rom. censûs, 1 julii 1611, coram Cavalerio, penès Farinac, decis. 350, num. 4, t. 1, p. 1.

Ut autem integra litterarum formula pro hujusmodi creatione censûs præ oculis quisque habeat, illius tenorem hic inserere visum fuit eo quo sequitur modo, videlicet:

A tergo: Venerabili fratri archiepiscopo Neapolitan. sive ejns vicario, etc.

Intùs verò ·

URBANUS PP. VIII, venerabilis frater, seu, etc., salutem, etc. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii Hebdomadarii ecclesiæ Neapolitan., quod ipsi provide considerantes, quamdam domum in civitate Neapolitan. juxta suos notissimos fines sitam, et de eorum bonis existentem, satis vetustam, vel ruinam minantem; ac ob illius vetustatem et ruinas hujusmodi, non ultra nonaginta sex ducatis monetæ Neapolitanæ annuatim locari solere : illam verò minori impensà quadringentorum ducatorum similium restaurari non posse, postquam verò restaurata fuerit, centum quinquaginta ducatis paribus locandam fore. His igitur, ac aliis rationibus et causis adducti, domum præfatam restaurare, et cum pro illius restauratione pecunias non habeant, præfatos quadringentos ducatos ad censum annuum, ut infra, accipere decreverunt, etc. Ideòque nobis, etc., ut eis, etc., dignaremur. Nos igitur, domus hujusmodi situationes etc., pro expressis habentes, etc., ipsoque exponentes, etc. Censentes, fraternitati tuæ, elc., seu discretioni, etc., mandamus, quatenus eisdem exponentibus, ut unum, seu plures census annuos ad summam dictorum quadringentorum, monetæ tantum, pro sorte principali, ascendentes, et infra quinquennium proximum redimendos, super quibuscumque eorum mensæ, seu massæ communis, bonis, vel eorum parte, et aliàs majori, qua poterunt, conditione, servatà formà constitutionis fel. record. Pii V, prædecessoris nostri super creatione similium censuum editæ; et dummodò, aliundè, cùm minori dispendio restaurationi dictæ domûs provideri non possit, creare, constituere, et imponere, illumque, seu illos, sic creatum, seu creatos, constitutos et impositos uni, seu pluribus personis, illum seu illos emere volentibus, ad minorem rationem, quæ fieri poterit (salvå dicta redimendi infra quinquennium facultate) vendere, cedere, alienare et transferre, ac aliàs juxta constitutionem præfatam, necnon bona, seu illorum partem hujusmodi etiam in ampliori formà cameræ apostolicæ quâcumque alià juris valida forma, pro censu, seu censibus hujusmodi, obligare et hypothecare, et quæcumque instrumenta desuper necessaria et opportuna celebrante; dictasque pecunias in reparationem et restaurationem dictæ domûs convertere liberè et licitè valeant, et auctoritate nostrà concedas, eisque desuper ita indulgeas. Necnon emptorem seu emptores censûs vel censuum hujusmodi ad probandum, seu verificandum causas quare hujusmodi census impositi fuerint, nunquàm teneri, nec fructus annuatim, vet aliàs constituendis temporibus præstandos, in sortem computari. Sicque per quoscumque judices, etc. Irritum, etc., attentari. Non obstantibus (quatenus opus sit) Pauli II et Pauli III, Rom. Pont. prædecessorum nostrorum, de Reb. eccl. non alien., ac aliis constitutionibus, etc., dictaque ecclesia juramento, etc. Volumus, et apostolicà auctoritate decernimus, quòd pecuniæ ex venditione hujusmodi censuum perventuræ, penès aliquam ædem sacram, aut personam fide et facultatibus idoneam, deponantur, ad effectum illas in restaurationem hujusmodi quamprimim fideliter convertendi. Quòdque census hujusmodi infra quinquennium proximum extinqui, et hona mensæ, seu massæ hujusmodi sub pænå suspensionis per eorum quemlibet ipso facto incurrendæ, ab illorum solutione liberare omninò debeant. Dat. Romæ, apud S. Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die 11 augusti 1627, pontificatùs nostri anno quinto.

M. A. Maraldus.

Ex his igitur patet quòd ista censûs impositio sit verè alienatio, ut supra jam diximus; nam requiritur in illius impositione beneplacitum apostolicum, aliàs hujusmodi impositio est nulla. Et cùm aliàs capitulum ccclesiæ collegiatæ S. Celsi de Urbe vendidisset quemdam censum, et obligaret bona ecclesiæ sine debità solemnitate requisità in alienatione rerum ecclesiæ; ac dictum capitulum per 20 annos non daret de nullitate dictæ alienationis, sed taceret et terminos decursos solveret, lapso dicto tempore, opposuit de nullitate dicti censús, ob defectum dictæ solemnitatis, et patebat prætensos redditus solutos compensari debere cum sorte principali; et quatenus sortem prædictam excederent, restitui. Unde Rota declaravit censum prædictum esse nullum ob dietum defectum, redditus verò solutos antequam daretur de dicta nullitate, non esse compensandos nec restituendos; nam licèt alienatio esset ipso jure nulla à principio, intelligitur tamen ecclesià, seu capitulo volente; quare, cùm in prædicto tempore noluerit dare de dictà nullitate censûs, sed habere pro valido contractum, et sustinere onus solutionis reddituum, habebat tunc implicitum statum validitatis, ac dominus illius justè dictos redditus et fructus percepit, ac suos fecit. Ita ut, licèt de nullitate postea dictum fuerit, et contractus declaratus invalidus, talis declaratio ad hunc effectum retrotrahi non possit; et sic fuit resolutum in una Romana S. Celsi coram Penia, et postea coram Mellino, 23 junii 1600, quam decisionem refert Gonzal., ad reg. 8, glos. 56, num. 97, cum duob. seqq.

Cùm verò ex istà praxi satis liqueat, hujusmodi census super rebus ecclesiæ, nonnisi ad certum præfinitum tempus imponi posse, et ut plurimùm contingat, ut infra dictum tempus, ex aliquâ rationabili causa, ille extingui non possit, propterea, sicut in cæteris casibus, consueverunt peti ejusdem temporis prorogationes, quæ nunquàm denegantur, ipså rationabili et legitimà existente causà, illæque petantur durante primo termino; cum alias incurrerentur censuræ in dictà licentià contentæ, quo casu non valeret prorogatio, Dec. in cap. De causis, num. 10, de Off. deleg.; illa tamen, etiam in ultimo prioris temporis momento fieri potest; illiusque effectus est, ut tempus prorogatum idem cum primo censeatur, ac omnes qualitates primi termini assumat, ut habetur in 1. 2, 6 Sed si judex, ff. de Judic. Quare, ut istam prorogationem in proposito casu ad suam praxim deducamus, cum oratores in prædictis litteris nominati, infra sibi præstitutum quinquennii tempus, censum integraliter extinguere non potuissent, paulò ante illius lapsum, novas eidem pontifici preces porrexerunt, ac narratâ causa impositionis in prædictis litteris expressa, subfunxerunt, census præfatos ob temporum calamitates, iruze justam inducunt causam ad derogandum, extinguere non posse, dictique quinquennii fines instare; propterea illud petendo ad aliud summo Pontifici benè visum tempus extendi ac prorogari. Quare idem Pontifex, eidem ordinario, sive, etc., mandavit, ut dictum quinquennium ad aliud quadriennium, à fine dicti quinquennii computandum, arbitrio suo extenderet et prorogaret, cum adjectione earundem censurarum in priori gratià expressarum: et regulariter hujusmodi prorogationes semper conceduntur cum eisdem qualitatibus et conditionibus, ut in primo actu, ad text. in 1. Sed etsi manente, ff. de Precar. cum plur., per Gabriel. de Dilat., conclus. 2, n. 4, et latè dicam in meà Pract. benef.

Cæterùm autem, licèt ex præmissà formulà appareat oratoribus fuisse supradictam licentiam concessam, ut possent corum bona, seu illorum partem, pro hujusmodi censùs impositione obligare, non tamen reverà prædicta licentia requiritur quando Ecclesia omnia sua bona genericè non autem in specie obligat, arg. text. à contrario sensu, cap. Nulli, de Reb. eccles. non alien., et ibi, not. Abb., n. 3, in verbo Specialis hypothecæ, quòd prælatus non potest specialiter obligare rem unam ecclesiæ, in genere verò potest, etiam sine licentià episcopi, Redoan. q. 52, c. 39, n. 4, qui n. 2, ait quòd in hoc prælatus contrahendo, potest generaliter pro observantià contractus obligare bona ecclesiæ, etiam sine licentià episcopi.

### CAPUT X.

Praxis permutationis etc., in evidentem.

Permutandi etiam licentia, seu permutationis jam factæ, sub Sedis Apost. beneplacito confirmatio, in ipsâ Romanâ curiâ, frequens est : cùm alienationis appellatione permutationem venire, nulli dubium sit; satis enim id patet in c. Nulli, de Reb. eccl. noa alien., undè quæsivit Bald. in Auth. Res, quæ, c. Comm. de Leg., vers. Quæro, an ille qui non potest alienare, possit permutare; et negativam partem ibi tenet, nempe, quod prohibitus alienare, non potest permutare, Jas. in leg. 1, ff. de Rer. perm., n. 5, cum plurib. seq., ubi ait quòd appellatione venditionis, venit etiam permutatio, et venditione permissa, intelligitur etiam permutatio, text. in 1. Statu liberi. ff. de Statu lib.; si enim in d. extravag. Ambitiosæ prohibetur omnis contractus, per quem dominium transfertur, clarum est, quòd per hujusmodi permutationem, interveniente traditione, transfertur dominium, text. in 1. 1, ff. de Rer. permut.

Hæc autem prohibitio permutandi an militet, quando permutatio fit inter duos rectores duarum ecclesiarum, de bonis earumdem, text. in cap. Hoc jus porrectum, 10, q. 1, et in cap. 1, de Reb. eccl., non alien., videtur negativa responsio: ex eo quòd jura prospiciunt tantùm, ne per contractus bona ad usum pauperum destinata, alienari contingat: unde, permutationes bonorum unius ecclesiæ, cum bonis alterius, non sunt prohibitæ; quia nihil refert, au sint bona unius vel alterius ecclesiæ; cùm, quidquid has

beat quævis ecclesia pauperum sit, c. Quod autem, 24, quæst. 7.

Alia insuper ratio assignari potest, nempè quòd spirituale cum spirituali licitè potest permutari; Glos., in c. Ad quæsitionem, in verbo, Queat, de Rer. permut., dummodò id fiat decreto episcopi, vel ejus vicarii, ad id ab eo facultatem habentis, d. cap. Hoc jus porrectum, § Sed permutare, 10, q. 2.

Nam, sicut potest episcopus admittere, etiam permutationes ipsorum beneficiorum, quæ non sint Sedi Apostolicæ reservata, Mandos. Reg. q. 43, n. 4; Lotter. de Re benef. lib. 2, q. 44, n. 94, servatā formā Constitutionis Pii V, § Ad hæc, sub datum Romæ apud S. Petrum, 1508, kal. aprilis anno tertio; ita eò magis potest admittere permutationes bonorum ipsorum beneficiorum, d. c. 1, de Reb. eccles. non alien.

His tamen non obstantibus, contrarium nos docet Romanæ Curiæ praxis, nempe hujusmodi permutationes bonorum, etiam inter duos beneficiatos, seu ecclesiarum rectores, nullo modo fieri posse sine beneplacito apostolico, et nisi servatis solemnitatibus contentis in c. Sine exceptione, 12, q. 2, et ibi Rebuff. per illum text. et per text. in c. 1, in § Sed et permutare, 10, q. 7, Redoan. de Reb. eccles. non alien., q. 12, n. 28, tit. de Immob. rer. eccles. alienat., et ita inter quædam notabilia Matthæi Contarelli reperitur : qui cùm esset datarius Gregorii XIII, ita adnotavit, ipsum Gregorium dixisse, scilicet: Hoc manè S. D. N. mihi respondit, non esse superfluam licentiam permutandi bona ecclesia inter duos rectores ecclesiarum Balneoregien. diœcesis, et Quar. in Summå bull., verbo, Alienatio, n. 15, ait, ita vidisse practicari, et expediri brevia apostolica, etiam inter ecclesias compermutantes, si in evidentem utilitatem utriusque partis permutationes hujusmodi cesserint; quamvis ante Extrav. Ambitiosæ sufficeret consensus episcopi in ecclesiis sibi subjectis, cap. 1, et cap. Ut super, § fin., de Reb. eccles. non alienan.

At verò permutationes cum laicis, ab ipso ordinario admitti non possunt, nisi illæ tantùm, quæ juxta terminos cap. Terrulas, 12, q. 2, illi permittuntur; ad quod similiter duo debent concurrere, nempe causa et solemnitas, ut in d. c. Sine exceptione: propterea soli Pontifici sunt regulariter reservatæ, illasque faciendi licentiam, ipse tantummodò, et cum duplici limitatione concedit, nempe si permutentur ad invicem duo petia terræ, additur quòd petium terræ, quod laicus habet, ab omni, et quocumque onere, fideicommisso, devolutione, caducitate, et hypothecà liberum existat, nee sit deterioris conditionis, quàm res ecclesiæ: ac insuper, dummodò non magis distet à prædictà ecclesiæ, quàm illius res, quæ datur ipsi laico ab eodem rectore.

Nam circa hujusmodi permutationes non sufficit quòd valor probetur in proprietate, ac annuo redditu et proventu; sed oportet quòd res sit æquè vicina, æquè commoda, æquè cauta, etc., id. Redoan., q. 20, n. 169, et ita docet communis praxis; et hoc, cum ipså evidenti utilitate circa valorem rei quæ causå permutationis datur ecclesiæ, cui neque sufficit dare rem æquivalentem, ad hoc, ut dicatur facta cum utilitate; quia ecclesiæ non est dandum æquivalens pro re ecclesiæ, sed res quæ sit majoris pretii; cùm enim datur res æquivalentis pretii, tunc dicitur constare de damno, et præjudicio facto Ecclesiæ, Dec. cons. 142, num. 3, vers. Hoc etiam patet, relatum per Redoan., q. 20, tit. De caus. util., n. 172 et 173.

Numquid autem possit saltem episcopus, absque beneplacito apostolico, aliquid de bonis suæ mensæ episcopalis donare, et alienare canonicis, sive aliis personis suæ ecclesiæ? Et pro parte affirmativå tenendum est; etiam non obstante juramento per ipsum episcopum præstito, de non alienandis rebus mensæ suæ episcopalis, inconsulto Romano pontifice, Glos. in Clem. 1, verbo, Ecclesiam, de Reb. eccles. non alien., ubi expressè dicit quòd episcopus, suo capitulo, de eo quod spectat ad mensam suam, potest alienare; maximè quando capitulum eget tali re; et subdit, id posse sieri, non obstante tali juramento; cùm hæc non sit propriè et verè alienatio rei, quæ in dominio suæ ecclesiæ remanet, l. Unicum ex familià. ff. de Leg. 2, quia sicut episcopus de proprià mensà donare potest loco religioso; c. Consultationibus, et c. Pastoralis, de Donat., ita multò fortiùs suo capitulo. cui magis est alligatus, donare potest, c. Requisîsti, § fin. De test., ex eo quòd id non videtur tendere in alienationem, arg. leg. Voluntatis, c. de Fideicom. et l. Pater., § Quindecim, ff. de Leg., 3; Oldrad. cons. 182, num. 1, vers. Et sicut potest, n. 1; Rot., decis. 756, n. 3 et 4, p. 1, divers. per hæc verba: Ad primum, responsum fuit, quod imò applicatio facta Canonicis fuit valida, quia episcopus de bonis suæ mensæ episcopalis potest donare, et alienare capitulo sine solemnitatibus, non obstante juramento de non alienando sine superioris licentià; ) juxta caput At super, de Reb. eccles. non alien., quamvis dicat Glos. in d. Clem. 2, per jura, ibi allegata, quòd in hoc casu tutius esset, ut hoc sieret auctoritate superioris, arg. 1. Non videtur, § Qui jussu, ff. de Reg. jur., c. Quisquis, de Reg. jur. in 6. Idem tenet Hostien., in c. Novit, De his quæ fiunt à prælatò., Joan. Andr. in reg. Qui tacet, de Reg. jur. in 6, qui dicunt, quod quando episcopus de bonis stabilibus suæ mensæ episcopalis dat capitulo suorum canonicorum indigenti, non dicitur alienare, quia retinetur in ecclesià licèt monetæ sint reparatæ quoad usum et administrationem, quos refert et sequitur Card. cons. 131. Ferret. cons. 38, n. 18.

His tamen non obstantibus, contrariam sententiam, tanquam veriorem, et juxta Romanæ Curiæ observantiam receptam, omninò amplector: nec enim ibi casum semel evenisse scimus, quo dataria apostolica supplicationes desuper porrectas, tanquam necessarias recipit; et signanter memini, ita episcopo Forosempronien. respondisse bon. mem. Cardinalem Arrigonium, tunc fel. record. Pauli V prodatarium, qui dicebat hanc esse verè alienationem, quodque episco

pus non poterat in facto proprio auctoritatem suam interponere, ad text. in leg. Pupillus, de Auth. tut., cap. fin., de Instit., præsertim verò ipsa dataria innititur d. Glos. in Clem. 2, quæ voluit, quod in hoc casu tutius est adhibere prædictam auctoritatem superioris; ac insuper hæc observantia non parùm declarat, ita esse mentem summi Pontificis, Cassad., dec. 3, de Rescript. in fin., cujus organum mentis et vocis est illius datarius, Gonz. ad reg. 8, glos. 63, num. 7.

Et cùm aliàs capitulum et canonici hujus metropolitanæ ecclesiæ haberent situm sacristiæ ecclesiæ S. Restitutæ nimis angustum, pro illius ampliatione petiit à bonæ memoriæ cardinali Boncompagno archiepiscopo, pro ampliatione ejusdem sacristiæ, sibi concedi quoddam cubiculum palatio archiepiscopali inutile; et quia de validitate hujusmodi concessionis sine beneplacito apostolico plurimùm dubitabat, fuit sibi ab Urbe rescriptum, ex mente datariæ apostolicæ, omninò requiri supradictum beneplacitum, super quo fuerunt litteræ in formà brevis expeditæ tenoris sequentis, videlicet:

A tergo: Dilecto filio nostro, et Sedis Apostolicæ in regno Neapolis commoranti, nuntio.

Intùs verò:

URBANUS Papa VIII. Dilecte fili, salutem, etc. Nuper pro parte dilectorum filiorum capituli, et canonicorum metropolitanæ ecclesiæ Neapolitani nobis expositum fuit, quòd sacristiæ situs capitularis ecclesiæ, seu capellæ S. Restitutæ intus dictam ecclesiam metropolitanam, existentis, in quà ipsi se ad divina celebranda præparant, adeò anqustus existit, ut reponendis in eà indumentis, et aliis ornamentis sacerdotalibus, locus non sit; nequeantque ipsi exponentes seorsim se præparare, et eâ, quâ par est, mentis attentione, orare, à sacerdotum, et eorum ministrorum uno eodemque tempore, ad celebrandum eo confluentium multitudine impediti; propter quod sacerdotum celebrari volentium, et ad id se in eâdem sacristiâ, vix duorum capaci, præparantium, alter alteri sæpè sæpiùs impedimento existit, divinoque cultui, ut convenit, vacare nequit. Cum autem, etc., subjungebat, dilectus filius noster Franciscus tituli SS. quatuor coronatorum cardinalis Boncompagnus nuncupatus, Ecclesiæ metropolitanæ hujusmodi ex concessione et dispensatione apostolicà præsul, pro ampliatione ejusdem sacristiæ, quoddam illi contiguum cubiculum, valoris summæ centum ducatorum monetæ regni Neapolis, juxta æstimationem à peritis desuper adhibitis factam, non excedentis, archiepiscopali palatio Neapolitan. inutile nulliusque commoditatis, proptereaque inhabitabile : et dudum inhabitatum, eisdem capitulo et canonicis, ut divino cultui decore vacari possit, concedere liberè contentus sit, nobis propterea idem capitulum et canonici humiliter supplicari fecerunt, ut in præmissis opportune, etc. dignaremur. Nos igitur eosdem exponentes specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas à quibusvis, etc., censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, tibi per præsentes committimus, et mandamus, ut si narratà veritate niti repereris, ac si, et postquam idem Franciscus cardinalis

cubiculum hujusmodi eisdem capitulo et canonicis ad effectum præmissum concesserit, concessionem hujusmodi auctoritate nostrà apostolicà, confirmes, et approbes, illique, ctc., adjicias, ac omnes, et singulos, tanquàm facti defectus, etc. suppleas, non obstantibus fel. record. Pauli II, et aliorum Rom. Pont. prædecessorum nostrorum de Reb. eccles. non alien. aliisque constitutionibus, ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romæ, apud S. M. M., sub annulo Piscatoris, die 18 Julii 1641, pontificatús nostri anno octavo.

M. A. Maraldus.

Aliæ permultæ alienationes passim in ipså curiå, cum debitis requisitis admittuntur, quas hic recensere superfluum duximus; cùm ex supra dictà formulà generali, satis illarum omnium praxis deprehendatur.

Quo verò ad vasa sacra, puta calices, nec non vestes, cruces, candelabra, paramenta, et ornamenta, vendi possunt alteri ecclesiæ, vel personæ ecclesiasticæ, causà tamen interveniente, Glos. in c. Ea enim, § Hoc jus, 10, q. 2, in verbo, Conflata, et tune venduntur in eâdem formâ, et figurà, ad usum divinorum, Redoan., q. 21, n. 12 et 14, eòque magis potest una ecclesia alteri illa commodare, licèt quandòque ex hujusmodi commodatione majus damnum proveniat ob illorum deteriorationem, ac etiam, ut plurimùm, amissionem. Undè fit, quòd ad succurrendum indemnitati ecclesiarum ob hujusmodi causam, petatur à summo Pontifice inhibitio sequenti modo, videlicet:

Innocentius Papa X, ad perpetuam rei memoriam. Conservationi et manutentioni ornamentorum et paramentorum ecclesia S. Restituta Neapolitan., dependentis à capitulo ecclesiæ metropolitanæ Neapolitan., benignè consulere, ac dilectos filios capitulum, et canonicos dictæ metropolitanæ ecclesiæ specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas à quibusvis, etc., absolventes, etc., supplicationibus dictorum capituli, et canonicorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati. Ne de cætero quisquam, quávis auctoritate fungens, cruces, vasa, calices, candelabra, indumenta, ac quæcumque paramenta, et ornamenta, ustensilia, res, et bona, tam pretiosa quam non pretiosa, ac quamlibet supellectilem, tam hactenus ecclesiæ prædictæ, seu illius sacristiæ donata et assignata, quàm in posterum donanda et assignanda ac illarum usibus destinata, et deputata, ac destinanda et deputanda, per se, vel alium, seu alios, aliis Ecclesiis, Monasteriis, Collegiis, et locis piis, aut personis cujuscumque statûs, gradûs et conditionis, ac quomodocumque et qualitercumque qualificatis, et privilegiatis, quovis prætextu, causâ, ratione, ingenio, occasione, aut quæsito colore, commodare, et ex ecclesià seu sacristià prædictis extrahere, seu asportare, aut, ut commodentur, extrahantur, seu asportentur, permittere aut consentire, sive ad id consilium, seu auxilium præstare quoquo modo audeat, seu præsumat, sub excommunicationis latæ sententiæ, à quâ non nisi à nobis, et pre tempore existente romano Pontifice, præterquam in mortis articulo constitutus, absolutionis bene ficium valeat obtinere, ac restitutionis faciendæ de suo proprio, in even.

tum amissionis alicujus rei commodatæ, pænis, ipso facto\, absque ali\(\alpha\) declaratione incurrendis, apostolic\(\alpha\)
auctoritate, tenore pr\(\overline{e}\) sentium interdicimus et prohibemus. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus
apostolicis; ac quaten\(\alpha\) sopus sit, dict\(\overline{e}\) ecclesi\(\overline{e}\), etiam
juramento, confirmatione apostolici\(\alpha\), vel qu\(\alpha\) is firmitate
ali\(\alpha\) roboratis statutis et consuetudinibus, c\(\overline{e}\) terisque
contrariis quibuscumque. Volumus autem, qu\(\overline{e}\) d pr\(\overline{e}\)
sentis prohibitionis copia, in valvis dict\(\overline{e}\) sacristi\(\overline{e}\), vel
aliquo perspicuo loco, quo ab omnibus cerni possit, continu\(\overline{e}\) affixa remaneat. Dat. Rom\(\overline{e}\), apud S. Petrum,
sub annulo Piscatoris, die 8 maii 1646, pontificat\(\overline{e}\)s
nostri anno secundo.

## M. A. Maraldus.

Seclusà verò prædictà inhibitione, nihil est quin possit una Ecclesia, alteri prædicta omnia commodare; quòd si vasa sacra eidem vendantur, venditio fiet sub eâdem formâ et figură, ut aliàs diximus, quia tunc non exeunt de Ecclesià, quæ in Ecclesià remanent: si verò vendantur laicis, postquàm illa fuerint confracta et conflata, cap. Aurum, 12, q. 2, et ibi Archid., id. Redoan. loc. cit., n. 22, cum duob. seqq.

Transactio quoque super rebus ecclesiæ prohibita est, sine solemnitatibus, cùm illa sit species alienationis, unde prohibitus alienare, est etiam prohibitus transigere, Bart. in 1. Nulli, c. de Transact.; Roman. cons. 166, Abb. cons. 163, cum aliis allegatis per Red. de Reb. eccles. non alien., q. 2, n. 1, id. Abb. in c. Contingit, eod. tit.; Roland. cons. 15, vol. 1, cum aliis adductis per Ricc. in Prax. for. eccl., verbo Alienutio, dec. 46, n. 2, ac proinde in hujusmodi transactionibus requiritur beneplacitum apostolicum, sicut in omnibus alienationibus rerum Ecclesiæ, quia prædicta bona super quibus fit ipsa transactio, subsunt dispositioni Extrav. Ambitiosæ, de Reb. eccles. non alien.

Quod quidem intelligitur, etiamsi res sit penès adversarium, et in transactione agatur, quod res penès illum remaneat, quia nec in tali casu esset valida dicta transactio, sine prædicto beneplacito apostolico, Bart. et Jason. in d. l. Nulli, n. 2, de Transact. Federic. de Sen., cons. 94; Aym. cons. 323, n. 1, Caputaque, decis. 106, p. 1, et decis. 318, p. 3, cum aliis adductis in una Romana Casalis penès Coccin., decis. 301, n. 1, et decis. 362, n. 3, ac propterea in dictà transactione oportet quòd interveniat utilitas Ecclesiæ, quæ debet esse evidens : aliàs erit nulla ; Cavale., dec. 46, n. 41, p. 1, Rota, dec. 178, n. 10, p. 2; Marius Antonin., var. Res., lib. 1, res. 38, n. 12, id. Bart. in d. l. Nulli, c. De transact., dicens quod Episcopus potest transigere, si res apud ipsum remaneat per transactionem, licèt pro eâ det, vel faciat aliquid, non autem si rem alteri dat, Redoan. loc. cit. n. 3, et omnes concludunt, nempe ita demùm esse requirendum supradictum beneplacitum apostolicum, quando videlicet bona Ecclesiæ alteri dantur, secàs verò si Ecclesia retineat, et adversario aliquid det, Feder., de Sen., d. cons. 94, et Aym. d cons. 324; Roland. d. cons. 15, n. 43, Molin. de

Primogen., Hispan., lib. 4, c. 9, n. 22, cum aliis relatis per Addit. ad Buratt., decis. 190, littera B.

Et idem est, si res ecclesiastica, super qua fit transactio, reperiatur penès tertium, quando agitur, ut penès illum remaneat, quamvis ecclesiæ aliquid solvatur pro dimissione, quia adhuc requiritur beneplacitum prædictum, add. ad Ludovis., dec. 418, n. 17, Grat., Discept. for., c. 476, n. 16, et 486, n. 11, id. Add. ad. Burat., d. decis. 690, d. litterà B.

Advertendum est tamen hoc non procedere in rebus nondùm ecclesiæ incorporatis, quia super illis fieri potest transactio, absque aliquâ solemnitate; bona autem ecclesiæ non incorporata, sunt illa quæ sunt relicta ipsi ecclesiæ, nam rector, vel prælatus ecclesiæ potest legatum rei immobilis, etiam non parvæ, repudiare, sine alià solemnitate; aliud enim est alienare, aliud verò non acquirere, ut est text. in leg. Si sponsus, § Si maritus, ff. de Donat. int. vir. et uxor.; Franc. in c. 1, n. 11, limit. suâ, n. 26, de Reb. eccles. non alien., sicut dicitur de pupillo, leg. 1, 2 et 3, de Pried. minor., et est omnium DD. conclusio, quod prælatus, seu beneficiatus potest in quærendis præjudicare ecclesiæ. Unde cum hæreditas delata, nondùm tamen incorporata, dicatur jus quærendum, potest illa per prælatum, absque assensu Apostolico, repudiare, quia repudiatio non est alienatio, l. Alienationis, ff. de Verb. signif.; Riec. in d. Prax. for. eccles., decis. 96, n. 2 et 3, dicens, fuisse in Rotà decisum potuisse prælatum, absque ullo censurarum incursu, hæreditatem suæ ecclesiæ delatam repudiare, cum aliis decisionibus ibi ad id per eum allatis, per quas concludit, hodiè evidenter apparere, hanc opinionem in praxi esse servandam, juxta quas ipse de hâc re interrogatus, ita respondit.

Adest quoque notabilis decisio, Put. 507, lib. 2, in quâ fuit Actum, quòd prælatus solus potest hæreditatem, et legatum repudiare, et in acquirendis præjudicare ecclesiæ sine aliquâ solemnitate: nec obstare visum fuit quòd hospitale, cedendo jura sibi competentia, videretur hæreditatem adire, et ideò non agebatur de acquirendo, sed de jam quæsito, et sic Prælatus non poterat præjudicare; quia fuit responsum, quod aditio, quæ fit non ad finem habendi, sed alteri renuntiandi, non est in consideratione, ex Soccincons. 53, n. 17, vol. 4, et propterea fuit conclusum quòd sic acceptando et in favorem alterius renuntiando, prælatus potest Ecclesiæ præjudicare.

Ratio enim non longè abest, nempe, quia jus non-dùm quæsitum non dicitur esse in bonis nostris, l. Scribit, in princip., ff. de Aur. et Arg. leg., l. Profectitia, § Si patet, ff. de Jur. dot.; Castr., cons. 178, vol. 4, Dec. cons. 24, vers. Ad hoc responderi, Socc. sen., cons. 53, vers. Quo fundamento, ubi consuluit, legem si unquàm, c. de Revoc. don., non habere locum in donatione nondùm acceptatà, et ex eà nullum potest dici jus donatario quæsitum: nam cùm jus quærendum non sit in bonis nostris, nullum damnum ex non illius acquisitione potest considerari, quod etiam probat text. in 1, substitutio, ff. de Acq. rete

domin., cum innumeris adductis per Hoied. de Incompat. benef., p. 1, c. 23, n. 30, 31 et 32, prout dicendum est etiam de jure merè conditionali, quod nihil ponit de præsenti, sed solam et nudam spem de futuro continet, ut in § Ex conditionali, instit., de Verb. obligat., Sarnenn. in reg. Denon toll. jur. quæs. q. 4, n. 13.

Et hoc mode nullam pænam contra alienantes inflictam, incurret beneficiatus, prout neque incurret, si remittat caducitatem emphyteutæ, si, verbi gratia, non solvit canonem per biennium, etiam guod videatur hujusmodi remissionem esse speciem alienationis; cum nihilominus verius sit, jus caducitatis sapere magis jus quærendi quàm quæsiti, ut ex pluribus probat Ricc., in Prax. for. eccles., decis. 155, n. 5, namque ista caducitas dependet à voluntate beneficiati, ut in d. dec. n. 6, et ita vidimus pluries in praxi

Hoc tamen, circa antedictam conclusionem, minimà duximus omittendum, quòd eam in tantum procedere certum est, nempe quando repudiatio sit in eodem actu, in quo fit acquisitio, sive additio, quæ secundum ordinem intellectus procedere debet, et ille actus acquisitionis non præcedit simpliciter, sed tendit ad ipsam repudiationem, sive renuntiationem, ita ut acquisitio illa sit momentanea, quæ non habetur constitutione, ex Soccin. cons. 53, n. 27, et aliis adductis per Add. ad Buratt., decis. 773.

Aliter namque dicendum est, si essent duo actus separati, licèt incontinenti unus post alium, veluti, si monasterium priùs adivisset hæreditatem, et deinde in eodem instrumento cessisset, et renuntiâsset, tunc enim talis repudiatio, seu resignatio non valeret, prout fuit in Rotâ decisum per Vestan., decis. 66, et Peregr., decis. 71, eum aliis pariter adductis per d. Add. loc. cit., concludentem ibi, quòd quando præcessit aditio, requiruntur solemnitates, quodque hoc procedit, sive tacitè, sive expressè præcesserit aliqua acceptatio, prout in una Medilonen. legati, 22 junii 1594, coram Gypsio.

Et sicut prælatus, seu beneficiatus non potest transigere super rebus suæ ecclesiæ, sine beneplacito apostolico, sic etiam neque compromittere, Alex. cons. 53, num. 2, lib. 2; Paris. cons. 134, n. 11, lib. 4.

### CAPUT XI.

Praxis decreti pro executione litterarum in formâ : Si in evidentem, etc.

Pro executione denique supradictarum litterarum hujusmodi concessionis, cum illius decreto, concludendum est quòd expeditis monitionibus ac citatis citandis, captâque desuper informatione, testibusque examinatis, et compilato processu, ac monitis partibus ad dicendum super expeditione causæ, ipsisque auditis, devenitur ad decretum; sine quo alienatio esset nulla; quia illud est de substantià alienationis, sicut dicimus de alienatione rei minoris; quod quidem decretum debet interponi, causæ cognitione præcedente, nempe, quòd subsit causa, et quod liqueat judici : ut in l. Magis puto, § Ne passim, ff. De reb. eorum ; formula verò talis decreti, hæc esse potest, aliquibus additis, vel detractis, juxta facti qualitatem, videlicet:

In Dei nomine, amen. Felix Tamburellus utr. jur. doct. protonot. apostolicus, eminentissimi et reverendissimi domini D. Francisci tituli SS. quatuor coronatorum, S. R. E. presbyteri cardinalis Boncompagni, archiepiscopi Neapolitan. in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis, et ad infrascriptam causam, per sanctissimum S. D. N. Urbanum Papam Octavum, juden specialiter delegatus.

Vincentius de Januario, primicerius ecclesiæ Neapolitan., et ad præsentem causam per S. D. N. Urbanum Papam Octavum specialiter delegatus.

Universis et singulis præsentes litteras inspecturis, notum facimus et attestamur, qualiter nobis pro parte, et ad instantiam Joannis Landulphi, rectoris sine curá ecclesia, sub invocatione sanctæ Mariæ ad Josaphat hujus diæcesis, exhibitæ, productæ et præsentatæ fuerunt in-frascriptæ litteræ apostolicæ, suh alember apeauæ, sanæ, integræ, non vittalæ, non cancellatæ, neque in aliquà ipsarum parte suspecta, sed omni prorsàs vitio, et suspicione carentes, quas cum omni, quà decuit reverentià, recepimus, tenoris sequentis, videlicet: (Inscritur hic totus tenor litterarum.) Post quarum quidem litterarum præsentationem, fuimus pro parte supradicti Joannis, rectoris, debità cum instantia requisiti, quatenus ad earundem litterarum executionem procedere deberemus. Nos igitur, attentà illarum formà, provisionem, cum inserto tenore ipsarum, expediri, ac dicto Joanni intimari mandavimus; quà quidem provisione executà, et in actis reproductà; visoque postmodum dicto petio terræ: coram nobis mensurato et appretiato, ut patet ex relationibus supradictorum agrimensorum, et appreliatorum, tenoris sequentis: (Inséritur etiam hic idem tenor.) Captaque diligenti informatione ac monitis auditisque partibus ad dicendum super expeditione causa; et ad audiendum præsens decretum, ac aliùs, et ad præscriplum supradictarum præinsertarum litterarum fel. record. Pauli Papæ secundi; consideratisque considerandis, dicimus, decernimus et pronuntiamus, concessionem et locationem prædicti terræ petii modiorum trium, supra dictis loco, et finibus designati, ad dictam ecclesiam. sub invocatione Sanctæ Mariæ ad Josaphat legitime spectantis, sub annuo canone, seu responsione ducatorum sexdecim moneta hujus regni Neapolis, cedere in evidentem ejusdem ecclesiæ utilitatem; visisque scripturis, omnibusque, actis consideratis considerandis, supradictis omnibus consensum et assensum, nec non licentiam, et facultatem, supradictum concessionem et locationem faciendi concedimus, et impartimur; ita ut licèt desuper suerit consectum instrumentum, illud tamen de novo conficiatur ac celebretur cum inserto tenore supradictarum litterarum, ac præsentis decreti; non obstantibus omnibus illis, quæ idem S.D. N. Urbanus Papa VIII in supradictis suis litteris voluit non obstare; constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrarjis quibuscumque. Verum, finità, vel deficiente tertià generatione hujusmodi, supradictum terræ petium, cum omnibus juribus, et pertinentiis suis necnon quibusvis metiorationibus desuper, pro tempore quomodolibet factis, ad dictam ecclesiam, pleno jure, ac omninò revertatur, illique liberè cedant, absque eo, quòd renovatio locationis hujusmodi, à quoquam, quovis prætextu, vel ex quàcumque causà peti, aut prætendi possit, juxta formam earumdem litterarum, et non aliter, nec alio modo; et in præmissarum fidem. Dat., etc., in palatio archiepiscopali Neapolitano, sub anno, etc., indictione, etc., die, etc., pontificatis, etc.

Ita pronuntiavi ego Felix Tamburellus vicarius generalis Neapolitan., et delegatus apostolicus.

Ita pronuntiavi ego Vincentius de Januario primicerius ecclesiæ Neapolitan, et delegatus apostolicus.

Die, etc., sacra congregatio cardinalium concilii Tridentini interpretum, auctoritate sibi attribută, commisit vicario Neapolitano, atque ejus ecclesiæ primicerio, ut vocatis, qui fuerint vocandi, ac servată formă litterurum felicis recordationis Pauli II, postquăm comperirent concessionem prædictam ad tertiam generationem, ut supra, si fiat in evidentem monasterii supradicti utilitatem cessuram esse, gratis petitam facultatem oratoribus concedant.

R. Card. Ubaldinus, L. (†) S. F. Paulutius Secret.

Porrò regulares omninò debent in eorum precibus exprimere, cujusnam ipsi sint ordinis, tam in his, quàm in quibuscumque aliis precibus Papæ, per eos offerendis. Verùm, quia sæpè contingit in ipsâ curia, eorum ordinem ignorari, ne propterea diutiùs corum expeditio retardetur, ita stylus admisit, ut dicatur S. Benedicti, seu alterius ordinis, quatenùs pro viris regularibus; pro monialibus autem, aut aliis mulieribus, sub quàcumque regulà degentibus, dicatur S. Claræ, seu alterius ordinis. Quare autem horum ordinum in dubio fiat mentio, dicam in meà Pract. benef. tom. 2, I. 7, n. 7 et 8.

Prout etiam servatur in eâdem curiâ, secundûm rescriptorum qualitatem, quando prorsûs ignorari ibi contingit diœcesim oratoris, sive alterius in supplicatione nominati, vel an sit civitatis vel diœcesis; tune enim, ob præmissam rationem, sat erit dicere, supplicat orator N. Neapolitan. civitatis, vel diœcesis, quia de stylo curiæ, non vitiatur rescriptum, si in eo dicatur, quòd orator sit de diœcesi, si tamen sit de civitate: ex quo, benè civitas ipsa, in diœcesi comprehenditur; cùm diœcesis nil aliud sit, nisi gubernatio, administratio, sive jurisdictio, Mandos, ad regul. 16, q. 42,

n. 2, qui n. 6, ait, quòd appellatione diœcesanorum propriè illi veniunt qui sunt de territorio episcopi, sive distinctio, vel divisio finium episcopatuum; in quo etiam civitas ipsa; continetur, c. Episcopum, 7, q. 1, et ibi Archid. in princip. quare hic nihil refert, an d. orator sit de diœcesi, vel de civitate; ac propterea sæpenumerò, et in quamplurimis rescriptis, ubi prorsùs ignoratur, cujusnam civitatis, vel diœcesis sit ipse orator, aut alius in eis nominatus, ut dictum est, sine difficultate admittitur expressio, quòd talis orator, sive alius, sit, verbi gratia, Neapolitan., seu alterius civitatis vel diœcesis. Nam etsi vera sit illa DD. distinctio, quod nimirùm, in materià odiosà, si verbum diæcesis proferatur à lege vel constitutione generali, appellatione diœces. veniat ipsa civitas per tex. in c. 1, de Rer. permut., in 6, et ibi Gl. in verbo Diacesi. si verò profertur in rescriptis, seu dispositionibus particularibus, minimè ipsa civitas comprehenditur in diœcesi, id verum est in dispositionibus particularibus odiosis præjudicium tertii respicientibus veluti rescriptis ab benef. vel similibus; tunc enim, exempli gratià, mandatum de providendo in civitate, non extenditur ad diœcesim, nec è contra, quia materia tanquàm ambitiosa, est restringibilis: prout etiam dicendum est de rescriptis ad lites, c. Super eo, de Off. deleg.; cæterům verò, etiam in materià dispensationis, quæ de sui natura est odiosa et restringibilis, non sequitur ut, quoad hujusmodi expressionem, veniat restringenda, quia concernit tantùm, favorem dispensatorum ; nec alicui aliquod infertur præjudicium ; nec est materia ambitiosa; et hanc eamdem differentiam ponit, Felin. in c. Rodulphus, num. 8, de Rescrip., et docet Bellam., decis. 141, quod è contra, qui est de diœcesi, satis intelligitur esse de civitate, licèt secus dicendum sit in materia stricta et odiosa, ut dictum est; quo casu, appellatione civitatis, id tantùm venit, quod solum murorum ambitu continetur, et non veniunt, neque suburbia, neque diœcesis, id. Fel.: d. n. 1, quod pro ipsius curiæ junioribus dictum sit.

Quare benè facit distinctio Ferret. cons. 220, tanquam in praxi recepta, nempè quòd, quando agitur de rescriptione ad lites et beneficia, tunc appellatione diœcesis, non venit civitas nec ecclesia cathedralis; Rodulphus, de Rescript., quod loquitur de rescriptis ad lites, quæ sunt odiosa, tanquam in præjudicium ordinariæ jurisdictionis, hic etiam text. in c. Quamvis, c. De Rescrip. in 6, § 1, ubi loquitur de litteris Papæ ad beneficia, quæ tanquàm ambitiosæ, sunt restringendæ, ut sunt illius formalia verba, gloss. 2, in c. unic. de Rer. perm., in 6. E contra verò, in materià non odiosa, appellatione diœcesis venit civitas ex Abb., in c. Cùm contingat, 2. notab. de Form. compet., ubi declarat quòd in litteris gratiæ ad beneficia, quæ sunt ambitiosæ si in illis fit mentio de beneficiís de diœcesi, tune non venit civitas, quia adest ambitio et præjudicium ordinarii ; secus quando sumus in aliis casibus, præsertim circa executionem hujusmodi dispensationum aliarumque similium gratiarum, et sie in d. Rodulphus, et d. c. Quamvis, ponuntur duæ exceptio953

nes, in quibus appellatione diœcesis, non venit civitas, ig nempè propter ambitionem impetrantis, et præjudicium ordinariorum, in reliquis verò in contrarum est jus commune, ut est text. in cap. Cùm nuttus, § 1, de Tempor. ord. in 6, et in c. Cum episcopus, de Off. Ordin. in 6, et ita per illa jura, tenet Gloss. in d. c. unic. de Rer. permut., eod. 1. 5, quòd appellatione diœcesis, venit Civitas per ea quæ supra dieta sunt et ait id. Ferret., d. cons. 220, ferè per tot.

Hic denique non est omittendum, quòd si fortè postquàm per supra dictos commissarios, vigore supra dicti decreti fuerit præcedentibus omnibus supra dictis declaratum, concessionem, seu locationem cedere, vel cessisse in evidentem utilitatem ecclesiæ, poterit tamen per alias veriores probationes probari, et haberi contrarium, nempe, quòd præmissa non cedant in utilitatem ipsius ecclesiæ; sed potiùs in læsionem, eo probato, corruet, prout corruere debet supra dicta locatio, seu concessio, per text. in l. Si preces, c. de Præb. minor., ubi adest casus alienationis factæ prædii minoris cum decreto, et causæ cognitione, ut ibi dicitur, quòd si per probationes appareat de falsà causa, non tenet decretum, nec alienatio; quod etiam probatur in 1. Magis puto, § Si æs alienum, ff. de Reb. cred., et quod ibi dicitur in minore, procedit etiam in ecclesià, que utitur jure minoris, c. 1, et c. Auditis, de In intreg. rest., tenet in terminis Innoc. per illa jura, in c. Dudùm, vers. Tractatus, de Reb. eccles. non alien., ubi firmat quòd etiam si interveniat causæ cognitio, et decretum, tamen non valet alienatio, nec ex tali alienatione transfertur deminium; nisi in veritate subsit jústa causa alienandi; unde, ca non subsistente, datur ecclesiæ rei vendicatio contra possidentem, et idem per Gemin. in c. Sine exceptione, col. fin. 12, q. 2, et in particulari consuluit Abb. cons. 41, vol. 1, ubi erat facta alienatio cum confirmatione Bonifacii Papæ, et tamen Abb. ibi firmat quòd licèt præsumatur in utilitatem ecclesiæ, tamen potest probari contrarium; quo probato, alienatio irritatur, Dec. cons. 433, ubi per commissarios apostolicos, captà informatione, et interposito decreto, tamen, quia non erant concludenter probata omnia, et singula, summo Pontifici in supplicatione narrata, nihil valuit, quod actum fuit : et docet Jas. cons. 55, vol. 1, ubi, non obstante hoc decreto et informatione, consuluit datà læsione, omnia in irritum revocari : est namque conclusio in jure, quòd ubicumque narratum in gratià, detegitur falsum, corruit ipsa, ctiamsi sit facta motu proprio, et ex certà scientià; quia talis motus proprius, et certa scientia, etiam cum clausulà, Non obstantibus, et similes clausulæ operantur, donec probetur contrarium; quare, detecto quòd in hujusmodi alienatione, postquàm illa, vigore præsentis rescripti, facta fuerit, non intervenerit causa legitima, quæ est ipsius ecclesiæ evidens utilitas, concessio Papæ, vel confirmatio evaneseit; quinimò, nec refert quòd talis vel similis gratia habeat forsan decretum irritans; quia illud nullum operatur effectum, ubi gratia principalis, super quà adjicitur, corruit quandoquidem tale decretum re- is scire jura prasumatur, l. Leges sacratissima, c. de Leg.

gulatur secundùm principalem gratiam, et tanquàm ill accessorium, quod quidem cum secundum suum principale regulari debeat, 1. Cum principalis, ff. de Reg. jur. c. Accessorium, eod. tit., lib. 6, profectò sublato principali, censetur sublatum et accessorium, arg. text. in 1. Quo jure, vers. Item tolle jura, 8 dist., c. Si monachus ad clericatum, 16, q. 1, c. Præterea, de Off. deleg. Ac proinde, in casu alienationis sine causa legitimă, tam conscientia alienantis quam recipientis, non est tuta quoad Deum, Archidiac. in c. Non liceat, 12, q. 2, Abb. in c. Cùm venissent, de Judic.; Redoan. q. 22, num. 93.

Et quotidiè videmus, tam in Romana Curia 🖍 am extra eam, pronuntiari super nullitate alienationum rerum ecclesiasticarum, illarumque restitutione, etiam unà cum fructibus, et hoc tam propter defectum causæ quàm solemnitatis, quod ut plurimum evenire non ignoramus, ex incurià et nimià festinatione commissariorum ad id à Sede Apostolica in litteris Si in evidentem, delegatorum, qui præcipitanter, non servatâ formâ procedunt.

Et aliàs in causà vertente inter episcopum policastren. et baronem terræ Latronici super revocatione et annullitate concessionis cujusdam territorii faetæ ab episcopo prædecessore prædicto baroni, in quå apparebat, enormissimam læsionem ecclesiæ intervenisse; etiam deficiente beneplacito apostolico, quod præsumi non poterat ob non decursum temporis ad id requisiti, episcopus successor statim habità notitià de dictà concessione, illam revocavit, prout facere potuit, datâ invaliditate et nullitate contractûs, per Gloss, in c. 1, de In integr. restit., et ibi omnes scribentes ; imò requisivit puniri commissarios delegatos, quòd nullà præcedente causæ cognitione, ad injustissimum, et nullum decretum processerunt, declarando dictam concessionem validam, nullo apparente tractatu, et in evidentem, ac enormissimam læsionem ecclesiæ. Et licèt conductor obtulisset, se restituere territorium, et sub colore, quòd bonà fide possederit, negàsset se teneri ad fructuum restitutionem per text. in 1. Sed si lege, § Scire, ff. de Petit. hæred., ubi patet errorem juris minimè malam fidem inducere, unde errans non impediatur facere fructus suos, Bald. in I. 2, c. Si quis ignor, rem. minor., etc., ubi inquit, quòd errans in jure, si propter omissam solemnitatem, contractus sit nullus, facit nihilominus fructus suos, et seguitur Alex. in 1. 1, § Si vir, de Acquir poss., et stabitur juramento possessoris, quòd quis erraverit in jure, si est persona fide digna, præsertim cum diutina possessione 25 annorum, quo casu, ctiam absque titulo bona fides præsumitur, ut per Bald. et Angel. in l. penult., c. Quibus obst. longi temporis præscrip.

Quibus non obstantibus, visum fuit, oppositum dici potuisse, et sic potiùs malam fidem præsumendam esse in co qui præter et contra juris formam concessionem recepit, per reg, Qui contra jus, de Reg. jur. in 6, et in 1. Quemadmodum, c. de Agric. et cens., nec præsumenda est juris ignorantia; cum quilibet

habità maximè consideratione ad personam ipsius conductoris, diligentissimam, litteratam, et industriam versatam in judiciis, et cum doctoribus maguis in civitate Neapolis ; sicque minimè præsumi debet ignorâs e tam notoria jura, distractionem rei ecclesiæ prohibentia absque legitimis, et justis causis, et præsertim absque solemnitatibus; potissimum, quòd in prudente et discreto non sit præsumenda juris ignorantia, ad effectum, ut lucretur fructus, ut consuluit Aret. cons. 17, in fin., et concurrente facti qualitate adhuc præsumitur scientia juris præsupposità concessione territorii pro vili et exiguo censu annuo, absque cognitione, contra juris communis dispositionem; unde nullatenus se potuit excusare à fructuum restitutione, prout in terminis ait Bart in d. l. Et si lege , S Scire, Felin. in c. De quarta, n. 31, de Præscrip. et in c. Cum causam, vers. Respectu autem fructuum, de Re jud., ubi subdit communem esse opinionem et sustentabiliorem, ut error juris non excuset possidentem rem ecclesiæ minùs debitè distractam, et idem consuluit Aretin. d. cons. 17, et quòd omninò ipse conductor teneatur ad fructuum restitutionem, est text. apertus in 1. Jubenius, § Prædia, c. de Sacros. eccles., et de jure canonico text. in c. Non liceat Papæ, 12, q. 2, et in c. Si quis presbyterorum, de Reb. eccles. non alien., ubi quòd liceat quibuslibet ecclesiasticis personis contradicere, et cum fructibus alienata reposcere, et hoc ob malam fidem præsumptana in eo qui contra juris formam concessionem recepit.

Prout neque eumdem conventum excusare potuit decretum commissariorum nulliter interpositum super concessione prædictâ in evidentem damnum, imò enormissimam læsionem ecclesiæ nullo interveniente tractatu, nec causæ cognitione; quare ex hoc nulla competit convento excusatio, ut non teneatur ad fructuum restitutionem, ut firmat Bald, in leg. Fin., c. de Edict. divi Adr. toll., ubi, quòd missus inordinatè in possessionem, licèt auctoritate judicis, non facit fructus suos, et id. in 1, 2, ff. de Servit. et Aqu.

Insuper, quòd nec ex verbis instrumenti concessionis, dicentibus tractatum fuisse adhibitum, tueri poterat conventus, cum sint verba narrativa notariorum quibus standum non est, cum deberet apparere per publicum instrumentum de ipso tractatu confectum, ut ait Specul. in tit. de Locat., § Sequitur videre, vers. Sit Ecclesia, prout nec ex temporis diuturnitate poterat præsumi solemnia præcessisse, præsertim cum liqueat de ipsà concessione minus solemni, et sic potiùs de contrario, ut notat Paul. de Ca-tr. cons. 94, Alex. d. cons. 10; Bald. in 1. St certis annis, e. de Pact. Et ita fuit pronuntiatum per regium consilium Neapolitanum contra prædictum conventum, prout testatur Grammat. decis. 79, quæ cum plurimum ad hanc praxim conferat, et in facti contingentià pluries fuisset allegata, visum fuit illam hic summatim transcribere.

Et sicut pluries observavi, quando agitur de bonis ecclesiæ nulliter alienatis, cum maximà difficultate

devenitur ad restitutionem fructuum. Et nihilominus certum est, ut bona sie malè alienata debeant Ecclesiæ restitui, unà cum fructibus à die alienationis, Fel. in c. Cùm causam, n. 27, de Re jud.; Surd. cons. 415, n. 32; Redoan. de Reb. eccles. non alien. q. 77, cit. num 2; Menoch. de Recuper., remed. 15, num. 634; Surd. decis. 45, num. 10; Rota in unà Placentinà bonorum, 26 junii 1585, coram cardinale Blanchetto, cum aliis allegatis in unà Placentinà decimarum, coram Durano, quæ est decis. 375, num. 1, p. 5, recent., in quâ fuit dictum, num. 2, emptores non potuisse excusari etiam à restitutione fructuum, quia cùm habuissent plenam scientiam nullitatis contractús, non poterant allegare bonam fidem, quæ excusat à fructuum restitutione.

Et sicut supra dictum est, potest episcopus agere pro revocatione dictæ concessionis, ac prædictå fructuum restitutione, non solùm pro ecclesià suà, verùm etiam aliis ecclesiis suæ diœcesis, in quibus ipse, cùm habeat in illis interesse generale, potest agere pro omnibus rebus ecclesiæ sibi subjectæ, scilicet nomine ecclesiæ, non suo, secundum Bart. et Bald. in præallegatå 1. Sancimus, 4, c. de Sacros. Eccles., Redoan. d. q. 77, num. 3.

Cæterům verò, non probatà ecclesiæ læsione, alienatio præsumitur facta cum causå, quia commissarius vel delegatus cui commissum est, quòd captà diligenti informatione, et factà perquisitione, de causà ac de aliis narratis in litteris, Si in evidentem, concedat facultatem auctoritate apostolicà, causas expressas veras repererit, ex consequenti præsumitur de antecedenti c. Prudentiam, et c. Præterea, de Off deleg., ac quòd quisque officium suum diligenter exerceat, cap. Ad audientiam, de Rescrip. Quare, quicumque prætendit causas in hujusmodi rescripto expressas non fuisse veras, hoc quidem probare debet, cùm præsumatur pro auctoritate delegati id legitimè interposità, id. Redoan. dict. q. 22, num. 88, cum plur. sequent.

Ubi tamen deprehendatur supra dictos commissarios perperàm fuisse executos supra dictum rescriptum, Si in evidentem, ob non servatam illius formam, tam quoad utilitatem ecclesiæ, quàm quoad alia, non poterunt, novà adhibità diligentià, novum interponere decretum vigore ejusdem rescripti, ut in propriis terminis tenuit Rota in una Ferrariens. bonorum, quæ est decis. 651, p. 4, Divers., recent., num. 8, in quâ domini censucrunt non posse gratiam, Si in evidentem, etc., nulliter executam, denuò executioni demandari, quia post sententiam semel nulliter latam, tam pontificio, quam Cæsarco jure, judicis delegati jurisdictio expirat, 1. Si ut proponis, c. Quomodò et quando jud., I. Judex posteaquam, et ibi Gloss. ff. de Re jud., et in terminis excutionis litterarum apostolicarum, tradit Archid. in cap. Si cui, in verbo Contradictor, de Præb., in 6; quam quidem sententiam ed libentiùs amplexi sunt domini, quia ullo unquam tempore ecclesia patrimonium ecclesiasticum nulliter alienatum recuperaret, si occupatores possent quandocumque, si nanquam expiraret executorum jurisdictio, petere ut novam executionem, tanquam re integra procederetur; ex quo omnis spes in posterum ecclesiæ dicta bona perperam alienata repetendi auferretur, ut in d. decis., num. 9, rejectis omnibus contrariis, num. 10, Marescott. var. Resol. lib. 1, c. 14, num. 10, ubi comprobat quòd quando alienatio est nulliter confirmata non posset peti ut de novo confirmetur, nec ad id ecclesia cogi posset, sed ejus esset electio, an vellet stare contractui, vel potius ab eo recedere, ex juribus ibi allegatis, præsertim in causa Cortonens. bonorum, 3-julii 1589, et 26 januarii 1590, coram cardinale Platto, et ad quamplura possunt videri in Placentina Decimarum, quæ est decis. 350, p. 5, recent., per tot.

Hic etiam subnectere placuit quod non semel in praxi evenisse non ignoramus, nempe supra dictos judices delegatos, si antequàm illis fuerit hoc rescriptum pro illius executione, præsentatum, occurret Sedis Apostolicæ vacatio, non posse ipså Sede vacante procedere ad dictam executionem, quia cùm prædictum rescriptum non fuerit.præsentatum vivente illo Pontifice, non suffragatur, quia concessio alienationis non est facta per viam gratiæ, sed per viam commissionis, et ideò expirat per obitum Papæ, Dec. in c. Relatum, num. 22, de Offic. deleg., prout in

propriis terminis de commissione, Si in evidentem, adest decis. 128, Ludov. à Peguera, et d. Genuens, in Prax, archiep. Neapolitană, et fuit resolutum în causă Romanâ Horti, 16 decembris 1588, coram cardinale Mantica, et in alià Terdonens, bonorum, 13 decemb. 1610, coram Attrebatens, in una Romana alienationis, 26 novembris 1612, coram archiepiscopo Damasceno, ut dicitur in una Nicien. nullitatis contractus, coram Coccinno, quæ est decis. 473, p. 3, recent., in qua subditur non obstare quòd cûm versemur in executore ad gratiam exequendam, eius officium non expirat re integrà per obitum Papæ, c. Si super gratià, de Offic. deleg., in 6; nam fuit responsum quòd licèt verum sit quòd rescripta executoria gratiæ non pereunt morte mandantis, secus verò dicendum est in rescriptis quæ causæ cognitionem requirunt, prout hic, cùm commissio sit in evidentem utilitatem ecclesiæ, quia pereunt morte mandantis re integrà, ut distinguit Gloss., d. in c. Si super gratià, in verbo Principalis, circa med., vers. Et non obstat, cum aliis allegatis in d. decis. 473.

Quare, pro executione litterarum, Si in evidentem, est petendum à successore Pontifice indultum, quòd videlicet supra dicti commissarii procedant ad prædictarum executionem litterarum, non obstante obitu prædecessoris, prout docet hæc praxis.

# LIBER DECIMUS.

# PRAXIS DISPENSATIONISSIVE LICENTIÆ TESTANDI DE REDDITIBUS ECCLESIASTICIS, PRO PERSONIS A JURE PROHIBITIS.

### CAPUT PRIMUM.

Praxis prohibitionis testandi de redditibus Ecclesiasticis.

Sicut bona ecclesiastica, sine summi Pontificis facultate, justâque concurrente causâ, nequeunt alienari, ita neque de ipsorum redditibus testari, aut aliàs legitimè disponi posse, certum est; quare facultatem de illis testandi, aut aliter disponendi, dispensationem etiam appellàrunt DD. præsertim, Navar. de Redd. eccles. per tot. Propterea, quid Romanæ Curiæstylus, sive praxis, circa eamdem facultatem concedendam, servet, videre sequitur opportunè.

Pro qua quidem praxi præponamus satis jure cautum esse ut de fructibus beneficiorum ac præbendarum omnibus beneficiatis prohibitum sit testari, nec modò de bonis ex redditibus ecclesiasticis acquisitis, verùm etiam de bonis emptis pecunia, quæ ex eisdem redditibus fuerit collecta; quandoquidem bona ecclesiæ dicuntur omnia quæ intuitu ecclesiæ aut de ecclesiæ facultatibus acquiruntur, et dixit Abb. in c. Cùm in officiis, n. 4, de Test., quòd clericus de dictis bonis non potest testari, aut aliter disponere, nisi in quatuor casibus: primò, si clericus tantùmdem de suo Ecclesiæ contulerit, quantùm vult relinquere vel disponere, c. Si quis qualibet, 12, q. 2, cap. Si quis episcopus, cad. caut., q. 5, secundò, de rebus mobili-

bus et modicis, si adsit consuetudo; tertiò, potest dare intuitu eleemosynæ quam clericus potest facere in infirmitate constitutus; quartò, quandò clericus vult remunerare honesta servitia, tam à consanguineis quàm ab extraneis accepta, c. Relatum, § Licet, do Test., et indistinctè tenet id. Abb., in c. Cum esses, num. 21, eod. tit., quòd clericus quæcumque acquirit de bonis ecclesiæ, debet conferre ecclesiæ; aliàs punitur, per text. in c. 1, 12, q. 5.

Verùm aliquando dubitari contingit numquid prædictis clericis beneficiatis, ratione consuetudinis, liceat de ipsis redditibus ecclesiasticis testari, ubi viget talis consuetudo, circa quod tres opiniones adducit Sanch. in Opusc. morialib., 1.2, c. 2, dub. 15, num. 7, quarum prima est talem consuetudinem valere, et excusare à peccato beneficiatos vigore illius testantes, etiam ad usus profanos, ac suis cognatis et hæredibus relinquentes, prout dicit in Hispanià servari, ubi consuetudo est ab immemorabili tempore, pro iis tantum, qui non sunt episcopi, cum sit consuetudo observata et recepta, ac tacito Papæ ac prælatorum consensu approbata. Secunda est, prædictam consuetudinem non esse validam absolute, sed ad testandum de dictis redditibus ad usus tantummodò pios, et in modicà quantitate, secus verd ad usus profanos, vel in magna quantitate; quod esset ecclesia valde onerosum, ex

Silv., verbo *Clericus*, 4, q. 2 et 3, et aliis ibi relatis. Tertia autem inhæret secundæ, nullå adjectå modificatione seu restrictione.

Quare etiam pro eo quod tenuit Romanæ Curiæ usus et praxis, nunquàm ab eâ recedendum esse, jure optimo tenendum est, scilicet, clericos ex redditibus ccclesiasticis, nunquàm testari posse ad usus profanos, et ad augendos cognatos, et alios hæredes, sicut testari possunt de bonis patrimonialibus; quod quidem nullà posse consuetudine excusari videtur; nam, ut ait id. Sanch., loco cit., num. 10, dùm vivunt, tenentur dare superflua pauperibus; in morte autem omnia sunt superflua, ut ait Apostolus, nihil intulimus in hunc mundum, haud dubium quòd nec auferre quid possumus; ergo dùm moriuntur non possunt ea profanis usibus erogare; prælatus namque, seu clericus, est in vità dominus, et in morte servus, nudâ vità contentus, ut ait Bald. in c. Cùm M., n. 20, de Constit., ac proinde mala consuetudo, quæ est circa hoc, non excusat; et potissimam præsertim ibi affert rationem, quæ profectò omne dubium submovere videtur, nimirum, quia licèt prohibitio testandi, sit de jure humano; prohibitio tamen disponendi in usus non pios, est de jure divino, et naturali; idcircò consuetudo non potest derogare, nec contrarium, circa id credibile est, Papam tenere et intendere, licèt aliud dicendum sit de distributionibus quotidianis; quandoquidem in illis percipiendis, magis laboratur, et pleniùs acquiruntur quam fructus; et ita de illis potest clericus, uti verus dominus liberè testari; quod non potest de fructibus. Ratio enim est, quia illæ potiùs acquiruntur ratione operarum impensarum, quam ratione præbendæ, ut per Gonzal., ad regul. 8, § 7, numero 164, et seq. Hinc propterea, jam satis notorius Curiæ Romanæ inolevit stylus, ut cum hæres institutus à clerico, seu presbytero, petit ab ipso Papâ litteras monitoriales in formâ. Significavit, pro bonis ad se spectantibus, ratione successionis harreditariæ talis clerici seu presbyteri, non aliàs ipsæ litteræ dantur, nisi pro bonis et rebus, de quibus ipse clericus, seu presbyter testari, aut aliàs legitimè disponere poterat : et hæc est notoria praxis. Quod quidem intelligendum est, ut excludantur, etiam bona, ex illicità negotiatione acquisita, quæ declaravit Pius IV, venire sub nomine spoliorum, ut in sua constitutione quæ incipit, Dicens, esse censentes, sub dat., Romæ, anno 1560, non. novembris, anno primo.

Atverò, quia versatur nostra praxis circa licentiam testandi, quæ episcopis præsertim est interdicta; propterea pariter dicendum est, co modo, quo Clerici testari possunt de bonis patrimonialibus, ita, et ipsos episcopos posse: et quamvis teneant aliqui, non posse episcopum de bonis proprià industrià, post adeptam dignitatem, partis testari ad omnes, etiam profanos usus, attamen probabilius est de dictis bonis episcopum testari liberè posse, ad quosvis usus, sine summi Pontificis facultate: quia, ut ait id. Sanch. dub. 51, n. 4, talia bona, proprià industrià et labore acquirunt, et sic sunt illorum absoluti domini, absque ullo pacto

tacito vel expresso, ea convertendi in pios usus. Cæterum de redditibus episcopatus, certissimum est apud omnes, non posse episcopos testari, etiam ad pios usus, absque facultate Papæ. Ratio, ex eodem Sanch. n. 5, quia id jure ipsis prohibetur in concilio Agatensi. ubi statutum est quòd episcopi, de rebus propriis, vel acquisitis, vel quidquid de proprio habent, hæredibus suis, si volucrint, derelinquant : quidquid verò de provisione sum ecclesim fuerit, sive de agris, sive de fructibus, sive de oblationibus, omnia in jure ecclesiæ reserventur, ut in c. Episcopi, 1. 12, q. 1, et in c. Sint manifesta, ead. q. 1, ubi Gloss. ait quòd res propriæ episcopi, et res Ecclesiæ debent esse separatæ, ut episcopus in obitu suo, sine interdictione, vel contradictione, quibus voluerit, propria relinquere possit; quodque justum est, ut nec ecclesia, nec propinqui episcopi detrimentum sentiant; aliàs enim semper res, ita acquisitæ, præsumuntur esse de bonis ecclesiæ nisi contrarium probetur: quapropter, si episcopus, vel alius prælatus permixtim utitur rebus suis, suæque ecclesiæ, cùm non sit facta distinctio, cogentur hæredes episcopi probare, illas res non esse ecclesiæ; sicut uxor cogitur probare, res aliquas non esse mariti : quia promiscuè utitur rebus mariti, ut suis, d. Gloss. in verbo, Probantur. Ratio, quare jus episcopis, et clericis, ex his redditibus testari interdixit, est. ut scientes in morte non posse per testamentum disponere invitarentur ad illa pauperibus distribuendum in vità; et sic effugerent avaritiam, id. Sanch., d. n. 5, ita tamen in proposito distinguit Barb. de Pot. Episc., gl. 114, num. 11, videlicet, aut constat prælatum habuisse bona tempore suæ promotionis, aut constat, quòd non habeat, aut sumus in dubio. Et primo quidem casu, censentur quæsita, non intuitu ecclesiæ, sed personæ, cùm præsumatur pro possessore, et contrarium intendenti, incumbit onus probandi; cùm jam constet illa bona, multò ante eumdem episcopatum, fuisse penes eumdem prælatum. In secundo casu videlicet, quando constat tempore promotionis, prælatum nihil habuisse, pro ecclesiå præsumendum est, quòd nimirùm illius intuitu, fuerint quæsita. Tertio denique casu, quando res est incerta et dubia; quare neque constat, bona inventa penes prælatum fuisse quæsita ante, vel post episcopatum. tunc etiam pro ecclesià præsumendum est quòd illius intuitu fuerint comparata; quæ quidem distinctio rectè desumpta est ex text. in cap. 1, de Testam. in quo hujus negotii solida basis residet, ibi enim Gregorius IX, per hæc verba distinguit, videlicet: Hortamur ergo, ut sollicitè hoc discutias, et quidquid ipsum habuisse patuerit, à qualibet persona detineri nullatenus patiaris; nisi hoc solum, quod cum ante episcopatus ordinem, proprium habuisse constiterit: quidquid verò ecclesia, ante ipsius consecrationem suisse cognoveris, vel in episcopatus ordine prædictum episcopum acquisivisse, in ejusdem ecclesiæ dominio conservetur. Quæ quidem bona, etiam ab intestato deferuntur ad consanguineos, qui legitimè succedunt, ut tenuit Rot., decis. 41, n. 2, de Probat. in antiq.; Leo in Thes. for. Eccl., p. 3,

c. 3, n. 12, ubi præsertim ait hanc conclusionem procedere in episcopo patrimonium habente, nimirùm quòd illius bona hæreditaria præsumantur potiùs quæsita ex redditibus patrimonialibus episcopi, quàm ecclesiæ, ut tenuit Rota in unà Constantien. bonorum, 18 martii 1560, quæst. 582, p. 3, l. 3, divers., et cùm sit satis notabilis, et sæpissimè viderim, eam in proposito tam in Urbe, quàm alibi allegari, visum est illius tenorem hìc subnectere per extensum, qui talis est, videlicet:

Constantien. Bonorum, 18 martii 1560: Mortuo episcopo Constantien., ecclesia omnem illius supellectilem, et alia omnia bona occupaverat, eaque modernus episcopus, nunc tanquàm bona ecclesiæ detinebat; hæredes autem episcopi defuncti ea ex bonis patrimonialibus confecta esse dicebant et asserebant. Hincque ortâ lite, Rota aliàs judicaverat in favorem ecclesiæ, quia hæres nihil probaverat; dederat tamen hæredibus remissoriam; quâ executâ, et tunc in actis productà, proposui dubium quod summatim complectebatur dicta testium, an ex his probaretur, vasa argentea, et aliam supellectilem, de quâ in inventario confecto Augustæ post obitum episcopi nullo signo, quam ecclesia pertinere ad hæredes, sive ad ecclesiam. Ecclesia duplici jure se præcipuè tuebatur. Primò, quòd erat eâ in possessione bonorum: unde ad adversarium spectabat onus probandi contrarium concludenter. Secundò, quia adversarius tenebatur probare identitatem corporum, quæ prætendit fuisse in bonis episcopi, quod ex testibus non probatur, Rota tamen, re diligenter considerată, ex præsuppositis in puncto, contrarium respondit. Nam cùm constet de paupertate ecclesiæ, et de bonis, et de divitiis proprii episcopi prædefuncti, semper bona quæ reperta fuerunt, non habentia signum ecclesiæ, præsumi potiùs quæsita ex bonis episcopi, quàm Ecclesiæ, Abb. in c. 3, de Pecul. cler., c. Cum testes, n. 4, de Test.; Corn., cons. 314, col. 1, et seq., n. 3; Boec. decis. 20, n. 4; Covar. in c. 1, de Test. n. 7, et seq., qui loquuntur, etiam ubi ecclesia reperitur in possessione, nam hæ præsuppositiones prævalent, Soccin. cons. 91, in 3, Corn. cons. 79, num. 3, in 4; Rom. cons. 159, in fin. Barb., in c. 1, de Pecul. cler. Non obstat quòd bona hæc potuerint esse apud ecclesiam ante promotionem ejus episcopi, quoniam præsumptiones, de quibus supra, hoc excluserunt : deinde, cùm inter hæc bona reperiantur multa notata signo ecclesiæ, sequitur ea quæ existunt sine hujusmodi signo, non censeri esse ecclesiæ; propterca, cùm præsupponatur ex redditibus suis propriis, et legationibus et muneribus sibi oblatis plurima acquisivisse, et tempore obitûs sui non reperiantur alia bona sua, nisi quæ in inventario erant, necessarium est ut dicamus, hæc confecta ex illius bonis, nec aliàs omnes alios fructus evanuisse. Non obstat quòd objiciebatur de identitate, nam hæ præsumptiones ita sufficiunt, ut nisi contrarium doceatur, censeantur esse eadem bona, præsertim, quia tempore obitûs sui in Augustâ, extra ecclesiam suam Constantiam, reperta sunt apud cum

talia bona, Anchar., cons. 198, num. 1 et 3. Præsumptiones autem multæ sunt, de quibus in puncto: quibus accedit et confectio inventarii, Bald. in Auth. Licentiam, n. 3, c. de Epis. et cleric. Nec ista Rota de jure probabat; quia tamen semper cupit veritatem, quoad ejus fieri possit, invenire, intelligitque morem esse ibi, ut singuli episcopi relinquant inventaria bonorum ecclesiæ; propterea placuit, ut jubeam moderno episcopo, transmittat ista inventaria, quo cognoscere possimus, an bona, de quibus agitur, integrè pertineant ad ecclesiam, aut minùs.

Ita tamen scimus, hodiè ubilibet ferè servari, sicut etiam admonet Barb. de Potest. Episc., gloss. 114, num. 15, ut omnis dubietas circa hoc tollatur, ut debeat episcopus tempore quo episcopatum consequitur, inventarium illarum rerum facere quas ipse ex patrimonio vel alio titulo sibi comparavit, juxta text in cap. de Syracusanæ 29, dist. ibi, præsentis temporis habità rerum descriptione, etc., et ibi ait id. Barbos. quòd si prælatus non confecerit hujusmodi inventarium, præsumitur contra eumdem, nihil habuisse, et quòd omnia intuitu ecclesiæ acquisiverit, ut in simili de hærede non conficiente inventarium, in Auth. de Hæred., et Falcid., § Sancimus, coll. 1, vers. Patet.

Postremò, optimè declaravit Pius V, quanam ex pradictis bonis, sub spolio comprehendantur, ut in suà constitutione, quam infra subjicimus, et præter exempta in eâdem constitutione, adhucaddere visum est, quod à dicto spolio eximuntur, omnia bona patrimonialia, vel ex causà donationis, successionis, seu legatorum, aut ex fructibus eorumdem bonorum patrimonialium, et donationum, vel successionum acquisita, de quibus ipsi episcopi, seu aliàs beneficiati, liberè, testamento, donatione, vel quocumque alio modo, et titulo disponere possunt, id. Leo, d. cap. 3, num. 12.

Hinc etiam dicimus de jure patronatûs, per clericum beneficiatum fundato, quòd quando non constat ex quibus bonis fuerit fundatum, an videlicet ex bonis patrimonialibus et laicalibus, an verò ecclesiasticis, quia in dubio semper præsumitur fundatum et dotatum ex bonis intuitu ecclesiæ acquisitis, ac redditibus benesiciorum, quo casu certum est ex suppositione, quòd ipsa fundatio, seu dotatio facta sit de bonis ecclesiasticis, non autem patrimonialibus, Felin. in cap. Ex litteris, num. 3, de Constitut.; Rebuff. in Praxi signat., 3 par., vers. Necnon juris patronatûs; Mascard. de Probat., conclusion. 960, num. 9; Paris. de Resignat. benefic., lib. 2, quæst. 4, numero 39; Achill. de Grass. decis. 214, de Jure patr.; Crescent., decis. 9, eod. tit., et alii, quos refert Garc., de ben., p. 5, capit. 1, n. 593, proinde quoad hoc, usus curiæ datariæque apost. stylus, sive praxis inolevit (quod obiter dicimus), ut quoties clericus beneficiatus fundare ac dotare voluerit beneficium cum reservatione illius juris patronatûs, semper periti sollicitatores, in supplicatione pro hujusmodi erectione petant tale jus patronatûs, ita oratori concedi, quòd sit, et esse debeat de jure patronatûs laicorum, ac propterea ita existat,

et esse debeat; non ex privilegio apostolico, sed ex f vero et reali jure patronatûs laicorum, ratione perpetuæ dotationis ex bonis verè et merè laicalibus et patrimonialibus, etc., cum amplioribus clausulis et cautelis, apponi consuetis in supplicatione, summo Pontifici porrigenda pro erectione, et concessione juris patronatûs in beneficio, per clericum beneficiatum erigendo, ut est notum omnibus curialibus, et ego latiùs reassumo in meâ Practicâ benefic. Circa quod omne dubium tollitur, attentà infra scriptà constitutione Pii V, quâ cavetur inter cætera, ut nullum fiat à camerâ spolium eorum qui beneficia ecclesiastica obtinebant, valoris triginta ducatorum auri de camerâ, aut pensiones annuas similis summæ; quia licèt res quas clericus post clericatum acquisivit, præsumantur acquisitæ ex redditibus ecclesiæ, attamen id procedit in bonis à prælatis defunctis relictis, qui amplos redditus habebant, non autem ab illis clericis qui juxta eamdem constitutionem non habent majores redditus iis, qui in ea sunt expressi; quare, si quid acquisiverunt, præsumitur legitimè acquisivisse, id. Leo, d. cap. 3, num. 22.

Ampliorem ponit distinctionem Jul. Clarus in § Testamentum, quæst. 27, ubi ait quòd hæc est pulchra quæstio, et sæpissimè contingit in practicà; et præmittit quòd in hoc proposito possunt considerari quinque genera bonorum, scilicet bona propria, seu patrimonialia ipsius clerici, seu prælati. Item bona ecclesiæ, sive beneficii. Item bona quæsita ex fructibus ecclesiæ. Item fructus collecti in bonis ecclesiæ. Item quotidianæ distributiones, quas elericus percipit in ipså ecclesià; quam quidem distinctionem cum iis quæ sequuntur, vide apud eumdem doctorem, loco citato.

Infertur etiam hinc ad illam quæstionem, quæ quotidiè in facto occurrit, numquid, videlicet, committat simoniam, renuntians beneficio; ex eo quia vult sibi solvi expensas ab eo factas in quibusdam massaritiis ecclesiæ; quare Felin. cons. 11, numero 6, distinguit, quòd aut impendit de bonis propriis, et potest absque labe simoniæ, aut de bonis ecclesiæ et non potest, aut de bonis utriusque, et compensabitur pro ratà : si verò res erit dubia, præsumitur expensas fecisse de bonis ecclesiæ, et per consequens non potest illas repetere, ita Abb., in Capitul. fin., de Pecul. cler., ex quo omnia bona prælatorum et clericorum post adeptam dignitatem et beneficia, præsumuntur esse de bonis ecclesiæ, et de bonis ecclesiæ acquisita, cui præficiebantur, nisi contrarium probetur : quare ecclesia fundatam habebit intentionem, super omnibus bonis à prælato defuncto possessis : et possessio bonorum prælatorum continuatur in Ecclesia: ita nota-, biliter Paris. de Resignatione beneficiorum per diversa jura per eum allegata, libro 14, quæst. 7, numero 49, ubi numero 52, limitat id non procedere, quoties constat vel constabit, bona esse patrimonialia et ex redditibus patrimonii acquisita, Roman. consil. 159, nu-

jud., casu 95, num. 4, Bursat., Cons. 376, num. 4, vol. 4.

Ad hanc verò praxim descendendo, dicimus, hujusmodi facultatem petendam omninò esse in specie. etiam quoad usus profanos, per ea quæ superiùs dicta sunt, ex eo quòd si fortè summus Pontisex eam tribuat, ut possit ad quoscumque usus testari, prout ex formulis antiquis apparet, cum nihilominus in ipsa facultate aliud non adderetur, concessa profectò ea tunc intelligebatur quoad usus tantummodò pios, non autem profanos, nisi de ipsis profanis usibus mentio habeatur, quod præsertim decidit Barbat., de Præstant. Card., parte primâ, quæstione quartâ, colum. 4, relatus per Navarr. de Reddit. Eccles., quæstione tertià, numero secundo, quia licèt omne privilegium debet ita intelligi, ut aliquid operetur contra jus commune, dato, quòd aliquid operetur, id debet restringi: quare, cùm prædicta facultas sit privilegium, et operari possit effectum testandi ad pios usus, contra jus commune, non debet alium effectum majorem operari, scilicet testandi ad profanos, idem Navarr. loco citato, numero tertio, et pluries ita decisum vidimus, et audivimus in facti contingentià, sicut hodiè servatur in praxi, et patet ex formulis infra positis. Hoc quidem benè conceditur, ut possint ipsi pro aliqua competenti summâ testari in vim alterius, sibi attributæ facultatis; attento quòd extant litteræ in formå brevis, moderatoriæ bullæ Pauli III, per quam archiepiscopis, episcopis, et aliis prælatis restringitur facultas disponendi in favorem ecclesiarum, et piorum locorum; adeò ut ii non habentes à Sede Apostolicâ licentiam testandi, possint decimam partem tantum rerum, et bonorum mobilium, et immobilium, et se moventium, ac pecuniarum ecclesiis, monasteriis, hospitalibus, et piis locis, capiendi et acquirendi facultatem habentibus tantum, non per viam institutionis hæredum, seu donationis, vel legati in vità, seu in morte relinquere, prout in dictà constitutione sub dat. Romæ, sub annulo Piscatoris, 8 martii 1548, pontificatûs sui anno quartodecimo.

Et licèt, ubi ipsius summi Pontificis ad id auctoritas intercedit, ad quoscumque usus, sive pios, sive profanos, aliaque ad sic validè testandum, non requiratur causa, nec ob id hæredes instituti, sive legatarii, aut donatarii ad aliquam restitutionem tenentur; per ea quæ dicit id. Sanch., in ad. consil. moralib. lib. 2, capitulo secundo, dub. 51, num. 7, nimirùm quòd, seclusă prohibitione testandi, si ipsi testentur ad usus profanos, licèt peccarent, nihilominùs verè dominium transferrent; nec accipientes tenerentur restituere, sicut si in vîtă prodige donarent; cum sit veri domini, sed prohibitio testandi, est de jure humano, ut ex supra dictis juribus allegatis patet; et licet ad usus profanos, ipsa prohibitio sit de jure divino, id tamen est, quoad licitè fieri potest, non tamen quoad dominii translationem; sed dispensatio Papæ in jure humano absque causă valet.

ditibus patrimonii acquisita, Roman. consil. 159, numero 4, versic. Primo cusu; Menoch. de Arbitr. I tem iosam, non ita passim concedit, nisi pro gravi uli. litate Ecclesiæ, veluti, quia est vir nobilis, aut alias de Ecclesia benemeritus, vel à quo utilitas speratur Ecclesiæ, ex quo etiam, quatenùs istud sit præceptum divinum, est tamen per Papam dispensabile; quamvis talis testandi facultas non concedatur de talibus redditibus in notabili quantitate, ita ut sit Ecclesiæ valdè enerosa, vel pauperum necessitatibus subveniri nequeat, vel in notabile divini cultus detrimentum et diminutionem, id. Sanch., loco citato, numero 9.

Illud autem quod etiam huic praxi potissimum præmittendum, inter cætera duximus, est, quòd diversi Romani Pontifices, bonorum episcoporum, et beneficiatorum decedentium diversorum spoliorum; uti ad cameram apostolicam spectantium. Collectores, et exactores in variis provinciis, et locis deputârunt, qui de illis, tanquàm de rebus ad cameram præfatam spectantibus donando, et transigendo, ac aliàs diversimodè disponere poterant, ut in Constitutione Pauli III, edità anno 1552, et per Navarr., in Commentar., de Spol. cler., § 5, post princ. In quâ quidem Constitutione idem Paulus testatur, ab antiquissimo tempore citra dicta spolia, cameræ apostolicæ nomine exacta, et inter jura ipsius cameræ connumerata fuisse; ac proinde ad amputandas difficultates, quæ in medium afferebantur, declaravit, res et bona, spolia nuncupata, in quibuscumque regnis et dominiis, tam citra quàm ultra montes et maria, consistentia, quæ pro tempore, post obitum prælatorum, et personarum quantumcumque, et quomodòlibet qualificatarum, etiam cardinalatûs honore fulgentium qui, vel nullo condito testamento, vel absque sufficienti facultate, aut ultra quantitatem, de quâ facultatem habuerunt, condito, decesserunt et decedent, ad cameram apostolicam, et non ad alios, etiam in quibusvis aliis ecclesiis, monasteriis, cæterisque beneficiis ecclesiasticis, cum curâ, et sine curâ secularibus, et quorumvis ordinum regularibus, spectare; illaque tanquàm ad ipsam cameram spectantia, perpetuò colligi, ac recuperari posse, et debere.

Cæterùm autem quænam bona veniant sub spolio hujusmodi, declaravit felic. record. Pius Papa V suâ peculiari constitutione; quæ cùm sit nimis salutaris, et in viridi observantià, hic inseritur, et est tenoris sequentis, videlicet:

Prus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Romani Pontificis providentià circumspectà, ad ea sollicitudinis suæ partes potissimum convertit, per quæ singulis ecclesiis debita obsequia, et opportuna subventionis auxilia, minimè subtrahantur. Cùm itaque, sicut accepimus, nonnulli patriarchæ, archiepiscopi, episcopi, et abbates, seu commendatarii, ac alii beneficia ecclesiastica obtinentes, proprii honoris et salutis immemores, etiam prætextu facultatum testandi, eis, per Sedem Apostolicam concessarum, in earum ultimis voluntatibus, res sacras, et vasa, ornamenta, et paramenta ecclesiastica, aliaque cultui divino dicata, quandoque ex fructibus ecclesiasticis, per eos acquisita, non eeclesiis, et monasteriis, ac beneficiis, quibus præfuerunt, seu à quibus proven-

tioni et honestati consentaneum foret, sed aliis locis, etiam aliquando non piis, ac interdum eorum consanguineis, et affinibus relinquere, ac cameræ apostolicæ collectores, prætextu, quòd illa sub appellatione spoliorum veniant, tanquàm ejusdem cameræ spolia exigere, et percipere non erubescant, in maximum religionis dedecus, ac ecclesiarum, monasteriorum, et beneficiorum eorumdem detrimentum, ac relinquentium animarum periculum, scandalumque plurimorum. Nos abusibus, scandalisque hujusmodi providere, ac singularum ecclesiarum, et monasteriorum, et beneficiorum indemnitati, animarumque quorumlibet saluti consulere volentes, motu proprio, et ex certà scientià, ac de apostolicæ potestatis plenitudine, hâc nostrâ perpetuà valiturà constitutione, statuimus, ordinamus, decernimus, et declaramus, quòd de cætero omnia et singula ornamenta, et paramenta, ac vasa, missalia et gradualia, ac cantûs firmi, et musicæ, aliique quomodolibet nuncupati libri, et aliæ res sacræ, etiam auri et argenti, ac quæcumque alia bona per quoscumque patriarchas, archiepiscopos et episcopos, abbates seu commendatarios, et alios quoscumque, quæ cumque, et qualiacumque beneficia ecclesiastica, cum curâ, et sine curâ, secularia et quorumvis ordinum regularia in titulum, vel commendam, aut aliàs quomodolibet obtinentes, quocumque nomine vel titulo censeantur, etiamsi de illis et eorum qualitatibus, specialis et expressa mentio habenda foret, ad usum et cultum divinum, etiam in eorum privatis ædibus et capellis, vel oratoriis destinata, tempore corum obitûs, ex testamento, vel ab intestato relicta, sub quibusvis facultatibus testandi, et alias disponendi de bonis per eos ex altari, vel aliàs quomodolibet acquisitis, per quoscumque Romanos Pontifices prædecessores, et successores nostros, ac nos, sub quibusvis tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio, et aliàs quomodolibet concessis, et concedendis minimè comprehendantur : nec sub appellatione spoliorum veniant; sed ad singulas Ecclesias, monasteria, etiam conventu carentia, et beneficia hujusmodi, in quibus resederint, aut quibus præfuerint, seu quæ aliàs obtinuerint, omninò spectent, et pertineant, ac spectare et pertinere, illaque post eorum obitum eisdem ecclesiis, monasteriis et beneficiis, etiamsi in Romanâ Curiâ, et procul ab illis decesserint, vel ad illa nunquam accesserint, etiamsi ante Ecclesiarum, et monasteriorum regimini cesserint, vel beneficia hujusmodi renuntiaverint, eo ipso applicata, et incorporata sint, et censeantur. Ita quod liceat illis defunctis in iisdem ecclesiis, monasteriis, et beneficiis successoribus, ac ecclesiarum et monasteriorum hujusmodi capitulis, et conventibus respectivè, illà proprià auctoritate liberè apprehendere, ac corum ecclesiis et sacristiis applicare, et incorporare, ac quæcumque donationes, ac relicta, et legata, testamenta, et codicilli, et aliæ ultimæ voluntates, seu spolia desuper contra præsentisa constitutionis tenorem quomodolibet pro tempore facta, quoad præmissa,

nulla et invalida, nulliusque roboris et momenti existant; | et personis, etiam ecclesiasticis, seu locis, etiam piis, aut ecclesiasticis, aliisque quibuscumque, in quarum, seu quorum favorem pro tempore facta fuerint, minimè suffragentur; nec per ea eisdem personis, seu locis, vel aliis ecclesiis hujusmodi aliquod jus in rebus prædictis, vel ad illas acquiri possit. Quinimò res sacras, et alia bona prædicta quocumque nomine, vel titulo pro tempore detinentes, ad illa ecclesiis et monasteriis, ac beneficiis per defunctos quomodolibet acquisitis, ut præfertur, juxta præsentium tenorem realiter, et cum effectu restituendum, et consignandum, quibusvis dispositionibus de illis in contrarium quomodolibet factis minimè attentis, omninò teneantur, et ad per censuras et pænas, etiam furti et sacrilegii, ac alia juris et facti remedia opportuna, cogi et compelli possint et debeant. Insuper, ne deinceps contingat, insolentia spoliorum cameræ apostolicæ collectorum, vel subcollectorum, aliquas ecclesias, nec hominum quemquam damno et injurià affici, nec cuiquam de cætero vertatur in dubium quæ res habendæ sint nomine spolii, simili modo statuimus, decernimus et declaramus, quod quæcumque scamna, cathedræ, arcæ et etiam ligneæ, vel lapideæ, etiam marmoreæ, mensæ et tabulæ, ac quæcumque dolia, seu vasa vinaria vacua, et alia similia suppellectilia domestica per quosvis presbyteros seu clericos ab humanis pro tempore decedentes, tempore eorum obitûs in ecclesiis, seu eorum domibus ecclesiarum earumdem, vel alibi ubivis locorum relicta, etiam si ex fructibus et proventibus beneficiorum, quæ dùm viverent, obtinebant, acquisita fuerint, sub spoliorum appellatione, minimè veniant, nec pro spoliis ullo modo reputari possint. Præterea quòd nullum spolium cameræ præfatæ fieri, nec quidquam à quibusvis spoliorum cameræ hujusmodi collectoribus, vel subcollectoribus exigi possit per obitum illius, qui dùm viveret, unum vel plura beneficia ecclesiastica obtinuerit, cujus vel quorum insimul fructus, redditus et proventus, triginta ducatorum auri de camerâ secundum communem æstimationem, valorem annuum non excesserint, aut qui pensiones annuas, super quibusvis ecclesiasticis, usque ad dictam valorem annuatim perceperit, dummodò tamen is ab omni illicità negotiatione, et à sacris canonibus prohibità abstinuerit. Ita quòd, si quis dictorum collectorum aliquid ex bonis quorumvis defunctorum, qui similia beneficia obtinuerint, seu similes pensiones perceperint, prætextu spoliorum ejusdem s cameræ percipere, aut alias contra præsentes nostras litteras, attentare præsumpserit, ad totalem bonorum per eum perceptorum restitutionem teneatur, ac ad viam juris, etiam per similes censuras et pænas cogi et compelli possit et debeat. Districtiùs inhibentes quibusvis cameræ præfatæ spoliorum collectoribus, nunc, et pro tempore existentibus, sub indignationis nostræ et privationis eorum officiorum pænå, ne in ornamentis, et paramentis, ac vasis, et libris præfato cultui divino dicatis, ac aliàs in rebus sacris, necnon suppellectilibus præfatis quomodolibet se intromittant, nec in

eorum inventariis, tanquam spolia redigant, seu describant; sed ornamenta, et paramenta, necnon vasa et libros, aliaque divino cultui dicata, hujusmodi ecclesiis et monasteriis, capellis, et aliis beneficiis hujusmodi, eorumque rectoribus, et aliis præfatis liberè admittant, et consignent, ac consignari faciant cum effectu, ac suppellectilia prædicta in locis, ubi constiterint, relinquant. Ac decernentes, sic in præmissis omnibus et singulis, per quoscumque judices et commissarios, quâvis auctoritate fungentes, sublatâ eis et eorum cuilibet quâvis aliter judicandi et interpretandi facultate, et auctoritate, judicari et diffiniri debere, ac irritum et inane, quidquid secus super iis, à quoquam quâvis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca, dilectis filiis curiæ causarum cameræ apostolicæ generali auditori, et singulis locorum ordinariis; ac majorem dignitatem, post pontificalem in universis ecclesiis cathedralibus et metrapolitan., pro tempore obtinentibus, per apostolica scripta, motu simili, mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum præsentes litteras, et in eis contenta quæcumque, ubi, et quando opus fuerit, quoties pro parte quorumcumque, in præmissis interesse habentium, ut præfertur, fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in præmissis, efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant, auctoritate nostrà, præsentes litteras, et in eis contenta quæcumque, firmiter observari ac singulos, quos litteræ ipsæ-concernunt, illis, pacificè gaudere : non permittentes, eos desuper quomodolibet indebitè molestari contradictores, auctoritate nostrâ appellatione postpositâ, compescendo. Non obstantibus apostolicis, ac in provincialibus, et synodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, necnon ecclesiarum et monasteriorum hujusmodi juramento, confirmatione apostolică, vel quâvis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, facultatibus testandi, aliisque privilegiis, indultis et litteris apostolicis, quibusvis concessis et approbatis, et innovatis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus, specialis et expressa mentio facienda esset, illorum tenores pro sufficienter expressis habentes, illis in reliquis in suo robore permanentibus cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quòd si aliquis ex patriarchis, episcopis, abbatibus seu commendatariis, et aliis beneficatis præfatis pluribus: ecclesiis seu monasteriis, pro tempore simul, vel successive præfucrit, seu plura beneficia obtinuerit, ornamenta et paramenta, ac res et bona prædicta, ad illa omnia, habità ratione fructuum et temporis, quo eadem beneficia possedit omninò pertineant, et proportionabiliter inter ea dividantur. Quòdque præsentes litteræ in cancellarià apostolicà, et acie campi Floræ, de more publicentur, et inter constitutiones perpetuò valituras describantur, et quia difficile foret præsentes litteras, ad singula quæque loca deferri, volumus, et etiam declaramus, earum transumptis etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus prælati, vel alterius personæ in dignitate ecclesiasticà constitutæ, sigillatis, eadem prorsus sides in juadhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ ordinationis, statuti, decreti, declarationis, inhibitionis, mandati et voluntatis, infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, se noverint incursurum. Dat. Romæ, apud sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, tertio kal. septembris, pontificatûs nostri Cæs. Glorierius. anno secundo.

Nonnullæ verò partes ejusdem Constitutionis declarantur per Navar. in Comment. de Spol. cler., § 8, ad qu'em lectorem, quatenus opus fuerit, remittimus.

### CAPUT II.

Praxis Licentiæ testandi de redditibus Ecclesiasticis pro Cardinale.

Quoniam verò hujusmodi testandi facultatem solus Papa tribuere potest, ut per Navar. in comment. de Spol. cler., § 9, num. 3, cùm ipsi soli, tanquàm universalis ecclesiæ bonorum administratori, sit immediatè à Deo commissa corumdem bonorum administra. tio, quorum dominium est Domini Nostri Jesu Christi: ea generali ratione, quia Domini est terra, et plenitudo ejus, ut ait Leo, in Thes. for. eccles., part. 3, c. 3, num. 51, proinde ut per praxim, et Romanæ Curiæ observantiam, magis ipsius Papæ voluntas, et intentio declarentur, Arg., leg. Servus plurium, § sin., ff. de Leg., 3; Rota, decis. 571; num. 3, p. 1; Gonz. ad reg. 8; Cancell., gl. 9, § 2, n. 63, formulam supplicationis eidem summo Pontif. porrigendæ, de more subjiciam : cùm autem hujusmodi testandi facultas S. R. E. cardinalibus sit nihilominus interdicta, qui sine summi Pontificis licentià, testari nequeunt, teste Hostien. in Sum., tit. de Pœnit. et Remiss., § Cui cardinales, num. 16, ubi nil aliud pro hoc adducit, nisi, id procedere secundum consuetudinem Rom. Ecclesiæ; ideò formulam testandi pro cardinale, primò, mox suo loco, alteram pro archiepiscopo sive episcopo subjiciam, cum omnibus decretis, clausulis, restrictivis, modificativis, et ampliativis, juxta recentem curiæ stylum; licèt hujusmodi facultas, pro quibuscumque personis, pro qualitate meritorum, variationem aliquam admittat; prima igitur formula pro eodem cardinale, tali concipitur modo, videlicet:

Dilecto filio nostro Stephano, tituli S. Laurentii in Pane, et perne, presbytero cardinali Duratio nuncupato.

URBANUS PP. VIII. Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. De benignitate Sedis Apostolicæ provenire dignum est, ut ecclesiarum prælatis, præsertim S. R. E. cardinalibus, qui pro ipsius ecclesiæ statu salubriter dirigendo, assiduè laborare non cessant, disponendi de bonis suis, libera sit, tam in ultimå voluntate, quàm aliàs attributa potestas, et ordinatæ per cos, perpetuò roboris firmitate subsistant. Hinc est, quòd, nos volentes te, qui extremum tuæ peregrinationis diem testamentarià vel alià dispositione, prævenire desideras, favore prosequi gratiæ specialis;

dicio, et extra adhibeatur, quæ eisdem præsentibus 🖷 Motu proprio non ad tuam, vel alterius pro te, nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed ex merà liberatione et certà scientià nostris, dictæque apostolicæ potestatis plenitudine, tibi, in recompensationem laborum, quos pro Sede Apostolicâ sustinuisti, et continuè sustines, et servitiorum, quæ eidem Sedi et nobis summo studio et vigilantiâ, hactenus impendisti, et quotidiè impendis, ad quorum tamen laborum et servitiorum aut meritorum probationem seu verificationem aliquam, in judicio, vel extra faciendam, neque te, neque tuos hæredes, aut successores, ac jus, et causam à te quomodolibet habentes, et pro tempore habituros, aut quoscumque alios teneri volumus, et declaramus, ultra alias facultates, tibi per quosvis Romanos Pontifices prædecessores nostros, ac etiam nos quomodolibet concessas, et alias tibi de jure, consuetudine, privilegio generali vel particulari, quomodolibet competentes, quarum omnium, et singularum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, præsentibus pro expressis haberi volumus et quibus per præsentes, nec præsentibus per illas, in aliquo non præjudicari: imò si aliquid in aliquà ipsarum deficeret, per aliam suppleri posse, et debere decernimus, ut (annulo cardinalitio, sive juribus tantum illius ratione, cameræ apostolicæ debitis, duntaxat exceptis) de omnibus, et singulis, ac quibusvis bonis, necnon crucibus, candelabris, imaginibus, calcibus, patenis, vasis, vasculis, etiam sacris, pluvialibus et aliis paramentis, et ornamentis ecclesiasticis, aliisque rebus divinis cultui dicatis seu destinatis, et etiam tuæ capellæ, et quæ in capellà nostrà detulisti, et pro tempore detuleris, et quibus ibidem usus fuisti, ac etiam te uti contigerit, etiam, quæ aliàs ad sacristiam nostræ capellæ quomodòlibet pertinerent, ubicumque existentibus, ac quocumque modo, viâ, jure, causâ, formà ad te nunc, et in futurum quomodòlibet spectantibus, pertinentibus cujusque qualitatis, valoris, speciei, et conditionis fuerint, etiam de quâdam parte, quæ à caudatariis prætendi solet, dummodò tamen, quoad bona, et jura hujusmodi capellæ, de illis in favorem alicujus ecclesiæ, seu capellæ, aut loci pii, et arbitrio tuo disponas; necnon de omnibus, et singulis jocalibus, gemmis, etiam pretiosis quomodòlibet S. R. E. cardinale et præsule, ac maximo principe dignis, ac de suppellectilibus, aliisque mobilibus, etiam in pecuniâ cujuscumque generis existentibus ac se moventibus, ac immobilibus quomodòlibet nuncupatis bonis, necnon castris terris, quâcumque dignitate suffultis, villis, domibus, palatiis, vineis, casalibus, possessionibus, aliisque dominiis temporalibus, et jurisdictionalibus, ac feudalibus, meroque, et mixto imperio, sine tamen præjudicio jurium cameræ apostolicæ nostræ, quoad jurisdictionalia prædicta, tam in Urbe quàm extra eam, in quâcumque mundi parte, etiam penès ipsa beneficia ecclesiastica, ecclesias et monasteria infra scripta existentibus, necnon juribus, actionibus et nominibus debitorum, quomodocumque modo, jure, vià, formà et occasione, ad te, nunc, et pro tempore spectantibus, in quibuscumque rebus

consistant, etiamsi illa omnia, vel eorum major pars, ex fructibus et emolumentis, tam sancti Laurentii, quæ titulus tui cardinalatûs existit, et cujusvis alterius, tibi pro simili titulo tui cardinalatûs pro tempore assignandis, quàm quarumcumque cathedralium, etiam metropolitanarum et patriarchalium ecclesiarum, quibus te præfici, aut præesse, seu administratorem deputari; et ad quas quandocumque assumi, vel transferri in futurum contigerit, et quorumcumque monasteriorum, etiam consistorialium, prioratuum, præpositurarum, præceptoriarum, dignitatum, etiam conventualium majorum, principaliumque personatuum, administrationum, officiorum, et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum cum curâ, et sine curâ secularium, et quorumvis ordinum, et militiarum, ac hospitalium, ac etiam sancti Joannis Hierosolymitani, regularium, quocumque nomine nuncupatorum, et quomodocumque qualificatorum, etiam personalem residentiam requirentium, et insimul incompatibilium, quæ ex quibusvis concessionibus et dispensationibus apostolicis, etiam in præsumptis, seu aliàs, etiam forsan de facto, absque dispensatione, vel ex regum et aliorum principum nominationibus seu præsentationibus in titulum vel commendam, seu administrationem, aut aliàs quomodolibet obtinuisti, et ad præsens obtines, ac in posterum obtinebis; necnon de quibuscumque aliis fructibus, redditibus et proventibus, etiam ecclesiasticis, ac fructibus, loco pensium, et ipsis annuis, super similibus vel dissimilibus, etiam mensarum patriarchalium, archiepiscopalium, episcopalium, abbatialium, capitulariumque, et monasteriorum fructibus, redditibus, proventibus. juribus et obventionibus, et emolumentis, ac etiam distributionibus quotidianis tibi, tam reservatis et assignatis, quàm reservandis et assignandis, emolumentisque, quorumcumque Romanæ Curiæ officiorum et locorum montium, tam vacabilium, quam non vacabilium, sorte principali, seu proprietate; necnon tam ex paternâ, quàm ex aliis hæreditatibus, muneribus et largitionibus, ac quorumvis donationibus, seu aliàs, quâvis occasione, vel contemplatione provenerint, ac qualitercumque, quomodocumque et undecumque, tiam in functionibus quorumcumque munerum, et legationum, et alia quomodòlibet per te acquisita sint, et in posterum acquirentur; necnon de fructibus et proventibus ecclesiarum, monasteriorum, et aliorum beneficiorum, seu eorumdem occasione, juribus, et actionibus, ac etiam de ipsis pensionibus tibi debitis, et debendis, servatà tamen in omnibus, et per omnia, nostræ jam editæ, et aliarum, si quas, tam per nos quàm successores nostros Romanos Pontifices edi contigerit, constitutionum super fructibus in exactis, formâ cujuscumque quantitatis, valoris annui, etiam inexcogitati, et qualitatis, seu conditionis fuerint illa omnia, illorumque veros, etiam annuos valores, et denominationes, ac si specificè et sigillatim exprimerentur, etiamsi alia fuerint; quæ in generali appellatione bonorum et suppellectilium non venirent, sed specialibus indigerent vocabulis, specialemque notam requirerent, præsentibus pro sufficienter expressis, et specificatis habentes, usque ad quamcumque notabilem, notabilissimam, seu inexcogitabilem summam, per viam testamenti nuncupativi, seu inscriptis, aut epistolarum, seu codicillorum, aut solo verbo vel alio quovis modo, etiam minùs solemni, et sine aliquâ insinuatione, testandi per donationem tam inter vivos, quàm causa mortis, etiam per viam simplicis distributionis, seu contractûs, omissis quibusvis solemnitatibus, etiam substantialibus, et formis, aliàs requisitis, tam ex jure, quàm per constitutiones, statuta, cousuetudines urbis, civitatis, vel loci pii, ubi te ita disponere, aut mori, contigerit in dictà curià, vel extra eam, etiam extra tuam residentiam, in eådem voluntate permanendo, etiam notario publico, et duobus testibus, aut per tuî ipsius cedulam privatam, vel aliàs, seu quâcumque alià ultimà voluntate, et aliàs, prout, et quemadmodùm tibi videbitur, tam in curià, quàm extra eam, etiam in mortis articulo, etiam nullà factà mentione præsentis, vel aliarum tibi pro tempore concessarum similium, vel dissimilium facultatum; aut quod in vim illarum, seu quod de bonis ex redditibus ecclesiasticis, ut prædicitur, acqui sitis, testari et disponere intendas, et velis in quosvis pios et non pios usus, et quarumcumque personarum utriusque sexûs, sive fuerint consanguinei, vel affines, aut nepotes, seu etiam alii quovismodo conjuncti, vel servitores et familiares tui, aut extranei, etiam illegitimi, ex quovis illicito, vel damnato coitu, quam ex proprio corpore tuo procreati, ac etiam ipsorum illegitimorum parentes, conjuges, filii, descendentes, ascendentes, vel cognati, seu attinentes; necnon collegiorum, universitatum, ecclesiarum, et locorum, tam piorum quam non piorum, etiam nondum erectorum, nec ædificatorum, favorem, et aliàs quomodocùmque et qualitercumque pro libito, et voluntate tua absolutis, etiam præsentibus litteris, in actu condendi testamenti, vel quamvis aliam ultimam voluntatem, ac quamcumque dispositionem, si tibi videbitur, non exhibitis, semel, vel pluries, in toto, vel in parte, etiam successive, toties, quoties tibi videbitur et placuerit; servatà tamen formà constit. nostræ de Superventià editæ, disponendi, eaque legandi, relinquendi et eregandi, seu in totum jam forsan facto testamento, donandi, legatis dispositione quâcumque perseverandi, dispositionisque, ut dicitur, semel, vel pluries in toto, vel in parte factas, et faciendas, etiam sæpè et sæpiùs moderandi, limitandi, commutandi, alterandi, et in totum, vel in partem revocandi, ac alias in personas distribuendi; ita ut per priores, et quascumque dispositiones, ut supra factas, et pro tempore quomodolibet faciendas, nunquàm hujusmodi facultates consumptæ dici possint, sed semper, et quandocumque dispositiones prædictas mutare, et alterare, at in totum, vel in partem revocare, aliàs, ut supra disponere, etiam quoad priores dispositiones in pios, sequentes verò, in non pios usus factæ fuerint, possis, et valeas; et aliàs, prout tibi videbitur, et placuerit, ac duxeris faciendum et disponendum.

motu, scientia et potestatis plenitudine prædictis, liberam, plenam et omnimodam licentiam, et facultatem perpetuò duraturam, tenore præsententium concedimus et impartimur; ac ex tunc testamentum, codicillos, dispositiones, donationes, legata, relicta et erogata, ac ultimam voluntatem tuam hujusmodi, ac etiam quidquid super his per te, etiam nullà, vel minùs sufficienti facultate suffultum, hactenùs, scu in futurum, in totum, vel in partem testatum, codicillatum, donatum, relictum, erogatum, legatum, et aliàs, tam inter vivos quam in ultima voluntate hujusmodi, seu aliàs quovismodo dispositum esse contigerit, ac omnia, et singula inde secuta, et quæ inde sequuntur, approbamus et confirmamus, eaque valida et esficacia fore, ac perpetuâ roboris sirmitate subsistere volumus : supplentes omnes, et singulos juris et facti, ac solemnitatum, etiam substantialium defectus, si qui forsan venerint in eisdem; ac etiam si contigerit te ab intestato, et sine ullà bonorum tuorum supra dictorum, et aliorum quorumcumque, vel minus legitima et invalida dispositione in quacumque mundi parte, etiam in curià prædictà, ac etiam extra loca debitæ à te residentiæ, etiam nullà existente causà decedere, omnia et singula bona, res, jura, actiones, fructus, pensiones, ac alia, quæcumque, et qualiacumque supra expressa, ad sedem et cameram apostolicam, vel ecclesias, monasteria, et beneficia prædicta, vel ad quoscumque alios nullatenus pertinent, sed ad hæredes tui sanguinis vel alios conjunctos, tibi ab intestato succedentes, integrè, servatà tamen constitutionum prædictarum formà, devenire; et quoad bona capellæ, et res sacras, ecclesiis et locis piis per tuos hæredes declarandos deberi, et consignari volumus et mandamus. Decernentes, prædicta omnia, et singula, etiam, ut prædicitur, qualisicata necnon spolia cujuscumque valoris, et quantitatis existentia, etiam ex prædictis, et aliàs undecumque provenientia, etiam si prædicta omnia ad summam quantumvis maximam, ac etiam inexcogitabilem ascendant, ac etiam quæcumque alia pro te, pro tempore, relicta, res, et bona, nullo unquam tempore tanquàm spolia, seu aliàs ad nos et ad Sedem camdem, et cameram apostolicam, aut ecclesias, et beneficia prædicta, seu in illis, successores, devolvi, seu spectare quomodolibet prætendi, nec hæredes, donatarios, et alios, ad quorum favorem, bona ipsa, quovis modo disposita, seu ad quos illa devenire contigerit, necnon executores, et alios, quibus negotium executionis tuæ voluntatis hujusmodi commiseris, ad solvendum tertiam partem eorumdem bonorum, per te pro tempore relictorum, quæ forsan per constitutiones apostolicas, aut aliàs de jure, vel consuctudine, post tuum obitum, ad dictam cameram, aut ad nos, et successores nostros Romanos pontifices, seu in pios et alios usus, forsan contra infideles, aut fabricam basilicæ principis Apostolorum de Urbe, vel eccleslarum, monasteriorum, et beneficiorum hujusmodi. seu cruciatam sanctam, vel alios usus converti deberet, seu dùm vixeris, convertere debeas; illudque

nullà subsistente causà, sed pro tuo libitu voluntatis prætermiseris, quam ex nunc tibi et hæredibus. donatariis, et aliis, quocumque titulo, etiam ab intestato successoribus tuis hujusmodi, in recompensationem laborum, et servitiorum, et meritorum probationem, et verificationem in judicio, vel extra, facienda, neque te, neque successores tuos præd. teneri volumus et declaramus, titulo irrevocabilis donationis inter vivos, liberaliter donamus et elargimur, minimè teneri; neque super bonis, per te, ut prædicitur, seu aliàs pro tempore quomodolibet dispositis, seu etiam ab intestato relictis, per camerarium nostrum, pro tempore existentem thesaurarium generalem, commissarium, collectores et subcollectores, vel alios quoscumque agentes pro camerà. vel tuos, in ecclesiis, monasteriis, beneficiis hujusmodi successores, prædictæ fabricæ præpositos, vel alios quoscumque, quovis modo, directè, vel indirectè, et ex causà illicitæ negotiationis, etiam quòd fructus ecclesiarum, monasteriorum, et beneficiorum prædictorum, propter non residentiam, vel quòd nunquam illa visitaveris, aut illicitam negotiationem prædictam, et incompatibilitatem beneficiorum quorumcumque nunc, et pro tempore obtentorum, et in posterum obtinendorum, etiam ex eo quòd plures ecclesias, etiam cathedrales, vel metropolitanas, aut patriarchales, monasteria; et alia quæcumque beneficia ecclesiastica, cum curà, et sine curà secularia, et quorumvis ordinum regularia, qualitercumque, ut prædicitur, qualificata, etiam personalem residentiam requirentia, et sine dispensatione apostolicà, simul eodemque tempore, etiam per longissimi temporis spatium, obtinueris, vel ob aliam quamcumque causam, fructus tuos non feceris, sed illos malè et indebitè perceperis ; et propterea ad illorum restitutionem, cameræ nostræ, vel ecclesiis, monasteriis, et beneficiis prædictis, fabricæ sancti Petri, vel cuicumque alteri personæ, vel loco tenearis; dummodò super his, causa, te vivente, non fuerit introducta et terminata, molestari, et inquietari posse, nec debere, nec etiam, ex eo quòd in prædictà curià. aut quâcumque mundi parte, vel extra ecclesias, cathedrales et metropolitanas, ad quas forsan te assumi contigerit, aliaque beneficia; curam animarum habentia, et personalem residentiam requirentia, secularia, et quorumvis ordinum, etiam hospitalium, sancti Joann. Hierosolymitani, regularia, et qualitercùmque qualificata nunc; et pro tempore obtenta, et obtinenda, etiam pro tuâ solâ voluntate, et nullâ subsistente causa, non resistendi, et tam condito testamento, vel aliàs, tam inter vivos, et sine ultimà voluntate, factà dispositione, quam etiam ab intestato, et nullâ, vel minùs validâ et legitimà dispositione, ut prædicitur factas, te decedere contigerit, constitutione felic. record. Pii papæ quarti, similiter prædecessoris nostri, contra quoscumque episcopos, archiepiscopos, et alios ecclesiarum prælatos, necnon ecclesiarum parochialium rectores, aliàsque personali residentia adstrictos, extra illam quomodocùmque decedentes • 7 kalend, decembris, pontificatus sui anno primo, seu veriori tempore emanată, et aliis quibuscumque constitutionibus, et sacrorum canonum, ac etiam conciliorum generalium et universalium decretis minimè obstantibus, aut alio quocumque prætextu molestari, vel perturbari posse, vel debere : ac etiam decernimus, quam per quamcumque causam; præsentes facultates, ac aliæ tibi concessæ, nullo unquàm tempore, annullari, invalidari, aut irritari possint, neque, te illis privatum, aut indignum redditum, aut aliàs illorum commodum, et utilitatem, in totum, vel in partem amisisse, dici valeat per quemcumque abusum, illicitam negotiationem, decessum extra residentiam, aut aliam quamcumque causam, seu excessum, etiam majorem expressis, etiam inexcogitatum vel inexcogitabilem; sed ordinata per te, ut prædicitur, tam inter vivos, quàm in ultimâ voluntate, semper validâ et firma existant, etiam si tu, nullis ex præd. vel aliis, etiam excogitatis, et inexcogitabilibus defectibus labores, etiam quod disposuisti et dispones ad favorem quorumcumque illegitimorum, non tam ex proprio corpore procuratorum, ut prædicitur indignorum vel incapacium ex quâcumque causâ, etiam in præsentibus, vel aliis facultatibus tibi, ut prædicitur concessis, non comprehensà, non ad cameram nostram seu fiscum apostolicum, seu ad ecclesias, monasteria, seu loca prædicta, sed ad d. tuos hæredes, et successores, qui ex testamento, seu tibi ab intestato essent successuri, pertineant, aut pertinere prætendi possint. Præsentes verò litteras, nullo unquàm tempore, de subreptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis nostræ, vel alio quocumque defectu, et prætextu, ac ex quâcumque quantumvis legitima causa, notari, impugnari, invalidari, retractari, in jus, vel controversiam revocari ad terminos juris reduci, ut adversus illas, quodcumque juris gratiæ, vel facti remedium impetrari, neque sub prædictà Pii IV prædecessoris nostri super residentià, et aliis apostolicis constitutionibus, et sacrorum canonum, ac conciliorum, synodalium, vel provincialium, ac etiam generalium, ac universalium decretis, ac etiam sub quibusvis similium facultatum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, declarationibus apostolicis cancellariæ apostolicæ regulis, et præsertim illa, de jure quæsito non tollendo, per nos, et Sedem eamdem, etiam, motu, scientià, et potestatis plenitudine similibus, etiam consistorialiter ex quibusvis causis, etiam inexcogitabilibus, etiam in favorem fidei factis, et in futurum faciendis, comprehensis, sed ab eis semper exceptas; et quoties comprehendi viderentur, toties in pristinum statum restitutas, repositas, et plenariè redintegratas, ac de novo, etiam sub quâvis posteriori datà, per te, et alios prædictos, à te causam quomodòlibet habentes, ut supra, seu habituros, eligendà, concessas; semperque validas, et efficaces fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, nec præsentes per alias similes vel dissimiles gratias tibi concessas, et concedendas revocari, invalidari, suspendi, limitari, atque confundi, sed de illis cumulative in

omnibus et per omnia uti : et si quid in una ex facultatibus hujusmodi defecerit, per aliam suppleri debere; nec te ad aliquam particularem licentiam, seu indultum, aut confirmationem præsentium à nobis, vel successoribus nostris Romanis pontificibus petendum, aut impetrandum, vel etiam in alià quâcumque simili gratià, vel ejus confirmatione, tibi quomodocumque concedendà, de præsenti mentionem aliquam faciendi, nullatenùs teneri, nec ad illam unquàm necessitate cogi, nec te, tuosque hæredes, legatarios, donatarios, aut alios jus et causam à te habentes, vel habituros, seu quovis alios ad præsentes, in eadem camera, etiam juxta constitutionem Pii papæ IV, de gratiis, qualecumque interesse cameræ apostolicæ concernentibus, intra certum in eâ expressum tempus, præsentandis, et in cå suisque libris admitti, registrari, faciendis; aut labores et servitia, ac præd. seu causas, et quævis alia, etiam quantumvis necessaria, in judicio, vel extra probandum, seu verificandum, tuosque hæredes et successores ad solutionem regalium, seu propinarum ullo unquam tempore teneri, aut ad præmissa seu præmissorum aliqua, ullå necessitate, causà vel ratione cogi, vel compelli; nec etiam per viam sequestri, aut alias propterea molestari posse. Et nihilominùs præsentes, ad effectum tuendi possessionem, et dominium hæredum, et successorum prædictorum, sufficere, easque, et inde secuta et sequenda quæcumque semper et perpetuò valida, firma, et efficacia fore, et esse, ac persistere. Sicque in præmissis omnibus, et singulis, per quoscumque judices ordinarios, et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinales, necnon ejusdem cameræ camerarium, thesaurarium, præsidentes, clericos, collectores, subcollectores in quâcumque causà et instantià. Sublatà eis, et eorum cuilibet quâvis aliter judicandi, interpretandi facultate, vel auctoritate judicari, et diffiniri debere, ac irritum et inane, si secus super his à quoquam, quâvis auctoritate, scienter, vel ignoranter, contigerit attentari. Quocirca venerabilibus fratribus nostris Ostien, et Portuen, episcopis, ac dilecto filio curiæ causarum cameræ apostolicæ auditori generali, motu. scientià, et potestatis plenitudine similibus, mandamus, quatenùs ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se vel alium, seu alios præsentes litteras, et in eis contenta quæcumque ubi, et quando opus fuerit, et quoties pro parte tuà, et quorumcumque donatariorum, legatariorum, hæredum, et successorum quomodòlibet tuorum, et aliorum prædictorum, desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, tibique et aliis prædictis, in præmissis efficaces defensionis præsidio assistentes faciant auctoritate nostrâ omnia, et singula præmissa per locorum ordinarios, et cameræ apostolicæ commissarios, et deputatos, et alios quoscumque observari : non permittentes te, vel dictos donatarios, legatarios, hæredes, et successores tuos, aut eorum aliquem desuper à quoquam indebitè molestari, perturbari, aut aliàs quomedòlibet impediri, contradictores quoslibet, et rebelles, per sententias, censuras, et pænas ecclesiasticas, aliaque opportuna juris, et facti remedia appellatione postposità compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras, et ipsas, etiam iteratis vicibus aggravando, interdictum ecclesiasticum apponendo, et auxilium brachii secularis invocando, quatenus opus fuerit. Non obstantibus præmissis Pii IV, super illicità negotiatione, et ejusdem super residentià episcoporum, archiepiscoporum, et aliorum prælatorum, necnon rectorum, parochialium ecclesiarum cæterorumque personali residentià adstrictorum extra illam quomodocumque decedentium, sub datum 7 kal. decembris, pontificatûs sui anno secundo, vel alio veriori tempore, ac etiam Bonifacii Papæ VIII, per quam concessiones de fructibus in absentià percipiendis, sine præfinitione temporis fieri prohibentur; necnon aliarum constitutionum, et Sar. canonum et conciliorum, etiam generalium, et universalium statutorum, quibus decernitur, prælatos, et beneficiatos quoscumque propter non residentiam, seu incompatibilitatem, aut illicitam negotiationem, aut alià quâcumque de causâ bona acquisita, fructusque ecclesiarum, monasteriorum, et beneficiorum, suos non facere, sed eos, ecclesiis seu beneficiis pro eorum reparatione, vel successoribus in eis deberi, vel in alios quoscumque pios usus eroganda, vel cameræ apost., et alio quocumque modo, vel cuicumque alteri personæ applicanda esse, et quòd in litteris provisionum seu commendarum ecclesiarum, monasteriorum, et aliorum beneficiorum quorumcumque tibi factarum, et faciendarum expressè caveatur, quod tu quartam, vel tertiam, aut aliam eorum fructuum partem in fabricam Ecclesiæ, paramentorum emptionem, vel fulcimentum, in pauperum alimoniam, aut alios quoscumque pios usus convertere tenearis : ac etiam Pii quinti, sub datum 3 kal. septembris, 1567, pontificatûs sui anno secundo; in quâ disponitur, ornamenta, et paramenta ecclesiarum, sub quibuscumque facultatibus testandi, minimè comprehendi, nec sub appellatione spolii venire, sed ad ecclesias, monasteria, et beneficia quibus præfuerit, pertinere, et alià ejusdem Pii V constitutione contra illegitimos, quæ incipit: Quæ ordini ecclesiastico, sub datum sexto kal. februarii, pontificatûs sui anno 6, seu alio veriori tempore, et aliis constitutionibus, contra cosdem, et illorum descendentes, uxores, et alias personas prædictas illegitimas, quomodolibet attinentes, tam per eumdem Pium; quam alios quoscumque Romanos pontifices similiter prædecessores nostros, ac nos editis, necnon Pauli III, Pii IV et Pii V, ac quorumcumque aliorum Romanorum pontificum, pariter prædecessorum nostrorum, sive etiam nostris, et præsertim super prælatorum, et aliorum beneficiatorum decedentium, spoliis, hactenus editis, et in futurum edendis constitutionibus, et ordinationibus, et declarationibus, ac etiam quibusvis ecclesiarum, monasteriorum, seu aliorum locorum, tam secularium quam regularium in quibus beneficia hujusmodi forsan fuerint seu à quibusvis illa dependere contigerit, etiam

sancti Joannis Hierosolymitani, aliarum quarumcumque militiarum, etiam juramento, confirmatione apostolică, vel quâvis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, ac privilegiis quomodocùmque etiam per nos, et Sedem Apostolicam hactenùs concessis, et in futurum concedendis, etiam si de illis servandis et impetrandis litteris apostolicis contra illa præd. eccl. monasteriis, ordinibus, et militiis, seu illorum præsulibus, administratoribus et magistris, et aliis quibuscumque personis, per te, vel procuratorem tuum hactenùs præstiteris, vel inposterum te præstare contigerit joramentum, ac litteris recol. mem. Alexandri Papæ VI, prædecessoris nostri, per quam etiam forsan motu proprio, et ex certâ scientiâ, ac de apostolicæ potestatis plenitudine, inter alia statuit, et ordinavit, quòd tertia vel alia tunc expressa pars omnium, et singulorum bonorum mobilium, et immobilium ex ecclesiis et aliis dignitatibus, et beneficiis ecclesiasticis, seu, aliàs acquisitorum, sed etiam intuitu et contemplàtione personæ, pro temporum, provenientium, de quibus per ipsius S. R. E. cardinales pro tempore existentes, quibuscumque testamentis, donationibus, codicillis, et aliis ultimis voluntatibus, quovis modo, etiam ad pias causas quascumque, et alios licitos usus, prætextu similium licentiarum, facultatum et gratiarum, eis pro tempore concessarum, testari, seu disponere contigerit dictæ cameræ, pro cruciatà sanctà, et aliis dictæ Romanæ ecclesiæ necessitatibus supportandis, reservare, illague ad dictam cameram, pleno jure pertinere, ipsamque cameram ea vendere posse, irritumque exindè decrevit, et inanc, si secus super his, à quoquam, quâvis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, et quibusvis similium facultatum restrictionibus, limitationibus, modificationibus, revocationibus quomodòlibet factis et faciendis, cancellariæ quoque Apost. regulis, etiam illa, de jure quæsito non tollendo, ac synodalibus, generalibus, et universalibus conc. quomodocumque editis constitutionibus, decretis, et statutis, privilegiis quoque indultis, et litteris apostolicis, tam dictæ fabricæ quàm quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis ctiam derogatoriarum, derogatoriis aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, irritantibusque, et aliis decretis, in genere vel in specie, per quoscumque Romanos pontifices, prædecessores nostros, ac nos, et sedem hujusmodi, etiam iteratis vicibus, concessis, confirmatis, et innovatis, omnibusque aliis, et singulis, quæ in aliis facultatibus testandi, tibi per nos, forsan, concessis voluimus non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque. Decernentes, præsentes litteras, omniaque, et singula in eis contenta, valida, et efficacia fore, et esse, ac suum plenarium, et integrum effectum sortiri, etiam si in eâdem camerâ apostolicâ, juxta constitutionem piæ mem. Pii Papæ IV pariter prædecessoris nostri, sub datum 8 id. augusti , pontificatûs sui anno 6, vel alio veriori tempore, registratæ, et insinuatæ non fuerint : cui constitutioni, caterisque omnibus, et singulis suora dictis, et aliis quibuscumque in contrarium

quomodòlibet faciendis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, et individua mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitùs, omisso, et in formà in illis tradità, observatà, inserti forent, præsentibus pro sufficienter expressis, et insertis habentes: illis aliàs in suo robore permansuris, hâc vice duntaxat specialiter, et expressè derogamus, aut si aliquibus communiter, aut divisim ab eâdem sit sede indultum, quòd interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum, de indulto hujusmodi mentionem. Datum Romæ, apud sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die 3 octobris 1630, pontificatûs nostri anno 8.

M. A. Maraldus.

Quare nos docet antiquus Curiæ Romanæ stylus, ut parùm obstet Manfred in. Tract. de card., decis. 126, dùm ait ex præscriptà consuetudine cardinales, sine licentià testari posse; quod est omninò falsum, dùm testari nequaquàm possint nisi præcedente sum. Pontificis licentià, nec hujusmodi licentia aliquid operatur nisi fuerit in camerà apostolicà registrata, ut supra visum est juxta constitutionem Pii IV, quamvis quòd hujusmodi registrationem pro cardinalibus, aliisque qualificatis personis facilè derogari consueverit, teste Germonio de Indult. card., § Quod tu Romanam, num. 28 et 29, ubi num. 36, quòd si testamentum cardinalis antiquum reperiatur, quod publicè pro legitimo, validoque habeatur, ac in eo de bonis dispositum sit, de quibus sine licentia summi Pontificis disponere vetitum sit, caque non ostendatur, nihilominus existimandum est, illud de Papæ licentià conditum esse ex Alexand. consil. 101, num. 5, volum. 7.

Quinimò id ex ipså practicà satis liquet; nam cùm tempore fel. record. Pauli V, repentè obiisset bo. mem. cardinales Palavissinus, licèt ipse sicut cæteri eminentissimi cardinales, amplissimam testandi facultatem haberet, statim tamen sua bona fuerunt per cameram apostolicam irremissibiliter incamerata. Quod quidem mihi magnam attulit admirationem; ex eo, quòd in facultatibus hujusmodi cardinalibus concessis ferè semper adjicitur clausula, quòd illæ valcant, etiansi illi decederent ab intestato: sed tamen audivi, hujusmodi clausulam non adesse in litteris facultatis supra dictis cardinalis.

#### CAPUT III.

Praxis clausularum licentiæ testandi de redditibus ecclesiasticis.

Hic verò de tribus tantummodò, circa hanc praxim, ac clausulas supradictarum litterarum, quærere visum est; reliqua verò de necessitate reassumam in meà Practicà beneficiali. Primò, non semel in dubium audivimus revocari, utrùm licentia, sive facultas testandi ce redditibus ecclesiasticis, de quibus aliàs testari

non licet, necessariò præcedere debeat testamentum; an verò illud, jam antea conditum, per supervenientem hujusmodi facultatem revalidetur.

Et quidem tale testamentum valere, docet Barbos., de Potest. episc., alleg. 11, n. 7, ubi ait per supervenientem licentiam hujusmodi, validum esse testamentum priùs conditum; eâ præsertim motus ratione; quia sufficiens est ad ejus valorem, ut habilitas testandi adsit tempore mortis, à quo robur sumit, ubi plures allegat doctores, præsertim Paul. de Castr., hanc sententiam sustinentes in monacho, de licentià Papæ testante et ibi ait, quòd quando Papa concedit licentiam testandi, cardinali vel episcopo, de fructibus beneficiorum, hujusmodi licentia se extendit ad testamentum jam conditum : nec quidem id à recto rationis tramite noscitur deviare; quandoquidem, et alibi constat, quòd habilitas superveniens, respectu alicujus actûs, seu effectûs producendi, ita operatur cùm supervenerit, ac si à principio adfuisset, text. in l. Si quis in senatorio, in fin. ff. de Rit. nupt., et ibi etiom Not. gloss., et Bald. in l. Si quis tutor, § Quamvis, vers. Quid ergo, ff. eod., et ibi etiam d. Gloss., in verbo Obliviscuntur. Hinc nominatus ad beneficia curata, licèt ætate minor, et sic tunc inhabilis, sussicit, quòd reperiatur major tempore acceptationis, ut aliàs diximus, et ait Rebuff., in tract. de nominat., q. 9, post num. 52, per text. in l. fin., c. de Testam., Mandos., Tract. signat. grat. hoc tit., vers. Occurrit, ubi tenet, hujusmodi licentiam respicere, seu validare testamentum jam factum, prout in propriis terminis tenet Alex. post. Paul. de Castr., in I. In militibus, in princip., c. de Milit. testam., et dixit Bald., in l. fin., col. ult.; R. de Sent. quæ sin. cert. quant., quòd si testator legat centum Berthæ maritandæ, et ipsa jam testamenti tempore maritata erat , eidem debentur illa centum per text. in 1. Si jam facta, ff. de Cond. et Demonst.; Paris., de Resign. bencf., lib. 11, q. 7, num. 9, ubi arguit à gratià, Perinde valere, quæ habet oculos retrò, et revalidat omnia ab initio, cum omnibus inde secutis; dicens, quòd si Papa concessit abbati privilegium testandi, illa gratia facit ut testamentum jam factum, sustineatur; ita ut illud valeat absque novâ declaratione, et idem, si princeps concessit alicui licentiam faciendi moleadinum, illa porrigitur ad molendinum jam factum: quare, secundum terminos juris, sufficit in testamento adesse facultatem tempore mortis, I. Si quis filio exhæredato, § Irritum, ff. de Injust. reput. testam.; Alex., in leg. Et militibus, c. de Testam. mil.

His tamen non obstantibus, sententia negativa verior est, et in praxi recepta; omissis enim omnibus aliis quæ adduci possunt, facit, quòd cujuscumque rei initium spectari debet, l. Qui id, quod, ff. de Donat., l. Quod ab initio, et ibi Dec., ff. de Reg. jur., cap. Firmatur, cod. tit., lib. 6, cap. Dudim, 1, de Elect. card., cons. 104, col. 2, in princip., ubi ait quòd potestas superveniens non validat actum ab inhabili, Felin., in cap. 2, de Constit., num. 22; Alex., cons. 17, num. 4 et 5, vol. 4, sumus enim in casu,

quo requiritur, quòd præcedat licentia et auctoritas, non 📠 autem in casu, quo sufficit consensus, qui satis est, ut post actum superveniat, cap. Suggestum, de Jure patr., leg. Cùm vir prædium, ff. de Usufr.; Barth. et Jas., in 1. Si quis mihi, § Jussum, ff. de Acquir. hæred.: Put. decis. 268, num. 2, lib. 3, quia licentia, nihil aliud est, quàm collatio libertatis ei concessa, qui eam non habet ex se ipso, cap. Licet, de Regul.; Bald., cons. 290, lib. 3, ac propterea hujusmodi licentia prohibitionem ostendit, text. in l. fin., c. de Jur. emph., et quoties aliqua forma, solemnitas, in aliquo aliquo actu requiritur, oportet quòd illa præcedat, non autem subsequatur, d. leg. Si quis mihi, Bart., in 1. Si autem plura, vers. Quandoque requiritur licentia, de Aqu. plu. arcen., ac proinde id inter licentiam, et consensum noscitur versari discrimen; quia nimirum, de natura consensus est, quod regulariter possit subsequi, licentia autem semper debet præcedere, nec eam sequi sufficit, auth. Licentia, c. de Episc. et cler., cap. Licèt, de Regular., et in propriis terminis adest notabilis decis. Caputaque, 285, num. 1, p. 3, in quâ expresse habetur quòd licentia concessa cardinali, ad effectum disponendi de rebus acquisitis ex fructibus ecclesiasticis, non validat testamentum antea factum, quia dicta facultas respicit actum faciendum, et sumus in casu, quo requiritur quòd præcedat licentia et auctoritas, Alex., cons. 17, n. 4 et 5, vol. 4, Gonz., ad reg. 8; Cancell., Gloss. 47, n. 49, ubi ait, quòd supra dicta decisio est potissimè attendenda, per quam, sicut dictum est, ita fnit resolutum, ac pluries in facti contingentià vidimus, et audivimus practicari; et in simili subdit ibidem id. Gonz., n. 47, quòd facultas ad majoratum instituendum, debet præcedere ipsius majoratûs institutionem, nec ipsum majoratum validari ex licentia subsecuta, nisi expressè majoratus jam factus confirmetur.

Secundò, utrùm supra dicta licentia restringatur ad primum tantummodò testamentum, jam conditum, an verò illius vigore, possint plura condi testamenta. Ratio autem dubitandi, duplex insurgit. Prima, quia hujusmodi licentia, sicut ipsa dispensatio, adeò strictè interpretanda est, ut si aliquid operetur, non sit ampliùs extendenda, capitul. 1, § Ille verò, de Fil. presb., in 6. Secunda, quæ primæ est ferè affinis; quia in odiosis et onerosis, prima concessio respicit tantummodò prierem actum, per text. in c. Non potest, § 1, de Præb. in 6, ac propterea ita hie dicendum est, cùm hujusmodi facultas sit odiosa, et tanquàm contra juris communis dispositionem, restringenda, cap. Quod dilecto, de Consang. et affin., c. 1, in fin., de Fil. præsb. in 6; Gloss., in Capitul. ordinarii, de Off. ordin., eod. lib.; Abb. in c. De multa, de Præb., ac propterea intelligenda est secundum jus commune, ut illud minus lædat, quam fieri possit, id. Abb., in d. c. De multa, num. 4.

Nibilominus contrarium verius est, tanquam in praxi receptum, quæ ita docet, nempe oratorem posse plures in vim dictæ facultatis testari; cum satis clarum sit privilegium debere intelligi secundum naturam materiæ, super quam conceditur, licèt tanquam dispensatorium strictè interpretandum, ut supra dictum est, Mandos., super reg. 23, q. 4, num. 5. Ea autem est natura testamenti, ut quamdiù testator vivit, revocari possit, et iterùm condi, vel confirmari; ita ergo hæc facultas testandi intelligenda est ut orator quoties sibi placuerit, possit revocare testamentum factum, et iterum testari. Quod autem dictum est. nimirum, quod in odiosis, simplex concessio respicit primum tantum actum; ita intelligi debet, quando videlicet primus actus, aliquem habuit effectum, super quo jam ipsa facultas, tanquàm contra jus suum est effectum sortita; quod quidem de testamento dici non potest, nisi post mortem testatoris, ita Navar., in opusc. de Reddit., q. 3, n. 13 et 24, relatus per d. Sanch., in d. Cons. moral., d. c. 2, dub. 52, n. 2, nec dici potest, ipsam dispensationem, sive privilegium suum fuisse sortitum effectum in primo testamento, quod non ex ultimâ testatoris voluntate est intelligendum; ac propterea non est adeò dicta dispensatio restringenda, ut in nihilo prorsùs operetur; ac proinde reddatur in totum inefficax et elusoria; cùm in quâcumque mundi dispositione, ea sit sumenda interpretatio, ut actus magis valeat quam pereat, ut ait text. in l. Quoties, ff. de reb. dub., cap. Abbate sane, de Verb. signif.; Gamb., de Auth. leg., lib. 10, num. 274, concedendo etenim summus Pontifex, ut quis possit condere testamentum, censetur quidem licentiam concedere secundum naturam testamenti, quæ est, ut possit, quandocumque per testatorem revocari, l. 2, ff. Quemad. testam. aper., quare haud dubié hujusmodi facultas intelligi debet de ultima voluntate testatoris, quæ omninò supponit nullam priorem voluntatem; cum quælibet dispositio recipiat interpretationem à subjectà materià, etiam verba impropriando, l. fin. In computationes, c. De jur. delib.; Bart., in l. Uxorem, § Testamento, ff. de Leg., 3, Bald., in l. Gallus, § Quidam recte, in 3 not., ff. de Lib. et posth., et in 1. Hæredes mei, § Cum ita, ff. ad Trebell. Anchar., cons. 264, quibus quidem juribus sic stantibus, cum de jure communi detur revocatio prioris testamenti, per aliud posterius, non videtur posse dari ratio, cur hujusmodi facultas non debeat recipere hanc passivam interpretationem, respectu revocabilitatis, seu mutationis voluntatis; cum verba hojusmodi facultatis, debeaut omninò intelligi de testamento valido, et morte confirmato: quod quidem benè etiam suaderi potest, attentà mente summi Pontificis, hanc licentiam concedentis, ubi nulla ratio suadet, cur ipse intellexerit de primo magis quàm de secundo testamento; cùm nihil sua interesse videatur à principio, an primum potiùs valeat quàm secundum; ac propterea, cùm sit eadem voluntas quoad utrumque, non debet ista facultas restringi ad primum. Ita etiam ex parte impetrantis, qui aliter sibi imponeret legem, à quâ non posset recedere; attentà præsertim ipsius testamenti definitione, quòd, videlicet, si voluntatis nostræ justa sententia, de eo, quod quis post mortem suam fieri velit; quare si aliter ista facultas

veniret interpretanda, evanesceret, quidem, quoad hoc eisdem testamenti definitio: cum nullum ipsius testamenti verbum eidem convenerit : cùm enim dicitur, voluntatis nostræ non convenit, quia est revocata, dicitur, justa sententia, nec etiam, cum sit contra naturam testamenti; cum similiter dicitur, cum quis post mortem suam fieri velit, neque convenit; quia, cùm primum testamentum est revocatum, est potiùs de eo, quòd post mortem suam fieri nolit, ac demùm, quia absurdum videtur, quod quis vellet sic relinquere ei, cui nihil relinguere vellet, novis supervenientibus causis, post primum testamentum conditum. Nec propterea valet dicere, quòd in materià odiosà, in actu hominis, quælibet dispositio intelligenda est de primo actu; quando quidem id non procedit, ubi subjecta materia aliud suadet, nimirùm, cùm actus ex suî naturà sit multiplicabilis, et ubi secundus actus est revocatorius, primi sui natura revocabilis; cum testamentum possit usque ad mortem mutari, minui, corrui, et revocari, c. ult., Voluntas, 13, q. 2, c. Cùm Marthæ, de Celebr, miss., quod adeò verum est, ut nullà ratione possit inveniri via, ut testamenta fiant irrevocabilia; quinimò, nec pactum non revocandi aliquid efficit, Sanch., cons. moral., l. 4, c. dub. 17, et in tantum procedit, etiam si quis juravit se non revocaturum testamentum; quia nihilominùs valet posterius testamentum; nam, cum illud sit de suî naturâ revocabile usque ad mortem, juramentum non aufert hujusmodi testamenti naturam; nullumque medium dari potest, ut testamentum non sit usque ad mortem revocabile, Sylv. et Armilla, verbo, Testamentum ille, 1, q. 12, d. Iste, n. 4, verum tamen est, quòd qui tale testamentum revocat, efficitur perjurus; quia cùm possit licitè juramentum servare, illud violat, id. Sanch., d. c. 1, dub. 17, in fin., pro quibus omnibus adest notabilis Rot., decis. 47, par. 1, divers. in quâ concessa fuit episcopo Pientin. per summum Pontificem, facultas testandi; ac propterea in dubium revocabatur, an videlicet, dictus episcopus, vigore hujusmodi facultatis, potuerit primum testamentum revocare, et condere secundum; et fuit conclusum assirmative, ut ex præmissis patet.

Hæc quidem interpretatio, tunc necessaria fortassè videtur, quando videlicet, in ipså testandi facultate non fuerit id per summum Pontificem declaratum; sicut videmus in antiquis hujusmodi concessionibus; in quibus simpliciter dicebatur quòd oratori tribuebatur ista facultas; et etiam in quibusdam modernis concessionibus ita vidimus : quare præmissa deservire possent, si talis fortè casus eveniret, quòd ex tenore litterarum prædictæ confacultatis id non apertè constaret. Quare regulariter istis temporibus nulla quidem cadit dubitatio, cum per clara verba constet, non semel tantàm posse oratorem testamentum ita condere, sed quoties opus fuerit; cùm in formula prædictarum litterarum, detur facultas disponendi semel, vel pluries, in toto, vel in parte etiam successivè seu in totum, jam forsan in facto testamento, donatione, legatis, dispositione quâcumque perseverandi; disposi-

tionesque semel vel pluries in toto, ac in parte factas, et faciendas, etiam sæpè et sæpiùs moderandi, limitandi, commutandi, alterandi, ac in totum, vel in partem revocandi, ac aliàs, in personas distribuendi; ita ut per priores, et quascumque dispositiones, ut supra factas pro tempore quomodolibet faciendas, nunquàm hujusmodi facultates consumptè dici possent, sed semper, et quandocumque valeat orator dispositiones prædictas mutare, et alterare, ac in totum, vel in partem revocare, prout ei videbitur: quod quidem in supra dictis antiquis formulis non adjiciebatur; sed tantùm ita dicebatur, videlicèt: Pro libito tuæ facultatis, liberè et licitè valeas plenam, et omnimodam licentiam, et facultatem concedimus, prout in d. decis., sub n. 10, vers. Rursus. Quandoque etiam aliud ferè simile in hujusmodi supplicationibus adjicitur decretum, per quod declaratur quòd concessa hujusmodi gratia ac litteræ super ea conficiendæ, etiam per similes, vel dissimiles concessiones, et facultates testandi episcopo oratori hactenus factas, ac in posterum faciendas, ac concessas, et concedendas, non confundantur, nec alterentur, aut confundi et alterari censeantur; sed illis, et aliis sibi pro tempore factis, concessis, cumulativè in suî ac hæredum, etc., legatariorum, etc., beneficium et commodum in omnibus et per omnia uti liberè et licitè valeat, et siguidem in una ex concessionibus et facultatibus hujusmodi defecerit, id per aliam suppleri. Et licèt in his facultatibus pro cardinalibus, totum id pinguioribus verbis et clausulis explicetur, idem profectò intelligendum est de quibuscumque similibus facultatibus.

Sanè, ob eamdem rationem, tantò magis extenditur ista facultas ad codicillandum; quidquid dicat Soc. Jun., cons. 13, num. 42, vol. 1, qui ita tenuit propter odium hujusmodi facultatis, quæ cùm sit odiosa, venit restringenda; et nihilominùs, oppositum est verius, cùm clara sit illa conclusio, quòd cui permittitur posse testari, potest etiam codicillari, text. est expressus in 1. 1, ff. de leg. 1, codicillus etenim nil aliud est, nisi minor ultima voluntas, et minus solemnis; quare, ita se habet ad testamentum, sicut scapha se habet ad navem : licèt enim scapha non sit navis magna, tamen est navis, ut in l. fin., ff. de Fund. instruct., ita etiam codicillus, qui licèt non sit testamentum, tamen ejus naturam habet; unde meritò testamenti appellatione, venit etiam codicillus, DD. in 1. 1, ff. de Testam. Dec., cons. 512, col. 1, ad fin., et dicit text. in 1. Sciendum, ff. de Leg. 1, quòd isti casus testandi, et codicillandi à jure sunt æquiparati : nihilominùs autem bonum est, in supplicatione adjicere hanc etiam codicillandi facultatem ad omne dubium submovendum, ut ait Mandos. in Prax. signat., hoc tit., vers. Alia etiam, ubi ait quòd pragmatici Romani hæc communiter ignorant, ac casu quodam, formulas suas conficiunt, vel alibi repertas, ad litteram transcribunt; quo fit ut plerumque rescripta impetrantes, ob pragmaticorum inscitiam, desidiam, et ignaviam, operam, et impensam perdant, Sanch. de Matr., l. 8, disp. 1, n. 38, ubi ex pluribus probat episcopum aut monachum, cui data est potestas testandi, posse etiam codicillum facere aut causa mortis donare; cum hæc sint partes ultimæ voluntatis, quæ concesso testamento, conceduntur, et ibi contrarium sentientes reprobat, et probat. id. ex 1. Marcellus, ff. de Donat. caus. mort.

Pro qua autem summa detur cardinalibus hujusmodi facultas, dicendum est quòd diversis temporibus fuit diversimodè observatum; quandoque enim vidimus eam dari pro maxima, determinata tamen summâ; hodie verò regulariter pro quantumvis maximâ summa; ad differentiam aliorum prælatorum; prout infra in earum formulà pro eisdem patchit; ac proinde, ipsis cardinalibus in recompensationem taborum quos pro Sede Apostolica sustinent, ac servitiorum, conceditur facultas testandi pro quâcumque notabili et notabilissimà et inexcogitabili summà, ut ex supra dietà formulà patet, nec tamen, per.hujusmodi sic amplam testandi facultatem, intendit summus Pontif., tertio aliàs præjudicium inferre, sed illa, qualiscumque sit, intelligenda est sine præjudicio tertii, et secundum jus commune, c. Ex parte, 2, in fin. et c. Super eo, ante fin., de Off. deleg., c. Ex multiplici, ibi, Quia non fuit intentionis nostræ, de Rescript. in 6, et habemus integram regulam cancellariæ apostolicæ, per quam Papa declarat, quòd per quascumque gratias, etiam motu proprio concessas, nulli sibi jus quæsitum tollatur, id Mandos. Prax. signat., hoc tit., vers. Indultum hujusmodi, fol. 90.

Nunquàm tamen in hujusmodi facultatibus testandi pro cardinalibus annulus cardinalitius, sive jura, illius ratione veniunt : quæ semper in specie, et expressis verbis, omninò excipiuntur. Quisnam verò sit, et quomodò detur novo cardinali, annulus cardinalitius, et quænam, ante illius dationem præcedant, hæc paucula pro iis, qui has cæremonias non viderunt, easque prorsus ignorant, hic non ita prorsus otiosè referre placuit, videlicet, quòd post nonnullas alias exremopias, in publico consistorio, stantibus antiquis cardinalibus in circulo, ante Pontificem, prior ex novis cardinalibus nominatus genuslectit ante Pontisicem, cui Pontifex imponit galerum rubrum super caput ejus, dicens: Ad laudem omnipotentis Dei, et sanctæ Sedis Apostolicæ ornamentum, accipit galerum rubrum, insigne singulare dignitatis cardinalatûs per quod designatur, quòd usque ad mortem, et sanguinis effusionem inclusivè, pro exaltatione sanctæ fidei, pace et quiete populi christiani, augmento et statu sucrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, ct intrepidum exhibere debeas. In nomine Patris., etc., et sic unicuique sigillatim galerum imponit, secundùm ordinationem sive pronuntiationem. Postmodům in consistorio, sum. Pontifex, eisdem cardinalibus elauditos; eis inhibendo ne quid loqui præsumant in consistoriis aut consiliis, quousque de consilio fratrum duxerit eis os aperire. In secundo autem, seu tertio consistorio, ipse Pontifex aperit eis os in hune modum, præmissis quibusdam, dicens, Aperimus vobis os tam in collationibus, quam in consiliis, atque in electione summi Pontificis, et in omnibus actibus, tam in consistorio, quam extra, qui ad cardinales spectant, et quos soliti sunt exercere. In nomine Patris, etc. Deinde, ipsi novi cardinales, ad summum Pontificem, unus post alium, accedentes, primus genuflectit ante Pontificem, qui accipiens annulum pretiosum, ad hoc præparatum, immittit in digito annulari dextræ manûs cardinalis; dans ei annulum et titulum, dicens: Ad honorem Dei omnipotentis, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et S. N. committimus tibi Ecclesiam S. N. cum clero et populo, et capellis suis, secundum formam quâ committi consuevit cardinalibus, qui eamdem ecclesiam in titulum habuerunt. Et 'circa eamdem annuli dationem, sciendum est, quòd novi cardinales, etiamsi antea erant prælati, non debent portare annulos, antequàm illos habeant à summo Pontifice. Cùm autem acceperint annulum, et titulum, osculantur pedem, et manum Pontificis, qui ipsos cardinales elevat ad osculum oris, prout hæc, et alia videri etiam possunt circa id in l. 1 Sacrar. cærem., c. 6, 7 et 8.

Quare, in proposito etiamsi gratia concedatur, sive motu proprio, sive ad supplicationem, cùm transit per datariam apostolicam, semper in illius calce ita additur per dominum datarium, videlicet : Et citra annulum cardinalitium, seu jura illius ratione, cameræ apostolicæ debita. Quæ quidem jura consistunt in quingentis ducatis auri de camerâ, qui, post obitum singulorum cardinalium, pro pretio annuli, eis, in eorum ad cardinalatum assumptione, adhiberi soliti, cameræ apostolicæ persolvuntur, prout in Constitut. 7 Julii III, quà prohibuit ne de his testare possint : quæ quidem emolumenta fel. record. Gregorius XV, Basilicæ S. Joannis Lateranen ad certum tempus concesserat; postmodům verò hanc concessionem revocavit et extinxit; ac sacræ congregationi S. R. E. cardinalium, de fide catholică propagandă, cum omnibus et singulis juribus et actionibus in perpetuum donavit et applicavit; ita ut liceat, eisdem S. R. E. card. ejusdem congregationis, vel ab illis deputatis, illa exigere, ac penès montem pietatis deponere, seu in tot locis montium non vacabilium, aut aliàs quovis modo arbitrio congregat, ad effectum illa convertendi in usus, et necessitates dictæ congregationis. Voluitque etiam quòd si aliqui ex ipsis S. R. E. cardinalibus, in corum vità, hujusmodi emolumenta eidem congregationi, pro illius subventione tradiderint, hæredes cardinalis. vità functi, ad eorumdem emolumentorum solutionem minimè teneantur; et quod dicta camera propterea. ex quovis quæsito colore, nihil aliud à prædictis hæredibus prætendere possint, etiam ratione stipendii, seu salarii, ut in sua Constitutione, quæ incipit: Romanum decet Pontificem, sub dat. Romæ apud S. Mariam Majorem, 1622, decimo kal. julii anno secundo.

Præterea, prædictus Julius III, in d. suå constitutione voluit, quòd ornamenta et paramenta, capellæ ipsorum cardinalium, capellæ apostolicæ, in quå missæ papales celebrantur, et ex quå pauperibus prælatis, ad Romanam Curiam confluentibus, et paramenta ecclesiastica, cæm quibus, processionibus, et aliis solemnitatibus, per Romanos Pontifices fieri solitis, in-

cedere possint, non habentibus, subvenitur, devolvantur; prout etiam cruces, candelabra, imagines, patenas, calices; et alia cujusvis generis, tam aurea quàm argentea vasa jocalia et quævis ornamenta, et alia utensilia capellæ singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam pertinent, et per ipsorum cardinalium hæredes prætendi non possint, etiam vigore cujusvis facultatis testandi. Nihilominùs summus Pontifex, ipsis cardinalibus concedere solet hujusmodi facultatem, ut de omnibus paramentis et ornamentis, cæterisque rebus prædictis disponere possint, in favorem tamen alicujus ecclesiæ, seu capellæ, aut locipii, arbitrio suo, ut in supra dictà formulà patet.

An autem hujusmodi facultas duret, durante vità summi Pontificis concedentis, an verò per illius obitum exstinguatur, fuit etiam pluries dubitatum, præsertim cum advenisset annis elapsis casus obitus, bonæ memoriæ Herculis vicarii archiepiscopi Rossanen., tunc enim illustrissimus nuntius, cum prætenderet, hujusmodi facultatem extinctam esse per obitum fel. record. Gregorii XV, concedentis, ex eo, quòd litteris hujusmodi facultatis non fuerint infra annum præsentatæ, juxta regulam revalidatoriam cancellariæ apostolicæ, et tunc me patrocinante, obtinuerunt hæredes declarari validam hujusmodi facultatem; quia ut in similibus terminis tenet 28, Ant. Gomez. in Comment. in l. 43, licentiæ ad instituendum majoratum à rege concessa, post illius obitum, non expirant etiamsi ii, qui acceperunt, illis non fuerint usi vivente rege, qui ea concessit, ubi in illius expositione dicitur, quòd regulariter, concessio gratiæ, vel privilegium principis, est perpetuum, licèt decedat re integrâ, antequàm sit executioni demandatum, per text. in c. Si super gratià, de Off, deleg., in 6, et ibi Gloss., et communiter DD. in c. Si gratiosè, de Rescrip. cod. 1., ubi disponitur, quòd solùm quando exprimitur ad vitam, vel voluntatem, expirat per mortem; secùs verò, si simpliciter, vel in dubio, quia semper perpetuò durat, etiamsi causa, propter quam fuit concessum, expiravit, et sit extincta, facit text. in c. fi., § Porrò, de Prec., ubi dicitur quòd, licèt precarium sit revocabile per expressam voluntatem concedentis, nihilominus non finitur morte, ibi, porro, precariæ, quæ quandoque de ecclesiarum possessionibus fieri solent, non sunt pro voluntate concedentium revocandæ, text. in 1. 1, de Constit. Princip., et in propriis terminis ejusdem facultatis testandi à Papa concessæ, quòd non expirent morte concedentis re integrà, tenet Molin. de Just. et Jur., 1 tom., tract. secundo, disput. 141; Sanch. de Matrimonio, libro 8, disputatione 29, num. 28, ubi absque dubio, tenet hanc licentiam non expirare ; cùm sit gratia facta, ac proinde, cum testamentum vim non habeat nisi post mortem testantis, illi, cui licentia testandi concessa est, imputari nequit, concedente, superstite, cum testatum non esse; ex quo longiorem vitam adeptus est, quamvis, qui facultatem testandi concessit, et in propriis terminis tenuit Rota in d. Pretin. in quâ etiam dabitatum fuit, an talis licentia

cedere possint, non habentibus, subvenitur, devolvantur; prout etiam cruces, candelabra, imagines, patenas, calices; et alia cujusvis generis, tam aurea quàm argentea vasa jocalia et quævis ornamenta, et alia utensilia capellæ singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium, quæ ad eamdem capellam apostolicam perdice singulorum cardinalium decedentium cardinalium decedentium cardinalium decedentiu

# CAPUT IV.

Praxis licentiæ testandi pro archiepiscopis et episcopis, etc.

Postquam vidimus quid servetur in praxi, circa facultates testandi de redditibus ecclesiasticis, eminentissimis cardinalibus concedendas reliquum est videre quid pariter servetur in eisdem facultatibus cum archiepiscopis, episcopis, cæterisque prohabitis personis. Et quidem, cùm hæc materia sit nimis frequens, et in principio hujus libri præposuerimus, quæ circa id duximus, etiam pro eisdem, necessaria, tantum hic præmittimus, hujusmodi facultates diversimodè, ac pro qualitate meritorum impetrantium, concedi; hoc insuper addito, quòd si episcopus ita secum petens dispensari fuerit regularis, erit omninò in principio supplicis libelli, Romano Pontifici porrigendi, explicandum; cujus quidem ratio ea sanè est, quia difficiliùs ac magis limitatè religiosis, etiam episcopis hæc facultas conceditur, ut optimè, omnique tempore curiales observârunt, teste Bellam. decis. 247, sub tit. de Donat., Barbos. de Potest. episc., alleg. 114, n. 18, ubi ait quòd in episcopo monacho, alia viget ratio essicax, nempe quia ab eo vota in religione emissa non relaxantur nec limitantur; nisi quatenus illorum observantia obstet executioni muneris episcopalis, tanquàm majori bono; quare, cùm teneantur voto paupertatis, factus episcopus ab eo non absolvitur, nec efficitur dominus reddituum ecclesiasticorum, sed solùm administrator; quæ quidem administratio, cùm finiatur movie, ex quâ incipit testamentum valere, non potest disponere post mortem, quod fit per testamentum, ut ex infra dicendis constabit; propter episcopatum etenim non liberatur ab aliis substantialibus regulæ; unde, quidquid acquirit, episcopatui acquirit, text. in cap. unic. 18, quæst. 1, Fran. in cap. 1, num. 75, de Testam., in 6, ubi num. 27, idem dicendum esse ait de religioso facto cardinale, ac etiam de Papa, quia nulla dignitas liberat quem à substantialibus regulæ, cùm per professionem constituitur homo in statu habente obligationem perpetuam annexam, id. Franc. loc. cit., num. 76: facit Gloss. in cap. 1, et ibi Covar. de Testam.; quamvis negari non possit quin talis episcopus regularis faciat fructus suos in vità, et de eis disponere possit non minus quam secularis, Bald. in cap. Clerici, 2, num. 7, de Vit. et honest.cler.; Ludovis.decis. 401, num. 7. Cæterum, talis episcopus, simpliciter acquirendo, censetur ecclesiæ suæ acquirere; secùs autem, ubi constet illum noluisse ecclesiæ, sed alteri acquirere; ac proinde, uti laica et privata persona, acquisitionem bonorum stipulatus fuerit, per quod ostendatur quòd in acquisitione nullam habuerit contempla-

tionem ecclesiæ; id. Ludovis. decis. 476, num. 2, 1 cum seqq. In proposito igitur in episcopo religioso, duo concurrunt impedimenta, adeò ut si in precibus pro facultate testandi non fuerit expressum illum esse episcopum regularem, ca non valebit. Quare cum possit summus Pontifex ei impartiri facultatem testandi, propterea, ut ait id. Barbos. Gloss. 114, num. 24, talis episcopus religiosus, etiam si petat, ut possit testari ad opera pia, tenetur hoc duplex impedimentum explicare, videlicet, alterum esse religiosum, alterum esse episcopum; ac propterea tot requiruntur habilitationes, quot sunt obstacula, vulg. Aur., quod tamen intelligendum, si vellet testari de bonis acquisitis intuitu ecclesiæ, non autem de patrimonialibus ac proprià industrià partis, cùm hie non repugnet episcopalis status, sed tantum religiosus, id. Barbos. n. 24, Quando igitur episcopus religiosus, pro supra dictà testandi facultate supplicat, factà priùs in supplicatione de hoc mentione, postmodùm Papa in suis litteris ita dicere consuevit, videlicet: Quare Nos volentes te, qui, ut asseris, vel ut accepimus, antequàm ecclesiæ N. præficereris, ordinem fratrum S. N. expressè professus fueras, etc.

Ut autem, hae ad suam praxim deducamus, hujusmodi licentiae litterarum formulam, de more subjicimus, ut sequitur, videlicet:

A tergo: Venerabili fratri Herculi, archiepiscopo Rossanen.

Intùs verò:

« Gregorius Papa XV. Venerab. frater, salutem et apost. bened. Quia præsentis vitæ conditio, cursum habet instabilem, et ea quæ visibilem habent essentiam, tendunt invisibiliter ad non esse, tu hoc salubri cogitatione præcogitans diem tuæ peregrinationis extremum, dispositione testamentarià prævenire, ac de bonis et rebus ecclesiasticis, quæ possides, et in futurum possidebis, liberè disponere posse desideras. Nos itaque volentes te favore prosequi, gratiæ specialis, et à quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis à jure vel ab homine, quâvis occasione, vel causæ latis, si quibus quomodòlibet innodatus existis ad effectum præsentium duntaxat consequendum harum serie absolventes fore censentes, tuis in hâc parte supplicationibus inclinati, tibi, ut de omnibus et quibuscumque domibus, vineis, casalibus, prædiis, possessionibus, proprietatibus, censibus, pecuniis, pecuniarum summis, jocalibus, gemmis, cæterisque rebus et bonis mobilibus, quæ tamen non sint altaris, vel altarium ecclesiarum tibi pro tempore commissarum, aut alicui speciali earumdem ecclesiarum servitio, aut ministerio, seu aliàs divino cultui dedicata, aut ad ejus usum confecta, et immobilibus ac se moventibus, juribusque et actionibus, creditis, ac debitorum nomihibus universis, et quocumque nomine nuncupatis, ac quomodòlibet qualificatis, ad te, etiam ratione ecclesiæ Rossanen, cui præesse dignosceris, necuon quorumcumque monasteriorum, etiam consistorialium ac prioratuum, et quorumcumque aliorum beneficiorum

ecclesiasticorum cum curà et sine curà secularium, et quocumque nomine nuncupatorum, et aliàs quomodòlibet qualificatorum, ac quamcumque personalem residentiam requirentium, quæ tu etiam quibusvis concessionibus et dispensationibus apostolicis, in titulum, commendam, administrationem, vel aliàs, quomodòlibet obtinuisti, et in posterum quomodòcumque et qualitercumque obtinebis, eorumque et quorumcumque aliorum fructuum, reddituum et proventuum, jurium, obventionum, emolumentorum ac distributionum quotidianarum, etiam loco pensionum annuarum, necnon pensionum quarumcumque super similibus vel dissimilibus, ac aliis quibuscumque fructibus, redditibus, proventibus, juribus ac distributionibus quotidianis, et emolumentis quibuscumque, tibi assignatorum, reservatorum ac reservandorum, et assignandarum, quos et quas exegisti et percepisti, ac in futurum quocumque modo, ad te nunc et pro tempore spectantium et pertinentium, ac tibi per quoscumque et undecumque debitis et debendis; ac per te non perceptis nec exactis, necnon pensionibus annuis, etiamsi illarum solutionis et perceptionis terminus nondum advenerit, quas pro ratâ, quæ tibi, tempore obitûs tui debita erit, tuis hæredibus et legatariis, seu donatariis, et aliis infra scriptis, non autem tuis, in monasteriis, prioratibus et aliis beneficiis hujusmodi successoribus deberi volumus et decernimus, necnon per te, tuis labore et industria, ac alias quomodòlibet et undecumque, nunc et pro tempore licitè tamen acquisitis et acquirendis, ac ex portionibus, seu locis montium, etiam venialibus et vacabilibus, ac officiorum Romanæ Curiæ emolumentis, quæ hactenùs obtinuisti et exercuisti, obtines et exerces, vel in posterum obtinebis et exercebis, illorumque intuitu, et contemplatione, ac etiam ex nostrâ, seu aliorum Rom. Pontificum regumque et aliorum principum, ac quorumvis aliorum largitionibus, donationibus, et alià quâvis occasione vel causà ad te perventis et perventuris, etiamsi in auro, argento aliisque pretiosis rebus consistant, quorum omnium et singulorum, ac ecclesiarum, monasteriorum et prioratuum, necnon beneficiorum ac fructuum, pensionum, bonorum, rerum, actionum ac portionum, seu locorum montium, ac officiorum hujusmodi qualitates, quantitates, situationes, denominationes, vocabula, ac etiam annuos valores præsentibus, ac si specificè et sigillatim exprimerentur, pro plenè et sufficienter expressis et declaratis haberi volumus, usque ad summam duorum millium ducatorum auri de camera in totam, tam pro honestis et decentibus expensis funeris tui, quàm etiam remuneratione illorum qui tibi viventi inservierint, etiam ultra servitii meritum, ac in tuorum fratrum, nepotum ac aliorum consanguineorum et affinium, ac quarumvis aliarum utriusque sexús personarum, etiam extranearum; necnon universitatum, collegiorum, ecclesiarum, monasteriorum, conventuum, hospitalium, ac aliorum piorum et non piorum locorum, non tamen illegitimorum, aut aliàs incapacium favorem, et quosvis alios pios et non pios usus, etiam nullis exigentibus meritis vel causis, ac aliàs pro tuis voluntate et i arbitrio liberis et absolutis, toties quoties tibi videbitur, et placuerit, tam in dictà curià quàm extra eam, ac loca debitæ à se residentiæ, testari, ac testamento, codicillis, fideicommissis, legatis, donationibus, tam inter vivos quàm causa mortis, etiam solo verbo, vel scriptis, ac aliàs quovis modo, etiam minùs solemni, etiam coram duobus, vel tribus testibus duntaxat, aut etiam epistolâ seu sehedulâ solâ manu tuâ scriptâ vel subscriptà, aut aliàs quâcumque alià ultimà voluntate et dispositione, etiam per viam simplicis distributionis, omissis quibusvis solemnitatibus, etiam substantialibus, et formis aliàs requisitis, ctiam per Nos, seu Romanum Pontificem dictæque Sedis legatos, seu etiam constitutiones, et statuta, aut consuetudines urbis, civitatis, provinciæ, regni vel loci ubi te habitare vel mori contigerit, ac aliàs in omnibus et per omnia, prout tibi videbitur et placuerit, etiam in mortis articulo, ac nullà factà mentione præsentis vel aliarum tibi pro tempore concessarum facultatum, aut quòd in vim illarum disponere velis et intendas semel atque iterùm, ac toties quoties tibi placuerit, disponere, statuere et ordinare, necnon testamenta, codicillos, donationes, legata, statuta, ordinationes et dispositiones hujusmodi semel vel pluries, ac toties quoties tibi videbitur, mutare, alterare, moderari, in totum vel in partem revocare et abrogare, et alia de novo condere liberè, et absque contradictione vel impedimento (sine tamen præjudicio jurium dictæ cameræ, quoad bona jurisdictionalia, et non aliàs) possis et valeas priùs tamen de omnibus bonis prædictis, ære alieno, et iis quæ pro reparandis domibus, seu ædificiis, consistentibus in locis ecclesiarum et beneficiorum, prædictorum culpå vel negligentiå tuå, seu procuratorum tuorum destructis, seu deterioratis, necnon recuperandis aliis juribus ecclesiarum et beneficiorum hujusmodi deperditis ex culpå vel negligentiå supra dictis, fuerint opportuna, deductis, plenam et liberam licentiam et facultatem, apostolicà auctoritate, tenore præsentium concedimus et elargimur. Decernentes omnia et singula bona immobilia, mobilia, jura, actiones, fructus, aliaque, ut prædicitur qualificata, et undecumque provenientia, per te pro summa tamen duorum millium ducatorum duntaxat ex testamento vel alià dispositione pro tempore relicta, etiamsi te in dicià curià vel extra cam ac loca debitæ à te residentiæ, ut prædicitur, mori contigerit, nullo unquàm tempore tanquam spolia ad cameram apostolicam, vel Sedem eamdem, aut Nos, seu Romanos Pontifices pro tempore existentes, vel tuos in ecclesiis ac aliis beneficiis hujusmodi successores, vel alios quoscumque devolvi, seu spectare, nec ulli prorsùs spolio subjacere, minùsque licere dilectis filiis thesaurario, commissario vel spoliorum collectoribus, ac aliis cameræ, et Sedis prædictarum officialibus in bonis prædictis manus injicere, aut aliquam eorum descriptionem. seu inventarium aut depositum, seu sequestrum, vel quid simile facere vel attentare, neque id dici, censeri vel prætendi posse; nec collegia, universitates, eccle-

sias, et loca, ut successores, hæredes, donatarios, aut alios, quibus illa relinquentur, vel ad quos devenient, seu eos quibus negotium executionis tuæ ultimæ voluntatis hujusmodi commiseris, ad tertiam vel aliam bonorum, rerum et aliorum per te pro tempore relictorum, hujusmodi partem, quam Nos, et nunc, collegiis, universitatibus, et aliis locis, ac successoribus, hæredibus, legatariis, et aliis quocumque titulo successoribus tuis liberaliter donamus, fabricæ Basilicæ principis Apostolorum de Urbe, cameræ, seu sacristiæ hujusmodi applicandum teneri; nec te minusve causam à te pro tempore habentes, super hujusmodi rebus et juribus per te, ut prædicitur, vel aliàs quomodòlibet relictis per Nos, seu S. R. E. camerarium, vicecamerarium, thesaurarium, præsidentes, clericos ac commissarios dictæ cameræ, vel quoscumque alios pro illà agentes, vel ipsius cameræ spoliorum collectores, subcollectores, exactores, commissarios, provisores, ministros et officiales quoscumque vel tuos, in ecclesiis et aliis beneficiis hujusmodi, successores, ac dictæ fabricæ præpositos, præfectos seu deputatos, aut alios quoscumque quovis prætextu, vel quæsito colore, causa et occasione, quomodòlibet molestare, perturbare aut impedire, seu camerarium, thesaurarium, præsidentes, clericos, commissarios et alios prædictos quidquam à te, seu tuis hæredibus, legatariis et aliis in quorum favorem dispositum à te fuerit, ratione præmissorum, seu sequestrationis, dissequestrationis, excamerationis, propinæ, seu trigesimæ aut aliorum quorumcumque regalium, vel jurium eis loco salarii vel mercedis, aut aliàs quomodòlibet debitorum aut competentium, petere, accipere vel prætendere ullatenus unquam posse; sed præsentes litteras sufficere ad effectum tuendi possessionem vel dominium dictorum bonorum prædictis hæredibus, tàm ab intestato quàm ex testamento, legatariis et quibusvis aliis personis, in quorum favorem dispositum fuerit, ac easdem præsentes litteras, sub quibusvis similium vel dissimilium facultatum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, declarationibus ac dictæ cameræ, vel aliis contrariis dispositionibus. etiam per modum legis, aut statuti perpetuorum, ac ex quibusvis aliis causis, etiam in favorem fidei, seu divini cultus augmentum, vel dictæ cameræ necessitates, sen aliàs, etiam per Nos, et quoscumque alios Romanos Pontifices pro tempore factis, minimè comprehendi; sed ab eis semper exceptas, ac in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenariè redintegratas, ac de novo, etiam sub quâcumque posteriori datà, per te, seu causam à te habentes. eligendà, concessas, validasque et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac tibi et aliis prædictis, in omnibus et per omnia suffragari, neque per similes vel dissimiles facultates, tibi forsan concessas et concedendas confundi, seu in aliquo præjudicari, sed te accumulativè illis, ut volueris uti, et si quid in una ex facultatibus hujusmodi defecerit, id per aliam suppleri debere. Sicque per quoscumque judices commissarios, quâvis

auctoritate fungentes, ac S. R. E. cardinales, dictæque Sedis legatos et nuntios, thesaurarium, præsidentes, clericos, collectores et subcollectores hujusmodi, judicari et definiri debere, ac irritum, et inane, si secùs super his à quoquam, quâvis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca venerab. fratribus archiep. Consentin. ac episcopo Bisinianen., necnon dilecto filio causarum curiæ cameræ apostolicæ generali auditori, per præsentes committimus et mandamus, quatenùs ipsi, vel duo aut-unus eorum, per se vel alium seu alios tibi in præmissis, efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant auctoritate nostrà, te facultate et licentià hujusmodi liberè uti; nec permittant te aut executores per te deputatos super præmissis per collectores vel subcollectores, seu quoscumque alios quomodòlibet indebitè molestari: contradictores quoslibet, et rebelles, per sententias, censuras, et pœnas ecclesiasticas, aliaque juris et facti remedia, appellatione postposità compescendo, invocato, etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis; non obstantibus præmissis, ac fel. record. Bonifacii VIII de una, ac concilii generalis de duabus dietis dummodò ultra tres dietas aliquis auctoritate præsentium, ad judicium non trahatur, ac Alexandri VI tertiam partem omnium bonorum, de quibus per quascumque personas ecclesiasticas, vigore facultatum, eis pro tempore concessarum, vel aliàs disponi contigerit, dictæ cameræ pro illius necessitatibus, vel aliàs applicari debere disponentibus, necnon Pii IV, Rom. Pont. prædecessorum nostrorum, super archiepiscoporum, episcoporum et aliorum, ad personalem residentiam adstrictorum, extra eam quomodocùmque decedentium, aliisque constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, etiam facultatem, indultum et concessionem, testandi de quibusvis bonis in genere vel in specie, et de certà summà tunc expressà, quibusvis personis, etiam cum derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, et insolutis clausulis, ac irritantibus, et aliis decretis pro tempore factis revocantibus, necnon ecclesiæ Rossanen, ac dictorum monasteriorum et ordinum, quorum fuerint, ac ecclesiarum in quibus beneficia prædicta forsan fuerint, etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et litteris apostolicis, thesaurario, commissario, collectoribus, subcollectoribus, et quibus aliis personis, sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et decretis, in genere, vel in specie, ac aliàs in contrarium quomodòlibet concessis. Quibus omnibus, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus, spectatis, specifica expressa, et individua; non autem per clausulas generales, idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda fuerit illis aliàs in suo robore permansuris, hâc vice duntaxat, specialiter, et expressè derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque aut si aliquibus communiter, vel divisim ab apostolicà, sit sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam,

et expressam, ac de verbo ad verbum, de indulto hujusmodi mentionem. Volumus autem, ut in eorumdem bonorum ecclesiasticorum dispositione, juxta quantitatem residui, erga ecclesias, à quibus eadem percepisti, te liberalem exhibeas; prout conscientia tibi dictaverit, et animæ tuæ saluti videris expedire. Dat. Romæ, apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 18 martii 1623, pontificatûs nostri anno tertio.

S. cardinalis S. Susannæ.

Camera etenim apostolica adeò habet intentionem fundatam super bonis episcoporum et aliorum beneficiatorum, ut statim ac decessit prælatus seu beneficiatus, nuntius, seu collector aut subcollector nedùm debeat, imò verò tenetur post obitum prælati seu beneficiati sequestrare fructus jam maturatos, ac alia bona ejusdem defuncti aquandoquidem, etsi asseratur seu in promptu exhibeatur ab hæredibus defuncti, facultas testandi pro quâcumque, sive definitâ, sive indefinità summà, seu quantitate pecuniarum et bonorum ejusdem defuncti, non debent supra dicti desistere à sequestratione eorumdem, quia, cùm certum sit quòd prædicta jura debeantur Papæ, ergo ipsius cameræ, quæ introitus et alia ad Papam spectantia, colligit, custodit et distribuit, illaque succedit in spoliis seu bonis ad ecclesias spectantib., Mandos., super reg. 4, q. 6, n. 4, 5 et 6.

Proinde non obstante exhibitione prædictæ facultatis testandi per Papam concessà, non est abstinendum à supra dictâ fructuum et bonorum sequestratione; quia facillimo negotio contingere potest, dictam facultatem non esse ex aliquâ causâ justificatam, prout sæpè id contigisse, ac passim contingere scimus. Nec æquum est, quòd hæredes sibi ipsis justitiam ministrent, sed opus est, quòd prædictorum spoliorum collector cognoscat de validitate, seu invaliditate prædietæ facultatis; quâ cognità, et nihil in contrarium adducto, consignabit salvis aliàs juribus suis, hæredibus, quantitatem pecuniarum, et bonorum in ipså facultate contentorum, ut infra dicetur sub n. 19, vers. Quinimò, aliàs enim si hæredes ad eorum libitum vellent exequi dictam facultatem, innumeræ fraudes sierent in præjudicium ejusdem cameræ, quæ succedit in locum benesiciati, etiam in fructibus decursis in ejus vitâ, Seraph. decis. 608, num. 1.

Quæ autem ex formulå breviter adnotanda duximus, hæc sunt, videlicet:

Primò, quòd episcopo datur clausula, Teque absolventes ad effectum, etc., quia prohibetur excommunicatus testari, ut tenet Gloss. in cap. Decernimus, de Sent. excom., in 6, licèt contrarium sit verius, quia excommunicatus retinet dominium, et administrationem rerum suarum, ac potest contrahere, ut not. in c. Veritatis, de Dol. et cont., præterea testari potest omnis ille, qui non reperitur expressè prohibitus, ut patet instit. Quib. non est permis. fac. testam., circa fin., sed excommunicatus non reperitur prohibitus à jure, ergo potest testari, Innoc. in cap. Cum voluntate, de Sent. excom., ista enim prohibitio specialis est tantum propter hæresim; quia hæreticus testari non pos

test, ut in c. Excommunicatus, § Credentes, de Hæret. Quare, hæc absolutio, in præmisså formulå hujusmodi facultatis, videtur potiùs ad cautelam, quam ex necessitate, apposita, veluti si fuerit excommunicatus pro tali crimine, propter quod interdiceretur condere testamentum, veluti propter usuras, ut in c. Quanquàm, de Usur., in 6, Franc. in c. Licet, n. 32, de Test., in 6, qui multa pro utraque opinione congerit, loc. cit., Jul. Clar., in § Testamentum, q. 24, ubi ait quòd, quidquid antea fuerit, hodie contraria opinio est verior, scilicet quod excommunicatus possit testari, ut per Abb. in rubr., de Test., n. 5, cum pluribus aliis auctoritatibus ibi per eumdem Clar. adductis, qui fin. d. q. concludit, quòd est communis sententia fèrè omnium, maximè in occultè excommunicato, et hæc opinio intrepidè tenenda est, ubi duo concurrant. Primum, quòd non sit excommunicatus ex causa, quæ alias redderet illum intestabilem; secundum, quòd excommunicatio sit occulta; si verò hæc duo non concurrerent, res non esset sine difficultate. Si quis autem cupit nonnullas in proposito videre distinctiones, adeat illustrissimum et reverendissimum D. Antonium Ricciullum, in suo celeberrimo tractatu de Jur. pers. extr. Eccles. exist., l. 5, c. 58, per tot., qui insignis doctrinæ præstantiam, cum nobilitate conjungens, se hâc nostrà tempestate, oculis omnium conspicuum reddit. Hæc est autem inveterata praxis curiæ adjiciendi supra dictam clausulam Absolventes, vigore secundæ partis signaturæ, incipientis, Et cum absolutione à censuris ad effectum, etc., quæ tamen non apponitur in litteris pro cardinalibus, sive gratiam, sive justitiam concernentibus, prout in priori formulà licentia testandi pro cardinale patet : illis etenim datur ista facultas motu proprio, episcopo autem ad supplicationem, quia absolutio motu proprio non datur sed tantùm ad supplicationem, Mandos, in Prax. signat., grat. tit. Absolutiones, vers. Absolutiones non consueverunt.

Secundò, archiepiscopis, episcopis aliisque personis non datur hujusmodi dispensatio, nisi pro certà et determinatà summà: hoc quidem, ne sub prætextu incertæ quantitatis, seu valoris, Papa, seu camera decipiatur, ac defraudetur; putans spolia esse parvi momenti, cùm tamen ea sint magni valoris, et hoc modo unus, sibi plurimorum stipendia vindicarent contra, text. in c. Quia nonnulli, de Cler. non resid., quare Papa valorem spoliorum ignorans, non posset juxta qualitatem personarum distribuere, ut ait, id. Mandos. in d. prax., eod. tit., vers. Addit aliquando signatura. Quinimò, etiam patriarchæ, archiepiscopi et episcopi in capellà, Romano Pontifici assistentes, licèt ex Constitutione Julii III, incip. Romanus Pontifex, possint testari pro summa duorum millium ducatorum, teste Zerol. in prax. Episcop., verb. Assistentes in capellà Papa, p. 2, videmus tamen quòd tribuitur eis talis facultas regulariter pro summà mille ducatorum, licèt in reliquis, eisdem consueverit sum. Pontifex, etiam per suas peculiares litteras, nonnulla privilegia, exemptiones, et prærogativas impartiri.

Primò, nimirum, quia eos creat nobiles, eisque, ut omnibus privilegiis, quibus alii nobiles, etiam de nobili comitum genere etiam, qui illustres reputantur, etiam ex utroque parente procreati, in omnibus, et per omnia, ac si de illustri genere ex utroque parente, procreati forent; ita quod inter eos, et ipsos illustres quoad nobilitatem, et alia, ad illam necessaria, nulla sit differentia, nec fictio, locum habeat.

Secundò, quòd, dum in curià præsentes erunt, à solutione vectigalis vini pro sex vegetibus, de quibus suo arbitrio disponere valeant, ad instar cameralium, sint exempti.

Tertiò, eis concedit unam portionem panis honoris nuncupati in palatio apostolico dietim habendam.

Quartò, ut possint creare tres viros probos, et ad id qualitatibus requisitis præditos, in Sedis Apostolicæ notarios, qui vulgò protonotarii nuncupantur.

Quintò, ut possint creare alios octo viros habiles, et idoneos, ac qualitatibus ad hoc requisitis præditos, auratæ militiæ equites, eisque, ut torquem aureum, et ensem, ac deaurata calcaria gestare, cum omnibus privilegiis, etc., quibus alii equites utuntur. Citrà tamen exemptionem à Trident. concilio sublatas, facultatem impartitur.

Sextò, ut in privato domús suæ oratorio, etiam in almà urbe existente, per vicarium ipsius Pontificis priùs visitando et approbando, unam missam pro unoquoque die, per scipsum, seu per quemcumque sacerdotem secularem, sive regularem: ac si ab urbe abfuerint, paschatis, resurrectionis, pentecostes, et nativitatis Domini, aliisque solemnioribus exceptis, in formà consuetà, celebrare valeat.

Septimò, ut possit transferre quascumque pensiones annuas, pro summà quingentorum ducatorum auri de camerà in formà consuetà, etc.

Octavò, ut possit testari pro summà ducatorum mille auri de camerà, sicut supra dictum est, in formà consuetà; quamvis pro majori summà eisdem vidimus quandoquè hanc tribui facultatem.

lis verò episcopis, archiepiscopis et patriarchis, qui sunt scriptores apostolici, per fel. record. Paulum III. concessum est, 1° ut ultra patrimonia, et alia bona, de quibus de jure communi, ac juxta privilegia, et indulta. populo Romano, et curialibus concessa, testari poterant, de aliis quibuscumque bonis mobilibus et immobilibus: 2º necnon fructibus, etc., et emolumentis ecclesiarum etiam cathedralium, et metropolitanarum, ac patriarchalium, et monasteriorum, ac aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, ac pensionibus annuis super fructibus ecclesiasticis, usque ad summam sex millium ducatorum auri de camerâ duntaxat, testari valerent; quam quidem facultatem Julius etiam III, usque ad quamcumque summam extendit. Pius verò IV, cùm sibi innotuisset quàmplures prælatorum, ecclesias etiam pingues, et magni redditûs obtinentes, et præfati Julii III extensione; cameram apostolicam defraudantes, officia scriptoriæ hujusmodi quotidie acquirere, stude-

re, ut possent testari usque ad quantumvis notabilem 👔 sortiretur effectum unde, quando illa aliquid operatur summam; extensionem hujusmodi revocavit, dictamque facultatem testandi ad primò dictam summam sex millium ducatorum reduxit, cum clausulâ, sublata, prout in sua constitutione, quæ incipit : Decet Romanum Pontificem, anno 1560, id. martii anno secundo.

Tertiò, ubi cardinalibus conceditur ista facultas, ut illius vigore possint testari in favorem, etiam illegitimorum, ex quovis illicito, vel damnato coitu, in aliis tamen facultatibus pro episcopis, semper additur clausula: Non tamen illegitimorum, aut aliàs incapacium, etc., licèt nonnullis antea permissum fuisset testari ad favorem propriorum filiorum illegitimorum; seu spuriorum, ac de jure incapacium, seu aliàs prohibitorum, attamen Pius V hujusmodi facultates testandi, aut quovis alio modo disponendi de acquisitis bonis ecclesiasticis, ac de aliis rebus, etiam proprio labore partis, ad commodum illegitimorum, etiam legitimatorum, et habilitationes illegitimis ad succedendum in bonis feudalibus, et emphyteuticis ecclesiasticis concessa, revocavit, ut in sua constitutione, incip. Que ordini, sexto kal. febr., 1570. Quam quidam revocationem posmodùm ampliavit, et voluit etiam procedere quoad bona patrimonialia ecclesiasticorum, in quibus illegitimi aut aliàs de jure incapaces, nec hæredes institui, nec succedere posse decrevit, ut in suis litteris in formà brevis expeditis sub dat. Romæ, die septimà martii, 1572. Quinimò vidimus quandoque, etiam in hujusmodi facultatibus, cardinalibus concessis, clausulam, videlicet: Citra facultatem testandi, vel aliàs disponendi in illegitimos et incapaces; tamen prosequi etiam consuevisse, quòd si quidquam, per eumdem cardinalem, in favorem, et commodum illegitimorum, aut aliàs incapacium testari, vel aliàs disponi contigerit, nihilominus testamenta, donationes, legata, et aliæ dispositiones hujusmodi, quoad legitimos et capaces, omninò valeant, ac perpetuà roboris firmitate subsistant; nec ipsi, aut ipse cardinalis, sed duntaxat illegitimi, et incapaces præfati, facultatibus, et aliis præmissis, eorumque usu, et commodo privati sint, et esse censeantur, resque, jura, actiones, et bona, ipsos legitimos, et incapaces quomodòlibet concernentia, et sub hujusmodi testamentis, legatis, donationibus, et aliis dispositionibus comprehensa, nullatenus ad cameram apostolicam, aut ipsius cardinalis, cui hæc facultas conceditur, in ecclesiis, monasteriis, et beneficiis successores pertineant, aut devolvantur, sed ejusdem cardinalis hæreditati cedant, et cum eå consolidentur. Quod quidem optimâ ratione introductum videtur; quia, cum simus in materia dispensationis, quæ de suî naturâ, strictè est interpretanda, c. 1, de Fil. præsb., in 6; Paris. de Resign. benef., lib. 6, q. 4, n. 31, attentis aliis in facultate appositis, scilicet, quòd non possit cardinalis testari in favorem illegitimorum, aut incapacium, illa bona, de quibus in illorum favorem ita nulliter dispositum fuerit, sine dubio pertinerent ad cameram, seu ad monasteria, ant beneficia ipsius cardinalis, prout de jure, ex quo, jam præmissa dispensatio in reliquis sufficit, quòd suum non erit ampliùs extendenda, d. cap. 1, § Ille verò, de Fil. præsb., in 6, cum exorbitet à jure communi, ut aliàs diximus; nec refert quòd ista facultas testandi videatur quodammodò reduci ad naturam privilegii, quod quandoque largam capit interpretationem; quia hanc testandi facultatem, sive licentiam, etiam dispensationem D D. appellant, et his nominibus promiscuè

Quartò, pro istà praxi notandum quòd licèt in his facultatibus Papa decernat quòd pro summâ quam potest prælatus sic testari, nullo unquàm tempore ad cameram apostolicam spectet, minusque liceat thesaurario, commissario, vel spoliorum collectoribus, ac aliis cameræ et Sedis Apostolicæ officialibus, in bonis expressis, manus injicere nihilominus Papa etiam concedente potestatem testandi de hujusmodi bonis, commissarius apostolicus, seu ab eo substitutus, consuevit assequi possessionem ipsorum bonorum non expectatà declaratione an defunctus testamentum condiderit, et an illud condere potuerit, vel super quibus bonis disponere potuerit et disposuerit, et consanguineos, sive defuncti hæredes, si quid prætendunt contra cameram agere seu experiri necesse est; quem quidem morem antiquum esse ait Zabarel in c. Nisi, vers. Intueri, in 3 not., de Renunt., quem refert Mandos. in Prax. signat., fol. mihi 88, vers. Defuncto prælato, seu presbytero, et sic, hoc non obstante, ita servatur, ut statim, post obitum prælati commissarius faciat spolium de bonis prædictis, ex quibus postmodùm hæredibus seu aliis tot bona, quatenus pecunia numerata non adsit, assignantur, quæ per peritorum æstimationem constituant summam, pro quâ fuit dispositum ad præscriptum hujusmodi facultatis; aliàs enim facile posset camera supra dicta decipi, cum mnumeræ fraudes circa hoc possent committi, ac propterea illis, dùm omnia bona defuncti transeunt per manus collectorum, certum est obviari, juxta text. in 1. Cui, ff, de Servit., l. In fundo, ubi Gloss., ff. de rei Vend., c. sin. in princip., et ibi Gloss. de Postulat.

Quinimò nec practicos latet curiales, quòd ad occurrendum hujusmodi fraudibus, solent quandoque officiales datariæ apostolicæ addere in calce supplicationis pro hujusmodi licentià testandi, etiam de mente Papæ, quòd prætextu talis gratiæ, collectores, subcollectores, aliique deputati cameræ apostolicæ impediri nequeant quominùs inventarium de rebus et bonis prælati defuncti facere ac possessionem capere eorum quæ sub spoliis prælatorum, pro tempore decedentium comprehenduntur, apprehendere, ac deductà et solutà summà ducatorum duorum millium (vel alià quantitate in supplicatione expressà), id quod } supererit pro dictà camerà retinere; nec hæredes, prætextu cujusvis gravaminis, aut aliàs quovis modo ad judices incompetentes recurrere possint aut debeant; neque camera præfata ad solutionem æris alieni aliàs quàm pro necessitate et utilitate ipsius prælati defuncti, ac ecclesiarum sibi commissarum contracti, teneatur. Alia quoad theoricam hujus materiæ, poteris

videre penès eumdem Barbos. de Potest. episcop., d. alleg. 114, per tot.

Quintò, quod pro novis curialibus duximus, etiam adnotandum, illud potissımum est, quod longa experientià circa præsentem materiam contigisse scimus; nempe quòd in his testandi facultatibus, sicut etiam in quàmplurimis gratiis apostolicis, quo illæ pinguiores et ampliores conceduntur pro qualitate personarum, fortioresque proinde obstant fortasse constitutiones apostolicæ, eò magis exposcunt illæ specificam earumdem constitutionum derogationem; quibus sanè nullà alià opportuniori ratione dignoscitur derogari, nisi per adjectionem clausulæ, Quorum tenores, etc., quæ ita operatur, ac si earumdem obstantium constitutionum tenores, de verbo ad verbum, ac individuò exprimerentur, ut voluit Bald. in l. Omnes, c. de Præscript. trig. ann., Franc. in c. Præsentium, num. 1, de Test., in 6, prout, ut plurimùm in ipsis constitutionibus contrariis posteriori dispositioni cavetur : quare clausula hæc, in Papæ rescriptis, ejus plenitudinem potestatis ostendit, Alex. cons. 187, n. 19, in fin., vol. 5, dec. cons. 53, n. 5, et per illam voluisse omnia in contrarium facientia tollere satis patet, ex illis verbis, videlicet : Non obstantibus, etc. Quorum tenores pro expressis, etc. Ac proinde (quod prc curiæ tyronibus tantum dictum volumus) licet sæpe viderimus in posterioris gratiæ concessione, duas vel tres integras contrarias constitutiones de verbo ad verbum, præ inseri, optimå tamen ratione clausulam ipsam adinventam fuisse constat, nimirùm, ut adinveniretur via, quâ Papa possit omnibus derogare contrariis constitutionibus, de quibus notitiam non habet; ex quo aliàs rimis arctaretur, si ob illarum ignorantiam, eas revocare non posset; et quatenus illarum haberet notitiam, si oporteret, eum inserere omnes tenores constitutionum, aliorumque in contrarium facientium, et in corpore juris existentium, et tam per se, quàm per suos prædecessores emanatorum, quando illis derogare vellet, daretur impossibilitas, cum habere omnium memoriam, potiùs sit divinitatis, quàm humanitatis, leg. 2, § Si quid autem, c. De vet. jur. enucl., nam licèt Papa dicatur habere omnia jura in pectore suo, ut in 1. Omnium, c. De test.; id tamen intelligitur per interpretationem; quia nimirum, omnia interpretari potest Gloss. in cap. Præterea, verbo Fallit, 23 dist. Nec refert, si dicatur, quòd inserere tenores omnium constitutionum, non esset magnum inconveniens, cùm in registro Papæ facilè appareat, quænam constitutiones obstent; licèt enim id verum sit, nihilominùs registra curiæ Romanæ sunt innumerabilia, et quærere singulas contrarias constitutiones in tanto pelago registrorum, esset ferè velle pisces maris enumerare, ac proinde (ut ita dicam) inserendo tot constitutiones in ipsâ posteriori gratià, esset quasi conficere bullarium, quamvis ergo id esset possibile, non ideò erit de hoc Papa gravandus, ut ait Gonzal., ad regul. 8; Cancell., Gloss. 36, num. 24, cum segq., qui neque per suos prædecessores potuit ad id arctari, et ita tenet, et servat stylus curiæ, quia, quando Pana

vult per contrarias constitutiones non arctari, clariùs quidem id explicare non potest, quam omnia quæ obstant, habere pro expressis; cùm perinde sit, ac si exprimantur; quo casu operatur hæc fictio idem, quod præcisa veritas in his, quæ pendent ab auctoritate fingentis, ut dixit, Imol., in c. Dilectus, de Cler. non resid., Gambar. de Auct. leg., 1. 8, tit. de Potest., leg. In legibus: et Stat. cond., num. 40 et 41, ac cum his amplissimis, et pinguissimis clausulis, conatur Papa declarare, quòd præcedentia, cujuscumque tenoris, non obstent, et exhalat animum, tollendo omnia quæ expressè et magis specificè tolleret, si memor esset, ut per Cassad. super regul. Cancell., decis. 58, num. 3, circa fin., proindeque, hæc clausula, de quà frequens habetur sermo tam in doctrina, quam in cancellarià Apostolicà nunquàm in similibus supplicationibus omittitur per copistas, et ordinantes minutas, teste eod. Gonz., d. Gloss. 36, num. 21, adeòque salutaris existit, quod in dictà cancellarià, frequenter, et vulgariter dici solet, quòd clausula, quorum tenores, de stylo curiæ capit oves, et boves, teste Marches., de Commiss., p. 1, c. 5, num. 166.

Sextò, quod sicut S. R. E. cardinalibus, ita quandoque aliis personis benemeritis, conceditur, ut etiam si contigerit, eos ab intestato, et sine ullà bonorum suorum, vel legitimà et invalidà dispositione decedere, omnia, et singula bona, de quibus eis, ut testari valeant, concessum est, ad Sedem et cameram aposto licam, vel ecclesias, monasteria, et beneficia, vel ad quoscumque alios, nullatenùs pertineant, sed ad hæredes sui sanguinis, vel alios conjunctos, sibi ab intestato succedentes, integrè deveniant; prout sæpè vidimus hanc facultatem concedi personis valdè dilectis, ac sum. Pont. gratis, præsertim suis capellanis quibus ita concedere consuevit, addito etiam, quòd deficientibus hæredibus sanguinis, ut supra, inter eorum familiares, arbitrio personæ, seu personarum, quas ad id ipsi, scripto nominaverint, distribuantur, nisi de illà dispositione, vel intentione eorumdem, scripturas etiam minus solemni secus appareret, quam tunc velut efficacem, ipsæ personæ, vel aliis judices, seu executores omninò exequi, et adimplere, illisque se conformare in omnibus, et per omnia debeant.

Unde, est notandum, sicut in praxi contigisse scimus, quod aliàs, etiam hujusmodi facultate obtentà, nihilominùs ab intestato decedentibus, bona omnia de quibus eis, est testari concessum, ipsis ecclesiis, quibus ipsi præfuerunt, incorporantur, absque eo, quòd prætextu hujusmodi obtentæ facultatis quis aliquid prætendere pos it, ut in Auct. de Eccles. tit., § Interdiximus, vers. Si quis autem episcopus; Gloss. fin. in cap. Requisisti, de Testam.; Leo in Thes. for. Eccles., p. 3, c. 3, n. 43.

Septimò denique, quod hìc, sicut, in quàmplurimis aliis gratiis, quæ emanant à Sede Apostolicà, consucvit inter cætera derogari regulæ de jure quæsito non tollendo: quia satis clarum est in jure, quòd Princeps potest pro libito voluntatis tollere non modò simpliciter leges positivas, c. 1, de Constit., in 6, cùm illis non

subjiciatur, sed illæ subsint ipsi, cap. Proposuit, de Concess. præb., sed etiam si per talem legem revocatoriam, tolleretur jus alteri quæsitum, ratione alicujus specialis tituli, ut per Bart. in leg. Quotics, ff. de Pollicit., ex quo ipse pontifex Potest tollere jus quæsitum ex lege suå, Sarnen., in reg. De jur., quæs. non toll., q. 15, n. 4, ubi, quod si per viam rescripti, scienter deroget huic regulæ, non poterit ille, cui jus tollitur, uti illius exceptione, cùm in beneficiatibus, præsertim ut hic, habeat potestatem, non solùm derogandi regulæ, sed etiam sine causà, præjudicandi alicui, et auferendi jus quæsitum, per doctores ibi allegatos. Quare ob hujusmodi rationem, in similibus rescriptis potest etiam uti clausulà Sublatà, etc., cum decreto, irritanti, etc.

uti clausulà Sublatà, etc., cum decreto, irritanti, etc. Cæterum verò in quibuscumque aliis rescriptis, quibus adjiciuntur clausulæ, quæ impediunt aliter judicandi facultatem, prout sunt dicta clausula Sublatà, etc., decretum irritans, ac quod de talis gratiæ subreptione, vel obreptionis dici non possit; quæ semper intelliguntur sine prædicto tertii: non propterea Papa per quascumque clausulas quantumvis favorabiles, quæcumque decreta, alicui præjudicium inferre intendit, ut supra diximus. Unde non lateat Romanæ curiæ juniores, quòd adversus præmissa, opportunum remedium adhiberi consuevit, quod de stylo ipsius curiæ, aperitio oris, nuncupatur; ex eo quòd per hujusmodi decreta, et clausulas, et oratoribus, et judicibus os clauditur, demiturque facultas aliter judicandi, ac interpretandi, ut ex ipsâ clausulà Sublatà constat, quæ sic in litteris extendi consuevit, videlicet: Sublatà eis, et corum cuilibet quàvis aliter judicandi, et interpretandi facultate, vel auctoritate, judicari, et diffiniri debere, ac irritum, et inane, si secus super his à quoquam, quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari; quare supra dictis quidem judicibus interdicta est audientia. Quam tamen oris aperitionem, pluries observavimus non dari super exceptionibus frivolis, malèque fundatis, ad instar clausulæ prohibentis appellationem, quam intelligitur de appellatione frivolà, ut per Bart. in 1. Omnes populi, num. 65, ff. de Just. et Jur., sed tunc tantum, et non aliter, dari, quando nimirum enormis læsio intervenit; quo casu, Papa per prædictas clausulas, seu prædicta decreta, non intendit præjudicare enormiter læsis. Si etenim concederatur pro ordinariis juris remediis, frustra in concessionibus apostolicis, hujusmodi elausula: et decreta adjicerentur, ad not. in cap. Si Papa, de Privil. in 6; Rot. penès Farinac., decis. 461, num. 8, tomo 1, parte 1. Quare sæpê videmus în îpsâ Curiâ, sive causa introducta sit in sacro Rotæ auditorio, sive alibi, peti in signatură, commissiones pro hujusmodi oris aperitione, quam quandoque concedere denegavit, nisi audito voto dominorum de Rotâ, in quâ proponitur dubium, an videlicet danda sit prædicta oris aperitio; interim verò, sicut supra dictum est, clausulæ supra dictæ, quæ omnibus facultatem adimunt judicandi præter litterarum tenorem, os claudunt; quare nec dictis, nec factis aliquid contra fieri potest, donec et quousque per Papam os aperiatur, ut fuit dictum

in una Ispalen. Canonicatus, 13 martii 1553, teste Caputaq., decis. 134, num. 4, p. 3. Et licêt de supra dictis clausulis et decretis coram judice oppositum minimè fuerit, tamen quandocumque opponi potest; quia per eas inducitur impedimentum reale, jurisdictionem impediens, et ad judicandum judicis persona per Papam effecta est inhabilis, absque eo quòd aliquid opponatur vel excipiatur; proindeque processus et omnia inde secuta nalla sunt. Quod quidem, non modò servari scimus in ipsis concessionibus, verum etiam in confirmationibus gestorum per inferiores, teste March., de Commis., p. 1, cap. 8, num. 5, qui num. 33, ait laudabilem inolevisse usum, ut quamprimum de præfatis decreto et clausulis innotescat, non antea in causa prudentes judices procedant, quam per Papam, vel ejus signaturam gratiæ, os aperiatur, et num. 35, ait quòd quotidiè commissiones in ipså signaturå porriguntur, in quibus agentibus os clausum, virtute prædictorum decretorum et clausularum, et ut contra illa ohjicere, ac sua jura deducere possint, aperiri supplicatur. Hee autem pauca circa hoc obiter dixisse sufficiat, aliaque hanc materiam tangentia videri possunt penès cumdem Marches., loco cit.

Postremò, omittendum minime duxi, quòd camera apostolica, circa spolia, habet intentionem fundatam nedùm in bonis episcoporum regularium ratione suarum ecclesiarum, eo modo quo supra diximus, verùm etiam omnium regularium extra claustra degentium, ex constitutione Gregorii XIII, cujus tenor talis est, videlicet:

GREGORIUS Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam. Officii nostri partes sedulò præstare tenemur, ut dubia quæ ab aliquibus falso sub prætextu, vel nimis subtiliter excitata, in cameræ nostræ apostolicæ præjudicium tendunt, declaratione nostrà dilucidentur. Nuper accepimus quòd, etsi fel. rec. Pius Papa IV, prædecessor noster, constitutionem, et quæcumque in illå continerentur per piæ memoriæ Paulum, Papam IV, etiam prædecessorem nostrum, contra apostatas editas per quam inter cætera decrevit bona quæcumque mobilia, et immobilia, ac census, redditus et proventus, jura et actiones per regularium ordinum professos extra claustra suorum regularium locorum, etiam de licentià suorum superiorum degentes, tempore quo extra claustra hujusmodi fuissent, acquisita, etiamsi acquisitiones hujusmodi ab ipsis professis ex redditibus beneficiorum ecclesiasticorum cum curà vel sine curá per eos obtentorum seu detentorum, aut ex proprià industrià, seu artificio, mercatura, vel ex testamento, sive successione ab intestato quorumvis consanguineorum, affinium, vel amicorum suorum, aut quorumcumque aliorum factæ essent, non fisco, aut cameræ apostolicæ, sed religioni, aut monasteriis, in quâ, seu quibus primò professi fuissent, eo ipso applicata esse et censeri debere, ad juris et sacrarum constitutionum formam reduxerit; necnon præfata bona regularium extra claustra, ut præfertur, degentium sive mendicantium sive non mendicantium, aut militiarum professorum, etiamsi loca et canonicales

portiones aut dignitates in cathedralibus vel collegiatis ecclesiis cujusvis ordinis regularibus obtinuerint, ac episcopali, archiepiscopali, patriarchali, primitiali, vel quâvis alià præfulserint dignitate, post eorum obitum ad eamdem cameram apostolicam, et juxta constitutionem felicis rec. Pauli Papæ III, super spoliis sub dat., videlicet, tertio nonas januarii, pontissicatus sui anno tertio promulgatam, legitimè spectent et pertineant, idque per Romanos pontifices prædecessores nostros, ac nos, dum collector generalis ad recuperandum spolia regularium specificè deputatus fuit, apertè demonstratum exstiterit, ac in possessione illà exigendi, ac recuperandi eadem camera meritò semper fuerit; nihilominùs nonnulli vano sub dictæ constitutionis Pauli IV, prædecessoris præfati, prætextu contrarium aliquando asserere non dubitàrint; nos omnem circa prædicta dubitandi occasionem dimovere, simulque æquitate et justitià suadentibus, ejusdem cameræ indemnitati, ne in dies molestiis et incommodis afficiatur, consulere volentes, præsentium auctoritate, declaramus res et bona quecumque per dictos regulares extra claustra ecclesiarum, monasteriorum, domorum, et quorumcumque regularium locorum degentes, quocumque jure et actione, sive ex causa testati, sive intestati acquisita, et in posterum acquirenda, vel ad eos delata in quibusvis provinciis, dominiis, regnis et locis consistant, nisi iidem, ad quos illa spectaverint, sufficienti fuerint testandi, aut de illis disponendi facultate suffulti, eâque legitimè usi fuerint, ad camdem cameram pleno jure pertinuisse et spectare, ac bona quacumque eorumdem sub spoliorum nominé comprehensa per ipsam cameram, ejusque nomine à quibuscumque illa quandoque occupantibus et detinentibus recuperari ac vindicari potuisse et posse, ac juxta Pauli III et aliorum prædecessorum nostrorum litteras eådem camerà apostolică in hujusmodi bonis spolia nuncupatis verè universaliter succedente, quòd ipsa camera quæ eæteris hæredibus et successoribus ampliori est privilegio munita, cuique meritò magis favendum est, dùm in eam rerum et bonorum dominium ac possessio nullà traditione præcedente transeat, in quâcumque bonorum et spoliorum sive ad seculares sive ad regulares dum viverent spectantium successione, quibuscumque in rebus, sive pecuniis illa consistant, etiamsi nominatim aut alia speciali notà illa designanda essent, quæ ad eamdem cameram jure spoliorum pertinuerunt et pertinebunt in posterum, omni prorsus fictione penitùs cessante jus et nomen veri hæredis in eisdem spoliis habere, illiusque naturam sortiri, ac veri hæredis privilegiis et juribus in quibuscumque bonis, pecuniis, juribus et actionibus uti antehac potuisse, et nune posse, idque eorumdem prædecessorum, ac nostræ etiam intentionis semper fuisse et esse, auctoritate præsentium declaramus; sieque per quoscumque judices in quibusvis causis, etiam per appellationem aut alias pendentibus et futuris, ac in quâcumque causå, vel instantià, sublatà eis et corum cuillibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate, judicarı et

diffiniri debere: necnon quidquid secus super his à quoquam quâvis auctoritate scienter vel ignoranter attentatum forsan est hactenus, vel in posterum contigerit attentari, irritum et inane decernimus. Mandantes dilecto filio magistro Ludovico Tabernæ notario et thesaurario, necnon spoliorum ad dictam cameram pertinentium in universà Italià collectori generali nostro, ejusque in dictis officiis successoribus, quatenùs præsentem nostram declarationem, et in ca contenta quæcumque inviolabiliter observari curent et faciant; non permittendo eamdem cameram contra illius seriem quâcumque ratione vel causà, aut quovis quæsito colore vel ingenio, directè vel indirectè molestari aut perturbari, contradictores quoslibet et rebelles per opportuna juris et sacti remedia, ac demum per sententias, censuras et pænas ecclesiasticas, appellatione postposità, compescendo, necnon legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et pœnas ipsas, etiam iteratis vicibus aggravando; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis; non obstantibus constitutio nibus et ordinationibus apostolicis, necnon ecclesia rum, et ordinum, vel militiarum cujus illæ fuerint, monasteriorumque vel regularium locorum etiam ju ramento, confirmatione apostolicà, vel quàvis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, earumdem ecclesiarum præsulibus, capitulis, ac monasteriorum regulariumque locorum conventibus, illorumque ordinibus, superioribus et personis, necnon civitatibus, provinciis, dominiis et regnis, in quibus bona, vel pecunice collocatæ, aut illarum redditus percipiendi forsan fuerint, sub quibusvis tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis etiam motu proprio, et ex certà scientià, ac de apostolicæ potestatis plenitudine; et ad favorem religionis concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus (etiamsi de illis, corumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, aut quævis alia expressio habenda esset, illorum tenores præsentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris) hâc vice duntaxat specialiter et expressè derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus communiter vel divisim ab Apostolicà sit Sede indultom, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis et indulgentiis generalibus vel specialibus quorumcumque tenorum existant, per quæ præsentibus non expressa, vel totaliter non inserta, effectus præsentium impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis, quæ quond hoc volumus eis nullatenus suffragari. Cæterum præcipimus præsentium exemplis etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et dicti thesaurarii, seu alterius personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ sigillo

munitis, eamdem prorsus fidem adhibendam in judicio et extra, quæ præsentibus haberetur, si exhiberentur vel ostenderentur. Datum Romæ, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris die 21 januarii 1577. Decs. Glorierius.

#### CAPUT V.

Praxis registrandi in camerà litteras apostolicas.

Praxis hæe, quemadmodum utilis, ac scitu digna, ita à paucis cognita, seu potiùs animadversa, quam plures, etenim etiam prælatos in Romana Curia consummatissimos, ejusdemque rerum peritissimos, ferè jugiter fallere conspicitur : hi enim, postquam summi Pontificis gratias, cameræ Apostolicæ interesse quomodolibet concernentes, impetraverint, eas tamen, quâ par est, sedulitate, ad præscriptum constitutionis fel. rec. Pii IV, negligunt conservare. Ipså namque constitutione cautum est quòd omnes qui impetrabunt aliqua privilegia, gratias, facultates, licentias, et indulta, aut concessiones per litteras Apostolicas, sub plumbo, ac in formà brevis expedita, necnon per chirographa, vulgari sermone conscripta, ac manu Papæ subscripta, quæ, aliquâ ex parte, interesse prædictæ cameræ apostolicæ concernere censebuntur, debeant illa, intra tres menses, à die illorum impetrationis, in eâdem camerâ præsentare, ibique sub pænâ invaliditatis eorumdem, registrari facere; longo, nihilominùs, experimento, compertum est, gratias, aliaque præmissa, sic obtenta, ob supra dictæ constitutionis inobservantiam, prorsus evanuisse, oratoresque et impetrantes illorum effectu frustratos remansisse; ut pateat quàm verè sic Poeta ille Sulmonensis cecinerit:

Non minor est virtus, quam quærere, parta tueri.

Ne igitur prudentioribus exprobrari contingat, quòd etiam annosa vulpes capitur laqueo, dormitantem Homerum, sedulà hâc praxi, libuit potiùs excitare. Unde, supra dictæ constitutionis tenorem, hic duximus priùs annectendum; qui talis est, videlicet:

e Pius Papa IV. Motu proprio, etc. Ingens humeris nostris jugiter incumbens expensarum onus, ita nos premit et excitat, ut nostrorum, et cameræ nostræ apostolicæ rerum et jurium, sublatis quibusvis obstaculis, curam solertem habentes, ejusdem cameræ indemnitati, quantum in nobis est, consulere studeamus. Cum itaque, sicut nuper nobis innotuit, complures diversi statûs et conditionis personæ, varia privilegfa, facultates, grafias, licențias et indulta, sive concessiones, tam à nobis, quam pro tempore existentibus nostris, et apostolicæ Sedis legatis, eorum vicelegatis ac gubernatoribus, ae forsan aliis nostris, et dictæ cameræ ministris, et personis, nimiis forsan ac tædiosis quibusdam earumdem personarum precibus et instantiis, in dies obtineant, seu potiùs extorqueant, quæ, cùm à nobis, seu legatis, aut vicelegatis, vel gubernatoribus ac ministris, et personis hujusmodi, bonâ quâdam fide, reque minus forsan, quam par esset, diligenter, et accuratè, perfectà, concedantur, illa nonnunquàm, imò sæpiùs in nostrum ac cameræ præfatæ præjudicium, gravamen et detrimentum non leve, concessa esse et

emanâsse conspicimus. Quapropter, ut præmissis (ne aliis prodesse cum velimus, nobis ipsis præjudicium inferamus) aliquantis per providere volentes, præsenti nostrà perpetuò valiturà constitutione et ordinatione, quam, vim et naturam legis perpetuæ ab omnibus observandæ, penitùs habere et obtinere decernimus, apostolicà auctoritate, et ex certà nostrà scientià, harum serie statuimus et ordinamus, quod omnes, et singuli cujuscumque statûs, gradûs, ordinis et conditionis existentes, necnon, etiam ducali, marchionali, comitali, aut alia quavis seculari ac patriarchali, archiepiscopali, episcopali seu etiam alia quacumque ecclesiastică dignitate, præeminentia et auctoritate, etiam cardinalatûs honore fulgentes, qui aliqua privilegia, gratias, facultates, licentias, et indulta, aut concessiones, quæ aliquâ ex parte, quâvis ratione seu causa, directè, vel indirectè principaliter, secundariò, vel accessorie, aut alias quovis modo, nostrum, aut dictæ cameræ qualecumque, minimum interesse, vél præjudicium, gravamen, seu detrimentum concernere censebuntur, obtinuerint, illa infra tres menses à die eorum impetrationis computandos, in eâdem camerâ præsentare, ac ibidem registrare facere debeant et teneantur, alioquin lapsis tribus mensibus iisdem, ac privilegiis, facultatibus, licentiis, gratiis ac indultis vel concessionibus hujusmodi non præsentatis, minusque registratis, illa in judicio et extra nullatenus fidem facere possint, et tanguam non concessa, nullaque et ipso jure invalida, ac nullius roboris vel momenti fuisse, esse et fore, neminique suffragari vel prodesse posse, seu debere, respective habeantur et censeantur, prout nos illa ex nunc nulla et invalida, irritaque et inania, ac nullius roboris, vel momenti fuisse, esse et fore, neminique (ut præfertur) suffragari posse declaramus. Mandantes propterea in virtute sanctæ obedientiæ dilecto filio nostro Vitellotio S. Mariæ in vià latà diacono, cardinali Vitellio nuncupato, moderno et pro tempore existenti S. R. E. camerario, quatenùs præfatam nostri motûs proprii cedulam, ac in eâ contenta quæcumque, ab omnibus quos illa concernunt et concernent in futurum, penitùs et omninò ac inviolabiliter et inconcussè observari faciat et procuret. Decernentes ita, ut præfertur, per dilectos filios ejusdem cameræ thesaurarium, præsidentes et clericos, aliosque ministros et personas, ac ejusdem S. R. E. cardinales, et alios quoscumque judices sublatà, etc., judicari et dissiniri debere, irritum quoque, etc., attentari, privilegiis, facultatibus, licentiis, gratiis, indultis et concessionibus, necnon constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Volumus autem quòd præsentis motús proprii cedulæ, per quæcumque privilegia, gratias et indulta, etiam absque datà et registraturà, ut præfertur, concedendà, nisi cum illius specificà insertione, derogari nullatenus possit, quòdque ejus sola signatura sufficiat, et ubique fidem faciat, et in judicio et extra, quâcumque regulà, seu constitutione apostolica contrarià non obstante, seu si consultius fore visum

fuerit, litteræ etiam ad perpetuam rei memoriam latissimè expediri possint. >

Ne autem quisquam ex ipsius Romanæ Curiæ tyronibus, tam levis rei terminos ignoret, eum scire opportunum est, plura adesse in ipsa Curia rescriptorum apostolicorum, tum gratiæ, tum justitiæ registra, omnia in palatio apostolico collocata, videlicet supplicationum, tam manu Papæ, quam cardinalis signaturæ, sive gratiæ, sive justitiæ præfecti, alteriusque prælati signaturam ordinariam, per concessum nuncupatam habentis; signatarum necnon bullarum sub plumbo, ac litterarum in formâ brevis; quare, licèt litteræ pro hujusmodi facultate testandi, per quamcumque viam transeant, sive per cancellariam, sive per officium minoris gratia, aut contradictarum, seu per præfecturam brevium, in suo peculiari registro, in præfato palatio existente, notentur, nihilominùs, in quocumque ex dictis registris, hujusmodi litteræ registrentur, non propterea per illud censetur eidem constitutioni satisfactum, præcipienti in camerà apostolicâ registrari; quare perperam procurator cujusdam episcopi, annis retrò elapsis, coram illustrissimo nuntio Neapolitano contendebat, dum facultas, ipsi episcopo testandi concessa, non reperitur in dictà camerà apostolicà registrata, defuncti episcopi hæredes testamenti dispositione juvari posse; ac meritò proinde idem nuntius mordicus tenebat eam ipsis hæredibus non debuisse suffragari; dicebat quidem, bonus procurator, non sine adstantium risu, parvi interesse an prædictæ facultatis litteræ fuerint in camerå registratæ; cùm satis esset eas fuisse in palatio apostolico registratas; quia palatium est majus camerâ; ignorabat quippe quid esset registrari litteras in camerà. Quare tyronibus tantummodò supra dictis, ad quos hic dirigitur sermo, dicere ausim, quòd cùm in istis gratiis, ejusdem cameræ interesse respicientibus, innumeræ fraudes possint intervenire, ut ex eâdem constitutione elicitur, propterea idem Pius IV ita statuit, ut postquam hujusmodi facultates, sive quæcumque similes gratiæ fuerint registratæ in registro palatii, debeant præsentari, et denuò registrari in dictà camerà, præsertim introitus et alia ad Papam perti nentia; colligit, custodit et distribuit; ipsa namque camera suos habet officiales ad id deputatos; ejusque audientia ter in hebdomadâ convenire consuevit in palatio apostolico, et loco suo constituto, quem propterea vocant cameram apostolicam; in quâ publica negotia tractantur audiunturque; inter quæ etiam agitur de malà litterarum expeditione, quæ per ipsam cameram transeunt, de quibus fusiùs agam in meâ Praxi beneficiali.

Hanc quidem registrationem in ipså camerå, neminem latet, locum insinuationis obtinere, cujus solemnitatem propter duas causas introductam esse, non ignoramus, secundum Bart. in 1. Modestinus, sf. de Donat., alteram videlicet, ne homines decipiantur, ut in 1. Data, c. cod.; ob hujusmodi enim insinuationem, dolus abesse præsumitur, l. 1, c. de Præd. num.; alteram, nam in magnis quantitatibús major observan-

tia exigitur, l. fin. c. Si cert. pet., quia ubi majus est periculum, ibi cautius est agendum, cap. Ubi periculum, de Elect., in 6, unde sic jura providere statuerunt, ne quis effundere posset patrimonium suum, inconsulto judice, per viam indiscretæ donationis. Quare, licèt hujusmodi insinuatio cadat super donationibus, ut est text. in d. l. Data, et in l. Donatio, c. de Donat., habet nihilominus locum in gratiis apostolicis, interesse cameræ concernentibus, in quâ sæpè modificantur hujusmodi gratiæ; exempli gratia, in hujusmodi facultatibus, concessis episcopis assistentibus, quibus inter cætera concedi consuevit, ut possint testari pro mille ducatis, et quòd sint exempti pro sex vegetibus vini, ut supra diximus; propterea ista generalis facultas in camerá apostolicá præsentatur, et registratur, eique adjicitur decretum, per quod. concessa hujusmodi facultas modificatur per ipsius Cameræ peculiare decretum, quod, tenoris sequentis esse consuevit, videlicet:

Die 5 septembris 1622, supra dictis litteræ apostolicæ in formå brevis expeditæ, exhibitæ fuerunt in camerà apostolicà, et ex illius decreto, commissæ perillustri et reverendissimo D. Hieronymo Vidono, ejusdem cameræ clerico; et die 19 ejusdem mensis, citato priùs R. P. D. Antonio Cicalotto prædictæ cameræ generali commissario, ex decreto ejusdem reverendissimi D. Vidoni desuper facto, admissæ pro ducatis mille, ut in eis, quoad facultatem testandi; quo verò ad prætensam exemptionem pro sex vegetibus vini, cum clausula: Quatenùs aliàs hubeant similem exemptionem et existant in illius quasi possessione; et quoad facultatem disponendi de bonis jurisdictionalibus, sine præjudicio jurium cameræ, et præcedente tamen licentia Sedis Apostolicæ, juxta formam bullæ Sixti V et aliorum summorum Pontificum, et non aliter, etc., ac aliàs juxta formam protestationis dicti D. commissarii desuper facta, ad quam, etc., et registratæ in libris ipsius cameræ, penès me illius notarium existentibus, nempe libro Diversorum, fol. 95, et segg; et in fidem, etc.

Joannes Baptista Cennus.

Vel sub alia formula, videlicet:

Hujusmodi breve apostolicum præsentatum suit in camerà apostolicà, et instatum pro illius admissione et die, etc..mensis, etc. Referente illustrissimo et reverendissimo D. Octaviano Raggio, dictæ cameræ clerico, et judice ab ipsà camerà specialiter deputato, Cipato ad hoc, perillustri et reverendissimo D. Felice Contiloro, ejusdem cameræ generali commissario, ipsa camera illud admisit, et in ejusdem cameræ librisregistrari mandavit, prout per me ejusdem cameræ notarium infrascriptum registratum suit in libro Diversorum nuncupato præsentis anni solio 261, et sequenti. Et in sidem, etc.

Astulphus de Tarano.

Quare, sicut quæcumque generales constitutiones, interesse cameræ apostolicæ concernentes, ita etiam particulares, sicut sunt hujusmodi gratiæ, ad favorem particularis personæ; nisi tamen orator eximatur ab hoc onere registrandi, prout conceditur Eminentissimis cardinalibus, cæterisque prælatis, ac personis

benemeritis, ut patet in formulà testandi pro cardinali, quam superiùs adjecimus, ibi: Decernentes præsentes litteras, omniaque et singula in eis contenta, valida et efficacia fore et esse, ac suum plenarium et integrum effectum sortiri, etiam si in camerà apostolicà, juxta constitutionem piæ memoriæ Pii Papæ IV, prædecessoris nostri, sub dat. octavo id. augusti, pontificatús sui anno sexto, vel alio veriori tempore, registratæ et insinuatæ non fuerint; cui constitutioni, etc., hâc vice duntaxat specialiter, et expressè derogamus.

Quam quidem derogationem, suo motu proprio concedit ipse summus Pontifex supra dictis personis. Alio etiam modo peti, et concedi consuevit præfata derogatio, videlicet ad supplicationem, et per datariam apostolicam, licèt rarò pro allis personis; tunc enim in calce supplicationis manu ipsius Papæ signatæ, additur hoc decretum, videlicet: Et cum decreto et indulto opportunis, quòd orator, sive ejus hæredes, vel alii pro eis præsentes, vel desuper conficiendas litteras in camerà apostolicà etiam juxta quamdam constitutionem piæ memoriæ Pii Papæ IV, prædecessoris nostri, sub dat. octavo id. augusti, pontificatús sui anno sexto editam, quod impetrantes aliqua indulta cameræ apostolicæ interesse quomodolibet concernentia, illa in eadem camerà præsentare ac registrari facere tencantur, et aliàs quomodolibet disponente, cujus tenorem, etc., pro expresso habendo intra tres menses in eadem constitutione præfixos, seu aliàs quomodocumque præsentare, intimare vel notificare, aut præsentari seu registrari facere minimè teneantur. Et nihilominus præsentes et desuper litteræ conficiendæ valeant, et teneant, ac fidem faciant et suffragentur. Irritum, etc., et cum derogatione ejusdem constitutionis ad effectum, etc. Quod quidem decretum idem ferè est cum alio prædicto decreto.

Cùm verò in dubium aliàs revocaretur, num gratiæ et facultates concessæ cum derogatione prædictæ Constitutionis Pii IV, adhùc in camerâ apostolicà registrari deberent; proinde ad omne dubium submovendum, emanavit constitutio sanctissimi domini nostri Urbani Papæ VIII, quà declaratur, supra dictas derogationes non deberi aliàs in eâdem camerà registrari, cujus quidem constitutionis tenor talis est, videlicet:

URBANUS Papa VIII. Ad futuram rei memoriam. Cùm sicut accepimus, plures Romani pontifices prædecessores nostri concesserint, prout etiam nos concessimus, diversa privilegia, indulta, licentias et gratias, etiam interesse cameræ apostolicæ concernentia, tâm per litteras apostolicas sub plumbo, et in formâ brevis expedita, quam per chirographa eorum, et nostrå respective manu subscripta, in quibus quidem litteris et chirographis, motui proprio, seu constitutioni felicis rec. Pii Papæ IV, prædecessoris nostri, quo cavetur ut omnes et singulægratiæ interesse dictæ cameræ concernentes, in eâdem camerâ, intra certum inibi expressum tempus, registrari debeant, aliàs gratiæ jpsæ, nullæ sint, derogatum reperitur; à nonnullis verò nimiùm scrupulosis in dubium revocetur. an tales derogationes adhuc in camera prædicta registrari debuerint et debeant. Nos, ne ullo unquàm tempore, de ipsorum privilegiorum, indultorum, licentiarum et gratiarum validitate, ex eo quòd privilegia, indulta, licentiæ, gratiæ, seu facultates aut derogationes hujusmodi in eâdem camerâ registratæ non fuerint, hæsitari; eosque, ad quorum favorem emanârunt, eo prætextu super privilegiis, indultis, licentiis, gratiis et facultatibus eisdem pro tempore, ut præfertur, concessis molestari contingat, providere cupientes, ac motus proprii seu constitutionis præfati Pii prædecessoris tenores, præsentibus pro plenė et sufficienter expressis habentes, motu proprio, etc., omnia, et singula privilegia, indulta, licentias, gratias, et facultates, tam per prædecessores nostros, quám per nos ipsos, per litteras apostolicas, sub plumbo, aut in formâ brevis expedita, seu per chirographia eorumdem prædecessorum vel nostrå manu respectivè subscripta, etiam quodcumque interesse dictæ cameræ concernentia, cujuscumque qualitatis, generis, quantitatis et valoris, etiam maximi, et inexcogitabilis existat, concessa hactenùs, et in posterum per nos, et Romanos pontifices successores nostros concedenda, in quibus, motui proprio, seu constitutioni Pii prædecessoris hujusmodi, ad effectum, ut illi ad quorum favorem emanârunt, et emanabunt pro tempore, ad ipsa privilegia, indulta, licentias et gratias in eâdem camerà registrandum, non teneantur, derogatum fuerit, seu derogari contigerit in futurum, etiam si illæ, et illa, sive derogatio et voluntas hujusmodi in prædictà camerà registrata non sint, et non registrentur, etiam ab earum datà, valore, et de eorum validitate dubitari non posse; neque propterea illos ad quorum favorem emanârunt, aliquo modo molestari debere, tenore præsentium decernimus et declaramus. Ac dilectis filiis nostro, et S. R. E. camerario ac thesaurario generali, præsidenti et clericis, necnon commissario ejusdem cameræ, nunc et pro tempore existentibus; et aliis quibuscumque desuper interesse quomodolibet prætendentibus, aut qui illud quomodolibet prætendere possent, perpetuum silentium desuper imponimus. Mandantes camerario, thesaurario, præsidenti et clericis, necnon commissario, nunc et pro tempore existentibus, et aliis interesse prætendentibus prædictis, ne sub nostræ et pro tempore existentis Romani Pontificis indignationis, aliisque nostro, et pro tempore existentis Romani Pontificis arbitrio, imponendis pœnis, et etiam interdicti ingressûs ecclesiæ, ac aliis ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis, ipso facto, per contravenientes, et eorum quemlibet, toties quoties contravenerint respective, incurrendis; à quibus à nemine, præterquam à Romano Pontifice pro tempore existente, præterquam in mortis articulo constituti, absolvi, seu illæ eis relaxari nequeant, prædictorum aliquem super præmissis, aliquo modo molestare audeant, vel præsumant. Volentes, et eâdem auctoritate decernentes præsentes nostras litteras, declarationem et voluntatem, etiam quòd in dictà camerà non registrentur, neque præsententur, iis omnibus, de quorum interesse actum

fuerit, vel agetur pro tempore, suffragari debuisse et debere, perinde, ac si in câdem camerâ debito tempore præsentatæ, et in cå registratæ fuissent. Quocirca venerabilibus fratribus nostris Osten. et Portuen. episcopis, ac dilecto filio causarum curiæ cameræ apostolicæ generali auditori, etc., mandamus, quatenus, etc., præsentes litteras, et in eis contenta quæcumque, ubi et quando opus fuerit ac quoties pro parte, in præmissis interesse habentium, desuper requisiti fuerint, solemniter publicantes, ejusque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant, auctoritate nostrâ, illos præmissorum commodo et effectu pacificè frui et gaudere; non permittentes, etc., contradictores, etc.; non obstantibus, etc., volumus, etc. Dat. Romæ, apud S. Mariam Majorem snb annulo Piscatoris, die 16 augusti 1630; pontificatûs nostri anno 8.

Atverò, in proposito, ubi litteræ hujusmodi, vel similis facultatis non fuerint suo tempore registratæ in præfatå camerå, nullius quidem erunt roboris, aut momenti; quandoquidem ipsa constitutio, ut ex eâ constat, inducit formam, annullando actum; dùm ipse Pius voluit, quòd lapsis tribus mensibus in ipsa constitutione præscriptis, acgratiis et facultatibus hujusmodi minimè registratis, illæ nullam fidem faciant, sintque tanquam non concessæ, et nemini suffragari valeant, vel prodesse, cum decreto irritanti. Praxis igitur hujus registrationis ea est, ut ipsæ litteræ præsententur alicui ex novem notariis ejusdem cameræ (hi quidem different à decem notariis auditoribus cameræ) qui postquam eas registro ad verbum notaverit, exinde transumptum conficit in formà probanti, cum earumdem litterarum insertione, hujusmodi, seu aliam gratiam, vel facultatem continentium. Formula autem ipsius transumpti talis est, videlicet:

Antonius miseratione divina S. Agathæ S. R. E. diaconus, cardinalis Barberinus nuncupatus, ejusdem S. R. E. camerarius. Universis et singulis, hoc præsens transumptum visuris, lecturis, pariter et audituris, notum facimus et attestamur, ac præsentibus fidem indubiam adbiberi mandamus. Camerariatûs officio, meritis licèt imparibus, apostolicà auctoritate præsidentes, illud nobis potissimum incumbit, imò potiùs officii nostri debitum esse cognoscimus, ut ea quæ ex Romani Pontificis gratia processerunt, et in camera apostolica conservantur, cum ab aliquibus petuntur in formâ probanti, concedamus, et testimonium veritati perhibeamus. Quapropter, universitati vestræ notificamus, qualiter libro secundo signaturarum S. D. N. D. Urbani divina providentia Papæ VIII, penes infra scriptum nostrum et cameræ apostolicæ notarium, et in eodem libro, folio, etc., reperiuntur registratæ litteræ apostolicæ ejusdem S. D. N. sub annulo Piscatoris (vel sub plumbo) expeditæ, et in câdem camerâ solemniter admissæ, quas nos ad instantiam perillustris, et admodùm excellentis domini N., de mandato ejusdem sanctissimi D. N. Papæ vivæ vocis oraculo nobis desuper facto, et auctoritate nostri came-

rariatûs officii, per eumdem notarium transumi, exemplari ac fideliter extrahi, et auscultari mandavimus: quarum quidem litterarum tenor sequitur, ut est videlicet: Urbanus Episcopus servus servorum Dei (et inscritur totus tenor litterarum concessæ facultatis et prosequitur); quibus quidem litteris sic transumptis, exemplatis, ac per superadditum, et infra scriptum notarium debitè auscultatis et collationatis, de mandato et auctoritate præfatis, volumus, decernimus et mandamus quòd tam in judicio, quàm extra, ubilibet stetur et credatur, illisque adhibeatur talis et tanta fides, quæ, et quanta dictis originalibus litteris adhibeatur, si litteræ ipsæ apostolicæ desuper sub annulo Piscatoris (sive sub plumbo) expeditæ, exhiberentur et ostenderentur. In quorum omnium et singulorum fidem has præsentes fieri, et per infra scriptum nostrum et cameræ apostolicæ notarium subscribi, sigillique nostri, quo in talibus utimur, jussimus et fecimus appensione muniri. Dat Romæ, in camerà apostolicà, anno Domini 1641, indictione, etc., die, etc.; pontificatûs sanctissimi in Christo Patris, et domini nostri D. Urbani; divina Providentia Papæ VIII, anno decimo octavo.

> Antonius cardinalis Barberinus S. R. E. camerarius. N. auditor.

N. notarius.

Locus † sigilli pendentis.

Registrata libro 7 Diversori

Registrata libro 7 Diversorum sanctissimi D. N. Urbani Papæ VIII, fol. 10.

Si tamen casus advenerit quo litteræ supra dictæ facultatis non fuerint juxta formam supra dictæ constitutionis Pii IV, in dictà camera registratæ, ne proinde orator effectu sibi concessæ gratiæ frustratus remaneat, si adhuc vivit, porrecto sui nomine summo Pontifici supplici libello, ac illi annexo chirographo vulgari sermone conscripto, petit, se restitui adversus lapsum temporis ad sic registrandum; tenor autem ipsius Chirographi talis esse consuevit, videlicet:

Reverendissimo cardinale camerlengo, vicecamerlengo, decano, et chierici della nostra camera apostolica. Sotto il di, etc., concedessimo à monsignor N. la facoltà di testare in sino alla somma di scudi, etc., come appare per breve spedito sopra di ciò; et non essendo stato presentato, et ummesso nella sodetta nostra camera, conforme alla constitutione di Pio quarto, nostro prædecessore de registrandis et desiderando detto monsignor N. per validità di tal gratia, che se ammetta come è di costume. Con la præsentè, di nostra scienza, et potestà assoluta vi ordiniamo, che presentandosi detto breve in detta camera, l'amettiate, et facciate registrare nelli suoi libri, quale così ammesso, et registrato vogliamo, et decretiamo, che vaglia, et habbia il suo effetto, essecutione, et vigore, come se susse stato ammesso, et registrato nel termine prefisso in detta costitutione, non ostante la medesima costitutione, et tutte l'altre cose, che faccino in contrario, alle quali, havendo il loro tenore per expresso, per questa volta, et à questo effetto, espressamente deroghiamo. Dal nostro palazzo apostolico, il di 7 di giugno 1654.

# INNOCENTIUS PAPA X.

Quod quidem chirographo sic obtento sit nova instantia in camerà apostolicà prædictà, ejusque ossicialibus pro admissione et registratione, ac publicatione ejusdem brevis, et admittitur.

Pro quarum quidem litterarum, sive earumdem, transumpti executione, adveniente tempore obitûs prælati, seu alterius, qui supra dictam vel similem facultatem obtinuit, præfatæ litteræ, sive illarum transumptum hujusmodi, secundum stylum nuntiaturæ hujus civitatis, exhibentur illustrissimo domino nuntio; qui eas, sive illud recognoscit, oculisque (ut ita dicam ) lynceis observat, an alicui subreptionis vel obreptionis vitio subjaceant, sintque, ut præmittitur, in camerâ apostolicâ registratæ, vel in eis, supra dictæ constit. Pii IV, de registrandis, sussicienter derogatum; mandatque subinde idem nuntius, subcollectori spoliorum prædictæ cameræ, ut hæredibus defuncti, summam, in facultate testandi expressam, relaxet; quatenus prælatus, vel alius, de eâ, in vitâ non disposuerit; solutis tamen priùs eidem D. nuntio quibusdam regaliis, ad rationem decem pro quolibet centenario, in vim præsertim quarumdam litterarum in forma brevis fel. record. Pauli Papre V, sub Dat. Romæ apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die 23 aprilis 1610, cujus verba hæc sunt videlicet : Quando verò à Nobis, seu Romanis pontificibus successoribus nostris pro tempore existentibus, facta fuerit gratia, seu donatio, eo casu, decimam et portionem à partibus recipere possint; nisi in gratià, seu donatione, per Nos, seu successores nostros prædictos, mandatum fuerit

expresse, ut illam à camera præfata habere debeant. Quare summus Pontifex, quando hæc regalia partibus remittere intendit, prout DD. cardinalibus, aliisque personis gratis et benè meritis remittere consuevit, id apertè in suis litteris declarat; et quamvis in supra positis formulis sint adjecta illa verba, videlicet. tuosque hæredes et successores, ad solutionem regaliarum seu propinarum, ullo unquam tempore teneri, aut ad præmissa, seu præmissorum aliqua, ullå necessitate, causà, vel ratione cogi vel compelli; nec etiam per viam sequestri, aut alias propterea molestari posse, vel quid simile adjicitur, nihilominùs per ea non constat circa id, de expressà ac enixà voluntate concedentis, stantibus aliis verbis supra dicti brevis, quibus præcisè cavetur quòd supra dicta decima, seu portio, non à partibus, sed ab ipså camerâ apostolicâ haberi debeat; quare, cùm hoc non fuerit in litteris hujumodi facultatis expressum, sub aliis verbis comprehendi non potest ad text. in leg. Si quis bona, § Jussum, ff de acquir. Hæred., leg. 1, circa fin., ff. de Lib. et Posth., faciunt ea quæ tradit Bart. in 1. fin. § Omnem, ff de Admin. tut., et ita in facti contingentià, pluries evenisse, ac apud illustriss. dominum nuntium Sedis Apostolicæ, in hâc civitate residentem, practicatum exstitisse, scio. Et ex his, ad laudem Omnipotentis Dei, ejusque Genitricis immaculatæ et purissimæ Virginis Mariæ, ac SS. Januarii et Francisci de Paulâ, peculiarium meorum tuteliarium, omniumque sanctorum, quorum vigilià hodiè eorum solemnissimam prævenimus festivitatem, sit absolutus hujus mew praxis tractatus; quem, et omnia in co contenta, correctioni sanctæ Matris Ecclesiæ, eiusque Sedis Apostolicæ submitto, præmisså protestatione, de quâ in cap. Hæc est fides, Papa beatissime, 24, q. 1.

# REGULÆ, ORDINATIONES ET CONSTITUTIONES

CANCELLARIÆ APOSTOLICÆ

#### S. D. N. ALEXANDRI DIVINA PROVIDENTIA PAPÆ VII

Sanctissimus in Christo Pater, et D. N. Alexander divinà providentià Papa VII, suorum prædecessorum vestigiis inhærendo, normam et ordinem rebus gerendis dare volens, in crastinum suæ assumptionis ad summi apostolatûs apicem, vedelicet, die septimà mensis aprilis, anno ad Incarnatione Domini milleslmo sexcentesimo quinquagesimo quinto, reservationes, constitutiones et regulas infrascriptas fecit, quas etiam ex tunc, licet nondum publicatas, et suo tempore duraturas observari voluit, ac quas Nos Franciscus Episcopus Protuensis cardinalis Barberinus sanctæ Romanæ Ecclesiæ vicecancellarius die vigesimà ejusdem mensis in cancellaria apostolicà publicari fecimus.

Reservationes generales, et speciales.

1. In primis fecit. easdem reservatione, que in constitutiones felici record. Benedicti Papæ XII, que incipit, Ad reginem, continentur, et illas innovavit, ac locum habere voluit, etiamsi officiales in

eådem constitutione expressi Apostolicæ Sedis officiales ante obitum eorum esse desierint, quoad Beneficia, quæ tempore quo officiales erant, obtinebant. Declarans nihilominùs beneficia, quæ dictæ Sedis officiales, qui ratione officiorum suorum hujusmodi ejusdem Sedis Notarii erant, etiam dimissis ipsis officiis, et quandocumque assecuti fuerint, sub hujusmodi reservationibus comprehendi. Ac reservavit Beneficia, quæ per constitutionem piæ mem. Joannis Papæ XXII, quæ incipit Execrabilis, vacant, vel vacare contigerint. Quam constitutionem et reservationem S. S. tam ad Beneficia obtenta, quam alia quacumque, de quibus ordinarii, et alii collatores contra concilii Tridentini decreta disposucrunt, et disponent, in futurum extendit et ampliavit, et ea etiam beneficia omnia dispositioni suæ reservavit, de quibus per dictos ordinarios, aut alios collatores contra ejusdem concilii decretorum formam dispositum fuerit. Decernens irritum, etc.

Reservatio cathedralium ecclesiarum et monasteriorum, ac de tempore vacationis episcopatuum, vacaturorum beneficiorum.

2. Item, reservavit generaliter omnes ecclesias patriarchales, primatiales, archiepiscopales, episcopales, necnon omnia monasteria virorum, valorem annuum ducentorum florenorum auri communi æstimatione excedentia, nunc quomodocumque vacantia, et in posterum vacatura. Et voluit quòd excessus hujusmodi in litteris exprimatur. Ac etiam reservavit dignitates et beneficia omnia ad collationem, præsentationem, electionem, et quameumque aliam dispositionem patriarcharum, primatuum, archiepiscoporum et episcoporum, necnon abbatum, ac aliorum quorumcumque collatorum et collatricum, secularium et regularium quomodolibet (non tamen ad collationem cum alio, vel aliis, aut etiam ad alterius præsentationem, vel electionem, pertinentia), quæ post illorum obitum, aut ecclesiarum, seu monasteriorum, vel aliarum dignitatum suarum dimissionem seu amissionem, vel privationem, seu translationem, vel alias quomodocumque vacaverint, usque ad provisionem successorum ad easdem ecclesias, aut monasteria vel dignitates apostolicà auctoritate faciendam, et adeptam ab eisdem successoribus pacificam illorum possessionem, quomodocumque vacaverint, et vacabunt in futurum. Decernens irritum, etc.

Extensio reservationis Beneficiorum per assecutionem pacificam vacaturorum.

3. Item, si qui de beneficiis ecclesiasticis præsertim curam animarum habentibus, seu aliàs personalem residentiam requirentibus, dùm pro tempore vacant, apostolicâ auctoritate provisi, seu providendi, ante illorum assecutionem alia cum eisdem incompatibilia beneficia ecclesiastica per eos tunc obtenta in fraudem reservationis suæ resignarent seu dimitterent, voluit, decrevit et declaravit quòd si in posterum quibusvis personis de aliquibus beneficiis ecclesiasticis, tune vacantibus seu vacaturis, per Sanctitatem suam, aut ejus auctoritate provideri, ipsosque provisos, seu providendos, intra vacationis t perovisionis, seu assecutionis eorumdem Beneficiorum tempora, quæcumque alia cum illis incompatibilia beneficia ecclesiastica secularia, vel quorumvis ordinum, ac etiam hospitalium regularia per eos tunc obtenta, nullà speciali et expressà de eisdem in provisionibus prædictis factà mentione simpliciter vel causà permutationis, ac aliàs quomodolibet, sive in Sanctitatis suæ, vel alterius Romani Pontificis pro tempore existentis, aut legatorum vel nuntiorum dictæ Sedis, sive ordinariorum, vel aliorum collatorum quorumcumque manibus resignare, seu dimittere, aut juribus sibi in illis, vel ad illa competentibus cedere contigerit, omnes et singulæ concessiones, collationes, provisiones, et quævis aliæ dispositiones de beneficiis seu juribus sic resignandis, dimittendis et cedendis pro tempore faciendæ, cum inde secutis quibuscumque cassæ et irritæ, nulliusque roboris, vel momenti existant, nec cuiquam suffragentur, sed beneficia et

jura, ut præfertur, resignata, dimissa, et cessa eo ipso vacent, ac sub reservatione prædicta quam Sanctitas sua etiam quoad hoc extendit et ampliavit, comprehensa censeantur. Ita quod de illis per alium quam per eamdem Sanctitatem suam, vel pro tempore existentem Romanum Pontificem nullatenus disponi possit in omnibus, et per omnia perinde ac si per pacificam assecutionem beneficiorum aliorum hujusmodi verè ac realiter vacavissent. Ac ulteriùs voluit beneficium, de quo resignans fuerit auctoritate apostolicà provisus, ac per cujus assecutionem beneficia vacare debebant, ut priùs vacare non fuisset resignantis facta, salvis tamen quibuscumque juribus competentibus alteri parti, ad cujus favorem facta esset resignatio, ctiam ex causa permutationis, summarie, simpliciter et appellatione remotâ exercendis. Decernens irritum, etc., attentari.

Reservatio dignitatum, necnon suorum, et S. R. E. cardinalium familiarum beneficiorum.

4. Item reservavit generaliter dispositioni suæ omnes dignitates majores post pontificales, in cathedralibus etiam metropolitanis et patriarchalibus, necnon valorem decem florenorum auri communi æstimatione excedentes, principales in collegiatis ecclesiis. Reservavit etiam prioratus, præposituras, præpositatus, ac alias dignitates conventuales et præceptorias generales ordinum quorumcumque (sed non militiarum), ac quæcumque beneficia, quæ sui, etiam dùm cardinalatûs fungebatur honore, existentes, ac S. R. E. viventium nunc, et qui erunt pro tempore cardinalium familiares continui commensales obtinent, et inposterum obtinebunt eorum familiaritate durante, ac in quibus, seu ad quæ jus eis competit aut competierit, etiamsi ab ipså familiaritate per obitum cardinalium corumdem, vel aliàs recesserint. Declarans dignitates, quæ in cathedralibus etiam metropolitanis post pontificales non majores existunt, et quæ ex Apostolicæ Sedis indulgentià, vel ordinarià auctoritate aut consuetudine præscriptà, vel aliàs quovis modo in quibuscumque collegiatis ecclesiis principalem præeminentiam habere noscuntur sub reservatione prædictà comprehendi debere. Decernens irritum, etc.

Reservatio beneficiorum collectorum et subcollectorum.

5. Item, reservavit generaliter omnia et singula beneficia ecclesiastica quorumcumque collectorum et unicorum in quacumque civitate, vel diœcesi, qui suo tempore officia exercuerint, subcollectorum fructuum, et proventurum cameræ apostolicæ debitorum, illa videlicet Beneficia duntaxat, quæ durante corum officio obtinebant, et in quibus, seu ad quæ jus eis competebat. Decernens irritum, etc.

Reservatio beneficiorum curialium, dium curia transfertur.

6. Item reservavit omnia et singula beneficia ecclesiastica quorumcumque curialium, quos dum Curia Romana de loco ad locum transfertur, cam sequendo decedere contigerit in quovis loco, quantùmcumque etiam à dictà curià remoto. Decernens irritum, etc.

Reservatio beneficiorum cubiculariorum et cursorum.

7. Item reservavit generaliter idem D. N. Papa dispositioni suæ omnia beneficia cubiculariorum, etiam honoris nuncupatorum ac cursorum suorum. Declarans in prædecessorum suorum Romanorum Pontificum constitutionibus et regulis reservatoriis beneficiorum cubiculariorum, etiam cubicularios honoris nuncupatos, etiam à die earum editionis, et publicationis intelligi et comprehendi, ac comprehensos fuisse et esse. Irritumque, etc., attentari decernens.

Reservatio beneficiorum ecclesiarum S. Joan. Lateranen. et S. Petri, ac B. Mariæ Majoris de Urbe, et beneficiorum titulorum card. à Curià absentium.

8. Item reservavit dispositioni suæ generaliter quoscumque canonicatus, et præbendas ac dignitates, personatus et officia in S. Joannis Lateranen. et Principis Apostolorum, ac B. Mariæ Majoris de Urbe ecclesiis, necnon ad collationem, provisionem et præsentationem, seu quamvis aliam dispositionem S. R. E. cardinalium à Rom. Curiâ absentium (non tamen ob servitium Sedis Apostolicæ cum licentia Sanctitatis suæ, vel apud eorum ecclesias residentium) ratione suorum episcopatuum, cardinalatûs, ac ipsorum cardinalium titulorum et diaconiarum spectantia, quamdiù absentia sua duraverit, canonicatus et præbendas, dignitates, personatus, administrationes et officia, cæteraque beneficia ecclesiastica, cum curà et sine curà vacantia, ac in antea vacatura, tam in eâdem Urbe, quam in ecclesiis, civitatibus ac diœcesibus dictorum episcopatuum consistentia. Ac decrevit irritum, etc.

Reservatio mensium apostolicorum, et alternativa pro episcopis residentibus.

9. Item cupiens idem D. N. Papa, pauperibus clericis, et aliis benè meritis personis providere, omnia beneficia ecclesiastica cum curâ et sine curà, secularia et quorumvis ordinum regularia, qualitercumque qualificata, et ubicumque existentia, in singulis januarii, februarii, aprilis, maii, julii, augusti, octobris et novembris mensibus, usque ad suæ voluntatis beneplacitum, extra Romanam Curiam, alias quam per resignationem, quocumque modo vacatura, ad collationem, provisionem, præsentationem, electionem, et quamvis aliam dispositionem quorumcumque collatorum, et collatricum, secularium, et quorumvis ordinum regularium (non tamen S. R. E. cardinalium, aut aliorum, sub concordatis inter Sedem Apostolicam, et quoscumque alios initis, et per cos qui illa acceptare, et observare debuerant, acceptatis et observatis, quæ lædere non intendit, comprehensorum) quomodolibet pertinentia, dispositioni suæ generaliter reservavit. Volens in supplicationibus seu concessionibus gratiarum quæ de dictis beneficiis tunc vacantibus, etiam motu proprio sient, de mense in quo vacaverint dispositivè mentionem fieri, alioquin gratias nullas esse. Ac consuetudines, etiam immemorabiles,

optandi majores et pinguiores præbendas, necnon privilegia etiam in limine erectionis concessa, et indulta apostolica circa ea, ac etiam disponendi de hujusmodi beneficiis, aut quòd illa sub hujusmodi reservationibus nunquam comprehendantur, etiam cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis et fortioribus, efficatioribus et insolitis clausulis, necnon irrltantibus, et aliis decretis, quorum tenores, pro expressis haberi, et latissimè extendi voluit, quibusvis personis et collegiis cujuscumque dignitatis, statûs, gradûs, ordinis et conditionis existentibus quomodolibet concessa, adversus reservationem hujusmodi minimè suffragari. Insuper Sanctitas sua, ad gratificandum patriarchis, archiepiscopis et episcopis intenta, et ipsis, quamdiù apud ecclesias, aut diœceses suas verè ac personaliter resederint duntaxat, de omnibus et quibuscumque beneficiis ecclesiasticis, cum curâ et sine curâ, secularibus et regularibus (ad liberam ipsorum, duntaxat, non autem aliorum cum eis, dispositionem, seu præsentationem vel electionem, nec etiam cum consilio, vel consensu, seu interventu capitulorum, vel aliorum, aut aliàs pertinentibus) quæ antea in mensibus februarii, aprilis, junii, augusti, octobris et decembris, extra Curiam ipsam vacare contigerit (dummodò alias dispositioni apostolicæ reservata vel effecta non fuerint) liberè disponendi facultatem concessit. Ac etiam voluit, ut si ipsi, in collatione aut alia dispositione beneficierum, in aliis sex mensibus, videlicet januarii, martii, maii, julii, septembris et novembris vacaturorum (quæ etiam dispositioni suæ, ut præfertur, reservavit) seu, etiam aliorum dispositioni suæ, et dictæ Sedis aliàs quomodolibet reservatorum vel effectorum, sese intromiscrint, aut quominus provisiones, et gratiæ Sanctitatis suæ de illis debitum effectum consequantur, impedimentum quoquomodo præstiterint, usu, et beneficio prædictæ facultatis eo ipso privati existant, ac collationes et aliæ dispositiones de beneficiis illius prætextu deinceps faciendæ, nullius sint roboris, vel momenti. Illi verò qui gratiam alternativæ prædictæ acceptare voluerint, acceptationem hujusmodi per patentes litteras manu proprià subscriptas suoque sigillo munitas, et in sua quisque civitate, vel diœcesi datas, declarare et litteras ipsas huc ad datarium Sanctitatis suæ transmittere teneantur, quibus ab eo receptis et recognitis, ac in libro ad id deputato registratis, tunc demùm, et non antea uti incipiant gratiå supra dictå. Insuper declaravit quòd si idem episcopus pluribus ecclesiis quomodocumque unitis ex apostolica concessione et dispensatione, quomodocumque præsit, teneantur hujusmodi alternativæ gratiam quatenus eà potiri velit utriusque Ecclesiæ nomine explicité acceptare, alias illi non suffragetur. Et post factam acceptationem et admissionem, in datarià neutri parti liceat nisi concordi consensu ab eâ recedere, declarans præterea exceptionem positam in Regulà, favore S. R. E. cardinalium, et indultum conferendi beneficia reservata concessum cardinali episcopo, non suffragari capitulo ratione communionis, et consortii juxta declarationem fel. record. Urbani papæ VIII, prædecessoris sui editam die decima septembris, anno 1626, quam Sanctitas sua in omnibus, et per omnia approbat. Decernens sic in præmissis omnibus per quoscumque, etc., judicare debere, ac irritum, etc.

De litteris in formà, Rationi congruit, expediendis.

10. Item voluit idem D. N. Papa, quòd concessa per fel. record. Innocentium X, prædecessorem suum, et de ejus mandato expediantur in formà, Rationi congruit, etc., sub die coronationis suæ, ut moris est, et idem quoad concessa per piæ mem. Urbanum VIII etiam prædecessorem suum ad sex menses duntaxat ab ipso die coronationis incipiendo observari voluit.

Declaratio reservationis ecclesiarum, et beneficiorum per prædecessores reservatorum.

11. Item declaravit, omnium et singularum ecclesiarum cathedralium et monasteriorum provisiones, quas prædicti prædecessores sui, ordinationi et dispositioni eorum, necnon omnia et singula beneficia ecclesiastica quæ dicti prædecessores, etiam prædictæ dispositioni, cum interpositione decreti reservaverant (quæ quidem ecclesiæ, monasterio, necnon sic reservata beneficia, tempore obitús eorumdem prædecessorum vacabant, aut ecclesiæ ipsæ, vel monasteria hujusmodi, commendata, vel eis, administratores deputati non fuissent, etiam tunc vacassent) remansisse, et remanere per hujusmodi reservationem et decretum, affecta, nullumque de illis, præter Romanum Pontificem eà vice, se intromittere vel disponere potuisse, sive posse quoquomodo. Decernens irritum et inane, si secus per illos attentatum forsan erat tunc, vel in posterum contingeret attentari.

Revalidatio litterarum prædecessoris, gratiæ et justitiæ, infra annum concessarum.

12. Item prædictus D. N. omnes et singulas, ab ipso Innocentio X Romano Pontifice prædecessore suo infra annum ante diem obitus eorum concessas, gratiæ vel Justitiæ litteras, temporibus debitis earum executoribus, seu judicibus non præsentatas, omninò revalidavit, et in statum pristinum, in quo videlicet antea fuerant, vel pro quibus erant obtentæ, quoad hoc plenariè restituit, ac decrevit, per executores seu judices prædictos, vel ab eis subdelegandos, ad expeditionem negotiorum in eis contentorum procedi posse et debere, juxta illarum formam.

# Revocatio unionum

43. Item, rationabilibus suadentibus causis, ipse D. N. omnes uniones, annexiones, incorporationes, suppressiones, extinctiones, applicationes et dismembrationes, etiam perpetuas, de quibusvis cathedralibus, necnon aliis ecclesiis, monasteriis, dignitatibus, personatibus, officiis, et beneficiis ecclesiasticis, eorumve domibus, prædiis et locis, per cessum, vel decessum, aut quamvis aliam dimissionem vel amissionem, qualiacumque fuerint, invicem, vel aliis

ecclesiis, monasteriis, et mensis etiam capitularibus, dignitatibus, personatibus, officiis, beneficiis ac piis et aliis locis, universitatibus, etiam studiorum generalium et collegiis, etiam in favorem S. R. E. cardinalium, seu ecclesiis, monasteriis et beneficiis per eos obtentis, quomodolibet, apostolicà vel alià quavis ( non tamen concilii Tridentini ) auctoritate, nec non pro fundatione, seu dotatione, augmento vel conservatione collegiorum, et aliorum piorum et religiosorum locorum ad fidei catholicæ defensionem et propagationem, bonarumque artium cultum, institutorum factas, quæ suum non sunt sortitæ effectum. Ac quæcumque concessiones, et mandata super unionibus, annexionibus, incorporationibus et aliis præmissis taliter faciendis, revocavit, cassavit et irritavit, nulliusque decernit existere firmitatis. Nec alicui quascumque clausulas vel adjectiones, aut decreta quæ Sanctitas sua pro expressis haberi voluit, in quibusvis apostolicis, etiam quæ motu proprio, aut ex certa scientià et consistorialiter processerunt, et emanàrunt litteris, etiamsi in eis decretum esset, illas ex tunc effectum sortitas esse, aut jus quæsitum fore, quomodolibet contentæ adversus revocationem et irritationem hujusmodi, voluit aliquatenus suffragari.

Revocatio facultatum quibusvis concessarum.

14. Item revocavit quascumque facultates concessas quibusvis patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis prælatis, et personis, necnon Apostolicæ Sedis nuntiis, ac fructuum et proventuum cameræ apostolicæ debitorum collectoribus, de dispensando cum quibusvis personis super matrimonio contracto, vel contrahendo in gradu prohibito, ac natalium et ætatis defectibus, et de incompatibilibus beneficiis ecclesiasticis in simul retinendis; necnon de notariis publicis creandis, ac de disponendo quomodolibet de quibusvis beneficiis ecclesiasticis, et aliàs præmissis, officia ipsorum nuntiorum et collectorum directè non concernentes, etiamsi in litteris desuper confectis sint clausulæ restitutoriæ, et derogatoriarum derogatoriæ, et aliæ efficaciores quas pro expressis haberi voluit, quoad omnia in quibus facultates ipsæ non sunt sortitæ effectum, etiamsi nuntiis eisdem, dictæ Sedis legatis de latere competens sit concessa potestas. Decernens irritum, etc.

Revocatio facultatum conferendi beneficia reservata

45. Item revocavit quascumque facultates, et litteras desuper confectas, per quas quicumque sui prædecessores Romani Pontifices, quibusvis personis, ordinariam collationem, seu aliam d'spositionem beneficiorum ecclesiasticorum, de jure, vel consuetudine, habentibus, et quàvis etiam patriarchali, archiepiscopali, episcopali, vel alià dignitate, vel alio, non tamen cardinalatûs honore fulgentibus, quavis consideratione, vel intuitu, etiam motu proprio, et ex certà scientià, ac de apostolicæ potestatis plenitudine, cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis ac irritantibus, et aliis decretis, quorum teneres haberi voluit pro expressis, concesserant, ut

quamdiù viverent, vel suis ecclesiis, seu monasteriis præessent, aut ad aliud tempus, de beneficiis ecclesiasticis generaliter reservatis seu affectis, ad eorum collationem, provisionem, præsentationem, electionem, et quamvis aliam dispositionem communiter vel divisim spectantibus, disponere liberè et licitè valerent, aut etiam ad id, per eosdem prædecessores, vicarii perpetui, vel ad tempus constituti forent, decernens irritum et inane, etc.

# De dictionibus numerabilibus.

16. Item, ut in apostolicis litteris, committendi crimen falsi, per ampliùs tollatur occasio, voluit et ordinavit quòd dictiones numerales, quæ in dictis litteris, ante nonas, idus et kalend., immediatè poni consueverunt, per litteras, et syllabas extensè describantur, et illæ ex prædictis litteris, in quibus hujusmodi dictiones aliter scriptæ fuerint, ad bullariam nullatenùs mittantur.

#### De concurrentibus in datà.

47. Item voluit quòd de concurrentibus in datà ejusdem diei, super vacantibus, seu certo modo vacaturis beneficiis, illi quibus gratiæ motu proprio conceduntur, cæteris simili modo gratias non habentibus, aliàs graduati, non graduatis, aut inter graduatos magis graduati, ac inter æqualiter graduatos, priùs graduati, nec non colorato titulo possessores non possessoribus, ac inter personas alias in Curià præsentes, absentibus ab eà, ac inter præsentes, non beneficiati, beneficiatis, et similiter inter absentes, eæteris paribus, oriundus non oriundo, et diœcesanus, non diœcesano. In reliquis verò, singuli, qui priùs apostolicas desuper litteras eorum, executoribus præsentaverint, aliis, in ipsorum, de quibus agi contigerit, beneficiorum assecutione præferantur

#### De non tollendo jus quæsitum.

18. Item, ne per varias quæ pro commissionibus, seu mandatis et declarationibus habendis in causis, plerùmque fiunt suggestiones, justitia postponatur, idem D. N. decrevit et declaravit suæ intentionis fore quòd deinceps, per quamcumque signaturam, seu concessionem, aut gratiam, vel litteras apostolicas, pro commissionibus seu mandatis aut declarationibus hujusmodi, etiamsi motu proprio, ex certà scientià, ac etiam ante motam litem, à Sanctitate suà emanaverit, vel de eis mandato faciendas, nulli, jus siòi quæsitum, quomodolibet tollatur.

## Regula, de viginti.

19. Item voluit quòd si quis in infirmitate constitutus resignaverit aliquod beneficium sive simpliciter, sive ex causa permutationis, vel alias dimiserit, autillius commendæ cesserit, seu ipsius beneficii unionis dissolutioni consenserit, etiam vigore supplicationis, dum esset sanus, signatæ et postea infra viginti dies à die, per ipsum resignantem præstandi consensus, computandos, de ipsa infirmitate decesserit, et ipsum beneficium, quavis auctoritate conferatur, per resignationem sie factam, collatio hujusmodi sit nulla, ipsumque beneficium, nihilominus per obitum censeatur vacare.

#### De idiomate.

20. Item voluit quòd si contingat, ipsum, alicui personæ, de parochiali ecclesià vel quovis alio beneficio, exercitium curæ animarum parochianorum quomodolibet habente, provideri, nisi ipsa persona intelligat, et intelligibiliter loqui sciat idioma loci, ubi ecclesia, vel beneficium hujusmodi consistit, provisio, seu mandatum, et gratia desuper, quo ad parochialem ecclesiam, vel beneficium hujusmodi, nullius sint roboris, vel momenti.

De non impetrando beneficium per obitum viventium.

24. Item, si quis supplicaverit sibi de beneficio quocumque, tanquàm per obitum alicujus, licèt tunc viventis, vacante provideri, et postea per obitum ejus vacet provisio, et quævis dispositio, dicto supplicanti, per obitum hujusmodi, denuò faciendæ, nullius sint roboris, vel momenti.

# De unionibus et unionum confirmatione.

22. Item voluit quòd petentes beneficia ecclesiastica, aliis uniri, teneantur exprimere verum annuum
valorem secundum communem æstimationem, tam
beneficii uniendi, quàm illius, cui uniri petitur,
alioquin unio non valeat, et semper in unionibus, commissio fiat ad partes, vocatis quorum interest: et
idem voluit observari in quibusvis suppressionibus,
perpetuis concessionibus, dismembrationibus, et applicationibus, etiam de quibuscumque fructibus, et
bonis ecclesiasticis, ac etiam in confirmationibus unionum, singularumque dispositionum hujusmodi.

# De mendicantibus transferendis.

25. Item, de mendicantibus transferendis, qui ad alios ordines transierint pro tempore, voluit constitutionem fel. re. Martini PP. V, prædecessoris sui desuper factam, et in libro cancellariæ apostolicæ descriptam, quæ incipit: Viam ambitiosæ cupiditatis, etc., firmiter observari.

## De malè promotis.

24. Item de clericis extra tempora à jure statuta, sive ante ætatem legitimam, aut absque dimissioris litteris, ad sacros ordines se promoveri facientibus pro tempore, etiam voluit, constitutionem piæ mem. Pii II, similiter prædecessoris sui, desuper editam, et in dicto cancellariæ apostolicæ libro descriptam, quæ incipit: Cum ex sacrorum Ordinum, etc., pari modo observari.

#### De monetà.

25. Item, declaravit idem D. N. quòd libra Turonensium parvorum, et florenus auri de camerà, pro æquali valore, in concernentibus litteras, et cameram apostolicam, computari, et æstimari debeant.

De beneficiis vacaturis per promotionem ad ecclesias et monasteria.

26. Item, prædictus D. N. Papa voluit, decrevit, et ordinavit, quod quæcumque concessiones, gratiæ, et mandata, etiam motu proprio, et cum derogatione hujus constitutionis, quæ ab eo, pro quibusvis personis emanaveriut, de providendo eis de quibusvis beneficiis vacaturis per promotionem quorumcumque ad ecclesiarum et monasteriorum regimina, si hujus-

modi concessiones, et mandata, diem promotionis promovendorum ipsorum præcesserint, necnon quæcumque collationes, provisiones, et dispositiones pro tempore faciendæ de præmissis, ac quibusvis aliis beneficiis ecclesiasticis, secularibus, et regularibus; quæ per promovendos, vel assumendos ad quascumque prælaturas, inter illarum vacationis, et hujusmodi promotionis, vel assumptionis tempora, simpliciter, vel ex causà permutationis ubicumque resignari, vel aliàs dimitti contigerit, cum inde secutis pro tempore, sint cassæ et irritæ, nulliusque roboris, vel momenti.

De non judicando juxta formam supplicationum, sed litterarum expeditarum.

27. Item, cum ante confectionem litterarum, gratia apostolica sit informis, voluit, statuit, et ordinavit idem D. N. quòd Judices in Romana Curia, et extra eam pro tempore existentes, etiamsi sint S. R. E. cardinales, causarum palatii apostolici auditores, vel quicumque alii, non juxta supplicationem signaturam super quibusvis impetrationibus (nisi in dictà curià duntaxat sint commissiones, justitiam concernentes, per Placet, vel per S. R. E. vicecancellarium juxta facultatem, super hoc sibi concessam signatæ), sed juxta litterarum super eisdem impetrationib. et concessionib. confectarum tenores, et formam, judicare debeant. Decernens irritum, etc. Et si litteræ ipsæ per præoccupationem, vel alias minus benè expeditæ reperiantur, ad illorum, quorum interest, instantiam ad apostolicam cancellariam remitti poterunt per ejus officiales, quibus hujusmodi tenores, et formas restringere convenit, ad formas debitas reducendæ.

De regulis cancellariæ producendis.

28. Item, attendens D. N. papa, quòd super habendis, de cancellarià apostolicà regulis, et constitutionibus, inibi descriptis, faciliter per eos, qui in Romanâ Curiâ indigerint, ad ipsam cancellariam recursus dirigi potest, nec consultum foret, quod super earumdem regularum et' constitutionum (quæ juxta varietatem concurrentium causarum, et negotiorum aliquoties immutari convenit), probando tenore, vel effectu, testium plerùmque tenacem desuper memoriam non habentium depositionibus stari deberet, voluit, statuit, et ordinavit, quod deinceps quilibet ex auditoribus causarum palatii apostolici, et aliis, (etiamsi S. R. E. sint cardinales), in ipså curià pro tempore deputatis, auctoritate apostolica, judicibus, etiam in causis actu pendentibus, super hujusmodi tenore, vel effectu probando duntaxat, stet, fidemque adhibeat scedulæ, seu scripturæ desuper à duobus majoris præsidentiæ, quòd danda sit, à tergo signatæ, et etiam à duobus aliis litterarum apostolicarum abbreviatoribus, in ipså cancellariå auscultatæ, et vicecancellarii, seu dictam cancellariam regentis manu subscriptæ, ut moris est. Quidquid autem secùs fieri contigerit, nullius sit roboris vel momenti.

De subrogandis collitigantibus.

29. Item, D. N. audiens litium succidere anfractus, et ne novi, collitigantibus, adversarii dentur

providere voluit, statuit, et ordinavit, quòd quoties deinceps, aliquem, super quovis, beneficio ecclesiastico collitigantem, in jure vel ad jus, si quod forsan ejus adversario in dicto beneficio competierit, subrogari concesserint (dummodò prædictus collitigans, in dicto beneficio intrusus non fuerit, nec super eo contra dictum adversarium, postquàm illud per triennium pacificè possederint, lis tunc mota fuerit) aliorum quorumlibet de præmisso jure sive tunc vacet, vel cum vacaverit, impetrationes, vel concessiones, etiam motu proprio, infra mensem ante concessionem hujusmodi factæ, nullius sint roboris, vel momenti. Et nihilominùs cupiens eorum fraudibus obviare, qui viventium beneficia, illorum præsertim, quibus, aut propter senium, aut propter infirmitatem, immineret vitæ periculum, impetrant, ut illis decedentibus, tanquàm collitigantes in eorum juribus faciliùs subrogentur, voluit, ut deinceps nullus in jure, vel ad jus in beneficio defuncti, quòd illo vivente in casibus præmissis, vel similibus impetraverit, aliquo modo subrogetur: ac subrogatio, vel gratia, Si neutri, Si nulli, seu Novæ provisionis, aut Perinde valere, taliter impetrandi nullatenùs suffragetur. Quod etiam strictissimè observari mandavit in impetrationibus beneficiorum per privationem et amotionem ex quibusvis criminibus, et excessibus forsan perpetratis, etiamsi usque ad diffinitivam sententiam, quæ tamen in rem non transiverit judicatam, processum foret.

De verisimili notitià.

30. Item voluit et ordinavit, quod omnes gratiæ quas de quibusvis beneficiis eeclesiasticis, cum curâ, vel sine curâ, seculacibus, vel regularibus, per obitum quarumcumque personarum vacantibus, in antea fecerit, nullius roboris, vel momenti sint, nisi post obitum, et ante datam gratiarum hujusmodi, tantum tempus effluxerit, quod interim vacationes ipsæ de locis, in quibus personæ prædictæ decesserint, ad notitiam ejusdem D. N. verisimiliter potuerint pervenisse.

Non valeant commissiones causarum, nisi litteris expeditis.

31. Item quod omnes, et singulæ commissiones causarum, quas in antea fieri contigerit, obtentæ, vel occasione concessionum duntaxat apostolicarum de beneficiis ecclesiasticis gratiarum, super quibus litteræ apostolicæ confectæ non fuerint, ac processus desuper habendi nullius sint roboris, vel momenti.

De impetrantibus beneficia per obitum familiarium cardinalium.

32. Item voluit, quòd impetrans penencium vacans per obitum familiaris alicujus cardinalis, teneatur exprimere nomen, et titulum ipsius cardinalis, et si ille in curià fuerit, ejus ad id accedat assensus, aliàs desuper gratia sit nulla. Et idem servari voluit, si cardinales quomodolibet ab ipsà curià absentes, et ubilibet, etiam in locis, infra duas dietas vicinis degentes, familiamque, et lares in eàdem curià retinentes, ab ipsà curià recesserint, ad eamdem illicò reversuris, et infra decem, vel ad summum, quindecim

dies verè, et personaliter, reversi fuerint, ita quod cardinalibus, aliàs quàm, ut præfertur, ex quâcumque causă, quantumlibet necessaria, ac qualibet alia hic necessariò experimendà, absentibus, facultas præstandi consensum hujusmodi non competat, sed beneficia hujusmodi ad liberam Sanctitatis suæ, et Sedis Apostolicæ provisionem, et dispositionem, pertineant. Declarans, regulas et constitutiones suorum prædecessorum, etiam à die earum editionis et publicationis super assensu hujusmodi præstando, sic intellectas et intelligendas fuisse, irritumque, etc., attentari decernens. Quodque si prædicti familiares, eorumdem cardinalium familiares esse desierint, seu ad aliorum cardinalium familiaritatem similem transierint, quoad beneficia, quæ familiaritate priori durante obtinuerint, et in quibus, vel ad quæ, priori ipsà familiaritate durante, jus eis competierit, cardinales, quorum prius familiares fuerint, suum habeant adhibere consensum. Declarans præsentem constitutionem locum non habere in illis beneficiis, quæ familiares ipsi, tempore obitûs eorum, in dictà curià, vel extra eam obtinerent, aut antea obtinuissent, et ratione officiorum, per eos obtentorum dictæ dispositioni generaliter reservata, vel affecta fuisse apparent. Necnon illos, quoad effectum dictæ constitutionis, familiares eorumdem cardinalium censeri, qui ipsorum cardinalium familiares continui commensales, ad minus per quatuor menses, etiam ante cardinalatum, fuisse probarentur. Decernens irritum, etc.

# Super eadem familiaritate.

33. Item, idem D. N. ad evitandas lites, et contentiones, quæ ex præcedenti suà constitutione exoriri possent, vestigiis prædecessorum suorum inhærendo, voluit, statuit et ordinavit, quòd si beneficia, quæ per obitum familiarium continuorum commensalium eorumdem cardinalium in futurum vacabunt, cessantibus apostolicis reservationibus, ad alterius cardinalis collationem, vel aliam dispositionem pertinere deberent, in dictà præcedenti constitutione non comprehendantur, quo ad hoc, ut in provisionibus talium beneficiorum, super expeditione litterarum illius cardinalis, cujus familiaris, defunctus ille extitit, consensus requiri debeat, sed beneficia hujusmodi ad collationem, seu quamvis dispositionem cardinalis ordinarii collatoris, ut præfertur, liberè spectare censeantur. Et si apud Sedem Apostolicam beneficia hujusmodi per obitum dictorum familiarium vacaverint, tunc in provisione talium beneficiorum, super expeditione litterarum, illius cardinalis exigatur consensus, si in Rom. Curià præsens fuerit ad quem eorumdem collatio et dispositio, ut præfertur, pertinere deberet.

Signatura per Fiat, præferatur alteri per concessum.

34. Item, voluit D. N. quòd concurrentibus câdem die super quocumque beneficio per fiat, et concessum, signaturis, ex eis, per fiat, etiam ut petitur, habens, alteri per concessum, etiam motu proprio habenti præferatur, etiamsi in illa per concessum, prægnan-

tiores, et quantumlibet privilegiativæ essent clausulæ.

De annali possessore.

55. Item S. D. N. ut improbi lites exquirentium motus reprimantur, voluit, statuit, et ordinavit, quòd quicumque beneficium ecclesiasticum, tunc per annum immediatè præcedentem, pacificè possessum, et quòd certo modo vacare prætenditur, deinceps impetraverit, nomen, gradum, et pobilitatem possessoris ejusdem, et quot annis ipse, illud possederit, ac specificam, et determinatam, ex quâ clare poterit constare, quòd nullum ipsi possessori, in dicto beneficio jus competat, causam in hujusmodi impetratione exprimere, et infra sex menses, ipsum possessorem ad judicium evocari facere, causamque ex tunc desuper infra annum, usque ad sententiam diffinitivam inclusivè, prosequi debeat, et teneatur. Alioquin impetratio prædicta, et quæcumque inde secuta, nullius existant firmitatis, et idem impetrans, de damnis, et interesse, possessorem præfatum propterea contingentibus, ei satisfacere: et si possessorem, ipsum injustè, frivolè, et indebitè molestâsse repertus extiterit, quinquaginta florenos auri persolvere cameræ apostolicæ sit adstrictus. Nec alius, quam præmissæ vocationis modus, etiam per litteras, si neutri, aut subrogationis, aut aliàs sibi, quo ad hoc, ut beneficium hujusmodi eâ vice consegui, aut obtinere valeat, quomodolibet suffragetur; illudque nullatenùs in antea litigiosum propterea censeatur. Quod etiam extendi voluit ad impetrantes beneficia ecclesiastica cujuscumque qualitatis, per privationem, et amotionem, vel aliàs propter commissa, excessus, et crimina, vacantia, vel vacatura, et similiter ad impetrantes beneficia, tanquàm vacantia per devolutionem.

#### De triennali.

36. Item statuit, et ordinavit idem D. N. quòd si quis, quæcumque beneficia ecclesiastica, qualiacumque sint, absque simoniaco ingressu, ex quovis titulo, apostolicà vel ordinarià collatione, aut electione, et electionis hujusmodi confirmatione, seu præsentatione, et institutione illorum, ad quos beneficiorum hujusmodi collatio, provisio, electio, et præsentatio, seu quævis alia dispositio pertinet, per triennium pacificè possederit (dummodò in beneficiis hujusmodi, si dispositioni apóstolicæ, ex reservatione generali, in corpore juris clausa, reservata fuerint, se non intruserit) super cisdem beneficiis, taliter possessis, molestari nequeat: necnon impetrationes quaslibet de beneficiis ipsis, sic possessis, factas, irritas, et inanes censeri debere decrevit; antiquas lites, super illis motas, penitùs extinguendo.

De non appellando, ante sententiam disfinitivam.

37.Item idem D. N., ut sinis litibus celerius imponatur, et litigantium parcatur sumptibus et expensis, suorum prædecessorum constitutionibus et statutis inhærendo, statuit et ordinavit, quòd in causis pendentibus, et quas in posterum contigerit agitari nulli, ante dissinitivam sententiam liceat appellare, nec appellatio si

fuerit omissa, debeat admitti, nisi ab interlocutorià, quæ vim habeat diffinitivæ, vel à gravamine, minimè concernente negotium principale, quod non possit, per appellationem à diffinitivà sententià reparari. Nullæque causæ appellationum committantur, nisi in commissione exprimatur, quod interlocutura vim diffinitivæ habeat, vel gravamen sit tale, quod in appellatione à diffinitivà non valeat reparari; alioquin appellationes, et commissiones in posterum, et quidquid inde secutum fuerit, nullius sint roboris vel momenti, commissionibus appellationum, jam judicibus præsentatis et exhibitis, in suo robore permansuris, in quibus latis super eisdem sententiis, secundò, vel ulterius ab eis non liceat appellare. Appellantes verò, et appellationes, etiam ab interlocutoriis et gravaminibus hujusmodi, suo, vel alterius nomine prosequentes, si succubuerint, ultra expensas, et damna, ad quæ resarcienda, de jure condemnatus compellitur, viginti florenorum auri pænå mulctentur.

Non stetur commissioni, post conclusionem.

38. Item, statuit et ordinavit, quòd in commissionibus de justitià, seu mandatis, etiam consistorialibus, per cum, seu de ejus mandato, vel auctoritate, in causis, in quibus conclusum existat, in posterum concedendis, etiamsi in eis de conclusione hujusmodi, implicitè, vel explicitè mentio facta fuerit, nihil censeatur esse concessum, nisi per concessionem commissionis hujusmodi, derogetur expressè.

De litteris religiosorum expediendis.

39. Item, voluit, et ordinavit, quòd si aliqui religiosi petunt aliquod beneficium, ad nutum amovibile, cum clausulà, quòd exinde pro solo nutu abbatis, vel superioris, amoveri non possint, litteræ, quo ad ipsam clausulam nullatenùs expediantur, nisi idem D. N. ponat in signaturà, quòd non possit amoveri, vel ad partem, clausulam ipsam concedat.

De clausulà ponendà in litteris permutationum beneficiorum.

40. Item, si committatur alicui, beneficii resignationis receptio, ponatur clausula, Attentè quoque provideas, etc., et si ex causà permutationis resignationes fiant, ponatur clausula, Quòd neuter permutantium jus acquirat, nisi quilibet ipsorum jus habuerit in beneficio per ipsum resignato.

De supplendis defectibus.

41. Voluit, quod si petatur, suppleri defectus in genere, nullatenus litteræ desuper concedantur, nisi in petitione desuper hujusmodi defectus exprimantur, vel per fiat, ut petitur, supplicatio signata fuerit.

De derogatione jurispatronatûs.

42. Item voluit quòd super quovis beneficio ecclesiastico de jure patronatús laicorum, non expediantur litteræ, nisi ponatur expressè, quòd tale beneficium tanto tempore vacavit, quòd ejus collatio ad Sedem Apostolicam, legitimè est devoluta: vel quia tempus patronis laicis ad præsentandum à jure præfixum, lapsum existat, aut ad id patronorum ipsorum accedat assensus. Et si per ipsum, jurispatronatus hujusmodi derogari contigerit, jurispatronatûs hujusmodi mentio

dispositivè, ac specificè, et determinatè, non autem conditionaliter fiat, si illud ad aliquem regem, ducem, marchionem, vel alium principem pertineat et de hoc in litteris provisionis, vel mandato, de providendo, de dicto beneficio similis mentio facta non fuerit, non censeatur quomodolibet deregatum.

#### De commendis.

43. Item voluit, quòd nulli seculari de regulari, nec religioso de seculari, beneficiis commenda detur, nisi in signaturà, per clausulam ad partem, super petitione commendæ hujusmodi, de commendà ipsà, mentio fiat.

## De reformationibus.

44. Item voluit, statuit et ordinavit, quod super quibuscumque reformationibus signatis super impetrationibus, quorumcumque beneficiorum vacantium, vel certo modo vacaturorum, in quibus petitur, quod litteræ, super primå datå expediri possint, si ex hujusmodi expeditione, sub tali datå, cuiquam videatur, posse fieri præjudicium, litteræ hujusmodi sub ipså primå datå, nullatenùs expediantur, nisi reformationes hujusmodi, per fiat, sub primå datå signatæ fuerint.

De consensu in resignationibus et pensionibus.

45. Item voluit et ordinavit, quòd super resignatione cujuscumque beneficii ecclesiastici, seu cessione juris in eo quam in manibus suis, vel in cancellarià apostolică, fieri contigerit, apostolicæ litteræ nullatenùs expediantur, nisi resignans, vel cedens, si præsens in Rom. Curià fuerit, personaliter, alioquin per procuratorem suum ad hoc ab eo specialiter constitutum, expeditioni hujusmodi in eâdem cancellarià expressè consenserit et juraverit, ut moris est. Et si ipsum resignantem seu cedentem pluries super uno et codem beneficio, in favorem diversarum personarum, successivè consentire contigerit, voluit sanctitas sua, quod primus consensus tenere debeat et alii posteriores consensus, ac litteræ illorum pretextu, etiam sub priori datà expeditæ pro tempore, nullius sint roboris, vel momenti. Nec litteræ reservationis, vel assignationis, etiam motu proprio, cujusvis pensionis annuæ, super alicujus beneficii fructibus, expediri possint, nisi de consensu illius, qui pensionem persolvere tunc habebit.

De ingressa religionis.

46. Item non dentur litteræ, super beneficiis vacaturis, per ingressum religionis, nisi illæ præcesserint datam, desuper petitionis.

Non valeat impetratio facta, per modum in cancellaria exprimendum.

47. Item voluit, quòd si petatur aliquod beneficium vacans, per modum in cancellarià apostolicà exprimendum, talis impetratio non valeat, nec litteræ desuper expediantur.

#### De executione faciendà.

48. Item voluit, statuit et ordinavit, quòd quotiescumque, per signaturam suam, vel de ejus mandato factam super exequendis aliquibus, cum adjectione, proprii nominis, vel dignitatis cujusvis, judex datur, litteræ desuper expediantur, cum expressione, quòd idem iudex executionem faciat, per seipsum. De dispensationibus in gradibus consanguinitatis.

49. Voluit quòd in litteris dispensationum, super aliquo gradu consanguinitatis, vel affinitatis, aut aliàs prohibito, ponatur clausula, Si mulier rapta non fuerit. Et si scienter, ponatur clausula addita in quaterno.

Super defectus natatium.

50. Voluit, quòd in dispensationibus, super defectu natalium, quòd possint succedere in bonis temporalibus, ponatur clausula, Quòd non præjudicetur illis, ad quos successio bonorum ab intestato, pertinere debeat.

# Super dispensationibus.

51. Item, quòd per quamcumque signaturam, in quàvis gratià, nullatenùs dispensatio veniat, nisi dicta gratia, totaliter effectum hujusmodi dispensationis concernat, vel aliàs nihil conferat, aut operetur.

Nulli suffragetur dispensatio nisi litteris confectis.

52. Item, cùm concessiones, super gratiis dispensationum quarumcumque, quibusvis per ipsum D. N. concessarum, vel concedendarum, per regulas cancellariæ apostolicæ sint providè limitatæ, licèt aliquando in petitionibus, super hujusmodi concessionibus oblatis, multa sint petita, ne quis talium concessionum prætextu, id dispensativè tenere, aut facere præsumat, ad quod concessiones hujusmodi se non extendant, voluit idem D. N. quòd nulla talis dispensatio cuiquam, in judicio, vel extra suffragetur, antequàm super ea, litteræ apostolicæ sint confectæ.

De clausulis ponendis in litteris indulgentiarum.

53. Item voluit, quòd in litteris indulgentiarum ponatur, quòd si ecclesiæ, vel capellæ, vel aliàs, aliqua indulgentia fuerit, per ipsum concessa, de quà inibi specialis mentio facta non sit; hujusmodi litteræ sint nullæ.

# De indulgentiis concessis ad instar.

54. Item voluit idem D. N. quòd litteræ super indulgentiis non expediantur ad instar, nisi specificentur. De exprimendo valore beneficiorum in impetrationibus.

55. Item voluit, quòd in gratiis, quas quibusvis personis, de beneficiis vacantibus, seu certo modo vacaturis, fieri contigerit, illorum et aliorum quorumcumque beneficiorum, quæ dictæ personæ tunc obtinucrint, seu de quibus eis fuerit provisum, vel concessum, aut mandatum provideri, verus annuus valor per marchas argenti, aut stergilingorum, vel libras Turonen. parvorum, seu florenos, aut ducatos, vel uncias auri, seu aliam monetam, secundum communem existimationem exprimatur, nisi personæprædictæ beneficia, quæ tunc obtinuerint, aut in quibus, vel ad quæ jus eis competit, juxta ipsarum oblationes, aut alias dimittere teneantur. Alioquin gratiæ prædictæ sint nullæ. Et idem servetur in gratiis, quas à sanctitate sua, motu proprio emanare contigerit, quoad benesicia, tamen, de quibus, per sanctitatem suam, pro tempore providetur, seu provideri mandatur, aut alias disponitur, ac litteris, per quas pro tempore ad ecclesiarum patriarchalium et cathedralium, ac monasteriorum regimina promotis, conceditur, ut monasteria et alia beneficia ecclesiastica, secularia et regularia, per cos obtenta et in quibus, et ad quæ jus eis competit, retinere possint.

De clausulis in beneficiis vacantibus ponendis.

56. Voluit et ordinavit, quòd quando providet seu mandat provideri alicui de beneficio ecclesiastico vacante, tune, dari poterunt clausulæ, si petantur, cliam si illud quovis modo, etc., seu per constitutionem, Execrabilis, vacet, ac specialiter reservatum, interaliquos litigiosum sit, et ejus collatio devoluta fuerit; et si pro collitigante, vel subrogationem, aut si nentri, vel si nulli, etc., petente, si tunc lis specificè exprimatur. Nec detur aliqua generalis reservatio dispositivè, nisi desuper in concessione, specialis et expressa, ac purè et non sub conditione, mentio fiat, et tunc reliquæ reservationes, ibi contentæ veniant. Si verò tempore expeditionis, inde litterarum, generalis reservatio hujusmodi probari non possit, aut in novis provisionibus, seu pro collitigantibus, si neutri, vel si nulli, etc., sit expressum et quòd ab aliquibus asseritur, illum cujus beneficium conceditur, collectorem, vel unicum subcollectorem, abbreviatorem, vel familiarem, notarium, aut dictæ sedis officialem fuisse, clausula ponatur, etiamsi dictum beneficium, ex eo quòd talis collector, vel unicus subcollector, abbreviator, vel familiaris, notarius, aut dictæ sedis officialis fuit, dispositioni apostolicæ, generaliter reservatum existat, dummodò non sit in eo alicui specialiter, jus quæsitum. In reliquis verò, nulla clausula detur, unde reservatio generalis elici possit, nisi desuper signatura, per duplex fiat signata sit, aut reservatio, vel alias specialiter habeatur.

De expressione qualitatum beneficiorum in impetrationibus.

57. Item voluit, quòd super beneficiis ecclesiasticis, de qualitatibus illorum; videlicet an dignitates, personatus, vel officia sint, cisque immineat cura animarum et ad illa consueverint, qui per electionem assumi, mentio fiat; aliàs gratiæ desuper factæ sint nullæ. Et si qualitates hujusmodi, affirmativè vel conditionaliter non exprimantur, negativa expressè desuper fiat, in beneficiis, que tales qualitates, vel ex eis aliquas consueverint habere.

De beneficiis vacantibus per contractum matrimonii.

58. Item, si reservetur beneficium, per contractum matrimonii, non dentur alii modi vacationum de fu turo, nec censeatur beneficium reservatum specialiter, vel affectum, nisi sequatur matrimonium. Sed in beneficiis, per promotionem, aut ingressum religionis, vel assecutionem, vacaturis, ponatur clausula, etiamsi non petatur. Chim beneficia hujusmodi, præmisso, vel aliàs quovis modo, etc., præterquam per obitum obtinentis, vacare contigerit, etiamsi vacent.

De clausulis ponendis in litteris religiosorum.

59. Item voluit, quòd si petatur aliquem, in religionem recipi, et sibi de quovis beneficio ecclesiastico provideri, per simplicem signaturam fiat. Receptio hujusmodi duntaxat detur, adjecto, si petens idoneus sit, aut aliud canonicum non obsistat et exprimatur, si certus numerus regularium sit ibidem, cui etiam non derogetur, nisi expresse concedatur et si numerus iste non existat, ponatur, dummodò receptionis locus hujusmodi, nimiùm propterea non gravetur. Possintque executores provisionis hujusmodi, ad receptionem emissionis professionis, non expectato probationis anno, providere.

De translatione religiosorum.

60. Item si regularis petat sibi de beneficio ab aliquo monasterio, vel alio regulari loco dependente, provideri, et appareat ex petitione hujusmodi, quòd alterius monasterii vel loci, religiosus sit, licèt ibi translatio non petatur, nihilominùs illa veniat.

De clausulà: Si est ita.

61. Item quòd in litteris super beneficiis, per constitutionem, *Execrabilis*, vacantibus, ponatur clausula, *Si* est, ita, similiter de quibuscumque narratis informationem facti requirentibus.

Petenti provideri de vacaturo, dentur litteræ de vacanti.
62. Item petenti sibi provideri de vacaturo, dentur litteræ de vacanti, prout expedierit impetranti.

Revocatio decimarum et aliarum impositionum.

63. Item revocavit quascumque decimarum (non tamen nuper pro defensione fidei catholicæ in Germanià, contra hæreticos, et imperii rebelles, impositarum, sub dat. idib. januarii anno quintodecimo pontificatûs ejusdem Pauli prædecessoris, necnon subsidiorum vigesimæ, et aliorum onerum impositiones, quæ à prædicto Paulo V, prædecessore suo, ex quâvis causâ, etiam in subsidium expeditionis contra Turcas, et orthodoxæ fidei hostes, emanârunt; et quascumque facultates super decimarum vigesimæ, et onerum hujusmodi exactione, quibusvis fructuum et proventuum cameræ apostolicæ debitorum collectorum et Apostolieæ Sedis nuntiis ab eisdem prædecessoribus concessas. Suspendit quoque ad suæ Sanctitatis, et Sedis Apostolicæ beneplacitum, quascumque plenarias Indulgentias, ab eisdem prædecessoribus, ex quâvis causâ, etiam expeditionis hujusmodi concessas, si quæ per nuntios, vel quæstores deferebantur. Necnon deputandi et eligendi confessores, qui plenariè absolvant et alia faciant ad earumdem Indulgentiarum suspensarum effectum; reliquasque facultates, ipsas indulgentias quomodolibet concernentes, præterquam quoad ea in quibus indulgentiæ et facultates, in aliquâ suî parte sint sortitæ effectum. Ita ut illis qui implentes njaneta eis in litteris indulgentiarum hujusmodi, jam consecuti sunt facultatem eligendi confessores qui absolvant eos plenariè in mortis articulo, per hujusmodi suspensionem non præjudicetur, quin facultate ipså uti possint in futurum. Decrevit quoque irritum et inane quidquid facultatum revocatarum carumdem prætexty, in posterum contigerit attentari.

Revocatio facultatum percipiendi pretium officiorum.

64. Item revocavit, cassavit et annullavit, ac irritas declaravit quascumque facultates percipiendi pretium officiorum Romanæ Curiæ pro tempore vacantium, in toto vel in parte, ac quasvis concessiones et collationes aliasque dispositiones per fel. rec. Gregorium XV prædecessorem suum, de dictis officiis, etiam ex die

collationum, concessionum, et dispositionum carumdem in antea vacaturis, in favorem quarumcumque personarum, ecclesiarum, monasteriorum, piorum locorum, collegiorum, seu eorum mensarum, etiam perpetuò, etiam in vim contractàs et ex titulo oneroso, et sub alià quàvis verborum formà; quam, et præmissorum tenores, pro expressis haberi voluit, concessas et factas, quoad officia quæ post obitum ipsius prædecess ris vacàrunt, et in posterum quomodolibet vacabunt.

Item revocavit quoque, cassavit et annullavit ac irritas declaravit quascumque infeudationes, investituras, gratias, concessiones quoquomodo, etiam in emphyteusim, ad tempus, seu in perpetuum, etiam motu proprio, et de plenitudine potestatis ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis (extra tamen consistorium, et sine S. R. E. cardinalium consilio et consensu) à die constitutionis fel. rec. Pii Papæ V, prædecessoris sui super probibitione alienandi et infeudandi civitates, et loca S. R. E. sub dat. Romæ apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicæ millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, quarto kal. aprilis, pontificatús sui anno secundo, usque in præsentem diem, per quoscumque Romanos Pontifices suos prædecessores, aut mandato vel auctoritate corum, quomodocumque ac qualitercumque, et quovis colore factas et concessas, de civitatibus, terris, oppidis, castris, arcibus et locis S. R. F. et sanctæ Sedis Apostolicæ, et tam mediatè quàm immediatè subjectis, tune videlicet de tempore dictarum infeudationum. investiturarum, gratiarum et concessionum, nondum devolutis. Nec non quascumque prorogationes, et extensiones quarumcumque infeudationum, investiturarum, gratiarum et concessionum de dictis civitatibus, terris, oppidis, castris, arcibus et locis, tunc videlicet de tempore dictarum prorogationum, et extensionum nondùm finitarum quibusvis personis cujuscumque gradûs, statûs et conditionis, ac præeminentiæ, etiamsi imperiali, regali, ducali, aut alià quavis præfulgeant dignitate, etiam in vim contractùs, et ex quocumque titulo, etiam oneroso, et per quascumque tam sub plumbo quàm in formà brevis sub annulo Piscatoris, aut etiam aliàs quomodocumque et qualitercumque expeditas litteras, ac sub quâvis verborum formâ. quam et præmissorum omnium tenores Sanctitas sua pro expresso haberi voluit, latissimè extendendos.

Quod fructus in tertià parte augeri possint vigore clausulæ.

65. Item cum nonnulli, in impetrationibus beneficiorum ecclesiasticorum pro tempore vacantium, et certo modo vacaturorum, asserendo illorum fructus, etc., certum per eos expressum annuum valorem non excedere, nonnunquam obtineant à Sanctitate suâ, ut hujusmodi valorem annuum augere possint, ut verius possint in confectione litterarum super hujusmodi impetrationibus, summa, aut valor annuas exprimi, aliter desuper non specificato, ne de veritate hujusmodi concessionis in posterum hæsitari contingat, declaravit prætextu concessionis hujusmodi, valorem ipsum usque ad tertiam partem va-

loris expressi, et in primà, quæ desuper fiet litterarum expeditione, duntaxat augeri posse, et eas quas litteris jam expeditis cum expressione valoris specificatis, aut non integro augmento prædicto, denuò desuper expediri contigerit, litteras, cum aliquo augmento valoris hujusmodi nullius esse roboris vel momenti, etiamsi motu proprio, beneficiales gratiæ, et dispositiones quæcumque à Sanctitate suà emanarint.

# De insordescentibus.

66. Item ne personis pro quibus litteræ suæ Sanctitatis emanabunt, ob generalem absolutionem à censuris ecclesiasticis, quibus ligati forent, ad eorum effectum indifferenter concedi, et in litteris apost. apponi solita præstetur occasio, censuras ipsas vilipendendi, et insordescendi in illis, statuit, et ordinavit, hujusmodi absolutionem, et clausulam in litteris quas in futurum cum illà concedi continget, non suffragari non parentibus rei judicatæ, incendiariis, violatoribus ecclesiarum, falsificatoribus, et falsificari procurantibus litteras, et supplicationes apost., et illis utentibus, receptatoribus et fautoribus eorum, ac res vetitas ad infideles deferentibus, violatoribus ecclesiasticæ libertatis, viå facti, ausu temerario, apost. mandatis non obtemperantibus et nuntios, vel executores, Apostolicæ Sedis et ejus officialium, ejus commissa exequentes, impedientibus, qui propter præmissa, vel aliquod corum, excommunicati à jure, vel ab homine, per quatuor menses, scienter excommunicationis sententiam hujusmodi sustinuerint, et generaliter quibuscumque aliis, qui censuris aliquibus, etiam aliàs, quàm ut præfertur quomodolibet ligati, in illis per annum continuum insorduerint.

## Officiales nihil exigant ultra debitum.

67. Item, idem D. N. exactionibus quas Sanctitas sua non sine displicentià plerumque fieri intellexit per officiales Romanæ Curiæ; qui constitutis sibi emolumentis, pro exercitio officiorum quæ obtinent, non contenti, ultra, à prosequentibus negotiorum quorumdam expeditionem in eadem, exigere non verentur, obviare volens, districtè præcipiendo inhibuit omnibus et singulis, quævis officia in eadem Curia obtinentibus, ne de cætero quidquam, prætextu officiorum quæ obtinent, quovis colore, etiam celerioris expeditionis, ultra emolumenta hujusmodi, exigere, seu ad hunc effectum, expeditionem eorum, quæ eis incumbunt, malitiosè differre, sub excommunicationis, et præter illam, suspensionis à perceptione emolumentorum hujusmodi pro prima, ad semestre, et pro secunda, ad annum, et pro tertia vicibus, quibusvis si excederent, privationis officiorum per eos obtentorum, in quibus si excesserint, pœnis. Ac voluit, quòd S. Rom. Ecclesiæ vicecancellarius et camerarius, excelentes ipsos, respective, prout eis subsunt, per subtractionem emolumentorum eorumdem, ac aliàs, ut præfertur, compellant, ab hujusmodi illicitis exactionibus abstinere, et contra eos, per prædictas pœnas et àlias, prout meliùs expedire viderint, procedant.

Reservatio beneficiorum vacantium Sede Apostolica vacante.

68. Item S. D. N. providè considerans, consuevisse quandoque Rom. Pontifices prædecessores suos, beneficia, quæ vacante Sede Apostolicà, vacare contigerat, dispositioni suæ reservare, intendens de beneficiis hujusmodi, tàm conclavistis, quàm pauperibus clericis, et aliis benè meritis personis providere, omnia et singula beneficia, per regulas cancellariæ apostolicæ, aut quaslibet alias apostolicas constitutiones temporales Romani Pontificis, pro tempore existentis, dispositioni quomodolibet, et ex quâvis causă, reservari solita, quæ die obitûs fel. rec. lnnocentii X, prædecessoris sui, usque ad diem supra dictam septimam aprilis vacaverunt, et de quisbus per quoscumque ordinarios collatores, tunc dispositum non fuerat, suæ dispositioni reservavit, decernens irritum, etc.

#### Revocatio indultorum superviventice.

69. Item quia ad importunam nonnullorum suggestionem, quandoque contigit prædecessores suos Rom. Pontifices pro tempore existentes, sub contractorum debitorum, vel diversis aliis prætextibus, concessisse et indulsisse beneficiatis, ut fructus suorum beneficiorum, aut partem eorum, anticipatis solutionibus, ad tempus elocare, vel erga creditores aut quascumque alias personas obligare vel hypothecare, in solutum dare, aut aliàs quomodolibet de eis disponere liceret. ad tempus minimè restrictum, ad vitam supplicantium cum gravi successorum præjudicio et ecclesiarum detrimento. Ideò indemnitati ecclesiarum et successorum in beneficiis hujusmodi salubriter consulere volens, revocavit, cassavit et annullavit omnia et singula indulta et facultates in eå parte quå necdum verè et realiter suum sortita sunt effectum, per quoscumque Rom. Pontifices prædecessores suos hactenus ad favorem quarumcumque personarum concessas; quibus eis, vel eorum singulis ullo modo, et ex quavis causa, vel prætextu permittitur fructus certos, vel incertos, jura, obventiones et emolumenta quacumque quorumlibet beneficiorum per eos obtentorum anticipatis solutionibus, ultra unicum annum, elocare arrendare, ad firmam, vel ad responsionem concedere. vel eos ad favorem quarumcumque personarum quomodolibet obligare, vel hypothecare, in solutum dare. aut de eis quomodolibet, et ex quâvis causà disponere pro tempore, ad vitam beneficiatorum, et tempus quo beneficia hujusmodi obtinuerint minimè restricto, et coarctato illorum tenores, etc. Decernens irritum, etc.

# Quòd cardinales non comprehendantur sub regulis faciendis.

70. Item, cùm S. R. E. cardinales sanctissimo D. N. assistant, ac propterea debeant specialibus prærogativis et privilegiis gaudere, idem D. N. statuit, ordinavit, decrevit et declaravit quòd in quibuscumque constitutionibus et regulis per Sanctitatem suam editis, et edendis non comprehensi censeantur ipsi cardinales, nisi illæ eorumdem cardinalium favorem concer-

nant, vel constitutiones edendæ de eorumdem cardinalium, vel majoris partis corum consilio editæ fuerint, seu in eisdem regulis, et constitutionibus facta fuerit ipsorum cardinalium expressa mentio.

Quòd regulæ cancellariæ non comprehendantur sub generalibus derogationibus.

71. Item Sanetitas sua statuit et declaravit, quòd pramissis et quibusvis aliis regulis cancellariae suo tempore edendis, ac publicandis, nunquàm censeatur derogatum, in quibuscumque constitutionibus, litteris, brevibus, indultis et aliis ordinationibus apostolicis, etiam motu proprio, et ex certà scientià cmanatis, per quaccumque verba et decreta derogatoria irritantia universalia, et amplissima, et clausulas quantumvis efficacissimas etiam derogatorias, atque specialis et individuae expressionis vim habentes, et habentia, nisi facta fuerit de illis expressa mentio, et non aliter nec alio modo.

De potestate reverentiss. D. vicecancellarii, et cancellariam regentis.

72. Primò, quòd possit committere absolutionem illorum qui ignoranter in supplicationibus vel in litteris apostolicis aliquid scriberent, corrigerent, vel delerent.

Item quòd possit corrigere nomina et cognomina personarum, non tamen corum quibus gratia et concessiones fiunt ac beneficiorum, dùm tamen de corpore constet.

Hem quòd possit omnes causas beneficiales, etiam non devolutas committere in Curià, cum potestate citandi ad partes. Item quòd processus apostolicà auctoritate decretos aggravare possit, cum invocatione brachii secularis, et sententias executioni demandari facere contra intrusos, et intrudendos per litteras apostolicas desuper conficiendas et non aliàs.

Item quòd possit signare supplicationes manibus duorum referendariorum signatas, de beneficiis ecclesiasticis secularibus et regularibus dispositioni apostolicæ generaliter non reservatis, quorum cujuslibet valor centum florenorum auri de Camera, vel totidem librarum Turonen. parvorum, seu totidem in alia moneta, secundum communem æstimationem, valorem annuum non excedet.

Item quòd possit signare supplicationes etiam duorum referendariorum manibus signatas de novis provisionibus, Si neutri, et subrogationibus pro collitigantibus in quibus non detur clausula generalem reservationem importans.

Item quòd possit ad ordines suscipiendos arctatis prorogare terminos de dictis suscipiendis ordinibus, usque ad proxima tunc à jure statuta tempora, in quibus sic arctati successivè ad ipsos ordines promoveantur.

Placet, Publicentur, et describantur. F.

Lectæ et publicatæ fuerunt supra scriptæ regulæ, ordinationes et constitutiones in cancellarià apostolicà ab uno ex RR. PP. DD. Majoris præsidentiæ abbreviatoribus anno Incarnationis Dominicæ millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto, die verò vigesimà mensis aprilis, pontificatus prælibati S. D. N. anno primo.

Joannes Baptista Maurus Procustos.

# DE SACRIS CHRISTIANORUM RITIBUS.

AUCTORE P. ANTONIO (1).

<del><(((((())))))))></del>

Sacrorum Rituum scientia, iis quibus animarum cura concredita sit, non solum utilis, sed etiam necessaria est: Ecclesia enim ritus sive caremonias instituit (hic enim de sacramentis non agimus, quæ à Deo sunt instituta), tum ut aptiorem, quo Deus exteriùs colendus sit, modum demonstraret, tum ut sacra ordinate fierent, tum ut homines per sensus ad divinum cultum alliceret, tum etiam, ut ea sensibus objiceret, quæ vel Dei majestatem aliquo modo indicarent, aut in hominum memoriam revocarent collata humano generi beneficia, et gratias quas sacramenta conferent, ac divinas promissiones, sive alia peculiaris Dei erga homines providentiæ argumenta, quibus fides, spes et charitas, sive interior Dei cultus in nobis foveri et augeri valeat. Voluit præterea ut homines, hoc exteriore, internum cultum

(1) Vid. P. Antonii vitam, vol. 16 Cursús compt. Theologiæ, col.

invicem significando, ad vividiùs Deum colendum provocarentur, et, ut cæremonias usurpando, quas ipsa præscripsisset, faciliùs vanas, superstitiosasque devitarent. Sunt itaque cæremoniæ veluti instrumenta quædam animarum rectoribus ab Ecclesià tradita. et commendata, ut per ea faciliùs christianos homines à vià perditionis retrahant, atque ad æternæ salutis consecutionem dirigant. Nequeunt verò ministri iis ita uti, nisi sciant quid sint, quâ sunt auctoritate institutæ, quo fine et quæ menti contemplanda exhibeant. Sacrorum ergo ministris scientia hæc maximè necessaria est, præsertim iis quorum curà christiani inter fideles hæreticosque degentes regendi atque instruendi sint. Ii enim Ecclesiæ instituendi ac praccipiendi ritus auctoritatem vindicare tenentur, institutosque veluti utiles sanctosque tueri, proponere et explicare; ac ulteriùs cavere debent, ne infidelium superstitione, et hæreticorum erroribus inficiantur. Hâc de causa S. M. Bened. XIV pro singulari, quam gerit dominici gregis, curà, studium hujusmodi, quod ipse mirificè excoluit, omnibus commendavit, voluitque ut publica in Urbe schoke instituerentur; mihique injunxit, ut in collegio de propagandà Fide adolescentibus ad sacras missiones destinandis institutiones de sacris Ecclesiae ritibus traderem. Ne quidpiam ergo in auctore nostro deesset, quod ad parochorum, missionariorumque instructionem necessarium videretur, in hâc novà operis editione, fusiùs exposui, atque explicavi, quae ad sacrorum rituum naturam, divisionem, originem, utilitatem, varietatemque pertinerent. En autem ordo, quem in iis tradendis servavi.

In primo capite, agitur de rituum definitione et divisione.

In secundo, regulæ nonnulæ proponuntur pro vanis superstitiosisque ritibus dignoscendis.

In tertio, de naturâ, origine, utilitate et necessitate sacrorum Rituum disputatur.

In quarto, ea quæ ad exteriorem Ecclesiæ formam spectant, exponuntur, et collata ipsi à Deo potestas asseritur et vindicatur.

In quinto, sophismata diluuntur novatorum adversus catholicæ Ecclesiæ cæremonias.

In sexto, de Ecclesiæ orientalis statu, deque rituum in eâdem varietate, tractatur.

In septimo, historia recensetur corum que ao Apostolica Sede acta sunt, ut orientalis Ecclesiæ ritus vigeant atque serventur.

In octavo, de obligatione quam quisque habet in semel suscepto ritu permanendi.

n nono capite, ritus, indicantur, quos Apostolica Sedes proscripsit, et qui proscribendi videantur.

Denique septem alia adduntur capita quæ appendicis loco cuique de sacramentis in particulari auctoris nostri tractatui subjiciuntur, in quibus orientalis Ecclesiæ circa sacramenta disciplina declaratur.

#### CAPUT PRIMUM.

## De rituum definitione et divisione.

De Christianorum ritibus dicturi, à rituum desinitione exordium sumimus. Ritus itaque sive cæremonia, quæ idem in præsentia significat, signum sensibile est quod non naturâ suâ, sed ex voluntate et arbitrio instituentis cogitationem in nobis excitare debeat, quæ de officio nos moneat, et in propositum finem dirigat. Itaque actio ac cæremonia quælibet, quæ sensus nostros movendo ex vi suæ institutionis id menti nostræ considerandum offerat; ex cujus cognitione, vel mandatum quod urgeat, vel proprii statûs obligationem, vel receptum beneficium, vel promissionem, aut quidpiam aliud intelligamus, quo in propositum finem dirigamur, ritus nominatur. Sic signum crucis, quo Christiani ex consuctudine ab Apostolis ortà se signare solent, ac usus quoque etiam à primis temporibus ortus ferendæ crucis, Christianorum ritus appellantur. Primum-enim memoriæ nostræ offerendo Christum pro nobis in crucem actum, cognitionem in nobis parit, quæ sidem ac spem in nobis soveat, et charitatem, quà in propositum homini christiano sinem dirigimur. Crucis autem delatio monitum illud Christi meditandum nobis exhibet, ut post Gregor. Magn. Nicol. Papa I, in resp. ad Cons. Bulg., exposuit, quo crucem serre, ipsamque sequi juhemur; quo quidem monito corpus nostrum per abstinentiam, corporisque cruciatum assignere, et per compassionem proximi necessitatem nostram putare admonemar, inquit Magnus Gregorius.

Primam ritûs divisionem, finis quo nos dirigit, suppeditat, atque ita ritus vel civilis est vel sacer. Nam ut duplicem in hominibus in societate viventibus distinguimus finem, alterum in tranquillitate illà positum quam in civitate exoptamus; alterum verò in æterna illa felicitate constitutum, quam in futura vitâ speramus; ita duplex rituum genus agnoscimus. Qui instituti sunt, ut ea hominum memoriæ offerant quæ ad tranquillam ac beatam in societate vitam agendam ducant, civiles ritus nominantur. Hujusmodi sunt sceptrum, corona, aliique splendidi ritus, qui in regum inauguratione adhibentur, ut veluti ad sensus majestate principum indicata, fortiùs subditorum animi ad obsequia præstanda moveantur. Item distinctæ magistratuum vestes, judiciorum solemnitates, aliæque cæremoniæ, quæ eo sunt institutæ fine in republicà, ut homines de officio moneant, aut affectus illos in iisdem excitent atque foveant, quibus faciliùs constitutus in ea ordo servari possit, ac optata tranquillitas obtineri:

Ritus verò, qui ita nos moveat, ut cognitionem in nobis excitet, quæ ad legem servandam Deumque colendum nos ducat, sacer sive religiosus erit. Atque hùc spectant omnes exteriores Dei cultús actus, qui ad interiorem cultum augendum, Deique honorem et gloriam promovendam ex instituentis voluntate homines alliciunt et provocant.

Cùm sacri, tùm civiles ritus, vel publici sunt vel privati. Qui vel ex consuetudine, vel ex privati hominis instituto à privatis hominibus in civili societate adhibentur; vel ad mutua inter privatos homines officia fovenda, vel ad conciliandam inter ipsos mutuam benevolentiam, dici possunt privati ritus civiles. Sacri verò ritus privati sunt, quos privatus sibi proponat atque usurpet, ut corum usu ea in mentem veniant, qua interiorem Dei cultum fovere vel augere valeant. Qui publicà auctoritate instituti sunt ritus, ut in pablicis functionibus societatis civilis usurpentur, sunt ritus publici civiles; ut ii quoque sacri ritus publici dicuntur, qui in publicum religionis usum ab co cai jus competat erga sacra sint instituti.

Sacri ritus ex parte instituentis, alii divini sunt, alii humani. Prioris generis sunt quos Deus stabilivit; alterius verò, qui homines auctores habent. Cæremoniæ omnes ac sacrificia veteris legis, nec non septem novæ legis Sacramenta à Christo Domino instituta, sunt ritus divini. Ii verò quos Ecclesia constituit, ut homines faciliùs à vitiis retraheret, ac per virtutis exercitium in Deum æternamque felicitatem

dirigeret, humani ritus sacri nuncupantur.

Humani autem ritus dividi possunt in legitimos atque illegitimos. Legitimi sunt quos ii stabiliverint quibus potestas insit præscribendi atque ordinandi ca quæ ad Dei cultum pertineant. Illegitimi sunt quos ille constituerit qui potestate careat, quemque jura vetant ea stabilire et ordinare quæ ad sacra pertineant. Hinc novatorum liturgiæ laicorum hominum auctoritate confictæ, ac cæremoniæ omnes quæ privatå auctoritate sint institutæ, et publicà Ecclesiæ auctoritate non probentur, pro publicis Ecclesiæ functionibus, et in sacramentorum administratione, illegitimi ritus appellantur.

Nota. Qui ritus illegitimos adhibent, non solum contra Ecclesiæ præceptum peccant, quo prohibentur alios præter probatos, et receptos in Ecclesia ritus in sacris functionibus usurpare, sed etiam hæreseos suspecti haberi possunt, si illorum probare videantur opinionem, qui omnibus ministris jus instituendi et mutandi sacros ritus competere arbitrentur; et hæretici sunt qui hanc potestatem laicis principibus adjudicant.

Si rem sive causam materialem spectemus, ritus aut personam spectant, aut tempus, aut modum, aut rem ipsam, nempe oleum, panem, etc. Si causam formalem consideremus, nonnulli immediatè ad Dei cultum pertinent, ut sacrificium, oratio, adoratio; alii ad cultum disponunt, ut jejunium, et cælibatus; alii denique sunt divini cultus instrumenta, ut templa, calices, aræ, etc.

Hactenus exposita generatim indicant, quinum esse debeant ritus, qui tutò in vero ac ordinato Dei cultu adhibeantur. Superest ut de iis dicamus quos veluti contrarios, ac vero Dei cultui inimicos devitare ac detestari oporteat. Ii verò sunt qui inordinatum vitiosumque Dei cultum redoleant ac foveant, et superstitiosi nominantur. Sunt autem triplicis generis, scilicet: falsi, superflui sive vani et idololatrici.

Falsi ritus sunt, qui cognitionem in mente excitent, ex quâ falsum judicium, vel falsus cultus sequatur. Hujusmodi sunt hac nostra ætate veteris legis cæremoniæ, circumcisio, immolatio agni, etc., quæ venturum Christum vi institutionis significant. Earum itaque usus juxta vim et potestatem, quam habent, ad falsò credendum induceret, non adhùc venisse, sed venturum esse Christum. Item sacrificium eucharisticum, vel absolutio sacramentalis à laico homine peracta, falsus ritus esset, quia homines duceret ad credendum sacerdotem esse, qui non sit sacerdos, et sacramenta perfici eucharistiæ et pœnitentiæ, quæ non perficerentur, et ad falsum Dei cultum exhibendum. Rursus falsa miracula, sive per imagines indicata, sive alio modo publicata, falsæ revelationes, falsæ reliquiæ, ac indulgentiæ confictæ ad populi etiam devotionem promovendam, et Dei gloriæ augendæ causa, sunt falsi ritus, quorum usus Deo, qui summa veritas est et in veritate adorandus, maximam injuriam irrogant, et Religioni plurimum nocent, quia, mendacio eam promovendo, cum impostura confun-

dit, et quia occasionem præbent vera etiam miracula verasque revelationes in dubium revocandi et aspernandi. Denique inter falsos ritus omnes illæ cæremoniæ numerantur quæ falsum aliquo modo designant atque suadent, cujusmodi esset etiam ritus, qui veluti publicà auctoritate institutus adhiberetur, cui tamen nonnisi à privato auctoritatem non habente, constitutus esset, cujusmodi esset oratio vel cæremonia aliqua in missà usurpata, quæ à privato viro excogitata esset.

Hæc omnia Christianos omnes graviter dedecent, qui Deum verum in veritate colere jubentur, et Deo injuriam maximam afferunt, cujus honorem et gloriam in mendaciis et imposturis collocarent. Hinc maxima semper in iis præcavendis Ecclesiæ cura fuit. Conc. Laodicenum, can. 34: Anathema sint, inquit, qui ad pseudo-martyres accesserint. In Capitularibus Caroli Magni statuitur, ut falsa nomina martyrum et incertæ sanctorum memoriæ non venerentur; et in variis conciliis stabilitum est, ut nullæ falsi dogmatis imagines et rudibus periculosi erroris occasionem præbentes statuantur. Videatur conc. Trid. sess. 25, c. de Invocatione, et veneratione, et Reliquiis sanctorum, et sacris Imaginibus, ubi statuit sancta synodus, nemini licere ullo in loco vel ecclesià, etiam quomodolibet exempta, ullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginem, nisi ab episcopo approbata fuerit; nulla etiam admittenda esse nova miracula, nec novas reliquias recipiendas, nisi eodem cognoscente et approbante episcopo, qui simul ac de iis aliquid compertum habuerit, adhibitis in consilium theologis et aliis piis viris, ea faciat, quæ veritati et pietati consentanea judicaverit. Quòd si aliquis dubius aut difficilis abusus sit extirpandus, vel omninò aliqua de iis rebus gravior quæstio incidat, metropolitani et comprovincialium episcoporum in concilio provinciali sententiam exspectet; ita tamen, ut nihil inconsulto sanctissimo Romano Pontifice, novum aut hactenus in Ecclesia inusitatum decernatur.

Superflui et vani ritus sunt qui nec à Deo vel Ec clesià sunt instituti, nec communi fidelium usu recepti, et inutiles prorsus sint ad interiorem Dei cultum fovendum et excitandum. Itaque ritus qui nil conferat ad Dei honorem gloriamque augendam, ad interioris spiritus devotionem atque virtutis exercitium, superfluus est.

Hinc nolle sacrum audire, nisi sacerdos celebret cui sit nomen Joannes, vel qui habeat figuram Christi, vel qui ante solis ortum, aut certo adhibito cereorum numero sacrum faciat, est superfluum cultum adhibere; id quoque contingeret si quis bis alleluia, aut Pater noster diceret, cum semel recitare deberet. Horum rituum usus, secluso scandalo et contemptu, venialis culpa est.

Idololatrici ritus sunt que ad exteriorem idolorum cultum sive idololatriæ usum pertinent. Est autem idololatria duplicis generis: altera perfecta et imperfecta altera Perfecta est idololatria, quà idolo, quòd verus Deus habeatur, nonor defertur: imperfecta verò est, dùm debitus Deo honor creaturæ, quæ creatura

existimetur, tribuitur. Itaque omnes cæremoniæ, quæ vel in idoli honorem adhibentur, vel creaturæ Dei honorem tribuant, idololatrici ritus appellantur. Ritus ergo, quorum usus expressam vel tacitam dæmonis invocationem præ se ferant, omnes superstitiosi sunt, et ad idololatriam imperfectam referuntur. Inter hos primo loco recensetur divinatio, quâ quis expressâ vel tacità dæmonis invocatione res cognoscere curat, vel contingentes et liberè futuras, vel ita occultas ut naturali virtute deprehendere noqueat. Expressè dæmonem invocat, qui vel verbis et signis pactum cum eo init, vel saltem facto aliquid usurpat, per quod scit aut credit dæmonem cooperari. Implicitè verò sive tacitè cum dæmone paciscitur, qui vanis et inutilibus utitur ad aliquid cognoscendum vel efficiendum : neque enim necesse est ut aliquando pactio præcesserit; sat enim est vana et improportionata hæc adhibere, ut dæmon sese immisceat, etsi iis utens invocandi voluntatem non habeat. Nam cum improportionata et vana adhibeat, quæ nec à Deo, neque à bonis angelis instituta sunt, optatum effectum, nonnisi à dæmone exspectare potest; accedit etiam quòd omnes divinationis species ab idololatris dæmonum cultoribus, imò ab ipso dæmone originem trahunt. Undenam sunt oniromantia, sive divinatio per somnium; præstigium, quo variis apparitionibus dæmon oculos perstringit; aruspicium, quod per exta fit animalium; geomantia, quæ per figuram in terra; hydromantia, quæ per figuram in aquâ fit; aeromantia in aere, ac pyromantia in igne, nisi ab idololatra gente, et à dæmone ipso superstitionis auctore? At hæc plerumque expressam invocationem habent, et necromantià continentur. Adsunt præterea astrologia, quæ per situm et motum siderum, res contingentes et liberè futuræ divinantur, auspicium, quo per signa volucrum, augurium, quo per signa animalium, omen, quo per fortuitum signum, et sortilegium, quo per sortes divinare præsumitur, quæ etiam divinationis species à superstitione et dæmone ortæ sunt, ideòque tacitam semper ipsius invocationem præ se ferunt. Hæc verò à gravi culpă quis excuset? Quis non videt gravem Deo injuriam afferre qui ad dæmonem confugiat ipsius inimicum, eique divinum quemdam tribuat honorem, exspectando illius ope, quod Dei unicè virtute et auxilio scire atque obtinere potest?

Neque à peccato excusari possunt, etsi protestentur nolle ullum cum dæmone commercium habere. Nam contra protestationem agunt, dùm per media quæ nec à Deo, nec à bonis angelis, sed à dæmone inventa sunt, cujusque unicè opem exspectare possunt, futura vel occulta cognoscere curant; nec etiam excusantur, qui similia credant ob experimenta jam facta, quia illa dæmonis ope facta fuisse præsumitur.

Nota 1°: Astrorum motu ac situ, et cantu, incessuque, ac motibus avium, aliorumque animalium uti possumus ad effectus naturales et necessarios, nec liberè futuros prænoscendos; nemo superstitionis accusat eos qui astrologià et animalium certo motu, aut

imminentem pluviam, aut ventum, aut aliam aeris mutationem conjiciunt atque prædicunt. Hæc enim quamdam cum iis motibus connexionem habent, et ex retroactis observationibus, aliquando conjecturis assequi, et quandoque certò etiam prænuntiare possumus. Superstitionis autem sunt plenæ divinationes illæ quæ ad effectus agnoscendos prænuntiandosque adhibentur, qui contingenter ac liberè futuri sint, vel ad ea detegenda et cognoscenda, quæ sint occulta, per ea quæ ad hæc cognoscenda sint omninò improportionata, ut esset, v. g., usus sortium in aperitione libri vel jactu taxillorum, pro alicujus occultæ vel futuræ rei cognitione comparandà.

Nota 2°: Somnia etiam, quæ nil ordinariè sunt, nisi confusæ quædam cognitiones ex occasione motuum cerebri ortæ, ad futura et occulta divinanda adhibentur. Si animadvertamus hæc à libero tumultuantium spirituum motu rerum imagines excitante atque menti exhibente proficisci, facilè intelligemus inepta ea esse et improportionata ad res futuras arcanasque cognoscendas. Scimus verò Deum iis quandoque usum ut hominibus vel futura præmonstraret, vel arcana reseraret, ut de Abimelecho, Jacobo, Labano, Josepho, Pharaone, Salomone, Nabuchodonosor, Daniele, Judà Machabæo, aliisque, divinæ Scripturæ testantur. At constat etiam dæmonem in iis se immiscere consuevisse, atque partem idololatricæ superstitionis in iis fuisse collocatam. Hinc Deus, Levitici 19, somnia cum auguriis improbat: Non augurabimini, inquiens, nec observabitis omnia; et Deut 18: Non inveniatur in te, qui observat somnia. Audi Gregor. Magn. lib. 8 moral., c. 13, dicentem : Somnia, nisi plerumque ab occulto hoste per illusionem fierent, nequaquam hoc vir sapiens indicaret, dicens: ( Multos errare e fecerunt somnia et illusiones vanæ, vel: e Non aue gurabimini, nec observabitis somnia. > Quibus profectò verbis cujus sint detestationis ostenditur, quæ auguriis conjunguntur.

Dùm somnia sint à Deo, iis fidem indubiam habere tenemur, si id certò constet, aut certò putetur. Dùm verò dubium sit num ea sint à Deo, credere iis neutiquàm debemus : dùm enim somnia Deus immittit, certa etiam præbet indicia, quibus dubitatio omnis excludatur; alioquin divina hæc monitio suo frustraretur effectu, neque certa atque indubia immissi divinitùs somnii regula esse potest, quòd somnium ad bonum impellat, alacrem promptumque relinquat animum ad pietatis opera, cum hujusmodi somnia passim in iis contingere debeant, ipså agente natura, qui Dei amore fervent, jugique Dei meditatione exercentur-Horum enim imaginationem, nullà turbante causà occurrente, somnia hæc suå sponte sequuntur. Eodem modo de somniis, quæ depravata perversorum hominum imaginatio efficiat, philosophari oportet; neque enim dæmoni erit tribuendum, quod in perverså imaginatione sui causam habeat. Hæc de somniis generatim; dùm verò ad divinationem referuntur, tunc cautè est procedendum; negue Deo, nisi certò omninò constet, sunt tribuenda, ne occasio præbeatur malo spi, ritui, per ambigua illa signa, perfectionis viam sectantes decipiendi. Quamobrem optima regula erit, ut nisi omninò explorata sit divina somnii causa, divinationes quæ inde fiunt omninò rejiciantur, ac veluti incertæ contemnantur.

Cùm divinatio per somnia sit per media natura sua improportionata, atque à superstitione diabolica originem trahat, nemo non videt, graviter peccare, tacitamque cum dæmone pactionem inire, qui variis modis somnia procuraret, ut inde futurorum cognitionem hauriant. Inter quos femellas illas constituo, quæ in ludo Genuensi, vulgo lotto, lucrari cupientes, in lecto subtùs caput notulam numerorum, qui extrahi debeant, apponunt, ut somniando, quinam ex urnulâ extrahi debeant numeri, divinent. Quis non videt has absolutionis incapaces esse, dùm in hujus exercendæ superstitionis proposito persistant; atque eâdem culpâ teneri contendo, qui librum quem artis vocant, in quo modus indicatur divinandi hujusmodi numeros per somnia, aut vendunt aut spargunt, aut secum retinent, ut ipsi aliique eo utantur. Nam ii omnes illicitæ superstitioni operam aut occasionem dant; nec à mortali culpă excusantur, qui somniis inde sequentibus, ac interpretationi juxta illum librum se fidem non habere protestantur; quia rem illicitam et superstitiosam agunt; quia aliis, simplicioribus præsertim, scandalo sunt, seu occasio in superstitione perseverandi; quia causam adhibent, cujus effectum à solo dæmone sperare possunt; et quia ex sacrá illà auri fame quâ ducuntur, ac fortassè etiam dæmonis suggestione, vix fieri potest, ut fidem aliquam non adhibeant, unde majorem lucri spem concipiant, quam si alia via numeros selegissent. Atque hæc de divinatione. Vide tract. de Virt. relig.

Alii superstitionis ritus, vel ad magiam spectant, quæ mira facere contendit, non humana industria, quæ naturalis dicitur, et est licita, sed ope dæmonis, et ad vanam observantiam. Magia dùm exercetur ad meram ostentationem et commodum proprium vel alienum, suum retinet nomen; dum verò ut alteri noceat fit, maleficium appellatur. Contra hanc omnia jura clamant, et est semper gravissimum peccatum, cum invocationem, pactionem, et societatem saltem implicitam præ se ferat cum dæmone, quæ Deo gravissima injuria est, et in ejus contemptum cedit; quia homo, relicto Deo rerum omnium auctore, ad dæmonem ipsius hostem, honoremque divinum affectantem confugit. Vide tract. citatum, ubi etiam quæ ad vanam observantiam pertinent explicantur. Nos verò finem facimus, regulas indicando quæ superstitiosos ritus clarè demonstrent, ex quibus, quæ ad vanam observantiam pertinent, facilé intelliguntur.

## CAPUT II.

Regulæ explicantur quibus facilius superstitiosi ritus cognosci queant.

Ut fidei depositum, intacium illibatumque servaretur, praecipua semper Ecclesiæ cura omni tempore fuit, ut vel umbra etiam superstitionis ex hominum

mentibus radicitus exstirparetur. Huc spectant celebriorum Patrum conatus, plurimorum conciliorum canones, illustriorum Ecclesiæ pastorum documenta pastoralia, insigniorumque theologorum de vitanda superstitione argumenta. At hæc satis non fuere, ut ex inferis ortus, malignique spiritus artibus auctus, ac perversa hominum voluntate enutritus, superstitionis ignis penitus exstingueretur. Viget enim, viget adhuc et non modò apud idololatras gentes, sed etiam apud Christianorum plerosque aliquod antiquæ superstitionis vestigium reperitur. Quamobrem necessarium duximus certas hic subnectere regulas quibus tutò cognosci queat, quæ cæremoniæ sint, quæ superstitionem redoleant.

REGULA PRIMA. Ritus seu actio quælibet, quæ in iis circumstantiis adhibeatur, in quibus certò constet nullam habere naturalem virtutem ad effectum producendum qui speratur, illicita et superstitiosa habenda est.

Regula hæe ex S. Thomâ deprompta est, qui, 2-2, q. 95, a. 2, in corpore, docet eos qui rem adhibeant ad producendum effectum, quem nôrunt naturali virtute sua producere non posse, illam adhibere, non ut causam, sed tantùm ut signum, ideòque semper ad pactum se conferre, quod vel explicité aut tacité cum dæmone inierunt. Atque hinc infertur 1° superstitiosam esse artem notoriam, quâ ad scientiam repentè et sine studio acquirendam, res adhibentur quæ ineptæ sunt ad scientiam conferendam, et quæ nonnisi pro signis haberi possint, quæ invisibilem causam ad illius collationem moveant; ut verba ignota, certæ preces, certarum figurarum inspectio, vel potio aliqua, etc.; 2º superstitiosa esse improportionata quædam media quæ ad morbos hominum, vel animalium curandos adhibentur, ut certa signa, verba ignota, cæremoniæ inanes, certæ figuræ, numeri characteresque incogniti, etc. Item usus aliquarum rerum naturalium quibus inania et vana quædam, veluti necessaria adjungantur, ut est usus herbæ collectæ in vigilià sancti Joannis Baptistæ, pro curandis nonnullis morbis, etc.; neque enim constat diei illi vim esse inditam communicandi herbis particularem virtutem. Rursùs gestaro amuleta, ligaturas, involucra falsis characteribus consignata contra vulnera, vel subitam mortem, ne possint lædi, vel ne sanguis effluat, vel ad concilianaum invisibilitatem, amorem, fortunam, nocumenta, et maleficia. Verbo dicam quidquid non habet nisi rationem signi ex instituto hominum ad effectum comparatum, qui speratur, si rationabiliter effectus ille à Deo exspectari non possit, superstitiosum, et illicitum est. Atque hinc altera eruitur regula.

REGULA II. Superstitiosa est et illicita quæcumque actio sive cæremonia, cujus effectus vel à naturâ, aut à Deo rationabiliter exspectari non possit.

Regulam hanc theologica facultas Parisiensis suppeditat, art. 3 Censuræ, quam edidit anno 1396, per hæc verba: Intendimus pactum esse implicitum momni observatione superstitiosa, cujus effectus non debet à Deo, vel à natura rationabiliter exspectari. Eruitur

etiam ex Gersone, atque ex Martino Arelatensi, qui in tractatu de erroribus circa artem magiæ, et articulis reprobatis juxta sanctorum Patrum, et præsertim Augustini sententiam, ait: Observatio ad faciendum aliquem effectum, qui rationabiliter exspectari non potest à Deo miraculosè operante, nec à causis naturalibus, debet apud Christianos haberi superstitiosa, et suspecta de secreto pacto implicito vel expresso cum dæmonibus. Ista est doctrina sanctorum doctorum et nominatim Augustini in locis pluribus.

Atque hinc patet à superstitione liberari non posse feminarum carminatricum benedictiones et preces, quæ ad morbos depellendos adhibentur, unctiones unguenti armarii quibus ferrum ungitur, ut absens percussus curetur, et id genus alia, in quibus optatus effectus à natura rei quæ applicatur, rationabiliter exspectari non potest, nec causa adest ulla quà prudenter judicemus effectum illum Deum miraculosè producturum esse. Unde enim scimus aut prudenter conjicimus feminis illis, illique unguento vim inesse, quæ Deum moveat ad effectum illum miraculosè faciendum? Itaque ex benedictionibus unctionibusque illis nonnisi per occultam dæmonis actionem effectus haberi potest, si seguatur, ac nonnisi ex tacità cum illo pactione operari potest. Hùc quoque spectat superstitiosa illorum fides, qui in numero tredecim malam veluti qualitatem fingentes, putant nefas esse tredecim homines in eadem mensa sedere, Tuturum alioquin, ut eorum unus, aut eodem anno moriatur, aut instar Judæ proditor sit futurus. Quis enim huie numero malignam hanc indidit virtutem? Regula hæc locum non habet in iis quæ à Deo sunt instituta, à cuius promissione et virtute speratur effectus. Sunt autem cæremoniæ aliquæ, quæ utiliter adhibentur, etsi non sunt à Deo institutæ, dùm constet ab Ecclesià esse præscriptas, quæ à Deo instituendi ritus potestatem habuit. Ex quo tertia eruitur.

REGULA III. Superstitiosum est quidquid ad effectum producendum adhibeatur, quem exspectare non possumus, nec à naturali rei applicatæ virtute, neque ab institutione divinâ, neque ex præscripto Ecclesiæ, quæ id ad effectum illum obtinendum ordinaverit.

Regula ex variis conciliis deducta est. Proferam tantum verba duorum conciliorum Mechlinensium, quorum alterum anno 1570, alterum verò 1607, celebratum fuit; in illo, tit. de Superst., hæc habentur: Cum rectè moneat sacrosancta synodus Trid. ut omnis superstitio tollatur, docet hec synodus omnem illum rerum usum esse superstitiosum, qui sine verbo Dei et Ecclesiæ doctrinà sit, proscriptis aliquibus ritibus et observantiis, quarum rationabilis causa reddi non potest, et fiducia in eis collocatur certò exspectandi aliquem eventum, qui sine illis viribus ex sanctorum intercessione non speraretur, aut quæ in cultu sanctorum ex temeritate, aut quâdam levitate potius quam pietate, et vera in Deum religione, fieri videntur. In altero verò, tit. 45. de Superst., legitur: Et quoniam rudis populus sapè ex ignorantia superstitionibus inquinatur, parochi subditos suos diligenter de illis doceant, et inter cætera.

superstitiosum esse exspectare quemcumque effectum à quâcumque re, quem res illa nec ex institutione divinà. nec ex ordinatione et approbatione Ecclesiæ producere potest. Ex hâc regulâ lata patet ad cognoscendas superstitiones via. Ex eâ enim constat licitum esse res naturales ad effectus producendos applicare, quos naturaliter producere possint, ac licitum itidem res applicare ad effectus obtinendos, quos illæ naturå suå producere nequeant, modò Deus, vel Ecclesia res illas usurpari voluerit, ut optatum effectum habeamus, ut, ex. gr., res et verba, quibus sacramenta constant, pro obtinendà gratià; vel preces, benedictiones, ac aliæ præscriptæ ab Ecclesià cæremoniæ pro illis effectis, quæ ex earum usu speramus. Dùm enim constitutas per Ecclesiam cæremonias adhibemus ad effectum etiam obtinendum, qui naturalem illarum virtutem non sequatur, certum est nos effectum non aliunde quam à Deo sperare, atque ad illum obtinendum media adhibere ab Ecclesia, cui Deus hanc potestatem fecit, instituta, et quæ ob assistentiam quam semper habet Spiritûs sancti in iis designandis, errare non potest, ideòque nec superstitionem præcipero, aut fovere.

Neque dubitare possumus quin hanc Deus Ecclesiæ suæ potestatem concesserit. Matth. enim 10, convocatis duodecim discipulis suis, dedit illis Jesus potestatem spirituum immundorum, ut ejicerent eos, et curarent omnem languorem, et omnem infirmitatem. Et Luc. 10, v. 19: Ecce, inquit, 72 discipulos alloquens, dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes, el scorpiones, et super omnem virtutem inimici; et nihil vobis nocebit. Hâc verò potestate uti sine cæremoniis non poterant: ac cæremonias reverà nonnullas constituisse, exorcismi pro depellendis malis spiritibus ab ipså Apostolorum ætate in Ecclesià usurpati, rem exploratam faciunt. Illam verò potestatem in Apostolis, ac septuaginta discipulis, datam fuisse Ecclesiæ pastoribus. tum ex eo constat, quòd semper in Ecclesià necessaria esset dæmonis depellendi potestas, quia semper is circuit quærens quem devoret, tum etiam ex perpetuâ et constanti Ecclesiæ traditione comprobatur. Hac enim docemur, impositionem manuum ad curandos infirmos, et ab Apostolis adhibitam fuisse, et durâsse ad quintum usque Ecclesiæ seculum, ut agendo de ministro confirmationis ex auctoritate Innocent. I, ostendemus; ac deinde seimus in usu semper fuisse exorcismos pro expellendis malignis spiritibus, aliasque cæremonias. Atque hæc obiter diximus, nam de hac Ecclesiæ potestate, cap. 5, ex professo tractabitur.

Itaque dum rem ad effectum producendum adhibeamus, quæ, cum virtutem illum producendi non habeat, solam rationem signi habere possit, si a Deo vel Ecclesià id institutum non sit, dum ex illius applicatione effectum consequi certò sperenus, id non aliunde quam à dæmone exspectare possumus; ideòque tacitam vel expressam cum illo pactionem continet.

A ex dictis satis perspicuè liquet. Sed quo taciliàs

res tanti momenti cognoscatur, novis etiam momentis comprobamus. Facultas Parisiensis, ann. 1398, hunc inter alios de superstitione articulum definivit : In quâcumque superstitiosà actione ex quà effectus exspectatur, quem neque à rei quam applicamus naturà, neque à Deo rationabiliter sperare possumus, tacita cum dæmone pactio intercedit. Id etiam docent S. Th., 2-2, q. 96, a. 2. Gerson, tract. de Erroribus circa magiam, Dionysius Carthusianus, Guillelmus Parisiensis; theologi denique omnes, atque ratio quam afferunt, rem planè demonstrat. Nam dùm res ad effectum producendum applicatur, quæ apta ad illum producendum virtute careat, effectus ille nonnisi ab alia causa exspectari potest. At non possumus effectum illum ex Deo sperare, neque ex angelis ejus ministris, dum res illa à Deo ad illum effectum producendum destinata non sit, neque ab Ecclesia pro illo divinitùs obtinendo instituta; quis enim rationabiliter à Deo certò exspectabit effectum ex rei applicatione quam ineptam agnoscit? Superest ergo ut à solo maligno spiritu, à cujus unicè institutione vis quæ præsumitur pendere potest, effectus ille exspectetur. Pactio ergo saltem tacita cum illo intercedit. Accedit etiam quòd actio illa vana natură suâ inutilis, ex dæmonis suggestione excogitata præsumitur; nam ab Ecclesiâ et à Deo vanum superfluumque cultum vetante, prohibita est. Ergo contra Dei voluntatem adhibetur, et contra Dei voluntatem instituitur. Quis ergo dubitet, quin suggerente dæmone inventa fuerit, et quin ex tacito cum eo inito pacto ac societate adhibeatur? Quòd si hæc superstitiosa inveniantur virtutis alicujus, tantò perniciosiora sunt secundùm Augustinum, quantò sunt ad seducendum validiora. Ille signidem effectus, cum neque à miraculo vero, neque à causà naturali fieri cognoscatur, ut à seductoribus dæmoniis proveniat consequens est. A seductoribus autem fallacibus, à patre mendacii, ab hoste crudelissimo, quid boni, quid veri, quid commodi speres, tu videris. Ita Gerson, de Erroribus circa artem magicam, et art. Reprobatis 3 dieto.

Vanus hic atque inutilis usus pluribus potest contingere modis. Primò, si effectus procuretur adjunctis nonnullis vanis et inutilibus, quæ ad effectûs productionem necessaria putentur; ut, v.g., verba non nulla sacræ Scripturæ vel ecclesiastica, quæ sint certâ formå ac modo quodam particulari conscripta, vel certà horà; et delatio herbæ, quæ sit certo temporis momento collecta. Hæc enim cum vana præsumptione adhibeantur, tacitam illam pactionem præ se ferunt. Secundò dùm recitantur aliqua Scripturæ verba pro effectu aliquo vano, vel ex vanà præsumptione optato, obtinendo, ex. gr., promovendo agitandoque annulo ad filum appenso, pro incantandis canibus, etc. Vide quæ de annulo illo superstitioso scribit cardinalis Cajetanus in Sum., V. Incantatio: Sciant, inquit, lectores quòd volui non experiri, sed convincere hujusmodi diabolicam institutionem ad effectus vanos propter utilitatem fidelium. Accepto namque filo et annulo, protestatus sum quòd versum illum sacrum Deo vero, cui à Psalmistà dirigitur, dicebam, et non tanquam institutum

ad movendum annulum, et sic dixi versum illum, et annulus non est motus. Et hinc cognoscant omnes, quòd tunc diabolus movet annulum, dim versus ille dicitur ei, ut ipse instituit. Idem de iis dicito qui Scriptura verba adhibent pro incantandis canibus; tunc enim juxta diaboli institutionem adhibentur.

Tertiò hæc intercedit citata pactio, dùm ad effectus obtinendos, quos naturà sua res applicata producere valeat, adduntur characteres ac vana quædam signa ut securius habeatur effectus : ut dum quis pro corporis purgatione medicinam sumere nollet nisi certæ figuræ vase contentam, in quo priores alphabeti litteræ descriptæ essent. Quartò, dùm certa incognita verba adhibeantur pro effectu obtinendo, vél dùm ex alicujus oratione à privatis confictà, in quâ certa Hebraica vel Græca verba habeantur, supernaturalis effectus certò exspectetur; tunc enim vanà præsumptione effectus ille speratur, quem nonnisi dæmon, cujus suggestione vana illa cæremonia inventa fuit atque adhibetur, producere potest. Quod quidem attentè notandum est, ne sub prætextu cultûs divini aut alicujus sancti, dæmoni honor obsequiumque deferatur. Oblata mihi fuit paucis ab hinc annis quædam in honorem S. Patritii conficta oratio, quâ in nonnullis parum ab Urbe dissitis locis utebantur ad benedicendam aquam cujus usu certo credebant, statim à quocumque ex veneno derivato morbo, hominem, sive bestiam liberatum iri, etiamsi is distans esset, modo alter saltem ipsius nomine aquam illà præparatam biberet. Quis verò non videt vanam hanc credulitatem, quæ non ex Dei promissione, neque ex institutione Ecclesiæ, sed contra expositam ab Ecclesià doctrinam est, ex dæmone originem trahere, ideòque effectum illum nonnisi à dæmone exspectari? Sed neque oratio ipsa superstitione caret; habet enim per hac sanctissima nomina Eloi + Adonai + et Sabaoth + atque ita occa sionem præbet certò exspectandi effectum illum ob inditam, ut falsò putant, illis nominibus virtutem. Quinto denique, dum verba quæ pro effectu extraordinario adhibentur, falsi quidpiam contineant, vel dùm preces in quibus vis magna statuatur, incertis apocryphisque historiis refertæ sint; cùm exspectari nequeat à Deo, qui summa veritas est, ex falsitate certus effectus. Superstitiosum est, inquit cardinalis le Camus episcopus Gratianopolitanus, in orationibus historias apocruphas, fabulosas, incertasque miscere. Atque hac satis visa sunt ad superstitiones dignoscendas, et ad varios detegendos modos, quibus tacita cum dæmone pactio instituitur.

#### CAPUT III.

De naturà, origine, utilitate ac necessitate sacrorum rituum.

Sacrorum rituum naturam, originem, ac necessitatem, non indicare tantum, sed etiam demonstrare operæ pretium duximus; quamobrem variis propositionibus rem explicabimus. Esto itaque:

Propositio I. Sacer ritus esse non potest actus illicitus.

Nam eo fine institui debent sacri ritus ut iis Def

cultus in hominibus augeatur: debent enim ex instituentis determinatione ea per sensus menti offerri, quæ hominis erga Deum obsequium concilient et augeant. Per actum autem illicitum, qui de se malus sit, vel aliquà lege prohibitus, Dei cultus et gloria non augetur, sed ei injuria fit, ejusque gloria præcepti transgressione contemnitur. Atque hinc liquet, jure meritòque damnari ab Apostolicà Sede festivas gratulationes, quæ solemni ritu in primà puellarum purgatione fieri solent in regno Madurensi, aliisque finitimis regionibus, quòd pudori et honestatis legibus adversentur, et detestandos esse obscænos nonnullos ritus, quos in nuptiis celebrandis usurpari solere apud Hottentottos, gentem maximè barbaram, et nonnullos orientales, historici nonnulli testantur.

PROPOSITIO II. Ritus sacri eadem, qua instituti sunt auctoritate, mutari possunt.

Etenim ritus non naturà suà, sed instituentis voluntate ac determinatione, ea significant, quæ ad fovendum augendumque Dei cultum alliciant et moveant. Igitur tota eorum vis ab instituentis arbitrio pendet: ergo instituentis voluntate ritus significatu privari potest, atque res alia, sive alius actus, ad id significandum assumi.

Propositio III. Si ritus hominum ex abusu ad superstitionem, vel hæresim fovendam adhibeatur, aut in Dei injuriam cedat, prudenti æconomià mutatur, et quandoque etiam aboletur.

Nam sacri ritus non solum non possunt esse perniciosi, sed nec etiam inutiles, ut è definitionibus liquet. Igitur dum homines iis abutuntur, ut superstitionem vel hæresim foveant, aut si eorum usu injuria Deo stat, sive ex hominum malitià, sive alià de causà, prudenti œconomià mutantur et abolentur. Ob abusus Ecclesia è medio sustulit Agenas, convivia, scilicet, christianæ charitatis fovendæ causà primis Ecclesiæ temporibus instituta. Eàdem œconomià usus est S. Gregorius Magnus, dùm in Hispanià trinam immersionem, quæ in Baptismo ex antiquà consuetudine adhibebatur, auferri permisit, quia câ Ariani abutebantur ad docendum divinas personas naturà et gradu esse distinctas, ut constat ex epist. 41, quæ est ad Leandrum Hispaniæ episcopum. Eâdem de causă alii în Latină Ecclesià mutati ac sublati sunt ritus. A Constantiensi et Trid. synodo usus calicis laicis interdictus fuit, quòd, ob ingentem communicantium numerum, passim Christi sanguis spargeretur, et alia occurrerent, quæ divino sacramento atque Deo injuriosa essent. Et, ut alia omittam, ablatis justis de causis diaconissis, disciplina quoque mutata fuit baptizandi per immersionem, ut feminarum pudori consuleretur.

Propositio IV. Ritus legitimà auctoritate institutus vel comprobatus, si in Dei cultum et gloriam augendam referatur, licitè et utiliter adhibetur, licèt antea ritus fuerit falsæ religionis, et idololatræ gentis.

Nam ritus ratione illius quod menti offert, et quo homo in finem aliquem dirigitur, vel vitiosus, aut utilis est; ergo si ritus, quo idolum colebatur, mutato significato et objecto, ad augendum Dei cultum ejusque gloriam amplificandam referatur, licitus utilisque erit. Quod enim de se malum non sit, licitè usurpatur; utiliter verò quidquid in Dei gloriam referatur. Actus autem nullà lege prohibitus, quem hæreticus vel idololatra superstitioso cultu ritum constituat, de se malus non est, sed solùm ratione objecti et finis in quem dirigitur; si ergo in Dei gloriam dirigatur, ac Deo obsequii causà adhibeatur, licitus et utilis erit, nec ampliùs hæretici vel idololatræ ritus erit, sed orthodoxæ Ecclesiæ cæremonia. Sic cæremoniæ nonnullæ, quas Mosem ex Ægyptiis deprompsisse eruditis nonnullis visum est, determinatæ ex divinà, quâ Moses ducebatur, inspiratione, ad significandum Christum venturum, divinæ deinceps cæremoniæ dictæ sunt; baptismus, quo Judæi proselytos suos initiare solebant, postquam à Christo Domino ritus Christianorum et sacramentum novæ legis constitutus est, non ampliùs baptismus Hebræorum, sed christianæ religionis ritus et sacramentum appellatum est. Processiones denique ab Arianis institutæ, ut religiosæ pietatis famam ac splendorem affectantes, precibus et hymnis quos hinc inde per vias et plateas canebant, imperitum vulgum in turpissimi erroris societatem protraherent, postquam ab Orthodoxis in publicam veritatis contestationem ac in Dei laudem et gloriam fieri cœperunt, utiles sanctæque Ecclesiæ catholicæ cæremoniæ factæ sunt. Vid. Socrat. lib. 6 Hist. eccl., c. 8, et lib. 7, c. 23, et Sozomen. Hist. eccl., lib. 8, c. 8.

Atque hinc patet turpissime eos falli novatores, qui ut catholicæ Ecclesiæ ritus contemnant et damnent, satis esse putant ostendere atque clamare vel à Synagogå ut gentium superstitione originem trahere. Ritus enim, non ex eo quod retroactis temporibus fuit, nec ex fine quo tunc adhibebatur, sed ex eo quod in præsentià menti considerandum offert, et ex fine quo usurpatur, metiri debet. Igitur, si actus, si templum, si vestis, vel aliud quidpiam, quo gentes idolorum cultus ornandi, fovendi exercendique causà use sint, ab orthodoxà Ecclesià adhibeatur; vel ut exteriori pompà sensibus indicatà Dei majestate, et rerum omnium dominio, fortiùs homines moveat ad obsequium, vel ut in memoriam revocet collata humano generi beneficia, vel ut exteriori obseguio Dei cultum foveat et augeat, vel denique ut alio modo Dei honor et gloria augeatur, quid est quod reprehendi, quod damnari possit? Præterea quid mali est ritibus uti vicinitatem habentibus cum veteris Testamenti cæremoniis? Hæ enim designabant futurum Christum, nostri verò ritus jam venisse indicant , dum, verb. gr., luminaria adhibentur ad significandum patefactam lucem Evangelii; thurificatio, ad ostendendum odorem gratiæ à Christo manentem; vestes, quæ commemorandæ Dominicæ passioni serviant. Hæc de rituum natura. Venio nunc ad originem.

PROPOSITIO V. Exterior Dei cultus et ritus sacri nonms:
à Deo originem habent.

Ea enim, quæ Deus homines docuit, ex Deo originem trahunt; exteriorem autem Dei cultum, ritusque qui interiorem foveant et augeant, Deus ipse homines

docuit. Patet id primum ex eo quòd exterior Dei cultus cum hominibus cœperit, ut ex sacrificiis constat, Ture Cain et Abel Deo obtulerunt, Genes., c. 4; leinde, quia omni ætate nationes omnes cultum externum ritusque sacros adhibuêre, idque vel ex eo quòd hujusmodi Del colendi rationem à majoribus acceperint, quos Deus docuerat; vel quòd Deus ipse per rectam rationem id omnes homines doceat. Præterea constat itidem constituisse signum fæderis ipsum inter et terram initi; Genes., c. 9; circumcisionem statuisse signum pacti cum Abrahamo initi ejusque semine; ac plures per Mosem præscripsisse ritus, qui, aut collata beneficia Hebreæ genti, aut factas promissiones menti offerrent. Denique humano generi post diluvium præcepit ne carnem cum sanguine comederent, ut non tam faciles essent homines ad homicidia et sanguinis effusionem, sicut ante diluvium fuerant, quemadmodùm interpretes quamplurimi exponunt. Hebræo populo per Mosem cæremonias præscripsit; atque in plenitudine temporis, æterno ipsius Filio homine facto. baptismum, sacram cœnam, manuum impositionem, aliosque sacros ritus stabilivit, de quibus sequenti capite dicemus. Dubitari ergo non potest quin sacri ritus ex Deo originem trahant.

Propositio VI. Sacri ritus in hâc providentià non solum sunt utiles, sed etiam necessarii.

Propositio hæc ex lis quæ superiori propositione demonstravimus, facilè patet. Cum enim Deus omni ætate exteriorem cultum ritusque sacros homines docuerit, ac servandos quoque præceperit, argumentum est, non solum utile, sed etiam necessarium esse, ut homines ex animo et corpore constantes, etiam exteriùs per corpus Deo obsequium exhibeant, et ut per sensus ad Deum colendum alliciantur et determinentur. Quò autem res clarior flat, utramque propositionis partem paucis demonstrabo. Ad primam quod attinet, nemo non videt sacros ritus esse hominibus quam maxime utiles; ii enim ea sensibus offerre debent, quæ homines ad Deum colendum moveant et alliciant, quæque apta sint ad augendum in eis interiorem Dei cultum, eosque in æternam beatitudinem dirigendos. Altera verò pars ex modo liquet, quo Deus suam erga homines providentiam exercet. Licèt enim ita homines regere potuerit, ut interiùs lumine suo eos docendo et dirigendo per verum cultum ad supernæ beatitudinis consecutionem perduceret: tamen per visibilia ad invisibilium suarum perfectionum cognitionem nos ducit, ut docet Apostolus, et per factam ad sensus per prophetas et apostolos revelationem, quæ credenda, quæque nobis agenda sunt, manifestavit, modumque indicavit quo ei servire cultumque exhibere debeamus. Voluit ergo Deus, ut in hâc providentia hominibus per sensus tum credenda, tum agenda proponerentur. Ergo juxta hunc providentiæ ordinem, necesse est, ut homines per sensus excitentur, et alliciantur ad Deum colendum. Ut enim fides esse debet auditu, ita per auditum et alios sensus ad cultum Dei provocari et allici debent : eò vel magis quòd hominum plerique vix alià ratione quàm per

sensus determinari ac moveri possunt ad Deum colendum. Accedit etiam quòd homines in societate viventes invicem moveri et provocari debeant ad Dei cultum. Id verò, quà ratione fiet, si exterior cultus sacrique ritus è medio tollantur?

# CAPUT IV.

De christianæ Ecclesiæ ritibus, ubi præcipui circa eosdem errores hæreticorum, qui sunt hâc ætate nostrâ in Occidentali Ecclesià, recensentur et confutantur.

Explicatâ sacrorum rituum naturâ, origine et utilitate,

de ritibus dicendum est quos vera Christi Ecclesia præscribit, servandosque præcipit. Itaque in hoc capite agemus de exteriore Der cultu ac ritibus in universum, et exponemus catholicæ Ecclesiæ systema circa sacrorum rituum disciplinam. Plures sunt hoc tempore in Occidentali Ecclesiá hæreses, quarum quælibet plures habet circa sacros ritas errores. Omnes catholicam Romanam Ecclesiam novitatis et superstitionis insimulant, ejusque auctoritatem, cujus sententia è fidefium communione dejecti sunt, contemnunt et negant. Sed invicem dissident, tum in designando novitatis initio, tum in exteriori cultu reprehendendo atque damnando. Sociniani et qui ils proximè accedunt Remonstrantes, Apostolorum ætate Ecclesiam Christi mutari ac depravari cœpisse, tum circa dogmata, tum circa disciplinam effutiunt. Calviniani à secundo, Lutherani verò aliique à tertio vel quarto Ecclesiæ seculo variationis et novitatis initium sumunt. Sociniani, Remonstrantes et Calviniani, exteriorem Dei cultum, ut christianæ Religionis simplicitati contrarium, detestantur; contra verò Anglicani hierarchiam ecclesiasticam, exteriorem Catholicorum in pluribus similem cultum, ac cæremonias benè multas usurpant et probant. Lutherani ritus adiaphoros putant, et contra aliorum hæresim, Christi Salvatoris imaginem in ecclesiis detinendam esse contendunt. Variant etiam in iis indicandis, quæ superstitionem in exteriori Ecclesiæ nostræ cultu redoleant, ut invicem pugnant circa dogmata fidei. Ita Deus Ecclesiæ suæ manifestat, eos superbiæ, dissidii, errorisque spiritu duci.

Hujusmodi errores confutaturi, ostendemus primò, exteriorem Dei cultum Christianæ Religionis humilitati, et simplicitati non adversari; secundò in Christi Ecclesià inesse instituendi ritus potestatem; tertiò, potestatem hanc cum auctoritate præcipiendi, condendique leges esse conjunctam; quartò, hanc potestatem non inesse in magistratibus, atque principibus; quintò, sed in Ecclesiæ pastoribus; denique, postorum omnium jurisdictionem Romani Pontificis auctoritati esse subjectam.

PROPOSITIO I. Exterior Catholicæ Ecclesiæ cuitus christianæ Religionis simplicitati non adversatur.

Ut, quæ sunt nota, ab iis quæ novatores in dubium revocant, secernantur, tria principio constituo quæ ab ipsis quoque hæreticis unanimi consensu probantur. Primum, ea quæ ad statuendum atque servandum in divino cultu ordinem et decorem utilia sint, non esse Christianæ religionis humilitati, ac simplicitati contraria. Nam recta ratio docet in omnibus, sed præsertim in Dei cultu ordinem decoremque servari oportere; et Paulus 1 ad Cor., c. 14, v. ult., jubet, ut omnia honestè et secundum ordinem fiant. Plures autem cæremoniæ, quibus exterior catholicæ Ecclesiæ cultus continetur, ad ordinem decoremque in sacro cultu servandum quam maximè conferunt, ut easdem expendênti manifestum fit.

Deinde statuo Christianam religionem non prohibere sacrorum rituum usum. Nam præterquam quòd hujusmodi prohibitio, nec à Christo Domino, nec ab Apostolis ullibi facta legitur, ipsi quoque Novatores fatentur Christum constituisse Baptismum, ut sacrum ritum, quo homines novum hommem induerent, atque Christianæ religioni initiarentur; et sacram Cœnam, quam perpetuò ab Ecclesià in sui commemorationem fieri debere mandavit; nec inficiantur, Apostolos ad indicandum gratiam, aliaque sancti Spiritus dona, quæ hominibus conferebantur, manuum impositionem, aliasque cæremonias adhibuisse.

Denique, omnia illa quæ cum virtute nobis præscripta conjunctionem aliquam habent, et ad ejus perfectionem faciunt, et solo fine suscipiuntur, ut aptiores et promptiores simus ad colendum Deum, optime cum Christiana religione cohærere, fatetur Limborgius ipse Arminianus Theol. Chr., lib. 5, c. 75, n. 15. At quæ cæremonia est in exteriori Catholicorum cultu, quæ si eo fine usurpetur, quo adhiberi jubet Romana Ecclesia, cum virtute nobis præscriptâ conjuncta non sit, vel ad virtutis perfectionem, Deique cultum augendum non referatur? Imò si qua sit cæremonia, quæ apta non sit fovere, et augere interiorem Dei cultum, quo Deum in spiritu et veritate diligimus atque colimus, tum ab Ecclesia, tum ab omnibus Theologis nostris, tanquàm inutilis et superflua rejicitur, et damnatur. Atque hæc notata sunt, ut palam cuique fiat hæreticorum impudentia, dum Romanam Ecclesiam calumniantur, quod cultum omnem divinum, hominis sanctitatem, ac totam æternæ salutis spem in exteriori cultu, et caremoniarum usu constituat. Venio nunc ad demonstrationem.

Ouidquid ad servandum in divino cultu ordinem et decorem, et ad interiorem in nobis Dei cultum augendum utile sit Christianæ religionis humilitati, atque simplicitati non adversatur : quippe quæ cordis, sev spiritûs humilitatem et simplicitatem commendat, nec ullibi vetat exteriores actus, qui simplici atque humili corde divini cultûs causâ fiant. Ritus antem, quibus exterior catholicæ Ecclesiæ cultus continetur, vel ad servandum in divino cultu, seu sacrorum confectione et administratione ordinem et decorem, vel ad virtutis exercitium, aut ad interiorem Dei cultum augendum referri debent, juxta cătholicæ Ecclesiæ institutionem atque doctrinam. Hæc enim inutiles et superfluos ritus, ut superstitiosos damnat, atque abusus, si qui sint in cæremoniarum praxi, pastorum diligentià omninò removendos præcipit. Videatur conc. Trid., sess. 22, Decret. de Observ., et Evitand. in celebrat. missæ, et sess. 25, de Invocatione, veneratione, etc.

Et sanè quis neget plerosque ritus catholicæ Ecclesiæ ad sacrorum ordinem et decorem pertinere? Exterior pompa maximé confert tum ad decorem in sacris functionibus servandum, tum ad alliciendos homines ad publicum Dei cultum, tum ad debitam Deo ejusque divino cultui venerationem conciliandam. tum denique ad ostendendum hominibus Dei majestatem supremumque dominium, cujus consideratione cordis humilitas et simplicitas fovetur et augetur. Opera quæ Eccleske præcipit, sunt veræ virtutis exercitium, vel ad virtutis exercitium disponunt, si eo fiant fine quo ipsa præscribit. Nam vel sunt actus religionis et virtutis, ut auditio sacri, sacramentorum susceptio, etc., vel ad exercendam virtutem disponunt et juvant, ut jejunia, cœlibatus, etc. Promissiones denique et Dei beneficia, quæ per ritus plerosque menti contemplanda offeruntur, ad fidem, spem et charitatem augendam destinantur.

Aiunt verò exteriorem Romanæ Ecclesiæ cultum mundi pompam redolere, quæ potiùs superbiæ fastum quàm cordis humilitatem fovet et auget.

At, si non mundi, sed religionis ac Dei causa fiunt, cur mundanæ pompæ dicuntur? Si Ecclesia cum Christo docet hæc sine humilitate et simplicitate cordis fieri non debere, si pompæ illæ ac splendidi ritus, Dei majestatem ad sensus ostendendo, cordis humilitatem ac simplicitatem fovent et augent, quo jure ut affectus mundani damnantur? Numquid Deus mundanas pompas probavit, dum auctoritate comprobavit suà, splendidum ornatum, vestes et alia pretiosa divini cultûs instrumenta, quæ in Hierosolymitano templo adhibebantur? Non ita sanè visum est sanctis Ecclesiæ Patribus, qui eâ ætate floruère, in quâ redditâ jam Ecclesiæ pace, principum munificentia ita exterior Dei cultus exornari potuit. Videantur Cyrillus, eath. 24, Ambros., lib. 1 de Off., c. 22; Gregor. Nazianz., oratione 11 in Laud. Gorg.; Hieron., epist. 3 ad Heliodorum, et 2 ad Nepotianum; Patres denique omnes quarti et quinti Ecclesiæ seculi. Ii enim summis laudibus extollunt illorum pietatem et religionem, qui sumptus maximos impenderant in ornandis Christianorum templis, comparandisque pretiosis sacerdotum vestibus, atque aliis divini cultus instrumentis. Numquid novatoribus ætatis nostræ magis exploratum est, quòd Christianæ religioni contrarium sit, quàm Patribus illis, quibus trium priorum seculorum traditio ignota esse non potuit, quique tanto studio ac fervore fidei paritatem ac disciplinæ nitorem in Ecclesia conservare conati sunt? Hactenus quoad ornatum templorum, pretiosa divini cultûs instrumenta, splendidumque ecclesiasticarum functionum apparatum.

Venio nunc ad exremonias que in sacramentorum administratione adhibentur. Non video qua fronte has Christiane religionis simplicitati adversari prætendant. Nam hæ adeò antique sunt, ut nonnisi ex Apostolis repeti queant. Sunt enim, saltem magis præcipue. Ecclesiæ Orientali et Occidentali communes; ac in Oriente vigent quoque apud Græcos, Jacobitas Nestorianosque à multis seculis è Romanæ Ecclesiæ communione separatos. Quamobrem initio quinti seculi fuisse cæremonias totius Ecclesiæ per universum diffusæ certò cognoscimus. At cùm non constet generali quâdam totius Ecclesiæ sanctione fuisse institutas, quis non videat nonnisi ab Apostolis et apostolicis viris originem habere potuisse, à quibus per universum constitutæ Ecclesiæ veluti à communi fonte descendunt? Vero autem simile non est pugnantia cum Christi religione Apostolos docere atque inculcare voluisse. Rursus cæremoniæ baptismi, idem de aliis dicendum, ea menti offerunt, quæ christianam fidem doceant, eamdemque foveant et augeant. Exorcismi significant libertatem à dæmone quam per Christum acquirimus; abrenuntiationes Satanæ de officio hominis christiani baptizatum monent; immersio, Christi sepulturam memoriæ offert; et, ut alia omittam, salivæ usus, Christi miraculum indicando, quo cæco sputo visum reddidit, docet nos, Baptismum lumen afferre, quo cœlestem veritatem percipiamus. Hæc verò christianæ fidei, spei atque charitati non nocent, sed prosunt.

Dicent nesas esse Christianos ad egena et infirma mundi elementa revocare, scilicet, externis ritibus quidquam menti offerentibus, puerorum instar ad credendum et Deum colendum allicere et trahere. Hæc enim propria veteris legis æconomia erat, quæ fuit per Evangelii libertatem sublata. Lex illa, inquit Apostolus ad Galat., c. 3, pædagogus noster suit in Christo, ut ex side justiscemur. At ubi sides jam venit, non sumus sub pædagogo, id est, non trahimur amplius per cæremonias ad credendum, Deumque colendum.

Sed nemo dicet cæremonias, qua ratione Ecclesia præscribit, usurpatas, egena appellari posse, et infirma mundi elementa. Hæ enim, ut dixi, ad augendum in nobis interiorem Dei cultum referri debent, reque spes salutis nostræ in exteriori earumdem corice et usu ponenda est. Hoc sensu Apostolus veteris legis cæremonias egena et infirma mundi elementa appellavit, non verò quatenùs excitabant et fovebant in hominibus fidem in Christum venturum; quâ fide Abrahamum justificatum fuisse, capite illo docet, ubi etiam eos qui ex side sunt, omnes silios Abrahæ appellat. Infirma quoque et egena elementa vocavit, postquàm fides illa venit, quam fovere debebant. Hâc de causa dixerat : Ubi venit fides , hoc est, Christus , quem futurum cæremoniæ illæ significabant, jam non sumus sub pædagogo, nempe sub cæremoniis illis quæ homines puerorum instar per sensus ad credendum Christum futurum excitabant. Itaque veteris legis cæremoniæ, nuda, egena et infirma mundi elementa factæ sunt, postguam ea fuêre destitutæ virtute gua salutarem fidem in hominum cordibus excitabant. Egena quoque et infirma elementa vocavit, quæ superstitionis et idololatriæ causå adhibentur, eådem epist., c. 4, v. 8 et 10; nullibi verò scribit nefas esse Christianis ritibus uti, qui menti offerant quæ Christus pro nobis gessit, colluta nobis à Deo beneficia, vel quidquam aliud, quo hominis erga Deum amor et cultus foveri et augeri queat. Imò Pauli ætate jam cæperat usus signi crucis ad revocandum in memoriam Christum in crucem pro nobis actum, trina immersio in baptismo ad significandum Christi corpus triduò fuisse sepultum, festum Paschatis, Pentecostes, ac etiam cujuslibet diei Dominici ad memoriam recolendam Christi resurrectionis, adventús Spiritús sancti, etc. Et, præter alios ritus, quos infra indicabimus, constat in precandi modo, tum Paulum, tum Apostolos reliquos imitatos fuisse Judæos.

PROPOSITIO II. In Christi Ecclesià vera inest instituendorum rituum potestas.

Hic pro comperto habemus, Christum Dominum septem instituisse Sacramenta; idque à nostris theologis adversùs novatores abundè demonstratum statuimus. Contendimus verò Ecclesiæ potestatem fuisse concessam instituendi ritus, tum in sacramentorum administratione usurpandos, quibus non modò ordini et decori sacræ functionis consuleretur, sed etiam gratiæ indicarentur, quas homines per hujusmodi sacramenta reciperent, tum etiam quibus locus, tempus et modus divini cultûs præscriberetur, vel ea hominibus offerrentur, quibus virtutum exercitium facilius fieret, Deique gloria et cultus amplificari posset. Id verò facilè demonstratur.

Primum, quia Deus Ecclesiæ suæ animarum curam concredidit; voluitque ut eas regeret, atque in æternæ felicitætis consecutionem dirigeret. Necesse ergo est tantam ei dederit auctoritatem, quanta ad hujusmodi directionem necessaria est. Neque enim Deus vult finem, quin media ad finem comparandum necessaria suppeditet. Ad id verò necessaria est potestas instituendi ritus quibus hominipus ea per sensus offerat, quæ, vel Dei maiestatem, ve. De: beneficia aut gratias, quas nobis concedit in memoriam revocando, ad adorandum et diligendum Deum. et ad pietatem colendam, excitent atque determinent; sive. ut clariùs loquar, necessaria est Ecclesiæ potestas ea hominibus suggerendi et proponendi, quæ utilia sunt ad beatitudinis consecutionem; sunt autem ritus utiles, imò in hâc providentià etiam necessarii, ut in postremà superioris capitis propositione demonstravimus.

Deinde Christus Dominus, Joan. cap. 9, exemplo præmonstravit suo cæremoniarum usum, dùm luto usus est, ut cæco Siloe visum restitueret. Atque huic similes instituendi cæremonias fecisse Ecclesiæ suæ potestatem facilè patet: nam Matth. 42, et Luc. 10, Apostolis discipulisque fugandi dæmones, sanandique morbos potestatem concessit; ergo et auctoritatem instituendi eæremonias quas in hujusmodi potestatis usu adhiberent. Ejusmodi sunt impositio manuum, quâ Ananias usus est ad curandum Saulum recenter ad Christi fidem conversum, de quâ in Actis Apostolorum, atque exorcismi ad expellendos dæmones, insufflationes, aliiqueritus, quos cum semper ac ubique

terrarum Ecclesia usurpaverit, nonnisi Apostolis re- 1 ferre possumus acceptos. Rursus an non Apostoli fuêre Christi ministri, ac mysteriorum Dei dispensatores, ut habetur ad Cor. 2, c. 4? Quis ergo credat auctoritatem à Deo non accepisse necessariam ad hujusmodi obeundum ministerium? At hæc secum potestatem ferebat ordinandi disponendique sacras functiones, instituendique cæremonias ad ca menti offerenda destinatas, quæ mysteria atque beneficia memoriæ offerrent, quæ fidelibus contemplanda essent. Hine Apost. Paulus in supra laudatâ Epist., Aug., teste in Epist ad Januar., Corinthiis pollicetur se ordinem modumque dispositurum fuisse, quo Eucharistia sumenda esset, dùm ad ipsos venisset: Cætera, inquiens, cùm venero disponam. Eadem habet Trid. syn., sess. 13, c. 2.

Præterea, Ecclesia semper potestate instituendi ritus usa est, adeòque eam à Christo Domino accepit; neque enim est verisimile Apostolos, eorumque discipulos potestatem sibi usurpare voluisse, quam à Deo non habuerint. Plures instituisse ritus Apostolos, ex constanti et perpetua omnium seculorum traditione constat. Ex Apostolis enim originem ducunt nonnulli dies festi, scilicet Paschatis, Ascensionis Christi in cœlum, Pentecostes, ac dies Dominicus, jejunia nonnulla, puta antepaschale, ac fortassè etiam quartæ et sextæ feriæ jejunium; item mos ille quo prohibemur Eucharistiam sumere non jejuni; aliæque liturgiarum preces, trina immersio, insufflationes, unctionesque, et aliæ tum baptismi, tum aliørum sacramentorum cæremoniæ, quas Ecclesia ubique ac semper usurpavit, nec scimus ab aliis accepisse quam ex Apostolis, unde sides ritusque per universum orbem à primis Ecclesiæ temporibus propagati, originem trahunt, ut Aug., epist. 54, alias 118, ad Januarium invictè demonstrat. Ritus antea dictos, indicatos legimus à Justino, propè finem Apologiæ ad Antonium Pium, ubi etiam commemorat sacros Christianorum conventus, concionum precumque ordinem, benedictionem antistitum, aquæ vinique oblationes, ac sacræ liturgiæ cæremonias; ab Irenæo, Athenagorà, Tertulliano, lib. de Corona milit., c. 3, lib. de Bapt., et alibi, à Cypriano, Epist. ad Magnum; et Clemente Alexandrino, aliisque trium priorum seculorum Patribus; atque eorum plerosque præscriptos habemus in Constitutionibus et Canonibus qui Apostolorum nomine circumferuntur, in quibus Ecclesiæ disciplinam contineri, quæ ab Apostolis et apostolicis viris orta, pro Ecclesiæ regulà primis temporibus habita sit, nemo negare potest.

Constat etiam Ecclesiam, deficiente miraculorum copià, ac primorum Christianorum fervore, progressu temporis ritus auxisse, ut frequentius in hominum memoriam Dei gratias ac beneficia, et majestatem revocando, pictatis in eisdem fervorem excitaret, eosque fortiùs ad Dei cultum percelleret. Auctos ita fuisse Ecclesiæ ritus, testantur Patres quarti et quinti seculi; Sacramentaria tum Gregorii Magni, tum aliorum, qui à septimo seculo apud Latinos scripserunt;

ac Eucologia, quibus à mille et ampliùs annis utuntur Græci.

PROPOSITIO III. Hujusmodi Ecclesiæ potestas cum auctoritate conjuncta est ferendi leges.

Id facilè ex eo patet, quia potestas hæc Ecclesiæ omninò necessaria est. Ut enim regat atque in æternum felicitatem dirigat hominem, qui et veram erga Deum pietatem et suam in eo beatitudinem neglectui habere propensus est, necesse est ea præcipere possit, quæ homines ab iis removeant et distrahant, quæ huic comparandæ felicitati impedimento sint, et quæ istius consecutionem faciliorem faciant. Si enim in eo qui civili societati præsit, necessaria est ferendæ legis potestas, quà homines ad præscriptos civitatis et imperii fines legibus dirigantur, cur in ea societate necessaria non erit, quæ Deo ipso jubente homines in infinitè præstantiorem finem, hoc est, in æternam felicitatem dirigere debet! Sicut enim sine civilibus legibus, quæ impedimenta removeant, ac faciliorem reddant observationem legis naturalis, optata tranquillitas in societate haberi non potest, ita sine legibus, quæ removeant ea quæ impedimento sint, ac promptiores homines reddant ad servanda divina præcepta, ad virtutum exercitium et Dei cultum, difficilè admodùm, ac ne vix quidem regi ac dirigi possunt animæ in æternam beatitudinem. Cùm nemo neget hanc Deum dedisse summis imperantibus potestatem, quod medium sit ad tranquillitatem illam procurandam, quæ est imperii finis, quis neget eamdem potestatem dedisse iis quos animarum constituit rectores, voluitque ut eas per apta media in summum bonum, cujus unicè possessione beati sumus, dirigerent?

Sed non desunt in Scripturà argumenta quibus hanc ex Deo accepisse potestatem demonstretur. Nam Christus, quos Apostolos discipulosque suos delegerat, docere jussit omnes gentes, Matth. cap. ult. Ac eorum qui credere in Christum vellent, pastores declaravit, dum Petro dixit: Pasce oves meas, Joan. 21; Deinde claves dedit ei regni cœlorum, Matth. 16. Solvendi ac ligandi potestatem, ac facultatem dimittendi peccata, Matth. 10. Ubi verò ligandi solvendique potestatem fecit, declaravit, peccantem fratrem, qui post trinam monitionem Ecclesiæ parere noluerit (id enim significant verba illa: Si Ecclesiam non audiverit1, habendum esse veluti ethnicum et publicanum, hoc est. veluti à communione et sidelium societate dejectum. Pastoris verò ovium curam habentis allegoria, juxta Seripturarum phrasim, supremam significat potestatem, 2 Reg. 5, et 1 Paralip. 11, v. 2, ubi : Pasces, inquit Dominus, populum meum Israel, et tu eris princeps super eum. Et potestas clavium summam itidem potestatem designat. Nam Isai. 22, cùm Deus à Sobná in Eliacim summam potestatem transtulit, ait : Vade, ingredere ad cum qui habitat in tubernaculo, ad Sobnam præpositum templi, et dices ad eum : Quid tu lic? expellam te de statione tuâ, et de ministerio tuo deponam te: et vocabo servum meum Eliacim; et induam illum tunica tuâ, et singulo tuo confortabo eum, et potestatem tuam dabo in manu ejus, et dabo clavem domûs David super

humeros ejus; et aperiet, et non erit qui claudat; et claudet, et non erit qui aperiat. Dubitari autem non potest, quin Deus pastores, quos in Ecclesià posuit ad confirmationem sanctorum in opus ministerii. in ædificationem corporis Christi, ad Ephes. 11, semper in Ecclesià futuros esse vellet; et quin semper apud eos illam clavium potestatem esse volucrit, quam pro regendis suis ovibus tradidit. Itaque si Christus, dùm Ecclesiam fundavit, ministros quos in eà posuit, pastores declarayit, ac pastores, qui claves haberent regni cœlorum, qui ligarent ac solverent, qui è societate expellerent suà inobedientes; quis dubitet quin summam cis dederit potestatem, quæ pastoritio munere ac clavium traditione conferri hominibus à Deo consuevit?

Imò hanc contulisse Christus ipse declarat, Lucæ 10, v. 16, dùm Apostolis dicit: Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit. Audire verò Latinè apud Tullium, Quintilianum et Alphonsum Jurisconsultum, l. Arbit., ff. de Recept. arbit., ut et Græcè ἀχούειν, sive ἐπασκἔιν, et Hebraicè sciamach idem sonat ac obtemperare, et præcipienti parere. Itaque in ipsum Christum contumax est, qui Ecclesiæ jussa observare detrectet. Ergo quæ statuit ac præcipit Ecclesia, per factam ipsi à Jesu potestatem constituit et præcipit. Quamobrem Apostolus Paulus, ad Hebr. 13, v. 17, postquàm præpositos appellavit animarum pastores: Obedite, inquit, præpositis vestris, et subjacete eis.

Denique annon constat ex eâdem Scriptura, et constanti atque perpetua traditione, Apostolos eorumque successores, jure pastoritio, atque acceptà à Christo potestate clavium, usos semper fuisse in iis quæ ad fidem et disciplinam Ecclesiæ, vel ad tollenda scandala pertinerent? De iis enim rebus leges ab Apostolis, tum singulis, tum communi consilio constitutas, tota penè sacræ historiæ series evincit; hujusmodi autem constitutiones parțim scriptæ, partim non scriptæ fuerunt. Nota res est ex Apostolorum Actis, quæ pro subrogando Apostolo in locum Judæ, et pro institutione diaconorum in curam viduarum egerint, ac celeberrima illa lex, de quâ, cap. 15, quæ pro decernenda orta de legalibus controversia constituta fuit per hæc verba: Visum est Spiritui sancto et nobis nihil ultra imponere vobis oneris, quam hac necessaria, ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum, et sanauine, ct suffecato, et fornicatione. In iisdem Actis, c. 16, memoratur S. Paulum Syriam et Ciliciam perambulàsse, confirmans Ecclesias, præcipiens custodire præcepta Apostolorum et seniorum; τὰς διατάξεις, id est, Constitutiones. Accedit etiam quod statum subnectitur de eodem Paulo atque Timotheo: Cum autem pertransirent civitates, tradebant eis custodire dogmata quæ erant decreta ab Apostolis et semoribus, qui erant Hierosolymis. Ubi Glossographus, post veteres omnes Ecclesiæ utriusque doctores, dogmata rectè interpretatur statuta. Mitto præcepta circa mores, tum publicos tum privatos, quæ passim in Apostolorum scriptis occurrunt. Quis ignorat pro regendà Ecclesià plura verba constituisse, quæ litteris non sunt consignata? Id sanè indicat Apostolus, dùm 2 ad Cor. 11, se cætera quæ ad disciplinam spectarent, dispositurum pollicetur, et dùm, 2 ad Thess. 2, ait: State, et tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam. Hæ traditiones in Græco textu vocantur παραδόσεις, id est, præcepta. Ecquis neget ab hujusmodi præceptis ortum ducere jejunia nonnulla ac cæremonias quamplurimas semper et ubique in Ecelesiâ servatas, veluti supremâ quâdam lege institutas? Præterea Paulus incestuosum Corinthium tradidit Satanæ, aliosque improbos Ecclesiæ communione privavit, atque è fidelium societate dejecit.

Neque solum Apostoli, sed eorum etiam successores hâc eadem potestate leges ad Ecclesiæ disciplinam moderandam tulerunt. Quis enim ignorat tribus etiam prioribus seculis canones ab Ecclesiæ pastoribus fuisse conditos, quos veluti leges venerarentur? De iis enim Clemens Alexandrinus, Tertullianus, Cyprianus e: Eusebius in suâ Hist. eccl. passim meminêre. Nec solido fundamento eorum caret opinio, qui plerosque canones, et constitutiones, quæ Apostolorum nomine circumferuntur, à latis antiquis illis temporibus ab Ecclesià legibus deprompta fuisse, tuentur. Imò, si Apostolis accepta referenda non sint, quæ in illis statuta sunt, pleraque saltem ab eorum fuisse successoribus primis seculis constituta, asserere oportet. Quæ cùm ita se habeant, nullus superesse videtur dubitationi locus, quin Christus Ecclesiam instituendo suam, ei vim seu facultatem fecerit, quâ leges ferret ad Dei cultum, ad retrahendos homines à vitiis, eosque ad virtutis exercitium alliciendos necessarias. Videndum itaque in quo hæc resideat potestas. Occurrunt statim novatores, Grotius præsertim, et Puffendorsius, qui summis imperantibus hæc unicè jura competere impudentissimè asserunt. Hos refellit

PROPOSITIO IV. Potestas circa sacra à Deo Ecclesiæ concessa non mest in secum principious.

Demonst. Neme negat potuisse Christum Dominum Ecclesiæ jura, sive illius regendæ potestatem summis imperantibus tradere, aut eam ita constituere potuisse, ut tota imperio subjecta esset, atque à supremo principe regeretur. Imò cùm cujusque sit hominis cor in manu ejus, et quòcumque velit trahat illud, reges ipsos poterat Apostolos, pastores rectoresque Ecclesiæ suæ eligere ac destinare. Sed non ita fecit. Nana Apostolos elegit duodecim, ac deinde discipulos septuaginta duos, ut eos qui suam vellent fidem profiteri. in illam societatem cooptarent, in quâ ipsi, Christi potestate atque nomine pastores essent, ligandi soivendique, ac clavium potestatem haberent. Hos ad omnes gentes misit, atque ad reges ipsos et præsides. ut hos etiam si vellent, Christi oves facerent, atque potestati ipsis concreditæ quoad Dei cultum, æternæque salutis consecutionem subjectos declararent. Et sanè annon ut populus, ita principes ac reges ad oves spectant, quas ii regere debeant, quibus Christus dixit: Pasce oves meas? li sanè quoad spiritualia et æternæ salutis consecutionem omnibus Christi ovihus dominari debent, ac leges præscribere, qui ligandi et solvendi, atque clavium potestatem acceperunt. Sed

videamus quænam fuerit illorum regum ac summorum principum sententia, qui omnium primi christianam religionem suscepêre, et quâ ratione à viris illis sanctis, qui christianam iisdem demonstraverunt doctrinam, Ecclesia ejusque forma atque jura exposita fuerunt. Verisimile non est aut principes pati voluisse, 'ura imperii ipsis debita violari, aut sanctos illos antistites eam voluisse sibi in reges et principes potestatem usurpare, quam Christus non dedisset, et quæ odiosam principibus Christi religionem reddere potuisset. Constantinus omnium primus christianorum imperator, teste Eusebio, lib. 3, de Vità Constantini, cap. 10, in concilio Nicæno non priùs assedit, quàm episcopi ut sederet annuissent. Et absoluto conc., Epist. misit ad omnes Ecclesias, quam idem Eusebius, ibid. refert, in cujus fine hæc leguntur: Quæ cùm ita sint, cælestem gratiam et divinum mandatum libenter suscipite. Quidquid enim in sanctis episcoporum conciliis geritur, id nunc ad divinam referendum est voluntatem. Theodosius Junior in epistolâ ad synodum Ephesinam, nefas est, inquit, qui sanctissimorum episcoporum catalogo adscriptus non est, illum ecclesiasticis negotiis et consultationibus sesc immiscere. Similia habet Martianus imperator, I. Nem., cap. de Summa Trinitate et fide catholicà. Et omnium legum peritissimus Justinianus, novell. 83, leges civiles dixit non præcedere, sed sequi oportere leges ecclesiasticas, secundum sacras, inquiens, et divinas regulas (ita canones appellat) quas etiam nostræ leges sequi non dedignantur : et in Authentic., const. 123, c. 7, hac habet: Si ecclesiasticum negotium sit, nullam communionem habent civiles magistratus cum eà disceptatione, sed religiosissimi episcopi secundum sacros canones finem imponunt. Ut alios verò prætereamus, unus sufficiat Basilius imperator, qui in 8 synodo ita loquitur: De vobis autem laicis, tam qui in dignitatibus, quam qui absolute conversamini, quid ampliùs dicam non habeo, quàm quia nullo modo vobis licet de ecclesiasticis causis sermonem movere, neque penitus resistere integritati Ecclesiæ, et universali synodo adversari. Hoc enim investigare et quærere patriarcharum, pontificum, et sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui sanctificandi, qui ligandi, et solvendi potestatem habent, qui ecclesiasticas et cœlestes adepti sunt claves : non nostrum qui pasci debemus, qui sanctificari, qui ligari vel à ligamento solvi egemus. Tom. 7, Conc., pag. 1154. Vides ergo non unum; sed plures, et quotquot de Christiana religione rectè sensere principes, ita christianam fidem professos fuisse, ut Ecclesiam instar reipub. à Christo institutam crederent, in quâ ipsi oves, ministri verò quibus claves traditæ fuère regni cœlorum, pastores essent.

Sed rem clariorem faciunt editi hâc de re Ecclesiae canones, Patrumque illerum sententiæ, qui primis christianis principibus Christi fidem exposuère. Quid credat sanctissimos illos pastores, qui principes illos vel recenter ad fidem conversos, vel qui subditos plerosque haberent idololatras ac christiani nominis infensissimos hostes, in christiana religione instituendos susceperant, vel in conciliis edere voluisse cano-

nes, aut ea palam illis inculcare quæ jura à Deo illis concessa turbarent et infringerent, et quæ contra divinam institutionem eosdem Ecclesiæ tribunali, ac senatui subjectos facerent? Igitur Patres illi persuasi esse debuêre cam fuisse Christi Ecclesiæ formam, eaque jura, que ipsi explicarent. Neque credibile est priorum temporum antistites, qui fuêre patientiæ, humilitatis, et charitatis exemplar, et qui dum pastoris munus susciperent sese paratos ostendebant, ad subeundum pro Christi side, ac veritate martyrium, superbiæ quodam fastu jus sibi usurpare voluisse, quod ex Deo non accepissent, et onus voluisse indebitum principibus summis imponere. At ii omnes consensu unanimi tradidère, laicos etiam principes ac reges oves esse, quæ Ecclesiæ pastoribus subsint, et in iis quæ ad fidem et religionis disciplinam spectant parere debeant. Ex canonibus autem nonnullos tantum referam. Gratianus, dist. 10, c. 6, hunc refert ad imperatores Constantinopolitanos directum : Libenter accipitis, quòd lex Christi sacerdotali vos subjecit potestati, atque istis tribunalibus subdit. Dedit enim et nobis potestatem : dedit et principatum multò perfectiorem principatibus vestris. Gelasius Papa ad Anastasium imperatorem dist. 96, can. 10: Duo sunt, imperator Auguste, quibus principaliter hie mundus regitur: auctoritas sacra Pontificum, et regalis potestas : in quibus tantò gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus in divino sunt readituri examine rationem Gregorius Magnus ad episcopum Metensem dist. 96, can. 9: Quis dubitet sacerdotes Christi, regum et principum, omniumque fidelium patres, et magistros censeri? Nonne miserabilis insaniæ esse cognoscitur, si filius patrem, discipulus magistrum sibi conetur subjugare, et iniquis obligationibus illum suæ potestati subjicere, à que credit non solum in terra, sed etiam in cœlis se ligari posse, et solvi?

Venio nunc ad Patres, atque rem ab Ignatio exordior viro apostolico, atque Joannis Apostoli discipulo. Is antequam principes essent, qui Christianam doctrinam profiterentur, in epistola ad Philadelphios hæc scribit : Principes , subditi estote Cæsari, milites principibus, diaconi presbyteris, presbyteri et diaconi atque omnis clerus, simul cum omni populo, et militibus atque principibus, sed et cæsares obediant episcopo, episcopus ver Christo, sicut Patri Christus : et unitas per omnia servetur. S. Athanasius in epistolà ad solitariam vitam agentes, ita Osium Cordubensem Constantinum Magnum in Nicænå synodo allocutum fuisse scribit : Desine, quæso, imperator: ne te mi ceas Ecclesiasticis; neque nobis in hoc genere præcipe, sed potiùs ea à no. bis disce. Tibi Deus imperium commisit : nobis, quæ sunt Ecclesiæ concredidit. Et quemadmodum qui tuum imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi divinæ; ita et tu cave ne quæ sunt Ecclesiæ, ad te trahens, magno crimini obnoxius fias. Post hæc Osii verba Athanasius ipse subnectit: Quando à condito avo auditum est, quòd judicium Ecclesiæ auctoritatem suam ab imperatore accepit? aut quando unquam hoc pro judicio agnitum est? S. Ambrosius, epist. 33, sie Va-

lentinianum imperatorem affatus est: « Noli te grae vare, imperator, ut putes te in ea quæ divina sunt c imperiale aliquod jus habere; noli te extollere, si e vis diutiùs imperare. Esto Deo subditus; scriptum est cenim : Quæ Dei Deo, quæ Cæsaris Cæsari. Ad impecratorem palatia, ad sacerdotem Ecclesiæ. Publicocrum tibi mænium jus commissum est, non sacrorum. Habes itaque antiquiores Patres non solum exponentes Ecclesiæ jura penes sacerdotes esse, sed et principes ipsos ne ils sese immiscerent prohibentes, ac divinam illis minitantes vindictam, dùm ea sibi usurpare pertenderent. Quæ cùm ita se habeant, quis non videat novatores illos qui summis imperantibus jus erga sacra impudentissima adulatione adjudicant, fundatam à Christo Ecclesiam penitùs evertere atque destruere?

Propositio V. — Potestas erga sacra, sive jus jerenat leges ad Dei cultum et Ecclesiæ disciplinam pertinentes à Christo Ecclesiæ suæ collatum in solis episcopis residet, qui jure divino presbyteris aliisque ministris superiores sunt.

Utraque propositionis pars vel ex iis quæ hactenùs sunt disputata facilè comprobari posset. Sed ut in re maximi momenti nil intactum remaneat, rem hic luculentiùs exponere ac novis argumentis demonstrare operæ pretium esse existimavimus. Itaque pars prior in hunc modum demonstratur. In iis potestas inest regendæ Ecclesiæ, ecclesiasticasque leges condendi, qui à nostra ætate ad exordium usque Religionis christianæ eam semper veluti à Christo sibi traditam exercuerunt. Hâc enim viâ et datam à Christo potestatem, et genus hominum in quo eamdem collocaverit, certò cognoscimus. Episcopi verò sive Ecclesiarum Pastores rituà Christo instituto ordinati, à nostrà ætate usque ad Apostolos, per quos Christus fundavit Ecclesiam, potestate quam à Christo accepisse certò crediderunt, Ecclesiam rexère, legesque ad ejus disciplinam spectantes condiderunt. De episcopis qui modò in Occidente sunt et communionem servant cum Ecclesiâ Romana, id vocari nequit in dubium, cum inter sidei articulos habeant, potestatem hanc ex Deo habuisse per legitimam ordinationem, et cum eå singuli in suis exerceant diœcesibus et communi consilio in conciliis. Græci quoque illi qui schisma sectantur auctore Photio inceptum, absolutum verò à Michaele Carulario, Jacobitæ sive Syri, sive Armeni, sive Cophti, sive Abyssini, qui Dioscorum sequuntur in Chalcedonensi synodo damnatum, et ex Ecclesiæ sinu depulsum, ac Nestoriani, qui in Chaldæâ, Perside atque in variis provinciis Indiæ orientalis hæresim Nestorii in Ephesinà synodo auno 454 damnatam tuentur, ii, inquam, omnes in Syria, Ægypto, Æthiopia, Armenia, Chaldæå, Perside, aliisque remotis regionibus episcopos habent, qui se hanc per legitimam ordinationem à Deo accepisse potestatem credunt, eamque exercent. Id verò palàm facit undecimo, octavo, imò et quinto ecclesiæ seculo fuisse in toto terrarum orbe episcopos, qui hanc sibi adjudicarent potestatem, eamque à Deo

esse certò existimarent. Fac enim deinceps hanc sibi usurpare cœpisse auctoritatem : vel omnes uno eodemque tempore unanimi consensu in id consenserunt; vel una priùs in Ecclesia hæc usurpari jura cœperunt, in cujus deinde sententiam aliæ successu temporis venêre. Quis verò convenisse refert episcopos omnes non solùm locorum distantià, et linguarum varietate, sed et omnimodâ communione invicem separatos, qui de re hâc deliberarent, omnesque in hanc sibi usurpandam potestatem conspirarent? Fierine id potuit quin ulla tam numerosi conventus, tamque mirabilis consensionis memoria remanserit? Neque credibile est unam Ecclesiam hanc sibi tribuere cœpisse potestatem quam aliæ deinceps sint iniitatæ. Nam præterquàm quòd hujus novitatis nullum vestigium adest, quænam hæc fuit? Latina? Quis verò credat novitatem hanc nullo episcopo ac principe nullo obsistente et reclamante, in universam Latinam Ecclesiam induci potuisse? Quis dicat Græcos immani odio Latinos horrentes, Armenios, Cophtos, Abyssinos, Nestorianosque veluti hæreticos ab illis damnatos, voluisse ac potuisse sine ullà oppositione novitatem ab illà excogitatam amplecti, et quidem tantâ circumspectione, ut ne uni quidem vel ecclesiastico aut profano scriptori res nota fuerit, ut scriptis consignaretur? Itaque necesse est asserere ac omninò pro comperto habere, non aliam fuisse quinto seculo de auctoritate et potestate episcoporum universæ Ecclesiæ fidem atque sententiam, quàm ea quæ in Romana, in Græcâ, ac in totà Orientali Ecclesià nostrà hac ætate viget. At eamdem sibi inesse credidêre ac usurpavêre potestatem episcopi omnes quarti, ac trium priorum seculorum. Notæ enim sunt leges sive canones à totius orbis episcopis conditi in concilio Constantinopolitano I, anno 381, et Nicæno I, anno 325. Nec opus est verbis, ut ostendatur, eadem potestate sacros antistites usos fuisse illo eodem seculo in Gallià, in Hispaniis, in Africa et in Asia, cum sint omnibus noti canones conciliorum Carthaginensium, Arelatensium, Eliberitani, Antiocheni, Neocæsariensis, Sardicensis, etc. Sed ne novatores nostri Lutherani, Calviniani, ac hujusce furfuris reliqui fingant, hoc seculo in quo pax Ecclesiæ concessa fuit, Ecclesiæ pastores hanc superbo quodam fastu sibi vindicare ac usurpare cœpisse potestatem, in medium proferemus priorum seculorum exempla. Mitto consilia celebrata in Africa sub Agrippino et Cypriano, in Asia sub Firmiliano Cæsareæ episcopo, et quæ Stephanus in causâ rebaptizantium egit, aliaque concilia, in quibus canones pro Ecclesia regenda conditi fuêre. Eusebius, lib. 5 Hist. Eccl., c. 24 et 27, scribit à Victore Romano Pontifice sub finem seculi secundi Theodotum Byzantinum coriarium de Christo malè sentientem, ejectum ex Ecclesià fuisse, ortamque de tempore celebrandi Paschatis controversiam, indictis cum Romæ, tum alibi synodis, compositam ab eodem, ac Asiaticos Judaico more luna 13 Pascha celebrare perseverantes, à communione, segregasse; constitutiones denique ac canones, qui Apostolorum nomine circumferuntus,

partim ex apostolicis regulis, partim ex decretis synodorum primis temporibus ab episcopis celebratarum, originem trahere, celebriorum auctorum opinio est. Quæ sanè ostendunt ab hâc ætate nostrâ ad Apostolos usque, episcopos semper potestatem exercuisse decernendi disciplinam, Ecclesiaque leges condendi, ac certò credidisse Christum hanc eis pollicitum fuisse, ac per legitimam manuum impositionem contulisse. Id autem satis superque esset ad rem consiciendam, cùm verisimile non sit tot doctos sanctissimosque viros, qui Ecclesiis præfuêre, aut potestatem quam non haberent superbia et ambitione quadam tribuere sibi voluisse, aut jura ignorâsse, quæ sibi competerent. Sed opus non est conjecturis. Nam Scriptura ipsa rem extra omnem controversiam ponit. Hæc enim, ut supra ex Paulo notavimus, positos esse à Deo in Ecclesia pastores, ait; Ecclesiæ autem pastores semper et ubique habiti sunt episcopi, quos Actorum 20, Spiritum sanctum posuisse legimus, ut regerent Ecclesiam suam. Potestas autem, quam loquimur, pastorum est, quibus pascendi Christi oves munus concreditum est, quibusque ligandi et solvendi, claviumque potestas promissa fuit. Atque hinc Richerii quoque refellitur hæresis, qui toti Ecclesiæ potestatem clavium collatam finxit, Petro verò, Apostolis et episcopis instrumentaliter et ministerialiter tantum, seu quoad executionem.

Venio nunc ad alteram partem. Et quanquam ex hucusque disputatis facilè patet episcopos jure divino esse non solum christiana plebe, sed etiam presbyteteris et diaconis superiores, tamen, ut in re maximi momenti nil prætereamus, quod ad perspicuam illius dilucidationem conferat, novam demonstrationem afferemus. Principio verò animadverto ex supra allatis argumentis ostendi eamdem fusse ab exordio, ac nunc est, Ecclesiæ formam, nec variationis initium designari à novatoribus posse; quibus quidem si addatur, Epiphanium, hæresi 75, et Aug. de Hær., num. 53, Aerium inter hæreticos recensere, quòd asseruerit presbyterum ab episcopo nullà differentià debere discerni, hæreticos deinceps ob hanc opinionem Wieleffum, Calvinum, aliosque fuisse ab Ecclesià declaratos, facilè intelligitur Ecclesiam credidisse semper habere episcopos à Deo auctoritatem, potestatemque, quâ diaconis presbyterisque præsint. Nam novatores nostræ assertionis novitatem, imò et initium assignare nequeunt; nos verò demonstramus illorum sententiam, cùm primum innotuit, continuò erroneam hæreticamque habitam fuisse atque damnatam. Sed videamus alia argumenta.

Occurrit primo loco ipsum episcopi nomen, quod cum ab  $\hat{\epsilon}\pi l$ , super, et  $\sigma \kappa o \pi \hat{\epsilon} \omega$ , considero, aut speculor, originem trahat, idem sonat ac superinspector, et speculator. Episcopi nomine in veteri Testamento appellabatur, qui Levitis præesset, Esdræ 11, cap. 11, v. 22. Ab ethnicis diis suis, quos universarum rerum rectores putabant, istud idem nomen fuisse tributum, ostendit in annot. ad primum canonem apostolicum Beveregius testimoniis Homeri, Plutarchi et Hero-

diani; ubi observavit ctiam episcopos nominari consuevisse viros qui rebus administrandis præficerentur, idque ex Plutarcho in Numâ et Cicerone, l. 7, ep. 11, ad Atticum. Itaque vel ex ipso episcopi nomine constat his committi populorum ac fidelium regimen et præfecturam, quod ipse Paulus demonstravit, dùm Act. 20, v. 28, Ecclesiæ rectoribus dixit: Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos, regere Ecclesiam Dei. In Apocalypsi, cap. 2, episcopi vocantur angeli Ecclesiarum, non alià de causà, nisi quia Evangelium annuntiabant, et eminenti præditi erant auctoritate. Angeli enim Dei nuntii sunt, et inter res creatas principem locum tenoat. Itaque vel ipsum nomen dignitatem auctoritatemque designat.

Deinde ritus ipse quo ab Ecclesiæ exordio episcopi promoveri ad hujusmodi ordinem consueverunt, presbyteris gradu, dignitate ac potestate superiores esse demonstrat. Presbyter ab uno episcopo, episcopus verò à duobus vel tribus aliis ordinari debet; id verò. ex consuetudine semper ac ubique receptà, et ex antiquà ab Apostolis ortà lege. Hanc enim inculcatant legimus can. 21 concil. Arausicani, can. 4. concil. Arelatensis, can. 4, concil. Nicæni I, can. 1, illorum, qui apostolici appellantur, ex eo quòd inter antiquas, apostolicas quoque nonnullas constitutiones complectantur, inter quas legem de ordinando episcopo à duobus vel tribus aliis, jure meritòque recensémus : tum quia, cùm hæc semper ac ubique locorum viguerit, nec ex novà totius Ecclesiæ determinatione post Apostolorum ætatem constituta ostendatur, ex ipsis Apostolis derivata præsumitur; tum etiam quia hâc fuisse ratione ordinatum Timotheum Paulus, primà ad ipsum data Epistola, per hæc verba significat : Noli negligere gratiam, quæ data est tibi per prophetiam cum impositione manuum presbyterii. Quæ sanè verba, præmisså perpetuå illa et constanti totius Ecclesiæ consuetudine de episcope à duobus vel tribus aliis ordinando, satis aptè interpretantur de electione et deputatione Timothei ad episcopatum per prophetiam, et de gratià quam in susceptione ordinis accepit ab episcopis cum impositione manuum collati. Nam episcoporum cœtus et collegium passim presbyterium appellatur; imò, cùm presbyterium Ecclesiæ senatum exprimat, nil aptius dici posse videtur ad cœtum episcoporum designandum. Si Ecclesia viventibus Apostolis ritu quodam splendidiori ac nobiliori episcopos ordinari præcepit, horum ordinem presbyteratu digniorem altioremque habuit, episcoposque à Deo presbyteris superiores constitutos ostendit.

Ac ita reverà esse jurisdictio illa demonstrat, quam semper, ac ubique in presbyteros exercuère. Nam presbyteris à primis temporibus vetitum fuit de un in aliam parœciam migrare absque proprii episcopi permissione, can. 12 Apost., ac omnia ad nutum episcopi administrare jubentur, can. 33; quod et Tertullianus quoque asserit, lib. de Bapt., c. 17. Rursùs jus eis competit ordinandi presbyteros aliosque ministros, ut veterum omnium scriptorum, omniumque

antiquorum canonum consensu constat. Quamobrem hoc veluti certo et explorato principio constituto, Epiphanius adversus Aerianos concludebat episcopos à Deo presbyteris superiores esse constitutos, quòd episcopi potestatem acceperint creandi presbyteros, non verò contra; et Athanasius Iscarum accusatorem suum presbyterum fuisse negabat, quia à Colluto ordinem susceperat, qui non crat episcopus. Itaque si episcopis nomen inditum est, quo juxta Hebræorum, Græcorum, Latinorumque loquendi rationem, is indicatur, qui sacrorum supremus sit moderator, quique aliis ministris præsit, si ritus quo in hujusmodi ordinem cooptatur, eorum supra presbyteros dignitatem significat, si jus ab exordio Ecclesiæ habuit ordinandi, ac veluti sibi filios creandi presbyteros, si presbyteris aliisque ministris veluti subditis imperavit; perspicuum argumentum est, episcopos à Deo institutos fuisse, ac eâ donatos auctoritate et potestate, quâ plebi, ministris, presbyterisque præsint et quoad regimen Ecclesiæ dominentur Hinc à Dionysio Areopagitâ, de Eccl. Hierar., c. 5, episcopus divinus pontifex, cui presbyteri pareant, et ab auctore Const. Apost. 1. 2, c. 18, et 26, episcopus, dicitur, qui omnium curam egerit, vocaturque credentium Dux, Princeps, Rex, atque Dynasta. Quis ergo dubitet quin episcopi sint, quibus jus pascendi, ligandi ac solvendi, claviumque potestas concessa sit? Ita sanè qui quinto et quarto Ecclesiæ seculo scripserunt, sentiebant, quamobrem Aeriani oppositum docentes veluti novatores, ac hæretici ab hominibus babiti sunt, atque damnati, ac eamdem fuisse antiquiorum patrum fidem facilè patet. Africanam Ecclesiam id pro comperto semper habuisse, fidem faciunt Tertullianus et Cyprianus. Ille, lib. de Bapt., c. 17 : Dandi Baptismi habet jus summus sacerdos, deinde presbyteri, et diaconi, non tamen sine episcopi auctoritate, propter Ecclesiæ honorem, quo salvo salva pax est. Alter verò in Carthaginensi synodo, cui ipse præfuit, veluti rem omnibus exploratam asseruit : Apostolis nos successimus eadem potestate Ecclesiam Dei gubernantes. Epist. 27 docet : Ecclesiam super episcopos esse constitutam; et Ep. 65 ad Rogatianum: Meminisse autem diatoni debent, quoniam Apostolos, id est, episcopos Dominus elegit. Palæstinæ ac Alexandrinæ Ecclesiæ eamdem fuisse sententiam, Origenes, et Clemens Alexandrinus testantur: nam ille, hom. 2 in Jerem., de se loquens presbytero, ait : Plus à me exigi quam à diaconis, ab iis verò plus quàm à laicis, plus rursus ab his, quibus et super diaconos et super presbyteros commissum est regimen, et principatus ecclesiasticus. Clemens autem lib. 3 Pædagogi, c. 12, Alia præcepta, inquit, data sunt episcopis, alia diaconis; et lib. 6 Strom. : Et hic quoque in Ecclesià sunt progressiones episcoporum, presbyterorum et diaconorum. Accedunt etiam Acta S. Ignatii martyris edita ab Usserio et Ruinartio, quæ habent, n. 4: Honorabant enim Sanctum per episcopos, presbyteros et diaconos, Asiæ civitates, et Ecclesiæ; Epist. Ecclesiæ Smyrnen, de martyr. Polycarpi, in qua Smyrnensis episcopus S. martyr appellatur; et demum indiculi

catalogum exhibentes episcoporum, qui Apostolis successêre, ab Irenæo, Tertulliano, de Præscr., Optato contra Donat., et Eusebio editi, in quibus cum Irenæo omnes sentiunt, episcopos Apostolorum esse successores, ab iis ordinatos esse, eorumque ordinatione et successione veritatem conservatam, et ad nos derivatam. Vide lib. 3 adv. hæreses. Quid plura? Ignatius quoque adest vir apostolicus, et qui Joannis Apostoli consuetudine usus fuerat. Is, epist. ad Magnesianos n. 6, episcopum præesse Ecclesiis ait, ac Dei locum tenere, ad Trallianos n. 3. Eidem credentes subjectos esse oportere tanquam Jesu Christo: et ad Philadelphienses, ait: Attendite episcopo et presbyteris et diaconis: ac infra Sine episcopo nihil facite. Quæ cùm ita sint, nemo non videt, omni ætate ac ubique terrarum semper in Ecclesià fuisse diaconos, ac presbyteros, præter plebem, qui episcopo veluti supremo rectori subjecti essent, ac episcopos habitos semper esse veluti Apostolorum successores et tanguàm ii, qui suscepta ex Deo ab Apostolis, et ab iis ad eos derivata auctoritate, et potestate ecclesiam Dei rexerunt. Annon hæc satis superque sunt ad demonstrandum constitutam à Deo esse Hierarchiam ecclesiasticam, ac episcoporum ordinem, qui dignitate et potestate cæteris præemineret? Sed quæ Scriptura habet, rem extra omnem controversiam ponunt. Mitto Apocalypsis loca, quibus episcopos præfectos fuisse Ecclesiis declaratur, quibusque sublimi angelorum nomine eorum præstantia ac auctoritas significatur; unus enim tantum textus Actor. 20, ad rem conficiendam sufficiet : Auendite vobis, inquit Paulus Ecclesiæ pastoribus, et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos, regere ecclesiam Dei. Cùm omnium seculorum scriptores memoriæ prodiderint à Spiritu sancto episcopos per ordinationem jus pastoritium potestatemque habere; cùm omnes ubique gentium episcopi hanc semper crediderint accepisse in ordinatione auctoritatem, potestatemque, quis dubitet, quin textus ille designet Deum Ecclesiam instituisse suam cum hierarchià, quam loquimur, et in qua episcopi jus regendi ab ipso derivatum haberent?

Nec ullum nobis negotium facessunt novatorum adversus tam apertam veritatem sophismata. Aiunt enim Scripturam, apertè docere eosdem fuisse Apostolorum ætate episcopos atque presbyteros, cum presbyteri episcopi, ac ii vicissim presbyteri passim vocentur. Addunt præterea Clementem Romanum, Chrysostomum et Hieronymum non agnovisse inter episcopos atque presbyteros in primæva institutione discrimen. Sed hæc facilè corruunt, si animadvertamus:

Primò, quid episcopi, quid presbyteri, quid diaco ni nomen significet. De episcopo diximus supra; ad diaconum, et presbyterum quod spectat, διάκονος Græcè, idem sonat ac Latinè minister; πρεσθύτερος verò idem ac Latinè senior, quod aliquando ætatis, quandoque honoris et dignitatis nomen est. Nam ad honores dignitatesque ii eligi solent, qui ætate rerumque gerendarum experientià cæteris præstent; quamobrem Romani orudentiores ad rempublicam admi-

nistrandam delectos patres seniores, eorumque collegium senatum appellare consueverunt. Hoc posito, munia expendentes episcopi facilè intelligemus, eos Christi et Ecclesiæ ministros fuisse ac senatum illum constituisse Ecclesiæ, cujus auctoritate et consilio omnia moderarentur. Igitur si aliquando diaconi, sive ministri appellarentur, ut aptè aliquod corum munus explicaretur, atque seniorum vocabulo aptè itidem judicaretur viros esse, quorum cœtus stabilitum à Christo pro regendà Ecclesia senatum denotet. Itaque demus aliquando Apostolos veteresque scriptores ministros, sive diaconos et seniores, hoc est, presbyteros vocâsse episcopos; quis inde inferat tres non fuisse in Ecclesià ordines, et episcopos eosdem fuisse ac simplices presbyteros, et diaconos? Constans, et perpetua omnium seculorum traditio, ac Scriptura ipsa apertè docet tres hujusmodi ordines in Ecclesià fuisse; poterant ergo episcopi ob ministerium quod exercerent, vel senatum quem constituerent, Ecclesiæ ministri, ac seniorum nomine donari, quin ab eâdem excluderentur Ecclesia inferiores diaconorum et presbyterorum ordines; non secùs ac Barnabas, Andronicus, Junias, aliique à Paulo apostoli appellantur, ob munia quæ subière, quin nos cogant Apostolorum numerum augere. Mirum id non erit iis qui statuant tune rem fuisse omnibus exploratam, quo casu, ex promiscuâ illà appellatione nulla oriri poterat confusio; ut in præsentià apud catholicos nulla ambiguitas ac confusio nulla occurreret, si episcopi, vel Ecclesiæ ministri, aut presbyteri nomine in dată aliquă occasione appellarentur, ut passim contingit. Imò nequidem demonstratæ assertioni obesse posset, etsi ostenderetur aliquando presbyteros vel diaconos, superinspectores seu episcopos fuisse vocatos, cum munus aliquando iis demandari potuerit, ob quod speculatores inspectoresque dici potuissent. Hinc Theophylactus in Epist. ad Philip. scribit etiam presbyteros dici episcopos posse, quòd etiam ipsi populum inspiciant, ut purgent et illuminent; sed alia esse episcopi officia, non enim presbyteri ordinant. Itaque ex hujusmodi nominibus in personæ dignitatem cadentibus, non in munia quæ exercerent, ordinis discrimen argumentamur; quo in sensu semper diversos à Deo in Ecclesiâ institutos ordines designârunt.

Deinde si statum spectemus nascentis Ecclesiæ, haud difficile erit conjicere Apostolos in novis constabiliendis Ecclesiis episcopos tantùm cum diaconis constituisse, qui crescente deinde fidelium numero atque Ecclesià exigente, presbyteros ordinarent, quos vel minoribus urbibus destinarent, aut juxta eorum gradum in ministerii partem adsciscerent. Quod quidem ab Apostolo ad Tit. 1, v. 4, indicatum arbitror, còm dixit: Hujus rei gratià constitui te Gretæ, ut ea quæ desunt corrigas, et constituas per civitates presbyteros, sicut et ego disposui tibi. Nec quidpiam asserere vetat plures quoque in una eademque urbe, dòm idoneos viros reperissent, ordinare consuevisse episcopos, ut paratos haberent idoneos antistites pro novis quas fundarent Ecclesiis. Quid ergo prohibet hac nos

vià Scripturæ textus exponere, in quibus episcopi tantùm cum diaconis mentio occurrit, ut Epist. ad Timoth., c. 3, et alibi, et ubi plures in eâdem urbe recensentur episcopi: ut ad Phil. 3, v. 1, et Act. 20. Hæc sanè attentà Ecclesiæ illius ætatis conditione et ætate illà, in quâ nondùm institutæ essent diæccses, verisimilia videntur. Cur ergo ad illorum Scripturæ locorum expositionem afferi non poterunt quæ Puritani opponunt?

Hæc ad Scripturam quod attinet. Eådem ratione exponi possunt, quæ ex Clemente Romano objiciunt. qui in Epist. ad Cor., n. 42, scribit Apostolos per regiones constituisse viros probatæ sidei in episcopos e diaconos eorum qui credituri essent. Eò vel magis, quia in eâdem Epist, presbyteros ab episcopis apertè distinguit. Nam n. 1 mandat ut reverentiam exhibeamus Ecclesiæ præsulibus, et honorem presbyteris; n. 21: Præpositos nostros revereamur, et presbyteros nostros honoremus; et n. 49, hæc scribit : Summo sacerdoti sua munera tributa sunt, et sacerdotibus locus proprius assignatus est, et Levitis sua ministeria incumbunt, et homo laicus præceptis laicis constringitur. De Chrysostomo pauca dicenda sunt; is enim nil aliud contendit, nisi episcopos, presbyteros et diaconos aliquando appellatos fuisse, Hom. 1 in Ep. ad Philip, et 11 in 1 ad Timoth., et suà quoque ætate episcopos nonnullos scribere consuevisse compresbytero, et condiacono nostro, etc. Discrimen verò aliquod inter eosdem statuit, ac Episcopis ordinandi jus tribuit, quod negat presbyteris. Etiam Hieronymus eadem habet, Epist. ad Evagrium, dum dicit: Quid enim facitepiscopus, exceptà ordinatione, quod presbyter non faciat? Dum verò ad diaconorum petulentiam coercendam asserit, initio Ecclesiæ communi consilio episcopos et presbyteros omnia rexisse, postea verò unum fuisse electum qui cæteris superponeretur, innuit tantum presbyteros ab episcopis in sollicitudinis partem initio admissos fuisse ut Apostoli seniores in sollicitudinis partem vocaverant; postea verò crescente fidelium numero satiùs duxisse ad schismata removenda cæteris unum præficere, ita ut plura episcopus statueret ac præciperet. presbyteris inconsultis. Sed quid ambigua unius Hieronymi sententia tam perspicuæ veritati obesse potest? Præsertim cùm eâ Scripturæ expositione nitatur, quæ ex superiùs à nobis notatis omninò dubia et incerta demonstratur.

Itaque Christus ita Ecclesiam instituit suam, ut hac plebe constaret, quae ovium nomine designatur, ac ministris et presbyteris, qui etiam pastoribus subessent, quos episcopos posuit ad regendam Ecclesiam, quibusque etiam legis ferendæ potestatem fecit. At hic eorum occurrit oppositio, qui Optati et Chrysost. auctoritatem urgent asserentium, Ecclesiam instar collegii esse in republicà; unde inferunt non alia ei competere jura, quam quae Cujacius, Gottifredus, aliique jurisconsulti collegiis competere exponunt. Sed quorsum hac? Annon Optatus et Chrysostomus fatentur, Ecclesiæ pastoribus à Deo jus circa sacra, et pro decernendà Ecclesiæ disciplina concessum? Nil ergo

ex horum sententià auctoritati obest Ecclesiæ, cam înstar collegii in republică constituere, dum illius collegii naturam servet, quod Christus instituit, in quod et principes et reges cooptari possint, ac cooptati, oves fiant pastoribus eorumque legibus subditæ. Hic non de nominis appellatione, sed de jure quod sit à Deo Ecclesiæ concessum, deque præscripta ab ipso Ecclesiæ formå disputamus. At Deus Apostolos delegit, et discipulos ac episcopos Apostolorum successores. Hos omnium, quotquot Christi fidem suscepturi essent curam habere voluit, caque iisdem jura dedit, quibus pro locorum et temporum varietate leges aptas conderent ad spirituale bonum promovendum, pœnas in transgressores sancirent, ac contumaces è communione dejicerent. Dùm hæc sarta tecta maneant, parum obest quin in republica esse dicatur, quin appelletur collegium. Quâ appellatione donari hoc sensu poterit, quod christiani in hoc terrarum orhe, et in republicà, peregrinorum instar, eorum more vivant, qui cursum absolvere studeant, ut virtutum apparatu instructi ad optatam patriam perveniant, cùm eorum sit finis æternæ felicitatis, et gloriæ consecutio.

Propositio VI. Suprema in Ecclesia potestas in Romano Pontifice Petri successore residet, ejusque auctoritati omnium episcoporum jurisdictio subjecta est.

Propositio hæc variis argumentis adversus novatores et schismaticos à theologis demonstratur. Nos verò cum eo unico fine de ea tractemus, ut notum sit, in quo resideat suprema erga sacros ritus in Ecclesia potestas, atque ut clarè sit explicatum orthodoxum circa hujusmodi disciplinam systema, indicabimus tantùm, unum vel alterum momentum, quo dogmatica hujusmodi assertio demonstrari solet. Primum itaque constat, Romanum Pontificem Petri successorem esse, tum quòd nullus unquàm fuerit episcopus præter Romanum, qui se Petri successorem prædicaverit, tum etiam, quia id exploratum est ex perpetuå et constanti omnium seculorum traditione, scilicet, ex Irenæo, Tertull., lib. de Præscr., c. 36, Cypriano, lib. 1, epist. 3, Epiphan., hæresi 26, August., aliisque. Constat verò ex sacris litteris. Petrum peculiari prærogativå fuisse donatum, per quam in fratres, hoc est, in episcopos omnes jurisdictionem habuit. Christus enim non solum populi, sed etiam fratrum ei curam commisit, dùm Lucæ, c. 22, v. 52, ait: Rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Dum Joan. 21, v. 15 et seq., eum jubet non solùm agnos, sed etiam oves pascere, hoc est, non solùm populum, sed etiam fratres, sive episcopos, ut Chrysostomus in hunc locum interpretatur, et post ipsum Theoph. et Bernardus, lib. 2, de Consideratione. Dùm denique Matth. 16, v. 18 et seq. inquit : Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni cælorum; et quodcumque ligaveris super terram, etc. Non est qui non videat, hic ob singularem à Petro factam de Christi divinitate confessionem singulare ei privilegium fuisse collatum, in eo situm, ut Christi Ecclesia

supra ipsum tanquam supra firmam petram fundanda ac stabilienda esset: ut Petro eam regente, portæ inferi prævalere non possent; et ut denique in omnes omninò jurisdictionem haberet, quæ singulari ei concessâ clavium potestate designatur. Ne verò ullus ambigendi sit locus, notare hic necesse est, Christum Syriacè locutum dixisse Petro, tu es cepha, hoc est, petra, et petra quoque legitur in textu Græco: quamobrem dubitari non potest, quin Petrum, petram voluerit esse illam, supra quam Ecclesia fundata est. Deinde notum est, hanc jurisdictionem, quæ Petro collata fuit, ut necessariam ad conservandam in Ecclesià fidei, cultûs, et disciplinæ unitatem et ordinem, Romanos Pontifices semper exercuisse. Patet id ex eo quòd initio secundi seculi Marcio hæreticus à proprio episcopo in Ponto excommunicatus, Apostolicam Sedem adierit, ut illius auctoritate Ecclesiæ communioni restitueretur; quod circa finem ejusdem seculi, orta in Asiâ controversiâ circa diem, quo Pascha celebrandum esset, causa delata sit ad Victorem Romanum Pontificem, ut ipsius auctoritate scandala ex Ecclesià amoverentur, ac circa hujusmodi disciplinæ caput unitas in Ecclesiis omnibus conservaretur; quod denique tertio Ecclesiæ seculo, contendentibus Firmiliano in Asiâ, et Cypriano in Africa, baptizatos ab hæreticis esse iterùm baptizandos, Stephanus Roma. nus Pontifex eos ad servandam hâc de re antiquam traditionem, etiam excommunicationis minis obligare voluerit.

Hæc satis sunt ad ostendendum jurisdictionem quam Romanus Pontifex in Petri personâ, cujus successor est, accepit etiam tribus prioribus seculis, ut rerum circumstantiæ ferebant, in universam Ecclesiam exercuisse. Hujus autem rei luculentiora et frequentiora suppetunt in sequentibus seculis exempla. Hinc inprimis in Oriente celebratis conciliis omnium Patrum consensu, tanquàm primas et Ecclesiæ caput, et supremus rector habitus est, ut ex eorumdem actis liquet; et ut alia mittam, in Florentinà synodo, Græcis etiam consentientibus, decretum prodiit quod sequitur: Definimus sanctam apostolicam fidem, et Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Romanum Pontificem successorem esse beati Petri principis Apostolorum, et verum Christi vicarium.

Atque hinc patet solum Romanum Pontificem posse universæ Ecclesiæ præscribere ritus, atque stabilitos et universim receptos mutare, aut circa eorumdem usum dispensare. Reliqui verò episcopi, etsi dispensare, vel mutare possint ordinarià auctoritate ritus quos ipsi vel eorum prædecessores in usum propriæ diæceseos constituere, ut jejunia, dies festos, processiones, etc., tamen circa ritus, vel ab Apostolicà Sede constitutos, vel in concillis generalibus præscriptos, aut Ecclesiæ universæ Orientalis vel Occidentalis usu et consuetudine comprobatos, nihil nisi ex delegatione seu concessione Apostolicæ Sedis innovare possunt. Quamobrem concil. Trid. sess. 7, can. 13, ait: Si quis dixerit receptos et approbatos Ecclesiæ catholicæ ritus, in solemni sacramento-

rum aammistratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato à ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum pastorem mutari posse, anathema sit.

1073

Igitur ex Ecclesiæ præcepto in solemni sacramentorum administratione quisque tenetur ritus receptos et approbatos adhibere. Quamobrem graviter peccant, qui eosdem omittunt; si etiam contemnant, vehementer hæreseos suspecti habendi sunt; hæretici verò, si contendant et teneant sine peccato omitti posse pro libito, vel à quolibet ministro mutari. Jure itaque meritòque Apostolica Sedes missionarios illos improbavit atque reprehendit, qui in Madurensi, eique finitimis regnis vel ex præsumptâ cujusdam episcopi dispensatione, aut proprià auctoritate in solemni baptismi administratione omittebant insufflationes, salivam, unctionesque, quòd hujusmodi gentes ante dictas cæremonias horrerent. Ritè autem omittuntur durante dispensatione Apostolicæ Sedis, quam ad mitationem suorum prædecessorum, etiam sanctissimus D. N. Benedictus XIV ad decennium concessit, ut infra indicabimus.

## CAPUT V.

Romanæ ataue catholicæ Ecclesiæ ritus à superstitionis notà vindicantur.

Ritus superstitiosi sunt, vel superflui sive vani, vel falsi aut idololatrici, ut nobiscum novatores fatentur. Romana autem atque catholica Ecclesia, nec probat, nec usurpari patitur ritus qui ad unam ex illis tribus superstitionis speciebus referantur. Nam ritus hujusmodi damnat, atque animarum pastoribus præcipit et inculcat, ut circa sacras cæremonias populum Christianum instruant, ne ex abusu inutiles fiant; atque omnes ex Ecclesiæ institutione et eo fine adhibitæ, quo ipsa cæremoniis uti præscribit, ea quæ verè Deus revelavit, menti offerunt, et ad Dei gloriam semper referuntur. Id legentibus rituales libros quos Ecclesia probat, fit illicò manifestum : quippe in iis nulla præscribitur actio quæ ordinata et decens non sit, atque apta ad ea menti offerenda, quæ per ipsam Ecclesia significare vult; nullæ sunt preces, quæ ad Deum, ut supremum rerum omnium largitorem, non referantur. Si ita ritus nostros expenderent novatores, non adeò faciles essent ad damnandum distinctas sacrorum ministrorum vestes, cantum in psallendo, non vernaculæ linguæ usum in sacris liturgiis, candelarum usum, thurificationes, lustralem aquam, Agnus Dei, etc., quæ sacramentalia vocantur, consecrationem Ecclesiæ et altarium, benedictiones seu baptismos ut vocant, campanarum, et alia hujus generis.

Sed videamus quam sint hac in re inepti novatores. Quis ignorat sacras vestes ad gloriam decoremque divini cultus pertinentes in veteri Testamento commendari? Videatur Exod. 28, 1 Reg. 2. Neque in Christi Ecclesia recenter inventas esse, jure clamant. Nam Nazianzenus orat. 2, sacerdotalem stolam, conc. Læodicenum psallentis Clerici orarium, et Eusebius, Hist. eccles., c. 24, ex Polycrate Ephesino, Pontificale refert πέτωλον, hoc est vittam, sive laminam appellatum.

quo Joannes Apostolus utebatur. Rursus Stephanus ad pontificatum evectus, jussit ut sacerdotes et levitæ vestibus sacris uterentur. Sigebertus arguit Vandalos ad annum 451, quia vestes sibi fecerant ex sacris palliis et vestibus, ac similia de Genserico illorum rege narrat Victor Vitensis. Sacra vestimenta laudant Hincmarus, Ratherius Veronensis, Cyrillus Hierosolymitanus, apud Sozomenum, lib. 4, c. 24, aliique. Exstat præterea vetus pictura in cœmeterio Priscillæ exprimens S. Pii I, et Pastoris presbyteri sacra indumenta, ' ut videre est apud Aringhum, Rom. Subter. tom. 2, pag. 505, et Blanchinium in not. ad Anastasium. Ciampinus quoque in Disquisitione de duobus emblematibus sacras vestes delineat ex vitreo orbiculo ætatis, ut ipse opinatur, duorum Philipporum, qui consules fuêre ann. 247, sedente Fabiano in Cathedra Petri.

Neque psalmodiam et cantica, quæ adhibemus, jure reprehendunt. Annon legimus apud Paulum ad Ephes., v. 19: Loquentes vobismetipsis in psalmis, et hymnis, cl canticis spiritualibus, cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino? In quæ verba Hieronymus habet: Sic cantet servus Christi, ut non vox canentis, sed verba placeant, quæ leguntur. Rursùs quis ignorat cantum alternatim in Ecclesià à primis temporibus usurpari cœpisse? Id Ignatium instituisse in Antiochena Ecclesia habetur in actis 'martyrum ab Usserio et Ruinartio editis, p. 8, scribitque Socrates, lib. 16, c. 8. Auctor verò q. ad Orth. inter opera Justini edit. Peironii, p. 60, ait: Retentum in Ecclesia cantum, quoniam movet animum ad ardentem cupiditatem rei, qua in cantibus delectat, sedat motus, qui in carne excitantur. Augustinus lib. 9 Confess., c. 7, Ambrosium laudat, quòd secundùm morem Orientalium instituerit, ut psalmi et hymni canerentur, ne populus mæroris tædio contabesceret. Ut alia verò mittam, Lucianus ipse in Philopatro conviciatur Christianis ad hymnos totà nocte decantandos vigitantibus. Et C. Plinius in epistolà ad Trajanum, de quâ Tertullianus, c. 2, Apolog., Euseb. lib. 3, c. 33, et Hieronymus in Chronico, refert de Christianis, quòd soliti essent ante lucem convenire, carmenque Christo, quasi Deo, dicere secum invicem. Adeò hæc clara sunt, ut Novatores in dubium revocare non possint. Ne verò abusus qui in hujusmodi cantibus occurrunt vitio nobis vertant, sciant necesse est, Romanam Ecclesiam docere, hortarique episcopos omnes, ut quoad fieri possit, abusus hujusmodi de medio tollantur. Hoc, inquit Benedictus XIV, de synodo Diœc., lib. 11, c. 7, hoc procul dubio ad episcopi officium pertinet, ut synodalibus decretis ecclesiastica musica rationem, quatenus in diacesi sua opus esse cognoverit, ad certas regulas exigat atque componut; ut corda fidelium ad pietatem excitet, non aures solas, sicut fit in theatris, inani voluptate demulceat. Yideatur integrum caput, in quo encyclica ab ipso edita ac t. 3 Bull., n. 3, impressa laudatur; usus deinde improbatur eorum, qui sine necessitate, ac solo ecclesiæ in cantu serviendi fine excitantur: atque hominum cantum, aliaque in ecclesià tolerari asseritur, quæ tolli non possent, quin pasteres, quibus populorum amor ad punus suum utiliter gerendum maxime necessarius est, eorum animos à se ultro abalienare, sibique molestias et offensiones sine causà parere velle videantur. Porrò in Encyclicà illà episcopis ditionis ecclesiasticæ jubet, ut organo, aliisque nonnullis instrumentis retentis, ea duntaxat ab ecclesiarum choris eliminare studeant, quæ theatralibus ludis potius quàm sacris locis et actionibus convenire videntur.

Sed aiunt, quorsum psallere, ac sacras liturgias incognità linguà celebrare? Quid enim inde fructus ac spiritualis alimenti plebs christiana percipiet, quæ verborum sensum non tenet? At facilè patet Novatores hæc objicientes antiquam et universalem Ecclesiæ consuetudinem ignorare. Nam exploratum est, ex iis quæ de Orientalium ritibus disputaturi sumus, non solùm Latinos, sed etiam Orientales omnes psallendo, ac sacra perficiendo linguam, quæ vernacula non est, adhibere. Græci, Armeni, Syri, Chaldæi, Cophti, Æthiopes, Orientales denique omnes ab antiquis temporibus lingua sacra faciunt, quæ vernacula non est. Imò facilè quoque ostendi potest, vel à primis temporibus id fuisse in more positum. Nam cùm Latina tantùm, et Græca lingua universim sacra fierent Apostolorum ætate, ac sequentibus inde temporibus, quis dicat in tota Africa Romano subdita imperio, Latinam linguam, quâ sacra ibi fiebant, populo plebique fuisse cognitam? aut notam fuisse toti plebi Orientis Græcam linguam, quæ generatim in regionibus illis, adhibebatur? Alivd itaque est de privatis, aliud de publicis orationibus asserendum. Dùm de privatis loquimur, conveniens est ut quisque proprio ac sibi explorato idiomate loquatur, sed ubi de publicis agitur, satius est publico uti ore, atque Ecclesiæ spiritu duci, quam certò scimus nobiliori intentione dirigi, sublimioribusque verbis loqui, quàm possit excogitare universorum hominum ingenium, vel eloquentia. Rursus semper suêre in Ecclesià pastores, qui ex officio explicare populo tenerentur, quæ in publicis Ecclesiæ functionibus repræsentantur, et fiunt. Nec defuerunt Ecclesiæ causæ, quæ ad hanc servandam disciplinam impulerint. Prima est, ut faciliùs unitas servetur, quæ linguarum varietate, ob maximam quæ inde sequeretur confusionem, facilè perderetur. Et sanè quæ confusio non esset, si omnes, qui Romanæ Ecclesiæ ritum servant, patrium sermonem adhiberent? Ubi tum esset mutua illa in sacris communio inter Hispanos, Gallos, Germanos, Polonos, Italosque, quæ in præsentia viget? Secunda causa fuit, quia vernaculæ linguæ ob aliarum gentium incursiones mutationi, ac perpetuæ vicissitudini subsunt; in sacris autem has novitates admittere non convenit. ob simpliciores, qui novitatibus facilè turbantur. Atque hinc tertia quoque causa patet, quia ex tot, quæ fierent sacrorum librorum versiones, vix novitates, dissidia, erroresque caveri possent, quæ res passiminde sequentur. Hæc itaque in causa fuêre Ecclesiæ, ut antiqua, et quæ variationi non subsit, lingua à ministris sacra fierent, quibus tamen præcepit, ut populis, quæ scitu sunt necessaria, explicarent.

Quoad cereorum usum, sat erit afferre quæ Hieronymus adversus Vigilantium disputavit 1. 2: Quicumque accendunt cereos, secundum fidem suam habent mercedem. Quando legendum est Evangelium, accenduntur luminaria jam sole rutilante, non utique ad fugandas tenebras, sed ad signum lætitiæ demonstrandum. Unde et virgines illæ evangelicæ semper habent accensas lampades suas. Et ad Apostolos dicitur: Sint lumbi vestri præcincti, et lucernæ ardentes in manibus vestris. Itaque non ad fugandum tenebras tantûm, sed in typum spiritualis luminis, et ad ostendendum lumen nobis ex Evangelio datum, unde spiritualis lætitia est, cerei adhibentur, et quidem ab ipsis Ecclesiæ incunabulis, ut ex Nazianzeno contra Julianum invectivà 2, aliisque antiquis scriptoribus constat.

De thuris usu pauca dicemus. Hujus rei exempla passim in veteri Testamento occurrunt, ex novo verò Lucæ 1, et Apocalyps. 8. Atque à Christianis adhiberi solet, ut orationis est symbolum divinique cultûs. Hujusce usûs mentio fit can. 3 apost., à Dionysio, de eccles. Hierarchià, c. 3, in Act. 3; Conc. Chalced, ab Ambrosio 1. 1, in Lucam; et ex eo constat etiam quòd antiqua sint in Ecclesià thymiamateria, seu thuribula, cùm Anastasius in Sylvestro dicat duo aurea dedisse Constantinum Lateranensi basilicæ.

Aspersio lustralis aquæ, quæ interioris ablutionis est symbolum, et per Ecclesiæ preces sanctificata plurimum valet ad dæmonem expellendum, obtinendamque supernam benedictionem, instituta ab Apostolis ostenditur à Baronio, Bona, Bellarmino et Blanchino in notis tom. 2, Anastas., p. 83. Illius mentio habetur lib. 7, c. 44, Const. Apost., apud Synesium epist. 121; Theodoret. lib. 1, c. 21, Hist. eccl., ubi narrat à Marcello Apamenorum episcopo sparså aquâ benedictâ fugatos fuisse dæmones, et apud Hieronym. in Hilarione, 2 parte, tomo 9, ubi refert dissipatas ejusdem aquæ aspersione ethnici aurigæ præstigias. Hæc satis sunt ad ostendendum semper ac ubique obtinuisse. Sed quid, si dicamus de novo fuisse ab Ecclesià institutam? Satis enim superque probavimus hanc à Christo inditam ei esse potesta-

Ad alias benedictiones quod spectat, satis notæsunt in antiquâ disciplinâ culogiæ, panes scilicet benedicti, quos in communionis tesseram fideles invicem mitterent. Cujus rei mentio occurrit in can. 24 conc. Laodiceni, in lib. 4, de pecc. Merit. et Remissapud Augustinum, et in Sulpicii Severi llist., in S. Paulini Epistolis, aliisque antiquis Ecclesiæ monumentis.

Cinerum quoque, palmarum cereorumque behedictionem antiquæ Ecclesiæ commemorant. Scilicet usus cinerum in iis aspergendis qui publicam pœnitentiam agerent, memoria exstat apud Tertullianum, Cyprianum, Ambrosium, et in can. 63 concil. Agathensis. Quid ergo mali est, horum usu mortis memoriam homini offerre, atque ita ad pœnitentiam excitare? Palmarum benedictio, quarum usu triumphalis Salvatoris nostri ingressus in urbem Hierusalem in memoriam revocatur, et quæ pro pacis gratiæque symbolis habentur octave certé seculo antiquior est,

cùm hujus cæremoniæ memoria exstet in Sacramentario Gregorii Magni, ac in vetusto quodam calendario à Martenio edito, cujus sententià codex ante quintum seculum exaratus censetur, mentio fiat Dominicæ in Palmis. Cerei quoque paschalis usus et benedictio ex antiquis ad nos derivavit. Sigebertus in Chronico, Leo Ostiensis, Amalarius, Rupertus, et alii Zosimum Papam paulò post initium quinti seculi institutorem faciunt; sed rectè observat Baronius ad ann. 418 hujus cerei usum Zosimo antiquiorem fuisse, cùm Anastasius ac Liber pontificalis tradant constituisse Zosimum, ut cereus, qui accendi tantùm solebat in basilicis, benediceretur, ac adhiberetur in parœcià.

Accenditur paschalis cereus ob memoriam resurre-

ctionis Christi; conc. Tolet. IV, et ob evangelicæ fi-

1077

dei et gratiæ splendorem. Superest nunc ut pauca dicamus de cereis benedictis Agni imaginem præ se ferentibus, qui vulgò Agnus Dei vocantur. Hujusmodi imagines Agni ex cerâ purâ et virgineâ confectæ, symbolum habentur Agni immaculati Christi Jesu, qui absque ullà contagione ex Virgine prodiit. Non immoramur in eorum demonstrandâ antiquitate, etsi scimus Vincentium Bonardum, Gretserum, lib. 2, de Benedictione, aliosque quinto seculo antiquiores esse demonstrare; sat enim nobis est à pluribus seculis in usu esse atque à summis Pontificibus solemniter benedici, ac maximà cum devotione à fidelibus suscipi solere, ob symbolum Christi Jesu, quod exhibet, et quia à summis Pontificibus benedicuntur, ac fidelibus commendantur, ut ob Ecclesiæ preces benedictionesque eorum delatione ex Christo imperii dæmonis eversore se maximum adversus dæmonis insidias habere confidant præsidium. Si causam institutionis quam Baronius affert expendamus, nil hac cæremoniæ institutione prudentius Ecclesiam agere potuisse comperiemus. Christianos, inquit ille, ex bullis ethnicorum, quas parvulis suis fascini avertendi causa appendebant, occasionem sumpsisse ut recens baptizatos bullis, sed sacris insignirent, superstitione in religionem mutatà. Hæc institutionis causa fuit, nec iis agnis vim ullam intimam esse credimus, sed quidquid ex illorum delatione optamus, ex Christo, cujus præ se imaginem ferunt, et ex publicis Ecclesiæ precibus institutaque ab ipsa cæremonia obtinere confidimus. Quid in hoc superstitionis est? Ecclesiæ sanè hujusmodi instituendi cæremonias jus à Deo concessum esse demonstravimus, atque æqua et sancta fuit ejusdem in håc institutione œconomia. Maximum Ecclesiæ præsertim Romanæ semper studium fuit, ut Benedict. XIV, lib. 13, de Synodo dicecesenà c. 17, observavit, ut publicis offensionibus et scandalis consultissimum aliquando remedium adhiberet, studens criminosis quibusdam actionibus alias substituere rectas cœlestique præmio dignas; atque ita Religionem impietati subrogavit, sanctaque metamorphosi inductà, quod improbatum erat immutavit. Nemo non scit, quid essent Lupercalia, quæ ab Evandro, ut ferebatur, instituta, mense februario celebrabantur. Ut autem probabilis fert opinio, à S. Gelasio I, Pontifice seculo V,

proscripta fuerunt, subrogatà in ipsorum locum pià supplicatione, quæ festo die Purificationis B. M. V. ab Ecclesià habetur. Atque hinc alterius quoque cereorum benedictionis origo detegitur, et illius usus cùm institutione, tùm etiam objecto atque fine rectus ac sanctus demonstratur.

Praccipua corum argumenta ad quatuor capita facilè revocantur: primum quòd caremoniarum pleræque ex Synagogà aut ex idololatrà gente originem trahant; praterea, quia, utostendit Claudius Vert, vestes, cerei, thura et alia ejusdem generis ex necessitate vel usu locorum primum fuerunt usurpata, ac deinceps veluti caremoniae, habita sine institutione ullà; deinde, quòd earum quamplurimae ad augendum interiorem Dei cultum nullo modo conferant, adeòque inutiles sint, plures verò omninò fassae, cujusmodi sunt illae quae vel purgatorium, vel transubstantiationem, aut aliae, quae dogmata significant quae ipsi respuunt. Denique idololatriam saltem imperfectam inesse putant in usu et cultu sacrarum imaginum et reliquiarum, atque in invocatione sanctorum.

Sed si, ut par est, exponatur doctrina quam orthodoxa tradit Ecclesia, hujusmodi sophismata illicò corruunt. Ad primum quod spectat, satis superque ostendimus, proposit. 4, cap. 1, sacros ritus superstitionis insimulari non posse, quòd antea superstitiosi cultús cæremoniæ fuerint, si deinceps legitimà auctoritate, mutato significato et fine, ad obsequium cultumque veri Dei promovendum augendumque referantur. Ex objecto enim et fine sacri ritus metiri debent. Ita verò præscribi atque usurpari ab orthodoxà Ecclesià cæremonias, quæ antea vel ab Hebræis, vel à gentibus adhibebantur, eas ritè expendenti mànifestum fit.

Ad secundum, aio turpiter errasse Claudium Vertium, si putavit nullam omninò fuisse in ecclesiasticis cæremoniis mysticam et symbolicam significationem, sed ob ministrorum commodum, locorumque consuetudinem fuisse institutas; ferri verò ipsius opinionem posse, si contendat prædictis ex causis nonnullas originem habuisse, sed retentas deinceps, ac in sacrorum usu conservatas, ob mysticam symbolicamque, quæ eisdem deinceps accesserit ex instituto Ecclesiæ significationem. Quæ quidem significatio in omnibus adest, ac plerumque per preces exprimitur, cum quibus conjungi debent, aliquando indicatur in rubricis, quæ eorumdem usum præscribunt, quandoque verò ipsæmet actiones à sacris ministris expressæ cogitationes in christianorum mentibus excitant divinum cultum foventes.

Ad tertium respondemus, catholicam Ecclesiam, ritus qui inutiles'seu supervacanei sint, omninò damnare, atque animarum pastoribus præcipere, ut supra etiam innuimus, ut christianum populum circa sacros ritus instruant, ne ex negligentià vel abusu inutiles vanique fiant. Neque falsos ritus Ecclesia nostra probat. Quippe dogmata illa, quæ novatores respuunt, quoque Ecclesia cæremoniis suis fidelibus credenda inculcat, ab ipsis Apostolis, ex quibus ipsa descendit, et à quibus fidei depositum habuit, accepit;

et ante duo secula etiam novatorum hominum majores cadem dogmata cum Ecclesià profitebantur, que reverà dicitur, et est Apostolica, non verò Reformata, vel Calviniana, vel Auglicana, vel Lutherana, aut alio denique nomine appellata, quo novatorum sectæ designantur.

Venio nunc ad tertium caput. Neque circa usum cultumque sacrarum imaginum, et reliquiarum, ac invocationem sanctorum quidquam occurrit quod jure novatores reprehendere valeant, si ritè intelligant doctrinam quam catholica exponit Ecclesia. Incipiamus ab imaginum usu: sacras imagines vocamus, imagines Christi, Deiparæ et sanctorum hominum, aut eas que exprimant angelos, eternum Patrem, aut Spiritum sanctum eâ formâ sub quâ prophetis vel aliis sanctis hominibus sacræ Scripturæ apparuisse indicant. In iis verò quid est quod reprehendi possit? Non imago ipsa: quippe de se mala non est, nec lege ullà prohibita. Non usus: nam in memoriam revocat hominum Christum Dominum, et ea quæ Christus pro nobis egit, aut sanctissimam ipsius Matrem, vel sanctos homines quos Deus ob insignes virtutes cœlesti glórià donaverit, aut denique sacræ Scripturæ historias, in quibus ea narrantur quæ apparitiones in figura corporea vel Dei aut angelorum exhibent, vel quæ Deus pro nostrâ salute fecit. Quid in iis novatores reprehendendum offendunt? An non utiles sunt cogitationes quas in hominum mentibus excitant? Nemo sanè negat utiles esse reipublicæ imagines, quæ antiquas historias exprimant, quarum memoria regendæ reipublicæ utilis sit, et quæ res gestas designent illorum hominum, qui fuerunt de eâdem republicâ optimè meriti, ut cives ad illos imitandos provocentur. Cur ergo utiles non erunt imagines, quæ hominum memoriæ offerant factas à Deo, sub certa figura apparente, sive per angelos suos humana forma donatos, revelationes, aut collata humano generi beneficia; quæque considerationi nostræ subjiciant Christum Salvatorem nostrum, Matrem ipsius, sanctosque homines, qui nobis exhibent veræ virtutis exempla, qui nos movent ad fidem illam profitendam, pro cujus defensione subière supplicia, quique spem in nobis fovent illius beatitudinis quam ii divina gratia, veluti laborum mercedem, sunt consecuti? En imaginum usus, ut Romana Ecclesia præscribit. Videatur Tridentina synodus, sess. 25: Illud verò, inquit, diligenter doceant episcopi, per historias mysteriorum nostræ redemptionis, picturis vel aliis similitudinibus expressas, crudiri et confirmari populum in articulis fidei commemorandis et assiduè recolendis; tum verò ex omnibus sacris imaginibus magnum fructum percipi, non solum quia admonetur populus beneficiorum et munerum quæ à Christo sibi collata sunt, sed etiam quia Dei per sanctos miracula et salutaria exempla oculis fidelium subjiciuntur; ut pro iis Deo gratias agant, ad sanctorumque imitationem vitam moresque suos componant, excitenturque ad adorandum ac diligendum Deum, et ad pietatem colendam.

Aiunt verò imaginum cultum idololatriam esse, ideòque illarum usum illicitum, quòd ad idololatriam pro-

vocet. At injurià id asserunt. Sacrarum enim imaginum cultus, quâ ratione à Tridentina synodo præscribitur, omnis superstitionis suspicione caret. Nam hæc mandat Ecclesiæ pastoribus, ut fideles diligenter instruant, docentes eos imagines Christi, Deiparæ Virginis, et aliorum sanctorum in templis præsertim habendas et retinendas, eisque debitum honorem et venerationem impertiendam, non quòd credatur inesse aliqua in iis divinitas vel virtus, propter quam sint colendæ; vel quòd ab eis sit aliquid petendum, vel quòd fiducia in imaginibus sit figenda, veluti olim fiebat à gentibus, quæ in idolis spem suam collocabant; sed quoniam honor qui eis exhibetur, refertur ad prototypa quæ illæ repræsentant, ita ut per imagines quas osculamur, et coram quibus caput aperimus et procumbimus, Christum adoremus, et sanctos, quorum illa similitudinem gerunt, veneremur, id quod conciliorum, præsertim verò secundæ Nicænæ synodi decretis contra imaginum oppugnatores sancitum est. Quæ cùm ita se habeant, ubi est idololatria, vel etiam superstitionis umbra in cultu quem Romana Ecclesia sacris imaginibus deferendum esse docet? Hoc enim cultu, non imagines, non divinitatem, aut vim aliquam quæ in imagine fingatur, sed id veneramur et colimus, quod imagines menti cognoscendum exhibent: scilicet, Christum Dominum, Deiparam, angelos sanctosque homines, qui cum Christo in cœlis regnant; motivum autem nostri cultus in Deipara, in angelis sanctisque hominibus, non est naturæ quædam proprietas sive conditio, sed gratia Dei, quâ sancti fiunt et Deo chari, sed dignitas, excellentia, aut supernaturalis prærogativa, quâ à Deo exornantur, ac veneratione digni fiunt. Quamobrom nostri cultús objectum, ut vocant, formale, est Dei gratia atque supernum divinæ liberalitatis donum, quo sit ut hâc veneratione et cultu Deus ipse glorisicetur, qui hâc de causa gloriosus dicitur in sanctis suis. Igitur cultus quo Deiparam, angelos sanctosque homines veneramur, ad Deum Ipsum refertur, qui eo glorificatur. At veri Dei cultus superstitione caret. Item templa et altaria non sanctis hominibus, sed Deo dicamus in honorem sanctorum, quos ipse gratià et glorià suà honore dignos fecit.

Eâdem ratione à superstitione vindicamus cultum quo sanctorum reliquias prosequimur. Ait Tridentina synodus, loco supra citato: Sanctorum quoque martyrum et aliorum cum Christo viventium sancta corpora, quæ viva membra fuerunt Christi, et templum Spiritûs sancti, ab ipso ad aternam vitam suscitanda et glorificanda, à fidelibus veneranda esse, per quæ multa beneficia à Deo hominibus præstantur. Colimus ergo SS. corpora quòd fuerint in hac vità viva Christi membra, et templum Spiritus sancti, ut ait Apostolus 1 ad Cor., cap. 3, v. 16, quòdque ad æternam vitam suscitanda et glorificanda sint, ac multa per ea beneficia hominibus præstentur. Quid verò est in hujusmodi cultu. quod ad augendum hominis erga Deum amorem, ad fovendam fidem et spem, ad glorificandum Deum non referatur? In quo ergo sita est superstitionis suspicio?

Docet propterea catholica Ecclesia in supra citatà

synodo, sanctos unà cum Christo regnantes, orationes suas pro hominibus Deo offerre; bonum, alque utile esse suppliciter eos invocare; et ob beneficia impetranda à Deo per Filium ejus Jesum Christum Dominum nostrum, qui solus noster Redemptor et Salvator est, ad eorum orationes, opem auxiliumque consugere. Nos hic non suscepimus demonstrandum sanctos cum Christo in cœlis regnare, nostrarum precum conscios esse, atque Deo nostras orationes offerre; id enim pro certo habemus, et tum ex Scripturâ, tum ex constanti omnium seculorum traditione à nostris theologis luculenter ostenditur; sed eorum invocationem omni superstitione carere demonstramus. Nam confugere ad eorum orationes et opem, ob obtinenda à Deo per Jesum Christum Filium ejus beneficia, non est eis divinam prærogativam, vel honorem, qui superstifiosus sit, tribuere. Ipsos enim spectamus ut homines Dei gratià cœlesti glorià præditos, ac ejusdem Dei amicos constitutos, qui perfectà illà quam habent charitate ducti pro hominibus Deo orationes suas offerunt, quique scientià illà quam Deum intuendo habent, tum nos, tum nostras petitiones agnoscunt, atque ad impetranda pro nobis à Deo beneficia per Filium ejus Jesum Christum Dominum nostrum moventur, dum suppliciter eos invocamus. Hanc autem invocationem, non necessariam, sed utilem duntaxat asserimus. In iis autem perspicuum est nos sanctis hominibus in cœlis cum Christo regnantibus nec divinam aliquam prærogativam, nec indebitum honorem tribuere, sed eosdem considerare, ut Dei anticos cœlesti glorià donatos, qui, ut sacræ Litteræ describunt, sunt ante thronum Dei, eique serviunt, ac pro nobis orant.

Nota. Ex iis quæ diximus abundè patet injurià novatores sanctorum hominum cultum superstitionis accusare. Sed ut clarius pateat quantum Romana Ecclesia superstitiones horreat et abusus omnes qui in divino cultu occurrere possint, paucis indicabo quæ in eådem synodo Tridentina pro præcavendis abusibus circa sacras imagines sanctorumque cultum stabilita sunt. Primò itaque universim mandat ut si qui abusus in has sanctas et salutares observationes irrepserint, omninò tollantur, ita ut nullæ falsi dogmatis imagines, et rudibus periculosi erroris occasionem præbentes statuantur. Quòd si aliquando historias et narrationes sacræ Scripturæ, cum id indoctæ plebi expediet, exprimi et figurari contigerit, doceatur populus, non propterea divinitatem figurari, quasi corporeis oculis conspici, vel coloribus aut figuris exprimi possit. Secundò, ut omnis superstitio in sanctorum invocatione, reliquiarum veneratione, et imaginum sacro usu tollatur, omnis turpis quæstus eliminetur, omnis denique lascivia vitetur, ita ut procaci venustate imagines non pingantur, nec ornentur, et sanctorum celebratione, ac reliquiarum visitatione homines ad comessationes, atque ebrietates non abutantur, quasi festi dies in honorem sanctorum per luxum ac lasciviam agantur. Tertiò præcipit ut tanta circa hæc diligentia et cura ab episcopis adhibeatur, ut nihil inordinatum, aut præpostere, et tumultuariè accommodatum, nihil profanum, nihilque inhonestum appareat. Quartò denique, ut sideliùs hæc omnia serventur, statuit, nemini licere ullo in loco, vel ecclesià, insolitam ponere vel ponendam curare imaginem, nisi ab episcopo approbata fuerit; nulla etiam admittenda esse nova miracula, nec novas reliquias recipiendas, nisi eodem recognoscente et approbante episcopo, qui simul atque de iis aliquid compertum habuerit. adhibitis in consilium theologis, et aliis piis viris, ea faciat quæ veritati et pietati consentanea judicaverit. Quòd si aliquis dubius, aut difficilis abusus sit extirpandus, vel omninò aliqua de iis rebus gravior quæstio incidat, episcopus antequam controversiam dirimat, metropolitani, et comprovincialium episcoporum, in concilio Provinciali sententiam exspectet, ita tamen, ut nihil inconsulto sanctissimo Romano Pontifice, novum, aut in ecclesià hactenus inusitatum decernatur.

#### CAPUT VI.

De Ecclesiæ Orientalis ritibus, eorumque varietate.

In superiori capite exteriorem cultum, ritusque catholicæ Ecclesiæ ab hæreticorum, qui in Occidente sunt, criminationibus vindicamus. Nunc de Orientalis Ecclesiæ ritibus dicemus. Idque in tribus distinctis paragraphis: in primo, Orientalem Ecclesiam universim describemus; in altero, schismaticorum et hæreticorum, qui in eå sunt, tum sectas, tum præcipuos errores indicabimus; in tertio verò, varios, qui in Ecclesià Orientali sunt, ritus exponemus.

## § 1. Describitur generatim Orientalis Ecclesia.

In Orientali Ecclesià ab Apostolorum ætate Alexan. drinus et Antiochenus antistites, post Romanum Pontificem, reliquis universi orbis episcopis honore ac prærogativis præeminuerunt. Nam in Nicæna synodo omnium generalium primă, anno 325, celebrată, canone 6, statutum fuit ut antiqua consuetudo servaretur circa Alexandrinos et Antiochenos episcopos, qui summi metropolitani appellati sunt. Leo autem magnus circa medium V seculi, epist. 53, quæ est ad Anatolium, scribit hujusmodi consuetudinem ex Apostolo Petro originem trahere. Neque id in controversiam revocari potest : nam explorata res est, Alexandrinam Ecclesiam Apostolum Petrum per Marcum, Antiochenam verò per seipsum fundàsse. Itaque cum Nicæna synodus definierit, ex antiquâ ab Apostolis ortâ consuetudine antedictos episcopos reliquos superare, perspicuum fit, præeminentiam ac jurisdictionem hujusmodi ex Petro Apostolorum principe accepisse.

Ut in concilio Nicæno primo hujusmodi antistites appellati fuerunt summi metropolitani, ita in primă synodo Ephesină vocati fuerunt archiepiscopi, et in Constantinopolitană primă exarchi diœceseos. Tempore autem inter Constantinopolitanum, et Chalcedoneuse concilium intermedio, nuncupari cœperunt patriarchæ, quod nomen ex synagogă in Ecclesiam deductum; primum in Theodosii ad Valentinianum imperatorem epistolă, Leoni I, Romano Pontifici tributum fuit, ac deinde în Chalcedonensi synodo

Alexandrino quoque, et Antiocheno antistiti. Iis additus postea fuit Constantinopolitanus episcopus, qui postquàm in hac urbe sedem suam imperator constituit, in magno honore haberi cœpit apud Orientales, ac consuetudine, accedente etiam principum favore, jus metropolitani diœceseos Ponti, Asiæ, et Thraciæ sibi usurpaverat. Demùm eadem prærogativa Hierosolymitano antistiti concessa fuit ob Apostolicæ Sedis honorem, quæ prima episcopum habuisset.

Quanquàm patriarcha Constantinopolitanus Alexandrino et Antiocheno posterior est, nec ipsius sedes cum Alexandrina et Antiochena comparari potest, et licèt Romanus Pontifex diutiùs rejecerit 28 canonem Chalcedonensem, quo ei jus patriarchicum conferebatur, nec nisi ab Innocentio III, initio tertii decimi seculi, ut patriarcha sit agnitus; tamen undecimo seculo vastissimam sibi jurisdictionem usurpaverat. Nam sub se habebat metropolitanos sexaginta quinque, archiepiscopos independentes, quibus nulli subjecti erant episcopi, triginta quatuor, et episcopos sexcentum, et ampliùs, ut refert Leo Allatius ex Nilo Doxapatrio Græco scriptore. Sed everso deinceps Græcorum imperio, ac restitutis, quas in Calabria et Sicilià Romano Pontifici usurpaverat, provinciis, valdè imminutus est eorum numerus. Ipsius enim jurisdictioni subjecti sunt episcopi circiter centum quinquaginta, inter quos sunt viginti quinque metropolitani, quorum plerique suffraganeis carent. Provinciæ, in quas jurisdictionem exercet, sunt quæ sequuntur: Asia minor, insulæ maris Ægei, Thracia, Græcia, Valachia, Moldavia, Servia, Mingrelia atque Circassia. Nonnulli quoque Græci, qui in Moscoviâ sunt, aliquem ei honorem deferunt, licèt, magno Basilide imperante, proprium ibi constituerint sibi patriarcham.

Tres ante recensiti patriarchæ cum Episcopis ac Christianis reliquis, qui orthodoxam fidem profiterentur in Ephesina et Chalcedonensi synodis definitam, contra Nestorium, Eutychetem, atque Dioscorum, à Nestorianis et Eutychianis, sive Jacobitis, appellati sunt Melchitæ seu Regalistæ, quòd imperatores, præsertim Marcianus, Orientalibus omnibus fidem in duobus illis conciliis definitam edictis suis inculcaverint. Igitur Melchitæ nomen excogitatum fuit ab hæreticis ad conflandam invidiam in orthodoxos, qui definita in conciliis illis dogmata profitebantur. Sed postquâm patriarchæ atque episcopi fermè omnes Græci ritûs, schismati erroribusque Græcorum adhæserunt, Melchitarum nomine appellare solemus orthodoxos Græcos, qui scilicet Romano Pontifici subsunt; reliquos verò Photianos dicimus.

Alexandrinus patriarcha Græcus schismaticus sedem in Cahirâ habet, jurisdictionem verò exercet in varias Africæ et Arabiæ provincias; Antiochenus Damasci sedet, Græcisque præest suis in Syriâ, Mesopotamiâ et Caramanià degentibus; Hierosolymitanus denique Palæstinis, atque iis Arabiæ Ecclesiis præest, quæ sunt Palæstinæ finitimæ. Ii cum subjectis sibi Episcopis Græcum ritum servant, ac Græcâ linguà et etiam Arabicâ celebrant officia sacramentorum om-

nium. In corum communione sunt Syri multi, qui Syriacè sacra celebrant.

Ac præter hes, qui, ut dixi, schismatici sunt, adest nunc Melchitarum patriarcha Antiochenus, qui cum reliquis Græci ritûs sibi subjectis orthodoxam sidem profitetur, atque Romano Pontifici obtemperat. Adest epistola S. M. Benedicti XIV, tomo 1 Bullar., pag. 290, ad Cyrillum patriarcham Antiochenum Græcorum Melchitarum, et omnes ejusdem ritas catholicos episcopos eidem patriarchæ subjectos, in quâ plura circa ritus ac ejusdem patriarchæ jurisdictionem decernuntur. Pag. quoque 312, alia ad eumdem patriarcham data legitur epistola, cum quâ eidem pallium transmissum fuit. In actis autem consistorialibus pro concessione dicti paliii, quæ leguntur t. 2, Bull. in append., pag. 21, inquit SS. Pontifex: Præest Cyrillus noster genti Melchitarum, quæ hodiè Catholicos ingenti numero complectitur, quæque à decem episcopis, qui ipsum tanquam legitimum patriarcham venerantur et colunt, providè gubernatur.

Nomen patriarchæ Antiocheni, habet quoque Maronitarum patriarcha, qui modò est Simon Ewodius ex archiepiscopo Damasceno patriarcha renuntiatus à Benedicto XIV, ut ex litteris constat ad eumdem datis die 16 martii 1745 : Nuper ad nos, etc. Metropolitanorum et episcoporum Maronitarum sedes et limites ita describuntur in Appendice synodi Montis Libani, quæ appendix inserta legitur Constitutioni Bened. XIV, Apostolica prædecessorum, etc. En verba: « Patriarcha c Antiochiæ ac totius nationis Maronitarum sedem chabet in Monte Libano, in cœnobio quod Canuc biense dicitur; sub eo erant archiepiscopi et episcopi sequentes: 1° Tyri, 2° Damasci, 3° Cypri, 4° Aleppi, 5° Beryti, 6° Tripolis, 7° Botri, 8° Aco e seu Ptolemaidis, 9° Laudiceæ, 10° Apameæ, (11° Arcæ, 12° Eden, 13° Sareptæ, 14° Paneadis, c 15° Listræ seu Bybli, 16° Neapolis. Sed in synodo Montis Libani die 30 septembris 1736, decreverunt · Patres, ut Maronitarum direceses in posterum ad c octo tantum redigerentur, salvà Reverendissimo Domino patriarchæ episcopo nonnullos titulares c ordinandi potestate; videlicet : 1º Aleppi seu Beroæ et adjacentium locorum; 2° Tripolis; hujus pontic ficis jurisdictio extenditur à Tripoli et Janià ad Arcam Balaneam, Aradum, Orthosiadem, Gabalum, Laodiceam, usque ad fines Aleppi; 3° Bybli et Botri; hujus jurisdictio extenditur in diœceses Byc bli et Botri, Acuræ, Dairalamari et regionis Bisacrajæ; 4° lleliopolis seu Baalbech; hujus jurisdictio c extenditur in diœceses Heliopolis et Phathuchæ in c Bybliensis regionis confinio, et dimidiæ partis ditionis Gazirensis, cujus caput Gusta et Gazir; 5° Dae masci; hujus jurisdictio extenditur in diœcessim Damascenam, necnon ampliatur ad alteram dimidiam partem ditionis Gazirensis, cujus caput est Agelton, complectitur præterea Bascontam, Zuccharabam et Zabbugam; 6° Cypri; hujus jurisdictio complectitur universa insulæ illius castella, ac c praterea in Chesroe regione habet Bacafajam. · Bethschebabam, earumque villas, necnon villas

- c Caestœniæ usque ad Pontem Beryti; 7° Beryti;
- hujus jurisdictio extenditur à Beryto usque ad Ma thatam, et Giordam, et Algarbam, et Sciacharam
- Mathanæ, et usque ad Pontem fluvii Cadi, seu
- « Tamyris; 8° Tyri et Sydonis; hujus jurisdictio com-
- e plectitur Sydonem, Tyrum, earumque villas, nec
- onn Suph-Bacaam, Vallem Tainæ, et adjacentes
- · Teny à fluvio Tamyri, usque ad sanctam civitatem
- · Hierusalem. Nos subscripti hanc diœcesum distribu-
- tionem approbamus. Datum in sanctà nostrà synodo
   in monasterio Deiparæ de Leoisià, die 30 septem-
- bris 1736. Joseph Petrus patriarcha Antiochiæ,
- Gabriel Sareptæ, Simeon Damasci, Abdalla Beryti,
- e Elias Arcæ, Basilius Tripolis, Philippus Lystræ,
- e Stephanus Botri, Gabriel Aco, Joannes Laodicex,
- « Ignatius Tyri, Gabriel Aleppi, Michael Paneadis, « Torius Cypri. »

Jacobitæ quoque duorum patriarchatuum titulos servaverunt, Alexandrini scilicet atque Antiocheni. Alexandrinam verò diœcesim ita obtinuerunt, ut orthodoxis et plures essent quodammodò et auctoritate superiores. Nam ex quo Arabes Ægyptum subjecerunt, omnes fermè Græci profugientes vacuam Alexandriæ Ecclesiam hæreticis reliquerunt. Nativi Ægyptii ad Jacobitarum hæresim propensissimi, eam ubique amplexi sunt, atque ita in Thebaide omnes Christiani eam intra paucos annos acceperunt. In Nubia et Æthiopià cùm sacerdotes et episcopos à Jacobitis ordinatos haberent, Jacobitæ quoque intra unius seculi spatium facti sunt. lidem cum ex veteri quodam jure patriarcharum Alexandrinorum, Palæstinam suæ sedi vellent esse subjectam, Hierosolymis metropolitam ordinaverunt. Hanc autem præ reliquis sectis, quæ vel omninò interciderunt, vel adhuc supersunt, prærogativam habet Jacobitica, quòd episcoporum non interruptam successionem hucusque conservat, ab illis ordinatorum, qui in Ecclesià catholicà manuum impositionem acceperant, quales erant Dioscorus et Dioscori successores. Ita quamvis hæretici et abscissi ab Ecclesià, validam tamen ordinationem habebant, cùm impositionem manuum accepissent ab episcopis legitimè priùs ordinatis. Notum est enim, inquit Renaudotius, diss. de Patriarcha Alexandrino, pulso Dioscoro, orthodoxos ejus loco patriarchas constitutos, quos Jacobitæ pro intrusis et prædonibus habent. Illo defuncto, ejus sequaces Timotheum Ælurum substituerunt, qui occiso Proterio, cathedram occupavit, ejectusque et restitutus sub Basilisco tyranno et Zenone qui Dioscorianis favebant, eam per viginti duos annos relinuit, secundum Severi et aliorum Jacobitarum sententiam. Timotheo Petrus Mogus, Athanasius, Joannes alter, Dioscorus Junior, Timotheus, Theodosius, Petrus Damianus, Anastasius, Andronicus successerunt, alque huic Benjamin, cujus anno duodecimo, Jesu Christi 640, Alexandria ab Arabibus capta est, statimque Benjamin ejectus, et in monasteriis latitans, restitutus est sedi suæ, atque omnem, pulsis orthodoxis Græcis, ipsoque Gregorio patriarchà, qui Constantinopolim fugit, ecclesiasticam auctoritatem obtinuit. Ut autem certa est ea, quam fusè explicavimus in historià patriarchali Jacobitarum patriarcharum à Dioscoro ad Benjaminum, ita quoque certissima est hodiernorum Alexandrinorum antistitum ex eadem secta ad Benjaminum usque, successio. Hæc notanda esse censui, quòd paucis abhine annis litteras à quodam missionario ex Ægypto scriptas legerim, in quibus asserebatur Cophtos Jacobitas legitimis episcopis carere. Hactenus dicta perspicuè demonstrant Jacobitarum patriarcham Alexandrinum succedere Dioscoro, auctoritate Chalcedonensis synodi ex illà sede pulso; Græcum verò orthodoxis patriarchis, qui post Proterlum, in locum Diosecri suffectum, in câdem sede fuerunt. Licet enim pulso ab Arabibus Gregorio anno 640, ut supra ex Renaudotio adnotavimus, Græci per annos nonaginta non habuerint hane patriarchalem dignitatem, cam tamen iterum obtinuere anno 780, atque deinceps sucs quoque Melchitæ patriarchas semper habuerunt, quorum legitimus successor est Græcus, quem supra diximus in urbe Cahira sedem tenere. Patriarcha Jacobitarum vocatur quoque patriarcha Cophtorum, licèt nomen Cophti, non sectam, sed nationem indicet, quæ Cophtica lingua sacra celebrat. Ejusdem jurisdictionem tituli quibus à suis donari solet, designant. Hos ita exprimunt : Pater N. sanctissimus archiepiscopus magnæ urbis Alexandriæ et potestatis Babylonis, et Nomorum Ægypti, Thebaidis, Pentapolisque Africanæ, regionisque Æthiopiæ et Axumitarum, Nubiæque, et Macaureos, regionisque superioris. Horum explicationem vide apud Renaud., diss. cit.

Jacobitæ habent quoque patriarcham Antiochenum, quem ut legitimum Severi successorem agnoscunt omnes Syri Monophysitæ. Illius amplissima auctoritas est, vocaturque inter eos Papa Orientis. Plures metropolitani, episcopi ac monachi benè multi sunt eidem subjecti. Inter metropolitanos, seu archiepiscopos, recensentur Hierosolymitanus, Damascenus, Edessenus, Cyprius, etc. Præter hos habebant etiam olim suæ auctoritati subjectos alios secundi generis patriarchas, quos Catholicos appellant, quorum alter Persidis, alter Armeniæ patriarcha diceretur. Sed ii jam à longo tempore nullam in eo jurisdictionem agnoscunt, ac tanquàm supremi Armeniæ gentis Patriarchæ habentur.

Armeni non minus ac Jacobitæ latè diffusi sunt per Orientem, imò corum plerique sunt etiam in Occidente. Sunt enim in utraque Armenia, majore scilicet, atque minore, in Perside, Mesopotamia, Palæstina, Georgia, aliisque benè multis Orientis provinciis. In Occidente verò, præter eos qui commercii causà in variis locis degunt, quamplurimi sunt in Russia Polonica, eique finitimis provinciis. In Oriente ab anno fortassè 605, ex quo propriam æram sumunt, duos antedictos patriarchas sive Catholicos habent: antea enim ex Cæsariense antistite metropolitam accipere solebant. Prioris sedis est Artaxata, majoris Armeniæ urbs, sed residere solet in monasterio Eczmiazim, eique parent viginti sex archiepiscopi, episcopi verò septuaginta

quinque, ut ex testimonio Uscanii Armenii, episcopi, 🚡 istius patriarchæ vicarii, qui id Riccardo Simonio narravit Parisiis anno 1670, refert Brunus, dissert. 10, quæ est de Liturgià Armen., art. 1. Alter manet Cis, quæ minoris Armeniæ urbs est, ac præest episcopis circiter triginta. Priori subest episcopus, sive patriarcha Constantinopolitanus ejusdem gentis; huic verò Hierosolymitanus, et is qui Aleppi residet. li quos dixi schismatici sunt. Sed habent quoque Armeni orthodoxos episcopos. Qui Aleppi sedem habet, sed modò vitandæ persecutionis causâ in monte Libano commoratur, patriarchæ titulum ac jurisdictionem habet. Plures ei subjecti sunt episcopi, inter quos adest Edessæ episcopus, qui nunc Romæ manet. Qui in Russià, Polonià, atque iis finitimis locis degunt, catholico archiepiscopo subsunt, qui Leopoli residet. Et præter archiepiscopum Naxiavensem, qui à quartodecimo seculo desumi semper solet ex inclyto Prædicatorum ordine, quique iis præest, qui auctore Bartholomæo Parvo ejusdem ordinis, Joanne XXII Ecclesiam regente, cum orthodoxâ fide Latinum quoque ritum susceperunt, ut § 3 hujus capitis exponemus : plures alii Armeni catholici sunt in variis provinciis, qui Latinorum missionariorum curæ concrediti sunt, quorum operà catholicam fidem susceperunt.

Alii quoque sunt in Oriente, qui patriarchas habent, quos catholicos vocant. In Mingrelià Gracus schismaticus patriarcha residet, quem catholicum vocant; cui episcopi aliquot subjiciuntur, quos principes ex monachis seligere solent, qui Beri nuncupantur.

At celebrior est patriarcha, qui eodem nomine donatur apud Chaldæos. Nestoriani ex Romano imperio pulsi, ad Persarum limites, aut in eorum provinciis sedes fixerunt. Hinc post annos satis multos, cum Ecclesiam Seleuciæ Parthorum invasissent, quæ quidem ex nuper institutâ sub Justiniano Catholico dignitate novam auctoritatem consecuta erat, eam suæ Religionis cathedram primariam esse voluerunt; atque inde nullum majorem titulum, quam catholici Seleuciæ, et Ctesiphontis patriarchis suis veteribus attribuerunt. Hujusmodi patriarcha, qui deinceps apud Mosulam residere consuevit, quinto decimo seculo tantam ac tam vastam jurisdictionem exercebat in Assyriâ, Mesopotamià, Chaldæà, Perside, ac etiam in Indiis Orientalibus, ut tredecim metropolitanos, et episcopos benè multos sibi subjectos haberet, ac tercentum mille recenserentur, quæ eidem obtemperarent, familiæ; ut scribit Petrus Stroza in Expositione Fidei, et Tractat. de Dogmat. Chaldæorum.

Is enim hæc de Nestorianis corumque patriarchà codem in libro scribit. Nestorianorum autem patriarcha ecclesiæ Babylonis præest, ejusque residentiæ locus est Monasterium ad oppidum Musul, in viciniis antiquæ Ninivis, ut aiunt, ædificatum. Dissident inter se Jacobitæ atque Nestoriani odio implacabili; sed Nestoriani, numero atque opibus præstant, quorum ad trecenta millia, et ampliùs domorum recensentur: cùm tamiliæ Jacobitarum numero octoginta millia non excedant. Itaque patriarchæ Nestorianorum amplis-

sima est auctoritas, eaque in Indiam se extendit. Nam Chaldæi, qui Goæ, Cocchini, Angamalæ, atque in Insulâ S. Thomæ ante adventum Patrum Societatis Jesu reperiebantur, omnes pariter professione Nestoriani obediebant patriarchæ Babylonis. Nunc quidem magna eorum pars, studio ac diligentià Jesuitarum, ad Ecclesiam sanctam catholicam reversa summum Pontificem colit. Defunctoque nuper metropolitano Chaldæo, successorem ab Apostolica Sede suscepit archiepiscopum Angamalensem à Clemente VIII, ex Societate Jesu ordinatum. Ante pontificatum Julii III, nomen hujus patriarchæ ignotum penè nostris fuisse videtur, neque de ipso, neque de Chaldæorum natione mentionem ullam factam fuisse in Pontificum Romanorum monumentis reperio. Sedente verò Julio III, cùm nonnulli ex Chaldæis Nestorianis se ab obedientiå patriarchæ subtraxissent, detestataque Nestoriana hæresi, in communionem venissent catholicæ Ecclesiæ, illis summus Pontifex, ut postulaverunt, patriarcham ordinavit, eumdem quem ipsi hâc de causâ legaverant, Simunem Sulacham ordinis sancti Pacomii Monachum. Is cum patriarchali pallio, atque titulo pathriarchæ Assyriorum Orientalium ad suos rediit, et Charemet, sive Camed residens, archiepiscopos, et episcopos, ac sacerdotes quamplurimos ordinavit. Sic igitur Chaldæorum natio uni patriarchæ Babylonis usque ad illa tempora subjecta, in duas partes divisa fuit. Sulachà deinde à Turchis, adversariorum operâ, ut fertur, è vivis sublato, sufficitur in ejus locum Abdiesus ejusdem ordinis monachus, vir mirificæ eruditionis, linguarum varietate, et sacrarum litterarum notitià, de quo in vità Pii IV præclara fit mentio, cujus Pontificatu Romam venit pro confirmatione, qui et Tridentino concilio interfuit. Ejus autem effigies depicta conspicitur in Aulà regià palatii Vaticani inter cardinales, cæterosque prælatos Alexandro III assistentes, imperatorem Fridericum pænitentem Venetiis recipienti. Plurimum quidem profecit Abdiesus, multosque ex Nestorianis ad Ecclesiam catholicam convertit; acceptamque ab Apostolicâ Sede auctoritatem valdè propagavit, quam ejus successores postea conservare sibi aut nescierunt, aut non potuerunt. Nam qui ei successit Ahatalla, et ipse monachus ejusdem ordinis, parùm vixit. Et Denha Simeon postea ex archiepiscopo Gelu, et Seert factus patriarcha, nec ætate, neque doctrinà idoneus tanto muneri, tempore, quo episcopus Sidoniensis in Orientem profectus est nuntius apostolicus, relicto Charemet, ubi alii patriarchæ orientalium Assyriorum resederant, in provinciam Zeinalbech secesserat ad fines Persidis, potentiæ cedens patriarchæ Babylonis. Quo loco etiam hodiè manet ejus successor, Simon quoque et ipse vocatus, existimatione ac numero subjectorum, ut accepimus, prædecessoribus longè inferiori : ita ut patriarchæ Babylonis status nunc videatur in pristinum restitutus, æmulo sponte suâ quasi in exilium relegato. Igitur qui modo sedem Babylonis obtinet, Marella Chaldæorum patriarcha, multò minùs quàm prædecessores sui domestico dissidio laborat, subjectamque ejus

obedientiæ nationem pacificè gubernat : metropolitis, et episcopis, cleroque non modò obtemperantibus ei, sed ipsum valdè diligentibus. Hæc ille, quibus statum exhibet Chaldæorum Ecclesiæ circa initium seculi XVII. Hâc nostrâ ætate pauci admodùm in Indiis Orientalibus occurrent, atque ob facilem eorum ad Mahumedanismum defectionem, vix quadraginta mille homines sibi subjectos habet patriarcha Nestorianus, qui in urbe Ninive, sive Mosulà residet. Ac longè minor eorum est numerus, qui patriarchæ catholico, Diarbekir commoranti, subsunt. Is verò Josephus est hoc nomine tertius. Nuntiatum fuerat Mamachio à Carmelitis nonnullis, ut ipse scribit, t. 2, orig., et Ant. Christ., lib. 2, c. 5: Patriarcham Nestorianorum conjungi nobiscum societate communionis velle, secum autem una 11 circiter hominum millia ad orthodoxam religionem perducturum. Imo verò, inquit ipse, litteras patriarcha ad sacram congregationem scripsit, quibus etium atque etiam orat atque obsecrat, ad se ut ministri mittantur. Attributa utique ea pars Dominicanis est, missique initio ferè anni 1750, Cajetanus Codileonicus, Corradius Turrianus docti ex illo instituto viri; sed mutata fortassè patriarchæ voluntate, nec optata illa, quæ sperabatur, conversio contigit, nec spes certa affulget, quâ prudenter existimetur brevi saltem futura.

Præter eos quos dixi, ad Orientalem Ecclesiam ratione originis et Rituum pertinere dicimus, non solùm Græcos, qui in Moscovià, Valachià, Bulgarià, Hungarià, aliisque iis finitimis provinciis degunt, atque Ruthenos, quos supra nominavimus; sed etiam Græcos et Albanenses, qui in ditione ecclesiastica, et in reliquis Italiæ partibus, ejusque insulis adjacentibus, sive orti sive aliunde advecti incolæ commorantur. Ii scilicet, qui grassantibus jamdudum per totum Orientem, tum barbarorum infidelium immanitate, tum etiam schismaticorum perfidià, ex Græcià, Epiro, Albaniâ, aliisque Asiæ regionibus, ad Italiam, eique adjacentes insulas, tanquàm ad fidei et tranquillitatis portum confugientes, ibidem sedes ac domicilium collocaverunt; et tam ipsi quam eorum filii Græcorum mores, instituta, ritus et consuetudines à Græcis progenitoribus sibi traditas studiose, enixeque servare pergunt; îta tamen ut debitam Romanæ Ecclesiæ obedientiam ac devotionem omninò profiteantur. Ut iis præstò sint ministri, à quibus juxta proprium ritum sacramenta recipiant, et ne ad schismaticos episcopos pro ordinatione cogantur confugere, Clemens VIII, anno 1595, constituit, Romæ habendum esse episcopum Græcum catholicum, qui Græcos episcopis Latinis Italiæ, et adjacentium insularum, subjectos, initiaret. Clemens verò XII, anno 1735, ut Italo-Gracorum in utrâque Sicilià commorantium rebus commodiùs consuleret, alterum ejusdem Græci ritûs episcopum in seminario Corsino à se in Calabriâ erecto, propter Gracorum hujusmodi ordinationes, manere jussit, quorum laudatissimum institutum confirmavit, et innovavit S. M. Benedictus XIV, constitut. Etsi Pastoralis, tomo 1, Bullard., pag. 167.

§ 2. — De schismaticorum, hæreticorumque sectis, quæ in Orientali Ecclesià sunt; deque præcipuis earumdem erroribus.

Cùm non adeò facile sit errores omnes detegere, in quos Orientales, postquam ab Apostolicæ Sedis communione sejuncti sunt, vel superbiæ et erroris spiritu ducti, aut ignorantiâ, inciderunt; eos unicè explicandos suscipimus, qui proprii sint cujusque sectæ, ac magis præcipui. Schismaticorum autem sectæ, quæ in Oriente occurrunt, ad tres facilè revocantur, scilicet, Nestorianorum, Jacobitarum et Photianorum. Nestoriani à Nestorio nomen, erroresque mutuati sunt. Præcipuus eorum error in eo situs est, ut negent beatam Virginem esse Dei Matrem, quòd in Christo Domino duas inesse personas putent; alteram hominis ex Mariâ Virgine nati, alteram verò Dei Filii ex æterno geniti, quæ in homine ex Virgine nato veluti in templo inhabitet. Hinc aiunt beatam Virginem Christiparam, non verò Deiparam, appellandam esse, atque unionem Dei et hominis in Christo esse, per voluntatum conjunctionem, et dignitatis participationem. non secundum 'naturam et personam. Hujusmodi errorem, qui damnatus fuit in primà Ephesinà synodo anno 431, docuisse reverà Nestorium, ac ipsius sectatores tueri, ex liturgiis aliisque Nestorianorum libris facilè demonstrare est contra Basnagium aliosque novatores, qui Nestorium ejusque sectatores ab omni errore vindicare contendunt. Vide Liturgiam quæ celebratur quinquies in anno, scilicet, in Epiphania, in vigilià S. Joannis Baptistæ, in vigilià doctorum Græcorum, ferià quartà hebdomadæ supplicationis Ninives, et in Paschate. Exstitisse porrò istam Liturgiam antiquitùs apud Nestorianos præter codices manuscriptos, testantur auctores Syri, atque inter eos Ebedjesus, qui eam recenset, ut etiam Echellensis ejus meminit, inquit Renaud. in Not. ad hanc Liturg. In eà autem hæc leguntur de Dei Filio: Semetipsum exinanivit, et similitudinem servi accepit, hominem perfectum ex animā rationali intelligente et immortali, et corpore mortali hominum, et conjunxit illum sibi, univitque secum in glorià, potestate et honore, ex naturà suà passibilem. Videantur etiam Nestorianorum libri. Elias Catholicus, eo nomine tertius, in expositione Fidei quam scripsit cum esset Metropolita Nisibenus, et in disputatione cum Viziro Abulkacimo, et in alio opere ait: Verbum æternum productum à sapientia Creatoris, quod Filius appellatur, estque una personarum trium, habitavit, seu illapsum est homini assumpto ex Marià Virgine, mediante potentià intellectuali, unitumque illi est per unionem potestatis, benevolentiæ, voluntatis, honoris et repræsentationis. Ita etiam Ebneltaib, Amrus Matthæi filius, et alii ferè omnes, quorum scripta ad nos pervenêre. Denique videatur Lectionarium Persicum ad usum Nestorianorum, ubi hæc verba æqualem se faciens Deo, explicantur secundum honorem, dignitatem et potentiam. Itaque perspicuum est, Nestorium eiusque sectatores errorem propugnare, quem summus Pontifex Cœlestinus, et Ephesina synodus damnavit. Clarissimus Assemanus in Bibliotheca Orientali alios Ne-

storianorum errores recenset, quos nos de sacramentis agendo indicabimus. Unum verò præterire non possumus, scilicet, eorum plerosque negare originale peccatum, quem errorem verisimile est à Theodoro Mopsuesteno mutuâsse, quòd in maximo honore apud Nestorianos habeatur. Ii sunt magis præcipui Nestorianorum errores. Errant præterea cum hæreticis omnibus, quòd Romani Pontificis primatum negent, atque orthodoxæ Ecclesiæ auctoritaten contemnant. Nicænam synodum primam ac primam Constantinopolitanam pro legitimis habent, sed præter viginti canones qui in Nicanà illa conditi fuerunt, eidem perperàm tribuunt canones omnes, qui in canonum qui Arabici vulgò dicuntur, collectionibus reperiuntur. Rejiciunt primam Ephesinam synodum, et concilia omnia generalia, quæ deinceps, tum in Oriente, tum in Occidente celebrata sunt.

Altera hæreticorum secta, quæ in Oriente est, Jacobitarum dicitur. Hæc Dioscori errores tuetur, ejusque sectatores Jacobitæ appellantur à Jacobo, quem Nicephorus et alii Zanzalum, id est, vilem, appellant; Arabes verè Baradæum, sive Baradatum, qui cum aliis circa medium sexti seculi Monophytarum hæresim per totum Orientem disseminavit, et plurimos. in totà Syrià et Mesopotamià præsertim, episcopos, sacerdotes et diaconos ordinavit. Eodem ferè tempore in camdem cum Jacobitis abière hæresim Armeni. qui in Tibenensi conventu circa annum 554 damnârunt Chalcedonensis synodi decreta, ac si plena Nestorianorum errorum et impietatis essent, et Dioscori errores amplexati sunt. Quo factum est ut hujusmodi hæresis per majorem Orientis partem propagata sit. Sunt qui putent hos Eutychianorum errorem tueri. fique non vulgares modò, et nullius auctoritatis scriptores, sed etiam doctissimi, ut Joannes Morinus, auctor Perpetuitatis catholicæ Ecclesiæ fidei circa Eucharistiæ sacramentum, aliique. Id verò minùs rectè, cum Jacobitæ Eutychi anathema pronuntient. Ita enim statuunt, illum eodem quo Apollinarius errore laborâsse, atque adeò Christum habuisse de cœlo corpus, quod nostro consubstantiale non esset, sed phantasticum. Commixtionem quoque naturarum, confusionem et alterationem, quam Eutychiani adstruebant in Christo, rejiciunt. Sed Christum Dominum licèt ex duabus naturis unum agnoscant, tamen non ut Ecclesia catholica in unitate personæ, sed in unitate naturæ unum illum profitentur, atque consubstantialem Patri secundum humanitatem, et cum Dioscoro Chalcedonense concilium damnant, quòd duas in Christo naturas post unionem stabilierit, et Leoni Romano Pontifici, eujus Epistola ad Flavianum in concilio probata fuerat, anathema dicunt.

Post duodecim aut tredecim annos à Chalcedonensi synodo Jacobitæ, auctore Petro Fullone, addidère trisagio, his scilicet verbis: Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, hæe alia: Qui crucifixus es pro nobis; quæ quidem additio tanquàm Monophytarum tessera habita deinceps fuit à Jacobitis Syris, Ægyptiis et Armenis, atque tum ob hanc causam,

tum quòd divinam naturam trium personarum videatur indicare passibilem esse, à Felice III Romano Pontifice improbata, ac pluries deinceps ab Apostolicà Sede damnata fuit.

Imò et eorum quoque interpretatio rejecta fuit, qui non ad tres divinas personas, sive ad divinam iisdem communem naturam, sed ad solum Filium trisagium illud referri contenderent. Videatur qua ratione rem narret in Encyclica ad missionarios per Orientem deputatos Benedictus XIV, num. 29, ubi hæc habet: Cum Petrus Fullus, cognomento Gnaphæus, fautor hæresis Apollinaristarum, qui Theopaschitæ appellantur, ausus fuisset trisagio hæc verba superaddere: Qui crucifixus es pro nobis; sicuti fusè commemorat Theodorus Lector, lib. 1 Collectaneorum, et cum nonnullæ Orientis Ecclesiæ, ac potissimum Syrorum et Armenorum, opera cujusdam Jacobi Syri, teste Nicephoro, lib. 18, cap. 52, additamentum hujusmodi recepissent, haud prætermiserunt Romani Pontifices, pro eâ quam in similibus adhibere consueverunt, vigili curà, et sollicitudine, inolescenti errori se opponere, factamque trisagio additionem interdicere; rejicientes interpretationem, quâ, trisagium ipsum referendo ad solam Filii personam, non verò ad tres divinas personas, omnem erroris suspicionem adimi jactabatur : tum quia periculum semper supererat adhærendi dogmati hæretico; tum quia humanæ mentis præsumptio ad solum Christum referre minimè poterat hymnum ab angelis in honorem sanctissimæ Trinitatis decantatum, sicuti Lupus rectè expendit in notis ad Can. 82, Trullanum, ubi, postquam retulerat, à Felice III, et Romanâ synodo damnatam fuisse additionem trisagio factam, ita subdit : Hymnum soli divinæ Trinitati à sanctis semper angelis adcantatum, Ecclesiæ ab ipso Deo ac eisdem sanctis angelis in puer laudato traditum, malorum regiæ urbi impendentium de pulsione confirmatum, ac in eodem sensu et ratione comprobatum à plenâ synodo Chalcedonensi, constanter asseverant (loquitur de episcopis tum in prædicto concilio congregatis, tum de aliis additamentum trisagio faclum respuentibus) humana præsumptione non potuisse ad solum Christum detorqueri. S. Gregorius VII eodem religionis studio, ipsam- additionem improbavit in sua epistolâ 1, l. 8, scriptâ ad archiepiscopum, sive patriarcham Armenorum. Idem præstitit Gregorius XIII. in nonnullis suis epistolis datis in formà brevis ad patriarcham Maronitarum die 14 febr., anno 1577. In congregatione autem propagandæ sidei habità die 50 januarii, anno 1655, cum examini subjecta fuisset Armenorum liturgia, atque inter cætera accuratiori disquisitione fuisset expensum, utrum additio inducia trisagio tolerari posset, ob indicatam causam, quod illa ad solam Filii personam relationem habere pesse videretur: responsum fuit, id non esse permittendum, additionem omninò expungendam.

Syri hâc unicâ additione in liturgiis errorem designant, aut erroris saltem suspicionem produnt; Ægyptii verò addunt etiam expressè post unionem in Christo unam tantùm inesse naturam. Et Armeni à miscendo cum vino aquam in Missà abstinent, ne duplicem in Christo naturam profiteri videantur: huic particulares nonnulli Armeni doctores plures alios errores addiderant, ut videre est apud Galanum, aliosque, ex iis nonnullos quos de sacramentis agendo indicabimus. Jacobitæ omnes tria priora generalia concilia suscipiunt ac venerantur, scilicet Nicænum primum, primum Constantinopolitanum, et Ephesinum primum; rejiciunt verò atque damnant Chalcedonensem synodum, et quotquot deinceps celebrata sunt concilia cùm in Orientali, tùm in Occidentali Ecclesià. Nonnulla quoque fidei dogmata, quæ in conciliis in Occidente celebratis definita sunt, eorum plerique respuunt; sed errores hujusmodi videntur potiùs à Photianis reliquis Orientalibus communicati.

Schisma Græcorum Photianum dicitur, quod nono Ecclesiæ seculo, patriarchâ Constantinopolitano Photio, cœperit, ob dissidium Latinos inter et Græcos, circa processionem Spiritus sancti à Patre Filioque, et additionem particulæ Filioque in Latina Ecclesia Nicæno Symbolo factam, atque ab Apostolicà Sede deinceps probatam; licèt absolutum non fuerit, nisi sub Michaele Cerulario circa annum 1054, Constantinopolitani deinceps patriarchæ alios quoque tres Græcos patriarchas in schisma erroresque traxère suos. Præcipui Photianorum errores sunt, qui sequuntur: Primò, negant Romanum Pontificem esse visibile totius Ecclesiæ caput, cui pastores omnes subesse debeant, ac concilia omnia respuunt, et damnant, quæ in Occidente celebrata sunt. Secundò, licèt fateantur Spiritum sanctum esse Deum, ac personam à Patre et Filio distinctam, quæ procedat ex Patre, negant tamen etiam ex Filio procedere, ac Romanam damnant Ecclesiam, quòd symbolo particulam Filioque addiderit. Tertiò, negant dari purgatorium, et justorum animas, quibus nihil luendum supersit, ante extremi judicii diem clarâ Dei visione donari. Quartò, licitum esse putant dare uxori libellum repudii, et ad alias nuptias transire, atque adeò matrimonium dissolubile esse credunt. Quintò, eorum plerique negant fernicationem esse peccatum. Sextò, in eo quoque nonnulli errant, quòd tertias et quartas nuptias pro illicitis omninò habeant: nec desunt qui usuras licitas esse credant. Alii eorumdem errores in eo consistunt, quòd Latinæ Ecclesiæ disciplinam, quæ cum Græca non consentiat, contemnant, atque tanquam illicitam et malam detestentur. Aiunt itaque, primò, Latinam Ecclesiam errare, quòd Eucharistiam in Azymo conficiat, et quòd hujusmodi pane perfici posse credat. Secundò, quòd sabbato jejunet. Tertiò, quòd Eucharistiam sub unicà tantùm specie laicis administret. Quartò, quòd confirmationem à Baptismo sejungat. Quintò, quòd sanguinis et suffocati usum tanquàm licitum permittat. Reprehendunt etiam eamdem Ecclesiam, quòd à Septuagesimâ usque ad Pascha in sacris officiis omittat Alleluia, et quòd ritus alios, qui Græcis conformes non sint, adhibeat, et probet. Imò non defuêre inter eos, qui vel baptizatos à Latinis sine trina immersione, iterum baptizandos esse docuerint, vel saltem nefas esse, trinam in Baptismo immersionem omittere, crediderint. Plures quoque inter cos in Palamitarum errorem abierunt, qui docent particulas divinitatis, divinitatemque ipsam aliquam inter ca quæ videntur, viderive possunt, recenseri, ut ait Papadopoli in Prænot. Mystag., resp. 2, sect. 5, pag. 114.

# § 3. De propriis Orientalis Ecclesiæ ritibus, eorumque varietate.

Quanquam in Ecclesia Orientali plures sunt sectæ. quæ à multis seculis, à Romanâ Ecclesiâ separatæ. nullam cum eâ communionem habuerunt; tamen circa exteriorem Dei cultum ac disciplinam, eamdem cum Romanâ Ecclesiâ doctrinam profitentur. Omnes enim Ecclesiae auctoritatem agnoscunt ritus instituendi, ac ea præcipiendi quæ ad disciplinam pertineant. Omnes septem sacramenta admittunt : omnes sanctos invocant, angelosque, ac tum eos, tum eorumdem reliquias, et imagines cultu aliquo prosequuntur: omnes dies festos et jejunia servant, ac præceptum ab Ecclesià ciborum delectum : omnes missæ sacrificium admittunt, quod propriis induti vestibus sacerdotes celebrent : habent omnes monachos, qui castitatem voveant; nec ulla secta est, quæ cœlibes episcopos non habeat. Quæ quidem satis superque videntur ad convincendum novitatis et falsitatis hæreticos illos, quos superiori capite nominavi. Dissidet autem à Latinis Orientalium circa sacros ritus disciplina: primum ratione linguæ, quam in sacris celebrandis officiis usurpant; deinde, quod Orientales proprias liturgias habeant, ac propria Euchologia, quæ cæremonias in Sacramentorum administratione adhibendas, in nonnullis à Latina Ecclesia diversas, præscribant. Præterea in ordine divinorum officiorum, quæ ab ecclesiasticis recitantur. Item ratione disciplinæ circa jejunia. Denique ex eo à Latinis Orientales dissident, quod juxta eorum disciplinam simplices presbyteri unicam et virginem uxorem habere possint, quam ante sacrorum ordinum susceptionem duxerint.

Prima atque omnium antiquissima Ecclesiæ divisio est in Latinam et Græcam. Hæc autem non aliunde ortum habuit, quam ex lingua, qua sacra officia celebrarentur. Latina non solum Romanam et reliquas Occidentis Ecclesias, sed etiam Africanam, quæ eâdem ac istæ utebatur linguâ, designat. Græca verò omnes Orientales Ecclesias complectitur, quibus, si paucas excipias, quæ Syriacè fortassè celebrabant, et Ægyptiacè, Græca lingua communis erat. Quâ de causă Orientalis Ecclesiæ ritus universim ritus Ecclesiæ Græcæ appellari solent; atque omnes origine Græci reputantur, licèt mutationem aliquam subierint, postquam 'alia lingua sacra fieri cœperunt. Ecclesia Armena, quæ à Græcâ Cæsarææ Ecclesia cum episcopo disciplinam acceperat, initio quinti seculi, tum sacra Biblia, tum alios ad sacrorum disciplinam pertinentes libros proprià linguà scriptos habere, ac in sacris peragendis usurpare cœpit. Atque eadem lingua, quæ verpacula non est, sed doctis tantùm co-

gnita, etiam nunc Armeni utuntur. Circa sinem ejusdem seculi, cum Nestoriani omnes prope Mesopotamiæ Ecclesias occupassent, amisso Græcæ linguæ usu, illam quoque in sacris officiis celebrandis omiserunt, Syriacâque solà uti cœperunt. Cùm Arabica ubique passim obtinuisset, ita ut soli eruditi Syriacè scirent, et plebs illitterata, imò ecclesiastici ipsi, non nisi adhibito studio, Syriacam linguam intelligerent, ca tamen ratio tanti visa non fuit, ut antiqua consuetudo aboleretur, et vernaculè sacra sicrent. Unde hucusque apud Ecclesias omnes Nestorianas et Chaldæas quoque Catholicorum, non aliter quam Syriacè celebrare solent. Imò cùm Nestoriani à quinto seculo plurimas in Perside Ecclesias fundassent, ubi Syriacæ linguæ usus nullus erat, eam tamen in sacris celebrandis retinuerunt. Plebi tamen ita consuluerunt, ut lectionaria, quibus Epistolæ et Evangelia de circulo anni continebantur, Persicè interpretata essent. Eâdem lingua usi sunt, atque utuntur in aliis, quas in Tartarià et Turquestanià, et aliis Indiarum Orientalium partibus habent, Ecclesiis. Syriacam quoque linguam adhibere cœperunt Jacobitæ quoque, postquàm Antiochenum sibi usurpavêre patriarchatum. Licèt enim verisimile sit, nonnullas in ca regione fuisse Ecclesias, quæ Syriacå linguå uterentur, tamen explorata res est, IV et V seculo Antiochiæ Græcè celebrare consuevisse; atque constat quas hujusmodi Jacobitæ habent Liturgias, ex Græco in Syriacum sermonem esse translatas; quippe in iis plura Græca vocabula occurrunt, et formulæ nonnullæ Græci sermonis, quæ clarè ostendunt ex Græcis fontibus originem trahere, ut observavit Brunus, tom. 2, dist. 9, quæ est de Liturgiis Syrorum. Hác eâdem linguâ, quæ à multis seculis vernacula ampliùs non est, utuntur quoque Syri Melchitæ et Maronitæ.

Qui verò in Ægypto sunt Jacobitæ, non Syriacam, sed Cophticam linguam adhibent. Sunt qui contendant semper fuisse in Ægypto Ecclesias, quæ håc linguâ, olim hujusmodi genti vernaculà, uterentur. Sed utcumque se res habeat, negari non potest, quin antea Alexandrina, et aliæ quoque benè multæ Ægypti Græcam linguam usurpaverint. Renaudotius enim ex antiquissimis Ægyptiorum glossariis hæc refert verba, quæ ex præfatione deprompta sunt unius cjusmodi glossarum collectionis: Antiquum morem fuisse ut lectiones ex Scripturis legerentur Græcè, sequereturque Cophtica interpretatio, idque factum, antequàm ulla omninò apud Christianos foret Arabicæ linguæ cognitio. Sed per universam Ægyptum, antiquitus Christiani legebant lectionem Græce, eamque Cophtice explicabant, et postea aliam, sicut nunc, legunt lectionem Cophticam, et eam Arabicè interpretantur. Igitur linguæ Græcæ usus, qui modo penes illos paucos viget, qui Græco Alexandrino patriarchæ subsunt, fuit antea, tum Alexandriæ, tum in plerisque saltem Ægypti Ecclesiis, et nonnisi postquam Jacobitarum schisma prævaluit, Alexandriæ ac in tota Ægypto Cophticè celebratum est. An id factum sit, quòd invasà à Saracenis Ægypto, post aliquot annos Græca lingua omninò esset incognita, ut visum est Renaudotio; sive quod Jacobitæ cum Græcis, quos incredibili odio prosequebantur, convenire amplius non vellent, nostrum non est in præsentià investigare. Cum lingua hæc populo, qui Arabicè loquitur, nota non sit, postquam Scriptura sive Evangelium vel à Sacerdote celebrante, vel à diacono lectum sit, vulgaris seu Arabica interpretatio legi solet.

Æthiopes sive Abyssini, qui à patriarchà Cophto Jacobitarum cum Metropolità, quem accipere solent, Cophticæ Ecclesiæ disciplinam et Jacobitarum errores mutuati sunt, Æthiopicâ linguâ sacrâ faciunt, quæ tamen est à populari diversa.

Ii quos dixi, lingua, ritu et disciplina à Græcis dissident; quippe cæremonias in plerisque diversas habent, ac canones omnes non recipiunt, quibus Græcorum disciplina continetur, ut ex superiori paragrapho liquet. Adsunt verò alii qui Græcum ritum, et disciplinam servant, sed in sacris officiis peculiari lingua utuntur. Scilicet, Colchi, nunc Mingrelenses et Iberi, sive Georgiani, ritum et disciplinam Græcam tenent, sed suo quisque idiomate sacra facit. Illyrici seu Sclavoni in Servià, Misnià, Bulgarià, etc., Illyricè sive Sclavonicè celebrant; Moscovitæ verò et Rutheni, Ruthenam linguam parum à Sclavonica dissidentem adhibent. Reliqui Orientalis Ecclesiæ ritum servantes Græca lingua utuntur. Scilicet Græco-Itali, Græci, Melchitæ orthodoxi, Schismatici omnes, qui Patriarchis Gracis Constantinopolitano, Alexandrino et Hicrosolymitano obtemperant, et alii.

Ex hactenus dictis perspicuum est illustriores Orientis Ecclesias sacra officia, linguâ quæ vernacula non sit celebrare. Quamobrem Orientalis Ecclesiæ exemplo atque usu, manifestæ falsitatis et calumniæ convincuntur ætatis nostræ novatores, qui Romanæ Ecclesiæ vitio vertunt quòd sacra officia vernacula lingua non celebret. Nam ex hoc liquet Ecclesiam ubique terrarum, tum retroactis temporibus, tum etiam nunc credere satis provisum esse plebi, si à sacris ministris. tum Scripturæ, tum Liturgiarum mysteria interpretentur; nec semper expedire ut, mutatà in regione aliquâ populari linguâ, Ecclesiæ etiam lingua variari debeat; tum, ut cum disciplinà fidei unitas conservetur, tum etiam ut novitates illæ vitentur et confusiones quæ novas sacrorum librorum versiones sequerentur. Et sanè, undenam factum est, ut inter tot qui in Occidente sunt hæreticos, nulla sit fidei et disciplinæ unitas, sed confusio maxima, nisi ex hâc quam sibi usurpare ausi sunt libertate? Hæc quantum ad linguarum varietatem quas orthodoxa probat vel usurpat Ecclesia in Oriente.

Dissident etiam Orientales, tum à Latinis, tum inter se ob Liturgias, et rituales libros quos habent. Liturgias vocamus sacra officia publica Ecclesiarum auctoritate conscripta, atque earumdem usu comprobata, quibus preces et ritus ad consecrandam et administrandam Eucharistiam continentur. Libros verò qui vel aliorum sacramentorum vel alia ecclesiastica officia præscribant, Rituales appellamus, Græci verò

Euchologium, quod nil aliud est quam collectio eccle- 🏗 sitas, tamen quisque ex Ecclesiæ præcepto cos adhisiasticarum precum et benedictionum, ideòque, ut Goarius explicat, Rituale sive manuale, aut sacerdotale, et pontificale commodè appellari potest. Hic non inquirimus, num sacræ Liturgiæ, quas Græci, Syri, sive orthodoxi, sive Nestoriani, sive Jacobitæ, atque Cophti et Æthiopes habent, iis auctoribus acceptæ sint referendæ, quorum præ se nomen ferunt; num primis Ecclesiæ seculis litteris consignatæ fuerint; nec quot unaquæque Orientis Ecclesia Liturgias habeat, quotque libros quibus ecclesiastica officia continentur. Hæc enim eruditis investiganda relinguimus. Nobis enim sat erit ostendere omnes Orientalium Liturgias, non secus ac Latinas, eam perficiendæ atque administrandæ Eucharistiæ formam continere, quam à primis temporibus Christi Ecclesia adhibere consuevit; Orientales, tum à Latinis, tum etiam invicem, ritibus tantum qui merè cæremoniales sint, dissidere; ac denique nonnulla notare, quæ observatu digna videntur, ut tum Liturgias, tum reliquos Orientalium libros ab iis emendari queant erroribus, qui schismaticorum malitià in eosdem irrepserint.

Ita inter se Liturgiæ omnes conveniunt tum Orientales, tum Occidentales, ut ab uno fonte, Apostolorum scilicet exemplo et præceptis, ad omnes Ecclesias promanâsse certissimè agnoscantur. Neque aliunde tanta in divinis mysteriis celebrandis conformitas esse potest, quanta est in Liturgiis, quas ab antiquis temporibus tum Occidentis, tum Orientis Ecclesia usurpat, quam ex communi ac notâ traditione nasci potuit. Ita verò invicem convenire Liturgias omnes, quas diximus, tum legentibus illicò sit manifestum, tum etiam ex partibus liquet, quibus constant. Omnes à Sacerdotibus sacram Eucharistiam sieri præscribunt, qui sacra vasa, eaque pretiosa, et vestes itidem sacras adhibeant, et in altari celebrent, quod omnibus in magnà veneratione est: omnes exhibent præparatorias orationes et cæremonias, Scripturarum lectiones, psalmorum cantus, orationes pro vivis et defunctis, memoriam Sanctorum, osculum pacis, præfationem, quæ initium anaphoræ propriè dictæ, sive canonis est, orationes pro donorum oblatione, recitationem historiæ institutionis Eucharistiæ cum Christi verbis quæ eiusdem nomine à sacerdote proferantur, invocationem Spiritûs sancti, orationem Dominicam, fractionem hostiæ, atque ejusdem communionem, ac confessionem Corporis et Sanguinis ejusdem Domini nostri Jesu Christi. Tanta conformitas, in tot loco dissitis ac communione à multis seculis separatis Ecclesiis, non aliunde oriri potuit, quam ex communi per antiquos Patres ab Apostolis acceptà traditione. Atque hinc patet Liturgias omnes quæ sunt apud Orientales in usu, non modò inter se, sed etiam cum Latinis ad rei substantiam, quod spectat, omninò convenire. Itaque rituum diversitas, quæ in iis inest, tota est circa ritus qui merè cæremoniales dicuntur, et circa formulas et ordinem precum, ac circa alia quæ institutam à Patribus perficiendæ Eucharistiæ formam non variant. Sed licèt ita se habeat hac rituum diver-

bere tenetur, qui in proprià Ecclesià usu recepti, et consuetudine comprobati sint. Nonnulla, quæ ad hujusmodi differentiam spectant, alibi indicabimus, ubi de materià et formà, ministro et subjecto sacramenti Eucharistiæ ac cæremoniis nonnullis agemus. Interim nonnulla de liturgicis ac ritualibus libris Orientalium dicemus.

Cùm hæreticorum schismaticorumque malitia tum in Liturgias, tum in alios Orientalium libros errores irrepserint, circa eorumdem emendationem ac usum, duæ quæ sequuntur observandæ sunt regulæ. Prima: Phrases quæ exprimere possint hæreses quæ in illis locis vigeant, sunt omnind tollendæ. Hinc à Nestorianorum libris non solùm expungi debent dictiones illæ quæ indicare videntur duas inesse in Christo personas, quarum una in alterà inhabitet, vel cum alterà conjuncta sit per amorem, ac per honoris, potentiæ, dignitatisque communicationem; sed etiam verba illa quibus heata Virgo Christi Mater appelletur; ibi enim Christiparæ nomen pro Nestorianismi tesserå habetur, illiusque usus prohibitus omninò censendus est; sicuti in Antiochenâ Synodo, circa finem tertii seculi prohibitum fuisse à nonnullis asseritur, appellare Dei Filium, seu Verbum omousion Patri, quod à Paulo Samosateno ejusque sectatoribus hujusmodi Verbum adhiberetur ad indicandum Filium non esse à Patre distinctam personam, et in Epbesina synodo Mariam appellari Christiparam, quia hâc voce Nestoriana hæresis ab hæreticis significabatur aut occultabatur. Ex Jacobitarum verò libris non solùm tolli debent verba illa quibus una in Christo natura post unionem designari videatur, sed etiam additio illa facta Trisagio, quam supra diximus, quæ Jacobiticæ hæreseos aliquando habita est tessera, ac vehementer Jacobiticæ hæreseos suspicionem ingerit. Imò hâc de causâ Armeni cogendi sunt ad miscendam cum vino aquam in misså, quòd fama sit ab hujusmodi mixtione abstinere, ne duplicem in Christo naturam post unionem profiteri videantur. Altera regula: Ex omnibus Liturgiis Orientalibus, ubi sanctorum memoria celebratur. expungi debent nomina schismaticorum et hærelicorum. Nam præterquam quod falso inter sanctos recenseantur qui extra Ecclesiæ communionem obierunt; memoria hæc schismatis sive hæreseos professio est. Sunt autem nomina hæc vel Nestorii, vel Dioscorii, vel Severi, aut aliorum qui in hæresi sive schismate mortui sunt.

In iisdem Liturgiis schismatici vel hæretici patriarchæ, sive episcopi commemoratio fieri non potest. Nam id esset cum iisdem in divinis communicare, ac probare quodammodò schisma vel hæresim. Imò in iis locis Romani Pontificis commemoratio fieri omninò debet: tum quia hæc commemoratio tessera est communionis cum eodem Pontifice, tum etiam quia ibi necessaria est ad tollendam schismatis suspicionem, et ad fidem illam profitendam, quam schismatici, negando primatum summi Pontificis, contemnunt. Hùc spectat mopiym primum, quod Benedict. XIV, in prima de nova

enchologii Graci editione epistolà proponit .: Sciendum est, inquit, quòd sacerdotes, qui euchologio sunt usuri, ndese debent ecclesiasticos sanctorum patrum canones, et catholica Ecclesia constitutiones, ne divina administrantes Sacramenta, aliaque peragentes officia, errare comperiantur. Cùm igitur in sacrà Liturgià commemorationes fieri soleant, oportet primum quidem Romani Pontificis commemorationem agi, deinde proprii episcopi et patriarchæ, dummodò catholici sint. Quòd si alter eorum, vet ambo sint schismatici, sive hæretici, eorum commemoratio nequaquàm fiat. Id autem decreto consonum est congregat. habitæ i maii, ann. 1745, ac à Pontifice maximo probato, quo instructionem hanc euchologio præmittendam præcipiebatur. Omnes Latini sive Ambrosianum, sive Mozarabicum, sive alium quemcumque ritum habentes, in missà Romani Pontificis commemorationem faciunt, quod argumentum est antiquam esse, et à primis deductam temporibus hanc in Latina Ecclesia consuctudinem. In Græca quoque Ecclesiâ à multis seculis hanc fieri consuevisse commemorationem, et nonnisi ortos schismate sublatam, facilè conjicimus. Nam Romanus Pontifex Acacium Constantinopolitanum antistitem communione privavit, quod ann. 484 inaudito ad eam diem temeritatis excessu Felicis III, Romani Pontificis nomen è diptychis abraserit, cujus damnationi Græca quoque Ecclesia subscripsit sub Hormisda Pontifice, ac Justino imperatore. Erat itaque in sacris diptychis Romani Pontificis nomen; pro eo ergo nominatim orabant Graci inter missarum solemnia. Quod quidem magis magisque comprobatur ex eo quòd Michael Cerularius, Photiani schismatis instaurator, ad alios patriarchas Orientis scripserit, ut videre est apud Cotelerium t. 2 Monum. Eccl. Græcæ, n. 9, p. 140, ac miratus sit, quòd nomen Romani Pontificis in sacris diptychis recenserent; cui Petrus patriarcha Antiochenus ita respondit epistolà ab eodem Cotelerio in citato opere relatà: Ad hæc ego quoque testis sum omni exceptione major, aliique mecum plures eorum, qui in Ecclesià præcellunt, quòd sub beatæ memoriæ patriarchâ Antiochiæ Domno Joanne Papa Romæ, ipse etiam Joannes nominatus in sacris diptychis referretur. Constantinopolim præterea ante hos annos quadraginta quinque ingressus reperi, sub sanctæ memoriæ patriarchâ Domno Sergio, prædictum Papam in sacrà Missà cum aliis patriarchis referri. Accedit etiam post natum in Græcis schisma nunquàm agi cœptum de unione cum Romanâ Ecclesiâ instaurandâ. nisi ea in antecessum admissa conditio fuerit, ut sacræ Liturgiæ Romani Pontificis commemoratio insereretur. Hanc sanè conditionem Michaeli Palæologo an. 1163, unionem optanti, Urbanus IV, proposuit, teste Nicetà lib. 5, c. 2; eamdemque conditionem proposuit in concilio Lugdunensi, ann. 1275, Beatus Gregorius X', eamque à Græcis admissam fuisse; ac executioni demandatam, asserit Pachymeres, lib. 5, c. 32, ubi ait : Ex hoc legatorum adventu pacem factam referentium, duo consecuta sunt, vi priùs conventorum, exauctoratio patriarchee, et Papæ in sacro commemoratio publica. Id etiam in Florentina synodo actum

fuisse testatur quoque Sylvester Sguropulus schismaticus scriptor in Histor. Conc. Flor. sess. 10, c. 12. Eâdemque præmissà conditione tentatà iterum fuit concordia à Constantino, dùm ad Nicolaum V, legatos pro câ iterum obtinendà misit. Hujus autem commemorationis necessitas ex eo patet, quia hæc membrorum cum Ecclesiæ capite communionis est tessera. Hinc Apostolica Sedes Græco-Italis imperavit, constit. Etsi pastoralis, ut hanc commemorationem facerent. Et à variis Orientalis ritûs Christianis in synodis id constitutum legimus. In synodo Zamosciæ à Ruthenis habitâ, 1710, et in eâ, quæ in monte Libano à Maronitis celebrata fuit anno 1736, in qua, tit. de Symb. fidei, num. 12, habetur: Sanctissimi Romani Pontificis commemorationem, tam in missis, quam in divinis officiis, ante reverendissimi domini patriarchæ nomen, ut hactenus consuevimus, celebrare non omittamus.

In Liturgiis Cophticis, et aliorum Orientalium tolerari non possunt preces pro principibus, quas ita exprimant, ut se orare dicant pro orthodoxis, et fidelibus principibus, si hoc nomine designari velint principes Jacobiticæ, vel Nestorianæ sectæ; secus verò si pro verè orthodoxis principibus orare contendant. Imò si hâc intentione orent, permittendæ sunt orationes quoque illæ, in quibus se orare aiunt pro principibus nostris, cùm hujusmodi preces ad catholicos principes dirigantur : ut testati sunt Cophti. Hic verò notare necesse est, aliud esse orare ut infideles ac etiam hæretici, fidei lumen, aliaque bona obtineant, quæ iisdem ad animæ salutem prodesse possint; aliud corum in missa commemorationem facere. Primum licet, ac Ecclesia etiam Latina in feria sexta in Parasceve exemplo comprobat suo : atque hoc sensu intelligendi sunt Patres, qui cum Tertulliano ad Scapulam, cap. 2, antiquos Christianos pro imperatoribus sacrificasse scribunt; neque enim aliud imperatoribus optâsse credimus, nisi verum bonum, ac æternæ salutis consecutionem, quæ Christianæ Religionis est finis. Alterum verò nec nunc, nec primis temporibus licuit. Nam commemoratio de quâ loquimur, communionis tessera est. Quis verò dicat in divinis cum hæreticis ac infidelibus Ecclesiæ communicare licere? Itaque horum in sacris commemorationem facere non licet. Id verò non obstat, quominus in Græcis aliorumque orientalium Liturgiis commemoratio relinquatur imperatoris et regum, cum orationes mentis proposito dirigantur, cùmque Orientales omnes pluries professi sint, se hoc semper propositum animo habere, ut pro orthodoxis principibus ac Christianis regibus orent. De Cophtis supra diximus, de Græcis verò Catholicis testatur id Goarius in not. ad Eucholog. Græc. pag. 38.

Præter ea quæ notata sunt, tria observanda occurrunt, quæ Apostolica Sedes circa ecclesiasticos orientalium libros instituit, tum ut schismaticorum errores præcaveantur, tum etiam ut sarta atque tecta servetur derivata ex antiquis Patribus disciplina. Benedict. XIV, Constit. Etsi pastoralis, quæ est pro Italo-Græcis, § 6, n. 18, hæc habet: Quia in ecclesiasticis Græcorum

libris nonnulli errores irrepsêre, quibus primævam Ec- 🌓 Ecclesia à pluribus seculis, ubi altari solemni conseclesiæ Græcæ puritatem fraude potissimum ac dolo schismaticorum corruptum esse orthodoxi dolent; ideò pastoralem Latinorum ordinariorum, in quorum diæcesibus iidem Græci et Albanenses degunt, vigilantiam per præsentes nostras litteras excitamus, ut omni studio curent, non aliis Gracos ipsos, seu Albanenses, tam prælatos ac presbyteros seculares quam regulares, ecclesiasticis libris in sacramentorum administratione, et missis divinisque officiis celebrandis, uti, nisi iis qui per congregationem à sanctà Sede Apostolicà emendationi librorum hujusmodi deputatam, correcti typisque impressi fuerint. Deinde constit. eujus initium est Demandatam, quæ est de ritibus Melchitarum, § 11, ait . Ut autem à sacerdotibus Graco-Melchitis in sacris mysteriis peragendis una et eadem cæremoniarum ratio, iidemque ritus serventur, et ne aliqua sensim in iisdem obrepat difformitas, mandavimus typis congregationis de propagandà fide imprimi Missale ad usum illorum Ecclesiæ, juxta rubricas remotissimà antiquitate firmatas, quod, absolutà editione sacrorum librorum ritûs Cophtici, qui sub prælo sunt, incessanter impleri curabimus. Denique § 21 ejusdem constit. de Monachis agens, Græco-Melchitis, inquit: Nullius verò generis libros aut folia sine prævià approbatione et licentià episcopi diæcesani, et patriarchæ prædictorum edere possint, atque insuper nullum de rebus sacris librum aut folium publici juris faciant inconsultà Sede Apostolicà. Quòd si novas sacrorum librorum ab eadem sanctà Sede jam probatorum editiones fieri contingat, onus erit patriarehæ et episcoporum Catholicorum, inspicere, ne ullà in re discordent ab editionibus approbatis.

Hec quoad ecclesiasticos orientalium libros, quibus addendum censemus, prodiisse jam summâ curâ ac numeris omnibus absolutum Euchologium Græcorum anno 1754, typis congregat: de propagandà Fide, ejusque usum omnibus à summo Pontifice Benedict. XIV, commendari.

Venio nunc ad disciplinam indicandam, quam in sacris Liturgiis celebrandis à Latinis diversam habent. Jam dixi de iis quæ ad Eucharistiæ materiam et formam, ministrum atque subjectum spectant, plura alibi reperiri. Ilic itaque nonnulla unicè exponam de loco in quo sacrum fieri debet; de missis, quæ eodem die in uno altari celebrari queant; deque præsanctificatorum misså juxta Orientalium ritum statis temporibus celebrandà, atque ea explicabo quæ sunt ab Apostolica Sede definita.

A primis Ecclesiæ temporibus altaria in quibus Eucharistia celebrari debet, episcopi benedictione consecrarisolent, atque hujusmodi consecrationem necessariam esse, ut licitè sacrum fiat, Ecclesiæ omnes, tum Orientis, tum Occidentis unamimi consensu asserunt. A multis seculis diversa est Latinæ à Græcâ Ecclesià disciplina. In Ecclesià Latinà incruentum missæ sacrificium celebrari neutiquam potest, nisi super altari, quod vel totum ritè consecratum fuerit, vel saltem superimpositum habeat consecratum lapidem, qui tabula altaris nuncopatur. Graca autem I ctum est.

eratione totum dedicatum non fuerit, loco lapideæ hujusmodi tabulæ, super altaris menså aptare solent linteum quoddam episcopali benedictione consecratum. in cujus angulis sanctorum reliquiæ reconditæ sunt, quodque vocatur antimension, et super ipso sacra mysteria conficiuntur. Nunquam Apostolica Sedes hunc Orientalis Ecclesiæ ritum improbavit; sed eum non solum in partibus Orientis, verum etiam in ipså Italia Græcis et Albanensibus observare permisit, ut videre est tum in Clementis VIII instructione, tum etiam in constitutione sæpè à nobis laudatâ Etsi pastoralis. Latinis verò super Græcorum antimensiis missas celebrare vetitum est mox citata constitutione, § 6, ubi num. 17, hæc habentur : Si Gracivelint accipere altaria portatilia ab episcopis Latinis consecrata, benè erit; sin minus, tolerentur eorum antimensia, sive throni super altaria lapidea ponendi, cum celebrant. Et n. 59 : Latinis presbyteris Latino ritu in Gracorum catholicorum secclesiis celebrantibus, si careant proprio altari portatili lapideo, super antimensiis, seu thronis Græcorum sacrum facere non licet. At S. M. Benedictus XIV, anno 1751, constit. quæ incipit Imposita nobis, justis de causis concessit missionariis aliisque sacerdotibus Latinis in totà Russia Polonica commorantibus, ut in Ecclesiis Ruthenorum unitorum, deficientibus lapiceis altarium tabulis ritè consecratis, super sacris corumdem Ruthenorum antimensiis missarum sacrificia celebrare satque etiam ut in hujusmodi celebratione eorumdem calicibus stanneis uti liberè et licitè possint et valeant (1).

Nota. Clemens VIII, anno 1602, permisit ut Sacerdotes Rutheni, non schismatici, in Ecclesiis Catholicorum ritùs Latini, altaribus, calicibus et vestibus sacris eorumdem Catholicorum uti, et missam celebrare possint in casu necessitatis, ac etiam solum devotionis causà, dummodò ritu Rutheno celebrent. Et è contra sacerdotes ritûs Latini in Ecclesia Ruthenorum, non schismaticorum, altaribus, et calicibus, ac vestibus sacris uti, et missam celebrare valeant, ritu tamen Latino; dummodò prædicta serventur secluso omni scandalo, et de licentià prælatorum et rectorum ipsarum Ecclesiarum.

Tum in Oriente, tum in Occidente antiqua consuetudo erat, ut in una ecclesia unicum altare inesset. in quo semel tantùm in die celebraretur. Hæc verò consuetudo jamdiù in Ecclesià Latinà mutata est : quippe à pluribus seculis plura in ecclesià qualibet altaria habentur, atque in uno eodemque plura eodem die sacrificia celebrantur. At in Oriente, si Maronitas excipias, paucosque alios, qui non à multis annis Latinorum sacerdotum morem imitantur, omnes fermè antiquam consuetudinem servant. Quam quidem consuctudinem ex universæ Ecclesiæ consensu derivatam, nonnisi Apostolicæ Sedis auctoritas mutare potest. Hæc autem permittit Græcis presbyteris, qui in Italia insulisque ei adjacentibus degunt, ut, si velint, morem

(1) Ritu tamen Latino sacrum agere illis injun-

servent ex antiquissimo, et hactenus servato ritu derivatum, nonnisi semel in die per unum sacerdotem in parochialibus ecclesiis celebrandi; concedit tamen ut in suis parochialibus vel aliis ecclesiis, præter altare majus, alia etiam minora altaria habeantur, in quibus sibi liceat pro sacerdotum numero plures in die missas celebrare. Const. Etsi pastoralis, § 6, n. 8 et 9. At Græco-Melchitis postulantibus ut ad satisfaciendum pietati sacerdotum et multiplicibus fidelium oblationibus, prædictum ritum antiquitate commendatum immutari permitteret, et in ecclesiis Libani et Ante-Libani plures missas eodem die super eodem altari offerendi sacerdotibus fieret potestas, Benedictus XIV, const. Demandatam, petitioni minimè indulgendum censuit. Permisit tamen, juxta decretum latum die 31 martii 1749, ab aliquibus ex venerabilibus fratribus sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalibus negotiis propagandæ fidei præpositis, ut alia alturia in loco ecclesiæ apto erigi possint. Si autem altarium numerus celebrantium et offerentium multitudini non respondeat, liceat pluribus sacerdotibus, ubi hujusmodi consuetudo viget, super eodem altari unà cum episcopo vel alio sacerdote sacrificium peragente, concelebrare, ita tamen ut sacris vestibus more celebrantium induti, unusquisque totam liturgiam integrè recitet, et verba consecrationis proferat, perinde ac si sacrosanctum sacrificium singulatim conficerent.

Hujusmodi autem sacrificium singuli sacerdotes juxta mentem eorum qui voluntarias oblationes exhibent, licitè valeant avplicare. Quòd si secundæ et ulteriores oblationes prò ejusdem sacrificii applicatione superaddantur, sacerdos, qui eas receperit, semper teneatur monere fideles posteriore loco offerentes, de aliis oblationibus ad eumdem finem acceptis; et nisi iidem offerentes unicà missæ celebratione se voti compotes fore declarent, sciat se unico sacrificio plurium voluntati minimè satisfacturum. Eorum verò mentem, qui pro sacrificio obtulerunt, nunquàm à sacerdotibus impletum iri declaramus per solam adjectionem particularum, et commemorationem quæ in panis preparatione ante missæ sacrificium fieri solet; cùm omninò necessaria sit integra concelebratio, nisi de eorumdem offerentium voluntate aliter fiat.

Ex græco et Orientali hoc ritu, inquit idem sanctissimus Pontifex Epist. Encycl. ad mission. per Orient. deputatos, nonnulli occasionem arripuerunt revocandi in dubium an privatis missis, quæ ab uno sacerdote celebrantur, in Orientali et Græca Ecclesia locus esse possit, cùm in Græcis templis unicum altare existat, unicum ad illud missæ sacrificium offeratur, et sacerdotes cum episcopo celebrent, aut cum sacerdote, qui primi presbyteri munere fungitur. At privatæ etiam missæ usus, juxta Orientalis Ecclesiæ disciplinam, ex can. 31 conc. Trullani, et ex notis quibus illum Balsamon explicavit, satis validè vindicatur, atque adeò frequentis sacerdotum cum episcopo celebrationis ritus, et intacta pariter privatarum missarum consuetudo in Orientali Ecclesia permansit. In commodum verò sacerdotum. qui privatum missæ sacrificium offere cupiunt, salvâ semper consuetudine, ut ad unum altere unum tantummodò sacrificium in dies singulos offeratur, Græci constituerunt paracclesias, de quibus Allatius in Epist. ad Joannem Morinum loquitur. Sunt autem paracclesiæ oratoria quædam ecclesiæ contigua, in quibus altare inest, in quo sacerdos celebret, qui in alio, ubi alter celebraverit, sacrum facere nequit. Refert quoque Goarius unam templi Græcorum formam, in quâ secundum altare reperitur, in usum Latinorum sacerdotum positum. Ex quo constat non solum Græcos privatas missas probare, sed et Latinos in Græcorum ecclesiis, ac Orientales in Latinorum altaribus, ubi proprium desit, celebrare posse, quin ea rituum permixtio sequatur, quæ vetita est, sed urbanitatis officia ita exercentur, vel potius præcepta implentur æquitativi cujusdam juris, exposcentis ut non habenti opportunum locum ad ea peragenda quæ jure aliquo præstare jubetur, locus ipse libenti animo concedatur, ut concludit idem Pontifex in eàdem Encyclicà, n. 42.

Est etiam in more positum apud Orientales, præsertim Gracos ut in feriis quadragesima, exceptis diebus Sabbati et Dominicæ, nonnisi præsanctificatorum missa celebretur, quæ ei similis est, quam Latina Ecclesia semel in anno, ferià sextà, in Parasceve celebrat. Scilicet in quâ non consecratur hostia, sed antecedentibus diebus præsanctificata sive consecrata adhibetur. A Græcis sacra dona die dominico consecrata singulis quadragesimæ feriis, exceptis tamen sabbatis, feriâ quintâ in Cœnâ Domini, festo Annuntiationis B. M. Virginis, et aliis, si quæ sint solemnitates, in quibus celebrari debeat, solent adhiberi. Patriarcha Antiochenus Græco-Melchita petiit ab Apostolicà Sede, ut in prædictis quadragesimæ feriis sacerdotibus sui ritûs integrum sacrificium peragendi facultatem concederet. Sed SS. D. N. Benedictus XIV, petitionem rejecit, mandavitque his de rebus : Veteres Ecclesia Graca rubricas omninò servari, eorumque executionem sacerdotibus inculcari; eliminatà tamen ab opinione vulgi ineptà credulitate, quâ nonnulli arbitrari dicuntur sacerdotem utentem indumentis, et supellectilibus, quibus alius sacerdos eadem die usus est, jejunii observantiam infringere.

Græcis verò et Albanensibus, quos sæpè diximus in cit. const. Etsi, etc., indulsit, Ut tempore jejunit quadragesimalis, quo, exceptis dominicis, sabbatis, et non-nullis solemnioribus festivitatibus, ex antiquo more non-nisi missa præsanctificatorum celebratur, servato tamen, nec prætermisso in parochialibus ecclesiis præsanctificatorum ritu, in aliis altaribus, seu ecclesiis, sive cappellis, pro suà ac fidelium populorum devotione, missas integras quibuslibet hebdomadæ diebus, ac præsertim cum dies festi de præcepto Latinæ Ecclesiæ occurrunt, quos observare tenentur, excepto postremo majoris hebdomadæ triduo, celebrare possint, et valeant.

Nota 1°: Ægyptii seu Cophti ecclesia nonnisi sine calceis ingredi fas esse credunt. Contra verò Nestoriani non solùm nefas esse putant sine calceis ecclesiam ingredi; sed eam pollui arbitrantur si quis cum calceis ingrediatur. Imò pollui aiunt altaria, si prespetei et clerici non jejuni, aut mulieres, laicique ho-

mines ad eadem accedant. Hac autem, atque iis similia ineptæ credulitates videntur.

Nota 2°: Nestorianorum nonnulli quotidianas missas damnārunt. Sed si attendamus ad antiquam Ecclesiæ disciplinam et ad ea quæ diximus facilè erroris convincuntur. In varis enim Ecclesiis primis seculis diversa fuit, atque Augustinus et Chrysostomus missæ quotidianæ usum probārunt. Augustinus, epist. 54, novæ editionis ad Januarium: Alibi nullus dies prætermittitur quo non offeratur; alibi sabbato tantūm, et dominico; alibi tantūm dominico. Chrysostomus, homil. 3, in epist. ad Ephes.: Frustra habetur quotidiana oblatīo, frustra stamus ad altare, nemo est qui semel participet.

Nota 3°: Varia fuit etiam olim circa horam celebrandæ Liturgiæ disciplina; nimirùm nocturnum tempus, matutinum, horâ tertiâ, sextâ, nonâ, et post vesperas, ut refert Martene lib. 1, de antiquis Ecclesiæ Ritibus. Id verò observatione dignum est, ne Orientales ob hanc rationem reprehendantur. Hinc sacr. congr. supr. inquis. 22 aprilis 1682, missionariis Capuccinis inter Maronitas degentibus permisit ut in quadragesimà juxta ipsorum ritum tertià horâ post meridiem celebrare possent.

Diversa quoque est Latina ab Orientalis Ecclesiæ disciplina, tum circa horas canonicas, quas ecclesiastici recitare debent, tum circa dies festos, quos celebrant. Ad canonicas horas quod spectat, modo errores præcaveantur, qui in eorumdem libros ex schismaticorum dolo irrepserint, nec quidquam occurrat quod in hæreticorum vel schismaticorum hominum honorem cedat, proprium quisque ritum tutò seguitur. Illorum verò Orientalium opinio, qui diaconos presbyteros, monachosque ad recitandum extra chorum canonicas horas non obligant, probari neutiquàm potest. Tum quia ex antiquâ cùm Orientalis, tùm Occidentalis Ecclesiæ consuetudine constat, Ecclesiam eos quoque ad recitandum officium obligare voluisse, qui choro non intersint. Tum etiam quia Orientales Ecclesiæ, penès quas vigent adhuc instituta majorum, hanc obligationem fatentur: ut Græci, Syri, Armeni, aliique, quod argumentum est, apud nonnullos ex solo abusu contrariam consuetudinem ortam esse, Ecclesia non consentiente. Tum denique, quia refert Thomas à Jesu, Gregorium XIII, Romamanum Pontificem ad dubia à Maronitarum patriarchâ proposita respondisse: Tenentur etiam omnes ordinati ad horas canonicas, saltem illi nationi consuetas, non solum beneficiati, sed etiam qui sunt in sacris sine beneficio. Si ex iis nonnulli juxta proprium ritum aliud officium habeant recitandum in choro, aliud verò extra chorum, ut de Syris testatur Joseph. Simon. Asseman. dist. de Monophysitis, non dubito quin muneri satisfaciant suo, dum justis de causis à choro absentes, aliud officium recitent.

Quoad sanctorum festos ex Orientalibus soli Maronitæ Gregorianum calendarium recepêre. Sed quæ hùc spectant, vide in Appendice ad tract. de Legibus. Circa solemnes festivitates servanda est Eugenii IV const., quæ tom. 2, Bull. est ordine 19. In eå verð habetur : Cum inter alias sit etiam cum ipsis Armenis disputatum, quibus diebus festivitates Annuntiationis B. M. Virginis, Nativitatis B. Joannis Baptista, et consequenter Nativitatis, et Circumcisionis D. N. J. C., ac præsentationis ejusdem in templo, seu purificationis B. V. M., celebrari debeant, satisque dilucide veritas patefacta fuerit, tam SS. PP. testimoniis, quam consuetudine Ecclesiæ Romanæ, et omnium aliarum universaliter apud Latinos et Gracos; ne igitur in tantis celebritatibus dispar sit Christianorum ritus, unde perturbandæ charitatis occasio possit oriri, decernimus tanquam veritati et rationi consentaneum, et juxta totius reliqui orbis observantiam, ut ipsi etiam Armeni festum Annuntiationis B. M. V. die 25 martii, Nativitatis B. Joannis Baptistæ 24 junii, Nativitatis verò secundum carnem Salvatoris 25 decembris, Circumcisionis ejusdem 1 januarii. Epiphaniæ 6 ejusdem januarii, Præsentationis D. in templo seu Purificationis Dei Genitricis 2 februarii debeant solemniter celebrare.

De Orientalium circa jejunium disciplina plura disputavimus alibi, atque satis explicavimus Græcorum ritum et obligationem quâ quisque tenetur juxta propriæ Ecclesiæ consuctudinem jejunare. Hic autem ubi veluti in proprià sede, de diversà quæ in variis Orientis Ecclesiis viget jejunandi disciplina tractamus. ea exponimus quæ sunt prætermissa. A Mingrelensibus exordium sumimus, qui licèt proprià linguà in sacris peragendis utantur, Græcum tamen ritum servant. Ii quatuor quadragesimas habent, ut scribit Verricellus q. 3, sect. 1; prima ante Pascha, quæ incipit à quinquagesimà; altera post Pentecosten; tertia ante Virginis Assumptionem, eaque initium sumit à die primâ augusti. Quarta, adventûs domini per quadraginta dies. Nonnisi post solis occasum, Græco more, cœnant, quamvis interdiù, sicut et Græci, nulli scrupulo ducant fructus aliquos comedere. A carnibus abstinent, imò per tres hebdomadæ dies etiam à piscibus. In majori hebdomadà vinum non gustant; et nobiles quoque mulieres totà eà hebdomadà, quamvis excessiva sint frigora, nudis pedibus incedunt, et tribus ejus ultimis diebus nihil omninò cibi accipiunt. Severissimæ sunt apud cos jejunii leges, nec in abstinentià à carnibus pro ætate aut lethali infirmitate conceditur dispensatio; Græcorum Patrum præcepta observantes, ex quibus S. Basilius in orat. de Jejunio ait : Ne quis se excludat à numero jejunantium, in quo omne hominum genus, omnis ætas, omnes dignitatum formæ censentur. Ita eitatus auctor, qui longo tempore in regione illà commoratus est.

Syrorum Jacobitarum jejunia ita describit Gregorius Barhebræus ab Asseman. relatus, t. 2. Bibliothecæ Orient. pag. 504. « Quinque sunt jejunia celeberrima populo Syrorum, præter ferian, quartam et sextam. Primum jejunium Quadragesimæ; alterum Apostolorum; tertium Migrationis, sive Assumptionis B. M. V.; quartum Nativitatis; Quintum denique Niniviticum. Et jejunium quidem Quadragesimæ, cùm illud hebdomada Passionis salutaris subsequatur, octo supra

quadraginta diebus absolvitur. Apostolorum verò jejunium à ferià secundà post Pentecosten usque ad vicesimam nonam diem junii, in quâ festivitas Petri et Pauli celebratur, Occidentales observant; Orientales verò usque ad complementum quinquaginta dierum. Jejunium autem Migrationis à calendis augusti ad decimam quintam usque diem protrahitur. At jejunium Nativitatis sunt qui à quintâ decimâ novembris auspicantur; alii à calendis decembris inchoant : nonnulli verò à decima decembris per duas hebdomadas observant. Denique jejunium Ninivitarum à ferià secundà, quæ tribus hebdomadis quadragesimale jejunium præcedit, usque ad feriæ quintæ matutinum observant Orientales; Occidentales verò usque ad matutinum sabbati. > Notat hic clar. Asseman. nomine Orientalium venire hie Jacobitas in Assyriâ et Mesopotamiâ sub Mafriani potestate constitutos: Occidentalium verò alios Jacobitas, qui in câdem Mesopotamia, et in Syria propriè dictà, et in Phœnicà atque Cilicià et Palæstinà ct Armenià sub jurisdictione patriarchæ ejusdem gentis vivunt. Iis citatus auctor canonem addit Cyriaci patriarchæ de jejunio feriæ quartæ et sextæ, in hæc verba: Presbytero aut diacono, aut sexûs utriusque fideli, qui vicesimum ætatis annum excedit, fas non esto solvendi jejunium feriæ quartæ et sextæ, exceptis quinquaginta diebus Pentecostes, præterquam si morbo aut pressurà, aut vi aliquà detentus sit aut mulier gravida

Syri Nestoriani ab iis quos diximus, haud multum dissident in jejunii disciplina. Præter ferias quartas et sextas quibus per anni circulum jejunant, septem jejunia Orientales Nestoriani colunt, ut ex antiquo eorumdem auctore refert cit. Asseman. Primum jejunium Quadragesimæ per septem integras hebdomadas, à dominicà, quam illi ingressum jejunii, nos verò Quinquagesimæ dicimus. In hujusmodi jejunio ab aliis Orientalibus dissident, quòd sabbatis quoque et dominicis jejunent. Alterum jejunium Apostolorum vocatur, per totidem hebdomadas à ferià secundà post Pentecosten, usque ad primam æstatis, quæ septima est à Pentecoste, et in quâ festum duodecim Apostolorum celebrant. Tertium jejunium Migrationis B. M. V., ut supra. Quartum jejunium Eliæ, seu Crucis per hebdomadas septem à dominicâ primâ Eliæ, quæ quartam æstatis sequitur, usque ad feriam sextam quartæ hebdomadæ Crucis, seu septimæ Eliæ. Quintum jejunium Nativitatis, seu Annuntiationis, per quatuor hebdomadas, à Dominica prima Annuntiationis, quæ proximior est calendis decembris, usque ad diem vicesimam quintam ejusdem mensis, in quâ Nativitas Christi celebratur. Sextum jejunium Niniviticum, seu Rogationis per tres dies à serià secundà tertire ante jejunium quadragesimale hebdomadæ usque ad matutinum feriæ quintæ ejusdem hebdomadæ. Septimum denique jejunium Virginum, tribus post festum Epiphaniæ diebus. Quæ quidem jejunia, exceptis quadragesimali, Assumptionis, et Ninivitico, aliter hodiè à Nestorianis fiunt : nam jejunium Crucis seu Eliæ, et jejunium Virginum omninò sublata sunt. Jejunium verò Apostolorum à ferià secundà post Pentecosten usque ad vigesimam nonam junii, hoc est, usque ad festum Apostolorum producitur; jejunium Nativitatis seu Annuntiationis, à calendis decembris usque ad diem 25 ejusdem exclusivè. Imò Ebediesus Sobensis ex Gabrielis metropolitæ Bassorensis auctoritate ostendit, seculares seu laicos ad jejunia Apostolorum, Elize et Annuntiationis nequaquàm adigi; secus verò monachos, quos ait ex consuetudine jejunare totum quidem jejunium Annuntiationis, duas tantùm hebdomadas jejunii Elize, et Apostolorum.

Nota 1°: Tam Nestoriani quàm Orientales Jacobita juxta morem à majoribus acceptum, jejunium feriæ quartæ et sextæ (idem de aliis) à vespere excuntis feriæ tertiæ et quintæ inchoant, idemque excuntis feriæ quartæ et sextæ vespere solvunt, id est, ab occasu ad occasum solis perducunt; non verò ut Latini, Græci et alii Orientales à mediå nocte ad mediam noctem protrahunt. Id verò notari debet, ne ob consuetudinem ritè ex majoribus derivatam, reprehendantur (non enim plus Nestorianis jejunant, qui à cibis abstinent à medià nocte ad mediam noctem, sive à matutino ad matutinum, vel à meridie ad meridiem); et ut tollantur abusus, si qui sint in iis partibus, circa hujusmodi jejunii disciplinam.

Nota 2°: Nestoriani non-modò incheant jejunium in die dominico, sed etiam omnibus dominicis et sabbatis quadragesimæ jejunant. Hinc Abrahamus Abraza patriarcha, Barhebræo teste, præcepit ut in sabbatis et dominicis jejunii quadragesimalis sub vesperam liturgia celebraretur, quod à Georgio patriarchâ ante institutum fuisse affirmat Georgius Arbelensis. In hoc autem Nestoriani tum ab universæ Ecclesiæ disciplina, quæ vetat die dominico jejunare, tum ab Orientalis Ecclesiæ more recedunt, quæ solo majoris hebdomadæ sabbato jejunare solet. Hujus autem mutationis causam hanc fuisse refert Barhebræus, quòd cùm catholico significatum fuisset quosdam die dominicà, acceptà oblatione, inde egressos, in quodam horto lautum convivium instruxisse, legem ipse constituerit, quâ prohibebatur dominicis et sabbatis per diem sieri oblationem, ac vespertinis horis cam celebrari præcipiebatur.

Nota 5°: Jejunia Ninivitarum et Virginum, ortum ducunt à supplicationibus quas episcopi, dùm populi calamitatibus premerentur, indixerunt. Primum itaque Ninivitarum jejunium dictum est, quòd episcopus, cum populus peste affligeretur, indictis supplicationibus Ninivitarum usus sit exemplo, tum ut populum moveret Ninivitarum instar ad pænitentiam agendam in cinere et cilicio, tum etiam ut in eo excitaret atque foveret spem divinæ illius miserationis quam experti sunt Ninivitæ. Alterum verð jejunium Virginum appellatur, quòd ex supplicationibus originem habeat, eâ occasione indictis, in quâ rex Arabum, sive, ut alii malunt, Persarum, ex urbe Hirtâ quadraginta virgines ut sibi adducerentur imperaverat. Ob beneficia sive gratias quas per illas supplicationes obtinuerunt, statuêre ut quolibet anno jejunia hujusmodi celebrarentur. Vide Asseman. tom. 2 Bibl. Orient. pag. 425 et seq., bi advertit meritò ex hâc ratione confutandos esse recentiores nonnullos, qui in Artziburio Armeniorum (quod idem cum jejunio Ninivitico Syrorum est) errores hæresesque comminiscuntur.

Cophti et Æthiopes qui eorum disciplinam sequuntur, præter jejunium feriæ quartæ et feriæ sextæ, tribus diebus post dominicam Septuagesimæ jejunare solent; ac præter Quadragesimam, quam à ferià secundà post Quinquagesimam auspicantur, jejunia colunt, Adventûs scilicet, quod festum Nativitatis D. N. J. C. præcedit, Assumptionis B. M. V., à primâ augusti ad quartam decimam inclusive, et sanctorum Apostolorum, quod exordium sumit à die qui festum Pentecostes subsequitur, et protrahitur usque ad festum Apostolorum, quod 29 junii celebratur. Ita rem narrant monachi ritûs Cophti, qui Romæ in cœnobio sancti Stephani, vulgo de' Mori, commorantur, in supplici libello, quem S. M. Benedicto XIV exhibuerunt, quique dispensationem obtinuêre, quâ permittitur, tum iisdem menachis, tum aliis in codem S. Stephani monasterio commorantibus, ut non ad alia jejunia teneantur qu'àm ad jejunia Quadragesima à ferià 4 Cinerum usque ad Pascha Resurrectionis, et à die lunæ post dominicam primam Adventûs, usque ad Natale Domini, et ad reliquas vigilias, et quatuor anni tempora, juxta morem sanctæ Romanæ Ecclesiæ; eå tamen lege ut indultum nonnisi ipsis in Urbe aut in aliis Italiæ partibus extendatur.

Armeni non ubique eadem jejunia servant. Quamobrem præter ea quæ alibi notavi, nonnulla hic observare operæ pretium duxi, quæ ex Epistolâ deprompsi ad illustrissimum Lercarium sacr. Congreg. de propagandà fide à secretis missà, in qua Armenorum jejunia describuntur, qui Constantinopoleos commorantur. Sant autem quæ sequantur: Primò, omnes Armeni tum catholici, tum hæretici à ferià secundà Quinquagesimæ, quadragesimalis jejunii exordium sumunt; hæretici verò à piscibus abstinent, Catholici utuntur. Secundò, ferià quartà et sextà non servant unicam comestionem, sed tum orthodoxí, tum hæretici à carnibus et lacticiniis abstinent; hæretici verò etiam à piscibus. Si in hujusmodi dies incidat festum Nativitatis D. N. J. C., omnes carnibus vescuntur: sicut etiam à Paschate ad Ascensionem; licèt hoc tempore Catholicorum nonnulli, ne scandalo sint, à carnibus aliquando abstineant. Tertiò, hæretici ante Nativitatis festum, quod die octavâ januarii celebrant, septem diebus jejunant, atque in vigilià jejunium ad vesperam usque protrahunt, tum sacrum faciunt, ac deinde coenant, utunturque in eà lacticiniis et ovis. At Catholici in vigilià duntaxat Nativitatis, cujus festum diverso ab hæreticis die celebrant, jejunare solent, ac etiam à piscibus abstinent. Missam verò, quam juxta proprium ritum celebrare deberent, vitandæ persecutionis causa, plerumque omittunt. Ante Epiphaniam verò ut hæretici, ita et ipsi septem diebus jejunant. Quartò, festum Assumptionis B. M. V. semper die dominico celebrant, et die lunæ ad sabbatum usque, quo die lacticiniis utuntur, jejumare solent: eådem ratione jejumia servant, quæ præcedunt festum Transligurationis, et festum Exaltationis sanctæ Crucis. Quintò, à ferià secundà post Pentecosten ad feriam sextam jejumium colunt, quod vocant sancti Eliæ; ejusdemque rationis sunt alia jejumia, sancti Gregorii illuminatoris, sancti Jacobi episcopi, S. Sergii martyris, ac S. Gregorii quem Thaumaturgum appellant, în quibus à ferià secundà ad sextam jejumant; sabbato verò antevertente festo, quod die dominico semper celebratur, comedunt etiam carnes. In iis hæretici unicam comestionem servant, quam ad vesperam protrahunt; meridie verò parùm tantùm cibi sumunt, et in comestione pisces non respuunt. Catholici verò solam abstinentiam à carnibus et lacticiniis servant.

Nota 1°: In iis quæ narrata sunt, quatuor observare necesse est. Primò, Armenos juxta proprium ritum missam quandoque ad vesperam usque protrahere nonnullis jejunii diebus. Id verò reprehendi nequit; imò et Græcis ipsis in Italià commorantibus. constitutione pluries citata Etsi pastoralis, permissum est. Usus autem lacticiniorum et ovorum in cœna, quam post missam vigiliæ Nativitatis, aut etiam sabbati sancti habere solent, permitti non potest si Latinorum Gracorumque more à medià nocte jejunii exordium sumant: hoc enim in casu lacticinia et ova, ac fortassè etiam pisces Armenorum disciplina prohibet. At si jejunium à solis occasu cum aliis, quos supra diximus, auspicantur, contra jejunii disciplinam non peccant, si lacticiniis, ovisque ac etiam carne post solis occasum utantur; tum enim jejunii dies omninò transiit. Nec dubito quin ex hâc jejunandi ratione usus hujusmodi initium habuerit: mutato verò jejunii initio, usus ille, abusus evasit, adeòque tollendus est. Secundò, etiam Catholicis abstinendum esse à piscibus, ferià quartà et sextà ac iis quadragesimæ diebus, in quibus hæretici abstinent. Id enim non est hæreticorum inventum, sed Armenæ, imò Orientalis Ecclesiæ disciplina, quam Catholici majori quàm hæretici studio, ac fervore custodire, atque servare debent, ne hæreticis scandalo sint, aut occasionem præbeant orthodoxos depravatæ disciplinæ accusandi. Tertiò, à Paschate ad Ascensionem, secluso scandalo non teneri ad jejunium feriæ quartæ et sextæ, cùm ex antiquâ disciplinâ, ut alibi notavimus. plures Orientales Ecclesiæ hoc tempore jejunia non servent. Quartò, sabbati diebus extra Quadragesimam. in quibus jejunare non soleant, sed lacticinia ac etiam carnes sumere, ad jejunium, vel alias abstinentias adigi non debent; cum enim Orientalis Ecclesia excepto sabbato majoris hebdomadæ in ejusmodi diebus jejunium præcipere non soleat, jure meritoque præsumitur illam consuetudinem ex hâc disciplinâ originem trahere.

De abstinentià à piscibus, quam Syri Armenique servare debent, plura disserit, ac decernit in sup. cit. Encycl. Bened. XIV, n. 47: « Syri, inquit, Armenique catholici, juxta ipsorum ritum, ab esu pie scium jejunii tempore abstinent; verùm cùm lati-

e nos iis vesci conspiciant, et cæteroquin impossibile, e vel saltem difficillimum asseratur, eos temperare pose se à piscibus, diebus quibus Latinos iis vesci ine tuentur, ideò tanquàm rationi consentaneum proe ponitur, ut missionariis facultas tribuatur cum iis dispensandi, cautè tamen, omnique secluso scandalo, et pio aliquo opere in locum abstinentiæ à e piscibus subrogato. Aptissimus hic fieret locus dise serendi de vetustate jejunii apud Orientales, ejusque lege, licèt'severiori, exactissimè tamen semper e servatà; sed ne longiores simus, quàm par est, id unum dicimus Apostolicam Sedem toties patriarchis obstitisse, quoties veterem rigorem jejunii suis subditis præscripti relaxare voluerunt. Petrus Mac ronitarum patriarcha, archiepiscopis et episcopis c sibi subjectis carnibus vesci, laicorum more indulsit, licèt juxta veterem disciplinam carnibus abstinerent, universo autem populo Quadragesimæ c tempore pisces edere, vinumque bibere permisit, quamvis id illis esset prohibitum. Sed Pontifex Paulus V, datis ad patriarcham Petri successorem litc teris apostolicis in formâ brevis, die 9 martii 1610, e jussit, ut abrogatis iis, quæ Petrus patriarcha concesserat, res in pristinum statum restituerentur. In e pontificatu nostro ad examen revocata est nimia c facilitas atque indulgentia Euthymii archiepiscopi Syri, et Sidonis, et Cyrilli Patriarchæ Antiocheni e erga Græcos Melchitas, fuitque improbata: ut patet ex constitutione nostrà Demandatam 87, § 6, Bulclarii nostri, tom. 1: Nos hujusmodi innovationem, et abstinentiarum relaxationem, et coarctationem, in nimium detrimentum veteris Græcarum Ecclesiarum disciplinæ vergere judicantes, licèt alioquin, deficiente · auctoritate Apostolica Sedis, nullius roboris esse dic gnoscantur, eas tamen auctoritate nostrâ expressè revocamus, et nullum effectum in posterum habere, ne-· que ullatenus executioni mandari, sed omnia in pristinum restitui debere jubemus, atque insuper in toto tractu patriarchatûs Antiocheni laudabilem consuetudinem à majoribus derivatam abstinendi etiam quáli-· bet ferià quartà, et sextà per annum ab esu carnium, quæ ab aliis quoque finitimis populis ejusdem Græci ritûs exactè custoditur, indistinctè servari præcipimus. · Incongruum verò est asserere, ideò dispensationem concedendam esse, vel potiùs dispensandigeneralem ▼ facultatem, quod nempe Orientales aspicientes Lationos vesci piscibus tempore jejunii, exinde facilè adducantur, ut ipsi non quidem ex aliquo contemptu, sed naturæ fragilitate victi piscibus jejunii diebus cutantur: hoc namque argumento, si quid illud vaeleret, inprimis omnimoda induceretur rituum concfusio; deinde si illius ratio haberetur, illud etiam consequeretur, ut Latini inspicientes Gracos pecucliaribus quibusdam vivere institutis quæ Latinis minimè permittuntur, imò inhibentur, dispensationem e petere possent, ut sibi liceret ea facere, quæ à Græcis sieri intuentur; prositentes se Latinum quidem Ritum suscipere, sed ob naturæ fragilitatem eum diutiùs servare non posse. >

Nota 2°: Jejunium sabbati vetitum fuit ab Ecclesia, quòd Manichæi aliique hæretici qui Deum malum hujus mundi conditorem atque colendi sabbati auctorem fuisse fabulabantur, sabbato jejunandum statuerint, ut publica mœstitia odium ostenderetur erga Deum colendi sabbati auctorem, qui malus rem pessimam fecisset, rerum hanc machinam tot malis obnoxiam, tot sceleribus obligatam. Vide Epiphanium hæresi 14. Ex canonibus hâc occasione editis, quibus præcipitur, nonnisi sabbato majoris hebdomadæ jejunandum, Græcorum aliorumque Orientalium disciplina pendet. At lex illa nunquàm in Romana Ecclesia recepta fuit, quæ ex apostolică traditione semper in memoriam Christi sepulturæ sabbati jejunium coluit; cujus rei testes sunt locupletissimi Hieronym. epist. 28, August. epist. 86, conc. Eliberitanum can. 4, et Joannes Cassianus Chrysostomi discipulus collat. 3, quibus addimus Innoc. I in Epist. ad Decentium Eugub. Episc. c. 4, Nicol. I ad Consul. Bulg., qui sub Sylvestro ortam hâc de re controversiam scribit, definiturque, ut nullus deinceps contra hujusmodi statutum venire aut mutare præsumeret. Quare, ut Romana Ecclesia non improbat, sed laudat Orientalis Ecclesiæ consuetudinem ex iis canonibus ortam, qui dùm hæretici, in Oriente præsertim, sabbati jejunio abuterentur, conditi fuerunt; ita Græci aliique Orientales Romanæ Ecclesiæ morem probare ac commendare tenentur, quòd cùm ei nulla devitandi ejusmodi jejunii occasio fuerit, traditionem quam nonnulli aiunt ex Apostolo Petro derivatam, servaverit.

Hæc quantum ad Orientalium jejunia. A jejunio ad ciborum delectum ut res ordine exponatur gradum facimus. Nam etiam in hoc Orientalium à Latinæ Ecclesiæ disciplinâ dissidet. Græci enim à sanguine, et suffocato abstinendum putant, ac distinguentes inter mundos immundosque cibos ad normam Mosaicæ legis putant sine culpă ad Christi corporis sanguinisque communionem accedere non posse, qui immundi quidpiam comederit, aut contrectaverit, nisi benedictione præmisså, quæ in eorum Euchologio præscribitur. Alii quoque Orientales saltem, quoad abstinentiam à sanguine et suffocato, eodem modo opinantur, Armenis orthodoxis exceptis (nam qui Vartanum sequentur, à quibusdam cibis abstinent), qui in unione cum Ecclesia Romana acceptanda hanc Græcorum consuetudinem se relinquere professi sunt. In collationibus enim pro hâc ineundâ unione habitis, hæc Galanus refert tom. 2 de Conc. Eccl. Armen. cum Rom. Patres Armeni tum Sisensis, tum Adanensis concilii, cum Romanà Ecclesià suam conciliantes, approbaverunt epistolam dogmaticam Gregorii Armeniæ patriarchæ ad regem Haytonem, ubi Hebraica illa ciborum discretio', his verbis refellebatur. Cibos autem immundos, præcipuè, qui ad pauperum manus obiter veniunt, omnes, ut inquit Paulus, in nomine Domini purificatos habere jubemus, quos, et orationibus benedicti docuit Dominus Nierses, nimirùm Chelajensis, qui similiter Armeniæ doctor et patriarcha fuerat. Hic verò antequàm ad Grægorum morem expendendum descendam, necessarium puto Apostelicæ Sedis sententiam exponere. Pluries verò ab eå decreta hàc de re prodière. Gregorius II, in capitulari suo ad Bavaros misso, c. 7, ait: Nihil in perceptione ciborum judicatur immundum, nisi quod fuerit idolis immolatum, quia juxta quod magisterio apostolico docetur, omnis creatura Dei bona est; et nihil rejiciendum, quod cum gratiarum actione percipitur. Nicol. I, ad Consul. Bulg., num. 43: Omne animal, inquit, cujus cibus minimè corpori noxius esse probatur, comedi non prohibetur. Exstat præterea decretum in Florentina synodo pro Jacobitis editum, quod: Romana, inquit, Ecclesia firmiter credit, profitetur et prædicat, omnem creaturam Dei bonam, nihilque rejiciendum quod cum gratiarum actione percipitur, quia, juxta verbum Domini, non quod intrat in os coinquinat hominem; illamque Mosaicæ legis ciborum mundorum et immundorum defferentiam, ad cæremonialia asserit pertinere, quæ, surgente Evangelio, transierunt. Nullam itaque cibi naturam condemnandam esse denuntiat, quam societas admittit humana, nec inter animalia discernendum per quemcumque sive virum, sive mulierem, et quocumque genere mortis intereant, quamvis pro salute corporis, pro virtutis exercitio, pro regulari et ecclesiasticà disciplinà possint et debeant non negata dimitti, quia, juxta Apostolum, omnia licent, sed non omnia expediunt. Accedit etiam professio fidei, quam ex præscripto Urbani. Papæ VIII Orientales emittere tenentur, in qua hæc teguntur: Item legalia veteris Testamenti, seu Mosaica legis caremonias, sacra, sacrificia et sacramenta D. N. J. Christo adveniente cessasse, et post promulgatum Evangelium sine peccato observari non posse, ejusdem etiam legis veteris ciborum mundorum et immundorum differentiam ad cæremonialia pertinere, quæ, surgente Evangelio, transierunt, illam etiam apostolorum prohibitionem ab immolatis simulacrorum, et sanguine, et suffocato, illi tempori congruisse, ut inter Judwos et gentiles dissensionis materia tolleretur, cujus Apostolica prohibitionis causà cessante, etiam cessavit effectus.

Ouæ cum ita se habeant, aperte Apostolicæ Sedis sententiæ contradicunt, qui etiam nunc vigere aiunt latam per Mosem legem de mundorum immundorumque disferenția, et apostolicum decretum de abstinendo à sanguine et suffocato; cùm fuerit illa per Christum sublata, istud verò œconomiæ causa ad tempus stabilitum. Vide Paulum 1 ad Cor. 8, ubi docet secluso scandalo, etiam tum fideles immolatitiis uti potuisse, et quidquid in macello venit, quia Domini est terra, et plenitudo ejus. Ostendit ergo ad tempus, atque œconomice causa apostolos decretum de hujusmodi abstinentià edidisse. Errant itaque Græci si credant, aut vigere adbuc discrimen inter munda et immunda veteri lege constitutum, aut ex apostolico, et Scripturæ præcepto, ut habetur in Trullano can. 67, à sanquine et suffocato esse abstinendum. Consuetudo autem hæc, de medio sublato errore, permitti potest, dùm scilicet non ob apostolicum, quod ampliùs non viget, præceptum, sed ut obsequium novæ ex Ecclesiæ consuetudine derivatæ legi præstent, à sanguine et suffocato abstinent, Nam Ecclesia potest etiam cæremo-

nias veteris legis, fine ac objecto variato, in proprium usum convertere, ut supra nos demonstravimus, ideòque in obsequium, memoriamque primi ab apostolis editi decreti, potuit ctiam tacito consensu suo consuetudinem probando legem de hujusmodi abstinentià ferre. Quâ quidem ratione etiam undecimo Ecclesiæ seculo plures Latinæ Ecclesiæ hujusmodi abstinentiam servabant, ut scribit Humbertus cardinalis ac Sylvæ candidæ episcopus in dialogo contra Græcorum calumnias edito. Neque benedictiones illæ sunt reprehendendæ, quas Græci sacerdotes adhibent juxta eorum euchologii præscriptum erga eos, qui tetigerint, vel immundi quidpiam comederint, etiamsi res illas respiciant, quæ in lege veteri subjectum erant præceptorum cæremonialium; dummodò quidquid ab eis fit, non eo animo fiat, ut veteris jam abolitæ legis præceptis pareatur, sed ut obsequium præstetur, aut novæ Ecclesiasticæ legi, vel canonicæ consuetudini, diuturni et continui temporis observantià roboratæ; inquit Bened. XIV, in citat. constitut. Eucholog. præmittenda.

Venio nune ad postremum disciplinæ caput, in quo Latina ab Orientali dissidet Ecclesia, quod in cælibatu clericorum situm esse diximus. Orientalis Ecclesia non secùs ac Latina à primis seculis suos semper habuit monachos, qui castitatem voverent, atque episcopos etiam nunc nonnisi cælibes habet. Imò cùm Nestorianorum, Jacobitarumque nonnulli, monachis, episcopisque uxores permiserint, non solum à reliquis Orientalibus, sed etiam ab aliis earumdem sectarum episcopis, tanquàm disciplinæ et Ecclesiæ contemptores habiti sunt. Quamvis antiquissimo tempore ad augendam clericalis militiæ sanctitatem utraque Ecclesia Occidentalis et Orientalis æquè præscripserit. nedùm presbyteros, sed alios etiam in sacris ordinibus constitutos in perpetuo cælibatu versari debere, et hanc custodiendæ castitatis obligationem nunquam remiserit aliarum mater, et magistra Romana Ecclesia; secus tamen contigit tractu temporis in Orientali Ecclesià, quæ diaconis ac presbyteris secularibus uxorem permittit; unicam tamen, eamque virginem. Nam eorum disciplina præcipit cum Apostolo Paulo, 1 ad Timoth., cap. 3, ut Diaconi sint unius uxoris viri; ac vetat bigamiam, tum propriam quæ ex secundo matrimonio profluit, tum etiam similitudinariam ex primo matrimonio ortam cum viduà vel corruptà contracto; canones apostolici 17 et 18, et canon 3 conc. Trullani. cujus auctoritas licèt in Ecclesià Occidentali recepta non sit, illam tamen Orientalis Ecclesia suscipit et veneratur. Quanquam Orientalis Ecclesiæ canones ita constituant, et licèt iisdem canonibus ætas præscripta sit, ante quam nefas sit quemque sacris ordinibus initiari : tamen partim ignorantià, partim hæreticorum malitià factum est, ut, neglectà omninò Ecclesiæ disciplină, apud Jacobitas præsertim Cophtos, ac Nestorianos quamplurimos, pueri paucorum annorum sacro diaconatûs ordine initientur, qui post susceptum ordinem non solùm nubunt, sed ad secundas quoque, atque tertias nuptias transeunt. De iis verò plura dicemus dùm de Orientalium disciplina circa Ordinem, et Matrimonium tractabimus, ubi ea distinctè exponemus, quæ hâc super re constituta et explicata sunt à SS. D. N. Benedicto XIV, in duabus pastoralibus instructionibus super nonnullis dubiis circa Cophtorum ritum editis.

Hæc satis visa sunt ad discrimen ostendendum, quod Latinam inter ac Orientalem Ecclesiam intercedit, et quo nonnullæ invicem dissident Orientis Ecclesiæ: inter has autem unam prætermisi, quæ extensione parva, sed gloriå maxima est. Hæc in Naxivaniensi majoris Armeniæ provinciå sita est, et à quarti decimi seculi initio, in quo à Bartholomæo Parvo ordinis prædicatorum stabilita fuit, fidem orthodoxam, cum Latino ritu Dominicanorum more, quem Armena lingua servat, intactam custodivit. Archiepiscopus, qui è Dominicanorum familià semper delectus est, sedem habet in oppido Abraner, habetque sub se decem circiter oppida, in quibus Dominicanorum ejusdem ritus cœnobia nonnulla exstant.

## CAPUT VII.

De Apostolicæ Sedis æconomià in disciplinæ unitate tuendà ac procurandà, et in tolerandis diversis aliarum Ecclesiarum, præsertim Orientalium, ritibus.

Inter cætera argumenta, quæ Apostolicam Sedem Ecclesiarum omnium principem, magistram, ac Matrem esse demonstrant, præcipuum sibi vindicat locum prudens illa œconomia, quâ disciplinæ unitatem quoad sieri potuit conservare, Apostolica instituta sarta tecta custodire, ac novitatibus, ut rerum temporumque circumstantiæ ferebant, obsistere studuit, et quâ ritus varios, qui fidei morumque integritati noxii non essent, non solum patienter sustinuit, sed ubi ex Majorum institutis ortos agnoverit, vetuit etiam ne aliorum auctoritate immutarentur, ac ab omnibus servari mandavit. Quâ quidem agendi ratione, cùm acceptam à Christo Domino in Ecclesiam universam potestatem, tum debitum apostolicis ordinationibus obsequium, tum denique illum erga Christianos omnes amorem significavit, quo veluti pia eorumdem Mater, ita disciplinæ inter eos unitatem procuravit, ut in iis quæ cum fidei honestatisque regulà cohæreant, illorum ingenio ac voluntati indulserit, qui in ritibus variis à majoribus acceptis enutriti, haud facilè potuissent ad omnimodam disciplinæ unitatem revocari. Hujusmodi agendi rationem Petrus Romanis Pontificibus ipsius successoribus præmonstravit. Is enim patienter in Hebræis recenter ad Christi fidem conversis tulit nonnullarum cæremoniarum usum, quas à Deo eorum majores acceperant, quòd haud facile esset homines tantà cum veneratione in illis cnutritos ab carum usu divellere; ac in Hierosolymitano concilio, ut dissidiis occasionem præcluderet, mutuamque inter novos Christianos pacem foveret, Legem constituit, quâ ad tempus ctiam ii qui è gentibus ad Christum venerant, à sanguine et suffocato immolatisque abstinere jubebantur. Atque ut facilè posset, quem ipse aut solus, aut ex aliorum etiam Apostolorum consilio disposuerat sacrorum ordinem,

Ecclesiis omnibus præscribere et exhibere, primam Antiochiæ sedem posuit snam, ibique septem mansit annis, quòd inde facile esset disciplinam illam ad omnes Asiæ Ecclesias transmittere; deinde Marcum in eâdem à se institutum disciplina, Alexandriam misit; ex quâ urbe facilè Ecclesiis Ægypti ac Africæ reliquis eadem tradere poterat instituta; ac demum Antiochià Romam ipse venit, ibique perpetuò Sedem suam esse voluit, tum ut facile posset in tota quoque Occidentali Ecclesià camdem disciplinam stabilire, tum etiam quia præstò inde esse poterat ad novas, dùm opus esset, instructiones suppeditandas, constitutis à se Antiochiæ et Alexandriæ metropolitis. Hinc autem ortam reor mirabilem illam in Ecclesiis omnibus consensionem in præcipuis ritibus, quos semper et ubique servatos legimus in perficienda Eucharistia, in aliorum sacramentorum administratione, ac in aliis quamplurimis ecclesiasticæ disciplinæ capitibus.

Romanorum Pontificum Petri successorum prima ac maxima semper cura fuit, ut stabilitam ab Apostolis disciplinam in Ecclesiis omnibus custodirent. Quamobrem à primis temporibus ad hæc usque tempora nunquàm passi sunt, ut quæ in illà contenta essent, abolerentur; et non nisi ex gravissimis causis trinæ immersionis in Baptismo usum, calicisque à laicis in recipienda eucharistia sumptionem, ac iis similia immutari permiserunt. Hujusmodi autem sollicitudinis luculentissima exempla suppetunt, tum in antiquâ, tum in recentiori ecclesiasticâ historià. Cùm esset ab Apostolis constitutum Ecclesiisque à Petro traditum, ut Pascha nonnisi dominico die celebraretur, sicut Euseb., lib. 5, c. 23; Socrates, lib. 5, c. 21, aliique antiqui scriptores memoriæ prodiderunt, statim ac Romanis pontificibus innotuit fuisse nonnullas in Asià Ecclesias, quæ luna quarta decima martii in quemcumque hebdomadæ diem caderet, illud celebrarent, apostolicam disciplinam etiam in Ecclesiis illis restituere curârunt. Anicetus rem cum Polycarpo amicè tractavit. Victor verò illius successor concilio Romæ habito circa annum 198, jussit, ne alio quàm dominico die mysterium resurrectionis celebraretur, et Polycratem aliosque Asianos obtemperare detrectantes excommunicavit; etsi hortatu ac precibus Irenæi Lugdunensis episcopi excommunicationis deinde effectum suspendit. Zephyrinus quoque, qui Victori successit, tum ob falsa nonnulla dogmata, tum ob violatam apostolicam disciplinam Montanistas damnavit, qui ad omne penè delictum Ecclesiæ fores obserabant, ac scelerata putabant iterata connubia, et Christianis, secus ac Apostolica disciplina præscribebat, tres in anno Quadragesimas proponebant, quasi tres passi sint Salvatores, inquit Hieronymus, Ep. 54. Stephanus quoque Romanus Pontifex circa medium tertii seculi, cùm Firmilianus in Asiâ et Cyprianus in Africa baptizatos ab hæreticis iterûm baptizandos esse contenderent, nihil adversus traditionem, quæ jam inde ab ultimis temporibus obtinuerat, innovandum ratus, gravissimè id tulit, ait Eusebius, lib. 7, c. 3, imò abstinendos illos putavit, quòd priscam consuetudinem convellere conarentur, ut Augustinus scribit lib. 1, de Baptismo, c. 25. Habes itaque ex satis notis antiquæ Ecclesiæ monumentis, Apostolicam Sedem etiam tribus prioribus seculis in universam Ecclesiam acceptam à Christo potestatem exercuisse, ac traditionem et disciplinam, quæ ex Apostolis esset, adhibitis etiam Ecclesiasticis pœnis, in Asiâ quoque, in Africâ ac ubique gentium sartam tectam custodire studuisse. Cujus quidem sollicitudinis sequentium quoque seculorum historia toties exempla suggerit, quoties Apostolicæ Sedi significatum fuisse asserit, fuisse inter Christianos homines, qui vel apostolicam traditionem contemnerent, aut ritus usurpare neglexissent, quos Apostolica disciplina stabilivit; ut ex iis perspicuum fiet, quæ de ritibus ab Apostolicâ Sede proscriptis c. 9 disputabimus. Ita suum de disciplinæ unitate servanda desiderium ac studium semper demonstravit.

Sed impedire non potuit quominùs novi ac varii in diversis Ecclesiis ritus instituerentur. Nam cùm difficillimis primis Ecclesiæ temporibus, nec episcopis omnibus facile esset Apostolicæ Sedi exponere, quæ pro locorum et temporum circumstantiis novæ instituendæ viderentur cæremoniæ, aut disciplinæ ecclesiasticæ ordinationes; nec facile itidem esset Apostolicæ Sedi nova disciplinæ capita, quæ stabilire expediret, Ecclesiis omnibus proponere, neque expediens videretur episcoporum hâc de re jurisdictionem limitare, eorum arbitrio relictum est, novas cæremonias addere ac sacrorum disciplinam moderari. Ne yerò ex nimià rituum ac disciplinæ varietate confusio oriretur, plurimorum episcoporum concilia passim celebrabantur, in quibus altiora quæque in commune tractabantur, ut Tertullianus scribit, lib. de Jejunio, c. 43. Ex hujusmodi conciliis tribus prioribus Ecclesiæ seculis celebratis, pleraque eorum deprompta sunt, quæ in canonibus et constitutionibus apostolicis habentur, ut est à quampluribus eruditis viris observatum. Ad antiquam hujusmodi consuetudinem attendisse videtur magna Nicæna Synodus, dùm can. 5, bis in anno hujusmodi concilia celebrari decrevit. Quod quidem decretum innovatum deinceps fuit in Antiochenâ synodo sub Julio 1, can. 20; in Arausicanâ 1, sub Leone magno, can. 29, etc. In iis verò de sacrorum ordine, ac disciplinæ unitate procurandà actum fuisse, constat ex sancto Leone in epistolà ad episcopos Siciliæ, ex conciliis Epaunense et Gerundiense, circa sexti seculi initium celebratis, et ex Bracarensi synodo, anni 563. Atque hinc patet undenam diversi in Ecclesia orti sint ritus, quorum magna erat etiam in Latina Ecclesia varietas, quinto, ac sequentibus seculis, ut ex epistolà Innocent. I, ad Decentium Eugubinum episcopum, ex epistolà Gregorii magni ad Augustinum, quem in Angliam miserat, aliisque scriptoribus sexti atque septimi seculi, intelligimus. Quarto quoque et tertio seculo fuisse in Ecclesiis rituum varietatem, qui, salvà pace, veluti majorum instituta susciperentur ac pro lege haberentur, jam scripserant Augustinus, ep. ad Casulanum, Hieron., ep. 29, ubi ait: Unaquæque provincia abundet in sensu suo, et præcepta majorum leges apostolicas esse arbitretur; et Firmilianus, qui circa medium tertii seculi hæc ad Cyprianum scripsit: Circa multa divinæ rei sacramenta sunt apud illos (hoc est, Romanos) aliquæ diversitates, nec observantur illic, quæ Hierosolymis observantur. Et infra: Multa pro auctorum diversitate variantur, neque tamen propter hoc ab Ecclesiæ catholicæ pace et unitate discessum est.

In hậc rituum varietate sustinendà maximè enituit Apostolicæ Sedis œconomia. Nam etsi unitatem optaverit, tamen nunquam passa est, ut ritus illi tollerentur, qui à viris aut instituti, aut commendati essent, maximæ apud populos venerationis. Hinc in Latina Ecclesiâ, ubi cùm Romanorum pontificum diligentiâ, tum aliarum Ecclesiarum in Apostolica Sede imitanda studio, ritus penè ad unitatem redactus est, viget adhuc Ambrosianus ritus in Mediolanensi Ecclesiâ, et Mozarabus in nonnullis Hispaniarum parœciis, quòd hujusmodi ritus antiquitate et auctorum sanctitate commendati in maxima veneratione apud gentes illas habeantur. Sed circa Órientales, ac præsertim Græcos œconomia hæc Apostolicæ Sedis mirabilis semper fuit. Cùm enim novisset Græcos majorum institutis summoperè addictos haud facilè induci ad proprium ritum deserendum, non solùm in eodem illos permanere voluit, sed plurima etiam maximè in ritum illum venerationis argumenta præbuit. Quà quidem agendi ratione discretionem, moderationem, ac clementiam significavit suam in eos, qui dissidii spiritu incitati Latinorum ritus improbabant.

Hujus autem rei historiam à Nicolao I, in cujus pontificatu Photianum schisma cœpit, exordiemur. Is itaque, ep. 2, ad Photium hac scribit: De consuetudinibus, quas nobis opponere visi estis, scribentes per diversas Ecclesias, diversus esse consuetudines, si illis canonica non obsistit auctoritas, pro quà obviare debeamus, nihil judicamus, vel resistimus. Schisma sub Photio inchoatum Michaele Cerulario auctore circa medium undecimi seculi eâ animi contentione tantoque fuit odio ab impio schismatico absolutum, ut Latinorum Ecclesias, quæ Constantinopoli, Alexandriæ, et in Patriarchatu Hierosolymitano erant, in quibus sacra Latino ritu sierent, obserari jusserit. Leo verò IX, Roman. Pont., missis ad illum pro extirpando schismate legatis, inter alia hæc scripsit: Ecce in hac parte Romana Ecclesia, quanto discretior, moderatior, et clementior vobis est, siguidem cum intra, et extra Romam plurima Gracorum Monasteria reperiantur, sive Ecclesia, nullus eorum adhuc perturbatur, vel prohibetur à paternâ traditione, sive sua consuetudine, quin potius suadetur, atque admonetur eam observare. Scit sancta Romana Ecclesia quia nihil obsunt saluti credentium diversæ pro loco, et tempore consuetudines, quando una fides per dilectionem operans bona quæ potest, uni Deo commendat omnes.

Initio seculi decimi tertii, cum Latini in potestatem suam Constantinopolim redegissent, et summus Pontifex, Innocentius III, decrevisset patriarcham Latinum in ea civitate constituere, cui non solum Latini,

sed etiam Græci obtemperarent; nihilominùs palàm declarare non prætermisit, nullum se velle Græcis ritibus inferre detrimentum; nisi quæ fortè consuetudines, inter eos receptæ, periculum animarum parerent, aut ecclesiasticæ honestati adversarentur. En decretalis verba, quæ habentur, tum t. 7, Coll. concii. Harduini, pag. 22, tum etiam in cap. Licèt, de Bapt.: Licet Græcos diebus nostris ad obedientiam Sedis Apostolicæ revertentes, fovere, et honorare velimus, mores ac ritus eorum, quantum cum Domino possumus, sustinendo; in his tamen illis deferre nec volumus, nec debemus quæ periculum generant animarum, et ecclesiasticæ derogant honestati. Iisdem usus est verbis Honorius III in ep. ad regem Cypri, dùm indulsit, ut in nonnullis illius regni civitatibus duo essent episcopi, Latinus unus, alter Græcus. Eadem ferè verba usurpavit Innocentius IV, tum in epist. ad Danielem Russiae regem, quam Raynaldus refert ad annum 1237, quâ ritum Ruthenum probavit; tum etiam in eâ quam ad Othonem misit cardinalem Tusculanum Sedis Apostolicæ legatum in insulà Cypri. Idemque pontifex mittens Laurentium Minoritam apostolicum legatum ad Græcos, qui in regno Cypri erant, et ad Orientales omnes, qui in patriarchatibus Antiocheno et Hierosolymitano morabantur, mandavit ipsi, quatenus Græcos illarum partium, quocumque nomine censerentur, auctoritate Apostolicà protegens, turbari eos violentiis, vel quibuscumque molestiis non permitteret, et injurias quaslibet et offensas, à Latinis eisdem illatas, plenariè faceret emendari, ac Latinis ipsis districtè præciperet, ut à similibus de cætero penitus conquiescerent. Alexander IV, de Synodo verba faciens à Latino episcopo in regno Cypri celebrandà, in quam ecclesiastici quoque Græci ritûs episcopo illi subjecti convenire debuerant, episcopo indicit, ut Gracos cogeret recipere et observare synodulia statuta, quæ tamen Græcorum ritibus fidei catholicæ non adversis, et à Romanâ Ecclesiâ toleratis non obviarent. Nec minor fuit sequentibus seculis Apostolicæ Sedis cura in Orientalium ritibus tolerandis ac conservandis. Dùm in Lugdunensi et Florentino, aliisque conciliis de Græcorum unione cum Romanâ Ecclesià actum est, ea semper conditio apposita fuit, ut illis liberum rituum exercitium permitteretur. Hinc Leo X et Clemens VIII constitutiones edidêre, quæ in Græcorum Enchiridio Beneventi edito reperiuntur, in quibus vehementer Latini nonnulli increpantur, qui in Græcis reprehendebant, quæ in concilio Florentino eisdem permissa fuerant: scilicet quod sacrificium offerrent in fermentato, uxorem ducerent, antequàm sacris ordinibus initiarentur, eamque post susceptos ordines sacros retinerent, quòdque Eucharistiam sub utrăque specie etiam pueris exhiberent. Pari studio Pius IV, Gregorius XIII, Clemens VIII, Paulus V, aliique Romani pontifices ritus illos custodire curârunt, ut ex corum const. liquet, præsertim ex sæpè laudatis Const. Bened. XIV. Fuisse verò de Græco et Orientali ritu servando vehementer sollicitos, satis superque probant Ecclesia, quas diversis temporibus Romani pontifices Gracis, Maronitis, Armenis, Cophtis, Melchitis

in Urbe addixerunt, quæque etiamnum exstant et patent, ut sacras functiones in ipsis juxta ritum suum singuli expleant, ut inquit Bened. XIV, in Encyclica ad Mission. per Orient. deputatos. Ubi addit etiam : Opportune hic quoque referri posset, quemadmodum Clemens VIII, in sua constitutione 24, § 7, veteris Bullarii, Græcum episcopum Romæ constituit, ut Italo-Græcis Latinas diæceses incolentibus ordinem juxta Græcorum ritum conferret : deinde verò alium à Clemente XII, proximo prædecessore nostro, in suà const. incipiente Etsi pastoralis, fuisse superadditum Græcum episcopum, qui fixam in Bisinianensi diœcesi sedem habet, ut Italo-Græcis ordines conferat; ne qui longiùs ab Urbe distant, longum iter aggredi cogantur, ut ordines ab episcopo Græco Romæ degente juxta allatam Clementis VIII constit. suscipiant; ac ne ipsis quidem episcopis catholicis Maronitarum, Cophtorum et Melchitarum, qui aliquando Romæ versantur, denegari facultatem conferendi ordines juxta ritum suum, nationis suæ hominibus, dummodò idonei reperiantur. Accedit etiam vetitum à Romanis Pontificibus esse quibuscumque etiam episcopali et patriarchali dignitate præfulgentibus, aut quidpiam Ritibus Orientalium detrahere aut innovare, vel aliquid introducere, quod integram exactamque eorumdem observantiam immutet, ut videre est in const. sæpè à nobis citatà: Demandatam, etc. Ac maximis etiam expensis procuratum est ab iisdem Pontificibus, ut ab omni expurgati errore Orientalium libri Romæ typis congreg. de Propag. Fide ederentur. Et præter missalia Cophticum, Maroniticum, Illyricum, etc., novissimè Græcorum Euchologium accuratissimà editione vulgatum vidimus.

Ne verò quidpiam intentatum relinqueret quo suum in Orientales amorem significaret, et quo mutuam eos inter atque Latinos unionem foveret, Orientalibus nonnullis aliquos Latinorum ritus servare permisit, ac nonnullos ex Orientalibus in proprium usum transtulit. Armeni et Maronitæ, qui Orientalium ritum servant, veterem consuetudinem secuti propriis episcopis perspectam et approbatam, Eucharistiam non in fermentato pane, ut Orientalium reliqui, sed in azymo conficiunt. Quam quidem consuetudinem, quod ex veteribus ortam noverit, Apostolica Sedes nunquàm improbavit. Imò Bessarionis cardinalis petitioni ob hujusmodi exemplum indulsit, ut etiam in abbatià Cryptæ Ferratæ, quæ primùm eidem cardinali commendata fuerat, Græci monachi in illå degentes in azymo consecrarent. Idem quoque servatur in Ecclesià collegiatà sanctæ Mariæ de Grafeo nuncupatà, sità in Messanensi diœcesi, licèt ipsius clerus ritum Græcum retineat. Similiter nonnullis ab hinc seculis Maronitæ pontificales ac sacerdotales vestes adhibent ejusdem planè formæ quam Latinus ritus præscribit, et in concilio Libanensi habito anno 1736, unanimi consensu, subsecutà quoque apostolicà approbatione, iidem Maronitæ, quoad Præsanctificatorum missam Latinum ritum amplexi sunt, illam tantummodò ferià sextâ in Parasceve celebrantes; ut habet Bened. XIV, in laudată Encyclică, n. 31. Ex Græcă autem disciplină

in Latinæ Ecclesiæ usum transtulit ritum recitandi 🛊 Constantinopolitanum Symbolum in sacrā missā, ut ex Toletano concilio anni 589, colligitur: canone enim secundo decretum fuit, ut secundum formam Orientalium Ecclesiarum per omnes Ecclesias Hispaniæ et Gallæciæ Symbolum illud recitaretur. Item consuetudo adorandi sanctam Crucem ferià sextà in Parasceve; usus etiam trisagii Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, miserere nobis, in eadem sexta ferià, et aquæ benedictio in pervigilio Epiphaniæ ex Orientali in Ecclesiam Latinam translata sunt; ut in eâdem Encyclicâ ostendit sapientissimus Pontifex. Hæc verò satis, meo judicio, demonstrant Apostolicæ Sedis studium in sidei derivatæque ab apostolicis disciplinæ unitate servandà, ac mirabilem quoque œconomiam, quo aliarum Ecclesiarum ritus sustinuit, honoravit, atque ab omni errore immunes custodire curavit. Superest nunc, ut ipsius leges exponamus, quibus cuique proprios servare mandavit, ac semel susceptos deserere vetuit.

#### CAPUT VIII.

De obligatione quam quisque habet in suscepto ritu permanendi.

Ritus nomine intelligimus disciplinam Ecclesiæ auctoritate stabilitam, vel usu, et consuetudine eàdem auctoritate comprobatam. Hæc autem, ut ex auctoritatibus liquet, quas circa finem superioris capitis citavimus ex Hieronymo, Augustino, et ex pluribus Romanis pontificibus, semper tanquam Ecclesiæ lex habita est. Præterea c. 4, demonstratum est Christi Ecclesiam potestatem habere instituendi ac præcipiendi ritus : ex quo clarè consequitur, institutos Ecclesiæ auctoritate ritus, et consuetudines eadem auctoritate comprobatas, vim legis habere, ut ex iis quæ in Tractatu de Legibus disputantur. Ritus verò, qui in Orientali Ecclesià vigent, aut publicà auctoritate Ecclesiarum instituti sunt, aut sunt consuetudines eâdem auctoritate comprobatæ, et etiam Apostolicæ Sedis decretis roboratæ, quippe quæ probat ritus, mores, et consuetudines omnes Orientalis Ecclesiæ, quæ orthodoxæ fidei non adversentur, et periculum secum non ferant animarum. Ergo ritus illi, quibus Orientalium Ecclesiarum disciplina continetur, leges sunt publicà Ecclesiæ auctoritate stabilitæ. Hujusmodi autem legibus fideles omnes obligantur, omnes episcopi et patriarchæ omnes, ac is tantum ab eis dispensare potest, qui universæ Ecclesiæ præest, Romanus pontifex.

Atque hinc patet: Primò, liberum non esse cuique susceptum ritum deserere, atque ad alium transire; cùm nemo possit legem illam deserere, cui subjectus est. Secundò, unius Ecclesiæ ritum sequentes, non posse sine gravi culpà alterius Ecclesiæ ritum contemnere; verùm etiam Ecclesiæ legem contemnerent, et disciplinam illam, quæ licèt à propriæ Ecclesiæ disciplinà diversa sit, tamen in eumdem finem, hoc est, in æternam beatitudinem diversà vià fideles dirigit. Tertiò, non posse apiscopos, ac multò minùs

missionarios, Orientalibus proprii ritûs mutationem consulere, nec eam ullo modo probare, sive admittere, inconsultà Apostolicà Sede. Quamobrem SS. D. N. Const. sæpè cit. Demandatam, in virtute sanctæ obedientiæ Maronitarum episcopis vetat, ne quocumque prætextu, aut obtentu, rebus spiritualibus nationi Græco-Melchitarum, in iis, quæ spectant ad jurisdictionem, et auctoritatem illius patriarchæ episcoporum et parochorum, se ingerere audeant, neve corum subditis transitum à Græco ad Maroniticum ritum snadere, vel cos, qui spontè transire vellent, nisi fortè peculiaris à Romano pontifice licentia intervenerit, acceptare præsumant. Et Missionariis præcipit: Ne aliquid iisdem suggerere, aut suadere audeant, quòd liberum contemptum, atque imminutionem inducere possit; multoque minus auctoritate proprià aliquid circa illa innovare, aut etiam super iisdem aliquam dispensationem concedere, vel admittere præsumant. Alioquin (inquit), præter districtam, quam Deo, nobis, suisque superioribus ( quos de urgendâ hujus decreti observantia peculiariter oneramus) rationem reddent, sciant se harum litterarum vigore privationem vocis activæ et passivæ, et inhabilitationem ad quemcumque gradum, et officium in suis respective ordinibus, institutis, et congregationibus, ipso facto incursuros. In Encyclicâ sæpè à nobis citatâ, n. 21, idem summus Pontifex declarat eâdem ratione ab Apostolicâ Sede prohiberi Ruthenorum transitum ad Latinorum ritum, sive ecclesiastici sint, sive laici; Græcis verò in Italià degentibus sub episcopis Latinis, si laici sint, cum episcopi permissione transitus ad Latinum ritum permittitur, non verò si sint ecclesiastici, quibus Apostolicæ Sedis dispensatio necessaria est, ut ritum mutare valeant.

Hactenus explicata generatim ostendunt obligationem in semel suscepto ritu permanendi. Nunc ad particularia veniendum est, ac primum de iis agemus, qui proprii ritus episcopo subsunt, atque in ipsius ecclesia degunt; deinde de iis Orientalibus, qui in Ecclesiis vivunt, quibus Latini episcopi præsunt; denique de Latinis qui in Orientalium episcoporum dieccesibus commorantur.

§ 1. De obligatione quam habent manendi in suscepto ritu Orientales, qui ejusdem ritus episcopis subsint.

Quanquàm ex iis quæ supra dicta sunt, manifestum est eos qui in proprii ritûs Ecclesià versentur, obligatos esse ad permanendum in eodem ritu, nec eum mutare posse sine supremà Apostolicæ Sedis auctoritate, quæ ad alium transire permittat: tamen ea hìc indicare operæ pretium duxi, quæ sunt ab Apostolicà Sede definita, ex quibus particulares, quæ hâc super re occurrere possunt difficultates, facilè solvuntur. Et unicè afferemus, quæ in supra c. constit. Demanda tam, etc., pro Græco-Melchitis Bened. XIV, decrevit; ex quibus facilè colligere est quid de aliis quoque Orientalibus sit sentiendum.

Primò itaque, prohibentur Græci ad Maroniticum ritum transire sine peculiari Romani Pontificis licentià, atque eodem modo prohibetur trans tus ad Latinum ritum, ut supra dictum est.

Secundò ae iis, quos Latinizantes appellant, nimirum, qui à Græcis parentibus progeniti, deficientibus Græcis sacerdotibus, Latino ritu à Latinis ad hunc diem baptizati fuerunt, eumque ritum hactenus tenuerunt, quorum magnus numerus Damasci inveniri perhibetur, neque satis hucusque definitum fuit, cui potissimum ritui addicti esse deberent, statuitur et declaratur, ut coram persona ab ipso summo Pontifice deputanda, semel profiteri debeant, in quo ritu vivere malint; in eoque in posterum omni variandi facultate adempta, perse verare teneantur.

Tertiò statuitur ut filii qui ab hujusmodi parentibus post emissam ab illis prædictam declarationem nascentur, necnon ii qui jam nati sunt, sed nondùm ad usum rationis pervenerunt, sequantur conditionem parentum, si conjuges unum eumdemque ritum elegerint; sin minùs, patris ritum sequantur.

Quartò, si quos in posterum Græcos, necessitate cogente, ob defectum parochi catholici ritùs Græci, baptismum, aut alia sacramenta à Latino presbytero recipere eveniat: illi non ideò censendi erunt Latinum ritum suscepisse; sed omni dubitatione sublatà, ritum Græcum, in quo orti sunt, observare teneantur. Et eum quidem, durante prædictà necessitate, in omnibus rebus quibus possunt, et præcipuè in jejuniorum observatione, retineant; in reliquis verò integrè resumant et prosequantur, statim ac episcopus, aut parochus Græcus supervenerit.

Quintò decernitur ne missionarii Latini, quos in episcoporum adjutorium et levamen Apostolica Sedes in eas regiones mittit, utendo facultatibus sibi concessis, eorumdem episcoporum jurisdictioni præjudicium inferant, et numerum subditorum imminuant : atque statuitur et declaratur, licere tantummodò fratribus ordinis minorum S. Francisci custodiæ terræ sanctæ parochialia munia obire circa Græco-Melchitas, eisque sacramenta administrare, in iis locorum et temporum circumstantiis, quibus omnino deficiat modus habendi parochum aut alium antistitem Græci ritûs, quo casu prædicti fratres emolumenta legitimo jure debita percipere licitè valeant, et à jurisdictione Antiocheni patriarchæ nullatenùs ipsi dependeant, sed huic duntaxat petenti teneantur singulis annis notulam tradere animarum Græei ritüs in ea civitate seu loco existentium, utpote quæ in reliquis eidem patriarchæ omninò subesse intelligantur; cujus curæ committitur, ut pro sui muneris implemento, ubicumque opus fuerit, catholici parochi copia suppetat, quo præfati Græco-Melchitæ sacramenta Græco ritu recipere queant.

Nota. Ex hactenus dictis colligitur, primò, ubi sunt plures episcopi, qui in eisdem locis subditos proprii ritus habeant, ut sunt in patriarchatu Antiocheno, Maronitæ, et Græco-Melchitæ, quemlibet eorum in eos tantum jurisdictionem habere, qui proprium ritum sequuntur, nec alterum posse alieni ritus fideles ad proprium ritum suscrpiendum attrahere, ac multo minus admittere. Secundo, missionarios in eos qui sunt Latini ritus, jurisdictionem exercere, tanquam in subditos, qui nullo modo dependent à jurisdictione

episcoporum, qui sunt ritûs Orientalis. Tertiò, missionarios, christianos Orientis, qui velint schisma vel hæresim ejurare, non posse hortari ad mutandum ritum, nec ad Latinum ritum admittere, sed eosdem in proprio ritu relinquere debere, ac catholico ejusdem ritûs episcopo, si adsit, subjectos. Quartò, quod spectat ad Christianos Orientalis ritûs, missionarios in adjutorium et levamen episcoporum destinatos esse; nec quidpiam facere posse, quod in illorum jurisdictionis præjudicium cedat; quamobrem tenentur iisdem episcopis ostendere, se ab Apostolicà Sede illuc missos esse : sed jurisdictionem non ab episcopis illis, sed ab Apostolica Sede habent, cujus exercitium nequeunt dicti episcopi sine causâ, et inconsultâ Apostolica Sede impedire. Ex decreto sac. congr., de propagandà Fide, 5 decembris 1645.

§ 2. De obligatione quam habent manendi in suscepto ritu Orientales, qui in Latinorum Ecclesiis degunt.

Etsi ii qui in societatem aliquam cooptantur, statim illius legibus subjiciuntur, quâ fortasse de causa dicere solitus erat Augustinus: Ad quam Ecclesiam veneris, ejus morem conserva; tamen, ut quandoque homi nes ex principum liberalitate in alieno quoque dominio proprias servare leges sinuntur, ita Ecclesia non solùm passa est, sed etiam voluit, ut Latini in Orientalium et Orientales in Latinorum Ecclesiis proprium ritum conservarent, tum ut suam erga ritus omnes venerationem ostenderet, tum quòd exploratum haberet, homines ita in susceptam à majoribus disciplinam ferri, ut grave nimis sit eamdem deserere; tum demùm quia, hâc seclusâ lege, maxima oriri posset confusio. Leges autem hâc de re ab Apostolica Sede latæ, sunt constitutiones Innoc. IV pro Græcis qui in regno Cypri Latinis episcopis subjecti erant, et Leonis X, Clementis VII, Pauli III, Julii III, Pii IV et V, Gregorii XIII, Clementis VIII et Benedicti XIV, pro Italo-Græcis. Nemo autem rem distinctiùs exposuit Benedieto XIV, qui const. Etsi pastoralis, aliorum pontificum hac de re decreta confirmavit et explicavit, ac alia etiam quæ opportuna visa sunt, definivit.

Primò itaque permittit, Græcos et Albanenses in Italià vel alibi sub episcopis Latinis degentes in proprio ritu manere; ae eos qui sunt « Ecclesiastici, in « quocumque ordine minori, vel etiam majori constituti, seculares vel regulares, à ritu Græco ad Latinum sine expressà Sedis Apostolicæ licentià transire « non posse; laicos verò, ut ad ritum Latinum transtire possint, episcopum diœcesanum posse pro suà « prudentià permittere, non tamen communitati Græcorum sive Albanensium hujusmodi sine Apostolicæ « Sedis licentià, sed solùm privatis personis, attentà « uniuscujusque necessitate. »

Secundò statuit: a Infantes natos ex patre et matre Græcis, ritu Græco, nisi aliter parentes, accedente Ordinarii consensu, voluerint, baptizari debere.

Tertiò: « Natos verò ex patre Latino et matre Græ-« cà, Latinis esse cæremoniis baptizandos: proles « enim sequi omninò debet patris ritum, si sit Lati-

e liberum esse eidem patri, ut proles vel ritu Græco a baptizetur, vel etiam ritu Latino, si uxor Latina e prævaluerit, id est, si in gratiam uxoris Latinæ cone senserit Græcus pater ut Latino ritu baptizetur. Quinto: (Infantes ad ejus parochiæ jurisdictionem e pertinere, cujus ritûs sunt baptizati, cùm per baptie smum fiat suscepti ritûs Græci vel Latini professio; e ita ut ad Latinum ritum spectent, qui Latinis cæree moniis baptizati fuerint; qui verò ritu Græco sacra- mentum baptismi susceperint, in Græcorum numero sunt habendi, adeòque si ante usum rationis decese serint, à proprio, cujus ritu baptizati sunt, parocho, et in proprià Parochià sunt jure communi sepeliendi, e nisi iis baptismus collatus fuerit, vel ob gravem ne-\* cessitatem, cùm nimirùm morti proximi fuerint, nec c haberi potuerit proprii parochi, vel ritus copia, vel ex dispensatione apostolicà, cùm videlicet facultas c data fuerit ut latinè quidem baptizentur, sed in suo critu Græco permaneant: in iis enim casibus non censentur à proprio ad alium ritum transîsse. Post c usum verò rationis idem dicendum, nisi quis in alieni ritûs Ecclesia sepeliri cupiat; si quis enim Græco ritu baptizatus in Latinâ Ecclesiâ, vel Latinæ baptismate c initiatus, in Ecclesiâ Græcâ sepulturam eligat, juris re.. e gulæ sunt servandæ: nimirùm cadaver extra propriam parochiam à proprio parocho esse associandum, quare tâ funerali ei minimè imminutâ, et ubi tumulandum est cadaver, ibi à parocho illius Ecclesiæ, sive Lac tinæ, sive Græcæ, sunt exequiæ celebrandæ. Sextò: « Quando verò infantibus prædictis, seu etiam

t ut præfertur, jure communi sunt celebrandæ, tunc nullum jus habet Latinus parochus interessendi cum · Græco parocho, nec partem aliquam stolæ percie piendi; similiter nullum jus competit parocho Graco, c quando exequiæ in Ecclesiâ Latinâ, et per Latinum e parochum sunt peragendæ, sed servanda sunt utro-· bique statuta de juribus parochorum, circa sepultuc ram eorum qui ad propriam parochiam spectant. > Septimò: ¿ Quem ritum semel in baptismo sunt proe fessi, sive Latinum sive Græcum, in eo institui et e educari debent, nec ad alium possunt transire, si · Latinum semel susceperint. Ritus enim Latinus proepter suam præstantiam, eò quòd sit ritus sanctæ c Romanæ Ecclesiæ omnium Ecclesiarum matris, et • magistræ, sic supra Græcum ritum prævalet, maximè e in Italicis regionibus, ubi Latinis episcopis Græci subjecti sunt, ut non modò ab ipso ad Græcum transcitus nullatenus permittatur, verum etiam à Græcis c semel assumptus absque apostolicâ dispensatione descri nequeat. > Hinc maritus Latinus uxoris Græcæ ritum segui non potest, nec Latina uxor mariti Græci. Græcus verò maritus potest, si velit, ritum uxoris Latinæ segui, et Græca itidem uxor mariti Latini, post

c adultis, exequiæ ritu Græco, et in Ecclesiâ Græcâ,

Præter hæc quæ § 2 et 8 citat. const. sunt explicata. § 9 præscribitur qua ratione Græcus ritus in Italià et insulis adjacentibus sit observandus. Ac primò

cuius obitum ad ritum Græcum redire nequit.

Quartò: « Si verò pater sit Græcus, et mater Latina, 🍿 quidem, Græcis ipsis et Albanensibus ritûs Græci inter Latinos degentibus, tam prælatis, parochis, et presbyteris secularibus, quam regularibus et laicis, ut suis ritibus atque observantiis et consuetudinibus uti, ac illos et illas observare, missasque et divina officia secundùm eorum antiquam consuetudinem celebrare liberè ac licitè possint, concedit et indulget. Sic verò id ipsis permissum esse declarat, cut quæ à fidelibus c in diœcesi ubi ipsi habitant, universim et sine ullo e personarum et rituum discrimine, juxta sacros cae nones servanda sunt, ad eadem etiam ipsi, non obstante rituum diversitate, obligati censeantur. > Cujusmodi sunt, Kalendarii Gregoriani observatio de quo diximus alibi, summi Pontificis, et ordinarii loci in missis, ac divinis officiis commemoratio; non verò patriarcharum et antistitum orientalium ; quibus addere licet commemoratio Græci catholici antistitis, ubi ex licentia Sedis Apostolicæ, vel ordinarii loci. pontificalia exercere permittitur : subjectio etiam constitutionibus apostolicis contra sollicitantes, ut loco supra citato diximus: denique dies festos de præcepto Latinæ, ubi degunt, Ecclesiæ servare tenentur.

Secundò: « Ad observationem verò jejuniorum et e vigiliarum ejusdem Latinæ Ecclesiæ, si tota loci Græcorum communitas, vel potior Laicorum pars cum parochis et presbyteris conjuncta induci pose set, optimum esset; idque absque alià Sedis apostoclicæ dispensatione, arbitrio ordinariorum relinquitur · Latinorum. Non tamen ad id cogi debent, si velint ritum suum in jejuniis sequi; cùm ipsi quâlibet hebdomada, feria quarta, et feria sexta, ut asseritur, c soleant jejunare; neque privatis personis fas sit, c ubi parochiam Græcam habent, ibi contra proprium ritum Latinorum more jejunia et vigilias servare; « sed omnes vel Græcè cum Græcis, vel Latinè cum · Latinis jejunent. Ubi verò propriam parochiam non c habent, ibi liberè et licitè possunt in omnibus Latino ritui sese conformare, sive laici sint, sive presbyteri, e excepto Græco ritu, qui in missis, ac divinis officiis c à presbyteris est servandus.

Tertiò: « Ubi parochiam Græcam habent, tolerandus est apud Græcos esus carnium die sabbati, si

sine scandalo sieri potest, in locis autem ipsorum, et inter eos tantum. Quartò: Prohibentur tamen Græci suis famulis · Latinis cibos vetitos apponere die sabbati, sive alio · quocumque tempore, quando prædictis Græcis care nes comedere licet, sive alio quocumque tempore, e quo Latini debent ab illis abstinere: Latini enim fae muli Græcorum, Latinum ritum servare tenentur. Quintò: c Tolerandum est, ut ad jejunium eodem c die sabbati in quadragesimâ, excepto uno Sabbato · Sancto, ex antiquâ traditione non teneantur, sed duntaxat ad abstinentiam. In jejuniis quoque biduae nis vel triduanis, vel aliàs à diœcesanis, vel in jubic læis à summo Pontifice Romano indictis, dies sabc bati in eis comprehensus vel præscriptus, in alium

diem pro Græcorum plebe ab ipså diæcesanis apo-

🖟 stolică auctoritate permittitur commutari. 🕽

Sextò. Mandat ne plebibus Italo-Græcis præsiciantur sacerdotes à Latino diœcesano episcopo ordinati, qui Latino ritu ministrent; sed Græci vel Albanenses, cathelici tamen sive advenæ, sive indigenæ, Græco ritu viventes; et ne presbyteri Latini, ni specialiter per ipsos Græcos vocati, se immisceant Græcorum functionibus. Prohibentur quoque clerici presbyterique Græci in Latinorum Ecclesiis missas et alia divina officia cum solemnitatibus, et cantu celebrare, nisi episcopus, cujus jurisdictioni subjiciuntur, vel ejus in spiritualibus Vicarius Generalis licentiam concedat: quam tamen ritè concedere valeant, etiamsi nulla præcisa necessitas adsit, sed aliqua tantùm spiritualis utilitas inde speretur.

Septimò. Præcipit ut in præcedentiis clericorum Latinorum et Græcorum (nisi consuetudo aliter obtineat, non attendatur ritùs Græci et Latini diversitas, sed tempus ordinationis prædictorum clericorum, vel qualitas ecclesiasticæ dignitatis, si aliqui eorum eà insigniti reperiantur, vel cæteræ qualitates, quæ jure suo in solemnitatibus ecclesiasticis principem locum sibi vindicare solent.

Octavò. Ita Græcos ritus servare permittit, ut Latinorum episcoporum, in quorum diœcesi degunt, jurisdictioni subjecti ita censeantur, cut non obstantibus quibuscumque exemptionibus et privilegiis dictis Græcis, eorumque prælatis, rectoribus, abbatibus et c aliis tam sancti Basilii, et alterius ordinis regularibus, qui privatam vitam degunt, nec in congregationem sint redacti, quam secularibus, ac etiam laicis perc sonis quocumque nomine nuncupatis, ita Latinis ordinariis locorum quos habitant, debeant esse subc jecti, ut ipsi locorum ordinarii, quascumque corumdem Græcorum et Albanensium Ecclesias, monasteria, prioratus, alia pia loca, tam secularia quàm cuc jusvis ordinis regularia, eorumque prælatos, etiamsi episcopali, archiepiscopali ac majori dignitate præc fulgeant, nec non abbates, rectores, ministros et quasvis alias ejusdem nationis personas in suis civictatibus et diœcesibus consistentes, quoties opus fuerit, visitare, ac in illis suam ordinariam jurisdictioe nem, plenamque et omnimodam auctoritatem, in iis quæ Dei cultum, sacramentorum administrationem c ac animarum salutem, hæresumque extirpationem concernunt, exercere et exequi liberè et licitè vac leant, etc. )

Nond. « Ubi verò duo essent episcopi ejusdem loci à Sanctà Sede Apostolicà deputati, unius Latinus, alter Græcus ( quemadmodùm in Calabriæ partibus, et in Sicilià olim fuisse perhibetur, et nunc in quibusdam Græciæ insulis existunt) episcopus Latinus de personis ecclesiasticis et secularibus Græcis, ac de jurisdictione episcopi Græci, vel aliis quibuscumque ad episcopum Græcum quomodolibet spectantibus, nullatenùs se intromittere præsumat; sed episcopus Latinus Latinorum, episcopus verò Græcus Græcorum duntaxat curam et jurisdictionem respectivè habeant et exerceant. Id quod de episcopis Græcis pro ordinatione Italo-Græcorum Romæ, vel

c in Calabria per Sedem Apostolicam constitutis, inc telligendum non est, cum facultatibus ordinariorum c careant.

Decimò. (In diœcesi, ubi Latini et Græci inhabitant, et solum archiepiscopum, sive episcopum Latinum ordinarium habent; dictus archiepiscopus
sive episcopus, circa negotia et causas dictorum
Græcorum vicarium Græcum ipsis Græcis gratum,
vel per ipsos Græcos eligendum (ex quo Græcus vir
melius Græcos mores novit quam Latinus) ipsorum
stipendio et salario retinendum deputet; et in causis
appellationis ad metropolitanum, qui forsan Græcus
non esset, dictus metropolitanus similiter in dictis
causis judicem Græcum deputare teneatur.

Nota. Ad conservandam pacem inter Armenos c unitos regni Poloniæ, et ob alias gravissimas causas, c sacra congreg. de propagandà Fide annuente Sanctiss. decrevit, ne de cætero Armenis unitis sive claicis, sive ecclesiasticis secularibus, quàm regularic bus, ad Latinum ritum quâcumque de causâ sine e speciali Sedis Apostolicæ licentià transire liceat; et c proinde omnibus archiepiscopis, episcopis et officiac libus Armenorum unitorum districtè præcipiendo c mandavit, ne deinceps licentias pro hujusmodi trane situ subditis suis, cujuscumque gradus et conditioe nis existant, concedere præsumant; et archiepiscoc pis, episcopis et aliis prælatis Latinis, et eorum ofc ficialibus, ne deinceps Armenos prædictos unitos ad c Latinum ritum transire volentes quovis prætextu c aut causă, etiam cum licentia Armenorum prælatocrum suorum recipere audeant sub pœnâ nullitatis c actûs. Die 2 aprilis 1669.

§ 3. De obligatione qua Latini in proprio ritu permanere tenentur.

Plura sunt quæ peculiarem in Latinis permanendi in proprio ritu obligationem demonstrant. Primùm quòd Latinus ritus sit sanctæ Romanæ Ecclesiæ, quæ omnium ecclesiarum est mater atque magistra; deinde quòd Clemens VIII, aliique Romani pontifices, ac præsertim Bened. XIV, utràque à nobis supracitatà constitutione, semper expressè prohibuerint Latinos ad Græcum ritum transire; denique in partibus Orientis, ubi hæc Latini ritûs mutatio contingere posset, si paucos excipias, omnes fermè Schismatici vel Ilæretici sunt; adeòque si Latini ad Græcum, vel alium orientalem ritum transirent, sese periculo exponerent labendi in hæresim; quia ritus hujusmodi suscipiendo, cogerentur saltem progressu temporis Sacramenta recipere, ac verbum Dei ab Orientalibus sacerdotibus audire ut plurimum Hæreticis, et Schismaticis, à quibus facilè in errorem induci possent, ut argumentatur Verricellus, tit. 3, de Leg., q. 81.

Hinc cum pater Albertinus Societatis Jesu missionarius in insulis maris Ægei, in quibus omnes Græcum ritum sequuntur, dubium proposuisset sacræ congregationi quod sequitur: An possint absolvi fideles ritus Latini, qui transierint ad ritum Græcum, et in illo vivunt, comedendo carnes die sabbati, ac per omnia ritum servant Græcorum; die 7 julii 1639, responsum suit

Posse absolvi, nisi intenaunt perseverare in ritu Græco, line dispositione; nisi justa necessitas excuset.

Atque, hinc sequitur, primò, missionarios, à sacr. congreg., ad Orientales destinatos, teneri ad omnia Latinorum jejunia servanda, sicut etiam reliqua, quæ Latinæ Ecclesiæ disciplina præcipit; cum sine Apostolicæ Sedis dispensatione Latinæ Ecclesiæ ritum mutare nequeant. Errat ergo Pasqualigus, ut est etiam à Verricello notatum, dum ait, missionarios inter Orientales degentes non teneri ad jejunia, quæ extra Quadragesimam Latini servant, quòd hæc apud Orientales non vigeant, ac fortassè nunquam viguerint. Nam præterquam quòd Latinum ritum, qua parte possunt, omnind servare tenentur, ut ex Romanorum Pontificum decretis liquet, tum in citatis à nobis constitutionibus. tum etiam sacrarum congregationum definitionibus, pluries declaratum est, Latinos in Oriente degentes, vigilias, aliaque propria Latinæ Ecclesiæ jejunia servare debere.

Sequitur secundò, non rectè sentire Thomam à Jesu, dùm de conversione omnium gentium, lib. 6, c. 8, v. 2, ait : Seculares domicilium habentes in Ecclesiá Græcà, vel alià Schismaticorum, quales nunc sunt Lusitani multi in interiori Æthiopia, posse se consuctudini accommodare, et debere; maximè si sit scandalum, nisi aliàs vellent ipsi in omnibus Latino more vivere, habeantque ministros Ecclesiæ Latinæ: nam tunc certum est nullatenus teneri. Etenim ex generali consuctudine totius orbis christiani, nullus obligatur proprium ritum deserere, quòd nimis durum sit antiquos mores mutare; quamobrem ne Orientales quidem, qui inter Latinos degunt, proprium ritum mutare coguntur. Nec video in hoc scandalum esse posse ullum, cùm hæc consuetudo notissima sit, ut ex Leonis IX epistolâ liquet, quæ est ad Michaelem patriarcham Constantinopolitanum, cujusque verba nos supra retulimus. Præterea à Romanis Pontificibus expressè vetitus est transitus à Latino ad alium ritum; imò ne Latinæ quidem uxori ad Græcum viri ritum transire permittitur. Pro iis ergo ea tenenda erit regula, quam Bened. XIV, const. Demandatam, pro Græco-Melchitis præscripsit; scilicet, ubi Latinus necessitate cogente, ob defectum Parochi et alterius sacerdotis proprii ritûs, Baptismum, aut alia sacramenta ab Orientali presbytero recipere eveniat, ille non ideò censendus erit Orientalem ritum suscepisse, sed omni dubitatione sublatà, ritum Latinum observare debebit, eumque durante prædictå necessitate, in omnibus rebus, quibus potest, et præcipuè in jejuniorum observatione retinere: in omnibus verò integrè reassumere tenebitur, statim ac episcopus aut parochus proprii ritûs advenerit.

Sequitur tertiò, non teneri Latinos, qui in Oriente versantur, etsi ibi perpetuum domicilium stabilierint, jejunia Orientalium more servare; Ecclesia enim neminem ad jejunia diversarum Ecclesiarum simul cogit. Curare verò debent, ne aliis præsertim pusillis scandalo sint.

Nota 1°: Cùm lex, quæ obligat ad manendum in proprio ritu, sit lex ecclesiastica, quæ cum gravissimo incommodo neminem obligare præsumitur, scilicet in iis circumstantiis, in quibus pia Ecclesia mater filios suos non obligaret, dari potest casus in quo sine peccato aliquis ritum mutet suum. Ut, ex. gr., si uxor Latina in Oriente degens nequeat virum Græcum ad Latinum ritum trahere, nec cum eo possit pacem servare, si Græco more non vivat, imò gravissima ei molestia sit, poterit etiam sine culpà Græcum ritum sequi; ut etiam à theologis deputatis in congregatione Romae habità coram eminentissimo card. de Cremonà, die 7 julii 1639, definitum fuisse refert Verricellus, tit. 3, q. 82. Ad permanendum verò in hoc Græco ritu necesse semper esset petere dispensationem à S. Sede Apostolicà, quam petere tenetur si potest.

Nota 2°: Si maritus, ex. gr., Græcus Latinæ uxori molestus sit; in contemptum Latini ritûs quem servat, eamque ad hunc contemnendum obligare velit, tenetur hæc potius mortem subire, quam obtemperare viro; quia cùm id cedat in catholicæ fidei contemptum grave esset contra sidei confessionem peccatum. Vide ea quæ in tract. de Leg. sunt ab auctore hâc de re explicata. Tunc verò Ecclesia contemneretur, cùra vir Græcus Latinæ Ecclesiæ ritum malum esse assereret, in eoque homines æternam salutem consequi non posse; vel cum Ecclesiæ aut Apostolicæ Sedis auctoritatem legemque sperneret, quæ præcipit eum etiam Latinam Græci viri uxorem servare oportere; Ecclesiam verò non contemneret, si uxori molestus esset, camque derideret, quod Græcum suum ritum prædiligeret, in eoque ob austeriora quæ servantur jejunia. aut alia, plus omnipotenti Deo hominem placere posse, affirmaret; id enim non esset Romanam Ecclesiam contemnere, ut patet ex cap. Novit, 12, dist.

Nota 5°: Nulla rituum permixtio, quæ vetita sit, haberetur, si desieiente proprii ritûs ecclesià, aut Latinus minister cum plebe sui ritûs in ecclesià Orientalium, aut Orientalis in Latinorum ecclesià, sacriscium missæ, aliasque ecclesiasticas functiones celebraret, sed urbanitatis officia exercerentur, vel potius præcepta implerentur æquitativi cujusdam juris, exposcentis ut non habenti opportunum locum ad ea peragenda quæ jure aliquo præstare jubetur, locus ipse libenti animo concedatur. Vide cit. Encycl.

#### CAPUT IX.

De ritibus Apostolicæ Sedis auctoritate proscriptis, deque iis qui rejiciendi videantur.

Non omnes hie recensendos suscipimus ritus, quos Apostolica Sedes etiam ab antiquis temporibus damnaverit; sed eos tantum, quos in regionibus in quibus hae ætate nostra sacræ missiones vigent, adhiberi aut tolerari posse prohibuit. Primum verò eos indicabimus quos in Indiis Orientalibus, præsertim apud Sinenses et Malabares nec usurpari, nec ferri ullo modo posse definivit. Deinde eos quos damnavit in const. quam edidit Benedictus XIV, pro regno Serviæ, eique finitimis regionibus. Ac demum illos qui in aliis missionum partibus tolerari non posse videantur.

§ 1. De proscriptis ritibus Sinensibus et Malabaricis.

Ad Sinenses quod attinet, ritus indicamus Aposto-

lieæ Sedis decretis pluries damnatos, quorumque proscriptionem Clemens XI, const. quæ incipit, Ex illâ die, et Benedictus XIV, const. cujus initium est, Ex quo singulari, comprobaverunt. Primò itaque statuitur: « Cùm Deus optimus, maximus congruè apud « Sinas vocabulis Europæis exprimi nequeat, ad eumdem verò verum Deum significandum, vocabulum « Tien Chù, hoc est, Cæli Dominus, quod à Sinensibus « missionariis et fidelibus longo ac probato usu recerptum esse dignoscitur, admittendum esse; nomina « verò Tien Cœlum, et Xang Ti, supremus imperator « penitùs rejicienda. »

Secundò, « ideireò tabellas cum inscriptione Sinicà King Tien, Cœlum colito, in ecclesiis Christiae norum appendi, seu jam appensas inibi retineri e permittendum non esse. »

Tertiò, « nullà de causà permittendum esse Christifidelibus, quòd præsint, ministrent aut intersint solemnibus sacrificiis, seu oblationibus, quæ à Sinensibus in utroque æquinoctio cujuscumque anni
Confucio, et progenitoribus defunctis fieri solent,
tanquàm superstitione imbutis. Similiter nec esse
permittendum, quòd in ædibus Confucii, quæ Sinico
nomine Miao appellantur, iidem Christifideles exerceant ac peragant cæremonias, ritus et oblationes
quæ in honorem ejusdem Confucii fiunt, tum singulis
mensibus in novilunio, et plenilunio à mandarinis,
seu primariis magistratibus, antequàm dignitatem
adeant, seu saltem post ejus possessionem adeptam,
qui postquàm ac gradus sunt admissi, è vestigio ad
templum, seu ædem Confucii se conferunt.

Quartò, c non esse permittendum Christianis in e templis, seu ædibus progenitoribus dicatis, oblatioe nes minus solemnes eisdem facere, nec in illis ministrare, aut quomodòlibet inservire, vel alios ritus et cæremonias peragere; nec oblationes hujusmodi, critus et cæremonias coram progenitorum tabellis, in e privatis domibus, sive eorumdem progenitorum sepulcris, sive antequàm defuncti sepulturæ tradantur, in eorum honorem fieri consuetos, unà cum genticlibus, vel seorsim ab illis peragere, eisque ministrare ( aut interesse. ) Imò cum omnibus hinc inde perpensis, e prædicta omnia ita peragi comperta sint, ut à superstitione separari nequeant, Christianæ religioenis cultoribus nequidem permitti possunt, præmisså publicà aut secretà protestatione, se non religioso c sed civili ac politico tantum cultu erga defunctos, cilla præstare, nec ab eis quidquam petere aut ( sperare. )

Quintò, c permittendum non esse Christifidelibus c tabellas defunctorum progenitorum in suis privatis c domibus retinere, juxta illarum partium morem, hoc c est, cum inscriptione Sinicà, quâ thronus seu sedes c spiritûs vel animæ N. significetur, imò nec cum alià, quà sedes, seu thronus, adeòque idem ac priori, licèt c magis contractà, inscriptione designari videatur. Quo c verò ad tabellas solo defuncti nomine inscriptas, to lerari posse illarum usum, dummodò in eis conficiendis omittantur omnia quæ superstitionem redo-

clent, et secluso scandalo, hoc est, dummodò, qui Christiani non sunt, arbitrari non possint, tabellas hujusmodi à Christianis retineri e mente, qua ipsi illas retinent, nec non adjecta insuper declaratione ad latus ipsarum tabellarum apponenda, qua, et quæ sit Christianorum de defunctis fides, et qualis filiorum ac nepotum erga progenitores pietas esse debeat, enuntietur.

Venio ad Malabaricos: Primò prohibentur in baptizandis tam pueris, quàm adultis omittere sacramentalia, jubenturque omnia palam adhibere; et signanter salivam, sal, et insufflationes, quæ ex Apostolica traditione catholica Ecclesia recepit; et ob recondita in iis sacris cæremoniis divinæ ergo nos bonitatis mysteria, sanctè et inviolabiliter custodire. Ac missionarii gravis negligentiæ arguuntur, quod recursum non habuerint ad Apostolicam Sedem pro obtinendå facultate dispensandi circa usum prædictorum sacramentalium, declaraturque malè se gessisse episcopos, concedendo hujusmodi dispensationem inconsultà Apostolicà Sede. Hæc dispensatio concessa fuit ad decennium à Clemente XII, atque ad aliud decennium prorogata à S. M. Bened. XIV, anno 1744: « Omnibus tamen missionariis districté præcipiendo, ut hâc dispensactione benignè à S. Sede indultà, nonnisi certis in casibus, et cum gravis id necessitas postulabit, de quo eorum conscientia oneratur, utantur, nec nisi c in prædictis casibus salivæ usum in administratione c baptismatis possint omittere, et occultas adhibere e insufflationes; modo ii, qui se baptizandos offerunt, c in ea non sint opinione, ut credant salivam atque c insufflationes hujusmodi ineptam esse, atque indecentem sacramentalis ritûs materiam; qui enim c adeò falsà atque distortà persuasione imbuti essent, c tanquàm indigni et incapaces sacramenti Baptismatis e licitè suscipiendi, ab eo repellendi essent.

Secundò: Statuitur ne Christianis nomina imponant Idolorum, vel falsæ sectæ pænitentium, atque curent quantium fieri potest, ut, juxta laudabilem Ecclesiæ consuetudinem baptizando à baptizante nomen imponatur alicujus sancti in martyrologio Romano descripti.

Tertiò: Monentur ne baptisma infantium, ex christianis parentibus ortorum, diù protrahatur, non sine maximo dictorum infantium salutis discrimine; s sed sacrorum canonum memores, terminum breviorem quàm fieri possit, attentis circumstantiis, genitoribus præsignent, graviter conscientiam eorum one-crantes, nisi filios intra præfixum tempus ad Ecclesiam deferant sacro fonte abluendos.

Quartò: Prohibetur contrahi matrimonium juxta morem regionis ab infantibus sex aut septem annorum, « ex genitorum consensu, qui matrimonium indissolubile de præsenti contrahant per impositiomem Taly, seu aureæ tesseræ nuptialis uxoris collo pensilis, et ne hujusmodi matrimonia irrita inter « Christianos fiant, neque sponsos ita conjunctos co- habitare sinant, donec completà legitimà ætate, et « explorato eorum consensu, in faciem Ecclesia» ve-

rum et canonicum matrimonium contraxerint, juxta formam à concilio Tridentino præscriptam in locis in

quibus decretum dicti concil. in cap. 1, sess. 24, de Re-

for. Matrim., publicatum est, et in posterum publicabitur, neque ejus observantia sit impossibilis.

Quintò: Prohibentur christianæ mulieres ad collum appensum deferre Taly, quod imaginem licèt informem præ se fert Pulleyaris, seu Pyllejaris idoli nuptialibus cæremoniis præpositi, c et ne uxores innuc ptæ videantur, uti poterunt alio Taly, vel sanctis-

« simæ Crucis, vel D. N. J. Christi, vel B. M. V., vel alià quàvis religiosà imagine ornato. »

Sextò: Declaratur superstitione non carere funiculum centum et octo filis compositum, et croceo succo delinitum, quo plerique dictum Taly appendunt; quamobrem prohibetur dictorum filorum numerus, et unctio.

Septimò: Interdicuntur cæremoniæ nuptiales juxta harum regionum morem, « cùm undique noxià genetilitatis labe scateant, et difficillimum sit eas à superstitiosis expurgare. » Quamobrem missionariis, corumque superioribus injungitur, ut novis adhibitis diligentiis superstitiosa omnia à dictis cæremoniis expungant, « et signanter, præter statutas in hàc materià ab iisdem missionariis reformationes, ramus arboris Aresciomara omninò auferatur, ferculorum numerus, non minùs ac cibi præscripta qualitas varietur: circuli super caput sponsorum ad tollenda maleficia omittantur; et quod de ferculis dictum est, « de luteis vases ibidem adhiberi solitis dictum et « prohibitum intelligatur. »

Octavò: c Fructus vulgò dictus cocco, ex cujus fractione prosperitatis vel infortunii auspicia gentiles c temerè ducunt, vel omninò à Christianorum nuptiis c rejiciatur, vel saltem, si illum comedere velint, non c publicè, sed secretò et extra solemnitatem aperiatur c ab iis qui Evangelicà luce edocti, ab hujusmodi auspiciorum deliramento sunt immunes.

Nonò: « Decernitur non licere animarum pastori-» bus nec per seipsos, nec per catechistas, nec per « alios quoscumque mulieribus menstruali morbo la-» borantibus prohibere accessum ad ecclesiam, vel ad « confessarium, durante dictà infirmitate et dictæ pu-« rificationis tempore. »

Decimò: Prohibentur festivæ gratulationes, quæ in primà puellarum purgatione ibi fieri solent, missionariisque injungitur, « ut non solùm eas, verùm etiam « genitores moneant, quàm dissona sit virginei pudoris legibus ejusmodi obscæna consuetudo, quæ à « gentilium impudentià videtur inducta, ut ita labefactatà puellarum verecundià eas effrenatè ad libidinem provocare valeant. »

Undecimò: Statuitur ne hominibus abjectæ et infimæ conditionis, vulgò dictis Pareas qui Christiani sint, desideranda reliaquatur in infirmitate copia confessarii: et ne, ingravescentibus morbis cum gravissimo vitæ corporalis periculo, ii æternæ consulere cogantur, a missionariis præcipitur ne infirmos hujusa modi conditionis ad Ecclesiam deferendos exspecetent, sed consultius domos ubi ægrotant, pro viribus petant ad eos invisendos, ac piis sermonibus et
precibus, sacramentorumque pabulo recreandos,
atque demum eos in extremo vitæ discrimine constitutos sancto infirmorum Oleo deliniant absque
personarum aut sexus acceptione, damnaturque expresse quæcumque praxis huic christianæ pietatis
officio contraria. Præterea monentur idem missionarii, ene ad Baptismum admittant Indos qui in
ea sunt opinione, pareas à Deo esse reprobatos, et
ideò nullam posse sperare salutem, nisi eam opinionem deposuerint.

Duodecimò, prohibentur Christiani tympanorum pulsatores tibicines, vel alterius cujuscumque instrumenti musici sonatores, a ne in posterum audeant, a nec in pagodis, nec extra, tum occasione sacrificiorum, tum quarumcumque solemnitatum superastitioso cultu imbutarum sonare aut canere sub a penà excommunicationis latæ sententiæ; de quà missionarii non solùm eos monere tenebuntur; verùm etiam iliam omninò executioni demandare, et contrafacientes ab Ecclesià expellere, donec ex corde resipiscant, et publicis pænitentiæ signif apatratum scandalum emendaverint.

Tertiodecimò. Declaratur pontificiam constitutionem Gregorii Papæ XV, incipien. Romanæ Sedis
Antistices, ad petitionem PP. Jesu editam, quà indigenis Christifidelibus lavacra non alià occasione
et fine, quàm corporis reficiendi, et à naturalibus
sordibus mundandi, ab Apostolicà Sede permittuntur, interdictis tempore et modo, quibus à
gentilibus adhiberi solent, æquè afficere Evangelicos operarios, quibus propterea non liceat sub quàcumque alià causà, et fine, etiam ad effectum, ut
existimentur Sanias, seu brachmanes præ exteris
dediti hujusmodi ablutionibus, illis uti præsertim
statutis corum horis, et ante vel immediatè post
quamcumque sacram functionem.

Quartodecimò. Prohibetur cineres ex vaccæ stercore confectos, et impiam gentilium pœnitentiam à Rutren institutam redolentes benedicere, cosque fronti sacro Chrismate delinitæ impigere, sive quæcumque alia signa albi vel rubei coloris, quibus Indi superstitiosissimi in fronte vel in pectore, aut in alia quavis corporis parte utuntur, deferre; præcipitur verò ut sanctæ Ecclesiæ consuetudo, piique ritus cineres benedicendi illisque christianorum caput cruce signandi ad humanæ infirmitatis memoriam recolendam, religiosè serventur, tempore, ac modo ab Ecclesia præscripto, scilicet ferià quartà Cinerum, et non alias. Hæc tum ab aliis summis Pontificibus, tum à Bened. XIV, const. quæ incipit, Omnium sollicitudinum, definita sunt.

§ 2. Recensentur ea quæ proscripta sunt in const. Benedicti XIV inter omnigenas, quæ est pro incolis regni Serviæ et finitimarum regionum.

Primò universim prohibet, ne ad occultandam Christianæ Religionis professionem Christiani quidquam faciant, quòd præ se professionem ferat Mahumeticæ sectæ, scilicet, ne Circumcisionem suscipiant; nomina Turcica, quorum nec memores esse deberent, per labia sua assumant; abominanda infidelium templa quæ moscheas vocant, frequentent; neve ecclesiasticorum jejuniorum dies carnium esu profanent, eo fine ut Mahumetani credantur. Quod hæc omnia etsi fides Christi in corde teneatur, fieri nequeant sine Mahumetis errorum simulatione.

Secundò, damnant usum sepeliendi Christianorum cadavera in Turcarum sepulturis, cum Turcarum assistentià et Maliumetanis ritibus.

Tertiò, qui hujusmodi decretis non pareant, incapaces declarantur Sacramentorum in vità, et si impœnitentes decesserint, suffragiorum post mortem, pœnisque subjiciuntur canonicis ministri illi qui hos ad sacramenta admittere præsumant.

Quartò, à sacramentis quoque arcendæ jubentur mulieres, quæ nuptiarum nomine in Turcarum contubernium admissæ, vitam ibi agant ab omnis religionis exercitio remotam, etiamsi interius se fidem profiteri asserant, quia fides sine operibus mortua est.

Quintò, dùm mulieres antea dictæ filios parochis baptizandos exhibeant, si eorum vitæ periculum imminere videatur, sacro lavacro abluere non dubitent, admonitis matribus, ut si filii convaluerint, ipsos in Christiana religione sedulò educare procurent. Si verò filii validi sint, nihil Pontifex summus expressè decernit, sed hortatur ministros, ut invocato cum gemitibus lumine Spiritus sancti, juxta illius dictatum, et prudentiæ suæ dictamina se gerant. Hos verò, esi ad baptismum admitti posse crediderint, matribus inculcare jubentur districtam obligationem, e quam habent hujusmodi Ecclesiæ filiis, si ad rationis usum pervenerint, notam facere veritatem e Dei, eosdemque in disciplina, et correptione Do-

Sextò, irrita atque nulla declarat matrimonia, que vel coram solo Turcarum judice, caddi dicto, vel per solos sponsos, et non ad præscriptum contrahuntur concilii Triden., quod in illis partibus publicatum, usuque receptum est; atque adeò eos qui ita contra-xerint, si convivant, tanquàm in illicito concubinatu versari; arcendosque à sacramentorum communione, nisi de præterito pænitentiam agant, et justo in facie Ecclesiæ jungantur.

e mini educare.

Septimò, « Matrimonio à fidelibus ritè contracto, « eisdem minimè permittit, ne quidem ob causam « uxorum à Turcarum raptu servandarum, idem co- « ram Caddi per procuratorem Turcico ritu renovare;

nisi tamen Mahumetanus nuptiarum ritus sit merè

civilis et nullam Mahumetis invocationem aut aliud
 quodeumque superstitionis genus includat.

Octavò: Proclamationes à Tridentino statutas, quæ in concilio Albano parochis Serviæ præscribuntur, ademptâ dispensandi facultate extra urgentis necessitatis occasionem, cùm fieri potest, observari præcipit.

Nonò: Declarat non dissolvi matrimonium per uxoris fugani, et nuptias ab eå cum Turcis contractas; adeòque si vir deinceps nupserit, in concubinatu versari. Nec sacramentorum capaces esse mulieres christianas, vel vi à Turcis raptas, vel à puellis nuptas, quamdiù in hoc concubinatu versantur, etiamsi à Turcis justæ uxoris loco habeantur.

Decimò: Jubet episcopis et missionariis, ne facultatibus sibi ab Apostolicà Sede communicatis, inconsultò, vel erga immerentes utantur, neve terminos suæ potestatis transiliant; quamobrem vetat, dispensationem ullam concedi Mahumetanos ritus simulantibus, « vel iis in casibus quibus matrimonia juxta rietum Ecclesiæ catholicæ, et validè, et sanctè celebranda non esse præviderint. »

Atque monet inter facultates eis communicatas, non reperiri facultatem « dispensandi super impedimento « justitiæ publicæ honestatis, proveniente ex matri- « monio rato, quod aliàs inter alterutram partem, et « alterius consanguineum in primo gradu, intercesse- « rit; sed ante consummationem, vel morte, vel aliter « legitimè solutum fuerit. »

Undecimò: Præcipit « in celebratione nuptiarum « observari tempora ab Ecclesià præscripta: » non vetat verò iis temporibus nuptiis interesse officii causă, quæ à Turcis celebrentur, si sine scandalo, et Creatoris injurià fiat, ac dummodò in iisdem nibil fiat, quod superstitionem redoleat.

Duodecimò: Vetat cognationis spiritualis gradus ultra illos extendi, quos Trid. synod. præscripsit; declaratque nullam cognationem oriri ex assistentià matrimonio præstità, etiam ad contrahentium invietationem, sicut nec inter eos, à quibus capilli pueris primò tondentur.

Tertiodecimò: Retineri præcipit missalis, ritualis, cæremonialisque Romani usum, rejectis ritibus, et precationibus aliunde petitis: cæremonias Baptismi, vel non omitti, vel citò suppleri; atque aquam Baptisterii juxta ritum Romanum benedici, et in Baptismo adhiberi.

Quartodecimò: In sepeliendis cadaveribus omnes Turcarum superstitiones devitari jubet, cà quibus e profectò originem trahunt superstitiosi quidam rietus: veluti lotiones, quæ incenso thure, et certaerum precum recitatione, quæ à catholicà improebantur Ecclesià, peraguntur.

§ 3. De reliquis ritibus, qui vel proscripti sunt, vel rejiciendi videntur.

Hactenus ritus recensuimus, qui proscripti sunt in constitutionibus, que circa ritus Sinenses et Malabricos, ac circa abusus illos prodierunt, qui in christianam religionem irrepserant in regno Serviæ finitimisque regionibus. Nunc abusos illos recensebimus, quos auctores apud alias gentes vigere referunt. Initium autem sumimus ab Abyssinis, dicemusque de reliquis ordine.

Abyssini, seu Æthiopes circumcisionem adhibent, quam apud Ægyptios quoque nonnullos in usu esse, auctores testantur. Supremæ inquisitionis decreto, anno 1657, statutum fuit: onn esse quocumque prætextu tolerandam circumcisionem. Pastores verò corrigere oportere subditos, quantum possunt, con

c tumacesque arcendos esse à communione. Et quidem jure atque meritò; nam circumcisio ab hujusmodi gente adhibetur, vel ut Hebræorum, aut Mahumetanorum cæremonia est, vel ut Christum, qui circumcisus fuit, imitentur, sive, ut alii malunt, in signum honoris et nobilitatis, ut ostendant se ex Davidică gente originem trahere. At nullo ex iis modis circumcisio licita esse potest: ut enim Hebræorum vel Mahumetanorum est cæremonia, ritus falsus est, vel falsæ religionis tessera, ut ex dictis liquet; à Christo Domino adhibita fuit, ut cæremonia legalis; hæc autem cæremonia Christianis prohibita est. Hinc S. Th. in 4, dist. 1, q. 2, a. 5, q. 3, ad tertium ait: c non e posse honestari usum circumcisionis ex quocumque c fine honesto, quia ex prohibitione factus est malus. Et actus malus non honestatur propter bonam intenctionem. > Igitur ne quidem in signum nobilitatis usurpari poterit.

Nota: Si verum est quod nonnulli narrant, Ægyptios nonnullos tum masculos tum feminas circumcidere, naturà id exigente, quæ sine circumcisione ad propria obeunda munia inepta foret, nihil reprehendi poterit, sed curandum unicè erit, ne ex hâc circumcisione scandalum alii patiantur, neve superstitionem involvat.

Refert Thomas à Jesu Abyssinos in festo Epiphaniæ quolibet anno post benedictionem aquæ, mares feminasque ter in aquam mergere prolatà etiam baptismatis formà. Hæc etiam cæremonia abusus est : abluere enim hominem proferendo baptismatis à Christo instituti formam, vel est baptismum conferre, aut baptismum simulare. Nefas autem est baptismum à Christo Domino institutum aut iterare aut fingere. Aiunt se id facere in memoriam baptismatis Christi. At etsi liceat vel simplici ablutione, vel alià ex arbitrio institutà cæremonià, Christi baptismum in memoriam revocare, nullo modo licitum esse potest pro hàc cæremonià Sacramentum usurpare à Christo Domino pro animarum regeneratione institutum, quod iterari non liceat, quodque sine injurià fingi seu simulari non possit.

Ægyptii ac Syrorum plerique in eo errore versantur, ut ante determinatum tempus, hoc est, ante definitivum certum dierum numerum, nefas putent parvulos baptizare; quamobrem plures perire sinunt sine necessario ad salutem consequendam remedio. Accedit etiam, quòd falsò credant, nunquàm licere Laicis baptizare, aut validum non esse collatum ab ipsis baptisma. Sed de his infra.

Supra citatus Thomas à Jesu inter Jacobitas nonnullos esse refert, qui baptizatorum fronti ferro candenti crucem imprimunt. Hæc autem cæremonia omainò rejicienda videtur. Nam præterquam quod arduum reddit omnibus ad salutem necessarium remedium, Seleucianorum redolere videtur hæresim ab Ecclesià damnatam, quæ etiam igne homines baptizandos esse contendebat.

Inter Syros quoque, Nestorianos plures vigere abusus, ritusque damnandos, narrat Assemanus in suà Orientali Bibliothecà: scilicet horum nonnulli

baptismati circumcisionem addunt; et qui peccatum originale negant, dum pueros baptizant, exorcismos omittunt, quos adultis tantum convenire posse arbitrantur, in quibus reperiri potest peccatum. Rursùs pueros morti proximos solo oleo consignant, ac inter eos nonnulli sunt qui eos iterum baptizant qui alià aquà præter cam quæ oleo unctionis consecrata fuerit baptizati sint. Ineptè pariter credunt, pollui aquam baptismatis, sacrum oleum, vasa sacra, et alia hujusmodi, si à laicis, vel à sacerdotibus, qui jejuni non sint, tangantur : item pollui quoque credunt altaria, si ad ea vel mulieres, vel laici aut clerici sacerdotesque non jejuni accedant; imò et Ecclesiam ipsam, si quis in eam sine calceis ingrediatur. At vanæ ineptieque credulitates sunt, ut vana credulitas appellatur constitutione supra citatà Demandatam, etc., fides illa Græcorum, qui putant jejunium frangere sacerdotes, si dùm sacrum faciunt, vestibus utantur quas antea alter sacerdos adhibuerit, vel si in altari celebrent, in quo eodem die sacerdos alter celebraverit. Hæ itaque, hisque similes cæremoniæ, quæ ad Dei augendum promovendumque cultum non conferant, sed ineptas potiùs in hominibus credulitates foveant, sunt omninò à sacris officiis rejiciendæ, ut quisque ex iis quæ cap. 1 et 2 disputavimus, facilè intelligere poterit.

Armeni schismatici, ut capite 6 diximus, dum sacrum faciunt, aquam cum vino non miscent, eâque omissione Jacobiticam hæresim profiteri creduntur. Hinc Apostolica Sedes nunquam Armenis, qui ad unionem cum Ecclesià Romanà venerint, permittere voluit, licet enixè petierint, ut ad vitandam schismaticorum persecutionem, aut alià de causà, aquæ cum vino mixtionem in missæ sacrificio omitterint; sed præcepit semper, ut juxta Ecclesiæ præceptum, dum sacrum faciunt, aquam cum vino misceant, idque non in sacristià, nec clanculum, sed palam et publicè, ut in eorum Missali ab Apostolicà Sede probato præscribitur. Exstant hâc de re decreta sacræ congregat. de propaganda Fide 30 januarii 1655, et supremæ Inquisit. 1740. Ejusdem congregat, decreto, 50 januar. 1635, statutum fuit, non licere Armenis ad Romanam communionem venientibus, trisagio quo uti solent in sacris officiis, addere, qui passus est pro nobis. Vide quæ hâc de re explicavimus cap. 6, ubi de Jacobitis egimus.

Antequàm Græcorum ritus improbatos suspectosque recenseam, nonnulla indicare operæ pretium duco, quæ Nicolaus Papa I, in resp. ad Consult. Bulgar., superstitiosa, aut superstitionis suspecta declaravit. Primùm itaque ad ciborum delectum, quod spectat, veluti superstitiosam rejecit illorum opinionem, qui ut animalia sive volatilia comederent, inquirendum putabant num ferro, aut ictu hominis percussa, mortua essent; quod nefas crederent ictu per cussa, ac sine sanguinis effusione occisa comedere, num. 90. Distinctionem quoque inter munda et immunda animalia, de medio per Evangelium sublatam fuisse declaravit num. 43, ideòque sine superstitione

servari non potuisse, si aut natură sua quædam immunda putarentur, aut vigere adhuc crederctur lata per Mosem lex. Addit etiam num. 57, ferri neutiquam potuisse frivolam illorum Græcorum credulitatem, qui sine peccato comedi non potuisse opinarentur mactata ab eunuchis animalia. Deinde observationes diei et horarum in incipiendis, exercendisque negotiis, ut incantationes, et joca ac carmina, et nonnulla auguria exercere, pompas, operationesque diaboli esse declaravit, quibus in Baptismo abrenuntiavimus. Rursus usum lapidis quo ad corporis sanitatem recuperandam uti consueverant antequam Christiani essent, veluti superstitiosum prohibuit num. 62. Item morem aperiendi clausum codicem particulà ligni, quà aperitione scire se posse putabant, quod cuperent, n. 77. Ac demùm delationem ligaturæ è gutture pendentis pro infirmitate curandà, ac phylacteria, veluti dæmoniacis inventa versutiis, rejecit atque damnavit.

Inter proscriptos Græcorum abusus in sacris cæremoniis, nonnulli falsi ritus occurrunt, quos cardinalis de Torres, archiepiscopus Montis-Regalis, in quâdam diœcesana synodo damnavit. Primum itaque usum interdixit Sinaxarii quod recitare solebant post lectionem sextam sabbati ante dominicam Sexagesimæ, quia error in eo continebatur jam ab Ecclesià damnatus de animabus non recipiendis in cœlum, neque ad æternas ablegandis pænas ante extremi judicii diem. Deinde vetuit ne officium sieret impii Gregorii Palamæ archiepiscopi Thessalonicensis. Ac demùm acclamationes quasdam censurà perstrinxit, quibus eidem Palamæ, ac scelestissimo Photio plaudebant, ut refert Bened. XIV, de Synod. diœc. lib. 6, c. 3

Præter ea quæ diximus, nonnulla quoque recensere placuit, quæ ab Apostolicà Sede statuta sunt pro tollendis nonnullis, qui apud Græcos vigent, abusibus, quò faciliùs sacri ministri possint certam sibi constituere regulam, quà abusus reliquos cognoscere, eos-

que è medio toi ere valeant. Primò itaque statutum est ne sacerdotes celebrare audeant, quin, dum opus sit, sacramentalem confessionem juxta Tridentinæ synodi præscriptum antea præmiserint, et ne pueris altari servientibus Eucharistia concedatur, quin ii qui ratione polleant, camdem confessionem præmiserint. Secundò, ne permittatur mulieribus altari servire, sive administrare. Tertiò, ne monachi, vel alii iter agentes, ut à periculis liberentur sive ex alio prætextu sacram ad collum appensam secum ferant Eucharistiam, neve camdem domi, sive in proprià cellà retineant. Quartò, non esse Eucharistiam toto anno in Ecclesia servandam, et si in fine anni habeatur, consumi oportere; ac tollendum omninò abusum tundendi, vel miscendi cum sacro oleo, ac iterum coquendi, vel alias exsiccandi species eucharisticas feria 5, in cœna Domini, ut deinceps asserventur. Quintò, ut sacramentum eucharisticum, quod pro infirmis conservatur in ecclesiis, singulis octo diebus, aut saltem quindecim renovetur. Sextò, ne viri et uxoris simul, et eodem tempore confessio ab codem Sacerdote excipiatur. Alia recensebimus, dùm de sacramentis tractabimus.

Nota. Hue pauca circa proscriptos ab Apostolica Sede ritus, abususque damnatos indicasse sufficiat. Ex iis enim facile est cuique intelligere Apostolicam Sedem damnare ritus omnes, qui vel idololatriam. vel hæresim redoleant, sive ex animo, sive simulatè adhibeantur, ac eos qui vani inutilesque sint; et abusus omnes proscribere, qui in Sacramentorum administratione ubique gentium occurrant, hoc est, ritus consuctudinesque, quæ cum debità Sacramentis veneratione minimè cohæreant. Quamobrem alibi (nempe in Appendice ad tractatum de Legibus) diximus, constitutiones omnes Romanorum pontificum, quæ iis de rebus editæ sint, ac deinceps fient, ad Orientales quoque pertinere; licet pænæ ecclesiasticæ, quæ in eisdem constitutionibus statuuntur, cos tantum quandoque afficiant, quos expressè nominant.

## INDEX RERUM.

PYRRHI CORRADI VITA. 9-10 AUCTORIS PROCEMIUM Ibid. **PRAXIS** DISPENSATIONUM APOSTOLICA -11-12 RUM. LIBER PRIMUS. De dispensatione in genere. Ibid. Caput primum. De definitione dispensationis. Ibid. Cap. Il. De origine dispensationis. 16 Cap. III. De divisione dispensationis. 17 Cap. IV. An in dispensatione requiratur verbum Dispensamus. Cap. V. An dispensatio sit amplianda vel restringenda. 24 Cap. VI. An dispensatio litteris suffragetur. 30 LIBER SECUNDUS. Praxis dispensationis super irregularitate ex defectu sacramenti, bigamiæ videlicet, et reiterationis baptismi. 37-38 Caput primum. Praxis dispensationis super biga-Ibid. Cap. II. Praxis clausularum primæ partis supplicationis dispensationis super bigamià. Cap. Ill. Praxis clausularum secundæ partis supplica-

tionis ejusdem. Cap. IV. Praxis litterarum dispensationis super cadem bigamiâ. Cap. V. Praxis narrativa earumdem litterarum. 69 Cap. VI. Praxis primæ partis dispositivæ earumdem Cap. VII. Praxis secundæ partis dispositivæ earumdem litterarum. 86 Cap. VIII. Praxis expeditionis earumdem littera-103. rum. Cap. IX. Praxis dispensationis cum reiterantibus ba-117 ptisma. LIBER TERTIUS. Praxis dispensationis super irregularitate proveniente ex defectu corporis et ani-121-122 Caput primum. Praxis dispensationis cum illegitimis ad ordines et beneficia. Ibid. Cap. II. Praxis dispensationis cum expositis ad ordi-

49

143

Cap. III. Praxis legitimationis quoad honores et successiones. 449

nes et beneficia.

Ibid.

477

517

710

762

1141 INDEX RERUM. Cap. IV. Praxis dispensationis ad heneficia cum filiis niis contrahendis in gradibus prohibitis. 465-466 hæreticorum. 154 Caput primum. Praxis impedimentorum ad matrimo-Cap. V. Praxis dispensationis cum illegitimis regulanium contrabendum. ribus. 157 Cap. II. Praxis causarum dispensationum matrimo-Cap. VI. Praxis dispensationis cum corpore vitianialium sine copulà. tis. 160 Cap. III. Praxis causarum dispensationum matrimo-Cap. VII. Praxis dispensationis cum neophytis. 171 nialium cum copula, vel sine illa ob infa-Cap. VIII. Praxis dispensationis super defectu libertatis. 173 Cap. IV. Praxis impetrationis et commissionis earum-LIBER QUARTUS. Praxis dispensationis super irreguladem dispensationum. ritate proveniente ex defectu ætatis et tempo-Cap. V. Praxis narrativæ litterarum dispensationis 175-176 matrimonialis, cum causà et sine copulà. Cap. VI. Praxis dispensativa earumdem Caput primum. Praxis dispensationis super defectu litteraætatis ad ordines et beneficia. Ibid. rum. Cap. II. Praxis eadem sequitur. 179
Cap. III. Praxis dispensationis super defectu ætatis ad Cap. VII. Praxis derogationis obstantium cum sequentibus, etc. LIBER OCTAVUS. Praxis dispensationum matrimoniamatrimonium requisitæ. 198 Cap. IV. Praxis dispensationis de promovendo extra lium cum copulà scienter et ignoranter, necnon de tempora. 206 scienter et ignoranter contracto. 641-642 Cap. V. Praxis dispensationis de promovendo in tem-Caput primum. Praxis dispensationum matrimonia-212 poribus et intra annum. lium cum copulà scienter. Cap. VI. Praxis sequitur clausularum ejusdem. 233 Cap. II. Praxis sequitur narrativæ earumdem dispen-Cap. VII. Praxis decretorum ejusdem. 245 sationum. Cap. All. Praxis dispensationis cum malè promotis Cap. III. Praxis dispensationum matrimonialium de extra tempora. scienter contracto. Cap. IX. Praxis dispensationis cum male promotis Cap. IV. Praxis dispensationis matrimonialis de ignoante ætatem. 257 ranter contracto. Cap. V. Praxis dispensationis matrimonialis cum co-Cap. X. Praxis dispensationis cum malè promotis sine litteris dimissoriis. 262 pulà, in formà pauperum. Cap. XI. Praxis dispensationis cum malè promotis Cap. VI. Praxis imponendi à delegato pœnitentiam in eisdem litteris dispensationis injunctam. sine titulo. Cap. VII. Praxis dispensationis matrimonialis super LIBER QUINTUS. Praxis dispensationis super irreguprovenienimpedimento publicæ honestatis justitiæ. laritate ex quocumque homicidio 279-280 Cap. VIII. Praxis dispensationis matrimonialis super Caput primum. Praxis dispensationis super homicidio impedimento cognationis spiritualis, seu compaterex delicto. Ibid. Gap. II. Praxis dispensationis super defectu lenitatis Cap. IX. Praxis dispensationis super impedimento perfectie. criminis. Cap. X. Praxis dispensationis matrimonialis super Cap. III. Praxis dispensationis cum exercentibus arimpedimento voti. 292 tem medicinæ. Cap. IV. Praxis dispensationis patrocinandi in causis Liber nonus. Praxis dispensationis super alienatione civilibus. bonorum ecclesiasticorum, in formà: Si in evidentem, etc. Cap. V. Praxis dispensationis cum presbyteris ad studendum juri civili. Caput primum. Praxis prohibitionum alienandi bona Cap. VI. Praxis dispensationis super residentià, et de ecclesiastica. percipiendis fructibus pro canonicis. Cap. II. Praxis supplicationis: Si in evidentem, etc. 834 Cap. III. Praxis prima partis narrativa litterarum in Cap. VII. Praxis dispensationis super residentia, pro in formà: Si in evidentem. curatis. Cap. IV. Praxis secundæ partis narrativæ earumdem Cap. VIII. Praxis dispensationis super residentià, pro litterarum: Si in evidentem, etc. episcopis. Cap. V. Praxis dispositivæ earumdem litterarum: Siin Cap. IX. Praxis dispensationis cum simoniacis simoevidentem. nià reali. 355 Cap. VI. Praxis suppletionis defectuum in eisdem lit-Cap. X. Praxis dispensationis cum confidentiateris : Si in evidentem. 360 Cap. VII. Praxis derogationis obstantium in eisdem Cap. XI. Praxis dispensationis cum simoniacis et conlitteris: Si in evidentem, etc. 942
pp. VIII. Praxis decretorum Papæin eis dem litteris: fidentiariis occultis. Cap. XII. Praxis formulæ absolutionis cum simonia-Si in evidentem, etc. Cap. XIII. Praxis dispensationis ad ordines cum apo-Cap. IX. Praxis venditionis Si in evidentem, etc. Cap. X. Praxis permutationis: Si in evidentem, etc. 942 statis. Cap. XIV. Praxis dispensationis cum ejectis à reli-Cap. XI. Praxis decreti pro executione litterarum in formà : Si in evidentem, etc. gione. LIBER DECIMUS. Praxis dispensationis sive licentiæ te-Gap. XV. Praxis dispensationis sive licentiæ pro mustandi de redditibus ecclesiasticis, pro personis à lieribus ad egrediendum et ingrediendum monastejure prohibitis. Caput primum, Praxis prohibitionis testandi de red-LIBER SEXTUS. Praxis dispensationis ad beneficia secularia pro regularibus, et è contra. 425-426 Caput primum. Praxis dispensationis ad beneficia seditibus ecclesiasticis. 425-426 Cap. II. Praxis licentiæ testandi de redditibus ecclecularia pro regularibus. Ibid. siasticis pro cardinali. Cap. II. Praxis dispensationis sive retentionis bene-Cap. III. Praxis clausularum licentiæ testandi de redficiorum et pensionum pro clericis societatis ditibus ecclesiasticis. Cap. IV. Praxis licentiæ testandi pro archiepiscopis et episcopis, etc. Cap. III. Praxis dispensationis beneficialis per viam commendæ. Cap. V. Praxis registrandi in camera litteras aposto-446 Cap. IV. Praxis clausularum ejusdem commenlicas. 452 REGULÆ, ORDINATIONES ET CONSTITUTIONES cancellaria dæ. LIBER SEPTIMOS. Praxis dispensationis super matrimoapostolice S. D. N. Alexandri divina providentia

| 1140                                                                                               |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Papæ VII. 1013 1014                                                                                | De expressione qualitatum beneficiorum in impetra-                            |
| Reservationes generales et speciales. Ibid.                                                        | tionibus. 1030                                                                |
| Extinctio reservationis beneficiorum per assecutionem                                              | De beneficiis vacantibus per contractum marimo                                |
| pacificam vacaturorum.                                                                             | nii.  De clausulis ponendis in litteris religiosorum.  Ibid.  Ibid.           |
| Reservatio dignitatum, necnon suorum, et S. R. E.                                                  | De translatione religiosorum.                                                 |
| cardinalium, familiarium beneticiorum. 1016<br>Reservatio beneficiorum curialium, dùm curia trans- | De clausulà, Si ita est.  Ibid.                                               |
| fertur.                                                                                            | Petenti provideri de vacaturo, dentur litteræ de va-                          |
| Reservatio beneficiorum cubiculariorum et curso-                                                   | canti. Ibid.                                                                  |
| rum.                                                                                               | Revocatio decimarum et aliarum impositionum. Ibid.                            |
| Reservatio beneficiorum ecclesiarum S. Joan. Latera-                                               | Revocatio facultatum percipiendi pretium officio-                             |
| nens. et S. Petri, ac B. Mariæ Majoris de Urbe, et bene-                                           | rum. Ibid.                                                                    |
| ficiorum titulorum card. à curia absentium. Ibid.                                                  | Quòd fructus in tertià parte augeri possint vigore clau-                      |
| Reservatio mensium apostolicorum, et alternativa pro                                               | sulæ. 1032                                                                    |
| episcopis residentibus. Ibid.                                                                      | De insordescentibus. 1033                                                     |
| Declaratio reservationis ecclesiarum et beneficiorum                                               | Officiales nihil exigant ultra debitum. Ibid.                                 |
| per prædecessores reservatorum.                                                                    | Reservatio beneficiorum vacantium Sede Apostolica                             |
| Revalidatio litterarum prædecessoris, gratiæ et justitiæ,                                          | vacante. 1034                                                                 |
| infra annum concessarum. Ibid.                                                                     | Quòd cardinales non comprehendantur sub regulis                               |
| Revocatio unionum. Ibid.                                                                           | faciendis. Ibid.                                                              |
| Revocatio facultatum quibusvis concessarum. 1020                                                   | Quòd regulæ cancellariæ non comprehendantur sub                               |
| Revocatio facultatum conferendi beneficia reser-                                                   | generalibus derogationibus. 1035                                              |
| vala.                                                                                              | De potestate D. vicecancellarii et cancellariam re-                           |
| De dictionibus numerabilibus. 4021                                                                 | gentis. Ibid.                                                                 |
| De non tollendo jus quæsitum.  Regula de viginti Ibid.  Ibid.                                      | DE SACRIS CHRISTIANORUM RITIBUS. (Auctore                                     |
| 1000                                                                                               | P. Antonio.) 1035-1036<br>Cap. prim. De rituum definitione et divisione. 1037 |
| De idiomate.  De non impetrando beneficium per obitum viven-                                       | Cap. II. Regulæ explicantur quibus faciliùs supersti-                         |
|                                                                                                    | tiosi ritus cognosci queant.                                                  |
| De unionibus et unionum confirmatione.                                                             | Cap. III. De natura, origine, utilitate ac necessitate                        |
| De mendicantibus transferendis. Ibid.                                                              | sacrorum rituum 1048                                                          |
| De malè progaçés.                                                                                  | Cap. IV. De christianæ Ecclesiæ ritibus, ubi præ-                             |
| De monetà.                                                                                         | cipui circa eosdem errores hæreticorum, qui sunt,                             |
| De beneficiis vacaturis per promotionem ad ecclesias                                               | hâc ætate nostrâ in occidentali Ecclesià, recensen-                           |
| et monasteria.                                                                                     | tur et confutantur. 1052                                                      |
| De non judicando juxta formam supplicationum, sed                                                  | Cap. V. Romanæ atque catholicæ Ecclesiæ ritus à                               |
| litterarum expeditarum. 1023                                                                       | superstitionis notâ vindicantur. 1073                                         |
| De regulis cancellariæ producendis. Ibid.                                                          | Cap. VI. De Ecclesiæ Orientalis ritibus, eorumque va-                         |
| De subrogandis collitigantibus. Ibid.                                                              | rietate. • 1082                                                               |
| De verisimili notitià.                                                                             | § 1. Describitur generatim Orientalis Ecclesia. 1bid.                         |
| Non valeant commissiones causarum, nisi litteris expe-                                             | § 2. De schismaticorum hæreticorumque sectis, quæ                             |
| ditis. Ibid.                                                                                       | in Orientali Ecclesià sunt, deque præcipuis earum-                            |
| De impetrantibus beneficia per obitum familiarium car-<br>dinalium.  Ibid.                         | § 3. De propriis Orientalis Ecclesiæ ritibus, eorum-                          |
| dinalium. Super eådem familiaritate.  1bid. 1025                                                   | que varietate.                                                                |
| Signatura per Fiat præferatur alteri per conces-                                                   | Cap. VII. De Apostolicæ Sedis œconomia in disci-                              |
| sum. Ibid.                                                                                         | plinæ unitate tuendå ac procurandå et in tolerandis                           |
| De annali possessore.                                                                              | diversis aliarum ecclesiarum, præsertim Orienta-                              |
| De triennali. Ibid.                                                                                | lium, ritibus.                                                                |
| De non appellando ante sententiam diffinitivam. Ibid.                                              | Cap. VIII. De obligatione quam quisque habet in su-                           |
| Non stetur commissioni post conclusionem. 1027                                                     | scepto ritu permanendi. 1123                                                  |
| De litteris religiosorum expediendis. 1bid.                                                        | § 1. De obligatione quam habent manendi in suscepto                           |
| De clausula ponenda in litteris permutationum bene-                                                | ritu Orientales qui ejusdem ritûs episcopis sub-                              |
| ficiorum. Ibid.                                                                                    | Sint.                                                                         |
| De supplendis defectibus.  De derogatione jurispatronatús.  1 bid. 1 bid.                          | § 2. De obligatione quam habent manendi in suscepto                           |
|                                                                                                    | ritu Orientales qui in Latinorum Ecclesiis de-                                |
|                                                                                                    | gunt. 1126                                                                    |
| De reformationibus.  De consensu in resignationibus et pensionibus.  1bid.  1bid.                  | § 3. De obligatione quà Latini in primo ritu perma-<br>nere tenentur.         |
| De ingressu religionis.                                                                            | Cap. IX. De ritibus Apostolicæ Sedis auctoritate præ-                         |
| Non valeat impetratio facta per modum in cancellaria                                               | scriptis, deque iis qui rejiciendi videntur. Ibid.                            |
| exprimendum. Ibid.                                                                                 | § 1. De proscriptis ritibus Sinensibus et Malabari-                           |
| De executione faciendà. Ibid.                                                                      | cis. Ibid.                                                                    |
| De dispensationibus in gradibus consanguinitatis. 1029                                             | § 2. Recensentur ea quæ proscripta sunt in Const.                             |
| Super defectus natalium. Ibid.                                                                     | Benedicti XIV Inter Omninegas, quæ est pro in-                                |
| Super dispensationibus. Ibid.                                                                      | colis regni Serviæ et finitimarum regionum. 1154                              |
| Nulli suffragetur dispensatio, nisi litteris confectis. Ibid.                                      | § 3. De reliquis ritibus qui vel proscripti sunt, vel re-                     |
| De clausulis ponendis in litteris indulgentiarum. Ibid.                                            | jiciendi videntur.                                                            |
| De indulgentiis concessis ad instar.  De clausulia in baneficiis vacantibus perendis.              | Index rerum. 1159-1140                                                        |
| De clausulis in beneficiis vacantibus ponendis. 1030                                               | 4                                                                             |

FINIS TOMI DECIMI NONI THEOLOGIÆ.

THEOLOGY LIBRARY CLAREMONT, CALIF.









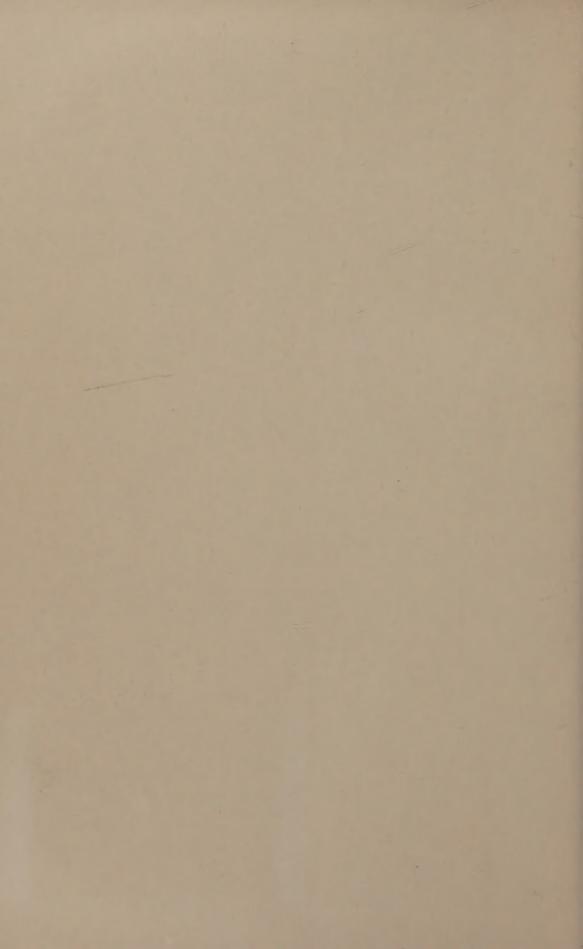

A11753

THEOLOGY LIBRARY

V. MSCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

CLAREMONT, CALIFORNIA

MR PRINTED IN U.S.A.
A11753 V119

23-262-002

